

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>





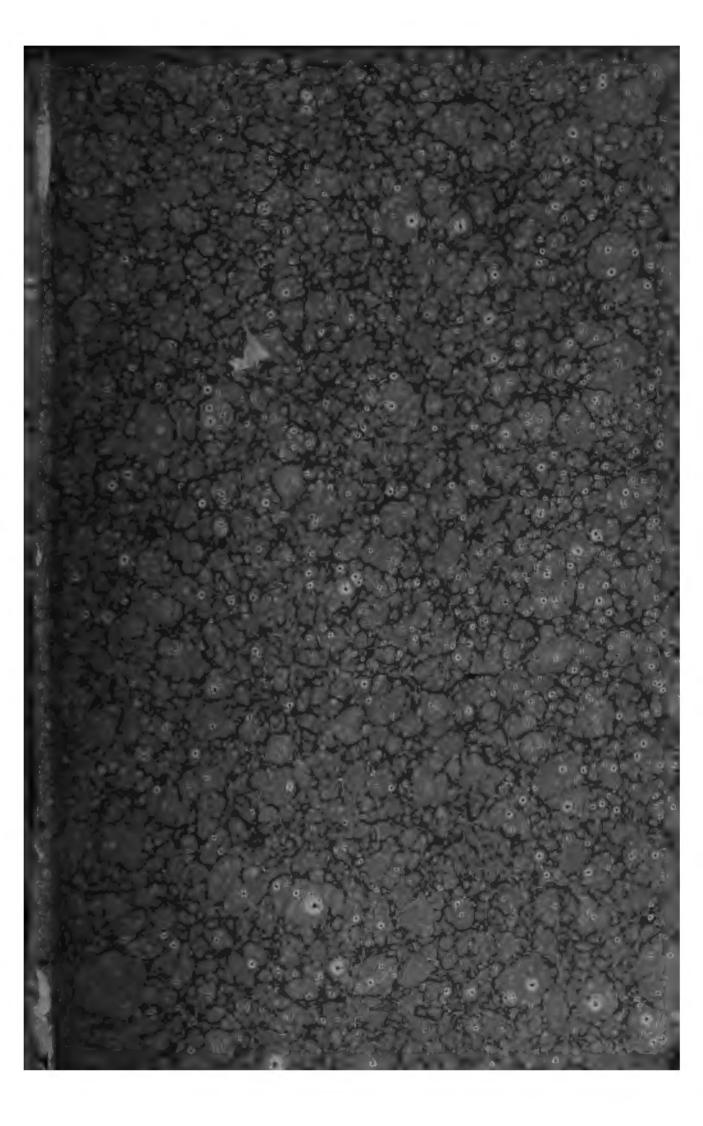

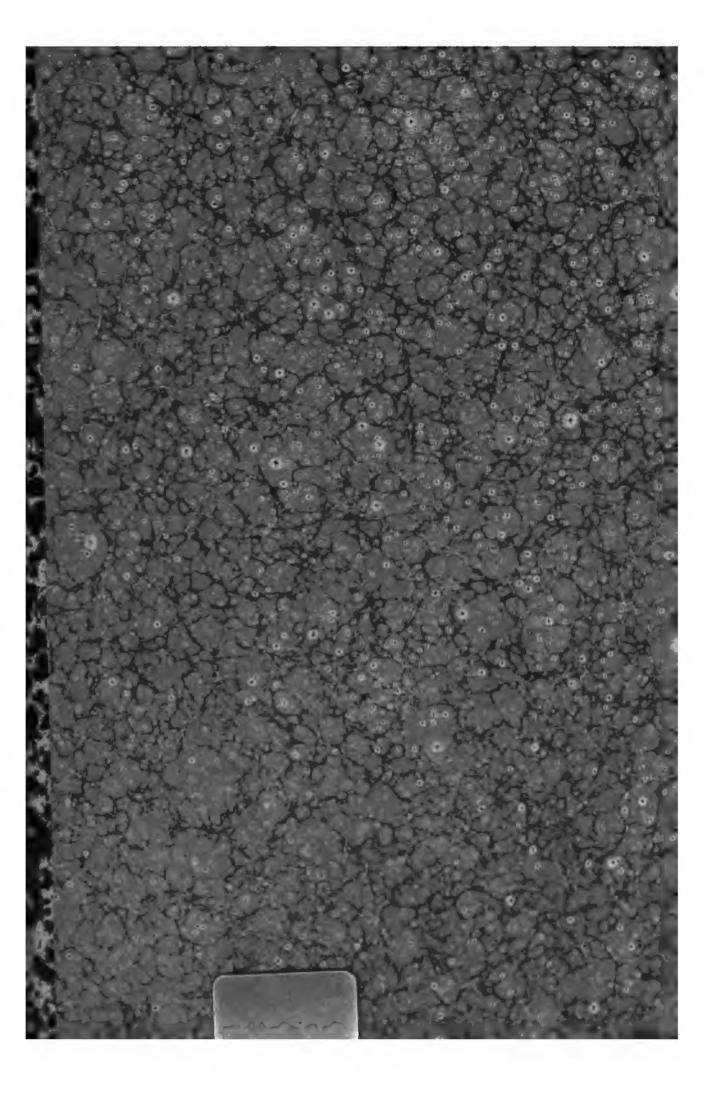

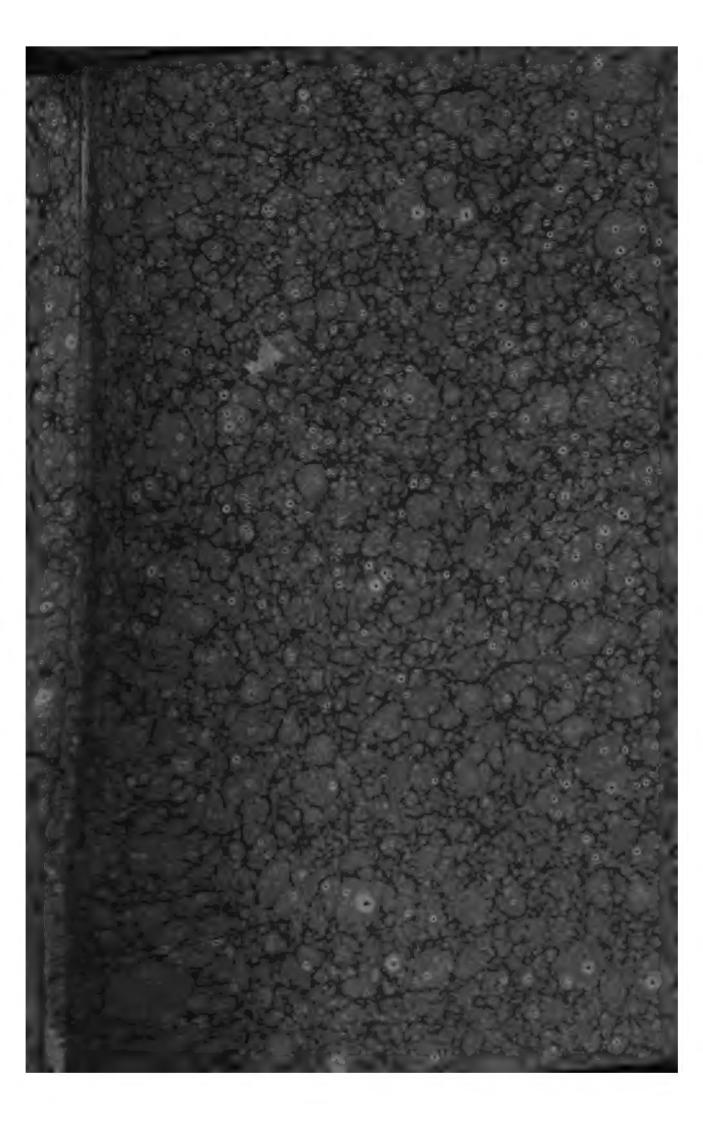



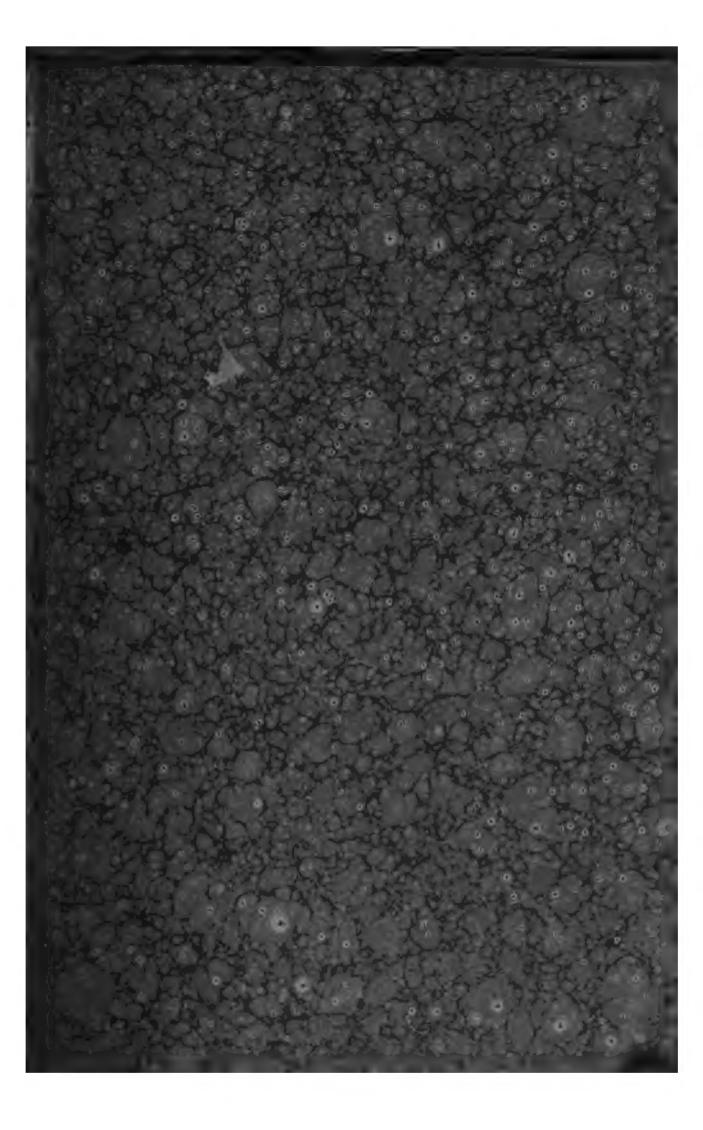



R. 8.22

NOUYELLE

# ENCYCLOPEDIE THEOLOGIQUE,

OU DEUXIÈME

### SÉRIE DE DICTIONNAIRES SUR TOUTES LES PARTIES DE LA SCIENCE RELIGIEUSE,

OFFRANT, EN FRANÇAIS ET PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE,

LA PLUS CLAIRE, LA PLUS FACILE, LA PLUS COMMODE, LA PLUS VARIÉE ET LA PLUS COMPLETE DES THÉOLOGIES.

CES DICTIONNAIRES SONT, POUR LA DEUXIÈME SÉRIE, CEUX :

DE BIOGRAPEIR CHRÉTIENNE ET ANTI-CHRÉTIENNE, — DES PERSÉCUTIONS, —

D'ÉLOQUENCE CHRÉTIENNE, — DE LITTÉRATURE id., — DE BOTANIQUE id., — DE STATISTIQUE id., —

D'ANECDOTES id., — D'ARCHÉOLOGIE id., — D'HÉRALDIQUE id., — DE ZOOLOGIE, — DE MÉDECINE PRATIQUE,

— DES CROISADES, — DES BREURS SOCIALES, — DE PATROLOGIE, — DES PROPHÉTIES ET DES MIRACLES, —

DES DÉCRETS DES CONGRÉGATIONS ROMAINES, — DES INDULGENCES, — D'AGRI-SILVI-VIFI-HORTICULTURE,

— DE MUSIQUE id., — D'ÉPIGRAPHIE id., — DE NUMISMATIQUE id., — DES CONVERSIONS

AU CATHOLIGISME, — D'ÉDECATION, — DES INVENTIONS ET DÉCOUVERTES, — D'ETHNOGRAPHIE, —

DES APOLOGISTES INVOLONTAIRES, — DES MANUSCRITS, — D'ANTHROPOLOGIE, — DES MYSTÈRES, — DES MERVEILLES,

— D'ASCÉTISME, — DE PALÉOGRAPHIE, DE CRYPTOGRAPHIE, DE DACTYLOLOGIE,

D'HIÉROGLYPHIE, DE STÉNOGRAPHIE ET DE TÉLÉGRAPHIE, — DE COSNOGONIE ET DE PALÉONTOLOGIE, —

DE L'ART DE VÉRIFIER LES DATES, — DES CONFRÉRIES ET CORPORATIONS, —

ET D'APOLOGÉTIQUE CATHOLIQUE.

Publication sans laquelle on ne saurait parler, lire et écrire utilement, n'importe dans quelle situation de la vie.

**PUBLIËE** 

PAR M. L'ABBÉ MIGNE,

ADITOUR DE LA DIBLIOTRÉQUE UNIVERSELLE DU CLERGÉ,

OT

DES COURS COMPLETS SUR CHAQUE BRANCHE DE LA SCIENCE ECCLÉSIASTIQUE.

PRIX : 6 FR. LE VOL., POUR LE SOUSCRIPTEUR A LA COLLECTION ENTIÈRE, OU A 50 VOLUMES CHOISIS DANS LES TROM Encyclopédies, 7 Fr., et même 8 fr. pour le souscripteur a tel ou tel dictionnaire particulier.

DEUXIÈME SÉRIE.

53 VOLUMES, PRIX: 318 FRANCS.

# TOME VINGT-NEUVIÈME

DICTIONNAIRE DE PLAIN-CHANT ET DE MUSIQUE RELIGIEUSE.

TOME UNIQUE.

PRIX: 8 FRANCS.

S'IMPRIME ET SE VEND CHEZ J.-P. MIGNE, ÉDITEUR, AUX ATELIERS CATHOLIQUES, RUE D'AMBOISE, 20, AU PETIT-MONTROUGE, AUTREFOIS BARRIÈRE D'ENFER DE PARIS, MAINTENANT DANS PARIS.

1860



97 d 27d

|   |  |   |   |   | • |
|---|--|---|---|---|---|
|   |  |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
| - |  | • |   | • |   |
|   |  |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   | • |
|   |  |   |   | · |   |
| • |  |   | ` |   |   |
|   |  |   |   |   |   |

# **DICTIONNAIRE**

LITURGIQUE, HISTORIQUE ET THÉORIQUE

DR

# PLAIN-CHANT

# ET DE MUSIQUE RELIGIEUSE.

AU MOYEN AGE ET DANS LES TEMPS MODERNES.

#### RESUMANT :

TOUT CE QUI A ÉTÉ ÉCRIT SUR LE CHANT LITURGIQUE, AU POINT DE VUE ARCHÉOLOGIQUE, PHILOSOPHIQUE ET PRATIQUE. SUR LA NAISSANCE, LES PROGRÈS ET LA DÉCADENCE DU PLAIN-CHANT ;

#### TRAITANT :

DE LA TONALITÉ, DE LA COMPOSITION MUSICALE ET DE LA NOTATION, DE LA FACTURE DES ORGUES, DE LEUR USAGE DANS LES ÉGLISES, DE LA TERMINOLOGIE DE LA MUSIQUE ET DE TOUT CE QUI TOUCHE AU CHANT LITURGIQUE, DEPUIS L'ORIGINE DU CHRISTIANISME JUSQU'A NOS JOURS.

#### PAR M. JOSEPH D'ORTIQUE.

**PUBLIÉ** 

PAR M. L'ABBÉ MIGNE, ÉDITEUR DE LA BEBLIOTRÉQUE UNIVERSELLE DU CLERGÉ, OU DES COURS COMPLETE SUR CHAQUE BRANCHE DE LA SCIENCE ECCLÉSIASTIQUE.

Revertimini vos ad fontem sancti Gregorii, quia manifeste corrupistis cantilenam ecclesiasticam. (Caroli Magni Vita per Monachum Engolismensem.)

TOME UNIQUE.

PRIX: 8 FRANCS.

S'IMPRIME ET SE VEND CHEZ J.-P. MIGNE, EDITEUR, AUX ATELIERS CATHOLIQUES, RUR D'AMBOISE, 20, AU PETIT-MONTROUGE, AUTREFOIS BARRIÈRE D'ENFER DE PARIS, MAINTENANT DANS PARIS.

1860

R

## PREFACE.

#### I.

#### OBJET ET PLAN DE CE LIVRE.

M. Fétis a dit, il y a environ vingt-cinq ans: « Il est désirable qu'un dictionnaire analytique et historique de la musique soit entrepris par un musicien littérateur pourvu des qualités et de l'instruction nécessaires. MM. Perne et Choron me paraissent dignes de satisfaire à ce souhait par l'étendue de leurs connaissances. Un pareil livre serait une espèce d'encyclopédie musicale, où toutes les questions seraient traitées à fond et accompagnées de documents nécessaires; ce serait peut-être l'ouvrage le plus utile qu'on pourrait entreprendre (a). »

Nous commençons par déclarer que nous n'avons eu nullement la prétention de remplir le programme tracé par le célèbre critique: notre plan n'est pas le même; on nous demandait, non un Dictionnaire de musique, mais un Dictionnaire de plain-chant et de musique religieuse, et le fardeau était déjà bien lourd pour nous. Il est vrai qu'il nous était difficile de laisser de côté un grand nombre de questions qui se rattachent à la science du moyen âge, et de nous interdire également quelques excursions dans le domaine de la musique profane, puisqu'une foule de notions sont communes à l'art religieux et à l'art mondain.

Malgré cela, nous reconnaissons que le dictionnaire pour lequel M. Fétis faisait appel à Choron et à Perne, qui sont morts sans l'avoir entrepris, reste encore à faire, et nous formons le vœu que M. Fétis lui-même, le musicien vraiment encyclopédique de notre époque, consacré à cette œuvre une partie des loisirs de sa longue et laborieuse carrière.

Tel qu'il est, nous ne faisons aucune difficulté d'en convenir, notre travail était au-dessus de nos forces. Nous ne l'eussions jamais entrepris, si nous eussions prévu d'avance à quels découragements, à quelles incertitudes, aridités et angoisses nous devions nous attendre : tribulations d'esprit auprès desquelles la peine matérielle n'est rien. Et il est fort heureux qu'il en soit ainsi. Il est fort heureux, lorsqu'un auteur a conçu l'idée d'une œuvre utile et sérieuse, et qu'en dehors de toute pensée de spéculation matérielle, il se propose de la mettre en lumière; il est fort heureux, disons-nous, que la Providence lui fasse la grâce de lui dérober la connaissance du fardeau de la gestation et des douleurs de l'enfantement. S'il pouvait seulement soupçonner la dixième partie des tourments auxquels il se condamne, le plus déterminé reculerait bien vite.

Nous avons donc commencé notre tâche, sans trop savoir ce que nous entreprenions; nous l'avons poursuivie par la force des engagements; puis enfin nous y avons pris goût et nous l'avons menée à terme avec un attrait et une pensée de dévouement qui nous ont fait sinon surmonter, du moins aborder courageusement les difficultés les plus rebutantes. Ce n'est pas que nous nous fassions illusion sur les imperfections de notre travail. Nous les connaissons mieux que personne, ou plutôt, nous en avons la conscience à tel point que nous ne serons ni surpris, ni même trop affligé lorsqu'on nous signalera des oublis, des lacunes, des erreurs graves, et, ce qu'il y a de moins pardonnable, des contradictions.

<sup>(</sup>a) Curiosités de la Musique, Paris, 1850, p. 164; mais l'article d'où ces paroles sont tirées avait paru auparavant dans la Resue musicale.

Dans la disposition d'esprit où nous nous trouvons, nous croyons pouvoir répondre autent de notre gratitude envers toute critique bienveillante, que de notre docilité envers toute critique acerbe et sévère, dont nous pourrons tirer quelque profit pour l'amélioration de notre ouvrage.

Nous ne savons plus qui a dit que celui qui commence un livre n'est que l'élève de celui qui le termine. C'est qu'un livre est un enseignement, et que, s'il faut apprendre pour enseigner, il faut surtout enseigner pour apprendre. On croit savoir d'abord certaines choses, et, prises isolément, on les sait en effet; mais ces choses vous en font étudier une foule d'autres, et à mesure qu'on apprend les dernières, on réapprend les premières, et l'on voit qu'on s'est bien souvent trompé, faute de les avoir envisagées sous une multitude de rapports qu'en premier lieu on n'avait pas aperçus. D'où il suit qu'il n'y a jamais un moment où l'on puisse dire avec certitude qu'on ne se trompe pas, puisque, en effet, on s'est dijà trompé. Ajoutons que, dans un livre de la nature de celui-ci, il y a une foule de sujets qui ne tiennent pas essentiellement au plan général, mais qui s'y rattachent comme hors-d'œuvre et que l'on n'aurait jamais étudiés, s'il n'avait fallu, autant que possible, compléter la nomenclature. En définitive, à mesure qu'on avance dans un semblable travail, on sait bientôt que les choses qu'on sait ne sont rien en comparaison de celles qu'on ne sait pas: Unum scio quod nil scio. Celui qui saurait tout ce qu'il a mis dans un livre d'érudition et de recherches, serait un homme qui saurait tout effectivement, puisqu'un tivre d'érudition et de recherches touche à tout, et que tout se lie. C'est pourquoi un livre comme celui-ci peut bien être commencé, mais n'est jamais fini.

Il faut néanmoins le publier, lorsqu'il est, pour ainsi dire, arrivé à un tel degré de maturité qu'on en puisse utilement recueillir quelques fruits; mais à la condition de le perfectionner sans cesse, de le compléter dans l'ensemble, d'élaguer les parties surabondantes et parasites, de remplir les vides, de le mettre en de justes proportions, de le dégager des redites, de le préciser dans les détails, etc., et de donner la première édition comme une ébauche imparfaite et informe de ce qu'il sera un jour. Le bloc est taillé et à peine dégrossi : voilà la première édition. L'œuvre de l'artiste et du ciseleur commence ensuite.

Malgré ce que nous venons de dire des défauts connus ou pressentis de notre livre, il aura son utilité; il nous a donné trop de peine pour qu'il n'en soit pas ainsi. Et puis, si nous ne nous abusons, il ouvre une veine dans les études de la liturgie musicale. Il est sans précédents, en France du moins.

Notre littérature nous offre, sur le plain-chant, quelques ouvrages fort estimés, connus de tout le monde, mais qu'il serait difficile de réunir aujourd'hui, vu leur rareté. Au nombre de ces livres sont : La science et la pratique du plain-chant, par un religieux bénédictin de la Congrégation de Saint-Maur (Dom Jumilhac) in-4°, Paris, 1673; le Traité historique et pratique sur le chan't ecclésiastique, par l'abbé Lebeuf, in-12°, Paris, 1761; le Traité théorique et pratique du plain-chant, appelé grégorien (par Léonard Poisson) in 12, Paris, 1750; auxquels il faut joindre la Dissertation sur le chant grégorien, de Gabriel Nivers, Paris, in-12, 1683; le Dictionnaire de Brossard et quelques autres. Or, les études dont le plain-chant a été l'objet depuis une quinzaine d'années, ont rendu ces livres assez rares et assez chers. Un seul, le plus rare comme le plus excellent de tous, La science et la pratique du plain-chant de Dom Jumilhac, a été réimprimé dans ces derniers temps, par les soins de MM. Th. Nisard et Leclercq. Les savants éditeurs ont présenté dans un meilleur ordre le travail de Jumilhac, en faisant correspondre à chaque page du texte les notes que Jumilhac avait reléguées à la fin du volume; ils l'ont enrichi de curieuses dissertations; ils en ont donné und édition fort belle et fort correcte; mais, malheureusement, édition de luxe, et par cela même, à la portée d'un petit nombre de bourses. Pour être agréable aux amateurs de chant liturgique et aux ecclésiastiques, nous avons eu l'intention formelle de réunir en un seul corps de volume, non-seulement la substance, mais encore, autant que cela se pouvait, le texte des auteurs français que nous venons de nommer. Nous avons presque entièrement reproduit le texte de Poisson, en grande partie celui de Lebeuf, et celui de Jumilhac dont nous avons, en une foule d'articles, presque toujours adopté la doctrine. Car Jumilhac doit être considéré comme le maître des maîtres. Il est long et diffus dans son style, qui est celui du temps; mais c'est un esprit profond, philosophique et nourri de la plus pure substance des didacticiens du moyen âge, de Guido d'Arezzo entre autres.

En outre, l'abbé Lebeuf, plus estimable encore comme antiquaire et archéologue que comme symphoniaste, l'abbé Lebeuf a disséminé, dans la volumineuse collection du Mercure de France, un certain nombre de dissertations sur quelques questions de chant grégorien, sur des usages et des curiosités liturgiques. Nous avons reproduit en totalité ou en partie ces dissertations peu connues, dont l'histoire pourra tirer parti. Sans parler du De cantu et musica sacra et des Scriptores de Gerbert, que nous avons consultés sur tous les points, si nous venons à notre époque, nous voyons que plusieurs musicions littérateurs, MM. Danjou, S. Morelot, de Coussemaker, Th. Nisard, l'abbé David, Lambillotte. etc., etc., à la tête desquels il faut tonjours placer M. Fétis, nous ont fourni des traités complets sur diverses matières, tant sur la science musicale du moyen âge que sur le chant grégorien. Quand nous avons trouvé chez ces auteurs, comme chez les précédents, un article fait avec toute la compétence désirable, en un mot, un article fait et non à refaire, nous le leur avons emprunté. Souvent même, au risque de tomber dans l'inconvénient du double emploi, nous avons multiplié les articles sur le même mot, pour que le lecteur fût à même de comparer soit Jumilhac, Lebeuf, Poisson, soit MM. Fétis, Danjou, Nisard entre eux. Malgré cela, rarement nous sommes-nous abstenu de donner notre opinion, si ce n'est en certains détails sur lesquels il ne nous était pas permis d'en formuler une, la question de la notation du moyen âge par exemple. D'ordinaire notre article précède ou suit, ou relie entre eux les articles cités, suivant qu'il y a lieu de montrer les divergentes opinions de nos auteurs ou de les ramener à un point de vue commun. Sur le mot Mode, sujet très-important, nous n'avons pas craint de donner tout au long le traité de Poisson, et de le faire suivre d'une exposition qui nous appartient, bien qu'elle contienne certains aperçus reproduits de Poisson lui-même, exposition où le mécanisme des modes, leur réduction ou leur transposition sont expliqués d'une manière, ce nous semble, plus logique et plus serrée. Nous avons donc beaucoup cité. Avons-nous toujours bien fait? L'espace ne nous manquant pas, nous avons dû donner au lecteur la faculté de prendre et de laisser: Maluimus abundare quam deficere, ainsi que dit Guido d'Arezzo. Nous avouerons sans peine pourtant, que, dans les premières lettres, la crainte de ne pouvoir remplir le vaste cadre qui nous était imposé nous a rendu peut-être un peu trop prodigue de citations. Nous nous en apercevons aujourd'hui que notre travail est imprimé et qu'il nous reste entre les mains au moins un cinquième des matériaux. Avec plus de coup d'œil, nous eussions pu nous resserrer davantage; mais quant aux citations, nous le répétons, elles étaient dans le dessein de notre livre. Nous pensons avoir acquis une assez longue habitude de tenir la plume pour croire que, si nous avions voulu, dans la plupart des cas, prendre la peine de retourner un article et nous l'approprier, nous serions parvenu à dissimuler le larcin, du moins aux yeux des lecteurs superficiels; mais le vol dans l'ombre nous a toujours répugné. Au lieu de nous parer sournoisement des plumes du paon, nous avons mieux aimé le montrer lui-même, et comme les auteurs cités ne parlent pas toujours le meilleur français, en montrant les plumes du paon nous lui avons aussi laissé son ramage. D'ailleurs, cette diversité de styles donne, ce nous semble, à notre ouvrage une certaine couleur originale, et, sans lui rien faire perdre de son unité, lui ôte peut-être de la monotonic.

A l'égard de Rousseau, à qui nous avons fait beaucoup d'emprunts, nous avons à présenter plusieurs observations. D'abord, quel que soit le dédain que les théoriciens affectent aujourd'hui pour lui, quelle que soit la défiance avec laquelle on doive lire ceux de ses articles qui ont rapport à la théorie moderne, l'ouvrage de Rousseau, si nous nous rapportons à l'état de la littérature musicale à l'époque où il a été écrit, ne nous paraît pas mériter le discrédit dans lequel il est tombé. L'esprit de Rousseau est sans doute offusqué de bien des préjugés pour ce qui regarde la musique moderne; il a des idées fausses sur la mélodie et l'harmonie. Néanmoins, il est certains sujets qu'il avait suffisamment étudiés. Il avait lu attentivement Poisson, Lebeuf, Brossard; il s'est servi beaucoup de ce dernier, et pour ce qui est de Poisson et de Lebeuf, nous l'avons surpris bien souvent les mains dans leur poche, comme disait Nodier. Certains théoriciens des temps plus reculés, entre autres Jean de Muris, ne lui étaient pas inconnus. En second lieu, on remarquera que nous n'avons emprunté à Rousseau que de très-courts articles, ceux qui se rapportent à celles des notions de la théorie des Grecs sur lesquelles il était inutile d'insister. En troisième lieu, l'objection qu'on pourra nous faire à ce sujet, et que des amis nous ont déjà faite sur la correction des épreuves, cette objection n'a trait, pour ainsi dire, qu'à l'œil. Si, au lieu de citer Rousseau entre guillemets et de faire suivre chacun de ses articles de sa signature, comme nous avons cru devoir le faire consciencieusement, nous nous étions sans façon approprié ses textes, l'œil n'étant pas averti, on n'aurait trouvé rien à dire.

Mais entre l'inconvénient de citer et celui de copier, nous n'avons pas hésité. Copier est le fait d'un homme qui n'a pas d'opinion à lui et qui prend en aveugle une opinion toute faite. Citer est le fait d'un homme qui, tout en ayant une opinion à lui, croit devoir s'étayer sur celle des autres, ou du moins la faire connaître, alors même qu'il ne la partage pas; ou bien qui regarde comme temps perdu celui de refaire un article déjà bien fait. Ce que nous pouvons dire, c'est, qu'en citant nous avons toujours scrupuleusement indiqué les sources où nous avons puisé. Néanmoins il est arrivé dans quelques cas que, par négligence du copiste, nous n'avons pu indiquer la page, et, une fois même, nous sommes resté en doute sur l'auteur. Il est bon d'en avertir, car nous nous attendons à rencontrer des lecteurs minutieux.

D'après ce que nous venons de dire sur le grand nombre de nos citations, on comprendra que nous n'avons pas eu la prétention de donner beaucoup de neuf. Notre ambition, au contraire, a été de donner beaucoup de vieux, de ce bon vieux qui est peut-être plus difficile à trouver que le neuf, et qui redevient neuf à force d'être vieux. Nous avons tâché aussi de faire connaître, sur les rapports du chant d'église avec les usages liturgiques, bien des choses depuis longtemps oubliées et de faire un livre qui, tel quel, dispensât de beaucoup d'autres. Pour ce qui est des usages liturgiques, nous avons largement mis à contribution le Catalogue raisonné des manuscrits de M. de Cambis-Velleron; Avignon, Chambaud, 1770 : livre précieux et rarissime, comme disent les bibliophiles; surtout les Voyages liturgiques du sieur de Moléon (lisez : Lebrun-Desmarettes); Paris, 1718 : excellent ouvrage qui n'est pas non plus commun, et d'autres encore. Nous eussions pu en consulter un plus grand nombre, mais il fallait se borner, et puis nous n'avons pas eu trente ans de notre vie à donner à notre Dictionnaire, lequel, au bout de trente ans, au lieu de huit, laisserait encore beaucoup à désirer.

Ainsi ceux qui se statteraient de rencontrer dans notre livre quelque nouveauté, quelque découverte, seraient trompés dans leur attente. Nous n'avons jamais rien découvert en matière de monuments et de faits. Cette fortune n'est pas faite pour un esprit comme le nôtre, sérieux et résléchi peut-être, mais tant soit peu rêveur, et qui n'est pas assuré, à l'heure qu'il est, d'avoir su plier ses facultés aux habitudes positives et rigoureuses de l'érudition. En revanche, il est certains principes que nous pensons avoir envisagés sous un aspect en quelque sorte nouveau, mais ceci est tout autre chose, et nous allons en parler tout à l'heure.

Mais, dira-t-on, il est impossible qu'ayant multiplié à ce point les citations, qu'ayant

puisé à droite et à gauche, vous ayez pu donner à votre ouvrage de l'unité, en un mot, suivre un plan.—Nous espérons que ceux qui seraient tentés de nous adresser ce reproche seront bientôt détrompés. Les citations sont nombreuses, trop nombreuses même; mais nous les avons choisies et disposées de manière à ce qu'elles concordent avec notre point de vue général. Il nous est cependant arrivé de citer des morceaux entiers écrits dans un sens absolument opposé à ce que nous croyons être la saine doctrine (a), et nous croyons avoir réussi alors à fortifier celle-ci par l'extravagance même ou l'absurdité de l'opinion contraire. Mais cela n'a eu lieu qu'accidentellement, comme, par exemple, pour le chant sur le livre. Après avoir dressé notre nomenclature, laquelle, du reste, s'est accrue et complétée jusqu'au dernier moment, nous avons divisé notre travail en diverses séries d'idées, et nous nous sommes imposé l'obligation de ne passer de l'une à l'autre qu'après avoir épuisé la première.

Ainsi, la notion de mode comporte une foule de choses : les mots authentique, plagal, pair, impair, compair, connexe, mixte, régulier, irrégulier, dominante, finale, médiante, final, confinal, affinal, transposition, etc., etc., en dépendent. Voilà une série d'idées. Ce n'est qu'après l'avoir complétée que nous en avons abordé une nouvelle. De cette manière, nous étions bien sûr de faire concorder chaque article avec tous ceux qui lui correspondent dans la série à laquelle il appartient, et de montrer sur tous les points l'application des principes qui régissent la série tout entière. On conçoit qu'il n'en aurait pu être ainsi, et, en même temps, à quelles incohérences et à quelles fatigues d'esprit nous eussions été condamné, si, notre nomenclature étant faite, nous nous étions mis à rédiger chaque article l'un après l'autre, en nous astreignant rigoureusement à l'ordre alphabétique; ce qui, pour le dire en passant, nous a fait comprendre l'impossibilité d'un Dictionnaire de ce genre fait par plusieurs mains. En supposant la plus entière compétence chez les auteurs, et l'excellence de chaque article pris à part, le tout ne formerait qu'un assemblage confus, monstrueux, sans proportion et sans méthode. Que dirait-on d'un dictionnaire on l'article Mode serait fait par l'un, l'article Tétracorde par un autre, l'article Hexacorde par un troisième, et ainsi de suite des articles Muances, Solmisation, etc., qui forment autant de sujets se liant entre eux et se rattachant à la même doctrine? Malgré les avantages de l'ordre logique que nous nous sommes imposé, neus pouvons dire aujourd'hui que cette étroite obligation de ne dire ni plus ni moins qu'il ne faut sur chaque mot, de ne pas empiéter sur le sens d'un mot correspondant ou relatif, que cette préoccupation constante de l'unité au milieu d'une nomenclature qui contieut des choses. si diverses, font d'un dictionnaire une des œuvres les plus compliquées et les plus disticiles, même au point de vue de l'art, un vrai casse-tête par la nécessité où l'on est sans cesso de se resserrer dans les limites d'un sujet, tandis que l'imagination devance la plume et se préoccupe involontairement de toutes les ramifications du même sujet, et a fort à faire pour se débrouiller au milieu de quelques centaines de mots différents qui s'entre-choquent dans le cerveau.

Pour donner un aperçu des autres series d'idées, nous énumérerons :

- 1º Les pièces liturgiques en rapport avec l'office divin et ses diverses parties, antiennes, graduels, hymnes, proses, invitatoires, psalmodie, etc.
- (a) Bien plus, sur une question fondamentale, celle de l'accompagnement du plain-chant, nous avons demandé nous-même un travail spécial à un savant qui professe sur ce point une opinion diamétralement opposée à la nôtre. M. Th. Nisard s'est acquitté de cette tàche avec l'indépendance de son talent. Tout en étant profondément convaincu de l'incompatibilité de l'harmonie, quelle qu'elle soit, avec le plain-chant, nous not sommes pas moins convaincu, et avant tout, de notre propre faillibilité. Et c'est précisément parce que notre ouvrage a été rédigé sous l'empire de cette idée que le plain-chant ne saurait comporter aucune espèce d'harmonie, et que tout système d'accompagnement ne peut qu'en hâter la ruine, que nous avons sollicité un Traité à fond sur l'harmonisation du chant liturgique. Il ne s'agit point ici d'une lutte entre adversaires; il ne s'agit point d'étaler de part et d'autre des arguments sans réplique. Une mauvaise cause peut être très-habilement et très-savamment soutenue. Une bonne cause peut être défendue par de fort pauvres raisonnements. Et nous croyons pouvoir dire, au nom de M. Nisard, comme au nôtre, que nous ne tenons nullement au triomphe des idées qui nous sont personnelles: nous ne tenons qu'au triomphe de la vérité, dans le moment et par les moyens qu'il est utile que sa manifestation ait lieu.

- 2º Déchant, organisation, chant sur le livre, faux-bourdon, etc.
- 3º Notation, neumes, etc.
- 4º Musique figurée, mesurée, notation noire, blanche, etc.
- 5º Muances, hexacordes, tétracordes, solmisation, main, etc.
- 6. Musique religieuse, messes, motets, etc.
- 7º Orgue, organiste, facture d'orgue, et le reste.

Mais de même que les articles composant une même série d'idées se groupent autour d'un principe commun, de même les diverses séries d'idées se rattachent à une idée fondamentale; de telle sorte que celle-ci circule à travers toutes les parties de notre ouvrage, comme le sang circule dans les veines et les plus petits vaisseaux du corps humain, et c'est cette circulation d'une pensée générale qui fait l'unité d'un livre comme elle en fait l'ordre. Il faut en quelques mots faire apprécier cette donnée fondamentale.

Il se présente, à notre époque, un fait qui, nous osons l'affirmer, ne s'est pas présenté deux fois dans les fastes de l'art musical. C'est la coexistence de deux tonalités reposant sur des éléments non-seulement différents, mais encore opposés, contradictoires, incompatibles. Ce fait remonte déjà assez haut; mais on verra dans notre ouvrage de quelle manière il arrive que l'on n'en a eu réellement conscience que de nos jours. On verra aussi que ce fait est plus apparent que réel, qu'il est plus dans les mots que dans les choses; car, par cela même que les deux tonalités dont nous parlons sont incompatibles, elles ne sauraient réellement coexister ensemble, l'organisation humaine étant une, et ne pouvant subir à la fois deux lois tonales opposées (a). Quand donc nous parlons de la coexistence des deux tonalités, nous avons en vue les gens qui se figurent pouvoir réinstaller dans l'oreille des peuples le chant grégorien, tandis qu'il est démontré que le chant grégorien est presque entièrement absorbé par la musique moderne; et ceux qui s'obstinent à formuler, en debors de ce même chant grégorien, une musique religieuse distincte de la musique profane. Les uns et les autres se débattent vainement contre cet écueil de la tonalité.

Cette loi de la tonalité et toutes ses conséquences, c'est là la donnée fondamentale de notre livre: tonalité du plain-chant, tonalité de la musique moderne; leur distinction, leurs limites, leur incompatibilité, et par suite l'absorption de la première par la seconde, la domination toujours croissante de celle-ci, l'extinction progressive de celle-là. C'est sous l'empire de cette idée que nous avons tant insisté sur les anciennes méthodes, sur les muances, la solmisation par hexacordes, par tétracordes, dont le mécanisme peut pa-

<sup>(</sup>a) M. Fétis a formellement admis le principe de l'organisation humaine subissant la loi tonale par une formule unique, dans une lettre qu'il nous fit l'honneur de nous adresser le 25 mai 1851 dans la Revue et Gazette musicale:

Dès que l'homme a déterminé la formule qui résume ses conceptions de relations des sons, il en subit les conséquences. C'est la loi tonale qui doit recevoir toutes ses applications jusqu'à ce que, celles-ci étant épuisées, la nécessité d'émotions sans cesse renouvelées pousse à la recherche, ou plutôt à l'intuition de rapports nouveaux, dont la formule à son tour recevra successivements toutes les applications qui en dépendent.

Que ce soit, comme M. Pétis le pense, l'homme qui détermine la formule qui résume ses conceptions de relations des sons, ou, comme nous le croyons, que cette formule se détermine d'elle-même, et, se dégageant de mille circonstances complexes, s'impose à l'oreille de l'homme, il n'en est pas moins vrai que celui-ci en subit les conséquences. S'il y a quelque chose d'évident, c'est que cette loi tonale ne peut régir l'organisation humaine que par l'unité d'une même formule, ou d'une même échelle, puisqu'il serait contradictoire que l'oreille sût à la sois sollicitée par deux formules dont les éléments seraient antipathiques, telles que l'échelle du plain-chant et celle de la musique moderne. Il en est ainsi jusqu'à ce que toutes les applications de la loi tonale soient épuisées. Nous osons assirmer que M. Fétis a été frappé de cette vérité en écrivant le passage qu'on vient de lire, et cet autre passage où il avance que la tonalité, c'est la musique tout entière avec ses attributs harmoniques et mélodiques.

rattre absurde, et, comme on dit, irrationnel aux yeux de ceux qui se préoccupent exclusivement de la théorie moderne, mais qui n'en était pas moins à nos yeux la seule sauvegarde de la tonalité du plain-chant. C'est aussi sous l'empire de cette idée que nous avons poursuivi partout la note sensible, la modulation, la dissonance, le triton, l'harmonie, l'orgue d'accompagnement, la prétendue musique religieuse moderne, comme les ennemis mortels de cette même tonalité. Et, en faisant tout cela, nous savons très-bien que tous nos efforts ne pourront redonner la vie à la tonalité du plain-chant; mais, dans l'impossibilité de ressusciter le chant ecclésiastique, nous aurons fait du moins son oraison funèbre.

Après avoir fait connaître l'idée générale et le plande ce Dictionnaire, il faut en donner la clef.

Nos articles peuvent être rangés en diverses catégories: 1º les articles de doctrine; 2º les articles de théorie ancienne et moderne; 3º les articles liturgiques; 4º les articles historiques; 5º les articles d'archéologie, de curiosités, de variétés, etc., etc. Nous n'avons pas besoin de définir ces différentes sortes d'articles: disons seulement que nous entendons par articles de doctrine ceux où il a été nécessaire de pénétrer, pour ainsi parler, jusqu'à l'intimité des éléments constitutifs de l'art, la mélodie, le chant, l'harmonie, le rhythme, la mesure, etc., pour étudier les lois qui dérivent de leur essence et de leur nature, ainsi que leurs rapports avec les lois universelles des êtres.

Pour les articles de théorie, ils rentrent, soit dans le domaine de la tonalité du plainchant, soit dans le domaine de la tonalité moderne. Si les mots Canon, Fugue, Contrepoint et autres, appartiennent d'un côté à la théorie actuelle, il n'est pas moins vrai que d'un autre côté les formes d'art que ces mots représentent ont été mises, entre les mains des contrapuntistes du xvi siècle, au service de la tonalité ecclésiastique et de cette science que M. Vitet a appelée, par comparaison au plain-chant, la nouvelle musique sasrée. Il n'en est pas moins vrai que ces mêmes formes d'art ont eu l'Eglise pour berceau. Nous avons dû, par conséquent, en expliquer les règles, que nous avons puisées dans les traités d'harmonie les plus recommandés, particulièrement dans ceux de M. Fétis. Nous nous sommes arrêté au point où la théorie exposée par nous rentrait en plein dans la science des conservatoires. Toutefois il fallait en quelque sorte poser les bornes des deux tonalités; il fallait mentrer les influences de la tonalité moderne sur le plain-chant, sur les habitudes des harmonistes, des organistes, et faire voir combien de fois l'esprit mondain s'est glissé dans l'oreille des chantres. De plus, il est certaines notions usuelles qui nous ont semblé ne pas devoir être négligées, bien qu'elles ne se rapportent pas au plain-chant : ce sont ces notions qui, pour être élémentaires, n'en sont pas moins ignorées de ceux qui out plus d'instinct que d'études. Un ecclésiastique de campagne ayant à faire apprendre aux enfants de la première communion ou aux congréganistes un cantique, un motet, etc., peut être embarrassé de savoir ce que veulent dire ces mots andante, larghetto, etc. Il fallait, ce nous semble, le dispenser de recourir à un solfége ou à une méthode qu'il n'a pas aisément sous la main.

Pour revenir aux diverses catégories d'articles, il faut observer que ces catégories ne sont pas tellement tranchées qu'elles ne se pénètrent, pour ainsi parler, les unes les autres. Il est tels articles qui sont à la fois philosophiques, théoriques, historiques, liturgiques, etc. Quant aux articles de variétés, d'archéologie, de curiosités, ces articles ne tenant pas essentiellement au fond du sujet, on peut les considérer comme étant superposés à notre plan; on jugera s'ils en troublent l'ensemble. Tels sont les articles Pilota, Lichantkon de Sens, Spectacles religieux etc., que nous avons insérés autent pour réunir dans notre livre les diverses dissertations que l'abbé Lebeuf avait enfouies dans la collèction du Mercure de France, que pour recueillir diverses singularités qui se rattachent à l'histoire du chant liturgique. M. C. Leber, M. Rigolleau, d'Amiens, auteur des Monnaies des évêques

- 2º Déchant, organisation, chant sur le livre, faux-bourdon, etc.
- 3º Notation, neumes, etc
- 4º Musique figurée, mesurée, notation noire, blanche, etc.
- 5º Muances, hexacordes, tétracordes, solmisation, main, etc.
- 6. Musique religieuse, messes, motets, etc.
- 7º Orgue, organiste, facture d'orgue, et le reste.

Mais de même que les articles composant une même série d'idées se groupent autour d'un principe commun, de même les diverses séries d'idées se rattachent à une idée fondamentale; de telle sorte que celle-ci circule à travers toutes les parties de notre ouvrage, comme le sang circule dans les veines et les plus petits vaisseaux du corps humain, et c'est cette circulation d'une pensée générale qui fait l'unité d'un livre comma elle en fait l'ordre. Il faut en quelques mots faire apprécier cette donnée fondamentale.

Il se présente, à notre époque, un fait qui, nous osons l'affirmer, ne s'est pas présenté deux fois dans les fastes de l'art musical. C'est la coexistence de deux tonalités reposant sur des éléments non-seulement différents, mais encore opposés, contradictoires, incompatibles. Ce fait remonte déjà assez haut; mais on verra dans notre ouvrage de quelle manière il arrive que l'on n'en a eu réellement conscience que de nos jours. On verra aussi que ce fait est plus apparent que réel, qu'il est plus dans les mots que dans les choses; car, par cela même que les deux tonalités dont nous parlons sont incompatibles, elles ne sauraient réellement coexister ensemble, l'organisation humaine étant une, et ne pouvant subir à la fois deux lois tonales opposées (a). Quand donc nous parlons de la coexistence des deux tonalités, nous avons en vue les gens qui se figurent pouvoir réinstaller dans l'oreille des peuples le chant grégorien, tandis qu'il est démontré que le chant grégorien est presque entièrement absorbé par la musique moderne; et ceux qui s'obstinent à formuler, en dehors de ce même chant grégorien, une musique religieuse distincte de la musique profane. Les uns et les autres se débattent vainement contre cet écueil de la tonalité.

Cette loi de la tonalité et toutes ses conséquences, c'est là la donnée fondamentale de notre livre : tonalité du plain-chant, tonalité de la musique moderne ; leur distinction, leurs limites, leur incompatibilité, et par suite l'absorption de la première par la seconde, la domination toujours croissante de celle-ci, l'extinction progressive de celle-là. C'est sous l'empire de cette idée que nous avons tant insisté sur les anciennes méthodes, sur les muances, la solmisation par hexacordes, par tétracordes, dont le mécanisme peut pa-

(a) M. Fétis a formellement admis le principe de l'organisation humaine subissant la loi tonale par une formule unique, dans une lettre qu'il nous sit l'honneur de nous adresser le 25 mai 1851 dans la Revue et Gazette musicale :

Dès que l'homme a déterminé la formule qui résume ses conceptions de relations des sons, il en subit les conséquences. C'est la loi tonale qui doit recevoir toutes ses applications jusqu'à ce que, celles-ci étant épuisées, la nécessité d'émotions sans cesse renouvelées pousse à la recherche, ou plutôt à l'intuition de rapports nouveaux, dont la formule à son tour recevra successivements toutes les applications qui en dépendent.

Que ce soit, comme M. Pétis le pense, l'homme qui détermine la formule qui résume ses conceptions de relations des sons, ou, comme nous le croyons, que cette formule se détermine d'elle-même, et, se dégageant de mille circonstances complexes, s'impose à l'oreille de l'homme, il n'en est pas moins vrai que celui-ci en subit les conséquences. S'il y a quelque chose d'évident, c'est que cette loi tonale ne peut régir l'organisation humaine que par l'unité d'une même formule, ou d'une même échelle, puisqu'il serait contradictoire que l'oreille su la sois sollicitée par deux sormules dont les éléments seraient antipathiques, telles que l'échelle du plain-chant et celle de la musique moderne. Il en est ainsi jusqu'à ce que toutes les applications de la loi tonale soient épuisées. Nous osons assirmer que M. Fétis a été frappé de cette vérité en écrivant le passage qu'on vient de lire, et cet autre passage où il avance que la tonalité, c'est la musique tout entière avec ses attributs harmoniques et mélodiques.

rattre absurde, et, comme on dit, irrationnel aux yeux de ceux qui se préoccupent exclusivement de la théorie moderne, mais qui n'en était pas moins à nos yeux la seule sauvegarde de la tonalité du plain-chant. C'est aussi sous l'empire de cette idée que nous avons poursuivi partout la note sensible, la modulation, la dissonance, le triton, l'harmonie, l'orgue d'accompagnement, la prétendue musique religieuse moderne, comme les ennemis mortels de cette même tonalité. Et, en faisant tout cela, nous savons très-bien que tous nos efforts ne pourront redonner la vie à la tonalité du plain-chant; mais, dans l'impossibilité de ressusciter le chant ecclésiastique, nous aurons fait du moins son oraison funèbre.

Après avoir fait connaître l'idée générale et le plande ce Dictionnaire, il faut en donner la clef.

Nos articles peuvent être rangés en diverses catégories: 1° les articles de doctrine; 2° les articles de théorie ancienne et moderne; 3° les articles liturgiques; 4° les articles historiques; 5° les articles d'archéologie, de curiosités, de variétés, etc., etc. Nous n'avons pas besoin de définir ces différentes sortes d'articles: disons seulement que nous entendons par articles de doctrine ceux où il a été nécessaire de pénétrer, pour ainsi parler, jusqu'à l'intimité des éléments constitutifs de l'art, la mélodie, le chant, l'harmonie, le rhythme, la mesure, etc., pour étudier les lois qui dérivent de leur essence et de leur nature, ainsi que leurs rapports avec les lois universelles des êtres.

Pour les articles de théorie, ils rentrent, soit dans le domaine de la tonalité du plainchant, soit dans le domaine de la tonalité moderne. Si les mots Canon, Fugue, Contrepoint et autres, appartiennent d'un côté à la théorie actuelle, il n'est pas moins vrai que d'un autre côté les formes d'art que ces mots représentent ont été mises, entre les mains des contrapuntistes du xvi siècle, au service de la tonalité ecclésiastique et de cette science que M. Vitet a appelée, par comparaison au plain-chant, la nouvelle musique sacrée. Il n'en est pas moins vrai que ces mêmes formes d'art ont eu l'Eglise pour berceau. Nous avons dû, par conséquent, en expliquer les règles, que nous avons puisées dans les traités d'harmonie les plus recommandés, particulièrement dans ceux de M. Fétis. Nous nous sommes arrêté au point où la théorie exposée par nous rentrait en plein dans la science des conservatoires. Toutefois il fallait en quelque sorte poser les bornes des deux tonalités; il fallait mentrer les influences de la tonalité moderne sur le plain-chant, sur les habitudes des harmonistes, des organistes, et faire voir combien de fois l'esprit mondain s'est glissé dans l'oreille des chantres. De plus, il est certaines notions usuelles qui nous ont semblé ne pas devoir être négligées, bien qu'elles ne se rapportent pas au plain-chant : ce sont ces notions qui, pour être élémentaires, n'en sont pas moins ignorées de ceux qui out plus d'instinct que d'études. Un ecclésiastique de campagne ayant à faire apprendre aux enfants de la première communion ou aux congréganistes un cantique, un motet, etc., peut être embarrassé de savoir ce que veulent dire ces mots andante, larghetto, etc. Il fallait, ce nous semble, le dispenser de recourir à un solfége ou à une méthode qu'il n'a pas aisément sous la main.

Pour revenir aux diverses catégories d'articles, il faut observer que ces catégories ne sont pas tellement tranchées qu'elles ne se pénètrent, pour ainsi parler, les unes les autres. Il est tels articles qui sont à la fois philosophiques, théoriques, historiques, liturgiques, etc. Quant aux articles de variétés, d'archéologie, de curiosités, ces articles ne tenant pas essentiellement au fond du sujet, on peut les considérer comme étant superposés à notre plan; on jugera s'ils en troublent l'ensemble. Tels sont les articles Pilota, Lichantkon de Sens, Spectacles religieux etc., que nous avons insérés autant pour réunir dans notre livre les diverses dissertations que l'abbé Lebeuf avait enfouies dans la collèction du Mercure de France, que pour recueillir diverses singularités qui se rattachent à l'histoire du chant liturgique. M. C. Leber, M. Rigolleau, d'Amiens, auteur des Monnaies des évêques

des innocents et des fous et surteut le Glossaire de Du Cange nous ont fourni bon nombre de ces articles. Pour ce qui est de ce dernier, nous prévenons qu'alors même que l'article cité appartient à Carpentier, continuateur de Du Cange, c'est toujours ce dernier que nous nommons. C'est du reste la dernière édition de Didot (1840-1846) que nous avons suivie. Nous prévenons également que, par une confusion qui s'est faite entre les deux dossiers de deux articles différents, confusion d'autant plus excusable que les deux articles sont sous le même mot, une partie des définitions ou des citations de Du Cange, relatives au mot Neuma, pris dans le sens de Jubilus, ont été portées à Neuma, pris dans le sens de notation; nous nous en sommes aperçu après l'impression et lorsqu'il n'était plus temps de corriger sans de grands frais cette irrégularité.

A tout lecteur sérieux qui ne se contente pas de lire un article isolément par manière de distraction ou suivant la curiosité du moment, mais qui réfléchit et qui veut se rendre compte des doctrines, des opinions, des faits qui composent un livre, nous recommanderons avant tout deux articles qui sont, à notre point de vue, comme le pivot de l'ouvrage, la clef de voûte de l'édifice, si édifice il y a. Ces deux articles sont: Philosophie de la musique et Tonalité (a). De ces deux articles découle l'idée-mère qui, de là, se dissémine dans tout le corps. Après ces deux articles, viennent Mode et ceux qui en dépendent; puis Muances, Tétracorde, Hexacorde, Solmisation; puis Attraction, Mélodie, Harmonie, Rhythme, Mesure, Repos, Plain-chart, Plain-chart musical, etc., etc. Il n'est pas besoin d'aller aussi loin pour être parfaitement orienté.

La méthode que nous avons suivie nous a conduit à l'application d'un procédé que nous croyons très-propre à éviter la confusion qui, dans tout dictionnaire, résulte du pêlemèle fatal de l'ordre ou plutôt du désordre alphabétique. Rien, à notre avis, de plus gênant, de plus fatigant pour celui qui consulte un dictionnaire que les renvois d'un mot à un autre, renvois tellement multipliés que si l'on ne prenaît le parti de s'arrêter, on finirait par lire le livre en son entier; et nous convenons que, pour le nôtre, la dose serait un peu forte. Nous avons évité cet inconvénient, et cela par un moyen bien simple: nous avons supprimé tout renvoi. De cette façon, notre livre se trouve débarrassé de ces rappels réitérés qui offusquent l'œil et l'esprit. Nous savons bien, qu'en plusieurs cas, les renvois ont pour but de faire connaître les diverses expressions synonymes d'un sujet. Nous ne nous sommes pas, quant à nous, méfié à ce point de l'intelligence de nos lecteurs, et si quelquefois le parti que nous avons pris nous a obligé à quelques répétitions, entre deux inconvénients nous avons choisi le moindre.

Il ne faudrait pas s'imaginer que nous avons, en quelque sorte, profité de ce Dictionnaire pour utiliser d'anciens articles publiés par nous à diverses époques. A l'exception de quelques-uns qui sont: Philosophie de la musique, Orque, Cloches, Messe de requiem, Chapelle Sixtine, que nous eussions été obligé de faire, s'ils n'eussent été déjà faits, et deux ou trois courts fragments, tout ce qui, dans ce volume, est de notre propre fonds a été rédigé ad hoc. Nous avons fait peut-être douze à quinze articles sur la musique religieuse pour les journaux et les revues; nous les avons laissés reposer en paix. Nous avions publié, il y a quelques années, un article sur le mois de Marie; nous avons donné la préférence à un travail de M. Danjou sur le même sujet. Au reste, les cinq ou six articles écrits par nous antérieurement à ce Dictionnaire, ont été en grande partie remaniés et refondus. Si, après cela, ils portent encore la trace et comme l'impression de l'époque eù ils ont été écrits, le mal ne sera pas grand puisqu'on sera averti.

<sup>(</sup>a) Ces deux articles, tirés à part et à petit nombre, forment une brochure que nous publions sous le titre d'Introduction à l'étude comparée des Tonalités et principalement du Chant grégorien et de la musique moderne. La vérité nous fait un devoir de déclarer que le tirage à part de la Philosophie de la musique présente quelques changements qui n'ont pu être introduits dans l'article du Dictionnaire.

Malgré ce que nous avons dit sur les inconvénients d'un livre du genre de celui-ci fait par plusieurs mains, nous avons, pour quelques sujets, accepté le concours de trois de nos amis: M. Th. Nisard, ainsi que nous l'avons annoncé, nous a donné un grand article sur l'Accompagnement, et plusieurs autres non moins importants; M. l'abbé Arnaud, fidèle à une bonne et vieille amitié de trente ans, après avoir encouragé nos premiers essais, a bien voulu nous permettre de nous appeler son collaborateur: il nous a donné quelques articles d'une érudition vraiment littéraire sur les mots Cantique, Épitre farcie, Nobl, Écolatre, etc., etc., M. N. David, dont nous ne saurions trop reconnaître le dévouement tout à fait désintéressé avec leque il nous a secondé dans cette publication, nous a fourni de curieux détails sur les Carillons et autres sujets. Nous saisissons cette occasion de remercier d'autres savants qui, soit par les recherches qu'ils ont faites pour nous, soit par les matériaux qu'ils ont mis entre nos mains, ont une part réelle dans cet ouvrage. Nous nommons, avec un vif sentiment de reconnaissance, MM. Paulin Paris, J. Quicherat, E. de Fréville, Vallet de Viriville, Daguerre.

M. Danjou prenant congé de ses lecteurs dans le dernier numéro de sa Revue de musique classique et religieuse, formait le vœu que les études auxquelles cet habile critique et ses collaborateurs s'étaient livrés ne fussent pas perdues pour l'avenir : « Il en sera de même, disait-il, de tous les principes que nous avons rappelés dans le cours de cette publication, semés dans le vaste désert de l'indifférence. Le vent en a porté quelques grains dans une terre plus fertile : ils y germeront et d'autres temps les verront s'épanouir. » Nous espérons que ces paroles pourront être appliquées à quelques parties du moins de notre œuvre.

Passons maintenant à la seconde partie de cette introduction, celle qui a trait à la couclusion que l'on peut tirer de ce Dictionnaire.

## II.

#### CONCLUSION DE CE LIVRE.

La conclusion de ce livre est assez singulière et inattendue, et nous consentirions, bien volontiers, à laisser à d'autres le soin de la tirer pour se donner l'innocente
satisfaction de nous la jeter à la face comme contradictoire avec le livre même, si nous
n'avions à cœur de montrer que nous ne nous sommes fait aucune illusion sur les résultats
de la longue et laborieuse tâche que nous avons tant bien que mal remplie. En effet, notre
livre est intitulé: Dictionnaire de plain-chant et de musique religieuse. Or, pour ce qui est
du plain-chant, la conclusion finale est qu'il n'existe plus, qu'il a été absorbé par la musique mondaine; que c'est une langue que nous n'entendons plus, qui a été, pour ainsi dire,
chassée de notre oreille et de notre mémoire (Voir notre article Tonalrié, et une foule d'autres); et quant à la musique religieuse, la conclusion est qu'elle existe sans doute, puisque
beaucoup de musiciens en composent et que tout le monde en parle; mais comme personne
en définitive ne peut dire en quoi elle consiste, ni en donner une définition claire, nette
et précise; comme on est plus embarrassé encore pour en offrir des modèles, nous sommes
en droit de dire que si la musique religieuse existe, c'est absolument comme si elle
n'existait pas.

Sans doute, c'est déjà un grand point que le fait de l'existence de la musique religieuse

soit admis; c'est alors la conscience, le sentiment unanime qui proclament qu'il doit exister une musique religieuse, parce qu'il est impossible que l'art, qui a un mode pour exprimer les rapports de l'homme à l'homme, les rapports de l'homme avec la nature, — ce qui constitue, ainsi que nous le dirons bientôt, les diverses nuances que l'on appelle musique dramatique et musique lyrique ou instrumentale, — n'ait pas un mode pour exprimer les rapports de l'homme à Dieu.

Mais on comprend parfaitement qu'il importerait peu de s'entendre sur ce premier point, si on ne s'entendait également sur un second, savoir que la musique religieuse consiste en telle et telle chose, repose sur telle et telle donnée, présente tel ou tel caractère. Or, c'est sur ce second point précisément que personne ne peut s'accorder, pas plus les musiciens entre eux, que les ecclésiastiques et les gens du monde.

Oui, tous admettent une musique religieuse, une musique sacrée, une musique d'église, parce que, aux yeux de tous, religieux ou indifférents, croyants ou non croyants, ces mots expriment un de ces besoins vagues, indistincts, mais naturels et profonds, dont chacun a plus ou moins le sentiment. Mais si le sentiment est partout, la véritable notion, et, à plus forte raison, la véritable théorie n'est nulle part.

Pourquoi cela? Nous le dirons avec une entière franchise, c'est parce que, sur cette question, comme sur une foule d'autres questions plus graves, les hommes religieux et croyants se sont laissé gagner par les indifférents et les non croyants; parce qu'en dehors des idées religieuses positives, leurs opinions se sont laissé modifier, émousser, amollir par les idées du siècle. Chacun paye son tribut au scepticisme, les hommes religieux comme les autres en ce qui ne touche point directement aux principes de leur foi. Autant ils sont fermes sur ceux-ci, autant ils sont flexibles et pliables sur le reste.

Cela étant, il est tout simple que chacun définisse la musique religieuse à sa manière. Dès là qu'on se base sur ce qu'on appelle le sentiment religieux, il n'y a plus de règles, plus de limites. Qui prendra pour type Palestrina, qui Leo ou Pergolèse, qui Haydn ou Mozart, qui Beethoven ou Cherubini, qui Rossini et son Stabat. Il n'y a rien à répliquer, le goût individuel étant pris pour seul arbitre.

Pourtant si nous faisons remarquer que le style du Stabat de Rossini est identiquement le même que le style de ses autres ouvrages; que le Requiem et les messes de Mezart pourraient sans inconvénient échanger tels et tels de leurs morceaux, contre tels et tels autres morceaux de Don Juan, de la Flûte enchantée, des Noces, de Cosi fun tutte, etc.; que l'on pourrait faire la même substitution entre certaines parties des messes tant vantées de Cherubini, et ses opéras non moins vantés de Médée, d'Elisa, des Deux journées; qu'il n'y a pas la moindre différence de style entre les symphonies de Beethoven et ses messes, si ce n'est que celles-ci sont bien inférieures à celles-là; qu'ensin toute la musique dite religieuse de notre époque ne présente rien de plus grave, de plus noble, de plus élévé, que certains fragments des opéras de Gluck, de la Vestale, de Moise, de Guillaume Tell, elc., etc.; nous prierons les hommes religieux de nous dire,—car c'est pour eux que nous écrivons,—si la foi qu'ils professent n'a pas dû inspirer, pour honorer Dieu, une autre forme musicale que la forme qui se consond avec celle dont on se sert pour exprimer les passions profanes.

Ils nous répondront peut-être que les œuvres dites religieuses ont été faites pour l'église, les autres pour le théâtre.

Entendons-nous: Les unes ont été faites sur des textes sacrés, les autres sur des paroles mondaines; voilà tout. Et qu'importe que ce soit pour le temple que le musicien écrive, s'il écrit indifféremment pour l'église comme pour la scène? Qu'importe qu'il prenne pour thème des paroles profanes ou des textes de la liturgie (que le plus souvent

il ne compreud pas), si ces paroles profanes ou ces textes liturgiques ne réveillent en lui qu'un même ordre d'inspirations?

Nous pouvons vous citer des faits.

Plusieurs parties de l'opéra de la Muette de M. Auber sont tirées d'une messe que le compositeur avait faite, et qui n'a pas, croyons nous été achevée.

A l'égard du Stabat de Rossini, nous nous tromperions fort si, à l'exception de quelques morceaux écrits sur certaines parties de cette prose, les autres morceaux ne sont pas des rognures d'anciens opéras que l'illustre maestro a repris en sous-œuvre. Quoi qu'il en soit, Rossini, de l'humeur dont nous le connaissons, a dû bien rire, en voyant quelques-uns de ses enthousiastes quand même prendre son Stabat au sérieux, nous ne disons pas musi-calement, mais religieusement.

Et quant à certains bons vieux amateurs, qui s'obstinent à nous représenter le Stabat de Pergolèse comme le modèle du style religieux, nous leur ferons observer humblement qu'ils se laissent prendre aux formes du temps, aux tournures anciennes de cette musique. Il ne sera pas hors de propos de leur faire connaître l'opinion du savant P. Martini sur ce fameux Stabat: « Questa composizione di Pergolesi, se si confronti con l'altra sua dell'intermezzo intitolato la Serva padrona, si scorge affatto simile a lei, et dello stesse carattere, eccettuatine alcuni pochi passi. In ambedue si veggono lo stesso stile, gli stessi passi, le stesse stessissime delicate, e graziose espressioni. E come mai può quella musica, che è atta ad esprimere sensi burlevoli e ridicoli, come quella della Serva padrona, potrà essere acconcia ad esprimere sentimenti pii, devoti e compuntivi....? Si l'on compare cette composition de Pergolèse avec cette autre du même auteur, intitulée la Servante maîtresse, on voit qu'à l'exception de quelques passages, elle est parfaitement semblable à celle-ci et du même caractère. Dans l'une et l'autre on remarque le même style, les mêmes traits, la même grâce et la même délicatesse d'expression. Et comment une musique qui est propre à exprimer, comme celle de la Servante mattresse, des sentiments vulgaires et grotesques, pourrat-elle se prêter à l'expression des sentiments de piété, de dévotion et de componction? » ( MARTINI, Saggio del contrappunto sopra il canto fermo, Pref., p. 7.)

Y a-t-il de la témérité à dire que si le P. Martini vivait de nos jours il ne se ferait aucun cas de conscience de porter un jugement analogue sur le Stabat de Rossini, comme sur une foule d'œuvres de prétendue musique religieuse?

Madame de Sévigné rapporte que Baptiste — c'est ainsi que les contemporains nommaient Lulli — entendant un jour chanter à la messe un air qu'il avait fait pour le théâtre, s'écria : « Seigneur, je vous demande pardon, je ne l'avais pas fait pour vous ! » Nos compositeurs de messes, motets, saluts et mois de Marie, sont moins scrupuleux. Ils composent absolument pour l'église comme ils composeraient pour l'Opéra, les concerts et les salons. Ils font mieux encore : ils arrangent sur des paroles sacrées des fragments de nos œuvres lyriques les plus en vogue. Ils les font exécuter dans nos cérémonies par des chanteurs à grandes roulades et à grandes fioritures. Puis, loin d'en demander pardon à Dieu, ils ont l'air de s'en glorifier devant lui et de lui dire : « Voilà, Seigneur, ce que j'ai fait pour vous; je pense que cela doit vous plaire, car, quant à moi, j'en suis pleinement satisfait. » Et c'est alors que l'on voit paraître dans les journaux de jolies petites réclames comme celle qui suit : « Toutes les célébrités de la musique assistaient, le jour de la Toussaint, à Saint-Roch, pour entendre une messe d'une composition toute nouvelle. L'église était pleine au point qu'on ne pouvait plus se remuer. On a remarqué un Credo arrangé sur dissérents motifs de nos opéras les plus en vogue. Décidément, il faudra avoir sa

CHAISE A SAINT-ROCE COMME ON A SA LOGE AUX ITALIENS. » C'est l'ancien journal le Temps qui publia se petit article. Nous regrettons aujourd'hui d'en avoir perdu la date.

Nous parlons ici pour les personnes religieuses, les seules que nous pouvons espérer ramener à des idées vraiment raisonnables; car, pour les autres, pour celles qui ne prient pas, ou qui croient prier, mais à leur manière; quant à celles qui glorifient Dieu de la même façon qu'elles glorifient la créature, et qui vont jusqu'à prétendre même que glorifier la créature c'est glorifier le Créateur, il est évident que nous devons désespérer de les gagner, à moins que, de l'indifférence passant à la foi, elles ne pénètrent certains mystères qui leur sont fermés.

Mais jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, il est évident aussi que les unes et les autres doivent envisager l'art religieux sous des aspects absolument opposés. Que dit, en effet, la religion au Chrétien? Elle lui dit qu'il y a deux ennemis irréconciliables en lui: l'esprit et les sens, la volonté supérieure et la volonté inférieure: sibi invicem adversantur, et qu'il n'y a paix et repos pour lui qu'autant que la volonté inférieure est dominée par la volonté supérieure, dominée à son tour par la volonté divine; paix et repos, autant du moins que la condition humaine le permet, parce que Dieu, être infini, peut seul satisfaire ce désir d'un bien infini que l'homme porte en soi, et qui ne peut être pleinement rassasié que par son union définitive avec Dieu même, son principe et sa fin.

Quel est, au contraire, le langage du monde? Le monde dit à l'homme que la première loi est de suivre ses penchants, ses convoitises; que tout doit être subordonné aux jouissances des sens; et il est certain alors qu'il ne peut y avoir pour l'homme qu'ivresse momentanée suivie de lassitude, de dégoût, de trouble et d'agitation, puisque le cercle des plaisirs terrestres est bientôtépuisé, et que les créatures bornées en elles-mêmes ne sauraient contenir le dernier terme des désirs et des vœux par lesquels l'homme aspire sans cesse vers l'infini.

Donc il existe une manière de louer Dieu autre que celle dont on glerifie la créature; et si l'amour divin comporte un élément plus noble, plus élevé, plus pur que l'amour terrestre; si cet amour divin s'alimente et se dilate dans la contemplation de l'Étre infini; si, pour se mettre en communication parfaite avec l'Être infini, il exige à la fois la libre expansion de la partie supérieure de nous-même et la complète immolation de la partie inférieure, il s'ensuit qu'il doit exister dans l'art, expression de l'homme et de tout l'homme, une forme particulière, appropriée à l'expression de cet ordre de sentiments, dégagée de tout ce qui est humain et périssable.

Or, nous le disons sans détour: le système de musique moderne, celui qui est basé sur l'élément de la note sensible, de la modulation, de la transition, de la dissonance, et qui, par conséquent, ne porte pas l'idée de repos, ou du moins qui ne la porte qu'accidentellement, est le seul propre à cet ordre de sentiments qui a la créature et les sens pour objet. Le système de musique fondé sur la constitution du plain-chant, sur ce qu'on appelle la tonalité ecclésiastique, qui porte irrésistiblement l'idée de repos, est le seul propre à l'expression de cet ordre de sentiments qui se rapporte à l'esprit et à Dieu. C'est ce qui est expliqué, analysé en cent endroits de ce livre, et ce qui est, comme l'on dit aujourd'hui, un fait acquis à la science.

Et qu'on ne nous mette pas en contradiction avec nous-même. Nous avons dit tout à l'heure qu'il y avait, dans les symphonies de Beethoven, dans les œuvres lyriques de Gluck, de Spontini, de Rossini, de Weber, de Meyerbeer, des beautés au moins aussi grandes et aussi

solennelles que celles qui brillent dans les œuvres dites religieuses de notre temps. Cela est vrai. Nous ne prétendons nullement interdire à la musique moderne l'expression des sentiments nobles et élevés. Nous disons seulement que dans ce système qui repose sur la dissonance, élément de l'expression purement humaine, il est impossible, pour ce qui est de la distinction de la musique religieuse et de la musique mondaine, du domaine de l'une et de l'autre, comme de leurs limites respectives, de pouvoir fixer le point précis où l'une finit et où l'autre commence; en un mot, de pouvoir dire : ici la musique religieuse entre dans la musique profane; là. la musique profane envahit le terrain de la musique d'église.

La distinction de deux systèmes d'art en rapport avec la double manifestation de l'homme double, a frappé les meilleurs esprits : « Il est de certains systèmes de tonalité dans la musique, dit M. Fétis, qui ont un caractère calme et religieux, et qui donnent naissance à des mélodies douces et dépouillées de passion, comme il en est qui ont pour résultat nécessaire l'expression vive et passionnée..... Quoi qu'on fasse, on ne donnera jamais un caractère véritablement religieux à la musique sans la tonalité austère et l'harmonie consonnante du plain-chant; il n'y sura d'expression passionnée et dramatique possible qu'avec une tonalité susceptible de beaucoup de modulations comme celle de la musique moderne.»

Parlant ensuite de la création de la musique dramatique par Claude Monteverde, le même écrivain ajoute : « Le drame musical prend noissance; mois le drame vit d'émotion, et la tonalité du plain-chant, grave, sévère et calme, ne saurait lui fournir d'accents passionnés, car l'harmonie de cette tonalité ne renferme pas les éléments de la transition (a), » etc.

A l'égard de l'emploi des instruments dans la musique sacrée, M. Fétis dit encore : Les variétés de sonorité des instruments sont des moyens d'expression des passions humaines, qui ne devraient pas trouver place dans la prière... Les qualités de ce genre de musique sont celles de la douceur, du calme, de la majesté, du sentiment religieux; elles brillent au plus haut degré dans les œuvres de Palestrina... Après lui on a fait de belles choses d'un autregenre, mais où il y a moins de solennité, de dévotion et de convenance (b). »

Il y a donc deux sortes de tonalités, deux sortes de musique, l'une religieuse, l'autre mondaine.

L'expression des rapports de l'homme à Dieu, principe et fin de toutes les existences, constitue proprement la musique religieuse.

Les rapports de l'homme aux autres hommes, rapports fondés sur sa double nature spirituelle et sensible, constituent la musique dramatique.

Il y a en outre l'expression des rapports de l'homme avec la nature physique, qui constitue la musique instrumentale. Mais la différence de ce genre tient à un ordre d'idées étranger à la question, et d'ailleurs la musique instrumentale rentre pleinement, par la tonalité, dans la musique mondaine ou profane.

Voilà donc deux ordres fondamentaux d'inspirations dans l'art, parfaitement distincts, dérivant de deux ordres de rapports fondamentaux également distincts. Or, ces deux ordres de rapports déterminent, dans la constitution de chaque système, des caractères particuliers, des types radicaux.

<sup>(</sup>a) Résumé philosophique de l'hist. de la musique, pp. LIII et CCXXII. (b) Ibid., p. CCXX.—Voir aussi la Revue musicale, 6° année, p. 196.

C'est ce que nous avons tâché d'exposer le plus clairement qu'il nous a été possible dans les articles Philosophie de la musique, Tonalité, et plusieurs autres.

Mais cette musique religiouse, mais cette tonalité ecclésiastique, où est-elle maintenant? Où sont les œuvres contemporaines qu'elle a inspirées? Hélas! il faut bien l'avouer, elle a disparu, elle a été anéantie peu à peu depuis la création de la musique dramatique. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'avant cette époque, toute musique, même celle composée sur des sujets profanes, appartient généralement au genre sacré (nous exceptons toutefois certaines mélodies populaires); tandis qu'après cette époque, toute musique, même celle destinée au temple, appartient fondamentalement au genre mondain. Tour à tour, l'inspiration religieuse et l'inspiration mondaine dominent les intelligences et règnent exclusivement. Et c'est ce qui nous fait comprendre pourquoi Palestrina, - c'était en 1563, au moment où le concile de Trente prohiba l'emploi de la musique profane dans les temples, et proposa de supprimer la musique harmonique pour qu'on s'en tint au plain-chant; -- c'est ce qui nous fait comprendre, disons-nous, pourquoi Palestrina, après s'être présenté aux cardinaux, à saint Charles Borromée, au Pape, pour régénérer la musique d'église, fut d'abord discuté par eux; et pourquoi enfin il fut par eux accueilli, non à titre de compositeur religieux, mais à titre de compositeur séculier. La tonalité ecclésiastique étant la seule qui existat au temps de Palestrina, il y avait des nuances que nous ne pouvons pas saisir aujourd'hui; mais il est certain que les messes de ce grand homme furent admises dans la chapelle pontificale, non comme plain-chant, mais comme musique. Cette musique de Palestrina, comparée aux productions modernes, nous paraît aujourd'hui, et avec juste raison, la plus haute expression de l'inspiration religieuse dans l'art. Mais, en réalité, elle n'est telle à nos yeux que parce qu'elle est écrite suivant le système des modes ecclésiastiques, et, sous ce rapport, il faut reconnaître, avec M. Fétis, qu'elle a un caractère de gravité et de convenance que notre art n'égalera jamais. Après Palestrina, que voyons-nous? Alors même que les maîtres de l'école romaine, ses successeurs, Nanini et Benevoli, Allegri et Foggia, s'efforcent de maintenir le style sacré, tout en croyant (levoir faire néanmoins quelques concessions à l'inspiration dramatique, celle-ci fait partout irruption; elle se glisse dans le sanctuaire, déguisée sous le nom de concertos d'église, et, grâce à l'influence du génie de Carissimi, de Scarlatti, de Leo, de Durante, l'accent humain, l'expression passionnée, sont en tout lieu substitués au caractère religieux et plein d'onction de la prière chantée. Marcello s'est peut-être préoccupé de donner à ses psaumes, qui ne sont pas tous également beaux, la couleur antique, l'accent prophétique; il ne s'est nullement préoccupé de la tonalité du plain-chant. Loin de lui l'idée de vouloir imiter le style des lamentations, des improperia de Palestrina. Il n'écrivit pas d'ailleurs pour l'église; il voulut laisser une œuvre d'art et de génie. Hændel a composé ses oratorios, cette musique monumentale, mais froide aussi comme un monument, dans le même style que ses opéras. Jean-Sébastien Bach a deviné des agrégations harmoniques que notre théorie moderne a à peine pressenties; il les a combinées par l'effort prodigieux de son vaste esprit, avec les formes canoniques les plus savantes. Plus tard, la musique religieuse n'est plus qu'une fiction; les textes sacrés, un canevas sans signification sur lequel on peut broder à l'aise. Déjà, en France, sous Catherine de Médicis. on avait introduit dans l'église la musique des ruelles, et, sous Louis XIV, à propos d'une cérémonie religieuse, madame de Sévigné nous dit encore que toute la musique de l'Opéra y faisoit rage. Puis, à partir de la période qui s'étend depuis Michel Haydu jusqu'à nous, en passant par Joseph Haydn, Mozart, Graün, Beethoven, Schneider, Lesueur, Cherubini. on dirait que l'art profane, trop à l'étroit sur la scène, s'ouvre une seconde scène dans le sanctuaire, où il déploie le même luxe de forces vocales et de ressources orchestrales.

Voilà où nous en sommes. Mais de ce que la musique d'église n'existe pas à notre époque, en ce sens que nous ne pouvons dire, à propos d'une œuvre réellement inspirée : Oui, c'est là la véritable musique religieuse la s'ensuit-il que le clergé, que les Chrétiens doivent abjurer leurs principes et se laisser trainer à la remorque par nos beaux

esprits de salon, les aristarques de foyers, les feuilletonistes blasés, les compositeurs israélites eux-mêmes, auteurs de messes tout aussi religieuses que celles des autres musiciens, et qui, tous, n'admettent pas d'autre mode d'expression pour les pensées du ciel que celui sur lequel on célèbre les passions terrestres? Cette musique religieuse, elle existe; je la sens en moi. Malheureusement, je me sens incapable de la réaliser. Si j'avais le génie de Beethoven ou de Weber, j'imagine que je la trouverais. Mais si je la sens, je me dis que d'autres la sentent également, et je ne désespère pas que quelqu'un ne la trouve. Quant aux prêtres musiciens d'aujourd'hui, car nous avons des prêtres compositeurs religieux qui font de la musique profane, très-profane, cent fois plus profane que nos musiciens d'opéras, nous leur dirons qu'ils font beaucoup de mal. Ce qui fait à la fois leur erreur et leur excuse, c'est que, n'allant pas au théâtre, ils ne peuvent apprécier comme nous combien sont choquantes, dans le sanctuaire, des mélodies qui, à la scène, sont l'expression de sentiments que ces mêmes ecclésiastiques condamnent sévèrement et à bon droit. Les prêtres dont nous parlons, — et ils sont nombreux puisqu'on en trouve au moins un dans le plus petit village, — sont assurément trèsréguliers, très-exemplaires. Mais il n'est pas moins vrai qu'en fait de musique, ils sont totalement dépourvus de sens moral (a). Le mot est dur, nous le savons, et nous nous gardons bien de l'effacer. Nous ne sommes pas chargé de faire des compliments à ceux qui, par ignorance, par irréflexion, et, disons-le, par un motif de mesquine gloriole, tuent l'art en insultant à la liturgie. Encore s'ils ne tuaient que l'art! mais la religion! mais la foi l Dans l'exercice de leur ministère, ces prêtres font du bien; cela est incoutestable. Mais il est non moins incontestable qu'il démolissent d'une main ce qu'ils édifient de l'autre.

Que les hommes sérieux y réfléchissent, et qu'ils essayent de se rendre compte de ce que peut être l'expression religieuse dans un système d'art qui fournit aux passions humaines leur langage le plus insinuant et leur plus puissant auxiliaire, système d'ailleurs né d'un état social en révolte contre la religion elle-même.

La distinction de ces deux ordres d'inspiration dans l'art, et, dans la musique, la distinction de deux tonalités, l'une constitutive de l'expression calme, douce et pénétrante qui convient à la prière, l'autre constitutive de cette expression fiévreuse et sensuelle qui convient aux passions humaines; cette distinction, ainsi que nous l'avons dit dans la Philoso-PRIE DE LA MUSIQUE, est une conquête de notre époque (b) et fait en particulier le plus grand bonneur à M. Fétis. C'est par l'étude comparée des éléments intimes de ces deux tonalités, que ce profond théoricien a établi d'une manière péremptoire qu'en vertu de la coordination particulière des intervalles dans l'une et l'autre échelle et des fonctions qui caractérisent ces mêmes intervalles, l'une faisait naître le sentiment de repos, de permanence, d'infini, d'impassibilité au point de vue humain ; l'autre, les sentiments qui se rapportent aux conditions de l'être successif et borné ici-bas. De là la conséquence qu'il y a bien réellement deux musiques, l'une bonne, l'autre mauvaise; non dans le sens du bon et dumauvais, du vrai et du faux dans l'art, mais du bien et du mal dans l'humanité; l'une qui nous élève à Dieu, l'autre qui nous rabaisse vers la région des sens; l'une digne de mêler ses accents à ceux des séraphins, l'autre qui doit être bannie du temple au même titre qu'on en interdirait l'entrée à la peinture et à la sculpture qui viendraient y étaler leurs nudités.

<sup>(</sup>a) Un prêtre qui, depuis bientôt vingt-cinq ans, s'ingénie à se saire une réputation de musicien, s'écriait un jour : « Ah! si j'avais écrit pour le théâtre le quart seulement de ce que j'ai écrit pour l'église!! »

(b) Cette distinction a, du moins, une sauction officielle, car on lit dans la circulaire du 2 août dernicr que M. le ministre de l'instruction publique a adressée à NN. SS. les archevêques et évêques de France: « On semble oublier que c'est à sa tonalité propre que le plain-chant doit ce caractère grave et refigieux qu'on lui sait perdre en l'associant à l'harmonie moderne. »

Tant que cette distinction n'a pas été faite, l'Eglise, on le conçoit, a dû se montrer tolérante à l'égard de l'introduction de la musique dans les temples. Durant les différentes phases de son existence, elle a toujours accepté le concours des arts extérieurs, sans leur demander compte de leur état de progrès ou de décadence, sans se préoccuper de la tendance qu'ils manifestent suivant la tendance des époques. Mais lorsque le scandale est devenu flagrant, lorsque les marchands se sont emparés de vive force de la maison du Seigneur, de telle sorte que les augustes cérémonies se sont confondues, aux yeux des fidèles, avec les pompes les plus mondaines, l'Eglise a exercé son droit d'élever la voix et de chasser les profanateurs du sanctuaire.

On sait que les conciles en avaient jadis proscrit les épttres farcies, c'est-à-dire ces textes mélangés, farcis de paroles tirées des chansons profanes, et qui étaient chantées sur les textes de ces mêmes chansons. Aujourd'hui une autre espèce de farcis s'est glissée dans le lieu saint; ce sont ces refrains ignobles, ces cantilènes efféminées, ces fredons éhontés que l'on dirait empruntés aux bruyantes réjouissances de la populace, et au moyen desquels elle s'excite à tous les désordres. Mais lorsqu'il est démontré qu'il existe une musique sique chrétienne et une musique païenne, une musique spirituelle et une musique sensuelle, on peut être tranquille. L'Eglise, cette immuable gardienne de la foi et des mœurs à laquelle, pour notre compte, nous soumettons avec un abandon filial notre livre, les doctrines et les opinions qu'il contient, l'Eglise, entre ces deux sortes de musiques, saura bien discerner celle au bourdonnement de laquelle éclatent les folles joies du monde, et celle qui est destinée sur la terre à nous donner une idée des concerts du ciel. C'est de cette dernière qu'il a été dit qu'elle seule, parmi toutes les sciences, a le privilége de pénétrer dans le temple du Seigneur. Nulla enim scientia ausa est subintrare fores ecclesiæ, nisi ipsa tantummodo musica (a).

Et c'est alors qu'on pourra bénir l'Eglise d'avoir une fois de plus fait disparattre un puissant élément de démoralisation, et d'avoir une fois de plus sauvé l'art religieux.

(a) BEDA, in Musica practica.

Post-scriptum. — L'intention de l'auteur de ce Dictionnaire était de réunir, dans un appendice, un assez bon nombre de documents et de morceaux inédits destinés à éclaireir certains points de théorie, comme à faire connaître certains chants dont nous souhaiterions voir l'usage plus répandu. Les proportions que notre manuscrit a prises à l'impression nous ont forcé non-seulement de renoncer à ce projet, mais encore de faire des coupures dans la rédaction du texte. En conséquence, à l'exception de trois, tous les renvois à l'appendice ont dû être supprimés et remplacés par des points. Si donc quelque renvoi avait été oublié, les lecteurs voudraient bien le regarder comme non avenu. Nous les prions, d'ailleurs, de ne pas perdre de vue ce qui a été dit ci-dessus, à savoir, que la première édition d'un livre tel que celui-ci ne saurait être qu'une ébauche.

Un mot encore. Les dernières lignes de la Préface ont dû témoigner de notre soumission entièr et sans réserve à l'autorité ecclésiastique et au jugement émané d'elle, dont nos opinions pourraient être l'objet, en ce qui touche au dogme et à la morale catholiques. Mais si, dans les passages des auteurs invoqués par nous, principalement dans les questions historiques, il s'était rencontré quelque phrase, quelque fait, dont l'interprétation et l'application nous eussent d'abord échappé, et qui impliqueralent une simple tendance à incriminer soit les principes de notre foi, soit des personnages et des corporations que l'église couvre de sa protection et de ses respects, nous supplierions qui de droit de nous décharger d'une

participation qui, dans aucun cas, n'aurait pu être intentionnelle.

# DICTIONNAIRE

# DE PLAIN-CHANT

ET DE

# MUSIQUE D'EGLISE.

A majuscule, en tête de la première li-gne d'une partie, signifiait autrefois Alto, Altus, ou Contratenor aigu, c'est-à-dire Hautecontre, par opposition au contratenor grave

or baryton (baritonans).

Première lettre des notations dites Boé-tienne et Grégorienne. Dans cette dernière, l'A majuscule signifiait le la grave; l'a minuscule, l'octave de ce premier la ; l'aa redoublé ou plutôt superposé, la double oc-

L'A indiquait la corde que l'on nommait prostambanomène, c'est-à-dire l'ajoutée; car, dans le système des Grecs, le premier degré

des tétracordes était le si grave.

Premier degré, suivant M. Fétis, du système des cinq voyelles, au moyen duquel Guido désigna l'échelle générale des sons; mais c'est là une erreur fondamentale que nous rectifierons, d'après M. Th. Nisard, à l'article Vocalises.

A (majuscule ou minuscule) indiquait la clef de la dans la portée musicale de Guido

Lettre qui, dans l'alphabet que Romanus inventa pour désigner certaines nuances et certains ornements de chant, signifiait altius.

Lettre qui désigne la finale des neuvième et dixième modes du chant de l'Eglise, ou, si l'on veut, des premier et deuxième modes transposés à une quinte supérieure.

« — Cette lettre correspond à notre la h. Majuscule, elle désigne le la de la première octave grave; minuscule, elle indique celui de la seconde, etc. Cette manière d'exprimer le la n'est plus guère en usage que dans quelques circonstances assez rares. On l'emploie encore pour marquer que certains instruments, tels que la clarinette, le cor, la trompette, etc., sont en la. Dans ce cas, la

DICTIONN. DE PLAIN-CHANT

lettre A est gravée sur le corps de rechange de l'instrument. — On se sert aussi de cette lettre, dans le plain-chant parisien, surtout pour préciser la note finale des différentes terminaisons psalmodiques, ce qui a lieu dans les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième modes. Nous croyons que cette manière d'indiquer la note la devrait être rejetée de la notation actuelle; elle n'est point plus laconique que le mot la qui est en harmonie avec tout le système moderne. »

(TH. NISARD.)
A majuscule, marqué dans une partition, indique l'alto ou le contralto.

ABREGÉ. — C'est ainsi qu'on appelle la mécanique qui transmet aux soupapes des sommiers respectifs le mouvement des touches des claviers, soit à la main, soit de pé-

On distingue plusieurs sortes d'abrégés : les simples, les composés ou brisés, les doubles, celui des pédales, du positif, du récit, et l'abrégé foulant. (Manuel complet du facteur d'orgues, par M. Hamel.)

ABUB. — Sorte d'instrument des Hébreur du facteur d'orgues, par M. Hamel.)

breux, qui était le même, suivant quelques auteurs, que l'Hugab ou Ubag. Kircher, dans sa Musurgie, sait du Habub un instrument à vent du genre des cornets, mais sans trous. D'autres veulent que ce soit une state, la même qui était appelée par les Latins ambubaia; c'est l'opinion de dom Cal-met. Quelques - uns ensin prétendent que l'abub était une baguette de roscau dont les Hébreux frappaient leurs tambours pour en rendre les sons plus doux. (Castilhon de Berlin.)

ACADÉMIES DE MUSIQUE. — On donne ce nom à plusieurs sortes d'institutions relatives à l'enseignement de la musique. Les principales sont celles de Vérone, qui florissait déjà au xvi siècle; de Bologne, fondée en 1666; de Londres, de Saint-Pétersbourg, de Stockholm, de Berlin, de Vienne et de

ACC

On peut ajouter à ces diverses académies de musique celle qui fut fondée à Lyon, et dont il est parlé en ces termes dans l'avertissement des Lettres de Boileau et de Brossette: « Pendant que cette compagnie (l'Académie des sciences et des belles-lettres de Lyon, fondée en 1700 et confirmée par lettres-patentes du roi, du mois d'août 1714) s'occupait sérieusement à cultiver les sciences humaines, pour rendre à la ville de Lyon l'ancien lustre que de pareilles assemblées lui avaient donné autrefois, il s'y était formé, dès 1713, une autre société de personnes choisies, qui avaient du goût pour la musique, lesquelles s'assemblaient pour faire des concerts et pour perfectionner les connaissances qu'elles avaient acquises dans es beaux-arts, qu'elles cultivèrent tranquillement sous l'autorité des mêmes lettrespatentes. » Lettres familières de MM. Boileau et Brossette, Lyon, 1770, t. I, p. xvII.

A CAPELLA. — On a donné ce nom à toute composition destinée à l'église, écrite sur les modes ecclésiastiques, avec ou sans accompagnement d'orgue. C'est fort mal à propos qu'on a appliqué ce mot aux compositions qui ne sont pas basées sur la tonalité du plain-chant; il est évident qu'elles appartiennent à un tout autre style que le style a capella. Mais on se console de la perte de la chose en conservant le nom : Nomen sine re.

ACCENT.-« Les accens... ne sont autre chose que certaines petites notes qui ont esté inventées pour marquer le ton et les inflexions de la voix dans la (1) prononciation des mots. Or ces inflexions ne peuvent estre que de trois sortes, ou celle qui s'éleve que les musiciens appellent apon, elevationem, ou celle qui se rabaisse qu'ils appellent bion, positionem, ou celle qui participant des deux, éleve et rabaisse tout de suite une mesme syllabe. En quoy la nature de la voix paroist (2) admirable, car elle se divise si bien qu'elle compose de ces trois inflexions toute l'harmonie, toute la douceur qui se peut trouver dans le discours, en sorte qu'elles en sont comme (3) l'ame, et sont encore la semence du chant particulierement du (4) rhytmique et psalmodique.

(1) Accentus est vitio carens vocis artificiosa pronuntiatio. (Cassion., de Arte grammatica.)

(2) Cicéron, de Oratore.
(3) Ut nulla vox sine vocali est, ita sine accentu nulla. Et est accentus, ut quidam putaverunt, anima vocis, et seminarium musices; quod omnis modulatio ex fastigiis vocum, gravitateque componitur; ideoque accentus quasi accantus dictus est. (MARTIAnus Capella, lib. in, tit. de Fastigio.)

Sæpe vocibus gravem et acutum accentum superponimus : quia sæpe aut majori impulsu quædam, aut minori efferimus : adeo ut ejusdem sæpe vocis repetitio, elevatio, vel depositio esse videatur. (Guido, cap. 15 Micrologi.)

(4) Accentus vocantur ab accinendo, eo quod can-

"Il y a donc trois sortes d'accens qui correspondent à ces trois manieres d'inflexion, sçavoir l'aigu, le grave, et le circon-flexe. L'aigu releve un peu la syllabe et est marqué par une petite ligne, qui monte de gauche à droite ainsi ('). Le grave rabaisse la syllabe, et se marque au contraire par une petite ligne qui descend de gauche à droite (1). Le circonflexe est composé des deux autres, et partant se marque ainsi (^).
«Ces accens n'estant instituez que pour marquer ces inflexions de la voix, aussi ne marquent-ils point la quantité des syllabes, soit longues, soit breves; pour preuve de quoy l'on void que les mots qui ont plusieurs syllabes longues n'ont néanmoins qu'un accent, comme au contraire d'autres qui les ont toutes breves ne laissent pas d'avoir leur accent, comme Asia, Dóminus. Ce qui toutefois n'empesche pas que l'on n'ait égard à la longueur ou breveté des syllabes de plusieurs mots pour y placer convenablement les accens.

«Il faut maintenant voir quels accents se doivent mettre sur les dictions monosyllabes, sur les dissyllabes, et sur les polysyllabes, ou composées de plus grand nombre de syllabes, et l'endroit où ils doivent y estre

appliquez.

«La première regle sera pour les monosyllabes, qui peuvent estre brefs ou longs; et les longs estre tels ou par nature ou par position: s'ils sont brefs, ou seulement longs par position, ils recoivent l'accent aigu, comme spés, fáx, ós (ossis), fár, árs, parce qu'ils n'en peuvent pas avoir d'autres. Mais s'ils sont longs par nature, on leur donne le circonflexe, flos, comme qui dirait flods, lax, mos, os (oris) a, e: ces voyelles ainsi longues en valant deux.

«La seconde regle est pour les mots de deux ou de plusieurs syllabes, desquels si la derniere est la breve et la pénultième longue par nature, on marque cette pénultieme d'un circonslexe comme floris, Roma, Romanus, etc. Hors cela les dissyllabes ont tous un aigu sur la pénultième, soit qu'elle soit breve ou longue; puisqu'ils ne le peuvent pas reculer plus loin : comme homo, parens, pejus, elc.

«Quant aux polysyllabes ils ont le mesme accent quelquefois sur la pénultiéme, d'autres fois sur l'antepénultième : ils l'ont sur la pénultième lorsquelle est longue : comme antiqui, Christiani, paréntes, Aráxis, Ro-

tum sive recitationem numerosam moderentur. Et paulo infra: Vides igitur quomodo ex natura accentus paulatim musica excreverit, nam bæc totum bumanæ sermocinationis negotium dirigit, ita ut tanto sit eloquium elegantius, quanto fuerit accentibus suis distinctius. Hinc omnes gentes et nationes suos accentus habent nationis proprios, et quo a cæteris gentibus distinguantur. Sicut igitur accentus parturit syllabicam pronuntiationem, ita musicus accentus harmonicam : et sicuti ex syllabica pronuntiatione rhythmus nunc veloci, nunc tardo pedum mo-tu incedeus nascitur : ita rhythmus harmonicus. (Kinchen., tom. II, Musurgia umvers., lib. vin. parte 2, cap. 2.)

máno, etc., et ils la rejettent sur l'antepenultième, quand la pénultième en est breve : comme máximus, ultimus, Dóminus, etc.

«La raison pour laquelle l'accent doit estre ainsi donné aux polysyllabes, est, que les Romains ayant particulierement considéré la penultième pour régler leurs accens, comme les Grecs ont pris le fondement des leurs sur la derniere; lorsque le mot latin a la penultième longue, cette longue valant deux breves elle reçoit l'accent; Rôma, Românus, faisant à peu pres par leur longueur la mesme mesure dans l'oreille que maximus. Mais comme cette longueur peut estre de deux sortes, l'une par nature, et l'autre seulement par position; et que cette longueur de nature se marquoit autrefois par la voyelle redoublée; aussi cette penultième peut recevoir deux sories d'accens; ou le circonslexe : comme mâter pour madter; ou Românus pour Româdnus; ou simplement l'aigu : comme Aráxis, párens; bien que si apres une penultiéme longue par nature la derniere se rencontre encore longue, on se contente alors de mettre un aigu sur la penultiéme, Rômæ et non pas Rômæ; Románo et non pas Románo: parce que cet accent circonflexe et cette derniere longue eussent pû donner trop de lenteur à la parole, ou trop retarder la prononciation des mots dans le discours.

«Quand toutefois la penultième de ces polysyllabes se trouve breve l'on rejette l'accent sur l'antepenultième, parce que l'accent n'estant qu'un petit élevement qui donne grace à la prononciation, et qui soustient le discours, il n'a pû estre placé plus loin que la troisième syllabe avant la fin, soit en Latin, soit en Grec, parce que s'il fust resté trois ou quatre syllabes apres l'accent, (comme qui diroit pérficere, pérficeremus) elles eussent esté comme entassées les unes sur les autres, et n'eussent formé de cadence dans l'oreille, laquelle, comme dit Ciceron, ne peut gueres juger que des trois dernieres syllabes pour l'accent, comme elle ne juge gueres que des trois derniers mots pour le nombre ou cadence des periodes. Ainsi le lieu le plus éloigné pour l'accent est toujours l'antepenultième : comme amáverant mirabilibus, vivifica vivificáverant, etc. s

(Dom Jumilhac, la Science et la pratique du Plain-Chant.)

— Telle est, en substance, la doctrine des anciens Romains sur l'accentuation de la prose latine, parlée ou chantée. A l'époque où saint Grégoire le Grand centonisa son antiphonaire, ces règles étaient tellement oblitérées par suite de l'invasion des barbares, qu'il fut impossible à cet illustre pontife d'y ramener le texte des chants liturgiques. Tous les manuscrits de plain-chant exécutés depuis le vur siècle jusqu'au xvr, et qui sont parvenus jusqu'à nous, attestent la réalité du fait que nous venons de signaler. Ce n'est que depuis le concile de Trente, qu'on a introduit dans le Graduel et le Vespéral les quantités de l'accentuation latine, pour ne point bles-

ser les oreilles des érudits de la Renaissance. Or, M. Fétis a très-bien montré, dans plusieurs articles de la Revue de M. Danjou, que cette introduction avait exigé d'innombrables remaniements mélodiques qui ont porté la plus grave atteinte au chant de saint Gregoire. Ainsi, d'une part, il est impossible de revenir an plain-chant grégorien pur, si l'on tient compte de l'accentuation, puisque les plus anciennes copies de ce chant nous montrent de très-longues tirades de notes sur les syllabes les plus brèves; et, d'autre part, il n'est pas du tout démontré que nos oreilles modernes sont moins superhes que celles des savants du xvi siècle. Comment faire? quel parti prendre dans cette question si fondamentale et si délicate? A voir les entreprises qui se forment, comme par enchantement, pour la restauration du chant grégorien, on ne se douterait pas de l'immense difficulté de cette restauration.

Quoi qu'il en soit, les proses paraissent avoir été soumises, du moins en général, aux lois de l'accentuation latine, et non à celles de la prosodie, comme quelques personnes l'ont cru dans ces derniers temps. Le chant du Veni, Sancte Spiritus, par exemple, est évidemment conçu d'après la théorie de l'accentuation, engendrant ici le rhythme trochaïque. Nous reviendrons ailleurs sur cette

question intéressante.

Le chant des psaumes, des épîtres, des évangiles, etc., était soumis également à l'accentuation latine; mais, pour ce qui concerne les psaumes, on doit lire les Instituta Patrum de modo psallendi, monument rangé par Gerbert parmi les documents du vi° siècle, et qui est certainement antérieur au x°. Ces Instituta nous apprennent que les règles de l'accentuation ne doivent pas être observées à la médiante ni à la terminaison: « Omnis tonorum depositio in finalibus mediis vel ultimis, non est secundum accentum verbi, sed secundum musicalem melodiam toni facienda. » On aurait pu ajouter que cette exemption des lois de l'accentuation latine doit être admise aussi pour les intonations des psaumes.

Les hymnes de l'antiquité catholique étaient subordonnées aux quantités de la prosodie, comme on peut s'en convaincre en lisant le traité de musique de saint Augustin. Plus tard, on composa certaines pièces liturgiques en vers latins, comme, par exemple, l'Alma redemptoris, dans lesquelles le chant était affranchi de toute espèce de quantité; mais les morceaux de ce genro sont faciles à distinguer: on les reconnaît au grand nombre de notes qui surmontent la plupart des syllabes. (Th. NISARD.)

ACCENT MUSICAL.—« Energie plus marquée, attachée à une note particulière de la mesure, du rhythme, de la phrase musicale, soit en articulant cette note plus fortement ou avec une force plus graduée, soit en lui donnant une valeur de temps plus grande, soit en la détachant des autres par une intonation très-distincte au grave ou à l'aigu. Ces différentes sortes d'accent mu-

sical appartiennent à la mélodie pure; on peut en tirer d'autres de l'harmonie, en réunissant plusieurs instruments pour donner plus de force et d'éclat à certaines notes.» (SUARD.)

ACCENTS. - « Les poëtes emploient souvent ce mot au pluriel pour signifier le chant même, et l'accompagnent ordinairement d'une épithète, comme doux, tendres, tristes uccents. Alors ce mot prend exactement le sens de sa racine; car il vient de canere, cantus, d'où l'on a fait accentus, comme concentus. » (J.-J. Rousseau.)

ACCENTS D'EGLISE. — Inflexions différentes de la voix dans le chant ecclésiastique des épîtres, évangiles, leçons, etc.

Il y a sept accents: 1º l'accent immuable, lorsque la voix reste toujours sur le même ton; 2º l'accent moyen, quand on abaisse la voix d'une tierce sur une syllabe; 3° l'accent grave, quand la voix tombe d'une quinte; 4º l'accent aigu, qui a lieu lorsqu'après avoir abaissé la voix d'une tierce sur quelques syllabes, on reprend le premier ton; 5° l'accent modéré, quand, apres avoir élevé la voix d'une seconde sur quelquos syllabes, on reprend le premier ton; 6º l'accent interrogatif pour exprimer une interrogation; on élève la voix d'une seconde pour la dernière syllabe; 7º l'accent final, quand la voix tombe d'une quarte sur la dernière syllabe d'une pièce liturgique.

ACCIDENTEL (DEMI-TON). - Nous voyons par les différentes espèces d'octaves qui composent les modes du plain-chant, qu'il y a, dans toute série de huit notes, deux demitons naturels, mi et fa, si et ut. Mais nous voyons aussi que de ces deux notes fa et si, qui déterminent le demi-ton, l'une en descendant sur le mi, l'autre en montant sur l'ul, il y en a au moins une variable, le si, qui se présente tautôt à l'état de naturel comme dans si ul, et lantôt à l'état de bémol, comme dans la si b; et cette propriété du si, d'être mobile et variable, se rencontre nonseulement dans le plain-chant qui est à notre usage, mais déjà dans le système des tétracordes grecs, et dans celui des hexa- cordes, qui lui fut substitué après l'époque de Guido d'Arezzo et qui était à peu près fondé sur les mêmes lois.

Nous expliquerons en son lieu que, dans le système des Grecs, la mèse terminait les deux tétracordes conjoints appelés des graves et des moyennes; et qu'ensuite, la disjonction s'opérant dans l'intervalle qui séparait la mèse de la paramèse, venaient les deux autres tétracordes également conjoints, appelés des disjointes et des aigues. Or la mèse était le la, la paramèse était le si. Mais en ajoutant un dernier tétracorde appelé synemmenon, dont le point de départ était la mèse, et qui, sur le second degré, s'élevait par le si bémol, de manière à former le nouveau tétracorde la. si b, ut, re, le si devint variable, c'est-àdire qu'il eut la faculté de s'altérer par le bémoi, pour éviter la relation avec le fa. C'est ce qui eut lieu aussi dans le système des hexacordes, et nous allons voir que les

deux systèmes obéissaient aux mêmes lois et présentaient les mêmes rapports de conjonction et de disjonction, car ce n'était jamais qu'en vertu de la conjonction ou de la disjonction que le si était corde mobile, c'est-à-dire qu'il donnait lieu au demi-ton accidentel.

Que nous disent les auteurs sur le tétracorde synemmenon, et sur l'hexacorde, de la propriété du bémol, tous les deux ajoutés ou inventés pour faire disparaître la dureté du triton? Ecoutons d'abord Glaréan : « Ad hoc inventum est tetracordum synemmenon, ut systemata infima (modorum scilicet) in superioribus quoque clavibus locum haberent, et voces omnes potius intra scalam continerentur, quam extra temere vagarentur (lib. 11, Dodech., cap. 15). » Et Gaffori : « Est enim adjunctum tetracordum synemmenon, et cum chorda mese ligatum, ad demulcendam tritonis duritiem, cujus dissonum, asperumque modulamen ars abjicit et perhorrescit natura. Ad placitum ideireo disponituradhærens meses chorda, atque inde aufertur in placi-tum. (Lib. v. Theor., cap. 1 et 3.) » Venons maintenant aux hexacordes. Le

même Gaffori nous dit: «Exachordum b molle dictum, quod et conjunctum dici potest, superductum est, ut et tritoni asperitas fiat in modulatione suavior; et nonnullorum tonorum compositio possit per varias consonautiarum species commisti atque item acquisite procedere (lib. 1. Musica practica, cap. 2). »

Ces trois textes remarquables, pour le dire en passant, montrent les rapports étroits qui existent entre les deux systèmes des tétracordes et des hexacordes. En effet, c'est au moyen de la conjonction de la mèse la, dermer terme du tétracorde des moyennes, avec les trois premières cordes du tétracorde des disjointes, que se forme le tétracorde synemmenon, auquel on pourrait donner le nom de tétracorde mol; comme aussi c'est au moyen de la conjonction opérée à l'aide de l'hexacorde naturel ut re mi fa sol la, que s'est formée la conjonction des deux hexacordes disjoints:

Hexac. de bécarre. Hexac, de bémol, sol la si ut ré mi — fa sol la si ut ré Hexac. (conjonction) de nature.

ut ré mi fa sol la;

puisque le tétracorde de bécarre anticipe sur le tétracorde naturel, et que celui-ci anticipe sur le tétracorde de bémol. Donc, c'est d'abord pour éviter la relation du triton de fa et si que le demi-ton accidentel a été employé, suivant ce précepte de Guido: b molle.... additum est, quia cum quarta a se n tritono differente nequibat habere concurdiam. (Microl., cap. 8.) Mais est-ce là la seule cause du demi-ton accidentel? Nou; et M. Fétis, qui établit la théorie du demi-ton accidentel d'une manière fort remarquable. invoque à l'appui l'autorité de Jumilbac : « Il arrive aussi, dit ce dernier auteur, que ces deux mesmes signes de b mol et de h carre sont quelquesois sous-entendus, bien qu'ils no soient pas exprimez; ce qui se rencontre plus frequemment sous leur lettre naturelle B, et beaucoup plus rarement sous les autres lettres, où quelquesois il est nécessaire de les seindre pour éviter la mauvaise suite ou la dissonance des notes. »

Ainsi, en une foule de cas, où l'emploi du demi-ton accidentel devient nécessaire, on rentre dans ce qu'on appelle la musique feinte, où, toujours suivant Jumilhac, il s'agit d'éviter la mauvaise suite et la dissonance des notes. Or, qu'est-ce que la mauvaise suite et la dissonance des notes? C'est l'altération de l'ordre diatonique, altération qu'il faut éviter par une conjonction simulée (j'insiste sur ces mots et je les souligne) de deux tétracordes ou de deux déductions, afin que la mélodie n'aille pas au hasard, comme dit Glaréan: temere vagaretur. Et comme, dans cet ordre diatonique, le fa et le si ne se rencontraient jamais dans une même déduction. puisque, pour les éviter, on avait recours aux muances qui supposaient les notes ut re mi fa sol la, là où il y avait réellement sol la si la ut re mi, — fa sol la si b ut re, il fallait donc par le fait ou altérer le si par le bémol ou altérer le fa par le dièse.

M. Fétis parle de plusieurs autres cas où le demi-ton accidentel apparaît dans le plain-chant, et il signale surtout celui qui naît de l'assimilation qu'on a faite de plusieurs modes du plain-chant à notre mode majeur ou mode mineur moderne. « Telle est, dit-il, l'origine d'une multitude d'altérations que l'introduction de l'orgue dans les églises a fait passer dans le plain-chant, et qui ont enlevé à ce chant son caractère primitif en beaucoup d'endroits, sans qu'il fût possible d'éviter cet inconvénient. » (Revue de la musig. relig., mars 1845, p. 106 et 107.)

Nous ne relèverons les dernières paroles par lesquelles M. Fétis avoue implicitement que la tonalité moderne s'est depuis longtemps glissée furtivement dans le plainchant, que pour nous emparer de son aveu, et que pour reconnaître qu'il n'a que trop raison.

Nous demanderons maintenant si l'emploi du demi-ton accidentel ne remonte pas trèshaut, si cet emploi n'a pas été facultatif, en ce sens qu'il a été laissé au choix du chanteur. C'est pourtant ce qui a existé, et l'on a lieu d'être surpris que le texte suivant de Luscinius, commentateur de Guido, n'ait pas été cité dans cette discussion sur le demi-ton accidentel, par M. Fétis ou par ses contradicteurs : « Si cantionem vulgatam Salve Regina per la sol la modulari instituas, sol ipsum a la distabit a semitonio, etiam si tu ibi sol dixeris; est in diatonico genere Guidonis OMNINO LOCUS APERIATUR CHROMATICO, ID QUOD SEMITONIIS GAUDET IMPENSIUS ( Luscinius, cap. I. Commentarii.) »

Nous désirons que ces explications apportent quelques éclaircissements à la théorie du demi-ton accidentel dans le plain-chant, bien que nous ne nous dissimulions en aucune façon qu'il s'agit ici d'une des questions les plus ardues du système musical du moyen âge, à cause, pour ainsi parler, du conflit des deux tonalités ancienne et moderne, conflit auquel ne peut se soustraire celui qui veut aujourd'hui approfondir ces mystères.

La difficulté augmente si l'on songe quo les signes au moyen desquels ces demi-tons accidentels, ces feintes, devaient être indiqués, manquaient le plus souvent et qu'ils étaient supposés. En nous apprenant que ces choses s'observaient si naturellement, que ceux même qui n'y faisaient aucune reflexion le pratiquaient ainsi, Jumilhac (part. VI, chap. 5, p. 189) nous dit par cela même combien notre oreille, accoutumée à un sentiment tout différent, aurait de peine à s'isoler de ses habitudes journalières pour se plier à des formules dont elle a perdu le sens et l'esprit. Et il faut avoir une confiance bien grande en soi-même pour assurer qu'on saura démêler la vraie tradition au milieu de la confusion d'impressions absolument contraires.

ACCLAMATION. — A la cérémonie de la clôture d'un synode, à celle du sacre des empereurs, à la réception d'un personnage illustre dans un couvent, dans une cité, ou à son départ; aux bénédictions des abbés, des abbesses, aux funérailles de certains personnages, etc., etc., on faisait entendre des acclamations, c'est-à-dire des chants d'actions de grâces, de triomphe ou de deuil, suivant les circonstances. Les acclamations s'adressaient au peuple par la voix d'un chantre ou d'un diacre, et le peuple y répondait. C'était par conséquent un chant soit alternatif, soit intermittent, c'est-à-dire dont les périodes étaient répétées à des intervalles plus ou moins éloignés.

Dans la cérémonie de la clôture d'un synode, la messe finie, un chantre entonnait à haute voix le *Te Deum*; et elle se terminait par des chants alternatifs.

Laudibus innumeris Regnantum nomina tollunt, Justino vitam ter centum vocibus optant, Augustæ totidem Sophiæ plebs tota reclamat, Mille canunt laudes, vocum discrimina mille.

Tunc oratorum geminæ facundia linguæ Egreyias cecinit solemni munere laudes.

(Corripus, de Justini Jun. imperat. inauguration., lib. 11 et 1v.)

Telles étaient les acclamations par lesquelles on saluait un nouvel empereur. On peut voir dans Du Cange divers textes se rapportant aux acclamations dont Charlemagne fut l'objet à Rome.

Puis venaient les litanies avec acclamation. Tel était le Christus vincit qu'on chantait à Rouen à toutes les fêtes solennelles où l'archevêque officiait pontificalement.

Le voici tout au long :

Deux grands chanoines chantaient au milieu du chœur : Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat.

LE CHOEUR: Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat.

r. Exaudi, Christe. A. Christus vincit, etc. t. N. Summo Pontifici et universali Papæ vita et salus perpetua. n. Christus vincit, elc.

). Salvator mundi. n. Tu illum adjuva, etc.

v. Christus vincit, etc. R. Christus vincit, etc.

†. Exaudi, Christe. A. Christus vincit, etc.

i. N. Rothomagensi archiepiscopo, et omni clero sibi commisso, pax, vita et salus æterna. n. Christus vincit, etc.

). Sancta Maria. A. Tu illum adjuva, etc. i. Sancte Romane. A. Tu illum adjuva, etc.

7. Christus vincit, elc. a. Christus vincit, etc.

j. Exaudi, Christe. A. Christus vincit, etc.

). N. Regi Francorum pax, salus et victoria. n. Christus vincit, etc.

r. Redemptor mundi. n. Tu illum adjuva.
r. Sancte Dyonisi. n. Tu illum adjuva.

y, Christus vincit, olc. n. Christus vinçif, etc.

). Exaudi, Christe. A. Christus vincit, elc.

f, Episcopis, et abbatibus sibi commissis, pax, salus et vera concordia. A. Christus vinçit, etc.

y. Sancte Martine. a. Tu illos adjuva.

3. Sancte Augustine. A. Tu illos adjuva. ). Sancte Benedicte. A. Tu illos adjuva.

). Christus vincit, etc. a. Christus vin-

cit, etc.

†. Exaudi, Christe. n. Christus vincit, etc. t. Cunclis principibus, et omni exercitui Christianorum, pax, salus et victoria. A. Christus vincit, etc.

r. Sancte Maurici. A. Tu illos adjuva. r. Sancte Georgi. R. Tu illos adjuva.

t. Christus vincit. A. Christus vincit. †. Tempora bona veniant, pax Christi ve-

niat, regnum Christi veniat. A. Christus vincit, etc.

y. Ipsi soli laus et jubilatio per infinita sacula saculorum. Amen, n. Ipsi soli laus et

jubilatio, etc.

7. Ipsi soli laus et imperium, gloria et potestas per immortalia sacula saculorum. Amen. n. Ipsi soli laus et jubilatio per infinita sæcula sæculorum. Amen.

(Voyag. liturg., pp. 323-325.)

A Laon, l'évêque donnait de l'argent à ceux qui avaient chanté le Christus vincit, ainsi que le Graduel, l'Epître et l'Evangile

(Ibid., p. 429).

Exemple d'acclamations que l'on ajoutait, dans l'église de Saint-Maurice de Vienne, à l'antienne de la Communion, pour occuper le clergé et le peuple pendant tout le temps que durait la cérémonie de la sainte table :

Hunc diem, multos annos, istam fidem Deus

conservel.

Episcopum nostrum Deus conservet.

Populum Christianum Deus conservet; fe-

liciter, seliciter, seliciter.

Tempora bona habeant. Multos annos Chrislus in eis regnet; in ipso semper vivant. Amen.

Un ancien Ordinaire de la cathédrale d'Orléans contient des détails curieux sur

les acclumations ou louanges usitées dans cette église. On y voit que l'évêque d'Orléans délivrait tous les criminels qui se trouvaient dans la ville le jour de son entrée solennelle; qu'après s'être rendu nupieds depuis l'église de Saint-Euverte jusqu'à celle de Saint-Agnan, où il était chaussé et porté par quatre chanoines prêtres de Saint-Agnan, depuis le chœur jusqu'à la porte de leur clottre; et de Saint-Agnan à la ca-thédrale, où il était porté par quatre barons feudataires de l'évêché, aidés de plusieurs personnes; il célébrait dans cette même cathédrale une messe solennelle où l'on chantait les laudes episcopi. C'étaient ces acclamations exprimées dans le Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat.... Episcopo Aurelianensi et omni clero sibi commisso pax, vita et salus æterna.

ACC

Sancte Evurti, tu illum adjuva. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperal.

Sancte Aniane, tu illum adjura, etc., etc. Dans cette même église de Saint-Agnan le Christus vincit était chanté aux jours de Noël, de Paques, de la Pentecôte, et de la fête de Saint-Agnan (17 novembre). Le sous-doyen et le chefcier, placés au milieu du chœur, le chantaient immédiatement après l'oraison de la messe. De plus, les enfants de chœur le chantaient presque tous les jours de l'année, avant que la grand'messe ne commençat. (Voy. liturg. p. 189 et passim.)

Le Pontificale ms. Ecclesiæ Elnensis purte: Laudes sive rogationes sequentes dicuntur in præcipuis sollempnitatibus, videlicet in diebus sollempnibus, vel in quibus pontifex sedet post altare; et cum totidem pueris bene cantantibus, immediate post Kyrie eleison, incipit post altare: Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Et chorus respondit in eodem tono. » Et ainsi de suite

alternativement.

Il y avait de plus les louanges perpétuelles. A Sainte-Croix d'Orléans, depuis les premières Vêpres des fêtes de l'Invention de la Sainte-Croix et de la dédicace de cette église, il y avait jusqu'au lendemain laus perennis, louange perpétuelle, c'est-à-dire que l'on y chantait sans interruption. Les chapitres des différentes églises et monastères se relevaient les uns les autres, et y chantaient les Matines à trois nocturnes et les Laudes successivement, chacun à l'heure qui lui était marquée, savoir : l'église cathédrale, les chanoines de Meung, ceux de Jargeau, ceux de Saint-Samson d'Orléans, etc., etc.

Dans la même église, on charteit une autre espèce de louanges, nommée laudes episcopi, le jour de l'entrée solennelle de

l'évêque dans sa cathédrale.

A la fin de cette cérémonie, l'évêque célébrait la messe solennelle de la cathédrale, et c'était à cette messe qu'étaient chantées les laudes episcopi; ces louanges étaient des

acclamations. (Voy. liturg. p. 181, passim.)
Nous terminerons cet article per l'extrait suivant emprunté au Glossaire de Du Cange, et qui contient la description des acclama31

tions que l'on faisait à Rome au Souverain Pontife.

Cornomannia, cæremoniæ festivæ nomen, in qua acclamationes publicas seu faustas adprecationes, fiebant Romano Pontifici; cujus appellationis ratio ex subjectis patet, quæ ex Cod. eccl. Camerac., sæculo xiii incunte scripto, ad calcem epist. Ivon. Carnot. exscripsi.

### DE LAUDIBUS CORNOMANNIAS.

Sabbato de Albis, quando laudes cor-nomanniæ canendæ sunt domino Papæ hoc modo. Omnes archipresbyteri xvui diaconiarum, post prandium prædicti diei, sonant campanas, et omnis populus suæ parochiæ cucurrit ad ecclesiam. Mansionarius indutus tunica vel camiso, et coronatus corona de floribus cornuta, habens in manu phinobolum hujus operis. Est quidam caulus æreus concavus, unius brachii longitudo, a medietate et supra plenus tintinnabulis. Archipresbyter vero indutus pluvialem cum clero et populo it Latranum; et omnes exspectant in campo dominum Papam ante palatium suffolioniam (sic). Cum autem noverit dominus Papa omnes venisse, descendet de palatio ad destinatum locum, ubi accipiendæ sunt laudes Cornomanniæ. Tunc unusquisque archipresbyter cumsuis clericis et populo facit rotam, et incipit cantare: Eya preces de loco, Deus ad bonam horam, et alios subsequentes versus Latinos et Græcos. Mansionarius vero in medio sallat in girum, sonando phinobolum et cornutum, caput reclinando. Finitis laudibus, surgit quidam archipresbyter, retro se ascendit asinum præparatum a curia: 'quidam cubicularius tenet in capite asini bacilem cum xx solidis denariorum, prædictus archipresbyter inclinans se retro tribus vicibus, quos potest, tribus brancatis tollit et habet sibi. Deinde archipresbyteri cum clericis ponunt coronas ad pedes ejus; sed archipresbyter in via lata (ponit) coronam et vulpeculam non ligatam, quæ fugit; et Papa dat archipresby tero unum bizantium et dimidium. Archipresbyter S. Mariæ in Aquiro, coronam et gallum; et accipit unum bizantium et quartam. Archipresbyter S. Eustachii coronam et damulam; et accipit unum bizantium et quartam. Unusquisque archipresbyter reliquarum diaconiarum bizantium unum. Accepta benedictione omnes revertuntur. Cumque reversi fuerint, mansionarius ita indutus, cum uno presbytero et duabus sociis portant aquam benedictam, et nebulas. et frondes lauri, euntes per domos suæ parrochiae jocando, sicut prius, et sonando phinobolum. Presbyter salutat domum, spargit aquam, frondes lauri ponit in foco, et de nebulis dat pueris domus. Interim mansionarius barbarice cantat metros : Jaritan, Jaritan, Jajariasti, Raphayn, Jercoyn, Jajariasti, et cæteri qui sequuntur. Tunc dominus domus dat eis munus unum denarium vel plus. Hoc fuit usque ad tempus Papæ Gregorii VII. sed postquam expendium guerræ crevit, renunciavit hoc.

Incipiunt versus in laude Cornomannie: Eya preces de loco, Deus ad bonam horam, Deus in tuo nomine, sancta Maria Dei Genitrix. Eya preces de loco.

ACC

### DE LAUDIBUS.

Eya preces de loco, Deus ad bonam horam, Deus in tuo nomine, sancta Maria Dei Genitrix, columpna bona, sancti apostoli corona Christi. Exeant pueri de scola ad novum et argenzolum.

Hoc modo cantantur hæ Laudes usque: Octo Octobrias. Octobriadominus noster Papa Innocentius sanctissimus cum gloria, magis-

ter victoria.

Hoc tono cantantur istæ Laudes usque: Yco despota Chere, Yco despota Chere, mezopanto, deo Y soro Orosisto mello, ochera sifilthe Carpoforunta, Keagalliunta, Tysa galliusi.
Hoc tono cantantur usque ad:

Aperite nobis portas. Aperite nobis portas. Ad domnum Papam Alexandrum venimus ; salutare illum volumus, salutare et honorare, et laudes illi levare, quomodo qui ad Cæsa-

Hoc tono cantantur usque ad:

Euge, benigne. Euge, benigne Papa Ale-aunder, qui vice Petri cuncta gubernas. Orbita coli clara refulget, nubibus atris atque fugatis.

Et alii subsequentes versus in boc tono.

(Apud CANGIUM.)

ACCOMPAGNATEUR. -- Celui qui, à l'église, au théâtre ou dans un concert, accompagne avec l'orgue, le piano ou tout autre instrument.

ACCOMPAGNEMENT DU PLAIN-CHANT. Bien qu'à l'église on accompagne des messes en musique, des motets, des cantiques, des litanies, etc., etc., nous ne parlerons ici que de l'accompagnement du plain-chant. L'accompagnement de tout ce qui n'est pas le plain-chant, rentrant dans la musique ordinaire, nous nous bornerons à recommander dans ce dernier cas la simplicité, la gravité, la sobriété, la convenance du style. Un écrivain spécial, M. F. Danjou, ayant publié dans sa Revue de musique religieuse et classique un travail remarquable sur l'accompagnement du plain-chant, nous croyons devoir le re-produire en partie; mais comme cette matière est l'une des plus importantes et des plus controversées, nous nous empresserons également d'ouvrir nos colonnes à un traité d'accompagnement que M. Th. Nisard a bien voulu rédiger tout exprès pour ce Dictionnaire. Nous appelons toute l'attention du lecteur sur ces deux opuscules.

## M. DANJOU:

-Rien de plus simple, de plus facile, que l'accompagnement correct du chant ecclésiastique, si l'on connaît et si. l'on observe les lois du contrepoint expliquées par les maitres du moyen age; rien au contraire de plus compliqué, de plus difficile, de plus in-certain que le moyen de faire concorder l'harmonie moderne avec la tonalité ancienne. Aussi cette difficulté, qu'on a vainement 23

tenté de résoudre dans tous les ouvrages modernes sur le contrepoint, a-t-elle rebuté tous les artistes et a-t-elle contribué plus que tout autre motif à faire naître le dégoût et le dédain pour notre chant ecclésiastique, qu'on ne peut, quelque effort qu'on fasse, plier entièrement aux exigences de la modulation et de la tonalité actuelles.

Je désire vivement que les considérations que je vais présenter, les indications que je vais fournir, éveillent l'attention de nos organistes accompagnateurs et leur fassent apprécier les ressources variées, les effets nouveaux, et surtout la convenance parfaite qui résulteraient de l'emploi d'un mode d'accompagnement toujours conforme à la tonalité du plain-chant, et tel qu'il a été enseigné par les auteurs qui ont écrit sur ce sujet depuis le xm' siècle jusqu'au xvi.

Qu'on ne s'imagine pas qu'il est question dans ma pensée de faire rétrograder l'art et de le priver des ressources dont le génie de l'homme l'a progressivement enrichi. Il s'agit seulement de retrouver et de rétablir, dans toute sa pureté primitive, un art qui avait sa beauté propre, sa grandeur originale, et qui, absorbé peu à peu par la musique moderne, a été défiguré par elle au point de devenir méconnaissable.

Il importe, avant tout, de s'entendre sur le seus de certains mots qui expriment à cux seuls l'ensemble de la science musicale, et dont la signification est bien différente, selon qu'il s'agit du chant ecclésiastique ou de la musique moderne. Ce sont les

mots musique, tonalité, harmonie.

La musique est, suivant M. Fétis, le produit de combinaisons successives et simultanées des sons.

Les combinaisons successives forment la mélodie.

Des combinaisons simultances résulte l'harmonie.

Mais l'harmonie elle-même, considérée dans chacune de ses parties, offre une combinaison successive de notes, ou mélodie.

Le nombre des sons employés dans la musique et l'ordre de leur succession ont varié chez différents peuples et à diverses époques. Ce sont ces variétés qui, en établissant des rapports différents entre les sons, en déterminant leur affinité et comme leur commerce, ont constitué ce qu'on nomme la tonalité.

La tonalité est représentée par une échelle de sons ou formule qu'on nomne gamme

dans la musique moderne.

Chez les anciens, la tonalité était formulée par les tétracordes ou séries de quatre sons qu'on ajoutait les uns aux autres et dont la combinaison produisait quinze notes ou échelles tonales.

Dans le plain-chant, les formules ou intonations de la psalmodie qui fut dans les premiers temps le seul chant usité dans l'Eglise, ont été le principe de quatre modes, subdivisés plus tard en huit, et dans lesquels est compris tout le corps du chant ecclésiastique. Enfin, dans la musique actuelle, il n'y a plus que deux modes, le majeur et le mineur.

Chacun de ces modes, dans chaque tonalité, a son expression propre, qui résulte des rapports et de l'affinité des sons dont il se compose, rapports qu'on ne peut altérer, soit dans la mélodie, soit dans l'accompagnement, saus changer immédiatement la tonalité, et par conséquent l'effet particulier du mode.

Ainsi, la phrase suivante :



peut recevoir divers accompagnements qui en modifient complétement le caractère :

Première manière.



Deuxième manière.



Bien que la mélodie soit exactement la même dans les deux exemples, la variété de l'accompagnement qui change chaque fois la tonalité, lui donne une signification différente.

Ces diverses manières d'envisager la mélodie dans ses rapports de tonalité dépendent, dans la musique moderne, du goût et
de la fantaisie du compositeur et des effets
qu'il veut produire; mais c'est un droit qu'il
exerce seul, et il ne viendrait à l'esprit de
personne de changer l'accompagnement des
mélodies de nos maîtres célèbres, de Gluck,
de Beethoven, de Mozart. On peut concevoir
encore moins l'association de la tonalité ecclésiastique avec la tonalité actuelle, et c'est
cependant cette association constante qui
est pratiquée aujourd'hui pour l'accompagnement du plain-chant.

Divisant la cantilène antique en un certain nombre de phrases mélodiques qu'ils rangent arbitrairement dans les différents tons de la musique moderne, les organistes assignent, par exemple, le ton de ré mineur à l'ensemble du premier mode du plainchant et y appliquent, suivant la marche du chant, des modulations en sol mineur, en la mineur, en fa ou ut majeur. Les plus habiles n'emploient guère que l'accord parfait, mais ils établissent toujours les modulations et actes de cadence conformes au sentiment

de la tonalité actuelle.

Or, dans la tonalité du plain-chant, il n'y a pas de modulations, pas de modes mineurs ou majeurs, pas d'attraction d'une note vers l'autre, et partant, l'intervention de toutes ces combinaisons de l'art moderne constitue non-seulement un anachronisme complet entre la mélodie et l'accompagnement, mais encore une altération monstrueuse du caractère essentiel du chant religieux.

Il résulte de ces considérations que la première de toutes les connaissances qu'on doit posséder pour l'accompagnement du plain-chant, c'est celle des rapports des sons entre eux dans chaque mode, ou, pour le dire en un seul mot, la connaissance de sa tonalité.

La tonalité du plain-chant est représentée par huit formules ou séries de sons, savoir :

```
1 ° MODE AUTHENTIQUE. ré, mi, fa, sol, la, si, ut, ré.
2 ° — PLAGAL. la, si, ut, ré, mi, fa, sol, la.
3 ° — AUTHENTIQUE. mi, fa, sol, la, si, ut, ré, mi.
4 ° — PLAGAL. si, ut, ré, mi, fa, sol, la, si.
5 ° — AUTHENTIQUE. fa, sol, la, si, ut, ré, mi, fa.
6 ° — PLAGAL. ut, ré, mi, fa, sol, la, si, ut.
7 ° — AUTHENTIQUE. sol, la, si, ut, ré, mi, fa, sol.
8 ° — PLAGAL. ré, mi, fa, sol, la, si, ut, ré.
```

En produisant avec chaque série et dans ses limites des combinaisons diverses et successives de sons, il en résulte une mélodie qui prend le nom de la série à laquelle elle appartient. Par exemple, l'introit Gaudeamus est une mélodie du premier mode, le Pange lingua est du troisième mode, et ainsi des autres. Dans quelques pièces, la mélodie passe alternativement d'un mode dans un autre, comme dans les proses Dies ira, Lauda Sion, Victima paschali laudes; mais cette sorte de modulation a généralement lieu d'un ton dans son relatif ou plagal.

Tous les modes du plain-chant sont du genre diatonique, leur variété réside dans la distribution des deux demi-tons indispensables dans toute échelle de sept sons contenus dans les limites de l'octave.

Les autres demi-tons qui existent entre chaque intervalle d'un ton et qui forment l'échelle chromatique ne sont pas employés dans cette tonalité; cependant, les intervalles dont se compose chaque série sont modifiés dans une seule circonstance et de deux manières. Toutes les fois que dans la mélodie il se rencontre le rapprochement de fa avec si, on change, par euphonie, l'une

(5) Dans un manuscrit anonyme du xive siècle de la bibliothèque Laurentienne de Florence (Pluteus 29, codez 48), on lit le passage suivant, qui prouve, contre M. l'abbé Janssen, que la théorie du demi-ton haussant était admise à cette époque.

### De la musique seinte.

On dit qu'il y a musique feinte toutes les fois qu'en montant on change un ton en demi-ton, ce qui ne se pratique pas en descendant.

La musique feinte a lieu naturellement de sept manières différentes :

de ces deux notes. Dans le premier mode, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième, le si est baissé d'un demi-ton, et prend le nom de bémol; dans le septième et le huitième mode, le sa est haussé d'un demi-ton; et comme dans l'ancienne méthode de solmisation par les muances, on n'employait pas le signe du dièse, on opérait, pour exprimer le demi-ton haussant, une de ces transpositions qui étaient à chaque instant nécessaires dans ce système, et on disait sa, mi, sa, aulieu de sol, sa, sol, etc. (5).

ACC:

Les séries diverses dont se compose chaque mode du plain-chant et les combinaisons mélodiques qu'on en peut tirer n'entrainent avec elles aucune idée d'accompagnement. Toutes les notes y sont indépendantes et n'ont ancune relation obligée entre elles, aucune attraction de l'une vers l'autre. au contraire; la seule attraction qui eût pu exister dans le plain-chant eut consisté dans le rapport de sa avec si, qui, si on l'eût établi, eût indiqué la tendance naturelle du sa à descendre et celle du si à monter d'un demi-ton. Mais, toutes les fois que cette attraction se présentait, elle était effacée, comme je viens de le dire, par l'emploi du demi-ton haussant ou baissant. Il n'en est pas de même dans la tonalité moderne, qui est précisément fondée sur l'attraction de certaines notes vers d'autres, et dans laquelle chaque note de la gamme porte le caractère de l'harmonie qui lui est propre, et remplit une fonction spéciale et dépendante dans l'ordre de succession des sons.

La raison de cette différence entre les deux tonalités ressort de l'histoire même de l'art.

Les modes de la tonalité du plan-chant ont été conçus pour un système de musique uniquement mélodique; car, avant le vir siècle, l'idée de l'harmonie n'existait pas, et le chant ecclésiastique était déjà constitué. Quand on eut imaginé cette science nouvelle de la combinaison simultanée des sons, on se borna à déterminer quels étaient les intervalles consonnants et les intervalles dissonants, à découvrir les moyens d'agencer les premiers avec les mélodies déjà créées, et à proscrire absolument l'emploi des seconds. Pendant bien longtemps l'harmonie demeura soumise et asservie aux lois de la

On ne doit marquer par aucun signe la musique feinte. Il faut savoir, en outre, que le premier, le second, le quatrième et le sixième tons demandent le bémol, mais le troisième, le septième et huitième exigent le bécarre.

c Falsa sive ficta musica dicitur esse quando fit ascendendo de tono semi-tonium, sed non descendendo, et fit septem modis naturaliter, etc., etc., etc., on debet talsa musica signari. Præterea est sciendum quod primus tonus et secundus, quartus, quintus et sextus diligunt b rotundum, tertius vero, septimus et octavus utuntur b quadrato.

Il résulte de ce texte si précis que le demi-ton haussant était employé pour éviter la relation de triton dans le troisième et le huitième modes, et, en outre, dans quelques autres circonstances, mais seulement alors dans la musique à plusieurs parties. Je ferai connaitre plus loin les cas où ces altérations de la tombité étaient autorisées. tonalité ecclésiastique, et ce furent seulement les érudits du xvi siècle qui, en voulant retrouver la musique des anciens, inspirèrent à quelques maîtres l'audace nécessaire pour transgresser des lois qu'on respectait depuis huit siècles.

Une fois à la recherche de moyens nouveaux, de combinaisons inconnues, on rencontra tout d'abord les accords dissonants naturels, et ce rapport de fa contre si, que, dans son horreur pour une telle harmonie, le moyen âge avait appelé diabolus in musica; on recomposa l'échelle chromatique que le plain-chant repousse, et de tous ces éléments nouveaux sortirent la musique et la tonalité modernes.

Que l'art se soit enrichi de ces découvertes, c'est ce que je ne nie point; mais ce qui est également incontestable, c'est qu'il est devenu compliqué, savant et moins populaire; ce qui est encore incontestable, c'est que tous ces accords nouveaux sont incompatibles avec la tonalité ecclésiastique, etque, pour trouver l'accompagnement correct des mélodies de cette tonalité, il faut précisément laisser de côté toutes ces ressources et se servir seulement de celles qui sont en rapport avec la nature et le caractère des modes anciens.

L'enseignement de la composition musicale se divise encore aujourd'hui en deux parties distinctes : l'harmonie et le contrepoint.

L'harmonie a pour objet la connaissance des accords consonnants et dissonants, de leur relation avec la tonalité, et par suite l'étude des transitions d'un ton à l'autre par la modification de ces mêmes accords. Cette partie de la science est absolument inutile à l'accompagnement du plainchant, et nous n'avons pas à nous en occuper. Le contrepoint, c'est-à-dire l'art de combiner et d'agencer les intervalles consonnants, est la seule étude nécessaire à l'accompagnement du chant ecclésiastique. C'est cette science qui a été pratiquée pendant tout le moyen âge et portée à un degré inoui de perfection par Palestrina. Depuis lors le contrepoint s'est peu à peu allié à la musique moderne, et a de plus en plus subi son influence. Quand il s'agit à présent d'ac-compagner un chant donné, la première idée qui vient à l'esprit est celle des rapports de ce ton avec la tonalité actuelle, et ce n'est qu'après avoir trouvé ces rapports qu'on procède au choix des notes et des intervalles, choix qui est le fait du contrepoint. Or, c'est précisément à cette préoc-cupation de la tonalité moderne qu'il faut échapper pour entrer vraiment dans l'esprit du contrepoint ecclésiastique.

Après ces observations préliminaires indispensables pour expliquer le sens et la portée de ce travail, je vais donner les lois du contrepoint d'après les mattres anciens et en citant mes autorités, de sorte que cet exposé puisse être à la fois l'histoire du passé et la règle du présent.

La science de l'accompagnement du plain-chant réside, comme nous l'avons dit, dans la connaissance des règles du contrepoint, c'est-à-dire dans l'art d'agencer entre eux divers intervalles harmonieux, d'où il résulte que la première notion qu'on doit posséder est celle des intervalles. Philippe de Vitry, évêque de Meaux, auteur de la fin du xur siècle, compte treize intervalles, savoir:

Unisonus, unisson;
Tonus, seconde majeure;
Semi-tonium, seconde mineure;
Ditonus, tierce majeure;
Semi-ditonus, tierce mineure.
Diatessaron, quarte;
Tritonus, triton ou quarte majeure;
Diapente, quinte;
Tonus cum diapente, sixte majeure;
Semit. cum diapente, sixte mineure;
Ditonus cum diapente, septième majeure;
Semi - ditonus cum diapente, septième mineure;
Diapason, octave.

De ces intervalles, trois sont parfaits: l'unisson, la quinte et l'octave.

Quatre sont imparfaits: la tierce majeure, la sixte majeure, la tierce mineure et la sixte mineure.

Ces sept intervalles sont les seuls consonnants, et, par conséquent, les seuls employés dans le contrepoint, note contre note.

Cette théorie n'a pas changé depuis le xm' siècle, et elle est encore exposée dans les écoles de la même manière; seulement, comme on le verra plus tard, elle ne reçoit pas dans la musique moderne la même application que dans la tonalité ancienne. C'est donc de l'agencement et de la diversité de succession de ces sept intervalles consonnants que se forme tout l'art du contrepoint, note contre note, le seul dont nous parlerons aujourd'hui.

Les règles de cet agencement et de cette succession sont fort simples. Les voici telles que les donnent Francon, Philippe de Vitry, Jean de Muris, Nicolas de Capoue, et autres auteurs des xur et xur sjècles.

### PREMIÈRE RÈGLE.

Tout contrepoint doit commencer et finir par les consonnances parfaites, l'unisson, la quinte et l'octave.

### DEUXIÈME RÈGLE.

On ne peut faire deux consonnances parfaites de suite.

### TROISIÈME RÈGLE.

Quand le chant monte, la partie d'accompagnement ou de chant doit descendre, et vice versa. C'est ce qu'on nomme le mouvement contraire.

### QUATRIÈME RÈGLE.

On ne peut jamais faire entendre mi (si) contre fa.

# CINQUIÈME RÈGLE.

On ne doit jamais faire suivre par mouvement semblable deux consonnances parfailes, c'est-à-dire deux quintes, deux unissons, ou deux octaves.

Toute la science et la pratique du contre-

point consistent dans l'application de ces quatre règles et dans la variété de leurs

ACC

combinaisons (6).

On remarquera que, d'après la doctrine des auteurs du xiii siècle, aucune note de l'échelle musicale n'a une fonction particulière, et toutes sont indépendantes l'une de l'autre. Il n'en est pas de même dans la tonalité moderne où, à la considération des intervalles, il faut ajouter celle des rapports obligés de ces intervalles entre eux et l'étude du rôle nécessaire de chaque note dans la gamme; par exemple, la première note se nomme tonique, la cinquième dominante, la septième note sensible, et ces noms indiquent la fonction que ces notes remplissent dans leur succession, eu égard à l'harmonie.

Dans le plain-chant, il n'y a pas de tonique, parce qu'il n'y a aucune noie qui porte plus qu'une autre le sentiment du repos, et caractérise ainsi la tonalité; il n'y a pas de dominante dans le sens que donne à ce mot la théerie moderne, parce qu'aucune note n'y joue un rôle essentiel dans l'échelle tonale; enfin, il n'y a pas de sensible, parce qu'aucune note n'a de tendance nécessaire

vers une autre.

Ces faits étant reconnus, voyons comment a lieu l'application des quatre règles du contrepoint. Examinons surtout les différences que peut présenter l'accompagnement, suivant qu'on considérera le chant comme appartenant à la tonalité moderne ou à la tonalité du plain-chant.

Prenons pour exemple l'intonation psalmo-

dique du deuxième ton :



Au point de vue de la tonalité actuelle, ce chant paraît être en ré mineur; mais l'absence de note sensible sur la pénultième dérange toute l'économie de la gamme, et si l'on veut absolument, comme l'exigerait la tonalité, faire acte de cadence parfaite sous

(6) Nous croyons devoir rapporter ici le passage du traité inédit de Philippe de Vitry dont notre article n'est que le commentaire. Apres avoir défini les diverses espèces d'intervalles, il s'exprime ainsi:

Modo dicendum est quomodo et qualiter istæ species supradictæ ordinari debeant in contrapuacto, id est nota contra notam, prænotando quod, quando cantus ascendit, discantus debet e converso descendere; quando vero cantus descendit, discantus debet a scendere, et hæc regula generalis est semper observanda, nist per species imperfectas sine aliis rationibus evitetur. Considerando, ut supra dictum est, quomo lo et qualiter sunt tredecim species et non plures nec pot ores, secondum doctores ac etiam secundum magistrum Octonem in hac scientia quondam expertissimum. Tamen alii magistri adjungunt istas quatuor species, videlicet, decimam, duodocimam, tertiam decimam et quintam decimam; sunt tamen ad bene esse et ad voluntatem... Istarum autem specierum tres sunt perfectæ, scilicet unisonus, diapente alio nomine quinta, et diapason alio nomine octava. Et dicuntur perfectæ quia perfectum et integrum sonum important auribus audientium

la note ut, on produit alors un effet bizarre et choquant. Aussi, entraînés par le caractère propre de l'acte de cadence parfaite, les chantres de beaucoup d'églises en sontils venus à hausser d'un demi-ton la note ut, et à remédier à la dureté de l'harmonie par une altération du chant lui-même.

Toutes ces difficultés disparaissent si, échappant à toute préoccupation du ton de ré mineur, qui n'existe pas dans la tonalité ancienne, on se borne à chercher l'application des quatre règles du contrepoint à cette mélodie du deuxième mode ecclésiastique.

On doit commencer (dit la première règle) par une consonnance parfaite, c'est-à-dire par la quinte, l'octave ou l'unisson. La quinte étant impossible en cette circonstance parce que la note si bémol qui la produirait est étrangère aux sons qui composent ce mode, il y a nécessité de commencer par l'octave grave.

Pour accompagner la note sol, on peut employer l'intervalle de quinte, pour fa l'octave, pour mi la tierce, pour ut la quinte, et pour ré l'octave, consonnance parfaite indispensable au commencement et à la fin de

chaque pièce.



Je demande pardon à ceux de mes lecteurs qui sont versés dans la science du contrepoint, de traiter cette question d'une manière aussi élémentaire; mais je désire la rendre claire pour tout le monde, et d'ailleurs, beaucoup des plus instruits n'ont peut-être jamais réfléchi aux combinaisons particulières d'harmonie qui pouvaient être employées dans l'accompagnement du plainchant.

et cum ipsis omnis discantus debet incipere et siniri; et nequaquam duæ Istorum specierum perfectarum debent sequi una post aliam in discantu, in diversis lineis vel spatiis, ld est quod duo unisoni, duæ quintæ, duæ octavæ, neque duæ aliæ species perfectæ non debent sequi una post aliam. Sed bene duæ diversæ species imperfectæ tres aut etiam quatuor sequuntur una post aliam, si nelicet ditonus, alio nomine tertia perfecta, tonus cum dispente alio nomine sexta perfecta, semi-ditonus alio nomine tertia imperfecta, et semitonium cum dispente alio nomine sexta imperfec a. Et dicuntur impersectæ quis non tem persectum sonum important ut species perfectæ, quia interponuntur speciebus perfectis in compositione. A'ise vero species sunt discordantes et propter carum discordantiam ipsis non utimur in contrapuncto, sed bone eis utimur in cantu fractibili, in minori-bus notis, ubi semibrevis vel tempus in pluribus notis dividitor, id est in tribus partibus, tunc una illarum trium partium potest esse in specie discordanti... ) (Are contrapuncti magistri Puil. DE VI-TRIACO).

Je ferai encore remarquer que je n'ai en vue que l'accompagnement des voix par l'orgue. Je parlerai plus tard de l'accompagnement vocal, du faux-bourdon et du contrepoint fleuri, dans lesquels on observe bien les mêmes règles, mais en ayant égard à l'étendue des voix qui impose une disposition spéciale des parties.

Prenons actuellement un autre exemple, celui de l'intonation psalmodique du qua-



Il est impossible de rattacher cette mélodie à aucun ton de la musique moderne. Aussi, est-elle si embarrassante à accompagner, qu'on omet ordinairement de chanter ce ton en faux-bourdon. Quant aux organistes qui sont obligés d'y ajouter l'accompagnement, ils ne s'en tirent qu'avec force fausses relations et modulations étrangères à la tonalité. Rien n'est plus simple cependant que de trouver la basse de ce chant, si l'on veut s'en tenir à l'observation des quatre règles rapportées plus haut, et surtout ne chercher aucun rapprochement avec la tonalité moderne.

Voici l'accompagnement naturel de ce chant:

parfait avec la tonalité ecclésiastique et qu'en s'écartant de ces règles, on altère nécessairement cette tonalité.

Je me souviens qu'au Conservatoire en faisait accompagner la phrase suivante :



Les règles du contrepoint sont observées dans cet accompagnement, mais le sentiment de la tonalité moderne y est établi par les notes la, si bémol, ut dièse de la basse, qui altèrent le caractère de la mélodie. La note la, en produisant une sorte de cadence sur la dominante, qui fait désirer dans le chant la note sensible ut dièse qui ne peut s'y trouver; le si bémol introduit sans nécessité, sans qu'il y ait relation de triton, est une note étrangère à l'échelle du premier mode; enfin, l'ut dièse, en déterminant le ton de ré mineur de la musique moderne, achève de dénaturer cette phrase, dont l'accompagnement naturel est celui-ci :



Je sais que ces marches d'accords paraîtront étranges à beaucoup de personnes, offenseront le goût et l'oreille des musiciens; il n'en est pas moins vrai qu'elles sont exactement conformes aux règles du contrepoint, tel qu'il a été enseigné depuis le xn' jusqu'au xvi siècle. Aujourd'hui, on enseigne encore au Conservatoire ces mêmes règles, et on en exige l'application des élèves qui suivent le cours de contrepoint. Seulement, comme on a perdu le sentiment de l'an-cienne tonalité, on accommode le mieux qu'on peut ces règles avec la tonalité moderno. Cette étude est toujours un exercice utile, mais elle ne repose dans la musique actuelle sur aucun principe certain. On oblige par exemple l'élève, dans la classe de contrepoint, à s'astreindre à de certaines règles, et il no peut ouvrir un cahier de musique des mattres les plus en vogue sans y trouver à chaque ligne dix infractions aux lois qu'on veut lui imposer. C'est que la plupart des prescriptions de contrepoint sont en contradiction avec la tonalité actuelle, tandis que les quatre règles essentielles que nous avons données d'après les anciens auteurs sont au contraire en rapport

On peut cependant, dans les finales, faire entendre la note qu'on nomme sensible dans la musique moderne, et qui, dans le plainchant, est seulement employée par euphonie, et ne modifie pas la tonalité; mais cette note ou demi-ton haussant n'est usitée en tous cas que dans les parties intermédiaires; par exemple, si la phrase que nous venons de citer termine une pièce de chant, on peut alors l'accompagner de la manière suivante :



Dans ce cas, il y a emploi de la musique feinte, mais uniquement par euphonie, et à peu près comme dans la langue française on emploie le t dans va-t-il, au lieu de va-il, le

d dans dorer, au lieu de orer, etc., etc. Le goût et l'expérience sont seuls juges des cas dans lesquels on peut employer la

musique feinte, c'est-à-dire rendre parfait un intervalle imparfait; ce que, par un pressentiment peut-être du rôle que remplirait plus tard cette modification de la tonalité, on appelait colorer.

Appliquées à l'accompagnement de la gamme moderne, les règles du contrepoint donnent le résultat suivant, que je tire du

traité de Nicolas de Capoue.



La différence qu'on remarque tout d'abord entre cet accompagnement et celui qu'on ferait anjourd'hui, c'est l'absence complète de note qui détermine la tonalité d'ut majeur; le st ou note sensible n'apparaît nulle part dans la partie d'accompagnement; la cinquième note de l'échelle, qu'on nomme dominante dans la musique, porte ici indifféremment l'accord de sol ou celui de mi; le mouvement contraire y est observé le plus possible, et c'est même pour le maintenir plus longtemps que l'auteur n'hésite pas à monter sur l'octave à la cinquième note, défaut qu'il aurait pu éviter de la manièresuivante:



On peut déjà voir, par les explications précédentes, en quoi consistent les premiers principes de l'accompagnement du plainchant. Non-seulement il n'y faut employer, comme l'ont reconnu tous les maîtres modernes, que les accords consonnants, mais il faut encore que ces accords soient toujours en harmonie parfaite avec la tonalité, et ne fassent pas intervenir dans chaque mode des cordes étrangères à leur échelle naturelle. Ainsi, dans le premier mode, les accords naturels sont ceux de ré avec tierce mineure, d'ut avec tierce majeure, de fa, de sol avec tierce majeure et non pas avec tierce mineure, à moins que la relation de triton existant dans la mélodie n'oblige à y faire entendre le si bémol, mais c'est là l'exception et non la règle. Par exemple, le chant de la psalmodie du premier en G doit se terminer sur l'accord de sol majeur de la manière suivante :



au lieu de la fausse relation qu'on établit ordinairement,



et qui fait entendre les notes si hémol et fa dièse qui n'ont aucun rapport avec le premier mode.

> Le second mode a une étroite affinité avec le premier, et il emploie les mêmes accords, dont la marche et la variété sont déterminées par la marche du chant lui nième.

En général, les accords qu'on peut placer sous une mélodie du chant ecclésiastique sont ceux-là même qui sont fonnis par les cordes naturelles de chaque mode.

Ainsi, l'échelle musicale étant celle-cisol, la, si, ut, ré, mi, fa, sol, la, si, si b, ut, etc.

ces notes sont les seules qui puissent figurer dans les accords, et, partant, les demi-tons intermédiaires, ut dièse, sa dièse, sol dièse, n'y doivent pas apparaître, si ce n'est dans les deux circonstances déjà indiquées, savoir:

1. Quand il s'agit d'éviter la relation de

triton;

2º Quand, par euphonie, on veut faire sur la note pénultième un acte de cadence parfaite.

Comme exemple de la première exception, on peut citer une phrase qui revient souvent dans le Lauda Sion:



Pour la seconde exception, on peut citer beaucoup de finales des premier et deuxième tons, quelques unes des troisième, septième et huitième, comme dans la fin de l'antienne suivante : Sacerdos, etc., des vépres de la fête du Saint-Sacrement qu'on peut accompagner ainsi :



Je dois faire remarquer que cette seconde règle, ou exception, n'est pratiquée dans la musique que depuis le xin siècle, et que son application n'est, dans aucun cas, indispensable.

J'invite les organistes à donner aux réflexions que je viens de présenter une attention sérieuse; s'ils veulent prendre la peine de graver dans leur espèit les règles ancieunes du contrepoint et d'en chercher l'application sans jamais altérer la tonalité ecclésiastique, ils trouveront dans cette recherche une foule de ressources et de combinaisons nouvelles ou plutôt abandonnées, et dont l'emploi serait du plus heureux effet dans l'accompagnement du chant ecclésiastique.

### M. TH. NISARD:

Ce n'est pas ici le lieu d'examiner si le plain-chant est harmonique ou inharmonique de sa nature. Cette question trouvera sa place dans d'autres articles. Ce dont il s'agit en ce moment, c'est de savoir quelle est la meilleure manière d'accompagner les cantilènes de la liturgie catholique.

On a beaucoup écrit sur cette matière importante; toutefois on serait fort embarrassé de citer un seul ouvrage où ce sujet se trouve exposé nettement, et avec les prin-

cipaux détails qu'il comporte.

Je ne dirai rien des méthodes où l'accompagnement du chant ecclésiastique repose sur l'harmonie moderne. Malgré l'obstination des organistes les plus renommés, il est clair qu'en associant deux tonalités essentiellement dissérentes, on imite l'architecte qui mettrait des colonnes grecques dans une cathédrale gothique. Et si, des considérations générales on voulait passer à des considérations plus directes, plus spéciales, plus intimes, les arguments se présenteraient en foule pour condamner, je ne dirai pas l'emploi des accords les plus passionnés de l'art moderne dans l'harmonisation du plain-chant, mais même l'usage du simple accord de la septième sur la dominante.

Qu'est-ce, en esset, que cet accord de septième sur la dominante? c'est la base de notre tonalité moderne. Retranchez-le, et la musique, telle que nous l'entendons de nos

jours, n'existe plus.

La présence de cet accord suppose une gamme unique, majeure ou mineure, ayant une dominante toujours placée à une quinte au-dessus de la tonique. Elle suppose bien d'autres idées auxquelles je ne veux pas m'arrêter, parce que celle que je viens d'émettre me parait à la portée des intelligences les plus étrangères aux graves questions de tonalité musicale.

Or, si l'on emploie la septième sur la dominante en accompagnant le plain-chant, il faut que cet accord soit placé sur la cinquième note de chaque gamme grégorienne, ou bien, il faut qu'on le fasse entendre sur la dominante réeile des échelles du plain-chant.

Dans le premier cas, l'harmonie sera en opposition formelle avec les deuxième, troisième, quatrième, sixième et huitième modes ecclésiastiques. En effet, dans le deuxième mode, la dominante est à une tierce mineure au-dessus de la tonique; dans le troisième, à une sixte mineure;

(7) Si, par hasard, il se rencontrait quelque écrivain qui, trompé par la heauté des mélodies du moyen age, voudrait en inférer que l'harmonie de cette époque a été à la hauteur de ces mêmes mélodies, nous répondrions par un témoignage positif que dans le quatrième, à une quarte; dans le sixième, à une tierce majeure ; dans le hui-

ACC

tième, à une quarte.

Ce simple exposé ne démontre-t-il pas, jusqu'à l'évidence, que l'accord de septième sur la dominante, c'est-à-dire sur la cinquième note de chaque gamme grégorienne, est une monstruosité qui dénature tout et que rien ne justifie?

Dans le second cas, l'absurdité n'est pas moindre. Autant vaudrait dire que la septième sur la dominante a sa fondamentale sur la tierce, sur la quarte et sur la sixte d'une gamme musicale. Cela n'est pas soutenable; mais les artistes, qui suivent plutôt le caprice de leur imagination quelles règles du bon goût, n'en persistent pas moins à propager la plus singulière de toutes les erreurs. On dirait que ce qui frappe l'oreille n'est soumis à aucune règle positive; et, parce que l'on a proclamé que plus la musique procure d'émotions, plus aussi elle atteint son but, on croit remplir cette condition sensualiste en bouleversant tous les principes.

Les travaux d'archéologie musicale qui honorent le xix siècle apporteront peut-être un remède à cet oubli des notions esthétiques les plus vulgaires. Je le désire. Pour mon compte, je n'ai pas honte d'avouer que si l'ignorance des monuments de l'art a pu m'égarer comme beaucoup d'autres, l'étude consciencieuse de ces mêmes monuments a trouvé en moi un esprit docile. Les noms ses plus célèbres n'ont point justitié, à mes yeux, ce que je regarde depuis longtemps comme une grande aberration de l'intelligence humaine.

Mais, dira-t-on, avant le xvii siècle, épo-que où fut créée la tonalité moderne, n'y a-t-il pas eu plusieurs systèmes d'harmonie appliqués au plain-chant? Et, parmi ces systèmes, quel est celui qui mérite de fixer l'attention de l'artiste chrétien?

Cette question est grave, et je vais tâcher

d'y répondre.

Il me semble que tout, dans les inventions humaines, commence par des tâtonnements et des essais que la science et l'art ne doivent pas prendre pour des résultats définitifs.

Le monde musical ressemble au monde géographique. De part et d'autre, on peut

dire: l'ancien et le nouveau monde.

En musique, l'ancien monde musical a une histoire connue qui s'étend depuis Pythagore jusqu'à Palestrina. Le plain-chant appartient à cette période historique : il forme une espèce de transition entre la musique des Grecs et celle des modernes; toutesois, avant le xv' siècle, il n'y a que de grossières tentatives harmoniques dont il faut tenir compte, dont il faut même étudier avec soin le caractère fondamental, mais qu'il serait impossible de faire revivre d'une manière absolue dans la pratique actuelle (7).

le célèbre Tinctoris nous a laissé dans son livre De arte contrapuncti : - « Si visa auditaque referre liceat, dit-il, nonnulla vetusta carmina ignote au-ctoritatis, que apocrypha dicuntur, in manibus aliquando habui, adeo mepte, adeo inscite composita,

D'abord, les Grecs (et non les barbares du Nord), imaginent des suites harmoniques de quints et d'octave par mouvement sem-blable. Pour eux, la quinte, l'octave et leurs redoublements sont des intervelles tellement parfaits, qu'ils ne semblent former qu'un son avec celui qui les engendre. Et dès lors, si la quinte et l'octave ne forment qu'un son, pourquoi n'emploierait-on pas de longues suites de ces intervalles par mouvement direct? Telle est l'origine de la symphonie.

Mais la symphonie n'admettait point de variété, et l'oreille humaine en est avide. De là, chez les Grecs mêmes, l'emploi de la diaphonie, c'est-à-dire, de deux chants simultanés où les parties font entendre des dissonances combinées avec les intervalles parfaits de quinte, d'octave ou de leurs redoublements. La musique de la première pythique de Pindare, découverte par le P. Kircher, et traduite avec tant de bonheur par M. Vincent, membre de l'Institut, est, sous ce rapport, un monument dont on ne saurait trop apprécier l'importance : il met un terme à toutes les discussions soulevées jusqu'à nos jours, sur l'emploi de l'harmonie, proprement dite, chez les anciens Hellènes.

La symphonie et la diaphonie furent un héritage que recueillirent les premiers chrétiens occidentaux; c'est du moins ce que nous apprend saint Isidore de Séville. On a cru longtemps que, par les mots consonnances et dissonances, saint Isidore n'avait eu en vue que des successions purement mélodiques, et non des intervalles dont les deux termes sont entendus simultanément. Le doute n'est plus permis aujourd'hui sur le sens qu'il faut donner aux définitions de l'évêque de Séville. Les consonnances et les dissonances dont il parle étaient de vrais éléments harmoniques : les sons qui composaient ces éléments ne s'écrivaient point à la suite les uns des autres, mais bien les uns au-dessus des autres. L'idée de simultanéité résulte évidemment de ce simple détail qui avait échappé à l'attention des archéologues; et ce détail, c'est saint Isidore qui me le fournit: « Agnoscat autem, dit-il, diligens lector, quod consonantiæ consonantiis superpo-SITE alias consonantias effecerunt. » (GER-BERTI Scriptores, I, p. 25.)

Boèce n'est pas moins explicite quant à la simultanéité des sons dans les consonnances ou les dissonances. Cet auteur, comparant les sons à des cordes d'instrument, métaphore qui est encore en usage dans notre langage musical, dit que deux cordes, dont l'une est plus grave que l'autre, doivent être frappées simultanément pour former des intervalles de consonnance ou de dissonance: Duo nervi, uno graviore,

ut multo potius aures offendebant quam delectabant; REQUE, quod salis admirari nequeo, QUIDPIAM COMPO-SITUM NISI CITRA ANNOS QUADRAGINTA EXSTAT, QUOD AUDITU DIGNUM AB ERUDITIS EXISTIMETUR..... > Ces paroles remarquables ont été écrites en 1476 ou en 1477, par un bomme qui était bon juge en cette matière, et dont personne ne déclinera la compétence.

simul pulsi, etc. (De musica, lib. 1, cap. 28.) Cette expression, qui rappelle les définitions d'Aristide Quintilien et de Nicomaque, prouve le maintien de l'harmonie proprement dite chez les premiers chrétiens de l'Occident. Saint Grégoire le Grand a favorisé, sinon pratiqué lui-même, la symphonie et la diaphonie. C'est Guy d'Arezzo qui nous l'apprend dans son Micrologue : Cum ergo, dit-il, tritus adeo diaphoniæ obtineat principatum, ut aptissimum supra cateros obtineat locum, videmus a Gregorio non immerito plus cæteris rocibus adamatum: etenim multa melorum principia et plurimas repercussiones dedit, ut sæpe si de ejus cantu triti F et c subtrahas, prope medietatem tulisse videaris. (Cap. 18, apud GERBERTI Scriptores, tom. II, p. 22.)

ACC

Et comment voudrait-on que l'emploi des rudiments harmoniques n'ait pas été admis dans les mélodies grégoriennes, puisque des chanteurs romains, qui étaient de zélés propagateurs des doctrines de l'illustre pontife, apprirent aux Français du vin siècle l'art de diaphoniser les cantilènes liturgiques : Similiter erudierunt Romani cantores supradictos cantores Francorum in arte organandi. Le chroniqueur anonyme d'Angoulème, en parlant ainsi des artistes envoyés à Charlemagne par le Pape Adrien, confirme singulièrement le témoignage de Guy d'Arezzo que nous avons rapporté il n'y a qu'un instant. On pourrait citer d'autres textes non moins formels, non moins concluants contre les musicologues modernes, qui regardent le plain-chant comme isharmonique de sa nature; mais, je le répète, ce n'est pas de cela qu'il s'agit dans cet article. Si j'ai cité quelques documents positifs où il est question de l'harmonie européenne des premiers siècles de l'Eglise, c'est plutôt pour avoir l'occasion de montrer que, malgré son origine grecque, elle s'est modifiée en s'établissant dans l'Europe occidentale (8).

La première modification qu'on y remarque a rapport à la classification des éléments harmoniques. Chez les Grecs, ils étaient de trois espèces. Il y avait les intervalles formant des consonnances parfaites (σύμφωνοι); ceux d'où résultaient les agrégats dissonants (διάφωνοι); et enfin la réunion de deux sons qui n'étaient ni consonnants ni dissonants (πκράφωνοι). Dès l'origine du moyen âge, cette classification n'existe plus : les intervalles paraphoniques rentrent dans la catégorie des intervalles soit consonnants, soit dissonants.

En second lieu, les compositions symphoniques, c'est-à-dire exclusivement formées de consonnances parfaites par mouvement semblable, tendent constamment à disparaître du domaine de l'art; l'oreille les trouve trop

(8) Dans tout ce qui précède, je me tronve en contradiction avec M. Fétis, qui assigne à l'harmonie une origine barbare; et avec M. Danjou qui pré-tend qu'avant le vue siècle, l'idée de l'harmonie n'existait pas. (Revue de musique religicuse, aunés 1847, p. 411).

dures, trop peu variées, trop enfantines; elle veut que la pluralité des parties musicales d'un morceau engendre la pluralité réelle des chants qui s'harmonisent ensemble; elle veut que ces chants s'entrelacent avec toutes les ressources de la peinture, où il y a autre chose que des couleurs fortes, tranchantes, posées les unes contre les autres sans nuance ni fusion.

La diaphonie remplissait ce but; on s'y attacha avec une préférence marquée. Le nom d'organum lui fut substitué du temps de saint Grégoire lui-même ou un peu plus tard, et prévalut, peut-être parce que l'idée de dissonances qu'impliquait le mot diaphonie, n'offrait plus rien de désagréable aux contrapuntistes de ces époques reculées

En troisième lieu, tout en admettant les notes de passage, dissonances comme comme liaisons, comme ombres au tableau musical, les anciens compositeurs conservérent les consonnances parsaites de l'ancien système grec; l'art moderne a imité la conduite des contrapuntistes du moyen âge, et il le fallait bien. Seulement, les modernes, abstraction faite de toute question de tonalité. ont poussé plus loin que leurs devanciers l'art d'enchaîner les intervalles parfaits de l'harmonie consonnante. Au moyen age, quand la science harmonique fut arrivée aux perfectionnements relatifs de la diaphonie, on continua d'enchaîner les intervalles parfaits par mouvement semblable; les modernes permettent également ces successions, maisune condition essentielle : c'est qu'elles se réaliseront par mouvement contraire. On le voit : la grande loi de la variété dans l'harmonie a reçu ici sa dernière application dans le système des modernes. Alors même qu'il est impossible d'obtenir cette variété dans les accords d'une composition où il n'y a que des consonnances parlaites, on l'exige dans le mouvement des voix qui exécutent ces intervalles. C'est le dernier mot de la science sur cette partie du contrepoint.

Or, pourquoi reviendrait-on, de nos jours, à la manière d'accompagner le plain-chant avec des intervalles parfaits par mouvement direct? Ne serait-ce pas faire rétrograder l'art sans profit pour la tonalité grégorienne? N'est-il pas évident que cette tonalité n'a rien à gagner à une pareille résurrection de l'harmonie primitive? Mais, d'un autre côté. pourquoi l'accompagnateur grégorien s'abstiendrait-il de faire entendre des dissonances à la manière des diaphoniastes et des déchanteurs? Je sais bien que je m'écarte ici du sentiment de tous les archéologues qui ont écrit sur cette matière; je m'écarte même de la pratique des grands artistes du xvi siècle. Pourquoi dissimulerais-je la bardiesse de la réforme que je propose? N'est-il pas plus utile d'établir cette réforme sur des bases solides, d'invoquer les monuments qui la justifient, et de faire taire ainsi tous les préjugés qui pourraient lui être hostiles?

Le principal argument qui s'offre en ma faveur, c'est l'autorité môme de la diaphonie ou de l'organum. Ceux qui veulent l'emploi exclusif des consonnances dans l'harmonisation du plain-chant s'appuient sur le dogme de la symphonie antique. Mais, à côté de cette symphonie, n'y avait-il pas la diaphonie, qui triompha de sa rivale? De part et d'autre, il s'agissait de ce que nous appelons contrepoint simple de note contre note, c'est là une remarque importante qu'il ne faut point perdre de vue. Or, lorsque l'on interdit les dissonances dans une harmonie grégorienne de note contre note, on proscrit re que les plus grands défenseurs de la tonalité liturgique se sont efforcés de mettre en œuvre, et de substituer aux éléments monotones

de la symphonie.

DICTIONNAIRE

D'ailleurs, je regarde l'application exclusive de l'harmonie purement consonnante au plain-chant comme un obstacle à toute bonne exécution de ce chant lui-même. Si, dans certaines circonstances, on ne considère pas quelques notes des mélodies grégoriennes comme des sons transitionnels et formant dissonances, on est aussitôt contraint de faire entendre un accord particulier pour chaque note; c'est, du reste, ce qui se pratique partout; mais aussi, voyez comme le plain-chant s'alourdit sous le pesant manteau dont on l'affuble! La naïveté et le coloris de certains groupes mélodiques, l'al-lure pieusement joyeuse et vive de plusieurs cantilènes du culte, tout disparaît, tout s'altère, tout s'empreint d'un caractère barbare et grossier..., grace aux lourds placages harmoniques dont on accable, innocemment sans doute, le chant de saint Grégoire.

Je demande donc que l'harmonisation de ce chant donne droit d'asile aux dissonances; mais, pour que l'on ne se méprenne pas sur la portée véritable de ma réclamation, je vais entrer ici dans quelques détails

pratiques : je les crois nécessaires.

 Il ne faut pas d'abord que l'on s'imagine, avec quelques personnes, que la dissonance de septième soit un accord de sep-

tième sur la dominante.

II. — Huchald, moine de Saint-Amand, au x' siècle, nous apprend, qu'au lemps où il écrivait, on n'admettait, dans la diaphonie, que les intervalles dissonants de seconde. Guy d'Arezzo, au commencement du xi siècle, constate le même fait doctrinal; mais il faut avoir soin de remarquer ici, que, à l'époque où vivaient ces deux maitres, la diaphonie se réalisait généralement par des suites d'intervalles de quarte, et qu'on n'interrompait ces suites que pour éviter la relation du triton qui existe entre le sa h et le si n. Dans ce cas, l'accompagnement organal commençait par former unisson avec la mélodie et se maintenait sur cette première note jusqu'à ce que le chant fût arrivé à la distance d'une quarte supérieure. Alors, les deux parties continuaient à se mouvoir d'après la règle générale, sauf à reprendre encore la marche exceptionnelle à l'aspect du monstre appelé triton. On conçoit que, dans le parcours de l'unisson

49

à la quarte, l'organum et le chant pouvaient réaliser des intervalles de seconde et de tierce. Ce système restreint n'avait donc besom, à la rigueur, que d'une seule disso-nance, celle de seconde; si elle n'en admettait pas d'autres, cela dépendait uniquement du système et non de la tonalité. Ceci me semble hors de doute. Mais puisque rien ne s'oppose, dans la tonalité du plain-chant, à l'emploi de la tierce, de la quarte, de la quinte, de l'octave et de leurs dérivés, pourquoi n'augmenterait-on pas aussi le nombre des notes de passage? pourquoi l'intervalle de sep-tième et celui de neuvième, par exemple, seraient-ils rejetés? pourquoi encore s'interdirait-on l'usage de la consonnance formant une quarte au-dessus de la basse? Huchald et Guy d'Arezzo l'employaient; c'était même le fond de leur tissu harmonique. Les compositeurs du xvi siècle l'évitaient, non comme un élément contraire à la constitution tonale du plain-chant, mais seulement parce qu'elle était pour leur oreille d'une trop faible sonorité (9). De nos jours, la sensation que produit l'intervalle de quarte placée au-dessus de la basse, dans l'accord de quarte et sixte, par exemple, est bien loin d'être désagréable, et je ne vois pas de raison plausible pour l'exclure de l'harmonie grégorienne.

D'après ce qui précède, l'accompagnement du plain-chant, tout en restant conforme aux exigences les plus impérieuses de l'an-tique tonalité, révèle à l'artiste chrétien des horizons nouveaux. En vain dirait-on que l'école de Palestrina ne concevait point l'harmonie grégorienne de note contre note comme nous la concevons : l'école de Palestrina, qui a été grande et magnifique (ce sera l'aveu de tous les siècles futurs), s'est allachée à mettre le sceau de la perfection sur chaque partie de l'art de ses dévanciers; mais cette immense entreprise ne lui a point permis d'étudier et d'approfondir cet art sous le rapport des lois philosophiques de la tonalité. A son insu, elle préparait à la musique des voies nouvelles, en prouvant qu'il n'y avait plus rien à faire dans les sentiers suivis jusqu'alors. Grande et belle mission qui nous rappelle involontairement que toute décadence, que toute transformation est toujours assise, dans l'histoire de l'humanité, au chevet de la puissance qui est arrivée à son comble ou de la civilisa-

lion qui a usé tous ses ressorts l Je ne me flatte pas de voir mes

Je ne me flatte pas de voir mes idées, fruit cependant d'une étude consciencieuse des monuments de l'art, adoptées de sitôt par les artistes chrétiens. Mais je ne crains pas de le dire: ou elles finiront par prévaloir, ou bien la tonalité du plain-chant finira ellemème par n'être plus qu'une lettre morte. De toutes parts, on veut que le plain-chant soit accompagné par l'orgue. Nos oreilles, avides d'harmonie, ne conçoivent plus l'exécution des cantilènes liturgiques sans l'auxiliaire solennel d'un accompagnement quel-

conque. Or, l'harmonie qu'on emploie pour cet accompagnement froisse deux intérêts. Ceux qui aiment que l'on respecte la tonalité grégorienne comme un principe inviolable, ne peuvent accepter les fantaisies capricieuses de l'art moderne appliquées à un ordre d'idées musicales qui leur sont incompatibles. Ceux qui ne connaissent point les exigences de cette tonalité et dont on sature les oreilles d'accords de note contre note d'une lourdeur désespérante, et cela sous prétexte de nécessité tonale, se demandent si c'est bien là le dernier mot de ce qu'on appelle la classique harmonie qui convient au plain-chant.

Placée entre ces deux écueils, la tonalité grégorienne ne peut lutter longtemps: il faut qu'elle fasse naufrage, et, disons-le, malgré les travaux actuels en faveur de la restauration du plain-chant, malgré les efforts que l'on tente de nos jours pour connaître l'art antique dans tous ses détails et asseoir ainsi cette restauration sur des bases solides, on n'arrivera peut-être pas à sauver le plainchant de la ruine dont il est menacé.

Parmi les causes diverses et nombreuses qui préparent la ruine prochaine du chant liturgique, nous en avons signalé deux, relatives à l'accompagnement du plain-chant qui fait le sujet spécial de cet article: elles sont beaucoup plus sérieuses qu'on ne le pense. D'une part, c'est l'harmonie moderne qui défigure le caractère distinctif des mélodies grégoriennes; de l'autre, c'est une harmonie qui est lourde, qui se meut avec peine, qui rebute nos oreilles par ses pénibles accords.

Maintenant que j'ai exposé le plan général de mes idées sur l'accompagnement du plainchant, je vais essayer de les réduire en pratique, et d'offrir aux lecteurs du Dictionnaire de plain-chant un recueil de préceptes aussi

complet que possible.

Il est inutile de faire observer ici que tout ce que je vais dire s'applique indistinctement à l'harmonisation vocale et instrumentale du chant liturgique, soit que la mélodie se trouve placée à la basse, soit qu'elle domine à la partie supérieure, soit enfin qu'elle occupe une position moins saillante entre le dessus et la basse. J'ai dit ailleurs qu'à l'exemple de Grétry, j'avais coutume de comparer le chant à une statue, et l'accompagnement à un piédestal. Beaucoup d'artistes se plaisent à poser le piédestal au-dessus de la statue; pour mon compte, je ne crains pas d'avouer que j'aime le contraire: Trahit sua quemque voluptas.....

## § 1.

La première chose que doit connaître l'harmonisateur du plain-chant, c'est la nature des diverses échelles musicales qui servent de types aux mélodies religieuses.

Ces échelles sont au nombre de huit, et constituent ce que l'on nomme les huit mo-

des du plain-chant.



ACC

Je n'entrerai point ici dans d'autres détails touchant ces huit gammes, parce qu'on les trouvera, dans ce Dictionnaire, à l'article Modes. Je dirai seulement que les morceaux écrits dans le premier et le deuxième mode, finissent toujours par la note ré, qui en est la tonique. Ceux du troisième et du quatrième mode se terminent par la note mi. Ceux du cinquième et sixième mode ont pour finale la tonique fa. Ceux enfin du septième et du huitième mode ont pour dernière note la tonique sol.

Par un procédé dont Guy d'Arezzo explique fort bien les motifs dans son Micrologue, certains morceaux de nos éditions de livres de chant sont transposés à une quinte supérieure. Ainsi, lorsque l'on voit que la note la termine une pièce de mélodie liturgique, on peut être sûr qu'elle est du premier mode ou du deuxième. Quand la note si se trouve à la fin d'un morceau, c'est encore une transposition du troisième mode ou du quatrième. Lorsque la note ut est finale d'un chant, celui-ci, malgré sa transposition, appartient au cinquième ou au sixième mode. Quelques auteurs nomment neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième et quatorzième modes, les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième modes transposés. C'est notamment la méthode des éditeurs du Graduale romanum qui a paru chez M. Lecostre en 1851; mais cette divergence ne doit pas effrayer l'accompagnateur grégorien.

Ainsi, nous voilà bien fixés sur la corde finale de chacun des huit modes du plainchant: Ré, pour les premier et deuxième modes naturels; la, pour ces mêmes modes transposés.

Mi, pour les troisième et quatrième modes naturels; si, pour ces mêmes modes transposés.

Fa, pour les cinquième et sixième modes naturels; ut, pour ces mêmes modes transposés.

Sol, pour les septième et huitième modes. Si donc un morceau finit par la note ut, il est écrit dans le cinquième ou dans le sixième mode; s'il finit par la note ré, il est dans la modalité du premier ou du deuxième ton, et ainsi des autres. La corde finale d'une cantilène liturgique mérite, on le voit, une attention toute particulière, puisqu'une fois connue, elle établit clairement qu'un morceau ne peut appartenir qu'à deux modes bien déterminés.

Il ne s'agit donc plus que de choisir entre ces deux modes, et ce choix est d'une extrême simplicité, même pour un artiste entièrement étranger aux épineuses questions de la musique plane.

La dominante doit nécessairement intervenir ici, car elle suffit souvent pour lever

Mais qu'est-ce que la dominante dans le plain-chant? Est-ce une note qui se trouve toujours à une quinte au-dessus de la finale; comme dans les gammes actuelles?

Pas le moins du monde, et c'est-là une des graves erreurs que j'ai reprochees, au commencement de cet article, aux harmonistes qui emploient la septième sur la dominante dans l'accompagnement du plainchant. C'est ce qui a fait avancer à M. Danjou qu'il n'y a « rien de plus compliqué, de plus difficile, de plus incertain que le moyen de faire coïncider l'harmonie moderne avec la tonalité ancienne. » (Revue de Mus. relig., année 1847, p. 406.) M. Danjou aurait dù dire que la chose est impossible, et c'eût été une assertion logiquement vraie, logiquement incontestable.

On va s'en convaincre.

Dans les mélodies du plain-chant, le mot dominante a la même signification que dans l'harmonie actuelle. Et en effet, d'un côté comme de l'autre, mais sous un aspect différent, la dominante est une note sur laquelle, dans un ton donné, la mélodie s'appuie le plus fréquemment, et vers laquelle elle aspire quand elle ne se repose pas sur la tonique. La dominante occupe une place uniforme dans la musique moderne, parce que celle-ci n'a réellement qu'une seule gamme tonale modifiée par la modalité majeure ou mineure. Mais, dans le plainchant, c'est tout autre chose : il y a huit gammes bien distinctes, bien différentes l'une de l'autre, en sorte que l'on n'aura pas de peine à comprendre que cette différence radicale de huit échelles mélodiques entraîne après elle des changements dans la position de la dominante.

Et c'est ce qui a lieu, comme on peut s'eu assurer par les deux tableaux suivants:

| 2º mode. | Dominante : Dominante : | fa:  | tonique | Ré.  |
|----------|-------------------------|------|---------|------|
| • mode.  | Dominante : Dominante : | la : | tonique | Mi.  |
| 6° mode. | Dominante :             | la:  | tonique | Fa.  |
| 7' mode. | Dominante : Dominante : | ré:  | tonique | Sol. |

# Transposition des six premiers modes :

```
1" mode. (IX') Domin.: mi; tonique
2º mode. (Xº) Domin.: ut; tonique }
3º mode. (XIº) Domin.: sol; tonique }
4º mode. (XIIº) Domin.: mi; tonique }
5º mode. (XIIIº) Domin.: sol; tonique }
6' mode. (XIV') Domin.: mi: tonique
```

Or, tout morceau de plain-chant qui finit par re, et dans lequel la mélodie tend vers l'octave de cette note en faisant de fréquents retours sur le la, est du premier mode.

2 Tout morceau qui finit par re, et dans lequel la mélodie, tendant à descendre vers le la grave, fait de fréquents retours sur le sa, est du deuxième mode:

3 Tout morceau qui finit par mi, et dans lequel la mélodie fait de fréquents retours

sur l'ut, est du troisième mode. 4º Tout morceau qui finit par mi, et dans lequel la mélodie fait de fréquents retours sur le la supérieur qu'elle franchit à peine, est du quatrième mode.

5º Tout morceau qui finit par fa, et dans lequel la mélodie fait de fréquents retours sur l'ut supérieur, tout en s'élevant souvent jusqu'au fa, octave de la finale, est du cinquième mode.

6º Tout morceau qui finit par fa, et dans lequel la mélodie fait de fréquents retours sur le la, tout en se portant vers l'ut grave, est du sixième mode.

7º Tout morceau qui finit par sol, et dans lequel on remarque de fréquents retours de la mélodie sur le ré, qu'elle excède souvent d'une quarte, est du septième mode.

8 Tout morceau qui finit par sol, et dans lequel la mélodie part du ré grave pour faire de fréquents retours sur l'ut supérieur, est du buitième mode.

Dans les modes transposés, les finales la si, ut, équivalent à ré, mi fa; et les dominantes ou retours fréquents de la mélodie sur les notes la, fa, ut, la, ut, la, se tradui-

sent par: mi, ut, sol, mi, sol, mi.
Bien que les détails précédents soient fort incomplets, ils donneront à l'harmoniste grégorien une idée suffisante des gammes et des compositions liturgiques qu'il doit accompagner.

### § II.

Lorsque, indépendamment des indications qui se trouvent en tête de chaque morceau dans beaucoup d'éditions des livres de chant, on se sent capable de déterminer avec prestesse la modalité d'une mélodie grégorienne, absolument comme le ferait un bon musicien du ton et du mode d'une pièce de musique actuelle, il faut aborder (mais seulement alors) la question de la transposition des huit modes du plain-chant.

Si les voix dont se composent nos lutrins étaient plus variées et plus nombreuses qu'elles ne le sont, on pourrait exécuter les morceaux de plain-chant comme ils sont écrits, c'est-à-dire, de cette manière :



A coup sûr, une semblable exécution donnerait une grande puissance esthétique aux cantilènes de musique religieuse. Et, en effet, l'intonation devenant grave ou aiguë en raison des modes, et chaque mode possédant le secret de faire naître en nous un sentiment spécial, ainsi que l'assirment tous les musiciens du moyen âge, l'oreille se trouverait comme fascinée sous l'empire de ces belles mélodies, échos de la Grèce, dans lesquelles il suffisait de changer d'harmonie et d'instruments accordés d'une manière différente, pour exciter aussitôt les émotions les plus inattendues et les plus merveilleuses. -« Quondam legitur, dit Guy d'Arezzo, quidam freneticus, canente Asclepiade medico, ab insania revocatus. Et item alius quidam sonitu citharæ in tantam libidinem est incitatus, ut cubiculum puellæ quæreret effringere dementalus; moxque, citharedo mutante modum, voluptatis pænitentia ductus, dicitur recessisse confusus (10). » C'est d'ailleurs ce qu'atteste un précieux manuscrit de la Bibliothèque impériale de Paris, qui, dans un tonarium, exhibe en tête de chaque mode grégorien une figure assez grossièrement peinte, à la vérité, mais on ne peut plus intéressante, en ce sens qu'elle en exprime, avec une charmante naïveté, les effets moraux et la puissance esthétique.

Mais à quoi bon nous appesantir sur ce point? De nosjours, le personnel des chœurs de nos églises est bien restreint, ou s'il en existo qui soit un peu convenable, c'est presque toujours au profit des grosses voix taurines, pour nous servir d'une expression de Jean Diacre, historien du x' siècle. (Voir Vox TAURINA.)

Donc, les mélodies du plain-chant doivent être appropriées au genre de voix que possède chaque église, et de là, nécessairement, résulte pour l'accompagnateur l'obligation de transposer chaque morceau. Si l'accompagnateur est organiste, cette transposition exige une assez grande habileté et quelque-

-(10) Micrologi cap. 14. Saint Basile rapporte des faits semblables dans son homélie De legendis libris gentilium.

fois une longue pratique. Il faut donc que celui-ci s'y familiarise tout d'abord, et pour arriver à ce but, les exercices les plus persévérants ne doivent pas l'effrayer, jusqu'à ce qu'il soit capable de transposer, à livre onvert et dans tous les tons, toute espèce de

cantilènes liturgiques.

Parvenu à ce point, l'harmonisateur grégorien s'enquerra des diverses méthodes de transposition adoptées dans nos églises. Or, la plus accréditée de toutes, bien que le célèbre Nivers lui ait opposé, sous Louis XIV, des inconvénients plus ou moins réels, consiste à placer à l'unisson la dominante des différents modes du plain-chant. Le choix de cet unisson dépend entièrement de la voix des chantres que l'on doit accompagner. Ici, on traduit les huit dominantes par la note



ailleurs par la note



Dans d'autres églises ensin, cette dominante unissonique est un peu plus haute ou un peu plus basse. Au résumé, ce n'est là qu'une affaire de convention.

### § III.

J'arrive à une remarque assez importante, selon moi, mais dont on n'a pas assez tenu compte dans les ouvrages qui ont le même but que cet article.

L'exécution des mélodies liturgiques ne se réalise pas toujours avec le même mouvement. Il y a des morceaux qui se chantent très-lentement; d'autres se vocalisent assez vite; souvent même il en est qui s'exécutent

d'une manière très-rapide.

Les méthodes d'accompagnement du plainchant pèchent en ne distinguant pas cette variété temporaire. Il est clair, cependant, que le degré de lenteur ou de vitesse que l'on donne à chaque note d'une mélodie doit exiger une différence quelconque dans l'harmonisation de cette mélodie elle-même. Si le chant s'exécute avec un mouvement modéré, le contrepoint de note contre note pourra parfaitement lui convenir, sauf quelques exceptions. Si la mélodie est chantée vivement, ce genre d'accompagnement cessera d'offrir la même convenance, parce que chaque accord, s'y succédant avec rapidité, pro-duira plus de secousses que d'harmonie : l'accompagnement, comme nous l'avons dit, ne fera qu'embarrasser l'allure prompte et legère du chant. Si, enfin, la cantilène religiense revêt le caractère de l'adagio, l'harmonie de note contre note pourra paraître un

(11) La Musique universelle, contenant toute la pratique et toute la théorie. 1 vol. incomplet de 208 pages in-folio. On ignorait jusqu'à présent le véritable nom de l'auteur de ce livre. M. Ch. Gomart, dans ses Etudes Saint-Quentinoises (in-8-, 1851, pp. 305-307), a prouvé par des actes notariés, que ce nom n'est pas Jean Cousu, ni même Jean du Cousu,

peu nue, et l'oreille sera peut-être en droit de désirer alors des combinaisons plus variées de contrepoint.

Supposer un accompagnement uniforme pour les morceaux de chant liturgique, soumis à des mouvements lents, modérés ou vifs, c'est tout confondre, et c'est ce que je combats sans hésiter. Donc, pas de système unique, pas de méthode absolue, pas de théorie exclusive; mais, au contraire, appropriation judicieuse d'une harmonie toujours convenable à la tonalité des mélodies grégoriennes.

Tel est le point de vue nouveau où il faut se placer, si l'on veut comprendre parfaite-

ment les règles que je vais donner.

Et d'aberd, le fond de tout accompagnement du plain-chant étant l'harmonie consonnante de note contre note, poussée à sa dernière perfection par les maîtres de la fin du xy siècle et de tout le siècle suivant, il est nécessaire de commencer par l'exposition des principes de cette harmonie.

Les anciens avaient coutume d'initier les élèves à la théorie du contrepoint par les règles relatives à l'enchainement des simples intervalles harmoniques de deux sons.

Après avoir insisté sur la nature de chaque intervalle, ils posaient comme un axiome, qu'il fallait seulement admettre : 1° les consonnances parfaites d'unisson, de quarte, de quinte, d'octave et de leurs répliques; 2 les consonnances imparfaites de tierce mineure, de tierce majeure, de sixte mineure et de sixte

majeure avec leurs dérivés.

Antoine de Cousu, le célèbre suteur de La Musique universelle, dont un incendie n'a épargné que deux exemplaires d'épreuves typographiques, va nous guider dans l'em-ploi de ces intervalles (11). En offrant à nos lecteurs une analyse du second livre de son ouvrage, nous croyons être utile à l'art classique, puisque de Cousu avait le dessein, comme il le dit lui-même (page 75), de rendre à la musique la plus haute persection dont elle est capable.

Voici donc, en substance, les préceptes contenus dans La Musique universelle.

 Il ne faut pas mettre immédiatement de suite deux consonnances parfaites de même espèce, ni en montant ni en descendant. Exemples de ces successions défendues :



comme je l'ai avancé dans ma brochure sur la Netation proportionnelle du moyen age (1847, p. 22), mais bien Antoine de Consu, qui naquit à Amiens vers les dernières années du xvi siècle, devint chanoine de Saint-Quentin avant 1636, et mourat le 11 août 1658, comme l'indique sa pierre tom

« Si les Parties demeurent sur vne mesme chorde, sans monter ou descendre, il n'importe pas de mettre, deux, trois, ou plusieurs Octaves l'vne après l'autre, et ainsi des autres Consonances parfaites; parce que tant qu'il y en a sur vne mesme chorde, ou sur vne (sic) espace, elles ne sont estimées que pour vne (p. 102). »

II. On peut mettre de suite deux consonnances parfaites de différente espèce, de

cette manière :

1º La quinte après l'unisson par mouvement contraire, l'une des deux parties se mouvant par degré conjoint; ou bien par mouvement oblique, l'une des deux parties restant en place. Exemples:



2 L'unisson après la quinte. Et, dans ce cas, l'une des deux parties reste en place; ou si les deux parties font monvement, la grave fait un saut de quarte, et l'aiguë descend d'un degré diatonique. Exemples :



3 La quinte après l'octave par tous les mouvements; mais quand on emploie les mouvements contraire ou semblable, il faut que l'une des deux parties monte ou descende d'un seul degre. Exemples:



4 L'octave après la quinte, en observant les conditions précédentes. Exemples :



5° L'unisson après l'octave et l'octave après l'unisson, l'une des deux parties restant en place. Exemples :



ACC

6° La quarte après la quinte et la quinte après la quarte; mais il faut que l'une des deux parties reste en place. Exemples :



III. On peut mettre de suite plusieurs consonnances imparfaites l'une après l'autre, mais il ne faut pas qu'elles soient de même

espece.

On permet cependant de faire entendre de suite, soit en montant, soit en descendant, deux tierces mineures ou deux sixtes majeures par degré conjoint, car alors ces deux tierces ou ces deux sixtes ont entre elles la différence d'un comma (p. 115).

Si les deux parties faisaient le mouvement du demi-lon majeur (12), la succession de deux sixtes majeures serait interdite. Exem-

pies défendus :



On permet de faire deux tierces mineures l'une après l'autre, lorsque les parties, montant ou descendant ensemble par l'intervalle du demi-ton majeur, sont suivies d'une octave. Exemples:



Il ne faut jamais placer deux tierces majeures ou mineures, ni deux sixtes majeures ou mineures l'une après l'autre, quand les parties procèdent par saut ou mouvement séparé, parce que cela produirait de mauvaises relations harmoniques. Exemples défendus :



(12) Le demi-ton majeur se trouve naturellement dans l'échelle diatonique :



IV. Quand on veut entremèler des intervalles de tierce et de sixte, il faut faire attention aux règles suivantes :

1. Si les parties procèdent par mouvement contraire, la tierce devra être majeure si la sixte est mineure, et vice versa. Exemple ;



2º Quand l'une des parties reste en place, on mettra la tierce majeure avant ou après la sixte majeure, et la tierce mineure avant ou après la sixte mineure. Exemples;



3º Quand les parties descendent, l'aiguö par saut mélodique de quinte, et la grave par intervalle conjoint, on mettra la tierce majeure ou mineure après la sixte majeure, — de cette manière : la tierce majeure, lorsque la partie descendra d'un ton, et la tierce mineure, lorsque cette partie descendra d'un demi-ton. Exemples :



Et l'on mettra aussi la tierce mineure après la sixte mineure. Exemples :



4° Quand les parties montent, savoir la grave par saut mélodique de quinte, et l'aiguë par intervalle conjoint, on mettra, après la sixte majeure, la tierce majeure si la partie supérieure monte d'un ton, et la tierce mineure si la partie supérieure ne monte que d'un demi-ton. Exemples:



V. Pour aller d'une consonnance parfaite à une consonnance imparfaite, on doit observer les règles qui suivent :

server les règles qui suivent :

1° Quand les deux parties montent ou descendent ensemble, il sera bon que l'une procède par mouvement conjoint. Cette partie sera la grave quand elle monte, ou l'aigue lorsqu'elle descend. Exemples :



2º Si les deux parties montent ou descendent ensemble par mouvement séparé, l'une des deux fera un saut mélodique de tierce mineure ou majeure (le saut de tierce majeure n'est pas aussi bon). La partie qui doit parcourir l'intervalle de tierce est la grave quand elle monte, ou l'aiguë quand elle uescend. Exemples :



VI. Manière d'aller d'un consonnance imparfaite à une consonnance parfaite.

1º Quand les parties montent ou descendent ensemble par degrés disjoints, on écitera d'aller d'une consonnance imparfaite (majeure ou mineure) à une parfaite.

2º Il est permis d'aller d'une tierce à l'unisson par mouvement contraire ou oblique; mais il faut que la tierce soit mineure. Exemples:



3° Si l'on veut faire entendre un unisson a; rès une tierce majeure, on doit empleyer le mouvement semblable, et faire mouvoir la partie supérieure par degré conjoint mineur, et la partie grave par intervalle disjoint de quarte. Exemples:



4. La tierce majeure peut être suivie de l'octave par mouvement contraire. Exemples:



5º Il est défendu d'aller d'une tierce majeure ou mineure à une quinte, quand les parties marchent par mouvement semblable et degré disjoint.

6° Mais quand les parties descendent ensemble par mouvement séparé, à savoir : la grave par intervalle de quinte, et l'aiguë par celui de tierce mineure, on peut aller à la quinte. Exemples :



(Pag. 128.)

7 Quand les parties montent ensemb e,

it est permis d'aller de la tierce à la quinte, à savoir : la partie aiguë par saut, et la grave par degré conjoint et mineur, autant que possible. Exemples :

ACC



8° On ira encore de la tierce à la quinte, quand les parties descendront ensemble, à savoir : la grave par saut ou degré disjoint, et l'aiguë par degré conjoint, lequel sera meilleur s'il est d'un demi-ton. Exemples :



(Pag. 133.)

9 Pour aller de la tierce à la quinte par mouvement oblique, il faut que la tierce soit majeure. Exemples :



10° Par mouvement contraire et degrés conjoints, si l'intervalle de tierce est suivi de l'intervalle de quinte, celui de tierce devra être mineur, particulièrement à deux parties. Exemples:



11° On évitera d'aller de la sixte à la quinte par mouvement semblable, lors même que les deux parties procéderaient par degré conjoint.

12 La sixte mineure peut être suivie de la quinte par mouvement oblique. Exemple :



13° Il faut égaiement eviter d'aller de la sixte à l'octave, quand les parties montent ou descendent ensemble par quelque intervalle que ce soit. Il y a cependant des auteurs qui l'approuvent, quand l'une des parties fait un mouvement de demi-ton majeur; mais « cela n'est point supportable, et il n'en faut point user, si ce n'est à cinq, et à plus de parties. » (P. 127.)

14. La sixte majeure peut être suivie de l'octave par mouvement contraire ou oblique. Exemples :



VII. Exemples de l'emploi de la fausse quinte à deux parties:





(Pag. 146.)

VIII. Antoine de Cousu termine en faisant observer que le contrepoint simple à deux parties doit commencer par une consonnance parfaite ou l'unisson, et doit finir par l'unisson ou l'octave (une double octave serait trop éloignée).

Au chapitre 30 du troisième livre de sa Musique universelle, il donne des exemples des diverses terminaisons ou cadences à l'unisson et à l'octave pour les contrepoints à deux parties. Voici ces exemples:

### Cadences à l'unisson.



Cadences à l'octave.



IX. Ensin, il insiste sur la nécessité que doit s'imposer tout contrapuntiste intelligent de donner aux parties un beau procédé, c'est-à-dire de beaux chants (p. 99), et de les faire marcher, autant que possible, par mouvement contraire. L'exemple qu'il donne à la page 134 fera comprendre cette dernière règle:



ACC

Nous allons maintenant compléter les préceptes d'Antoine de Cousu par quelques citations empruntées à d'autrès théoriciens.

Tinctoris, dans le troisième chapitre du premier livre de son ouvrage intitulé : Liber de arte contrapuncti (13), recommande d'éviter le plus possible l'emploi de l'unisson : Unisonus, propter ejus modicam dulcedinem, accuratissime est evitandus (P. 54 bis). Ceci doit s'entendre du contrepoint à deux parties; et, même dans ce cas, on peut sans crainte commencer et finir un morceau par l'intervalle dont il vient d'être parlé.

Il suit à peu près la même méthode qu'Antoine de Cousu, dans les règles qu'il donne pour la succession légitime des intervalles harmoniques. L'exposé de ces règles nous montre que, à l'époque où écrivait cet auteur, et grace à l'influence de Jean Dunstaple, Egide Binchois, Guillaume Dufay, Jean Okeghem, Jean Régis, Antoine Busnois, Firmin Caron et Guillaume Faugues, l'art était ar-

rivé à une grande perfection.

Ce n'est plus le temps où l'on enseignait qu'il fallait éviter, autant que possible, la succession de deux consonnances parfaites par mouvement semblable : Debemus binas consonantias perfectas seriatim conjunctas ascendendo vel descendendo, prout possumus, evitare (14). La période de l'élaboration harmonique est passée; le contrepoint est assis sur des bases solides, et les détails que nous en donne Tinctoris méritent d'autant plus de fixer notre attention, qu'ils jettent quelque lumière sur les travaux d'ailleurs si consciencieux d'Antoine de Cousu.

Ainsi, dans les règles concernant l'emploi légitime de deux consonnances parfaites qui se succedent, Tinctoris permet, et avec raison, qu'une quinte soit suivie d'un unisson, les parties faisant un saut mélodique de tierce par mouvement contraire de la quinte à l'unisson; ce que ne dit pas Antoine de

Cousu. Exemple:



Tinctoris permet que la même chose ait lieu, mais en sens inverse et très-rarement (rarissime), pour aller de l'unisson à la auinte. Ex.:



Dans les successions de la quinte allant à l'octave, il n'indique pas toutes les formules de l'auteur moderne. Il omet celle-ci :



qui contient deux octaves cachées par mouvement semblable, mais il mentionne cette autre:

(13) Ouvrage terminé le 11 netobre de l'année 1477 et encore inédit. La bibliothèque du Conservathire de musique de Paris en possède une copie sous



laquelle n'est pas moins fautive, rigoureusement parlant, que la précédente.

Quant à la quarte, Tinctoris dit que, rejetée du contrepoint (a contrapuncto rejicuur), son emploi n'est tout au plus admis que dans les cadences et les faux-bourdons.

Il indique d'autres formules que de Cousu pour l'octave succédant à l'unisson et l'unisson succédant à l'octave. Exemples :



A l'époque où vivait cet auteur, les tierces et les sixtes majeures étaient appelées tierces et sixtes parfaites; les deux autres étaient nommées imparfaites. La sixte n'était pas encore regardée comme un intervalle agréable en lui-même : « Apud antiquos discordantia reputabatur, et, ut vera fatear, aurium mearum judicio, per se audita, hoc est sola, plus habet asperitatis quam dulcedinis. » (Cap. vii, p. 59 bis.)

Quoi qu'il en soit, Tinctoris entre dans quelques détails intéressants au sujet du mélange des intervalles de tierce et de sixte.

On peut employer, dit-il, deux tierces de suite, lorsque les parties procèdent par mouvement ascendant ou descendant de seconde (A), de tierce (B), de quarte (C) et de quinte (D). Exemples:



On peut faire entendre, d'après Tinctoris, la sixte après la tierce dans les cas suivants:



et la tierce après la sixte :



En ce qui concerne les consonnances parfaites, se résolvant sur les consonnances imparfaites, Tinctoris enseigne que l'on peut aller:

1º De l'unisson à la tierce, de cette manière:

le nº 6145

(14) JOANNES DE MURIS, De discantu. (Apud GER. BERTI Scriptores, tom. III, p. 306).

57





3 De la quinte à la tierce :



• De la quinte à la sixte :



5. De l'octave à la tierce et à la sixte, etc. Tous ces préceptes sont excellents, et il est facile d'en déduire ceux qui ont rapport aux consonnances imparfaites suivies

de consonnances parfaites.

Après Tinctoris et de Cousu, auteurs dont les ouvrages sont à peu près introuvables, je ne puis m'empêcher d'analyser les règles du Contrappunto osservato, telles qu'on les trouve dans le livre intitulé: Miscellanea musicale d'Angelo Berardi (parte seconda, p. 104 et suiv.) On sait que le P. Martini, excellent juge en fait d'érudition musicale, avait beaucoup d'estime pour Berardi de Sainte-Agathe, qu'il appelle : autore diligente raccoglitore delle Regole di Contrappunto de' primi maestri (15). (Saggio, tome la, p. xxIII, note 1.)

Or, voici ce qu'enseigne Berardi:

1º On va d'une consonnance parfaite à une autre parfaite par mouvement con-

2º On va d'une consonnance imparfaite à une parfaite par les mouvements contraire ou oblique.

3º On va d'une consonnance parfaite à

une imparfaite, comme on voudra.

4º On va d'une consonnance imparfaite à une autre imparfaite, également comme on

5. On doit commencer et finir par une consonnance parfaite. Finir par une consonnance parfaite est une règle infaillible; commencer de même est une règle plus louable.

(15) Berardi fut maître de chapelle de la basilique de Ste-Marie in translevere, à Rome, en 1593. Voyez

Il perche musicale do cet autour, p. 44.

(16) Les fausses relations à éviter sont, comme le dit le P. Martini, celles d'octave superflue (A), d'octave diminuée (B), de triton (C), de fausse quinte (D), et de quarte altérée (E). Exemples :



6° Après la sixte majeure, il faut imméliatement la tierce ou la quinte sur la même 10!e du plain-chant:



7º Après l'unisson, la sixte majeure est interdite, mais la sixte mineure est supportable.



8º On ne peut faire deux sixtes majeures de suite, quand le plain-chaut et le contrepoint marchent par mouvement semblable. Lorsque deux sixtes se suivent, il faut que l'une soit majeure, et l'autre, mineure. Exemples:



9° Sont également défendues deux tierces majeures ou deux tierces mineures par mouvement semblable. Il faut que l'une des deux soit majeure, et l'autre, mineure.

10° On ne doit pas aller de la sixte à l'octave, ni de l'octave à la sixte par mouvement oblique. Exemples:



11º Il est défendu d'aller de la quinte à la sixte, et de la quinte à la tierce per mou-vements contraire et semblable, QUAND IL Y A FA CONTRE MI, parce qu'alors il existe une fausse relation (16). Exemples:



Si l'on veut éviter ces fausses relations.

Il est inutile de faire remarquer ici que, dans l'harmonie rigoureuse, les parties ne peuvent pas réaliser mélodiquement des successions dans lesquelles existent ces relations mauvaises. Ainsi, on ne chantera jamais :

On évitera même de faire exécuter, par les parties des sauts mélodiques qui ne leur sont pas naturels Pour cette raison, dit Ornithoparcus (Musica activa micrologus, in-4., 1517 et 1519; lib. iv, cap. 4), on aura soin de ne pas faire franchir des intervalles disjoints de quinte par le dessus, ni de sixte par la

On ira meme jusqu'à interdire, dans la même partie, tout ce qui pourrait ressembler à des sucil faut avoir recours aux accidents musicaux de cette manière :



12° Sont prohibés, par mouvement sem-blable ou oblique, les intervalles où se rencontre sa contre mi par consonnances imparfaites. Exemples:



Pour qu'elles soient bonnes, ces successions doivent être modifiées de cette manière:



ce qui n'est pas toujours possible.

13º Il est défendu d'aller de l'unisson à la quinte, et de la quinte à l'unisson, lorsque les parties montent ou descendent par mouvement contraire et saut de tierce disjointe. Exemples:



14° Après la sixte majeure, on peut faire entendre la quinte par licence poétique; la sixte mineure est préférable. Exemples :



Tel est, en substance, l'enseignement de Berardi de Sainte-Agathe. Je laisse aux lecteurs le soin de le comparer aux prescriptions

harmoniques qui précèdent. Etienne Vanneo, auteur d'un livre trèsrare, in-fol., imprimé à Rome en 1553, sous le titre de: Recanetum de musica aurea, va maintenant nous fournir quelques détails précieux sur le contrepoint à deux parties.

Cet écrivain est surtout remarquable par les explications qu'il donne sur la manière

de réaliser les cadences. Tout contrepoint de note contre note à deux parties, dit-il, se termine rigoureusement (arclissimum praceptum) par trois sortes de cadences, savoir : ou à l'unisson, ou à la quinte, ou à l'octave. Et ce qu'il dit ici de ces trois intervalles s'entend également de leurs répliques.

cessions chromatiques, comme: ut | \_ ut | etc. Cependant, aux cadences, une partie faisant entendre un ni #, par exemple, pourra le bécarriser ensuite. C'est ce que l'on voit dans l'excellent fauxhonrdon du De prosundis et du Dies iræ, en usage dans le diocèse de Paris, et que l'on doit à l'abbé Homet, musicien du xvin siècle.

(17) C'est aussi ce qu'enseigne César Crivellati dans ses Discorsi musicali (Viterbe, in-8-, 1621), p. 183).

Les cadences à l'unisson doivent être précédées d'une tierce mineure. Exemple :



Il a soin d'avertir qu'il indique ici le dièse en faveur des ignorants et des jeunes élèves : tyronibus ac rudibus adolescentibus. (Lib. III,

Les cadences à la quinte doivent être précédées d'une tierce majeure (17) :



Les cadences à l'octave doivent être précédées d'une sixte majeure. Exemples :



Dans aucune cadence, même à plus de deux parties, la sixte ne peut se faire entendre au-dessus ou au-dessous de la dernière note, parce que c'est un intervalle peu sonore et peu agréable : Parum resonat parumque venustatis habet, tanta est ejus imbecillitas.

« Les cadences, dit-il, ne doiveut pas être prodiguées; il faut en être avare, car c'est leur petit nombre dans un même morceau qui en fait le charme, comme aussi l'on doit s'attacher à ne pas toujours les placer sur la même corde. Le sens du texte dirigera le compositeur dans le choix de ces repos qui sont, au fond, une sorte de ponc-

tuation musicale. » (Cap. 40.)

Vanneo a soin d'indiquer lui-même les cordes de chacun des huit modes du plainchant, qui peuvent recevoir une cadence (18). Les voici:

Premier mode.





Troisième mode.



(18) Le P. Antoine Parran, dans son Traité de la Musique théorique et pratique, etc. (Paris, 1639 et 1616), consacre le chapitre cinquième de la quatrième partie de son livre, à tout ce qui concerne les cadences; il en détermine même le nombre et la place dans chaque mode du plain-chant, mais il n'est pas aussi clair que Vanneo; voilà pourquoi nous avons préféré la doctrine de ce dernier auteur.

Quatrième mode.



Huitième mode.



Après ces indications, Vanneo intime aux contrapuntistes grégoriens l'ordre de ne jamais faire d'autres cadences que celles qui viennent d'être mentionnées. Ses paroles sont trop originales, pour n'être pas citées textuellement: — « Conaberis igitur.... non alias cadentias nisi eas tantum, quas attribuendas præcepimus inviolabiliter, nec extra illas in universo cantilenæ contextu vagandum erit, ut imperiti ac penitus hujus artis ignari solent, suis inepliis jactabundi, qui rebus suis rectius consulerent, si doctiores audirent. »

Après un semblable langage, il est impossible qu'on s'avise jamais de violer la règle.

Zarlino, le plus célèbre des didacticiens du xvi siècle, indique les cadences suivantes dans la troisième partie de ses Institutions harmoniques:



Mais il fait judicieusement observer que ces cadences ne s'emploient guère dans les compositions à deux voix; et même lorsque l'on voudra s'en servir, dit-il, il faudra les placer au milieu, et non à la fin de la composition, à moins d'y être contraint par la nécessité: «Ma queste cadenze non si usano molto di lungo nelle compositioni di due voci....; et quando le vorremo porre, sempre le porremo nel mezzo, et non nel fine della cantilena; et quando la necessità a ciò fare ne astringesse.»—Or, la nécessité dont parle ici Zarlino n'a licu que dans le contrepoint canonique.

Cet auteur donne encore des exemples de cadences à la tierce et à la sixte :

ACC



Ce sont, ajoute-t-il, des cadences improprement dites, qu'il faut n'employer que dans le courant d'un morceau, et seulement lorsque la ponctuation annonce une simple suspension dans l'enchaînement des idées.

### § VI.

Après avoir exposé les règles du contrepoint simple à deux parties, autant du moins que le comportent les limites d'un article de dictionnaire, il est temps que nous abordions le contrepoint rigoureux de même espèce, à trois et à quatre parties.

Supposons un instant que nous vivons, non pas au xix siècle, mais à la fin du xv. A cette époque, il y avait un mattre célèbre en Italie qui attirait autour de lui une foule d'élèves de toutes les contrées de l'Europe. Or, mêlons-nous à la foule de ces élèves, et voyons comment l'habile professeur leur enseignait le contrepoint à plusieurs parties.

## De compositione diversarum partium contrapuncti.

« Cantilenarum quæ tribus aut quatuor consonis partibus componuntur punctus hoc ordine consideratur : quum Tenor et Cantus octauam inuicem sernauerint, Contratenor in quintam supra Tenorem : aut in octaua sub Tenore deductus : quam optime ac suauiter concordabit. Quod si his tribus coniunciis partibus alium in cantilena Contratenorem in acutum coaptare tentaueris: in tertiam supra Tenorem. vel (quod suaviori attinet harmoniæ) in quintam poteris collocare. Verum si in tertiam supra Tenorem fuerit dispositus: ad grauiorem Contratenorem : decimam concordabit. Si autem in quintam ab ipso tuno Baritonante per duodecimam distabit. Baritonans enim intelligitur pars seu cessus grauior in compositione cantilena qui et Contratenor grauis dicitur a uari quod est graue, u mutata in b, quasi grauiorem cantans cantilenæ partem : cuius considerationis hoc proponitur exemplar:



« In hoc exemplo prima semibreuis acuti Contratenoris in tertiam supra Tenorem DICTIONNAIRE

constituta per decimam distat intensa a prima Baritonantis et per sextam remissa est sub prima cantus. Ab hac autem distat prima Baritonantis per quintamdecimam in graue. Atque ita ex utrisque bona deducitur concordia. Ultima uero semibreuis acuti contratenoris Tenorem superuadit acumine per quintam : distans ab ultima Baritonantis per duodecimam sub ultima cantus per diatessaron est remissa: qua re harmonica inde provenit concordia. Verum quum Baritonans fuerit remissus per quintam sub Tenore: et cantus per sextam aut octauam ab ipso distet Tenore in acumen. acutus tunc Contratenor in tertiam supra Baritonantem ductus concordabit. Ut ex prima sequentis exempli semibreui percipitur. Suauiore tamen consistentia mediabitur : si in octavam supra Baritonantem commemoretur: ut in ultima hujus exempli notula pernotatur (19): »



« De la composition des diverses parties du contrepoint.

« Voici comment on envisage le contrepoint des morceaux à trois ou à quatre parties.

« Lorsque le ténor et le chânt font entre eux une octave, on placera le contraténor à une quinte au-dessus ou à une octave audessous du ténor, ce qui produira une excellente et suave harmonie.

« Que si, à ces trois parties, vous voulez en ajouter une quatrième à l'aigu, vous la mettrez à une tierce, ou mieux encore, à une quinte au-dessus du ténor; si vous choisissez la tierce, cette quatrième partie sera distante d'une dixième de la partie la plus grave; si vous choisisez la quinte, il y aura intervalle de douzième entre la partie supérieure et l'inférieure qu'on appelle aussi contraténor grave ou baryton. (Ce dernier mot vient de bari dont on change la première lettre et qui signifie grave). Exemple:



(19) Musice utriusque cantus practica excellentis tissima.

« Dans cet exemple, la première ronde du contraténor est à la distance d'une tierce au-dessus du ténor, d'une dixième au-dessus du baryton, et d'une sixte au-dessous du chant. Le chant et le baryton sont à un intervalle de quinzième. De cet ensemble naît une bonne harmonie.

ACC

- « La dernière ronde du contraténor est placée à la distance d'une quinte au-dessus du ténor, d'une douzième au-dessus du baryton et d'une quarte au dessous du chant : ce qui produit encore un ensemble harmonieux.
- « Mais si le baryton est à la distance d'une quinte au-dessous du ténor, alors le chant se trouvera à une sixte ou à une octave au-dessus du ténor, et le contraténor à une tierce au-dessus du baryton, comme on peut le voir dans la première consonnance de l'exemple suivant. Il est cependant préférable de placer le contraténor à une octave au-dessus du baryton, ainsi qu'on le peut voir à la dernière note de cet exemple : »



On me permettra de ne pas prolonger davantage cette citation, qui est curieuse sous plus d'un rapport, mais dont l'utilité pratique est fort contestable. La méthode de Gafori ne lui est pas d'ailleurs personnelle: c'est celle que l'on trouve, ou à peu près, dans tous les écrits sur le contrepoint qui ont paru depuis Francon de Cologne, à la fin du xi siècle, jusqu'au xvm.

L'enseignement réel que l'on peut tirer de tout ce fatras, c'est que les anciens commençaient par ajouter une seconde partie à un chant donné; et qu'ensuite ils y adaptaient plusieurs autres parties selon leur convenance.

Les règles concernant la succession des intervalles deviennent moins rigoureuses, à mesure que le nombre des parties augmente.

A l'appui de cette assertion, nous citerons les faits suivants:

1° A trois parties, on peut mettre la quarte après la quinte (et non vice versa), bien que les parties qui forment les deux intervalles montent ou descendent ensemble:

Musice utriusque cantus practica excellentis Franchini Garoni Laudensis, libris quatuor medula-



(DE Cousu).

2º A deux parties, il est interdit de mettre l'une après l'autre des consonnances imparfaites de même espèce, quand ces consonnances procèdent par mouvement semblable et par saut. A quatre parties, cette prohibition existe pour la partie supérieure et la basse; mais de Cousu permet aux deux parties intermédiaires de réaliser deux consonnances imparfaites de même espèce par mouvement semblable et saut mélodique de quinte ou de quarte. Exemple:



3º On a vu qu'une tierce majeure peut être suivie d'une quinte par mouvement contraire; à quatre parties, il est permis de placer une quinte après une tierce mineure:



A plusieurs parties, l'emploi de la quarte devient fréquent, surtout lorsque l'on place cet intervalle au-dessus d'une tierce. Exemple:



Complétons maintenant tout ce qui précèle en répondant brièvement aux trois questions que voici:

Première question. — Par quelles consonnances doit commencer un accompagnement de chant grégorien à plusieurs parties?

Deuxième question. — Quel en doit être le tissu harmonique, après le premier accord?

Troisième question. — Par quelles consonpances doit-il tinir?

# Réponse à la première question.

ACC

A trois parties, on commence par la quinte et l'octave, ou encore par la tierce (majeure ou mineure) et la quinte.

A quatre, il est permis de commencer par l'octave, la quinte et la tierce; ou par les seules consonnances parfaites, si l'on veut, en mettant trois parties à l'unisson, ou deux à l'octave contre la basse, et l'autre à la quinte ou à la douzième; ou bien encore deux en quinte avec la basse qui est avec l'autre en unisson, avec une octave et l'autre en tierce majeure on mineure (20).

Ces formules sont d'une grande correction harmonique; toutefois, nous n'oserions affirmer que les anciens n'en aient pas employé d'autres.

# Réponse à la deuxième question.

Le P. Martini se contente de dire que toutes les notes de la basse doivent porter tierce, quinte et octave; excepté celles qui montent ou descendent d'un demi-ton soit naturel, soit accidentel, lesquelles prennent alors la sixte au lieu de la quinte. Exemple:



Et, en effet, à trois et à quatre parties, l'accompagnement du plain-chant, tel que le concevaient les auteurs du xv' et du xv' siècle, doit offrir un mélange d'accords parfaits pris dans l'état direct et le premier renversement. Mais pour obtenir ce résultat et éviter toute faute, on doit s'assujettir à la méthode qui a été indiquée plus haut pour le contrepoint rigoureux à deux parties.

Je vais essayer de faire comprendre la marche qu'il faut suivre dans cette opération.

Supposons d'abord que l'on veuille harmoniser à trois parties le fragment mélodique que voici:



Après avoir constaté qu'il appartient au 2° mode grégorien, je commencerai par lui adapter une seconde partie.

Où placerai-je cette seconde partie? Cela dépend absolument de la position qui sera dévolue au chant lui-même. Si la mélodie doit être au milieu du trio, évidemment la seconde partie s'ajoutera au-dessus du chant et la basse au-dessous. Si le chant doit être à la partie supérieure, la seconde partie et la basse devront nécessairement s'écrire toutes deux au-dessous du plain-chant. Si la mélodie est placée à la basse, ce sera le contraire. Mais, dans la deuxième hypothèse, par

exemple, si je commence par composer la seconde partie, il faudra la rapprocher le plus possible du chant, pour laisser un ter-

rain suffisant à la basse.

Ces explications paraîtront peut-être puériles, mais je les crois nécessaires. Lorsque l'élève, à force de travail et d'étude, comprendra bien toutes les règles du contrepoint, forsqu'élles lui seront devenues familières, alors il pourra composer d'un seul jet, comme cela doit être, les différentes parties harmoniques, si nombreuses qu'elles

En attendant, mettons-nous à la portée de l'élève, puisque c'est le seul moyen de lui être utile.

Nous choisirons l'hypothèse qui place le chant au médium.

1º Pour la première note, on pourra employer l'harmonie de quinte et d'octave, comme il a été dit à la question précédente.

🗣 Au-dessus de la seconde note, je puis mettre une tierce majeure : c'est une consonnance parfaite qui est suivie d'une con-sonnance imparfaite par mouvement semblable; rien ne s'y oppose.

3º Au-dessus de la troisième note, je placerai une sixte : c'est une tierce suivie d'une sixte, ou, en d'autres termes, ce sont deux consonnances imparfaites par mouvement

contraire.

🌓 Au-dessus de la quatrième note, j'écrirai une octave : l'octave, après la sixte, est une consounance imparfaite se résolvant, par mouvement contraire, sur une consonnance parfaite. Cette succession est permise, mais il faut alors que la sixte soit majeure; par

conséquent, l'ut doit être diésé.

5° Au-dessus de la cinquième note, je mettrai une sixte mineure; au-dessus de la sixième, une sixte majeure; au-dessus de la septième, une sixte mineure. Et, en agissant ainsi, je suivrai les règles qui permettent d'aller d'une consonnance parfaite à une imparfaite par mouvement contraire, et qui ordonnent de mélanger les sixtes consécutives, de telle soite que l'une soit majeure lorsque l'autre est mineure.

6° Au-dessus de la huitième note, je poserai un unisson. Il faut éviter cet intervalle; mais je l'emploie ici par mouvement contraire après la sixte, et par une sorte de né-

cessité.

7º Au-dessus de la neuvième note, j'emploierai une quinte. On peut aller de l'unisson à la quinte par mouvement contraire, lorsque, comme le dit Berardi de Sainte-Agathe, les parties ne franchissent pas d'intervalle de tierce disjointe. Or, ici, cette désense est espectée.

8° Au-dessus de la dixième note, j'établirai une sixte d'après cette règle : « Lorsque deux parties font une sixte après une quinte, et qu'elles montent ensemble par mouvement séparé, il faut que la partie grave fasse un saut mélodique de tierce mineure. »

9º Au-dessus de la onzième et de la dou-

zième note, je poserai une sixte majeure et une octave, pour me conformer à ce qui sera dit plus loin dans la réponse à la troisième question.

Ce qui précède donne le résultat suivant :



J'arrive à la composition de la basse; mais, avant de commencer ce travail, il faut savoir que les chiffres qui vont être placés au-dessus de cette partie doivent être soumis à une certaine loi de sympathie consonnante.

Les chiffres ou intervalles qui sympathisent sont, d'une part, 1, 3, 5, 8 et leurs répliques, et, de l'autre, 1, 3, 6, 8, également avec leurs redoublements. D'où il suit que 5, 6 et leurs redoublements, sont les seuls

intervalles qui soient incompatibles.

Mais la compatibilité harmonique ne consiste pas seulement dans les intervalles posés les uns au-dessus des autres, et représentés par des chiffres au-dessus de chaque partie; elle exige encore que les intervalles 1, 5, et leurs repliques 8, 12, 15, etc., ne se trouvent pas successivement, par mouvement semblable, dans deux consonnances superposées et immédiates qui montent ou descendent ensemble.

En vertu de cette double loi, et tout en me conformant aux règles relatives à la succession des intervalles, je créerai ma basse de la manière suivante :

1º Au-dessous de la première note, je mettrai l'octave. J'ai dit plus haut le motif de ce choix.

2º Au-dessous de la deuxième note, j'adopterai une tierce (21).



Les deux parties extrêmes forment deux intervalles de quinte sur la même corde. Ceci est permis.

La basse forme avec le chant une consonnance parfaite, suivie d'une consonnance imparfaite par mouvement oblique, — ce qui

est encore légitime.

3. Au-dessous de la troisième note, je placerai une quinte. De la tierce à la quinte par mouvement semblable, la succession est permise et même excellente quand la partie supérieure descend, comme ici, par degrés de seconde mineure.

Les intervalles que forment la partie supérieure et la basse ne sont pas moins satis-

(21) Je dis tierce et non dixième, pour simplisser.

f isants, puisque c'est une consonnance parfaite suivie d'une consonnance imparfaite par mouvement contraire. Exemple:



5° Au-dessous de la quatrième note, une tierce mineure ne fera pas mauvais effet :



En analysant ce fragment, on voit que la basse forme, avec le chant, un intervalle de quinte suivi de celui de tierce mineure, par mouvement contraire et sans fausse relation; et. avec la partie supérieure, deux tierces par mouvement semblable, dont l'une est majeure et l'autre mineure, conformément à

la règle.

5° Au-dessous de la cinquième note, je ferai réaliser par la basse un intervalle de tierce majeure avec le chant, et d'octave avec la partie de soprano. De part et d'autre la succession est légitime: car, en effet, d'un côté, deux tierces, dont l'une est mineure et l'autre majeure, peuvent se suivre par mouvement semblable; et, en second lieu, lorsqu'une dixième se résout sur l'octave par mouvement contraire, elle doit être mineure, et c'est ce qui s'observe ici:



6° Au-dessous de la sixième note, j'éta-

blirai un intervalle de quinte.

Or, une consonnance imparfaite, suivie d'une consonnance parfaite par mouvement contraire, offre un enchaînement conforme aux lois du contrepoint le plus rigoureux.

Il en est de même de l'intervalle de tierce que la basse réalise avec la partie supérieure : c'est encore une succession légitime de consonnance parfaite se résolvant sur une consonnance imparfaite par mouvement contraire.

Je ne pousserai pas plus loin les explications. Le mécanisme de la composition du contrepoint simple de note contre note et à plusieurs parties, doit être maintenant une opération des plus élémentaires.

Voici, du reste, le fragment mélodique complétement harmonisé. On pourra s'assurer, en continuant l'analyse, que le contrepoint en est rigoureusement exact :



ACC

Il y aurait bien des choses à dire encore sur le sujet qui m'occupe en ce moment; mais, au risque d'être très-incomplet, je vais terminer ma réponse à la deuxième question par une simple remarque relative à l'accord de tierce et sixte.

Les compositeurs du xvi siècle employaient souvent cet accord avec triton ou avec fausse quinte, et quelque sois même avec ces deux

phénomènes réunis.

A. Quand on veut faire usage de l'accord de tierce et sixte avec triton, les notes de l'accord doivent être disposées dans leur ordre naturel; la tierce ou sa réplique doit être mineure, et la sixte ou sa réplique, majeure. La basse doit descendre d'un ton; le ténor doit monter d'un ton, et l'al.o d'un demi-ton. Le soprano ou discantus monte d'un ton. Exemple:



(De Cousu, p. 143.)

Le soprano peut monter d'une quarte juste, mais alors le ténor doit descendre d'un demi-ton. Exemple :



(DE Couse, ib.d.)

On peut aussi doubler la tierce. Dans ce cas, voici quelle sera la résolution de l'ac-cord:



B. Lorsque l'on veut employer l'accord de tierce et sixte avec fausse quinte, il faut observer ce qui suit :

Les notes de l'accord seront ainsi disposées : au-dessus de la basse, le ténor fera une sixte majeure; l'alto, l'intervalle de dixième mineure, et le soprano, celui de dix-septième également mineure.

A la résolution de l'accord, la basse des-

cendra d'un ton;

Le ténor montera d'un demi-ton; L'alto montera d'un demi-ton; Le soprano descendra d'un demi-ton. Exemple:



On trouve encore, dans les compositions musicales du xvi siècle, les versions suivantes du même accord :



C. Lorsque l'on voudra se servir de l'accord de tierce et sixte offrant le double phénomène du triton et de la fausse quinte, on aura égard aux points suivants.

Le ténor est placé à la distance d'une tierce mineure au-dessus de la basse. L'alto réalise un intervalle de sixte majeure au-dessus de cette même basse, et le soprano redouble à l'octave supérieure la partie du ténor.

La résolution se fait de cette manière : la basse descend d'un ton; le ténor monte d'un ton; l'alto monte d'un demi-ton, et le so prano descend d'une seconde mineure. Exemples :



L'emploi convenable du premier renversement de l'accord parfait, soit avec triton, soit avec fausse quinte, soit avec triton et fausse quinte réunis, dénote toujours un excellent harmoniste palestrinien. Il ne faut donc jamais laisser échapper l'occasion de le mettre en œuvre.

Il est certain que cet accord, ainsi modifié, présente, à sa résolution, des tendances appellatives dont aucun auteur moderne n'a parlé. Je signale ce fait, parce que l'on a coutume de dire sans cesse que, dans l'har-

monie tonale du plain-chant, les notes de chaque accord ont toutes une marche libre et indépendante. Or, cette assertion n'est pas aussi vraie qu'on voudrait bien le faire croire.

## Réponse à la troisième question.

Il s'agit ici des cadences. Comme à deux parties, ces cadences ont lieu non-seulement à la fin, mais encore au milieu des morceaux de chant grégorien. C'est ce dont il faut bien se souvenir, ainsi que des cordes tonales que Vanneo leur assigne dans chaque mode.

Les cadences à deux parties sont la base de celles qui se réalisent en trio, en quatuor, etc. Ce que nous allons dire n'est donc

qu'en manière de complément.

1° Addition d'une troisième et d'une quatrième partie aux cadences à l'unisson, à la tierce, à l'octave, etc. :



2º Addition d'une quatrième partie sux mêmes cadences:





3 Cadence dite plagale. Cette sorte de cadence a été fort usitée au moyen âge. Exemples :



Dans les finales des troisième et quatrième modes, on se sert utilement de cette espèce de cadence. Ainsi, au lieu de :



on pourra faire usage de l'harmonie suivante :



Nous terminerons notre réponse à la troisième question par une remarque dont on ne tient pas compte dans la pratique actuelle, et qui a cependant une graude importance. « Composant à plusieurs parties, dit le P. Parran (p. 52 de son Traité de la mosique théorique et pratique), il ne faut jamais faire finir une partie par la tierce mineure à la fin d'une pièce; ains par la majeure. »

### § VII.

On connaît maintenant la physionomie purement consonnante de l'harmonie de note contre note que les maîtres du xvz siècle aopliquaient au plain-chant.

Les compositions musicales de toutes les époques anciennes prouvent, en outre, que l'emploi des notes de passage peut légitimement modifier cette harmonie, sans en changer la nature. Il me serait facile de citer ici des exemples de faux-bourdons psalmodiques, rigoureusement écrits en contre-point de note contre note et dans lesquels certaines parties exécutent çà et là des notes d'agrément qui forment de vraies dissonances. On peut voir l'ouvrage intitulé: Cantes ecclesiastices officii maioris hebdomadæ a leanse Guidetto Bononiensi.... in lucem editus, Romæ, in-f, MDCXIX; les faux-bourdons qui s'y trouvent sont composés suivant cette méthode.

J'ai insisté sur l'admission de l'accord de quarte et sixte dans l'harmonie du plainchant; Palestrina en a fait un usage fréquent.

On voit aussi, dans les chefs-d'œuvre de ce prince de la musique religieuse, des combinaisons harmoniques qui autorisent l'emploi des accords de septième. Exemple:

DICTIONN. DE PLAIN-CHANT.



ACC

C'est-à-dire:



· Palestrina se sert même d'accords qui ressemblent beaucoup à ceux que nous appelons accords de septième sur la dominante.

Exemples:



Il double même quelquesois la tierce majeure de ces accords : l'une des deux tierces monte comme si elle était note sensible ; l'autre fait un saut descendant de tierce mineure pour réaliser sa vraie résolution tonale. Et c'est en cela que cot accord se distingue essentiellement de celui que nous posons sur la dominante. Exemple :



ACC

Dans d'autres endroits de ses ouvrages, Palestrina semble mettre en œuvre un véritable accord de septième sur la dominante; mais il faut remarquer avec soin que cet accord n'est que le produit d'une note de passage qui forme septième et vient s'intercaler entre deux accords tout à fait consonnants. Exemple:



Rien ne s'oppose, du moins je le crois fermement, à ce que l'on admette toutes ces combinaisons harmoniques dans le plain-chant, pourvu toutefois qu'on s'astreigne anx conditions suivies par le grand maître et qui, seules, peuvent en autoriser l'usage dans l'ancienne tonalité.

Il me semble que l'accompagnement des mélodies liturgiques, enrichi de tous ces accords sur lesquels l'art n'était point encore lixé, doit désormais offrir un champ plus vaste, plus varié, plus riche. Je désire que e génie chrétien en fasse un légitime usage et en rehausse dignement la pompe de nos saints mystères.

Je n'ajouterai plus qu'un mot.

On se souvient des trois mouvements principaux auxquels est soumise toute exécution du plain-chant.

Lorsque celui-ci est réalisé modérément, chaque note peut porter un accord, et il en résulte une plénitude harmonique qui ne manque point de charme ni de majestueuse austérité.

Mais si le chant religieux reçoit, selon les circonstances, un mouvement vif ou très-lent, cette manière d'accompagner n'est plus alors aussi satisfaisante. Dans le premier cas, l'harmonie devient lourde; dans le second, elle semble pauvre.

Pour remédier à ce double inconvénient, nous conseillons d'employer les notes de passage, dans l'harmonie, lorsque le mouvement de la mélodie est très-lent: et nous voudrions que ces notes de passage fussent prises dans le chant lui-même, lorsque celui-ci est d'un mouvement vif et précipité.

Exemple extrait d'un Ave verum harmonisé par mon savant ami M. Joseph Rouleuger, l'un des meilleurs élèves de la classe

d'orgue du Conservatoire de musique de Paris, et depuis longtemps organiste de la cathédrale de Beauvais. Ce fragment appartient à la catégorie des morceaux mélodiques qui se chantent très-lentement:





Autre exemple où le chant est supposé d'un mouvement vif. La main gauche ne fait qu'une note que l'on peut redoubler à l'octave inférieure; le reste est exécuté par la main droite; chaque accord doit avoir la même durée que le groupe mélodique qu'il accompagne:







Je crois en avoir dit assez pour montrer aux accompagnateurs grégoriens la route qu'ils ont à suivre. Je vais, dans un dernier paragraphe, jeter un coup d'œil rapide sur quesques systèmes d'accompagnement du plain-chant; cette revue, bien qu'incomplète, ne sera pas sans intérêt pour les lecteurs de ce dictiounaire.

## § VIII.

N° 1. — Accompagnement du plain-chant intercalé au milieu de l'harmonie.

Nous n'insisterons pas beaucoup sur cette manière d'harmoniser les mélodies religieuses, parce qu'elle nous semble contraire au but que doit atteindre un accompagnement. En effet, que se propose-t-on lorsque l'on accompagne un chant, sinon de le soutenir, de le fortifier et de l'embellir?

D'après ce principe incontestable, on conçoit le système qui place le plain-chant à la basse et celui qui lé pose à la partie supérieure. D'un côté comme de l'autre, la cantilène religieuse est saisissable à l'oreille des chantres et des fidèles qui peuvent la suivre. Mais que signifie un chant noyé dans un accord? où est-il? qui peut le comprendre?

Appliquée au contrepoint vocal sur le plain-chant, la méthode qui place la mélodie au ténor peut avoir ses avantages; mais réalisée sur l'orgue, en manière d'accompagnement instrumental, elle est moins satisfaisante.

Voici un exemple qui mettra nos lecteurs à même de s'assurer de la valeur du jugement que nous venons d'émettre.





















La méthode qui place le chant au milieu des parties ne doit pas être mise en usage par les organistes qui n'auraient pas une expérience solide; car elle présente d'extrêmes dissicultés d'improvisation, qui ne sont point compensées par les résultats.

# Nº 2. - Système de M. Boély.

M. Boély, anciennement organiste de Saint-Gervais et de Saint-Germain-l'Auxerrois à Paris (cette dernière église aurait dû regarder comme un honneur insigne de conserver un homme aussi éminent!), M. Boély, disons-nous, est un musicien qui cultive son art avec la conscience d'un véritable artiste. Il est peu d'organistes qui puissent lui être comparés pour la science et pour la modestie, deux grandes qualités qui se trouvent rarement ensemble de nos jours. Lorsqu'il donne, sur son instrument, l'intonation d'un plain-chant, il place la mélodie à la basse, comme tous ses autres confrères; mais fidèle aux saines traditions, il se garde bien de placer, au-dessus de cette mélodie, de monotones successions de sixtes qui fatiguent l'oreille la plus robuste. Sous ses doigts, le chant sert de base à de simples mais magnifiques com-binaisons de contrepoint fugué. L'exemple suivant que nous empruntons aux œuvres de ce savant artiste, justifiera pleinement nos éloges; c'est le Pange lingua arrangé pour le grand orgue :

**ACC** 









Pédale doublant la main gauche.

















Variation.







entendre sous un même chant une autre harmonie. Exemple :

Harmonie primitive.







Il est inutile de dire que les accompa-gnements semblables à celui que nous venons de citer ne conviennent qu'au grand orgue, et qu'on se méprendrait sur les inten-tions de M. Boély, si l'on donnait à son tra-vail une autre destination.

# Nº 3, - Système de Justin-Henri Knecht.

Knecht, savant organiste allemand, dans la seconde moitié du xvm siècle, est auteur d'une Méthode d'orgue qui a paru à Leipsick, en 1795 et 1796, sous le titre de : Vollstandige Orgelschule für Anfænger und Geübtere, et que Jean Martini, surintendant de la musique de Louis XVIII, a traduit, sans indiquer la source de son travail, dans l'Ecole d'orgue (In-folio, Paris, chez Imbanit).

On trouve dans cet ouvrage de nombreuses prescriptions pour l'accompagnement du plain-chant. Sans entreprendre ici des dé-

pant-chant. Sans entreprendre for des de-lais analytiques qui nous mèneraient trop loin, il suffira d'établir les points suivants: Knecht place le plain-chant à la main droite; les chants posés à la basse, dit-il, s'écartent trop de leur harmonie; ils n'ad-mettent pas autant de richesses harmoni-ques, et ne sont ni aussi distincts ni aussi appréciables, que lorsqu'ils sont exécutés per la partie supérieure.

Après avoir montré que l'on doit, pour l'accompagnement du chant ecclésiastique, employer des accords consonnants directs ou reserade (co qu'il n'observe pas toujours), il noute que cet accompagnement est susceplible de six variations.

La première variation consiste à faire







D'après la deuxième variété qu'admet, selon Knecht, l'accompagnement du plainchant, on orne la basse et les parties intermédiaires avec différents passages de goût et d'élégance. Exemple :







83

ACC



(22) C'est le chant de l'hymne des vêpres des din anches de l'Avent (Statuta decreto Det., dans le parisien; Greator alme siderum, dans le romain).

Knecht n'a respecté ni l'un ni l'autre de ces chants dans l'exemple que nous venons de lui emprunter. mieux aux mélodies religieuses. Exemple .



Dans la cinquième variété, on travaille le chant en manière de canon; dans la sixième, on prend la mélodie pour sujet de fugue. On peut voir, dans l'ouvrage de Knecht ou dans celui de son traducteur Martini, les immenses difficultés que présentent ces deux dernières variétés d'accompagaement.

# N. b. - Système du P. Lambillotte.

Le P. Lambillotte s'est beaucoup occupé de musique religieuse, et, en particulier, de celle qui convient à l'orgue. Il mérite, sous ce dernier rapport, de fixer un instant notre attention. À vrai dire, il n'a rien imaginé de fondamental ni de complet sur la théorie de l'accompagnement du plainchant; mais il a simplement copié certaines farmules anciennes qui, seules, ne peuvent donner une idée pratique de la science de l'accompagnement.

Ces formules se trouvent dans l'ouvrage intitulé: Misse des organistes célèbres, 2 vol. in-folio, Paris, Schonenberger (tom. II, p. 4 et suiv.)

Après avoir déclaré qu'il laisse aux organistes le soin de transposer les gammes grégoriennes selon le genre des voix, et observé que l'harmonisation la plus simple est celle qui convient le mieux à la tonalité antique, il donne les accompagnements suivants sous la mélodie placée à la main droite :

Premier mode.



Deuxième mode.



Il a les mêmes formules et les mêmes modulations que le précédent.

Troisième mode.



Ce mode est celui qui se prête le moios à notre harmonie moderne.

Quatrième mode.



Voir l'harmonie du mode précédent.

Cinquième mo 'e.







Sixième mode.



Voir l'harmonie du ton précédent.

Septième mode.







Haitième mode.



Voir l'harmonie du ton précédent. Dans tous ces exemples, les deux tonsités se trouvent confondues comme s'il s'agissait d'une seule et même chose.

## N° 5. — Système de M. Sébastien Stehlin.

L'ouvrage de M. Stehlin, auquel nous allons emprunter un exemple pratique, a paru à Vienne en 1842, sous le titre de: Tonarten des Choralgesangs..., i vol. in-fol. de 64 pages. Le plain-chant y est placé à la main droite, comme cela se pratique du reste dans toute l'Allemagne catholique, la Belgique, l'Italie, le nord de la France, la Lorraine et l'Alsace. L'harmonie qu'il emploie appartient à la tonalité moderne. Nous regrettons que l'auteur ait mal traduit les différentes mélodies ecclésiastiques dont il présente l'accompagnement. Dans les axemples qu'il donne, on voit, en effet, que les notes carrées du plain-chant sont exprimées tantôt par des blanches, tantôt par des noires, quelquefois même par des croches. Les mélodies elles-mêmes ne sont pas des plus conformes aux bonnes éditions du chant grégorien. On en jugera par le fragment suivant qui se trouve à la page 35 du livre de M. Stehlin: c'est l'Introit de la Messe des morts.





Nº 6. - Système de M. Mine, dans lequel le plain-chant est place à la main droite.

M. Miné a voulu tenter en faveur du plain-chant placé à la partie supérieure, des travaux analogues à ceux qu'il avait antérieurement publiés pour la mélodie ecclé-siastique posée à la basse. L'Organiste accompagnateur, Recueil de messes solennelles et des principales sétes de l'année, d'après le rite parisien, tel est le titre de l'ouvrage auquel ic vais emprunter une citation. On pourra so convaincre que M. Miné ne s'est pas suffi-

samment pénétré de la véritable harmonie qui convient au chant ecclésiastique. Ses accompagnements sont remplis de successions d'octaves par mouvement sembla-ble, de fausses relations et d'accords mal enchalués ou mal choisis.



Nº 7. — Examen d'un système qui n'exige de l'organiste accompagnateur aucune notion de musique.

Il existe un ouvrage souverainement ridicule sur la manière d'accompagner le plain-chant placé à la basse, sans qu'il soit nécessaire, pour le réaliser, de connaître une seule note de musique. Plusieurs per-sonnes ayant été trompées par le titre de cette misérable production, nous regardons comme un devoir de prémunir nos lecteurs contre une œuvre qui est le fruit du char-latanisme le plus étonoant qu'on ait jamais vu.

L'ouvrage en question est intitulé : Manuel simplifié de l'organiste, ou Nouvelle méthode pour exécuter sur l'orque tous les offices de l'année, selon les Rituels parisien et romain, sans qu'il soit nécessaire de connaître

ACC

Ex. u. 1.

la musique, par Miné, organiste de Saint-Roch; Paris, librairie encyclopédique de Roret, prix: 3 fr. 50 c.

Ce Manuel contient une introduction de 6 pages. Le reste du volume est consacré à l'application du système nouveau de M. Miné. A la fin, se trouve un supplément qui renferme les Leçons d'orgue de Kegel, gravées en notation microscopique.

L'auteur dit, avant de commencer l'ex- 
plication de son système : « J'espère avoir 
trouvé un problème qu'on n'avait jamais 
cherché à résoudre : l'art de jouer de l'orgue d'une manière régulière sans être mugies sicien (pag. 5). » «

L'avantage inappréciable, ajoute-t-il, de pouvoir jouer sur l'orgue la musique d'é-glise, sans qu'il soit nécessaire de connat- re les principes de l'art, est le résultat d'un procédé fort simple qui consiste:

1º A donner l'intelligence du clavier;

2º A enseigner la lecture et l'application de la musique sur le clavier par le moyen de deux sortes de signes, les chiffres et les lettres (Ibid.).

Et d'abord M. Miné suppose un clavier de quatre octaves et demie, divisé en deux parties distinctes. La première, qui commence à la dernière touche grave et finit à la quinzième inclusivement, est affectée à la main gauche. Chacune des touches blanches de cette partie du clavier porte un chiffre d'ordre depuis 1 jusqu'au nombre 15; les touches noires portent le même chiffre que la touche blanche précédente; seulement on le barre pour le distinguer. — La seconde partie du clavier, qui est exclusivement affectée à la main droite, s'étend depuis la lettre A jusqu'à la lettre Q: simple, si elle désigne une touche blanche; barrée, si elle indique une touche noire.

Ces chistres ou lettres se posent sur chaque touche, soit au moyen d'étiquettes; soit au moyen de l'écriture (encre de Chine pour les touches blanches; encre blanche gommée pour les touches noires).

(Voyez ci-contre, exemple nº 1.)

On conçoit qu'il faut pour ces chiffres et ces lettres une notation correspondante; de c'est là, en esset, tout le secret menveilleux de main de la main gauche fait le chant dont les notes sont représentées par les chiffres; la main droite réalise un accompagnement composé de deux notes, indiquées par deux lettres. Si, à la main droite, une note se répète deux ou plusieurs sois de suite, on se contente de la désigner une première sois : une simple barre transversale continue ensuite cette désignation.

Maintenant, donnons un exemple d'application de ce singulier système; il suffira, pour démontrer jusqu'à l'évidence qu'il est cent fois plus difficile de se servir du procédé de M. Miné que du système ordinaire. (Voyez ci-contre, exemple n° 2.)



ACCORD. — Dans son acception générale, le mot accord signifie l'ensemble de plusieurs voix ou de plusieurs instruments se mariant entre eux. Dans la théorie musicale, le mot accord exprime l'union de plusieurs sons combinés selon les règles de l'harmonie.

L'union de deux sons se désigne ordinai-

rement par le nom d'intervalle.

Les accords se divisent en accords consonnants ou parfaits, et accords dissonants.

nants ou parfaits, et accords dissonants.

Réunion de plusieurs sons qui s'accordent ensemble, et plaisent ou déplaisent à l'oreille par leur simultanéité. Saint Isidore de Séville, qui écrivait dans les dernières années du vi siècle ou au commencement du vn°, est le premier auteur européen qui parle de la simultanéité des sons. « Harmonica musica, dit-il, est modulatio vocis, et concordantia plurimorum sonorum et coaptatio (Sent. de musica, cap. 6). » Un manuscrit du xv. siècle, inconnu à tous les bibliographes et qui se trouve à la Bibliothèque impériale de Paris, est le plus ancien monument où l'on rencontre le mot accord, pris dans le sens de cet article. Michel de Menehou, mattre des enfants de chœur de l'église Saint-Maur-des-Fossezlez-Paris, vers le milieu du xvı siècle, a aussi fait usage de cette expression pour indiquer i harmonie de plusieurs sons simultanés (23). Un divise les accords en consonnants et dissonants, en fondamentaux et dérivés, en altérés et non altérés, etc. (TH. NISARD.)

ACCORDER.—C'est mettre tous les tuyaux ou toutes les cordes d'un instrument respec-

tivement à leur ton juste.

ACCOUPLEMENT.—Mécanisme au moyen duquel on fait agir ensemble deux ou plusieurs claviers de l'orgue, soit à l'unisson, soit à l'octave.

ACTE DE CADENCE. — On donne le nom d'acte de cadence à la préparation d'accords au moy en de laquelle la terminaison ou ca-

dence finale est amenée.

ACTION. — Le mot actio, action, signifiait spectacles, représentations des théâtres. On lit dans Collect. concil. Hispan., tom. IV, au 1585, pag. 360: « Decernit hæc synodus et mandat, ut in ecclesiis choreæ, saltationes, actiones, et profani cantus prohibeantur. » (Apud Du Cange.)

ACTION. — Expression des mouvements de l'âme par l'attitude et les mouvements du corps. L'action, ainsi entendue, convient au chanteur profane: celui qui se trouve dans le sanctuaire doit se contenter d'exprimer le chant avec noblesse, et conserver toujours une attitude religieuse, grave et austère. Agir autrement, c'est prostituer la maison de Dieu.

(TR. NISARD.)

ACUITÉ. — Modification du son par laquelle on le considère comme aigu ou haut, par rapport à d'autres sons, qu'on appelle graves ou bas. Ce mot, qui n'est point français, a été proposé à la langue musicale par M. Castil-Blaze; mais il est bon de dire

que Brossard enregistre cette expression dans son Dictionnaire comme nouvellement inventée de son temps. La proposition de M. Castil-Blaze n'est donc pas chose récente, ainsi qu'il semble l'insinuer. Au surplus, elle a rencontré peu de partisans. La raison en est simple. Nous avions le mot élévation qu'aucun sens moral n'empêche de substituer à la place de celui d'acuité. (Th. NISARD.)

ADV

ACUTÆ CLAYES, — ACUTÆ VOCES. — Anciennes expressions qui indiquaient l'é-

tendue des sons compris entre



ADAGIO, adv. italien.—« Ce mot écrit à la tête d'un air désigne le second, du lent au vite, des cinq principaux degrés de mouvement distingués dans la musique. Adagio signifie à l'aise, posément, et c'est aussi de cette manière qu'il faut battre la mesure des airs auxquels il s'applique.

«Le mot Adagio se prend quelquefois substantivement, et s'applique par métaphore aux morceaux de musique dont il détermine le mouvement; il en est de même des autres mots semblables. Ainsi l'on dira : un Adagio de Tartini, un Andante de S. Martino,

un Allegro de Locatelli, » etc.

(J.-J. Rousseau.)

— L'Adagio convient parfaitement à l'expression des choses calmes, pieuses ou tristes. La musique doit en être simple et d'une harmonie extrêmement correcte, car les moindres fautes y seraient remarquées sans peine à la seule audition. Il en est de même de l'exécution des pièces composées dans ce mouvement : le chanteur ou l'instrumentiste doit constamment s'efforcer de soutenir la mélodie par une expression sensible et touchante, élégante et naturelle. L'Adagio est l'écueil des médiocrités.

(Th. Nisard.)
Adagio adagio, c'est-à-dire très-adagio,

d'un mouvement très-lent.

Addio Assai. — Mouvement plus lent que l'Adagio, suivant les uns, et, suivant les autres, Adagio modéré.

A DORIO AD PHRYGIUM.—Proverbe par lequel les Grecs faisant allusion à leurs modes dorien et phrygien, indiquaient qu'un orateur passait d'un objet à un autre

sans transition.

AD LIBITUM. — Mots latins qui signifient à volonté. Lorsqu'on les trouve placés sous un trait de vocalisation ou sous un point d'orgue, ils indiquent qu'on peut jouer ou chanter ce qui est écrit, ou le supprimer si on le juge à propos. On trouve quelquefois aussi l'expression ad libitum employée au commencement d'une partie d'accompagnement; elle signifie alors que cette partie n'est pas indispensable.

AD VIDENDUM. — Sorte de contrepoint

AD VIDENDUM. — Sorte de contrepoint non improvisé, mais écrit, que les Italiens avaient opposé au contrepoint dit alla mente.

Ad videndum signifie: à voir ainsi qu'il est noté sur le livre.

– Formule qui provient des AEVIA. voyelles du mot Alleluia, comme evovae de

sæculorum amen.

A FA IN RE. -– C'était, suivant Lebeuf, une manière de chanter les psaumes à voix directe, en abaissant seulement la voix à la tierce mineure à la fin de chaque verset qui ne finit pas par un monosyllabe ou un mot hébreu indécliné. Cette psalmodie s'appelle à fa in re, dit cet auteur, parce que la domi-nante est censée être le fa, et que la termi-naison se fait sur le re. C'est ce qui s'observe aux psaumes que l'on intercale dans les Prèces (sic). « Si le verset finit par un monosyllabe comme qua in eis sunt, ou par un mot hébreu non décliné comme muri Jerusalem; alors on ne fait aucune inflexion, et on finit tout droit. » (Traité pratique sur le ch. ecclés., p. 178.) AFFETTUOSO. —.

- Mot dont on se servait autrefois pour avertir l'instrumentiste ou le chanteur qu'ils devaient employer une expression douce et mélancolique. Bien qu'il n'ait aucun rapport direct avec le mouvement d'un morceau, cependant on l'emploie quelquesois pour désigner un mouvement moyen entre l'andante et l'adagio; on s'appuie, en ce cas, sur la signification d'affetsuoso (affectueusement, avec tendresse), qui

exclut la rapidité.

AFFINAUX. — Les théoriciens nomment tétracorde des affinales les cordes réunies des quatre premiers modes plagaux, à savoir a b c d : 1° à cause de leur affinité avec les quatre voix du tétracorde des finales de fg; parce que les neuvième, dixième et douzième modes y prennent leurs finales, et enfin parce que les quatre premiers pla-gaux y prennent leurs confinales, c'est-à-dire les plus basses voix de leurs octaves. Quant à nous, dans notre théorie de la transposition des modes, nous nommons modes affinaux les quatre derniers mode des douze formés par les douze espèces d'octaves, à cause de l'affinité qu'ils ont avec les premiers. On voit effectivement qu'ils y prennent leurs octaves, le neuvième dans le deuxième, le dixième dans le troisième, le onzième dans le sixième, le douzième dans le septième. Et c'est là la raison pour laquelle ils peuvent être transposés ou réduits les uns dans les autres tout en ayant leurs caractères distinctifs

AFFINITÉ DES TONS, ou des SONS. Les unciens et les modernes donneut une signification différente à cette expression. Pour les anciens, voyez ce que nous disons à l'article Appinaux; pour les modernes, ils entendent par affinité des sons la tendance qu'ils ont les uns vers les autres. La note sensible a, entre autres, de l'assinité avec la tonique; le quatrième degré en a avec le troisième.

AGADA. — Espèce de flûte des Egyptiens et des Abyssins, qui se joue avec un bec à

anche

AGALI KEMAN. — Instrument à archet

des Turcs, qui a quelque ressemblance avec notre violoncelle.

AGENT. — Terme très-employé par les anciens contrapuntistes. Lorsque de deux notes formant consonnance, l'une se mouvait pour faire dissonance avec l'autre qui restait immobile, celle qui se mouvait s'aplait l'agent, et celle qui restait s'appelait le patient. Voyez Martini, Storia della Musica, tom. 1", p. 217; Eximeno, Regole della mu-sica, p. 186, etc.

AGGRAVER LA FUGUE. — « C'est doubler la valeur de chacune des notes qui forment le sujet; de sorte qu'une phrase qui d'abord à été présentée en blanches et en noires, se trouve composée de rondes et de blanches, ce qui retarde la marche du sujet et la rend par conséquent plus grave. On n'emploie guère ce moyen que dans les fugues d'école : ses résultats sont peu satisfaisants, l'oreille ne pouvant plus suivre aussi facilement le dessin d'une phrase qui se traîne plutôt qu'elle ne marche. »

(CASTIL-BLAZE.) AGITATO, adjectif italien pris adverbia-lement qui signifie: avec agitation, acce trouble. Comme l'agitation ne peut exister sans la vitesse, le mot allegro (avec vitesse) est toujours sous-entendu lorsqu'il n'est

pas à côté de celui d'agitato.

AGNUS DEI. - L'une des parties de la messe chantée, soit en plain-chant, soit en musique. L'Agnus Dei se place entre le Pa-ter et la Communion. Comme le Kyrie, le Gloria, le Credo, le Sanctus, l'Agnus Dei a son chant propre à chaque degré de fête, ou à chaque temps, et de différent mode, ainsi que l'observe Poisson (Traité du chant Grégorien, p. 196). Cet auteur blame les compositeurs de chants d'église, entre autres Dumont, qui ont adapté la même formule mélodique et la même modulation à toutes les parties du sacrifice : « Comme si, ditil, ces Pieces totalement différentes les unes des autres, étoient susceptibles des mêmes tournures. Le même Chant répété tant de fois, dans une même Messe, n'est bon qu'à ennuyer et à dégoûter de l'Office ».

Quelques pages plus loin, il remarque que les paroles de l'Agnus Dei sont de nature d inspirer les sentimens de la plus tendre piélé, (p. 205), ce qu'oublient trop souvent les auteurs de messes en musique qui, sous prétexte que l'Agnus Dei est le dernier morceau de leur œuvre, croient devoir la terminer par des accents pleins d'éclat et où se réunissent toutes les forces vocales et instrumentales.

L'Agnus Dei des messes de Requiem diffère de celui des messes ordinaires, en ce que dans le premier, le Dona eis requiem, auquel on ajoute la dernière fois Sempiternam, est substitué au Miserere nobis et au Dena nobis pacem.

AGOGE. — Ce mot, dans la musique des Grecs, exprimait ou la marche des intervalles ou le mouvement rhythmique.

I. Euclide divise la Chrèse en quatre par-

DE PLAIN-CHANT.

ties égales qu'il nomme agogé, plocé, perteia cl tone.

Aristide Quintilien subdivise l'agogé en directe, rétrograde et tortueuse. L'agogé directe avait lieu, lorsque le chant procédait du grave à l'aigu. Dans l'agogé rétrograde, la mélodie descendait de l'aigu au grave. Il y avait agogé tortueuse lorsqu'une phrase de chant se dessinait d'une manière oblique

ILSelon Aristide Quintilien l'agogé rhythmique consistait dans la lenteur ou la vitesse du mouvement. (TH. NISARD).

AGONS MUSICAUX. — Luttes musicales ou concours entre plusieurs instrumentistes ou chanteurs pour une place ou un prix proposé.

AGRÉMENTS. — On donne le nom d'agréments, ou mieux encore celui d'ornements, a une multitude de petits détails d'exécution qui servent à donner du piquant à la mélodie

ll est certain que le plain-chant a mal-heureusement servi de thème aux fantaisies et aux fioritures des chantres. Certains ordres religieux le maintenaient pourtant dans sa gravité. Le chant des Chartreux était triste et trainant (24); l'ordre de Citeaux s'attachait à une grande simplicité; mais l'ordre de Cluny aimait la variété. (Voy. Traité hist. sur le chant ecclésiast., par l'abbé Lebeuf, p. 66.)

Notker Balbulus a écrit un alphabet des signes explicatifs (litteræ explicativæ) des ornements du chant, lesquels ont été, pour la première fois, élucidés avec bonheur par M. Th. Nisard, dans ses Etudes sur les anciennes notations musicales de l'Europe.

AIGLE. -- C'est un registre secondaire dont le but est de faire planer un aigle en présence d'un soleil. C'est une inutilité. Ce registre se trouve dans l'orgue, du reste excellent, de l'église de la garnison, à Berlin. (Man. du fact. d'org.)

Aigle de Choeur. - Grand pupitre où l'on place le livre de chant sur lequel le chœur doit chanter, et qui est surmonté d'une figure d'aigle. C'est ce qu'on appellait cantarium, cantatorium, cantorum pluteus. On lit dans le rituel Ms. de Saint-Etienne de Toulouse: His peractis, pergunt ordine quo supra ad chorum, et in ingressu chori cantor ezistens ante magnum cantatorium incipit canlare antiphonam Asperges me, Domine; et sacerdos vadit ad aspergendum...et finita anliphona, in cantatorio parvo dicit, etc.

(Ap. Du CANGE.)

AIGU. — Le son a deux qualités princi-

(24) TRISTESSE DU CHANT DES CHARTREUX. Inundatio nocis. Statuta antiqua Cartusiensis ordiais, part. 1, cap. 39 : « Quia boni monachi officium est plangere potius quam cantare, sic cantemus voce, ut planetus, non cantus delectatio sit in corde: quod fratia præveniente poterit sieri, si ea, quæ cantando pales qui sont d'être grave ou aigu. Un son est aigu par rapport à un son plus grave. Un son est d'autant plus aigu qu'il est produit par des vibrations plus rapides.

Pris adjectivement, ce mot se dit d'un son élevé de l'échelle musicale; pris substantivement, il s'emploie pour indiquer la partie élevée d'une voix ou d'un instrument. C'est dans ce dernier sens que l'on dit : Cette voix passe facilement du

grave à l'aigu.

AIR. — Nom générique par lequel on désigne toute pièce de musique pour une voix seule. « Saumaise, dit J.-J. Rousseau, croit que ce mot vient du latin æra, et Burette est de son sentiment, quoique Ménage le combatte dans ses Etymologies de la iangue française.

« Les Romains avaient leurs signes pour le rhythme ainsi que les Grecs avaient les leurs ; et ces signes, tirés aussi de leurs caractères, se nommaient non-seulement numerus, mais encore æra, c'est-à-dire, nombre, ou la marque du nombre, numeri nota, dit Nonnius Marcellus. C'est en ce sens que le mot æra se trouve employé dans ce vers de Lucile:

### Il æc est ratio? Perversa æra! Summe subductæ improbè!

« Et Sextus Rufus s'en est servi de même. Or, quoique ce mot ne se prit originairement que pour le nombre ou la mesure du chant, dans la suite on en fit le même usage qu'on avait fait du mot numerus, et l'on se servit du mot æra pour désigner le

chant même; d'où est venu, selon les deux auteurs cités, le mot français air, et l'italien aria pris dans le même sens.

« Les Grecs avaient plusieurs sortes d'airs qu'ils appelaient nomes ou chansons Les nomes avaient chacun leur caractère et leur usage, et plusieurs étaient propres à quelque instrument particulier. »

La musique moderne a aussi des airs dont

la forme est très-variée.

L'auteur de l'Entretien des musiciens (Auxerre, 1643) donne au mot air une signification particulière, et qu'il n'est pas aisé de définir; air, suivant lui, serait synonyme de mouvement et de vivacité. Voici

comment il s'exprime:

« Les Picards en ce pays ici sont les plus estimés en la composition approchant beaucoup de l'air de Provence, car comme l'on dit que nous avons la teste proche du bonnet (25), on dit aussi d'eux qu'ils ont la teste caude (p. 151). » Il dit aussi dans un autre endroit, en s'adressant à un confrère maître de chapelle: « Ne faictes plus de musique si triste; contentez le public, en meslant

delectationem afferunt, amputentur, ut est fractio et inundatio vocis, et geminatio puncti, et sinula, quæ potius ad curiositatem attinent, quam ad simplicem cantum. (Varias intelligo vocis inflexiones, quas vulgo roulades appellamus.) Apud Du CANGE. (25) Gantez, comme on sait, était provençal.

l'art avec l'air (p. 269). » Dans ce dernier passage, le mot art paraît s'appliquer à une qualité des compositeurs du Nord, tandis que le mot air n'est appliqué par lui qu'aux compositeurs méridionaux. Art effectivement implique l'idée d'une combinaison, d'un calcul artificiel; air signifierait quelque chose de spontané, de vif et de naturel. Cette interprétation justifierait l'étymologie du mot air que M. Paulin Paris, dans son Romancero français, fait dériver du verbe ire; c'est dans ce sens qu'il dit l'air d'une chanson, un bel air. Les Espagnols disent aussi : Musica ayrosa, 6 de buen ayre: buen ayre de la canturia. (CERONE, p. 238 liv. cap. 26.)

AJOUTEE ou Acquise, ou Surnuméraire adj. pris substantivement. — « C'était, dans la musique grecque, la corde ou le son qu'ils

appelaient Proslambanomenos.

s Sixte ajoutée est une sixte qu'on ajoute à l'accord parfait et de laquelle cet accord ainsi augmenté prend le nom. »

J.-J. Roussbau.) AL, dans l'aphabet de Romanus, signifiait que la voix devait s'élever aux plus hautes

notes du mode. A LA MI RE. — Résultat de la combinaison des quatre premiers hexacordes superposés dans leur ordre, et se rencontrant au degré du second la de l'échelle des sons, comme on peut le voir dans le tableau que nous donnons aux mots Muances et Solmisation. En d'autres termes, cela signifiait que le second A de l'échelle des sons était, dans le système des muances, appelé tantôt la, tantôt mi, tantôt re, selon qu'il était solfié suivant la propriété de nature, suivant la propriété de bémol, ou suivant la propriété du bécarre.

— A LA MIRE, A MILA, ou simplement A, sixième son de la gamme diatonique et na turelle, ou la dixième corde de l'échelle

diatonico-chromatique.

ALIQUOTES. — Expression géométrique qui, employée en musique, désigne les sons concomitants ou secondaires qu'un corps sonore, mis en vibration, fait entendre en même temps que le son principal. En esset, quand une corde vibre, l'ouïe ne perçoit d'abord qu'un seul son; mais pour peu qu'on y prenne garde, on distingue plusieurs sons secondaires : d'abord la quinte, puis

la tierce, puis l'octave et la double-octave.

ALLA BREVE.—« Terme italien qui mar que une sorte de mesure à deux temps fort vite, et qui se note pourtant avec une ronde ou une blanche par temps. Elle n'est en usage que dans la musique d'église et les solféges. Elle répond assez à ce que l'on appelait en France du Gros-fa. »

J.-J. Roussbau.) ALLA CAPELLA. - Cette expression signifie la même chose qu'alla breve, par la raison toute simple qu'on n'emploie ce mouvement que dans les églises ou chapelles.

ALLA FRANCESE. — Mots italiens qui veulent dire à la française, et que les Allemands inscrivaient en tête de certains morceaux, vers la fin du dernier siècle, pour

indiquer un staccato d'un mouvement mo-

ALLA MENTE. — On appelle en Italic contrepoint alla mente un contrepoint improvisé sur le plain-chant, genre monstrueux et barbare qu'on a nommé en France chant sur le livre. Le savant auteur des Mémoires sur Palestrina, l'abbé Baini, ayant consacré une partie de ses travaux à l'analyse des formes que ses compatriotes ont données aux divers genres de musique, nous lui emprunterons ce qu'il a écrit sur le contrepoint alla mente. Puis, nous ferons suivre son article de quelques réflexions. - Dans la musique purement vocale, dit-il, la composition alla mente, c'està-dire une improvisation chantée à une ou plusieurs parties sur une mélodie donnée du chant grégorien, est un style qui remonte très-haut. J.-B. Doni en fixe l'origine entre les xii' et xiii' siècles; il semble pourtant qu'on peut la reculer jusqu'au xi, car le moine Hucbald, fort babile musicien, dans sa Musica enrichiriadis, parle d'harmonies à trois et à quatre parties composées sur le plain-chant et formées de consonnances successives de quintes, de quartes et d'octaves. Le seul livre de chœur suffisant à cet effet, il n'était certainement pas besoin d'écrire de telles compositions. Elles pouvaient donc être nommées, et elles étaient en effet des compositions alla mente.

De même, d'autres contrepoints alla mente beaucoup plus compliqués que ceux d'Hucbald furent enseignés dans le chant mesuré par Francon de Cologne, écrivain du xı' siècle; et d'autres encore dans la seconde moilié du xiii par Elie de Salomon, et par le célèbre Marchetto de Padoue. Jean de Muris se plaignait des contrepoints alla mente de son temps, vers 1320; aussi dans sa Somme, s'appliqua-t-il à en indiquer de plus réguliers. Le Pape Jean XXII, dans le décret daté d'Avignon, 1322, prohiba entièrement les contrepoints modernes alla mente et ne permit, dans les solennités, que ceux dont l'usage remontait au 1x° siècle. Le contrepoint alla mente moderne se maintint cependant en dépit de la prohibition pontificale et se pratiquait même dans la chapelle papale dès le commencement du xv siècle sous le nom

de plain-chant majeur.

Dans le xvi siècle, alors que tous les chanteurs étaient, comme on sait, en même temps compositeurs, ce contrepoint servit non-seulement à mettre en lumière toutes les ressources possibles de l'art, mais encore dépassa bientôt les limites de la modération. ne se contenta plus d'orner le seul plain-chant: il prétendit ajouter mélodie à mélodie dans la musique figurée et devint ainsi la chose la plus impertinente, la plus ri-dicule et la plus complétement digne d'être oubliée. D. Nicolas Vicentino s'étudia à signaler les principaux défauts des contrepoints alle mente qui figuraient dans le plain-chant, afin de rendre ce genre de composition plus régulier et plus agréable. Ses efforts surent inutiles. De son côté, Zarlino ne tarda pas à morigéner ces musiciens qui se glorifiaieul

de composer, à l'improviste ou alla mente, une nouvelle partie dans les œuvres à plusieurs voix de la musique figurée, et prétendit que cela ne pouvait se faire que dans les compositions à deux voix, en ajoutant à la première une partie d'improvisation; il dicta des règles sages à suivre, proposa de heaux exemples à imiter. Mais rien ne put arrêter le mauvais goût des exécutants, qui, n'ayant en main qu'une véritable pauvreté, la revêtirent d'inventions de plus en plus étranges. Les frères Nanini, Rocco Rodio, Antonio Brunelli et Adriano Banchieri, qui depuis prirent à tâche de réformer ce genre de composition improvisée, eurent beaucoup de mal et fort peu de résultats.

Le contrepoint alla mente s'étant généralisé vers la fin du xvr siècle, tant sur les mélodies du plain-chant que sur les compositions de la musique figurée, les instrumentistes se piquèrent aussi d'en faire l'essai. La nouveauté ne déplut pas, et passa bien vite de l'essai à l'exécution, des acadé-mies particulières à la musique d'église. Les compositeurs n'eurent plus besoin de mesurer leurs forces dans les œuvres de musique vocale. Les soins par lesquels Zacconi s'étudia à préciser l'extension et la nature des divers instruments d'après la nature et l'étendue des voix furent jugés complétement inutiles. On regarda comme trop incommode de transcrire toutes les parties de l'harmonie; il suffisait d'un seul exemplaire de la partie grave de la composition à exécuter, pourvu que les instrumentistes accompagnassent les chanteurs suivant leur caprice et leur plaisir. Agostino Agazzari écrivait pour la justification des compositeurs : « Ah l s'il fallait placer et classer toutes les œuvres qui se chantent dans l'année, dans une seule église de Rome, où l'on fait profession de concerter, on n'aurait pas assez de la bibliothèque d'un légiste!

Cependant, tant que les instrumentistes se maintinrent dans certaines bornes, la nouvelle méthode fut supportée. Mais la manie de se distinguer finit bientôt par tout perdre. Les concertations de musique dégénérèrent bientôt en horribles cacophonies. Une intte scandaleuse s'alluma entre les instrumentistes et les chanteurs. Chacun s'efforçait de se montrer le plus téméraire, et tous ensemble représentaient une armée en déroute. On voulut remédier à un aussi grand mal en chiffrant la musique et en marquant des signes de dièse, de bémol et de bécarre les accords simultanés de la musique vocale et leur succession; mais, dans ces repaires de serpents, tout se changeait en venin. Les compositeurs se virent donc contraints de guérir le mai par l'amputation. Le silence lut imposé aux instrumentistes; les maîtres commencerent au xv° siècle à écrire la partie de chaque instrument, laquelle servit dintroduction au chant, en menageant aux chanteurs un repos au milieu et une contiusion à la fin, comme on peut le voir dans plusieurs compositions d'Emilio del Calvaliere, d'Agostino Agazzari, do Domenico Allegri, de Gio. Francesco Anerio, de Girolamo Kasperger, de Camillo Cortellini, de Stefano Landi, de Claudio Monteverde et autres.

En sorte que cette capricieuse manière de jouer alla mente prit fin vers 1625 presqu'entièrement, après avoir duré un peu moins de quarante années. Je dis presque entièrement, car on trouve quelques traces, bien que rares, de cette instrumentation alla mente jusqu'en 1674. Le frère de D. Bonifacio Graziani qui avait été maître de chapelle du Jésus et du séminaire romain, fit alors imprimer à Rome par le successeur de Mas-cardi les *Inni vespertini*, œuvre posthume dudit Graziani qu'il dédia à Benoîte-Henriette-Philippine, duchesse de Brunswick et de Lunebourg. On y lit, p. 59, l'avertisse-ment suivant : « Si le virtuose professeur veut joindre les symphonies aux hymnes, il pourra les tirer facilement de la basse continue des mêmes hymnes. » -- Cette basse était exactement chiffrée. Ce fut, à ma connaissance, termine Baini, la dernière étincelle du contrepoint alla mente dans la musique instrumentale. (Memorie storicocritiche della vita e delle opere di G. Pierluigi da Palestrina; Roma, in-4°, 1828, t. 1°, p. 121 et suiv.)

-Maintenant, sans nous arrêter à relever les détails erronés qui fourmillent dans cette citation, nous ferons observer que le contrepoint alla mente remonte beaucoup plus haut que ne le pense Baini. Les anciens Grecs, en magadisant certaines de leurs mélodies, nous en osfrent l'origine. Les symphonies et les diaphonies dont parlent saint Isidore de Séville et Huchald n'étaient pas autre chose que des contrepoints alla mente. Ceci est tellement vrai que Remi d'Auxerre, contemporain d'Huchald, nous donne, dans les manuscrits de ses ouvrages, des exemples en neumes des différents genres de symphonies, dans lesquels les mélo-dies seules sont indiquées, la notation des parties harmoniques étant parfaitement inutile. L'instrument appelé organistrum, et qui semble avoir été pour les premiers chrétiens occidentaux un perfectionnement des magadis des anciens Grecs, permettait d'im-proviser les symphonies à la quinte et à l'octave par mouvement semblable. Quant à la diaphonie primitive, elle était d'une telle facilité d'exécution, les règles en étaient si claires, qu'il était également facile de l'improviser.

Nous remarquerons en second lieu que Francon de Cologne, Marchetto et Jean de Muris n'ont point enseigné le contrepoint alla mente, mais le contrepoint écrit appelé Res facta par les anciens et notamment par Tinctoris.

En troisième lieu, ce n'est pas contre le contrepoint alla mente que Jean XXII a lancé son décret; mais, d'une part, contre l'accouplement, dans le même morceau, des paroles inconvenantes françaises et des textes liturgiques; et, d'autre part, contre les novateurs du xiv siècle qui employaient

plus de trois semi-brèves pour un temps, d'où il résultait des roulades indécentes et par trop mondaines. (TH. NISARD.)

Nous n'ajouterons plus qu'un mot: le P. Martini dans son Saggio di contrappunto (part. 1, p. 57) fait mention d'un Introit alla mente à quatre parties, chanté à Rome en 1747 par les chanteurs de la chapelle pontificale, avec une perfection admirable. Voici ce que dit M. Fétis sur cette allégation du P. Martini: « Il faut se rendre au témoignage d'un tel mattre; mais on ne peut expliquer ce phénomène qu'au moyen de la tradition qui indiquait aux chanteurs ce qu'ils devaient faire, et par l'habitude qu'ils avaient de chanter ensemble. Quels que fussent ces avantages, on peut croire qu'un pareil contrepoint n'aurait pu soutenir un examen approfondi. » (Traité du contrepoint et de la fu-gue, part. 1°, p. 122.)

ALLA MILITARE, à la militaire, c'est-àdire, d'un mouvement de marche militaire.

ALLA PALESTRINA, ou à la Palestrina, se dit d'un style de musique d'église qui a été perfectionné, dans le xvi• siècle, par le célèbre Palestrina, compositeur de l'école romaine.

Jean-Pierluigi da Palestrina a exercé une telle influence sur son siècle, et ses œuvres sont d'une élévation et d'une perfection si rare, que le nom de cet illustre compositeur a servi à caractériser désormais le genre de musique dans lequel il a constamment trouvé de sublimes inspirations. On désigne donc par ces mots : style alla Palestrina un contrepoint fugué, à plusieurs parties sans accompagnement, dans lequel on prend pour motif, soit une phrase du plain-chant, soit un sujet d'invention; et qui poursuit son évolution à travers les différentes parties, qui se reproduit ensuite au moyen d'entrées nouvelles et imprévues, et qui cède enfin le pas à un autre motif développé et traité de la même manière. On peut faire sans doute du contrepoint fugué sur des motifs qui n'appartiennent pas à la tonalité du plain-chant; mais l'expression alla Palestrina ne doit s'appliquer qu'aux compositions écrites suivant les modes ecclésiastiques, sans quoi il est évident que le mot impliquerait contradiction.

Nous avons, par exemple, entendu qualifier par les mots alla Palestrina, les compositions sacrées de Bortnianski, maître de

(26) Quelle est cette plus noble carrière? Est-ce celle que l'art parcourt depuis que l'accent passionné, l'expression terrestre et mondaine ont été substitués à l'onction calme et pénétrante de la tonalité ancienne? Je ne m'amuserai pas à résuter M. Fétis par luimême ; je pourrais produire plus de dix citations cù l'auteur montre que l'art est descendu du ciel pour établir son règne sur la terre. Je ne puis pourtant m'empécher de dire que j'ai peine à concilier ce pas-sage avec les paroles si éloquemment chrétiennes que je lis dans l'Esquisse de l'histoire de l'harmonie du même écrivain, p. 44 : « Le dramatique s'était introduit dans la musique religieuse, et avait pris la place du ton grave, rolennel et dévot des œuvres de Palestrina. Alors commença le contre-seus de cette

chapelle de la musique impériale de Saint-Pétersbourg, que M. Berlioz a fait connaître dans les concerts de la Sociéte philharmonique; mais rien ne ressemble moins au style alla Palestrina, que ces œuvres d'ailleurs remarquables à certains égards.

De ce que le style alla Palestrina repose pour l'ordinaire sur une phrase de plainchant, il ne faut pas en conclure absolument que le plain-chant doit être harmonisé. Ici, la phrase de plain-chant n'est prise que comme thème, comme sujet, sur lequel le compositeur se livre à tous les caprices de son inspiration, sans sortir pourtant des règles du contrepoint rigoureux; c'est de l'art tout aussi raffiné que la musique moderne; la seule différence qu'il y ait, et sans doute elle est fort importante, c'est que tout cet artifice harmonique y repose

sur la tonalité grégorienne.

Nous croyons devoir reproduire ici un passage emprunté au Traité de contrepoint et de fugue de M. Fétis. « Enfin parut Palestrina, maître admirable qui, sans rien inventer, sut tout s'approprier, parce qu'il perfec-tionna tout, et qui dans un genre aride et sec, sut mettre tant de sagesse, de clarté, de richesse, et même de grâce, qu'il fixa le genre, lui donna son nom, et devint le modèle d'une perfection que ses contemporains et ses successeurs se sont efforcés d'égaler, mais à laquelle nul n'est parvenu. A leur apparition, ses ouvrages excitèrent le plus vif enthousiasme; à peine se trouve-t-il aujour-d'hui quelques hommes instruits, capables d'apprécier leurs beautés. Il ne faut accuser personne de ces vicissitudes. Depuis longtemps l'art a pris une autre direction; une plus noble carrière s'est ouverte (26); en un mut: l'organisation musicale des hommes a changé. Dès qu'il fut reconnu que la musique a des accents pour la douleur, la gaieté. l'amour ou la jalousie, le besoin d'émotions se fit sentir, on les rechercha, et l'on devint moins sensible aux charmes d'une harmonie dont le plus grand mérite est la pureté, el d'un travail mécanique qui n'a que celui de la difficulté vaincue. Toutefois, ne croyons pas que ce genre de mérite soit incompatible avec celui de l'expression. Considéré comme étude, le style de Palestrina est encore excellent dans la musique d'église; il est même préférable à tout autre. Pour u que cette étude soit faite en temps opportun, le jeune compositeur y puisera une fa-

expression mondaine appliquée aux choses saintes.... l'on alla à l'église pour avoir des émotions, au lies

d'y aller pour prier avec recueillement. »
Mais les meilleurs esprits n'échappent pas aux contradictions suivant le point de vue auquel ils se placent à certains moments donnés. Dans les lignes qui donnent lieu à cette note, M. Fétis montre qu'il a été vaincu par la tonalité moderne. Permis sans doute de dire que l'art a pris une autre direction, que l'organisation musicale des hommes a change. Mais cela ne prouve nullement que l'art est devenu plus noble. Dites qu'il a agrandi sa sphère, qu'il a multiplié ses ressources, mais ce qu'il a gagné en étendue, se l'a-t-il pas perdu en hauteur?

106

cilité, une élégance qu'il n'aurait jamais sans

elle. » ( P. 122. )

L'auteur énumère ensuite les divers conditions du style alla Polestrina; mais comme cette énumération se trouve jointe à l'analyse de divers exemples puisés dans les auvres du chef de l'école romaine, il nous est impossible de les reproduire. D'ailleurs, ce qui précède suffit pour donner une idéc du style alla Palestrina, et c'est tout ce que l'on doit demander à un dictionnaire, qui ne saurait être une collection de divers traités sur chaque question.

ALLA ZOPPA (à la botteuse).—C'est le nom d'un espèce de contrepoint dans lequel on met toujours et dans chaque mesure, contre le sujet donné, une blanche entre deux noires. « Quand on vient, dit Brossard, à exécuter ca contrepoint, il semble que ces fréquentes syncopes faisant sautiller la voix, la fassent marcher en chancelant ou en bot-

lint. »

### Exemple:





ALLEGRETTO, c'est à dire un peu moins

vite qu'Allegro.

ALLEGRÖ. — Ce mot italien, écrit à la tête d'un air, indique, du vite au lent, le second des cinq principaux degrés de mouvement distingués dans la musique italienne. Allegro signifie gai, et c'est aussi l'indication d'un mouvement gai, le plus vif de tous après le presto. Mais il ne faut pas croire pour cele que ce mouvement ne soit propre qu'à des sujets gais; il s'applique souvent à des transports de fureur, d'empertement et de désespoir, qui n'ont rien moins que de la mieté. (J.-J. ROUSSEAU.)

ALLEGRO ALLEGRO. - Mouvement une fois plus vif que celui d'Allegro

ALLELUIA, — Saint Isidore de Séville, au livre 1", chapitre 13 des Offices ec-clésiastiques, sait les réslexions suivantes :

(27) Laudes, hoc est Alleius canere, canticum est Behererum. Cujus expositio duorum verborum in-terpretatione consistit, hoc est, Laus Dur. De s mysterio Joannes in Apocalypsi refert, Spirita revelente vidiste et audiste vocem con-lestis exercitus angelorum, tanquam vocem vali-dorum tomitruum dicentium Alleluia. Ex quo nul-

DICTIONN. DE PLAIN-CHANT.

« Chanter les louanges, c'est-à-dire Alleluia, est un chant des Hébreux. Ce mot signifie louange de Bieu. L'apôtre saint Jean, dans l'Apocalypse, rapporte que, par une révélation de l'Esprit-Saint, il avait vu et entendu la céleste armée des anges chantant Alleluis d'une voix formidable comme le tounerre. On ne doit donc point douter que lorsque ce mystère de louanges est célébré avec une foi et une dévotion convenables, les anges ne s'y unissent. L'Al-leluia, comme l'Amen, n'est jamais traduit de la langue hébraïque en langue latine : non qu'en ne puisse absolument les traduire l'un et l'autre, mais, comme disent les dogteurs, parce qu'on respecte leur autiquité à cause de leur autorité sainte (27). »

C'est pourquoi saint Augustin appelle l'Alleluie, celeusma, cri des matelois qui de loin s'appellent et se répondent : adsit nobis tutela Christi gratia, CELEUSMA nostrum dulce eantemus ALLELVIA, ut lati et securi ingrediamur ad felicissimam patriam. (S. Aug. De Cant. nov., c. 2. apud Gerbert., de Cantu, t. I, p. 60.) Rt Sidoine Apollinaire constate cet

usage par les vers suivants :

Curvorum hinc chorus helcigriorum Responsantibus Alleluia ripis Ad Christum levat amnioum celevana; Sic, sie psallite, nauta, vel viator.

Alleluia est donc en quelque sorte le cri de guerre de l'Eglise militante aspirant à devenir Eglise triomphante. Ce qui est certain, c'est que l'Alleluia a été également un cri de guerre terrestre, comme le témoignent plusieurs auteurs (Voy. entre autres Constantinus, de Vita S. Germani, lib. 1°, cap. 19, ap. Surium, tom IV.; Adon de Vienne, in Chronico, ubi de codem S. Germano, et Ondenic Vital, lib. xii. p. 887, ap. Du Cange).

On doit d'autant moins négliger de constater de pareils usages ou ces significations symboliques, que les uns comme les autres ont souvent déterminé le caractère et pour ainsi dire la physionomie mélodique de certains chants. La liturgie parle à nos sens par la magnificence des figures et des images; mais si elle parle à nos sens, c'est pour les élever, en les chargeant de transmettre à notre intelligence et de faire pénétrer jusqu'à notre âme la grâce des mystères dont ces images et ces figures ne sont que l'enveloppe.

L'Alleluia étant moins un chant proprement dit qu'une formule d'introduction ou de terminaison de la plupart des chants d'Eglise, nous en traiterons aux divers lieux où il est question d'une pièce dont il fait partie. Nous nous contenterons ici de mentionner les significations et les applications diverses que les liturgistes ont données au

mot Alleluia.

lus debet ambigere, hoc laudis mysterium, si digna fide et devotione celebretur, angelis esse conjunctum. Alleluia autem, sicut et Amen de Hebræa in Latinum linguam nequaquam transfertur, non quia interpretari minime queant, sed, sicut aiunt doctores, servatur in eis antiquitas propter sanctiorem aucteritatem. (S. Isidunus, De ecclesiast. offic., l.b. 1, c. 13.)

1º Alleluia dominical, Alleluia dominicalia, qua diebus dominicis cantantur, dit Honorius d'Autun (lib. IV, cap. 48).

2º Alleluia duplex, double, celui qui est dit

deux fois. (Ap. Dunandum, lib. vi, cap. 89.)
3º L'office alléluiatique, officium alleluiatioum, anciennement en usage dans l'église d'Auxerre, office retrouvé par l'abbé Lebeuf lorsqu'il était chanoine et sous-chantre de cette église, et envoyé par lui à Carpentier, continuateur du Glossaire de Du Cange.

👆 Alleluiatica antiphona, alleluiaticus psalmus, responsorium alleluiaticum; antienne, psaume, répons alléluiatique; alleluiatica gaudia, etc. A l'égard des psaumes, saint Augustin distingue le psaume octonaire (octonarium), le psaume alphabétique et le psaume alléluiatique. Ce dernier est celui qui a l'alleluia), soit au commencement, soit au milieu, soit à la fin. (S. August. in psal. cv et exviu, apud Gerbertum, de Cantu, t. 1", p. 56.

5° Alleluyarium, livre, comme nous dirions Alléluiaire, de même que nous disons Anti-

phonaire.

6º Alleluia fermé (clausum), autrement dit les obsèques alléluiatiques, alleluiatica exsequia. On appelait ainsi la cessation du chant de l'Alleluia dans l'office à certaines époques. Nous citons Du Cange : « Quando in sacris liturgiis desinit cantari. — Regula Magistri, cap. 28: A Pascha usque ad Pentecosten non licet jejunare, quia sabbatum Paschæ claudit tristitiæ jejunia et aperit lætitiæ Alleluia, et sabbatum Pentecostes claudit Alleluia et aperit jejunia, sed ecclesiis clauditur Alleluia; nam monasterio quasi in peculiari servitio Dei Alleluia usque ad Epiphaniam per modum psalmorum constitutum aperta a servis Dei psallitur Domino. — Vetus pla-citum sub Guillelmo I rege Angliæ spud Seldenum ad Eudmerum, pag. 199 : Ab illa die qua clauditur Alleluia usque ad octavas Paschæ, etc. — Petrus de Fontaines in Consilio a nobis edito, cap. 5, § 6: « Sairemens cesse des le commencement de l'Avent, duskes à lendemain de la Teffaigne, et deske l'Alleluia clost jusques à la quinzaine de Pasques. »

Une lettre insérée dans le Mercure de Prance du mois de décembre 1726, fait conwaître les cérémonies singulières qui avaient lieu dans quelques églises à l'occasion de l'Alleluia fermé ( Alleluia claudendo). « Inter statuta Tullensis ecclesiæ sæculo xv, in unum collecta, statutum 15 inscribitur : Sepelitur Alleluia, atque modo illius sepeliendi, heec addit: Sabbato Septuagesime in nona conveniant pueri chori feriati in magno vestiario, et ibi ordinent sepulturam Alleluia. Et expedito uno Benedicamus procedant cum crucibus, tortiis, aqua benedicta et incenso, portantesque glebam ad modum suneris, transeant per chorum et vadant ad claustrum ululantes usque ad locum ubi sepelitur : ibique aspersa aqua et dato incenso ab corum altero, redeant codem ilinere. Ludicra hæc pompa, inquit auctor epistolæ laudatæ, in memoriam revocat consuetudinem alteram multo magis jocularem. In quadam ecclesia cathedrali, non longe Parisiis distante, choralis puer, si vera est narratio, turbinem, vocabulo Alleluia aureis characteribus exarato, circumvolutum per plana chori sola versabat verbere ad usque integram a choro expulsionem. Hæc ibi de exsilio vocis Alleluia. » Ce qui veut dire que l'enfant de chœur fouettait un sabot sur lequel le mot Alleluia était tracé en lettres d'or, et le faisait tourner sur le pavé jusqu'à ce qu'il l'eût chassé de l'enceinte du chœur. De là l'expression proverbiale : fouetter l'Alleluia (28)

7. L'Alleluia qui est appelé Baha, c'est-àdire celui qui se chante avec une neume ou jubilus, et en répétant la lettre a, a, en faisant une certaine modulation. On avait donné à cette répétition modulée le nom de sequence (S. UDALRIC, lib. 1 Consuet. Cluníac., c. 11). Aussi voyons-nous que la séquence n'était à l'origine que la modulation prolongée de la dernière syllabe de l'Alle-luia. C'est ce qui faisait dire à Amalaire: Jubilatio quod cantores sequentiam vocant; et à Durandus que « l'Alleluia est court dans le langage ordinaire, et long dans la neume; la joie exprimée par le chant étant plus considérable que celle qu'on peut rendre par le discours: Est enim allulula modicum in sermone et multum in neuma; quia gaudium illud majus est quam possit explicari sermone. (Ration., lib. iv, c. 20, n. 6.)

8º Alleluie en français. On lit dans le Mi-

rac. ms. B. M. V., lib. m:

Il n'est sequense, n'alleluie, Bele note, ne Kyriele, Tant soit plaisans, ne tant soit bele, Que trop n'anuit, s'ele trop dure.

9º Alleluia, pris dans le sens de jubé, d'ambon, pulpitum, où l'alleluia est chanté d'ordinaire.

Dans la musique d'église on cite plusieurs fameux Alleluia, notamment celui de Hændel, que les élèves de Choron exécutaient avec un ensemble et un entrainement

merveilleux.

Alleluia. — Expression hébraïque; cri de joie que l'Eglise laisse échapper sans cesse dans ses chants de fêtes. Louez Dieu avec effusion de cœur : telle est la signification de ce mot mystique. La musique qui convient à l'alleluia doit donc respirer la joie, l'effusion de l'âme, et une reconnaissance vive, généreuse, en rapport avec les innombrables biensaits que Dieu ne cesse de nous prodiguer; mais il faut en même temps que cette joie, cette effusion et cette reconnaissance soient empreintes de ce caractère grave et majestueux dont la religion sait si bien ennoblir tous ses accents. « Le compositeur doit éviter d'être d'une longueur démesurée dans ses mélodies sur l'alleluia, à moins qu'il ne veuille imiter les Qobtes, tribu de l'Égypte centrale, qui emploient plus

ite vingt minutes à chanter une seule fois ce mot. » (VILLOTEAU, Etat actuel de l'art musical

ALL

en Egypte, p. 300, édit in-8°.) (TH. N194HD.)
— Cerone (De las curiosidades y antiguallas en musica) : « La grand'messe et les vêpres sont à peine commencés qu'on désire en voir la fin. Pour abréger le temps, les chantres estropient souvent les passages les plus importants du plain-chant, et ils raccourcissent à leur fantaisie la plupart des neumes, particulièrement dans l'Alleluia, qu'ils regardent comme une mélodie trop longue, fort ennuyeuse et inutile, qui ne sert qu'à les retenir à l'église une demi-heure de plus.

« Qu'ils apprennent, ces mercenaires, que ce n'est point ainsi qu'on chante les louanges adressées à la Divinité. Il est bon de leur rappeler que les paroles chantées dans l'Eglise romaine ont toutes un sens profond et

mystérieux.

Lorsque le Pape Grégoire composa la neume de l'Alleluia, il ne céda point à une fautaisie de musicien; ses idées étaient nettes et précises, car il n'était point tourmenté par les douleurs de la goutte ou la digestion pénible d'un diner trop succulent; il écrivit sous l'inspiration du Saint-Esprit, et c'est ainsi qu'il a pu trouver des chants dignes de la majesté du Très-Haut.

Cette neume exprime la joie ineffable des fidèles dont l'âme est transportée dans les cieux, et qui n'ont plus d'autre désir que la vie éternelle. Cette neume se trouve sur une seule et dernière syllabe d'un chant, pour montrer que les louanges de Dieu ne peuvent s'exprimer autrement que par cette

espèce d'exclamation variée.

 Alleluia est un mot hébreu qui signifie louange angélique, sentence brève qui excite

à la joie.

 Pierre d'Auxerre donne ainsi l'explication d'Alleluia: AL signifie Altissimus; LE Levatus est in cruce; Lu Lugebant Apostoli ob mortem sui Domini; 1A Jam surrexit, non est kic. Saint Augustin dit que alle signifie le Père, Lu le Fils, 1A le Saint-Esprit.

« Ximénès de Arias, dans son Lexicon, prétend que le mot Alleluia est traduit par laudate Dominum. L'interprétation la plus générale est celle-ci : Laudate, pueri, Domi-

orné que celui du Graduel. On fait une Neume aussi à cette Piece, tant après l'Alleluia répété par le Chœur, qu'après le verset. Cette Neume est aussi toujours d'un Chant propre à chaque Piece.

A Meaux on ne fait point de Neume après

Alleluia.

Dans le Romain on ne dit qu'une fois Alleluia avant le verset, et on ne fait la Neume qu'après la répétition d'alleluia qui

se fait après le verset.

 A Auxerre, deux Chantres député schantent alleluia avec perielese, les Choristes répétent de même alleluia, et le Chœur chaute seulement la Neume. On fait la même chose pour la fin du Verset. Les usages sont très-variés sur ce point. » (Poisson, Traité

du chant grég. page 137.)
ALL'OTTAVA, ou simplement 8.4 (A L'OG-TAVE), indique qu'il faut chanter ou jouer à l'octave supérieure de ce qui est écrit. Les mots 8ª bassa désignent l'octave basse ou inférieure. Cette transposition s'arrête à l'endroit où le compositeur a écrit loco.

ALPHABET. — La musique et la parole étant basées sur des lois identiques, et les tonalités n'étant autre chose que les divers idiomes ou dialectes du langage musical, on ne doit pas être étonné que le mot alphabet ait été employé pour désigner l'échelle des sons, comme les lettres ont été employées pour désigner les noms des notes. Jumilhac remarque fort bien (part. 11, chap. 11) que de même que les alphabets de grammaire ont été ainsi nommés à cause de leurs deux premières lettres alpha Béta, la gamme a élé appelée Gamma à cause du r (Gamma) par lequel elle commence. On trouvera au mot gamme des citations remarquables de plusieurs auteurs, et qui prouvent que cette analogie d'alphabet et de gamme, ou échelle, ou système, a été reconnue à toutes les époques. On peut donc dire l'alphabet des sons, de même qu'on s'est servi des lettres comme équivalents des notes.

Boèce, saint Grégoire, Hermann Contract, et autres, ont eu recours aux lettres de l'alphabet pour leurs systèmes de notation, ou simplement pour échelonner les intervalles

du système.

- « Les Anciens n'avoient point donné de noms aux Notes ou Sons du Chant : ils avoient seulement emprunté pour les distinguer les noms des sept premières lettres de l'alphabet, appelant la première note A, la seconde B, etc., de cette sorte A, B, C, D, E, F, G. Si une Piece de Chant montoit plus haut que le G, ils redoubloient les mêmes notes dans le même ordre, par les mêmes lettres formées autrement; ce qui remplissoit deux Octaves dans leur système, et fournissoit un grand champ pour les pieces les plus étendues, ou lors-que des voix chantoient à l'Octave l'une audessus de l'autre.
- « Comme pour cette antiphonis il falloit quelquefois pousser plus loin que la seconde Octave, on doubloit les lettres à la troisième Octave, mais toujours dans le même ordre, afin que les Sons fussent toujours concordans....
- « Depuis qu'on a inventé les petites lettres romaines, la distinction des Octaves est devonue plus aisée à marquer en employant différens caractères.

Premier Alphabet.

A, B, C, D, E, F, G.

Second Alphabet.

a, b, c, d, e, f, g.

Troisième Alphabet.

as, bb, cc, dd, ee, ff, gg.

« Au lieude doubler les lettres, on pourroit

419

mettre un autre caractère, comme l'Italique, a, b, c, d, e, f, g.

« C'est de cette ancienne maniere de désigner les notes du Chant, qu'est venue la coutume de marquer dans les Breviaires les Terminaisons des différentes Psalmodies par des lettres.

• Dans la plus ancienne Musique, au lieu de notes on se servoit de lettres grecques placées au-dessus des paroles qu'on devoit chanter. Ces lettres étoient tantôt droites, tantôt renversées ou différemment tournées. On s'est servi ensuite de même des lettres latines. »(Traitéthéorique et pratique du chant appelé grégorien, Paris, 1750, par Poisson, pag. 35-36.)

AL SEGNO. — « Ces mots écrits à la fin d'un air en rondeau, marquent qu'il faut reprendre la première partie, non tout à fait au commencement, mais à l'endroit où est marqué le renvoi. » (J.-J. Rousseau.)

ALTÉRATIF (Signe). — On donne ce nom au dièse, au bémol et au bécarre. Les signes altératifs furent inventés, dit-on, par Timothée le Milésien, contemporain d'Alexandre le Grand, et Olympe de Mycène. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'ils étaient employés ou du moins avaient leurs équivalents plusieurs siècles avant. J.-C.

ALTERATION. — On appelle ainsi les changements que les intervalles de la gamme diatonique subissent par l'adjonction des dieses et des bémols. Il est évident que les mots altération, sons altérés, ne peuvent s'appliquer qu'à l'ordre diatonique dans lequel, après avoir chanté par nature, on avait à chanter par bémol. La note ainsi bémolisée représentait un intervalle altéré, en ce sens qu'elle avait perdu sa propriété naturelle, et qu'elle n'appartenait plus à l'ordre diatonique. Mais il ne saurait en être ainsi dans notre système musical qui repose sur l'échelle diatonique, doublée en quelque sorte de l'échelle chromatique. Les nôtes affectées du dièse ou du bémol, si bémol, mi bémol, ut diète, fa diète, et autres, ne peuvent être considérées comme des intervalles altérés, puisqu'ils sont distincts par oux-mêmes, ot qu'ils font partie de l'échelle tonale. Ainsi, lors même que le dièse ou le bémol accidentel se présente dans le ton d'ut, dont la gamme se compose d'intervalles naturels, l'on ne peut pas dire que ce dièse ou ce hémol soit un intervalle altéré, pulsqu'il appartient momentanément à la gamme du ton dans lequel on module, puisqu'il a sa valeur propre, notre tonalité ayant la propriété d'assimiler toutes les gammes majeures ou mineures à un même type majeur ou m neur. D'où il suit que les mots altera-'ion, sons alters, n'out plus de sens et deraient disparaître de notre langue musicale, lu moins quant à ce qui tient à notre tona-

(29) Hi primi psallentium choros duas in partes diviserunt; et Davidicos bymnos alternis canere docuerunt. (Theodorum Hist. Eccles., lib. 11, cap. 24.) (30) lidem, divinarum rerum studiosis ad marty-

(30) Mem, divinarum ferum studiosis ad martyrum basilicas congregatis, una cum illis pernoctare

lité. Il en est ainsi des formules par lesquelles on a jusqu'à ce jour voulu caractériser les fonctions du dièse et du bémol : Le dièse sert à hausser la note d'un demi-ton; le bémol sert à baisser la note d'un demi-ton Le dièse et le bémol ne haussent ni ne baissent la note, qui reste toujours la même; seulement ils en indiquent une autre, savoir un intervalle chromatique, placé entre deux intervalles diatoniques; mais cet intervalle chromatique compte pour lui-même dans l'échelle des sons. « En réalité, dit M. Pétis, il n'y a dans la musique ni fa dièse, ni si bémol, ni toute autre note de ce genre; il n'y a que des sons différents d'intonation qui servent à construire toutes les gammes possibles et leurs deux modes. On n'appelle ces sons fa dièse, ut dièse, si hémol, mi bémol, etc, que parce que fa, ut, si, mi, etc, disparaissant de la gamme où ces sons s'in-troduisent, ils remplacent ces notes et s'associent à leur nom. » (Féris, Gazette musicale, 10 mars 1850.)

Nous savons bien que ce que nous disons ici se rapporte à la tonalité moderne; mais on ne peut éclaircir certaines questions de la tonalité ancienne qu'en rectifiant certaines

notions de la théorie actuelle.

ALTERNATIF (CHANT). - « La ville d'Antioche étant en proie aux ariens par la perfidie de Léonce, son évêque, deux illustres membres de cette grande Eglise, Diodore, qui fut plus tard évêque de Tarse, et Flavien, qui monta depuis sur le siége épiscopal de la même ville d'Antioche, s'opposèrent, avec une générosité et une vigilance infatigables, à ce torrent d'iniquités. Voulant prémunir le peuple contre la séduction des hérétiques, et l'affermir dans la solidité de la foi par les pratiques les plus solennelles de la liturgie, ils pensèrent que le moment était venu de donner une nouvelle beauté à la psalmodie. Jusqu'alors, les chantres souls l'exécutaient dans l'église, et le peuple écoutait leur voix dans le recueillement. Diodore et Flavien divisèrent en deux chœurs toute l'assemblée sainte, et instruisirent les fidèles à pselmodier, sur un chant alternatif. les cantiques de David (29). Ayant ainsi séduit saintement le peuple par cette nouvelle harmonie, ils passaient les nuits, dans de saintes veilles, aux tombesux des martyrs, et là, des milliers de bouches orthodoxes faisaient retentir des chants en l'honneur de Dieu (30). Théodoret rapporte, à la suite de ce récit, que le chant alternatif, qui avait commencé de cette manière à Antioche, se répandit de cette ville jusqu'aux extrémités du monde (31).

«L'Eglise de Constantinople suivit l'exemple de celle d'Antioche, peu d'années après; elle y fut provoquée, pour ainsi dire, par l'insolènce des ariens. Ces hérétiques, suivant l'usage de toutes les sectes, cher-

consueverant, Deum hymnis celebrantes. (Ibidem.)
(51) Quod quidem tunc primum Antiochiz fieri coptum, inde ad reliquos pervasit, et ad ultimos usque terrarum fines perlatum est. (Ibidem.)

chant tous les moyens d'intéresser la multitude, imaginèrent de s'approprier le chant alternatif que les orthodoxes avaient ré-cemment inauguré à Antioche. Comme, sous le règne de Théodose, ils avaient perdu les églises dont ils jouissaient à Constan-tinople, ils étaient réduits à faire leurs assemblées sous des portiques publics. Là, ils se divisaient en chœurs et psalmodiaient alternativement, insérant dans les cantiques sacrés certaines sentences qui exprimaient leurs dogmes impies. Ils avaient coutume de faire ces assemblées aux fêtes les plus solepnelles, et en outre le premier et le septième jour de chaque semaine. Ils en vinrent même à ajouter des cantiques entiers qui avaient rapport à leur querelle avec les catholiques; un de ces chants commençait ainsi: Où sont maintenant ceux qui disent que trois sont une puissance unique? Saint Jean Chrysostome, craignant avec raison que quelques uns de son peuple, séduits par ces nouvelles formes liturgiques, ne courussent risque d'être pervertis, exhorta les fidèles à imiter co chant alternatif. En peu de temps, ils ne tardèrent pas à surpasser les hérétiques, et par la mélodie qu'ils mettaient à exécuter ces chants, et par la pompe avec laquelle l'Eglise entière de Constantinople, marchant avec des croix d'argent, et portant des cierges, inaugurait

ce nouveau mode de psalmodie.
«En Occident, le chant alternatif des psaumes avait commencé dans l'Eglise de Milan, vers le même temps qu'on l'établissait à Antioche, et toujours dans le même but de repousser l'arianisme par la manifestation d'une nouvelle forme liturgique. Saint Augustin, ayant été témoin de cette heureuse innovation, nous en a laissé un récit que nous placerons ici dens son entier. Voici done comme il s'exprime au neuvième livre de ses Confessions: « Que de fois, le · cœur vivement ému, j'ai pleuré au chant « de vos hymnes et de vos cantiques, o mon « Dieu, lorsque retentissait la voix douce-« ment mélodieuse de votre Eglise! Ces paroles s'insinuaient dans mes oreilles; la vérité pénétrait doucement dans mon cœur; une piété affectueuse s'y formait avec chaleur, et mes larmes coulaient et mon bonheur était en elles. C'était depuis « très-peu de temps que l'Eglise de Milan avait adopté ce moyen de produire la con-« solation et l'édification, en unissant par · des chants les oœurs et les voix des sidèles. Il n'y avait guère plus d'un an que Justine,
mère du jeune empereur Valentinien,
séduite par les ariens dont elle avait em-· brassé l'hérésie, avait pour suivi votre servi-• teur Ambroise de ses persécutions. Le peu-• ple fidèle veillait jour et nuit dans l'église, prêt à mourir avec son évêque. Ma mère, votre servante, toujours la première dans
le zèle et dans les veilles, était là, vivant, pour toute nourriture, de ses oraisons.
Moi-même, fruid encore, puisque je n'avais pas ressenti la chaleur de votre Espr.t,

a j'étais ébranlé par le spectacle de cette

« cité plongée dans le trouble et la conster-« nation. Ajors il fut ordonné que l'on « phanterait des hymnes et des psaumes, « suivant la coutume des églises d'Orient, « dans la crainte que le peuple ne succombât « au chagrin et à l'ennui. Cet usage a été « retenu jusqu'aujourd'hui, et dans toutes « vos bergeries, per tout l'univers, l'exemple « en a été suivi. »

\*Il est à remarquer ici que saint Ambroise n'institua pas seulement le chant alternatif des psaumes dans l'Eglise de Milan, mais qu'il fit aussi chanter les hymnes qu'il avait composées, Hymni et psalmi, ce qui est confirmé non-seulement par le témoignage de Paulin, diacre, dans le récit qu'il nous a laissé de la vie de son saint évêque, mais encore par les paroles mêmes de saint Ambroise: « On prétend que je séduis le peu-« ple au moyen de certaines hymnes que j'ai « composées. Je n'en disconviens pas : j'ai « en effet composé un chant dont la puissance « est au-dessus de tout : car, quoi de plus « puissant que la confession de la Trinité ? « À l'aide de ce chant, ceux-là qui à peine « étaient disciples sont devenus mattres. » En effet, dans les hymnes qu'il a composées, et dont la forme à servi de modèle à tous les hymnographes des siècles suivants, saint Ambroise s'est attaché toujours à confesser énergiquement la foi du mystère de la Trinité.
« Telle est l'histoire de l'introduction du

« Telle est l'histoire de l'introduction du chant alternatif dans les diverses églises d'Orient et d'Occident: fait important dans les annales de la liturgie, et qui confirme une fois de plus, par les circonstances dans lesquelles il s'accomplit, cette maxime que nous avons exposée en commençant, que la liturgie est la prière à l'état social, » (Institutions liturgiques, par le R. P. Bem Prospor Guéranger, abbé de Solesmes, t. I", pp. 101-105.)

ablé de Solesmes, t. I., pp. 101-105.)
ALTERNER. — C'est chanter alternativement un psaume ou une hymne, versel par
verset, strophe par strophe, en se répondant
des deux côtés du chœur.

ALTISTA ou ALTISTE. — Chanteur qui

exécute la partie d'alto.

ALTITONANS, expression latine qui a la même signification que le mot italien alto.

ALTO. — Nom qu'on donneit autrefois à la voix de castret qui correspondait à la voix grave de femme appelée contrelte ou aux ténors élevés des chœurs; dans ce dernier cas, l'alto était synonyme du mot français haute-contre. (Féris.)

ALTO, ALTUS, ALTISONANS. Nom de la hautecontre ou du contratenor, appelée aussi contra. ALTO CONCERTANTE. — Alto qui chante

une partie principale.
ALTO RIPIENO.—Alto de remplissage ou de

chœur.

AMBITUS.—Les fondateurs du chant ecclésiastique ayant approprié les différents modes aux diverses espèces d'octaves, et ces modes mêmes étant déterminés par les cordes essentielles qui en varient la mélodie et le caractère, avaient donné le nom d'ambitus à l'espace compris entre les limites dans lesquelles la modulation devait se renfermer. Ils

avaient permis, pour les besoins du chant, que la mélodie pût s'étendre à un degré audessus ou au dessous de l'ootave, ce qui faisait neuf degrés que le chant pouvait parcourir. Au delà de ces limites, le mode devenait mixte, en ce qu'il participait de la nature d'un mode différent. L'ambitus était donc la circonférence, l'étendue, la capacité, le champ dans lesquels la médolie ambiante, pour ainsi parler, devait se renfermer. Nous nous servons de ces expressions, du reste consacrées la plupart dans le langage des théoriciens, pour exprimer aussi bien que possible des mots tels qu'ambitus qui n'ont pas d'analogue dans la langue.

AMBON, PULPITUM, LECTRITUM, TRIBUNAL ECCLESIÆ, JUBÉ. — Suivant Walafrid Strabon (lib. De Reb. eccl., cap. 6), ambo ab ambiendo dicitur, quia intrantem ambit et cingit. Et Durandus (lib. iv Ration., cap. 24 n. 17). Dicitur autem ambo.... quia gradibus ambitur. Sunt enim in quibusdam ecclesiis duo paria graduum, sive duo ascensus in illam per medium chori, unus a sinistris videlicet versus orientem, quo fit ascensus; aliter a dextris, videlicet versus occidentem, quo fit descensus. Ugntio: Ambo pulpitum ubi ex ambabus partibus sunt gradus. Le Cérémonial des évêques dit: Ambones, ubi epistolæ et evangelium accantari solent. Et Benoît III, Pape, dans sa lettre 12, aux évêques : Qualiter olim sacrorum suit conjunctus numero clericorum, adeo ut in divinis celebrandis mysteriis more subdiaconorum sanas lectiones conscendens ambonem populo nuntiaret. On trouve dans Mabillon (t. IV Analest., p. 486) une inscription in ambone S. Petri:

Scandile cantantes Domino Dominumque legentes: Ex alto populis verba suprema sonant.

Et accedens prædictus diaconus ad lectritum sive ambonem, incenset prædictum textum apertum, el postea incipiat legere more unius lectionis prædictum evangelium. (Ordin. mss. S. Petri aurea.)

Il y avait sur l'ambon deux degrés, l'un plus élevé pour la lecture de l'évangile, l'autre plus pas pour l'épître.

Le nom de pulpitum a été donné à l'ambon, parce que le lecteur ou le psalmiste pouvait être considéré de tous, comme un livre: Pulpitum dictum, quod in so lector vel psalmista positus in publico conspici a populo possit. (PAPIUS.) (Apud DU CANGE, Ambo, Pulpitum).

On l'appelait aussi jubé, à cause des paroles que le diacre faisait entendre : Jube,

Domne, benedicere.

AMBROSIEN (CHANT). - Sorte de plainchant dont l'invention est attribuée à saint Ambroise, archevêque de Milan. Ce grand portife venait de faire construire l'église de Milan (vers l'année 384); il voulut se char-ger lui-même de régler la tonalité et le mode d'exécution des hymnes, des psau-

(32) 1 vol. in 4º de 168 pages, imprimé à Milan, dans le cours de l'année 1622. Ce volume se trouve

mes et des antiennes qu'on y récitait (Lettre de saint Ambroise à sa sœur sainte Marceline). Par maiheur pour l'art chrétien, on ignoré en quoi consistait le système et la structure des mélodies ambrosiennes; ce qui nous en reste aujourd'hui, ne montre rien d'essentiel qui le distingue du plain-chant grégorien. Un point incontestable toutefois, c'est qu'il renfermait de grandes beautés, au jugement même de saint Augustin que saint Ambroise convertit à la foi catholique. (Confess., lib. 1x, cap. 6.)

On dit, mais sans preuves bien réelles; que le chant ambrosien n'avait que les quatre modes authentiques : le premier, le troisième, le cinquième et le septième du plain-

chant de saint Grégoire.

On dit aussi que, sage observateur de la quantité, S. Ambroise en conserva le rhythme autant qu'il put. Tout concourt à démontrer, comme je l'ai dit dans mon opus-cule sur la Notation proportionnelle du moyen dge (Paris, 1847, p. 10), que saint Ambroise et son disciple saint Augustin ont introduit dans l'Eglise le chant métrique, puisque saint Augustin lui-même nous l'apprend dans son ouvrage sur la musique. Le saint docteur ajoute que l'illustre pontife de Milan suivit, en ce point, la coutume des peuples orientaux (secundum morem orientalium partium, lib. ix Confess., cap. 7).

Gerbert, se fondant sur le témoignage de Radulphe de Tongres (De cantu et musica sacra, tom. I, cap. 5, pag. 252), avance que, dans le chant ambrosien, la psalmodie n'avait point de médiation. Or, si l'on s'en rapporte à un beau psaulier du xvi siècle qui se trouve à la bibliothèque de Milan, et aux documents qui nous sont fournis par Camille Perego, dans son ouvrage intitulé : La regola del canto Ambrosiano (32). il est certain que, d'après les traditions milanaises, la médiation existe dans la psalmodie ambrosienne, et que celle-ci ne présente guère de différences fondamentales avec la grégorienne.

Il faut donc chercher ailleurs des caractères différentiels entre le chant de saint Grégoire et celui de saint Ambroise.

Indépendamment du caractère métrique que plusieurs auteurs modernes ont reconnu dans les cantilènes de l'évêque de Milan, je crois en avoir découvert un autre qui n'est pas moins fondamental, et dont on ne soup-

connait même pas l'existence.

J'en ai parle dans ma dissertation sur la Musique des Odes d'Horace, insérée dans les Archives des missions scientifiques, t. 11, p. 98

et suiv., livr. de février 1851.

On enseigne toujours que le moyen age n'admettait que le genre diatonique. C'est un thème dont on ne sort pas, et c'est à peine si les érudits admettent la pratique d'un autre genre de mélodie pour la musique profane de la même époque.

Or, j'ai cité deux passages importants qui

à la Bibliothèque du Conservatoire de musique de Paris, sous le nº 7012.

renversent bien des systèmes sur l'ancienne

Le premier est de Réginon de Prum, auteur de la fin du 1x° siècle; il se trouve dans une copie de son ouvrage, que j'ai découverte en tête du fameux Antiphonaire de Montpellier. « Artificialis musica, dit Réginon, in tria dividitur genera : in chromaticum, diatonicum, enarmonicum. Chromaticum dicitur quasi colorabile, quod ab illa naturali discedens intensione (diatonica scilicet) et in mollius decidens, sicut in choro ludentium mulierum frequenter auditur et in hymno Ut queant laxis; constat autem regulariter per semitonium, et semitonium, et tria semitonia. » (Fol. 3, recto.)

Donc, au 1x° siècle, on admettait déjà dans les chants de l'Eglise un autre genre que le

diatonique.

117

En relisant les Scriptores de Gerbert, j'ai vu, dans l'ouvrage de saint Odon, sbbé de Cluny, des détails excessivement curieux sur ce que je regardais comme un mystère

d'archéologie musicale.

Voici ces détails. « Il y a d'autres genres, dit-il, dont les intervalles musicaux ne se mesurent pas, sur le monocorde, de la même manière que ceux du genre diatonique; mais nous ne parlons ici que de ce dernier genre, parce qu'il est le plus parfait, le plus naturel et le plus suave, d'après le témoignage des saints et des musiciens les plus instruits... Il y a une chose certaine : c'est que l'emploi du genre diatonique, adopté par saint Grégoire, re-pose sur la double autorité de la science humaine et de la révélation divine. Les mélodies de saint Ambroise, homme trèsversé dans l'art musical, ne s'écurtent de la méthode grégorienne que dans les endroits où la voix s'amollit d'une manière lascive, et dénature la rigidité des intervalles diatoniques. » (Gerberti Script., t. I, p. 265.)

Ou ce texte de saint Odon ne signifie rien, ou il veut dire que saint Grégoire adopta le genre diatonique, et saint Ambroise, le chromatique, c'est-a-dire, l'altération de certaines notes comme l'ont enseigné plus tard les didacticiens du moyen age, en parlant de la musique féinte ou colorée.

Ainsi, voilà deux différences radicales qui existaient entre le chant de saint Ambroise et celui de saint Grégoire. Dans l'un, abandon complet des règles de l'accentuation latine et adoption du genre diatonique. Dans l'autre, genre chromatique, rhythme, accentuation. Dans l'un, musique grave, sévère, adaptée aux durs gosiers des barbares du nord qui se convertissaient en foule au catholicisme. Dans l'autre, un art plus grec, plus souple, plus élégant, quelque chose de moins austère et de moins apre.

Saint Grégoire ne pouvait point répudier complétement l'œuvre de saint Ambroise; aussi ne le fit-il point, et l'Eglise nous a conservé des hymnes et des chants psalmodiques du saint Pape, qui semblent être des imitations des morceaux du même genre dus

au génie de l'évêque de Milan. On dirait que l'auteur du chant grégorien a voulu opérer une grande fusion de musique liturgique. Il ne se doutait pas, sans doute, que cette entreprise finirait par nuire à l'ensemble de son œuvre. Les barbares, en esset, se civilisèrent, et leurs oreilles s'habituèrent à goûter les plus beaux effets de la mu-sique. Saint Grégoire, qu'on me permette l'expression, fut absorbé par saint Ambroiso. A vrai dire, il était impossible que les aspirations du progrès musical ne s'emparassent point du système ambrosien que l'histoire nous prouve avoir été plus en harmonie avec les tendances des transformations successives de l'art.

ANB

Nous demandons pardon de cette digression un peu longue et nous arrivons à l'analyse du livre de Camille Perego.

L'ouvrage de cet auteur est d'autant plus précieux, au'il est le seul aui existe sur la

matière.

Il est divisé en trois traités.

Le premier a pour objet la théorie du plain-chant, expliquée en 18 chapitres (p.1-21). La solmisation y est fondée sur le système des muances faussement attribué à Guy d'Arezzo.

Le 2º traité, qui s'étend de la page 22 à la page 58, contient 31 chapitres. Perego y reconnaît huit tons, & authentes et & plagaux (ch. 1", p. 22). Le chapitre 4 renferme une erreur des plus remarquables, et qu'on ne trouve dans aucun autre auteur. Selon Perego, avant Guy, il n'y avait que les quatre tons authentes, et ce serait au moine d'Arezzo qu'on devrait l'introduction des quatre modes impairs. Voici ses propres paroles qui méritent d'être citées. Prima di Guido monacho Aretino non erano in uso altri tuoni che gli autentici, a ciascun de quali poi, perche erano molto fatticosi, e poco dilette-voli esso aggiunse il suo plagale, etc. (P. 23.)

D'après l'analyse qui précède, il est donc évident que l'ouvrage de Perego, loin de nous éclairer sur la véritable tonalité du chant ambrosien, ne peut au contraire que nous induire en erreur sur les points les plus importants de l'histoire de la musique religieuse.

Mais, en revanche, la Regola del canto ambrosiano est d'une inappréciable valeur comme livre traditionnel. Il constate quelle était la pratique du chant ambrosien au xvi° siècle, car Perego vivait encore en 1574; et, ce qui donne plus de poids aux notions de ce genre qu'il renferme, c'est que l'ouvrage a été publié après la mort de l'auteur par ordre de saint Charles Borromée.

Les renseignements curieux dont nous parlons sont contenus dans le deuxième traité, et dans tout le troisième composé de 38 chapitres (pp. 59 — 161).

Occupons-nous d'abord de la fin du 2º traité. Il y est question de la psalmodie ambrosienne. Le secteur pourra, par la citation suivante, juger des différences mélodiques qui existent entre cette psalmodie et celle de saint Grégoire, du moins d'après les traditions de l'Eglise de Milan au xvi siècle.











Magnificat ordinaire.

Magni-ficat a-ni- ma mea Do-minum. Et ex-sul-

AMB

119

\*\*\*\*\*\*\*

et Spiri-tu-i

Glori-a Pa-iri et Fi-li-o



Glori- a Patri et Fi-li-o et Spiri-tu i sau-cto,



AMB

Le troisième traité de Perego est bien plus curieux encore que la fin du deuxième : il donne une foule d'exemples de Leçons, d'Epitres, d'Evangiles et d'autres mélodies du même genre, qui se chantent, pendant l'année, dans l'église ambrosienne de Milan. Il nous est impossible de les citer ici. Nous ferons seulement observer que le chant ambrosien affectionne les cadences finales sur la quarte inférieure, au lieu de la quinte qui est entrée dans les cantilènes grégoriennes. Ainsi, tandis que nous chantons:



Perego note le même passage de différentes manières qui n'ont rien de commun avec celle dont nous nous servons :



Nous finirons en citant le commencement de la Préface seion le rite de l'église ambrosienne : c'est ce qui nous a le plus frappé dans tout l'ouvrage de Camille Perego (ch. 24. p. 107):



(33) Traité théorique et pratique du Plain-chant, ap-

pelé Grégorien, p. 23.
(34) Metrici autem sunt et cantus; quia ita sæpe canimus ut quasi versus pedibus scandere videamur; sicut fit cum ipsa metra canimus.... qualia apud Ambrosium, si curiosus sis, invenire licebit. (Guido, Microl. cap. 15, De commoda componenda modulatione.)

(35) À ce sujet, Jumilhac cité un passage de Guido dans lequel l'illustre moine fait remonter à saint Ambroise l'espèce de chant qu'il décrit. Voici ce texte : citem, ut more versuum distinctiones æquales sint, et aliquotiens eædem repetitæ, aut aliqua vel parva mutatione variatæ. Et cum perpulchre suerint d plicate, babentes partes non nimis diversas, et que aliquotiens exedem transformentur per modos, aut similes intense et remisse inveniantur. Item ut



Si les traditions de l'église de Milan sont exactes, et si d'un autre côté, il est vrai, comme le dit Poisson (33), que le chant de la Préface ait été composé par saint Ambroise, on avouera qu'il s'est bien altéré en passant dans notre liturgie actuelle.

(TH. NISARD.)

Saint Ambroise, qui gouverna l'Eglise de Milan (374-397), dont il avait fait construire lui-même le temple, réduisit le chant à un type que l'on peut considérer comme la plus ancienne formule de pratique dont l'histoire de l'art dans l'Europe occidentale ait gardé le souvenir.

Après le travail remarquable qui précèce, il ne nous reste plus qu'à compléter l'étude du système ambrosien par certaines idées que notre savant collaborateur n'a fait qu'ef-

Saint Ambroise s'efforça surtout d'assujettir le chant au rhythine et d'asservir la mélodie à des lois métriques (34). Ce fut lui qui, après saint Hilaire, composa les premières hymnes, sur un mètre réglé, à l'imi-

tation des poésies grecques.

Ainsi se forma le chant ambrosien, divisé, comme dit Jumilhac, « en chant rythmique ou psalmodique, et en chant metrique: et le metrique est de rechef divisé en chant dactylique, en chant trochaïque, et en chant jambique, qui sont ainsi nommez à cause des pieds dont ils sont composez, ou qui ont accoûtume d'y dominer, quoy qu'ils soient assez souvent entremeslez d'autres sortes de pieds qui ont la mesme valeur (35): par exemple, le dactylique de spondées, d'anapestes, ou de proceleumatiques; le

reciprocata neuma eadem via qua venerat redeat ac per eadem vestigia. Item ut qualem ambitum vel lineam unam facit saliendo ab acutis, talem altera inclinata e regione opponat respondendo a gravibus; sicut fit cum in puteo nos cum imagine nostra contra exspectamus. Item aliquando una syllaba unam vel plures habeat neumas, aliquando una neuma plures dividatur in syllabas. Variabuntur autem eze vel omnes neumæ, cum alias ab eadem voce incipient. alias à dissimili, secundum laxationis et acuminis varias qualitates. Item ut ad principalem vocem, idest, finalem, vel si quam affinem ejus pro ipsa elegerint, pene omnes distinctiones currant; et eadem sicut et vox neumas omnes, aut perplures distinctiones final aliquando et incipiat : qualia apud Ambrosium, si curiosus sis, invenire licebit. » (Cap. 15 Microl.)

trochaïque et le jambique de tribraques : mais alors le chant approche plus du rhythmique que du métrique. » (Jumilhac, part.

nı, ch. 2.)

Pour donner une idée aussi exacte que possible du chant ambrosien, nous empruntons un second passage au même auteur : « Que si la durée inégale des sons est telle, qu'elle puisse avoir une mesure de son inégalité qui soit certaine; elle produit une differents espece de chant que l'on nomme metrique ou ambroisien, à cause que saint Ambroise en rendit l'usage commun, ordonnant le chant des Hymnes dans l'Eglise comme le plus doux et le plus agreable : et c'est cette espece de chant qui a pour fondement l'inégalité commensurable ou rationnelle, et pour son objet particulier la quantité des sons ou des notes; à laquelle, et à la cadence de leurs cesures elle a un égard varticulier, sans s'arrester ni à la quantité, ni aux accens de la lettre. » (Ibid.) Et il cite à l'appui les textes suivants : « Ambrosiana vero musica, cujus notes inaequales mensuram variant, vocatur mensuralis et nova, Ambrosiana vero ab authore. » (Alstroius, t. Il Encyclopædiæ, lib. xx, de Mus., cap. 10.) - « Ambrosius (ut inquit Guido) cum ecclesiastica describeret cantica, in sola dulcedine mirabiliter laboravit. » (Franch., lib. III Music. pract., cap. 14.) D'où il suit que, par ces expressions : mensuralis et nova, el cujus nota inaquales mensuram variant, et l'inégalité commensurable et rationnelle, etc.: d'où il suit, dis-je, qu'on semble avoir voulu opposer le chant ambrosien au caractère tout différent du chant grégorien dont on a dit: « Choralis ille cantus... quem et Gregorianum omnes, quidam planum, eo quod harmonicis diversarum vocum intervallis careat, firmum etiam nonnulli vocant. » (Kinchen, Mus. univ., t. I, lib. v, cap. 8.) — Cantus planus, quoad notulas attinet, simplex ac uniform is est. » (GLAR., lib. 111, Dodec., in proæmio.) — « Musica Gregoriana vetus et plana in suis notulis æqualem servat mensuram. » (Alst., loc. cit.) — « S. Gregorius Magnus cantum plenum instituit, qui de plano procedens, singulas notas brevi temporis aequali mensura dimetitur. » (Bona, De dirin. Psalm. cap. 17, § 4.) — « Cantus plani notulas æqua temporis mensura musici disposuerunt. » (FRARCH., lib. II Music. pratic., cap. 5.)

ll est probable que les chants métriques, lesquels se sont conservés longtemps, dit-on, dans les églises de Lyon et de Vienne, n'ont pas été sans influence sur le chant figuré dont la mesure, qu'il faut bien distinguer du rhythme musical et même du rhythme poétique, est devenu plus tard un des éléments

les plus essentiels.

Venons à la formule sacramentelle par laquelle saint Ambroise régularisa la pratique du chant dans son église. Laissant de côté la division de l'échelle musicale par tétracordes en usage chez les Grecs, il réduisit les anciens modes à quatre séries, comlusées de huit notes chacune, lesquelles se rapportaient aux quatre modes grecs les plus usités: la première au mode dorien, la deuxième au mode phrygien, la troisième au mode éolien, la quatrième au mode mixolydien.

Le lableau suivant présente ces quatre modes dans leur étendue. L'accolade qui unit des groupes de deux notes, indique les intervalles de demi-tons dans chaque échelle:

Les quatre modes formulés ainsi par saint Ambroise servirent-ils dans toute l'étendue de leurs octaves aux chants en usage alors dans l'Église, ou bien ces chants fort simples furent-ils renfermés dans l'étendue d'une quinte? C'est à quoi il est difficile de répondre. C'est pourtant ce qu'insinue Glaréan, nous ne savons au juste sur quel fondement : « Principio cantilenæ adeo simplices apud primores Ecclesiæ, ut vix diapente ascensu ac descensu implerent. Cui consuetudini proxime accessisse dicuntur Ambrosiani. » (Dodeca., lib 1, c. 14.)

AMEN. — Selon l'hébreu, vrai, fidèle, certain: selon Eusèbe, Amen signifie fiat, fiat; selon Aquila: fideliter, fideliter. Saint Paul nous dit (I Corinth. xiv, 16) que cette réponse solennelle et fréquente était usitée dans les sacrifices des chrétiens : Qui supplet locum idiotæ, quomodo dicet amen super tuam benedictionem. Saint Chrysostome, dans son Commentaire sur ce passage de saint Paul, désigne l'amen comme l'espèce de chant que les Grecs, dès les temps les plus anciens, appellent acclamation, et qui se pratique constamment encore aujourd'hui surtout à cause de la réponse du peuple, laquelle doit suivre, et qui, dans toute l'Eglise, se fait le plus généralement par le mot Amen, que saint Hi-Saire appelle une réponse à un discours pieux. Saint Justin, dans sa seconde Apologie, exposant le rite chrétien dans la célébration de l'Eucharistie, rapporte que, dès que le prélat qui préside l'assemblée a terminé les prières et les actions de graces sur le pain et le vin, tout le peuple s'écrie unanimement Amen: et Tertussien condamnant les chrétiens qui fréquentaient les spectacles des Romains, dit : « De la même bouche que vous proférez l'Amen en l'honneur du Saint des saints, vous glorifiez le gladiateur. » Saint Jérônie loue la voix retentissante du peuple romain dans ces termes courts, mais significatifs: « La foi du peuple de Rome est vantée par l'Apôtre; dans quel lieu, en effet, entend-on l'Amen résonner comme le tonnerre dans les cieux! » Et le poëte Ausone rend d'une manière non moins belle la force de ce mot qui retentit dans les psaumes de David, lorsque le peuple répond à la modulation des chants sacrés :

Consona quem celebrant modulata carmina David, Et responsuris serit aera vocibus aun.

Dans l'ancienne liturgio de Jérusalem, le

peuple, au rapport de saint Justin, répondait Amen, d'une voix unanime, à toutes les prières, lectures et exhortations qu'on faisait dans l'Eglise. Dans l'Eglise d'Alexandrie, au rapport de saint Athanase. is en était de même.

AND

D'après la Liturgie ancienne et moderne, in-12, Paris, 1752, p. 125, le cardinal Hugues, mort en 1260, disait, dans son Miroir des prêtres, que le peuple, et non le prêtre, disait toujours Amen. On trouve dans le même ouvrage, p. 258, que saint Grégoire de Nazianze loue sa mère de garder un silence profond dans l'église et de n'ouvrir la bouche que pour répondre au prêtre qui célébrait : c'est l'Amen que le peuple répondait à tout ce que le prêtre disait. (Catalogue des Mss. de M. de Cambis-Velleron, p. 49; in-4°; Avignon, L. Chambaud, 1770.)

Quelle que soit la pompe avec laquelle les liturgistes conviennent que l'amen doive être profere, rien ne justifie néanmoins l'abus trange que nos prétendus compositeurs de musique religieuse ont fait jusqu'à ce jour de ce mot dans leurs messes et motets. L'amen, répété à satiété à la fin lu Gloria et du Credo, devient trop souvent entre leurs mains un thème banal aux vocalises les plus indécentes, tranchons le mot, aux plus scandaleuses vociférations. La forme fuguée ne fait que rendre plus révoltante encore l'expression de cette syllabe a,a,a se promenant en tous sens, de bas en haut et de haut en bas, dans les parties vocales. En entendant ce ridicule charivari, on a peine à se peine à se persuader que l'amen soit, suivant les paroles de S. Hilaire, une réponse à un discours pieux.

ANCHE. — On nomme ainsi l'appareil vibratoire composé d'un canal recouvert d'une languette flexible, ou simplement d'un tube de roseau aplati par un bout, comme dans le hauthois et le basson.

ANCHR. - Languette simple ou double qui wibre par l'action de l'air, et dont les battements sont les agents du son dans le hautboie, le cor anglais, le basson, la clarinette et le cor de bassette. L'anche des trois presuiers de ces instruments consiste en deux languettes de roseau, amincies par l'extrémité qui doit être pressée par les lèvres, et ajustées de l'autre sur un petit tuyau cylindrique en cuivre. La clarinette et le cor de bassette ont une anche composée d'une languette unique également en roseau. Pour faire vibrer l'anche d'une manière convenable, il faut qu'elle soit de bonne qualité, qu'on ait des lèvres bien conformées et une bonne poitrine.

Nous avons donné les précédentes significations du mot anche pour expliquer pourquoi l'on a nommé ainsi une petite languette de laiten qui s'applique à certains tuyaux de l'orgue.

ANDAMENTO. — Ce mot italien, pris dans le sens musical, n'a point de corres-pondant en notre langue. Il désigne une

partie de la fugue, ou plutôt une des trois espèces de sujets que la fugue peut avoir.

Si le sujet est d'une juste étendue, s'il n'est ni trop long ni trop court, et qu'il ne s'étende pas hors des cordes du ton, il se nomme proprement sujet, soggetto.

S'il est trop court, et qu'il ne consiste qu'en un simple trait de chant, il dégénère en attacco, trait fort bon à employer dans le courant de la fugue, mais qui ne suffit pas pour en former le sujet.

Enfia s'il est trop étendu, s'il compose une phrase musicale, qui parcoure toutes les cordes du ton, ou même qui s'étende au delà, et qui contienne deux ou même plusieurs membres ou phrases incidentes, les Italiens lui donnent le nom d'andamente, promenede.

Andamento s'emploie aussi comme synonyme de mouvement; c'est ainsi qu'on dit un andamento, tent, modéré, rapide. — Il signifie parfois encore le caractère, la marche d'une composition musicale.

ANDANTE, participe du verbe italien andare (aller). — Ce mot, dit Rousseau, désigne, du lent au vite, le troisième des cinq principaux degrés de mouvement distingués dans la musique. Il caractérise un mouvement marqué sans être gai, et qui répond à peu près à celui qu'on désigne en français par l'adverbe gracieusement. On l'emploie assez souvent comme substantif: un andante de Haydn.

ANDANTINO. — Diminutif d'andante. Son sens littéral est : allant un peu. « C'est à tort, dit M. Fétis, que quelques écrivains ont cru que le mouvement andantino doit être plus animé que l'andante. »

ANGÉLIQUE (Vox ARBELICA). — Walter, dans son Dictionnaire de Musique, dit que c'est le facteur Stamme, de Suizhach, qui a construit ce jeu d'orgue. C'est une espèce de voix humaine sonnant le quatre-pieds, dout en ne fait plus usage aujourd'hui.

ANGLICAN (CHANT). — « Solon le rite anglican, dit M. Fétis (Curiositée historiques de la musique, Parie, 1830, p. 223), le chant des peaumes et celui des hymnes est seul admis dans les cérémonies du culte. Chaque comté, je pourrais presque dire chaque paroisse, a son livre choral et son chent particulier, et l'organiste ou le chef de musique de ces paroisses ajoute chaque année de mouveeux chants à coux qui sont déjà connus. Toutefois, il est de nertaines pièces de ce genre qui sont devenues célèbres, et dout l'usese général s'est établi. Ces praumes ou ces hymnes ontété composés par Boyce, Purcell, Hændel, Tallis, Ravenscroft, Battishill, Smith et quelques autres compositeurs anglais. Ils sont écrits à trois ou quatre parties; et soul exécutés par des chœurs peu nombreus; quelquefois même il n'y a qu'une seule per-

sonne à chaque partie. L'organiste accompagne avec des jeux de flûte, et fait des ritournelles avec le plain-jeu, ou avec des jeux d'anche. Lorsque le chœur est plus nombreux, l'accompagnement se fait avec le plairjeu. L'harmonie de tous ces morceaux est assez pure; mais leur caractère ayant beaucoup d'analogie, il en résulte une monotonie fatigante, qui est encore augmentée par les nombreuses répétitions des versets de chaque psaume. Ce qui m'a le plus étonné dans l'exécution de cette musique est le manque absolu de mesure de la part de l'organiste et des chanteurs, bien que les morceaux soient écrits en musique mesurée. J'ignore si ce défaut a pour origine certaines difficultés de prononciation que je ne suis point en état d'apprécier, mais je sais que rien n'est plus désagréable. Il est vraisemblable que quelque motif puissant contribue à maintenir l'usage de ce défaut de mesure, car je l'ai trouvé même à Westminster-Abbey, et M. Attvood, excellent musicien et bon organiste, n'a pu le bannir de la cathédrale de Seint-Paul.

« On conçoit que ce n'est point par de semblable musique d'église que la situation de l'art musical peut s'améliorer en Angleterre. Quant aux églises catholiques, qui sont en petit nombre, le plain-chant est la seule musique qu'on y connaisse. Je dois excepter toutefois la chapelle de l'ambassade de Bavière, où l'on exécute les ouvrages de quelques mettres allemands et italiens; mais les étrangers fréquentent seuls cette chapelle, et les exécutants sont tous choisis parmi les musiciens allemands, français ou italiens; en sorte que les Anglais ne tirent aucun avantage de ce bon modèle placé au milieu d'eux. »

Comme on le voit, il ne s'agit ici, pour la musique du rite anglican, que du genre de musique appelé choral et qui tire son origine du cantique en langue vulgaire chanté en chœur, genre dans lequel il est permis de dire que les Anglais ont toujours été inférieurs aux Allemands. Pourtant, il est juste de reconnaître que depuis que le passage cidessus est écrit, l'art musical a fait de notables progrès en Angleterre, et que cette amélioration a dû s'étendre jusqu'à la musique dans les églises.

ANIMATO (animé). — Mot italien qui indique l'accélération d'un mouvement donné. ANNONCER. — C'est porter au célébrant l'intonation du Gloria, du Credo ou de tout autre chant. C'est le chantre qui est chargé de cette fonction. Ainsi, à Saint-Lô (S. Laudus), de Rouen, le samedi saint, à la messe, le chantre venait annoncer au prieur le Gloria in excelsis, durant lequel on faisait tinter toutes les cloches. (Voyages liturgiques, p. 404 et passim.)

Cet usage était établi à Rome. Le Cérémonial de Grégoire X (1271-1276) dit, en parlant des cérémonies du 3° dimanche de l'A- vent: Dicuntur in vespere antiphona de laudibus, et primicerius cantabit cum schola. Puis: Primicerius pranuntiat primam antiphonam papa. — Alias vero tres dicunt scholenses; — et canonici S. Petri quintam, qua est Juste pranuntiant papa. (Vid. MARLL. Mus. italic. t. I, ord. rom. 13, § 12.)

ANNUEL. — Ce mot exprime, dans le rite parisien, un degré de festivité qui correspond au double de première classe du rite romain. A Paris, ces degrés de festivité sont ainsi marqués: annuel, — solennel majeur, — solennel mineur, — double majeur, — double mineur, — semi-double, — simple.

A Rome, on distingue: le double de première classe, — le double de deuxième classe, — le double majeur, — le double mineur, le double, — le semi-double et le simple.

Ces degrés, comme on voit, se rapportent les uns aux autres. Cependant, « au xix° siècle, dit M. l'abbé Pascal, (Dictionnaire de Liturgie, au mot Fêle), on s'est créé, dans ce dernier diocèse (Paris), une nuance presque imperceptible de festivité en établissant l'annuel mineur. Mieux valait, à notre avis, conserver la classification septénaire, qui offrait le précieux avantage de concorder avec la liturgie purement romaine, sauf les trois premières dénominations. Est-il facile, dans la célébration, de distinguer l'annuel majeur de l'annuel mineur? »

ANONNER.—« C'est déchiffrer avec peine et en hésitant la musique qu'on a sous les yeux. » (J.-J. Rousseau.)

ANTÉCÉDENT. — Dans le canon, la voix qui commence s'appelle antécédent, celle qui l'imite se nomme conséquent.

ANTICIPATION. — « Manifestation prématurée, dans une harmonie, d'un son qui appartient à l'harmonie de l'accord suivant. Quelquefois l'anticipation est dans la mélodie; d'autres fois elle est dans les parties qui l'accompagnent. » (Fétis, Dictionn. de musique, à la suite de la Musique à la portée de tout le monde.) —

M. Félis a donné un très-curieux exemple d'anticipation à la page 15 de son Esquisse de l'histoire de l'harmonie. « L'harmonie syncopée que nous voyons s'établir dans le xiv siècle, dit-il, et qui dès lors devint une sorte de mode parmi les musiciens; cette harmonie, dis-fe, qui était une importante acquisition de l'art, conduisit à ces anticipations que les compositeurs, en core inexpérimentés, confondaient avec les retards. On en voit à cette époque de nombreux exemples : François Landino, célèbre compositeur et organiste de Florence, vers le milieu du xiv siècle, nous en fournit de très-remarquables exemples dans une canzonette italienne dont j'ai publié la pre-mière partie en partition dans le premier volume de la Revue musicale (année 1827), d'après un manuscrit de la Bibliothèque de la rue Richelieu, à Paris, particulièrement dans ce passage (36):

<sup>(36)</sup> Nous simplifions l'exemple donné par M. Fétis; mais ce que nous en donnons suffit pour l'intelligence de ce qu'il faut savoir.



ANT

« Le passage normal devrait être :



Il sussit d'un coup d'œil pour apercevoir sur quels degrés porte l'anticipation dans l'harmonie qui est conforme à cette mesure ternaire.

« De pareilles anticipations, continue M. Fétis, devinrent plus rares lorsque la théorie de l'harmonie fut assiso sur des bases plus solides. Elles avaient presque entièrement disparu dans les plus beaux temps de l'école romaine, au xvi siècle. Dans la musique moderne, les anticipations ont repris faveur; on les considère comme une modification simple d'une harmonie naturelle, évidente pour l'oreille. »

ANTICIPER. — Pratiquer dans l'harmonie des anticipations

ANTIENNE.— L'étymologie d'Antienne ne se doit pas chercher dans les mots ante hymnum, comme plusieurs l'ont fait; elle est dans le verbe grec àverponin (antiphônéo), élever la voix pour répondre, échanger des paroles à haute voix; et antiphona, mot latinisé, tiré de ce verbe grec, signifie un chant alternatif. \*\*\* (phônéo) veut dire parler, chanter, et la préposition grecque àvel (anti), en échange, alternativement.

« On attribue (37) le chant alternatif des psaumes et des hymnes, dans l'Eglise grecque, à saint Ignace, martyr, disciple des apôtres, et, dans l'Eglise latine, à saint Ambroise. Théodoret l'attribue à Diodore et à Flavien. Le chant alternatif passa en France avec le chant grégorien. Maintenant le mot Antienne se prend, dans une signification plus étroite, pour les traits tirés des psaumes ou de l'Ecriture, qui conviennent au mystère de la fête qu'on célèbre. Antienne se dit aussi de ce qu'on chante à l'Introit, aux invitatoires et aux processions, aussi bien que d'une petite prière adressée à Dieu ou aux saints, et suivie d'une oraison. » (Dictionn. universel des sciences ecclésiastiques, par Dom RICHARD).

siastiques, par Dom Richard).

Raban Maur a recherché quelle était la première origine des Antiennes: «'Arrapard, dit-il (De Instit. cler., l. 1, c. 33), est un mot grec qui signifie chant alternatif de deux

chœurs qui se répondent. »

a Tout le monde sait que Antiphona vient de deux mots grecs qui signifient sons opposés, parce que, dans l'origine, les antiennes, les psaumes, et généralement tous les chants de l'Eglise, étaient exécutés alternativement par les chantres placés aux deux côtés du chœur. Plus tard, on restreignit la signification du mot antiphona à l'antienne

qui précède chaque psaume, et l'antienne cessa d'être coupée en deux parties, dont chacune avait été autrefois chantée par deux côtés du chœur, et ne fut plus conséquemment antiphonée, en sorte que son nom perdit sa signification, comme l'ont remarqué Denis de Sainte-Marthe et Guillaume Bessin, dans la préface de l'Antiphonaire de leur édition des œuvres de saint Grégoire » (Féxis, Orig. du plain-chant, 2° article, Revue de M. Danjou; janvier 1846, p. 14.)

Durandus donne ainsi l'étymologie de l'antienne: « L'antienne informe le ton de la mélodie du psaume, parce que l'amour informe nos œuvres; et c'est pour cela que son nom vient de àvri, qui signifie contre, et çavà, qui veut dire son, parce que le psaume est entonné sur la mélodie de l'antienne. Recte igitur secundum ejus tonum melodia psalmi informatur, quia dilectio opera nostra informat: et secundum hoc dicitur ab àvri quod est contra, et quod est sonus: quia psalmus secundum melodiam ejus intonatur. » (Durand., lib. 1v, c. 2.)

Saint Isidore, en nous disant que les antiennes ont d'abord été composées par les Grecs, nous apprend qu'elles étaient chantées alternativement par deux chœurs; ses paroles sont remarquables: « Antiphonas Græci primi composuerunt duobus choris alternatim concinentibus quasi duo Seraphim. Apud Latinos autem, primus beatissimus Ambrosius antiphonas constituit, Græcorum exemplum imitatus. Ex hinc in cunctis occiduis regionibus earum usus increbuit. » (S. 1sid., lib. 1 de Offic. eccles., c. 7.)

Mais Ant. Perez, dans ses Règles de Saint-Benott, chap. 9, rentre dans le sens indiqué par Durandus : « Les paroles, dit-il, qui précèdent les psaumes et les cantiques sont appelées antiennes, non parce qu'elles sont chantées par deux chœurs alternatifs, mais parce qu'elles sont la clef et l'indicateur de la modulation et du ton sur lesquels le cantique ou le psaume suivant doit être alternativement chante; car le ton, appliqué à tout le psaume, est tiré du ton de l'antienne: Sententias illas quæ psalmos antecedunt et cantica, usu vocari antiphones, son quia alternatim a diversis choris cantentur; sed quia sicut claves et indices, ad quorum modulationem ac sonum sequens canticum psalmusque alternatim cantatur. Tonus enim totius psalmi ex tono antiphone sumitur.

Radulphe de Tongres dit que « les antiennes sont établies pour être chantées avant les psaumes, et c'est pour cela que saint Grégoire adapta des antiennes à chacun des psaumes des heures de l'office. Mais quelques-uns se sont avisés, soit dans les Laudes, soit dans les Vèpres, de renverser ce bel ordre. Quant aux cinq petites heures, elles doivent être chantées sous une seule antienne. L'office, dans le rite ambrosien, n'a point d'antiennes, et saint Benoît a accordé que, dans les petites congrégations de son

ordre, le chant des psaumes fût directané et sans antiennes. » (RADULPHUS TUNGRENSIS, De canonum observ., prop. 10, apud Genbert, De cantuet mus. sacra, tom. 1", p. 254, note a.)

De cantuet mus. sacra, tom. 1", p. 254, note a.)

Amalaire dit que l'antienne est un chant alternatif, qui est commencé par une voix d'un des deux côtés du chœur, et le psaume est chanté par les deux chœurs sur le ton imposé. Quant à l'antienne elle-même, les deux chœurs s'unissent ensemble pour la chanter: Antiphona dicitur vox reciproca: antiphona inchoatur ab uno unius chori; et ad ejus symphoniam psalmus cantatur per duos choros. Ipsa enim, id est antiphona, conjunguntur simul duo chori. (Amalanus, lib. 1v, de Off., c. 7, apud Martin Gerbert, De cantu

el musica sacra, t. 1", p. 328.)

Théophilus Raynaldus, à propos des grandes antiennes O qui se chantent pendant sept jours avant Noël, cherche comment il arrive que le mot antienne, qui indique seu-lement un chant alternatif, soit employé, par extension, à signifier une pensée ou verset que l'on a coutume de chanter avant le psaume. Cet auteur parle ici de l'usage pratiqué de notre temps, et qui est fort ancien, lequel consiste en ce que le verset appelé antienne précède le psaume que l'on va chanter, et prélude en quelque sorte à la mélodie, ce qui est la même chose qu'im-poser l'antienne : Disquirit Theophilus Raynaldus, Prælud. 11, in O parascevasticum septimanis antiphonis majoribus Natale Christi antecurrentibus præfixum, undenam factum sit ut vox antiphona, quæ duntaxat alternam vocem sonat, extensa sit ad significationem hujusmodi sententiæ, vel versiculi decantari soliti ante psalmum concinendum. Loquitur is de usu nostrorum temporum, qui in hoc antiquissimus est, quod versus, qui antiphona dicitur, psalmo cantando præmittatur, eique melodiam quasi præli-bet; quod idem est ac antiphonam impo-nere. (Genbert, ibid.)

Thomasius, dans la préface pour l'Antiphonaire romain, p. 23, dit que l'antienne est un verset ou une sentence intercalaire, qui est chantée ensemble avec les versets du psaume ou du cantique, soit par quelques voix, soit par toutes ensemble réunies dans un chant intercalé, absolument comme cela a lieu quand on chante les répons. Il y a seulement cette différence entre les répons et l'antienne, que dans les répons, le chœur répond à une voix qui chante seule, tandis que, dans les antiennes, un chœur chante après l'autre; de plus, dans le répons, un seul chantre fait en'endre sa voix, et le chœur intercale toujours le répons, au lieu que dans les antiennes l'un des deux chœurs chante le verset, et l'autre chœur répète l'autienne. — Thomasius in præsatione ad Romanum Antiphonarium, p. 23: Antiphona itaque est versus aliquis (inquit) sive sententia intercalaris, qua una cum psalmi canticique versibus sive aliquot, sive omnino omnibus decantatur intercalari concentu, eodem prorsus ordine quo ecclesiastica responsoria cantantur. Cum ea ratione a responsorio differat, quod in responsoriis chorus uni cantori respondet, in antiphonis vero unus chorus alteri choro succinat; et in responsorio quidem unus cantor versus intercinat, altercalante semper choro responsorium; in antiphonis vero chorus alter concinat versum, altero choro antiphonam reciprocante. (Martinus Gerbertus, De cantu et musica sacra, t. 1, p. 329, in notula.) « Hodie aliter, dit Gerbert, nam per antiphonas duo junguntur simul psallendo chori, sed non est proprie everqueis, hoc est per antiphonas canere, quia nulla est ibi vocum reciprocatio, seu alternatio. (Ap.Geb. tom 1º. p. 172)

tio, seu alternatio. (Ap.Gerb., tom. l., p. 173.)

Les antiennes sont en usage dans l'Eglise grecque. Elles sont placées avant les psaumes, ou plutôt avant les versets des psaumes adaptés à la fête du jour, comme l'observe Goar: Usus etiam antiphonarum in Ecclesia græca, ante psalmos seu potius ante versiculos psalmorum festo aptos, ut notat Goarus. (Mart. Gerbert, De cantu et musica sacra,

t. 1", p. 805.)

Martin Gerbert, parlant de l'office ambrosien, dit: « Ces deux plus grandes premières diguries (parties de l'office nocturne) duraient à peine, y compris les hymnes, le temps des Vigiles, malgré l'usage pratiqué dès les temps anciens de réitérer le chaut de l'antienne, qui consistait à la répéter après chaque verset, usage qui se maintint pendant le moyen âge: Quæ etiam majores duæ priores diguriæ una cum hymnis vix durarunt vigilias, more etiam canendi antiphono veteribus usitato, ut post singulos versiculos antiphona repeteretur, qui medio ævo obtinuit. » (De cantuet musica sacra, t. I. T., p. 468.)

Le même abbé Gerbert raconte d'après la vie de saint Odon, abbé de Cluny, que, dans l'office de la Vigile de saint Martin, les antiennes étaient si courtes, que l'office entier n'égalait pas la durée des nuits d'hiver. On espéra remédier à cet inconvénient en répétant les antiennes après chaque verset du psaume. Mais cette répétition causait une fatigue et un ennui considérables; alors les moines prièrent saint Odon, qui eut de la peine à se rendre à leur demande, de leur composer des antiennes plus étendues, et un office complet qui remplit les nuits les plus longues, car, il n'avait jamais été d'usage que dans tous les offices et les vigiles nocturnes on intercalat des antiennes entre les versets des psaumes que l'on se conten-tait de chanter en leur temps et lieu, surtout aux fêtes solennelles où l'on avait souvent l'habitude de les triompher, c'est-à-dire de les chanter trois fois. Mais il y en avait quelques-unes que l'on répétait après le deuxième ou le troisième psaume, et cet usage subsiste encore de nos jours. (Gerbert, De cantu et mus. sacra, t. 1", p. 333 et 334.)

ANTHAINE. — In lit. remiss. ann. 1413, ex reg. 167 Chartoph. reg., ch. 98: « une hymne ou anthaine de saint Nicolas, qui se commence: Nicolai solemnia. »

Antoine, in test. Joan. Lessilé, ann. 1382, inter probat. Hist. sab., I, p. 390: « Pour avoir chacun dimanche, au commencement

de la grant messe dudict rectour et de ses successeurs, une antoine, verset et oraison ordinaire des mors sur la sépulture de moy. »

(Ap. Du Cange.)
Dens ses notices sur les manuscrits des bibliothèques d'Italie, M. Danjou signale, dans la bibliothèque de la Minerve (Casanatenci), à Rome, un manuscrit du xi siècle, contenant des hymnes, des tropes, des sé quences, et les antiennes in fractione. Y aurait-il quelque analogie entre ces antiennes in fractione et les antiphone versificates qu'Albéric, suivant l'abbé Lebeuf, attribue au roi Robert, c'est-à-dire ces huit antiennes qu'on chantait autrefois en France au lieu des antiennes romaines aux trois nocturnes dimanche? Le même Albéric attribue égalementau roi Robert l'antienne : Pro fidei meritis vocitatur jure beatus legem qui Domini meditatur nocte dieque. (Voy. la Dissertation sur l'état des sciences depuis l'époque de Charlemagne, jusqu'à celle du roi Robert, en tête du tome II du Recueil de divers écrits pour servir d'éclaircissements à l'histoire de France, par l'albé Lebeuf; Paris, Barois fils.

La doctrine constante de l'Eglise a été que les antiennes fussent tirées de l'Ecriture sainte, ainsi que le dit le concile de Braga (Bracarensis), ii, canon 12: Ut extra psalmos, vel canonicarum scripturarum Novi et Veteris Testamenti, nihil poetice compositum in Ecclesia psallatur, sicut et sancti præcipiumt

canones.

Antienne. - Terme de plain-chant, vient du grec arrigard (chant réciproque), parce que, dans l'origine, cette sorte de inorceau liturgique s'exécutait alternativement par deux chœurs. (Maurus, De Instit. cler., lib. 1, cap. 33). On comprenait alors, sous ce titre, les hymnes et les psaumes que l'on chantait dans l'église. Saint Ignace, disciple des apôtres, a été selon Socrate, l'auteur de cette manière de chanter parmi les Grecs, et saint Ambroise l'a introduite chez les Latins. Théodoret en attribue l'invention à Diodore et à Flavien. Aujourd'hui la signilication du mot antienne est restreinte à certains passages courts, tirés de l'Ecriture sainte, qui conviennent à la fête que l'on célèbre.

Dans le rite romain, on chante intégra-lement l'antienne avant et après le pseume qui lui correspond, à Laudes et à Vêpres, sux offices doubles. (Voy. Thomassin, Préfuce de l'ancien Antiphonaire romain.)

Dans le rite parisien, un ne fait qu'imposer l'antienne avant le psaume; puis, lorsque le psaume est fini, on la chante en entier.

- Quel doit-être le caractère et la physionomie des antiennes? — Léonard Poisson

va nous l'apprendre.

« Nous entendons ici par Antienne un texte qui se chante de suite par tout le Chœnr réuni, suivant l'usage présent de l'Eglise, qui a donné ce nom à ces textes ainsi places : au lieu qu'autresois Antienne significit des chants allernatifs où les uns reponduient aux autres, ce que l'on appelloit Contre-phonie pour l'opposer à Hemephonie. C'est à cause de ces Chants alternatiss qu'on a appellés ces tartes Antiennes. parce qu'elles marquent le Ton et le Chant sur lequel les deux Chœurs doivent chanter alternativement les Psaumes ou les Can-

« Une Antienne doit être d'un Chant plus simple ou moins chargé de notes qu'un Répons, surtout quand elle est jointe aux

Psaumes.

« On peut un peu plus orner les Antiennes des Cantiques Benedictus et Magnificat, les Antiennes séparées de Psalmodie, les Antiennes de Procession, de Station.

« Quoique le Chant des Antiennes doire être plus simple ou moins chargé de notes que celui des Répons, il doit dès son entrée faire sentir de quel Mode il est, parcourir ensuite les notes essentielles de ce Mode d'une manière libre et gracieuse. Si le lexte de l'Antienne est court, éviter avec adresse d'insister sur la corde finale pour les repos ou les suspensions, afin d'y tomber et s'y arrêter d'une manière frappante à la fin de l'Antienne. Si le texte est long et a plusieurs sens finis, on pourra ca faire tomber quelqu'un, mais différenment du dernier, si faire se peut, sur la corde finale. En cas de plusieurs chutes sur cette corde, si on ne peut les éviter à cause du texte, il faut les diversitier, et faire en sorte qu'elles ne soient pas toutes de suite : ce seroit faire sentir un discours fini, après lequel on reviendroit une ou plusieurs fois ajouter quelques mots: ce qui auroit très-mauvaise grace.

« Si les textes sont fort courts, il n'est pas nécessaire que le Chant parcourre toute l'Octave du Mode, il suffira de le renfermer dans la Quinte ou même la Quarte de sa finale, tâchant néanmoins de lui faire toucher au moins une fois la corde de sa Dominante, comme on le voit dans l'Antionne : Nos qui vivimus, benedicimus Domino, et autres de différens Modes; mais que le commencement soit toujours pro pre et distinctif selon le Mode qu'on emploie.

« On dolt éviter de mettre dans un même Office comme Vêpres et Laudes, plusieurs Antiennes sur le même Mode : que si on y est entraîné par l'exigence du texte, il faut au moins faire en sorte que la Psalmodie en soit différemment terminée.

« C'est aussi un défaut de moduler les Antiennes suivant le rang qu'elles tiennent dans l'Office, en sorte qu'une premiere Antienne soit toujours du premier Mode; la seconde, du second; la troisième, du troisième; ainsi des autres : car comme c'est le sens du texte qui doit déterminer dans le choix du Mode, il n'y a pas d'ap-parence que ces Modes, ainsi disposés, conviennent aux différens textes; néanmoins cela peut arriver, et se trouve en effet quelquesois; mais il ne faut pas s'en saire une règle invariable. Comme tout Mode n'est pas propre à tout texte; tout texte n'est pas susceptible de tout Mode.

On avertit d'avance qu'on doit éviter le même défaut pour les Répons. » (Poisson, Traité de ploin-chant, partie n, § 4, pp. 116, 118.)

Après avoir cité Poisson, on nous per-

mettra de corroborer les assertions de ce savant auteur par un passage de l'abbé Lebenf qui vient à l'appui. « Une des causes, dit-il dans son Traite historique sur te chant ecclésiastique (p. 48-49), une des causes que dans les bas siécles le Chant perdit d'un côté, pendant qu'il gagnoit de l'autre (38), fut de ce que les Auteurs s'astreignirent servilement à moduler les Antiennes suivant le rang qu'elles tenoient dans l'Office; en sorte que la première An-tienne d'un Office étoit toujours du premier mode, la seconde du second, et ainsi du reste. As observérent la même chose pour les Répeas; c'est ce qui les empêchoit souvent d'exprimer les paroles d'une manière convenable, surtout dans les Antienmes, l'expérience prouvant qu'il y a des modes plus ingrats les uns que les autres pour certaines expressions. Jamais les anciens Symphoniastes Romains ne s'étoient astreints à cette régle. Mais ils étoient tombés dans un autre défaut, qui est que souvent plusieurs Antiennes de suite étoient du même mode. »

Nous finirons cet article par une observation importante; non-seulement les antiennes se lient aux psaumes qui leur sont juxtaposés par l'identité du mode, mais c'est encore leur intonation qui règle la termi-

naison des cantilènes psalmodiques.

(TH. NISARD.) ANTIPHONAIRE ou Antiphonier. — Livre qui contient tout le chant de l'office du soir, de la nuit ou du matin. Il a été appelé Antiphonaire du nom d'antiphona, antienne.

L'Antiphonaire, ainsi que le Graduel, est divisé en propre du temps et commun des saints. Les grands Antiphonaires destinés au chœur contenaient autrefois les chants de Matines, de Laudes, de Prime, de Tierce, de Sexte, de None, de Vépres, de Complies, parce que ces offices se chantaient aux différentes heures des offices de la nuit et du jour, et particulièrement dans les ordres monastiques.

Nous mentionnerons en leur lieu tes traditions concernant l'Antiphonaire authentique de saint Grégoire, la lutte des deux Antiphonaires romain et ambrosien à Milan, relle des deux Antiphonaires mozarabe et romain à Tolède, l'Antiphonaire apporté à Saint-Gall par le chantre Romanus; enfin les discussions touchant les Antiphonaires de

Saint-Gall et de Montpellier.

Chaque diocese, en France, avait son Antiphonaire; on disait et l'on dit encore l'Antiphonaire de Sens, de Rouen, et quelque-lois même l'Antiphonaire de M. de Harlay, de M. de Vintimille, désignant ainsi l'office par le nom du prélat qui en avait ordonné la révision, tant la divergence liturgique

(53) Nous ne savons en quoi le plain-chant a gagné au moyen âge; il est incontestable, au contraire, que plus le plain-chant s'est éloigné de sa source,

était grande, et tant les Français ont tenu de tout temps à conserver la réputation de réviseurs et d'arrangeurs dont ils jouissaient au temps du moine d'Angoulème : Correcti sumt ergo Antiphonarii Francorum, quos unusquisque pro suo arbitrio vitiaverat. addens, vel minuens. Et plus haut : Gallos corrupte cantare, et cantilenam sanam destruendo dilacerare.

Dans le dernier sens, le mot antiphonaire s'applique à l'office tout entier. Voilà pourquoi Amalaire (lib. De ord. Antiphonarii, in prologo), s'exprime sinsi : Notandum est volumen quod nos vocamus Antiphonarium tria habere nomina apud Romanos: quod dici-mus Graduale, tili vocant Cantatorium, qui adhuc justa morem antiquum apud illos in aliquibus ecclesiis uno volumine continetur sequentem partem dividunt in nominibus. Pars qua continet responsoria vocatur Responsoriale; et pars que continet antiphonas vocatur Antiphonarius.

Nous terminerons par quelques détails sur l'Antiphenaire de saint Grégoire empruntés au R. P. abbé de Solesmes : « L'Antiphonaire de saint Grégoire se divisait en deux parties, l'une qui contenait les chants usités dans la messe, et qui est connue depuis longtemps sous le nom de Graduel; l'autre, appelée, dans l'antiquité, Responsorial, et contenant les répons et les antiennes de l'office, laquelle a retenu le nom d'Antiphonaire. Le manuscrit de Saint-Gall, l'un des deux sur lesquels le B. Tommasi a publié le Responsorial, porte en tête les vers suivants à la louange de saint Grégoire :

Hoc quoque Gregorius, Patres de more secutus, Instauravit opus, auxit et in melius. His vigili Clerus montem conamine subdat Ordinibus, pascens hoc sua corda favo. Quem pia sollicisis sotertia nisibus, omui Scripturæ campo legit et explicuit. Carmina diversas sunt hæc celebranda per horas, Sollicitam rectis mentem adhibete sonis. Discite verborum legales pergere calles, Dulciaque egregiis jungite dicta Modis. Verborum ne cura sonos, ne cura sonorum, Verborum normas nullificare queut. Quidquid honore Dei studiis celebratur konestis, Hoc summis jungit mitia corda Choris (Instit. liturg., t. 1er, p. 173.)

Antiphonaire ou Antiphonier (en latin Antiphonarium). - Livre d'église qui contient les mélodies notées en caractères de plain-chant, des antiennes, des psaumes, des hymnes, etc., qui font partie des peti-tes heures, des véprés, des complies, des matines et des laudes du culte catholique. C'est du moins le sens actuel de ce mot. M. Fétis, en le définissant un Recueil des antiennes notées en plain-chant, est donc inexact. J.-J. Rousseau, copié par M. Castil-Blaze, n'est pas moins fautif lorsqu'il dit que « l'Antiphonaire est un livre qui contient en notes les antiennes et autres chants dont on use dans l'Eglise catholique. » - La définition que nous

plus on l'a corrompu et défiguré. M. l'abbé Lebouf, entre autres, a mis le comble au mal dont se plaint maintenant, à juste titre, le moude catholique.

en avons donnée plus haut indique assez clairement en quoi celle-ci manque de justesse. Ajoutons que le nom d'Antiphonaire vient de ce que les antiennes (antiphonæ), jouent le plus grand rôle dans ce livre d'offices.

ANT

Le plus ancien Antiphonaire que l'on connaisse est celui de saint Grégoire le Grand; l'illustre pontife lui donna le nom de centonien (xerrar), ou composé de fragments (Flacc. Illyn., in Præfat. ad Henr., et l'abbé LEBEUF, Traité sur le chant ecclés., p. 30), c'est-à-dire de mélodies empruntées aux Grecs, à saint Ambroise, etc. L'original de l'Antiphonaire grégorien existait encore à l'époque de Jean le Diacre (x' siècle), au dire de cet auteur (Vita Sancti Gregorii, lib. n, cap. 1, n. 6). On ignere ce qu'il est

devenu depuis lors.

Quoi qu'il en soit, il faut constater ici deux points essentiels: le premier, c'est que plus tard le mot antiphonaire n'indiqua plus que la collection des Vépres et offices du soir; l'expression graduel fut consacrée à la désignation des chants des messes. En second lieu, d'innombrables altérations s'introduisirent dans les recueils de chants, par l'incurie, l'ignorance ou le caprice des transcripteurs (39). Jean Cotton, écrivain du xi siècle, se plaignait déjà de son temps des chantres qui déliguraient les belles mélodies grégoriennes : « Hoc certissime novimus quod per quorumdam ignorantiam multoties cantus depravatur, quemadmedum jam plures habemus depravatores quam enumerare possimus. » (De Musica, cap. 15.)
Les artistes du moyen âge, chargés de

composer le chant de nouveaux offices. ne contribuèrent pas peu à la mutilation des traditions de saint Grégoire; et les abus furent tels, que le Pape Pie V. en vertu des décrets du concile de Trente, ordonna une révision complète de l'Antiphonaire et des autres livres de chant ecclésiastique. Son successeur Grégoire XIII (1572-1585), chargea l'immortel Palestrina de cet immense travail. Celui-ci se réserva les corrections du Graduel; son élève Jean Guidetti entreprit l'Antiphonaire; tous deux travaillèrent avec ardeur pendant plusieurs années.

Malheureusement, en comparant les chants

(39) BAIRI, Memorie storico-critiche della vita e delle opere di Giov. Pierluigi da Palestrina, etc., tom. II, p. 85.

(40) On pourrait en donner mille preuves. Nous nous contenterous de citer la première antienne des vépres du premier dimanche de l'Avent, telle qu'on la chante dans beaucoup de paroisses en Belgique, dans le midi de la France et dans le diocèse de Madrid, en Espagne. La plus triste de toutes les véri-tés ressortira de la comparaison de ces trois versions.



( Manuale cantorum sire Antiphonale romanum, etc.; Liege, Plomteux, 4787, in-8-, p. 2.)

du Graduel avec ceux de l'Antiphonaire. Palestrina crut devoir ramener les premiers à la simplicité des seconds. Le Pape partagea les idées du prince des musiciens; mais le résultat fut loin de répondre aux espérances que l'un et l'autre avaient conçues; « car, dit M. Fétis, après la suppression de toutes les notes d'ornements qui ont été conçues du premier jet avec le chant, il ne resta plus que des mélodies sèches et monotones. » (Revue de M. Denjou, année 1845, p. 408.) - Palestrina s'était fourvoyé par système; découragé, il renonca à une tache qui n'aboutissait à aucune réforme satisfaisante.

Quant à Guidetti, il ne tarda point à donner une autre direction à son travail, à la suite d'une édition du Graduel et de l'Antiphonaire, faite à Venise en 1580 per Leichtenstein (2 vol. in-fol.), et fit parattre un livre intitulé: Directorium chori ad usum sacrosanciæ Basilicæ Vaticanæ, etc.; Rome, 1582, dont il a été fait plusieurs éditions.

Une nouvelle édition de l'Antiphoneire et du Graduel fut faite sous les pontificats de Clément VIII et d'Urbain VIII (1602-1654). Celle qui vit le jour à Venise, sous Paul V. en 1614 et en 1615, jouit d'une estime que nous ne partageons pas.

Nous citerons aussi l'Antiphonaire de Plantin, célèbre imprimeur à Anvers, et celui de Guillaume Nivers, publié à Paris en

1658, chez Ballard, 1 vol. in-4°.

Par un déplorable malheur, toutes ces éditions et toutes celles qui les ont suivies diffèrent si fort entre elles (40), que tous les hommes de goût proclament à l'envi qu'une révision radicale et basée sur les plus anciens manuscrits, est devenue absolument nécessaire.

Il serait à désirer qu'on songeat également à rendre plus corrects les autiphonares et les graduels à l'usage des différentes églises de France, qui ne suivent pas la liturgie musicale de saint Grégoire; il en est même question dans le diocèse de Paris; mais il ne faut pas se le dissimuler : la seule réforme à faire, dans ce cas, c'est de revenir au romain, lorsque celui-ci sera convenablement (41) restauré; les autres chants n'ayant



aucune valeur intrinsèque, il ne faut pas en retarder la ruine par d'inutiles replâtrages.

ANTIPHONER. — Chanter elternativement certaines parties du chant d'église par deux chœurs ou par les deux ailes du chœur. Les Kyrie, les Gloria, les Credo, les Sanctus, les Agnus Dei, les Répons avec leurs versets, les Psaumes, avec le Gloria Patri, sont les chants qu'on est dans l'usage d'antiphoner.

ANTIPHONIE. — Nom que les anciens donnaient à la consonnance de plusieurs voix chantant à l'octave ou à la double octave, par opposition au chant à l'unisson qui s'ex-

primait par le mot homophonie.

«L'Antiphonie, dit Aristote, est la consonnance de l'octave (Probl., sect. 19, pr. 39). » Il sjoute: « qu'elle résulte du mélange de la voix des jeunes enfants avec celle des hommes faits, lesquelles voix sont entre elles à la même distance pour le ton, que l'est la corde la plus haute du double tétracorde ou de l'octacorde, par rapport à la plus basse. » Le même philosophe, recherchant ailleurs pourquoi l'antiphonie est plus agréable que l'homophonie ou l'unisson, remarque avec soin « que, dans l'antiphonie, les voix se font entendre plus distinctement; au lieu que, lorsqu'elles chantent à l'unisson, il arrive nécessairement qu'elles se confondent ensemble, de manière que l'une efface l'autre.» (Ibid., probl. 16, ap. Jumilhag, 2° édit., 1847, in-fcl., note des éditeurs, pag. 17 et 18).

L'étymologie du mot Antiphonie est la

L'étymologie du mot Antiphonie est la même que celledu mot Antiphona que nous avons traduit par antienne. L'une et l'autre viennent de àsti, contre et de parti, voix ou son, opposition de voix. Mais, au lieu que dans la signification d'antienne, les deux parties du chœur étaient opposées l'une à l'autre en ce sens qu'elles chantaient alternativement, ici, ce sont les voix aiguës qui sont opposées aux voix graves. De là vient peut-être que Salinas observe que les antiennes sont appelées antiphones parce que, dans l'église de Tolède et de Seguse, aux fêtes solennelles, on chante les antiennes une octave plus haut que les psaumes. (Antoine de Cousu, La musiq. univ., liv. II, ch. 10, p. 85.)

Comme il a été dit en son lieu, les antiennes n'étant plus chantées alternativement par les deux côtés du chœur, le mot anti-

phone a perdu sa signification.

A POCO A POCO (peu à peu). — Cet adverbe italien s'ajoute ordinairement aux mots crescendo ou decrescendo. Il indique alors que la sonorité doit renforcer ou diminuer par degrés.

APODIPNE ou APODEIPNE. — Chansons des Grecs pour l'après-souper. Les Latins les nommaient postcania.

APOLLONICUM. — Grand orgue perfectionné, inventé par MM. Flight et Robson, a Londres, vers 1824. Cet orgue peut être joué à volonté par un organiste ou au moyen d'un mécauisme fonctionnant par des cylindres notés. Cet instrument a donné naissance en France à l'orchestrion.

APOLLONION. — Instrument à clavier inventé par Jean Vœller, à Darmstadt, vers la fin du xvih siècle. Cet instrument était un piano à deux claviers avec plusieurs jeux d'orgue, et surmonté d'un automate qui jouait divers concertos de flûte. (Féris.)

APOTOME.—«Ce qui reste d'un ton majeur après qu'on a retranché un limma, qui est un intervalle moindre d'un comma que le semi-ton majeur. Par conséquent l'apotome est d'un comma plus grand que le semi-

ton moven.

«Les Grecs, qui n'ignoraient pas que le ton majeur ne peut, par des divisions rationnelles, se partager en deux parties égales, le partageaient inégalement de plusieurs manières.

De l'une de ces divisions, inventée par Pythagore, ou plutôt, par Philolaüs son disciple, résultait le dièse ou limma d'un côté, et de l'autre l'apetome, dont la raison est de 2048 à 2187.

«La génération de cet apotome se trouve à la septième quinte ut dièse en commençant par ut naturel : car la quantité dont cet ut dièse surpasse l'ut naturel le plus rapproché, est précisément le rapport que je vièns de marquer.

«Les anciens donnaient encore le même nom à d'autres intervalles. Ils appelaient apotome majeur un petit intervalle que M. Rameau appelle quart de ton enharmonique, lequel est formé de deux sons en rai-

son de 125 à 128.

«Et ils appelaient apotome mineur l'intervalle de deux sons en raison de 2025 à 2048: intervalle encore moins sensible à l'oreille que le précédent.

«Jean de Muris et ses contemporains donnent partout le nom d'apotome au semiton mineur, et celui de dièse au semi-ton majeur. Ce mot est dérivé du verbe grec àmortinum [abscindo, — je retranche].»

(J.-J. ROUSSEAU.)

APOSIOPESIS, ou Pause générale. —
Terme usité dans l'ancienne musique grecque.

APPASSIONATO. — Mot italien dont les compositeurs se servent pour indiquer une expression passionnée dans l'exécution d'un passage ou d'un morceau de musique.

APPEL, APPELLATION. — Cette propriété dont parle M. Vincent dans son beau travail sur la musique grecque, « propriété remarquable de produire une sorte d'appel sur les notes de repos, ou, en d'autres termes, de faire éprouver, et, pour ainsi dire d'inspirer à l'oreille le désir et le besoin d'entendre ces dernières notes sur lesquelles les premières doivent se sauver et se résoudre, » est un attribut de la musique moderne et dont le plain-chant était dépourvu. C'est ce que nous expliquons au mot Attraction et en plusieurs autres endroits de ce livre.

APPOGIATURE (du verbe italien appogiare, — appuyer), est un ornement mélodique qui consiste en une petite note sur laquelle on appuie avant d'attaquer la note principale. Cette petite note peut se placer au-dessus ou au-dessous de la note principale avec laquelle elle doit toujours former un intervalle conjoint. Quand la note principale peut se diviser en deux parties égales, l'appogiature prend teujours la moitié de sa valeur; lorsqu'elle peut se diviser en trois, l'appogiature en prend les deux tiers. Exemple:



L'appogiature ne s'écrit pas toujours; les compositeurs laissent alors à l'exécutant le soin de la placer partout où l'expression et la grâce du chant l'exige.

L'appogiature se désignait autrefois par le

mot aspiration.

113

a Dans la notation en neumes, il y avait aussi, dit M. Th. Nisard, l'ornement mélodique correspondant à notre appogiature : c'était la plique ascendante ou descendante qui, des neumes, passa dans la notation proportionnelle noire du moyen âge et dans la notation carrée du plain-chant. La seconde note de cette plique, qui était une ligature binaire, était très-brève. Guido d'Arrezzo la nomme, en conséquence, nota liquescens, dans son Mierologue. Marchetto de Padoue donne des détails que Gerbert a tronqués, dans le 3º vol. de ses Scriptores (pp. 181-182), mais qui n'en sont pas moins intéressants. On les chercherait vainement ailleurs. Ils prouvent jusqu'à l'évidence que, dans la plique, c'est la deuxième note, et non la première, comme le croit M. de Coussemaker, qui doit être coulée. La première est l'appogiature, c'est-à-dire, celle des deux notes qui doit être appuyée. L'autre est la petite note, la note liquescente de Guido d'Arezzo, ou la vibratio dont parle Jérôme de Moravie, dominicain du xur siècle. »

A PRIVAT (FAIRE L'OFFICE). - Usage anciennement établi à Saint-Jean et à Saint-Just de Lyon. Nous citons l'auteur des Voyages liturgiques, p. 69 et 70: « Quand il arrive qu'un Chanoine-Comte ou un Semi-prébeudé marqué pour chanter l'Invitatoire, ou une Leçon, ou un Répons, manque de se trouver à l'église, on attend un moment ou deux sans rien dire, (car dans cette Eglise it n'est pas permis de faire l'un pour l'autre,) et aussitôt tout le Clergé se leve, et s'en va derrière le grand Autel dans la Conque ou Abside achever le reste de l'Office en psalmodiant seulement, fût-ce au jour de Pâques même. Cela s'appelle faire le reste de l'Office à privat. Si c'étoit à la grande Messe, ceux des hautes chaises resteroient au Chœur; mais ceux du second et du troisième bancs, c'est-à-dire les Chantres ou Subformaires avec ses petits Clergeons iroient chanter le reste de la Messe dans la Conque ou Abside derrière l'Autel, et le prêtre chanteroit la Préface et le Pater d'un ton médiocre et fort lugubre. Dès lors le défaillant est non-seulement privé de toutes distributions durant quinze jours, mais il lui est défendu d'entrer dans l'Eglise avec son habit de Chœur; ce qui est un interdit. Voilà quel est le châtiment de ceux qui manquent à remplir leur devoir dansles Offices divins à Saint-Jean de Lyon. »

APYCNI.—«Les anciens appellaient ainsi dans les genres épais trois des huit sons stables de leur système ou diagramme, lesquels ne touchaient d'aucun côté les intervalles serrés; savoir, la proslambanomène, la nète synemménôn, et la nète hyperboléon «Ils appellaient aussi apycnos ou non épais le genre diatonique, parce que dans les tétracordes de ce genre la somme des deux premiers intervalles était plus grande que le troisième.»

ARCHICHANTRE. — Dignité ecclésiasti-

que, directeur des chantres.

ARCHIPARAPHONISTE. — PARAPHONISTA. — Ugutio: Antiphonos qui est sonus; unde PARAPHONISTA, dicitur præcentator, quasi parans sonum. On nommait parisonus, cantor qui parat tonos. (Melius ex cath. in Amalth., qui parit tonos.)

Ordo romanus de schola cantorum: Et statuuntur per ordinem acies dua, paraphonista quidem hinc inde a foris, infantes et

utroque latere infra per ordinem.

Tunc ascendentes in pulpitum duo ex paraphonistis, impopunt antiphonam

phonistis, imponunt antiphonam.
Anchipanaphonista, quartus scholæ (Orde

romanus )

ARCHIPARAPHONISTE. — Dans les anciens Cérémoniaux, l'archiparaphoniste, archiparaphoniste, est désigné sous le nom de préchantre, præcentor. C'était lui qui devait entonner l'Introit de la messe, au moment où le Pape sortait de la sacristie pour célébrer le saint sacrifice: Archiparaphonista, in ceremonialibus antiquis, étiam præcentor vecatur: ad quem pertinebat misses Introitum intonare ad signum egressionis Papæ e sacrerio. (Gener, De cantu et musica sacra, t. 1", p. 306.) Il partageait les autres offices aver les paraphonistes et les primiciers, sonformément aux dispositions de l'Ordre romain: Alia officia cum paraphonistis ac primiceriis partita habebat, juava præscriptum Ordinum romanorum. (lbid.)

ARCHIVES DES BACH. — Il était d'usage,

ARCHIVES DES BACH. — Il était d'usses, dans la famille des Bach, de rassembler les compositions de chacun de ses membres, et cela de père en fils, et dans toutes les branches. On nommait cette collection les Archives de Bach. Charles-Philippe-Emmannuel Bach, dit M. Fétis (Biogr. des music.), possédait cette intéréssante collection vers la fin du xynisiècle. Elle a passé, en 1790, entre les mains de M. Georges Pælchau, de Berlin. — On sait que lorsque la famille des Bach fut devenue trop nombreuse pour pouvoir habiter en un même lieu, et fut contrainte de se disperser dans plusieurs contrées, tous ceux qui portaient le nom de Bach avaient coutume de se féunir une fois par an à jour fixé pour

conserver entre tous les membres de la famille un lien de souvenir et d'affection. Ces réunions avaient lieu à Erfurt, Risenach ou Arnstadt. On y compta plusieurs fois jusqu'à cent vingt musiciens de ce nom rassemblés. Leurs principales occupations étaient les banquets et les exercices de musique. Ils mélaient dans ces exercices le sacré et le profane, et ils improvisaient même à plusieurs parties. Ils appelaient ces improvisations du nom de quelibets. On ne sera pas surpris qu'une famille qui tenait tant à ses traditions et dont on a dressé l'arbre généalogique, ait eu l'idée de réunir les œuvres de tous ses membres dans ses archives.

**ARS** 

ARIA DI CHIESA. - On donnait ce nom à de véritables airs qui étaient composés sur des paroles tirées de l'Ecriture sainte et qui étaient chantés dans les églises. Une des plus célèbres de ces compositions est sans contredit l'aria di chiesa de Stradella, que les concerts historiques de M. Fétis ont remis en vogue. Il est impossible de porter plus loin la hauteur de la pensée, la noblesse de la mélodie, la puissance de l'expression et de l'accent. Ce morceau date de 1680 et il étonne par la hardiesse des modulations, quoique le style appartienne en tout aux formes de cette époque. Bien entendu que nous nous plaçons au point de vue de l'auteur qui n'a nullement prétendu se rapprocher de la tonalité du plain-chant, et qui a composé ce chef-d'œuvre comme il aurait pu écrire un morceau dramatique.

ARMARIUS. — Nom que l'on donnait dans les couvents au religieux chargé de la garde

des livres d'offices.

ARMER LA CLEF. — « C'est y mettre le nombre de dièses ou de bémols convenables au ton et au mode dans lequel on veut écrire de la musique. » (J.-J. Rousseau).

la musique. » (J.-J. Rousseau). ARRANGER. — C'est mettre à la portée. d'un ou de plusieurs instruments ce qui a été composé pour un très-grand nombre de parties. C'est aussi changer la nature d'un morceau en l'adaptant à un autre but ou à d'autres exécutants. D'après cette double definition, on voit combien l'expression erranger est impropre. Agir ainsi, en effet, cen'est point arranger, c'est déranger, comme l'a fort bien observé un musicographe. Mais que dirons-nous de ceux qui, par un abus déplorable, adaptent des compositions profanes, dramatiques même, aux textes sacrés de la liturgie pour en faire des messes et des motets? Peut-on rien concevoir de plus scandaleux et de plus contraire à la décence, à la gravité et au caractère de la musique (Th. Nisard.) religieuse?

ARSIS et THESIS. — «Termes de musique et de prosodie. Ces deux mots sont grecs. Arsis vient du verbe « ¡pw, tollo, j'élève, et marque l'élévation de la voix ou de la main; l'abaissement qui suit cette élévation est ce qu'on appelle étoic, depositio, remissio. «Par rapport donc à la mesure, per arsin signifie en levant ou durant le premier temps; per thesia, en baissant ou durant le dernier temps. Sur quoi l'on doit observer que notre

manière de marquer la mesure est contraire à celle des anciens; car neus frappens le premier temps et levens le dernier. Pour ôter toute équivoque, en peut dire qu'arsis indique le temps fort, et thesis le temps faible.

ARS

«Par rapport à la voix, on dit qu'un chant, un contrepoint, une fugue, sont per thesin, quand les notes montent du grave à l'aigu; per arsin, quand elles descendent de l'aigu au grave. Fugue per arsin et thesin, est celle qu'on appelle aujourd'hui fugue renversée ou contre-fugue, dans laquelle la réponse se fait en sens contraire; c'est-à-dire, en descendant si la guide a monté, et en montant si la guide a descendu.» (J.-J. ROUSSEAU.)

ARSIS ET THESIS. — Ces deux mots peuvent s'entendre de trois manières, ou dans le sens de rhythme, ou dans le sens de mesure, ou dans celui de mouvement mélodique.

Dans le sens de rhythme, le son étant envisagé comme mouvement, il a, en tant que mouvement, deux périodes, la période d'émission, la période de terminaison, l'élan et la chute: c'est ainsi qu'Hermann Contract a pu dire: « Flatus (le souffle, la voix, l'aspiration musicale) habet duas partes, arsim et thesim, hoc est elevationem et depositionem.» (Gerbert Scriptores, t. II, p. 140.)

De même, Priscianus grammairien du Ivsiècle: «In unaquaque parte orationis arsis et thesis sunt, non in ordine syllabarum, sed in pronuntiatione; velut in hac parte natura; ut quando dico natu, elevatur vox et est arsis in tu; quando vero ra, deprimitur vox, et est thesis. » (Cité par M. Vincent, Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque du roi et autres bibliothèques, t. XVI, Paris, 1847, Impr. roy., seconde part.; 1 fort vol. in-b°, § xv, p. 48 et suivant.)

Et saint Isidore de Sévillo: « Arsis est vocis elevatio, id est initium; thesis, vocis positio, hoc est finis. » (Lib. 111 Orig., c. 19.)

Dans ce sens de rhythme, l'arsis et la thesis sont la systole et la diastole : « Systole est cordis thoracisque contractus inter exspirandum; Diastole, dilatatio seu elevatio thoracis, qua fit cum spiritum attrahimus. »

Dans le sens de mesure, arsis et thesis signifient l'élévation et l'abaissement de la main ou du pied pour marquer la mesure, le temps fort et le temps faible. C'est ainsi que Glaréan a dit: Ut in poematis non parum lucis affert decora carminis casura; multum enim ornatus luculenta arsis et thesis; ita in cantu si defuerit concinna vocum mensura, et in cantantium catu aqua omnium acceleratio, unica fuit confusio. (GLAREAN, lib. III Dodecach., cap. 7.)

Dans le sens mélodique, l'arsis et la thesis signifient, suivant Gémiste Pléthon, théoricien grec, cité par M. Vincent (Notices, ibid., p. 237): la première, l'emploi d'un son aigu succédant à un son grave; la seconde, l'emploi d'un son grave succédant à un son aigu; suivant Martianus Capella: « Arsis est elevatio, thesis depositio vocis ac remissio. » (Notices, p. 202.)

111

Suivant Remy d'Auxerre : « Arsis, id est, elevatio, et Thesis, id est depositio et remissio vocis. » (Gerbert. Script., t. 1, p. 83.)

Suivant Tinctoris: « Arsis est vocum elevatio, Thesis, est vocum depositio. » C'est dans le même sens que l'on dit une fugue per arsin et thesin, c'est-à-dire celle dont la réponse se fait en sens contraire.

1. Th. Nisard a donné une quatrième siguification aux mots arsis et thesis, en les appliquant à l'élévation et à l'abaissement des signes neumatiques eux-mêmes, ce qui va de soi, puisque ces signes ne sont que l'expression de la mélodie. Il y était autorisé par le 16 chapitre du Micrologue de Guido d'Arezzo.

ARTICULER. — C'est, dit M. Fétis, faire entendre distinctement les paroles dans le chant et rendre les notes avec précision et netteté, soit avec la voix, soit avec un instrument.

ARTIFICIELS (tons). — Réginon de Prum donne ce nom aux quatre modes plagaux, et celui de naturels aux quatre authentiques.

ASCENDANT, ASCENDANTE. - Adjectif qui se dit d'un intervalle qui doit se résoudre en montant d'un degré majeur ou mi-

ASCIOR, ASOR, ASUR ou HASUR. — Instrument des Hébreux qui avait dix cordes. Dom Calmet et Kircher veulent que ce soit la même chose que la cithare. On ne sait rien de positif à cet égard.

ASPIRATION. — Terme qui signifiait autrefois la même chose que notre mot actuel d'appogiature. Lorsque, dans un morceau de musique, on trouvait la lettre A, on faisait entendre la note immédiatement au-dessus de celle qui était notée; et quand on trouvait la lettre V, c'était la note immédiatement au-dessous qu'il fallait faire entendre.

ASPIRER. — Prendre la respiration en caentant. Pour peu que cette respiration soit bruyante ou même sensible, il en résulte un effet désagréable. Il y a des auteurs qui cherchent à établir des règles indiquant l'endroit d'un morceau de plainchant où le chantre doit respirer. Ils se fondent non sur l'effet désagréable qui est produit par le bruit, mais sur l'inconvénient de scinder certaines paroles qui forment entre elles un sens grammatical. Toutes ces règles (TH. NISARD.) sont excellentes.

ASSAI. - Adverbe augmentatif qu'on trouve assez souvent joint au mot qui indique le mouvement d'un morceau de musique. Ainsi presto assai, largo assai, signitient fort vite, fort lent. - Au temps de Brossard, on n'était pas encore d'accord sur la signification de ce mot : « Selon quelques uns il veut dire BEAUCOUP, et selon d'autres que la mesure et les mouvements ne doivent avoir rien d'outré, mais demeurer dans une sage médiocrité de lenteur et de vitesse, selon les différents caractères qu'il faut exprimer. »

ASSEURER LE CHANT. — Expression qui avait la même signification que prévoir. FIRMARE CANTUM, pealmos, hymnos, etc., dicuntur qui, priusquam in ecclesia cantent, in cantu sese exercent, ut recte cantare discant; Galli dicerent: Asseurer son Chart. — Liber ordinis S. Victoris Paris. Ms., cap. 22: Quando autem in claustro novitius sedet, debet firmare psalterium suum et cordetenus ed verbum reddere. — Cap. 31: Fratribus, quibus injunctum est cantum suum quotidie lirmare et reddere, debet armarius singulis libros in quibus cantant, specialiter assignare..... Similiter his qui psalmos et hymnos suos firmare habent, psalteria et hymnarios, prout opus fuerit, distribuat. Ex quo autem armarius alicus fratri aliquem librum ad aliquem firmandum et reddendum specialiter assignaverit, ea illa hora qua id facere habet, nemo ilhum accipiat, etc. — Rursum: Si vero quibus specialiter assignati de cantu libri sunt, et psalteria et hymnarii, postquam lectiones suas tirmaverint, non debent cos, sive in die, sive in nocte, abscondere, sed in communi servalorio cum cæteris communibus libris reponere. — Infra: Fratribus quidem injunchum est cantum suum firmare; debet armerius, vel aliquis de senioribus, quibus abbas in capitulo jusserit assistere, qui et eos, si erraverint, corrigant, et lectiones eorum, quando reddere voluerint, audiant. — Benique : Qui psalmos suos firmant vel cantant, submissa voce legant, ne alios disturbent. (Vide Bernardi Ordinem cluniac., part. 1, cap. 27.)

ASSIATIM ou ASIATIM, ou ASCIATIM. - Adverbe qui signifiait qu'on devait chanter en prononçant distinctement, en faisant sentir la division des périodes et distinctions avec des pauses convenables. — Ordinar., Ms. S. Petri Aurervallis. Singuli fraires conveniant in choro ad laudes Deo dignas persolvendas, non cursim ac festinanter, sed & siatim et tractim, et cum pausa decenti. -Concilium Basiliense, sess. xx1: Laudes drvinas per singulas horas, non cursim ac festinanter, sed asiatim ac tractim, ac cum pause decenti, etc. — Sed legendum videtur asciatim..... ab asciare, vel ascia. (Ap. Du Cange.)

ASSONANCE. — Ancien synonyme de consonnance.

ATHENA. — Sorte de flûte des Grecs, dont on dit que le Thébain Nicophèle se servit le premier dans les hymnes à Minerve (Pollux, Onomasticon, lib. iv et x). Il y avait aussi une espèce de trompette appelée athena. (CASTILHOR).

ATTACARE. — Verbe italien qui a la même signification que le mot attaquer.

ATTACA SUBITO. — Mols italiens qui indiquent qu'il faut attaquer un morceau tout de suite.

ATTACCO. — Ce mot italien signifie une petite partie de la fugue, trop peu étendue pour en former le sujet principal, et qui, par la même raison, n'est pas astreinte aux règles strictes du sujet. Les parties répondantes peuvent répéter l'attacce sur la corde

qui leur plaît, et quoiqu'il soit d'une valeur et d'un effet très-inférieur au sujet proprenent dit, il fait cependant un bon effet quand il est employé à propos, et que les imitations en sont adroitement distribuées dans les différentes parties.

Il est le contraire de l'andamento, qui est, comme nous l'avons dit, un trait trop étendu pour former un sujet, tandis que, pour former l'attacco, trois ou quatre notes

suffisent.... (GINGUENÉ).

ATTAQUER. — Commencer un morceau de musique, soit vocale, soit instrumentale,

avec hardiesse et précision.

ATTRACTION. — Voici encore un terme qui ne se rapporte pas au plain-chant et qui n'a de signification que dans la tonalité moderne, mais qu'il est pourtant utile de détinir pour faire sentir la différence de la constitution du plain-chant et de celle de la musique.

La constitution du plain-chant étant basée sur l'ordre diatonique, et l'ordre diatonique se composant d'intervalles pour ainsi dire abstraits et absolus, entre lesquels il n'existe aucune appellation ni affinité, il n'y a pas d'attraction des uns vers les autres, c'est-à-dire cette tendance qui porte invinciblement l'oreille à désirer la résolution d'une note sur une autre. Voilà pourquoi, dans le plainchant, chaque intervalle ou degré fait naître l'idée de repos, et ne saurait en aucun cas

être regardé comme élément de transition. La constitution de la tonalité moderne reposant au contraire sur la dissonance naturelle, la note sensible, la modulation, la transition, c'est-à-dire sur un système où l'élément de repos est sans cesse mêlé à l'élémentdu mou vement et de l'agitation, il s'ensuit que chacun de ces intervalles a des affinités avec les autres, est appellatif des autres, et que par les lois mystérieuses des rapports des sons, il détermine dans certains intervalles correspondants une tendance analogue à celui qu'il a en soi. Ainsi, que le qua-trième degré sa soit mis en rapport avec le septième degré si, à l'instant le sentiment du tun d'ut se produit irrésistiblement, de telle sorte que le si, obéissant à sa propre attraction, se porte vers l'ut, et le fa, obéissant à une attraction en sens contraire, se porte vers le mi. L'attraction est la grande loi de la touslité moderne, par opposition au repos qui est l'élément de la tonslité ecclésiastique.

Pour rendre complétement notre pensée sur un point aussi délicat que celui-ci, il est nécessaire d'ajouter que tout ce qui précède doit s'entendre plutôt de l'attraction harmonique que de l'attraction mélodique. Il est certain que, dans le plain-chant, les intervalles sont abstraits et absolus, en ce sens que leur caractère est de porter virtuellement repos; toutefois, à les considérer sous le rapport mélodique seulement, c'esta-dire des groupes, des périodes qui concourent à former la phraséologie grégorienne, on ne peut dire qu'il en est ainsi, rar alors il serait fort indifférent d'employer tels ou tels de ces intervalles, et la notion de

la mélodie disparattrait, puisque la mélodie ouse compose d'une succession de sons ayant une certaine relation les uns entre les aulres, ou n'existe pas. Mais cette relation, qui suppose une correspondance, une parenté entre les sons, est fort éloignée de cette attraction, laquelle implique nécessairement l'idée d'une résolution, d'une absorption d'un élément dans un autre. Ainsi nous ne nions pas une affinité, une appellation entre les intervalles mélodiques du plain-chant; nous sommes loin de prétendre que la belle définition de S. Jean Damascène: La musique est une suite de sons qui s'appellent, ne s'applique pas également au chant grégorien ; mais on ne doit jamais perdre de vue que ces lois d'affinité, d'appellation, ou même d'attraction, si l'on veut employer ce mot, sont d'une tout autre nature que celles qui régissent les rapports des intervalles dans la tonalité mondaine.

AHB

AUBADE. — AUBADES DE CALÈNE. — Aubade est une sorte de concert que l'on donne le matin au point du jour, à l'aube du jour. On l'appelle aubade par opposition au mot sérénade qui est le concert du soir, le nocturne. Dans le midi de la France les aubades se donnent avec les galoubets et les tambourins. (M. Honnorat prétend que plusieurs font dériver le nom de galoubet de gal, gai, et oubet, diminutif de aube, petite aube.) Aux fêtes de ville, on est réveille au chant du coquar le rhythme rauque et nourri des tambourins et les sons aigus et mordants du galoubet. Il y a de véritables virtuoses sur cet instrument. La farandole serpente dans les rues ou sous les ombrages, aux lueurs des torches, aux accents de cette musique champêtre, et rien ne peut donner une idée de

cet entrainement.

Mais les aubades appelées aubades de Calène qu'on donnait le soir (le soir, remarquons bien, et non le matin) durant un mois avant les fêtes de Noël, avaient un caractère tout particulier. Leur origine est toute religieuse bien que les exécutants s'y permissent quelquesairs profenes. Mais enfin les Noëls étaient souvent composés sur des airs vulgaires, et ce qu'il faut surtout remarquer dans ces fêtes, c'est le caractère de foi païve qui se trahissait jusque dans les réjouissances et qui faisait de ces solennités des fêtes de famille. L'abbé Marchetti, dans son Explication des usages et coustumes des Marseille, Marseille, Brebion, 1683, iu-12), va nous donner une idée des aubades de Calène. Il faut savoir que l'ouvrage est écrit en dialogue entre. deux personnages, Polihore et Philopatris.-«Polinone.—J'avois envie de savoir pourquoi la grand'bande de vos violons se promène le mois de décembre par les rues durant le silence de la nuit, et sonne aux portes de vos maisons les plus beaux airs du temps. ce que vous appelez en votre patois les aubades de Calène. — Philopatris. Cette courtume n'a rien de profane que les airs de la cour que nos violons y mêlent, au lieu des airs sacrez et spirituels, qui sont les seuls qu'il leur est permis d'employer, pour no

rien faire qui soit indigne de la sainteté du temps et de la Feste à laquelle on nous convie de nous préparer par ces aubades (42). Vous savez de quelle sorte fut annencée aux Juis la naissance du Sauveur du Monde, la joye que les Anges en témoignèrent, et les Cantiques que ces Bien-heureux Esprits firent lors retentir. Ces aubades sont des représentations et des images, quoyque grossières, de cette harmonie angélique, qui nous ad-vertissent de joindre à leurs hymnes et à leurs applaudissemens, les transports de la joye que cette Feste nous donne.—Politicas. Vous feriez donc bien mieux de faire cela le matin que le soir, puisque les Anges ne célébrèrent avec cette allégresse la naissance de ce Roy de gloire que depuis le minuit. Autrement vous avez plus de sujet de leur donner le nom de serenades que celuy d'aubades. — Philopatris. Dans le dessein que nous avons non; seulement de représenter à nostre peuple l'harmonie des anges lors de cette Feste, mais de l'advertir par là de se preparer à une si grande solemnité, le soir que tout le monde veille encore, est beaucoup plus propre à cela que le matin; auquel temps cet advertissement seroit inutile, à cause que toute la ville se trouve lors ensevelie dans le sommeil. Cette difference pourtant ne nous oblige point, comme vous croyez, à changer le nom d'aubades en celuy de serenades; tant s'en faut pour montrer que

ner...» etc. (P. 198-200.)

Cette citation d'un livre aussi rare que eurieux nous apprend deux choses: l'une qu'il y avait à Marseille une grandbands de violons de cour; l'autre la raison pour laquelle les aubades de Calène étaient données le soir plutôt que le matin, sans cesser d'être appelées aubades. — Quant à l'origine de Calène, en la trouvera à l'article Nort, où

cette harmonie est une image et une expres-

sion de celle des anges qui fut entendue le

matin et non pas le soir, le nom d'aubades convient beaucoup mieux à ce que nous vou-

lens exprimer que ne feroit celuy de sere-

nades que vous auriez envie de lui don-

nous revenons sur ce sujet.

AUGMENTÉ, ÉE. — Adjectif qui se joint au nom d'un intervalle, lorsque la note supérieure est élevée ou lorsque la note inférieure est baissée par l'esset de déses, de bémols ou de bécarres, qui n'appartiennent ni au ton, ni au mode du morceau ou du passege. (Fáris.)

AUTHENTIQUE (AUTHENTICUM). — On appelait ainsi un livre ecclésiastique où étaient contenus, dans l'ordre où ils devaient être chantés, les antiennes et les répons. Du Cange cite Cap. 27, Guidonis Discipl. Farfensis, où on lit: Item alleluia, audivit Herodes, et cætera sicuti capitula sunt in Authentico. — Et au chap. 40: Dicant unam antiphonam per ordinem, sicut insertes sunt in Authentico. — De même au chap. 41: Responsoria decantent so ordine, sicuti in festivitate ejus ex Authentico decantate sunt.

AUTHENTIQUES ou AUTHENTES. — Les modes authontiques sont ceux qui sont formulés par les gammes suivantes:

ré mi fa sol la si ut ré mi fa sol

Ils ont été appelés authentiques ou authentes, soit à cause de l'authenticité de l'autorité avec lesquelles ils ont été promulgués par saint Ambroise, et conservés par saint Grégoire; soit à cause de ce qu'ils ont été empruntés à l'ancienne théorie grecque; soit enfin parce que leurs gammes sont le produit de la division harmonique suivant laquelle la quinte se trouve en bas et la quarte au-dessus.

Rousseau fait aussi remarquer que, dans les modes authentiques, la finale est la corde

la plus grave.

AVICINIUM (du latin avis, oiseau, et cano, je chante: chant d'oiseau). — C'est un registre que l'on trouve encore dans quelques orgues anciens, mais que le bon goût a fait proscrire des orgues modernes. Ce jeu consiste en une cuvette d'étain que l'on remplit d'eau et dans laquelle on plonge le bout de trois, quatre ou cinq petits tuyaux de doublette, dont le pied recourbé se trouve dans un petit sommier placé tout près de la cuvette. Lorsque l'air souffie dans ces petits tuyaux, l'eau s'agite à sa surface, et il en résulte un son qui imite fort bien le gazouillement des oiseaux. (Fact. d'org. Roret, t. III, p. 509.)

B

B.—Cette lettre indique le second degré de l'échelle dans les notations boétienne et grégorienne. Dans cette dernière, le B majuseule signifie le si grave, le b minuscule, l'octave de ce premier si, et le bb redoublé ou superposé la double octave.

Lettre qui, par sa forme arrondie ou carrée, indique que le si doit être altéré par le bémol ou laissé dans son ton naturel, ce que marque le bécarre. — Pour comprendre ceci, il faut dire que, chez les Grecs, les tétracordes, c'est-à-dire les systèmes composés

(42) Subito facta est cum Angelo multitudo militiæ cuelestis, laudantium Deum et dicentium : Gloria in

de quatre intervalles consécutifs, devaient être rangés dans l'ordre suivant : un demiton et deux tons consécutifs, comme :

Ce qui faisait deux tétracordes conjoints, car le mi, dernier degré du premier tétracorde, et le mi, premier degré du second tétracorde, se confondaient dans l'unisson. Le la était appelé la mèse, le milieu, parce qu'elle séparait les deux tétracordes graves

altissimis Deo, et in terra paz hominibus bona voluntatis.

des deux tétracordes aigus, c'est-à-dire les deux tétracordes appelés des principales et des moyennes, des deux autres tétracordes appelées des séparées et des aiguës. Comme on le voit ici:

# si at ré mi mi fa sol la si at ré mi mi fa sol la conjonction séparation conjonction

Il s'ensuivait que lorsque, pour les besoins du chant, on voulait opérer la conjonction là où existait la séparation, il fallant prendre la mèse la pour point de départ d'un nouveau tétracorde conjoint avec le second, de cette manière:

## si ut ré mi mi la sol la la si ut ré conjonction conjonction

Mais, dans ce dernier tétracorde, l'ordre essentiel était interverti, c'est-à-dire que le demi-ton devant se trouver entre le premier et le second degré, se trouvait entre le second et le troisième. On fut donc obligé d'altérer le si pour remettre le demi-ton à sa place et donner ce qu'on appelait une bonne suite à ce tétracorde, de sorte que ce tétracorde se présentait ainsi:

#### la si b ut ré.

Il fut appelé tétracorde synemménon, c'està-dire des ajoutées, des appliquées, des con-

jointes.

Donc, plus tard, suivant que la lettre B s'appliquait au si altéré ou au si naturel, elle prit la sorme de b rond ou mol, ou de b carré ou dur 4. Voilà l'origine du bémol et du bécarre. De là les expressions : chanter par b mol, par b carre ou dur, par nature, et hexacorde mol, hexacorde dur, hexacorde de nature.

Les Allemands, qui ont conservé l'usage des lettres grégoriennes, ont substitué l'H au B, lorsque le B doit signifier le si naturel.

— La lettre B est interprétée ainsi dans l'alphabet significatif des ornements de chant de Romacus : Secundum litteras quibus adjungitur, ut bene, id est multum extollatur, vel gravetur sive teneatur, belgicat.

— BT, dans le même alphabet, signifiait, selon M. Nisard, qu'il fallait accentuer très« lentement la note ou la ligature surmontée

de ces deux lettres.

**BAGUETTE.**— Marque de distinction dont les chantres se servaient pour frapper les causeurs, ceux qui n'avaient pas une posture convenable, et ceux qui chantaient faux ou qui précipitaient le chant. C'est peut-être ici le lieu de faire connaître un usage établi à Tours dans l'église de Saint-Martin. « Le 12 de May, jour de la Subvention de Saint Martin, en reconnoissance de ce que la ville de Tours, assiegée au ix' siècle par les Normans et Danois, fut délivrée par les mérites de S. Martin, et de ce que les Chanoines de S. Martin allèrent chercher dans les bois et les cavernes les Moines de Marmoutier qui avoient échappé à la sureur de ces Barbares, les retirèrent dans le Clottre de S. Martin, et pourvû-rent abondamment à tous leurs besoins; ecs religieux viennent tous les ans à pa-

reil jour processionnellement à l'Eglise de S. Martin, avant des baquettes blanches à la main (originairement des bâtons pour se soutenir), qu'ils quittent en entrant dans l'Eglise et qu'ils reprennent à la sortie. Après avoir chanté dans la Nef une Antienne de S. Martin, le Verset et l'Oraison, ils vont au travers du Chœur au tombeau de S. Martin, où ils demeurent quelque tems en prières; quatre Commissaires du Chapitre les conduisent dans un lieu préparé pour les recevoir, où on leur sert les raffraichissemens dont ils ont besoin, et ils reçoivent chacun un petit gâteau qu'ils emportent avec eux en marque d'union et de confraternité, et pour conserver la mémoire de l'hospitalité qu'ils reçurent d'eux dans une si pressante nécessité. Ils chantent solennellement Tierces, et ensuite la Messe avec le Clergé de Saint-Martin, qui occupe la droite du Chœur, et les Moines de Marmoutier la gauche avec l'ordre de sept chandeliers. Le Chantre de l'Eglise de S. Martin commence l'Introit, dont l'Orgue et la Musique chantent chacun la moitié. Le Chantre des Religieux chante le Verset et recommence l'Introit, que les Moines continuent; et le Chantre de l'Eglise le Gloria Patri, et reprend l'Introit pour la troisième fois, que la Musique poursuit; et ainsi du reste de la Messe qu'on chante à trois chœurs. Après Sextes, les Religieux s'en retournent à leur Monastère dans le même ordre qu'ils sont venus. » (Voyages

liturgiques de France, 1718, p. 131, 132.)

Quoique l'usage de ces baquettes ne se rapporte pas aux fonctions des chantres, nous avons cru devoir le mentionner ici, à cause de son analogie, et de quelques autres détails qui peuvent intéresser le chant d'église.

qui peuvent intéresser le chant d'église. A Notre-Dame de Chartres on faisait à Vêpres la procession aux fonts pendant toute la semaine de Pâques. « Tous ceux du Clergé de l'Eglise Cathédrale qui ne sont ni Prêtres ni Diacres, fussent-ils Chanoines, y portent une baguette blanche en main, aussi bien que le Seû-chantre qui marche à la tête des jeunes Chanoines. Et cela, dit-on, pour marquer les habits blancs que les nouveaux baptisez portoient pendant l'Octave. En allant et en revenant, on y chante le quat ième et lecinquième Psaume de la Férie. » (Ibid., p. 231 et 232.)

Aux processions qui se faisaient à Rouen, le chantre, précédé des deux curés des églises de Saint-Denis et de Saint-Vigor, marchait selon l'ordinaire au milieu des chantres, ayant en ses mains des baguettes blanches pour guider la marche des chapelains tant en allant qu'en revenant. « Ces baguettes que ces deux Curés portoient autrefois pour guider la marche de la Procession, n'étoient pas singulières à l'Eglise de Rouen. Nous en avons vu aussi à Lyon, ad defendemdem ou custodiendem processionem, pour maintenir la marche de la Procession pour faire la isser la passage libre.

cession, pour faire laisser le passage libre, pour empêcher la confusion. » Mais ce ne sont pas seulement les curés qui s'en servent, les autres ecclésiastiques en dignité

126

en portent également, et jusqu'aux bedeaux qui, à Saint-Agnan d'Orléans, out des baguettes ou bâtons en main pour faire faire place à la procession: habentes virgas vel baculos in manibus ut præparent viam processioni. Toutefois, comme toutes ces choses dégénèrent ou se transforment, on a raccourci ces baguettes, et on les a réduites à une lougueur de deux pieds ou deux pieds et demi. Enfin on les a enjolivées et on les a surmontées de fleurs, soit su haut, soit au milieu.

BAL

BAHA. — Vocalise, neume ou jubilus qui se fait sur la dernière lettre de l'Alleluia comme nous l'avons dit dans l'article Alleluia: Baha cantatur a choro alternatim ad modum sequentiæ. (Ordin. vetus ms. eccl. Camerac.: nd missam dominicæ 1 in Adventu, alleluia

sine baha.)

BALER, BALLER. — Danser, se mouvoir de droite à gauche, produire avec le corps des mouvements rhythmés. Que les danses aient été introduites dans les cérémonies de l'Eglise, c'est ce dont ne peuvent douter ceux qui connaissent l'expression proverbiale usitée à Sens : Tel jour le préchantre balle, et les danses auxquelles prenaient part, non-seulement les enfants, les hommes et les femmes du peuple, mais encore les ecclésiastiques et les religieuses mêmes aux jours des Innocents et de la fête des Fous. Mais, sans parler ici des abus criants qui avaient déshonoré les cérémonies les plus augustes du culte chrétien, et provoqué les condamnations les plus rigoureuses des conciles, qui ne sait que les processions qui se font autour du chœur de l'église, dans les ness latérales avec des thuriféraires marchant en cadence et dont les mouvements sont réglés par des rites, ne sont en réalité, comme le mot latin l'indique (chorea, d'où chorialis, chorista, choriste), des chœurs ambulants, représentant dans leurs évolutions symboliques des danses mystiques et sacrées (43)? Nous ne saurions dire précisément en quoi consistait l'espèce de danse pratiquée une fois l'an à Sens par le préchantre. Nous nous con-tenterons de citer le statut du Chapitre de cette ville, relatif à celui qui était revêtu de cette dignité: Sciendum quod die inventionis B. Stephani ad processionem in navi ecclesia, apud S. Colombam in die S. Lupi, dum cantatur in choro: O venerandum antistitem, præcentor in his duobus locis, in ckirotecis et annulis cum baculo debet ballare, et non plus per annum. Ainsi, c'était pendant la procession que cette espèce de saltation avait lieu. (Ap. Du Cange.)

duo chori flunt in medio cœnaculo, alter virorum, alter feminarum, cuique suus incentor præficitur, honore præstans et canendi peritia. Deinde cantant hymnos in laudem Dei compositos, variis metrorum carminumque generibus, nunc ore uno, nunc alternis, non

(43) Voir ce que Lebrun-Desmarettes dit de la rérérence saite à la mode des Dames à certaines cérémonies par les ensants de chœur, les chantres, les sine decoris et religiosis gestibus, atque accentibus, modo stantes, modo prorsum retrorsumque gradum moventes, utcumque res postulat. Deinde postquam uterque chorus seorsum explevit se his deliciis, velut amore ebrii, unum chorum faciunt promiscuum ad imitationem olim illius instituti in Rubri sinus littore post mirandum prodigium...» (Риго, De vita contemplativa, sub fin.)

BANDE. — Nom que quelques symphoniastes donnent à la portée des quatre lignes du plain-chant. (Voy. les Principes pour apprendre le plain-chant, imprimés à Avignon, chez Cl. Delorme, 1742, in-12, p. 2.)

BAPTEME (BÉNÉDICTION) DES CLOCHES. - On rapporte que le Pape Jean IV, qui occupait le siège apostolique vers le milieu du vii siècle, ordonna le premier qu'on imposerait un nom aux cloches en les bénissant, et commença lui-même, en donnant son nom à la grande cloche de l'église de Saint-Jean-de-Latran; « ce qui, dit un auteur, a toujours été observé depuis, et ne doit pas paroitre nouveau et sans exemple, puisque Jacob après la vision qu'il avait eue de l'échelle mystérieuse, dont il est parlé dans le vingt-huitième chapitre de la Genèse, prit la pierre qui lui avoit servi pour reposer sa tête, et en fit une espèce d'autel, répandant de l'huile dessus comme pour la consacrer, et lui donna le nom de Béthel, c'est à dire maison de Dieu. (Recueil curieux et édifiant sur les cloches de l'Eglise; Cologne, 1757, p. 63.)

« L'Eglise a été dirigée par trois motifs dans cette imposition de noms au baptéme, ou pour mieux dire à la bénédiction des cloches : 1° pour mieux distinguer chaque cloche, par le nom d'un saint donné par le parrain ou la marraine, lesquels autant qu'il est possible doivent être choisis parmi les personnes les plus vertueuses et les plus qualifiées du pays; 2° pour marquer les différentes heures de l'office divin; 3° parce que c'est une très-louable manière d'appeler le peuple à l'église que de le convoquer au nom d'un saint ou d'une sainte. » (Ibid., p. 68

et 69.)

Le nom de baptême appliqué à la cérémenie de la bénédiction des cloches semble venir de ce qu'autrefois, au rapport d'Yves de Chartres, on baptisait les églises, au lieu de dire qu'on les bénissait. Baronius, l'auteur des Cérémonies religieuses, et M. de la Combe, dans son Dictionnaire canonique, assurent que la cérémonie de bénir les cloches fut introduite sous le pontificat du Pape Jean XIII, soit parce que ce Pape bénit le premier les cloches, et consacra cet usage en donnant son nom à celle de Saint-Jeande-Latran, en l'année 965, ainsi que Baronius le rapporte, soit parce que l'empereur Othon, après son couronnement, donna luimême son nom à la grosse cloche de Saint-Jean-de-Latran, comme M. de la Combe

chanoines, les cardinaux au Pape, les ambassadents au roi de France, et de la révérence in ambits (en rond). (Voyages licurgiques, pp. 49, 50, et 359).

l'assirme. Il est toutesois certain que cet usage est beaucoup plus ancien, puisqu'on trouve la formule de cette bénédiction dans les Rituels antérieurs d'un siècle à Jean XIII, avec ce titre: Ad signum ecclesiæ benedicendum: et que Charlemagne, dans son capitulaire de l'an 789, défend de baptiser les cloches: ut cloca non baptizentur. Ce qui, dans le cas où l'on ne devrait pas regarder comme certaine l'institution de cet usage au vu' siècle, par le Pape Jean IV, démentirait néanmoins l'allégation de ceux qui se contentent de faire remonter son introduction au Pape Jean XIII, en 972. Il est parlé dans Alcuin, disciple de Bède et précepteur de Charlemagne, de la cérémonie du baptême des cloches comme d'un usage antérieur à l'an 770 (Catalogue raisonné des mes, de M. de Cambis-Velleron, in-4°, p. 195, 196; Avignon, L. Chambaud, 1770); et Létald, moine du x' siècle, la signale comme une coutume ancienne, mais qui n'avait pas encore le caractère de l'universalité. La prétendue introduction de cette cérémonie par le Pape Jean XIII doit donc s'entendre dans le sens d'un simple règlement qui prouve seulement que cet usage, d'une origine déjà ancienne, était tombé en désuétude, et que Jean XIII voulut le faire revivre.

En l'an 1029, le roi Robert, faisant faire la dédicace de l'église de Saint-Agnan d'Orléans, la dota, entre autres présents royaux, de cinq cloches qu'il avait fait baptiser, et dont la plus grosse, qui pesait 2,600 l., fut appelée de son nom; d'où l'on peut inférer que le capitulaire de Charlemagne, cité ci-dessus, ou fut de nul effet, ou fut de peu de durée. En faisant connaître ce qui regarde les cloches de Saint-Agnan, le moine Helgaud observe que l'on employait l'huile et le chrême dans la cérémonte de la benédiction des cloches, ce qui montre qu'elle s'est loujours faite avec beaucoup de solennité.

Au reste, voici de quelle manière s'exprime l'auteur du Recueil curieux et édifiant sur les cloches de l'Eglise (p. 63-65), sur cette expression impropre, mais fort usitée et fort ancienne, ainsi qu'on le voit, du baptême des cloches:

« La bénédiction des cloches ne peut raisonnablement être appelée baptême. Ce qui a donné lieu à cette façon de parler populaire est le rapport qu'il y a entre les céré-monies que l'on observe au haptême et celles qu'on observe en bénissant les cloches. En esset, on lave la cloche, on fait sur elle des onctions avec l'huile des infirmes et avec le saint-chrême. On la bénit sous le nom d'un saint ou d'une sainte, et dans quelques dio-cèses, ceux qui ont fait faire la cloche, ou d'autres fidèles députés à cet effet, nomment à l'officiant le saint ou la sainte dont elle doit porter le nom, ce qui fait que le peuple les appelle parrain et marraine. Mais ce ne sont pas les cloches seules; les autels, les temples, les calices et la plupart des autres choses que l'Eglise bénit et consacre, sont lavés avec l'eau bénite, et ensuite oints avec les saintes huiles et portent le nom d'un saint. La cérémonie de leur bénédiction ne s'appelle pas pour cela un baptême. Le terme de baptême, selon la signification grammaticale, peut, à la vérité, s'appliquer à tout ce qui est lavé, mais par l'usage de l'Eglise il est déterminé à signifier le sacrement de la régénération. Car les cloches par ellesmèmes sont incapables d'aucune grâce justifiante, comme celle qui se donne au baptême, et si on observe à leur bénédiction à peu près les mêmes cérémonies qu'à ce sacrement, ce n'est que pour les rendre propres à la fin pour laquelle elles sont employées par l'Eglise, comme toutes les autres choses dont on vient de parler, et qu'elle bénit et consacre aussi avant que de s'en servir aux fonctions sacrées.

« Au reste, le terme impropre de-baptême d'une cloche, au lieu de celui de bénédiction, est d'autant plus excusable dans la bouche du peuple, que le savant Alcuin s'en sert dans son livre des divins offices, et cite pour cela le Rituel romain. Mais cet illustre précepteur du saint roi Charlemagne étoit trop éclairé pour entendre par là autre chose qu'un baptême de consécration, par lequel une chose est dédiée à Dieu, et non pas un baptême de justification, comme celui qui se

donne aux hommes. >

Grimaud, dans sa Liturgie sacrée (p. 175), s'exprime à peu près de la même manière; suivant lui, c'est par un abus de mots que la bénédiction des cloches a été appelée baptême. Ainsi, il est bien évident que ce nom n'est venu que de l'analogie qui existe entre le baptême des enfants et les diverses aspersions que l'on fait sur la cloche et le nom que l'on donne à celle-ci. Toutes les cloches célèbres portent le nom de leurs parrains ou de leurs marraines. « Quand on les bénit, dit le P. Mersenne, on a coustume de leur imposer un nom en l'honneur de quelque saint, comme l'on voit aux cloches de Notre-Dame de Paris, dont la plus grosse s'appelle Marie, et sa compagne Jacqueline; à la grosse de Saint-Jean-de-Latran, que Jean XIII nomma Jean-Baptiste, au rapport de Baro-nius, en l'an 968 ou environ, lorsque cette cérémonie fut instituée; à la grosse de Notre-Dame de Rouen, que l'on appelle George d'Amboise, et à celles qui sont pendues dans les tours et les clochers de toutes les églises. » (De l'Harmonie universelle; des Instruments de percussion, p. 3, in-fol., Ballard, 1636.)

Cette cloche de George d'Amboise était nommée ainsi, parce qu'elle avait été donnée par le cardinal de ce nom, archevêque de Rouen. Les autres cloches de la même église se nommaient Marie, Robin de l'Huys,

les Saint-Benoît, etc., etc.

A Saint-Maurice de Vienne, les grosses cloches étaient nommées Baudes, du nom de la plus considérable, qui était appelée Bauda. Dans cette église, les trois mots cantores et baudes, signifiaient que la fête devait être célébrée avec la plus grande solennité.

A Gand, il y avait une cloche qui s'appelait Rolland; ce fut celle que Charles-Quint at casser, parce qu'elle servait à convoquer les assemblées populaires.

L'inscription de la cloche de Saint-Jacques de la Boucherie, à Paris, était ainsi conçue :

«En 1671, j'ai été nommée Marie-Thérèse, par MARIE-THÉRÈSE D'AUTRICHE, reine de France, et par Henri-Jules DE BOUR-BON, duc d'Anguyen, prince du sang. « Refondue en 1780, et bénite par Messire

Refondue en 1780, et bénite par Messire Nicolas MOREL, prêtre, docteur de la Faculté de théologie de Paris, vicaire général du diocèse de Montpellier, et curé de cette paroisse; et nommée de nouveau Marie-Thérèse, par M. Jean-Baptiste-Nicolas LE-ROY, avocat au parlement, ancien commissaire des pauvres, et ancien marguillier de ladite paroisse, et par demoiselle Marie-Henriette BOURJOT, épouse de M. Claude-Henriette BOURJOT, épouse de M. Claude-guillier de ladite paroisse, qui m'ontconservé ces noms par respect pour mes premiers marraine et parrain.

« JEAN-BAPTISTE WATRIPON, LAURENT-FRANÇOIS-AUGUSTIN MOREL, CLAUDE PAUL-MIER, et ALEXANDRE DE ROUSSY, tous marguilliers en charge de tadite paroisse de Saint-Jacques de la Boucherie en l'année 1780. »

La question du baptème des cloches a été parfaitement traitée par un autre auteur, dont nous rapporterons encore les paroles :

« La cérémonie que l'Eglise a instituée pour bénir les cloches ne doit point être comparée au baptême, comme se le persuadent tant de chrétiens superstitieux et peu instruits, et quoique l'Eglise y emploie l'eau, l'huile des infirmes et le saint chrême, ce n'est point un sacrement, mais une simple bénédiction, qui, comme toutes celles qui sont observées dans l'Eglise, a pour objet de séparer de tout usage profane ce qui est consacré au service du Seigneur, et d'attirer par la prière, des grâces intérieures, non sur cette matière, incapable d'en recevoir l'impression, mais sur ceux qui, dans la suite. avertis par le son de ces cloches, des instants destinés aux exercices de religion, se rendront assidûment au temple. Les fidèles doivent donc envisager cette bénédiction comme une espèce de dédicace : elle a, en effet. un rapport sensible avec celle de nos temples. C'est par l'onction que les principales colonnes de nos églises ont été consacrées au culte du Seigneur; c'est aussi par des onctions multipliées, et dans l'intérieur et à l'extérieur des cloches, que l'Eglise les destine à rassembler les tidèles qui doivent prendre part à ce culte.

a Cette seule réflexion suffit pour répondre à toutes les questions que peut suggérer l'esprit d'ignorance et de superstition. Pourquoi, par exemple, comme au baptême, impose-t-on des noms aux cloches au moment de leur bénédiction? Parce que le même esprit de religion, qui fait consacrer nos temples sous l'invocation des amis de Dieu, suspire à l'Eglise d'intéresser les saints à

cette nouvelle offrande qu'elle fait au Seigneur. Elle permet donc qu'on grave sur les cloches les noms de quelques saints, et en même temps elle sollicité leur protection, non pour ces instruments matériels, mais pour nous... Mais l'Eglise, en leur imposant des noms, est bien loin de les assimiler aux enfants qu'elle présente à Jésus-Christ dans le sacrement de baptême. C'est aussi trèsimproprement qu'on nomme parrains et marraines les personnes qui sont choisies pour imposer le nom aux cloches qu'on va bénir. Il n'y a dans cette cérémonie ni promesses à faire, ni engagements à prendre. Dans l'administration du sacrement de baptême, les parrains et les marraines représentent l'enfant, deviennent sa caution devant Dieu, et en présence de l'Eglise contractent l'obligation étroite de veiller sur sa foi et sur ses mœurs, de pourvoir à son éducation, et souvent à sa subsistance. Mais dans la bénédiction des cloches, les personnes distin-guées qu'on choisit pour les nommer sont les représentants de tous les sidèles, pour faire à Dieu, avec l'Eglise et par Jésus-Christ, l'offrande de ces vases qu'on destine au service de son temple » (44), etc., etc.

Si nous avons cité ce passage tout au long, c'est qu'il exprime parfaitement ce caractère particulier que la religion communique à tout ce qu'elle touche, cette destination en vertu de laquelle elle sépare de tout usage profane ce qui est consacré au service du Seigneur. L'Eglise a des bénédictions pour une foule de choses à l'usage des hommes, les aliments, les vêtements, les édifices, les armes, etc.; mais elle prête plus spécialement à certains objets un caractère en rapport avec cette destination dont nous venons de parler, caractère qui les rehausse ou les avilit, suivant qu'ils se montrent sidèles à cette même destination ou qu'ils la méconnaissent pour prêter un concours sacrilége à des solenuités mondaines et profanes, sorte d'apostasie qui ne rejaillit pas seulement ici sur une personne ou une chose isolée, mais sur une institution tout entière. Telle est la destination des chapts sacrés, de la liturgie, de l'orgue, de l'architecture chrétienne, et ensin des cloches du temple si bien nommées les trompettes de l'Eglise militante. Cette destination, étant le rapport exact entre la chose même et l'usage auquel elle est consacrée, est à elle seule une beauté morale, une poésie qui donne lieu à ces interprétations mystiques, à ces sens spirituels, à ces harmonies sublimes que l'imagination des Pères, des poëtes, des écrivains et des peintres religieux a su tirer de tout temps de l'ensemble des cérémonies du culte. Cette même destination fixe irrévocablement les fonctions de toute chose à l'objet auquel elle s'applique; d'où résulte un cachet et comme un sceau incommunicable

BARRE. — Ligne perpendiculaire qui coupe à angle droit les lignes horizontales de la portée du plain-chant pour la sépara-

<sup>(44)</sup> Voir l'Ordre des cérémonies qui doivent être observées pour la bénédiction d'une clocke, dans le

tion des périodes où l'on fait un petit repos. Ces repos ne doivent avoir lieu que quand

le sens le permet.

- Dans les éditions ordinaires de livres ge plain-chant, la musique de chaque mot est suivie d'une barre, en sorte qu'il est impossible à un chantre qui ne connaît pas le latin, de faire convenablement les repos dont il est ici parlé.

Les éditions de livres de chœur qui se publient depuis quelques temps ont, sous ce rapport, un immense avantage sur les anciennes: les barres qui n'indiquent pas les repos en ont disparu complétement; le Graduel et l'Antiphonaire imprimés à Paris, en 1851 et en 1852, sont les seuls qui n'ont pas subi cette heureuse modification typographique. Dans un but fort louable sans doute, les éditeurs de ces livres ont souvent mis plusieurs barres pour séparer en petits groupes les longues tirades de notes qui n'appartiennent qu'à une seule syllabe. Ce but aurait pu être atteint, ce nous semble, par de simples ligatures. (TH. NISARD.)

BARYPYCNE. — Mot grec forgé de βαρύς, bas, et de guzzie, son pressé, condensé, demi-ton. Lorsque, dans un tétracorde, le demi-ton est en bas, comme dans mi la, on dit que le chant est de l'espèce barypycne; tel est le troisième mode du plain-

chant.

BARYTON. — On appelle baryton la partie grave dans une composition. Ce mot vient de papie, comme le précédent, et de rôvos, tou. Gaffori s'est donc trompé quand il a dit : Baritonante enim intelligitur pars seu processus gravior in compositione cantilena, qui et contra-tenor gravis dicitur, a vari, quod est grave [v mutata in b] quasi gravio-rem cantane cantilene partem. (Mus. practica,

lib. m, cap. 11.)

Nous aimons mieux citer le même autenr quand il décrit les fonctions du baryton : Tenorem vero qui cantum sustinet et a baritonante sustinetur, fundamentum relationis dicunt; namque ab acuto cantu, et graviore baritonante circumscriptus est, medium obtinens locum; quare ipsum concorditer conspiciunt, observant et venerantur. Trahit enim amborum concordiam ad scipsum ac sui ipsius ad alios confert, neque decet ipsum garrulis fractionibus diminui, quippe qui ad reliques singulis notulis concordias tenet. (Ibid., cap. 15.)

li existait anciennement un instrument

appelé Baryton

Dens la musique actuelle, on nomme baryton la voix qui tient le milieu entre le ténor et la basse. Voilà donc maintenant encore un mot qui ment à son origine, puisqu'il ne sonne plus la partie grave. BAS-CHOBUR. — Le chœur est divisé en

deux parties, l'une où se placent les chanoines, l'autre où se placent les chantres et les clercs. C'est cette dernière partie qui est appelée le bas-chaur. BASSE (Voix).

Baseus alit voces, ingrassat, fundat et auget. (MERLINUS, poeta Mantuanus.)

Les fonctions de la voix de basse dans un chœur sont parfaitement exprimées dans ces quelques mots. On distinguait la voix de basse-tuelle qui était la voix moyenne, moins grave que la basse-contre.

BASSE CHIFFREE. — Ce qu'on appelle basse chiffrée consiste en certains chistres que l'on met au-dessus de la partie de la basse dans un accompagnement pour orgue, par exemple, ce qui permet à l'organiste de soutenir les voix en bonne harmonie sans qu'on ait la peine d'écrire les parties du chant sur la partie destinée pour l'orgue.

· Cette partie surmontée de chiffres, dit M. Fétis, prit en Italie le nom de partimento,

et en France celui de basse chiffrée.

« Si l'on écrivait un chiffre pour chaque intervalle qui entre dans la composition d'un accord, il en résulterait une confusion plus fréquente pour l'œil de l'organiste que la lecture de toutes les parties réunies en notation ordinaire, et le but serait manqué. Au lieu de cela, on n'indique que l'intervalle caractéristique. Pour l'accord parfait, par exemple, on n'écrit que 3, qui indique la tierce. Si cette tierce devient accidentellement majeure ou mineure par l'effet d'un # ou d'un h, on place ces signes à côté ou en avant du chiffre; si elle devient mineure par l'effet d'un b ou d'un h, on use du même procédé. Lorsque deux intervalles sont caractéristiques d'un accord, on les joint ensemble; par exemple, l'accord de quinte et sixte s'exprime par . Les intervalles diminués se marquent par un trait diagonal qui barre le chiffre de cette manière 7. Quant aux intervalles augmentés, ils s'expriment en placant à côté du chiffre le #, ou le p, ou le 4 qui les modifie. Lorsque la note sensible est caractéristique d'un intervalle, on l'exprime par ce signe +.

« Chaque époque, chaque école ont eu des systèmes différents pour chiffrer les basses. Ces différences sont de peu d'importance; il suffit que l'on s'entende et que l'organiste on l'accompagnateur soit instruit des diverses méthodes. » (La Musique mise à la portée de

tout le monde, 1'e sect., ch. 10.)

La basse chiffrée est un excellent exercice pour les élèves. Le professeur leur dicte une basse chiffrée, et ils doivent remplir les parties vides au moyen des indications qu'elle contient.

BASSE CONTINUE. — La basse continue est une sorte de basse qui, ainsi que son nom l'indique, se poursuit sans discontinuation, tandis que la basse d'accompagnement usitée dans les anciennes compositions était souvent interrompue. L'invention de la basse continue est attribuée à L. Viadana par les uns; les autres disent seulement qu'il l'a perfectionnée. Lui-même, dans cette fa-meuse préface qu'on cite beaucoup, et qu'on ne donne jamais en entier (si ce n'est Kiesewetter dans son Hist. de la mus. occidentale), en parle comme d'une chose usitée de son temps (1600 ou 1601). Nous regrettons de ne pouvoir donner cet impoi tant morceau historique qui prouverait:1°, que

Viadana ne prétend nullement à l'honneur de l'invention de la basse continue, ni de l'accompagnement, ni de la basse chiffrée; seulement il se déclare inventeur d'un nouveau genre de composition qu'il appelle concertante; 2 qu'il n'enseigne ni n'explique nullement les règles de l'accompagne-ment, pas plus que la manière de jouer d'après des chiffres; car cette préface, qui n'est autre chose que le traité tant de fois cité, ne contient à ce sujet, que des avis utiles à l'organiste et au directeur de la musique pour l'exécution des concerti; 3° qu'il ne se sert nullement de chiffres; on ne trouve en effet dans la partie d'orgue que des gou des b qui sont encore fort rares, pour indiquer la tierce majeure, ou mineure ; il est certain qu'il en aurait parlé si c'eût été une innovation; 4° qu'il fallait que les organis-tes auxquels il demandait d'accompagner ses concerti sur la partie d'orgue, ce que l'on appelle improprement jouer la basse continue, fussent depuis longtemps familiarisés avec l'accompagnement pour pouvoir le faire sur une partie aussi vague.

BAS

La basse continue se jouait avec les chiffres marqués au-dessus des notes sur l'orgue, le clavecin, l'épinette, le théorbe, la harpe, etc., ou sans chiffres sur la basse de viole, le théorbe, le serpent, etc; d'où les Italiens, selon Brossard, la désignaient seulement par les noms de leuto, archileuto, partitura, organo, tiorba, spinetto, clavicembalo, basso viola, fagotto, violone, etc., etc. -- « Il vous faudra trois voix, un dessus, une haute-contre, et une basse, qui seront accompagnées d'une basse de viole, d'un théorbe, et d'un clavecin pour les basses continues, avec deux dessus de violon pour jouer les ritournelles. » (Molière, Le Bourgeois gentilhomme).

M. Fétis a exposé fort savamment l'origine et les progrès de la basse continue dans plusieurs de ses ouvrages, notamment dans son Esquisse de l'histoire de l'harmonie, Paris,

1841, p. 46 et suiv.
BASSEFONDAMENTALE, CONTRAINTE. - Bien que ce sujet n'entre guère dans le plan de notre travail, nous donnerons pourtant un idée de la basse fondamentale et de la basse contrainte.

La basse fondamentale est, comme son nom l'indique, la note la plus grave de certains accords. Elle était dans la pensée de son inventeur, Rameau, un moyen de vérification de la régularité de l'harmonie. Ce système, aujourd'hui abandonné, a néanmoins contribué beaucoup à fonder la théorie actuelle de la science, et n'a pu être, comme le dit M. Fêtis, que l'ouvrage d'un homme supérieur. (Voy. Esquisse de l'hist. de l'harmonie, ou le Traité de la théorie de l'harmonie du même auteur.)

On nommail basse contrainte une basse qui reposait sur une seule formule se reproduisant sans cesse, tandis que les par-ties supérieures variaient sans cesse l'harmonie et le chant. Les Italiens l'appelaient basso ostinato. (Voir l'article Conductus.)
BASSE NOTE. — Une messe chantée en

basse note était une messe célébrée sans anpareil, et sans chant, ou roce submissa. Une messe, un office chantés en haute note, étaient une messe ou un office célébrés avec une certaine pompe et avec un appareil musical. « Le sermon fini, la messe fut chantée en haute note par monsieur le révérendis-sime cardinal de Pelué, à la fin de laquelle les chantres entonnèrent ce motel : Quam dilecta tabernacula tua. » (Satyre Ménippée.)

Cette expression basse note avait fini per passer dans le langage ordinaire, et elle était employée lorsqu'on voulait répandre une chose confidentiellement, en tapinois, dans l'ombre. « Il y faisait beau voir M. le lieutenant.... s'en courir sur un cheval turc, pour prendre Mante par le guichet, et dire aux habitants en note basse et courte aleine: « Mes amis, sauvez-moy, etc. » (Salyre Ménippée). M. de Sévigné loue son cousin de Bussy d'avoir défendu Benserade et Lasontaine contre un méchant factum. « Je l'avois déjà fait en basse note, dit-elle, à tous ceux qui vouloient louer cette noire satyre. »(Laire du 14 mai 1686). Et dans une autre lettre du 30 juillet 1689, elle dit encore : « Ensuite on dina, on fit briller le vin de saint Laurent, et en basse note, entre M. et M. de Chaulnes, l'évêque de Vannes et moi, votre santé

fut bue, etc... ».

BASSON. — Jeu d'orgue qui a quelque analogie avec l'instrument d'orchestre dont il porte le nom. C'est un jeu d'anches qui consiste ordinairement en une tige surmontée de deux cônes réunis par leur base, mais on en fait aussi qui ont la forme et la longueur d'une trompette de très-menue taille.

(Manuel du fact. d'org.)
BATARDE (OCTAVE). — On appelait octave batarde ou de mauvaise espèce celle qui se fait par une fausse quinte dans la division harmonique si fa si, et celle qui se fait par une fausse quarte dans la division arithmétique fa si fa. Il suit de là que, des sept octaves distoniques, il n'y en a que six qui aient leur quinte juste, et six également qui aient leur quarte juste; par con-séquent il n'y a que six modes authentiques et six modes plagaux, les premiers produits de la division harmonique, les seconds produits de la division arithmétique.

On appelle régulières les douze octaves qui peuvent être divisées harmoniquement et arithmétiquement.

BATON DU CHANTRE. — Anciennement signe distinctifdes préchantres, des chantres, des capiscols ou scolastiques, des maîtres de chœur. Le bâton était long, en forme de bourdon,

Honorius d'Autun donne la raison pour laquelle les chantres ont la tête recouverte d'un bonnet de laine (capuchon), et un bâton dans les mains : Cantor, qui cantum inchest, est tubicina qui signum ad pugnam dat.... Cantores capita pileolis tequat, bacules rel tabulas manibus gerunt; quia præliantes ce-put galeis tegunt, armis bellicis se protegunt. (Lib. 1, cap. 74.)

Du Cange cite un texte du même Honorius

d'Autun (lib. 1, cap. 24), duquel il résulte que ceux qui mangeaient l'agneau pascal étaient considérés comme s'acheminant vers la céleste patrie, et que c'était pour cela qu'ils avaient un baton entre les mains. Le texte se termine ainsi : Secundum hunc morem Cantores in officio Missæ Baculos tenere noscuntur. dum verus paschalis agnus benedicetur. Adde cap. 74 : Hinc forte manavit, ut cantores et præcentores in ecclesiis, dum sacrum peragitur officium, baculos argenteos teneant.

D'un autre côté, Jumilhac s'exprime ainsi : « C'est aussi pour ce mesme sujet et sur ce modelle que les premiers Chrestiens et les plus illustres Eglises de l'Orient et de l'Occident ont établi un chantre d'office, et lui ont mis un baston en main pour marquer qu'elles ne l'ont pas estimé moins necessaire à la conduite du chant, qu'est le Doyen ou l'Abbé au gouvernement du chapitre ou du monas-

tere. » (Jumilhac, part. iv, chap. 6.)

Dans l'église de Saint-Michel, à Dijon, les chapiers se promènent non-seulement dans le chœur, mais encore dans une partie de la nef, ainsi que cela s'observe à Saint-Erbland de Rouen, et c'est apparemment afin de maintenir le chant et de faire taire ceux qui y manquent, comme aussi pour imposer silence aux causeurs. C'est de là sans doute que vient l'usage du bâton entre les mains des chantres. Au Puy en Velay, et en l'église de Saint-Chassire (Sancti Theofredi), abbaye de l'ordre de Saint-Benott, au diocèse du Puy, le chantre n'a point d'autre bâton qu'une baguette, dont les chantres frappaient les causeurs, ceux qui étaient inmodestes, et ceux qui chantaient faux ou précipitaient le chant.

Le préchantre ne portait jamais le bâton aux premières Vepres, ni à Matines, mais bien à la grand'messe et aux secondes Vépres. Autrefois, entre autres usages établis en l'abbaye de Saint-Denis, comme de chanter la messe en grec à certains jours solennels, et à certains autres de chanter seulement l'épltre et l'évangile en grec et en latin, le chantre portait à son bâton un mouchoir dont il s'essuyait. « Aux Crosses des Evêques et des Abbes, aux batons des Chantres et aux Croix Processionnalles, il y avoit des mouchoirs pendus, et il y en a encore au-jourd'hui au baton des Chantres de Saint-Denis, et à la Croix processionnalle des Jacubins et de beaucoup d'Eglises de campagne, sin que ceux qui les portoient pussent s'en essuyer et s'en moucher, les hommes n'ayant alors ni haut-de-chausses, ni poches; mais on mettoit tout aux bâtons ou à la ceinture comme sont encore les Prètres célébrants et quelques Religieux leurs mouchoirs, et ces derniers leur chapelet, leurs cless.... On attachoit encore ce mouchoir sur la manche; de là vient que le manipule, qui, originairement était un mouchoir, est encore attaché sur la manche... » (Voyag. liturg., pp. 271, **372.**)

A Rouen, le chantre officiait en chape avec son baton à la grand'messe des fêtes doubles, triples, et aux obits solennels. Il

gouvernait le chœur. Il annonçait au célébrant le Gloria in excelsis et le Credo. Pendant le Gloria, il avertissait deux chapelains pour chanter le graduel au jubé... Quatre chanoines y chantaient l'Alleluia et accompagnaient au chœur le chantre durant le reste de la messe jusqu'à la communion.

Une des peintures qui ornaient les chapelles du cloître de Saint-Maurice de Vienne, représentait une procession de tout le clergé de l'église cathédrale avec ses habits et ornements. Les chanoines y ont la chasuble et l'aumusse par-dessus (comme à Rouen en hiver), et le précenteur, le chantre, le capiscol ou scolastique, et le mattre de chœur y sont représentés avec de longs bâtons pour marque de leurs dignités ou fonctions.

A Lyon, pour les processions qui se font en ville, telles que les processions de la Fête-Dieu et des Rogations, on porte des bâtons ou cannes de la longueur d'environ huit pieds, ad defendendam processionem, dit l'Ordinaire de Saint-Paul de cette ville. Il y en a habituellement deux ou trois pour chaque clergé. L'un de ces bâtons est porté par le maître des enfants de chœur, et l'autre par un des plus anciens perpétuels, pour faire garder le rang et l'ordre dans la marche de la procession.

Les bâtons servaient aussi à s'aider à marcher, soit lorsque la procession avait à franchir une montagne rude à monter, soit lorsque le pavé était irrégulier et incommode. (Voy. Voyages liturgiques, passim.) A Angoulème, encore aujourd'hui, dans les grandes solennités, ce sont trois chanoines titulaires qui chantent l'office au lutrin à la place des chantres, lesquels, pour ces jours-là, se placent entre le lutrin et les chanoines, pour être à portée de soutenir le chant : et le chanoine qui occupe le rang du milieu entre ses deux confrères, porte un bâton d'argent surmonté de la figure de saint Pierre, patron de l'église cathédrale.

L'abbé Lebeuf, dans sa description de l'église de l'abbaye de Rosche, ou La Roche du doyenné de Châteaufort, parle d'une tombe gravée en lettres capitales gothiques « où l'on ne peut presque lire que ces mots: Magister Dionisius cantor hujus ecclesiæ. 11 tient en main un bâton dont on ne peut voir que le couronnement. » (Hist. du dioc. de

Paris, tom. VIII, part. viii, p. 47.)
BATTANT, BATAIL (latin batallum, batillus, batellus). — C'est le batant de la clo-che, appelé ainsi parce qu'il bat, frappe l'airain. — Ap. Du CAMBE: absconditis omnium campanarum batallıs. — Vetus charta apud Guesnaium in Annalibus Massiliensib., anno 1266, n. 41: Batallia campanarum ettam ab aliquibus ecclesiis auferebat. — Statuta synodi Biturrens., ann. 1369, apud Mart., tom. V Anecdot., col. 660: Item, simili modo ordinatur quod de cætero in aurora diei pulsetur tribus ictibus cum batallo majoris campana, etc. — Charta Joannis epi-scopi Ambian., ann. 1345, in Tabular. episcopat. : Post primam pulsationem incontinenti batellus grossæ campanæ ter vel quater

tignietur, ad designandum quod sit obitus

REF

e battant est désigné quelquefois sous le nom de tintinnabulum; Et ut ad illam missam populus convocari possit, tintinnabulum grossæ campanæ ter tangatur. (Obituarium ms. eccl. Morin., fol. 42.)

BATTRE, REBATTRE. — Verbe qui s'applique à la dominante dans le plain-chant, c'est-à-dire sur laquelle la voix appuie le

plus, que l'on bat, que l'on rebat.

BECARRE. - Le mot de bécarre se compose ainsi que celui de bémol, de deux éléments, d'abord la lettre b, ensuite l'épithète de carre, quarré. Carre ou quarre, ajouté à b signifie donc que le b doit avoir une forme carrée; or, comme le b mol, c'est-à-dire arrondi, adouci, signifie que le b (le si) doit recevoir l'adoucissement du demi-ton, le b carre, ou quarre, signifie que cette note doit former un tou entier avec celle qui la précède.

Depuis que la série des intervalles chromatiques est venue s'intercaler dans la série des intervalles diatoniques, le signe de bécarre (h) a été sifecté à toute note qui, par l'adjonction du bémol (b) s'était transformée en un intervalle de demi-ton, et qui revient à sa signification naturelle d'un tou. N'oublions pas aussi de dire que le bécarre signifiait quelquefois le dièse dans l'ancienne

musique.

BEFFROI. — Le beffroi est une tour, un clocher, un lieu élevé où il y a une cloche, dans une place frontière où l'on fait le guet, et d'où l'on sonne l'alarme quand les ennemis paraissent (specula). Du Cange fait dériver ce mot du saxon ou allemand bell, qui signifie cloche, et freid, qui signifie paix. On l'appelle diversement, dans la basse latinité, belfredus, berfredus, berfredus, belfredus, b bée et effroi, parce qu'il est fait pour béer et regarder, et ensuite donner l'effroi. Pasquier croit que c'est un mot corrompu, qu'il est dit simplement pour effroi, et que sonner le beffroi, n'est autre chose que sonner l'effroi.

« Beffroi, dans les coutumes d'Amiens et d'Artois, est une tour où l'on met la bancloque, campana bannalis (la cloche commune), c'est-à-dire la cloche à ban, ou la cloche destinée à convoquer les habitants d'une ville. La charte de l'affranchissement de Saint-Vallery, accordée en 1376 par Jean, comte d'Artois, porte ceci : Item, nous avons ordonné et accordé eschevinage, ban-cloque, grande et petite pilori, scel et banlieue aux maires, eschevins et commune de Saint-Vallery. Ainsi le droit de beffroi étoit un privilége, et Charles le Bel, en 1322, l'ôta à la ville de Laon avec plusieurs autres, pour la punir d'un sacrilége que les habitants com-mirent dans l'église. — Beffroi se dit aussi de certaines cloches qui sont dans les lieux publics, qu'on ne sonne qu'en certaines occasions, comme de réjouissances, d'alarmes et d'incendies, maximum cymbalum. Il y a trois beffrois à Paris, celui de l'Hôtel-de-

ville, du Palais et de la Samaritaine. Quand il natt un fils de France, on ordonne de tiuter le beffroi pendant vingt-quatre heures. Recueil curieux et édifiant sur les cloches de l'Eglise; Cologne, 1757, in-12, p. 7 et 8.)

B FA MI, ou B FA SI. — Résultat de la combinaison des quatre premiers hexacordes superposés dans leur ordre et se rencontrant au degré du second B ou si de l'échelle des sons. Le tableau des muances et des hexacordes montre que ce même B était tantôt appelé fa, tantôt mi ou si, selon qu'il était

solfié suivant la propriété de bémol, ou suivant la propriété de bécarre.

BEMOL (b). — Le mot de bémol se compose de deux éléments, la lettre b et l'épithète mol, rond, adouci, dont on a fait un seul mot bémol. Mol (rond) signifie donc à la fois que la lettre b doit être adoucie, arrondie, et que le son b (le si) doit recevoir, comme dissient les auciens auteurs, l'adoucissement du demiton, par opposition à carré, c'est-à-dire à la lettre b carrée (s) et à dur, qui signifie l'intervalle d'un ton entier, plus dur en effet que l'intervalle de demi-ton.

Depuis que la série des intervalles chromatiques est venue s'intercaler dans la série des intervalles diatoniques, on a marqué par le bémol tout intervalle de demi-ton se portaut sur le degré inférieur, en sorte que l'origine du mot a cessé d'être sensible au pre-

mier coup d'æil.

BEMOLISER.—« Marquer une note d'an bémol, ou armer la clef par bémol: Bémolisez ce mi. Il faut bémoliser la clef pour le ton de fa. » Bl. – (J.-J.-Rousseau.)

- Syllabe dont quelques musiciens étrangers se servaient autrefois pour prononcer le son de la gamme que les Français

appellent si.

BICINIUM. — Chant à deux voix. De même que la monodie, autrement latercisinium, est le chant d'un seul, ou de deux chantant, soil alternativement, soit conjointement. C'est ainsi que le mot bicinium est employé chez saint Isidore (lib. vi Orig., cap. 19 Glosse arabica), et chez Durandus (lib. r Ration., cap. 1, et 18). — Gloss. Ælfrici saxonicum: Bicinium, tvega sang. Extva, duo et ng, cantus. (Ap. Du Cange). BISCANTUS, chant double. — Ce n'éwit sang, cantus.

autre chose que le déchant, discantus, que certains auteurs ont appelé biscantus.

BORISATION ou BOCEDISATION. — « Il

paraît que ce fut un musicien belge, qui, le premier, imagina de faire disparaltre les difficultés de la solmisation par la méthode des hexacordes; peut-être même y en eut-il deux qui essayèrent cette réforme, car les anciens auteurs nomment tantôt Anselme de Flandre, tantôt Hubert Waelrant. fl est hors de doute que celui-ci proposa, vers le milieu du xvi siècle, de substituer à la gamme de six notes et aux noms attribués à Guido, sept autres syllabes qu'il écrivit : bo, cl, di, ga, lo, ma, ni. Cette nouvelle méthode qu'on appelle bobisation on bocedisation, fut adoptée dans quelques écoles des Pays-Bas, et prit, à cause de cela, le nom de solmisation

belge. Elle n'eut point de succès chez les autres nations de l'Europe, et l'on continua de solfier par l'ancienne méthode en France, en

Italie et en Allemagne.

« Environ cinquante ans après, Henri de Putte ou de Put, autre Belge, essaya une réforme de même genre en lialie, mais également sans succès. Waelrant n'avait enseigné sa méthode que par la pratique; de Putte publia son système dans un livre latin, qui parut à Milan en 1599. Au reste, ni à cette époque, ni à aucune autre, les Italiens n'adoptèrent la solmisation par sept syllabes; et lors même que la tonalité eut changé, lorque des modulations multipliées eurent augmenté à l'infini les embarras de la méthode des hexacordes, c'est encore de cellesci qu'ils faisaient usage. A peine y a-t-il vingt-cinq ans qu'ils ont, à ce sujet, des idées plus raisonnables.

« La bocédisation de Waelrant fut introduite en Allemagne au commencement du xvi siècle par Calwitz, qui, taisant le nom de l'inventeur, donna l'invention pour sienne. Il ne réussit point à la mettre conplétement en crédit; car si les Allemands comprirent la nécessité d'une gamme de sept notes, ils ne tardèrent point à désigner les degrés de cette gamme par des lettres,

au lieu de syllabes.

« En Espagne et en France, des réformes semblables furent proposées par Pierre de Urena et Jean Lemaire, adoptées par quelques musiciens et repoussées par d'autres, comme dans le reste de l'Europe. Ce sujet fut celui d'une guerre presque générale entre les professeurs : guerre qui durait encore au commencement du xvin siècle; car, en 1716, un savant musicien (Buttstett) écrivit un gros livre intitulé: Ut re mi fa sol la, tota musica, c'est-à-dire toute la musique contenue dans ut re mi fa solla; et, l'année d'après, un autre musicien (Mattheson), fort savant aussi, fit de cet ouvrage une amère réfutation dans un écrit dont le titre renfermait un jeu de mots: Ut re mi fa sol la todte (nicht tota) musica (non toute la musique, mais la musique morte dans ut re mi fa sol la). » (Revue et Gazette musicale du 27 octobre 1839, p. 426).

Lichtenthal mentionne deux autres inventions du même genre, la bobisation de Dan. Hitzler, qui se faisait par les syllabes la, be, ce, de, me, fe, ge; et la damenisation du compositeur Graun, qui avait lieu au moyen des syllabes: da, me, ni, po, tu, la, ba.

BOMBARDE. — C'est le plus grand de tous les jeux d'anches de l'orgue. Les bombardes

(45) Quidam est circa concinnum et inconcinnum ordo, qualis est circa litterarum compositionem in sermocinando; non enim ex littéris quomodolibet compositis. Et syllaba, sed alio quidem, alio non. (Anstoxenes, lib. 11 Harm. elementorum.)

(46) In quibus quæ junctæ efficere meios possunt qualif dicuntur; txxxxiie autem quibus junctis effici non potest. (Bos rus, lib. v Mus., cap. 5.)
Emmelis autem sunt quæcunque consonae non sunt,

Emmelis autem sunt quæcunque consonte non sunt, possent aptari tamen recte ad melos, ut sunt hæ quæ consonanties jungunt, vel quæ dispente ac falessaron dividunt, ut tonus, cæteræque simplices

de trente-deux pieds prennent le nom de contre-bombardes.

BONNE SUITE. — Cette expression de bonne suite, qu'on rencontre fréquemment dans les anciens auteurs, et notamment dans Jumilhac, signifiait que la relation de fa à si devait être maintenue dans un rapport de quarte juste, conséquemment qu'il fallait bémoliser accidentellement le mais, par cette altération, l'ordre distonique se trouvait momentanément troublé; alors que faisait-on?on substituait mentalement l'intervalle fa à l'intervalle si b, on disait mi fa, pour dire la si; ut re mi fa, pour fa sol la si bémol; par cette substitution, l'infraction accidentelle aux lois de l'ordre diatonique était sauvée. On peut donc dire que ce qu'on appelait bonne suite était une fiction au moyen de laquelle, à l'aide des muances, on rétablissait en apparence l'ordre diatonique violé par le fait.

« Cette suite de voix (sons) est en quelque façon semblable à celle que les lettres ont en Grammaire (45): car tout ainsi que quand elles y sont bien ordonnées et qu'elles se suivent bien, elles sont propres à former les dictions et les syllabes; et qu'au contraire, lorsqu'elles ne sont pas dans l'ordre et la suite convenable, elles ne peuvent produire aucune syllabe ny diction qui soit d'usage: De mesme, quand les voix sont bien ordonnées et se suivent bien, elles ne manquent jamais de faire melodie; et au contraire de faire du discord, lors qu'elles ne sont point dans l'ordre et la suite convenable. Leur suite est donc bonne, et elles sont propres à produire de la melodie, quand elles joignent ou composent ou divisent les consonances, et pour ce sujet sont appelées en grec Emmeles (46) et Concinnæ en latin. Mais si leur suite n'est pas honne en joignant ou composant ou divisant les consonances, elles ne peuvent produire aucune melodie, et sont nommées Ecmeles, ou bien Inconcinnæ (47).» (Jumilhac, part. 11, ch. 2, p. 33.)

BOUCHE DES TUYAUX D'ORGUE. — On nomme bouches, dans les jeux d'orgue expressifs à tuyaux, un petit cone recouvert d'une hémisphère percée d'un trou, dans lequel le son de l'anche se modifie, comme la voix dans la bouche de l'homme. (Fact. d'org. Roret, t. 111, p. 526.)

Dans l'orgue, les jeux à bouche sont ainsi nommés parce qu'ils parlent au moyen de leur bouche, qui est construite d'une façon à produire le son convenable à la portée du tuyau. (Ibid., t. I", n° 109.)

earum partes; sicut enim æquisonæ junguntur quodammodo ex consonantibus ut diapason ex diatessaron ac diapente; ita consonantiæ ex his, quæ emmeles soni vocantur, ut eadem diapente, et diatesseron tonis, cæterisque posterius dicendis proportionibus. Ecmeles vero sunt quæ non recipiuntur in consonantiarum conjunctione. (Ibid., cap. 10 et.11.)

(47) Sunt enim concinni soni quicunque conjuncti invicem auribus accommodantur. Inconcinni vero, qui e converso se habent. (France. Gap., lib. s

Harm. instr., cap. 2.)

BOUCHÉ (Jev). — Les tuyaux d'orgue sont ouverts ou bouchés.

" Il v a deux espèces de jeux bouchés. Ce sont ceux qui le sont entièrement et les tuyaux à cheminée. Ceux-ci tiennent le milieu entre les tuyaux bouchés et les tuyaux ouverts. Les tuyaux bouchés parlent toujours une octave plus bas que ceux qui sont ouverts, quoiqu'ils aient la même hauteur. Ainsi le seize-pieds bouché sonne le trentedeux pieds ouvert, ou est à son unisson; le huit-pieds bouché sonne le seize-pieds; le quatre-pieds bouché sonne le huit-pieds, etc.

« Tous les jeux bouchés s'appellent bourdons, quand ils appartiennent au fond de l'orgue; de même ceux qui sont à cheminée..... Les bourdons portent ordinairement le nom de leur son : ainsi on appelle le seize-pieds bouché, bourdon de trente-deux pieds, parce qu'il parle à l'unisson du trentedeux pieds ouvert. Le huit-pieds bouché porte le nom de bourdon de seize pieds, pour la même raison; et le quatre-pieds bouché s'appelle bourdon de huit pieds. Cependant celui-ci est hien souvent nommé bourdon de quatre pieds ou petit bourdon, parce que c'est le plus petit de tous. Il est à l'unisson du huit-pieds ouvert.» (Man. du fact. d'org., de l'Encycl. Roret, t. I", nº 117, 118, 119.)

**BOURDON.** -- C'est le nom qu'on donne aux jeux bouchés de l'orgue, quand ils appartiennent à ce qu'on appelle fonds d'orgue. Les bourdons portent le nom de leur son; ainsi le seize-pieds bouché est appelé bourdon de trente-deux pieds, parce qu'il résonne à l'unisson du trente-deux-pieds ouvert.

BOURDON. - Basse continue qui résonne toujours sur le même ton, comme sont communément celles des airs appelés musettes. (J.-J. ROUSSBAU.)

BOUBDON (BATON DE CHANTRE). — Du Cange cite : « Vetus cæremoniale ms. Beatæ Mariæ Deauratæ Tolosanæ, ubi de tribus Rogationum processionibus: Interim congregabuntur presbyteri ae etiam propheta (hoc est cantor)... qui portat reliquias et bordonem. — Regulæ seu Statuta S. Martialis Lemovic.: Die Ascensionis Domini deferantur quatuor bordones in processione. »

BOURNOBILES. — Les Bournobiles, dit Villoteau, « étaient, pour l'ordinaire, des sonneurs ou des bedeaux qui, les veilles de grandes fêtes, et surtout pendant les avents et pendant le carême, allaient la nuit revêtus. par-dessus leurs habits, d'une tunique de toile grossièrement peinte, chacun dans les rues de sa paroisse, et s'arrêtaient à la porte particuliers dont ils recevaient des gratifications, etc. Là, ils tintaient quelques coups d'une clochette qu'ils tenaient à la main, et criaient aussitot : Réveillez-vous. gens qui dormez et priez pour les fidèles trépasses! Ensuite ils chantaient les litanies dans lesquelles ils avaient soin de ne pas ou blier le nom du patron du maître de la mai-

(48) « Le circonflexe n'est pas un accent primitif. » (De l'accentuation dans les langues indo-européennes, son et le répétaient trois fo's; puis ils chantaient quelques hymnes qu'ils faisaient précéder ou suivre par quelques tintements de leur sonnette. » (Etat actuel de la musique en

Egypte, p. 232.)
BOUTTE - HORS. — Nom d'une sonnerie qui était la sonnerie de Sextes parce que Sextes se disaient après la grand'messe. On la sonnait à l'Agnus Dei pour indiquer que les sidèles auraient bientôt à sortir. En effet, la messe finissait anciennement au moment où l'antienne de la communion était chantée. C'était alors que les enfants de chœur s'en allaient. Cette sonnerie du boutte-hors ou de Sextes était ainsi nommée dans une pancarte de l'an 1476, qui était placardée contre la muraille dans le chapitre. (Voy. Liturg., Notre-Dame de Rouen, p. 369.)

BRAILLER.-«C'est excéder le volume de la force, comme font au lutrin les marguilliers de village, et certains musiciens ail-(J.-J. ROUSSBAU.)

BRANLE (GRAND). Le grand branle (magnum tripudium) était une danse que l'on dansait à Marseille aux fêtes de saint Bloi et de saint Lazare. Il paraît pourtant que cette danse n'était pas exclusivement propre à cette localité, ou du moins qu'elle avait quelques rapports avec d'autres danses usitées dans le nord; car on lit dans le Cartulaire de Lorraine, au registre portant pour titre: Liber omnium, dont un exemplaire imprimé (in-1° gothiq.) a paru dans le Catalogue de la bibliothèque du comte Emmery, pair de France, sous le n° 1142, et qui enfin a été reproduit dans les Mémoires de la Société des Sciences. Lettres et Arts de Nancy, 1848, p. 47: « Sans mettre en obly que la françoise et l'allemande, la haie pied rompu, estourdion, bergeronnette, le hault barrois et dance de Champagne estoit tripudiée et branslée qu'il ne se failloit rien. »

La danse était de fondation le dimanche des bures ou brandons (burarum) à Amiens. « Les farces et les branles, dit M. C. Leber, s'alliaient fort bien dans les plaisirs de ce temps. » (Monnoies des évêques, des innocents et des fous, p. 18, note de M. Leber.)

BREVE. - Nom d'une figure de note dans l'ancienne musique. La forme graphique de cette note était quadrangulaire sans aucun trait : quadrangularis sine aliquo tractu, selon l'expression de Francon de Cologne. Exemple:

L'origine de cette note carrée mérite d'être connue.

La notation actuelle du plain-chant et de la musique mesurée a eu la sémiologie neumatique pour point de départ. Or, les éléments fondamentaux qui servaient de base aux neumes, étaient le point, l'accent aigu et l'accent grave (48). Le point neumatique a été traduit de deux manières : par une note carrée (E) ou par une note en forme de losange (.).

etc., par Louis Benloew; Paris, in-8°, Hachette, 1847, p. 293).

A l'époque de la création, en Europe, d'une notation mesurée, vers le xi siècle, les artistes, pour exprimer les longues, les brèves ou les semi-brèves, se servirent des signes , , , , et , qui, dans le plain-chant, avaient une tout autre destination.

BRE

La note carrée à queue (भ) exprima la longue; la note carrée sans queue (m). la brève; et la note losange (•), la semibrève.

Pour mettre un peu d'ordre dans l'exposition de la théorie de ces signes, il faut que je fasse remarquer ici, qu'avant d'arriver aux formes actuelles, la notation musicale de l'Europe, formée par les neumes, traversa deux grandes périodes historiques connues sous les noms de notation carrée noire et de notation carrée blanche.

Dans la première période, la brève avait la forme et la couleur que j'ai indiquées plus haut. Dans la seconde, la brève conserva la même forme, mais cesse d'être noircie (m).

La première période se divise en ars anti-

qua et ars nova.

Les règles de l'ars antiqua se trouvent expliquées dans le ms. de Jérôme de Moravie (Bib. imp. de Paris, fonds de Sorbonne, n° 1817), dans les traités de Francon de Cologne (Gerberti Scriptores, tom. III), de Jean de Garlande (ms. cité de Jérôme de Moravie), et d'Aristote (Bibl. imp., supplém. latin, ms.

(49) Cet Aristote est sans doute un surnom d'école. Quel a pu être cet anteur? on me sait..... Tout ce qu'il y a de certain, c'est qu'on a eu le tort de le confondre avec le Vénérable Bède. Le traité dont il est ici question ne peut pas être de Bèdo, comme semble l'insinuer M. Fétis dans sa Biographie universelle des musiciens, puisqu'on y tro n'e des exempl's en langue gallo-romane, et la prose Veni, sancte Spiritus, attribuée à Hermann Contract qui vivait dans la première moitié du xiº siècle, ou au Pape lanocent III, qui naquit vers 1161 et mourut en 1216. M. Bottée de Toulmon, de regrettable mémoire, est le premier qui ait signalé au monde savant le non véritable de l'auteur du ms. 1136, lequel, après avoir ete la propriété de l'abbé de Tersan, a été longtemps dans les mains de M. Fétis, qui en a fait cadeau à la Bibliothèque impériale. M. Bottée de Toulmon s'appuyait, dans sa démonstration, sur quelques puyait, dans sa démonstration, sur quelques puyait, dans sa démonstration, sur quelques de Muris. Depuis lors, les preuves se sont accrues, et il n'est plus possible de révoquer en doute la découverie de M. de Toulmon.

(50) M. de Coussenaker prétend que l'auteur de l'Ars camius mensurabilis attribué, jusqu'à pr. sc.nt, à l'écolàtre de Liége, n'a pas vêcu antérieurement au xii sièté (Hist. de l'harmonie au moyen âge, in-4°, 1852, p. 185), contrairement à l'opinion du savant Gerbert et des illustres auteurs de l'Histoire littéraire de la France (tom. VIII, p. 121 et «uiv.). Un examen plus approfond de l'ouvrage de Francon de Cologne et la cumparaison de la doctrine qu'il renferme, lui ont étuoutre que les deux traités mss. qui se trouvent a la Biblisthèque imp riale (fonds de Saint-Victor, a 812, au commencement, et n° 813, fol. 270) sont: le premier, de la fin du xiº siècle ou des premières anness du siècle suivant; et le second, du xiiº siècle. Suvant M. de Coussemaker, ces deux traités ont ainsi vu le jour bien longtemps avant l'écolàtre de L'ége, et, à moins de donner à l'Ars cantus mensurabilis une antiquité fabulouse, ridicule, impossible, oa est bien obligé d'en placer la rédaction à la fin du

n° 1136, et œuvres complètes du Vénérable Bède, Bâle, 1565, ou Cologne, 1612 [49]).

Francon de Cologne, célèbre écolàtre de la fin du xi siècle (50), a exercé une si puissante influence sur la propagation des doctrines de l'ars antiqua, qu'on lui a longtemps attribué l'honneur de les avoir inventées.

Dans ce système, aucun signe armant la clef n'indique la valeur des notes; toute mesure peut être à deux ou à trois temps, mais chaque temps est ternaire, c'est-à-dire qu'il se divise en trois parties égales, ou, si l'on veut, en trois semi-brèves (51).

La brève (m) peut avoir deux valeurs différentes sans changer pour cela de figure : elle peut être droite (recta) ou altérée (altera).

La brève droite vaut un temps; la brève

altérée en vaut deux.

1° La brève est droite, quand elle suit ou précède isolément une longue :

7 7

2º Lorsque deux brèves sont entre deux longues, ou même lorsque deux brèves précèdent une longue, la première est droite, et la seconde altérée:

à moins que la première brève ne soit suivie d'un signe appelé signum perfectionis ou di-

xu' siè le et de lai assigner pour auteur un autre Francon.

Malheureusement pour M. de Coussemaker qui a construit tout l'édifice de son livre sur cette thèse, je trouve qu'on peut lui objecter des faits historiques

fort graves et fort embarrassants :

2º Le ms. 813 est tout simplement un abrégé de la doctrine de Francon; il existe dans un autre manuscrit de la même bibliothèque, qu'aucun écrivain sur la musique n'a connu et qui finit par ces mots: Explicit abbreviatio magistri Franconis, edita a Jo-

hanne dicto BALOCE.

Je pourrais ajouter d'autres preuves. Pour une note, celles qui précèdent me paraissent suffire.

Je dirai, en terminant, que les fragments d'exemples qui se trouvent dans Francon et qui sont in iéchiffrables dans les Scriptores de Gerbert, ont tous été découverts in extenso, paroles et musique, par l'auteur de cet article. Lorsque le gouvernement le voudra, douze trios et quatre quatuors de Francon seront livrés à la science.

(51) A l'arcicle Semi-Barve, nous verrons que Petrus de Cruce dont il vient d'être fait mention à la note précédente, est le premier compositeur qui ait attribué au temp, ternaire plus de trois semi-brèves, comme le remarque Jean de Muris. Ce fait, inconnu à ous les bibliographes de la musique, peut fournir une subdivision à la periode de l'ara antiqua.

visio modi. Chaque brevedevient alors droite: 4 **66 5 76 7**8

BRE

3. Trois brèves entre denx longues ou trois brèves avant une longue, sont droites:

lei encore, le signe de division peut modiffer la règle. Par exemple, au lieu de :

. . . . . on peut rencontrer: -

Dans ce cas, les deux premières brèves sont droites, et la troisième est allérée.

4. Lorsqu'il y a plus de trois brèves avant une longue, ou entre deux longues, il faut les diviser par groupes de trois, et regarder chaque brève comme droite.

Si le dernier groupe ne contient que deux brèves, la première est droite, et la seconde,

aitérée; exemple :

# 

Si, après le dernier groupe ternaire, il ne reste qu'une seule brève, cette brève est droite et ne vaut ainsi qu'un temps.

Dans l'ars nova, de notables innovations viennent agrandir le domaine de la sémiologie du chant mesuré. Philippe de Vitry, évêque de Meaux, qui mourut en 1361 (52), peut être ici regardé comme chef d'école (53). Il composa un traité de musique, dans lequel on voit s'accroître le nombre des figures de notes (la minime(), la semi-minime () et la fuse ou dragme [ ]), et où l'on trouve un principe que nous, modernes, nous nous étonnons de ne pas rencontrer dans l'ars entiqua. Ce principe vient compléter l'idée du temps musical. La brève est toujours l'expression de cette idée : mais, à côté du temps musical parfait, c'est-à-dire partage en trois parties égales, apparaît le temps imparfait, divisible en deux parties adéquates; en d'autres termes, l'ars nova ajoute l'élément du temps binaire à celui du temps ternaire qui, seul, avait été employé jusque-là, pour des raisons mystiques, dans la musique mesurable du moyen age. Be plus, Philippe de Vitry emploie un signe pour indiquer la perfection ou l'imperfection du temps, et par consequent, de la brève. Ce signe, c'est le cercle entier O pour le temps ternaire, et le demi-cercle C pour le temps binaire.

On pout voir, dans le vu' livre du Speculum musica de Jean de Muris (Bibl. impér., anc. f. latin, ms. nº 7207, fol. 292 recto), plusieurs autres manières en usage aux xiii' et xiv' siècles, pour marquer la perfection ou l'impersection du temps musical. Marchetto, de Padoue, à la sin de son Pomerium musicæ

(52) Gallia christiana, tom. VIII, p. 1656. (55) De nova arte quam Philippus de Vitriaco nuper invenit, — lit-on en tête d'un précieux tral é manus-crit de la Bibliothèque impériale, inconnu à tous les archéo'ogues et bibliographes. (TH. N.)

(54) GERMANT Scriptores, tom. III, pp. 186-188. (55) Et non pes Septio syllabæ, comme dit M. de Coussemaker. Le p. de Septio, dans le manuscrit 812

mensuralæ (54), on indique aussi quelquesunes qui méritent de fixer l'attention des érudits; l'art y paraît moins avancé, sons ce rapport, que dans l'ouvrage de Philippe se Vitry et dans les livres des contemporant de cet homme célèbre. Enfin, je trouve dans un petit abrégé (ms. de la Bibl. imp.), relatif à l'exposition des règles de l'ars antiqua el de l'ars nove, ces paroles remarquables: Rubea (nota scilicet) ponuntur duabus de causis : vel quia canuntur de alio modo rel temporo quam in genere; vel quia dicuntur in octava....

De même que la brève chantée avait son signe graphique dans la notation carrée noire, de même aussi le silence équivalent à la brève avait le sien : il consistait en une barre verticale placée entre deux lignes de

la portée, de cette manière :

Lorsque la pause brève équivalait à une brève chantée et altérée, elle se notait comme la pause longue imparfaite, c'est-à-dire, qu'au lieu d'occuper un seul intervalle dans une portée, elle remplissait deux interlignes. comme on peutile voir dans l'exemple suivant:

La valeur de la pause brève droite et allérée se révèle donc à l'œil des chanteurs, sans aucune ambiguité et par la seule forme du signe. Seulement, les copistes du moyen age n'étaient pas toujours très-soigneux ni trèsexacts; et il arrive, dans beaucoup de circonstances, que l'archéologue se trouve quelque peu embarrassé, en présence de petits traits menus que le temps a rendus presque imperceptibles, ou qui semblent jetés sur le parchemin avec une négligence désespérante. Ajoutons que la pause brève droite peut facilement se confondre avec le signe de la division du mode, ou avec celui de la séparation des syllabes (separatio syllabæ [55]).

La traduction des brèves simples isolées, dans la notation carrée noire, ne présente aucune difficulté, car il y a unanimité parfaite dans la théorie et dans l'emploi de cette sorte de notes au moyen âge. Il n'en est pas de même de l'interprétation de la brève isolés avec plique. Rappeler ici toutes les opinions des modernes sur la signification de celle figure de sémiologie musicale ancienne, serait une entreprise qui dépasserait les limites que je veux donner à cet article. J'en ai parlé ailleurs (56), et les articles Appogiature et Canon, de ce Dictionnaire, contiennent même, si je ne me trompe, des détails qui ont rapport au sujet que je traite en ce mo-

(F. de Saint Victor, Bib. impér.), le seul qui contient

ce mot, offre l'abreviation par ou per.
(56) Voir mes Etudes sur les anciennes noistiems musicales de l'Europe, vinsi que la Preface et les pièces préliminaires de ma copie de l'Antiphonaire de Montpéllier. (Bibl. impériale, supplément latin, assgrand in-fol., nº 1307.) ment. Qu'il mesuffise donc de résumer ici mon opinion sur la valeur de la plique brève isolée.

Cette plique brève étail de deux sortes : l'une ascendante (L), et l'autre descendante (A). Et nota, remarque Francon de Cologne, istas plicas similem habere potestatem et similiter in valore regulari, quemadmodum simplices supradictes. C'est-à-dire, qu'elles sont droites ou altérées, comme les notes brèves ordinaires, suivant la position qu'elles occupent, ainsi qu'il a été dit

plus haut.

Aristote, en rangeant la plique dans la classe des ligatures binaires (ms. 1136 du suppl. latin de la Bibl. imp.), a établi d'une manière évidente qu'elle doit être traduite par deux notes, don't l'une est réelle (in corpore), et l'autre coulée et de petite valeur (in membris, id est in plica vel in flexione). Suivant Marchetto qui ne faisait, en général, qu'exposer la dectrine de Francon de Cologne, bien qu'il vécât à l'époque de l'ars nora, la petite note de la plique brève droite valait à la troisième partie de cette brève, si le temps était parfait, et la quatrième partie, si le temps était imparfait, (GERBERTI Script., tom. III, p. 181.) Marchetto nous apprend encore que cette petite note doit se placer, dens la traduction des pliques, après (et non avant) la note réelle, puisqu'il dit, en parlant de l'appogiature de la plique longue imparfaite, qu'elle se fait à la quatrième par-tie de son dernier temps: « SUI ULTIMI TEM-PORIS QUARTA PARS. » Ceci est d'une évidence mathématique, et ne souffre pas le moindre doute. M. de Coussemaker s'est donc trompé en traduisant toujours la plique par une petite note dulvie d'une note réelle. C'est le contraire qui est vrai. Et, à défaut du passage formel de Marchetto, l'estimable auteur de l'Histoire de l'harmonie au moyen age n'aurait-il pas dû s'apercevoir que son système confond la plique avec la propriété opposée? Or, cela est grave. Les monsuralistes au moyen age n'étaient pas assez riches en formules pour se permettre l'inutile plaisir de représenter une même chose de deux manières essentiellement opposées.

Mais il est un point que les théoriciens du moyen age ont laisse dans une obscurité véritable, et que les modernes sont loin d'a-

voir résolu.

On va me comprendre. Aristote enseigne que la petite note de la plique se fait à une seconde, à une tierce, à une quarte ou à une quinte, au-dessus ou na-dessous de la note téelle (J. DE MUZIS, Spaculum musicæ, fol. 283 recto). Mais comment faine ce choix? là est toute la difficulté, et j'avous qu'elle est fort sérieuse. Marchetto de Padoue est le seul au-

(57) Ma. de Montpellier, fo!. 152 v., 5' ligna (55) Fat. 117 r., 7' lig. (59) Fal. 14 r., 2' lig. (60) Fal. 23 r., 4' at 2' lig. (61) Fal. 35 r., 2' lig. (62) Fal. 41 r., 5e lig. (63) Fal. 45 r., 5e lig. (63) Fol. 55 r., 3º lig. (64) Fol. 57 r., 3º lig. (63) Fol. 99 r., 3º lig. (%) Fol. 67 r., 4ª lig.

teur ancien qui nous pit laissé des règles sur ce détail important de la notation carrée noire, dans le mi livre de son Pomerium (apud GERB. Script., tom, III, pp. 181 - 182); mais, par malheur, le texte de Marchetto est ici tellement défiguré, tellement tronqué, qu'il est impossible d'en tirer aueun parti. Il serait bien temps de publier une édition exacte des œuvres de Marchetto, lesquelles peuvent passer à bon droit pour les plus importantes peut-être du xur siècle, au point de vue musical. En attendant, j'ai fait un travail assez considérable sur la position de la petite note de la plique, d'après l'Antiphonaire de Montpellier; on sait que les pliques y sont traduites par des lettres, comme toutes les autres figures de neumes, avec l'addition d'un petit signe qui peint à l'œil la forme de la plique elle-même. Or, il résulte de ce travail les faits suivants qu'il est possible d'énoncer plus brièvement que je ne le fais ici :

BRE

1º C'est la note réelle de la plique, comparée à la note réelle qui la suit, qui règle la position de la petite note de passage.

2. Les deux notes réelles étant à l'unisson, la petite note se fait à une seconde supérieure ou inférieure, suivant que la plique est ascendante ou descendante. Exemples:



3º Si les deux notes réelles sont à la distance d'une seconde, d'une tierce, d'une quarte ou d'une quinte, la petite note de la plique se fait tonjours à l'unisson de la seconde note réelle, lorsque la plique est ascendante avec ces intervalles ascendants, ou descendante avec ces mêmes intervalles descendants: exemples:



- (67) Fol. 67 r., 6 lig. (68) Fol. 29 r., 4 lig.
- (69) Fol. 417 r.. 7. Hg.
- (70) Fol. 33 r., 10° lig. (71) Fol. 21 r., 7° et 8° lig.

- (74) Fol. 21 F., 7° et Re ug. (72) Fol. 43 r., 1re lig. (73) Fol. 66 F., 40e lig. (74) Fol. 30 r., 4° lig. (75) Fol. 99 r., 8° lig. (76) Fol. 99 r., 1re lig. Fol. 100 r., 6° lig.

4º Si les deux notes réelles montent et que la plique soit descendante, ou si la plique est ascendante tandis que les deux notes réelles descendent, l'Antiphonaire de Montpellier fourn't alors ces deux règles :

Dans le premier cas, la petite note se réalise à une seconde au-dessous de la pre-

mière note réelle; exemples:



Dans le second cas, la petite note de la plique se fait à une seconde supérieure de la première note réelle; exemples:



Les lecteurs me pardonneront ces détails. mais ils me semblent offrir un immense intérêt. C'est peut-être la première fois qu'on offre à l'érudition musicale une thèse appuyée sur de pareils résultats archéologiques. Toutefois, je ne dois point dissimuler que l'Antiphonaire de Montpellier offre quelques exceptions aux règles générales qu'il m'a fournies et que je viens de synthétiser; or, pour le dire en passant, c'est là une des preuves qui militent, selon moi, contre son origine grégorienne. Je désire être ici dans l'erreur.

Les ligatures offrent souvent des figures de pliques. Celles-ci ne sont pas alors fort difficiles à distinguer, comme l'assirme M. Fétis dans le 1" vol. de sa Biographie universelle des musiciens (p. CLXXXVIII)

D'abord, dans les ligatures, les pliques affectent toujours la dernière note : Et hoc a parte finis, dit Francon de Cologne Quand une dernière note de ligature a une queue ascendante ou descendante à droîte,

c'est toujours une plique. Perne a cru que la plique pouvait se trouver au commencement ou au milieu des ligatures. C'est là une énorme méprise (83).

Or, comment distinguer la plique brève à

la fin des ligatures?

Rien n'est plus simple. Toute dernière note oblique d'une ligature, ayant une queue ascendante ou descendante à sa droite, est brève pliquée. Exemples:



Le ms. 812 (Bibl. impériale, f. de S.-Victor) mentionne un autre cas où la note finale

(77) Ms. de Montpellier, fol. 60 r., 4° lig. (78) Fol. 32 r., 12° lig. — 26 v., 11° lig. (79) Fol. 109 r., 10° lig. (80) Fol. 32 r., 5° lig. — 38 v., 4° lig.

(80) Fol. 32 r., 5° lig. — 38 v., 4° lig. (81) Fol. 33 r., 3° lig. (82) Fol. 18 v., 12° lig. — 22 v., 10° lig. — 154 r.

6. i g.
(83) Tables de la notation des XI., XII., XIII. et XIV.

Denue — ms. conservé à la bibliosiècles, etc., par PERNE, — ms. conservé à la biblio-thèque de l'Institut. d'une ligature peut être brève pliquée: c'est celui où cette note, quoique de forme carrée, aurait une queue ascendante à sa gauche (84). Exemple:



BRE

Dans les ligatures sans pliques, les notes brèves de la notation cerrée noire se recon-

naissent aux signes suivants:

1º La première note d'une ligature était brève, quand elle avait une queue descendante à gauche, et que la seconde note des-cendait; ou quand elle n'avait pas de queue, et que la seconde note montait.

2 Toutes les notes placées entre la pre-mière et la dernière d'une ligature étaient brèves. Il n'y avait qu'une seule exception à cette règle : c'était lorsque la première note de la ligature avait une queue ascen-dante à gauche : alors , les deux premières notes étaient semi-brèves ; les suivanies, s'il y en avait, étaient invariablement brèves, jusqu'à la dernière exclusivement.

3° La dernière note d'une ligature sans plique était brève dans deux circonstances. D'abord, lorsqu'elle était carrée et poste sur le colé droit supérieur de l'avant-dernière

note, de cette manière :



En second lieu, lorsque cette dernière note faisait partie d'une figure oblique ascendante ou descendante. Exemple :



C'est dans la première moitié du xv' siècle que l'on fit usage de la notation carrée blanche, ainsi nommé parce que les signes de la sémiologie musicale y étaient représentés par de simples contours:

□ 0, etc.

Les plus anciens auteurs connus qui nous donnent des détails pratiques sur cette espèce de notation, sont Gafori, Adam de Fulde et Tinctoris.

La doctrine qui réglait la valeur de la note brève (A), dans cette notation, était absolument semblable à celle des anciens: Brevis est nota, dit Tinctoris, in tempore perfecto trium semibrevium, et in imperfecto duarum. Diciturque brevis, eo quod respectu longæ brevis sit. Forma etenim ipsius qua-

(84) M. de Coussemaker a mal copié cette figure de note brève pliquée dans son Histoire de l'harmonie an moyen age, p. 280, nº 35, et il l'a mal expliquée, p. 194.

(85) Cos règles sont données d'eprès le système de Francon de Cologne. A l'article Mone, j'explique-rai les principes qui déterminaient la valeur temporaire des notes dans les ligatures d'après les ouvra-ges d'Aristote et de Joan de Garlande. M. de Cosssemaker v'est complétement trompé dans l'exposition de ces principes.

drata est nullam penitus recipiens caudam, ut hic: (86).

BRE

La pause de la brève n'a pas subi de modiffication.

Il n'y a plus de pliques, soit isolées, soit ligaturées.

Dans les ligatures, la brève y est détermi-

née par les règles suivantes :

1º Dans toute ligature où la dernière note est plus élevée que l'avant-dernière, la première est brève, si elle est carrée et n'a pas de

queue (87)

2º Dans les ligatures où la dernière note est plus élevée que l'avant-dernière, la première est brève, si, ayant une queue ascendante à gauche, elle fait partie d'une double note oblique (88).

3° Dans une ligature, dont la dernière note est moins élevée que l'avant-dernière, la première est brève; si, carrée ou oblique, elle a une queue descendante à gauche (89).

4º Toutes les notes intermédiaires conservent, dans les ligatures, la valeur qui leur est attribuée dans l'ancien système. Il n'y a qu'une exception, et c'est absolument celle qui a été indiquée dans les ligatures de la notation carrée noire (90).

Cette exception peut influer sur la valeur des ligatures qui n'ont que deux notes, et dont la première a une queue ascendante à gauche,

comme on l'a vu précédemment.

Si la ligature binaire ne tombe pas sous cette exception, ou si elle a plus de deux notes, la dernière est toujours brève, lorsqu'elle est plus élevée que l'avant-dernière (91).

Voici, maintenant, comment Antoine de Cousu résumait, dans la première moitié du xvu siècle, la manière de reconnaître la brève dans les ligatures.

« Toute première Note, qui a la queue en bas du costé gauche, est Brefue, quand la

Note suivante descend (92). »

« Toute Note du milieu qui n'a point de queue, est brefue, exceptée la Maxime, ct la seconde Semibrefue (93). »

 Toute derniere Note quarrée qui n'a point de queue, et qui monte, est Brefue (94). »

Autoine de Cousu fait observer, dans le 29 (en réalité le 30) chapitre du 1" livre de son ouvrage, que la dernière note d'une ligature est brève, si elle fait partie d'un corps oblique descendant.

Il est facile de juger, par ces deux cita-tions, des progrès que la science musicale a réalisés quant au placement de la brève dans les ligatures, depuis Tinctoris (fin du xy siè-

cle) jusqu'à de Cousu.

Adam de Fulde résume fort bien la doctrine des scribes de la notation carrée blanche, en disant : Omnis circulus perfectum tempus, et omnis semicirculus imper-

(86) Tractatus de notis ac pausis, cap. 4 (ms. de la bibl. du Conservatoire de musique de Paris, nº 6145).

(87) Ibid., cap. X, ren. 2.
(88) Ibid., cap. X, reg. 3.
(89) Ibid., cap. X, reg. 7.
(90) Ibid., cap. XI.
(91) Ibid., cap. XI.
(91) Ibid., man animalist reg. prima. 1921 La Musique universelle, p. 41.

fectum tempus designat (95). C'est-à-dire : « Quels que soient les signes que l'on pose après la clef, en tête d'un morceau, pour désigner la mesure du mode ou mœuf, du temps et de la prolation, la brève vaut toujours trois semibrèves, lorsqu'il y a un cercle, et deux semibrèves, lorsqu'il n'y a qu'un demi-cercle.

blsk

Quant au point, désigné à l'origine sous le nom de division du mode ou signe de perfection, les auteurs, relativement modernes, le remplacèrent d'une manière assez peu uniforme.

D'abord, on admit six espèces de points: Punctum additionis, divisionis, persectionis, alterationis, impersectionis el transpositionis (96). Dans la seconde moitié du xv. siècle, on se contenta d'en reconnaître trois seulement: celui de division, celui d'addition ou d'augmentation, et celui de perfection (97). La même doctrine se retrouve dans le Dodecachordon de Glaréan (Bâle, infol., 1547). Sébald Heydn, au chapitre 7 du " livre de son ouvrage : Musica, id est arlis canendi libri duo, Norimbergæ, in-4°, édit. de 1537, admet aussi trois points musicaux: celui d'addition, celui d'altération, et celui de distinction ou de division. Antoine de Cousu reconnaît quatre espèces de points: s le poinct de perfection, le poinct de dinision, le poinct d'altération, et le poinct d'augmentation. >

Cette diversité n'est qu'apparente : au fond, il y a uniformité parfaite de doctrine. Cette doctrine peut s'analyser de la ma-

nière suivante par rapport à la brève:

1º Le point d'addition se pose au côté droit du corps de la brève, et augmente celle-ci de la moitié de sa valeur :



2º Le point de division se pose aussi à gauche du corps de la brève, mais un peu plus haut. Exemple:



C'est-à-dire :



3° Le point d'altération s'écrit de la même manière que le précédent, et double de valeur la seconde brève qui suit. Exemple:



(93) Ibid., p. 42. (94) Ibid., p. 43.

(95) Musicæ 3. part., ap. Gerberti Scriptores, t. III, p. 362. Cet ouvrage a eta terminele 5 novembre 1490.

(96) Adam de Fulde, ibid.

(97) Ibid.;—Tinctoris, Super punctis musicalibus, cap. 1 (ms. 6145 de la bibl. du Conservatoire de musique de Paris, p. 47).

Sauf la diversité des noms, la chose est absolument la même que dans la doctrine de

la notation carrée noire.

Rnfin, dans le Traité de musique de La Voye-Mignot, imprimé à Paris dans la première moitié du xui siècle, on ne trouve plus que des ligatures de deux notes. La brève n'est pour rien dans ces ligatures, et l'auteur dit en parlant du point : « Il faut obseruer que le point qui est mis apres la notte, augmente toujours de la moytié la valeur de laditte notte apres laquelle il est posé : si bien qu'une notte de deux mesures suivie d'un point, comme u vaudra trois mesures.......» (1° partie, ch. 7.)

Dans le plain-chant, on fait usage d'une note carrée noire sans queue. C'est le point de la notation en neumes, lequel est toujours ainsi traduit, à moins qu'il ne fasse partie d'une série de points neumatiques descendants; dans ce cas, on le traduit par une note en forme de losange. Exemple:



(TH. NISARD.)

BUFFET D'ORGUES. - C'est le grand corps de menuiserie qui paratt à l'extérieur et qui contient toutes les machines et les tuyanx dont se compose l'instrument. (Fact. d'orgues, Encycl. Roret, t. III, p. 516.)-« Dans le courant du xvii siècle et au commencement du xvni, on se donna beaucoup de peine et l'on fit de grandes dépenses pour la décoration extérieure de l'orgue; on garnit tout le husset de statues, de vases ou de figures d'animaux (98). Souvent on orna les tuyanx en montre de peintures et de dorures ; les bouches en furent converties en têtes de lions. On voit encore de ces tuyaux peints et dorés dans l'orgue de Gonesse, près de Paris. Dans celui de la cathédrale de Tours, il s'en trouve qui sont à facettes triangulaires, et d'autres qui forment des colonnes torses. Mais on a été plus loin, on a con-verti en un véritable théâtre de marionnettes l'instrument destiné, par sa puissance et sa majesté, à contribuer aux solennités du culte divin. Dans ce ridicule spectacle, les figures d'anges jouaient un grand rôle. On leur mettait à la main des trompettes qu'elles se portaient à la bouche pour les faire sonner; d'autres frappaient sur des tambours, des timbales et des carillons. Au milieu de ce chœur céleste s'élevait un grand ange qui battait la mesure. Autour d'eux s'agitaient des étoiles argentées; la lune et le soleil brillant d'or, tournaient sur des axes qui mettaient en mouvement une multitude de grelots et de sonnettes pendant que des coucous, des rossignols et autres oiseaux mélaient leurs chants à ces bruits confus, et qu'un aigle planait au-dessus.

« Seidel rapporte que dans certains orgues on trouve un registre destiné à faire éprouver une petite mystification aux personnes qui, par désœuvrement, s'amusent à tirer les registres: quand elles touchent à un certain houton dont l'étiquette peut exciter leur curiosité, une grande queue de renard leur saute à la figure !... A la tribune de l'orgue de la cathédrale de Barcelone, on voit une tête de Maure suspendue par son turban. Lorsque les jeux les plus doux se font entendre, la figure frémit; mais si les sons augmentent de force, ses yeux roulent dans leurs orbites, ses dents s'entre-choquent, et toute sa face est en proie à d'horribles convulsions. Le mécanisme qui produisait ces effets a été supprimé.

« L'orgue de la cathédrale de Beauvais, qui datait du temps de François I", était surmonté dit-on, d'une figure colossale de saint Pierre, qui, le jour de la fête patronale, donnait su peuple la bénédiction en agitant la tête et en roulant les yeux. On concevra cette fantasmagorie à une époque où l'on faisnit tomber de la voûte des cathédrales des étoupes collammées pour figurer la descente du Saint-Esprit sur les apôtres le jour de la Pentecôte; mais on croira difficilement que de nos jours on ait placé dans l'un des plus beaux instruments qui existent, et aux portes de la capitale, des cylindres de papier remplis de pois secs pour imiter le bruit de la grêle! Hâtonsnous de dire que l'habile facteur à qui l'on doit cet orgue magnifique n'est point complice de ce larcin fait à l'Olympe de l'Opéra.» Manuel du fact. d'org., Encyc. Roret, t. I", Notice historique.)

C

C. — Cette lettre indique le troisième degré de l'échelle dans les notations Boétienne et Grégorienne. Dans cette dernière, le C majuscule signifiele si grave, le c minuscule l'octave de ce premier si, et le cc minuscule redoublé ou superposé, la double octave.

Lettre qui, dans l'alphabet que Romanus

(98) Dans le Parnasse satyrique du sieur Théophile (Elzévir, 1660, pet. in-12, p. 190), on trouve les singes (monnins, en provençal mounins) du busset d'orgues mentionné dans une épigramme contre une vieille fille:

a tracé pour marquer les ornements du chant, signifiait cito, celeriter.

Lettre qui désigne la finale des onzième et douzième modes de l'Eglise, c'est-à-dire les troisième et quatrième transposés à une quinte supérieure.

C se marquait sur la ligne jaune de la

Sa robe mal faite et mal mise, Ne plus ne moins qu'une valise Sous la croupe d'un postillou, Luy fait aussi mauvaise morgue Que ces monnins qui sont à l'orgue Qui vont brelans au carillon. portée musicale de Guido d'Azezzo pour

C. Cette lettre était, dans nos anciennes musiques, le signe de la prolation mineure imparfaite, d'où la même lettre est restée parmi nous celui de la mesure à quatre temps, laquelle renferme exactement les mêmes valeurs de notes. (J.-J. ROUSSEAU.)

- C, posé au commencement de la ligne après la clefet les accidents, signifie la mesure à quatre temps, et C barré C, signifie la me-

sure à deux temps.

M. Castil-Blaze a proposé d'indiquer la mesure à quatre temps par le chitire à, et la mesure à deux temps par le chiffre 2. Cette méthode est plus claire en effet, car il y a beaucono de musiciens qui ne savent guère se rendre compte de la signification du C ouvert et du C barré, et les confondent l'un avec l'autre : cela est d'ailleurs conforme à la manière de marquer les masures à deux quatre, à six huis, à trois huis;  $\frac{2}{1}$ ,  $\frac{6}{2}$ ,  $\frac{3}{2}$ , co qui significa que la première se compose de deux noires au lieu de quatre, la seconde de six croches au lieu de huit, la troisième de trois croches au lieu de huit encore.

Mais cela a l'inconvénient de faire perdre l'origine du C onvert et du C barré. Dans le système an cien de perfection et d'imperfec-tion, le cærcle entier ou fermé O représentait la perfection, c'est-à-dire la mesure ter-naire, et Je cercle ouvert C représentait l'impersecti on ou la mesure binaire. Il en est résulté que la mesure binaire, soit à 4 temps, soit à 2 temps, a retenu le C, ou demi-cercle, signe du binaire, ouvert dans le premier cas, fermé dans le second. Quelquefois, dans les canons fermés à deux parties, on trouve un C ouvert et un C barré l'un au-dessus de l'autre. Ce signe indique qu'une des parties chante la note telle qu'elle est marquée, et que l'autre double toutes les valeurs réelles et de silence. Enfin, si l'on trouve C1, C2 placé au-des-

sous des lignes, cela signifie canto primo canto secundo, et si le C est accompagné d'un B, il signifie avec la basse, col basso.

C, sol, fa, ut. - Résultat de la combinaison des cinq premiers hexacordes superposés dans leur ordre et se rencontrant sur la corde du second C de l'échelle générale des sons. Dans la solmisation par les muances, le C était nommé tantôt sol, tantôt fa, tantôt ut, selon qu'il était solfié suivant la propriété de bémul, suivant la propriété de

(99) Est etiem consideranda distinctio in to-norum modulationibus quam Guido voluit intelligi; quantum in quolibet cantu continuatim quoadusque vox quieverit pronuntiantur. Hæc snim per neumas sane declaratur : neuma enim est vocum seu notularum unica respiratione congrue promun-tiandarum aggregatia. Nouma gruce, latine nutus solet interpretari. Describunt enim notatores in antiphonis, et nocturnis responsariis et gradualibus ipsam certa linea in modum pausæ cantilenas terminantis omnia linearum intervalla complectente, dividentem distinctiones; qua quidem insuunt vocis ipsius respirationem. (Franchisus, lib. 1 Mus. prabécarre, ou suivant la propriété de nature. CACOPHONIE. - Union discordante de plusieurs sons mal choisis ou mal accordés. Ce mot vient de zenis, maurais, et de puri, (J.-J. ROUSSEAU.)

CADENCE. - Le mot cadence vient de endere, tember. La cadence, soit rhythmique, soit harmonique, était toujours une véritable chute, dans le premier cas, du temps faible sur le temps fort; dans le second cas, de la dominante sur la tonique.

CADENCE était encore le battement de gosier ou de doigts que l'on exécutait, soit avec la voix, soit sur les instruments, sur la pénultième note d'une phrase musicale : l'origine du mot cadence est encore ici la même.

Dans le plain-chant, on appelle codence l'inflexion qui se fait à la find une période ou d'un membre de phrase; quand la cadence a lieu à la fin de la mélodie, elle s'appelle cadence finale, et elle fait sentir la touique du mode. Cette cadence est toute différente de celle de la musique moderne, qui est la ré solution d'une modulation par les accords de sous-dominante, de sixte et quarte, et de dominante.

La cadence est encore une certaine harmonie de rhythme, soit dans le chant, soit

dans les mouvements,

Mais revenons aux cadences de plain-chant: · « Quelle est la nature, le nombre et Je lieu des cadences.

. L Les cadences ne sont autre chose que certains sons ou notes qui sont propres à diviser chaque mode ou piece de chant en divers membres, let a en faire (99) la distinction et le terme, à cause que la voix y tombe plus doucement et y repose plus na-turellement qu'elle ne fait pas sur les autres sons ou notes du mesme mode.

« II. Le nombre des principales cadences de chaque mode est ordinairement de trois; dont la premiere et la plus considerée est appelée finale, parce que c'est celle qui l'acheve et le termine; la seconde est la dominante, que les autres notes par leurs fréquens retours vers elle reconnoissent comme pour leur maistresse. La troisième est la mediane ou mediante, qui se rencontre au milieu de la quinte de chaque mode, et à la tierce au dessus de la finale. Outre ces trois principales cadences il y en a d'autres qui sont moindres, lesquelles l'on a aussi accoûtumé d'employer, lois que les p eces de chant sont un peu longues; sçavoir les notes qui sont à la seconde dans les

eticæ, cap. 8.) — Quemadmodum in metris sunt litteræ et syllabæ, partes et pedes, ac versus : ita et in harmonia sunt phiongi, id est soni, quorum duo vel tres aptantar in sylabas, ipsæque solæ, vel duplicatæ neu-mam, id est partem constituent cantileuæ, et pars una, vel plures distinctionem faciunt, id est conuna, vei pieres meurocupann racieus, mi est congruum respirationis locum, etc. (Guido Arthus, cap. 15 Micrologi.) — Illud autem quis non intelligat, quod de vocibus quasi syllalæ, et partes, et distinctiones, vel versus flunt, quie omnia inter se mira suavitate concordant, tantum sæpe concordiores quantum similiares. (Guido in drulogo Antiphonarii, sap. 9 seu ultimo.) tons impairs; et aux tons pairs les notes qui sont à la quarte au dessous la finale : ou selon Franchin (100) toutes les notes par lesquelles le mode peut estre decemment et

CAM

regulierement commencé...

a III. Les cadences du plain-chant sont ordinairement placées aux endroits de la lettre où sont les points, les deux points, ou les virgules, c'est à dire, sur les dernieres notes qui precedent les points et les virgules; afin de mieux accorder ensemble les incisions, les membres, et les periodes du chant avec ceux de la lettre, et la signi fication de ceux-la avec le sens de ceux cy. Ce qui, toutesois, n'empesche pas qu'il ne s'en rencontre assez souvent en d'autres endroits de la lettre, lors que ses articles ou ses membres sont un peu longs, et que les virgules ou les points sont trop éloignez les uns des autres.

« IV. Quant aux cadences des chants métriques, et aux cadences des hymnes, et des proses qui sont en plain-chant, elles sont placées à la fin ou à la clôture de chaque vers, et à leurs cesures, quand ils en ont, soit qu'il y ait du sens, soit qu'il n'y en ait pas, soit que la cesure se trouve à la fin de la diction, soit qu'elle se rencontre au milieu...

« V. Les cadences pareillement des chants rythmiques dans la psalmodie, sont à la mediation ou cesure, et à la fin ou terminaison de chacun de ses versets. Celles des mesmes chants dans les leçons, capitules, epistres, evangiles ou autres choses semblables sont pareillement aux mediations, et aux terminaisons de leurs versets, ou periodes; c'est à dire sur les derniers accens et syllabes, qui precedent immediatement les points, ou les deux points.

« VI. Et quoy que toutes ces sortes de cadences puissent être facilement discernées par ceux qui sont un peu versez dans la pratique du chant, neantmoins il ne sera pas inutile d'y mettre des marques, soit au plain-chant, soit au chant metrique... atin que ceux qui n'ont pas le discernement si prompt ou qui l'ignorent, puissent d'abord et sans hesiter les reconnoistre, et y faire les pauses ou silences convenables avecune plus grande uniformité.» (Junilhac, La science et la prat. du plain-chant, part. V, chap. I''.)

CALTUDIA. — Sorte d'instrument de musique en usage dans le moyen âge. Nous ne le mentionnons ici que parce que dans une prose de la Transfiguration, ex cod. 92. S. Martial. Lemov. ann. circiter 600, fol. 236, on lit: Sempiterna virtute eluit cuncta Dominus regens creata, cujus in caltudia reso-

nemus organica. (Ap. Du CANGE.)
CAMPANA. — Mot latin et provençal, qui signifie cloche. Les cloches ont été appelées ainsi de la province de Campanie. On lit dans Honorius d'Autun (lib. 1, cap. 142) : Signa, quæ nunc per campanas dantur, olim per iubas dabantur. Hæc vasa primum in Nola Campaniæ sunt reperta, unde sunt dicta. Ma-

(100) Debent insuper distinctiones ipsæ secundum Guidonem steri et terminari, ubi sæpe et condecen-

jora quippe vero dicuntur campana a Campaniæ regione; minora nolæ, a civitate Nola Campaniæ. Et dans Johannes de Janua: Campana dicitur a Campania provincia, quio ejus usus primum ibi repertus est (vel potius in ecclesiam introductus). Inde campanula et campanella, ambo diminut. Inde etiam campanarius, qui facit campanas, campanaria ejus uxor, vel quæ campanas facil, el hoc campanile, turris in qua morantur campanæ. (Ap. Du CANGE.)

CANON. - Le canon est une composition qui repose sur une imitation rigoureuse de deux ou de plusieurs parties les unes à l'égard des autres, de telle sorte que le caprice du compositeur se trouve limité à l'obligation étroite de se soumettre aux règles

de l'espèce. Ces règles sont :

1. Imiter exactement les intervalles, quels qu'ils soient, dans la résolution du canon.

2- Donner aux parties qui résolvent le canon les mêmes valeurs de notes, et la même étendue dans le repos qu'à celle qui le propose.

3º Ne faire de repos à une voix qu'après l'entrée de l'autre. (Voyez Féris, Trailé du

contrepoint et de la fugue.)

Autrefois, ainsi que le remarque Zarlino, on mettait à la tête des fugues perpétuelles (qui n'étaient que des imitations canoniques, car la fugue tonale n'existe que depuis la création de la dissonance naturelle), certains avertissements qui marquaient de quelle manière il fallait chanter ces sortes de fugues, et ces avertissements étant les règles de l'espèce (xavévis), s'appelaient canoni ou canone en italien. De là est venu notre nom de canon, qui veut dire règle, dans lequel, comme nous l'avons dit, l'imitation est rigoureuse, tandis qu'elle est périodique dans la fugue tonale. (Voy. Brossard, au mot Canone.)

« Le canon, selon M. Fétis, remonte à la seconde moitié du xiv siècle. Il consistait à répéter exactement, dans une partie, la mélodie d'une autre voix, en commencant l'imitation un peu après l'entrée de la première partie, de manière à former une harmonie entre les deux voix; on trouve un exemple assez grossier de cet artifice de l'art d'écrire dans le Traité anonyme de musique, daté de 1375, dont le manuscrit a appartenu à M. Roquefort; mais le plus ancien essai régulier de cette nouveanté est dans le Benedictus de la messe de Dufay, Ecce ancilla Domini, publié par M. Kiesewetter. Dans la suite, le canon a pris une grande importance et les musiciens des xv et xvi siècles en ont fait une des principales conditions de leurs ouvrages. » (Résumé philos. de l'Hist. de la musique, par M. FÉTIS, pp. cc et cci.)

Suivant M. Th. Nisard, le canon remonte à une époque beaucoup plus reculée. Dans son Examen critique des chants de la Sainte-Chapelle, publié par le Correspondant (nº du 25 soût 1850), cet ecrivain avait fait allusion à un exemple d'imitation canonique donné par Jean de Garlande (Ms. de Jérôme de Moravie).

tius tonus ille, in quo fuerint, poterit regulariter sortiri primordia. (Franculnus, lib. 1 Musica pract., cap. 8.)

M. de Coussomaker en a publié le fac-simileavec une traduction dans son Histoiredel'harmonie au moyen-age (Paris, in-4°, 1852, page 53 [101]). Ce fragment n'est pas le seul que les monuments nous aient conservé. Le ms. H. 196 de la bibliothèque de la Faculté de médecine de Montpellier, que M. Nisard a signalé le premierà l'attention des savants, contient environ trois cents motets-chansons des xi\*, xiii\* et xiv siècles, à deux, trois et quatre voix. Parmi ces compositions qui, toutes, sont du plus haut intérêt, et comblent une lacune de plusieurs siècles dans l'histoire de l'art, il y en a beaucoup où l'artifice du canon musical, appelé repetitio diversæ vocis par Jean de Garlande, est mis en œuvre avec unc véritable élégance. Voici un curieux spécimen de ce genre, que M. Nisard a bien voulu traduire pour ce Dictionnaire, et qui se trouve au foi. 392 recto du ms. 196; nous regrettons que la gravure n'ait pas respecté le travail du traducteur, et qu'elle ait défiguré toutes les longues en les représentant avec un trait descendant à gauche, au lieu de la mettre toujours à droite (7) ou même qu'elle ait mis quelquesois ce trait à droite, mais ascendant : ce qui est contre toutes les règles en usage avant le xv. siècle.









(101) Voici la traduction de M. de Coussemaker :



M. Th. Nisard pense qu'il faut traduire ainsi :





ou en ajoutant un bémot, iorsqu'il est à la quinte supérieure ou à la guarte inférieure. » Féxis, Traité du contrepaint et de la su-

gue.)

195

Après ces règles générales du canon, nous en mentionnerons quelques espèces: « La caien circulaire, qui, après avoir parcoura les douze tons majeurs ou mineurs du système, se trouve au point où il a commencé, et semble ainsi décrire un cercle parfait:

Le canon perpetuel, qui ne dissère du canon ordinaire que par les dernières mesures, disposées de manière que le canon recommence par une voix, pendant que l'autre achève sa résolution. Le canon circulaire est

nécessairement perpétuel;

Le canon par augmentation ou par dimi-nution dans la valeur des notes, qui se kit par des tâtonnements et des modifications

de mesure en mesure ;

Le canon appelé polymorphos, ce qui signifie beaucoup de formes; c'est celui dont le sujet est susceptible de plusieurs résolutions, soit à des intervalles différents, soit à des distances diverses, soit à volonté par un mouvement direct et contraire, soit enfin par augmentation ou par diminution;

Le canon employé comme accompagne-ment du plain-chant. Mais ce genre rentre dans les règles de contrepoint seuri à l'égard du plain-chant. Il faut mentionner encore les canons formés d'un très-grand nombre de voix et qui ne sont guère que des objets de euriosité, car ils sont dépourvus de chant, et ne roulent que sur un accord parfait. On cite deux canons de Valentini, le premier à trente-six voix, distribuées en neuf chœurs, et le second à quatre-vingt-seize parties en vingt-quatre chœurs. Dans ces canons, deux voix entrent toujours ensemble, par un mouvement contraire, à la quinte et à l'octave supérieure. Il faut ajouter que Valentini a écrit deux gros volumes in-folio sur ces puérilités, sous le titre de Canoni nodo di Salomone a 96 voci, Rome, 1631, in-fol., et de Canoni musicali, Rome 1655, in-fol. (Féris, ibid., passim.) Il ne faut pas confondre avec ces subtilités les canons de Vallerano (Paolo Augustini), de Nanini, de Porta, de Palestriua, qui sont donnés en exemple dans le Traité de M. Fétis.

Pour répondre à la curiosité des lecteurs. nous mentionnerons ici le genre de canon appelé énigmatique : « C'est un canon dont on n'écrit souvent que le sujet ou antécédent, en indiquant par quelque signe ou de-vise, le nombre de voix dont le canon se compose, et la manière de le résoudre. Un canon écrit ainsi s'appelle canon fermé ou inigmatique. Lorsqu'il est résolu et mis en partition, on lui donne le nom de canon ouvert. Ces sortes d'énigmes furent en vogue pendant presque toute la durée des xvi xvn° siècles; c'étaient des espèces de défis que les compositeurs faisaient aux musiciens les plus habiles, et chacun les enveloppait d'autant d'obscurité qu'il pouvait; l'un faisait consister son mérite à cacher le sens de son énigme, et l'autre atlacheit sa gloire à le

GAN

deviner. » (Firs, ibid.)

Voici quelques-unes de ces énigmes: Clama ne cesses, - Otia dant vitis. L'une et l'autre faisait connaître que le conséquent répond à toutes les notes de l'antécédent, en supprimant les silences.

En voici trois qui sont significatives en ce que les lettres forment les mêmes mots, soit qu'on lise de gauche à droite, ou de droite à gauche. C'est le canon rétrograde qu'on

exécutait à rebours en retournant le livre :

Signa te signa temere me tangis et angis. Bigna to signat om eronat angla ot angla. Į Roma tibi subito motibus ibit amor. Roma tidi auditom otidus idit amoff. In girum imus noctu ecce ut consumimur igni. In girum imus noctu ecce ut consumismur igni. Į

Crescis eundo. - Ascendo ad patrem meum. - Ces deux devises signifient que chaque fois que le canon recommence, il hausse d'un ton.

Decrescii evado. — Sed post vesperas deelinai. - A chaque reprise, le canon baisse d'un ton.

Nigra sum, sed formosa. — Cacus non fudicat de solore. — Le conséquent doit convertir en blanches les notes noires de l'antécédent.

Be minimis non curat prætor. — Le con-sequent ne doit chanter ni les blanches ni les noires de l'antécédent, mais seulement les rondes et les notes d'une grande va-

Qui se exaltat humiliabitur; - Qui se humilial exaltabilur; — Contruria contrariis eurantur; - Qui non est mecum contra me est. - La réponse doit être l'opposé de l'antécédent, c'est-à-dire que si celui-ci monte, le conséquent doit descendre, et vice versu.

Respice in me; ostende mihi faciem tuam. Le conséquent exécute les notes de l'antécédent dans le sens inverse, comme si l'un et l'autre se regardaient.

Vous jeanerez le Quatre-Temps. - Le conséquent répond après la valeur de quatre temps, c'est-à-dire de quatre mesures nou C, etc., etc.

Cherubini s'était amusé à résoudre tous les canons qui servent de vignettes à l'Histoire de la musique du P. Martini. On en trouve de fort curieux à la sin du Traité de M. Fétis, dont nous avons extrait tous ces détails. On en trouve également beaucoup dans le Dictionnaire de musique de l'Ency-

clopédie méthodique.

Mais tout cela n'est pas de l'art. Ce sont des exercices utiles sans doute, puisqu'ils servent à familiariser les élèves avec les combinaisons de la science; malheureusement on leur persuade trop, et ils sont trop enclins à se persuader eux-mêmes que c'est là le vrai but de leurs études, et qu'ils sont de grands génies parce qu'ils ont appris à retourner un sujet de cent manières, tandis que toutes cos choses ne devraient être regardées, comme dit M. Fétis, que comme ces semelles de plomb que les anciens atta195

chaient aux pieds des coureurs pour les rendre plus agiles, lorsqu'ils se trouvaient tout à coup débarrassés de ce poids incommode. Ce n'est pas que toutes ces formes ne soient belles lorsqu'on sait les faire servir d'encadrement à une belle idée. On sait le parti que Rossini a tiré du canon dans plusieurs de ses ouvrages, nommément dans Moise. Il est vrai que Rossini a usé d'une grande liberté de style, qu'il s'est contenté de poser une phrase principale qui s'entrelace dans toutes les parties chantantes, tandis que le P. Martini, Cherubini et autres, ont su faire autant de phrases qu'il y a de parties, et qui sont autant d'accompagnements les unes à l'égard des autres. Reste à savoir si ces tours de force valent une belle idée mélodique traitée avec plus de négligence et de laisser-aller.

Tous les grands compositeurs anciens ont fait des canons, des énigmes, comme les grands poëtes ont pu faire des jeux de mots et des logogriphes. Et il est arrivé souvent qu'on a plus parlé d'un homme à cause de ses énigmes et de ses logogriphes qu'à cause de ses belles œuvres. Kiesewetter fait à ce sujet les réflexions suivantes : « Je crois devoir pourtant justifier ces grands mattres (Ockenheim entre autres) d'un mérite si réel, du reproche qu'on leur adresse de n'avoir produit que des canons et des énigmes. Cette inculpation, qui semble d'abord assez fondée, vient de ce qu'on les juge uniquement d'après les livres élémentaires, les compilations, et même d'après les grands et savants traités des théorididacticiens qui les ont suivis, ceux des Allemands surtout, qui n'ont cherché à recueillir, dans les œuvres de ces mattres, que des amphigouris harmoniques, si bien qu'on a fini par s'imaginer à tort qu'ils n'avaient jamais fait autre chose. En effet, on n'a connu l'inimitable Ockenheim, c'est ainsi que l'appelle Baïni, que par un canon d'une exécution impossible, portant le titre de Fuga trium vocum in Epidialessarum, ou par la messe Ad omnem tuum, du reste fort ridicule, et dans la notation de laquelle il n'y a pas de clef. Ce sont là les seuls échantillons que Glaréan nous donne de ce maitre, dans son Dodecachordon. Le même Glaréan ne nous allègue autre chose en faveur du génie d'Ockenheim, si ce n'est qu'il a pris plaisir à faire dériver plusieurs parties d'une seule; il cite même à sa louange un Garritum quemdam triginta sex vocum qu'il déclare ne pas avoir vu. Par cette dénomination, il ne faut pas se représenter un motet à trente-six voix effectives, mais bien un canon circulaire comme ceux qui ont été déterrés depuis par les amateurs de ces sortes de compositions. On n'a, il est vrai, conservé de ce maître qu'un petit nombre de productions, et trèspeu de bibliothèques peuvent se vanter d'en posséder (102)». M. Kiesewetter renvoie ici à des fragments d'Ockenheim, qu'il donne dans ses planches, et à des morceaux de la

messe Gaudeamus, qui, suivant lui, altestaient la supériorité de ce maître sur son prédécesseur Dufay.

CANTABILE.— « Adjectif italien, qui signifie chantable, commode à chanter. Il se dit de tous les chants dont, en quelque mesure que ce soit, les intervalles ne sont pas trop grands, ni les notes trop précipitées, de sorte qu'on peut les chanter aisément sans forcer ni gêner la voix.» (J.-J. ROUSSEAU.)

CANTAR, CANTA, CANTAT. — Mot provençal qui signifie chantrerie ou anniversaire pour les morts. De là le mot latin cantare, substantif; car il n'est employé que dans les archives du midi, d'Aix, de Marseille, de Digne, etc. (Voy. le Dictionnaire provençal d'Honnorat, et Du Cange.)

CANTARIUM. -- C'est ce que les historiens appellent theca, une sorte de cassette où l'on déposait l'Antiphonaire authentique, pour qu'il fût à portée d'être consulté. Eckeardus le Jeune dit, dans la vie de Not-ker Balbulus : « Erat Rome ministerium quoddam et theca ad Antiphonarii authentici publicam omnibus adventantibus inspectionem repositorii, quod a cantu nominabant cantarium. Tale quidem ipse and nos. ad instar illius circa aram Apostolorum, cum authentico locari fecit, quem ipse attulit, exemplato Antiphonario, in quo usque hodie, si quid dissentitur, quasi in speculo error ejusmodi universus corrigitur. » (REREARM JUN., lib. De Cas., monast. S. Galli, apad MELCH. GOLDAST, Rerum alamannicarum scriptores; Francf., in-fol., 1606, t. 1, p. 60.

-«Recolo me legisse in commentariis rerum Moscovitarum, non audere Moscovitas Evangelium tangere, nisi prius laverint manus, seque signo crucis munierint, el inclinato capite honorem ei exhibuerint; quorum tametsi schismaticorum reverentiam par esset omnes orthodoxos imitari. Morem, qui nunc viget collocandi super pulvinar librum Missalem, antiquum esse colligo ex ordine Romano, in quo statuitor ut perlecto Evangelio accipiat subdiaconus pulvinar et Evangelium a diacono, cumque præcedat. In eodem libro inter ea quæ portantur ante pontificem euntem ad stationem, nominatur cantatorium, quod nihil aliud esse conjicio quam librum seu potius tabulam, in qua scriptum erat responsorium canendum post epistolam; nam infra ait:
Postquam legerit subdiaconus epistolam, ascendit cantor cum cantario et dicit responsorium. » (Rerum Liturgicarum libri duo auctore Joanne Bona; Parisiis, m.DC.LXXII. l. 1, c. 25, p. 275.)

Incipit liber quod cantatorium dicitur. lit-on dans un manuscrit de l'abbaye de Saint-Gall. (Ap. Du Cange.)

On lit dans l'Ordinaire romain: Postquam legerit, cantor cum cantatorio ascendit (10 ambonem) et dicit responsorium gradualem. (Ibid.)

(102) « Petrucci n'a imprimé que fort peu de choses d'Ockenheim. » (Hist. de la musique occidentale, speque Ockenheim).

Aiusi, on appelait cantatorium le livre oraduel, parce que ce livre contient les versets qu'on chantait sur les degrés, sur le lieu élevé nommé aussi cantatorium.

CANTATA. - Mot latin qui signifiait

messe chantée dans certains pays.

197

Apud DU CANGE: Charta Swecica, ann. 1414 apud Schefferum ad chronicon Archieniscop. Upsaliensium, p. 252 : Ut vicarius perpetuus... præsentibus quatuor vicariis et quatuor parvulis choralibus, annis singulis cantatas dicere teneatur, videlicet primum de B. Virgine in crastino Nativitatis rjusdem, secundum de omnibus sanctis, etc.

CANTATE. — Sorte de petit drame à voix seules, qui, à l'origine, comportait un accompagnement de clavecin. La cantate avait succédé, au xvi siècle, à de petites pièces de chant à couplets, pour voix seules, avec accompagnement de clavecin, de luth ou de théorbe, qui avaient remplacé les madrigaux à quatre ou cinq voix, et des pièces instrumentales appelées ricercari qui, comme les madrigaux, se distinguaient par des combinaisons imitatives et canoniques. Il y avait des cantates sacrées, dont le sujet était les louanges de quelque saint. Elles étaient chantées dans les églises, et avaient quelque ressemblance avec les oratorios.

Carissimi est le premier compositeur qui

ait écrit des cantates.

La cantate est un petit poëme qui, à le considérer sous le rapport littéraire, n'a point de caractère bien déterminé; néanmoins c'est le plus souvent le récit d'un fait simple et intéressant, entremêlé de réflexions ou de l'expression de quelques sentiments. Du reste, elle peut être de tous les genres et de tous les caractères, sacré, prosane, hérosque, comique, et même bouffon: admettre un seul ou plusieurs personnages; et l'on conçoit qu'il est des cas où elle rentre dans le genre de l'oratorio : telles sont la Passion de Ramler, la Création d'Haydn, el autres.

La cantate tire son origine du drame lyrique. On fait remonter l'époque de son invention au commencement du xvii siècle (vers 1620). Poliaschi. de Rome, Loreti Vittorii, de Spolète, et B. Ferrari, de Reg-800, appelé Ferrari du Théorhe, à cause de son habileté sur cet instrument, sont les premiers auteurs que l'on cite comme ayant equis quelque réputation en ce genre. On nomme, après eux, T. Merula, Graziani, lassani, et surtout Carissimi. Vers le milieu de ce même siècle, M.-A. Cesti, son élève, qui perfectionna le récitatif, L. Rossi, Legrenzi, et enfin, le célèbre A. Scarlatti, qui surpassa tous ses prédécesseurs, autant par la fécondité que par l'éclat de son génie. Au commencement du xviir, on remarque Fr. Gasparini, Giov. et Ant. Bononrini; le célèbre B. Marcello, qui a composé plusieurs cantates très-estimées; Pergolèse, dont l'Orphée est cité comme un chef-d'œure: Vivaldi, connu par ses œuvres de violon: enfin, le baron d'Astorga et le célèbre N. Porpora, qui ont laissé l'un et l'autre des

recueils qui sont comme ce qu'il y a de plus classique en ce genre.

CAN

« Nous avons malheureusement à faire sur la cantate la même réflexion que sur les madrigaux : c'est encore une espèce de composition abandonnée et négligée depuis près de deux générations, au point que les amateurs instruits sont les seuls qui daignent étudier les chefs-d'œuvre que nous ont laissés les générations précédentes. » (Sommaire de l'Hist. de la Musique, placée en tête du Dictionnaire des musiciens, par

CHORON.)

CANTATRICE. — On appelait du nom de cantatrices des femmes dont la profession était de chanter des lamentations aux cérémonies des obsèques. Saint Chrysostome et saint Jérôme parlent de cet usage comme étant pratiqué dans la Judée : Hic mos, dit co dernier (in cap. 1x Jerem.) usque hodie permanet in Judaa, ut mulieres, sparsis crinibus, nudatisque pectoribus, voce modulata omnes ad sleium concitent. Cos semmes étaient nommées tubicines ou tibicines, parce que seurs fonctions les assimilaient aux anciennes pleureuses qui mélaient leurs cris au son des trompeties dans les funérailles; plus tard, des comp-teuses, computatrices, parce qu'elles faisaient l'énumération des vertus, des dignités, des richesses, etc., du défunt. Les textes suivants que nous empruntons à Du Cange prouvent qu'elles ont été l'objet de plusieurs excommunications: « Synodicon Nicotiense, cap. 20: Quia morbus quidam pestifer et infidelitati vicinus valuit in his partibus, ut videlicet in exsequiis mortuorum, in domibus, ecclesiis, et cometeriis, tubieines, quæ lugubre canunt, quas cantatrices vocant, advocentur, qua non solum turbant divina, verum eliam provocant seu excitant alios verbis vanis ac cantibus et paganorum ac Judæorum ritui consonis, ad plorandum, verberandum, et lacerandum seipsas : hoc ne fiat de catero, districtissime et sub excommunicationis vinculo prohibemus, etc. - Excommunicantur eæ in concilio Nemosiensi, ann. 1298. cap. 4: Et cantatrices in funeribus defunc-torum sive in ecclesia, sive in cameteriis, seu alibi. - Lamentatrices appellantur in concilio Marciacensi, ann. 1326. cap. 23, lubi et interdicuntur. »

On lit dans Boncompagnus, de Bologne, qui vécut en 1213, dans l'Ars dictaminis. lib. 1 (sub fine): Ducuntur Rome quadam feminæ pretio nummario ad plangendum super corpora defunctorum, quæ computatrices vocantur, ex eo quod sub specie rhythmica nobilitates, divitias, formas, fortunas et omnes laudabiles mortuorum actus computant seriatim. Sedet namque Computatrix aut interdum recta, vel interdum proclivis, stat super genua, crinibus dissolutis, et incipit præconia laudum voce variabili juxta corpus defuncti narrare, et semper in fine clausulæ, Ho! vel Hi! promit voce plangenti. Et tune omnes astantes cum ipsa flebiles voces emittunt. Sed computatrix producit lacrymas pretii, non doloris. Cette profession est prohibée dans

199

les Statuts de Milan, 1" part., cap. 470. On trouve des peintures de cantatrices et de compteuses sur certains tombeaux, notamment sur le mausolée d'Anne de Bourgogne, morte en 1232, duchesse de Bédfort, dans l'église des Célestins de Paris.

Un autre article de Du Cange nous apprend que l'on donnait le nom de reputatio à la lamentation plus ou moins harmonieuse de ces femmes, et qu'elles étaient nommées aussi reputatrices et reputantes, « quod defunctorum gesta reputarent seu narrarent. » Il cite les constitutions de Frédéric, roi de Sicile: Quoniam Raputationes (Reputationes) cantus et soni, qui propter defunctos celebrantur, animos astantium convertunt in luctum, et movent eos quodammodo ad injuriam Creatoris, prohibemus Reputantes funeribus adesse, vel alla mulieres qua earumuluntur ministerio, nec in domibus seu ecclesiis, vel sepulturis, vel alio quocunque loco, nec pulsentur circa funebria guidernæ vel guitena, vel tympana, vel alia solita instrumenta, que ars magis ad gaudium quam ad tristitiam adinvenit, pema unciarum auri quatuor mulctandis iis qui eas admiserint circa hoc, et ipsis Reputatricibus similiter: que Reputatrices, si penam solvere propter paupertatem non possint, ne panalis prokibitiæ eludatur, fustibus cædantur per civitatem

et terram ubi prohibita tenteverunt. CANTILENA (Cantilène). — Mot employé, pendant le moyen âge, pour désigner tout morceau de musique religieuse, comme on peut le voir dans la lettre que le Pape Paul I'' écrivit à saint Remi, évêque de Rouen et frère du roi Pépin le Bref (Vita S. Remig., episcop. Rolomag, apud Bolland, xix jan.). On donnait aussi à ce mot une extension plus générale, en l'appliquant à toute espèce de musique; c'est ainsi que les artistes du moyen age disaient: Ter terni sunt modi (intervalla scilicet) quibus omnis cantilena contexitur. (GERBERTI, Script., tom. II, p. 150.) (Th. NISARD.)

CANTIQUE. — « Les Patriarches, et les autres personnes éminentes en dignité, en vertu et en piété, à leur imitation, ont pareillement honoré Dieu, et luy ont consacré leur langue par des Cantiques spirituels. Et il est remarquable que, dans l'Ecriture (103), leur application à l'art de chanter fait partie de leurs louanges. La sage et généreuse Debbora, après la défaite des Chananéens. sit éclater sa reconnoissance envers Dieu par un (104) Cantique plein d'ardeur et de piété. La naissance de Samuel en fit chanter

un autre à (105) Anne, sa mère, pour rendre graces à celuy qui donne aux lemmes sidriles la joye d'une heureuse fécondité. Il n'y a rien de plus connu dans l'Eglise que les Pseaumes de David; ils sont une preuve de son zèle à employer sa voix aux louanges divines, et un modelle aussi bien qu'un motif pour l'imiter dans ce saint exercice. Les Docteurs et les Pères de l'Eglise employent aux Préfaces de leurs commentaires sur ces Pseaumes et en d'autres endroits toute leur éloquence pour nous en déclarer l'excellence, et les grands avantages que les ames fidelles en recoivent. Le bel ordre qui s'observoit dans leur chant, et la multitude des chantres, et des instruments qui y estoient destinez (106) par le mesme Roy, et par le sage Salomon, son fils et son successeur, font voir l'estime qu'ils faisoient de cet art, et la grande habitude que leurs peuples avoient dans sa pratique. Mais le commandement exprès qui en avoit esté fait à ces Roys de la part de Dieu (107) est un évident témoignage de l'estat qu'il en fait luy mesme, combien il agrée ce saint exercice, et la vénération que nous devons avoir pour cette institution divine. Il seroit trop long de faire icy mention des (108) Cantiques d'Isaye, d'Ezéchia, et des autres justes de l'ancienne loy, ce qui en a esté dit peut sussire.

« Il reste seulement à voir ce qui s'est pretiqué dans le christianisme à l'égard du présent sujet. Il a esté cy dessus parlé de Marie, sœur de Moyse, qui célébra le premier Cantique qui se lise dans l'Ancien Testament-Voicy une Marie beaucoup plus relevée en dignité et en grace, qui, ayant conçeu dans son chaste sein le Sauveur du monde, en glorifia Dieu par le premier Cantique (109) que nous lisions dans le nouveau, qui est si merveilleux que l'Eglise nous le fait chanter tous les jours, afin que, répétant les paroles de cette incomparable Vierge, nous participions aussi à sa dévotion et à son (110) esprit. Saint Zacharie, à son imitation, en chanta (111) un autre à la naissance du Précurseur du mesme Sauveur, et les saints anges imitèrent pareillement celle qui estoit devenue leur Reyne par le mystère de l'Incarnation, en honorant par un Hymne la naissance (112) que le Sauvenr prit de cette incomparable Vierge. Le saint vieillard Siméon chanta semblablement son Cantique (118), lorsqu'elle le luy présenta au temple, et le Sauveur mesme daigna authoriser l'exercice du chant, lorsqu'avec les Apostres

(193) la peritia sua requirentes modos musicos. (Eccli. XLIV, 5.)

(104) Cecineruntque D. bora et Barac filius Abinoem in illo die dicentes. (Judic., v, 1.)

(105) I Reg., II, 1.

(106) Reg. et II Paralipem.

(107) Constituit quoque Ezechias Levitas in domo Donniui cum cymbalis, et pestteriis, et cytharis, se-cundum dispositionem David Regis et Gad Videntis et Nathan prophetæ: siquidem Donist paæceptun puit per manum prophetarum ejus. (II Paralipom., xxix, 25.)

Dixitque angelus eis: Pax vobis, nofite timere: etenim cum essem vobiscum, per voluntatem Da eram : ipsum benedicite, et cantate illi. (Telie 1B, 18.)

(108) Josies v et 2271, et 222711, 10. Tunc cantavit canticum boc Domino Judith, dicens. (Judich zvi. 1, etc.)
(109) Lucæ 1, 46.
(110) Sit in singulis spirite a Mariæ, ut exsultent in

Don. (Augnosius in Lucam )

(111) Luc. 1, 68. (112) Luc. 11, 14. (113) Luc. 11, 28.

il dit un Hymne (114) aprés l'institution du très-saint Sacrement, immédiatement avant que d'entrer dans le cours de sa sainte Passion. Car cet Hymne ne consistoit pas dans une seule prière, mais dans une prière récitée avec chant et dans un Cantique d'action de grâces (115). Il ne se contenta pas mesme de nous en avoir donné l'exemple, il voulut encore en instruire les Apostres, leur enordonner la pratique (116), et en faire le commandement à toute l'Eglise en leur personne; d'où vient que saint Paul recommande si fort aux Chrestiens de s'entretenir. dans la ferveur par des Pseaumes et des Cantiques spirituels; (117) et que l'Eglise observe cette sainte discipline dès sa naissance. ainsi que Philon mesme et Pline le neveu l'ont écrit (118), desquels le témoignage ne peut estre suspect, d'autant que l'un estoit juif, l'autre payen, et tous deux ennemis du nom chrestien. Depuis, l'Eglise a toujours continué de pratiquer ce moyen d'honorer Dieu, sans qu'aucune chose ait pu interrompre le cours de ce saint exercice (119), qui luy est un prélude, et un essay de ce qu'elle doit faire un jour dans le ciel avec les anges

(114) Et hymno dicto exierant in montem Oliva-

rum. (Matth. xxvi, 30.)

(115) Hymni cantus sunt continentes laudes Dei : si sit laus, et mon sit Dei, non est hymnus : et si sit laus, et Dei faus, et non cantetur, non est hymnus. Oportet ergo, ut sit hymnus, habeat hæc tria : et laudem et Dei laudean, et canticum. (August. in psal. Calvill.)

Modulata laus est hymnus, ut quidem arbitror : cum cantione psalmus est psalmodia. (GREGOR. NA-

ZIANZ. Cermine iambico, 15.) Hymnus est canticum laudantium, seu cermen

letitize et laudis. (Isis., lib. vi, Orig., cap. 10.) (116) De hymnis et p. al ais canendis cum et ipsius Domini, et apostolorum habeamus documenta, et exempla, et præcepta, etc. (Augustin., epist. cxix,

(117) Loquentes vobismetipsis in psalmis, et symnis, et canticis spiritualibus cantentes et psallentes in cordibus vestris Domino. (Ad Ephes. v. 19;

ed Coloss. 111, 16.)

(118) Therapeuiæ non solum contemplantur; sed ettam cantica et hymnos in laudem Dei componunt vario metrorum genere, rythmisque concinnantes in augustiorem et religiosam speciem. Et infra: Noanulli ex his vix tertio quoque die famem sentiunt, attenti magis ad disciplinarum scientiam : nec desunt, qui prælaute accepti epulo sapientiæ copiose prebents sua placita perdurant duplum ejus tem-poris, et vix sexto die degustant cibum necessarium, assocti, sicut cicadæ, rore vivere; canticis, opinor, solantes inediam. Et tonge infra versus finem : Tum assurgens præses hymnum in laudem Dei primus canit, aut recens a se compositum, aut descuiptum ab aliquo veterum, etc. (Pnilo, Vita contemplativa sine supplicum virtutibus.)

Christiani soliti sunt stato die ante lucem conve-nire carmenque Christo quasi Deo dicere secum invierm. (Plimus, II, lib. x, epist. 97, ad Trajanum.

LOCIARUS in Philopatr.)
(119) Gratos 110 exhibentes, rationalesque pompas, et hymnos illi celebramus atque decantanes, etc. (Instinus martyr, in oralione ad Antoni-

CLEMENS ALEXAND., Oralione ad gentes.

Sonant inter duos psalmi et hymni, et mutuo provocant, quis melius Deo succinat. (TERTULLIANUS, ed Uzorem, lib. 11, in fine.)

et les saints. C'est pourquoy les Pères ont appellé le chant de l'Eglise l'employ des anges, l'œuvre de Dieu (120) et l'office divin. Par où il est aisé de voir combien ceux-là se trompent qui en jugent bassement, et qui ne le regardent que comme le partage des Ecclésiastiques du commun, et de ceux qui ont plus de voix que d'esprit; et combien ceux qui y sont occupez y doivent apporter d'attention et de ferveur, afin de s'acquitter dignement d'un si saint ministère. » (Juni-LHAC, Science et pratique du Plain-Chant, part. i, chap. 3)

CAN

CANTIQUE. -- Le cantique, dans son acception la plus étendue, est toute espèce de poésie qui se chante, et, dans un sens restreint, c'est un poëme composé en langue vulgaire sur un sujet de religion ou de mo-

Pour découvrir l'origine de ce genre de poésie et sa destination primitive, il faut remonter aux époques bibliques et jusqu'à Moïse, auquel nous devons les deux premiers cantiques dont il soit fait mention dans l'histoire. Ce sont le Cantemus Domino; gloriose enim magnificatus est (Exode, xv),

BASILIUS, epist. 69.

Diei ortus psalmum resultat, psalmum resonat occasus. Mulieres Apostolus in ecclesia tacere jubei; psalmum etiaui bene ciamani. Hic omni unicia zetati, hic utrique aptus est sexui ; hunc senes rigore se-nectutis deposito canunt, hunc veterani tristes in salmum etiaui bene clamant. Hic omni dulcis ætati, cordis sui jucunditate respondent; hunc juvenes sine invidia cantant lasciviæ, hunc adolescentes sine lubricæ ætatis periculo, et tentamento concinunt voluptatis. Juvenculæ ipsæ sine dispendio matronalis psallunt pudoris, puellulæ sine prolapsione verecuadiæ eum sobrietate gravitatis hymnum Deo inflexæ vocis suavitate modulantur : hunc tenere gestit pueritia, hunc meditari gaudet infantis, quæ alia declinat ediscere; psalmum reges sine potestatis supercilio resultant, pealmus cantatur ab imperatoribus, jubilatur a singulis. Certant clamare singuli quod omnibus proficit. Psalmus virtutum organum est, quod sancti Spiritus piectro pangens prophetæ venerabilis cœlestis sonitus fecit in terris duicedinem resultare. (Ausaos., præfat. in psalmos.)

(120) Psalmus angelorum opus est; cœleste munus atque administratio, incensum spirituale. Psalmus montium illuminatio, ac corporum sanctificatio. In hoc nunquam, fratres, exerceri desistamus; et domi et extra in viis, et dormientes et excitati loquentes nobismetipsis, in psalmis et hymnis et canticis spiritualibus. Psaimus piorum gaudium : hic otiosilo-quium exterminat, risum reprimit, judicium sugge-

choros agit. (S. Ernazu. t. I, pag. 13.)

'Ubique credimus divinam esse præsentiam, et oculos Domini in omni loco speculari bonos et malos : maxime tamen hoc sine aliqua dubitatione credamus, cum ad opus divinum assistimus. (S. Br-NEDICTUS, cap. 19 Regulæ.)

Ad horam divini officii mox ut auditum fuerit signum, summa cum festinatione curratur, cum gravitate tamen. Ft paulo infra: Ergo operi Dei nihil præponatur. (S. Benedict., cap. 43 Regulæ.)

Item: Festinant se prævenire ad opus Dei. (csp. 22.)

· Ex regula nostra nihil operi Dei præponère licet. Quo quidem nomine laudum solemnia, quæ Deo quotidie in oratorio persolvuntur, Pater ideo Benedictus voluit appellari, ut ex hoc clarius aperiret, quam nos operi illi velit esse intentos. (BERNARD., Serm. 47 in cantica.)

CAN

composé pour célébrer le passage miraculeux de la mer Rouge par les Hébreux, sauvés de la poursuite de l'armée de Pharaon, et qui fut chanté par ce législateur et par tout le peuple, auxquels répondait le chœur des femmes d'Israël ayant à leur tête la prophétesse Marie, sœur d'Aaron, accompagnant leurs voix d'instruments de musique, et même de danses religieuses, devenues, depuis, partie intégrante du culte hébraïque; et celui du chap. xxxII du Deuteronome: Audite, cæli, quæ loquor; audiat terra verba oris mei, où Moïse, peu de temps avant de mourir, rappelle au peuple israélite assemblé les bienfaits dont Dieu l'a comblé et les maux par lesquels il a châtié son ingratitude. Après ces deux cantiques, les plus anciens et les plus célèbres de l'anti-quité, l'Ancien Testament nous offre ceux de Debora, Qui sponte obtulistis de Israel animas vestras... (Juges, v); de la prophétesse Anne, Exsultavit cor meum in Domino (I Rois, 11, 1); de Judith, Incipite Domino in tympanis.... (Judith, xvi); d'Isaïe, Confitebor tibi, Domine.... (x11, 1); du roi Ezechias, Ego dixi : In dimidio annorum meorum... (Isaie, xxxvIII, 10); d'Habacuc, Domine, audivi vocem tuam, et timui (111, 1); des trois enfants dans la fournaise, Benedicite, omnia opera Domini Domino (Daniel, III, 57); celui des Lévites, Surgite, benedicite Domino Deo vestro... (II Esdras, IX) et le Cantique des cantiques de Salomon, qui, d'après la ver-sion des Septante, en avait composé cinq mille. Il faut ranger aussi sous cette dénomination générale les Psaumes du roi David, qui furent écrits pour être chantés, et l'étaient en effet. Dans les Paralipomènes (liv. I, chap. xvi et xxv) on voit que le Pro-phète royal avait établi deux cent quatrevingt-huit chefs d'orchestre pour diriger quatre mille musiciens, divisés en vingtquatre classes, lesquelles devaient se succéder de semaine en semaine pour le service du temple. Asaph, Héman et Idithun étaient les chefs de cet immense corps de musiciens, chargés d'exécuter devant l'Arche d'alliance les cantiques inspirés au Roi-Prophète par l'Esprit-Saint. Le chant était accompagné des accords des instruments de musique et de chœurs de danse formés par des troupes d'hommes, de femmes, de garçons et de filles, portant tous un vêtement uniforme, et chantant le même air en dansant le même pas avec une gravité pleine de modestie. Ces divins cantiques, auxquels rien n'est comparable dans aucune littérature, étaient encore, cinq cents ans après la mort de David, chantés dans le temple de Zorobabel par les Israélites de retour de la captivité; et même aujourd'hui ils retentissent dans les synagogues des juifs et dans les églises chrétiennes, comme la plus magnifique louange des œuvres de Dieu et 'aveu le plus éclatant de la misère de l'homme.

Le Nouveau Testament renferme trois beaux cantiques, qu'on est convenu d'appeler évangéliques, parce qu'ils sont tirés des écrits des évangélistes. Ce sont le Cantique de Zacharie, Benedictus Dominus Deus Israël.. (Luc, 1); celui de la sainte Vierge, Magnificat... (Ibid., 1); et celui de Siméon. Nunc dimittis... (Ibid., 11). Tous ces cantiques, épars dans les Livres saints, constituent le plus admirable monument de poésie lyrique élevé à la gloire d'une religion et à l'honneur d'un peuple.

Les nations païennes à leur tour, sous l'influence des deux nobles sentiments qui sont la base des sociétés humaines, connurent aussi le Cantique, et l'employèrent à offrir des hommages publics à la Divinité, et à exciter les dévouements à la patrie. Orphée sit servir la poésie et la musique au culte divin; et c'est aux hymnes religieux, aux cantiques sacrés par lesquels il adoucit, comme par enchantement, les mœurs des hommes en leur inspirant le respect des dieux et l'amour de la vertu, qu'il doit la juste célébrité de son nom, parvenu seul jusqu'à nous, à travers tant de siècles, entouré de la gloire d'un génie pieux et civilisateur. A Athènes, dans les fêtes religieuses des Panathénées, un chœur de jeunes hommes chantait des vers en l'honneur de Minerve, déesse protectrice des peuples confédérés de l'Attique. « Point de ville, qui, dans le courant de l'année, ne solennise quantité de fêtes en l'honneur de ses dieut; point de fête qui ne soit embellie par des cantiques nouveaux; point de cantique qui ne soit chanté en présence de tous les habitants, et par des chœurs de jeunes gens tirés des principales familles. » (Voyage du jeune Anacharsis, t. VII, p. 51.) L'auteur de ce savant ouvrage qui, dans son 27 chapitre sur la musique des Grecs, a observé que les anciens poëtes étaient tout à la fois musiciens, philosophes, législateurs, ajoute que l'harmonie phrygienne fut destinée aux cantiques sacrés, dont la plupart appelés nomes, c'est-à-dire lois ou modèles, étaient divisés en plusieurs parties renfermant une action, et que les danses étaient comprises parmi les cérémonies religieuses. On sait qu'Alcée, après avoir célébré la liberté et maudit les tyrans dans des vers que les armées chantaient en allant au combat, consacra les accents de sa lyre à la louange des dieux de la patrie, et que ce fut à la faveur de l'enthousiasme excité par un chant martial que Solon, auquel les temples devaient déjà de beaux cantiques religieux, entrains les Athéniens dans l'Île de Salamine, su mépris du décret qui condamnait l'orateur assez hardi pour en proposer la conquête. Quand Auguste, l'an de Rome 737, ordonna de célébrer les Jeux séculaires institués en l'honneur de Phébus et de Diane, il charges le plus fameux poëte lyrique de l'empire, Horace, de composer le cantique qui devait faire partie de cette solennité, consacrée par des sacrifices. Ce poëme fut chanté per trois chœurs, l'un représentant le peuple, l'autre les jeunes hommes et un autre les jeunes filles, forme prescrite par les pegra sacerdotales des Livres sibyllins.

Il est si naturel à l'homme de traduire ses plus vives impressions par le chant, de l'adapter, dans une forme solennelle, aux grandes circonstances de la vie publique, soit comme un hommage suprême à la Divinité, soit comme moyen d'encourager aux importants devoirs de l'existence sociale, que le Cantique se retrouve même chez les peuples barbares. Tacite, décrivant les mœurs des Germains, en constate l'usage dans le culte des divinités adorées parmi eux. « Ils chantent, dit-il, dans des vers antiques, qui sont leur seule histoire et toutes leurs annales, le dieu Tuiston et son fils Mann, source et fondateurs de leur nation »: Celebrant carminibus antiquis quod unum apud illos memoriæ et annalium est, Tuistonem deum et filium Mannum, originem gentis conditoresque. (Cap. 2.) Ces anciens cantiques « étaient des pièces de poésie faites à la louange des dieux et des héros, et destinées à perpétuer le souvenir des principaux événements. Ces espèces de romances n'étaient point écrites, et ne faisaient que passer de bouche en bouche. Cependant le soin que l'on avait de les apprendre aux jeunes gens, l'usage non interrompu de les chanter en certaines occasions, enfin la mesure des vers (car elles étaient sans doute rimées), devaient les préserver longtemps de toute altération considérable. Il semble qu'au vin siècle depuis Jésus-Christ on n'avait pas encore oublié totalement ces vieilles chroniques orales des Germains, puisque, au rapport d'Eginhard, Charlemagne écrivit, c'est-à-dire fit mettre par écrit, pour les transmettre à la postérité, ces cantiques barbares et très-auciens, où l'on célébrait les actions et les guerres des anciens rois. » Barbara (id est Germanica [Pertz]) et antiquissima carmina, quibus veterum regum actus el bella canebantur, scripsit memoriæque mandavit. (Vita Karoli imperatoris.) Nous croyons devoir avertir qu'à la suite des observations que nous avons empruntées à l'Histoire de la littérature de M. Schlegel, nous avons modifié l'interprétation que son traducteur a donnée des trois derniers mots du texte d'Eginhard, auquel il fait dire que Charlemagne se donna même la peine d'apprendre ces chants nationaux des Germains, ce que n'a pas voulu faire entendre son bio-graphe. L'historien romain nous apprend encore d'autres détails curieux concernant ce peuple. « On prétend aussi qu'ils ont leur Hercule, et c'est le premier des héros qu'ils chantent en marchant au combat. Ils ont un autre chant, appelé bardit, par lequel ils s'animent au combat, et qui leur est un présage de victoire ou de défaite; ils tremblent ou sont trembler selon qu'ils ont entonné le bardit. C'est moins une suite de paroles que le cri du courage. Ils cherchent à produire des sons durs et des murmures brisés, en plaçant leurs boucliers devant leurs bouches, afin que la voix plus pleine et plus grave s'enfle par la répercussion. » Fuisse apud eos et Herculem memorant, primumque omnium virorum ituri in prælia canunt. Sûnt

illis hæc quoque carmina, quorum relatu, quem barditum vocant, accendunt animos, futuræque pugnæ fortunam ipso cantu augurantur: terrent enim trepidantve, prout sonuit acies. Nec tam voces quam virtutis concentus videntur; affectatur præcipue aspertas soni et fractum murmur, objectis ad os scutis, quo plenior et gravior vox repercussa intumescat. Il fallait que le chant du bardit fût bien terrible, si l'on en juge par l'idée que l'empereur Julien donne de leurs chants les plus gracieux. « J'ai vu moi-même, dit-il dans le Misopogon, avec quelle complaisance les barbares d'au delà du Rhin goûtent leur musique sauvage, dont les airs, aussi durs que les paroles, ressemblent au cri de certains oiseaux. » Si ces paroles de Julien prouvent l'incontestable infériorité de la musique stridente, de l'idiome dur des Germains, et le juste dédain qu'il en avait conçu, en les comparant aux fangues harmonieuses des Romains et des Grecs et à la belle mélodie de leurs chants, elles confirment, du moins, l'usage de la poésie chantée chez ce peuple, dont les arts valaient moins que les mœurs, mais qui n'en avaient pas moins deviné, par un instinci naturel, deux puissants ressorts de civilisation dans la poésie et la musique, desquelles ils se servaient non-seulement pour honorer les dieux et la mémoire des héros de la patrie, mais encore pour se consoler, par des chansons, de leurs infortunes : Cantilenis infortunia sua solantur.

Les Gaulois, l'un des peuples les plus religieux de l'antiquité païenne, durent employer aussi le Cantique dans l'exercice du culte, par cet invincible penchant de la nature qui porte les hommes rassemblés autour des autels à unir leurs voix pour chanter la puissance et les bienfaits de l'Être. suprême. Les Commentaires de Jules César rapportent, du moins, que les druides obligealent ceux qui voulaient se vouer au ministère sacerdotal à apprendre de mémoire une grande quantité de vers, qui coutenaient probablement les croyances religieuses de la nation: Magnum ibi numerum versuum ediscere dicuntur. Un peuple qui possédait un sacerdoce professant les dogmes fondamentaux de l'immortalité de l'ame, des récompenses et des châtiments après la mort; ayant des doctrines sur les astres et leur mouvement, la grandeur et l'étendue de l'univers, la nature des choses, la grandeur et le pouvoir des dieux immortels, objets de l'enseignement de la jeunesse exclusivement contiée à sa direction; administrant la justice, en même temps qu'il présidait aux choses divines; formant, avec les chevaliers, le conseil suprême de la nation, dans lequel se traitaient les grands intérêts du pays, et employant les caractères grecs dans les actes de l'autorité publique, comme dans les affaires privées: un tel peuple pré-sente, dans son organisation et l'état de ses connaissances, les signes d'une civilisation assez remarquable, pour que l'on soit en droit de conjecturer que la poésie et la mu-

sique furent chez lui, comme chez les Germains, consacrées au culte des dieux et à célébrer les grands événements qui influaient sur ses destinées. Si les druides, ainsi que les prêtres d'Isis en Egypte, dérobaient leurs mystères sacrés au vulgaire, il est difficile d'admettre qu'en présence des ini iés des cantiques n'aient pas été chantés devant leurs autels, comme un solennel hommage aux divinités protectrices de la patrie. Quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est que, avant même que le christianisme eut pénétré en Amérique, les Péruviens avaient des cantiques destinés aux solennités religieuses, au rapport de Garcilaso, qui y puisa des renseignements pour composer l'histoire des Incas. « Comme de son temps, dit M. Schlegel, les Péruviens avaient déjà perdu l'intelligence des Quissos ou franges, qui tenaient lieu de livres à cette nation, les seuls mémoires dont il se servit furent les Cantiques anciens, que sa mère, princesse du sang des Incas, lui avait fait apprendre par cœur pendant sa

CAN

jeunesse. 🗷

Chez les nations chrétiennes, les Canti-ques sacrés de la Bible, admis des l'origine du christianisme dans la liturgie de l'Eglise, furent longtemps les seuls que l'on chanta dans les temples, parce qu'ils étaient repro-duits dans une langue parlée par tout le monde, ou, du moins, comprise de tous. Mais ils ne sussirent plus en France ni en Allemagne, lorsque, sous les princes Carlovingiens, commença le mouvement de décadence qui produisit, dans la vie intellectuelle, plus de deux siècles de ténèbres. Les troubles et les guerres qui mirent la confusion dans l'Etat, affaiblirent par con-tre-coup les études; la langue latine, jusqu'alors parlée en France, se corrompit, et cette corruption enfanta ces militers de patois romans qui se localisèrent avec d'autant plus de facilité, que la belle langue, laissée par les Romains sur le sol gau-lois comme un monument de leur conquête, avait disparu des relations sociales, et n'avait, toute mutilée, trouvé d'asile que dans les monastères et les écoles du clergé séculier. Cette époque de perturbation générale fut un temps d'arrêt, ou, pour mieux dire, un pas rétrograde dans la marche de la civilisation française, mais aussi le point de départ du travail de formation de notre langue nationale. Tant que la langue latine servit aux manifestations journalières de la pensée, le peuple put, dans les églises, associer les mouvements de son âme aux sentiments exprimés par les prières et les chants du culte public; la langue le tenait en communication constante avec la religion, et les enseignements divins captivaient sans effort l'attention d'une assemblée qui pouvait comprendre ce qu'elle entendait. Il n'en fut plus ainsi au 1xº siècle, quand le latin cessa d'être intelligible pour la généralité des habitants. Alors il devint absolument nécessaire, pour instruire le peuple des choses de la religion et le main-

tenir dans le recueillement au pied des autels, de suppléer à son ignorance par un moyen approprié à l'état de ses lumières L'idiome populaire fut donc, par la force de la situation générale, admis dans les temples pour la prédication de la parole de Dieu. Puis les évêques, par une condescendance aussi paternelle qu'éclairée, permi-rent que cette innovation, imposée par le malheur des temps, s'étendit à quelques autres compositions en langue vulgaire, destinées à interpréter aux fidèles certaines lectures et chants liturgiques, afin de faire entrer les assistants dans l'esprit de la solennité du jour, et de les occuper ainsi de pensées pieuses qui, se gravant dans leur mémoire à l'aide du chant, pouvaient, même hors du temple, exercer sur les esprits une influence salutaire au milieu des sollicitudes de la vie sociale. Telle fut l'origine du Cantique en langage populaire, de l'Epttre farcie et du Noël. Un écrivain monastique du xii siècle, Lambert, prieur de Saint-Vast d'Arras, cité par l'abbé Lebeuf dans son Traité historique et pratique sur le chant ecclésiastique, constate positivement l'existence du Cantique en idiome vulgaire, comme une tradition des temps antérieurs à celui où il vivait. Dans une pièce de vers latins, composée en 1194, il dit que la nuit de Noël les fidèles se consolaient de l'obscurité de la nuit par l'innombrable lumi-naire qui éclairait l'église, et qu'ils la pas-saient à en faire retentir la voûte, d'une voix de tonnerre, par des cantiques, suivant l'usage des Gaulois:

Lumine multiplici noctis solatia præstent, Moreque Gallorum carmina nocte tonant.

On voit, dans ces vers, apparattre à la fois le Cantique populaire, considéré en général, et le Noël, qui n'est autre chose que cette sorte de cantique adaptée à une solen-

nité particulière.

A l'époque où la langue vulgaire était introduite dans les églises de France, des faits analogues se produisaient sur divers points de l'Europe, où les mêmes causes avaient amené des effets identiques. Florent, moine de Worcestre, mort en 1118, parlant de l'éducation des enfants du roi Alfred (1x° siècle), à l'occasion de la fondation de l'Université d'Oxford par ce monarque, dit que, entre les diverses connaissances qu'on leur enseigna dans leurs études littéraires, ces jeunes princes apprirent avec soin des Psaumes et des Cantiques en langue saxonne : Inter catera prasentis vila studia, psalmos et saxonica carmina didicere. (Voy. l'abbé Martin, Gerbert, De cantu et musica sacra, t. 1°, p. 348.) Méthodius, archevêque de Hongrie, apôtre des Slaves ou Moraves et des Bulgares, ayant, en 894. converti au christianisme le duc de Bobème Borzivof, traduisit beaucoup de Cantiques dans la langue slave, et s'en servit pour propager la religion chrétienne : Multas cantilenas in linguam sclavonicam traduxit. christianamque religionem propagavit. (Ibid.)

209

DE PLAIN-CHANT.

Au xº siècle, saint Adalbert, évêque de Prague, composa aussi, en forme de Litanie, un fameux Cantique en la même langue, ainsi que la notation. L'historien de sa vie, qui a mis en latin ce cantique, rapporte qu'Adalbert le présenta publiquement, écrit sur parchemin en caractères slaves avec les notes de musique, au prince Boleslas I", au clergé et aux ordres de l'Etat, et que le saint évêque chanta à haute voix devant toute l'assemblée cette hymne, attendue de tout le monde avec la plus vive impatience : Celebre apud Bohemos canticum S. Adalberti, sæculo x episcopi Pragensis, lingua sclavica notis musicis instructum, in Litaniæ quemdam modum, quod ab auctore ejus vilæ fuit latine translatum, membranam Sclavicis litteris et notis musicis exaratam Boleslao principi, elero, cæteris etiam ordinibus pa-lum ostendisse S. virum, hymnumque desideralissimum alta voce præcinuisse, au rapport de Ziegelbaur dans son Histoire littéraire de l'ordre de Saint-Benoît. (Ibid.) L'abbé M. Gerbert, à qui nous empruntons cette cilation, a publié un fragment de ce cantique populaire, accompagné de la notation qu'y a jointe Mathias-Benoît Boleluczky dans sa Rose de Bohême ou Vie de saint Woytieck, connu sous le nom de Adalbert, évêque de Prague. Le voici d'après l'interprétation latine de son historien, avec une traduction française. Ceux qui voudraient le lire en langue slave, et connaître l'air composé par Boleluczky, pourront avoir recours à l'ouvrage de l'abbé Gerbert (t. 1°, p. 348).

O Domine, miserere! Jean Christe, miserere! Salus es totius mundi : Salva nos, et percipe, O Domine, voces nostras! Da cunctis, o Domine, Panem, pacem terræ. Kyrie elesson! O Seigneur, ayez pitié de nons! Jéaus-Christ, soyez-nous miséricordieux! Vous êtes le salut du monde entier : Sauvez-nous, et entendez, O Seigneur, nos voix (auppliantes)! Donnez à tous, à Seigneur, Le pain, la paix de la terre. Kyrie eleison!

Le même écrivain, après avoir observé qu'il n'était pas rare dans le moyen âge de faire, à la messe, chanter en langue vulgaire des pièces dont le but était d'interpréter aux fidèles le sujet de l'Epître et des Séquences, ajoute, d'après Mesler, auteur d'une Histoire des hommes illustres de l'abbaye de Saint-Gall, que le moine Rapert, dans sa vicillesse, avait mis en vers allemands la

Bogarodzica, Dziewica, Bogiem stawiona, Maria, u twego Syna Hospodyna, Maiko swolona; Marıa, zis'ci nam, spus'ci nam, Kyri'lejson twego syna, Chzeiciela zbozny czas, Ustysz gtosy, napolnij mys'li cztowiecze,

vie de saint Gall pour le peuple, qui devait chanter ce cantique, les jours de fêtes, dans l'église : Sod. Meslerus, De viris illustribus San-Gallensibus, Rapertum monachum seniorem testatur composuisse rithmice, lingua ta-men germanica, vitam sancti Galli, et publice in ecclesia decantandam populo dedisse. Gerbert, en traitant ce sujet, constate aussi un des faits les plus imposants que puissent offrir les fastes des armées chrétiennes. « Les Polonais, dit-il, avant d'attaquer leurs ennemis sur le champ de bataille, avaient coutume de chanter la Bogarodzika, en l'honneur de la Mère de Dieu, cantique célèbre dans la nation, et qu'ils tenaient de leurs ancêtres. » Ce cantique, en langue vulgaire, est attribué par quelques anciens chroniqueurs, et notamment par Bielski, à saint Adalbert. D'après ces écrivains, cet évêque l'aurait composé pour animer les armées polonaises à repousser les agressions des peuples idolatres qui les entouraient, et afin d'attirer sur elles la protection de la sainte Vierge. Les nombreuses et éclatantes victoires que leur assura cette puissante intercession avaient perpétué chez ce peuple illustre, aujourd'hui si malheureux sous la domination des souverains schismatiques de la Russie, de si grands souvenirs de reconnaissance, que le roi Jean-Casimir, 1656, crut répondre au sentiment public et honorer son règne en pla-cant la Pologne sous la protection spéciale de la Mère du divin Sauveur. C'est depuis lors que, dans les Litanies de la sainte Vierge, aux titres nombreux sous lesquels elle est invoquée, les Polonais ajoutent, par un hommage touchant, celui de Reine de la Pologne. La Bogarodzika, quoique tombée en désuétude depuis l'invasion du luthéranisme dans ce royaume, n'en est pas meins un monument remarquable de l'influence des cantiques en langue vulgaire chez une nation slave conquise au christianisme. Aussi avons-nous multiplié nos recherches pour offrir à nos lecteurs une pièce devenue fort rare, et qui eut autrefois toute la célébrité d'un hymne militaire et d'un pieux chant national. Un officier polonais émigré, M. Valentin Sewruk, professeur à Paris, a bien voulu, sur notre demande, nous en donner une copie, à laquelle il a joint une traduction littérale. Ce cantique est extrait de la Chronique de Martin Bielski, faisant partie de la Collection des historiens polonais, en quatre volumes, publiée par le Jésuite François Bohomelec à Varsovie, en 1764, sous ce titre : Zbiór Dziciopisów polskich.

Mère de Dieu, Vierge, par Dieu glorifiée, Marie, du Seigneur, ton Fils, Mère par la volonté de Dieu; Marie obtiens-nous, fais descendre pour nous La miséricorde du Seigneur, ton Fils. De Jean-Baptiste au temps salutaire (121), Ecoute les voix, remplis les pensées des hommes. Siysz modlitwe, jenze cie prosimy, To dac' raczy, tegoz' prosimy: Daj na swiecie zboz'ny pobyt Po zywocie rajski przebyt. Kyrie elejson-

Narodzit sie dla nas Syn Boz'y
Wto wejrzyj cztowiecze zbozny,
Jz' przez trud, Bóg swoj lud
Odjat diabtu z straz'y.
Przydat nam zdrowia wiecznego:
Staroste skownat piekielnego.
Smierc' podjat, wspomionat cztowieka pier[wszego.

Jenze trudy ciérpiat bez'mierne, Jeszcze byt nie przyspiat za wierne Aze sam Bog zmartwychstat.

Adamie, ty Bozy Kmieciu, Ty siedzioz u Boga w wiecu, Domiecc' nas swe dzieci gdzie Kroluja Anieli : Tam rados'c', tam mitos'c', tam widzenie Twórca anielskie bez kon'ca : Tu sie nam zjawito diable potepienie.

Ni srebrem ni ztotem nas z piekta odkupit, Swa moca zastapit Dia ciabie cztowiecze dat Bog przebic sobie Bok, rece, nodze, obie; Krew swieta szta z boku na zbawienie tobie. Wierzze w to Cztowiecze, iz Jezus Chryst [przwy

Ciérplat za nas rany Swa krew swista przelat, za nas Chrzéscijany.

Juz' nam czas, godzina, grzechow sie kajaci, Rogu chwata daci, Ze wszemi sirami Boga mitowaci. Maria, Dziewica, pros Syna swego, Krola niebieskiego, Aby nas uchowat ode wszego ztego. Wszyscy Świeci proscie, Nas grzesznych wspomozcie, Bys'my z wami przebyli Jezu Chrysta chwalili. Trgoz nas domiesci, Jezu Chryste mity Bya'my z toba byli, Gdzie sie nam raduja juz niebieskie sity. Amen, Amen

Ce cantique national de la Pologne catholique fut chanté encore, et pour la deruière fois, lorsque le roi Jean Sobieski menait ses légions au combat contre les Turcs, dans cette dernière lutte entre la civilisation chrétienne et le sensualisme ottoman qui fut signalée par la célèbre victoire remportée sous les murs de Vienne, et sauva l'Europe de la domination des Osmanlis. Nous tenons d'un respectable prêtre polonais M. Pierre Semenenko, résidant à Paris au presbytère de l'église de l'Assomption, qu'à l'occasion du soulèvement de la Pologne contre la tyrannie du gouvernement russe, la Bogarodzica fut réimprimée et répandue avec profusion dans les provinces et dans tous les corps de l'armée polonaise, pour animer les cœurs à la défense de la patrie. C'était là un beau

Exauce notre prière, car nous t'en conjurons; De da gner l'accorder nous te prions Donne-nous ici-bas un heureux passage, Après cette vie, le séjour au Paradis. Kyrie eleyson!

II.

II est né pour nous le Fils de Dieu.

A cela pense, homme qui crois en Dieu,
Que par la Passion Dieu son peuple

A arraché au pouvoir du diable,
Nous a acquis la vie éternelle.

Il a enchaîné le prince de l'enfer,
Il a subi la mort, il a relevé le premier homme.
Il a supporté des souffrances sans mesure,
Et il n'a hâté la délivrance des fidèles,
Que lorsque lui même Dieu ressuscits.

III.
Adam, toi serviteur de Dieu,
Tu es assis auprès de Dieu au conseil des justes.
Place-nous, tes enfants, où règnent les ang s.
Là joie, là amour, là jouissance (vue)
Du Créateur angéliques sans fin :
lci nous menace du démon la damuation.

Il ne nous a, ni avec de l'argent, ni avec de l'or, [rachetés de l'enfer, Il nous a délivrés par sa puissance.

Pour toi, homme, un Dieu se laissa percer Côté, mains, pieds tons les deux,

Son sang sacré a coulé de son côté pour ton [salut.

Crois donc à cela, homme, que Jésus-Christ [vraiment]

A souffert pour nous des blessures, A versé son sang sacré, pour nous Chrétiess. V.

Il est temps pour nous, il est l'heure de déplorer nos piches,
De donner gloire à Dieu,
D'aimer Dieu de toutes nos forces.
Vierge Marie, prie ton Fils,
Le roi céleste,
Qu'il nous préserve de tout mal.
Saints, priez tous,
Assistez-nous, pécheurs,
Afin que avec vous nous soyons
Pour louer Jésus-Christ.

Accordez-nous aussi, Jésus-Christ bien-aimé,

Qu'avec la foi nous soyons (un jour)
Où se réjouissent de nous déjà les célestes puis[sances.
Amen, Amen, Amen, Amen,
Amen, Amen, que Dieu le fasse!
Que nous entrions tous dans le Paradis,
Où règnent les Anges!

signe de railiement pour cette noble nation catholique, et pour ses guerriers, marchant, précédés de l'étendart de la croix, contre les troupes de l'oppresseur schismatique de la terre des Jagellon et des Casimir, et combattant avec une intrépidité digne d'un meilleur sort pro aris et focis: antique et glogieux souvenir de l'enthousiasme religieux et militaire qu'excita ce chant sur le berceau de la monarchie polonaise, qui s'est toujours honorée d'être l'avant-garde du catholicisme contre les peuples dissidents de l'Europe orientale. Nous voudrions pouvoir donner aux lecteurs l'air de ce cantique fameux, parce qu'il n'est pas connu en France, et qu'il présente tout l'intérêt d'un monument dans l'histoire de la musique religieuse. Nous en devons la communica-

214

tion à madame la comtesse Grokolska, aussi distinguée par son amour pour les arts que par sa piété et sa bienfaisance, qui relèvent le beau nom qu'elle porte. Cette mélodie est tirée d'un recueil de chants historiques, conservé dans la Bibliothèque polonaise, rue de la Saussaie, n° 3, portant ce titre: Spiewy Historyezne Boga Rodzica.

CAN

Les réformateurs allemands qui avaient, avant de se séparer de l'Eglise romaine, apprécié la puissance des cantiques en lanque vulgaire sur l'imagination du peuple, s'emparèrent de ce moyen d'influence au profit de leurs doctrines nouvelles, et se firent par ce moyen un grand nombre d'adeptes. Jean Hus en composa lui-même, et nous en avons vu un célèbre de ce malheureux hérétique. Mais celui à qui on en doit le plus, c'est Luther. Quand sa défection fut consommée, il attira auprès de lui plusieurs musiciens qui adoptaient ses idées d'inno-vations, et les fit travailler sous ses yeux aux chants de sa nouvelle liturgie. Lui aussi, bon poëte allemand et musicien distingué, se mit à l'œuvre de son côté avec toute l'ardeur d'un chef de secte, et composa beaucoup de cantiques, ainsi que les mélodies au nombre de plus de vingi, selon quelques auteurs. (Voy. Biographie universelle des Musiciens, par M. Féris.) Il a consigné dans ses écrits l'aveu de l'importance qu'il attachait aux cantiques populaires chantés dans le temple. « Je voudrais, dit-il, que nous eussions un grand nombre de cantiques en langue vulgaire, pour que le peu-ple les chantat après la messe, ou bien au Graduel, au Sanctus et à l'Agnus Dei. — Il en est beaucoup qui sont d'un caractère grave. Je dis ceci, afin de stimuler les poëtes allemands, et les décider à écrire pour nous des poëmes sur des sujets de piété. On pourrait, après la Communion, chanter le Cantique connu : Que Dieu soit loué et béni, qui nous a nourris de sa chair. Après celui-là, cet autre a du mérite : Maintenant prions le Saint-Esprit; de même celui-ci : Un petit enfant digne de louange. » Cantica velim esse nobis vernacula quamplurima, quæ populus sub missa cantaret, vel juxta Gradualia, item juxta Sanctus et Agnus Dei.-Nam multas invenias (cantilenas), quæ aliquid gravis spiritus sapiant. Hæc dico, ut si qui sunt poetæ germanici, exstimulentur, et nobis poemala pietatis componant. Placet illam cantari post Communionem: Gott sey gelobett und gebenedeyet, der uns selber hoct gespeiser. Præter illam, valet: Nubitten wirden heilingen Geist. Item: Ein kindelein so lobelich. Lurani Opera, t. II, p. 560; Formula mis-

# Psalmen xlvi. D. Martinus Luther.

Ein veste Burg ist unser Gott, Ein gutte Wehr, und Wafen: Er hifft uns frey auss aller Noht, Die uns jetzt hat betroffen. Der alt bose Feind, Mit ern-t ers jetzt meint, Gross Macht und viel List

sæ et communionis pro Ecclesia Wirtembergensi.) En détournant ainsi à l'usage de sa secte des cantiques allemands qui avaient cours, avant lui, parmi le peuple, et que le clergé permettait qu'on chantat dans les églises, Luther constate, sans s'en douter, la condescendance de l'Eglise catholique, qui sait, selon les temps, se relâcher avec sagesse de la sévérité de sa discipline dans la vue d'un plus grand bien, et à l'exemple du divin Maître, se fait petite avec les petits pour les instruire, les moraliser et les rendre dignes des bienfaits de la Rédemption. Bientot Luther renonça à être, en ce point, le plagiaire des pratiques catholiques, pour en devenir l'imitateur, et nous devons convenir, pour rester impartial, que ses productions, comme poëte et comme musicien, révèlent une belle imagination, un esprit tourné au grand et le secret d'élever l'âme par la puissance de l'harmonie, dont il trouvait la source dans une sensibilité ardente et un génie vigoureux. Il faut direaussi, pour être juste, que le charme saisissant de ses mélodies, d'un ton généralement grave et noble, vient de ce qu'il les a composées dans la tonalité ecclésiastique, c'est-à-dire sous l'influence du chant grégorien ou plain-chant auquel son oreille était accoutumée, et dont ilétait d'ailleurs capable d'apprécier la beauté simple et majestueuse. Voici un des plus beaux cantiques de ce hardi et violent réformateur C'est une imitation, selon M. Cahen, traducteur juif des écrits de l'Ancien Testament, du xxvi chapitre d'Isaie, et dont Meyerbeer, dit-il, a tiré un si beau parti dans les Huguenots. Nous pensons, au contraire, que ce cantique a été inspiré à Luther par le xLv. Psaume de David : Deus noster refugium et virtus. Il est du moins certain. qu'il est marqué comme le Psaume xLvi, suivant une autre manière de compter, dans le livre conservé à la bibliothèque Mazarine, intitulé: Psalmen und Gleistliche lieder D. M. Lutheri, und anderer frommen Christen, etc., Strasburg, anno 1622, enregistré, sous le n° 23,364, avec une traduction latine du titre ainsi conçue: Psalmi et cantiones sancta D. Martini Lutheri, et aliorum piorum Christianorum, secundum anni tempora directæ, Argentorati, 1622. Il faut, pour se bien pénétrer de la mélodie de ce cantique, l'étudier avec sa notation originale et sa physionomie native, c'est-à-dire sans les ornements qu'y a ajoutés M. Meyerbeer. Voici le texte allemand, que nous accompagnons d'une traduction qui nous a été fournie par M. Frank, libraire à Paris.

# Psaume XLVI.

# D. Martin Luther.

Notre Dieu est une ferme citadelle, Une bonne défense, une bonne arme; Il nous délivre de tout mal Qui a pu nous atteindre. Le vieux malin ennemi Est bien forcé de le prendre au sérieux. Grande puissance et sorce ruse,

Sen grausam Rustumgist. Auf Erd ist nicht sein gleichen.

Mit unseer macht ist nichts gethan Wir sind gar bald versohren:
Es streist für uns der rechte Mann, Den Gott hat selbs erkohren.
Fragst du wer der ist?
Er heist Jesus-Christ
Der Herz Sebaoth
Und is: kein andrer Gott
Das Feld muss er behalten.

Ш.

Und wann die Weit voll Teuffel ver Und wölt uns gar verschlingen; So forchten wir uns nicht so sehr Es soll uns doch gelingen. Der Furst dieser Welt Wie sawr er sich stellt Thut er uns doch nicht; Das macht er ist gericht, Ein Wortlein kan ihn fallen.

Das Wort sie sollen lassen stahn, Und kein danck dazzu halen: Er ist bey uns woll auf dem plan Mit seinem Geist und Gaben Nemen sie den Leibs, Gut, Ehr, Kind und Weib lass fahren dahin: Sie habens kein gewin Das Reich muss uns doch bleiben.

V.

Ehr sey dem Fatter und dem Sohn.
Und auch dem heylgen Geiste:
Als es im anfang was und nun.
Der uns sein Gnade leiste.
Dass wir uberal
Hic im Jammersthal.
Von sunden abstahan.
Und seinen Willen thun.
Wer das begert spreche: Amen.

Il nous tombe, en ce moment, sons la main le numéro du 7 novembre 1851 du journal l'Univers religieux, qui publie, à l'article Variétés, sous ce titre ironique: La Marseillaise qu'on chante toutes les nuits à Copenhague, la traduction d'un Cantique plein d'onction et de charme, que chantent les gardiens de nuit dans les rues de cette ville, capitale de la monarchie danoise. Le correspondant qui l'adresse à ce journal attribue, d'après les renseignements fournis sur les lieux, cette belle composition à un évêque catholique, ce qui la fait remonter à une époque fort ancienne. Le pieux usage de ces chants nocturnes n'est pas, toutefois, particulier à Copenhague : on les retrouve encore dans d'autres contrées de l'Europe. « Dans la plus grande partie de l'Allemagne catholique, dit M. Du Lac, auteur de cet article, et même en Souabe et autres pays protestants, on conserve encore ces chants traditionnels, qu'on entend chaque fois que l'horloge sonne les heures depuis le soir jusqu'au matin. En ces contrées ils ne sont, pour la plupart, conservés que par la tradition orale; mais en Danemark...., quelques-uns de ces chants ont été imprimés. Nous pouvons l'affirmer du moins de l'un d'eux, qui date de très-loin, et, par conséC'est là son armure terrible, Sur terre il n'est pas son pareil.

П

Notre force, à nous, ce n'est rien, C'en est bientôt fait de nous; Le vrai juste combat pour nous Que Dieu lui-même a choisi. Si tu demandes quel il est, Il s'appelle Jésus-Christ, Le Seigneur Sabroth; Et point n'est d'autre Dieu: Le champ de bataille doit lui rester.

Et quand le monde serait plein de diables, Et voudrait tous nous engloutir, Nons ne le craindrions pas tant, Bien certain de triompher.
Le prince de ce monde, Quelque mal qu'il se donne, Ne peut rien nous faire; Cela fait qu'il est jugé, Avec un mot ou le renverse.

1V.

Ce mot, vous pouvez le laisser de côté, Et n'y point recourir; Il (le diable) est avec nous dans l'arêne Avec son esprit et ses dons. Prenez votre corps, Vos biens, votre honneur, Votre femme et votre enfant : Laissez al'er tout cela qui est sans profit pur L'empire (la victoire) vous restera. [vous,

Gloire soit au Père et au Fils,
Et aussi au Saint-Esprit,
Comme c'était dans le commencement,
Maintenant et toujours!
Qu'il nous donne sa grâce;
Que partout ici,
Dans la vallée de misères,
Nous nous abstenions de pécher,
Et fassions sa volonté.
Et quiconque ainsi pense, dise: Amen!

quent des temps les plus catholiques. S'il a été altéré, comme nous le croyons, ce n'est certainement que dans quelques détails. »

certainement que dans quelques détails. »

Qu'on ne s'étonne pas de voir le Cantique d'un ancien évêque orthodoxe chanté encore aujourd'hui dans un royaume luthérien; le catholicisme y a laissé de fortes tra-ces dans plusieurs des rites sacrés, comme l'attestent les Rituels des Eglises du Danemark. « On y voit encore, par exemple, l'aube et une espèce de petit vêtement rouge, orné d'une croix en or, sur le ministre célébrant; on y chante l'Epitre devant l'autel; on prononce, dans certains cas, toutes les prières en latin, les évêques, dans les mêmes cas, les mêmes cas, portent des chapes do-rées, » etc. (Ibid.) La pratique constante du chant des gardiens de nuit de Copenhague suffirait pour donner une haute idée du caractère religieux de ce peuple, si l'on ne savait d'ailleurs combien les mœurs y sont pures et d'une simplicité antique. Cette pièce se compose de dix strophes, une pour chaque heure, et toujours terminées par ce refrain:

> Baag og beed, Thi tiden ganer; Jaenk og Ktrar, Du beed ei naar.

### C'est-à-dire:

Veillez et priez, car le temps marche; pensez-v. vous ne savez quand il s'arrêtera.

CAN

Nous regrettons de ne pouvoir donner le texte original ni la mélodie de ce curieux cantique. Voici du moins la traduction qu'en a donnée le correspondant de ce journal; elle est assez exacte pour qu'on puisse apprécier le mérite de cette compo-sition, dont le ton grave et la ravissante simplicité ne peuvent qu'exciter un vif in-

# VIII beures.

L'ombre commence à voiler la terre et le jour décline; ce moment nous rappelle les ténèbres de la nort. O doux Jésus! éclairez-nous à chaque pas que nous faisons vers le cimetière, et accordez-nous une

Veillez et priez, car le temps marche; pensez-y! vous ignorez quand il s'arrêtera.

# IX heures.

Voilà la jour qui précipite ses pas, il va disparaître; la nuit avance et déroule ses ombres. Par-donnez-nous, 6 Dieu bon! pardonnez nos péchés pour l'amour des plaies de Jésus. Préservez la maison royale et tous les habitants de ce royaume des atraques de ses ennemis.

Veillez et priez, etc.

# X heures.

Si vous voulez savoir le temps, époux, filles et garçous, il est à peu près le temps où l'on va se ettre au lit. Recommandez-vous done à Dieu ; soyez prudents, prenez vos précautions, songez à la lu-mière et au seu : notre horloge vient de sonner dix

Veillez et priez, etc.

# XI heures.

Dien, notre Père, nons préserve tous, grands et petits! Bon ange, notre hôte, garde nos remparts. Dien lui-même gardera la ville, notre maison, notre logis, toutes nos vies, toutes nos âmes. Veillez et priez, etc.

# Minuit.

C'est à minuit que notre Sauveur naquit, pour consoler ce vaste univers, qui, autrement, serait pardu. Notre korioge vient de sonner minuit. Recommandez-vous donc aux soins de Dieu avec la langue, avec les lèvres, et du fond de votre cœur. Veillez et priez, etc.

# I heure.

Aides-nous, 6 doux Jésus l à porter patiemment notre croix dans ce monde. Il n'y a d'autre Sauveur que vous. Notre horloge vient de sonner une heure. Daignez étendre votre main sur nous, ô consolateur des hommes !

Vaillez et priez, etc.

# II beures.

A veus Jésus, o doux enfant qui nons avez tant aimés, vous qui êtes né dans les ténèbres de la nuit, à voss solent rendus l'honneur, l'amour et les lousages. Que votre Saint-Esprit nous éclaire étersellement, afin que nous puissions vous conserver toujours. Veillez et priez, etc.

#### ill heures.

Maintenant la nuit noire allonge ses pas; elle s'éloigne et le jour approche. Dieu, préservez-nous de ceux qui cherchent notre perte. Notre horloge vient de sonner trois heures. O Père des miséricordes, venez à notre secours, octroyez-nous votre grace. Veilles et priez, etc.

#### IV honres.

C'est à vous, Dieu éternel, qu'appartient toute gloire dans les chœurs des anges; c'est vous qui stes notre gardien à nous tous qui sommes sur la terre. L'horloge sonne. Que les actions de grâces roient rendues à Dieu pour la bonne nuit. Songez maintenant à bien employer le temps.

Veillez et priez, etc.

## V heures.

O Jésus, étoile du matin, nous recommandons du fond de notre cœur notre roi à vos soins; soyez sa lumière et sa défense. Notre horloge vient de sonner cinq heures. Venez, doux soleil, éclairer notre maison et notre logis.

Veillez et priez, car le temps marche; pensez-y,

vous ne savez quand il s'arrêtera.

L'auteur de cette traduction trouve dans les mots : Etoile du matin, appliqués su divin Sauveur, un indice des modifications que la Réforme a dû faire subir à ce cantique dans quelques-unes de ses parties. Hest au moins certain que l'Eglise romaine ne les adresse ordinairement qu'à la sainte Vierge Marie dans les litanies qu'elle a consacrées en son honneur. Mais, tel qu'il existe aujourd'hui, ce chant édifierait même dans une bouche catholique, tant les idées en sont pures et les sentiments

Le moyen âge est l'époque où les cantiques se sont le plus multipliés. Le poëte chrétien, après avoir chanté les grands mystères du christianisme, demandait des inspirations nouvelles à l'hagiographie, à la légende. Il célébrait les actions des saints, les vertus et les sacrifices de ces héros de la religion, dans le but d'inspirer le désir de les imiter; ou bien racontait quelque histoire, plus ou moins authentique, dont l'objet était d'exciter à la vertu et d'éloigner du vice par l'attrait des récompenses ou l'horreur des châtiments éternels. Qui n'a lu, au moins une fois dans sa vie, le cantique sur Geneviève de Brabant, le chant sur le Juif errant, sujets légendaires d'un mérite littéraire très-contestable assurément, mais d'un intérêt si saisissant et à la fois si moral, que jusqu'à nos jours ils ont conservé leur empire sur les imaginations dans les classes populaires, et font encore les délices du laboureur de nos campagnes et de l'artisan de nos villes? Mais les Vies des Saints, qui offraient des modèles pour tous les âges, tous les sexes, toutes les conditions, devinrent surtout une mine riche et abondante où le poëte religieux puisa d'intarissables sujets d'édification, des enseignements précieux et de continuels encouragements aux devoirs de la vie chrétienne pour toutes les situations sociales. Aussi, voyait-on peu de paroisses qui n'eussent un cantique en langue vulgaire consacré à leur saint patron, comme à celui dont les actions et la pénitence leur étaient proposées pour exemple; et il n'y avait si humble hameau qui n'eût sa légende, versifiée dans l'idiome local par quelque poëte rustique pour chanter les vertus et les miracles du bienheureux protecteur que l'Eglise leur avait donné, et invoquer son assistance dans

leurs besoins particuliers ou dans les calamités publiques. La musique, à son tour, ajoutait ses harmonies à celle du rhythme poétique, et c'est ainsi que le cantique a fait nattre une foule de mélodies recherchées

CAN

aujourd'hui des connaisseurs.

Nous pouvons fournir, dans un exemple, la double preuve de ce que nous avançons. Monteux était, au commencement du xiv siècle, une obscure paroisse du comtat Venaissin, qui plus tard prit pour patron un de ses concitoyens, mort en odeur de sainteté, le bienheureux Gence ou Gens, dont les hagiographes ne font pas même mention. Eh bien, quoique ce saint soit aussi peu connu que l'était, de son temps, l'humble localité où il vit le jour, sa mémoire s'est perpétuée dans le lieu de sa naissance, sa légende existe, des cantiques ont été, dès le moyen âge, composés à sa louange, qui, de nos jours encore, retentit chaque année à sa fête, et souvent au foyer du laboureur, sous les accents d'une belle mélodie ancienne. La légende de saint Gens a été recueillie par le fameux Peiresc, el se trouve (Registre L., t. II, f 291-315) parmi les nombreux manuscrits de ce savant, que possède, en grande partie, la bibliothèque publique de la ville de Carpen-tras. Elle a été écrite en latin par Bernardin Alfan ou Alphant, membre de la famille des Bornarel ou Bournareau, de laquelle était saint Gens, et natif, comme lui, de Monteux, aujourd'hui petite ville du canton de Car-pentras. Cet Alfan paratt avoir appartenu à un ordre religieux militaire, et était seigneur de la paroisse Saint-Martin (Saint-Martinla-Brasque?), près de Monteux, à en juger par la suscription de ce document, ainsi conçue: B. A. G. A. A, cruciate Jesu Christi militie equite torquato, Sammartineeque pone Montillienses parochie Domino authore et exscriptore. D'après cette légende, le bienheureux s'appelait Gence-Géminien Bornarel. Il naquit sur le territoire de Monteux, dans le comtat Venaissin, de parents d'une humble condition; Géminien Bornarel, son père, était bouvier, et sa mère, Imberte ou Raimberte, était une paysanne aussi. Son pen-chant pour la piété et les austérités de la vie solitaire le détermina à prendre l'habit religieux de l'ordre de Saint-François d'Assise, sous lequel il se sanctifia par toutes les vertus des saints anachorètes qu'il prit pour modèles, et qu'il pratiqua avec ferveur dans l'ermitage où il s'était retiré. Voici le commencement de cette pièce, dont nous sommes les premiers, croyons-nous, à signaler aux érudits l'existence :

Votiva Legenda beati Gentii ex Geminiano Geminiani Bornarelli, Recolecti minoris Observantie Anachorete Franciscani, Montilliensiumque Patroni, Indie Mexicanensium caractere quippocama iicon descripta.

Montilliensi divo Gentio Geminiano Bornarello Alleluya Montilliense debetur; nec ulli magis quam mihi viro Montilliensi ejusque in Bonarellis consanguineo; quas lubens suspicio partes et compotum. Elogii rusticitatem mordeat si quis, sciat cum sanctis me rusticismium (sic), magis quam cum venustis jucundismium (sic) optare.

Fuit itaque Geminianus beatus natione Gallus, patria apud Cavaros, Comitatensi Venayscino papali Montilliensium in castro, Clementinis bullis et sancti hujus incunabulis celebri, Bornarello bubulco patre, Imberta aut Raimberta rustica matre nostrates natus, etc.

Suivant l'auteur de cette légende, saint Gens serait né sous le pontificat de Clément VII (Robert de Genève), compétiteur d'Urbain VI, vers la fin du xiv' siècle. Il aurait pris l'habit du tiers-ordre de Saint-François sous Benoît XIII (Pierre de Lune), et aurait connu la célèbre Colette Boilet, lorsqu'elle vint demander à ce Pape l'autorisation de réformer les Religieuses de Sainte-Claire (1406). Mais quelque intéressant que soit pour nous ce document, il en contient un autre qui fixe particulièrement notre attention, par le rapport qu'il a avec le sujet que nous traitons ici. C'est un Comtique provençal, dans le dialecte du Comtat, en l'honneur de saint Gens, dont il renferme l'histoire merveilleuse d'après les traditions populaires du pays, et qui nous paratt avoir été composé vers le milieu du xv siècle. Alfan assure que de son temps il était chanté dans les processions que l'on faisait pour obtenir de la pluie par l'intercession de saint Gens: Durat et adhuc nymphalium loco inveteratus mos, ut albis stollis vellate teniateque virgines nostræ in expetendis pluviis clerum precedant, cavaricis ritmis satis indigesto carmine hoc, quem semper experiere propitium Gentium beatum sic invocant. Voici des extraits de ce monument curieux, où il ne faut pas chercher le talent poétique, mais qui reflète bien la foi naïve des siècles passés.

Monseigné san Gén, ami de Diou, Ouzel dou céou, prégas à Diou, Prégas à Diou lou Pairé Qué nous mandé d'aigue dou céou Qué abéouré lou terrairé.

Tu siés fou, poblé dé Monteux, Qué non té convertissés pas, Quan ton fou prèche et dis perqué, Cause ton . . . . dé malhusas.

A montéou you n'anaray pas, Per so qu'ély m'an descassa. Aquo ney bén la vérita. Vela qué San Gén sé lévavo, Cau boy magé s'én ananaro; A qui son habitage a fach. Aquo ney bén la vérita.

Done Bornarelle agachavo Lou luey mourré qué li mostravo Lou benhaurat Sant-Espérit, Et quantéquan éou ly a dich : Lou mourré, Done, qué vézez S apelle boy magé désert.

San Gén per lou bosch s'én anavo, Tous ley boyers qu'éou natrobavo Son arayré éou ly garavo. Quan navie un pau labora Et son arayre avié planta

Lou diablé le ly a desferra. Aquo ney bén la vérsia. San Gén ou bosch magé anet. Aqui son habitagé fet : Nostre Signour et Nostre Damo Un buou, une vaquo ly mandavo Per samenar un pau dé bla Per lou bon San Gén solagea. Aquo ney bén la vérita. Un jour que cou naguet disna, Son bestiary vou abéoura : Lou loup la vaquo avyé mangea, Aquo neij bén la vérita. Don San Gén fou bén estona; Son buou tout soul vay abéoura. San Gén lou dextre de l'araijré Sur la teste dou loup va trayré Après l'aver bén estaca Aubé lou buou que avié leyssa, Lou bon san lou fay labora. Aquo ney bén la vérita.

Lou loup non vou pas labora, Qué l'avijé pas acostuma; Don San Gén si l'aguylhonavo Tan qué la cueisse l'y sounavo, Don lou loup bén for nén bramavo. Aquo ney bén la vérita.

San Gén sa gleise fabrégeavo, Lou diablé si l'y ajudavo; E quan ly agué prou ajuda, Leij quatre pilons accaba, Lou diablé von estré paga. San Gén la croux ly va mostran, E lou diablé va descassan. Aquo ney bén la vérita.

Lou grand diablé un gros pet na fach, E, per despié d'un tan préfach A tombat tout so qué avié fach Aquo ney bén la vérita.

Quan San Gén son cros fabrivo.
Lou gros diablé lou regardavo,
E, quan nagué près d'acaba,
Lou diablé ly vou sjuda;
May San Gen non lou voly pas.
Aquo ney bén la vérita.
Lou fin diablé San Gén prégavo
Que aumens, quan lou san sé pousavo,
Eou lou leissessé trabalha
Per ensens lou cros accabar.
San counéguet sa finesse,

E ly diguet: besti mauvèse, Gréy mé qu'you té gardaray bén, Qué à mon cros tu non faras rén; Séa tu you l'acabaray bén. Aden lou bon san séy ségnat De la sante et véraye croux Qué na porta Nostre-Segnour; E lou diablé sés analiscat. Aquo ney bén la vérita.

Trés ans yste dé plovina, Qué lou gran non pou germina Escamba non fach spigua, E incaro mens ingrana. Aquo ney bén la vérita.

Montéou s'amé bén prépara Per Monseigné San Gén cerca Qué din son terrayré n'es pas. Nen prégue Done Bornarello Què vognessé prendré la péns De son benhaura fils cerca, E dedin Montéou lou ména, Qué ello non ly perdri pas. Aquo ney bén la vérita.

Dins l'Avesca dé Carpentra,

Aubé son rameou à la man, Son fils ello nen va cercan; Dins san-Sufren elle a préga. Aquo ney bén la vérita. Ey cin plagues asginolhet, E cin Pater aqui diguet, Cin Pater, cinq Ave Maria A la Viergé na présenta; A sante Anna tambén a préga Qué son fils liague a révéla. Aquo ney bén la vérita.

A la Vierge don pon de Serro, Qué tous ley bons segrets révélo Au Barroux nen voli ana Nostre Dame Bruno troba. May tant avan ne'n ané pas; Car quan faguet à l'horatori, Trobo dou Sant Eprit la glori Que son fils l'y a révéla. Regarde aquéon morre deilà, Pauréte Done Bornarelle, Que tan siés triste é plorarelle, A qui ton fils tu trobaras D'éou auras tout cé que vodras Aquo ney bén la vérita.

Mon char fils, you ay tan suza, Tan bestenta, tan camina, Qu'you voudriou bén un pou mangea E un pou beure, si vous pla. San Gén son bestiari a larga, E la taule ly a ha bouta, So pan que avyie ly ha dona. Ni vin, ni aygue n'avié pas Per sa mayré désaltéra. E per aquo éou s'es léva, Sly doux detz ou roc a coigna, Duas fons dou rocas nan cola, Dé vin et daigne nan raja. Aquo ney bén la vérita Done Bornarelle vou pas Béouré de vin, qué l'amo pas. A l'aigue se vay amorra E la fon dé vin a manca. May la fon d'aigue rajara Tant qué lou mondé durara. A quo ney bén la vérita. Quan delà San-Raféou fuguet, Incar bén qué fussé de nuech, Tout lou mondé bén connéguet Que lou bon San nés arriba; Car ley campanes an sona Senso res ley fairé sona. Aquo ney ben la vérita.

Jamay non fuguet tan dé bla; Ley plus marris an trénténa.

Velà qué San Gén sé lévavo, Sé lévavo, s'agenouilhavo; Lou céou la terre regardavo, E dins ley nivous sé lévavo.

Son séboucré na fabrica, Dedin tout viou sès interra; E quan son armo s'en anavo, E qu'y néblos éle sé lévavo, Dé néblos un gran vertholon L'emporte en paradis préson. Senso res ley fairé sona, Trés jours ley campane an sona Ley clas de Monseigne San Gén. Aquo ney bén la vérita.

CAN

Alhouro ley gén dé Mountéou, Aubé la Sante vraye Croux, Se son trésque bén prépara, E ly son anas trésque tous, E tous leis ans ly anaran. Aquo jamay non manquara.

Jusque ey pichos enfans dé lach, E qué jamaij non an parla, Saludou l'armo de San Gén: Adiou sia, Monseigne San Gén.

Lou loup son bon mestré ploravo, E sur sa tombo sé vioutavo.

Ce Cantique, dont nous venons de reproduire tous les fragments conservés dans la légende, étant tombé en désuétude à cause peutêtre de sa longueur, plusieurs autres ont été, à diverses époques et même récemment encore, composés en l'honneur du même saint, et toujours dans l'idiome qu'il avait parlé durant sa vie, comme le plus usité dans les classes populaires de ces contrées. Au nombre de ceux-ci, nous devons signaler le plus ancien, pour la mélodie remarquable à laquelle il a donné lieu.

On peut juger par cet exemple, de la quantité innombrable de Cantiques enfantés par l'inspiration chrétienne, et de combieu de nouveaux airs dut s'enrichir la musique religieuse. Presque tous les diocèses avaient leur recueil particulier de Cantiques, comme on le voit par les Cantiques de Marseille, de l'Ame dévote, qui jouirent autrefois d'une grande vogue, et qu'on retrouve encore aujourd'hui dans quelques familles , comme un monument de la piété de nos pères. Un grand nombre d'auteurs se sont exercés dans ce genre de poésie avec plus ou moins de succès, depuis le plus obscur rimailleur jusqu'à Fénelon et Racine, et depuis les temps les plus anciens de notre littérature jusqu'au moment où nous écrivons. Une nomenclature complète serait difficile à établir, et, dans tous les cas d'une étendue démesurée : nous renvoyons nos lecteurs à un Dictionnaire des poëtes français. On y verra que le Cantique s'est perpétué sans interruption parmi nous dès le premier travail de formation de notre langue; qu'à toutes les époques il a trouvé des interprètes des croyances catholiques pour ranimer la foi, entretenir l'innocence des mœurs, et fortisser le règne de Dieu dans les âmes par l'exercice des vertus chrétiennes; et que, depuis qu'il est né aux pieds des autels, il ne cesse d'accomplir à travers les siècles sa mission de moralisateur religieux, d'éducateur populaire.

L'on ne sera donc pas surpris que, dans cette foule de poëtes qui ont consacré parfois leur talent à la propagation des vérités chrétiennes et des principes de la morale catholique par ces chants religieux, le clergé aitfourni son contingent, et que, aux diverses époques, des ecclésiastiques se soient livrés

à ce genre de poésie sacrée : à leurs yeux, le Cantique est, hors des temples, comme un écho de l'enseignement de la chaire évangélique; etaussi conserve-t-il sous leur plume. sinon plus d'art et plus d'éclat, du moins un caractère plus sensible d'autorité magistrale et de tendre charité. Mais parmi les membres du clergé qui, dans le dernier siècle, ont écrit des Cantiques, nul n'est moins connu aujourd'hui, et ne mérite plus de l'étre, que le fameux P. Bridaine. Tout le monde sait les succès merveilleux des prédications de l'éloquent et saint missionnaire; mais on ignore généralement qu'il fit des pièces de vers, et que son zèle ingénieux avait cherché un auxiliaire dans la poésie pour graver plus doucement dans les âmes, à l'aide de chants pieux, les vérités consolantes ou terribles qu'il enseignait du haut de la chaire. Peu salisfait des Cantiques dont on se servait alors, et qui ne pouvaient s'adapter au plan qu'il avait conçu des exercices d'une mission, il se mit à en composer luimême de nouveaux qui répondissent mieux à ses vues, et concourussent plus efficacement à lui faire atteindre le bui qu'il se proposait. Rien n'est plus authentique. M. Philippon de la Madeleine, dans le XIV volume de sa Petite encyclopédie poétique, lequel contient un Dictionnaire des poëles français, range le célèbre missionnaire dans ce noubre, comme auteur de Cantiques spirituels. Mais ce que M. Philippon ne dit pas, et ce que la tradition constante des diocèses du midi de la France, qui furent les premiers et les plus habituels théâtres de ses travaux apostoliques, nous apprend, c'est que Bridaine écrivit ses Cantiques spirituels nonseulement en vers français, mais aussi en vers provençaux. On croit même que ceux-ci précédèrent les autres, supposition qui a beaucoup de vraisemblance. Car le saint homme, qui plus tard étonna d'admiration l'élite de la capitale réunie dans l'église Saint-Sulpice, prêcha même devant le roi. auquel il dit avec une apostolique franchise: Sire, je ne vous fais point de compliment, parce que je n'en ai pas trouvé dans l'Evangile. Ce saint prêtre s'était particulièrement voué à l'instruction religieuse du peuple des campagnes, et sans doute, pour s'en faire mieux entendre, il se servait de leur idiome maternel ou patois dans ses Cantiques, comme dans ses sermons. Un autre fait plus certain, c'est que Bridaine composa les mélodies de ses Cantiques, pour éviter l'inconvénient d'une dissonance choquante entre des airs mondains et des paroles chrétiennes, fâcheux exemple qu'avait donne. entre autres, l'abbé de l'Attaignant dans son recueil de Cantiques, où la première pièce est sur l'air du Menuet d'Exaudet. Le grave et prudent missionnaire, qui avait compris l'inconvenance et le danger de cet assortiment adultère, s'affranchit du joug de cette bizarre et blamable routine. Il voulut, seion l'esprit de l'Eglise, que la musique des Contiques fût chaste et religieuse comme les pensées qu'ils exprimaient; que le musicion et

le poéte s'inspirassent l'un et l'autre des vérités divines, pour parler la même langue et produire les mêmes effets; que la mélodie ne fût qu'une interprétation harmonieuse et fidèle de l'idée chrétienne, et que l'alliance des deux arts concourût, dans une part égale, à élever les âmes, à en épurer les émotions, et à augmenter la foi et le recueil-lement. C'est ce qu'on éprouve aux Cantiques de Bridaine, où les vers et la musique sont d'une ravissante simplicité et d'une onction pénétrante. A ces accords graves et touchants, quelquefois naïfs, mais sans trivialité, on se sent transporté dans un monde nouveau, et l'on est forcé de se recueillir dans de saintes pensées. C'est que l'esprit de Dieu animait le prêtre chrétien quand il composait ces mélodies, et qu'il avait profondément médité, aux pieds des autels, sur la misère de l'homme, la vanité de ses désirs, et le sort qui l'attend dans une autre vie. Aussi, elles ont en général tant d'harmonie, la tonalité en est si belle, qu'on les gaterait si on voulait les chanter en parties. Ces cantiques sont épars en beaucoup de diocèses évangélisés autrefois par le P. Bridaine, mais surtout dans le midi de la France, où on les chante encore sur la musique composée aussi par lui, et que la tradition religieuse a conservée. Nous allons en transcrire ici quelques-uns, qui donneront à nos lecteurs une idée du talent de ce fameux missionnaire pour la versification, et nous fourniront l'occasion surtout de faire connattre une de ses mélodies, que l'on trouvers dans l'Appendice. Reproduire aujourd'hui ces compositions diverses, c'est honorer la mémoire du vénérable Bridaine, et offrir à beaucoup de personnes l'attrait d'une double révélation.

CAN

Le Cantique suivant a été composé pour la messe de première communion; il serait à souhaiter qu'il fût adopté dans toutes nos églises. La mélodie qui l'accompagne est regardée par d'éminents compositeurs de musique comme une fort belle chose.

#### A l'Introit.

Pleins d'un respect mélé de confiance, Qu'excite en nous, Seigneur, votre présence, Connaissant qu'à vos youx nous sommes criminels, Nous cherchous un asile aux pieds de vos autels.

#### An Confiteor.

C'est devant vous, Dieu saint, Dieu redoutable, Que tout mortel doit s'avouer coupable. Ah! d'un vif repentir voyant nos cœurs touchés, Daignez, par votre grâce, effacer nos péchés.

#### Quand le prêtre monte à l'autel.

Vous ne voyez en nous aucum mérite, Mais tout le Ciel pour nous vous sollicite; Seigneur, prêtez l'oreille à tant d'intercesseurs, Et rendez-vous aux vœux qu'ils font pour les pécheurs.

#### Au Gloria in excelsis.

Gloire au Très-Haut, gloire à l'Etre suprême, Gloire à son Fils, à l'Esprit saint de même; Paix sur la terre à l'homme, animé par la Foi, Qui d'un juste devoir se fait la douce loi!

# CAN A l'Entre.

Eclairez-nous d'une lumière pure, Pour pénétrer le sens de l'Ecriture; Ou plutôt augmentez dans nos esprits la Foi, Et soumettez nos cœurs à votre sainte loi.

# ▲ l'Evangile.

Nous recevons avec un cœur docile Les vérités que contient l'Evangi'e; Et nous voulons, Seigneur, jusqu'au dernier moment,

Faire ce qu'il ordonne et fuir ce qu'il désend.

#### Au Credo.

Avec respect et d'une foi soumise, Nous écoutons ce qu'enseigne l'Eglise; Par elle vous parlez, suprême Vérité; Notre raison se rend à votre autorité.

#### A l'Offertoire.

Nous vous offrons le sang d'une victime, Qui seule peut expier notre crime; Et, quoique voire bras soit levé contre nous, Elle peut désarmer votre juste courroux.

Par elle encor nous venons reconnaître En vous, Seigneur, notre souverain maître: Pour honorer en vous une immense grandeur, Le prêtre, à cet autel, vous offre un Dieu sauveur.

Agréez donc un si grand sacrifice, Et rendez-vous à tous nos vœux propice; Le sang que votre F.ls répandit sur la croix Vous parle ici pour nous, écoutez-en la voix.

Nous avouons notre entière impuissance A vous marquer notre reconnaissance; Mais dès que votre Fils vent bien souffrir pour nous, Un don si précieux nous acquitte envers vous.

#### A la Préface.

Pour célébrer dignement vos louanges, Nous nous joignons au concert de vos anges. Ces heureux habitants du céleste séjour V.ennent tous à l'envi vous saire ici leur cour.

Que par leurs chants nos voix soit animées, Chantons: Saint, Saint, Saint le Dieu de ar-[mées;

Que la terre et les cieux annoncent sa grandeur, Et béni soit celui qui vient de la part du Seigneur. Depuis le Sanctus jusqu'à l'Elévation.

Ce Dieu sauveur parmi nous va descendre, C'est son amour qui l'oblige à s'y rendre. Quel amour surprenant! à la voix d'un mortel, Il obest sans peine et se rend sur l'autel.

Venez, Seigneur, hâtez-vous de paraf re Pour nous servir de victime et de Prêtre. Nos vœux sont exaucés, Jésus descend des citux, Mais, sous un voile obscur, il se cache à nos yeux.

#### A l'Elévation.

Ah! le voilà! Mortels, en sa pré ence, Prosternez-vous : adorez en sièrace, Adorez avec foi le corps d'un Dieu sauveur, Adorez en tremblant le sang du Rédempteur.

Eh! quoi, Seigneur, pour notre nourriture, Vous nous offrez une chair aussi pure! Quoi! le sang précieux qui fut versé pour tous Doit encore servir de breuvage pour nous!

Ciel! quel amour! un tel excès m'étonne, Aux vifs transports mon âme s'abandonne : Venez, peuples, veuez aux pieds de cet autel, Jurez à ce bon maître un hommage éternel.

# Au Memento des morts.

Dans des brasiers un peuple saint soupire; Daignez, Seigneur, finir un tel martyre. Hâtez-vous, descendez dans ce sombre séjour, Tarissez-y les pleurs, montrez-y votre amour. Au Pater.

CAN

Père puissant, que chacun vous bénisse. Qu'à votre voix l'univers obéisse. Pardo nnez, ô Seigneur, nos crimes, nos forfaits, Et de l'esprit malin éloignez tous les traits.

Al'Agnus Dei.

Agneau divin, vous êtes la victime Qui de ce monde avez porté le crime. Achevez votre ouvrage, adurable Sauveur, Lavez dans votre sang les taches de mon eœur.

Ah! que ce sang offert à votre Père Apaise enfin sa très-juste colère : Désarmez la, Seigneur, faites que désormais Avec lui nous ayons une éternelle paix.

Au Domine, non sum dignus.

Moi, m'approcher de votre sainte Table!
J'en suls indigne, hélas! je suis coupable.
Da pain de vos enfants je n'ose me nourrir;
Mais d'un seul mot, Seigneur, vous pouvez me | guérir.

Que dis-je, ô Dieu! ma saiblesse est extrème; Pour la guérir, j'ai besoin de vous-même. Médecin charitable, entrez donc dans mon cœur, Et venez par vous-même en bannir la langueur.

Au temps de la Communion.

Puisque mon Dieu jusqu'à moi veut descendre Quelle faveur n'en dois-je pas attendre? O prodige! ô miracle! ô mystère d'amour! L'auteur de tous les piens en moi fait son séjour.

Aux doux transports dont mon ame est saisie, Je reconnais la source de la vie. Oui, c'est vous, 6 mon Dieu, qui dans ce sacrement,

Pour me changer en vous, me servez d'aliment.

Doux aliment, trésor inestimable, Je vous possède, ô bonheur ineffable! Vous ètes tout à moi, pur et céleste époux, Et mon cœur vous repond que je suis tout à vous.

Après la Communion.

Plein d'un respect et d'un amour extrême, J'adore en vous la majesté suprême : Quoiqu'un voile à mes yeux cache votre grandeur, Vous n'en êtes pas moins mon souverain Seigneur.

Divin Jésus, quelle reconnaissance Peut égaler votre magnificence? Je viens de recevoir le plus grand des bienfaits : Qu'avec moi tout le ciel vous en loue à jamais.

Je dois. Seigneur, devant vous me confondre, A vos bontés je ne saurais répondre : Acceptez, ô mon Dieu, pour marque de retour, Mon àme, mes désirs, mon cœur et mon amour.

A la fin de la Messe.

C'en est donc fait, l'auguste sacrifice A mes soupirs ouvre le Ciel propice; Les oracles divins se trouvent accomplis, La grâce est descendue, et mes vœux sont remplis.

Dans la mélodie du Cantique qu'on va lire, l'art se laisse peut-être un peu apercevoir; mais, quoique d'une couleur différente de celle qui précède, elle n'en est pas moins remarquable, en ce sens qu'elle conserve le caractère grave et religieux du sujet.

# Pendont la Communion.

Le Ciel enfin à mes vœux est propice, Je suis admis au festin du Seigneur. Voici, voici l'auguste sacrifice. Où je reçois cette insigne faveur.

Déjà pour moi l'hostie est consacrée, Pour mon salut elle vient s'immoler; La Table sainte est aussi préparée, Et, convié, je cours pour m'y placer. Divin Agneau, suprème nourriture, O quel honneur, quelle félicité! Le peuple hébreu vous reçut en figure, Moi, plus heureux, c'est en réalité.

Mais il est vrai que pécheur trop coupable A votre aspect j'ai frémi, j'ai tremblé; Guérissez-moi, médecin charitable, De tous les maux dont je suis accablé.

Dans cet espoir, Seigneur, je vous adore, Et je reçois votre don ravissant; Je viens à vous pour vous offrir encore Tous les transports d'un cœur reconnaissant.

Festin sacré, douceurs délicieuses, Sainte union, céleste vo'upté! Par vous, égal aux âmes bienheureuses, Je suis nourri de la Divinité.

O vains plaisirs, ô frivoles richesses, Ne venez pas rompre de si doux nœuds. Monde, réserve à d'autres tes caresses, Les biens du ciel sont les seuls que je veux.

Honneur et gloire, universel hommage, Au bien-aimé qui règne dans mon cœur! Par son amour il devient mon partage, Et pour toujours il fera mon bonheur.

Ne chantons plus que la reconnaissance, Je suis nourri de Jésus en ce jour : · Ciel! prête-moi ta sublime éloquence, Pour annoncer sa gloire et son amour.

Uni de cœur, d'actions, de pensées Au Saint des saints que j'aimerai toujours, Je vais pleurer mes offenses passées, Pour le servir le reste de mes jours.

De peur qu'enfin la noire ingratitude Ne pervertisse, 6 Dieu, ces sentiments, Que votre loi soit mon unique étude, Ou de ma mort avancez les moments.

Les éditeurs des Cantiques de Saint-Sulpice, ainsi appelés parce qu'ils sont surtout en usage dans cette paroisse de Paris, ne se doutaient guère probablement, lorsqu'ils ont admis le Cantique suivant dans leur recueil, qu'ils donnaient une composition du Père Bridaine, qui a passé du midi au nord de la France avec une des plus exquises mélodies qui soient échappées de sa plume.

Cantique pour l'Elévation et la Bénédiction du Saint-Sacrement.

Sur cet autel,
Ah! que vois-je paraître?
Jésus, mon Roi, mon divin maître,
Sur cet Autel.
Vous expiez mon crime
Sur cet Autel.

De tout mon cœur,
Dans ce sacré mystère,
Je vous adore et vous révère
De tout mon cœur.
Bonté suprème,
Que toujours je vous aime
De tout mon cœur.

Dans quelques autres recueils de Cantiques publiés à Paris, on trouve aussi un autre cantique du missionnaire languedocien: nous le revendiquons pour lui; cuique suum. L'air qui l'accompagne fait voir à quelle variété de tons le taleut musical de Bridaine pouvait se plier. Rien de plus tendre et de plus pieux que ces aspirations de l'âme chrétienne pour la communion.

O jour heureux pour moi! Mon bonheur est extrême : Jésus, mon divin Roi. Veut enfiu dans moi-même Venir;

CAN

Quel plus doux plaisir!

Eh quoi! divin Sauveur, Moi, vile créature, Recevoir dans mon cœur L'auteur de la nature : O cieux Quel bien précieux!

Je le vois, votre amour Vous fait donner vous-même : Par un juste retour, Grand Dieu, que je vous aime. Mon cœur,

Soyez plein d'ardeur.

Mon aimable Jésus. Dans l'amour qui me presse, Hélas! je n'en pui- plus. Que je brûle sans cesse Pour vous;

Rien ne m'est plus doux.

Ab! point d'iniquité, Point en moi de souillure: Le Dieu de pureté Demande une âme pure :

Seigneur, Lavez bien mon cœur.

O quel péché plus noir, Quel crime détestable, Que de vous recevoir Avec un cœur coupable?

La mort Platôt qu'un tel sort.

Donnez-moi les vertus, O Dieu tout adorable, Qui me rendent le plus A vos yeux agréable : Jamais

Point d'autres souhaits.

Que je suis affamé De vous, vrai pain de vie! Que dans vous transformé Moi-même je m'oublie; Venez,

Et dans moi régnez.

En voici un enfin destiné à être chanté au sermon, exercice qui laisse à regretter une lacune dans le recueil des Cantiques de Saint-Sulpice. Celui que le Père Bridaine a composé pour cette circonstance prouve quelle importance il attachait à préparer, par des chants religieux, les sidèles à entendre la parole divine. La mélodie qu'il y a adaptée est une de ses plus heureuses inspirations; et nous n'avons entendu nulle part, sur ce sujet, des accords aussi purs, aussi saisissants et aussi dignes de la majesté de nos sanctuaires.

# Avant le Sermon.

Je viens à vous, Seigneur, instruisez-moi; L'homme, sans vous, ne nous peut rien apprendre : Vous seul pouvez enseigner votre Loi; Vous seul pouvez nous la faire comprendre. Embrasez donc d'une céleste ardeur Celui qui vient expliquer l'Evangile; Fastes aussi, mon Dieu, que l'auditeur

Vienne l'entendre avec un cœur docile.

A l'Ave Maria (même air). Je vous salue, ô Mère de mon Dieu, Vierge bénie entre toutes les femmes! Que soit béni en tout temps, en tout lieu, Votre cher Fils, le Sauveur de nos ames! Protégez-nous parmi tous nos malheurs, Reine du Ciel, o très-sainte Marie; Dès maintenant priez pour les pécheurs, Mais plus encore à la fin de leur vie.

CAN

Après le Sermon (même air). Esprit divin, vous qui par vos ardeurs Faites germer la divine semence, Viviliez celle qui dans nos cœurs Est répandue en si grande abondance. Ne souffrez pas que ce précieux grain Tombe sur nous comme en un champ stérile; Faites plutôt qu'un jour ce don divin Rende notre ame en fruits heureux fertile.

Nous bornons ici nos citations des Cantiques et des mélodies de Bridaine. Elles suffisent pour montrer la supériorité de ces chants sur ceux que le mauvais goût du siècle a introduits dans la plupart des églises par la déplorable connivence du clergé. Les Cantiques de ce saint missionnaire du xviii siècle se distinguent par le naturel, une simplicité élégante, mais dépourvue de recherche et de toute prétention d'auteur; et sa musique, qui n'est que le reflet d'une pensée pieuse, d'un sentiment chrétien, se recommande par un caractère grave et des formes mélodiques d'une couleur si religieuse, qu'on ne peut les entendre sans être profondément touché et porté, malgré soi, au recueillement : c'est-à-dire que le but est atteint; aussi nous n'hésitons pas à les proposer pour modèles. Les recueils de Cantiques qui ont cours aujourd'hui, même ceux qui sont le plus en vogue, n'offrent pas en général, à beaucoup près, l'assemblage de ces diverses sortes de mérites. Rendre justice au zèle de leurs auteurs, c'est, pour la plupart, le seul éloge qu'on en peut faire. Tantot ce sont des idées communes, exprimées d'une manière plus commune encore, sans respect pour la grammaire et pour les règles de la versification; tantôt ce sont des efforts qui visent trop à l'effet, montrent évidemment une préoccupation personnelle, et font voir que l'auteur écrit plutôt avec son esprit qu'avec son cœur, ce qui ôte toute onction à ses paroles. Ce défaut se fait sentir trop souvent dans le Recueil de Saint-Sulpice, où, hormis quelques pièces de poésie chrétienne d'un mérite littéraire incontestable, et empruntées à Racine, Jean-Baptiste Rousseau ou autres poëtes de talent du siècle dernier. l'on trouverait difficilement une douzaine de cantiques qui puissent mériter à la fois l'anprobation des gens de goût et des personnes pieuses qui cherchent, dans les chants religieux, les émotions de la conscience, les attendrissements du cœur. Tels qu'ils sont cependant, ils l'emportent de beaucoup sur les Cantiques à l'usage des sectes protestantes de Paris, dont rien n'égale la sécheresse et le défaut de talent. Mais ce qu'on ne saurait blamer trop sévèrement dans ceux que l'on chante dans nos églises, ce sont les airs

434

qu'on y a ajustés : airs presque tous profanes, empruntés à des romances, à des chansons ou à des pièces dramatiques modernes. et faisant, par la légèreté de leurs allures ou par les souvenirs qu'ils réveillent dans beaucoup d'auditeurs, un déplorable contraste avec les idées et les sentiments chrétiens auxquels ils ont été adaptés, et dont ils présentent, pour ainsi dire, la caricature, au lieu de la traduction. Il y a là une indécente anomalie, qui ne blesse pas moins la piété que les convenances générales. On a employé des airs connus, dira-t-on, pour que les Cantiques fussent plus facilement appris, et faire oublier plus tôt les cantilènes profanes pour lesquelles ils ont été composés. C'est là une explication, ce n'est point une justification. Les chansons ne sont point effacées des mémoires, et loin que les airs des Cantiques les aient fait tomber en désuétude, ils en rappellent le souvenir; et il y a, de plus, le scandale d'entendre retentir aux pieds des autels de la religion des accents frivoles ou lascifs, primitivement destinés à servir d'in terprète à des passions qu'elle condamne. Si l'on était décidé à mettre à contribution la musique profane, il eut fallu du moins choisir dans ces compositions les morceaux qui expriment un sentiment religieux ou une pensée morale sous une forme grave et noble, de manière à éviter l'inconvénient d'unir des choses disparates. Mais il y avait mieux à faire. Il fallait rechercher les anciennes mélodies religiouses, demander à des siècles d'une foi plus ardente et d'un goût plus sévère ces chants où le compositeur s'inspirait de la ferveur de sa piété, de son respect pour les sanctuaires que Dieu honore de sa présence, et dont les chastes et harmonieux accents firent les délices de nos pères et la gloire de ces artistes chrétiens. La religion, les bienséances, la piété, l'art lui-même, eussent applaudi et gagné à la restauration de ces anciennes et vénérables renommées musicales dans les temples catholiques, qui furent la source et le théatre d'une célébrité consacrée par l'estime des contemporains et l'admiration des théoriciens modernes, qui, en petit nombre, ont conservé les saines traditions ou le sentiment de la musique religieuse. Il y a là une mine riche et abondante, à laquelle il est regrettable qu'on n'ait pas songé. La musique même des chansons de ces temps-là est souvent si simple et si noble, qu'on serait tenté de dire qu'elle a quelque chose de plus religieux que celle qu'on entend ordinairement dans nos églises; de sorte que l'on pourrait l'adapter à des Cantiques, sans crainte d'offenser le goût, ni la piété. La raison en est que la musique alors était assez généralement dans la tonalité ecclésiastique à laquelle l'oreille était habituée, et qu'aussi l'expression des sentiments humains, le langage de la passion avaient un caractère plus grave, plus contenu, imposé à la fois par la décence publique et le respect de soi-même. Aujourd'hui la musique s'est affranchie de ces utiles entraves, uniquement

occupée à plaire à l'imagination, et à sédure les sens : elle est plus savante, plus élégante, plus ornée sans doute ; mais aussi elle est presque complétement sensualiste; et voilà pourquoi nous en blamons l'usage, particulièrement dans les Cantiques, où elle fait d'ordinaire l'effet d'un contre-sens déplorable.

Il vaudrait mieux, à notre sens, ne point chanter de Cantiques dans les églises, que de les affubler d'airs efféminés, sautillants, animés, pour ainsi dire, d'une gaieté bachique, qui sont plutôt une dégradation qu'un hommage pour les tabernacles divins. Les Cantiques en langue vulgaire n'ont jamais été admis par l'Eglise catholique comme partie intégrante du culte public : elle ne fait que les tolérer, et à condition que la musique sera grave, décente, religieuse comme les paroles, et sera un auxiliaire utile à lla piété, et non une cause de dissipation d'esprit pour les fidèles et d'avilissement pour le temple saint. On a fini par sentir la nécessité de mettre un terme à ce scandale; et, depuis quelques années, des personnes éclairées et amies de la religion, au nombre desquelles se trouvent des ecclésiastiques. ont entrepris, à Paris, de composer tout exprès pour les Cantiques des airs nouveaux, pour les substituer à ceux empruntés aux modernes chansons et romances profanes. Cette tentative est digne d'éloges; et, n'eûtelle d'autre résultat que d'expulser de la maison de Dieu des compositions musicales qui la déshonorent, ce serait déjà un progrès honorable pour le nom de ceux auxquels on le devra. C'est un premier pas fait dans une meilleure voie, mais il n'a que l'importance d'un essai. Car on s'abuserait beaucoup, si, pour avoir fait autrement, l'on croyait avoir pleinement satisfait aux légitimes exigences de l'esprit chrétien. Ces louables efforts d'amélioration attestent plus de zèle et de bonne volonté que de vrai falent, et, surtout d'in-telligence des secrets de la mélodie catholique. C'est une musique composée par des hommes religieux, mais ce n'est pas de la musique religieuse: elle ressemble à une honnête matrone, qui ne se prodigue pas dans le monde et ne dédaigne pas de lui plaire; dont le langage est toujours convenable, le sourire pudique, mais qui fait consister sa religion dans le soin de rester insttaquable aux yeux de la morale. Il n'y a point là ce parfum de sanctuaire, ce soulle céleste, ce mens divinior enfin, qui excite dans l'âme des sentiments supérieurs aux émotions de la vie humaine, et la détache, aux accents d'une harmonie angélique, des vanités de la terre, pour diriger constam-ment ses plus vives aspirations vers le ciel. cette éternelle et véritable patrie des âmes. On obtiendra ces effets, lorsque, le talent supposé d'abord, on aura eu soin de s'abreuver aux sources antiques, d'étudier les modèles consacrés par l'estime des siècles où la foi inspirait les arts, de rechercher, d'après eux, la tonalité la mieux assortie au chant des Cantiques; mais, surtout, quand on aura renoncé aux ornements et aux succès de la musique de salon, si incompatible avec l'austérité du dogme catholique et la

majesté de nos temples.

Le cantique en langue vulgaire est destiné à se perpétuer dans l'Eglise catholique parmi les peuples occidentaux, depuis que la lan-gue latine a cessé d'être leur langue nationale. Il est donc à souhaiter qu'il surgisse un poëte éminent, un grand musicien, qui consacrent leur talent à la composition de ces chants religioux, devenus presque nécessaires pour le grand nombre des fidèles illettrés. Cette œuvre présente à des littérateurs, à des artistes chrétiens, une ample moisson de gloire. Après les sujets liturgiques, nous n'en voyons pas de plus dignes d'exciter l'intérêt, de plus susceptibles de favoriser l'inspiration, et d'assurer une belle et durable renommée. Si les grands compositeurs de musique d'église ont conquis une célébrité glorieuse, qui les a rendus les objets d'une sorte de culte pour la postérité, la perspective offerte aux futurs auteurs de cantiques peut encore tenter une noble ambition. Reproduire en beaux vers, interpréter par des mélodies vraiment religieuses, la doctrine évangélique; célébrer les grandeurs et les miséricordes du Dieu sauveur et restaurateur de l'humanité déchue; enseigner à l'homme son néant et ses immortelles destinées; être l'instituteur religieux de l'enfance, le guide de l'âge mûr, le consolateur de la vieillesse; encourager les justes dans leurs épreuves ; détourner les coupables des voies de perdition; exciter aux vertus, parce qu'elles font la noblesse de l'âme; flétrir les vices qui la dégradent; charmer les douleurs par la vue des mérites et des récompenses; adoucir les amertumes du trépas par la certitude d'une vie d'éternelle féheité par delà le tombeau; moraliser enfin ses semblables, pour les rendre plus heu-reux en les rendant plus sages, et cela avec des flots d'une poésie divine et d'une harmonie céleste : il y a là aussi, pour le poëte et le musicien, tout l'honneur d'une sorte d'apostolat, toute l'importance d'un sacer-dore évangélisant par les arts, une mission civilisatrice, la plus haute et la plus pure qui puisse être réservée au dévouement laïque Lorsque tant de poëtes et d'artistes, lus avides de célébrité que d'estime, coninbuent, par des talents que Dieu leur donna lour un plus digne usage, à amollir les meers publiques, à éteindre le sentiment religieux dans les cœurs, en surexcitant les maurais côtés de la nature humaine, puissidever au moins deux hommes anites du génie chiétien, qui s'emparent du contique pour en faire un instrument de moralisation, de perfectionnement et de salut. La religion ne sera pas ingrate pour eux: car, si elle a dans le ciel des récompenses pour toutes les vertus, elle a aussi sur la terre des bénédictions pour tous les services quelle inspire, et des palmes pour toutes les gloires qu'elle consacre.

(L'abbé A. Annaud.)

CANTORES et BAUDES. — Trois mots au moyen desquels on marquait les fêtes solennelles dans l'église de Saint-Maurice de Vienne, d'après un vieux manuscrit où sont consignées les anciennes pratiques de cette même église. Cantores étaient le préchantre et les chantres qui y tenaient le chœur; Baudes signifiait les grosses cloches, dont la plus grosse se nommait Bauda. (Voy. liturg., o. 12). Ce mot Bauda ne venait-il pas de l'instrument appelé Baudosa, dont il est parlé dans un auteur que Du Cange désigne ainsi: Aimericus de Peyrato, abbas Moi-siacensis, in Vita Caroli M. in cod. ms. 1343 Bibl. Regiæ. Voici les vers de cet Aimeric Du Peyrat:

> Quidam Baudosam concordabant, Plurimas cordas cumulantes; Quidam triplices cornu tonabant, Quædam foramina inclaudentes . Quidam choros consonantes, Duplicem cordam perstridentes. Quidam taborellis rusticabant, Grossum sonum præmittentes. Quidam cabreta vasconizabant, Levibus pedibus persaltantes. Quidam liram et tibiam properabant, Alfos tactu præcedentes, Quidam harpam alte pulsabant, Prolixas virgulas sic gerentes. Quidam rebecam arcuabant, Mulieres vocem confingentes, etc.

CANTUS ANTIPHONUS. — Une des quatre espèces de chant en usage anciennement dans l'Eglise; les autres s'appelaient Cantus directus, Cantus responsorius et Tractus, comme on le verra ci-après.

Cantus antiphonus. — C'était une ma-

nière de chanter une antienne à deux chœurs.

Cantus directus. — Secondo espèce de chant usité anciennement. Elle avait lieu lorsque tout le chœur chantait ensemble. comme ne faisant qu'un chœur. « C'est ainsi, dit Grandcolas, qu'à Milan, après le capitule de Laudes, il y a un psaume qui est appellé psalmus directus: ce n'est point à deux, mais à un seul chœur. Cela se voit aussi dans la règle de saint Benoît qui permet de chanter, les dimanches à Laudes, le psaume Lxvi sans antienne, mais en droiture (cap 12, c. 17): Sine antiphona in directum, et de même les psaumes de Complies: Qui psalmi directanei sine antiphona dicendi sunt. » (Commentaire historique sur le Bré-viaire romain; Paris, 1727, t. I., p. 117.) Cantus responsorius. — Troisième espèce

de chant usité dans l'Eglise ancienne. Elle consistait dans le chant des répons, « lorsqu'on répétait ou reprenait, dit l'auteur cité [Ibid.) ce que le chantre ou le lecteur avait dit ou chanté seul : Quod uno canente chorus consonando respondet, dit saint Isidore (lib. 1 De offic., c. 1), comme faisaient les esséniens dont parle Philon, et les premiers Chrétiens, au rapport de Tertullien; et cette manière de chanter se trouve dans tous les Pères. Saint Ambroise dit (Epist. ad Marcell., 4): « On a lu le psaume Deus venerunt gentes, et nous y avons remindu: Matutinis horis lectum est, quod summa animi dolore respondimus: Deus venerunt. » Saint Augustin dit aussi souvent qu'on avait répondu au psaume qu'on avait ouï chanter: In hoc psalmo quem cantatum audivimus, cui cantando respondimus. (In psal. LXI.) Ce qu'il répète ailleurs: Brevis est psalmus quem modo cantato audivimus, et cantando respondimus. (In psal. XCIX.) Saint Chrysostome remarque aussi qu'un seul ayant chanté le psaume, toute l'assemblée y répondait en le chantant: Et is qui psallit, solus psallit, etiamsi omnes respondendo resonent, tanquam uno ore vox fertur. (Homil. 6, in Cor. 1.) Tout le chœur répondait à ce que le chantre avait chanté le premier; on reprenait ainsi dans un psaume le verset à chaque verset du psaume Venite. »

(Comment. hist., p. 118.)

TRACTUS. — C'était la quatrième espèce de chanter dans l'ancienne Eglise. Tractus veut dire trait, d'un trait. « C'était, dit toujours le même liturgiste, quand le psaume se chantait tout de suite, sans interruption, sans reprise et sans réclame: Tractim dicere, comme on fait encore à la messe au temps de la Septuagésime, que les chantres chantent seuls le trait, sans être interrompus ni accompagnés par le chœur; et c'était de cette manière que les moines chantaient les psaumes, comme nous l'avons rapporté de Cassien: ce qui est aussi prescrit dans les règles de saint Sérapion et de saint Macaire. »

(Ihid., p. 118.)

CANTUS FIRMUS (en italien CANTO FERMO). — Ces mots s'appliquent au chant grégorien, à cause de son caractère soutenu, grave, égal, plane. A l'époque où les premiers et informes essais de l'harmonie furent appliqués au chant d'église, on appela cantus firmus le chant principal, la partie principale, celle qui servait à composer les autres dans tout contrepoint qui n'était pas de la classe des conductus. Cette partie était encore appelée tenor parçe qu'elle soutenait le chant. En Italie on a également donné le nom de canto fermo à toute espèce de basse simple et figurée qui sert de sujet à un contrepoint.

et figurée qui sert de sujet à un contrepoint. CAPISCOL. — Le nom de capiscol, cabiscol, capiscolus, dérivé de caput scholæ, était l'une des nombreuses dénominations sous lesquelles était désigné autrefois le préchantre ou premier chantre. Cette appellation était surtout usitée dans les chapitres cathédraux du midi de la France. Les articles de ce Dictionnaire, aux mots Chantre, Préchantre, Primicier, Ecolatre, fourniront des détails plus étendus sur les attributions et le rang de ce dignitaire ecclésiastique.

« Le chancelier est l'intendant ou mattre des écoles, et est par conséquent ce qu'on appelle dans les autres églises capiscol, écolâtre, ou scholastique. C'est lui qui a soin de faire la table chronologique qui se met au cierge pascal, et de faire la matricule, ou d'y commettre quelqu'un en sa place. C'est aussi à lui de faire prévoir les leçons des Matines aux enfants de chœur et aux clercs (et même aux trois sous-diacres chanoines qui chantent les leçons du premier nocturne aux Matines des grandes fêtes); et il les doit

tous entendre quand il en est requis. (Voyages liturgiques. — Dignités de la cathédrale de Rouen, p. 356.)

CAPITULE. — Le capitule est une lecon brève qui se dit en place d'une leçon ordinaire. Sicut ad vigilias noctis, dit Radulphe de Tongres (De canon. observ., prop. 13), leguntur lectiones magnæ, ita ad Laudes et Vesperas, et ad quinque parvas Horas, dicuntur parvæ lectiones, quas Benedictus appellat in sua Regula lectiones; communi tamen um sæculi appellantur capitula. Les capitules sont appelées lecticulæ, parce que, suivant Durandus (lib. v Rational., cap. 2, nº 50), ce sont de brèves leçons; mais le même liturgiste ajoute qu'on les appelle aussi capitules, parce qu'elles sont prises des chapitres des Eptires : Eo quod ut plurimum de capitibus Epistolarum illorum dierum, quibus dicuntur, sumuntur. On nomme capitula Dominicalia les capitules que l'on chante les jours de dimanche; et capitella de petits capitules.

A propos d'un manuscrit sur vélin, in 4. intitule Capitula, on lit ce qui suit dans le Catalogue des manuscrits de M. de Cambis-Velleron (Avignon, L. Chambaud, 1770): «Il (ce manuscrit) contient les capitules; ce sont les brièves et courtes lecons; elles sont appelées capitules, parce qu'elles sont prises du commencement de quelques chapitres de l'Ecriture, et ainsi capitulum est comme qui dirait parvum caput, petite partie d'un cha-pitre. On le nomme aussi capita et principie. le commencement du changement des heures; car les psaumes sont ordinairement les mêmes dans toutes les heures; mais les cepitules sont différents et changent souvent. lls étaient autrefois invariables à toutes les heures, comme ils le sont encore à Prime et à Complies; on les disait ordinairement pour mémoire, et en quelques endrois au milieu du chœur. Le Vénérable Bède prétend que la coutume de réciter plusieurs fois le jour, c'est-à-dire à toutes les parties de l'office divin, des capitules ou petits chapitres de la sainte Ecriture, vient des Israelites qui, du temps d'Esdras, lisaient quatre fois le jour quelque chose des livres de la Loi. Les capitules se disaient debout après les pseaumes, pour renouveler la ferveur. (P. 543.

CAPREA. — Espèce de chant que l'abbé Lebeuf nous a fait connaître, et qui timit son nom très-probablement de la ressemblance du mouvement et de la rapidité dont il était exécuté avec les bondissements des chèvres.

Nous allons citer le passage de l'abbé Lebeuf où il est question du caprea; le lecteur remarquera qu'il y est fait mention de deux ou trois autres espèces de chants, non moins bizarres que celui-ci:

« Vers l'an 1072, il y eut à Fécamp un moine appelé Guillaume, qui composa du chant d'une espèce tout extraordinaire. Ce chant ne fit pas beaucoup de progrès et nous reconnoissons qu'il n'exista que par la résistance que les moines de Glaston, en

Angleterre, firent à Turstin, leur abbé, venu de Caen, qui vouloit les forcer à substituer ce nouveau genre de mélodie en place du chant grégorien. (Henricus DE Knygron, Canon. Lycester, 1. 11 De eventib. Angliæ.) Dans le même siècle et un peu après, parut un chantre nommé Aribon ou Ciriu, qui inventa un nouveau mouvement dans le chant, qu'il appela caprea, à cause de la vitesse dont il élait exécuté. (Anonym. Mellisens. Bernardi; Prz, in Supplem. ad. Bibliothecam Morianam.) A l'entendre parler, sa verve étoit plus impétueuse qu'il n'auroit voulu : il se sentoit obligé de chanter ce qui se présentoit à son idée, et il bénissoit Dieu de la nouvelle fureur qu'il lui avoit inspirée, car il paroît dire que ces chants s'exécutoient avec autant de célérité qu'ils avoient été prompts à lui venir dans l'esprit. Ce chant-là parott avoir été bien différent du chant grégorien. Mais aussi, rien n'oblige de croire que l'inventeur eut eu dessein de l'introduire dans les offices divins. Il pouvait s'être borné à chanter ou faire chanter à la maison et en particulier, selon sa nouvelle méthode. Deux auteurs, Jean de Serisbery, évêque de Chartres (Policratici, lib. 1, c. 6), et Aëlred, abhé en Angleterre (Specul. charitat., l. 11), font la description d'une espèce de chant qui parolt bien différent du grégorien; mais ils ne disent pas non plus que l'on s'en servit dans les offices de l'Eglise. Ce chant n'étoit peutêtre usité que dans les assemblées profanes. Ces sortes de chants, assez semblables à ceux de l'invention d'Aribon, dont j'ai parlé ci-dessus, étoient apparemment les mêmes que l'on appeloit figmenta, à cause que le chant d'église n'y entroit pour rien, et dont les auteurs étoient appelés cantores figmentarii. (Voy. le Munerat. tractatu de concordia grammatic. et mus., ad calcem Martyrol. Usuandi, edit. 1490.) C'estce qu'on appela du nom de res facte, lorsque ces sorles de chants se furent fait entrée dans les églises, car ils n'y surent admis que fort tard. • (Traité histor. et pratiq. sur le chant ecclés., p. 71-73.)

CARILLON. — On ne connaît pas au juste l'origine de l'instrument composé de cloches, appelé carillon. Le P. Amyot dit que « les Chinois sont peut-être le seul peuple de l'univers qui se soit avisé de fondre d'abord une première cloche pour en tirer ce son sondamental sur lequel ils devaient se réglerpour avoir douze autres cloches qui rendissent exactement les douze semi-tons qui pequent partager l'intervalle entre un son donné et celui qui en est la réplique, l'image, c'est-à-dire l'octave; et, enfin, de for-mer un assortiment de seize cloches pour en tirer lous les sons du système qu'ils avaient conçu, el servir d'instrument de musique; car il 110 faut pas croire qu'il s'agit ici de cloches comme celles qui sont suspendues à nos tours (192). » Le P. Amyot ignorait-il que les cloches suspendues à nos tours en un cer-

tain nombre forment un instrument de musique? Quoi qu'il en soit, si ce qu'il dit est vrai, les Chinois auraient eu l'idée des carillons. Mais pour ce qui regarde l'Europe. tout ce que nous savons, c'est qu'il existait des cariflons au moins au xv siècle. La coïncidence de cette époque avec celle des premiers développements de l'orgue ferait supposer, avec de grandes probabilités, que l'orgue a donné naissance au carillon. Les claviers à la main et les claviers de pédales de l'orgue auront certainement fait imaginer, par la suite, d'appliquer aux cloches les mêmes moyens. Les progrès de l'harmonie, à la même époque, auront de plus contribué à multiplier les instruments de cette sorte. Cette invention a été successivement perfectionnée; on en fit un instrument purement mécanique, en y adaptant un cylindre pointé comme celui d'un orgue de Barbarie ou d'une serinette; de cette manière, le carillon joue des airs et des préludes avant que l'heure sonne : on en voit de semblables dans plusieurs villes: celui de Malmédy, dans les Ardennes, est surtout remarquable par le caractère à la fois mélancolique et sauvage de sa mélodie. Mais vint le temps où les sonneurs de cloches aspirèrent à devenir des artistes. Et cela eut lieu en effet; il s'est trouvé de grands nar-monistes, de grands improvisateurs, des musiciens de génie, dit-on, que le sort a condamnés à faire pendant toute leur vio le rude métier de carillonneur, à frapper deux ou trois fois le jour un clavier de deux octaves et demie à trois octaves, à faire in basse avec les pieds, de manière à jouer deux ou trois parties distinctes.

Au nombre des plus célèbres, on m'a cité le nommé Potthoff, néà Amsterdam en 1726, devenu aveugle par suite de la petite vérole à l'âge de sept ans, et qui, à treize, fut nommé campaniste de la maison de ville. Ce Polthof fut en même temps un organiste célèbre. Le Dictionnaire des musiciens de Choron et Fayolles nous apprend qu'en 1738 il concourut avec vingt-deux rivaux, pour la place d'organiste à l'église de Western. On procéda, dans cette occasion, avec tant de scrupule et d'impartialité, que les musiciens furent obligés de donner leur avis, avant qu'ils connussent le nom de l'individu qui vensit de jouer. En 1760, Potthoff obtint la place d'organiste à la vieille église. Les concerts que Locatelli donna alors à Amsterdam exaltèrent son imagination, lui fournirent de nouvelles idées, et servirent à perfectionner son goût. En 1772 ou 1773, le savant docteur Burney l'entendit à l'orgue et au carillon. Chaque touche de cet orgue exigeait, pour la faire baisser, un poids de deux livres; l'artiste joua néanmoins avec autant de légèreté que sur un clavecin. Il exécuta deux fugues à l'inverse avec beaucoup de variations.

Mais an carillon, ce fut bien autre chose. Burney qui en avait été étonné à l'orgue, même après tout ce qu'il en avait entendu dire dans le reste de l'Europe, rapporte qu'il ne put revenir de sa surprise en le voyant, dans son clocher, exécuter avec ses deux poings des passages qu'on ne pouvait jouer que difficilement avec les dix doigts: trilles, batteries, traits rapides, arpéges, il surmonta toute espèce de difficultés. Il commença par le chant d'un psaume qui

CAR

faisait les délices de leurs hautes puis-sances, et qu'elles lui demandaient toutes les fois qu'il y avait carillon, c'est à dire, les mardis et les vendredis. Il fit ensuite des variations sur ce thème avec autant de goût que d'imagination; après quoi il improvisa pendant un quart d'heure, persuadé que c'était le meilleur moyen de plaire au célè-bre voyageur. Il n'exécutait jamais à moins de trois parties, et trouvait des effets d'une harmonie ravissante. Burney termine en disant qu'il n'entendit jamais plus de variétés dans un si court espace de temps, ni produire des effets plus surprenants de piano, de crescendo et de forte, sur un instrument qui paraissait si peu susceptible de s'y prêter. Après ce terrible exercice, l'artiste était obligé de se coucher, et souvent il n'avait pas la force d'articuler une seule parole (123).

On ne manquera pas de demander comment il était possible d'exécuter des traits rapides sur des instruments dont les vibrations se prolongent longtemps, d'observer les nuances, de faire des piano et des forte, enfin de trouver des cloches parfaitement

justes et bien accordées entre elles.

Nous répondrons que dans les pays où l'art de fabriquer les carillons a été très-perfectionné, comme en Hollande, on a imaginé de se servir, au lieu de battants de fer, de battants de bois, qui donnent beaucoup de douceur au son, et que l'on enveloppe dans des morceaux de drap, pour étouffer les vibrations, ainsi que dans le clavecin et le piano on étouffe les vibrations des cordes. Quant à la justesse des diverses cloches, on l'obtient facilement par les procédés, soit du moule, soit du polissage. Enfin, pour ce qui est de la diversité des timbres, on l'obtient également en variant la matière dont on compose les cloches (124).

Le carillon de l'hôtel de ville d'Amsterdam dont nous venons de parler avait coûté des sommes énormes aux Etats de Hollande. Il avait trois octaves complètes, avec les demi-tons au clavier des mains et deux octaves à celui des pédales. Les timbres des cloches étaient purs et argentins, et l'accord en était parfait. Nous ne pouvons à ce sujet nous empêcher de mentionner la fameuse horloge de la cathédrale de Saint-Jean de Lyon, située dans la croisée qui est du côté de l'Evangile. Cette horloge qui, croyonsnous, ne fonctionne plus aujourd'hui, a été décrite avec détail par l'auteur des Voyages liturgiques de France (p. 51). Nous lui

(123) Revue musicale, t. IV, p. 268-270. (124) Harmonie universelle, du P. Mersenne; empruntons les passages suivants : « Un coq qui termine le dôme bat des ailes, et haussant le col à la façon des coqs naturels, chante pour avertir que l'heure va sonner.

« Aussitôt après, les anges qui sont dans la frise du dôme sonnent sur les cloches le chant de l'hymne de saint Jean-Baptiste: Ut

queant laxis.

« Durant cette harmonie, un ange ouvre la porte d'une chambre et salue la Vierge; et d'abord le lambris de cette chambre s'entrouvrant, le Saint-Esprit descend sur elle, et le Père Eternel étant plus haut, et ayant donné sa bénédiction pour signifier qu'après le consentement de la Vierge le mystère de l'Incarnation a été accompli, le Saint-Esprit retourne au ciel, le lambris se rejoint, l'ange s'en va et ferme la porte, et le carillon étant fini l'heure sonne. »

Suit le reste de la description du monu-

ment.

L'église de Saint-Maclou à Rouen, ville si renommée par ses belles sonneries, possédait un carillon composé de huit cloches parfaitement accordées ensemble, et qui, au premier coup des grands offices des fêtes solennelles, sounait dans son entier l'hymne

qui devait y être chantée.

On lit dans l'Histoire de la terre et comté de Sebourg, par Pierre Leboucq (Valenciennes, Bruxelles, 1645, in-4° p. 189), que « le clocher de ce village situé à deux lieues de Valentienne, est garni de 18 cloches, ren-dans un accord de carillon fort harmonieux et esclatant, ayans eu leur ton de monsieur maistre Nicolas Desquenes, bachelier en théologie et pasteur de Sebourcq, grand musicien et componiste, lequel maintenoit tous les dimanches et festes solemnels la musique en son église, secondé et assisté de mon-sieur maistre Gaspard Rombault, premier chapelain de ce lieu lequel a fort travaillé à enseigner la jeunesse à lire et à escrire et signament la musique, pour les rendre asseurez de leurs parties. » (Notice sur les collections musicales de la bibioth. de Cambrai, par M. DE COUSSEMAKER, p. 163). Si l'on a peu écrit sur l'orgue, en revanche

Si l'on a peu écrit sur l'orgue, en revanche on a béaucoup écrit sur les cloches. Nous u'avons cité que les auteurs les plus connus. La construction des carillons a aussi été le sujet de traités importants. Le plus estimé est celui de Tisscher: Verhandeling van de Klokkenen het Klokkespel (Dissertation sur les cloches et sur le carillon). On a même imprimé une biographie des plus célèbres carillonneurs sous ce titre: De naaman en Woonplasten van de Kesters, Voorzangers, Klokkenisten en Organisten van de Laastste in de Geheele-unie; Am-

sterdam, 1767.

On trouve également dans le Correspondant du 5 juillet 1831, et dans la Gazette musicale du 5 février 1837, deux articles sort curieux, l'un sur le carillon de Malmédy, l'autre sur le carillon de Delst. N'oublions pas de mentionner ici un ravissant poëmede

Des instruments de percussion; prop. 21; Paris, 1636, Cramoisy.

Schiller intitulé : La Cloche, dont un de nos plus aimables poëtes, M. Emile Deschamps, a doté la France. On sait les belles pages que les cloches ont inspirées à Chateaubriand, et comme on l'a dit, avec quelle sensualité d'oreille M. Victor Hugo s'est complu, dans son roman de Notre-Dame, à peindre l'effet des

cloches du vieux Paris.

Nous ne voulons pas terminer cet article sans donner l'exposé du système pendule ou d'horloge de M. Castil-Blaze, que M. N. David fera suivre d'autres renseignements également curieux. M. Castil-Blaze a fait connaître son horloge dans deux recueils fort répandus: la Revue de Paris et le Dictionnaire dela conversation, au mot Pendule. Nous cite-

rons l'un et l'autre.

« Il m'est venu dans la tête, dit le spirituel écrivain de la Revue de Paris, de fournir en trois mois trente-deux millions d'élèves à nos écoles de solfége; s'ils no sont pas assez habiles pour attaquer une fugue à livre ouvert, ils auront du moins l'oreille formée aux intervalles de la gamme, ils sauront caser les demi-tons à leur place, et ces avantages, qui demandent quelquefois des mois d'étude, seront appréciés par les maîtres. C'est en plein vent que j'établis mon école préparatoire. Mes élèves travailleront à toute heure; la musique, lancée au travers de leur troupe nombreuse, les saisit partout, à table, au lit, à la promenade : assis, marchant, courant, galopant, la gamme les assiégera à toute heure et les forcera d'acquérir de la science, quand même ils vou-draient échapper aux bienfaits qu'elle leur promet. La machine à vapeur, le chemin de fer, n'ont pas une allure plus constante et plus rapide. On pense bien que je ne puis pas suffire à tant de travaux, qu'il me faut absolument une armée de répétiteurs; oui sans doute j'aurai recours à leur aide; ils me serviront avec un zèle, une exactitude imperturbables. Ces répétiteurs sont les horloges, les pendules, les coucous (même.....» Quant à l'exposé du système, nous l'emprunterons au Dictionnaire de la conversation. C'est toujours M. Castil-Blaze qui parle, mais ici sous le pseudonyme de Pavoyère.

Depuis trop longtemps les pendules et les horloges parlent pour ne rien dire ; leur langage manque tout à fait de précision et devient inintelligible à deux époques de la journée. Trois, quatre, cinq, six coups peuvent être comptés aisément, si l'on a l'ailention portée vers l'horloge, et si l'on attend qu'elle frappe l'heure. Mais si une longue série de dix, de onze, de douze coups arrive à l'improviste, on se trompe aisément sur leur nombre, le moindre bruit dérange votre calcul, et vous êtes fort étonné d'arriver à quatorze ou de rester à onze lorsque le marteau a réeliement frappé douze coups. Il ne sustit pas de bien compter, il faut encore en avoir la conviction, ce qui est très-rare. Midi ou minuit et demi, une heure, une heure et demie du matin ou du soir, sont riprimés chacun par un coup, dont l'iden-Lié parfaite ne permet de faire aucune dis-

tinction. Si un aveugle ou bien un malade dont l'état exige qu'on le préserve du contact de la lumière s'éveille après minuit, il restera dans une incertitude complète à l'égard de l'heure, jusqu'au moment où l'horloge frappera deux coups. Il saura bien que c'est deux heures, mais est-ce deux heures de nuit ou de jour? La cloche ne s'explique point à cet égard. Le quart, la demie, le troisième quart de chaque heure, se répètent vingt-quatre fois pendant la journée, et ne présentent jamais l'indication, même incertaine, du moment auquel ils se rapportent. Un quart sonne; on sait que c'est un quart, voilà tout; mais est-ce le quart de deux heures, de trois heures du matin ou du soir? c'est ce que l'horloge ne peut vous dire au moyen de son bruit tout à fait insignifiant. Les géomètres ont cherché vaine-ment jusqu'à ce jour des combinaisons variées pour rectifier ce langage, dont ils ont

toujours reconnu l'imperfection.

« Le problème qui les occupait depuis trois cents ans vient d'être résolu, dans son ensemble et dans tous ses détails, par un musicien. Le système de M. Castil-Blaze prévoit tout, répond à tout, et chaque fois que son horloge parle, ne fût-ce que pour sonner un quart, elle indique l'instant précis de la journée que ce même quart est ap-pelé à marquer. M. Castil-Blaze y parvient en donnant une couleur sonore à chaque coup qui doit frapper l'oreille, et cette différence fait reconnaître à l'instant l'heure qui vient de sonner, quand même on se serait trompé sur le nombre de coups qui auraient passé. Il sussit d'entendre le dernier coup pour acquérir la certitude que c'est onze heures du matin ou de la nuit qui viennent de se faire entendre. Ce système présente quatre-vingt-seize combinaisons, car la journée se compose de vingt-quatre heures différentes, et non de deux fois douze heures, comme on l'a fait pour les anciennes horloges. Cette journée commence à une heure du matin pour finir à minuit. L'horloge marque cette première heure en frappant un coup sur le la le plus grave de la voix de basse; deux heures sont marquées par la répétition de ce même la suivi du si. La même marche diatonique est employée successivement en montant, et donne, pour huit heures du matin : la si ut ré mi fa sol la; pour midi, la si ut ré mi fa sol la si ut ré mi. Le soleil est alors arrivé à son apogée, à sou zénith; l'horloge l'a suivi en montant; cet astre va descendre, l'horloge suivra sa marche en descendant aussi, et la douzième qu'elle a montée par fragments va être distribuée par le même système, mais à l'inverse, pour marquer d'une manière claire et pittoresque les heures du soir. Ainsi, elle dira mi aigu, dernier coup de midi, pour exprimer une heure du soir; mi ré, pour marquer deux heures du soir, et, suivant la même marche, elle dira: mi ré ut si la sol fa mi, octave, pour frapper huit heures du soir; et enfin la douzième complète mi ré ut si la sol fa mi ré ut si la pour sonner minuit. Voilà pour les heures de jour et de nuit: voici comment les quarts sont exprimés : le premier quart appartient à l'heure qui vient de sonner; il la touche, pour ainsi dire, encore avec la main; ce quart est marqué par la même note qui caractérise cette lieure, mais elle est frappée à l'octave haute. Le second quart, ou demi-heure, participe également de l'heure qui vient de passer et de celle que l'on attend; il tient par la main l'heure sonnée et tend l'autre main à l'heure qui va venir, il l'appelle. Ce quart sera marqué par la note déjà répétée à l'octave pour le premier quart, laquelle sera suivie de la note qui caractérise la note suivante. Exemple : quatre heures du matin ont sonné en articulant la quarte la si ut ré; le quart donnera un re à l'octave, la demie donnera ce même ré suivi d'un mi; puisque c'est le mi grave qui doit ensuite marquer la cinquième heure, cette demie de quatre heures du matin a déjà appelé le coup de cinq heures, que l'on attend, en frappant le petit mi, note qui caractérise cinq heures. Le troisième quart, qui appartient tout à fait à l'heure à venir, l'appellera avec plus d'instance en répétant la note qui la caractérise ; ce troisième quart sera sonné ré mi mi, à l'octave. Cinq houres sonneront après au grave et seront expri-mées par la quinte la si ut ré mi. Je vais citer un second exemple pour les heures du soir : deux heures ont sonné, le marteau a frappé mi ré; le quart répétera ré à l'octave, la demie dira ré ut, le troisième quart ré ut ut, appelant sinsi l'ut, qui va marquer la troisième heure du soir, laquelle sera ex-primée ensuite par cette tierce descendante mi ré ut. Les quarts et la demie qui suivent minuit et midi, points d'arrivée et de départ de l'ascension et de la descente des heures, présentent une exception : une heure après midi répète le dernier coup de midi, qui est le mi; par conséquent le mi appelant le mi, le quart, la demie, le troisième quart, seront exprimés par cette même note frappée à l'octave, et l'horloge dira mi-mi mi-mi mi-mi. même observation pour le la grave qui ex-prime une heure du matin, après avoir frappé le douzième coup de minuit.

En choisissant la gamme de la, M. Castil-Blaze a voulu partir du point marqué par le diapason et donner aux chanteurs comme aux instrumentistes le moyen de s'accorder pour leurs concerts improvisés. Cette douzième ascendante et descendante adaptée aux horloges monumentales comme aux pendules formera l'oreille des enfants, qui connaîtront parfaitement l'intonation des intervalles musicaux avant d'avoir pris les , premières leçons de solfége. La cloche la plus grave accordée sur le ton du diapason réglé, après avoir été discuté par l'Institut. et le Conservatoire, sera un étalon invariable qui doit fixer à jamais ce méridien sonore pour toute la France. On voit que M. Castil-Blaze se sert de douze cloches graves et de douze cloches aiguës pour composer le clavier de son horloge. Cependant, s'il s'agissait de l'établir dans un palais, et

de la faire cadrer avec une riche saçade, il la ferait parler au moyen de trompettes animées par un jeu d'orgues très-puissant. Ces trompettes seraient embouchées par des statues représentant des anges, des génies, ou, ce qui vaudrait mieux encore, par les douze heures personnisiées.

Rien de plus ingénieux que ce système et de plus propre, ce nous semble, à former l'oreille du peuple au sentiment de la tonalité. Mais M. Castil-Blaze ne nous dit pas dans quel mode les cloches seront accordées; si elles sonneront en majeur ou en mineur. Il nous semble que les premières douze heures, celles qui marquent la période ascendante de la journée, pourraient être en mode majeur, et les douze dernières, celles de la période descendante, en mode mineur. L'appareil serait plus considérable et plus coûteux. Cependant la considération en vaut la peine. Nous cédons la parole à M. N. David.

« Il serait certainement à désirer que l'oreille musicale des masses voulût bien adopter la réforme proposée par M. Castil-Blaze, malgré les innombrables difficultés que ce savant maître ne semble pas y voir, tout entier qu'il est sans doute à l'enthousiasme de sa création. Toutefois il ne faut pas croire que jamais rien n'ait été tenté pour sortir de la banale ornière, et que notre siècle soit appelé à l'honneur de revendiquer seul un système nouveau pour faire sonner les heures aux carillons des églises. Nous n'en voulons pour preuve que le carillon de la cathédrale de Reims, peu connu des louristes et des esthéticiens, qui, dans la visile obligée faite par l'artiste et l'archéologue à cette merveille des merveilles, auront sans doute oublié, non-seulement les heures, mais encore la manière dont elles sonnent. Il ne sera pas sans intérêt pour les lecteurs, et pour M. Castil-Blaze lui-même, de parcourir les détails suivants, dont l'exactitude est aussi complète que possible.

 Le carillon de Notre-Dame de Reims est placé en plein air au milieu de la croisée du monument. Il se composait d'une cloche assez grosse destinée à sonner l'heure, et de douze petites cloches fondues en 1754. Son mécanisme n'est pas très-compliqué, eu egard à ses résultats. Dans son état actuel, il a pour moteur un tambour autour duquel sont distribuées des clavettes qui accrorhent des fils de fer correspondant à chaque timbre et faisant agir les marteaux qui doivent successivement indiquer toutes les parties de l'heure. Les airs du carillon reproduisent, selon les offices de l'année, les hymnes et les proses chantées dans l'église aux grandes iêtes. Ces hymnes, exécutées avec assez de précision, précèdent le tintement de l'heure; lorsque le vent s'engoussre dans les féeriques ciselures du monument chrétien, les marteaux du carillon, vacillants ou stationnaires, changent, non pas l'hymne elle-même, mais son harmonie, sa couleur, son expression; au milieu des nuits d'biver, quand des rafales de neige vienneut se

briser contre ces obstacles séculaires, et que l'heure vient à sonner, précédée de son musical prologue, on se sent pris d'une sorte de tristesse vague, d'aspiration vers un monde meilleur, qui font rever aux concerts séraphiques. Pariois aussi, sujet à des dérangements qui révèlent une œuvre humaine, le carillon, par des decrescendo et des raientissements de mesure, où l'on cherche en vain le thème qu'il exécute d'ordi-naire, désenchante l'auditeur et lui fait maudire une illusion caressée. — Les demiheures sont invariablement précédées de la prose en l'honneur de la Vierge :



• Le quart avant l'houre répète le tou du versel:



· Le quart après l'heure répète le ton du versel:



« Il y a encore une autre particularité à noter pour la sonnerie de la demi-heure : évidemment Inviolatà integra, etc., ne caractériserait pas suffisamment cette subdivision de l'heure; voici ce que l'artiste a imaginé : l'heure sonne gravement et exactement le nombre de coups qui la représente; la demi-heure sonne, mezzo-voce, un coup de plus que l'heure qui la précède; ainsi, à deux heures et demie, elle sonne trois heures, mais clairement et d'une voix argentine qu'il est impossible de confondre avec les trois heures qui la suivront. Cela ne laisse pas que d'occasionner un certain embarras à l'étranger et à l'ignorant; mais il n'est pas un Rémois qui ne sache faire cette distinction, par l'habitude plus encore que par l'oreille; il n'y a pas un enfant qui n'ajuste suo modo aux quarts des paroles qui les désignent; ainsi, la mémoire encore chargée de l'heure qu'il a entendue, au licu de : Fili Dei, il dira :



et avec un peu moins de facilité, à l'autre verset :



En une journée, l'intelligence la plus rebelle est familiarisée avec la sonnerie du

CAR carillon de Notre-Dame de Reims, tout hétéroclite qu'elle paraisse au premier abord.

« Il y a encore, dans l'intérieur de la cathédrale, une sorte de cabinet de style arabesque qui renferme l'horloge du chaur. Le mécanisme qui fait mouvoir cette horloge a été probablement détaché par son auteur du système de l'admirable horloge de Strasbourg. Deux anges placés près d'une cloche frappent alternativement les diverses heures, tandis qu'un autre ange qui est au sommet tourne successivement la tête du côté de l'ange qui vient de frapper la cloche. A chaque sonnerie, douze figures de dix pouces de hauteur, qui représentent, dit-on, les douze apôtres, se meuvent sur un plateau dans la direction de la roue qui indique la division des heures. Au milieu de cette caisse de 34 pieds de hauteur, sur dix de largeur, est un globe creux qui figure la lune et marque exactement ses phases.

« Puisque nous en sommes sur les caril-lons de la ville de Reims, signalons aussi un de ces carillonneurs antiques dont la race s'éteint de jour en jour. Le sonneur de l'église Saint-Remy tinte deux cloches, tout en carillonnant avec cinq autres simultané ment. Dans sa furia, ce moderne Quasi modo exécute des airs d'église d'une façon qui prouve un certain sentiment de l'harmonie; aussi, lors de la treizième session du congrès scientifique de France, tenue à Reims en 1845, il offrit aux membres de la section d'archéologie de leur donner un échantillon de son savoir-faire, le fier carillonneur qu'il était! Mais on se borna à lui voter des remerciments:

les gens assurément n'aiment pas la musique.

« Ce type n'est pas le seul que nous ayons rencontré dans nos voyages en France. A Joinville (Haute-Marne), nous ne fûmes pas peu agréablement surpris, en arrivant dans cette obscure bourgade, d'entendre un carillon frappé, - pour mieux dire, touché, - avec autant de talent que fait Listz sur le piano; nous n'avons à reprocher au carillonneur de Joinville que les airs infiniment trop mondains qu'il exécutait sur les clochettes de son église. Cela jurait quelque peu du haut d'un édifice chrétien, mais le mérite de l'artiste n'en était pas moins réel, et quand il l'aura voulu, il aura modifié plus dignement tout ce qu'avait de choquant le choix des cantilènes hasardées que nous avons (N. DAVID.) entendues en 1840. »

CARREE. - Figure de notes qui équivalait à la brève, et qui valait trois ou deux de nos rondes, selon que la mesure était sous l'empire de la perfection ou de l'imperfection. — La carrée est usitée encore dans quelques morceaux de musique reli-

gieuse. Elle ne vaut que deux rondes. CARTABELLE. — C'est une espèce d'ordo ou d'index indiquant pour chaque jour la classe de la messe et l'office du jour, et dont chaque organiste et chaque chantre doit être pourvu.

CARTELLES. - « Grandes feuilles de peau d'âne préparées, sur lesquelles on entaille les traits des portées, pour pouvoir y noter tout ce qu'on veut en composant, et l'effacer ensuite avec une éponge; l'autre côté qui n'a point de portées peut servir à écrire et barbouiller, et s'efface de même, pourvu qu'on n'y laisse pas trop vieillir l'encre. Avec une cartelle un compositeur soigneux en a pour sa vie, et épargne bien des rames de papier réglé; mais il y a ceci d'incommode, que la plume passant continuellement sur les lignes entaillées, gratte et s'émousse facilement. Les cartelles vienpent toutes de Rome ou de Naples. »

(J.-J. ROUSSEAU.) CASCAVEOU, ou CASCAVEL. - Mot provençal qui signifie grelot, sonnette. C'est aussi le nom, selon notre très-savant et trèsregrettable ami, seu M. Requien, directeur du musée d'Avignon, que l'on donne aux environs du port du Gard, à la jonquille, probablement, dit M. Honnorat (Dictionnaire provençal), à cause de la ressemblance de cette plante avec un grelot.

Quoi qu'il en soit, voici en partie l'article de Du Cange qui expliquera comment nous avons du céder à un sontiment patriotique, en insérant le mot Cascaveou dans notre

Dictionnaire.

« Cascavellus, Cascaviellus, campanula, nola, vox Hispanica: cascavel, sonalium, neubrigensia (Gallice grelot, sonnette, crotalum, Provincialibus cascavau). — Statuta Ecclesiæ Massiliensis, ann. 1235 : Indumenta canonicorum et aliorum clericorum sint honestati congruentia clericali : nec utantur sotularibus, vel sellis pectoralibus, vel calcaribus deauratis, aut CASCAVELLIS; scilicet equorum collo appensis, ut olim erat in usu, atque etiamnum videmus in mulis vectoriis et clitellariis. - Inventarium ornamentorum abbatis S. Victoris Massiliensis, ann. 1358: Item in extremitate pandentis mitra sunt sex parva catenula cum sex longis cascavellis argenteis deauratis, etc. »

CASTRAT.—Castrat (125), en italien ca-strato, ou tout simplement musico; car par une espèce d'euphémisme, les Italiens désignaient souvent le premier chanteur parmi

les castrats : il primo musico.

Castrat est le nom qu'on donne aux chanteurs que l'on a soumis, dans leur enfance, à une opération douloureuse, pour leur conserver la voix aiguë de soprano ou de contralto, opération qui s'oppose à la mue de la voix, laquelle a lieu chez les enfants à l'âge de treize ou quatorze ans.

MM. Anders et Bottée de Toulmon ont traité l'un et l'autre ce sujet délicat, de manière à ne nous laisser autre chose à faire que citer leurs propres paroles, ou analyser ce qu'ils ont écrit sur cette matière.

« La castration, dit M. Anders, s'est pratiquée chez les peuples les plus anciens. Quelques auteurs, se fondant sur un passage d'Ammien Marcellin, attribuent l'introduction de cet usage barbare à Sémiramis; un fragment d'un écrivain grec anunyme, trouvé dans la bibliothèque de l'Escurial et publié par M. Heeren, le met sur le compte d'une reine, nommée Lyttuse, dont il n'est fait mention dans aucune histoire. Quoi qu'il en soit de ces assertions plus ou moins hasardées, il est certain que la coutume est originaire de l'Orient.

Nous voyons, en eiset, que les châtrés ou eunuques étaient connus en Orient, du temps de Joseph qui fut vendu à Putiphar, un des premiers eunuques de Pharaon. Les Grecs schismatiques, comme nous le verrons plus loin par une citation de Gerbert, ne se faisaient aucun scrupule d'élever les

eunuques aux dignités hiérarchiques, usage que le canon de Nicée réprouva. « La mutilation des hommes, avec une destination musicale, appartient donc aux temps modernes; mais il est difficile de préciser l'époque à laquelle on doit la rap-

porter. »

Forkel, Burney, Ern. Gerbert, etc., ont répété à l'envi que le Père Girolamo Rosini de Pérouse avait été le premier castrat admis en 1601 à la chapelle pontificale. Ils se sont trompés sur le sens d'un passage d'Adami da Bolsena où il est dit (p. 189 des Osservasioni per ben regolare il coro de cantori della capella pontificia) à propos de ce même Girolamo Rosini: Questo fu il primo soprano d'Italia. Ainsi, comme l'observe M. Bottée de Toulmon, ces auteurs ont cru que le castrat dont il est question était le premier en date, au lieu de dire qu'il fut le premier en talent. Le passage d'Adami da Bolsena signifierait tout au plus, en forçant le sens du mot primo, que ce Girolamo Rosini fut le premier Italien qui fit ce service dans la chapelle pontificale, puisqu'avant lui, la partie de soprano était chantée par des Espagnols que l'on nommait feisetti. Mais cet usage barbare remonte beaucoup plus haut: « En effet, reprend M. Anders, Balzamon de Constantinople nous apprend, dans son Commentaire sur le concile de Trules, que de son temps, c'est-à-dire au xii siècle, le chant d'église se composait de voix de castrats (126). De plus, l'histoire de l'Eglise russe nous conserve un

(125) Castrare plane dici censeo a castas; quia eastrando ris libidinis exstinguitur. (Vossus.).—(Bulla Greg. IX P. anno 1230, april Musaron. tome II, Antig. Ital. medii avi, col. 55.—Charta anno 1445, t. IV. Hist. occid., col. 470.).

(126) Gerbert a donné le texte de Balzamon dans

un petit paragraphe, que l'on trouve dans le De cantu el mus. sacr., sous le titre de Castratio vocis causa (t. II, p. 75). (Q) ando ob gratiosam vocem adolescent dus castranci usus in Occidente cosperit, nihil habeo quod ad hoc medium ævum notem. Dubium

non est quin ex Oriente hac corruptio venerit, quan in suis etiam improbat Theodorus Balsamon, ut 13men prodat contra veterem observantiam, commenem cam suo tempore fuisse inter cantores : Note, observal ad cononem Trullanum, quod olim cantorum ordo non ex eunuchis solum, ut hodie fil, constitue batur, sed ex iis qui non erant ejusmodi. Hine accidit nimia, quam in Græcis schismaticis damest Humbertos, in evehendis eunuchis ab ordinem herarchium facilitas, prævaricatioque Niceni canonis.

fait curioux et qui jusqu'ici n'a été cité dans aucune histoire de la musique; c'est que, en 1137, un castrat nommé Manuel, venant de Grèce avec deux autres chanteurs, s'établit à Smolensk pour y organiser le chant. Si l'on ajoute à ces témoignages celui de Socrate, qui fait mention d'un nommé Brison. eunuque, préposé à l'enseignement des chanteurs des hymnes, on peut avec beaucoup de vraisemblance faire remonter le chant des castrats jusqu'au 1v' siècle de notre ère, quoique peut-être ce fait, qui plus tard devint général, ne se présentat qu'exceptionnellement.

CAS

On voit ensuite, dans la notice biographique d'Orland de Lassus, par M. Delmotte (Valenciennes, 1836, p. 301), que Jean Land-schreihr était surveillant de six castrats de la chapelle du duc de Bavière (1569 [127]), et, cinquante ans plus tard, on trouve les castrats répandus dans les chapelles des différentes cours. Peut-être, suivant l'opinion des deux écrivains ci-dessus nommés, pourrait-on tirer quelques inductions sur les chanteurs espagnols à voix de fausset, d'où il résulterait que la castration, déjà pratiquée en Espagne depuis longtemps, était une cause des succès de ces chanteurs; c'est ce qu'il serait facile à déduire également de ce qu'Adami da Bolsena a écrit à ce propos. Quoi qu'il en soit, au commencement du xvu' siècle, l'Italie était comme l'officine où se pratiquait cette honteuse opération, et, chaque année, elle dotait les autres parties de l'Europe d'une multitude de ces chanteurs à voix artificielle. Il est donc fort probable que Girolamo Rosini n'a pas été le premier castrat de l'Italie; mais ce qui est hors de doute, et ce qui est confirmé par ce qui a été dit plus haut de l'Eglise orientale, d'après le témoignage de Balzamon, c'est que l'usage de la castration n'a pris son origine ni dans les Etats du Pape, ni dans les autres parties de la Péninsule.

Nous allons continuer à exposer le résul-

tat des recherches de M. Anders.

· De l'église, l'emploi des castrats passa au théâtre, dès que l'opéra commença à prendre de plus grands développements. L'admission des femmes sur la scène étant alors défendue, les rôles de femmes, étaient dans l'origine joués par de jeunes garçons; mais cela présentait de graves inconvénients. D'abord ces ensants étaient peu faits à l'expression des sentiments de leurs rôles, et puis le changement de voix, qui accompagnait en eux l'âge viril les rendait bientôt incapables de continuer leur emploi. L'opéra sut donc obligé de recourir aux castrats, et l'on voit, dans un discours du célèbre voyageur Pietro della Valle, écrit en 1640, qu'à celle époque les castrats étaient répandus sur tous les théâtres lyriques de l'Italie.

• En possession de ce double poste musical, les castrats eurent la vogue; non-seulement ils charmèrent le public de leur nation, mais ils sefirent rechercher à l'étranger

et envahirent tous les pays. Aucune chapelle considérable, aucun théâtre de quelque importance ne crut pouvoir se passer de ces voix, qui firent l'admiration d'un peuple renommé pour être le plus musicien du monde. On les paya fort cher, et plusieurs amassèrent une fortune considérable. C'est ainsi que le célèbre Cassarelli, en se retirant, acheta un duché en Italie, et prit le titre de Duca di Santo-Dorato; il y bâtit une maison, et fit mettre au-dessus de l'entrée l'inscription : Amphion Thebas, ego domum. On sait que Farinelli devint le fa-vori de Philippe V, roi d'Espagne, et, sui-vant quelques auteurs, il monta à la dignité de premier ministre, qu'il conserva sous les deux successeurs de ce roi. Beaucoup d'autres, sans être devenus ducs ou ministres, n'en n'ont pas moins essicacement travaillé à leur fortune.

« A côté des admirateurs enthousiastes de ces voix artificielles, il n'a pas manqué de philanthropes qui ont fait entendre le cri de réprobation de l'humanité; aussi la castration fut-elle à plusieurs reprises sévère-ment défendue dans les Etats du Pape même. » Ici M. Anders fait remarquer que, malgré les défenses réitérées de la cour romaine, on ne continuait pas moins d'admettre dans la chapelle pontificale, des chanteurs victimes de cet usage barbare. Mais il ne faut pas oublier d'une part, que la mu-sique du temps, réclamait impérieusement des voix aiguës; que les femmes n'avaient pas accès dans le sanctuaire : Mulier absit a choro; enfin que des parents avides, dans la vue de succès brillants et des avantages de la fortune, ne craignaient pas de faire un honteux tratic de leur propre enfant, lorsqu'ils découvraient dans sa voix des qualités remarquables; ils saisissaient même le moindre prétexte pour les livrer au fer de l'opérateur. Il est certain que la chapelle pontificale était placée dans l'alternative ou de renoncer à la plupart des chefs-d'œuvre de ses compositeurs, ou d'accepter le con-cours des castrats, dont jusqu'alors les prohibitions les plus sévères n'avaient pu diminuer le nombre.

« Et si nous ajoutons que plusieurs chanteurs, à l'époque de la mue, se sacrisièrent cux-mêmes volontairement, pour conserver leur voix, on aura une idée des difficultés que présentait l'abolition d'une coutume si

fortement enracinée.

« Ce ne fut, continue M. Anders, qu'à l'époque de l'occupation de l'Italie par lea Français, que les mesures les plus sévères furent prises à cet égard, et depuis lors, cette mutilation honteuse a complétement cessé, Le comte Orloff, qui a longtemps demeuré en Italie, et qui, parcourant le pays en tout sens, a fait des recherches à ce sujet, dit n'avoir trouvé aucune trace qui indiquât la continuation de l'usage barbare, dont les représentants commençaient même à être fort rares, la scène n'en conservant qu'un seul,

Veiluti, et l'Église n'en ayant guère, vers 1827, que cinq ou six à Rome et à Naples, si bien que l'institution des castrats semblait toucher à sa fin.

« Néanmoins, s'il faut en croire des renseignements plus récents, une tentative de réorganisation se serait effectuée, et l'on aurait formé pour eux une école de chant dans l'établissement degli Orfanelli, qui renferme plusieurs jeunes gens des diverses contrées de l'Italie, privés de leur virilité par maladie ou accident (128). La direction de l'école est, dit-on, conflée à un castrat romain. Espérons que la philosophie du siècle fera justice de pareils essais et en arrêtera le développement.

« Après cette notice succincte, il nous reste à dire quelques mots sur le mérite de la voix des castrats.

« Quelques écrivains se sont vivement élevés contre ces voix factices et en ont trouvé l'effet désagréable. Il est probable que les sentiments philanthropiques entrent pour heaucoup dans ce jugement, auquel . on peut opposer celui des plus grands compositeurs et connaisseurs, qui ont parlé avec enthousiasme du chant des castrats, et qui lui ont reconnu des effets que nulle voix au monde ne saurait égaler. Tous ceux qui ont entendu Crescentini, si admirable dans le rôle de Romeo, ne peuvent trouver assez d'expressions pour décrire ce qu'ils ont éprouvé aux accents inimitables de ce chanteur. On raconte que Napoléon lui-même, d'ailleurs peu sensible, ne put, en l'écoutant, retenir ses larmes, non plus que toute sa cour et tout l'auditoire. Nous finirons par ajouter un fait que personne ne pourra contester : c'est que la décadence des célèbres écoles de chant de l'Italie date de l'absence des castrats. C'est donc une perte pour l'art; mais qui osera la déplorer? Aucun art, quel qu'il soit, n'osera s'enrichir par un outrage à l'humanité; et nous n'hésitons pas à souscrire aux paroles d'un auteur connu : « Si un pareil usage, dit M. le « comte Orloss (Histoire de la musique), de-« vait revenir; si, oubliant l'esprit philoso-« phique du siècle, nous devions revoir de « nouveau impuni le plus affligeant des at-« tentats, quelque vif que soit le goût que « nous avons pour l'harmonie, quelque ar-« dent que soit notre amour pour elle, nous « ne balancerions pas à dire que nous préférerions voir disparaître cet art du nombre « de ceux qui font le charme de la vie, plu-« tôt que de voir outrager encore à ce point « la morale, l'humanité et la nature. »

Nous ne terminerons pas cet article sans consigner ici une réflexion qui appartient en propre à M. Bottée de Toulmon, et qui

(128) « En Italie, et surtout dans le royaume de Neples, on n'était jamais embarrassé pour eacher ces soites de spéculations sous le prétexte d'un acci ent quelconque. Une blessure, disait-on, survenue an jeune Broschi, à la suite d'une chute de cheval, n'avait été jugée guéris able par le chirurgien qu'au

donne beaucoup à penser. « Une des raisons, suivant lui, qui ont contribué à maintenir cette horrible coutume, a dû être l'énorme difficulté de la notation en usage au xvi siècle. C'est à cette époque où elle est la plus compliquée..... Il fallait une intelligence fort avancée pour être musicien lecteur, et d'un autre côté, l'effet musical

réclamait des voix aiguës. »

On est tenté de se demander, en effet, s'il n'aurait pas mieux valu admettre les voix de femmes dans l'église, plutôt que de sanctionner, du moins indirectement, par l'emploi des castrats, un usage si solennellement réprouvé et par les condamnations des Papes, et par l'humanité. C'est ici le cas de déplorer cette force des choses établies, qui se perpétuent, lorsqu'elles sont favorisées par la vanité et l'appât du gain, malgré les censures de l'Eglise et les protestations unanimes.— (Voir l'Encyclopédie des gens du monde, au mot Castrat; la Revue musicale, 9° année, n° 30, et Les puys de palinods au moyen age, par M. Borrée de Toulmon, p. 13.)

Voici comment s'exprime Burney sur les

castrats d'Italie :

« Je me suis enquis par toute l'Italie de l'endroit principalement où l'on dispose les garçons à les faire chanter par castration; mais je n'ai jamais pu obtenir un renseignement certain. A Milan, l'on m'a dit que c'était à Venise; — à Venise, que c'était à Bologne; — mais à Bologne, on me nia le fait, et je fus renvoyé à Florence. De Florence on me renvoya à Rome, et de Rome à Naples.

L'opération est certainement contre les lois aussi bien que contre nature, et les ltaliens en sont si honteux, que chaque province rejette le fait sur quelque autre.

« Le docteur Cirillo me dit que cette pratique est absolument désendue dans les conservatoires, et que les jeunes castrati venaient de Leccia dans la Pouille. Ils sont néanmoins amenés à un conservatoire pour faire essayer leur voix avant d'être castrati, et alors, si l'essai est favorable, s'il y a probabilité de voix, les parents les ramènent chez eux pour procéder à cette barbare mutilation ou opération.

a La loi frappe de mort quiconque exécute cette opération, et d'excommunication ceux qu'elle concerne, à moins qu'elle ne soit faite sous prétexte, comme cela arrive souvent, de quelque maladie, et avec le consentement de l'enfant; et il y a des exemples de l'opération faite à la requête de l'enfant lui-même. Tel fut le cas de Grassetto à

Rome.

« Mais quant à ces examens et ces essais de la voix, mon opinion est que cette cruelle opération est trop souvent faite sans aucun

moyen de la castration. Il n'y avait pas un cestrat italien qui n'eût à conter sa petite his oire toste semblable. La mutilation ne produitait pas toujours les effets qu'on avait espéré...... ) (Vey. Biogr. univ. des mus. de M. Fétis, art. Broschi, autrement dit Farinelli.)

essai, ou du moins sans des probabilités suffisantes de bonne et belle voix, autrement on ne trouverait pas, dans chaque grande ville d'Italie, un si grand nombre de castrati sans voix ou avec une voix loin d'être assez belle pour compenser la perte qu'ils ont

CAT

soufferte. »

Enfin M. Adrien de la Fage, dans une lettre datée de Naples, 13 mars 1850 (Gazette mus. du 9 juin même année), rendant compte d'une messe composée par M. de Liguori, neveu de saint Alphonse de Liguori, fait mention d'un castrat, élève de Crescentini, « qui en avait d'abord espéré quelque chose et l'avait traité en bon confrère.... » mais, « sa voix n'a jamais pu acquérir la justesse d'intonation, et c'est dommage, car si elle manque de force, son timbre n'est pas sans agrément. Il est maintenant le seul de son espèce. Un autre musico, nommé Tarquinio, qui est revenu pensionné de la cour de Dresde, où il a chanté pendant une vingtaine d'années, ne se fait plus entendre depuis que sa voix a faibli. Je l'ai entendu autresois; il possédait une belle voix et était loin d'être sans talent. Quant à celui dont je parle (l'élève de Crescentini), il donnerait une bien faible idée de ces voix si justement vantées, jadis si communes en Italie et aujourd'hui perdues; et il ne faut pas hésiter à le dire, toutes réserves faites sous le point de vue moral, perdues au grand détriment de l'art musical. »

M. Anders avait préparé un grand travail sur les castrats, tant de l'antiquité que des temps modernes; il est à regretter que ses occupations à la bibliothèque Richelieu et sa manyaise santé ne lui permettent pas de

le mener à bonne fin.

CATHEMERINON. — Tel est le titre du premier recueil d'Aurèle Prudence, personnage consulaire et le plus ancien compositeur d'hymnes chrétiennes. Il naquit en 348, à Calahorra en Espagne, et mourut après l'an 407. Ce prince des poëtes chrétiens, dit D. Guéranger, a grandement mérité de la liturgie, par les belles hymnes dont il a enrichi les offices divins, tant de l'Eglise romaine que de l'Eglise gothique d'Espagne. Le Cathemerinen, ou collection des prières quotidiennes, renferme les suivantes : An BALLICINIUM. — Ales diei nuntius. — Hymnus MATUTINUS. — Nox et tenebræ et nubila. — ANTE CIBUM. — O crucifer bone, lucisator. Post CIBUM. — Paetis visceribus, ciboque sumpto. - DE NOVO LUMINE PASCHALIS SABBATI. — Inventor rutili, dux bone luminis.—Ante sommum. — Ades, Pater supreme. — Hymnus jejunantium. — O Nazarene lux Beihlem, verbum Patris. - Post JEJUNIUM. - Christe, servorum regimen tuorum. — Omni Hoba, Da, puer, plectrum, choreis ut canam fidelibus. - CIRCA EXSEQUIAS DEFUNCTI. - Deus ignee, fons animarum.—VIII KALENDAS JANUA-BIAS. — Quiù est quod arctum circulum. — DE EPIPHANIA. — Quicunque Christum quæritis.
Suivant M. Fétis, les hymnes de Pru-

dence qui ont été introduites dans l'Antiphonaire sont les suivantes : 1. Ales diei

nuntius. — 2. Lux ecce surgit aurea. 3. Corde natus ex parentis. - 4. Salvete, flores martyrum. — 5. Jam mæsta quiesce querela. — L'hymne Corde natus ex parentie est un fragment d'un poëme plus étendu. destiné à être chanté à toutes les heures du jour (sans doute le Da puer, plectrum, etc., dont il a été parlé ci-dessus); c'est le plus ancien exemple du mètre trochaïque employé pour les hymnes de l'Eglise. A l'égard de l'hymne Jam mæsta quiesce querela, je l'ai trouvée, continue M. Fétis, notée dans un recueil de proses et d'hymnes du Musæum Britannicum (nº 6, 9, 91). Le chant qui a été conservé dans l'Antiphonaire romain en usage au diocèse de Munster, pour l'hymne de la sainte Croix, Crux, ave, benedicta, est si remarquable par sa forme mélodique, que je crois devoir le donner ici :



« Je n'oserais affirmer que cette mélodie remonte au temps où Prudence a écrit son hymne; mais elle me fournit l'occasion de faire une remarque..... à savoir qu'il est évident, par le caractère du chant des hymnes, que ce chant n'a point la même origine que les autres pièces de l'Antiphonaire et du Graduel. En effet, si l'on examine avec attention les mélodies anciennes des hymnes et des proses, on y reconnaît un caractère de chant populaire qui me fait croire que ce genre de pièces n'ayant pas été destiné à l'office divin dans l'origine, mais plutôt aux fidèles, soit pour chanter en particulier, soit pour leurs assemblées, les poëtes chrétiens ont adapté à leurs textes religieux des airs connus de tout le monde ou faciles à apprendre et à retenir. Telle paraît être la mélodie que l'on vient de voir.»(Revue de mus. relig., Origines du plain-chant, — janvier 1847, p. 7 et 8.)

CECILE (Sainte). - Mercure de France, janvier 1732. — De SAIRTE CÉCHE. — « Tant de saints ont chanté en public les leuanges du Seigneur, que le nombre en est inex-primable. Il y a eu aussi des saints qui ont écrit sur le chant ecclésiastique, d'autres qui ont su jouer des instruments. Les uns ont perfectionné le chant ou la musique dans la spéculation; les autres y ont donné de nou-veaux accroissements dans la pratique. Tel saint fabriquait lui-même des instruments de musique; tel autre donnait des règles pour s'en servir. N'est-ce pas là ce que font

les musiciens de nos jours?

« La chose étant ainsi, ils devaient donc choisir pour leur patron un saint de quelqu'une des espèces que je viens d'indiquer. Mais au lieu de prendre ce parti, et se fonder sur une histoire bien avérée, ils se sont arrêtés à une légende telle quelle, et ils ont été déterminés à l'occasion d'un mot unique, dont ils n'ont pas pris la peine de se donner l'intelligence. S'il est vrai que ce choix est proportionné aux lumières qu'on avait il y a cent ou six vingt ans, il ne s'ensuit pas de là qu'il doive toujours subsister.

CFG

« On ne peut guère douter que les musiciens et les chantres inférieurs des églises canoniales n'aient été portés à se choisir un jour de fête, lorsqu'ils ont vu que les autres professions en avaient. Il y eut un temps, comme tout le monde le sait, que les prêtres (129) avaient pour fête patronale le jour de saint Jean l'Evangéliste, les diacres le jour de saint Etienne, les sous-diacres un autre jour voisin de la fête de Noël. Le reste du chœur se joignit apparemment à ces derniers. Mais depuis qu'on eut déclaré, dans le xv° siècle, une guerre ouverte à cette fête du bas chœur, il y eut du partage dans le choix du jour qui passerait pour la solennité patronale. En certains pays on s'arrêta à saint Grégoire, Pape, en l'honneur duquel on trouvait un office propre tout notédans les anciens Antiphoniers. En d'autres, où l'on ne put goûter le choix de la Saint-Grégoire, parce qu'elle tombe en carême, on choisit les sept frères martyrs, enfants de sainte Félicité, par une raison assez frivole (130).

« Quoi qu'il en soit, il n'y a guère plus de cent ans que les musiciens, ou chantres gagés, étaient partagés, selon les pays, sur le choix de leur fête patronale, et qu'ils reconnaissaient différents saints pour leurs patrons. Dans la Flandre, où la musique a fleuri plus qu'en certaines autres provinces du royaume, l'on ne connaissait point en-core sainte Cécile pour patronne des musiciens il y a cent cinquante ans. Si elle avait été représentée comme telle, et avec un jeu d'orgues, vers l'an 1580, Molanus, célèbre docteur de Louvain, qui marqua dans le livre qu'il fit imprimer alors sur les images, toutes les figures symboliques qu'on ajoutait aux statues des saints, n'aurait pas oublié sainte Cécile; cependant il ne dit pas un mot de cette sainte; ce qui est une marque qu'il ne l'avait encore vue représentée en aucun endroit.

« Je me crois donc assez fondé poar avancer que ce n'est que depuis un siècle, ou un peu plus, que les musiciens se sont réunis à choisir cette sainte pour leur patrone. L'office propre qu'on chantait presque partout en son honneur depuis plusieurs siècles aura gagné alors leurs suffrages, et les aura' déterminés à ce choix. Ceux d'aujourd'hui croient qu'il a été fait avec tant de matuaité et de délibération par leurs prédécesseurs, qu'il est difficile de les en faire revenir. L'habitude dans laquelle ils sont de voir sainte Cécile représentée avec un jeu

d'orgues, fait qu'ils continuent de croire qu'elle était de la profession, ou au moins qu'elle aimait les instruments musicaux: cependant, à considérer les choses dans leur origine, on reconnattra que ce jeu d'orgues n'a été ajouté aux figures de cette sainte que depuis que les musiciens se sont mis sous sa protection. C'est ainsi qu'ils prennent l'effet pour la cause et la cause pour l'esset. Je ne vous dirai pas en quelle province ce choix a d'abord été fait. Il y a apparence que c'est en Italie. Les honneurs qu'on prétend rendre à sainte Cécile par la musique y sont même poussés jusqu'à un point qui pourra vous réjouir. Dans une ville de cette vaste partie de l'Europe, l'une des églises paroissiales porte le nom de sainte Cécile. Le clergé n'en est pas fort nombreux, parce qu'il y a dans la même ville cinquante-cinq autres paroisses. Une personne grave, qui m'a honoré de son amitié dans sa vieillesse, m'a dit qu'elle entra dans cette église l'an 1669, à son retour de Rome; c'était un dimanche au soir. Elle y trouva le curé qui disait Vêpres tout seul; mais le son de sa voix était admirablement secondé par un grand nombre de petits oiseaux qui faisaient dans la tribune des orgues un gazouillement très-agréable. S'étant informé de l'origine de cette musique, on lui dit que ces oiseaux étaient nourris là comme dans une volière, où ils faisaient un concert jour et nuit pour honorer sainte Cécile, et que la paroisse n'ayant pas assez de revenu pour y faire chanter l'office, excepté le jour de la fête patronale, on se contentait durant le reste de l'année des services de ces petits musiciens. Vous pouves croire qu'en dédommagement, il n'y a rien d'épargné le 22 novembre, et que tous les enfants de sainte Cécile tiennent à honneur de se réunir ce jour-là dans ce lieu.

« On est persuadé, en Italie plus qu'ailleurs, de la vérité de tout ce que les légendes du Bréviaire renferment; et les musiciens, qui ne se piquent pas d'être grands critiques en fait d'histoire, s'en rapportent volontiers à la croyance de ceux qui les ont élevés. Soit que ce soit en Italie ou dans provinces méridionales de la France que le choix ait été fait d'abord de sainte Cécile pour patronne des musiciens, il est constant qu'il est très-mal fait. Je ne songeais à rien moins qu'à vous prier de rendre cette lettre publique, lorsque l'on m'a fait voir une lettre circulaire, imprimée en forme d'affiche de la part du mattre de musique de l'église cathédrale du Mans, par laquelle tous les musiciens du royaume sont invités à mettre en musique les paroles jointes à cettre lettre, destinées à servir de molet à in messe solennelle de la fête de sainte Cécile; et comme si le sujet était le plus heureux du monde, on y ajoute les mêmes clauses et conditions qui sont ordinairement proposées pour les pièces d'éloquence

<sup>(129)</sup> Q'elques personnes assurent que dans les plus bas siècles, les prêtres ont choisi la Transfigu-

ra ion pour leur fête patronale. (150) Auxerre.

ou de poésie qui subissent l'examen des différentes acadêmies établies dans le royaume, et qui sont honorées d'un prix de conséquence. La pièce musicale sera examinée (on ne dit pas par qui), et celle qui sera trouvée la meilleure dans le genre de musique qu'on demande, sera chantée préféra-blement aux autres dans l'église du Mans, el l'auteur sera récompensé d'une croix d'or. J'ai appris aussi que, dans l'église d'Evreux et dans les autres de la Normandie, on a fait dans le siècle dernier que'que chose de semblable, au moins on en produit des programmes ou avis imprimés en 1667 et 1668. Et encore de nos jours à Evreux, lorsqu'il arrive qu'un maître de musique qui a du renom s'y rend au 22 novembre. pour faire chanter une musique de sa façon à la fête de sainte Cécile, on lui fait présent d'une médaille d'argent, qui représente d'un côté l'image de cette sainte et de l'autre les armes du chapitre.

« Sainte Cécile étant ainsi devenue le sujet des chess-d'œuvre de la musique, on ne peut pas attendre que l'effet du mauvais choix se manifeste plus évidemment, et il paraît que le temps est venu de combattre le fondement de ce choix.

« Comme toutes choses sont sujettes à vicissitude sur la terre et que tous les jours on avance dans la connaissance de l'histoire, on a découvert que le choix de sainte Cécile pour patronne des musiciens n'est appuyé que sur un fondement ruineux, c'est-à-dire sur des auteurs qui attribuent à cette sainte des faits qu'il leur a plu d'imaginer pieusement, ou sur un texte historique mal entendu, et pris à contre-sens, en cas qu'il soit véritable, et c'est ce qu'il est besoin de développer. Que disent, sur la légende de cette sainte, les historiens reconnus pour les plus éclairés de nos jours? M. de Tillemont (131) déclare que les contradictions qui se trouvent dans ses Actes en donnent une idée assez désavantageuse, qu'ils ne sont composés que de miracles extraordinaires et d'autres choses qui ont peu d'apparence de vérité; que, quoiqu'ils soient assez anciens pour avoir été vus par le Vénérable Bède, il ne croit pas cependant qu'il y ait moyen de les soutenir. Le P. Garnier, Jésuite, dont on a quelques ouvrages sur l'antiquité ecclésiastique qui sont fort estimés, combat ces Actes, par l'endroit du Préfet Almaque, dont ils font mention, outre plusieurs autres fautes dont il reconnait qu'ils sont pleins. M. Baillet (132) assure qu'ils n'ont presque aucune autorité, qu'ils sont difficiles à soutenir dans presque toutes leurs circonstances, soit pour les temps et les lieux, soit pour les grands discours et les grands miracles qu'ils contiennent. Il est vrai que dans un autre endroit (123) il dit que ces Actes n'ont

r en de choquant ou de scandaleux dans ce qu'ils ont d'incroyable; mais il ajoute aussitôt qu'ils n'ont rien d'authentique que dans ce qu'ils paraissent avoir de plus noble. Le public peut croire d'avance que le jugement des savants Bollandistes ne se trouvera pas beaucoup différent lorsque le temps sera venu qu'ils seront obligés de s'expliquer : on peut même, sans trop ha-sarder, conclure de ce que leurs prédécesseurs ont dit au 14 avril sur saint Valérien et saint Tiburce, et au 15 mai, sur saint Urbain, que ceux de leurs confrères à qui il appartiendra de traiter les saints du 22 novembre, ne s'éloigneront pas extrêmement de ce qu'a dit le P. Garnier, et même il peut se faire qu'avec le temps, il leur vienne de nouvelles lumières pour impugner encore plus fortement les Actes de sainte Cécile et les faire abandonner géné-

CEC

« C'est donc le peu de fond qu'il y a à faire sur cette pièce qui a porté les évêques qui ont fait réformer leurs bréviaires à en retrancher cette légende. Il y en a qui n'ont assigné à sainte Cécile aucune leçon propre et qui ont tout renvoyé au commun, ou l'ont réduite en simple commémoration, comme on vient de faire à Langres. D'autres ont permis qu'on insérât à Matines un fragment du Sacramentaire de saint Grégoire, où il est dit simplement que Cécile a été fortifiée par la grace de Dieu, de manière que rien n'a pu ébranler sa foi et sa vertu, ni le penchant de l'âge, ni les caresses du siècle, ni la faiblesse du sexe, ni la cruauté des tourments; cet éloge n'ayant pu fournir qu'une seule leçon fort courte, c'est ce qui a été cause que l'office du 22 novembre a été réduit à trois leçons, dont deux sont de la sainte Ecriture. Par là toutes les antiennes et répons propres, qui étaient dans les Antiphoniers précédents, ont été rejetés, et par conséquent l'antienne Cantantibus organis ôtée de l'office. Or, comme il n'y avait que cet endroit de la prétendue histoire de la sainte qui, après bien des siècles, avait déterminé les musiciens et joueurs d'instruments à la choisir pour patronne, il est bon de faire quelques réflexions dessus, afin d'en montrer la faiblesse et de faire voir que, quand même il serait bien avéré, il prouverait seulement qu'il y avaitautrefois des instruments de musique dans les noces chez les Romains, ce que personne ne révoque en doute et qui n'a nulle liaison avec l'usage qu'on a fait de ce texte.

« Ce teste dit donc simplement que Cécile fut promise à un jeune homme appelé Valérien; que le jour des noces étant venu, elle parut vêtue d'habits éclatants en or, par-dessous lesquels elle portait le cilice; que les instruments de musique faisaient retentir dans la salle où était le lit nuptial toutes sortes d'airs convenables à

<sup>(131)</sup> Hist. eccl., tome III, p. 689.

une telle conjoncture; mais que Cécile, sans y faire attention, ne s'appliquant intérieurement qu'à Dieu seul, à qui elle disait du fond de son âme : «Seigneur, que « mon cœur et mon corps soient conservés « sans tache, afin que je ne sois pas con-« fondue. » Cujus (Dei) vocem audiens Cecilia virgo clarissima absconditum semper Evangelium Christi gerebat in pectore..... Dominum fletibus exorans, ut virginitas ejus ipso conservante inviolata permanerel. Hæc Valerianum quemdam juvenem habebat sponsum : qui juvenis in amore virginis perurens animum, diem constituit nuptiarum. Cocilia vero subtus ad carnem cilicio induto, desuper auralis vestibus tegebatur. Parentum vero tanta vis et sponsi circa illam erat exastuans, ut non posset amorem cordis sui estendere, et quod solum Christum dili-geret indiciis evidentibus aperire. Quid multa? Venit dies in quo thalamus collocatus est. Et cantantibus organis, illa in corde suo soli Domino decantabat dicens: Fiat cor meum et corpus meum immaculatum, ut non confundar; et biduanis ac triduanis jejuniis orans commendabat Domino quod timebat. Invitabat angelos precibus, lacrymis interpellabat apostolos, et sancta omnia Christo famulantia exorabat, ut suis eam deprecationibus adjuvarent suam Domino pudicitiam commendantem (134).

CEC

« Après avoir ainsi exposé l'endroit des Actes de sainte Cécile qui a déterminé le choix des joueurs d'instruments et des musiciens, je puis conclure hardiment que cette seinte n'a été choisie par eux pour patronne que parce qu'on lit que lorsqu'il fut question de la marier, il y avait des instruments à la sête. De sorte que, sans faire attention que l'histoire de cette sainte, telle qu'elle est, la représente comme mariée malgré elle, et comme ayant une répugnance marquée à entendre cette mélodie, et songeant plutôt aux choses spirituelles, on la prend pour protectrice des symphonies et des concerts qui se font au moins avec autant d'appareil que celui qui, selon les mêmes Actes, paraissait lui être à charge. En effet, le langage de l'historien laisse à penser qu'il en était de la musique à son égard comme des beaux habits dont elle était parée; et c'est avec raison qu'il prétend faire son panégyrique, lorsqu'il dit qu'elle n'avait pas plus d'attache à l'un qu'à l'autre. Une légère attention sur ce contraste suffit, ce me semble, pour détromper bien des gens, touchant la justesse prétendue du choix fait par les musiciens. Ce n'était pas un privilége particulier à sainte Cécile d'avoir des joueurs d'instruments à ses noces; c'était la coutume de son temps, comme ce l'est encore aujourd'hui. Il n'y a guère de saints, parmi ceux qui ont été mariés, qui ne se soient trouvés dans de semblables circonstances. Pourquoi donc choisir plutôt sainte Cécile qu'une autre? Est-ce à cause que la musique des instruments a paru lui déplaire, ou

au moins ne faire aucune impression sur ses sens?

« Je prévois bien, Monsieur, que mes réflexions ne feront pas plaisir à un grand nombre de musiciens. Etant accoutumés à juger de la vérité et de l'antiquité des choses, par ce qu'ils en voient de leurs jours, ils diront que le choix de sainte Cécile pour patronne de leur profession ne peut être que bon et ancien, puisqu'il est si élendu. J'avoue qu'il n'est que trop étendu; mais aussi il faut convenir qu'il a été fait dans un temps où l'on tenait pour véritables les Actes qui portent son nom, et où l'on croyait qu'un seul mot dans l'office, pourva qu'il eut rapport à la musique, de loin ou de près, directement ou indirectement, suffissit pour se fixer et s'arrêter. Dispensez-moi d'entrer en explications de certaines autres professions qui n'ont pas été plus heureuses, et de vous citer l'origine du choix d'un grand nombre de confréries. Après tout, quoique les Actes de sainte Cécile soient faux, la sainte n'en est pas moins réelle et véritable. Quoiqu'on ne sache point même en quel pays elle a été martyrisée, et qu'il soit incertain si c'est à Rome ou dans la Sicile, il n'en est pas moins constant que cette sainte est une véritable martyre. Et puisque son nom est dans le canon de la messe, il en faut conclure qu'elle est une des plus anciennes martyres de l'Eglise romaine. C'est tout ce qui peut faire son éloge, saus que pour cela la musique doive s'y intéresser plus qu'à une autre sainte, par les raisons péremptoires que j'ai apportées.

« En abandonnant le choix qui a été fait si mal à propos dans ces derniers temps, il est nécessaire de le remplacer par quelque autre saint qui puisse être proposé avec fondement au corps des musiciens et à leurs agrégés. On se fatiguerait en vain à chercher pour cela un saint de la première antiquité, puisque la musique, dans le sens qu'ils veulent qu'on l'entende, est assez nouvelle dans l'Église. Il serait question de découvrir l'introduction des instruments dans l'usage des offices divins, et de trouver quelque saint personnage qui se soit plu à en jouer. Le siècle de Charlemagne fournit un saint Arnold, du duché de Juliers; mais la profession de simple joueur de violon qu'il exerça n'est pas proportionnée à tout ce que la musique renferme. En descendant quelques siècles plus bas, on trouve un saint Dunstan, archevêque de Cantorbéry, en Angleterre. Les auteurs de sa Vie le représentent comme un personnage qui se plaisait dans sa jeunesse à jouer de toutes sortes d'instruments, du psalterion, de la ruitare, des orgues, et toujours pour la louange de Dieu. Quamvis omnibus artibus philosophorum magnifice polleret, ejus tamen multitudinis quæ musicam instruit, cam videlicet qua instrumentis agitatur speciali quedam affectione scientiam vindicabat, sicul DE PLAIN-CHANT.

David psalterium sumens, citharam percutiens, modificans organa, cymbala tangens (135). Et plus bas, ils rapportent que lorsque Athelme, archevêque de Cantorbéry, l'eut produit auprès du roi Ethelstan, ce fut sa parsaite habileté à jouer de tous les instruments qui lui concilia l'amitié du roi et de toute la cour. Cum videret dominum regem secularibus curis fatigatum, psallebat in tympano, sive in cithara, sive alio quolibet musici generis instrumento: quo facto lam regis quam omnium corda principum ex-kilarabat. Et sfin que par le mot psallebat, on ne puisse entendre des airs profanes, il est dit un peu plus haut du même saint: Sicut David ergo noster symphonista vasa cantici habuit, quia usum illorum nonnisi in divinis laudibus expendit.

« Mais si l'on ne veut point recourir à l'Angleterre pour y choisir un saint protecteur de la musique, et si l'on est bien aise de ne pas déplacer la fête des chantres de la saison où elle se trouve aujourd'hui, on peut prendre un saint de notre France qui est assez célèbre, dont la sête arrive le 18 novembre, qui est le jour auquel il décéda à Tours, l'an 942. C'est saint Odon. Il avait eu à Paris pour maître de musique le fameux Remi d'Auxerre, cet homme généralement versé en toutes sortes de sciences. Il avait appris sous lui à connaître les différentes combinaisons des harmonies consonnantes, ssinales, etc., par le moyen du monocorde, qui servait alors à instruire les commencants; et il devint par la suite si habile dans la musique ecclésiastique, qu'il fut jugé digne d'être grand chantre de l'Eglise de Tours, eù il composa plusieurs pièces de chant. Il est vrai qu'il ne resta point dans cet état; s'étant fait religieux, il devint abbé de Cluny; mais il aima toujours les mélodies ecclésiastiques, et il en composa jusqu'à la fin de sa vie. Ce saint appartient plus particulièrement à l'Eglise de France, puisqu'il a été membre d'une des plus illustres Eglises du royaume (136), où l'on s'est toujours appliqué à faire l'office avec

majesté. • Quelque musicien versé dans l'histoire pourra dire que, puisqu'il est à propos de se départir du mauvais choix fait de sainte Cécile, il vaut autant que dans chaque pays les musiciens ou chantres de profession se choisissent un saint patron particulier, et que peut-être se trouvera-t-il peu de provinces où il n'y ait des saints qui ont été amateurs du chant, ou qui ont eu quelque rapport avec l'exercice de cette science. Je ne parle point de l'Eglise de Lyon, où l'on connaît un saint Nicier, évêque, qui s'est distingué dans le chant ecclésiastique, et qui même l'a enseigné à de jeunes enfants; cette Rglise peut bien célébrer une fête de chantres de plain-chant, mais non pas de musiciens, parce qu'elle n'en a jamais admis, dans le sens qu'on entend aujourd'hui

le nom de musiciens. L'Eglise de Clermont a eu un saint Gal et un saint Priet, évêques, qui ont cultivé particulièrement la science du chant, excités par l'avantage qu'ils avaient d'être doués d'une belle voix. L'Eglise de . Paris a eu aussi pour prélat un saint qui pourrait très-bien être choisi pour patron de la musique de cette capitale du royaume; c'est saint Germain. Le poëte Fortunat, qui a écrit son éloge en vers, fait une description si pompeuse de la manière dont on cé-lébrait l'office dans son église cathédrale, qu'on dirait que ce saint y aurait établi le contre-point et le faux-hourdon, quoique cela ne soit pas. Il est seulement vrai de dire qu'il anima le chant et qu'il le régla. Mais puisque ce sont les mouvements que se donnent des particuliers de l'Eglise du Mans qui m'excitent à vous écrire, ne peut-on pas leur dire qu'ils cherchent bien loin ce qu'ils ont chez eux-mêmes. Ils ont en effet saint Aldric qui, de préchantre de l'Eglise de Metz, fut fait leur évêque au 1x° siècle. Il n'était point de ces préchantres simplement porteurs de bâton et de chape : l'histoire de sa vie, publiée au tome III des Mélanges de M. Baluze, dit de lui que dès sa jeunesse: Cantum Romanum atque gram-maticam sive divinæ Scripturæ seriem humiliter discere meruit, quibus pleniter atque doctissime instructus est. Il semble qu'un évêque du Mans, qui est un saint et qui a su parfaitement le plain-chant, ayant été modérateur du chœur d'une célèbre église, mériterait mieux que sainte Cécile d'être le patron des chantres et des enfants de chœur de l'église du Mans, puisque c'est un personnage à qui l'on peut appliquer à la lettre ce passage de l'Ecriture, ou il est dit de David: Stare fecit cantores contra altare et in

sono eorum dulces secit modos (137).

« Ce texte est clair et sans obscurité. Il n'en est pas de même du passago des Actes de sainte Cécile. Quand même ces Actes seraient véritables, les musiciens auraient tort de croire, sur le simple fondement de ce qui y est contenu, qu'il y aurait eu des orgues dans le sens que nous l'entendons, à la fête de son mariage; parce qu'il est indubitable qu'organa, dans l'antiquité, signifie un assemblage de plusieurs sortes d'ins-

truments.

« Mais n'est-ce pas agir d'une manière insupportable et abuser visiblement des orques d'aujourd'hui, que de mettre cet instrument entre les mains de sainte Cécile? C'est vouloir tromper les peuples de gaieté de cœur, et abuser de la crédulité des simples, que de la représenter en faction devant un clavier. Il me paraît que c'est pré tendre leur persuader que cette sainte est bien choisie pour patronne, en supposant comme vrai ce quicependant est faux : savoir qu'elle faisait métier de toucher de cet instrument, tandis que c'est tout le contraire, et que le jeu d'orgues n'a été joint à

<sup>135)</sup> Oszennus, sæculo V Benedictino. (136) Tuers.

CEC

la figure que pour marquer que les musiciens l'ont choisie pour leur protectrice. Ce n'est pas le choix qui suppose les orgues; ce sont les orques qui présupposent le choix, et qui en sont le signe et la marque. Dans les Chroniques latines, imprimées infolio à Nuremberg, l'an 1493, avec des sigures, sainte Cécile est représentée avec un peigne de fer à la main. Il peut se faire que cette sainte, ayant été représentée de la même manière sur quelques murailles ou sur quelque vitrage, l'on ait pris par la suite cet instrument de martyre pour un jeu d'orgues. On se méprend quelquefois plus grossièrement à des peintures, lorsqu'elles sont à demi effacées. Tout au plus ce qui était permis, depuis le choix fait par les musiciens, était de représenter un jeu d'orgues aux pieds de sainte Cécile, de la manière qu'on met quelquesois des armoiries ou des hiéroglyphes sous certaines statues. Mais ce qui nurait été convenable, pour couper court, eut été de laisser sainte Cécile au monastère des filles avec les Agnès, les Luce et les Agathe, et que les musiciens eussent porté leur dévotion particulière vers un saint, sans craindre que la sainte leur fût moins propice. Il ne tiendre qu'à eux de le faire après tout ce que j'ai dit sur la fausseté des Acles qui portent son nom, et sur l'incongruité du choix, quand même ces Actes seraient véritables. Il ne dépendra que d'eux de s'attacher à un saint qu'ils puissent véritable-ment regarder comme le prototype ou le modèle de leur profession. Je me suis contenté d'en indiquer quelques-uns, sans prétendre avoir épuisé tous ceux que l'histoire ecclésiastique pourrait fournir. Je passe sous silence le peu de solidité qu'il y aurait de choisir saint Vincent, martyr, pré-cisément à cause que dans le verset d'un des répons de son office on lit : Dantur ergo laudes Deo altissimo, el resonante organo vocis angelicæ modulata suavitas procul dissunditur, ou de s'arrêter à sainte Ysoïe ou Eusébie, abbesse d'Haimage en Flandre, dont il est écrit qu'elle règne dans le ciel, ubi organizans canticum, immaculatum sponsum agnum sequendo tripudiat. Le peu de fondement de ce choix sauterait aux yeux, et je ne crois pas que jamais on y pense.

« Au reste je ne ine déclare point ennemi de la musique ni des instruments. Tant s'en faut, je puis dire comme le cardinal Bona : Et musicam amo, et pudet me plerosque ecclesiasticos viros totius vitæ cursu in cantu versari, ipsum vero cantum (quod turpe est) ignorare (138). J'aime la musique, j'aime le plain-chant, j'aime ceux qui s'y connaissent véritablement; mais je demanderais volontiers à toute l'école de Sainte-Cécile un secret pour empêcher de jamais parler de ces matières-là, et de s'ériger en maîtres de psalmodie, eux qui ne peuvent et ne pourront jamais distinguer un semi-ton d'avec un ton, ainsi qu'ils le font voir en plein chœur, par une triste expérience de tous les

jours; et je m'en rapporte à vous, Monsieur, pour décider s'ils ne sont pas dans le même cas que ces docteurs en lecture, qui ne sauraient distinguer une lettre voyelle d'avec une lettre consonne. Ce ue sont pas là, Monsieur, les chantres de l'Eglise chrétienne, dont je serais près à faire l'apologie; mes arguments en faveur de la musique sont toujours pour appuyer des sujets qui lui sont honneur. Si l'on entreprenait de bannir ceux-ci de nos églises et d'en exclure toute sorte de musique, je serais le premier à m'y opposer, en représentant que dans toutes les choses établies au vu et au su des supérieurs, il ne faut retrancher que ce qui est abusif. Mes raisonnements donc contre la confrérie de Sainte-Cécile ne doivent pas être suspects; ce n'est que pour le mieux que j'exhorte ceux qui sont enrôlés à considérer le défaut qui est dans leur choix; afin que si, dans quelque ville du royaume. ils sont heureusement d'assez bon gout pour y choisir un autre patron, en même temps qu'on y réforme le Bréviaire, la justesse de leur nouveau choix puisse ensuite s'étendre ailleurs, de la même manière que l'incongruité de l'ancien s'était fait place à la faveur de la fable et de la fiction. Je suis, etc. — Ce samedy, 20 octobre, fête de saint Aderald, chanoine de votre Eglise. » (Mercure de France, janvier 1732, pp. 23 à 46.)

CÉCILE (Sainte). — Une tradition constante et universelle confère à sainte Cécile le titre de patronne des musiciens. Sur quoi se fonde cette tradition? C'est ce qu'on est fort embarrassé d'établir. Aujourd'hui des savants disputent à la sainte cette qualité de musicienne qui devrait, selon eux, justifier les honneurs et le cuite dont elle est l'objet. Autrefois, d'autres savants contestaient l'authenticité des Actes de la le-gende concernant sainte Cécile, et jusqu'à l'authenticité de son martyre. Cette tradition, pour être obscure, en est-elle moiss respectacle? Nous ne le pensons pas. Il est des choses que le génie catholique, que l'instinct des populations a consacrées et que nous devons admettre, si ce n'est à titre de vérité historique, du moins à titre de symbole. Et quel plus touchant symbole que celui qui représente sous les traits d'une vierge cette muse céleste, chaste, pure, qui préside aux chants de nos cérémonies et qui réunit toutes les voix en une seule voix. tous les cœurs en un seul cœur, en un seul élan d'amour vers la divinité?

Nous mettrons néanmoins sous les yeux du lecteur les opinions relatives au culte de sainte Cécile, en même temps que nous firons connaître les fondations, conféries et associations auxquels cette-dévotion a donné naissance. On lit dans le Dictionnaire des sciences ecclésiastiques par le P. Richard et autres religieux dominicains: « On ne sait rien de certain touchant sainte Cécile, sinon que son culte est fort ancien. Il y

avait une église à Rome sous son nom du

temps du Pape Symmague, à la fin du v' siècle. Elle est marquée avec sainte Agathe, sainte Luce et sainte Agnès dans tous les martyrologes, et les Grecs comme les Latins font sa fête le 22 novembre. Pour le reste, ses Actes ne sont point vraisemblables, ni pour les longs discours, ni pour les miracles qu'ils renferment, ni pour les circonstances des temps, des lieux, des personnes. H n'y a nulle apparence, par exemple, à ce qu'ils disent de la violence de la persécution durant laquelle sainte Cécile souffrit le martyre, puisque cela arriva, selon cette supposition, sous l'empereur Alexandre, qui était très-favorable aux chrétiens. C'est ce qui a porté plusieurs auteurs à mettre le martyre de la sainte sous les empereurs Marc-Aurèle, Commode, et d'autres sous Dioclétion, mais sans fondement. » (Voyez Bostus, Acta sancta Cacilia; — Suntus; TILLEMONT, Mém. ecclés., t. III, pp. 689 et 690; — Baillet, 22 novembre). Nous avons lu dans un autre ouvrage (dont nous avons perdu l'indication) que ses Actes, sauf le fait de son martyre, et la circonstance qui y a donné lieu, ne sont pas admis par les savants,

qui les regardent comme apocryphes.

Ainsi, comme on le voit, dans la première de ces deux citations, le martyre de

la sainte est révoqué en doute.

Passons maintenant aux discussions qui ont trait à la réputation de sainte Cécile en tant que musicienne. Nous ne prétendons nullement, on le pense bien, soutenir l'authemticité historique de la légende de sainte Cécile, en présence des témoignages exposés ci-dessus, mais cette légende étant admise par la liturgie, il faut montrer que loin de la prendre telle quelle est, c'est-à-dire ne prouvant absolument ni pour ni contre la qualité de musicienne chez sainte Cécile, l'esprit critique a voulu lui donner à toute force une interprétation formelle dans le sens négatif, comme s'il ne suffisait pas qu'elle laissât la question indécise et vague, et qu'il fallût encore la taxer de menteuse.

On lit dans la légende le passage suivant: Venit dies in quo thalamus collocatus erat et cantantibus organis, illa in corde suo soli Domino decantabat. Ce qui veut dire que le jour de ses noces étant venu, tandis que les instruments jouaient, la sainte adressait intérieurement ses chants à Dieu seul. Voici maintenant l'interprétation de M. Bottée de Toulmon : « Ces mots ; Illa in corde suo soli Domino decantabat, en appasition avec le premier membre de la phrase, rouvent d'une manière irrécusable que bien loin de prendre part à la musique, elle y était étrangère; qu'elle s'en était isolée pour être tout entière à la pensée du Seigneur. » M. Bottée de Toulmon me permettra de ne pas être de son avis. Ces mots: Illa in corde suo soli Domino decantabat, mis en opposition avec le premier membre de la phrase, prouvent purement et simplement que sainte Cécile chantait en vue de Dieu, alors que les instruments jouaient de leur

côté. On peut même admettre assez naturellement que, loin d'être étrangère ou insensible à cotte musique, elle s'y associait seulement, comme toutes les personnes pieuses, en reportant à Dieu les accents de son cœur.

M. Bettée de Toulmon se préoccupe trop de la qualité de musicienne chez sainte Cécile, et pas assez de sa qualité de sainte. Dans une circonstance aussi grave, le sainte ne pouvait se livrer exclusivement à son goût pour la musique; c'était vers Dieu que se dirigeaient toutes ses pensées: Illa in corde suo soli Domina decantabat. Ce texte qui paraît formel à M. Bottée de Toulmon, dans le sens que sainte Cécile n'aurait été nullement musicienne, ne prouve donc absolument rien, sinon qu'elle était sainte et qu'elle chantait.

Dans son ardeur à poursuivre ce texte destiné, suivant lui, à ruiner la réputation de sainte Cécile en tant que musicienne, M. de Toulmon recherche si, à travers la tradition liturgique, ce même texte se serait conservé pur, intact; s'il n'avait pas subi quelque changement, quelque altération à l'aide desquels on aurait cherché à établir

que cette réputation était justifiée.

L'écrivain croit en effet découvrir cette altération. Après avoir constaté qu'à partir de l'an 709 la liturgie présente constamment cette phrase: Cantantibus organis, etc., etc., il arrive à l'année 1525. C'est ici la date de la fraude; M. Bottée de Toulmon ne dit pas le mot, mais il laisse entendre la chose. Ecoutons-le : « On rencontre pour la première fois, dans la première leçon de l'office de sainte Cécile d'un Bréviaire imprimé à Cracovie en 1525 : Tu autem. R. Cantantibus organis, Cacilia virgo in corde suo, etc., et ensuite dans le même Bréviaire, AD LAU-DBS, Antiph.: Cantantibus organis, Cacilia Domino decantabat, etc. Le signe R. que l'on trouve plus haut a servi en quelque sorte de ponctuation; on a supprimé ce qui précédait, puis le deuxième membre de la phrase : Illa in corde suo, soli, et sainte Cécile se trouve naturellement chanter les psaumes à la louange de Dieu, au son des instruments. Après la version que nous ve-nons de citer ou une autre semblable qui lui serait antérieure, la tradition actuelle devient fort raisonnable, etc., etc. » Ce qui revient à dire: prenez un texte, supprimezen deux ou trois membres de phrase essentiels, de manière à lui faire rendre par cette suppression un sens tout opposé à celuiqu'il présentait primitivement, et le tour est fait. Est-ce d'une pareille supercherie que la liturgie de l'Eglise se serait rendue coupable? Il n'en est pas ainsi, et ce qui paratt à M. Bottée de Toulmon une suppression n'en est pas une. Il n'y a pas suppression, puisque M. Bottée établit lui-même que le Bréviaire en question contient le texte entier dans la première leçon de l'office de la sainte. Mais de s'imaginer que la différence remarquée entre cette première leçon et l'antienne de Laudes doit être attribuée à l'intention de dénaturer le texte pour lui donner un autre sens, c'est là une grave erreur. Il arrive journellement en effet, dans le Bréviaire romain, qu'un texte, présenté dans son entier à une certaine partie de l'office, reparaît ensuite dans une antienne de Laudes ou de Vépres abrégé et réduit à ses expressions caractéristiques. Si c'est là une altération, le Bréviaire tout entier est altéré. Que signifie d'ailleurs l'interprétation que M. Bottée de Toulmon donne à la lettre R qu'il appelle un signe? « Le signe R, dit-il, a servi en quelque sorte de ponctuation. » Ici, j'avoue que je ne comprends plus le critique. La lettre R indique purement et simplement la Béponse du chœur, cantantibus organis, etc., aux paroles du diacre ou de l'officiant : Tu autem, Domine, miserere

Donc cette contradiction entre le texte de l'antienne et le texte de l'office n'existe pas. Elle n'existe que dans l'imagination de M. Bottée de Toulmon, qui s'est, qu'on me pardonne cette expression, butté contre ce texte, pour en forcer le sens et en conclure que sainte Cécile n'était pas musicienne, puisqu'au lieu de chanter avec les instruments, elle chantait intérieurement, in corde suo, et pour Dieu seul, soli Deo. Mais, encore un coup, sainte Cécile était pieuse, était sainte avant tout; et si elle chantait, ce n'était pas pour le vain plaisir d'unir sa voix aux sons des instruments, c'était pour élever ses accents et son cœur à son Créateur. La légende ne dit pas qu'elle fût autrement musicienne; elle dit qu'elle chantait, voilà tout. Cela suffit pour justifier la tradition.

J'ai bien envie de chicaner M. Bottée de Toulmon sur la traduction qu'il a donnée du texte contre lequel il se déchaine avec tant d'acharnement; non que j'accuse cette traduction d'infidélité, mais parce qu'elle n'est pas tout à fait irréprochable, à cause de ces expressions élastiques, de ce parce detortum dont parle Horace, qui est si propre, si l'on n'y prend garde, à modifier le vrai sens et mener loin l'interprétation. « Lorsqu'elle fut entrée dans la chambre conjugale et que les instruments de musique commencèrent à jouer, elle se recueillit pour chanter dans le fond de son cœur les louanges de Dieu. » Passons sur la chambre conjugale, bien qu'il ne soit question ici que du jour des noces : venit dies in quo thala-mus collocatus erat. Passons également sur ces mots: les instruments de musique commencèrent à jouer, bien que les expressions cantantibus organis excluent l'idée de commencement, et supposent au contraire un acte en voie d'accomplissement; je m'arrête à ces deux expressions: elle se recueillit, et chanta les louanges de Dieu. Par ces deux expressions, le traducteur montre à quel point il est préoccupé de l'idée de mettre sainte Cécile à part, de l'isoler de ce qui l'entoure, et de lui faire chanter autre chose que ce

(138') Dom Caffiaux montre très-bien, avec son érudition bénédictine, que la réputation nucieale de sainte Cécile est chose fort récente, qui ne s'appuie

que les instruments jouaient: or, le latin dit tout uniment: cantantibus organis, illa in corde suo soli Domino decantabat. Mot à mot: « les instruments jouant, elle dans son cœur à Dieu seul chantait. » Et comme il n'est guère probable qu'elle s'isolat au point de chanter d'autres accents que ceux qu'elle entendait, ce qui supposerait un tour de force prodigieux et digne des plus rares organisations musicales, on peut dire qu'elle unissait intérieurement ses accents à ceux des instruments et qu'elle les adressait au Seigneur.

Mais j'arrive à l'argument final, sans ré-plique, par lequel M. Bottée de Toulmon termine son argumentation et couronne l'édifice des prétendues preuves qu'il a si artificiellement élaborées. Cet argument, c'est saint Adhémar qui le lui fournit. Le saint, dans son traité De laude virginum, vers 709, dit, chap. 22, qu'« elle apportait une oreille inattentive (surdis auribus auscultabat) à l'harmonie de cinquante instruments et de quinze voix. » Surdis auribus auscultabat; c'est sur ces trois mots que M. Bottée de Toulmon a appuyé son opinion. C'est là « la vraie raison, » dit-il. Je n'ai pas le loisir de vérifier le texte de saint Adhémar; je m'en rapporte pleinement à M. de Toulmon, qui n'aurait pas d'ailleurs manqué d'exhiber d'autres textes s'il en avait trouvé. Il résulte des paroles de saint Adhémar que sainte Cécile aurait fait la sourde oreille à une mus que composée de cinquante instruments et de quinze voix. Pourquoi pas, si cette musique n'était pas bonne? pourquoi n'aurait-il pas été permis à sainte Cécile de faire ce que fait M. Bottée de Toulmon, lorsqu'il entend une musique ennuyeuse? Et puis, et c'est ici qu'il serait peut-être bon de connaître le texte de saint Adhémar, qui sait si sainte Cécile ne se trouvait pas dans une de ces circonstances où sa sainteté s'absorbail tellement en Dieu, qu'elle prétait une oreille inattentive aux choses de la terre (138°)?

Encore une fois, il ne s'agit point ici de rechercher la vérité historique sur sainte Cécile, au sujet de laquelle on ne sait rien; il ne s'agit que de la tradition touchant la réputation musicale de la sainte. Or, cette tradition, la légende ne la confirme ni ne l'infirme; elle reste ce qu'elle est, avec l'obscurité de son origine d'un côté, et de l'autre. avec cette sorte de prestige que donnent la du-rée et l'universalité; et M. Bottée de Toulmon n'a passongé qu'en s'attaquant à cette légende. qu'en en discutant toutes les expressions, il lui prêtait une autorité tout autre que celle qu'elle a en réalité; M. Bottée de Toulmon termine sa petite dissertation en protestant qu'il n'a nullement l'envie de précher une croisade contre sainte Cécile. Dans ce qui précède, nous avons eu bien moins encore le désir de précher une croisade contre M. Bottée de Toulmon. Il est auteur de travaux trop sérieux, on lui doit des dé-

que sur un monument pictural mal interprété. As rond, feu M. Bottée de Toulmon me semble être dans le vrai. (Tu. N.)

couvertes trop précieuses, personnellement il nous honorait d'une amitié trop encourageante, et plusieurs fois il nous a aidé de conseils trop éclairés pour que nous soyons animés d'une autre pensée que celle de rétablir la vérité; per cela même que M. Bottée de Toulmon a acquis le droit d'être cru lorsqu'il se prononce sur certaines questions, il a acquis aussi le dreit d'être réfuté sérieusement lorsqu'il se trompe. Cette double assertion est justifiée par l'usage que nous avons fait de son excellente brochure sur les puys de palinods. Nous lui avons emprunté toute la partie vraie, celle qui se rapporte aux puys de musique, comme on peut le voir en son lieu. La partie fausse, ou, si l'on veut, paradoxale, beaucoup moins considérable, celle qui a trait à sainte Cécile, nous l'avons combattue. Grâce à ses recherches, nous savons maintenant que si les puys d'amour étaient sous l'invocation de l'immaculée conception de ta sainte Vierge, les puys de mu-sique étaient sous celle de sainte Cécile (139). Or, ces assemblées existaient à Paris, à Rouen, à Evreux, probablement au Mans. Celle de Paris, qui s'intitulait: Confrérie de madame saincte Cécile, fut fondée dans l'église des Grands-Augustins par les musiciens zétateurs et amateurs de musique de la capitale. et les statuts en furent approuvés le 18 mai 1575, par lettres patentes de Henri III. M. B. Bernhard, à qui l'on doit un travail du plus grand intérêt sur la corporation des ménétriers de la ville de Paris, annonce qu'il publiera les statuts encore inédits de l'association dont nous parlons dans une colfection complète sur les joueurs d'instru-ments au moyen âge. Il pense que la confrérie de Sainte-Cécile de la capitale doit son origine à celle établie en 1571 à Evreux, par les chantres clerx de l'église cathédrale et autres dévots habitans de cette ville, dans le but d'apprendre la musique.

CEC

En Italie, la dévotion à sainte Cécile avait aussi donné naissance à des associations sur lesquelles on trouve quelques détails dans l'article suivant de M. S. Morelot (Revue de la Musique religieuse, de M. Danjou). Bien qu'à l'exemple de M. Bottée de Toulmon, M. S. Morelot, dans l'analyse du texte de la légende, ait un peu trop oublié la qualité de sainte chez sainte Cécile, pour rechercher celle de musicienne (140), son article nous a paru satisfaire à la fois l'artiste et le chrétien. Nous le citerons presque

en entier:

« On ne pourrait assigner le temps ni le lieu où l'invocation de sainte Cécile devint un attribut distinctif de la profession de l'art musical. Néanmoins tout porte à croire

(130) Des puys de palinods au moyen âge, par M. Botthe de Toulmon, p. 5. — Voy. Puys de pa-

que ce culte prit naissance à Rome, près du tombeau de la sainte, sur lequel le Pape Pascal I" avait fondé, au 1x' siècle, un monastère dans lequel l'office divin était célébré nuit et jour. Cette dernière circonstance a fait croire à quelques auteurs que ces chants, qui retentissaient continuellement dans le lieu consacré par le martyre de sainte Cécile, étaient l'origine de l'opinion qui en faisait la patronne de la musique, supposition qui n'a aucune valeur, parce qu'il faudrait l'étendre à tous les saints (et ils sont nombreux) dont le tombeau a été entouré de pareils honneurs. La célèbre confrérie qui se forma dans la capitale du monde chrétien, vers la seconde moitié du xvr siècle, est le plus célèbre exemple d'une association de musiciens établie sous ce patronage; pourtant elle ne s'y soumit d'une manière authentique que postérieurement à sa fondation, ainsi que l'atteste le Pape Pie VIII, dans son bref de 1830. Bonum est confiteri Domino, adressé à cette congréga-

CEC

tion (141).

 On lira sans doute avec plaisir quelques détails sur cette société, au sujet de laquelle un de ses membres, M. l'abbé Alfieri, compositeur et écrivain distingué, a publié, au mois de mars dernier, une notice pleine d'intérêt (142). D'après les traditions de la confrérie, suivies par l'auteur, sa fondation remonte au pontificat de saint Pie V. C'était sous le prédécesseur de ce Pape, Pie IV, qu'une congrégation de cardinaux, dans laquelle figurait saint Charles Borromée, avait réglé les conditions auxquelles on pouvait admettre dans le service divin la niusique figurée, dont certains abus scandaleux, qui en paraissaient comme inséparables, provoquaient le bannissement aux yeux de beaucoup de juges éclairés. On sait comment le génie de Palestrina fit triompher la cause de la vraie musique sacrée, et comment cet illustre maître sut travailler à sa manière à cette réforme de l'Eglise, dont la discussion avait rempli une session tout entière du concile de Trente, et pour laquelle le Souverain Pontife d'alors déployait toute l'énergie de son caractère. Saint Pie V, qui lui succéda, acheva cette œuvre, en ce qui concerne la liturgie, par la publication du Bréviaire et du Missel romain. Ainsi l'origine de la congrégation de Sainte-Cécile, qui se forma sous le règne de ce dernier pontife par la réunion de tous les compositeurs et chanteurs de Rome, se rattache à cette grande entreprise de la restauration du culte divin, dont les bases furent posées par le concile de Trente, et l'exécution procurée par plusieurs Papes, à laquelle concoururent la sainteté et le génie, saint Pie V et

accademia, etc.

<sup>(140)</sup> D'ailleurs, les deux critiques ne sont pas d'accord : et ce que le premier regar le comme une me l'fication introduite après coup pour justifier la tradition, et qui la rend tout a fait raisonnable, selon lui, est absolument insuffisant aux yeux du second.

<sup>(141)</sup> Qui (Gregorius XIII) S. concilii Tridentini decreto.... inhærens,... suem tribuit auctoritatem ut hic in Urbe, me sicorum societas seu congregacio Institueretur, quæ postea in S. Cæciliæ patrocinio posita ejus nomen adepta est.
(142) Brevi notizie storiche sulla congregazione ed

979

saint Charles Borromée, comme Nanini et Palestrina.

CEC

« En 1583, cette confrérie, qui s'était rapidement étendue, fut solennellement et canoniquement érigée par le Pape Grégoire XIII. On croit que cette faveur fut accordée à la sollicitation de Palestrina, qui jouissait d'une haute considération auprès du pontife. La perte des archives de la congrégation a fait disparaître le bref d'institution; mais son existence est affirmée par des actes postérieurs émanés de l'autorité pontificale. L'intention de Grégoire XIII, attestée par le bref précité de Pie VIII, fut d'assurer l'exécution du décret du concile de Trente relatif à la musique (143), en soumettant les maîtres de chapelle, les chanteurs et les instrumentistes à un examen dont le jugement était remis à la nouvelle congrégation. Tous les musiciens qui aspiraient à remplir quelque fonction dans les églises de Rome ou à professer publiquement leur art, devaient se soumettre à cette épreuve. Les chantres de la chapelle pontificale en étaient seuls exempts.

« Nous ne nous arrêterons point à faire le détail de tous les priviléges, confirmations, indulgences, que les Papes ont accordés à la congrégation, et que l'on peut voir dans l'ouvrage de M. Alfieri. C'est que cette société n'est point seulement une réunion d'hommes qui cultivent l'art par état ou par distraction. Fondée par l'idée chrétienne, objet d'une commune étification, la congrégation de Sainte-Cécile est aussi une société de secours mutuels. Il est intéressant de savoir que, dès le xvi siècle, la charité chrétienne a exécuté toute seule le programme que l'on s'efforce de réaliser de nos jours, et qui a présidé à la récente formation de l'Association des artistes musiciens, connue du public par ses magnifiques concerts.

« Quant à l'influence de la congrégation sur les destinées de l'art, si nous en jugeous par la liste des noms qui se sont successivement inscrits sur ses listes, elle est loin d'avoir été stérile. Tout en reconnaissant qu'elle n'a point empêché la musique sacrée de se perdre, à Rome comme partout ailleurs, dans le flot envahissant de la musique dramatique, il est permis de se demander si une société qui compte Palestrina, les deux Nanini, L. Vittoria, les deux Anerio, etc., au nombre de ses fondateurs, qui a eu Roland de Lassus pour affilié, et qui jusqu'à nos jours n'a cessé de délivrer ses diplômes aux tidèles conservateurs du grand style de l'école romaine, que nous espérons bien n'être point descendue tout entière dans la tombe avec l'abbé Baïni; il est permis de se demander si une pareille société n'a pas été pour quelque chose dans ce merveilleux attachement aux traditions qui a fait si longtemps de cette école une protestation glorieuse contre l'invasion du style profane partout triomphant. Au reste, la congrégation

(143) Sess. xxiv, De observ. et evit. in celebr. misier. (144) Voir, par exemple, le beau Graduel du de Sainte-Cécile, loin de protéger exclusivement le maintien de ces traditions sous l'empire desquelles elle fut créée, a ouvert ses portes aux représentants des divers styles que le progrès des temps a amenés avec lui. C'est ainsi que l'on y trouve Foggia et Carissimi à côté de Grég. Allegri, les Scarlati et les Durante près de F. Bai, Paër et Zingarelli après G. Janacconi, le maître du sévère Baïni. Ce genre d'illustration s'est encore accru dans ces derniers temps par la fondation d'une Académie distincte de la congrégation, bien que dépendante d'elle, et dont les registres témoignent de l'adhésion de presque toutes les notabilités musicales de l'Europe.

« Ce fut seulement dans les premières années du xvii siècle que la congrégation des musiciens de Rome se plaça sous le titre de sainte Cécile; elle joignit à l'invocation de cette sainte celles de la sainte Vierge, du titre de la Visitation, et de saint Grégoire le Grand. Le motif de ces derniers choix est facile à pénétrer; quant au premier, il mérite quelques explications, d'autant plus qu'une erreur fort accréditée a fait perdre de vue la véritable cause du culte spécial dont

sainte Cécile est l'objet.

« La mémoire de cette sainte est célèbre dans l'Eglise romaine qu'elle a honorée per son martyre, arrivé, selon les uns, à la fin du n' siècle, et selon d'autres, dans le m' on le 1v'. Nous lisons dans ses Actes que cette jeune vierge, qui appartenait à l'une des plus illustres familles de l'ancienne Rome, convertit son époux Valérien, auquel elle persuada, dès le premier jour de ses noces, de vivre dans la continence, et le conduisit au martyre avec son beau-frère Tiburce. Quant à l'opinion d'après laquelle cette sainte aurait été dans l'usage de chanter en s'accompagnant d'un instrument, voici sur quoi elle est fondée.

sur quoi elle est fondée.

« L'office de sainte Cécile, au Bréviaire romain, est composé de fragments emprantés à ses Actes. La première antienne des Vépres est ainsi conçue : « Cantantibus organis Cæcilia Domino decantabat dicens: Fiat cor meum immaculatum ut non con-« fundar. » Au son des orgues (ou des instruments), Cécile chantait au Seigneur ces peroles: Que mon cœur soit sans tache, afin que je w sois pas confondue. Le même texte se retrouve dans le premier répons de l'office nocturne, et c'est celui de tout l'office qui est devenu le plus populaire, comme l'attestent les proses composées au moyen âge en l'honneur de la sainte, et dans lesquelles il se trouve paraphrasé (144). Or, ce passage, le seul sur lequel est fondé le culte décerné à sainte Cécile par les musiciens, si on le considère dans le texte de ses Actes, signifie purement et simplement que, pendant la cérémonie de ses noces, qui était accompagnée du sun des instruments, suivant l'usage de toute l'antiquité, la vierge chrétienne demandait

xii siècle, in folio, conservé à la Bibliothère royale. Il est écrit en notation lo mbarde et servail à l'usage de l'église de Sainte-Cécile d'Albi. 973

à Dieu de préserver son cœur et ses sens des atteintes de l'amour profane, en se servant pour cela des paroles du Psalmiste citées plus haut. Le texte ne laisse aucun doute : « Le jour est venu; on prépare le lit nuptial, et pendant que résonnaient les instruments de musique, elle chantait dans son cœur, etc. » Venit dies in quo thalamus collocatus est; et cantantibus organis, illa in corde soli

Domino decantabat, etc. « Ce n'est pas là, du reste, le seul exemple d'erreurs de cette nature dans le choix des natrons des confréries. Mais que l'on remarque à ce sujet combien sont admirables et poétiques les méprises les plus évidentes du génie populaire. Certes l'art musical compte dans le ciel des protecteurs pour lesquels il a été, plus que pour sainte Cécile, une réalité de leur vie terrestre : saint Augustin, qui a écrit le livre De musica; saint Ambroise, qui a introduit le chant dans l'église de Milan; saint Grégoire, qui a réglé celui de l'Eglise romaine auquel son nom est demeuré effecté, et tant d'autres qui ont enrichi le répertoire ecclésiastique de leurs inspirations ou fait des règlements pour en assurer la bonne exécution. Au lieu de ces graves et historiques personnages, le génie catholique du peuple, toujours porté vers l'idéal, a donné pour patronne à l'art musical une seune chrétienne, qui vraisemblablement n'offrit point à Dieu d'autres hymnes que ceux de la virginité et du martyre, mais dont la céleste figure apparut comme celle d'une muse inspiratrice de l'art chrétien. Elle n'entoure point son front de lauriers périssables (145), comme les déesses de l'Hélicon; elle ne foule point d'un pied léger les coteaux du Parnasse, dans ces danses sacrées que le pinceau de Lesueur a représentées avec tout le génie de l'antiquité; sa démarche est grave comme celle d'une vierge chrétienne; sa beauté toute intérieure n'attire que ceux dont l'âme est à la hauteur de la foi chrétienne, de cette foi qu'elle sait inspirer à ceux qui l'approchent; ses palmes sont celles du martyre, et elle demande à ses serviteurs la sainte virginité du cœur et des sens. Tel est l'idéal de la musique chrétienne, telle que l'ont comprise nos pères dans la foi : une gravité calme et pleine de cette tristesse douce et souriante qui est le caractère de l'expression chrétienne, une voix qui ignore le langage des passions terrestres et n'a d'accents que pour Dieu seul, un art enfin qui, pour fuir la corruption inséparable des choses humaines, habite une sphère inaccessible aux joies même légitimes de ce monde. En réfléchissant sur ces considérations, on se persuadera que ce n'est point à tort que l'opinion populaire a assigné à l'art musical la protection de sainte Cécile, et on aimera ce symbolisme, si fréquent au moyen âge, qui détourge en mystiques allusions les faits les plus positifs de l'histoire. C'est ainsi que

(145) O musa tu che di caduchi allori Non circondi la fronte in Elicona.. (Gerusal, liber. 1, 2.)

(115') Cette manière de représenter sainte Cécile

Dante fit de Béatrix la personnification de la théologie catholique; le procédé du grand poëte lui était indiqué et en quelque sorte imposé par le génie populaire, auquel tout poète est forcé d'obéir.

« Cette même opinion a donné naissance à l'usage, si souvent reproduit par les peintres, de représenter sainte Cécile chantant et jouant de l'orgue. Le tableau que Raphaël a consacré à ce sujet, et qui est placé dans la cathédrale de Bologne, est célèbre entre tous (145"). La sainte, revêtue d'une robe d'étoffe d'or, la même sans doute qui fut trouvée sur elle lors de la découverte de son corps par le Pape Pascal I", est entourée de saint Paul, saint Jean l'Evangéliste, sainte Madeleine et saint Augustin. Elle tient dans ses mains une de ces orgues portatives dont tant de modèles subsistent dans les sculptures du moyen age; à ses pieds gisent confusément des tambours, des flûtes et des violons. symboles de cette musique profane qui, selon l'enseignement des Pères, n'offre que des dangers à l'âme chrétienne. Mais audessus de sa tête paraît un chœur d'anges, dont les chants l'ont déjà ravie en extase, et dans cette contemplation céleste, l'instrument muet s'échappe de ses mains.

« Ce tableau nous offre un admirable symbole du triomphe de la musique chrétienne. Dans la région inférieure, nous apercevons les débris de l'art sensuel et païen dont le règne est détruit dans l'âme fidèle. Plus bout, la musique spirituelle, que saint Paul recommande aux chrétiens, est représentée par sainte Cécile et par l'instrument sacré qu'elle tient dans ses mains. Mais cette musique cesse à son tour de se faire entendre aux approches de la musique éternelle, du mystique Alleluia dont elle n'est qu'un écho atfaibli, et que répète le chœur angélique placé au sommet du tableau. Les saints assistent à ce spectacle, comme pour consacrer la légitimité de la musique chrétienne : Paul et Jean, les deux plus sublimes théologiens de la loi nouvelle; Madeleine, la pécheresse repentie et pardonnée; Augustin, le grand docteur qui versait des larmes au son des cantiques sacrés. Ainsi, dans l'Eglise catholique, le thant s'allie avec les mystères les plus augustes de la foi, il crie miséricorde avec la pénitence, élève l'âme aux plus hautes pensées, et glorifie Dieu sans cesse sur la terre et dans le ciel. »

Un artiste éminent, dont les chrétiens et les musiciens regrettent également la perte C. Urhan, mort en...), avait coutume, à deux époques de l'année, le 23 novembre, fête de sainte Cécile, sa patronne dans le ciel, et le 27 mars, jour de l'anniversaire de la mort de Beethoven, son modèle sur la terre, de faire célébrer une messe basse dans l'église de Saint-Vincent de Paul, pendant laquelle. assisté de quelques-uns de ses confrères, il exécutait des compositions de son choix. Ce

vient selon Dom Caffiaux (Hist: manuscritede la musique, Bibl. impériale) de ce que les peintres ont pris un peigne en ser pour un petit orgac. (TH. N.)

DICTIONNAIRE

fut à l'occasion de la solennité de sainte Cécile de l'année 1833 que l'auteur de ce Dictionnaire publia l'article suivant; nous le reproduisous en partie, en y laissant subsister quelques traits caractéristiques de la biographie d'Urhan, lesquels ne seront pas dépla-

cés dans un livre de ce genre:

La sete de sainte Cécile. · « Parmi les artistes musicions de la capitale, et au nombre des plus habiles exécutants, il en est un qui, depuis nombre d'années, est premier violon à l'Opéra; malgré cela, il n'a jamais jeté les yeux sur la scène. Ne lui parlez pas non plus des décors d'une pièce nouvelle; je doute qu'il ait jamais regardé cette légion de diables qui veut barrer le chemin des enfers à Orphée, et jeté les yeux dans la perspective de la cathédrale de Palerme. Cet artiste aime passionnément la musique (si je puis me servir de ce terme en parlant d'un homme dont les pensées et les désirs n'ont pas d'objet terrestre), mais la musique est pour lui la parole, la voix de son âme, le verbe. Cet artiste est entouré de toutes les séductions de l'art; il est jeté, par sa position, dans toutes les solennités musicales, dans toutes les folies du siècle, et cet ar-tiste vit en anachorète. Il contribue, par le moyen de ses organes, à l'action qui se passe autour de lui, mais son âme est ailleurs. Coux qui ont été assez favorisés pour pénétrer dans sa retraite ont pu juger, aux diverses peintures qui en couvrent les murs blanchis, au genre de livres en petit nombre dont se compose sa bibliothèque, à la situation même de ce réduit qui domine tout un faubourg de Paris, que l'artiste a su treuver le moyen de réaliser pour lui une autre existence toute contemplative, une sorte de vie monastique, extatique, dans le silence de laquelle viennent se perdre tous les bruits de ce monde où sa condition le force de se mêler. Cet artiste a une réputation faite : il est à la fois compositeur et instrumentiste distingué. Il est rare qu'un concert commence et s'achève sans qu'on l'y voie figurer. C'est qu'il se fait tout à tous : c'est qu'il est bon, charitable. Un de ses confrères, chanteur, compositeur, instrumentiste, acteur, peu importe, veut-il donner une séance pour se faire connaître, ou bien pour se procurer quelques ressources pécuniaires, il peut en toute assurance aller frapper à la porte de l'artiste dont je parle; il n'a pas à craindre un refus de sa part; il peut compter sur lui. Aussi, quelle que soit la manière dont ses croyances, ses opinions, ses habiludes, soient jugées par ses confrères, tous l'estiment, le respectent; il est chéri de tous. Il a su à la fois, par sa conduite simple et droite, par son bon esprit, désarmer la jalousie et le ridicule. Cet artiste, plusieurs de mes lecteurs l'ont déjà deviné, c'est Chrétien Urban (Chrétien est son nom

de baptême: il est bien nommé).
« O , Urhan, qui n'a besoin ni d'agrandir sa renommée, ni d'augmenter le modeste

revenu que lus procurent ses occupations journalières, Urhan donne régulièrement deux concerts dans l'année; l'un, le 27 mars, jour de l'anniversaire de la mort de Beethoven; l'autre le 22 novembre, jour de la sète de sainte Cécile, patronne des musiciens. Un prêtre, ami des arts, et qui cultive la musique dans un but élevé (146), célèbre une messe basse dans la petite eglise de Saint-Vincent de Paul, pendant laquelle Urhan et ses amis exécutent, dans le sanctuaire, un morceau de musique instrumentale, un quintelle, un septuor, d'un caractère soit de tristesse, soit de jubilation, approprié à la circonstance. C'est là ce que Urhan appelle son concert. Le public est prévenu par une affiche et une simple annonce de journal que tel jour, à telle heure, telle solennité doit avoir lieu dans tel local. Cette partie du public qui ne s'imagine pas qu'on puisse lui faire entendre de bonne musique gratis, et qui juge du mérite d'une séance musicale d'après le prix du billet d'entrée, cette partie du public se garde bien de mettre les pieds à Saint-Vincent de Paul, et elle fait sort bien. Mais on y voit paraître de vérilebles artistes, des gens du monde sérieux, des personnes pieuses. Si la prière ne se trouve pas sur toutes les lèvres, du moins un sentiment, un souvenir religieux pénètre dans tous les cœurs, et, en sortant de là, on jouit du plaisir qu'on vient d'éprouver. comme si l'on avait fait une bonne action. La porte est ouverte à tous, riches et pauvres, grands et petits. Iln'y a pas de distinction de places, pas de priviléges. C'est toujours la maison de Dieu où l'égalité règne. La sainteté du lieu commande le silence, la décence; le respectéloigne les perturbateurs. Nul n'est tenté de donner la moindre marque d'approbation ou de désapprobation. Le zèle et le talent font tous les frais de la séance : un sentiment de dignité tient lieu de police : l'auditoire n'a pas le droit d'exiger autre chose que ce qui lui est présenté. Les uns prient, les autres sont émus, ou plutôt tous prient, car tous sont émus. Voilà, je le répète, les solennités qu'Urhan

a fondées et qu'il nomme ses concerts. « Jamais la foule n'avait été plus nom-breuse à l'église de Saint-Vincent de Paul, que le samedi 22 novembre dernier, fête de sainte Cécile. Mais aussi ce n'était point un quintette, un septuor; c'était un concerto de Beethoven pour violon, violoncelle et piano; composition empreinte d'une religieuse suavité, d'une délicieuse onction, et parfaitement exécutée par MM. Vaslin, Al. kan et Urhan. L'orchestre, composéde vingtsix exécutants, était dirigé par M. Habeneck Quel calme, quelle pureté, quelle limpidité dans cette introduction instrumentale! Puis comme les divers solos s'enchaînent avec grâce, comme les parties concertantes s'en-trelacent et se groupent dans un tout harmonique et charmant! Et cet adagio don' l'instrumentation imite les sons de l'orgue, non ces effets tonnants du grand orgue, comme on en trouve dans les symphonies du même maître, mais ces sons flûtés, mystérieux et un peu sourds, que l'on obtient au moyen des jeux de fonds ! Et cette polonaise, d'une mélodie si exquise et si frafche, qui vient après ! Mon Dieu ! quel génie il faut avoir pour inonder l'âme pendant si longtemps de semblables délices, et cela, sans effets gigantesques, sans secousses, sans soubresauts ! Comme tout cela est neuf, senti, je dirai même pensé ! Oui, c'est bien là une musique pour la fête de sainte Cécile, vierge et martyre, des accents chastes, une harmonie extatique, pleine d'inspiration et

CEN

de prière! « Tout porte à croire que le zèle du fondateur ne s'en tiendra pas là, et de même que le concerto a succédé au quintette, la symphonie succédera au concerto. Je. crois l'avoir dit l'hiver dernier : la symphonie en ut mineur, exécutée auprès du catafalque, produirait un effet imposant. Quel hymne plus majestueux, quel chant de mort et d'immortalité à la fois à chanter sur le tonbeau de Beethoven ! Ces accents, d'un sens si vague qu'on s'y perd comme dans la plénitude de l'infini, et qu'on écoute comme une voix mystérieuse qui raconterait les mystères du ciel, recevraient une signification du voisinage d'un cercueil; et il siérait aux artistes du Conservatoire, après avoir célébré dans le sanctuaire de l'art la gloire du grand musicien et du poëte, de venir cé-lébrer dans le temple de Dieu la glorifica-tion du chrétien. L'allegro, où les angoisses d'une grande ame sont dépeintes avec tant d'énergie, dirait les épreuves que le grand homme a rencontrées sur le chemin de la vie; l'adagio, si sublime, si religieux, exprimerait le calme et la noble résignation avec lesquels il envisagea la mort; le scherzo, tour à tour empreint d'un sentiment si profondément douloureux et si riche d'effets fantastiques, et qui se lie par une transition merveilleuse à ce finale où l'on dirait que le ciel s'ouvre dans son immensité, signa-lerait le temps d'expiation exigé pour l'homme au delà de la tombe, après lequel il vient s'associer au bonheur des élus. Vienne donc le 27 mars, et attendons tout des efforts d'Urhan. »

Nous ne terminerons pas cet article sur la patronne des musiciens, sans signaler aux lecteurs l'Histoire de sainte Cécile par le R. P. Dom Guéranger, abbé de Solèmes; Paris, Lecoffre, 1849, 1 vol. de 450 pages.

CENTON (ANTIPHONAIRE). — On donne en général le nom de centon à tout ouvrage composé de pièces prises de tous côtés, à des fragments de poëtes réunis en un tout suivi. C'est ce que fit saint Grégoire en composant son Antiphonaire, qui fut appelé Antiphonaire centon. Sans doute il fit un choix des airs populaires qui lui semblèrent les plus beaux, les plus suaves, et il les adapta aux textes de la liturgie.

« Saint Grégoire, dit son historien, semblable dans la maison du Seigneur à un nouveau Salomon, pour la componction et la douceur de sa musique, compila un Antiphonaire en manière de centon, avec une grande utilité pour les chantres. Deinde in domum Domini, more sapientissimi Salomonis, propter musicæ compunctionem dulcedinis, Antiphonarium centonem, cantorum studiosissimus nimis utiliter compilavit. » (Joann. Diac. in Vita S. Gregorit, lib. 11, cap. 17.)

Il est donc probable qu'une foule de nos chants religieux ont été chantés par les Romains, même dans leurs cérémonies païennes. Ce peuple avait en effet un grand

nombre de chants nationaux.

« Ces expressions compilavit centonem (du moine d'Angoulème) font voir, dit M. l'abbé de Solèmes, que saint Grégoire ne ceut être considéré comme l'auteur proprement dit des morceaux qui composent son Antiphonaire..... mais il est permis de croire que saint Grégoire ne se borna pas à recueillir des mélodies : il dut non-seulement corriger, mais composer lui-même plusieurs chants dans son Antiphonaire, par un travail analogue à celui qu'il avait accompli sur le Sacramentaire. Ce ne peut être qu'en qualité de correcteur éclairé et même de compositeur, que Jean Diacre le loue sur l'onction et la douceur de sa musique. Il nous serait impossible de préciser aujourd'hui avec certitude dans le détail les morceaux de l'Antiphonaire grégorien qui appartiement proprement au grand pontife dont nous parlons. » (Inst. liturg., tom. 1", pp. 171 et 172.)

On ne conçoit pas qu'un homme aussi érudit et aussi sensé que feu M. le conseiller Kiesewetter, de Vienne, ait pu dire que les premiers régulateurs du chant étaient pénétrés d'une si grande horreur pour tous les restes du paganisme, qu'ils n'avaient voulu s'approprier rien de ce dont les païens avaient fait usage, quand il est si avéré que saint Grégoire employa les cantilènes connues de son temps, que les rhythmes des hymnes étaient mesurés sur ceux des anciens poëtes, et qu'en une foule de choses, telles que la forme des habits des prêtres et des lévites, les Chrétiens avaient

mité les anciens Romains.

CENTONISER. — Composer un ensemble de chants recueillis de part et d'autre. C'est ce que fit saint Grégoire en composant son Antiphonaire. Centonisans Gregorius Anti-

phonarium edidit.

« Saint Grégoire, en composant l'Antiphonier, n'avait fait que compiler, c'est-à-dire prendre des chants de tous côtés, qu'il avait réunis ensemble et desquels il avait fait un volume. C'est ainsi que l'on doit entendre le terme de centon et de centoniser, dont Jean Diacre se sert dans sa Vie. Comme on avait chanté dans l'Eglise latine aussi bien que dans la grecque longtemps avant lui, il choisit ce qui lui plut davantage dans toutes ces modulations : il en fit un recueil qu'on appella Antiphonarium centonem. Le fond de ces chants était l'ancien chant des

Grecs, il routait sur leurs principes. L'Italia l'avait pu accommoder à son goût; l'usage y avait fait des changements avec le temps, comme il arrive en une infinité de choses. Le saint Pape y corrigea, y ajouta, y réforma. En un mot, quoiqu'il n'eût fait que lui donner un nouvel ordre, l'ouvrage passa sous son nom et communiqua par la suite au corps du chant d'église, le nom de chant grégorien. » (LEBEUF, Traité hist. sur le chant ecclésiastique, chap. 3, pp. 30 et 31.)

CHA

CHANT. — Nous allons commencer par donner en leur entier deux admirables chapitres de Jumilhac, les 8° et 9° de la première partie de sa Science et pratique du plain-chant; puis nous oiterons un chapitre non moins remarquable de Léonard Pois-

son, sur le même sujet.

Jumilbac. — Chapitre 8. — « De quatre choses auxquelles on doit principalement avoir égard dans la pratique du chant. — I. La différence que saint Augustin met entre le chant de l'homme (146\*) et celuy des viseaux. consiste en ce que celuy-cy est produit par le seul instinct de la nature, ou par la seule imitation; mais celuy-là ajouste l'art et (147) la raison, tant à l'instinct et à la disposition naturelle que l'homme a pour le chant, qu'à l'imitation par laquelle il so peut former. De sorte qu'afin que le chant soit accomply, et merite mesme le nom d'action humaine, il ne doit pas estre moins conduit par l'art et par la raison, par leurs regles et par leurs preceptes, que tou-tes les autres actions de l'homme le sont par les autres arts et par les autres sciences,

(146°) c Qui tibiis aut cythara, vel hujusmodi in-strumentis canunt, distant à luscinia, quod in istis artem quamdam esse video, in illa vero solam na-tumam. > (August., lib. 1 Musica, cap. 4.)

(147) s Ars est ratio quedam, etc., et quisquis ratione uti non potret, arte non utitur, licet imitatione assequatur; ut Pica, Paillacus, Corvus, etc. > (August., ibidem.)

\* Que casu, vel ex consuetudine et habitu fieri contingit, licet cadem etiam facere certa via et ratione. » (Anisvor., l. r Artis rhetor., cap. 1.)

\* Nihil crodimus esse perfectum, nisi ubi natura

cura juvatur. . (Quintilian., lib. 31 Inetit., c. 3, non

longe ab initio.

(148) « Omnis ars, omnisque disciplina honorabiliorem naturaliter habet rationem, quam artificium, quod manu atque opera exercetur, multo enim majus atque aptius est scire quod quisque faciat, quam ipsum illud efficere, quod sciat. Est enim artificium illud corporale, quod servicas famulatur; ratio vero quod domina imperat : et nisi manus secondum quod ratio canit operatur, frustra sit. In tauto igitur præclarior est scientia musicæ in cognitione rationis, quam in opere efficiendi atque actu, in quanto mente corpus superatur, quod se licet ratio-nis expers sine ratione degit; illa vero imperat, a que ad rectum deducit; quod nisi ejus pareatur i uperio expers opus rationis titubabit. Unde fit ut 1. sperio expers opus rationis itunauti. Unos ili us speculatio rationis operandi actu non egeat; manuum vero nulla sint opera, nisi ratione decantur. > (Bort., lib. 1 Musice, cap. 34.)

\* (Nulla res sine arte valet, et comitatur semper artem decor. > (Quintil., lib. > Institutionum,

cap. 4, non longe à principlo. )
(149) « Qui disciplina recte excultus est, cantare bene po.est. » (Plato, 11 De legibus.)

comme le discours, la poësie, la maniere de compter, de raisonner, et autres choses semblables.

CHA

« II. Comme donc pour s'exercer parfaitement dans tous les autres arts (148), il y a de certains principes et de certainés regles ausquelles l'on a accoûtumé de reduire tout ce qui les concerne, soit en general, soit en particulier; et que dans la pratique l'on y a une singuliere attention, sans laquelle il n'est pas possible d'en conduire les ouvrages à leur perfection : aussi est-il necessaire d'observer une pareille methode en celuy du chant (149). C'est pourquoy l'on a reduit à quatre principaux articles tout ce qui peut appartenir à sa parfaite pratique, dont le premier regarde la disserence de ses sons et de ses intervalles, leur harmonie, et leur bonne suite, leur justesse et leur douceur. Le second article concerne le temps ou la mesure des mesmes sons. Le troisieme, le ton ou le mode des pieces de chant, et la maniere ou le son de voix auquel elles doivent estre commencées ou chantées. Le quatrieme, les diverses cadances des mesmes modes, et les pauses ou silences qu'il y faut observer. Les deux premiers articles regardent de plus près les sons et les intervalles, dont la piece est composée; et les deux autres regardent immediatement le corps de la mesme piece, et la distinction de ses membres.

« III. Ces quatre differens articles ont chacun leurs regles et leurs preceptes, qu'il est necessaire d'entendre et d'observer ponctuellement (150) afin de pouvoir chan-

t Omnem ordinatum arte concentum, quam-quam vocis suavitas deest, 7- legum divus Plato longe meliorem putat, quam cum est sine ordine. (FRANCHIN., I. M Musica practica, cap. 1.)

· « Cur numeris, modulis, canticis denique omnibus concinendi generibus oblectari omnes const vere? An quod motibus naturalibus oblectari datum est omnibus a natura? Indicium, quod pueri nuper editi his adeo moveri, oblectarique possant; modes tamen adjectitiis cauticorum ut delectemur, efficere assuescendi ratio potest. Sed enim numeri propterea mulcent, quia ratum ordinateque computandi numerum habent, moventque nos pro sua æquabili ratione ordinate. Motus enim naturas familiarior est ordinatus, quam inordinatus : itaque hic secus naturam magia case probatur. Argumentum, quod CUIN ORDINATE ET LABORANUS, ET BIBINUS ET COMEDI-MUN, NATURAM VIRESQUE NOSTRAS ET SERVAMUS ET AU-GEMUS. Contra, inordinate cum agimus, depravamus naturam atque de suo statu dimovemus. (Aristot., sect. 19, problem. 38.)

(150) e Quoniam necessaria quaedam ad atilitatem cantautium tractare proponimus, necesse est ut subtilissimas regulas summopere subjects intelli-gere studeamus. > (Bapa in Musica practica.)

e lgetur qui disciplinam nostram petit hes regulas supe meditetur, donoc vi et natura vocum co-gnita ignotos et notos cantos suaviter cantel. » (Guido Argunus initio Micrologi.) Et suivant le manuscrit de Saint-Evroult : « Igitur qui disciplinam nostram petit, aliquantos cantus notis no tris descriptos addiscat, hasque regulas supe mediteter, donce vi et natura vocum cognita, ignotos et netes cantus suavitor cantel. > (Chap. 1-2 du Micrologue p. 2 de manuscrit de Seint-Evrouit.)

ternonseulement parfaitement, mais mesme raisonnablement, et en homme (151). Car comme pour bien faire un discours il est necessaire d'avoir non seulement l'intelligence du sujet qu'on veut traitter, mais aussi de s'appliquer et de prendre garde à la signification, à la pureté, à la varieté, et à l'elegance des mots, à leur suite, et leur construction, à leur accent et à leur quantité, à l'ordre et à la distinction des periodes, à leurs liaisons, et à leur cadence, au ton de la voix, et au maintien du corps, aux gestes et aux autres mouvements du corps, avec lesquels le tout doit estre prononcé; et que l'attention à toutes ces choses et autres semblables qui conviennent à un Orateur, luy sont necessaires pour persuader et pour imprimer dans l'esprit et dans le cœur de ceux qui l'écoutent les seutiments et les mouvements conformes à son dessein.

- « IV. De mesme l'application que chacun est obligé d'avoir aux differents points de l'art du chant, et le soin qu'on doit apporter pour en observer exactement les regies, n'est pas moins necessaire pour rendre le chant parfait, et luy donner la vigueur et l'energie qu'il demande, afin de produire l'intelligence et les affections qui sont rensermées, soit dans la lettre, soit dans le chant. Ensin tout ce qui se fait sans art et sans addresse est toujours imparfait et penible, et au contraire rien ne facilite ni ne perfectionne tant nos exercices, que la bonne methode et l'observation des regles.
- V. Or afin que cette attention aux divers points et aux regles du chant ne parroisse pas plus difficile dans la pratique qu'elle n'est en effet, il n'y a qu'à se souvenir qu'elle n'est point d'une autre nature que celle que l'on a aux preceptes des autres arts et des autres sciences; et partant comme l'attention actuelle à laquelle l'on s'assujettit quand on commence à pratiquer les autres arts, a coûtume dans la suite du temps et de l'exercice de se changer en une ferme habitude, qui ne donne pas moins de facilité à les pratiquer parfaitement, que si l'on agissoit purement par nature. Aussi en arrive-t-il de mesme à l'égard de l'application qu'il est necessaire de donner à l'art et à la science du chant; car elle ne manque pas de produire une bonne habitode, qui rend le chant le plus parfait aussi facile que s'il estoit naturel.

CHAPITRE 9. — « Combien il est necessaire

(151) « Intelligere debemps, ut humana ratione, non quasi avium more cantemus; nam et meruli, et pittici, et corvi, et pieze, et hujusmodi volucres sepe ab hominibus docentur sonare quod nesciunt. Scienter autem cantare, non avi, sed homini divina voluntate concessum est. > (August. expositione 2 iz peel. zvill.)

(152) « Est enim absurdum a concentu universo discrepare, et singulis rhythmis minime tribuere sentanea. Horum igitur concentuum formie certis legibus necessario sunt definiendæ, et utrisque confrience. attribuendæ. 1 (Plato, vii De legibus.)

d'établir les mesmes principes, et de garder les mesmes regles dans la pratique du chant. - I. C'est une chose assez connue, qu'il faut observer les preceptes d'un art pour bien faire l'ouvrage qui en est le but et l'objet. Mais il n'est pas moins clair que quand plusieurs y doivent travailler ensemble : il faut qu'ils ayent les mesmes regles, et qu'ils les gardent avec uniformité, autrement au lieu de s'entr'aider, ils ne font que s'incommoder les uns les autres, et s'estre un mutuel empeschement et un obstacle. Or il n'y a rien en quoy l'importance de cette maxime se fasse sentir plus vivement, que dans l'exercice du chant : car si ceux qui chantent ensemble ne conviennent (152) dans les mesmes regles et les mesmes pratiques, et qu'ils ne se rendent exacts et attentifs à les bien garder, il est impossible que le chant ait l'accord et l'harmonie qu'il doit avoir, et qui est sa proprieté inseparable, et qu'il n'arrive de l'alteration dans la suite de ses notes et de leur mesure, dans le ton et dans le temps de ses silences; et qu'on ne tombe enfin dans le discord, qui est la chose du monde qui choque davantage. Ainsi le chant estant renversé à l'égard de ce qui luy est plus essentiel, il perit et cesse d'estre, ou s'il en reste quelque chose, ce n'est plus qu'une confusion de voix qui donne de la peine et du chagrin à ceux qui chantent, et blesse les oreilles de ceux qui écoutent.

« II. On peut confirmer cette verité par l'exemple des autres exercices ou plusieurs personnes agissent conjointement, comme quand des ouvriers traisnent ensemble quelque fardeau : car s'ils ne suivent dans leur marche le mesme chemin, et n'observent dans leur pas une pareille distance, un temps égal et un semblable repos, la difficulté du travail les fatigue incontinent, et s'ils le continuent, elle leur devient insupportable. Ainsi lors que ceux qui chantent ensemble ne gardent pas dans leurs sons, et dans leurs intervalles une égalle distance, un mesme temps, un pareil repos et un semblable ton de voix, il ne se peut faire qu'un chant si mal (153) concerté ne leur

soit penible, desagreable et ennuyeux.
« III. Que si l'accord est si necessaire pour la perfection du chant et pour le soulagement de ceux qui chantent, il ne l'est pas moins pour la satisfaction de ceux qui écoutent. Il faut que l'harmonie et la douceur du chant attire et entretienne leur attention (154), afin qu'ils puissent concevoir les sentiments qui repondent au sens de la

(153) « lilud quoque quis non defient, quod tam gravis est in sancta Ecclesia error, tamque pericu-losa discordia; ut quando divinum celebramus officium, sæpe non Deum laudare, sed inter nos certare videamur : vix denique unus concordat alteri non wagastro discipulus, nee discipuli cum discipulis. » (Guiso Aretinus, in prologo prosaico Antiphonarii.) (154) « Ita quisque, ut audit, movetur. » (Quistillarus, lib. xi Institut., cap. 5, in initio.)

« Hoc etiam in auribus Licilius advertitur, nam quidquid incumba acust illud libat atuma incum

quidquid jucunde sonat, illud libet, atque ipsum auditum illicit: quod autem per cumdem sonum.

CHA

lettre et au mode du chant. Le dereglement et l'alteration du chant produit communément un effet bien contraire (155). Il blesse également leurs oreilles et leur esprit; il les jette dans la distraction, et le dégoust; il les porte

au murmure et au mépris.

 IV. Comme les ecclesiastiques font une profession plus particuliere du chant de l'Eglise, et qu'il fait la principalle et la plus ordinaire occupation de toute leur vie, il leur importe extremement de bien sçavoir les regles et les preceptes d'une chose dont l'ignorance ne leur serait pas moins honteuse (156) que scandaleuse et dommageable. On a dressé cet ouvrage pour en instruire ceux qui les ignorent, et pour les aider à rendre leur chant aussi parfait (157) à l'exterieur, qu'il le doit estre dans l'intérieur à l'égard du cœur et de la disposition de la volonté. Car le sacrifice de leurs levres ne peut estre accepté et receu favorablement de Dieu (158) ni donner de l'édification aux peuples, si outre la foy, l'attention, la reverence et les autres conditions dont il doit estre interieurement accompagné, ils ne prennent soin de l'orner en mesme temps de toute la decence qu'il demande au debors. Ce sacrifice est spirituel, mais pourtant le corps y a part. La commence dans le cœur, mais il s'acheve par la langue : et comme dans l'un et l'autre il est œuvre et service de Dieu, il faut aussi qu'il se fasse d'une maniere digne de Dieu, comme parle l'Apostre.

« V. Aussi l'Eglise a toujours eu un soin particulier du chant, comme d'une chose qui est la plus importante et la plus considerable dans le culte exterieur. D'où vient que ceux qui d'ancienneté ont esté preposez à la conduite du chant et des ceremonies ont plûtost pris la qualité de Chantre que celle de Ceremoniaire, pour marquer par la que l'application au chant estoit la principale partie de leur devoir et de leur charge. Ce n'est pas qu'il ne faille faire beaucoup

bine significatur, nuntio quidem aurium, sei ad solain mentem refertur. > (Aug. , l. 11 De ordine,

cap. 11.)

• Que melius cantantur, melius adhærent nostris sencibue. . (Aubros., serm. 7 in psal. CXVIII.)

(155) · Auditos sonorum concinnitate mulcetur et abaurditate offenditur. > (Aug., l. vi Mus.,

cap. 2.)

\* a la sono versuum dimensio quædam numeror im deleciat, quo perturbato deli ciatto illa exhiberi auribus non potest, imo nec sine offensione audiri. a (Aug., l. 11 Mus., cap. 3.)

(156) . Padet me plerosque eccles asticos viros tot as vi as cursu in cantu versari; ipsum vero cantum, quod turpe est, ig orare. > (Cardinalis Bona,

De divina Psalmodia, cap. 17, § 3.)
(157) · Tau nobilis est tamque utilis recte canendi disc plina, ut qui ea carnerit ecclesiasticum officium congrue implere non possit. Quidquid enim in lectionibus decenter pronuntistur; ac quidquid de Psalmis suaviter in ecclesia modulatur, hujus disciplinæ scientia ita temperatur, ut per cam omne D' i servition implicatur. (RABANUS MAURUS, De institut. clericorum, lib. 111, cap. 24.)

(158) « Si ergo concors et decens suerit modulatio no tra, nos ipsos delectabit, et audientes ædificabit, et Deo suavis et grata crit, qui unanimes ha-

d'estat des ceremonies : il faut au contraire en avoir l'estime qu'elles méritent. Il faut les pratiquer avec toute l'exactitude possible : mais il faut reconnoistre que le chant est encore plus considerable, en ce qu'ilest plus commun et plus frequent, plus expose à la connoissance de ceux qui sont dans l'Eglise, et plus capable d'exciter dans leurs cœurs de saintes affections. Car on chante quasi totiours dans la celebration de l'office divin, au lieu que l'on ne fait que bien rarement des ceremonies, et quelquefois seulement à de certains versets. De plus le chant est entendu de chacun, et si l'on y commet des manquemens d'ignorance, de precipitation, de pesanteur, de negligence, d'affectation, de discord, et autres semblables, chacun s'en apperçoit, l'on en est mal édifé: mais quant aux ceremonies, elles ne sont ordinairement veuës que d'un petit nombre de personnes qui sont autour de l'autel, ou du chœur; et si l'on y commet quelque faute, il y en a peu qui soient capables de la reconnoistre, ou qui apportent assez d'altention pour la remarquer : entin le chant a bien plus de pouvoir que les ceremonies pour s'insinuer dans les cœurs, et (159) y faire naistre de pieux sentimens; ainsi que S. Augustin témoigne dans ses Confessions qu'il l'avoit éprouvé luy mesme, en sorte que lors qu'il entendoit chanter des Hymnes et des Cantiques dans l'Eglise, ces sons agreables frappoient son cœur (160), aussi bien que ses oreilles, et y excitoient de si forts et de si tendres mouvements de devotion, qu'il en versoit des larmes.

« VI. Par où il est facile de juger de quelle consequence est le chant, et combien il est à souhaitter que ceux qui y sont em ployez, y apportent la diligence, l'attention, et l'exactitude requise, afin que les fidelles ne soient pas privez du fruit et de l'utilité qu'ils en peuvent tirer. Pour cet effet il taut se donner la peine d'apprendre les preceptes

bitare facit in domo. > (Augustin. serm. De militate et cantu psalmorum juxta milleloquium, verbo Psalmus et Psallere; et Dionisium Cartuus., sermose 5, in Dom. 2 Adventus. )

(159) Est igitur cantus ecclesiasticus pleses majestate, et nescio quam vim animos in Deum coacitandi possidet, præsertim cum decore et sindi requisito peragatur. Neque quidquam ad animam tranquillandam efficacius inveniri posse puto, quan monachos aut clericos cantantes dictos hymnes et cantica, unisona illa alternarum sequalium vocum symphonia, constanti tenore, servata temperis et ensuræ propoi tiene requisita, auscultare. » (Kiaca.,

tom. I Musurgiæ univers., lib. v11, cap. 3.)

Pr nceps et primaria illa in m s ca educatio. quæ in modulorum concentumque rationibus versttur, efficacissime in interiores animi partes infisit, ot venustate quadam animum vehementissime tasgit, eumque adeo eodem venustatis decore affeit, si in ea accurate elaboret et instituatur, sin miss,

contra. > (PLATO, lib. III De republica.)

(160) e Quantum flevi in hymnis et canticis tois, snavesonantis ecclesiæ tuæ vocibus commotus aeriter, voces illæ influebant auribus meis, et clique batur veritas tua in cor meum, et ex ea zstudbal affectus pietatis, et currehant lachrymz, et herc mihi erat cum eis. > (Aug., lib. 1x Confess., cap. 6)

et la veritable pratique du chant : car l'on ne peut pas les observer sans les scavoir, et l'on ne doit en cecy jameis se fier ni au seul chant naturel, ni à la seule imitation; parce que l'un et l'autre est trompeur, et ceux qui se conduisent ainsi, sans se rendre attentifs aux regles, sont comme des aveugles qui marchent (161) sans guide, et ils commettent une infinité de manquemens dont ils ne s'apperçoivent pas, ils s'en forment ensuite une mauvaise habitude qui corrompt l'harmonie et la douceur du chant, et qui par conséquent en enerve toute la force. Car si la maxime des plus sages Philosophes est veritable, que le seul changement d'un genre, ou d'une espece de chant en un autre genre ou espece, quoy que legitime, cause insensiblement de l'alteration (162) et de la corruption dans les mœurs, quel désordre n'apporta pas et dans les bonnes mœurs et dans la pieté le chant qui est alteré et corrompu par le mauvais usage et par la mauvaise coustume? C'est donc un des principaux sujets pour lequel les divins Cantiques de l'Eglise ne produisent point ces excellents effets dont l'on a cy-dessus parlé: et partant il est du devoir de ceux qui sont occupez en ce ministere angelique de se bien instruire de la science et de la pratique du chant, et d'en observer soigneusement les moindres regles, afin de se rendre capables de recevoir eux mesmes, et de donner aussi au peuple de la devotion et de l'edification en chantant ou recitant comme il faut les divins offices. C'est ce que leur recommande le Concile d'Aix la Chapelle tenu l'an 816, par les soins et en presence de Louis le Debonnaire (163); en ces termes: Que l'on établisse dans l'Eglise des personnes pour lire, chanter et psalmodier, qui rendent à Dieu les louanges qui luy sont deuës, non avec superbe, mais avec humilité; qui par la douceur de leur lecture et de leur chant charment les doctes, et instruisent les moins doctes; et qui en lisant ou en chantant ayent à cœur l'édification du peuple, non la tres vaine opinion dont il pourroit les flatter. Que s'il s'en rencontre quelques-uns qui ne puissent pas le saire avec science, qu'ils se fassent instruire par les maistres; et lors qu'ils seront bien instruits, qu'ils s'essudient d'accomplir ces choses, afin que ceux qui les entendent soient edifiez. »

(161) « Non ergo debemus quasi cæci sine duc: ore procesere, sed singulorum sonorum, omniumque depositionum et elevationum diversitates proprietatesque atte memorize commendare. > (Guido, cap. 3 pologi prosaici.) gi prosaici.)

(162) Atque hic maxime illud est retinendum, quod si quoquo modo per parvissimas mutationes lunc aliquid permutaretur, recens quidem minime sentiri; past vero magaam facere differentiam, et er sures ad animum usque delabi. > (Bortius, lib. 1 Mus., cap. 1.)

· Assentior Platoni, nihil tam facile in animos teneros atque molles influere, quam varios canendi sonos; quorum vix dici potest, quanta sit vis in utran que partem. Et paulo infra. Quamobrem ille

Poisson. -- Partie II. -- Chapitre 6. -- De la manière de bien chanter.

« Le plain-chant étant employé pour l'office divin, doit être chanté avec gravité, avec décence et piété; observant néanmoins pour la gravité, de la proportionner à la dignité de la fête; en sorte que, conformément aux saints canons, on chante plus gravement dans les solennités que dans les offices communs. Comme on doit éviter la précipitation, il faut aussi éviter une lenteur excessive qui ferait disparaître presque toute la mélodie.

« Il faut en chantant faire attention à la valeur des notes; cette valeur se marque

par la mesure.

« La mesure est ce qui règle le temps qu'on doit demeurer sur chaque note. Ce temps se partage en frappés et en levés qui se font ordinairement de la main, ce qui

s'appelle battre la mesure.

all y a deux sortes de mesures, dit M. Ozanan : la binaire qui se fait de deux temps égaux et la ternaire qui se fait de trois temps égaux. La binaire est celle qu'on emploie pour le pur plain-chant. La ternaire est employée quelquefois dans les proses et les hymnes, ce qu'on appelle chanter en

triple.

a On trouve quelquefois sur une même corde et sur une même syllabe plusieurs notes qui font une durée de chant sur cette syllabe et qui sont comme une tenue dans la musique; on doit alors, sans couper les sons, insister avec un petit tremblement sur ces mots autant que la mesure aura de frappés et de levés, et on ne doit point articuler les deux notes jointes ensemble sur la même corde, sous lesquelles il n'y a qu'une syllabe, c'est une grossièreté dans le chant. Les anciens avaient heaucoup de ces notes multipliées sur une même corde et sur une même syllabe, c'est ainsi qu'ils faisaient la tenue. Les réviseurs du chant romain ont retranché presque toutes ces tenues, et ont été suivis de quelques modernes : néanmoins quand ces tenues ne sont pas trop fréquentes, elles donnent de la beauté et de la majesté au chant.

« Au sujet de ces notes l'une auprès de l'autre sur la même corde et sur la même syllabe, s'il n'y en a que deux, il faut observer que si la seconde était une reprise de chant on doit les séparer en les articulant

quidem sapientissimus Græciæ vir, longeque doctissimus, valde hanc labem veretur, negat enim mutari

posse musicas leges sine mutatione legum publica-rum. (Сіскво, lib. ii De legibus.) (163) « Tales ad legendum, cantandum et psallendum in ecclesia constituantur, qui non superbe, sed bumiliter debitas Deo laudes persolvant, et sua-vitate lectionis ac melodiæ, et doctos demulceant, et minus doctos erudiant; plusque velint in lectione vel canta populi ædificationem, quam popularem vanissimam adulationem. Qui vero hæc docto peragere nequeunt, erudiantur prius a magistis; et instructi hæc adimplere studeant, ut audientes ædificent. 1 (Conc. Aquisgranense, lib. 1, cap. 133.)

CHA et en respirant après la première avant de chanter la seconde.

Exemple, dans le répons de l'Ascension à Sens, Viri Galilæi, sur ce mot veniet.



- « On trouve souvent de pareilles reprises de chant dans les différents Kyrie de la messe, dans les neumes des Graduels et des Allehia, comme il est aisé d'en remarquer aussi dans les neumes des antiennes.
- « Pour peu qu'on ait de goût, on sent naturellement ces reprises de chant.
- La mesure du plain-chant est toujours à deux temps égaux, et soit qu'on chante gravement ou rondement, les notes se doivent frapper avec égalité de temps. Lorsqu'on rencontre des notes brèves, on les coule en ne leur donnant qu'un demi-temps, et afin que la mesure ne suit pas rompue, la voix donnera l'autre demi-temps à la note qui précède la brève. Il faut peser sur les notes doubles ou à queue deux temps; faire les petits repos, ou respirer aux points, aux virgules et où le sens peut être sus-pendu, ce qui doit être marqué par de grandes barres qui traversent les quatre lignes, ou par des points à côté de la note. On a comme forcé à ces repos dans le nouveau Graduel de Sens en les marquant par deux notes; il y en a aussi plusieurs sem-blables dans le Graduel de Paris, souvent on a mis un petit point après la note pour marquer le repos.
- A Sainte-Geneviève de Paris, les chanoines réguliers font ce qu'ils peuvent pour éviter les repos; s'ils chantent à deux, l'un continue pendant que l'autre respire. C'est une nouvelle et mauvaise méthode; les anciens de cette congrégation conviennent de la nouveauté.
- « Pour ne pas défigurer la mélodie, on doit éviter d'assommer pour ainsi dire les notes, comme ceux qui poussent leur voix avec effort et la font tomber lourdement dessus les notes, de manière qu'ils représentent presque des coups de massue : pour éviter de tels défauts, on doit avoir soin que le son de la voix soit le plus naturel qu'il est possible; il faut aussi prendre garde de ne point faire de mouvements ni de pos-tures extraordinaires des lèvres, de la langue et du gosier ; modérer sa voix, en sorte qu'on puisse chanter longtemps sans se sasser. C'est à quoi manquent la plupart de ceux qui chantent la Passion, ils emploient dans le haut toute la force de leur poumon, et ils tombent tout essoussés sur la teneur ou le chant mitoyen, où n'étant plus en état d'appuyer comme il faut, ils perdent leur ion et ne frappent les notes de la voix basse qu'imparfaitement, et par la sont bientôt déroutés. Il faut donc chanter toujours d'une même force et ne pousser point en des endroits plus qu'en d'autres. On doit aussi prononcer exactement et distinctement, ayant grand soin d'éviter tout ce qui peut

nuire à la bonne prononciation, comme les coups de gosier, les aspirations, les tremblements affectés. Quoiqu'il soit quelquefoisgracieux de faire de légers tremblements, il faut les faire les plus simples qu'il est possible, et les rendre très-rares: il ne convient guère de faire de tremblements qu'aux voix qui chantent seules. On doit aussi regarder comme un défaut de fredonner les notes, comme certains qui gâtent toute la noblesse et la gravité du chant par ces fredonnements ridicules qui ne montent et descendent que par ricochets. supposent des demi-notes et souvent encore moins dans les différents degrés de la voix pour suivre le chant dont ils ne font, pour ainsi dire, qu'un badinage, s'imaginant faussement qu'ils donnent de l'agrément au chaut qu'ils défigurent, au lieu de parcourir les notes d'une manière non gênée, douce, gracieuse et sans effort.

« Pour bien chanter le plain-chant de l'Eglise, dit M. Nivers, il n'y faut rien ajouter, mi diminuer, mais simplement chanter ce qui est dans le livre.

« Il blame ceux qui veulent fredonner, comme étant contre la bienséance et la gravité que requiert le service divin, mais encore ils détruisent, dit-il, l'essence du plain-chant, qui doit être simple et uni.

« C'est suivant ces régles qu'on chantait autrefois à Sens, et pour cela on n'a pas besoin de ces grosses voix qui font beaucoup de bruit, mais qui gâtent souvent tout, en assommant le chant, en ne prononçant pas la plupart des mots, ou en n'en articulant pas la moitié. Ce qui ne doit point plaire, à des oreilles aussi délicates que l'étaient celles de Charlemagne. On sait que les chantres romains chantaient avec plus d'agrément, de délicatesse et de légèreté que les Gaulois, qui s'imaginaient mieux chanter parce qu'ils avaient de plus grosses voix. Dans la dispete qu'ils eurent en présence de l'empereur, ce prince jugea en faveur des Romains.

« Pour donner de la bonne grâce à us office, il faut en chanter toutes les parties sur la même mesure, éviter de couler ou de peser plus sur une pièce que sur l'autre, excepté les proses et les hymnes qui ont une mesure qui leur est propre et particulière : il faut aussi que toutes les voix soient toujours extrêmement unies, que l'une ne devance pas l'autre, ni que l'autre ne se fasse ras trainer ; qu'on frappe tous en même temps la même note également dans un parfait accord et de concert, par conséquent s'écouter tellement les uns les autres, que tous se suivent si bien, qu'ils chantent tous en même temps syllabe pour syllabe et note pour note: afin de parvenir à cet accord, on doit prêter l'oreille à ceux qui gouvernent le chœur: les choristes n'ayant été vraisemblablement établis que pour insinuer l'uniformité du ton et maintenir l'accord des voix dans tout le chœur, pourquoi ils vont d'an bout à l'autre pendant que le chœur chante, et doivent se reposer quand le chœur ne chante pas. Si quelqu'un bat la mesure, on doit y être attentif et s'y conformer. C'est ce

qui s'est toujours pratiqué à Sens aux solennités et dans les églises où l'on s'appli-

que à bien chanter.

« Cette union des voix pour la divine psalmodie est recommandée par saint Nicet, évêque de Lyon ou de Trèves, en des termes si énergiques, que l'on ne peut mieux désigner les défauts et donner des règles plus parfaites et en moins de mois. Vox omnium vestrum, dit-il, non dissona debet esse, sed consona. Non unus insipienter protrobut, aut unus humiliet, alter vocem extollat, sed innitatur humiliter unusquisque vocem suam intra sonum chori concinentis includere, non extrinsecus extollentes, etc. (Spic., tom. III, c. 8. De psalmodiæ bono.) « Que tou-« tes vos voix s'unissent dans un parfait accord : que personne ne traine indécem-« ment après les autres, qu'on n'entende pas a l'un chanter d'un ton plus bas, l'autre « d'une voix élevée au-dessus des autres; « mais que chacun s'efforce avec docilité de conformer sa voix au ton du chœur et « de s'y renfermer. »

«Ce saint, après avoir rapporté l'exemple des trois jeunes Hébreux dans la fournaise, qui, dit l'Ecriture, lousient Dieu d'une même bouche, sjoute : Et nos utique omnes quasi ex uno ore eumdemque Psalmorum sonum, camdemque vocis modulationem aqualiter proferamus. « De même, tous tant que nous sommes, efforçons-nous de chanter « d'une même voix, et de prononcer comme a d'une seule bouche le chant des saints

cantiques.

 Le cinquième concile général appelé Quinisexte (canon 75), a aussi désendu le désordre dans le chant, les grands cris, les efforts de voix et tout ce qui ne convient point à l'office divin, et a ordonné qu'on chantât avec une grande attention, avec componction et avec piété intérieure et extérieure : voici les termes du canon: Eos qui in ecclesiis ad psallendum accedunt, volumus nec inordinatis rociferationibus uti, et naturam ad clamorem urgere; nec aliquid eorum, quæ Ecclesia non conveniunt, et apta non sunt, addiscere; sed cum magna attentione et compunctione psalmodias Deo, qui est occultorum inspector, offerre. Pios enim et sanctos fore filios Israel'sacrum docuit oraculum.
« Pour chanter suivant l'esprit de ce canon,

il ne faut point que les voix soient forcées ni en haut ni en bas; et pour cela ilfaut prendre un ton qui tienne comme le milieu de la portée des voix qui composent le chœur. (Le mot de ton se prend ici pour le point de l'étendue de la voix qu'il faut choisir pour chanter à son aise, et pour aller, sans se forcer, jusqu'à la plus haute et jusqu'à la plus basse note de ce que l'on veut chanter.) Quoique les voix ne soient pas toutes d'une même étendue, il y a pourtant cer-tain point que l'on peut prendre, où tous les chantres d'une même église pourront chanter sans se forcer. Et c'est ce point-là qu'il faut tâcher de trouver lorsque l'on commence un office. Ordinairement dans les églises où il y a des orgues, on rencon-

tre plus aisément ce ton, parce que l'orgue le donne. Il faut ensuite conserver ce ton ou son pour toutes les dominantes des différentes pièces, ce que quelques-uns ap-pellent chanter à l'unisson.

 Cet unisson se trouvers en ne perdant point d'idée le son de la dominante du premier psaume, ou même de l'entrée de l'office, si elle est bien donnée. Supposé, par exemple, qu'on ait chanté sur la corde la, qui est la plus commune, il faut chanter du même ton ou son la, fa, re, ut, qui sont les quatre dominantes des huit modes; ensuite chercher le son des autres notes par

rapport à cette dominante.

M. Nivers, dans sa Dissertation sur le chant grégorien (c. 12, p. 23), n'est pas d'avis qu'on garde l'unisson; il croit que les auteurs qui en ont écrit se sont abusés : il soutient que de vouloir s'y assujettir est une erreur en fait de chant. L'expérience prouve le contraire, Il n'est pas vrai que de garder l'unisson, ce soit la cause certaine des désordres et des confusions qui arrivent dans l'exécution du chant. Cela serait si, en mettant toutes les dominantes sur le même son, on laissait les semitons disposés comme dans la pièce précédente, qui serait d'un mode différent. Tout le monde s'aperçoit que pour peu qu'on varie sur le ton du chœur. les voix se dérangent et font perdre toute la grace d'un office. L'autorité prétendue de saint Bernard regarde la composition du chant et non l'exécution. Les règles générales que donne M. Nivers pour passer d'un mode à l'autre ne sont bonnes qu'à embarrasser les chantres et à défigurer l'office. En effet, l'oreille serait elle contente d'entendre un psaume chanté au ton ordinaire et commun du chœur, et ensuite entendre le psaume suivant une tierce mineure plus haut ou plus bas, comme le prescrit cet auteur dans ses prétendues règles. Après, dit-il, le 2°, 3° et 8° tons, les dominantes du 5' et du 7' doivent être d'une tierce mineure plus basses que celle du 2°, du 3° et du 8°. Mais après ces 5° et 7° tons ainsi bas, les dominantes du 2°, du 3° et du 8°, doivent être d'une tierce mineure plus hautes que celles des 5° et 7° tons.

« Quiconque voudra faire l'essai de ces règles chantera tantôt plus haut, tantôt plus bas d'une tierce mineure, ce qu'il est bien certain qu'on ne saurait souffrir dans

un chœur un peu régié.

« Ces règles ne peuvent avoir lieu que dans les églises où l'on chante les psaumes en faux-bourdon; cela est à propos pour rendre les accords sensibles et s'accommoder aux différentes voix qui composent le chœur, mais cola ne produirait qu'un mauvais effet dans un chœur où on ne fait usage que du chant simple et ani.

« L'unisson est donc la seule manière de bien chanter et de bien soutenir un office : on évite par là un désordre fort commun, et par lequel des pièces sont chantées excessivement haut, et d'autres si bas qu'à

peine les entend-on.

« On doit avouer que le faux-bourdon, invention assez moderne, renverse nécessairement tout ce bel ordre, parce qu'en chantant à l'unisson, les basses ne pourraient se taire entendre. Aussi, après un psaume qui a fait beaucoup d'éclat, on en entend un autre qui n'a plus qu'un air de tristesse, outre l'inconvenient dont nous avons déjà parlé, du peu d'accord du chant des antiennes qui suivent le psaume chanté en faux-bourdon.

CHA

« Pour bien soutenir le ton du chœur, il faut aussi éviter de chanter avec nonchalance, ce qui est le plus souvent la cause de ce que le chœur tombe, aussi bien que quand on prend un ton forcé, ou trop haut, ou faux, c'est-à-dire, qui ne frappe pas à plein sur la dominante du chœur ou le ton

du chœur.

- Pans le chant des psaumes il faut faire une petite pause à la médiation, prendre garde qu'une partie du chœur ne commence point un verset que l'autre partie n'ait totalement fini, et qu'on évite de trop prolonger la voix à la médiation et à la terminaison, comme si su mot med on dissit meaux, ainsi que le remarque un certain auteur d'une méthode de chant.

« Quand dans la psalmodie un verset est long, on peut et même on doit faire de petits repos aux virgules et aux endroits où le sens peut être suspendu, en évitant néanmoins que ces repos soient aussi longs que ceux de la médiation. Quand on psalmodie gravement comme on le fait à Notre-Dame de Paris, à Prime et à Tierce, particulièrement les dimanches et aux jours solennels, ces petits repos sont très-fréquents et absolument nécessaires pour la respiration. Exemple: Deprecatus sum faciem tuam, (petit repos) in toto corde meo, \* (médiation), miserere mei, (petit repos) secundum eloquium tuum. Autre exemple : Manus tua fecerunt me, et plasmaverunt me : \* da mihi insellectum, et discam mandata sua. Il saut être attentif à ne pas couper les mots pour respirer, à ne pas faire de contre-sens, comme c'est encore un défaut de respirer ou de faire un repos à tous les mots. Une faute qu'on entend presque tous les jours est de couper la phrase où il ne convient pas, on entend dire: Abraham et semini, puis après avoir respiré on dit: ejus in sæcula. C'est ignorance dans ceux qui n'entendent pas le latin, c'est inattention dans ceux qui l'entendent, il faut donc dire Abraham, c'est après ce mot qu'il faut respirer, puis dire de sulle : et semini ejus in sæcula.

« Après le psaume, toutes les voix doivent se réunir pour reprendre toutes ensemble l'antienne, qui aura une mesure proportionnée à la psalmodie, c'est-à-dire, si la psalmodie a été grave, que l'antienne se chante gravement, ou si on a psalmodié rondement, il faut que l'antienne se chante de même et toujours avec un parfait accord : l'exemple d'églises célèbres qui ne

CHA suivent pas cette méthode ne peut servir de règle ou de modèle.

« Pour les répons après l'intonation, il faut que toutes les voix ensemble prennent la suite jusqu'au verset; après le verset qui se termine par une cadence, que toutes les voix réunies prennent de concert la réclame, c'est ce qui en fera sentir la beauté. Il y a quelques églises où le verset d'un répons se chante plus gravement que le corps du répons, cela arrive surtout quand ce sont les enfants de chœur qui chantent ce verset : cela ne fait pas un mauvais effet.

« Ceux qui chantent les leçons, les capitules, les oraisons, doivent s'efforcer de les chanter sur le ton du chœur; c'est, dans l'office nocturne, ce qui servira beaucoup à conserver le ton du chœur.

« Dans les processions, il faut chanter très-lentement pendant la marche, être trèsattentif à chanter une suite de mots qui forment un sens; après un repos de quelques pas, on reprend avec la même gravité la suite de la pièce de chant. Ces repos sont ou doivent être marqués par des points, des virgules, ou par de grandes barres perpendiculaires qui les indiquent, ou par des points à côté de la dernière note du mot sur lequel on peut faire le repos. On peut faire des repos plus considérables entre les réposs et leurs versets, entre ces versets et leurs réclames. Il en sera de même entre les différentes pièces.

« Si on chante des psaumes aux processions, la psalmodie en sera très-lente, on fera un grand repos à la médiation et un plus grand entre chaque verset. Si on chante des hymnes, on fera des pauses entre cha-

que strophe.

« Enfin que tout se chante avec ordre, de concert, et que partout on soit extrêmement attentif à une telle union de voix, qu'il semble qu'on n'en entende qu'une. Ce bel accord produira une mélodie agréable, fera entendre le sens des paroles, entretiendra l'esprit, nourrira le cœur et animera la piété.

« Nous ne pouvons mieux finir ... que par un ancien statut de Citeaux, que saint Bernard donne comme une méthode abrégée de la manière de bien chanter, et rapportée par le cardinal Bona. Pelmodiam non nimium protrahamus, sed rotunde et viva voce cantemus. Metrum et finem versus simul intonemus et simul dimittamus. Punctum nullus teneat, sed statim dimittal. Post metrum, bonam pausam faciamus. Nullus ante alios incipere, et nimis currere præsumat, aut post alios pneuma trahere, vel punctum tenere. Simul cantemus, simul pausemus, semper auscultando. Quicunque incipit antiphonam, aut psalmum, hymnum, responserium, alleluia, unam aut duas partes solus dicat, aliis tacentibus : et ab eo loco, quo ille dimittit, alii incipiant, non repetentes quod ille jam dixit (164). Monemus vos. dilectissimi, ut sicut reverenter, ita et alacriter Do-

102

mine assistatis, non pigri, non sommolenti, non oscilantes, non parcentes vocibus, non pracidentes verba dimidia, non integra transi-lientes, non fractis et remissis vocibus muliebre quiddam de more sonantes, sed virili sonitu et affectu voces Spiritus sancti depromentes. Viros enim decel virili voce cantare, el non more semineo tinnulis vel falsis vocibue veluti histrionicam imitari lasciviam; et ideo constituimus mediocritatem in cantu ser-

vari, et ul gravitatem redoleat, et devotio conservetur

 Ne trainons pas trop la psalmodie, mais chantons rondement et d'une voix animée. Commençons ensemble et finissons de même chaque verset. Qu'aucun ne prolonge les finales, mais que chacun s'y arrête d'une manière grave et sans trainer. Qu'il y ait une panse sensible après chaque médiante. Que personne ne commence avant les autres ou n'aille plus vite : que personne non plus ne traine après les autres en insistant sur la finale (ce qui ferait disparattre le petit intervalle qui doit être entre chaque verset.) Chaptons tous ensemble, faisons les pauses ensemble, en nous prétant l'oreille les uns aux autres. Celui qui commence une antienne ou un psaume, une hymne, un ré-pons, un Alleluia, doit chanter seul un ou deux mots; que les autres ne reprennent qu'à l'endroit où a fini l'intonation, sans répéter ce que le premier a déjà chanté. (Les intonations des psaumes et des hymnes ont leurs règles particulières.)

Nous vous avertissons, nos chers frères, de vous présenter devant le Seigneur pour chanter ses louanges, avec autant de joie que de respect : n'y soyez point avec un air paresseux, ou endormi, ou nonchalant, ne chantant qu'à demi-voix ; donnezvous de garde de couper les mots, ou de n'en prononcer que la moitié, ou d'en passer d'entiers : évitez de chanter d'une manière molle, efféminée, négligée et comme du nez seulement; mais prononcez d'un ton mâle et avec affection les paroles du Saint-Esprit. Il convient à des hommes de chauter d'une voix pleine, et de ne pas imiter les chantres de théâtre par une voix aigüe et contresaite qui ressemblerait à celle des femmes. C'est pour cela que nous avons ordonné de garder un juste milieu dans le chant, afin qu'il ne sorte point de la gravité qui convient au service divin, et que la dévotion soit conservée et nourrie. »

Les Instituta Patrum de modo psallendi sive centandi, dont l'abbé Gerbert donne un extrait dans son traité De cantu et musica sacra, t. I" p. 350, d'après un manuscrit de Saint-Gall, contiennent des règles générales

tredit tous les jours ce statut; dans cette église deux chantres commencent le répons graduel, et les deux choristes répétent l'intonation, après quoi le chœur poursuit.

Par un autre abus dans quelques églises, pour ne pas repéter, quand l'anticune est le premier verset du passeme, le choriste commence au mot qui suit l'intenation de l'antienne, comme à l'office du di-manche Dixis Dominus, le choriste au lieu de com-

à observer dans le chant suivant le caractère

des diverses parties de l'office. CHANT DES RELIGIEUSES. — Les religieuses de l'abbaye de Fontevrault (Fons Ebraldi), abbaye chef d'ordre, ainsi que celles de l'abbaye de Saint-Amand de Rouen, avaient un chant, et c'étaient elles qui chantaient l'office, du moins en partie. Notons d'abord, pour ce qui regarde l'abbaye de Fontevrault, que l'abbesse était supérioure générale, nonseulement de toutes les religieuses, mais encore de tous les religieux de l'ordre. Un ordinaire ou règlement, fait sous leur première abbesse, et qui datait de 1115, portait en substance, entre autres articles : qu'ou chantera la cloche tant que durera la lecture avant Complies; - que les religieuses qui chanteront les versets feront l'inclination en rond de toutes parts, gyrent in circuitu;..... — que la nuit de Noël, après les nocturnes, et avant que la messe ne fût commencée, toutes les religieuses et pensionnaires sortiraient de l'église, iraient au dortoir et au cloître se laver, puis reviendraient à l'église pour chanter la messe, dont elles ne devaient entonuer l'Introit que lorsque le Confiteor, y compris l'Indulgentiam, aurait été dit par le prêtre, et qu'elles l'auraient répété elles-mêmes

Les religieuses de Saint-Amand de Rouen, ordre de Saint-Benoît, appelées quelquefois les Amies de Dieu de Saint-Léonard, étaient anciennement consacrées et bénies par l'évêque. Elles sortaient, il y a environ deux siècles et demi, pour assister aux processions générales des Rogations avec tout le clergé, comme faisaient les religieuses de Vienne en Dauphiné et autres. Le jour de saint Léonard, elles sortaient pareillement pour chanter l'office de sa fête dans une chapelle de leur dépendance et voisine de leur monastère. Il en était de même pour les jours de l'enterrement des abbés et des prieurs de Saint-Ouen, de Sainte-Catherine du Mont, et depuis, de Saint-Julien et de Saint-Lô (S. Laudus), avec lesquels elles étaient associées, et elles y chantaient le premier nocturne. Aussi, en retour, à la mort de l'abbesse, les religieux des maisons que nous venous de nommer avaient-ils coutume de venir chanter chacun un nocturne de l'oftice des Morts, tandis que les religieuses en chan-taient les Laudes. Elles chantaient tous les jours à deux heures du matin les matines à notes, faisaient maigre toute l'année et gardaient un silence rigoureux. (Voyag. liturg., pp. 108-110, 388-389.)

Les Filles-Dieu qui, à dater de 1345, ob-tinrent de Clément VI l'autorisation de prendre le voile sous la règle de saint Augustin,

mencer le pasume, dit de suite : Domino meo. \* Ce qui fait vor que dans ces églises ou n'a pas pensé que l'intonation scule des antiennes n'est pas de l'utfice. On doit savoir que cette intenation se fait seulement pour insinuer le ton de la pralmodie au choriste. C'est pourquoi lorsqu'on ne fait que récut r l'office, il n'y a point d'intonation d'antiennes. C'est ce qui s'observe dans les églises les mieux instruites des bons usages.

chantaient aussi dans leur paroisse l'office divin selon l'usage de Rouen, et l'ont retenu jusqu'à la fin. En conséquence, elles se servaient des mêmes livres que les ecclésias-

CHA

tiques du diocèse. (Ibid., p. 409.)

Dans son livre des Monnaies des Evéques, des Innocents, des Fous, etc., M. Rigolleau cite des détails que nous ne saurions répéter ici sur la manière dont les religieuses célébraient les fêtes des Innocents et des Fous. Il ajoute que, par le registre de la visitefaite en 1245, dans le diocèse de Rouen, par l'archevêque Odon, les vierges consacrées au Seigneur « se permettaient dans ces jours de fête une joie trop vive et des chansons trop gaillardes. » Nimia jocositate et scurrilibus cantibus utebantur, ulpote farsis, conductis, notulis, etc. Le même archevêque, probablement Odon Rigaud, faisant en 1256, la visite de l'abbaye de la Sainte-Trinité de Caen, dit, dans son procès-verbal, que le jour de la fête des Innocents, les jeunes religiouses chantaient leurs leçons avec farces: juniores in festo Innocentium cantant lectiones suas cum farsis. Mais peut-être ce mot farce doit-il être interprété seulement par le mélange de couplets en langue vulgaire et de vers latins.

CHANT LITURGIQUE. — I. — Quelle fut l'institution du chant liturgique. — Si co que nous lisons dans les écrits des Pères des premiers siècles de l'Eglise, touchant l'ori-gine et les développements du chant ecclésiastique, nous démontre suffisamment que ses inventeurs avaient moins songé à créer un art qu'à trouver un moyen d'entretenir la discipline, la piété et l'enthousiasme religieux dans les assemblées des fidèles, il est certain aussi qu'un examen attentif de la constitution de ce même chant ecclésias tique est bien propre à nous confirmer dans cette

opinion.

li est peu probable, en effet, que saint Ambroise et, plus tard, saint Grégoire le Grand, se soient préoccupés sérieusement de la théorie de la musique grecque, car la consti-tution que le chant d'église reçutentre leurs mains se réduit à une formule d'une extrême simplicité en comparaison du système de la musique ancienne, si compliqué et si confus, à cause de ses divisions, de ses troisgenres, de ses quinze modes, et surtout de sa Semeiographie, c'est-à-dire de ses 1,620 signes de notation, les uns droits, les autres retournés, obliques, tronqués, etc...de manière à effrayer l'imagination la plus ardente et à rebuter l'esprit le plus intrépide. Saint Grégoire ne parut pas non plus tenir compte du livre important que Boèce écri-

(165) On citerait une foule d'autorités sur ce point, celles de saint Clément, de saint Ignace, de saint Justin, de saint Basile, de saint Chrysostome, de saint Jérôme, de saint Ambroise, de saint Augustin. On peut ajouter celle de Denys l'Arcopagite : « Sanctam usalmorum modulationem, dit-ii, cuonibus sacris mysteriis conjungi. » (Constit., cap. 5, De cœlesți hierarchia.) — Rabau-Maur donne une autre raison : Propier carnales autem in Ecclesia, non propier spirituales, consuetudo cantandi est instituta : ut

vit, vers la fin du ve siècle ou vers le commencement du vie, sur la musique des Grecs. Enfin il est de toute évidence que le principai but des premiers réformateurs du chant fut d'en régulariser l'emploi dans les assemblées et les cérémonies des chrétiens, et de l'adapter aux formes de la liturgie. Il n'est pas moins évident que la pensée de conti-nuer ou de compléter la science musicale des anciens ne pouvait entrer dans leur esprit, par la raison que cette étude présen-tant d'immenses dissicultés, elle ne ponvait que s'opposer à la rapide propagation de ce qu'ils regardaient comme un puissant moyen d'action sur les hommes. En cela, ils ne furent pas mus, comme quelques-uns l'ont à tort supposé, par l'horreur que leur inspirait tout ce qui se rattachait aux souvenirs du paganisme, puisqu'ils n'hésitèrent pas à s'emparer, pour leurs hymnes et leurs cantiques. de certains chants populaires, des nomes ou airs sacrés qu'une longue tradition avait perpétués, dont l'origine était probablement fort ancienne, et auxquels ils donnèrent une nouvelle destination. Mais, encore une fois, ils n'envisagèrent pas tant la musique ou le chant comme un objet des connaissances humaines sur lequel s'exerce l'activité de l'intelligence, que comme un langage propre à exprimer des sentiments et des émotions unanimes, à exalter l'âme et à fortifier la foi ; ils ne s'occupèrent pas d'une science, mais seulement d'une partie du culte.

Telle fut en réalité, l'institution du chant ecclésiastique, institution toute religieuse, toute liturgique, et Cajétan le dit formellement: « Il est constant en effet que le chant forme une partie essentielle du culte divin : et e'est pour donner plus de solennité à ce culte que l'Eglise a voulu l'adopter. Constat namque quod sonus inter divina pars divini cultus est, et pro solemnitate divini cultus adhibetur ab ecclesia (Super D. Thome,

2-2, q. 91, art. 2 [165].

Ceite institution fut conforme à celle du chant et de la musique dans l'ancienne Loi. Elle avait, comme l'exprime le concile de Trente, son précédent et son type dans la sainte Ecriture : habetque in primis exemplum et fundamentum in sacra Scriptura. (Ses-

sion xxin, cap. 18 [166].)

Il y a pourtant cette différence remarquable que, sous l'ancienne Loi, toutes sortes d'instruments de musique étaient admis dans le temple, tandis que, depuis la naissance du christianisme, un usage presque général veut que la plupart des instruments soient bannis de l'église, à l'exception de l'orgue,

qui verbis non compunguntur, suavitate modulomini moveantur. » (Inst. Clericor., lib. 11, d'apres saint laidore, cité par Mamilion, Liturg. gallic., p. 598.) (Tm. N.)

(166) e Lum ergo tanta bujus disciplinæ in Veteri Testamento inveniatur auctoritas : cumque can lam religiosi v ri in Ecclosia sanxerunt. ) (De cant. &

music. secr., tom. 1°, pag. 242.)
Il est indubitable qu'en tant que faisant partie du culte divin, cette institution a été inspirée par le

et encore dans certains pays cet instrument est l'objet d'une pareille prohibition. Dès le xni siècle saint Thomas nous donne la raison de cette différence : les flûtes, dit-il, et tout autre instrument artificiel, la cithare par exemple, ne sont pas suivant la règle. Les instruments de cette espèce, loin de faire naître dans l'âme une salutaire disposition, procurent à l'esprit un plaisir sensuel. Dans l'Ancien Testament, de pareils instruments étaient en usage, parce que le peuple étant plus grossier et plus charnel, il / bonis operibus in particulari, cap. 17.) C'est pouvait être excité par ce moyen. Leur emploi était conforme aux promesses terrestres de la Loi, et ils figuraient de cette manièr quelque chose de matériel (167). » Sait. Informas ajoute encore : « Les instruments de musique étaient bannis de l'église pour chanter les louanges de Dieu, afin d'éviter toute ressemblance avec le culte judaïque. » Instrumenta musica non assumere ecclesiam in divinas laudes, ne videatur judaizare.» Saint Aelrède, abbé du xue siècle, avait la même idée lorsqu'il s'écriait: « D'où vient, je vous prie, que, tandis que les symboles et les figures out déjà disparu, d'où vient, qu'on voit dans l'église tant d'instruments, tant de cymbales? Pourquoi, je vous le demande, ce terriblesfrémissement de soussets, qui imite plutôt le fracas du tonnerre, que la douceur de la voix. » Unde, quæso, cessantibus jam typis et figuris, unde in ecclesia tot organa, tot cymbala? Ad quid, rogo, terribilis ille follium flatus, tonitrui polius frago-rem quam vocis exprimens suavitatem. (D. AEL-REDI Speculo charitatis, lib. 11, cap. 22.)

Cette exclusion des instruments artificiels, sauf quelques cas particuliers, ne frappe pas l'orgue. Entre l'infinité d'autorités que nous pourrions invoquer sur ce point, nous nous bornerons aux suivantes. Le Cérémonial des évêques, après avoir interdit à l'orgue des chants profanes et lascifs, et tous autres qui ne se rapportent pas à l'office divin, ajoute : On ne doit admettre aucun instrument de musique, l'orgue excepté. » Nec alia instru-menta musicalia, præter organum, addantur. (Lib. 1, c. 28.) Saint Charles Borromée, dans le premier concile de Milan, décréta que l'orgue seul pouvait trouver place dans l'église. Organo tantum in ecclesia locus sit: libiæ, cornua, et reliqua musicæ instrumenta ezcludantur. (T. XVI Concil. LABB., p. 296.)

Le cardinal Bellarmin, après avoir agité plusieurs questions relatives à la discipline du chant et de la musique d'église, conclut ainsi : « Il résulte de tout ce que j'ai dit, que les orgues doivent être conservées dans les églises, pour fortifier les âmes faibles, et qu'on doit difficilement permettre d'y introduire d'autres instruments. » Ex quibus omnibus illud efficitur, ut organa propter infirmos in ecclesiis retinenda sunt, ita non facile alia instrumenta esse introducenda. (Lib. 1, De la pensée du cardinal Cajétan, que nous avons vu s'élever contre la voix éclatante de l'orgue : « On peut cependant tolérer au besoin l'usage des orgues déjà fort répandu, pour remédier au trop grand éloignement que les hommes ont pour le culte divin et afin de les attirer vers les choses saintes, par l'attrait même de la musique. » Potest tamen per accidens tolerari jam extensa consuetudo organorum, propter nimiam elongationem hominum, a divino cultu, ut vel sic allecti divinis intersint. (Comment. in D. Thom.

CIIA

2-2, q. 91.) Cette institution a non-seulement son type et sa base dans l'ancienne Loi, comme parle le concile de Trente, mais encore, suivant l'opinion des plus célèbres Pères de l'Eglise, elle émane directement du fait du fondateur du christianisme. Les textes sur lesquels les saints Pères s'appuient sont ceux, où seint Matthieu et saint Marc racontent que, dans la nuit qui précéda sa passion, Jésus-Christ, après avoir mangé avec ses disciples, entonna un cantique d'actions de grâces, avant de se rendre à la montagne des Oliviers. Et hymno dicto, dit Estius (In script in-fol., p. 502) id est cantato, hymnus proprie cantum significat; saint Augustin s'exprime de la même manière : «.Le chant étant absent, absent est l'hymne. Le chant est si bien l'essence même de l'hymne, que, sans lui, l'hymne ne peut pas se réciter. Mais l'hymne accompagnée du chant constitue vraiment la louange de Dieu. » Ubi non est cantus, non est hymnus. Cantus ita est de ratione hymni, ut, nisi cantetur, hymnus non dici polest. — Est autem hymnus laus Dei cum cantico. C'est encore saint Augustin qui dit que le Sauveur des hommes fit un commandement du chant à ses apôtres et à toute l'Eglise en leurs personnes : De hym-

Spint-Esprit. C'est ce que décréta un concile de 1028

cité par Gerbert; il s'adresse aux hérétiques :
« Mais qui peut douter un instant que vous ne sojez possedes de l'esprit immonde, en vous entendant méprizer et mettre, pour ainsi dire, au rang des superstitions ce que le Saint-Espri: lui-même a dicté et institué, je veux parler de l'usage de chauter dans la sainte Eglise. Car l'ordre eccl siassique a emprunte cette forme mélodique, non pas aux sectes des jongleurs et des baladins, mais aux Pères de l'Ancea et du Nouveau Testament. - Quis autem duintel vos i nmundo spiritu agitari, dum hoc, qued per Spirium senctum prolatum atque institutum cu, id est usum psallendi in sancta Ecclesia, alij cilis et quasi superstitiosum errori cultum impataris. Sampsit ergo hane modulandi formam ordo e clesiasticus non ex ludicris et jocularibus insectatio-nibus, sed ex Veteris et Novi Testamenti Patribus.

(Ibid., p. 246).

(167) Dicendum quod neque nstulas ad disciplinam est adducendum, neque aliquod aliud artificiale organum : puta ci:haram, et si quid tale alt rum est. Hejusmodi enim musica instrumenta magis aninium movent ad delectationem quam per es forme-tur interius bona dispositio. In Veteri autem Testamen o usus erat talium instrumentorum, tum quia populus erat magis du us et carnalia, unde erat per hujusmodi instrumenta provocandus : sicut et per promissiones terrenas: tum e iam quia hujusmodi instrumenta corporalia afiquid figurabant. > (S. Tuon., 2-2, quæst. 91, art. 2).

nis et psalmis canendi, cum et ipsius Domini et apostolorum habeamus documenta et exempla et præcepta. (S. Aug. in epist. 119, cap. 18.) Et saint Chrysostome dit à son tour, en parlant de Jésus-Christ : « Il chanta une hymne, pour nous apprendre à en faire autant : Hymnum cecinit, ut et nos simili-

DICTIONNAIRE

ter faciamus. » (In Matth.) S'il pouvait subsister quelque doute sur la vérité de nos principales assertions, savoir que le chant n'a été institué par l'Eglise chrétienne que dans un but de discipline et d'édification, et que la pensée d'art est restée presque entièrement étrangère à son établissement, il suffirait de pénétrer le véritable sens des paroles qui s'y rapportent dans les écrits des apôtres, des Pères et des écrivains ecclésiastiques; ce sens est purement spirituel et n'a trait qu'aux sentiments de piété, d'adoration que le chant peut exprimer. C'est ainsi que saint Paul a pu dire aux Colossiens : « Que le Verbe du Christ habite en vous et vous remplisse de sa sagesse infinie, en vous instruisant et en vous émouvant vous-mêmes, en chantant du fond de vos cœurs sanctifiés par la grâce, des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels à la louange de Dieu : Verbum Christi habitet in vobis abundanter in omni sapientia, docentes et commoventes vosmetipsos psalmis, hymnis et canticis spiritualibus, in gratia cantantes in cordibus vestris Deo. » (Coloss. 111, 16 [168].) - Et saint Augustin : « Quand je me rappelle les larmes que m'ont fait verser les chants de ton église, alors que je commençais à peine à recouvrer la foi, maintenant encore je me sens ému, non pas tant par le chant en lui-même, que par les paroles qui l'accompagnent, surtout lorsqu'elles sont chantées par une voix pure et que la mélodie est bien appropriée à leur caractère; je ne cesse pas de reconnaître l'immense utilité de cette institution : Cum reminiscor lacrymas meas quas fudi ad cantum ecclesiæ tuæ, in primordiis recuperatæ fidei meæ, et nunc ipso commoveor non cantu, sed rebus quæ cantantur, cum liquida voce et convenientissima modulatione cantantur, magnam instituti hujus utilitatem rursus agnosco.» Il continue encore : « Aussi ces voix pénétraient dans mon oreille, et ta vérité se répandait dans mon cœur. — J'ai pleuré en entendant tes hymnes et tes cantiques, profondément ému par les voix suaves qui faisaient retentir ton église. — Je suis amené à louer l'usage du chant dans l'église, parce que la musique, en charmant l'oreille, réveille dans les âmes faibles, le zèle de la piélé: Voces igitur illæ influebant auribus meis et eliquabatur veritas tua in cor meum. - Flevi in hymnis et canticis luis, suave sonantis ecclesia tua vocibus commotus acriter.

(168) Il dit aussi aux Ephésiens : Loquentes vobismetipos in pealmis, et hymnis, et canticis spiritualibus, cantantes et peallentes in cordibus vestris Domino. (Eph., v, 19.)
(109) Saint leidore parle de la même manière;

- Adducor cantandi consuetudinem approbare, in ecclesia, ut per oblectamenta aurium infirmorum animus in affectum pietatis assurgat. » (Confess., l. 1x, cap. 6.) — Et saint Bernard : « De même que les discours éloquents nous font plaisir, ainsi la mélodie des psaumes nous charme et nous captive. Le chant dans l'église réjouit l'esprit des fidèles, dissipe l'ennui, aiguillonne la paresse, et excite les pécheurs au repentir : Sicut orationibus juvamur, ita psalmorum modulationibus delectamur. Cantus in ecclesia mentes hominum lætificat, fastidiosos oblectat, pigros sollicitat, peccatores ad lamenta excitat. (De modo bene vivendi, tom. V, cap. 52 [169].) -Et saint Grégoire de Nazianze: Psalmodia est præludium cælestis gloriæ. (Orat. 40.) – Et le cardinal Bellarmin : « Mais il nous est tantôt agréable, tantôt pénible de charter les louanges de Dieu; car nous ne sommes pas toujours disposés à goûter tout ce qu'il y a de suave dans le Seigneur; ce n'est que lorsque, aidés par la grâce de Dieu, et préparés par la méditation, notre intelligence s'élève, et que notre cœur brûle d'amour: Nobis autem nunc dulce est canere Deo, nunc laboriosum, quoniam non semper gustamu quod suavis est Dominus; sed tum solum cum ex gratia Dei, et præcedente meditatione, assurgimur ad cognitionem, et accendusurad amorem. » (Explic. psalm. CXXXIV.)

Mais aucun écrivain n'établit mieux que saint Justin martyr la différence entre le chant à l'usage des simples fidèles et le chant à l'usage des profanes (insipiente, Ses paroles méritent d'être rapportées: « la chant simple et naturel ne convient point aux profanes; pour leur plaire, le chait doit être accompagné d'instruments frois et inanimés ainsi que de danses. Voilà pourquoi l'Eglise interdit les chants qui sont soutenus par des instruments de cette espèct. et assaisonnés d'agréments profanes. Mas un chant simple et sans ornements est admis dans les églises; car, en y mélant un certain plaisir, il fait pénétrer dans le cœur la chaleur du sentiment qui anime les paroles. Il apaise les désirs impurs et la concupiscence de la chair. Il chasse les mauvaises pensées que suggèrent en nous des ennemis invisibles; il arrose notre esprit, afin qu'il produise une riche moisson des biens du Seigneur; il donne du courage et de la grandeur d'âme aux soldats de la piété, et les soutient dans l'infortune : les ames pieuses y puisent un remède salulaite contre les douleurs et les chagrins dont la vie est semée : Simpliciter canere insipientibus non convenit; sed instrumentis inanimetis, et crotalis cum saltatione canere. Quo circa in ecclesiis, non usus carminum for ejus generis instrumenta, et alia insipimit bus congruentia, receptus est; sed simples

4 Psallendi utilitas trist a cor la consolater, f tiores mentes facit, fastidioses obleciat, merics es c.lat, peccatores ad lamenta invita. (lab. L. Sec., c.p. 7.) 301

carlio in eis manet. Excitat hæc enim cum voluptate quadam animum ad flagrans ejus quod carmine celebratur, desiderium; affectiones et concupiscentias carnis sedat; cogitationes malas inimicorum, quos cernere non est, suggestione oborientes amolitur; mentem ad fructificationem divinorum bonorum rigat: pietatis decertatores generosos et fortes per constantiam in rebus adversis efficit: omnium rerum, quæ in vita tristes et luctuosæ accidunt, piis affert medicinam. » (Respons. ad quæst. 107.)

Il ne s'agit donc, dans tout cela, que du chant envisagé comme moyen d'attirer la grace, d'entretenir le recueillement et l'onction. Mais si les fondateurs et les propagateurs du chant d'église dédaignèrent de s'occuper du chant sous le rapport scientifique, objet trop mondain pour le but qu'ils se proposaient, on ne peut qu'admirer la sagacité avec laquelle ils définirent son essence, ses rapports cachés et cette secrète estinité qu'il a avec le cœur humain. Nous ne croyons pas que la science moderne ait dit, de la nature du chant des choses plus vraies et plus profondes, que les observations suivantes. Je cite encore saint Augustin : « Toutes les affections de notre ame, en vertu d'une affinité secrète, correspondent sux divers modes de la voix et du chant : Omnes affectus spiritus nostri, pro sun diversitate habent proprios modos in voce excitantur. . (Confess., l. x, c. 33.)—Un autre théologien dit à son tour : « En vertu d'une force et d'une puissance qui lui sont propres, la musique pénètre et émeut l'esprit de l'homme; et, lorsqu'elle est admira-blement appropriée aux paroles, par le sentiment intime de la louange de Dieu, elle remue les fibres les plus secrètes du cœur, et fait redescendre dans l'homme la grace de l'Esprit-Saint qu'il avait perdue : Movet intus musica vi quadam et potentia naturali spiritum hominis; et cum decenter convenit cum verbo, vel sensu divinæ laudis, concutit penetralia cordis et illam, quam accepit homo, in eo ressuscitat gratiam Spiritus sancti. » (Rupertus, Comment. in lib. Reg., I. v. c. 23.) - Le chant, en effet, agit sur l'esprit, dit Richard de Saint-Victor, et, par l'effet de so puissance, il le rend propre à recevoir les inspirations du ciel : Agit quippe cantus in spiritum, eumque potentissime efficiens, ad calestes influxus recipiendos idoneum efficit.» ("e contemplat., lib. v, c. 17.) - Et saint Jean Chrysostome: « Notre nature trouve tant de charmes dans les cantiques et dans les vers, et elle a pour ces choses des penchants si irrésistibles, que même les en-

(170) e Un examen approfondi de l'histoire de la musique démontre que cet art n'a eu d'existence chez les Européens que par l'Eglise. » (Curiosités de la mus. Lette 5° sur la musique en Angleterre), per M. Faris, peg. 221.) — « L'art n'avan plus ni n à fire dans le monte (au 12° siècle); il se réfugia d au 1 Eglise; ce fut elle qui le sauva, mais en le lessformant. » (Résumé philos. de l'hist. de la mus., par le même, no. 148 et 483) — « Ilo sommeil de la mus. per le même, pp. 148 et 153 ) — « Un sommeil de

fants, suspendus à la mamelle, sèchent leurs larmes et oublient leurs douleurs, dès qu'ils les entendent : Nostra enim natura usque adeo delectatur canticis et carminibus, tantam cum eis habet necessitudinem, ut vel infantes ab uberibus pendentes, si fleant et afflictantur, en ratione, sapiantur.» (In psal. xLI.) — Suivant le cardinal Bona : « Co genre de plaisir est parfaitement approprié à la nature de notre ame : Hoc genus de-lectationis est anima nostra valde cognatum et familiare. — O immensam musicæ suavitatis efficaciam! s'écrie-t-il; quam dulci tyrannide in omnes microcosmi potentias dominaris! » (De div. psalmodia, de cantu ecclesiast.)

CHA

Ainsi l'Eglise avait parfaitement compris combien le chant est naturel à l'homme et combien grande est la puissance de ce ressort pour maîtriser toutes nos facultés. Ce n'est pas, comme certains auteurs l'ont soutenu, que la musique et le chant soient religieux de leur essence. Le caractère sacró ou profane que la musique présente dépend entièrement de la destination qu'on lui affecte, c'est-à-dire de ce qu'on l'applique à élever l'âme aux choses spirituelles, ou à la tourner vers les choses terrestres. Mais ce qu'il y a d'admirable, c'est que l'Eglise, en s'emparant du chant, non dans le but d'en faire un art, mais seulement comme d'un élément spirituel, en s'appropriant un objet qui avait toujours fait partie du rite musical, sauva l'art et la science d'une ruine certaine; ce chant, en effet, tout borné qu'il était alors à la récitation des psaumes et des cantiques, devint bientôt le type sur lequel s'exerça l'intelligence humaine, et d'où sortit, par la suite, notre système moderne, de telle sorte qu'aujourd'hui les immenses progrès que la musique a faits dans tous les genres, et les futurs développements qu'elle nous promet, ne sont autre chose que les jets divers et puissants dus à ce premier germe, en apparence si chétif. Je dis que de cette manière l'Eglise sauva l'art tout entier, l'art sacré et l'art profane; car, dans le temps de cette conflagration générale à laquelle l'Europe était en proie par suite de l'irruption des barbares, en quel lieu la musique eut-elle pu trouver un asile, si ce n'est dans les temples et les assemblées des fidèles? Nous voyons avec bonheur que ce grand fait, loin d'être contesté, a reçu, de nos jours, les plus éclatants témoignages, non-seulement de la part des écrivains spéciaux, mais encore de ceux-mêmes qui, par la nature des spéculations de leur in-telligence et par leur intervention dans le maniement des affaires publiques, semblent le plus étrangers à la musique (170)

mort s'était emparé des esclaves et de leurs oppresseurs; les moines seuls sen blaient avoir conservé quelq e activi é dans l'intelligence.» (Ibid., p. 187.)
— La sagesse catholique, dit M. l'abbe Ge bet, a r cueilli et développé les grandes vues de l'antique sagrese, qui attachait à c t art tant d'importa co dans l'ordre pratique. Tous les anciens legislateurs avaient senti sa puissance morale, et l'avaient sanctionnée dans leurs codes. Cette pensée ne s'est pas

C'était un beau spectacle de voir l'Eglise se servir du chant, comme d'une arme spirituelle, pour triompher de la férocité des peuples barbares; du chant, c'est-à-dire de cet élément qu'il est si facile d'employer comme moyen de corruption, et la puissance de cet élément était ici d'autant plus grande et d'autant plus admirable, qu'il était dégagé de toute formule de système artificiel et scientifique; car on ne saurait trop le redire: « Il ne s'agissait plus de reconstituer la science (en général) sur ses vraies bases, mais de faire pénétrer, par la prédication évangélique, dans ces intelligences neuves et droites, les croyances qui pouvaient seules adoucir leur caractère farouche et soumettre à l'ordre moral la force dévastatrice (171). » Et c'était encore un éclatant hommage que l'Eglise elle-même rendait à cette vertu merveilleuse que tous les philosophes ont attribuée à la musique, et qui nous est du reste attestée par l'antique tradition, témoin l'exemple d'Osiris et celui de la civilisation des anciens habitants de l'île de Cynèthe (172). »

Pour régulariser l'emploi du chant, considéré en tant qu'instrument de prédication et de civilisation, l'Eglise l'érigea en enseignement pratique, et cet enseignement subsiste encore dans le monde catholique, sur les bases de son institution. Mais, par cela même que le plain-chant fut le générateur de notre musique, il est rigoureusement vrai de dire que l'Eglise a été conservatrice de notre ari moderne, comme il est vrai de dire que la religion en fut le berceau, et c'est ainsi qu'à côté de cet enseignement permanent, invariable, universel du chant grégorien, on vit s'élever, grâce à l'essor que prirent les conceptions de l'esprit humain aux époques d'activité intellectuelle, un autre enseignement qui s'étend, se dilate et se développe incessamment, suivant les transformations successives que l'art a dû subir.

Il serait superflu de mentionner ici, par ordre chronologique, tous les pontifes et docteurs qui, depuis les apôtres jusqu'à saint Ambroise, s'occupèrent de la pratique du chant dans l'Eglise chrétienne. Il suffit.

perdue dans le catholicisme...... Les législateurs de la chrétienté, les Papes transformèrent cet art en un des instruments les plus actifs de la civilisation européenne; l'introduction du chant grégorien dans l'empire de Charlemagne fut une législation. - M. Guizot a dit la même chose dans son *Histoire* générale de la civilisation en Europe. Il n'y a qu'à combiner entre eux deux passages de ce livre pour se convaincre que le fait dont je parle n'a point echappé à ce publiciste. Après avoir dit, p. 24 de la 2. leçon: e Je ne crois pas trop dire en affirmant qu'à le fin du ive siècle, et au commencement du ve, c'est l'Eglise chrétienne qui a sauve les aris et les lettres; e'est l'Eglise avec ses institutions, ses magistrats, son pouvoir,.... qui a conquis les harbares, et qui est devenue le licu, le moyen, le principe de civilisation entre le monde romain et le monde barhare..... » il ajoute p. 31 de la 5º leçon : « L'ordre spirimel embrassait alors tous les développem nts poss bles de la pensée humaine; il n'y avait qu'one science, la théologie, qu'un ordre spirituel, l'ordre

comme nous l'avons fait, de prouver que son institution remonte réellement jusqu'aux apôtres eux-mêmes (173), et de citer Philon, contemporain des apôtres, qui nous apprend, dans son livre des Ordonnances ecclésiastiques, que « en l'Eglise d'Alexandrie, c'était la coutume de chanter des hymnes et des poésies sacrées; qu'un d'entre les chantres se levait pour en chanter les premières strophes et les versets, et que les autres chantres les finissaient alternativement. » On peut oncore signaler, comme ayant pris une part active à la propagation du chant dans la primitive Eglise, saint Basile, saint Athanase, le Pape Damase, saint Hilaire, saint Ignace, martyr, Flavien, évêque du ıv' siècle, etc..

II. — Le but de l'école des chantres, instituée à Rome par saint Grégoire, était de répandre le chant liturgique dans le monde entier. Suivant le Vénérable Eède, un moine anglais avait été formé dans la doctrine des chantres de cette école : qui a successoribu discipulorum B. papæ Gregorii suerat cantandi sonos edoctus. (Lib. Iv, c. 18.) C'était Austin ou Augustin, chargé d'établir dans sa patrie les rites adoptés par le Siége apostolique; et saint Agathon, voulant maintenir les traditions du chant romain dans la même nation, envoya un nouveau maitre: ut cursum canendi annuum, sicut ad sanctus Petrum Romæ agebatur edoceret. (Ibid.) Ensin l'abbé Gerbert prouve, par de nombreux témoignages, que le chant grégorien s'est maintenu dans cette nation jusqu'à la malheureuse réforme qui, comme le ditle P. Lam billotte, avec son culte, est venue anéantir les cérémonies, la liturgie et les rites auciens: Unde palam est quanta cura in Anglia sit conservata propagataque disciplina cantus romani. (GERBERT, De cantu, l. la, p 260.)

a L'Allemagne, commo l'Angleterre, continue le P. Lambillotte (De l'unité dans le chants liturgiques, in-fol.), reçut avec respect les leçons qui lui venaient de Rome, et cent ans après Grégoire le Grand, Grégoirell faisait promettre aux légats qu'il envoyait aux cités allemandes de donner aux plus

théologique; toutes les autres sciences, l'arithmétique, la musique même, tout rentrait dans la theologie.

(171) Coup d'œil sur la controverse chréticum, par M. l'abbé Gurber, p. 71.

(172) « Nullum est tam immite, tam a-perum pectus, quod non musicis sonis capiatur. la cujus rei ty puni fabulantur poetæ a Cadmo fistula camente deceptum Typhœum; nam ut explicat Nomus in Desissimi musica afficiuntur. » (Card. Bora, De dimas psalmodia. De cant. ecclesiasi.)

(173) « Catholica autem E' clesia principio ejasmodi psalmodiæ hymnorumque canendorum inde sumpto, ad hunc usque diem consuetudinem cam retiner, et sacris cantilenis operatur. Morem autem Autiphonorum, hoc est alternis per responsionem carminum concinendorum, ecclesia antiquitus jam inde ab apostolis accepit. » (Nicker., l.b. xui, cap. 8.)

DE PLAIN-CHANT. dignes le pouvoir de célébrer et de chanter l'office d'après la forme et suivant la tradition romaino : his sacrificandi sive etiam psallendi ex figura et traditione sanctæ apostolica Ecclesia Romana ordine tradetis potestatem (Instit. liturg., t. 1", p. 186.) Les Eglises de France suivaient aussi à cette époque le noble exemple des pays catholiques; nous voyons en effet, vingt ans environ après la mort de Grégoire II, le Pape Etienne, second du nom, recommander à Chrodegang, le saint évêque de Metz, de former un clergé régulier parfaitement exercé aux mélodies romaines : Romana imbutum cantilena. Rn même temps, pour assurer le fruit de ses exhortations, il envoyait au roi Pépin le Bref, père de Charlemagne, douze mattres des plus habiles pour établir le chant romain dans tous les pays de la Gaule, siin, dit-il, que les fidèles unis dans la même soi, le sussent aussi par la manière de chanter les louanges du Seigneur : essent cliam unitæ unius modulationis traditione. La peu plus tard, le Pape Adrien se préoccupe encore de cette grave matière; c'est d'après son conseil que l'empereur Charlewagne ordonne aux monastères de suivre avec exactitude les mélodies du chant romain: ut cantum Romanum pleniter et ordinaliter peragant. Ce grand monarque, se conformant ensuite aux désirs du Pontife, décrète en ses Capitulaires que, pour l'enseignement du chant ecclésiastique, on suivra la méthode et l'usage de l'Eglise romaine; puis il ordonne de faire venir de Metz les chantres romains qui s'y trouvaient, coux-là sans doute que, sous le règue précédent, nous avons vus envoyés d'Italie par le Pape Etienne II: ut cantus discatur, et secundum ordinem et morem Romana Ecclesia fiat, et ut cantores de Metis recertantur. (Capitul. Car. Mag., an. 805; De cantu.) Charlemagne s'est chargé luimême de nous apprendre que son désir fut accompli chez tous les peuples de son empire: Nos.... Reverendissimi papæ Adriani salularibus exhortationibus parere intentes... secimus.... ut apostolicæ sedis traditioni in psallendo adhæreant. (BALUZE, ann. 789.

Ainsi, saint Grégoire s'était proposé de répandre dans tout l'Occident la liturgie et le chant romain. Cependant comme chaque grande nation avait sa liturgie particulière, appropriée à ses mœurs, à ses usages, à ses traditions, le grand réformateur crut devoir agir avec une sage lenteur et se conformer aux nécessités locales, attendant du temps la consommation de son œuvre. On pouvait compter, en effet, sans parler de la liturgio orientale et de ses subdivisions, la liturgie

ambrosienne, la liturgie grégorienne, les liturgies gothique ou mozarabe, britannique, monastique, ou bénédictine, et enfin la liturgie gallicane ou celle des Gaules. La liturgie gallicane est-elle d'origine

orientale, ainsi que l'auteur des Institutions liturgiques le prétend ? D'après cet auteur, outre certaines analogies qu'elle présente avec les rites des Eglises d'Orient, c'est encore de l'Orient que sont venus les premiers apôtres des Gaules. Saint Trophime comme saint Crescent, Sidoine Apollinaire et saint Grégoire de Tours, ont raconté les pompes du rite gallican dont un savant bénédictin, D. Mabillon, a décrit la splendeur dans un livre spécial. D'un autre côté, un pontise de l'Eglise, le poëte Venance Fortunat, parle avec détail, dans un éloge de saint Germain et de son elergé. des cérémonies de l'Eglise de Paris vi siècle, de la psalmodie, de l'emploi des flûtes, des trompettes, de plusieurs autres instruments de musique, pour accompagner les chants sacrés (174). Il nous apprend qu'à son époque tous les fidèles sans exception chantaient dans les églises; plebs psallit et infans, tandis qu'aujourd'hui les chants ne sont plus que pour les chantres dont les voix, comme on sait, sont tellement graves, qu'elles ressemblent, ainsi qu'on l'a dit, aux beuglements des taureaux, voces taurina. d'où il suit que le peuple ne peut se mettre en unisson avec les chantres et qu'il se trouve par là privé de pouvoir célébrer les louanges du Seigneur, ce qui n'était pas certes dans l'institution primitive du chant grégorien, qui était à cette époque un art populaire.

Mais le moment était venu où l'Eglise de France allait abandonner ses traditions propres, la liturgie gallicane, pour adopter, du moins en grande partie, la liturgie ro-maine. Voici de quelle manière ce grand fait

La race carlovingienne, en retour de l'appui qu'elle avait trouvé dans le Saint-Siège, pour arriver à la puissance souveraine, avait fondé l'indépendance temporelle des Pontifes et leur avait fourni les moyens d'opérer la réformation du clergé. Sans cesse en butte aux violences des Lombards que les empereurs d'Orient étaient impuissants à réprimer, les Papes cherchèrent leur force dans les bras des Franks. Pépin le Bref, qui régna depuis 751 jusqu'à 768, se prèta à cette alliance; il donna asile, en 754, au Pape Etienne II, persécuté par Astolphe, roi des Lombards, et l'envoya chercher par saint Chrodegang, évêque de Metz. Cet évêque, toujours préoccupé des soins de son Eglise,

(174) Pervigiles noctes ad prima crepuscula jungens, Construit angelicos terba verenda choros. braibus exertis in opus venerabile constans, Vim factura polo, cantibus arma movet. Stamma pealterii lyrico modulamine texeus, Versibus orditum carmen amore trabit. time puer exiguis attemperat organa caunt., late senex largam ructat ab ore tubam. Julalice toces calamis miscentur acutis,

Disparibusque tropis fistula dulce sonat. Tympana rauca senum puerilis tibia mulcet, Atque hominum reparant verba canora lyram. Leniter iste trahit modulus, rapit alacer ille, Sexus et ætails sic variatur opus.

Pont-ficis monitis cleras, plebs psallit et utant, Unde labore brevi fruge replendus crit.

vit à Rome les cérémonies du culte, et ordonna à son retour, qu'on introduisit dans sa cathédrale le chant et l'ordre des offices de la métropole du monde chrétien.

De son côté, le Pape Etienne, étant entré en France, fit tous ses efforts pour obtenir du roi qu'il en fût de même pour toute la France, ce que le roi accorda; « en sorte que l'ordre de la psalmodie ne fut plus dif-férent entre ceux que réunissait l'ardeur d'une même foi, et que ces deux Eglises (l'Eglise de Rome et celle de France) réunies ensemble dans la lecture sacrée d'une seule et même sainte loi, se trouvaient réunies aussi dans la vénérable tradition d'une seule et même mélodie (175). » De plus, le moine de Saint-Gall nous apprend dans sa Chronique qu'à la demande de Pépin, le Pape Etienne lui envoya douze chantres, qui, est-il dit, comme douze apôtres, devaient établir dans la France les saines traditions du chant grégorien. (Voy. Dom Prosper Guérangen, Institutions liturgiques, t. 1", pp. 244-247.)

Quelque temps après, Remedius, frère de Pépin, et archevêque de Rouen, envoie à Rome quelques moines pour y être instruits dans le chant ecclésiastique. Le successeur d'Etienne II, Paul I<sup>er</sup>, écrit à Pépin que ces moines ont été placés sous la discipline de Siméon, le premier chantre de l'Eglise de Rome, et qu'on les gardera jusqu'à ce qu'ils soient parfaitement exercés dans le chant ecclésiastique.

Daus une autre occasion, le Pape écrit au roi : « Nous vous envoyons tous les livres que nous avons pu trouver, savoir, l'Antiphonaire, le Responsorial, la Dialectique d'Aristote, les livres de saint Denys l'Aréopagite, la géométrie, l'orthographe, la grammaire, et une horloge nocturne. » (Pauli I, epist. 25, apud Gretserum.)

Telle était, à l'époque dont nous parlons, la sollicitude des Pontifes romains, pour tout ce qui devait contribuer à la civilisation des nations de l'Occident.

Mais apparaît bientôt une de ces majestueuses ligures historiques qui résument tout un siècle, toute une civilisation. Charlemagne monte sur le trône en 768; quatre ans plus tard, en 772, le Pape Adrien occupe le Siége apostolique, et ce dernier insiste aussitôt auprès de Charles pour l'en-

(175) « Quæ dum a primis sidel temporibus cum ca perstaret in religionis ascræ unione, ut ab ea paulo distaret, quod tamen contra sidem non est, in osliciorum celebratione, vener. mem. genitoris nostri illustrissimi Pipini regis cura et industria, sive adventu in Gallias sanctiasimi viri Stephani Romanæ urbis Antistitis, est ei etiam in psallendi ordine copulata, ut non esset diepar ordo psallendi, quibus erat compar ardor credendi, et quæ unitæ erant unius sanctæ legis sicra lectione, essent etiam unitæ unius modulationis veneranda traditione, nec sejungeret ossiciorum varia celebratio, ques conjungerat unicæ sidei pia devotio. » (Contra synodum Græcorum. De imagin., lib. 1.)

nodum Græcorum, De imagin., lib. 1.)
(176) « Quod quidem et nos, collato nobis a Deo
regno Italiæ, fecimus, sanctæ Romanæ Ecclesiæ fa-

gager à suivre les exemples de son père Pépin, en propageant la liturgie romaine.

Aussi, lisons-nous dans les livres écrits sous la dictée de Charlemagne : « Pour obéir aux salutaires exhortations du révérendissime Pape Adrien, nous avons fait que plusieurs églises de cette contrée, qui autrefois refusaient de recevoir dans la psalmodie la tradition du Saint-Siège apostolique, l'embrassent maintenant en toute diligence, et adhèrent, dans la célébration des chants ecclésiastiques, à cette Eglise, à laquelle elles adhéraient déjà par le bienfait de la foi. C'est ce que font maintenant, comme chacun sait, non-seulement toutes les provinces des Gaules, la Germanie et l'Italie, mais même les Saxons et autres nations des plages de l'Aquilon, converties par nous, moyennant les secours divins, aux enseignements de la foi (176). »
Malgré ces soins, l'usage des mélodies

Malgré ces soins, l'usage des mélodies grégoriennes, contenues dans les Antiphonaires d'Etienne II et de Paul I'', n'avait pas tardé à se corrompre. Jean Diacre, dans sa Vie de saint Grégoire le Grand, n'hésite pas à attribuer ce mauvais effet à la dureté des oreilles des Gaulois et à l'aspérité sau-

vage de leur gosier

Il fait en un mot de l'organisation musicale de nos aïeux un portrait fort peu flatté. « Entre les diverses nations de l'Europe. les Allemands ou les Franks ont été coitraints d'apprendre et de réapprendre la douceur du chant, mais ils n'ont pu la garder sans corruption, tant à cause de la légèreté de leur naturel, qui leur a fait mêler du leur à la pureté des mélodies grégorieunes, qu'à cause de la rudesse qui leur est propre. Leurs corps d'une nature alpine, leur voix retentissant en éclats de tonnerre, pe peuvent reproduire exactement l'harmonie des chants qu'on leur apprend; parce q e la dureié de leur gosier buveur et farouche, au moment même où ils s'efforcent de rendre l'expression d'un chant mélodieux, par ses inflexions violentes et redoublées, lance avec fracas des sons brutaux qui retentissent confusément, comme les roues d'un chariot sur des degrés; en sorte qu'au ils la lieu de flatter l'oreille des auditeurs, bouleversent en l'exaspérant et en l'étourdissant (177). \*

Un autre écrivain, le moine d'Angoulème,

stigium sublimare cupientes, reverendissimi papa Adriani salutaribus exhortationibus parere aiten tes: scilicet ut plures illius partis Ecclesia, qua quondam Apostolicae sedis traditionem in psallendo suscipere recusabant, nunc eam cum omni ditigentia amplectantur; et cui adhæserant fidei munere, adhæreant quoque psallendi ordine. Quod son solum omnium Galliarum provinciae, et Germanie, sive Italia, sed ciiam Saxones, et quandam Aquiloaris plagae gentes, per nos, Deo annuente, ad ser rudimenta conversae, facere soscantur. » (Contra Synodum Gracorum, De imagin., lib. 1.)

(177) e Hujus modulatio i dulcedinem inter alias Europægentes, Germani, seu Galli, discere cuebroque rediscere insigniter potuerunt : incorruptam vero tam levitate animi, qua nonaulla de proprie DE PLAIN-CHANT.

n'est pas plus indulgent pour les Franks de cette époque, ainsi que nous allons le re-

marquer dans un instant.

Oi voit que Charlemagne avait fort à faire pour instruire les Français de son siècle dans le chant romain; car il avait à lutter, d'un côté, contre leur manie incorrigiblede tout changer, de tout dénaturer, et cela de proprio, manie qu'on leur a si souvent reprochée, et, de l'autre, contre les organisations les plus ingrates. Cependant l'auguste civilisateur ne se découragea pas. Rien n'est plus connu que cette chronique nous représentant Charlemagne assistant à Rome aux cérémonies des fêtes de Pâques, et appelé à prononcer dans une querelle entre les chantres romains et les chantres français. Les uns placent cette anecdote en 774, les autres en 787. Le fait est qu'à ces deux époques Charlemagne se trouvait à Rome, et qu'en 776 il est dit qu'il partit pour l'Italie dans le but d'apaiser les troubles de la Lombardie. Il y a pourtant des raisons de peaser, que la dispute dont il s'agit eut lieu à la date la plus éloignée, c'est-à-dire en 1714, puisque nous allons voir qu'à partir de ce moment le Pape envoya à diverses reprises des chantres à Charlemagne pour faire l'éducation des Franks.

Il ne faut pas perdre de vue quà ce sait, sort intéressant en lui-même, se lie une question importante, celle de savoir de quelle manière a été découverte la véritable notation de saint Grégoire, différente de cette autre notation qui consistait dans l'emploi des sept premières lettres A, B, C, D, E, F, G, faussement attribuée à ce Pape. Nous reproduirons donc cette

chronique dans tous ses détails:

Le très-pieux roi Charles, revenant du duché de Bénévent, célébrait à Rome les setes de Pâques avec le Saint-Père, lorsque, durant ces solennités, il s'éleva une contestation entre les chanteurs de France et les chanteurs romains. Les Franks se vantaient de chanter mieux et plus agréablement que leurs adversaires. Ceux-ci se prétendaient beaucoup plus savants dans le chant ecclésiastique, instruits qu'ils étaient par le Pape saint Grégoire; ajoutant que les Franks avaient corrompu le chant, et avaient dé-truit la saine mélodie en la mutilant. Cette dispute fut portée en présence du seigneur 10i Charles. Les Franks, forts de la présence du roi Charles, se déchainaient sans mesure contre les chanteurs romains. Les Romains se prévalant de l'autorité de la grande doctrine (magnæ doctrinæ), affirmaient que les Franks étaient des insensés, des rustres, des gens incultes, de vraies brutes, et ils

Gregorianis cantibus miscuerunt, quam feritate quoque naturali, servare minime potuerunt. Alpina nquidem corpora, vocum suarum tonitruis altisone perstre entia, suscep se modulationis dalcedinem repra non resultant; quia bibuli gutturis barbara lerius, dum inflexionibus et repercussionibus mitem mijur edere cantilenam, naturali quodam fragore, quai planstra per gradus confuse sonantia rigidas beces jactat, sieque audientium animos, quos muimettaient fort au-dessus de la rusticité de ceux-ci la doctrine de saint Grégoire. Et comme des deux parts cette altercation n'était pas sur le point de sinir, le très-pieux roi Charles, s'adressant à ses chanteurs, leur dit : «Répondez sans détour, quel est le plus « puret le meilleur, ou la source vive, ou les « ruisseaux qui coulent au loin.» Tous répondirent unanimement que l'eau de la source était la plus pure, et que, quant aux ruis-seaux, ils étaient d'autant plus troubles et souillés d'immondices, qu'ils s'en éloignaient davantage. Et le seigneur roi Charles leur dit: « Remontez donc à la source de « saint Grégoire, car il est manifeste que vous avez corrompu la mélodie ecclé-« siastique. » Le seigneur roi se hâta donc de demander au Pape Adrien des chanteurs capables de régénérer le chant en France. Celui-ci lui donna Théodore et Benoît, très-savants chanteurs de l'église de Rome, instruits par saint Grégoire, et il leur remit des Antiphonaires que saint Grégoire avait lui-même notés en notes romaines. Le seigneur roi Charles, de retour en France, dirigea l'un des chanteurs sur Metz, et l'autre sur Soissons, ordonnant que dans toutes les villes du royaume tous les maîtres d'école allassent collationner leurs Antiphonaires sur ceux de ces chantres et apprissent d'eux l'art du chant. De cette manière furent corrigés tous les Antiphonaires des Franks, que chacun avait dénaturés suivant son caprice par des additions ou des retranchements, et tous les chanteurs de ce pays apprirent la note romaine, que l'on nomma depuis la note française, à l'exception toutefois des trilles, des sons perlés, liés ou détachés, que les Français ne surent jamais rendre, brisant les sons dans leur gosier par une grossièreté qui leur était naturelle, au lieu d'en faire sentir la douceur. Cet enseignement se propagea principalement dans la ville do Metz, de telle sorte que l'église de Metz l'emporta autant sur les autres églises de France, que l'école de cette ville fut elle-même surpassée par l'école romaine. Les mêmes chanteurs romains exercèrent également les Franks dans l'art d'organiser (ce qui n'est pas l'art de toucher l'orgue, comme l'ont pensé certains commentateurs, mais bien l'art de chanter en parties). Le seigneur roi Charles emmena en outre en France des maîtres de grammaire et de calcul, et il ordonna que l'étude des lettres se répandit dans toutes les provinces. Avant lui, en esset, les Franks avaient été privés du bienfait de l'enseignement des arts libéraux (178). »

cere debuerat, exasperande magis ac obstrependoconturbat. > (Joan. Diac., in Vita S. Gregorii, lib. 11, esp. 7.)

(178) · Reversus est (e ducato nempe Beneventano) rex plissimus Carolus, et celebravit Romas Paschæ cum donno Apostolico. Ecce orta est con-tentio per dies festos Paschæ inter cantoros Roma-norum et Galloru n. Dicebant se Galli melius cantare et pulchrius quam Romani. Dicebant se RoEkkehardus Junior, moine de Saint-Gall, dans sa Vie d'un autre moine de Saint-Gall, Notker Balbulus, c'est-à-dire le Bègue (ainsi surnommé à cause de sa prononciation vicieuse), continue d'enregistrer les faits et gestes de Charlemagne relativement à la propagation du chant ecclésiastique.

Le chroniqueur de ce moine dit que, si son défaut de langue le rendait lent à parler, en revanche, il était prompt et subtil d'esprit. Il ajoute qu'il se trouvait au monastère de Saint-Gall, en compagnie de deux autres religieux appelés Tutilon et Rupert, disciples comme sui de Marcel, lesquels ne le cédaient en rien à Notker dans la connaissance de l'art du chant et de la musique, et que leurs talents, loin de les rendre jaloux et envieux les uns des autres, avaient été l'occasion d'une amitié telle que ces trois hommes vénérables présentaient l'image de la plus touchante harmonie, qu'ils ne se quittaient pas, ne pouvant vivre les uns sans les autres, n'ayant qu'une seule pensée, une seule volonté, une seule âme, de même qu'aujourd'hui, poursuit l'historien, ils n'ont qu'une même pensée, une même inspiration, un même cantique dans le ciel. Notre second chroniqueur, Ekkehardus Junior, commence par nous raconter l'aventure de Charlemagne à Rome. Ce grand roi était, suivant son expression, offensé de la dissonance qu'il avait remarquée entre le chant romain et le chant gallican, et il voulut mettre un terme à ce désordre. La narration de ce fait est à peu près telle que nous la connaissons. Il parle de deux clercs fort érudits, dont il ne fait pas connaître les noms, mais qui sont probablement Théodore et Benoît qui, ayant êté donnés au roi par le Pape Adrien I", rappelèrent l'Eglise de Metz aux traditions d'une suave mélodie, et réta-blirent dans son intégrité le chant romain dans toute la France. L'historien nous approud ensuite qu'après un certain laps de

mani doctissime cantilenas ecclesiasticas proferre, sicut docti fuerant a saucto Gregorio papa; Gallos corrupte cantare, et cantilenam suam destruendo dilacerare. Quæ contentio ante domnum regem tarolum pervenit. Galli vero, propter securitatem regis Caroli, valde exprobrabant cantoribus Roma-nis. Romani vero propter auctoritatem magnæ doctrince, cos stultos, rusticos et indoctos, velut bruta animalia, afilrmabant, et doctrinam sancti Gregorii præferebant rusticitati corum. Et cum altercatio de neutra parte finiret, ait domnus piissimus rex Ca-rolus ad suos cantores: « Dicite palam, quis purior « est, et quis melior, aut fons vivus, aut rivuli ejus · longe decurrentes? > Responderuntomnes una voce fontem, velut ciput et originem, puriore a esse: rivulos autem ejus, quanto longius a fonte recesserint, tanto turbulentes, et sordibus ac immunditiis corruptos. Et ait domnus rex Carolus: « Revertie mini vos ad fontem sancti Gregorii, quia mani- festo corrupistis cantilenam ecclesiasticam. > Mox petiit domnus rex Carolus ab Adriano papa cantores, qui Franciam corrigerent de cantu. At ille dedit el Theodorum et Benedictum, Romanæ Ecclesiæ docti-simos cantores, qui a sancto Gregorio eruditi fue-rant, tribuitque Antiphonarios sancti Gregorii, quos ipse nutaverat nota Romana. Domnus vero rex Catemps, les chanteurs venus de Rome moururent, et que le roi s'étant aperçu de la différence qui existait entre le chant des églises de France et celui de l'église de Metz, lesquels s'étaient finalement corrompus l'un par l'autre, s'écria: Il est temps de retourner derechef à la source! En ce temps-là les prélats et les maîtres de l'abbaye de Saint-Gall étant dénués de ressources, avaient un grand désir de régler leur chant d'après un Antiphonaire authentique, et de conformer leurs mélodies au rite romain.

« Nousaurons soin, dit le chroniqueur, d'instruire la postérité de la manière dont ce but fut poursuivi. L'empereur Charlemagne, envoyant de nouveau à Rome, sollicita le Pape de lui donner encore deux habiles chanteurs. Le Pape eut égard à ses instances et charges ces deux chanteurs d'emporter deux Antiphonaires authentiques et des livres traitant des sept arts libéraux : ce fut ainsi que l'eupereur acquit la certitude que les Français. avec leur légèreté habituelle, avaient dénaturé le chant. L'un de ces chanteurs s'appelait Pierre et l'autre Romain; tous les deux, versés dans les sept arts libéraux, se rendaient à Metz comme leurs devanciers. Or, il advint que nos deux chantres étant parvenus jusqu'au septième bourg du lac de Come, ils furent exposés à respirer un sir fatal aux habitants de Rome, ce qui fit que Romain, saisi tout à coup par la sièvre, put à peine arriver à Saint-Gall. Comme ils avaient avec eux les deux Antiphonaires, Romain, malgré la résistance de Pierre, Petro renitente, vellet, nollet, en apporta un dans cette abbaye. Au bout d'un temps sort court, ce dernier, avec l'aide de Dieu, releva de maladie. Pierre, de son côté, alla trouver l'empereur qui, s'étant déjà enquis de R> main, envoyait en toute hâte auprès de lui pour lui faire dire, qu'en cas de convales-cence, il eût à demeurer à Saint-Gall pour y instruire les moines. En même temps, Char-

rolns, revertens in Franciam, misit unum cantorem in Metis civitate, alterum in Suessionis civilate, præcipiens de omnibus civitatibus Franciæ magis-tros scholæ Antiphonarios eis ad corrigendum tradere et ab eis discere cantare. Correcti sont ergo Antiphonarii Francorum, quos unusquisque pro arbitrio suo vitiaverat addens vel minuens, et omnes Franciæ cantores didicerunt notam Romanam. quam nunc vocant notam Franciscam, excepto quod tremulas, sive tinnulas, sive collisibiles vel secabiles voces in cantu non poterant perfecte exprimere Franci, naturali voce barbarica frangentes in galture voces potius quam exprimentes. Majus auten magisterium cantandi in Metis civitate remassil. Quantumque magisterium Romanum superat Meterse in aute cantilezza de la constitución de tense in arte cantilenæ, tanto superat Metensis cantilena cæteras scholas Gallorum. Similiter erudicrunt Romani cantores supradicti cantores Francorum in arte organandi. Et domnna rex Caroles iterum a Roma artis grammatica et computatoria magistros secum adduxit in Francism, et ubique studiom litterarum expandere jussit. Ante iposm enim domnum regem Carolum, in Gallia nelium studium fuerat liberalium artium. » (Caroli Nagai Vita per monachum Engolismensem, ap. Duchesue, t. II.)

lemagne faisait remercier en ces termes les religieux de l'hospitalité qu'ils avaient donnée à Romain: « Saints du Seigneur, en moi seul vous avez conquis quatre couronnes: Romain était voyageur et vous l'avez recueilli en mon nom; il était malade et en mon nom vous l'avez visité; il avait faim en moi et en moi vous lui avez donné à manger; il a eu soif et en mon nom vous lui avez donné à boire. » (De casibus Sancti Galli, cap. 4, ap. Scriptores rerum Alemannia medii ævi; Francfort, 1606.)

Dans la suite, lorsque Pierre et Romain, ainsi séparés, étaient réciproquement, grâce à la renommée, mis au courant des succès l'un de l'autre, excités par une louable énulation, ils s'efforçaient, à l'exemple de ceux de leur nation, de se surpasser tous les deux et de se faire une réputation glorieuse. Ce qui est digne de souvenir, c'est que le monasière de Saint-Gall, comme l'église de Metz. se sont ressentis de cette émulation, et que dans l'un et l'autre lieu les progrès des autres sciences égalèrent ceux du chant.

Pierre composa des chants de jubilation que l'on nomme les séquences de Metz, et Romain en écrivit aussi suivant la manière gracieuse de Rome; ce sont ces derniers que le saint personnage Notker ajusta sur les paroles que nous connaissons; s'inspirant de certaines cantilènes, les unes dérivées des modes phrygien et dorien, les secondes d'origine latine, Romain en imagina quelques-unes de lui-même. Enfin, comme s'il cut été permis d'élever le couvent de Saint-Gall au dessus de l'église de Metz, il eut soin d'inaugurer dans ce monastère tout ce qui saisait la splendeur du chant dans l'Egise latiue. Il existait effectivement à Rome une cassette (theca) destinée à recevoir un Antiphonaire authentique, qui devait être ainsi étalé publiquement, pour que tout le monde pût en prendre connaissance, et qui était appelé cantarium, du mot chant. Il apporta une cassette semblable à Saint-Gall et is fit placer avec son Antiphonaire authentique auprès de l'autel des Apôtres, atin que, s'il s'élevait quelque dissentiment sur la mamère de chauter, toute erreur puts'y contempler comme dans un miroir (quasi in speculo) ets yconfondre elle-même (179). Le premier il eut l'idée d'ajouter quelques lettres de l'alphabetà cet exemplaire, au moyen desquelles le chanteur pût se guider : ce furent ces mêmes lettres dont Notker le Bègue donna l'explication à son ami Lampertus. Martia-nus Capella s'efforça, de son côté, d'en dé-crire l'utilité. Ce fut de là que le chant romain commença à se répandre dans presque l'Allemagne apprit à chanter selon la méthese que des hommes très-habiles, Romain, Notker et une foule d'autres, mirent en vigueur, en se conformant aux traditions de sami Grégoire.

De là vient aussi ce qu'on a appelé l'usage,

179) C'est cette theca dont on peut voir l'exté-

savoir l'habitude de conserver un même rite dans les chants divers. Bernon, autre moine de Soint-Gall, devenu ensuite abbé d'Auge, marcha sur les traces de ces hommes, et il adressa, sur cet usage, à l'évêque de Cologne, Peregrinus, une somme dans laquelle il a fait preuve d'une très-grande sagacité d'esprit.

J'ai dû poursuivre cette citation jusqu'au bout pour ne pas priver le lecteur des détails historiques qu'elle renferme. Ajoutons maintenant que certains renseignements, contenus dans ce texte d'Ekkehard Junior, moine de Saint-Gall, ont mis sur la voie de la découverte de la véritable notation de saint Grégoire, et une c'est dans cette abbaye de Saint-Gall même qu'une copie du Graduel authentique de ce Pape a été trouvée. On ne saurait douter que cette copie ne soit celle apportée par Romain et qu'il placa dans une theca, sur l'autel des Saints-Apôtres. L'examen des caractères prouve qu'elle a été écrite dans le vin siècle, sous le pontificat d'Adrien Ir. Elle peut être regardée comme le monument le plus ancien qui nous reste des chants de l'Eglise romaine. Or, la notation de ce Graduel consiste uniquement dans l'emploi des neumes, c'est-à-dire se compose de points, de petits crochets, de traits, de virgules, de lettres de directions différentes, qui devaient, par leur position, rendre sensible le degré du son, et, par leur forme, indiquer le mouvement du chant vers le grave ou l'aigu. Quant aux lettres latines qui figurent dans cet exemplaire, au-dessus et au-dessous des neumes, elles n'ont aucun rapport avec les lettres dites grégoriennes. Ce sont ces lettres dont Notker a donné l'explication dans son épître à son ami Lampert; elles désignaient simplement des modifications dans l'exécution du chant. Ainsi a signifiait altius, c, citius, etc.; de même qu'aujourd'hui nous écrivons, p., piano, f., forte, m. v., mezza voce, etc. . . . Il est donc à croire que les prétendues lettres de saint Grégoire ne sont pas de son invention, puisque le manuscrit en question n'en offre aucune trace; on peut présumer que cette sorte de notation aurait été trouvée dans l'intervalle qui s'étend depuis la mort de saint Grégoire jusqu'au 1x° siècle. Mais nous ne devons pas abandonner ce sujet sans nous demander comment il se fait qu'un manuscrit du vm<sup>e</sup> siècle, conservé dans cettecélèbre abbaye de Saint-Gall, soit resté aussi longtemps ignoré, et qu'il n'ait été découvert que de nos jours,

Quelques mots d'explication suffiront.

Nous avons vu tout à l'heure les deux narrations du moine d'Angoulème et du moine de Saint-Gall. Dans la première, il est dit que les deux chanteurs, Théodore et Benoît, donnés par le Pape Adrien l'à à Charlemagne, furent dirigés l'un sur Metz, et l'autre sur Soissons. Jusqu'ici il est clair que ce renseignement ne pouvait mettre sur la voie de la découverte du Graduel de saint

par le R. P. Lambillotte, pl. 1v. — Paris, V. Pous-sielgue-Rusand, 1851.

Grégoire, puisque cette découverte a eu lieu ' dans le couvent de Saint-Gall. De plus, il est bon de savoir que la version du moine d'Angoulème est bien plus connue parmi les écri ains que celle du moine de Saint-Gall; autre raison de se trouver pendant long-temps privé de guide pour venir à bout d'une semblable découverte. Et quant au petit nombre d'auteurs qui ont connu cette seconde version, comme ils n'ont fait attention qu'au passage où il est question de Pierre et de Romain, sur le compte desquels le chroniqueur s'étend longuement, ils en ont couclu que les récits des deux moines se contredisaient, que l'un était la réfutation de l'autre, et peut-être ont-ils fini par croire à la fausseté de tous les deux. Or, il suffit de lire tout simplement les narrations des deux chroniqueurs, dans leur entier toutefois, pour se convaincre qu'elles se concilient parfaitement; que si le moine d'Angouleme se borne à parler de Théodore et de Benoît, le moine de Saint-Gall, de son côté, indique clairement les deux chanteurs parmi plusicurs autres, après quoi il continue en quelque sorte le récit interrompu par l'autre auteur; qu'en un mot, ces deux témoignages, loin de se détruire, se forti-fient l'un par l'autre et concordent de tout point : car il faut bien se garder de prendre au pied de la lettre l'assertion du moine d'Angoulème, savoir que Théodore et Benoît avaient été instruits dans le chant par saint Grégoire lui-même, ce qu'il faut entendre, ainsi que le fait très-bien observer l'abbé Gerbert, dans ce sens qu'ils avaient été élevés, non par la personne de saint Grégoire, mais suivant la doctrine et la méthode de ce Pontife: tout cela n'a été éclairci que fort tard, et c'est d'après ces indications qu'on a eu l'idée de faire des recherches dans l'abbaye de Saint-Gall, lesquelles ont eu pour résultat, comme on l'a vu, la découverte du Graduel apporté par Romain.

CHA

De pareilles erreurs viennent de ce que les historiens ont trop souvent l'habitude de se copier les uns les autres, et d'accepter cer-taines assertions sur la foi de leurs devanciers. Il arrive que l'un d'eux, ayant mal compris une partie d'un texte, faute de l'examiner dans toute son étendue, le lègue tont tronqué à ses successeurs, qui le reçoivent à leur tour sur parole, pour le transmettre de même à d'autres. Les plus fausses opinions se perpétuent de cette manière, acquièrent force de loi, et retardent indéliniment la manifestation de la vérité, jusqu'à ce qu'enfin un dernier venu ait l'idée de remonter à la source. De quoi s'agit-il le plus souvent? d'une ligne omise, d'un mot dont on n'a pas pesé la valeur. Alors seulement le voile tombe et la lumière se fait.

A l'exemple de saint Grégoire, Charlemagne ne dédaigna pas d'enseigner le chant aux enfants. Il composa plusieurs hymnes, entre autres le Veni, creator spiritus. L'historien de sa vie, Eginhard, raconte qu'il assistait régulièrement aux offices de jour et de nuit qui avaient lieu dans la chapelle de son palais. Jamais il ne se permettait de faire entendre sa voix, comme il appartient aux prêtres; il se contentait de chanter à voix basse, et seulement dans les moments où les laïques pouvaient se joindre au chœur; mais ilise réservait le soin de désigner les leçons que ses clercs devaient lire, et il n'en souffrait aucun dans sa chapelle qui ne sût lire et chanter convenablement.

CRA

Ce grand homine mourut en 814. Alors la liturgie romaine était répandue dans tout l'Occident, à l'exception de l'Espagne, qui devait pourtant la subir dans un temps pen éloigné. Les églises de Lyon et de Paris purent à peine sauver quelques débris des antiques formes gallicanes : l'église seule de Milan conserva son rite ambrosien.

Ne terminons pas ce qui a rapport à Charlemagne sans raconter un fait extrêmement curieux, qui est relatif à ce même rite ambrosien maintenu avec vénération dans l'Eglise de Milan. Dans son zèle pour éteidre dans tout l'Occident le chant grégorien, Charlemagne voulut contraindre l'Eglise de Milan à l'adopter. Trouvant une graude opposition dans le clergé et dans le peuple milanais, qui voulaient rester fidèles à leurs usages, Charlemagne en appela au jugement de Dieu.

« On indique, dit le R. P. abbé de Solèmes, qui reproduit le récit de Landulphe, historien de l'Eglise de Milan, un jeune, des prières, pour obtenir de Dieu qu'il veuille décider sur la préférence qu'on doit donner à l'un des deux Sacramentaires grégorien ou ambrosien. Les deux livres, lies et scellés, sont déposés sur l'autel de saint Pierre: celui des deux qui s'ouvrira sans qu'on y touche sera préféré. Les portes de l'église demeurent fermées durant trois jours. Après cet intervalle on revient consulter le Seigneur; tout à coup les portes de la basilique s'ouvrent d'elles-mêmes. On avance vers l'autel; les livres y sont encore immobiles el fermés. On gémit, on prie de nouveau. Soudain les deux Sacramentaires s'ouvrent à la fois avec un grand bruit. Alors un cri se fait entendre dans l'assemblée : « Que « l'Egliso universelle loue, conserve, garde « dans leur intégrité le mystère grégorien « et le mystère ambrosien (180). »

Tel est le récit de Landulphe, historien des évêques de Milan, copié par Beroldus et dom Mabillon, lesquels ont été copiés à leur tour par l'auteur que je viens de copier moi-même. Voici maintenant une autre version du même prodige : elle est de Durand de Mende. Cet écrivain commence son récit par une assertion qui paraît au moins exagérée. Il avance que l'empereur Charlemagne avait ordonné que dans toutes les provinces on livrat aux flammes les livres ambrosiens, et qu'il contraignait par des menaces et des supplices même, les ecclésias-tiques de tout l'Occident à adopter l'office

grégorien. Cette accusation est démentie formellement par d'autres écrivains qui affirment que, dans tout le cours de sa vie on ne peut reprocher à ce grand prince un seul trait d'injuste sévérité. Durand poursuit en disant que le bienheureux Eugène, confesseur de Charlemagne, se rendant au concile convoqué pour décider cette grande question du rite et du chant ecclésiastiques, trouva les membres du concile dispersés pour trois jours, et qu'il s'adressa au Pape pour les rassembler sur-le-champ. Le concile étant ouvert de nouveau, l'avis unanime des Pères fut que les livres ambrosiens et grégoriens seraient placés sur l'autel de saint Pierre, que les portes de l'église seraient fermées, et que l'on supplierait Dieu par d'ardentes prières d'indiquer, au moyen d'un signe évident, celui des deux dont il fallait se servir. Le lendemain, ayant pénétré dans l'église, on trouva l'un et l'autre Missels ouverts sur l'autel, ou, comme d'antres le rapportent, les feuilles du Missel grégorien détachées du livre et disséminées de toutes parts, tandis que le Missel ambrosien demeurait intact à la place où il avait été mis. D'où l'on conclut que l'office grégorien devait être répandu par tout le monde connu, et que l'office ambrosien devait être observé seulement dans l'Eglise où il avait pris naissance.

CRA

Bien que ce ne soit pas ici le lieu de parler du rite mozarabe ou gothique, le fait ou plutôt le prodige (car c'en est un encore qui se lie à l'abolition de ce rite en Espagne) offre tant d'analogie avec celui que je viens de raconter, il est de plus si frappant, si dramatique même, que je ne dois pas le passer sous silence. D'ailleurs, ce qui me reste à dire continue ma narration des progrès du chant liturgique en Occident. Notons d'abord que plusieurs villes d'Espagne ayant été conquises par Charlemagne, dès les premières années du ix' siècle, elles étaient devenues colonies françaises, et que la liturgie et le chant romain s'y étant établis, les Espagnols les désignèrent naturellement sous le nom de liturgie et de chant gallicans. Du reste, rappelons-nous que, dès que le chant romain fut a lopté en France, la désignation de note française sut substituée à celle de note romaine. Déjà, en 1068, le rite et le chant romains avaient remplacé le rite et le chant mozarabes dans toute la province de Catalogne. Ce succès fut dû à une femme; la princesse Adelmodis, Française de naissance, épouse de Raymond Béranger, comte de Barcelone, s'entendit à cet effet avec le cardinal Hugues le Blanc, légat du Pape Alexandre II, qui fit décider cette mesure dans un concile tenu à Barcelone.

Cependant dans toutes les autres contrées de l'Espagne une forte opposition se manifestait contre l'application de cette mesure. Ce fut encore une princesse française qui opéra le dernier et définitif triomphe du chant romain, qu'il me reste à faire connattre. Constance de Bourgogne avait épousé, en 1080, Alphonse VI, et elle se servit de l'influence qu'elle exerçait sur son mari pour le porter à seconder les vues du Saint-Siège. Richard, cardinal, abbé de Saint-Victor-les-Marseille, est député, en qualité de légat de Grégoire VII, vers les Églises d'Espagne, pour cette importante mission. Il fait deux fois le voyage, et, en 1085, appuyé par Alphonse, il fait décréter, dans un concile tenu à Burgos, l'abolition de la liturgie gothique dans tous les royaumes soumis à ce prince. L'Eglise de Tolède résistait seule encore. Le 25 mai de cette année 1085. jour de la mort de l'illustre Pontife Grégoire VII, Alphonse entrait victorieux à Tolède. Il nomme Bernard, abbé de Sahagun, Français de nation, au gouvernement de l'Eglise de cette cité. Mais dès que, de concert avec le légat Richard, il veut parler de l'adoption du rite gallican, c'est-à-dire romain, le clergé et le peuple de Tolède commencent à murmurer tout haut. On fixe un jour. Le roi, le primat, le légat et une grande multitude du clergé et du peuple se rassemblent; une longue altercation s'élève par suite de la résistance du clergé, de la milice et du peuple, qui s'opposaient à ce que l'office fût changé. De son côté, le roi conseillé par la reine, éclate en menaces terribles. Entin, la résistance de la milice fut telle qu'on en vint à proposer un combat singulier pour terminer la discussion. Deux chevaliers, étant choisis, l'un par le roi pour l'office gallican, l'autre par la milice et le peuple pour l'office de Tolède, s'arment, baisent le crucitix, font le signe de la croix, et se précipitent l'un sur l'autre. La lutte fut acharnée. Il y eut un moment où l'on put croire que le chevalier du roi serait vainqueur, car on le vit porter un terrible coup de lance contre son adversaire; heureusement pour lui, celui-ci para le coup, et la lance se brisa contre sa cuirasse. Le chevalier du peuple sut profiter de son avantage, et, à l'instant où il vit le champion du roi déconcerté par la rupture de sa lance, il lui ensonça la sienne dans la poitrine. Ce résultat fut accompagné des acclamations de la foule. Mais le roi, toujours stimulé par la reine, ne renonça pas pour cela à son dessein, et dit que le duel n'était pas régulier. Le chevalier qui avait combattu pour le rite et le chant mozarabes, s'appelait Jean Ruizius, de la famille de Matance, qui a existé longtemps et qui habitait près de Pisorica.

« Le roi n'ayant pas voulu reconnaître la manifestation de la volonté divine dans l'issue du duel, et une grande sédition s'étant élevée dans le peuple, on convint d'allumer deux bûchers sur la place publique, et de placer sur l'un l'Antiphonaire de Tolède, et sur l'autre l'Antiphonaire gallican. Après un jeûne indiqué par le primat, le légat et le clergé, après les prières récitées dévotement par tous, le livre de l'office gallican s'élance hors du bûcher, tandis que la livre de l'office de Tolède demeure intact, aux yeux de toute l'assemblée chantant les louanges du Seigneur, ce qui semblait signi-

DICTIONNAIRE

sier que le rite gallican devait se répandre en tous lieux, à l'exception de l'Eglise de Tolède, où le rite mozarabe devait continuer à régner. Mais le roi, plus que jamais obstiné dans sa résolution, et loin de se laisser effrayer par le miracle ou toucher par les: supplications, menacant des supplices et de la mort quiconque oserait lui résister, ordonna que le rite gallican serait suivi dans toute l'étendue de son royaume. Ce que voyant, tous se mirent à pleurer et à gémir, et c'est de là que vint le proverbe : Quand veulent les rois, s'en vont les lois : quo volunt reges, vaduni leges (181). »

Ce récit diffère en deux ou trois points de celui qui est făit par les historiens. J'ai cru pouvoir me permettre ces petites diver-gences, ayant eu entre les mains un Missel intitulé: Missa gothica seu mozarabica et officium itidem golhicum, etc.; Angelopoli, typis seminarii Palafoxiani, 1770, pet. in-fol., contenant deux gravures qui précèdent, l'une la première partie, l'autre la deuxième partie du livre. C'est d'après ce document que nous avons pu désigner le vrai nom du combattant (Ruizius) pour le peuple dans le

fameux duel.

Ainsi le prodige de Milan et celui de Toiède ne forment au fond qu'une même tradition. Le chant grégorien doit se répandre par toute la chrétienté, tandis que le chant ambrosien et le mozarabe doivent être conservés aux lieux où ils ont pris naissance. Ce qui n'empêcha pas le rite romain d'envahir les Eglises qui revendiquaient un rite particulier. Le moyen age a ses Tyrtée, ses Orphée, ses Linus.

Ces fastes, ces légendes, ces traditions populaires ont toutefois leur sens. Dans l'antiquité, c'est le triomphe de la civilisation sur la barbarie; dans le moyen âge, c'est le triomphe de l'unité sur les existences séparées des nations. N'était-ce rien que de donner aux nations, opposées entre elles d'intérêts, ayant chacune son individualité propre, ses usages, ses mœurs; n'était-ce rien que

181) « Vernm ante revocationem (legati Richardi) clerus et populus totius Hispaniæ turbatur, eo quod Gall canum officium suscipere a legato et principe cogebantur; et statuto die, rege, primate, legato, cleri et populi maxima multitudine congregatis, fuit diutius altercatum, clero, militia et populo firmiter resistentibus, ne officium mutaretur, rege a regina suaso, contrarium minis et terroribus intonante, ad lioc ultimo res pervenit, militari pertinacia decer-nente ut hæc dissensio duelli certamine sedaretur. Cumque duo milites fuissent electi, unus a rege, qui pro officio Gallicano; alter a militia et popula, qui pro Toletano pariter decertarent, mil s regis ilico victus est, populis exultantibus, quod victor erat miles officii Toletani. Sed rex adeo init a regina Constantia stimulatus, quod a proposito non discessit, duellom indicana jus non esse. Meles autem qui pogoaverat pro officio Toletano, fuit de domo Matantize prope Pisoricam, cujus hodie genus exstat.

« Cumque super hoc m'gua sedi io in populo or re-tur, demum placuit, ut liber officii Toletani, et 1 ber officii Gallicani in u agna ignis congerie ponerentur. Et indicto omnibus jejunio a primate et legato, et Clero, et oratione ab omnibus devote perseta, igne

de leur donner une langue commune, c'està-dire un moyen de communication, nonseulement pour les choses spirituelles et qui regardent le culte que l'on doit à Dieu, mais encore pour les besoins de la vie temporelle? L'Eglise s'était constituée l'institutrice des peuples; elle allait porter ellemême la lumière dans les contrées encore enveloppées des ténèbres de la barbarie, et lorsqu'elle les avait éclairées, elle les absorbait dans l'unité de sa doctrine et de sa discipline. Suivant les magnifiques paroles de Grégoire VII, l'Eglise ne pouvait consenir à allaiter ses enfants à diverses mamelles et d'un lait différent, afin qu'il n'y eût point de schisme parmi eux, car autrement elle ne serait point appelée mère, mais scission (182). Quant à moi, j'avoue que lorsque je parviens à me soustraire aux mesquines préoccupations de notre époque, qui a perdu le sens des véritables grandes choses; lorsque, par la pensée, je me transporte à ces temps reculés où le christianisme répandait au loin sa féconde lumière, et où les nations, haletantes, épuisées après de longues tourmentes, se tournaient vers cet astre bienfaisant, pour se réchauffer et se dilater à son foyer universel, je ne conçois pas, je l'avoue. de spectacle plus sublime, plus ravissant sur la terre que ce concert unanime des mêmes louanges, des mêmes prières, des mêmes accents, proférés dans la même langue, sur les mêmes modes et jusque sur les mêmes intonations, qui, aux mêmes jours, aux mêmes heures, au même instant, s'échappaient sur tous les points du globe, de toutes les poitrines chrétiennes, pour s'élever au trône du même Dieu.

Alphonse VI ne se contenta pas de porter le dernier coup au chant mozarabe en le suppriment dans son dernier asile, l'Eglise de Tolède; il ordonna, en 1091, l'abolition des caractères gothiques dans l'Ecriture. ceux que l'évêque Ulphilas avait donnés aux Goths au ve siècle, et les remplaça par les caractères romains, tels qu'ils étaient en

consumitur liber Officii Gallicani; et prosiliit super omnes flammas incendii, cunciis videntibus et Dominum laudantibus, liber officii Toletani, illasus oamno a combustione incendii alienus. Sed cum rex magnanimus, et suæ voluntalis periinax executor, rec miraculo territus, nec supplicatione suasus nobil inclinari, sed mortis supplicia et direptionem minitans resistentibus, præcepit ut Gallicanum officium in omnibus regni sui finibus servaretur. Et tune conctis flentibus et dotentibus inolevit proverbium : Que volunt reges, vadunt leges. Et tum Gallicanum officium tam in psalterio quam in aliis nunquam antea susceptum, fuit in Hispaniis observatum, licet in aliquibus monasteriis suerit aliquanto tempore custoditum, et etiam translatio psalterii in plurimis co-closiis cathedralibus et monasteriis adhuc hodie ro cue ur. » (Concil., tom. X, p. 481, edit. Labbe.; apud Gerrert, De canin et musica sacra, i. 1", p. 259.)

(182) His itaque fulta præsidiis Romana te cupit scire Ecclesia, quod filior quos Christo nutrit, ma diversis uberibus, nec diverso cupit alere lacte, ut secundum apostolum sint unum, et non sint in eit schismata: alimquin non mater, sed scissio vocate tur. > (LABB., tom. X, p. 144.)

usage de son temps. Charlemagne, nous l'avons vu, avait opéré une réforme semblable. Nous voyons que les mêmes traditions reparaissent à certains intervalles; que les mêmes faits se reproduisent à mesure que les nations s'éclairent, et qu'elles ontrent dans telle phase de la civilisation, parcouruedéjà par d'autres. C'est que tout se lie, tout s'enchaine dans la civilisation; ainsi, en faisant une réforme dans la liturgie, on en faisait une semblable dans le chant, dans la langue, dans la prosodie, dans la grammaire, dans l'écriture, et dans une multitude d'usages qu'il est impossible d'énumérer: ainsi tout marche ensemble, non pas précisément du même pas, car il faut avoir égard aux conditions des choses de ce monde, à une foule de causes diverses, qui peuvent accélérer le mouvement des uns, relarder le mouvement des autres; mais enfin, un peu plus tôt, un peu plus tard, chacun a son tour. En un mot la civilisation est une.

Louis le Pieux hérita de la sollicitude de Charlemagne pour le chant ecclésiastique. Il envoya à Rome un diacre de l'Eglise de Metz, Amalaire, surnommé Symphosius, à cause de son goût pour la musique, pour en rapporter un nouvel exemplaire de l'Antiphonaire, sur lequel on devait conférer les livres français. Le Pape Grégoire IV venait de disposer du dernier qui lui restait en faveur d'un nommé Vala, moine de Corbie; re qui obligea Amalaire de se rendre dans cette abbaye, où il confronta les livres français avec le dernier Antiphonaire venu de Rome. Après cette vérification il fut en état de composer son livre De ordine Antiphonarii. Son ouvrage était une compilation des deux rites latin et messin. « Là, dit naïvement l'auteur, où j'ai cru devoir suivre l'office romain, j'ai mis un R à la marge; là où j'ai suivi l'office de Metz, j'ai mis un M; enfin là où j'ai cru me permettre de m'en rapporter à mon propre sens, j'ai mis les deux lettres I C; comme pour demander indulgence et charité. » Accordons l'un et l'autre au vénérable compilateur. Il avait oublié qu'à Rome, et plus récemment à Saint-Gall, les Antiphonaires de saint Grégoire avaient été placés sur les autels des Saints-Apôtres, pour servir de règle invariable d'après laquelle les erreurs des copistes, les erreurs plus grandes des chanteurs et les corrections surtout des symphoniastes devaient etre rigoureusement rectifiées. Quoi qu'il en soit, ce que nous avons dit des progrès du chant romain dans l'église de Metz, à l'abbaye de Saint-Gall et autres lieux, annonce que l'œuvre de saint Grégoire, au temps dont nous parlons, s'était considérablement propagée en Europe, et surtout en Allemagne.

Nous ne pousserons pas plus loin cette esquisse de la propagation du chant liturgique dans les diverses contrées de l'Europe. Ce qui nous resterait à sjouter ne serait qu'une répétition de ce que nous avons à dire aux articles Séquence, Prose, Trope, etc. On peut lire au long la continuation de cette histoire dans le premier volume des Insti-

tutions liturgiques du R. P. Guéranger, à qui nous avons fait beaucoup d'emprunts, et que nous mettrons encore à contribution quand il s'agira de montrer les altérations que les églises particulières ont fait subir aux mélodies grégoriennes, et la confusion déplorable que les novateurs ont substituée à ce bel ensemble.

CHANT MAJEUR. -- Le siége du demiton, par rapport à la corde finale, détermine si le chant est majeur ou mineur. La tierce majeure est composée de deux tons consécutifs. La tierce mineure est composée d'un ton et d'un demi-ton, ou bien d'un demiton et d'un ton; et, pour le dire en passant, dans le premier cas elle prend le nom de mineure droite et dans le second cas elle prend le nom de mineure inverse. Supposons pour tinate la corde ré, nous appellerons le chant, chant mineur, parce qu'au-dessus du ré, il y a mi, qui forme un ton, et qu'au-dessus de mi, il y a fa, qui forme un demiton. Si au contraire nous supposons que fa est corde finale, nous dirons que le chant est majeur, puisqu'au-dessus du fa il y a sol ou l'intervalle d'un ton, et que du sol à la il y a encore un ton, ce qui forme une tierce majeure. Les chants de l'Eglise qui appartiennent aux quatre premiers modes sont mineurs, parce que leurs cordes finales sont ré et mi, lesquelles sont suivies à l'aigu d'une tierce mineure droite ou inverse. Au contraire les chants qui sont des cinquième, sixième, septième et huitième modes sont majeurs, parce que leurs finales, savoir fa et sol, sont suivies de deux tons consécutifs ou d'une tierce majeure. Nous nous servons ici de l'explication des derniers symphoniastes, parce que, pour nous accoutumer à nos tons majeur et mineur, elle est plus claire que les mots Oxypicne et Barypycne dont on se servait anciennement. Mais nous n'en faisons pas moins toutes nos réserves contre une théorie qui ne tendrait à rien moins qu'à substituer la tonalité moderne à celle du plain-chant. Les symphoniastes, qui les premiers ont employé ces formules, ne se sont pas aperçus qu'ils cédaient à l'influence de la musique, et qu'ils favorisaient son empiétement dans le système des modes ecclésiastiques.

Dans la transposition des modes, les onzième et douzième tons, ou troisième et quatrième affinaux, sont rapportés soit aux cinquième et sixième tons, ayant pour finale fa, soit aux septième et huitième tons, ayant pour finale sol. Ils sont aussi chants majeurs, puisque leur finale s'élève de deux tons comme fa et sol; ut ré mi. Les pièces écrites dans ces tons étaient appellées oxypycnes, parce qu'elles ont le demi-ton à l'aigu du tétracorde: ut ré mi fa, sol la si ut. Pour que le chant de fa fût oxypycne, il fallait bémoliser le si: fasol la si bémol. Oxypycne vient de deux mots grecs qui signifient munis; son condensé, pressé, demi-ton, et ègé, aigu.

CHANT MINEUR DROIT et Chant mineur inverse. — Pour connaître tout de suite si

un chant appartient au mineur droit ou au mineur inverse, il faut considérer la position du demi-ton à l'égard de la corde finale. Prenez ad libitum pour finale la corde ré ou la corde mi. Ces deux cordes sont suivies l'une et l'autre à l'aigu d'une tierce mineure, c'est-à-dire d'un intervalle composé d'un ton et demi. Si la corde que vous choisissez est ré, vous voyez qu'au-dessus de la finale il y a un ton puis un demi-ton. Dans ce cas, la tierce est mineure simplement, ou mineure droite, parce que, disent les auteurs, le demi-ton, qui est la vie et l'âme du chant, se trouve dans la région supérieure. Prenez au contraire mi pour corde, finale, vous voyez qu'il est suivi immédiatement d'un demi-ton, lequel est suivi à son tour d'un ton. Dans ce cas la tierce est mineure renversée, et le chant en prend le, vdi mente. « Dans les premières années de ca nom de mineurinverse. Les chants de l'Eglisequi appartien ient aux premier, deuxième, troisième et quatrième modes sont chants mineurs: le premier et le deuxième sont appelés chants mineurs droits, parce que leur corde finale étant ré, elle est suivie immédiatement à l'aigu d'un ton, puis d'un demiton. Le troisième et le quatrième sont chants mineurs inverses, parce que leur corde finale étant mi, elle est suivie immédiatement à l'aigu d'un demi-ton, puis d'un ton. Voilà à quoi se réduit la théorie des chants mineurs droits et inverses

CIIA

Les quatre autres modes de l'Eglise, savoir les cinquième, sixième, septième et huitième modes, appartiennent au chant majeur.

Les maîtres du moyen âge, qui avaient conservé la terminologie grecque, avaient donné aux pièces qui se terminaient par les cordes finales ré le nom de mésopyone, parce que le demi-ton se trouve placé dans le milieu du tétracorde. Exemple : ré mi fa sol. Mésopycne vient de muzvos, son pressé, condense, c'est-à-dire demi-ton, et de piose, medius, mitoyen. Les chants mésopyones étaient, d'après ce que nous avons dit plus haut, chants mineurs droits ou directs.

Les mêmes maîtres avaient appelé barypycnes les pièces se terminant sur le mi ayant le demi-ton à leur finale, au bas du tétracorde : fapos effectivement vent dire bas, qui tient le bas. Ces pièces appartenaient au chant

mineur inverse.

Entin ils avaient nommé oxypicnes les pièces finissant sur le fa et sur le sol ayant le demi-ton au-dessus de la tierce tinale, ou à l'aigu du tétracorde : fa sol la si bémol ou sa, - sol la si ut. 'Ogic en effet, veut dire

aigu, haut, qui tient le haut.

Dans la transposition des modes, le dixième et le onzième, ou le premier et deuxième affinaux, ayant la pour corde finale, étaient rapportés aux deux premiers ayant ré pour corde finale. Leurs chants étaient chants mineurs droits ou mésopyenes, puisque la comme ré procède en montant par un ton et un demi-ton. Les onzième et douzième modes ou troisième et quatrième affinaux, ayant ut pour corde finale, étaient rapportés

aux septième et huitième, lesquels ont, les premiers fa pour corde finale, et, les seconds sol. Or les tétracordes de sol et d'ut montent par deux tons suivis d'un demi-ton,

Du reste, on doit appliquer ici l'observation que nous avons faite au mot CHANT ...majeur et que nous répétonsau mot Tience.

CHANT SUR LE LIVRE. -- Ce que l'on appelait de ce nom en France au xvu' siècle n'était autre chose qu'un reste du déchant, car ce dernier subsista longtem s encore après que la musique écrite se fût introduite dans les églises; il s'est même conservé longtemps, à ce qu'il paraît, pour les jours non solennels, surtout dans les églises qui n'avaient pas de chœur musical. Ainsi que le déchant, le chant sur le livre était improvisé. En Italie, il était appelé contrapunte siècle (le xvii°), dit M. Fétis, Scipion Ceretto en donnait les règles, et le P. Martini dit même qu'il entendit dans sa jeunesse un contrepoint de cette espèce à quatre parties, fort bien improvisé à Rome, sur le chant d'un graduel.» (Revue de la musique religieus, publiée par M. Danjou, mai 1847, p. 181.)

A ce sujet, nous croyons devoir donner presque en son entier une dissertation aussi curieuse qu'elle est peu connue, sur le chant sur le livre, et que nous avons de fortes raisons d'attribuer à l'abbé Lebeuf. Quand nous disons qu'elle est peu connue, c'est que, d'une part, nous ne l'avons vue citée par aucun auteur, et que les savants contemporains qui ont manié tant de volumes, et compulsé tant de textes, n'en ont fait nulle mention; quand nous disons qu'ele est curieuse, ce n'est pas qu'elle témoigne de profondes recherches, ni, puisqu'il faut le dire, d'un jugement bien sain ; c'est au contraire parce que nous ne pouvons la considérer autrement que comme une des preuves les plus frappantes de cet esprit mesquin, destructeur, propre à notre ne-tion; de cette manie de tout corrompre, de tout dénaturer, de tout mutiler, qui ne date pas seulement d'un siècle, mais qui remonte, suivant des historiens dignes de foi. à l'époque où l'intelligence de nos pères s'ouvraitaux premières lueurs de la civilisation. Sous ce rapport, nous osous présenter celle pièce comme un monument historique, uno découverte, une vraie curiosité, et comme un document on ne peut plus instructif. On verra sans contention d'esprit, et sans effort d'imagination, avec quelle insouc ance de l'institution du plain-chant, des beautes que renferment les textes sacrés, comme des chants qui les accompagnent, du sens liturgique, les auteurs du chant sur le livre sont bon marché des traditions grégoriennes. Quant à nous, nous ne pouvons qu'admirer la naïveté et la candeur d'ignorance, ainsi que la sérénité de vandalisme avec lesquelles des gens graves, respectables à tant de titres, ont prétendu substituer aux me lodies séculaires de l'Eglise, aux cautilènes sacrées, je ne sais quel art raffiné, disentils, qui loin de tenir du plain-chant, le détruit, de leur propre aveu, qui, de leur propre aveu encore, ne tient guère plus de la musique; art raffiné, qui n'est en réalité que le produit hybride d'un accouplement monstrueux. Bien aveugle serait celui qui ne verrait pas aujourd'hui que ce chant sur le livre, qui se perpétue encore dans quelques paroisses, est une des principales causes de l'état de dégradation dans lequel le chant ecclésiastique est tombé, et que tien n'a plus contribué chez les populations à pervertir le goût, à fausser l'oreille, et à surexciter chez les chantres une vanité qui ne peut être comparée qu'à leur ignorance.

Les pages qu'on va lire renferment donc, nous l'espérons, un utile enseignement; elles montreront que les premiers démolisseurs qui ont osé porter la main sur l'arche sainte sont des gens élevés et nourris dans le sanctuaire, et qu'ils sont d'autant plus dangereux, qu'ils ne savent pour la plupart ce qu'ils font. Elles montrerent que les véritables réformes ne sont pas celles qui substituent des éléments nouveaux aux anciens, mais celles qui expulsent les nouveautés, pour réintégrer à leur place les choses sanctionnées par le temps, et dont l'origine se confond avec l'institution fondamentale.

« Chanter sur le livre, savoir le chant sur le livre, apprendre à chanter sur le livre.-Le vulgaire mai informé n'est pas à la portée d'entendre ce langage. Il n'est point question ici de chanter dans un livre ouvert, ce que ce livre ouvert présente aux yeux; Mais DE CHANTER DEVANT UN LIVRE OUVERT TOUTE AUTRE CHOSE QUE CE QUI EST NOTÉ. Chanter sur le livre est donc composer sur les notes qui sont imprimées dans un livre ouvert, des accords qui correspondent à ces notes; chanter sur le livre est travailler sur un canevas que le livre ouvert présente; c'est BRODER sur un fond d'étoffe exhibé et représenté à la vue par un livre noté, qui est ouvert. Cette BRODERIE est ce qu'on appelle le chant sur le livre; ce n'est point le chant du livre, non plus que la toile n'est pas la tapisserie; le chant du livre n'en est que le fondement, le soutien et le support. Il n'y a qui que ce soit qui ne convienne que le chant du livre est du plain-chant tout pur. Ce sont des livres de plain-chant qu'on ouvre et qu'on expose à la vue des musirens: et au moment qu'on commence à saire sonner une note du livre de plainchant, un musicien qui sait les règles du chant sur le livre, c'est-à-dire qui sait faire des accords, tire du fond de sa science un, deux, trois ou quatre sons, concordant plus ou moins en nombre, suivant la lenteur dont les notes du plain-chant sont battues; et sinsi en continuant jusqu'au bout de la pièce notée en plain-chant, il accompagne de FLEURS MUSICALES CO QUO Chantent Coux qui suivent les notes du livre de plain-chant.

Comme les voix de taille et celles d'audessus sont les plus flexibles et les plus maniables, c'est à ces voix qu'on a réservé la pratique de ces accompagnements, et les voix basses chantent seules les notes du livre de plain-chant. Il est bon de remarquer que dès lors que les basses commencent à chanter ce que le livre de plain-chaut représente aux yeux, il est nécessaire que ces basses quittent la manière commune, ordinaire et primitive de chanter le chant ecclésiastique ou grégorien, et qu'elles appuient également sur toutes les notes, parce au'il faut une uniformité permanente dans le fondement pour pouvoit bâtir dessus, et que pour l'exécution des accompagnements il ne faut point un sable mouvant et sujet à varier, mais du solide et du réglé, sur lequel ceux qui bâtissent puissent compter. Dans la route ordinaire du plain-chant, on s'arrête plus en certains endroits qu'en d'autres, à cause de l'expression du discours. On fait sentir le partage du sens (183); on respire, ou bien l'on pèse sur les notes qui correspondent à l'endroit des incisum du texte, des virgules et des deux points. C'est ce que de très-auciens maîtres du chant ecclésiastique appellent tenere punctum, faire le point ou la pause. Mais dans le chant du livre exécuté de manière qu'il en résulte le chant sur le livre, il n'y a aucun point à tenir, c'est-à-dire qu'on ne doit pas plus rester sur une note que sur une autre; il n'y doit avoir de trainement en aucun endroit, toutes les notes doivent être également mesurées; on y fait abstraction des pauses que les points parsemés dans les discours sembleraient exiger, ou des demipauses que les virgules, les demi-périodes et les incisum paraissent dicter naturellement. C'est une manière de débiter le chant qui le rend si uniformément mesuré, qu'on peut dire aisément, combien de notes il faut pour remplir l'espace d'un quart d'heure ou d'une demi-heure, en comptant celles d'une minute. Cette uniformité de temps pour chaque note du chant, qui sert de fondement aux accompagnements, donne un mouvement qui ressemble au battement réglé et constant que font certains ouvriers; c'est ce qui fait qu'alors on dit que c'est la note qu'on bat, d'où est venu le proverbe qu'un bon basse-contre doit savoir bien battre sa note. Mais en voilà suffisamment pour faire comprendre l'origine de trois mots destinés à signifier la même chose. Je ne m'astreins point à ce qui se lit dans le Dictionnaire de Furetière, parce que je ne trouve point que l'auteur, ou ceux qui le servaient, eussent fait là-dessus toutes les recherches nécessaires Par ce qui vient d'être dit en dernier lieu, on doit comprendre pourquoi le chant dont je parle a été appelé contrepoint, contrapunctum. Il est incompatible avec les temps, allongements ou trainements que les points demandent : par point, on entend toute division, section et séparation de texte, de

sens, de phrase. Les basses y procèdent tout de suite, sans pause, sans inégalités : c'est un chant ennemi des points du plain-chant, et par conséquent il a été bien nommé contrapunctum, comme l'appelle l'Antiphonier de Paris. Ce n'est pas avec moins de raison que d'autres depuis quelques années lui donnent le nom de Fleuretis. A l'envisager du côté de l'accompagnement, c'est un nom très-expressif, puisque tout ce que les voix claires et supérieures font entendre, est une espèce de fleurs musicales dont elles or-NENT LE PARTERRE DU PLAIN-CHANT. Mais le nom le plus impliqué et le plus obscur, est celui de chant sur le livre. Cependant il ne laisse pas d'avoir sa cause et son principe, dans la chose même. Toute équivoque qu'est cette expression, toute susceptible qu'elle est d'un sens puérile et ridicule, on peut dire, avec les philosophes qu'elle n'est point sine fundamento in re. Dans les siècles où la science des concordances des sons ne faisait que commencer à se produire, les maîtres chantres rédigeaient ces concordances par écrit, et donnaient à chaque chantre subalterne sa partie toute dressée. Chacun avait, pour ainsi dire, ses morceaux tout taillés, et, dans l'exécution, tel et tel s'en tenait à son rôle (184). Personne n'était obligé de tirer de son propre fond les accompagnements; il n'y avait qu'à chanter ce qu'on trouvait noté devant soi, proportion gardée pour les intervalles des concordances. Il y a a la bibliothèque de Saint-Victor de Paris des livres du xine et du xive siècle où l'on voit les différentes parties qui devaient accoinpagner le plain-chant. On se contentait alors de rendre note pour note dans toules les parties, au lieu qu'on a bien rassiné depuis ce temps-là, et que souvent pour une note de la basse, un dessus en dit quatre ou huit qui l'accompagnent, ou qui lui servent de consonnances. On n'est pas venu tout à coup à ce point de perfection; on a syncopé peu à peu les notes de l'accompagnement, deux pour une, ensuite 4,8 ou 16 pour une; après quoi on s'est fait des règles par l'usage, et on les a enseignées aux autres. A la suite des temps, je veux dire dans le dernier siècle, cette science des accords et des consonnances a tellement été goûtée que, par la fréquente répétition des mêmes pièces de chant ecclésiastique sur lesquelles on l'appliquait, on l'a aisément retenue, les uns par routine, les autres par principes. De la est venu que les plus habiles dans la science des consonnances n'ont plus voulu qu'on leur donnât leur partie par écrit; ils se sont crus capables de la faire eux-mêmes à l'ouverture du livre et ils l'ont faite (185). C'est ce qui s'est appelé par autonomase chanter sur le livre, comme les savants, et non pas sur sa partie ecrite, comme les ignorants, et ce dernier usage a enfin prévalu.

CIIA

« Maintenant, que ce chant sur le libre soit

(184) Pauvres siècles! où chaque chanteur était oblige d'exécuter la note écrite qu'il avait devant les yeux, et n'osait tirer de son propre fond les acune espèce de musique ou une espèce de plain-chant, c'est ce qu'il n'est pas difficile de déterminer après tout ce qui vient d'être dit. En deux mots, le chant sur le livre est un chant qui accompagne la note du livre de plain-chant, mais qui l'accompagne avec ornement, avec fleurs et figures de musique. Bien plus, il faut que chaque chantre qui exécute ce chant le tire de son propre fonds, suivant les règles des accords ou consonnances harmoniques. C'est autant qu'il en faut pour conclure avec certitude que le chant sur le livre est une véritable espèce de musique. On peut même dire hardiment que c'est l'espèce la plus difficile à apprendre et l'une des plus scientifiques. Il est vrai qu'il y a une partie qui, A LA RIGUEUR, peut porter le nom de plain-chant; c'est la partie la plus basse, la partie fondamentale; mais c'est encore une question de savoir si ce n est pas du plain-chant dégénéré, qui devient cette partie fondamentale. Ces basses chantent véritablement des notes d'un livre de plainchant. Mais ce n'est plus le mouvement libre et aisé du plain-chant qu'elles suivent, ce n'est plus un mouvement réglé rhythwiquement par la suite du discours, par la liaison des phrases et des parties périodiques du texte qui demandent un mélange de brèves, de communes et de longues, et qui exigent des pauses et des respirations de temps en temps. C'est un mouvement arengle, sans cossation, sans interruption, et d'une égalité contraire à l'établissement du chant ecclésiastique appelé grégorien; un mouvement qui ne convient guère qu'à de grosses voix, et non à des voix légères et aisées; un mouvement enfin, pour la pratique duquel il faut être beaucoup plus imperturbable dans la reddition des sons sur chaque corde, que dans le mouvement varié un chant simple appelé plain-chant.

« La question la plus curieuse de celles qui ont été proposées dans le Mercure n'est pas véritablement celle qui regarde l'antiquité du nom, mais celle qui concerne l'antiquile de la chose, je veux dire du chant sur le livre. Si ce n'est pas depuis un grand nombre de siècles qu'on s'est appliqué dans la pratique à cette science des accords, c'est au moins depuis six cents ans qu'on a commencé à introduire quelques consonnances simples dans certaines modulations des offices divins; de là on est venu jusqu'à admeltre une troisième partie, puis une quatrième, c'est ce qu'on appelait alors duplum. triplum, quadruplum. Mais c'est un sujet que je traîte ailleurs d'une manière fort étendue dans un commentaire latin que j'al préparé sur la bulle Docta sanctorum, que le Pape Jean XXII publia pour réprimer les abus et les excès où cette science avait élé portée dans l'usage ecclésiastique. Ceux qui pourraient croire que je me suis mépris ut en appelant contrepoint le chant sur le liere,

compagnements.

(185) C. que c'est que d'être entiepr. nant! Audeces fariuna juvat.

y trouveront un jour de quoi se convaincre que le contrepoint n'est qu'une suite du discontus augmenté et embelli, et que le discantus, dont plusieurs anciens ont parlé, n'était que le chant sur le livre, encore tout naissent, et pour ainsi parler dans le berceau. C'était la plus simple organisation ou animation d'accords qui pût être faite; cependant, dès ses commencements, elle trouva des adversaires, et elle continue encore à en avoir, puisque certaines églises très-célèbres ne l'ont point voulu admettre, à cause qu'insensiblement elle pourrait conduire, dusimple au triple, au quadruple, et ensuite à un corps parfait de musique qui a ses inconvénients comme il a ses agréments. » (Voy. Mercure de France, mai 1729, pp. 846-835.)

Après avoir lu ce factum, on peut dire : Habemus confitentem reum. Ainsi, dans le chant sur le livre, il n'est pas question de chanter ce que le livre présente aux yeux : bagatelles que tout cela l mais, de chanter, devant un livre ouvert, tout autre chose que ce qui y est noté; il s'agit de broder sur un sonds d'étoffe exhibé et présenté à la vue par un livre qui est ouvert. Voilà co qui s'appelle les fleurs musicales, dont des voix claires ornent le parterre du plain-chant. Il y a évidemment ici plus qu'une tendance au genre bucolique: il y a quelque tentative de calembour. Et puis avec quelle placidité, cet aimable réformateur démolit le plainchant pièce à pièce l comme il le livre de gaieté de cœur à ses bourreaux! Ne dites pas que le chant sur le livre offre un reste du plain-chant, ce n'est plus que du plain-chant dégénéré, et le mouvement du chant sur le livre est un mouvement aveugle, sans cessation, sans interruption et d'une égalité contraire à l'établissement du chant ecclésiastique, appelé grégorien. Trève à tout commentaire. Celui qui a écrit cela ne peut être qu'un ecclésiastique très-vertueux et trèsdigne, qui, renfermé dans sa cellule, s'est donné l'innocente distraction de rêver un art raffiné, pour cette église où il allait prier chaque jour. Ce n'est certes pas un homme du monde, ni un philosophe, ni un incrédule; celui-ci aurait eu la conscience de ce qu'il laisait, et son respect pour ce que respectaient ses semblables l'eût sauvé d'une profanation.

Il ne sera peut-être pas sans intérêt de mettre en regard de la dissertation due à la plume du rédacteur ecclésiastique du Mercure de France l'opinion d'un laïque, d'un homme savant et religieux sans doute, mais à qui aucun de ceux qui l'ont connu n'a été tenté de donner l'épithète de dévot. Voici comment s'exprime Choron, au sujet du chant sur le livre, dans son Sommaire de l'histoire de la musique, en tête du Dictionnaire des musiciens.

« C'est relativement au contrepoint sur le plain-chant que l'école française mérite de graves reproches. Elle n'en possède point d'écrits, et cela n'est pas étonnant; les maîtres de chapelle français connaissent si peu le plain-chant, que j'ai vu des plus expérimentés, soi-disant, se tromper sur l'indica-

tion des tons. En outre, on n'enseigne point en France à écrire en ce genre; mais, au lieu de cela, on pratique dans les cathédrales un contrepoint qui se fait à la première vue, et que l'on appelle chant sur le livre. Pour en avoir une idée, figurez - vous quinze ou toutes sortes chanteurs de de voix, depuis la basse jusqu'au soprano le plus élevé, criant à tue-tête, chacun selon son caprice, sans règle ni dessein, et faisant entendre à la fois sur un plain-chant exécuté par des voix rauques tous les sons du système, tant naturels qu'altérés: vous commencerez à concevoir ce que peut être le contrepoint sur le plain-chant, appelé en France chant sur le livre. Mais ce que vous aurez sans doute plus de peine à comprendre, c'est qu'il se trouve des prévôts de chœur, des mattres de chapelle assez dépravés pour admirer, pour maintenir au sein des églises un aussi horrible et aussi scandaleux charivari. En vérité, ces gens-là font de la maison de Dieu une caverne de voleurs c'est, on peut le dire, l'abomination de la désolation dans le lieu saint. x

Il est juste de dire, en finissant, que le même abbé Lebeuf a modifié beaucoup son opinion sur le chant sur le livre dans son Traité sur le chant ecclésiastique (Pa-ris, 1741), sans toutefois l'abandonner entièrement. Nous nous ferons un devoir de le citer. Aux pages 109-111, il examine « s'il est toujours expédient, en essayant une pièce de plain-chant, de se régler, pour y laisser telles ou telles notes, sur l'effet qu'elles feront lorsqu'on composera dessus ces pièces du contrepoint, fleuretis ou chant, qu'on appelle chant sur le liere. Saus meilleur avis, continue-t-il, je pense qu'en com-posant du plain-chant, il faut n'avoir d'autre dessein que faire du beau en soi, faire quolque chose qui soit agréable, indépendamment des accords dont ce fonds de plainchant sera susceptible ou non. Je ne dis point ceci sans fondement; j'ai quelques exemples à apporter pour appuyer ma proposition. Il n'y a personne parmi ceux qui croient avoir l'oreille délicate qui ne sente que, dans le second vers de l'hymne de couplies, le chant que voici :



**est plus agré**able q**ue c**elui qui suit :



« La première manière l'a emporté dans

12

le peuple il y a longtemps, parce qu'elle est

plus gracieuse et plus ornée.

« Les sçavans dans l'art du fleuretis ou chant sur le livre préfèrent la seconde manière de chanter poscimus, par les raisons de leur art, dont la principale est que les accords sont plus aisés à faire sur



Je ne doute pas que la chute sur le sol, qui finit le premier vers de l'Ave maris stella dans le chant parisien, n'ait eu la même origine, et que c'est parce qu'on a voulu éviter le sol dièze entre deux la dans le chant sur le livre ou sieuretis qu'on s'est déterminé, dans le dernier siècle, à ôter le dermer la de ce vers qui était dans les anciens Antiphoniers. Mais on a eu bean à faire et à rendre le fond sur lequel le fleuretis s'exécute, plus propre à admettre aisément ce fleuretis, l'oreille demande toujours que le vers finisse par la, et le peuple chante toujours le sol entre deux la à la fin du premier vers de chaque strophe et le chantera toujours.

« Il est inutile que je fatigue ici le lecteur par une citation de plusieurs autres exemples. On est assez convaincu que le chant grégorien se verroit dénué de plusieurs beautés, si un compositeur de ce chant se faisoit une règle d'en arranger et distribuer les sons, de manière que les accords fussent toujours très-faciles à faire dessus. On convient aussi assez que ce qui paroît bon dans l'instant de l'accompagnement, et relativement à cet accompagnement, ne se trouve plus si bon lorsqu'il est chanté séparément. Ainsi il faut en conclure que comme on chante plus souvent certaines pièces en pur plain-chant sans accords, et que dans un diocèse il y a beaucoup plus d'églises où l'on se passe de chant sur le livre ou fleurelis qu'il n'y en a où on l'exécute, il est plus à propos que la composition d'un plain-chant admette les agréments de certains progrès de chant quoique moins susceptibles d'un accord aisé à faire, que de se passer de ce chant plus naturel et plus agréable, à dessein de faciliter l'exécution de l'accord. »

CHANTS RELIGIEUX (DES ARMÉNIEMS). Les chants qui nous ont toujours semblé devoir le plus appeler l'attention des observateurs sont les chants religieux. Ces sortes de chants ont au-dessus des autres le mérite de prendre plus fortement et de conserver plus longtemps l'empreinte du caractère nutional, parce qu'ils sont moins exposés aux

(186) · Pour menjuger de la nature et du caractère du chant rel gieux des Arméniens, il ne faut s'arrêter ni à l'art ni au goût avec lesquels la mélodie en est composée, parce que ces choses-là sont pour l'ord naire acquises ou empruntées. Ce n'est uniquement que l'impression que produit sur les sens et-dans l'àme l'effet général de tout l'ensemble de cette mélodie qu'il faut consulter, si l'on ne veut pas s'exposer à prononcer plutôt selon ses préjugés que d'après les sentiments que l'on a éprouvés. (187) CSuivant cette tradition, la masique actuelle

changements continuels que font sabir aux autres l'inconstance du goût public, la versatilité de la mode, et quelquesois même les caprices des artistes. Ils n'empruntent pas non plus, comme le font très souvent les chants de la société, une physionomie et des parures étrangères. Au contraire de ceux-ci, qui prêtent leurs attraits aux relations d'amitié des hommes entre eux et les rappro-, chent les uns des autres par le plaisir, de quelque nation qu'ils soient, les chants religieux, plus sévères, ompour but de détacher l'homme de l'homme pour l'unir à Dieu, et conséquemment de lui inspirer de l'éloignement pour tout ce qui pourrait akérer ou vicier sa nature propre; ils sont l'expression de l'ame dégagée des vanités du monde, et pénétrée de son néant autant que de la grandeur et de la puissance de son créateur, dont elle implore la bonté; ils la font enfin connaître dans toute sa candeur originelle.

 Que l'on compare entre eux les chants religieux des divers peuples, et qu'on les examine ensuite séparément, on apercevra bientôt la différence frappante qui les distingue les uns des autres, et l'on recommitra sans peine l'étroite affinité qui existe entre le caractère de la mélodie de chacune de ces espèces de chants, et le caractère qui est propre à la nation de celui qui en fut l'inventeur.

« Il n'y a peut-être pas de nation dont les chants religieux rendent plus sensible cette affinité que ceux des Arméniens; la mélodie plutôt gaie que triste de ces chants ne respire cependant point cette gaieté qui naît du plaisir; elle exprime celle du bonheur qu'éprouvent des gens naturellement actifs et industrieux, qui se plaisent dans le travail et n'ont jamais connu l'ennui(186)

« Nous ne croyons pas qu'il soit possible de rendre avec plus d'énergie et de peindre avec plus de vérité les heureuses dispositions des Arméniens, que ne le fait la mélodie de lour chant, ni de donner une idée plus juste de leur caractère et de leurs mœurs, que celle qui résulte du sentiment que cette mélodie nous fait éprouver.

« Les Arméniens attribuent l'origine de leur musique actuelle à une découverte miraculeuse que sit, l'an 364 de Jésus-Christ(187). un de leurs premiers patriarches, nommé Mesrop (188). Nous ne répéterons point en détail tout ce qui nous & été rapporté à 🗪 sujet, puisque cela est déjà connu et qu'on le trouve en grande partie dans le Theseurus linguæ armenicæ antiquæ et hodiernæ de Schroder, dissert., pag. 32 et suiv. (Amstelo-dami, 1711, in-4°). Cette découverte, dont nous allons donner en peu de mots l'histoire

des Arméniens daterait encore d'une époque plus éloignée que celle du chant syriaque inventé par saint Ephrem, laquelle était déjà antérieure à celle du chant ambrosien : cette musique aurait aujourd'hui 1448 ans d'existence; par conséquent, elle serait la plus ancienne de toutes les diverses espèces de musiques qui ont succédé à l'ancienne musique des Grecs. s

(188) «Le patriarche Mesrop eut son siège patriar-cal à Wagharehapat, une des principales villes de

l'Arménie.

abrégée, ressemble beaucoup à celle de saint Yared chez les Ethiopiens, rappelée plus haut. Mesrop, désirant que les prières et les chants de l'église se fissent en langue haïcane, qui est l'ancienne langue propre des Arméniens, s'était appliqué sans succès, pendant plusieurs années, à découvrir des caractères qui pussent exprimer parfaitement la prononciation et le chant de cette langue, et remplacer les premiers, dont l'usage s'était entièrement perdu depuis que les Grecs et les Perses avaient conquis l'Arménie et y avaient rendu leur langue dominante. Il entreprit alors différents voyages, afin de consulter sur son projet les hommes les plus savants de son siècle; mais ce fut avec aussi peu de fruits. Entin Dieu mit un terme à ses longues et pénibles tentatives, en lui envoyant, pen-dant qu'il dormait, un ange qui lui revéla les caractères qu'il avait tant cherchés (189). Aussitôt Mesrop, pénétré de l'esprit de Dieu, se mit à composer les chants religieux qui depuis n'ont pas cessé d'être en usage jusqu'à ce jour (190). » (De l'état actuel de l'art musical en Egypte, par VILLOTEAU. Voy. la Description de l'Egypte, édit. Panckoucke, tom. XIV, Etat moderne, pp. 324 à 329.)

CHANTER A NOTES, ou cum CANTU. — On se servait anciennement de ces expressions, par opposition aux suivantes : chanter roce submissa, sub silentio.

Les religieuses de Saint-Amand de Rouen chantaient, tous les jours à deux heures de nuit, les Matines à notes, et faisaient maigre durant toute l'année, etc... » (Voy. li-

turg., p. 389.)

« Durant le neuvième répons (à la nuit de Noël, à Saint-Maurice de Vienne), l'archidiacre se revêtait, dans la sacristie, des plus beaux ornements. Deux sous-diacres en aube portaient devant lui les deux chandeliers; un troisième sous-diacre en tunique portait l'enceusoir, et un quatrième sous-diacre, aussi en tunique, portait le livre des Kvangiles; et ils allaient ainsi tous cinq au jubé, où la Généalogie était chantée cum cantu par l'archidiacre. » (Voyages liturgiques, p. 18.)

CHANTER DE MEMOIRE, on PAR CORUR. Un ancien usage particulier à l'église de Saint-Jean de Lyon, comme à Saint-Maurice de Vienne, comme à Notre-Dame de Rouen, était de chanter tout l'office sans livre, c'està-dire que les officiants et les chantres devaient savoir l'office par cœur. On nous a assuré qu'à Lyon, les prêtres appelés à la dignité de chanoines ne pouvaient être reçus qu'à la condition de subir un examen où ils

(189) a On pense aussi qu'un savant appels Niercès contribua beaucoup à la découverte de ces n.émes caractères. Les Arméniens ne font pas une grande d'fférence entre les aignes prosodiques et ceux du chant. On sait que, ch z les anciens Grecs et aéme chez les Romains, la grammaire falsait une partie de la musique; il se pourrait qu'il en fût de même chez les Arméniens, et que leurs caractères aussicaux fussent du même genre, que ceux qu'isocrate inventa pour résablir aussi la prosodie, ou l'accentation des mos de la langue grecque, qui com-

devaient prouver qu'ils pouvaient se passer de livre pour le chant des offices. Aussi ne voyait-on dans le chœur de l'église de Saint-Jean de Lyon ni pupitre, ni forme, ni aigle (lutrin); tout y était chanté de mémoire, même les capitules; cependant, comme il y a toujours quelque adoucissement aux prescriptions les plus rigoureuses, si l'officiant craignait de se tromper, il était autorisé à cacher dans la manche de son surplis un petit bréviaire, ou un bout de papier sur lequel était tracée, en totalité ou en partie, la leçon qu'il avait à réciter.

CHA

A l'égard de Rouen, voici ce qu'on lit relativement au collége de chantres appelé Collége d'Albane, parce qu'il avait été fondé par Pierre de Cormieu, cardinal d'Albe, précédemment archevêque de Rouen: « Il leur (aux chantres) est défendu par des statuts de hanter les tavernes, les jeux de paulme, de boules, et autres lieux publics, et brelans ou berlans; d'amener des chiens à l'église, sous peine d'amende pécuniaire; de louer leurs chambres du collège, et de porter des Bréviaires ni aucuns livres au chœur, ni de lire pendant l'office, et de ne point commencer un verset que l'autre côté n'ait entièrement achevé de chanter le sien.»

Ces chantres étaient donc obligés de savoir le Psautier et le chant par cœur : aussi n'y avait-il qu'un livre pour les leçons et un second pour les capitules et les collectes. Les grands chanoines eux-mêmes qui chantaient quatre ou cinq répons aux fêtes semidoubles et au-dessus, et qui portaient chapes aux fêtes doubles et triples, étaient tenus, aussi bien que les musiciens, de graver dans leur mémoire tout ce qu'ils avaient à chanter, à moins qu'ils ne chantassent la messe sur le livre. (Voyag. liturg., pp. 43 et 278-279.)

On voit néanmoins qu'à Rouen la règle de chanter de mémoire admettait quelques exceptions. C'est sans doute pour cela qu'en voyait au fond du chœur de l'église de Rotte-Dame un aigle en cuivre, auteur duquel les enfants chantaient même sans livre. A Viènne, il y avait neuf lutrins dans le chapar; mais ces neuf lutrins n'étaient-ils pes postérieurs au temps où l'on chantait de mémoire dans cette église? C'est ce qui est probable. Ce qui est certain, c'est que les recordations se faisaient encore tous les samedis pour le bas chœur, en 1524. (Voyages liturg., p. 9.)

Les anciens moinès de Saint-Ouen, de Rouen, chantaient de mémoire tout l'office comme dans la cathédrale. Mais, après la

mençait déjà à se corrompre de son temps. Ce qu'il y a de certain, c'est que les Arméniens comprennent au nombre de leurs signes musicaux prosque tous leurs signes prosodiques et ceux des divers accents de mots. >

(190) e il y a copendant encore quelques autrea chants religioux, dont les Arménieus font bonneur à Sahak. Peut-être celui-ci est-il le même que Schroder nomme le patriarche Isaac, et qui s'occupa à perfectionner et à propager la découverte de Mes-

CHA résorme de la congrégation de Saint-Maur,

cet usage disparut.

CHANTER PER ROTULOS. - Chanter per rotulos, par rôles (rouleaux), était une manière de chanter usitée dans les églises qui avaient adopté l'usage de chanter de mémoire, comme l'église de Lyon, et celle de

Vienne en Dauphiné.

L'oraison de la messe étant finie, le célébrant, les prêtres assistants et les diacres allaient s'asseoir des deux côtés de l'autel; le célébrant lisait l'épître sur un petit pupitre de ser placé à côté de lui, tandis que le sous-diacre chanoine chantait l'épître, tête nue, d'un ton médiocre, à la première stalle levée du premier rang du haut du chœur, et du côté droit, étant assis sur ce qu'on ap-

pelait la miséricorde (191).

Pendant le chant ou plutôt la récitation de l'épître, deux enfants de chœur ayant, dès la fin de l'oraison, déposé leurs chandeliers au pied du râtelier, allaient à l'autel quérir les tablettes d'argent où étaient enchassés le Graduel et l'Alleluia sur du vélin, les présentaient à un chanoine et à trois perpétuels. Ceux-ci venaient se placer aux premières hautes chaises du côté droit près du crucifix, au côté de l'épître, et, appuyés sur leurs stalles, chantaient le Graduel; après quoi ils cédaient leurs places à quatre autres, auxquels ils remettaient ces deux tablettes pour chanter l'Alleluia et le verset; cela fait, ils allaient reprendre leurs places. C'est ce qui, dans l'église de Saint-Jean de Lyon, s'appelait chanter per rotules. Le précenteur occupait la première place du côté de l'épitre, et le chantre la première place du côté de l'évangile, près du crucifix, ayant l'un et l'autre leurs bâtons d'argent à côté d'eux. (Voyag. liturg., p. 54.) CHANTER VOCE SUBMISSA, SUB SI-

LENTIO. - On se servait de cette expression, dans les anciens chapitres, pour indiquer que la leçon ou la psalmodie devait être chantée d'un ton médiocre, de manière pourtant à être entendue : Voce submissa, sta ut possit a circumstantibus audiri

On disait aussi canere sub silentio, et même silenter legere, mais néanmoins sur un ton à être entendu : Lectio mensæ silen-

ter legatur, ita tamen ut audiatur.

« Cette saçon de chanter voce submissa se distinguait de la manière ordinaire, en ce qu'on ne faisait sentir aucune intonation déterminée. Ainsi l'on disait : Voce submissa, scilicel sine nota, par opposition aux expressions chanter à notes, chanter cum cantu. Ces deux dernières expressions avaient, sans doute, la même signification que celle de chanter alta voce. Et Deo gratias in præsenti capella missam alta voce, tam pro rege, puella Dee digna, et regni hujus prosperitate et pace, celebrari, die Veneris quinta Mai anno quo supra (1430).» (Voy. Procès de condamnation et de rehabilitation de Jeanne d'Arc, par M. Jules Quichebat, tom. V, p. 165.

(191) Plaque de bois grande comme les deux Manus sur laquelle les chancines et les chantres

Voy. aussi Voyages liturgiques, pp. 14-111-208-389.)

Cette manière de chanter d'un ton médiocre dispensait, pour la psalmodie, de dire l'antienne; dicere psalmos voce sub-missa sine antiphona. On disait aussi cantare submissius quam in crastino.

CHANTEUR DE MINNE (en allemand Minne Sanger). — « Les chanteurs de minne ou d'amour furent contemporains et imitateurs de nos troubadours. Suivant l'un d'eux. Eschibach, les bonnes traditions sont venues de la Provence en Allemagne :

## Von Profanz in Tüsche land Die rechten mere uns Sind gesannt.

« La rudesse germanique dénaturait, à la vérité, la copie de nos institutions; car dans la fameuse guerre de Wartburg, lutte des chanteurs de minne, qui eut lieu en 1206 à la cour d'Hermann, landgrave de Thuringe, les biens des vaiucus appartenaient aux vainqueurs. Les idées de civilisation qui avaient inspiré les réunions où les concurrents briguaient une violette d'or étaient donc bien différentes de la pensée barbare qui avait institué ces luttes acharnées, où le vainqueur opprimait son rival en s'enrichissant de ses dépouilles. Malgré les améliorations que l'on apporta dans les règlements de ces assemblées, elles s'éteignirent peu à peu et se confondirent dans celle des maîtres chanteurs. » — (Bottée De Toutmon, extr. de sa brochure intitulée : Des puys de Palinods au moyen 4ge, p. 7.)

CHANTRE. — « Cantores autem sunt qui Dei laudatores repræsentant prædicatores, alios ad Dei laudes excitantes : eorum namque symphonia plebem admonet in unitate unius Dei perseverare. » (DURANDUS, Retion. divin. offic.,) cité par M. Danjou, Re-vue de mus. relig., mars 1845, p. 120.) Laissons parler d'abord l'abbé Lebeuf:

« Je ne peux mieux finir ce que j'avois à dire touchant l'estime que les anciens faisoient du chant, qu'en nommant quelquesuns des mattres qui l'enseignoient. Ces maîtres étoient des gens savants et distin-gués : c'étoient les chantres ou préchantres même des églises cathédrales, ou au moins les sous-chantres, et à leur défaut quelqu'autre dignité. Guy, préchantre de l'Eglise du Mans, ne dédaigna pas de montrer le chant aux enfants ; et il succeda dans l'éveché de cette Eglise au fameux Hildebert. Saint Gerald, ne en Quercy, moine de Moissac, et depuis archeveque de Bragues, s'étoit fait un devoir d'enseigner le chant aux religieux qui ne le savoient pas. Il vivoit sur la fin du xı siècle. (Voy. Analect., t. III, p. 335; Miscellan. BALUZ., t. III, p. 179.)

« Comme dans beaucoupd'églises les chantres ou préchantres furent élevés à l'épiscopat, il se forma de là une coutume par laquelle les évêques se faisoient un honneur

sont appuyés durant le chant des psaumes et des hymnes, et sont censés être debout.

de chanter souls certaines pieces de chant à l'Office. Je ne parle point d'intonation d'antienne, ce qui est une minutie; mais de quelque chose de plus considérable. A Sens, où le chant a toujours beaucoup fleuri, l'archevêque devoit chanter le premier répons de l'année qui était Aspiciens, après la pre-mière leçon de matines du premier dimanche de l'Avent. En Normandie, le célébrant, quel qu'il fût, le Jeudi saint, devait chanter à l'autel la première antienne de Vêpres, Calicem. Or, primitivement une antienne ne s'entonnoit pas seulement, elle se disoit tout entière pour donner le ton au pseaume. A Beauvais (ex. Cod. reg. 3573), le premier distigue du Gloria, laus, des Kameaux étoit chanté par l'évêque. A Evreux, le sixième répons de matines de presque toutes les grandes fêtes aussi par l'évêque. A Saintes [Pontif. Xanton, manuscript.), c'étoit à l'évéque à chanter à la bénédiction des huiles cette strophe entière: Consecrare tu dignare, rex celestis patria, noc olivum signum vivum contra jura dæmonum. Voyez encore ce que dit Durand, évêque de Mende, à l'article de la fête de la Toussaint.

CHA

« Il ne faut pas s'étonner après cela de voir que, selon la règle du maître, ce sût à l'abbé à chanter l'invitatoire de matines. A Auxerre et ailleurs, encore de nos jours, ce sont les premières dignités qui le chantent aux grandes fêtes. Dans la fameuse abbaye de Saint-Tron (Chron. S. Trudon., Spicileg., T. VII, pag. 352), aux Pays-Bas, c'étoit aussi anciennement la coutume que l'abbé chantat un répons à matines des fêtes an-

nuelles.

« De là vint la coutume ancienne par laquelle les évêques faisoient l'office de chantres aux obsèques des rois (Martyrol. univ. de M. Chastelain, p. 811). On lit qu'à la translation de saint Magloire l'an 1315, l'évêque de Laon célébrant la messe, l'abbé de Saint-Germain-des-Prés et l'abbé de Sainte-Geneviève tinrent chœur, et que pour chanter l'Alleluia, l'abbé de Saint-Denis se joignit à eux avec l'évêque de Sagonne; et, comme dit un poete de ce temps-là, ils chantèrent,

## L'Alleinia mout hautement, Et bien, et mésuréement.

(Traité pratique sur le chant ecelésiastique, par l'abbé LEBEUF, page 27 à 29.) CHANTRE. - Le chantre, selon saint Isidore, est celui qui est chargé de chanter, de dire les bénédictions, les louanges, le sacrisco, les répons, et de tout ce qui con-cerne l'art du chant : Ad psalmistam perti-net officium canendi, dicere benedictiones, laudes, sacrificium, responsoria, et quidquid pertinet ad peritiam canendi. Durand de Mende, expliquant ce passage de la célèbre lettre à Luitfrid, dit que les benédictions sont ici le Benedicamus Domino; les louanges, l'Alleluia, ou le Christus vincit ou le Christus regnat; le sacrifice, c'est l'Offertoire; le répons est l'office de la messe, et généralement tout ce qui se chante. (Gerbert, De cantu et musica sacra, t. 1", p. 302, 303.) Ho-

norius d'Autum (lib. 1, cap. 6) compare les chantres à des apôtres. Cantores, qui choros regunt, sunt apostoli, qui Ecclesias laudes Dei instruzerunt. Et on lit dans les lois alphonsines (Leges alfonsinæ, part. 1, tit. vi. i. 5) : « Chantre, tanto qui ere decir como cantar : y pertenece a su oficio de comenzar los responsos, y los hymnos, y los otros cantos, que se hubiere de cantar : tam bien en las procesiones, que se hicieren en el coro, como en las procesiones que se fieren fuera del coro: y el debe mundar a quien lea, o cante, las cosas que fueren de leer, o cantar, y a el deben obedecer los acolitos, y los lectores, y los psalmistas. »

Le chantre est aussi ancien que le culte religieux et public. L'Eglise judaïque, sous le règne de David, avait quatre mille chantres, qui, dirigés par des chess et des présidents, chantaient les louanges du Seigneur dans le temple de Jérusalem. Dès que le développement du culte public, dans l'Eglise chrélienne, eut produit une gradation hiérarchique dans les diverses fonctions, l'emploi de chantre devint un ministère spécial, et sut élevé même à la dignité d'un des ordres mineurs dans la hiérarchie ecclésiastique, et distinct de celui de lecteur : Si quis episcopus, vel presbyter, vel diaconus, vel subdiasonus, vel lector, vel cantor, vel ostiarius, etc. (Concil. in Trullo, can. 4.) Le Pape Innocent III (lib. 1, c. 1, Myster.) compte les chantres parmi les six ordres de clercs (192). Quand la fonction de chantre cessa d'être attachée à l'un des ordres mineurs pour être confiée à des laïques, le titre resta, dans les chapitres cathédraux et autres, comme une dignité capitulaire, conférant des devoirs, des droits et une préséance; dans celui de Paris, le chantre est le second dignitaire. Il avait autrefois la juridiction sur tous les maîtres et maîtresses d'école de la ville, des faubourgs et de la banlieue, ainsi que sur toutes les personnes qui dirigeaient des ensions, et même sur les répétiteurs de l'Université. Encore aujourd'hui, dans plusieurs chapitres des diocèses de France, le chanoine-chantre, aux grandes solennités, préside au chant des offices devent le lutrin, et porte quelquefois un grand bâton d'argent, insigne de sa dignité.

Voici quelques détails sur la dignité de

chantre:

Le concile de Laodicée, tenu l'an 360, ordonne (canon 15) qu'il n'y aura que les chanoines-chantres qui sent aux hautes chaires et qui lisent dans les livres, qui chanteront dans l'église. (GRANDCOLAS, t. 1", p. 192.)

- « Le chantre des églises cathédrales de Rodez, du Puy-en-Velay et de la collégiale de Brioude, se servait de mitre à la grand'messe du chœur, ainsi que les chanoines. » (Voyag. lit., 147.)

- « Injonction à M. le chantre d'assister et de résider actuellement au chœur sous

peine, etc. » (Ibid., p. 211.)
— « Obligation des chantres et souschantres. » (Ibid., pp. 211-212.) Cette disposition existait pour les rubriques annuel,

CEA

— « Le jour de Pâques et le jour de la Pentecôte; entre None et Vêpres, tout le clorgé allait (jusqu'à la fin du xvii siècle) que-rir processionnellement M. le chantre chez lui, et par reconnaissance et par civilité il leur présentait à boire; faute de quoi cela s'est aboli. C'était pourtant un honneur quasi-épiscopal, et un des plus beaux qu'une dignité de chapitre pût avoir. » (A Baint-Aignan d'Orléans.) [Ibid., p. 209.]
— « A l'installation des chanoines de cette

— « A l'installation des chanoines de cette église (Saint-Pierre-en-Ponet) le chantre fait toucher au nouveau chanoine l'Antiphonaire qui est sur l'aigle au milieu du chœur, pour lui marquer qu'il est obligé de chanter.» (P. 215.) Nous verrons tout à l'heure l'opi-

nion de Bordenave à ce sujet.

— « Le préchantre, comme le doyen des chanoines, prenaît double portion au chapitre de la cathédrale de Paris. Qui bene prœsunt, duplici honore digni sunt. Aussi ne pouvaient-ils s'absenter du chœur.» (Ibid., p. 259.)

— « Guillaume de Flavecourt, archevêque de Rouen, fonda le collége du Saint-Esprit pour six chantres ou chapelains, tint plusieurs conciles dont nous avons les canons, et il mourut le 6 avril l'an 1306. » (Ibid., p. 270.)

— « A Rouen, il y avait quatre colléges de chapelains des chantres, dont l'un, nommé d'Albane, fut fondé par Pierre de Cormieu, cardinal d'Albe, précédemment archevêque de Rouen, pour dix chantres dont quatre seraient prêtres, trois diacres et trois sous-diacres, qui devaient demeurer ensemble dans une même maison ou sous un même toit et vivre en communaulé : il n'y a pas cinquante ans qu'on y vivait encore de la sorte, avec lecture durant les repas.» (Ibid., p. 279.)

-- « A Rouen, quand un chanoine voulait sortir du chœur, il en demandait la permission au doyen, et les ecclésiastiques au chantre. » (Ibid., p. 283.)

— « L'Ordinaire de l'église cathédrale de Rouen porte (pour les processions des Rogations): Nota quod qualibet die trium dierum processionis religiosi S. Audoeni tenentur mittere per suos servitores ad domum cantoris ecclesiæ Rotomagensis vel ejus locum tenentis, hora prandii, unum panem magnum, unam gianam boni vini, honestum ferculum piscium, et unum magnum flaconem de pinguedine lactis, sieque in duobus primis diebus reportantur vasa, et in tertia die dimittuntur, ex pertineat cantoris. » (lbid., p. 344.)

—A Rouen, «M. le chantre officie en chape, avec son bâton, à la grand'messe des fêtes triples et doubles et aux obits solennels. Il doit faire taire ceux qui causent dans le chœur et il a droit de correction légère sur

ceux du clergé, qui est spécifiée jusqu'à un soufflet. Il avait le droit de tenir on de faire teuir écoles de chant. » (Ibid., pp. 353-336)

tenir écoles de chant. » (Ibid., pp. 353-336.)

— « Le sixième jour après l'Ascension, on fait à Rouen lecture des anciens statuts du chapitregénéral de la cathédrale qui commence tous les ans le jour de l'Assomption. Les chanoines, les chantres, les chapelains, les habitués et enfants de chœur étaient obligés d'y assister. » (Ibid., p. 371.)

obligés d'y assister. » (lbid., p. 371.)

— « Jamais le prieur de Saint-Lô (S. Laudus) de Rouen n'encensait les autels et ne chantait soit l'évangile, soit l'homélie, soit le capitule, soit l'oraison aux grandes fêtes, qu'il n'eût deux porte-chandeliers pour lui éclairer. C'était le chantre qui lui présentait et lui tenait le Collectaire: Cantore sibi de libro ministrante. » (lbid., pp. 393-394.)

Les chanoines sont-ils tenus de faire

Les chanoines sont-ils tenus de faire l'office? — « Quelques-uns croient que les chanoines ne sont point tenus de chanter indifféremment avec les autres prébendiers du chœur, attendu leur qualité, et qu'ils satisfont à leur office et au précepte de l'Église, en disant bas leurs versets, et même en écoutant les autres qui chantent.

« Mais, d'autre part, on dit que les chanoines de leur institution doivent psalmodier au chœur, sur peine de péché et qu'ils offensent mortellement toutes les fois qu'ils sont encela négligents, et l'on confirme cette assertion par la disposition du droiet commun, l'authorité des conciles, décisions des docteurs et par la raison.

« Car nous lisons ès saints canons (193), ut quilibet clericus Ecclesiæ deputatus, qui ad quotidianum psallendi officium Matutinis vel Vespertinis horis ad ecclesiam non convencit, deponatur a clero. Le Pape Grégoire, dans ses décrétoires, et le Pape Boniface, s'accordent à dire que la seule présence ne donne pas les distributions, mais l'assitance à l'office, duquel le chant fait au chœur la meilleure partie. Le Pape Clément déclare pareillement (194) ut horis debitis, in cathedralibus, regularibus et collegiatis Ecclesiis, horæ canonicæ per clericos devote psallantur: sans distinguer les chanoines des autres clercs ou ministres de l'Eglise.

a De même les saints conciles obligent les chanoines à chanter au chœur. Le concile de Basle déclare mesme que les contrevenants doivent être punis par le chapitre. Le concile de Treute, pour retrancher toute réplique, déclare qu'ils soieut contraints de chanter au chœur de l'église eux-mêmes, et non par des substituts en leur place. Voict ses propres termes : Onnes canonici dirins per se, et non per substitutos, compellantur obire officia, atque in choro ad psallendum instituto, hymnis et canticis Dei nomen recerenter, distincteque laudare (195).

« La décision de nos docteurs canonistes n'est pas moins expresse. Guimier, en ses

<sup>(192)</sup> Amaluire met les chantres au huitieme ordre dans l'église: Septem gradus sunt ordinatorum, octavus cantorum, nonus et decimus anditorum ussineque sesus. (Lib. 111 De Eccl. offic., cap. 5.)

<sup>(193)</sup> Can. Si quis presbyter, 92.

<sup>(194)</sup> Missar. et aliis divinis officiis, in Clementini. (195) Concil. Trident., se.s. n, rv, cap. 12, be reform., circa f.

notes sur .a sanction pragmatique, enseigne que ne chanter point au chœur avec les autres mansionaires est un péché et même un larrecin. Zecchius (196) discourant en sa République, sur les offices divins, escrit que les chanoines qui ne psalmodient point au chœur, pechent s'ils prennent la distribution ordinaire. Soto (197) plaint la condition des chanoines qui demeurent au chœur muets. Enfin il exhorte un chacun à prendre garde de me point dire son office ailleurs qu'au chœur, en chantant sa partie avec les autres. Comme Azor est encore d'opinion que les chanoines ne satisfont pas à l'obligation qu'ils ont de réciter leur office, s'ilsne chantent au chœur (198). Et ensuite il propose: An sibi acquirant eos fructus quos distributiones quotidianas appellant, si in choro non cantent? et répond que non : D'autant que tels fruits sont donnés aux chanoines, Ratione cantus in choro, et non ratione solius præsentiæ; at quod datur ob causam, ea non secula, minime debetur. Bref tous les docteurs sont de tels avis.

CHA

« Et la raison nous dicte cela mesme. Car sans doute une vertu unie a bien plus de force qu'une divisée : un aide mutuel n'est pas peu, et le frère soulagé du frère chante avec beaucoup plus de facilité. D'ailleurs il est fort séant et utile que la parole, passant du cœur aux lèvres, soit énoucée par la voix, et que les chanoines par icelle louent et recognoissent leur créateur. Car la psalmodie étant un des principaux instruments, au moyen duquel ils peuvent communiquer l'ardeur de leurs affections, il est raisonnable qu'ils tirent du dedans de leur âme au dehors ce qu'ils yont, et qu'ils en fassent voir le fond et passer en autruy ce qui est en eux. De plus, la psalmodie, augmentant les mouvements de l'âme, l'échausse et l'enflamme en telle façon, que ses désirs, prenant comme des ailes, l'enlèvent toujours plus haut, dressent leur vol au ciel, maintiennent un doux accord de l'âme avec Dieu, séparent l'esprit de la terre, le dépouillent des sens, font oublier à l'homme l'amour des créatures et celuy de soy-mesme, pour l'atta-cher à celuy de son créateur, et le font éloiguer des tempestueux exercices du monde, pour aller fondre dans le sein de cette tranquillité céleste, dans le port de cette béatilude éternelle, qui est de ne penser qu'à Dieu et de ne désirer que luy. Que si la voix d'un seul chantre opère en luy et ès ecouslans cet effet admirable, combien plus grand deviendra-t-il, quand les voix de plusieurs chanoines animés d'un mesme chant, d'un mesme vœu, d'un mesme désir, élèveront, par un commun effort, leurs affections au ciel et les attacheront par un commun désir de charité au principe de leur sélicité. Et quoy les chanoines seront-ils au chœur, pour n'y servir que de nombre. Voudroientils estre enveloppez dans ce proverbe:

naper à notapai.idest, prasens abest vel peregrinatur? Quel honneur pour eux d'estre accomparez aux jettons qui ne valent que pour remplir une place? Certes l'on n'a point accoutumé de soudoyer les soldats pour tenir leurs bras croisés, ni de salarier les ouvriers d'une vigne pour s'associr et ne rien faire; mais pour travailler et mettre les mains à la besogne.

CHA

« Pour moy j'estime l'opinion de Garcia, de Suares, de Moneta et de Bonacina, la plus probable, et je dis avec eux que les chanoines sont tenus absolument, justo cessante impedimento, de chanter au chœur les pseaumes, hymnes et autres choses qui s'y disent alternativement, ou sont respondues à l'hebdomadier, sur peine de restitution de fruits.» (De l'estat des églises cath. et colleg., par Jean pu Bonden veg Paris, 1643, p. 196-201, passim.)

CHANTRE DANS LES ÉGLISES PROTESTAN-TES. - « Chez les réformés on appelle chantre celui qui entonne et soutient le chant des psaumes dans le temple ; il est assis audessous de la chaire du ministre sur le devant. Sa fonction exige une voix très-forte, capable de dominer sur celles de tout le neuple, et de se faire entendre jusqu'aux ex-trémités du temple. Quoiqu'il n'y ait ni prosodie ni mesure dans notre manière de chanter les psaumes, et que le chant en soit si lent qu'il est facile à chacun de le suivre, il me semble qu'il serait nécessaire que le chantre marquat une sorte de mesure. La raison en est que le chantre se trouvant fort éloigné de certaines parties de l'église, et le son parcourant assez lentement ces grands intervalles, sa voix se fait à peine entendre aux extrémités, qu'il a déjà pris un autre ton et commencé d'autres notes; ce qui devient d'autant plus sensible en certains lieux, que le son arrivant encore beaucoup plus lentement d'une extrémité à l'autre que du milieu où est le chantre, la masse d'air qui remplit le temple se trouve partagée à la fois en divers sons fort discordants qui enjambent sans cesse les uns sur les autres et choquent fortement une oreille exer-cée; défaut que l'orgue même ne fait qu'augmenter, parce qu'au lieu d'être au milieu de l'édifice, comme le chantre, il ne donne le ton que d'une extrémité.

« Or, le remêde à cet inconvénient me paraît très-simple; car comme les rayons visuels se communiquent à l'instant de l'objet à l'œil, ou du moins avec une vitesse incomparablement plus grande que celle avec laquelle le son se transmet du corps sonore à l'oreille, il suffit de substituer l'un à l'autre, pour avoir, dans toute l'étendue' du temple, un chant bien simultané et parfaitement d'accord. Il ne faut pour cela que placer le chantre, ou quelqu'un chargé de cette partie de sa fonction, de manière qu'il soit à la vue de tout le moude, et qu'il se serve d'un bâton de mesure dont le mouve-

<sup>(196)</sup> Loulius Zecenius, De Republ. Eccles., c.2,4. (197) Suto, De Inst. et jure, l. x, q. 5, art. 4.

<sup>(198)</sup> Azonius, i parte Instit. moral., l. x, c. 11, a. 5.

ment s'aperçoive aisément de loin, comme, par exemple, un rouleau de papier: car alors, avec la précaution de prolonger assez la première note pour que l'intonation en soit partoutente du avant qu'on poursuive, tout le reste du chant marchera bien ensemble, et la discordance dont je parle disparattra infailliblement. On pourrait même, au lieu d'un homme, employer un chronomètre dont le mouvement serait encore plus égal dans une mesure si lente.

a li résulterait de là deux autres avantages: l'un que, sans presque altérer le chant des psaumes, il serait aisé d'y introduire un peu de prosodie, et d'y observer du moins les longues et les brèves les plus sensibles; l'autre, que ce qu'il y a de monotonie et de langueur dans ce chant pourrait, selon la prémière intention de l'auteur, être effacé par la basse et les autres parties, dont l'harmonie est certainement la plus majestueuse et la plus sonore qu'il soit possible d'entendre. » (J.-J. Rousseau.)

CHANTRERIB. — Mot qui veut dire école des chantres, ou maîtrise; il est employé dans ce sens par Poisson, Traité du chant grégo-rien, p. 80.

CHARTERIE, en latin cantare, cantate, cantoriolium, cantagium. — Office solennel pour les morts, service anniversaire pour les morts.

Apud Du CANGE: in ch. Ludov. XI. pro cap. de Clery ann. 1471 (ex reg. 185. Chartoph. reg., ch. 622): A la charge... de faire par chacun an après nostre décès, à tel jour qu'il aura esté, une CHANTRERIE de trois grands messes.

esté, une CHANTRENIE de trois grands messes.
Capitula general. mss. S. Victoris Massil.,
Item statuimus et ordinamus, quod illi qui
facere faciunt cantaria sive anniversaria teneantur die cantarus facere fieri cantare, et quod
de summa legata pro cantari, illud teneantur
expendere in pitanciis conventus. Pluries ibidem legitur.

Voilà pour Marseille, voici pour Digne :

Nova Gall. Christ., tom. III, col. 1126, ex. Necrologio Ecclesia Diniensis: Eodem die obiit Dominus Nicolaus episcopus... ideo dicta die fiendum est cantare pro anima sua.

Et pour Aix:

Statuta ecclesia Aquensis, mss.: Quando mandatum est cantare..... si pro illo cantari debeat de sero officium mortuorum celebrari, quod illi qui non interfuerint in illo officio, medietatem perdant elsemosynæ eis fiendæ, nec tantum (f., tolum) habere sperent, ne detur laicis materia cantaria non faciendi : in craslinum vero si in cantari fuerint, medietatem eleemosyna habeant et non ultra. Judicium anni 1441 inter canonicos et clericos beneficiatos eccl. aquensis ex archivis ejusdem: Hem ordinamus ut supra, quod distributiones pecuniarum pro cantaribus in tabula anniversariorum descriptis non dentur canonicis seu clericis qui non interfuerint eisdem, sed solum illis qui die statuta in dicta tabula missas pro animabus illorum qui dicta cantaria reliquerint, celebraverint, ministrentur.

Il est évident que, dans les trois précédentes citations, le mot contars est la traduction du mot provençal cantat (cantar, canta, suivant le Dictionnaire provençal d'Hox-NOBAT, absoute, service pour les morts.) Et Du Cange le dit: Etiamnum provinciales Cantat vocant missam quæ cantatur die obitus quotannis recurrente. Nous avons entendu nousmême de vieux prêtres provençaux qui avaient l'habitude de franciser certains mots patois, et qui disaient: Il y a aujourd'hui un chanté (un chanter).

CHANTREBIE. — Siguisse aussi la dignité et

les fonctions de chantre.

Ap. Du CANGE: Charta Math. de Montemor. ann. 1230, in Chartul. Campan. ex Cam. Comput. Paris, fol. 355. r col. 2.: Ponimus etiam in ista parte..... patronatum præpositure, thesaurariæ et cantariæ S. Jo-

hannis de Nogento.

CHAPELLE DE MUSIQUE.—On peut saire remonter au temps de Clovis les premiers commencements d'une chapelle de musique. Après sa conversion, ce prince eut des prétres domestiques pour célébrer tous les jours devant lui les saints mystères, auxquels il assistait dès le matin. Sidoine Apollinaire raconte que les rois goths avaient aussi cette coutume. Si des rois ariens et voisins de Clovis avaient toujours avec eux, et dans leur palais, des prêtres domestiques, ne doit-on pas présumer que ce prince ne se montrat plus assidu aux exercices de piété? Aussi voyons-nous, par une lettre de saint Remy, que ce saint exhorte Clovis à porter un grand respect à ses prêtres. Quant à ce joueur d'instruments envoyé en France par Théodoric, roi des Ostrogoths en Italie. comme nous l'apprenons par les lettres de Cassiodore, il n'est pas sur qu'il ait été demandé par Clovis pour les besoins de sa chapelle. Comme il ne paratt rien dans cette lettre qui donne lieu de le présumer, et que d'ailleurs les historiens rapportent que les rois avaient de ces sortes de joueurs d'intruments pour les divertir pendant les repas, nous n'osons pas nous servir de ca témoignage. « Nous vous envoyons, dit Thédoric dans sa lettre à Clovis, un joueur d'inscruments habile dans son art, il pourra vous donner du plaisir par la douceur de sa voix el l'adresse de ses mains; et nous croyons qu'il vous sera d'autant plus agréable, que vous l'avez demandó avec beaucoup d'empressement. Citharedum arte sua doctum pariter destinavimus expetitum, qui ore manibusque, consona voce cantando, gloriam vertræ potestatis oblectet, quem ideo fore credimus gratum, quia ud vos magnopere judicastis

expetendum. "
Théodoric, un des fils de Clovis, et rei d'Austrasie, eut aussi une chapelle et des prêtres domestiques comme son père. Ce prince étant allé dans l'Auvergne, qui était unie au royaume d'Austrasie, avait été touché de la modestie et de la beauté de la voix de saint Gal que Quintien, évêque d'Auvergne, avait fait sortir du monastère de Courmon pour le mettre dans son église. Quant à saint Gal, il était fils de George, sénateur romain, qui tirait sa naissance d'Evectius Epagatus, martyr. L'évêque Quintien ac-

corda saint Gal à Théodoric, qui le mena en Austrasie et le garda avec lui dans son palais, où ce jeune chantre, par la douceur de sa voix et la purete de ses mœurs, devint si agréable au roi et à la reine, qu'ils le chérissaient comme un fils.

Les prêtres de la chapelle ne se contentaient pas de chanter dans l'intérieur. Nous voyons qu'à la translation des restes mortels de la reine Clotilde, femme de Théodoric, les prêtres accompagnant le convoi chan-

toient par les chemins.

345

Sous Childebert, autre fils de Clovis, la musique royale fut vraisemblablement établie dans l'église cathédrale de Paris, ainsi que le témoigne Christophorus Broverus, interprète de Fortunat, évêque de Poitiers. Ce dernier parle de cette musique comme d'une nouveauté: Institutum quoddam recens psalmodiarum.

On ne peut guère douter que saint Germain n'ait été le chef de la chapelle de Childebert, comme le même Venance Fortunat a été au service de la reine Radegonde en

qualité de prêtre domestique.

Chilpéric, ayant eu un fils, fit délivrer les prisonniers dans toute l'étendue de ses Etats. ll n'y a pas lieu de douter que ce ne soit Chilpéric, dit un auteur, qui a donné commencement à cette louable coutume que nous lisons dans les formules de Marculphe, que les rois ordonnaient, à la paissance de leurs enfants, de mettre en liberté trois hommes et trois femmes esclaves, dans chaque lieu qui appartenait au fisc, » et cette coulume s'est perpétuée jusque vers les deruiers temps de la monarchie; mais ce qui doit exciter principalement notre intérêt, c'est que « tout contribue à persuader que Chilpéric se servit de ses prêtres domestiques pour cette action de piété. Ce fut également par leur ministère qu'il tit porter devant lui quantité de reliques, voulant entrer dans la ville de Paris.

Gontran assistait très-souvent à l'office divin qui se célébrait dans son oratoire. Il avait accoutume d'y entendre Matines, et le plaisir qu'il prenait à faire chanter pendant ses repas des répons et des hymnes par des diacres et des clercs, doit faire supposer qu'il mélait volontiers sa voix à celle de ses prêtres, à l'exemple de l'empereur Théodose le Jeune, qui se rendait dès le matin dans son oratoire pour y chanter alternativement les hymnes et les répons avec ses Mours et ses ecclésiastiques. Nam primo ipso diluculo, dit Socrate, una cum sororibus suis, hymnos et responsoria alternatim di-

cebal.

Quant à Gontran, il ne faut pas onblier que ce sut dans ce même oratoire, où il se rendait un jour avec une escorte moins nom-

(199) « Plusieurs prebstres s'appellent chapelains pour ce que les 1078 de France vontoient porter la chappe de maint Martin en la bata lle, p ir devotion, et cora qui gardoient la dicte chappe étolent nommez chippelains. L'office d'ionux aure la garde de Oste chaupe estoit d'appaiser l'ire de Dieu par prieres qu'ils loy fai oient, et à saint Mortin, dedaus

breuse qu'à l'ordinaire, qu'on aperçut un homme caché et feignant de dormir dans le dessein de l'assassiner; ce n'était pas la première fois que son goût pour les offices religieux avait exposé la vie de ce prince. Une autre fois, étant à Châlons où l'on célébrait la fête de saint Marcel, tandis qu'il se disposait à s'approcher de la sainte table, on surprit un homme armé de deux couteaux qui le guettait pour mettre fin à ses jours. Gontran ne voulut pas qu'on fit mourir cet assassin, parce qu'on l'avait arrêté dans l'église.

CHA

Il est à croire que, parmi les prêtres domestiques de Gontran, il y en avait de très-

considérables en dignité.

Theutarius était prêtre domestique de Childebert, et peut-être le chef de son oratoire.

Leupéricus était prêtre domestique de Brunehaut. Nous lisons dans la Vie de saint Berthaire qu'il « était archichapelain de Frédégonde et de Clotaire II, qu'il avait soin dans leur palais de quantité de reliques, et qu'après s'être acquitté très-longtemps de cette fonction, il avait été fait évêque de Chartres. Je suis persuadé que le nom d'archichapelain n'était pas encore usité, pour signifier le chef des prêtres domestiques de nos rois; mais l'auteur qui a écrit cette Vie, exprime l'emploi de saint Berthaire par le nom qu'il voyait que portaient ceux qui en avaient un semblable de son temps (199). »

Saint Rustique fut chef de la chapelle de Clotaire II, et l'historien de la Vie de saint Didier, évêque de Cahors, lui donne le nom d'abbé de l'oratoire du palais royal.

Maurinus, chantre de Clotaire cantor in palatio regis laudatus; saint Sulpice, également chef de la chapelle de ce roi Clotaire; Warimbertus, abbé de Saint-Médard, et plus tard évêque de Soissons, très-probablement aussi avaient été prêtres domestiques de Clotaire.

Pour ce qui est du mot de chapelle, il est très-croyable que ce fut sous le règne de Dagobert qu'on commença de désigner ainsi, non-seulement ce qui renfermait les reliques des saints, mais aussi les lieux où elles étaient honorées; et du nom de chapellains, les prêtres qui avaient soin de les porter à la suite du prince, puisque nous voyons dans des titres de ce temps la que le mot de capella y est pris dans ce sens, et que Marculphe s'en sert dans ses formules.

Ainsi Aiglibert, évêque du Mans, était archichapelain du roi Thierry. Il est désigné de la même façon dans le privilège accordé par Thierry à lui et aux évêques du Mans. Il y est appelé le premier des évêques, archi-

cupellanus et princeps episcoporum. Quoi qu'il en soit, le chant, en France, retomba dans la barbarie depuis les fils de

u e petite case, ou tente councrte de peaux ou l'on chantoit la messe : depuis ce temps-là, les it ux ordonnez pour celebrer la messe furent appellez chapelles, è cappa. » (Le Thresor de l'Eglise catholique, par F. Noël Talle-Piep; Paris, Nic. Boufons, 1586, in 24 p. 27-98. iu-24, p. 95-96.)

Clovis, et ce ne fut plus que lorsque le Pape Etienne II vint trouver Pépin, que la chepelle royale fut instruite au chant et aux cérémonies romaines par les chantres et les

chapelains du Pape.

Tout le monde sait que geux chantres furent envoyés à Rome par les ordres de Charlemagne pour s'instruire des véritables règles du chant. Nous-même, nous rapportons cette histoire en son lieu. Mais on ne sera pas faché de trouver ici une version particulière de ce fait que nous trouvons dans les Antiquités de la chapelle royale de Dupeyrat, et qu'il rapporte d'après le moine de Saint-Gall.

« Le moine de Saint-Gall raconte que Charlemagne, voulant rétablir au chant de l'E-glise une même et semblable harmonie par tout l'empire, envoya en France douze chantres excellents. Ces chantres du Pape complotèrent ensemble de diversisser telsement le chant, que jamais les Français ne pourroient apprendre d'eux une même harmonie. Si bien qu'après avoir été honora-blement reçus en la cour de Charlemagne, dès qu'ils furent envoyés en divers lieux, ils enseignèrent les François si diversement et avec tant de corruption en la façon de chanter, que l'empereur ayant passé les fêtes de Noël et des Rois une certaine année en la ville de Trèves et en celle de Metz, où il prit un extrême plaisir à cette façon de chanter à la romaine; et l'année suivante passant les mêmes fêtes à Paris et à Tours, et n'oyant rien de semblable à l'harmonie de l'année précédente à Metz, voire même ayant voulu curieusement our les autres qu'il avait envoyés en divers lieux et les trouvant tous différents et discordants les uns des autres, il en sit sa plainte au Pape Léon, successeur du Pape Adrien. Le Pape condamna les uns au bannissement, les autres à la prison perpétuelle; et il manda à Charlemagne qu'il craignoit, en lui envoyant d'autres chantres de Rome, qu'aveuglés de même envie, ils ne lui jouassent de mêmes tours (sic). Mais que si l'empereur vouloit envoyer à Rome deux clercs de sa chapelle, hommes d'esprit et d'entendement, et qui pussent se comporter de manière à ne point laisser juger qu'ils fussent de la chapelle de Charlemagne, il l'assuroit que, moyennant la grâce de Dieu, ils apprendroient en bref à chanter parfaitement à la romaine; ce qui fut fait par Charlemagne: Misit de latere suo duos ingeniosissimos clericos, dit l'abbé de Saint-Gall; et quelque temps après le Pape lui renvoya ces deux ecclésiastiques fort bien instruits au chant de Rome, dont il retint un auprès de sa personne et envoya l'autre à Metz.

« C'est d'après cet exemple que Leidrad, ancien chapelain de Charlemagne, archeveque de Lyon, régla dans cette ville l'ordre de psalmodier conformément à ce qui se pratiquoit à la cour de Charlemagne, et y institua une compagnie de chantres et un

corps de lecteurs. x

Le même moine de Saint-Gall rapporte

que les veilles de chaque sele, époques où Charlemagne avait l'habitude d'assister à Matines, le maître chantre, magister scuole, indiquait à chacun de la chapelle les respons qu'il devait chanter la nuit à Matines. a Fuit consuetudo, dil-il, ut magister schole designaret pridie singulis quod responsorium cantare debeant in nocte.

Il semble que les officiers de Charlemagne sussent tout l'office divin par cour, et qu'ils fussent tous très-experts, du moins à chanter et à lire promptement; car on lit encore dans le moine de Saint-Gall : Nullus in basilica doctissimi Caroli lectiones cuiquam recitandas injunxit, nullus ad terminum, vel ceram imposuit, vel saltem unquibus quantulumcunque signum impressit; sed cuncti omnia quæ legenda erant, ita sibi nota facere curarunt, ut quando inopinato legere juberentur irreprehensibiles apud eum incentren-

Selon le même chroniqueur, Charlemagne faisait signe avec le doigt ou avec une baguette à celui qu'il désirait entendre chan-ter ou lire; et il lui faisait ensuite entendre avec un bruit du gosier quand il voulait

qu'il cessat.

La chapelle de Charlemagne avait un officier qui remplissait, sous l'archichapelain, les mêmes fonctions que plus tard les deux sous-maîtres de la chapelle de musique, et qui était appelé paraphonista, qui in medie cantantium, dit le moine de Saint-Gall, levele peniculo, ictum ei qui non caneret minabatur. Le même est appelé phonascus par d'autres auteurs, id est, vocis pronuntiationisque magister et moderator, qui vocem intorquere, remittere, lenire et exasperare docet.

La chapelle de plain-chant, qui avait déjà existé sous les première et deuxième races, comme on vient de le voir, fut instituée sous François I", en même temps que

celle de musique, en 1343. Mais de 1543 à 1557 il n'y eut point de maître de chapelle de plain-chant en titre d'office. Seulement un chantre de la chapelle de musique était commis par le roi pour avoir la surintendance sur les officiers de la chapelle de plain-chant.

Le premier chantre de musique qui eut cette surintendance fut (1548 à 1548) Guillaume Gallicet, chantre et chanoine ordinaire de la chapelle de musique. Il est ainsi qualifié de chanoine par les comptes des menus plaisirs du roi, pour lesdites années.

De 1550 à 1560, cette surintendance sul occupée par Anne Trialier, chantre, chanoine

de la chapelle de musique.

A partir de 1562 la chapelle de plainchant eut des maîtres en titre d'office. Ce furent : Félix de Varmond, pour cette même année 1562; J.-B. Bencyveny, pour 1570; Nicolas Fumée, pour 1574 à 1577, et Nicolas Brulart, abbé de Saint-Martin d'Autun, pour 1577 à 1585.

La chapelle de plain-chant était composée d'un maître, douze chantres, un cierc de chapelle, et un muletier pour porter les

coifres.

Ces chantres chantaient tous les jours, à la suite de la cour, les sept heures cano niales ou réglées.

CHA

Disons un mot des enfants.

Dans les comptes des menus plaisirs de François 1<sup>er</sup> et de Henry II, les enfants attachés à la chapelle de musique sont appelés pages. — Dans un compte pour l'a inée 1558, ils sont appelés les petits chantres de la chapelle du roi. Plus tard, sur l'état de la musique, ils sont appelés enfants.

Fortunat décrivant la psalmodie nouvellement introduite de son temps en la cathédrale de Paris par saint Germain, les appelle infantes; Victor Uticensis, infantuli; saint Jérôme, adolescentuli; le même Fortu-

nat, en un endroit, chorales.

L'état de la chapelle de musique portait deux précepteurs de grammaire pour les en-fants, à l'imitation de l'ordonnance de Charlemagne, laquelle enjoignait ut scholæ le-gentium puerorum fiant, psalmos, horas cantus, computum, grammaticam per singula monasteria, vel episcopia discant.

La chapelle impériale de Sainte-Sophie à Constantinople étoit organisée sur le même modèle. Un officier appelé protopsatte étoit chargé de la direction des chantres.

Il y avait également à l'église Sainte-Sophie, un protopsalte ayant sous ses ordres deux officiers, l'un le domestique du premier chaur, l'autre le domestique du second chaur, qui peuvent être comparés aux deux sousmaltres de la chapelle de musique française.

Mais toutes ces chapelles avaient pris pour type l'ancienne école de Rome, appeice schola cantorum, qui avait un chantre de musique nommé primicerius, ou prior s:holæ cantorum, et sous lui quatre autres, nommés primus, secundus, tertius, quartus scholæ; les trois premiers étaient nommés paraphonistæ, et le quatrième archiparaphonista, dont l'oifice était de soumettre au Pape ce qui était nécessaire touchant les chantres.

Emoluments des chantres de la chapelle de plain-chant. - Guillaume Gallicet, chantre et chanoine ordinaire de la chapelle de musique, chargé sous Henri II de la surintendance des officiers de la chapelle de plainchant, avait pour cette charge, d'après les comptes des menus plaisirs du roi, sept vingt litres de gages par an.

Les chantres de la chapelle de plain-chant avaient également sept.vingt livres chacun; le rierc de chapelle soizante livres, le muletier porter les coffres, huit vingt livres.

Emoluments des sous-mattres de la chapelle de musique. — Sous François I", toujours d'après les comptes des menus plaisirs du roi, Claude de Servisi, sous-maître de la chapelle de musique, avait 600 livres de gages; son collègue Louis Aurant, n'en avait que 300. Sous Henri II, le même Claude de Servisi avoit 700 livres; mais ses deux collègues, Rousseau et Belin, seulement 300 livres chacun.

Sous Henri IV et Louis XIII, la chapelle-musique était composée, outre le

mattre, de cinquante officiers servant par semestre; savoir : huit chapelains et quatre clercs de chapelle, pour le ministère de l'autel: deux mattres de musique, appelés sousmattres, pour composer des motets et battre la mesure; deux joueurs de cornets, huit basses-contre, huit tailles, huit hautes-contre; deux dessus mués, six enfants de chœur, et deux précepteurs de grammaire pour les enfants.

Sous Louis XIV le nombre des sousmaîtres fut porté à quatre, au nombre desquels était le fameux Michel de La Lande, et le corps de la musique augmenté de plus de quatre-vingts musiciens. Mais en 1761, la musique de la Chapelle sut réunie à celle de la Chambre, et placée sous les ordres du grand aumônier, pour ce qui concernait le service de la Chapelle.

Des réductions importantes furent opérées sous Louis XV.

Voici, suivant l'abbé Oroux, les noms des 🕚 maîtres de la chapelle-musique depuis 1543 jusqu'en 1760. Nous mettons à la suite les noms des sous-maîtres donnés par Du Peyrat depuis François I" jusqu'à Louis XIII.

MAITRES DE LA CHAPELLE- 1665 à 1710. MUSIOUE.

D · 1543 à 1547. - François de Tournon, cardinal archeveque de

Lyon. 1547 a 1553. — Paul de Carrette, évêque de Cahors

1553 à 1584. — Jean de la Rochefoucault. 1584 à 1589.—François de la Rochefancault, évéque de Clermont.

. 1591 à 1601. - Philippe du Bec, archevêque de

– Chris'o-1601 3 1621. phe de l'Estang, évêque de Carcassonne.

1621 à 1632. -François de Gondi. premier archevêque de Paris.

1632 à 1665. — Cyrus de V li rs la-Faye, évêveque de Périgueux.

Maurice le Tellier, archevêque de Reims

1710 à 1716. — Melchior de Polignac, archevéque d'Auch , cardinal. 16 à 1732. — Louis de 1716 à 1732. -Breteuil, évêque de Rannes.

1732 à 1760. — I ouis Gui Gner»pin de Vauréal, évêque le Rennes. BOUS-MAITRES DE LA CHA-PEI.LE-MUSIQUE.

1543 à 1545. — Claude de Savisiet Loui Aura t. 1547 à 1553. — Le n èm s C'an e de Servisi; H:laire Rousseau; Guillaume Belin.

- Didier Depu's 1577. Leschenet; Nicol s Milo ; Ducaurroy ; Gar-nier. Et sous Louis XIII, à l'époque où Du Peyrat écrivait: Formé et Picot.

Nous avons suivi pour l'ancienne histoire de la chapelle-musique divers auteurs, entre autres Du Peyrat et l'abbé Oroux. Les lecteurs qui désireraient avoir de plus amples détails sur les règnes de Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, de l'empereur Napoléon, de Louis XVIII et de Charles X, pourront consulter la Chapelle-musique de M. Castil-Blaze, publiée en 1832, ouvrage fort spirituel, mais malheureusement fort léger.

Nous aimons mieux citer la page suivante de l'éloquent auteur des Institutions liturgiques. « Une des causes, dit le R. P. abbé de So-

lêmes (Inst. liturg., t. 1", p. 209 et suiv.), qui maintinrent la liturgie romaine-partsienne dans un état si florissant, fut l'influence de la cour de nos rois d'alors, dont

la chapelle était desservie avec une pompe et une dévotion merveilleuses. Charlemagne, Louis le Pieux, Charles le Chauve, trouvèrent de dignes successeurs de leur zèle pour les divins offices dans les rois de la troisième race. A leur tête nous placerons Robert le Pieux et saint Louis. Le premier, monté sur le trône en 996, régla tellement son temps, qu'il en donnait une partie aux œuvres de piété, une autre aux affaires de l'Etat, et l'autre à l'étude des lettres. Chaque jour, il récitait le Psautier et enseignait aux clercs à chanter les leçons et les hymnes de l'office. Assidu aux offices divins, et plus zélé encore que Charlemagne, il se mèlait aux chantres, revêtu de la chape et tenant son sceptre en main. Le xi' siècle, si illustre par la réédification de tant d'églises cathédrales et abbatiales, s'ouvrit alors sous les auspices de ce pieux roi, qui fonda luimême quatorze monastères et sept églises. Comme il était grand amateur du chant ecclésiastique, il s'appliqua à en composer plusieurs pièces, d'une mélodie suave et mystique, que l'on chercherait vainement aujourd'hui dans les livres parisiens, d'où elles furent brutalement exclues au xviii. siècle, mais qui régnèrent, dans toutes les églises de France, depuis le temps de Robert jusqu'à la régénération gallicane de la liturgie. Ce pieux prince, qui se plaisait à enrichir les offices de Paris des plus belles pièces de chant qui étaient en usage dans les autres églises, envoyait aux évêques et aux abbés de son royaume les morceaux de sa composition, que leur noble harmonie, plus encore que son autorité, faisait aisément adopter partout. Etant allé par vœu à Rome, vers l'an 1020, et assistant à la messe célébrée par le Pape, lorsqu'il alla à l'offrande, il présenta, enveloppé d'une étoffe précieuse, son beau répons en l'honneur de saint Pierre, Cornelius centurio. Ceux qui suivaient le Pontife à l'autel accoururent incontinent, croyant que ce prince avait offert quelque objet d'un grand prix, et trouvèrent ce répons écrit et noté de la main de son royal auteur. Ils admirèrent grandement la dévotion de Robert, et, à leur prière, le Pape ordonna que ce répons serait désormais chanté en l'honneur de saint Pierre. (TRITH., Chronic. Hirsaug., t. 1", p. 141.)

a Robert lia une étroite amitié avec le grand Fulbert, évêque de Chartres, si célèbre à tant de titres, mais aussi par les admirables répons qu'il composa en l'honneur de la nativité de la sainte Vierge. La fête de ce mystère fut en effet établie en France sous le règne de Robert, qui rendit un édit portant obligation de la solenniser. Ces trois répons sont tout à fait, pour le chant, dans le style du roi Robert. Il est probable que Fulbert les lui avait communiqués, pour les répandre par ce moyen dans tout le royaume. On les trouve dans tous les livres liturgiques de France antérieurs au xvm siècle, même dans ceux de la Provence et du Languedoc. Tel est le mode de propagation qu'employait Bobert pour les chants qu'il affectionnait; il

les faisait exécuter dans la chapelle de son palais ou dans l'abbaye de Saint-Denis, puis dans l'Eglise même de Paris, et de là ils passaient aux autres cathédrales. »

Voici maintenant quelques détails sur la chapelle de Saint-Pétershourg. Nous les empruntons aux Soirées de l'orchestre de M. Ber-

lioz, pp. 268-271.

« Je ne puis comparer à l'effet de l'anisson gigantesque des enfants de Saint-Paul que celui des belles harmonies religieuses écrites par Bortniansky pour la chapelle impériale russe, et qu'exécutent à Saint-Pétersbourg les chantres de la cour, avec une perfection d'ensemble, une finesse de nuances, et une beauté de sons dont vous ne pouvez vous former aucune idée. Mais ceci, au lieu d'être le résultat de la puissance d'une masse de voix incultes, est le produit exceptionnel de l'art; on le doit à l'excellence des études, constamment suivies par une collection de choristes choisis.

« Le chœur de la chapelle de l'empereur de Russie, composé de quatre-vingts chanteurs, hommes et enfants, exécutant des morceaux à quatre, six et huit parties réelles, tantôt d'une allure assez vive, et compliqués de tous les artifices du style fugué, tantôt d'une expression calme et séraphique, d'un mouvement extrêmement lent, et exigeant en conséquence une pose de voix et un art de la soutenir fort rares, me paraît au-dessus de tout ce qui existe en ce genre en Europe.

On y trouve des voix graves, inconnues chez nous, qui descendent jusqu'au contre-la, au-dessous des portées, clef de fa. Comparer l'exécution chorale de la chapelle Sixtine de Rome avec celle de ces chantres merveilleux, c'est opposer la pauvre petite troupe de racleurs d'un théâtre italien du troisième ordre à l'orchestre du Conserva-

toire de Paris.

« L'action qu'exerce ce chœur et la musique qu'il exécute, sur les personnés nerveuses, est irrésistible. A ces accents inous, on se sent pris de mouvements spasmodiques presque douloureux qu'on ne sait comment mattriser. J'ai essayé plusieurs fois de rester, par un violent effort de volonté, impassible en pareil cas, sans pouvoir y parvenir.

en pareil cas, sans pouvoir y parvenir.
«Le rituel de la religion chrétienne grecque interdisant l'emploi des instruments de musique et même celui de l'orgue dans les églises, les choristes russes chantent en conséquence toujours sans accompagnement. Ceux de l'empereur ont même voulu éviter qu'un chef leur fût nécessaire pour marquer la mesure, et ils sont parvenus à s'en passer.S. A. I. M - la grande-duchesse de Leuchtenberg m'ayant fait un jour, à Saint-Pétersbourg, l'honneur de m'inviter à entendre une messe chantée à mon intention dans la chapelle du palais, j'ai pu juger de l'étonnante assurance avec laquelle ces choristes, ainsi livrés à euxmêmes, passent brusquement d'une tonalité à une autre, d'un mouvement lent à un mouvement vif, et exécutent jusqu'à des récitatifs et des psalmodies non mesurées

avec un ensemble imperturbable. Les quatrevingts chantres, revêtus de leur richte costume, étaient disposés en deux groupes égaux debout de chaque côté de l'autel, en face l'un de l'autre. Les basses occupaient les rangs les plus éloignés du centre, devant eux étaient les ténors, et devant ceux-ci les enfants soprani et contralti. Tous, immobiles, les yeux baissés, attendaient dans le plus profond silence le moment de commencer leur chant, et à un signe, fait sans doute par l'un des chefs d'attaque, signe imperceptible pour le spectateur, et sans que personne eut donné le ton ni déterminé le mouvement, ils entonnèrent un des plus vastes concerts à huit voix de Bortniansky. Il y avait dans ce tissu d'harmonie des enchevétrements de parties qui semblent impossibles, des soupirs, de vagues murmures comme on en entend parsois en rêve, et de temps en temps de ces accents qui, par leur intensité, ressemblent à des cris, saisissent le cœur à l'improviste, oppressent la poitrine et suspendent la respiration. Puis tout s'éteignait dans un decrescendo incommensurable, vaporeux, céleste; on eût dit un chœur d'anges partant de la terre et se perdant peu à peu dans les hauteurs de l'empyrée. Par bonheur, la grande-duchesse ne m'adressa pas la parole ce jour-là, car, dans l'état où je me trouvais à la fin de la cérémonie, il est probable que j'eusse paru à S. A. prodigieusement ridicule.

« Bortniansky (Dimitri Stepanovich), né en 1751 à Gloukoff, avait 45 ans, lorsque, sprès un assez long sejour en Italie, il revint à Saint-Pétersbourg et fut nommé directeur de la chapelle impériale. Le chœur des chantres, qui existait depuis le règne du czar Alexis Michaïlowich, laissait encore beaucoup à désirer quand Bortniansky en prit la direction. Cet homme habile, se consacrant exclusivement à sa nouvelle tâche, mit tous ses soins à perfectionner cette belle institution, et c'est dans ce but qu'il s'occupa principalement de compositions religieuses. Il mit en musique quarante-cinq psaumes à quatre et à huit parties. On lui doit, en outre, une messe à trois parties et un grand nombre de pièces détachées. Dans loules ces œuvres on trouve un véritable sentiment religieux, souvent une sorte de mysticisme qui plonge l'auditeur en de profondes extases, une rare expérience du groupement des masses vocales, une prodigieuse entente des nuances, une harmonie souore, et, chose surprenante, une incroyable liberté dans la disposition des parties, un mépris souverain des règles respectées par ses prédécesseurs comme par ses contemporains, et surtout par les Italiens, dont il est censé le disciple. Il mourut le 28 septembre 1825, agé de soixante-quatorze ans. Après lui, la direction de la chapelle fut confiée au conseiller privé Lvoss, homme d'un goût exquis et possédant une grande connaissance pratique des œuvres magistrales de toutes les écoles. Ami intime et l'un des plus sincères admirateurs de Bortniansky, il se fit un de-

voir de suivre scrupuleusement la marche que celui-ci avait tracée. La chapelle impériale était déjà parvenue à un degré de splendeur remarquable, lorsque en 1836, après la mort du conseiller Lvoff, son fils, le général Alexis Lvoff, en fut nommé dirocleur.

CILA

« La plupart des amateurs de quatuors et les grands violonistes de toute l'Europe connaissent ce musicien éminent, à la fois virtuose et compositeur... Depuis qu'il dirige le chœur des chantres de la cour, tout en suivant la même voie que ses devanciers en ce qui concerne le perfectionnement de l'exécution, il s'est appliqué à augmenter le répertoire, déjà si riche, de cette chapelle, soit en composant des pièces de musique religieuse, soit en se livrant à d'utiles et savantes investigations dans les archives musicales de l'Eglise russe, recherches grâce auxquelles il a fait plusieurs découvertes précieuses pour l'histoire de l'art. »

CHAPELLE PONTIFICALE. -- (D'après BAINI, Memorie storico-critiche della vita e delle opere di Giovanni Pierluigi da Palestrina; Roma, 1828.) — Il est indubitable que jusqu'à la translation du Saint-Siège à Avignon, faite par Clément X l'an 1305, il exista à Rome une école de chantres gouvernée par un primicier. Il est non moins certain que cette école et le primicier ne suivirent pas les pontifes avignonnais et se maintinrent à Rome dans l'exercice des saintes cérémonies accoutumées. C'est ce qui résulte de la bulle d'Innocent VI, Speciosus forma, du 31 janvier 1355, relative au couronnement de Charles IV comme roi des Romains, et d'Anne, son épouse, sacrés dans l'église de Saint-Pierre au Vatican par le cardinal Pierre, évêque d'Ostie, cérémonie où durent intervenir le primicier et l'école des chantres. Par conséquent, les Souverains Pontises durent avoir et eurent en effet de leur côté, à Avignon, un corps de chantres pour les solennités qui s'y célébraient, comme on le voit dans les Vies des Papes avignonnais de Baluze; et l'école de Rome avec son primicier dut perdre beaucoup de son lustre antique, car l'éloignement, pendant 70 ans et plus, de la cour des Souverains Pontifes, en condamnant à l'inaction les personnes préposées à Rome au service des Papes, fit disparaître par cela même tous les genres de distinction qui étaient attachés

à l'exercice de leurs fonctions. Grégoire XI ramena le Saint-Siège à Rome, où il fit son entrée le 17 janvier 1377, et où le suivit la cour d'Avignon. Deux chapelles pontificales se trouvèrent alors en présence. D'une part, l'école de Rome, fidèle à son chant grégorien et aux très-simples harmonies de ce chant, connues depuis tant de siècles et nommées dans les derniers temps chant romain, pour les distinguer des deux manières des compositeurs et figuristes modernes; nom (celui de chant romain) que leur donne entre autres en 1301 Giacomo Gaetano delli Stefaneschi dans l'ordinaire de l'Eglise romaine lorsqu'il dit : Primicerius et

schola cuntabit introitum et Kyrie eleison. cantu romano; d'autre part, les chanteurs d'Avignon, non-seulement riches de leurs consonnances de quarte, de quinte et d'oc-tave, conformément à l'autorisation qu'ils en avaient reçue de Jean XVII, second Pape avignonnais, mais, qui plus est, infatués de leur fameux faux-bourdons, et possédant à fond tous les artifices (cabale) des motifs vulgaires, des hoquets, des déchants lubriques, des triples, des quadruples, des quintuples, et des diverses mesures du rhythme. Par suite, deux personnages furent en opposition, le primicier de l'école romaine, et le

chef des chanteurs avignonnais.

Ce qui en advint, on l'ignore; mais, dès ce moment, on vit disparaître le nom de l'école romaine et du primicier, auquel le mattre de la chapelle du Pape est substitué. A peine vingt ans sont écoulés après le retour de Grégoire XI, Angelo, abbé du monastère de Sainte-Marie de Rivaldis et maître de la chapelle du Pape, se trouve inscrit le premier parmi les témoins du testament que fit à Rome, le 11 août 1397, le cardinal Philippe d'Alençon du sang royal des Valois de France, præsentibus ibidem venerabili Patre domino Angelo abbate monasterii S. Mariæ de Rivaldis, magistro capellæ D. N. Papæ prædicti, c'est-à-dire Bonisace IX. Que ce Père abbé Angelo ait été le premier maître de la chapelle succédant à l'ancien primicier, on ne saurait l'aftirmer, et, bien que le peu de temps écoulé entre sa maîtrise et l'arrivée de Grégoire XI rende la chose probable, il convient néanmoins, faute de documents, de la laisser dans le doute; mais on peut tenir comme incontestable que Grégoire XI, à peine rentré à Rome, s'empressa d'abolir les mots de primicier et d'école des chantres, dénominations vicillies à la cour papale; qu'il réumit les chanteurs chapelains de cette école avec les chanteurs avignonnais; qu'il leur donna pour chef un haut personnage ecclésiastique, peut-être même le primicier de l'école romaine, comme il est raisonnable de le penser, ou peut être, à défaut de primicier, cet abbé Angelo qui pouvait être le chef des chanteurs avignonnais, recommandé qu'il était d'ailleurs par l'amitié du cardinal d'Alencon; peut-être encore quelque autre, qu'il est indifférent de pouvoir indiquer. Il est enfin constant que Grégoire XI donna au supérieur des doux chapelles apostoliques, ainsi réunies en une, le nom de maître de chapelle du Pape, suivant l'usage alors établi dans tous les ordres de sciences, d'art et de fonctions.

Le savant écrivain examine ensuite la différence fondamentale des prérogatives et des fonctions du primicier et du maître de chapelle; puis il donne les noms des mattres depuis 1397 jusqu'e 1 1574. (Voy. t. 1°, pp. 262-270.) Sixte-Quint, poursuit l'auteur, pour mettre un terme aux rivalités de prééminence qui s'élevaient de temps en temps entre l'évêque maître de chapelle, et l'évêque sacristain, destitua en 1586 te titulaire

alors existant, Antonio Boccapacule, et, par la bulle In suprema, donnée le 1" septeu-bre de la même année, conféra au collége des chapelains-chanteurs l'honneur incomparable de choisir dans son sein le mattre de chapelle, auquel maître restaient attachés à toujours tous les droits et priviléges créés jusque-là et qui pouvaient à l'avenir être créés en faveur de ce titre, pourvu qu'ils n'eussent rien de contraire aux décrets du saint concile de Trente ou qu'il ne leur eût pas été dérogé expressément. Conformément à la bulle de Sixte-Quint, Jean-Antoine Merlo, Romain, fut élu maître pour l'année 1587, dans le chapitre général des chantres - chapelains; genre d'élection qui s'est répété le 28 décembre de chaque anuée depuis lors jusqu'à nos jours.

On a supposé qu'entre 1564 et 1566 Palestrina fut nommé maître de chapelle par Pie IV. C'est une erreur. Malgré son mérite incomparable de compositeur, son état civil, plus encore que sa naissance, s'opposait à cette élévation. S'il eut été prêtre, à l'exemple de Léon X, qui avait fait évêque et puis maître de chapelle Carpentras (ainsi surnommé à cause de la ville où il était né), autrement dit Elzéar Genèt, Pie IV aurait pu honorer Palestrina de la même manière; mais, comme il était marie, il ne put recevoir que le titre de compositeur de la cha-

pelle pontificale.

C'est, du reste, grace à cette organisation de la chapelle pontificale sous un chef, haut dignitaire ecclésiastique, d'abord élu par le Pape, puis annuellement élu par les chanteurs-chapelains au sein de leur collége, que s'est conservée pure, dans la chapelle, la musique religieuse, en général altérée partout ailleurs par les invasions successives de la musique profane; que la musique de Palestrina vit et vivra toujours dans cette chapelle, tandis que dans toules les autres elle est comme ensevelie.

On compte encore à Rome d'autres chapelles musicales, dont on peut vor le détail dans l'ouvrage dont nous venons de donner un extrait; telles sont les chapelles de Saint-Jean de Latran, la chapelle Julia, celle de Sainte-Marie-Majeure, la chapelle du Vatican, que plusieurs confondent avec la chapelle Sixtine ou pontificale. Le travail que nous allons reproduire, et que nous avons publié nous-même en 1834 dans l'Univers religieux, d'après un musicien qui avait été à même de suivre les cérémonies de la chapelle pontificale et de s'entretenir avec le savant abbé Baini, nous fait connaitre des particularités intéressantes, tant sur le style de la musique de cette chapelle que sur Baini lui-même.

DE LA CHAPELLE SIXTINE A ROME. - I. Un des collaborateurs de la Gazette musicale de Paris, M. Joseph Mainzer, a publié il y a quelque temps une notice fort étendue sur la chapelle Sixtine. Bien que les opinions religiouses et musicales de cet écrivain ne soient pas en tout conformes aux nôtres. nous croyons intéresser nos lecteus en

3XR

leur présentant la substance de son travail. Bien entendu que nous nous réservons la faculté de modifier les observations de l'auteur dans le sens qui nous paratra le plus convenable et le plus juste sous le double

CHA

rapport que nous venons d'indiquer. L'auteur commence par établir la nécessité de pénétrer l'esprit et le sens des cérémonies religieuses pour pouvoir comprendre les anciens chants exécutés à la chapelle Sixtune: sans cette condition, il est impossible de saisir les beautés de cette musique. En outre, le style dans lequel elle est écrite exige qu'on y soit préparé. C'est un style antique comme l'usage des églises elles-mêmes, d'origine orientale comme les habits solennels des évêques et des patriarches. Le sentiment de la musique moderne est donc insuffisant pour mettra à même de juger un art semblable. Et ce n'est pas une tache facile de rendre l'esprit de ces chants compréhensible, pour ceux surtout qui ne sont pas profondément initiés aux mystères de la musique, et qui ne sont pas familiarisés avec les principes fondamentaux de cette science. On remarque trois différentes sortes de chants religieux exécutés à la chapelle pontificale. La première ou plain-chant, cantus firmus, tel qu'on le trouve noté dans le Rituel grégorien. Les chanteurs du Pape exécutent ce chant de deux manières : d'abord à une seule voix. eusuite à deux voix, en chœur, de telle sorté que le soprano et le ténor chantent la mélodie, et que l'alto avec la basse exécutent à l'octave la tierce de la mélodie. Mais, comme ce plain-chant grégorien n'est pas calculé comme un chœur à deux parties, on peut aisément se figurer à quels effets curieux d'harmonie cela doit donner lieu. Cependant on ne peut nier que de tels chants ne portent un caractère singulièrement original, antique, et en même temps des plus religieux, caractère qui est encore augmenté par la suppression fréquente de la note sensible. A tout cela se joint cette singularité que, parvenus à la dernière note, les chanleurs, au lieu de donner la tierce ou l'unisson, terminent tout à coup par un accord perfait; et cet accord final est généralement majeur, même lorsque le morceau entier est écrit en mineur. Les chanteurs attaquent cet accord final avec beaucoup de force, de manière que l'auditeur est singulièrement trappé de ce dernier effet. C'est dans ce style qu'on exécute les graduels, les offertoires et les hymnes, comme en général tous les chants qui varient suivant chaque dimenche ou chaque jour de sête. Il en est de même des morceaux intermédiaires du cinquantième psaume, qu'ou chante dans les trois derniers jours de la semaine sainte. Ces morcesux consistent en ce que, suivant le Rituel, on chante alternativement un verset du psaume en plain-chant. C'est encore à e style qu'appartiennent les chants qu'on exécute le jeudi saint dans la grande salle attenante à la chapelle Sixtine, pendant que le Pape lave les pieds à douze de ces nombreux pèlerins qui, partis des contrées les plus lointaines, comme l'Arabie, l'Arménie ou la Judée, se rendent à Rome vers cette époque.

Le premier mode, celui qui consiste à exécuter le plain-chant à une seule partie, est usité pour célébrer la Passion et les Lamentations, et même, dans ce dernier cas, avec une seule voix de soprano ou d'alto.

La seconde espèce de chant est celle où une mélodie quelconque, placée sur les paroles, est exécutée en harmonie simple par tous les chanteurs à la fois. C'est le style le moins compliqué, et, dans cette déclamation simultanée, les accords exprimant tour à tour le sens varié des paroles, tantôt faciles comme les sons d'une harpe, tantôt semblables à un orage qui s'avance par degrés, finissent par arriver à l'accentuation la plus forte et la plus impétueuse. On nomme ce style, stilo all' organo, ou à la manière de l'orgue. Dans ce style, on s'attache à reproduire fidèlement les accents du langage. Ce genre n'est ni le plus élevé, ni le plus noble parmi les différentes sortes de musiques religieuses. Cependant, comme c'est celui qui agit avec le plus de force sur les organes extérieurs et sur la sensibilité de l'homme. c'est à lui principalement que la chapelle du Pape est redevable de son immense renommée. C'est dans ce style, le plus simple de tous, que les chanteurs pontificaux out cou-tume d'exécuter leurs chants les plus religieux, leurs chants de déploration, ceux de la semaine sainte, le Stabat mater, le Miserere et les Lamentations. C'est dans ce genre encore qu'ont été composés ces morceaux aussi sublimes que simples, ces Impreperia (Reproches) de Palestrina, qu'on exécute dans la matinée du vendredi saint. Il est difficile de rien entendre de plus touchant et de plus riche d'effet que ces Reproches. Cette composition consiste en deux chœurs, autrement dit quatre voix en chœur et quatre voix récilantes.

Toute cette cérémonie, le sujet en luimême, la présence du Pape au milieu du corps des cardinaux, le mérite d'exécution des chanteurs qui déclament avec une intelligence et une précision admirables, tout cela forme un des spectacles les plus imposants et des plus touchants de la semaine sainte.

La troisième espèce de style usité à la chapelle Sixtine est celle où l'une des quatre voix composant les chœurs chante d'abord un thème quelconque, qui est ensuite répété tour à tour en imitation par chacune des autres voix, et continué jusqu'à la fin en trails figurés. Le thème est ordinairement un plain-chant qu'une des voix exécute souvent en entier, pendant que les autres brodent les motifs par des traits d'imitation et de fugue. C'est ainsi qu'est composé le beau chant de carême de Palestrina, O crux, ave, apes unica, dans lequel une des voix exécute le plain-chant comme il est écrit dans le livre des chants grégoriens, tandis que les autres voix l'accompagnent de mélodies tout

à fait particulières à chacune d'elles. Dans ce chant, chacune des parties doit naturellement avoir la marche mélodique qui lui est propre. Aussi toutes paraissent être isolées et indépendantes les unes des autres. Ainsi. par exemple, dans les morceaux à trois, quatre, six, ou même huit voix, on entend se présenter de front autant de mélodies différentes qui paraissent n'avoir entre elles rien de commun, et pourtant cet étrange assemblage de mélodies, que chaque partie du chœur semble exécuter par l'effet d'une inspiration momentanée, ne cesse pas un seul instant de produire à l'oreille un effet agréable et conforme aux plus strictes lois de l'harmonie. Il est naturel que, dans cette exécution simultanée de plusieurs mélodies entièrement distinctes, aucune ne captive l'auditeur préférablement à l'autre. A peine l'oreille a-t-elle suivi un chant, qu'aussitôt il s'en présente un autre, dont le premier ne semble plus être que l'accompagnement. L'oreille de l'auditeur s'intéresse alternativement à chacune des voix, sans qu'aucune d'elle puisse captiver exclusivement son attention. On concevra de même qu'une réunion aussi multiple de mélodies doit faire presque entièrement disparaître l'accentuation des temps forts et des temps faibles, et, par suito, le sentiment d'une me-sure bien exacte. Là où il n'y a point de mesure il ne peut, par conséquent, exister aucun de ces groupes de mesures qui rendeut la structure rhythmique si compréhensible dans la musique moderne. Plus ces différentes mélodies sont indépendantes les unes des autres, plus elles sont artistement enchaînées entre elles, et plus aussi elles font à l'oreille l'esset d'une espèce de brouillamini qui n'a aucun caractère décidé, et qui pourtant ne cesse jamais d'être satisfaisant sous le rapport de l'harmonie. Ce style est le plus riche, le plus favorable au déploiement de la science, et c'est le plus usité à la chapelle pontificale. C'est ainsi que sont écrits tous les motets, les messes et les hymnes de Palestrina, Orlando de Lassus, Vittoria, Siciliani, Nanini, Morales, et d'un nombre considérable de compositeurs, leurs contemporains. Le chanteur du Pape, Pierluigi, né à Palestrina, près de Rome, et nommé ensuite, pour cette raison, Palestrina, s'acquit dans cette manière d'écrire une telle réputation, qu'on le surnomma le père de la musique religieuse, princeps musicæ. Après lui, on nomma ce style, le plus sévère et le plus élevé de tous, le style Alla Palestrina, ou bien encore a capella, parce que les com-positions de ce genre étaient écrites pour les chapelles des princes, mais surtout pour celle du Pape.

Les chants de la chapelle Sixtine consistent donc dans ces trois manières différentes, dont la dernière (a capella) est la plus usitée. C'est dans ce style que les compositeurs et les chanteurs se montrent avec le plus d'éclat. En effet, outre que les chanteurs n'ont, pour ces compositions, de point d'appui ni dans les paroles du texte placées en lignes parallèles, ni dans les accents mélodiques ou rhythmiques, pour l'entréede telle ou telle voix, ils ont, encore cette difficulté de plus, qu'ils exécutent ces compositions sur un seul grand livre, où les parties sont séparées, à la vérité, mais où elles sont notées avec les signes primitifs et sans aucune division de mesure.

Ce sont pourtant de semblables compositions qu'un artiste, dont nous déplorons aujourd'hui la perte, était parvenu à faire exécuter à Paris avec une perfection et un ensemble inconcevables. On peut dire maintenant que Palestrina, Hændel, Marcelle et tant d'autres sont morts pour nous en même temps que Choron, car Choron était seul ca-

pable de les ressusciter.

 Un des plus savants théoriciens de notre siècle, l'abbé Baini, à la fois chanteur du Pape et compositeur, est aujourd'hui directeur de la chapelle Sixtine. L'abbé Baini est une sorte de phénomène musical a notre époque; il ne connaît, pour ainsi dire, que les œuvres d'Annimuccia, de Palestrina, de Moralès; il est complétement étranger aux productions contemporaines; il est si peu familiarisé avec les grands musiciens de siècle dernier, qu'il lui est arrivé un jour d'appeler Mozart un jeune homme de belles espérances; Haydn, Graun, Hændel, Gluck, ne lui sont connus que de nom. En bien! cet homme qui, pour ce qui regarde la musique, n'est pas sorti du xv' et du xv' siècle, cet homme moyen dge a néanmoins subi dans ses compositions l'influence miderne. On peut en juger par son Miserate dont nous parlerons, parce qu'il signale le grand changement qui s'est opéré dans le style de la chapelle Sixtine, changement sur lequel nous avons ci-dessus appelé l'attention des lecteurs. Quoique l'abbé Baini soit plus que tout autre versé dans l'ancien style alla capella, le style de son siècle ou du moins celui du siècle précédent, le style de son professeur Junnacconi, a trouvé accès dans son Miserere. En effet, au lieu du style pur alla capella, on de celui dans lequel ont été composés les Miserere d'Allegri, de Bei ou de Léo, on trouve plutôt dans l'œuvre de Baini ce plan musical, ce style qui consiste à varier la mélodie, selon le caractère et le changement des paroles, à chaque verset. Quelquefois, et ce cas est bien rare, il est simple comme Allegri; mais il arrive plus souvent que, lorsqu'il veut peindre le sens des paroles par des traits fugués et des imitations strictes, il se rapproche de l'école de Scarlatti, le Séhastien Bach de l'Italie.

« Je n'ai pas seulement, dit M. Joseph Mainzer, entendu exécuter le Miserere de Baini, je l'ai lu très-attentivement, et je l'ai étudié en détail avec Baini lui-même, qui a bien voulu m'éclairer de ses observations orales. Je pourrais soutenir hardiment qu'il a épuisé dans cette composition tout ce que l'art connaît de plus difficile, et que son œuvre doit le faire regarder comme un maitre et un artiste de premier ordre. Assuré-

ment ce travail, qui, comme chef-d'œuvre de l'art, renferme peut-être autant de science qu'aucune autre production de la chapelle pontificale, mérite bien l'honneur d'être placé entre ceux de Bei et d'Allegri. Et pourtant, continue M. Mainzer, malgré ma profonde estime pour Baini, malgré l'attachement que je lui porte, comme savant et comme artiste, je n'hésite pas à affirmer que le jour où un décret pontifical a autorisé la réception de son Miserere, la chapelle Sixtine a fait le premier pas vers sa décadence. Si, en effet, nous trouvons dans cette œuvre une profusion de science telle que, sous ce rapport, les ouvrages de Bei, d'Allegri et de Leo ne sont plus que des jeux d'en-fants, on regrette de ne pas y rencontrer également cette simplicité, ainsi que co cachet d'innocence et de piété qui pendant tant de siècles avaient attiré l'admiration de l'Europe. »

Jusqu'à Baini, la peinture des sons avait élé inconnue dans la chapelle Sixtine. Le caractère des fêtes religieuses, l'esprit et le sens des fêtes, voilà quelles étnient les scules ressources des compositeurs pour produire la couleur fondamentale de leur musique, couleur que, depuis la première jusqu'à la dernière note, il était impossible de méconnattre. De là cette différence essentielle entre une messe de carême et une autre destinée à célébrer un jour de réjouissance, tel que Pâques, la Pentecôte, etc. Baini, au contraire, ne s'attache pas, comme le faisait Allegri, à peindre le deuil ou la contrition, mais il reproduit le changement des idées suivant le sens des paroles. On voit par là que Baini, ainsi que nous le disions tout à l'heure, a subi l'influence du secle où il écrivait, et cet homme dont la vie tout entière a été divisée en deux parts, lune consacrée à la théologie et à la casuistique qui lui est nécessaire comme confesseur, et l'autre à celle de la musique, science qu'il a travaillée comme compositeur et comme historien, cot homme qui n'a Jamais vu ni entendu un opéra quelconque, qui se croirait perdu si jamais il éprouvait la tentation d'en voir un seul, cet homme a purlant écrit ses compositions dans un MJie dramatique, en reproduisant sans cesse le sens des paroles et des sentiments, comme aurait pu le faire un compositeur opéras, si ce n'est que ce dernier aurait employé des couleurs plus brillantes et plus prolanes.

L'abbé Baini a publié sur la vie de Palestina un grand ouvrage remarquable par les rehesses qu'il contient relativement à l'histoire de la musique, indispensable à tout homme qui veut s'occuper de l'état de lant à l'époque où vivait ce prince de la musique catholique; il est intitulé: Memorie critiche della vita e delle opere di Pierlingi da Palestrina, Roma, 1820. Il platt à M. Joseph Mainzer de qualifier de puerilité réligieuse le sentiment qui a porté Baini à collerson livre à la sainte Vierge. Le critique diviait se rappeler que des hommes moins

pieux par état que le directeur actuel de la chapelle Sixtine, se sont parfois montrés aussi faibles d'esprit. Ainsi Haydn, ainsi Beethoven, ont dédié, l'un à la sainte Vierge, l'autre à Dieu même, plusieurs de leurs belles œuvres. Quel malheur que d'aussi grands génies n'aient pas songé à se faire passer pour des esprits forts!

Après cela, il est difficile de comprendre. il est vrai, comment Baini a pu, sur la demande du roi de Prusse, consentir à écrire des chants pour le nouveau Rituel de l'Eglise protestante. Pour l'en récompenser, le roi de Prusse lui envoya la médaille d'or et lui fit en même temps présent de la planche en cuivre du portrait de Palestrina, que le monarque avait fait faire par les meilleurs artistes sur plusieurs anciens portraits de ca grand maître. Baini ajouta cette belle gravure à son ouvrage, auquel elle sert de frontispice. et aujourd'hui il ne se montre pas médiocrement reconvaissant pour toutes ces marques de faveur. Le roi de Prusse est l'objet constant de ses prières, et il forme les vœux les plus ardents pour que Dieu consente à éclairer un jour ce souverain, afin qu'il abandonne la voie de l'erreur pour entrer dans celle de la grâce, et qu'avant de mourir son retour à la lumière, ajoute un peu ironiquement M. Mainzer, l'empêche de devenir victime d'une damnation éternelle.

La vie de Baini ressemble à celle de la plupart des grands compositeurs de l'Italie. Ils vécurent presque tous dans les clottres, ou adoptèrent le genre de vie qu'on y mène. Il suffit de nommer entre autres, le P. Martini et le P. Mattei, le mattre de Rossini. L'abbé Baini vit dans une retraite absolue; l'innocence et la simplicité de ses mœurs le rendent difficilement accessible. M. Joseph Mainzer raconte qu'il l'a sollicité à plusieurs reprises de lui accorder une copie de son Miserere, mais le monde ne contient pas de trésor capable de le faire céder à une pareille demande, attendu qu'il a écrit cet ouvrage pour la chapelle poutificale, et que dès lors il a cessé d'en être

propriétaire.

Mozart, encore enfant, avait trouvé le moyen d'éluder cette défense à l'occasion du Miserere d'Allegri. M. de Stendhal donne à ce sujet quelques détails qui ne sont pas dépourvus d'intérêt. « Mozart et son fils, dit-il, se rendirent à Rome pour la semaine sainte. On pense bien qu'ils ne manquèrent pas d'aller, le soir du mercredi saint, à la chapelle Sixtine, entendre le célèbre Miserere. Comme on disait alors qu'il était défendu aux musiciens du Pape, sous peine d'excommunication, d'en donner des copies, Wolfgang se proposa de le retenir par cœur. Il l'écrivit, en ellet, en rentrant à l'auberge. Ce Miserere étant répété le vendredi saint, il y assista encore, en tenant le manuscrit dans son chapeau, et y put faire ainsi quelques corrections. Cette anecdote fit sensation dans la ville. Les Romains, doutant un peu de la chose, engagèrent l'enfant à chanter ce Miserere dans un concert. Il s'en acquitta à ravir. Cristofori,

qui l'avait chanté à la chapelle Sixtine, et qui était présent, rendit, par son étounement,

CHA

le triomphe de Mozart complet.

« La difficulté de ce que faisait Mozart est bien plus grande qu'on ne se l'imaginerait d'abord. Mais je supplie qu'on me permette quelques détails sur la chapelle Sixtine et sur le Miserere.

« Il y a ordinairement dans cette chapelle au moins trente-deux voix, et ni orgue ni instrument pour les accompagner ou les soutenir.... Le Miserere qu'on y chante deux fois pendant la semaine sainte, et qui fait un tel effet sur les étrangers, a été composé, il y a deux cents ans environ, par Gregorio Allegri, un des descendants d'Antonio Al-legri, si connu sous le nom du Corrége. Au moment où il commence, le Pape et les cardinaux se prosternent. La lumière des cierges éclaire le jugement dernier que Michel-Ange peignit contre le mur auquel l'autel est adossé. A mesure que le Miserere avance, on éteint successivement les cierges; les figures de tant de malheureux, peints avec une énergie si terrible par Michel-Ange, n'en deviennent que plus imposantes, à demi éclairées par la pâle lueur des derniers cierges qui restent allumés. Lorsque le Miserere est sur le point de finir, le maître de chapelle, qui bat la mesure, la ralentit insensiblement, les chanteurs diminuent le volume de leurs voix, l'harmonie s'éteint peu à peu, et le pécheur, confondu devant la majesté de son Dieu, et prosterné devant son trone, semble attendre en silence la voix

qui va le juger.
« L'effet sublime de ce morceau tient, ce me semble, à la manière dont il est chanté et au lieu où on l'exécute. La tradition a appris aux chanteurs du Pape certaines manières de porter la voix qui sont du plus grand effet, et qu'il est impossible d'exprimer par des nôtes. Leur chant remplit au plus haut point la condition qui rend la musique touchante. On répète la même mélodje sur tous les versets du poëme; mais cette musique, semblable par les masses, n'est point exactement la même dans les détails. Ainsi elle est facilement comprise, et cependant elle évite ce qui pourrait ennuyer. L'usage de la chapelle Sixtine est d'accélérer ou de ralentir la mesure sur certains mots, de rensier ou de diminuer les sons suivant le sens des paroles, et de chanter quelques versets entiers plus vivement que d'autres.

Voici maintenant ce qui montre la dissiculté du tour de force exécuté par Mozart, en chantant le Miserere. On raconte que l'empereur Léopold I", qui non-seulement aimait la musique, mais encore était bon compositeur lui-même, fit demander au Pape, par son ambassadeur, une copie du Miserere d'Allegri, pour l'usage de la chapelle impériale de Vienne, ce qui fut accordé. Le maître de la chapelle Sixtine fit faire cette copie, et on se hata de l'envoyer à l'empereur, qui avait alors à son service les premiers chanteurs de ce temps-là. Malgré leurs talents, le Miserere d'Allegri n'ayant fait à la cour de

Vienne d'autre effet que celui d'un fauxbourdon assez plat, l'empereur et toute sa cour pensèrent que le maître de chapelle du Pape, jaloux de garder le Miserere, avait éludé l'ordre de son maître et avait envoyé

une composition vulgaire.

« L'empereur expédia sur-le-champ un courrier au Pape, pour se plaindre de ce manque de respect; et le maître de chapelle fut renvoyé, sans que le Pape, indigné, voulût même écouter sa justification. Ce pauvre homme obtint pourtant d'un des cardinaux qu'il plaidorait sa cause et ferait entendre au Pape que la manière d'exécuter ce Miserere ne pouvait s'exprimer par des notes, ni s'apprendre qu'avec beaucoup de temps et par des leçons répétées des chantres de la chapelle qui possédaient la tradition. Sa Sainteté, qui ne se connaissait pas en musique, put à peine comprendre comment les mêmes notes n'avaient pas, à Vienne, la même valeur qu'à Rome. Cependant elle ordonna au pauvre maître de chapeile d'écrire sa défense pour être envoyée à l'empereur, et avec le temps il rentra en grace.

III. — Ce n'est guère qu'à la chapelle pontificale que le voyageur qui visite Rome peut espérer d'entendre de la musique religieuse. On n'exécute dans les autres églises de la capitale du monde chrétien autre chose que de la musique d'opéra sur des paroles sacrées. Il est juste de dire aussi que les cymbales et les grosses caisses y jouent un rôle important. On doit pourtant citer encore la chapelle du Vatican, ou plutôt l'église Saint-Pierre : il faut bien la distinguer de celle du Pape. Les artistes qui y sont atte-chés ne chantent que dans l'église Saint-Pierre, et principalement dans la chapelle Clémentine, qui forme le chœur des chanonnes du Vatican. Ils sont sous la direction de Fioravanti. Rien n'est moins déterminé que le style de leur exécution. Tantôt ils sont entendre des chants antiques comme ceux de la chapelle Sixtine, tantôt les douces mélodie des opéras de Fioravanti, empreintes d'un certain vernis religieux. Ils chantent cependant dans le carême des Miserere assez bien faits, qui expriment un sentiment religieux sévère, quoique traités dans les formes modernes. Des voyageurs, à qui il a été impossible de pénétrer jusqu'à la chapelle portificale, ayant confondu ce chœur avec celui des chanteurs du Pape, ont accrédité sur la chapelle Sixtine un grand nombre de crtiques plus mai fondées les unes que les autres. Ce même chœur n'assiste qu'aux solennités de l'église Saint-Pierre; mais lorsque le Pape officie en personne, ou même lorsqu'il est présent à la cérémonie, ce chœur doit faire place aux chanteurs pontificaux. Ceuxci vont partout où se trouve le Saint-Père et ne marchent jamais sans lui. Ils sont les accompagnateurs inséparables du Pape, et dans toutes les cérémonies ils se tiennent à ses côtés. Ils vont avec lui au Vatican ou au palais Quirinal, suivant que le Pape réside dans l'une ou l'autre de ces deux habitations. Ils se rendent avec lui à Sainte-Marie-Majeure ou à Saint-Jean de Latran, et même à l'étranger, à Vienne, à Prague ou à Reims.

CHA

Quelque vive que soit, abstraction faite de la pompe extérieure, la jouissance que peut éprouver un connaisseur pour ces chants autiques, il faut convenir que les cérémonies en elles-mêmes et la magnificence pontificale ne contribuent pas médiocrement à l'impression magique produite par ces chanteurs. Toutes les solennités de l'Eglise catholique sont très-heureusement calculées pour l'effet. Prenons pour exemple le couronnement du Pape, et choisissons le moment où, entouré des cardinaux, des évêques et de ses chanteurs, il est porté dans sa loge au-dessus du portique de l'église Saint-Pierre. Des flots de peuple et de soldats sont répandus sur les degrés qui, au milieu d'une quadruple rangée de colonnes, conduisent à la plus vaste et la plus magnifique église du monde. Les chanteurs du Pape commencent une hymne; tout le monde se prosterne, et il se fait un silence solennel. Ces chants, qui dominent une innombrable multitude, ressemblent, même pour celui qui n'est pas doué d'une imagination d'artiste, à un chœur d'esprits célestes. Alors la triple couronne est posée sur le front du Pape, qui entonne l'oraison : Sancti apostoli tui. Aux mots : benedictio Dei Patris, il se lève de son trône, bénit le peuple à trois reprises, et soudain tout le monde se relève; la musique se fait entendre, les tambours battent aux champs; le peuple pousse des acclamations et des cris de joie, les cloches résonnent, et le canon gronde du haut du fort Saint-Ange.

Une cérémonie non moins belle et tout aussi rare, qui fournit encore l'occasion d'entendre les chanteurs du Pape, est celle où Sa Sainteté, quelques semaines après son couronnement, va prendre possession de l'église de Saint-Jean de Latran, en sa qualité d'évêque de Rome. C'est dans cette journée qu'a lieu la fameuse cavalcade célèbre dans le monde entier. Mais notre objet u'est pas de décrire cette cérémonie. On conçoit que cet éclat, cette magnificence, ne peuvent manquer d'ajouter prodigieusement

à l'effet des chants.

Ainsi que cela résulte de tout ce que nous avons dit jusqu'ici, on n'entend, au service divin célébré en présence du Pape, résonner aucun instrument de musique, sans excepter l'orgue même. Certains jours de fête seulement, quand le Pope officie en personne dans l'église Saint-Pierre, et au moment où, vers le milieu de la messe, il élève la sainte bostie en présence du peuple à genoux, le silence pieux de la foule est interrompu par de simples accords de trompettes et de tambours qui retentissent de l'extrémité opposée à l'autel dans l'immense vaisseau de l'église avec un effet surprenant.

Il ne nous reste plus qu'à ajouter quelques mots sur le personnel de la chapelle Sixtine. On y compte en tout de trente à trente-cinq chanteurs, composés en partie de prêtres séculiers, de moines ou de laïques, en partie d'hommes, en partie de

castrats. Ces derniers ont pendant longtemps été l'objet de reproches amers contre la cour de Rome. Pour nous, nous avouons que cette question est encore enveloppée d'obscurités. Le Pape a plusieurs fois hautement publié des ordonnances contre un usage qui semble avoir pour principe un attentat à la nature. Mais on peut demander si ces ordonnances ont toujours été fidèlement exécutées? « li faut voir ces maiheureux êtres, dit M. Joseph Mainzer, objets de mépris pour l'humanité, après que, grâce à leur vieillesse, ils ont été congédiés de la chapelle Sixtine, se traîner de fête en fête, où pour un modique salaire ils lancent leur air de bravoure qu'ils appliquent à toutes les cérémonies. Il faut les entendre, avec leurs interminables cadences, faire des trilles à effrayer les assistants. Il faut les voir. ces infortunées créatures, mutilées au moral comme au physique, errer de lieu en lieu, trop heureux lorsqu'il leur reste le dernier coin d'un couvent, où, ignorées du monde, elles puissent enfin manger en paix le pain de la charité. »

Clia

La chapelle pontificale ne pourrait rien perdre de sa réputation si, au lieu de castrats on y introduisait des voix de femmes ou de garçons. C'est M. J. Mainzer qui fait cette observation, et l'on comprend qu'il n'y a qu'un écrivain appartenant à la religion qu'il professe qui puisse s'exprimer ainsi. Pour ce qui est des femmes, elles remplaceraient très-facilement les voix de castrats, mais la fameuse maxime: Mulier taceat in ecclesia, s'oppose à leur admission dans la chapelle. Du reste, on ne sait pas, continue M. Mainzer, jusqu'à quel point elles s'accommoderaient de la discipline qui règne actuellement parmi les chanteurs du Pape, dont chaque faute, chaque retard, chaque intonation fausse, enfin la plus légère erreur, sont relevés par un punctator et punis d'une

amende pécuniaire.

Les chanoines allemands ont aussi banni les voix de femmes de leurs cathédrales; mais au moins ils y ont introduit des voix de garçons. Il faut avouer que la mue des voix est une source constante d'embarras pour ceux qui dirigent les chœurs; mais il n'est rien qui puisse remplacer le charme et la beauté d'une voix de garçon. Ces voix ne sont, il est vrai, remarquablement belles que lorsqu'elles commencent à se modifier à l'approche de la mue. Dans tous les cloitres, sur les bords du Danube, on entend des chœurs de garçons d'un mérite supérieur. M. Mainzer n'hésite pas à mettre à côté de la chapelle Sixtine le chœur des garçons de la synagogue juive, à Vienne, telle qu'elle était composée en 1827. A cette époque où, après quelques années pendant lesquelles Vienne, par ses productions, ses theatres, son opéra italien et ses musiciens de tous geores, avait paru devenir une Athènes musicale, les jouissances de l'art étaient tellement épuisées, que cette synagogue était le seul lieu où il fût possible à un étranger de trouver, sous le rapport de l'art, une

source de jouissances musicales. Elle possédait un chanteur polonais qui, entouré de seize enfants, accompagné par une seule basse-taille, faisait entendre des chants religieux au plus haut point, quoique dans le style italien; il entraînait son auditoire par un accent admirable de piété et d'édification. Celui qui aura entendu ce chœur unique de garçons ne pensera pas assurément à regretter les castrats

En publiant ce dernier article, nous nous sommes abstenus de reproduire de vieilles déclamations dont la cour de Rome est trop souvent l'objet. Nous avons seulement osé réclamer une réforme que la conscience universelle demande hautement. Toutefois, c'est avec la plus grande circouspection que

nous avons abordé ce sujet.

CHAPIER. — Les chapiers sont des chantres revêtus d'une chape, qui se promènent dans le chœur pendant certaines parties de l'office.

« Les chapes, dit M. l'abbé Pascal dans sa Liturgie catholique, sont principalement affectées aux chantres. Aussi les trouve-t-on nommées dans quelques auteurs anciens: cappæ ou plutôt cappæ chorales. Honoré d'Autun écrivait, dans le xu' siècle, que les chapes sont les habits propres aux chantres, cappa propria est vestis cantorum. Mais c'était seulement aux solennités qu'on s'en servait. De la les expressions usitées dans quelques vieilles rubriques: Festa in cappis, fêtes à chapes.... La chape.... n'étant pas essentiellement un habit sacerdotal, tout clerc peut s'en revêtir. Aujourd'hui même, dans la plupart des églises, ce sont des laïques faisant fonction de chantres qui portent des chapes. On ne peut sur cela jeter aucun blame, comme il est edvenu quelquefois de la part des personnes qui n'ont aucune connaissance de l'antiquité. Il n'est pas d'ailleurs nécessaire que la chape soit bénite, ce qui prouve qu'elle n'est pas proprement un habit sacerdotal. La couleur des chapes doit être conforme à la fête qui est célébrée et au temps..... »

Quant aux fonctions des chapiers, on va en juger par les citations suivantes :

« L'église de Saint-Michel (de Dijon), dit l'auteur des Voyages liturgiques (p. 156), est une paroisse où les chapiers se promènent non-seulement dans le chœur, mais encore dans une partie de la nef, comme il s'observe aussi à Saint-Erbland de Rouen; et cela apparemment afin de maintenir le chant et reprendre ceux qui y manquent, comme aussi afin de faire taire les causeurs, et c'est peut-être pour cela que les chantres ont des bâtons en main....

« Les chapiers aux matines des semi-doubles (à Notre-Dame de Rouen; ib., p. 359) apprennent des sous-chantres le commencement de l'antienne et le ton du psaume. C'est pour cela que chaque chapier va devant lui un peu avant la fin du psaume lui faire inclination. Alors le sous-chantre se lève de sa place, et lui dit par exemple: Respice, de octavo; ou, Impleat, de quarto, sous-entendant tono. Et ce chapier a soin, à la fin du psaume, d'aller annoncer le commencement de l'antienne à celui qui la doit imposer, et d'entonner le psaume quand il en est temps. En l'imposant, il se tourne du côté du chœur dont il est; et il est bien raisonnable qu'il se tourne vers ceux à qui il annonce ou impose le psaume.....

« Dans l'église paroissiale de Saint-Herbland (de Rouen), proche le parvis de l'église cathédrale, aux fêtes solennelles, les chapiers se promènent non-seulement dans le chœur, mais encore dans la nef, tant pour gouverner et maintenir le chant, que pour faire taire les causeurs; et j'y ai vu encenser aussi bien tout le peuple que le clergé, c'est-àdire parfumer toute l'église. » (Ibid., p. 418.)

« Les chapiers n'observent point en celle église (de Saint-Martin de Tours) de se promener de symétrie; mais ils s'arrêtent l'un ou l'autre où ils jugent à propos, quand on détonne, ou quand on chante trop vite.

(Voy. liturg., p. 426.)

Il en est de même à Châlons-sur-Saône: « Dans l'église cathédrale les chapiers se se promènent point de symétrie, l'un étant au milieu du chœur pendant que l'autre est au bout; et point du tout pendant l'hymne, ni durant le Magnificat; alors ils sont appuyés avec leurs chapes sur leurs stalles au milieu du second rang. » (Ibid., p. 153.)

Ensin, dans l'église de Saint-E:ienne de Bourges: « A Vêpres, les deux chapiers saluent d'abord l'autel par une inclination profonde au haut du chœur: puis s'étail retournés, chacun salue son côté du chœur par une inclination médiocre, et au bas du chœur, ils saluent aussi par une inclination médiocre M. le doyen; et au bout du premier tour encore de même. Tous les chanoines et autres ecclésiastiques les saluent aussi d'abord quand ils passent pour aller au bas du chœur, comme aussi quand ils commencent à se promener au premier verset du premier psaume de Vêpres. Ils ne se promènent que durant les psaumes, et non pendant l'hymne ui le Magnificat, non plus qu'à la messe. » (Ibid., p. 142.)

CHEVROTTER. — « C'est, au lieu de battre nettement et alternativement du gosier les deux sons qui forment la cadence ou le trille, en battre un seul à coups précipités, comme plusieurs doubles croches détachées à l'unisson; ce qui se fait en forçant du poumon l'air contre la glotte fermée, qui sert alors de soupape : en sorte qu'elle s'ouvre par secousses pour livrer passage à cet air, et se referme à chaque instant par une mécanique semblable à celic du tremblant de l'orgue. Le chevrottement est la désagréable ressource de ceux qui, n'ayant aucun trille, en cherchent l'imita-tion grossière; mais l'oreille ne peut supporter cette substitution, et un seul cherroltement au milieu du plus beau chant du monde sussit pour le rendre insupportable et ridicule. » (J.-J. Rousseau.)

CHIFFRER. -- « C'est écrire sur les notes de la basse des chiffres ou autres caractères indiquant les accords que ces notes doivent porter, pour servir de guide à l'accompagnateur. » (J.-J. Rousskau.)

CHOEUR. - Morceau d'harmonie complète à trois, quatre parties ou plus, chanté à la fois par toutes les voix, avec ou saus

accompagnement.

« Le chaur, dans la musique française, dit J.-J. Rousseau, s'appelle quelquefois grand chaur, par opposition au petit chaur qui est seulement composé de trois parties, savoir : deux dessus et la haute-contre qui leur sert de basse. On fait de temps en temps entendre séparément ce petit chœur, dont la douceur contraste agréablement avec la bruyante harmonie du grand.

• Il y a des musiques à deux ou plusieurs chaurs qui se répondent et chantent quel-

quefois tous ensemble. »

CHOEGR, chorus. — Autrement Sancta. -Pars ecclesiæ, dit Du Cange, in qua clerus consistit ac concinit. — Chorus est consensio cant mium in choro. (Saint Augustin.) — Ubicunque chorus est, ibi diversæ cordæ unam vocem essivat cantici: sic diversæ voces cum simul fuerint congregatæ, chorum Domini efficiunt.

(Saint Jénôme.)

Plusieurs font dériver le mot chœur tantôt de couronne, tantôt de concordia, concorde, union, car sans union et sans concorde on ne peut chanter avec ensemble. D'autres le tirent du mot grec χαρά, qui en latin veut dire joie, allégresse, sentiment propre à l'Eglise triomphante. Enfin d'autres prétendent que ce mot chœur vient de corona, couronne, parce que les anciens se ran-graient en couronne autour de leurs autels, etchantaient ainsi les psaumes en formant un seul chaur. Mais le Pape Damase ordonna que le chœur sût divisé en deux ailes et que tous les tidèles réunis dans l'église chantassent les psaumes alternativement et par versets; bien que, dans quelques églises particulières, cette manière de chanter fût déjà introduite, d'après la tradition qu'en avait laissée saint Ignace, évêque d'Antioche, vers l'an 106 de l'ère chrétienne. On prétend que ce saint, étant en prière et en extase, avait en une vision dans laquelle les anges et les esprits des justes lui étaient ainsi apparus divisés en deux chœurs et se répondant dans leure chauts.

« Chorus ab imagine dictus est coronæ, et ex eo ita vocitatus.... chorus enim proprie multitudo canentium est. » (Ibid., lib. 1, be sect. offic., cap. 3.) — « Chorus dicitur a concordia canentium, sive a corona circumstantium. Olim namque in modum coronæ circa aras cantantes stabant; sed Flavianus et Diodorus episcopi choros alternatim psallere instituerunt. > (Honorius Au-GUSTOD.. lib. 1, cap. 140.) Honorius d'Autun ue fait pas mention du Pape Damase.

On nommait chorus major (haut chaur) les stalles supérieures occupées par les cha-noines, et bas chœur, le lieu où sont les

cleres.

Il y avait, dans l'antiquité, un instrument appelé chorus. Laudate eum in tympano et CHORO. (Ps. CL.)

Chorum. — «On donne ce nom tantôt à l'endroit de l'église où se chantent les offices, tautôt au clergé qui les chante : il s'agit ici surtout de cette seconde signification. Dans son acception la plus étendue, « le 'chœur, dit saint Augustin, est une réunion de personnes qui chantent ensemble : Chorus est consensio cantantium. » (In Ps. CXLIX.) « Si nous chantons en chœur, ajoute-t-il, nous chantons pour le cœur. Quand, au nombre des chanteurs, il y en a un qui chante faux, il offense l'oreille, et trouble le chœur. » « Le chœur, selon saint Isidore, est tout le peuple assemblé pour l'office divin; et on l'appelle chœur, parce que, dans le principe, on se tenait debout en forme de couronne autour des autels, et qu'on chantait dans cette position. » Chorus est multitudo in sacris collecta, et dictus chorus, quod initio in modum coronæ circa aras starent, et ita psallerent. (Genn., De cantu et musica sacra, t. I., p. 290.) Ailleurs le même écrivain ecclésiastique s'exprime ainsi à ce sujet: « Le chœur est ainsi appelé de l'image d'une couronne qu'il représente, et dont il a tiré son nom: c'est ce qui a fait dire à l'Ecclésiastique que le prêtre se tient debout devant l'autel, et que ses frères forment une couronne tout autour. Le chœur, à proprement parler, c'est la multitude des fidèles chantant; chez les Juifs, il ne pouvait se composer de moins de dix chanteurs, tandis que parmi nous le nombre n'est pas déterminé, et il y en a indifféremment tantot peu, tantot beaucoup plus. (Ibid.) En effet, dit Gerbert, le chœur se compose de tous ceux qui chantent, soit de chantres spécialement choisis pour cette fonction, soit de la foule aussi des fidèles qui font entendre leurs voix. C'est ce qui se pratiquait du temps de saint Isidore, suivant la coutume antique; mais, toutefois, ce fut toujours, dans l'église, le ministère particulier des mem-bres du clergé, qui occupaient une place plus rapprochée de l'autel, laquelle aujourd'hui se nomme le chœur. »

« Les chœurs, dans l'Eglise d'Orient comme dans celle d'Occident, ont constamment été divisés, de même que de nos jours, en deux côtés, celui de droite et celui de gauche, c'est-à-dire que le clergé placé du côté de l'Epître formait un chœur, et celui qui était du côté de l'Evangile formait l'autre, chantant tour à tour. Dans les livres liturgiques des Grecs, qui ont rapport au chant ecclésiastique, il est souvent fait mention du domestique du chœur de droite et du domestique du chœur de gauche, qui étaient des chantres supérieurs, chargés de présider au chant ecclésiastique, et de diriger les deux chœurs. Goar, après avoir parlé des diverses fonctions de l'Eglise, venant à celles des chantres, dit : « Le premier chantre est. placé entre les deux chœurs de droite et de gauche. C'est lui qui commence le chant, et

372

CHOE il est suivi par les autres chantres. » (Ibid., p. 291.)

« Le chœur des chantres occupait, dès les temps anciens, une place particulière dans l'église, ce que l'abbé Martin Gerbert a vu lui-même à Rome dans celle de Saint-Clément, décrite par dom Mabillon. Ce savant Bénédictin dit que cette église fort ancienne avait deux chœurs, l'un sous l'abside et derrière l'autel pour les prêtres, et appelé, à cause de cette destination spéciale, presbyterium, et l'autre devant l'antel où se tepait le corps des chantres, qui étaient assis tout autour sur des stalles de marbre ayant tout juste la largeur du corps d'un honime. Le sieur de Moléon, dans ses Voyages liturgiques, dit avoir remarqué dans l'église de Notre-Dame, à Rouen, une place affectée, du côté de l'Epitre, à un clerc revêtu de la chape, qui, aux fêtes simples et aux féries, dirigeait pendant la messe le chant du chœur. On a vu depuis, et nous voyons trop souvent de nos jours les musiciens, par la faute du clergé, envahir le chœur, y faire entendre une musique plus digne du théâtre que des temples chrétiens, et ne prendre la place des chantres de l'église que pour flatter et dis-traire l'esprit des fidèles par les accents d'une mélodie qui ne respire que le sen-

(L'abbé A. Annaud.) « Le mot de chœur, dont l'Ecriture se sert si souvent, se prenait, chez les profanes, pour des bandes de danseurs; mais il a été employé par les Chrétiens pour marquer ceux qui chantaient les louanges de Dieu. Il paraît que les Juifs dansaient en chantant, puisque le roi David et les chantres qui l'accompagnaient dansaient devant l'arche au son des instruments (200). Théodoret dit qu'il y avait des Chrétiens en Egypte, tels que les Mélétidens, qui dansaient en chantant dans leurs assemblées, et les Arméniens réunis dansent même à Rome pendant leur liturgie, et en certains jours de procession en Espague et en Flandre on y danse encore....

sua isme. Quand donc le clergé comprendra-

t-il que les chants qui retentissent dans nos

églises ne doivent pas ressembler à ceux de

l'Opéra, et que rien ne saurait remplacer la

grave majesté du chant grégorien? »

« On ne sait en quel temps précisément a commencé le chant à deux chœurs. L'historien Socrate rapporte que saint Ignace d'Antioche ayant entendu en une vision des anges qui chantaient alternativement les louanges de Dieu, institua cette manière de chanter à Antioche, d'où elle se répandit dans toute l'Eglise, in hymnis alterna voce decantatis. (Lib. vi, cap. 8.) Théodoret dit que ce furent Flavien et Théodore, prêtres d'Autioche vers l'an 350, qui firent les premiers chanter les psaumes de David à deux chœurs. (Lib. 11, cap. 19.) Peut-être n'ont-ils que renouvelé ou rétabli cette pratique, qui

(200) · Quant à David, s'il dansa et sauta un peu plus que l'ordinaire bienséance ne requérait devant l'arche de l'alliance, ce n'était pas qu'il voulust faire le fol, mais tout simplement et sans artifice il faisoit

avait été en usage dans le temps des apôtres, et du vivant de saint Ignace, et qu'ils la rétablirent durant la persécution des ariens. Flavien fut depuis évêque d'Antioche et Diodore évêque de Tarse. » Hi primi, dit Théodore, psallentium choros in duas partes diviserunt, et Davidicos hymnos alternis canere docuerunt; quod Antiochiæ fieri captum, \ ad ultimos terrarum fines perventum est. (Lib. 11, cap. 24.) Il est vrai qu'en peu de temps le chant à deux chœurs se répandit dans l'Eglise, puisque saint Basile, l'ayant rétabli dans son Eglise de Césarée en Cap-padoce, répondit à ceux de Néocésarée Epist. LxIII ad Neocæsar.), qui se plaignaient de cette nouveauté, qu'il avait suivi l'exemple des Eglises d'Egypte, de Libye, de la Thébaide, de la Palestine, de l'Arabie, de la Phénicie, de la Syrie et de plusieurs autres, et que dans toutes ces églises, les grandes fêtes, le peuple venait avant le jour dans l'église pour chanter à deux chœurs qui se répondaient l'un à l'autre : In duas partes divisi alternis succinentes psallent.

CHUE

« En peu de temps le chant passa d'Orienten Occident, Saint Ambroise est le premier qui fit chanter à Milan pour désennuyer le peuple, qui passait les nuits dans l'église durant la persécution de l'impératrice Justine, suscitée par les ariens. Saint Augustin est témoin oculaire de cet établissement. Tunc hymni et psalmi ut canerentur secundum morem Orientalium institutum est, et ex illo... per cætera orbis. (Lib. 1v Confess., cap. 9.) Paulin, dans la Vie de saint Ambroise, marque la même chose. Ce fut pour lors qu'on commença à introduire des veilles, des hymnes et des antiennes dans la psalmodie, ou l'office de l'église à Milan : In hoc tempore primum antiphonæ, hymni ac vigiliæ in ecclesia

Mediolanensi cæperunt.

« Saint Isidore de Séville dit que le chaut à deux chœurs a été fait à l'imitation des séraphins, qui chantaient l'un après l'autre:

Alter ad alterum. (De offic., lib. 1.)

« Peu à peu les moines prirent le chant à deux chœurs. Saint Paulin semble le marquer dans sa lettre à Victricius, évêque de Rouen: Ubi quotidiano psallentium per frequentes ecclesias et monasteria concentu... et cordibus delectamur et vocibus. - Sideine Apollinaire (Lib. v, ep. 17; l. 1x, ep. 3) parle d'office chanté par les moines et les clercs ensemble : Vigilias quas alternante multitudine monachi clericique psalmicines concelebraverant. Il loue aussi Fauste, évêque de Riez, d'avoir transporté dans son église l'ostice et le chant qui s'observaient à Lérins. Dans la Vie de saint Agricole, évêque d'Avignon, qui avait été moine à Lérins, il est dit qu'il faisait chanter à deux chœurs dans son église, comme on faisait dans les monastères : Horas canonicas eodem modo quo solerent in monasteriis, alternis videlical

ces mouvements extérieurs, conformes à l'extraordinaire et démeaurée allégresse, qu'il sentoit en (S. FRANÇOIS DE SALES, Introduction & son cœbr. la vie dévote, in part., chap. 5.)

cantibus voluit recitari. Saint Benoft, dans sa règle, suppose le chant à deux chœurs, ordonnant que l'esprit soit attentif à ce que la bouche chante dans l'office, ut mens nostra roci concordet. Il parle de chanter en droit, directaneus psalmus, certains psaumes. Il ordonne à ceux qui viennent tard à l'office de ne pas se mettre avec le chœur : non sociari choro psallentium. Amalaire assure que saint Benott avait pris beaucoup d'usages de saint Ambroise : Consuetum morem sancti Ambrosii in nonnullis ecclesiasticis elegisse, ce qui peut s'entendre du chant et des hymnes que ce saint évêque avait établis à Milan. Dans la règle de Saint-Fructueux, il est ordonné de chanter à deux chœurs, Surgentes per choros recitent psalmos.

Mais beaucoup de moines faisaient difficulté de prendre le chant, persuadés de ce que dit saint Jérôme, monachi est plangere : un moine ne doit s'occuper qu'à pleurer, et non à chanter. Saint Fructueux, que je viens de citer, ne parle que de réciter à deux

chœurs...., eic.

• Les peuples chantaient autrefois avec le clergé avant que les chanoines eussent élevé des murs autour du chœur pour se défendre du froid, car le chœur était autrefois tout ouvert. Durand s'en plaint, et dit que cela ne faisait que commencer de son temps, et qu'il y avait encore bien des églises où ces murs n'étaient pas. (Lib. 1, Ration., xIII, num. 35.) In primitiva Ecclesia peribolum seu parietem qui circuit chorum, non elevatum suisse nisi usque ad appodiationem (jusqu'au coude; on pouvait s'ap-puyer dessus): Quod adhuc in quibusdam ecclesiis observatur, ut populus videns clerum psallentem inde sumeret bonum exemplum.... » (Commentaire hist. sur le Bré-· aire romain, par Grandcolas; Paris, 1727, i. I", pp. 105 à 120, passim.)

CHOEUR. — Instrument d'invention grecque, attribué à Philamne. Il était composé de s mple peau, et de deux baguettes de roseaux de fer (de fer creux) dont la première servait à condenser l'air intérieurement, et la seconde à produire le son extérieurement. On fait remonter cet instrument à cent vingt ans avant Jésus-Christ. — Il ne doit donc pas être confondu avec celui dont parle David au ps. cr.: Laudate eum in tympano et choro; puisque David vivait neuf cent quatre-vingt sept ans avant ce Philamne. (Voy. El melo-

peo, de Cano a, p. 248).
CHORAL.—Le choral, ou cantique propre aux églises protestantes, tire son origine de l'ancien cantique en langue vulgaire, en

(201) « Nos cantiques français, que l'on nous dit sicies, sont dans la plupart de leurs traits inaborcables pour la masse des voix, ou bien ils tombent cans la trivialité des ponts-neufs. Nos chansons intitulées romances sont l'antipode de toute musique religiense, soit savante, puisque la science y fait complétement défaut; soit traditionnelle, puisque rela ne ressemble à rien de ce qu'on n'a jamais dû chamer à l'église; soit populaire, puisque les massont incapables de rendre avec ensemble, juslesse et facilité, leurs formules capricieuses et lanusage de temps immémorial dans l'Eglise latine, de même que le mot choral n'est autre que l'ancien adjectif choralis (liber choralis, cantus choralis) pris substantivement.

CHO

Le choral est proprement un motel en langue vulgaire. On voit par là que le protestantisme n'a fait en ceci que s'approprier un chant appartenant à l'Eglise catholique, bien qu'il soit juste de reconnaître que les luthériens allemands aient donné à ce chant une gravité, une majesté, une allure lyrique et biblique, inconnues généralement à nos compositeurs de musique religieuse. C'est ce qu'a fort bien remarqué M. Leclercq, dans un intéressant article inséré dans l'Univers à la date du 27 juin 1851 (201).

Les différences caractéristiques des chants de l'Eglise catholique et des chants de l'Eglise réformée tiennent à une conception différente de la liturgie. Dans le catholicisme, la parole de Dieu découle du prêtre et se répand sur le peuple. Le prêtre a mis-sion d'instruire et d'enseigner; le peuple écoute, accepte et se soumet. De là un chant consacré, traditionnel, commun à tous les tidèles et auquel les fidèles n'ont pas le droit de rien changer. Dans le protestantisme, au contraire, chacun ayant le droit d'examiner, de fixer sa croyance, d'interpréter à sa manière la sainte Ecriture, tout procède du peuple. Chez les protestants, ce que l'on n mme le laïque n'existe pas dogmatiquement. Tout individu exerce un sacerdoce, et le culte public est basé sur le culte de la famille, tandis que, dans le catholicisme, le culte de famille n'est que le prolongement du culte public. Le chef d'une maison protestante fait matin et soir la prière en présence des membres de sa famille et des demestiques, puis une lecture de la sainte Ecriture, qu'il explique et commente à sa façon, puis enfin entonne des cantiques. A certains jours, les familles s'assemblent au temple, et voilà la communauté. Les chants de cette communauté ne peuvent donc être que des cantiques composés par des gens de toutes les classes, qui se sont livrés à leurs seules inspirations. Aussi le nombre cn estil très-considérable. On connaît des recueils qui ne contiennent pas moins de deux mille à trois mille cantiques, et l'on pourrait évaluer à plus de soixante mille la collection complète de ces chants.

Dans le Sommaire de l'histoire de la musique placé en tête de son Dictionnaire des musiciens (Paris, 1810), Choron s'exprime ainsi qu'il suit sur les Allemands: « Quant aux diverses branches de styles et première-

goureuses, leurs modulations chromatiques, leurs notes accidentelles, et leurs sauts d'intervalles péril-leux. Ces trois car ctères de science, c'est-à-dire d'harmonie intéressante et correcte, de tradition, de popularité, devraient caractériser si on en totalite du moins en partie, les chants que l'on exécute à l'église en dehors du chant grégorien. C'est ce qu'ont fait les Allemands, et il faut le dire, les lu-thériens, en donnant à leurs chants les allu es du plain-chant et quelque chose de l'inspiration bibli-

ment du style d'église, ils ont reçu d'Italie le chant grégorien; ils en ont composé de particuliers à plusieurs parties en fauxbourdon, qu'ils nomment chorals, qui sont chantés par toute la masse du peuple et qui sout du plus bel effet; ce genre ou emploi du genre leur appartient, et il serait à désirer que les autres nations les imitassent. » Choron semble dire ici que le choral est de l'invention des Allemands. Nous ne contestons pas leur mérite dans ce genre de cantique; mais nous avons dit et nous allons prouver qu'ils n'ont fait que s'emparer de l'ancien cantique en langue vulgaire. De ce qu'ils ont retenu une seule forme des chants d'Eglise, il ne s'ensuit pas qu'ils l'aient in-ventée. Et, quant au souhait qu'exprime l'écrivain en finissant, nous ne voyons pas ce que les autres nations, c'est-à-dire les nations ratholiques, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la France, gagneraient à abandonner le plainchant, bien plus mélodique et bien plus varié que le chant choral, lequel, malgré de grandes beautés, manque généralement d'onction et se fait remarquer par une roideur et

СИA

une monotonie fatigantes.

Nous ne partageons pas davantage l'opinion du savant historien de la musique oc-cidentale, feu M. Kiesewetter, qui dit (xiv époque) que « depuis la réformation qui eut lieu en Allemagne vers le xvi siècle, il se forma, par l'introduction du chant du peuple dans l'église, un genre nouveau essenfiellement original, savoir le choral métrique. » Ce prétendu genre essentiellement original se distingue au contraire par l'absence de toute originalité, puisque, ainsi que nous venons de l'observer, il repose uniquement sur ce qu'il est le seul chant en usage dans l'église protestante. Du reste, M. Kiesewetter semble avoir répondu d'avance à cette allégation, car, dans la ix époque de son Histoire, il dit que « les chorals qui furent composés par des musiciens allemands très en vogue sur les textes métriques de Luther, sont pour la plupart dans le système des modes ecclésiastiques et en reçoivent leur désignation. » Mais ce que nous reconnaissons volontiers avec M. Kiesewetter, c'est que « l'usage d'accompagner les chorals avec l'orgue, et l'émulation qui se manifesta parmi les organistes pour le faire avec plus ou moins de variété et de talent, contribuèrent sans doute à l'amélioration de l'harmonie et du contrepoint, et furent cause de l'ardeur qu'ils déployèrent dans cette étude. Aussi depuis cette époque et principalement dans le xvii siècle, l'Allemagne put se vanter de posséder les plus grands maîtres sur l'orgue. » (Hist. de la

musique occidentale, xive epoque.)

Mais revenons à l'origine du choral, Nous avons dit qu'il était ne du cantique vulgaire; effectivement nous voyons qu'au xive siècle, d'autres disent même au xiie, on avait traduit en langue vulgaire des chants de l'Eglise, entre autres le Veni Creator, le

Ta Day

Quant vint Luther, il adopta cette forme

de chant populaire pour les cérémonies de son culte. Le premier livre de cantiques évangéliques publié par Luther et Walther parut en 1524 sous ce titre: Enchiridion, ou bien: Quelques cantiques chrétiens et pisumes conformes à la pure parole de Dieu, tirés de la sainte Ecriture, pour être chantés dans l'église, comme c'est déjà l'usoge à Wittemberg. Ce premier recueil comprensit huit cantiques. Mais peut-être sera-t-ou bien aise de trouver ici quelques détails sur l'œuvre musièle et liturgique de Luther.

« Bien qu'il ne fût pas un savant mossicien, dit M. Fétis dans sa Biographie des musiciens, Luther possédait des conmissances assez étendues sur la musique pour cultiver cet art avec fruit. Non-seulement il était en état de chanter des chorals à première vue, mais il pouvait lire avec facilité toute espèce de musique. Il consacrait à cet art toutes les soirées qu'il passait au milieu de ses enfants et de ses emis. Ils chantaient alors de beaux motets de Senfel, de Josquin et d'autres grands maîtres: Luther faissit venir pour les exécuter des musiciens exercés et organisait chez lui de petits concerts.

« A moins de se montrer injuste (dit le « pasteur Rambach, dans son excellent livre « intitulé: De l'influence de D. Martin Luther « sur le chant d'église (Hambourg, 1813), « on est forcé d'avouer que personne n'était « plus apte que Luther à organiser noble « ment et d'une manière utile le chant re- « ligieux et le service divin. Réunissant l'imagination à la sensibilité, la persévé « rance à l'amour du peuple, le goût et la « connaissance théorique et pratique du « chant à beaucoup d'autres qualités qui se « rencontrent rarement ensemble, il était « plus capable qu'aucun antre de faire pour « le chant d'église ce qu'il fit en effet. »

« Dans sa liturgie, il insiste sur la nécessité de retrancher les antiennes et cantiques de la Vierge, l'offertoire, les chants de vigile et de la messe des Morts, qu'il considérait comme contraires à l'espritévangélique. Les proses furent aussi supprimées par lui; il les estimait peu, et les considérait comme ne faisant point essentiellement partie du culte. En général, il ne conserva des anciennes pièces de chant que ce qui contenait les louanges de l'Eternel, et l'expression de la reconnaissance pour ses bienfaits.

faits.

« Luther ne fit pas disparaître absolument les chants latins de l'office divin, il n'approuvait même pas ceux qui le firent; mais en beaucoup d'endroits il remplaça par de simples chorals en langue vulgaire, en faveur du peuple, des pièces plus longues el plus difficiles. Au reste, il n'y eut point en cela d'innovation; car Mélanchthon a fort bien remarqué, dans son Apologie de la confession d'Augsbourg, que l'usage du chant allemand par le peuple, dans le culte, est fort ancien. M. Henri Hoffmann a prouvé, dans son intéressante Histoire des chants d'église jusqu'au temps de Luther (Breslau. 1832, in-8°), que ces chants existaient avant

377

le xu' sièc'e, et en a rapporté des exemples. « Convaincu de la nécessité d'une réforme dans le chant d'église, et voulant surtout lui donner une assez grande simplicité pour que le peuple pût lui-même chanter les psaumes et les cantiques dans l'office divin, il choisit dans les anciennes mélodies religieuses du culte catholique celles qui répomiaient à ses vues, et composa lui-même d'autres chants, devenus des modèles qu'on a imités depuis lors. Les chants anciens qu'il conserva sont ceux des hymnes qu'il L'aduisit du latin : ainsi la mélodie du cantique Der du bist Drei in Ewigkeit, etc., est la nième que celle O beata lux trinitas; celles de Christum Wir sollen laben schæn, et de Komm, Gott Schæpfer, heiliger Geist, sont les mêmes que celles de Veni, Creator spiritus, et De ortus cardine. A l'égard des hymnes Veni, Redemptor (Nun komm der Heiden Heiland) et Te Deum laudamus (Herr Gott, dich loben wir), Luther y fil de no-tables changements. Les chants composés par Luther se divisent en deux classes : 1 ceux des traductions en prose de la Bible; 2 ceux des cantiques versifiés. Les premiers se distinguent par une mélodie simple, plusieurs syllabes étant placées sur la même intonation, ce qui leur donne de l'analogie avec l'ancienne psalmodie. Des modulations plus variées, plus fortes, plus expressives, caractérisent au contraire la seconde classe... plus intéressante, et par elle-même et parce qu'elle est encore en usage dans les temples de l'Allemagne pro-On n'est pas d'accord sur lestante. nombre de cantiques dont les mélodies lui appartiennent. Türk n'en compte que seize, dons son livre Des principaux devoirs d'un organiste; d'autres le portent jusqu'à vingt et même davantage. Mais il en est plusieurs qu'on lui a attribués et qui ne sont pas de lui. •

A partir de Luther, l'usage du choral s'étendit dans toutes les parties de l'Allemagne protestante; et icil'auteur d'un travail remarquable sur les chorals, Koch, dans Geschichte des Kirchenlieds und Kirchengesangs (Stuttgart,1847, 2 vol.), constate, comine nous, que celle première époque manque d'originalité et d'individualité propre, et qu'elle se base sur les anciennes mélodies grégoriennes. L'ette époque appartiennent Jean Walter, George Rhaw, Louis Senlf, Martin Agricuia, etc., etc.

Plus tard, le choral se plia aux formes de le musique moderne sans rien perdre de sa gavilé et de la noblesse de son caractère. Mais il faut surtout voir ce qu'est devenu le choral entre les mains de J.-S. Bach, qui, s'emparant de plusieurs de ces chants pour ses compositions d'orgue, en a fait des mélodies sublimes enchâssées dans un travail harmonique prodigieux. — Nous croyons devoir reproduire ici en partie deux articles que M. Fétis a publiés, le 6 et le 13 janvier 1850, dans la Gazette musicale de Paris, sur le volumineux ouvrage de M. Charles de Winterfeld, intitulé : Le chant de l'Eglise évangélique et ses rapports avec la composition (Der Evangelische Kirchengesang und sein Verhæltniss zur Kunst des Fonzatzes; Leipsick, Breitkopf et Hærtel, 1843-1847, 3 vol. in-4°, formant ensemble 1765 pages de texte et 641 pages de musique).

CHO

« Le premier volume de l'ouvrage de M. de Winterfeld est divisé en deux livres; le premier a pour objet le chant choral dans la piemière moitié du xvi siècle; l'autre, ses modifications et additions dans la seconde moitié de ce siècle. Chacun de ces livres est subdivisé en plusieurs sections. Dans la première, l'auteur se livre à des recherches sur les sources du chant choral, qu'il trouve, comme la plupart des savants qui se sont occupés de cet objet, dans les anciennes mélodies du culte catholique, dans les chants populaires et dans les travaux de quelques musiciens, dont plusieurs furent les amis et collaborateurs de Luther.

« Dans la première section du premier livre, M. de Winterfeld se livre d'abord à l'examen de la tonalité du chant de l'Eglise catholique, qui fut originairement celle du chant du culte protestant, et comme la plupart des écrivains sur ce sujet, il en établit l'analogie avec les modes de l'ancienne musique des Grecs; analogie qui se manifeste par l'identité des espèces d'octaves qui, dans 'une et dans l'autre musique, constituent la différence des modes. Mais, de même que Glaréan et la généralité des auteurs modernes de traités de plain-chant, il n'a pas vu qu'une différence essentielle existe entre les deux tonalités, et qu'elle consiste en ce que les mélodies du chant de l'église sont caractérisées par les espèces de quintes et de quartes dont les combinaisons régulières et symétriques déterminent la position de la dominante et de la finale, et donnent lieu aux formes particulières du chant qu'on remarque dans chaque ton, et qui sont autant de types pour toutes les mélodies de chacun de ces tons. C'est ce que j'ai clairement établi dans mon Traité élémentaire du plain-chant, d'après les auteurs du moyen âge, et surtout d'après Tinctoris, l'écrivain le plus instruit sur cette matière.

« La deuxième section de ce livre présente des recherches curieuses et pleines d'intérêt sur les chants populaires que les premiers, réformateurs ont fait entrer dans leur lituigie. mélodique. Toutefois, il me semble que M. de Winterfeld n'a pas donné assez d'attention sur ce sujet aux ressources que lui offrait l'excellent ouvrage du savant professeur de l'université de Breslau, M. Henri Hossinann, intitulé: Histoire des chants de l'Eglise allemande jusqu'au temps de Luther (202), où l'on trouve ses renseignements les lus précieux sur les anciens chants religieux des peuples allemands, depuis le xur siècle. Je crois que la dissertation de Jean-Bartholomie Rederer sur l'introduction du

chant allemand dans l'Eglise évangélique luthérienne (203) lui aurait fourni des documents qu'il me paraît avoir négligés.

CHO

 Le grand intérêt de l'ouvrage commence lorsque l'auteur aborde la formation des premiers livres chorals, au temps même des travaux de Luther, c'est-à-dire depuis 1517 jusqu'en 1550. Ses recherches sur les compositeurs de mélodies de ce temps attestent une érudition solide, et l'on trouve dans cette partie du livre de curieux renseignements sur Jean ou Hans Walter, Louis Senif, Arnold de Bruck, Henri Finck, Georg. Raw, Martin Agricola, Balthasar Resinarius, Ducis, Sixt Dietrich, Lupus Hellinck, Wolff Heinz, Jean Stahl, Thomas Stolzer, Georges Forster, Etienne Mahu, Vogelhuber, Jean Weinmann, Hauck et Kugelmann. Toutefois, c'est plutôt comme harmonistes que M. de Winterfeld les fait connaître que comme inventeurs de chants; car tous les extraits de leurs ouvrages qu'il publie nous font voir d'anciennes mélodies travaillées avec soin en contrepoint; mais ces mélodies ellesmêmes, nous ne les trouvons ici qu'environnées de tout leur cortége d'accompagnement. En cela, comme dans toute la musique de cette époque, il est donc évident que le travail harmonique tenait la première place dans l'opinion des compositeurs, et que l'invention des mélodies n'était à leurs yeux que de peu de valeur. Beaucoup de ces mé-lodies étaient anciennes; quelques-unes même remontent jusqu'au xii siècle; d'au-tres sont prises dans les airs populaires; d'autres, enfin, appartiennent au temps même de la réformation. Mais celles-ci semblent être plutôt l'ouvrage de théologiens et de poëtes que celui de musiciens renommés. Ceux-ci n'étaient pas, à proprement parler, des compositeurs; c'étaient des contrepointistes. Il est regrettable que M. de Winterfeld, qui accorde une si large part, dans son ouvrage, aux morceaux de musique dont les mélodies chorales sont la base, n'ait pas fait des comparaisons de celles-ci, abstraction faite de toute harmonie. Il cite beaucoup de textes, mais n'en fait pas connaître le chant. C'est une lacune évidente dans un travail spécial aussi volumineux. Purger, d'ailleurs, les mélodies de toutes les altérations que le temps y a introduites, et les ramener à leur pureté primitive, eût été un beau travail que je m'attendais à trouver dans un livre dont l'étendue est si considérable (204).

« Dans le deuxième livre du premier volume, on trouve un examen du chant de l'Eglise évangélique pendant la seconde moitié du xvi siècle, particulièrement du chant des psaumes et cantiques des calvinistes. Après avoir établi cette vérité déjà connue, que le chant des psaumes, particulièrement en France et à Genève, a été tiré

(203) Abhandlung von Einführung des deutschen Gesangs in die evangelisch lutherische Kirche, etc. Nuremberg, 1759, in-8°. 

(204) Gette lacune de l'ouvrage de M. de Winterfeld

(204) « Cette lacune de l'ouvrage de M. de Winterfeld a eté comblée par M. le baron de Tacher, dans son excellente collection intitulée : Trésor des chants de originairement des chants populaires et mondains, l'auteur se livre à l'analyse des travaux harmoniques de Goudimel, de Claudin le jeune et de Samuël Marschal sur les mélodies définitivement adoptées par la secte des réformés calvinistes. Il y a lieu de s'étonner qu'il ait négligé, dans cette période, les travaux de Jean Marbeck, organiste de Windsor, qui fut l'auteur du premier livre de chant choral à l'usage des calvinistes d'Angleterre et qui le publia en 1550.

« La deuxième section de ce livre est consacrée au chant des sectaires de Wiclef et de Jean Huss, connus autrefois sous le nom d'utraquistes, parce qu'ils admettaient la communion sous les deux espèces, et qu'on a appelés plus tard Frères bohêmes, Frères de l'unité, Frères de la pureté, Frères moraves, et qu'on désigne maintenant souvent sous le nom de Herrnhutistes, parce que le siège principal de la direction de leur culte est dans la petite ville saxonne de Herrnhut, bâtie pour eux en 1722, par le comte Zuigendorf. On sait quel enthousiasme fanatique la condamnation et le supplice de Jean Huss, en 1415, firent naître en Bohême par les prédications de Jérôme de Prague, son disciple, les excès des hussites, et les guerres qui en furent la suite. On a peu de renseignements aujourd'hui sur les formes du culte de ces sectaires dans les premiers temps, et ce n'est qu'en 1531 qu'on trouve leur premier livre de chants, imprimé à Prague, en langue bohême, par Georges Wylmschwerer, dont il a été fait ensuite plusieurs autres éditions dans le xvi siècle, tant en langue originale qu'en allemand. La plus belle et l'une des plus rares est celle qui a paru sous ce titre : Kirchengeseng darinnen die Heubtartickel des Christlichen glaubene Kurtz gefasset und aussgeleget sind, etc., sans nom de lieu, 1566, in-4°. Le chaut noté qu'on trouve dans ce cantional est plus souvent tiré du chant de l'Eglise catholique que de celui des réformés luthériens et calvinistes. La partie de l'ouvrage de M. de Winterfeld, qui concerne ce chant, est faite avec beaucoup de soin et un grand luxe d'érudition. La troisième section, relativeaux livres de mélodies chorales, publiés dans le xvi siècle, est riche en détails critiques et bibliographiques; eufin les quatrième, cinquième et sixième sections fournissent de curieux renseignements sur les musiciens allemands les plus distingués qui ont employé les mélodies chorales dans leurs compositions, dans la dernière moitié de ce siècle. Parmi ces artistes, ceux dont le talent a eu le plus d'éclat et dont la réputation s'est maintenue jusqu'à nos jours sont Jacques Meiland, David Wolkeinstein, Sithus Calvisius ou Cahlwitz, Jérôme, Jacques et Michel Prætorius, David Scheidmann, Jos-

l'Eglise évangélique appartenant aux premiers siècles de la reformation. (Schats des evangelischen Kirchengesanges im cristem Jahrhundert der Reformation; Leipsick, Breitkoph et Hærtel, 1842, 2 vol. grand in 8°). Jo n'ai qu': des cloges à donner à ce beau travail.

chim Decker, Jean Hassler, Melchior Vulpius ou Wolff, Joachim de Burgk, Jean Steverlin, Jean Eccard et Adam Gumpeltzhaimer. Des spécimens de leur style, extraits de leurs ouvrages, remplissent 160 pages de musique

à la fin du premier volume.

Le second volume a pour objet le chant choral en lui-même et dans ses rapports avec la composition de la musique dans le xvii siècle. Le premier est consacré aux travaux des musiciens allemands du xvii siècle, qui continuèrent de suivre la route tracée par les maîtres du xvii, et qui introduisirent peu de nouveautés dans leur style; parmi les plus célèbres, on remarque Thomas Walliser, Bodenchatz, Martin Zeuner, André Herbst, Melchior Franck, Conrad Matthæi et Christophe Kaldenbach. D'excellentes notices sur les chantres Jean Cruger, Jacques Heutze et Jean-Georges Ebeling, remplissent la dernière section du premier livre de ce volume.

· Mais au second livre un intérêt tout nouveau attache le lecteur sérieux. M. de Winterfeld y examine avec beaucoup de savoir l'influence que le goût récent de l'Italie, et particulièrement de l'école vénitienne. exerça sur la direction des travaux des musiciens allemands dès le commencement du xvu' siècle. Ici cependant je ferai au savant écravain le reproche de prolixité exagérée qui fatigue l'attention la plus soutenue, et je ne puis m'empêcher de blâmer son penchant aux détails qui n'ont et ne peuvent avoir d'intérêt. Au point de vue élevé où il s'était placé dans ce livre, Henri Schutz, Hermann Schein, Rosemüller, Hammerschmidt, les deux Ahle et Jean Erasme Kindermann, devaient attirer toute son atten-tion, parce qu'ils furent les chefs de la nouvelle école qui faisait alliance des nouveautés harmoniques et du style d'expression avec la gravité du choral. Mais qu'importe la longue suite de noms obscurs mêlés ceux-là? Quelle instruction réelle pouvons-nous tirer des longs développements où M. de Winterfeld se laisse entrainer à leur égard ! Quelques lignes suffisaient pour les mentionner, au lieu des longues pages qui leur sont consacrées. D'ailleurs, le savant auteur se laisse encore aller dans cet wrage à des excursions hors de son sujet, qui grossissent inutilement les volumes. Amsi, il emploie soixante-dix grandes pages in-quarto à disserter sur les musiciens qui ont mis en musique les chansons spirituelles de Rist, et y parle encore longuement d'arlisies qui ont déjà fixé son attention dans d'autres parties de l'ouvrage, par exemple, Hammerschmidt, Jacques Praetorius et Scheidmann. Les chansons spirituelles n'ont aucun rapport avec le chant choral; on n'apercoit donc pas ce qui a pu déterminer M. de Winterfeld à traiter ce sujet dans un livre dont le plan était fort étendu pour son objet principal. D'ailleurs, en supposant mil eut fallu dire quelque chose de ces Cansons spirituelles de Rist, qui eurent de la vocue dans le xvii siècle, quelques pages

auraient suffi pour faire connaître les compositeurs qui se sont exercés sur ces poésies et dont les mélodies ont eu le plus de succès populaires, tels que Jean Schop, Mi-

CHO

chel Jacoby et Martin Colerus.

« Le même penchant aux développements surabondants a fait consacrer par M. de Winterfeld une centaine de pages aux livres de mélodies chorales, publiés dans le xvii siècle. Ces livres ont, en général, bien moins d'intérêt que ceux du xvi siècle; quelquesuns seulement sont recherchés par les savants qui s'occupent de ce sujet, à savoir ceux de Sonr, de Vopelius, de Martin Janus, de Dedekind, de Melchior Teschner, de Nicolas Hass et de Meyer. Réduite au quart de son étendue, cette partie du livre que j'analyse aurait pu satisfaire à toutes les exigences des érudits et des bibliographes.

« Il n'en est pas de même de la dernière section du second livre de ce volume, où M. de Winterfeld avait à considérer les rapports de l'art de jouer de l'orgue avec le chant choral; car la gloire des organistes allemands repose avant tout sur les préludes des mélodies de cette espèce, sur l'art de les varier dans de belles pièces à deux et à trois claviers, et sur les conclusions, qui se terminent queiquefois par de très-belles fugues. Mais une bizarrerie qui frappe d'étonnement, ce même auteur, si prodigue partout de digressions et de détails, est ici d'une concision parcimonieuse. A l'exception de Samuel Scheid et de Jean Pachelbel, qui ont fixé son attention, mais pas autant qu'on pourrait s'y attendre, il ne mentionne en passant qu'Elie-Nicolas Ammerbach, Bernhard Schmidt et Jacques Paix, qui appartiennent au xviº siècle. Cependant, si les deux géants de l'orgue allemand, Gaspard de Kerl et Froberger, à l'époque dont il s'agit, appartenaient au culte catholique, il y avait d'autres grands artistes en ce genre qui pouvaient soutenir le parallèle avec Scheid et Pachelbel, car Buttsted, Buxtehude, Bruhns, Reinke et Zachau, furent tous des organistes de premier ordre qui, dans le cours du xviie siècle, écrivirent d'excellents préludes et des mélodies chorales variées.

« Le deuxième volume de l'ouvrage de M. de Winterfeld est accompagné de 20½ planches de musique gravées, qui renferment une multitude de fragments de différents genres pour l'éclaircissement du texte. Parmi ces morceaux, il en est qui ont beaucoup d'intérêt pour l'histoire de l'art.

« Fidèle à ses penchants d'excursions dans des parties de l'art qui ne tiennent que d'une manière très-indirecte à son sujet, l'auteur du grand travail que j'examine emploie le premier livre du troisième volume à faire l'examen des tendances contraires à la direction donnée à l'art par le chant chorai, lorsque l'art du chant véritable s'introduisit en Allemagne au commencement du xvin' siècle.

« M. de Winterfeld tire son principal argument de l'influence qu'exerça alors cet art d'un chant moins lourd et moins sylla-

bique, de la publication de certains livres. de mélodies mondaines avec basse continue, qui parurent dans les premières années de ce siècle, et qui étaient destinés à remplacer, dans les familles, les véritables tivres chorals. D'abord, ces mélodies furent placées sur des paroles de psaumes ou de cantiques. Le premier qui publia un livre de ce genre fut Jean-Anastase Freylinghausen, né en 1670, près de Wolfenbuttel. La première édition parut en 1704, sous le titre de Livre de chant spirituel; les éditions s'en multiplièrent rapidement. Des formes mélodiques plus gracieuses et plus gaies que les anciennes mélodies chorales en firent le succès. Le style dramatique eut cependant une bien plus grande influence sur le goût du public allemand pour les mélodies ornées, que les livres de chant du pasteur d'une petite ville; et si la musique prit dès lors une direction indépendante du chant choral, c'est surtout à cette cause puissante qu'il faut l'attribuer. M. de Winterfeld est obligé de le reconnaître, et cette considération le conduit à présenter, dans son livre, une partie de l'his oire de l'opéra allemand. et à donner des morceaux assez étendus sur Keiser, Hændel, Mattheson, Telemann, Graun et Sælzel. On voit que nous sommes loin du chant choral. Cependant ces auteurs ont écrit de grandes compositions dont ca chant est la base : M. Winterfeld en donne de longues analyses et des extraits dans les planches de musique de ce volume. Cette partie de l'ouvrage n'a pas moins de deux

cent cinquante-cinq pages.
« Le deuxième livre de co volume et le dernier de l'ouvrage a pour objet les derniers rapports du chant choral avec la musique. dans le xvur siècle. Les grands ouvrages de Jean-Sébastien Bach, de quelques artistes de la même famille, et d'Homilius remplissent la première section. La diversion opérée par les odes de Gellert et par la musique qu'y appliquèrent plusieurs compositeurs renommés de la seconde moitié du xviii siècle, sont l'objet de la deuxième section. On voit que c'est encore là une excursion hors du sujet. Des considérations renfermées dans quelques pages auraient suffi sans ce luxe de

développements.

 La troisième et dernière section fournit l'indication et l'analyse des livres de mélodies chorales publiées dans le cours du xviii siècle. Ce temps est celui où le caractère du chant primitif s'assaiblit et a'altère de plus en plus; on a donc en général peu d'estime pour les recueils qui ont vu alors le jour; cependant ceux de Stærl, de Dretzel, de Reimann et de Kuhnau sont assez recherchés. Près de trois cents pages de musique, renfermant beaucoup de choses cu-rieuses et d'un haut intérêt, complètent ce volume et terminent l'ouvrage. »

CHOREVEQUE (Chorepiscopus);, évêque et intendant du chœur. - C'est l'expression consacrée par le canon 9 du concile de Co-logne de 1260. « Ce canon, dit Grandcolas, oblige le chantre (chorévêque) à résider

ponctuellement au chœur, et d'assister à tous les offices, afin qu'il soit d'exemple aux autres, et qu'il puisse exiger la même penetualité et la même assiduité d'un chacun, (Commentaire historique sur le Brévioire re-

main; Paris, 1722, tom, Ic, p. 116.)
CHORIAL, CORIAL, CORIAULX, CU-RIAUX. — Anciens mots qui sent anjour-d'hui exprimés par le mot choriste. — Nous empruntons au Glossaire de Du Cange les divers textes qui établissent ces locations: « Litt. remiss., apn. 1452, in Reg., 181, Chartoph. Reg., chap. 165: Ung nommé Chappenay chorial de l'église de S. Jehan de Lyon, etc.

— Aliæ ann. 1457, ex Reg., 189, ch. 176:
Jehan Ales, que on dist estre Corial et teneur en l'église de Nostre-Dame de Chartres, etc. Voy. Du Caner, v. Choralis. — Et eacore: « Coriaulx, pueri symphoniaci, apud Acees., tom. V Spicil., p. 632. — Curiaux, in Ch. Joan, ducis brit. ann. 1433, ex Bibl. Reg.: Voulons qu'il y att quatre curiaux pour ayder au divin office, qui pareillement seront subgiz et obeiront au dit Doyen. - Ceremon. ms. eccl. Brioc. : Item les petits enffens, c'est assavoir les petitz Cureaulz, se doivent pas seoir ne estaller es chaeses haulta ne basses, mes ils dorvent estre en estant is petiz releiz de cueur en maniere de Station. (Ibid.)

CHORION. — « Nome de la musique grecque, qui se chantait en l'honneur de la mère des dieux, et qui, dit-on, fut inventé par Olympe Phrygien. » (J.-J. Rousseau.) CHORISTE. — « Chanteur non recitant et

qui ne chante que dans les chœurs.

« On appelle aussi choristes les chantres d'église qui chantent au chœur. Une ontienne à deux choristes.

« Quelques musiciens étrangers donnent encore le nom de choriste à un petit iustrument destiné à donner le ton pour accorder les autres. » (J.-J. Rousseau.)

En Italie ou donne le nom de chorist. corista, au petit instrument appelé diapa-

CHORO RIPIENO. --- On donne en Italie ce nom à un chœur d'accompagnement dont les parties doublent le mouvement, tanté des voix réelles, tantôt des autres dans le contrepoint. Les voix réelles sont celles qui ont un mouvement particulier dans le passage d'une harmonie à une autre. « Ce n'est. dit M. Fétis (Traité du contrepoint et de la fugue, i' part., p. 60), que postérieurement au xvi siècle qu'on a imaginé de faire usage du choro ripieno. C'est à cette inveution qu'est due celle de l'orchestre accoupagnateur. On n'emploie le mot de rois réelles que pour désigner celles d'une our

position à plus de quatre parties. »

CHORUS. — « Faire chorus, c'est répéter en chœur, à l'unisson, ce qui vient d'étre

chanté à voix seule. » (J.-J. ROUSSEAU.)
CHRESES ou CHRESIS.—«Une des parties de l'ancienne mélopée, qui apprend au compositeur à mettre un tel arrangement dans la suite diatonique des sons, qu'il en résulte une bonne modulation et une mélv385

die agréable. Cette partie s'applique à différentes successions de sons appelées par les anciens, Agoge, Euthia, Anacamptos. » (J.J. ROUSSEAU.)

CICADA. - « Certus musicus seu musicæ modus, lit-on dans Du Cange, quem Gall. Cadenæ nuncupamus. » MARTEN., De div. officiis antiquæ Eccl., p. 105, ex antiquo ri-tuali eccl. S. Martini Turon. : « Post cantant presbyteri in cappicis serius. Deus in adjutorium, et chorus dicit Gloria Patri; postea incipiunt antiphonas duo insimul in Cicapis, et cum alleluia et neuma finiuntur. »

CIRCONVOLUTION. - « Terme de plainchant. C'est une sorte de périélèse, qui se fait en insérant, entre la pénultième et la dernière note de l'intonation d'une pièce de chant, trois autres notes; savoir, une audessus et deux au-dessous de la dernière note, lesquelles se lient avec elle, et forment un contour de tierce avant que d'y arriver; comme, si vous avez ces trois notes mi, fa, mi, pour terminer l'intonation, vous y interpolerez par circonvolution ces trois autres fa, re, re, et vous aurez alors votre intonation terminée de cette sorte, mi, fa, fa, re, re, mi, etc. » (J.-J. Rousseau).

CIRCONVOLUTION. - Nom que l'abbé Lebeuf donne aux périélèses; ce qui voulait dire que le chant avant d'arriver sur la finale faisait une espèce de circonvolution sur la tierce, « parce qu'on tourne en quelque manière autour de la dernière note avant que de la faire sonner. » (Traité sur le ch. ecclésiast., p. 227.) A l'article Périélèses, nous citerons les passages de Lebeuf et de Poisson sur cet ornement du chant gallican.

CLARELLA. — Dans la Dissertation sur l'état des sciences dans les Gaules, depuis Charlemagne jusqu'au roi Robert, l'abbé Lebeuf dit que l'on donna, vers la fin du IX' siècle, à certaines séquences de cette époque les noms de Frigdora, d'Occidentales, et de Clarella, lesquels, ajoute-t-il, sont resles à deviner.

Dans cette incertitude de renseignements, nous nous bornerons à transcrire le petit article que Du Cange a consacré au mot Clurella. • In vetustissimo ms. S. Benedicti ad Ligenm legitur, prosa Clarellæ: qua posteriori voce an designetur auctor prosæ, an imus seu musices modus, quo decantari debebat, divinandum. Forte a Clarasius vel (laro quod una cum tubis decantatur. .

CLAS (GLAS, sonnerie pour les morts). -En Provence, on dit sonnar lei grands clasres, leis pichots classes; de classicum, classis et clazum. Proprie classicumest concentus et contordia omnium instrumentorum simul sonanlium sive sint tubæ et cornua in bello, sive sind componer. (Joan. Dr Janua.) - « Cum campana sonaniur, quasi per Classica milites ad prælium incitantur. »— Honorius d'Autun In gemma animæ, lib. 1, csp. '73).— Florentius Wigorn. ann. 1139: S. Oswaldi reliquias, albis induti, tota sonanti classe,.... extulimus. — Maceriæ insulæ Barbaræ, tom. 17. p. 133: Quando breve defuncti fratris in Capitulo pronuntiatum fuerit, Verba mea, pro

eo cantetur et Classis pulsetur. (Ap. CANGE).

CLÁVIER. -- On distingue, **sur l'o**rgae, deux sortes de claviers : les chaviers à la main et les claviers de pédale. Quand on dit tout simplement clavier, on entend toujours un clavier à la main.

« Le clavier de l'orgue est une machine contenant un certain pombre de touches, disposées selon les principes de l'harmonie. sur lesquelles on appuie avec les doigts pour mettre en mouvement quantité de pièces dont l'effet est de faire rendre du son aux tuyaux des dissérents jeux de l'orgue, en ouvrant le passage au vent qui les fait joner. L'orgue a ordinairement plusieurs claviers (à la main) qu'on place en amphi-théâtre les uns au-dessus des autres; il est des orgues où il y en a jusqu'à cinq, et il est rare qu'il n'y en ait qu'un. » (Man. du facteur d'org., Encycl. Roret, t. I", n° 311.)

Quand un orgue a plusieurs claviers, on les compte à partir du plus has. Le pre-mier est dit de positif, le deuxième du grand orgue, le troisième du récit, le qua-

trième de l'écho.

Le clavier « est composé de quatre octaves ou quatre gammes, et quelquefois plus dans les dessus. On nomme la première octave celle qui commence à gauche, par les basses. La suivante s'appelle seconde octave; ensuite vient la troisième, et entin la quatrième qui est la dernière à droite. Ainsi, pour distinguer les touches, on dit, par exemple, premier ut, second ut; c'est la première touche à gauche et l'ut son octave plus haut, c'est-à-dire la huitième touche ne comptant point les feintes. On appelle feintes les dièses et les bémols. On dit le second C sol ut dièse, le troisième E si mi bémol, etc., ce qui signifie l'ut dièse de la seconde octave; l'E si mi bémol de la troisième octave, etc. On dit de même second sol, troisième sol, ce qui désigne le sol de la seconde octave, celui de la troisième, etc. Les tuyaux portent le même nom que les touches; ainsi l'on dit : le premier ut d'un tel jeu; c'est le plus grand tuyau de ce jeu, etc. » (Man. du fact. d'org.

Roret, t.I", p. 186).

Le clavier de pédales est celui qu'on touche avec les pieds et dont le mouvement fait ouvrir les soupapes du sommier des pé-

CLEF.— « La clef, ainsi appelée par métaphore, parce qu'elle ouvre comme la porte d'une pièce de chant, est une figure placée à la tête de chaque ligne de chant pour en faire connaître la disposition.

« Il y a deux tigures de clefs : la première, qui sert pour les chants les plus bas, s'appelle double, parce qu'elle a une petite note derrière. Cette clef se met sur la première ou la seconde ligne ou barre d'en heut, et on appelle toujours fa la note qui est sur la corde ou ligne de cette clef; c'est pourquoi on l'appelle clef de fa. Il faut ensuite en montant on en descendant nommer les notes relativement à co fa. Ainsi en descendant après le sa, on dira mi, re, ut, si, la. On peut figurer cette clef autrement si l'on veut, pourvu qu'elle soit distinguée des au-

CLE

tres, cela suffit.

« La seconde figure de clef est simple et elle peut être placée sur les quatre lignes ou harres: mais la note qui sera ou devra être placée sur la ligne de cette clef sera toujours ut; toutes les autres notes seront placées et auront leur nom et leur son relativement à cet ut.

Différentes figures des cless.

clefdesol. clefs d'ut.

clefs de fa.



« On trouve quelques livres où la clef double est descendue jusqu'à la troisième barre, cela est inutile, puisque la clef simple à la première barre d'en haut produit le même effet.

« Les anciens avaient encore une clef qu'on appelle de G re sol, qui servait pour les chants très-hauts et très-étendus. Quand les espaces de la dernière clef, c'est-à-dire de celle qui était posée sur la dernière barre d'en has, étaient remplies et qu'on devait aller encore plus loin, on employait cette clef qui a toujours sol sur la ligne. On la trouve dans les anciens Graduels sénonais, pour la prose du jour de Pâques, Fulgens præclara; et pour la prose de la Nativité de saint Jean-Baptiste, Gaude caterva. Cette clef n'est plus en usage que dans la musique.

Avant l'invention de ces figures appelées cless, on se servait des lettres F et C: F pour marquer la clef de fa, qu'on appelait le clef d'F ut fa : C pour marquer la clef d'ut, qu'on appelait la clef de C sol ut. » (Poisson, Traité du chant grégorien, 1 part.,

pp. 50 et 51.)

- Dans la portée musicale de Guido d'Arezzo, deux des lignes étaient tracées dans l'épaisseur du vélin, et portaient, l'une la lettre D, ou clef de re, l'autre la

lettre A, ou clef de la

L'échelle ou bien les quatre lignes inventées par Guido, pour donner aux notes une place fixe, n'aurait servi qu'à montrer les notes qui montent et qui descendent, sans indication des tons et des semi-tons nécessaires pour former la mélodie, si en même temps on n'avait trouvé une figure ou un signe qui, en fixant telle note sur telle corde, en aurait fait dépendre la suite et l'arrangement de toutes les autres. C'est ce qui donna lieu à l'invention des clefs.

Guido ne laissa pas incomplète une réforme aussi importante, car des deux lignes qui étaient tracées dans l'épaisseur du véliu, l'une portait la lettre D, qui était la cles de re, et l'autre la lettre A qui était la cles de la. Il y avait une troisième ligne tracée en eucre rouge sans clef qui était pour la note sa et une quatrième en encre jaune pour

l'ut. Mais la clef ne s'appliquait alors qu'ai x signes neumatiques; elle a traversé sous différentes formes tous les systèmes de notation

La cles qui est usitée dans la musique sous le nom de clef de sol n'est plus en usage dans le plain - chant. Les cless de fa et d'ut avaient été précédées de deux signes qui en tenaient lieu. Ces signes étaient les lettres F et C. L'une indiquait la ligne sur laquelle était posé le fa, l'autre la ligne de la note ut, de là vient que lorqu'on se servit des cless de fa et d'ut, on appela la première cles de F ut sa et la deuxième cles de C sol ut.

Dans la musique, les trois cless de sa, d'ut et de sol, sont d'un usage journalier et se rapportent au diapason et à l'étendue des voix comme des instruments. Ainsi la def de fa est affectée aux parties de basse, la def de sol aux parties les plus élevées, et la clef d'ut aux parties intermédiaires. Mais comme entre le grave et l'aigu, le chant à parcourir pour les parties intermédiaires comprend l'étendue ou la portée de plusieurs especes de voix différentes, on se sert de quatre cless d'ut, lesquelles se placent sur les que tre premières lignes à partir de celle du bas ; de cette manière, les divers dispasons auxquels les voix correspondent différent de l'un à l'autre d'un intervalle detierce, et chaque voix est maintenue dans l'étendue de sa portée, sans qu'il soit nécessaire de recourir trop souvent aux lignes qui excldent cette même portée, c'est-à-dire aux lignes additionnelles.

Autrefois, les trois clefs dont il s'agit s'élevaient jusqu'au nombre de huit, à cause des diverses places qu'elles occupaient sur les lignes. Ainsi la clef de sol se posait sur la première et deuxième ligne à partir d'en bas. On a supprimé avec juste raison la plus basse, attendu qu'elle faisait double emploi avec la clef de fa, quatrième ligne.

La clef de fa, troisième ligne, s'est maintenue plus longtemps. Elle servait aux par ties de baryton ou de basse-taille. Mais sujourd'hui on peut la considérer comme à peu près abandonnée : c'est sur la cles de fa, quatrième ligne, que s'écrivent indifféremment les parties de baryton et de basse. Ainsi le nombre des cless se réduit mainlenant aux deux de fa et de sol et aux qualre d'ut. Comme dans le plain-chant, la substitution d'une clef à une autre estadmise dans la musique. Lorsque, par exemple, une partie de violoncelle s'élève tellement vers l'aigu qu'elle exigerait, pour être notée au-dessus de la portée, un trop grand nombre de framents de lignes ou de lignes additionnelles, on remplace la clef de fa, quatrième ligne, par la clef d'ut quatrième ligne.

Exemples des trois cless usitées dans le susique.



CLERGEON. — Nom qu'on donnait aux

enfants de chœur dans certaines églises de France, comme à Lyon, à Saint-Maurice de Vienne. Dans cette dernière église, les clergeons étaient au nombre de dix; ils n'avaient pas même de rebord de siège pour pouvoir s'asseoir et restaient debout pendant tout l'office. Ils s'en allaient de chez eux à l'église et de l'église chez eux tête nue, suivant ce qui est dit dans le Sacramentaire de saint Grégoire: Nullus clericus in ecclesia stat operio capite (nisi habeat infirmitatem) ullo tempore. En hiver, ils portaient seulement la calotte. Suivant l'auteur des Voyages liturgiques, « les enfants (ceux de l'église de Vienne) ont la soutane noire comme tous les ecclésiastiques qui sont un peu réguliers. Leurs surplis, aussi bien que ceux des chanoines et des chantres, sont extrêmement courts avec un revers de dentelle autour du cou et par-dessus, à peu près comme ces collets ronds de manteaux ou brandebourgs; les manches sont closes comme celles des chanoines de Lyon, etc., etc. » (Voyages lit., pp. 8 et 48.1

CLIVUS, signe de notation neumatique.

« Signe composé au moyen duquel on exprimant des groupes de sons liés. La ligature de seconde, de tierce, de quarte et même de quinte descendante, se nommait clivus. La longueur seule du signe déterminait l'espèce de l'intervalle. » (Th. Nisand, Monde catholique, Etudes sur la mus. relig.

W.)

CLOCHE, clocur, campana, nola, simum (205), etc.—L'orgue et les cloches confondent en quelque sorte leur destination et présentent, dans leurs fonctions et jusque dans leur histoire, des analogies frappantes que nous ne devons pas passer sous silence. La cloche, voix du deliors, avertit, appelle et réunit les Chrétiens dans la maison de Dieu; l'orgue, voix intérieure, accompagne les hymnes sacrées et réunit les Chrétiens dans les memes accents. Ces deux voix, loin de se mêler et de produire entre elles la moindre confusion, résonnent alternativement ou simullauément sans jamais troubler la tranquille et majestueuse harmonie de la cathédrale. L'une emplit toutes les parties de l'édifice; l'autre s'épand dans les airs, plane sur les aits et va, prolongeant ses vibrations jusqu'aux extrémités de l'horizon, pénétrer dans les habitations les plus reculées. Cassiodore a comparé l'orgue à une vaste tour mujosée de tuyaux, et Walafrid Strabon, de même qu'Honorius d'Autun ont donné an clocher le nom de clangorium où réson-Dent les trompettes ecclésiastiques, tuba eccleriastica, et suivant l'expression du concile de Limoges, des clameurs métalliques, mesallinis clangoribus. Partout où l'orgue est

(205) Signum, dont le vieux français a fait saint,

Et la Roise melt grant joie li flat, Li sent souuerent lout confreval paris, Nex dex touant al poit on aoir. (Roman de Garin).

De la cité est issus Anseis, Succest les cloches et seiat parmi la cit, situé au-dessus du grand portail, et le clocher au-dessus de l'orgue, on pourrait dire que le clocher est une tour sonore ayant à sa base l'orgue du dedans et l'orgue du dehors à son sommet.

Que la cloche soupire en notes plaintives et lentes pour annoncer une agonie, qu'elle éclate en glas funèbres pour annoncer un trépas, qu'elle s'élance en volées pour saluer un jour de fête, ou bien qu'elle donne le signal de l'incendie ou de la révolte, elle n'en proclame pas moins l'idée catholique de son origine et de son institution. La religion qui a trouvé une voix pour parler au peuple à toutes les heures de la nuit et du jour, pour le convoquer au saint lieu, pour réveiller dans l'âme de la multitude un même sentiment, une même émotion; la religion a forcé le peuple à recourir à cette voix dans les nécessités publiques, et alors même que la multitude, dans ses emportements aveugles, secoue et brise le joug des lois, la prière et l'émeute s'expriment par le même organe. C'est cet organe que le peuple écoute quand la religion lui perle, c'est cet organe qu'il invoque encore lorsqu'il veut faire entendre au loin sa clameur terrible. Ainsi le temple est toujours le centre de la cité, il la domine toujours; toujours il préside à toute manifestation; il est l'intermédiaire entre toutes les intelligences, toutes les volontés, toutes les passions, et, la cloche est aussi, comme l'orgue, la voix de la multitude : vox populi. Il n'est pas jusqu'à ces expressions : patriotisme de clocher, que l'usage de la politique et des salons ont rendu ridicules, qui ne renferment un sens profond. La cloche établit un lien de parenté entre les habitants du village ou du hameau, quels qu'ils soient, pauvres ou riches, vassaux ou seigneurs. La cloche élève chaque jour la voix pour tous en commun, pour chacun en particulier. Il n'en est pas un seul dont elle n'ait raconté une joie ou une douleur; pas un seul dont elle n'ait annoncé la naissance, le baptême, le mariage, l'agonie, la mort. Ses sons unt quelque chose de sympathique et de pénétrant qui répond comme lavoix d'une mère; elle est la parole amie qui rattache les jeunes générations aux anciennes, et qui fait d'une cité une seconde famille.

Bien que Cerone dise que la cloche est un instrument plutôt ecclésiastique que musical (Cerone, ch. 21, liv. 11), les musiciens ont toujours mis les cloches au nombre des instruments de percussion. Cette considération, mais plus encore celle de leur destination, nous fait un devoir d'en parler ici en détail, ainsi que de toutes les choses essentielles qui s'y rapportent.

Procession out fait su fil Garin.

(Ibid.)
Les clers et les Prevoires à fez trestous mander,
A grant procession sont au devant alé,
Et ont fait les Sains de la vile soner.
(Roman de Parise la duchesse. Ms.)

Sins, ap. Beslium in Comit. Pictav. p. 63 Voy. D. CANGE, Gloca, Gampana, Signum, etc.

Pendant longtemps, on a attribué l'invention des cloches anx Italiens. On prétendait qu'elles tiraient leur origine de la petite ville de Nole, dans la Campanie, et que c'était à cause de cela qu'on les avait appelées en latin : nolæ et campanæ (206). On dopnait le nom de nolæ aux cloches les plus petites, et celui de campanæ aux grandes. Walafrid le Louche, dans son traité intitulé : De rebus ceclesiasticis (cap. 5), Anselme, évêque d'Havelbourg; Honoré d'Autun, Guillaume Durand, Binefeld, Jean Funger, le président de Selve, Pierre Messie, le président Duranti, le cardinal Duperron, Grimeud, Souchet et une foule d'autres auteurs s'expriment à cet égard dans le même sens et quelquefois dans les mêmes termes.

Néanmoins, malgré d'aussi nombreux témoignages, on peut affirmer qu'il existait des cloches longtemps avant qu'il y eût une province de Campanie et une ville de Nole. Quinze cents ans avant Jésus-Christ, le grand prêtre Aaron portait au bas de sa robe de couleur d'hyacinthe des grenades entremêlées de sonneites d'or, qui sonnaient quand il entrait dans le sanctuaire et quand il en sortait. C'est ce que l'on peut voir dans les livres de l'Exode et de l'Ecclésiastique (207). Ces sonnettes étaient au nombre de cinquante suivant saint Prosper; au nombre de soizante-douze suivant saint Jérôme; mais saint Clément d'Alexandrie les porte à un nombre égal à celui des jours de l'année, c'est-à-dire qu'il était de trois cent seixantesix. Or, ces sonnettes étaient une figure symbolique; elles faisaient partie du vêtement du grand prêtre, afin, dit saint Cyrille d'Alexandrie, de marquer la prédication de l'Evangile qui devait retentir par toute la terre (208); afin, dit saint Jérôme, que le grand prêtre, entrant dans le saint des saints, comprit qu'il devait être toutevoix, que toute sa vie il devait parler, sans quoi il mourrait aussitôt (209); afin, dit encore le même saint, que tous ses pas, tous ses monvements, toutes les facultés de son âme et les parties de son corps portassent les hommes à pen-

(206) La première. dit Cerone (loc. cit.), fet faite à l'imitation de la petite cloch tie appe ce nicolina parce que l'inventeur de cette dernière fut saint Nicolinus, évêque de Nola, contemporain des bienheureux saint Augustin et saint Jerôme. Ainsi le premier qui se servit des cloches dans l'église fut ce Nicolinus.

(207) Ad pedes tunicæ per circuitum, quasi mala punica facies ex hyacintho et purpura coceo bis tincto, mixis in medio tintinnabulis, ita ut tintiunabulum sit nureum et malum punicum rursumque tintinnabulum alind aureum et malum punicum; et vestietur ea Aaron in officio ministerii, ut audiatur sonitus quando ingreditur sanctuarium in conspectu Domini, et non moriatur. (Exod. xxviii, 33, 34, 35.)— Cinxit Aaron tintinnabulis aureis plurimis in gyro, dare sonitum in incessu suo, auditum facere sonitum in Templo in memoriam filiis gentis suæ. (Eccli. xLv, 10 et 11.) Josephe dit, dans ses Antiquités judaiques : « Ima vestis ornabatur limbo, a quo tintinnabula aurea dependebant. » (Lib. ui, cap. 8.)

(208) De adorat. in spir. et veritat., lib. 11, p. 387. (309) « Idcirco tintinnahula vesti apposita sunt, ut cum ingreditur pontifex in sancta sanctorum,

ser à Dieu, et qu'il donnât des preuves de sa science, de son érudition et de la vérilé dont son esprit était rempli (210); afin, dit saint Grégoire le Grand, de faire voir qu'un prêtre est obligé de se faire entendre par la voix de la prédication, de peur que son silence n'offense le souverain juge qui le regarde (211).

Jusqu'ici il n'a été question que de sonnertes ou de petites cloches. Il faut prouver qu'il y avait de grandes cloches longtemps avant qu'on leur donnât le nom de nole it de campanæ.

Plaute fait mention d'une cloche dans un de ses distiques:

Nunquam ædepol, temere tinniit tintinnabulum, Nisi quis illud tractal aut movel, mutum est, lacet.

Strabon raconte, au sujet des cloches, l'anecdote suivante:

« Un joueur de harpe, dit cet écrivain, ayant vanté publiquement son talent aux habitants de l'île d'Iasso, dans la Carie, ceuxci lui fixerent un jour pour se faire entendre; mais il arriva que pendant le temps qu'ils l'écoutaient, la cloche qui les avertssait de se rendre au marché du poisson vint à sonner : aussitôt ils le quittèrent tous, à l'exception d'un seul qui était extrêmement sourd. Dans cette circonstance, le joueur de harpe se crut obligé de remercier très-hunblement cet homme de l'honneur qu'il lui faisait et de louer son goût pour la musique. Mais celui ci venant à lui demander si la cloche avait sonné, le joueur de harpe lui répondit que nui ; sur quoi le sourd le quille aussitôt et s'en alla au marché du poisson (212). »

Pline rapporte qu'il y avait des cloches attachées au haut du tombeau du roi Porsenna; on les entendait de fort loin quan! elles étaient agi ées par les vents (213). Une épigramme de Martial prouve que, du temps de ce poëte, il y avait à Rome des cloches qui marquaient l'heure de l'ouverture des

totus vocalis inceda', statun moritures si hoc and -fecerat. > (S. Jenon., epist. ad Fabiol., De vestim-.sacerd.)

(210) c Tanta debet esse scientia et erudicio pontificis Dei, ut et gressus ejus, et motus et vuiversi vocalia sint, veritatem mente concipiat, et tolo eta habitu resonet et ornatu; ut, quidquid agit, qu dquid loquitur, sit doctrina populorum. Abque it ninnabulie cuim et diversis coloribus et genesis, 1 --ribusque virtutum, nec sancta ingredi pekel, ser comen antistitis possidere. > (Ibid.)

(211) e Ut voces prædicationis habeat, ne superal spectatoris judicium ex silentio offendat. > (In Put-

toral., 11 part., cap. 4.)
(212) STRAB., Geog., liv. xiv. — PLUTARQUE (Sp. pos., liv. 1v. quæst. 5) parle aussi de cette ciuche

du marché au poisson.
(213) e la summo orbis muons et polacus unos. ex quo pendent excepia catenis tintinmbola, que vento agitata longe sonitus referent, ut Daloez olim factum. , (Plin., Hist. natur., lib. axxvi, C4-

bains (214). Les prêtres de la déesse Syrienne avaient des cloches, au dire de Lucien (215). Porphyre raconte que certains philosophes des Indes s'assemblaient au son d'une cloche, soit pour les heures de la prière, soit pour les heures des repas (216); et Suetone assure qu'Auguste fit mettre des sonnettes autour de la couverture du temple de Jupiter Capitolia (217).

Or, comme les derniers auteurs dont on vient d'invoquer le témoignage vivaient avant la fin du 1v siècle, époque à laquelle un poëte latin, Rufus Festus Avienus, désigna un des premiers les cloches sous le nom de nolæ: comme aussi le mot campanæ n'a guère été introduit que vers le vin° siècle, il est évident que l'usage des cloches a de beaucoup précédé ces deux mots. Il est probable que les noms de campanæ et nolæ sont venus, non de l'opinion que les cloches tirent leur origine de la Campanie, opinion dont nous avons démontré la fausseté, mais de la qualité de l'airain de ce pays, que Pline et Isidore de Séville regardent comme supérieur à l'airain des autres pays. C'est là le sentiment de François Bernardin de Ferrare, qui ajoute que les cloches ont bien pu être appelées campanæ, à cause de Campus, nom d'un habile fondeur de cette con-

Selon toutes les apparences, les écrivains qui font venir les cloches de la Campanie et de la ville de Nole ont été induits en erreur sur ce point par une mauvaise interprétation d'un passage d'Isidore de Séville, denné par Walafrid le Louche. Celui-ci aurait appliqué aux cloches le mot campana qui, dans le texte d'Isidore, désignait une machine propre à peser des fardeaux.

Une autre erreur est celle qui attribue l'invention des cloches à saint Paulin, évéque de Nole. Cette erreur est déjà réfutée par ce qui précède. Le plus sage parti est donc de dire avec Polydore Virgile qu'on ne sait point au juste quel est l'inventeur des cloches: Quod licet recens inventum non sit, Mosis enim temporibus ejus usus erat... ..... auctor latet (218).

Mais bien que les Juiss et les païens eussent des cloches avant la venue du Messie, nous ne voyons pas que les Chréuens s'en soient servis pendant les trois premiers siècles de l'Eglise. Ils s'assemblaient alors pour prier et chanter en commun, pour lire les livres de l'Ecriture sainte, pour offrir à Dieu le saint sacrifice, pour participer aux mystères sacrés, pour subveuir aux nécessités les uns des autres; mais ce n'était point au son des cloches. Ce

son les aurait infailliblement décolés et exposés à la fureur des persécutions. Il fallait donc qu'ils eussent un autre signal pour indiquer l'heure et le lieu de leurs assemblées. Se réunissaient-ils au bruit de certains instruments de bois de la forme de nos cresselles, comme l'a pensé Amalaire? ou bien se servaient-ils de certaines tables de bois ou de trompettes de corne, comme le dit Walafrid? Čes deux opinions ne sont guère admissibles, et parce qu'elles ne paraissent pas appuyées sur des preuves satisfa:santes. et surtout parce qu'un pareil instrument eût également trahi le mystère de leurs réunions. On ne saurait admettre plus raisonnablement que l'on avait recours, suivant quelques-uns, au ministère d'un courrier. appelé cursor, qui allait de porte en porte avertir les chrétiens de se rendre à l'office. C'est encore une fausse interprétation d'une éplire de saint Ignace, qui a accrédité cette erreur. Mais il est très-vraisemblable que des diacres et des diaconesses allassent avertir secrètement un certain nombre de chrétiens, qui transmettaient l'avertissement d'autres; de telle sorte que leurs assemblées pussent avoir lieu avec une certaine régularité. C'est là le sentiment de Vossius (219); mais pour en revenir aux cloches, il est constant qu'elles ne furent pas en usage dans les trois premiers siècles.

CLO

A partir de l'époque de Constantin, nouvelles incertitudes. Des auteurs, tels que Baronius, François Bernardin de Ferrare, et les auteurs du Rituel de Beauvais de 1637. disent bien, mais sans préciser l'année, que lorsque ce prince eut rendu la paix à l'Eglise, on éleva publiquement de grandes cloches pour convoquer le peuple dans les temples. Mais nul témoignage contemporain n'en fait foi. Eusèbe, qui a écrit quatre livres sur la vie de Constantin ainsi que son panégyrique, et qui a fait une longue énunération des églises que cet empereur fit bâtir, ainsi que des présents dont il les enrichit, Eusèbe garde le plus profond silence sur les cloches. Il est hors de doute qu'alors on se servait d'un instrument convenu pour assembler le peuple à l'église, mais rien n'établit que ce fussent des instruments d'airain ou de bois. L'opinion qui attribue l'introduction des cloches au Pape Sabinien, successeur immédiat de saint Grégoire le Grand, ne repose pas sur des fondements plus solides que celle qui fait remonter cet usage à saint Paulin, évêque de Nole. Toutefois, pendant que les savants se dis-putent icl l'honneur de désigner celui auquel on doit cet ornement de nos temples, voilà saint Grégoire de Tours qui vient prouver qu'avant Sabinien les heures des offices

cap. 18. (219) c Admodem est veris mile conventus hosce indici solere, non quidem ligni pulsatione, quo'l Amalarius putabet, sed per ministras vel ministrus quibus id annuntiaretur. > (Comment. in Epist. Phis nii de Christ.)

<sup>(214)</sup> Redde pilam, sonat æs Thermarum.... etc. (Epig., lili. xiv, 165.) the dialog. De sacerdot. deæ Syriæ.

<sup>(216)</sup> De absin. animal., lib. 14.

<sup>(217)</sup> Seet., In Octav. August. (218) POLYD. VIRG., De rerum inventor., lib. 187,

étaien. marquées par le son des cloches (220). L'usag- des cloches aura donc commencé entre saint Paulin et le Pape Sabinien, et l'auteur de cette institution sera resté inconnu Or, saint Grégoire de Tours vivait avant Sabinien, car celui-ci ne fut élu Pape que le 1" septembre 604, et Grégoire de Tours mourut en 596.

Ce n'est pas tout; les règles de saint Césaire, archeveque d'Arles, de saint Benoît, de saint Aurélien, tous trois plus anciens que Grégoire de Tours, font mention des cloches employées pour les offices spirituels. Elles sont désignées par le mot signa, lequel signifiait une cloche, suivant le cardinal Bona et la plupart des commentateurs et interprètes de la règle de saint Benoît.

Il y avait donc des cloches avant le pon-tificat de Sabinien, mais ce n'a été que dans l'Occident. Il est hors de doute que, chez les Orientaux, l'usage n'en a pas été connu avant le vu' siècle. Le livre des miracles de saint Anastase, martyr de Perse, mort, selon Baronius, en 627, en fait foi. Le second concile de Nicée, tenu en 787, rapporte que, tandis que le corps de ce saint martyr approchait de Césarée, tous les habitants de cette ville allèrent processionnellement audevant, avec des croix, après s'être rassemblés dans l'église de Notre-Dame la Neuve, au battement des bois sacrés (221). S'il y avait eu des cloches à Césarée, on se serait assemblé au son de ces instruments. Anastase le Bibliothécaire confirme cette observation quand il dit, dans la traduction latine du second concile de Nicée: Orientales ligna pro campanis percutiunt. Remarquons ici que l'on se servait d'une expression caractéristique pour désigner cet instrument de bois : on l'appelait symbolum. Cum advenerit tempus vesperi, pulsato symbolo, congregamur in ecclesiam... Circa horam sextam, pulsato SYMBOLO, congregamur in Nartheum (222).

Mais, en 865, les Orientaux commencèrent à avoir des cloches. Les historiens de Venise nous apprennent que ce fut Ursus Patriciacus, doge de cette république, qui envoya les premières à l'empereur Michel (223). Quoique ces cloches fussent destinées à l'église de Sainte-Sophie de Constantinople, il y a apparence qu'on en fit ensuite pour plusieurs autres églises de l'Orient. Michel Psellus, précepteur de l'empereur Michel Ducas, fait le plus bel éloge de l'harmonie de ces instruments. « Vous ne serez pas seulement charmé par les yeux, dit-il, et par le spectacle de toutes les choses visibles; le carillon sacré viendra, pendant la nuit. vous plonger dans des extases divines (224).

On ne voyait pas de cloches à Jérusalem avant que Godefroy de Bouillon se fût rendu maître de cette ville en l'an 1099, et y eut rétabli le culte du vrai Dieu. Mais les cloches qu'il y apporta furent, ainsi que le rapporte Platina, détruites quatre-vingt-huit ans après, lorsque Saladin reprit Jérusalem aux Chrétiens. Plusieurs auteurs prétendent qu'il n'y avait guère que les Maronites et les Caloyères du mont Athos qui avaient des cloches dans le Levant, et que les prélats d'0rient, à l'exception de ceux qui étaient latins, ne s'en servaient point, de même, qu'ils ne faisaient pas usage d'anneaux, de mitres et de crosses. A la place de cloches, ils employaient des tables de bois, du moins à partir du vn' siècle, tandis que les Occidentaux ne s'en servaient jamais, si ce n'est pendant les trois derniers jours de la semaine sainte. Encore, parmi les églises des Maronites, ne faut-il compter que le monastère de Cannubin, résidence ordinaire du patriarche des Maronites. Nous avons, sur ce point, le témoignage du P. Dandini: « Je fus conduit au monastère de Cannubin, dit ce religieux, où je fus reçu avec de grands témoignages de joie et au son de trois cloches considérables, qui sont lè per un privilége tout particulier (225). »

Depuis la prise de Constantinople per Mahomet II, c'est-à-dire depuis 1452, il n'y a presque point eu de cloches dans toute l'étendue de l'empire ottoman. Selon Jean Boehme, les Turcs n'en avaient point, et ne permettaient pas même aux Chrétiens d'en avoir (226). Des auteurs assurent, d'après les chroniques et les histoires de cette nation, que ces infidèles, après la prise de Constantinople, se saisirent de toutes les cloches pour en faire des canons (227). C'était, comme le remarque l'écrivain que je viens de citer, un effet de la politique des Tures, d'avoir ôté les cloches aux Chrétiens de leur obéissance, par la raison que le son en étail propre à exciter des séditions dans le peuple (228).

« Le Grand Seigneur et tous les princes d'Orient, dit un écrivain ecclésiastique, ont donné bon ordre que cette invention de

(229) Saint Grégoire de Tours dit en parlant de ssint Grégoire, évêque de Langres: « Commoto signo sanctus Dei, sicut reliqui, novus ad officium dominicum consurgebat. » (De vitis patr., c. 7.)— Il dit encore en parlant de saint Nicet, archevêque de Lyon: « Quod presbyter audiens, jussit signum ad vigilias commoveri. > (Ibid., cap. 8.) — Et dans sou listoire de France : « Dum per plateam præterirent, signum ad Matutinas motum est. > (Lib. 111, cap. 15.)

(221) Conc. Nic., act. 4., (222) Apud Leon. A latium, De recensor. Grac. templ. observ. 1, p. 106.

(223) Ex Barouio, ad ann. 865, n. 101. — Gear,

Not. ad Euchol. Græc., p. 560.

(224) · Sed non omni ex parte oculis delectaberis, nec in omnibus visibilibus gandebis : excitabit caim te media nocte sacrum tintinnab ilum, et sacris incumbes pavin entis. ) (Orat. nondum edita, ad Cor-STANT. MONOWACH.)

(225) Voyage au mont Liban, chap. 15.

226) De omnium Gent. moribus, lib. 11, cap. 2. (227) « Campanæ oinnes bombardarum usui(teste Magio) fuerunt destinatæ. (Ange Rocca, Commentde Campanis, c. 1.)

(228) Campanarum usum a Turcis vetitum esse

cloches ne fût reçue en leur pays. Aussi ne voit-on point les troubles et séditions si ordinaires, comme en tout l'empire d'Occident. Car non-seulement le son des cloches est propre à merveille pour mettre en armes un peuple mutin, à la mode qu'on les sonne, ains aussi pour effrayer les esprits doux et paisibles, et mettre les fols en furie, comme fit celui qui sonna le tocsin à Bourdeaux, pour inciter davantage le peuple; aussi fut-il pendu au battant de la cloche (229). »

Il est arrivé plusieurs fois que l'autorité s'est vue forcée de faire enlever les cloches pour éviter des séditions. Charles-Quint, entre autres, fit casser à Gand une cloche surnommée Rolland, parce qu'elle servait à convoquer des assemblées et à émouvoir les peuples; il voulut cependant qu'on en laissât un lambeau, qui produisait un son rauque et désagréable, afin de rappeler aux habitants la punition de leur révolte.

Il paraît, au reste, que la raison politique n'entrait pas seule dans la défense que faisaient les Turcs de se servir de cloches sur les terres de leur domination; il y avait encore une autre raison tirée de leur philosophie et de leur théologie. Ils prétendaient que le son des cloches faisait peur aux esprits qui errent dans l'air et les prive du repos dont ils jouissent.

Nous avons dit que dans les églises d'Orient où l'usage des cloches était interdit, on employait des instruments de bois, que les prêtres frappaient pour assembler les fidèles. Nous nous serions abstenu de faire ici la description de ces machines, si elles ne nous avaient semblé présenter certaines analogies avec l'instrument rustique appelé Jerova i Salamo, connu de temps immémorial chez les Russes, les Cosaques, les Tartares, les Polonais, les Lithuaniens, et surtout dans les monts Karpathes et les solitudes de l'Oural (230), instrument qui tient dans ces contrées le même rang que la cornemuse dans d'autres pays, et qui avait fourni à plusieurs artistes septentrionaux, et notamment à l'infortuné Joseph Gusikow, ce virtuose doué d'une organisation extraordinaire, l'idée de l'instrument nommé Holz und stroh (bois et paille). L'instrument destiné à remplacer les cloches dans les églises du Levant était composé de deux planches longues de dix pieds, épaisses de deux doigts et larges de quatre, bien unies avec le rabot, sans fente ni brisure. Un prêtre, ou tout autre ministre, les tenait de la main gauche par le

milieu, et tenant un marteau de bois dans la main droite, il les battait tanto: d'un côté, tantôt de l'autre, tantôt de près, tantôt de loin, avec une si grande adresse et une telle variété qu'il imitait un concert de musique (231).

Les Grecs avaient un autre instrument de bois plus considérable que celui dont nous venons de parler. Il était attaché avec des chaines de fer au haut des tours et des clochers. Cet appareil avait la même destination que les cloches; c'est ce que prouve l'inscription que l'on lisait sur celui du monastère de Saint-Denis au mont Athos On y lisait, par demande et par réponse :

## — Unde es, o lignum ?

– Scilo me in medio sylvæ : poslea scindor et dolabra absumor. Nunc pendeo in domo Domini: manus tractant me piorum diaconorum, et malleo me percutientibus voces emitto ut omnes in templo Domini conveniant, ut remissionem inveniant peccatorum (Ibid., p. 104). « O bois, d'où sors-tu? — Apprends que je crots au milieu des forêts : ensuite je suis ordinairement consumé après avoir été mis en pièces et renversé. Mais ici je suis suspendu à la maison du Seigneur; mis en mouvement par les mains des diacres pieux et frappé par le maillet, je produis des sons afin de convoquer tout le monde dans le temple de Dieu, et que tous reçoivent le pardon de leurs péchés. »

Il serait difficile de dire au juste quel fut le signal dont se servirent les religieux d'Occident pour marquer la célébration de leurs offices durant le temps qui s'écoula entre la paix de l'Eglise, sous Constantin, et le vi siècle. Mais on peut affirmer que depuis cette dernière époque, l'usage des cloches devint général dans les couvents. Aussi en est-il fait expressément mention dans la plupart des anciennes règles; dans celle de saint Benoît, celles de saint Césaire et de saint Aurélien, tous les deux archevêques d'Arles, tant pour les religieux que pour les religieuses, comme dans celles de saint Maurice en Valais, de saint Isidore de Séville. de saint Donat, archevêque de Besançon, de saint Fructueux, archevêque de Brague en Portugal, et plusieurs autres.

A l'égard des autres églises, il y a lieu de croire que l'usage des cloches y est au moins aussi ancien que dans les couvents, et qu'il y date du vi' siècle. Les cloches, en effet. ainsi que le remarque fort bien Albert.

Grzeis constat, eo quod campanarum sonus nimiam seceritatem et aucioritatem præ se ferat, et valde ad empuratorum aut reditiosorum animos, quamns longe lateque dispersos, contra Turcam de im-Proviso congregandos existat idoneus. 1 (Ibid., p. 3.) (229) BOUCHEL. Somme bénéficiale, v° Cloches.

(230) Voir la Gazette musicale de Paris, 3- année, . 460 et suiv.

(231) eld est, lignum binarum decem pedarum ing tudine, duorum digitorum crassitudine, latitu- v et 103.)

dine quatuor, quam optime dedolatum, non fissum aut rimosum, quod manu sinistra medium tenens sacerdos, vel alius, dextra malleo in codem ligno, cursim bine inde, transcurrens modo in unam partem, modo in alterain, prope, vel eminus ab ipsa sinistra ita lignum diverberat, ut ictum, nunc plenum, nunc gravem, nunc acutum, nunc crebrum, nunc extensum odens, perfecta musicos scientia auribus suavissimo moduletur. » (ALLATIUS, pp. 103

comte de Carpe, sont les instruments les plus propres à convoquer les Chrétiens aux assemblées religieuses; il n'est ni fanfares de trompettes, ni voix humaine si éclatante et si forte qu'elle soit, ni plaques de fer ou d'airain, et, à plus forte raison, ni tables de bois, qui puissent approcher du son qu'elles funt entendre. Voilà la seule reison pour laquelle l'Eglise les a préférées à tous les autres moyens d'appeler les hommes en un même lieu (232). Les cloches font en quelque sorte partie du temple et s'identifient avec l'édifice dont elles sont, comme nous l'avons dit, la voix extérieure; elles ont déterminé, ainsi que l'observe M. Boisserée, une des formes de l'architecture chrétienne. Ce sont les cloches qui, vers le 11° siècle, ont donné naissance à ces tours merveilleuses qui élèvent dans la nue leurs flèches hardies, et qui semblent porter au ciel les concerts qui s'en exhalent par de nombreux soupiraux (233). C'est l'orgue du dehors.

CLO

Aussi les cloches sont presque toujours désignées, dans les conciles, dans les Rituels et dans le langage des écrivains ecclésiastiques, par des expressions figurées, singulièrement caractéristiques. Saint Jean Climaque les compare à des « trompettes spirituelles au son desquelles les frères se lèvent et s'assemblent visiblement pour aller à l'office de la nuit, tandis que nos ennemis invisibles s'assemblent invisiblement (234).» Le concile provincial de Cologne, en 1536 (235), Grimauld, dans le Traité des cloches qui fait suite à sa Liturgie (236), le Rituel de Chartres de 1581, les appellent les trompettes de l'Eglise militante; et les Rituels de Reims (237) et de Beauvais (238) disent qu'elles sont comme les messagères du peuple de Dieu.

Que les cloches, ainsi que l'orgue, aient passé des usages anciens dans l'Eglise, c'est ce qui ne saurait être mis en doute. La religion s'est approprié, en les perfectionnant et les sanctifiant, une foule de choses dont l'antiquité avait consacré l'usage, mais qui n'ont reçu en définitive leur véritable destination que sous l'empire de la législation

(232) Voici comment s'exprime Albert à ce sujet (1. vu, in Erasm., sub fin.) : « Nonne vides magi am campanarum opportunitatem? Non enim sine aliquo tinnitu aut bombo admoneri pot st populus, nt conveniat ad rem sacram peragendam, audiendamve sanciam concionem; quibus de causis et Don juus in testamento veteri jussit tubas duc iles confici ex argento, quibus sacerdotes conseent ad convocandum populum ad rem divinam et alia munia peragenda. Dominus quoque Jesus in Evangelio prædicens multa futura cum ip e Filius bominis venerit judicaturus mundum umversum, inter cætera, inquit, se missurum angelos suos cum tubis et voce magna ad congregandos electos a quatuor ventis et a summis colorum usque ad terminos corum. Cum igitur necess rium sit aliquod tale instrumentum construi, nullum certe commodius reperiri potuisset ipsis campanis, ad quas pul: and as non est opus magna a-te. vel is dustria, carumque bombus longe lateque d'ffunditur, ita ut etiam valde distantes illo excitari

chrétienne. La plupart des anteurs qui ont traité des cloches, entre autres le cardinal Pierre Damien, Guillaume Durand, le président de Salve, Duranti, Rocca, Beuvelet, le synode d'Arras, en 1025, les Rituels de Clermont, de 1656, d'Evreux, de 1606 et de 1621, de Bourges, de 1666, rattachent l'ori-gine de cette destination à la tradition des deux trompettes d'argent que Dieu commanda à Moise pour annoncer au peuple le moment de quitter un lieu, et pour lui marquer les festins, les fêtes, les calendes et les heures des sacrifices (239).

Historiquement, l'usage des cloches est peut-être basé sur un passage de Josèphe où il dit que les trompettes de l'ancienne Loi étaient, par l'une de leurs extrémités, semblables à des sonnettes: Desinebat in extremitatem campanulæ similem, quemadmodum tubæ (240). Quoi qu'il en soit, l'Eglise rappelle sans cesse les deux trompettes de l'ancienne Loi dans les cérémonies de la bénédiction des cloches.

Mais de guelque facon que cet usage sit pris naissance dans les temps modernes, il n'en est pas moins vrai qu'il est devenu universel comme l'usage de l'orgue, et que ces deux instruments, ces deux voix du temple, présentent, quant à leur antiquité, à leur universalité et à leur destination, des caractères singulièrement analogues. La cloche est commune aux catholiques, aux protestants, et même à quelques nations infidèles. Il y en a au Japon. « Les bonzes, ou prêtres, qui ont charge des temples dédiés à leur Amida, ont diverses cloches, avec lesquelles ils avertissent le peuple à certaines heures du jour pour faire oraison. A quoi personne ne manque; ains se mettent tous à genoux et lèvent les mains au ciel quelqu'espace de temps (241). » Il y en avait aussi chez les Lapons de la communion luthé-rienne: « L'Eglise du pays de Rounala a été bâtie aux dépens de trois frères lapons.... Ces trois hommes.... animés du zèle d'augmenter la religion, achetèrent de leur propre argent une cloche pour la même église;.... on a construit tout auprès de petits bâtiments, afin d'y mettre des clo-

possint; suavis est et jocundus, alacritatemque et lætitism spiritalem attestatur fidelium.

(233) Voir la Description de l'église de Cologne, par M. Sulpice Boissenée.

(254) Grad. 18., al. 19.

(255) « Benedicuntur campanæ ut sint tubæ Ecclesiæ militantis, etc., etc. » (Tit. De constit., cap.

(236) Les cloches sont les trompettes de l'Exlice militanie, par lesquelles le prupli chrétien est applé à la prière, etc., etc. > (Liturgie sacrée, 1666: Des cloches, p. 177.)

(257) Voir l'exhortation qui se fait après la bese-

diction des coches

(238) T t. Benedic. campan. (239) Num. x. (240) L v. 111 Antiquit. Jud., cap. 2.

(241) Histoire ecclésiastique des isles et royaumes du Japon, par le P. Solien, liv. 1, ch.p. 10, nº 176.

Voir aussi liv. x, chap. 22, nº 171. 101

ches (242). » Chez les zwingliens du canton de Zurich, le peuple, au rapport de Slavaterus, s'assemblait le dimanche à un triple signal donné par les cloches : Diebus dominicis tribus signis, quæ campanis dantur, convocatur plebs (243). Le même auteur nous apprend ensuite que dans les campagnes on sonnait la cloche pour annoncer les décès, non, dit-il, qu'il en doive revenir quelque chose au défunt, mais pour engager les habitants à assister aux funérailles, ou afin que chacun étant averti du sort qui l'attend, il se prépare à la mort: In agro pulsantur campana, non quod ad defunctum aliqua inde utilitas redeat, sed ut homines vel ad funus frequentes adsint, vel suæ sortis admoniti, ad mortem se mature præparent (244). ll est assez singulier que cet usage, établi dans la campagne, ne s'étendait pas à la ville de Zurich. C'est ce qui résulte de ces paroles de Hospinier: Ne campanarum pulsu funera plangant (245).

Les calvinistes de Montbelliard avaient des cloches en 1543 (246). Le prince de qui ils dépendaient alors s'étant refusé à l'abolition de cet usage dans les enterrements, ils consultèrent Calvin à ce sujet, qui leur répondit que la cloche n'était pas un sujet digne de contestation (247). Mais le synode de Dordrecht, en 1574, jugea apparemment la chose plus digne d'attention, car il les supprima tout à fait, mais seulement pour les funé-railles (248). Enfin, avant la révocation de l'édit de Nantes, les protestants français avaient des cloches dans tous leurs temples.

Les diverses intentions pour lesquelles on sonne les cloches sont exprimées dans les prières que l'Eglise récite à la cérémonie de leur bénédiction. Ces intentions sont les suivantes: 1° pour honorer l'incarnation du Verbe; c'est ce que l'on nomme l'Angelus; 2º pour avertir les fidèles de se rendre aux instructions qui se font dans l'Eglise; 3° pour augmenter leur dévotion; 4° pour les inviter à accompagner le saint sacrement lorsqu'on le porte aux malades; 5° pour inviter les anges à se joindre aux prières des fidèles; 6° pour chasser les malins esprits; 7° entin, pour dissiper les tonnerres, les orages et les tempêtes, non que le son des cloches soit doué d'une vertu naturelle pour produire res effets, mais parce qu'une vertu divine leur est communiquée par la consécration.

L'Eglise déploie une grande solennité dans la cérémonie de la bénédiction des cloches, et les prières qu'elle récite à cette occasion sont fort belies et fort touchantes.

Les divers usages auxquels la cloche est employée sont exprimés dans ces deux vers ci la cloche parle elle-même :

Laudo Deum verum, plebem voco, congrego clerum, Defunctos plore, pestem fugo, festa decoro.

CLOCHE. — On donne ce nom à Reims,

d'une manière générale, au coupre-jeu et au réveil, qui sont sonnés par la même cloche pendant dix minutes à peu près, l'été, à neuf heures du soiret six heures du matin; l'hiver à huit heures et six heures et demie. Les habitudes modernes n'ont influé en rien sur cette antique tradition. Nous avouons hautement notre préférence sur ce point : le son du tambour, assourdissant et monotone, est loin de faire naître dans l'âme les sentiments qu'inspire cette cloche grave et solennelle qui nous convie à saluer une nouvelle aurore ou à reposer en paix à l'ombre du monument chrétien. (N. David.)

COL

CLOCHER. — Tour où l'on met les cloches. En latin, campanarium, campanile, turris ecclesiæ, clangorium, ubi clangunt tubæ ecclesiasticæ, comme disent Walafrid Strabon et Honorius d'Autun. La cloche est

aussi appelée clanga. CLOQUEMAN. — Celui qui sonne les cloches. On lit dans Du Cange: Cloquemannus, presbyter cui campanarum Ecclesia cura, easque pulsare incumbit; ita etiamnum appellatur in Ecclesia Ambianensi. — Statuta mss. capituli S. Audomari: Cloquemannus qui in Vigilils et Commendationibus tenebitur solemniter pulsare, habebit quatuor solidos Parisienses. Item cum ad Præpositum pertinet ponere Custodes, scilicet majorem et minorem et Campanarium gallice cloqueman, custodire, vel facere custodire periculo suo jocalia, *Reliquias*. etc.

COLLECTAIRE. — Livre d'église qui contient des collectes. En latin, collecta, collectarium. Voici ce qui s'observait à Lyon, au Magnificat des doubles de première classe : « Le sous-diacre thuriféraire, après avoir encensé le crucifix au juhé, les dignités et le chœur, va prendre derrière l'autel le Collectaire ou le livre des oraisons, il l'apporte à l'officiant qui est au milieu du chœur, en faisant une inclination au haut du chœur avec un autre chanoine (ou perpétuel selon les fètes), qui, ayant détaché un cierge du ratelier. va avec le porteur de Collectaire proche l'officiant, qu'ils saluent tous deux par une révérence, conversi ad invicem; puis le porte-cierge met sa main droite entre l'officiant et le cierge, afin d'en faire réfléchir toute la lumière sur le livre. L'oraison étant finie, ils baisent chacun de son côté le prêtre à l'épaule (ad scapulas, comme il est marqué dans les anciens Ordinaires), et ayant fait une révérence, ils vont tous deux derrière l'autel s'il n'y a point de procession : s'il y en a, le porteur de collectaire se range du côté droit contre le rebord ou banc d'en bas. Tous les enfants de chœur ou clergeous, assemblés comme en peloton derrière l'officiant, chantent le Benedicamus Domino, et le chœur ayant répondu Deo gratias, la procession va, sans croix ni chandeliers, faire sta-

reclamare, si obtineri nequeat, ut princeps remittat, non quia probem, sed quia rem contentione non di-guam arbitror. (Apud Greens., De fun. Christ., cap. 9.)

(218) c Compulsiones campanarum tempore sepulturie defunctorum, omnino tolli debent. > (Tbid., cap. 47)

<sup>(242)</sup> Scerven, Hist. de la Laponie, chap. 8.

<sup>(243)</sup> De ritib. et instit. Ecclesiæ Tigurinæ, c. 9.

<sup>(241)</sup> Ibid., cap. 32.

<sup>(245)</sup> Apud GRETSER, lib. 1 De funere Christ., c. 9. (246) Præf. in historiam sacramentariam.

<sup>(217)</sup> c De campante pulsu nohm vos pertinacius

tion ad sanctum Stephanum, ou à Sainte-Croix, ou à quelque chapelle de leur grande église.» (Voyages liturgiques, p. 62.) — A Saint-Lô de Rouen: « Jamais le prieur n'encensait les autels, et ne chantait, soit l'Evangile et l'homélie, soit le capitule, soit l'oraison aux grandes fêtes, qu'il n'eût deux porte-chanueliers pour lui éclairer. C'était le chantre qui lui présentait ou lui tenait le Collectaire, Cantore sibi de libro ministrante. » (1bid., p. 394.)

COLLECTE. — La collecte est une prière que l'on fait à haute voix, d'ordinaire à la fin de l'office, comme pour réunir tous les vœux et toutes les prières qui ont été faits pendant sa célébration : elle est ainsi appelée, dit le Micrologue (De observat. eccles., cap. 3), eo quod sacerdos, qui legatione fungitur pro populo, ad Dominum omnium petitiones ea oratione colligat atque concludat. (Voy. d'autres citations dans Du Cange.)

college de chantres une maison ou corps de bâtiment attenant à une église ou en dépendant, où les chantres diacres, ou prêtres, vivaient en communauté, soumis à des statuts,

obéissant à une même discipline.

L'auteur des Vayages liturgiques (Paris, 1718), dans sa description de Notre-Dame de Rouen, s'exprime aînsi: « Il y à aussi quatre colléges de chapelains et de chantres, dont l'un nommé d'Albon fut fondé par Pierre de Cormieu, cardinal d'Albe (qui avait été auparavant archevêque de Rouen) pour dix chantres, dont quatre seraient prêtres, trois diacres et trois sous-diacres, qui devraient demeurer ensemble dans une même maison, ou sous un même toit, et vivre en communauté. Il n'y a pas cinquante ans qu'on y vivait encore de la sorte avec lecture durant les repas. » (P. 178.)

comma. — Ce mot signifie proprement retranchement, incisum, petit intervalle qui se trouve dans quelques cas entre deux sons produits, sous le même nom, par des progressions différentes.

Les mathématiciens distinguent trois es-

pèces de comma:

1. Le mineur, dont la raison est 2025 à

2048 ou -il.

2º Le comma majeur, dont la raison est de 80 à 81 ou 1. C'est le comma ordinaire, et il est la différence du ton majeur au ton mineur.

3° Enfin le comma masime, qu'on appelle comma de Pythagore, a son rapport 2524238 à 531441, et il est l'excès du si dièse produit par la progression triple comme 12° quinte de l'ut sur le même ut élevé par ses octaves au degré correspondant. (Dici. de J.-J. Rousseau rectifié par les annotations manuscrites de feu M. Loyer.)

COMMUNE. — Figure de note autrement appelée carrée ou simple et qui est repré-

sentée par un point carré.

COMMUNION. — «La dernière partie de la messe est celle qu'on appelle Communion, parce qu'on la chante pendant la Communion, ou peu après. C'est une espèce d'antieune d'action de grâces. De toutes les pièces de chant grégorien, à la messe, suivant les anciens, elle doit être la plus légère et la plus coulante. Elle doit être composée comme une antienne un peu chargée, et elle peut se terminer par une finale préparée comme celle d'un répons.

« Dans les églises où, pendant la communion du peuple, on chante un psaume, on doit le chanter du mode de la communion, en prenant la modulation ordinaire des

psaumes.

« S'il arrive, par la correction des Missels, qu'un offertoire soit changé en communion, ou une communion en offertoire, il faudra charger pour l'un et décharger pour l'autre, atin que chaque pièce conserve le goût propre àl a place qu'elle occupe. Il en doit être ainsi des autres pièces. On peut consulter les nouveaux livres Graduels de Seus et d'Auxerre, on y trouvera qu'on a tâché d'observer toutes ces règles, soit dans les nouvelles compositions, soit dans les arciennes imitées ou réformées; excepté quelque pièce furtive d'un autre auteur, ce qu'il est aisé de discerner (248 \*).

« Il y a peu d'églises où il n'y ait quelque pièce pour laquelle on a quelque prédilection : on fait bien de la conserver, sinon quant au texte, du moins quant au chant,

par une imitation régulière.

« Pour réussir dans l'application des règles dont nous parlons, nous ne saurions trop le dire : il faut bien se donner de garde d'imiter la licence de ceux qui font plus d'attention à une certaine ressemblance de chant qu'à sa nature (saint Bernard, Tract. de cantu, i); qui au hasard séparent ce qui doit être uni, unissent ce qui doit être séparé, et confondant tout, font du chant comme il leur vient dans l'idée, au lieu de se conformer aux vraies règles. Ils commencent, ils terminent, ils abaissent, ils élèvent, ils suivent et ils arrangent les notes selon leur fantaisie, ce qui fait qu'il y s certains chants misérables, qui n'ont la propriété d'aucun mode, et qu'on peut également terminer en C et en G. Sunt quidam miserrimi cantus, nullius maneriæ habentes proprietates, qui æque terminari possunt in Cet in G, comme il est dit dans le traité du chant attribué à saint Bernard.

« On doit aussi, suivant ce traité, éviter de trop étendre le chant; c'est pourquoi, comme nous l'avons déjà dit, il n'y a qu'a se renfermer dans l'étendue de l'octave. Se lon ce traité (Ibid., vi), il n'est pas à propos que les chants passent la portée des voix médiocres et communes, qui peuvent parcourir huit ou neuf notes : on peut neammoins aller jusqu'à dix, et c'est, dit l'auteur de ce traité, le meilleur sentiment; mais il

<sup>(218\*)</sup> Le mieux serait de ne pas corriger ni résormer les Missels, et de ne pas substituer une communice à un effertoire, et vice verse.

faut que toutes les notes de l'octave aient toujours entre elles un rapport réciproque, soit en montant, soit en descendant; c'est sur elles que le chant doit être plus fréquent, et ne s'étendre aux notes ultérieures, soit en haut, soit en bas, que comme par échappée. On doit donc rejeter, dit le même auteur, ces chants trop étendus (Ibid., vn), difficiles à noter, plus difficiles à chau-ter, pour lesquels il faut ajouter de nouvelles lignes, ou changer souvent de clefs, qui font rompre les veines à force de crier et qui ennuient d'une manière outrée, montant tantôt jusqu'aux nues, descendant tantot jusqu'aux abimes; puisqu'il est plus clair que le jour, dit-il expressément, qu'un chant est mai fait et contre les règles quand il est si bas qu'on ne peut l'entendre comme il faut, ou si haut qu'on ne peut trouver de voix pour le chanter.

COM

« Ces observations ne doivent pas néanmoins faire rejeter certains chants étendus, qui vont quelquesois jusqu'à onze et douze notes, comme l'ancien répons de la Trinité, O beuta Trinitas; le répons Duo seraphim du Romain et du Parisien; le répons Chrisius du Parisien au samedi saint; la prose Lauda Sion, qui a douze notes d'étendue, la plupart des Graduels du sixième mode dont les versets sont du cinquième. » (Traité du chant appelé Grégorien, par Léonard Poisson; Paris, 1750, pp. 146-148.)

COMPAIR (MODE OU TON). — Chaque ton authentique ou principal, engendrant son plagal ou collatéral par le renversement à la quarte inférieure :



il est évident, comme l'observe Poisson, qu'il n'y a, à proprement parler, que six tons, mais dont chacun est double. Or, chacun de ces six tons, savoir chaque authenlique et le plagal qui en est dérivé, forment deux tons compairs. « Chaque note finale est donc pour deux modes, dit Poisson, et tous ces modes sont deux à deux et sont compairs; mais ils sont d'une octave différente...

Les compairs, continue-t-il, ne se distinguent donc point l'un de l'autre par leur note finale, ni par le rapport du demi-ton à celle finale qui est la même pour tous les deux; mais on les discerne par leurs octaves ambitus) qui ont une progression et une composition différentes; ce que l'on trouvera facilement si l'on fait attention que le premier des deux compairs a toujours la division harmonique (par la quinte), et le second la division arithmétique (par la quarte). Le pre-mier se termine toujours à la plus basse note de son octave, et le second a toujours une quarte au-dessous de sa finale. Ainsi différence de la progression et de la composition saute aux yeux, suivant la règle:

impar habet supra, sed par depressus habetur.

ou:

Vult descendere par, sed scandere vult modus impar. « C'est de cette différente composition que naissent les dominantes de chaque mode. »

(Trail. du chant grég., 1" part., pp. 77 et 82.) COMPAIR, corrélatif de lui-même. — « Les tons compairs dans le plain-chant sont l'authente et le plagal qui lui correspond. Ainsi le premier ton est compair avec le second ; le troisième avec le quatrième, et ainsi de suite : chaque ton pair est compair avec l'impair qui le précède. » (J.-J. Rousseau.)

COMPOSITEURS DE PLAIN-CHANT. . (Voy. Poisson, Traité du chant grégorien,

chap. préliminaire, pp. 2-10.)

- ... « Les uns, sans aucun égard aux anciens maîtres, peut-être même sans les avoir jamais connus, n'ont travaillé que d'après les nouveaux : encore leur travail n'a-t-il consisté qu'à les copier servilement, ou tout au plus à les imiter sans goût et avec aussi peu de choix des auteurs, qu'ils se sont proposés, que des chants dont ils avaient besoin pour les ouvrages dont ils étaient chargés. Les autres, plus hardis encore, et plus indépendants, n'ont cherché ni modèles ni guides : ils se sont persuadés que leur génie seul leur suffisait; et se flattant de pouvoir tout faire par eux-mêmes, ils n'ont rien ou presque rien voulu produire que de leur propre fonds. Mais si l'on compare ces pièces nouvelles avec celles des anciens, si l'on en juge selon les lois d'une composition régulière, si on les pèse au poids de la belle nature et du bon goût, combien ne paraîtront-elles pas inférieures aux anciennes, et combien ne les feront-elles pas regretter à toute personne équitable?

« Il en est du chant, proportion gardée. comme des autres ouvrages d'esprit, dont les vraies règles et le bon goût ne se puisen', chacun dans leurs espèces, que chez les auteurs qui en sont regardés comme les grands maîtres; et ces auteurs ne se trouvent pas tous, à beaucoup près, parmi les modernes; il faut remonter plus haut. Les derniers compositeurs de chant s'y sont trompés; ils ont négligé les anciens, et il est arrivé de leur méprise, qu'en péchant par le principe, ils n'ont donné, pour la plupart, que des

ouvrages informes.

« Il y a plus de vingt-cinq ans que, m'é-tant trouvé engagé d'abord par une des plus grandes églises du royaume, et ensuite par une autre des plus célèbres, à travailler à la composition de leur chant, je consultai soigneusement les anciens, et je m'y attachai. Après les avoir bien médités, je trouvai leurs principes si raisonnables, leurs règles si sages, leur méthode si naturelle, que mille fois je me suis étonné qu'on les éût abandonnés, au point où nous le voyons depuis plus d'un siècle.

« Je ne prétends pas toutefois que tous leurs ouvrages soient absolument exempts de fautes : je ne suis pas leur admirateur ni leur disciple jusqu'à cet excès; je veux dire seulement que les fautes y sont plus rares; que les plus anciennes pièces sont ordinairement les plus correctes pour l'expression et la liaison des paroles, et qu'elles l'emportent de beaucoup sur la plupart des nouvelles par la majesté de leur chant, son goût et sa régularité, et c'est ce qui me fait croire qu'on a eu tort de négliger les an-

COM

 Mais ce premier défaut, quoique déjà considérable, n'est pas le seul. L'ignorance du texte, celle des règles de la composition, l'amour de la nouveauté, l'attachement à son goût personnel et à ses usages particuliers, la précipitation, l'intérêt peut-être et la vanité sont encore des inconvénients qui ont achevé de déligurer le chant et de

le corrompre presqu'entièrement.

De toutes les églises qui ont donné des hrévinires nouveaux, les unes à la vérité se sont pressées davantage d'en faire composer les chants et les autres moins : mais chacane d'elles aspirait à voir finir cet ouvrage, à quelque prix que ce fût, et cherchait de toutes parts les moyens de satisfaire l'empressement qu'elle avait de faire usage des nouveaux bréviaires. De là cette foule de gens qui se sont offerts pour la composition du chant. Tout le monde a entrepris d'en composer et s'en est cru capable. On a vu jusqu'à des maîtres d'école entrer en lice. Parce que leur profession les entretient dans l'habitude du chant, et qu'en effet ils savent ordinairement mieux chanter que les autres, ils se sont mêlés aussi de composer. N'est-il pas étonnant que les pièces de pareils auteurs aient été adoptées par des personnes qui sans doute n'étaient pas si ignorantes qu'eux? Car, pour savoir bien chanter, ces maîtres d'école n'en ignoraient pas moins la langue latine, qui est celle de l'Eglise; et dès là chacun voit combien de bévues un tel inconvénient entraîne nécessairement après lui. « Je ne puis m'em-« pêcher, dit le célèbre M. Rollin, de remar-« quer en passant, que parmi nous les musi-« ciens qui composent le chant des hymnes et des motets, n'entendent pas le latin et ignorent la quantité des mots; d'où il arrive souvent que sur des syllabes qui sont brèves et sur lesquelles on devrait couler le-« gèrement, on insiste et on s'arrête long-« temps, comme si elles étaient longues. C'est, a dit-il, un défaut considérable et contraire « aux plus communes règles de la musique.»

« On a donc choisi pour composer les chants nouveaux ceux que l'on a crus les plus habiles, et l'on s'est reposé entièrement sur eux de l'exécution de ce grand ouvrage. Une entreprise de si longue haleine demandait un temps qui lui fut proportionné, et on les pressait. Pour répondre à l'empressement de ceux qui les avaient choisis, ils ont haté leurs travaux. Leurs pièces, à peine sorties de leurs mains, ont été pres que aussitôt chantées que composées. Tout a été reçu sans examen, ou avec un examen très-suporficiel; et ce n'a été qu'après l'impression, sans en avoir fait l'essai, et qu'après les avoir autorisées par un usage

public, qu'on s'est aperçu de leurs défauts. mais trop tard et lorsqu'il n'était plus temps

d'y remédier.

« On vit alors avec regret, ou qu'on s'était trompé dans le choix des compositeurs de chant, ou qu'on les avait trop pressés. On ne put se dissimuler les défauts sans nombre, et souvent grossiers, d'ouvrages qui naturellement devaient plaire par l'agrément de leur nouveauté, et qui n'avaient pas même ce médiocre avantage. Qui pourrait tenir en esfet contre des fautes aussi lourdes, aussi révoltantes que celles, dont ils sont remplis pour la plupart? Je veux dire des fautes de quantité, surtout dans le chant des hymnes; des phrases confondues par la teneur et la liaison du chant, qui auraient dû être distinguées et qui le sont par le sens naturel du texte; d'autres mal à propos coupées ; d'autres aussi mal à propos suspendues; des chants absolument contraires à l'esprit des paroles : graves, où les paroles demandaient une mélodie légère; élevés, où il aurait fallu descendre; et tant d'autres irrégularités, presque toutes causées par le défaut d'attention au texte,

« Qui ne serait encore dégoûté d'entendre si souvent les mêmes chants, beaux à la vérité par eux-mêmes mais trop imités, presque toujours estropiés, et pour l'ordinaire aux dépens du sens exprimé dans le texte, aux dépens des liaisons et de l'énergie du chant primitif, tels que ceux de tant

de répons, graduels et d'Alleluia?

« Que dire encore des expressions outrées ou négligées, des tons forcés, du peu de discernement dans le choix des modes, sans égard à la lettre; de l'affectation puérile de les arranger par nombres suivis, en mettant du premier mode la première antienne et le premier répons d'un office; la deuxième antienne et le deuxième répons du deuxième mode, comme si tout mode étail propre à toutes paroles, et à tout sentiment? Quand cela se trouve sans nuire à l'exigence du texte, à la bonne heure. Affectation encore aussi déplacée dans ceux qui se sont aheurtés à conserver les mêmes chants dans les mêmes places, sans avoir pris garde si les anciens convenaient aux nouveaux textes, si les mêmes liaisons, la même poncluation, les mêmes repos, la même énergie el la même tournure de l'ancienne pièce pouvait s'ajuster sur la nouvelle.

« Tout cela nous fait voir que de tant de compositeurs de chant, qui y ont travaillé. les uns n'en savaient pas même les premières règles et que les autres ne les possédaient pas encore assez, hien loin d'en connattre la perfection. Je ne parle pas de ceux que leur ignorance de la langue latine rendait absolument incapables de composer; ils auraient du n'y jamais penser; ni de ces misérables plagiaires, qui n'ont eu d'autre talent que de piller indifféremment de toutes parts pour agencer à leurs pièces et pour y coudre à tort et à travers tout ce qui leur est tombé sous la main. De tels auteurs n'en méritent pas le nom. Je no parle pas

non plus de ces maîtres de musique, d'ailleurs habiles, que le goût de leur science ou l'usage de leurs églises a rendus dédaigneux du plain-chant, ou qui n'en ont composé qu'en vue du contrepoint, sans faire assez d'attention que le contrepoint est une invention des siècles d'ignorance, par conséquent de nouvelle date; qu'il n'est qu'accidentel au plain-chant et qu'il ne doit point influer dans sa composition simple; je parle de ceux qui, sachant la langue, étaient d'ailleurs instruits jusqu'à un certain point des règles de la composition du plain-chant; en combien de rencontres leur chant ne se sent-il pas de leur humeur et de leur imagination, qu'ils ont plus écoutées et plus suivies que les règles qu'il connaissent ?

COM

« Les uns, naturellement vifs et gais, paraissent n'avoir eu pour guide que les caprices d'une imagination féconde en sons et pleine de saillies. Parce que d'ailleurs ils avaient du goût pour le chant, ils ont cru pouvoir en composer; et parce que leur composition plaisait à leurs oreilles, ils l'ont jugée propre à charmer celles des autres et bonne à paraître en public; mais la conséquence n'est pas toujours juste; l'expérience nous prouve que pour bien composer du chant il ne suffit pas d'en avoir la théorie et de le bien chanter; il ne suffit pas même d'avoir l'esprit rempli d'un bon chant, il faut de plus un don naturel, un certain génie qui n'est pas donné à tous, et sans lequel néanmoins on ne réussira jamais à mettre en pratique la théorie : on a vu d'excellents musiciens pour l'exécution absolument ineptes à la composition; comme pour être bon poëte, ce n'est pas assez de posséder pufaitement les règles de la poésie, il faut surtout ce qu'on appelle le goût et le génie poétique: Nascimur poetæ.

 D'autres, d'un tempérament sombre et mélancolique, n'ont pas manqué de com-muniquer à leurs chants la rudesse de leur humeur; lors même qu'ils n'ont fait qu'imiter les anciennes pièces, loin de conserver la douceur de leur mélodie ils en ont tiré des chants durs, qu'ils ont pourtant eu le crédit de faire recevoir comme bons, quoiqu'ils n'eussent fait autre chose que de rater les anciens en leur communiquant une dureté qui les rend presque méconnaissables. Ne pourrait-on pas leur appliquer ce qu'on lit, dans le Spectacle de la nature, de certains mauvais musiciens dont perle l'auteur de cet ouvrage, et dire que, comme il est une musique baroque, il est aussi un plain-chant baroque, qui n'est point rare en re siècle non plus que dans ceux qui l'ont

immédiatement précédé?

• Il en est d'autres, enfin, d'un caractère froid et indolent, dont les chants sont extrêmement négligés et sans âme, c'est-à-dire Mirés de cette mélodie qui sait heureusement exprimer les sentiments du cœur, qui sait le réveiller à propos et le piquer, l'affliger ou le réjouir, l'abattre ou le relever, selon la diversité des objets que le texte veut qu'elle

lui représente. Cette sorte de chant au contraire, languissant et sans force, ne donne aueun attrait pour des paroles qui pourtant sont esprit et vie; et il arrive qu'après les avoir chantées on se sent moins ému que si l'on s'était contenté de les lire. Saint Augustin, cependant, reconnaît que le chant doit être comme l'âme du texte sacré; et ce n'est qu'à cette condition qu'il en approuve l'usage; afin, dit-il, d'inspirer par les oreilles des mouvements de piété aux âmes plus faibles, en les y élevant par les doux accents d'un chant agréable : ut per oblectamenta aurium infirmior animus in affectum pieta-

COM

« Pour procurer un tel bien et éviter les défauts dont nous venons de parler, il faut consulter ce qu'il y a partout de meilleurs chants, surtout les anciens; mais quels anciens, et où les trouver? car des anciens les plus connus, il n'y a plus guère parmi nous que le romain avant sa réforme, et le gallican. Il serait avantageux sans doute d'avoir dans leur pureté les chants anciens jusqu'au delà du temps de saint Grégoire le Grand. Mais où trouver le chant de ces siècles reculés dans sa pureté, et comment le reconnaître, depuis le mélange qu'y ont introduit les Italiens et les Gaulois, les uns et les autres ayant confondu l'italien et le gallican dès les ix', x' et xi' siècles, comme l'a si judicieusement remarqué M. Lebeut dans son Traité historique du chant de l'Eglise.

« On ne peut donc se mieux fixer pour les anciens, qu'à ceux du siècle de Charlemagne et des deux siècles suivants. C'est dans ce qui nous reste des ouvrages de ce temps qu'on trouve les vrais principes du chant grégorien. Il faut les étudier et se remplir de leurs mélodies; car ces premiers maîtres tenaient leur chant des Romains, et les Romains le tenaient des Grecs. Il ne faut cependant pas croire pour cela, que tous ces ouvrages soient également parfaits; ils ont leurs défauts, et qui se sont multipliés par les divers changements qu'ils ont soufferts pour avoir été si souvent remaniés ; et sans une judicieuse critique, il ne serait presque pas possible de les reconnaître.

« Or, cette critique consiste principale» ment à découvrir la première simplicité de ces anciennes pièces, et à savoir les dépouiller de tout ce que les mains étrangères y ont fourré de difforme et de superflu. Car c'est particulièrement au caractère d'une simplicité noble et en même temps grarieuse, qu'on les reconnaît et qu'on distingue ces pièces originales d'avec les imitations qui en ont été faites. Plus les compositions de chant approchent de leur première origine, plus elles sont simples et presque syllabiques, surtout celles des antiennes; plus aussi leurs progrès sont doux, mélodieux, naturels; au lieu que les compositions postérieures sont surchagées de notes, et que leurs progrès sont durs, guindés, et pour me servir de l'expression de M. Lebeuf, cahoteux, et par là toujours difficiles

et désagréables. Prenez, en effet, dans l'Antiphonier romain, ou dans tout autreantiphonier antérieur au x° siècle, les antiennes de Noël, de Pâques, de l'Ascension, de la Pentecôte et des autres anciens offices de l'année: comparez-les, avec les antiennes des offices postérieurs, comme celles de la sainte Trinité, de la sainte Eucharistie, et vous serez frappé de la différence de composition; les premières étant fort simples et les autres trop chargées et trop modulées. Prenez encore l'office du Saini-Sacrement, tel qu'on le donna dans le xiii siècle : ceux qui le firent avaient assurément du goût pour la belle mélodie, mais ils n'en avaient aucun pour les bien adapter; et d'ailleurs, il paraît même qu'ils ne savaient pas le latin. Ils ne composèrent donc rien de nouveau; !ls choisirent seulement tout ce qu'ils trouvèrent de plus beau dans les autres offices de l'année et voulurent l'appliquer au texte qu'on leur avait fourni : mais ils l'asservirent aux notes qu'ils avaient empruntées des anciens, au lieu qu'ils auraient dû asservir les notes à l'exigence du texte, et ils auraient évité tent de contre-sens qu'on y trouve presque partout.

· Quand donc on trouve des pièces de chant qui se ressemblent, en les examinant de près, on discernera facilement les originales de celles qui ne sont qu'imitées à ces marques non équivoques. Les plus anciennes sont ordinairement simples, mélodieuses, coulantes; elles sont aussi comme on l'a déjà di!, plus correctes pour l'expression et la liaison des paroles; elles sont encoro plus variées et plus diversifiées; ce qui est une perfection qu'on ne doit pas négliger. Tel est l'esprit du véritable chant grégorien. Il ne doit être ni lourd ni précipité, c'est-àdire ni trop chargé de notes, ni trop décharge; car sous prétexte d'éviter le trop grand nombre de notes, il ne faut pas non plus donner dans l'extrémité opposée, comme il est arrivé à quelques auteurs depais la réforme, qui les ont tellement retranchées, qu'ils ont fait de leur chant comme un squelette qui n'a plus que les accouples Chaque pièce, doit avoir dans ses différentes parties, des proportions relatives entre elles et relatives au tout. Tout ce qui est pesant ou confus, dur ou mal assorti commo lo sont presque tous les répons graduels du moyen âge, quelquesois les antiennes du corps de l'office, les traits, les Alleluia, et tant d'autres pièces qui se perdent, pour a nsi dire, dans la multitude des notes; tout ce qui est trop nu ou trop décharné, tout cela n'est point le vrai chant grégorien.

« Aussi a-t-il fallu enfin y revenir, et c'est ce qu'on a tenté depuis deux siècles. On a commencé par corriger le chant romain que nous appelons le romain moderne : et quelques églises ont suivi cet exemple, comme celle de Paris. Car il est aisé de reconnaître que tous les chants des dissérentes églises viennent du romain; qu'à peu de choses près, c'était partout le même chant avant les nouveaux bréviaires, et que

les changements qui s'y trouvaient et qui venaient des différentes mains par lesquelles ils avaient passé, n'ont jamais altéré le fond jusqu'à le rendre méconnaissable.

 Plusieurs églises donc, après la correction du romain moderne, corrigèrent aussi le leur. On le déchargea alors dans la plupart de cette multitude de notes, sous lesquelles il était comme accablé surtout dans les livres Graduels: il devint par là plus coulant et le texte plus intelligible. On revint alors du mauvais goût qui avait fait mépriser la quantité; et excepté peut-être les seuls Chartreux, personne aujourd'hui n'est plus touché de la réponse attribuée à saint Grégoire : Qu'il est indigne de la parole de Dieu de l'assujettir aux règles de la grammaire. Non qu'on observe ou qu'on doive observer la quantité, suivant la rigueur des règles de la poésie, mais seulement suivant les rècles

d'une prononciation grave, pesée et exacte. » CONCENTOR. — Cochantre, ou chantre

accompagnant et suppléant.

CONCERT SPIRITUEL. - « Concert qui tiont lieu de spectacle public à Paris, durant les temps que les autres speciacles sont formés. Il est établi au château des Tuileries; les concertants y sont très-nom-breux et la salle est fort bien décorée. On exécute des motets, des symphonies, el l'on se donne aussi le plaisir d'y déligurer de temps en temps quelques airs italiens. » (J.-J. Rousseau.)

Ce qu'on entendait par concert spirituel Ou concert de musique spirituelle, était, si nous ne nous trompons, la musique livrée à ses propres forces, consistant en voix et en instruments, et dégagée de l'action, de la scène, du spectacle, des accessoires du

théâtre.

SUR LE CONCERT SPIRITUEL. (Extrait des Curiosités de la musique de M. Féris, Paris, 1830, in 8°., pp. 325-340.) — « Autrefois il n'y avait point de représentation à l'Opéra le 2 février, jour de la Purification de la Vierge, le 25 mars, fête de l'Annonciation, depuis le dimanche de la Passion jusqu'à celui de Quasimodo inclusivement, les jours de l'Ascension, de la Pentecôte et de la Fète-Dieu, le 15 août, fête de l'Assomption de la Vierge, le 8 septembre, jour de la Nativité, le 1" novembre, fête de la Toussaint, le 8 décembre, jour de la Conception, le 24 et le 25 décembre, veille et jour de Noël. Un musicien de la chambre et de la chapelle du roi, nommé Philidor, conçut, en 1723, le projet de remplacer ces représentations par des concerts spirituels, c'est-à-dire des concerts où l'on n'exécuterait que de la musiquo instrumentale. Son idee fut goûtée, et il obtint le privilége d'établir ce concert au château des Tuilerics, sous la condition de payer à l'Opéra une somme de six mille livres par au. Le premier con-cert eut lieu le dimanche de la Passion, 18 mars 1723. (Voir les deux articles du Mercure de France, à la suite.) Il commença par une suite d'airs de violon de Lalande. suivie d'un caprice du même auteur, et de son Confitebor. On joua ensuite un concerto de Corelli, intitulé la Nuit de Noël, et le concert finit par le Cantate Domino de Lalande. Il avait commencé à six heures du soir et finit à huit, laissant l'assemblée, qui avait été très-nombreuse, dans le ravissement de

ce qu'elle venait d'entendre.

«En 1728, Philidor céda son privilége, qui fut successivement exploité par l'Académie royale de musique en 1734; par Royer, en 1741; par Caperan, en 1730; par Mondonville, en 1755; par d'Auvergne, en 1762; par Berton, en 1771; par Gaviniès et Le Duc, en 1773, et enfin spar Legros, qui s'en chargea en 1777, et qui le garda jusqu'à ce que les événements de la révolution eussent détruit cette institution.

« Les frères Besozzi, qui firent un voyage à Paris en 1735, furent les premiers musiciens étrangers qui se firent entendre au concert spirituel. Ces artistes célèbres, qui firent pour les instruments à vent la révolution que Corelli avait faite pour le violon, excitérent l'enthousiasme, dans les duos de haulbois et de basson qu'ils exécutèrent alors. Leur exemple a été suivi depuis par les instrumentistes les p'us habiles, tels que Bertrand, Heisser, Rodolphe, Viotti, Jarno-wick, etc., et par les chanteurs les plus re-nommés, comme Farinelli, Caffarelli et Davide. La réputation de ce concert devint mème si bien établie que nul ne croyait avoir mis le sceau à la sienne s'il ne s'y était fait entendre. Si quelque musicien se distinguait dans son art, ses amis l'obligesient en quelque sorte à se rendre à Paris pour s'y faire entendre au concert spirituel; eux-mêmes l'accompagnaient pour jouir de son succès, et bientôt son nom, inconnu jusqu'àlors, se répandait en Europe. Il ré-sultait de l'intérêt qu'on prenait à cet établissement, que les étrangers et les habi-tants les plus distingués des provinces abondaient à Paris dans la quinzaine de Pâques, et que cette saison était la plus brillante pour la capitale.

« Cependant, malgré le goût que toute la nation manisfestait pour le concert spirituel, et quoiqu'on y eût entendu des virtuoses étrangers qui eussent dû servir de modèle, il ne paraît pas qu'on eût songé, avant 1770, à sortir de la mauvaise route où l'on était en France, tant pour le choix de la musique que pour le mode d'exécution. Voici ce que dit Burney sur ce sujet:

« J'allai à cinq heures au concert spiri
« Iuel (le 15 juin 1770), le seul amusement

» public qui soit permis dans les jours de

« grande fête. Le premier morceau fut un

« motet de Lalande, Dominus regnavit,

« composé à grand chœur et exécuté avec

» plus de force que d'expression. Le style

« était celui du vieil opéra français, et me

» parut fort ennuyeux, quoiqu'il fût couvert

« d'applaudissements par l'auditoire. Il y

« eut ensuite un concerto de hauthois, exé
« cuté par Besozzi, neveu des célèbres bas
» son et hauthois de ce nom, à Turin. Je

« suis forcé de dire, pour l'honneur des

« Français, que ce morceau fut très-applaudi. C'est faire un pas vers la réforme que de to'érer ce qui devrait être adopté. Après que Besozzi eut achevé son morceau, made-« moiselle Delcambre cria l'Exaudi Deus, avec toute la force de poumons dont elle était capable, et fut aussi bien accueillie que si Besozzi n'eût rien fait. Vint e ensuite Traversa, premier violon du prince « de Carignan, qui joua fort bien un con-« certo qu'on goûta peu. Madame Philidor « chanta un motet de la composition de son « mari; mais, quoique ce morceau fût d'un meilleur genre pour le chant et pour l'harmonie que ceux qui avaient été chantés précédemment, il ne fut pas applaudi avec l'enthousiasme qui ne laisse pas de doute sur « le succès. Le concert se termina par un « Beatus vir, motet à grand chœur, mêlé de « solos. Le chanteur qui récitait ceux de haute-contre beugla aussi fort'qu'il aurait pu « le faire si on lui eût mis le couteau sur la α gorge. Je n'eus pas de peine à m'apercevoir, par la satisfaction qui régnait sur « toutes les physionomies, que c'était la « musique que les Français sentaient et qui « leur couvenait le mieux. Mais le dernier « chœur mit le comble à leur plaisir. De ma vie je n'ai entendu un tel charivari. J'avais souvent trouvé que les chœurs de nos oratorios sont trop fournis et trop bruyants; « mais, comparés à ceux-ci, c'est une mu-« sique douce et mélodieuse, telle qu'il la « faudrait pour inviter au sommeil l'héroine d'une tragédie. »

« L'arrivée de Gluck et de Piccini en France, en 1774 et en 1776, opéra dans le goût français une réforme nécessaire, et l'administration de Legros améliora considérablement le concert spirituel. Le choix de la musique fut mieux fait; des encouragements furent donnés aux jeunes artistes et aux compositeurs, et Legros prit pour principe d'accueillir tout ce qui se présentait à lui, de fair essayer les compositions nouvelles et les artistes, soit chanteurs, soit instrumentistes, et de ne rejeter que co qui était reconnu médiocre ou mauvais, sans distinction de noms. Il obtint de Louis XVI la permission de transporter le concert dans la grande salle des Tuileries, au-jourd'hui la salle des Maréchaux. Elle fut décorée avec luxe; on y construisit des loges; ce qui n'avait point eu lieu jusqu'alors, les spectateurs n'ayant eu précédemment que des chaises et des banquettes pour s'asseoir; un orgue fut ajouté à l'orchestre, celui-ci devint plus nombreux. Ce ne fut que peu de temps avant les événements de 1789 que le concert fut transporté dans le local où est maintenant la salle de spectacle, aux Tuileries, et c'est là qu'il a pris fin en 1791

« Dans les trente dernières années du xviii siècle, Paris n'avait point été borné aux concerts spirituels; une autre entre-prise d'un genre analogue avait été fondée vers 1775 par M. de La Haye, fermier général, et par le baron d'Ogni fils, surintendant

des postes, sous le nom de Concert des amateurs. Le local choisi fut l'hôtel de Soubise ou de Rohan, rues de Paradis et Vieillerue-du-Temple, au Marais. On n'y entrait point en payant à la porte comme au concert spirituel, mais au moyen d'une souscription, dont les personnes les plus distinguées de la cour et de la ville faisaient les frais. Il était dirigé par Gossec, et le fameux chevalier de Saint-Georges en était le premier violon. Ce fut à ce concert qu'on entendit pour la première fois des symphonies avec instruments à vent, telles que celles de Toelsky, de Van Malder, de Vanhall, de Stamitz et ensin de M. Gossec, qui, le premier, commença à y mettre du grandiose et du brillant. Mais toutes ces compositions disparurent devant les immortelles symphonies de Haydn, qui furent apportées en France pour la première fois en 1779 par Fonteski, violoniste polonais, qui depuis a été attaché à l'orchestre du Théâtre-Français et à celui du Concert des amateurs.

CON

« En 1780, ce concert fut transporté rue Coq-Héron, dans la galerie dite de Henri 111. ce fut alors qu'il prit le titre de Concert de la loge Olympique. L'orchestre présenta à cette époque la réunion la plus extraordinaire qu'on ait vue de talents du premier ordre. Les violonistes comptaient dans leurs rangs Viotti, Mestrino, Lahoussaie, Gervais, Bertheaume, Fodor, Jarnowick, Guénin, les deux Blasius, etc.; parmi les basses se trouvaient les deux Duport, les deux Jeanson, les deux Levasseur et l'Anglais Crosdill, lorsqu'il était à Paris; enfin on trouvait dans les instruments à vent Rodolphe pour le cor, Rault et Hugot pour la flûte, Salentin pour le hauthois, Ozi et Devienne pour le basson; Navoigille aîné, l'un des meilleurs chefs d'orchestre qu'il y ait eu en France, dirigeait celui-là. Ce sut là que les symphonies de Haydn furent exécutées dans leur style véritable, et qu'elles obtinrent tout le succès qu'elles méritaient. Les directeurs de ce concert avaient fait un arrangement avec ce célèbre musicien, pour qu'il en composat un certain nombre pour leur usage: ce sont celles qui, dans les premières éditions, portent le titre de Répertoire de la loge Olympique. Les événements de la révolution ont détruit ce bel établissement, dont les conceris de Feydeau et ceux de la rue de Cléry n'ont été que de faibles copies, quoiqu'ils aient obtenu le plus grand succès en 1796 et en 1802. Ce succès fut dû surtout aux grands artistes qui y jouèrent des solos et qui y chantèrent. Rode, Kreutzer, F. Duvernois, Garat et Madame Barbier-Valbonne s'y firent admirer; mais quoique l'orchestre tút fort bon, il n'égalait pas celui du concert de la loge Olympique.

« Cependant la formation du Conservatoire de musique avait ouvert une nouvelle source de prospérité à cet art en France. Les premières années avaient été employées à préparer des moyens d'exécution pour des concerts, qui prirent d'abord le titre modeste d'Exercices des élèves du Conscivatoire. Ces

exercices, qui finirent par remplacer tous les autres concerts, acquirent bientôt une grande importance, et devinrent le rendezvous des artistes, des amaleurs et des étrangers de distinction. La symphonie y sut exécutée avec un feu, une verve de jeunesse qu'on ne trouvait point ailleurs. Les symphonies de Mozart et de Beethoven, devant lesquelles l'orchestre du concert de la rue de Cléry avait reculé, y firent pour la pre-mière fois leur apparition devant un public français, et ne furent bientôt plus que des jeux faciles pour la jeunesse ardente et sudieuse qui peuplait cette école célèbre. Les solos d'instruments étaient aussi dignes d'elle; mais, quoique plusieurs chanteurs remarquables y aient été formés, jamais l'exécution des masses chantantes ne fut complétement satisfaisante, et jamais cet orchestre bouillant ne sut se former à l'accompagnement. Les concerts du Conservatoire étaient célèbres dans toute l'Europe, mais dans un genre spécial : celui de la symphonie et du solo instrumental. Ils avaient cependant produit un grand bien, même sous le rapport du chant : c'était d'avoir fait connattre quelques chefs-d'œuvre des compositeurs allemands et italiens, dont l'existence

était ignorée auparavant. « En 1805, l'administration du Théâtre-Italien entreprit de rétablir les concerts spirituels, et débuta par les litanies de Durante, un offertoire de Jomelli et quelques morceaux de la Création de Haydn. Quoiqu'on y employat les meilleurs chanteurs français et italiens, l'exécution fut très-faible, et le succès ne répondit pas aux espérances qu'on avait conques. Néanmoins on ne se rebuta pas : de nouveaux efforts, plus ou moins heureux, se reproduisirent chaque année, et les concerts spirituels continuèrent d'être exploités par les diverses administrations du Théatre-Italien, tantôt au Théatre-Louvois, tantot à l'Odéon, ensuite à Favart, et entiu à Louvois de nouveau. Ce n'est que depuis trois ou quatre ans que l'administration de l'Académie royale de musique les a transportés dans le local de l'Opéra, en essayant de les établir sur une plus grande dimension. Mais le laisser-aller qui se faisait apercevoir dans toutes les parties de cette administration se manifestait encore dans ces concerts, qu'il était cependant facile de rendre intéressants. A la vérité quelques instrumentistes fort habiles s'y sont fait entendre. surtout dans les concerts du vendredi saint et du jour de Pâques (car ceux du lundi et du mercredi de la semaine sainte sont ordinairement sacrifiés et n'attirent personne, mais nulle variété dans le choix de la musique, nul soin dans l'exécution. Quelques versets du Stabat de Pergolèse, un ou deux airs de la Création de Hayda, l'Ave verum de Mozart et quelques morceaux de l'oratorio de Beethoven, Le Christan Jardin des Oliviers. composent à peu près tout le répertoire des concerts spirituels depuis dix ou douze ans: ajoutez à la monotonie de ce répertoire les vices d'une exécution négligée, et vous aurez une idée du genre de divertissement qu'on y offre au public. Ce n'est pas tout : les chanteurs italiens qu'on réunit à ceux de l'Opéra, sentant qu'ils n'ont plus la tradition de la musique sacrée, et ne voulant pas compromettre leur réputation, ne chantent ordinairement que des morceaux extraits des opéras qu'on entend habituellement au théatre, et par là faussent l'institution. Enfin, quoiqu'on ait la faculté de choisir parmi les symphonies de Beethoven, de Spohr et de Mozart des ouvrages ou complétement inconnus, ou rarement entendus, l'on s'obstine à ne point sortir du cercle de sept ou huit symphonies ou ouvertures qui reparaissent à tour de rôle, malgré le désir que témoigne

le public d'entendre du nouveau. « Il y a toujours du succès à espérer d'une chose spéciale à laquelle on donne la physionomie qui lui est propre, et dont on ne néglige aucun détail : celui qu'obtiennent les exercices des élèves de M. Choron en est une preuve convaincante. Je voudrais donc que l'administration de l'Opéra, qui a de si beaux moyens à sa disposition, voulût donner à ses concerts spirituels l'aspect austère qui leur convient, et commençat par en exclure toute musique profane, à moins qu'elle ne participat du style sacré par l'époque à laquelle elle appartiendrait, comme les madrigaux du xvi\*, du xvii\* et du commencement du xvm siècle. Je voudrais, si l'on n'est point au courant des sources où l'on peut puiser, qu'on s'adressat à quelque musicien instruit qui, sans doute, se ferait un plaisir de donner tous les renseignements désirables. Les bibliothèques du Roi et du Conservatoire regorgent de chefs-d'œuvre de tous les temps. Les admirables compositions de Hændel, de Marcello, de Jean-Sébastien Bach, de I.eo, de Mozart, de Jomelli, de Haydn, de Cherubini et de Palestrina même offriraient une source inépuisable de variété. Le goût qui présiderait au mélange de toutes ces choses éviterait la monotonie. Mais après qu'on aurait fait de bons choix, il faudrait bien se persuader que l'exécution fait tout en musique, et que ce n'est pas avec une répétition de quelques heures qu'on peut en obtenir une satisfaisante. Il ne faudrait rien négliger pour rendre les masses imposantes : la réunion de toutes les ressources de l'Opéra et du Théâtre-Italien ne serait pas surabondante. Le style sacré a besoin d'une majesté qu'on ne peut obtenir que par des orchestres et des chœurs très-nombreux. D'ailleurs, il est une vérité qui a frappé tous les musiciens observateurs : c'est que, per la disposition de l'orchestre sur le théatre, une partie du son se perd dans le cintre et dans les coulisses; aussi celui de l'Opéra, malgré le nombre considérable de ses musiciens, produit-il bien moins d'effet que ne le fait celui du Conservatoire dans les mêmes ouvrages.»

Concert au château des Tuileries. — « Le roi ayant permis au sieur Philidor, musicien ordinaire de la musique de la chapelle de Sa Najesié, de donner, dans son château des

Thuilleries, des concerts composés de musique spirituelle, on a destiné le grand salon, ou salle des Suisses (qui est la première pièce qu'on trouve avant que d'entrer dans les appartements) pour faire exécuter ces concerts, lesquels sont composés de motets à grands chœurs, et de symphonies françoises et italiennes des meilleurs auteurs. Ce salon a été décoré, par les soins du sieur Philidor, d'une manière très-convenable; on a construit, pour placer les symphonistes et ceux qui doivent chanter, une espèce de tribune en amphithéatre, appuyée contre le mur qui est du côté des appartements, élevée de six pieds sur trente-six de face et neuf de profondeur. Cette tribune où l'on monte par un petit perron, et qui peut contenir au moins soixante personnes, est fermée par une ba lustrade rehaussée d'or, dont les balustres. en forme de lyre, sont posés sur un socie peint en marbre. Tout le mar sur lequel la tribune est adossée, est décoré d'une perspective de très-hon goût, qui représente un magnifique salon, et qui offre un point de vue fort agréable; cette peinture a été faite sur les dessins de M. Berin, dessinateur ordinaire du cabinet du roi, par le sieur Le Maire, peintre fort entendu dans ces sortes d'ouvrages. Ce salon est échairé par douze lustres et par quantité de girandoles garnies de bougies.

CON

- A Le dimanche 18 de ce mois, le sieur Philidor fit exécuter le premier concert, qui commença à six heures du soir, et finit à huit, avec l'applaudissement de toute l'assemblée. Il serait très-difficile de trouver ailleurs un plus parfait assemblage de voix et de joueurs d'instruments, puisque les meilleurs sujets de la musique du roi, de l'Académie royale de musique, et autres excellents mattres, au nombre de soixante, composent ce magnifique concert, dont l'exécution admirable, et qui attire un si grand concours, est entièrement due au sieur Philidor.
- Le concert dont nous parlons est ordinairement composé de deux grands motets, et de deux suites d'airs de violons, concerté et airs italiens. Le premier commença par une suite d'airs de violons de M. de La Lande, d'un caprice du même auteur et de son Confitebor. On joua, après, la nuit de Noël, concerto de Correlli, et le concert finit par le Cantate Domino. Les autres motets qui furent chantés le reste de la semaine, sont, Quare fremuerunt; Exaltabo te, Deus; Exsurgut Deus; la Miserere; Dominus regnavit, et Dixit Dominus, tous motets de M. de La Lande.
- « Les récitants du concert sont les sieurs Francisque, Dominique, Le Prince, Granct et l'abbé Ducros, tous de la musique du roi; mademoiselle Antier, les sieurs Muraire, Cuvillier, Cochereau, Dun, Le Mire et Dubourg, de l'Académie royale de musique. Les chœurs sont composés de tout ca qu'il y a de meilleurs sujets de la musique du roi, de l'Académie royale de musique. et des principales églises de Paris, où il y a des

CON chœurs de musique; il en est de même de ceux qui composent la symphonie.

« Il n'y a point eu de concert le dimanche

des Rameaux.

« Le lundi et mardi on a chanté le Dixit Dominus, Dominus regnavit, et Deus noster refugium, motet de M. de La Lande. On n'a point donné de concerts les trois jours des Ténèbres, mais seulement le samedi, veille de Pâques; on y a chanté le Regina cœli et O filii et filiæ, etc. Le concert doit commencer le lundi de Paques et continuer jusqu'au samedi suivant. » (Mercure de France, mars

1725, pp. 614-617.)

« Nous avons dit dans le Mercure de mars 1725, p. 614, et dans celui de décembre 1727, 2° vol., p. 2941, quelles étaient la disposition et la décoration de la salle du concert du château des Thuilleries. Elle est présentement totalement changée. Au lieu de six rangs de gradins, qui s'élevaient extrêmement, dont les appuis étaient d'une hauteur incommode, et qui n'occupent qu'un des côtés et une partie du fond de cette salle, on a fait régner tout autour avec symetrie trois rangs de gradins d'une portion d'octogone régulier. On a construit dans deux côtés de cet octogone, au-dessus des gradins, deux tribunes qui couvrent deux angles de cette saile, et dont les arcades servent à lier les ornements qui surmontent

ces gradins.

La perspective qui ne remplissait que l'étendue de l'orchestre est présentement accompagnée de morceaux d'architecture qui remplissent carrément les deux autres angles de la salle, et viennent se joindre aux

deux extrémités des gradins.

« On a pratiqué six escaliers qui distribuent commodément à tous les gradins, que des consoles partagent en divisions de qua-

tre et cinq places.

« On monte aux deux tribunes par deux escaliers extérieurs à la décoration de la salle, et de ces mêmes tribunes, dans les appuis desquels on a fait deux portes, on peut descendre dans toutes les parties des gradins, pour éviter la difficulté de traverser le parquet lorsqu'il est rempli, et qu'on est arrivé trop tard.

« On a observé de construire solidement sur de forts rouleaux toute la partie des gradins qui occupe le passage des appartements, afin de les rendre mobiles, et de dégager entièrement ce passage en cas de besoin.

 La porte de cette espèce d'amphithéâtre se trouve à présent placée dans le milieu, et en présente d'un coup d'œil toute la disposition dont le public à paru très-content.

« Dans un des panneaux à gauche, qui décorent cette salle, on a mis cette inscription:

## Sic Davidis aula sonabat.

Tous les rapports qu'elle renferme ont

paru justes et sensibles.

« Le 1" de ce mois, fête de la Toussaint, le concert spirituel recommença dans cette salle: ou y joua plusieurs pièces de symphonies choisies, et très-exécutées; on chanta

après le motet, Benedixit, Domine, de M. Couperin, organiste du roi. Les sieurs Le Clerc et Blavet jouèrent séparément des concerts sur le violon et la flûte, qui furent trèsgoûtés. Le concert fut terminé (à cause de la veille des morts) par le De profundis de feu M. de La Lande.

 Le 3, on donna le divertissement de la chasse au cerf, mis en musique par M. Morin, dans laquelle la demoiselle Antier et le sieur Tribon chantèrent quelques récits, qui sirent beaucoup de plaisir. La demoiselle Le Maure chanta ensuite avec beaucoup de justesse la cantate du printemps, mise en mu-sique par M. Burette; le Magnus Dominus, motet de M. de La Lande, termina le concert.

« Le 8, on chanta l'Union de la musique ilalienne et française, divertissement mis en musique par M. Battistin. La demoiselle Antier chanta la cantate d'Alphée et d'Aréthuse, de M. Clerambaut, et on finit par le motet Notus in Judæa, dans lequel les demoiselles Antier et Le Maure, et le sieur Tribon, chantèrent avec beaucoup d'applaudissements.

« Le 10 et le 15, on chanta les Amours de Silène, divertissement bachique de M. Mouret, qui fut fort goûté et applaudi, de même que les récits que chantèrent la demoiselle Antier et le sieur Chassé. La demoiselle Le Maure chanta la cantate d'Orphée avec de grands applaudissements, et on finit par le molet, Quare fremuerunt, etc.

« Le 17, on donna le même divertissement. qui fut chanté le 8, avec la même cantate et le mêmemotet. Les sieurs Leclerc et Guignon jouèrent deux concerto séparément, qui charmèrent tout le monde, et la demoiselle Le Maure chanta seule un morceau d'un divertissement de M. Blamont, qui fut très-gouté

et applaudi.

« Le 22, une nouvelle cantate intitulée : Le berger sidèle, sut chantée par la demoiselle Le Maure; elle est de la composition du sieur Rameau. Les sieurs Leclerc et Guignon s'aturèrent de nouveaux applaudissements dans le concerto qu'ils jouèrent, et on finit par le motet Magnus Dominus de seu M. de La Lande. » (Mercure de France, novembre 1728, pp. 2507-2511.)

On sera peut-être curieux de voir de quelle manière Mozart, dans une lettre écrite à son père, et datée de Paris, 3 juillet 1778, jour où il eut la douleur de perdre sa mère, alors auprès de lui, rend compte d'une symphonie qu'il avait faite pour le concert spirituel.

Remarquons bien que Mozart veut ménager à son père la triste nouvelle. Il se contente de lui dire que le sort de sa mère est entre les mains de Dieu. Aussi, dans le but de distraire l'esprit de celui auquel il s'adresse, insiste-t-il avec une tendre affectation sur les choses de son art, son avenir, ses espérances. On ne sait ce que l'on doit le plus admirer, de la force de caractère du grand artiste ou de sa religieuse résignation. Voici cette lettre :

 J'ai fait une symphonie pour l'ouverture du Concert spirituel; elle a été exécu-

tée et a reçu une approbation unánime. Le Courrier de l'Europe en a, je crois, parlé : donc elle a réussi. — J'avais très-peur aux répétitions, car jamais je n'ai rien entendu d'aussimauvais; vous ne pouvez vous figurer de quelle manière ma pauvre symphonie fut exécutée deux fois de suite; mais tant de morceaux sont en répétition que le temps manque. Je me couchai donc, la veille de l'execution, de mauvaise humeur et rempli de crainte. Le lendemain, je résolus de ne pris allerau concert; cependant le beautemps qu'il fit le soir changea ma résolution. J'y allai donc, résolu, si l'exécution n'était pas meilleure que la répétition, de sauter dans l'orchestre, d'arracher le violon des mains de M. La Houssaye, premier violon, et de diriger moi-même. Je priai Dieu pour que tout allat pour le mieux, et la symphonie commença. Rass était à côté de moi. Au milieu du premier allegro était un passage que je savais devoir plaire: le public fut trans-porté, et les applaudissements furent una-nimes. Comme j'avais prévu cet effet, j'avais ramené ce passage à la fin par un da capo. L'andante plut aussi beaucoup, mais surtout le dernier allegro.

Comme on m'avait dit qu'ici les allegros commencent avec tous les instruments et à l'unisson, je commençai le mien par huit mesures piano pour deux violons et de suite forte. Le piano fit faire chut, ainsi que je l'avais prévu; mais dès la première mesure du forte, les mains sirent leur devoir. De joie j'allai, après ma symphonie, au Palais-Royal, où je pris une bonne glace; je dis le chapelet que j'avais sait vœu de dire, et je m'en retournai à la maison.

. Adieu. Prenez soin de votre santé, ayez confiance en Dieu. Ma bonne mère est entre ses mains. S'il veut encore nous la laisser, nous le remercierons de sa bonté; s'il veut la rappeler à lui, nos cris, nos pleurs, notre désespoir, seront inutiles. Soumettons-nous plutôt à sa volonté sainte, et persuadons-nous bien qu'il fait tout pour

notre bonheur. »

Où trouver une résignation plus touchante, un mélange plus naïf de piété dans la joie, d'enjouement dans la douleur? Mais remarquez ceci: après a voir dit que sa symphonie a obtenu une approbation unanime, Mozart ajoute: Le Courrierde l'Europe en a, je crois, parlé: douc, elle a réussi. » Jecrois l'il n'en est pas bien sûr. Quelque ami, quelque flatteur lui aura dit que le Courrier de l'Europe (249) a fait mention de sa symphonie. Mais il n'a pas vu, lui, l'article qui le concerne. Or, j'ai été curieux de rechercher cet article sur Mozart dans la poudreuse collection du Courrier de l'Europe, et voici ce que j'ai trouvé dans la correspondance française du numéro du vendredi 26 juin 1778: Le Concert spirituel du jour de la Fête-Dieu commença par une sym-

(249) Feuille hebdomadaire française qui s'imprimait à Londres (1777-89) et publiait des correspon fancrs de France et d'Allemagne. Il ne faut pas confinder le Courrier de l'Europe avec le Courrier de l'Europe et des spectacles, qui ne parut que sous l'Empire.

phonie de M. Mozart. Cet artiste qui, dès l'âge le plus tendre, s'était fait un nom parmi les clavecinistes, peut être placé aujourd'hui parmi les plus habiles compositeurs. » -Voilà l'article tout entier : pas un mot de plus, pas un mot de moins. Et, sur cette mention, Mozart s'écrie, en parlant de la

symphonie: Donc elle a réussi!

Comme on l'a vu dans un passage de la lettre à son père, le compositeur indique certaines intentions qu'il a voulu suivre dans sa symphonie pour plaire au public français. Je me suis donc mis à feuilleter plusieurs partitions des symphonies de Mozart pour chercher celle de 1778. Il en a écrit, en tout, trente-trois. De ce nombre, dix-sept seulement sont connues. Si la symphonie en question n'est pas du nombre de celles qui sont restées inédites, il est plus que probable qu'elle n'est autre que la symphonie en mi bémol qui porte le nº 1. En effet, conformément aux renseignements donnés par Mozart, le premier allegro contient un passage gracieux, que l'auteur a ramené par une coda à la fin de la seconde reprise, alors que cette reprise semblait être arrivée à sa conclusion. Mais la présomption la plus certaine se tire de l'allegro final, dont le début est confié à deux parties de violons, ou bien à une partie de violons et à la partie d'alto, l'une qui expose le motif pendant huit mesures, l'autre qui exécute un accompagnement en forme de batterie; le piano est suivi de la répétition du même motif avec le concours de tout l'orchestre. Ainsi, Mozart, à l'âge de vingtdeux ans, aurait composé et fait exécuter à Paris sa première symphonie (250).

- Les concerts spirituels abondent toutes les années à Paris pendant le Carême et la première quinzaine de Paques. La Société des concerts donne régulièrement trois concerts supplémentaires (en deliors de l'abonnement), les jours du vendredi saint, de Paques et du dimanche de Quasimodo. Ces concerts sont réputés spirituels, mais on peut voir par la confrontation des programmes, qu'ils ne diffèrent en rien des concerts ordinaires.

CONCERTS PIEUX (EN EGYPTE). — « Les concerts pieux n'admettent point d'instruments de musique; ils s'exécutent ordinairement la nuit chez les riches particuliers, à l'occasion de la fête du maître de la maison ou de l'anniversaire de sa naissance, ou en réjouissance de quelque événement heureux arrivé chez lui.

« Nous avons été plusieurs fois témoins de ces différentes sortes de concerts. Ils se composent de trois parties qu'on appelle alat, et qui durent un tiers de la nuit. Le premier al4t commence par des chapitres du Koran; que des foquha récitent en

(250) La lettre et le passage qu'on vient de lire faisaient partie d'un article que l'auteur de ce Dictionnaire a publié le 4 sévrier 1844 dins la France musicale.

196

forme de psalmodie; ensuite on chante des mouchahat (251); puis viennent les gardyd

CON

(252) et entin des adouar (253).

« Le plus beau concert de ce genre que nous ayons entendu fut exécuté, dans la nuit du 4 au 5 de moharram de l'an 1215 de l'hégire (254), chez O'sman, aghâ, en actions de grâces de sa convalescence d'une opthalmie dont il avait beaucoup souffert pendant treize jours. Nous y fûmes conduit par le cheykh El-Fayoumy, qui y avait été invité. La première partie du concert commença par le second chapitre du Qoran (255), qu'une douzaine de faqara récita d'une manière qui différait peu du chant.

« Ensuite d'autres fogahé chantèrent des mouchahat, puis des quedyd, auxquels succédèrent des adouer, ou des couplets que chacun reprenait à son tour. La seconde partie débuta par des quedyd divisés en petites portions de deux ou trois vers, qui furent chantés successivement par chacun des fogaha et l'on tinit par un chant en chœur général, c'est-à dire un chant exécuté à l'u-

nisson par tous les foquha.

« La troisième partie commença par des modlat (256). Les quatre premiers vers fu-rent récités par un des fogaha, et le cinquième ou le dernier fut charité en chœur par tous les autres en forme de refrain.

« Après on exécuta en chœur des tesbyh,

(251) « Les mouchahat sont des poémes mis en chant et soumis à la mesure musicale.

(252) « Les quedyd sont des poeines dont le chant n'est soumis qu'à la mesure des vers.

(255) · Adouar, singulier: donr, couplet.

(254) « Cette époque répond à la nuit du 27 » 28 floreal de l'an IX de la République, ou à la nuit du 17 au 18 mai 1801. »

(255) • C'est le Sourat el Bagarah, ou chapitre de la Vache, que les sogahà divisent en quatre parties

qu'ils se partagent entre eux. >

(256) Singulier, moal. Chaque moal n'est que d'un couplet, composé de cinq vers, dont quatre finissent par une rime semblable et dont le cinquième a une

rime différente.

(257) « Nous ignorons si, lorsque les Orientaux assistent à nos concerts ou à nos spectacles, et qu'ils entendent demander à nos virtuoses de chanter de nouveau l'air qu'ils viennent d'exécuter, ils éprouvent, en les voyant applaudir avec transport, les mêmes impressions et les mêmes sentiments dont nous avons été émus, en entendant redemander et applaudir certains passages du chant des foquha; mais, si cela est, ils ne doivent pas assurément empurier chez eux une idee trop favorable de notre goût et de potre raison.

(258) Nous trouvons dons le journal manuscrit de l'auteur, sous la date du 7 fructidor an VII, la description d'un concert donné à Rosette à l'occasion de la fête de la naissance de Mahomet. Bien que la description de cette cérémonie paraisse étrangère aux usages religieux, nous cruyous devoir la donner ice, à cause de la sugularité des détails qu'elle ren-

ferme.

e Le général Danmartin étant parti, ce soir on s'est occupé à célébrer la fete de la naissance de Mahomet. L'ordre a é é donné de faire des décharges d'artilierie et d'illuminer la ville. Ce qui a donné un air de vie et degaieté à Rosette, que nons n'y avions point encore vu. Nous parcourdines avec le général, les plus belles rues de la ville et nous revinmes à la

qui sont des airs plus gais et d'une mesure à trois temps assez vive; puis on chanta le dareg, qui n'est autre chose que le mouchah précipité. Enfin, on termina par une espèce de grand air accompagné d'une tenue en forme de bourdon; et lorque cet air fut achevé, on adressa des compliments à chaque personne de la société en particulier et nominativement.

 Nous observâmes dans ce concert, de même que dans tous les autres, que les fogaka abusaient des ornements et des broderies; qu'ils prolongeaient les syllabes aulant et beaucoup plus que ne le font quelques chanteurs européens. Nous remarquames aussi qu'on leur fit répéter jusqu'à dix à douze fois les passages qui plaisaient davantage (257) et qu'à chaque répétition on applaudissait avec des transports d'enthousiasme et par des acclamations de joie. Il no nous convient point de blamer d'une manière absolue le goût de toute une nation; mais nous nous rappellerons toujours la contrariété insupportable que nous avons été forcés de dissimuler en cette circonstance, pour ne pas manifester combien no-tre goût, formé par l'habitude de la musique européenne, faisait trouver déraisonnables, extravagants, et les chants que nous entendions, et plus encore les applaudissements dout on les encourageait (258). »

maison de Badon'tga, un des commandants turci. où se devait donner un concert à la mode du paye par les chanteurs et musiciens de la ville. Dalmid nous entendimes un violon, qui jouait des airs ausi étranges que dé ordonnés. Après sacceda une su re musique formée par cinq on six hauthois, deux gros tambours, comme nos tambours de musique miltaire française, et quatre espèces de petites timbales rondes, qui avaient tout au plus 8 pouces de diamè-tre, que ces gens-là battaient avec ansez d'adres-e: ils étaient deux et en avaient chaçun deux bien accordées à la quinte l'une de l'autre; ils frappaient parfaitement bien ensemble, et d'accord aur ces timbales, en passant alternativement d'une de ces timbeles accordée à la quinte au-dessus à celle acco de à la quinte au-dessous. Sur cette espèce d'accompanoment ils jouaient indifféremment toutes sorts d'airs du même genre des premiers. Ce que j'ai ; o remarquer dans le style de cette musique, e'est que les Grecs et les Turcs chantent ou exécutent rarement la note pure et simple de leurs airs, qui sont asset rapprochés de nos sirs champetres européens, mais qui sont rendus d'une maniere confuse, par ka tremblements, les roulades, les bro ieries bizarro. dont ils surchargent leur musique; j'ai apercu des fortés, des pianes et des silences, qu'ils exécut-ni avec una especa da spasme, qui est sans doste k genre d'expression favori e de ce pays, où es sor-tes d'exercices sont extrèmement libres et indécent-Leur chant rarement s'arrête à la note d'un ton; ils semblent tourner autour de la dominante et s'attcher avec plus de plaisir à la note sensible qu'au a autres, et terminent souvent leurs cadences par la deuxième noteduton, avant de terminer par la tonique naturelle. Je n'ai pas aperçu qu'ils modulaissent; leurs airs sont presque tous des airs à couplets, tels qu'ent dù être de tout temps les chansons h storiques ou morales et commémoratives de tous les pespies. Ces musiciens, si on peut les nommer ainsi, out coutant de préluder (avant d'exécuter), soit au chant, soit sur les instruments, et c'est par la porfection de 😂

Chants, Létémonies, usages et préjugés relatifs aux enterrements parmi les Egyptiens. - Il y a des gens en Egypte dont la principale profession est de chanter devant le corps des morts qu'on porte en terre; on les appelle mogry. Ils reçoivent ordinairement de ceux qui les emploient une gratisiculion de dix à quinze parats. La mélodie d'aucun de lours chants ne nous a paru lugubre et analogue aux sentiments qu'inspire la circonstance pour laquelle ils sont destinés; la mesure en est plutôt vive que lente et la manière leste, ainsi que le ton d'indifférence avec lesquels ces chants, sont rendus, nous avaient fait deviner, avant qu'on nous l'eut dit, qu'ils étaient payés, et que ceux qui les exécutaient couraient après leur salaire. Il est vraisemblable néanmoins que ces mogry réservent les chants qu'ils estiment davantage pour ceux qui les récompensent le mieux; et si cela est, comme nous avons cru nous en apercavoir, leur goût ne paraît pas autant à dédaigner dans le cheix qu'ils en font que dans le caractère qu'ils leur donnent.....

« Ces chants se répètent continuellement depuis que le mort est enlevé de chez lui jusqu'au lieu de sa sépulture.....

· Aux enterremenis des gens opulents, le rercueil est précédé d'un groupe d'enfants; un d'entre eux, placé au milieu, porte le livre du Qorân sur un petit pliant. Ces enfants chantent tous ensemble des prières sur un ton assez gai, et d'un mouvement léger; chacun d'eux reçoit pour cela deux parats ou medins (259). Devant eux est un certain nombre de chantres appelés mogry, dont nous avous déjà parlé; ceux-ci chantent d'autres prières sur un ton moins vifet moins gai que les précédents. En avant de res derniers est encore une autre compagnie de mogry, chantant encore d'autres prières sur un autre ton, et d'une autre mélodie; en avant de ceux-ci s'en trouvent encore d'autres; enfin, quelquefois il y a dix à douze de ces compagnies de moqry. Derrière lo corcueil sont les pleureuses gagées, ayant la tête ceinte d'une espèce de tichu brun ou noir, roulé et noué d'un seul nœud par derrière, ou bien tenant dans leur main ce bandeau élevé en l'air, et l'agitant : toutes poussent confusément des cris; mais le plus grand nombre d'entre elles semblent plu-let singer ridiculement la douleur que l'imiter. Leurs cris, quoique très-aigus et trèspercants, ont un ton trop soutenu et trop assuré pour exprimer l'angoisse de la douleur; leurs mouvements sont trop décidés et trop délibérés pour annoncer l'abattement de la tristesse; en un mot, elles ont plutôt l'air de se moquer du mort et de ceux qui les payent, qu'elles n'ont l'air de pleurer. Cependant elles ne cessent d'appeler le délunt par les noms les plus tendres, et de

prélade qu'on juge de l'habileté de ceiui qui exécute, ,

(259) Parah ou medin, c'est la même chose. On Dictionn. De Plain-Chant.

vanter ses honnes qualités morales et même physiques. Si c'est un homme elles crient, Ya alhhony, ya khay, ya habyby, etc. (ò mon frère l'ò mon bien-aimé l'ò mon ami l'etc., etc.); s'il est marié, Yā a'rys, Terouh, ma terga'ch (ò mon époux, tu t'en vas, et tu ne reviendras plus l); si c'est une femme, elles disent, Ya olhhry, ya habyty, ya setly, etc., etc. (ò ma sœur!ò mon amiel ò ma maîtresse! etc., etc.); si elle est mariée, Ya a'rousty, etc., etc. (ò mon épouse! etc.); si c'est un enfant, Ya oualad, etc. (cher enfant! etc.), si c'est une fille, Ya benty, etc. (ò ma fille! etc.), en ajoutant mille autres expressions de tendresse et de regrets les plus touchants, mais tout cela d'un ton si forcé et si froid, que cela serait regardé, avec raison, comme la plus impertinente mystification par une personne vivante et de bou sens, à laquelle cela s'adresserait.

« Mais les proches parents du mort, pénétrés d'une douleur réelle, sa femme, sa mère, sa sœur, sa fille, etc., restent à la maison et le pleurent amèrement, en se tenant assises ou par terre. A l'instant où il vient de trépasser, elles s'en vont sur les terrasses qui dominent leur maison, crier: Ya hagmetu oquel maineur!), et expriment les motifs de leurs regrets de la manière la plus déchirante. Les autres parentes, qui ne touchent pas de si près le défunt, viennent pleurer avec elles et leur donner des consolations; elles vont s'asseoir, non par terre, mais sur le divan. On fait venir aussi quelquefois dans la maison des pleureuses; pour y chanter des cantiques funèbres, en s'accompa-gnant du daraboukkeh, du ter, du bendyr, du reg, du deff ou du muzhar. Le deuil dure onze mois; et pendant les huit premiers jours, les plus proches parents ne sortent pas de chez eux. » (De l'état actuel de l'art musical en Egypte, par VILLGTEAU, dans la Description de l'Egypte; Etat moderne, tom. XIV, pp. 207 à 216.)

CONCERTATION DE MUSIQUE. — On donnait le nom de concertation aux diverses pièces de chansons, motets, etc., qui étaient exécutées aux solemnités des puys de musique institués en l'honneur de sainte Cécile. Quelquefois le mot concertation de musique s'appliquait à la cérémonie elle-même: Le vingt-troisième jour de novembre par chacune année... sera célébré un puy ou concertation de musique en la maison des enfants de chœur, etc. (Puy de musique érigé à Evreux en l'honneur de madame sainte Cécile.)

CONCERTO D'ÉGLISE. — Nous emprunterons à un des auteurs du Dictionnaire de musique de l'Encyclopédie méthodique, Ginguené, les passages de son article Concerto, les plus propres à nous donner une idée de ce gu'on appelait Concerto d'Eglise.

Concerto. - « Ce mot et celui de sonate

nomme ainsi en Egypte une petite pièce de monnaie, qui équivant à neul deniers de notre monnaie.

n'existaient pas encore à en Italie la fin du xvi° siècle. Plus anciennement, et dès le temps de Boccace, on se servait pour exprimer à peuprès la même chose des mots concento et suono. Mais concertare et concertanti s'entendirent d'abord de l'union des instruments avec la voix dans les motets et dans les madrigaux. Ce ne sut que dans le xvii siècle que les pièces à plusieurs parties instrumentales commencèrent à s'appeler concertos, et les solos, sonates. Les premiers morceaux composés ainsi pour des instruments furent nommés en Italie ricercari et fantasie. Les instrumentistes, d'abord appelés seulement pour accompagner et renforcer les parties vocales des madrigaux et des motets, à l'unisson des voix, crurent enfin que la poésie et les chants pouvaient être supprimés sans que l'effet musical y perdit beaucoup. Les vers, s'ils étaient bons, devenaient inintelligibles par les fugues, les imitations et la multiplicité des parties; et le chant, souvent exécuté sans grâce et sans justesse, leur parut devoir être avantageusement suppléé par l'exécution instrumentale. Ainsi la musique vocale perdit non-seulement son empire, mais elle fut bientôt presque entièrement bannie des concerts. On se mit à composer pour les instruments sans voix, et les ricercari prirent la place des motets et des madrigaux.

CON

« Le concerto, purement instrumental, soit pour l'église, soit pour la chambre, ne paratt avoir existé que vers le temps de Corelli. On en donne l'invention à Torelli, son contemporain, mais peut-être sans preuves suffisantes. C'est ainsi qu'on a toujours attribué à Quagliati l'honneur d'avoir introduit le premier la musique concertante (musica concertata) dans les églises de Rome, en 1606; tandis que Michel de Montaigne entendit à Vérone une musique de cette espèce en 1580. Or, quelle apparence qu'on ignorât à Rome une chose connue à Vérone (260)? Au reste, Torelli, qui était un excellent violon, composa beaucoup de musique pour cet instrument et laissa entre autres un recueil intitulé: Concerti grossi con una pastorale per il santissimo natale, contenant douze grands concertos à huit parties, qui ne furent publiés qu'après sa mort, en 1709. Mais ce n'en fut pas moins au célèbre Arcangelo Corelli que les concertos pour le vielon, l'alto ou tenor, la basseou violoncelle, durent sinon leur naissance, du moins leur plus grand éclat.....

« Vivaldi, qui vint ensuite, rechercha moins dans les siens le chant et l'harmonie que des traits brillants, difficiles et quelque-fois bizarres. Ce fut lui qui mit à la mode les concertos imitatifs, tels que ceux qui sont connus sous les titres des Saisons. Son concerto du Coucou fut longtemps exécuté avec

(960) Veici le texte de Montaigne : « Nous fusmes veir le dosme (de Vérone)..... Il y avoit des orgues et des violons qui les accompagnoient à la messe. » (Montaigne, Voyage en Italia, Paris, 1774, in-4»; p.

admiration dans tous les concerts. Il y a aussi parmi ses œuvres des pièces intitulées: Stravaganze, Extravagances, qui firentles délices de tous ceux qui préféraient la multi-tude et la rapidité des notes à la beauté des sons. La forme du grand concerto, qu'on appela d'abord concerto grosso, fut fixée par Stamitz et Tartini. » (GINGUENÉ.)

CON

De son côté, seu M. Kiesewetter dit dans son Histoire de la musique occidentale (époque Monteverde) que « les concertos d'église furent inventés par Ludovico Viadana, el essayés pour la première fois en 1596 ou 1597, d'après ce que Viadana dit lui-même. L'idée lui en vint par la remarque qu'il avait saite en certaines occasions de l'insuffisance de chanteurs quant au nombre, lesquels se dennaient beaucoup de mouvement pour mal exicuter à deux ou trois qu'ils étaient une composition à un plus grand nombre de vois; ensuite, par le désir de fournir aux chanteurs des compositions à plusieurs parties, permi lesquelles ils pourraient choisir celles qui leur conviendraient le mieux, et s'en tirer ainsi evec honneur. »

CONCORDANCE. -- C'est le nom que Francon avait donné à ce que nous appelous consonnance. Il divisait les concordances en trois sortes: les parfaites, savoir l'unisson et l'octave; les imparfaites, les tierces mijeures et mineures; les moyennes, la quarte et la quinte.

' Au temps de Jean de Muris, la quarte avait disparu du nombre des consonnances. Celles-ci étaient, les parfaites : l'unisson, la quinte et l'octave; les imparfaites : la tierce majeure et mineure et la sixte majeure. Pourquoi la sixte mineure ne faisait-elle per partie des consonnances? On n'en sait rien. dit M. Fétis, mais il paraît que tous les maîtres étaient d'accord sur cette partie de la doctrine. (Voy. Esquisse de l'harmenk, p. 17.)

CONCORDANT, OU BASSE-TAILLE, OU BA-ATTON. - « Celle des parties de la musique qui tient le milieu entre la taille et la basse. Le nom de concordant n'est guère en usage que dans les musiques d'église, non plus que la partie qu'il désigne. Partout ailless cette partie s'appelle basse-taille et se con-fond avec la basse. Le concordant est proprement la partie qu'en Italie on appelle tenor. » (J.-J. ROUSSEAU.)

-« Le concordant est proprement la partie qu'en Italie on appelle baritone. Le tener est proprement la taille. Il y a dans la vois de taille deux espèces de timbres très dutincts, l'un plus aigu, l'autre plus grave. Le concordant est l'espèce de voix qui, formée des sons graves de la taille et des sons aigus de la basse, semble les réunir l'un et l'au-

85.) Il est très-probable au contraire qu'à Rome, » les orgues ni les violons ne se faisaient enteste dans les églises.

tre. C'est ce qui lui a fait donner le nom de concordant. Il n'est pas plus exact de dire que le concordant ne soit employé que dans la musique d'église; beaucoup de chanteurs, sur nos théâtres, n'ayant pas une bassetaille décidée, sont regardés comme des concordants. » (FRAMERY.)

concours d'organiste est emportée, à la pluralité des suffrages, par celui qui a fait le meilleur metet, ou qui s'est distingué par le meilleur exécution. » (J.-J. Rousseau.)

Pour les organistes qui se présentent au concours, ils doivent être sévèrement examinés sur la manière dont ils accompagnent le plain-chant, en évitant tout mélange des deux tonalités ecclésiastique et mondaine, sur leur habileté à traiter un sujet de fugue, et surtout sur la convenance de leur style. Un organiste dont le jeu serait l'écho des théâtres et des concerts en plein vent devrait être honteusement éconduit, quelle que fût d'ailleurs son habileté. Mieux vaudrait cent fois choisir un jeune élève encore peu expérimenté, mais qui aurait au moins le sentiment des convenances chrétiennes, et qui d'ailleurs se formerait peu à neu.

Nous pensons intéresser le lecteur en mettant sous ses yeux le programme d'un concours qui eut lieu le siècle dernier, en 1727, dans la cathédrale de Hambourg, sous la présidence du célèbre Mattheson, qui posa fui-même les conditions. Nous empruntons cette pièce au savant et consciencieux livre De l'orgue, de M. Joseph Régnier, qui l'a tirée de Becker (Rathgeber fur Organisten). Y aurait-il aujourd'hui, en France, se demande M. Régnier, seulement deux candidats capables de suffire aux conditions d'un

pareil concours?

« L'an 1727, 8 octobre. MM. les candidats pour la place d'organiste à la cathédrale de

Hambourg, voudront bien:

4 1º Improviser un prélude en se servant d'un jeu modéré, en commençant au positif dans le ton mineur de si, et terminant en majeur de sol. Ce qui durera trois ou quatre minutes environ.

« Un prélude servant (surtout dans le serrice protestant) à conduire d'un ton à l'autre. Il ne devra se trouver dans cette improvisation rien d'étudié ni de préparé.

• T Exécuter de leur mieux au grand manuel le thème suivant de fugue, de manière à ce que les parties intermédiaires se fassent entir et que ce ne soient pas toujours les extrémités.

## Allabreve.

## 22 24 25 3 24 5 20 CO 14

On observera que 1º dans cette composition doivent être à peu près contenues et reconnaissables les huit notes initiales du chorel suivant (an Wasser flüssen Babylon, ou, Super flumina Babylonia); 2º que la réponse ne sente pas l'affectation; 3º qu'un contre-sujet chromatique soit intércalé de manière à doubler la fugue; autrement elle serait trop simple; 4º que le thème principal puisse se renverser de deux manières; 5º que les mouvements direct et contraire puissent se rencontrer et s'harmoniser; 6º que de gracieux divertissements soient intercalés, etc., etc.

« Ce n'est pas que ce programme doive gêner quelqu'un qui aurait de meilleures idées, mais il est là pour guider ceux qui

po irraient se laisser trop emporter.

« Traiter le plus dévotèment possible, en y adaptant quelques variations et le reproduisant sur deux claviers, l'un doux et l'autre fort, avec une harmonie pure et distincte à trois parties, le chant ci-dessus indiqué. On accorde de onze à douze minutes pour cela, comme pour la fugue.

« Accompagner avec pureté et justesse avecla basse générale un air de chant qui sera indiqué, et y faire sentir l'emploi de la pédale d'Untersatz, comme au manuel le bour-

don.

- « Tirer de ce chant une courte modulation et en faire une imitation sur le grand jeu, de manière à en faire une sortie (Postludium) sous la forme d'une chaconne (contredanse antique), ou d'une improvisation libre.
- « Ces deux derniers articles prendront au plus onze minutes. Donc l'épreuve de chaque candidat ne durera pas une demi-heure : Que Dieu daigne la bénir (Gott gebe seine Gnade dazu).
- « Le même jour cinq candidats ont pu satisfaire à ce programme : c'étaient mattres (magister), Lustig, M' Raubach, M' Brutt, M' Reimers et M' Schwentzer. Invité par le chapitre à émettre mon avis (mein videtur), je portai ainsi la parole :
- « Magnifique doyen, et vous révérendissimes et savantissimes messires,
- « Le révérend chapitre a fait l'honneur à mon humble personne de m'adjoindre à la commission d'examen, et me demande lequel des cinq concurrents me semble l'avoir emporté sur les autres; quoique chacun de ces messieurs puisse individuellement faire honneur à un orgue, je dois néanmoins prononcer en faveur du talent de M' Brutt, qui incontestablement a le mieux exécuté. Au reste je souhaite que le résultat de cette élection soit la gloire de Dieu et de l'Eglise et la satisfaction du chapitre. »

CONDUIS, CONDUIT, CONDUCTUS, CONDUCTUS.—Citons d'abord l'article de Du Cange: « Conductus, canticorum species, nostris etiam conduis. Reg. Visitat. Odonis archiep. Rotomag. ab ann. 1248. ad ann. 1269. ex Cod. Reg. 1245. fol. 358, v.: In festo S. Johannis et Innocentium nimia jocositate et scurrilibus cantibus utobantur (monjales monasterii Villaris) utpote farsis, Conductis, motulis; præcepimus quod honestius et cum

majori devotions altasse haberent. » (Mirac. B.M. V. mss. lib. 114)

De bien chanter estoit si duis Que chansonetes et conduis Chante si affaitiement, etc.

« Condictus. Henricus a Gandavo scribit Gerardum Monachum sancti Quintini in Insula, edidisse Antiphonas et Responsoria pro festo S. Rlizabethæ Turingicæ, iisque hymnos adjecisse Petrum Canonicum S. Autberti Kamerae, et composuisse etiam Cantica, quæ vulgo Condictus vocant. »

Voilà les deux articles de Du Cange. Mais Du Cange ne donne pas la définition de Jérôme de Moravie, qui suit : Conductus est super metrum cantus multiplex consonans qui etiam secundarias recipit consonantias (cap. 25 ou 26 [?]). Ainsi le conductus était un chant mesuré ou du moins rhythmé à plusieurs parties harmoniques, et nous allons voir bientôt qu'il n'en pouvait être autrement. Mais auparavant citons l'article de Ginguené, dans le Dictionnaire de musique de l'Encyclopédie méthodique.

« CONDUIT, s. m., en latin conductus, ancien synonyme de motet. — C'étaient des morceaux de musique à plusieurs parties, différents de la musique d'église, en ce que celle-ci avait toujours pour basse le plainchant, qui formait la partie principale sur laquelle était dessinée l'harmonie des autres parties; au lieu que, dans le conductus et le motettus, in compositeur créait lui-même un chant qui servait de fondement au contre-

point.

—« Francon, dans son traité Demusica mensurata, chap. 5, après avoir donné des préceptes pour mettre des parties sur le plainchant, ajoute: In conductis aliter est operandum; quia qui vult facere conductum primum
cantum invenire debet pulchriorem quam potest, deinde uti debet illo ut de tenore, faciendo discantum. Et dans le chapitre suivant: Et nota quod in his omnibus idem est
modus operandi, excepto in conductis; quia
in omnibus altis primo accipitur cantus aliquis prius factus, qui tenor dicitur, eo quod
discantum tenet, et ab ipso ortum habet. In
conductis vero non sie, sed fiunt ab eodem
cantus et discantus.

« Peut-être cette espèce de musique futelle appelée conductus à cause de la partie de chant qui servait de sujet, de thème, de guide au contre-point, et qui conduisait les

autres parties.

« Ce mot se rencontre souvent dans les écrivains du xm² siècle. Eudes, archevêque de Rouen, vers l'an 1250, parle des conduits et des motets comme d'un genre léger, badin et peu digne des solennités de l'Eglise; sans doute parce que n'étant pas composés sur le plain-chant, ces morceaux de musique offraient déjà des inflexions et des modulations qui paraissaient étrangères à la gravité et à la simplicité du culte. Il se vante d'avoir réformé cet abus. In festo S. Joannis et Innocentium nimia jocositate et scurrilibus cantibus utebantur, utpote farsis, conductis.

motulis; præcepimus quod honestius et cum majori devotione alias se haberent. »

CON

Nous avons cité un article en entier, parce que c'est le seul à notre connaissance qui ait été publié dans un Dictionnaire de musique. Ni Brossard, ni Rousseau, ni Castil-Blaze, ni Lichtenthal, n'ont parlé du conductus. Mais le conductus n'était pas, croyons-nous, appelé ainsi à cause du thème, du sujet qui servait de guide au contre-point et qui conduisait la autres parties, comme le dit Ginguené. Nous pensons que la signification vraie de ce mot était que le conductus était chanté lorsqu'on reconduisait un personnage soil dans la représentation des mystères, soit dans les cérémonies bizarres tolérées dans l'Eglise au moyen age. La prose de l'ane était un conductus. Elle était intitulée : Conductus ad tobulam. Le mystère de Daniel, publié par M. Danjou, dans les 3°, 4° et 5° livraisons de la Revue de mus. relig., année 1848, donne, suivant nous, une grande clarté au mot con-ductus, et nous craignons que cet habile écrivain n'ait pas été assez explicite quand il entend (p. 73, loc. cit.), sous le nom de CONDUCTUS, ces chœurs qui se livrent à des réflexions qu'ils suggérent aux specialeurs, Notre interprétation nous semble pleinement justifiée par les formules applicatives qui se trouvent entre les diverses scènes du mystère. A la page 8 on lit : Conductus regine venientis ad Regem; p. 12 : Conductus Danielis venientis ad Regem; p. 17, la reine se retire du palais, la formule porte : Tunc relicte palatio referent vasa satrape et Regina distedet. Conductus reginæ. Ainsi la reine est accompagnée, reconduite à sa sortie. Il en est de même à la p. 18, où on lit : Conductus referentium vasa ante Danielem; p. 25: Conductus Daniel, etc., etc.

CONDUCTUS (Conduit). — Mot qui designait, dans la musique mesurée du moyen age, la partie principale d'un contrepoial. Lorsque les compositeurs prenaient pour point de départ un fragment de mélodie connue et populaire, ce fragment se nommail tenor: « Primo accipitur cantus aliquis prius factus, qui TRNOR dicitur. » (Francon, Are cant. mensur., cap. 11.) En général, ce fregment était emprunté à l'Antiphonaire: Primo accipe tenorem alicujus antiphone, dil Egidius de Murino, auteur du xiv' siècle, vel responsarii, vel alterius cantus de antiphenario (Cf. l'Histoire de l'harmonie au moyes age, par M. de Coussemaken, p. 29.) — Le fragment, une fois adopté et soumis à un rhythme bien détermine, se répétait invariablement autant de fois qu'on le jugesit nécessaire et suivant la longueur du morceau de contrepoint. Il n'y a pas de ténor qui ait eu plus de succès, su moyen age, que le Fles flius gus qui termine le beau répons, en vers hexamètres, de Fulbert, évêque de Char-

tres :

Stirps Jesse virgam produxit, virgaque florem, Et super hunc florem requiescit Spiritus atmes: Virgo, Dei genitrix, virga est: flos, filius ejus-

Cependant, on voit quelques ténors empruntés à des chansons mondaines; le ms.

H. 196, de la Faculté de Médecine de Montpellier en contient quelques-uns de ce genre, entre autres : Non ueul mari (fol. 373, recto), De fora Compiegne, (fol. 371, recto), Trese nouvellle, muere, muere France (sol. 369, recto), etc., etc. Ces derniers ténors, qui servaient de basses aux contrepoints les plus religieux, sont moins anciens que ceux dont j'ai parlé un peu plus haut; mais quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse d'un ténor liturgique ou d'un ténor mondain, il n'est pas exact de dire, avec un auteur moderne, qu'on l'ajustait tant bien que mai au-dessous de la mélodie principale. En ce cas, c'est le ténor qui était la principale partie; c'est sur lui qu'on établissait le contrepoint, à peu près comme, dans nos écoles modernes, on donne aux élèves une basse ou une partie, que ceux-ci s'efforcent d'harmoniser correcrectement et d'une manière élégante, s'il est question de contrepoint fleuri.

Quand, au contraire, le compositeur voulait imaginer un chant nouveau qui pût servir de ténor, ce chant pouvait constituer alors une mélodie complète et se nommait Conductus (conduit); mais il fallait que cette témérité de l'artiste sût rachetée par un chant aussi beau que possible : In conductis vero...., funt ab codem cantus et discantus (Francon, cap. 11). Qui vult facere conductum, primo cantum invenire debet pulchriorem quam potest; deinde uti debet illo, ul de tenore, faciendo discantum ut dictum est prius (ld., ibid.). Dans nos vieux recueils de poésies, il y a beaucoup de perties notées que l'on regarde à tort comme des mélodies originales, car ce ne sont que des parties d'accompagnements.

Tout merceau qui est intitulé Conductus suppose nécessairement une ou plusieurs parties de contrepoint mesuré, mais constitue une mélodie originale. (Th. NISARD.)

CONFESSEUR. — Le premier concile de Tolède donne le nom de confesseur aux psalmistes et aux chantres, parce que, dit Grandcolas, « chanter les louanges de Dieu est le confessor: Confitemini Domino quoniam bonus est psalmus, ce qui est resté aux oraisons du Vendredi saint, où l'on prie pour les chantres qui sont appelés confesseurs : Oremus pro lectoribus, officiariis confessori-bus. Ce qui montre qu'aussitôt que l'on eut admis le chant dans l'Eglise, il fallut établir des chantres pour le régler. On les voit éta-blis dans le consile de l'ecdiéte, canon 48 blis dans le concile de Laodicée, canon 15. Il est le quatrième des ordres mineurs dans le canon 11 du quatrième concile de Carthage. On les appelait chantres, psalmistes ou confesseurs. » (Commentaire historique sur le Bréviaire romain, par Grandcolas; Paris, 1727, tom. I", p. 108.)

CONFINAL, voix ou condes confinales.—
On nomme cordes confinales les plus basses voix des octaves des modes plagaux, savoir, la, si, ut, ré, eu a, b, c, d. Comme, dans les modes plagaux, la quarte se trouve toujours placée au-dessous de la quinte, puisque les plagaux

sont le produit de la division arithmétique, et qu'ils ont par conséquent leur finale à la quarte au-dessus de la plus basse corde de l'octave, on a nommé confinale cette même corde basse, parce qu'elle confine en quelque sorte avec les finales des authentiques ré, mi, fa, sol, ou D, E, F, G, qui sont aussi les finales des plagaux. Ainsi A est confinal de D; B est confinal de E; C est confinal de F; D est confinal de G. On peut remarquer de plus que les deux tétracordes A, B, C, D et D, E, F, G, présentent deux quartes de même espèce.

C'est tout ce que l'on peut dire ici des modes confinaux. Il faut voir à l'article Mopes l'application de ces principes à la théorie de la transposition des modes.

CONJONCTION.—Il y a conjonction ou synaphe entre deux tétracordes lorsque le
point de départ de l'un est la fin du tétracorde qui le précède ; en d'autres termes,
lorsque le premier degré d'un tétracorde
est à l'unisson avec le dernier degré de celui
auquel il succède. Tetrachordum conjunctum
est, cujus principium est præcendentis tetrachordum finis. (STAPULENSIS, lib. IV Music.
element.) Exemple:

Si ut re mi (conjonction) mi (a sol la.

Ces deux tétracordes forment deux tétracordes conjoints.

—Sinaphe est, quam conjunctionem dicere possumus, quoties duo tetrachorda unius termini mediatas continuet atque conjungit. (BORT., lib. 1, Music., c. 24.) — Est autem conjunctio duorum tetrachordorum consequenter ordineque modulatorum et specie similium communis phtongus. (Euglides in Musica.)

CONNEXB. — On donne le nom de modes connexes aux modes mixtes, c'est-à-dire à ces chants qui, comme dit Poisson, excèdent leur octave dans leur étendue, entrent d'un mode dans l'autre, de telle manière que leur composition est un mélange de l'authente et du plagal. Il est bien entendu que les modes connexes ne peuvent être que compairs, c'est-à-dire produits d'une seule gamme divisée soit harmoniquement par la quinte, ce qui engendre l'authentique, soit arithmétiquement par la quarte, ce qui engendre le plagal.

CONSÉQUENT.—Dans le canon, on nomme conséquent la voix qui imite la première voix, à laquelle on donne le nom d'antécédent.

CONSONNANCE. — La consonnance n'est autre chose qu'un accord de plusieurs voix (sons) dissemblables; ou bien un agréable mélange du son grave et de l'aigu, qui touche doucement et uniformément l'oreille. Consonantia est dissimilium inter se vocum in unum redacta concordia, (Boet., lib. 1 Mus., cap. 3.) — Consonæ sunt (voces) quæ simul pulsæ suavem permixtumque inter se conjungunt sonum. (Boet., lib. 14 Mus., cap. 1.) — Consonantia est acuti soni, gravisque mixtura suaviter uniformiterque au-

ribus accidens. (Ibid., lib. 1, cap. 8 et 28.)

— « Les consonnances se composent donc des voix qui estant jointes rendent un son composé et entremeslé, toutesfois suave et agréable, ainsi que celuy de la quinte ou bien celuy de la quarte. » (Voy. Jumilhac, part. XI, chap. 11, p. 33.) — Consonæ autem sunt quæ compositum, permiatumque, suavem tamen efficient tonum, ut diapente et diatessaron. (Bost., lib. v Music., c. 10.)

CON

Les premières compositions à deux ou plusieurs parties ayant été d'abord destinées aux voix, les musiciens n'ont voulu y employer que desintervalles agréables, et d'une intonation facile et naturelle. Ces intervalles furent appelés consonnances. Nous savons bien que, selon les notions plus ou moins justes que nos anciens se faisaient des éléments de l'harmonie, ils donnaient le nom de consonnances parfaites à ces intervalles qu'un sentiment plus épuré a fait ranger plus tard au nombre des consonnances imparfaites, et vice versa. Par la même raison, ils se permettaient des successions d'accords tels que l'accord de quarte et de quinte, qu'un meilleur sentiment de la to-nalité a fait rejeter depuis. Meis il n'en est pas moins vrai que, eu égard aux habitudes de leur oreille, et de l'état d'imperfection de la science à leur usage, ils avaient établi en principe que les voix devaient procéder par intervalles naturels et consonnants.

Nous n'entrerons pas ici dans le détail des changements successifs que la théorie a subis relativement à ce qui constituait les consonnances et les dissonances. Nous nous bornerons à dire que les intervalles que l'expérience et les progrès de la tonalité ont fait admettre au nombre des consonnances sont la tieree majeure et mineure, la quarte, la sixte majeure et mineure, la quinte et l'octave. Les deux dernières sont appelées consonnances parfaites, parce que les intervalles dont elles se composent font natire la sensation de repos absolu. La tierce et la sixte, qui ne donnent cette sensation que dans un degré moindre, ou qui, la sixte surtout, l'excluent en plusieurs cas, ne sauraient être rangées parmi les consonnances parfaites; et, quant à la quarte, bien qu'elle nit pendant longtemps été mise au nombre des consonnances parfaites, soit parce qu'elle était. disait-on, l'expression du sacré quaternaire des pythagoriciens, soit parce qu'étant le produit du renversement de la quinte, elle concourt avec la quinte à former l'octave, laquelle se compose d'une quinte et d'une quarte: wisol sol ut; elle a été placée au nombre des consonnances imparfaites, et il faut ajouter que les théoriciens l'ont exclue du contrepoint de note contre note, et ne l'ent tulérée dans certaines espèces de contrepoint que par exception, à cause de son défaut d'aplomb, et de l'allure en quelque sorte boiteuse qu'elle prête à l'harmonie.

Ce qui caractérise donc les consonnances parfaites, ce n'est pas le plus ou moins d'agrément qu'elles procurent à nos organes, car il y a des dissonances dans notre tonalité, qui sont d'un effet délicieux à cause du vif désir d'une résolution qu'elles font nattre dans l'oreille; c'est la douceur, le bien-être qu'elles nous apportent par le sentiment du repos, de la pleine satisfaction de notre sens auditif.

Duelques théoriciens, il est vrai, ont mis la tierce majeure ou mineure au nombre des consonnances parfaites, en faisant observer que ces consonnances pouvaient être altérées sans perdre leur qualité de consonnances. D'autres également, pensant que cette qualité de consonnance parfaite impliquait le sens d'un intervalle harmonieux, ont mis les tierces et les sixtes au-dessus de la quinte et de l'octave. Cela prouve qu'à considérer certains éléments sous un seul aspect, on trouve facilement des raisons pour les préférerà d'autres. Nous ne croyons pas pourtant que ces considérations puissent détruire le principe que nous établissons iei, et que nous avons proclamé nous-même un des premiers, savoir que la qualité de consonuance parfaite est inhérente surtout à la plénitude du sentiment de repos que la quinte et l'octave font nattre, exclusivement à tout autre, dans nos perceptions. Ce qui n'empêche pas que, considérées au point de vue purement harmonique, la quinte el l'octave n'aient une certaine nudité qui ne se rencontre pas dans la tierce et la sixte. Mais, quant à l'octave, elle est, à proprement parler, moins une consonnance qu'une équisonnance, comme l'observe Beda : Diepason, non consonantia, sed aquisonantis (in Music. theoric.,) et après lui, Jumilhac. Et pour ce qui est de la quinte, bien qu'elle se présente avec cette nudité dont je viens de parler, à cause que l'accord n'étant pas complet, elle laisse l'oreille indécise entre le sentiment d'un ton majeur ou d'un ton mineur, pourtant elle nous paraît devoir, autant que tout autre accord composé de deux sons, satisfaire l'oreille, en ce qu'elle fait entendre les deux cordes fondamentales de l'octave.

Il est certain que l'incertitude de la thécrie, relativement à la fixation des consonnances parfaites el imparfaites, a tenu pendant longtemps aux notions imperfaites el à la fois incomplètes que l'on avait de la tonalité. Depuis que l'analyse des divers éléments propres aux deux tonalités à notre usage, celle du plain-chant et celle de la musique moderne, ont montré que la dissonance reposait sur la transition d'un ton à un autre, au moyen d'intervalles qui ne pouvaient s'associer entre eux que passagerement et qu'à la condition de se résoudre sur une consonnance, et que cette transi-tion, cette dissonance, étaient, dans l'ordre moral, l'expression du trouble, de l'agitation du cœur humain, de l'accent passionné de l'âme, tandis que la consonnance était l'expression du calme, du repos, on a compris que la dissonance avait du être séverment bannie de tout chant religieux et perticulièrement du plain-chant, et qu'elle n'était propre qu'à l'air mondain. Par la même raison, on a divisé en consonnances parfaites et imparfaites celles qui réalisaient le plus complétement le sentiment de repos, et celles qui ne le produisaient qu'à un degré inférieur. En dehors de cette considération, les théoriciens se sont escrimés de cent ma-nières dans le but d'établir des règles de la perfection ou de l'imperfection des consonnances, règles arbitraires, les unes fondées sur les divisions mathématiques des sons, les autres sur les rapports symboliques des intervalles avec le mouvement des planètes, les lois cosmogoniques de l'univers, etc., etc. On peut se faire une idée de ces tergiversations par le passage suivant de Jumilhac : « Il faut encore remarguer icy que ces qualitez de parfaites et d'imparfaites attribuées aux consonnances, le sont plûtost par rapport ou comparaison des unes aux autres, que non pas absolument en elles-mesmes: vû que les imparfaites ne laissent pas d'avoir leur façon de perfection, et que les parfaites n'ont pas la leur avec égalité; car la quinte est beau-coup plus partatte que la quarte, et le dia-pason ou l'octave surpasse tellement l'une et l'autre, qu'il n'y a qu'elle seule qui mérite absolument le nom ou la qualité de parfaite. De quoy les philosophes et musiciens apportent plusieurs raisons, etc. » (Science et pratiq. du pl.-ch., part. 11, chap. 7, pp. 49 et 50.) — Tout cela est vrai sans doute, mais dans un sens secondaire. Il n'y a qu'une règle fixe, celle que nous avons donnée, qui est celle du sentiment plus ou moins complet d'un ton, d'où résulte le sentiment plus ou moins complet du repos.

Ce que nous avons dit des consonnances en général s'applique indistinctement aux intervalles simples et aux intervalles composés.

CONSONNANT. — On appelle intervalles consonnants, tous intervalles qui entendus simultanément donnent lieu à un accord également consonnant, c'est-à-dire qui fait naître la sensation du repos, par opposition aux intervalles et aux accords dissonants qui sont les éléments de ce qu'on appelle transition en musique. Les intervalles qui donnent lieu à des accords consonnants sont la tierce majeure et mineure, la quarte, la sixte majeure et mineure, la quinte et l'octave. Ces deux dernières forment des consonnances parfaites; les autres forment des consonnances imparfaites.

CONSTITUTION. — Depuis que le mot de tonalité, par suite de l'analyse à laquelle ont été soumis les éléments des différents systèmes musicaux, notamment du système grégorien, et de celui de la musique moderne, a pris une extension qu'il n'avait pas suparavant, le mot de constitution a été appliqué aux éléments constitutifs des échelles et des gammes de ces divers systèmes. Ainsi pour caractériser en quoi consiste le plainchant, en quoi consiste la musique, on dira : la constitution du chant grégorien repose sur les modes ecclésiastiques qui sont autant

de transformations de l'échelle distonique;
— la constitution de la musique moderne
est basée sur l'harmonie de la dissonance
naturelle; le premier est constitué au point
de vue de l'expression religieuse, puisqu'il
manque de l'élément de la transition, de la
modulation, de l'accent passionné; la seconde est constitués au point de vue du sentiment humain, de la lutte des passions représentée par le drame, puisqu'elle possède
l'élément de la transition, de la modulation,
et qu'elle met en jeu les fibres de la seusibilité.

CON

CONTRA.—« Nom qu'on donnait autrefois à la partie qu'on appelait plus communément altus, et qu'aujourd'hui nous nommons haute-contre. » (J.-J. ROUSSEAU.)

CONTRALTO. — Mot italien, au pluriel contralti, signifiait haute-contre. On l'applique aujourd'hui aux voix qui tiennent le milieu entre la voix sigué de femme et celle de ténor.

CONTRATENOR.—Ou simplement contra, autrement dit hauts-contre. Dans le contre-point ancien on donnait le nom de contra-ténor à la partie de taille.

CONTREBASSE. — Instrument qui avec les basses ou violoncelles accompagne le plain-chant et a remplacé le serpent et l'ophycléide.

CONTRE-CHANT. — « Nom donné par Gerson et par d'autres à ce qu'on appelait alors communément déchant, ou contre-point. » (J.-J. ROUSSEAU.)

CONTREPHONIE. — Chant qui s'exéculait alternativement par les deux côtés du chœur, et qui était ainsi opposé à ce quon nommait homophonie.

CONTREPOINT.—Si l'on se rappelle que la figure originaire de la notation, même de la notation neumatique, est le peint, on comprendra l'expression technique de contrepoint, qui veut dire punctus contra punctum, par contraction point contre point, pour signifier la simultanéité de plusieurs parties harmoniques marchant note contre note. Cette expression de contrepoint fut substituée vers le commencement du xv siècle à la dénomination originaire de déchant, laquelle était trop vague, et qui resta affectée à l'harmonie improvisée à plusieurs voix, à laquelle les théoriciens donnèrent le nom caractéristique de sortisatio pour l'opposer à celui de contrapunctus.

En parlant du Déchant, de l'Organum duplum, triplum, quadruplum ou de l'organisation à plusieurs parties, nous faisons connaître les différentes espèces de contrepoints, en même temps que nous donnous une idée des divers aspects sous lesquels il se présente dans l'histoire de l'harmonie, en analysant aussi les contrepoints appelés Alla mente, chant sur le livre, Ad videndum, fleuretis, Planceant musical, etc., nous faisons voir toutes les grossièretés auxquelles ce genre de musique a donné lieu, et combien il s'était corrompu

depuis que Jean de Muris en avait donné les règles, car la plupart de ces monstruosités subsistaient naguère à Paris, et se perpétuent encore dans certaines localités. Les règles de Jean de Muris, qui sont un progrès remarquable pour le temps, du moins sons le rapport de l'harmonie, portaient qu'on devait éviter les consonnances parfaites par le même mouvement, soit en montant soit en descendant, que tout contrepoint doit commencer et finir par une consonnance parfaite, et qu'on ne doit point employer deux tierces majeures par mouvement conjoint, soit en montant, soit en descendant. Ces règles subsistent encore.

CON

En l'état actuel de la science, le contrepoint se divise en deux classifications : le contrepoint simple et le contrepoint double ; l'un et l'autre basés sur les consonnances et où les dissonances n'apparaissent que comme dissonnances artificielles ou retards de consonnances.

Le contrepoint simple est une composition musicale dans laquelle, dit M. Fétis, un chant quelconque, procédant par notes égales, est accompagné par d'autres voix auxquelles il serts successivement de voix supérieure, de voix intermédiaire ou de basse. En sorte qu'un chant étant donné, l'art du contrapuntiste consiste: 1° à mettre une basse sous un chant, 2° à mettre un ehant sous une basse; conditions qui se compliquent en raison du nombre de voix employées. (Voir Traité de contrepoint et de la fugue, par Féris, p. 1.)

Le contrepoint simple se divise en plusieurs sortes, 1º en contrepoint simple, proprement dit, qui se subdivise en contrepoint simple de première espèce, de note contre note; de deuxième espèce, de deux notes contre une; de troisième espèce, de quatre notes contre une; de quatrième espèce, de deux notes syncopées contre une; de cinquième espèce, le contrepoint fleuri, qui est une sorte de résumé des espèces précédentes, et qui se distingue par la li-berté de ses allures et l'élégance de ses formes. 2º En contrepoint simple à trois voix; ce contrepoint est considéré comme composition parfaite, parce qu'elle contient l'harmonie consonnante complète, qui ne comprend que des accords de tierce et quinte ou de tierce et sixte; il se subdivise aussi en plusieurs espèces. 3º En contrepoint simple à quatre voix, dont l'harmonie peut et doit toujours être complète, car elle ne se compose que de tierce, quinte et octave, ou de tierce, sixte et octave, ou des retardements de ces intervalles; on en compte encore quatre espèces. Ces retardements donnent lieu au contrepoint syncopé, c'est-à-dire retardé dans l'un de ses intervalles, et qui doit néanmoins donner une barmonie aussi complète que le contrepoint de note contre note, soit que la syncope produise des dissonances, soit qu'elle ne donne que des consonuances. Le contrepoint à cinq, six, sept et huit voix, sur lequel il est nécessaire de faire quelques observations; et d'abord, la bonne disposition des cless pour les diverses parties, a une grande influence sur la liaison des intervalles dans l'harmonie.

En second lieu, quand la composition est à huit voix, elle peut former un ou deux chœurs à volonté. Cette dernière disposition est favorable aux compositions dialoguées. De plus, d'après ce qui a été dit plus haut, savoir: que l'harmonie se complète toujours à quatre voix, on comprend que dans un contrepoint qui excède ce nombre de voix, on donne le nom de voix réelles à celles qui ont un mouvement particulier dans le passage d'une harmonie à une autre, et qu'on ait recours à un chœur d'accompagnement appelé en Italie choro ripieno doublant les parties tantôt des voix réelles, tantôt d'une autre.

Nous nous contenterons de mentionner ici quelques espèces de contrepoints appelés conditionnels ou de fantaisie, et dans lesquels on s'imposait les conditions les plus bizarres, telles que de n'employer que le mouvement conjoint, c'était le contrepoint alla diritta, de se l'interdire en ne faisant qu'un contrapunto saltando (contrepoint sauté), de se servir du même trait d'un bout a l'autre du contrepoint auquel on donna les noms de perfidiato, ostinato, d'un sol passo. Ceux qui seraient curieux de voir à quel point le caprice, ainsi que parle M. Fétis, avait multiplié ces conventions puériles, peuvent consulter l'ouvrage de Berardi : Documenti armonici, Bologne, 1687, où l'auteur donne une foule de détails sur les compositions de cette espèce. Mais nous ne voulons pas laisser ignorer que François Soriano, mattre de chapelle de Saint-Pierre à Rome a publié un recueil de cent dix contrepoints conditionnels depuis trois jusqu'à huit voix, sur l'Ave Maris Stella, sous le titre de Canoni ed oblighi di cento e disci sopra l'Ave Maris Stella à 3, 4, 5, 6, 7, 8 voci; Rome, 1610, in-fol.

Passons au contrepoint double. Ce contrepoint repose sur le renversement, c'est-à-dire sur la faculté de transporter aux voix basses ce qui se trouve aux voix aiguës et réciproquement. On conçoit dès lors, qu'outre le rapport direct des sons, le compositeur doit considérer encore celui qui nattra de l'ordre interverti. Il ne fera plus une opération simple, mais une opération double.

« Le renversement, dit M. Fétis, appliqué au contrepoint, peut s'opérer de trois manières : 1° en changeant les voix d'octaves, c'est-à-dire en transportant à la basse ce qui était au-dessus, et réciproquement au-dessus ce qui était à la basse. Cette opération s'appelle contrepoint double à l'octave; 2° en transportant à la dixième inférieure ce qui était au-dessus, et à l'octave supérieure ce qui était à la basse, ce qu'on appelle un centrepoint double à la dixième; 3° en plaçant à la douzième ou double quinte ce qui était à l'une des parties, et à l'octave ce qui était à l'une des parties, et à l'octave ce qui était à l'une des parties, et à l'octave ce qui était à l'une des parties, et à l'octave ce qui était à l'une des parties, et à l'octave ce qui était à l'une des parties qu'en les la l'octave ce qui était à l'aute des parties qu'en l'en le le l'en le le l'en le l'en le l'en le l'en le l'en le l'en le le l'en le l

a l'autre, opération qu'on désigne par le nom de contrepoint double à la douzième. On dit aussi plus simplement contrepoint à l'octave, à la dirième, à la douzième. » (FÉTIS, ibid., liv. III, p. 2.)

CON

Pour ce genre de contrepoint, il y a certaines règles fondamentales dont il ne faut pas s'écarter, telles sont les suivantes : 1° éviter toute dissonance; 2° ne se servir que de la tierce, de la sixte et de l'octave; 3° ne faire ni deux tierces ni deux sixtes consécutives; 4° n'employer que les mouvements contraire et oblique.

Le contrepeint double à l'octave se fait à deux, à trois ou à quatre voix; cependant on ne doit pas donner à ces deux dernières espèces les noms de triple ou de quadruple, comme font certains auteurs, parce que, comme l'observe l'écrivain que je cite, quel que soit le nombre des parties, la combinaison reste la même, puisqu'elle consiste à écarter de l'harmonie les mêmes intervalles, et à rester dans certaines limites, à trois voix ou à quatre, comme à deux.

Après le contrepoint double à la dixième. que l'on appelle aussi contrepoint mixte lorsqu'on le renverse tantôt à la dixième et tantôt à l'octave, et après le contrepoint à la douzième, viennent les contrepoints doubles par mouvement contraire, rétrogade, ce dernier désigné par les auteurs du xvii siècle par le mot cancrizans, c'est-à-dire en écrevisse; (il y a des exemples de ce contrepoint, qu'on lit à reculons, et en renversant le livre pour lire à rebours); et enfin le contrepoint double appelé inverse contraire. C'est dans cette espèce que l'on fait usage de plusieurs gammes montantes et descendantes en sens inverse, l'une desquelles a reçu des auteurs italiens qui ont traité de la tonalité du plainchant, le nom de gamme par la jacente, parce que le septième degré représenté par la est immusble et reste dans le même état que dans le ton primitif; l'autre appelé par a mol parce que le septième degré b est opposé la note sensible de l'autre gamme qui monte ou descend en sens contraire.

C'est dans Zarlino (chap. 56 du mº liv. des Institut. harmoniques) que l'on trouve les premiers exemples du contrepoint double, londé sur la considération du renversement des intervalles, et qui, un siècle et demi plus tard, a mis Rameau sur la voie du système de la basse fondamentale par l'idée du renversement des accords. Dans son Esquisse de l'hisloire de l'harmonie, M. Fétis remarque sort bien à ce sujet « que le renversement à l'ocuve, dont les conséquences sont toutes conformes à la tonalité, ne s'est pas présenté le premier à l'esprit des musiciens, et que les contrepoints doubles à la dixième et à la douzième, bien moins naturels, sont ceux dont parle Zarlino. Il est aussi digne de remarque que les exemples de ces compositions conditionnelles, fournis par le célèbre ecrizain, sont les seules qu'on connaît de cette époque, et qu'on n'en trouve pas un seul dans tout ce qui nous est parvenu des

maîtres de l'école romaine, antérieurement à la fin du xvi siècle. » (Esquisse de l'harmonie, p. 32)

Nous voilà en plein dans la belle époque des canons, des imitations, des contrepoints fugués, genre dans lequel les mattres du xvi siècle excellèrent. ais ces Martifices, dans lesquels ils se complaisaient, leur firent perdre à tel point le sens des convenances, de la beauté mélodique même, qu'en écrivant leurs compositions sur des thèmes de chansons vulgaires, pendant qu'une partie du chœur, à l'église même, chantait un Credo ou un Miserere, ils laissaient les autres musiciens continuer les paroles de la chanson qui servait de base à l'harmonie, et dont les paroles étaient telles qu'elles ne peuvent être transcrites ici. (Ibid., p. 33.) Nous avons cité d'autres exemples de ces scandaleux abus dans notre article Alla MENTE.

Enfin Palestrina vint, qui porta à sa perfection le contrepoint d'imitation fondé sur la tonalité du plain-chant.

Après Palestrina, Monteverde. A partir de ce moment la dissonance naturelle se montre sans préparation dans l'harmonie, et la fugue réelle et tonale se substitue d'ellemême à l'ancien contrepoint canonique et d'imitation. Mais ici, ce que nous aurions à ajouter rentrerait exclusivement dans le cadre de la musique mondaine. Faisons seulementobserver, toujours avec M. Fétis, que les conditions rigoureuses de l'ancienne tonalité du plain-chant retinrent pendant longtemps les maîtres et eausèrent l'incertitude des élèves. « Aujourd'hui même encore, lorsque les étudiants des écoles de composition sortent de l'étude du contrepoint simple pour aborder celle de la fugue, leurs prelesseurs éprouvent beaucoup d'embarras pour leur expliquer les motifs du libre emploi des dissonances naturelles dans la lugue, tandis qu'il leur était interdit dans le contrepoint. Il en résulte une sorte de tâtonnement pendant les premiers mois. » (Ibid., p. 40.) Tant il est vrai, comme nous aurons l'occasion de le remarquer cent fois dans le cours de cet ouvrage, que le phénomène du changement de tonalité, si visible, si frappant aujourd'hui, et qui jette une si vive lumière sur les produits et la direction de l'art à la grande époque qui a précédé Monteverde, comme à celles qui l'ont suivi; tant il est vrai, disons-nous, que ce phénomème de la tonalité a rencontré des aveugles, d'abord dans Monteverde, le premier pourtant en qui il s'est manifesté, ensuite dans le savant et respectable auteur du Soggio del contrappunto, le P. Martini, et jusque dans des théoriciens recommandables de notre époque, Kiesewetter, par exemple. Nous verrons aussi que le même aveuglement a frappé, dans l'ordre liturgique, les symphoniastes qui, avec les meilleures intentions sans doute, se sont donné la mission de corriger le chant grégorien, d'après les auggestions de leur oreille façonnée aux

conditions de la tonalité profane, ce qu'ils ignoraient les premiers.

Toutefois, nous ne prétendons pas appliquer ce reproche à la citation suivante sur le contrepoint, que nous empruntons à Poisson.

- « Comme toutes les voix ne peuvent aller à l'octave parfaite au-dessus ou au-dessous, cela a fait inventer différents accords. Ce chant s'appelle contrepoint, fleuretis, déchant, en latin discantus, ou entin chant sur le livre. On l'appelle contrepoint parce qu'autrefois les compositeurs mettoient au lieu de notes des points contre des points. Les anciens ignoroient le contrepoint, dit M. Ozanan, et s'attachoient seulement à la mélodie et au mouvement, sans se mettre en peine de l'harmonie, si ce n'est qu'ils faisoient quelquefois de longues tenues pendant que les autres voix cheminoient en forme d'une musette ou d'une vielle. La musique ancienne a ignoré le contrepoint, dit aussi M. Rollin : on prétend que c'est un titre incontestable de préférence pour la moderne; ce célèbre auteur n'en convient pas, il parolt même insinuer le contraire. . M. Lebeuf, dans son Traité historique sur le chant ecclésiastique, parle assez au long de ces innovations dans le chant grégorien, comme de l'organisation du chant, du faux-bourdon, du contrepoint, Ou du déchant.
- « L'organisation du chant consistoit à insérer de temps en temps des accords à la tierce. . . . . . .

« On observoit la même chose à toutes les intonations qui se faisoient par plusieurs voix, et aux finales des versets qui indiquoient la réclame du chœur. De là vient l'origine des cadences....

«Ces différentes innovations, surtout le contrepoint, furent poussées à l'excès, et corrompirent le chant grégorien de telle façon, que le Pape Jean XXII, dans sa bulle Docta sanctorum, crut devoir réprimer cette licence qui faisait mépriser les vrais principes du chant. Ces nouveaux auteurs, dit-il (Extrav. com., lib. 111, tit. 1), « ignorent « sur quoi ils bâtissent, ils meconnaissent « les tons qu'ils ne savent pas distinguer « les uns des autres; même ils les confone dent. » Nonnulli novellæ scholæ discipuli dum... novis notis intendunt, fingere suas, quam antiquas cantare malunt... adeo ut interdum Antiphonarii et Gradualis fundamenta despiciant, ignorent super quo ædificant, tonos nesciant, quos discernunt, imo confundunt: cum ex earum multitudine notarum ascensiones pudica, descensionesque temperala plani cantús quibus toni ipsi secernuntur, ad invicem obscurentur: currunt enim, el non quiescunt, aures inebriant et non medentur: gestibus simulant quod depromunt, uibus devotio quærenda contemnitur, vitanda lascivia propalatur. Tel est le portrait que cette bulle fait du contrepoint, qui par ses notes multipliées et chantées avec rapidité, fait méconnoître la gravité, la beauté, la douceur des progressions du chant. Loin d'inspirer la dévotion, il enivre les oreilles de sons peu modestes et contraires à la piété, il fait perdre tout le fruit du chant, qui est d'exciter la dévotion des fidèles : Ut fidelium devotio excitetur, puisqu'il est impossible aux auditeurs d'entendre ce que l'on chante.

- « Cette innovation étoit dès ce temps n accréditée, qu'il ne fut pas possible de l'abo-lir entièrement, et le Pape Jean XXII fut obligé d'user de condescendance. Dans sa hulle, il permet, ou plutôt il n'entend pas empêcher qu'aux solennités on ajoute quelques accords mélodieux, comme de l'octave, de la quinte, de la quarte et semblables sur le chant simple; à condition toutesois que le chant n'en soit en aucune façon gâté et altéré, mais que ces accords n'aient d'autre effet que de flatter l'oreille, exciter la dévotion et d'empêcher les esprits de s'engourdir en chantant les louanges de Dieu. Non intendimus prohibere quin interdum diebus Festis præcipue... aliquæ consonantiæ que melodiam sapiunt, putò octavæ, quinte, quartæ, et hujusmodi supra cantum ecclesiasticum simplicem proferantur : sic tamen, ut ipsius cantus integritas illibata permanent, et nihil ex hoc de bene memorata musica inmutetur; maxime cum hujusmodi consonentiæ auditum demulceant, devotionem provocent, et psallentium Deo animos torpere nen sinant.
- « La condition est bien mal observée. M. Lebeuf ne dissimule pas que le contrepoint a été blamé par de grands hommes.

« Ceux qui chantent comme il y a sur le livre ne chantent autre chose que ce qui est marqué. Ceux qui chantent les accords répètent, comme dans la musique, plusieurs fois les mêmes notes. Mélange bizarre de plain-chant et de musique, qu'on peut justement appeller eacophonie.

« Les églises qui ont admis la musique font usage du contrepoint, ce qui fait que le gros du chœur chante le pur plain-chant, et les autres cette espèce de musique dont le plain-chant est la base. Ces différents accords font parfaitement sur l'orgue qui ne doit et ne peut donner que des sons ; mais les chantres, qui tachent d'imiter l'orgue, ne doivent-ils donner que des sons? ne doivent-ils pas se nourrir et nourrir les auditeurs, en leur présentant mélodieusement le sens du texte, pour exciter de pieux sentiments? Le contrepoint n'est propre qu'à empêcher d'entendre le sens de ce que l'on chante, comme l'a judiciousement remarqué Denis le Chartreux (De vita canenic., art. 20).

« Le faux-bourdon a la même origine que le contrepoint, mais il n'a pas toujours les mêmes inconvénients. Quand il est bien exécuté, que toutes les voix, quoique sur différents tons, prononcent ensemble la même syllabe, il a ses agréments et il peut être admis de temps en temps. Il faut cependant convenir qu'il tient moins de la majesté et de la gravité si convenables dans l'office divin, qu'un unisson, ou un accord uni de

toutes les voix, une vraie homophonie. On a vu ci-devant combien les anciens faisoient cas del'unisson. Croira-t-on que le faux-bourdon eut été du gout de saint Athanase (c. 1, p. 20, 21) et de saint Augustin? Qu'on lise ce que dit celui-ci dans ses Confessions. Il n'est pasd'avis qu'on bannisse le chant de l'église, mais il lui paroît qu'il seroit plus sûr de s'en tenir à la pratique de saint Athanase, évêque d'Alexandrie, qui faisait chanter les pseumes avec si peu d'inflexion de voix, que c'était plutôt les réciter que les chanter. Twins mihi videtur, quod de Alexandrino episcopo Athanasio sæpe mihi dictum commemini: qui tam modico flexu vocis facietat senare lectorem psalmi, ut pronuntianti vici-nior esset quam canenti. (Confess., 1. x, 33, 2.) Il fallait que cette psalmodie fût bien simple. » (Traité du chant grégorien, p. 73 à

- « Il n'est pas sans utilité, dit M. Barbereau, de signafer ici une erreur assez répandue relativement à la division des études de la composition. On donne en France le nom d'harmonie à cette partie de la théorie qui n'a pour objet que la réalisation des parties supérieures au-dessus d'une basse chissrée, et qui se compose de quelques formules usées et classiquement invariables, à peu près dénuées de développements analytiques. Quelques-uns pensent que l'étude du contrepoint, sévère ou libre, est destinée à combler les lacunes laissées dans l'éducation musicale par ce travail qu'on veut bien nommer élémentaire. Mais il y a erreur évi-dente; et ces deux fractions de la science, loin de donner raison de tous les faits qu'elle comporte actuellement, passent sous silence, ou même indiquent comme défendues, la plupart des formes usitées de nos jours, et, par une malencontreuse compensation, retiennent l'élève sur quelques autres qui ne recoivent d'application que dans le style religieux qui florissait vers le xvi° siècle. » (Traité d'harmonie, p. 5.)

 De jeunes artistes se réunissent dans un Conservatoire ou dans le cabinet d'un maître renommé. Là, on les exerce à la composition musicale, et l'on prend pour snjet d'études un plain-chant qu'on leur apprend à accompagner par une partie de dessus ou de basse. On exige pour cet accompagnement l'observation rigoureuse des règles du contrepoint. Les élèves s'y astrei-guent; mais, au sortir de la leçon, s'ils vont entendre quelque ouvrage de leur maître, par lequel il a acquis la célébrité dont il jouit, ils s'aperçoivent aussitôt que cette composition semble faite exprès pour rassembler toutes les infractions possibles aux lois dont un instant auparavant on leur demandait l'application. C'est là une inconséquence, mais ce n'est pas la seule. Pour montrer à l'élève le parti qu'on peut tirer de cette science du contrepoint, il faut nécessairement lui apprendre qu'elle a été pratiquée dans toute sa perfection par Palestrina, A. Scarlatti, et quelques autres auteurs; mais en même temps, si l'élève demande à voir ces belles choses et où elles s'exécutent, le maître le renvoie pour les lire à quelque grande bibliothèque; pour les entendre, à la chapelle Sixtine. De sorte qu'à voir l'abandou dans lequel sont tombés ces chefs-d'œuvre, l'élève doit éprouver peu de sympathie pour une science si admirable, mais qui ne sauve pas de l'oubli cèux qui l'ont cultivée avec tant de talent. Si l'élève, de plus en plus curieux, demande ce que c'est que le plain-chant sur lequel on l'exerce, en quoi il diffère de la musique moderne, le maître est forcé d'avouer qu'il n'en sait rien, et il renvoie son élève à M. Fétis ou aux quelques érudits qui se sont occupés de ces vieilleries.

COP

« Ce qui est erreur dès qu'on a pénétré dans une école de contrepoint, est vérité pratique dès qu'on en sort. Il y a plus, c'est que si, dans le même établissement, il y a deux professeurs, on peut être assuré qu'ils ont des opinions différentes et un enseignement contradictoire. » (Rev. de la musique religieuse, art. de M. Dansou, novembre 1846.)

CONTRE-SENS. — « Vice dans lequel tombe le musicien quand il rend une autre pensée que celle qu'il doit rendre. La musique, dit d'Alembert, n'étant et ne devant être qu'une traduction des paroles qu'on met en chant, il est visible qu'on y peut tomber dans des contre-sens; et ils n'y sont guère plus faciles à éviter que dans une véritable traduction. Contre-sens dans l'ex-pression, quand la musique est triste au lieu d'être gaie, gaie au lieu d'être triste, légère au lieu d'être grave, grave au lieu d'être légère, etc. Contre-sens dans la prosodie, lorsqu'on est bref sur des syllabes longues, long sur des syllabes brèves, qu'on n'observe pas l'accent de la langue, etc. Contre-sens dans la déclamation, lorsqu'on y exprime par les mêmes modulations des sentiments opposés ou différents, lorsqu'on y rend moins les sentiments que les mots, lorsqu'on s'y appesantit sur des détails sur lesquels on doit glisser, lorsque les répéti-tions sont entassées hors de propos. Contresens dans la ponctuation, lorsque la phrase de musique se termine par une cadence parfaite dans les endroits où le sens est suspendu, ou forme un repos imparfait quand le sens est achevé. Je parle ici des contre-sens pris dans la rigueur du mot; mais le manque d'expression est peut-être le plus énorme de tous. J'aime encore mieux que la musique dise autre chose que ce qu'elle doit dire, que de parler et ne rien dire du tout. » (J.-J. Rousseau.)

CONTRE-SUJET. — Le contre-sujet, dans la fugue, est une phrase destinée à accompagner le sujet, et à former un contrepoint double, susceptible d'être renversé. Quand on emploie deux contre-sujets, on dit que la fugue est à trois sujets.

COPULE.—« La copule, dit M. de Coussemaker dans son Histoire de l'harmonie au moyen age, p. 60, que Francon de Cologne appelle un déchaut rapide et composé de notes unies entre elles (261), était un passage harmonique dans lequel l'une des parties était composée de plusieurs notes qui s'exécutaient rapidement pondant que l'autre faisait une tenue. C'était ce que nous nommons, en harmonie moderne, broderies ou notes de passage. La copule était si utile, suivant Jean de Garlande, que sans elle il n'y avait pas de déchant parfait (262). La copule était liée ou non liée. La copule liée était celle qui commençait par une longue, et qui continuait par des ligatures dont la première note était brève et la seconde longue, comme dans le deuxième mode (263); mais elle différait de ce mode: 1 dans la notation, parce que ce mode ne commence pas par une longue comme la copule ; 2º dans l'execution, parce que la brève et la longue imparfaite du second mode se transfor-maient en brève et en semi-brève dans la copule (264). La copule non liée se faisait à l'instar du cinquième mode; elle en différait aussi dans la notation et dans l'exécution: 1º dans la notation, parce que, dans le cinquieme mode, les notes sans paroles pouvaient se lier, tandis que la copule n'était pas liée, quoiqu'elle fût avec paroles; 2 dans l'execution, parce que le cinquième mode était composé de brèves, et que la copule devait être exécutée plus rapidement.

Cette distinction entre la copule liée et la copule non liée, établie par Francon, n'existe pas pour nous; elle ne repose que sur la différence de notes qui étaient ligaturées dans l'une et simples dans l'autre. Les notes qui composaient la copule étaient liées par le chanteur dans les deux. »

CORDE. ~ - « Il y a encore en cet art d'autres termes dont on use pour exprimer communément des mesures, sons ou voix. Premièrement celui de cordes, qui est un des plus anciens qui leur ait esté donné, tant parce que les premiers instrumens du chant ont été composez de cordes, et estimez les plus propres et les plus commodes pour marquer les dissérens sons, mesme de la voix humaine, qu'à cause que la mesme nous peut aussi donner à connoistre et la mesure des sons par leur battement qui est semblable à celuy du cœur, et le pouvoir qu'ont les mesmes sons pour toucher les cœurs (265). C'est pourquoy les quatre preuniers sons qui ont donné commencement au chant, comme aussi les suivans qui ont continué d'accroistre son harmonie, ont esté nommez tétracordes; ainsi qu'il se peut voir dans le système des Grecs, aux tetracordes d'hypaton, de meson, de die-

(261) • Cop:ila est velox discantus ad invicem copulatus. • (Francon, texte de J. de Moravie, ch. 26. (262) • Multum valet ad discantum quod discantus sumquam perfecte sciter nisi mediante copula. • (J.

DE GARLANDE, ibid.)

(264) ( Ab ipso tamen secundo mode differt sci-

zeugmenon, de sinemenon, et d'hyperhleon; ou bien dans la gamme d'Arétia (Guy d'Arezzo) aux tétracordes des graves, des finales, des confinales, des aigués et des suraigués. » (Jumilhac, La science et la pratique du plain-chant, part. 11, ch. 2. pp. 29 et 30.)

— On remarque, suivant l'idée d'Aurélius Cassiodore, que les cordes sont ainsi appelées parce qu'elles remuent les cours, comme il le prouve avec beaucoup de grâce par ces paroles chordæ et corda. Ecoutons F. Gafforio dans sa Théorie musicale: Cassiodorus in epistola ad Boethium existimat chordam appellatam eo quod facile corda movet.

CORNEMENT (Terme d'orque). — « Lorsqu'une soupape ne joint pas bien contre ses barres dans la laie d'un sommier, soit qu'il y ait quelque ordure qui la tienne entrouverte, ou par quelque autre cause, le vent entre alors dans la gravure en plus grande ou plus petite quantité, selon la grandeur de l'ouverture de la soupape. S'il y a quelque registre ouvert, le tuyau parle continuellement sans qu'on menve aucune touche du clavier. Cet accident s'appelle cornement. On le guérit en remédiant à ce qui tient la soupape entr'ouverte. S'il y a quelque ordure à la soupape, on l'ôte aisément au moyen du ratissoir. » (Manuel du facteur d'orques; Paris, Roret, 1849, t. I", p. 154.)

— Une touche reste parfois plus ou moins enfoncée et produit ce qu'on appelle un cornement. Cela vient ou d'une ordure introduite dans la soupape ou d'un gonflement produit par l'effet de l'humidité. Si ce cornement n'est que passager, il suffit de secouer la touche; si l'accident persiste ou se renouvelle, un petit ressort à boudin que l'on peut faire soi-même, avec une corde à piano, sera elacée sous la note affectée de manière à la tenir relevée; cette opération, très simple pour le clavier du positif, pourra encore être tentée si le cornement a lieu au second clavier; il faudra alors employer deux ressorts dont l'un sera posé sous la touche correspondante au positif et l'autre prandra son point d'appui sur la note déjà appuyée.

Si ces moyens sont insuffisants, on sera forcé d'enlever provisoirement tous les tuyaux qui correspondent à la note affectée pour ne pas se priver de la jouissance de tout un clavier. Un changement dans la température, lorsqu'il n'y a rien de décroché suffit pour remettre les choses en état; mais on n's pas toujours le loisir de l'attendre.

Quelquefois une note d'un jeu quelconque cesse de parler. Il faut chercher à quel jeu elle appartient et soulever le tuyau de son

i cet in notando et proferendo; in notando, quia secundus mo lus in principio simplicem longam nos labet, copula vero habet. In proferendo cuam diffrt copula a secundo modo: quod secundas profereur ex recta brevi et longa imperfecta; sed copula ista velociter profertur, quasi semilirevis et brevis usque ad finem. » (Fannon, toid.)

(265) e Chordas autem dictas a corde; quia sicat pul us est cordis in pectore, ita pulsus chorde is

cythara. > (Isia., Orig., lib. in, cap. 21.)

<sup>(263)</sup> a Ligata copula est quando inc pit a simplici iunga, et sequitur per binariam ligaturam cum proprie ate et pausatione, ad similitudinem socundi modi. • (Fancon, ibid.)

trou; si c'est une flûte, ce sera un corps étranger introduit soit dans la bouche, soit dans les lèvres du tuyau qu'il faut expulser, ce à quoi on parviendra en soufflant avec force dedans. Dans un bourdon le tampon qui ferme par en haut a pu le déranger ou le remettre à sa place.

COR

Quand un tuyau de jeu d'anche se trouve affecté de mutisme, on l'eulèvera de son pied et on débarrassera l'anche que le moindre élément d'ordure empêche de vibrer; on verra aussi si à défaut de corps étranger, elle ne serait pas ou trop lâche ou trop serrée.

CORNET. — « Le cornet est un jeu (d'orgue) composé, de mutation, de grosse taille et tout en étoffe. Il consiste en cinq rangées de tuyaux, dont chacune porte un nom différent. La première rangée s'appelle bourdon, parce qu'elle est à l'unisson des dessus du bourdon de huit pieds, autrement dit petit bourdon. La deuxième rangée s'appelle prestant, attendu qu'elle est à l'unisson des dessus de ce jeu. La troisième rangée s'appelle nasard, étant à l'unisson des dessus du nasard, qui sonne la quinte au-dessus du prestant. On nomme quarte de nasard la quatrième rangée, comme étant à la quarte au-dessus du nasard, ou à l'octave du prestant. Et la cinquième rangée est appelée tierce, puisqu'elle est à l'unisson des dessus de ce jeu qui sonne la tierce majeure sur la quarte de nasard. On voit par là que le cornet n'est autre chose que la répétition des dessus du petit bourdon, du prestant, du nasard, de la quarte de nasard et de la tierce. Ainsi, le premier tuyau, par exemple, sonue ut, le second encore ut, octave plus baut; le troisième sol, une quinte plus haut, le quatrième ut, octave plus haut que l'ut précédent; et le cinquième mi, une tierce majeure plus haut que le dernier ut..... Quoique les cinq rangées qui composent le cor-net soient à l'unisson des jeux dont nous venons de parler, elles en diffèrent pourtant pour la qualité de l'harmonie, étant de plus grosse taille. Le cornet est un jau brillant et éclatant qu'on ne met que pour les dessus de l'orgue.

 On met ordinairement plusieurs cornets dans l'orgue; surtout s'il est considérable. On en met un de deux octaves d'étendue dans le positif, lorsqu'il y a une trompette et un clairon. On en met un autre dans le grand orgue, qu'on nomme grand cornet, parce qu'on le fait plus gros de taille que les autres. On lui donne deux octaves d'étendue; il commence à la cles de C sol ut, c'est-à-dire au milieu du clavier. On en met un autre égal au précédent, et qui répond au troisième clavier, lorsqu'il y a une bombarde sur un clavier séparé. Il y en a un qui est relatifau quatrième clavier s'il y a cinq cleviers, ou au troisième s'il n'y en a que quatre. Ce dernier cornet s'appelle cornet de récit, auquel on donne plus d'étendue qu'aux précédents. Il commence à la clef d'F'ut fa, ou au moins au sol, un ton plus haut, ce qui sait deux octaves et demie. On le fait d'un peu plus menue taille que le grand cornet.

On en pose un autre sur le sommier de l'écho, qui se nomme cornet d'écho.

«On peut le faire de la même taille que celui de récit, ou plus petit si l'on veut. On lui donne l'étendue que l'on juge à propos, soit de deux octaves ou deux octaves et demie, ou trois octaves au plus. » (Nouveau manuel du facteur d'orgues; Paris, Roret, 1849, t. I.

49-50.

CORRECTION. — «Le zèle infatigable de saint Grégoire ne se borna pas à lui faire entreprendre la réforme des prières et des cérémonies de la Liturgie; il entreprit aussi ·la correction du chant ecclésiastique, dont la mélodie majestueuse devait ajouter une nouvelle splendeur au service divin. Nous avons vu le Pape saint Célestin instituant le chant des antiennes connues sous le nom d'Introit et de Graduel, et l'on ne saurait douter que ces morceaux ne fussent composés à l'instar des autres antiennes que nous voyons dès lors en usage, soit dans la psalmodie des heures, soit dans la célébration de la messe. Il y avait aussi, comme nous l'avons vu, des préfaces et autres récits qui ne pouvaient être chantés sans un système de musique quelconque. Nous n'avons point à nous occuper en cet endroit du caractère du chant ecclésiastique; nous devons seulement rappeler en passant au lecteur que tous les hommes doctes qui ont traité des origines de la musique, ont reconnu dans le chant ecclésiastique ou grégorien les rares et précieux débris de cette antique musique des Grecs dont on raconte tant de merveilles. En effet, cette musique, d'un caractère grandiose et en même temps simple et populaire, s'était naturalisée à Rome de bonne heure. L'Eglise chrétienne s'appropria, sans trop d'efforts, cette source intarissable de mélodies graves et religieuses; seulement, le respect dû aux formules saintes, souvent tirées des Ecritures, qu'il sellait réduire en chant, ne permettant pas de les soumettre à une mesure qui en eut souvent altéré la simplicité et quelquesois même le sens, le cliant de l'Eglise, quoique puise dans des modes antiques, n'avait pour thème que des morceaux en prose et d'un rhythme vague et souvent irrégulier : on voyait que les pontifes avaient cherché plutôt à instruire les fidèles par la doctrine contenue dans les paroles sacrées, qu'à ravir leurs oreilles par la richesse d'une harmonie trop complète. Toutefois les besoins du culte avaient donné naissance, dans l'Eglise de Rome, à un grand nombre de pièces de chant, toutes en prose pour les paroles; car, à la différence de celle de Milan et de presque toutes les autres, elle n'admettait pas d'hymnes. Les motifs de la plupart de ces chants étaient inspirés par la réminiscence de certains airs familiers et d'une exécution aisée, qu'une oreille exercée reconnaît encore dans le répertoire grégorien, et qu'il serait facile de rétablir dans leur couleur première.

« Ce recueil de chants appelait aussi une correction, et Dieu, qui avait donné à saint Grégoire cette diction noble et cadencée qui lui permit de retoucher le Sacramentaire de saint Gélase, lui avait donné pareillement le sens de la musique ecclésiastique, à laquelle il devait même attacher son nom. Grégoire, dit son historien, semblable « dans la maison du Seigneur à un nouveau « Salomon, pour la componction et la dou-« ceur de sa musique, compila un Antipho-« naire, en manière de centon, avec une « grande utilité pour les chantres (266). » Ces expressions, compilavit centonem, font voir que saint Grégoire ne peut être considéré comme l'auteur proprement dit des morceaux qui composent son Antiphonaire; en sorte qu'il en est du chant ecclésiastique comme de toutes les grandes institutions du catholicisme : la première fois qu'on les rencontre dans les monuments de la tradition, elles apparaissent comme un fait déjà existant, et leur origine se perd dans une antiquité impénétrable. Mais il est permis de croire que saint Grégoire ne se borna pas à recueillir des mélodies : il dut, nonseulement corriger, mais encore composer lui-même plusieurs chants dans son Antiphonaire, par un travail analogue à celui qu'il avait accompli sur le Sacramentaire. Ce ne peut être qu'en qualité de correcteur éclairé et même de compositeur, que Jean Diacre le loue sur l'onction et la douceur de sa musique. Il nous serait impossible de préciser aujourd'hui avec certitude dans le détail, les morceaux de l'Antiphonaire grégorien qui appartiennent proprement au grand pontife dont nous parlons; mais telle était encore, au moyen âge, la reconnaissance des Eglises d'Occident envers le symphoniaste inspiré auquel elles devaient leurs chants, que le premier dimanche de l'Avent, on chantait solennellement les vers qui suivent, avant d'entonner l'introît de la messe Ad te levavi, comme une sorte de tribut obligé à la mémoire d'un service si important.

Gregorius Præsul meritis et nomine dignus
Unde genus ducit, summum conscendit honorem:
Quem vitæ splendore suæ, mentisque sagaci
Ingenie potius compeit quam comptus ab illo est.
I pae Patrum monimenta sequens, reacovavit et auxit
Carmina, in Officiis retinet quæ circulus anni;
Qua clerus dulci Domine modulamine solvat,
Mystica dum vitæ supplex libamina tractat.
Suaviter hæc proprias servat dulcedo nitelas;
Si quod voce sonat, fido mens pectore gestet.
Nec clamor tantum Domini sublimis ad aures,
Quantum voce humilis placido de corde propinquat.
Hæc juvenum sectetur amor, maturior ævo,
Laudibus his instans æternas tendat ad Horas.

« Ces vers si expressifs se trouvent, avec quelques variantes, en tête des divers exemplaires de l'Antiphonaire de saint Grégoire

(266) c Deinde in domum Domini more sapientissimi Salonionis propter musicæ compunctionem dulcedinis, Antiphonariorum centonem, cantorum studiosissimus nimis utiliter compilavit. > (Joan. Diac. in Vita S. Gregorii, cap. 6.)

(267) e Scholam quoque cantorum, que hactenus eisdem institutionibus in sancta Romana Ecclesia modulatur, constituit : eique cum nonnullis prædiis

qui ont été publiés sur des manuscrits des ix' x' et xi' siècles, par Pamélius, dom Denys de Sainte-Marthe et le B. Tommasi...

« Pour assurer l'exécution parfaite des chants qu'il avait recueillis et renouvelés avec tant de soin, saint Grégoire établit une école de chantres qui, au temps de Jesa Diacre, existait encore. Le saint Pape l'avait richement dotée et lui avait assigné deux maisons dans Rome, l'une sous les degrés de la basilique de Saint-Pierre, l'autre dans le voisinage du palais patriarchal de Latran. « On conserve encore, dans cette « dernière, ajoute l'historien, le lit sur le« quel il se reposait en faisant répéter les « modulations du chant, le fouet dont il « menaçait les enfants et l'exemplaire autheo» « tique de l'Antiphonaire (267). »

« Le collége des chantres établi par saint Grégoire a traversé les siècles, et après avoir subi diverses modifications et obtenu de grands priviléges du Siège apostolique, il existe encore aujourd'hui à Rome; il fait seul le service du chant à la chapelle pepale et dans les basiliques, quand le Souverain Pontife y célèbre les saints mystères. Conformément aux usages de l'antiquité, lorsque les chantres de la chapelle papale tiennent le chœur, l'orgue et les instruments de musique sont interdits.» (Instit. liturg., par D. Guéranger, t. I", pp. 170-175.)

CORRIGIUNCULA. — On appelait ainsi une petite cloche que l'on sonnait dans les monastères lorsqu'un religieux devait se donner la discipline; du mot correctio. On lit dans le Liber revelationum anonymi, cap. 6: Quo perveniens audivi mox sonitum Corrigiunculæ post me factum a fratre illo a quo disciplinas expectabam suscipere. Relictis itaque his quæ ibi videram, nescio quali modo in capitulum confestim deveni; et post, disciplinas, ut prius feceram, accepi sex vicibus, etc. (Ap. Du Cange.)

COULEURS LITURGIQUES. — De même que les divers degrés de festivité exprimés par les noms d'Annuels et de Solennels majeurs et mineurs, Doubles et Semi-doubles, etc., comportent des mélodies et des chants ayant divers caractères et comme diverses nuances de pompe, de joie, de tristesse, appropriés à chaque solennité; de même aussi ces degrés de festivité se distinguent, dans les ornements du culte et les habits sacerdotaux, par des couleurs qui y sont affectées. De sorte que telle ou telle couleur indique telle ou telle fête.

L'auteur d'une dissertation intitulée: Des couleurs liturgiques et faisant partie d'un recueil publié dans le siècle dernier, sous le

duo habitacula, scilicet alterum vero sub gradhus Basilice heati Petri apostoli; alterum vero sub Lateranensis Patriarchii domibus fabricavit: ubi usque hodie lectus ejus, in qua recubane modulabeter, et flagellum ipsius quo pueris minabatur, venerationa congrua cum authentico Antiphonario reservatur. e (Joan. Diac., ibidem.)

tilre d'Observations sur les nouveaux bréviaires et en particulier sur ceux de Montauban et de Cahors (in-4°, sans lieu ni date), M. l'abbé de La Tour, établit fort bien que: « tous les peuples ont distingué les états, les fêtes, les cérémonies par la diversité des couleurs », et il en conclut que l'Eglise a dû aussi adopter des couleurs et qu'elle a dů avoir son uniforme. (P. 4 et 5.)

COU

« Les lois générales de l'Eglise, poursuitil, distinguent deux sortes d'offices: l'office courant de l'année, qu'on appelle office desfé-rie, officium de tempore; et l'office des fêtes de Notre-Seigneur, de la très-sainte Vierge, des saints. Chaque espèce a deux couleurs propres : les fêtes ont le blanc et le rouge ; les féries, le violet et le vert. Deux choses à honorer dans les saints : la pureté de leur vie et l'héroïsme de leur mort. La pureté ne peut être mieux désignée que par le blanc; le martyre, que par le rouge; cette couleur peint l'effusion de leur sang, c'est un trophée à leur gloire. Dans l'office courant, l'Eglise rappelle le passé dont on fait pénitence; le violet, dans le temps de l'Avent et du Carême, arbore les sombres nuances de la tristesse; l'Eglise envisage l'avenir dont elle attend le bonheur; le vert désigne l'espérance; on eu prend l'agréable couleur le reste de l'année où l'on se nourrit de l'espoir de la félicité éternelle dont la Résurrection, l'Ascension, la descente du Saint-Esprit qu'elle vient de célébrer, lui ouvre les portes. L'office des Morts à qui on consacre le noir, sa couleur, n'est ni fête ni férie ; c'est un hors-d'œuvre, pour ainsi dire, indépendant de l'office du jour qui se dit d'ailleurs, même le jour des Morts. Les prières pour les morts sont très-utiles et très-saintes; c'est une dévotion particulière, et non le culte public, l'hommage journalier que rend à Dieu le corps de l'Eglise. » (P. 3.)

Plus loin notre auteur dit encore : « L'application morale des couleurs aux ornements sacerdotaux n'est point une idée nouvelle. Le savant Pape Innocent III, dans son Traité des cérémonies de la messe, la donne pour ancienne et universe!lement établie. «L'Eglise Romaine, dit-il (l. 111, ch. 65), a quatre couleurs: blanc et rouge pour les sètes, vert et violet pour les séries. » (Ibid., p. 18.) L'écrivain montre que l'application de ces quatre couleurs aux diverses solennités est fondée sur des textes de l'Ecriture: pais il ajoute : « Tous les liturgistes, Gavantes , Durand, Villette, Meratius , etc., suivent la même route; pourraient-ils s'écarter de celle que l'Eglise, le Pape, la nature, l'usage, ont tracée? » (P. 19.)

Toutes ces règles sont fort raisonnables; toutes ces observations sont fort justes; mais il n'est rien que l'esprit d'innovation n'altère, ainsi que le remarque l'auteur. Cet esprit s'est attaqué aux couleurs liturgiques, comme aux bréviaires, aux offices, aux chants et aux mélodies chrétiennes. Prenant pour point de départ l'analogie qui existe entre le son et la lumière, se fondant sur cette proposition du cardinal

de Cusa: Color in se multos harmonios continel colores, et cantus harmonicus multas differentias sonorum, les réformateurs en sont venus jusqu'à rêver un clavier universel, une échelle des couleurs qu'ils prétendaient ramener au type de l'échelle des

COU

« Je ne suis pas l'auteur de cette idée. s'écrie l'abbé de La Tour, qu'on consulte l'Optique des couleurs et le Clavecin oculairs du P. Castel, Jésuite; on l'y verra dévelop-pée et exécutée. Il avait fait faire un ruban universel, où se trouvaient graduées toutes les couleurs et leurs nuances; il prétendait qu'on devait faire des étoffes dans ce goût.... il voulait qu'on employât ces étoffes dans les ornements des églises; qu'ayant toutes les couleurs, elles seraient propres à toutes les fêtes. Il croyait encore que les couleurs ayant entre elles, comme les sons, une proportion harmonique, on pourrait, en les arrangeant à propos, y noter des airs et des parties; qu'ainsi on pourrait chanter une antienne sur la chape. Ces idées sont risi-

bles sans doute....

« Les liturgistes modernes ont imaginé d'autres divisions, des couleurs inconnues à toute l'Eglise; ce n'est pas sur le carac-tère de l'objet de la fête qu'on établit leur destination, c'est sur le degré de solennité. A M., on en fait deux classes : les solennels et au-dessus ont une couleur; les doubles et au-dessous en ont une autre. Ailleurs, on distingue, comme dans le blason, les métaux et les couleurs; l'or est pour les annuels, l'argent pour les solennels, l'azur pour les doubles, gueules pour les semi-doubles, sable pour les simples, le vair, le contre-vair pour les féries. Les ornements sont une espèce d'écusson, et la richesse des métaux convient à la solemnité. Quelques églises prennent pour modèle l'arc-en-ciel, les couleurs primitives, le bleu, le rouge, l'orange, qui repondent aux festivités... Quelques autres églises ont partagé les couleurs, comme les parties du Bréviaire, selon les saisons: le vert pour le printemps, c'est la couleur des campagnes; le jaune convient à l'été, voilà les moissons qui jaunissent; l'automne a droit sur le rouge, la liqueur bachique coule alors à grands flots; le triste hiver doit se contenter du sombre violet, tout au plus par grâce un peu de blanc quand il neige.... Le beau monde change d'habits à chaque saison, et les nouveaux rubricains sont certainement des gens du beau monde; ils font aussi relier leur bréviaire selon les saisons, et lui donnent un habit de maroquin vert, jaune, rouge, violet; ils ont ainsi un directoire sur la couverture.... » (P. 2, 3, 4.)

Voilà tout ce que nous avions à dire sur les rapports des couleurs et des mélodies appliquées à la distinction des degrés de festivité. Ce n'est donc qu'à titre de curiosité et de simple digression que nous transcrivons ce qui suit touchant le système auriculaire et oculaire, ou, comme dit fort bien l'écrivain, la musique des couleurs et l'op-

tique des sons du P. Castel, dont il nété parlé plus haut et sur lequel quelques lecteurs peut-être désirent avoir d'autres éclaircissements. « On a toujours reconnu avoir d'autres en général une analogie marquée entre les sons et les couleurs; mais cette relation n'avait été que fort légèrement traitée jusqu'à nos jours, que le P. Castel en a fait les plus savants développements. Kircher avait dit : Le son est le singe de la lumière ; il en suit les règles; et Adrien Turnèbe (Animad., liv. xix, c. 29) en avait donné une explication ingénieuse. Il est, dit-il, un genre de musique appelé chromatique, du mot chroma qui signifie couleur, parce que les couleurs ont beaucoup de rapport avec les sons. De même qu'entre l'ut et le si d'un ton qui forme la septième, il y a cinq tons intermédiaires, on trouve aussi entre le noir et le blanc, qui sont les deux couleurs extrêmes, cinq couleurs intermédiaires qui répondent aux cinq tons de la gamme; ces deux échelles des sons et des couleurs se ressemblent. Voilà le germe de la musique des couleurs ou de l'optique des sons... La chromatique, dit Rousseau, est une musique qui procède toujours par demi-tons en montant ou en descendant, soit dans le ton majeur, soit dans le ton mineur. Cette musique pourrait encore se diviser en quarts de tons ; celle-là est inconnue parmi nous et serait peu goûtée; nos organes ne vont pas jusqu'à sentir des gradations si subtiles (268).

CON

 Je ne sais si le P. Castel a pris cette idée dans Turnèbe ou dans quelque autre, ou s'il la doit à son génie. Kircher, Newton, avaient fait de grandes découvertes, telles que la proportion de la réfraction de la lumière et des sons, avec la différente longueur des cordes, etc. Mais le P. Castel, dans son Optique des couleurs, et dans plusieurs dissertations, l'a poussée plus loin que personne; il l'a même portée à l'excès en voulant réaliser cette musique oculaire, et prétendant qu'elle devait donner autent de plaisir que la musique sonore, au moyen d'un clavecin très-artistement arrangé, où, au clavier ordinaire des sons, répondait un clavier plus élevé des couleurs ; chaque couleur analogue à chaque touche. À l'extrémité de la touche était placé un fil d'archal. au bout duquel on voyait un petit livre dont les feuilles étaient des rubans ou des morceaux de papier de la couleur requise. Ce livret demeurait fermé; mais à mesure qu'on faisait baisser une touche, le fil d'archal correspondant se levait et faisait ouvrir son livre qui présentait la couleur, et on enten-dait un son: l'un s'offrait à l'œil, l'autre frappait l'oreille, et leur union faisait aper-cevoir à l'esprit l'analogie de ces deux objets. Ce petit jeu de livre qui s'ouvrait et se fermait faisait d'abord rire, mais bientôt ennuyait et déplaisait même, parce qu'il saisait diversion à la mélodie et à l'harmonie

de l'air qu'on jouait. L'analogie de la progression de l'harmonie des couleurs avec celle des sons que personne ne conteste, formait, selon l'auteur, un vrai concert très-piquant et très-agréable, ce que personne u'a senti. Comment ces petites marionnettes sautillantes exciteraient-elles cette sensation vive, cette harmonie moelleuse, cette mélodie coulaute, ce tablem des passions, de sentiments, de mouvements qu'on trouve dans la bonne musique! Ce clavecin ingénieux est tombé avec son inventeur.

« Le nombre des couleurs, aussi bien que celui des sons, est infini; mais enun ces dégradations de nuances devienment imperceptibles, et sont perdues pour les yeux comme pour les oreilles. Chaque auteur les divise et multiplie à sa manière; rien n'est certain dans ce détail. Le P. Castel croyait en distinguer jusqu'à douze cents ; il devait avoir un bon microscope. Pour les faire sentir, il fit faire des rubans pour chacune des couleurs qu'il croyait primitives, et de la combinaison desquelles résultaient toutes les couleurs intermédiaires. Dans le ruban rouge, par exemple, au moyen du mélange gradué des fils, on montait de la nuancela plus claire jusqu'à la plus foncée, d'où on descendait par les mêmes degrés; ainsi du bleu, du vert, du jaune. Pour avoir une échelle générale, une gamme de toutes les couleurs, il avait fait faire un ruban extrémement long où toutes étaient réunies, comme si on eut cousu l'un à l'autre tous les rubans particuliers de degré en degré, l'une produisant l'autre, depuis celle qu'il appelait ut ou la basse, jusqu'à la plus haute, ou au si. Cette espèce de gamme en ruban, va plus loin que le clavier. Le clavier ne donne que des demi-tons; le ruban donne jusqu'à un vinglième de ton, ce qu'aucun instrument ni à vent ni à corde, ne pourrait exécuter, ni aucune oreille distinguer. L'oreille a moins de finesse que les yeux et n'a point de microscope acoustique, comme les youx on ont un oculaire. D'ailleurs le clavier procède d'octave en octave, et après avoir parcouru tous les demi-tons, en commence une autre et monte per les mêmes degrés. Ce ruban général n'est qu'une octave dont les intervalles sont infiniment divisés, puisque chaque couleur primitive n'est qu'un ton.... etc., etc. » (P. 6 et 7.)

Ce système, si ingénieux qu'il puisse être, et tout en reposant sur une base vraie qui est l'identité des lois générales du son et de la lumière, n'en est pas moins radicalement faux dans ses applications, en ce qu'il suppose une corrélation exacte entre les phénomènes de l'oreille et les phénomènes de la vue. Les sons, combinés dans un certain ordre musical, et selon les lois d'une syntaxe qui n'est autre que ce que nous nommons tonalité, parlent un véritable langue à l'homme, langage qui, pour être plus mys-

(268) Il a'agit effectivement ici de tennités sondées sur les petits intervalles, inappréciables à notre

oreille et basées sur l'institution de la parele, comme ou le verra à l'art.cle Tonalité.

457

térieux et pour avoir d'autres fonctions que le langage habituel, n'est ni moins puissant ni moins expressif. Et c'est ici le cas de rappeler la belle définition de M. de Montlausier : « La musique est la parole de l'âme sensible, comme le langage est la parole de l'ame intellectuelle. » Les couleurs, au contraire, ne peuvont que récréer l'œil un instant, sans rien dire à l'esprit. Physiquement même, lears fonctions sont bien plus bornées, car elles ne sont que manisester la surface extérieure des objets, tandis que le son 🕳 révèle la nature intime des corps. Il n'ya donc pas à rêver une corrélation parsaite entre deux ordres de faits absolument différents, et c'est contre un écueil de ce genre que viennent se briser les esprits systémati-

Après celle digression que nous n'avons pas besoin de justifier dans un livre où nous avons taché d'introduire autant de variété que le sujet en comporte; après cette digression on nous permettra une observation qui, nous le reconnaissons, eut été plus conve nablement placée au mot Annugil, où nous énumérons les diverses appullations par lesquelles le langage liturgique désigne les différentes festivités. Nous avons vu tout à l'heure, par les premières citations empruntées à l'auteur des Observations sur les nouveaux Bréviaires, combien peu les nouveaux liturgistes avaient respecté la tradition ecclésiastique dans le choix des couleurs adaptées par l'Eglise aux solennités du culte. Nous adresserons un reproche analogue à certains maîtres de chapelle dont nous ne contestons d'ailleurs ni le zèle ni l'habileté. N'est-ce pas, nous ne dirons pas bouleverser, mais anéantir entièrement l'ordre des degrés de festivités, que de faire chanter, dans les annuels et solennels, aux accords de l'orgue d'accompagnement, des Kyrie, des Gloria, des Credo, des Sanctus, des Agnus Dei en musique, et de réduire le rôle du plain-chant aux versets du gra-duel, de l'offertoire et de la communion? La musique a donc ici le pas sur le chant grégorien, et ce qui le prouve, c'est qu'aux doubles, aux semi-doubles et aux simples, le rôle du plain-chant s'accroft en importance de tout ce qu'on veut bien retrancher à la musique. En sorte que, pour l'artiste chrétien qui se plait à admirer avec quelle merveilleuse harmonie l'Eglise a su combiner les costumes, les couleurs, les chants avec le sens et l'esprit et la pompe de chaque fête, plus on s'élève dans la gradation des solennités, et plus la confusion et l'arbitraire remplacent ce bel ordre. Ce n'est qu'aux dimanches ordinaires qu'on peut on apercevoir quelques traces, et encore autant que la musique veut bien le permettre. Et remarquez bien que les maîtres de chapelle dont nous parlons, ne traitent pas mieux les œuvres des mattres que la liturgie. Que diraient Haydn, Mozart, Cherubini, Lesueur, Hummel, etc., s'ils entendaient leurs grandes compositions chorales et orchestrales ainsi déchiquotées : un Kyrie de l'un accolé à un

Gloria de l'autre; un Credo de l'école allemande suivi d'un Sanctus et d'un Agnus de l'école italienne ou française; et tout cela vociféré par des voix lourdes et en nombré évidemment insuffisant l'et l'orchestre, dont le musicien a combiné les sonorités, tracé les dessins pour renforcer l'effet des voix ou pour contraster avec elles, l'orchestre remplacé par un orgue d'accompagnement l Voulez-vous faire de la musique, rien que de la musique? soit, mais ditesla franchement, et surtout faites-la bonne. faites-la avec goût. Qu'est-ce qu'un systèma bâtard, à la fois réprouvé par l'esprit de l'Eglise et par les musiciens dignes de ce

COL

Nous conjurons humblement Nosseigneurs les évêques, messieurs les curés, les vicaires, tous les ecclésiastiques qui ont autorité et action dans le temple du Seigneur de méditer les paroles suivantes; il est dissicile d'entendre un langage plus éloquent, mais l'éloquence n'est ici que la vérité qui a conscience d'elle-même : « L'affaiblissement de la piété est une suite inévitable de ces vicissitudes du culte. En voyant ces variations, ces variétés, ces incertitudes, on ne sait que penser. Il faut à l'homme un objet fixe, une règle constante, une conduite uniforme : la stabilité arrête ses pensées et ses entreprises; le changement ouvre un champ libre à son inconstance, il donne l'essor à son imagination, et la liberté à son caprice. Si les lois de l'Etat, l'étiquette de la cour, la discipline des armées, le protocole des palais, souffraient les mêmes atteintes, on prendrait tout pour un jeu de théâtre. L'es-prit de la comédie est devenu le goût dominant, et, par le plus grand malheur, il influe sur la religion et gagne le sanctuaire. A des yeux frivoles, les choses saintes sont une espèce de scène que chacun traite à son gré; l'office divin, un drame où on exerce ses talents; on fait des hymnes comme des ariettes, on coupe les psaumes comme des etances, on fabrique des légendes comme on construit une fable, on distribue des onnons comme des sentences; les allusions de l'Ecriture sont des parodies. A la place du chant grégorien, on chante une musique d'opéra; la décoration change de même.... L'empire de Thalie ne connaît plus de bornes. Que devient l'esprit de foi, de prière, de respect dans le service divin, la ferveur et l'onction de la piété ? L'Eglise, pour prévenir ce désordre, avait tout réglé dans la liturgie, jusqu'à une syllabe, une note, un geste, une attitude, avec défense d'y jamais rien changer; à l'exemple de Dieu même qui, dans la loi de Moïse, entre dans le plus petit détail. Il a'est rien où l'Eglise ait porté plus loin l'attention et l'exactitude. De là le nom d'Heures canoniales donné à l'affice divin, du mot canon, qui veut dice règle, parce que rien n'est plus réglé ni moins arbitraire; de la le nom de chanoines, canoaici, parce que personne ne doit être plus attaché à la régularité du service que les ministres qui en sont chargés par état. » (Du culte des saints, p. 7, dans le recueil intitulé : Observations sur les nouveaux Bréviaires, déjà cité.) Et nunc intelligite !...

COU

On nous saura gré de mettre à la suite de cet article une citation empruntée à Thomasius, sur les diverses de mélodies appropriées aux festivités.

« Tres ordines melodiæ in tribus distinctionibus temporum habeamus, v. g. in præcipuis solemnitatibus toto corde et ore omnique affectu devotionis; in dominicis diebus et maioribus festivitatibus, sive natalitiis sanctorum, in quibus plebes laborant partim vel totaliter, multo remissius, privatis autem diebus ita psalmodia moduletur nocturnis horis, et cantus de die, ut omnes possint devote psallere et intente cantare sine strepitu vocis, cum affectu absque defectu Omni tempore, æstate vel hyeme, nocte ac die, solemni sive privato, psalmodia semper pari voce, æqua lance, non nimis velociter, sed rotunda, virili, viva et succincta voce psallatur. Syllabas, verba, metrum in medio et in fine versus, id est (in marg. arfos, dyesis, thesis) initium, medium et finem simul incipiamus et pariter dimittamus. Punctum equaliter teneant omnes. » Et paulo post : « Rrgo cum quidquid agitur pro defunctis, totum flebili et remissiori debet tieri voce, ut nihil ibi resonent verba, nisi devotum mærorem et humilitatem. In hymnis Te Deum laudamus, Gloria in excelsis et Credo in unum, sic punctus et pausa fiant, ut intellectus discernatur, et mediocri voce decantentur. Dum hymnus vel responsoria sive antiphonas seu Alleluia, Kyrie eleison, Sanctus ac Agnus Dei, quæcumque pulchra, suavia ac dulcia et iocunde sonant : in his panetum bene discernendo notulas decantemus, et in clausulis pausam faciendo aliquantulum expectemus, et hoc maxime festivis diebus. Caveamus etiam ne neumas coniunctas nimia morositate....., vel disiunctas inepta velocitate coniungamus, sed concorditor pausam ad punctum habeamus; vel sequentias si cantamus sive alternatim, sive una simul concentu, parili voce consona finiatur. Jubilus vero dulci modulamine, bene discretis neumis, deponatur. Omnem igitur cantum sive psalmodiam si morose ac propere psallimus, semper cum facultate vocum et rotunde suavi modulamine peragamus. Responsoria vero et antiphonas, gradualia, tractus, Alleluia, offertoria el communiones omnemque gravem cantum remissiori ac velociorì processu persolvamus. Festivis namque diebus, in omni cantu punctum et pausam non omittamus. Privatis autem die-bus, sic peallamus et cantemus, ut nullus tepidus aut desidiosus aliquem astute cavillando, possit habere excusationem. Si duo simul cantent, syllabas et pausam ad punctum æqualiter incipiant et finiant, et descendat vox infirmiori fortior. Si autem impares sint voces et dissonæ, vilior mutetur, et sic parificentur. Solus, quidquid cantet vel

legat, mediocriter inchoet, et fasi voce, ut sine strepitu perficiat, et intellectui verba distribuat, ac neumata dulci diaphonia symphoniace terminet, ut ædiscentur audientes. Quicumque imponit antiphonam, vel responsorium, aut graduale, tractum, sive Alleluia, seu quidquid incipit, duas vel tres syllabas an unam syllabam, et duas aut tres notulas imponat solus tractim, aliis tacentibus, et ab eo loco, quo intonans dimisit, cæteri incohent subsequentes, non repetendo quod ille præcinuit. Similiter observetur cum cantor imponit aliquid vel reincipit, seu quemcumque cantum promuniat; chorus concordi melo subsequatur voce unanimi. » (Thomasius, in append. Lib. respons. et Antiph.; p. 441, apud Gerbert, De cantu et mus. sac., t. 1", p. 350.)

COUP (PETIT, — GRAND). — COUP DE FER. — Ces trois mots se rapportent à un usage établi dans les églises d'Orient; en ignore si à l'époque où cet usage était en vigueur, les cloches y étaient connues; on est même incertain si l'on bettait des tables de bois ou des plaques de fer et d'airain. Quoi qu'il en soit, on frappait trois fois, pour assembler les religieux à l'office, bien qu'on ne frappât qu'une fois pour convoquer les autres fidèles.

Voici l'explication de ces trois coups par les religieux: le premier s'appelait le petit coup; le deuxième, le grand coup; le troisième, le coup de fer.

Balsamon, qui vivait au xir siècle, nous apprend (269) que le petit coup signifie les anciennes prophéties que l'on récite aux offices du matin; que le grand coup marque et la prédication de l'Evangile dont le bruit s'est répandu dans toute la terre, et la lecture des autres livres sacrés, qui se faisait dans les assemblées publiques, et l'Ordre ou le Typique de saint Sabas de Jérusalem, qu'on lisait dans toutes les églises. Enfin le coup de fer signifie le jugement dernier et la trompette au son de la quelle les morts sortiront de leur tombeau, pour comparaître dans une plus grande et plus nombreuse assemblée.

couteaux sur lesquels étaient notés le chant du Benedicise d'un côté de la lame, et de l'autre côté, les graces. Les religieux chantaient ainsi ces deux prières à quatre parties, car il y avait le couteau des soprani, celui des alto, celui des tailles et celui des basses-tailles. M. Sauvageot possède deux couteaux de cette espèce dans sa collection d'instruments du moyen âge. Le Magasin pittoresque en a donné les figures. M. Castil-Blaze en parle dans son Molière musicien.

COUVRE-FEU. — La pancarte placardée anciennement dans le chapitre de Notre-

462

Dame de Rouen, et dont il est parlé aux articles Sonneme et Boutte-mons, disait : « Le dernier son de toute la journée s'appelle le son de couvre-peu (en latin ignitegium), qui se sonne au soir entre sept et huit heures, à une cloche tant seulement, s'il n'y a carillon, et doit avoir six vingt traits. » Ce dernier son était pour la prière et la retraite. Il signifiait qu'il n'était plus permis de sortir de la maison lorsque cette sonnerie avait été entendue, qu'il était l'heure de couvrir le seu et d'aller se coucher. Le canon 2 d'un ancien concile de la province de Normandie tenu à Caen en 1061. prescrit ut quotidie sero per signi pulsum ad preces Deo fundendas quisque invitaretur, atque occlusis foribus domorum ultra vagari amplius vetitum admoneretur. — Plus tard, dans la même église de Rouen, on sonnait le couvre-seu à six heures et demie du soir les samedis et les dimanches, les sêtes chômées et la veille. On tintait d'abord une cloche trois coups à trois différentes reprises, ce qui faisait neuf coups, puison la sonnait en branle ou en volés environ l'espace d'un Miserere. A certaines grandes fêtes on sonnait un carillon fort harmonieux. On sonnait dix-sept sortes de carillons la veille de l'Epiphanie entre cinq et six heures du soir. Aux autres jours, c'était une cloche plus ou moins grosse selon le grade de la fête qu'on célébrait. Toutefois, le jour que l'archevêque de Rouen rentrait dans sa cathédrale après une absence, on sonnait une cloche bien plus grosse que la fête ne le requérait, pour honorer son retour. (Voyag. liturg., pp. 380-381.)

CRÉCELLE, ou Cresselle, ou Créce-RELLE (Cropitaculum, pulsatio crepitaculi seu lignei instrumenti, quo pro campanis utuntur hebdomada sancta. (Voy. De Cange, au mot Classicum, édition de 1842, Paris, Didot.) — Suivant l'auteur du Recueil curieux et édifiant sur les cloches de l'Eglise (Cologne, 1757), la cresselle « est un petit instrument de bois, qui fait beaucoup de bruit en tournant une manivelle, et avec quoi jouent les enfants : son nom lui est venu d'un oiseau de proie, à cause que sa voix reseemble au bruit de cet instrument. Pasquier croit que c'est le son qu'il fait, qui est cause qu'on l'appelle ainsi. Ménage prétend qu'il vient de crecarella, qui est le nom d'un oiseau, dont la voix est fort aiguë, et dont cet instrument imite le bruit. Magius, dans son Livre des clockes, dit que les chrétiens grecs se servent d'un certain instrument, qu'ils appellent symandre. Ce n'est qu'un ais fort court, sur lequel on frappe evec deux petits maillets de bois, qui sont le même effet que la crécerelle, et qui en tient lieu quelquetois. La crécerelle et autres semblables machines de bois, assez industrieusement imaginées et construites, se sont non-seulement perpétuées jusqu'à présent, mais sont devenues très-nécessaires et

with the contract of the second second

très-utiles, pendant les trois dorniers jours de la semaine sainte, principalement dans toutes les communautés ecclésiastiques et religieuses, où elles servent de signal, taut pour l'office que pour tous les autres exercices de régularité. » (P. 16-17.)

Dans le midi de la France, où l'usage de la crécelle se perpétue encore, on a donné à cet instrument les divers noms de renet, renaire, reineta, parce que le bruit de la cresselle imite le croassement de la grenouille; Cresinetas, tarabast, riga-ragu et carrin-carrat, qui sont autant d'onomatopées. Mais tous les noms qui précèdent ne sont que des synonymes du mot estenebras, dont l'étymologie de est et tenebras est évidente, et que le savant auteur du Dictionnaire provençal Français, ou Dictionnaire de la langue d'Oc ancienne et moderne (Digne, 1846, 2 vol., in-4'), M. Honnorat, définit ainsi : « Crécelle, instrument de bois, composé d'un essieu denté. et d'une languette fixée sur un cadre, qui produit un bruit considérable, quand on le fait tourner, et qui remplace les cloches le jeudi et le vendredi de la semaine sainte. »

« A mesme usage (advertir les passans que c'est le lieu sacré et intimider les petits enfans de nefaire alentour aucunes immondices) auraient esté inventées ces cliquettes. Crepitaculis æreis (dit Columelle) aut testarum plerumque vulgo facentium sonitu terretur fugiens juventus. Ou bien ne plus ne moins qu'aux sacrifices d'Isis, la mode estoit de tourner et retourner ces cliquettes et cresserelles, afin de monstrer que ce globe mondain se change et rechange par un continuel mouvement..., etc. » (Le grand autmosnier de France, p. 285.)

CROCHE. — « Note de musique qui ne vaut en durée que le quart d'une blanche ou la moitié d'une noire. Il faut par conséquent huit croches pour une ronde ou pour une mesure à quatre temps. »

(J.-J. Rousseau.)

CROQUE-NOTE ou GROQUE-SOL. — « Nom qu'on donne par dérision à ces musiciens ineptes qui, versés dans la combinaison des notes, et en état de rendre à livre ouvert les compositions les plus difficiles, exécutent au surplus sans sentiment, sans expression, sans goût. Un croque-sol rendant plutôt les sons que les phrases, lit la musique la plus énergique sans y rien comprendre comme un maître d'école pourrait lire un chef-d'œuvre d'éloquence, écrit avec les caractères de sa langue, dans une langue qu'il n'entendrait pas. » (J.-J. Roussau.)

CYMBALUM ou Sennalum. — On nommait anciennement ainsi une cloche qui appelait les religieux d'un monastère au réfectoire, et qui est suspendue dans le cloître, cymbalum refectorii. Cymbalum avait été aussi employé pour la sonnerie des morts. (Voy. ce mot dans Du Camer pour plus de détails.)

D. — Cette lettre est le quatrième degré de l'échelle dans les notations boétienne et grégorienne. Dans cette dernière, le D mauscule signifie le ré grave, et le p minuscule, l'octave de ce même ré.

DAC

D, dans l'alphabet de Romanus, pour les ornements du chant, signifiait que le son devait être affaibli, ut deprimatur.

Lettre qui désigne aussi la finale des premier et second tons de l'Eglise.

Elle marque aussi le diatessaron ou quarte dans la notation d'Hermann Contract.

A (gree), dans la notation d'Hermann Contract, signifiait diapente ou quinte; A D, octave; AS, sixte mineure; AT. sixte majeure, dans la même notation.

D était la clef de ré dans la portée musicale de quatre lignes de Guido d'Arezzo.

D. — « Cette lettre signifie la même chose dans la musique française que P. dans l'ita-lienne, c'est-à-dire doux. Les Italiens l'emploient aussi quelquefois de même pour le mot dolce, et ce mot dolce n'est pas seulement opposé à sort, mais à rude. »

(J.-J. ROUSSEAU.) D, LA, SOL, RE. — Résultat de la combi naison des cinq premiers hexacordes superposés dans leur ordre et se rencontrant sur la corde du second D de l'échelle des sons. Cela signifie que, dans la solmisation par les muances, ce même D était tantôt nommé la, tantôt sol, tantôt ré, selon qu'il était soltié suivant la propriété de bémol, suivant la propriété de bécarre ou suivant la propriété

DACTYLIQUE. — « Nom qu'on donnait, dans l'ancienne musique, à cette espèce de rhythme dont la mesure se partageait en deux temps égaux. On appelait aussi dactylique une sorte de nome où ce rhythme était fréquemment employé, tel que le nome Harmathias et le nome Orthien.

(279) e Discantus uno medo dicitar a dia, quod est duo et cancus, quia duplex vol duo cantus seu duo-rum ca tu... Quia ess pos it esse plurium, magis proprio tamen est duorum. » (Jean de Munis, Specul.

music., lib. vu, cap 3.)
(271) (Græce cum disposia, latine discantus diciter a sic, qued est due, et possi, somus, quesi du-plex socu-, quia distincos simul pro atos requirit sonos. Et, hise sonorum simul facta prolatio orga-num vulgariter appellatur, tum quia separor grace, duplex in dulatio dicitur latine, tum quia vox ho-minis apte concor laus et dissona a sonavitatem exprimet instrumenti quo i vocant organum. > (JEAN

ba Muns, Speculum musice, tib. vn, cap. 4.)
(272) (Discautus dupliciter dicitur: primo dicitur discantus, quia diversorum cantus; secondo discantus dicitur, quia de cantu sumptus. ) (Gens., Script., t. III., p. 12.)

« Julius Pollux révoque en doute si le dactylique était une sorte d'instrument on une forme de chant; doute qui se confirme par ce qu'en dit Aristide Quintilien dans son second livre, et qu'on ne peut résoudre qu'en supposant que le mot dactylique signifiait à la tois un instrument et un air, comme parmi nous les mots musette et tambourin. » (J.-J. ROUSSEAU.)

DÉCHANT. — « Le mot Discussus porte en lui sa définition; il vient de dis deux, et de cantus, chant, c'est-à-dire deux chants ou double chant (270). Ce n'est au surplus que la traduction latine du mot gree διαφωνία (271).

- « Francon de Cologne (272) et Jean de Muris (273) en donnent encore une autre définition. Suivant ces auteurs, discentus serait venu de di, de, et de cantus, chant, parce que le déchant est formé du chant ou de la mélodie.
- « Le déchant n'était originairement qu'à deux parties : la mélodie principale, appelée ténor, et la partie d'accompagnement, nommée déchant (274). Plus tard, on accompagna le ténor de plusieurs parties, auxquelles on douna le nom de motet, triplum, ou qu druplum (275), suivant qu'il se composait de trois ou do quatre parties.
- « Ce qui distinguait le déchant de la diaphonie, c'est que le déchant était un contrepoint mesuré, tandis que la diaphonie était un contre-point simple de note contre note, non soumis à la mesure. La disphonie se trouve quelquesois désignée sous le nom de déchant, mais jamais la musique barmonique mesurée ne se trouve appelée diaphonie (276).
- <'Cette distinction résulte des explicetions mêmes des auteurs qui ont écrit sur cette matière et dont les opinions sont à juste titre les mieux accréditées.

(275) e Vel potest discantus dici a dy qued est de et cantu, quia de cantu symptos, id est de ce nore supra quem discantus tandatur. e (IRAN DE MURIS, Speculum musicæ, lib. vii, c. 5.)

(271) c la principio, in discanti non crant miss duo cantus, ut ille qui tenor dicitur, et alius qu pra tonorem decantatur, qui vocatur thisci (Ibid.)

(275) c Quamvie proprie uni teneti unus venpen-dent cantus ut siet une cantus, possent tamen super tenerem unum multi fieri descentus ut metetus, ter-pium, quadrupium. » (lbid.)

(276) « Discantus igitur cum magis pressio de cantus respiciat quam piures, antiquitus de cerduplo dicebatur, in quo non sunt uiti duo can Unde discantare, erat organizare vel diag quia diaphonia discuntus set. » (Ibid.)

- « Le déchant, dit Francon de Cologne, est « un ensemble harmonieux de divers chants, « dans lequel ces divers chants sont ajustés « entre eux proportionnellement par des « longues, des brèves et des semi-brèves, « et représentés dans l'écriture par des fi-« gures diverses (277). »
- « Cette explication est confirmée par Jean de Muris, qui ajoute que le déchant simple était celui dont toutes les parties étaient mesurées dans chaque temps (278), par opposition à un autre, l'organum proprement dit, l'organum pur, qui n'était pas mesuré dans toutes ses parties (279).
- "Une chose digne de remarque, c'est que la diaphonie ne paraît pas avoir été usitée dans la musique mondaine, du moins on n'a découvert jusqu'à présent aucun monument de ce genre où la diaphonie soit employée, et aucun document écrit n'y fait allusion. La diaphonie est pourtant restée en usage longtemps encore après que le déchant était en pleine vigueur. Jean de Muris, dans sa Summa musica (280), divise la diaphonie en diaphonie basilique et diaphonie organique. Jean de Muris, docteur et professeur de Sorbonne, un des plus célèbres écrivains sur la musique du moyen age, vivait au commencement du xive siècle.

- « Nous avons vainement cherché dans les auteurs des xur et xur siècles l'origine du déchant et le procédé primitivement employé pour le composer; ce que l'on y trouve se rapporte évidemment à une époque plus avancée de l'art.
- « Egidius de Murino, écrivain du xiv siècle, et auteur d'un traité sur le chant mesuré (281), est le seul, à notre connaissance, qui paraît avoir indiqué cette méthode primitive, méthode bien grossière sans doute, mais qui paraît certainement avoir été le premier procédé qu'on ait employé. Voici comment ce procédé se trouve analysé par M. Danjou (282), qui a découvert le traité d'Egidius de Murino:
- « Pour ajouter, dit-il, une seconde partie « à un chant, on prenait souvent au liasard « le chant d'un répons ou même quelque-« fois d'une autre chanson; puis modifiant « et altérant la valeur primitive des notes, « prolongeant l'une, diminuant l'autre, on « ajustait ce chant au-dessous de la mélo-« die principale et on formait ainsi une se-« conde partie ou ténor. Si on voulait une « troisième voix ou contraténor, on cher-« chait un troisième chant, qu'on accommo-« dait, tant bien que mal, avec les deux « autres (283). »
- (277) e Discantus est aliquorum diversorum cantuum consonentia, in quo illi diversi cantus per vores longas, breves vel semibreves proportionaliter adequantur, et in scripto per debitas figuras proportiona i ad invicem des guantur. » (Texte de J. DE MORAVIE.)
- (178) « Est en m quidam discantus simpliciter qui in umni sua parte cuncto tempore mensuratur. » (J. Muns, Speculum musica, lib. vii, cap. 10.)
- (279) c Org num proprie sumptum cantus non in cani parte sua mensuratus » (Francon, apud Gern., Script. t. III., p. 15.)
- (280) Diaphonia est modus canendi duobus modis; et divisitur in basilicam et organicam. Basilica et (modus) canendi duobus modis melodiam, ita quod u us tencat continue notam unam, quæ est quasi basis cantus al erius concinentis; alter vero socius cantum incipit vel in dispente, vel in dispasse, quandoque ascendens, quandoque descendens, ita quod in pausa concordet aliquo modo cum co, qui bas mobservat. Organica diaphonia est melodia suorum vel plurium canentium duobus modis, ita quod unus ascendat, reliquus vero descendat, et e contra; pausando tamen convenium maxime vel in ordem, vel in diapante, vel in diapason. Dicitur autem organica ab organo, quod est instrumentum cunendi, qua in tali specie cantus multum laborat. s (Gras., Script., I. 111, p. 239.)
- (281) « Le nom d'Egidius de Murino et son traité de trus que sont restés inconnus jusqu'ici. Ils ont été revées pour la première fois par M. Danjou qui, dans son voyage musical de 1847 en Italie, en a découvert donx manuscrits : l'un au Vat.can, sous le p- 5321; l'autre à la même bibliothèque, fonds palatin, sous le nº 1377. Le traité d'Egidius de Murino est un des documents les plus intéressants pour l'hispoire de la musique mesurée au xiv° siècle. M. Dusjou en a fait une copie collationnée sur les d'un manuscrits que noes venons de citer; mais il

n'a trouvé aucun renseignement sur cet auteur. Spataro, Tractato di musica, nel quale si tracta de la persectione de la sesquialtera producta in la musica mensurata, Venise, 1531, est le seul qui en parle; il l'appelle claro musico. L'ouvrage d'Egidius de Murino est important pour la résolution de certaines disseultés de notation qui résultaient de la persection et de l'impersection, de l'augmentation et de la diminution des notes dans les temps et les prolations. On y trouve aussi un chapitre sur la manière de composer les ténors dans des motets. M. Danjon, qui a b'en voulu nous communiquer le traité d'Egidius de Murino, nous a autorisé à reproduire ce chapitre. Le traité d'Egidius de Murino sinit par quelques renseignements sur les ballades, les vironelles et les rondeaux. » (Note de M. de Conssemaker.)

(282) Gazette musicale de Paris, 9 janvier 1848.

(283) Egidius in Murino, Tractabus canius mensu-

- De modo componendi tenores motetorum. - e Primo accipe tenorem alicujus antiplionæ, vel responsorii, vel alterius cantus de antiphonario: et debent verba concor are de materia de ua secere motetum. Et tunc recipe tenorem et ordinabis et colorabis secundum quod inferius patebit de modo perfecto vel simpersecto. Et mod s perfectus est quando comparantur tria ten pura vel sex pro nota. Et modus imp-rfectus est quando comp :rantur duo tempora vel quatuor pro nota. Et quando tenor est bene ordinatus, tunc si vis facere motetum cum quatuor, tunc etiam ordinabis et colorabis contralenorem supra tenorem; et quando vis divi-dere contratenorem, tunc accipe tenorem et contratenorem; si componis cum quatuor, et ordinah s triplum supra, bene ut concordet cum tenore et contratenore. Et si vis ipsum superius concord re, tune divide tenorem in duas partes vel quatuor, vel tot partes sicut tibi placuerit; et cum ficeris unam partem supra tenorem, tunc ipsa para debet ita case

- · Quand on se rappelle le passage rapporté plus haut, où Francon de Cologne dit que le déchant était composé de diverses mélodies qu'on ajustait entre elles proportionnellement; quand on rapproche ensuite le procédé d'Egidius de Murino de quelques anciens monuments de déchant avec paroles différentes, on est convaincu que c'est de cette manière qu'ils ont été composés. Tout porte donc à croire que c'est ce procédé grossier qui a donné lieu à la naissance du déchant.
- « On ne peut pas dire que ce procédé fût complétement abandonné au xii siècle; puisqu'on le trouve encore en usage au xiv'; mais on peut assurer du moins, cela résulte et des traités et des monuments, qu'il ne faisait pas partie de la musique artistique telle qu'elle se trouve enseignée dans nos documents inédits et dans les traités de Francon de Cologne, de Jérôme de Moravie, du nommé Aristote, de Jean de Garlande, de Pierre Picard et de plusieurs autres.

« Le déchant était-il une harmonie écrite ou une harmonisation improvisée, appelée plus tard, chez les Français, chant sur le livre, et chez les Italiens contrapunto a mente?

- « Les opinions se trouvent divisées sur cutte question. Doni (284), Baini (285), M. Fétis (286) et quelques autres pensent que c'était une harmonisation improvisée. Quant à nous, nous sommes d'un avis contraire ; nous pensons que le déchant était et n'a pu ètre qu'une harmonie écrite, et nous espérons le démontrer.
- Voyons d'abord ce que l'on entendait par chant sur le livre. C'était, suivant les auteurs qui ont traité spécialement la ma-

figurata sicut prima pars et sicut alia pars; et istud vocatur colorare motetos.

- e Item potes ibi adjungere aliam subtilitatem et hoc est, si via, potes eum facere de modo perfecto. i l'est, comparare super tempora insimul et post tria tempora debet superesse punctus divisionis. Hoc facto, procede ad motetum, id est ad quintum; et concordabis et colorabis cum triplo et tenore, et cum sontratenore si est cum quatuor, et ita fac usque
- « Posiquam car tag est factus et ordinatus, tunc accipe verba quæ debent esse in moteto et divide ea in quatuor partes; et sic divide cantum in qua-tuor partes et primam partem verborum compone super primam partem cantus sicut melius putest, et sic procede usque ad finem. - Et aliquando est neprese extendere multas notas super pauca verba, et aliquando est necesse extendere multa verba supra pauca tempora, quousque perveniatur ad complementum.
- e Est autem slius modus componendi motetos quam superius dictum est, videlicet, quod tenor vadat supra mot tum, et sic ordinabis: accipe teno-rem de antiphonario, sicut superius dictum est, quem colorabis et ordinabis, et stat in gamma bassa; et tu pot s eum mittere in gamma alta; et quando est ordinatus beue, tunc facias discantum sub tenore sicut melics scis. Et pores ipsum colorare et de modo perfecto facere, si vis. Hoc facto, faci s triplum concordare super motetum sicut melius scis el potes. Et si vis ipsum facere cum quatuor, tunc debet ibi esse contratenor. Sed oportet quod contratenor sit primo et concordet cam tenore, aliter non

tière, un contrepoint improvisé en chantant, Ce contrepoint à deux, trois ou quatre parties se faisait sur le plain-chant qui était pris pour thème, et qui était habituellement exécuté par la voix de ténor. Il a été pracipalement en usage au xvi' et au xvii siècles, en France et en Italie. Mais les Italiens passent pour y avoir été supérieurs auf Français. Zarlino (287), Aaron (288), Zac-coni (289), Vicentino (290) et quelques autres en enseignent les principes et les règles.

- « On prétend que certains musiciens étaient très-habiles dans ce genre de composition; cela ne paraîtra pas très-extraordinaire, quand on remarquera qu'il s'agit d'une époque où la plupart des chanteurs de la chapelle papale et des principales églises étaient à la fois compositeurs et chanteurs. En songeant pourtant aux difficultés inhérentes à ce genre de contre-point, il est permis de croire qu'il a été rarement satisfaisant, et que la prétention de la part de médiocrités d'imiter les maîtres a dû produire des monstruosités qui ont motivé son abandon.
- « Voyons maintenant si le déchant a pu être une semblable harmonisation. Pour adopter cette opinion, il faut admettre d'abord que les chanteurs des xu' et xu' siècles, quelque instruits qu'ils fussent dans les règles et dans l'art du chant, aient été assez habiles pour improviser le déchant d'après les règles exposées dans nos documents inédits et dans les traités des maltres précités; mais en le supposant, il faut atmettre ensuite que la partie de déchant étail toujours exécutée et ne pouvait l'être que par un seul chanteur; sans cela, comme le déchant n'était pas une simple diaphonie

possit colorari. Item si vis facere motetum cam que, per hane modum potest fieri : fac primo tenrem, sicut dictum est, et fac discantare anbus lese-rem et concordare. Hoc modo fac triplum discantare insuper motetum sicut mellus scis. Adhuc potes facere alium discantum qui ibi o reamplectatur triplum fulgendo ipsum triplum, et iste quintus cantas vocatur quadruplum, et sic erit motetus total ter plenus. Et credo quod non possint fieri plures cantes

(284) « Tertius gradus ecclesiastici cantus asseciss viuciar concentum, quem vocint extraporantes (contrapunto a mente) in quo super dictiones, sive syllabas autiphonasque, earum potissimum, que al introitus pertinent, chorus symphonetarum varis consonantiis, secundum cujus que partes, ut vecas. saltuatim quodam modo, accini grato quidem autibus murmure, sed parum, ita me Dous and, of ad sententiarum expressionem. Ejus origo inter d decimum, ac trigesimum Christi Domini sæ ulur, et adparet, incurrit; nec tam publicæ auctoritati, esa privata: musico um licentia: tribuenda. 1 (Opera omnia, t. 10°, p. 275.)
(285) Memorie della vita e delle opera di G. P. da

Palestrina, t. I, p. 121 et suiv. (286) Revue de musique religiouse de M. DANGE, L. HI, p. 178.

(287) Istitutioni karmoniche divice in quetro perti,

etc., parte 111°, cap. 58. (288) Il Toscanello in musica, lib. 11, cap. 21. (289) Prattica di musica, lib. 11, cap. 34.

(299) L'antica musica ridotta alla moderna pratica, eic., p. 85.

intervalles et à mouvements semblables, qu'il était permis au contraire au déchânt de faire entendre non-seulement divers intervalles sur une même mélodie, mais aussi des notes de diverses durées, l'improvisation uniforme eût été impossible. On ne saurait prétendre, en effet, que plusieurs déchanteurs aient pu exécuter sur le livre un déchant uniforme.

DEC

« Or, il est incontestable que, dans un déchant, chaque partie pouvait être exécutée par plusieurs voix. Jean de Muris le dit du reste en termes formels (291). Le mot déchant, on l'a vu plus haut, ne vient pas de ce que cette sorte d'harmonie était exécutée par deux chanteurs, mais de ce que c'était un double chant dont chaque partie pouvait être chantée par une ou plusieurs voix.

« Mais ce ne serait pas seulement le déchant à deux parties qui aurait été improvisé, les déchants à trois et à quatre parties auraient été composés de même. Ceux qui soutiennent cette opinion doivent aller jusque-là, et ils y vont, puisqu'ils ne font aucune distinction, aucune exception. Nous laissons au lecteur à apprécier s'il eût été possible pour des chanteurs, quelque habiles qu'ils fussent, d'improviser une harmonie à trois et à quatre parties, dont les éléments étaient restreints, il est vrai, mais dont les règles pratiques étaient fort compliquées, comme on le verra. Quant à nous, nous n'hésitons pas à déclarer que cela nous paraît de toute impossibilité. Nous en concluons que le déchant était une harmonie composée d'avance pour pouvoir être exécutée par plusieurs chanteurs, une harmonie écrite, res facta. » (Hist. de l'harmonie au moyen age, par M. DE COUSSEMAKEN, Pp. 26-32.)

DECHANT, DISCANT, DISCANTUS, quelquesois Biscantus. — Le déchant, discantus, suivant Francon, est la réunion de plusieurs mélodies ajustées les unes sur les autres dans la même proportion, au moyen de longues, de brèves et de semi-brèves, et qui, dans l'écriture, sont représentées par des figures différentes. Suivant le même Francon, le déchant n'est autre chose que ce qu'il appelle la musique mesurée pure et simple, landis que l'organum forme ce qu'il nomme la musique mesurée en partie. « Dividitur autem mensurabilis musica in mensurabilem simpliciter et partim mensurabilem. Men-surabilis simpliciter est discantus eo quod in omni parte suo tempore mensuratur. Partim mensurabilis dicitur organum pro lanto quod non in qualibet parte sua mensuratur. » A l'époque où vivait Francon de Cologne, il y avait trois espèces de déchant : tantôt il consistait en un chant continu, simpliciter prolatus; tantôt en un chant tronqué, truncatus, interronipu par des pauses; il portait alors le nom d'ochetus; tan-

(201) c Sed aliud est duo cantus et ino cantanles. Nibil enlm probibet in duobus cantibus simul 8.16 cantantes plures lam in tenore quam in distôt enfin en un chant lie, copulatus, que copula nuncupatur. — Le déchant, toujours selon Francon, se fait à une ou plusieurs lyres et même sans lyre, ce qui signifie, d'après la rectification qui a été apportée à ce passage par feu Bottée de Toulmon, que les diverses parties chantaient tantôt sur les mêmes paroles, comme dans les rondels, et tantôt sur des paroles différentes, comme dans les motets, et tantôt enfin sans paroles.

Le déchant ainsi disposé était employé. sauf quelques modifications qu'il ne nous serait pas aisé de saisir aujourd'hui, dans l'exécution des motetti, conducti, des cantilenæ et des rondellæ, chansons religieuses et . profanes. Le déchant devait commencer à l'unisson, à l'octave, à la tierce majeure ou mineure, à la quarte, à la quinte de la partie avec laquelle il marchait pour ainsi dire parallèlement. Les dissonances devaient être entremêlées de consonnances posées d'une manière convenable et de façon que lorsque le ténor montait, le dessus devait descendre et réciproquement. Dans la composition à trois voix (triplum), l'attention devait se porter sur le tenor et le dessus. afin que lorsque la troisième voix se trouvait en dissonance avec le ténor, elle s'accordat avec le dessus, et encore réciproquement. - Enfin Francon décrit un déchant à quatre et cinq voix dans lequel il faut encore avoir égard aux voix existantes pour ne pas être en dissonance avec l'une quand on est d'accord avec les autres. Les voix ne doivent ni monter ni descendre simultanément, mais plutôt marcher tantôt avec le ténor, tantôt avec le dessus. Il faut ensuite observer la valeur des notes ou des pauses dans toutes les parties de manière à ce qu'aucune n'ait pas plus de longues, de brèves, de semibrèves qu'elle ne doit en avoir par rapport aux autres, excepté la dernière note ou punctus organicus, qui n'est soumis à aucune mesure.—Il est évident que les compositions décrites par Francon différaient entièrement de ce qu'on appela organum, de même qu'elles différaient du déchant accompagné de lyres. Elles doivent d'autant plus passer pour un véritable contrepoint que les voix qui y procédaient par intervalles consonnants et dissonants par mouvements différents étaient assujetties à certaines règles.

On se servait, en France, dans les églises, de ce qu'on appelait un déchant, et qui était tout différent de ce qui a été jusqu'à présent désigné sous ce nom. Ce déchant n'était pas mesuré : il était exécuté soit syllabiquement, soit conventionnellement entre les chantres, à la manière d'un chant mélismatique sur les sons soutenus du plainchant. Il y en avait de deux espèces : la première et la plus simple était un ensemble à deux voix, le plus souvent les deux parties marchant à l'unisson. Seulement, dans certains passages, le déchant se séparait, une

cantu. » (Jean de Munis, Speculum musica, lib. vit, c. 3.)

partie montait, l'autre descendait à tour de rôle. Ce mouvement donnait lieu à des rencontres de tierces qui ne devaient pas être sans agrément. Au surplus, les voix se hâinient de se réunir et finissaient toujours à l'unisson. Dans la seconde espèce, celui qui exécutait le déchant, faisait ad libitum, des ornements très-compliqués appelés fleurettes. Les véritables théoriciens n'ont pas daigné, dans leurs traités, faire mention de ces es-pièces de déchant. On peut aisément se persuader que les fleurettes n'étaient pas plus en rapport avec la dignité du temple et des textes sacrés qu'elles n'étaient conformes aux lois d'une bonne phraséologie et d'une harmonie irréprochable. Si donc un semblable déchant, fruit de la convention et de l'improvisation, fut essayé à plusieurs vois à diverses époques, il dut produire par fois un charivari des plus accomplis, et l'on ne comprendrait guère le plaisir et l'é-dification que les fidèles ont pu en retirer, si l'on ne connaissait à quel point la multitude, principalement en France, est facile à s'extasier devant les harmonies les plus barbares et les mélodies les plus plates. Aussi est-ce en France que le déchant a été prafiqué avec le plus d'ardeur. Car bien que des harmonies simples fussent déjà en usage à Rome dans la chapelle pontificale, ainsi que le rapporte l'abbé Baini, dans ses Méindires sur la vie et les ouvrages de Palestrina (vol. II. p. 390), on peut dire que l'excellence du sens musical propre aux hebitants de ce pays les préserva d'un déchant aussi rossier que celui dont on se servait en rance et aussi bizarre que celui qui était en honneur chez les Florentins. Il est vrai que la déchant improvisé fut importé à la chapelle pontificale par les chantres composant la chapelle que les Papes avaient formée à Avignon, pendant leur séjour en cette ville (1303-1377), et alors que le siège ponti-lical fut rameué à Rome en 1377 par Grékoire XI. Ces chantres y apportèrent aussi des faux-bourdons, lesquels étaient peut-être supérieurs à ceux de la chapelle-tausique des rois de France. Rien ne prouve non plus qu'une semblable parodie de l'art ait ste introduite en Allemagne, où l'on ne frouve d'ailleurs aucune trace d'harmonie h une spoque même plus récente que le xv° siècle. Le chant populaire, anciennement introduit dans plusieurs diocèses de l'Allemagne et de Bohême n'était qu'un chant simple et grave comme le chant ro-main. Un déchant ou biscantus (sic) pareil aux échantillons donnés par Gerbert, et qu'il a extraits des bibliothèques des couvents, pent tout au plus avoir été essayé dans les chapelles par quelques frères sans oreille et sans godt. Mais, en France, c'est tout autre chose: le déchant y fleurit, s'y propage; c'est son climat. Dans toutes les grandes villes et uans toutes les cathédrales, des chantres et des enfants furent entretenus à cet effet sous la direction d'un maître. Malheureusement, on se faire une idée de ce qu'étaient ces chapelles ou maîtrises et de ce qui s'y exé-

DEC

culait en examinant l'état de l'art dans la chapelle-musiquedu roi. On soupçonnedéjà, d'après les renseignements que nous venues de donner sur l'élat de la musique en Franca, que l'existence de la prétendue école fran-çaise de contrepoint dont tous les historiess ont parlé, et qui, selon eux, devait avoir brille avant l'école hollandaise, est un fait entièrement controuvé. L'excuse à cette enreur ne peut être admise que grâce à l'obscurité qui a régné jusqu'ici relativement à la longue période qui sépare Guide d'Ockenein (1450) et par la disette où l'on est de documents antérieurs à ce dernier. Cependant, les ténèbres se dissipant peu à peu, il a été permis de jeter un regard explorateur sur cette partie non encore battue de l'histoire de l'art. Et tandis que l'on déchanteit en France et qu'un marchand y passait pour compositeur, on petit affirmer que l'art musical, pris dans sa véritable acception, était cultivé avec succès et mis en honneur dans les Pays-Bas. — li est à regretter que les siècles antérieurs ne nous aient pas transmis des exemples d'un déchant régulièrement fait, car bien que ce genre de musique fot ordinairement improvisé par les chanteurs, il devait en exister par écrit, même du temps de Francon, ne fût-ce qu'à titre d'études et de modèles. C'est bien au hasard que l'oa doit celui que M. Fétis nous a donné, trèsbien déchiffré, dans son premier numéro de la Revue musicale. C'est une ar cienne chanson française à trois voix, attribuée à Adam de La Hale, sur nommé le Bossu d'Arras, prêtre et chanteur au service du comte de Provence en 1280, à moins toutefois que ce ne soit l'œuvre d'un amateur de déchant qui se serait exercé sur la mélodie laissée par Adam de La Hale prise comme ténor; car les chants notés et fortagréables que M. Fétis a donnés comme tirés d'une pastorale également laissée par Adam, ne sont point en contrepoint, et le manuscrit où il les a découverts doit être de la fin du xiv' siècle, car on y ren-contre à chaque page des semi-minimes, dont le premier emploi est dû à Philippe de Vitry, qui mourut en 1361.

DEC

L'autour admet les quintes et les octaves consecutives, et l'on doit le lui pardonner; car la théorie, d'après ce que nous en sa vons, n'avait pas encore prononcé son ant contre la suite de deux consonnances parfaites par mouvement direct. Cette composition n'est donc pas merveilleuse, bien que dans son temps elle passat peut-être pour

un chcf-d'œuvre.

Outre les *déchants* dont nous **avo**ns p**arlé,** 'il y eut encore une espèce de déchent particulier à la France, connu sous le nom de faux-bourdon. Néanmoins, le mot de déches subsista même après que l'expression technique de contrepoint se fut introduite, d quelque vague que soit cette dénomination, elle resta affectée au chant improvisé à plusieurs voix, à l'occasion duquel les théoriciens créérent encore le mot de sortisatio, en opposition avec celui de contrepoint.

On trouve dans Marchettus de Padouc et

dans Jean de Muris (Script. eccl., t. III) un exposé des règles du déchant qu'ils nomment aussi polyphonie. (Voy. l'Histoire de la musique occidentale de M. Kiesewetten, .assim.)

DEC

Dans son Résumé de l'Histoire de la musique (pp. cxci-cxciv), ainsi que dans une série d'articles pleins d'intérêt sur les époques caractéristiques de la musique d'église, publiés dans la Revue de mus. relig. de M. Danjou, M. Félis a parlé au long du déchant; on nous saura gré de lui empranter les citations suivantes:

« Vers la mêne époque (le xi siècle) l'organum prit le nom de discantus qui signifie deux chants, et que les anciens auteurs français ont traduit par déchant. C'est sous ce nom de discontus que Francon de Cologne, qui commença à enseigner à Liége en 1083, traite de l'harmonie de son temps. Discantus ne fut dabord évidemment le nom que de cette sorte d'harmonie que faisait une voix dans l'accompagnement d'une autre qui faisait entendre le chant. On comprend, en effet, que dès que les voix s'astrei gnirent à varier les intervalles que font entre eux les sons dans l'harmonie, et à passer de l'un à l'autre par des mouvements divers, il devint bien disticile à des musiciens encore inexpérimentés de rendre l'harmonie plus complète par l'adjonction d'une troisième voix et qu'ils durent encore moins songer à en ajouter une quatrième. Il est vrai que Francon dit qu'il y a conrordance dans le déchant quand deux voix ou plusieurs peuvent être entendues ensemble et plaire à l'oreille d'une manière continue (concordantia dicitur esse, quando due voces vel plures in uno tempore prolatæ se compati possunt secundum auditum). Dans un autre passage important, il est plus explicite encore, car y parlant de la troisième voix, sous le nom de triplum (c. 11, De discantu et ejus speciebus), il dit que celui qui veut faire un déchant à triplum, doit avoir égard zu ténor (le chant) et au déchant (voix qui accompagne), de manière que s'il discorde avec le ténor, il concorde avec le déchant, et vice versa. En outre, il prorède par concordance, de telle sorte que tantôt le triplum monte avec le ténor et tantôt desceud avec le déchant, et ne se meut pas toujours dans le sens de l'une l'autre de ces parties (292). Ceou de jendant, quoique ces indications soient précieuses et soient les signes certains du progrès incessant vers la constitution de l'art harmonique, on doit croire que les préceptes donnés par Francon pour la formation d'une harmonie à trois parties sur le chant, étaient plus connus de son temps par la théorie que par la pratique, ou du moins, qu'ils ne recevaient qu'une application bien rare; car jusqu'à ce jour il n'a

(292) ( Qui autem trip!um operari voluerit, respic se debet tenorem of discantum, its quod si discurvet cum tenure, non discarret cum disca to, et e cum ven, et proc d tulte ius per concordantias.

pas été trouvé dans les manuscrits de morceau de musique religieuse ou mondaine à trois voix distinctes, qu'on puisse faire remonter à une époque antérieure xın' siècle.

DCC

« Au reste, Francon fournit peu de renseignements sur l'emploi des intervalles des sons dans l'harmonie ou déchant à la sin du xi' sièclo: il nous apprend seulement que cette harmonie pouvait commencer par l'unisson, par l'octave, par la quinte, par la quarte (intervalle qui fut proscrit plus tard), par la tierce mineure et par la majeure. Le petit nombre d'exemples qu'il présente de chants harmonisés offrent encore des successions de deux unissons ou de deux quintés; mais nonobstant ces restes des traditions de la diaphonie du 1xº siècle, on ne peut méconnaître la pensée d'art qui s'est manifestée dès lors, et déjà il est possible de prévoir l'importance que, l'hamonie va conquérir dans la musique religieuse comme dans la pro-

« Un fait important ressort aussi des exemples que Francon nous présente dans son traité de la musique mesurée : c'est que déjà ce genre de musique avait fait in-vasion dans l'Eglise dès la seconde moitié du xi siècle, carnous y voyons l'hymne ancienne O Maria, mater Dei, flos odoris, etc., rhyth-men musicalement. Toutefois, il y a lieu de croire qu'une telle nouveauté n'était à cette époque qu'une très-rare exception, et que le discantus comme l'organum consistait alors en une harmonie simple de note contre note. La manière dont les règles sont énoncées dans des ouvrages d'une date postérieure, pour guider dans l'accompagne-ment ceux qui exécutaient cette harmonic. me persuade même qu'on ne l'écrivait pas, et que les chantres, à l'exemple de ce qui se pratiquait dans l'ancienne diaphonie. improvisaient le déchant : usage qui s'est conservé jusqu'au commencement du xym. siècle dans les faux-bourdons de la psalmodie, ainsi que dans ce qu'on appelait en France chant sur le livre, et en Italie contrappunto da mente. Je vais essayer de justifier mon opinion à cet égard.

« Un manuscrit du xını siècle, qui était autrefois à l'abbaye de Saint-Victor, et qui se trouve maintenant à la Bibliothèque royale de Paris, contient, en vieux langage français, mêlé de mauvais latin, quelques règles pour faire le déchant, dont voici quelques-unes, auxquelles j'ajoute les exemples qui manquent dans le manuscrit.

« Quiconque veut déchanter (accompagner « le chant) doit savoir : 1° ce que c'est que la « quinte et l'octave : la quinte est la cin-« quième note et l'octave la huitième. Il doit e examiner si le chant monte ou descend.

« S'il monte (le chaut), il faut prendre l'oc-« tave; s'il descend, il faut prendre la quinte.

modo ascendendo cum tenore, vel descendendo com discaute, ita quod non semper cum altero tantum, >

DICTIONNAIRE

173

« Si le chant monte d'une note, comme ut, « ré, on doit prendre l'octave supérieure, et

descendre de tierce, comme on voitici (293):



« Si le chant monte de deux notes, comme « ut, mi, on doit prendre le déchant à l'octave,

« et descendre d'un degré, comme dans cet

« exemple (294) :



« Si le chant monte de trois notes (de « quarte) comme ut, fa, il faut prendre l'oclave, et conserver la même note (295). »

Exemple:



« Ces règles empiriques, qui ne sont appuyées par aucun raisonnement, ne pouvaient s'appliquer qu'à la routine des chantres, et ne constituaient certainement pas un enseignement de l'art d'écrire la musique. Quoi qu'il en soit, elles nous révèlent exactement la situation où l'harmonie était parvenue dans la première moitié du xun'siècle, et nous pouvons juger, par ce qui vient d'être rapporté, de ce que fut la relation simultanée des sons dans la musique d'église à son origine, de ses transformations et de la situation réelle où elle était parvenue depuis le v' siècle jusqu'au xun', c'est-à-dire dans l'espace d'environ sept cents ans. »

M. Fétis examine ensuite dans quelles circonstances la diaphonie, puis l'organum, puis enfin le déchant, ont été en usage dans l'Eglise, et dans quelles autres le plain-chant

simple fut conservé.

«C'est sur quoi les auteurs contemporains, dit-il, ne s'expliquent pas. Vraisemblement il n'y a point eu de règle uniforme à cet égard. L'abbé Lebeuf a rassemblé sur ce sujet beaucoup de renseignements et de documents originaux (296); malheureusement ce savant homme n'avait que des notions imparfaites de l'histoire de l'harmonie; il a confondu les choses et les époques. La diaphonie, l'organum et le déchant sont pour lui la même chose; enfin il cite indifféremment des autorités du ix siècle, du xv et même du xvi, comme si l'immense quantité de musique d'église, écrite simplement pour les voix, depuis le xm siècle jusqu'à la fin du xvi, ne démontrait que l'art avait changé de forme, qu'il s'était progressive-

(293) « Quirquis veult deschanter il doit prem'era sauoir quest quins et double : quins ejus est il quinte sote et doubles es la witisme, et doibt regarder se li chant monte ou auale : se il monte, nous devons prendre la double note; se il auale, nous devons prendre la quinte note. Se li chant monte d'une note si comme ni, ré, on doibt prendre la deschant du double descure et descendre deux notes, si e monte spect. »

(294) « Se li chans monte 2 notes si comme

ment régularisé, et que le déchant était insensiblement tombé en désuétude, au moins dans les grandes églises. On continua sans doute d'appeler discantus la musique régulièrement écrite, bien que très-différente de l'ancien déchant, qui s'improvisait au lutrin; mais ce déchant ancien, le seul dont j'ai parlé jusqu'ici, et qui fut longtemps le seul genre de musique d'église connu, ce n'est pas, dis-je, ce déchant qui fut frappé par les censures du concile de Trèves en 1227; ce n'est pas de ceux qui le chantaient que le Pape Jean XXII a dit, dans sa bulle donnée à Ayignon en 1322 : Discantus lubricant; ce n'est pas enfin le déchant véritable que le concile de Trente a réprouvé près de deux siècles et demi plus tard, mais bien certaines monstruosités. qui s'étaient introduites dans la musique sous son nom. L'abbé Baini a très-bien démontré cette vérité (297). Toutes les autorités du xve siècle citées par l'abbé Lebeul, concernant les parties de l'office divin où l'on faisait usage du déchant, ne sont donc applicables qu'à la musique qui avait pris son nom, et nous n'en pouvons tirer aucune lumière pour l'usage de la disphonie, de l'organum et du déchant proprement dit.

« Que l'usage de ce déchant n'ait pas cessé tout à coup des que la musique écrite s'est introduite dans les églises, et qu'il se soit même conservé longtemps après pour les jours non solennels, surtout dans les églises qui n'avaient pas de chœur musical, cels est . Dans les preincontestable. mières années de ce siècle (le xvn'), Scipion Cerretto en donnait les règles, et le P. Martini dit même qu'il entendit dans sa jeunesse un contrepoint de cette espèce, à quatre parties. fort bien improvisé, à Rome, sur le chant d'un graduel. Mais on ne peut donner le nom de déchant à ce qui se pratiquait encore en France au temps de l'abbé Lebeuf. Ce qu'il appelle de ce nom n'était que les cadences périélèses, où l'on avait conservé l'habitude d'harmoniser à la tierce la note qui précédait la finale; tout le reste du chant s'exécutait à l'unisson. Cet usage des périélèses était général dans les églises qui avaient des chants particuliers, comme sens, Lyon, Noyon et Chartres.

Lyon, Noyon et Chartres.

« Ainsi que je l'ai dit, on ne peut rea conclure des autorités citées par l'abbé Lebeuf pour la détermination des parties de l'office divin où l'on faisait usage de la disphonie, de l'urganum et de l'ancien discatus, antérieur au xin' siècle; il ne paraît pas que la liturgie ait réglé cet usage d'une manière uniforme. La plupart des exemples de

ut, mi, nous devons prendre li deschant en witisme et descendre une note.

(295) « Se li chans monte in notes m, fe, ness devens prendre la witisme note, et nous tenir m point. »

(296) Traité historique sur le chant ecclésiesique, p. 73-94.

(297) Memorie storico-critiche dolla vita e delle opere di G. Pierl. da Palestrina, t. 1°, p. 162-171 et p. 253-265.

displionie et d'organum que j'ai vus étaient des fragments d'hymnes, de proses ou de psaumes, et je ne connais qu'un seul exem-ple d'antienne (Miserere mei, Deus), cité par Guido d'Arezzo, qui soit diaphonisé. A Milan, les Vigiles du jour des Morts, ainsi qu'une partie de la messe de cette commémoration, étaient chantés en diaphonie; ailleurs, particulièrement en Belgique et en France, l'organum était interdit aux messes de Requiem et à tout l'office des Morts. Dans quelques églises, les Alleluia étaient organisés par quatre chantres, qu'on appelait à cause de cela organistes de l'Alleluia : dans d'autres, on n'organisait que la périélèse de l'Alleluia, mais les invitatoires étaient déchantés en entier. Enfin tout porte à croire que les usages, à cet égard, variaient de diorèse à dincèse. Ce qui est résulté de plus certain des recherches auxquelles je me suis livré à ce sujet, c'est que l'emploi de l'organum et des déchants fut beaucoup plus fréquent dans l'Allemagne rhénane, dans les Pays-Bas et en France, qu'en Italie. A Rome, le plain-chant primitif, exécuté dans sa pureté traditionnelle, et chanté avec goût, sut considéré comme la plus belle musique d'église jusqu'à la fin du xiv siècle. Les églises romaines n'admirent le contrepoint, à la fin de ce siècle, qu'après que Grégoire XI eut quitté Avignon, en 1377, pour réintégrer le siège pontifical dans l'ancienne capitale du wonde chrétien.

« Ce furent des chantres français et belges, attachés à la chapelle de ce Pape, qui portèrent en Italie le goût de la musique d'église harmonisée, et qui fondèrent les premières écoles d'où sortirent plus tard tant d'illustres maîtres de chapelle italiens.....

« Il s'agit maintenant, continue notre auteur, de découvrir comment et à quelle époque la mesure et le rhythme se sont introduits dans le déchant pour le transformer en

musique d'église mesurée.

Francon nous fournit la plus ancienne indication connue d'un morceau mesuré de musique d'église dans l'ancienne antienne : O Maria, mater Dei, flos odoris, et dans d'autres fragments (298): mais ces indications n'ont pas d'autre importance en elles-mêmes, que de constater l'existence de la musique d'église mesurée vers la fin du xi siècle. Jusqu'à ce jour, on n'a rien trouvé de cette époque qui soit suivi et complet, à l'exception d'un morceau à deux voix en vers iambiques, qui appartient à la fin du xi siècle.... A vrai dire, ce n'est qu'à la fin du siècle survant que les monuments de la musique mesurée, à plusieurs voix, se pré-sentent dans plusieurs manuscrits. L'ancien manuscrit nº 812, du monastère de Saint-**Victor, aujourd'hui à la Bibliothèque du** roi, nous en fournit qui peuvent être considérés comme étant les plus anciens et les plus authentiques de ces temps reculés. Parmi les motets à deux voix que renferme ce précieux ouvrage se trouve un Ascendit Christus, où se remarque un progrès immense sous le rapport de l'harmonie, bien que certaines traditions de la diaphonie

DEC

s'y fassent encore apercevoir. »

M. Fétis, analysant ce morceau aussi curieux en lui-même qu'intéressant par son ancienneté, y remarque : 1º que les successions de quinte de la diaphonie y sont encore fréquentes, tandis que les successions de quarte ont disparu, et, à l'égard de l'octave, on ne la fait que par mouvement contraire, conformément à la règle exprimée dans le texte même du manuscrit; 2º qu'en plusieurs endroits, on voit apparaître la quinte mineure ou diminuée, intervalle proscrit, comme l'on sait, dans le plain-chant et à plus forte raison dans l'harmonie; mais, observant que cette pièce est du sixième ton et qu'antérieurement au xiii siècle, on n'écrivait pas encore le bémol, nécessaire dans ce ton pour éviter la fausse relation de sa si, M. Fétis tire de cette circonstance la démonstration que le morceau appartient au xir siècle, ainsi que tout l'ouvrage où il est contenu, bien que, suivant lui, le manuscrit soit du commencement du xiii'; 8º que ce morceau offre aussi le plus ancien exemple connu du saut de la dissonance, qui a élé appelée plus tard la note changée; cet exemple se voit au début de la partie qui fait le déchant ou contrepoint, dans la suite des notes fa, mi, ut, contre fa du ténor; mi, intervalle de septième contre sa, sait un saut descendant de tierce sur la quinte :



A l'égard de la tierce majeure, M. Fétis observe qu'elle n'y paraît pas une seule fois. Après quelques autres observations sur

la notation de ce morceau, M. Fétis continue ainsi : « Nonobstant la fréquence des
successions de quinte et d'octave, le mauvais emploi des dissonances et la monotonie
du contrepoint, le morceau (en question)
n'en est pas moins d'un immense intérêt,
parce qu'il remonte à la date la plus reculée, connue jusqu'à ce jour, de la musique
d'église mesurée, et qu'il marque en quelque sorte le point de départ de la musique
ecrite qu'on appelait res facta, per opposition au discantus, déchant, qui s'improvisait
au lutrin....

« Près d'un siècle se passe depuis la seconde partie du xu' (siècle) avant qu'on aperçoive quelque progrès sensible dans la musique d'église écrite à plusieurs parties. Un manuscrit de l'ancien fonds de l'église Notre-Dame de Paris (n° 273, in-4°), actuellement à la Bibliothèque royale nous fournit, dans une antienne à trois voix, un monument certain de la situation pratique de

**034** 

l'art dans la seconde partie du xmº siècle, car le manuscrit est daté de l'an 1267, et l'autienne dont il s'agit est conséquemment antérieure de quelques années aux motets du poëte musicien Adam de Le Hale, ou de La Halle..... Ce morceau commence au feuillet 119 (verso) du manuscrit. Le plain-chant, ou téneure, qu'on appelait (ténor), est à la basse. Les deux autres parties font le con-trepoint sur ce chant. Un phénomène trèsdigne d'attention se fait remarquer dans ce contrepoint: car si l'on compare chaque partie supérieure séparément avec le chant, on n'y voit qu'un très-petit nombre de successions directes de quintes, d'octaves, et d'unissons; en général, les successions d'intervalles présentent des harmonies pures, et le mouvement contraire, plus élégant que tout autre, y apparaît assez fréquemment.

BEC

« Sous ce rapport, l'art avait donc fait un incontestable progrès depuis l'époque où avait été écrit le morceau à deux voix, dont on a vu l'analyse...... Cependant, considéré dans son ensemble, ce morceau déchire l'oreille par ses longues successions d'accords de tierce et de quinte, qui rap-pellent les horreurs de la diaphonie. D'où vient donc ce phénomène? le voici : Arrivés par des progrès imperceptibles à la conception du bon effet de la variété des mouvements, dans la succession des intervalles, les musiciens du moyen âge, dans leur inexpérience des procédés d'un art qu'ils n'entrevoyaient encore qu'à travers des nuages, ne surent d'abord considérer l'effet harmonieux qu'à deux parties, et n'établirent de règles pour faire disparaître les successions de la diaphonie qu'à l'égard du ténor, ou de la partie qui avait le chant. Dans un contrepoint à trois parties, c'était beaucoup pour eux que de partager leur attention entre cette partie du ténor et chacune des deux autres voix. Comparer ensuite celles-ci entre elles et en harnir les mauvaises successions, aurait été un effort trop grand pour leur habileté relative. De là vient que les deux parties d'accompagnement du chant, dans l'antienne que j'oure ici comme spécimen de la musique d'église vers le milieu du xm° siècle (298\*), forment entre elles de longues suites de quinte, dont l'effet, à l'audition, ne laisse pas apercevoir l'art déjà avancé de l'arrangement de chacune de ces parties à l'égard du chant ou ténor. Il m'a paru que ces observations sont d'assez grande im-portance pour la conception de l'état véritable de l'art à cette époque de création.

« L'étude attentive des mouvements de la musique des xiii. et xiv. siècles m'a fait voir qu'il existe une différence très-remarquable entre les chansons mondaines à Indusiours voix, et la musique d'église écrite, ou res facta. L'harmonie est en général, plus pure; les mauvaises successions d'intervalles sont plus rares, et les mouvements des voix plus élégants dans les chan-

(298") Nous renvoyons à la Rerne de M. Danjou ceile antienne.

sons que dans les motets, antiennes ou autres chants ecclésiastiques harmonisés. La rudesse de cette dernière musique, qui restait toujours plus ou moins entechée des habitudes de la diaphonie, l'absence de rhythme, et la monotonie des voix qui servaient d'accompagnement au chant, devaient avoir pour résultat l'introduction dans la musique d'église des formes plus mélodiques de la musique mondaine. Mais à cette tendance naturelle s'associa l'idée la plus bizarre, la plus absurde, la plus monstrueuse qui ait jamais passé par le cerveau humain; car ce ne furent pas seu-lement les formes de la mélodie des chapsons d'amour qu'on imagina d'introduire dans la composition des antiennes ou motets, mais les chansons elles-mêmes avec leurs paroles érotiques en langue vulgaire, faisant entendre à la fois le chant de l'église avec les paroles latines, par la par-tie du ténor, et, par les autres voix, le chant et les paroles des chansons les plus indécentes. »

Içi, M. Fétis fait une longue digression, à laquelle nous empruntons nous-mêmes de curioux détails au mot Epitre Farcie.

Ensuite reprenant son sajet principal, cite un passage de son Esquisse de l'Histoire de l'harmonie considérée comme art et comme science systématique; Paris, in-8. 1840, brochure tirée à cinquante exemplaires. mais reproduite de la Revue et Gazette musicale de Paris, 1839. Voici ce passage : « Nous devons à Jean de Muris de précieux renseignements sur la didactique de l'art à l'époque où il écrivait, c'est-à-dire vers 1360. Son traité De discantu, dont je possède un manuscrit et qu'on trouve dans plusieurs grandes bibliothèques, renferme des règles précises sur la qualité des intervalles. sur leur emploi et leurs mouvements dans l'harmonie. »

Nous y voyons que la quarte a disparu du nombre des consonnances. Jean de Muris ne reconnaît pour consonnances parfaites que l'unisson, la quinte et l'octave. Les consonnances imparfaites sont, dit-il, la tierce majeure, la mineure et la sixte ma-jeure. On ne sait pourquoi la sixte mineure n'est pas comptée dans cette catégorie; mais il paratt que tous les maitres étaient d'accord sur cette partie de la doctrine, car la même division se trouve dans un traité manuscrit sur la musique, daté de 1375, qui a appartenu à Roquefort, et dont la copie, faite par Perne, est dans ma bibliothèque. Quoi qu'il en soit, on voit que les idées s'étaient rectifiées à l'égard de la sixte majeure, et que cet intervalle avait pris sa place naturelle parmi les consonnances.

C'est aussi dans le traité de déchant de Jean de Muris, que se trouve pour la première fois cette règle importante, devenue fondamentale dans l'art d'écrire : qu'on doit éviter de faire deux consonnances parfaites par le même mouvement, soit en moutant,

ceux de nos lecteurs qui seraient curioux de voir

181

soit en descendant. Seulement, Jean de Muris semble vouloir affaiblir la rigueur de cette règle en faveur du peu d'habileté des musiciens de son temps, en ajoulant : autant qu'on le peut. Voici ses paroles : Debemus etiam binas consonantias perfectas seriatim conjunctas ascendendo nel descendendo, prout possumus, evilare. Ici la théorie était plus avancée que la pratique, car dans la plupart des morceaux de ce temps qui sont parvenus jusqu'à nous, on trouve encore des exemples de deux unissons, de deux octaves et de deux quintes consécutives, quoique ces fautes soient devenues plus rares.

Enfin, c'est dans le Traité du déchant de Jean de Muris que nous trouvons pour la première fois ces règles, qui sont encore en vigueur dans le contre-point : 1° Que tout contre point doit commencer et finir par une consonnance parfaite: Sciendum est etiam, quod discantus debet habere principium et finem per consonantiam persectam; 2° qu'on ne doit point employer deux tierces majeures par mouvement conjoint, en montant et en descendant : Debemus etiam duos ditonos conjunctos, ascendendo, vel descendendo, evisare. « En résumant, poursuit M. Fétis, ce qui précède concernant l'histoire de l'harmonie dans le xiv siècle, nous y trouvons les remarquables progrès dont voici l'énumération: 1° Les consonnances sont classées dans leur ordre naturel. La quarte a cessé d'être une consonnance parfaite: la sixte est rentrée dans l'ordre des intervalles consonnants; 2º l'harmonie consonnante est en général complète: elle est composée de tierce et de quinte et de tierce et de sixte. 3 Les retards des consonnances, produisant les harmonies de quarte et quinte, de septième et tierce, et même de neuvième et tierce, sont introduits dans l'art et y jettent de la variété. 4 Le style syncopé est imaginé et mis généralement en pratique. 5° Entin, dans ce siècle commence l'usage de l'harmonie à quatre parties. Mais ici se présente une singulière exception à la règle qui prohibe les successions de consonnances parfaites. Ces successions étaient admises quand les accords étaient complets. Jean de Muris exprime l'exception de cette manière : Item possumus ponere duas quintas cum octava et tertia, el duas octavas cum quinta el tertia per ascensum vel descensum tenoris. Ceci explique les nombreuses incorrections de ce genre qu'on remarque dans la messe à quatre voix de Guillaume de Machault..... Ces imperfections ne tardèrent pas à disparaître. Avant les premières années du xº siècle, Guillaume Dufay, Binchois et Dunstaple enseignérent à écrire avec plus d'élégance.

« Le premier surtout, qui était un des chanteurs de la chapelle pontificale à Avignon, dès 1380, paraît avoir introduit de notables améliorations dans l'harmonie et dans le système des proportions. Quoiqu'il ne soit pas l'inventeur de la notation blanche, comme l'ont cru quelques écrivains modernes, puisqu'on en trouve des exemples avant lui, il est certain qu'il la perfectionna et qu'il en répandit l'usage. Ce n'est pas sans motif que les écrivains du xve siècle ont signalé Dufay comme le plus grand musicien de cette époque. Le rapprochement de ses compositions avec celles des musiciens qui le précédèrent immédiatement peut seul donner une idée exacte de son mérite. On y trouve les premières imitations bien faites, et même des canons à deux voix, qu'on peut considérer comme les premiers essais de contrepoints conditionnels. La plénitude de son harmonie et la marche naturelle et chantante des parties sont trèsremarquables. Lorsqu'il écrit à deux parties seulement, le choix des intervalles et leurs mouvements sont d'une pureté, d'une harmonie naturelle, qui marque un progrès immense dans l'espace de quelques années. Enfin, dans ses morceaux à trois voix, Dufay a le secret de remplir souvent l'harmonie par des successions chantantes. Le premier, on lui voit employer l'artifice du repos d'une voix, pour la faire entrer avec plus d'effet. »

Ici, pour faire sentir la supériorité de Dufay sur ses prédécesseurs immédiats, le critique rapporte un fragment du Gloria in excelsis de la messe à trois voix summæ Trinitatis, de ce compositeur, tirée du manuscrit de la Bibliothèque royale de Bruxelles n° 5557, puis il continue : « Si l'on compare ce morceau, écrit vers 1380, à ceux que j'ai donnes..... comme spécimens de la situation de la musique d'église dans la première moitié du xive siècle, on sera frappé d'étonnement à la vue des progrès de l'art dans l'espace de quinze à vingt ans.

« Toutes les successions de quintes, ou d'octaves, ou d'unissons, ont disparu, nonseulement contre le ténor, mais entre les parties intermédiaires. Les tierces majeures et mineures sont devenues les meilleurs intervalles du contrepoint; enfin les différentes qualités que j'ai énumérées précédemment s'y font remarquer partout, landis que les imperfections fourmillent dans ce qui a

été écrit antérieurement à 1360. « Un fait très-important se manifeste dans cette nouvelle forme de la musique d'église; c'est la disparition des ornements du chant, employes avec profusion pendant les xur et xur siècle, et jusque vers l'année 1370. Evidemment il s'est fait, vers cette dernière époque, une séparation complète entre le système d'art précédemment en vogue et celui de Dufay, de Binchois et de Dunstaple, qui devint à son tour le type de la musique d'église pendant les xve et xvie siècles. Estce aux trois musiciens dont je viens de citer les noms que cette réforme caractéristique doit être attribuée, ou bien s'est-elle opérée par degrés depuis environ 1360 jusqu'en 1380, et d'autres artistes ont-ils préparé la voie où ceux-là se sont engagés? Pour résoudre cette question d'une manière absolue, il faudrait que nous connussions quelque chose des œuvres des trois autres musiciens français, nommés Tapissier, Carmen, et Césaris, qui furent les prédécesseurs immédiats de Binchois, de Dufay, et de Dunstaple, et qui durent briller de 1370 à 1380, suivant les renseignements qui nous sont fournis par un poête à peu près contemporain. Ce poête, né vers la fin du xiv' siècle, s'appelait Martin le Franc. Contemporain consequemment des célèbres musiciens dont il s'agit, il a écrit de 1436 à 1439, un poème intitulé Le champion des dames, où l'on trouve la seule de Césaris, comme musiciens de mérite, mais où l'on voit aussi que Dufay, Binchois et Dunstaple les surpassèrent. Voici les strophes qui se rapportent à ces faits:

DEC

Tapissier, Carmen, Césaris,
N'a pas longtemps si bien chantèrent
Qu'ils ébahirent tout Paris,
Et tous coux qui les fréquentèrent.
Mais oncques jour ne deschantèrent
En mélodie de tel chois
(Ce m'ont dit ceulx qui les hantèrent)
Que Guillaume Dufay et Binchois.
Car ils ont nouvelle pratique
De faire frisque concordance
En haute et en basse musique,
En feinte, en pause et en muance.
Et out prins de la contenance
Angloise et ensuy Dunstable,
Pourquey merveilleuse playsance
Rend leur chant joyeux et stable.

« Les perfectionnements dans l'harmonie, dans la feinte (peut-être l'imitation) et dans la pause (par quoi l'auteur désigne peut-être le repos des voix), telle est la part attribuée, dans ces vers à Dufay, conjointement avec Binchois; et d'après les derniers vers, il semble qu'ils aient été un peu précédés dans ces améliorations par le musicien anglais Dunstable. A l'égard du changement de style par la suppression des ornements multipliés du chant, il n'en est parlé par aucun écrivain, et ce n'est que par les monuments de l'art que nous pouvons constater ce fait important par lequel se caractérise une des époques les plus remarquables de l'histoire de la musique. Or, parmi ces monuments, si nous ne trouvons pas de musique d'église écrite avec pureté avant Dufay, il n'en est pas de même de la musique mondaine. J'ai publié dans la Revue musicale, d'après un manuscrit de la Bibliothèque royale (299), la première partie d'une chanson à trois veix, composée par le célèbre organiste François Landino, de Florence, qui sut couronné à Venise par le roi de Chypre en 1364, et qui mourut en 1390. Cette chan-son, dont l'harmonie est incontestablement supérieure à la musique d'église antérieure à Dufay, bien qu'inférieure au style élégant de ce maître; cette chanson, dis-je, nous fait voir l'absence d'ornements qu'on remarque dans les œuvres de Binchois, de Dufay et de leurs successeurs. Il y a donc lieu de croire que la réforme, à cet égard, s'est opérée en Italie quelques années avant que ces célèbres musiciens se fissent connaître.

(299) Tom. 14, p. 111 et suivantes, année 1827. Voyez, pour plus de renseignements, l'article Lan-

« Les mouvements syncopés se fout aussi remarquer dans cette chanson, mais ils v sont employés avec beaucoup moins d'habileté que dans la musique de Dufay: car presque toujours les dissonances s'y produisent par anticipation, tandis que ce grand maître avait très-bien compris que les dis-sonances de cette espèce ne doivent être que le résultat de la prolongation des consonnances. Bien que les morceaux que nous possédons de Landino se fassent remarquer par des qualités supérieures à celles de la musique temporaire, il n'en est pes moins vrai que tous les musiciens italiens qui vécurent dans le même temps eurent à peu près le même style. Le manuscrit de la Bibliothèque royale d'où j'ai tiré la chanson de Landino en contient 199 italiennes, également à deux et à trois voix, dont les auteurs sont : mattre Jacques de Bologne, François Landino, frère Guillaume de France (vraisemblablement Guillaume de Machault), don Donato de Cascia, maître Jean de Florence, Lorenzo de la même ville, S. Gherardello, Si Nicholo del Proposto, l'abbé Vicenzio d'Imola, don Paolo Tenorista de Florence. frère Bartolino, frère Andrea et Jean Tos-

« M. Danjou a récemment découvert à Ferrare un autre recueil de chansons à trois voix et de motets, dont les auteurs, appartenant à la même époque que ceux du manuscrit de la Bibliothèque royale de Paris, sont : Magister de Perusio, magister Ægidius, eremitarum sancti Augustini; magi-ster Zacharius, frater Joannes Janna, Ant. de Caserta, Franciscus de Florentia (le même que Landino) Selasses, Philippus de Caserta, Edgardus, Dactalus de Padua (le même que Jean Dominique Dattolo, qui fut nommé organiste de l'église Saint-Marc de Veniss, en 1368) Conrad de Pistoio, et Bartheleurs de Bologne. Tous ces noms d'artistes el leurs proposers pour proposers qu'il existe et le respectation. ouvrages nous prouvent qu'il existait en Italie, vers 1360, une école qui avait imprimé à l'art une direction différente de celle qu'il avait eue depuis le milieu du xu' siècle jusqu'à cette époque. Aux ornements du chant avait succédé dans cette école le style syncopé qui les exclut. Ce fut ce style qu'adoptèrent Dunstaple, Binchois et Dufy, et le dernier se distingua entre ses contenporains, vers la fin du xive siècle, par la pureté de son harmonie, par la substitution du retard des consonnances aux incorrec-tes anticipations des maîtres italieus de Florence, de Bologne et de Venise qui l'avaient précédé, et entin par l'heureux emploi du repos des voix.

« Le principe de la réforme qui s'opéra dans la musique d'église à la fin du xiv siècle, et dont Guillaume Dufay fut le principal promoteur, est donc la substitution du sigle syncopé au style orné, et l'intérêt de ce nouveau genre de musique s'accrut progressivement par les imitations, canons et autres

dino (François) dans la Biographie universelle des musiciens. L. VI, p. 37 et auiv.

recherches harmoniques qui furent quelquefois poussées jusqu'à l'abus, comme l'avait
été précédemment l'usage des ornements.
Malheureusement la réforme ne fut pas complète; car Dufay, ses contemporains et ses
successeurs, continuèrent de prendre pour
thèmes de leurs messes ou motets tantôt
un chant du Graduel ou de l'Anthiphonaire,
tantôt une chanson mondaine, comme l'usage s'en était établi précédemment.

« Un immense intervalle sépare la musique d'une facture si naturelle et de si bonne harmonie d'avec les productions de l'art antérieures à 1360. » Nous espérons que les lecteurs ne nous blâmeront pas d'avoir poursuivi ces intéressantes citations un peu au delà de l'époque où le déchant se change en forme musicale plus régulière et plus parfaite, nous les engageons même à lire, dans l'auteur cité, les détails instructifs qu'il donne sur les éléments des époques sui-

DEDUCTION.— « Snite de notes montant diatoniquement ou par degrés conjoints. » (J.-J. Rousseau.)

Dans le mécanisme de la solmisation grecque, chaque tétracorde disjoint formant comme une espèce de système à part, et ayant pour ainsi dire son ambitus, sa sphère particulière, il s'ensuivait qu'on ne pouvait passer d'un tétracorde à un autre sans changer la formule inhérente à la nature du premier. Or, c'est aux quatre degrés formant la série tétracordale qu'on a appliqué le mot de déduction, car ils se déduissient pour ainsi dire les uns des autres, en ce sens qu'ils appartenaient tous à un même système.

C'est aussi de cette manière qu'il faut entendre le mot neume, lorsque Guido recommande de ne jamais joindre le sa u si dans la même neume: Utrumque b en la in eadem neuma ne jungas. Neume est un synonyme de

déduction.

DEGRÉ. — On appelle degré l'intervelle d'un ton à un autre dans l'ordre diatonique.

DEGRÉS CONJOINTS.— On nomme degrés conjoints ceux qui, soit en montant, soit en descendant, se font d'un son à un autre son immédiat ou par intervalle de seconde.

DEGRÉS DISJOINTS. — On appelle degrés disjoints ceux qui se font par tout autre intervalle qu'un intervalle de seconde, soit en montant, soit en descendant. Ainsi lorsque le chant procède par saut de tierce ou de quarte, il marche par degrés disjoints.

DEMI-PAUSE — « Caractère de musique qui marque un silence dont la durée doit être égale à celle d'une demi-mesure à quatre temps, ou d'une blanche. Comme il y a des mesures de différentes valeurs, et que celle de la demi-pause ne varie point, elle n'équivaut à la moitié d'une mesure, que quand la mesure entière vaut une ronde, à la différence de la pause entière qui

vaut toujours exactement une mesure grande ou petite. » (J.-J. Rousseau.)

DEMI-SOUPIR.— « Caractère de musique qui marque un silence dont la durée est égale à celle d'une croche ou de la moitié d'un soupir. » (J.-J. Rousseau.)

DEMI-TON. — « Intervalle de musique valant à peu près la moitié d'un ton, et qu'on appelle plus communément semi-ton. »

(J.-J. Rousseau.)
- On appelle demi-ton l'intervalle qui équivaut à peu près à la moitié d'un ton. Ainsi de ut à ré, il y a un ton; de ut à ré bémol, il y a un demi-ton. Dans ce cas, le demi-ton est chromatique, parce que la note sur laquelle il porte est altérée, elle est en dehors de l'ordre diatonique. Le demi-ton diatonique est celui qui existe entre mi et fd, si et ut. On distingue donc le demi-ton en diatonique et chromatique, en majeur et mineur. Chez les Grecs, le demi-ton majeur pouvait être partagé en deux quarts de ton par une corde enharmonique; le demiton mineur, non plus que le ton mineur, ne pouvait être partagé, parce que, selon la doctrine des anciens, la minorité de ces intervalles les rendait incapables de recevoir une corde enbarmonique. (Brossand, au mot Tetrachorde.) — Semitonium est quando tonus in duas, non æquas, sed inæquales partes secatur. Alterum semitonium majus, alterum semitonium minus dici maluerunt. (BEDA, in Musica theorica.) - Semitonium diatonicum est minus semitonium. (FRANCH. GAFOR!, Harm. instrument., cap. 5, et lib. 11, cap. 20.) Les demi-tons majeurs et mineurs regardent les physiciens. Mais il est certain qu'il fallait tenir compte de ces mesures dans les modes grecs, et peut-être dans l'institution première des modes ecclésiastiques.

— Subsonus, vox musicorum, an hemitonium? (Ondo, in Tract. de mus., ins. Bibl. Reg.) Ubi de uno subsono Guidonis, de duo-

bus subsonis Guidonis.

DESOLATA (La). — On donne ce nom à Rome à une cérémonie qui a lieu le vendredi saint. M. F. Danjou, dans une de ses lettres d'Italie (Voy. la Revue de la musique religieuse, 3º année, 5º livraison, mai 1847), rend compte d'une semblable solennité à laquelle il avait assisté dans l'église Saint-Marcel. « On avait, dit-il, dressé sur l'autel un théâtre avec décors et illumination ; la sainte Vierge y était représentée à genoux, le cœur percé de sept sièches (300). On a exécuté un Stabat en musique, et, après chaque morceau, le peuple répétait avec le clergé la première strophe, Stabat mater, sur un air assez semblable à celui qu'on chante en France, mais avec cette dissérence qu'on le dit d'un tel mouvement, que le de toute une strophe ne durait pas aussi longtemps qu'on en met à dire chez nous le premier vers. Je vous laisse à penser l'effet que produit cette belle et grave mélodie ainsi transformée en rigodon. »

<sup>(300)</sup> N'est-ce pas sept glaives qu'il faut lire au lieu de sept fièches? Et tuam ipsius animam pertrunstet gladius. (Luc., 11, 35.)

chaque ville a le sien, mais dans diverses villes il en existe plusieurs. Par exemple, la capitale de l'Autriche en possède trois, savoir : celui de la cour, semblable à celui de Saint-Pétersbourg, lequel est plus haut que celui de l'Opéra de Paris, mais moins élevé d'un quart de ton que celui de Milan. Le diapason le plus bas de Vienne est d'un demi-ton plus haut que celui de Leipsick. Le diapason de Rome est toujours plus bas que ceux de Milan, de Pavie, de Parme, de Plaisance et de toutes les autres villes de la Lombardie... On remarque que le diapason de chambre (Kammerton) s'est sensiblement élevé dans toute l'Europe depuis un siècle environ. Euler, dans son Tentamen novæ theoriæ musicæ, etc... (Pétersbourg, 1739), calculait que l'ut de la clef de fa au-dessous de la portée, donné par le tuyau ouvert de huit pieds, faisait cent dix-huit vibrations par seconde; en 1771, il lui en trouvait cent vingt-cinq; les expériences de Sarti, en 1796, lui firent voir qu'il en faisait cent trente et une; et le docteur Chladni l'a trouvé dans ces derniers temps variant entre cent trente-six et cent trente-huit vibrations. La différence depuis 1739 est donc de près d'un demi-ton.... Chiadni proposa un diapason général européen donnant cent trente-huit vibrations. » (Cité dans le livre De l'orgue de M. J. Régnier; Nancy, 1850, pp. 288-289.)

DIAPENTE. — « Nom donné par les Grecs à l'intervalle que nous appelons quinte, et qui est la seconde des consonnances.

« Co mot est formé de dia, par, et de mires cinq, parce qu'en parcourant cet intervalle diatoniquement on prononce cinq différents sons. » (J.-J. ROUSSEAU.)

Diapente uno tono major est (quam diatessaron), cum inter quaslibet voces tres sunt toni et unum semitonium. (Guido, cap. 4, Microlog.) Diapente dicitur de quinque, sunt autem in ejus spatio voces quinque, ut a d in A; sed gravis vox ejus tria habet spatia, acuta duo. (Ibid. cap. 6.)

DIAPHONIE. — Isidore de Séville dit que la diaphonie est le contraire de la symphonie qui est, suivant lui, un accord de sons graves et aigus, soit dans la voix, soit dans les instruments. (Ap. Gerbert, Scriptores, t. 1°, p. 21.) Or la diaphonie se compose de voix, discordantes et dissonantes: Cujus (symphonia) contraria est diaphonia, id est voces dis-

crepantes vel dissonæ. (Ib., p. 21.)
Au temps de Huchald, la notion de la diaphonie avait changé. On l'appelle diaphonie, dit-il, parce qu'elle consiste, non en une mélodie formée sur une seule voix, mais en un chant harmonieux de sons dissemblables entendus simultanément: Dicta autem diaphonia, quod non uniformi canore constet, sed concentu concorditer dissono. (Ib., t. 1º, p. 165.) Et, suivant Jean Cotton, diaphonie signifie double son: Interpretatur autem diaphonia dualis vox vel dissonantia. (Ib., t. 11, p. 263.)

Comine on le voit, dans les deux sens, l'é-

tymologie du mot est la même, c'est toujours du paré.

« On distinguait, dit M. de Coussemaker (Hist. de l'harm. au moyen age, p. 16), deux

espèces de diaphonies:

a Dans la première, le chant était accompagné par une, deux ou trois parties qui le suivaient par mouvement direct à l'octave, à la quinte, à la quarte, à la double octave, à l'octave unie à la quinte ou à l'octave unie à la quarte, avec redoublements de ces intervalles à la partie supérieure ou inférieure.

« Dans la seconde, il n'y avait que deux parties: la mélodie et l'organum; mais l'organum, au lieu de suivre la mélodie exclusivement par mouvement direct à l'octave, à la quinte ou à la quarte, l'accompagnait par mouvement tantôt direct, tantôt oblique, tantôt contraire, en employant d'autres intervalles que ceux rangés sous le nom de symphonie.

« On comptait, on se le rappelle, trois symphonies simples : l'octave, la quinte et la quarte; et trois symphonies composées : la double octave, l'octave unie à la quinte, et l'octave unie à la quarte. Ces symphonies produissient autant de diaphonies...

« La deuxième espèce de diaphonie se composait d'intervalles plus variés que les autres diaphonies. Ces intervalles pouvaient se mélanger par mouvements direct, oblique

ou contraire.

- « Ce qui a donné naissance à cette diphonie, c'est, suivant Huchald, que le troisième son d'un tétracorde avec le second du tétracorde suivant, formant un intervalle de trois tons entiers, dépassant par conséquent d'un demi-ton la mesure de la quarte, produisait une inconsonnance qui était exclue de la diaphonie. Il en conclut qu'il n'était pas permis à la partie organale d'accompagner le chant à la quarte, lorsque, par la disposition de la mélodie, cette inconsonnance devait se rencontrer.
- « En outre, lorsqu'une mélodie commençait par la quatrième note d'un tétracorde, la voix organale ne pouvait commencer qu'à l'unisson avec la mélodie et elle devait finir aussi à l'unisson.
- « Le reste était abandonné à l'inspiration du musicien, qui devait se conformer toutefois le plus possible aux autres règles de la diaphonie.
- « Huchald donne plusieurs exemples de cette espèce de disphonie dans les chapitres 17 et 18 de son Manuel de musique.
- « On y voit l'emploi de l'unisson, de la seconde, de la tierce mineure, de la quattet de la quinte. On y remarque aussi les trois mouvements, direct, oblique et contraire, qui constituent un des principaus élements de la musique harmonique moderne.
- « Cette espèce de disphonie, quelle que soit d'ailleurs son origine, est un progrés réel pour l'harmonie. C'est elle qui a a sortir l'art des stériles et monotones successions d'intervalles semblables; c'est elle qui

a ouvert la voie aux combinaisons multipliées qui ont élevé l'harmonie au point scientifique où elle est arrivée aujourd'hui.

DIA

« S'il faut en juger par les ouvrages de Gui d'Arezzo, il ne s'est opéré aucun changement important, aucun progrès remarquable dans la diaphonie pendant les cent trepte ans qui se sont écoulés entre Hucbald et le moine de Pompose.

« Les explications et les exemples qu'en donne Gui dans les chapitres 18 et 19 de son Micrologue, le seul de ses ouvrages où il en soit parlé, nous la montrent à peu près

dans le même état.

« Voici comment il la définit : « La dia- phonie, dit-il, que l'on appelle organum, « lait entendre la séparation des voix, lors-« que les voix séparées l'une de l'autre son-· nent disséremment en s'accordant ou s'ac-« cerdent en sonnant différemment (301). »

« Après avoir dit de quelle manière se pratiquait la diaphonie en usage de son temps, et en Italie sans doute, il en donne un exemplo à trois parties composées de la mélodie, d'une partie placée à une quinte supérieure du chant, et d'une autre posée à une quarte inférieure du même chant.

« C'est, comme l'on voit, une des nombreuses diaphonies décrites par Huchald.

« Il explique ensuite la diaphonie à laquelle il donne la présérence et qui semble être une nouvelle proposée par lui. Car il dit, en parlant de la disphonie usuelle, qu'elle est dure, tandis que la sienne au contraire est douce (302).

« Il n'admet dans la sienne ni la seconde mineure, ni la quinte; mais bien la seconde majeure, la tierce majeure, la tierce mipeure et la quarte. Il considère la tierce raineure comme un intervalle d'une qualité secondaire; quant à la quarte, il lui donne la primauté (303).

• La principale règle de Gui consiste en ce que la partie organale ne pouvait descendre au-dessous de l'ut du premier tôtra-

corde (304).

 Lorsque, par exception, un chanteur voulait descondre au-dessous de cette note, il fallait qu'il eût soin de ne pas faire de repos, mais d'exéculer ces sons inférieurs avec rapidité, et de revenir le plus vite possible

à la note posée pour limite (305).

• Dans le chapitre xix, Gui indique la manière de procéder dans un grand nombre

de cas, et il donne des exemples pour chacun d'eux. Ces exemples rentrent, pour la plupart, dans les règles posées par Hucbald dans le chapitre xvii de son Manuel de musique.

a Ils sont de peu d'utilité pour nous. Ce qu'il nous importe le plus de remarquer, c'est qu'ils se rapportent presque tous à la diaphonie formée d'intervalles et de mouvements mélangés. Cela indique une tondance abandonner les successions continues d'octaves, de quintes et de quartes.
« Qu'on ne croie pas d'áilleurs que la dia-

phonie enseignée par Gui d'Arezzo fût plus douce, ainsi qu'il le prétend, que celle dont il fait la critique comme étant dure. Le con-

traire est évident.

 Plus on avance, plus on voit diminuer l'emploi de la diaphonie à intervalles et à mouvements semblables, plus celui à intervalles et à mouvements mélangés prend de développement. Cette marche est naturelle. Elle s'explique : d'une part, par la monotonie et par la condition stationnaire à laquelle se trouvant en quelque sorte condam-née la première; de l'autre, par les combi-naisons et le progrès dont la seconde était susceptible.

« Vers le milieu du xı siècle, la diaphonie à intervalles et à mouvements mélangés attirait en quelque sorte exclusivement l'attention des didacticiens. Jean Cotton, qui vécut vers cette époque, ne parle pas de la diaphonie à intervalles et à mouvements semblables, quoiqu'elle fût bien plus simple et plus facile que l'autre, tandis qu'il consacre à celle-ci un chapitre presque entier de son traité. Les règles qu'il pose, les éclaircissements qu'il donne, montreut que d'assez notables modifications s'étaient opé-

rces depuis Gui d'Arezzo.

« Voici d'abord comment il définit la diaphonie: « La diaphonie, dit-il, est un en-« semble de sons différents convenablement « unis. Elle est exécutée au moins par deux chanteurs, de telle sorte que, tandis que l'un fait entendre la mélodie principale, « l'autre, par des sons dissérents, circule « convenablement autour de cette mélodie. « et que, à chaque repos, les deux voix se « réunissent à l'unisson ou à l'octave (306). « Cette espèce de chant, ajoute-t-il, est appo-« lée ordinairement organum (307). » « Joan Cotton commence par déclarer qu'il

(301) e Diaphonia vocum disjunctio sonat, quam sos organum vocamus, cum disjunctæ ab invicem vecs et concorditer dissonant, et dissonanter con-cordant. > (Gaan., Script., t. II, p. 21.) (302) « Superior nempe diaphoniæ modus durus en, nester vero mollis. > (Ibid. p. 21.) (303) « Ad quem (modum diaphoniæ) semitonium

s dispente non admittimus; tonum vero et ditoniin d semiditonum cum diatessaron recipinus, sed

chtiset principatum. > (lbid.)
(304) « A trito enim intimo aut infimis p oxime substituto deponi organum nunquam l:cet.> (lbid.,

p. **2**2.)

(305) . Sæpe autem cum inferiores trito voces

cantor admiserit, organum suspensum tenemus in trito; tune vero opus est, ut in inferioribus distinctionem cantor non facial, sed discurrentibus cum celeritate vocibos præstolanti trito redeundo sub-veniat et suum et illius facta in superioribus distinctione repellat. > (Ibid.)

(306) Est ergò diaphonia congrua vocum dissonantia, que ad minus per duos cantantes agitur. ita scilico, ut altero rectam modula ionem tenente, alter per alienos sonos apte circument, et in singulis respirationibus ambo in eadem voce, vel per diapason conveniant. > (Ibid. p. 263.)
(507) « Qui canendi modus vulgariter organum

dici.ur. > (Ibid., p. 264.)

existait de son temps diverses diaphonies, dont chacune avait ses partisans. Il indique, comme la plus facile, celle à laquelle il donne la préférence (308). Il en pose les règles comme suit:

DIA

« Lorsque la mélodie montait, la voix organale devait descendre, et réciproque-

ment (309).

« Lòrsque le repos de la mélodie se faisait dans les sons graves, l'organum devait prendre l'octave supérieure, et réciproquement (310).

w Mais, lorsque le repos avait lieu sur une note du milieu de l'échelle tonale, l'orga-num chantait à l'unisson (311).

« L'organum devait suivre le chant, tantôt à l'unisson, tantôt à l'octave, mais plus souvent et plus commodément à l'unis-

son (312).

« Jean Cotton fait observer que cette diaphonie, qui n'est qu'à deux parties, pouvait

se faire à trois ou à quatre (313).

« Telles sont les notions que l'on possède sur la diaphonie en usage dans la première moitié du xı siècle. Si nous n'avons pu suivre sa marche d'une manière plus précise, c'est, il faut le dire, parce que les auteurs qui ont suivi Huchald ont attaché, dans leurs écrits, une plus grande importance à la théorie spéculative de la musique qu'à la pratique, surtout en ce qui concerne celle de la diaphonie. Les commentateurs les plus immédiats de Gui d'Arezzo, Guillaume, abbé de Hirschau, en Bavière, dans sa Musica, et Aribon, le scolastique, dans son ouvrage qui porte aussi pour titre Musica, n'en parlent

 Quelque incomplètes que soient pourtant ces notions, elles servent au moins à constater deux faits importants : d'une part, la prépondérance toujours croissante de la diaphonie à intervalles et à mouvements mélangés sur celle à intervalles et à mouvements semblables; et de l'autre, l'emploi du mouvement contraire, principe qui se trouve posé nettement, et pour la première fois, par Jean Cotton. Ces deux faits ont exercé la plus grande influence sur l'harmonie. » (Ibid., pp. 22-26.)

DIAPTOSE. - « Intercidence, ou petite chute. C'est dans le plain-chant une sorte de périélèse, ou de passage qui se fait sur la dernière note d'un chant, ordinairement après un grand intervalle en montant. Alors, pour assurer la justesse de cette finale, on la marque deux fois en séparant cette répétition par une troisième note que l'on baisse

(308) « Ea (diaphonia) diversi diverse utuntur. Casterum hic facilimus ejus usus est, si motuum varie: as diligenter consideratur. ) (GERB., Scrip., t. ll,

p. 264.)
(509) « Ut ubi in recta modulatione est elevatio, ibi in organica fiat depositio et e converso. »

(310) · Providendum quoque est organizanti, ut si recta modulatio in gravibus moram fecerit, ipse in acutis canendo per diapason occurrat; sin vero in acutis, ipee in gravibus per dispason concordiam faciat. > (Ibid.)

d'un degré en manière de note sensible, comme ut si ut ou mi re mi. » (J. J. Rousseau.)

La terminaison des antiennes, suivant Lebeuf, se fait par périélèse ou circonvolution, ou par diaptose. « Cette seconde manière de finir l'intonation consiste en ce que la première des deux notes, qu'on ajoute pour faire la cadence, est sur la même corde que la note sur laquelle on finira : de sorte que la seconde qu'on ajoute, et qui est plus longue, se trouve entre deux notes de même son; c'est ce qui sorme l'intercidence, à la différence de la première manière qui est la circonvolution. » (Traité prat. sur le chant ecclés., par LEBEUF, p. 228.)
DIASTEME. — « Ce mot, dans la musique

ancienne, signifie proprement intervalle, et c'est le nom que donnaient les Grecs à l'intervalle simple, par opposition à l'intervalle composé qu'ils appelaient système. » (J.-J.

ROUSSBAU.

Diastème. — Intervalle d'un ton à un sutre, de la musique grecque. Le système se composait d'au moins deux diastèmes, et, per conséquent, d'au moins trois sons.

DIATESSARON. — « Nom que donnaient les Grecs à l'intervalle que nous appelous quarte, et qui est la troisième des conson-

« Ce mot est composé de dià, par, et du génitif de vicoupes, quatre; parce qu'en parcourant diatoniquement cet intervalle on prononce quatre différents sons. » (J.-J. Rousseau.)

Dialessaron est, cum inter duas voces quocumque modo duo sunt toni et unum semitonium. (Guipo, cap. & Microlog.) - Dialessaron sonat de quatuor; nam et quatuor habel voces, et gravior ejus vox quatuor kabet spetia, acuta vero tria; ut a D in G. (lbid.,

cap. 6.)

DIATONIQUE. — « Le genre diatonique est celui des trois qui procède par tons el semi-tons majeurs, selon la division naturelle de la gamme, c'est-à-dire celui dont le moindre intervalle est d'un degré conjoint; ce qui n'empêche pas que les parties ne puissent proceder par de plus grands intervalles, pourvu qu'ils soient tous pris sur des degrés diatoniques.

« Ce mot vient du grec dià, par, et de rima ton; c'est-à-dire, passant d'un ton à un au-(J.-J. ROUSSBAU.)

DIATONIQUES (Sons ou Condes). - « Euclide distingue sous ce nom, parmi les sons mobiles, caux qui ne participent point da genre épais, même dans le chromatique el

(511) « Cantui autem in mese vel circa mese pausationes facienti in cadem voce respondent.

(15id.)
(312) Conservandum est ut organum ita tesatar, nunc in cadem voce, nunc per diapason atternaria fiat; sæpius tamen et commedius in cadem voce. (15id.)

(313) « Animadvertere etiam debes, quod quanti ego in simplicibus motibus simplex organem poserim, cuilibet tamen organizanti simplicas metas duplicare vel triplicare, vel quovis medo competenter conglobare, si voluerit, licet. » (Ibid.) 497

l'enharmonique. Ces sons, dans chaque genre, sont au nombre de cinq; savoir, le troisième de chaque tétracorde; et ce sont les mêmes que d'autres auteurs appellent (J.-J. ROUSSEAU.)

apyeni. » (J.-J. Rousskau.)
DIAZEUXIS. — « Mot grec qui signifie division, separation, disjonction. C'est ainsi qu'on appelait, dans l'ancienne musique, le ton qui séparait deux tétracordes disjoints, el qui, ajouté à l'un des deux, en formait la diapente. C'est notre ton majeur, dont le rapportest de 8 à 9, et qui est en effet la diffé-

rence de la quinte à la quarte.

La diazeuxis se trouvait, dans leur musique, entre la mèse et la paramèse, c'est-àdire, entre le son le plus aigu du second tétracorde et le plus grave du troisième; ou bien entre la nète synemmenon et la paramèse hyperboléon, c'est-à-dire, entre le troisième et le quatrième tétracorde; selon que la disjonction se faisait dans l'un ou dans l'autre lieu : car elle ne pouvait se pratiquer à la fois dans tous les deux.

Les cordes homologues des deux tétracordes, entre lesquels il y avait diazeuxis, sonnaient la quinte, au lieu qu'elles sonvaient la quarte quand ils étaient conjoints.»

(J.-J. ROUSSEAU.) DIESE. - Le dièse, dans la musique, exprime le demi-ton qui se trouve au-dessus d'un ton naturel, comme ut dièse, ré dièse. Le signe par lequel il se marque est celui-

ci # . On le place avant la note.

On dit communément : Le dièse hausse la note et le bémol baisse la note d'un demi-ton. Ni le dièse ni le bémol ne haussent ni ne baissent la note. L'un et l'autre indiquent un intervalle différent. Cette mauvaise locution vient de ce que l'ancienne gamme ne se composant que des intervalles diatoniques, on n'a punommer et noter les intervalles chromaliques que par les noms et les notes des intervalles naturels; ainsi parce que le signe de dièse précédant le fa indique le demi-ton au-dessus du fa, on a dit que le dièse haussait le fa d'un demi-ton.

Le dièse n'est jamais admis dans le plainchant et nous pensons même qu'il n'a jamais du être employé dans le demi-ton accidentel et dans cet artifice qu'on nommait musique ou note feinte. S'il a été employé, il n'a jamais du moins été écrit, et cela pour ne pas violer, même pour l'œil, l'ordre diatonique et déranger la bonne suite des intervalles. Poisson en fait la remarque quelque part.

Nous l'avons citée en son lieu.

DIESER. — « C'est armer la clef de dièses, pour changer l'ordre et le lieu des semi-tons majeurs, ou donner à quelque note un dièse accidentel, soit pour le chant, soit pour la (J.-J. ROUSSEAU.) modulation. >

DIESIS. — Petit intervalle dans la théorie grecque, qui marquait la dissérence de deux tons approximatifs comme ut dièse et

té bémol.

« L'intonation simultanée de deux sons forme ce que l'on nomme en général un in-tervalle, et, en particulier, c'est tantôt un diésis, tantôt un demi-ton, tantôt un ton. Le

diésis est tantôt la moitié du demi-ton, tantot le tiers (du ton), suivant la doctrine d'Aristoxène. Le diésis, tiers de ton, ne se chante que dans le genre enharmonique; le demi-ton sechantesurtout dans le genre chromatique; et le ton dans le genre diatonique. Il y a deux sortes de demi-ton, un plus petit que l'on nomme limma et un plus grand que l'on nomme apotome; et la différence du plus grand demi-ton au plus petit, c'est-à-dire l'excès du premier sur le second, se nomme comma. Ainsi, pour parler plus clairement, le son est..... ou bien l'on est convenu d'appeler son, le ton d'une corde. L'intervalle est la résonnance simultanée de deux cordes mises ensemble; et le premier intervalle qu'il est possible de chanter et de rendre sensible à l'oreille se nomme diésis, de dieux, qui signifie passer, s'introduire, parce qu'il est comme la porte d'entrée et l'ouverture du chant. » (Notices sur divers manuscrits grees relatifs à la musique, par M. Vincent, p. 291-293, texte de maître Jean Pédiasimus.) — « Le mot diésis est exaclement le même que celui de disers en grec qui répond au mot latin divisio et à notre mot français division. Il s'entend d'une portion de ton composé de deux comma, qui font la moitié juste du demi-ton mineur.-Le diaschisma, mot grec διά σχίσμα (scissura) vient de διλ et σχίζω, schizo (scindo); il signifie je coupe, je romps, je divise, je déchire. Le diaschisma serait donc littéralement la portion divisée, rompue ou déchirée, etc. Mais ce mot signifie, ainsi que le précédent, un intervalle de deux comma, ou la moitié du demi-ton mineur. » (VILLOTEAU, De l'analogie de la musique avec le langage, 10m. II, p. 15, note.)

DIR

DIEZEUGMENON. — «Tétracorde Diezeugmenon ou des séparées, est le nom que donnaient les Grecs à leur troisième tétracorde, quand il était disjoint d'avec le second. » J.-J. ROUSSEAU.)

DIMINUE. - « Intervalle diminué est tout intervalle mineur dont on retranche un semiton par un dièse à la note inférieure, ou par un bémol à la supérieure.

(J.-J. ROUSSEAU.) DIMINUÉ (Mode). — On appelait autrefois. mode diminué celui dont le chant ne remplissait pas l'étendue de l'octave et se bornait à un seul tétracorde ou à l'espace d'une quinte. Les modes de cette espèce sont appelés aujourd'hui imparfaits ou irréguliers.
DIMINUTION. — On appelait diminution

la division d'une ronde ou d'une blanche en

notes de moindre valeur.

DIOXIE. — « C'est, au rapport de Nico-maque, un nom que les anciens donnaient quelquefois à la consonnance de la quinte, qu'ils appelaient plus communément dia-(J.-J. Roussbau.)

DIRECTANE (CHANT DIRECTANE, CHANT proir). — C'est un chant qui se poursuit sur une seule intonation, sans modulation; c'estune prononciation courante en quelque sorte. Cette manière de chanter semble se rapporter à ce que saint Isidore dit du chant de la.

primitive Eglise: Primitiva Ecclesia ita psallebat ut modico stexu vocis saceret psallentem resonare, ita ut pronuntianti vicinior esset quam cantui.(Lib. v De eccl. offic., csp. 5.) Jean de Sarisbury dit qu'un chant de cette sorte fut ordonné dans un couvent de religieuses pour qu'elles ne s'adonnassent trop facilement à la sensualité des modulations: Proinde quidam venerabilis vir circiter septingentarum monialium Pater, hanc monasteriis suis præscripsit legem, ut omnia earum cantica totius melica pronuntiationis exuant modos, et ut sola psalmorum et laudum sint significativa pronuntiatione contentæ. Suspecta equidem fuit sancto viro voluptati cognata mollities, eo quod voluptas parens libidinum est (Lib. 1 Polycrat., cap. 6). - On lit ailleurs : Ad luminarium directaneus parvulus, id est, Regina terræ, cantate Deo, etc.; et plus loin: Quotidianis vero diebus ad nocturnos imprimis directaneus dicatur : Miserere mei, Deus, atc. dem : Hymnus vero. Ter hora trina volvitur, ad luminarium onini tempore, et sestis et quotidianis diebus imprimis directaneus (Regula S. Aureliani ad Virg., cap. 40). Il en est de même dans la règle de saint Benoît, dans celle de saint Césaire, évêque d'Arles, ch.

DR

On dit aussi dans le même sens psalmi directanei, chanter les leçons de l'office des morts in directo.

— In tono se dit dans le sens de chanter droit sur un seul ton, et dans le sens coutraire, avec inflexion. Tres psalmi.... in tono dicantur, voilà pour le second sens. (Joan. Abrinc., De off. eccl., p. 63). — Synod. Limæ, ann. 1582, t. IV Concil. hisp., p. 276: Diebus Dominicis et aliis festive colendis cantent missas et vesperas, et intra septimanam, ubi cantari non poterunt, recitentur in tono.

« La psalmodie mesme qui se fait tout droit ou à l'unisson et le reste des offices qui en plusieurs communautez religieuses se font pareillement tout droit, ne laissent pas d'appartenir aucunement à la mesme espèce de chant rythmique, ou psalmodique; car les voix n'y estant point continües comme elles le sont dans un simplerécit (314) et dans le discours, et n'y estant non plus discrettes comme elles le sont dans le chant, elles participent quelque chose de l'un et de l'autre, et ont quelque ressemblance avec la prononciation des vers, ou des rythmes, côme en effet les versets des pseaumes en ont esté composez (315), de sorte que cette manière de chanter imite celle de la prononciation des vers, ou des rythmes, et tient comme le milieu entre les sons continus et les sons discrets; n'estant

(314) « Quum vox ita movetur, ut nullo modo stare videatur, continua vocatur; discreta vero vox in omnibus huic contraria est, nam et stare videtur. Idque genus vocis non loqui, sed cantare potius dicendum est. » (France., l. 1 Harmon. instrumental., c. 2.)

(515) « Quibus numeris consistant versus Davidici, non scripsi, quia nescio. Et infra: Certis tamen

proprement ni un vray chœur ni un simple récit. » (Jumilhac, part. III, ch. 6, p. 131.) « On a presque partout, dit Poisson (Traité du chant grég., p. 182), abandonné la terminaison toute droite, appelée directanée.»

De son côté, l'abbé Lebeuf s'exprime ainsi (Traité sur le ch. ecclés., p. 51) : « Les chrétiens ayant vu établir parmi eux l'usage de réciter les psaumes à deux chœurs, souhaitèrent que cette récitation fût animée et soutenue de quelques sons mélodieux. On laissa pour les déserts des anachorètes une récitation qui tient plus de la lecture que du chant, et les cénobites l'abandonnèrent même par la suite, pour n'en conserver qu'un simple vestige dans la prononciation directanée d'un ou deux psaumes. Ce serait en vain que quelques esprits singuliers, qui goûtent fort cette récitation monotone, s'appuyeroient sur la règle de saint Benoît pour prouver qu'elle a fait partie du chant grégorien ou romain. Rien ne se chante en chant grégorien dans les heures canoniales, qui ne soit lié avec une antienne, sinon les répons, les hymnes et les petits versets. Il n'y a qu'à ouvrir la règle de saint Benoft, et on y voit que ce qui est marqué pour être prononcé de cette manière directanée, n'est accompagné d'aucune antienne; et, en esset, s'il y avait une antienne, cette antienne seroit de quelqu'un des modes du chant ecclésiastique, et comme ce mode auroit a modulation particulière, la psalmodie qui se règle sur l'antienne, auroit par conséquent une modulation composée de plusieurs sons, qui serviroit à l'orner et à en terminer le chant. » Et ailleurs le même écrivain ajoute que « toutes les fois que l'on moduk les pseaumes, leur modulation est suivied une antienne, d'où l'expression de chanter de psaumes est devenue identique avec celle de dire avec antienne, et, au contraire, chanter tout droit, est la même chose que dire sans antienne, parce que c'est l'antienne qui désigne le mode de psalmodie, et que c'est pour cela qu'anciennement, afin de le désigner d'une manière qu'on ne pût passy tromper, elle se chantoit en entier avec le pseaume. » (Ibid., p. 184.)

DISCORDANCE.—Au temps de Francon. les dissonances étaient appelées discordances per faites et imparfaites. Les parfaites étaient le demi-ton (semitonus), le triton, tritonus, ma quarte majeure, la septième majeure (ditonus cum diapente), la septième mineure (semi ditonus cum diapente).

Les imparfaites étaient la sixte majeur (tonus cum diapente), et la sixte mineur

(semitonus cum diapente).

ens constare numeris credo, illis qui eam tinguam (hebræsm) probe callent. » (August., epist. 131.) — c Omnes hi mire efferunt carmina Davidis, cassaque, que ipsum ad condenda carmina pepulerael. tractant. » (August., ibid., et lib. xvii De civiam Dei, cap. 14.) — S'are fecit cantores contra alarre et in sono corum dulces fecit modos. (Eccli., xxii.)

On applique aussi le mot de discordance à un instrument qui n'est pas d'accord, à une voix qui chante faux, enfin à une har-

monie qui marche sans ensemble.

DISCORDER. -- « Faire perdre l'accord à anjeu, à un orgue. On discorde un orgue lorsqu'on y cause des secousses, qu'on en touche les tuyaux, etc. La poussière, le duvet de la peau des registres, le chaud excessif, le grand froid, etc., discordent l'orque. > (Manuel du facteur d'orques; Paris, Roret, 1849, t. III, p. 530.)

DISDIAPASON. - Nom que donnaient les Grecs à l'intervalle que nous appelons

double octave.

50 L

«Le disdiapason est à peu près la plus grande étendue que puissent parcourir les voix humaines sans se forcer; il y en a même assez peu qui l'entonnent bien pleinement. » (J.-J. ROUSSEAU.)

Disdiapason vero quia majoribus atque compositis diastematibus deductum est, omnesque consonantias, omnes item consonantiarum species continei, diatonica quindecim chordarum dispositione, perfectum, atque majus, et immutabile systema merito nuncupatur. Nihil enim eidem ad totius harmonici modulaminis integritatem deest, nihilque exuberat ; et immutabile quia uni eidemque dispositioni semper inhæret. (GAFORI, lib. I Harmonic. instrum., cap. 14.

DISJONCTION. - « C'était, dans l'ancienne musique, l'espace qui séparait la mèse de la paramèse, ou en général un tétracorde du tétracorde voisin, lorsqu'ils n'étaient pas conjoints. Cet espace était d'un ton et

l'appelait en grec diazeuxis. (J.-J. ROUSSEAU.)

Il y a disjonction entre deux tétracordes lorsque le degré final de l'un est séparé d'un degré du degré initial de celui qui le suit. Disjunctum (tetrachordum) vero cujus primordialis nervus a proximo præcedentis tetrackordi finali nervo uno tono disjungitur. (STAPULENSIS, lib. IV Music. element.) Exemple:

(Disjonction.)

mi fa sol la si ul re mi

Ces deux tétracordes sont disjoints. Diaseugsis appellatur quæ et disjunctio dici polest, quoties duo tetrachorda toni medietate separantur. (Bort., lib. 1 Mus., cap. 25.)-Dieseugsis est cum inter duo tetrachorda tomu fuerit medius et sonorum species per dispense inter se consonant. (BACCHIUS in Introduct. ad music.)

DISSONANCE.—La dissonance est un choc de plusieurs sons qui blessent l'o-

reille.

Dissonantia vero est duorum sanorum sibimet permixtorum ad aurem veniens aspera mjucundaque percussio; namdum sibimet miscerivolunt, et quodammodo integer uterque nitilur pervenire, cumque alter alteri officit, adsensum insuaviter uterque transmittitur. (Bout., lib. t, cap. 8 et 28.) — Dissonæ vero (voces) sunt que simul pulse non reddunt suavem neque permixtum sonum. (Boet., lib. iv Mus., cop.

1.) - Dissonantia vero fit cum difissa quo-dammodo et impermixta ex ambobus vox auditur. (NICOMACHUS, lib. I Manualis Harmonici.)

DIS

La dissonance se compose donc de voix « qui ne mesleut ou n'unissent point leurs sons, et qui frappent l'ouie d'une manière desagreable: Dissonæ vero sunt quæ non permiscent sonos, atque insuaviter feriunt sensum. (Boet., lib. v Mus., cap. 10. — l'oy. Juміцнас, part. п, chap. 2, р. 33.)

Comme les consonnances, les dissonances sout simples et composées. Les simples, continue Jumilhac,.... « sont au nombre de dix, savoir: le demy-ton, le ton et les huit intervalles qui n'ont pas une bonne suite, qui sont le triton, la fausse quinte, les deux septièmes la majeure et la mineure, et la fausse octave; la fausse quarte, la quinte

superflüe et l'octave superflue.

Pour ce qui est des dissonances composées, comme elles se forment des precedentes et en sont les repliques, elles peuvent être autant multipliées que les octaves ausquelles elles peuvent estre ajoûtées. Par exemple, le ton ou la seconde majeure estant jointe à l'octave fait une neufième, jointe à deux octaves, une seizième; jointe à trois, une vingt troisième, » etc. (Ibid., p. 52.)

On peut suivre la même progression pour le triton, la fausse quinte, les deux septièmes l'octave diminuée, c'est-à-dire la septième augmentée, l'octave superflue, ou neuvième mineure, ajoutés à deux ou trois octaves.

DISSONÂNCE ARTIFICIELLE. — Le système de tonalité ecclésiastique excluant le rapport des deux demi-tons ascendant et descendant, si et fa, il ne pouvait y avoir d'accord dissonant naturel, et l'harmonie était nécessairement consonnante. Dans la masse des compositions écrites sous l'empire de la tonalité ecclésiastique, on ne trouve que deux accords, l'un composé de tierce et quinte, l'autre composé de tierce et sixte. Pour y introduire quelque variété, dit M. Fétis, les compositeurs étaient obligés de faire usage de dissonances artificielles, et cela au moyen de la prolongation d'une note de l'accord précédent, exemple:



Le fa se prolonge sur la moitié de la seconde mesure.

Mais cet artifice, entièrement facultatif, ne changeait rien à la nature de la tonalité.

La dissonance artificielle est fondée sur la syncope : c'est la syncope qui produit la dissonance comme retard de consonnances.

DISSONANCE NATURELLE. — La dissonance naturelle, dans la musique moderna. est l'attaque sans préparation du quatrième

501

Debent, dit Gasori, (lil). 1 Musicæ praeticæ, cap. 8), insuper distinctiones ipsæ secundum Guidonem sieri, et terminari, ubi sæpe et condecentius tonus ille, in quo suerint, poterit regulariter sortiri primordia.

DISTROPHA, TRISTROPHA.—Signes de

notation par les neumes dont l'un signifiait la note double, et l'autre la note triple, ou suivant le P. Lambillotte, le pressus major et le pressus minor. La valeur du distropha et du tristropha, nous aurait été enseignée d'après le même savant, par les manuscrits des Chartreux qui « avaient conservé la substance de la phrase grégorienne plus long-temps et plus fidèlement que tous les autres religioux; une règle en effet leur interdisant d'introduire dans le chant ecclésiastique la moindre innovation. » (De l'unité dans les chants liturgiques; in-fol., 1851.) Ce sont ces manuscrits qui ont donné la règle suivante : Quando in cantu multæ sunt notæ simul junctæ, ibi quædam facienda est mora, et plures sunt notæ, ibi diutius immorandum, in hac enim mora quasi novus in cantu nascitur decor. Voyez, dans la brochure citée, le Tableau neumatique extrait d'un monastère de Murbach, publié pour la première fois sous le titre de Tabula neumarum transcripta ex codice membranaceo sæculi xII, olim inmonasterio Ottenburano, ordinis Sancti Benedicti in Suevia inferiori; nunc in bibliotheca Lapspergiana Marisburgi ad lacum Bodasnicum asservato.

DITHYRAMBE. — « Sorte de chanson grecque en l'honneur de Bacchus, laquelle se chantait sur le mode phrygien, et se sentait du feu et de la gaieté qu'inspire le dieu auquel elle était consacrée. »

(J.-J. ROUSSEAU.)

DITON. — « C'est dans la musique grecque un intervalle composé de deux tons, c'est-à-dire, une tierce majeure. »

DIVISION HARMONIQUE et ARITHMETI-QUE. — La division harmonique est celle par laquelle la gamme d'un mode est constituée par la quinte, et la division arithmétique est celle par laquelle la gamme est constituée par la quarte. Les modes authentiques appartiennent à la première division, les modes plagaux appartiennent à la seconde.

Dans notre article Modes, où nous traitons avec détail de la progression harmonique et arithmétique, nous établissons que, des sept gammes, l'une, celle de si, ne peut être divisée harmoniquement et par la quinte juste, l'autre celle de fa, ne peut être divisée arithmétiquement et produire sa quarte juste, ce qui réduit à 12 le nombre de modes auxquels les espèces d'octaves donnent lieu.

« Le nombre des modes, dit Jumilhac (part. 1v, ch. 11, p. 138), se doit prendre non-seulement des sept especes d'octave, mais aussi de l'une et l'autre de leurs deux divisions, l'harmonique et l'arithmetique; d'autant, ajoute-t-il, que la melodie des modes qui provient de la division harmonique est bien differente de celle qui est produite par les modes qui sont formez de

degré et du septième degré de la gamme, sa et si, sous la dominante sol. Comme ces intervalles fa et si dissonent entre eux et font sentir un ton nouveau par la tendance du fa à descendre sur le mi et la tendance du si à monter sur l'ut, il est évident qu'ils ne peuvent être considérés que comme moyen de transition et qu'ils ne sauraient exprimer le repos. C'est aussi l'élément d'expression des passions humaines, du trouble, de l'agitation qui convient à la musique mondaine. Aussi, des que la dissonance naturelle fut sinon trouvée (elle l'était déjà, car cette dissonance naturelle n'est autre chose que le triton objet d'effroi pour tous les musiciens aussi longtemps qu'ils ont été sous l'empire de la tonalité de plain-chant), dès que, disonsnous, la dissonance naturelle fut sinon trouvée, du moins mise en pratique, et qu'elle devint en quelque sorte la clef de voute du système musical moderne, le drame musical fut trouvé, car le drame musical est l'expression des rapports de l'homme à l'homme. L'ancienne tonalité, au contraire, qui reposait sur l'unité de ton, donnait lieu à un genre de musique qui exprimait les rapports de l'homme à Dieu, puisque dans ce système qui exclusit rigoureusement la dissonance, chaque intervalle n'étant pas appellatif d'aucun autre, pouvait être pris pour terme de la succession mélodique, conséquemment pour élément du repos; et c'est pour cela même que l'ancien système tonal était si propre à faire naître les idées de permanence, d'immutabilité, d'infini, d'impassibilité au point de vue des sentiments terrestres , idées qui sont le propre de l'expression des choses divines.

A l'article DISSONANCE ARTIFICIELLE, nous expliquons que cet élément n'aitère pas le caractère de la tonalité du plain-chant, quoiqu'il soit fort difficile d'admettre que la dissonance artificielle n'ait pas de proche en proche fait désirer à l'oreille la dissonance

naturelle.

La résolution des dissonances naturelles consiste à faire descendre le quatrième degré et monter la note sensible :



Lorsque la résolution se fait en modulant, la note sensible peut se prolonger au lieu de descendre, mais le quatrième degré descend toujours.



DISTINCTIONS. — On donnait anciennement le nom de distinctions à certains repos de chant qui, bien observés, faisaient ressortir et distinguer les principales périodes de la mélodie, surtout en faisant en cet endroit certains contrepoints ou peut-être périélèses. (Voy. une citation d'une dissertation devenue très-rare de l'abbé Lebeuf. au mot Organum.)

la division arithmétique, à cause de la différente chûte de l'un et de l'autre chant, de la diversité de leurs intervalles, et de leurs cadences et de la varieté de leur phrase. »

Puis notre auteur cite l'autorité de

Glaréan :

205

Verum systemata ipsa cum per diapente, acdialessaron consonantias medientur omnia, varias ex ipsis accipiunt formas, et velut novas subinde ascensu, et descensu species. Quod in ipsa statim prima diapason formula, quæ ex A est ad a videre licebit, nam si arithmetice mediata fuerit inferiore cantilenæ parte primam diatessaron speciem sol, re, frequenter audies, superne vero la, re, primam diapente speciem divisam per sa in medio ut in hypodorio seri solet. Sin harmonice divisa sucrit; superne secundam diatessaron speciem la, mi audies frequenter; inferne autem la, ro, ut in Eolio fieri consuetum est, quod latius prosequi non est necesse, copiose enim ea luculentis item exemplis ostendimus. Sed id ea causa hic referimus, quod cantus ex lapsu qui fit secundum arsin ac thesin plurimum notitie nobis præbet. (Dodecach., lib. 11, cap. 36.)

DO. — « Syllabe que les Italiens substituent, en solfiant, à celle d'ut dont ils trouvent le son trop sourd. Le même motif a fait entreprendre à plusieurs personnes, et entre autres à M. Sauveur, de changer les noms de toutes les syllabes de notre gamme; mais l'ancien usage a toujours prévalu parmi nous. C'est peut-être un avantage : il est bon de s'accoutumer à sollier par des syllabes sourdes, quand on n'en a guère de plus sonores à leur substituer dans le chant. »

(J.-J. ROUSSEAU.) Lichtenthal dit, en parlant de Gio-Mario Bononcini, qu'il est peut-être le premier qui ait fait mention de la syllahe do employée au lieu d'ut. Dans son Musicien pratique, publié en 1673, Bononcini s'exprime ainsi: S'avrerta che in vece della sillaba ut, i moderni si servono di do, per essere più risonante. » Nous avons écrit ce petit article en vue de certaines personnes qui solfient le plain-chant en disant do pour ut. Nous ne savons même si le do ne figure pas dans certaines méthodes modernes.

**DOIGTER.** — « C'est faire marcher d'une manière convenable et régulière les doigts sur quelque instrument, et principalement sur l'orgue ou le clavecin, pour en jouer le plus facilement et le plus nettement qu'il est possible. = (J.-J. ROUSSEAU.)

A la suite de cette définition, Rousseau donne de bons préceptes pour le doigter, empruntés à la méthode des professeurs de son temps. Nous ne les répéterons pas ici, parce que, tout en les approuvant en partie, il faudrait les compléter. Nous nous contenterons de renvoyer au Nouveau Journal d'orgue de M. Lemmens, publié à Bruxelles, qui contient un nouveau système de doigter que les organistes doivent étudier avec le plus grand soin.

DOMESTIQUE, Domesticus. — C'était

une dignité qui venait après celle du protopsalte. Le domesticus présidait au chant et commençait les intonations. Il y en avait deux: le premier d'un côté du chœur, le second de l'autre.

DOMINANTE. — La corde nommée dominante dans le plain-chant n'a aucun rapport avecce que l'on nomme dominante dans la musique qui est la quinte au-dessus ou la quarte au-dessons de la tonique. Leurs fonctions. dans leurs sphères respectives, sont tout à fait dissemblables. Dans le plain-chant, c'est la note sur laquelle le chant opère le plus souvent son retour, sur laquelle il a son cours, que l'on rebat, pour nous servir d'une expression consacrée parmi les symphoniastes. La dominante, comme parle Jumilhac, « est comme la mattresse et la reyne des autres notes modales, elle est le soutien du chant, et, jointe à la finale, elle donne la principale forme et la distinction à chaque mode.

(JUMILHAC, p. 146.) La dominante n'occupe pas une place fixe dans tous les modes. Néanmoins, dans tous les modes authentiques, elle est la quinte, à l'exception du troisième, second authentique, où elle est sixte, parce que c'est une règle absolue que la dominante ne soit jamais sur la corde variante. Or, dans le deuxième mode, la quinte à partir de la sinale étant si, on a placé la dominante sur l'ut. Dans les tons plagaux, elle est tantôt à la tierce ou à la quarte à partir de la fi-

Suivant une seconde règle, la dominante se trouve toujours dans le tétracorde supé-

DOMUS ORGANORUM. — Cette expression signifiait probablement la partie de l'église où les orgues étaient contenues. Du Cange cite ces deux mots dans son article Organistrum, et il ajoute : « Dicitur in catalogo episcoporum Frisingensium, in metropoli Salisburgensi: Ruit ciborium deauratum, et domus organorum, » etc. Ce qui, pour le dire en passant, fait supposer que l'orgue anciennement devait être placé dans le sanctuaire, non lo n du tabernacle où le saint ciboire est renfermé. En effet, dans plusieurs anciennes églises, principalement dans le midi de la France, l'orgue est posé sur une tribune latérale du chœur, au-dessus d'un rang de stalles, du côté de l'Evangile. Nous sommes porté à croire que c'était là sa première place, parce qu'il était plus rapproché du lutrin, et que ce n'est que lorsqu'il s'est accru d'un nombre considérable de jeux et de plusieurs soufflets, qu'il s'est réfugié sur la tribune à l'entrée de l'église.

DORIEN. — « Le mode dorien était un des plus anciens de la musique des Grecs, et c'était le plus grave ou le plus bas de ceux qu'on a depuis appelés authentiques.

« Le caractère de ce mode était sérieux et grave, mais d'une gravité tempérée; ce qui le rendait propre pour la guerre et pour les sujets de religion.

« Platon regarde la majesté du mode de-

DICTIONNAIRE

rien comme très-propre à conserver les bonnes mœurs, et c'est pour cela qu'il en per-met l'usage dans sa République.

507

« Il s'appelait dorien, parce que c'était chez les peuples de ce nom qu'il avait été d'abord en usage. On attribue l'invention de ce mode à Thamiris de Thrace, qui, ayant eu le malheur de désier les muses et d'être vaincu, fut privé par elles de la lyre et des (J.-J. ROUSSEAU.)

- « Le premier, dans l'ordre et l'arrangement des modes, est le dorien ou l'hyperdorien. Il est formé de la quatrième octave de la gamme fondamentale, dont il est la division harmonique; il est mode mineur de l'espèce de chant mésopyone. Il commence son octave au ré D d'en bas et la finit au ré D de dessus; il a sa dominante à la quinte la a, sa finale est le ré d'en bas.

Octave. Notes essentielles. Octave. Dom. et divis. Médiante.

« Le premier mode peut avoir, outre sa finale et sa dominante, ses repos sur le fa sa médiante, sur l'ut au-dessous de sa finale, quelquefois sur le mi, et encore plus ra-rement sur sa quarte sol, excepté pour les terminaisons de psalmodie, afin de les joindre à l'antienne qui les gouverne : enfin il peut aussi avoir un repos sur le ré d'en haut, surtout dans le chant des proses.

« Le premier mode est si fécond, que l'on peut y mettre presque tout ce qui n'est pas propre aux six suivants (le huitième à la même fécondité pour qui sait s'en servir).
« Les anciens chantaient beaucoup sur ce

mode, surtout les sujets qui demandaient plus de grandeur et de gravité. Platon et Aristote le préfèrent à tous les autres, dit le cardinal Bona. Il présente d'abord une gravité male et pompeuse; il convient aux grandes choses, il est modeste, gai, exact, sé-vère, magnifique, sublime, n'a rien de trop libre ni de trop mou, et est propre à toutes sortes d'affections.

De la transposition du dorien. — « Le dorien ou premier mode peut se transposer à la quarte au-dessus de sa finale, pour lors il aura la division harmonique de la septième octave sol, ré, sol; mais comme il faut en qualité de dorien qu'il ait une tierce mineure qui commence à sa finale en montant, pour n'être pas confondu avec le septième mode, qui a invariablement une tierce majeure, on ne peut donner à ce dorien, ainsi transposé, la tierce mineure qu'en mettant le bémol sur la corde Bsi qui en fera un za. C'est aussi ce qu'ont fait les anciens, comme on le voit dans le répons ancien Sedit angelus de la procession de Pâques qu'on a imité à Paris pour le répons Quid quæritis viven-tem cum mortuis, à la procession des Vêpres, et à Sens pour le troisième répons de l'office de la nuit Deus, et mal à propos marqué du septième mode. Ce qui a ébloui et empêché de reconnaître le premier mode, c'est qu'on n'a fait attention qu'à la division de l'octare; une quinte sol, ré, puis une quarte ré,

sol, est ce qui convient au septième mode; mais il fallait de plus faire attention à la tierce terminante, à la tournure du verset qui n'a aucune ressemblance avec les progressions du septième mode : ce verset achève de caractériser ce répons qui est vraiment mésopyone et nullement oxypyone. Si les anciens l'ont transposé, c'est par nécessité; comme ils ne connaissaient que la corde B ou si variante, et que la modulation de ce répons exige sa tierce, tantôt majeure, tantôt mineure, on ne pouvait procurer cette variété que par la transposition. »

(Poisson, Tr. du ch. grég., p. 15 et 169.)

DOUBLE. — Le mot double exprime dans le rite romain comme dans le rite parisien. un degré de festivité correspondant l'un à l'autre. Ainsi, dans le romain, le double de première classe, le double de deuxième classe, le double majeur, le double mineur, le semidouble et le simple, sont ce que l'on entend à Paris par annuel, solennel, majeur et mineur, double majeur et mineur, etc.

DOUBLE-TRIPLE. -- « Ancien nom de la triple de blanches ou de la mesure à trois pour deux, laquelle se bat à trois temps, et contient une blanche pour chaque temps. Cette mesure n'est plus en usage qu'en France, où même elle commence à s'abolir. » (J.-J. ROUSSEAU.)

DOUBLETTE. — « Jeu (de l'orgue) à bouche dont le plus long tuyau a deux pieds de long environ, et qui est de même diapason que le principal ou prestant. » (Manuel du facteur d'orgues; Paris; Roret, 1849. t. III. p. 532).

DRAME LITURGIQUE.— « Le drame liturgique, dit M. de Coussemaker (Hist. de l'harm., p. 125), a son origine dans les cérémonies du christianisme. Que sont, en effet, l'office de la messe, les fêtes de Noël, de l'Epiphanie, des Rameaux, de la Passion, de Pâques, etc. sinon des drames et des scènes représentant le sacrifice du Rédempteur; la Nativité, l'Adoration des Mages, la Passion, l'office du Saint-Sépulcre, la Résurrection, etc.? Il a fallu peu d'efforts pour développer toutes ces histoires saintes et en former des drames véritables, propres à expliquer au peuple les principaux épisodes évangéliques et les mystères de la religion.

« Les plus anciens drames religieux connus jusqu'ici sont ceux désignes pendent longtemps collectivement sous le nom de Vierges sages et Vierges folles. Ils se trouvent dans le ms. 1139 de la Bibliothèque im-

périale de Paris. »

Puis, le savant écrivain cite les passages

suivants:

« Le célébrant s'approche du sanctuaire en priant à voix basse le Seigneur de le recevoir dans sa grâce; il confesse humblement ses péchés, monte à l'autel et implore à haute voix les bénédictions de Dieu, qui vient de l'accueillir parmi ses serviteurs. Alors commence la lecture des enseignede saint Paul, et le chant varié du graduel,

auquel participent tous les fidèles, indique leur diversité et leur assentiment aux paroles de l'Apôtre des gentils. Ainsi préparés à recevoir la parole même de Dieu, ils se lèvent respectueusement pour entendre l'Evangile; la prédication qui suit leur en prouve de nouveau la vérité, et ils témoignent de leurs convictions en chantant d'une voix unanime le symbole officiel de la foi chrétienne. Edifié sur les dispositions de l'assistance, le prêtre sacrificateur se prépare, par de nouvelles prières, à la célébration du sacrifice ; la consécration fait redescendre le Christ sur l'autel, et l'holocauste du mont Calvaire recommence pour le salut des spectateurs. Le drame n'existe pas moins dans la forme que dans le fond même de la pensée; il est véritablement dialogué par des acteurs indépendants les uns des autres; le célébrant, le diacre, le sous-diacre, les chantres, les simples prêtres et les enfants de chœur, portent chacun un costume différent, et caractérisent profondément leur role par une mélopée et un accent qui leur sont propres » (M. Ed. Du Méril, Origines latines du théâtre moderne, p. 41.)

« Chaque fête est un anniversaire et se célèbre avec des rites, des chants et des ornements particuliers qui correspondent à son origine. Ainsi, par exemple, on ajoutait autrefois à l'office du jour de Noël le cantique que les anges avaient chanté le jour de la nativité, et, pour en rendre le souvenir plus saisissant, quelques églises latines se servaient des paroles grecques, qu'elles croyaient sans doute plus rapprochées de

l'original. » (Ibid., p. 42.)

« Les principales circonstances de la Passion donnèrent même naissance à une série de petits drames qui se représentent encore pendant la semaine sainte dans toutes les églises catholiques. » (Ibid., p. 42.)

«Le jeudi saint, tous les ministres du culte s'approchent de la sainte table, et représentent véritablement la cène; puis le clergé porte au sépulcre le corps du Rédempteur, et, tant qu'il y demeure, le tabernacie reste ouvert et le sanctuaire vide. » (Ibid., p. 43.)

Le même écrivain décrit ainsi qu'il suit les deux drames liturgiques connus sous les titres de Vierges sages et vierges folles

el les Prophètes du Christ.

Les vierges sages et les vierges folles. (1139 de la Biblioth. impériale.) « Ce mystère, qui commence dans le manuscrit à la dernière ligne du feuillet 53 recto, n'y porte pour litre que : Sponsus. Mais comme il a pour sujet la parabole des Vierges sages et des Vierges folles (saint Matthieu, ch. xxv), M. Renouard l'a intitulé : Vierges sages et Vierges folles. Ce titre a été adopté par tous ceux qui, après lui, ont parlé de ce drame liturgique:

(316) « Ce mystère ne porte pas de titre, ce qui n'est pas rare dans les manuscrits de cette époque, ainsi que le fait observer M. Magnin. Ce savant l'a intitulé Mystère de la Nativité. M. E. du Méril lui donne

« Le chœur chante d'abord une sorte de séquence dont la mélodie, qui se répète de deux vers en deux vers, est d'une simplicité grave et touchante. Puis l'archange Gabriel, dans cinq strophes en roman, dites sur la même mélodie, annonce la venue du Christ et raconte ce que le Sauveur a souf-fert sur terre pour nos péchés. Chaque strophe est terminée par un refrain dont la dernière partie s le même chant que le premier vers de chacune des strophes. Les Vierges folles confessent leurs fautes, supplient leurs sœurs de prendre pitié de leur inexpérience et demandent secours. Ces trois strophes, en latin, ont une autre mélodie que les cinq précédentes. Elles sont terminées comme celles-ci par un refrain triste et plaintif dont les paroles sont en roman. Les Vierges sages refusent de l'huile et invitent leurs sœurs à s'en procurer chez les marchands, qui leur en refusent égale-ment et les éloignent. Toutes les strophes changent de mélodie à chaque changement de personnages.

DRA

« Ce mystère se termine par l'intervention du Christ qui condamne les Vierges folles. Les paroles prononcées par Jésus ne sont accompagnées d'aucune mélodie, soit que le musicien n'ait pas trouvé de chant qui lui ait paru digne d'être placé dans la bouche du Seigneur, soit que cette absence ait été le fait intentionnel de l'auteur du mystère.

Les Prophètes du Christ (316). — « Le mystère des Prophètes du Christ est entièrement en latin et dénote un autre genre de composition que le précédent. Il commence par un chant d'allégresse en l'honneur de la naissance du Christ. Le manuscrit ne porte aucune indication de personnage, mais il est probable que ce chant était entonné soit par le chœur, soit par le préchantre. M. Edelestand du Méril le met dans la bouche du préchantre. Ce chant annonce aux Juifs et aux gentils que la naissance du Christ se trouve prédite par les hommes de leur loi. Il interpelle Isaïe, Moïse, Jérémie, Daniel, David et jusqu'à Virgile, qui répon-dent par des fragments extraits de leurs écrits, considérés comme prophétisant la venue du Christ, et qui sont, suivant l'auteur du mystère, autant de témoignages en sa faveur. Parmi les personnages interpellés, se trouve la Sibylle qui chante la première strophe du Judicii signum.

« La partie la plus importante de ces mystères, continue M. de Coussemaker, au point de vue sous lequel nous les considérons ici, est la musique dont ils sont accompagnés.

« Pour apprécier leur caractère musical, il faut examiner le caractère littéraire et moral des drames liturgiques. Qu'on se rappelle donc que leurs sujets sont puisés dans les principaux faits de l'Ancien et du Nouveau Testament, qu'ils étaient représentés dans

le titre que nous ayons adopté. Ce titre nous a paru mieux en rapport avec l'ensemble de ce drame qui, d'ailleurs, a dû être représenté la veille ou le jour même de Noël. les églises par des clercs ou des religieux. Remarquons-le, on n'y rencontre ni les passions, ni les intrigues, ni les mouvements scéniques qui jouent le principal rôle dans le drame profane; ce qui y domine, au contraire, c'est le calme et la simplicité des récits, l'élévation et la noblesse des pensées, la pureté des principes moraux. La musique, destinée à traduire de semblables sentiments et à y ajouter une expression plus puissante, devait nécessairement avoir le même caractère. Aussi n'y faut-il pas chercher une musique rhythmée et mesurée si propre à seconder les passions mondaines; mais une musique plane, établie d'après les règles de la tonalité du plain-chant, soumise toutefois à certaines lois de rhythme et d'accentuation qui, comme nous l'avons dit, n'ont rien de commun avec la division exacte des temps.

DRA

« Ce qui démontre qu'il en était sinsi, c'est qu'à son origine le drame liturgique ne consistait que dans les offices de certaines fêtes qu'on exécutait et chantait d'une manière plus pompeuse qu'habituellement, en y ajoutant des personnages et des costumes, avec intercalation de séquences et d'autres chants composés expressément pour la cérémonie dramatique. Ces mélodies étaient du plain-chant semblable à celui des pièces liturgiques. Peu à peu ces accessoires prirent un développement de plus en plus considérable et se transformèrent en épisodes et en drames à part, mais ils conservèrent touiours leur caractère littéraire et musical ori-

« Il ne peut donc pas exister de doute sur la nature de la musique des mystères du manuscrit 1139; c'est du plain-chant. C'est par conséquent en plain-chant et non en musique mesurée que doivent être traduites les mélodies qui les accompagnent. C'est de la même manière qu'il faut traduire la notation des autres drames liturgiques ou religieux. »

M. de Coussemaker examine ensuite les différences du drame religieux et du drame

mondain.

« A côté du drame purement liturgique, il en existait un autre empreint du goût de la littérature païenne et formant en quelque sorte le lien entre le drame antique et le drame moderne. Le théâtre de Hroswita porte ce cachet de transition. Les sujets qui y sont traités sont des sujets religieux, mais la forme en est païenne; on y sent un auteur familier avec les auteurs classiques. L'œuvre de Hroswita, publiée en 1847 par M. Magnin, se compose de six pièces : Gallicanus, Dulcitius, Callimaque, Abraham, Paphnuce, Sapience ou Foi, Espérance et Charité.

« Ces drames avaient du reste une toute autre destination que le drame liturgique. Tandis que celui-ci était exécuté dans l'église, devant la foule qui puisait à cette

nouvelle source la morale et les mystères de la foi, l'autre se jouait dans un monastère, devant des spectateurs choisis, appartenant à la classe lettrée de la société. Ce n'était la ni le drame populaire ni le drame antique; c'était un genre mixte qui ne pouvait avoir qu'une existence passagère, comme tout ca qui est transitionnel. Ce drame ne paraît pas avoir été chanté.

« Le drame mondain et profane n'a pas cessé d'être cultivé au moyen age. Quoiqu'ou n'en ait conservé aucun fragment, de nombreux témoignages ne peuvent laisser de doute sur son existence. D'ailleurs, comme le fait remarquer M. Magnin, « les arts mo-« dernes ne doivent pas tous leurs progrès à une impulsion unique... Le théâtre en par-« ticulier a été alimenté durant le moyen âge par plusieurs sources qu'il importe de distinguer. Outre l'affluent ecclésiastique. « qui a été ce qu'on peut appeler la maîtresse veine dramatique pendant les ix', x', xi'ct x11' siècles, le théatre n'a pas cessé de recevoir, à des degrés divers, le tribut de deux autres artères collatérales, à savoir la jonglerie seigneuriale, issue des bardes et « des scaldes, et la jonglerie foraine et po-« pulaire, héritière de la planipédie antique, incessamment renouvelée par l'instinct mi-« mique qui est un des attributs de notre « nature (317). »

« Et, comme nous l'avons déjà dit, si ces sortes de drames ne sont pas parvenus jusqu'à nous, c'est que l'autorité ecclésiastique non-seulement les a dédaignés, mais a manifesté contre eux en toutes circonstances, et non sans raison, une vive désapprobation. « C'est, ainsi que le remarque fort bien « M. Ed. du Méril, à l'aide de quelques mots « écrits en passant, dans des intentions « toutes différentes, qu'il faut deviner leur e passé. Leurs archives consistent surtout « dans les prohibitions de l'autorité ecclé-« siastique (318). »

« Il faut arriver au xiii siècle avant de rencontrer le drame profane moderne proprement dit. Les pièces de ce genre, composées par les trouvères et jouées par des laïques, sont généralement en vers. Ils oat

eu un grand succès.

« Les plus célèbres sont celles d'Adam de la Hale; elles sont intitulées: Li Jus Adam, et Jeu de La Feuillée, Li Jus du Pelerin, Le Geus de Robins et de Marion. Adam de h Hale fut poëte, acteur et musicien, triple qualité que réunissaient aussi les créateurs du théatre grec (319).

« Ces trois pièces, publiées dans le Thétre français au moyen age, par MM. de Mon-merqué et Francisque Michel, sont entremélées de musique. La première et la seconde y sont accompagnées de la notation musicale, mais la musique n'y forme qu'un très-mince accessoire, puisque, dans l'une, elle se compose d'une chanson, et, dans l'autre, de deux. La musique de Robin et de

<sup>(317)</sup> Journal des Savants, 1846, p. 545. (318) Origines latines du théâtre moderne, p. 28.

<sup>(319)</sup> M. MAGNIN, Les origines du thédire me-

514

513

Marion joue un rôle plus important; mais elle n'a pas été publiée par les éditeurs du Thédire français au moyen age. Cela est d'autant plus regrettable, qu'elle y paraît liée à l'action du drame. Feu Bettée de Toulnon en a donné deux fragments dans sa Notice sur Adam de la Hale, considéré comme musicien, insérée dans le même ou-

« Ici la musique a un tout autre caractère que dans le drame religieux. Elle est rhythmée et mesurée; elle est en outre conçue dans la tonalité moderne. » (Voy. Hist. de l'harm. au moyen age, pages 130, 133, 137-

DULCIANA. — « Musici cantus dulcioris species. » (Aimericus de Peyrato, abb.Moitiacensis, in Vita Caroli M., in cod. ms. 1343 Bibliothecæ regiæ, f. 81.)

Quidam pelvim modicam tinnlebant. Baculo sonos properantes. Quidam flotas dulcorubant, Cæleris cunclis concordantes. Quidam dulcianam anthoniabant, Nelos suaves concinentes. Quidam diapkoniam dissonabant, À dulcissimo discrepantes, etc.

· Vel potius instrumenti musici genus, nostris alias douçaine vel douçeine et doulcemer. » (Velus poeta, Ms. ex Cod. reg. 7612. pag. 55.)

Cornemuses, flajols et chevretes, Douçeines, simbales, clocettes.

Comput. ann. 1451, t. II; Probat. Hist. brit., col. 1606; Henri Guillot, joueur de doulcemer, etc., Matth. DE COUCIACO in Hist. Caroli VII, ad ann., 1454, pag. 670 : Il fut joué au pasté d'un luth, d'un douçaine avec un autre instrument concordant.

DULCIANA. - « C'est un jeu (d'orgue) d'un dispason étroit, qui a peu de mordant et besucoup de suavité. On le fait quelquesois en pointe, et on lui donne quatre pieds on huit pieds. » (Manuel du facteur d'orque; Paris, Roret, 1849, t. III, p. 532.) Les Allemands donnent au dulciana le nom de dulz-

DUPLICATION. — « Terme de plain-chant, L'intonation par duplication se fait par une sorte de périélèse, en doublant la pénultième note du mot qui termine l'intonation; ce qui n'a lieu que lorsque cette pénultième note est immédiatement au-dessous de la dernière. Alors la duplication sert à la marquer davantage, en manière de note sensi-(J.-J. ROUSSEAU.) ble. »

– « On appelle ainsi tout ce qui blesse l'oreille par son apreté. Il y a des voix dures et glapissantes, des instruments aigres et durs, des compositions dures. La dureté du bécarre lui fit donner autrefois le nom de B dur. Il y a des intervalles durs dans la mélodie; tel est le progrès diatonique des trois tons, soit en montant, soit en descendant; et telles sont en général toutes les fausses relations. Il y a dans l'harmonie des accords durs; tels que sont le triton, la quinte superflue, et en général toutes les dissonances majeures. La dursté prodiguée révolte l'oreille et rend une musique désagréable; mais ménagée avec art, elle sert au clair-obscur, et ajoute à l'expression. » (J.-J. Rousseau.)

DUR. - Sorte d'épithète qu'on appliquait à un intervalle d'un ton entier, dur comparativement à l'intervalle de demi-ton adouci. On appelle l'hexacorde dur, l'hexacorde de la propriété de bécarre, savoir celui où le si formait avec le la un intervalle d'un ton : sol la si ut re mi, que l'on prononçait ut re mi fa sol la, dans le système desmuances, à cause de la note si, dite corde variante ou mobile, parce qu'elle formait tantôt avec le la un intervalle dur, et tantôt, comme dans l'hexacorde fa soi la si ut re également prononcé ut re mi fa sol la, un intervalle mol.

E.-Cette lettre est le cinquième degré de l'échelle dans les notations Boétienne et Grégorienne. Dans celle-ci, l'E majuscule signifiait le mi grave, et l'e minuscule l'oclave de ce mi.

E, dans l'alphabet de Romanus pour désiguer les ornements du chant, signifiait Equalis, unisson. Il en était de même dans a notation d'Hermann Contract. Lettre qui désigne la finale des troisième et quatrième modes de l'Eglise.

E était encore le second degré du système des cinq voyelles, au moyen duquel, suivant M. Fétis, Guido désigna l'échelle générale des sons.

Et celle de notre système serait, non la gamme diatonique, mais la gamme chromalique répétée autant de fois qu'il est nécessaire

E LA MI. - Résultat de la combinaison des deux premiers hexacordes superposés dans leur ordre et se reucontrant au premier E de l'échelle des sons. Dans la solmisation par les nuances, ce même E était sollié tantôt la, tantôt mi, selon qu'il se trouvait dans l'hexacorde de bécarre, ou dans l'hexacorde de nature.

ECHELLE, ou Diagramme. - Echelle, dans son sens général, signifie la série successive de tous les sons dont un système musical se compose. Ainsi, l'échelle du plaiuchant serait la suivante :

r. A. B. C. D. E. F. G. a. bh. c d. e. f. g. aa, bb. hh. ce. dd. ce. sel, la, si, ul, re, mi, fa, sol, la, si b si ul, re, mi. pour correspondre à l'étendue des voix et à la portée des instruments. Chaque système musical a son échelle

particulière, où les sons sont divisés selon la constitution de ce même système. L'échelle est en quelque sorte l'alphabet propre à chaque idiome musical, c'est-à-dire à chaque tonalité. Les intervalles sont plus ou moins distants les uns des autres, et ils revêtent entre eux des propriétés, des affinités différentes, selon les divers modes propres à la tonalité à laquelle appartient l'échelle, en sorte que dans chaque tonalité on doit distinguer, en premier li eu, l'échelle générale des sons et en second lieu les échelles particulières des divers modes, c'est-à-dire la gamme et ses modifications, telles que la gamme majeure et mineure dans notre tonalité. Les Orientaux divisent leurs échelles par tiers et quarts de tons, la nôtre est divisée par demi-tons, celle du plain-chant fondée sur l'ordre diatonique procède par tons entiers, sauf les deux demi-tons inhérents d'ailleurs à l'ordre diatonique et le demi-ton accidentel. Plus les mœurs sont efféminées chez un peuple, plus son échelle musicale affecte de petits intervalles rapprochés; plus, au contraire un peuple est grave, plus il est attaché aux doctrines religieuses, et plus son échelle tend à multiplier les grands intervalles. Ceci soit dit pour protester contre l'opinion de Rousseau et de plusieurs autres théoriciens, à savoir que la coordination des intervalles dont se compose toute l'échelle musicale est le produit d'une délibération, d'un choix, d'un calcul. Les échelles musicales ne sont pas le fait des hommes, pas plus que les alphabets, pas plus que les langues. Elles sont le produit spontané de mille causes, de mille circonstances de climat, de langage, d'aptitudes, etc. Ce que les hommes y ont mis, ils l'ont mis par instinct, mais ils n'y ont rien mis délibérément. C'est l'œuvre de tous, ce n'est l'œuvre de personne en particulier; c'est l'expression de la civilisation.

On conçoit que l'échelle des Hindous, par exemple, constituée sur quarts de tons et composée de vingt-deux intervalles, présente avec celle du plain-chant ou avec la nôtre des dissemblances telles que l'oreille, éduquée selon les conditions de l'une, est toute déroutée lorsqu'elle est frappée par les intervalles de l'autre. Qu'est-ce que cela, si ce n'est une constitution euphonique absolument différente, par conséquent un autre idiome, un autre langage? Or, en quoi les hommes, les peuples, ont-ils délibéré sur la création de leur langage? pour délibérer sur un langage, il faudrait les connaître tous; pour créer une tonalité, il faudrait les pos-

séder toutes.

Le mot échelle s'applique encore quelquefois à exprimer l'étendue des intervalles que pent donner telle voix ou tel instrument. On dit : Ce ténor a une échelle d'une octave et demie.

Une signification plus usitée du motéchelle est celle qui a été appliquée aux lignes de la portée du plain-chant, que l'on a appelée l'échelle du chant. Dans le plain-chant, dit Poisson, les quatre traits suffisent pour neuf

notes qui sont l'étendue la plus fordinaire. Dans la musique, l'échelle a cinq traits ou barres horizontales, parce qu'elle a plus d'étendue.

EU:U

ECHO. — On appelle ainsi, dans l'orgue, un jeu qui est renfermé dans le pied du buffet. Il en résulte que le son en paraît fort éloigné. L'écho se joue par le quatrième clavier.

ECLIPSES DES TONS. — Nom que le P. d'Avella, auteur d'un livre intitulé: Regole di musica divise in cinque trattati, con lequalis'insegna il canto fermo e figurato, etc., Roma, 1657, in-fol., donne aux substitutions des demi-tons aux tons dans le plain-chant, appelées notes feintes.

ECMRLE. - « Les sons ecmèles étaient, chez les Grecs ceux de la voix inappréciable ou parlante, qui ne peut fournir de mélodie, par opposition aux sons emmèles ou musicaux. » (J.-J. Rousseau).

ECOLATRE. — Le mot écolâtre désigne ici, non le prébendier qui, dans les temps modernes, occupait une chaire d'enseignement dans l'école épiscopale, mais le chef lui-même, le directeur de cet établissement ecclésiastique. La latinité du moyen âge l'appelle tantôt capiscolus, chef de l'école, tantôt magiscuola, maître de l'école, enfin schelasticus, écolâtre ou intendant de l'école.

Dès le vni siècle, et pout-être même avant, cette dénomination s'appliquait à l'ecclésiastique qui était à la tête des chantres, et auquel on donnait les noms soit de primicier, précenteur ou préchantre, pour indiquer sa fonction supérieure dans le chœur, soit de maître de l'école, chef de l'école, quand il s'agissait de définir son autorité sur l'enseignement extérieur donné aux chantres: Notandum primicerium canterum, seu præcentorem, etiam priorem seu caput scholæ, indeque dictum capiscolum seu magiscorum, magiscuolam seu magistrum scholæ, fuisse dictum. (Genbert, De cantu et musica sacra, t. 1", p. 307.)

La fonction d'écolêtre devint plus impor-

tante au viii siècle, quand le roi Pépin, par respect pour les usages de l'Eglise de Rome, auxquels il voulut qu'on se conformat dans un but louable d'uniformité, fit adopter dans ses Etats la version des Septante à la place de celle de saint Jérôme, qui seule y était reçue, et introduisit le chant romain, c'est-à-dire le grégorien, dans les églises des Gaules, comme une science plus parfaite de la tonalité la mieux assortie à la grave majesté du culte catholique. Deux écrivains monastiques, Walafrid Strabon, et, après lui, l'annaliste Sigebert de Gemblours, sont d'accord pour attribuer à ce prince cette importante innovation dans le chant des églises de France. Le premier de ces su-teurs, qui vivait au 1x° siècle, dit que lors-que le Pape Etienne vint en France solliciter le roi Pépin de protéger le Saint-Siège contre les armes des Lombards, ce pontife, à la demande du monarque frank, propages par les clercs de sa chapelle le chant romain. qui, de son temps (au ix' siècle), était goûté

presque dans toute la France, d'où il se répandit parlout... Cantilenæ vero perfectiorem scientiam, quam pene jam tota Francia dili-git, Stephanus Papa cum ad Pipinum, patrem Caroli Magni (imprimis in Franciam) pro justitia S. Petri, a Longobardis expetenda, venisset, per suos clericos, petente eodem Pipino, invexit, indeque usus ejus longe lateque convaluit. Sigebert, qui composait sa Chronique au commencement du xu' siècle, constate en peu de mots le même sait, que Pépin donna plus de dignité au culte dans les églises des Gaules, en y introduisant le chant consacré par l'autorité de l'Eglise de Rome: Pipinus rex Galliarum ecclesias cantibus Romanæ auctoritatis, suo studio melioravit (GERBERT, t. 1", p. 266.) Charlemagne, en s'occupant avec une ardeur honorable d'établir dans toute l'étendue de son empire ce chant, ainsi que la liturgie romaine, fait lui-même honneur à son père de l'introduction du chant grégorien, et ne se glorifie que d'avoir en ce point suivi son exemple: Accensi præterea venerandæ memorie Pipini genitoris nostri exemplis, qui totas Galliarum ecclesias suo studio Romanæ traditionis cantibus decoravit (Ibid., p. 268.) Seulement l'impulsion plus vigoureuse donnée à ce plan d'innovation, les vues plus larges et la volonté plus énergique du fils de Pépin, en dépassant les efforts de celui-ci, ont reporté en quelque sorte toute la gloire de cette importante réforme sur le prince dont elle recevait le plus d'éclat. Il en revient toutefois une bonne part aux écolâtres, qui secondèrent avec intelligence et activité les desseins de ces deux rois. En esfet, renoncer à ce qu'on a pratiqué si longtemps; écorter d'anciens souvenirs, pour y substi-tuer des notions nouvelles; désapprendre co qu'on sait bien, pour apprendre, sur le même objet, ce que l'on ignore : il y avait là tout le travail d'une nouvelle et pénible étude, toate une révolution à subir et à faire accepter dans l'exécution des offices de l'Eglise, révolution d'autant plus difficile à réaliser, dans un temps où l'instruction était peu répendue, qu'il fallait prendre garde que la rénération pour le culte ne fût exposée à souffrir des tâtonnements d'un essai. Ce fut l'œuvre du zèle des écolâtres de triompher de ces di!licultés, de vaincre les résistances à la fois par l'autorité de la surveillance et par l'utile lecon de l'exemple, et d'accomplir avec succès ce brusque changement dans des babitudes aussi chères aux clercs-chantres, leurs subordonnés, qu'au peuple lui-même, en général peu disposé à abandonner des usages qui se lient aux impressions religieuses du premier âge de la vie.

Mais ce qui accrut plus considérablement encore l'importance de l'écolatre, ce fut la pouvelle attribution qu'il reçut dans la res-

(320) Ce fait est consirmé par un monument du vyen age que nous avons vu à Aix, en Provence... Coe inscription du x° siècle, que l'on voit encore dans le clottre de la métropole de Saint-Sauveur, mons apprend qu'un chanoine de cette église était chargé de l'enseignement en général, et en particu-

tauration des études exécutée par Charlemagne. La fameuse école palatine, fondée dans le palais même du grand empereur palais même du grand empereur, en initiant le souverain aux secrets des sciences et aux jouissances des lettres, lui fit comprendre tout ce qui manquait d'utiles connaissances au clergé de son empire, qu'il voulut élever dans l'opinion par la supériorité des lumières, et à la masse de ses sujets, qu'il entreprit de civiliser par la culture de l'intelligence. Lui-même donna en ce point de si salutaires exemples, qu'aucun clere n'osait prétendre à demeurer auprès de lui, ni même parattre en sa présence, s'il ne savait convenablement lire et chanter au chœur. Dans l'intérêt des générations naissantes, il ordonna donc que des écoles publiques fussent établies dans tous les monastères et auprès de chaque église cathédrale, pour y donner indistinctement l'instruction aux enfants nobles et aux fils de serfs sur la grammaire, la musique et l'arith-métique, comme on le voit dans le livre a des Capitulaires: Carolus siguidem constituit in singulis monasteriis et episcopiis scholas esse, ubi ingenuorum et servorum filii grammaticam, musicam et arithmeticam docerentur: texte qui, pour le dire en passant, fait ressortir, à notre honte, une lacune trop rerettable dans l'enseignement de nos écoles, d'où la musique semble avoir été bannie, tandis qu'il y a mille ans un barbare la rendait obligatoire, comme moyen de perfectionnement de ses peuples. Mais, comme les nombreux devoirs des évêques ne leur permettaient pas toujours d'exercer une action immédiate sur ces établissements, ils en commirent le soin à un ecclésiastique, membreduchapitrede leur église épiscopale (320). Le précenteur ou préchantre, chef du collège des chantres, qui déjà érait chargé de la di-rection de l'école où recevaient l'instruction ceux des clercs qui se destinaient au chant dans l'église, se trouva naturellement désigné, par ses connaissances spéciales et son expérience, à la fonction de chef de l'enseignement public et de directeur général des études. Elles étaient si florissantes quand le Pape Alexandre III vint dans notre pays, en 1161, que ce pontife, qui proclama au nom du concile le droit des chrétiens à la liberté, ordonna que des écoles publiques, sur le modèle de celles de France, fussent érigées dans tous les diocèses de l'univers catholique, non-seulement pour les ecclésiastiques, mais aussi pour les écoliers pauvres Ainsi l'écolatre, qui primitivement n'était que le maître de l'école des chantres, leur guide au chœur, dans le chant des offices et la pratique de la liturgie, vit son autorité s'élever aux proportions éminentes d'intendant suprême des études publiques dans chaque diocèse ou dans chaque monas-

lier de celui de la musique. (Notice sur la bibliothèque d'Aix, par M. E. Rovann, bibliothécaire; 1831, Paris, chez les libraires F. Didot, Treuttel et Wurtz; Aix, chez Aubin, imprimerie de Pontier.)

tère. Des hommes célèbres furent revêtus de ce titre. Alcuin, précepteur de Charlemagne, fut écolâtre avant de devenir abbé du monastère de Saint-Martin de Tours; le fameux Gerbert, devenu Pape sous le nom de Sylvestre II, après avoir été précepteur de l'empereur Othon III, puis archevêque de Reims et de Ravenne, avait été investi auparavant de l'office d'écolâtre. Il avait le droit d'instituer et de révoquer les maîtres et les maîtresses d'école, à l'exception toute-fois de ceux qui, sous les ordres des curés, exerçaient leur profession dans les écoles de charité des paroisses, et devait délivrer

ECO

gratuitement les lettres de permission (Dictionnaire des sciences ecclésiastiques de Dom RICHARD, au mot écolâtre). Cet état de choses subsista, sans opposition de la part de l'Université, jusqu'en 1789. La fonction d'écolâtre était une dignité capitulaire fout importante, comme on voit, par les attributions multiples et diverses qu'elle réunissait. On en retrouve à peine aujourd'hui la trace sous le titre de chantre ou de grand chantre que porte encore un des chanoines dans quelques chapitres, où il n'est, malheureusement, guère plus qu'un vaiu nom.

(L'abbé A. Arnaco.)

## ÉCOLE ROMAINE DES CHANTRES.

Schola cantorum Romæ et alibi instituta. Quale fuerit olim ecclesiastici cantus studium. De cantorum ordinatione in Ecclesia orientali.

CAP. XX. - Cum in cantu ecclesiastico et clericalis disciplinæ vigor, et Christianæ religionis sacrarumque functionum majestas maxime eluceat, summo semper studio Romani Pontifices, et aliarum ecclesiarum antistites curarunt, ut clerici a teneris annis canendi regulas ediscerent, dato eis magi-stro, qui, ut scite loquitur Tertullianus lib. De pallio, cap. uit., « primus esset informator litterarum et primus edomator vocis. » Ideo Romæ schola cantorum instituta fuit, cujus originem Petrus episcopus Urbevetanus in scholiis ad Vitam Leonis IV sic describit : « Quamvis circa tempora Silvestri Pape plures fuerint in urbe ecclesiæ, non tamen singulæ clericos vel monachos habebant, qui in illis officia obirent. Presbyteri enim titulis et diaconiis præsecti, suo quisque tantum officio vacabant, illi sacramentis administrandis, hi pauperibus procurandis. Ideoque ordinata fuit schola cantorum, qua in urbe communiserat, et stationes, procesaiones, ac festa principalia ecclesiarum urbis sequebatur : qua in schola pueri in cantu, lectione, et moribus sacris instituebantur, in communi vivebant, et primicerium, cujus tunc magna erat in urbe dignitas, præfectum habebant. » Hinc ad reliquas civilates eadem institutio propagata est; nam Leidradus Lugdunensis archiepiscopus ad Carolum Magnum scribens ait : « Habeo scholas cantorum, ex quibus plerique ita sunt eruditi, ut alios etiam erudire possint. » Synodus Valentina sub Lothario, c. 18: « Ut de scholis tam divinæ quam humanæ litteraturæ, nec non et ecclesiasticæ canti-lenæ juxta exemplum prædecessorum no-strorum aliquid inter nos tractetur et si potest fieri, statuatur et ordinetur. » Crodogangus Metensis episcopus in Regula cano-nicorum a Luca Docherio primum edita tom. I sui Spicilegii, de cantoribus et schola cantoribus et schola cantoribus et hujus collegii sive scholæ institutionem quidam Hilaro Papæ, alii Gregorio Magno tribuunt, cui etiam debetur ecclesiastici cantus in meliorem formam instauratio. Licet enim, ut diximus, ab initio ecclesiæ

Ecole des chantres établie à Rome et ailleurs.

— Quelle fut autrefois l'étude du chant ecclésiastique. — De la discipline des chantres dans l'Eglise d'Orient.

Comme le chant ecclésiastique est un des plus éclatants symboles qui puissent mettre en lumière la puissance de l'organisation hiérarchique du clergé, et la majesté des saintes fonctions de la religion chrétienne, les pontifes romains, et les chefs des autres églises attachèrent toujours une grande importance à ce que les clercs, dès leurs plus jeunes années, apprissent les règles du chant, sous l'inspiration d'un mattre qui. suivant l'expression de Tertullien (lib. De pallio, cap. ult.) devint leur premier initia-teur littéraire, et leur premier guide dans l'art de dompter la voix. C'est dans ce but que fut établie à Rome l'école de chant. dont l'origine est ainsi décrite par Pierre, évêque d'Orvieto, dans ses scholies sur la Vie de Léon IV : « Bien qu'il y eût déjà à Rome plusieurs églises à l'époque du Pape Sylvestre, elles ne possédaient pas toutes des clercs et des moines pour y célébrer les offices. En effet, les prêtres titulaires, et les préposés aux diaconats avaient à s'occuper chacun de ses attributions différentes; les uns pour administrer les sacrements, les autres, pour secourir les pauvres. C'est pourquoi l'on établit l'école de chant qui était commune à toute la ville, et qui suivait les stations, les processions et les principales fêtes de chacune des églises. Dans cette école on apprensit aux enfants le chant, la lecture, les usages sacrés; ils vivaient en commun, et avaient pour chef un primicier dont la dignité était alors très-considérable. » Cette institution se propagea rapidement de Rome dans les autres villes ; car Leidrade, archevêque de Lyon, écrivant à Charlemagne, s'exprime en ces termes : « J'ai ici des écoles de chant, où la plupart des élèves se sont si bien instruits, qu'ils pourraient à leur tour former d'autres disciples. » Le synode de Valence, sous Lothaire, chapitre 18. décida « qu'il aurait à s'occuper, suivant l'exemple de ses prédécesseurs, des écoles de littérature sacrée et profane en même temps que de chant ecclésiastique, et que, si faire se pouvait, il les asseoirait sur des bases définitives. » — Crodogang, évêque de

usus canendi Romæ fuerit, nescimus tamen quales ante Gregorium fuerint Ecclesiastica modulationes, que canentium disciplina. Joannes Diaconus in ejusdem Gregorii Vita lib. 11, cap. 6, scribit eum constituisse scholam cantorum et ei nonnullis prædiis duo habitacula fabricasse, unum sub gradibus basilica B. Petri apostoli, alterum sub domibus patriarchii Lateranensis. Porro centus ab eo institutus ille est planus et unisonus, quem ab ipso Gregorianum nuncupamus, progrediens per certos limites et terminos tonorum, quos modos seu tropos vocant musici, et octonario numero definiunt, secundum naturalem generis diatonici dispositionem. Huic cantui, quo hactenus usa est Ecclesia occidentalis, cum Galli et Germani nonnulla miscuissent, religiosissimus imperator Carolus Magnus ad primigeniam S. Gregorii harmoniam restitui curavit, ut idem Joannes Diaconus ibidem asseverat. In Vita ipsius Caroli a monacho Engolismensi conscripta, cap. 8, inter Scriptores historia Francorum, prolize narratur contentio habita Romæ inter Gallos et Romanos cantores, quis melius caneret; quam litem diremit Carolus pro Romanis lata sententia, utpote qui a B. Gregorio instructi fuerant; petiitque ab Adriano Papa cantores, quos misit in Galliam, ut veram cantandi normam docerent. Qua in re admirabilis fuit pii regis sollicitudo, ut fusius docet monachus Sangallensis in lib. De ecclesiastica cusra Caroli M., cap. 5 et sequentibus. Ordo Romanus ait ex prædicta schola pueros nobiles cubicularios Summi Pontificis fieri consuevisse. Transferebantur nimirum in oratorium Pontificis, quod olim cubiculum vocabatur, ut docet Baronius in Martyrologio ad diem xt Junii, et inter clericos pontificios numerabantur. Sic a tenera mate enutritus fuit Sergius I, de quo hæc refert Anastasius: « Hic veniens Romam tempere Adeodati, quia studiosus erat et capax in officio cantileum, scholm cantorum pro doctrina est traditus, et acolythus factus per ordinem ascendens a Leone II in titulo S. Suzannæ presbyter ordinatus est. » Ser-gius item II cum puer esset a Leone III schola cantorum traditus ad erudiendum litteris et cantilenæ melodiis, ascendens deinde per omnes gradus Summus Pontifex creatus est. Similia scribit Anastasius de Gregorio II, Stephano III et Paulo I. Hujusmodi scholam, in qua pueri cantu et litteris ac moribus instruerentur, ducentis fere annis ante Gregorium Magnum exstitisse in Africa, Victor episcopus indicat lib. v. De persec. Africana sub impio rege Hunerico, wi describens multitudinem fidelium pergentium in exilium, separatos ex illis ait, suggerente quodam Terchario, qui cum lector catholicus esset, accesserat Arianis, duodecim infantulos strenuos et aptos modulis cantilenæ, quos ipse in ecclesia discipulos habuerat. Hi revocati Carthaginem et variis suppliciis affecti, ut orthodoxam fidem desererent, in ea semper constantes tormentis supervixerunt: « Quos nunc Carthago, ait

Metz, dans sa Règle des chanoines édités pour la première fois par Luc d'Achery. au tome l' de son Spicilège, parle des chantres et de l'école de chant, chap. 50. Mais la première idée, l'établissement primitif de ce collège ou école, doit être attribué, suivant les uns, au Pape Hilaire, suivant les autres, à Grégoire le Grand, à qui l'on doit aussi l'amélioration des formes du chant ecclésiastique. En effet, quoique l'usage de chanter existat à Rome, comme nous l'avons dit, dès le commencement de l'Eglise. nous ignorons quelles furent avant saint Grégoire les mélodies sacrées, et la méthode des chanteurs. Jean Diacre, dans la Vie de ce même saint Grégoire, livre 11. nous dit qu'il institua l'école de chant, et qu'il lui assigna pour locaux deux édifices formés de plusieurs autres bâtiments : l'un, sous les degrés de la basilique de Saint-Pierre, apôtre, l'autre sous les maisons du patriarcat de Latran. C'est par lui que fut institué ce chant plain et égal, auquel il a donné son nom, et que nous appelons Grégorien, chant procédant par intonations fixes et par tons déterminés, que les musiciens appellent modes ou tropes, et qu'ils distin-guent sous le nombre de liuit, selon l'ordre naturel du genre diatonique. Ce chant, auquel l'Eglise d'Occident avait mêlé quelque alliage de barbarie franque ou germaine, a été ramené à la pureté primitive de l'harmonie grégorienne par le très-religieux empereur Charlemagne, ainsi que le constate le même Jean Diacre. Dans la Vie de Charlemagne, écrite par le moine d'Angoulême, et qui fait partie des Berivains de l'histoire de France, nous lisons, au chapitre 8, un long récit sur un concours qui eut lieu à Rome entre les chantres venus de France et les chantres romains, qui se disputèrent le prix du chant. Dans cette lutte, Charlemagne donna le prix aux Romains comme ayant été instruits par saint Grégoire, et il demanda au Pape Adrien des chantres, qu'il envoys en France pour enseigner les véritables règles du chant. La sollicitude du pieux roi éclata d'une façon admirable dans cette affaire, comme nous le révèle surabondamment le moine de Saint-Gall, dans son livre Sur les travaux ecclésiastiques de Charlemagne, chapitre 5 et suivants. L'Ordo romanus nous apprend que c'était de cette école que sortaient les jeunes gens nobles pour devenir cubiculaires du Souverain Pontife. Ils étaient transférés dans l'oratoire du Pape qui s'appelait aussi cubiculum, ainsi que nous l'enseigne Baronius dans le Martyrologe (11 juin), et on les comptait alors parmi les clercs pontificaux. C'est ainsi que fut élevé, dès son plus jeune Age, Sergius I", de Anastase rapqui porte ce qui suit : « Il vint à Rome au temps d'Adéodat; et, comme il était studieux et rempli de dispositions pour le chant, il fut attaché à l'école des chantres; ensuite Léon II le fit acolyte; puis il fut nommé prêtre titulaire de l'église de Sainte-Suzanne. » Sergius II, après avoir été, tout

**ECO** 

Victor, miro colit affectu, et quasi duodecim apostolorum, chorum conspicit puerorum. Una degunt, simul vescuntur, pariter psallunt, simul in Domino gloriantur. » Favet Augustinus qui quantum vigeret in Africa studium ecclesiastici cantus luculenter ostendit lib. x Confessionum, cap. 33. In Gallia quoque Carolus Magnus lib. 1 Capitular., cap. 72, hoc de eisdem scholis decretum edidit: « Scholæ legentium puerorum fiant : psalmos, notas, cantus, computum, grammaticam, per singula monasteria vel episcopia discant. » Quandonam Romæ sublata sit schola cantorum sub primicerio communiter vivens, nusquam reperio. Adhuc tamen vigebat sæculo decimo tertio, nam Cæsar Rasponus cardinalis in erudito opere De basilica Lateranensi, lib. 11, cap. 4, ponit conventionem anno 1232 initam inter Lateranensem Ecclesiam, et primicerium ac scholam cantorum, qua assignantur quidam proventus ipsi primicerio, cum decem cantoribus pro officio in die sancti Joannis Baptistæ, et in stationibus ejusdem Ecclesiæ. Apud Græcos ordinantur cantores eodem ritu quo lectores, ut constat ex Euchologio, et ex variis ordinationum Græcarum libris editis a Morino. Diversum tamen a lectore ordinem psaltes sive cantor non constituit, ut observat Halbertus ad partem IV Pontificalis Græcorum, observ. 4, nisi quod ille recitat, hic concinit: unde illi in ordinatione liber apostolicus, huic Psalterium præbetur. At vero Maronitis diversa est lectoris et cantoris ordinatio, estque apud illos cautoratus gradus ad lectoratum. De disciplina psallendi hæc sancivit synodus Trullana can. 75 : « Eos qui in ecclesiis ad psallendum accedunt, volumus nec inordinatis vociferationibus uti et naturam ad clamorem urgere; nec aliquid eorum, quæ Ecclesiæ non conveniunt et apta non sunt, adsciscere; sed cum magna attentione et compunctione psalmodias Deo, qui est occultorum inspector, offerre. . Congessit in notis ad hunc canonem plura quæ ad cantum ejusque disciplinam spectant, Christia-nus Lupus. Diaconos psallere in Ecclesia Gregorius Magnus prohibuit in concilio Ro-mano, cujus acta in ejus Regesto descripta sunt lib. 1v, epist. 44. Sed solos subdiaconos et clericos minorum ordinum hoc munere fungi constituit; ac propterea scholam cantorum pro puerorum institutione aut primus erexit, aut restituit. Clericos autem ecclesia adscriptos debere per seipsos psallere Justinianus imperator edixit, c. De episc. et clericis, leg. 42, § 10, additque causam edicti dignam ponderatione. « Nam qui constituerunt vel fundaverunt sanctissimas ecclesias pro sua salute et communis reipublicæ, reliquerunt illis substantias, ut per eas debeant sacræ liturgiæ fleri, et ut in illis a ministrantibus piis clericis Deus colatur. » Et initio dicit se ideo hoc sanxisse, « ne ex sola ecclesiasticarum rerum consumptione clerici appareant, nomen quidem habentes elericorum, rem autem non im-pientes. » (Rerum liturgicarum auctore

**ECO** 

enfant, placé dans l'école de chant par Léon III pour s'y instruire dans la littérature et les mélodies sacrées, monta tous les degrés de la hiérarchie, et finit par devenir Souverain Pontife, Anastase en dit autant de Grégoire II, d'Etienne III et de Paul I''. Une école du même genre. dans laquelle les enfants apprenaient le chant, la littérature, et les bonnes mœurs, existait en Afrique, près de deux cents ans avant Grégoire le Grand; ainsi que l'indique l'évêque Victor, au livre v De la persécution africaine sous l'impie roi Hunéric. Décrivant dans ce passage la multitude de sidèles envoyés en exil, Victor ajoute que, d'après le conseil d'un certain Tercharius qui, de catholique s'était sait arien, on avait séparé des proscrits douze jeunes enfants pleins de courage et de dispositions pour le chant, qu'il avait eus pour disciples dans son église. On les rappela à Carthage, et on s'efforça, par divers supplices, de leur faire abjurer la vraie foi; mais ils résistèrent et triomphèrent des tortures. « Maintenant Carthage, ajoute Victor, les entoure d'une merveilleuse affection, et honore le chœur des douze enfants presque à l'égal de celui des douze apôtres. Ils vivent ensemble, prennent ensemble leur nourriture, chantent à l'unisson, et glorifient ensemble le Seigneur. Nous pouvons encore citer, comme exemple, saint Augustin, qui, au livre x, chapitre 33 de ses Confessions, montre clairement combien l'étude du chant occiésiastique était en honneur en Afrique. En France aussi, Charlemagne, au livre 1", chapitre 72 de ses Capitulaires, rendit ce décret su sujet de ces écoles de chant: « Qu'on établisse des écoles d'enfants; qu'ils apprennent, dans tous les diocèses et monastères, la lecture, les psaumes, les règles du chant, le calcul et la grammaire. » Je n'ai pu trouver nulle part à quelle époque sut supprimée, à Rome, l'école des chantres vivant en commun sous un primicier. On peut affirmer cependant qu'elle existait encore au xine siècle; car le cardinal César Rasponus, dans son savant ouvrage sur la basilique de Latran (livre 11, chapitre 4) constate qu'en l'an 1232, une convention eut lieu entre l'église de Latran d'une part, et de l'autre le primicier et l'école des chan-tres, d'après laquelle certaines redevances sont assignées au primicier escorté de dix chantres, pour la célébration de l'office le jour de saint Jean-Baptiste, et les stations de l'église. Chez les Grecs, les chantres sont ordonnés avec le même cérémonial que les lecteurs, ainsi que le prouvent l'Eucologe et les divers ouvrages sur l'ordination dans les églises grecques, publiés par Morin. Cependant, ainsi que l'observe Halbertus la IV partie de ses Recherches sur l'Eglise grecque, le psalmodiste ou Chanteur n'occupe pas une place différente du lecteur, si ce n'est que l'un chante el l'autre récite; d'où il suit qu'à l'un on présente, dans l'ordination, le livre des apôtres,

525

MDCLXXII; in-4°, Joanne Bona: Parisiis. et à l'autre, le Psautier. Mais chez les liber primus, pp. 295-298.) Maronites l'ordination du lecteur diffère de

celle du chanteur, et le cantorat est chez eux un degré qui conduit au lectorat. Le Synode in Trullo régla de la façon suivante l'étude de la psalmodie (can. 75): « Nous voulons que ceux qui dans les églises sont chargés de psalmodier, s'interdisent toute vocifération irrégulière, qu'ils s'abtiennent de forcer leur voix, qu'ils ne se permettent rien de ce qui ne convient pas à la majesté du culte : nous paralle die à Dian qui con la la prisonne de grande attention de g profond respect qu'ils offrent leurs psalmodies à Dieu, qui seul a la puissance de voir les choses cachées. » Chrétien Loup, dans ses notes sur ce canon, a ajouté plusieurs détails qui concernent le chant et son enseignement. Saint Grégoire le Grand, dans le concile romain dont les Actes sont consignés dans ses registres (livre 1v, épître 44), défendit que les diacres chantassent les psaumes dans l'église; il voulut que les sous-diacres et les clercs des ordres mineurs fussent seuls chargés de cette fonction: et c'est dans ce but qu'il fonda ou du moins rétablit l'école des chantres pour l'édu-cation des enfants; mais l'empereur Justinien (c. De episc. et clericis, leg. 42, § 10) ordonna que des clercs attachés à l'église chanteraient eux-mêmes les psaumes, et il sjouta des considérants dignes d'être médités: « car ceux qui fondèrent les saintes églises pour leur salut, ou pour le salut commun, leur laissèrent des revenus, afin qu'au moyen de ces ressources les liturgies sacrées pussent être célébrées, et afin que Dieu y soit honoré par le ministère de clercs d'une édifiante piété. » Et il commence par dire qu'il a décidé dans ce sens ce point de législation religieuse, « parce qu'il n'a pas voulu que les clercs ne se distinguassent que par l'absorption des bieus

ecclésiastiques, portant le nom de clercs, mais n'en remplissant pas les devoirs.»

Antiquité de l'école romaine des chan-Tags. — Les Ordinaires romains imprimés par Mabillon dans le tome II de son Museum italicum, établissent que l'école romaine des chantres, dirigée par un primicier, s'est maintenue sans interruption depuis les premiers siècles jusqu'à la translation du

Saint-Siège à Avignon. Les deux Ordinaires marqués par le savant bénédictin des nºs 1 et 2, appartiennent, de l'avis de tous les érudits, au pontificat de Gélase 1", c'est à-dire au v' siècle, ou remontent tout au plus au temps de saint Grégoire le Grand. Il est hors de doute que ces deux Ordinaires, grace aux additions qui y ont été introduites cà et là, présentent un tableau exact des usages des vi', vii, viii' siècles, et peut-être du 1x°. Or, dans l'un et l'autre, il est fait plusieurs fois mention du primicier et de l'école des chantres...

Les Ordinaires 5 et 9, d'une antiquité peu inférieure à celle des précédents, se rappor-tent aux ix° et x° siècles. Ils constatent encore l'existence de l'école de Rome pendant ces siècles et la reconnaissent expressément.

L'Ordinaire n° 10 appartient au x1 siècle et n'est pas moins explicite touchant cette école de Rome. On y lit : « Pontifex cum omni schela clericorum descendit ad benedicendos fontes, primicerio et cantoribus

decantante, » etc.

[1140.] L'Ordinaire n° 11, écrit antérieurement à 1143 par Benoît, chanoine de Saint-Pierre et chantre de l'école, cite souvent les anciennes coutumes de l'Eglise romaine, et rend un témoignage irrécusable de l'existence de l'école du primicier, et des hauts bonneurs que l'un et l'autre recevaient dans la cour romaine, non-seulement au xu' siècle, mais encore dans des temps bien plus reculés.

[1201.] Innocent III, Pape de 1198 à 1216, a laissé un Traité du sacrifice de la messe où il est écrit, liv. r., ch. 2 : « David, prophe-

tarum eximius, volens cultum Dei solemnius ampliare, cantores instituit, qui coram arca fœderis Domini musicis instrumentis, et modulatis vocibus decantarent, inter quos præcipui fuerunt Heman, cujus vicem nunc in ecclesia obtinet primicerius, qui cantoribus est prælatus. » Et dans le livre 11, chap. 10 : « Cum autem Pontifex appropinquat altari, primicerius scholæ cantorum accedens, dextrum ipsius humerum coram astantibus osculatur. Quia cum Christus nasceretur in mundo, angelus ille cum quo facta est cœlestis militiæ multitudo laudantium Deum, nativitatem ejus pastoribus patefecit. »

[1219.] Nous trouvons au commencement de ce même siècle de nouveaux témoignages de l'existence du primicier et de l'école des chantres, et notamment la bulle d'Honorius III, du 20 avril 1219, ainsi conçue: « Honorius, primicerio et clericis scholæ cantorum de Urbe. Dignum est, ut qui ministerii vestri munia laudabiliter exsequimini, laudes Domini suaviter decantantes. exinde assequamini munera gratiosa, cum dantibus psalmum non sit tympanum dene-gandum. Cum ita fel. mem. Cœlestinus papa prædecessor noster vobis de portione oblationum altaris B. Petri, que contigit Romanum pontificem, annuas duodecim libras de gratia contulit liberali; nos ejusdem gratiæ volentes addere gratiam, ut de virtute studeatis proficere in virtutem, de oblatione prædicta decem libras.... vobis annuatim duximus largiendas, » etc.

[1232.] Autre document non moins certain, à savoir, un concordat entre l'église de Latran d'une part, le primicier et les chantres de l'école d'autre part. Le primicier et dix chantres s'engagent à chanter à la fête de saint Jean-Baptiste et à toutes les fêtes solennelles où ils seront invités; et la basilique s'engage à donner chaque fois aux mêmes le diner et la sixième partie des obla-

tions durant le temps que se chante la messe; en outre, au primicier, deux sols (solidi) des provisini du sénat, et à chacun des chanteurs douze deniers... « In nomine Domini, amen. Anno 1232, indict. v, conventio talis facta est inter Lateranensem ecclesiam, primicerium, et scholam cantorum, quod ipse in festo S. Joannis Baptistæ cum decem cantoribus veniat dictus primicerius, ita quod ipse sit xi, et officiabunt ecclesiam in vigilia, matutinis et missa, et procurabuntur ipsi, etc., in aliis cibariis, etc., et pro sua mercede recipient sextam partem oblationum majoris altaris, duntaxat in spatio quo missa celebratur, super illud cadentium. Insuper ipse primicerius recipit ab ecclesia duos solidos provisinorum senatus pro mercede, et unusquisque cantorum xii denarios, computatis in præsente summa denariis illis, qui dantur cantoribus pro responsoriis. Hoc autem utraque pars observare tenetur in omnibus illis festis que Lateranensis ecclesia voluerit prædicto ordine celebrare, et ad ea primicerium cum schola duxerit invitandos. Sed in omnibus stationibus Lateranensis ecclesiæ primicerius et schola, etiam non invitati, venire debent ad serviendum in officio missæ tantum, pro sua mercede nihil aliud percepturi, nisi sextam partem oblationum majoris altaris tantum, sicut supra scriptum est, » etc. (Mabillon,

**ECO** 

Mus. Ital., t. 11, p. 220.) [1250.] Donation d Innocent IV, alors retiré à Lyon par crainte de Frédéric II, de toutes les provisions, maisons, censuels, rentes, dimes, pensions et tous droits appartenant au couvent de Sainte-Marie in Ara Cali de Rome, au primicier et à l'école des chantres après avoir pris l'avis des cardinaux: « Innocentius episcopus servus servorum Dei dilectis filiis primicerio, et cantoribus scholæ cantorum Urbis salutem et apostolicam benedictionem. Cum divinis deputati servitiis, etc., de fratrum nostrorum consilio diligenti deliberatione præhabita, omnes ecclesias, seu cappellas, possessiones, domos, censuales, redditus, decimas, pensiones, et omnia alia jura ubicumque spectantia ad monasterium S. Marias de Capitolio in Urbe, cum in illud fratrum Minorum ordo de nostra providentia et causa necessaria sit inductus, monasterio ipso cum hortis, et ejus septis, nec non aliis appenditiis juxta illud exceptis, vobis, vestrisque successoribus duximus concedenda... Item in qualibet statione Urbis, stationibus patriarchalium ecclesiarum exceptis, primicerio duo solidi denariorum senatus, et cantorum cuilibet duodecim denarii conferantur. In patriarchalibus vero, et ubi romanus Pontifex celebraverit, duplicentur tam primicerio, quam cantori: inter has stationes patriarchales Sanctæ Crucis, et beatæ Agnetis stationibus computatis. » (Voy. Bullar. Vatic., t. 1", p. 127.)

[1272.] Cérémonial de Grégoire X, Pape le 1271 à 1276. Entre autres solennités où figurent le primicier et l'école des chantres, ce Gérémonial décrit les cérémonies du troisième dimanche de l'Avent, Gaudete, et dit: « Dicuntur in vespere antiphonæ de laudibus, et primicerius prænuntiat primam antiphonam Papæ. — Alias vero tres dicunt scholenses, — et canonici S. Petri quintam, quæ est Juste, prænuntiant Papæ, » etc.

[1300.] Ce qui achève de dissiper toute obscurité sur la durée non interrompue de l'école de Rome jusqu'à la translation du Saint-Siège à Avignon, c'est l'Ordinaire de Giacomo Gaetano degli Stefaneschi, arrièreneveu de Nicolas III, créé cardinal par Boniface VIII le 17 décembre 1295, qui vécut sous le pontificat de Benoît XI et sous les six premiers Papes avignonnais, qui sut le Mécène du célèbre Giotto, et qui mourat a Avignon en 1343. A l'occasion de l'élection du Pape, on lit dans cet Ordinaire : « Primicerius cum schola, postquam primo Papa pervenit ante altare, cantabit introitum et Kyrie eleison cantu romano. » Pour le couronnement du Pape, il dispose : « Primicerius erit in pluviali et mitra, cantores in superpelliceis; » et pour la troisième messe du jour de Noel, il est dit : « Circa vero finem missæ schola cantorum debet cantare sequentiam. » (Voy. Baini, Memorie storicecritiche della vita e delle opere di G. Pierluigi da Palestrina; Roma, 1828, in-4°, t. 1° pp. 219

L'école des chantres à Rome fut un exemple que plusieurs églises suivirent. On lit dans la lettre de Leidrad, archevêque de Lyon, à Charlemagne: « Per quam Deo juvante, et mercede vestra annuente, in Lugdunensi Koclesia est ordo psallendi instauratus, at juxla vires nostras (secundum ritum sacri palatii), omni ex parte agi videatur, quidquid ad divinum persolvendum officium ordo exposcit; nam habeo scholas cantorum, ex quibus plerique ita sunt eruditi, ut alios etiam erudire possint. »

On trouve aussi, touchant les écoles des chantres, dans la Vie de Mathilde, liv. 1" cap. 2 (citée par Du Cange, au mot Cantores):

« Post heec, excelsum studuit sibi fingere templum, divinasque scholas, canerent que dulciter horas nocte die, Christo.»

ECOLES DE TROYES. — [1436.] Rècirment des écoles de Troyes, promulgué na L'évêque Jean Lesguisé. — Secuntur que d'an statuta et ordinationes facte pro regimine scholarum Trecensium, necnon parvulorum et juvenum in eisdem existencium, et in posterum futurorum. Et primo ponitur prologus. . . . . . . . . . . . . Secuntur statuta circa officiarios dictarum scolarum, et primo de officio rectoris seu magni magistri.

« XXXVII. Ab antiquo fuit laudabilitér ordinatum quod in dictis scolis, quolibet anno, per dominum cantorem ecclesie Trecensis, et per dominum scolasticum Sancti Stephani, alteris vicibus instituitur unus rector qui vocari consuevit Magnus Magister. Qui debet eligi et assumi persona notabilis, qui sciencia polleat, moribus et etate, ut sciat et valeat aliis magistris et eciam scolaribus prodesse paritèr et preesse, qui

insuper sciat et velit pacem et concordiam inter magistros conservare vel manu tenere, ct, si violata fuerit, eam valeat reformare et de hiis ab eo proposse observandam. Ipse prestabit juramentum dictis dominis cantori et scolastico.

« xLI. Item ad eumdem rectorem spectat in vigiliis festivitatum solennium sanctorum quoque Johannis Baptiste, Martini, Nicolai hyemalis et estivalis, et beate Katherine et aliqrum festorum consuetorum, salutes de occurrentibus festis componere, et sic tractlm legere quod scolares possint eas scripto reportare. Quo facto, debet easdem construcre. Ipse quoque rector pridèm, in festis Nicholai et sancte Katharine in hyeme dùm dicebantur à pueris vel aliis scolaribus salutes vel cantilene, consueverant presidere in magistri sede. Casu ergò quod de cetero alique cantilene decantabuntur, in dictis fesiis, caveat ne alique inhoneste vel diffamatorie in medium proferantur.

« Sequitur de officio prepositi. — Li. Ad officium autem dicti prepositi spectat providere de luminari consueto in predictis festis, vesperis, matutinis et missis. Qui insupèr debet ordinare tabulam in supradictis festivitatibus sancti Nicholai et sancte Katherine, et in eadem scribere seu autem notare qui debeant cantare lectiones et responsoria in matutinis supradictis, et alia facere in divino officio predicto quod fieri consueverit per dictos magistros, vel scolares. Ex quibus si aliquis fecerit defectum, circà id quod fuerat annotatus vel inscriptus, vel eciàm congrus hora non venerit, putà ante primum Gloria Patri, si sit magnus magister, persolvet viginti denarios Turon.; si verò fuerit alter ex aliis magistris solvet decem tantum, et si sit vice-magister, solvet vi den. Turon. Qui omnes deffectus expendentur arbitriis eorumdem magistrorum.

« Lu. Item dictus prepositus ex officio suo consuevit ducere sepedictos scolares et pueros ad ecclesiam quando in die veneris vesperis, vel die sabbati missarum solennia decantantur, eidem tamen assistentibus ceteris magistris, et precipue officiariis, nisi fortè aliquo legitimo impedimento detine-

 Sequitur juramentum quod prestare debet rector seu magnus magister cantori Trecensi vel scolastico Sancti Stephani: Ego N. rector scolarum Trecens. pro • presenti anno nunc inchoante juro. . . . . . . Item juro quod per me vel · per alium vel alios faciam ca que in · dictis scolis facere consuevit rector seu c magnus magister: scilicet generales lectiones, salutes, salutes in festis consuelis. · dirivaciones temporibus statutis, sermo-· ues singulis sextis feriis quadragesime. · et cetera que ab antiquo pertinent officio e rectoris. » (Voy. les Archives du département de l'Aube et de l'ancien diocèse de Troyes, depuis le VII siècle jusqu'en 1790; 1 vol.in-8, 1811, par M. Vallet de Viriville.) ECOLES. — Dans un sens général, on en-

tend par école le style mis en honneur par

un ou plusieurs compositeurs qui ont illustré, soit une province, soit une nation; car bien que chacun de ces compositeurs ait son génie, son style à part, il n'en est pas moins vrai que leurs œuvres prises collectivement présentent un cachet, une physionomie qui résultent du mode d'enseignement, des habitudes nationales, des conditions même du climat, en un mot de tout l'ensemble de la civilisation. C'est en ce sens que l'on dit l'école flamande, l'école allemande, l'école française, les écoles napolitaine, romaine, vénitienne, etc. Le Sommaire de l'histoire de la musique, que Choron a placé en tête de son Dictionnaire des musiciens; l'Histoire de la musique occidentale, do Kiesewetter, contiennent des aperçus intéressants sur ces diverses écoles; mais ces renseignements sont loin d'être complets, et de plus, les détails concernant la musique profane s'y melant constamment aux détails sur la musique sacrée, il est fort difficile de les reproduire dans un livre de la nature de celui-ci.

EGAL. -- « Nom donné par les Grecs au système d'Aristoxène, parce que cet auteur divisait généralement chacun de ses tétracordes en trente parties égales, dont il assignait ensuite un certain nombre à chacune des trois divisions du tétracorde, selon le genre et l'espèce du genre qu'il voulait éta-(J.-J. ROUSSBAU.)

ÉLÉGIE. — « Sorte de nome pour les fiútes, inventé, dit-on, par Sacadas, Argien. » (J.-J. ROUSSBAU.)

EMBOUCHER UN TUYAU D'ORGUE. - « Opération par laquelle on dispose les lèvres et le biseau de manière à ce que le tuyau rende le son qu'on veut lui faire produire.» Manuel du facteur d'orgues; Paris, Roret,

1849, t. III, p. 534.)
EMBOUCHURE DES TUYAUX D'ORGUE. « C'est le trou par lequel l'air entre dans le pied du tuyau. On règle, en ouvrant ou en rapetissant cette ouverture, la quantité d'air nécessaire pour faire parler le tuyau. Dans les tuyaux de montre, ce sont les clefs. qui déterminent la grandeur des ouvertures pour les tuyanx de bois; les ouvriers soigneux de leur ouvrage placent dans le pied une espèce de robinet que l'on tourne à volonie jusqu'à ce que les tuyaux soient bien égalisés de force entre eux. » (Manuel du facteur d'orques: Paris, Roret, 1849, t. III, p. 534.)

EMMELE. — « Les sons emmèles étaient chez les Grecs ceux de la voix distincte, chantante et appréciable, qui peuvent donner une mélodie. » (J.-J. Rousseau.)

ENFANTS DE CHOEUR. — L'institution des enfants de chœur remonte aux premiers siècles de l'Eglise. Le poëte Venance Fortunat les appelle infantes et choraules, c'est-àdire enfants et choriaux; selon Victor d'Ouches, de petits enfants, infantuli, et selon. saint Jérôme, de petits adolescents, adolescentuli.L'Ordo Romanus les désigne sous le nom de melodi infantes; on les nommait encore pueri symphoniaci, infantes parapho-

nistæ, infantes albæ, pueri in albis, ces deux dernières expressions, parce qu'ils sont vêtus de blanc: d'où sont venues les dénominations, 1° d'enfants d'aube : (-à laquelle messe doivent assister deux enfants d'aube et autres gens de ladite église (de Troyes) (Lit. ad mort., ann. 1475, in Reg. 195, ch. 1540); 2º et d'aubé, dont peut-être aubélique est le diminutif. (Ap. Du Cange.) Plus tard, on les a appelés enfants de chœur ou simplement enfants. Cependant, dans le compte des menus plaisirs de François 1" et de Henri II, les enfants de la chapelle de musique étaient désignés sous le nom de pages, et dans un compte de l'an 1558, on les appelle petits chantres de la chapelle du roi.

ENF

L'historien de saint Grégoire le Grand. Jean Diacre, raconte que ce grand Pape ne dédaignait pas d'apprendre lui-même le chant aux enfants. Il ajoute que, de son temps, on montrait encore à Rome le lit sur lequel l'auguste instituteur était assis lorsqu'il enseignait le chant à ses élèves, l'Antiphonaire ou recueil d'hymnes dans lequel ils chantaient, et le fouet dont il se servait pour leur faire peur (321).

Saint Grégoire de Tours rapporte de saint Nizier, qui depuis fut archevêque de Lyon, qu'il n'attendait pas que les enfants eussent atteint l'âge de sept à huit ans pour leur apprendre à chanter, mais qu'aussitôt qu'ils pouvaient parler, il les mettait à la lecture et à l'étude de la psalmodie.

Le quatrième concile de Tolède et le concile tenu à Aix-la-Chapelle sous Louis le Débonnaire confirment cette coutume de l'Eglise, d'instruire les enfants à chanter pour le service divin. Charlemagne se plaisait beaucoup à assister aux offices ou aux leçons données aux enfants. Lorsqu'il était au chœur, il se dispensait de chanter à haute voix et se contentait de murmurer à voix basse, à cause de sa qualité de laïque. Il désignait lui-même du doigt ou de sa baguette le chantre ou le clerc qu'il désirait entendre chanter, et il l'avertissait de s'arrêter pour passer à un autre. Ce grand monarque avait ordonné que dans toutes les églises, comme dans tous les monastères, on ouvrit des écoles où l'on enseignat aux en-

(321) « Ubi usque hodie lectus ejus, in quo recuhans modulabatur, et flagellum ipsius, quo pueris minabatur, veneratione cum authentico Antipho-nario reservatur. » (Joan. Diac., in Vita S. Gregorii, cap. 106.)

(322) « Les anciennes écoles de Troyes, dit M. Vallet de Viriville dans les Archives du département de l'Aube et de l'ancien diocèse de Troyes, depuis le VIII siècle jusqu'en 1790; 1841 (p. 316), sur lesquelles je donnerai, dans mon prochain rapport, des renseignements tout à fait nouveaux, enseignaient aux enfants les éléments de l'art musical. Notre fameux Urbain IV était, comme chacun sait, élève de ces écoles, et ses biographes insistent sur ce point qu'il avait une belle voix, dont il se servait avec science. »

A la p. 127, on lit ce qui suit:
Dossier 1, xvn siècle, 1615-1673.—Contrats passés entre Saint Etienne et maître Urbain de la . Treille, natif d'Epernay; - maître Claude Baudes. fants, non-seulement le chant des psaumes et des hymnes, mais encore la lecture, la grammaire, l'arithmétique.

ENF

Dans l'abbaye de Saint-Tron, les enfants étaient, de plus, occupés à noter les livres de chant, et ils s'en acquittèrent, dit-on,

souvent mieux que leurs mattres.

Comme on ne pouvait toujours chanter dans ces écoles, il restait beaucoup de temps que l'on employait à l'étude de la grammaire et des belles lettres; aussi n'est-il pas surprenant qu'il en soit sorti des enfants qui ont été plus tard des hommes remarquables. Ainsi, à la fin du x11° siècle, le Pape Urbain IV avait été élevé à Troyes parmi les enfants de la cathédrale (322). La primatiale des Gaules, l'église de Saint-Jéan à Lyon, renferme la tombe d'un cardinal qui avait commencé par y être enfant de chœur, et un évêque, abbé de Lobbes au ix siècle, nous apprend lui-même qu'il avait servi dans son enfance dans l'église de Metz, fort célèbre alors dans la science du chant.

Mais j'oublie un détail qui aurait dû trou-

ver sa place plus baut.

A l'exemple de l'empereur Théodose le Jeune, qui se rendait, dès le matin, en son oratoire, pour y chanter alternativement des hymnes et des répons avec ses sœurs et des ecclésiastiques, le roi Gontran entendait matines dans sa chapelle, et, suivant la coutume des rois, prenait plaisir à faire chanter pendant ses repas des répons et des hymnes par des dames et de jeunes clercs. Ajoutons que ce goût de Gontran pour ce pieux exercice exposa deux fois sa vie. Un jour qu'il se rendait à son oratoire avec une escorte moins nombreuse qu'à l'ordinaire, on apercut un homme caché et feignant de dormir, dans le dessein de l'assassiner; une autre fois, étant à Châlons, où l'on célébrait la fête de saint Marcel, tandis que ce prince se disposait à s'approcher de la sainte table, on surprit un homme armé de deux couteaux, et qui le guettait pour le frapper. Mais cet assassin ayant été arrêté dans une église, Gontran ne voulut pas qu'il fût mis à mort.

Les histoires des cathédrales et des abbayes sont pleines de monuments qui attestent la part que les enfants ont eue dans

e son, oi-devant demeurant à Auxerre; - weitre · François Thibault, demeurant à Troyes; - maire e Jehan Colin, id.; — maître Charles Le Peschens, e id.; — et maître Gui Barillon, id. : successivement e maîtres de musique de Saint-Etienne, pour tenir la maistrise des enfants de chœur. Le bail est ordnairement de six ans. Le maître reçoit une somme annuelle, qui varie, en croissant, depuis 750 livres ournois, jusqu'à 940. Il prend part aux distriba-tions de pain, vin, argent, etc., et jouit en outre du traitement d'un chanoine, et d'une maison avec jardin et dépendances. Il est tenu de régir et gouverner l'école, enseigner la musique aux enfants de chœur, les renvoyer à l'école (de grammaire), les loger, coucher, nourrir, en maladie et santé, les entretenir de robes neuves de serge de deux en deux ans, de honnets, chausses, has de chausses, souliers, ensemble de chapeaux de fleurs. aux fêtes annuelles et autres accontumées.

554

l'institution et l'exécution des chants, outre qu'elles renierment une foule d'usages et de cérémonies établis en leur honneur, et qui, bien qu'oubliés aujourd'hui, ne sont pas moins dignes d'intérêt. Nous en ferons tout à l'heure connaître quelques-uns.

Mais citons auparavant l'abbé Lebeuf.

 L'occupation d'enseigner le chant n'est point au-dessous du caractère des prêtres, puisque saint Grégoire, Pape (Joan. Diac., lib. n, n. 6), le montroit lui-même aux enfants. L'Historien de sa vie dit qu'on voyoit encore de son temps le lit sur lequel il étoit assis lorsqu'il chantoit pour les enseigner, et le fouet dont il s'étoit servi pour leur faire peur, avec l'Antiphonier dans lequel ils avoient chanté.

« Il n'y a aucune preuve que saint Germain, évêque de Paris, ait été dans la même situation. Il n'enseignoit point le chant en personne; mais, par ses exhortations et ses avis, chacun chantoit dans son Eglise, comme

l'a écrit Fortunat dans sa Vie :

Pontificis monitis clerus, plebs psallit, et infans.

« Bt plus bas :

Tympana rauca senum puerilis fistula mulcet.

« Grégoire de Tours (De vitis Patrum, cap. 8) rapporte de saint Nizier, prêtre, depuis archevêque de Lyon, qu'aussitôt que les enfants pouvaient parler, il les mettait à la lecture et au chant de la psalmodie.

« Le même auteur, au chapitre huitième, rapporte l'estime que saint Quintien évêque de Clermont, fit de la belle voix du jeune enfant Gal, et que, l'ayant entendu dans un monastère (à Cournon), il le tira de ce lieu et l'amena à sa ville épiscopale pour y être l'ornement du chant ecclésiastique.

Les histoires des cathédrales et des abbayes sont pleines de monuments qui indiquent la part que les enfants ont toujours eue dans l'exécution du chant ecclésiastique, et même qu'ils y écrivoient quel-

quelois des livres de chant

 Ceux de l'abbaye de Saint-Tron à qui on enseignoit le chant sur les degrés ou divisions du monocorde (Spicil., t. VII, p. 440 [ce qui revient assez à la méthode que j'annonce]), écrivirent et notèrent des pièces de Chant mieux que leur maître. Dans le monastère d'Andres ou Andern, aux Pays-Bas (Spicil., t. IX, p. 446), où l'office se faisoit d'une manière précipitée au xur siècle, on employa utilement la voix des enfants pour arrêter le torrent dans la psalmodie. On leur donna des psautiers avec ordre de chanter posément, et les anciens qui chantoient par cœur étoient obligés de faire, par ce moyen, la pause comme eux. On peut voir, dans Boërius (Haëfren), l'usage où on étoit de faire prononcer par les enfants le commencement de chaque psaume, que le chœur continuoit; en sorte que s'ils se trompoient, ils étoient sévèrement punis, parce qu'ils faisoient tromper les autres. Cluny a longtemps retenu cet

usage, qui persévère encore chez les Grees.

au rapport du même Boërius.

« Les écoles de chant des cathédrales n'ont pas toujours été sur le pied qu'elles sont aujourd'hui. La musique, qu'ils appeloient le déchant, n'étant point encore si commune, et n'étant point si variée qu'elle l'est de nos jours, il restoit, après la science du plain-chant et de la lecture, beaucoup plus de loisir pour l'étude de la grammaire; de sorte qu'il sortoit quelquesois de ces écoles des enfants très-savants pour ces temps-là. Le Pape Urbain IV avoit été élevé à Troyes, parmi les enfants de la cathédrale, à la fin du xnº siècle. On voit, dans l'église de Saint-Jean de Lyon, la tombe d'un cardinal, qui avoit aussi commencé par y être enfant de chœur. Etienne, chorévêque et abbé de Lobbes au ix siècle (Chron. abb. Laub., t. VI, Spicil., p. 561), nous insinue qu'il avoit servi, dans le temps de son enfance, l'Eglise de Metz, alors fort célèbre par la science du chant

« L'Eglise de Paris ne l'a pas moins été dans tous les temps à l'exemple de celle de Sens, dont elle a été suffragante jusqu'à l'an 1622. Gerson, illustre chancelier de cette Eglise, avoit composé au xv' siècle un traité touchant l'éducation des enfants de chœur de la même Eglise. Cet ouvrage contient des choses très-curieuses qu'on peut voir dans la dernière édition de ses OEuvres, publiée par M. Dupin. C'est un témoignage positif de l'attention qu'a toujours eue la cé-lèbre Eglise de Paris, pour que ses écoles de chant fussent florissantes. » (Traité hist. sur le chant ecclés., par l'abbé Lebrur, pp.

10-14.)

Voici un extrait de cet opuscule de

Gerson.

Doctrina pro pueris Ecclesiæ Parisiensis. — Excod. Victor. D. d., 9. — Gersonio ascribitur sub hoc titulo in veteri catalogo scriptorum ejus. — « Quoniam puerorum societas divinis emancipata obsequiis, quasi pulcherrima est et florentissima portio Ecclesiæ, dicente Propheta ad Dominum: Ex ore infantium et lactentium perfecisti laudem (Psal. viii, 3), quo dicto confutavit Pharismos Christus, pueros de sua laude culpantes, qui prius indigne tulerat dum probiberentur a discipulis accedere ad eum: Sinite, inquit, parvulos venire ad me, et nolite prohibere; talium enim est regnum colorum (Matth., xix, 14): dignum arbitramur sollicite providere tales habere pueros Samueli, non tiliis Heli-similes, qui non tam ætate, quam moribus parvuli sint et pueri. Quique officium angelicum quod exterius repræsentant, conservent intrinsecus; imitatores pueri illius egregii Deo dicati Marcelli Ecclesiæ nostræ, de quo legimus quod sine offendiculo suum gerebat officium. Hoc vero ut debite, quantum valemus, expleatur, suas institutiones quas volumus, quantum commode fieri poterit observari taliter.....

« Ante omnia sit magister eorum incorruptissimus, quod Horatius maximum reputat; quia discipulus quid aget, nisi quod, viderit magistrum facientem; et quia velocius et citius nos corrumpunt exempla domestica:

ENF

Magnis cum subeant animos autoribus,

inquit Juvenalis; cujus itidem dictum est summe memorandum; quod

#### Maxima debetur puero reverentia,

nequid, scilicet ante oculos peccetur, neque verbo turpi et obscœno, neque gestu, aut attactu lubrico, et dissoluto, neque facto petulanti et maligno. Hoc omni sollicitudine removeat magister a seipso, maxime coram pueris, et ab omnibus aliis cujuscumque status, aut eminentiæ; vel familiaritates fieri prohibeat, tam in domo quam in vico, quam in choro et sacrario, et altari sancto: alioquin pueros coerceat verberibus; alios ad superiores deferat, si moniti desistere noluerint. Et væ talibus, quia, teste Christo, melius esset, ut suspenderetur mola asinaria collo eorum et demergerentur in profundum (Matth., xviii, 6).

« Fiat insuper eis frequenter verbum exbortationis de dilectione Dei, reducendo ad memoriam ad quid facti sunt, quia ad divinum servitium, ut per illud perveniant ad paradisum, et inferni tormenta crudelia non incurrant. Talibus enim odoramentis imbui debet recens olla suæ mentis, ut diù servet bonum devotionis odorem : quia, teste Aristotele, non parum refert, juvenem sic.

vel sic assuefieri.

« Inducantur præterea cavere a peccatis, ab illis scilicet actibus, pro quibus sciunt se verberandos fore, si magister videret aut cognosceret; ostendendo quoniam Deus videt omnia, et quoniam angelum bonum custodem habent, et diabolum tentatorem qui strangularet eos statim ut sunt in peccato mortali, nisi Deus et angelus bonus misericorditer suam pænitentiam et correctio-

nem exspectarent.

 Rursus in speciali doceantur caste custodire semetipsos ab omni impudicitia cordis, in cogitatione; oris, in locutione; operis, in turpi attrectatione; et ostendatur quantum potest esse in talibus castitatis, imo et vitæ periculum. Inducantur etiam confiteri non solum semel in anno, sed quater aut sexies. in festis solemnibus: et tunc antequam vadant, doceantur per libellos, aut aliter quomodo dicere, et se habere in confessione debebunt. Et si pro eis idoneus confessor institutus; quia circa tales sæpe requiritur major prudentia in bene confitendo, quam circa provectiores, ut neque parum interrogentur, neque nimis. Si autem sint sufficientis ætatis, ut puta duodecim aut tredecim annorum, inducantur recipere saltem semel in anno Eucharistiæ sacramentum. Volumus, ut more antiquo doceantur quotidie Horas B. Mariæ cum septem psalmis dicere bini et bini, aut partem, atque illis modis, et illis horis quibus visum fuerit magistro, pro die et occupatione, magis opportunum. Poterunt autem eundo ad Ecclesiam, et redeundo partem dicendorum im« Cæterum magister grammaticæ, qui pro instructione puerorum in grammaticalibus, et logicalibus institutus est, talis esse studeat in moribus, qualem esse debera magistrum diximus. Et ambo taliter ordinent horas diurnas et nocturnas, quod semper unus eorum assistat pueris, tam in domo, quam extra, ubicunque pueros ire contigerit.

Propterea volumus ut deinceps idem magister non habeat officium, vel occupationem in Ecclesia, vel extra, quominus istud quod

diximus, valeat adimplere.

« Porro magister cantus statutis horis doceat pueros plenum cantum principaliter, et contrapunctum, et aliquos discantus bonestos, non cantilenas dissolutas, impudicasque, nec faciat eos tantum insistere in talibus, quod perdant in grammatica profectum. Attento maxime, quod in Ecclesia nostra discantus non est in usu, sed per statuta prohibitus, saltem quoad voces, que mutata dicuntur. Habeat ergo magister alius sufficiens spatium pro docendo grammaticam et logicam et versus, aut materiam et epistolarum, aut Evangeliorum grossam expositionem in lingua vulgari: quia quod non intelligitur, nunquam apte, et secure pronuntiatur, nec inde mens solita...pro talibus, de mane usque ad prandium, et de reditu vesperarum usque ad coenam, aut amplius secundum qualitatem temporum, et necessitatem. Nolumus autem legi quoscunque auctores, qui magis obsint moribus, quam prosint ingeniis.

« Item: volumus ut legat unus puerorum semper in qualibet comestione de aliquo libro utili, et tunc abstineant a colloquiis, ut impleant illud: Pauca in consissio lo-

puer e

« Volumus insuper, ut pueri habeant regulam, sicut habent communiter in domibus pædagogorum, et faciant certis cæteris horis... nunc de grammatica,

et coram uno magistrorum veniant.

« Item: accuset quilibet socium suum super sequentibus: videlicet, si audierit eum loqui Gallicum, si juraverit, si mentitus fuerit, si alium dementitus, si injurias dixerit, si percusserit, si inhoneste et impudice locutus fuerit, aut tetigerit, si nimis tarde surrexerit, si horas omiserit, si in templo garrulaverit, et de similibus. Et qui non accusaverit taliter deficientem, ipse pro eo, et cum eo similiter punietur. Et poterunt hi defectus notari in rotulo uno per puncta, et in fine hebdomadæ magistro præsentari, ut corrigat sæpius delinquentes. Si autem percusserit aliquis alium clericum graviter, statim ad pœnitentiarium remittatur.

« Prohibeantur etiam eis ludi omnes qui trahunt ad avaritiam et impudicitiam, et inhonestam clamorem, et ad iram, et rancorem, ut est ludus taxillorum, vel alearum et omnis similis: quantumeunque exerceantur in modicis rebus, ut sunt calculi plombei et cuprei. Hoc vidit qui dicit: Troche lude, aleas fuge. Detur tamen pueris frequens et brevis recreatio, ut puta modicum post pran-

dium et cœnam, quando sunt minus idonei ad cætera seriosa. Et sit semper præsens unus magistrorum.

ENF

« Nolumus insuper, ut pueri quovis modo vadant ad quæcunque loca et domum, et ecclesiam pro cantando, nisi de superiorum licentia speciali. Et tunc sit magister præsens, qui videat ne in comestione, vel aliter ercessive se habeant, vel inhoneste.

« Volumus, ut more antiquo sit lucerna ardens in securo loco coram imagine Virginis, qualibet nocte in camera puerorum, tam propter devotionem, quam propter necessi-tates naturales quas leviter patiantur pueri, et quia sæpe surgunt ad Matutinas, et ut faciant sola opera que possint, et debeant videri in luce. Et nullus puerorum de nocte transferat se de lecto ad lectum; sed maneat rum socio suo assignato. Et non permittantur aliqui facere sibi conventicula, vel societates ad partem extra alios, diè et nocte; sed sint semper omnes simul, et palam in oculis aliorum. Nullæ etiam bestiæ, vel aves pocivæ secum nutriantur.

« Nolumus ut aliquis admittatur ad morandum cum pueris, neque ab extra pro addiscendo cum eis, nisi de superiorum licentia speciali, ut pueri nostri non trahant mores malos ab aliorum convictu: Nam

Unica prava pecus, inficit omne pecus. præsertim ubi aliquis esset perversi inclinatus et inductus ad peccata enormissima, quæ nec debent nominari.

 Prohibeantur insuper famuli habere samiliaritatem cum eis, imo ne tolerentur extra nec clerici, et servitores, vel capellani conversari cum eis præsertim, nisi præsente aliquo magistrorum: et si pueri oppositum permiserint graviter puniantur. Fiant autem punitiones tantummodo de virgis temperate, sine ferulis, aut aliis percussionibus periculose læsivis, et sine probris, et contumeliis, ut se magis amari sentiant quam irrideri, et ut mansuetudine potius ducantur. quam austeritate trahantur ad bonum, ne pusillo animo fiant, sicul dicit Apostolus (Coloss., 111, 21).

« Item : prohibeantur a comestione nimia de mane, aut aliis horis, per quam impediri possent a conservatione vocis sum, et regulam sobrietatis infringere : eos tamen sufficientibus, et sanis cibis volumus enutriri, et munde teneri in camera, et in lectis, in vestibus lineis, et cæteris. Sed et de infirmis cura geratur præcipua. De missis vero, et receptis, magister bis in anno reddere com-

putum teneatur. • Item: debent in choro sedere distanter a se invicem, et silere tam inter se, quam cum aliis, et non ire ad vocationem cujuscanque, nisi pro necessitate sui ossicii, aut ad mandatum domini decani, et dominorum dignitates habentium. Et maxime servent silentium, et gestum ordinatum circa altare, dum celebrantur sacra missarum mysteria : sine risu, sine garritu, sine strepilu, sine dissoluto nutu inter se et alios: sed assistant sicut angeli Dei, ut omnis qui viderit eos dicat: hujusmodi sunt vere pueri angelici, et tales, quales habere debet immaculata Virgo in ecclesia sua totius orbis celeberrima.

« Postremo doceantur pueri diligenter observare ceremonias competentes eis in divino cultu ab antiquo in ecclesia nostra servari consuetas. Ut quando debent intrare. quando inclinare, quando exire, quo ordine cantare, et similes, quas pro magna parte scribi, et in loco publico suæ habitationis poni mandavimus. » (Joannis Gersonii Opera omnia, tomus IV, continens Exegetica et Miscellanea, pp. 717-720.)

Maintenant, enregistrons ici quelques

usages concernant les Enfants.

Jean II, surnommé d'Avranches, qui gouverna l'église de Rouen de 1069 à 1079, est auteur d'un traité latin intitulé : De Ecclesiasticis officiis. « Ce traité, dit M. l'abbé Picard, est une veine précieuse pour les amateurs de la science liturgique, et aussi pour tout chrétien qui, non content de la lettre sèche. veut pénétrer plus avant, et connaître le sens mystérieux des cérémonies catholiques.

« En 1679, Jean Leprévost, chanoine de Rouen, en publia une édition. Au texte de Jean d'Avranches il joignit de longues et savantes annotations dans lesquelles, d'après de nombreux manuscrits qu'il avait consultés, il reproduit d'anciennes cérémonies tombées en désuétude de son temps, mais qui, précédemment, avaient été en usage dans l'église cathédrale de Rouen. »

C'est de ce livre que M. l'abbé Picard a tiré la description des trois offices suivants : (M. l'abbé Picard est l'auteur d'une dissertation sur un mystère composé en l'honneur de saint Nicolas, et représenté au xiii siècle dans un monastère de Bénédictins.)

«Office des enfants.—Le jour des Saints-Innocents, une lête des enfants se célébrait dans l'église cathédrale de Rouen, et c'était à eux qu'en étaient réservés tous les honneurs.

«La veille, immédiatement après l'office de saint Jean l'Evangéliste, deux enfants revêtus d'aubes et de tuniques, la tête couverte de l'amict, et tenant en leur main chacun un cierge ardent, se dirigeaient du vestiaire au chœur. Venaient ensuite les autres enfants attachés à l'église, pareillement en aubes et en chapes, et aussi le cierge à la main; puis enfin, celui d'entre eux qui avait été désigné pour porter ce jour-là le titre d'éveque et en recevoir les honneurs. Il marchait, solennellement, paré des vêtements pontifi-caux, la mitre en tête, et, à la main, la crosse ou bâton pastoral.

« Le cortége enfantin se dirigeait ainsi à travers le chœur vers l'autel des Saints-Innocents; pendant la marche, le chœur exécutait des hymnes et des répons adaptés à la circonstance. A l'autel des Saints-Inno-cents se faisait une station solennelle. présidée par l'enfant évêque, auquel la rubrique donnait le titre de dominus episcopus. A la fin de la station, le peuple était invité à s'humilier et à se recueillir pour recevoir la bénédiction du jeune prélat : Ilumiliate vos ad benedictionem. Il la donnait à haute voix et avec toutes les solennités d'usage : Dominus omnipotens benedicat vos, etc.

ENF

«Le jour de la fête, les enfants étaient environnés des mêmes distinctions. A l'exception de la messe, qui était célébrée en leur présence par un chanoine, ils remplissaient, en grande pompe, toutes les fonctions du chœur. Cet office, d'après les rubriques générales, devait être simplement du rite double, mais les enfants avaient le droit d'ordonner qu'il fût triple, et leurs prescriptions étaient observées (Pueri voluntate faciunt illud triplex). Le seigneur évêque commençait l'invitatoire; il chantait la neuvième leçon, la plus solennelle de Matines. Il retournait ensuite au vestiaire pour y reprendre les ornements pontificaux, en revenait processionnellement comme la veille, précédé du même cortége, et entonnait lui-même le Te Deum.

 Laudes et Prime se chantaient pareillement sous la présidence de l'enfant évêque. A la messe, il appartenait aux enfants de diriger le chœur (Pueri regant chorum). « Eux seuls portaient les chapes et exécutaient les di-verses cérémonies. L'évêque (toujours l'enfant) commençait la prose, l'offertoire, etc., et ceux des enfants auxquels aucune fonction spéciale n'avait été assignée, occupaient les premières places dans le chœur (in superiori parte).

«Aux Vepres, mêmes honneurs au seigneur *évéque* ; mais, hélas l bientôt arrivait le terme de sa gloire; au Magnificat, pendant que le chœur chantait ces paroles: Deposuit potentes de sede, le bâton pastoral lui était ôté des mains; il était mis en réserve pour celui qui devait lui succéder l'année suivante.

Le chapitre alors rentrait dans lous ses droits et le semainier terminait l'office.

«On ne peut nier que cette fête ne fût belle et touchante. Plus d'un cœur maternel devait battre vivement à la vue dujeune et innocent cortége. Quelle joie surtout pour la mère du dominus episcopus? C'était aussi une pensée toute chrétienne que d'honorer de la sorte, au milieu du peuple fidèle, l'enfance que l'Evangile propose pour modèle à tous, et dont le Sauveur a dit : Sinite parvulos venire ad me. » (Quelques cérémonies allégoriques anciennement en usage dans l'églis. cath. de Rouen, par M. l'abbé Picand, contenues dans le Précis analytique des travaux de l'Académie royale des sciences, belles-lettres et arts de Rouen, pendant l'année 1847; in-8°, Rouen, 1847, p. 373 et suiv.)

«Office de l'étoile. — A la fête de l'Epiphanie, une autre cérémonie allégorique représentait sensiblement au peuple chrétien le

mystère du jour. «Après Tierce, les trois premiers chanoines du chœur paraissaient revêtus des ornements royaux, le sceptre en main, le diadème sut la tête. Ils partaient de l'orient, l'un du milieu, les deux autres de chaque côté de l'aptel. A leur suite marchaient des ministres inférieurs, revêtus de tuniques, portant les uns l'or, les autres l'encens, les autres la myrrhe. Le premier des mages (on comprend que c'est eux que représentaient les trois chanoines), celui qui était parti du milieu de l'autel montrait, avec son sceptre, une étoile suspendue dans le chœur, et il chantait à haute voix ces paroles :

ENF

Stella fulgore nimio rutilat.

Le deuxième, celui de droite, répondait:

Quæ regem regum natum demonstrat. Et le troisième, celui de gauche :

Ouem venturum olim prophetiæ signaverant.

«Alors les trois mages, après avoir descenda les degrés du sanctuaire, se rencontraient au pied de l'autel. Ils se donnaient mutuellement le baiser de paix et chantaient ensemble:

Eamus ergo et inquiramus eum, Offerentes ei munera, aurum, thus et myrrham. et aussitôt commençait la procession solennelle.

« L'étoile disparaissait pour un temps.

« Au retour de la procession, dans la partie supérieure de la nef, vis-à-vis l'autel de la croix, on avait disposé d'avance une riche tente en forme de tabernacle, fermée par des rideaux brochés d'or.

« L'étoile reparaissait de nouveau dans la partie supérieure de la nef. Les mages, comme l'avait déjà fait le premier d'entre eux, la montraient de leurs sceptres.

« Ils chantaient :

Ecce stella in Oriente prævisa Iterum præcedit nos lucida, Hæc, inquam, stella natum demonstrat Se quo Balaam cecinerat.

« Deux autres chanoines se présentaient à la rencontre des mages. Ils les interrogeaient sur la cause de leur venue:

Qui sunt hi qui, stella duce, nos adeuntes insedita ferunt?

« Réponse des mages :

Nos sumus quos cernitis. Reges Tharsis et Arabum et Saba, Dona ferentes Domino Christo Regi nato Domino Quem stella ducente, Adorare venimus.

« Les deux prêtres ouvraient alors les ndeaux du tabernacle et montraient l'image de l'enfant Jésus couché dans une crèche.

> Ecce puer quem quæritis. Jam properate adorare. Quia ipse est redemptio mundi.

«Les mages se prosternaient devant l'image du divin Enfant. Ils le saluaient comme le prince des siècles.

Salve, princeps sæculorum. « Ils déposaient à ses pieds leurs présents.

PREMIER MAGE.

Suscipe, rex, aurum. DEUZIÈME MACE.

Tolle thus, tu vere Deus.

TROISIÈME MAGE

Myrrham, signum sepulturæ.

«Pendant les oblations des fidèles, les mages restaient prosternés. Ils semblaient plongés dans un profond sommeil; tout à coup apparaissait un jeune enfant vêtu de blanc; " figurait l'ange dont il est parlé dans l'Evangle et chantait au pupitre les versets suivants:

Impleta sunt omnia quæ prophetice dicta sunt. Ite obviam, remeantes aliam (viam), etc.

«Alors, se réveillant de leur sommeil, les mages partaient par l'aile droite de l'église, et après avoir fait à l'extérieur le tour du chœur, y rentraient par la porte du côté

gauche.

a Office du Sépulcre. — Maintenant encore les offices de la semaine sainte présentent braucoup de symboles sensibles, et c'est ce qui les rend si attrayants pour les fidèles. Qui de nous n'a pas été profondément ému en assistant à ces offices où tout parle à l'âme et la pénêtre d'inexprimables sentiments? Les solennités des Rameaux et du jeudi saint, l'appareil funèbre du vendredi, anniversaire de la mort du Sauveur, le dépouillement des autels, le chant des lamentations et de la Passion, la chapelle ardente, tout nous transporte aux temps évangéliques, et semble faire revivre sous nos yeux les événements que nous racontent les livres sacrés.

Autrefois, ces cérémonies étaient plus

allégoriques encore:

« L'office du Sépulcre se célébrait à l'ouverfure de la Pâque, et voici quelles en étaient

les principales cérémonies:

«Trois diacres couverts de dalmatiques, l'amict sur la tête, et représentant les saintes femmes, traversaient le chœur, portant dans leurs mains des vases de parfums. Ils se dirigeaient vers le sépulcre d'une marche précipitée et les yeux baissés, et chantaient ensemble ce verset:

Quis revolvet mobis lapidem ab ostio monumenti?

«Arrivésau sépulcre, ils voyaient apparaître devant eux un ange représenté par un enfant. Il tenait en sa main une palme et leur adressait cette question:

Quid quæritis in sepulcro, o christicolæ?

•Réponse des trois diacres, que désormais la rubrique appelle les saintes femmes ou les Maries:

Jesum Nazarenum crucifixum, o cœlicola.
L'ANGE (ouvrant le tombeau).

Non est hic.

Surrexit enim, sicut dixit.

et il disparaissait à l'instant.

«Les saintes femmes entraient dans le sépulcre. Etles y trouvaient deux prêtres revêtus de tuniques.

LES DEUX PRÊTRES.

Mulier, quid ploras?

LA PREMIÈRE DES TROIS MARIES.

Quia sustulerunt Dominum meum

Et nescio ubi posuerunt eum.

LES DEUX PRÈTAES.

Quem quæritis viventem cum mortuis

Non est hic, sed surrexit, etc.

Les trois Marie baisaient avec respect le lieu de la sépulture du Sauveur. Elles sortaient alors du sépulcre; mais au même instant, un prêtre se présentait à elles. Ce devait être un chanoine, un des premiers dignitaires du chœur. Revêtu d'aube et

d'étole, et une croix à la main, il représentait Jésus-Christ lui-même.

LE PRÉTRE. Mulier, quid ploras? quem quæris?

La Première, Marie-Madeleine. Domine, si tu sustulisti eum, dic mihi, et ego eum tollam.

LE PRÉTRE (lui montrant la croix).

Maria!

WARIE-MADELEINE (tombant à genoux).
Rabboni!

LE PRÈTRE (la repoussant de la main).
Noli me tangere, nondum enim ascendi ad Patrem meum; vade autem ad fratres, etc.

«Les saintes femmes se mettaient en marche; Jésus-Christ, représenté par le prêtre, leur apparaissait de nouveau du côté droit de l'autel:

Avete, nolite timere.
Ite, nuntiate fratribus meis

Ut eant in Galilæam : ibi me videLunt.

« Il disparaissait de nouveau, et les Marie , pleines de joie, entonnaient le verset :

Alleluia, Resurrexit Dominus Surrexit leo fortis Christus, Filius Dei.

«Cette cérémonie se terminait par le chant solennel du *Te Deum*, et nul doute que l'assemblée pieuse, électrisée par ce spectacle, ne s'y unit d'une commune voix et avec un saint enthousiasme. »-

— L'auteur des Voyages Liturgiques fait connaître, relativement aux enfants, divers usages qu'il est intéressant de rappeler.

A Saint-Martin de Tours il y avait des enfants élevés dans l'église : « Le clergé est composé de cinquante chanoines, de cinquante vicaires perpétuels et de cinquante chapelains, chantres et musiciens, avec dix enfants de chœur. Outre ces dix enfants de chœur, on y recevait anciennement un grand nombre d'enfants qu'on élevait dans l'esprit de la cléricature : on reçoit encore de ces enfants lorsqu'ils demandent à assister à l'office, et on les installe comme les bénéficiers; c'est ce qu'on appelle choristes. Tous ces ecclésiastiques étaient distribués en quatre rangs ou stations; le quatrième rang était celui des clercs et des enfants de chœur; ils étaient debout in plane. » (Voy. liturg., p. 120.)

L'auteur décrit le costume des ensants dans certains diocèses. A Saint-Maurice de Vienne, « les chantres qui sont prêtres sont sans aumusses, avec les chanoines, au premier rang d'en haut. Le second est occupé par les autres, à la réserve des clercs et enfants de chœur ou clergeons, au nombre de dix, qui n'ont pas même de rebord de siége pour pouvoir s'asseoir, et sont debout du-rant tout l'office. Les enfants ont la soutane noire, la tonsure et les cheveux comme tous les ecclésiastiques qui sont un peu réguliers. Leurs surplis, aussi bien que ceux des chanoines et des chantres, sont extrêmement courts, avec un revers de dentelle autour du cou et par-dessus à peu près comme ces collets ronds de manteaux ou brandebourgs; les manches sont closes comme celles des chanoines de

Lyon. L'air de leur chant est en partie celui de Lyon, et en partie celui de Rouen. Ils portaient l'aumusse sur les épaules, comme ceux de Lyon, ainsi qu'il se voit dans une chapelle à côté du chœur, dans laquelle un chanoine du siècle passé la porte ainsi. Ce n'est que depuis les guerres qu'ils ont mis l'aumusse sur le bras. » (Ibid. p. 8.) — A Bordeaux, «il y a un séminaire de vingt-quatre jeunes clercs, fondé par un archevêque de Bordeaux, au xm' siècle. Ils portent une soutane tannée, qui est l'ancien noir en usage alors pour les ecclésiastiques et pour les moines noirs, comme ceux de Cluny, et qui est encore resté aux enfants de chœur de l'abbaye de Cluny. » (Ibid., p. 77.) Dans cette abbaye, « il y a six en-fants de chœur vêtus, non comme les religieux réformés, mais comme étaient les anciens, avec des frocs qui ont les manches et le capuchon fort larges, la robe tannée, ou de noir naturel, ancienne couleur de l'habit des moines de Saint-Benoît, restée à ces enfants et aux frères convers de Cluny, de Ctteaux, des Célestins, etc. Les dimanches et les fêtes chômées et autres encore, ils sont en aubes à la grande messe avec le manipule. On lit la même chose dans l'ancien Ordinaire de l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon et dans Lanfranc. Certains rubricaires font sur cela des mystères où il n'y en a point. L'aube n'ayant point d'autre ouverture que celle d'en haut pour passer la tête, il fallait bien qu'on eut son mouchoir à sa main ou à son bras pour s'en servir au besoin. Et tout le monde sait qu'on en a fait uu ornement... Les grandes fêtes, ces enfants sont aussi revêtus de tuniques à la procession et à la grande messe. » (Ibid., p. 150.)

— A Saint-Jean de Lyon, « les enfants de chœur chantent les prophéties le samedi saint avec un manipule à la main gauche, c'est-à-dire entre leurs doigts. C'était originairement leur mouchoir qu'ils tenaient tout prêt pour s'en servir au besoin en lisant ces leçons qui sont fort longues. » (Ibid., p. 63.) — A Saint-Etienne de Bourges, « les huit énfants de chœur vêtus de rouge sous leur aube, lesquels, hors qu'ils sont assis durant l'épître, les leçons et les répons, se tiennent toujours debout et tête nue à tout l'office, même aux petites heures, auxquels ils assistent tout du long. » (Ibid., p. 141.)

- A Lyon, les chanoines ont le bonnet carré en tête; « mais il en faut excepter les bas-formiers, même chanoines-comtes, qui, aussi bien que les autres clercs et les enfants de chœur, autrement dits clergeons, qui ont retenu les ancieus usages, n'en portent point. Ils vont de chez eux à l'église la tête mae, et s'en retournent chez eux de même.» (Ibid., p. 48.) — De même, « dans l'église cathédrale de Paris, les enfants de chœur ne portent point de bonnet carré, non plus qu'à Sens. Ils s'en vont de chez eux à l'église la tête nue, et s'en retournent de même chez eux, et ne prennent point d'eau bénite en sortant de l'église, mais seulement en entrant. » (Ibid., p. 248.)

- A Notre-Dame de Rouen, « quand les enfants chantent les versets au milieu du chœur, ils font la révérence non-seulement l'orient et à l'occident, ce qui s'appelle ante et retro, mais encore au midi et au septentrion, ce qui s'appelle in ambitu, en rond. » (Ibid., p. 359.) — Au temps dont parle l'auteur, c'était une nouveauté à Lyon de chanter l'O salutaris hostia à l'élévation: « tous les autres petits clergeons assemblés au milieu du chœur chantent seuls la strophe O salutaris hostia tout entière; ce qui est assez nouveau, dit l'auteur. » (Ibid., p. 58.) — A Angers, a toutes les sois qu'on dit le Confiteor à Prime et à Complies, les enfants de chœur viennent se ranger devant l'officiant ou semainier; ils se mettent à genoux et se courbent presque le visage à terre, en disant le Consteor et durant que l'officiant dit le Misereatur et l'Indulgention (p. 93); • ils se prosternent encore dans la même église pendant les offices de la semaine sainte : « A la fin de Ténèbres, pendant qu'on chante Kyrie eleison, sans tropes, si ce n'est Domine, miserere, les enfants de chœur vont au haut du chœur, et sont tonjours prosternés à plate terre jusqu'à la fin; œ qui est une vraie prostration. » (Ibid., p. 91.) — Selon notre auteur, la fête du petit évêque se célébrait à Saint-Maurice de Vienne. Le petit évêque faisait tout l'office, excepté à la messe. (lbid., p. 33.)

« La cérémonie du petit érêque était

très-solennelle à Bayeux.

Si fera-on demain des chox Et grant departie à Baiens; Allez-i, si verrez les jeus.

(Roman du Renart, 1826, t. III, vers 20, 938.)

Dans un inventaire du trésor de la cathédrale de cette ville, dressé en 1476, on trouve détaillés les objets suivants : deux mitres du petit évêque, se bâton pastoral du petit évêque, les mitaines du petit évêque, quatre petites chapes de satin vermeil, à l'usage des enfants de chœur, à la fête des Innocents.

Une chose remarquable, c'est que le petit évêque de Bayeux était rétribué par les principaux monastères de la ville de Caen. L'abbesse de l'abbaye de la Sainte-Trinité de Caen a continué, jusqu'en 1546, de lui payer cinq sous pour sa pension, ainsi qu'il est accoutumé; l'abbé de Saint-Etienne de Caen, lui donnait vingt sous (comptes de 1430, 1431, 1432, etc.). (Voy. les Esseis historiques sur la ville de Caen, par l'abbé pa LA RUE; 1820, L. II; - Monnaies des éclques des innocents et des fous, note F., p. 156.]
— « Le chapitre de la cathédrale d'Amiens.

permit, par acte du 5 décembre 1533, de célébrer la fête des Innocents, et accorda pour la faire soixante sous aux grands el aux petits vicaires: Domini.... magnis el parvis vicariis ecclesia... permiserunt et consenserunt quod hoc anno possint et valent facere et celebrare sestum Innocentium, ut antiquitus facere solebant, et eisdem erogeverunt domini sexaginta solidos, ClC.

- « En beaucoup d'autres villes, les cha-

pitres faisaient aussi la dépense de ces sêtes: ainsi, à Reims, par décision de l'année 1479. le chapitre paya les frais du festin de l'évéque des innocents, mais à condition qu'on ne se masquerait pas, qu'on ne ferait pas sonner les trompettes, et qu'on ne courrait pas la ville à cheval. » (MARLOT, Metropolis Remensis historia, t. II, p. 769.)

— « L'abhé d'Artigny nous apprend, dans ses mémoires, que l'archeveque de Vienne, en Dauphiné, était tenu (tenebatur ex antiqua et approbata consuetudine) de donner à l'évêque des Innocents, lequel était élu le 15 décembre, trois florins, monnaie de Saint-Maurice, avec une mesure de vin et deux anées de bois. Cet évêque recevait aussi une charge de bois de chaque chanoine. » (Monnaies des évéques des innocents,

et des fous, pp. 13 et 14.) -«Tout ce qui reste actuellement à Amiens

de ces anciennes fêtes, c'est que, le jour des innocents, les enfants de chœur occupent encore les places d'honneur, et qu'ils portent chapes pendant l'office. » (Ib., p. 19.) - « Il est fait mention de la séte des Innocents, dans les registres du chapitre de l'église de Laon, aux années 1284, et 1397. On y voit que les enfants de chœur faisaient une cavalcade dans l'église. En 1454, il leur fut accordé quatre livres parisis pour célébrer cette fête, et, en 1458, il sut dit que les chanoines qui assisteraient au souper des innocents donneraient chacun douze deniers parisis. En 1460, le chapitre donna à l'évêque des innocents soixante sous. C'était la veille de saint Nicolas d'hiver

« Un chanoine de Laon, Jacques Cannet, légua par son testament, du 14 août 1527, quarante sous tournois, pour subvenir aux dépenses et aux frais du nouvel évêque, sous la condition que les innocents diraient après le souper de la fête, une antienne et un

De profundis. » (Ib., pp. 21 et 22.)

qu'on élisait cet évêque.

- A Senlis, « la fête des Innocents se célébrait non-seulement dans la cathédrale, mais aussi dans la collégiale de Saint-Rieul. Il résulte d'un compte de recette de cette église, pour l'an 1537, qu'une somme de huit sols fut donnée aux vicaires pour avoir tenu lieu de PETIT ÉVÊQUE, le jour des Innocents, comme il estoit de coutume. On voit aussi qu'en 1501, le chapitre de Saint-Rieul permit aux vicaires de cette église de faire des jeux dans le cimetière, le jour de la Circoncision, suivant l'usage, et que ces derniers avaient un prélat des fous.

· On lit, dans ses registres capitulaires de Noyou, que Jean Oudun, chanoine, ayant élé élu évêque des innocents, en 1416, on lui donna un coadjuteur; qu'en 1419, le chapitre assigna à l'évêque des innocents, pour soutenir sa dignité, quatre setiers de blé,

et quarante sous parisis d'argent. »

« Mais voici qui est extraordinaire et qui produsit une espèce de schisme dans l'E-glise de Noyon. Les mêmes registres capitulaires portent, « qu'en 1430, il parut en même temps deux évêques des innocents, l'un

élu légitimement dans l'église cathédrale, l'autre, intrus, dans l'église Saint-Martin. Le premier porta plainte contre l'intrus au chapitre assemblé, demandant que l'écolâtre prit connaissance de l'affaire comme étant de sa compétence. » (Ibic., pp. 25-27.)

- « Dans l'église collégiale de Saint-Florent de Roye, on élisait un évêque des innocents .... Outre l'évêque qui célébrait au grand autel, un enfant de chœur, qui avait le titre de son suffragant, officiait aux autres parties de l'office: Fient que horæ per puerum.

« La fête des innocents, a duré, dans la collégiale de Saint-Furzy de Péronne, peutêtre plus long temps que partout ailleurs. On trouvait, dans les registres capitulaires, une liste des évéques des innocents, de 1529 à 1638, année où fut élu en chapitre, le 6 novembre, le dernier évêque nommé Des-

jardins.... » (Ibid., pp. 33 et 34.)

— Dans une Chronique manuscrite de l'abbaye de Corbie (Chron. Corbiensis monasterii), que M. Duseval, d'Amiens, a communiquée à l'auteur (M. Rigolleau), on voit à quelles dépenses s'élevaient les frais de la sette des innocents, puisque pour acquitter ces frais et ceux d'une moralité qui y était jouée, un moine fut obligé de vendre une maison. Anno 1516, domum vicinam.... quam comparaveram pro pretio centum librarum turonensium, exconsensu abbatis et conventus vendidi cuidam magistro Petro Boelcano, locum tenenti villæ Corbiensis ad satisfaciendum expensis festi Innocentium, cujus confraternitatis eodem anno (1516) eramprinceps. Unde pro tabulato existente in choro ecclesia nostræ, solvi septuaginta libras turonenses, et pro prandio et pro moralitate persolri tri-ginta libras. (Ibid., pp. 40 et 41.)

- D'après les statuts manuscrits de l'église de Toul, recueillis en 1497 (Voy. Ka-lendæ dans Du CANGE), « on y élisait, pour ainsi dire, deux évêques des innocents; l'un chargé de payer les frais de la fête, l'autre d'en remplir les fonctions. Le premier était pris parmi les chanoines, et ordinairement d'après leur ordre de réception à la prébende. Et cela contrairement à l'usage consacré par les statuts de l'église de Saint-Denis, de Liége, de l'année 1330, où l'on voit que le dernier reçu des chanoines devait faire cette dépense, jusqu'à la réception d'un nouveau chenoine, solvere episcopatum puerorum illius anni et semper, » etc. (Voy. Du Caner, Episcopus puerorum). « Le jour des Innocents, après le souper, le chanoine qui s'était acquitté de cette charge pendant l'année qui venait de s'écouler, remettait un bouquet, pilota, de romarin ou d'autres fleurs, à l'évêque (au véritable évêque), qui le rendait au chanoine qui devait lui succéder dans cette dignité buriesque. Si ce dernier négligeait, ce jour-là, de faire cet acte d'acceptation, soit par luimême, soit par un fondé de pouvoirs. on suspendait pour lui faire honte, dans le milieu du chœur, une chape noire. Elle y restait exposée en signe de deuil, autant qu'il plaisait aux enfants de chœur et aux sous-

512

diacres, qui, dans cette circonstance, n'étaient pas tenus d'obéir aux ordres du chapitre. Cappa nigra in castro medio chori suspendatur, et landiu ibi maneret in illius vituperium quandiu placerel subdiaconis, ferialis et pueris chori, et in ea re non tenerentur obedire nobis capitulo. De plus, le chanoine récalcitrant ne pouvait jouir des revenus et émoluments de sa prébende tant que les frais de la fête n'avaient pas été acquittés: sur quoi on remarque cependant, qu'il n'était tenu d'inviter au festin que ceux qui étaient au rang des innocents. On y représentait des moralités et des simulacres de miracles, avec des farces et autres jeux, cum

farcis et similibus jocis.

« Le premier samedi de l'Avent, après les Complies, tous les enfants de chœur et sousdiacres fériés, feriati, qui étaient comptés au nombre des innocents, se réunissaient pour élire, parmi les enfants, un autre évêque, qui aussitôt était pris, assumitur, porté à la cathédrale, derrière l'autel de la Vierge, et assis là, où les évêques de Toul sont intronisés; pendant la cérémonie, on chantait le Te Deum, et on sonnait les cloches. Après quoi ce jeune évêque apprenait son office (addiscit officium ejus), afin que le grand jour arrivant, ayant revêtu les habits épiscopaux, la mitre en tête et la crosse à la main, il pût, pendant tout le service divin, remplir les fonctions de l'évêque, qui lui cédait entièrement la place.

« Ce même jour des Innocents, au matin, le petit évêque, à cheval, suivi de ses compagnons et des personnes les plus éminentes, allait aux monastères de Saint-Mansuy (Mansueti), et de Saint-Eure (Apri); après y avoir fait sa prière et entonne un hymne, il recevait de chaque monastère dix-huit deniers de Toul, qui devaient lui être payés sur-le-champ, faute de quoi il pouvait s'emparer des livres ou prendre d'autres gages.

« Le chanoine doyen, decanus canonicus, qui payait la fête, était tenu de fournir à l'évêque un cheval, des gants et un bonnet (biretum).

« Après les vepres chantées, l'évêque avéc des farceurs, des trompettes et sa compagnie, parcourait le même jour, les princi-

pales rues de la ville.

« A l'octave des Innocents, le même personnage, en costume et toujours avec sa compagnie, se rendait à l'église de Sainte-Geneviève; là il chantait un hymne en l'honneur de la sainte, puis recevait un goûter, qui lui était préparé dans la maison parochiale ou ailleurs, par les soins du maître et des frères de l'Hôtel-Dieu, dépendant de cette église. Cette collation consistait en un gâteau, focapam unam, du vin, des fruits et des noix.

 Des officiers étaient chargés de recueillir les amendes encourues pendant l'année pour omissions ou fautes commises dans l'office divin, et on employait le produit de ces amendes à traiter, ad convivandum, le lendemain du jour des Innocents, l'évéque et les autres innocents, et cateros de numero innocentium, qui tous, après ce diner, allaient par la ville, masques et revetus

d'habits variés, faciebus opertis, in diversis habitibus. Il leur était permis, en certains lieux, de représenter des farces, pourru toutefois que le temps fût sec : au retour, ils revenaient dans la maison où avait en lieu la fête des Innocents, et le chanoine en charge, ou son fondé de pouvoir, devait leur donner une collation, avec les restes du repas de la veille. On voit que rien n'était oublié. » Monnaies des évéques, des innocents et des fous, pp. 41-46.)

A Besançon, les prêtres, les diacres et sous-diacres, les enfants de chœur et les chantres, élisaient les uns et les autres un roi des fous. « Le bas-chœur conduisait son roi en cavalcade par la ville, l'accompagnait en habits grotesques, et divertissait le prblic par ses bouffonneries. Quand les cavalcades des différentes églises se rencontraient, elles se chantaient pouille, quelquefois même elles en venaient aux mains. (Cette coutume des invectives pour rire. entre bandes joyeuses qui se rencontrent dans certaines fêtes, remonte à une haute antiquité, et se retrouve encore de nos jours. Voy. Collect. des meilleures dissertations et mémoires relatifs à l'hist. de Fr., tom. IX, p. 359. — Note de M. Leben.) Ces mascarades, poursuit M. Rigolleau, furent supprimées du consentement de toutes les églises de la ville, en 1518, à l'occasion d'un combat sanglant qui se fit sur le pont, entie deux de ces cavalcades. » (Ibid., pp. 48 et 49.) C'est à quoi conduisait cette contume des invectives pour rire. Du reste, cela rappelle les rivalités de nos confréries de pénitents dans le Midi.

- A Reims, suivant Anquetil (Histoirs de Reims), « les enfants de chœur tiraient au sort un archevêque, qui allait solennellement demander l'agrèment du chapitre et les gratifications d'usage. Son premier soin était ensuite de choisir des officiers, mais surtout un maître d'hôtel, qu'il prenait ordinairement parmi les chanoines les plus riches et les mieux intentionnés. Dès is veille, et pendant tout le jour de la serl'archevêque des innocents était maître alsolu du chœur avec son clergé; les chancines et les chapelains n'y pouvaient paraltre qu'avec l'uniforme des innocents, ou du moins dépouillés de l'habit canonical. Ceux qui voulaient partager les plaisirs de la fêle devaient contribuer aux frais; un gressier des innocents, placé au bas de l'aigle, insenvait leurs noms, recevait la taxe, et les incorporait dans la troupe. A l'exemple de la cathédrale, les paroisses et les monastères élisaient des abbés et des abbesses qui se visitaient et se traitaient réciproquement.

(Ibid., pp. 49 et 50.) M. Rigolleau décrit ensuite plusieurs monnaies curieuses des évêques des innocents: l'une trouvée, dans la Somme, à Ab-beville, qui représente l'évêque des innocents promené sur un ane. Elle est antérieure su xvie siècle. (Ibid., pp. 52-53.) Une autre portant ces mots : RACHEL : PLOBANS : Fi-Lios : Suos. L'auteur ajoute : « Dans l'église

de Beauvais, le jour de Noël, au xu' siècle. une femme ou un jeune homme habillé en femme, représentait Rachel pleurant ses enfants (P. Louver, Hist. de Beauvais, t. II, p. 297), et dans la scène du massacre des Innocents, du mystère de la Conception et Nativité de la glorieuse vierge Marie, joué en 1507 à Paris, se retrouve une femme, nommée Rachel, dont on tue l'enfant (Hist. du thédire français, t. I., p. 163). On voit également Rachel déplorant la mort de ses enfants, dans la comédie des Innocents, composée par la reine Marguerite de Valois.» (Monnaies, etc., pp. 56-57.) Une autre encore, représentant un évêque avec la mitre et la crosse ; à côté, en plain-chant, les notes re, sol, ut. On remarque que les deux premières syllabes du moi Remien de la légende sont aussi formées par les deux notes re, mi, en plainchant, clef de fa. C'est un genre de rébus jadis fort en vogue, et qu'on employait jusque dans les monuments funèbres. Ainsi, à Langres, dans le cloître de Saint-Mammès, on voyait l'épitaphe d'un chantre formée des notes la, mi, la, entre deux têtes de mort. Cela rappelle ce que le cordelier Menot dit, dans son sermon du mercredi de la seconde semaine de carême : Je crains bien que vous ne chantiez la chanson des damnés; elle a six notes bien tristes, savoir :

ut, re, mi, fa, sol, la. Un damné entonne la première : Utinam consumptus essem; il ajoute la seconde : Repleta est malis animamea. Tout le chœur des damnés lui répond sur la même note : Repleti sumus despectione, etc. Cette pièce.... appartient à la paroisse de Saint-Remy, autresois l'une des plus considérables de la ville d'Amiens; elle nous apprend que l'évêque des ionocents prenait un titre particulier, etc. » Ce titre était celui d'archeveque particulier à la paroisse Saint-Firmin.» (Ibid., pp. 66-67.)

- « A Lille, dans la collégiale de Saint-Pierre, on voyait le tombeau d'un évêque des

innocents; on y lisait:

Au preau cy-devant gist Guillemot, fils de Matthieu de l'Espine et de demoiselle Agnes de Bordebec, dit de Le Val, sa femme, lequel trespassa evesque des Innocens de ceste eglise, h xxix jour de juing, l'an mil v et ung. Priez Dieu pour son dme. » (MILLIN, Antiqui-lés nationales, t. V.) Le même auteur ajoute en note que l'évêque des innocents était revetu, pendant trois jours, d'habits épiscopoux, avec des sandales rouges; qu'il avait une crosse d'argent, dont le bâton était de bois noir, et qu'il portait sur sa tête un petit coussin au lieu de mitre, etc.» (Ibid., pp. 75-

- « Dans l'épître qui se chante le jour des SS. innocents, on trouve le vers :

Sine macula sunt ante thronum Dei. on le faisait suivre à Laon, dans l'épître larcie du même jour, par le couplet :

Devant le thrône de Dieu la sus sunt Luit sans taicne n'en doutons; La nos maint tous Jhesus Xristus Uù ils chanteut Sancius, Sancius. (Ibid., pp. 86, 87.)

- Dans plusieurs localités, notamment à Autun, il y avait un jeu intitulé : Le seu du roi Hérode, représenté par un enfant de chœur, qui avait lieu le jour de la sete des Innocents. (Ibid., p. 118.)

— A propos d'une monnaie qui porte m:

ENF

COLAI: SOLBMNIA: M. Rigolleau s'exprime

« Le jour de saint Nicolas, était jadis une grande fête pour les écoliers; et à Amiens, pour les pèlerins qui avaient fait le voyage de Myre, dont saint Nicolas fut évêque. La confrérie de saint Nicolas avait, en 1525, six chapelains à l'église de Notre-Dame d'Aleaçon. Le jour de sa fête patronale, on choisissait anciennement un enfant qualifié de la ville, qu'on habillait en évêque, et qui était le roi de la fête.» (Mém. hist. sur la ville d'Alencon, par Odolant Dasnos, t. 1", p. 49.) M. Dulaure rapporte (Hist. de Paris, t. III) que le 5 décembre, veille de cette fête, les écoliers et professeurs de l'Université de Paris, se réunissaient pour élire un évêque, qu'ils revêtaient d'ornements pontificaux, et conduisaient en grande pompe chez le recteur. L'abbé Lebeuf ( Hist. de la ville et du dioc. de Paris, t. I., p. 330) dit seulement, qu'en 1367, les petits écoliers habillaient un d'entre eux en évêque, le jour de saint Nicolas, et le promenaient par les rues, ce que le parlement avait autorisé; il ajouto que, de son temps, la même chose avait lieu à Reims et vers la Lorraine. On lisait effectivement dans les anciens registres capitulaires de la ville de Saint-Quentin, qu'en 1412, l'assemblée des chapitres de la province de Reims-donna un écu à l'évêque de Saint-Nicolas, qui était un enfant de chœur des Dominicains de la ville de Saint-Quentin, où se tenait l'assemblée, et on voyait dans les comptes de l'abbaye de Corbie, que l'abbé de ce monastère fit, en 1428, une courtoisie à l'évêque de l'école des enfants, qui donna la bénédiction à table, devant lui le jour de saint Nicolas.

« Le même jour, dans la Franconie, les écoliers choisissaient trois d'entre eux pour remplir, l'un le rôle d'évêque, les deux autres, celui de diacres; ils se rendaient ensuite à l'église, où ils présidaient à l'office divin; après quoi ils allaient chanter de porte en porte, et l'argent qu'on leur donnait, était recu, non comme une aumône, mais comme un impôt dû à l'évêque. (Au-BANI, Omnium gentium mores, 1536, p. 223.) « Dans d'autres parties de l'Allemagne, les

écoliers célébraient, le 12 mars, saint Grégoire comme leur patron : l'un d'eux, habillé aussi en évêque, le représentait ; d'autres, sous des habits de prêtres et de laïcs, formaient son cortége. Cette fête de saint Grégoire pouvait répondre aux quinquatries des Romains, fêtes de Minerve, célébrées dans le mois de mars par les écoliers (Dasssen, De festis et præcipuis anni partibus,

p. 44). » (Ibid., pp. 118-121.)

— Suivant P. Louvet (Histoire des antiq. du diocèse de Beauvais, 1635, t. Il), le jour des Innocents, à Beauvais, les enfants de

Se i

chœur qui tenaient les hautes stalles et avaient le pas sur les chanoines, étaient mis au tablet pour conférer les bénéfices dépendants du chapitre qui viendraient à vaquer ce jour-là; sur quoi il cite Molanus (Jean Ver Meulen, savant théologien, mort à Lille, en 1585), qui dit, qu'ayant vaqué une prébende à Cambrai, l'enfant de chœur, tout masqué, la donna à son maître, ce que l'éveque de Cambrai confirma. In Cameracensi ecclesia visus est vacantem, in mense episcopi, præbendam, quasi jure ad se devoluto, conferre; quam collationem beneficii vere magnifici, reverendissimus præsul, cum puer grato animo, magistrum suum, bene de ecclesia meritum, nominasset, gratam et ratam habuit. (J. MOLANUS, De canonicis libri tres; Colon. Agrip., 1587, lib. u, chap. 43, pp. 226-227.) Il ajoute encore, d'après le même Molanus, qu'anciennement, en la ville d'Orléans, le jour des Innocents, en habillait un enfant en évêque, auquel était conférée la prébende qui venait à vaquer ce jour-là; que évêché d'Orléans lui-même étant venu à vaquer, le roi Philippe I" manda au chapitre de nommer ledit enfant; ce qui fut fait; à cause de quoi on composa ces deux vers :

ENF

Eligimus puerum, puerorum sesta colentes, Non nostro more, sed regis jussa sequentes.

Saint Bernard et le moine Glaber (Hist., lib. 17, cap. 5) se plaignaient que, de leur temps, des évêchés et des dignités ecclésiastiques fussent concédés à des enfants : Scholares pueri et impuberes adolescentuli. Néanmoins, le fait précédent n'a pas eu lieu comme il vient d'être raconté. Il faut voir dans l'ouvrage dont nous donnons des extraits l'inconcevable circonstance à laquelle les deux vers précédents se rattachent. (Ibid., pp. 142-147. Voy. aussi la note AA, p. 175).

L'auteur cite une monnaie dont le revers porte pour légende :

VIVANT. PVBRI. SIMPHONIA. CI.

Pièce faite probablement pour les enfants de chœur de quelque paroisse, peut-être de celle de Saint-Germain, à Amiens. (*Ibid.*,

p. 184.)

— Nous croyons devoir mentionner ici deux autres anciens usages établis dans l'église de Saint-Maurice d'Angers. C'est à l'auteur des Voyages liturgiques que nous empruntons la citation suivante, que nous croyons devoir donner dans toute son étendue en raison des singularités qu'elle fait connaître.

« Le jeudi saint, après la messe, l'évêque ayant quitte ses ornements et réservé son seul rochet et sa croix pectorale, le doyen ou autre suivant ayant quitté sa chape et son camail, le boursier ou receveur du chapitre leur présente à chacun un tablier de toile qu'il attache autour d'eux. Après quoi l'un et l'autre vont laver le grand autel et un des petits seulement; et cependant les chantres chantent les antiennes ordinaires. Ce qui étant fait, l'évêque et le doyen vont

dans le clottre laver les pieds à douze enfants de l'hôpital. Les chantres cependant chantent des antiennes. L'exécuteur de justice se trouve là présent, et y fait la fonction de bedeau, faisant retirer la foule du peuple (323). La cérémonie étant finie, le boursie ou receveur donne à laver les mains

à l'évêque et au doyen. A deux heures après midi, le clergé de l'église cathédrale étant assemblé, un diacre, acompagné du sous-diacre, vient dans le chœur, et chante l'évangile Ante diem festum Paschæ. Après quoi le doyen, ou plutôt un jeune théologien, fait un discours en latin sur le mystère du jour. Ce discours fini, le troisième archidiacre lit, au ton d'une leçon. le sermon de Notre-Seigneur commençant par ces mols: Amen, amen dico vobis, non est servus super dominum suum, etc., en tinissant par les paroles : surgite, eamus Ainc. Après quoi tout le chœur se lève et va à l'évêché, dans une salle appelée la salle du clergé, entourée de bancs, au haut de laquelle l'évêque est assis, lequel se lève pour recevoir le clergé, qui s'assied, et les enfants de chœur demeurent debout dans le milieu de la salle, divisés en deux lignes. Au bas de cette salle il y a un grand buffet, préparé avec des verres, du vin blanc et rouge, et de l'eau. Vers le milieu, il y a un pupitre avec un tapis, et vers le haut une petite table avec une nappe, sur laquelle il y a un bassin d'argent, une aiguière et une serviette dessus. Chacun ayant pris sa place, et tous étant assis, les quatre plus grands enfants de chœur ayant fail la révérence, vout au buffet, et preunent sur leurs bras une serviette et chacun deux verres dans leurs mains, dans lesquels ils font mettre, par les officiers de l'évêque, dans l'un, du vin blanc, et, dans l'autre, de l'eau, et ensuite, se partageant, ils vont tous quatre en présenter à l'évêque et à tout le chœur, et chacun mèle et trempe son vin selon son goût; et dès que quelqu'un a bu, l'enfant va faire laver le verre au buffet, et en rapporte à un autre : et ainsi ils font le tour de la salle de côté et d'autre. Ce tour étant fait avec du vin blanc, on en recommence un second avec du vin rouge, et enfin un troisième avec du via blanc (il est libre de boire ce que l'on veut. ou même point dutout). Après cela, l'évêque se levant, un sous-chantre lui présente et lui met sur le bras la serviette, et dans la main l'aiguière qui étoit sur la petite table, et ce sous-chantre prenant le bassin, ils vont pour laver les mains aux chanoines et dignités seulement; mais ils s'en excusent. Cela étant fait, le pénitencier, ou plutôt un jeune théologien pour lui, fait un discours latin sur l'institution de l'Eucharistie ; après lequel on retourne dans le chœur. où l'on dit Complies en silence, c'est-à-dire chacua en son particulier, et ensuite on chante Tinèbres. Dans la cérémonie ci-dessus. sous-chantre donne à l'évêque, aux dign. L's et aux chanoines quatre deniers à chacun. (Voyag. lit., pp. 93-95.)

(323) Il nous semble qu'un détail pareil méritait une explication plus étendue.

ENFANTS SANS-SOUCI, ou ENFANTS. C'étaient des jeunes gens de tout état qui composaient et jouaient des soties, des moralités et des farces. Leur chef s'appelait le prince ou le roi des sots. Ils rivailsaient avec les clercs de la bazoche ou les bazochiens. Philippe de Vigneulles dépent ainsi les Enfants sans-souci : « Ces compaignons cy juoient tant bien de farces que on en scaveroit mieulx, et, en juant, donnoient à chacun des seigneurs et dames de petits brocartz qui bien les secient; et avec ce chantoient si bien que tous ceuix qui les oyoient estoient tres contens d'eulx. 🕏

M. Rigolleau décrit une monnaie portant :

#### SANS-SOVCI. A - MAL : ESPARGNE.

Cette pièce a été faite probablement pour les sociétés des Enfants sans-souci, et M. C. Leber ajoute qu'il y avait un prince (grotesque) de mal espargne qui figurait dans la grande mascarade de l'abbaye des Conards comme un des suppôts de la confrérie. Voy. Monnaies des évêques des innocents et des fous; Paris, 1837, p. 132 et 133.)

ENHARMONIQUE. -- « Relativement aux intervalles, dit l'auteur anonyme, traduit par M. Vincent, dans ses Notices sur divers manuscrits grecs relatifs à la musique, pp. 5 à 13, relativement aux intervalles, quand a wélodie procède en faisant un demi-ton, un ion, puis un ton, il en résulte le genre nommé diatonique; quand elle procède en laisant un demi-ton, un demi-ton, et à la uite un trihémiton (non décomposable), he produit le genre chromatique; enfin, pand elle marche en faisant un dissis, puis in diésis, puis un diton, elle engendre le stare enharmonique. »

Relativement à ce passage, M. Vincent exprime ainsi à la note B (Notices, p. 104): De même que les diverses harmonies, les férents genres ont aussi chacun un caraces moral particulier : le genre diatonique si male et austère; le chromatique a quel-ue chose de tendre et de mélancolique; nan, l'enharmonique est doux quoique

Pais à la note C: « Il résulte d'un passage le Plutarque, que l'inventeur du genre mbamonique, Olympe l'Ancien, ne par-M-an l'intervalle nommé distraccion ou mrte, la evaluté de Pythagore, qu'en deux mervalles, l'un aigu, compris entre la nété la parkypate, égal à peu près à un diton a double-ton; le second grave, de la parhy -Me a l hypate, valant environ un limma ou 🗪 lon : de manière que, supprimant ainsi lli hanos ou l'indicatrice, c'est-à-diro l'ément caractéristique des deux genres dia-tique et chromatique, les seuls connus à Me époque, il ne conservait plus rien de riculier à aucun des deux. C'est le genre mique, commo réunissant les propriétés mmunes aux deux premières. Théon de Myfile: To di appioner (yiros), ijasponirur tur δια όνων καθ ξκαστον τετράχορδον διπλωδουμένων yivetus.

E/S

« J'ai dit que les deux intervalles partiels dans lesquels l'intervalle total de l'hypate à la nète avait été partagé par Olympe, étaient à peu près un diton et un limma. C'est qu'en effet, en prenant à la lettre le passage de Plutarque que nous venons de citer, tel du moins qu'il nous est possible de l'interpréter, d'après l'état actuel du texte, qui est peut-être fort corrompu en cet endroit, il paraîtrait que le dernier ou le plus petit de ces intervalles, celui qui produit le dono. avait été établi par l'inventeur non pas égal à un limma, ou demi-ton, ou double diésis, comme il le fut depuis, mais bien à trois diésis, et que c'était à cet intervalle, dont Aristide Quintilien et Plutarque font seuls mention, que l'on donnait le nom de spon-diasme. Ce serait donc postérieurement que le duxe, réduit, par une sorte de rassinement prétentieux, si je puis m'exprimer ainsi, à un demi-ton ou deux diésis au lieu de trois, aurait été en même temps déconiposé en ces deux diésis, d'incomposé qu'il était auparavant; et ainsi les trois intervalles constitutifs de la quarte se seront trouvés rétablis dans d'autres proportions.

« Il ne me paraît pas improbable que ce fut le nouveau genre ainsi créé qui prit le nom d'enharmonique, trapposer, expression propre à caractériser l'intercalation de la nouvelle parhypate, faite ainsi dans le genre harmonique d'Olympe. Peut-être les commentaleurs et les traducteurs n'ont-ils pas bien compris cette distinction, ce qui fait qu'on les voit presque continuellement substituer sans motif le mot enharmonique

au mot harmonique.

« Pour en revenir au spondiasme, c'est, comme nous l'avons dit, un intervalle de trois diésis dont un s'élève de l'hypate à la parhypate dans le genre harmonique d'Olympe. Le mouvement contraire se nomme Exhvere, d'après Aristide Quintilien et Bacchius. A ces deux intervalles, les mêmes auteurs.en réunissent un troisième, particulier comme les précédents au genre enharmonique, suivant Bacchius, mais dont Aristide Quintilien dit seulement qu'il servait, ainsi que les deux autres, à établir des différences dans les diverses espèces d'harmonies ou d'octaves; d'où il est résulté qu'on les nommait affections ou passion (mate τῶν διασταμάτων), à cause de la rareté de leur emploi. Čet intervalle est l'ix60li ou élévation de cinq diésis. Il est évident que cette énumération est incomplète; en effet, d'abord. à l'ix60hi devait correspondre un mouvement inverse ou descendant de cinq diésis. de même qu'au spondiasme correspond l'érluere; et, en second lieu, la quarte ayant une valeur de dix diésis, si on la partage en deux intervalles indécomposés, dont l'un vaille trois diésis, il reste sept diésis pour l'autre; or, celui-ci devait aussi avoir un

ENSEMBLE. - Jumilhac, au chap. 6 de la partie vi de La science et la pratique du pluin-

chant. — Ce qu'il faut observer quand on chante avec plusieurs. - « I. Ce n'est pas assez de scavoir ce qui est necessaire pour bien chanter seul et en son particulier; mais il faut encore remarquer ce qui doit estre observé lorsque l'on chante plusieurs ensemble et en chœur. La principale chose donc qui alors doit estre observée dans le plainchant est de mesler tellement sa voix avec celles des autres, et de s'accoûtumer à la lier et à l'unir si parfaitement avec le son des autres voix qui chantent conjointement, qu'elle ne les excede ni en s'élevant, ni en s'abbaissant davantage, ni en durant plus ou moins de temps que les autres; en sorte que ll'on ne puisse quasi entendre ni s'appercevoir qu'elle passe les autres en quoy que ce soit (324); mais plûtost que toutes les voix ensemble paroissent ne sortir que comme d'une mesme bouche (325), et ne rendre quasi qu'un mesme son composé de plusieurs voix.

« II. Or, afin de parvenir à la pratique de cette parfaite union dans laquelle l'harmonie, la beauté, la douceur, et la devotion du plain-chant consistent principalement, et laquelle est comme le dernier trait qui en acheve la perfection, ou comme le seau duquel tout le reste doit estre marqué, deux ou trois choses sont particulierement necessaires.

« La premiere est, que tous ceux qui chantent ensemble ayent esté instruits ou formez au chant suivant les mesmes principes, les mesmes regles, et autant que faire se pourra selon la mesme methode.

« La seconde qu'ils s'étudient tous de chanter à l'oreille, c'est-à-dire, à s'écouter eux-mesmes et à écouter les autres avec lesquels ils chantent, afin d'accommoder modestement leurs voix (326) à celle des autres, d'autant que l'accord ne se produisant que

(324) « Vox omnium vestrum non dissona esse debet; sed consona : nec unus insipienter protrahat, et alter contrahat; aut unus humiliet vocem, et alter extollat : sed nitatur unusquisque humiliter vocem suam intra sonum concinentis chori includere, et quasi ex uno ore eumdem psalmorum sonum, eamdemque vocis modulationem aqualiter proferre. Qui autem vocem æquare cæteris non potest, melius est et tacere, quam clamose perstrepere : sic enim et ministerii implebit officium, et psallenti fraternitati non faciet offendiculum. » (Augustinus, sermone De utilitate et cantu psalmorum, citato in Millioquio, verbo Psalmus, et Psallere, et Dionysio Carthus., sermone 5 in Domin. 2 Adventus.)

Est enim absurdum a concentu universo discrepare et singulis rhythmis minime tribuere consentanea. » (PLATO, vii De legibus.)

(325) Tunc hi tres quasi uno ore laudabant, et glorificabant, et benedicebant. Deum in fornace di-

centes, etc. > (DANIEL, 111, 54.)
(326) ( Ipsum sonum vocis libret modestia, neccujusquam offendat aures vox fortior. > (Ambrosius,

cyjusquam offendat aures vox fortior. • (Ambrosius, lib. 1 Officiorum, cap. 18.)

Quando in unum cum fratribus convenimus, et

c Quando in unum cum fratribus convenimus, et sacrificia divina cum sacerdote celebramus, verecundiæ et disciplinæ memores esse debemus, non passiin ventilare preces nostras inconditis vocibus. (Cypriannus, De oratione Dominica.)

(327) c Psalmodiam non multum protrahamus,

par un entier et parfait meslange des voit les unes avec les autres, il ne peut se faire ni s'entretenir au plain-chant, que lorsqu'on s'entr'écoule sans cesse, ainsi qu'il a esté dit cy-dessus. A quoy la situation de ceux qui chantent ensemble peut beaucoup aider, si ayant égard à la disposition du lieu où ils sont et à la qualité des voix, ils ne se placent ni trop pres ni trop loing les uns des autres : parce que la trop grande proximité n'empesche pas moins de s'entr'entendre que le trop grand éloignement, ainsi qu'on le peut experimenter quand on est trop pres du son d'une cloche qui alors ne fait qu'étourdir l'oreille et en confondre le senti-ment, de mesme que l'objet qui est trop proche des yeux, ou dont la lumière est trop grande ébloüit la veuë, et la rend comme aveugle. Et c'est une des causes pourquey dans les cathedrales et autres grandes eglises où le chant est regulierement conduit, l'on laisse une chaire vuide entre deux.

« La troisième chose necessaire pour l'accord est qu'apres les silences et les pauses aucun ne recommence (327) jamais le chant avant ceux qui en ont la conduite, et qui comme ses premiers mobiles ont aussi la charge de le recommencer les premiers : en sorte que chacun ait seulement le soin de les suivre aussi-tost et de se joindre si parfaitement tant à eux qu'aux autres, avec lesquels ils chantent, que jamais il ne les previenne, ni ne les devance; mais que sa voix soit toujours comme renfermée entre le commencement et la fin des autres voix. A quoy l'on a eü un égard si particulier dans l'Eglise, que dès ses commencemens l'on y a establi des sous-chantres (328) pour reprendre les premiers ce que les chantres mesmes avoient commencé; et que l'on n'y a introduit l'ancienne coûtume qu'ont les chantres ou les soûs-chantres de se pourmener d'un bout

sed rolunde et viva voce cantemus, initium et finem versus simul incipientes, simulque dimittentes, et bonam in medio pausam tenentes. Nullus ante aliot incipere et nimis præcurrere, et post alios nimis trahere audeat: simul cantemus, simul pausemus, semper in Auscultando. > (Bernardus, sermone 47 in Cantica, versus finem.)

c Quam ob causam multi cum cantant, melius numeros servant, quam pauci? An quod multi magis unum, ducemque respiciunt: itaque facilius assequi idem possunt; quippe cum in accelerable eveniat, ut plus erroris committatur. Accidit autem ut suo duci multi, quam pauci sint attentiores. Segregans vero sese nemo eoram exuperata multitudine clarere potuerit, quanquam inter paucus facilius procul dubio poterit. Quamobrem inter se ipsi per se potius, quam cum principe certant. (Austrasectione 19, problem. 22 et 46.)

(328) (Cantoris duo genera dicuntur in arte musica, sicut in ea docti homines dicere potuerun, præcentor, et succentor. Præcentor est qui vocam præmittit in cantu; succentor autem qui subsequenter canendo respondet. Concentor autem disperation qui consonat; qui autem non consonat, non comit, nec cantor nec succentor erit. > (Isidaus, lib. vi) Originum, cap. 12.)

Tres sunt gradus in canendo, primus przecetoris, secundus succentoris, tertius accentoris. (Isidoa., lib. vi Orig., cap. 19.)

557

du chœur à l'autre pendant qu'on chante, sinon afin que chacun puisse mieux les entendre, et qu'eux mesmes puissent remarquer plus distinctement ceux qui y manquent, ou qui discordent, pour les en avertir et les redresser sur-le-champ, si ce sont des Roclesiastiques; ou leur imposer silence, si ce sont des seculiers et des externes; ce qui est conforme à l'ordonnance (329) du concile de Laodicée, l'un des plus anciens de l'E-glise, qui porte qu'aucun à l'avenir n'ait à chanter dans l'église, sinon ceux qui y sont destinez d'office, et qui sont accoûtumez à chanter regulierement. Platon mesme remarque (330) que dans les plus anciens chants du paganisme l'on y a observé une semblable police et discipline.

« III. Ce n'est donc pas seulement dans la musique à plusieurs parties, qu'aucun ne doit recommencer apres les pauses ou silences jusques à ce que le maistre de psalette, ou autre qui doit conduire ou poursuivre le chant, le recommence soit par la voix soit par le battement de la mesure. Le plain-chant, et les autres chants à l'unisson n'en ont pas moins de besoin que la musique (331), au contraire cette pratique paroist y estre beaucoup plus necessaire

(329) « Quod non oportet amplius præter canonico paltes, id est, cos qui regulariter cantores existent, quique suggestum ascendent, et ex membrana legunt, aliquos alios canere in Ecclesia. (Concilium Laodicenum, circa annum Christi 320, canone 15.)

«Ut laici secus altare quo sacra mysteria celebrantur, inter clericos tam ad vigilias quam ad missas state penitus non præsumant; sed pars illa, que a canceilis versus altare dividitur, choris tantem psallentium pateat elericorum. > (Concilium Turonense, anno Domini 567.)

Crassostonus in cap. viii Isaiæ homilia 1. (330) • Musica enim tunc in certas quasdam for-mas suas distribuebatur : et una erat illius species precatio ad deos, quæ hymnorum nomine notabatur.
Li illi specici alia crat contraria, quæ threnos; alia
quam pæanas nuncupabant; et alia liberi patris inrenum, Dithyrambi nomine; et alia citharedicæ
kges appellatæ. His, aliisque hujusmodi carminum for ... is constitutis, non licebat cuiquam aliquo versum genere, alterius vice, abuti. At illorum robur et nosse, et simul de eis judicare, et eum, qui non pareret, multare, non erat illud fistulæ munus; nec la lac re dominabantur inferentæ quædan voces, et exchrustiones multitudinis, quemadmodum hoc tem-pore, acc vero plausus ad laudes personandas; sed res tota crat penes cos, qui eruditionem, atque disciplante litterarum profitebantur. Ils ex REVERENTIA TRIBUTERATUR, UT AD FINEM USQUE CUM ATTENTIONE ET SII CATIO QUODAM EXAUDIRENTUR: PUERIS VERO, ET FEDACOCIS ET FREQUENTI POPULO, VIRGA, MAGISTERII MALICH SSIGNI, ACTIONER ILLAM ORNANTE ADMONITIO MAAT. . (PLATO, III De legibus, versus finem.)

Primum igitur in chori ludo cæterisque musicæ walis exercendis, ubi viri, pueri, puellæ, musicæ melis exercentur, principes quidam, et quasi antecasores eligendi : unus autem ille princeps est, qui PLATO, VI De legibus, circa medium.)

(31) c Haud scio unde illi stultam illam opiniosem hauserint, ut credant mensurate, composite, et tun tecla ratione canendum non esse, nisi in mu-1-22 figurata : quasi extra esm neque decorum ser-

qu'elle n'est dans la musique mesme, parce que les parties de celle-cy ne chantent ordinairement que des sons differens qui demandent seulement d'estre consones pour estre d'accord ensemble; mais au plainchant les diverses voix ne peuvent en quov que ce soit avoir des sons differens, non plus au temps qu'en la distance, qu'aussitost elles ne tombent dans la dissonance (332) et dans le discord. C'est pourquoy elles ont besoin pour s'entretenir dans l'accord non seulement d'estre consones ou bien équisones, c'est-à-dire, d'avoir quasi un mesme son: mais aussi d'estre unisones (333) et de n'avoir toutes ensemble qu'un mesme son; parce que la nature de l'unisson demande cette sorte d'unité dans les voix, et une union bien plus estroitte que n'est pas celle des consonances. D'où vient que toutes les consonances le regardant comme leur origine, leur fondement, et leur fin, ne tendent naturellement qu'à l'unisson, et n'ont ni de douceur ni de perfection, qu'à proportion de la ressemblance plus grande ou plus petite qu'elles ont avec le mesme unisson (334). De sorte que le plain-chant, et tous les àutres qui se font à l'unisson, comme le metrique, le rhythmique ou psalmodique.

vari, neque Dei, aut religionis rationem haberi oporteret; cum tamen plani cantus ratio, ipso nomine significata postulet, ut gravius et quasi plano pede firmius in canendo procedatur; et ipsa notarum diversitas metiendæ vocis, id est, alias corripiendæ, alias protelande tenorem præscribat. Quin et illud adjungimus cantum Gregorianum seu planum aut firmum, solum esse germanum, et legitimum Dei cantum : Musicum autem istud, seu chromaticum cantillandi genusascititium, etserius in choros intro-ductum; ut, ne dicam, a sauctis viris sæpe improbatum; a Pio quarto tantum non abrogatum; certe Ecclesize Grzecze prorsus incognitum : Itaque multo studiosius et accuratius celebrandum esse, quam musicum. > (Jacobus Evellion, De recta ratione psallendi, cap. 2, articulo 3.)

(332) • Dissonantia vero fit, cum difissa quodammodo ét impermixta ex ambobus vox auditur. > Et infra: « Intervallorum nullus sonus ad continuum est consonus, sed omnino dissonus. > (Nicomachus, lib. 1

Manualis harmonices.)

(333) « Unisonæ voces sunt quarum unus sonus est vel in gravi, vel in acuto. (Borrius, lib. v Mus., cap. 4). Vel quæ sigillatim pulsæ unum atque eumdem reddunt sonum. Æquisonæ vero, quæ simul pulsæ unum ex duobus, alque simplicem quodammodo efficient somen. Consonæ, quæ compositum per-mixtumque, suavem tamen, efficient somen.

(Id., ibid., cap. 10.)
(334) « Quoniam igitur univocis quidem comparationibus proxima sunt aquivoca, necessarie est, ut æquis numeris ea numerorum inæqualitas adjungatur, quæ est proxima æquis. Est autem juxta æqualitatem numerorum ca, quæ est dupla, a etc. (ld., ibid.)

e Ptolemeus, lib. 1, cap. 5, fatetur Diapason esse omnium consonantiarum perfectissimam, quod ad unisonum maxime accedat; quemadmodum ratio dupla præstat cæteris, quod maxime accedat ad ra-tionem æqualitatis. • (Mensennus, lib. 1v Harm., proposit. 3.)

dinem, quod ex eadem divisione nascatur, et eodem fere modo aures afficiat. > (ld., ibid. proposit. 17.)

L'unisson est deux fois plus doux que l'octave,

et mesmes le chant droit, devant avoir leurs voix bien plus étroitement unies que les chants à plusieurs parties n'out les leurs dans les consonances, il est evident qu'il est autant ou plus necessaire d'attendre et de suivre la conduite de celuy qui doit recommencer dans le plain-chant pour y entretenir l'accord de plusieurs voix, que non pas dans la musique à plusieurs parties.

« IV. Ce sera donc cette parfaite union des voix qui fera la closture de toute la pratique du chant, puisqu'elle est non-seulement le principe de l'agreement du chant et de son pouvoir sur les cœurs et sur les esprits, mais aussi sa dernière perfection (335); et tout ensemble le symbole, (336) tant de l'union des cœurs et de la charité chrestienne qui est l'accomplissement de toute la loy dans l'Eglise militante, que de l'accord avec lequel les chœurs des anges et des saints dans la triomphante chantent sans fin des cantiques de louange, de benediction, et d'action de graces à celuy qui est toute leur gloire et leur éternelle felicité.

« ET NUNC IN OMNI CORDE, ET ORE COLLAU-DATE, ET BENEDICITE NOMEN DOMINI. (Ecclesiastici xxxix, 41.)

« Louez donc maintenant ensemble et benissez le nom du Seigneur de tout vostre cœur et de toute vostre bouche.

ENTONNER. — On appelle entonner, chanter en bonne intonation le commencementd'un morceau en joignant aux notes les

paroles qui les accompagnent. ENTONNER. — « C'est, dans l'exécution d'un chant, former avec justesse les sons et les intervalles qui sont marqués, ce qui ne peut guère se faire qu'à l'aide d'une idée commune à laquelle doivent se rapporter ces sons et ces intervalles; savoir, celle du ton et du mode où ils sont employés, d'où vient peut-être le mot entonner. On peut aussi l'attribuer à la marche diatonique, marche qui paratt la plus commode et la plus naturelle à la voix. Il y a plus de difficulté à entonner des intervalles plus grands ou plus petits, parce qu'alors la glotte se modifie par des rapports trop grands dans le premier cas, ou trop composés dans le second.

« Entonner est encore commencer le chant d'une hymne, d'un psaume, d'une antienne, pour donner le ton à tout le chœur. Dans l'Eglise catholique, c'est, par exemple, l'of-

parce qu'il unit ses battements deux fois plus souvent. > (Mersenne, tom. I, De l'harmonie universelle, livre 1, Des consonances, proposition 11.)

(335) CONCINIT ENIM, QUI CONSONAT; QUI AUTEM NON CONSONAT, NON CONCINIT. > (AUGUST. in psalm. LXXII.)

· CHODUS EST CONSENSIO CANTANTIUM; Si in choro cantemus, concorditer cantemus. In choro cantantium quisquis voce discrepat, offendit auditum, et perturbat chorum. > (Id., in psalm. cxLix.)

(336) c Diversorum enim sonorum rationabilis moderatusque concentus concordi varietate compactam bene ordinate civitatis insinuat unitatem. (Aug., lib. xvii De civitate Dei, cap. 14.)

e Itaque, quod omnium bonorum est præstantissimum, charitatem præstat bominibus psalmodia,

ficiant qui entonne le Te Deum; dans u s temples, c'est le chantre qui entonne les psaumes. > (J.-J. Rousseau.)

ENTRÉE. — Commencement d'une partie dans un morceau de musique, lorsque cette partie a dû compter un certain nombre de mesures. Ainsi l'on dit : le ténor fait son entrée sur la quatrième mesure, la basse sur la huitième, etc., etc.

On appelle aussi entrée une pièce que l'organiste exécute au commencement d'un office solennel; par exemple, lorsqu'un prélat, ou un personnage important est attendu dans une église pour une cérémonie. Le clergé va au-devant de lui, et au moment de son arrivée, l'organiste joue son entrée, qu'il continue jusqu'à ce que le cortége ait traversé la nef et soit parvenu au pied du maître-autel.

ENTRETIEN DES ORGUES. — Ce que l'on nomme entretien d'un orgue consiste à avoir sous la main un bon facteur, qui vienne souvent et à des époques régulières visiter l'instrument; qui fasse parler, accorde et égalise tous les jeux; qui fasse une partition correcte, d'après les principes de l'art; qui règle le mécanisme, qui enfin mette un orgue à l'abri de réparations fréquentes, et le maintienne autant que possible dans un bon état de conservation. Combien d'orgues aujourd'hui silencieuses dans nos basiliques et dans nos chapelles, après avoir été abandonnées ou délabrées par suite de nos longues tourmentes révolutionnaires ! Mais ce n'est pas seulement des révolutions que les orgues out eu à souffrir, c'est encore des injures du temps et de celles de l'homme, et quand nous disons de l'homme, nous voulons désigner spécialement cette foule d'organistes maladroits et de facteurs ignorants, qui, trompant le clergé par des propositions de restaurations à vil prix, ont fait subir à un si grand nombre d'instruments des dégradations irréparables. Les paroisses ne sauraient trop se mettre en garde contre certaines vues d'économie qu'on leur présente, et qui deviennent tot ou tard une cause de ruine. Trop souvent elles se laissent gagner par cette considération, que l'entretien d'un orgue livré à un facteur local ne les entraînera pas dans de grands frais, tandis que bon nombre ont appris, par une triste expérience, qu'un mauvais entretien

ut pote, quæ conventum vocum, velut commune quoddam vinculum conjunctionis animorum excegitaverit, et ad concordem unius chori barmoniam populum coaptaverit. > (Basilius, homilia i in psalmos.)

Charitatem psalmus instaurat, conjunctionem quamdam per consonantiam vocis efficiens, et diversum populum unius chori per concordiam consona modulatione consocians. > (Augustinus, prolog in psalmos.)

· Propter hoc in consensu vestro, et consona charitate Jusus Christus canitur; sed et singuli chorus facti estis; ut consoui existentes in consensu, melos Dei accipientes in unitate CANTETIS IN VOCE UNA. I (IGNATIUS INTRIFF, Epist. ad Ephe-S108.)

561

DE PLAIN-CHANT.

nécessite, au bout de quelques années, une réparation inévitable et fort coûteuse.

De nos jours, par suite des causes énumérées plus haut, on a eu à restaurer bien des églises et bien des orgues. Mais si la réparation du monument est facile, attendu qu'il ne faut pour cela que de l'argent et un architecte, il n'en est pas de même pour la réparation des orgues. Celle-ci réclame des ouvriers spéciaux, prudents, consciencieux et habiles, et qu'avant ces derniers temps un long abandon de cette sorte d'industrie avait rendus excessivement rares. Elle exige, dans les matières qu'on emploie, dans les métaux, dans les bois, dans les peaux, un choix éclairé, des conditions particulières, et certaines préparations que des artistes expérimentés peuvent seuls leur faire subir.

D'ordinaire, l'orgue est accordé par l'organiste ou par le facteur local; ce dernier, ouvrier luthier, facteur de pianos et autres instruments. Le plus souvent, dans les deux cas, ce système d'accord est désastreux.

D'abord, quant à l'organiste, il est infiniment rare qu'il possède les instruments et les outils nécessaires pour accorder les jeux de sonds, pour entretenir, régler, réparer les diverses parties du mécanisme. Et quand bien même il aurait à sa disposition ces divers instruments, il est à peu près certain qu'il n'aurait pas l'habileté de s'en servir.

Pour ce qui est des ouvriers luthiers, des facteurs de pianos, accordeurs d'instruments, et qui se donnent sans façon le titre de fac-teurs d'orgues, on peut les mettre au défi de prouver, pour la plupart, qu'ils ont appris sous quelques mattres cet art si disticile, si compliqué de la facture, et qui exige, avec des connaissances variées, une main exercée et sûre dans plusieurs métiers.

Du reste, tout individu qui a l'oreille juste peut, sans être musicien ni mécanicien, vérifier par lui-même, et en peu d'instants, si un orgue est bien entretenu. Qu'il en fasse ouvrir les portes, qu'il examine si les tuyaux sont fendus, brisés, tordus, faussés, détériorés ou découpés à leur orifice; s'ils ne portent point de traces de lacération, de mutilations faites avec les mains ou avec un instrument grossier; qu'il se mette au davier, qu'il fasse parler jeu par jeu, touche par touche, tous les tuyaux, pour s'assurer s'ils sont égalisés, si chaque note a un son plein, rond, agréable, uni. Cet examen est à le portée de tout le monde.

Pour remédier à ce désordre, qui entrai-nerait infailliblement, au bout d'un certain lemps, la destruction totale d'une foule d'instruments, dans les provinces surtout, et qui rendrait également illusoires les sacrifices que se sont imposés une multitude de paroisses pour la conservation de leurs orgues, nous pensons qu'il y aurait lieu à réaliser, sur une vaste échelle, un système d'accord par abonnement, sur les bases de celui que la maison Daublaine-Callinet a magine et établi il y a quelques années. Ce système suppose, il est vrai, un grand nombre d'ouvriers destinés à se déplacer sans

cesse. Mais, avec les ressources que présentent des établissements tels que ceux dela maison Daublaine et de MM. Cavallié-Coll, etc.; avec le grand nombre de travaux de réparations qu'ils exécutent sur divers points de la France; avec les succursales qui pourraient exister ou qui existent déjà sur plusieurs centres, tels que-Lyon, Marseille, Bordeaux, etc., il nous: semble qu'au moyen d'une contribution annuelle, dont le chiffre varierait, suivant l'importance de l'instrument qu'elle possède, chaque paroisse pourrait à peu de frais soumettre son orgue à un entretien régulier, et ne le livrer qu'à des ouvriers offrant toutes sortes de garanties, et d'ailleurs responsables

EOLIBN (Mode). — « L'éolien ou neuvième mode est formé de la première octave de la gamme fondamentale remontée au second alphabet; il est la division harmonique de cette octave: il est authente, mode mineur de l'espèce de chant mésopyone. Son octave est du la a, au la aa, sa dominante est e mi et sa finale a la.



« Ce mode a les mêmes qualités que le dorien, mais il est plus doux, plus affectueux. Il a ses repos également disposés, c'est souvent de lui que le dorien emprunte sa douceur.

« Les modernes l'ont regardé ou traité comme un premier mode, parce qu'il a la même progression d'octave, c'est-à-dire, que la quinte est la même; mais la quarte de dessus est dissérente, puisqu'elle commence par un demi-ton mi fa, au lieu que celle du dorien commence par un ton

« Pour réduire ce mode au dorien, il a fallu lui donner partout un bémol, qui lui est devenu essentiel à cause de sa transposition.

« Dans le traité du chant attribué à S. Bernard, on soutient, avec raison, qu'on ne doit noter aucun chant par bémol, lorqu'il peut être noté sans cela. Le bémol n'a été inventé que pour la nécessité, afin d'ôter l'aigreur de quelque son, comme l'expérience le rend sensible. Quels sont donc, est-il dit dans ce traité, les chants qu'on ne peut noter sans bémol? Ce sont ceux qui sur la même lettre ou corde ont tantôt un ton, tantôt un semi-ton. On ajoute que néanmoins, parce que les chantres peu habiles ne connoissent qu'imparfaitement les notes aiguës (c'est-à-dire, celles du second alphabet), par condescendance pour leur foiblesse, on s'est accoutumé à noter au-dessous par bémol certains chants, qui seroient mieux placés au-dessus et sur leurs notes ou cordes naturelles.

« Voilà le motif de la transposition et de la réduction; mais l'expérience des églises où l'on a conservé ces modes dans leur

position naturelle, prouve que les chantres les moins habiles chantent ces modes dans cette position, aussi bien et aussi facilement que s ils étoient transposés ou réduits suivant la méthode des modernes. Plutôt que de les faire disparoitre, il valoit donc beaucoup mieux en conserver, du moins quelqu'un, pour ne pas laisser ignorer à la postérité qu'ils sont d'un mode que les anciens ont regardé comme très-différent de ceux auxquels on les rapporte; par exemple l'éolien, dont nous parlons, est très-différent du pur dorien, dont on lui fait porter le nom, ou auquel il a été réduit par les modernes. De plus, ceux qui en trouveront dans les anciens livres posés sur leurs cordes naturelles, ne les connoissant pas, ne sauront comment les appeler, ni pourquoi ils sont dans cette position, à eux inconnue.

 Les anciens livres sont pleins d'exemples de ces modes du premier en a, ou éo-

liens. »

De la transposition de l'éolien. -- « L'éolien peut être transposé et élevé à la quarte audessus de sa finale; son octave alors commencera à d et finira à dd, sa dominante sera aa; dans cette transposition il faudra faire usage de la clef appelée de Gre sol. On trouve dans l'ancien Graduel sénonois deux pièces de ce mode aiusi transposées, savoir les proses Fulgens præclara, du saint jour de Pâques, et celle de la nativité de saint Jean-Baptiste, qui est sur le même chant. Ces deux pièces sont très-mélodieuses, elles empruntent dans leur commencement du sous-éolien leur collatéral, ce qui leur donne douze notes d'étendue, autant qu'en a la prose Lauda, Sion, Salvatorem. » (Poisson, Tr. du ch. grég., p. 173-179).

De la psalmodie du premier mode. — « Le premier mode en Dou en A, considéré comme dorien ou comme éolien, peut avoir la même psalmodie, soit qu'il soit transposé ou non. Dans le cas de la transposition on

transpose aussi la psalmodie.

« Son intonation se fait par fa sol la, en liant ensemble ces deux dernières notes sur la seconde syllabe du mot: si cette syllabe est brève de prononciation, on met les deux notes liées sur la suivante: si ces deux sont brèves ou censées brèves à cause d'un monosyllabe qui suit, on mettra les deux notes. sur la première des deux brèves.

« La médiation est dans la plupart des églises toute droite; dans d'autres, elle a une

inflexion sur la pénultième.
«Les monosyllabes et les noms hébreux non déclinés ne sont point modulés différemment dans ce mode.

- « Il y a plusieurs terminaisons de psalmodie pour ce mode, qui toutes sont déterminément fixées à certaine modulation de l'intonation, qu commencement d'antienne avec lequel elles doivent se lier, comme nous l'avons dit.
- « Ces terminaisons, dans ce mode comme chans les autres, sont marquées et désignées par la lettre qui signifie la note sur laquelle elles finissent.

« Quand une terminaison a sa fin sur la note de l'antienne qui est aussi celle du mode, elle est désignée par une lettre majuscule, dans la plupart des livres; quand elle se termine sur une autre, elle est designée par une lettre courante romaine on italique. Les premières s'appellent terminaisons complètes, les autres, terminaisons incomplètes, et quelquesois elles sont plu que complètes.

 Dans la plupart on a mis les notes de psalmodie sur les voyelles de Seculorum. Amen, Buouae; quelques-uns les ont mises aussi sur les voyelles de Spiritui sancte,

i i u i a o. » (Ibid., p. 181.)

EPI. - « Préposition grecque, aussi bien que hyper, qui toutes deux signissent supre, en italien sopra, en français au-dessus. On trouve souvent dans les titres des canons une de ces prépositions jointe aux noms grecs des intervalles de la musique, par exemple:

Diatessaron. In Epi, on Hyper Diapente. ( Ditonum, etc.

« Ce qui marque que la voix qui doit chanter après la guida ou la première, doit prendre son ton une quarte, une quinte, ou une octave, une tierce majeure, etc., audessus du ton de la première; la troisième voix doit faire la même chose à l'égard de la seconde; la quatrième à l'égard de la troisième, et ainsi des autres, » etc. (Dictionnaire de Brossard.)

ÉPILENE. — « Chanson des vendangeurs, laquelle s'accompagnait de la site. Voyez ATHÉNÉE, livre v. » (J.-J. ROUSSEAU.)

EPISODE. — On appelle ainsi une partie de la fugue qui semble au premier coup se rattacher moins que les autres au sujet principal et dépendre plus particulièrement du caprice du compositeur. C'est pourquoi on a donné également à cette partie le non de divertissement. Mais les épisodes doivent naître toujours du thème principal et s'y relier adroitement, bien qu'entre les mains d'un homme de talent il ne faille qu'un rien pour leur donner un air de nouveaulé. Ils doivent se composer de fragments du sujet et du contre-sujet.

Dans le style libre, dans la symphonie et le quatuor, par exemple, Beethoven vous transporte tout à coup, au moyen d'heureux épisodes, dans des régions inconnues. On se demande avec surprise où l'on en est, où l'on va, et comment le magicien retrouvers son chemin, mais on peut être tranquille; après vous avoir étonné, ébloui, subjugué par le spectacle de tableaux tout à fait inattendus, le compositeur vous ramène su votre chemin par mille petits sentiers, et vous êtes tout surpris de vous retrouver au moment où vous vous croyez bien loin. C'est de cette manière qu'il faut concilier les plaisirs de l'imagination avec le besoin de l'esprit qui est l'unité.

Me voilà bien loin du plain-chant et de la

musique d'église. Je fais moi-même un episode, et je vais tâcher de rentrer adroitement, car enfin l'épisode est une partie de la fugue, et la fugue, comme le contrepoint, comme le canon, sont sortis de l'Eglise, et sont des formes de ce qu'on appelle la musique sacrée.

**EPI** 

EPITRE (CHANT DE L'). - L'Epitre doit se chanter sur une seule note, de cette manière, d'après les traditions romaines :



jam non est Do - mi-ni-cam cœuam mandu-ca - re.

Il n'y a d'exception qu'à la finale des phrases interrogatives, où l'on module aiusi :



Dans la liturgie parisienne, le texte des éplires est çà et là surmonté des signes V et A : ce qui indique qu'en général le récit musical roule sur une seule note, comme dans le Romain, mais que toute syllabe, surmontée de la figure V, se fait à une tierce mineure inférieure de cette dominante, et que la Particule de diction, chargée de cette autre figure A, comme dit Lebeuf, doit être au contraire élevée à la tierce mineure. L'astérisque ou petite étoile, qui se trouve à la fin du texte de l'Epitre, désigne l'endroit précis où la syllabe porte les notes sol, la, ut, pour remonter et finir sur la dominante.

C'est là un système de notation fort ingé-

nieux et fort commode.

Il existe, dans les diocèses qui suivent la liturgie romaine, beaucoup de petites vamantes dans la manière de chanter l'Epitre; res variantes sont, en général, des modifications plus ou moins prononcées de la méthode parisienne. (Th. NISARD.)

ÉPITRE FARSIE ou FARCIE, farsa, farcia, pistola farsita, mots que le Glossaire de Du Cange dérive de farcire, fourrer, remplir, intremeller. — On appelait autrefois ainsi Eplire de certaines messes solennelles, tirée soit de la Bible, soit de la légende latine du sunt de qui on célébrait la fête, et dont les versets, reproduits dans une paraphrase ordinairement rimée en langue vulgaire, étaient chantés alternativement avec les couplets français par plusieurs personnes,

(337) M. Achille Jubinal (Mystères inédits du xvmèle, t. 1-r., présace, p. 9; Paris, chez Téchener, 1837) prétend que les épitres sarcies étaient des chants alternatiss du peuple et du cleusé, lesquels exprimaient, dit-il, l'un en latin, l'autre en langue 13/3aire. C'est une erreur. Les éplires farcies étaient

qui se répondaient ainsi dans un idiome différent. C'est un souvenir bizarre, mais traditionnel, de l'ancien usage où l'on était dans les églises des Gaules de faire lire les Actes des saints durant la messe, usage universellement suivi avant le ix siècle, comme le prouve, d'après Alcuin, Vita S. Vedasti, l'abbé Lebeuf dans sa dissertation De l'état des sciences dans l'étendue de la monarchie française sous Charlemagne; Paris, chez Jacques Guerin, 1734.

Lorsque, au moyen âge, le latin cessa d'être compris des populations, comme les livres, avant l'invention de l'imprimerie, étaient fort rares, et que d'ailleurs beaucoup de gens ne savaient pas lire, on imagina de faire chanter en langage populaire la paraphrase de l'Epitre de la messe ou bien les Actes des saints, pour soutenir l'attention des fidèles, graver dans leur mé-moire l'histoire des saints et des martyrs, et les exciter à la vertu par de pieux exemples. Cette pratique, adaptée à l'état de la civilisation de ces temps, se généralisa bientôt, et les évêques la réglèrent par des ordonnances. Eudes de Sully, évêque de Paris, prescrit, dans un statut relatif aux réjouissances des fêtes de Noël, que l'office de ces fêtes se composera de la messe, des heures canoniales, à quoi l'on ajoutera l'épitre farcie, qui sera dite par deux clercs en chape de soie: Missa similiter cum cateris horis ordinate celebrabitur ab aliquo prædictorum, hoc addito quod epistola cum farcia dicetur a duobus in cappis sericeis (337). Le catalogue des livres liturgiques conservés dans l'église de Saint-Paul, à Londres, en 1295, atteste également cette singulière innovation introduite dans le rite catholique de l'Europe occidentale.

L'abbé Lebeuf, auquel la science est re-devable de tant d'écrits aussi remarquables par l'érudition que par l'habileté de la critique, après avoir observé dans son Traité historique sur le chant ecclésiastique, qu'on ne trouve point, avant le xue siècle, de cantiques en langue vulgaire notés, excepté dans les livres de chant ou livres d'église, s'exprime en ces termes sur le sujet que nous traitons ici : « Dom Edmond Martène a tiré d'un Missel manuscrit de Saint-Gatien de Tours, de six à sept cents ans, la formule des complaintes que l'on y chantoit le jour : de S. Estienne lendemain de Noël. On peut voir dans le Glossaire de M. Du Cange les preuves que c'étoit un usage universel dans toutes les provinces de France. A Aix en Provence, disent les savants auteurs de la nouvelle édition finie en 1735, on chante encore l'Epitre de S. Estienne en langage alternativement latin et françois, et on appelle cela Les Plants de saint Estève, c'est-àdire Les Plaints de saint Estienne. On m'a

chantées ainsi pour le peuple et non par le peuple : le texte du Statut d'Eudes de Sully, que nous venons de produire d'après l'abbé Lebeuf, et l'usage encore suivi aujourd'hui à Aix, en Provence, ne laissent aucun doute à cet égard.

assuré qu'à Reims il en était de même, il n'y a pas longtemps, au moins dans la paroisse de S. Estienne. L'Ordinaire de Soissons, écrit sous l'évêque Nevelon I", au xii siècle, porte cette rubrique à ce sujet. [Epistolam debent cantare tres subdiaconi induți solemnibus indumentis: Entendez TUIT A CEST SERMON. ] Les Ordinaires de Narbonne et de Challon font aussi mention de cette sorte d'Epitres doubles, qu'on appelloit des Epitres farcies. J'en ai vu dans quelques anciens livres de la campagne au diocèse d'Auxerre; et les registres de la cathédrale, rédigés au xv siècle, statuent sur la manière dont on devoit chanter celle de saint Estienne. A Brioude, l'Epttre farcie du jour de saint Nicolas est purement latine. On en chantoit autrefois à Langres non-seulement aux fêtes de Noël, mais encore à d'autres solemnités; et il y en avoit une pour la fête de saint Blaise, moitié latine, moitié françoise. Celle de saint Estienne se chantoit à Dijon il n'y a pas encore longtemps. x

Lebeuf donne ensuite sent Epitres farcies avec leur notation: deux de saint Etienne, dont la seconde est d'environ l'an 1400, usitée dans la province ecclésiastique de Lyon ou de Sens; une pour la fête de saint Jean l'évangéliste, tirée d'un manuscrit d'Amiens, d'environ l'an 1250; une pour la fête des saints Innocents, même manuscrit, même date; une pour le premier jour de l'An, idem; une pour l'Epiphanie, id.; une autre enfin, plus moderne, extraite d'un manuscrit de Langres, qui est la légende de saint Blaise, paraphrasée en vers français.

M. Fétis, dans un article publié à Paris. par la Revue de la musique religieuse, popuinire et classique, livraison de mars 1846, a donné de curieux détails sur les farcis, en exposant les Origines du Plain-Chant ou chant ecclésiastique, etc. Ses patientes investigations dans un grand nombre de manuscrits de diverses époques du moyen âge, que ses voyages en plusieurs contrées de l'Europe lui ont permis de compulser, nous ont mis à même d'élargir le cercle de ces singulières compositions. Il a découvert des Kyrie eleison de deux sortes, les uns dans lesquels on avait inséré des paroles latines étrangères au texte primitif, les autres dans lesquels les paroles en langue vulgaire alternaient avec celles du texte latin. « Dans un office de la Trinité qui appartenait à la chapelle pontificale, et dont le manuscrit, daté de 1187, est à la bibliothèque du Valican, pl. xix, ccc, ixi, ff. 3, j'ai trouvé, dit ce savant théoricien, le Kyrie suivant noté en plain-chant :

Kyrie, omnipotens Pater, ingenite, nobis miseris,
[eleyson;
Kyrie, qui proprio plasma tuum Filio redemisti,

[eleyson; Kyrie, Adonay, nostra dele crimina, plebique tuæ, |eleyson.

« Dans le ix' siècle, ajoute M. Fétis, l'usage s'établit aussi en Allemagne de chanter dans l'office des sortes d'Hymnes ou de Proses en langue teutonique ou ancien allemand, avec le Kyrie eleison pour refrain. Nous en voyons la preuve dans l'Hymte de cette espèce, qui se chantait à la fête de saint Pierre. Cette hymne, découverte par Docen, à Frisingen, dans un manuscrit du ix' siècle, a été publiée par lui dans ses Milanges pour l'histoire de la littérature allemande: (Miscellancen zur Geschichte der deuschin Litteratur, t. I", p. 51), et reproduit par Hoffmann dans ses Fundgruben, t. l", p. 1. En voici la première strophe;

Unsar trobtin hat farfal; Sancte Petre giwalt, Daz er mac gineriom Ze imo dinogenten man. Kyrie eleison, Christe eleison.

Un manuscrit de la bibliothèque de Leon, n° 43 ancien, et 206 nouveau, in-fol., auquel M. Fétis n'assigne aucune date, intitulé Hymni et Prosæ, lui a révélé l'existence de quantité de pièces farcies, inconnues juqu'alors, telles que Kyrie eleison, Gloria in excelsis, Credo, Sanctus, Pater noster, Agnus Dei; des Epttres farcies pour les seles de Noël, de saint Etienne, de saint Jean, de l'Epiphanie; un office de saint Jean, où le Gloria in excelsis est en grec farci de vieux français, et les éplires de cette fête aussi farcies en la même langue. Quant à l'origine de ces compositions farcies en latin, comme les trois invocations du Kyrie cité ci-des-sus, qu'il attribue à l'Eglise grecque à lequelle, selon lui, l'Egliso latine les aunit empruntées, nous laissons à cet écrivain la responsabilité de son assertion qu'il n'appuie d'aucune preuve. Nous donnerons un exemple d'un Gloria in excelsis farci en latin, tiré de l'ancien Missel de Marseille, et généralement peu connu, même des lirtugistes. Il a cela de remarquable, qu'il resferme les louanges de la très-sainte Vierge, patronne spéciale de ce diocèse, où son culte était tellement répandu, qu'une intinité d'autels y étaient dédiés en son honneur sous les invocations les plus variées, telles que Notre-Dame de Grace, de Pais. de Miséricorde, de Bon-Secours, de Bon-Rencontre, de Bon-Voyage, de Santé, de Patience, de Liesse, de Concorde, de la Garde, etc., et qu'une chapelle lui était consacrée même dans l'Hôtel-de-Ville. Le voici tel qu'il a été publié par le savant abbé Marchetti, dans son curieux ouvrage intitulé: Explication des usages et coustumes des Maseillois; Marseille, Brebion, 1683 : « Glorie in excelsis Deo, etc. Domine, Fili unigenite les Christe, Spiritus et alme orphanorum Paraclete. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Primogenitus Mariæ, Virginis Matris. Qui tollis poccata mundi, suscipe deprecationen nostram ad Mariæ gloriam. Qui sedes ad dezteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus Sanctus: Mariam sanctiticans, Tu solvi Dominus, Mariam Gubernans : Tu solus Altissimus, Mariam coronans, Jesu Christe, cua suncto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. (Vetus Missale Massiliense.)

Le sieur de Mo'éon (Lebrun Desmarettes), dans ses Voyages liturgiques en France, ou recherches failes en diverses villes du royaume; Paris, in-8°, 1718, p. 323, a aussi remarqué que les farcis en langue latine élaient encore en usage dans plusieurs diocèses. « Je crois, dit cet auteur, avoir déjà dit que les tropes étoient des strophes ou paroles entremèlées entre Kyrie et Eleison, qu'on chante encore à Lyon, à Sens et ailleurs. On en a retranché les paroles, et on en a cependant conservé les notes; c'est ce qui fait aujourd'hui cette grande traînée de notes sur une seule syllabe. » Ceci explique le maintien de cette interminable série de notes parasites qu'offrent les livres de chant de beaucoup d'églises, et qui ne sont plus aujourd'hui qu'une fatigante superfluité. Les citations suivantes sont plus positives encore à cet égard. « On triomphoit les grandes antiennes O (dans l'église de Saint-Maurice de Vienne), c'est-à-dire qu'on les répétoit après chaque verset du Magnificat, comme à Lyon, et comme on fait encore à Rouen trois sois au Magnificat et au Bencdictus des fêtes triples ou solemnelles. » (Ibid., p. 13.) Dans le diocèse de Paris, et dins ceux qui ont adopté son Bréviaire, la grande antienne O, du temps de l'Avent, qui **précède le** *Magnificat***, est** répétée encore deux fois, avant et aurès le Gloria Patri qui suit ce cantique.

 Le cantique Magnificat, ajoute le sieur de Moléon, est triomphé à Saint-Jean de Lyon le 17 décembre et les 6 jours suivants, de sorte que Jes antiennes qui commencent par O sont entremèlées en trois parties, dont l'une est chantée alternativement par l'un des deux chœurs après chaque verset du Magnificat jusqu'au verset Deposuit, après lequel elle est chantée entière après les autres versets du cantique. On entonne et on chante submissa voce le cantique Magnifeat, c'est-à-dire moins haut qu'à l'ordinaire; et cela sans doute afin de faire paroltre davantage le † Sicut locutus est, etc., qu'on chante plus haut selon cette rubrique du dernier Bréviaire de Lyon, partie d'hiver tu 17 décembre, p. 233 et suiv. « In choro · submissa voce intonat canticum Magnificat, ed sic canitur usque ad versum Sicut locu-· lus est « exclusive » Et plus bas : « Hic · vox elevatur : Sicut locutus est, > etc.

« Le samedi avant la Septuagésime on triomphe le Magnificat; le lendemain, dinanche de la Septuagésime, le pseaume t'ali enarrant, au 3° nocturne, jusqu'au ? Et crunt ut complaceant exclusivement; le dernier pseaume des Laudes: Laudate Dominum de calis, etc., et le cantique Benedictus jusqu'au ? Illuminare, après lequel on chante l'antienne tout entière » etc.... (lhid., pp. 425. 426.)

Ces diverses citations et d'autres que nous pourrions encore apporter, attestent la persistance d'une pratique qui est un monomient curieux et permanent d'anciens des chers à l'Eglise des Gaules, et dont l'épitre farcie est l'expression la plus ori-

EPI

ginale. En fait d'épitres farcies, nous en transcrirons ici une, qui aura pour beaucoup de lecteurs tout l'altrait de la nouveauté; car, bien que citée par l'abbé Lebeuf d'après les continuateurs de Du Cange, elle n'a été mise au jour qu'environ un siècle après les travaux de ces savants : c'est celle qui est chantée à Aix, le 26 décembre, pour la fête de saint Etienne. M. Raynouard, qui a publié un Choix des potsies originales des troubadours, est le premier qui ait édité ce do-cument en langue romane, à peine connu de quelques érudits. Depuis lors, il en a été publié une copie nouvelle dans les notes qui accompagnent la Notice sur la bibliothèque d'Aix, par M. Rouard, biblio-thécaire de cette ville, lequel y a joint une version imitant le vieux français, ainsi que le texte plus moderne seul chanté aujourd'hui. Cette pièce romane se trouve à la suite du manuscrit du Martyrologe composé par Adon, archevêque de Vienne, mort en 875. Ce manuscrit n'est que la reproduction d'un ancien exemplaire à l'usage de l'église métropolitaine d'Aix, dont le chapitre ordonna, en 1318, de faire une copie nouvelle. qui appartient aujourd'hui à la bibliothèque de cette ville, dite de Méjanes, du nom de son noble et magnifique donateur. Evidemment ce morceau de poésie romane est d'une époque antérieure aux pièces du même genre, publiées par l'abbé Lebeuf; il se recommande donc, à ce titre, à l'attention particulière des philologues. L'antériorité de ce document est incontestable. C'est à raison de l'état de vétusté de l'ancien Martyrologe, dont se servait l'église d'Aix, que le chapitre délibéra de renouveler ce vieux livre, chargea Jean de Trest d'en faire une nouvelle copie, et Jean de Valbelle d'en surveiller l'exécution. L'extrait de la délibération du chapitre, transcrite au recto du feuillet 162, ne laisse aucun doute sur la préexistence de cette épitre farcie au manuscrit conservé à Aix. Notum sit cunctis præsentibus et futuris quod anno Domini millesimo. CCC•X•VIII•, Capitulum Ecclesiæ Aquensis, scilicet dominus Archidyaconus, dominus Sacrista, et dominus Guillelmus Stephani Canonicus Ecclesia Aquensis, vicarius generalis, et quam plures alii voluerunt et ordinaverunt quod martilogium (sic) velus scriberetur et renovaretur de novo per me Johannem de Treesas scriptorem in minium; et super hoc constituerunt dominum Jacobum de Vallebelle in principio supradicti operis martilogii, scilicet de parcamenis, et de scriptura et illuminatura et ligatura, usque ad completionem sicut nunc est.

Nous pensons, comme M. Rouard, que le style roman de cette pièce en fait remonter l'existence fort au delà de la transcription que l'on fit, en 1318, du vieux Martyrologe; et, s'il ne paraît pas certain, comme l'insinue sans preuves le bibliothécaire d'Aix, qu'elle est contemporaine de l'archevêque Adon, elle nous semble, du moins, se ratta-

cher à une époque peu éloignée de celle de ce prélat. La langue employée dans ce document suffit, même en tenant compte de la dissérence des dialectes qui variaient suivant les provinces, pour lui assigner une origine beaucoup plus ancienne que la Chronique de Joffroi de Villehardouin, notre premier historien en langue romane. lequel écrivait au commencement du xm' siècle. Ce texte étant devenu inintelligible pour le peuple, par suite des modi-fications que le temps avait apportées à cet idiome vulgaire, on y substitua, en 1653, une version rajeunie, qui a vieilli déjà ellemême, et n'est pas mieux comprise du peuple aujourd'hui que la pièce romane qu'elle a remplacée. Néanmoins les habitants d'Aix tiennent au chant de cette épitre farcie comme à une tradition de leur église, qui en rehausse l'éclat par sa singularité. Cette pièce, que nous avons entendu chanter pour la dernière fois en 1824, attire un grand concours de fidèles de toutes les paroisses de la ville, et même des villages circonvoisins, dans l'église métropolitaine, où elle est exécutée à peu de chose près comme le dit Lebeuf, en parlant de cet ancien usage général des générations auxquelles nous avons succédé. « Les jours, dit-il, qu'il y avoit paraphrase ou commentaire de l'épltre de la messe, on étoit au moins deux pour l'exécution de cette pièce : c'est-à-dire que l'un chantoit le françois et l'autre le latin; ou bien le sous-diacre se réservant le texte sacré, deux enfants de chœur chantoient l'explication; et tous montoient au jubé ou à la tribune pour être mieux entendus. » A Aix, cette messe solennelle, que l'on appelle Messo dei Planchs de Sant-Etèvé en patois provençal, est chantée le

26 décembre, à 7 heures du matin, non dans la partie de l'église réservée aux chanoines, mais à un autel qui précède le chœur, dit autel du peuple, parce que c'est là que, chaque dimanche de l'année, le clergé de la paroisse célèbre la messe paroissiale entre laquelle se fait le prône. Au moment de l'épitre, un ecclésiastique revêtu d'un surplis monte dans la chaire, et le sous-diacre qui sert à cette messe va se placer dans le banc de l'œuvre, vis-à-vis, l'auditoire étant entre deux. Après s'être salués l'un l'autre (ce qu'ils observent encore à la fin), l'ecclésiastique qui est dans la chaire chante sur l'air du Veni Creator deux premiers couplets, en langue vulgaire, servant de prologue, pour annoncer le sujet et commander l'attention; puis, le sous-diacre chante le titre de l'épitre latine, tirée des chap. 6 et 7 des Actes des apôtres, sur un ton exclusivement affecté à l'épttre de cette fête. Ils alternent ainsi jusqu'à la fin, le sous-diacre chantant le texte sacré, et l'autre ecclésiastique la paraphrase rimée. Cette éptire farcie est désignée dans ce pays sous la dénomination de Planchs (planctus) de Sant-Estèré, que nous traduirons par le mot complainte, faute d'une expression plus précise que nous refuse la langue française, car elle n'a pas de terme équivalant au Planctus des latins. Nous allons placer sous le même coup d'œil le texte roman avec les variantes, entre deux crochets, du manuscrit de l'église cathédrale d'Agen, dont M. Raynouard l'a accompagné; la version que M. Rouard en a faite, sauf quelques changements que nous avons cri nécessaires dans des passages où il a éte moins heureux; enfin le texte de 1655 en langue provençale ou roman remanié.

#### Planchs de sant Estèvé.

TEXTE DU MS. DE 1318.

Sézès, Senhors, è aias pas, So qué direm ben escoutas : Car la lisson és dé vertat ; No hya mot dé falssétat.

Esta lisson qué ligirem Dels fachs dels Apostols trayrem; Lo dich San Luc racontarem Dé Sanc Estèvé parllarem.

En aquel temps qué Dieus fom nat, Rt fom dé mort ressuscitat, Et pueys el cel el fom puiat, Sant Estèvé fom lapidat.

Auias, Senbors, per qual razon Lo lapid<sup>1</sup>ron los fellons; Car connogron Dieus en el fon, Et fés miraclé per son don.

En contre e corron é va Los fellons Losbertinians, Et los cruels Cilicians, Ets autres Alexandrians, VERSION DES PLANCES DE 1318.

Séyez, Seigneurs, et faites paix, Ce que dirons, bien écoulez : Car la leçon est de vérité; Non y a mot de fausseté.

Cette leçon que lirons
Des Actes des Apôtres tirerons,
Le dit de S. Luc raconterons,
De Saint Etienne parlerons.

Lectio Actuum Apostolorum.

En ce temps là que Dieu fut né, Et fut de mort ressuscité, Et puis au ciel il fut assis, Saint Etienne fut lapidé.

In diebus illius.

Oyez, Seigneurs, pour quelle rai-Le lapidèrent les félons; [son Car ils connurent qu'en lui Dieu fut, Et fit miracle par son don

Sarrezerunt autem quidam de synagoga, quæ appellatur Libertinorum et Cyrenensium et Alexandrinorum, et eorum qui erant a Cilicia et Asia, disputantes cum Stephano.

En contre et corron é va Encontre lui courent et vont Contro cous s'élévéres cridans

Encontre lui courent et vo Les félons Losbertinians Et les cruels Cilicians Et les autres Alexandrians. TEXTE DE 1655.

Ausez, Messus, et ayas pax, Cé qué direm ben escoutas : En la lisson de véritat Non l'y a mout de fausseta.

En la lisson qué légiren Das Sants Apouestos trataren, Lon dich dé Sant Luc contaren, Dé Sant Estèvé parlaren.

En aque ou tèmps qué Diou fon mat Et fou dé mouert ressuscitat, Et puis au céou fouguet mentat, Sant Estèvé fon lapidat.

Ausez, Messus, per qué résen Sant Estèvé lapidéron; Végnéron qué Diou en el fos, Fasió miraclè per son nou.

Contro cous s'élévéron cridans Lous félons Alexandrians, Et lous cruels Cylicians Et aussi lous Libertinians.

374

TESTE DU MS. DE 1318.

573

VERSION DES PLANCES DE 1318.

TEXTE DE 1655. Et non poterant resistere sapientiæ et spiritui qui loquebatur,

Lo ser de Dieu é la vertut, [las [vertuts]

Los messongiés a connogut; [Los [a messongiers conoguis] Los plus savis a rendut mutz. Les bons et maiz totz a vencutz. [Los paucs, los grans]

Le serf de Dieu en la vertu Leurs mensonges a connu; Les plus savants a rendu muets Les bous, les mauvais tous a vaincus.

L'ami de Diou, per sa vertu, Sous ennemis a convencus; Lous plus savens a rendu muts Et lous plus fouerts a confondus.

Audientes autem hac dissecabantur cordibus suis et stridebant dentibus in eum.

Ouant an auzida la razon. lis connogron qué vencutz son; D'ira lur inflan lo polmon, Las dens cruysson coma léons.

Quand ils ont entendu la raison Ils connurent que vaincus sont; D'ire leur enflè le pounion. Les deuts grincent comme lions.

Quand avien auzi la réson, Councissen qué vencus fouron. D'iro enfléron sous poulmons, Seis dents crucion commo lyons.

Cum autem esset Stephanus plenus Spiritu sancto, intendens in cœlum vidit gloriam Dei, et Jesum stantein a dextris virtutis Dei, et ait :

Quant lo Sant vi lur voluntat, Non quez secors d'ome armat; Sus en lo cel a régardat; Auias, Senhors, com a parlat :

Quand le Saint vit leur volonté Ne cherche secours d'homme armé; Haut dans le ciel a regardé; Oyez, Seigneurs, comme il a parlé:

Lou Sant'vézènt sa voulontat, Non sarquet aido d'homme armat; Mai au céou anet regardar : Ausez coumo li va parlar:

Ecce video cœlos apertos, et filium hominis stantem a dextris virtutis Dei.

Or escoutas, non vos sia grieu [greu] Qué sus el cel mhert vech yeu, É connost la lo Filh de Dieu, Ové crucifixéron Juzieu.

Or écoulez, ne vous soit grief, Qu'en haut le ciel ouvert je vois, Et connais là le Fils de Dieu, Que crucisièrent les Juiss.

Escoutas tous, non vous sié gréau; Aro ubert vézi lou céou, Vézi Jésu, lou Fiou dé Diou, Ista à la man drécho siou.

Exclamantes autem voce magna, na, continuerunt aures suas, et impetum fecerunt unanimiter in eum, et ejicienies eum extra civitatem, lapidabant.

D'aisso foron fort corrossat Los fals Juzieus, et en cridat : Prennan lo, qué trop a parlat, Gittem lo sor dé la ciutat.

De ceci furent fort courroucés Les faux Juifs, et out crié : Prenons le, que trop il a parlé, Jetons-le hors de la cité.

Lous faus Jusious tous courrons-Cridons coumo désespérats: Jitèn lou fouéro la citat. Et qué siègé ben lapidat.

Non sé pot plus l'orgueilh célar. Lo Sant prénon per tormentar; [per [lo penar] Déforas el lo van menar. Comensson a lo lapidar.

Ne se peut plus l'orgueil céler. Le Saint prennent pour tourmenter; Dehors ils le vont mener, Commencent à le lapider (338).

El lestes deposuerunt vestimenta sua secus pedes adolescentis qui vocabatur Saulus.

Vevos qu'és pès d'un bachallier Pausan lur draps, per mills lancier: Saul li apelleron li premier, Sant Paul cels qué vengron durrier.

Voici qu'aux pieds d'un bachelier Posent leurs habits pour mieux lan-(cer: Saul l'appelèrent les premiers, S. Paul ceux qui vinrent les derniers.

As pès d'un jouine adoulescent Va mettré sous habillamens; Et tous à lors peirous courrien, Et Sant Estève lapidien.

#### Et lapidabant Stephanum invocantem et dicentem :

Lo Sant vit has peyras yenir : Doussas li son, non quer fugir; Per son Senhor suffri martir, £ comensect aysso à dir :

Le Saint vit les pierres venir : Douces lui sont, ne cherche à fuir; Pour son Seigneur souffrit mar-[tyre,

Et commença ceci à dire : Domine Jesu, suscipe spiritum meum. Quand végnet las peirous venir, Non si mettet pas à lugir; Son amo à Diou recoumandet, Et veici commo li parlet :

benber Dieus, qué féxist lo mont E nos trayssist d'unfer prégou, [d'infer prion]
E nos domnest lo tieu sant nom,

Seigneur Dieu, qui fis le monde, Et nous tiras d'enfer profond, Et nous donnas le tien saint nom, Reçois mon esprit en haut.

Seignour Diou, qu'avèz fach lou [mond, Et nous tiras d'infèrt prégond. Per lou mérit dé vouestré nom, Récébez mon esprit amon.

Positis autem genibus, clamavit voce magna, dicens :

Après son dich, s'aginolhet, Don an nos exemplé donet; Lar per son enemios préguet, E se qué vole el accabel.

Recep mon espérit amont.

Après son dire s'agenouilla Dont à nous exemple donna, Car pour ses ennemis pria, Et ce qu'il voulut il acheva.

Quand aguet dich s'agénouillet, Puis bouen exemple nous don-[net; Car, per sous ennemis préguet, Et veici coumo éou accabet.

Domine, ne statuas illis hoc peccatum.

Seaher Dieus, plén dé gran [doussor, So dis lo Sant à son Senhor, Lo mal qu'els fans perdona lor, No aian péna ni dolor.

Seigneur Dieu, plein de grand' [douceur Ci dit le Saint à son Seignenr, Le mal qu'ils font pardonnez-leur; N'en ayent peine ni douleur.

Seignour Diou, plén de grand [doncour, Diguet lou Sant à soun Seignour, Mon bouen Jésus, pardounas loor, Toutos mas pénos et douioars.

(38) Le texte de 1655 ne contient pas ce second couplet sur le verset précédent.

TEXTE DU MS. PE 1318.

VERSION DES PLANCHS DE 1348-

TEXTS DE 1655.

Et cum hoc dixisset, obdormivit in Domino.

Quant lo sermon fom tot fénit, [Quant aquest sermon fo fénit] El martire fom adymplit; Ilé so qu'el quès el fom auzit, [Sauct Estèvé foc exansit] El regnum dé Dieus s'es adormit. Quand le discours fut tout fini, Le martyre fut accompli. De ce qu'il demande it fut exaucé, Au royaume de Dieu il s'endormit. Quand lou martyré fon finit, Sant Esiève en Diou dourmit; Et puis fouguet ensévélit: Ensin fouguet tout accomplit.

E?I

Ce genre de composition donne lieu à plusieurs remarques. 1° L'Epitre farcie de saint Etienne est la plus ancienne, ce qui s'explique par le culte spécial dont on honorait le premier martyr de l'Eglise chrétienne. 2° La pièce de poésie en langue vulgaire commençait toujours par un prologue, qui était chanté avant le titre du texte sacré. 3° Les rimes de cette poésie étaient ordinairement masculines, comme plus susceptibles de s'adapter au plain-chant et de satisfaire l'oreille.

EPI

Quelque bizarre que fût cette pratique, elle n'offrait pas les inconvénients d'une nutre innovation, indécente et souverainement blamable, dont elle avait probablement elle-inême fait naître l'idée. L'invasion de la langue vulgaire dans la liturgie catholique fut suivie de l'irruption, bien autrement grave, de la musique profane, qui faillit, au moyen âge, détrôner le chant romain: nous croyons devoir en faire mention ici, à cause de l'affinité qui existe entre cet abus et le sujet de cet article. Si l'éptire farcie avait admis la langue nationale comme interprète de la langue universelle du culte chrétien, cette nouveauté pouvait en quelque facon trouver son excuse dans l'intention d'instruire le peuple, à l'aide du seul idiome qu'il comprenait. La musique, en demandant à l'Eglise le droit de cité, ne justifiait pas ses prétentions par un motif aussi respectable. Ce fut à la faveur de l'engouement général, produit par des chants populaires sur des sujets mondains, qu'elle pé-nétra dans les temples, par la double com-plicité de populations frivoles et d'un clergé trop facile sur les moyens de les attirer aux solennités de la religion. L'accueil trop complaisant qu'on lui fit porta un coup presque mortel au chant grégorien, et donna le scandale de grand'messes où la majesté du plain-chant était remplacée par des airs passionnés, sautillants, efféminés ou guerriers, qui formaient le contraste le plus choquant avec l'auguste sainteté de nos mystères. C'était actuellement des messes farcies d'airs profanes, de mélodies d'une indécente légèreté, propres seulement à flatter les sens, à exalter l'imagination et à détourner l'attention des fidèles sur des idées inconvenantes ou même peu chastes, tandis qu'au contraire les épitres farcies s'imposaient comme un enseignement serieux et favorable à la piété, qu'elles avaient pour but de rendre plus fervente.

Les énormités auxquelles en se porta, sous ce rapport, seraient à peine croyables aujourd'hui, si elles n'étaient constatées par les écrivains les plus dignes de foi. M. De-lécluse, dans sa brochure intitulée Palestrina,

analysant l'ouvrage du savant abbé Baini, directeur de la chapelle pontificale à Rome Memorie storico-critiche della vita e delle opere di Giovanni Pierluigi da Palestrina, s'exprime ainsi sur les causes de l'admission de la musique dans les églises, et sur les excès qu'elle s'y permit en reconnaissance de la protection qu'on lui avait accordée. « Comme la plus grande partie et les plus fameux des compositeurs étaient Flamands. Français, Allemands et Suisses, Provençaux ou Espagnols, les poésies et les chansons populaires de ces nations furent mises en musique figurée et harmonique, de préférence à celles de l'Italie. Ces poésies, ces chansons, que leurs sujets passionnés ou badins, joints au charme de la musique nouvelle, mirent promptement à la mode, eurent un tel succès en Europe, que leurs thèmes exercerent un empire invincible sur toutes les imaginations. L'engouement qu'elles excitèrent fut si général, que les composi-teurs, les de prendre le chant grégorien, du Credo, par exemple, pour fondement de leur harmonie, mirent les paroles du Credo sur le thème d'une chanson populaire, et environnèrent cette mélodie profane de toutes les richesses de l'harmonnie. Ainsi. au lieu d'intituler la messe du Kyrie . la messe du Sanctus, etc., on leur donna des titres profanes, comme la messe de O Vénus la belle, - A l'ombre d'un buissonnet, - Adieu mes amours, - L'homme armé, l'ami Baude chon, - Madame, etc., etc. Le chant de ces paroles, bien qu'appliqué au texte de la messe, rappelait, on le voit, aux fidèles assemblés dans les églises, des idées et des souvenirs qui n'étaient rien moins que chastes et religieux. » (Palestrina, pp. 19 et 20, in-8°; Paris, 1842.) Pour l'intelligence de ce passage, il faut savoir que les premiers compositeurs des messes en parties prirent pour base de leur contrepoint tantôt le plainchant du Kyrie, tantôt celui du Crede, tantôt celui du Sanctus, et alors, suivant le chant adopté, la messe s'intitulait Messe du Eyrie ou du Credo, etc., etc.

M. Fétis, dans son Résumé de l'histoire de la musique, n'est pas moins précis sur l'origine et les progrès toujours croissants de cette odieuse profanation des temples par une musique dévergondée. Ses propres recherches lui ont fait découvrir des preuves authentiques de ce désordre scandaleux, patronné durant plusieurs siècles par le faux goût du clergé avec une facilité déplorable. Voici comment il s'exprime à cet égard. à propos d'un manuscrit de Saint-Victor, va 813 de la Bibliothèque royale de Paris: « t e manuscrit précieux nous offre aussi les plus anciens exemples connus d'une bizarrer: e

ou plutôt d'une monstruosité, qui paraît n'avoir pris naissance que dans les premières années du xiii siècle, ou dans les dernières du précédent. Il s'agit ici d'un fait qu'on peut ranger parmi les plus curieux de l'hisloire de la musique. Ce fait vient à l'appui de l'opinion que j'ai émise, que l'arrangement de l'harmonie ne constituait pas dans le moyen age l'acte de la composition, et que les déchanteurs ne faisaient qu'arranger sur le plain-chant ou sur une mélodie mondaine une harmonie à deux ou à trois voix. La voix qui avait le chant de l'une ou de l'autre espèce s'appelait téneur ou ténor; lorsque la composition n'était qu'à deux voix, celle qui accompagnait le ténor prenait le nom de discant (déchant); si l'harmonie était à trois parties, le ténor se mettait à la voix inférieure, la voix intermédiaire s'appelait motetus, et la supérieure triplum. Or ilarriva qu'un déchanteur i magina de prendre pour ténor d'un motet la mélodie d'une chanson vulgaire, et de l'accompagner d'un déchant auquel il donna les paroles latines du motet ; et par une fantaisie des plus ridicules, il fit chanter par la voix du ténor les paroles profaues en langue vulgaire, pendant que les autres chantaient les paroles latines du motet. C'est ce qu'on voit dans les curieux exemples du manuscrit dont je parle; car à la suite des motets purement latins on en trouve trente-cinq à deux voix de cette espèce. Sur un Immolatus, le ténor chante : Liesse ou confort prendray ; Ille ros docebit a pour accompagnement : Je m'estois mise en voie; le motet Fiat voluntas sort de déchant à la chanson : En espoir d'amour merci, et ainsi des autres.

« Qui pourrait croire qu'une pareille in-décence a pu s'introduire dans l'Eglise, et s'y maintenir pendant trois cent cinquante ans environ? C'est pourtant ce qui eut lieu, el les choses en vinrent au point que des musiciens célèbres des xv° et xvº siècles écrivirent des messes entières sur une chanson obscène, faisant passer alternativement le chant et les paroles de cette chanson dans toutes les parties. Ainsi sur un Sanctus ou un Incarnatus, on entendait chanter: Baise-moi, ma mie, ou bien, Las bel amy, etc. Tous les recueils manuscrits ou imprimés sontremplis de compositions du même genre, lusque dans la deuxième moitié du xvi° siècle. M. l'abbé Baini a fort bien remarqué que c'est contre cette monstruosité que le concile de Trente a porté l'anathème dans ses canons sur l'abus de la musique d'église, et que ce sut elle qui faillit saire bannir à Jamais cette musique du service divin.

«L'origine de la singularité dont il vient d'être parlé paraît se trouver dans l'usage qui s'était établi dès le xu' siècle, de faire chanter aux voix d'un morceau de déchant des paroles différentes de l'office de l'église. On en trouve deux exemples, en diaphonie presque non interrompue, dans un antiphobaire daté de 1171, à la Bibliothèque royale, et le manuscrit du xu' siècle, qui s apparlenu à l'abbé de Tersan, contient plusieurs

motets à trois voix du même genre. » (Résumé, pp. 193 et 194)

La législation ecclésiastique du moyen age dépose des excès scandaleux auxquele donna lieu l'introduction de la musique dans les églises, et des efforts faits par les Papes et les conciles provinciaux pour les réprimer et les proscrire. Le concile de Trèves de l'an 1227 ordonne formellement à tous les prêtres de ne point admettre les truands, les écoliers vagabonds et les histrions à chanter, à la messe et aux autres offices divins, des chansons sur le chant du Sanctus et de l'Agnus Dei, parce que cela trouble le célébrant durant le canon de la messe et scandalise les assistants : Procipitur ut omnes sacerdotes non permittant trutannos et alios vagos scholares, aut goliardos cantare versus super Sanctus et Agnus Dei. Le seizième canon du concile de Salzbourg, tenu en 1274, défend de donner l'aumone aux écoliers errants, que Du Cange croit avoir appartenu à une secte. Les laiques ne furent pas les seuls à se livrer à des abus si révoltants; la contagion de cette mode antichrétienne avait atteint les rangs mêmes du clergé, qui de la tolérance de ces énormités s'éleva au coupable honneur d'en donner personnellement l'exemple par une honteuse émulation d'un rôle profanateur du lieu saint. Aussi, le Pape Boniface VIII, s'armant d'une juste rigueur, flétrit cette conduite par un blame éclatant et trop bien mérité, et condamna ces clercs, qui, déshonorant la dignité de l'ordre clérical, faissient les jongleurs, les farceurs et les bouffons : Clerici, qui clericalis ordinis dignitati non modicum detrahentes, seu joculatores, seu goliardos faciunt, aut bufones (Sexto Decretal., lib. 111, tit. 1, c. 1, De vita et honestats clericorum). Les conciles de France déployèrent, pour leur part, une sévérité qui atteste à la fois l'étendue du mal et leur vigilance à le détruire. Le concile de Château-Gonthier, de 1231, ainsi que celui de Rouen, de la même année, décerne une pénalité qui em-porte la dégradation des délinquants et appelle ainsi sur eux le mépris public. Il prescrit aux évêques et aux autres prélats de l'Eglise de faire tondre et même raser entièrement les clercs ribauds, surtout les histrions appelés vulgairement les gaillards, afin de faire tout à fait disparattre de leur tête la tonsure cléricale, signe distinctif de leur admission dans le sanctuaire: Clerici ribaldi, maximequi goliardi nuncupantur, per episcopos et alios Ecclesias prælatos præcipiantur tonderi vel etiam radi, ita quod non remaneat in eis clericalis tonsura. (Martinus GERBERTUS, De cantu et musica sacra, t. III, p. 532.) Voyez le Glossaire de Du Cange aux mots Goliardus, Joculator, Ribaldus, Trutannus, Scholares vagi. L'histoire de l'Eglise n'aurait pas à gémir sur des excès aussi déplorables, elle n'aurait pas enregistré l'hu-miliation solennellement infligée à des clercs pour avoir dérogé d'une façon si étrange aux graves devoirs de leur état, si les portes des temples avaient été sévèrement fermées

310

à la musique, qui, au lieu d'embellir les fêtes chrétiennes par des mélodies religieuses capables d'élever les âmes vers Dieu, ne s'y introduisit que pour offrir le spectacle inouï des plus indécentes extravagances, et développer un sensualisme aussi funeste à l'intelligence qu'elle déprave, qu'au cœur qu'elle énerve.

L'épttre farcie, qui ne s'était pas écartée du but de son institution, laquelle était un enseignement religieux sous une forme populaire, survécut à ces déhauches de l'art musical, et s'est maintenue jusqu'à nos jours, comme on le voit par l'exemple de l'église métropolitaine d'Aix, fidèle encore aujourd'hui à une pratique que lui rendent vénérable la pureté de l'intention, la décence du langage et l'autorité des siècles.

On trouve encore à présent d'autres traces du genre farci en langue vulgaire. Dans des paroisses du Poitou et du Berri, l'office du

Un Ange ayant dit à Marie Que le monde aurait un Sauveur, Et que le Ciel l'avait choisie Pour Mère du Dieu Rédempteur, Toute ravie Elle chante ainsi son bonheur: -Nagnificat anima mea Dominum.

-Magnificat 'anima mea Dominum. Le Cuueun : Et exsultavit spiritus meus In Deo salutari meo.

Dieu qui peut tout, pouvait-il faire En ma faveur rien de plus grand? Je reste Vierge, et je suis Mère; Un Dieu s'unit à mon néant. Persond mystère

Profond mystère

Nont je bénis le Tout-Puissant.

Quis respezit humilitatem ancillæ snæ,
Écce snim ex hoc bestam me dicent omnes gene[rationes.

Cu. Quia fecit mihi magna qui potens est ', Et sanctum nomen ejus.

Il aime tous ceux qui le craignent; ils vivent dans son souvenir. Si les superbes le contraignent A les confondre, à les punir, Les humbles règnent;

Sa droite a daigné les bénir.

El misericordia ejus a progenie in progenies Timentibus eum.

Cn. Fecit potentiam in brachio suo ,

Dispersit superbos mente cordis sui.

On pense bien que nous ne donnons pas cette prose rimée comme un exquis morceau de poésie, ni même comme une heureuse reproduction du sens du texte sacré. Notre unique intention était de prouver par un exemple contemporain la perpétuité de la tradition du genre farci en langue vulgaire. Il pourra subsister longtemps encore parmi nous, au moins dans les paroisses rurales, où le peuple tient d'autant plus à un tel usage, qu'il est plus au niveau de son intelligence, a pour lui l'attrait de la langue maternelle, et se recommande comme moyen d'enseignement religieux et d'édification publique. C'est à ces titres divers que la tolérance lui est assurée. L'indulgence de l'Eglise ne s'arrête qu'en présence des innovations qui

soir est terminé par l'Angelus, qui commence par la paraphrase en vers français chantée par tous les assistants, après laquelle le prêtre récite les paroles latines consectes par la liturgie; cet usage se retrouve sussi à Reims, au moins dans la paroisse Saint-André. Le recueil de cantiques, édité à Saint-Amand par Gille, imprimeur-libraire, en 1842, et qui se vend aussi à Bourges, chez le libraire Richou, contient, outre un Angelus farci, un Magnificat, également paraphrase en vers, qui se chante, sans doute comme l'Angelus, dans les paroisses rurales de ce diocèse. Voici ce Magnificat farci, que nous avons entendu dans l'église de Médan, du diocèse de Versailles, de même que l'Angelus dont nous venons de parler est chanté dans celle de Vernouillet, paroisse limitrophe: le recueil de cantiques de Bourges affecte ce Magnificat à la fête de la Visitation de la sainte Vierge:

Touché de la misère extrême
Où les humains étaient réduits,
Il veut les défendre lui-même
Des traits de leurs ennemis.
Bonté suprême!
Il leur donne nujourd'hui son Fils.
Deposuit potentes de sede \*, et exaltant humila.
Cu. Esurientes implerit bonis \*, et
Divites dimisit inanes.

Ainsi s'accomplit la promesse
Qu'il avait faite à nos aleux :
La paix succède à la tristesse,
Pour nous déjà s'ouvrent les cieux;
Et la tendresse

A jamais gardons la mémoire De ses hienfaits, de ses faveurs. Toujours cédons-lui la victoire, Faisons-le régner sur nos cœurs. Rendons-lui gloire,

Rendons Ini d'éternels honneurs. -Gloria Patri, et Filio \* et Spiritui sancto.

Cu. Sicul erat in principio et nunc et sempa ', Et in sæcula sæculorum. Amen.

déshonorent le culte divin, et peuvent allérer la foi ou les mœurs des chrétiens.

(L'abbé A. ARNACD.)

EPITRITE, EPITRITO, ou Sesqui alters.

« C'est une des proportions mathématiques par laquelle, en comparant deux nombres inégaux, on trouve que le plus grand contient le plus petit, une fois et en outre une troisième partie du plus petit. Par exemple, le nombre 4 contient une fois in nombre 3 et en outre une unité, laquelle est la troisième partie du nombre 8 contient le nombre 6 et en outre deux qui sont la troisième partie du nombre 6, » etc. (Dictionnaire de Brossard.)

Voici comment Bacchius l'ancien, traduit par M. Vincent (Notice sur les manuscris

grees relatifs à la musique, p. 69), rend compte de la proportion hémiole et de la proportion épitrite:

C « Théorème II.

« La consonnance de quinte —, voisine de celle d'octave, - est dans le rapport hémiole - (de 3 à 2).

« En effet, soit le ton total AB: je partage cette longueur en trois parties égales, aux points C et D; alors, plaçant le chevalet en C, je frappe les deux parties contenues dans CB; puis, ôtant le chevalet, je frappe la corde entière. Soit 3 la longueur entière, CB vaudra 2; les trois parties de AB seront dans le rapport hémiole avec les deux partiesde CB; mais les deux sons produits sont à la quinte l'un de l'autre; donc la quinte est dans le rapport hémiole...

Théorème III.

« La consonnance de quarte— (excès de l'octave sur la quinte)—, est dans le rapport

épitrite — (de 4 à 3).

« En effet, soit l'octave représentée par l'intervalle a:b, et la quinte par l'intervalle c:b; puisque la consonnance de quinte est dans le rapport hémiole, autant c vaudra de fois 3, autant b vaudra de fois 2; ensuite. puisque la consonnance d'octave est dans le rapport double, et que b a été dit égal à 2, a vaudra 4. Mais les quatre parties de a sont dans le rapport épitrile avec les trois parties de c, et les sons présentent la consonnance de quarte: donc la quarte est dans le rapportépitrite. »

EPÖQUES. — Nous croyons devoir donner ici un aperçu chronologique de la musique du moyen age. Ce travail sera divisé en deux tableaux, le premier contenant les époques du chant liturgique, le second comprenant les époques de la musique envisngée comme art. Le premier n'est qu'une analyse succincte de l'histoire du chant grégorien disséminée dans les Institutions liturgiques de M. l'abbé de Solèmes, le R. P. doni Guéranger. Nous empruntons le second, auquel nous nous sommes permis de faire quelques Miditions, à l'Histoire de la musique occidenlale de seu M. Kiesewetter.

Saint Sixte I" confirme l'usage de chanter durant l'action l'hymne, Sanctus, sanclus, elc.

Saint Télesphore établit que, la nuit de la missance du Seigneur, on chanterait, commencement du sacrifice, l'hymne Gloria in excelsis Deo.

#### III" SIÈCLE.

Clément d'Alexandrie, auteur d'une hymne Montrable du Sauveur, placée à la suite de son Pædagogus, et commençant par ces peroles: Frenum pullorum indocilium, penna colucrum non errantium, verus clavus infantium, etc. « Frein des jeunes coursiers indouptés, aile des oiseaux qui point ne s'égarent, gouvernail assuré de l'enfance, pastour des agneaux du Roi, » etc.

### FPA IV' SIÈCLE.

A Antioche, Flavien, plus tard évêque de cette ville, et Diodore, plus tard évêque de Tarse, voyant la ville dominée par l'arianisme, instruisirent les sidèles à psalmodier, sur un chant alternatif, les cantiques de David. Comme Théodoret le constate, le chant alternatif, qui avait commencé de cette manière à Antioche, se répandit de cette ville jusqu'aux extrémités du monde.

Les ariens, peu d'années après, s'approprièrent le chant alternatif à Constantinople. Ils en vinrent à composer aussi des cantiques dont un commençait ainsi: « Où sont maintenant ceux qui disent que trois sont une puissance unique? »

En Occident, le chant alternatif commence dans l'Eglise de Milan, vers le même temps

qu'on l'établissait à Antioche.

Saint Ambroise y fait chanter ses hymnes, Hymni et Psalmi, au nombre desquels un chant plein de puissance, sur le mystère de la Trinité.

Saint Damase, auteur de plusieurs hymnes

à la louange des saints.

Saint Hilaire, de Poitiers, auteur d'un Livre d'hymnes et mystères sacrés, qui n'est pas venu jusqu'à nous, sauf l'hymne qu'il envoya à sa fille Abra, et qui commence par co vers: Lucis largiter splendide.

On lui attribue aussi celle de la Pentecôte: Beata nobis gaudia; celle du Carême: Jesu, quadragenaria, et celle de l'Epiphanie:

Jesus refulsit, omnium.

On paraît incliner à lui attribuer la longue prière commençant ainsi: Hymnum dicat turba fratrum.

Entin, on a joint à son hymne Lucis, etc., celle-ci: Ad cæli clara non sum dignus sidera, non comme étant de lui, mais seulement pour qu'elle ne périt pas.

On désigne aussi saint Hilaire comme ayant complété l'hymne Gloria in ex-

celsis.

Saint Ephrem, moine, Syrien de nation, diacre d'Edesse, en vue de détruire les effets produits par les vers de l'hérétique Harmonius, composa une immense quantité d'hymnes en langue syriaque, dont 15 sur la Nativité de Jésus-Christ; - 15 sur le paradis; - 52 de la foi et de l'Eglise; - 51 de a virginité; — 87 de la foi, contre les ariens et les eunomiens; — 56 contre les hérésies; - 85 hymnes mortuaires; — 15 hymnes parénétiques, etc; toutes poésies étincelantes de génie, d'images orientales, de réminiscences bibliques et remplies d'une onction admirable, désignées à tort sous le titre de Sermons dans l'édition vaticane de saint Ephrem. L'Eglise copte en emploie une grande partie dans ses offices divins.

Apollinaire le jeune, évêque de Laodicée, depuis condamné comme hérétique dans un concile romain, auteur d'hymnes et de cantiques destinés à être chantés par le peuple dans les offices divins.

Saint Ambroise. — Les hymnes qui lui sont attribuées avec le plus de certitude sont d'abord les onze suivantes, que lui reconnaît dom Ceillier, savoir : Æterne rerum conditor; — Deus creator omnium; — Jam surgit hora tertia; — Veni, Redemptor gentium; - Illuminans Altissimus; - Orabo mente Dominum; - Æterna Christi munera; · Somno refectis artubus ;— Consors pat·rni luminis: - O Lux beata Trinitas; - Fit

**EPO** 

porta Christi pervia.

Le B. Tominasi, dans son Hymnaire, ajoute les suivantes sur la foi des manuscrits: Intende, qui regis Israel; - Hymnum dicamus Domino; — Hic est dies verus Dei: Optatus votis omnium; — Jesu, nostra redemptio: - Jam Christus astra ascenderat : - Conditor alme siderum; — Agnes beatæ virginis; - Grates tibi, Jesu, novas; - Apostolorum passio; — Magni palmam certaminis; - Apostolorum supparem; - Mediæ noctis tempus est ; - Rerum creator optime ; Nox atra rerum contegit; — Tu Trinitatis unitas; - Summæ Deus clementiæ; - Splendor paternæ gloriæ; - Æternæ lucis conditor; · Fulgentis author ætheris; — Deus æterni luminis; - Christe rex cali, Domine; -Æterna cæli gloria; — Diei luce reddita; -Jam lucis orto sidere; — Certum tenentes ordinem; - Nunc, sancte nobis Spiritus; -Bis ternas horas explicans; — Jam sexta sensim volvitur; — Dicamus laudes Domino; Rector potens, verax Deus; — Ter hora trina volvitur; — Perfecto trino numero; — Rerum Deus tenax vigor; — Deus qui certis legibus; -Sator, princepsque temporum; - Lucis creator optime; - Immense cali conditor; · Telluris ingens conditor; -- Cæli Deus sanctissime; — Magnæ Deus potentiæ; -- Plasmator hominis Deus; — Christe qui lux es et dies; — Christe cælestis medicina Patris; — Obduxere polum nubila cæli; -— Squalent arva soli pulvere multo; — Tri-stes nunc populi, Christe redemptor; — Sævus bella serit barbarus horrens.

Presque toutes ces hymnes font partie des bréviaires romain et ambroisien, et les

autres de l'office mozarabe.

Cette dernière énumération est loin d'étro authentique. Plusieurs de ces hymnes doivent être rendues à saint Grégoire. Le B. Tommasi n'a entendu que recueillir les traditions des anciens hymnaires.

On a attribué à saint Ambroise, sans aucune espèce de fondement, l'hymne mona-

stique, Te decet laus.

Le Te Deum laudamus est intitulé d'ordimaire Hymne de saint Ambroise et de saint Augustin. — Rien que des conjectures à l'appui de ce titre. Rien de commun entre ces deux hymnes en prose, et celles de snint Ambroise, qui sont mesurées; mais elles remontent à une antiquité voisine de ce saint docteur, car elles sont citées dans la règle de saint Benoît, qui a dû être écrite dans la première moitié du vi siècle.

Saint Augustin. — On lui attribue à tort le chant du cierge pascal : Exsultet jam

Angelica.

Frbius Marius Victorinus, personnage consulaire, orateur, rhéteur, grammairien : trois hymnes en prose sur la Trinité, desquelles des fragments sont entrés dans la composition de l'office de la sainte Trinité au Bréviaire romain.

Prudence, personnage consulaire, prince des poëtes chrétiens, a enrichi de belles hymnes les offices divins, tant de l'Eglise romaine que de l'Eglise gothique d'Espagne, — Son premier recueil, Cathemerinon, collection de prières quotidiennes, renferme les suivantes: AD GALLICINIUM: Ales diei nuncius. — Hymnus maturinus : Nox et tenebre et nubila. Ante cibum: O crucificer bone lucisator. - Post CIBUM : Pastis visceribus, ciboque sumpto. — De novo lumine pascea-LIS SABBATI: Inventor rutili, dux bone, luminis. - Ante somnum : Ades, Pater supreme. HYMNUS JEJUNANTIUM: O Nazarene, lux Bethlem, Verbum Patris. - Post Jejunion: Christe, servorum regimen tuorum. — Ousi HORA: Da, puer, plectrum, choris ut canam f-delibus. — Circa exsequias defuncti: Deu, ignee fons animarum. - VIII KALENDAS JA-NUARIAS: Quid est quod arctum circulum. -DE EPIPHANIA: Quicunque Christum queritis.

Le second recueil d'hymnes de Prudence est intitulé Peristephanon (des couronnes); il est consacré au triomphe d'un grand nombre de martyrs. On y remarque notamment l'hymne magnifique Plus solito cocunt al gaudia, pour la célébration de la sête des

saints Apopotres à Rome.

#### Y' LT VI' SIÈCL**e**s.

[410.] Synésius, évêque de Ptolémaide, composa des hymnes d'une grande beauté. qui restent encore au nombre de dix.

[410.] Saint Paulin, sénateur et consul romain, ensuite évêque de Nole, composi un Hymnaire que nous n'avons plus.

[412.] Sédulius, prêtre et poëte chrétien. Hymnes dont l'Eglise se sert enore anjourd'hui dans les fêtes de Noël (A selis ortus cardine), et de l'Epiphanie (Hostu Herodes impie), toutes deux extraites d'un grand acrostiche de 23 versets, dont chacun commence par une des lettres de l'alphanet. L'introit, Salve, sancta parens, et l'antieum. Genuit puerpera regem, sont l'un et l'autre tirés des poésies de Sédulius.

[430.] Isaac le Grand, prêtre d'Antioche. auteur de deux hymnes comprises dans l'office de la semaine sainte selon la liturgie syna-

que des maronites.

[462.] Claudien Mamert, prêtre de Vienne. frère de l'évêque saint Mamert, mit en ordre un recueil de psaumes, et composa des hymnes. On lui attribue celle de la Passion: Pange, lingua, gloriosi prælium certam-

[511.] Saint Ennodius, évêque de Pavic. Onze hymnes qui ne paraissent jusqu'il avoir été en usage dans aucune église.

[514.] Jean, dit Bar-Aphtonius. — Hymnes

syriaques sur la nativité de Jésus-Christ. [520.] Elpis, femme de Boèce. — Deur hymnes en l'honneur de saint Pierre et saint Paul, desquelles plusieurs versets sont chartés par l'Eglise romaine dans les différentes fêtes de ces deux apôtres. L'une de ces hymnes: Aurea luce et decore roseo; l'autre: Felix per omnes festum mundi cardines. Cetto dernière, aussi attribuée, peut-être avec plus de certitude, à saint Paulin d'Aqui-

[527.] Saint Siméon Stylite le jeune. -Une de ces hymnes que l'Eglise grecque aprelle Troparium, en l'honneur de saint Démétrius, martyr

[527.] Saint Nicetius, évêque de Trèves. —

Un traité De bono psalmodiæ.

[560.] Saint Venantius Fortunatus, evêque de Poitiers. - Plusieurs hymnes en usage encore aujourd'hui dans l'Eglise, savoir : En l'honneur de la sainte Croix, Vexilla regis prodeunt; à la louange du saint Chrême, O Redemptor, sume carmen temet concinentium. A quoi il faut ajouter, d'après l'hymnaire du B. Tommasi, les suivantes: Pange lingua gloriosi prælium certaminis, déjà attribuée à Mamert Claudien; celles en l'honneur de la sainte Vierge. Quem terra, pontus, athera, et O gloriosa Domina; une pour les fêtes de Noël: Agnoscat, omne sæculum; enfin le canuque solennel du jour de Pâques : Salve, festa dies, toto venerabilis avo. Ne pas oublier non plus son hymne en l'honneur de saint Denis.

Fortem fidelem militem.
[572.] Chilpéric, roi de Soissons, fils de Clotaire 1". -- Des hymnes, mais, dit saint Grégoire de Tours, qui ne sont d'aucun usage et ne pourraient l'étre. Ces opuscules de Chil-

peric n'existent plus.

[589.] Babœus le Grand. — Un livre où il dispose, selon le cercle de l'année, les triomphes de la sainte Vierge Marie et de saint Jean, ainsi que ceux des autres solennités et com-mémorations. Triomphes so dit pour hymnes

dans la liturgie chaldéenne.

[595.] Saint Isidore. — Dans son livre De divinis, seu ecclesiasticis officiis, se trouvent les parties suivantes: De choris, De canticis, De psalmis, De hymnis, De antiphonis, De lectoribus, De psalmistis. De plus, auteur des deux hymnes de sainte Agathe qu'on trouve dans l'office de cette sainte, au bréviaire mozarabe : Adesto, plebs fidissima, et Festuminsigne prodiit coruscum.

#### VII" ET VIII" SIÈCLES.

[604.] Saint Grégoire le Grand compila un recueil de chant. B. Denis de Sainte-Marthe lui donne les hymnes suivantes, presque toutes au Bréviaire romain: Primo dierum omnium nocte surgentes, vigilemus omnes; — Ecce jam noctis tenuatur umbra; — Lucis creator optime; — Clarum decus jejunii; Audi, benigne Conditor; - Magno salutis gaudio; — Rex Christe, factor omnium.

[609.] Conantius, évêque de Palentia. Nouvelles hymnes pour l'office gothique; il y adapta des modulations musicales et rédi-

ges des oraisons sur tous les psaumes. [646.] Eugène II, évêque de Tolède. Suivant ce que dit saint Ildephonse, corrigea les livres de l'église gothique sous le rapport du chant. Le B. Tommasi lui donne, d'accord avec Alcuin, l'hymne: Rex Deus immensi quo constat machina mundi.

DICTIONNAIRE DE PLAIN-CHANT,

[651.] Jacques, dit le Commentaleur. Dix hymnes pour la fête des Palmes; une autre en l'honneur de la sainte Vierge.

**EPO** 

[657.] Saint Ildephonse. — Deux messes d'un chant merveilleux, en l'honneur de

saint Côme et de saint Damien.

[682.] Saint Léon II, Pape. — Platine vante son habileté dans la musique, et dit qu'il régla la psalmodie et réforma le chant des hymnes.

[691.) Johannicius, de Ravenne, mit en ordre les antiennes..... de l'église de Ra-

[700.] Saint Adelme se distingua par son aptitude à composer le chant ecclésias-

] 701. ] Bède, moine anglais. — Plusieurs hymnes. Le B. Tommasi lui attribue les suivantes : Hymnum canentes martyrum, pour la fête des saints innocents; - Hymnum eanamus gloriæ, pour l'Ascension; — Emitte, Christe, spiritus, pour la Pentecôle; — Pra-cursor altus luminis, pour la Nativité de saint Jean-Baptiste; — Pracessor almus gratiæ, pour sa décollation; - Apostolorum gloriam, pour la fête des saints apôtres Pierre et Paul; - Adesto, Christe, vocibus, pour la Nativité de la sainte Vierge; — Nunc Andrea solemnia, pour la saint André; - Hymnum dicat turba fratrum, pour l'office de la nuit: - Primo Deus cæli globum, sur l'œuvre des

six jours.
[710] Saint André, archevêque de Crète. Un grand nombre d'hymnes sur diverses fêtes de l'année, sur la Vierge Marie et sur

plusieurs autres saints.

[720.] Babœus, hérétique nestorien, érigea des écoles de musique sacrée dans la province d'Adiabène, et composa des hym-

[730.] Cosme, évêque de Maiuma, auteur de plusieurs hymnes qui se chantent dans les

offices de l'Eglise grecque.

[730.] Saint Jean Damascène. -- Diverses hymnes que l'on trouve dans ses Œuvres, et dont plusieurs font partie de la liturgie grecque.

[760.] Théodose, évêque de Syracuse. Hymnes destinées à être chantées à l'office des

vépres, les jours de jeune.

[768.] Charlemagne, auteur de l'hymne Veni, creator Spiritus.

[770.] Grégoire de Systre. — Un cantique.

Estote parati.

[774.] Paul, diacre d'Aquilée. - L'hymne de saint Jean: Ut queant laxis.

[776.] Saint Paulin, pátriarche d'Aquilée. - Sept hymnes en grands iambiques, parmi lesquelles le B. Tommasi et Madrisius, éditeur de saint Paulin, comptent celle de la fête de saint Pierre et saint Paul, l'une des deux attribuées à Elpis, femme de Boëce: Felix per omnes festum mundi cardines.

[780.] Alcuin, auteur de l'ouvrage De psalmorum usu.

[784.] Théodulphe, évêque d'Orléans. — La fameuse hymne du dimanche des Rameaux, Gloria, laus et honor.

[902.] Etienne, évêque de Liége. — Autenr d'un office en l'honneur de la Sainte-Tri-

38X

nité, en composa aussi le chant. [903.] Hilpéric, moine de Saint-Gall. -

Un livro De musica.

[904.] Notker le Bègue, moine de Saint-Gall. - Un grand nombre de séquences et d'hymnes non employées dans les offices de l'Eglise; un traité sur les notes usitées dans la musique.

[910.] Etienne, abbé de Lobbes, nota le chant d'un office en l'honneur de saint

Lambert.

DICTIONNAIRE

[917.] Saint Ratbod, évêque d'Utrecht, composa le chant d'un office en l'honneur de saint Martin; et deux hymnes à l'honneur de saint Swithert et de saint Lebwin.

[926.] Saint Odon, abbé de Cluny. antiennes en l'honneur de saint Martin; deux hymnes pour la fête du même saint; une autre hymne sur sainte Marie-Madeleine.

1944.] Foulques II, dit le Bon, comte d'Anjou. — Douze répons en l'honneur de

saint Martin.

[945.] Guy, évêque d'Auxerre, travaille sur le chant ecclésiastique; applique sur des paroles de son choix, en l'honneur de saint Julien de Brioude, la mélodie du chant des répons composés par Héric et Remy, moines de l'abbaye de Saint-Germain.

[971.] Notker, évêque de Liége, travailla sur la musique ecclésiastique ; fit un recueil

de séquences.

[978.] Hartmann et Ekkehard, moines de Saint-Gall. - Diverses hymnes, litanies en vers, et autres morceaux rimés et mesurés.

[980.] Elie, évêque de Cascare. — Un live

De l'usage des Psaumes.

[982.] Jean, abbé de Saint-Arnoul de Metz. Chants pour la fête de sainte Lucie et sainte Glossine.

[997.] Robert, roi de France. -

pièces de chant. (Voy. xi siècle.)

[997.] Létald, moine de Micy. — Il composa un office entier en l'honneur de saint Julien, et en nota le chant.

XI' ET XII' SIÈCLES.

Le roi Robert. - Séquences pour diverses fêtes, outre celle de la Pentecôte : Sencti Spiritus adsit nobis gratia. Répons, entre autres: Judæa et Jerusalem; - Corneliu centurio; — O constantia martyrum.

[1007.] Fulbert, évêque de Chartres -Trois répons en vers non rimés, pour la Nativité de la sainte Vierge : Solem justitie 14 gem paritura supremum; — Stirps Jesse; -Ad nutum Domini. En outre, plusieurs séquences et plusieurs hymnes; parmi ces dernières, celle du temps pascal : Cheru novæ Jerusalem.

[1008.] Bernon, abbé de Richenau. - Co livre sur le chant, Libellus tonarius ou Opus symphoniarum et tonorum. On lui attribue encore trois ouvrages sur le chant : De masica seu de tonis; De instrumentis musicis, el De mensura monochordi.

[1010.] Adelbode, évêque d'Utrecht. — Le chant de l'office de la nuit pour la fête de

saint Martin.

IX' ET X' SIÈCLES.

[808.] Joseph Studite, archevêque de Thessalonique. - Plusieurs hymnes dans la li-

turgie grecque.
[812.] Amalaire, de l'Eglise de Metz. — Le

livre De ordine antiphonarii.

[813.] Saint Théodore Studite. - Une grande quantité d'hymnes en usage dans la

liturgie grecque.

[813.] Agobard, archevêque de Lyon. écrit contre Amalaire de Metz les livres intitulés De psalmodia; De correctione antiphonarii; Liber adversus Amalarium

[818.] Théodore et Théophane Graptus, moines de Saint-Sabas. — Plusieurs hymnes

de la liturgie grecque.

[820.] Josué, patriarche des nestoriens,

écrivit De la vertu des hymnes.

[829.] Icasie, princesse grecque. — Plusieurs hymnes ecclésiastiques, dont quelques-unes sont entrées dans la liturgie grecque.

[830.] Héliascar, chancelier de Louis le Débonnaire, mit en ordre l'Antiphonaire roniain, à l'usage de plusieurs églises.

[840.] Loup, abbé de Ferrières. — Deux hymnes en l'honneur de saint Vigbert.

[847.] Raban-Maur. — Plusieurs bymnes. [850.] Aurélien, moine de Moutier-Saint-Jean. - Un traité sur le chant : ouvrage que nous n'avons plus.

[853.] Joseph, de Sicile, surnommé l'Hymnographe. - Beaucoup d'hymnes en usage dans la liturgie grecque : pas moins de six cents en l'honneur de la sainte Vierge. Cantiques d'une grande onction, souvent d'une poésie sublime.

[860.] Charles le Chauve. — On lui attribue un répons de saint Martin, commencant par ces mots: Oquam admirabilis.

[862.] Salvus, abbé d'Alvelda. — Des

hymnes.

[880.] George, archevêque de Nicomédie. Plusieurs hymnes de la liturgie grecque. [886.] L'empereur Léon le Philosophe. — Plusieurs pièces du même genre, également placées dans les livres d'offices des

Grecs [892.] Reginon, abbé de Prum. — Un traité De harmonica institutione; il compila un

Lectionnaire pour toute l'année.
[899.] Le chantre Huchald, moine de Saint-Amand. - Pendant un séjour à Reims, il composa le chant et les paroles d'un of-tice en l'honneur de seint Thierry pour les moines de l'abbaye de ce nom; il enrichit encore d'autres églises de ses mélodies, principalement celles de Meaux et de Nevers. Il avait composé deux traités sur la musique, dans l'un desquels il avait fixé des signes pour marquer les différents tons de l'oc-

[900.] Aurélien, clerc de l'église de Reims. écrivit : De regulis modulationum quas tonos, sive tenores appellant, et de earum vocabulis.

[901.] Marc, moine. - Beaucoup d'hymnes qui se trouvent dans la liturgie grecque, aux offices de la semaine sainte.

[1012.] Arnold, prévôt de Saint-Emmeran de Ratisbonne. — Antiennes et répons pour la fête de cet évêque.

[1014.] Guy d'Arezzo, fameux didactitien. - Son Micrologue; son opuscule De mensura monochordi; un Antiphonaire d'après sa mé-

[1020.] Olbert, abbé de Gemblours. — Entre autres compositions de chant il lui est attribué les chants et les hymnes de saint Véron et de sainte Vaudru.

[1025.] Saint Odilon, abbé de Cluny. Hymnes en l'honneur de la sainte Vierge, de sainte Adélaïde et de saint Mayeul.

[1027.] Le Pape saint Léon IX.—Répons de l'office de saint Grégoire le Grand, de saint Cyriaque, de sainte Odile, de saint Nicolas, de saint Hydulphe, de saint Gorgon.

[1035.] Angelran, abbé de Saint-Riquier. -Il mit en chant l'office de saint Valéry et ce-lui de saint Vulfran.

[1039.] Godescale, prévôt d'Aix-la-Chapelle. - Un grand nombre de séquences pour la

[1040.] Hermann Contract, moine de Richenau. — Trois traités: De musica, De monochordo, De conflictu sonorum; paroles et chant mélodieux des antiennes, Salve regina; Alma Redemptoris mater; les séquences Avepræclara maris stella;
 O florens rosa; – Rex omnipotens, da jour de l'Ascension; et beaucoup d'autres, parmi lesquelles plusieurs metternt le Veni, sancte Spiritus, attribué par d'autres à Innocent III; les répons Simon Barjona pour saint Pierre; ceux de l'Annonciation, des saints anges, etc.

[1040.] Aaron, abbé de Saiut-Martin, puis de Saint-Pantaléon de Cologne. — Un fivre Deutilitate cantus vocalis et de modo cantandi

et psallendi.

[1050.] Jean, dit le Géomètre. -– Quatre grandes hymnes en l'honneur de la sainte Vierge. Il avait aussi composé d'autres hymnes pour les différentes fêtes de l'année.

[1050.] Odon, moine de l'abbaye des Fossés. — Anteur des répons chantés autrefois

le jour de la Saint-Baboleyn.

[1054.] Jean, dit Maurapus, métropolitain d'Euchaite. — Beaucoup d'hymnes, savoir : vingt-quatre canons paraclétiques au Christ Sauveur; deux autres cantiques adressés pareillement au Verbe incarné; soixante-sept à la sainte Vierge; un au saint Ange-Gardien; deux à saint Jean-Baptiste; d'autres pour les fêtes des saints Basile, Grégoire de Nazianze et Jean Chrysostome.

[1057.] Saint Pierre Damien, cardinal et évêque d'Ostie. — Grande quantité d'hymnes, antiennes, dont les belles hymnes de la Croix, de Paques, de l'Annonciation et de l'Assomption de la sainte Vierge, de saint Pierre, saint Paul, saint André, saint Jean Evangéliste, saint Vincent, saint Grégoire

le Grand, saint Benoît, etc.

[1058.] Gosselin, moine de Saint-Bertin. Une séquence en l'honneur de sainte Ethel-

[1060.] Vitmond, moine de Saint-Evroul.

**EPO** - Antiennes, répons, hymnes notées sur des airs très-mélodieux.

[1060.] Lambert, abbé de Saint-Laurent de Liège. — Chant et paroles d'un office en l'honneur de saint Héribert.

[1060.] Francon, écolâtre de la cathédrale de Liége. — Un traité sur le chant ecclésiastique.

[1060.] Alphane, archevêque de Salerne. Hymnes en l'honneur de divers saints.

[1068.] Guillaume, abbé d'Hirsauge. -Un traité De musica et tonis; un autre, De Psalterio.

[1070.] Osberne, chantre et sous-prieur de

Cantorbery. — Un traité De musica.

[1070.] Didier, abbé du Mont-Cassin, depuis Pape Victor III. - Chants ou hymnes en l'honneur de saint Maur.

[1071.] Raynald, évêque de Langres. -Chant de l'office de saint Mammès.

[1075.] Thomas, archeveque d'York. -

Chant d'un grand nombre d'hymnes.

[1080.] Durand, abbé de Saint-Martin de Troarn. — Antiennes et répons, avec leur chant, pour diverses fêtes.

[1091.] Aribon, d'état et de qualité incon-

nus. — Un traité De musica.

[1094.] Jean Saïd Bar-Sabuni, évêque ja-cobite de Mélitine. — Une hymne acrostiche que les Jacobites chantent durant la cérémonie de la tonsure des moines.

[1097.] Saint Anselme, archevêque de Cantorbery. — Hymnes pleines d'onction. [1110.] Geoffroy, abbé de la Trinité de Vendôme. — Une hymne en l'honneur de

la sainte Vierge; trois autres sur la conversion de sainte Marie-Madeleine.

[1110.] Marbode, évêque de Rennes. — Trois hymnes en l'honneur de sainte Marie-

Madeleine.

[1115.] Saint Bernard. — Outre ses travaux sur l'Antiphonaire, un office entier en l'honneur de saint Victor, renfermant des hymnes totalement dépourvues de mesure et de quantité. On peut faire le même reproche à son hymne de saint Malachie. Ces hymnes contrastent complétement avec le petit poëme de mesure iambique et si mélodieux, qui commence sinsi : Jesu, dulcis memoria, dont l'Eglise a tiré les trois hymnes de l'office du saint nom de Jésus. — On place encore parmi les œuvres probables de saint Bernard l'hymne à l'honneur des cinq plaies de N.-S., qui commence : Salve, mundi salutare. - Le traité De ratione cantus, qui sert de préface à l'Antiphonaire de Citeaux. se trouve aussi parmi les œuvres de saint Bernard, bien qu'il y ait des raisons de dou-

ter que cet ouvrage soit de lui.
[1118.] Théotger, évêque de Metz.—Un traité du chant ecclésiastique.

[1123]. Pierre Maurice, dit *le Vénérable*, abbé de Cluny. - Plusieurs hymnes et en particulier celles que chante l'ordre de Saint-Benoît dans la fête de son patron : Laudibus cives resonent canoris; æternas superum coronas, — el Quidquid antiqui cecinere vates. — De plus, l'hymne sur la translation des reliques de saint Benost en France: Claris conjubila, Gallia, laudibus

EPO

[1130.] Hervé, du Mans, moine du Bourg-Dieu. — Il donna l'explication des cantiques que l'on chante dans les offices divins.

[1130.] Abailard, à la prière d'Héloïse, composa un petit livre d'hymnes et de séquences à l'usage du Paraclet. On y remarque notamment la belle séquence Mittit ad Vir-

[1130.] Rodulphe, abbé de Saint-Tron, nota un office en l'honneur de saint Quentin.

[1136.] Rainald II, cardinal, abbé du Mont-Cassin. — Trois hymnes en l'honneur de saint Maur; trois pour saint Placide et une pour saint Sévère.

[1150.] Damien, prémontré, aux Pays-Bas. Il passe pour avoir composé des chants

admirables en l'honneur de saint Corneille et de saint Cyprien.

[1150.] Adam, chanoine de saint Victor, illustre par ses belles séquences, entre autres

celle de saint Denis : Gaude prole, Gracia.
[1160.] Maurice de Sully, évêque de Paris.
— Plusieurs répons de l'office des Morts. [1160.] Nersès, patriarche d'Arménie. — Un livre entier d'hymnes de la plus grande beau-

té, encore en usage dans l'Église d'Arménie. [1169.] Thomas de Bayeux, surnommé

l'Anglais. — Chants pour l'Eglise.
[1190.] Conrad, moine d'Hirsauge. rapport de Trithème, composa un traité De musica et tonis.

[1191.] Etienne, évêque de Tournay, nota le chant d'un office de saint Gérard.

[1197.] Reiner, moine bénédictin. — Sept hymnes en l'honneur du Saint-Esprit.

1198.] Le Pape Innocent III. — Plusieurs le font auteur des séquences Veni, sancte

Spiritus, et Stabat mater dolorosa. XIII. SIÈCLE.

Alain de Lille. — Deux séquences, l'une sur l'incarnation du Verbe, l'autre sur la fragilité de la nature humaine.

[1240.] Simon Taylor, Dominicain. — Deux livres De Pentachordis, deux De Tenore musicali, un De Cantu Ecclesiastico corrigendo.

[1235] Théodore Lascaris II, empereur. - En l'honneur de la sainte Vierge, un Canon ou hymne qui se trouve dans le livre que les Grecs nomment Paraclétique.

[1270.] Latinus Frangipani, cardinal. — Il passe pour être l'auteur de la séquence des morts Dies ira.

[1270.] Sanche, Infant d'Aragon, archevèque de Tolède. — Hymnes en l'honneur de la sainte Vierge.

[1270.] Saint Thomas d'Aquin. - Il rédigea l'office du Saint-Sacrement, dans lequel se remarque la prose célèbre Lauda, Sion.

#### XIV' ET XV' SIÈCLES.

[1301.] Jacopone, de l'ordre des Frères Mineurs. — On lui altribue la prose Stabat mater et plusieurs autres.

[1333.] Nicéphore Calliste, moine de Sainte-Sophie. — Il a laissé des hymnes et autres pièces pour les offices ecclésiastiques.

[1350.] Le B. Charles de Blois, duc de

Bretagne. - Plusieurs pièces de chant ecclésiastique, entre autres une prose en l'honneur de saint Yves accompagnée d'un chant mélodieux.

**EPO** 

[1475.] Jean de Durnsten, Augustin. écrivit Demonochordo, De modo bene cantandi.

[1483.] Jean Trithème, Bénédictin. Plusieurs séquences, un office en l'honneur de sainte Anne et saint Joachim, et plusicurs messes.

#### IVI" ET XVII" SIÈCLES.

[1526.] Erasme. — Hymnes en l'honneur de la sainte Vierge. [1547.] Laurent Massorilli. — Un recueil

d'hymnes remarquables. [1558.] Georges Cassandre, docteur flamand. — Publia uu recueil d'hymnes.

[1560.] Marc-Antoine Muret. — Hymnes. dont plusieurs admises dans les bréviaires modernes des diocèses de France.
[1602.] Cardinal Robert Bellarmin. —
Hymne Pater superni luminis, pour l'office

de sainte Marie-Madeleine. Antoniani. -[1602.] Cardinal Silvio Hymne pour le commun des Saintes femmes, Fortem virili pectore.

REVUE DES ÉPOQUES DE LA MUSIQUE DE L'EC-ROPE OCCIDENTALE AVEC UNE LISTE DES COMPOSITEURS, MAÎTBRS ET ÉCRIVAINS QUI SE SONT DISTINGUÉS A CHAQUE ÉPOQUE.

#### Abréviations.

Flamand. -Ecr. pol., écrivain poil-All., Allemand. migue. Syst., auteur de sp It., Italien. – ième.-Fr., Français. -Angl., Père (reli-Anglais. giens). -Espagnol. -Esp., Ecr., écrivain. -Ab., Théor., théoricien. -

Epoque Hucbald. - xº siècle.

1. Huchald de Saint-Amand, en Flandre (890 décrit, le premier, le procédé pour accompagner un chant donné, avec une ou plusieurs voix, jusqu'au nombre de huit, en mouvement direct : chant à deux parties en intervalles dissonants. Le tout d'un effet détestable. - Notation : Syllabes du texte amoncelées entre les lignes. Les lettres inventées par lui à la manière de l'ancienne musique grecque, théorie dont on ne s'est pas servi.

Epoque Guido. — zro siècle. 2º Guido d'Arezzo, moine bénédictin de Pomposa (1020-1040), rétablit les lois de l'organo. — Notation : rectifie les Neuma (Nota Romana) des temps antérieurs, par .. moyen des lignes. Il se sert aussi des se;' lettres grégoriennes de l'alphabet latin

Epoque anonyme. - xw siècle.

Invention des notes. Essais continus .: plus heureux qui conduisent à une espece de contrepoint mélangé. A cette occasion invention de signes représentant les divsions différentes du temps, nommées euss. notes mensurales ou figures; par consequent. origine de la musique mesurée ou fgurer. Inventeur, fondateur et premiers rectiticateurs inconnus. Les monuments manquent. Troubadours et Trouvères. (Féris, Ep. Caract. du plain-chant. Revue de M. Danjou, p. 328.)

#### Epoque Francon. - xmº siècle.

Continuation des essais de chant à plusieurs parties. Perfectionnement de la théorie de la mesure, Discant ou Déchant. (Ibid.) — Françon de Cologne, le plus ancien écrivain connu dans cette partie. Il doit avoir fleuri dans la première moitié du xint siècle. — Walther Odington, moine d'Everham en Angleterre. Ecr. théor. (1240). — Hieronymus de Moravia, en France. Ecr. théor. (vers 1260). — Pseudo-Beuda, patrie et époques inconnues. Ecr. théor. Essai d'une composition à trois parties. — Adam de la Hale, d'Arras, vivait à la cour du comte de Provence, vers 1280. Compositeur.

Epoque Marchettus et Jean de Muris. — 1308-1380.

Développement progressif de la connaissance du déchant et de la mesure. La pra-

tique est encore au plus bas degré.

Marchettus, de Padoue., théor. (1309). -Joannes de Muris, Franç., écr. théor. (1323). Compositions dont il nous reste quelques essais. — Anonymus, Voy. De Cantu et musica, de l'abbé Gerbert. — Guillaume de Machault, Franc. (vers 1340). — Francesco Landino, Florentin (vers 1360). — Carmen. - Tapissier. — Césaris. — Jacques de Bo-logne. - Frère Guillaume de France (probabl. Guillaume de Machault). — Don Donalo de Lascia. — Mattre Jean de Florence. - Lorenzo de Florence. - S. Gherardello. -S. Nicolas de Proposto. - L'abbé Vincenzio d'Imola. - Don Paolo Tenorista de Florence. - Frère Bartolino. - Frère Andrea. — Gian Toscano. — Magister de Perusio. — Magister Egidius Eremitarum S. Augustini. — Magister Zacharius. — Frater Joannes Zanna. - Anton. de Caserta. -Franciscus de Florentia (c'est-à-dire de Landino). — Selesses. — Philippus de Caserta. Elgardus. - Dactalus de Padua (ou bien Juan Dominique Dattolo). — Conrad de Pistoia. — Bartholomeo de Bologne.

#### Epoque Dafay. — zve siècle.

Ancienne école flamande ou néerlandaise.

Perfectionnement du contrepoint régulier.

Brasart. — Binchois (Egidius). — Dufay, de Chimay, en Hainault, chanteur de la chapelle pontif. à Avignon. — Eloy (Eligius), vraisemblablement le même qu'Egidius Binchois. — Fraugues (Vincent). — Cousin. — Dunstaple, etc.

#### Epoque Ockenheim. — 1450-1480.

Nouvelle et seconde école néerlandaise.

— Contrepoint artificieux. — Commencement de la belle période des Néerlandais.

Ockenheim ou Ockeghem, chef de l'école. Busnois, Fl. — Carontis, Fl. — Hobrecht, Fl. — Régis, Fl., etc.

Professeurs célèbres en Italie, — Joannes Tinctoris, Fl. — Guilhelmus Guarnerii, Fl. — Bernardus Hycaert, Fl.

Organistes célèbres. — Scarcia Lupo (Antonio degli organi) à Florence. — Bernar-

aus (surnommé l'Allemand) prétendu inventeur de la pédale à Venise.

**EPO** 

#### Epoque Josquin. - 1480-1520.

Période brillante des Néerlandais en Europe. — Les contrapuntistes paraissent en Allemagne. — Professeurs célèbres en Italie. — Quelques Français se distinguent hors de leur pays.

Elèves connus d'Ockenheim. — Agricola. — Brumel. — Gaspar. — Loyset Compère. — Josquin des Prés. — Prioris. — De La Rue.

— Verbonnet.

Aaron (P.), Vénit., écr. théor. — Adam de Fulde, All., écr. — Bassiron, Fl. — Carpentras, Fr., à Rome. — Dyjon, Angl. — Fevin (Rob.), Fr. — Fevin (Ant.), Fr. — Gaffurius (Franchinus) de Lodi, matt. et écr. théor. — Goes, Portugais. — Goedendag, All. ou Fl. — Hofheimer, à Vienne, organist. de la cour. — Isaac (Henry). All. — Mahu, All. — Mouton, Fl. — De Orto, Fl. — Ramis de Pareja, Esp., écr. théor. — Spataro, de Bologne, écr. théor.

#### Epoque Willaert. - 1520-1560.

Ecole néerlandaise en Italie. — L'art s'y acclimate et y produit déjà de grands résultats. — L'école vénitienne donne naissance au madrigal.

Animuccia, Bolonais, à Rome. — Arcadelt, Fl. — Cambio (Périsson), It. — Canis (Corneille), Fl. — Certon, Fr. — Clemens non papa, Fl.—De Clève (Joa.), Ail. — Crecquillon, Fl. — Deiss, Ali. — Ferabosco, Romain. — Festa (Cost.), Flor., à Rome. — Giachetto de Mantua, Fl. — Glareanus, écr. théor. — Goudimel, Fl., maître de Palestrina. — Henry VIII, roi d'Angleterre. — Jannequin, Fr. — Maillard, Fr. — Manchicourt, Fl. — Moralès, Esp., à Rome. — Moulu, Fr. — Paminger, All. — Payen, Fl. — Pevernage, Fl. — Phinot, Fl. — Porta (Cost.), de Crémone. — Richefort, Fl. — De Rore (Cypr.), Fl. — Senfel, All. — Sermisy, Fr. — Utendaler, All. — Della Viola (Alf.), Vénit. — De Waert, Fl. — Walther (Joh.), All. — Willaert, Fl., etc. Epoque Palestrina. — 1560-1600.

Commencement des succès des musiciens italiens. — Clôture de la grande période des Néerlandais.

Aichinger, All. — Anerio (Felice), Rom. — Asala, Véronais. — Bird, Angl. — Donati, Vénit. — Dragoni, Rom. — Falconio d'Asolo. — Le Febvre, Fl. — Felix, Rom. — Gabrielli (Andr.), Vénit. — Gabrielli (Giov.), Vénit. — Gallus (Jacob.), — Gastaldi, Mila. — Galli. — Giovanelli, Rom. — Höbler, Al. — Ingegneri, Rom. — Isnardi, Ferrarais. — de Lassus (Orlando), Fl. — Le Jeune (Claude), Fl. — Luyton, Fl. — Marenzio, Rom. — Maryland, All. — Merulo (Claud.), Parm. — De Monte (Philip.), Fl. — Nanini (Bern.), Rom. — Nocetti (Flamin.). — Osculati. — Palavicini, Crem. — Nanini (Giov. Mar.), Rom. — Palestrina, Rom. — Pratorius (Jérôme), All. — Ponzio, Parm. — Rota, Bolon. — Rubini, Vénit. — Schöndorfer, All. — Stabite (Annib.), Padouan. — Tallis, Angl. — Valeampi, Ital. — Veochio (Orazio), Mod. —

- Pistocchi, Bolon. — Pittoni, Rom. — Po-

Vecchio (Orfeo), Milan. - Venosa (Gesualdo princ. di), Napol. — Vittoria, Esp. à Rome. - Zang, All. — Zarlino, Vénit., théor. syst. - Cerone (Dom. Piet. ) Berg., écr. théor.

## Epoque Monteverde. — 1600-1640.

Premier essai du style récitant. — Origine de l'opéra, de la monodonie et du style concertant, (concerto d'église).

Agazzari, de Sienne. — Agostini, Rom.—
Allegri, Rom. — Buel, All. — Caccini, Rom.
— Casciatini, Rom. — Calatani, Sicilien. —
Cavaliere (Emil. del), Rom. — Cifra, Rom. —
Cima, Milan. — Croce, Vénit. — Erbach.
All. — Faber (Bened.). — Franck, Silésien.
— Frescobaldi, à Rome, organiste et comp.
— Gagliano, Florentin. — Giaccobi, Bolon.
— Crandi Vánit — Haradia Esp. à Rome. Agazzari, de Sienne. — Agostini, Rom.— - Grandi, Vénit. - Heredia, Esp., à Rome. - Kapsberger, All., à Rome. — Leoni, Vénit. — Mazzochi (Dom.), Rom. — Mazzochi (Virg.), Rom. — Monteverde, Vénit. — Peri (Jacopo), Florent. — Pacello (Aprilio). — Prætorius (Mich.), All., écr. théor. — Prioli, Vénit. — Quagliati, Rom. — Selle, Hambourg. — Turini. — Ufferer, All. — Ugolino, Rom. — Viadana, de Lodi. — Walliser, All., etc., etc.

#### Epoque Carissimi. — 1640-1680. Première amélioration du récitatif et de la

mélodie dramatique. — Introduction des instruments concertants avec les voix. Abbatini, Rom. - Benevoli, Rom.

Bockshorn (Capricorne), All. — Carissimi, Rom. — Cesti, Rom. — Cavalli, Venit. — Corso de Celano. — Corvo, Cremon. — Duranti (Silv.), Rom. — Federici, Rom. — Ferrari, Vénit. — Foggia, Rom. — Graziani, Rom. — Hammerschmidt, All. — Legrenzi, Vénit. - Monferrato, Vénit. - Ravetta, Vé-

nit. — Schütz, All. compos. d'opéras. — Sdadlmayer. — Stradella, Napolit. — Ziani (l'ancien), Vénit., etc., etc.

# Epoque Scarlatti. -- 1680-1720.

Amélioration essentielle du récitatif et de la mélodie dramatique. - Premier perfec tionnement d'une musique instrumentale indépendante. Agostini (Piersimone), Rom. -

brandini, Bolon. - Alessandri (Guil.). · Astorga, Sicil. — Bach (J. Christ.), All. Badia, Ital. — Bay, Bol. — Bagliani, Milan. — Banner, de Padoue. — Barbieri, Bolon.— Bencini, Rom. — Berardi, écr. théor. — Bernaleci, Rom. — Biffi, Vénit. — Buonoucini, Bol., comp. écr. théor. — Caldara, Vénit. — Calegari (P.), Vénit. — Caniciari. Rom. — Carescena. — Casini, Flor., organ. -Clari, Rom.—Colonna, Bolon.—Conti (Fr.), Vénit. — Cordaus, Vénit. — Corelli, Rom. — Costanzi, Rom. — Dedekind, All. — Della Bella. Vénit. — Fux (J. J.), à Vienne, écr. théor. — Gabuzio, Bolon. — Gasparini, Vénit. - Govella, Bolon. - Geminiani, de Lucques. — Keiser, Hambourg., compos. d'op. — Lotti, Vénit. — Lulli, Pr., origin. d'Italie. — Marcello, Vénit. — Pacello (Ant.), Vénit. — Pacchioni, Bolon. — Pasquale,

Bol. — Passerino, Bolon. — Perti, Bolon.

laroli (atné), Vénit. — Polaroli (jeune), Vén. — Porsile, Bolon. — Predieri, Bolon. — SCARLATTI (Alessan.), Nap. — Scarlatti (Domen.), Nap. — Steffani (abbé), Vénit. — Vinaccesi, Vénit. — Vinaldi, Vénit. — Ziani (le jeune), Vénit., etc.

#### Epoque Leo et Durante. -- 1730-1760.

Ecole napolitaine. - Rectification de la mélodie. — Augmentation des instruments dans l'orchestre. Abos, Napol. — Avona, Nap. — Adolfati, Vénit. — Alembert (d'), Fr., syst. — Bach (J.S.), Leips. — Bergame, de Trévise. — Brusa, Vén. — Beretti. — Caffaro, Nap. — Carapella, Nap. — Carpani, Roai. — Casali, Rom. — Ciampi (Franc.), Nap. — Ciampi (Fil.) (Vinc Legrenzio), Nap. — Ciampi (Fil.) Rom. — Chiti, Rom. — Conti (Nic.). — Coc-

chi, Ven. - Cotumacci, Nap. -- Durante (Franc.), Nap. — Eberlin, All. -- Feo, Nsp. Ferradini, Nap. — Galuppi, Vén. — Gogrini, Bergam. - Grasseti (surnom. Il Bassette), Rom. — Graun. — Greco (Gaetano), Nap., profess. — Hændel. — Hasse (surnom. Il. Sassone). — Holzbauer. — Jerace, Nap. -Jomelli, Nap. - Lampugnani, Mil. - Lo (Leonardo), Nap. — Mancini, Nap. — Matini, Bolon., hist. — Mattheson, All. etc. esthét. polém. — Nardini, violoniste. — Relotta, de Palerme. — Paradies, Napoi. — Perez, Esp. à Naples. — Pera (l'ancien), Vén. — Pergolesi, Nap. — Pittecchio, Rum. — Porpora, Napol. — Porta (Giov.), Venit. — Pugnani (violoniste). — Ragazzi, Nap. — Remeau, Fr., comp. syst. — Riccieri, Bolon.— Rictori Rol — Sale Nap. — Saestalli Vén.

Ristori, Bol. — Sala, Nap. — Saratelli, Ven. — Salinas (Giusepi), Sicil. — Speranza, Nap. — Stolzi, All. — Tartini, de Pirano en la trie, syst. - Telemann, Hambourg. - Ieradeglias, Esp., à Naples. - Tinazoli, Rom. — Traetta, Napol. — Tuma, à Vienne. — Valotti, Padouan. — Vinci, Nap. — Wagenseil, à Vienne. — Zanatta, Napol. — Zeles-

## Epoque de Gluck. - 1760-1780.

ka. Bohem., etc., etc.

- Aldo-

Réforme du style de l'opéra. — Introduction des morceaux d'ensemble et du grand finale. — Progrès toujours croissants de la musique instrumentale. Basili (l'ancien), de Lorette. — Back (Ch.

Phil.-Em.), exéc., comp., org., écr. théor.-Bach (Chrétien), surnommé l'Anglais et suss le Milannis. - Bach (Friedmann), fils de & bastien Bach. - Benda (Georg.), Bohémien. — Fenaroli, Nap. — Fiotoni, Milau. — Gnesmann, Viennois. — Gluck, All. — Grarg. Fl. — Guglielmi (l'ancien), Napol. — Homelius, All. — Kirnberger, à Berlin, éc. theorem. syst., polem. — Majo, Napol. -- Marpurg. Berlin, écr. théor. syst. polém. - Mishwerzek, Bohémien. - Mondonville, Fr. - Monsigny, Fr. — Piccini, Nap. — Philidor, fr. — Prati, Ferrarais. — Rolle. All. — Rour seau (1.-1.), Genevois, comp., écr., aul. i d'un Dictionnaire. — Sacchini, Nap. — Soilatti Gruseppe), Nap. - Schuster, Saxon, et

ESP Epoque Hayda et Mozart. - 1780-1800.

Ecole de Vienne. La musique instrumentale atteint son plus haut degré de perfection.

Albrechtsberger, à Vienne. — Anfossi, Nap. — Bertoni, Vénit. — Catel, Franc. — Cherubini, Flor., en Fr. — Cimarosa, Nap. - Clementi, pianiste. - Dalayrac, Fr. Fasch, Berlin. - Furlanetto. - Gazzanica, Ven. - Guglielmi (le jeune), Nap. - Haydn (Joseph), de Vienne. — Haydn (Mich.), ivid. — Jannaconi, Rom. — Krauss, All. — Lesueur, Fr. — Lorenzini, Rom. — Mattei, Bol. — Mortellari, Nap. — Mozart (W.-Am.), Viennois. — Nazonini. — Naumann. — Paesiello. - Portmann, All., syst. - Quaglia, Mil. - Rodewald, Silésion. - Subhatini, Vén. — Salieri, Vén., à Vienne. — Sarti, de Faenza. — Tarchi, Nap. — Tritto. Nap. - Vogler (Ab.), All., écr. théor. syst. - Zingarelli, Nap., etc., etc.

ESPACE. — On se sert du mot espace dans le plain chant pour indiquer l'intervalle qui sépare les différentes lignes de la portée,

autrement dit les interlignes.

ESPECES. -- Les sept octaves, pouvant être divisées de deux manières, harmoniquement, c'est-à-dire par la quinte, comme la mi la; ou arithmétiquement, c'est-à-dire per la quarte, comme la ré la, donnent lieu, par cela même, à quatorze gammes, différentes les unes des autres quant à la distribution et à la coordination des intervalles. Mais de ces quatorze octaves il en est deux queles symphoniastes rejettent commebatardes ou de mauvaise espèce, parce que, chez l'une, la division barmonique se fait par une fausse quinte, ou une quinte diminuée, si fa, et que, chez l'autre, la division arithmétique se fait par une fausse quarte ou une quarte augmentée, fa si. C'est ce qui est exposé plusieurs fois dans cet ouvrage, notamment à l'article Mode. Il reste donc douze gammes qui ont donné lieu aux douze modes du plain-chant. Ces douze gammes, composées de huit intervalles, sont naturellement partagées en deux tétracordes. Chacun de ces deux létracordes contient un des deux demi-tons qui se rencontrent également dans chaque gamme; mais la position de ces deux demi-tons varie suivant le point de départ de la gamme elle-même. Supposons que le point de départ de la gamme soit la, le tétracorde grave sera composé de la série la si ut ré; si le point de départ est si, le tétracorde grave sera si ut ré mi; enfin, si le point de départ est ut, le tétracorde grave sera ut ré mi fa. On voit que ces trois séries sont différentes les unes des autres : dans la première, la si ut ré, le demi-ton est précédé d'un ton et suivi d'un autre ton ; il ecupe la place du milieu, et voilà pourquoi on dit que le chant qui en résulte est mésopyone; dans la seconde, si ut rémi, le demi-ton est au bas, et il est suivi de deux lons; voilà pourquoi le chant qui résulte de celle disposition est barypycne; dans la troisième, le demi-ton est à l'aign et il est précédé de deux tons, c'est la raison pour la-

quelle cette disposition est appelée oxypycne. Ces trois séries forment pourtant trois tétracordes ou trois quartes, mais d'une espèce différente. Il en est de même des quintes, et pour s'en convaincre, il suffit d'ajouter une note à chaque tétracorde cidessus pour former le pentacorde ou sério de cing tons. De ce qui précède, il suit que lorsque deux gammes sont identiques quant à leurs quartes, elles diffèrent quant à leurs quintes et réciproquement; en d'autres termes, chaque fois que deux gammes présentent deux tétracordes analogues, les deux autres tétracordes diffèrent nécessairement. Prenons par exemple les gammes d'ut et de

**ETU** 

l'i ré mi fa-sol la si ut Sol la si ut-ré mi fa sol.

On voit une analogie parfaite entre les deux tétracordes graves de ces gammes; dans l'un et dans l'autre le demi-ton occupe le haut et est précédé de deux tons, mais les deux derniers tétracordes diffèrent : l'un appartient au genre oxypycne, l'autre au

genre mésopyene.

Ainsi, disons, pour conclure, que s'il y a plusieurs quartes et plusieurs quintes de la même espèce, c'est-à-dire des quartes et des quintes semblables, il n'y a pas deux octaves semblables et de même espèce. C'est pourquoi le mot espèce s'applique plus particulièrement aux octaves, et ce sont les espèces d'octaves qui déterminent la nature des modes.

ESSENTIELS (Sons). — On nomme essentiels les sons caractéristiques d'un mode, la

tonique, la dominante, la finale.

ETENDUE. — C'est l'espace dans lequel se meut la mélodie d'un mode, autrement dit l'ambitus.

ETIQUETTES. — « Ce sont de petits morceaux de papier sur lesquels sont écrits les noms des jeux (de l'orgue), et que l'on colle avec la colle-forte au-dessus de chaque tiroir respectif. - Dans les orgues où il y a un grand nombre de jeux, on distingue les étiquettes qui appartiennent à chaque clavier par une couleur différente. Maintenant, on fait usage de plaques rondes de porcelaine qui portent le nom de chaque jeu, et on les incruste dans le bouton même du tiroir. Les jeux des divers claviers sont également distingués par une couleur particulière, non pas du fond, comme les étiquettes en papier, mais des lettres mêmes. » (Manuel du facteur d'orgues; Paris, Roret, 1849, t. III, p. 536.)

ETOFFE. - « Ou donne le nom d'étoffe à la composition et au mélange des matières que l'on emploie pour la composition des tuyaux d'orgue. Ainsi l'on dit qu'il faut bien étoffer les tuyaux, pour indiquer qu'il faut les faire suffisamment pesauts, assez épais. » (Manuel du facteur d'orgues; Paris,

1849, Roret, t. III, p. 536.)

ETUDE. -- On donne le nom d'étude à une composition pour le piano, l'orgue et d'autres instruments, où l'on s'astreint à une formule de traits qui sert d'exercice et

d'étude, en meme temps que les compositeurs habiles tirent un heureux parti de cette formule pour le développement de la pensée mélodique. Cramer, Chopin, MM. Boély, Ch.-V. Alkan, ont fait des études d'une

grande beauté.

EUOUAE. — Mot formé, pour abréger, des six voyelles qui se trouvent dans les mots, sæculorum, amen, et sur lequel on trouve, dans les Antiphoniers et les Psautiers, les notes par lesquelles il faut finir ou terminer chaque verset des psaumes ou des cantiques. Et comme tous les tons, à la réserve du second, ont plusieurs terminaisons, il faut consulter ces sortes de livres où elles sont marquées. (V. Brossard, au mot Tuono.)

EUPHONE, nouveau jeu de l'orgue. — « Le premier jeu auquel on ait donné ce nom, dérivé des mots grecs 26, bien, et part, voix, son, est celui qui existe dans l'orgue de la cathédrale de Beauvais. On l'a nommé ainsi a cause de sa douceur et de la faculté qu'il a de varier l'intensité de ses sons, ce qui le rend propre à bien chanter. . . . On a donné ensuite ce nom à d'autres jeux également à anches libres, mais ne pouvant parler que sous une pression constante et réglée; d'où il résulte qu'ils sont dépourvus d'expression. Ces corps sont des tuyaux cylindriques terminés par un cône allongé. Ce jeu ainsi modifié réussit mieux dans les basses que dans le médium, et ses dessus n'ont aucun ca-ractère propre. » (Manuel du facteur d'or-gues; Paris, 1849, Roret, t. III, p. 164.)

EVANGILE (CHANT DE L'). - D'après les traditions romaines, l'Evangile comme l'Epttre se récite à une seule corde, à l'exception des finales interrogatives. Exemple:



F. - Lettre qui marque le sixième degré de l'échelle dans les notations boétienne et grégorienne. Dans celle-ci, le Fmajuscule indiquait le sa grave et le s minuscule l'octave de co même fa.

Dans la liturgie parisienne, l'Evangile se chante aussi recto tono, à l'exception des syllabes qui portent les signes V, u et \*. La valeur mélodique des figures V et \* a été expliquée à l'article Ertras (Chant de l'). «La marque U, dit Lebeuf, signifie que la syllabe sur laquelle elle est imposée doit être allongée d'une diaptose. Ainsi l'on chante:



(TH. NISARD.)

EVIGILANS STULTUM. — Les moines appelaient ainsi la cloche qu'on sonnait pour les Matines; dans un temps où le relachement s'était introduit parmi les religieux, ils traitaient de fous, stulti, ceux qui, plus réguliers, se faisaient une loi de quitter leurs lits pour se rendre à l'office. Citons Du Cange:

« Vetus charta ann. 1183 in Tabulario domus Dei Andegav.: Item quatuor capellani in eleemosynaria positi non habebunt preter unum tintinnabulum, neque sonabunt antequam tintinnabulum quod Evigilans-stultum dicitur, sonuerit. Siultum scilicet, cujus modi fuit Vigilantius ille, qui nocturnas vigilias carpebat, atque ob id Dormitantim a S. Hieronymo appellatus est. »

**EXPOSITION.** — On nomme exposition cette partie de la fugue, où le sujet, la réponse, le contre-sujet, les reprises du su-jet, etc., s'établissent successivement de manière à bien affermir d'avance l'auditeur sur le thème qui va être développé, et lui laisser entrevoir le plan de la composition. Après l'exposition viennent les épisodes. la strette, la pédale, etc., etc.

EXPRESSION (APPLIQUÉE A L'ORGUE). - « C'est la qualité par laquelle le musicien sent vivement et rend avec énergie toutes les idées qu'il doit rendre et tous les sentiments qu'il doit exprimer. Comme les différents degrés de ton dans l'émission du son procurent un des moyens les plus efficaces pour y parvenir, on a imaginé d'enfermer les jeux de l'orgue dans des buffets on caisses, dont les parois peuvent s'ouvrir ou se fermer à la volonté de l'organiste, pour nuancer son jeu, et l'on a nommé cet appareil botte d'expression. Sa description tient à l'art du facteur d'orgues.» (Manuel du fac-teur d'orgues; Paris, 1849, Roret, t. III, p. 537.) Voyez ce que nous disons, au mot Orgue, de cette expression, que nous considérons comme destructive du caractère de l'instrument.



F, dans l'alphabet tracé par Romanus pour les ornements du chant, signifiait cum [rogore, avec éclat.

Lettre qui désigne la finale des cinquième

et sixième modes de l'église.

F se marquait sur la ligne rouge de la portée musicale de Guido d'Arezzo pour mar-

quer la note fa.

FFA UT. — Résultat de la combinaison des trois premiers hexacordes superposés dans leur ordre et se rencontrant au premier F de l'échelle des sons. Cela signifiait que cette corde F était nommée tantôt fa, tantôt ut, selon que, dans la solmisation par les muances, elle était solfiée par l'hexacorde de nature ou par l'hexacorde de bémol.

FABARIUS (CANTOR). — C'est le surnom que les païens donnaient aux chantres dans la primitive Eglise. On les appelait mangeurs de seves, parce qu'ils étaient condamnés à manger des légumes pour ménager leur voix. Isidore de Séville (lib. 11 De divin. offic., cap. 12) s'exprime ainsi : Antiqui pridie quam cantandum erat, cibis abstinehant, psallentes tomen, leguminibus caussa vocis assidue utebantur. Unde et cantores apud gentiles fabarii dicti sunt.

FAÇADE D'ORGUE. — « C'est l'ensemble de tout l'extérieur du devant d'un buffet d'orgue. » (Manuel du facteur d'orgues; Paris, 1849, Roret, t. III, p. 537.)

FACTEUR D'ORGUES. — « C'est ainsi qu'on nomme celui qui exerce l'art de la construction des orgues. Le facteur d'orgues doit acquérir des connaissances préliminaires qui se rattachent à ses travaux : ainsi, il doit avoir l'intelligence des principales règles de la mécanique, de la statique et de la menuiserie. Une de ses principales études, c'est de distinguer tous les différents tuyaux et jeux de l'orgue, et d'en savoir faire les diapasons pour leur donner les mesures et les dimensions convenables; enfin, il doit connaître les différentes pièces qui composent l'orgue et juger de leur ensemble.. Il faut qu'il sache faire tous les calculs des dispasons des jeux et des quantités d'air que ceux-ci peuvent exiger d'après leur intonation; le dessin linéaire lui est indispensable pour tracer la disposition et le plan de tout le mécanisme, et enfin il doit posséder quelques connaissances en acoustique, et ne pas êire étranger à l'art du musicien, pour s'expliquer certains phénomènes qui se rencontrent fréquemment, et vérifier par lui-même s'il a atteint le but qu'il se proposait. Il ne suffit pas, pour réussir, d'imiter les usages et les procédés des bons ouvriers, ou de copier les meilleurs instruments; car ce qui est bien dans certaines conditions peut être mauvais dans d'autres. Il faut savoir se rendre compte de tout ce que l'on fait, et l'on Manuel du facteur d'orgues; Paris, 1849, Roret, t. I", p. 2; t. III, p. 2 et 538.)
FACTURE D'ORGUES.—Art de construire

les orgues.

FARCE, ou FARSE. — On donnait le nom de farse à une espèce de poëme composé ou plutôt farci de choses diverses. C'étaient des paraphrases intercalées dans les textes sacrés et les prières liturgiques et dont ces textes et res prières étaient comme farcis ou fourrés. Il y avait des préceptes pour chanter le Kyris

eleison, des leçons avec farse : « Qualiter debeant cantare Kurie eleison cumfarsa. Quando in diebus festis dicitur Kyrie eleison cum farsa. » (Vetus Ceremoniale Lirensis monasterii.) - « Visitavimus monasterium monialium S. Trinitatis Cadomensis..... In festo Innocentium cantant lectiones cum farsis: hocinhibuimus. » (Reg. visitat. Odon. archiep. Rotomag., ab ann. 1248 ad 1269, ex cod. reg. 1245, fol. 216, v°). Ces leçons avec farses étaient ce que nous appelons épttres farcies, sur lesquelles M. l'abbé Arnaud a bien voulu rédiger un remarquable article que nous recommandons aux lecteurs, et qui nous dispense d'entrer ici dans de plus longs détails. Remarquons seulement que Crescimbeni dans son Istoria della volgar poesia, lib. IV, cap. 3, attribue une origine analogue au mot farse, soit qu'il signifie la composition bizarre dont il est ici question, soit qu'il s'applique à ce mélange de hachis et de légumes, que les Provençaux, gourmets de leur nature, ont désigné de la même manière. (Voyez Farça dans le Dict. provençal d'Honnorat.)

Vers 1250, Eudes, archevêque de Reims, proscrivit les farses de son église : « In festo Johannis et Innocentium nimia jocositato et scurrilibus cantibus utebantur, utpote farsis, conductis, motulis, præcipimus quod honestiùs et cum majori devotione alias se

haberent. »

FAUCET. - Le mot de faucet, et non fausset, de faucis, la gorge, caractérise les sons qu'un homme produit lorsqu'il veut imiter la voix d'une femme. C'était une de ces corruptions qui s'étaient introduites dans l'Eglise et qui en furent bannies : Organum tamen et decentum, fausetum (ou falcelum) et pipeth omnino in divino officio omnibus nostris utriusque sexus interdicimus (In regul. ordinis de Sempringham, p. 717).

Le roman de Renard, disant qu'il chantera

à l'imitation du cog:

Je te dirai une chançon, N'aura voisin ci environ Qui bien n'entende mon faucet.

FAUSSET. — « C'est cette espèce de voix par laquelle un homme, sortant à l'aigu du dispason de sa voix naturelle, imite celle de la femme. Un homme fait à peu près, quand il chante le fausset, ce que fait un tuyau d'orgue quand il octavie.

« Si ce mot vient du français faux opposé à juste, il faut l'écrire comme je fais ici, en suivant l'orthographe de l'Encyclopédie; mais s'il vient, comme je le crois, du latin faux, faucis, la gorge, il faut, au lieu des deux ss qu'on a substitués, laisser le c que j'y avais mis : Faucet. » (J.-J. ROUSSEAU.

FAUX. — « Intonation qui n'est pas juste à l'égard des autres sons. Chanter faux, c'est chanter ou trop haut ou trop bas, et ne pas s'accorder avec d'autres voix ou avec les instruments qui accompagnent. — On a mis souvent en question s'il y a des voix fausses ou si l'on ne chante faux que par suite d'un défaut dans l'organisation de l'oreitle; il y a lieu de croire que ces deux causes exercent de l'influence sur la justesse dans le chant; on a vu des voix justes se fausser après un exercice trop violent ou trop prolongé. »

(FÉTIS.) FAUX-BOURDON. — Le moi de faux-bourdon, suivant M. S. Morelot, est composé de falsetum et de burdo. La première de ces expressions désigne la voix humaine la plus aiguë, le faucet qui est la voix des enfants et des femmes, ainsi appelée parce qu'elle vient du gosier (fauces); la seconde signisse un son grave, tel que celui qui est produit par les plus grands tuyaux de l'orgue, appeles burdoni, ou burdones, ou tel que celui des voix de basse. Le faux-hourdon, continue M. Morelot, est donc un chant qui réunit les voix aiguës aux voix graves, non plus comme la simple antiphonie des anciens, qui n'était que le même chant doublé à l'octave, mais par l'emploi simultané des intervalles de quinte, de tierce, etc., au moyen duquel les quatre voix principales se trouvent classées dans leurs limites respectives et forment un ensemble harmonieux. L'expression de fauxbourdon sert à désigner une sorte de contrepoint syllabique ou de note contre note, écrit suivant les règles d'harmonie en usage à l'époque où ce genre prit naissance et qui s'est perfectionné jusqu'à la fin du xvr siècle. Le faux-bourdon est le plus souvent basé sur les mélodies les plus simples et les moins ornées du plain-chant. Quelquefois même c'est un pur ensemble harmonique, dans lequel aucune partie ne domine spécia lement. (Voy. Revue de la musique relig., décembre 1845, p. 496.) Les plus anciens auteurs qui sient parlé du faux-bourdon, sont Gafforio, dans sa Practica musica (lib. 111, cap. 5) et Adam de Fulde dans sa Musica insérée au tome III, pp. 352-53 des Scriptores eccles., publiés par Gerbert. Tous les deux vivaient à la fin du xy siècle. L'exemple que nous donne Gafforio ne se rapporte nullement à ce que nous nommons faux-bourdon puisque les notes ne sont pas d'égale valeur dans les quatre parties. Quant à Adam de Fulde, qui le définit de manière à faire voir qu'il entend parler de la composition indiquée par Gassorio, il ne paratt pas émerveillé de cette découverte, car il dit que cette harmonie se nommait faux-hourdon, quia tetrum reddit sonum, ce qui est bien loin de la définition que nous avons donnée, laquelle peut s'appliquer à une composition régulière et de bon effet. Ce faux-bourdon, qui n'était autre qu'un contrepoint où les quartes jouaient un grand rôle, devait donc être bien différent de ce que nous désignons par cette expression. Si nous ne nous trompons, il devait ressembler baucoup à l'espèce de composition dont parle Kiesewetter dans son Histoire de la musique occidentale (Epoque Francon), composition que les chanteurs des Papes portèrent d'Avignon à la chapelle papale à Rome, vers la fin du xv° s'ècle, où elle se maintint longtemps, même après l'introduction du contrepoint figuré. Quoi qu'il en soit, le chant dont nous parlons était à trois voix; il consistait en une suite d'accords ‡ qui se succédaient par mouvements semblables au-dessus du plain-chant (ténor) sur lequel cette harmonie était basée; à la terminaison seulement, la voix supérieure passait de la sixte à l'octave, de sorte que la morceau finissait par l'accord ‡.

Exemple:



Une composition de cette nature présentait des difficultés réelles pour le temps, et supposait dans tous les cas des chanteurs estercés. Toutefois son origine nous paraît devoir remonter assez haut (339), car il nous semble naturel de penser qu'on essaya des séries de tierces au-dessous des séries de quartes, par lesquelles l'harmonie avait commencé, et lorsqu'on se fut aperçu que ces successions de quartes devaient être repoussées par l'oreille.

Nous avons dit tout à l'heure que Gaffono et Adam de Fulde étaient les deux premiers écrivains dans lesquels on trouvait des renseignements sur le faux-bourdon. Mais grace à une précieuse découverte due aux investigations de M. Danjou, dans la bibliothèque de Saint-Marc, nous voyons que dans le xv siècle le faux-bourdon était également en honneur en Angleterre et en France, et que cette espèce de chant était commune aux deux nations. Les deux traités dans les quels M. Danjou a puisé ce précieux renseignement sont d'un chantre nommé Guillelmus Monachus. Le faux-bourdon dont il parle procède par valeurs inégales sur les intervalles d'octaves, de quintes, de sixtes ou de tierces, et se termine en passant de la sixte à l'octave. Mais il est une particularité que nous ne devons pas passer sous silence. L'auteur fait mention d'une sorte de faux-bourdon qui se chante à deux voix, et qui semble particulière aux Anglais. Cette espèce est appelée gymel.

Suivant l'abbé Baini (Mem. storico-critic. della vita e delle opere da Palestrina, t. II., d. 257 [note]), personne ne met en doute que le faux-bourdon n'ait passé de France en Italie, au moment de la réintégration du Saint-Siége d'Avignon à Rome, alors que les chanteurs pontificaux avignonnais furent réunis à ceux de l'école romaine dans l'ancienne capitale du monde chrétien.

Le faux-bourdon était une composition à trois parties, travaillée le plus souvent sur

(359) Nous ne savons si Kiesewetter, à qui nous empruntons cet exemple, ne s'est pas trompé, et si la terminaison ne doit pas è re ainsi : sol la

les chants habituels des huit modes ecclésiastiques, et combinée de la manière suivante : la partie aiguë, soprano ou contralto. chantait le thème connu du chant grégorien: la partie moyenne, contralto ou contratenor, on tenor, chantait la quarte sous la partie aigue; la partie grave, bourdon, basse ou tenor, chantait toujours la sixte sous la partie aiguë, et celle-ci, marchant diatoniquement par les intervalles majeurs et mineurs, arrivait jusqu'à la dernière note, où la partie grave formait une consonnance parfaite d'octave avec la première, et de quinte avec la moyenne. Cette première espèce de fauxbourdons a constamment été en usage jusqu'à nos jours, et les livres qui les contiennent ont été écrits sous Léon X.

Quant à l'étymologie de faux-bourdon, l'abbé Baini professe une opinion dont nous lui laissons sa responsabilité. Le jaux-bourdon, dit-il, est parfaitement nommé quant au mot et quant à la musique : 1º quant au mot, car la vraie basse de cette musique est la partie du soprano ou contralto, c'est-à-dire la partie aigue, laquelle chante à la sixte de la basse apparente, la véritable mélodie du chant grégorien. It s'ensuit que la partie la plus grave, basse ou ténor, ou proprement le faux-bourdon, faisant entendre la sixte au-dessous, chante effectivement la tierce de ladite mélodie. C'est donc avec raison que cette partie grave a été nommée fausse basse ou faux-bourdon, c'est-à-dire sorte de psalmodie avec fausse basse ou faux-bourdon. 2 Quant à la musique : musique fausse, en esset, à plus d'un titre. Elle est mêlée de plain-chant et de chant figuré; elle est harmonique et non rhythmique (mesurée); elle est consonnante, mais sans variété de consonnances; elle est toujours égale, mais différente dans les tierces et sixtes, soit majeures, soit mineures; elle produit constamment pour résultat harmonique de nouveaux arrangements de tierce, quarte et sixte. En un mot, elle n'est ni plain-chant ni chant figuré, mais tout à la fois chant figuré et plain-chant, en sorte qu'elle justifie parfaitement à l'oreille l'épithète d'Adam de Fulde, tetrum reddit sonum...., d'où il résulte que ce genre de musique si sévère et imaginé ainsi que nous venons de le dire, méritait bien, si on le compare au genre de musique ordinaire, le nom de faux-bourdon.... Le savant auteur que nous analysons nous parali plus heureux dans ce qui va suivre

Au plus fort de la vogue de cette première espèce de faux-bourdon, il s'en introduisit une seconde qui consiste dans une composition régulière, mais sans rhythme déterminé dans l'exécution, à quatre voix, notes contre notes, toujours consonnantes, avec quelques ligatures à l'endroit de la cadence, selon les règles ordinaires de l'harmonie, en ayant son de placer le plain-chant à l'une des quatre parties. Ce faux-bourdon fit insensiblement oublier le premier, et fut admis dans la chapelle pontificale parallèlement avec l'autre, il fut reçu dans toutes les autres chapelles, principalement en Italie,

et s'y maintient, bien qu'une troisième espèce de faux-bourdon lui ait été opposée, laquelle, après avoir conquis le suffrage universel, a dû néanmoins céder partout la place à son prédécesseur et rival. Si bien qu'aujourd'hui, en dehors de la chapelle pontificale, où la première espèce de faux-bourdon continue d'être cultivée, la seconde est la seule qui soit généralement connue et exécutée.

La troisième espèce de faux-bourdon s'exécutait par une seule voix accompagnée de l'orgue. L'orgue touchait une basse composée de notes brèves ou longues, et prise de l'un des modes du plain-chant. La voix chantait un verset du psaume avec des passages plus ou moins rapides, avec des petites notes, croches, doubles croches, etc., trilles, mordants, appoggiatures, groupes, ports de voix, etc., le tout entremêlé de ré-citatifs et de récits déclamés. La basse de l'orgue était la même pour tous les versets. Les différentes voix, soprano, contralto, ténor, basse, variaient à tour de fôle, des mélodies et des ornements sur les versets qui correspondaient à chacune de ces différentes voix. Le plus souvent les chanteurs le faisaient d'inspiration, alla mente, suivant l'usage de ce genre de chant. Toutefois, un chanteur de la chapelle (Francesco Severi) imprima plusieurs livres à l'intention de ceux à qui l'invention pouvait faire défaut. Voici le titre du premier livre : Salmi passeggiati per tutte le voci nella maniera che si cantano in Roma sopra i falsibordoni di tutt' i toni ecclesiastici dacantarsi nei vesperi della domenica, e delli giorni festivi di tutto l'anno, con alcuni versi del Miserere sopra il falsobordone del Dentice, composti da Francesco Severi Perugino cantore nella capella di N.S. Papa Paolo V, etc. In Roma da Nicolo Borboni, l'anno 1615.

— M. S. Morelot a donné, dans la Revue de M. Danjou (décembre 1845), des exemples de faux-bourdons pour les psaumes, selon les huit modes de plain-chant. Nous lui emprunterons ces exemples et le préambule qui les précède.

M. Stéphen Morelot fait remarquer que, d'après la définition qui a été donnée du faux-bourdon, « les dissonances caractéristiques de la musique moderne n'y sont point admises; la nature particulière de ce chant et les plus anciens exemples qui en subsistent autorisent même à en exclure les suspensions ou prolongations en usage dans le style rigoureux.

« Le faux-bourdon est donc l'application la plus élémentaire de l'harmonie au plain-chant; par cette union, l'antique chant grégorien s'enrichit de nouveaux effets sans que sa physionomie primitive soit altérée. Cela tient à ce que le faux-bourdon laisse au plain-chant toute sa liberté d'allures, sous le rapport du rhythme et de la mélodie; cela tient aussi à la nature particulière de l'harmonie, qui est plane, unie et dénuée, comme la mélodie elle-même, de l'expres-

sion passionnée propre à la musique moderne.

FAU

« Aussi, après le plain-chant, on trouve souvent le faux-bourdon recommandé par l'Eglise, pour l'accroissement de la solennité du culte. Mais, pas plus que le plainchant, dont il n'est qu'une ramification, le faux-bourdon ne pouvait échapper à la dégradation qui poursuit l'art chrétien depuis deux siècles. Les formules de ce chant conservées dans les cathédrales et dans les principales églises, ont éprouvé d'innombrables modifications de la part des mattres de chapelle qui voulaient les moderniser par l'emploi des procédés harmoniques de Rameau ou de quelque autre mattre à la mode. Ce n'était là, du reste, qu'une application du système suivi partout à cette époque, alors qu'on cannelait et qu'on festonnail les colonnes du chœur de Saint-Germain-l'Auxerrois, ou qu'on refaisait en marbre et à plein-cintre l'arcature ogivale de celui de Notre-Dame

« Nous avons donc cru utile ae présenter un recueil des faux-bourdons psalmodiques, correct et complet autant que possible. La plupart des répertoires de ce genre ne donnent qu'une seule terminaison ou différence pour chacun des modes. Sans chercher à Angier toutes ces formules (dont plusieurs

se refusent au travail de l'harmone, non avons voulu être plus varié, d'abord an d'éviter à ceux qui voudront bien hire une de notre recueil la nécessité de changer a souvent, à cause du faux-bourdon, les terminaisons indiquées par l'Antiphonaire, e ensuite afin de fournir aux organistes un plus grand nombre de formules d'accompgnement. C'est par les mêmes motifs que nous avons donné les principales variantes que présentent les diocèses de France.

« Dans plusieurs églises, et notammenta Paris, on s'interdit l'emploi de certains modes en faux-bourdon. Ainsi le quatrième m s'y chante jamais de cette manière, les mitres de chapelle n'ayant pas trouvé moyen de construire une harmonie régulière sur la formule de ce mode, qui se termine per une chute à la tierce. Il fallait dans ce cas recour aux terminaisons usitées dans d'autres discèses et autorisées par d'anciens livres de chant, lesquelles nous ont fourni une bumonie naturelle et correcte, plutôt que de s'exposer, comme on le fait journellement. à chanter un psaume dans un autre more que son antienne. C'est là un abus qui m peut être excusé que par cette ignorand totale des principes du chant ecclésiasique. dont les conséquences subsistent encore seu nos yeux.

## I" MODE.











II. MODE.









III. MODE.



IV. MODE.









V. MODE.





4)) Ce si b, bien que contraire à la tonalité primitive, s'exécute dans la plupart des églises. Si on veut rr. la formule suivante est préférable.













## VIII MODE.





DICTIONN. DE PLAIN-CHANT.

## CHANT DE L'IN EXITU.



Ps. De Profundis, pour les obsèques.



(21







FEINTE. - « Altération d'une note ou d'un intervalle par un dièse ou par un bémol. C'est proprement le nom commun et générique du dièse et du bémol accidentels. Ce mot n'est plus en usage; mais on ne lui en a point substitué. La crainte d'employer des tours surannés énerve tous les jours notre langue, la crainte d'employer de vieux mots l'appauvrit tous les jours : ses plus grands ennemis seront toujours les (J.-J. ROUSSEAU.) puristes. »

Suivant Brossard, « une cadence feinte, est lorsqu'après avoir fait tout ce qu'il faut pour une véritable cadence, au lieu de tomber à la véritable finale, on prend une autre note plus haut ou plus bas, ou bien on fait

un silence, etc. »

On appelle feintes sur l'orgue, et l'on appolait feintes sur l'épinette ou le clavier, les notes chromatiques servant aux dièses et aux bémols. Ainsi l'orgue conserve la vraie urigine du mot.

FERMATA. — « Mot italien synonyme de courenne, corona et de pausa generale, et qui signifie un arrêt dans la mesure. » (Féris.)

FRSTIVAL. — Dans le sens purement liturgique, le mot festival signifie un rite de sête, par opposition au mot sérial applique aux jours où l'Eglise ne célèbre pas la memoire d'un saint.

Dans le sens musical, ce mot de festival désigne des solennités en partie religieuses et en partie mondaines, dont nous allons tacher de donner une idée par les cita-

lions suivantes.

Dans ses Lettres sur la musique en Angleterre, M. Fétis s'exprime ainsi (Curiosités de la musique; Paris, 1830, pp. 228-233):

« Il est des circonstances particulières où l'on exécute des oratorios enfiers avec un développement extraordinaire de luxe et de moyens d'exécution. Ces circonstances se nomment festivals ou meeting. En voici l'origine. Chaque comté fait, tous les deux ou trois ans, une souscription de bienfaisance au profit de ses établissements de charité, à laquelle les principaux habitants des comtés voisins sont invités à se joindre, au moyen d'une sête musicale qui dure ordinairement trois jours. Chaque matin, un oratorio entier, ou un choix de morceaux de divers oratorios, est exécuté dans la cathédrale du chef-lieu du comté; et. chaque soir, un concert suivi d'un bal réunit encore tous ceux que la curiosité a rassemblés. Les musiciens qu'on engage pour ces solennités sont toujours fort nombreux; quelquelois on en compte quatre ou cinq cents. Dans le dessein de piquer la curiosité du public et de l'attirer en foule, on engage les chanteurs et les instrumentistes les plus renommés; mais quelquesois on s'éloigne du but principal, la biensai-sance, en accordant à certains chanteurs des sommes énormes, qui seraient mieux employées au soulagement des pauvres. Dans le temps de la grande vogue de madame Catalani, cette cantatrice a reçu deux mille guinées (plus de cinquante mille francs) pour les trois jours d'un meeting. Quelques

uns de ces meetings ont quelquefois offert une perfection d'exécution digne d'un si grand objet; mais plus souvent ces nombreux orchestres renferment beaucoup de mauvais musiciens, qui, mêlés aux artistes de talent, gâtent l'ensemble. La précipita-tion avec laquelle ces sortes de fêtes s'organisent ne permet pas, d'ailleurs, de faire assez de répétitions; dans ces derniers temps, il est même arrivé souvent qu'on n'a point répété du tout. De toutes ces fêtes musicales, les plus belles dont on ait conservé le souvenir sont celles qui eurent lieu en 1786 et 1787, pour la commémoration de Hændel, près de son tombeau, dans l'ab-baye de Westminster. La première année, près de sept cents musiciens furent réunis, et l'on fit des répétitions des masses pendant plusieurs jours. Tous les grands chanteurs de l'époque s'y trouvaient.

FES

Le 2 juin, j'ai été témoin d'une cérémonie non moins imposante, et plus faite pour intéresser, quoique moins importante sous le rapport de l'art. Il est d'usage immémonial de réunir ce jour-là dans la cathédrale de Saint-Paul tous les enfants des écoles de charité, et de leur faire chanter des prières, en action de grâces, pour le bienfait qu'ils recoivent d'une éducation libérale. En Angleterre, toutes ces choses se font avec un grandiose qui a pour objet d'élever l'âme, de rendre l'homme meilleur, et de lui faire concevoir une haute idée de sa dignité; aussi rien n'a été négligé pour donner à cette fête de pauvres enfants toute la pompe nécessaire. Une enceinte circulaire immense, qui renferme toute la surface couverte par le dôme et toute la partie de la nef qui s'étend jusqu'à la galerie de l'orgue, est construite en gradins d'une hauteur prodigieuse, et divisée pour recevoir les diverses écoles des différents quartiers. Là, sept à huit mille enfants, dont l'air de santé et la propreté des vêtements attestent les soins qui leur sont donnés; là, dis je, sept ou huit mille enfants viennent s'asseoir sans être dirigés et gourmandés par des pédagogues, et sans ressembler à des automates qui font l'exercice, cela se voit communément en comme France dès qu'on fait mouvoir des masses. D'autres échafauds sont dressés dans la grande nef peur le peuple, et tous les intervalles sont remplis par une foule im-mense. Un seul directeur, placé dans le haut d'une galerie, sussit pour donner la mesure à tous les enfants. Au signal convenu, l'organiste, M. Attwood, donna le ton, et sept mille voix enfantines chantèrent à l'unisson le psaume c : All people that on earth do duell. Il faut entendre l'effet d'un pareil unisson pour avoir une idée de sa puissance : l'orgue, tout majestueux qu'il est avec son harmonie, n'est qu'un acces-

(341) Burney l'écrit ainsi au singulier; il a done compris que ces cinq performances ne faisaient qu'un festival exécuté en plusieurs fois, et c'est ce qui explique pourquoi il a mis en tête de ses programmes:

soire d'un pareil effet. On m'a dit quautrefois il n'était point d'usage d'accompagner les enfants avec l'orgue, mais qu'on avait jugé nécessaire d'employer cet accompgnement pour empêcher les voix de baisser. Quant à la justesse, elle est généralement satisfaisante. Les enfants prennent prompte-ment l'intonation qu'on leur donne; mais, dès qu'ils l'ont prise, ils la gardent, et rien ne peut les en distraire. J'en ai une preute évidente, car le directeur leur syant donné l'intenation d'un verset plus bas que le les de l'orgue, ils gardèrent ce ton imperturquand l'accompagnement de bablement l'orgue se fit entendre. C'est surtout dans le chant du psaume cxns, qui est, je crois, de Battishill, qu'ils m'ont fait le plus grand plaisir. S'il existait des écoles de musique attachées aux écoles de charité, je ne douk pas qu'on pe six sacilement des musiciens de tous ces enfants. Ce genre d'instruction. qui est commun en Allemagne, a donné sur habitants de ce pays une grande supenorité d'organisation musicale sur les autres peuples.

De tout ce que je viens de te dire il résulte que la musique d'église véritable na qu'une existence accidentelle en Augleterre, et qu'elle ne sera peut-être jamais plus sorissante, par des causes qui sont indépendantes des progrès de cet art, mais quindiront toujours au développement des faculles musicales des Anglais.

Compte rendu des exécutions musicales et festivals dans Westminster-Abbey et Penthéon, en mai (26 et 29) et en juin (3 et 5 1784; en commémoration de Hændel; per Ch. Bunnex.

Ces festivals, qui furent suivis en entendus pas l'auditoire le plus nombreux et le plus distingué qu'on eût jamais vu, où l'en remarquait le roi, la reine et la famille royale, la noblesse, les grands officiers de l'Etat, les archevêques, évêques et la tête de la magistrature, forment une ère en musique qui fait autaut d'honneur à l'art et à la reconnaissance nationale qu'au grand artiste lui-même, qui a donné lieu à ce festival (341).

Il y a maintenant plus de quasante aus que Pope, s'imaginant que son orchestre (de Hændel), était le plus nombreux que ce que les temps modernes eussent jamais vu ou entendu, se contentait de l'appeler Centimanus, lorsqu'il dit:

Strong in new arms, lo.! great Hendel stands Like old Briareus with his hundred hands.

6 Fort de nouveaux bras, oh! voyes le grand Hændel, comme le vieux Briarée avec ses cent mans. 6

4 or at the performance (exécution), at son pas fertical. Il faut done comprendre ces cinq concerts comme un seul festival. ORCHESTRE A WESTMINSTER-ABBEY. - Plus de 500 musiciens; instruments, 250. PREMIÈRE EXÉCUTION MUSICALE ( musical performance), en commémoration de Handel à Westminster-Abbey, le mercredi 26 mai 1784.

L'Antienne du couronnement (342).

Première partie. — Ouverture d'Esther. – Te Deum de Dettingen.

Deuxième partie. — Quverture (343) avec la marche funèbre dans (in) Saül. — partie de l'antienne funèbre: When the ear heurd him. - Gloria Patri, du Jubilate.

Troisième partie.— Antienne d'Israël en Egypte: O sing unto the Lord. Chorus d'Isroël en Egypte: The Lord shall reign (344).

DEUXIÈME EXÉCUTION, OU FESTIVAL, le jeudi soir, 27 mai 1784, dans le Panthéon (345).

Première partie. — Second concerto pour le hauthois. — Sorge infausta, air d'Orlando. Ye sons of Israel (vous, fils d'Israel), chorus dans Joshua. — Rende II sereno, air dans Sosarmes. - Caro vieni, dans Richard premier. - He smote all the first borne (il frappa de mort tous les nouveau-nés), chœur d'Israel en Egypte. — Va tacito e nascosta, air dans Julius Cécar. — Sixième grand concerto. — M'allontano sdégnose pupille, air dans Atalanta. - He gave them hail stones for rain (il leur donna des grains de grêle pour de la pluie), chorus d'Israël en Egypte.

Deuxième partie. —Cinquième grand con-certo. — Dite che fa, air dans Ptolémée. — Vi fida la sposa, air dans Actius. — Fallen is the foe (l'ennemi est tombé), chorus dans Judas Machabæus. — Alma di gran Pompeo, récita-til accompagné dans Julius César, suivi de: Affanni del pensier, air dans Otho. — Nasco al Bosco, air dans Actius. — Io t'abbraccio, duo dans Rodelinda. — Onzième grand con-certo. — Ah mio cor! air dans Alcina. Anlienne, My heart is inditing of a good matter.

Comme l'on voit, la musique profane était executée au Panthéon, et la musique sacrée à Westminster-Abbey.

Troisième pretival, dans West Abbey, samedi, 29 mai 1784. dans Westminster-

Le Messie.

QUATRIÈME PESTIVAL OU EXÉCUTION, à Westminster-Abbey, le 3 juin 1784. -– Par or– dre de Sa Majesté (Georges III).

Première partie. -– Ouverlure d'*Esther.* Te Deum de Dettingen.

Seconde partie. — Ouverture de Tamerlan, et la marche sunèbre dans Saul. — Partie de l'Antienne funèbre :

When the ear heard He delivered

His body. Gloria Patri du Jubilate. — Air et theours d'Esther: Jehovah crowned in glory

(342) Pour saluer l'entrée du roi et de la samille wyaie probablement; elle est en dehors du programme.
(515) Sans doute l'ouverture de Saûl.
(546) O sing uno the lord (O! chantez dans le Sei-

bright (Jéhovah couronné dans une brillaute gloire). — Premier grand concerto. — Chorus Girdon thy sword (ceins ton épée), dans Saül. — Quatrième concerto de haulbois. — Antienne d'Israël en Egypte: O sing unto the Lord (ô! chantez dans le Sei-gneur). — Chœur d'Israël en Egypte: The Lord shall reign for ever (le Soigneur règnera à jamais). — Antienne du Couronne-munt : Zadoc the priest (Zadoc le prêtre).

FET

CINQUIÈME FESTIVAL à Westminster-Abbey. Le Messie.

Extrait d'un compte rendu du Festival de 1834, qui a été imprimé en même temps que le compte rendu de Ch. Burney (346).

GRAND MUSICAL FESTIVAL DE 1834.

C'est à sir Georges Smart, que nous devons l'idée d'un festival cette année. Ce festival a surpassé en grandeur et en importance tous les musical meetings précédents.

A la commémoration de Hændel, le corps vocal et instrumental se composait de 525 personnes, celui-ci était d'environ 600.

Les profits en furent divisés entre les charitable musical Institutions: Viz Royal Society es musicians, Musical Fund et la Choral Fund. Cinquante livres furent votées par la Société des musiciens pour les premiers frais.

Noms des artistes qui présidaient l'orgue : MM. Attwood, Adams, Bishop, docteur Crotch, Knyvett, Novello, Zurle, C. Potter. Chefs d'orchestre: J. Cramer, Weichsee, Mori, Spagnoletti, T. Cooke.

Chef d'orchestre général : Georges Smart. Ce festival se prolongea depuis mai jusqu'au 1" juillet. La musique sut choisie dans Mozart, Haydn, Hændel, Beethoven.

On fait commémoration chaque année, à Westminster-Abbey, de Purcell (Anglais). compositeur de musique sacrée. Ce jour-là. le service est tout entier composé de la

musique de Purcell.

FÉTAGE. — Les jeurs de fétage, c'est à-dire des fêtes les plus solennelles, dans l'église de Saint-Maurice d'Angers, après la procession qui précède la messe, lorsque tout le clergé était retourné dans le chœur, il était d'usage qu'avant de commencer la messe, un petit chœur de musique chantat autour du chœur : Accendite faces lampadum; eia, psallite, fratres, hora est; cantate Deo; eia, eia, eia (Voyag. lit., p. 87.)

Les mêmes jours, le chantre allait présenter à l'autel l'eau pour la messe, et la donnait à un petit diacre. (1bid., p. 89.) A Rouen, il la présentait couverte d'une serviette au diacre qui la versait dans le

calice. (Ibid., p. 286.)
FETE, FESTUM. — On donnait en quel-

gneur); The Lord schall reign (le Seigneur regnera). (345) Le Panthéon est maintenant un bazar. (346) Ces deux petites brochures ont été publiées

ensemble, en 1834.

ques provinces le nom de festum au son des instruments de musique en signe d'allégresse. Les statuts de l'université d'Aix, à l'année 1483, p. 21, portaient : Quod dictus electus (rector) teneatur in receptum cum magno festo tympanorum sive aliorum instrumentorum, infulas rectoriales in ecclesia S. Salvatoris secunda dis Pentecostes. (Ap. Du Cange.)

FET

FÉTES DOUBLES. — Dans l'usage romain, on appelle doubles les fêtes où l'on dit l'antienne deux fois, avant et après le psaume; c'est, selon toutes les apparences, pour cette raison que les fêtes ont retenu le nom de doubles dans plusieurs églises, quoique l'antienne n'y soit plus dite qu'une rois

fois.

FÉTES TRIPLES. — On appelle à Rouen fêtes triples, celles où l'on dit trois fois les antiennes de Magnificat et de Benedictus, la première avant le cantique, la seconde avant le Gloria Patri, la troisième après le

Sicut erat.

FÊTES DE L'ANE, DES FOUS, etc., etc. - Nous ne prétendons pas faire ici l'historique de ces cérémonies grotesques et scandaleuses que ces noms rappellent. Nous voudrions même partager la réserve que s'est imposée M. l'abbé Pascal qui, dans son Dictiennaire de liturgie, n'a mentionné qu'à regret les deux sétes que nous venons de nommer. Majs il nous est impossible, d'une part, de ne pas faire connaître brièvement le rôle que la musique remplissait dans ces cérémonies, et, par exemple, quant à la fa-meuse *Prose de l'éne*, à laquelle on a taché de donner, dans ces derniers temps, un certain retentissement, de ne pas dire quelques mots sur le chant qu'elle comporte; d'autre part, de venger l'Eglise des accusations que plusieurs écrivains ont dirigées contre elle, au sujet de sa prétendue tolérance à l'égard de ces profanations.

Nous allons donc mettre sous les yeux des lecteurs des documents qui montreront que ces ridicules cérémonies ont presque toujours provoqué les interdictions les plus sévères de la part de l'autorité ecclésiastique, et qui donneront en même temps une idée de la musique, et quelquefois même des ianses qui en accompagnaient la représen-

!ation.

On verra d'abord, par les deux citations suivantes, que tous les spectacles profanes en général, qui avaient lieu dans l'église, avaient été réprouvés par le concile de Bâle

et la Faculté de théologie de Paris.

« La pragmatique sanction de Charles VII, sous la date du 7 juillet 1438 (Recueil du Louvre, tom. XIII, p. 267 et suiv.), contient une disposition fort remarquable dans l'acceptation du décret du concile de Bâle (1435) intitulé: De spectaculis in ecclesia non faciendis. Voici le texte de cette disposition curieuse qui a été omise dans la plupart des écrits sur cette matière:

« Acceptat decretum De spectaculis in ecclesia non faciendis, quod incipit: « Turpem « etiam illum abusum in quibusdam fre-

« quentatum ecclesiis, quo in certis anni « celebritatibus, nonnulli cum mitra, becolo « ac vestibus pontificalibus more episcopo « rum benedicunt; alii ut reges ac duces · induti, quod festum fatuorum vel inno-« centium seu puerorum in quibusdam re-« gionibus nuncupatur; alii larvales ac « theatrales jocos, alii choreas ac tripudia « marium ac mulierum facientes, ut homi-« nes ad spectaculum et cachinnationes mo-« veant; ahi commessationes et conviva « ibidem preparant; hec sancia synodus « detestans, statuit et jubet tam ordinariis « quam ecclesiarum decanis et rectoribus, sub pœna suspensionis omnium proven-« tuum ecclesiasticorum trium « spacio, ne hec, aut similia ludibris.... « in ecclesia...., et etiam in cimetario exerceri amplius permittant; transgressoresque per censuram ecclesiasticam, aliaque « juris remedia punire non negligant, etc....» (Ex concil. Basil., sess. xxi, § 11, apud Hab., t. VIII, coll. 1199.) L'adoption pure et simple, par le chef de l'Etat, d'un canon qui menace des foudres de l'Eglise les acteurs et fauteurs des fêtes des Innocents et des Fous, est la preuve la plus convainquante du concours des deux pouvoirs dans la voie de l'opposition où les Pères de l'Eglise avaient toujours marché. » (Introduc. de M. C. Ls-BER [pp. XXXVI et suiv.] aux Monnaice da évéques des innocents et des fous, etc., par M. RIGOLLEAU d'Amiens; Paris, 1837.) Le décret de la Faculté de théologie de

Paris de 1444, est dans le même sens. En voici quelques passages : « Decretum theo-« logorum Parisiensium ad detestandum, « contemnendum et omnino abolendum quemdam superstitiosum et scandalosum « ritum quem quidam festum fatuorum 🕫 « cant, qui a ritu paganorum et infidelium « idolatria initium et originem sumpsit.... Tales paganorum reliquiæ cessarunt.... « Sola vero spurcissimi Jani nefaria traditio « hucusque perseverat.... Similia ludibria in capite januarii faciebant (pagani et gen
 tiles) in honorem Jani. » Ce décret fort remarquable, ajoute M. Rigolleau, fut donné par Savaron, en 1611, dans la troisième édi-tion de son Traité contre les masques. Il a été réimprimé depuis à la suite des Ofuvres de Pierre de Blois (1667, in-folio), avec les lettres pastorales des évêques de Paris (Ende de Sully, en 1198-99, et Pierre Cambius, en 1208), relatives aux mêmes fêtes. Ces pieut évêques essayèrent d'en faire cesser les mdécences, en promettant une récompense à ceux qui n'y prendraient point part, « et une « rétribution pécuniaire aux chanoines, aux « chantres et aux enfants de chœur, qui se « trouveraient en état d'assister aux Malines « les jours de Saint-Etienne et de la Circon-« cision. » Le même décret se trouve auxu dans le tome XXIV de la Biblioth. des Pires. (Monnaies des évêques des innocents et des

fous, pp. 6 et 7.)

Les lettres patentes du roi Charles VII.
du 17 avril 1445, adressées aux bailly et
prévost de la ville de Troyes, et portant sup-

pression de la feste aux fols (Voir le Thesaurus novus anecdotorum, de Martène et Duaand, 1717, tom. I', où on les trouve), qualisient le décret ci-dessus de la Faculté de theologie, de « notable epistre, detestant et « condamnant ladicte damnable feste comme « superstitieuse et paganicque, laquelle eut « son introduction et commencement des « payens et incredules idolastres, comme « bien expressement dict monsieur saint « Auxastin. » (Ibid., p. 8.)

« Augustin. » (Ibid., p. 8.)

Sur la vère de l'Are. — La fète de l'Are, dit M. G. Leber, rentre, à n'en pas douter, dans l'espèce de culte rendu jadis aux ânes célèbres de l'Ecriture, culte grossier, indécent, mais qui n'était qu'une naïveté dans son siècle. Il rappelle à la fois Balsam, la victoire de Samson, l'étable de Bethléem, la fuite en Egypte, et surtout l'entrée de Jésus-

Christ à Jerusalem.

Sur un contre-fort du clocher vieux de la cathédrale de Chartres, il existe une figure assez renommée, qu'on appelle l'Ans qui cielle. D'après le témoignage d'une personne fort instruite qui réside à Chartres, pour-suit M. Leber, l'instrument de ce singulier ménétrier serait bien réellement une vielle; il est placé entre les pieds de devant, et la poignée répond à la bouche de l'animal, dont elle semble recevoir le mouvement. Au surplus, l'image ou la tradition de l'âne qui vielle se retrouve dans plus d'une localité. Il y avait à Orléans une rue de ce nom. Monnaies des évêques des innocents et des fous, note de M. Leber combinée avec quel-

ques lignes du texte, p. 20.)

« Tout le monde connaît la sête de l'ane, qui se célébrait à Beauvais. Les historiens de cette ville, Pierre Louvet surtout (Hist. & estiq. du diocèse de Beauvais, 1635), ont donné des détails sur les cérémonies qui s'y pratiquaient, sur la prose de l'âne qu'on chantait, sur le cri semblable au braiment de cet animal, qui remplaçait l'Amen, (Hez! sire l'asne, hez!) et qui était répété par tous les assistants, etc. Ne m'occupant ici que des taits non recueillis et moins connus, j'ajouterai soulement à ce qu'on sait de la sete de l'ane, que, dans le cérémonial qui en renfermait tout le détail, et qui devait être fort ancien, puisqu'il contenait des prières pour le Pape Alexandre III, le roi de France Louis VII, et la reine Ade (Adèle) de Champagne, son épouse, on lisait que les chanoines se rendaient au-devant de l'ane, à la grande porte de l'église, la bouteille et le terre en main, tenentes singuli urnas vini plenas cum scyfis vitreis, et que dans ce jour les encensements se faisaient avec du boudin et des saucisses: Hac die incensabilur cum boudino et saucita. Outre cette fête, il y en avait une autre où, pour représenter la suite en Egypte, on plaçait une jeune fille lenant dans ses bras un enfant; elle allait processionnellement ainsi de la cathédrale à l'église Saint-Etienne, et se plaçait avec son que près de l'autel. Cette procession avait

lieu le 15 janvier. » (Ibid., pp. 30 et 31.)
Telle était la fête pour l'abolition de la-

quelle, dès le xi' siècle, le comte Héribert IV (il mourut vers 1061) adressait de si vives invitations à son clergé de tout le comté, ainsi que pour celle de la fête des fous; (V. ibid., p. 32.) — Voy. le Missel de la fête de l'âne, de Sens, dont une copie, provenant des mss. de Baluze, se trouve à la Biblioth. du roi. (Ibid., p. 80.)

Voici maintenant l'article de Du Cange que nous nous dispensons de traduire:

Longe ridiculosior erat festivitas quæ Bellovaci olim die 14 Januarii celebrabatur. Ut enim Virginem Mariam in Ægyptum cum puero Jesu fugientem repræsentareut, pi-ctoribus nimium creduli pulcherrimam eligebant puellam, que infantem in sinum gestans, et super asinum, ad id eleganter ornatum, sedens, ab ecclesia cathedrali et ad parochiam S. Stephani magno cum apparatu ducebatur, comitante clero et populo. Ad parochiam cum pervenisset prompaticus ille cœlus, sanctuarium ipsum ingrediebatur puel-la, quæ cum asino a parte Evangelii prope altare collocabatur; moxque incipiobatinissa solemnis cujus Introitus, Kyrie, Gloria, Credo, etc., hac modulatione Hinham concludebantur; sed cum magis stupendum, rubricæ mss. hujusce festi habent: In finemissæ sacerdos versus ad populum vice, Ite missa est, ter hinhannabit: populus vero vice, Deo Gratias, ter respondebit, Hinham, Hinham, Hinham. Hec ægre retulimus, utpote que theatromagis conveniant quam ecclesiasticæ cæremoniæ; attamen cum ab instituto nostro non omnino abhorreant, prosam quoque subjiciemus quam coronidis instar inter missarum solemnia decantabant; hanc nobis suppeditavit præter edita ms, codex 500 annorum; unde de antiquitate illius festi judicare licet.

Orientis partibus
Adventavit asinus,
Pulcher et fortissimus,
Sarcinis aptissimus.
Hez, sire Asne, car chantes,
Belle bouche rechignez,
Vous aurez du foin ussez
Et de l'avoine à vlantez.

Lentus erat pedibus Nisi foret baculus, Et enim in clunibus Pungeret aculeus. Hez, sire Asne, etc.

Hic in collibus Sichem-Jam nutritus sub Ruben Transiit per Jordanem, Saliit in Bethleem. Hes, sire Asne, etc.

Ecce magnis auribus Subjugalis filius Asinus egregius Asinorum dominus. Hez, sire Asne, etc.

Saltu vincit hinnulos Damas et capreolos: Super dromedarios Velox Madianeus. Ucs, sire Asne, etc.

(3)

Aurum de Arabia Thus et myerham de Saba Tulit in ecclesia Virtus asinaria. Hez, sire Asne, elc.

FET

Dum trahit vehicula Multa cum sarcinula. Illius mandibula Dura terit pabula. Hez, sire Asne, etc.

Cum aristis hordeum Comedit et carduum; Triticum a palea Segregat in area. Hez, sire Aske, etc.

Amen, dicat, asine (kic genu flectebalur), Jam satur de gramine: Amen, amen itera. Aspernare vetera Hezva! Hezva! Hez va! Hez! Bialex sire Asne, car allez ; Belle boucke car chantes

- Nec minori pompa decentiorive cultu eadem hæc festivitas Æduis celebrabatur. Asinum vestiebant aureo panno, cujus angulos ferre nonnisi quatuor e præcipuis canonicis concedebatur; alii vero adesse tenebantur in vestitu decenti sicut in die Nativitatis; hique tandem asinum frequenti stipatum turba solemni ritu ducebant: adeo ut quo magis hee ridenda videantur, eo religiosiori cultu observata fuerint. Hæc abolere censuris ecclesiasticis non semel tentarunt episcopi, sed frustra, altissimis quippe defixa erat radicibus, donec supremi sensius accessit auctoritas, qua tandem hoc festum supressum est.
- « Variis temporibus atque ceremoniis, pro diversarum ecclesiarum more, peragebatur hoc festum, ut ex prolatis supra colligitur. Ubi non aderat ipsamet asina, ipsius effigies retro altare collocahatur. mar. ms. eccl. Cameræ, fol. 36, 1°. Ad Dominicam Palmarum: Asina picta remanet retro altare usque post completorium iv feriæ.» (Vide Haltaus, Chronol., in Dominica Palmarum, pag. 225, edit. german.)

Sur la fête des Fous. — « La veille des Rois, les vicaires de Noyon élisaient non pas un pape, comme à Amiens ou à Senlis, ni un patriarche, comme à Laon, mais un roi des sous. Il est dit dans une délibération du chapitre, de l'an 1497, que l'assemblée permit au roi des vicaires et à ses compagnons de faire leurs divertissements la veille de l'Epiphanie, pourvu qu'on ne chantat point d'infames chansons, qu'en ne dit pas de paroles injurieuses et impudiques, qu'on ne fit pas de danses obscènes devant le grand portail, toutes choses qui avaient eu lieu à la dernière sête des Innocents. « Ca-« vere a cantu carminum infamium et scandalosorum, nec non similiter carminibus « indecoris et impudicis verbis in ultimo « sesto innocentium per eos setide decan-« tatis; et si vicarii eum rege vadant ad « equitatum solito, nequaquam fiet chorea

et tripudia ante magnum portale saltem

a ita impudice ut fieri solet. » (16., pp. 28. 29.)

« A Laon, le patriarche des fous avait recours aux enfants de chœur pour ajouter à la cérémonie, car « en 1541 ou 1549, on re-«fuse au patriarche Absalon Bourgeois le a maître des enfants de chœur ou l'un d'eux, a pour faire semblant, dit l'acte capitulaire,

« de dire la messe à liesse. » (Ibid., p. 25) « A propos d'une mounsie où l'on veil trois personnages habillés en fous, se tenant par la main et gambadant, M. Rigolleau dit: Les danses faissient une partie obligée des sêtes des Fous. Le décret de la Faculté de théologie de Paris, que j'aime à citer de préférence, appelle mauvais prêtres (meles sacerdetes), ces prêtres, ces clercs dansant pendant l'office divin, dans le chœur, masqués et déguisés à la manière la plus impudique : « Quis... non diceret malos istos « sacerdotes et clericos quos, divini officii « tempore, videret larvatos, monstruccos « vultibus, aut in vestibus mulierum sut « lenonum vel histrionum, choreas ducere, in choro cantilenas inhonestas cantare, « etc., et per totam ecclesiam currere, sal-« tare, etc. » Ce décret finit par décider que « non licet ducere choreas in ecclesia quando a fit divinum officium, » qu'il n'est pas permis de danser dans les églises pendant l'office divin. Il n'était donc pas défends, a xv' siècle, d'y danser dans d'autres moments. Seulement les ecclésiastiques me devaient pas danser en public : « Non enin « est enrum publice tripudiare, » dit le ce-lèbre Michel Menot. Aussi ce prédicateur blame-t-il la coutume qu'avaient alors les prêtres de danser publiquement, avec des femmes, le jour même où ils disaient leur première messe : « Clama contra eorum a malam consuetudinem, qui die quo cele-« brant primam missam cum mulieribus « publice tripudiant. » (Perpulchra epistelerum quadragesimalium expositio; Pans,

« Un autre prédicateur du temps, Guilaume Pepin, parle, comme d'une chose or dinaire, des prêtres qui se mélaient aux danses, après avoir mis bas la soutane: « Sant enim nonnulli qui specialiter in « chorea peccant contra sacramentum ordi-« nis : sunt ecclesiastici qui interdum tali-« bus dissolutionibus se immiscent: a bear a pourpoint, gallice, id est, deposita veste « sacerdotali, cum dyploide choreisantes, « quod valde indecens est et scandalosum

« in populo. » « .... Les cardinaux de Narbonne et de Saint-Séverin, en 1501, dansèrent à Milan devant Louis XII; le cardinal de Mantoue et les Pères du concile de Trente, en 1562, dansèrent dans les fêtes qu'ils donne rent à Philippe II, roi d'Espagne (Palati-Louis, archevêque de Magdebourg, lapad dansant avec les dames jusqu'à la minuil. cheut et trébucha à terre si rudement qu'il !! rompit le col et la dame qu'il meneil, dit Claude Noirot dans son Origine des masques

et mommeries. Savant Guillaume Bouchet (b' série), l'aventure arriva de son temps.
« On voit dans les Mémoires de mademoiselle de Montpensier, qu'au xvu' siècle, les vice-légats d'Avignon dansaient ordinairement aux bals que se donnaient tour à tour les dames de la ville, et, de plus, la coutume était qu'à chaque courante, la dame qui la devait danser allait baiser M. le vice-légat à sa place, ce qui sembla assez ridicule à la princesse. »

M. C. Leber dit en note: « Ajoutez à ces exemples le fameux ballet dansé par les Jésuites à la réception de l'archevêque d'Aix en Provence, qui fait le sujet d'un avis fort aigre et tant soit peu hypocrite, publié en Hollande, petit in-12, 1687. Quelque temps auparavant, des Pères du même ordre avaient donné, dans leur collège de la Flèche, un ballet plus bizarre peut-être 24 qui lit moins de bruit: on y voyait l'Amour divin dansant un pas de trois ou de quatre avec les divinités de l'Olympe; et, dans ses entreprises sur les cœurs rebelles, le Saint-Esprit appelait à son aide les Naïades, Morphée et Vulcain. » (Ibid., pp. 108-113.)

« On trouve ailleurs que le public était admis à voir les éhattements en usage dans cette abbaye (celle de la Sainte-Trinité, à Caen), le jour des Innocents. Il s'y faisait élection d'une petite abbesse; elle entrait en lonctions aux premières Vépres. L'abbesse quittait sa chaire au verset du Magaificat : Deposuit potentes de sede, etc.; la petite abhesse prenait sa place et sa crosse, continuait l'office, et célébrait le lendemain jusqu'au même verset...... Au commencement du xviir siècle, en 1702, les religieuses de l'Artois et du Cambrésis, avaient encore coulume de se masquer dans leurs clottres, et de revêtir des habits d'hommes, pour se divertir honnêtement, et danser secrètement entre elles. (Voy. le Journal des savants, année 1702, où se trouvent cités les ouvrages du P. Barnabé Saladin, Récollet, qui approuve ces divertissements.)

« En Provence, les évêques des Fous et les abbesses folles se faisaient des visites; cel usage avait lieu au xv' siècle à Arles. Suivant deux actes d'arrentement de la manse capitulaire, le fermier du chapitre élait obligé de donner du vin à discrétion pour les soupers de l'archevêque des Innocents, autrement dit rol, alias stultus, et pour sa compagnie, savoir le jour de Saint-Thomas (21 décembre), où le dit archevêque solution de Saint-Jean et des Innocents où il officiait, et ce suivant la iouable coutume. Le 29 décembre, jour de Saint-Trophyme, l'archevêque fol allait à abbaye de Sainte-Claire, où était aussi une dibesse solle. L'archeveque sol amé sa sole compagnié venoun al moustiers per visita l'abadesse fole en lo couvent, et il était convenu que l'abbesse du monastère donnerait, le jour des Innocents, à l'abbesse folle, pour régaler l'archevêque fol, six gros en argent, une poule, une boune galine ben grasse; six pains, du vin, siei pechie de vin, six pots

semplis de vin de la mesure del moustiers. et du bois pour faire du feu au réfectoire : si le jour des Innocents se trouvait être un vendredi, l'abbesse donnait au lieu de poule, trois gros en sus des six..... » (Voy. dans le Magasin encyclopédique de janvier 1816, l'extrait d'un mémoire de M. Fauris de Saint-Vincent..... On y trouve aussi des détails sur l'évêque fou ou des Innocents, satuus vel Innocentium, que le chapitre de Saint-Sauveur d'Aix choisissait chaque année, le 21 décembre, parmi les enfants de chœur, ainsi que sur les mitres et les chapes destinées à ces offices, mitra episcopi fatuorum, etc. Cette fête subsista à Aix jusqu'en 1543, époque à laquelle le chapitre la désendit propter insolentias et inhonestates que fiebant et proferebantur illic.) (Voy. sur la fête des Fous en Provence, Papon, tem. III, p. 212.) — (Ibid., pp. 121-126; Voy. aussi pp. 171-172.)

FET

« Les classes de théologie du collége de Sorbonne de Paris, avaient comme les autres leurs béjaunes (bejanni), c'est-à-dire leurs étudiants nouveaux venus, dont l'intendance était commise à un particulier qu'on appelait le chapelain abbé des béjaunes. Il devait s'acquitter de deux fonctions le jour des Innocents: avant le diner, monté sur un âne, il devait mener les béjaunes par la rue; et l'après-diner, il devait leur verser de l'eau sur le corps. (Lebeur, Hist. du dioc.

de Paris, tom. I", p. 243.)

« Dans le registre capitulaire de Sens, (cité par Baluze dans ses notes manuscrites sur la copie du Missel de la fête des Fous de Sens, qui est à la Biblioth. du roi, sous le nº 1351), on trouvait désense de jeter plus de trois seaux d'eau, trium sitularum, sur le préchantre des Fous; Millin ajoute, dans le second volume de ses Monuments inédits, où il donne la description deș diptyques d'ivoire qui recouvrent le Missel de Sens, qu'à la sête des Fous qui se célébrait dans cette métropole, on versait plusieurs seaux d'eau, aux Matines, sur quelques hommes nus, indépendamment de ceux dont on arrosait le préchantre des Fous; mais que plus tard on limita à trois le nombre des seaux que recevait ce dernier, et on défendit de conduire des hommes nus dans l'église le lendemain de Noël; on devait seulement les mener au puits du cloître, et ne jeter sur eux qu'un seau d'eau. » (Ibid., pp. 172-173.) Suivent des détails d'une telle nature qu'ils

ne peuvent trouver place ici.

« L'évêque des Fous était particulièrement monté sur un âne, à Châlons-sur-Marne. Voici ce qu'on lisait dans un registre de 1570, déposé aux archives de la cathé-

draie:

« La fête des Fous était fixée au jour de Saint-Etienne. On dressait, la veille, un théâtre devant le grand portail de la cathédrale; le jour, on y préparait un festin, qui était fait aux frais du chapitre. Lorsque tout était disposé, on allait en procession, environ à deux heures après midi, en la maison de la maîtrise des Fous, pour-y prendre

l'évéque des Fous, monté sur un âne, que l'on conduisait, au son de toutes sortes d'instruments et des cloches, jusqu'au lieu où était érigé le théâtre. Là, il descendait de son ane, qui était paré d'une belle housse et autres magnifiques harnachements. Là, l'évêque des fous était revêtu d'une chape, mitre en tête, la croix pastorale, les gants et la crosse à la main. Ainsi habillé, il montait sur le théâtre, s'asseyait à table avec ses officiers; ils mangeaient et buvaient ensemble ce qu'on leur avait préparé, suivant leur goût. C'étaient ordinairement les chanoines les plus qualifiés qui composaient la maison des fous. On remontait sur le théatre pour y boire et manger; et pendant ce second repas, où l'évêque figurait principalement, les chapelains, les chantres et les bas officiers se divisaient en trois bandes. La première restait autour de l'église et aux environs du théâtre, comme pour y servir de sentinelles. La deuxième était dans l'église même, y chantaient certains mots confus et vides de sens, et faisait des grimaces et des contorsions horribles; et la troisième parcourait le cloître et les rues. Après le repas, ils allaient chanter, avec beaucoup de précipitation, les Vepres. Lorsqu'elles étaient finies, deux chantres et le mattre de musique, battant la mesure, chantaient en musique un motet, dont voici les paroles: Cantemus ad honorem, gloriam et laudem sancti Stephani sæpe multo validus, maximis clamoribus in istis diebus, ubi gaudium, lætitia et jubilatio prodeunt in conspeetu omnium. — Partem portionis ad bene manducandum capias, sicul hic et unusquisque sponte, vultis ex vobis bibere ac potare et repotare potiunculas quæ sunt suavissimæ. — Tum amici et benenati conclamate et pulsate præconiis latis, quoniam festum nostrum celebramus et nos volumus exultare, cum summa lætitia. — Ergo igitur deridete, superate invicem sine lacrymis et nunc et usque in finem. Amen. - Après ce motet, on faisait une cavalcade devant et autour de l'église, ensuite dans les rues adjacentes, avec des hautbois, flutes, harpes, flageolets, basses, tambours, tifres et autres instruments faisant beaucoup de bruit. Après avoir parcouru le cloître et les environs, ils allaient par toute la ville, ayant en tête une troupe d'enfants portant des flambeaux, des encensoirs et des falots. - Arrivés au marché, ils jouaient à la paume, adventantes simul forum ludunt ad palmam. Après le jeu, la danse et surtout de grandes cavalcades recommençaient. Au retour, une partie du peuple suivait les chanoines, et une autre, réunie devant l'église, avec des chaudrons et des marmites de cuivre et de fonte, frappait ces divers us-

FET

(347) Cette danse était aussi usitée à Metz. On lit dans les chroniques de cette ville sous la date de 1504 : « Et apres plusieurs danses, l'on vint a danser une danse qui se dit le grant Turdion : et se mene celle danse de telle sorte que aprez ce que l'on ait dansé tous ensemble, tous les compaignons se despairtent à une partie et les filles a une aultre : puis le premier qui mene la danse se part de sa plaice

tensiles l'un contre l'autre, et faisait un charivari effroyable, en poussant de longs hurlements. Pendant cette symphonic burlesque, on sonnait toutes les cloches, et le clergé s'habillait d'une manière grolesque et bouffonne. » (Voy. la France pitteraque, t. II, p. 226. — Monnaies des évêque des innoc. et des sous, pp. 211-213.)

Afin qu'on puisse avoir une idée de la part pour laquelle la musique entrait dans les fêtes qui se célébraient chez les grands du moyen age à l'époque du baptême, des noces, etc., etc., nous allons donner un extrait du curieux opuscule intitulé : Bepteme de Nicolas-Monsieur, filz puis-ney de Monseigneur le duc Antoine, depuis comie de Vaudemont, duc de Mercueur, marquis de Nomeny, comte de Challigny: à Bar, le x nevembre MDXXIIII, de Nicolas Voleyz de Seronville, qu'on trouve dans le Cartulaire de Lorraine au registre portant pour titre: Liber omnium; dont un exemplaire imprimé (in-5° gothique) a paru dans le Cata logue de la bibliothèque du comte Emmery, pair de France, sous le n° 1152; et qui enin a été reproduit dans les Mémoires de la Seciété des sciences, lettres et arts de Nancy. 1848, p. 147.

L'auteur décrit d'abord le cortége :

« Premièrement les marechalz et sourriers des logis faisoient escarter le peuple stin que l'ordre ne fust troublé ou rompu Puis les escoliers, vestus de sarpelis blancz, estoient en grand nombre sur les elles depuis la salle d'honneur jusques au portal de l'église avec torches allumées. Aprez marchoient les menestriers sonnant moult acmonieusement, allant ça et la Monsieur le grand maistre d'hostel pour entretenir l'ordre à son entier.....

..... « Aprez marchoient les maistres d'hostel testes nues, avec gravité et contenance moult lousple et requise a tel act, et estoient suivis des trompettes resonnant melodieusement.... Entremeslez y avoit il-lecques infinie doulceur et melodie de tous les chantres des deux courtz et dudict Ber, avec orgues et autres instrumens armo-

nieux.... »

Puis vient la description des divers plai-

sirs auxquels on se livrait: « Avec ces choses la noblesse s'esbaloit en faictz, riz, jeux, dictz, chantz, orgues, instrumens, dances de haultz, moiens et bas tons de toutes reprises tant vieilles qu'a la nouvelle façon, veu que de France, Allemaigne et Flandres y estoient gens exquis pour faire la feste à plaisir, sans mectre en obly que la françoise et l'allomande, la haie piel rompu, estourdion (347), bergeronnette, le hault barrois et dance de Champaigne estoi!

et de son lieu, et parmy le pair que fait plesieurs tours et viraildes, et puis avec la fille font plusieurs grimaiches et la ramene en son lien : et fait chascan ainsy en droit soy, quant son tour vient, tout ke mieulx qu'il peut, soit de gambairde, de seubressek ou aultrement, et font ainsy les ungs apres les aures jusques a la fin. > (Note de M. Henri Lepoge.)

tripugiée et branslée (349) qu'il ne se failluit rien. Or, monsieur le marquis menoit ma damoiselle de Guise, sa cousine, si meseurement selon son aage, que tous assis-tans s'esmerveilloient de leur belle contenance. Plus oultre estoit la feste esjouye par Songe Creux et ses enfans, Malmesert, Peu d'aquet et Rien ne vault, que jour et nuict jouoient farces vieilles et nouvelles reboblinées et joieuses à merveilles....» Enfin, après la description des repas :

· Or est que a chacun service que les maistres d'hostelz venoient querre, trom-

pettes et clerons menoient si grandz bruictz que l'on y ouoyt goutte. » FIGMENTARIUS (CANTOR), FIGMENTA. - Acta S. Hoarvei mss. : « Harvianus magnæ industriæ plurimarumque linguarum peritus, sed cantor tigmentarius erat. Novos enim fingebat cantus rythmicis compositionibus, quibus imponebat neumatum modos antea inauditos, qui quamvis in voluptuosis regum degeret curiis, et inter aulicos deleclabiles el jocundus jocularis, tamen metucbat semper Dominum. » Musices peritus hic designatur, ut colligitur ex Vita ejusdem sancti tom. III Jun., p. 366, col. 1 : « Præ cæteris autem arte musices excellebat, in cantilenis ad modos aptandis, et tripudiis ordinandis ad numeros. » (Ap. Du Cange.)
L'abbé Lebeuf, dans son Traité hist. sur

le chant ecclésiastique, p. 72, s'exprime ainsi: Deux auteurs, Jean de Sarisbery, évêque de Chartres (Polycratici, lib. 1, cap. 6), et Aëlred, abbe, en Angleterre (Specul. charitatis, lib. 11), font la description d'une espèce de chant qui paroît bien différent du chant grégorien; mais ils ne disent pas non plus quel'on s'en servit dans les offices de l'Eglise. Le chant n'étoit peut-être usité que dans les assemblées profanes. Ces sortes de chants, assez semblables à ceux de l'invention d'Aribon...., étoient apparemment les mêmes que l'on appeloit figmenta (Voy. Le Munerat, Tractatus de concordia grammaticæ et musicæ ed calcem Martyrol. Usuardi, edit. 1490), à cause que le chant d'église n'y entroit pour rien, et dont les auteurs étoient appelés contores figmentarii. C'est ce qu'on appela depuis du nom de res factæ, lorsque ces sortes de chants se furent fait entrée dans les églises; car ils n'y furent admis que fort urd.,

FIGURE DE NOTES. — On nomme figure en général tous les signes qui sont usités dans la notation musicale. Mais ce nom sapplique plus particulièrement aux formes diverses au moyen desquelles Jean de Muris at connaître les valeurs différentes des notes, doù est venu le nom de musique figurée. · Figura, dit cet auteur, est repræsentatio vocis in aliquo modorum ordinatæ; et per hoc patet, quod signare figuræ debent modos, et non e contra; licet quidam posuerint, quod figura est repræsentatio vocis secundum

suum modum. » Ainsi la figure des notes représentait les sons suivant le mode parfait ou imparfait dans lequel la mesure était marquée, c'est-à-dire ternaire pour la per-fection, binaire pour l'imperfection.

Nous empruntons à Poisson l'énumération et la description des diverses figures de notes.

« La commune a été figurée par un point m carré, on l'appelle carrée, ou commune ou

« Celle sur laquelle la voix doit insister. par un point carré aves une queue, on l'appelle longue.

« Celle sur laquelle il faut couler, par un

point appelé losange ou brève.

« Quelques-uns ont ajouté un point sim-Pple à la note à queue, pour marquer où voix doit reposer, ce qui paraît fort

moderne pour le plain-chant.

- « D'autres ont marqué les repos par une barre ou ligne perpendiculaire, qui couvre les quatre lignes ou barres des notes, ne mettant que de petites barres ou petites lignes perpendiculaires pour la séparation de chaque mot. Ces repos ne doivent avoir lieu que quand le sens du texte le permet.
- « On trouve encore des notes en forme 🚆 d'équerre, qu'on appelle rhomboides, et qui en certains cas ont un peu moins de valeur que la commune, et un peu plus que la losange.
- « Dans les livres où l'on trouve des trafnées de notes en descendant sur une même syllabe, figurées en rhomboïdes, elles ont la mame valeur que la note commune ; la plupart des modernes ont abandonné cette figure, et ont mis en place des notes carrées ou communes, liées les unes aux autres, ce qui produit le même effet. D'autres se sont contentés de la losange, en lui donnant la même valeur qu'aux notes communes. C'est pourquoi il est extrêmement important de distinguer quand les rhomboïdes ou les losanges sont à la suite d'une note carrée sur une même syllabe, car alors on les traite comme les notes communes. Cette note carrée doit alors avoir une queue, non pour faire insister la voix dessus, mais pour mar-quer sa liaison sans repos avec les notes rhomboïdes ou les losanges qui la suivent.

Les notes à queue, les losanges et les rhomboïdes n'ont donc une valeur différente que lorsqu'elles sont uniques pour une syllabe: elles servent alors à faire bien prononcer la quantité, ou bien à faire cadencer le chant, comme il arrive dans les proses

et les hymnes seulement.

« On trouve dans quelques anciens livres, manuscrits et imprimés, des figures de notes en façon de girouette baissée; ces figures contiennent deux notes seulement, qui se prennent aux deux extrémités de la figure.

a Dans d'autres, on en trouve deux éga-

(348) Lors des fêtes de saint Eloi et de saint Lazare, à Marseille, on dansait le grand branle (magnum tripudium). (Note de M Henri Lepage.)

les, l'une au-dessus de l'autre; en ce cas, on prend celle de dessous la première.

« Certains manuscrits en ont aussi deux l'une sur l'autre, dont celle de dessus doit être chantée la première; on voit qu'elle doit être chantée la première lorsqu'elle est plus petite et s'avance moins que celle de dessous, ou plutôt, le goût du chant en décide.

« On emploie deux notes communes, ou même plus, quand il est à propos que la voix insiste plus longtemps sur une même syllabe; c'est ce qu'on appelle prelation. On trouve quelquefois dans les anciens jusqu'à quatre et six notes de suite sur une même corde et une même syllabe; ce que l'on a réformé dans les nouveaux livres, surtout dans le romain, où ce retranchement est porté à l'excès, et ôte en plusieurs endroits la majesté du chant....

« A la fin de chaque ligne de chant, on met une petite note qu'on appelle guidon.» (Poisson, Traité du chant grégorien, pp. 46

et 47.)

Les Italiens donnent à la pause .e nom de figures muettes (figure mute), de même que nous appelons la pause, le soupir, etc., signes ou valeurs de silence. On donne également le nom de figures à certaines formes de chant, de contrapoint, ou même de simples ornements, dans le même sens que l'on dit figures de rhétorique.

FIGURER. — « C'est passer plusieurs notes pour une; c'est faire des doubles, des variations; c'est ajouter des notes au chant de quelque manière que ce soit; enfin, c'est donner aux sons harmonieux une figure de mélodie, en les liant par d'autres sons intermédiaires. » (J.-Ja ROUSSEAU.)

FINALE ou FONDAMENTALE (Corde). —
La corde finale est, comme son nom l'indique, celle par laquelle le chant de chaque mode doit se terminer. De toutes les notes modèles, elle est la plus excellente, parce que c'est en définitive par elle que tout mode se détermine: « Ut ad principalem vocem, id est, finalem vel si quam affinem ejus pro ipsa eligerint, pene omnes distinctiones currant. Et eadem, sicut et vox neumas omnes, aut perplures distinctiones finiat aliquando et incipiat; qualia apud Ambrosium, si curiosus sis, invenire licibit. » (Guido, Microl., cap. 15.)

Quoique les tons réguliers soient au nombre de huit, ils n'ont cependant que quatre signes ou lettres sur lesquels ils finissent naturellement, qui sont D, E, F, G. Cela vient de ce que dans une même note se termine un ton authentique et un ton plagal, de la façon suivante: premier et second en D; c'est-à-dire D sol ré; troisième et quatrième en E, c'est-à-dire en E la mi; cinquième et sixième en F, c'est-à-dire en F fa ut; septième et huitième en G, c'est-à-dire en G sol re ut. (Ibid., chap. 35.)

sol re ut. (Ibid., chap. 35.)

FINAUX (Modes)). — Les théoriciens appellent tétracordes des finales les cordes D, E, F, G, des quatre premiers modes au-

thentiques, parce que ce tétracorde les résume, et parce que leurs quatre espèces de quintes y sont commencées sur chaque degré. Quant à nous, dans la théorie développée à notre article Mode sur la transposition, nous nommons modes finaux les quatre premiers modes authentiques, fronte qu'ils contiennent les finales des plagux, 2° parce que c'est sur ces finales que les quatre premiers plagaux et les quatre que nous appelons afinaux doivent se modeler dans la théorie de la transposition des modes.

FIORITURES. — « Mot italien francisé qui signifie ornement du chant. » (Férm.)

FLAGELLANTS. — En l'année 1347 me grande mortalité désolait l'Allemagne; c'est ce qui donna naissance aux flagellants, qui s'en allaient processionnellement avec crest et bannières dans divers pays, en chantal les psaumes péniteutiaux, qu'ils appelaient Laisen, sous la direction de leurs préchatres. Ils faisaient des processions autour des cimetières en se fouettant jusqu'au sang. (LICHTENTHAL, v° Cantici de' flagellanti.)

FLAGEOLET. — « C'est un jeu de l'orgue à l'unisson de la doublette. Quelquesois ma le fait en bois comme de véritables saguelets; à l'exception qu'on n'y fait que les trous nécessaires pour le ton qu'ils doivent rendre. » (Manuel du facteur d'orgue. Paris, 1849, Roret, t. III, p. 540.)

Il y a des procédés pour imiter ce jeu

dans les orgues où il n'existe pas.

FLATTÉ. — « Agrément ou cadence ; c'est une expression par laquelle on désignait, dans la musique ancienne, une espèce d'agrément qui consistait dans une petite note placée au-dessous de la tenue finale. » (Manuel du facteur d'orgues; Paris, 1869, Roret, t. III, p. 550.)

FLEBILE. — « Adjectif italien qui sejoiat quelquefois à l'indication d'un mouvement; il signifie plaintif. Andante flebile, endante plaintif. » (Férrs.)

FLEURETIS, ou FLEURTIS, ou FLEURETE.—Les symphoniastes modernes s'étaient dit que le plain-chant avait sa musique, que la musique avait sa rhétorique, et que cette rhétorique avait ses fleurs. C'est pour quoi ils imaginèrent quantité de jolies choses, exprimées par les jolis noms de périèlèses, contrepoints, contrepoints fleuris, chant sur le livre, etc. Du mot contrepoint fleur, contrapunctus floridus, on lit fleuretis. fleuris, fleurette. Le fleuretis était improvisé: c'était le chant sur le livre, et l'un peut juger si l'imagination des chantres et des clercs apportait beaucoup de goût dans ces inventions et beaucoup de convenance dans les solennités de l'office.

FLEURTIS. — « Sorte de contrepoint figuré, lequel n'est point syllabique ou note sur note. C'est aussi l'assemblage des divers agréments dont on orne un chant trop simple. Ce mot a vieilli en tout sens. »

(J.-J) ROUSSEAL )

- Cadence particulière de la psalmodie dans les usages bénédictins. M. de Chaleaubriand parle de la fesse dans sa Vie de Rance, mais il s'est bien gardé de la définir.

FLOTTA. — « Nom d'un chœur chanté autresois par un grand nombre d'élèves des Conservatoires de Naples, à la procession FÉTIS.) de saint Janvier. »

FLOTTOLE. — « Sorte de cantique d'une mélodie douce, que les élèves des Conservaloires de Venise chantaient dans les pro-(FÉTIS. cessions des saints.»

FLUTE. — « On comprend sous la dénomination de flûte un grand nombre de jeux (d'orgue) qui, tous, ont pour but d'imiter la note d'orchestre, mais qui souvent ne diffèrent entre eux que par le nom. On compte au moins vingt espèces de flûte. » (Manuel du facteur d'orgues; Paris, 1849, Roret, t. Ill. p. 540 et suiv.) L'auteur que nous citons nomme les suivantes: fûte de huit, ou principal de huit ; flûte de récit, flûte traversière ou allemande ; flûte à Bouches rondes, flauto mojor, flauso minor, flauto cuspido, flute creuse, flute agréable, flute d'amour, flaut devoire, flute douce ou flute doris, flute en susan, flute à cheminée, flute à bec, flute englaise ou suabile, flûte italienne, flûte suisse, flûte harmonique, flûte octaviante, flute file à trous ronds ou à bouches rondes, flûte des bois, flate double, flûte de Pan, flûte de paysan, elc., etc.,

• On appelle aussi flutes, les jeux à bouches de quatre, de huit, de seize et de trentedeux pieds, lorsqu'ils sont à la pédale; mais lorqu'on dit jouer les flûtes, c'est jouer tous les jeux à l'unisson de huit pieds, soit

ouverts, soit houchés. » (Ibid.)

FONDS D'ORGUE. -– « On nomme ainsi les réunions de tous les jeux à bouche de trente-deux pieds, de seize, de huit et de qualre pieds, tant ouverts que bouchés. On dit jouer les fonds. On exclut de ce mélange les doublettes, les jeux composés et les jeux de mutations. » (Manuel du facteur d'orgues; Paris, 1849, Roret, t. III, p.

FORMULE. — On appelle formule de la psalmodie une indication abrégée des cordes essentielles sur lesquelles la voix appuie dans la psalmodie suivant les divers modes du plain-chant. Ainsi il y a les formules du premier, du deuxième, du troisième mode, etc. Cette indication contient la teneur, la médiation et la terminaison des versets et la manière d'accentuer les monosyllabes et les mots hébreux qui sont sur la médiation. Elle se trouve dans tous les livres de chant el dans toutes les méthodes. On peut en voir des exemples très-étendus dans Ju-Dilbac (viii partie.)

(549) Nous avens cru devoir nous dispenser de hire un article sur la plapart des mots qui s'appli-quent sun divers ornements du chant dans le moyen age, mots sur la signification desquels nos ar-chologues musiciens se disputent et se disputeront bagtemps encore. Nous avons voulu ici apporter en texte dont M. T. Nisard pourrait peut-être tirer

FORT.—« Ce mot s'écrit dans les parties, pour marquer qu'il faut forcer le son avec véhémence, mais sans le hausser; chanter à pleine voix, tirer de l'instrument beaucoup de son; ou bien il s'emploie pour détruire l'effet du mot doux employé précédemment.

« Les Italiens ont encore le surperlatif fortissimo, dont on n'a guère besoin dans la musique française; car on y chante ordinairement très-fort. » (J.-J. Rousseau.)

Aujourd'hui au lieu de fort, on dit forte en italien, et on indique par un F cette

nuance d'intensité.

FOURNITURB. -- Jeu de mutation et par conséquent composé. « La fourniture toujours composée de trois ou quatre, cinq, six ou sept rangées de tuyaux (selon que l'orgue est considérable), comme si c'était autant de jeux distincts et de toute l'étendue du clavier. » (Manuel du facteur d'orgues;

Paris, 1849, Roret, t. I", p. 38.)
FREDON. — Ornement qui consiste dans le battement précipité d'un son, ce qui revient probablement à crispatio, mot dont Notker se sert dans l'explication de l'alphabet de Romanus : R. Rectitudinem vel casuram non abolitionis, sed crispationis rogitat. Du Cange, sur le mot crispatio, renvoie au verbe crissare, où il cite le texte suivant de Rancé d'Auxerre (Comment. in librum de musica Martiani Capellæ, ms. in bibl. Reg.): « Hoc tamen in cordis non potest reperiri, misi in humana voce quando crissatur vox in ascendendo et descendendo. Id est,

quando movetur vox et vane flectitur (349). »
FREDONNER. — Faire des fredons. Ce
mot est vieux et ne s'emploie plus qu'en (J.-J. ROUSSEAU.)

- « Chanter à voix basse et entre les dents quelque passage d'air ou de chanson. » (FÉTIS.)

FUGARA, jeu de l'orgue. -« La fugara a un son clair et mordant, mais plus doux que celui de la gambe. Elle a ordinairement huit pieds et rarement quatre pieds. On en construit en bois ou en étain. » (Manuel du facteur d'orgues; Paris, 1849, Roret,

t. III, p. 108.)
FUGUE, du latin fuga, fuite, parce que les parties, partant successivement, semblent se fuir et se poursuivre l'une l'autre. — L'invention de la dissonance naturelle au xvi siècle a donné naissance à la fugue tonale. Anciennement ce qu'on appelait ainsi, fuga, fuite, n'était autre chose qu'un canon rigoureux, c'est-à-dire une imitation contrainte d'un bout à l'autre. Tinctoris définit la fugue : Fuga est identitas partium eantus quo ad valorem, nomen, formam, es interdum quo ad locum notarum et pausarum suarum.

On conçoit que lersque toute la musique

arti. Du reste, nous n'attachons qu'une importance fort secondaire à la question des ornements du plainchant. Nous ne pensons pas que ces ornements soient de la véritable institution grégorienne, es nous présumons qu'ils ont été introduits par suite de la corruption de goût à certaines époques.

reposait sur la tonalité du plain-chant, que l'élément de transition n'existait pas, il ne pouvait y avoir de modulation de la tonique à la dominante et de celle-ci à la tonique; la réponse de la fugue, c'est-à-dire le même sujet pris par une autre partie à la quarte ou à la quinte, répétait intervalle par intervalle et uniformément le mouvement du premier sujet entendu.

Cette fugue s'appelait fugue réelle. Quelques compositeurs l'emploient encore dans

la musique d'église.

La fugue tonale ou fugue du ton reposant sur la modulation, nécessite un changement dans la réponse, et ce changement s'ap pelle mutation; l'essentiel est que la muta tion se fasse de manière à ce que les cordes du ton soient conservées, car c'est là ce qui caractérise l'espèce. Mais pour se faire une idée juste de la mutation qui est l'élément caractéristique de la fugue tonale et de ses espèces, il faut faire une observation importante En montant de la tonique à la dominante, on parcourt un intervalle de cinq degrés; en montant de la dominante à la tonique, on ne parcourt qu'un intervalle de quatre degrés. Cela tient à la constitution même de notre gamme. Or, si nous supposons que le sujet monte de la tonique à la dominante, cette dominante, devenue tonique à son tour au moment où le sujet y arrive, détermine le ton de la réponse. Celleci doit moduler pour rentrer dans le ton primitif, mais elle ne peut y rentrer qu'en se resserrant pour ainsi dire, c'est-à-dire en limitant son mouvement dans l'espace de quatre intervalles au lieu des cinq qu'a parcourus le sujet, ce qu'elle ne peut faire sans subir une altération. C'est cette altération à laquelle on a donné le nom de mutation. Ce qui distingue donc la fugue tonale de la fugue réelle, c'est que dans celle-ci la réponse se fait sans mutation et qu'elle représente réellement le sujet.

Si la mutation a lieu au début de la réponse, la fugue est tonale proprement dite. Si la mutation a lieu à la fin de la réponse,

la fugue est irrégulière.

Si la réponse ne contient qu'une partie de la forme du sujet, la fugue prend le nom de

fugue d'imitation.

« On accompagne le sujet par un contrepoint double à l'octave qu'on renverse à la réponse. Lorsque cet accompagnement est le même à chaque reprise du sujet et de la réponse, on lui donne le nom de contre-sujet. Une fugue faite sur ce principe s'appelle fugue à deux sujets. Si la fugue est au moins à quatre parties, on établit quelquefois deux contre-sujets; on dit alors que la fugue est à trois sujets. Je ferai observer que ce langage est impropre et qu'il peut induire l'élève en erreur; on devrait dire : fugue à un sujet et à un ou deux contre-sujets. » (Féris, Traité du contrepoint et de la fugue, lib. IV, p. 84.)

La fugue tonale reposant, comme nous l'avons dit, sur la modulation, rien n'est plus piquant et plus fécond en surprises de toutes sortes que de voir passer le sujet

et les contre-sujets sur tous les degrés de l'échelle; quand le sujet est beau par luimême, qu'il est mélodique, noble, gracieux, assurément la fugue bien traitée est une des plus belles formes de la musique.

Les diverses parties de la fugue sont le sujet, le contre-sujet, la réponse, l'expostion, les épisodes, les reprises modulées, le stretto et la pédale. Toutes ces parties bies enchaînées ensemble et développées dans de justes proportions, constituent la conduite de la fugue. Les épisodes sont comme leur nom l'indique, des divertissements qui tiennent de la fantaisie du compositeur, mais qui doivent néanmoins naître du sujet, ou s'y rattacher adroitement; sans quoi la composition manquerait d'unité.

Le stretto qui, en italien, veut dire étreit, serré, est une partie où le sujet, après avoir parcouru les tons plus ou moins éloignés du ton primitif, s'y concentre, pour ainsi dire, et s'y récapitule en quelques fragments et quelques jeux d'iminations pleins d'éner-gie sous une basse ou tenue à la dominante ou à la tonique, appelée pédale. Cet est est des plus majestueux. Anciennement on appelait fugue per arsim et thesim celle où les imitations procédaient par mouvements

contraires.

La fugue est la pierre de touche du savoir des musiciens. Quand on disait d'un conpositeur, il a manqué la réponse, on ne pouvait, dit M. Fétis, rien ajouter de plus méprisant. (La musique à la portée de tout le monde, 1" sect., ch. 12.)

J.-J. Rousseau a dit dans son article Fugue, que la fugue est l'ingrat chef-d'aurie d'un bon harmoniste. A quoi M. Félis (ibid.) répond encore « qu'on n'était point assa avancé en France, du temps de Rousseau. pour sentir le prix d'une belle fugue et que cet écrivain n'avait jamais eu l'occasion d'en entendre de semblables. »

Les plus belles fugues ont été composées par Jean-Sébastien Bach, Hændel, Sarti, Cherubini; à l'égard du premier de ces compositeurs, on raconte une anecdote que nous avons fait connaître dans le temps et qu'on

nous saura gré de répéter ici.
Il faut dire d'abord que Jean-Sébastien Bach improvisait une fugue comme un orordinaire improvise un prélude. Jean-Sébastien était un bon homme, il svait les goûts simples, il aimait la nature; il faisait des excursions à travers champs; les concerts des oiseaux le réjouissaient, et ne l'empêchaient nullement de se livrer, tout en cheminant, à ses inspirations qu'il écrvait au retour. Un jour, c'était un dimanche, il arrive dans un village d'Allemagne. La cloche appelait les paysans à l'office, il se rend à l'église. On commençait la messe. Il monte à l'orgue, et lie conversation avec l'organiste qui ne tarda pas à s'apercevoir que l'inconnu à qui il parlait en savait plus que lui. L'organiste lui offrit de tenir l'or gue, ce que Jean-Sébastien accepta. Il avait joné les Kyrie, le Gloria, que dejà le chœur était en rumeur. - Quel peut être l'organiste

qui joue aujourd'hui? ce n'est pas notre organiste habituel; en ce cas, il aurait fait de notables progrès depuis dimanche dernier. Cas propos et autres semblables circulaient parmi les chantres et ceux qui faisaient les entendus. A la fin, le prévôt de chœur, intrigué au dernier point, députe à l'orgue un enfant de chœur, avec l'ordre de lui rapporter le nom de l'inconnu qui manie si bien l'instrument. L'enfant de chœur se présente à Jean-Sébastien et s'acquitte de sa commission: - Va, dit le grand artiste, va dire au maître de chœur que je lui dirai mon nom aux premières mesures de l'Ostertoire. Le moment venu, Jean-Sébastien commence un motif qui débutait par les notes suivantes. Quand je dis les notes, je suppose que nos lecteurs savent maintenant, grâce à mon Dictionnaire, que les Allemands ont conservé les dénominations des notes et la tablature instrumentale par les lettres dites grégoriennes, et qu'ils ont eu l'idée de désigner le si naturel, par la lettre II, pour le distinguer du si bémol marqué par B. Jean-Sébastien commença donc son sujet ainsi B, A, C, H, c'est-à-dire sib, la,

Le prévôt de chœur était tout oreilles, et comme il était d'ailleurs bon musicien, il déchiffra sans peine l'énigme musicale. On pense bien la joie, l'admiration, la surprise dont il fut saisi, et quelle belle fête le prévol et les choristes firent au grand organiste.

Eh bien! ce bel art de la fugue est com-plétement perdu pour nous Français, ou plutôt il n'a jamais existé. Nos études sur l'orgue ne sont pas assez sérieuses, et peutelre aussi la position secondaire faite, dans la plupart des paroisses, à nos organistes que l'on assimile à des sonneurs de cloches et à des gens de service (350), s'oppose à ce que des musiciens de mérite suivent cette carrière. A l'exception de M. Boély et de deux ou trois autres, on ne citerait pas un organiste en France capable d'exécuter correctement une fugue. Nos voisins Belges et Allemands sont bien plus avancés que nous. Bruxelles possède en ce moment, un jeune artiste, professeur au Conservatoire dont M. Fétis est directeur, et qui, après avoir Passé sa jeunesse à faire de fortes études en Allemagne, s'est placé au premier rang des organistes de l'Europe. Ce jeune artiste se nomme M. Lemmens. Il est nourri à la grande école de Bach dont il exécute les compositions avec un admirable talent et une précision estrayante, tant ces compositions sont hérissées de difficultés. Ajoutons que M. Lemmens est un compositeur des plus distingués, et que ses œuvres pour l'orgue témoignent de l'étude profonde qu'il

a faite du style des vieux maîtres, en même temps qu'elles sont à la hauteur de l'art con-

temporain.

Un des plus habiles contrapuntistes. Albrechtsberger, a dit que « la fugue est l'attribut essentiel de la musique d'église. » Ce qui ne veut pas dire que la forme de la fugue est essentiellement religieuse, mais ce qui veut dire, en bon français, que la musique d'église, n'étant autre chose que la musique mondaine appliquée au lemple, il a été pourtant nécessaire de lui interdire le déploiement de l'élément dramatique, et une expression trop passionnée, pour la main-tenir dans les bornes de la convenance et dans les limites de sa destination; en conséquence que la fugue, les formes canoniques, le contrepoint d'imitation, serviraient de base au style religieux et d'aliment à l'inspiration des compositeurs. On a dit à ceux-ci : Vous ne pouvez pas être légers, agréables, sémillants, eh bien! soyez savants. De là est venue la distinction entre la musique savante el la musique chantante: la science proprement dite, la science pour ellemême, a été un but, une fin de l'art; et le génic-scientisque a eu ses grands hommes, comme le génie mélodique, le génie des chants faciles et gracieux a eu les siens. Jean-Sébastien, Emmanuel Bach, Hændel, Froberger, Frescobaldi, Martini, Scarlatti, l'abbé Vogler, Cherubini, ont été les dieux qu'on adore dans un sanctuaire inaccessible au plus grand nombre, mais qui, par cela même, est l'objet d'une plus grande vénération de la part des initiés.

FUGUE AUTHENTIQUE, PLAGALE. - On appelait autrefois fugue authentique, celle dont le sujet montait à la quinte, et fugue plagale,

celle dont le sujet descendait à la quarte. FUGUE GRAVE. — On appelle fugue grave, celle qui emprunte un caractère de majesté aux grandes valeurs des notes et à la lenteur du mouvement.

FUGUE. - «En italien fugato: qui est dans le style de la fugue. Le contrepoint fugué est un contrepoint par imitation. » (Féris.)

FUSA. — Figure de la notation mesurée, elle répondait à notre croche et se nommait autrement chroma. On la figurait ordinairement, dit Brossard, avec une tête noire et un crochet au bout, mais dans la triple seulement avec une tête bianche. Dans la mesure à 2 ou à 4 temps, il en fallant huit; dans la triple il n'en fallait que six pour faire une mesure.

FUT D'ORGUES. — « C'est une expression dont quelques-uns se servent pour dire un orgue ou un buffet d'orgues. » (Manuel du facteur d'org.; Paris, 1849, Roret, t. III, p. 545.)

G. - Lettre qui marque le septième degré de l'échelle dans les notations boétienne et grégorienne. Dans celle-ci, le G majuscule indique le sol situé à sept degrés

(350) Il y a a un article dans les réglements des fabriques où effectivement les organistes sont rangés parmi les gens de service.

au-dessus du la grave, et le g minuscule l'octave de ce même sol.

Dans l'alphabet tracé par Romanus pour déterminer les ornements du chant, G signifiait ut in gutture gradatim garruletur, c'està-dire en faisant un tremblement du gosier, de la glotte.

- Lettre qui désigne aussi la finale des septième et huitième tons de l'Eglise.

G, SOL RE UT. - Résultat de la combinaison des quatre premiers hexacordes superposés en leur ordre et se rencontrant au second G de l'échelle des sons. Cela signifiait que cette corde G, dans la solmisation par les muances, était tantôt nommée sol, tantôt ré, tantôt ut, seion qu'elle était solfiée suivant la propriété de nature, ou celle de bémol, ou celle de bécarre.

L'u de la dernière syllabe ayant été quelquefois écrit comme un n, ces quatre syllabes ont représenté le mot barbare geolrent.

GALLICAN (CHANT). — On donné le nom de chant gallican aux chants usités en France avant que le chant romain ne s'y introduisit sous Charlemagne et ses successeurs. « Le chant romain, dit l'abbé Lebeuf, étoit plus varié que l'ancien chant gallican; c'est ce qui le fit goûter davantage. On s'y adonua tellement qu'on peut dire que ceux qui se mélèrent depuis dans la France de faire du chant, l'enrichirent de pièces qui égaloient. et même qui surpassoient souvent celles de l'Antiphonier romain; et elles étoient en si grand nombre que les livres de la France devinrent par la suite plus dignes de l'attention des curieux que ceux de Rome. » (Traité hist. et prat. sur le chant ecclésiastique, p. 15.) Plus loin le même auteur dit encore : « Pendant que Rome chantoit dans le goût des Grecs avec les agrements que l'Italie a toujours su donner dans les arts, l'Eglise gallicane avoit aussi sa méthode de chanter; elle avoit d'habiles chantres dont j'ai déjà parlé. Grégoire de Tours fait mention d'un de ses ecclésiastiques nommé Armentaire, qui savoit distinguer à merveille les différentes mélodies. On ignore comment on y moduloit les répons. Mais on juge par certains restes de psalmodie différents du système grégorien, que son chant psalmodique étoit autrement disposé que le chant de Rome. Il y avoit, par exemple, un genre de psalmodie dont la dominante n'étoit au-dessus de la corde finale que d'un ton ou même d'un demi-ton, et quelquefois cette dominante étoit la corde finale; ce qui n'étoit pas dans le système romain, où la moindre distance de la corde psalmodique à la corde finale de l'antienne a toujours été d'une tierce mi-

« Quelles qu'aient été les mélodies gauloises, on leur substitua les romaines à la tin du vine siècle et au commencement du ix\*, par complaisance pour le goût de Charlemagne; mais on conserva néanmoins du chant selon l'ancien usage de l'Eglise gallicane. » (Ibid., p. 32.) Et notre auteur énumère une foule de différences entre le chant romain et le chant gallican.

Quand viendra donc le mement où l'on ne dira plus : le chant gallican, le chant propre à telle ou telle église, à tel ou tel diocèse; mais où l'on dira : le chant romain, la liturgie romaine?

- « GALOUBET, S. m. (Ga-GALOUBET. loubé) : FLAIUTET. Espèce de flageolet qui dissère du stûtet ou seitet des Provencaux. en ce qu'il a plusieurs trous, tandis que ce

dernier n'en a que trois.

«Etym. du grec γαλερός (galeros), gai, joyeux, serein, selon l'auteur de la Statistique des Bouches-du-Rhône, et de la terminaison oubet, qui rappellerait le mot aubefa, petite aube, point du jour, parce que cet instrument est particulièrement destiné à jouer des aubades. Le même auteur dit qu'il est d'origine grecque, ou de gal, joyeux, et de oubet, pour aubet, dim. de auboi, hauthois; d'où galauboi, galoubet. » (Dictionnaire protençal d'Honnorat.)

- Les amateurs de galoubet connaissent tous de réputation le virtuose sur cet instrument nommé Joseph Noël Carbonel, natif de Salon, en Provence (1751), et mort à Paris en 1801. Il est auteur d'une Méthode de galoubet; Paris, Lachevardière. On peut voir aussi d'autres méthodes de galoubet citées par Lichtenthal, Bibliogr., t. 11, p. 175.

GAMME. — De même que le mot alphabet vient des deux premières lettres alpha, bèta, par lesquelles commence tout alphabet, de même aussi le mot de gamme vient certainement de la lettre grecque 7, gamma, qui sul ajoutée au-dessous de la dernière note du système des Grecs, et comme cette addition a été pendant longtemps attribuée à Guido d'Arezzo, on lui a fait honneur de l'invention de la gamme. Il suffit d'ouvrir les ouvrages de ce moine célèbre pour se con-vaincre que non-seulement il ne se vante nullement ni de cette addition ni de cette invention, mais encore qu'il reconnaît que la première est due aux musiciens modernes. et qu'il parle de la seconde comme d'une chose parfaitement établie de son temps.

Sur le premier point il dit : « In primis ponitur r græcum a modernis adjunctum (Microl., c. 2), » et, dans ses règles rhythmiques : « Gamma græcum quidam ponunt ante primam litteris.

Sur le second point, on peut observer qu'il ne donne pas le nom de gamme à l'échelle des sons, qu'il désigne sous le nom de monocorde : « Septem sunt litteræ mono

chordi sicut plenius postea demonstrabo. Et encore, dans le Micrologue: « Sed quis voces, que hujus artis prima sunt funda menta in monochordo melius intuemur; quomodo eas ibidem ars naturam vocum imitata discrevit, primitus videamus. Nols autem in monochordo hæ sunt : In primis ponitur r græcum.... (comme ci-dessus). Sequuntur septem alphabeti litteræ graves, ideoque majoribus litteris insignite ho modo A, B, C, D, E, F, G. >

Voilà pour la première octave grave. « Post has eædem septem acutæ litteræ repetuntur. sed minoribus litteris repetuatur. In quibus

temen inter a et h aliam b ponimus, quam rotundam facimus, alteram vero quadravimus. » Ainsi, voilà le si représenté par B, tantôt mol, tantôt dur, bémol et bécarre; toute la constitution de l'échelle est là, le reste ne se rapporte plus qu'à son étendue. · Addimus his eisdem litteris sed variis siguris tetrachordum superacutarum, in quo an, bb, an, cc, dd, similiter duplicavimus ita. He a multis superflue dicuntur: nos autem meluinus abundare quam deficere. Fiunt itaque omnes simul xxi, hoc modo: r, A, B, C,D,E,F,G, a, b, \(\beta\), e, d, e, f, g, aa, bb, \(\beta\), cc. dd. Quarum dispositio ab auctoritate aut tanta, aut nimia obscuritate perplexa, adest etiem pueris breviter et planissime explicata. » (Microl., cap. 2, et Prol. Antiph., cap. 5.)

Voilà donc la gamme trouvée, cet assemblage de sopt sons qui sont le fondement de l'art, suivant Guido, fundamenta artis; ce composé de sept cordes essentielles désignées par les lettres grégoriennes, dit Gafori, replem tantum essentiales chordas septenis litteris a Gregorio descriptas, qui correspondaient aux lois mystérieuses de la lyre, qui rendaient chaeune un son à part, de manière à compléter l'étendue de la voix, comme dit Isidore de Séville: Discrimina autem ideo quod nulla chorda vicinæ chorda similem reddat vocem, sed idea septem charde tel quia totam vocem implet, vel quia septem motibus sonat colum, » (Orig., lib. III, c. 21), qui ont été célébrées par les poëtes :

Est mihf disparibus septem compacta cicutis
Fistula... (Ving. eglog. 11, Alexis.)
No. non Threicius longa cum veste sacerdes
Ubloquitur numeris septem discrimina vocum
(Encid., lib. vi.)
Tuque testudo resonare septem caliida nervis.

Trque testudo resonare septem callida nervis.

(Hoa., lib. 111 Carm., od. x1.)

Voilà enfin cet ensemble, cette connexion d'éléments formant un tout, connexion telle que toutes les parties se rapportent entre elles: « Quælibet rerum copulatio, atque connexio tum maxime unum quiddam efficit; cum media et extremis, et mediis extrema consentiunt. » (Aug., 1. 1 Music., c. 12.)

consentiunt. » (Aug., l. 1 Music., c. 12.)

« Or, dit Jumilhac, le mot de gamme ou de système ne signifie autre chose qu'un amas ou assemblage, et une suite ou composition de plusieurs dictions, ou syllabes, ou lettres, qui signifient et donnent à connoistre les sons graves et les aigus, leurs differences et leurs intervalles, leur harmonie, et leur mélodie, leur bonne suite et leurs consonances; afin que par leur moyen l'on puisse non-seulement discerner, lire et chanter toute sorte de pieces de chant, mais aussi les composer. De sorte que les systemes ou les gammes sont à l'égard du chant ce que les alphabets sont au regard de la grammaire; c'est-à-dire les premiers éléments des sons, de leurs intervalles et de tout le reste qui concerne le chant, comme les alphabets le sont des syllabes, des dictions, des discours, des livres, de leur lecture ou pronontiation, et de tout le reste qui appartient

à la grammaire. C'est pourquoy Franchin leur a donné le nom d'introduction et d'introductoire au chant et à la musique. « Hanc « igitur litterarum syllabarumque propriis « tonis, atque fixis semitoniis dimensam « descriptionemintroductorium musicæ duxi» « mus nuncupandum : cum primo actu in-« troducendis præponetur, ut alphabetum « pueris grammatice tradere soliti sunt, » (Franchinus, lib. v Theoriæ musica, cap. 6.)

« Mais, poursuit Jumilhac, comme il y a eu divers alphabets selon la difference ou des langues, ou des temps, ou des lieux (quoy qu'ils n'aient tous esté dressez que pour signifier les mesmes voyelles et les mesmes consones), de mesme les philosophes et les musiciens par succession de temps ont pareillement inventé diverses façons de systèmes, composez de différentes dictions, ou characteres, ou lettres, ou syllabes, selon qu'il leur a semblé le plus commode pour mieux exprimer ou representer les mesmes sons et leurs intervalles (Jumilhac, part. 11, chap. 9); » sons et intervalles appartenant à divers idiomes ou dialectes musicaux, autrement dit, à diverses tonalités.

Brossard est plus explicite encore, et il dit tout cela en moins de mots: « Système et gamme sont à peu près dans la musique ce que les alphabets sont dans la grammaire. Or, comme il y a eu différents alphabets, selon la diversité des langues, des temps, des lieux, etc., de même il y a eu plusieurs systèmes de sons. » (Dict. de musique, au mot Système.)

Substituez le mot de tonalité à système de sons, et la lumière se fait, et vous comprenez que, de même qu'il y a une échelle universelle des sons pour tous les systèmes de musique, il y a aussi un alphabet générat pour toutes sortes de langues; et que chacune de ces langues, ou chacun de ces dialectes et idiomes, tonalités particulières à l'égard de la parole universelle, ont chacune leur alphabet spécial, leur syntaxe propre, comme les topalités, les systèmes de musique ont chacun leur gamme constitutive.

Cette notion de la gamme apparaît d'abord dans les tétracordés grecs, qui sont
formés des deux moitiés ou des deux divisions de l'octave; et les diverses espèces
d'octaves ou de gammes s'y rencontrent, surtout dans les cordes qui varient suivant la
distinction des genres et ne demeurent pas
toujours en un même ton ou teneur (Jumilhac,
part. 11, chap. 10), et qui, à cause de cela,
sont appelées mobiles, et les cordes immobiles
qui sont toujours les mêmes en chaque
geure.

Ces mêmes espèces de gammes se montrent encore dans les espèces d'octaves dont se composent les modes ecclésiastiques, avec leurs cordes mebiles ou variantes et leurs cordes essentielles.

Enfin, dans notre tonalité, bien que l'échelle doive être divisée par semi-lons, il n'est pas moins vrai que la gamme majeure ou mineure que nous connaissons, ne doive

être considérée comme son type unique et primitif, puisqu'il n'est aucun de ces intervalles de demi-tons qui ne soit doué de la propriété de se convertir en note simple, en élément déterminant de transition, de résolution, et cela dans le seul but de faire produire tour à tour à chacun de ces degrés ce même type, ce même mode, qui constitue la gamme majeure ou mineure.

GAUDE. — On appelle Gaude, dans quelques villes du comtat Venaissin, à Cavaillon, à l'Isle-sur-Sorgue, et même, nous a-t-on assuré, à Saint-Remi en Provence, une hymne que l'on chante à la Vierge depuis la Nativité jusqu'à la Purification, c'est-à-dire pendant tout le temps que dure la crèche. Nous donnons, à notre Appendice, ce cantique avec la musique dont la mélodie est noble

et touchante.

Ce mot de Gaude vient-il du mot gaudia qui signifie, selon le testament du seigneur de Scrop, de l'année 1415 (apud RYMER, t. IX, p. 276), les grains d'un chapelet ou d'un rosaire (350\*)? Nous ne le pensons pas. Nous croirions plus volontiers qu'il faut le faire dériver des Gaudia que l'on chantait en Espagne dans le xvi siècle, ainsi qu'on peut le voir par le synode de Valence de l'an 1594, tom. IV Conc. Hisp., p.710: «His accedit quod ad nimiam consuetudinem jam redaclis ecclesiis parochialibus, sabbatho advesperascente ad profanas illas laïcorum ædes concurritur; ibique, Salve Regina, Gaudia et aliæ prædicationes a cantoribus et citharistis decantantur quasi in sacris ædidus.

C'est bien là l'usage du Midi, où les Noëls et les Gaudes se chantent dans les maisons particulières, et quelquefois au milieu de quelques dissipations peu convenables. Il est certain qu'entre l'usage d'Angleterre et l'usage d'Espagne, il n'y a pas à hésiter, et nous ne les avons rapprochés que parce que Du Cange ou ses continuateurs ont placé Gaudia (chapelet) et Gaudia (cantique) sous la même locution. Rabelais se rapproche encore davantage de notre sens quand il dit (liv. 11, chap. 11): « La dicte femme, disant ses

guaudez et audi nos, etc. »

GENRES. —Suivant Boèce, toute musique ancienne procède de l'un des trois genres, à savoir. le diatonique, le chromatique, l'en-

harmonique.

Ils furent nommés genres, de ce que des diverses divisions du tétracorde naquirent diverses espèces de modulations, lesquelles furent ensuite ramenées sous un des trois principes ci-dessus, selon qu'elles se rapprochaient davantage de la forme des anciennes espèces.

On peut donc dire, en employant les formules des anciens musiciens, que le genre est la division du tétracorde qui produit certaines formes mélodiques, et comme

(350°) e Item lego avunculo meo unum par de pater noster de auro eum gaudiis de curallo.... et unum par de pater noster de curallo cum gaudiis de ambra. Mous ne présumons pas non plus que gaude puisse renir des gaudeys ou gaudeyes, qui étaient également

une certaine manière d'harmonie universelle.

Selon Ptolémée, le genre dans la musique n'est autre chose qu'une certaine disposition ou convenance des sons, lesquels entre eur forment le tétracorde.

De ces trois genres, le diatonique est le plus ancien. Le chromatique ne fut trouvé que longtemps après le premier par Timothée de Milet, joueur de lyre, dans la 3 olympiade, l'an 338 avant notre ère, et ce sut pour cette invention, selon Plutarque, qu'il tut exilé par les éphores. Or, ce genre (chromatique) invitant aux choses molles dela chair, les Lacédémoniens commencèrent à commette beaucoup d'inconvenients contre leur nobleuc car il n'y a aucun doute que TELLE EST L'AMUSIQUE, TEL EST L'HOMME. Nous insistons sur ce texte curieux et nous prous le lecteur de le rapprocher de ce qui est dit aux articles Triton, Note sensible, etc., etc.

Plusieurs années après vint Olympe, qui inventa le genre enharmonique, l'an 218 avant Jésus-Christ, ainsi que le rapporte Aristo-xène et Plutarque, dans son traité De murk. (Voyez aussi Pietr. Aaron dans son Toscanelle, et Zarlin dans ses Inst. harm. et les Suppl.)

Reprenons maintenant les caractères deces trois genres.

Le genre diatonique fut ainsi nommiparce qu'il procédait par un ton entier; il dérive de du qui signifie per, par, et tonu, ton. Ce même genre fut qualifié par Boko plus que les autres dur et naturel, non qu'il soit âpre, mais parce que, relativement au autres qui sont doux et efféminés, il est trifort et très-viril.

Timothée, partageant le ton en deux parties, qui étaient deux semi-tons, l'un majeur et l'autre mineur, inventa le ganceromatique, ainsi appelé, parce qu'il ornait et embellissait la musique par les douceurs des semi-tons. Boèce, cependant, en donne une autre explication, attendu que ce mot chromatique signifiant coloré ou varié, vient du mot grec xpama, qui signifie couleur. Cet auteur dit effectivement: Xpama quod dicinar color, etc. D'un autre còté, Rosetto, dans son Compendium de musica, écrit: Dicitur chromaticum semitonium a cromate; xpama nomque grace, latine sonat color. Inde chromaticum color pulchritudinis appellatur, qua propter pulchritudinem dulcedinemque disponantiarum dividitur tonus ultra divisiencem diatonici et enharmonici generis.

Boèce dit que ce genre prit son nom de chromatique de la superficie de quelque chose dont le mouvement fait varier la couleur (chatoyer), et il dit très-juste, parce que changeant seulement une des cordes moyennes du tétracorde, les autres (les extrêmes)

des grains de chapelet en argent doré, dont on de corait en Angleterre les fiertes (châsses) des saints : « Unum par precularum de coral. cum 16 genéral argenti deaurati.» (Inventarium ecclesiae Eboracemus Monast. anglic., t. III, p. 174, ap. Cancium.)

restant les mêmes, il résulte d'un tel changement différents intervalles et diverses proportions, en d'autres termes, différentes formes et différents sons. Et, parce que ce penre s'éloigne de la première invention du chant (le diatonique), on le tient plus pour accidentel que pour naturel, et, à cause de la propriété d'être changeable, il prit son nom de la couleur qui est accidentelle.

D'autres auteurs ont renohéri suivant leur magination sur les rapports du chromatique

it de la couleur.

Olympe, en divisant le semi-ton en deux sertes, l'une montant, l'autre baissant par leux mouvements contraires vers ledit emi-ton, inventa le genre enharmonique. In l'appelle enharmonique, c'est-à-dire, exrèmement joint (rapproché) estramamente justado, ou, comme d'autres veulent, insépable. Mais Pierre Aaron dit que enhar signifie eau, parce qu'il est manifeste qu'entre les ulres genres, celui-ci contient en lui la onnaissance des éléments, et cet accord des ons que les Grecs appellent hermosmenon. On peut conclure que le genre diatonique st formé naturellement comme fondement

e la musique; Que le genre chromatique est artificieuselent formé pour l'ornement du précédent;

Et que le genre enharmonique l'a été égament pour apporter la dernière perfection u naturel et artificiel système musical dia-

mique el chromatique.

-Cet article, que nous avons traduit pres-ue mot à mot de Cerone (liv. 11, ch. 32), onne une notion si exacte des trois genres, urtout du diatonique et du chromatique 'mharmonique n'en formant pas évidemment a troisième pour nous), que l'on dirait que auteur ait eu la notion des délicatesses et es rassinements de notre tonalité. Il vient orroborer ce que nous établissons, partout ù le sujet le comporte, sur la destination e la musique, ici consacrée à célébrer les vanges de Dieu sur un mode supérieur, apassible et calme, et qui participe en quel-ne sorte des attributs de l'Etre par excelince; là, se bornant à chanter, sur un mode errestre, les joies, les agitations, les inquiéudes, les désirs qui ne dépassent pas l'horiou de cette vie, et qui n'entrevoient pas même ne existence au delà de celle des sens; et ela, quelle que soit la destination fictive que homne donne à ses œuvres, sans que eles-ci puissent exprimer autre chose que ordre d'idées et de sentiments qui leur est miosé par la constitution même du système lart dans lequel elles ont été produites. Il adonc eu dans tous les temps deux formes lart constituées, l'une sur de grands interalles, pour exprimer les rapports de l'homme Dieu; l'autre, sur de petits intervalles, des wances d'intervalles, engendrant certains émissements, certains chatouillements de oreille, pour exprimer les rapports de homme avec la créature; de là les deux ienres diatonique et chromatique, le premier ondé sur les intervalles des sons considérés il'état de nature; le second fondé sur les

altérations de ces mêmes sons, altérations qui créent artificiellement entre ces intervalles une foule de sympathies, d'affinités, d'attractions, source de mille émotions diverses. Ces deux ordres d'idées dans l'art ont pu subsister ensemble, tant que l'un a été dans la dépendance de l'autre et comme son complément; mais dès que, ainsi que nous le voyons dans l'état actuel de la musique, une tonalité s'est établie et développée sur des éléments incompatibles avec ceux de la tonalité qui l'a précédée, alors il ne peut plus y avoir partage; il faut que l'une ou l'autre ait l'empire. C'est maintenant le tour de la tonalité mondaine, celle qui est fondée sur le chromatique, la note sensible, la dissonance. Tout ce que nous dirons et tenterons ne rendra pas le sceptre à la tonalité diatonique du plain-chant. Mais néanmoins, ce sera beaucoup de montrer la nature de la constitution, la puissance et les limites, de celle qui nous régit; son expression illimitée dans l'ordre des sentiments humains, et combien il est insensé, profane parfois, de demander l'expression d'une foi sociale à un art qui ne repose que sur le moi individuel, et de faire nommer Dieu à un art qui n'affirme que l'homme.

GLAS, ou Clas, ou Glais. - La plupart des étymologistes font dériver ce mot du verbe grec zdais (klais), pleurer, ou de zdazs (klazs), faire un bruit aigre et perçant. L'auteur du Dictionnaire provençal et français, ou de la langue d'Oc ancienne et moderne, feu le docteur Honnorat, le dérive du basbreton glas, même signification que le verbe clango, ou de clamo, parce qu'anciennement, dit-il, lorsque quelqu'un venait d'expirer, on l'appelait trois fois par son nom, avant que de le déclarer mort, d'où l'expression encore en usage aujourd'hui, en parlant d'un malade désespéré : De ægro conclamatum est. Sans contester la justerse d'une étymologie qui fait dériver le mot clas ou glas du mot grec nain ou de tout autre qui implique l'idée de lamentation, nous ferons observer que le mot clas ou glas (classicum) a longtemps signifié l'ensemble de la résonnance de toutes les cloches d'un clocher (concordia campanarum). On peut voir à ce sujet une foule de textes rapportés dans Du Cange (éd. de Didot, 1842). Ainsi, par exemple, on lit dans le Roman du Renard :

> Les cordes cort tantost sesir, Les sains sonne de grant air, A Glas sonne, et à quareillon.

et plus loin:

A tant a fet le Glas fenir.
et dans le Roman de Vacces us. :
N'ont chapelle en la ville où il eust clochier,
Ou li Glas n'en sonnast por le Roy essaucier.

Une charte citée au tom. Il Monastici anglic., p. 219, porte: Si sonnerent totes les cloches de l'abbaye en maniere de glas; et dans l'Histoire de Merlin, ms.: Et ot un grans glas de chiens qui faisoient grand noise. Et plus loin: Elle a dedans son cors brakes tout vis qui glatissent.

On lit de même dans le Rituel de Soissons:

« Debent omnia signa ecclesiæ pulsari, et
tandiu quod omnis consecratio sæpe dicti
chrismati compleatur. Post glassum autem
istum nemo præsumat in tota civitate signum
aliquod pulsare. » (Apud Marten., De antiqua Eccles. discipl., p. 330.) Et dans Consuetud. Sangerman. ad calcem histor. ejusdem
monasterii, pag. cxxxvii: « Tunc juniores
monachi pulsabunt le glais in parva turre. »

Ibid., pag. cxlii: « Debent primo pulsari
omnes grossæ campanæ in magna turri; secundo duæ, tertio omnes in pulsatione quæ
vocatur li glais. » Item, pag. cxliv: « Dupliciter motiones pulsabuntur in magna turri
cum glaso. »

Ainsi donc clas, ou glas, ou glais (classicum, glassus), signifiait le branle des cloches ou de toutes les cloches: pulsatio campanarum, ou mieux pulsatio emnium campa-

narum.

Quant à la signification de clas ou glas, dans le sens d'une cloche qu'on tinte pour quelqu'un qui vient d'expirer, ou qu'on va ensevelir, on trouve dans Du Cange, que la peuplade des Gaules appelée les Arvernes (Arverni) donnait le nom de clar, cliar et clias, au tintement des cloches pour les morts. Ce sens spécial est exprimé par le mot latin classicum. On voit dans les lettres de Radulphe (apud MARTEN., tom. I Anecd., col. 557): « Volumus autem ut monachi qui morantur apud S. Michaelem, quotiens canonicus S. Martini quotidianus in servitio ecclesiæ suæ obierit, veniant ad eum sepeliendum cum cruce et apparatu suo, et per tres dies continuos celebrent pro defunctis Missas et vigilias cum classis, etc., etc. » (Classicum mortuorum, apud Achenium, Spicil. tom. X, p. 249.) Et dans l'Orde Cluniac., part. 1, cap. 42: « Si anniversarius dies de aliqua eminenti persona evenerit, quo clas-

sicum pulsetur, » etc., etc.

Enfin, dans l'Epitome constitut. Eccles.
Valent., inter Concil. Hispan, tom. IV, p.
197: « Post obitum fiat pulsatio antiqua campanarum que vulgo dicitur los tres clachs et deinde seguatur pulsatio tam or-

dinaria quam extraordinaria. »

La coutume de sonner les cloches pour un moribond ou pour un mort, afin d'avertir les fidèles de prier pour lui, est très-ancienne. Elle est exprimée dans le distique qui résume les divers usages auxquels les cloches sont consacrées:

Laudo Deum verum, plebem voco, congrego clerum, Defuncios ploro, pestem fugo, festa decoro.

Suivant l'auteur du Recueil curieux et édifiant sur les cloches, « le clas s'appelle à Reims l'abbé-mort, par corruption pour l'aboi de la mort, à pen près comme la populace de la même ville dit la Porte-Mas pour la Porte de Mars. » (P. 29.)

— L'Encyclopédie des gens du monde a reproduit aussi la note ci-dessus. Nous y re-

marquerons quelques erreurs. Le glas, je le veux bien, porte le nom d'abbé-mori, et même obbé-mort, ce qui dérange l'étymolegie donnée, mais il porte non moins généralement le nom de glai ou glay, vieux mot français qui signifie douleur. Il n'y a donc pas corruption positive, ce mot expressifest logiquement employé. A Reims, lorsqu'un Chrétien meurt, on tinte lentement une deche à son grave au moment de l'agonie; cela s'appelle sonner un trépassement. A la présentation du corps à l'église, plusieur cloches sont sonnées en volée, mais avec une cadence plus lente que pour les offices ordinaires. Il n'y a rien de plus legubre que le glas exécuté dans cette ville le jour de la fête des Morts: il semble qu'une plainte déchirante s'élève de la tombe pour appelerle foule insouciante au respect de ce grant iour.

Nous pourrions élever aussi une queele philologique sur la prononciation de la pepulace, qui n'est pas seule à dire: la porte Mas, la porte Cer, pour la porte Mas, la porte Cere, pour la porte Mas, la porte Cerès. Les populations du Nord qui en général, s'expriment d'une façon dur, rauque, heurtée, lorsqu'elles se sont trovées mêlées à une civilisation plus complète que celle de nos ancêtres les Gaulois ont adouci une grande partie de leurs vous bles hérissés d'r et d's. Cette tendance me devrait donc pas être l'objet d'un reproche; un peuple qui cherche l'harmonie jusque dans son langage usuel méritait d'être traite avec plus d'indulgence. (N. Davm.)

GLISSER. — Manière de jouer la pédale sur l'orgue. « On joue la pédale des des pieds : 1° en poussant de la pointe ou di talon ; 2° en glissant d'un même pied; 3° es substituant l'un des pieds à l'autre, ou is pointe au talon, et vice versa....

aLe glisser se fait d'une noire (touche) su une blanche (touche), en montant ou en der cendant d'un demi-lon et par la pointe de pied. Le glisser se fait encore sur une sest touche blanche et cela pour se préparer une bonne position. Par exemple, pour lier de même pied, ré, mi, fa, fa dièse, ou doit commencer par la pointe sur le ré, ensuite on met le talon sur le mi, mais pour arrive alors avec la pointe au fa dièse, il faut avaccer le pied en glissant du talon sur le mi. En faisant le même passage en descendant, il faut reculer le pied en glissant du talon sur le mi fait reculer le pied en glissant du talon sur le mi afin de pouvoir atteindre par la pointe au ré. » (Nouveau Journal dorgue. par M. Lemmens.)

par M. LEMMENS.)

GLOCKENSPIEL (CARILLON). — a Conchez les Allemands un jeu composé de chechettes au lieu de l'être de tuvaux. Ordinarement, on le place dans l'intérieur, derrière le principal en montre; quelquefois il est l'extérieur, où l'on voit des anges placés dans une gloire, tenant d'une main une cloch-le sur laquelle ils frappent avec un martenqu'ils portent dans l'autre main. Il y a je carillons qui sont munis d'un étoufion et euir ou en drap, pour empêcher les sous je

se prolonger et de se mêler ensemble. Les carillons no s'étendent ordinairement que dans les doux octaves supérieures du clavier; cependant, il paratt qu'il s'en trouve de quatre octaves, et que celui de l'église Seint-Michel à Ohrdruff a cette étendue. Il en existe aussi à la pédale. Au lieu de timbres en forme de cloche, on emploie quelquesois des tiges métalliques tournées en spirales, et assujetties sur une caisse sonore qui augmente l'intensité de leurs sons. Un des inconvénients des carillons est de n'être presque jamais d'accord avec l'orgue, dont la température fait varier continuellement les jeux de fond, dans des proportions qui ne sont point dans le même rapport que celles des variations des métaux. Les marteaux qui frappent les timbres ou les tiges métalliques sont repoussés par un ressort après les avoir mis en vibration, afin de n'en pas arrêter le son. » (Manuel du facteur d'orgues; Paris, Roret, 1849, t. III, p. 547.)

GLORIA. — Gloria in excelsis Deo! c'est le cantique, c'est l'hymne angélique, parce qu'il commence par les paroles que les anges firent entendre aux bergers pour leur annoncer la bonne nouvelle de la venue du Sauveur des hommes. On le chante à la messe entre le Kyrie et la Collecte; c'est vers le vn° siècle qu'il entra dans le corps de la liturgie lu saint sacrifice. Le Gloria étant un chant le gloire et d'allégresse, on ne le chante pas lans les temps de tristesse et de pénitence, ii dans les messes pour les morts. A l'artile MESSE, on verra comment les auteurs iturgistes ont apprécié le caractère qui envient à cette belle et touchante pièce.

GRADUEL. - « Le répons graduel, dit visson (Trafté du chant grégorien, p. 136), et Alleluia avec son verset, sont les pièces de messe qui peuvent le plus se ressembler. Le graduel est un vrai répons qui a toupars son verset. Dans plusieurs églises on pète le graduel après le verset.

 Le graduel doit être d'un chant grave et purri, c'est-à-dire, un peu plus chargé de ples que les répons; et il est ordinairement rminé par une trainée ou longue suite de xes qui fait une neume propre à chaque èce. Son verset est aussi plus chargé de des que ceux des autres répons, et touurs d'un chant propre à chaque pièce; il souvent aussi charge que le corps du réns graduel, dont il fait la seconde partie; se termine ordinairement par la même ume que la première partie.

 A Auxerre, où le graduel se répète touirs après le verset, ce verset se termine ujours sans neume, et n'a pas besoin de se miner sur la note finale du mode; il trouve a complément de chant par la répétition graduel. C'est pourquoi, si d'autres égli-voulaient faire usage du graduel auxers sans répéter le graduel après le verset, faudrait ajouter à ces versets la neume i se trouve à la fin du répons, pour comter le chant de ces versets.

GRADUEL. — On appelle ainsi le répons " l'on dit après l'office, parce qu'il se

chantait sur les degrés. De la les noms de versets graduels (versus gradales), répons graduel (responsorius gradalis), de l'Ordinaire romain. Gradale, quod gradatim canitur post responsorium. (Ugurio.) Et Honorius d'Autun (lib. 1, cap. 96) : Graduale a gradibus dicitur, quia in gradibus canitur. Hoc etiam responsum vocatur, quia choro cantante, ab uno versus respondetur. Et Lex aleman., tit. XVI, § 2 : Si clericus, qui in gradu in ecclesia publica lectionem recitat, vel gradale, etc. Anastase raconte, dans sa Vie manuscrite de saint Célestin, que ce Pape institua le Graduel: « Constituit graduale post officium ad « missam cantari, id est, responsorium in gradibus. » C'est ce qu'on lit aussi dans. Chronicon Reicherspergense, ann. 424 : « Hic « constituit, ut psalmi Davidis 150, ante sacrificium antiphonatim canerentur, quod ante non fiebat, sed tantum epistola et evangelium recitabatur. Ex hoc instituto excerpta de psalmis a B. Gregorio PP. primo introitus, gradualia, offertoria, communiones cum modulatione ad missam in Ecclesia Romana cantari coperunt. » Honorius d'Autun écrit aussi (lib. 1, cap. 88) que saint Ambroise avait composé des graduels et des alleluia.

- « Raban, auteur du ix' siècle, observe que les versets appelés le graduel, étaient nommés ainsi, parce qu'ils étaient chantés sur le degré du pupitre: Responsorium istud, dit-il, quidam graduale vocant, eo quod juxta gradus pulpiti cantatur. (RABAN. MAUR., lib. 1 De instit. cleric., c. 32.)
- « Ces versets étaient anciennement chautés, tantôt sans interruption par un seul chantre, et tantôt par plusieurs alternativement, qui se répondaient les uns aux autres. Quand le chantre continuait seul jusqu'à la fin sans interruption, cela s'appelait chanter en trait, tractim, tout de suite. Quand le chantre était interrompu par d'autres chantres, ou par toute l'assemblée, cela se nommait chanter en antienne, en verset ou en répons. Voilà l'origine et la première signification des mots graduel, trait et répons. Ce qui se chante après l'épitre est toujours appelé graduel; ce qui est dit tout de suite par les chantres seuls, est nommé le trait; et quand le chœur se joint aux chantres, c'est ce qu'on appelle répons ou un verset.

 Aujourd'hui on ne donne plus le nom de graduel qu'à certain verset qu'on chante après l'épitre, et qu'on chantait autrefois sur les degrés de l'autel; et suivant Ugotio, en montant de note en note; ou bien, selon Macri, pendant que le diacre montait au pupitre, qui était élevé sur plusieurs degrés, pour chanter l'évangile. » (Voy. le Catalogue raisonné des mes. de M. de Cambis-Velleron, in-4°; Avignon, L. Chambeau, 1770, pp. 209 et 210.)

GRADUBL. - gradale, greel (vieux français). - Livre de chant qui contient tout l'office de la messe. De même que l'Antiphonaire, le Graduel est divisé en doux parties, 10 propre du temps et le commun des saints. Le chant de la messe se compose des parties suivantes: l'Introît, suivi d'un verset de psaume et du Gloria Patri: le Kyrie, le Gloria, le Graduel, suivi de l'Alleluia ou du traii; la prose, s'il y en a une; le Credo, l'Offertoire, le Sanctus, l'Agnus Dei, la Communion et la Postcommunion. L'office de chaque four ou de chaque fête de saint fait connaître le chant de l'Introît, du Graduel, de l'Offertoire et de la Communion. Le Kyrie, le Gloria, le Credo, le Sanctus et l'Agnus Dei se trouvent rangés par classe à la fin du Graduel. Ces classes comprennent les solennels et annuels majeurs, et mineurs, ou fêtes de première et de seconde classe, les fêtes de la Vierge, les doubles, semi-doubles et simples, etc., etc.

Le livre Graduel tire son nom de cette piècede chantappelée graduel que l'on chante après l'épître et autresois sur la marche (gradus) de l'autel. (Yoy. Traité élément. de plain-chant, par Féris, p. 54.) Quelquesois on appelle le Graduel, Journal, parce qu'il contient l'office de chaque jour, et Prosaire, parce qu'il contient le recueil des proses.

Quelquesois, l'ossice graduel est pris dans le sens d'ossice de jour, par opposition à l'ossice nocturne; c'est ainsi qu'on voit dans les Capitulaires de Charlemagne, ann. 789, cap. 78: Monachi ut cantum romanum pleniter ordinabiliter per Nocturnale vel Gradale ossicium peragant secundum quod beatæ memariæ genitor noster Pippinus rex decertavit ut sieret, quando gallicanum cantum tulit ob unanimitatem apostolicæ sedis et sanctæ Dei Ecclesiæ pacisicam concordiam.

Nos pères dissient Gradale, Greal, Livre à chanter la messe, ou simplement ung tivre à chanter.

GRADUS. — On appelait autrefois ainsi le degré ou le lieu élevé de l'église où l'on chantait l'épître, l'évangile, certains ver-

sets, entr'autres le verset que l'on a nommé plus tard graduel, les psaumes graduels, etc.

« Le gradus, ou le degré, ou lieu élevé, fut depuis appelé tribune, ambon, pupitre, lutrin, jubé. Ce n'était pas une chose nouvelle que d'élever ainsi les lecteurs ou chantres au-dessus des autres, pour donner lieu à toute l'assemblée de les mieux entendre. On sait qu'Esdras, ayant apporté la loi devant tout le peuple, se plaça pour la lire sur un marchepied de bois, qui s'élevait au-dessus des autres : Stetit Esdras scriba super gradum ligneum quem feceratad loquendum.... Et aperuit Esdras librum corem omni populo; super universum quippe populum eminebat..... Nos pupitres ou jubés n'étalent d'abord en effet qu'un degré ou marchepied, un pas, une simple marche ou petite estrade; seulement pour élever tent soit peu le lecteur ou chantre au-dessus des autres; et par là, mettre sa voix à portée d'être entendue de plus loin. Dans la suite on a multiplié les marches, et on a haussé par conséquent le degré, d'où le mot de graduel a tout naturellement passé à tout l'édifice, je veux dire, au pupitre ou jubé tout entier. C'est ainsi que le jubé est appelé dans plusieurs auteurs. Lector et eantor in gradun ascendunt in more antiquorum, dit Ambhire, c'est-à-dire au jubé (De Eccl. esse., l. m., cap. 17). Et en un autre endroit, le même auteur, qui composa son Traité des esseu ecclésiastiques vers l'an 820, observe que equ'on nommait de son temps gradus, sien Cyprien l'appelle tribune. » (:Catalogue rasonné des mss. de M. de Cambis-Velleren; Avignon, in-4: 1770, p. 209.)

Avignon, in-k°; 1770, p. 209.)
GRANCRENELLE. — C'était le nom d'une antienne de l'office de la Nativité et de la Présentation de la Vierge. (Voy. apud Du CANGE, Kalendar. Eccl. Camerac., nis., fol. 59, v°: « Festum Præsentationis B. M. Virginis..... ad instar Nativitatis et Visitationis ejusdem Virginis, demptis antiphosa.

gallice le Granchenelle, etc. »)
GRAND JEU. — On appelle ainsi, dans l'orgue, une combinaison de jeux d'anche, savoir : les trompettes, les clairons, les habbois, etc., auxquels on ajoute les bourdoss

et les prestants.

a On mettra au grand orgue le grand connet, le prestant; toutes les trompettes et les clairons, a'il y en a plusieurs. On metme également au positif le cornet, le prestant, la trompette, le clairon et le cromorne or retranchera ce dernier jeu, s'il n'y a dans le grand orgue qu'une trompette et un clairon. On mettra les claviers ensemble; les pédales seront comme au plein jeu. Si l'on a beson du récit, on l'ouvrira ainsi que l'écho.

« Il y a plusieurs organistes qui ne louchent presque jamais le grand jeu sans J faire jouer le tremblant fort. Il est remaquable que ce ne sont jamais les plus labiles et qui ont le plus de goût; ceux-ci senlen trop bien que cette modification du verbrouille et gâte la belle harmonie; les tuyant n'en parlent pas si bien, ni si nettement C tremblant leur ôte cette harmonie pleine : måle qu'un bon facteur, expert en son att. tant pris de peine à leur faire rendre. L cromorne surtout en est le plus mal affecte: le tremblant défigure tout ce qu'il a d' gréable dans son harmonie; ce jeu ne fal alors que nasarder; on fera donc très-bien de ne s'en servir presque jamais au grand jeu, à l'exemple des plus grands organistes, qui, naturellement, doivent être le modele des autres. » (Manuel du facteur d'orques; Paris, Roret, 1849, t. III, p. 357.) GRAVE, ou GRAVEMENT. — a Adrete

GRAVE, ou GRAVEMENT. — a Adverte qui marque lenteur dans le mouvement de plus, une certaine gravité dans l'esécution, a (J.-J. Rousseau.)

GRAVE. — Les deux principales qualité du son sont d'être grave et aigu; on appelle un son grave par rapport à un autre sea aigu. Un son est d'autant plus grave qu'il se fait par des mouvements plus lents. On se sert du mot grave pour caractériser de chant sévère, ou une musique solemelle et majestueuse.

GRAVITE. — « C'est cette modification du son par laquelle on le considère comme grave ou bas par rapport à d'autres son qu'on appelle hauts ou aigus. Il n'y a poist dans la langue française de corrélatif à ce mol; car celui d'acuité n'a pu passer.

GRE

«La gravité des sons dépend de la grosseur, ongueur, tension des cordes, de la longueur et du diamètre des tuyaux, et en général du volume et de la masse des corps sonores. Plus ils ont de tout cela, plus leur gravité est grande; mais il n'y a point de gravité absolue, et nul son n'est grave ou aigu que par comparaison. » (J.-J. Rousseau.)

GRAVURE. - On appelle ainsi dans l'orque l'espace compris entre les barres du sommier.

« La profondeur des gravures, qui consiste dans la largeur des barres, varie selon le nombre et la qualité des jeux qui doivent jouer sur le sommier. Plus les jeux sont grands et en grand nombre, plus les gravures doivent être profondes; il faut qu'elles soient proportionnées à la quantité d'air qu'une soupape peut donner. » (Manuel du facteur d'orgues, Roret, t. I'', p. 175.)

GRÉGORIEN (CHANT). — Le système adopté par saint Ambroise était devenu insuffisant à l'époque où saint Grégoire le Grand monta dans la chaire apostolique. (591-604). Il est naturel de penser que, dans l'espace de deux siècles, les chants admis dans les cérémonies religieuses avaient dû dépasser les limites fixées par saint Ambroise, en excédant soit la note la plus grave, soit la note la plus élevée des quatre échelles tonales de ce premier réformateur.

Saint Grégoire le Grand ne s'occupa point

[351] (De Cant. et music. sac., tom 1 . , p. 247.)-L'anéantissement de la mesure et du rhythme dans le chast de l'Eglise, soit qu'il appartienne à S. Grégoire ou qu'il lui soit antérieur, n'est qu'une application de ide qui tendait à faire disparaitre les formes monfaines de l'art chrétien, et qui a donné naissance à a statuaire longue, droite et roide pour la représenution des saints, et à l'architecture cruciale, gothi-|ve et sévère dans les églises. > (F£TIS, Des époques \*ractéristiques de la musique d'église, 2m° art. Revus le la mus. relig. et classiq., publiée par M. Danjou, uillet 1847, t. for.)

(351') ( Quomodo sola illa (Ecclesia romana) in saltem occidente fuerit in hac re magistra, pathis (GERBERT, De cant. et mus. sac., ibid., p. 242.) (332) « Antiphonarium centonizans, cantorum mitinit scholam: more sapientiasimi Salomonis repter musicae compunctionem dulcedinis. Anti-marium centonem cantorum studiosissimus nimis iter compilavit. > (Joan. Diac., Vit. S. Greg. lib. c. 6.) Deinde propter musicæ dulcedinem, anti-tearium alium; que cantum, tam in die, quam lacte per annum canendum, composuit, ordina-laque constituit. » (Vit. S. Greg., anonym., apud musu, ed. Baluz, t. il, part. 111, p. 258.) — Dans son livire du pontificat de S. Grégoire, le P. Maim-Dig s'exprime ainsi : e ll n'y a rien de plus admi-Me que ce qu'il fit en cette occasion. Quoiqu'il eût les bras toutes les affaires de l'Eglise univere; plus encore accablé de maladics que de cette Litule infinie de tant de différentes choses auxtiles il falloit nécessairement pourvoir dans toutes Parties du monde, il prenoit néanmoins le temps Raminer lui-même de quel air on devoit chanter I reaumes, les leginnes, les oraisons, les versets,

du rhythme, comme avait fait saint Ambroise, mais il s'attacha à former un chant égal, soutenu, grave, et, comme dit Gerbert, unius constantem vocis modulatione quique in suis notis æquam servat mensuram (351).

GRE

Ce chant fut appelé plane ou ferme (firmus), à cause de son expression; chant choral, à cause de sa destination dans le sanctuaire; chani grégorien, à cause de son auteur; enfin chant romain, parce que ce sut celui qui sut adopté par l'Eglise romaine, parce que cette Eglise s'en sit. l'institutrice, et que ce fut elle seule, souveraine et maîtresse, qui le propagea dans tout l'Occident (351\*)

Conformément au but de l'institution qu'il créait, saint Grégoire le Grand fonda une école de chanteurs. L'historien de sa vie, Jean Diacre, entre dans les détails les plus minutieux relativement aux statuts de cette école; il parle du siège sur lequel le saint Pape s'asseyait pour chanter en présence des enfants; du fouet dont il les menaçait, et de son propre Antiphonaire que l'on conservait à Rome avec la plus grande vénération. Suivant le même écrivain, saint Grégoire compila et recueillit, pour composer son Antiphonaire, toutes les cantilènes en usage de son temps; il les corrigea, les augmenta, en fit de nouvelles, les mit en ordre, et en fit le type invariable sur lequel devaient se régler toutes les églises chrétiennes (352).

Cet Antiphonaire ainsi divisé et classé fut suspendu, au moyen d'une chaine, devant l'autel de saint Pierre, afin que par la suite des temps, on put rectifier d'après cette au-

les répons, les cantiques, les leçons, les epitres, les evangiles, les présuces, et l'oraison dominicale; quels étoient les tons, les mesures, les notes, les modes les plus convenables à la majesté de l'Eglise, et les plus propres à inspirer de la dévotion; et il en forma ce chant ecclésiastique, qui n'a rien que de grave et d'édisant, qu'on appelle encore aujourdhui le chant grégorien. Il institua de plus une académie de chantres pour tous les clercs jusqu'au diaconat exclusivement, parce que les diacres ne doivent s'employer qu'à précher l'Évangile et à distribuer les aumones de l'église aux pauvres, et qu'il vouloit que les chantres s'appliquassent à se rendre parfaits dans l'art de chanter juste selon les notes de son chant, et à se bien former la voix pour chanter agréablement et d'un air dévot : ce que selon saint Isidore, on n'ob-tient que par le jeune et l'abstinence; car, dit-il, les anciens jeunoient la veille qu'ils devoient chanter, et n'usoient dans leur vie ordinaire que de légumes, pour avoir la voix plus nette et plus claire; d'où vient que les gentils appeloient les chantres mangeurs de fèves. Je ne sais pas si aujourd'hui les chantres voudroient s'accommoder de cette méthode, à laquelle ils ne sont pas trop accoutumés. Quoi qu'il en soit, saint Grégoire prenoît grand soin de les instruire et de leur faire des leçons lui-même, tout pape qu'il étoit, pour leur apprendre à bien chanter. Jean le Diacre nous assure que de son temps on gardoit avec grande vénération, dans le palais de Saint-Jean de Latran, le lit où, étant malade, il ne laissoit pas de chanter pour euseigner les chantres, et le fouet avec lequel il menaçoit les jeunes clercs et les enfants de chœur, quand ils ne preuoient pas bien le ton, et qu'ils manquoient aux notes du chaut. » (Pag. 350

GRE torité, les changements qui pourraient s'introduire dans les livres.

L'Eglise voulut également que cette partie de la liturgie qui avait rapport à l'office chan-té fût soumise à la loi d'unité qu'elle avait

instituée pour tout le reste.

Nous avons dit tout à l'heure que les mélodies qui avaient pris naissance dans l'Eglise depuis saint Ambroise s'étaient éten-dues peu à peu au delà des limites dans lesquelles ce premier réformateur les avait girconscrites. Ce fait obliges saint Grégoire un nouveau système de modes d'établir constitutifs de nouvelles gammes, d'une nouvelle notation et qui déterminait aussi de nouvelles dénominations. Pour répondre aux besoins nouveaux qui s'étaient manifestés, ce Pape, tout en conservant les modes primitifs, fit dériver de chacun de ceux-ci, un second mode, en faisant partir sa gamme de la quarte au grave de la tonique du premier, de manière que le mode principal de celui-ci fût, dans le mode ajouté par saint Grégoire, placé au quatrième degré.

Il nomma les quatre premiers modes unthentiques, parce que, choisis par saint Ambroise, et même, comme certains auleurs le pensent, par saint Miroclet, il voulut sanctionner par ce mot l'approbation de ces deux grands évêques. Les quatre secords modes requrent le nom de plagaux, de relatifs, ou de collatéraux. Chacun des modes duthentiques produisant un mode plagal, les plagaux furent places immédiatement après l'authentique dont ils étaient dérivés. Il en résulta que, par l'intercalation des modes plagaux, l'ordre des authentiques sut changé, de façon que ceux-ci devinrent le premier. le troisième, le cinquième et le septième, et que les plagaux furent le second, le quatrième, le sixième et le huitième. Ce sut aussi pour cela que les premiers furent appelés impairs, et les seconds pairs. Ces huit modes existent encore tels que saint Grégoire les formula, et constituent, sous le nom de chant grégorien, le chant liturgique de l'Eglise romaine.

En voici le tableau:

| Premier mode authentique<br>Douxième mode plagal. | ٠: |   | Ä |   | į. | <u>.</u> |     | : • | D   |            |   | e          | 1 .<br>1 . |    | g   |    | . A | ١., | • | h~ | `c  |   | D   |    |     |    |    |
|---------------------------------------------------|----|---|---|---|----|----------|-----|-----|-----|------------|---|------------|------------|----|-----|----|-----|-----|---|----|-----|---|-----|----|-----|----|----|
| Troisième mode authent                            |    |   |   |   |    |          |     |     |     | •          |   | E-         | 7          |    | K   |    | . 1 | ١.  |   | H. | ~c  |   | . d |    | . E | ì  |    |
| Quatrième mode plag                               |    |   |   |   | H  |          | e . |     | . d | ١.         |   | <b>B</b> ~ | Y .        |    | g   |    | . : | ١.  |   | H. | •   |   |     | •  |     |    |    |
| Cinquième mode authent.                           |    |   |   |   |    |          |     |     |     | _          |   |            | F          | ·. | Ē   | ۸. | . a | ١.  |   | h~ | ·C  |   | . d |    |     | 1. |    |
| Sixième mode plag                                 |    |   |   |   |    |          | C   |     | . d | ١.         |   | e^         | F          |    | g   |    | . 8 | ١.  |   | 1  | ч.  |   |     |    |     |    |    |
| reputeme mode authent                             |    |   |   |   |    |          |     |     |     |            |   |            |            |    | · G |    | . 2 | ١.  | • | B- | ٦.  |   |     |    | . е | 按. | G. |
| Iluitième mode plag                               |    | • | • | • | •  | •        |     |     | Ļ   | <b>)</b> . | • | e^         | Y.         |    | Ģ   |    | . a | ļ   | • | h^ | · F | • | . [ | ). |     |    |    |

Dans cet exemple il faut observer la position des deux sons principaux, savoir le son fondamental nommé plus tard tonique, et sa quinte nommée plus tard domi-mante (353). Comme l'authentique et le plagal appartiennent réellement au même mode, puisque le second est dérivé du premier, ou plutôt n'est que le renversement de celui-ci, il s'ensuit que les deux cordes principales sont identiques dans tous les deux : seulement, dans l'authentique, la quinte précède la quarte, tandis que, dans le plagal, la quarte précède la quinte, et cela, en vertu de ce renversement même, puisqu'une quiole renversée forme une quarte, et qu'une quarte renversée forme une quinte. Perellfement, un renversement anglogue dost avoir lieu pour les demi-tons.

C'est ce que l'exemple suivant va monicer. Chaque mode plagal y est placé immédialement au-dessus de l'authentique dont il est

le renversement.

| PREMIER MODE. |          |       |         |     | TRO   | disiğm | R MODE.     | CINC     | otym      | E MOD   | Septiène node. |          |         |            |
|---------------|----------|-------|---------|-----|-------|--------|-------------|----------|-----------|---------|----------------|----------|---------|------------|
| Impairs       | ( .      | quint | e, quar |     |       |        | te quarte   | .1       | quic      | te quar |                | (        | 1       | nie quarte |
| authent.      | <u>'</u> | 6     | ıa      | TÉ  |       | 1011   | si 1A       | <u> </u> | <u> a</u> | 46      | [a             | <u> </u> | sol     | re soi     |
| Plag.         | la 1     | ré .  | la      |     | si    | mi     | si          | ul       | [a        | Mf      |                | ne       | sol     | ré         |
| pairs.        | { quarte | quint | e       | . ( | quart | e qui  | n <b>le</b> | t quart  | e qui     | nle     |                | , dan    | rte qui | inte       |
| •             | ÞEUI     | riķme | MOD     | R.  | QUA   | TRIÈN  | MODE.       | SII      | CIȚMI     | MODE    | ļ.             | ĦU       | iliga   | E MODE.    |

Dans le premier et le deuxième modes, ré est la note fondamentale et la la dominante. Dans les troisième et quatrième modes, mi

est la fondamentale et si la dominante.

Dans les cinquième et sixième modes, sa est la fondamentale et ut la dominante.

Enfin sol est note fondamentale et ré dominante dans les septième et huitième modes.

Voilà, sauf ce qui regarde la notation grégorienue, ou, comme on l'appelait, la nota romana dont il est parlé en son licu, la constitution que le chant reçut de saint Grégoire le Grand. Dans le fait ces huit modes se réduisaient aux modes probtifs de saint Ambroise, et me se distinguaient entre eux que par la position res-pective qu'occupaient dans chaque échelle les intervalles de tons et de semi-tons. L'ordre de ces intervalles devait être nécessairententintervertidans les diverses gammes, les unes par rapport aux autres, puis-

(353) Dans le tableau ci-dessus nous avons indique ces deux cordes principales par des leures ma luscules.

PLAIN-CHANT.

que, d'une part, elles partaient chacune d'un degré différent, et que, d'autre part, elles se composaient toutes des intervalles naturels constitutifs du genre diatonique. C'étaient en un mot huit espèces d'octaves différentes prises dans un même système, que saint Grégoire substitua aux tétracordes, lesquels ne sont réellement dans la nature que lorsqu'ils divisent une octave en deux parties égales, comme dans notre gamme d'ut: premier tétracorde, ut, ré, mi, fa; deuxième tétracorde, sol, la, si, ut. Ce fut sur ce type, qui nous paraît fort simple et fort élém ntaire aujourd'hui, que l'activité des musiciens s'exerça durant les siècles qui suivirent cette transformation; et les propriétés des intervalles de l'échelle dans toutes les espèces de modes tendant toujours à se manifester, il en résulta, après de longs tâtonnements et une lente élaboration, notre système moderne avec sa vaste formule scientifique, et sa tonalité illimitée fondée sur les tros genres diatonique, chromatique, enharmonique.

Par suite de l'extension que prit la tonalilé en se déployant dans la sphère que lui ouvraient le chromatique et l'enharmonique, les anciens modes disparurent et firent place aux deux seuls modes possibles dans le sys-lème actuel, le mode majeur et le mode mineur. De sorte que, pour le mode majeur, l'ordre des intervalles qui composent la gamme d'ut naturel, prise comme type du majeur, put être appliqué avec la même exactitude, au moyen des signes du dièse et du bémol, non-seulement aux tons naturels, mais encore aux tons établis sur les intervalles chromatiques; de même que tous les tons naturels ou chromatiques peuvent être ramenés rigoureusement à l'ordre des intervalles de la gamme de la naturel mineur, prise égament comme type du mode mineur. Ainsi tous les tons fournis par notre échelle mu-sicale purent affecter le mode majeur ou le mode mineur, suivant que dans l'un la gamme embrassait, du grave à l'aigu, deux létracordes consécutifs procédant l'un et l'autre par deux tons suivis d'un demi-ton, comme:

## tel, we, mi fa - tol, le si ut, 1° Tétracorde. - 2° Tétracorde.

ou que, dans l'autre, la gamme embrassait encore deux tétracordes consécutifs, le premier procédant par deux tons et un demiton intermédiaire, et le second par un demiton suivi de deux tons comme :

Il suit de ce qui vient d'être dit, 1° que ce qu'on appelle le ton, étant, dans l'ancienne toualité comme dans la moderne, déterminé par la note fondamentale de la gamme, et par la dominante, l'Eglise n'avait que quatre tons ou modes proprement dits, ceux de chaque authentique et de son dérivé, savoir ré, mi, fu, sol, tandis que nous avons douze tons, donnés inimédiatement par les intérvalles naturels et chromatiques de la gamme, et dix-sept, si nous supposons que chaque demi-ton chromatique donne deux tons, par exemple, suivant que le demi-ton d'ut à ré est appelé ut dièse ou ré bémol; 2, que ce que l'on nomme le mode étant déterminé par l'ordre qu'occupent les tons et les demi- tons dans chaque gamme, l'Eglise avait huit modes différents, tandis que nons n'en possédons que deux, le majeur et le mineur.

Il n'est pas inutile de remarquer ici que ce que nous nommons gammes ne signifiait guère, pour saint Grégoire, que l'étendue, l'ambitus, le circuit que les voix parcouraient dans les divers chants adoptés pour l'office divin. Nous, au contraire, nous considérons les ammes comme les divisions naturelles de l'échelle générale des sons, et, supposant que cette échelle s'étend d'une manière iadéfinie au grave et à l'aigu, et n'a d'autres limites que celle des voix et des instruments artificiels, et celles qui sont fixées par la perceptibilité de notre oreille, nous échelonnons sur ces diverses gammes les parties harmoniques du jeu desquelles naissent tant de contrastes et d'effets variés dans notre musique.

Sans vouloir anticiper sur ce que nous avons à dire ailleurs, il était peut-être nécessaire de nous livrer à un examen comparé de notre constitution musicale actuelle et de la constitution grégorienne pour mieux faire comprendre les éléments et les principes de celle-ci.

Avant d'aller plus loin, il me semble également important de faire observer que l'usage des chants d'église nécessita quelques modifications et quelques altérations de la constitution de saint Grégoire, et obligea les praticiens symplioniastes de changer la notion de certaines choses. Ainsi, tandis que l'on désignait sous le nom de finale la note fondamentale d'un ton, parce que cette note doit terminer chaque morceau, le mot de dominante fut détourné de l'acception sous laquelle les anciens l'entendaient, et sous laquelle nous l'entendons encore. Ce mot de dominante ne fut plus appliqué à une note, parce que cette note est le cinquième degré au-dessus de la note fondamentale; mais elle désigna celle que l'on faisait entendra le plus souvent dans le chant, et pour parler comme les écrivains ecclésiastiques, celle que l'on rebattait, que l'on répétait le plus fréquemment, et que l'on nommait en fatin repercussio (354). Quant à la médiante, c'està-dire la tierce supérioure de la note fondamentale du mode, son acception ne fut pas changée, et elle décidait que le mode était majeur ou mineur selon qu'elle était ellemême majeure ou mineure, car nos modes

(354) Voir le Traité hist, et prut, sur le chant ecclésiastique, par l'abbé Lebeuf, p. 170, et le Dictionnaire de monavan au mot Mode.

majeur et mineur se sont glissés jusque dans le chant ecclésiastique.

De plus, comme le soul genre de musique asité alors était le genre diatonique, celui qui procédaît par intervalles naturels, il s'ensuivit que lorsqu'en voulut augmenter le nombre des modes ecclésiastiques, on ne jut en trouver que douze, au lieu de quatorze, que semblaient devoir donner les sept tons de la gamme, divisés chacun en un authentique et un plagal. Il est aisé de comprendre que des divers tons ut, ré, mi, fa, sol, la si, six seulement pouvaient être divisés harmoniquement, ou par la quinte juste, savoir : ut, ré mi, fa, sol, la, parce que la quinte de si à sa en montant est dialoniquement fausse, et, comme l'on disait, diminuée: ou ne pouvait donc trouver que six modes authentiques. Pareillement, comme des mêmes tons de l'octave il n'y en avait que six qui pussent être divisés arithmétiquement, ou par la quarte juste, sa-voir : ul, ré, mi, sol, la, si, parce que la quarte de fa à si, en montant, est diatoni-quement fausse, et, comme l'on disait, superflue, il était impossible de trouver plus de six modes plagaux. On fut donc obligé d'admettre que des sept tons de la gamme, deux, fa et si, ne produisaient qu'un soul mode chacun; que le fa avait bien un au-thentique, mais manquait de plagal, et que si, syant un plagal, manquait de l'authenlique.

Ainsi, les praticiens ne tardèrent pas à rencontrer cette immense difficulté, qui a soule vé de si vives et de si longues discussions, au sein del'art musical, et qui consistait dans l'impossibilité où l'on était de trouver le rapport entre le si et le fa, et réciproquement; intervalle, en effet, qui n'est donné par aucune proportion mathématique. Cette espèce de nœud gordien du système musical fut plutôt tranché que dénoué par un hardi compositeur du xvi siècle, Claude Monteverde, qui, dans l'harmonie, opposa d'emblée l'une à l'autre ces deux notes entre lesquelles la nature et l'oreille avaient constamment prononcé un divorce irréconciliable. Par le fait de cette innovation, l'harmonie dissonante naturelle fui trouvée, et avec elle, ce que nous appelons la modulation, et la tonalité reçut, ainsi que nous l'avons dit, une extension illimitée. Monteverde fut guidé en cela par un instinct novateur, dont il était loin d'avoir la conscience, et il fut conduit à cette révolution, non par un calcul de l'esprit, mais en obéissaut, à son insu, à l'impulsion de son époque.

En combinant les deux observations que nous avons faites plus haut, relativement à l'acception nouvelle que l'on donne au mot de dominante et à l'augmentation des modes ecclésiastiques, nous représenterons exaclement ces mêmes modes, tels que Glaréan, Zarlino et une foule d'autres les ont fixés par le tableau suivant. Chaque authentique y est suivi de son plagal, et la note intermédiaire dans chaque ton est celle qui reçut le nom de dominante;

1. 2.
ré la ré — ré sol ré.
3. 4.
ut sol ut — ut fa ut
5. 6.
fa ut fa — fa la fa
7. 8.
sol ré sol — sol ut sol
9. 10.
la mi la — la ut la
11. 12.
ut sof ut — ut mi ut

Ces quatre derniers peuvent n'être considérés à peu de chose près que comme des transpositions des huit premiers.

Les modes de l'Eglise, ainsi soumis à diverses transformations exigées par la pratique, durent tendre, à la longue, selon certains théoriciens, à se classer suivant l'ordre de nos tons modernes, on comprend, jusqu'à un certain point, que les diverses propriétés inhérentes aux inter-valles de notre échelle ne tardèrent pas à se manifester, dans ce ressassement perpétuel des huit espèces d'octaves de saint Grégoire, et à faire pressentir à l'oreille des formes qui ne pouvaient recevoir un dételoppement complet que dans un système musical plus étendu. Enfin, l'on peut die que dans les siècles qui s'écoulèrent depuis saint Grégoire jusqu'au xvi', il s'opéra, dans la tonalité ecclésiastique, une sorte de travail de fermentation, d'où sont issus nes tons modernes, du moins à ce que prétend Kiesewetter, dont on sera peut-être curiecz de connaître l'opinion à ce sujet.

« Si les modes de saint Grégoire, dit Kiesewetter, dans son Histoire de la musique de l'Europe occidentale, en les considérant suivant nos idées modernes, comme tons, ont le défaut de manquer pour la plupart du demi-ton par rapport au ton principal, c'est-à-dire la note sensible, chose qui nous paraît indispensable pour établir la tonique d'une gamme, il est néanmoins certain que ces suites de sons ont déjà en elles, si je ne me trompe, quelque chose des tons modernes, ou du moins le germe de ceux-ci. puisque chacun de ces modes fait ressortir un son principal dominant. De plus, ou y trouve encore, très-bien indiqués, les degrés de la gamme correspondants à nos médiantes et à nos dominantes sur lesquelles le chantpouvait ou devait passer dans ses différentes césures Lors donc que, plus tard, la musique à plusieurs voix, ou le contrepoint, fut adoptée dans l'Eglise, et fut ajustée sur le chant de cette première époque, les chantres et les mattres de chapelle furent obligés d'établit la tonalité moderne par les demi-tons; notre ré mineur dut se former nécessairement du premier et du second mode; le la mineur dut se former du troisième et du quatrième. qui, par la suite, durent eng: ndreraussi le 🖦 mineur du cinquième et du sixième; pardinnution (ou par contraction) du si bécarre eu si bémol, pour éviter la dureté du tritua (f. si naturel) on forma notre famajeur, et eufinrotre solmajeur prit naissance du septième et du huitième; notre ut majeur, notre sol mineur, notre la mineur vinrent naturellement de l'usage où l'on était depuis long-temps de transposer les modes à la quarte ou à la quinte. Enfin en suivant cette analogie, nos douze gammes mineures et nos douze gammes majeures durent ressortir sans effort de la facilité avec laquelle chaque son du mode pouvait être considéré à son

tour comme son principal. >

S'il en était ainsi, cela prouverait à quel point le système grégorien, qui a donné naissance à une infinité de chants chrétiens inimitables, cela prouverait, disonsnous, à quel point ce système était fécond en développements. D'ailleurs, il est constant que saint Grégoire ne s'est nullement préoccupé du système musical des Grecs, que Boèce, son prédécesseur, vensit de remettre en honneur, et cela fut fort heureux, car, s'il en avait été autrement, il n'eût pas fondé une institution, mais il eût ouvert une école, foyer de disputes éternelles, à laquelle même il n'aurait pu donner la vie en dehors de la religion, qui seule pouvait tout féconder. Il paraît également établi que la musique, en tant que branche des comaissances humaines, n'était pas entrée dans le cercle des études de ce grand Pape, ce qui a fait dire à quelques-uns de ses panégyristes, fort embarrassés de concilier ce fait avec la révolution musicale opérée par lui, qu'il avait été, en cela, as-sisté des lumières de l'Esprit-Saint (355), et c'était certes ce que l'on pouvait avancer de plus raisonnable. Ce fut donc l'Eglise, et l'Eglise seule, ou bien le christianisme, qui enfanta la musique du moyen age comme toute la civilisation de cette époque; par conséquent no re art actuel, dont l'origine religieuse est prouvée par une filiation évi-

GROS-FA. — « Certaines vieilles musiques d'église, en notes carrées, rondes ou blanches, s'appelaient jadis du gros-fa. » (J.-J. ROUSSEAU.)

GROSSE VOIX. — L'abbé Lebeuf parle, en plusieurs endroits de son Traité sur le chant ecclésiastique, de la complaisance qu'on a eue en France pour les grosses voix, c'est-à-dire ces voix difficiles à fléchir qui corrompirent, dans les chaurs de plusieurs églises, la douceur des mélodies grégoriennes. (P. 106, 107, 109.) Ces voix, semblables à celle de ce chantre que Théodulfe, évêque d'Orléans, appelait au 1x° siècle vox taurina, avaient introduit une foule d'altérations dans le chant, et elles reprirent faveur sous François I... Malheureusement le goût de ces voix s'est perpétué jusqu'à nos jours, et

(355) « Sanctissimus namque Gregorius, cujus praccepta ia omnibus studiosissime sancta observat Ecclesia, hoc genere compositum mirabiliter Antiphonarium Ecclesia: tradidit, suisque discipulis proprio labore insinuavit. Cum nuuquam legatur eum secundum carnalem sciettiam hujus artis studium percepisse: quem certissime constat omnem plenitudinem

c'est avec grande raison que M. Danjou s'e-t élevé maintes fois, dans sa Rerue de la musique religieuse, contre les abus que leur emploi a entraînés dans le chant d'église.

CUI

GROUPE. — « Selon l'abbé Brossard, quatre notes égales et diatoniques, dont la première et la troisième sont sur le même degré forment un groupe. Quand la deuxième descend et que la quatrième monte, c'est groupe ascendant; quand la deuxième monte et que la quatrième descend, c'est groupe descendant, et il ajoute que ce nom a été donné à ces notes à cause de la figure qu'elles forment ensemble.

« Je ne me souviens pas d'avoir jamais ouï employer ce mot en parlant, dans le sens que lui donne l'abbé Brossard, ni même de l'avoir lu dans le même sens ailleurs que dans son Dictionnaire. » (J.-J. Rousseau.)

GUIDE. — « C'est la partie qui entre la première dans une fugue et annonce le sujet. Ce mot, commun en Italie, est peu usité en France dans le même sens. »

(J.-J. ROUSSEAU.)

GUIDON. — « Petit signe de musique, lequel se met à l'extrémité de chaque portée sur le degré où sera placée la note qui doit commencer la portée suivante. Si cette première note est accompagnée accidentellement d'un dièse, d'un bémol ou d'un bécarre, il convient d'en accompagner aussi le quidon.

« On ne se sert plus de guidons en Italie, surtout dans les partitions où chaque portée, ayant toujours dans l'accolade sa place fixe, on ne saurait guère se tromper en passant de l'une à l'autre. Mais les guidons sont nécessaires dans les partitions françaises, parce que, d'une ligue à l'autre, les accolades, embrassant plus ou moins de portées, vous laissent dans une continuelle incertitude de la portée correspondante à celle que vous avez quittée. » (J.-J. Rousseau.)

GUIDON. — On appelle ainsi une petite note que l'on met à la fin de chaque ligne dans le plain-chant. Elle sert à indiquer à quelle corde se trouvers la première note de la ligne suivante. On se sert aussi du guidon quand on change la elef, pour indiquer la note qui suit immédiatement la substitution de la nouvelle clef à la précédente.

M. Th. Nisard, analysant l'alphabet de Romanus (Etudes sur les notations musicales, dans la Revue archéologique, 15 juin 1850), s'exprime ainsi:

« È signifiait que la note marquée de cette lettre était à l'unisson de la note précédente. C'est de là, sans doute, qu'est venu, dans le système d'Hermann Coutract, l'usage d'em-

scientiæ divinitus percepisse. Unde constat quod hoc genus musicæ, dum divinitus sancto Gregorio datur, non solum humana sed etiam divina auctoritate fulcitur. > Et paulo post : « Ex quibus probatur quod sanctissimus papa Gregorius plus omnibus per divinam gratiam hujus artis industriam sit adeptus. > (Auteur cité par l'abbé Gerrer, Seript., p. 249.)

ployer l'E pour désigner l'unisson : E voces unisonas aquat. (GERBERTI, Scriptores, t. II.) C'est de là aussi que l'on doit faire dériver le gwiden E, mis à la fin d'une ligne de musique, pour montrer que la dernière note de cette ligno forme unisson avec la première de la ligne suivante. Ce genre de qui-

HAR

don, que personne n'a signalé, est employé notamment dans le manuscrit 1121 du xr siècle, de l'ancien funds latin de la Bibliothèque nationale. »

GYMNOPEDIE. — « Air ou nome sur lequel dansaient les jeunes Lacédémonies-(J.-J. ROUSSBAU.)

H.—Cette lettre est le septième degré de l'échelle dans la notation boétienne correspondant au la intermédiaire. Les Allemands, chez qui s'est conservée la désignation des notes par les lettres grégoriennes, ont substitué l'H au B, dans les cas où ce B devrait indiquer le si naturel. Ainsi le B est affecté au si bémol et l'H au si bécarre. - Lettre qui indique l'aspiration dans l'alphabet de Romanus pour les ornements du chant.

Il a été dit à la lettre A, que les Allemands avaient retenu les dénominations par les lettres appliquées aux notes de la gamme. Mais ils ont substitué la lettre H au pindiquant le si naturel, changement qui s'explique du reste par la ressemblance du signe du bécarre pavec l'h gothique. Voici donc de quelle manière ils écrivent leur gamme par lettres.



HARMATIAS. - « Nom d'un nome dactylique de la musique grecque, inventé par te premier Olympe Phrygien. » (J.-J. Roussbau.)

HARMONICA. - « C'est un jeu extrêmement doux que l'on place ordinairement au troisième clavier dans les orgues d'Allemagne, et qui est principalement destiné à produire des effets d'écho. Dans l'orgue de la cathédrale de Lind en Suède, on trouve un harmonica en bois de chêne et en bois d'érable. Il en existe également un dans l'orgue de Saint-Pierre à Pétersbourg, et de Saint-Paul à Francfort sur le Mein. » (Mamuel du facteur d'orgues; Paris, 1849, Roret,

HARMONIÉ. -- Suivant Roseto: Harmonia est diversarum vocum coadunatio in una concordia.

Suivant Le Duc (de Atri.): Harmonia est concinnitas quadam vocum non similium.

Suivant Gaforio: Harmonia est discordia concors. Il dit encore : Harmonia ex acuto et gravi conficitur atque medio.

Des auteurs font dériver le mot Harmonie de kepie grec, qui signifie assemblage (coadunatio).

Nous prenons ici le mot harmonie dans son sens général, c'est à-dire en tant que science des accords. L'harmonie est cet élément musical qui repose sur la simultanéité des sons, tandis que la mélodie proprement dite réside dans les sons considérés à l'état de succession.

Nous parlons en leur lieu de l'onsante DUPLUM, TRIPLUM, QUADRUPLUM, du déchant, de l'organisation, etc., etc. Mais nous voulons ici aborder un sujet de la plus haute importance, savoir, si l'harmonie considérée on elle-même est compatible avec le plainchant. Il est nécessaire de prendre les

choses d'un peu haut.

Sans nous préoccuper de la question de savoir si les anciens ont connu ou non l'hermonie, question qui nous importe peu et qui ne peut intéresser aujourd'hui que l'archéologue, nous nous contenterons d'observer que, parmi les divers systèmes de musique, il en est qui sont essentiellement inharmoniques, c'est-à-dire qui ne comportent pas l'harmonie; d'autres qui sont hamoniques, comme le nôtre. Il est certain que les systèmes musicaux inharmoniques sont ceux dont l'échelle des sons est divisée per petits intervalles de tiers et de quarts de tons, et qui, par cela même. se rappor-tent à la parole, dont les nuances et les inflexions sont pour nous inappréciables en ce sens que nous ne pouvons les faire dépendre d'aucune base tonale, musicalement parlant. Ces systèmes musicaux, très-étroi-tement unis à la parole, avaient dans la parole leur harmonie essentielle naturelle. dont l'harmonie, telle que nous la concevous, serait destructive, si elle pouvait leur être appliquée; et cette alliance intime de la parole et de la musique dans l'antiquité nous donne la raison des prodiges que l'ou rapporte de la musique primitive. C'était la parole modulée et accentuée d'après un mode qui nous est inconnu, et qui a disperu avec la poésie antique.

Lorsque l'art musical, dégagé lentement des éléments étrangers auxquels il avait été associé autrefois, s'est trouvé réduit aux éléments qui le constituent essentiellement, et lorsque, devenu en quelque sorte maître de lui-même dans sa marche indépendante, il a tendu à se développer dans sa puissance et sa force internes; appelant à lui la mesure ou temps pour régler, suivant des lois symétriques, le mode de succession de la mélodie, comme aussi faisant sortir de son sein l'élément harmonique, cet ensemble de sons simultanés, harmonieux, qui doit servir de cadre et d'entourage à la mélodie; il s'est efforcé de se compléter lui-même et de remplacer ce qu'il avait perdu depuis que la parole, la poésie, les autres arts lui avaient retiré leur concours. C'est à ce moment que l'art moderne prend naissance. art qui se dilate sans cesse, qui multiplie

673

ses reseources chaque jour, qui a un langage à lui, langage vague, indéterminé, au point de vue de l'idée pure, mais puissant, mais illimité au point de vue du sentiment. Cet art, c'est le nôtre, c'est notre musique.

Nous avons maintenant une idée d'un système musical inharmonique, parce qu'il est lié à la parole; d'un système musical harmonique, parce qu'il est indépendant de la parole.

Mais le plain-chant est-il inharmonique? est-il harmonique? Question embarrassante et complexe qu'il faut essayer pourtant d'éclaireir, sans toutesois prétendre la résoudre.

En premier lieu, ne perdons pas de vue que le plain-chant est fondé sur un ordre tonal tout différent de celui de la musique. Le plain-chant repose sur l'ordre diatonique, la musique est besée sur les deux ordres diatonique et chromatique, qui se sont mèlés et pénétrés l'un l'autre depuis la création de l'harmonie dissonante naturelle. Conséquemment, si l'harmoniede notre musique est un mélange de consonnances et de dissonances, l'harmonie du plain-chant doit être purement consonuante. Au moment où nous sommes, je n'ai pas besoin d'insister sur ce point.

Il est indubitable que, considéré en taut que système musical, le plain-chant admet une harmonie, une harmonie consennante,

je le répète, et pas d'autre.

Mais il faut observer, en second lieu, que le plain-chant est originairement mélodique; qu'il a été formé à une époque où l'harmonie n'existait pas, et de plus, qu'il a été la dernière application du système antique de l'alliance de la parole avec la musique ou avec le chant.

Maintenant je pose cette question. N'estce pas altérer le plain-chant dans sa nature, dans son expression, dans son caractère, que de lui appliquer rétroactivement un ordre de faits musicaux qui ne s'est manisesté dans l'art que plusieurs siècles après son institution? Cette harmonie consonmente, je ne parle que de celle-ci, ne ferat-elle pas disparattre forcement les divers caractères que le plain-chant empruntait des huit modes ou des douze modes, modes très-variés dans leurs formules mélodiques, par l'interposition perpétuelle des cordes essentielles de la finale, de la dominante, et par la situation du demi-ton? et n'assimilera-t-elle pes forcément encore ces huit ou douze modes à une soule gamme diatonique, uniforme et monotone.

Voilà ce que je demande. Remarquez que je ne parle pas de la manière dont le plainchant était procodié, de la manière dont la phrase grégorienne était scandée, suivant tel ou tel mêtre poétique, suivant que l'hymne était sur un mêtre dactylique, trochaï-

que, etc.

Vous ne sortirez pas de l'harmonie consonnante, je le sais; mais cette harmonie consonnante sera en en mode mineur ou en mode majeur, suivant le ton dans lequel le plain-chant sera écrit. Or, le plain-chant ne connaît ni mode majeur, ni mode mineur. Il connaît huit ou douze modes, avec des différences, avec des caractères qui non-seulement ne pourront se transmettre à notre harmonie, mais que notre harmonie détruira nécessairement.

Je viens de dire que 16 plain-chant a précédé de plusieurs siècles la création de l'harmonie, et je crois avoir prouvé qu'il est bien difficile que les modifications anportées dans l'art musical par l'avénement d'un fait aussi important n'aient pas dénaturé profondément le chant grégorien dans son caractère et son type primitif. Mais si nous considérons maintenant, et c'est là ma troisième observation, que depuis la création de l'harmonie il s'est opéré une transformation radicale de l'art, transformation telle qu'une nouvelle tonalité s'est fondée, et que l'ancienne tonalité a dispara, a été anéantie (ce sont les expressions de M. Fétis), que penserons-nous de l'application au plain-chant d'une harmonie incompatible désormais avec celle à laquelle la tonalité moderne a donné naissance, je veux dire l'harmonie dissonante naturelle qui s'est emparée si puissamment de notre organisation et de notre oreille, qu'il ne nous est pas plus possible de nous soustraire à son influence qu'il ne nous est possible de nous défaire des habitudes de notre langue maternelle, lorsque nous voulons parler une langue morte. On croira trancher la question en disant que l'harmonie consonnante restera attachée au plain-chant, que l'harmonie dissonante sera pour l'art mondain. O merveille! cela est sort bien en théorie, en spéculation; mais l'organisation humaine est une, elle ne subit pas deux lois tonales différentes ou contradictoires en même temps, comme le dit M. Fétis. Et remarquez qu'il n'y a pas moyen d'opter. On peut être, par le goût, par l'esprit, par la manière de voir, jusqu'à un certain degré pourtant, d'un autre siècle que celui où l'on vit; mais en fait d'organisation, en fait de l'éducation de l'oreille, en fait de langage et de musique, il faut être de son temps; et la preuve, c'est que lorsque les théoriciens les plus habiles, M. Fétis, par exemple, devant l'autorité de rui je m'incline le premier, et autres, nous disent qu'on a beau faire, qu'en dehors de l'harmonie consonnante du plain-chant, il n'y a plus d'expression religieuse, plus de sentiment de la prière, ces mêmes théoriciens, descendant à la pratique, et venant à l'application, nous tiennent un langage tout différent. Alors ils nous parient « d'une multitude d'altérations que l'introduction de l'orgue a fait passer dans le plain-chant, et qui ont enlevé à ce chant son caractère primitif en beaucoup d'endroits, sens qu'il fût possible d'éviter cet inconvénient. » Voilà qui est formel, je pense; et qui parle ainsi? C'est M. Fétis, dans ses remarquables articles sur le demi-ton dans le plain-chant (Voy. Revue de M. Danjou, mars 1845, pp. 106, 107.) En mentionnant certaines alterations introduites dans divers modes pas

le dièse, il ajoute : « Ces altérations ont pour résultat inévitable de transformer le caractère grave de ces tons en tons mineurs modernes, beaucoup moins dignes de la majesté du culte divin. » (Revue de M. Danjou,

HAR

mars 1845, p. 107.)

Mais c'est dans sa Méthode élémentaire de plain-chant que l'on regrette de voir que M. Fétis ait cédé aux exigences de la tonalité moderne, dans un traité où il devait tâcher de mettre en pratique sa théorie sur l'harmonie, exclusivement consonnante du plain-chant. Voici comment il s'exprime au nº 83, p. 31 : « A l'égard de la modulation , l'application de l'harmonie moderne au plain-chant oblige à préparer des cadences correspondantes à notre tonalité actuelle pour tous les repos marqués par des traits verticaux sur la portée, ou des modulations incidentes pour les intervalles qui ne répondent pas à la tonalité actuelle. L'exemple suivant indiquera comment se succèdent les modulations. » Et il indique au-dessous des notes du premier répons des matines de la Fête-Dieu, du premier mode, les accords de ré, de la, d'ut, la cadence préparée en fa, plus loin, l'accord de dominante de ré mineur, etc., etc. Il ajoute au snjet du premier mode du plain-chant: « L'introduction de la tonalité moderne dans l'harmonie qui accompagne le plain-chant, a fait passer dans celuici la note sensible pour les cadences immédiates. Dans les premier, deuxième, troisième et quatrième tons, on emploie donc cette note sensible aux cadences finales. lorsque le signe de cette note sensible ne donne point lieu à de fausses relations de triton, ou de quarte diminuée, avec ce qui

précède ou ce qui suit.» (16id., 3.)

Je le demande, est-ce là le plain-chant, le chant grégorien? Saint Grégoire, en supposant qu'il eût eu quelque notion de l'harmonie, reconnaîtrait-il son œuvre dans

cette barmonie toute moderne?

Mais qu'on ne nous suppose pas une intention que nous n'avons pas. Ce qui nous fait parler ainsi, ce n'est pas certes l'étroite et maigre satisfaction de relever une contradiction dans un homme éminent, sentiment mauvais, que nous n'avons pas. Au fond, qu'est-ce que tout cela prouve? cela prouve-t-il que M. Fétis méconnaît ce qu'il y a de suave, de touchant, d'onctueux, de grave dans les cantilènes grégoriennes? Nullement. Cela prouve que lorsqu'il veut interpréter ces mélodies aux oreilles modernes, malgré son esprit, sa raison supérieure, son intelligence délicate, son goût exercé, son haut sentiment des beautés de l'art, malgré lui-même enfin, il est dominé par le sentiment invincible de la tonalité maternelle. J'imagine que si le système des Grecs élait retrouvé, il serait plus facile de s'y samiliariser qu'au système grégorien, par la raison que le système des Grecs est moins rapproché de nous. Ce qui nous trompe, c'est l'analogie de certains éléments l'ancienne tonalité avec la nôtre. Il y aurait un plus grand tour de force à parler la

langue de Rabelais ou de Montaigne qu'a parler celle de Tite-Live et de Cicéron.

Et je ne parle ici que d'une harmonie bien plus pure, bien plus convenable que celle qu'emploient la plupart de nos organistes; d'une harmonie qui se rattache encore par quelques fils aux modes ecclésiastiques; je ne parle pas de l'harmonie moderne. parce qu'il n'est pas question ici d'art mondain. Ce sont pourtant les conditions de cette harmonie que nous subissons, lorsque nous voulons appliquer des accords sur le plain-chant; cette harmonie à la-quelle M. Fétis attribue les contre-sens dont il va parler dans ce passage de son excellente Esquisse de l'harmonie (Paris, 1841, p. 44) : « Fière de ses succès, la nouvelle école (l'école qui se forma après la décorverte de l'harmonie dissonante par C. Monteverde) n'avait pas tardé d'envahir l'Eglise; le dramatique s'était introduit dans la musique religieuse, et avait pris la place du ton grave, solennel et dévot de Palestrim: alors commença le contre-sens de cette expression mondaine appliquée aux choses saintes; le Gloria, le Credo, les proses et les psaumes devinrent des drames au lieu d'être des prières et des professions de foi; le symbole des souffrances du Sauveur fut transformé en représentation d'une agonie charnelle, et l'on alla à l'église pour avoir des émotions, au lieu d'y aller pour prier avec recueillement. » Dans son Résuné phi losophique de l'histoire de la musique, N. Fétis dit encore : « L'harmonie n'est une condition de perfection dans la musique, qu'autant que le système de tonalité en fait une conséquence nécessaire. » (P. cxxxn.) Et il est évident que l'harmonie n'est pes une conséquence nécessaire de la tonalité grégorienne, puisque la forma-tion de celle-ci a précédé l'harmonie de plusieurs siècles.

Voilà pourquoi nous inclinerions à penser que, sauf des cas très-rares, et en faveur seulement de quelques faux-bourdons consacrés, il faudrait maintenir au plainchant son caractère de pure mélodie, qui est son caractère original et vraiment populaire. L'harmouie consonnante existe sans doute dans les œuvres immortelles de Palestrim; elle existe, si l'on veut, dans le cervesu de quelques vieux amateurs de chant grégorien, qui ne conçoivent pas d'alliance entre le sacré et le profane; mais pour les organistes, pour les maîtres de chœur, pour les chantres, elle n'existe plus. Bien insense celui qui voudrait opposer une digue cette marée montante de la musique moderne ! Que l'on s'en tienne donc au plain-chant mélodique. Voyez toutes les alterstions, toutes les barbaries, toutes les extravagances que l'harmonie, depuis le 12° siècle a introduites dans le chant d'église; la diaphonie, le déchant, des chansons mondaines et indécentes, et ces pauvretés appelés périélèses, ces fleuretis, ces canons enigmatiques, ces hurlements appelés contrepoints alla mente, chant sur le litte.

canto fratto, plain-chant musical, etc., etc. Et Poisson, Poisson qui lui aussi aurait en à se frapper la postrine s'il avait su ce qu'il faisait, Poisson l'a bien remarqué: « L'invention du contre-point et du faux-bourdon, dit-il, a fait tomber dans ce désordre (la confusion des modes ecclésiastiques)...» En effet, les meilleurs symphonistes conviennent qu'il n'est pas possible de donner de bons accords aux faux-bourdons dans les troisième et quatrième modes (356).

« Pour plaire davantage, ou plutôt pour moins déplaire à l'oreille, dans les églises célèbres, comme Notre-Dame de Paris, on chante un psaume ou un cantique du septième mode pour une antienne du qua-trième, comme le jour de la Sainte-Trinité à Magnificat. Si le chant du cantique fait quelque plaisir à l'oreille, la reprise de l'antienne la choque rudement, n'ayant plus aucune analogie avec la psalmodie. De même que, pour rendre plus sonore le chant du cantique Magnificat des antiennes 0 de l'Avent, on chante le faux-bourdon du premier mode ou du huitième (en 1748, à Notre-Dame de Paris, on a chanté du premier mode, et en 1749, on a chanté du huitième, ce qui prouve qu'il n'y a encore RIEN DE FIXE), ce qui fait paroître ensuite le chant de l'antienne languissant et presque sans ame. Cela est frappant à quiconque a du gout pour le chant. De tels inconvénients auroient du des les commencements empêcher l'introduction de ces nouveautés. » (Traité du chant grégorien, 11° part., p. 89.) Poisson a dit le mot: Il n'y a encore rien de fixe. Nous nous trompons : ce qui est fixe, c'est le despotisme envahissant de l'harmonie et de la tonalité moderne.

HARMONIE. — Genre de musique. Les anciens ont souvent donné ce nom au genre spelé plus communément genre enharmonique. (J.-J. ROUSSRAU.)

HARMONIE.—« On entend par ce mot la gualité de son qui doit caractériser les differentsjeuxde lorgue. Elle dépend non-seulement du diapason des jeux, c'est-à-dire de leur longueur et de leur grosseur respectives, muis encore de la disposition de la bouche et de la force du courant d'air. Un jeu est donc mai mis en harmonie quand il n'a point le umbre qui lui convient; tel serait, par etemple, le principal, s'il avait un son mai-Fe et criard, ou la gambe, si elle avait un son mou et sourd. Il est mal réglé d'harmonie, si tous les tuyaux qui le composent tiont point la même qualifé de son; si, par exemple, il est mou dans les dessus et mordant dans les basses, etc., etc. » (Manuel du sacteur d'orgues; Paris, 1849. Roret, t.

HARMONIEUX. - « Tout ce qui fait de l'ellet dans l'harmonie, et même quelquesois lout ce qui est sonore et remplit l'oreille dans les voix, dans les instruments, dans la simple mélodie. » (J.-J. ROUSSEAU.)

HARMONIQUE. - « On appelle ainsi tous les sons concomitants ou accessoires qui, par le principe de la résonnance, accompagnent un son quelconque et le rendent appréciable. Ainsi toutes les aliquotes d'une corde sonore en donnent les harmoniques. Ce mot s'emploie au masculin quand on sous-entend le mot son, et au féminin quand on sous-entend le mot corde. »

HAU

(J.-J. Rousseau.) HARPALICE. - « Sorte de chanson propre aux filles parmi les anciens Grecs.

(J.-J. ROUSSEAU.)

HAUT. — « Ce mot signifie la même chose qu'aigu, et ce terme est opposé à bas. C'est ainsi qu'on dira que le ton est trop haut, qu'il faut monter l'instrument plus haut.

« Haut s'emploie aussi quel juefois improprement pour fort. Chantes plus haut, on ne

vous entend pas.

« Les anciens donnaient à l'ordre des sons une dénomination tout opposée à la nôtre : ils plaçaient en haut les sons graves, et en bas les sons aigus; ce qu'il importe de remarquer pour entendre plusieurs de leurs passages.

« Haut est encore, dans celles des quatre parties de la musique qui se subdivisent, l'épithète qui distingue la plus élevée ou la plus siguë, haute-contre, haute-taille, haut-dessus. » (J.-J. Rousskau.)

HAUTBOIS, jeu de l'orgue.—«Le hautbois est un jeu d'anche de forme conique, qu'on fait en étain fin. On le place ordinairement au récit, au positif, et on lui donne son étendue. Il est à l'unisson des dessus de trompette. Il a une barmonie gracieuse et imite assez bien le vrai hauthois. » (Manuel du fact. d'org.; Paris, 1849, Roret, t. 1º,

HAUT-DESSUS. — « C'est, quand les dessus chantants se subdivisent, la partie supérieure. Dans les parties instrumentales on dit toujours premier dessus et second dessus; mais dans le vocal on dit quelquefois haut-dessus et bas-dessus.» (J.-J. ROUSSEAU.)

HAUTE-CONTRE, ALTUS OU CONTRA. . « Celle des quatre parties de la musique qui appartient aux voix d'hommes les plus aiguës ou les plus hautes, par opposition à la basse-contre, qui est pour les plus graves ou

les plus basses.

« Dans la musique italienne, cette partie qu'ils appellent contr'alto, et qui répond à la haute-contre, est presque toujours chantée par des bas-dessus, soit femmes, soit castrati. En effet, la haute-contre en voix d'homme n'est point naturelle; il faut la forcer pour la porter à ce diapason : quoi qu'on fasse, elle a toujours de l'aigreur, et rarement de la justesse. » (J.-J. ROUSSEAU.)

HACTE-CONTRE. — Partie de voix la plus élevée : on l'appelait ainsi par opposition à la

basse-contre.

HAUTE-CONTRE. - « Ancien nom français d'une voix de ténor élevé, appelée en Italie tenere contraltino. Ce genre de voix ne se trouve communément en France qu'à Toulonse et dans ses environs. » (Féris.)

HEW

HAUTE-TAILLE, Ténon. — « C'est cette partie de la musique qu'on appelle aussi simplement taille. Quand la taille se subdivise en deux autres parties, l'inférieure prend le nom de basse-taille ou concordant, et la supérieure s'appelle haute-taille. »

(J.-J. ROUSSEAU.)

HÉMIDITON. — a C'était, dans la musique grecque, l'intervalle de tierce majeure, diminuée d'un semi-ton, c'est-à-dire, la tierce mineure. L'hémiditon n'est point, comme on pourrait croire, la moitié du diton ou le ton, mais c'est le diton moins la moitié d'un ton, ce qui est tout différent. » (J.-J. Rousseau.)

HÉMIOLE ('Hustics et intoles). --- Mot grec qui signifie le tout plus sa moitié, et qu'on avait appliqué au système des proportions. Il exprime le rapport des quantités de 8 à 2.

Il exprime le rapport des quantités de 8 à 2. « C'est en général, dit Brossard, cette espèce de proportion où le plus grand nombre contient le plus petit une fois et en outre la moitié du plus petit, comme 3. 2. - 6. 4. -12. 8 — 24. 16. — 48. 32, etc. Mais spécialement on nomme ainsi une espèce de triple dont toutes les notes sont noires, ou comme disent les Italiens, oscure ou oscurate. Si les notes sont carrées ou en losange sans queue, pour lors la carrée vaut deux temps et la losange n'en vaut qu'un, et il faut deux noires avec une queue et quatre croches pour un temps, etc., et on la nomme hemiela maggiore parce qu'elle demande qu'on batte la mesure gravement. Mais si la plus grosse note est une noire lesangée, pour lors elle vaut deux temps, une noire un temps, deux croches un temps, etc. On bat la mesure gaiement, et on l'appelle hemiola minore.

« Cos notes noires soit carrées ou losangées sont tellement affectées à la mesure triple ou ternaire, qu'il n'est pas nécessaire ni d'usage de mettre devant aucun des signes de la mesure triple, la seule couleur et figure des notes le dénote assez. Et du moment que ces notes reviennent à leur figure ordinaire, c'est-à-dire à être blanches, ou vides dans le milieu, il n'est pas nécessaire de mettre aucun signe pour avertir qu'il faut changer la mesure et la battre à deux on à quatre temps. »

Hémole. — « Mot gree qui signifie l'entier et demi, et qu'on a consacré en quelque sorte à la musique. Il exprime le rapport de deux quantités dont l'une est à l'autre comme 15 à 10, ou comme 3 à 2 : on l'appelle autrement rapport sesquialtère.

a C'est de ce rapport que naît la consonnance appelée diapente ou quinte; et l'ancien s'hythme sesquilatère en naissait aussi. » (J.-J. Rousseau.)

HEMIOLIEN. — « C'est le nom que donne Aristoxène à l'une des trois espèces du genre chromatique, dont il explique les divisions. Le tétracorde 30 y est parlagé en trois intervalles, dont les deux premiers.

egaux entre eux, sont chacun la siximpartie, et dont le troisième est les deux ties. 5 + 5 + 20 = 30. » (J.-J. Boussett.)

HEPTACORDE. — Série de sept cordes ou voix ou sons des notes par degrés conjoints.

Les sept sons du plain-chant désignés par les sept premières lettres de l'alphabet aveleurs octaves désignés par les mêmes lettre minuscules, forment trois heptacordes.

A B C D E F G la si ut ré mi fa sol A B C D R F G. aa bb cc dd ee ff gg.

HEURES. — L'Eglise, pour imiter le Prophète-Roi, dont elle emprunte les paroles, a institué dès l'origine qu'elle chanterait set fois le jour les louanges de Dien, et de là les divers offices connus sous les noms de Metines, Laudes, Prime, Tierce, Sexte, Nou et Vêpres.

Sidoine Apollinaire (lib. vi, epist. 17), recontant ce qui s'était passé à la solennité d'anniversaire de saint Just, dans une basilique de Lyon, où était le tombeau de œ saint, dit que, d'un côté, un chœur de mones, de l'autre un chœur de clercs, aveel célébré les Vigiles mélodieusement. Celts peracto, vigiliarum quas alternants mulcetim monachi, clericique psalmicines celebraverus. Par le mot de Vigiles, Sidoine Apollians entend les Matines; il parle aussi de Tura et nous apprend de plus que de son temps l'office divin était divisé suivant les mêmes Heures qu'aujourd'hui. On voit aussi par a texte l'antiquité du chant alternatif dans l'Eglise primatiale des Gaules.

Saint Benoît ajouta aux offices ci-desse énoncés les Complies, savoir celui par lequé se complète la journée, Completorium. Metines ou Vigiles se disaient avant le journét le soir avaient lieu les Vêpres, auxquelles m donnait le nom de Lucernarium. (Hist. de chapelle des rois de France, par l'abbé Aschon; in-b., 1704, pp. 111 et 112.)

Ainsi, les offices dont il vient d'être que tion se chantaient aux différentes houres du jour et de la nuit : de là le nom d'heures sons lequel on les désigne. Matines ou Vigiles se chantaient à minuit, Laudes au point du jouet avant le lever du soleil, Prime à la première heure du jour, calculée, dit M. Pétis, M. thode élément. du plain-chanc, p. 59) au lems de l'équinoxe, c'est-à-dire à six heures du matin, suivant le système qui fait commencer le jour à minuit; Tierce était l'office de la troisième heure du jour, c'est-à-dire neul heures; Sexte l'office de la sixième heure. midi; None, l'office de la neuvième neuv. c'est-à-dire trois heures de l'après-mid: Vépres à la dernière heure du jour, avant le coucher du soleil, et Complies (completorium. ou accomplissement, on jour accompli) après le coucher du soleil. Ces heures sont dest guées ainsi qu'il suit dans les Canon. Serva Ælfrici ad Vulfinum episcop., cap. 19 : «Uldsailg, id est cantus antelucanus; Primaus

id est cantus matulinus; Undersang, cantus lertianus; Middosang, cantus meridianus; Nonsang, cantus nonalis; OEfensang, cantus vespertinus, et Nihtsang, cantus nocturnus. (Apud Du Cange et Germent, De cantu.) — Prallebant semper capellani reverenter horas nocturnas sibi, quotidieque diurnas. (Dom-nizo, lib. i De vita Mathildis, cap. 15.) De là l'expression usuelle : livre d'heures et dire ses heures, qui s'applique à toute sorte de

Aujourd'hui ces heures sont changées, et, dans les fêtes solennelles, les Complies, qui riennent après les Vépres, sont ordinairement suivies du Salut.

HEXACORDE. — On a dit avec grande

raison que le système des hexacordes est le pendant de celui des tétracordes. De même que le tétracorde est une série de quatre sons par degrés conjoints, de même l'hexacorde est une série de six sons par degrés également conjoints.

.Si nous prenons, en effet, les deux premiers tétracordes grecs, le tétracorde hypate ou des principales, le méson ou des moyennes, et si nous y ajoutons le tétracorde appelé synemménon ou des conjointes, nous verrons que ces trois tétracordes sont pour ainsi dire l'abrégé des trois premiers hexacordes, et que ces tétracordes sont des hexacordes réduits d'un tiers.

## TÉTRACORDES :

ſa HEXACORDES:

mi ut ré mi ſa la fa solla TR.

lci. comme l'on voit, nous ne faisons pas neution du troisième tétracorde des Grecs, elui qui prenait son point de départ à l'ocme du premier si, et qui se continuait en i ré mi. Ce tétracorde, appelé diezeugmenon u les séparées, n'était pas conjoint avec le récédent, mais il s'enchaînait au tétracorde yperboléon ou des aiguës.

Mais pourquoi prenons-nous le tétracorde memménon? Parce que les Grecs l'avaient outé, comme dit Gafori, pour éviter la urele du triton : Adjunctum tetracordum memmenon...ad demulcendam tritoni duritiem ib. v Theor., c. 1 et 3). C'est-à-dire que rique la disposition du chant était telle ne le sa devait se trouver en relation de ois tons ou de triton avec le si, les anens, par un déplacement de la conjonction, ansportaient le troisième tétracorde un rré plus bas, en ayant soin de bémoliser

Or, si nous le remarquons bien, c'est là raison des trois hexacordes (car il n'y en ait que trois) qui, se répétant et se surposant les uns aux autres, formaient une

ne de sept hexacordes.

Le premier était sol, la, si, ut, re, mi; le cond était ut, ré, mi, fa, sol, la, celui-ci conint avec le premier, puisqu'il prenait son unt de départ sur le quatrième degré de utre; de même que les deux premiers fracordes des Grecs étaient conjoints, le roier terme du premier étant le point de

part du second.

Observons bien maintenant que ces deux emiere bexacordes se répétant et s'interlant entre eux auraient suffi à la solmisa-📆 și la corde 💅 n'avait présenté un interlle de trois tons avec le sa, relation pros-ile qu'il fallait éviter. Que fit-on dès lors? ifit ce que les Grecs avaient fait; on rata aux deux premiers hexacordes un sième, composé de cette manière, fa, sol,

(357) Il dit dans le même chapitre que l'aigu scorle, savoir : fa sol la si b at ré, à l'aigu, ul elre regardé comme un hexacorde synemménon.

DICTIONNAIRE DE PLAIN-CHANT.

la, sib, ut, ré, pour faire disparaître cette dureté de triton, et c'est encore Gafori qui nous le dit : Exacordum bemolle dictum, QUOD BY CONJUNCTUM DIGI POTEST, superduetum est, ut et tritoni asperitas fiat modulatione suavior (Music. prat., lib. i, c. 2 [357]). Cet hexacorde était également conjoint avec le précédent, puisqu'il prenait son point de départ sur le quatrième degré de celui-ci.

D'où il suit que le premier hexacorde, sol, la, si, ut, ré, mi, était pour les chants qui procédaient de la propriété de bécarre; le second, ut, ré, mi, fa, sol, la, pour ceux qui procédaient de la propriété de nature; et le troisième, fa, sol, la, si b, ut, ré, pour ceux qui procédaient de la propriété de

Et pour bien faire comprendre les rapports étroits des deux systèmes des tétracordes et des hexacordes, l'on peut dire, dans un sens très-réel, que le premier tétracorde, si, ut, ré, mi, était affecté à la propriété de bécarre; que le second, mi, fa, sol, la, était affecté à la propriété de nature, et que la troisième ajouté, appelésynemmenon ou des conjointes, était affecté à la propriété de bémol.

Nous ajouterons que, dans le système de la solmisation par hexacordes, les diverses séries des notes sol, la, si, ut, ré, mi ; ut, ré, mi, fa, sol, la; fa, sol, la, sib, ut, ré, étaient prononcées invariablement par les syllabes ut, re, mi, fa, sol, la, et cela, pour maintenir la bonne suite non-seulement dans le chant, mais encore dans les figures de ces chants; et que, par respect pour l'ordre diatonique, la pronouciation des syllabes était, pour ainsi parler, toujours naturelle, alors que l'on avait à articuler des intervalles qui tombaient accidentellement sous la propriété du bécarre ou du bémol.

Or, ces noms variables pour exprimer des sons invariables étaient ce qu'on appelait

Sextum connexum est exacordum, quod synemmenon, seu conjunctum, potest appellari.

les muances. Dans les tétracordes grecs, les syllabes the, tha, the, tho, s'appliquaient également aux quatre degrés des tétracordes : de cette manière :

HOU

mi — mi. thể, thỏ,—thể, tha, thể, thể, thé. tha

Ne peut-on pas dire, avec Lichthental (358) et M. l'abbé David (359), que les Grecs faisaient usage des muances?

HEXACORDE. - « Instrument à six cordes, ou système composé de six sons, tel que l'hexacorde de Gui d'Arezzo. »

(J.-J. ROUSSEAU.)

HEXARMONIEN. - « Nome, ou chant d'une mélodie elféminée et lâche, comme Aristophane le reproche à Philoxène, son auteur. » (J.-J. ROUSSEAU.)

HIRAUX ou HIRIAUS. — On appelait ainsi des jongleurs ou des ménestrels qui célébraient les hauts faits des héros, et exaltaient leurs louanges auxquelles ils mélaient celles de Dieu. On lit dans les statuts mss. de l'ordre de la Couronne-d'Epine, chap. 22: « En celuy saint disner soit bien gardé que hiraux et bordeurs ne fassent leurs offices; mais a collation du roy, et en presence des vaillans chevallers, se pourront bien reciter, en lieu d'instrumens bas, aucunes dities à la louenge de Dieu, etc. »

Du Cange ajoute la citation suivante (Vi-'æ Patrum, mss.):

> Un Hiriaus, Un Jonglerres, un menestraus, etc.

HOMOLOGUES (Sons). — Les sons homologues sont ceux qui, comme si, ut, ou comme mi, fa, ont les mêmes rapports et pourraient être, dans la solmisation des tétracordes et des hexacordes, solfiés les uns pour les autres. Le premier tétracorde des Grecs, celui des graves, si, ut, ré, mi, et leur second tetracorde, dit des moyennes, mi, fa, sol, la, étaient homologues, parce que les senss'y trouvaient dans les mêmes rapports; aussi étaient-ils prononcés par les syllabes the, tha, the, tho. Les hexacordes du moyen age étaient composés également de sons homologues, et ils étaient tous prononcés par les syllabes ut, ré, mi, fa, sol, la.

HOMOPHONIE. — On appelait ainsi l'accord de plusieurs voix chantant à l'unisson.

Homophonie. - « C'était, dans la musique grecque, cette espèce de symphonie qui se faisait à l'unisson, par opposition à l'antiphonie qui s'exécutait à l'octave. Ce mot vient de ¿p.òc, pareil, et de pout, son. »
(J.-J. Rousseau.)

HOQUET (Hochetus on Hocetus). donnait ce nom à des notes attaquées isolément dans le chant et qui devaient être séparées par des pauses ou des soupirs de celles qui les précédaient et qui les suivaient. L'emploi de cette figure remonte très-haut et s'est prolongé au moins jusque vers le milieu du xv° siècle, car on en

(358) « Si vede da ciò, che anche il loro solfeggio (Jes Grecs) non era esente da mutazioni. » (Ditrouve un exemple à la 21 mesure de l'Amen de Machault, bien que les théoricies depuis Francon et Pseudo-Beda aient onis de la signaler. Cet ornement est du nombre de ceux contre l'usage desquels les canons ecclésiastiques se sont élevés avec le plus

Nam melodias hoquetis intersecant, discutibus lubricant, triplis et motetis vulgaribu nonnunguam inculcant, etc. (Décrétale de Jean XXII.) Voilà un texte quia donné lieu à bien des commentaires. Nous nous bornerons à citer les paroles de Francon.

Le déchant simple, suivant ce théorcien, ou déchant tronqué, n'est autre que le hoquet. On distinguait le déchant sime

et le déchant lié, copulatus.

Le hoquet, dit Francon, c'est le chant brisé, et proféré brusquement sans le se cours des sons unis. Il faut savoir que a hoquet ou brisement peut avoir lieu d'stant de manières qu'il convient de parage une longue en une brève ou en une sembrève. La longue peut être divisée d'us grand nombre de manières, d'abord en logue et brève, en brève et longue; c'est a qui produit le brisement ou hoquet, es qui est la même chose, en ce que, dans un cas. on omet la brève, et, dans l'autre, on oud la longue. Ochetus truncatio est cantu, retis omissisque vocibus truncate proletu. L est sciendum, quad truncatio tot modispotes steri, quot longam in brevem, vel semi bre vem contingit partiri. Longa partibilis et multipliciter : primo in longam et breven, e brevem et longam; et ex hoc fit truncati. si hachetus, quod idem est, id quod in se hochetus, quod idem est, id quod m omittatur brevis, in alio vero longa.

Francon, après avoir parlé d'autres brisments (truncationibus) de même sorte, qu se font par trois brèves ou deux brèves ou même par plusieurs semi-brèves. # moyen de pauses intercalées (de telle serie. dit-il, que lorsque l'on fait une pause l'aure n'en fait point, et réciproquement, d'où te sultent les hoquets vulgaires), il donne la description de l'organum qui s'y rattach L'organum, dit-il, considéré en lui-men, a un chant qui n'est point mesuré dans toula

ses parties.

« Secundo potest dividi in tres breves. 18 duas, vel etiam in plures semi-breves. Ett his omnibus cantus truncatio voces recisi el omissas, ita quod, quando unus peus alius non pausat, vel e contrario. Breis vero partibilis est in tres semi-breves, re duas, et ex hoc creatur hochetus, unam xmi-brevem omittendo in uno, et aliam a alio proferendo. Et nota, quod ex truscationibus dictis creantur hocheti vulgares et omissione longarum et brevium, et elis prolatione. Et nota, quod in omnibus ipsa observanda est equipollentia in temporbus, concordantia in vocibus reclis. Ilcu sciendum est, quod quelibet truncatio he mari debet supra cantum prius factum, licel

sion., v. Solmisatione.) (359) Revue de musique classique et religieus. t vulgare et latinum. » (Ap. GERBERT., criptures, t. II, pp. 125 et 128).

Feu Kiesewetter (Epoque Marchettus et uris) donne une vieille chanson et dont incienneté, suivant lui, est démontrée ir un hoquet, figure, ajoute-t-il, entière-ent omise par les théoriciens depuis rancon et Pseudo-Beda. Il oublie que la l'mesure de l'Amen de Guillaume de Maiault, dont il est parlé ci-dessus, contient galement un hoquet. Quoi qu'il en soit, savant Allemand définit le hoquet, une que où les notes sont attaquées isolé-ent en les séparant de celles qui les prédeut et de celles qui les suivent par des uses et des soupirs.

— «Le hoquet, hochetus, était un déchant ins lequel les notes d'une ou de plusieurs irties étaient entrecoupées ou interrom les par des silences. Cela s'appelait aussi

ichant tronqué (360).

« Cette interruption pouvait avoir lieu autant de manières que la longue pouvait : diviser en brèves et en semi-brèves. Lorsue la longue parfaite se divisait en une ingue imparfaite et une brève, le hoquet : faisait ainsi : la brève se taisait dans une artie et la longue dans l'autre.

«Lorsque la longue se divisait en trois rèves ou en plusieurs semi-brèves, le houet se faisait ainsi : pendant qu'une voix lantait une partie, l'autre se taisait et réci-

roquement.

La brève se divisait en trois semi-brèves u en deux. Alors le hoquet se faisait ainsi : rsqu'une voix se reposait pendant la durée une semi-brève, l'autre chantait, et réciroquement.

Le hoquet se faisait sur un chant comosé d'avance, soit en langue vulgaire, soit

n latin.

\*En définitive, le hoquet n'était autre lose que l'interposition de silences dans diverses parties du déchant; mais ce qui tait été admis d'abord, soit pour donner repos à la voix dans certaines pièces de ligne haleine, soit pour introduire une puvelle variété dans les compositions haroniques, devint bientôt l'objet d'abus ex-essis contre lesquels s'élevèrent des males célèbres et l'autorité ecclésiastique.»

(Coussemann, Hist. de l'harm., p. 61.) HOROLOGION. — Livre de chant de l'Elise grocque, qui renferme les Heures, Prime,

ierce, Sexte et None.

BYMÉB.— « Chanson des meuniers chez sanciens Grecs, autrement dite épiaulie. » (J.-J. Roussrau.)

BYMÉNÉR. — « Chanson des noces chez aucrens Grecs, autrement dite épithale. » (J.-J. Rousseau.)

HYMNAIRE.—Livre de chant contenant des Manes. Gennadius (Lib. de script. eccl.) dit me caint Paulin, évêque de Nole, a écrit un Sacramentaire et un Hymnaire: scripsisse Sacramentarium et Hymnarium. (Ap. Du Cange.)

HYMNE. — « Chant en l'honneur des dieux ou des héros. Il y a cette différence entre l'hymne et le cantique, que celui-ci se rapporte plus communément aux actions et l'hymne aux personnes. Les premiers chants de toutes les nations ont été des cantiques ou des hymnes. Orphée et Linus passaient, chez les Grecs, pour auteurs des premières hymnes: et il nous reste parmi les poésies d'Homère un recueil d'hymnes en l'honneur des dieux. » (J.-J. Rousseau.)

HYMNE. — «Le mot d'hymne est d'origine grecque, comme l'a très-bien remarqué Anacletus Siccus, dans la préface de son livre intitulé: De Ecclesiastica hymnodia. « Apud Græcos profanos, dit-il, hymnus « accipitur pro carmine aliave metrica « oratione in honorem numinis directa, et « qui apud illos scripserunt carmina de Deo, « sicuti habiti sunt theologi, inter quos « insigniores fuere Linus, Orpheus, et Tris- « megistus, ita appellati sunt Hymnogra phi. »

 Philon, écrivain juif qui vivait au commencement du premier siècle de notre ère dit que les Chrétiens de son pays passaient les nuits et les jours à chanter des psaumes et des hymnes. (Lib. de supplicum virtutibus.) Saint Denys l'Aréopagite, martyrisé en 95, confirme le même fait dans le qua-trième chapitre de son livre De divinis nominibus. Paul de Samosate, élu patriarche d'Antioche en 260, fut condamné dans un concile tenu en cette ville quelques années plus tard, parce qu'il rejetait les psaumes et les hymnes chantés en l'honneur de Jésus-Christ, dont il niait la divinité (Eusèbe, hist. lib. vii, cap. 24). Saint Ephrem de Nisibe, mort vers l'an 379, dit dans le deuxième chapitre de sou livre sur la pénitence : -« Festivitates nostras honoremus in psalmis, hymnis et canticis spiritualibus. Socrate le Scolastique, né à Constantinople vers l'année 380, assure que de son temps l'usage de chanter des hymnes était universel dans les églises de l'Orient : « Illa traditio in omnibus ecclesiis recepta est. » (Hist. eccles.)

A la même époque, saint Hilaire da Poitiers composait une liturgie dans laquelle les hymnes occupaient une large part, comme l'assure saint Jérôme, son contemporain, dans le traité qu'il nous a laissé sur la Vie et les écrits des auteurs ecclésiastiques. Mais le premier qui ait régularisé le chaut des hymnes en Occident fut saint Ambroise, l'illustre archevêque de Milan, vers la fin du 1v° siècle. Le diacre Paulin témoigne positivement de ce fait dans sa monographie du saint archevêque, et celui-ci le dit en termes formels dans un de ses ouvrages. « On prétend, ce sont ses paroles, « que je séduis le peuple au moyen de cer-

(560) ( Ochetus fruncatio est cantus rectis omissisque vocibus truncate prolatus. » (Francon, apud Ds., Script., t. III., p. 14.)

« taines hymnes que j'ai composées. Je n'en « disconviens pas : j'ai en effet composé un « chant dont la puissance est au-dessus de « tout : car quoi de plus puissant que la confession de la Trinité? A l'aide de ce « chant, ceux-là qui étaient à peine disci- ples sont devenus des maîtres. » (D. Ambr., Opuscul, de Spiritu sanoto, in epistola 31.) Saint Augustin assure d'une manière formelle que le pieux archevêque, qui était son guide, son père spirituel et son ami. imita en cela la coutume des églises orientales: « Secundum morem orientalium partium.» (Lib. 1x Confess., cap. 7.) Dom Mabillon ajoute quelques détails à l'imposant témoignage du Docteur de la grâce, qui confirment l'épithète de premier régulateur des hymnes, que nous avons donnée au saint pontife de Milan, lorsqu'il dit dans sa Liturgia gallicana, p. 381 : « Sanctus Ambro-« sius curavit ut secundum morem Patrum orientalium psalmi atque hymni a populo « etiam canerentur : cum antea a singulis singuli, vel certe a solis clericis apud Ita-

HYM

« los recitati fuissent. » « L'exemple de saint Ambroise eut bientôt des imitateurs. Le Pape Gélase I", vers la fin du v° siècle, composa quelques hymnes, si l'on en croit Durand, l'érudit et célèbre liturgiste, et l'historien Platine. Saint Césaire d'Arles introduisit des hymnes dans la liturgie de son diocèse, au commence-ment du vi siècle, comme le dit dom Mabillon dans sa Liturgia gallicana délà citée. En 506, le concile d'Agde ordonnait de chanter tous les jours des hymnes aux Matines et aux Vépres : « Ut hymni matutini « vel vespertini diebus omnibus decanten-« tur. » (Canon 30°.) En 567, le deu xième concile de Tours était plus explicite encore. Après avoir formellement reconnu l'adoption des hymnes ambrosiennes, il déclare accepter avec plaisir les autres hymnes des auteurs catholiques : « Licet hymnos ama brosianos habeamus in canone; tamen « quia reliquorum sunt aliqui qui digni sunt forma cantari, volumus libenter ama plecti eos præterea quorum auctorum no-« mina fuerint in limine prænotata: quoa niam quæ fide constiterint, dicendi ra- tione non obstant. » (23° canon cité par le P. Edmond Martène dans le troisième volume de son livre : De antiquis Ecclesiæ ritibus, Anvers [Milan], seconde édition, p. 27.) En 633, les Pères du quatrième concile de Tolède décidèrent que le chant des et des psaumes était fondé sur l'exemple du Sauveur et des apôtres : « De « hymnis et psalmis canendis publice in Ec-« clesia, et Salvatoris, et Apostolorum habe-« mus exemplum.» (Canon 13', apud LABBE, t. V, p. 1709.) Pour bien comprendre toute l'importance de cette décision du concile de Tolède, il faut savoir que certains évêques rejetaient encore à cette époque les hymnes, parce que ces pièces liturgiques n'étaient point fondées sur les canons ni sur la tradition apostolique (quos quidam specialiter reprobant, pro so quod de scripturis sanctorum canonum, vel apostolica traditione non existunt). Les Pères de Tolède progrent que cette raison ne suffit pas pour rejeter de la liturgie le chant des hymnes, et excount-NIERT COUX qui l'en ont exclu. Voici leurs propres paroles: — « Componentur hymni, sicut componuntur missa, sive preces, vel orationes, sive commendationes, see manus impositiones : ex quibus si pulle decantentur in ecclesia, vacant omnis dicia ecclesiastica... Sicut orationes, iu et hymnos in laudem Dei compositos, aulius vestrum ulterius improbet, sed pari mode Gallia, Hispaniaque celebret : excomm-

nicatione plectendi, qui hymnos rejicee
fuerint ausi. » (Ibid. ac supra.)
Or, il est un fait qu'il est essentiel de remarquer ici, parce qu'il tend à corrobore l'origine orientale de l'hymnologie callelique, et qu'il découle naturellement de cetaines circonstances de la vie des sains évêques que nous venons de citer. Tous ces prélats étaient ou avaient été en conte avec les peuples de l'Orient. Le Pape 6+ lase I" était Africain. La ville d'Agde atul été le berceau d'une colonie phocéens. Saint Hilaire de Poitiers avait été relégue en Phrygie, à l'instigation de Saturnind'Ales, arien, qui redoutait son éloquence; avait glorieusement défendu la foi cultelique au concile de Séleucie, et ses suite de Poitiers étaient des rejetons de l'Orient Saint Césaire d'Arles avait aussi pour de césains des hommes qui étaient en parte d'origine et de mœurs grecques; sus n'est-on pas surpris de lire dans la Vie # ce saint docteur de l'Eglise, écrite par Cr prien, évêque de Toulon : « Adjecit elis « atque compulit, ut laicorum populants psalmos et hymnos pararet, altaque et lib du'ata voce, instar clericorum, Alu GLECA. « alii latine, prosas autiphonasque cul-« rent : ut non haberent spatium in Eak-« sia fabulis occupari. » Le père de sini Ambroise avait été gouverneur d'une pube de l'Afrique, et le contact des prélats de concile de Tolède avec les Grees ne peut être révoqué en doute par personne, puisque ceux-ci avaient depuis très-longtemps de colonies en Espagne, et qu'ils ne surentes pulsés entièrement de ce pays qu'en 62 pa Swinthila.

« Ces remarques historiques n'ont été faites par aucun écrivain, et cependant elles méritaient d'être mises en relief, pare qu'elles jettent un grand jour sor un perst considérable de notre liturgie musicale. Non-seulement elles nous montrent iongine de notre hymnologie sacrée, mais elle expliquent l'accueil ou la résistance de peuples chez qui l'on introduisit cette furme de la prière solennelle. Si l'on n'en u'el pas compte, il est impossible de concher deux Pères de l'Eglise qui semblent \* contredire, et dont l'opposition apparent n'a rien d'inexplicable.

« Ces deux Pères sont saint Augustine saint Hilaire de Poitiers. Le premier dit, 🐠 le livre 1x' de ses Confessions, en parlant it

l'introduction des hymnes dans le culte par mint Ambroise: — « Depuis ce jour, cette coutume continue de s'observer, non-seulement dans l'église de Milan, mais dans plusieurs autres, et dans presque toutes les églises du monde, qui se sont portées à imiter une aussi sainte action. » Saint Hilaire le Poitiers assure, au contraire, que les iaulois ne recurent les hymnes qu'avec esucoup de peine. « In hymnorum carmine isllos indociles. » (S. Jérôme, in præfatione ibri in Commentarii ad Galatas.)

« Or, quel est celui qui ne voit pas, d'arès ce que nous avons établi plus haut, u'il y avait chez les peuples de l'Occident eux instincts conformes à leur origine : un oriental, l'autre celtique. Les hommes enus de la Grèce et de l'Afrique aimaient es chants rhythmés et vifs; mais les Gauois préféraient les mélodies uniformes et almes. Cette divergence aative de goût muical fit que chez certains peuples de l'Occient les hymnes furent reçues avec faveur, andis que chez d'autres elles furent longemps rejetées avec une opiniatreté indomp-ible. C'est pour cette raison que les Pères a concile de Tolède, les habitants des dioèses d'Arles et de Poitiers admirent les ymnes dans leur liturgie; tandis que les yonnais et les Viennois, par exemple, escendants de la race celtique ou héritiers es antiques habitudes de cette race, refu-Prent jusqu'au rx' siècle, comme le remarue dom Mabillon, de chanter les hymnes omposées par les poètes. (De Liturg. all., p. 400-401.) Les Franks, autre race rovidentiellement destinée à fondre en un eul jet les instincts divers de la Gaule, airaient aussi les chants rhythmés, ainsi que ous le prouvent plusieurs monuments hisriques, au nombre desquels il faut compr l'hymne Veni Creator, composée par harlemagne (LEBRUP, Traité hist. sur le ch. reles., ch. 2, p. 15); ces peuples centri-uèrent, nous n'en doutous pas, à l'adop-on définitive des hymnes dans le pays uils avaient conquis, en leur donnant utefois un caractère moins orné que les mluctions musicales de l'Orient, et moins oide, moins uniforme que celles de l'Occi-nt. Saint Grégoire le Grand, dont le nom it resté comme une glorieuse épithète au ant liturgique de l'Eglise, écrivit lui-même s hymnes entre lesquelles on remarque illes-ci devenues célébres : Prima dierum nnium, — Ecce jam noctis, — Audi, benigne ouditor, — Rex Christe factor, — Te lucis ile terminum. Mais le grand but des traout que cet immortel pontife romain enerrit pour la liturgie musicale fut de cenmiser, c'est-à-dire de faire un choix des lus belles mélodies religieuses en usage ant lui dans les cérémonies du culte, de scorriger, de les coordonner entre elles, d'en composer un recueil appelé depuis ers Antiphonaire grégorien. Il fit plus, caç instruisit lui-même de jeunes enfants ans la science et la pratique du plain-chant. ans un concile tenu à Rome sous son

pontificat, il fut ordonné que les diacres e les prêtres, qui doivent s'appliquer avan tout à l'exposition de l'Evangile et à l'administration des sacrements, laisseraien chanter les hymnes et les psaumes par les clercs inférieurs, afin de ne point négliger les saintes occupations de leur ministère : Ut lectiones ceteras, atque etiam hymnos « et psalmos, ab inferioribus clericis decan-« tari sinant. » (Revue du monde cathol., & juillet 1847.)

HYMNE. Les hymnes telles que celles qu'on a aujourd'hui ne sont pas de la première antiquité dans les offices divins. Des Eglises célèbres, comme Lyon et Vienne en Dauphiné, ne les ont point encore admises, excepté à Complies. L'Eglise de Reims, celle de Langres et quelques autres, n'en ont point à l'office nocturne ni à Laudes. On s'est accordé à n'en point admettre depuis le jeudi saint jusqu'à l'Octave de Pâques; et conservant aux offices de ce temps leur ancienne simplicité, ils se sont trouvés distingués par là des autres. L'ordre de Cluny en a dans ces jours comme aux autres. Quoiqu'il soit certain que saint Ambroise ait fait des hymmes et qu'il les ait fait chanter, il n'est pas certain qu'on les ait toujours chantées dans l'office: on ne voit rien de fixe sur cels avant le temps de saint Grégoire le Grand.

« La composition du chant des hymnes est d'un genre tout différent de celui des autres pièces de chant. Depuis que les hymnes font partie des offices, les chants s'en sont multipliés à l'infini. Dans les anciens livres d'église, avant le siècle dernier, on ne trouvoit présque que des vers lambiques à quatre pieds, des saphiques, des asclé-piades, et peu d'autre mesure. La multitude de vers ïambiques à quatre pieds a des chants si multiplies et si variés, qu'on n'auroit pas dû en inventer d'autres, mais seu-lement choisir les meilleurs, et les réformer, s'il y avoit quelque chose qui méritat la réforme....

« Les anciens chants des vers iambiques sont pour la plupart réguliers, comme : A solis ortus cardine. — Audi, benigne Conditor. — Vexilla regis prodeunt. Nous entendons ici parler du chant de ces hymnes tel qu'il est dans plusieurs livres, et non comme dans d'autres où, en multipliant les notes sur ces mots ou ce premier vers, Audi, benigne, et Vexilla, on a rompu la mesure et la cadence du vers, ce qui rend le chant non régulier et très-dur.

« Nous appelons réguliers pour le chant ceux qui au second et au quatrième l'ambe ont des notes brèves ou une seule note.....

« Enfin, quelque mesure de vers que ce soit, le chant en sera régulier, s'il fait bien scander le vers. Voilà à quoi il faut qu'un compositeur s'attache dans le chant des hymnes; mais il doit éviter le style badin, ce que ne font pas assez la plupart, en sorte qu'il semble qu'on entende une chansonnette, quand on entend certains nouveaux chants d'hymmes; ce qui est nonseulement indécent, mais encore indigne de la majesté et de la modestie qui doit régner dans tout l'office divin. Si dans les hymnes le chant ne répond pas toujours à l'exigence de la lettre, et s'il se trouve des sens coupés, cela vient uniquement de la poésie, qui perdroit souvent son feu, si on vouloit l'astreindre à donner un sens fini à chaque vers.

HYP

« Quand on dit qu'on peut prendre les anciens chants d'hymnes pour les nouvelles, cela doit s'enteudre s'ils sont de même mètre ou mesure, car autrement on ne feroit rien qui vaille : comme de mettre un chant de grands vers sur de petits, ou un chant de petits sur de plus grands. Ce seroit vouloir habiller un nain avec un habit de géant, ou le géant avec un nabit de nain. On en sent le ridicule.....

« Il faut aussi éviter de mettre les hymnes sur des airs de chansons profanes.

sur des airs de chansons profanes. · Ceux qui chantent des hymnes, comme ceux qui en composent le chant, loivent savoir faire les élisions, c'est-à-dire ne point prononcer la syllabe qui doit disparoftre devant la suivante qui commence par une voyelle, si la dernière finit aussi par une voyelle ou une m. Par exemple: Ipso in fonte videbimus, il faut chanter Ips-in fonte videbimus. Autre exemple: Cali lucem habitabimus, il faut chanter Cæli luc-habitabimus; autre : Infunde amorem cordibus, Infund'amorem cordibus. Il faut observer aussi que cui et queis sont deux syllabes ailleurs, mais dans les vers ils n'en sont qu'une. Sans ces observations, on se met en danger de se brouiller et de tomber dans la confusion en s'égarant dans le chaut. » (Poisson, Traité du chant grégorien, pp. 132-

HYMNOGRAPHE. — On donne ce nom aux saints et aux symphoniastes qui ont composé des hymnes.

HYMNOLOGION.—On appelle ainsi, dans l'Eglise grecque, le livre contenant le recueil général des hymnes.

HYPATE. — « Epithète par laquelle les Grecs distinguaient le tétracorde le plus bass et la plus basse corde de chacun des deux plus bas tétracordes; ce qui pour eux était tout le contraire; car ils suivaient dans leurs dénominations un ordre rétrograde au nôtre et plaçaient en haut le grave que nous plaçons en bas. Ce choix est arbitraire, puisque les idées attachées aux mots aigu et grave n'ont aucune liaison naturelle avec les idées attachées aux mots haut et bas.

des hypates, celui qui était le plus grave de tous, et immédiatement au-dessus de la proslambanomène ou plus basse corde du mode; et la première corde du tétracorde qui suivait mumédiatement celle-là s'appelait hypate-hypaton, c'est-à-dire, comme le traduisaient les Latins, la principale du tétracorde des principales. Le tétracorde immédiatement suivant du grave à l'aigu s'appelait tétracorde-méson, ou des moyennes; et la

plus grave corde s'appelait hypate-méson; c'est-à-dire la principale des moyennes.

« Nicomaque le Gérasénien prétend que ce mot d'hypate, principale, élevée ou supréme, a été donné à la plus grave des cordes du diapason, par allusion à Saturne, qui des sept planètes est la plus éloignée de nous. On se doutera bien par là que ce Nicomaque était pythagoricien. »

(J.-J. ROUSSEAU.)

HYPATE-HYPATON. — « C'était la plus basse corde du plus bas tétracorde des Grecs, et d'un ton plus haut que la proslambanomène. » (J.-J. Rousseau.)

HYPATE-HYPATON. — « Premier degré du

premier tétracorde grec, appelé hypaton; c'était la principale des principales, ou la plus basse des plus basses. On donnait le nom d'hypatôn aux consuls qui étaient les premiers magistrats de la république, et a Saturne, la plus considérable des planètes. (Féris, Résumé, p. cvi.) La corde hypatên était corde immobile, ou barypycne.

HYPATE-MÉSON. — « C'était la plus basse corde du second tétracorde, laquelle était aussi la plus aigué du premier, parce que ces deux tétracordes étaient conjoints. • (J.-J. Rousseau.)

HYPATE-MÉSÔN. — C'était, dans le système des tétracordes grecs, la principale ou la plus basse des moyennes. Elle était curé immobile ou barypycne.

HYPATON (TÉTRACORDE.) — Nom du tétracorde des principales ou graves dans le système des Grecs.

HYPERBOLÉIEN. — « Nome ou chant de

même caractère que l'hexarmonien. »
(J.-J. Rousseau.)

HYPERBOLEON. — « Le tétracorde hyperboléon était le plus aigu des cinq tétracordes

du système des Grecs.
« Ce mot est le génitif du substantif plerier ὑπιρδολαί, sommets, extrémités; les seus les plus aigus étant à l'extrémité des autres.»

(J.-J. ROUSSEAU)

HYPERLOCRIEN. — « Le mode phrygien
n'a point de seconde espèce, parce qu'ele
ne pourroit être que d'une octave bâtarde.
S'il en avoit, ce ne pourroit être que ceile
qui est désignée par in b: Tertius... in B du
second vers cité de la chantrerie de Paris.
Cette espèce s'appelle hyperlocrien dans le
Bréviaire de Paris, mais en y marque aussi
qu'elle n'est pas d'usage, du moins pour les
antiennes.

De la psalmodie du troisième mode.



Médiation pour les différents cos.



Omnes gentes. Domini L'omino. Justus es De



Aux sétes simples et aux séries.



« On n'a point égard aux noms hébreux non déclinés, si ce n'est pour le mot Israël, Abraham, Isaac, ou de trois syllabes qui se prononcent comme un dactyle; on n'a point non plus d'égard aux deux monosyllabes, comme de te. » (Poisson, Traité du ch. grég., u' part., p. 253, 256.)

HYPODIAZEUXIS. — « C'est, selon le vieux Bacchius, l'intervalle de quinte qui se lrouve entre deux tétracordes séparés par une disjonction, et de plus par un troisième létracorde intermédiaire. Ainsi il y a hypodiazeuxis entre les tétracordes hypatôn et liézeugménôn, et entre les tétracordes synemménôn et hyperboléon.» (J.-J.Rousseau.)

HYPODORIEN. — 1. De la première espèce lu second mode appelé hypodorien. — « Le econd mode est le sous-dorien ou l'hypodoien : il est formé de la première octave, lont il est la division arithmétique; c'est un node mineur et de l'espèce de chant mésoyone; il est le collatéral ou le plagal et le air du premier.

« Il commence son octave au la d'en bas, i la finit au la de dessus; comme il est une division arithmétique, il a sa quinte essus et sa quarte dessous, ré, la, en haut, iré, la, en bas : ce même ré, qui commence i quinte et la quarte, est marqué par D. a dominante est à la tierce sa au-dessus de i finale, comme tous les modes plagaux ont ur dominante en dedans leur quinte, plus u moins éloignée de la finale.

Notes essentielles. Dominante. Division et finale.

 Le second mode, comme le premier, a s progressions et ses transitions du ré au . plus fréquentes du ré au fa sa domiinte, sur lesquels il fait ses repos ; mais, itre ceux qui se font sur la finale, ils doient être plus rares sur le la que sur le fa, r lequel il doit plus rouler : il peut aussi oir ses repos sur l'ut, quelquesois sur le i, et ensin sur le la d'en bas, même sur sel su-dessous de l'octave. Il est le plus s de tous les modes.

 Ce mode est propre aux sujets lugubres, istes, modestes, graves, déprécatoires, rdis, qui expriment la misère et l'affliction. u emploie aussi heureusement ce mode

pour les textes qui expriment l'humiliation, la reconnaissance et l'action de graces; sa gravité le rendant noble et majestueux dans ses progressions, il convient aussi aux grands sujets, tels que la constance, la fermeté, l'admiration, les désirs; mais tout y est toujours traité d'une manière modérée. » (Poisson, Traité du ch. grég., pp.210,211.)

HYP

II. De la transposition du sous-dorien. Le sous-dorien, ou second mode, peut être transposé en l'élevant à la quarte au-dessus du ré sa finale, pour lors il aura son octave, depuis ré D jusqu'au ré d; sa finale sera G, et sa dominante b za a la tierce mineure par le moyen du bémol. » (Ibid., p. 218.)

Ili. Des premier et deuxième modes mixtes ou connexes. - «On trouve dans tous les livres de chant des modes qui font partie de l'authente et partie du plagal, qui pour cela sont appelés mixtes ou mêlés et joints en-

semble dans une même pièce.

« Le plus grand nombre de ces sortes de modes est du premier et du second qui, étant compairs et allinaux, se marient, pour ainsi dire, très bien ensemble. Les exemples en sont plus communs pour les répons que

pour les autres pièces. « Tels étaient dans les anciens livres le répons O beata Trinitas, imité dans le nouveau Parisien pour le répons Non est similis tui des premières Vêpres de la sainte Trinité, imité dans le nouveau Sénonois pour le répons Divisiones gratiarum de la même fête; le répons Duo Seraphim du Romain et du Parisien; le répons Concede de tous les saints. La prose Victima Paschali, l'hymne des Laudes de la sainte Trinité, du nouveau Parisien, sont aussi de ce mode mixte. Les antiennes en sont plus rares. » (Poisson, Traité du chant grég., part. 11, p. 244.)

Hypodorien. — « Le plus grave de

tous les modes de l'ancienne musique. Euclide dit que c'est le plus élevé; mais le vrai sens de cette expression est expliqué au mot hypate.

« Le mode hypodorien a sa fondamentale une quarte au-dessous de celle du mode dorien. Il fut inventé, dit-on, par Philoxène; ce mode est affectueux, mais gai, alliant la douceur à la majesté. » (I.-J. Rousseau.)

HYPO-EOLIEN.— Du sous-éolien ou hypoéolien, c'est-à-dire de la seconde espèce du second mode, dixième mode. - « L'hypo-éolien ou dixième mode est formé de la cinquième octave dont il est la division arith-métique. C'est un mode plagal mineur et de l'espèce de chant mésopyone. Les modernes l'ont mis du second mode, parce qu'il a la même progression d'octave et la même division : savoir, la quinte au-dessus de sa finale et la quarte au-dessous, semblables ; mais il est aisé de remarquer que la quarte n'est pas la même, le sous-dorien ayant à sa tierce un si qui fait tierce mineure, au lieu que le sous-éolien a à sa tierce sa, qui fait une tierce majeure.

« Quand on réduit ce mode au second, il faut nécessairement un bémol sur la corde si. « Le dixième mode a son octave E mi jusqu'à e, sa division est la a, qui est aussi sa finale; sa dominante est c ut.



- « Ce mode a les mêmes qualités que le sous-dorien, mais il est plus gai, plus sonore, plus tendre dans le bas, plus animé, et s'exprime avec plus de feu.
- « Le répons graduel Hæc dies des fêtes de Pàques est de ce mode.
- Les réformateurs du chant romain et les autres ont été forcés de le conserver dans sa position naturelle, autrement il auroit fallu dès le premier mot deux bémols, l'un pour abaisser le mi, l'autre pour le si de dessous : ce qui, sans doute, leur a déplu et paru trop visiblement contrarier la nature de ce chant.



- « Il faudrait de même des bémols à tous les si de dessous la clef.
- « On a vu oi-devant que le bémoi ne doit être employé que pour la nécessité et non pour la nature.
- « On a quantité de pièces de chant de ce mode, qui est très-noble et très-mélodieux. Plusieurs églises ont conservé dans ce mode le chant des préfaces, la bénédiction du cierge pascal, celle des fonts baptismaux et autres pièces, surtout des graduels, comme Tecum principium de la première messe de Noël. Les compositeurs du nouveau Graduel de Paris l'ont employé très-souvent; comme c'est presque la même tournure pour tous ces répons graduels, la répétition en devient extrêmement sensible. » (Porsson, Traité du chant grég., part. 11, pp. 221, 222.)

De la transposition du sous-éolien, ou hypo-éolien. — « Le sous-éolien ou hypo-éolien peut se transposer en l'élevant à la quarte su-dessus de sa finale; alors il a son octave depuis la a jusqu'à la aa, la division à sa finale ré d.

--« On trouve peu de plèces dans cette position; l'avant-dernier Antiphonier de Paris y avait l'hymne nocturne de l'Avent, mal à propos marqué de l'hyper-æelio, transposite ad lacum hyperdurii. » (Ibid., pp. 229, 230.)

« On attribue au second mode, et avec raison, la psalmedie incomplète des petites heures de Pâques, parce qu'elle est suivie d'Hœc dies qui est du dixième mode, ou de la seconde espèce du second mode, ou sous-éolien. Les usages des différentes Eglises sont différents sur cette psalmodie. Le Romain chante la, la, fa, sol, sol: la étant la teneur. A Paris on chante ut, ut, la, si, si : ut étant la teneur. Dans l'Antiphonier de 1736, on l'a notée par fa, fa, fa, ré, mi, mi. Ci-devant à Sens, elle était in directum la,

la, la: les manuscrits anciens de cette église la marquent la, la, la, la, la, sol. Le nouveau Sénonois l'a conservée sur le la pour la teneur, et lui donne pour terminaison la, la, sol, fa, la, sol; l'Auxerrois a adopté cette nouvelle terminaison qui fait une partie du chant de l'Alleluia qui s'y joint à la fin, et qui seul lui tient lieu d'antienne et fait le complément du chant. » (Ibid., p. 241.)

Hypo-kolien. — « Mode de l'ancienne musique, appelé aussi par Euclide hypolydien grave. Ce mode a sa fondamentale une quarte au-dessous de celle du mode éolien. » (J.-J. Rousseau.)

HYPO-IONIEN, ou HYPO-IASTIRN. - De la seconde espèce du sixième ou du douzième mode, ou de l'hypo-ionien ou hypo-iastim. « L'hypo-ionien, que l'on appelle aussi hypo-iastien, est le douzième mode du planchant. Il est formé de la septième et dernière octave fondamentale, dont il est la division arithmétique, c'est le plagal du onzième; il est mode majeur, de l'espèce de chant oxypycne. Dans la plupart des livres nouveaux, il est confondu avec le sixième mode appelé hypolydien, auquel les modernes l'ont rapporté, parce que son octave est d'une division semblable et a la mênie étendue: on doit cependant remarquer: 1° que l'hypolydien a au-dessus de sa finale la quarte variable, tantôt majeure, tantôt mineure; au contraire, l'hypo-ionnen a cette querte toujours mineure, qui ne peut varier sans détruire la nature de ce mode; 2º que dans l'hypo-ionien, la quarte étant fixée mineure par le fa, ce mode a pour note variante le si, comme tous les autres modes. C'est sur le si seul que les anciens mettoient le bémol, qui ne fut jamais chez eux que comme accidentel. C'est pourquoi toutes les pièces de chant, qui pour quelque expression particulière avoient besoin du bémol au-dessous de la clef, étoient posées sur cette octave qui constitue le douzième mode.

« Ceux qui ont réduit les anciens modes à huit, ont, comme nous l'avons dit, mis celui-ci sur la position du sixième, en lui donnant en tête et partout le bémol, pour faire chanter za au lieu de si; et où le chant a eu besoin d'être adouci au mi, ils ont fait faire ma par un second bémol au lieu de mi. Cette nouvelle méthode confond entièrement le douzième mode avec le sixième, sans que rien fasse connoître combien ils sont différents. De plus, les anciens ne vouloient point qu'on multipliât les signes, ni, comme on l'a dit ci-devant, qu'on notât par bémol ce qui pouvoit être noté autrement.

« On voit encore ici, par cette réduction, que les modernes ont été forcés de s'éloigner de la gamme des anciens, qui ne connaissoient que le si pour note variante, et que ces modernes ont en certains cas rendu variante la note mi.

« Un changement qui ne parott presque rien, qu'on prétend même propre à faciliter l'exécution du chant, est pourtant, à qui y sait faire attention, la source de la corruption des éléments d'un art si simple et si naturel. On ne doit point être étonné que l'ignorance des principes fondamentaux ait causé tant de confusion, en sorte que la plupart des chantres n'entendent rien, et ne peuvent comprendre la différence de ces modes. Qui ne connoîtra, par exemple, que le chant de l'Antiphonier romain moderne et certains autres, ne saura pas véritablement le plain-chant.

« L'octave du douzième mode est du sol G au sol g, sa division est à l'ul, sa dominante au mi e, sa finale et sa division sont

sur la même note ut c.

Octave.

Notes essent.

( Octave. Divis. et fin. Méd. et Dom. Cotave. Méd. et Dom. Et Dom. Et Dom. Cotave. Méd. et Dom. Et Dom. Et Dom.

Ce mode a les mêmes qualités et propriétés que le sixième, mais il est plus animé, plus diversifié, plus noble, plus tendre et plus onctueux. » (Poisson, Tr. du ch. grég., part. n, p. 335-337.)

Transposition de l'hypo-ionien. — « Ce mode se peut transposer en l'élevant à la quarte au-dessus de sa finale, mais il n'est pas d'usage, nous n'en trouvons point d'exemples. Il lui faudroit, comme dans la position de l'hypo-lydien, plusieurs bémols: il est toujours mieux dans sa position naturelle.

« On trouve des modes mixtes du cinq et sixième. C'est ce qui se fait lorsque l'un emprunte de l'autre; comme dans le chant de la passion, les notes ré mi fa, qui à Paris terminent ordinairement les paroles du Sauveur, sont empruntées de l'octave du sixième mode et se réunissent au cinquième. De même le sixième mode emprunte quelque-fois l'élévation du cinquième, comme on le voit dans le répons Christus du samedi saint à Paris, ci-devant.

« On trouve beaucoup d'exemples de ce mélange pour le sixième, mais cela n'arrive que par échappée, la progression du mode se retrouve bientôt dans son état naturel. Ceci doit s'entendre des pièces de l'Antipho-

Presque tous les livres graduels sont remplis de répons graduels, dont le corps est du sixième mode, et le verset du cinquième son authente ou supérieur, ce qui produit un effet très-gracieux. Ordinairement le gros du chœur chante le répons, et un ou deux députés chantent le verset.

« Cet exemple si fréquent prouve que ce qui se chante par une seule ou deux ou trois personnes, peut avoir plus d'élévation et être plus vif et plus animé que ce qui se chante par tout le chœur. » (Ibid., p. 339.)

HEPOSORIER. — « Le second des modes de l'ancienne musique, et commençant par le grave. Euclide l'appelle aussi hypo-iastien et hypophrygien grave. Sa fondamentale est une quarte au-dessous de celle du mode ponien. » (J.-J. Rousseau.)

HYPOLYDIEN. — De la première espèce du sixième mode, ou de l'hypolydien. sixième, dans l'ordre et l'arrangement des modes du chant, est l'hypolydien ou souslydien. Il est formé de la troisième octave fondamentale dont il est la division arithmétique; il est pair, plagal du lydien et de l'espèce de chant oxypycne ou majeure. Son octave commence à l'ut d'en bas C, et se termine à l'us d'en haut c, sa finale est au fa, sa dominante est à la tierce majeure la a au-dessus de cette finale : ses repos, outre sa finale, sont à sa dominante, à ses deux ectaves; mais plus ordinairement à celle d'en bas, à la tierce au-dessous de sa finale, et quelquefois à la seconde parfaite au-dessus, mais rarement. Ce mode, pour éviter le tri-ton, ne va guère sans le bémol, mais si on trouve quelquesois le si ou bécarre à la quarte, c'est une marque qu'il n'a le bémol que par accident, et qu'il ne lui est pas essentiel, comme aussi quand la corde mi n'est point variante, il est vraiment hypolydien.



- « Ce mode est propre aux textes dévots, tendres, affectueux, pieux, de congratulation, d'actions de grâces, de prières, de confiance, d'invitation, de lamentation, de deuil, de tristesse, de commisération, de joie modérée, de douceur et d'amitié. Il joint la grandeur et la gravité à la joie et à l'affabilité. Il faut, dans sa composition, faire attention à en toucher les cordes par degrés presque conjoints, éviter les bondissements et les sauts, qui sont contraires à la douceur et à la modestie de ce mode; quoique pour quelques expressions extraordinaires il peut, mais très-rarement, emprunter quelques notes du cinquième, mais sans bondir nè sauter.
- « On peut transposer le sixième mode, en l'élevant à la quarte au-dessus de sa finale: pour lors le si changé en za par le hémot deviendra sa fin: le, le ré d sa dominante, et son octave sera depuis fa F jusqu'à fa f. On n'en trouve point d'exemples dans les anciens livres. » (Poisson, Traité du ch. grég., p. 318, 335.)

De la psalmodie du sixième mode.— « Dans la plupart des églises, la psalmodie est la même pour les deux espèces du sixième mode, ou plutôt on ne les distingue pas l'un de l'autre; cette psalmodie est aussi la plus simple et la moins variée.

« Aux fêtes simples et aux féries on fait l'intonation toute droite, comme dans les autres modes; la médiation et la terminaison sont de même qu'aux offices plus solennels. Ce mode n'a que cette terminaison. » (Ibid., p. 350,341.)

HYPOLYDIEN. — Le cinquième mode de

de l'ancienne musique, en commençant par le grave. Euclide l'appelle aussi hypo-iastien et hypophrygien grave. Sa fondamentale est une quarte au-dessous de celle du mode lydien.

HYP

« Euclide distingue deux modes hypolydiens; savoir, l'aigu, qui est celui de cet article, et le grave, qui est le même que

l'hypo-éolien.

Le mode hypolydien était propre aux chants funèbres, aux méditations sublimes et divines; quelques-uns en attribuent l'invention à Polymneste de Colophon, d'autres à Damon l'Athénien. » (J.-J. Rousseau.)

HYPOMIXOLYDIEN (Mode).—Duhuitième mode, ou de l'hypomixolydien.— « Le huitième mode du chaut appelé hypomixolydien est formé de la quatrième octave fondamentale, dont il est la division arithmétique. Ce mode est le plagal de l'hypermixolydien, pair de l'espèce de chant oxypycne, ou majeure. Son octave commence au ré D, et se termine au ré d; sa division au sol G, qui est aussi sa finale; sa dominante est à la quarte ut audessus de sa finale, et non à la tierce audessous de la dominante du septième son supérieur, parce que cette tierce est sur la corde variante.

• Outre les repos qu'il a sur sa finale, il en peut avoir encore à sa tierce au-dessus de cette finale, à sa dominante, à la seconde au-dessus de sa finale, à la seconde au-dessous, et à la quarte qui termine son octave dans le bas et quelquefois même à la note au-dessous de cette octave. Les modernes ont ajouté ce mode, afin que le septième ne fût pas sans plagal, dit le cardinal Bona: mais cette raison paroît sans fondement à ceux qui connoissent que la source de tous les modes est dans les sept octaves fondamentaies de la gamme différemment divisées.



« Le huitième mode est doux, paisible, propre pour les narrations, eta un agrément fort naturel: il est harmonieux, il platt à l'oreille, il est aussi assez pompeux, il n'est point trop vif; ses progressions se font avec gravité; il est aussi déprécatoire, on peut s'en servir pour les textes qui marquent le désir de la félicité ou de la gloire qu'on demande avec larmes ou tremblement. Il est, p**ar sa grav**ité, particulièrement propre pour les traits. Enfin ce mode peut être employé pour tous les textes qui ne peuvent être mis heureusement sur les autres modes; il est, disent les anciens auteurs, un mode presque universel. C'est pourquoi il est si fréquent dans les anciens livres pour les antiennes et pour les répons.

« On trouve dans le Romain en usage parmi nous, et dans les Antiphoniers particuliers des diocèses qui l'ont plus suivi, nu très-grand nombre de répons de ce mode, presque tous moulés les uns sur les autres, ce qui doit être regardé comme un défaut, une vraie disette; une même mélodie si répétée cause de l'ennui et du dégoût. On trouve le même défaut dans grand nombre d'autiennes du septième mode; il semble que l'antienne Ecc sacerdos magnus soit le modèle de la plupart des antiennes qu'on a adjugées à ce mode, ce qui a rendu cette modulation extrêmement triviale.

« La fécondité et la douceur du huitième mode l'ont fait choisir par les anciens pour grand nombre d'hymnes des fêtes solennelles; mais ne pourroit-on pas, sans rien gâter dans la mélodie, réformer ces anciens chants d'hymnes suivant la quantité du vers? quantité que les anciens chantres ecclésistiques n'observoient nulle part, comme nous l'avons dit ci-devant.» (Poisson, Tr. du chant grég., part. 11, pag. 357-359.)

A propos du Veni creator, Poisson s'exprime ainsi : « Ce chant de Veni, creator Spiritus, qui est du Romain, a souffert divers changements dans différentes églises, et est néanmoins toujours reconnoissable. Par exemple, à Paris et en quelques autres églises, on lui a depuis longtemps donné une entrée très-chargée et fort éloignée de la noble simplicité qu'on lui trouve dans la plupart des autres églises; mais la fin du second vers qui insiste dans l'aigu est particulière à Paris, à Rouen et à Beauvais, et très-éloignée de la douceur du chant des autres églises; peut-être que ces changements n'ont été faits que pour le contrepoint, ce qui prouveroit encore que cette nouveauté dans le chant n'a servi qu'à corrompre l'ancienne beauté du pur plain-chant, suivant le Pare Jean XXII. » (Poisson, loc. cit., p. 35. 368.)

De la transposition du huitième mode. — « Si on veut transposer le huitième mode en l'élevant à la quarte au-dessus de sinale, il aura son octave du G au g., et si division au c, qui sera sa finale, sa dominante sera au fa f. » (Poisson loc. cu., p. 371.)

HYPOMIXOLYDIEN. — « Mode ajouté par Gui d'Arezzo à ceux de l'ancienne musique : c'est proprement le plagal du mode mixolydien, et sa fondamentale est la même que celle du mode dorien. »

(J.-J. ROUSSEAC.)

HYPOPHRYGIEN (Mode). Du quatrième mode et de ses différentes positions. — De la position naturelle et ordinaire du quatrième mode, de ses propriétés, ou de l'Appophrygien. — « Le quatrième, dans l'ordre des modes du chant, est appelé hypophrygien ou sousphrygien: il est formé de la seconde octave, dont il est la division arithmétique: il est plagal et le pair du troisième, de l'espèce de chant barypyone ou mineure inverse.

« Son octave commence au si B, et finit su si b; comme il est une division arithméti-

que, il a sa quiute dessus et sa quarte dessous; sa division est à sa finale mi E; sa dominante est à la quarte au-dessus de sa tinale, c'est-à-dire, à la corde la a : elle est, avec celle du huitième mode, la dominante la plus éloignée de sa finale, pour les modes pairs, mais à la tierce au-dessous de la dominante du troisième son supérieur. Ce mode, outre sa finale qu'il ne quitte guère, a ses repos à sa tierce et à sa quarte audessus de sa finale; à la seconde parfaite, et à la tierce au-dessous, au delà de laquelle il passe rarement, quoiqu'il puisse aller jusqu'à la quarte; c'est celui de tous les modes qui, dans ses progressions, est le plus res-serré; il remplit rarement son octave dans le has, mais il emprunte souvent de son authente une ou deux notes au-dessus de son octave.



« Ce mode est bas, humble, timide, mou, langoureux, propre aux sentiments de con-pouction, de tristesse, de plaintes, de prières, de supplication, de lamentation, de gémissements : il adoucit la colère par sa douceur et sa modestie; il est engageant, mais il preud quelquefois le haut ton du troisième qu'il imite dans les remontrances, les corrections, les admirations; il est aussi propre à la congratulation, aux récits tristes et modestes; mais le faux-bourdon ne s'ac-corde pas plus avec lui qu'avec le troisième son authente; ce qui fait qu'à Notre-Dame de Paris on prend souvent le septième ton evec son faux-bourdon, pour les antiennes du quatrième, comme le jour de la sainte Trinité pour l'antienne de Magnificat, Electis. Aussi après le psaume ou le cantique, l'an-tienne sonne très-mal, et paroit, comme elle est effectivement, totalement étrangère à la psalmodie. » (Poisson, Tr. du ch. grég., part. u, pag. 264, 265.)

De la transposition de l'hypophrygien, appelle par quelques-uns quatrième irrégulier ou seconde espèce du quatrième mode, ou du loerien. — « Le quatrième mode se trans-pose en l'élevant à la quarte au-dessus de sa finale; pour lors il commence son octave su mi E et la finit au mi e; ayant la division arithmétique, sa quinte est au-dessus de sa quarte, sa finale au la a, sa dominante à la quarte au-dessus re d. Ce mode s'appelle locrien, de l'espèce de chant barypycne ou mineure inverse : il a les mêmes proportions que le pur hypophrygien, à l'exception de a note qui est immédiatement au-dessus de sa finale qui est si b. On doit remarquer que cette corde si varie dans cette espèce, élant bécarre dans le corps de la pièce, et bémol à la fin lorsqu'il s'y trouve : ce qui fait reconnoître et marque son affinité avec l'hypophrygien, et même son identité.

Les correcteurs du chant romain et quel-

ques autres ont abaissé ce mode à la position de l'hypophrygien; mais pour cela ils ont évité la chute du la au fa, sentant bien que ces notes ne peuvent sonner comme re si; d'autres ont diésé le fa, afin de faire une tierce mineure aulieu d'une tierce majeure.

HYP

« M. Herluison, chanoine de Troyes, n'a pas connu cette transposition de l'hypophrygien, lorsqu'il s'est efforcé, dans une dissertation sur les douze modes du chant ecclésiastique, de l'adjuger à l'hypo-éolien, et a prétendu en trouver les notes essentielles dans le verset du répons graduel Hœc dies : en conséquence de cette idée, il a rangé au second mode, ou plutôt au dixième, le vrai locrien dans le traité du chant qu'il a fait imprimer à la tête du Psautier et des Communs pour l'église de Troyes.

« Quelques églises, comme celle de Sens, pour distinguer le locrien du quatrième commun, l'ont appelé quatrième irrégulier.» (Poisson, loc. cit., pag. 279, 280.). .

Tel est ce mode marqué par ce vers : Et

quandoque per A Quartum finire videbis.

De la seconde espèce du quatrième mode appelé hypomixolocrien. — « Les anciens ont rejeté cette seconde espèce du quatrième mode. Elle se forme de la division arithmétique de la sixième octave qui est appelée bâtarde : elle s'appelle hypomixolocrienne; c'est-à-dire, sous-locrienne ou quatrième mode dans les sons aigus; d'autres l'appellent hypophrygienne.

« Quoique les anciens aient rejeté cette espèce de chant, aussi bien que le double troisième, dont nous avons parlé, néan-moins on trouve quelques exemples de celui-ci dans les livres de chant de Paris, de Sens, et peut-être ailleurs. Tels sont l'invitatoire du jour de Noël avec le psaume Venite qui y est joint, raison pour laquelle cet invitatoire, et autres semblables, est marqué par in B, ce qui se trouve conforme à ce vers : Tertius et quartus in B.

« A Paris, on donne dans ce mode (le locrien) la psalmodie solennelle aux cantiques évangéliques, comme ci-devant en l'élevant

à la position du locrien. « Les modes mixtes du phrygien et de l'hypophrygien ne font point une espèce particulière et sensible; ils empruntent l'un de l'autre, le premier pour s'abaisser, l'autre pour s'élever, mais cela ne se fait que comme par échappée, ainsi que nous l'avons déjà remarqué, et ces pièces reviennent promptement à leur mode naturel; ce qui fait qu'elles n'ont jamais été regardées comme une espèce particulière de modes

« L'hymne Te Deum laudamus est du quatrième mode partout, mais d'une espèce singulière; elle ne marque son mode par la finale de ses versets que vers le milieu, les premiers se terminent à la tierce audessus qui est médiante de ce mode, quelques-uns à la dominante. » (Poisson, loc. cit. pp. 281, 282, 289, 290.)

Hypophrygien. — « Un des modes de l'ancienne musique dérivé du mode phrygien, dont la fondamentale était une quarte au-dessus de la sienne.

« Euclide parle encore d'un autre mode hypophrygien au grave de celui-ci : c'est celui qu'on appelle plus correctement hypo-ionien.

« Le caractère du mode hypophrygien était calme, paisible et propre à tempérer la véhémence du phrygien. Il fut inventé, dit-on, par Damon, l'ami de Pythias et l'élève de Socrate. » (J.-J. Rousseau.)

HYPOPROSLAMBANOMENOS. — « Nom d'une corde ajoutée, à ce qu'on prétend, par tiui d'Arezzo un ton plus bas que la proslambanomène des Grecs, c'est-à-dire, au-dessous de tout le système. L'auteur de cette

nouvelle corde l'exprima par la tettre r de l'alphabet grec, et de là nous est venu le nom de la gamme. » (J.-J. ROUSSEAU.)

HYPORCHEMA. — « Sorte de cantique sur lequel on dansait aux fêtes des dieux. » (J.-J. Rousseau.)

HYPOSYNAPHE. — « C'est, dans la musique des Grecs, la disjonction des deux tétracordes séparés par l'interposition d'un troisième tétracorde conjoint avec chacun des deux; en sorte que les cordes homologues de deux tétracordes disjoints par hyposynaphe ont entre elles cinq tons ou une septième mineure d'intervalle. Tels sont les deux tétracordes hypatôn et synemménôn. (J.-J. Rousseau.)

I

DICTIONNAIRE

I. — Huitième degré de l'échelle dans la notation boétienne, correspondant au second si, et le troisième degré du système des cinq syllabes, au moyen duquel, suivant M. Fétis, Guido désigna l'échelle générale des sons.

Cette lettre, dans l'alphabet des signes des ornements du chant de Romanus, indiquait, dit M. Nisard, que la note initiale d'un psaume doit être chantée au-dessous de la note finale du psaume précédent.

II U A O. — Terminaison par les voyelles de Spiritui sancto, de même que E U O U A E est la terminaison de Sæculorum amen, par la consonnance des vocales. Mais cette première abréviation est peu usitée.

IALEME. — « Sorte de chant funèbre jadis en usage parmi les Grecs, comme le limos chez le même peuple, et le manéros chez les Egyptiens » ([ ] Pousezage)

les Egyptiens. » (J.-J. Rousseau.)

IMITATION. — L'imitation, dans le sens
général, est une chose si naturelle à laquelle
chacun de nous est si enclin, qu'elle a lieu le
plus souvent à notre insu, et que nous
sommes les derniers à nous apercevoir que
nous imitons telle ou telle personne dans sa
manière d'agir, de parler, de chanter.

L'imitation, en musique, est une figure tellement naturelle aussi, qu'elle naît de l'enchaînement des diverses parties harmoniques, enchaînement tel qu'une ou plusieurs parties, se superposant à une première, sont conduites à imiter les formes sous lesquelles cette première se sera présentée

Cette interprétation que nous donnons ici, est conforme à la théorie musicale. M. Fétis dit « que cet enchaînement des phrases harmoniques conduit souvent à imiter, même sans dessein, certaines formes d'une voix par une autre. » (Traité de l'harmonie et du contrepoint, p. 72.)

La phrase qui doit être imitée s'appelle

La phrase qui doit être imitée s'appelle antécédent. On donne le nom de conséquent à l'imitation,

« L'imitation, dit encore M. Pétis (ibid.), peut se diviser en trois genres principaux : le premier est l'imitation proprement dite, qui peut être interrompue lorsque la marche de la composition y oblige; le second, où l'on s'impose l'obligation de continuer l'imitation exacte jusqu'au bout, est appelé canon; enfin, le troisième, qui est périodique, prend le nom de fugue. Toute composition scientifique appartient plus ou moins à l'un de ces genres. »

IMMOBILES et MOBILES (Sons). — eles musiciens mettent une autre espece de distinction entre les chordes de ce systeme (le système des tétracordes grecs), en veue de laquelle ils appellent les unes stables ou immobiles, les autres mobiles. Les immobiles sont celles qui ne varient point dans la distinction des genres, mais qui demeurent todjours dans la mesme teneur, ainsi que font les extremes des tétrachordes, qui sont toûjours les mesmes en chaque genre. Les mobiles au contraire sont celles que l'on a coûtume de changer dans la mutation des genres, et qui ne demeurent pas toujours en un mesme son ou teneur: comme sont celles qui sont entre les extremes des tetrechordes. Les immobiles donc répondent au mi et au la du systeme d'Aretin (Gui d'Arezzo), ausquelles l'A ré du proslambanemenos est ajoûté, de sorte qu'elles sont sept en nombre, scavoir est, proslambanomesos. hypate hypaton, hypate meson, mese, paremese, nele diezeugmenon, et nete hyperbolem. Les mobiles sont toutes les autres qui sont comprises entre celles-cy, scavoir est, perhypate hypaton, et lichanos hypaton; perkypate meson, el lichanos meson; trite diereugmenon, el paranele diezeugmenon; trite hyperboleon, et paranete hyperboleon.» (Le science et la pratique du plain-chant, pu Jumilhag, p. 77, 78.)

IMPAIRS (Mones). — Les quatre premiers modes du chant ecclésiastique furent truvés, comme l'on sait, par saint Ambroise. Ces modes étaient:

ré mi fa sol la su ut ré mi fa sol la si ut ré mi fa sol la si ut ré mi fa sol la si ut ré mi fa sol

7:6

Au temps de saint Grégoire, ces moiles étant devenus insuffisants, ce Pape fit dériver de chacun des premiers, un second mode auquel il donna pour point de départ la quarte au grave du mode primitif, en sorte que le son qui dans celui-ci était le principal se trouva placé le quatrième dans le mode dérivé. Ainsi le mode:

ré mi sa sol la si ut ré, par le renversement de la tonique à la quarte insérieure, donna naissance au mode:

la si ut rê mi fa sol la, et ainsi des autres.

Il en résulta que les quatre premiers modes engendrant chacun un second, un dérivé, ne se présentèrent plus dans le même ordre. Au lieu de les compter par premier, second, troisième, quatrième, on les compta par premier, troisième, cinquième, sestième, par l'intercalation des modes dérivés. Ceuxci furent appelés authentes ou authentiques, supérieurs, et les autres plagaux, collatéraux, inférieurs, etc. Enfin, à cause de la place que les uns et les autres occupèrent, les dérivés furent appelés pairs, les premiers impairs.

IMPARFAIT. — « Ce mot a plusieurs sens en musique.

« Le temps ou mode imparfait était, dans nos anciennes musiques, celui de la division double.

« Une cadence imparfaite est celle qu'on appelle autrement cadence irrégulière.

« Une consonnance imparfaite est celle qui peut être majeure ou mineure, comme la tierce ou la sixte.

« On appelle, dans le plain-chant, modes imparfaits ceux qui sont défectueux en haut ou en bas, et resient en deçà d'un des deux termes qu'ils doivent atteindre. »

(J.-J. ROUSSEAU.) IMPOSER L'ANTIENNE, imponere, imperare, injungere, præcipere, præcinere. — C'est entonner une antienne et imposer en quelque sorte à un autre l'intonation qu'on a prise; ce qui, pensons-nous, rentre dans le sens de porter l'antienne. « Relique antiphona imperantur religiosis presbyteris et antiquis per illos, qui exsequantur officiam cantoris: antiphona vero de Benedictus semper imperatur Dompno abbati Dominicis diebus et festis apostolorum, et magnis et simplicibus duplicibus, si præsens fuerit..... In diebus vero trium lectionum non imperatur predicta antiphone, sed incipitur per illum, qui exequitur officium cantoris. (Ordin. mss. & Petri Aurea Val.). Le même Ordinaire dit encore : « Psalmo sic finito, unus de cantoribus pracipiat antiphonam de Magnificat Dompno abbati, et abbas dicat antiphonam, videlicet, vespere autem sabbati.»

Un autre manuscrit de l'église de Cambrai fol. 6, v°, dit : « Cantor major procedit in choro in capa sua..... præcipiens O majoribus per ordinem. »

Lorsque le custode du chœur, custos chori,

demande au chantre à porter l'antienne à un des chanoines, on dit alors qu'il requiert l'antienne, requirit antiphonam: quam a cuntore requirit, quia ab eo omnia requiruntur. (Voy. Du Carge, au mot Requirere.)

On dit aussi imposer le psaume, les litanies, imponere psalmum, litaniam. « Schola vero ad nutum disconi imponit litaniam. » (Ordo romanus.) « Quo loco idem celebrator incipit Te Deum laudamus, injungente majore cantore. » Ordin. eccl. Camer., ms., fol. 1, r°). (Ap. Du Cange.)

— L'Ordinaire de l'église cathédrale d'Orléans nous apprend qu'un chapier fut condamné à un jour de prison, au pain et à l'eau, pour avoir entonné l'introît Statuit, au lieu de Sacerdotes. (Ibid., p. 187-188.)

- « A Laudes et à Vênres les enfants, de chœur (dans l'église de Saint-Jean de Lyon) aussi bien que ceux de l'église de Vienne. imposent les deux on trois premiers mots des antiennes, en sorte que cela fasse un sens; et des perpétuels ou des chanoines. selon les fêtes, imposent les psaumes. y a encore quelque chose de plus rigoureux dans l'église collégiale des chanoines de Saint-Just, où l'on observe très-exactement tout ce qui se pratique à Saint-Jean de Lyon.... Si un chanoine ou un perpétuel de Saint-Jean impose mal une antienne, on le chasse du chœur pour cet office, et un autre recommence l'antienne. Voilà comment en usent des personnes à qui le culte de Dieu n'est point indifférent, et qui ne font point son œuvre avec négligence, de peur d'encourir la malédiction de Dieu, prononcée par la bouche de son prophète. C'est là le vrai moyen de contenir chacun dans son devoir. » (Voyages liturgiques, pp. 62 et 70.)

IMPROVISATION.—«L'orgue, dit-on communément, est l'instrument de l'imprévu; il faut donc, pour en toucher, être toujours prêt à improviser.

« C'est là une des erreurs qui, plus d'une fois, ont perdu l'orgue, et qui, maintenant encore, l'empêchent de se relever.

- « Je proteste donc contre la fureur d'improvisation qui s'est emparée des organistes italiens, espagnols et français. Depuis un siècle, il n'y a qu'une école qui sache toucher l'orgue et qui sache écrire pour l'orgue, c'est l'école allemande; or, elle compte un si petit nombre d'improvisateurs, que, malgré la hauteur de leur talent, hauteur prodigieuse, fondée sur la science la plus exacte et le sentiment le plus grave, on peut dire de l'école allemande qu'elle n'improvise pas : elle lit.
- « C'est en lisant qu'on est sûr de n'offrir à Dien que le résultat d'une pensée mûrement réfléchie, et de retremper son imagination à la source des grands maîtres. C'est en improvisant qu'on est sûr de parler étourdiment, incorrectement, de compter sur son imagination, et d'y compter toujours; comme si l'imagination, abandonnée à elle seule, n'était pas la folle du logis.

« L'improvisation perpétuelle est surtout mauvaise en ce qu'elle tend à substituer le goùt irréfléchi d'un seul individu aux exigences d'une grave assemblée, le caprice 

« Car l'art aussi subit ces deux lois, dont la première est exploitée par les ignorants et les paresseux, la seconde par les tra-vailleurs, qui cherchent franchement la science et l'expérience. La nécessité de préférer la musique écrite, comme fixant et agrandissant la langue musicale, est de toute évidence.......

« Malgré ce que j'ai dit contre la fureur d'improviser, qui usurpe à l'orgue les droits sacrés d'une lecture sévèrement choisie, l'improvisation sera toujours la manie du plus grand nombre.

« Improviser, c'est bientôt dit. On se figure avoir improvisé, quand on a jeté au hesard quelques phrases sans unité. . . . .

« Improviser, c'est lire, sans doute, à livre ouvert dans son imagination, mais y lire quelque chose, et non pas rien; c'est y déchiffrer une idée nette, complète, bien conformée, ayant tous ses membres, avec le mouvement et la vie; un thème enfin et ses développements naturels; des formules arrêtées, précises, avec toute la symétrie et l'élégance de leur application. Pour parler ne faut-il pas avoir quelque chose à dire?... La musique n'est pas un assemblage de syllabes; c'est une langue avec sa syntaxe et son but, qui est celui d'exprimer une idée? Qu'est-ce encore une fois qu'une idée, ou, comme nous l'avons dit, un thème avec ses développements? C'est une mélodie régulière soulenue d'une régulière harmonie. Quelquesois la mélodie est contenue dans l'harmonie même, et comme roulée dans les feuilles et les fleurs de ce bouquet offert

à Dieu par l'âme de l'organiste. « Toute idée musicale est soumise à une mesure, et l'assemblage de ces mesures à un rhythme. La mesure règle la quantité et la longueur des notes, et le rhythme classe d'une manière parallèle un certain nombre de mesures, les unes en face des autres. Vous adoptez une mesure uniforme pour tout votre morceau, pour toute votre idée : ainsi, la mesure à deux temps, je suppose; et vous gardez ce genre de mesure pour toute la durée de votre discours musical. Le mouvement de votre imagination exige-t-il, comme cela se voit souvent chez les grands auteurs, que vous changiez de mesure; que, par exemple, vous passiez des deux temps aux trois? Ce sera encore pour une certaine masse de mesures, et non pour une ou deux seulement; autrement vous ressembleriez à ces poulains échappés qui, du pas le plus tranquille, passent au galop pour une ou deux secondes, puis s'arrêtent aussi brusquement, puis avancent, puis reculent, et font en un clin d'œil tous les tours que leur dicte la panique ou quelque autre instinct capricieux.

« L'affaire du rhythme est moins sensible au premier abord; il ne s'agit que de s'y exercer. Le rhythme ne s'entend ici que de la carrure des phrases ou de leur parallélisme. Il oppose à une phrase de quatre, six ou huit mesures, une autre phrase de même calibre; on ne sent pas toujours, à la première audition, si la carrure est exacte; il faut le vérifier; car ce parallélisme est de rigueur, pour la satisfaction de l'oreille, comme pour la complète exposition d'une idée...

« En analysant des fragments de grains maîtres de l'école musicale religieuse, ou trouve quelquefois à la sin de leurs pièces, en manière de péroraison, un certain nombre de mesures excédantes, et soulenues par une note de pédale; mais ce n'est qu'une exception à la règle générale que nous venons de poser; exception qui ne se rencontre qu'à cet endroit final, et qui s'appua sur une tradition sacrée, quasi liturgique. On sait que le plain-chant est une parcelle de l'ancien système de musique, qui ne paratt pas avoir connu celui que nous pratiquons aujourd'hui; et, par conséquent, la mesure nous semble être un des signes distinctifs de la musique moderne. Or, su temps de la musique non mesurée, le rhythme suivait surtout la direction que lui imprimaient les paroles, et ces paroles n'étaient pas toujours rimées ni même scandées, temoin les antiennes de plain-chant. A la fa des pieces de musique religieuse, on réservait toujours pour l'Amen un certain nombre de mesures, sans affecter un rhythme bien marqué, sans trop s'occuper du rhythme qui avait gouverné la pièce totale. C'est encore cet Amen, cet Alleluia, qui se reproduit aujourd'hui dans toutes les pièces de la grande école d'orgue, même dans l'école protestante, qui continue, sans le savoir, de terminer ses chefs-d'œuvre par ce signe de tradition catholique.

« Comme tradition de musique sans mesure, mais non sans rhythme, nous avons encore dans le système moderne le récitatif et ses dérivés, comme les points d'orgue et les ralentisssements; mais, à part ce petit nombre d'exceptions, la mesure et le rhythme sont les éléments nécessaires de toute mesique, par conséquent de toute improvisetion mesurée.

« Résumons-nous: pour improviser, c'està-dire exprimer une idée, commences per avoir une idée.

« Mesurez-la, si vous voulez qu'on la suive. Rhythmez-la, si vous ne voulez pas l'estropier, c'est-à-dire la jeter en ce monde avec un corps sans tête, ou deux tôtes sans jambes ni bras. .

« L'improvisation n'est-elle pas un don naturel? Peut-on s'apprendre à avoir des idées? L'un n'empêche pas l'autre:

Nascuntur poetæ, fiunt oratores.

« Vous ne serez pas né poëte, mais vous deviendrez orateur Et si vous refuses d'av709

prendre à devenir improvisateur, vous n'en improviserez pas moins, et vous le ferez trèsmal, contrairement à toutes les règles de l'art et du goût.

 Sans doute, les hommes naturellement inspirés pourront toujours, à travail égal, dépasser les inspirations acquises, parce que leur imagination est une mine féconde qui augmente les ressources du travail; mais rarement les inspirés par nature travaillent autant que les autres; et ceux-ci ont, surtout à l'orgue, un avantage qui fuit ordinairement les improvisateurs naturels, c'est l'esprit des combinaisons scientifiques, esprit nécessaire à la richesse d'harmonie religieuse. Les improvisateurs naturels sont plutôt mélodistes, parce qu'il est plus facile d'entasser des phrases sans contrepoint que de concevoir à la fois un chant et sa basse harmonique; ils sont si fort habitués à être servis à l'instant par leur imagination chanteuse, qu'il leur répugne de chercher quoi que ce soit, et pour harmoniser il faut chercher, chercher beaucoup. Ils n'aiment pas plus à lire qu'ils n'aiment à chercher; aussi, rarement réunissent-ils la double puissance de l'harmonie et de la mélodie, la double qualité d'improvisateur et de lecteur...

L'exercice suit la volonté. Lisez et écoutez beaucoup de très-bonne musique; analysez-la de mémoire d'abord, afin d'habiluer votre imagination à se passer de plu-mes et de papiers. Quand vous écrivez, jetez à grands traits les premières mélodies qui vous viennent à l'esprit, en indiquant sommairement les principaux effets d'harmonie. Soyez rapide et clair. Comptez bien vos mesures; accouplez-les ou rhythmez-les; apprenez vos mains et vos pieds à étayer cette simple surface mélodique avec une basse et des interludes convenables. Répétez cela Jusqu'à ce que vous puissiez librement exprimer, sans les avoir sous les yeux, nonseulement vos propres idées, mais surtout celles des grands mattres; et votre imagination, ainsi fortifiée par un aliment contimuel de musique transcendante et de recherches sérieuses, deviendra bientôt féconde autant que variée. . . . » (De l'orgue, par M. Joseph Rágnien, pp. 451 à 459.)

INHARMONIQUE, adj., qui n'admet pas ou exclut l'harmonie. — On dit qu'une tonalité ou un système musical est inharmonique, lursque cette tonalité repose sur une gamme dont les intervalles sont inappréciables et très-rapprochés les uns des autres; à raison même de cette multiplicité de degrés, il est impossible qu'une pareille tonalité comporte l'harmonie. Telle est la tonalité des Arabes et des Indons, et généralement toutes celles qui remontent à l'antiquité. Ces tonalités sont visiblement basées sur l'institution de la parole, sur l'alliance étroite de la musique et du langage dans les premiers ages, et elles ont dans la parole leur harmonie essentielle. L'organe vocal, dans la parole, parcourt eflectivement des intervalles indéterminés, imppréciables, des inflexions en rapport

avec le sens intellectuel que la personne qui parle veut mettre eu lumière, et avec le sentiment ou la passion qui l'anime. Mais à mesure que la musique, auxiliaire de la parole dans l'antiquité, s'est détachée du langage pour vivre d'une vie propre et se développer dans son énergie interne et sa sphère particulière, elle a été contrainte de chercher dans une distribution d'intervalles fixes, distincts et précis, les éléments d'un sens propre qui fût pour l'âme sensible ce que le sens de la parole est pour l'âme intellectuelle. Alors l'élément de l'harmonie est venu s'offrir comme complément de ce sens. Telle est la tonslité moderne.

Le plain-chant est mélodique. Et j'inclire à croire qu'il l'est essentiellement, c'est-àdire que l'harmonie le détruit dans son

essence.

INSTANT. — On appelait instant un signe de durée représenté dans la notation par la semi-brève, et qui étant considéré comme la parcelle de durée la plus faible qui pût être perçue par l'ouïe, était réputé indivi-sible. « Vers le xu siècle, dit M. Chasles (Catalogue des manuscrits de la bibliothèque de Chartres, 1840), on a substitué au mot atome employé, dès le viii sièle, pour désigner la 376' partie de l'ostentum qui répond à notreminute actuelle, le mot instant qu'on trouve dans le Gracismus d'Ebrard, dans la Géométrie d'Hugues de Saint-Victor, restée manuscrite, et dans le passage suivant du ms. 980 du fonds de la Sorbonne, de la Bibliothèque nationale de Paris : Instans pars temporis cujus nulla pars est. Momentum vero pars temporis est constans ex DLXIII instantibus: minutum quoque est 111 momentis collectum; punctum vero, etc. »

Au xm' siècle, le temps musical, tempus harmonicum, qui était regardé comme l'unité de durée, se divisait en trois parties égales, et ces parties étaient des instants, instantia. Musica mensurabilis et peritia modulationis sono cantuque consistens armonico tempore mensurata, dit Jérôme de Moravie. Tempus autem (armonicum) prout hic sumitur, est distinctus sonus resolubilis in tres instancias. Instans vero hic sumptus est illud minimum et indivisibile. quod in sono auditus clare et distincte potest percipere (chap. 25.)

Il en était autrement à une époque plus ancienne, et c'est encore Jérôme de Moravie qui le dit. Ce qui, au xu' siècle, était appelé instant, était condu sous le nom de temps par ses devanciers; mais il préfère l'opinion des modernes, c'est-à-dire des musiciens de son époque : Quod etiam, apud veteres, dicebatur tempus; sed modernorum, ut videtur, melior est opinio, qui scilicet in tempore armonico motui subjecto successionem ponunt. (Ibid.) (Voy. l'Histoire de l'harmonie au moyen dge, par M. DE COUSSEMAKER; Paris, Didron, 1852, in-4°, p. 142.)
INSTRUMENTAL. — « Qui appartient au

jeu des instruments: tour de chant instru-

mental: musique instrumentale. »

(J.-J. Rousseau.) Instrumental. — « Qui se rapporte aux 711

instruments. On dit un concert instrumental, pour un concert où l'on n'entend que des instruments. On appelle composition instrumentale la musique qui est écrite pour les instruments. » (Féris.)

INS

INSTRUMENTATION. — Art d'employer les instruments dans l'orchestre, de les grouper et de disposer leurs timbres de la manière la plus favorable à l'expression, et à produire de beaux effets de masse, de détail et de contraste.

INSTRUMENTS. — Nous pourrious nous borner ici à reproduire la définition générale des instruments donnée par M. Fétis. Suivant ce théoricien, les instruments sont des « appareils destinés à produire des sons à l'imitation de la voix humaine, et à former des concerts par la réunion de leurs timbres. On divise communément les instruments en quatre sections principales, savoir: 1º les instruments à cordes; 2º idem à vent; 3° idem à percussion; 4° idem à frottement et à corps métalliques ou vitreux. La classe des instruments à cordes se subdivise en instruments à cordes pincées, à archet et à clavier. Parmi les instruments à vent, on remarque ceux du genre des flûtes à tuyaux, à bouche ou à bec, ceux qui se jouent avec une anche ou languette vibrante, et ceux qui ont une embouchure en cuivre. Les instruments de percussion renferment deux classes, les tambours ou instruments à peaux tendues, et les timbres de diverses formes. Enfin les instruments à frottement sont les harmonicas, les fers harmoniques, les plaques, etc. »

L'orgue étant en effet pour nous l'instrument religieux par excellence, ou plutôt le seul instrument religieux, la définition ci-dessus suffit amplement à un dictionnaire du genre de celui-ci. Nous savons bien qu'au moyen âge, une foule d'instruments étaient admis dans les églises; on peut en voir l'énumération dans la brochure de fen Bottée de Toulmon, intitulée Dissertation sur les instruments de musique employés au moyen âge; in-8°, Paris, Duverger; mais ces instruments n'en étaient pas pour cela plus religieux. C'était, commeaujourd'hui, la musique mondaine faisant irruption dans le temple. Contentonsnous de rappeler que le Cérémonial des évêques, après avoir interdit à l'orgue des chants profanes et lascifs, ajoute : nec alia instrumenta musicalia, præter organum, addantur; et que le premier concile de Milan, tenu en 1565, et présidé par saint Charles Borromée, proclama la sentence que l'Eglise n'ouvre ses portes qu'à l'orgue seul : Organo tantum in ecclesia locus sit; tibiæ et reliqua musica instrumenta excludantur (t. XV Conc. ed Lab., p. 296). Selon Egidius, ce fut au xnº siècle que l'Eglise adopta definitivemeut l'orgue, à l'exclusion de tous autres instruments, car ils introduisaient dans le temple les abus du théâtre : Hoc solo musico instrumento utitur Ecclesia in diversis cantibus, et in prosis, in sequentiis et in hymnis, propter abusum histrionum ejectis aliis communiter instrumentis. (Cité par M. J. Régnien.

dans son livre De l'orgue, p. 13-) Et un de nos plus illustres prélats, S. R. Monseigneur de Bonald, archevêque de Lyon, s'est montré fidèle à ces traditions, lorsque, dans un mandement dont tous les artistes chrétiens ont gardé la mémoire, il a exprime le vœu que l'orgue fût le seul instrument adopté dans les églises de son diocèse. Nous nous ferions un plaisir de citer les paroles de l'éloquent prélat, si, en même temps, il n'eût cru devoir consacrer l'usage de l'accompagnement du plain-chant par l'orgue; opinion que nous avons le regret de ne posvoir partager, car, selon nous, l'harmonie, même consonnante, est destructive des divers caractères des modes ecclésiastiques, et, sous ca rapport, l'orgue d'accompagnement nous paratt avoir porté le dernier com

à la tonalité grégorienne.

Quant à l'introduction en France de la musique dans les églises c'est-à-dire des instruments, il est bon d'en montrer l'origine. L'auteur de l'Histoire de la musique et de ses effets (t. IV, p. 84) dit que cette introduction est due à Catherine de Médicis, priscesse italienne, et que cette reine, « ajust poli et formé sa cour à ses manières, la musique devint tout à coup à la mode dans le temples, comme sur les thédères et dans la ruelles. » Le même écrivain nous apprend que Campra fut le premier qui eut le crédit de faire entrer les violons dans le chœur de

Notre-Dame de Paris.

INSTRUMENTS DE SOS, DERIBAUX.—Dans le moyen âge, on appelsit les instruments de sos, c'est à-dire de son, les instruments dont on se servait dans la musique ordinaire, et les instruments de kiraux, c'est à-dire de hérauts, ceux qui étaient à l'usage des trovères et des jongleurs: « Au disner il y healt grant jubilée des enfans de cuer de Notre Dame et de Saint-Jéri qui canterent plusieurs fois l'un après l'autre, des trompes, des menestraux, des chantres de monseigneu, et plusieurs instrumens de sos et de hiraut qui estoient venus de plusieurs pays. » (Récit de l'abbé de Saint-Aubert. — Voy. Collett mus. de la bibl. de Cambrai, par M. de Cocsemaker, p. 14.)

INTENSE. — « Les sons intenses sont œux qui ont le plus de force, qui s'entendent de plus loin; ce sont œux aussi qui, étant redus par des cordes fort tendues, vibrent pur là même plus fortement. Ce mot est laus ainsi que celui de remisse qui lui est opposé; mais, dans les écrits de musique théorique, on est obligé de franciser l'un et l'autre.

INTERCIDENCE. — Seconde manière, suivant les symphoniastes français, de terminer l'intonation des antiennes; la première manière se fait par periélèse ou circonvolution.

Ce mot intercidence a le même sens que diaptose.

INTERLUDE. — C'est un petit morcese que l'on joue, comme le nom l'esprime, dans les intervalles des strophes d'un hymne, ou entre un psaume et un suire

chistres de la table ci-dessous :

Dans l'usage ordinaire, le mot de prélude est plus usité, bien que sa signification soit toute autre.

On donne aussi le nom d'interlude à cette partie de la fugue qu'on nomme divertissements, ou même à certains épisodes qui, Jans une pièce quelconque, ne tiennent pas essentiellement au sujet.

INTERVALLE. — Suivant Boèce: Intervallum est soni acuti gravisque distantia. Ainsi, un intervalle est l'espace qui est compris entre deux sons, l'un aigu et l'autre grave, ou, pour mieux dire, graves et aigus

l'un par rapport à l'autre.

Il faut noter, avec le même Boèce, que intervalla cum sint quidam taciti transitus a sono ad sonum, non sunt audibilia, sed fantum intelligibilia. — Suivant Bacchius, l'intervalle est une transition cachée d'un son à un autre; voilà pourquoi on dit qu'il est intelligible et non perceptible. — Suivant Salinas: Est soni ad sonum habitudo. — D'autres disent encore: Est magnitudo duobus circumseripta sonis. Ce que l'on pourrait traduire de cette manière: l'intervalle est un espace circonscrit par deux sons.

Il y a douze sortes d'intervalles : le majeur, le moindre, l'égal, le consonnant, le dissonnant, le simple, le composé, le diatonique, le chromatique, l'enharmonique, le

rationnel et l'irrationnel.

L'intervalle majeur est celui, par exemple, de l'octave par rapport à la quinte, etc.

Le moindre est celui de la quarte par rapport à la quinte, et de la quinte par rapport à l'octave, etc.

L'égal est celui d'une quinte comparée à une autre quinte, ou d'une octave comparée à une autre octave. Ce qui doit s'entendre du rapport de nombre en nombre et non autrement.

Le consonnant se dit de l'octave, de la

quinte et de la sixte.

Le dissonant est, par exemple, comme l'intervalle d'un ton ou d'une seconde, ou d'un demi-ton.

Le simple est celui qui ne peut être divisé

par un autre ton.

Le composé est celui qui peut être divisé

par un autre ton.

Le diatonique est celui qui a lieu sur les tons naturels.

Le chromatique est celui qui a lieu d'un lon à un deuni-ton.

L'enharmonique est l'intervalle du dièse. Le rationnel est celui qui peut s'écrire en chiffres, comme par exemple l'intervalle de la quinte que l'on marque par un 3 ou par un 2, ou de l'octave que l'on marque par un 2 ou par un 1.

un 2 ou par un 1.
Entin l'irrationnel est celui qui ne peut être soumis à aucune dénomination de nombre. (Voy. CERONE, lib. 11, ch. 80, p. 241.)

Brossard va éclaireir ce qui, dans ce qui

précède, mérite explication :

« Intervalle, en grec διάστημα. C'est proprement la différence ou distance qu'il y a d'un son grave à un son aigu, ou d'un son algu à un son grave qu'on mesure ordinai-

DICTIONN. DE PLAIN-CHANT.

| 1  | 2  | 3    | 4  | 5  | 6    | 7  | simples.    |
|----|----|------|----|----|------|----|-------------|
| 8  | 9  | 10   | 11 | 12 | 1.13 | 14 | doubles.    |
|    |    |      |    |    |      |    | triples.    |
| 22 | 25 | 24   | 25 | 26 | 1.27 | 28 | quadruples. |
|    |    | etc. |    |    | Ī    |    |             |

« Ceux du rang d'en haut marquent les intervalles simples; ceux des trois autres rangs marquent les intervalles composés, c'est-à-dire, ou doubles ou repliqués comme ceux du second rang, ou triples comme ceux du troisième rang, ou quadruples comme ceux du quatrième rang, etc.

« Pour réduire tout d'un coup un intervalle composé à son simple, il n'y a qu'à ôter toujours 7 du nombre qui lui donne le nom. s'il ne reste rien, ce sera la 7º qui sera le simple; s'il reste quelque chose, le chiffre restant sera le nom de l'intervalle simple. Par exemple, si l'on veut savoir ce que c'est qu'une 18°, on n'a qu'à ôter 7 du nombre 13, reste 6. La 13° est donc proprement une 6. doublée. Ou bien si l'on veut savoir ce que c'est qu'une 26, ôlez 3 fois 7 ou 21. reste 5; la 26° est donc une quinte quadruplee. Tout intervalle composé est toujours réputé de la même nature que le simple qui lui répond, pour les intervalles consonnants et dissonants. »

INTERVALUES.—« Le chant étant un art qui enseigne la propriété des sons capables de produire quelque mélodie et quelque harmonie, ce qui se fait par une liaison de différents sons qui se forment, tant en haussant la voix qu'en la baissant, il faut connoître les différentes parties qui en constituent la nature.

« Les sons qui appartiennent au chant sont différents par la raison du grass et de

l'aigu

«Le son sigu est celui qui est supérieur ou plus haut qu'un autre, et le son grave est celui qui est inférieur ou plus bas qu'un autre; ainsi un son aigu est grave par rapport à un autre plus haut, et un son grave est aigu par rapport à un autre plus bas. La distance que les sons aigu et grave laissent entre eux s'appelle intervalle.

« On appelle aussi ten ces sons, mais la signification ordinaire du mot ten est assez vague, et souvent ne veut dire autre chose qu'un son en tant qu'il a quelque rapport à un autre son. C'est dans ce sens qu'il y a dans le chant sept tons qui s'entresuivent naturellement, soit en montant du grave vers l'aigu, ou en descendant de l'aigu vers le grave. Si on veut aller jusqu'au huitième, neuvième et dixième, ils se trouveront ressemblants au premier, au second, au troisième, et ainsi de suite.

« Ces tons ont été attachés à ces sept syl-

labes, ut, ré, mi, fa, sol, la, si.

« Un ton est donc l'intervalle d'un son à l'autre le plus prochain, excepté ceux de mi à fa et si à ut, parce que ces deux intervalles sont plus petits ou plus resserrés que les autres, et s'appellent demi-tons ou semitons.

INT

« Il faut distinguer dans les sons, le son

uniforme et le son disparate.

« Le son uniforme n'est autre chose qu'un éclat de voix ou un frappement de l'air qui touche le sens de l'ouïe de la même façon, comme la la la.

« Le son disparate est celui qui se fait avec inflexion, lorsque la voix monte ou descend par différents intervalles; c'est ce qu'on appelle proprement tons ou demitons.

« Dans les sons disparates, les uns s'appellent continus ou conjoints, les autres disjoints ou séparés. Les notes procèdent par pegrés conjoints quand elles montent ou descendent par des secondes; mais par tout autre intervalle, c'est par degrés disjoints. Quand elles procèdent par des intervalles désagréables ou défendus, cela s'appelle mauvais progrès (361).

« Les degrés conjoints sont de deux sortes: le ton et le semi-ton. Le ton est la connexion d'une note majeure à celle qui la suit immédiatement aussi majeure, comme fa, sol. Le semi-ton ou demi-ton est la connexion d'une note mineure à une majeure, comme mi, fa; ou d'une majeure à une mineure,

comme fa, mi.

« Le ion et le semi-ton s'appellent aussi

seconde parfaite et seconde imparfaite.

« Les demi-tons dans le chant sout du mi au fa et du si à l'ut, et ils s'appellent demitons majeurs naturels, c'est-à-dire, qui ne varient point. Si cependant on apposoit un bémol avant ce mi ou ce si, ils deviendroient tons par rapport à la note supérieure, et demi-tons par rapport à la note immédiatement inférieure.

Les demi-tons mineurs sont ceux qui se font du si béquarre ou naturel au si bémol, ou du mi naturel au mi bémolisé, comme si

za; mi, ma; ou za, si; ma, mi.

« Les différents degrés des différentes no-

tes s'appellent cordes.

« Après les secondes suit la tierce qui est

mejeure ou mineure.

« La tierce majeure, qui s'appelle aussi le diton, comprend deux lons, comme ut, mi;

et fa, la.

La tierce mineure ou le semi-diton comprend un ton et un demi-ton, comme ré, fa, et elle s'appelle tierce mineure directe; ou comme mi, sol, et elle s'appelle tierce mineure inverse. La tierce mineure droite ou directe est ainsi appelée, parce que le demi-ton ne se trouve qu'après le ton à la seconde i note en montant tout droit à la troisième, ré, mi, fa. La tierce mineure inverse ou renversée est ainsi appelée, parce que le demi-ton est au bas de la tierce en la ren-

(361) C'est ce que Jumilhac appelle manuaise suite les sons disparates sont ceux que les auteurs, ainsi que Jumilhac, appellent voix discrètes, discretæ voces. (362) Dans quelques Eglises qui prétendent suivre versant, comme sol, FA, MI: Ou, le demi-ton est au-dessus du ton dans la directe, et il est au-dessous dans l'inverse.

« La quarte mineure ou le diatessaron comprend deux tons et un semi-ton. Le semiton peut être ou au commencement, coume mi, la; ou à la fin, comme ut, fa; ou au milieu, comme ré, sol.

« La quarte majeure, qui serait fa, si, ou si, fa, est dure et de mauvais progrès; elle doit être évitée dans la composition du chant : on

l'appelle triton.

La quinte ou le diapente comprend trois tons et un semi-ton, comme ré, la; fa, u; ut, sol; sol, ré, qui sont composés d'une tierce majeure et d'une tierce mineure. On appelle fausse quinte celle qui est composée de deux tierces mineure, comme mi, sa Quoiqu'elle doive être rare, elle n'est pas toujours à rejeter : mais elle doit l'être absolument quand elle est jointe au triton.

« La sixte ou sixième ou l'hexacorde est composée d'une tierce et d'une quarte : elle ne peut être employée dans le plain-chant que très-rarement et pour quelque cas extraordinaire: elle doit renfermer deux demitons dans ses six cordes, comme ré, sa, ou comme mi finale et ut dominante dans le troisième mode, qui est celui où elle est

communément admise.

« La septième ou l'heptacorde, comme de l'ut d'en bas au si au-dessus, ou du ré aussi d'en bas à l'us au-dessus, n'est point admiss en plain-chant, et est rejetée aussi bien que le triton, comme étant de mauvais progris, et par conséquent défendue, désagréable el extremement dure. On ne la trouve que dans la prose Veni, sancte Spiritus de la Pentecole. à la strophe Lava quod est sordidum, encore n'y est-elle que par accident et comme une reprise de chant qui n'a pas de liaison avec ce qui la précède, et qui par conséquent ne peut servir d'exemple à imiter (362).

« Enfin le plus grand intervalle qui puisse se trouver dans les élancements de la voit pour le plain-chant, est l'octave parlaile, comme de l'ut d'en bas à l'ut d'en haut; c'est ce qu'on appelle diapason, et qui comprend toutes les notes du plain-chant, qui n'admet point d'intervalle plus grand que celui de l'octave. Ainsi tous les intervalles du plainchant s'appellent simples, et consistent dans une octave et toutes les notes qui sont renfermées dans son étendue: savoir la seconde, la tierce, la quarte, la quinte, la sixte el la septième.

« Les intervalles composés qui vont su delà de l'octave sont pour la musique.

« C'est de l'arrangement de ces diverses notes que se forme toute mélodie et toute harmonie.» (Poisson, Traité du chant grég., pp. 31, 34.) INTERVALLES SIMPLES. -

valles sont simples ou composés. Les inter-

le pur romain, on trouve le mot Lava sur la, st, ac lieu d'ut, ut. C'est le plus simple moyen d'éviter la septième, et ce changement ne gâte en aucune laçun la mélodie. »

valles simples, en matière de plain-chant, sont ceux qui sont contenus dans l'étendue de l'octave; tels sont le demi-ton ou seconde mineure, le ton ou seconde, l'hémiditon ou tierce mineure (qui devait être appelé plus proprement trikemitonion au lieu d'hémidiion), le diton ou tierce majeure, le diatessaron ou quarte, la quinte ou diapente, l'hexacorde ou sixte mineure, la sixte majeure et l'octave.

INT

Il faut observer que Guido ne fait mention que de six intervalles simples. Ce n'est pas qu'il ignore la sixte et l'octave; il en parle en toute rencontre; mais c'est parce que ces intervalles ne doivent pas être employés au chant grégorien en degrés disjoints, c'està-dire de plain saut, si ce n'est en l'intonation du troisième mode, où la sixte mineure est en usage au lieu de la quinte. Les intervalles simples les plus usités sont ceux dont les systèmes sont les moins éloignés; ainsi les secondes sont plus usitées que les tierces, les tierces que les quartes, etc., etc.

INTERVALLES COMPOSES. — Les intervalles composés sont ceux qui, au lieu d'étre compris dans une seule octave, comme les intervalles simples, l'excèdent au con-traire, et sont formés de la première ou de la seconde octave, telles sont la onzième, la douzième, la quinzième, la vingt-deuxième, ou autres semblables intervalles qui embras-

sent deux ou plusieurs octaves.

Les intervalles composés ne sont jamais employés dans le plain-chant par degrés dis-joints ou de plein saut. Tout au plus peuvent-ils être employés dans les consonnances de la musique à plusieurs parties; aussi estil à remarquer que Guido n'en fait nulle mention.

Les intervalles simples sont ceux qu'Euclide appelle explicabilia; les intervalles composés sont ceux qu'il nomme inexplicabilia, sans doute parce que les grandeurs ou les distances des premiers peuvent seules être expliquées par les lois de l'octave. Voici ses paroles: Differentia, qua explicabilia differunt ab inexplicabilibus, est qua alia sunt explicabilia, alia inexplicabilia. Explicabilia sunt quorum magnitudines assignari possunt, ut tonus, semitonium, ditonus, tritonus, et his similia. Inexplicabilia vero, quæ explicabilibus majora minorave sunt magnitudine aliqua inexplicabili. (Eu-CLIDES, in Musica.)

INTONATION. - « Action d'entonner. L'intonation peut être juste ou fausse, trop haute ou trop basse, trop forte ou trop fai-ble, et alors le mot intonation accompagné d'une épithète s'entend de la manière d'entonner. »

(J.-J. ROUSSEAU.)

« L'intonation est la INTONATION. manière de commencer quelque chant, laquelle consiste en un seul mot, ou deux, ou plusieurs, selon le sens des paroles, et selon la décence du chant. Or, l'intonation la plus courte est la plus parfaite, mais il faut qu'il y ait un peu de sens des deux costés, contre l'opinion de ceux qui ne veulent qu'un seul mot, quand ce seroit un monosyllabe; non

toutefois sans se contredire : car en certains endroits ils ont marqué plusieurs mots qui ne sont pas si nécessaires qu'en plusieurs autres où il n'y en a qu'un, et où il est important qu'il y en ait deux, ou mesme trois, lant pour le sens des paroles que pour le sens du chant, c'est-à-dire pour la modulation ou conclusion raisonnable. Par exemple. ils veulent tous ces mots pour l'intonation de cette antienne, Sit nomen Domini, et ne veulent pas, Beati omnes, mais seulement Beati. Ils approuvent Nos qui vivimus; et non Visita nos, mais seulement Visita. Ils accordent, Ecce nomen Domini, et non, Ne timeas, Maria, mais seulement, Ne timeas. Ils mettent, Commendemus nosmetipsos; confortate manu dissolutas, et non, O admirabile commercium, mais seulement, O. Cependant toutes ces paroles-là sont requises absolument pour faire l'intonation parfaite et naturelle, parce qu'elles sont toutes nécessaires autant pour le sens que pour la décence ou conclusion du chant. Et cette parfaite intonation donnera bien mieux le ton, et fera entrer naturellement dans la modulation du reste de l'Antienne, s'il faut la poursuivre, sinon introduira juste dans le ton du Pseaume ou du Cantique qu'il faudra chanter ensuite. Néanmoins si l'Antienne est si courte qu'il en faille dire la moitié ou plus pour aller jusqu'au sens des paroles, pour lors sans y avoir égard il en faut dire seulement deux, ou mesme un seul mot si deux répugnent au sens, comme dans cellescy, Lumen ad revelationem gentium, cela est trop long Lumen ad, on Lumen ad revelationem, répugne au sens : il ne faut donc que Lumen. Senex puerum portabat, c'est trop; Senex puerum répugne au sens : c'est donc assez de Senex. Si pourtant le premier mot est monosyllabe, il en faut dire deux, quand ce seroit contre le sens, comme dans cellecy, In mandatis ejus, c'est trop, veu qu'il ne reste plus que deux petits mots, cupit nimis; il faut donc, In mandatis. Et si le premier mot, quand mesme ce seroit un monosyllabe, est chargé d'un nombre raisonnable de notes, comme Hæc dies, ce mot seul, Hac, suffit pour l'intonation parfaite. Voilà toutes les règles de l'intonation, dont les chantres ne doivent point se mettre en peine, parce que dans la plupart des livres corrigez toutes les intonations sont marquées jusques à la première grande bare, et cela suffit pour n'y jamais manquer.

« Voicy une autre erreur dans laquelle sont tombez ceux qui n'ont pas une parfaite connoissance des raisons et des règles de la composition, c'est qu'ils ont cru que pour donner le ton du pseaume, on devoit faire tomber la dernière note de l'Intonation de l'Antienne (quand elle ne se dit pas entière comme aux sémi-doubles) sur la dominante du mesme pseaume. Et c'est tout le contraire, car il faut commencer toutes les antiennes, quoyque on n'en dise que l'intonation, toujours dans le naturel de leurs tons, ainsi qu'elles sont notées. Contre cet abus, et contre coux qui ne veulent qu'un seul mot pour l'intonation, sans avoir égard ny au sens ny au chant, sont ces paroles de saint Bernard: Repudiatis eorum licentiis, qui similitudinem magis quam naturam in cantibus attendentes, cohærentia disjungunt, et conjungunt opposita; sicque omnia confundentes, cantum prout libet, non prout licet, incipiunt et terminant, deponunt et elevant, componunt et ordinant.

INT

« L'usage de plusieurs diocèses considérables est d'ajouter trois ou quatre notes à la tin de l'intonation pour l'accomplir; mais cette manière ne se fait point dans la chapelle du roi où nous tenons le Breviaire et l'usage romain, ny dans toutes les autres églises qui tiennent ou suivent de près le mesme usage romain. Cette addition de notes à la fin de l'intonation de l'antienne paroist superfluée dans les unes, irrégulière dans les autres; superfluée, d'autant que la plupart des antiennes ont leur intonation naturellement accomplie par une cadence parfaite sans y rien ajouter; irrégulière, parce que dans plusieurs antiennes, de ces notes adjoutées il en résulte une fausse relation de triton. Néantmoins ces sortes d'intonations deviennent agréables par la coutume, et chaque église a ses coutumes et ses usages. Unaquæque fere namque Ecclesia proprias habet observantias. » (Dissertation sur le chant grégorien, par Nivers; 1683, p. 115 à 117.

INTROIT. — On appelle introit l'antienne que le chœur chante lorsque le pontife s'avance vers l'autel pour célébrer la messe. Cette antienne fut nommée Ingressa, entrée, par saint Ambroise.

L'introit est appelé ainsi, dit Popias, parce que c'est par lui que nous nous sommes introduits à l'office; et le verset se nomme ainsi, parce que c'est par lui que nous revenons à l'introit: Introitus dicitur quod per eum introimus ad ejus officium; versus, quo per eum revertimur ad introitum. Selon Walafrid Strabon, le Pape Célestin institua l'Introit, ce qui doit s'entendre, ajoute Amalaire, de cette partie de l'office qui commence à la première antienne et qui s'étend jusqu'à l'oraison qui précède la leçon. Officium, quod vocatur Introitus missa, habet initium a prima antiphona, qua dicitur Introitus, et finitur in oratione, qua dicitur ante lectionem.

Les introïts sont, les uns réguliers, ce sont ceux qui se chantent journellement; les autres irréguliers, ceux qui suivent les variétés des solemnités, comme puer natus. (V. d'autres détails dans Honorius d'Autun: Gemma anima, lib. 1, cap. 87, et Durandus, lib. 1v, cap. 5.) — Ap. Du Cange.

L'Introit était anciennement appelé antiphona ad introitum. Voilà ce qui a donné d'abord lieu au mot antiphonaire par lequel on désigne le livre qui contenait ce qui devait être chanté au chœur pendant la messe, et qui s'applique aujourd'hui au recueil des antiennes, des matines, des laudes et des autres heures canoniales. (V. le Catalogue raisonné de M. de Cambis-Velleron; in-4°, Avignon, L. Chambeau, 1770, p. 209.)

- « Un introït, dit Poisson (Traité du chant grégorien, p. 136), doit avoir du grand et de la gravité; c'est pourquoi on doit l'orner presque comme un répons, quoi qu'il ne soit que comme une espèce d'antienne. Si un introït est composé de plusieurs phrases, il faut observer ce que l'on a marqué cidevant pour les antiennes, en conservant néanmoins le goût propre aux introïts (voir la citation de Poisson au mot Antienne). La psalmodie des introïts est la plus solumelle de toutes; aussi est-elle partout la plus ornée. »
- « L'introit ou la première partie de la messe chez les Grecs sefait par une procession autour de la nef au son des timbres, avec l'enceus. On sort par la petite porte du sanc-tuaire et on rentre par la grande, et le diacre porte le livre des Evangiles entre ses deux mains, fort élevé, pour le faire voir au peuple, et le met ensuite au milieu du grand autel. Après cela, on chante ce que nous appelons l'introit; ce sont des antiennes qui se répètent comme tous les répons chez les latins, puis on fait des prières; on chante une hymne d'adoration, qui est suivie du Trisagion Sanctus Deus, sanctus, fortis... Cette hymne fut ajoutée aux liturgies grecques par l'ordre de l'empereur Théodose le Jeune, comme le rapporte Théophane dans sa Chronique, que, dans un tremblement de terre qui arriva à Constantinople, comme tout le monde étoit dans une grande désolation, on vit en l'air un enfant qui chantoit cette prière, et il avertit l'évêque et le peuple de la chanter, promettant qu'aussitôt la colère de Dieu cesseroit, si bien que Proclus, évêque de Constantinople, la fit chanter. Et l'empereur Théodose, à la persuasion de sa sœur Pulchérie, ordonna qu'on la diroit dans toute l'Eglise: Sanctus Proclus præcepit populo psallere Sanctus Drus, Sanctus routes, SANCTUS ET IMMORȚALIS, MISERERE NOBIS, nihil aliud appetentes... Porro beata Pulche ria cum ejus fraire sanxit per universum orbem divinum hune psallere hymnum. Le concile in trullo condamne ceux qui ajoutoient au trisagion : Vous qui étes crucifié pour nou. Saint Jean Damascène rapporte l'histoire comme Théophane. Les Grecs disent cette prière avec une grande dévotion. Le prette et le diacre l'entonnent et le chœur la reprend: pendant ce temps on allume un chaudelier à trois branches, pour marquer le mystère de la Trinité, et selon Siméon de Thessalour que, cette hymne exprime l'union des anges et des hommes. C'est pourquoi le prêtre la dit au dedans du sanctuaire, et le peuple avec le clergé la chantent au dehors. Le prêtre fait pendant ce temps trois signes de croix sur le livre des Evangiles avec le chandelier qu'il tient. » (GRANDCOLAS, Anciennes liturg , t. 1", pp. 213, 214; Voy. ibid., pp. 164-165.)

INVITATOIRE. — « Les invitatoires sont

722

des textes très-courts qui annoncent le su-

jet de l'office et qui y invitent.

« Ils doivent être d'un chant grave et majestueux. Il faut y observer la division, dont la reprise, après les versets du psaume Venite, exsultemus, doit être facile et liée avec la fin des versets de ce psaume, parce qu'il est par rapport à l'invitatoire ce qu'est le verset à l'égard d'un répons. Ainsi il n'est pas nécessaire que ces versets, qui ordinairement sont tous semblables, se terminent sur la note finale du mode auquel ils appartiennent, parce qu'ils recoivent leur complément de chant par la réclame ou la répétition de l'invitatoire.

« Il ne nous paroît point hors de propos de faire observer ici que le chant du psaume Venite, dans presque tous les antiphoniers, est très-défectueux par les contre-sens que le chant y fait faire, et par les sens coupés qui le défigurent en plusieurs endroits, et cela dans les différents modes sur lesquels il est composé à cause des invitatoires... Aux sêtes simples, aux séries et aux ossices des Morts, l'invitatoire est d'une composition presque syllabique. » (Poisson, Traité du chant grégorien, p. 129 et 132.)

Après le texte de Poisson, nous donne-

rons celui de Lebeuf:

 Dans les fêtes doubles et au-dessus, les choristes chantent l'invitatoire en entier avant le psaume Venite, et sont une périélèse à la fin. Le chœur répète le même invitatoire aussi en entier, sans faire de périélèse. Easuite les choristes chantent le psaume Venite, et après chacun des versets de ce psaume, le chœur répète l'invitatoire en entier; mais après le Gloria Patri, on ne répète que la dernière moitié de l'invitatoire, en reprenant à l'endroit marqué d'une étoile; après quoi les choristes reprennent le commencement de l'invitatoire et l'enconti-Que et le linit.

 Aux fêtes semi-doubles on fait ainsi pour l'invitatoire. Un des chantres, ou bien deux, chantent la moitié de l'invitatoire, et font une cadence à la fin de cette moitié; le chœur continue le reste. Ensuite, après le premier verset du psaume, il répète l'invitaloire en entier. Après les autres versets, le chœur ne chante que la dernière moitié, si ce n'est après le Gloria Patri, qu'il le

chante encore en entier.

Aux fêtes simples on suit le même

usage.

A ces semi-doubles dans l'église métro-Politaine, l'invitatoire et le Venite sont chanl's par deux, et ailleurs par un seul; mais aux fèles simples, l'invitatoire aussi bien que le Venite ne sont chantés que par un seul ecclésiastique qui est debout à sa place de chœur et tourné vers l'autel.

 Au temps paschal, on ajoute Alleluia au bout de l'invitatoire, sur le même chant (ou approchant) qu'il se chante à la fin des antiennes dans le même temps; et cela selon le mode de l'invitatoire, quoique pour la ressemblance de la partie conclusive avec

le tout, il paroisse que, lorsque le corps de l'invitatoire est chargé de beaucoup de notes, il seroit mieux que l'Alleluia en fût aussi chargé à proportion. » (Traité sur le

chant ecclésiastique, pp. 279-280.)

N'oublions pas, pour bien saisir le sens liturgique de cette pièce, que l'invitatoire est une sorte d'invitation. Ainsi, par exemple, dans certaines églises, immédiatement après l'Agnus Dei, les chantres étant debout devant l'autel invitaient le clergé et le peuple à la sainte table pour y participer à la sainte Eucharistie en chantant le Venite, populi. C'est ce qui se pratiquait à Lyon, il n'y a pas longtemps, aux trois principales fêtes de l'année, à Noël, à Pâques et à la Pentecôte. Selon les décrets du concile d'Agde (canon 18), du concile d'Elvire en Espagne, et du troisième de Tours sous Charlemagne (canon 50), tous les fidèles étaient obligés de venir recevoir la communion. Or, les chantres, après l'Agnus Dei, invitaient les fidèles à se présenter à la sainte table. Nous donnons cette antienne que l'on peut appeler invitatoire ad Eucharistiam, et qui est appelée transitorium dans un Missel de Milan de 1669: Venite, populi, ad sacrum im-mortale mysterium et libamen agendum: cum timore et fide accedamus; manibus mundis panitentia munus communicemus; quoniam Agnus Dei propter nos Patri sacrificium propositum est, ipsum solum adoremus, ipsum glorificemus cum angelis clamantes: Alleluia.

Il y avait encore à Lyon un ancien usage se rapportant indirectement à ce que nous appelons l'invitatoire et qui mérite d'être connu. Il faut d'abord savoir que les trois églises de cette ville, Saint-Jean, Saint-Etienne et Sainte-Croix sont contiguës. Dans ces trois églises on récitait tout l'office au son des mêmes cloches et aux mêmes heures, si ce n'est qu'à Saint-Etienne on ne commençait Matines que lorsque dans la cathédrale de Saint-Jean, on en était arrivé au verset : Hodie si vocem ejus audieritis, on celui qui chantait l'invitatoire élevait la voix plus haut qu'à l'ordinaire. De même, dans l'église de Sainte-Croix, on ne commençait Matines que lorsque, dans l'église de Saint-Etienne, on en était au même verset : Hodie si vocem, etc. Pourquoi cela? c'était afin que si un chanoine n'était pas venu assez tôt à Saint-Jean, il pût aller à Saint-Etienne ou à Sainte-Croix; et alors, prenant attestation du magister de l'une ou l'autre de ces deux églises, il gagnait la distribution comme s'il avait assisté à Saint-Jean, même dans le temps de sa résidence rigoureuse pour ga-gner ce qu'on nommait les gros fruits. Il y a plus : il pouvait même, s'il se trait dans le quartier de Saint-Just, de Saint-Paul ou de Saint-Nizier, assister à l'office dans une de ces collégiales en habit de chœur et gagner la distribution à la cathédrale de Saint-Jean, comme s'il avait été présent à cette dernière église.

Ne peut-on pas aussi rapporter au genre de l'invitatoire l'usage suivant établi en l'église de Vienne? « Le jeudi saint, après

grâce, à l'admiration. Les saillies s'expri-

741

None, l'archevêque, revêtu de l'aube et de l'amict, de l'étole et d'une chappe de soie avec sa mitre et sa crosse, allait aux portes de l'église pour y faire rentrer les pénitents publics qui attendaient là qu'on leur fit la grâce de les y admettre; puis il faisait un sermon, lequel étant fini, l'archevêque disait trois fois: Venite, filii. L'archidiacre disait le verset : Accedite. Et il faisait entrer les pénitents. » (Voyages liturg., pp. 20, 21 et passim.)

- On doit observer, dans l'invitatoire, la division et la réclame. Lorsque le déchant se fut introduit dans les églises, les invitatoires

étaient déchantés en entier.

IONIEN. — De la seconde espèce du cinquième mode, ou du onzième mode, appelé ionien. — « La seconde espèce du cinquième mode, appelée ionienne ou hypérionienne, et iastienne ou hypériastienne, est formée de la troisième octave, dont elle est la division harmonique. C'est cette octave qui constitue le onzième mode, qui est authente, impair, majeur, de l'espèce de chant oxypycne.

« Les modernes, dans la réduction des modes à huit, ont attribué celui-ci au cinquième, parce qu'il a la même progression d'octave et la même division, savoir : la quarte au-dessus de la quinte dans le même ordre; mais la quinte n'est pas semblable; car elle a le semi-ton de la tierce à la quarte ut, ré, mi, fa, au lieu que dans la première espèce, ou le lydien, le semi-ton est de la quarte à la quinte fa, sol, la, si, ut; le fa et le si ne peuvent sonner de même. On voit que pour mettre ce mode dans la position du lydien, il lui faut partout et invariablement un bémol comme essentiel. Telle est la seconde espèce du cinquième mode, que les anciens connoissoient pour onzième mode. Son octave est d'ut C à ut c, et sa dominante au sol G. On peut aussi le mettre à l'octave au-dessus, pour lors son octave sera de c à cc, et sa dominante à g. Sa médiante et ses repos sont de même que dans la première espèce.

Notes essentielles. Octave. Octave. Octave. Med cc

« L'octave, portée à la double octave, est très-rare.

« Ce mode a les mêmes qualités et les mêmes propriétés que le lydien : comme il a toujours sa quarte mineure au-dessus de sa finale, il est ordinairement plus affectueux; il est aussi majestueux, pompeux, très-propre à la congratulation, à l'action de

(363) Ison, suivant Villoteau, est une tenue dans le chant de l'Eglise grecque, sur laquelle le chanteur règle son chant. Voici ce qu'il dit, p. 377 de l'Etat actuel de la musique chez les Orientaux : « Le mot ison se prend dans le seus de régulateur, en

ment heureusement par ce mode. « Le mode ionien, aussi bien que le lydien, est très-fécond pour les chants lyriques et pour les proses : celle de l'Ascension et autres en sont la preuve et doivent servir de modèle.

« On sent que la transposition de l'ionien à la quarte au-dessus de sa finale, en feroit un lydien, en lui donnant le bémol partout; c'est ce qu'ont fait les modernes en le réduisant au cinquième mode. De même, si on transposoit à la quarte l'octave c, cc, ce seroit la même position que sur le lydien : l'octave seroit f, ff, la dominante et la division seroient cc: positions inutiles et qui

ne pourroient qu'embarrasser. » De la psalmodie du cinquième mode, de quelque espèce qu'il soit. — « Les différentes espèces du ciuquième mode ont, dans le romain et dans plusieurs autres antiphoniers, la même psalmodie. Dans les anciens livres, on ne lui trouve qu'une terminaison en a, qui est incomplète et qui servoit à toutes les antiennes, même aux introïts. On en a donné dans plusieurs antiphoniers de nouvelles, qui sont plus variées et plus so-

rement le bémol à plusieurs. » (Poisson,

Tr. du ch. grég., pp. 308-311.)

IONIEN ou Ionique.— « Le mode ionien était, en comptant du grave à l'aigu, le second des cinq modes moyens de la musique des Grecs. Ce mode s'appelait aussi iastien, et Euclide l'appelle encore phrygien grave. (J.-J. ROUSSEAU.)

lennelles; elles peuvent toutes se chanter

sur la même position, mais il faut nécessai-

IRRÉGULIER. — « On appelle dans le plain - chant modes irriguliers cour dont l'étendue est trop grande, ou qui ont quelque autre irrégularité.

« On nommait autrefois cadence irrigalière celle qui ne tombait pas sur une des cordes essentielles du ton ; mais M. Rameau a donné ce nom à une cadence particulière dans laquelle la basse fondamentale monte de quinte ou descend de quarte après un accord de sixte ajoutée. » (J.-J. ROUSSEAU.)

IRRÉGULIER (Tow). — « C'est, dans le plain-chant, une antienne, une hymne, ou toute autre pièce dont le chant participe de plusieurs tons (modes) à la fois. » (Féris.)

ISON (CHANT EN), OU CHANT ÉGAL. - « On appelle ainsi un chant ou une psalmodie qui ne roule que sur deux sons et ne forme, par conséquent, qu'un seul intervalle. Quelques ordres religieux n'ont, dans leurs églises, d'autre chant que le chant en ison (363). » (J.-J. Rousseau.) ison (363). •

langage technique de la musique grecque moderne parce que les Grecs ont contume de faire sentir le ton de la tonique pendant la durée de leur chant; et c'est pourquoi on l'appelle ison, mot qui, en grec, signifie égal, qui ne monte ni ne descend.

726

JALOUSIES. — Ce sont, dans l'orgue, des bottes garnies de lames de jalousie ou bottes d'expression que l'on fait mouvoir au moyen d'une pédale. L'expression produite par ces boltes n'est guère qu'une expression mécanique, c'est-à-dire des crescendos et decrescendos et des effets d'échos.

JEREMIES. — On donne le nom de Jérémies aux leçons de ce prophète que l'on chante à l'office des Ténèbres et qu'on nomme les Lamentations. Dans quelques églises le chant en est fort beau; il est accompagné

de l'orgue ou de la basse.

JEU. — « L'action de jouer d'un instru-ment. On dit plein-jeu, demi-jeu, selon la manière plus forte ou plus douce de tirer les sons de l'instrument. » (J. J. Rousseau.)

Le mot de plein-jeu ne s'applique plus ju'à une certaine combinaison des jeux de

l'orgue.

JEU D'ORGUE. — « Ce qu'on appelle un jes dans l'orgue est une rangée d'un certain nombre de tuyaux de même espèce, posés ordinairement sur un même registre, qui forment une suite de tons en progression chromatique de l'étendue convenable à sa qualité. Cette étendue consiste le plus souvent en quatre octaves ou plus, selon l'étendue des claviers. Il y a des jeux qui n'en ont que trois, d'autres deux, etc., parce que les uns sont destinés à faire toutes les parties de la musique; d'autres ne sont propres qu'à faire des basses, et d'autres le dessus seulement; de là vient la différente étendue des uns et des autres. Tous les jeux de l'orgue peuvent se diviser en deux principales espèces, les jeux à bouche et les jeux d'anche. » (Manuel du facteur d'orgues; Paris, Roret, 1849, t. 1", p. 34.)

— « Collection de tuyaux d'orgue d'une

certaine forme, d'une certaine espèce, établie sur toutes les notes dont se compose l'échelle générale de l'instrument. Un jeu de fate ouverte de quatre pieds est un jeu dont le tuyau le plus grand a quatre pieds de hauteur; un jeu de hautbois est un jeu composé de tuyoux à anches qui imitent le son du hauthois, etc. On distingue les jeux de l'orgue en jeux à bouche, jeux d'anches et

jeux de mutation. » (FÉTIS.) JEUX D'ANCHES. — « Les jeux d'anches sont ainsi nommés, parce qu'ils parlent au moyen d'une anche. Ce sont les plus brillants, et qui font le principal éclat de l'orgue. On peut les comparer à plusieurs autres instruments de musique fort connus. comme le basson, le hauthois, qui ont une anche que l'on presse entre les lèvres; le chalumeau, qui a une languette qui doit mouvoir librement et qu'on met tout entière dans la bouche pour faire parler cet instrument; le serpent, le cor de chasse, la trompette, etc., ont aussi leur anche, consistant en leur embouchure, qu'ou sppelle le bocal, contre laquelle on applique les lèvres, qui

lui servent de languette. De même, il y a des jeux dans l'orgue qui ne donnent leur son que par leur anche, tels sont : la bombarde, la trompette, le clairon, le cromorne, la voix humaine et le hauthois. Ce sont les jeux ordinaires. Il en est deux autres plus nouveaux, qui sont le basson et la musette. A l'égard de la régale, c'est le jeu d'anches le plus ancien, et qui n'est plus d'usage dans les orgues d'églises. Les anches des tuyaux d'orgues sont fort différentes de celles des autres instruments que nous avons nommés ci-dessus. On les fait toujours en laiton, et toutes celles des différents jeux sont de la même figure et de la même construction. Elles ne diffèrent entre elles que par leur grandeur. » (Manuel du facteur d'orgues ; Psris, Roret, 1849, t. I", p. 51.)

JEUX D'ANCHES. - « C'est la troisième grande classe de registres. Nous ne parlerons pas des anches libres, qui sont d'une application encore trop exceptionnelle, mais du jeu d'anches battues, du jeu d'anches classique et populaire, dont le timbre éclatant et pur a néanmoins une assez grande dureté métallique, en raison de sa languette de laiton qui vibre violemment et bat à chaque vibration contre une anche de même

métal.

« Ce genre de registres, dont l'introduction a complétement bouleversé le caractère primitif de l'orgue, s'emploie dans les expressions les plus solennelles de la musique d'église, en raison de la vigueur de ses sons et de leur majesté relative dans certaines situations et combinaisons. Ils embrassent en hauteur de ton tous les degrés, du six-pouces au trente-deux pieds, et par là même ils donnent toutes les imitations d'instruments à anches, du plus épais au plus fluet; ainsi, le six-pouces se pare du titre passablement ambitieux de voix humaine; l'on donne seize-pieds au trombone, à la bombarde (qui est le nom plus que la réalité du vieil instrument à anche du xvi siècle); enfin, le trente-deux pieds des jeux d'anches ( qui, communément, n'en a guère que vingtquatre) s'emploie sous le nom de contrebombarde (bombardone, disent les Italiens, comme ils ont déjà fait trombone de tromba). » (De l'orgue, par M. J. Régnier, pp. 93-94.)

JEUX (ou REGISTRES) DE FOND. fonds ou flûtes fondamentales ont été les premiers et seront les derniers jeux employés dans la composition de l'orgue. Ils sont tous accordés sur le type de l'un d'eux qui est une flûte d'étain de quatre pieds ouverte, et que l'on nomme le prestant.

 Leur diapason ou base de leur ton d'accordage forme ce que l'on appelle le ton d'orgue, c'est-à-dire à peu près un ton audessous du diapason des instruments d'orchestro et du piano. Le nom de si te se

changerait sans inconvénient pour celui de flageolet, si ce nom ne nous rappelait pas l'idée d'un instrument construit dans de petites proportions; en effet, la flûte de l'orgue est exactement un grand flageolet renversé, dans lequel souffle le sommier, après avoir aspiré l'air dans les énormes poumons de la souffierie. Toutes les flûtes d'orgue ne sont pas des fonds; il faut pour cela qu'elles soient au ton fondamental de l'orgue et non à la quinte, à la tierce, à la quinzième, etc. Le nom de jeux doux s'explique de luimême. Quoique ce soient toutes flûtes de nuances plus ou moins douces, néanmoins tous les fonds n'ont pas la même nuance; ainsi l'on distingue, d'après la taille des tuyaux, une nuance de rondeur et une autre de finesse. Lorsqu'une seule de ces nuances parle, l'orgue semble dédoublé; si au con-traire, les deux sont mélangées, l'orgue parle à pleins fonds; l'aigreur de la nuance fine ou effilée disparaît dans la rondeur de l'autre nuance; et celle-ci, qui toute seule serait singulièrement pâle à moins d'un grand nombre de registres, prend dans son union avec la nuance effilée, un éclat digne des plus måles instruments.

JEU

« L'avantage desjeux de fonds est de pouvoir se mélanger avec tous les autres jeux de l'orgue, sans faire autre chose que de les adoucir et leur donner le velouté qui leur manque. Substituez au contraire aux jeux de fonds n'importe laquelle des deux autres divisions, jeux forts ou jeux de mutation, l'orgue n'a plus qu'un son aigre, cuivré, un sifflement qui mord sur l'oreille et les nerfs de l'auditoire sans arriver à son cœur; l'orgue a rompu aussitôt avec la tradition des facteurs primitifs, qui certes pouvaient aussi composer l'instrument tout entier de timbres éclatants et métalliques, et qui cependant leur ont sagement préféré cette har-

monie veloutée et profonde.

« Enfin, les jeux de fonds se distinguent des autres en ce qu'ils peuvent se suffire à eux-mêmes, parler seuls sans le secours d'autrui, tandis que les autres feraient souvent acte d'imprudence en élançant leurs voix à la voûte de nes églises, sans s'appuyer sur les larges ailes des fonds.

Tous ces àvantages réunis ont valu sans doute aux flûtes fondamentales de l'orgue le nom qu'elles portent. Aussi n'est-il pas un orgue qui puisse s'en passer; et il faut dire que les jeux de fonds se plient à toutes les dimensions d'églises. Dans un temple vaste, leurs accords roulent avec une liberté, une élasticité, une mollesse admirables. L'écho adoucit leurs finales en les prolongeant. Dans un étroit sanctuaire, ils sauvent, par la douceur et le moelleux, ce que les jeux bruyants de l'orgue auront toujours de sec et de dur dans un lieu sans écho.

« Les jeux de fonds s'harmonisent avec toutes les parties de l'office. Quoi! les fonds, même à l'offertoire! Habitant de l'est, et voisin des bords du Rhin, où ne résident pourtant pas les plus grands organistes de l'Allemagne, je puis afirmer que j'ai entendu sur

ces bords harmonieux l'orgue parlant par ses seuls jeux de fonds, et parlant à merveille, même et surtout dans ces moments solennels où le commun des organistes français et expagnols se croient obligés au vacarme et aux allures de fanfares, sous prétexte de variété. Le bruit n'est pas si nécessaire qu'on veut bien le croire pour exprimer la sainte joie des offices : il y a dans les fonds, telle corde fine et pénétrante, qui joue exactement dans l'harmonie ecclésiastique le rôle d'un solo de violoncelle ou même de violon dans l'orchestre. A quelque nuance qu'on emprunte leurs effets, et quelque faible que soit cet emprunt, il s'y trouve une éminente convenance pour l'instant et le lieu. Les Allemands en ont plus que nous la conviction, mais ils la poussent quelquefois un peu loin, n'employant dans ces moments solenuels que des sons d'une ténuité extrême; et cette ténuité même, sous prétexte de faire respecter le moment solennel, va bien souvent jusqu'à distraire, au profit de cette musique leintaine, une partie de l'imagination des sidè-les. » (De l'orgue, par M. J. RÉGNIER, pp. 85-88.)

JEUX DE MUTATION.—«On trouve dans l'orgue une sorte de jeux dont l'idée est trèssingulière, et dont l'effet est un mystère. Ce jeu, qu'on désigne, en général, sous le nom de jeu de mutation, se divise en fourniture, en mixture et en cymbale. Chacun de ces jeux se compose de quatre, ou cinq, ou six, et même dix tuyaux pour chaque note. Ces tuyaux, de petite dimension et d'un son aigu, sont accordés en tierce, quinte ou quarte, octave, double tierce, etc.; en sorte que chique note fait entendre un accord parfait plusieurs fois redoublé. Il en résulte que l'organiste ne peut faire plusieurs notes de suite sans donner lieu à des suites de tierces majeures, de quintes et d'octaves. Mais ce n'est pas tout : si l'organiste excute des accords, chacune des notes qui entrent dans sa composition fait entendre autant d'accords parfaits redoublés ou triplés, en sorte qu'il semblerait qu'il doit en résulter une cacophonie épouvantable; mais, par une sorte de magie, lorsque ces jeux sont unis à toutes les espèces de jeux de flute. de deux, quatre, huit, seize et trente-deux pieds, ouverts en bouches, il résulte de co mélange, qu'on nomme plein-jeu, l'eusenble le plus majestueux et le plus étonnent qu'on puisse entendre. Aucune autre combinaison de sons ou d'instruments ne peut en donner l'idée. » (Féris, La musique mise à la portée de tout le monde, sect. n. chap. 14.)

JEUX DE MUTATION. — « Ces registres tirent leur nom de leur mode d'accordage, qui opère en effet un changement, une mutation dans le ton fondamental de l'orgue; ils sont accordés à la tierce, à la quinte, à la double octave et autres intervalles, de telle sorte que, ce touchant l'ut, par exemple, vous entendier résonner un mi, ou un sol, ou toute autre

mutation. Aussi ne les emploie-t-on jamais seuls, mais toujours avec les basses de l'harmonie de l'orgue, avec les fonds et dans une proportion assez modérée pour que cette harmonie, loin d'en être détruite, en devienne au contraire plus saillante. On con-coit en esset, que s'il y avait autant de force dans les jeux de mutation que dans les jeux fondamentaux auxquels on les associe, on ne distinguerait plus dans lequel des deux se trouve le ton fondamental; vous entendriez l'us fondamental, par exemple, en même temps que le sol de mutation; l'une des deux notes sonnant aussi fort que sa compagne, si vous souteniez être en ut, non, dirait le voisin, mais bien en sol. Ce serait un perpétuel quiproquo; et puis quel abominable charivari formerait un contrepoint plein d'une pareille combinaison, quelle suite perpétuelle de quintes et d'octaves, de tierces et de quartes ! En harmonie, péché mortel 1

 C'est de ce même péché que de modernes écrivains ont accusé nos pères, inventeurs au moyen âge des jeux de mutation. Ces messieurs n'ont pas réfléchi à ce que nous venons d'exposer, c'est-à-dire à la proportion dans laquelle les jeux de mutation se trouvent ou doivent se trouver non-seulement fondus avec les jeux de fonds, mais pour ainsi dire écrasés par eux, de manière à ne plus leur laisser que ce qu'on appellerait assez justement une pointe de mutation. Dans cette fusion, la note de la gamme principale domine toujours, et sa compagne la suit, enveloppée dans cette essence première; c'est comme l'alliage, qui donne à l'argent cette solidité dont il manque naturellement, mais qui n'empêche pas ce métal d'être plus précieux et plus saillant que lui.

« N'avons-nous pas dit, à propos des di-verses press ons de vent, qu'une forte pression modifiait le timbre en faisant ressortir les concomitances, qui y demeurent ca-chées quand la pression est faible? N'avonsnous pas vu que dans certaines flûtes la quinte et l'octave accompagnaient la tonique dans un même tuyau fortement embouché, lequel perdait sa quinte et son octave pour ne plus garder que sa tonique aussitôt que la pression du vent saiblissait? Or, s'est-on jamais pris à disputer aux tuyaux le droit que leur a donné la nature de faire entendre des concomitances, les a-t-on jamais accusés de pécher ainsi contre la règle de l'harmonie qui défend les successions de quintes et d'octaves? On a voulu expliquer l'origine des jeux de mutation; on l'a vue dans l'harmonie primitive de nos compositeurs du moyen age, qui ne se faisaient pas faute de successions d'octaves et de quintes et même de quartes. Ensuite, il faut se rappeler que, des l'origine du culte extérieur, le chant d'église, étant essentiellement populaire, s'exécutait à l'unisson. Or, dans cette exécution unissonale, on avait remarqué qu'une quinte, par exemple, continuellement superposée à toutes les notes, donnait au chant un caractère original sans détruire néan-

moins l'unisson, car cette quinte était chantée par une ou deux voix contre dix ou douze qui chantaient dans le ton véritable. Le chant fondamental, étant beaucoup plus fort, ne laissait donc entendre du chant qui l'accompagnait à la quinte qu'une sorte de murmure concomitant, dont le caractère des voix fondamentales recevait cependant un timbre tout nouveau sans perdre sa force d'unisson. Ce timbre changeait encore, si, au lieu d'une quinte, on prenait la tierce ou la quarte, ou tout autre intervalle. D'essais en essais, on en vint à ne plus mettre seulement dans la masse une quinte seule, mais la tierce et la quinte puis tout l'accord parfait et plus-que-parfait, la dixième, la douzième, etc. Mais toujours ces combinaisons étaient assorties en quantité si faible à la masse unissonale, que toujours le chant fondamental dominait. C'est ce qui appert des termes de la bulle de Jean XXII, tant de fois citée. « Nous n'entendous nullement empêcher que de temps à autre... on u'em-« ploie quelques consonnances, telles que les a octaves, quintes et quartes, et autres harmo-« nies semblables sur la mélodie simple de « l'Eglise, à condition que le chant ecclésias-« tique n'en sera nullement altéré...» Nos compositeurs de faux-hourdons devraient bien un peu se souvenir de cette bulle, eux ou les maîtres de chapelle qui les font exécuter, car c'est à peine si dans le fracas et la monotonie de leurs accords une oreille exercée parvient à suivre le chant fondamental, qui n'est plus comme autrefois dans la proportion de dix contre un, mais d'un contre dix.

JEU

« Ce que les voix avaient tenté au moyen âge, les facteurs le tentèrent avec les tuyaux de l'orgue; ainsi, par-dessus une mélodie exécutée à l'unisson par six, dix et vingt registres de fonds, les facteurs ont imaginé de placer à la discrétion de l'organiste un, ou deux au plus registres de quinte, puts de tierce, puis d'octave, qu'ils appellent dou-blette, puis de superoctave ou quarte de nazard, etc... Puis enfin ils inventèrent la mixture de tous ces jeux, qui en français se nomme fourniture, mais qui en allemand a conservé son nom véritable de mixture. D'ailleurs, quelle est la première de toutes les lois en musique? C'est l'oreille, non l'oreille de ceux qui n'en ont pas et n'arriveront jamais, quoi qu'ils fassent, à rien pro-duire qui la flatte; mais l'oreille juste. Or, les musiciens les plus difficiles, les plus blasés, les plus grands artistes proclament que la combinaison des jeux multiples, loin de blesser l'oreille, la flatte et seconde puissamment l'harmonie. C'était déjà le sentiment du maître de la facture française, dom Bédos qui, sur l'effet des fournitures et des pleinsjeux, ne dissimule pas sa complète admiration. Les lois de la sonorité, les lois de la concomitance, les lois du timbre se tiennent, et les lois des jeux de mutation sont fondées sur toutes celles-là....

« Les jeux de mutation ou jeux mixtes doivent se diviser en deux nuances, celle des monocordes, ou jeux de mutation simples n'ayant qu'un son, quinte, tierce, octave, dixième, etc...., que l'on marie au son des jeux de fonds, et qui finissent par effacer leur ton propre sous le ton fondamental de l'orgue.

« Ce genre de registres n'est brillant qu'autant qu'on l'adapte aux mouvements rapides. Ses sons, très-arrondis et perçants, supportent difficilement les tenues et le style lié. Depuis quelques années, on l'a singulièrement négligé dans la facture, et même aveuglément supprimé. Pourquoi? parce qu'une bonne partie des organistes actuels ont perdu les traces de leurs devanciers et ne connaissent plus l'art de registrer avec ce mélange, qui ne ressemble à aucune partie de l'orchestre dramatique dont ils ont l'oreille pleine; et puis, parce qu'ils ne trouvent pas d'autre moyen d'introduire dans l'orgue quelques timbres plus modernes. Il me semble qu'on pourrait introduire les modernes, sans vandaliser (sic) ainsi à l'égard des anciens. En fait d'art religieux, les traditions

sont bien quelque chose. « La seconde nuance, celle des jeux multiples ou composés, tels que cymbales, fournitures et mixtures de tout genre, porte quelquefois dans chacune de ses notes jusqu'à douze et seize tuyaux de tons différents, et le chiffre s'élève encore bien plus haut, selon qu'on adjoint à la note tout ou partie des jeux de fonds. Ces mixtures s'emploient aussi bien dans les mouvements brillants que dans les liaisons plaintives, les terminaisons harmonieuses. Les petits tuyaux, dont ils sont abondamment pourvus, rendent ces sons éclatants, et ce cliquelis agréable à l'artiste, qui, s'il en connaît la finesse, en fait jaillir comme autant de paillettes et d'étincelles sonores. On se sert aussi des mixtures dans l'accompagnement des voix; sur lesquelles ce registre prend un véritable empire, et qu'il excite tout en les dominant.

« Puissent nos artistes étudier sérieusement et perpétuer la composition et l'emploi de ces pleins-jeux portés à leur plus haute puissance! Ils auront devant eux l'exemple des pères de la facture et du jeu de l'orgue. J'ai cité Bédos déjà, et si je pénétrais dans l'école allemande, je ne trouverais pas un seul de ses maîtres, et ils sont nombreux, qui n'invoquât l'appui de ce genre de timbre dans les moments les plus solennels de leurs inspirations. » (De l'orgue, par M. J. RÉGNIER, pp. 88-93.)

JOUER DES INSTRUMENTS. — « C'est exécu-

JOUER DES INSTRUMENTS. — « C'est exécuter sur ces instruments, des airs de musique, surtout ceux qui leur sont propres, ou les chants notés pour eux. On dit, jouer du violon, de la basse, du hautbois, de la flûte, toucher le clavecin, l'orgue; sonner de la trompette; donner du cor; pincer la guitare, etc. Mais l'affectation de ces termes propres tient de la pédanterie. Le mot jouer devient générique et gagne insensiblement pour toutes sortes d'instruments. » (J.-J. ROUSSEAU.)

JUBAL, JUBAL FLUTE. — « C'est un jeu

JUBAL, JUBAL FLUTE. — « C'est un jeu de flûte ouvert de huit pieds et de quatre

pieds. Il se trouve aux pédales dans l'orgue de Gærlitz, où il semble tenir la place d'un jeu d'octave. Ce jeu paraît avoir été ainsi nommé en l'henneur de Jubal, fiis de Lamech qui, suivant le premier livre de Moïse (Genes., 1v, 21), était le père des violonistes et des joueurs de fiûte, et par conséquent l'inventeur de la musique.—Le jubal, flûte de huit pieds, avec double lèvre, se trouve au clavier supérieur dans l'orgue de Francfort-sur-le-Mein.» (Manuel du facteur d'org.; Paris, Roret, 1849, t. Ill, p. 553.)

JUBE, PULPITRE (Pulpitum), Ambon, Tarbune. — Lieu où l'on chantait l'éptire et l'évangile, où l'on prêchait, où l'on bénissait le peuple, etc. (Voy. Grandcolas, Anciennes liturg., t. I", p. 206).

On y chantait les épitres farcies : « Tous

On y chantait les épîtres farcies : « Tous montaient au jubé pour être mieux entendus.» (LEBEUF, Traité sur le ch. ecclés., p. 121.)

— Dans la nuit de l'Epiphanie, un chantre

annonçait au jubé l'époque de Paques.

— L'ambon était autrefois un lieu élevé dans l'église, entre le sanctuaire et la nes, et dont la forme était celle d'une tribune. L'ambon était destiné à la prédication, au chant, à la lecture, etc. Ce ne fut que plus tard qu'on lui donna le nom de jubé, sans doute à cause de ces paroles par lesquelles on commençait l'office: Jube, Domine, benédicere. C'était et c'est encore dans l'ambon ou le jubé que se chante l'évangile à certai-

nes solennités.

— « Le violon fut outré de dépit, et recourut aux injures contre la viole en ces termes offensants: « Madame la botte à per« ruque de grand étalage et de peu d'effet, il « vous faut autant de place de la vous faut autant de place « pour vous escrimer, qu'à un porte-aumusse « pour tirer la manicle..... » (Défense de la basse de viole contre les entreprises du violon et les prétentions du violoncelle, par M. Hubert Le Blanc; Amsterd., Pierre Mortier, 1740, p. 68.)

Ainsi on exécutait de la musique dans les

jubés avec les instruments.

— Jubé, Ambon, Pulpitum, est nommé encore Alleluia, parce qu'il était le lieu où l'Alleluia était chanté. Du Cange cite Arest., ann. 1343, 6 mart., in vol. Il Arestor. parlement. Paris.: Cum lite et causa pendente in curia nostra inter episcopum Tornac. et decanum et capitulum Tornac. super facto et occasione cujusdam ostii, existentis in alleluya et descensu contiguo capellæ episcopali, etc.

JUBILUS, NEUMES DE JUBILATION. — Avant de passer dans le langage liturgique, le mot jubilus signifiait d'abord chant joyeux; c'est ainsi que saint Hilaire a dit (in psal. LXV): Jubilum, pastoralis agrestisque vocis serum nuncupamus. Et Calpurnius (eclog. 7):

El lua mærentes exspectant jubila tauri.

Et Silius Italicus (lib. xIV):

Et lætis scopulis audivit jubua cyclops.

Le mot jubilus signifia ensuite chant de guerre, espèce de cri et d'acclamation mili-

taire en signe de joie et de triomphe : Accessere flagitia disciplinæ castrensis, cum miles cantilenas meditaretur pro jubilo mollio-res. (Carolus de Aquino in Ammian., lib. xxII.) Plus tard certains liturgistes donnèrent le nom de jubilus à ce que d'autres liturgistes avaient appelé neumes, c'est-à-dire une prolongation du chant sur la syllabe finale d'une antienne ou de tout autre chant ecclésiastique. Unde quidam, dit Honorius d'Autun, longam neumam cum organis jubilant, quæ jubilum vocatur (lib. 1, cap. 14); et au chapitre 88 : Gregorius PP. in festivis diebus neumam, quæ jubilum dicitur, jubilare sta-tuit. — Nihil tamen triste, dit un autre au-teur, nihil lugubre erat : ubi non varietas concinentium dissonantiam efficiebat; sed sive per artus, sive per amplas faucium fistulas circumplexiones jubilorum impellerentur, ascensiones et descensiones vocum, convenientibus in unum differentiis, ad unius puncti revertebant harmoniam. (AnnoLDUS, abb. Bonæ-Vallis, De operib. sex dier.) - Nous joindrons le témoignage d'Eckehardus junior, dans sa Vie de Notker Balbulus, chap. 16: Kamdem disciplinam angelicam Deus dedit viro sancto per Spiritum sanctum suum, et sociis suis docere Ecclesiam in jubilis sequenliarum agendam. Ideo, ut reor, et per intuilum angelicarum disciplinarum oriatur hominibus mentis devotio, et dilatato corde mens seipsam transcendat et spiritalior fiat. - El Goldast, sur ce passage : Jubilus, id

KIN

est neuma, quem quidam in organis jubilant, plausum victorum lætantium commendat. Ainsi les instruments se joignaient à la neume, ou jubilus. — Un dernier auteur, Rollandinus (in Summa notariæ, cap. 6), prend jubilus dans ce dernier sens: Eumdem in sede pastorem et abbatem cordis et jubilo posuerunt.

JULE. — « Nom d'une sorte d'hymne ou chanson parmi les Grecs, en l'honneur de Cérès ou de Proservine. » (J.-J. ROUSSEAU.)

Cérès ou de Proserpine. » (J.-J. Rousskau.)

JUSTE. — « Cette épithète se donne généralement aux intervalles dont les sons sont exactement dans le rapport qu'ils doivent avoir, et aux voix qui entonnent toujours ces intervalles dans leur justesse; mais elles s'appliquent spécialement aux consonnances parfaites. Les imparfaites peuvent être majeures ou mineures; les parfaites ne sont que justes: dès qu'on les altère d'un semiton, elles deviennent fausses, et par conséquent disonnantes.—Juste est aussi quelquefois adverbe : chanter juste, jouer juste. » (J.-J. Rousseau.)

JUSTE. — « Une intonation est juste quand elle est dans un rapport convenable avec les autres notes du ton ou du mode. Une octave est juste quand elle n'est point altérée par un signe d'élévation ou d'abaissement accidentel. « Jouer juste, chanter juste, c'est faire entendre dans son jeu ou dans son chant des intonations d'une justesse convenable. » (FÉTIS.)

## K

K. — Dixième degré de l'échelle dans la motation boétienne, correspondant au se-cond ut.

Cette lettre, dans l'alphabet significatif des ornements du chant, de Romanus, signifiait cri aigu et perçant (pro k græce positum,

ch'enge, id est clange clamitat).

KINNOR, CINNOR, CINARE OU CINYRA (bébr. συ grec κιθάρα, ψαλτάριον, κινύρα), qui est ordinairement traduit par cithara, ou lyra, ou psalterium. — « Cet instrument élait en usage avant le déluge (Genes., IV, 21), et Jubal, fils de Lamech, l'avait inventé. C'est du kinnor que David jouait devant Saül (I Reg. xvi, 16, 23), et c'est lui que les lévites captifs pendaient aux saules de Babylone (Psal. CXXXVI, 2). Cet instrument était de bois (III Reg., X, 12; II Paralip., IX, 11), el on en jouait dans le temple de Jérusalem. luie insinue que le son en était triste et lugubre: Mon ventre dans ma douleur résonacra comme le kinnor. Hésychius remarque que zeropic en grec signifie triste et lamentable. Josephe dit que la cynare du temple avait dix cordes, et qu'on la touchait avec l'archet (Antiq., l. vm, c. 20). Il dit au liv. vm, c. 2, que Salomon en fit un très-grand nombre avec un métal précieux nommé elecirum; en quoi il est contraire à l'Ecriture, qui porte que les kinnors de Salomon étaient de bois (111 Reg., x, 12).

« Le premier livre des Machabées (IV. 54 et xiii, 51) semble distingner la cithare de la cinyra; Templum renovatum est in canticis. et citharis, et cinyris. D'autres les confondent. Il est sûr que ces instruments étaient fort peu différents entre eux, et que toute la différence consistait peut-être dans le nombre ou la disposition des cordes. Car chez les anciens nous voyons des cithares ou lyres de diverses sortes. Il paraît certain que du kinnor des Hébreux sont venus la plupart des instruments dont nous parlent les anciens, et même ceux qui sont aujourd'hui en usage, comme la lyre, la guitare, le psaltérion, le luth, le violon, la basse, etc. Ce que les Grecs nous racontent de l'invention de la lyre par Mercure, et de sa perfection par différents musiciens, ne regarde que la Grèce. La musique et les instruments étaient connus et perfectionnés chez les Hébreux longtemps avant Mercure, Orphée, Linus, Terpandre, Simonide et Timothée. » (Dom Calmer, Dictionnaire de la Bible.)

KYRIE. — « C'est un mot grec qui sert à invoquer le nom du Seigneur au commencement de la messe. Les compositeurs font quelquefois de longs morceaux, dans les messes en musique, sur ces mots seuls : Kyrie, eleison; Christe, eleison. Kyrie est le nom de ces morceaux, et l'on dit : un beau Kyrie, un long Kyrie. (Fétis.)

– Les nauf Kyrie de la messe, c'est-à-dire les Kyrie, eleison, les Christe, eleison, et les Kyrie, eleison, répétés trois fois, nous sont venus de ce qu'on appelait litania terna, savoir une litanie dont chaque verset était dit trois fois. » (Voyages liturgiques, p. 24.)

- Le Pape Sergius institua une procession pour la fête de l'Assomption. « On la faisait fa nuit; on parait les rues; on mettait des lanternes allumées aux fenêtres des maisons, on y portait une image de la sainte Vierge, en chantant cent fois, Kyrie eleison et cent fois Christe. (Catalogue des Manuscrits de M. de Cambis-Velleron, p. 551; in-4, Avignon, L. Chambeau, 1770.)

Adrien Il avait ordonné que les cleres romains instruisissent les pauvres à demander l'aumône pendant les trois jours qui précèdent la fête de Pâques, savoir les jeudi, vendredi et samedi saints, en chantant par les places et devant les églises de Rome : Kyrie, eleison, Christe, eleison, Domine, miserere nobis. « Hic constituit (Adrianus Papa) ut clerici Romani instruerent pauperes Domini nostri J.-C. fratres nostros, ut ante Dominicum sacratissimum diei Paschæ tribus diebus, hoc est, Domini cana, Parasceve, et sancta sepultura Domini nostri Jesu Christi, non aliter peterent eleemosynam per urbem hanc Romanam, nisi excelsa voce cantilenam dicendo per platens et ante monasteria et ecclesias hujumodi : Kyrie, eleison, Christe, eleison, Domine, miserere nobis. Christus Dominus factus est obediens usque ad mortem. » (Cité par l'abbé LEBRUF, Trait. hist. sur le chant eccles., p. 105.)

A Saint-Maurice de Vienne, « on chantait le Kyrie, eleison, avec les tropes Te, Christe, etc. On ne les y chante plus à pré-

sent. » (Voyag. Liturg., p. 16.)

— A Saint-Etienne de Sens, « le premier choriste ou chapier, tourné du côté du clergé, commence le Kyrie. Si c'est une sête annuelle, semi-annuelle ou double, on y sjoute les tropes Fons bonitatis, Pater ingenile, etc., ou Cunctipotens genitor Deus, ou Clemens Rector, etc.; ce qui se pratique en-core à Lyon, à Soissons et ailleurs, et ce qui a donné lieu à ces longues trainées de notes qui nous sont restées au Kyrie, lorsqu'on a retranché ces tropes ou espèces de strophes mêlées entre Kyrie et eleison. » (Ibid., p. 167.)

A Reims, à Rouen, les Vépres du jour et de la semaine de Paques commencent par Kyrie, eleison. L'auteur des Voyages liturgiques (p. 325) dit encore au sujet de Notre-Dame de Rouen : « On commençait Vépres par Kyrie, eleison au jour de Paques et pendant la semaine il n'y a pas encore centans, conformément à l'ancien Ordre romain, à l'ancien et au nouvel Ordinaire de Rouen, au Livre des divins offices, de celui qui est attribué à Alcuin, de Rupert, d'Honoré d'Autun, de Guillaume Durand, à un ancien Bré-

viaire des Jacobins, à l'Ordinaire des Carmes, aux Bréviaires de Rouen de 1491 et de 1578. Enfin on le fait encore aujourd'hui dans les églises et diocèses de Besançon, de Châlons-sur-Marne et de Cambrai, de la province de Reims et chez les anciens Carmés el les Prémontrés. A Quasimodo et le reste de l'année on dit Deus, in adjutorium qui est l'ancien commencement des solitaires; car on dit meum au singulier, Kyrie, eleeson hemas était le commencement pour le clergé, où l'on est toujours ensemble, car hemas est au pluriel (c'est ce que m'écrivit sur cela feu M. l'abbé Châtelain). « l'écris « Eletson comme dans le Bréviaire de Cluny, « parce que c'est ainsi que le chantent les « musiciens de la cathédrale de Rouen, et « qu'on le chante dans toutes les églises « des Pays-Bas, et qu'il doit être prononcé.» - Les Mirac. S. Veronæ, tom. I., Sept., p. 170, colon. 2, nous apprennent que les soldats, marchant aux combats, chantaient le Kyrie, eleison: Kyrie, eleison cantantes, more fidelium militum properantes ad bellum, seliendo ingressi sunt Rhenum. Et kyrie elcison fut donné pour mot d'ordre militaire par le roi Henri lorsqu'il battit les Hongrois en l'an 934. C'est ce qu'écrit Bucelinus et d'autres auteurs.

Kyrie, eleison, inter funera adhibenda, synodus Arelat. vi, can. 3 : Kyrie, eleison in deducendo cadavere cantetur. Capit. Herardi cap. 58 : Ut exsequiæ mortuorum cum lucto secreto et cordis gemitu fiant. Et psalmos ignorantes, kyrie eleison ibi canant.

— De là le verbe latin kyrieleisare : in Vila

sancti Wunbaldi abbatis Heidenheim, num. 28: Omnis plebs cantantes kirieeleisabant.

Du Cange dit aussi Kyrie eleeson concinere.

KYRIELA, KYRIELLE — C'était le nom du Kyrie, eleison à Jargeau (Voy. lit., p. 216,. - Kyrielles, litanies publiques, dans les-quelles on dit le Kyrie, eleison. L'auteur des Miracul. S. Bernendæ virg., cap. 2, nº 11, dil: Omnibus clericis hymnum concinentibus, laicis vero kyrieles celebrantibus. Et le Concil. Vasense, ann. 529, cap. 3 : Et quia tam in sede apostolica, quam etiam per totas orientales alque Italiæ provincias, dulcis et ni-mium salutaris consuetudo est intromissa, ul Kyrie eleyson frequentius cum grandi affe ctu et compunctione dicatur : placuit etiam nobis, ut in omnibus Ecclesiis nostris ista tam sancta consuetudo, et ad matutinum el ad missas, et ad vesperum Deo propitio intromittatur. (Vide lib. vi Capitul., cap. 205. et Capit. Herardi archiep. Turon., cap. 114.

De là notre mot de kyrielle, quirielle, kysielle. Le suppliant jura le vilain serment et dist ces paroles, En depist de la croix, de l'eaue benoiste et de toute la kisielle, elc. Lit. remiss., ann. 1466, ex Reg. 161, chartoph., ch. 132.)

254

L

L. — Onzième degré de l'échelle dans la notation boétienne, correspondant au second ré.

Cette lettre, dans l'alphabet significatif des ornements du chant, de Romanus, signifiait: LEVARE lætatur; ce que M. Nisard interprète ainsi: « neumes qui s'élèvent jusqu'aux notes les plus hautes de l'ambitus. »

LA. — « Sixième note dela gamme moderne et de la gamme du plain-chant. » (Fixes.)

Elle marque, dit Brossard, dans la première octave de l'orgue, la proslambanomenos; dans la seconde octave, la mèse, et dans la troisième, la nète hyperboleon de l'aucien système des Grecs.

LANGUETTE, terme d'orgue. — C'est une lame de cuivre jaune, mince, qui doit être proportionnée à la grandeur de l'anche.

LARGE. — « Nom d'une sorte de note dans nos vieilles musiques, de laquelle on augmentait la valeur en tirant plusieurs traits non-seulement par les côtés, mais par le milieu de la note; ce que Muris blâme avec force comme une horrible innevation.» (J.-J. ROUSSEAU.)

LARGO. — « Ce mot écrit à la tête d'un air indique un mouvement plus lent que l'adagio, et le dernier de tous en lenteur. Il marque qu'il faut filer de longs sons, étendre les temps et la mesure, etc.

• Le diminutif larghetto annonce un mouvement un peu moins lent que le largo, plus que l'andante, et très-approchant de l'andantino. » (J.-J. Rousseau.)

LARIGOT. — «Le larigot est un jeu (d'orgue) ouvert et de mutation, de grosse taille,
qu'on fait en étoffe et de toute l'étendue du
clavier. Il parle à la quinte de la doublette
ou à l'octave du nasard. C'est le jeu le plus
aigu de l'orgue. Il n'est en usage que pour
le positif dans lequel on le met toujours. »
(Man. du fact. d'orgues; Roret, Paris, 1849,
t. l'r, p. 45.)

On a beaucoup disputé sur l'origine de l'expression proverbiale, à tire larigot. Les uns l'ont dérivée de la cloche de Rouen, appelée la Rigault; d'autres veulent que la locution boire à tire larigot signitie boire comme un joueur de fifre ou de flûte, ou comme un musicien, ce que le peuple appelle flûter, chalumeller. (Dict. étym. et anecdot. des proverbes, par Quitand; Paris, 1852, in-8°.) Il est certain que nos vieux auteurs ont employé le mot larigot pour désigner une espèce de flûte ou un sifre. Ronsard, dans son églogue des Pasteurs, a dit:

Qui fait danser des bœufs au son du larigot.

L'expression à tire larigot ne viendrait-elle pas de ce que, lorsque l'organiste tirait le registre du larigot, les sons de l'orgue devenaient tout à coup rauques, criards et perçants? M. Joseph Régnier s'explique formellement à ce sujet : « L'effet à ce qu'il paratt en était si puissant qu'on a encore gardé dans la conversation l'expression vulgaire

de jouer à tire larigot pour signifier un vacarme solennel. » (De l'orgue; Nancy, 1850, p. 132.)

LAUDI SPIRITUALI. — Cantiques en l'honneur de la Vierge, exécutés par les confréries italiennes au commencement du xvi siècle.

Saint Philippe de Néri, fondateur de l'Oratoire, avait chargé Animuccia de composer des morceaux de musique dont les paroles étaient soit en langue latine, soit en langue vulgaire, pour les personnes qui fréquentaient les saints exercices de son ordre. Animuccia composa deux recueils de cantiques, connus sous le nom de Laudi, ou d'arie divotte. A sa mort, en 1571, il fut remplacé dans ces fonctions par Palestrina, dont saint Philippe était le directeur spirituel et l'aini: au surplus, Baini va nous décrire ce genre de composition.

Jean Animuccia, étant maître de musique de Saint-Philippe et de son oratoire, fit imprimer en 1563 le premier livre des Laudi à l'usage des jeunes gens de l'Oratoire, et le dédia à saint Girolamo avec la dédicace suivante:

Seque suosque tibi chorus, alme Hieronyme, cantus Dedicat, ipse tua quos dat in æde pius, Pro quibus, in patria, sac, dulcis nomen Iesu Audiat angelico dulcius ore cani.

Plus tard, en 1570, il publia le second livre des Laudi qui contient motets, psaumes, et divers autres œuvres spirituelles, vulgaires et latines (Rome, par les héritiers d'Antonio Blado, imprimeur de la chambre), et le dédia, à la date du 25 février, à l'abbé Podocaltaro, qui, se colisant avec d'autres personnes pieuses, avait fait les fonds pour la publication. Dans cette dédicace, Animuccia parle du premier livre de la manière sui-vante: « Il y a déjà quelques années que pour le plaisir de ceux qui venaient à l'oratoire de saint Girolamo, je lis paraître le premier livre des Laudi dans lequel je m'appliquai à conserver la simplicité conveuable aux paroles, à la sainteté du lieu, et à mon but qui était seulement d'exciter à la dévotion. » Et plus loin : « Mais cependant l'oratoire susdit, prenant des accroissements par la grâce de Dieu et avec le concours des prélats et des gentilshommes les plus illustres, il m'a paru aussi convenable d'augmenter dans ce second livre l'harmonie et les accords en variant la musique en divers modes, en la faisant tantôt sur les paroles latines, et tantôt sur des paroles vulgaires, ajoutant des voix ou en diminuant, choisissant des vers de diverses espèces, évitant le plus possible le style figuré et les artifices, our ne pas nuire à l'intelligence des paroles, et que par leur esficace, et soutenues par l'harmonie, elles pussent pénétrer plus doucement dans le cœur des auditeurs. » (BAINI, Memorie storico-critiche, p. 6, t. 11.)

Nous croyons devoir donner la traduction de la préface d'un recueil de Laudi spiri-suali, en regrettant de ne pouvoir enrichir

ce volume de quelques-uns de ces airs bien dignes d'être connus du clergé et de

LAU

Cerona di sacre cauzoni, o laude spirituali di piu divoti autori in questa; terza impressione notabilmente accresciute di materie, et arie nuove ad uso de pii trattenimenti delle conferenze. In Firenze da Cesare Bindi, 1710, in-12 (364).

Carlo Maria Carlieri a benigni, e divoti

Il piissimo esercizio delle conferenze spirituali gia praticato da alcune divote congregazioni di questa città, si è al presente dilatato in tante, che hà reso manchevoli al bisogno i libri di Laude; onde io deside-10so di cooperare alla continovazione, et aumento di questi sacri Trattenimenti non meno di quello fosse Jacopo mio padre, che diede alle stampe la seconda impressione di simile librol'anno 1689, ne hò procurata là terza. Perchè poi coll'aggiunta che ci liò fatto di sopra cento cinquanta arie, e laude nuove composte da più devoti autori moderni, sarebbe riuscito troppo disadatto il volume, hò tolto via quelle, che non son dei tutto cantabili, e poco necessarie alle medesime conferenze.

Queste sacre adunanze riguardate da me con somma stima, e con equale affetto, mi fanno astenere da quale distinzione, che risulterebbe nel dedicare la presente Opera più testo ad una, che ad un altra; onde hò resoluto di soddisfare egualmente con farne menzione di tutte, perchè siano note, e con ciò dar motivo all'universale d'approfittarsene colla frequenza.

La venerabile congregazione di Giesù Salvadore nell'arcivescovado, meritamente tiene il primo luogo, mentre lo zelo di quei dotti, ed esemplari sacerdoti, non contenti del proprio loro profitto nelle conferenze, è giunto a provvedere d'ottimi direttori di tal divoto Esercizio, quasi tutte le congregazioni dei scolari, e la presente opera è stata dota a luce due volte conl'assistenza del R. Prete Matteo Coferati (365) uno di essi, il quale come è noto, ha cooperato a mora alla vera regola del canto ecclesiastico.

I RR. Preti della Congregazione dell' Oratorio di S. Filippo Neri fondata con autorità ordinaria l'anno 1632, e con la pontificia l'anno 1637, dai Padri Pietro Bini, e Francesco Cerretani sacerdoti ornatissimi di tutte le cristiane virtù, diedero principio a questi sacri congressi con gran profitto della gioventù, secondo i salutiferi documenti del loco S. Padre.

La Congregazione di S. Francesco della Dottrina cristiana in palazzuolo nel principio del passato secolo uni agli altri spirituali esercizi quello di quali continovate Conferenze sotto la direzione del loro fondatore Ipolito Galantini.

La compagnia di S. Benedetto Bianco in

(564) Cet ouvrage, qui en était alors à sa 5° édition, a échappé à l'auteur de la Biographie univ. des sausiciens.

tous ceux qui s'occupent de l'organisation de chant dans les églises

Couronne de chants sacrés, ou Hymnes spirituelles des auteurs les plus pieux; troisième édition considérablement accrue de matières nouvelles, et notamment d'airs nouveaux, à l'usage des pieux exercices des conférences; Florence, Cesare Bindi, 1710, in-12.

Carlo Maria Carlieri aux bienveillants et pieux lecteurs.

Le très-pieux exercice des conférences spirituelles, pratiqué depuis longtemps par de dévotes congrégations de cette ville, a pris dans ces temps-ci une telle extens on. que l'absence de livres d'hymnes s'est fait sentir. C'est pourquoi désireux de coopérerà la continuation et au développement de ces exercices sacrés, autant que mon père Jacques qui, en l'an 1689, a donné la deuxième édition du présent livre, j'en ai préparé une troisième édition. En même temps que j'y ai ajouté au moins cent cinquante airs ou hymnes nouveaux composés par les auteurs modernes les plus pieux, j'en ai retranché, afin de ne pas rendre mon volume difforme, tout ce qui n'est pas susceptible d'être chanté, et ce qui n'est pas nécessaire aux conférences.

L'estime profonde et le penchant égal que j'éprouve pour toutes ces réunions sacrées me défend de témoigner par une dédicace de préférence pour l'une plutôt que pour l'autre : aussi ai-je résolu de les mentionner toutes, sin qu'elles soient connues et que le public puisse retirer le profit de leur fréquentation.

La vénérable congrégation de Jésus-Sauveur établie en l'archevêché, occupe justement le premier rang, grâce au zèle des prêtres doctes et exemplaires qui, non contents de chercher leur profit dans les conférences, s'occupent encore à pourvoir de directeurs excellents d'un tel exercice, toutes les congrégations des étudiants. La présente œuvre a été publiée deux fois avec l'assistance du R. prêtre Matthieu Coferati, un d'eux, qui, en outre, a coopéré, ainsi que tout le monde le sait, à la véritable règle du chant ecclésiastique.

Les Révérends Pères de la congrégation de l'Oratoire de Saint-Philippe de Néri, sondée avec le concours de l'autorité ordinaire en 1632, et en 1637 avec le concours de l'autorité pontificale par les PP. Pierre Bini et François Cerretani, prêtres ornés au plus haut degré de toutes les vertus chrétiennes, commencèrent ces réunions sacrées d'une si grande utilité à la jeunesse, d'après les salutaires enseignements de leur fondateur.

La congrégation de Saint-François de la Doctrine chrétienne dans le Palazzuele, vers le commencement du siècle passé, unit aux autres exercices spirituels l'exercice continuel de ces conférences, sous la direction d'Hippolyte Galantini, celui qui les afondées.

La compagnie de Saint-Benoît Bianco, à

(565) Auteur mentionné dans Fêrre, Biographunivers. des music.

S. Maria Novella anco prima dell' anno 1610, principiò le conferenze con la direzione del M. R. Padre Fra Domenico Gori domenicano correttore, e religioso di gran dottrina, e di vita esemplare, il quale fra gli altri divotissimi esercizi dati più volte alle stampe, promosse anco questo utilissimo, e praticato fin' ora con somma edificatione di chi v' interviene.

La compagnia di Marià Vergine assunta posta in Via Tedesca diede principio alle sante conferenze l'anno 1660, nell'elezione del R. Prete Zanobi della Nave vigilantissi-

mo correttore di quella.

751

La compagnia di S. Carlo nella parrochia di S. Simone principio queste divote adunanze l'anno 1689, sotto il governo del sig. Andrea Bandini terzo degno guardiano d'essa, il quale dopo aver ridotto ad un' esatissima pratica l' instituto d' insegnare a poveri fanciulli, e giovani la dottrina cristiana, introdusse questo sacro eser-cizio per instruzione, e profitto anco dei maggiori.

La compagnia delle Stimate di S. Francesco dell' insigne collegiata di S. Lorenzo, principiò le conferenze l'anno 1708, sotto la direzione del sig. Cammillo Orsino primo guardiano di essa, il quale anco in questo santo Esercizio dimostra un ardente zelo di ridurre ad ottima cultura il suo nuovo gregge.

La compagnia di S. Filippo Benizzi sulla piazza della santissima Nunziata ha princi-piato le conferenze l'anno 1709, per l'insi-nuazioni devote, e con l'assistenza del R. prete Gio. Domenico Baccioni degno fratello ď essa.

Circa il tempo, e luoghi di tali conferenze polità il divoto lettore prenderne notizia di mano, in mano dove sarà inspicato d'intervenire, servendoli per ora di sapere che per lo più queste congregazioni son solute adunarsi dalle feste dello Spirito santo a tutto settembre dopo il vespro in alculi orti, e non seuza mistero; poiche siccome nel paradiso terrestre, giardino di delizie si trattò una volta fra Adamo, Eva, el serpe infernale la deplorabile rovina del genere umano, cosi negli orti, i miseri mortali consultino al possibile per la loro eterna salute : E piacesse a Dio, che se tale esercizio non s introduce privatamente nelle case, almeno quest' opera fosse proposta per trattenimento, e recrezione della gioventù, in vece delle canzoni profane, l'arie delle quali si sono qui trasportate a bello studio, per soddisfare nell' istesso tempo al loro genio, et instillare nei cuori loro, la vera divozione. Dà questi gravi motivi animato hò volentieri dato alla luce il presente libro, con le seguenti Aunotazioni, ed indici copiosi in principio, ed in fine per intera notizie dell' uso di esso.

LECON. -– On appelle ainsi un extrait ou un fragment des saints Pères, que l'on récite aux diverses heures de l'office du jour et de la nuit. On les appelle leçons pour indiquer qu'elles ne doivent pas être chantées, ni

Sainte-Marie nouvelle, commença aussi, avant l'année 1610, des conférences, sous la direction du M. R. P. Dominique Gori, recteur ou correcteur dominicain, religieux de grande science et de vie exemplaire, qui, parmi les autres très-pieux exercices livrés à la publicité, introduisit ceux-ci, d'une si grande utilité, et sujet de si grande édification pour ceux qui s'y livrent.

La compagnie de l'Assomption de la Vierge établie dans la rue Tedesca commença les saintes conférences, l'année 1660, sous la direction du R. prêtre Zanobi della Nave, son

très-diligent recteur.

La compagnie de Saint-Charles dans la paroisse de Saint-Simon, commença ces dévotes réunions, l'an 1680, sous la direction du sign. André Bandini, son troisième et digne gardien, qui, après avoir ramené à la plus exacte pratique l'insti-tution d'enseigner la foi chrétienne aux enfants et aux jeunes gens pauvres, introdui-sit encore ce saint exercice pour l'instruction et l'avantage des hommes faits.

La compagnie des Stigmates de Saint-François, de la fameuse collégiale de Saint-Laurent, commença les conférences en l'an 1708, sous la direction de Camillo Orsino, son premier gardien, qui même dans ce saint exercice déploya un zèle ardent pour l'excellente culture de son nouveau troupeau.

La compagnie de Saint-Philippe Benizzi, sur la place de la Santissima Nunziata, a commencé les conférences en l'an 1709, grace aux conseils pieux et à l'assistance du R. prêtre Giov. Dominique Baccioni, un de

ses dignes frères.

Le lecteur pieux pourra successivement apprendre le lieu et l'époque où se tiennent celles de ces conférences auxquelles il désirera prendre part. Maintenant, qu'il lui suffise de savoir que le plus habituellement ces conférences ont lieu depuis la fête du Saint-Esprit jusqu'à la fin de septembre, dans des jardins, et non sans quelque mystère. N'est-il pas convenable, puisque c'est dans le paradis terrestre, un jardin de délices, que la perte du genre humain a été tramée entre Adam, Eve et le serpent infernal, que les misérables mortels se réunissent le plus possible dans les jardins pour s'y occuper de leur salut éternel? Et plût à Dieu, si cet exercice ne s'introduit pas dans les maisons privées, qu'il devint le passe-temps, délassement de la jeunesse, à la place des chansons profanes, dont on a transporté les airs dans cette belle étude, afin de pouvoir, en donnant satisfaction à ses inclinations, verser peu à peu dans son cœur la véritable piété. Tels sont les motifs graves qui m'ont incité à produire avec plaisir ce livre, avec les annotations suivantes et les indications nombreuses au commencement et à la fin, de nature à en faciliter l'usage.

modulées à la façon des psaumes ou des hymnes, mais seulement en faisant une inflexion sur la dernière syllabe de chaque plirase. Dans les leçons de Ténèbres, cette inflexion doit se faire à la quinte inférieure du ton roulant, intervalle que la plupart des ecclésiastiques manquent le plus souvent. L'usage des leçons remonte fort haut, surtout dans l'office de nuit. Sigebert dit: Carolus imperator per manum Pauli diaconi sui decerpens optima quaque de scriptis catholicorum Patrum, lectiones unicuique festivitati convenientes, per circulum anni in ecclesia legendas compilari fectt. (Ap. Du Cange.)

LECTEUR. — Auciennement l'office de

LEG

LECTEUR. — Auciennement l'otice de lecteur était une dignité comme celle de préchantre et de chantre, et même le lecteur était toujours un chantre. « L'office du lecteur, dit le P. Noël Talle-pied est de lire en l'Eglise les prophéties et leçons des apostres : en signe de quoy l'éuesque lui baille le liure de saintes Escriptures, par le decret du concile de Tolete.... Tels officiers en la loy des payens estoient nommez referendaires des carmes ou chants. L'origine de cest ordre est venu des prophetes qui donnoient à entendre au peuple la volonté de Dieu...... Le Pape Martin ordonna que nul chantast publiquement en l'Eglise, s'il ne estoit ordonné de l'Euesque. » (Le thresor de l'Eglise catholique; Paris, Nicolas Bonfous, 1586, p. 78.)

LEGATO. — « Mot italien qui s'emploie pour indiquer un mode d'exécution dont tous les sons sont liés avec soin. » (Féris.)

LÉGÈREMENT. — « Ce mot indique un mouvement encore plus vif que le gai, un mouvement moyen entre le gai et le vif. Il répond à peu près à l'italien vivace. » (J.-J. ROUSSEAU.)

Ces lettres sont celles de l'Antiphonaire de Montpellier.

2º Que saint Grégoire, si l'on en croit Franchino Gaffori et le P. Kircher, réduisit ces quinze lettres aux sept premières, A, B, C, D, E, F, G., et les réitéra autant qu'ilétait nécessaire pour l'étendue des pièces de chant ou des instruments, de telle sorte que les lettres majuscules furent pour l'octave grave, les mêmes lettres minuscules, a, b, c, d, e, f, g, pour la seconde octave; et les mêmes lettres minuscules redoublées pour la troisième octave: aa, bb, cc, etc. L'échelle des sons commençant au la grave, la lettre a, signifie le la grave, aigu ou suraigu, selon qu'elle est majuscule, minuscule ou minuscule redoublée. Ces lettres furent nommées grégoriennes Les dénominations par les lettres grégoriennes se sont conservées en Allemanne.

3° Que Guido, suivant M. Fétis, désigna l'echelle générale des sons. Le savant écrivain prétend, dans sa Biographie univers. des music. (art. Guido), que ce célèbre moine avait voulu représenter l'échelle générale des sons de son temps par les cinq voyelles a e i o u, appliquées aux syllabes des divers chants de l'église: Sancte Joannes, meritorum tuorum, etc., et Linguam refrenans temperet, etc. « Il (Guido) dit positivement, au commencement du 17° chapitre du Micrologue, que cela était inconnu avant lui: His

LEMME. — Silence ou pause d'un temps bref dans le rhythme catalectique.

LENTEMENT. — « Ce mot répond à l'italien largo et marque un mouvement lent. Son superlatif, très-lentement, marque le plus tardif de tous les mouvements. » (J.-J. Rous-SEAU.)

LEPSIS. — « Nom grec d'une des trois parties de l'ancienne mélopée, appelée aussi quelquefois euthia, par laquelle le compositeur discerne s'il doit placer son chant dans le système des sons bas qu'ils appellent hypothoides; dans celui des sons aigus, qu'ils appellent nétoides, ou dans celui des sons moyens, qu'ils appellent mésoides. » (J.-J. Rousseau.)

LETTRES.— Les lettres ont été inventées pour signifier le nombre et la différence des sons et des voix du langage de l'homme; et comme l'élément vocal est l'élément de la musique comme de la parole, les lettres ont aussi été employées à exprimer les différences et le nombre des sons musicaux. Ainsi la langue parlée comme la langue chantée reposent sur le même alphabet.

C'est d'après ce principe :

1° Que les Latins, comme le dit Boèce, au quatrième livre de son *Traité sur la musique*, chap. 13 et 16, employèrent les quinze premières lettres de leur alphabet pour désigner les sons de leur échelle.

Ces sons étaient représentés de cette ma-

nière :

| 1 -- | K | L | M | N | O | P | si | sib | ut | ré | mi | fa | sot | ta |

breviter intimatis aliud tibi planissimum dabimus hic argumentum, utilissimum usui, licet hactenus inauditum. Il conseille dans ce chapitre d'écrire ces cinq voyelles sur le monocorde, au-dessous des lettres représentatives des sons, en recommençant la série des cinq voyelles autant de sois qu'il est nécessaire jusqu'au son le plus aigu. L'usage auquel il destine ces voyelles semble être sorte de récapitulation des sons, et c'est aussi une espèce de neume dout l'utilité n'est pas aussi évidente que Guido semble le croire. Il ne serait pas impossible que la triple série des voyelles, dont chacune représente des notes différentes, eut donné l'idée du système des nuances qui s'établit ensuite dans toutes les écoles de musique. •

4° Que Huchald employa des caractères runiques, suivant M. Nisard, qui n'étaient, selon Kiesewetter, que la lettre F prise dans diverses positions, pour faire son système

de notation.

5° Que Herman Contract se servit de certaines lettres, ou de groupes de lettres pour indiquer les intervalles du chant au-dessus du texte, par exemple E, S, T, TS, TT, D. A, AS, AT, AD. La notation de Herman Contract se composait de ces signes.

6º Que M. Nisard signale une autre notation inconnue à tous les bibliographes et qui

se composait comme il suit :

abcEHIMOXY cc dd ff nn.

7º C'est ainsi que le chantre Romanus, comme le rapporte Notker Balbulus, avait tracé un alphabet, en attachant à chacune des lettres un sens auquel il fallait se conformer pour les ornements et les nuances du chant. Cet alphabet était l'alphabet ordinaire depuis A jusqu'à Z.

8° C'est ainsi que les lettres grégoriennes moins le B, ont servi à désigner les finales des modes de l'Église: le D pour les deux premiers, l'E pour les troisième et quatrième, l'F pour les cinquième et sixième; le G pour les septième et huitième, l'A pour les neuvième et dixième, le C pour les

onzième et douzième.

745

9 C'est ainsi enfin que les symphoniastes des temps modernes avaient imaginé de se servir des sept premières lettres de l'alphabet pour marquer les modulations de la psalmodie. Ce qui est expliqué dans le morceau suivant, fort peu connu, comme la plupart de ceux qui ont été enfouis dans la collection du Mercure de France.

Sur la coutume d'employer les sept lettres de l'alphabet pour désigner les sons. — « Ce que peu de personnes savent ou veulent savoir, c'est que les sept premières lettres del'alphabet latin ont paru à ceux qui nous ont précédé jusqu'ici tellement suffisantes dans la matière du chant ecclésiastique, que dans les endroits où l'on aime à se rendre clair el concis en suivant la signification primordiale des choses, on retient toujours exac-tement ces sept lettres pour marquer la modulation de la psalmodie, et par conséquent les modulations de l'antienne. Vous voyez (surbutdans quelques provinces) des personnes qui se mélent de chanter depuis longtemps, el qui ne savent pas encore qu'une simple lettre suffit pour tenir lieu d'un antiphonier un habile chantre. Oui, une simple lettre, jointe à l'un des huit premiers chiffres, suffit pour indiquer qu'une modulation terminative de psalmodie est telle. La termipaison étant continue, le commencement de l'antienne, c'est-à-dire les deux ou trois premiers mots ne peuvent rester inconnus quiconque sait la liaison qu'on est convenu d'ordinaire de mettre entre l'un et l'autre; le commencement de l'antienne, étant connu et fixé, conduit naturellement, el par la suite des sons, des cadences et des distinctions de sens, ou par la force de l'expression, à telle ou telle modulation, jusqu'au milieu du texte et au delà; et le chiffre indiquant de son côté quelle sera la corde finale, il s'ensuit qu'avec un chissre et one lettre un habile homme dans le chant peut se passer d'antiphonier. C'est ce que prévirent, sur la fin de l'avant-dernier siècle, les éditeurs du Brévisire de Nevers, où la pauvreté du diocèse a obligé de se passer de bien des choses. Mais ce que ne savent pas ceux qui ne sont versés que superficiellement dans la science du tonal ecclésiastilue (366), ou qui croient que tout y est ad

libitum, c'est que l'on n'arrête jamais un chiffre et une lettre dans un Bréviaire en qualité de caractères distinctifs de la psalmodie, que le chant de l'antienne ne soit fait auparavant, parce que c'est l'antienne qui régit la psalmodie, comme dans la grammaire ce sont les verbes qui régissent les cas des noms. D'où il s'en suit que chaque modulation d'antienne ayant sa psalmodie particu: lière, il n'est plus permis de demander qu'on chante la psalmodie, qu'en supposant que le chant de l'antienne était mal fait, et que pour cette raison on le changera aussi, et on le bouleversera. Mais laissent, comme l'on doit, des antiennes dans leurs modulations diversifiées pour régir des psalmodies également diversifiées, il est de l'ordre naturel que l'effet suive la cause, et que ce qui est établi pour désigner l'effet reste tel qu'il est, n'ayant pas été mis au hasard, mais selon les véritables et anciennes règles, qu'on commençait à méconnaître dans le dernier siècle. » (Mercure de France, sé-vrier 1728, pp. 235-237.)

LEVÉ. — « C'est le temps de la mesure où on lève la main ou le pied; c'est un temps qui suit et précède le frappé; c'est par conséquent toujours un temps faible. Les temps levés sont: à deux temps, le second; à trois, le troisième; à quatre, le second et le quatrième. » (J.-J. Rousseau.)

LIAISON. — Suite de plusieurs notes

passées sous la même syllabe.

« Lorsque, dit Jumilhac (La science et la pratique du plain-chant, part. 111, chap. 4), en descendant il y a deux notes sur la même syllabe, l'on a accoutumé de les *lier* avec une queue à gauche de la première en cette façon ha, et quand il y en a trois et que la dernière remonte, l'on joint les deux premières sous une mesme figure oblique qui a pareillement une queue à costé gauche; ce qui se pratique non-seulement à l'égard des intervalles conjoints, mais aussi à l'égard des disjoints, dont on a pareillement coutume de ne marquer que les deux extrêmes notes: No. Que si, après les deux premiéres notes il y en a davantage qui en descendant s'entresuivent par degrez conjoints, l'on met une queue à la droite de la première, et l'on donne aux suivantes une figure biaise ou rhomboïde.

. Que si la liaison se fait en montant, on lie quarrément toutes les notes qui sont sur une syllabe par degrez conjoints, ajoûtant seulement une queue à la droite de la dernière:

Mais quand il

y a des degrez disjoints entre les notes, on les lie à la façon moderne en cette sorte : The Or, comme les queues

que l'on met en descendant dans cette espèce de chant ne sont que pour servir d'or-

(366) C'est le premier indice, je crois, d'une notion exacte de la tonalité chez les symphoniastes de run siècle.

nement à la liaison de ses notes et ne varient aucunement l'égalité de leur mesure; aussi ne s'y assujetit-on pas en telle sorte qu'on ne les omette si l'on veut, tant en descendant qu'en montant, ainsi qu'il se peut voir en plusieurs livres modernes, où le plain-chant se trouve imprimé sans avoir de queues, mesme en descendant. »

LIG

LICHANOS. — « C'est le nom que portait, parmi les Grecs, la troisième corde de chacun de leurs deux premiers tétracordes, 'parce que cette troisième corde se touchait de l'index, qu'ils appelaient lichanos.

« La troisième corde à l'aigu du plus bas tétracorde qui était celui des hypathes, s'appelait autrefois lychanos-hypaton, quelquefois hypaton-diatonos, enharmonios, ou chromatiké, selon le genre. Celle du second tétracorde ou du tétracorde des moyennes, s'appelait lichanos-méson, ou méson-diatonos, etc. » (J.-J. Rousskau.)

LICITUM. -- Ce mot, selon Du Cange, semble signifier à peu près la même chose que jubitum, jubitus; c'est une espèce de chant dans lequel la voix se prolonge sur un seul ton, ce qui ne se fait pas sans une sorte de licence. Il cite les Stat. S. Capel. Bitur., ann. 1407, ex Bibl. reg.: « Ordinamus quod præfatum collegium juxta ordinationem præfati domini ducis fundatoris teneatur prima die cujuslibet mensis... Unam missam de S. Spiritu...et post ejus decessum, loco illius, solemnes vigilias defunctorum et in crastinum laudes, commendationes et versiculos cum magno licito atque pausa, et postmodum missam fidelium defunctorum pro salute animæ domini fundatoris præfati. »

LIGATURA. — Ligatura est conjunctio figurarum simplicium per tractus debitos ordinata. Alia ascendens, alia descendens. (JOAN.

DE MURIS., c. 9.)

LIGATURE veut dire lien, liaison.

— On donne encore le nom de ligatures à des groupes qui se rencontrent aux intonations et aux médiations solennelles des versets; lesquelles ligatures doivent se chanter en plain-chant comme les neumes (groupes), alors même que le verset n'est chanté qu'en chant rhythmique ou psalmodique.

LIGATURE. — Dans le système de notation du moyen âge, la ligature était la réunion de plusieurs notes carrées, de manière à ne former qu'une figure dans laquelle chaque note isolée avait une valeur différente selon qu'elle était placée au commencement, au milieu ou à la fin, qu'elle était ascendante ou descendante, qu'elle avait une queue ou qu'elle n'en avait pas, que cette queue était dirigée en bas, en haut, mise à droite ou à gauche, que cette même note était blanche ou noire, etc.

Le système fort compliqué dont la ligature était un des éléments les plus essentiels fut supprimé au moyen de trois signes : le trait de mesure, l'arc de ligature et le point comme signe d'augmentation. (Voy. Kiesewetter. Histoire de la musique de l'Europe

eccidentale, époque anonyme.)

Les ligatures, suivant M. Th. Nisard, on points composés, se divisaient: 1 en ligatures proprement dites; les points y sont reliés entre eux par une lisison calligraphique; 2 en ligatures de position: les points y sont détachés et ne forment des groupes qu'en vertu d'une certaine position relative d'abaissement ou de hauteur; 3 en ligatures mixtes, grâce à la combinaison des ligatures précédentes..... « Les ligatures avaient des noms fort singuliers, tels que scandicus, salicus, climacus, torculus, porrectus, podatus, clinis, et beaucoup d'autres qui ont varié suivant les époques. » (Etudes sur les anciennes notations de l'Europe, dans la Revue archéolog., 1 article.)

Il faut donner le temps à l'habile et persévérant paléographe musicien de complé-

ter son système.

LIGNE. — « C'est le nom qu'on donne à ces traits horizontaux sur lesquels et entre lesquels on place les notes de la musique moderne. Il y en a ordinairement quatre dans le plain-chant, et dans la musique cinq principales, outre lesquelles on en ajoute tant au-dessus qu'au-dessous, quelquefois, et selon le besoin, une ou plusieurs autres petites. La première des cinq principales est toujours celle d'en bas; la cinquième, celle d'en haut, etc. On en attribue l'invention communément à Guy l'Aretin. Elles aident beaucoup l'imagination pour distinguer les sons graves d'avec les sons aigus. » (Dictionnaire de Baossado.)

- « Le nombre de ces lignes a varié dans le moyen âge; à la fin du xvii siècle et su commencement du xviii, la portée était composée de huit lignes pour la musique d'orgue et de clavecin. » (Féris.)

— L'incertitude et la confusion qui résultaient des signes neumatiques placés irrégulièrement et pêle-mèle, tantôt en haut, tantôt en bas, au-dessus du texte, out donné lieu évidemment à l'origine de la ligne.

« Vers 986, dit M. Th. Nisard, les copistes imaginent de régulariser la position relative des signes, en traçant une ligne sèche dans l'épaisseur du vélin; c'est ce dont fait foi un passage de la Chronique de Corbie (ad annum 986), cité par Gerbert, et qui n's point fixé l'attention des savants: Sub iis temporibus incaptus est novus modus canendi in monasterio nostro per flexuras et notas, par regulas et spacia distinctas, meliusculum dinumerando, quam antea agebatur: nam nulla regula extabant in libris antiphonariorum et graduum ecclesia nostra. (De cant. et mus. sacr., t. 11, p. 61.)

« Ce passage important, continue M. Nisard, semblerait insinuer que l'introduction de la ligne, origine de nos portées musicales, a pris naissance dans l'abbaye de Corbie. Cette conjecture est d'autant plus probable, que le monastère dont je parle était, à cette époque et depuis Charlemagne, l'une des plus célèbres écoles de plain-chant que possédait la France. » (Etudes sur les not.

music., 1" art., Revue archéol.)

Quoi qu'il en soit de cette conjecture,

c'est à Guido d'Arezzo que l'on doit la portée des quatre lignes. Cet homme illustre. voulant introduire la clarté et la simplicité dans la notation musicale, « donna, comme dit Jumilhac, à deux de ses quatre lignes deux diverses couleurs, à l'une le rouge, pour marquer la lettre ou la clef F, à l'autre le vert, pour marquer la lettre ou la cles du C. Aux deux autres de ses lignes qui n'avoient aucune couleur, il mit à leur commencement deux autres des sept premières lettres, de sorte que chacune de ses quatre lignes ayant sa lettre ou sa clef, les points on les notes qui se trouvoient assises tant sur lignes, qu'au-dessus ou audessous, et dans les interlignes, estoient d'abord discernées avec tant d'evidence, qu'en suite il n'a pas esté besoin, ni de continuer à distinguer les lignes par des cou-leurs, ni de multiplier les lignes ou les cless. » (Science et pratiq. du plain-chant, part. 11, chap. 9, p. 72.)
C'est ce qu'explique Guido dans le pro-

logue rhytlimé de l'Antiphonaire; il compare une musique sans lignes ni lettres à un puits sans cordes, dont les eaux, si abondantes qu'elles soient, ne servent à

rien à ceux qui les voient.

El proprietas sonorum discernatur clarius, Quesdam lineas signamus variis coloribus. Ut quo loco sit sonus, mox discernat oculus. Ordinem tertiæ vocis splendens crocus radiat. (Le C.) Sexta ejus sed affinis flavo rubet mimis (Le F.) Est afinitas colorum reliquis inditio. El u littera vel color neumis non intererit, Tale erit quasi funem dum non habeat puteus, Cujus aquæ, quamvis multæ, nihil prosunt videntibus.

Il est bon de remarquer ici que l'on trouve l'emploi des lignes dans des manuscrits qui ont precedé le siecle de Guido; mais, comme dit encore Jumilhac, « il est Decessaire de remarquer la difference qui est entre leurs lignes et leurs notes, et entre celles dont Aretin s'est depuis servy, aliu de ne se pas tromper dans le jugement que l'on peut porter de leur antiquité. Les lignes donc qui se voyent dans les manusents qui ont precedé le siecle d'Aretin, n'y ontesté employées que pour conduire la main des écrivains, afin qu'en suite, tant lecriture du texte que les points ou les notes du chant fussent tirées avec plus de de droiture ou de cimetrie. Du reste tant ces lignes que leurs notes n'ont en aucune lettre ni couleur, et partant elles sont qualifiées aveugles par Aretin, d'autant qu'elles sont privées de la lumière qui est Decessaire pour faire connoistre la difference des sons, et pour conduire le chant. Vae si en quelques-uns de ces mesmes manuscrits il se voit maintenant quelque lettre à l'endroit de leurs points ou de leurs noles, il n'y a qu'à les regarder de prez, et

à les examiner un peu plus exactement, et et l'on trouvers qu'elles ne sont pas écrites de la mesme main, et qu'elles y ont esté ajoutées depuis qu'on a pû leur donner de la lumière par le moyen des lettres d'Aretin, afin de les tirer de l'obscurité et de la confusion où elles estoient auparavant. C'est ainsi que je l'ay moy-mesme veû et observé en quelques manuscrits, et entre autres en celuy du monastere de Ripouille, qui est de l'année 842. » (*Ibid*.)

LIMMA. — « Intervalle de la musique grecque, lequel est moindre d'un comina que le semi-ton majeur, et retranché d'un ton majeur, laisse pour reste l'apotome.

« Le rapport du limma est de 243 à 256, et sa génération se trouve, en commençant par ut, à la cinquième quinte si : car alors la quantité dont ce si est surpassé par l'us voisin est précisément dans le rapport que je viens d'établir.

Philolaus et tous les pythagoriciens saisaient du limma un intervalle diatonique qui répondait à notre semi-ton majeur. Car, mettant deux tons majeurs consécutifs, il ne leur restait que cet intervalle pour achever la quarte juste ou le tétracorde : en sorte que, selon eux, l'intervalle du mi au fa eut été moindre que celui du son dièse. Notre échelle chromatique donne tout le contraire. » (J.-J. Rousseau.)

LINOS. — - « Sorte de chant rustique chez les anciens Grecs; ils avaient aussi chant funèbre du même nom, qui revient à ce que les Latins ont appelé nania. Les uns disent que le linos fut inventé en Egypte; d'autres en attribusient l'invention à Linus, Eubéen. » (J.-J. ROUSSEAU.)

LITANIE. - « Litania est un nom grec, λιτανεία, qui signifie autant que supplicatio, aut solemnis precatio, suivant les glossographes (367) du droit Canon et civil. Justinien (368) appelle ces prières publiques, dirac, hoc est, litationes vel litanias, quas, dum pompa inceditur, sine sacris crucibus, fieri vetat. Durand observe en son Rational (369) que l'Eglise a gardé ce mot, propter auctoritatem linguæ græcæ, quoniam græca lingua antiquitus Romæ, et in Italia, tantæ fuit auctoritatis, ut non solum dies solemnes græcis nominibus nuncuparentur, ut Pascha, naoxa, a passione, quia naoxuv græce dicitur, pati latine. D'où paratt l'ineptie de plusieurs qui escrivent avec le vulgaire, Letania avec un epsilon, comme fait Strabon (370), ou bien Latania avec une diphthongue, comme Jean Beleth (371).

Les Litanies, Rogations ou Processions (qu'on les appelle comme on voudra) sont générales et communes, ou spéciales et particulières. Les générales sont celles qui sont faites communément par toute l'Eglise universelle; les speciales se font en cer-

<sup>(367)</sup> Gloss., communiter in can. 3 De consecrat., dus. 5 et in l. 111, c. De hæretic. (588) Novell. constit. de Eccles.

<sup>(869)</sup> Dunand, in Ration. div. offic., l. vi,e. 102, n.

<sup>1,</sup> et c. 86, n. 4, et c. 107, n. 1, et c. 16, n. 1 et 2. (370) VALAFRIDUS STRABO IN I. L. De rebus Eccles., 6. 28.

<sup>(371)</sup> Beleve., De divinis oficiis, e. 122 et 123.

taine province, ou diocèse particulier. Les premières sont ordinaires et coutumières; et les deuxièmes sont extraordinaires et incertaines. Celles-là sont prescrites par la disposition du droit positif; et celles-ci sont commandées par le prélat, suivant les occurrances. Les premières sont appelées Processiones statæ vel stativæ (372), et les deuxièmes imperatæ seu imperativæ. Celleslà sont divisées communément, in maiores, et minores, estants faictes solennellement dans les rues et lieux publics; et celles-ci se mènent, tantost dedans l'église, tantost à l'entour d'icelle; quelquesois par les cloistres et puis sur la mer (373). Les unes sont noires, tristes et pénitentiaires, quand c'est pour apaiser l'ire de Dieu, destourner famine, peste ou guerre, et les autres blanches et joyeuses, en action de grâces à Dieu pour quelque délivrance de siège, ou quelque victoire d'ennemis. Les écrivains font mention de quatre Letanies principales qui se disent : l'une, die sancti Marci; l'autre ante ascensionem Domini; la troisième Calendis Novembris, et la quatrième aux Ides ou à la Noël. Quoyque toutes ces Rogations, Letanies et Processions se trouvent précisément dans le droict, où les sacrés canons semblent désirer mêmes solennitez, pompes et apparats; si est-ce néanmoins, que la distinction commune des Litanies, in majores et minores, ne s'entend sinon de celles qui se font au temps pascal, c'est-à-dire entre Pasques et Pentecoste; les majeures étant dites celles de saint Marcet les mineures celles de l'Ascension : Et si la feste de ce bienheureux évangéliste arrive le jour de Pasques, comme elle y tombe quelquesois, on la transfère en la semaine après le dimanche de Quasimodo.

« Au demeurant Suarez (374) escrit que les Rogations ou Letanies majeures sont celles qui sont dites en processions solennelles, trois jours avant l'Ascension de nostre Sauveur. Et que les mineures sont celles que l'Eglise mene le jour et feste de Saint-Marc. Laquelle opinion semble estre fondée, non sur le concile d'Orléans par lui cité, mais sur le concile de Maïence, tenu sous Charlemagne; et sur ce que la so-lennité d'un jour n'est point si grande et pompeuse, que celle de trois jours, honorez de la présence du prélat. Mais n'en deplaise à ce grand docteur le contraire est véritable et il est hors de doute que les majeures Letanies sont celles de Saint-Marc; et les mineures, celles de l'Ascension, comme enseignent (374") Pierre Gregoire, Durand, Beleth, Valafroy, Turrecremata, Baronius, Gratian Cherubin et plusieurs autres. Car les Rogations et Litanies sont appelées majeures, non comme tient le vulgaire, pour

avoir esté premièrement instituées, ny pour estre célebrées avec plus de pompe et solemnité, et non plus à raison de leurs prières plus longues, ou moindres; car elles contiennent mesmes kyrielles et oraisons. Mais on les nomme et qualifie majeures, à cause de l'authorité de celui qui les a ordonnées, ou plutôt renouvelées, à savoir Gregoire le Grand; et à raison du lieu au-thentique où elles furent establies, qui est à Rome, avec decret exprez, ut ubique terrerum celebrarentur. Et les autres sont appelées mineures, pour avoir été introduites dans l'Eglise, par un moindre prélat, savoir saint Mamert, que Tritheme appelle Claude, quelques autres Claudian; et ce au bas Dauphine à Vienne, d'où il estoit evesque.

« Or, l'invention de Letanies et Rogations majeures provient de qu'en l'an 589 il arriva une maladie contagieuse et peste inguinaire à Rome, de laquelle on mouroit en esternuant et baaillant; d'où vint la cou-tume de dire, Dieu vous soit en aide, su premier accident, et de faire le signe de la croix au second. Et ce fléau adviut aux Romains en punition de ce qu'ayant vécu sainctement tout le caresme et reçeu le corps du Seigneur à Pasques, postmodum ludis, commessationibus et luxuriæ fræme laxabant (375), comme écrit Durandus en son Rational. Voicy en quels termes, Paul diacre d'Aquilée (376), chancelere du roi des la company (371) des Lombards, et Gregoire mesme (377) descrivent cette histoire: « Tempore Chil-« deberti Regis Gallorum, et Mauricii imperatoris Romanorum, accidit diluvium in finibus Venetiarum, Liguriae, caeterarum. que regionum Italiæ, adeo magnum, ut credatur post Noe tempora majus non esstitisse, inundatione incipiente Kalendii Novembribus, quam subsecuta est statim pestilentia atrox, dicta inguinaria, qua fere omnem populum Romanum, et ipsum quoque summum Pontificem Pelagium secundum exstinxit, anno Domini 589. lu cujus locum statim subrogatus est Gregorius primus dictus Magnus, communi consensu omnium ex levita evectus in sedem; qui supplicationem et septiformen Litaniam ordinavit, ita nuncupatam, quod in ea totus urbis populus deprecaturus Deum, in septem ordines per eum divisus est. In primo fuit Clerus; in secundo, Religiosi; in tertio, sanctimoniales; in quarto, omnes pueri; in quinlo, omnes viri laici; in sexto, omnes vidus et continentes; in septimo, omnes ma-« lieres conjugatæ. Præcepit autem postes « Gregorius eamdem supplicationem singulis annis fieri per totum orbem, un « die, hoc est, sexto Kalendas Maii. » Ce que Sabellicus (378) et Sigonius (379) 11-

372) Peta. Gazc.

(\$73) Guillelm. Dynam, in Rationali divinor. off-or., l. yı, c. 102, n. 1, 2, 3 et 4. cior.

(374) Fran. Suarra, L. II De statu Religionie, L. III, c. 9 et finali, num. 26.
(374') P. Garcon., l. 1 Part. juris cunon., tit. 20,

c. 4, in scholiis.

(375) Gulielm. Durand., in Rationali div. offic.

1. vi, cap. 102. (376) PAUL. DIACONUS, 1. n Hist. de orig. et gestu Longobardorum, cap. 11.

(377) GREG. MAGN., I. 11, epist. 2. (378) SABELLICUS, I. V Enneedis octore. (379) Sigonius, I. i Regni Italiæ.

content un peu diversement. Néanmoins tous conviennent en ce point, Gregorii et populi supplicantis preces, non incassum ese missas, quia pestilentia sensim remittens, brevi exstincta est.

DE PLAIN-CHANT.

e Et quant aux Letanies et Processions mineures, saint Mamert, ou Mamerque, eves-que de Vienne, renommé en sainteté, les institua par un exemple de piété, avec (380) saint Vedaste evesque envoyé par saint Remy, au temps de Clovis, cinquième roy de France, mais le premier qui ait embrassé la religion chrestienne; et indict trois jours d'abstinence que les Syriens catholiques appellent le jeusne des Ninivites; voyant que la ville de Vienne estoit agitée de foudres qui embrasoient les maisons, de continuels tremblements de terre, et que les loups et autres bêtes farouches y venoient mesme dévorer les hommes. Cela fut fait environ l'an de salut 465 (381), près du Rhône, et depuis l'on trouva si bonne cette instruction, qu'elle s'est espandue par tou-tes les églises et spécialement en la Romaine, suivant le décret du même concile d'Orléans (382). Mantuan décrit richement ces Rogations, disant (383):

Urbs sedet ad Rhodanum, Galli dixere Viennam, Que tulit adversos casus, pastore Mamerto, El longum vezata fuit. Nam fulmine crebro Arsit, el horrificis terrarum motibus arva Scissa dehiscebant, rimis penetrantibus usque Ad Stygios amnes, ubi sunt Jovis antra profundi. Adde lupos, qui tartareis aguantibus umbris In furias acti, medum jumenta per agros, Audebant laniare homines, et in urbibus ipsis. Canbus his perculsi omnes, divina coacti Ouerere subsidia, el divos excire precando. Hinc traxil Litanea ortum, transivil in omnes Religio similis pauco post tempore gentes.

« En quoy se void l'erreur de Polidore Virgile (384) et de Platine, lesquels attri-buent cette institution au Pape Leon III, qui estoit du temps de Charlemagne, environ l'an 800, si ce n'est qu'ils veuillent dire, que ce Pontife Souverain fit une loy et ordonnance annuelle, de ce qui auparavant estoit de dévotion.

« En somme, au récit de Guazin, tous conviennent de ce point que saint Mamert est l'auteur des Letanies couchées dans les Breviaires, Messels, Pontificaux et Rituels romains. Si bien qu'il n'est loisible à personne d'en inventer d'autres nouvelles, pour les dire et chanter à son appetit; mais il faut user et se servir publiquement des prières et rogations prescrites par l'Eglise. Que!ques-nus comparent les processions (385) aux Ambaruales des païens, ainsi appelées ob ambiendis arvis: d'autant que les prestres nommés Aruales avoient accoustumé tous les aus de promener leurs hosties avec grandes clameurs, par les champs à l'en-

(380) AUBERT. MIRAUS, lib. singulari De canonicurum collegiis, c. 10 et c. 8.

(383) MANTUANUS, I. IV Fastorum.

tour des fruicts par trois fois avant la cueillette, à l'honneur de Cérès, en chantant les louanges de cette déesse, comme Virgile nous l'apprend au 1° livre des Géorgiques (386).

Terque novas circum felix eat hostia fruges..... Quam Cereri torta redimitus tempora quercu, Del molus incompositos, el carmina dical.

 Varron nomme cela en quelqu'un de ses trailés (387) lustrare agrum et soli taurilia circumagi. Ce qui semble que le clergé imite de point en point, quand il fait durant trois jours et conduit la procession annuellement autour des champs, avant la moisson. Ulpian dit aux Pandectes que les païens ordonnoient des processions publiques pour l'allegresse commune et le succès des affaires. Suivant Tite-Live (388), le sénat de Rome ordonnoit des processions ob bellum jure susceptum, res prospere gestas, vel ad evertenda mala. Quand le mont Vesuve eut jeté et vomy ses cendres, jusques en la villo de Bysance, on ordonna une procession d'un an. On voit que les processions romaines ont une grande similitude en leurs circonstances avec celles des Chrestiens. Mais surtout la superstition et manière de proceder en telle action, se verifie estre equi-vallente et de pareille mise; en ce qu'ès processions pontificales on invoque tantost la Reine du ciel; et tantost la Divinité, avec tous les saints du paradis, comme il est couché aux Letanies, à l'exemple des païens, qui imploroient tantost la déesse Pallas, et tantost ils s'adressoient à tous leurs dieux. » (Bondenave, Estat des Egl. cathed. et colleg.; Paris, 1643, in-fol.)

On donnait plusieurs noms aux litanies suivant la manière dont elles étaient chantées et la partie de l'office à laquelle elles

se rapportaient.

Ainsi, par exemple, des trois que l'on chantait à Saint-Paul de Lyon le samedi saint, la première était appelée litanie ad ascensum fontis, la seconde ad incensum fontis, et la troisième ad introitum, sous-entendu ecclesiæ ou chori. (Dans la même église, ces trois litanies du samedi saint étaientchantées encore, dans leur ordre, pendant les trois jours des Rogations, une pour chaque jour.)

Dans les églises de Laon et de Saint-Julien du Mans, il y avait ce qu'on appelait litania septena, litania quina, et litania terna. Le samedi saint, la première litanie était entonnée au chœur après le chant des prophéties et les traits. Cette litanie était appelée septena, parce qu'on y répétait sept fois le nom de chaque saint. La seconde litanie était entonnée en allant aux fonts et l'on y répétait cinq fois le nom de chaque saint; voilà pourquoi elle était appelée quina. Enfin, en retournant au chœur, on chantait la troisième litanie, dans laquelle le nom de

(384) Loco citato.

387) De re rustica. (388) Livius, I. xvii.

<sup>(381)</sup> Concilium Aurelianense, can. 6. (382) Polyppa. Vingil., vi De invent rer., c. 11, et Decretor.

<sup>385)</sup> Duplessis-Monnay. (386) Ying., Georg., 1. 1, ad C. Cilnium Macenaleia.

chaque saint était répété trois fois; c'est celle que l'on nommail terna. A la première litanie, il y avait Sancta Maria; à la seconde, Sancta Dei genitrix, et à la troisième, Sancta Virgo virginum.

LIT

Gerbert et Lebrun-Desmarettes ( Yoyag. liturg., p. 24) prétendent que les neuf kyrie de la messe nous sont venus de cette ma-

nière de chanter les litanies.

Suivant les usages auxquels elles étaient employées dans les diverses localités, les litanies étaient encore nommées tantôt litanies ad directum ou in directum, tantôt litanies majeures (389), tantot grandes litanies.

Dans l'église de Rouen on avait des litanies spéciales pour les processions du mardi et du mercredi des Rogations, les litanies du lundi étant tout simplement les litanies

des saints.

L'auteur des Voyages liturgiques décrit ainsi ces espèces particulières. « Le mardi des Rogations, la procession va à l'église de Saint-Gervais avec les mêmes cérémonies qu'hier; il y a sermon, lequel étant fini, on dit à genoux les prières après lesquelles on chante le répons : O Constantia martyrum, lequel étant fini, trois chanoines chantent la litanie qui commence par Humili prece et sincera devotione ad te clamantes, Christe, exaudi nos, que le chœur répète après chaque couple ou combinaisons de strophes composées chacune d'un vers hexamètre et d'un pentamètre, qui contiennent les noms des saints selon leur ordre, dont la composition, ajoute l'auteur, est aussi pi-toyable que le chant est charmant.

« La procession va sur le bord des fossez dans lesquels il y a des tours, des écoutes ou voules, et plusieurs échos qui retentissent de ce heau chant avec ses cadences. On ne peut rien entendre de plus agréable ni de plus charmant. Les chantres continuent la litanie jusqu'à ce qu'étant arrivez au chœur de l'église cathédrale, ils la finissent par les deux dernières strophes dont la der-

mière est grecque.

« Le mercredi des Rogations on va en procession à Saint-Nicaise à la même heure et avec les mêmes cérémonies que le lundi, pareillement avec sermon. En retournant, trois chanoines chantent d'abord la litanie : Ardua spes mundi, qu'on répète après une strophe composée d'un vers hexamètre et d'un pentamètre, qui contiennent les noms des saints selon leur ordre, dont la compo-sition n'a rien de beau non plus que le

(389) Il n'est pas sacile de se rendre compte de ce que l'auteur que nous suivons entend ici par litanie majeure. Peut-être le passage suivant mettra-t-il sur la voie des érudits plus familiarisés que nous avec les usages liturgiques de l'église de Rouen, à laquelle cette espèce de litanie se rapporte. Si la litanie majeure, qui est le 25 d'avril, arrivoit dans l'octave de Paques, ou aux dimanches d'après Paques, alors on n'observoit aucun jeune niabstinence, et on n'en faisoit aucune mémoire autre qu'une procession qui ressentoit (sic) la fète, nisi festiva tantum processio, où l'on ne chantoit rien de triste ni qui resentit la pénitence. C'est ce qui s'observe encore aujourd'hui à Rouen : car en ce cas on và à la plus

chant. Mais quand on est venu à un certain carrefour, trois prêtres chapelains en commencent une autre dont le chant est plus beau, et qui fait un fort bel effet avec les reprises. En voici l'ordre. Les trois prêtres chapelains chantent Rex, Kyrie, Kyrie, eleison, Christe, audi nos. Le chœur répète la même chose. Puis les trois prêtres chapelains, au milieu de la procession, chantent Sancta Maria, ora pro nobis; après quoi trois discres chapelains do même chantent Rex virginum, Deus immortalis. Trois sous-diacres chapelains de même ajoutent : Servis tuis semper miserere. Le chœur: Rex, Kyrie, Kyrie eleison, Christe, audi nos. Et ils poursuivent ainsi tous neuf la litanie le long du chemin jusque dans le chœur, où on la sinit. Au retour, on dit Nones,.... etc., etc. » (Voyag.

liturg., pp. 344,345 et 430.)

Aux processions des Rogations qui ont lieu à Saint-Maurice d'Angers, on chantait des litanies fort extraordinaires dans leur composition. Ainsi s'exprime notre auteur, mais il n'en fait pas une description aussi détaillée que celle qu'il consacre aux litanies de Rouen. La seule circonstance notable qu'il relate appartient à la cérémonie du mercredi. Après que la procession a traversé un certain nombre d'églises (ce qui s'appelle la haye percée, usage qui est fondé sur ces paroles : Non habemus hic manentem civitatem), la litanie, au retour, est chantée par huit dignités ou anciens chanoines de la cathédrale. « En rentrant dans l'église &thédrale, on met la châsse ( contenant des reliques) au travers de la porte de l'église, et tout le clergé et le peuple passe par dessous. Le clergé se range dans la nel sur deux lignes, et les huit dignitez ou chanoines, chantant les litanies, se mettent de front au bas de la nef, et les sacristes les revêtent de précieuses chappes vertes. Là ils continuent les litanies, ayant le visage tourné vers la relique, c'est-à-dire vers l'occident. Sur la fin des litanies, lorsqu'ils chantent Gloria Patri et Filio, ils se retournent vers l'orient et y demeurent. » (Voyag. liturg., pp. 99 et 100.) « Dans la même ville d'Angers, les litanies qui étoient chantées le jour de Saint-Marc étoient les litanies ordinaires. Seulement, à chaque invocation de saint ou de sainte, le chœur, au lieu de dire: Ora ou Orate pro nobis, répétoit Kyrie, eleison, Christe, eleison, Kyrie, eleison. » (Ibid.)
Ce qui vient d'être dit des litanies en

usage à Rouen, à Angers, et sans doute en

prochaine église en chantant le répons Christes resurgens ; dans l'église de la station, un répons ou une antienne du saint patron avec le verset et l'oraison; puis on revient à sa propre église en chastant la litanie des saints, et après qu'on est entre dans sa propre église, on chante l'antienne, le verset et l'oraison du saint qui en est le patron; et puis c'est tout. Cette procession pour les fruits de la terre s'est toujours faite au 25 avril; et autrefois les païens en faisoient de même avec des prieres à leurs dieux en pareil jour pour leura biens de la terre. C'est une déconverte de M. Châtclain. (Voyag. liturg., pages 306 et 307.)

besucoup d'autres lieux, montre quel désordre cette manie particulière de tout temps aux Français d'innover, de changer, de dénaturer, de composer, avait introduit dans

la liturgie.

A Saint-Martin de Tours, lorsqu'à la troisième litanie du samedi saint on était arrivé au Propitius este, un enfant de chœur, debout devant le chantre, disait trois fois Acrendite, en élevant sa voix à chaque fois. Alors les feux du sanctuaire s'allumaient. La même cérémonie se pratique à Rome, quand le Pape officie. Nous avons omis de dire qu'à Angers cet Accendite était chanté aux fêtes solennelles par un petit chœur de musique placé au haut du chœur, en face de l'autel, avant que la messe ne commençat. (Ibid., p. 129.) A Saint-Etienne d'Auxerre, au lieu d'Agnus Dei dans les litanies des saints, on disait Agne Dei qui tollis, etc. Entre chaque Agne Dei, un ensant, placé au milieu du chœur, disait l'Accendite, en haussant pareillement la voix à chaque répétition. C'est ainsi que se terminait la troisième litanie du samedi saint et celle de la vigile de la Pentecôte. (Ibid., p. 161.)

Il y a eu des pontifes et de saints personnages qui ont ordonné des litanies et des jeunes pour certaines fêtes auxquelles ils avaient une dévotion particulière. Ainsi, dans l'église de Saint-Pierre de Vienne, on peut lire dans l'épitaphe de saint Mamert, archevêque de cette ville, les paroles suivantes: Nic triduanum solemnibus LETANIIS indixit jejunium ante diem qua celebramus Domini ascensum. (Voyag. liturg., p. 39.)

Presque toujours les litanies étaient jointes à un jeûne. A Saint-Aignan d'Orléans, si la sête de saint Marc tombait l'un des dimanches qui sui vent l'octave de Pâques, on la célébrait à la place du dimanche, et non-seulement l'office du dimanche, mais encore le jeune, la procession et les litanies étaient remis au lendemain lundi. In ipsa die dominica fiat de sancto, et in crastino fiat de Dominica, et fiat ibidem jejunium et LETA-

Nia. (Ibid., p. 210.) N'omettons pas de mentionner l'usage qui s'est maintenu pendant assez longtemps dans l'église de Sainte-Croix d'Orléans, où s'étaient conservés quelques vestiges de l'autique cérémonie de la pénitence publique. Le jeudi saint, le pénitencier, avoir prononcé un sermon, se rendait dans la chapelle de Saint-Jean, derrière le chœur, où était son tribunal et où se trouvaient, en ordre, les pénitents revêtus de linges, d'écharpes et de couvertures dont ils se couvraient le visage. Le pénitencier récitait les sept psaumes pénitentiaux, ainsi que quelques autres prières; puis, tous les pénitents, rangés deux à deux, se mettaient à genoux, et faisaient ainsi, en se trainant sur les genoux, la procession autour du chœur à l'extérieur. Le sous-pénitencier et le pénitencier, revêtus d'étoles, l'un précédant la procession, l'autre la terminant, chantaient les litanies des saints.

On appeloit litanie plane, letania plana,

celle dans laquelle on répète plusieurs invocations, du moins à ce que dit Du Cange. (Cerem. ms. cul. Carnot., ubi de Rogat. : Letaniam planam et consuetam cantant due pueri succentore eos docente.)

« Le lundi des Rogations est intitulé dans ce missel manuscrit (du xiii siècle, de la bibliot. de M. de Cambis-Velleron) : Litania major et ad litaniam majorem, ainsi nommées et confondues avec les Rogations, parce qu'on chante des litanies aux processions des Rogations, et que le mot grec est la même chose que rogatio ou supplicatio en

« Il est convenable d'observer, au sujet des litanies majeures et mineures, le temps de leur institution. En France, où les processions des Rogations sont plus anciennes. on les a appelées litanies majeures..., au lieu qu'on appelle litanie mineure la procession du jour de Saint-Marc, qui n'a été instituée qu'en l'an 590. Au contraire, à Rome, où la procession de Saint-Marc est plus ancienne que celle des Rogations, on l'appelle litanie majeure, et les processions des Rogations litanies mineures; ainsi ces termes majeures ou mineures doivent être entendus relativement au lieu dont on parle. Anastase le Bbliothécaire nous apprend que ce fut le Pape Léon III qui établit les Rogations dans l'Eglise romaine, après que Charlemagne eut fait observer en France les litanies romaines, qui sont celles du jour de Saint-Marc. Léon III fut élu Pape le 26 décembre 795, et mourut le 11 juin 816. On nomma à Rome les Rogations la litanie gallicane, ou les petites litanies, pour les distinguer des grandes litanies qu'on célèbre le 25 d'avril. » Catalogue raisonné des mss. de M. de Cambis-Velleron, pp. 55, 56; in-4, Avignon, L. Chambaud, 1770.)

- De nos jours, les litanies étaient devenues, pour un de nos plus grands artistes, dans le temps de sa ferveur, une prière de prédilection. Cette formule taujours répétée: Ayez pitié de nous, lui paraissait sublime. Il voyait dans ces quatre mots le cri de toutes les douleurs, comme le repentir de toutes les fautes, et une sorte de refrain lugubre pour toutes les catégories des maux de l'humanité. Il résumait, dans cette exclamation, et la misère sans bornes de l'homme, et l'infinie miséricorde de Dieu. Il disait que si, dans ses moments d'oubli, il eut pu

prier, il aurait récité les litanies.

Litania mortuorum discordantes. — On trouve une citation de ce morceau singulier dans la Practica musica de Gassorio, Milan, 1496, au 14° chap. du 11° livre. Ces litanies, écrites en dissonances de quartes, se chantaient dans l'église de Milan, la veille du jour des Morts. Choron en a donné la formule dans son Sommaire de l'histoire de la musique, placé en tête du Dictionnaire des musiciens.

LIVRE. - « L'Eglise se servoit autrefois de trois livres différents dans la célébration de la sacrée liturgie; le premier, qu'on nommoit Cantatorium, et qu'on nomme à présent Graduel, servoit aux chantres dans le chœur. Le second était appelé le livre des Evangiles; il conteuoit ses épîtres et les évangiles de toute l'année. Le troisième, appelé Sacramentaire, contenoit les prières que le prêtre disoit à l'autel, et surtout le

canon...

« Le chantre montoit sur l'ambon avec son livre nommé Graduel ou Antiphonier, et chantoit les répons, que nous nommons graduels cause des degrés de l'ambon, et répons, à cause que le chœur répond au chantre.

« On nommoit autrefois Antiphonaire, ou, selon quelques-uns, Antiphonier, le livre qui contenoit tout ce qui devoit être chanté au chœur pendant la messe, à cause que les introïts avoient pour titre antiphona ad introitum. Mais depuis on n'a plus appelé antiphonaire que le livre qui contient les antiennes des matines, des laudes et des autres heures canonicales... » (V. le Catalogue raisonné des mss. de M. de Cambis-Velleron; in-4°, Avignon. L. Chambaud, 1770, p. 209.) LIVRE D'ORGUES. — C'est le livre que

chaque organiste doit rédiger, et qui contient l'office de sa paroisse avec les rites particuliers qui, pour certaines fêtes, le distinguent

des autres.

M. Miné a publié un Livre d'orgue.

LIVRE OUVERT, A LIVRE OUVERT, OU A L'OUVERTURE DU LIVRE. - « Chanter ou jouer à livre ouvert, c'est exécuter toute musique qu'on vous présente, en jetant les yeux dessus. Tous les musiciens se piquent d'exécuter à livre ouvert; mais il y en a peu qui dans cette exécution prennent bien l'esprit de l'ouvrage, et qui, s'ils ne font pas des fautes sur la note, ne fessent pas du moins des contre-sens dans l'expression. » (J.-J. ROUSSEAU.)

LONGUE. - « C'est une note quarrée avec une queue qui vaut quatre mesures binaires ou à deux temps, par conséquent huit temps, à moins qu'elle ne soit liée avec une brève ou quarrée. On nomme aussi longue toute note, 1° qui tombe dans le premier temps de quelque mesure que ce soit, et dans le troisième de la mesure à quatre temps; 2º qui est la première des deux notes qui composent un temps; 3° toute note qui vaut deux temps de quelque mesure que ce soit, et à plus forte raison si elle en vaut trois ou quatre; 4° toute note syncopée; 5° toute note pointée; 6° toute note chargée de quelque agrément; 7° une note seule dans le deuxième temps de la mesure à deux temps, ou dans le second ou quatrième de la mesure à quatre temps peut aussi passer pour longue, pourvu que la suivante descende, parce que pour lors elle est censée chargée de l'agrément qui s'appelle chute. » (Dict. de BROSSARD.)

Longue.—« Figure de note qui, dans l'ancienne notation, était le signe d'une durée double de la brêve ou ronde. Dans la mesure ternaire, la longue valait trois brèves. »

(Féris.) LOSANGE. — Forme de note qui caractérise la brève.

LUTH. — « Instrument à cordes dont les Italiens se servoient pour accompaguer, avant l'invention du théorbe. Voilà pourquoi on trouve souvent leuto on liste an lieu de basso continuo, ou thiorbs.

(Diction. de Brossard.) Lutu.—«Instrumentoriginaire de l'Orient, où il est encore connu sous le nom d'Eoud. Il était particulièrement en usage aux 1714, xvii et dans la première moitié du xviii siècle. Son corps était arrondi comme celui de la mandoline, qui en est le diminutif, et la partie supérieure de son manche, qui était très-large, était renversée. Il était montéde vingt-quatre cordes. Huit de ces cordes étaient placées en dehors du manche et se pinçaient à vide pour faire les basses; les seize autres étaient accordées par couples à l'unisson, et fournissaient huit sons à vide. Dans les xvi et xvii siècles, le luth était l'instrument principal de toute musique de chambre. »

Cerone dit que, d'après ce qu'il a lu dans le R. P. Jacob de Bergame, Boèce, ayant été condamné à la prison perpétuelle à Pavie, par Théodoric, pour n'avoir pas voulu adhérer aux hérésies ariennes, trouva, pour récréer son âme, le moyen de pincer (tanêr) le luth au moyen de nerfs ou boyaux (El Melopeo, liv. 11, ch. 21.) Ceci se passait en

l'an 520.

 « Il ne faut pas, ny rompre les cordes, ny quitter le luth, quand on s'aperçoit du desaccord : il faut prester l'oreille, pour voir d'où vient le détraquement, et doucement tendre la corde ou la relascher, selon que l'art le requiert. » (Saint François de Sales, Epistres, liv. IV, ep. 10.)

LUTHIER. — « Ouvrier qui fait des violons, des violoncelles, et autres instruments semblables. Ce nom, qui signisse facteur de luths, est demeuré par synecdoque à celle sorte d'ouvriers, parce qu'autrefois le luth était l'instrument le plus commun et dont il se faisait le plus. » (J.-J. Rousseau.)
« Par la suite, dit M. Fétis, on a étendu

ce nom à tous les fabricants d'instruments à archet, ou même à ceux qui faisaient des guitares et des harpes. Dans quelques villes de provinces, on vit même des enseignes de luthier au-dessus de la porte des fabricants d'instruments à vent.

LUTRIN, LECTRIN, LETRIN, LETRUN, LET-TRIN, Lectrum, Lectricium, Letricum. Voilà un mot dont nous n'avons pas besoin de donner ni la définition, ni l'étymologie. C'est le pupitre autour duquel sont rangés les chantres.

On lit dans le roman de Vacce :

## Devant l'autel s'agenoilla Sous un lectrum ses ganz jeta.

- « Ce jour les choses bailliées à mons. Eude, mestre de la chapele royal de Paris.... item un dras reiez pour le *létri* et autre à couvrit
- « Li tiexte des evangiles fu mis sur un letrun droit devant le siege ou li carereres devoit séoir. > (Ap. Du Cange.)

Le lutrin ou le pupitre s'appelait aussi roe, roue, pluteus versatilis, parce qu'il nurne sur lui-même.

Il y avait jusqu'à neuf lutrins dans le clœur de l'église de Saint-Maurice de

Vienne. (Voyag. liturg.)
LYCHANOS HYPATON. — C'était, dans le système des tétracordes grecs, l'indice ou la montre des principales ou des plus basses. Elle était corde variante et oxy-

LYCHANOS MÉSON. — C'était, dans le système des tétracordes grecs, l'indice ou la montre des moyennes. Elle était corde

mobile et oxypycne.

LYDIEN. — Du lydien ou hyperlydien. -« Le cinquième, dans l'ordre des nio, es du chant, est le lydien ou hyperlydien. Il est formé de la sixième octave, dont il est la division harmonique; il est authente, majeur et impair, de l'espèce de chant oxy-

pycne.

 Son octave commence au fa F sa finale, el se termine au fa f; sa division est à la quinte de sa finale, et cette quinte est sa dominante. Ce mode, outre sa finale, a ses repos sur sa dominante, sur sa mediante qui est à la tierce au-dessus de sa finale. Ne pouvant avoir de repos sur le semi-ton audessous de sa finale, il en a quelquefois sur le ton au-dessus, qui est sol, mais rare-



« Ce mode est agréable et propre à exprimer les grandes joies. Les textes qui marquent la victoire et le triomphe lui sont propres. On l'emploie aussi avec succès dans les dialogues qui doivent être animés, comme il est aisé de le sentir dans le chant de la Passion; il est aussi déprécatoire, pressant et affectueux, propre à marquer la confiance. Il a ses progressions vives, animées, éclatantes; il admet en descendant beaucoup de douceur, ce qui se fait par le bémol qui est souvent nécessaire dans ce mode pour éviter le triton qui se trouremit du si au fa, et du fa au si; c'est pourquoi quelques-uns le croient souvent mêlé arec l'ionien, sa seconde espèce, mais quand il a quelque béquarre à sa quarte, il est bien certain qu'il n'est point ionien, qui ne peut admettre de bequarre à la quarte au-dessus de sa finale sans changer de nature. » (Poisson, Traité du ch. grég., p. 298, 299.)

« Nom d'un des modes de la musique des Grecs, lequel occupait le milieu entre l'éolien et l'hyperdorien. On l'appelait aussi quelquefois mode barbare, larce qu'il portait le nom d'un peuple asia-

lique.

· Euclide distingue deux modes lydiens. Celui-ci proprement dit, et un autre qu'il appelle lydien grave, et qui est le même que le mode éolien, du moins quant à sa sondamentale.

« Le caractère du mode lydien était animé, piquant, triste cependant, pathétique et propre à la mollesse; c'est pourquoi Platon le bannit de sa république. C'est sur ce mode qu'Orphée apprivoisait, dit-on, les bêtes mêmes, et qu'Amphion bâtit les murs de Thèbes. Il fut inventé, les uns disent par cet Amphion, fils de Jupiter et d'Antiope; d'autres, par Olympe, Mysien, disciple de Marsias; d'autres, entin, par Mélampides; et Pindare dit qu'il fut employé pour la première fois aux noces de Niobé. » (J.-J. ROUSSEAU.)

LYRA. — Les commentateurs se sont mis à la torture pour expliquer un passage de Francon, où ce théoricien parle du déchant avec ou sans lyre, cum lyra aut sine lyra. Forkel au siècle dernier, et dans ces derniers temps, Kiesewetter se sont livrés à des conjectures qui nous semblent fort divertissantes, aujourd'hui que nous savons qu'il ne s'agissait après tout que de l'omission de trois lettres. Voici le texte de Francon sur lequel l'imagination de ces hommes respectables s'est exercée: Discantus autem fit cum lyra, aut cum diversis, aut sine lyra et cum lyra. Cum eadem lyra, hoc dupliciter; cum eadem aut cum diversis. Cum eadem lyra fit discantus in cantilenis, et rodellis et cantu ecclesiastico. Cum diversis lyris fit discantus. et in mottetis, qui habent triplum, vel tenorem, qui tenor cuidam lyræ æquipolleat. Cum lyra et sine lyra fit discantus in conductis, et in cantu aliquo ecclesiastico. (Ap. GERB., Script. eccl.)

Qu'on essaye de trouver une signification raisonnable à ce passage, et l'on arrivera à une interprétation qui sera tout au moins aussi ingénieuse que celle que lui a donnée Kiesewetter. « Cela signifiait probablement, dit-il, que la partie que l'on composait et la partie donnée ou imaginée arbitrairement (ténor), devaient être placées conjointement au-dessus d'un ton fondamental, soutenu et continu, à la manière de la vielle ou de la cornemuse. Dans le déchant à deux lyres, le son soutenu faisait entendre la quinte de ce son fondamental et l'octave. Lorsqu'il y avait trois lyres, le ténor (thème sur leque) on ajustait les parties) ne devait alors se composer que de sons relatifs à cet accord (lyra). Mais le déchant sans lyre devait consister en une ou plusieurs parties placées au-dessus ou au-dessous du ténor sans employer l'accord du son fondamental dont il a été parlé ci-dessus. » (Hist. de la mus,

occidentale, époque Francon.)

Q'on écoute maintenant le discours prononcé par le très-regrettable bibliothécaire du Conservatoire de musique, Bottée de Toulmon, au Congrès historique, en no-

vembre 1835:

« Forkel, auteur d'une Histoire de la musique assez volumineuse, quoique non achevée et écrite en allemand, arrivé à l'époque de l'établissement de la musique mesurée, croit avec raison n'avoir rien de mieux à faire que de présenter en presque totalité le traité de Francon; il le commente depuis

le commencement jusqu'à la fin. Or, où prendil ce traité? Dans la collection des Scriptores ecclesiastici de musica sacra potissimum. Lorsqu'il en est au chapitre relatif au déchant ou contrepoint de l'époque, il trouve. Discantus autem fit cum lyra aut cum diversis etc.; et plus loin: Cum diversis lyris fit discantus ut in mottetis, rodellis et cantu ecclesiastico. Cherchant donc à commenter ces paroles, et ne pouvant accorder le sens qu'elles présentent naturellement avec la possibilité de trouver aucun instrument qui puisse porter le nom de lyre, en usage dans l'Eglise au moyen age; de plus, s'appuyant sur l'autorité d'une lettre de Seth Calvisius, qui parle des vielles et des musettes, à propos d'instruments produisant plusieurs sons simultanés, Forkel donc, ayant dans cette hypothèse à choisir entre ces deux ignobles instruments, prend son parti, et traduit le mot lyra par vielle; alors grande dissertation de sa part sur la manière dont la vielle était accordée; entin un système tout entier est fondé sur cette supposition.

or, ayant eu le bonheur de trouver une copie de Francon, au moment où je m'y attendais le moins, quelle a été ma surprise, lorsque je m'aperçus que le mot lyra est un mot mal lu à cause de l'abréviation, et qu'il fallait lire littera, ce qui change le sens entièrement, et ce qui signifie simplement que le déchant d'alors se faisait de manière à ce que les musiciens, en exécutant les différentes parties dent ces morceaux se composaient, chantaient les mêmes paroles; dans ce cas, c'était, comme Francon le dit luimême une ligne plus loin, cum eadem littera, et dans l'autre cas, chaque partie compor-tait des paroles différentes, comme dans les motels, elc., cum diversis litteris.

« Ce qui vient à l'appui de ce que j'avance, c'est que l'on peut voir que motets qui se trouvent dans le manuscrit de Guillaume de Machault sont à trois voix, et que chaque exécutant chante des paroles différentes. La douzième est assez remarquable sous ce point de vue : les paroles de la première partie sont en vieux français,

celles de la seconde sont en mauvais latin; elles ont assez de ressemblance avec la physionomie d'une hymne de l'Eglise; tels es sont les premiers mots:

> Corde mesto Cantando conqueror Semper presto Servieus maceror Sub honesto gestu, etc.

« Et enfin la troisième partie est sur un Libera. Par exemple, il faut rendre justice au bon goût de Forkel, car après avoir établi l'existence des vielles, comme nous l'avons vu plus haut, il s'indigno lui-même en persant à l'effet que devait produire cette espèce de musique. » (Gazette music. du 28

février 1835, p. 70.)

« Si nous traduisons à présent le passage de Francon, nous n'y trouverons aucune obscurité. « Le déchant se fait avec un teste, ou avec plusieurs textes, ou sans texte et avec texte; si avec texte il se fait de deux manières, ou avec le même ou avec plusieurs. Avec le même texte a lieu le déchant dans les chansons, les rondels et le chant ecclésiastique. Avec différents textes on a un déchant comme dans les motets qui ont le triplum, ou le ténor, lequel ténor équivaut au texte. Le déchant se fait avec texte et sans texte dans les conduis, et dans un certain chant d'église proprement appelé

organum...., etc. »
LYRIQUE. — « Qui appartient à la lyre. Cette épithète se donnait autrefois à la p ésie faite pour être chantée et accompagnée de la lyre ou cithare par le chanteur, comme les odes et autres chansons, à la différence de la poésie dramatique ou théâtrale, qui s'accompagnait avec des flûtes par d'autres que le chanteur; mais aujourd'hui elle s'applique au contraire à la fade poésie de nos opéras, et par extension, à la musique dramatique et imitative du théâtre. »

(J.-J. ROUSSEAU.)

- « Chanson des moisson-LYTIERSE. neurs chez les anciens Grecs.»
'J.-J. Rousseau.)

- Douzième degré de l'échelle dans la notation boétienne, et qui correspondait au second mi. Cette lettre, dans l'alphabet significatif des ornements du chant de Romanus, signifiait moderari, mouvement modéré.

MA. — Nom que des symphoniastes modernes ont donné au mi quand il est bémolisé, de même qu'ils ont appelé le si za lorsqu'il est également bémolisé. (Voy. Méthode pour apprendre le chant d'église; Ballard, 1719.) A l'égard du changement du si en za, on le conçoit, puisque cette note est corde variante; mais on ne conçoit point celui de mi en ma, qui n'est pas corde mobile. Cela

prouve à quel point, dans les derniers lemps, l'influence de la tonalité moderne a agi sur l'oreille des réformateurs, puisqu'ils ont introduit des demi-tons, des cordes variantes dans un système tonal qui repose essentiellement sur l'ordre diatonique.

- Puisque nous en sommes sur les noms inventés pour désigner les intervalles aileres à mesure que la musique les glissait daté le plain-chant, disons que l'abbé Lebeut avait proposé d'admettre douze syllaires pour dénommer les douze demi-tons de l'octave; et au point de vue, non de l'échelle du plain-chant, mais de l'échelle de notre musique, il aurait eu certainement raison. Dans

son indignation contre la triple répétition de la même syllabe pour indiquer trois notes différentes, triple répétition nécessitée par le système des muances, Lebeuf s'écrie: • Eh quoi donc! les langues latine ou (sic) françoise ne sont-elles pas assez riches pour fournir autant de syllabes qu'il y a de différents sons dans une octave? » Puis il ajoute: La science du chant en général ne deviendra donc, selon moi, un peu moins difficile à apprendre, que lorsqu'on sera convenu d'admettre douze syllabes différentes pour dénommer les douze demi-tons de l'octave. Outre les six anciens noms et le septième qui est le si, l'Antiphonier de Paris, de lan 1681, nous apprend que dès lors quelques personnes appeloient le si bémolisé du nom de sa, le mi bémolisé da nom de ma, et le fa dièze du nom de fi. Ce surcrost de noms peut absolument suffire pour le plainchant, n'y ayant guère que dix cordes qui v recoivent des notes dans l'étendue de l'oclave. Je laisse aux musiciens à trouver, s'ils le jugent à propos, un nom pour le sol dièze et l'ut dièze, moyennant quoi nous au ons douze noms pour les douze semi-tons qui constituent l'octave (390); mais si l'on est aussi long à s'y déterminer qu'on a élé pour admettre le si, nous pourrons bien ne point voir de nos jours ce nombre complet. » (Traité historique sur le chant ec-

clésiastique, pp. 5 et 6.)

L'abbé Lebeuf était pressé, comme on voit. On peut conclure de ce passage fort curieux que les musiciens, proportion gardée, étaient et sont encore fort en arrière de l'abbé Lebeuf et de l'Antiphonier

de 1681.

De bonne foi, que pouvait devenir le plain-chant aux prises avec la tonalité moderne secondée par de pareils symphoniastes?

MACHICOTAGE. — « C'est ainsi qu'on appelle, dans le plain-chant, certaines additions et compositions de notes qui remplissent, par une marche diatonique, les intervalles de tierce et autres. Le nom de cette manière de chant vient de celui des ecclésiastiques appelés Machicots, qui l'exécutaient autrefois après les enfants de chœur. »

MACHICOTAGE. — Il serait difficile de dire sujourd'hui en quoi consistait l'espèce de chant auquel on a donné ce nom et qui avait fait principalement irruption dans le me parisien. L'abbé Lebeuf attribue au machicotage l'impression désagréable que produisaient sur tous les étrangers qui venaient à Paris les chants des répons et des graduels. Autant qu'on peut le présumer, le machicotage avait lieu au moyen de cerlaines additions et compositions de notes introduites dans les versets, avec de fréquentes descentes à la tierce. Cet usage, suivant l'auteurcité, existait depuis un temps mamémorial, et les divers Antiphonaires qui

se sont succédé jusqu'au temps où il écrivait, n'y ont à peu près rien changé. Il est à croire que le machicotage est un reste grossier de l'ancienne organisation, ainsi que les périélèses, et que dans l'emploi de ces ornements on avait en vue de fixer le repos des voix, et surtout de rendre, comme l'on disait, le chant plus nourri et plus churge. Les Français, et principalement parmi eux les Parisiens, n'ont jamais manqué l'occasion de mutiler les mélodies grégoriennes et de les déshonorer par des inventions barbares. Le machicolage en est une preuve. Le tour de composition qui lui était propre, de l'aveu de l'abbé Leheuf, avait quelque chose d'extraordinaire au premier abord: «Ce tour même, dit-il, a le malheur de déplaire à la plus grande partie de ceux qui y prêtent l'oreille, parce qu'ils n'y sont pas accoutumés, et que les descentes fréquentes à la tierce n'ont pas pour eux le même agrément que la composition ordinaire des livres romains. » (Trait. hist. et prat. sur le ch. ecclés., p. 93.) On ne peut pas, ce me semble, montrer plus naïvement l'extravagance de certains usages, tout en faisant profession de les respecter à cause de leur ancienneté. Très-probablement aujourd'hui le machicotage est un des éléments qui nous rend le plain-chant parisien si disgracieux. Car les étrangers, ceux surtout qui viennent d'un pays où le rite romain s'est perpétué, éprouvent la même impression que ressentaient les contemporains de l'abbé Lebeuf à leur arrivée dans la capitale.

Quoi qu'il en soit, le nom de machicotage vient d'ecclésiastiques nommés machicots, et eux-mêmes, dit-on, exécutaient autrefois le machicotage, immédiatement après les enfants de chœur. Toutefois le machicotage

était supprimé à l'office des Morts.

Le même abbé Lebeuf nous fournit des renseignements à cet égard, dans son Histoire du diocèse de Paris (t. VIII, part. viii, p. 51). En parlant de la paroisse des Lays, du doyenné de Châteaufort, il dit que les écarts de cette paroisse ont pour nom l'étrille, la macicoterie, l'enclave, etc., « Sans m'arrêter, poursuit-il, à la bizarrerie de ces noms, j'observerai seulement que celui de la macicoterie peut nous fournir l'origine du nom de ces macicots usité dans le clergé de Notre-Dame de Paris. Un particulier du nom de Macicot ou Massicot aura donné autrefois ce bien ainsi nommé aux chantres auxquels cette terre fournissait les appointements. On a des exemples de semblables origines. »

Mais alors d'où vient qu'en Italie il y a des ecclésiastiques d'un rang inférieur appelés maceconici ou maceconchi? Du Cange cite le Processionnal de Milan où il est dit: In Sancto Victore Maceconici dicunt ter Kyrie eleison submissa voce, et veglones alternatim. Ces ecclésiastiques lui paraissent

(390) il est plus exact de dire que les douze semi-tons constituent l'échelle; les huit intervalles diato-

être les mêmes que ceux qui sont connus dans l'église de Saint-Laurent de Gênes, (Genuensis) sous le nom de massaconici, macicots dans le diocèse de Paris, machicots en français, et qu'on appelle ailleurs écoliers. A l'article Massicoti, il définit ainsi ces relizieux : Minores chori ministri in cathedralibus. Il cite l'Ordinarium Silvanect., sp. Man-TEN., De antiq. eccl. discipl., p. 83: Massicoti vel clerici clericaliter induti cappis cericis incipiunt Invitatorium, Christus. Il ajoute que cet ordre est appelé massicocia dans les archives de l'Eglise de Paris.

MACHICOTS OU MACICOTS. - MACHICOT, s. m.—« Officier de l'église de Notre-Dame de Paris, qui est moins que les bénéficiers et plus que les simples chantres à gage. Les machicots sont obligés de porter chape aux setes semi-doubles, et de tenir le chœur. Chori ministri minores. C'est un machicot. De là on a fait machicoter, v. n., chanter un verset, en y ajoutant ou en retranchant des notes qui sont sur le livre; rendre le chant plus simple ou plus composé, en ajoutant de l'agrément à la mélodie et à l'harmonie, ad libitum occinere. Il machicote. Il sait bien machicoter. » (Dict. de Trévoux.)

MADRIGAL. — « Sorte de pièce de musique travaillée et savante, qui était fort à la mode en Italie au xvi siècle, et même au commencement du précédent. Les madrigaux se composaient ordinairement, pour la vocale, à cinq ou six parties, toutes obligées, à cause des fugues et dessins dont ces pièces étaient remplies; mais les organistes composaient et exécutaient aussi des madrigaux sur l'orgue, et l'on prétend même que ce fut sur cet instrument que le madrigal fut inventé. Ce genre de contrepoint, qui était assujetti à des lois très-rigoureuses, portait le nom de style madrigalesque. »
(J.-J. Rousseau.)

MADRIGAL. - Au premier coup d'œil cet article ne devrait pas entrer dans un livre comme celui-ci, puisque le madrigal musical est un genre essentiellement mondain. On sait que le madrigal poétique est une pièce de vers qui roule sur l'amour ou représentant quelque scène de la vie cham-pêtre, et qui se termine, à l'imitation de l'épigramme, par un trait. Mais nous signalons ici le madrigal, parce que, à raison même de sa destination, ce fut dans ce genre que les compositeurs s'exercèrent à rapporter l'expression de la musique au sens des paroles; or, c'était cette expression à laquelle on n'avait jamais songé auparavant dans la composition des messes, des motets, etc., etc. La raison en est simple, c'est que toute la musique étant écrite, dans la tonalité ecclésiastique, on avait jusqu'alors suivi les habitudes de cette tonalité, suivant laquelle, dans le plain-chant surtout, on ne devait pas s'astreindre au sens des paroles, prises isolé-ment, mais bien au caractère général du texte auquel les symphoniastes devaient approprier le mode.

Le madriyal est donc, sous ce rapport, le genre qui tranche la nuance entre le style d'église et le style mondain, et l'ou peut dire que la date de cette distinction ost l'année 1540 environ, où parut cette nonveauté. Mais il est certain qu'à la distance où nous sommes de cette époque, le style madrigalesque se confoud pour nous avec les œuvres du style religieux, comme le prouve l'impression que nous a fait éprouver le fameux madrigal de Palestrina Alla riva del Tebro, qui nous semble, à cause de la tonalité, appartenir à la même inspiration que les œuvres sacrées du même auteur.

- « Le madrigal est un genre de composition qui tient beaucoup de la forme de la fugue, mais dont le style moins aride est susceptible de se prêter à tous les genres d'expression. On l'a ainsi nommé, pire qu'il se pratiquait ordinairement sur um espèce de petit poëme qui porte le même nom. On en distingue deux espèces : les madrigaux simples, c'est-à-dire ceux qui s'exécutent par des voix seules, sans aucus mélange d'instruments, et les madrigaux accompagnés, c'est-à-dire ceux dans lesquels les voix sont soutenues de l'orgue ou du clavecin, car, en ce genre, on n'emplote pas d'autres instruments avec la voix.

« Les madrigaux simples paraissent avoir été inventés les premiers. Il est absolument impossible de dire quel en a été l'inventeur. Plusieurs auteurs ont regardé Jacques Arcadet, maître de chapelle du cardinal de Lorraine, qui florisssait vers la fin du xvr siècle, comme le premier qui ait composé es ce genre; mais cette assertion est éviden-ment erronée. Si l'on prend la peine de lire P. Aaron et les auteurs didactiques de ce temps et des temps postérieurs, on J verra citer les madrigaux de maîtres plus anciens, et même de ceux de l'ancienne école flamande. On doit donc conclure de la que les madrigaux simples sont une invertion du commencement du xvi siècle. Ce genre fut singulièrement cultivé pendant tout le cours de ce siècle et du suivant, mais il a été entièrement abandonné des le commencement du xviii, tant à cause de l'impossibilité reconnue d'égaler les anciens en ce genre, qu'à cause de l'attention que l'on a donnée exclusivement au genre drematique et à la musique instrumentale, qui sont en quelque sorie les antipodes de o système. Du reste, dans le cours de sa duree, ce style a éprouvé de fréquentes vanttions. Si, comme le dit Berardi, on examina les madrigaux des premiers auteurs en 🛪 y trouvera peu de différence genre, on pour le style avec celui de leurs composttions sacrées; mais à mesure que l'on avance, on voit ce genre prendre un style et des tournures qui lui sont propres. Cet avancement se fait sentir surtout dans L. Marenzio, auteur un peu postérieur à Palestrina et qui s'est acquis une grande réputation en ce genre; il se sait encore sentir successivement dans C. Gesualdo, prince de Venouse, dans Monteverde, dans Mazzochi, el enfin, il semble atteindre sa limite dans le célèbre Alessandro Scarlatti, le derniergrand

compositeur dont on cite les compositions sins le style madrigalesque. Les madrigaux accompagnés sont nécessairement d'une invention un peu plus moderne. Ils n'ont pu exister que depuis le moment où l'usage s'est introduit de placer sous les voix une basse instrumentale différente de la basse tocale. Cet usage remonte au commencement du xvn° siècle. On cite un grand nombre d'auteurs en ce genre; mais les plus célèbres ont fleuri depuis le milieu du xvii° jusqu'au milieu du xviii". Ce sont Frescobaldi, Carissimi, Lotti, Scarlatti, Clari, Marcello et Durante. Ces trois derniers auteurs surtout ont laissé en ce genre des chefsd'œuvre qui sont entre les mains de tout le monde; mais depuis eux, personne n'a cherché à s'exercer en ce genre, non-seulement parce que le goût et la direction des idées ont changé; mais, il ne faut pas craindre de le dire, parce que aujourd'hui les éludes de composition sont généralement ou faibles ou mauvaises. En effet, à peine un élève a-t-il appris à plaquer sur une basse une harmonie, souvent systématique et incorrecte, et à glisser sous un chant difforme une basse, tant honne que mauvaise, qu'il se croit un compositeur, et qu'il grille de s'élancer au théâtre sur les traces de son maître, qui n'en sait pas plus que lui. Les anciens étaient persuadés que, pour sormer un compositeur et mériter le titre de mailre, il fallait employer de longues années à parcourir les degrés de la science, s'exercer péniblement sur chacun d'eux, à méditer attentivement tous les modèles, el, par ce moyen, se rendre capable de traiter avec une égale facilité tous les genres de musique. Aujourd'hui, le musicien bome toute sa gloire à la composition d'une arielle ou d'une chansonnelle, et on ne rougit pas d'étaler en tête de semblables sadaises les titres pompeux d'élève et même de professeur d'une école en réputation. » (Chonon, Sommaire de l'hist. de la mus.)

MAESTOSO. — « Adjectif italien qui désigne un mouvement lent et majestueux de la musique. » (Féris.)

MAESTRO, maître. — « Ce mot a passé de l'italieu dans la langue française. On dit sujourd'hui un grand maestro pour désigner un compositeur distingué. » (Féris.)

MAGADISATION.—Plangat plectrica voce numa omnis concio, atgue tanta suceinat perplexa ordine armonia terminalis magadis resultet sonora. (Prosa S. Carilefi, ex ms. Floriacensi, 64. On y voit tous les termes du métier: prome, castra, concio, carmina, organa, subnectes, hypodorica. In plurib. Missal. ab undecimo sæculo.) Extrait de la Dissertation de Lebeur sur l'état des sciences dans les Gaules depuis Charlemagne jusqu'au roi Robert, en tête du

(391) Parra, Résumé de l'hist. de la musique, p. Can et suiv.

om e II du Recueil de divers écrits pour servir d'éclaircissements à l'histoire de France, par le même; Paris, Barois fils, 1738.

La magadisation était donc une sorte de terminaison. Comme les conjectures en pareille matière sont souvent périlleuses, nous n'essayerons pas de dire en quoi elle consistait.

MAGADISER. — « C'était, dans la musique grecque, chanter à l'octave, comme faisaient naturellement les voix de femmes et d'hommes mêlés ensemble; ainsi, les chants magadisés étaient toujours des antiphonies. Ce mot vient de magas, chevalet d'instrument, et, par extension, instrument à cordes doubles, montées à l'octave l'une de l'autre, au moyen d'un chevalet, comme sujourd'hui nos clavecins. » (J.-J. Rousseau.)

MAGAS, au génitif magadis.—« Terme grec, dout les Italieus ont fait magada. C'est proprement une espèce de petit pont, ponticello, ou chevalet mobile, qu'on met en différents endroits sous la corde du monocorde pour mesurer la proportion des sons. » (Brossard.)

MAIN HARMONIQUE ou GUIDONIENNE.

— « Pour aider à reconnaître les noms dans la solmisation, on avait imaginé de représenter la position des vingt sons de l'échelle générale sur le bout des doigts et sur les phalanges d'une main gauche ouverte; on avait établi un certain nombre de règles concernant le passage de l'une à l'autre, suivant les divers cas, et cette main se plaçait comme un indicateur universel dans toutes les écoles et dans tous les traités élémentaires de musique. On disait d'un homme qui connaissait bien toutes les règles des muances, qu'il savait sa main (391). »

Telle est la main musicale, harmonique ou guidonienne, dont le nom seul démontre assez qu'elle fut attribuée à Guido par suite de l'opinion où l'on était qu'il était l'auteur des sept premières notes de la gamme et du système des bexacordes, tant les erreurs se sont enchaînées les unes aux autres en tout ce qui regarde ce moine célèbre (392). Mais cette erreur tombe comme toutes les autres auxquelles elle se lie intimement. Si plusieurs manuscrits portent la main harmonique, on doit croire qu'elle a été intercalée par des copistes qui la jugeaient nécessaire au complément du système des hexacordes dont ils pensaient que Guido était l'auteur. Mais aucun passage des ouvrages de ce dernier ne fait mention de cette main.

On trouve cette main figurée dans une foule d'auteurs. (Voy. JUMILEAC, le P. MER-SENNE, etc.)

MAITRE DE CHAPELLE. — Autrefois les compositeurs attachés au service d'une église ou d'un grand seigneur pour écrire de la musique religieuse s'appelaient mattres de chapelle. Plus anciennement, le maître

seui notulas (jusque-là c'est vrai ; le reste ne l'est pas), digitis lævæ manus per integrum diapason distin<sub>e</sub>ncudos. » (Chronographia biparti.a, p. 139.)

<sup>(32)</sup> Exceptavit (Guido A retinus) novam rationem catas quan solmifacionem vocant, per sex syllabas

de chapelle du roi s'appelait episcopus capella. (Voy. Du CANGR BUX mols Episcopus palatii et Episcopus capella regis.)

MAI

MAITRES DE CHAPELLE. - « On ne donnait autrefois ce nom qu'aux musiciens attachés au service d'une église pour composer de la musique sacrée. On appelle aujourd'hui mattre de chapelle tout compositeur qui écrit pour le théâtre. » (Féris.)

MAITRES - CHANTEURS. — Les maureschanteurs étaient des artisans allemands qui produisirent, dit Bottéede Toulmon (Des puys de palinods au moyen age), des poésies fort belles et de la musique fort médiocre. Ces associations, après avoir atteint leur plus haut degré de splendeur vers le xiv siècle, tombèrent peu à peu dans le discrédit, au point qu'on trouve une ordonnance de Léopold I., archiduc d'Autriche, en date du 12 juin 1665, dans laquelle les maitreschanteurs sont confondus avec les escamoteurs, les danseurs de corde et même les marchands de peaux de lapins (en allemand, hasensschopfer, mot a mot : éplucheur de lièvres).

Les institutions de chanteurs de minne et des maîtres-chanteurs en Allemagne correspondent à celles qui étaient connues en France sous les noms de Société de Sainte-Cécile de Rouen et de Paris, et entin du

Puy d'Evreux.

- Avant l'établissement du MAITRISE. -Conservatoire, il n'y avait en France d'autres écoles de musique que les mattrises. C'étaient des écoles attachées aux cathédrales, et où des jeunes gens et des enfants étaient entretenus aux frais du chapitre pour recevoir une éducation musicale et pour desservir la musique, soit comme chanteurs, soit comme instrumentistes (393). Jean de Bordenave, chanoine de Lascar, en Béarn, dans son livre de l'Estat des eglises collegiales et cathedrales, nous a transmis quelques détails précieux touchant l'origine, le but et certains usages de cette institution. Mais, comme il est permis de supposer que peu de lecteurs auront le courage de rechercher, ainsi que nous l'avons fait, et de réunir en un seul tout les renseignements, curieux sans doute, mais épars çà et là cet énorme volume au milieu de dissertations oiseuses, nous ne nous excuserons pas sur la longueur du passage suivant, qu'à raison de cela même on peut regarder comme à peu près inconnu :

« Quant aux enfants de chœur qui, comme l'âme de la musique, tiennent le dessus sous la direction de leur maistre symphoniaque, ils donnent tant de grâce au chant et une vigueur si grande pour exciter le peuple à déotion, qu'ils ornent et accomplissent toute l'harmonie par leurs tons angéliques. Saint Victor, evesque d'Ulique, en Afrique, dans son histoire de la persécution des Vandales, fait mention de certains ieunes enfants qui

estoient employez en l'eglise de Carthage en cet usage; où il dit que parmy la multitude de confesseurs ou clercs qui s'en alloient à l'instance d'un homme perdu nommé Teucorius, lequel estoit sous-chantre, on sépara douze ieunes enfans qu'il connoissoit avoir bonne voix, et estre propres à chanter en musique, pour avoir, pendant qu'il estoit catholique, esté ses ecoliers. Et Venantius Fortunat, en ses vers au clergé de Paris, descrivant la forme de la musique que sainct Germain, evesque, avoit instituée en son Eglise de Paris, il y met des enfans chantans avec les orgues, des basses-contres, et plusieurs sortes d'instrumens, et conclud que, par l'institution de cet evesque, le clergé, le peuple et les enfans chantoient ensemble les louanges de Dieu.

 Les musiciens nous content, par une tradition et commemoration verbale reçue de leurs maieurs, que sainct Gregoire le Grand est autheur, non seulement du plain-chant, mais aussi de la musique de l'Eglise, et qu'il a institué les enfans de chœur. Laquelle opinion revient à ce que Jean Diacre note en sa Vie et que lui-même escrit en ses Epistres, qu'il avoit fondé à Rome une eschole de chantres remplie de douces voix, et avoit ordonné avec beaucoup de soin le chant ecclesiastique sur la fin du cinquiesme siecle. Depuis, les cardinaux, evesques et prélats en ont peu à peu fait autant en leurs eglises, et ont fait porter leur livrée aux enfans du chœur, les habilians chacun de sa couleur, en rouge ou violet, selon leur titre et quilité, par dessus lesquels ils mettent les blancs surplis, comme ornement communi tous ordres du clergé; parures de diverses couleurs mystiques, qui rendent l'Eglise auguste, et symbolisent les vertus dont les chanoines et tous autres ecclésiastiques doivent estre munis. Ainsi on leur fait porter la marque et livrée de leurs per trons, à scavoir le pourpre, qui ne recoil aucune falsification, et, en signe de la maiesté inhérente à la couleur esclattante de leurs robes et bonne!s, ces petits innocens ious sent le jour de leur feste et patron, de ortaines graces et avantages, pour un festia aux chanoines en leur psalette, se vont pour mener à cheval ou en carosse et vont saluer l'evesque, et Messieurs du chapitre et de la cour, autant que legloisir leur permet. des motets et airs de musique extraordinaires. Mesme en quelques eglises, les enlans du chœur prennent durant la feste des lasse cens, une mitre sur leur teste, montent aut chaires hautes et les chanoines se placent aux basses. Neantmoins, sauf meilleur adris, cela n'a point de grâce et fait rire le peuple. pour ce qu'un sainct ne degrade jamais l'autre. Aussi, en quelques endroits, les chanoines reconnoissant l'importance de l'affaire, conservent bien leurs rangs, mais ils funt monter les enfans du chœur ce ions là aux premières chaires, où le plus petil

<sup>(565)</sup> In quacumque schola reperti pueri bene psallentes toliantur inde, et nutriantur in schola castorum, et poetea fant oubicularii. > (Ordo Romanus.)

s'asseoit le premier, comme estant celuy qui est le plus proche de l'innocence en pureté native. Ce qui me semble pareillement estre hors de raison, d'autant qu'il faut toujours mettre différence entre les maistres et serviteurs, les superieurs et les suiets, surtout en l'eglise où Dieu est present. Voylà pourquoy en d'autres lieux on permet seulement aux enfans de gouverner le chœur et de conferer les simples benefices qui y vacquent durant tout ce jour; mais cela doit encore estre reietté, tant à cause que les disciples ne sont pas maistres que parce que Dieu n'ayant point l'ordre renversé et que donner la collation totale des bénéfices aux enfans est un passe-droit manifeste. Lesquelles considerations fout que les chapitres se contentent ailleurs de mettre a jour les ensans du chœur en plaine liberté, sans estre sviet à la férule de leur maistre, conformément à ce que les ieunes escholiers practiquent aux basses classes, le ionr et feste de Saint Vincent, et les filles le jour de Sainte Catherine.

 Mais c'est assez discouru de leurs couleurs et parures; disons maintenant un mot de la discipline de ces enfans et de leur condition. On met ces enfans du chœur sous la main des maistres, pour les instruire et tenir en leur devoir. Où il faut estre bien circonspect et empescher les abus qui se commettent d'ordinaire tant en l'établissement des precepteurs de la psalette, qu'en l'instruction des enfans. Car tous ne sont pas propres à tenir la maistrise et à conduire et gouverner un aage tendre et délicat. Les vices accompagnent les musiciens, de leur nature fantasques et capricieux, soit à causo de leurs quintes, soit à raison de leurs actions licencieuses et effrenées, pour la pluspart. En telle sorte qu'ils assomment ces petits corps pour un pié de mouche, n'y ayant condition plus miserable et à regretter, qu'est celle d'un enfant du chœur novice et apprentif. Mais il y a moderation en toutes choses, et, partant, les intendans de la inusique doivent donner la psalette à des maistres et precepteurs sages et retenus, qui manient doucement les enfans de chœur, leur apprennent qu'ils sont habillez de rouge, ut ex purpureo colore ad pudorem innitantur, ainsi que Macrobe remarque, et qu'ils doivent marcher avec la modestie requise par ce grand legislateur Lycurgue. Mais leur maistre est surtout obligé de les rendre Parfaits, entiers et accomplis au fonds de la musique où ils tiennent la plus haute et délicate partie; le principal est la musique et les sainctes lettres puisqu'ils sont destinez à estre ecclesiastiques. Les enfans doivent sprendre quelque heure du jour à bien escrire, à estudier leur grammaire qui est le sendement des sciences. Cependant, l'abus est si grand que ces pauvres enfans ne considerant pas ce qu'ils doivent estre, s'adonaeut seulement à la musique, et sans prendre soin de vacquer à autre estude, ils se rendent du tout inhabiles, ignorans et indigues des principaux offices de leur estat : jusqu'à là, qu'estant sortis de la psalette, ils sont plus grands postes et coureurs de cam. pagne que les ribleurs de nuit. A quoy ceux qui ont charge du chant et de l'office du chœur aux églises cathédrales et collegiales doivent avoir esgard, et moderer cet exercice en telle sorte, que les enfaus qui s'y employent, eussent le temps et le moyen d'estre instruits, non seulement en la-sol-fa, mais aussi en la doctrine qui est necessaire à ceux qui desirent se faire promouvoir aux ordres sacrez. Estant chose inepte et ridicule de voir qu'entre tous ceux qui s'y présen-tent, il n'y en a point de moins capables que les chantres qui ont pris leur nourriture en ces eglises, car il ne suffit pas d'estre

IAM

musicien pour être ecclesiastique.

C'est en 1643 que Bordenave publiait sa volumineuse compilation, et il est remarquable que cette même année ait vu parattre, sur les mattrises et les écoles de musique, un tout petit livre, aussi rare que curieux, da à la plume fort badine et fort légère parfois d'un autre chanoine, Annibal Gantez, prieur de la Madeleine en Provence. L'auteur avait été successivement maître de musique dans les cathédrales d'Aix, d'Arles, d'Avignon, dans les églises de Saint-Paul et des Innocents de Paris, et enfin à Saint-Etienne d'Auxerre. Grâce à son humeur vagabonde et à ses fréquents changements de résidence, Ganavait acquis une connaissance exacte de l'état des mattrises établies de son temps, et il avait été à même de former des relations avec les mattres les plus renommés. Son livre, intitulé : l'Entretien des musiciens, contient cinquante-neuf lettres écrites à divers maîtres de chapelle, ses confrères. Ce sont tantôt des éloges, tantôt des conseils qu'il leur donne, tantôt des reproches qu'il leur adresse, non-seulement sur la manière dont ils remplissent leurs fonctions, mais encore sur leur conduite privée. En effet, l'auteur ne s'épar-gne pas lui-même : il fait sa propre confession avec une liberté de langage et des allures dont nous aurions lieu d'être plus qu'étonnés aujourd'hui de la part d'un homme de sa profession, et qui ne donnent pas, il faut le dire, une haute idée de la considération qui s'attachait de son temps à la qualité de musicien. J'en préviens le lecteur, parce que je ne pourrai me dispenser d'emprunter quelques citations à ce livre qui, pour trancher d'une façon aussi marquée avec la gravité habituelle des écrivains du clergé, n'en est pas moins intéressant pour ce qui est de la peinture des mœurs des musiciens de cette époque. D'ailleurs, lorsqu'il s'agit d'une institution éteinte, le témoignage de ceux qui ont vécu dans son sein doit être soigneusement recueilli.

Sous le rapport de l'administration et du régime intérieur, les maltrises n'étaient pas sans analogie avec les conservatoires de musique établis en Italie. Cependant plusieurs différences signalées par Gantes

montrent que cette institution, loin d'être soumise à un mode d'organisation uniforme, se prétait aux exigences et aux convenances des localités. Dans certaines mattrises, en effet, les enfants, le maître et les prêtres vivaient en communauté; c'étaient celles de Saint-Paul de Paris, de Toulon, de Marseille, d'Aix, d'Arles, d'Aigues-Mortes, de Carpentras; dans d'autres, les enfants, le maître, les prêtres, vivaient à part : c'était ce qui avait lieu à Saint-Jacques de l'Hôpital de Paris, à Valence, à Grenoble et au Havre-de-Grâce; les troisièmes étaient celles où les enfants et le mattre étaient nourris par procureur, comme c'était l'usage à Notre-Dame de Paris et à Viviers; enfin, dans les dernières, comme Saint-Inuocent de Paris, Auxerre, Montauban, Avignon, etc., le mattre était chargé de l'entretien et de la nourriture des enfants (394).

Disséminées sur tout le sol du royaume et, sous ce point de vue, plus favorables aux développements du goût musical que le Conservatoire, seul établissement central consacré aux hautes études musicales, les anciennes maltrises produisaient partout de bons maîtres, et même des compositeurs habiles qui, excités par une louable émulation, et profitant des exemples de leurs confrères, tout en cherchant à les surpasser, auraient pu rendre florissantes les écoles dont ils avaient la direction, si, à raison même de ce laisser-aller dans les mœurs dontles musiciens d'alors donnaient l'exemple, les résultats qu'on était en droit d'attendre d'une institution semblable n'eussent été trop souvent paralysées. Quoi qu'il en soit, Gantez nous a conservé les noms des compositeurs dont les maîtrises de son temps s'honoraient le plus. C'étaient Veillot, maître de Notre-Dame, Hautcousteaux, maître de la Sainte-Chapelle, Pechon, maitre de Saint-Germain, Fremat, Cosset, Gobert, ces quatre derniers Picards, lesquels Picards, dit notre auteur, a sont plus esti-

més en la composition, approchant beaucoup de l'air de Provence, » c'est-à-dire de la mélodie propre aux pays méridionaux, tandis que les maîtres du nord ont en général plus d'art en leur musique. Tels étaient les compositeurs de musique religieuse, de messes, de motets; quant aux auteurs de musique profane, des airs de table et des airs de lict, Gantez se fait d'autant moins de scrupule de les nommer qu'il se compte lui-même dans le nombre.

« Ne confesserez-vous pas que les airs de table ont autre grace que ceux du lict, et que celuy-là n'est pas bon maistre en ceste composition qui ne fait pas mieux les premiers que les derniers? On dit pourlant que monsieur Boesset (395), qui est excellent en toutes ses œuvres, n'en fait point à boire, de quoy ne se faut pas estonner, cher amy, car s'il avoit ceste qualité, il seroit parfail, et vous savez que nemo est perfectus nisi solus Deus. Toutefois il faut confesser que monsieur Moulinier (396) fait bien tous les deux. ouisque nous avons des airs de sa façon de l'une et l'autre espèce qui ne se peuvent imiter. Ceux demonsieur Lambert (397) ne sont pas mauvais, puisqu'ils ont l'adreu des James de Paris, et les quels monsieur Bertaut (398) chante de si bon cœur; mais je n'y porteroi point d'envie pourveu que vous ayez agréable ceux que je vous en-

▼oyeroi, et particulièrement cestuy-cy, etc. « Aprèscela, je ne vous scaurois plus rien dire, sinon qu'ayant esté pourveu d'unechanoinerie par monseigneur l'évesque d'Auserre despuis ce matin, je pense que je ne suis pas sculement obligé de prier pour sa propérité, et de m'en aller le remercier, mais encore de boire à sa santé; par cet effette traite aujourd'huy à soupe tous mes camrades, où je vous laisse à penser comme nous enfilerons. Je regrette de n'y estre assisté de vostre présence; mais ce ne pouvant, si me contenteroy pour asteure d'êlm. Monsieur, votre serviteur, A. Gantez (399).

1594) L'entrelien des musiciens, p. 155; Auxerre, 1643

(395) Surintendant de la musique du roi et de la reine, conseiller du roi en son consei maître d'hôtel, né vers 1585, mort en 1643. conseiller du roi en son conseil et son

(396, 397, 398) Moulinier, Lambert, Bertaut ar-tistes oubliés maintenant, sauf Lambert, cité dans la satire in de Boileau.

(599) L'entretien des musiciens, p. 286. Une deini-page de M. de Sainte-Beuve, mais des plus incisives et des plus fines, vient si heureuse-ment se placer ici qu'elle me dispense de tout com-mentaire sur cette lettre.

· L'esprit du bon vieux temps, avant qu'on l'edt éveillé et gaté, avant qu'on lui ent appris tout ce qu'il récélait, et qu'on lui ent donne, suivant le langage des philosophes, conscience et clef de luimeme, cet esprit allait son train sans tant de façons..... il doute, il gausse, il croit, tout cela se mêle. Mais c'est parce que la foi, ce qu'on appelle to foi du charbonnier, s'y trouve avant et après tous, c'est pour cela que le reste a si bien ses cou-dées franches. Le xviii siècle, ne l'oublinns pas, et déjà la Réforme en son temps, sont venus tout

changer; ils sont venus donner un sens grave et presque rétroactif à bien des choses qui se passient en famille à l'amiable ; pures espiégleries et gans que se permettaient les atnés de la maison entre : Ces peccadilles, une fois dénoncées, et quand en 2 se ce qu'on faisait, ont pris une importance enerme... Mais le propre du vieil esprit, même gaillariet suquois, était de ne pas franchir un certain cercle, # ne point passer le pont : il joue devant la misse et y rentre à peu près à l'heure ; il tape aux vines. mais sans les casser. Ha le dos rond.... On a remarqué très-longtemps cette gaieté particulier aux pays catholiques; ce sont des enfants qui sur le giron de leurs mères lui sont toutes sortes de niches et prennent leurs aises..... Il y eut toujours la proisse et le curé. Entre deux paques pourtant l'espace était long, la marge était large, et le malin, sans avoir l'air d'y songer, s'accordait bien des choses..... mais au moindre rappel, au premer coup de cloche, tout au plus au second, en lais-sait la tête, on pliait la tête devant la croyant subsistante et vénérée, » (De l'esprit de mater et bon rieux temps.)

Dans un autre endroit, après avoir gourmandé un de ses confrères sur sa démangeaison de composer, le chanoine d'Auxerre nous fait connaître ses propres œuvres religieuses. « Il me semble qu'il ne seroit pas mauvais de faire comme les chèvres, lesquelles, après avoir mangé, ruminent assez longtemps; ainsi il n'y a point de mal de repasser six fois, voire douze, ce que vous voulez donner au public; car une fois que l'encre de Sanlecque ou celle de Ballard (400) y ont passé, il n'est plus temps de les corriger, et moy qui vous parle, je ne suis pas exempt de cette calumnie, veu que pour avoir manqué un petit mot de quantité dans ma messe de Latamini, on en fit un quanquan dans Paris, qu'il sembloit que j'eusse mordu la lune; mais en cela je tis response que je tenois à gloire leur reprimande, puisque ne pouvant s'attaquer à la mouële, ils s'en prenoient à l'os comme des chiens.... ayant ceste satisfaction de n'avoir rien fait sans approbation, tant aux airs que j'ay dédiés à monseigneur le mareschal de Schomberg, qu'à la messe que j'ay offerte à l'abbé de Roches, qu'à celle que j'ay presentée à madamoyselle de sainct Géran, de laquelle l'eus trente pistoles de present, témoings les meilleurs chantres de la Saincte-Chapelle et de Nostre-Dame, qui me sirent l'honneur de m'assister le jour que je la luy fis entendre dans les Pères Minimes de la Place Royalle où le Père Mersenne fut auditeur, qui est, comme vous savez, un des oracles de la musique de ce temps, puisque, sans le beau livre (501) qu'il a fait, nous serions en queste de beaucoup de choses (402). »

Gantez devait tenir en esset à l'approbation du P. Mersonne, bien que, dans un autre passage, il avance que ce savant religieux dira mieux les raisons d'un mottet qu'il ne

les scauroit faire (403). »

Je terminerai ces citations par les avis que notre auteur se croit obligé de donner à un autre maitre de chapelle. Il ne faut pas oublier que Gantez avait été congédié du cha-

pitre de Saint-Pierre d'Avignon.

« Il court un bruit par toute la province que vous ne serez pas longtemps dans vostre peallette, parce qu'on dit que vous n'avez pas assez de soiu des enfants de chœur..... Une maistrise est comme un petit royaume, el celuy qui la sait bien gouverner s'acquitteroit bien de quelque plus grande charge..... Il ne faut pas appeler une maistrise bonne pour avoir beaucoup de revenu, mais parce que les enfants y sont bien dressez et conditionnez. C'est pourquoy on dit : talis pesyus, talis discipulus.... voy là pourquoy

vous devez commencer le gouvernement de vostre logis par vous-mesme : paroissant à vos escholiers prudent, chaste, sobre, paisible, et sur toutes choses aymant et craignant Dieu. Car on dit que comme le courroux estonne les enfants, aussi les bons exemples leur donnent courage de bien faire. Prenez doncques en bonne part mes advis: Soyez assidu; ne soyez pas si souvent au cabaret; enseignez bich vos enfants; beuvez souvent avec les chantres (404); honorez les chanoines; composez de temps en temps quelque nouvelle pièce; ne faictes plus de musique si triste; contentez le public en meslant l'art avec l'air; menez à la promenade quelquefois vos enfants; monstrez-leur la methode de bien chanter, etc., etc. (405). »

Il sortait des mattrises des compositeurs, des organistes, des chanteurs, et, bien que les sujets fussent particulièrement instruits dans ce qui se rapportait à la musique d'église, bien que le genre dramatique y fût absolument laissé de côté, que la partie instrumentale s'y bornât à l'étude de l'orgue et du basson, car le basson et le violoncelle n'étaient cultivés que dans un petit nombre de ces écoles, c'était encore parmi les élèves sortis des maîtrises que les théâtres lyriques

étaient forcés de se recruter.

Les maîtrises se ressentirent de la violence avec laquelle, à l'époque de notre première révolution, on réagit contre tout ce qui tenait aux anciennes institutions. Ceux qui n'ont envisagé l'utilité de ces écoles que sous le seul rapport des services qu'elles rendaient à l'opéra, ont vivement critiqué la méthode lourde et monotone de leurs chanteurs si éloignée de la pureté et de la perfection italiennes. Ils n'ont pas trouvé de paroles assez acerbes pour flétrir cet enseignement du chant qui s'arrêtait à l'époque de la mue de la voix, parce que les enfants de chœur, inhabiles à y remplir, après cette époque, les parties de dessus, étaient remplacés par d'autres et destinés à l'étude des instruments ou à suivre une sutre carrière. Il est vrai que parmi ceux qui avaient conservé leur voix, il s'en rencon-trait bon nombre qui devenaient chantres bénéficiers dans les chapitres ou choristes dans les églises. Ici, nouveau sujet de récriminations. Ces choristes étaient employés dans les théâtres. Pour prix du concours qu'elles prêtèrent pendant si long-temps à l'opéra, les mattrises furent accu-sées de vicier l'organe des chanteurs et d'avoir introduit sur la scène les habitudes du lutrin. Il n'y eut plus une fausse intonation, un son dur et criard dont elles ne

les chantres. C'est une mesure de prudence. Ailleurs il conseille de se montrer « courtois à tous, familier à peu, et de boire parfois avec les camarades; car, comme l'on ne preud le poisson qu'avec l'hameçon, on ne sauroit gaigner l'amitié des musiciens qu'avec le verre, » et « lorsque un chantre est en chaleur, il ne faut que chopine d'huile de serman pour faire la paix. > (Entret. des music., pag. 40 et 44.)
(405) Ibid., p. 266.

<sup>(400)</sup> Imprimeurs de musique. (401) Le Traité de l'harmonie universelle, publié d'abord en 1927, in-8°, puis en latin sous le titre de Harmonicorum libri x11, 1635, in-fol., et enfin en 1636, in-folio, sous le premier titre en français.

<sup>(402)</sup> L'entretien des musiciens, p. 277. (403) Ibid., p. 109. (404) Il n'y a point ici de contradiction. L'auteur recommande aux maîtres de chapelle de ne pas se compromettre dans les cabarets, mais de boire avec

fussent responsables. - C'était peu de reprocher aux maîtrises, instituées pour le service du culte, de ne pas fournir un nombre suffisant pour le personnel des orchestres comme aussi pour former les corps de musique attachés aux armées. Qu'on se figure qu'on a été jusqu'à faire aux mattrises un crime de ne s'être pas préoccupées de l'éducation musicale des femmes. L'article est bon à lire : « Au nombre des vices de cet enseignement musical il faut placer celui de ne pas admettre les femmes, et cependant leur utilité dans les concerts et les spectacles est incontestable. » (Recueil des pièces sur le Conservatoire.) Ceci, il faut en convenir, est d'un assez bon comique. Les accusations d'un certain genre n'avaient pas manqué au clergé. Il ne lui eût fallu pour se disculper et se rendre blanc comme neige, qu'une toute petite chose, savoir, instituer au sein des chapitres, en vue des concerts et des spectacles, des écoles de jeunes filles. Cela sent bien son époque.

Si nous ne nous trompons, de semblables accusations démontrent mieux que tous les raisonnements du monde l'utilité des mattrises et l'importance des services qu'elles rendaient, même à l'art profane. Quoi qu'on en dise, c'est de leur suppression que date la perte absolue du peu qui s'était conservé des traditions de la musique religieuse.

Extrait de la Revue de la musique religieuse, populaire et classique, fondée et dirigée par M. F. Danjou; 3° année, 2° livraison, février 1847.

## CARPENTRAS, par J.-B. LAURENS.

. « Le chapitre des chanoines entretenait jadis à Carpentras, ainsi que dans toutes les cathédrales, une de ces institu-tions musicales dont la ruine a gravement compromis l'avenir de l'art, si elle n'a pas à peu près entrainé sa perte. Les mattrises, qui étaient de véritables conservatoires répandus dans tout le royaume, procuraient au peuple des jouissances musicales plus pures et formaient mieux son goût que ne le fait aujourd'hui le théatre, pour lequel cependant on sacrifie des sommes si énormes sous prétexte ou avec la naïve croyance de protéger l'art. C'est-à-dire qu'on le tue complétement : car la musique trop dramatique ou trop légère a tout envahi ; il n'y a plus de musique de chambre, ni de . musique de concert, ni de musique d'étude et encore moins de musique religieuse. On accompagne la messe en jouant à l'orgue des airs d'opéras; on chante au salon des airs d'opéras, on fait des tours d'adresse sur le piano ou sur tout autre instrument, en jouant des variations sur des airs d'opéras, et on danse encore sur des airs d'opéras, dont les meilleurs alors sont ceux qui contiennent le plus de motifs de contredanses ou de galops.

« Le gouvernement fait des sacrifices : il donne des prix, il crée des concours, appelle à son secours des compositeurs célèbres ; il voudrait rendre la musique populaire et l'infiltrer dans nos mœurs comme chez les Allemands; les villes et les départements payent pour des écoles; mais l'exercice pratique et journalier sur de bonnes compositions n'existant plus, tant de soins et de dévouement n'aboutissent qu'à faire distinguer quelque belle voix dont la haute destinée sera d'aller chanter sur un grand théâtre trois ou quatre rôles qu'elle

aura appris par cœur.

a Par l'existence des anciennes mattrises, chaque dimanche le peuple pouvait entendre de l'excellente musique aux offices de la cathédrale; par l'audition répétée de divers ,chefs-d'œuvre, il apprenait à aimer cette bonne et sérieuse musique. Ainsi il est incontestable que le meilleur moyen d'épurer et de répandre le goût de la musique serait le rétablissement des mattrises; mais cette mesure est si loin de la pensée des hommes qui gouvernent, elle est devenue même d'une exécution si difficile, faute de traditions et de maîtres capables, qu'il n'y a vraiment que des regrets à exprimer à cet égard et que tous les vœux sont inutiles.

La ville de Carpentras avait une mattrise renommée. M. J.-B. Laurens nous fait la description de quelques solennités musicales en usage dans la cité qui s'honore de

lui avoir donné le jour.

musique tous les dimanches et jours de fêtes, et l'importance des compositions chantées était en rapport avec le degré de la solennité de la fête. Mais, le 27 novembre, jour de Saint-Siffrein, patron du pays, la musique de l'office des vêpres constituat un véritable festival. Aux ressources locales s'ajoutaient plusieurs amateurs ou artistes célèbres, qui accoursient d'Avignon, d'Aix même et de Marseille.

« En pensant que les vèpres commercaient par le Dixit de Lalande, on trouvera que l'intérêt musical allait en diminuant; mais, par une compensation bien calculée, l'intérêt pittoresque croissait toujours. Enfin, lorsque le Magnificat était terminé, la nef avait l'air d'être en feu. Alors les regards d'un peuple immense se tournaient vers une tribune élevée au milien de la nef. Un prêtre y paraissait portant et des marguilliers paraissait portant et des marguilliers suivaient avec des fambeaux en faisceau, et, à cette apparition de la sainte relique, un chœur final était entonné; l'air était fort ressemblant à celui des Folies d'Espagne, et en voici les paroles:

Adsunt dies triumphales Quibus laudes immortales Christi concinant fideles. Psallat chorus ex affectu Et laus ejus in conspectu. Nos hoc clavo protegente Nos hoc fræno moderante, Tanta sunt prodigia. Hujus clabi sub tutela, Non timemus hos is tela, Noc terrent pericula, etc. 721

Après cette hymne, l'office était terminé. « Tous ces chants so turent pendant la revolution; mais la mattrise avait formé des amateurs si nombreux et si distingués, elle avait tellement développé le goût de la bonne musique dans Carpentras, que des concerts, des réunions de quatuors, furent facilement établis. On y exécutait toutes les symphonies de Haydn; les quatuors de ce mattre étaient interprétés dans plusieurs réunions avec un talent très-distingué. L'opéra de Joseph était à peine connu qu'il fut à l'instant monté et représenté par des amateurs d'une manière qui était loin d'être ridicule. Les chœurs y étaient bien autrement rendus par ces hommes qui avaient fait leur éducation sur des chœurs fugués de Lalande que par les pitoyables choristes de notre époque.

« Quand le culte catholique fut rétabli, l'église de Carpentras retentit de nouveau des accords de Lalande, de Boudou et de Papet. Les cœurs battaient vivement à l'audition de cette musique devenue nationale; mais ce n'était plus qu'un faible écho et qu'une ombre des splendeurs passées. Aujourd'hui tout est mort, et l'oubli plane sur ces sulennités musicales comme sur tant d'autres choses qui ont occupé une place

bien grande dans le monde...

MANECANTERIE. — Sorte de maîtrise ou de psallette. Ce mot vient de mane, matin,

conere, chanter.

Maneria. – - On voit dans le Traité du chant grégorien de Poisson, p. 72, que le mot de maneria a été employé par saint Bernard dans son traité du chant, pour signifier mode, modus. On trouve effectivement: Canlus prima maneria, id est primi et secundi toni... Secunda maniera, id est tertii et quarti toni... Tertiæ manieræ, id est quinti et sexti toni... Quartæ manieræ, id est septimi et oclevi toni... (Tractatus de cantu, inter opera D. BERNARDI, t. I. col. 698, edit. 1690.) Mameria revient donc au sens non de mode, mais de compair.

MANUAL. - a Mot allemand par lequel on désigne les jeux ou un mécanisme qui a rapport aux claviers à la main. Ainsi manual misroatz veut dire le plus grave des jeux du clavier à la main, et manual coppel, le registre par lequel on réunit deux ou plu-

sieurs claviers. » (Manuel du fact. d'org.; Paris, Roret, 1849, t. III, p. 555.) MANUSCRIT. — Nous n'avons pas besoin de donner la définition de ce mot. Nous dirons seulement que le R. P. L. Lambillotte divise les manuscrits de plain-chant en deux grandes catégories, les manuscrits neumés ms lignes, el les manuscrits neumés sur lignes ou manuscrits guidoniens. On sait qu'avant Guido les neumes étaient écrits à des hauteurs différentes, arbitrairement, pêle-mêle et sans ordre au-dessus du texte qu'il s'agissait de chanter, et que Guido imagina de les soumettre à la portée de quatre lignes qui en fixèrent la valeur tonale. • C'est ainsi, dit le P. Lembillotte, que, par l'ordre du Pape Jean XIX, il neuma ou nota l'Antiphonaire. Son travail fut approuvé et comblé d'éloges par le même Pontife. Son système, adopté partout, amena force versions de neumes en notes guidoniennes. Ces versions sont précisément ce que nous appelons manuscrits guidoniens. » (De l'unité dans les chants liturgiques; in-fol., 1851.)

MAR

Comme nous ne doutons nullement que les travaux persévérants du P. Lambillotte ne contribuent beaucoup à la découverte des chants liturgiques selon la tradition grégorienne, nous avons dù tenir compte d'une distinction fondamentale et qui se présente d'elle-même dans la confrontation

des divers manuscrits.

MARCHE. — « Pièce de musique composée pour instruments à vent et de percussion, destinée à régler le pas d'une troupe militaire. Les marches s'emploient quelquefois dans la musique théâtrale, et souvent on y joint un chœur. Le mouvement de la marche est à quatre temps, d'un caractère bien déterminé, mais modéré. » (Féris.)

Il y a plus : certaines marches, blen que faisant partie d'un opéra, prennent le nom de marche religieuse. Telle est la sublime marche d'Alceste, de Gluck, le modèle du genre, que Mozart a si heureusement imitée dans la marche de la Flute enchantée et dans celle d'Idoménée. Ici la marche procède sur un mouvement marqué, mais dans les demiteintes et sans éclat de fanfares. Mais la vraie marche religieuse, écrite dans cette destination, a son vrai type et son chefd'œuvre dans la Marche de la communion que Cherubini a écrite pour sa messe du Sacre. On pourrait encore ranger sous la dénomination de marche religieuse, la marche des pèlerins de la symphonie d'Harold de M. Berlioz, la marche funèhre de la Symphonis héroique de Beethoven, la marche funèbre en la mineur pour piano, du même; la marche funèbre de Chopin et celle de Ch.-Valentin Alkan, également pour piano. Dans cette dernière, très-lugubre, très-majestueuse, l'auteur a tiré un admirable parti d'un effet de carillon des morts qui poursuit sa sonnerie monotone sur une mélodie lente et plaintive.

MARCHES. - « On donnait autrefois ce nom aux touches des divers claviers de l'orgue. On appelle aussi marches les touches de la vielle, per lesquelles on forme les intonations, en les appuyant contre la Féris.) corde. »

MARCHES. - « Signifie un certain nombre de tuyaux (d'orgue) qu'on fait parler ensemble sur une même touche du clavier; ainsi on dit : une fourniture à trois, à quatre, à cinq rangées sur marche, c'est-à-dire une fourniture composée de trois, de quatre ou cinq tuyaux qui parlent ensemble sur chaque touche du clavier. Dans ce sens, on peut dire aussi que chaque touche du clavier est une marche. L'expression serait la même en disant : une fourniture de trois ou quatre ou cinq tuyaux par touche, ou à trois, à quatre ou à cinq rangées de tuyaux « MARCHES du clavier de pédale. - On

nomme plus communément marches les touches du clavier de pédale. » (Manuel du fact. d'org.; Roret, Paris, 1849, t. III,

MEC

o. **555**.)

- Rabelais dit: « Et les dentz leurs tressailloient comme font les marchettes dung clavier dorgues on despinette quand on ioue dessus. » (Voir les Recherches sur Rabelais de M. BRUNET; Paris Potier, in-8°, 1852, p. 17.)

MARCHER. — « Ce terme s'emploie figurément en musique, et se dit de la succession des sons ou des accords qui se suivent dans certain ordre: La basse et le dessus marchent par mouvements contraires; marche de basse, marcher à contre-temps. » (J.-J. Rousseau.)

MARTELLEMENT. — « Sorte d'agrément du chant français. Lorsque descendant diatoniquement d'une note sur une autre par un trille on appuie avec force le son de la première note sur la seconde, tombant ensuite sur cette seconde note par un seul coup de gosier, on appelle cela faire un martellement. » (J.-J. ROUSSEAU.)

MATUTINALR. — Livre qui contenait l'office de Matines. On lit dans une charte de 1214 (ap. Muratori, tom. V Antig. Ital. medii ævi, col. 519): « Et dicit, quod dictæ ecclesiæ dedit,.... Antiphonarium unum de die et alium de nocte, et unum Psalterium, et unum Matutinale. » Et dans les Arrets du Parl. de Paris de l'an 1338, in reg. 71. Chartoph. reg., ch. 296: « In signum hujusmodi liberationis, investituræ possessionis dicto Girardo tradidit dictus Petrus Hermerii commissarius quemdam librum, vocatum Matines. » (Ap. Du Cange.)

MAXIME.— «C'est une note faite en carré long horizontal avec une queue au côté droit, de cette manière —, laquelle vaut huit mesures à deux temps, c'est-à-dire deux longues et quelquefois trois, selon le mode. Cette sorte de note n'est plus d'usage depuis qu'on sépare les mesures par des barres, et qu'en marque avec des liaisons les tenues ou continuités de sons. » (J.-J. Rous-

SEAU.)

MAXIME. — C'était, dans l'ancien système, une note faite en carré long avec une queue —, qui valait douze rondes dans le système de la perfection et huit dans le système de la perfection et huit dans le système.

tème de l'imperfection.

MAXIME. — « Note de musique dont la forme est un carré long terminé par une queue verticale au côté droit. Cette figure de note, dont la valeur était de huit rondes dans les mesures binaires et de douze dans les ternaires, a disparu de la musique moderne. » (Féris.)

derne. » (Fáris.)

MÉCANISME BARKER. — « Frappé de l'imperfection du mécanisme de l'orgue et de la nécessité de trouver un moyen de vaincre la résistance des touches pour pouvoir améliorer même la partie harmonique de l'instrument, M. Barker imagina d'employer l'air comprimé lui-même à vaincre cette résistance, et il y parvint de la manière suivante,

 Il disposa un appareil intermédiare entre les touches et le mécanisme. Cet appareil consiste dans autant de petits souffels qu'il y a de touches au clavier. Chacune des ionches, au lieu d'avoir à abaisser la vergette. le rouleau d'abrégé et la soupape qui y correspondent, n'a plus qu'à ouvrir une petite soupape, faquelle donne passage à l'air comprimé; celui-ci pénètre instantanément dans le petit soufflet et le gonfle immédiatement. Or, à l'extrémité de ce petit souffiet viennent s'attacher les vergettes qui, en s'ahaissant, ouvrent les soupapes du sommier. Par ce moyen, la table supérieure du petit soufflet, soulevée par la force de l'air, sgit en même temps sur le mécanisme et reuplit la fonction qui était auparavant réservée à l'organiste. De sorte qu'on peut dire que, dans les orgues où ce mécanisme est appliqué, l'organiste a pour intermédiaire, entre la touche et la soupape, l'air comprimé lui-même, qui sert ainsi à deux lim, à faire d'abord fonctionner le mécanisme, et ensuite à faire résonner les tuyaux.

« Cette découverte est assurément la plus importante qu'on ait faite depuis des siècles pour perfectionner l'orgue. Cependant telle est l'indifférence et l'ignorance qui accueillent tout ce qui concerne ce bei instrument, que personne, dans le clergé ou dans les fabriques, ne s'en est préoccupé, et qu'il s'écoulera encore bien des années avant que le mérite et les avantages de cette découverte soient généralement ap-

préciés.

 Ces avantages sont nombreux : d'abord la solidité du mécanisme de l'orgue est plus certaine, attendu que, n'ayant plus à craindre la résistance des touches, on peut éleblir un mécanisme plus lourd, mettre des ressorts plus forts, si cela est nécessaire, pour éviter les accidents ordinaires et preque inévitables dans les orgues anciennes. Le clavier présente dans toutes ses parties une égale résistance, et ou peut réunir que tre ou cinq claviers ensemble sans auguerter d'un milligramme le poids des touches. Ensin, il résulte de cette invention une foule de combinaisons opérées par l'accouplement des claviers, à l'unisson on à l'octave, et les uns sur les autres. Ces combinaisons ajoutent à la puissance de l'orgre sans que le nombre des jeux soit plus grand, et permettent de produire, avec un orgue de trente jeux, l'effet qu'on obtensit autre-fois avec soixante. » (Revue de la musique relig., novembre 1846, art. de M. Danzou.)

MECANISME BARKER. — « L'auteur de cette découverte importante dirige les ateliers de la maison Daublaine-Callinet (aujourd'hui sous l'habile direction de M. Ducroquet), à l'aris, à laquelle il a cédé le brovet qu'il a obtenu. Pour expliquer en quoi ce mécanisme censiste, il faut entrer dans quelques détails que nous tâcherons de rendre très-

intelligibles.

« Le défaut de l'orgue, défaut qui en a éloigné les pianistes habiles, c'est la résistance des touches, la dureté de leur tech 725

DE PLAIN-CHANT.

surtout lorsque l'instrument a plusieurs claviers. Remédier complétement à ce défaut, le faire entièrement disparaître, c'était consommer une révolution dans la facture d'orgues : c'est ce qu'a fait M. Barker. Son invention consiste dans un appareil intermédiaire entre les touches et les diverses parties mécaniques de l'orgne, et destiné à vaincre la résistance de chaque touche. Cet appareil se compose d'autant de petits soufflets qu'il y a de tonches. Ces petits soufflets, enflés par l'air comprimé, s'ouvrent ou se ferment, s'enfient ou se vident avec la rapidité de l'éclair, et élèvent ou ahaissent les tirages ou les leviers qui correspondent aux soupapes, et par lesquels on ouvre passage à l'air qui doit faire résonner le tuyau. Désormais, sucune limite n'est possible dans la construction des orgues : on peut imaginer un instrument immense, composé, si l'on veut, de trois cents jeux, réunissant un nombre incalculable de sommiers, de soupapes, et comme une forêt de tuyaux, offrant une puissance égale à celle que produirait un orchestre de cinq à six mille exécutants; cet instrument gigantesque, grâce au mécanisme Berker, serait doux au toucher comme un piano d'Erard.

« Mais, sans parler d'un instrument qui ne serait possible qu'à Saint-Pierre de Rome, on doit dire que les orgues d'une dimension restrainte peuvent, avec les combinaisons que l'en tire de ce mécanisme, acquérir une puissance égale à un orgue qui aurait le double de jeux, et qui occuperait un espace bien plus considérable. Cet accroissement de puissance s'obtient au moyen des accou-

plements d'octaves.

« Réunir les dissérents claviers à l'unisson, ou par octaves graves et aiguës, telles sont les combinaisons qu'on obtient à l'aide de l'appareil Barker, et qui, sans cet appareil, augmenteraient la résistance de chaque huche, au point de rendre l'orgue tout à fut injouable.

 Ces accouplements produisent des effets réellement extraordinaires; un jeu de huit pieds se transforme en seize pieds; l'organiste multiplie ses mains à sa volonté; les sons se croisent, se réunissent, s'agencent, comme s'ils obéissaient aux doigts de plusieurs exécutants assis au même clavier.

Au point de vue de l'art, la découverte de M. Barker est un objet du plus haut intérel; c'est une source féconde et interissable de richesses nouvelles pour l'orgue, que déjà on appelait à juste titre le roi des ins-truments. Nous ne saurions trop inviter les esprits sérieux à examiner ce mécanisme logénieux, à en étudier les résultats, à en apprécier les conséquences. — Le charlaimisme ne pourra exploiter une invention d'un ordre si relevé; c'est une raison de plus pour les vrais amis de l'art d'accorder à cette graude inmovation l'attention qu'elle mérile. » (Perfectionnements introduits dans l'orgue par la maison Daublaine-Callinet.)

MÉDIANTE, MÉDIANE ou Discrétive. La corde médiante dans le plain-chant est celle qui se rencontre à la tierce au-dessus de la finale, et qui se confond avec la dominante lorsque celle-ci, comme dans les deuxième et sixième moiles, se trouve placée à la tierce. On l'appelle médiante, parce qu'elle tient le milieu des deux tierces qui composent la quinte, et discrétive, dit Jumilhac, parce qu'elle facilite la distinction ou le discernement des modes. (Science et pratique du plain-chant, p. 146.)

MEDIATION.—« Partage de chaque verset d'un psaume en deux parties, l'une psalmodiée ou chantée par un côté du chœur, et l'autre par l'autre. » (J.-J. Rousseau.)

MÉDIATION. - La médiation est, comme son nom l'indique, une espèce de repos que l'on fait vers le milieu de chaque verset, tant, dit Brossard, pour avoir le temps de respirer et de se recueillir que pour entretenir cette gravité que demandent les chants de l'Eglise. La médiation se termine toujours par la dominante de chaque ton, à la réserve du septième dans lequel, selon le même auteur, elle se termine un ton plus

haut que la dominante.

L'abbé Lebeuf ettribue l'origine de la médiation à la distinction. « On s'aperçut, dit-il, que le sens demandait des poses et des divisions. On devait faire sentir ces divisions ou distinctions per quelque espèce de modulation : ce fut ce qui donna l'idée de ce qu'en appelle la médiation ou médiante des versets. L'intonation est venue depuis.... La médiation des versets et leurs terminaisons sont les deux endroits où l'on s'est attaché à diversisser autant qu'il a été possible, parce que ce sont deux extrémités éloignées à peu près également l'une de l'autre. » (Traité hist. du ch. eccl., p. 53.)

MEDIUM. - « Lieu de la voix également distant de ses deux extrémités au grave et à l'aigu. Le haut est plus éclatant; mais il est presque toujours forcé; le bas est grave et majestueux, mais il est plus sourd. Un beau médium, auquel on suppose une cer-taine latitude donne les sons les mieux nourris, les plus mélodieux, et remplit le plus agréablement l'oreille. » (J.-J. Rous-SEAU.)

Médium. - Portion moyenne de l'étendue d'une voix ou d'un instrument, également éloignée des extrémités grave et aigue. » (FÉTIS.)

MEETING. - On donne en Angleterre le nom de festival et quelquefois le nom de meeting à des réunions religieuses où l'on chante des hymnes, des prières, des oratorios.

Nous placons ici un extrait des Soirées de l'orchestre de M. Berlioz, qui n'a pu trouver

sa place au mot Festival.

« l'étais à Londres, dans les premiers jours de juin, l'an dernier, quand un lambeau de journal, tombé par hasard entre mes mains, m'apprit que l'Anniversary meeting of the Charity children allait avoir lieu dans l'église de Saint-Paul. Je me mis aussitôt en quête d'un billet, qu'après bien des lettres et des démarches je finis par

788

obtenir de l'obligeance de M. Gosse, le premier organiste de cette cathédrale. Dès dix heures du matin, la foule encombrait les avenues de l'église; je parvins, non sans peine, à la traverser. Arrivé dans la tribune de l'orgue, destinée aux chantres de la chapelle, hommes et enfants, au nombre de soixante-dix, je reçus une partie de basse qu'on me priait de chanter avec eux, et un surplis qu'il me fallut endosser, pour ne pas détruire, par mon habit noir, l'harmonie du costume blanc des autres choristes. Ainsi déguisé en homme d'église, j'attendis ce qu'on allait me faire entendre avec une certaine émotion vague, causée par ce que je voyais. Neuf amphithéâtres presque verticaux, de seize gradins chacun, s'élevaient au centre du monument, sous la coupole et sous l'arcade de l'est devant l'orgue pour recevoir les enfants. Les six de la coupole formaient une sorte de cirque hexagone, ouvert seulement à l'est et à l'ouest. De cette dernière ouverture partait un plan incliné, allant aboutir au baut de la porte d'entrée principale, et déjà couvert d'un auditoire immense, qui pouvait ainsi, des bancs même les plus éloignés, tout voir et tout entendre parfaitement. A gauche de la tribune que nous occupions devant l'orgue, une estrade attendait sept ou huit joueurs de trompettes et de timbales. Sur cette estrade, un grand miroir était placé de manière à réfléchir, pour les musiciens, les mouvements du chef des chœurs, marquant la mesure au loin, dans un angle au-dessous de la coupole, et dominant toute la masse chorale. Ce miroir devait servir aussi à guider l'organiste tournant le dos au chœur. Des bannières plantées tout autour du vaste amphithéâtre dont le seizième gradin atteignait presque aux chapiteaux de la colonnade, indiquaient la place que devaient occuper les diverses écoles, et portaient le nom des paroisses ou des quartiers de Londres auxquels elles appartiennent. Au moment de l'entrée des groupes d'enfants, les divers compartiments des amphithéatres, se peuplant successivement du haut en bas, formaient un coup d'œil singulier, rappelant le spectacle qu'offre dans le monde microscopique le phénomène de la oristallisation. Les aiguilles de oe cristal aux molécules humaines, se dirigeant toujours de la circonférence au centre, étaient de deux couleurs, le bleu-foncé de l'habit des petits garçons sur les gradins d'en haut, et le blanc de la robe et de la coiffe des petites filles occupant les rangs inférieurs. En outre, les garçons portant sur leur veste, les uns une plaque de cuivre poli, les autres une médaille d'argent, leurs mouvements faisaient scintiller la lumière réfléchie par ces ornements métalliques, de manière à produire l'esset de mille étincelles s'éteignant et se rallumant à chaque instant sur le fond sombre du tableau. L'aspect des échafaudages couverts par les filles était plus curieux encore; les rubans verts et roses qui paraient la tête et le cou de ces

blanches petites vierges fuisaient ressembler exactement cette partie des amphithéatres à une montagne couverte de neige, au travers de laquelle se montrent çà et là des hrins d'herbe et des fleurs. Ajoutez les nuances variées qui se fondaient au loin dans le clair-obscur du plan incliné où siégeait l'auditoire, la chaire tendue de rouge de l'archevêque de Cantorbéry, les bancs richement ornés du lord-maire et de l'aristocratie anglaise sur le parvis au-dessous de la coupole, puis à l'autre bout et tout en haut les tuyaux dorés du grand orgue; figurez-vous cette magnifique église de Saint-Paul, la plus grande du monde après Saint-Pierre, encadrant le tout, et vous n'aurez encore qu'une esquisse bien pâle de cet incomparable spectacle. Et partout un ordre, un recueillement, une sérenité, qui en doublaient la magie. Il n'y a pas de théatre, si grand et si riche qu'il soit, pas de décorations, pas de mise en scène, si admirables qu'on les suppose, qui puissent jamais spprocher de cette réalité que je crois encore avoir vue en songe à l'heure qu'il est. Aufur et à mesure que les enfants parés de leurs habits neufs venaient occuper leurs places avec un joie grave exemple de turbulence, mais où l'on pouvait observer un peu de flerté, j'entendais mes voisins anglais dire entre oux : « Quelle scène ! quelle scène!!..» et mon émotion était profonde quand, les sis mille cinq cents petits chanteurs étant enfin assis, la cérémonie commença.

« Après un accord de l'orgue, s'est alors élevé en un gigantesque unisson le premier psaume chauté par ce chœur inouï :

All people that on earth do dwell Sing to the Lord with cheerful voice.

(Le peuple entier qui sur la terre habite Chante au Seigneur d'une joyeuse voix).

« Inutile de chercher à vous donner une idée d'un pareil effet musical. Il est à la puissance et à la beauté des plus excellentes masses vocales que vous ayez jamais entendues, comme Saint-Paul de Londres est à une église de village, et cent fois plus encore. J'ajoute que ce choral aux larges notes et d'un grand caractère est soutenu par de superbes harmonies dont l'orgue l'inondait sans pouvoir le submerger. J'ai été agrésblement surpris d'apprendre que la musique de ce psaume, pendant longtemps attribuée à Luther, est de Claude Goudimel, maître de chapelle à Lyon au xvi siècle.

« Malgré l'oppression et le tremblement que j'éprouvais, je tins bon, et sus me mattriser assez pour pouvoir faire une partie dans les psaumes récités sans mesure (reding psalms) que le chœur des chantres musiciens eut à exécuter en second lieu. Le Te Deum de Boyce (écrit en 1760), morcaeu sans caractère, chanté par les mêmes, acheva de me calmer. A l'antienne du couronnement, les enfants se joignant au petit chœur de l'orgue de temps en temps, et seulement pour lancer desolennelles exclamations telles que God save the king! — Long life the king!

DE PLAIN-CHANT.

- May the king live for ever ! — Amen! Hallelujah / l'électrisation recommença. Je me mis à compter beaucoup de pauses, malgré les soins de mon voisin qui me montrait à chaque instant sur sa partie la mesure où on ctait, pensant que je m'étais perdu. Mais au psaume à trois temps de J. Ganthaumy, ancien mattre anglais (1774), chanté par toutes les voix, avec les trompettes, les timbales et l'orgue, à ce soudroyant retentissement d'une hymne vraiment brûlante d'inspiration, d'une harmonie grandiose, d'une expression noble autant que touchante, la nature reprit son droit d'être faible, et je dus me servir de mon cahier de musique, comme fit Agamemnon de sa toge, pour me voiler la face. Après ce morceau sublime, et pendant que le lord archevêque de Cantorbéry prononçait son sermon que l'éloignement m'empéchait d'entendre, un des maîtres des cérémonies vint me chercher, et me conduisit, ainsi tout lacrymans, dans divers endroits de l'église, pour contempler sous tous ses aspects ce tableau dont l'œil ne pouvait d'aucun point embrasser entièrement la grandeur. Il me laissa ensuite en has, auprès de la chaire, parmi le beau monde, c'est-à-dire au fond du cratère du volcan vocal; et quand, pour le dernier psaume, il recommença à faire éruption, je dus reconnaltre que, pour les auditeurs ainsi placés, sa puissance était plus grande du double que partout ailleurs. En sortant, je rencontrai le vieux Cramer, qui, dans son transport, oubliant qu'il sait parfaitement le français, se mit à me crier en italien : Cosa stupenda! stupenda! la gloria dell' Inghilterra! « Puis Duprez... Ah! le grand artiste qui,

pendant sa brillante carrière, émut tant de gens, a reçu ce jour-là le payement de ses vieilles créances, et ces dettes de la France ce sont des enfants anglais qui les lui ont payées. Je n'ai jamais vu Duprez dans un pareil état : il balbutiait, il pleurait, il battait la campagne, pendant que l'ambassadeur turc et un beau jeune Indien passaient près de nous froids et tristes comme s'ils fussent venus d'entendre hurler dans une mosquée leurs derviches tourneurs. O fils de l'Orient, il vous manque un sens: l'acquerrez-vous jamais!... Maintenant, quelques détails techniques. Cette institution des Charity Children fut fondée par le roi Georges III en 1764. Elle se soutient par les dons volontaires ou souscriptions qui lui viennent de toutes les classes riches ou seulement aisées de la capitale. Le bénéfice du meeting annuel de Saint-Paul, dont les billets se vendent une demi-couronne et une demi-guinée, lui appartient aussi. Quoique toutes les places réservées au public soient en pareil cas enlevées longtemps d'avance, l'emplacement occupé par les enfants et le sarifice qu'il faut faire d'une grande partie de l'église pour y établir les admirables dispo-sitions dont je viens de parler, nuisent nécessairement beaucoup au résultat pécu-niaire de la cérémonie. Les dépenses en sont d'ailleurs sort grandes. Ainsi l'établis-

sement seul des neuf amphithéâtres et du plancher incliné coûte 450 liv. st. (11,250 fr.). Les recettes s'élèvent ordinairement à 800 liv. st. (20,000 fr.). Il ne reste donc que 8,750 fr. tout au plus, aux six mille cinq cents pauvres petits qui donnent une pareille fête à la cité-mère; mais les dons volontaires forment toujours une somme considérable.

« Ces enfants ne savent pas la musique, ils n'ont jamais vu une note de leur vie. On est obligé tous les ans de leur seriner avec un violon, et pendant trois mois entiers, les hymnes et antiennes qu'ils auront à chanter au meeting. Ils les apprennent ainsi par cœur, et n'apportent en conséquence à l'église ni livre, ni quoi que ce soit pour les guider dans l'exécution : voilà pourquoi ils chantent seulement à l'unisson. Leurs voix sont belles; mais peu étendues; on ne leur donne à chanter, en général, que des phrases contenues dans l'intervalle d'une onzième, du si d'en bas au mi entre les deux dernières portées (clof de sol). Toutes ces notes, qui d'ailleurs sont à peu près communes au soprano, au mezzo soprano et au contralto, et se trouvent en conséquence chez tous les individus, ont une merveilleuse sonoriié. Il est douteux qu'on puisse les faire chanter à plusieurs parties. Malgré l'extrême simplicité et la largeur des mélodies qu'on leur consie, il n'y a même pas, pour l'oreille des musiciens, une simultanéité irréprochable dans les attaques des voix après les silences. Cela vient de ce que ces enfants ne savent pas ce que c'est que les temps d'une mesure et ne songent point à les compter. En outre, leur directeur unique, placé très-haut audessus du chœur, ne peut être aperçu aisément que des rangs supérieurs des trois amphithéatres qui lui font face, et ne sert guère qu'à indiquer le commencement des morceaux, la plupart des chanteurs ne pouvant le voir et les autres ne daignant presque jamais le regarder.

« Le résultat prodigieux de cet unisson est dû, selon moi, à deux causes : au nombre énorme et à la qualité des voix d'abord, ensuite à la disposition des chanteurs en amphithéatres très-élevés. Les réflecteurs et les producteurs du son se trouvant dans de bonnes proportions relatives, l'atmosphère de l'église, attaquée par tant de points à la fois, en surface et en profondeur, entre alors tout entière en vibration, et son retentissement acquiert une majesté et une force d'action sur l'organisation humaine que les plus savants efforts de l'art musical, dans les conditions ordinaires, n'ont point encore laissé soupçonner. J'ajouterai, mais d'une façon conjecturale seulement, que, dans une circonstance exceptionnelle comme celle-là, bien des phénomènes in-saisissables doivent avoir lieu, qui se raitachent aux mystérieuses lois de l'électri-

ci**té.** « Je me demande maintenant si la cause de la différence notable qui existe entre la voix des enfants élevés par charité à Londres

et celle de nos enfants pauvres de Paris, ne serait point due à l'alimentation, abon-dante et bonne chez les premiers, insuffi-sante et de mauvaise qualité chez les seconds. Cela est très-probable. Ces enfants anglais sont forts, bien musclés, et n'offrent rien de l'aspect souffreteux et débile que présente à Paris la jeune population ouvrière, épuisée par un mauvais régime alimentaire, le travail et les privations. Il est tout naturel que les organes vocaux participent chez nos enfants de l'affaiblissement du reste de l'organisme, et que l'intelligence même puisșe s'en ressentir. »

MEL

MÉLANGE. — « Une des parties de l'ancienne mélopée, appelée agogé par les Grecs, laquelle consiste à savoir entrelacer et mêler à propos les modes et les genres. »

(J.-J. ROUSSEAU.) MELISMA, MÉLISMATIQUE. — Sorte de neume, groupe de tons que l'on soutenait dans l'organum au-dessus du dernier son de la partie principale, et qui devait diftérer de forme selon le mode dans lequel on chantait.

Brossard, au mot Stilo, dit que le style mélismatique « est un style naturel que tout le monde peut chanter presque sans art; il est propre pour les ariettes, les villanelles, les vaudevilles, » etc.

De pareilles définitions ne donnent pas une idée bien nette de ces anciennes formes d'ornéments.

« La mélodie est, suivant MELODIE. M. Brossard, l'effet que font plusieurs sons rangés, disposés et chantés les uns après les autres, de manière qu'ils fassent plaisir à l'oreille; ou, selon M. Ozanam, la mélodie est une douceur de chant ou de son, c'est-à-dire un beau chant, un bel air; car, dif-il, un méchant air ne peut être appelé mélodie Comme l'arrangement et le choix des expressions convenables au sujet dont on traise font un beau discours, de même l'arrangement des sons et le choix des cordes propres au sujet, produisent la mélodie, que quelques-uns contondent mal à propos avec l'harmonie; parce qu'une seule voix peut faire mélodie, au lieu que l'harmonie est une convenance agréable de deux ou plusieurs sons qui se font entendre ensemble. » (Poisson, Traité du chant grégorien, 1' part., chap. 4, p. 35.)

Le mot mélodie est employé depuis longtemps dans le chant ecclésiastique. On lit dans l'Ordo Romanus : « Sequitur versus Epulemur, inde melodia; » et dans Bernardi Mon. ord. Cluniac., part. 11, cap. 19: 
Ad solos Nocturnos et Vesperas super psalmos, nonnisi Alleluia cantatur, ad melodiam subscripterum antiphonarum formata; » et dans Chart. Caroli Simpl., anno 917, t. IX, Collect. histor. Franc., p. 532 : « Ita tamen ut quandiu advixerimus... septem psalmorum melodiam quotidie decantent. » Le verbe mélodier, melodiare, est également employé par les anciens auteurs : « Missam dicant nonorities, sieut superius intulimus, et sequentiam melodient in cadem die. » (Gui-

DONIS Disciplina Farfensis, cap. 40.) - « Hoc docte psallere, choreizare ac meledisti, et tympanizare... puerorum demulcebant au ditum. » (Chronic. Franc. Pippini, lib. m, cap. 39, ap. MURATORI, tom. IX, col. 700.)

MEL

Les enfants de chœur sont appelés melodi infantes dans l'Ordinaire romain. (Voy. Du

CANGE.)

- Nous ne saurions donc trop le redire, le plain-chant est essentiellement mélodique; il existait longtemps avant que l'harmonie ne fût trouvée, et cette collection de chants liturgiques, qu'on appelle le chant grégorien, formait un corps complet quand l'har-

monie est arrivée.

Nous n'avons pas à craindre qu'on nous accuse, comme on a accusé Rousseau, de vouloir jeter du discrédit sur l'harmonie, sur cette magnifique forme dans laquelle la mélodie s'enchâsse comme dans le cadre, le lieu qui lui est propre. Mais il s'agit ici d'un élément qui appartient à un tout autre art. On peut remarquer que chaque phase de l'harmonie a successivement apporté une nouvelle altération au plain-chant primitif: l'organum d'abord, le déchant et toutes ses espèces, le chant sur le livre, les contre-points fleuris, jusqu'à la fugue et l'enva-hissement complet de la musique moderne. On peut également dire que le peuple ne chante plus dans les églises depuis que l'harmonie a été soudée violemment au plainchant. Car l'oreille du peuple répugne à taut de complications et d'artifices; l'organisation du peuple est toute mélodique. Or, quand le peuple ne chante plus, il ne prie pas non plus.

Nous savons bien que nous soulevons ici des questions insolubles; nous savons bien que l'orgue a perdu son caractère primitif, et qu'avec les perfectionnements de la facture moderne il ne le retrouvera jamais; qu'entre les faux-bourdons (le seul genre harmonique, selon nous, qui devrait être toléré dans le temple) il y en a de convenables, d'autres qui altèrent profondément la tonalité du plain-chant, et qu'il est fort difficile, impossible même, de faire un triage sévère, et de proscrire les seconds quand on a admis les premiers; nous insistons seulement pour qu'on ne perde pas de vue ce point-ci, à savoir, que le plain-chant est une mélodie, que sa beauté, son caractère, son action, son efficace, j'ajouterai sa popularité, résident dans ce caractère qu'il faut au moins lui conserver spéculativement, alors que dans la pratique on est obligé de céder à d'autres considérations, lesquelles, ajouterons-nous, auraient beaucoup moins de poids aux yeur des autorités ecclésiastiques, si elles consultaient davantage les goûts et les instincts

de la masse des fidèles

Je ne veux pas terminer cet article sans relever une opinion singulière de Roussesu, opinion qui montre que s'il avait des prejugés contre l'harmonia, il n'avait pas des idées fort justes sur la mélodie. « L'idée du rhythme entre nécessairement dans celle de la mélodie, dit-il: un chant n'est un chant

qu'autant qu'il est mesuré... Ainsi la mélodie n'est rien par elle-même; c'est la mesure qui la détermine, et il n'y a point de chant sans le temps. » (Rousseau, Dict. de mus., art. Mélodie.) Comme beaucoup de gens, Rousseau confond ici deux choses bien distinctes, le rhythme et la mesure. Que l'idée du rhythme entre nécessairement dans l'idée de mélodie, ou qu'il n'y ait pas de mélodie sans rhythme, rien de plus vrai, car le rhythme c'est la forme du mouvement mélodique, car il ne peut y avoir succession de sons, un son même, sans qu'il y ait deux périodes, l'élévation et l'abaissement, le jet et la chute, elatio et remissio, arsis et thesis; et c'est la le rhythme des livres saints, qu'on sent fort bien et qu'on ne peut décrire, comme le remarque saint Augustin (406). Mais qu'il n'y ait pas de chant sans mesure, voilà l'erreur. Rousseau le Genevois, Rousseau qui a vécu au sein de la nature la plus agreste, n'a-t-il donc jamais entendu des chants des montagnes? Où est la mesure dans ces chants-là? La mesure, le temps est un élément qui s'est superposé à la musique, mais qui n'est pas de son essence, pas plus que la rime n'est de l'essence de la poésie. La mesure est une division mathématique du temps qui partage la période musicale d'une manière uniforme et fatale en quelque sorte; le rhythme anime cette période suirant des lois toutes morales et qui dérivent du souffle de l'âme, et, la preuve qu'ils sont distincts l'un de l'autre, c'est que le rhythme rt la mesure se contrarient parfois. Si Rousseau avait raison, il n'y aurait pas eu de mélodie avant le xiv ou le xv siècle; que dis-je? il n'y en aurait pas même aujour-d'hui, car toutes les mélodies réelles sont dans les chants populaires, dans les chants primitifs; le compositeur ne fait que les mettre en œuvre. Si Rousseau avait raison, le plain-chant, qu'il admire d'ailleurs, ne serait ni mélodie, ni chant, ni musique même. Mais le plain-chant est tout cela, indépendamment de la mesure qui est l'élément du lini, l'élément du temps ; et le plainchant, avec la notion de mesure abstraite et de temps absolu, est bien plus l'expression de ce qui ne change pas, de ce qui est ammuable, inaccessible à nos sens, que la musique avec ses variétés de moyens, ses richesses d'harmonie et ses ressources d'insrumentation

MEL

MÉLODIEUX.—« Qui donne de la mélodie. Mélodieux, dans l'usage, se dit des sons agréables, des voix sonores, des chants doux et gracieux, etc. » (J.-J. Rousseau.)

MELOPÉE. — C'était, chez les Grecs,

l'art de la composition musicale.

MÉLOS. — « Douceur du chant. Il est difficile de distinguer dans les auteurs grecs le sens du mot mélos du sens du mot mélosis. Platon, dans son Protagoras, met le mélos dans le simple discours, et semble entendre par là le chant de la parole. Le mélos paraît

être ce par quoi la mélodie est agréable. Ce mot vient de mile, miel. » (J.-J. ROUSSEAU.)

MÉNESTRELS, ou Ménétriers. —« Musiciens poëtes, ou quelquefois simplement joueurs d'instruments, qui allaient, dès le xi siècle, de ville en ville et de châteaux en châteaux, chantant en s'accompagnant. Les rois, les princes et les grands vassaux de la couronne avaient presque tous des ménestrels à leur service. Il y a lieu de croire que le nom de ménestrel à passé dans la langue française de l'anglais minstrill. Les noms français par lesquels on désignait auparavant les musiciens étaient troubadours, dans le midi de la France, trouvères dans le nord, chanterres, etc. Ménétrier est aujourd'hui pris en mauvaise part; ce nom ne se donne qu'aux joueurs d'instruments qui ne savent pas la musique, et qui ne servent qu'à faire danser dans les guingueltes. » (FÉTIS.)

DES MÉNESTRELS. — « De lous les noms qui servaient, dans le xui siècle, à désigner les musiciens, les poëtes et les comédiens, le moins exposé aux interprétations défavorables était celui de ménestrel ou ménestriens, parce qu'il supposait la réunion de tous les talents qui pouvaient recommander cette tribu nombreuse. Le ménestrel devait savoir jouer de plusieurs intruments, ordonner des concerts de voix, composer des chants et déclamer des vers. L'art du poète ou du romancier, fréquemment cultivé par les personnages du rang le plus élevé, n'était pas exercé comme une profession distincte, et ne pouvait assurer l'existence de quiconque n'y réunissait pas l'art du mime et du musicien.

« La ménestrandie formait d'ailleurs, sous le patronage de saint Julien, une corpora-tion sérieuse, dens laquelle on conservait assez bien la division régulière des apprentis et des maîtres; les premiers, obligés de recevoir leurs grades des seconds, et, avant d'obtenir leurs titres de maîtres, tenus à faire preuve de certains talents et à payer une certaine taxe. Sans l'assentiment du patron, les variets ménestrels ne pouvaient mettre un prix à leur savoir-faire, ni figurer dans les fêtes solennelles. Ainsi l'exige une ordonnance, renouvelée en 1321, au profit de la corporation des ménétriers, et que nous regrettons de ne pas voir dans l'édition récente du Livre des métiers d'Estienne Boileau. En plusieurs circonstances, les mattres ménestrels reconnaissaient euxmêmes l'autorité d'un individu de leur classe, choisi d'ordinaire parmi les plus habiles pour présider aux divertissements d'apparat dans les cours souveraines. Ce personnage prenait et recevait le titre de roi des ménestrels; il portait une couronne semblable, au moins pour la forme, à celle du roi, comte ou duc, auquel il devait sa magistrature. Partout où it se trouvait, il lui appartenait de régler les concerts, et

(406) « Quibus numeris consistant versus Davidici Rou scripsi, quia nescio..... Certi tamen cos constare

numeris credo, illis qui jam linguam probe callent. » (August., epist. 131, ap. Junilmac, part. vii, p. 277.)

d'en distribuer les parties entre les jongleurs et les ménestrels, rassemblés par la promesse ou la simple espérance des dons, des plaisirs et de la bonne chère. Chef d'orchestre, directeur de théâtre, et, s'il nous est permis d'ajouter, intendant des plaisirs, le roi des ménestrels réunissait des fonctions importantes, aujourd'hui séparées. Les états de dépenses des rois de France et d'Angleterre, des comtes de Flandre et de Hainaut, nous conservent la mention d'un assez grand nombre de ces arbitres suprêmes des divertissements publics chez nos ancêtres. Sous les règnes de Philippe le Bel et de ses enfants, Flajolet, en 1288, et plus tard Robert Petit, figurent parmi les ménestrels avec le titre de rois. C'est en 1338, Robert Caveron que l'on appelle roi des ménestereuls du royaume de France. En 1359, les mêmes fonctions sont remplies par Copin de Brequin, qui suivit en Angleterre le roi Jean, et que l'on voit tantôt remplir des missions délicates, tantôt exécuter une horloge singulière, et tantôt acheter des harpes et autres instruments de musique. En 1367, Jean douna même à ce Copin de Brequin une couronne d'argent. On cite encore, en 1412, Jean Parlaus, roi des ménestrels de Guillaume IV, comte de Hainaut. Remarquons que, dans les comptes de Phi-lippe le Bel, le roi Flajolet est inscrit im-médiatement au-dessous du roi des héraus, ce qui ne permet pas de confondre ces deux dignités. Une ordonnance de Charles VI. rendue en 1407, à la requête du roi des ménestrele, et de toute la corporation, fixe la taxe des amendes pour les divers délits que peuvent commettre les ménestrels, et décide que la moitié de ces amendes appartiendra à l'avenir au roi de France, tandis que l'autre moitié sera divisée également entre le roi des ménestrels et l'hospice de Saint-Julien. Et comme cet hospice n'avait aucunes rentes foncières, les ménestrels sont autorisés à demander et cueillir l'aumosne de Saint-Julien aux nopces et festes où il seront invités. Il est permis de douter que ces quêtes et aumônes aient été jamais d'un grand profit à l'hospice des ménestrels; mais on peut assurer que de ce patronage et de ces réclamations intéressées en faveur de l'évêque du Mans, est venu le proverbe de l'Oraison de Saint-Julien. » (Histoire littéraire de la France, t. XX, suite du xui siècle, pp. 675-677.)

MEN

« La rue des Ménestriers a pris son nom des joueurs d'instruments qui y demeuraient, et qui avaient leur chapelle tout auprès, et de laquelle voici l'histoire : Saint-Julien des Ménestriers. — « Deux

joueurs d'instruments, qui étaient unis par une étroite amitié, dont l'un nommé Jacques Grare, dit Lappe, était de Pistoye, et l'autre nommé Huët, était Lorrain, firent bâtir, en 1331, dans la rue Saint-Martin, un hôpital pour les pauvres de leur profession, une chapelle sous l'invocation de saint Julien, et depuis ce temps-là, on a toujours appelé cette chapelle Saint-Julien des Mé-

nestriers, car c'est ainsi que pour lors, et longtemps après, on appelait les joueurs d'instruments, les danseurs, etc. Ministera-les, ministrelli, d'où on fit le nom de ménu-

trels et enfin celui de ménestriers

« Au commencement de l'an 1344, les fondateurs obtinrent du Pape Clément VI une bulle qui leur permit de doter cette chapelle de vingt livres de rente, pour y entretenir un chapelain qui y célébrerait perpétuelle-ment l'office divin, et qui serait nommé, présenté et choisi par deux des ménestriers, qui seraient nommés à la jurande toutes les fois que la vacance arriverait. A cet effet les joueurs d'instruments achetèrent vingt livres de rente à prendre sur le domaine de Corbeil, laquelle ils firent amortir. Ils obtinrent aussi des lettres patentes pour faire faire l'érection de ladite chapelle, laquelle érection fut faite le 10 de juillet de la même année 1544, par Foulques de Chanac, évêque de Paris. Depuis ce temps-là, les joueurs d'instruments, à mesure qu'ils sont parvenus à la jurande, et que la vacance de la chapelle est arrivée, y ont toujours nommé

jusqu'en 1644.

« Avant de rapporter ce qui arriva pour lors, j'observerai que, vers l'an 1630, les prêtres réguliers conventuels, connus sous le titre de Pères de la doctrine chrétienne, s'introduisirent par le moyen d'un de leurs Pères qui avait de l'accès auprès de la reine Anne d'Autriche, dans la maison où ils sont actuellement, et qui était celle du chapelain: ce religieux fit entendre à la reine que cel hôpital était devenu un lieu de débauche et une retraite de voleurs. Quelque temps après, les Pères de la doctrine chrétienne s'arrangèrent avec les ménestriers, en leur faisant entendre qu'ils seraient toujours les mattres du bénéfice, et qu'il devait leur être indifferent d'y nommer un prêtre séculier, ou un des leurs, ce qu'ils obtinrent par un arrêt du conseil, le 24 décembre de l'an 1644. Cri arrêt fut détruit par un autre du 13 juillet 1658. D'ailleurs le premier n'avait point et d'exécution pendant l'espace de temps qu'il y eut entre lesdits deux arrêts; car le sieur Favier, chapelain, pourvu sur la nomination des joueurs d'instruments, a vécu longtemps après. Cependant les Doctrinaires, qui ne perdaient point leur objet de vue, intenterent un nouveau procès aux joueurs d'instruments; mais la veille qu'il devait être jugé, ils proposèrent un accommodement transigèrent avec le sieur Favier et avec la communauté des joueurs d'instruments. Cette transaction fut passée le 6 d'avril de l'an 1664, et est conforme à l'arrêt de l'an 1658. Le sieur Favier étant mort, les joueurs d'instruments nommèrent à sa place le sieur Bézé, qui avait deux frères dans la congrégation de la Doctrine chrétienne, et qui per sa trop grande facilité servit beaucoup dans la suite aux desseins des Doctrinaires.

« Le roi ayant créé des charges de jurés en titre d'oflice dans chaque corps, celles des maîtres à danser et joueurs d'instruments furent achetées par les nommés Duchesus

et Aubert, gens mal famés, et par deux autres. Les Doctrinaires crurent alors que le moment était venu d'exécuter le dessein qu'ils avaient conçu depuis longtemps. Ils convintent avec quatre jurés de leur donner mille écus, à condition qu'ils consentiraient à l'union du bénéfice du chapelain à la mense des Doctrinaires. Le succès leur fut d'abord favorable; car, ayant demandé à l'archevêché de Paris, tant en leur nom qu'en celui des quatre jurés, l'homologation de l'acte d'abandonnement consenti par les jurés et par le sieur Bézé, chapelain, l'archeveque, ayant fait informer de commodo et incommodo, donna un décret d'union sur lequel furent obtenues des lettres patentes qui furent homologuées au parlement sur la in de l'année 1697.

c Le roi ayant dans la suite réuni les charges des jurés aux corps des communautés, la communauté des maîtres à danser et joueurs d'instruments de la ville et faubourgs de Paris, après avoir élu des jurés à la pluralité des voix, s'assembla extraordinairement, et par un acte signé de deux cent quatre-vingt maîtres, résolut de se faire restituer et obtint, le 10 décembre 1710, des lettres de rescision contre tout ce qui avait été fait en faveur des Doctrinaires par les

jurés en charge.

« Après huit ans de procès, le sieur Bézé étant mort, en 1715, pendant le cours de l'instance, les joueurs d'instruments, usant loujours de leur droit, nommèrent à la desserte de leur chapelle le sieur Charles-Hugues Galand, bachelier en théologie de la Faculté de Paris et ancien curé de Magni. Ce procès, qui durait depuis si longtemps, fut enfin jugé, au rapport de M. l'abbé Pucelle; et la cour du parlement, par son arrêt du 7 mars 1718, ayant égard à l'intervention dudit Galand et aux lettres de rescision desdits maltres à danser et joueurs d'instruments de la ville et faubourgs de Paris, et icelles entérinant, remit les parties en l'état qu'elles ciaient avant les actes des 18 et 25 mars 1695, et en conséquence reçut lesdits maitres à danser et joueurs d'instruments opposants à l'exécution des arrêts des 21 juin et 29 août 1692, et à l'enregistrement des letires patentes obtenues par lesdits religieux de la Doctrine chrétienne de Saint-Julien des Ménestriers, au mois de mai 1698, débouta lesdits religieux de leur demande en entérinant lesdites lettres; ce faisant, maintint et garda ledit Galand, nommé et représenté à la chapelle Saint-Julien par les jurés et communauté desdits mattres à danser et joueurs d'instruments, en la possession et jouissance de ladite chapelle, etc.

«Un règlement que le roi fit pour être observé par les agents de change, et qui était annexé à l'arrêt du conseil, du 10 août 1720, donna encore lieu à un nouveau procès; car il est dit dans l'article 1", qu'ils feront collèrer, le premier jour ouvrable de chaque année, à huit heures, une messe solennelle du Saint-Esprit en l'église des Pères de la doctrine, rue Saint-Martin, et que lorsque quelqu'un d'eux viendra à décéder, ils feront célébrer une messe de Requiem en la même église, aux jour et heure marqués par le syndic qui en fera avertir les agents de change.

« Cet article parut intéresser la communauté des maîtres à danser et joueurs d'instruments de la ville et faubourgs de Paris, et leur chapelain; c'est pourquoi les jurés en charge de ladite communauté, et Charles-Hugues Galand, chapelain de la chapelle de Saint-Julien des Ménestriers, présentèrent requête au roi en son conseil, tendant à ce qu'il sût fait désense à la communauté des agents de change de faire dire ni célébrer aucunes messes ni prières dans ladite église de Saint-Julien, que du consentement et avec la permission expresse des jurés en charge de la communauté des maîtres à danser et joueurs d'instruments, laquelle permission ils étaient prêts et n'ont jamais re-fusé de leur donner, et qu'au cas que lesdits agents de change demandassent aux suppliants ladite permission, qu'il fût ordonné que lesdites messes et prières seront célébrées en ladite église par le chapelain des suppliants, et qu'il fût fait défense aux Pères de la doctrine chrétienne de donner sur cela aucun trouble audit chapelain. Le roi, en son conseil, adjugea aux jurés et au chapelain de leur communauté leurs conclusions, par arrêt du conseil d'Etat du 29 octobre 1720, maintenant toujours ladite communauté dans ses droits, atta-chés à la qualité de patron et fondateur de l'église de Saint-Julien des Ménestriers; et en conséquence ordonna qu'aucunes nou-

messes, services et prières seraient dites et célébrées par le chapelain titulaire de ladite église. « L'église, ou chapelle de Saint-Julien des Ménestriers, n'a d'ailleurs rien qui la distingue, ni par son bâtiment, ni par ses ornements. Le président Fauchet a remarqué que parmi les figures en bosses, qui ornent le portail, est celle d'un jongleur qui tient une vielle, ou l'instrument appelé rebec; quoique l'archet de cet instrument ait été cassé, on voit bien qu'il est fait pour en avoir un; ainsi la vielle de ce temps-là était fort différente de celle d'aujourd hui.

velles confréries ne pourraient y être établies que de la permission et consentement de

ladite communauté, et qu'en ce cas-là même les

« Comme la maison du chapelain de Saint-Julien des Ménestriers est occupée par les Pères de la doctrine chrétienne, ils font audit chapelain une rente foncière de trois cents livres, et les maîtres à danser, et les joueurs d'instruments de la ville et faubourgs de Paris sont en droit de la faire visiter de temps en temps, pour voir si ces religieux ont soin de la faire entretenir (406\*). » (Voir les Recherches sur l'histoire de la corporation des ménéstriers ou joueurs d'instruments de la ville de Paris, par M. Bernhard, bibliothèque de l'École des chartes; 1842 et 1843.)

(406°) Par une négligence du copiste qui a transcrit cette citation, nous ne savons si elle est de Bruel (Autquités de Paris), ou de Piganiol de la Force.

8**£**0

MENOLOGION. - Nom que, dans l'Eglise grecque, on donne au livre de chant conte-nant l'Office des Martyrs.

799

MERULA. -- « Ancien registre d'orgue qu'on appelait quelquefois en France rossignol. Il consistait en une boîte d'étain remplie d'eau, avec deux ou trois tuyaux dans lesquels l'eau était agitée par le vent; ce registre imitait le gazouillement des oiseaux. Il est maintenant hors d'usage. » (Féris.)

MESE. — C'était, dans le système des tétracordes grecs, la corde du milieu, ainsi que son nom le porte, et qui joignait en-semble les deux octaves si étroitement qu'elle était la plus haute corde de l'octave grave (la proslambanomène on l'ajoutée comprise), et la plus grave de l'octave élevée. Mese medium habet vocis locum, gravioris quidem diaposon acutissima; acutioris gravissima. Fr. Gaport, 11b. 1. Music. instrum., cap. 4.) - Et encore : Sitque mess omnium perfectissimi et consonantis harmonici systematis chordarum præstantissima; qua quidem existente, extremæ atque mediæ ambarum diapason harmoniæ disponuntur ; verum ablala, harmonica mamittuni consistentiam. (Ibid.)

Euclide envisage la mèse comme la conjonction entre le tétracorde des conjointes et le tétracorde synemménon : Media est conjunctio tetrachordi meson, et tetrachordi sinemenon, que conjunguntur com-muni phionge, qui est mese. (Euclides in Musica.) La mèse élait corde immobile ou barypiche, soit qu'elle terminat le tétracorde des moyennes, soit qu'elle commençât le tétracorde des conjointes appelé autrement synemmenon.

MESOIDE. — « Sorte de mélopée dont les chants roulaient sur des cordes movennes, lesquelles s'appelaient aussi mésoides de la mèse ou du tétracorde méson. » (J.-J. Rovs-

MESOIDES. — « Sons moyens ou pris dans le medium du système. » (J.-J. Rous-

BRAU.)

MESON. - « Est le génitif pluriel de l'adjectif grec misser, qui veut dira mitoyen, c'est-à-dire qui tient ou qui fait le milieu. C'est par ce mot que les Grecs distinguaient un de leurs tétracordes d'avec les trois

autres. » (Brossard.)
MESON (Tétracorde). — Nom du second

tétracorde des grecs ou des moyennes.
MESOPYCNE. — Mot grec formé de picos, moyen, qui tient le milieu, et de muniés, son pressé, resserré, c'est-à-dire demi-ton. Quand donc dans un tétracorde le demi-ton se trouve au milieu comme dans la, si, ut, ré, on dit que le chant est de l'espèce mésopycne, tels sont les modes qui se terminent sur la finale ré.

MESSE. -- La liturgie de la messe n'a pas été toujours composée ainsi qu'elle l'est aujourd'hui; les diverses parties ne sont venues que successivement, et même il s'est écoulé un ou deux siècles avant que le nom de messe ait été donné à cette cérémonie destinée à renouveler le sacrifice non sanglant de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Que la messe ait été chantée dans l'onrine, c'est ce qui est bors do doute. Des Pères de l'Eglise parlent non-seulement des chants, mais encore de la musique divine, qui accompagnaient la communion. Toujours la messe a été chantée, car ce n'est que fort tard qu'est venu l'usage de dire des messes basses, et alors, suivant l'expression de l'auteur des Voyages liturgiques, la messe fut dédoublée.

A notre avis, une messe en plain-chant avec ses diverses parties, la procession et les chants graves, entrecoupés de longs si-lences qui l'accompagnent dans sa marche majestueusement cadencée autour de la nef; l'Introit, que dans certaines cérémonies on répétait trois fois, et qui est suivi d'un ver-set de psaume et du Gloria Patri; le Kyric, les oraisons du prêtre, le Gloria, ie chint de l'Epitre, par le sous-diacre, laquelle était dite quelquefois ad semitonium Evangelii; le Graduel suivi de l'Alleluia et du Trait; la Prose, si la fête le comporte; le chant de l'Evangile par le diacre; le Crete, qui anciennement était chanté conjointement et non alternativement par les deux côtés du chœur, ou plutôt en masse par toute la multitude, parce que c'était la profession de foi, le Symbole universel, l'adbésion au dogme catholique de tous les fidèles; l'Offertoire par les chantres; la Préface chant magnifique prétédé par un dialogue impo-sant entre la voix du prêtre et la voix du peuple; le Sanctus, le Pater par le célébrant, l'Agnus Dei par les chantres, la Communion, la Post-Communion, par les chantres encore, les dernières Oraisons par le célébrant, et l'Ite, missa est par le diacre; tout cela forme un ensemble admirable, harmonieux, et, pourquoi ne pas nous servir de celle expression, un spectacle auguste, où la beauté des cérémonies, la signification des rites, la mesure des mouvements, l'ordonnance de l'action, se mêlent à la richesse des orne-ments, à la magnificence des costumes, aux mille feux du sanctuaire, à la grandeur de l'édifice, aux parfums de l'encens, aux miles accents des mélodies, pour former une scène sublime.

L'orgue ajoute une nouvelle pompe à celle sainte commémoration du sacrifice d'un Dieu, forsque, guidé par la science, dominé par une haute pensée, l'artiste ne prête au gigantesque instrument que des accents dignes du temple, de la maison de la prière. soit qu'il alterne avec les exclamations du Kyrie, les versets du Gloria, ou les stroptes triomphantes de la prose, soit qu'il soutienne les chants du Sanctus, de l'Agnus Dei, soit qu'à l'offertoire, à la communion, il se livre à ses brillantes inspirations, en déployant à la fois les ressources de son art et les effets inépuisables de ses claviers.

Mais il faut passer maintenant à un ordre d'idées tout différent, et parler de ce qu'on appelle une messe en musique. Il favi faire connaître l'origine de ce genre de composition, et c'est ici surtout que nous sentous combieu nous aurions besoin d'appele: **B**)1

à notre aide l'art des trausitions pour entrer dans le détail des faits inouïs que l'histoire de cette partie de l'art nous présente.

Nous avons eu l'occasion d'exposer que les premières compositions harmoniques étaient formées d'une phrase ordinairement prisc dans le plain-chant, pivot mélodique sur lequel était construit tout l'édifice de l'harmonie. Cette partie s'appelait le ténor, parce qu'elle tenait ou soutenait le chant principal. Lorsque, vers le milieu du xiv siècle, les compositeurs imaginèrent de mettre en harmonie les morceaux liturgiques qui se chantent invariablement à la messe, les Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus et Agnus, fidèles à leurs habitudes, ils choisirent pour thème, une des mélodies du plainchant, et comme ce thème reparaissait à chaque morceau, ces messes prirent naturellement les noms de messe Ave, Maria, de messe Sacerdos Magnus, de messe Viri Galilai, selon que le chant de l'Ave, Maria, ou du Sacerdos Magnus ou du Viri Galilæi servit de sujet musical à ces œuvres pleines d'artificieuses combinaisons.

Jusque-là rien que de très-innocent, comme on voit. Mais la curiosité de l'esprit ne s'arrêta pas là. Il faut se rappeler que les compositours de musique figurée. ceux dont le Dominicain F. Pierre Herp parle dans sa Chronique de Francfort, de l'an 1300: Novi cantores surrexere et componistæet figurista qui incaperunt alios modos assuere, dans le but d'égayer des sociétés particulières, des coteries de gens mondains, s'amusèrent igurer en musique des chansons popu-Lures et s'attachèrent particulièrement à celles qui exaltaient le plus vivement la passion de l'amour. Et, comine ces composileurs appartenaient pour la plupart aux régions de ce côté-ci des Alpes, les poésies lamandes, françaises, suisses, allemandes, provençales, espagnoles, furent préférées ler les musiciens aux poésies italiennes. Ur, la vegue dont jouissaient ces chansons, la vegue des cantilènes, des romances, des connets et des madrigaux, séduisit à tel point les musiciens qu'ils s'approprièrent sans scrupule ces mêmes chansons et en firent les thèmes de leurs messes.

En sorte que les titres de ces messes étoient : — Las! bel amy, .... O Vénus la belle, — A l'ombre d'un buissennet, — Adieu

(407) Palestrina lui-même eut la fautaisie d'écrire une messe sur cette chanson.

(408) « L'origine de la singularité dont il vient d'être parlé paraît se trouver dans l'usage qui vetait établie dès le xu-siècle, de faire chanter aux roix d'un morceau de déchant des paroles différentes de l'office de l'église. On en trouve deux exemples, ca diaphonie presque non interrompue, dans un Aniphonaire daté de 1471, à la Bibliothèque reyale; et le manuscrit du xun-siècle, qui a appartene à l'abbé de Terran, contient plusienra motets à truis voix, du même genre. » (Résumé de l'hist. de la mas., p. cxciv.)

(100) Cela nous rappelle le jeu de mots ou rébus dont parle M. C. Leber, sur le vers Sola fides sufficit, du Pange lingua, dans l'Introduction du livre de M. Regolleau, d'Amiens, sur les Monnaies des innocents, nos amours, L'homms armé, L'ami Baudichon, etc., e'c., comme nous l'avons vu dèjà à l'article Epitre farcie.

On pense bien que nous ne voulons pas pousser plus loin cette énumération, et que les messes que nous passons sous silence sont précisément celles qui pourraient donner une juste idée de ces révoltants scandales. La fureur de ces messes sur chansons fut telle qu'on en compte souvent plusieurs sur le même thème; telle est, par exemple, la chanson de L'homme armé, qui donna lieu à nous ne savons combien de compositions de ce genre (407). En bien! ces messes étaient chantées dans la chapelle apostolique!... Nous ne mettons pas en doute qu'il ne faille attribuer l'origine de ces profanations à l'ancien usage des farcis, dont la tradition ne s'était pas perdue apparemment. M. Fétis, bien qu'il ne nomme pas les farcis, incline vers cette opinion (408).

Les paroles de la liturgie n'étaient pas plus respectées que les oreilles des auditeurs. Les compositeurs se faisaient un jeu de détourner les paroles sacrées de leur vrai sens et de leur donner une foule d'allusions. Josquin Després, ne voyant pas s'effectuer une promesse que Louis XII lui avait faite, inagina, dans l'intérêt de sa cause, de prendre pour thème le psaume: Memor esto verbi tui serao tuo; puis, le bienfait obtenu, il choisit pour sujet le verset d'un autre psaume: Bonitatem feciali servo tuo, Domine.

Cela était irrévérencieux sans doute pour le lieu saint, mais n'avait rien au fond d'indécent, et le trait ingénieux pouvait l'excuser jusqu'à un certain point. Quelquesois pourtant ces thèmes des compositions religieu-ses servaient de thèmes à la satire et de prétextes à de maliciouses vengeances. L'est le même Josquin Després qui nous en offre un exemple. Il croyait avoir à se plaindre d'un courtisan du même souverain, qui, après l'avoir bercé d'espérances flatteuses, ne songeait nullement à les réaliser. Josquin écrivit à ce sujet la messe : Laissez faire à moi, dans laquelle circule perpétuellement un membre de phrase mélodique sur les notes la sol fa re mi, qui rendent confusément les syllabes laissez faire à moi (409).

Commé de raison, les auteurs de ces imaginations s'en glorifient comme de mer-

des sous, etc.; Paris, Merlin. 1837, p. 128. « Le frontispice, gravé en bois, dit M. Leber, du livret intitulé Tractaius colloquii peccatoris, in-8», goth., est une image tirée de cette prose. Celui d'un exemplaire fort ancien, que j'ai dans mon cabinet, représente deux artisans travaillant de leurs métiers, un savetier d'un côté, un chamoiseur de l'autre; entre eux est un écusson chargé d'un compas de cordonnier en guise de lambel; au-dessous deux mains unies, emblème de la bonne soi; sur le tont, deux netes de musique, un sol et un la, et à côté le mot fleit placé au-dessous de sides, ce qui signifie sola sides sufficit. »

Il suffit de mentionner une de ces puérilités pour faire connaître l'esprit des temps. Nous admirons les archéologues qui ont le courage d'insister.

veilles, c'est Vincent Galilée qui nous l'atteste; mais ce qui n'est guère concevable, c'est que Zarlin, auteur grave et sensé, n'ait pas craint de rappeler aux nouveaux mattres l'exemple des anciens, leur recommandant de ne composer de messe que sur les motifs du plain-chant, ou de quelque motet, ou bien sur des airs composés sur des paroles libres, des airs de chansons, de villotes, de romances, de madri-gaux, de sonnets, etc.

MES

Il est juste de reconnaître pourjant, que, parmi les compositeurs de cette époque, il s'en rencontra plusieurs doués d'assez de bon sens pour condamner de pareils abus chez leurs contemporains. • Les messes et les psaumes, dit Vicentino, étant des compositions d'églises, il est de devoir de ne point les traiter de la façon des chansons françaises, des madrigaux, des villotes. La messe veut une allure grave, de la dévotion, et elle repousse les inconvenances (nous adoucissons les termes). Tel composera une messe sur une chanson française, sur un madrigal, sur une bataille, qui, dans l'église excitera un rire universel, en sorte que le temple de Dieu sera assimilé à un théâtre où l'on récite des houssonneries et où il est permis de faire entendre les accords les plus dissolus. » — Remarquez bien que Vicentino écrivait à Rome, et que c'est de Rome qu'il parlait, de Rome où, en entendant chanter de pareilles messes, la multitude riait de côle et d'autre, en reconnaissant, aux paroles et aux mélodies qui y correspondaient, ses chansons habituelles. (Voy. Memorie storico-critiche sopra la vita è le opere di Pierluigi da Palestrina, par l'abbé Baint, t. II, pp. 138 et suiv.)

En présence de ces désordres, que nous avons cherché à atténuer en considération de l'esprit du temps, le concile de Trente, dans sa xxii session du 17 septembre 1562 (Decretum de observandis et evitandis in celebratione missæ), s'exprime ainsi : « Ab ecclesiis vero musicas eas, ubi sive organo, sive cantu lascivum aut impurum aliquid miscetur, item sæculares omnes actiones, vana atque adeo profana colloquia, deambulationes, strepitus, clamores arceant, ut domus Dei vere domus orationis esse vi-

deatur ac dici possit (410). »

« Ces courtes paroles, dit M. Delécluse, que nous citons d'autant plus volontiers ici que, sans sortir de notre sujet, nous pouions lui emprunter divers détails biographiques pleins d'intérêt sur la vie de Palestrina, ces courtes paroles eurent un effet

(410) Dans sa session xxive du 11 novembre 1563, ie même concile dit encore : « Cætera quæ ad debitum in divinis officiis regimen spectant, deque congrua in his canendi, seu modulandi ratione, de certa lege in choro conveniendi et permanendi, simulque de omnibus ecclesiæ ministris, quæ necessaria erunt et si qua hujusmodi ; synodus provincialis, pro cu-jusque provinciæ utilitate et moribus, certam cuique formulam præscriberet. Interea vero episcopus non minus quant cum duobus canonicis, quorum unus ab episcopo, alter a capitulo eligatur, in iis,

salutaire, puisqu'elles furent l'occasion de la réforme que Palestrina opéra dans la manière de composer la musique en respec-

tant les paroles.

« Avant d'entrer dans les détails de ce grand événement, je dois prévenir qu'à partir du xvii siècle, les écrivains qui out traité ce sujet ont transmis une erreur qui n'a été reconnue et démontrée telle que depuis quelques années, par M. le chapelain Baini, auteur des Mémoires sur la vie et les ouvrages de Palestrina. Avant la publication de ce livre, en 1828, voici en résumé es que l'on disait à l'occasion de la réforme musicale: « Les abus de la musique ex-« citaient depuis longtemps les plaintes des personnes pieuses. Plusieurs fois on avait proposé de défendre entièrement l'usage « de la musique harmonique dans les églises, « et de la réduire au plain-chant. Enfin le « Pape Marcel II, qui régnait en 1555, éuit sur le point de porter le décret de suppression, lorsque Palestrina, qui sans doute avait remarqué les vices de la mu-« sique de son temps, et qui avait conçu « l'idée d'un genre plus convenable à celle destination, demanda au Pape la permis-« sion de lui faire entendre une messe de sa « composition. Le Pape y ayant consenti. « le jeune compositeur sit exécuter devant « lui une messe à six voix, qui parut si « belle et si noble, que le Pontise renonça à « son projet et chargea Palestrina de composer un grand nombre d'autres ouvrage du même genre pour la chapelle. Celte messe subsiste encore et est connue sous « le nom de Messe du Pape Marcel (411). « M. Joseph Baini, prêtre et chanteur de la chapelle papale, a pris le soin particulier de débrouiller cette circonstance importante, mais jusqu'ici demeurée confuse, de la vie de Palestrina, et, à l'aide des recherches de ce savant musicien italien, il sen facile de rétablir l'ordre et la vérité dans les faits. Le Pape Marcel II n'a régné que vingt-deux jours, en l'an 1555, et, par suite du relevé exact fait sur le journal manuscrit des maîtres des cérémonies après la mort du Pape Jules III, on sait, jour par jour, ce qu'a fait le Pape Marcel II, qui ne s'est nullement occupé de réforme de musique dans les églises, et n'a point entendu de messe nouvelle. En outre, Palestrina n'avait que trente et un ans en 1555, et bien que sa réputation fût belle, elle n'était pas encore assez imposante; sa position de compositeur, reçu comme dernier chanteur

quæ expedire videbuntur, poterit providere. (Cone. Trid., sess. xxiv, cap. 12.)

à la chapelle, n'était pas telle d'ailleurs,

(414) Cette citation est tirée du Dictionnaire historique des musiciens, par Chonon et Favola; Paris, 1817, à l'article Palestrina. L'erreur qui yest causignée se trouve dans tous les historieus antérieurs et a été reproduite par tous les écrivains jusqu'à la publication des Memorie storicho della via e delle opere di Giovanni Pierluigi da Palestrina, da Giuseppe BAIM; Roma, 1828.

qu'il pût se permettre de faire, de son propre mouvement, une proposition comme celle de donner à tous les musiciens ses confrères une leçon dans leur art. Il n'est donc pas vrai, comme on l'a dit, que Palestrina ait provoqué d'abord un changement de style musical dans les chants d'église; que le Pape Marcel ait accepté son offre, et qu'entin le musicien ait composé une messe exécutée devant le Pape, et qui fit révoquer la prétendue résolution de supprimer la

musique dans les églises.

« Mais que l'on ne s'inquiète pas de ce rétablissement des faits; la gloire de Palestrina n'aura pas à en souffrir. De 1555 à 1563, poussé par la nature de son génie et très-certainement aussi par ce concert intéllectuel des savants, des antiquaires et des artistes, tous impatients de reproduire dans leurs œuvres ou de faire imiter les beautés simples des œuvres antiques, Palestrina épura son talent et perfectionna sa manière. Déjà les messes de Josquin Després et de Brumel avaient perdu de leur vogue, et on ne les chantait plus à la chapelle pontificale. Après plusieurs-morceaux, improperii, motets, et une messe sur l'échelle musicale. intitulée : ut, re, mi, fa, sol, la, composi-tions qui, après avoir été examinées soigneusement par le collége des chapelains chanteurs, furent jugées dignes d'être transcrites dans les livres choraux, où on les houve encore aujourd'hui, et chantées dans la chapelle Julia; Palestrina, regardé des lors comme le restaurateur de la musique, reçut un accueil gracieux de tous les hommes de goût, et prit plus de confiance en lui-même.

Ce fut vers ce temps, et à la suite de l'éclaiant succès de ces compositions, que Palestrina recut les éloges et éprouva la bienveillance du cardinal Pio, de la famille des princes de Carpi. Ce prélat aimait avec passion les sciences, les fettres et les arts. el ce sentiment s'étendait jusqu'à la personne de ceux qui les cultivaient avec éclat. Il reçut donc dans sa familiarité le chanteur chapelain, et l'exhorta à faire de nouvelles lentatives pour perfectionner son art. Palestrina, soutenu en cette occasion par son génie et par la recounaissance, composa et fit imprimer un recueil de motets à quatre % qui surpassaient en grâce et en majesté lout ce qu'il avait produit jusque-là. Quoi-que protecteur, le cardinal de Carpi était un humine sincèrement modeste; et, en acceptant la dédicace que Palestrina lui sit de son nouvel ouvrage, il désira qu'elle fût exprimée dans les termes les plus simples. Palestrina ne mit que ces paroles : Ad Ro-dolphum Pium Carpensem S. R. E. cardin. Oil., et amplissimi ordinis decanum, Joannes Parus Aloysius Prænestinus (412).

Ce petit événement eut lieu l'année nème (1563) où se termina le concile de Trente. Pie IV, alors Souverain Pontife,

[412] e Voici le titre et la date de ces motets de Palestrina: Motecta sestorum totius anni, cum communi inactorum quaternis vocibus, a Joanne Petro

créa une congrégation chargée de faire observer strictement toutes les réformes décrétées par le concile. Au nombre des huit cardinaux qui en firent partie, se trouvaient Vitellozzo Vitellozzi et Charles Borromée, le saint, tous deux aimant très-vivement la musique. Le Pape lui-même, outre sou goût naturel, portait encore un intérêt particulier à cet art, à cause d'un joueur de luth, le jeune Silvio Antoniano, surnommé l'Orphée de Rome, qui, quoique enfant eu-core, mais déjà célèbre par son talent, lui avait prédit son avénement au trône pontifical huit ou neuf ans avant que cet événement ne se réalisat. Malgré la frivolité apparente de ces circonstances, elles furent cause cependant que ce qui avait été si vaguement exprimé au concile, relativement à l'inconvenance de la musique chantée dans les églises, sût repris en considération par les deux cardinaux amateurs de cet art, et qui, par cela même, voulaient le rendre digne d'être conservé pour concourir à la pompe des cérémonies de l'Eglise.

MES

« Les six autres membres de la congrégation chargèrent les cardinaux Vitellozzi et Charles Borromée de la discussion que cette affaire soulèverait, et s'en remirent entièrement à la décision de leurs confrères. Quant au Pape, qui fut enchanté de voir les deux cardinaux maîtres de cette question, il augmenta encore le pouvoir qu'ils avaient reçu, en leur recommandant de faire tous leurs efforts pour conserver la musique figurée dans les églises, et ne pas ré-

duire le service au plain-chant.

« Vitellozzi, bien que plus jeune que Charles Borromée, était son ancien dans le cardinalat; il tit donc savoir, au nom de la congrégation des huit, qu'une députation du collège des chapelains chanteurs de la chapelle pontificale eut à se rendre auprès d'eux pour conférer sur la musique, relativement à l'exécution des décrets rendus par le concile de Trente. Le 10 de janvier 1565, le chapitre s'étant assemblé nomma huit chauteurs députés: A. Calassans, Espagnol; F. de Lazisi, Romain; G. L. Vescovi, de Naples; V. Vicomercato, Génois; G. A. Merlo, Romain; de Torres et Soto, Espagnols, et C. Hameyden, Flamand; tous chargés de se rendre auprès des cardinaux Vitellozzi et Charles Borromée, pour répondre aux diverses questions relatives à leur art. Plusi**eurs r**éunions eurent lieu en effet, et il y fut convenu : 1º que les motets et les messes ne seraient plus chantés sur des paroles mélangées ou farcies; 2 que les messes composées sur des thèmes de chansons profanes et obscènes seraient bannies à perpétuilé de la chapelle; 3 que les motets sur des paroles de fantaisie et étrangères à l'Eglise ne seraient plus exécutés désormais. En outre, on s'occupa de la question de savoir s'il serait possible que les paroles sacrées fussent plus clairement et plus

Aloysio Prænestino edita, liber primus, superiorum permissa. Romæ, apud hæredes Valerii et Aloysii Doricorumfratrum Brixionsium, 1565.

constamment entendues. C'était le désir des cardinaux; mais les chanteurs prétendirent que la chose n'était pas toujours possible. « Si cela se peut une fois, pourquoi cela n'aurait-il pas lieu toujours? » demandaient les deux prélats. Sur quoi les chapelains alléguaient l'obligation des fugues et des imitations, qui forment et donnent le caractère propre de la musique harmonique, artisices sans lesquels, ajoutaient-ils, cette musique serait toute dénaturée. A cette occesion, et pour combattre l'opinion des chapelains, les deux cardinaux citèrent le Te Deum de Costanzo Festa (413), puis les improperti et le quartetto de la messe ut, re, mi, fa, sol, la, de Palestrina, où l'ordre et le seus des paroles peuvent être facilement saisis. Dominés par leurs habitudes, ramenés à leur opinion par les combinaisons si multipliées du contrepoint, qui, en effet, embrouillent forcément les paroles, ils répondirent que, si Palestrina avait réussi dans les morceaux cités, il devait cet avantage à la brièveté des paroles, mais qu'il lui serait impossible d'obtenir les mêmes résultats s'il avait à mettre en musique un texte plus étendu, tel que ceux du Gloria ou du Credo.

MES

« Cette discussion se termina de la manière la plus favorable relativement aux personnes ainsi qu'à son objet principal, l'art de la musique. Vitellozzi était grand admirateur et chaud partisan de Palestrina; Charles Borromée, qui n'en faisait pas moins de cas, avait encore un intérêt particulier à le faire valoir en sa qualité de maître de chapelle à Sainte-Marie-Majeure, dont lui, Borromée, était archiprêtre. Quant aux chanteurs de la chapelle pontificale, vivement intéressés à la conservation de la musique moderne, ils devinrent justes envers un rival dangereux, bienveillants même pour leur ancien camarade pensionné; et, d'accord avec les deux cardinaux, ils arrêtèrent unanimement que l'on chargerait Pierre-Louis de Palestrina d'écrire une messe purement ecclésiastique, purgée de tout souvenir profane dans le thème, dans les mélodies et dans la mesure; on convint que la teneur en serait telle que, malgré l'enchainement nécessaire des fugues et de l'harmonie, le sens du texte, et chaque parole même, pourraient être saisis et distinctement entendus. Ces conventions faites, les deux cardinaux promirent que, si Palestrina réussissait dans cette entreprise, on ne porterait aucune atteinte à l'usage de la musique figurée dans les églises; mais que, dans le cas contraire, la congrégation des huit rassemblée prendrait les mesures nécessaires pour l'exécution rigoureuse du décret du concile de Trente.

« Ce fut Charles Borromée qui se chargea de parler à Palestrina. Il le fit venir chez tui et le pria de composer une messe qui remplit toutes les conditions indiquées, de telle sorte que Sa Sainteté et la congrégation

(413) On le chante encore dans la chapelle apostolique le jour de la création des nouveaux pontifes, des huit cardinaux pussent, sans être forcées de bannir la musique figurée de l'Eglise, satisfaire cependant à ce qu'avait justement exigé le concile de Trente.

« De tous les grands hommes de la Renaissance, aucun savant, poëte ou artiste, ne s'est trouvé dans une position aussi délicate que Palestrina en cette occasion. L'avenir de la musique moderne dépendait de lui; car, si à cette époque un ordre de la cour de Rome eût banni les combinaisons harmoniques de l'Eglise, pour y rétablir exclusivement le plain-chant, les chapelles et les cathédrales, d'où sont sortis tous les grands compositeurs de la fin du xvi siècle et du commencement du xvii, auraient cessé leur enseignement, et l'art se serait probablement perdu.

« Mais c'est à ce moment de sa vie que Palestrina prend dans l'histoire des aris, chez les modernes, un rang et une impertance qu'aucun artiste n'a eus, je le répète. Il composa trois messes : « La première, « dit Baini qui les a analysées, est sévère, « et l'on dirait que le musicien s'est alta- « ehé, par l'austérité et l'ampleur de son « style, à en faire une œuvre destinée à être « entendue par les anciens Pères du désert. « La marche neuve et grave de son exorte « suffit pour avertir la personne la plus « distraite que l'on est en face de la majesté « divine.

« La seconde messe est moins sévère.

Plus animée, plus vive, on y distingue
même certains passages qui se ressentent
d'une douce joie, comme si l'auteur ett
e eu l'intention d'y exprimer plutôt une
confiance tiliale envers Dieu que la crainte
que l'Eternel peut inspirer.

« Ces deux messes, dit toujours Bairi, se

confiance filiale envers Dieu que le crainte « Ces deux messes, dit toujours Bairi. \* ressentent encore des principes de l'école flamande; et, bien que le plus ordinantment la musique laisse bien entendre les paroles, cependant le travail assez fréquent des fugues et des imitations rend perfos le texte peu sensible. En étudiant ces deux ouvrages, il est facile de voir que le compositeur, tiraillé par d'anciennes habitudes et par le désir de se montrer aussi savall que ses confrères, tout en cherchant à s'ouvrir une voie nouvelle, était à la torture et se consumait en efforts d'imagnation pour remplir toutes les conditions qu'il s'était imposées. Dans ces deux premières messes on retrouve des traces de tous les styles, tantot celui de Josquin Després, tantôt celui de C. Festa, pou ceux de Carpentras et de J. Mouton.

« Dans le premier de ces ouvrages, Paletrina avait été principalement dominé par l'idée d'écrire sa musique dans un style simple et très-grave, et de faire ressort nettement les paroles. Dans le second, il voulut lutter eucore contre cette difficulté, tout en conservant à la musique artificieuse une certaine importance. Mais lorsqu'il ent fait son profit de ces deux expériences, il

lorsque l'on donne le chapeau aux cardinaux, et à la fête du Corpus Domini (Fête-Dieu).

018

DE PLAIN-CHANT.

mit tout à coup de côté l'idée du problème qu'on lui avait donné à résoudre, et le souvenir de la manière de ses rivaux; il n'éconta plus que son génie et écrivit d'inspiration sa troisième messe, « dans laquelle, ajoute Baini, on admire les Kyrie empreints de dévotion, un Gloria vif et élevé, · le Credo où règne une admirable majesté, un Sanctus angélique, et l'Agnus, noble et

· touchante prière. »

· Ces trois compositions terminées, Palestrinales présenta à Charles Botromée, en lui annonçant qu'il avait rempli ses instructions, et, à peine le cardinal Vitellozzi eut-il reçu avis de cette nouvelle, qu'il convoqua tous les chanteurs de la chapelle apostolique chez lui, où devaient se trouver, outre Borromée, les six autres cardinaux, membres de la congrégation. Le samedi 28 avril 1565, toutes les personnes convoquées se rendirent donc au palais du cardinal Vitellozzi, et ce sut Palestrina lui-même qui distribua les parties aux chanteurs, pour faire l'essai des

trois messes qu'il avait composées (414).

Les trois messes furent jugées de la manière la plus favorable; toutefois la dernière l'emporta sur les deux autres, et il y eut un concert unanime d'éloges, tant de la part des huit cardinaux formant la congrégation, que de celle des chapelains chanteurs qui avaient exécuté l'ouvrage. Les cardinaux, témoignant à Palestrina toute la satisfaction qu'ils avaient éprouvée, l'engagèrent à continuer d'écrire dans ce style et à communiquer ses principes à ses élèves. Puis les cardinaux Vitellozzi et Charles Borcomée, s'étant tournés vers les chapelains chanteurs, leur annoncèrent que la musique ligurée ne serait certainement pas bannie des églises, mais qu'ils leur recommandaient seulement de mettre tous leurs soins et de tenir la main ferme à ce qu'il ne fût chanté que des compositions dignes du sanctuaire, comme les trois messes que l'on venait d'entendre.

Le bruit de cet événement se répandit aussitot dans Rome, et Pie IV, qui, en sa double qualité de pontife et de grand amaleur de musique, y prenaît un si vif intérêt, lémoigna aussitôt aux cardinaux de la conprégation le désir d'entendre cette troisième messe dont le mérite paraissait surpasser lout ce que l'on pouvait imaginer.

· Une circonstance favorable se présenta but à coup. Les envoyés de plusieurs bourgs catholiques de la Suisse étant venus à Rome pur témoigner de leur fidélité envers la religion catholique et le Pape, il y eut chapelle extraordinaire au Vatican, et le Saint-Père voulut assister à la messe solennelle gui devait être célébrée pour remercier Dieu. Le cardinal Charles Borromée officia; et ce lu le jour de cette grande cérémonie, le 19 juin 1565, que l'on chanta pour la première

(H4) · Quoique court et sec, on ne lira sans doute pri sans intérêt le procès-verbal de cette séance inssicale, tiré du journal manuscrit tenu par le secréhire du collège des chapelains chanteurs : « Die ubbati, 28 Aprilis 1565, ad instantiam reverendisfois, dans la chapelle Sixtine au Vatican, la troisième messe de Palestrina. On rapporte que Pie IV, ravi de la beauté de cet ouvrage, s'écria, après l'avoir entendu : « Il semble « que co soient les harmonies du cantique a nouveauque l'apôtre Jean entendit chanter « dans la Jérusalem céleste, dont un autre « Jean (Palestrina) nous donne un avant-« goût dans la Jérusalem voyageuse! » Quelle que soit la forme des louanges données en cette occasion au musicien, il est certain que le Sacré-Collége, les nombreux prélats, les chanteurs, et tous ceux en un mot qui furent admis à la chapelle Sixtine. en ce jour, payèrent un riche tribut d'élo-ges à la nouvelle messe. Par ce chef-d'œuvre, Palestrina raffermit en l'épurant l'usage de la musique harmonique dans les églises catholiques, et ce triomphe du musicien sut un immense événement dans l'art. » (Etude sur Palestrina, par M. R.-J. Deléctuse; extrait de la Revue de Paris, octobre 1842.)

Il serait intéressant sans doute de suivre les progrès de la messe en musique depuis l'époque de Palestrina jusqu'à nos jours. Mais, outre que cette analyse nous menerait très-loin, elle n'intéresse, à vrai dire, que la musique profane, les compositeurs de musique sacrée s'étaut attachés, depuis les successeurs de Palestrina, à suivre en tout l'inspiration mondaine. Qu'en se rappelle le ju-gement du P. Martini, si souvent cité par nous, et dans ce Dictionnaire même, sur le Stabat du Pergolèse, qu'il compare pour le style et l'expression, à la Serva Padrona du même musicien.

Il est juste de dire pourtant que les compositeurs de musique sacrée, pour éviter une ressemblance trop flagrante entre le style d'église et le style dramatique ou de chambre, se sont fait une loi de multiplier les formes scolastiques et les artifices de contropoint dans quelques parties de la liturgie de la messe. De la les figures, les imitations canoniques sur les mots Kyrie eleison, sur l'Amen du Gloria, sur l'Et vitam venturi sæculi du Credo, sur l'Hosanna in excelsis du Sanctus, et enfin sur le Dona nobis pacem de l'Agnus Dei. Mais ces formes constituentelles le vrai style religieux? évidemment non: il ne suffit pas d'éviter l'expression profane, il faut encore renconter l'expression chrétienne. Or, rien de moinschrétien, de moins pieux que ces cris de forcenés, ces parties vocales qui s'enchevêtrent les unes dans les autres, au milieu du déchainement des sons de l'orchestre et du grincement des cuivres. Je ne dis pas que l'expression reli-gieuse ne puisse exister, si l'on veut, en dehors de la tonalité du plain-chant; mais ju dis qu'à mon sens, nul compositeur, quelquo génie qu'il ait d'ailleurs, ne nous l'a montrée.

- Après avoir cité un fragment de M. Félis (Revue de M. Danjou, décembre 1845),

simi cardinalis Vitellotii, fuimus congregati in domo ejus lem reverendissimi ad decantandas aliquot mis sas, et probandum si verba intelligerentur prout reverendissimis placet. >

313

811

où ce célèbre critique s'efforce d'établir l'origine orientale de la messe liturgique, nous emprunterons à un vieux auteur, le P. Noël Talle-pied, Fhistorique des divers chants qui la composent; puis, nous examinerons avec Poisson le style qui convient à chacune des parties de la messe en plain-chant, et nous ferons connaître en terminant un usage curieux de l'église de Rouen.

« A l'égard du chant de la messe, c'est-àdire celui des Introit, Graduel, Offertoire et Communion, son origine orientale n'est pas moins certaine, et peut-être trouvera-t-on qu'elle l'est davantage, après avoir pris connaissance des faits qui concernent cette partie

de l'office divin.

« La première institution de la messe est attribuée à l'apôtre saint Jacques le Mineur, qui fut martyrisé dans l'année 62 de l'ère chrétienne. Cette messe, écrite en grec, est en manuscrit dans plusieurs grandes bibliothèques, et a été publiée à Paris, en 1560, in-fol. Allacci et le cardinal Bona se sont efforcés d'établir que saint Jacques en est réellement l'auteur; mais leur opinion n'a point été partagée par de savants liturgistes. Toutefois, s'il m'est permis d'émettre un avis en pareille matière, je dirai qu'il paraît que la messe, dite de saint Jacques, a précédé celle de saint Basile et celle qu'on attribue communément à saint Jean Chrysostome, bien qu'il ne soit pas démontré qu'elle appartienne à ce saint personnage. Voici les motifs qui me font croire à l'antériorité de la première.

 D'abord, on n'y trouve ni Introit, mi Graduel, ni Confileor, ni Kyrie au commoncement, et le prêtre, en arrivant à l'autel, commence par une prière secrète, après laquelle il dit un Gloria qui dissère essentiellement de celui de la messe romaine, et dont le commencement peut être traduit ainsi: Gloire au Pére, au Fils et au Saint-Esprit, trinité et unité, lumière de divinité, qui est une dans sa trinité, et divisée dans son unité, etc. Ensuite la messe véritable commence, et outre le prêtre qui officie, elle est dite par le diacre, qui récite et qui chante, par les chantres, et par le peuple, qui ne se confond point avec ceux-ci, mais qui répond sans chanter, par exemple Amen, après les oraisons. L'officiant ne dit pas, comme dans notre messe: Le Seigneur soit avec vous, mais: Paix à tous, et le peuple répond Et à votre esprit. Toute l'introduction de la messe est fort longue, partie chantée, partie récitée, jusqu'au Credo, qui se dit en entier. Or, c'est précisément ce symbole de la foi qui a inspiré des doutes aux liturgistes, parce que sa rédaction définitive ne semble avoir été arrêtée qu'à une époque postérieure à celle où saint Jacques le Mineur aurait fixé la liturgie de la messe qui lui est attribuée; mais outre que ce sont là des points très-délicats pour lesquels il est difficile de fixer des dates précises, on ne doit point oublier que le symbole de la foi est généralement attribué aux apôtres et que certaines expressions sculement ont dû être fixées par les conciles

contre les interprétations des hérésiarques.

« Après le Credo commence le sacrifice de la messe, qui jusqu'à la fin est conforme au rite de l'Eglise catholique, apostolique et romaine, quoique les cérémonies en soicul plus développées. La préface s'y fait remarquer à peu près semblable, et se termine par le Sanctus et par le Benedictus.

## Αγιος, άγιος, άγιος, Κύρι: σαθαώθ.

« Puis le prêtre récite une glose sur le Sanctus, suivie du canon de la messe et de la mémoire des vivants, après laquelle le peuple dit, à la place de l'Agnus Dei, celle prière: Ayez pilié de nous, Dieu tout-puissant: ayez pitié de nous, Dieu notre sauveur; ayez pitié de nous, Seigneur, selon votre mistre corde infinie, etc. Viennent ensuite plusieus prières qui n'ont point été conservées dans la liturgie romaine, des leçons, des répons, une lengue mémoire des morts, la salutation angélique un pou différente de celle qui a été consacrée ensuite par l'Eglise, plusieus oraisons, et enfin l'oraison dominicale récitée par le peuple. Les prières qui précèdent et qui accompagnent la communion sout plus longues et plus nombreuses que dans notre liturgie; il en est de même des actions de graces.

« Après la communion, les diacres accompagnaient le peuple et récitaient plusieurs prières auxquelles les assistants répondaien, puis le prêtre disait plusieurs oraisons à voix basse qui terminaient la messe.

« Telle aurait été l'institution primitire de cette partie importante du culte de chrétiens vers le milieu du 1" siècle. s'il était admis sans contestation que l'epôtre saint Jacques le Mineur, premier évêque de Jérusalem, en est l'auteur. Celle messe est, comme ont a pu le voir, beaucoup plus étendue que celle de la liturgie 🦛 tuelle; mais je dois faire remarquer que 4 plupart des textes dont elle est composée. sont devenus plus tard les introïts, graducis, offertoires et oraisons de plusieurs messes, qui se trouvent aujourd'hui dans le propre du temps. Quoi qu'il en soit de l'authenticilé de l'auteur de cette ancienne liturgie de la messe, il me semble incontestable qu'elle à précédé celle qu'on attribue à saint Jean Chysostome, où déjà les prières et les chant varient à raison des fêtes et des séries, el conséquemment qu'elle est la plus ancienne qui fut en usage dans l'Orient.

a La seconde liturgie de la messe est celle dont saint Basile le Grand, contemporain et ami de saint Jean Chrysostome, est l'auteur. Tout le monde sait que ces grands hommes furent les lumières de l'Eglise d'Orient dans la seconde moitié du 1v° siècle, comme saint Ambroise et saint Augustin de l'Eglise d'Occident. La messe de saint Basile a été publiée en grec, avec celle de saint Jean Chrysostome, à Rome, en 1526, in-b°; comme dans la messe de saint Jacques, le prêtre, les diacres, les chantres et le peuple courcurent à la célébration de celle de saint Basile; mais on voit de plus dans collect, le

muife ou patriarche qui récite des oraiins, la plupart à voix basse, et qui offre le icrifice. Ainsi, après avoir dit alternativeent avec le peuple des paroles qui réponent à celles-ci :

LE PONTIFE: Dominus vobiscum. Le PRUPLE : Et cum spiritu tuo. LE PONTIFE : Sursum corda.

LE PEUPLE : Habemus ad Dominum.

Le PONTIFE : Gratias agamus Domino Deo nostro.

Le Peuple : Dignum et justum est.

pontife, au lieu de chanter la préface, dit secrètement, et n'élève la voix qu'aux siniers mots, qui signifient : Que l'hymne iomphale soit récitée, qu'elle soit chantée, welle soit acclamée; après quoi le peuple ntonne le Sanctus et le Benedictus, qui sont tactement semblables aux paroles que la lurgie romaine a consacrées. Le canon de messe et la mémoire des vivants et des ioris sont dits aussi à voix basse par le ontife.

 Ce qui distingue la messe de saint Basile eloutes les autres, ce sont quatre litanies utiquelles le peuple répond toujours par riclamation : Kyrie eleison. Voici le comrencoment d'une de ces litanies :

LE MACRE: Disons tous Kyrie eleison.

LE PEUPLE : Kyrie eleison.

Le DIACRE : De toute notre ame, de tout notre sprit, disons tons Kyrie eleison.

Le Peuple : Kyrie eleison. Le discre : Seigneur Dieu tout-puissant et notre rre, dont la miséricorde est divine, et dont la bonté d inépuisable, nous le désirons; exaucez-nous: vez pitié de nous :

LE PEUPLE : Kyrie eleison, etc., etc.

 La première de cos litanies se dit après psaume du graduel; la deuxième avant Evangile, la troisième après l'offertoire, et · quatrième après la mémoire des morts. iouobstant ces litanies, la messe de saint lasile est beaucoup plus courte que la nesse primitive attribuée à saint Jacques.

Bien que les savants liturgistes ne croient las que la liturgie de la messe, connue sous e nom de saint Jean Chrysostome, lui ap-Prileane, néanmoins il paraît hors de doute me celle messe fut en usage dès la fin du " siècle dans l'église de Constantinople, int il était patriarche; qu'elle y était en-[14 616 modifiée que dans le vitie siècle. bile messe fut publiée en grec, avec celle saint Basile, à Rome, en 1526; puis eule. à Venise, en 1528, in-4°; et enfin, elle ful imprimée une troisième fois avec celles 4: saint Jacques et de saint Basile, à Paris, n 1360, in-fol. Elle a pour titre: Le mystère de la divine Eucharistie.

Onne trouve pas plus les Kyrie et Christe des liturgies occidentales dans la messe attribuée à saint Jean Chrysostome que dans celles de saint Jacques et de saint Basile; comme caus cette dernière, le Kyrie n'est qu'une etclamation faite par le peuple; les Kyrie et Christe de nos messes actuelles ont été pui-

sés en partie dans des antiennes qui se trouvent dans le livre intitulé Octoëchos, ou faits à leur imitation. La liturgie de saint Jean Chrysostome, qui a été évidemment puisée dans les deux autres, les a considéra-blement abrégées, particulièrement dans les oraisons. Les parties principales de la messe romaine s'y trouvent, et la préface à haute voix, que n'avait point admise saint Basile. 'y est rétablie. Les variations de textes et de chant, en raison des temps, des fêtes et féries, qui sont une des bases de nos liturgies, s'y font aussi remarquer.

« Aucunes traces ne restent de l'existence d'une liturgie chantée de la messe dans les églises d'Occident; on peut même allirmer qu'une semblable liturgie ne s'y est point introduite avant le commencent du v' siècle, et qu'elle y vint de l'Orient; car au temps même de saint Augustin, on ne connaissait encore, en Italie, que le chant des psaumes et des hymnes. Ecoutons ce qu'il en dit lui-même, car cela est de grande iniportance pour le sujet que nous traitons. Il ne faut pas oublier que le passage qu'on va lire se rapporte à l'année 386 ou 387.

« Combien versai-je de pleurs par la violente émotion que je ressentais, lorsque « j'entendais, dans votre église, chanter des « hymnes et des cantiques à votre louange l En même temps que ces sons si doux et si agréables frappaient mes oreilles, votre vérité se glissait par eux dans mon caur. Elle excitait en moi des mouvements d'une dévotion extraordinaire. Elle me tirait des larmes des yeux, et me faisait trouver du soulagement et des délices,

même dans ces larmes. Il n'y avait pas longtemps que cette cou-

tume qui console et qui élève les esprits à Dieu était en usage dans l'église de Milan, où les fidèles la pratiquaient avec grande affection, et joignaient leurs cœurs à leurs voix dans ces saints cantiques ; car, un an seulement auparavant, ou un peu plus, l'impératrice Justine, mère du jeune empereur Valentinien, étant tombée dans l'hérésie des ariens, et persécutant votre serviteur Ambroise, tout le peuple, plein de zèle et résolu de mourir avec son évêque, passait, pour ce sujet, les nuits entières dans l'église. Ma mère, votre servante, était des premières à veiller, et, prenant beaucoup de part à cette affaire de Dieu, ne vivait que d'oraisons. Et quant « à nous, quoique la chaleur de votre esprit « n'eut pas encore fondu les glaces de notre « cœur, nous ne laissions pas néanmoins « d'être fort touchés de voir la ville dans cet étonnement et dans ce trouble. Ce fut dans cette rencontre que, pour empé-« cher que le peuple ne s'ennuyat d'un « si long et si pénible travail, on ordonna qu'on chanterait des hymmes et des psaumes « selon l'usage de l'Eglise d'Orient. De-· puis ce jour, cette coutume continue de s'observer, non-seulement dans l'église de Milan, mais dans plusieurs autres, ct

« presque dans toutes les églises du monde,

« qui se sont portées à imiter une si sainte « action. » (Saint Augustin, Confessions, li-

vre ix, chap. 6 et 7.)

« Ainsi, l'usage du chant soutenu et modulé à la manière orientale, venait seulement de s'introduire, pour les psaumes et pour les hymnes des Heures et des Vêpres, dans l'Occident, vers 386, et c'est pour l'occasion rapportée par saint Augustin, que saint Ambroise composa les hymnes connues sous son nom. On voit qu'il n'était pas encore question du chant de la messe, lequel ne dut être admis que plus tard dans l'Occident. A Rome, comme le dit saint Augustia dans un autre endroit, ce chœur des psaumes et des cantiques, bien que plus soutenu que celui de l'école d'Alexandrie, était cependant bien moins pompeux que celui des Eglises de Constantinople, de la Syrie et de l'Asie. Lui-même, plus tard, établit dans son Eglise d'Afrique un chœur qui tenait le milieu entre le chœur trop syllabique de Rome, et celui trop orné de l'Orient. a

MESSE, - Voici de quelle manière la liturgie de la messe fut successivement

arrêtée sous le rapport du chant:

Le Pape Célestin premier ordonna que, pour le commencement de la messe, on diroit cent-cinquante psalmes, dont le premier estoit, Judica me, Deus, et discerne causam meam de gente non sancta, etc. Ce qui fut gardé jusques au temps de sainct Grégoire, qui print vne antiphone ou antienne desdicts psalmes et la composa en chant, en la finde laquelle est vn verset du psalme d'ou elle est prinse. Et ce qui se chantoit tous les jours le distribua pour tous les jours feriaux de l'année; saint Hierosme composa le Gloria Patri, et le Pape Damase ordonna qu'il fust chanté en l'eglise à la fin de tous les psalmes : il ordenna la confession generale au commencement de la messe. Quand sainct Sylvestre celebroit la messe en la fin des psalmes disoit neuf fois, Kyrie eleison: depuis sainct Gregoire l'a mis en l'ordinaire de la messe. Les anges chanterent premie-rement en la nativité de nostre Seigneur l'hymne, Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonæ voluntatis. Ce qu'on dit aprez, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, etc., a esté composé par sainct Hilaire, euesque de Poitiers, et le Pape Thelesphore le faict chanter tous les iours en l'eglise; le Pape Symmachus ne voulut qu'il fust chanté, sinon aux festes solemnelles. Dominus vobiscum, est prins de l'Ancien Testament, assauoir du livre de Ruth, au lieu duquel les euesques disent, Pax vobis, à l'exemple de nostre Seigneur qui, s'apparoissant à ses apostres, aprez sa resurrection leur dist, pax vobis; et cum spiritu tuo, est tiré virtuellement des Epistres de sainct Paul. Amen, est vue diction Hebraicque, de laquelle nostre Seigneur souuentes fois a vsé pour imprecation ou asseurance de verité, et est prinse de l'Euangile et de l'Apocalypse, et mise en la fin des oraisons ecclesiastiques par l'ordonnance

du Pape Anacietus. Le Pape Alexandre premier distribua les epistres et euangiles pour les festes et dimenches de l'année; saint Hierosme recueilla les leçons et propheties qui se lisent à l'Eglise par le commandement du Pape Damase; l'Alleluya est prins des psalmes ou de l'Apocalypse, et signife, louez Dieu, car ee sont deux dictions he-braicques; sainct Gregoire y adiousta va verset et ordonna qu'il fust chauté. L'abbe de Sainct-Gallo composa plusieurs sequences ou proses, lesquelles se chantent en l'Eglispar le commandement du Pape Nicolis I. Vn roy de France nommé Robert compos les proses qu'on chante les jours de l'Ascension de nostre Seigneur, de Penteceste (Fax. sancte Spiritus) de Sainct-Denys et plusieure aultres que antiphones que respons, lesquels luy mesine en personne chantoit ès eglises cathedrales quand il s'y trouuoit et porton la chappe comme les chanoines et religieus. Le Pape Anastase ordonna qu'on se tins debout pendant qu'on diroit l'Euangile a plaine voix. Credo in crum Deum fut fait w concile de Nice [sic] (Rupert et Piem Damian disent que ce fut au concile de Constantinople) et par le commandement du Pape Damase; on le chante à l'église touses iours de dimanches et festes solemnelle. Saint Gregoire a adiouté les oraisons qui x disent pour l'offertoire..... Le Pape Leonpremier, dict, se tournant vers le peuple : Orec fratres, et composa plusieurs prefaces, iscon que communement on tienne que sanct Denys fut le premier qui les chants, et l' Pape Gelase ordonna qu'on les dist tous le iours; sursum corda, est prins du liure de Hieremie. Gratias agamus Domino Deo nestre est aux Epistres de sainct Paul. Le Pape Suit commanda qu'on chantast Sanctus, trois los auec ce qui ensuit, et est prins du lun d'Esaye et de l'Apocalypse. Le Pape Gelse composa le Canon de la messe; le Paje Ciriacque le Communicantes. Sainct Gregoire et Leon premier l'augmenterent, ainsi que nous l'auons. Nostre Seigneur Jesus-Chust a faict le Pater noster, deuant lequel sual Gregoire a mis, praceptis salutaribus month etc. Saint Ambroise fut le premier qui dist: Pax Domini sit semper vobiscum; en el endroit de la messe, le Pape Innocent conmanda qu'il fust chanté et qu'on baillast le signe de paix. Le Pape Sergius ordonna 🎉 chanter par trois fois l'Agnus Dei qui tellu. etc., lequel il composa : les oraisons de la communion et apres sont de l'ordonname de sainct Grégoire. Benedicamus Domino, est prins des Epistres de saint Paul, et se chante aux messes votives, et depuis le premit dimanche de l'Aduent iusques à la Nativie de nostre Seigneur, et depuis le Sezagesisur iusqu'à Pasques, ou bien quand ou ne di point en la messe l'Hymne des Anges. Gloria in excelsis.Les spostres, en la combration de leurs messes, vsoient de ces mot. ile missa est, comme donnant congé sui tidelles de retourner en leurs domiciles, car depuis qu'on assistoit à ce sainct sacritie. n'estoit licite s'en retourner iusqu'à tall ue ces mois fussent prononcés, ile missa it. . (Le Thresor de l'Eglise catholique, par loel TALLE-PIED, religioux de Saint-François; bris, Nic. Bonfons, 1586, in-24, pp. 63-68.) – « Ba s'éloignant des usages anciens, tant lu romain que des autres, selon lesquels e Kyrie, la Gloria in excelsis, le Sanctus il l'Agnus Dei ont chacun leurs chants prores à chaque degré de fête ou à chaque emps, et de différents modes, ce qui proluit une diversité agréable, les nouveaux compositeurs, à l'exemple de M. Dumont u de quelques autres, ont ajusté la même nodulation sur le Kyrie, le Gloria in excelus, le Credo, le Sanctus, l'Agnus Dei et l'Ite missa est : comme si ces pièces, totalement lifférentes les unes des autres, étaient susreptibles des mêmes tournures. Le même rhant répété tant de fois, dans une même messe, n'est bon qu'à ennuyer et à dégoûter de l'office.

« Cette nouveauté est donc très-éloignée de la perfection des anciens chants. Qu'y at-il de plus stérile en mélodie qu'une même modulation partout et pour des pièces qui doivent exciter des sentiments très-différents? Il y a apparence que certains musiciens, qui dédaignent fort mal à propos le plainchant, se sont rendus les seuls maîtres de es compositions; qu'on leur a laissé suivre leur goût, sans examiner ce qui était plus conforme à l'antiquité. Par exemple, dans une métropole aussi célèbre que celle de Rouen, on a laissé introduire dans le nouveau Graduel des chants de Kyriequi fournissent les mêmes notes à toutes les pièces communes de la messe; on sent le même chant parlout; mais les notes entassées, pour sinsi dire, les unes sur les autres au Kyrie, séparées au Gloria in excelsis, encore plus au Credo, de même entassées au Sanctus on s'est fait une règle presque invariable de ce nouveau système). On sent aussi combien l'oreille doit être mécontente, et combien le peuple, et même le commun des chantres, out de peine à exécuter de telles pièces. »

Après avoir douné un Gloria de fabri-

que moderne, Poisson poursuit ainsi :

On connaît ici vraiment l'ouvrage de quelque musicien qui n'a consulté que son gout de musique; mais on ne trouve riendu goût du pur plain-chant : si on s'attend que le public exécute de pareilles pièces avec quelque décence, on se trompe. Il est aisé de faire la comparaison de cette pièce avec l'ancienne, qui est du quatrième mode et d'un style si modéré, qu'à peine passe-trlie la sixième note dans son étendue. Aussi le goût du vrai chant grégorien est-il plus modeste, bien moins éclatant que la musique; s'il passe quelquefois son octave, e n'est que, comme nous l'avons dit, pour ainsi dire, par échappée, ce qui suffit pour animer le chant, au lieu que celui-ci sort presque continuellement de sa sphère, est irrégulier par ses fréquentes chuies, nullement à la portée commune des voix : il faudrait des poitrines de fer pour le soutenir.

« Le Credo est dans le même goût et de la nieme modulation; » après l'aveir cité, il aioule :

MES

« On trouve dans ce chant du symbole dix fois l'élancement subit de la voix à l'octave, onze notes d'étendue et fréquemment hors de son mode; une telle pièce n'est pas faite pour le peuple, puisque de telles pièces sont plutôt de la musique que du plain-chant; il faut les laisser à ceux des musiciens qui les trouveront de leur goùi. »

Puis vient le Sanctus, qui lui suggère les

réflexions suivantes :

« On doit remarquer ici les notes entasséos les unes sur les autres, afin de faire trouver toutes les cadences et les progres-

sions des quatre pièces précédentes.

« Dans l'ancienne liturgie, on rendoit presque syllabique le chânt du Sanctus, comme nous l'avons remarqué chez les Chartreux, eton moduloit davantage l'Agnus Dei : ici ou fait le contraire, on charge extrêmement le Sanctus, et on rend l'Agnus Dei presque syllabique. On sent aussi que ce Sanctus ne peut se chanter que par sautset par bonds, ce qui est bien peu convenable à la majesté de l'office divin et du sacrifice. ×

Ensin, après l'Agnus Dei, il continue de la sorte :

« Les personnes qui ont du goût pour le chant d'église, ne trouveront-elles pas celuici très-irrégulier, et ne rendant en rien les sentiments que doit produire le texte? En effet les paroles Agnus Dei, etc., ne sont-elles pas de nature à inspirer les sentiments de la plus tendre piété?

« A l'égard de l'Ite, missa est, presque toutes les églises qui suivent le romain, le chantent sous la modulation du Kyris; aussi arrive-t-il quelquesois que le diacre distrait dit, Ite eleison, au lieu d'Ite, missa est. On éviterait cet inconvénient qui frappe toujours le peuple, en donnant à ces paroles un chant propre et diversifié, suivant les degrésdes fêtes, comme, on fait à Paris, à Sens et en plusieurs autres églises.

« On ne devroit donc point admettre tant de nouveaux chants pour les Kyrie, Glorio in excelsis, Crodo, Sanctus et Agnus Dei, il y en a assez de faits, et la plupart très-beaux et très-mélodieux; le peuple y est accoutumé et les chante avec plaisir et décence. Que veut-on de plus noble aux grandes solennités que ce chant qui est partout.



« Ce n'est point un défaut qu'il se termine à sa dominante, c'est ce qui en relève la beauté, et facilite l'intonation du Gloria in excelsis du quatrième mode, dont le chant est si grave et si noble, quoiqu'il n'ait presque qu'une sixième d'étendue : aussi toute: les voix sont-elles en état de le chanter sans se gêner.

etiam nonnulli vocant. (Musurg. univers.,

t. I. lib. v, cap 8.)

Gafori dit également de son côté: Cantus plani notulas aqua temporis mensura musici disposuerunt. (Mus. pract., lib. 11, cap. 5.)

Et Glaréan: Cantus planus, quoad notulas attinet, simplex es uniformis est. (Lib. 117,

Dodecae., in procemio.)

Ensin, le cardinal Bona: Cæterum S. Gregorius magnus cantum planum instituit, qui de plano procedens, singulas notas brevis temporis æquali mensura dimetitur. (De divin.

psalm., cap. 17, § 4.)

Faut-il conclure de ce qui précède que saint Bernard et les didacticiens ecclésiastiques aient voulu enseigner, comme dit M. T. Nisard (loc. cit.), la froide égalité de toutes les notes dans l'exécution des mélodies grégoriennes? « C'est là, répond cet habile critique, une chose qui ne peut plus maintenant avoir droit d'asile chez les érudits. » Une citation de Jumilhac, qui commente les témoignages des auteurs précédemment invoqués. le prouvera.

demment invoqués, le prouvera.

Après avoir établi que le temps est égal ou mégal : « Quand il est inegal, continuet-il, ou son inegalité se peut mesurer par un temps précis et certain, ou bien elle ne peut estre mesurée par aucun temps si juste qu'il n'y ait quelque difference entre

les parties mesurées.

« Quand donc la durée est égale, comme elle est fondée sur la raison ou proportion d'égalité, qui estant indivise et toujours la mesme, ne peut avoir aucune autre espece sous soy, elle n'etablit aussi que l'unique espece de plain-chant, surnommé Gregorien, parce que ce grand Pape le rétablit dans sa pureté et en ordonna l'usage dans l'Eglise; et l'essence de ce chant ne consiste que dans l'égalité du temps et de la mesure de ses sons ou de ses notes, à laquelle l'on a en particulier égard dans cette espece, sans s'arrester ni aux accens, ni à la quantité des dictions ou des syllabes, d'où vient que l'on y voit souvent des syllabes breves de la fettre, qui sont chargées d'un plus grand nombre de notes que n'ont pas les syllabes longues; et plusieurs, tant longues que breves, qui ont une plus grande multitude de notes que n'ont pas d'autres syllabes qui leur sont semblables. L'on y voit pareille-ment des syllabes qui y sont élevées à l'aigu, quoy qu'elles n'ayent point l'accent aigu, ni ne le puissent avoir.

« Mais si la durée des sons est inégale, en sorte, toutefois, qu'elle ne se puisse pas exactement déterminer par un nombre certain, ni. avoir une mesure précise de son inégalité, elle produit une autre espece de chant, que l'on appelle rhythmique ou psalmodique, dont la nature est établie sur cette inégalité incommensurable ou irrationnelle de ses notes ou syllabes, aux accents desquels et à la rythme ou rencontre de leurs sons elle a plus d'égard que non pas à leur quantité. D'où vient que les endroits ou les principaux accens des membres et des pe-

riodes de la lettre som assis, servent à cette espece de chant comme de fondement ou de base pour appuyer les accens euphoniques et rhythmiques de ses cesures ou mediations, et de ses terminaisons.

« Que si la durée inégale des sons est telle qu'elle puisse avoir une mesure de son inégalité qui soit certaine, elle produit une differente espece de chant, que l'on nomme métrique ou Ambroisseu, à cause que saint Ambroise en rendit l'usage commun, ordonnant le chant des hymnes dans l'Eglise, comme le plus doux et le plus agréable; et c'est cette espece de chant qui a pour fon-dement l'inegalité commensurable ou rationnelle, et pour son objet particulier la quantité des sons ou des notes, à laquelle et à la cadence de leurs cesures elle a un égard particulier, sans s'arresternià la quantité, ni aux accens de la lettre. » (La science et la prat. du plain-chant, part. m, ch. 2, pp. 116 et 117.)

« Or, toutes ces differentes mesures, pour suit le même auteur, peuvent se faire ea deux façons, l'une plus lente et l'aute plus viste: par exemple, l'on peut ne donner à la longue qu'un des deux temps, et à la breve la moitié d'un temps, ou bien, abreger un peu chaque temps ou battement de la longue, et celui de la breve avec une pareille proportion. Quand donc l'on abrege ainsi les temps qui conviennent naturellement à la longue et à la breve, cette sorte de mesure est qualifiée du nom d'air et de

battement en air.

« Secondement toutes ces sortes de mesures se peuvent faire, ou en les battant actuellement avec élevation et position, ou autre semblable mouvement de la main ou du doigt, ou bien en les battant seulement mentalement par le moyen de la memoire; car l'on peut aussi bien se ressouvenir et conserver l'idée de la durée qui est convenable aux sons, comme l'on se ressouvient et que l'on conserve l'idée de la distance que les mesmes sons doivent avoir. Ceux donc qui commencent à s'exercer au chant, ne doivent pas se contenter du battement mental seusement, mais ils doivent aussi employer l'actuel, jusques à ce qu'ils en ayent acquis l'idee et l'habitude par l'usage; de mesme que lorqu'ils commencent à solfier les notes ou à apprendre les intervalles du chant, ils s'accoustument première ment à les chanter effectivement, et par cel exercice ils se forment l'idée de leurs sons, et se rendent capables de les bien exprimer et de les associer à la lettre. » (Ibid., ch. 3, pp. 119-120.)

METHODE. — « Manière de chauter ou de jouer d'un instrument d'après de certains principes plus ou moins rationnels. On dit d'un chanteur dont la voix est bien posée, dont la vocalisation est correcte et dont la prononciation est bien articulée,

qu'il a une bonne méthode.

— « Se dit aussi du recueil de préceptes et de règles propres à former de bons chanteurs, de bons instrumentistes ou de bons lecteurs de musique. Il y a des méthodes pour chaque instrument, pour chaque partie de la musique. » (Féris.)

NIS

METRIQUE.—«La musique métrique, selon Aristide Quintilien, est la partie de la musique en général qui a pour objet les lettres, les syllabes, les pieds, les vers et le poème; et il y a cette différence entre la métrique et la rhythmique, que la première ne s'occupe que de la forme des vers, et la seconde de celle des pieds qui les composent; ce qui peut même s'appliquer à la prose. D'où il suit que les langues modernes peuvent encore avoir une musique métrique, puisqu'elles ont une poésie; mais non pas une musique rhythmique, puisque leur poésie n'a plus de pieds. »

METRONOME. — Instrument propre à mesurer le temps musical, inventé par le mécanicien Winckel, d'Amsterdam, et perfectionné par Maelzel, qui lui a donné son hom.

MEZZA, MEZZO. — « Adjectif italien qui signifie demi. Mezza-voce, à demi voix; mezzoforte, à demi fort. » (Féris.)

#1.— « La troisième des six syllabes inventées par Gui Arétin, pour nommer ou solfier les notes lorsqu'on ne joint pas la parole au chant. » (J.-J. ROUSSEAU).

MI. — « Nom de la troisième note dans l'ordre de l'échelle musicale ut, ré, mi, [a, etc. » (Féris.)

MINIMB. — Par rapport à la durée ou su lemps, c'est dans nos anciennes musiques la note qu'aujourd'hui nous appelons blanche. » (J-J. Rousseau.)

MINIME. — « Signe de la moindre de toutes les durées en notes blanches dans l'ancienne musique. Elle avait la forme de la blanche de la musique moderne. » (Féris.)

Le premier emploi de la figure de notes appelée minime est dû à Philippe de Vitry (Philippus de Vitriaco), qui mourut en 1361. Les semi-minimes apparurent avec la fin de ce siècle dans un manuscrit dont M. Fétis a tiré divers morceaux de Adam de La Hale, surnommé le Bessu d'Arras, poëte et rhanteur au service du comte de Provence en 1280.

MISSA AD GALLI CANTUM. A Sens et à O'l'ans: Missa in galli cantu.—Nom que l'on donnait à la première messe qui se chantait la nuit de Noël, à Sens. On sonnait à minuit le dernier coup de Matines. Après les répons, la généalogie de Notre-Seigneur Jésus-Christ et le Te Deum, l'archevêque se rendait avec tout le clergé dans la chapelle de la Vierge pour chauter la messe ad galli cantum, ainsi que les Laudes, lesquelles étaient incorporées dans le sacrifice. On célébrait ensuite à son heure la messe de l'aurore ou du point du jour, summo dilucule, qui était dite par le doyen du chapitre. (Voyages liturgiques, p. 171.)

A Saint - Agnan d'Orléans, suivant un

ancien Ordinaire qui doit dater aujourd'hui d'environ 550 ans, on devait célébrer cette seconde messe de manière à ce que le canon coïncidât avec le point du jour. Car il était dit que si, après l'offertoire, lorsque le sous-chantre avait entonné Lælemur gaudiis, le jour n'avait point encore apparu, le célébrant devait attendre pour continuer le sacrifice: finite offertorie, succenter incipit alta voce le entere gaudiis. Hoc cantate, si dies apparent, incipit canonem sacerdos, sin autem, exspectat donce apparent. (Ibid., p. 204.)

Missa ad galli contum, était peut-être aussi ce qu'on entendait par le mot canticinium, à moins que ce dernier mot ne signifiat l'heure du chant du coq. Nisi tempus significet, dit Du Cange, quo gallus cantat.

MISSEL. — Livre de prières et de chant qui contient l'office de la messe, sinsi que son nom l'indique.

« Il y avoit autrefois des Missels de trois sortes en ce qui touche les choses qu'ils contenoient. Les uns ne contenoient que les collectes, les préfaces et le canon, comme nous le voyons dans le Sacramentaire de saint Grégoire donné au public

ou le canon, ce qui se chante dans le chœur, l'Introït, le Graduel, l'Alleluya, le Trait, l'Offertoire, le Sanctus, la Communion. Les troisièmes contenoient avec tout cela les lecons, les épitres et les évangiles; et ceuxci s'appeloient Missels pléniers, parce qu'ils contenoient entièrement tout ce qui se récitoit à l'autel par les prêtres, au jubé par les lecteurs, et au chœur par les chantres.

« Dans les grandes églises, telle qu'étoit la cathédrale d'Avignon, où il y avoit des lecteurs pour les prophéties, des sous-diacres pour l'épitre, des diacres pour l'évangile, et des chantres, pour fournir à tout ce qui se chante au chœur, les prêtres n'avoient besoin que d'un petit Missel, qui contint seulement les collectes, la préface et le canon, parce que c'est là tout ce qui est à leur charge.

« L'ancien usage étoit que le célébrant dans les grandes églises, ne récitoit à l'autel ni l'épître, ni l'évangile, ni rien de ce qui se chantoit au chœur......

« Tella étoit, selon le P. Lebrun, la dis« position des anciens Missels. Il y avoit
« autrefois quatre livres différents à l'usage
« des grandes fêtes. Le premier contenoit
« les évangiles. Le second étoit le livre de
« l'évêque et du prêtre, que l'on appeloit
« Socramentaire, ou le Missel dans lequel
« il n'y avoit que les oraisons, les préfaces,
« les bénédictions épiscopales et le canon,
« comme on le voit dans le Sacramentaire
« de saint Grégoire, et dans plusieurs mis« sels du ix et du x siècle. On a fait dans
« la suite un livre particulier des bénédic« tions qu'on a appelé le Bénédictionnaire
« pour une plus grande commodité. Le troi« sième étoit lo Lectionnaire ou l'Epistolier

« Le Quatrième étoit l'Antiphenier, ou le « Recueil de tout ce qui devoit être dit au a chœur par les chantres à l'Introit, après « l'Epftre, à l'offertoire, et à la commu-« nion..... Comme le prêtre no récitoit « point ce qui étoit dit par les diacres, les « sous-diacres, les lecteurs et chantres, ni « les évangiles, ni les épîtres, ni les versets n'étoient point dans les livres dont les « prêtres se servoient.

« Lorsque les Missels pléniers, nommés « ainsi parce qu'ils contenoient tout ce qui « se récitoit à l'autel par les prêtres, au · jubé par les lecteurs, et au chœur par les « chantres; lorsque, dis-je, ces Missels plé-« niers furent devenus plus communs, à « cause des messes basses, il se trouva des « prêtres qui, par scrupule, ou par une dé-« votion plus particulière, voulurent réciter « à voix basse ce qui se disoit par les mi-« nistres et par les chantres. On prétend que les Chartreux et les Cisterciens furent « les premiers qui permirent à leurs prêtres d'en user aiusi. Cette pratique a com-« mencé au plustôt vers la fin du xii siècle, « et il est certain qu'on la laissoit à la dé-« votion particulière des prêtres, dans les « monastères les plus réguliers. » (Expli-cation des cérémonies de la messe, t. 1°, p. 216 et suiv. — Voy. le Catalogue des mss. de M. de Cambis-Velleron, pp. 41-43; Avignon, L. Chambaud, 1770, in-4°.)

MIXIS, mélange. — « Une des parties de l'ancienne mélopée, par laquelle le compositeur apprend à bien combiner les intervalles et à bien distribuer les genres et les modes, selon le caractère du chant qu'il (J.-J. ROUSSBAU.) s'est proposé de faire. »

MIXOLYDIEN. — Voyez Myxolydien à la colonne 906.

MIXTES (Modes).—«On appelle Modes mixtes ou connexes, les chants qui, dans leur étendue, excèdent leur octave et entrent d'un mode dans l'autre, et par là, leur composition est un mélange de l'authente et du plagal. Ce mélange ne se peut ni ne se doit faire que des modes compairs : comme lorsque le premier emprunte quelque descente du second, ré, ut, si, la, ré, la, qui est la quarte du plagal : ou lorsque le second emprunte l'élévation du premier au-dessus de sa quinte, comme la, si, ut, ré, qui est la quarte de l'authente. On trouve peu d'exemples du second qui emprante du premier; au lieu que les exemples du premier qui emprunte du second sont très-communs.

« Ceux donc qui veulent faire des modes mixtes, doivent connaître qu'ils ne peuvent régulièrement faire ce mélange que d'un mode avec son compair, savoir, du premier avec le second, ou du second avec le premier; du troisième avec le quatrième, ou u quatrième avec le troisième; du cinjuieme avec le sixième, comme dans le chant de la passion à Paris, ou du sixième avec le cinquième, comme dans le répons Christus du samedi saint à Paris; du sep-

tième avec le huitième, comme dans Lauda Sion, ou du huitième avec le septième, comme dans l'ancien offertoire de l'Assomption de la spinte Vierge. Autrement ce serait tout confondre, ce que le Pape Jean XXII a condamné comme un grand désordre dans le chant, ainsi qu'il est rapporté ci-devant. (Poisson, Traité du ch. grég., p. 149.)

DICTIONNAIRE

MIXTURE. — On donne le nom de mixture à la combinaison qui forme ce qu'on appelle le plain-jeu de l'orgue.

MOBILES (Soni stantes). -- On sait que les Grecs divisaient leur échelle en tétracordes; le tétracorde des principales, qui commençait à la corde hypate hypaten (si) audessus de la proslambanomene (la), le tetracorde des moyennes, celui des disjointes et celui des aigues; les deux premiers, ainsi que les deux derniers, étaient conjoints, mais entre les uns et les autres s'opérait la disjonction, c'est-à-dire entre la mèse et la paramèse (la et si). Plus tard, on opéra une seconde conjonction entre ces deux cordes pour créer le tétracorde synemménen, dans lequel le si était à l'état de b.

Les Grecs avaient également trois genres, le diatonique, le chromatique et l'enharmo-

Or, les tétracordes ci-dessus variaient suivant ces trois genres, et l'on appelait cordes ou sons mobiles, les cordes qui variaient selon la mutation des genres, et qui ne demeuraient pas en même son et teneur; telles étaient celles enfermées entre les deux extrêmes de chaque tétracorde; et cordes ou sons immobiles, les cordes qui restaient les mêmes dans la distinction des genres, qui demeuraient toujours en même teneur; telles étaient les deux extrêmes de chaque tétracorde.

Celles-ci étaient donc, dans le système des tétracordes, les cordes nommées proslambanomène, hypate hypaton, hypate méson, mèse, paramèse, nété diezeugmenon, et nété hyperboléon.

Les mobiles étaient toutes les autres comprises entre les premières, savoir : parkypate hypaton et lychanos hypaton, parkypate méson et lichanos méson, trite diezeugmenon et paranété diezeugmenon, trite hyperboléon et paranété hyperbolé on.

Dans le système des hexacordes sur lequel fut basée la solmisation du plainchant, le si se trouvant à l'état de A dans l'hexacorde grave, sol, la, si, ut, ré, mi, et à l'état de b dans le troisième, fa sol la si ut, re, fut nommé aussi corde mobile ou variante ; c'était aussi sur le si, et quelquesois sur le fa, que s'opérait la mutation dans la transposition ou réduction des modes, el dans l'emploi de ce qu'on appelait musique ou note seinte; le sa alors était aussi corde mobile.

MODALES (Notes ou Cordes.) — « I. Les notes modales sont celles qui sont les plus propres tant à l'établissement d'un mode, qu'à sa distinction d'avec les autres; lelles

sont les deux extremes de leur octave, leurs tinales, et leurs dominantes. Ces mesmes notes sontencore appelées principales, parce qu'elles ont accoutumé d'estre chantées plus souvent que les autres dans les pieces de leur mode, ou bien cardinales à cause quelles se rencontrent aux cadances sur lesquelles les chants de chaque mode retombent ou retournent plus fréquemment.

« II. Quand les modes ont l'étendue entière deleur octave, les principales de ces notes sont quatre ou cinq en nombre, scavoir les deux extremes de la quinte de chaque mode avec la mediane qui la divise en deux tierces, et les deux extremes de chaque quarte des mesmes modes; mais d'autant qu'un des extremes de la quinte est toujours conjoint avec l'un des extremes de la quarte, d'autant qu'aux modes authentiques le dessus ou la dominante de la quinte est la mesme note que le dessous de la quarte ; et qu'aux modes plagaux, à l'opposite, la finale ou le dessous de la quinte est la mesme note que le dessus de la quarte; il s'ensuit que leur nombre n'est effectivement que de quatre, quoy qu'à cause des différents rapports elles puissent avoir cinq noms, mais lorsque les modes n'ent pas l'étendue de leur octave, leurs principales notes modeles no sont que trois. sçavoir, la finale, la dominante, et la mediane qui, en autres termes est nommée discretive.

« III. La finale est la dernière note de la calence finale qui termine la pièce de chant ou le mode et sert à le reconnoistre. La dominante est comme la maistresse ou la reyne des autres notes, et celle sur qui le chant a davantage son cours, son retour et son soutien, et qui jointe avec la finale donnent eusemble la principale forme et la dis-

tinction à chaque mode.

- « La discretive ou mediane est celle qui se rencontre à la tierce (soit majeure, soit mineure) au-dessus de la finale; de sorte que quand la dominante est aux mesmes tierces (comme il arrive au second et au sixième modes), elle n'est alors point distincte de la dominante. On la nomme mediane, à raison de sa situation, qui fait le milieu des deux tierces, qui composent la quinte de chaque mode; et discretive, parce qu'elle facilite la distinction ou le discernement des modes, et la réduction qu'il est besoin d'en faire, ou à l'authentique, ou au plagal, lorsqu'ils n'ont pas l'étenduë en-nère de leur octave. Arétin, toutefois, remarque que la discretive du sixième (qui est le plagal du troisième authentique) est plûtost à la finale ou au-dessous qu'à la tierce au-dessus. Et que le huitième ou le plagal du septième authentique, a la sienne un ton au-dessus, ou un ton au-dessous de sa finale....
- « IV. Pour ce qui est des notes qui commencent les modes, elles ne sont point mises au rang des modales. Il faut, toutelois, prendre garde que ces sortes de notes ne soient jamais éloignées de la finale plus d'une quinte quand le mode est authenti-

que, ni plus d'une quarte lorsqu'il est plagal.

< Du reste, le 1. mede naturel peut estre commencé, non seulement par les lettres D. F, a; mais encore par le C ou le G, et mesme par E, qui no sont point modales.

« Le II. par les lettres A, C, D, B. F.

« Le III. par E, F, G, c. « Le IV. par C, D, E, F, G, a. « Le V. par F, G, a, c. « Le VI. par C, D, F, a.

« Le VII. par B, F, G, a, b, c, d.

« Le VIII. par D, F, G, a, c.

 Le IX. ou I. affinal par G, a, c, d, e. « Le X. ou II. affinal par E, G, a, c. « L. XI. ou V. affinal par c, d, e, g.

« Le XII. ou VI. affinal par G, a, c, e. V. Quant aux modes transposez, ils penvent estre commencez suivant la mesme proportion par leurs lettres, qui correspondent à celles qui commercent les naturels; de sorte que le premier peut avoir pour commencement F, G, b, c, d; et ainsi des autres. » (Juniumac, La science et la pratique du plain-chant, part. 1v, ch. 3.)

MODE, TEMPS, PROLATION. — « Ce sont des termes dont se servoient nos anciens, et qu'on trouve aussi chez les Italiens, pour nommer certains signes qu'ils avoient pour la valeur des notes, maxime, longue, brève, semi-brève et minime.... A l'égard du premier on le nomme..... vulgairement moeur. C'étoient certaines lignes perpendiculaires qu'on mettoit après la clef pour marquer la valeur des notes maxime, longue et brève. Il y en avoit de deux sortes : le majeur et le mineur, et chacun d'iceux étoit ou parfait, ou imparsait. Les deux majeurs étoient pour la maxime; les deux mineurs étoient pour la longue.

« Le mode majeur parfait se marquoit avec trois lignes qui emplissoient chacune trois espaces, et trois autres qui n'en emplissoient que deux. Cela marquoit que la maxime valoit autant que trois longue

« Le mode majeur imparsait étoit marqué avec deux lignes qui emplissoient trois espaces et deux autres qui n'en emplissoient que deux. Cela marquoit que la maxime ne valoit que deux longues, ou huit mesures, qui est sa valeur ordinaire sous la mesure binaire ou à deux temps.

« Le mode mineur parsait étoit marqué par une ligne qui traversoit trois especes, et cela marquoit que la longue valoit trois

brèves.

« Le mode mineur imparfail enfin, étoit marqué par une ligne qui ne traverseit que deux espaces, et cela marquoit que la longue

ne valoit que deux brèves.

« Tout cela n'est d'aucun usage dans la musique moderne, mais cela se trouve encore fort souvent dans les musiques de deux à trois cents ans en çà, qui ne laissent pas d'être excellentes, et que beaucoup de gens ne méprisent peut-être que parce qu'ils ne savent pas les déchiffrer. » (Baos-SARD. - Voir les exemples des divers signes de mœuf dans le Dictionnaire cité.)

DICTIONNAIRE MODE. - Modus, dit Francon, est cognitio soni, longis brevibusque temporibus mensurati. Pour se rendre compte de cette définition dans laquelle le mot mode se présente à nous sous un aspect nouveau et dans un sens que nous ne lui attachons plus aujourd'hui, il faut savoir que les mots mode, moduler, modulation, se rapportaient autrefois aux mouvements du rhythme, du rhythme poétique d'abord, et ensuite du rhythme musical. Voici comme s'exprime saint Augustin : « La musique est la science « qui apprend à bien moduler. » Et qu'est-ce que la modulation? Saint Augustin con-tinue : « La modulation est la science des « mouvements bien ordonnés. » (De mus., lib. 1.)

M. T. Nisard va développer cette proposition.

« Depuis saint Augustin jusqu'au xv° siècle, le mode appliqué au rhythme musical fut toujours synonyme du mot pied. Mais on remarque, vers le xi siècle, que la doctrine des Grecs et des Romains s'est transformée, en s'alliant à la musique mesurable. A cette époque, l'art n'admet plus tous les pieds de l'ancienne poésie : il se contente de cinq modes qui suffisent à toutes les combinaisons. C'est ce que l'on peut voir dans l'Ars cantus mensurabilis de Francon de Cologne : Modi a diversie, dit-il, diversimode enumerantur et ordinantur. Quinam enim ponunt sex, alii septem; nos autem quinque tantum ponimus, quia ad hos quinque omnes alii reducuntur (415).

« · · · · · · · · Voici, d'après les cinq modes, les combinaisons possibles :

| . (              | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier mode:    | _ |   | - |   | _ |   |   |
| . h              | _ | v |   | v | - | v | _ |
| Deuxième mode :  | U | _ | v |   | v |   | U |
| Troisième mode : | _ | v | U | _ | v | Ų |   |
| Quatrième mode:  | v | v |   | v | U | - | U |
| Cinquième mode:  | U | v | U | U | v | v | Ų |
|                  |   |   |   |   |   |   |   |

possible, surtout lorsqu'on se rappelle la théorie que le P. Kircher a si bien développée dans le second volume de sa Musurgia (n. 31-39). D'après cette théorie, qui est évidemment celle de tout le moyen âge, les musiciens peuvent considérer les dissyllabes comme des spondées, des pyrrhiques, des trochées ou des iambes; quant aux autres mots plus étendus, ils ne s'arrêtent qu'à la quantité prosodique des syllabes moyennes ou antépénultièmes, et les autres syllabes sont indifféremment longues ou bréses. »

M. Nisard prend ensuite pour exemple la Prose de l'Ane.

(415) L'écrivain que nous citons donne ce texte de Francon d'après une édition préparée par lui sur les meilleurs manuscrits; ch. 3. Voici effectivement le nième texte tel qu'on le trouve dans les Scrip. de Connent: Modi autem a diversis diversimode numeOrientis partibus Adren'avit usinus-

MOD

Pulcher et fortissimus Sarcinis aptissimus.

Hez! sir asne, hez?

« Si l'on compare, dit-il, ces points de repère avec le système des cinq modulations antiques, il en résulte que la prose de l'ane appartient au premier mode ecoundum quid, pour nous servir d'une expression de Marchetto de Padoue; c'est-à-dire à celui qui est composé, non de toutes longues, mais de pieds d'une longue et d'une brève : Primus modus, dit Francon de Cologne, procedit ex omnibus longis; et sub isto reponimus illum qui est ex longa et brevi, duabus

de causis, etc. (Ibid.)

M. Nisard fait remarquer ensuite qu'il n'y a pas à hésiter sur cette interprétation, quand on observe « que le plain-chant et la musique mesurable, au moyen âge, fondés sur les mêmes principes dans ces sortes de pièces, ne différaient l'un de l'autre que per la présence ou l'absence des valeurs figurées de la notation. En effet, les anciens principes de la rhythmique et de la métrique ayant été plus ou moins conservés chez les chrétiens d'Occident, ils furent d'abord suivis d'une manière abstraite, c'est-à-dire en vertu du texte littéraire, dans les compositions musicales adaptées à des paroles rhythmées, et non en vertu de certains signes conventionnels dans la notation. Plus tard, la musique se créa une nouvelle route, et, s'emparant des figures de notes du plain-chant, elle leur assigna diverses valeurs de quantité prosodique. Dans l'ancienne sémiologie occidentale, la variété des signes était nécessaire pour rendre possible la lecture des mélodies; dans la sémiologie du chant proportionnel, cette variété ent un autre but, et c'est celui que je viens de faire connaître. A partir de cette nouvelle direction de l'art musical, celui-ci recut différentes dénominations qui nous montrent clairement sous quel aspect on le considé rait. C'est ainsi que le nom de musique plane, de plain-chant, înconnu auparavant, s'établit alors dans les traités et dans les écoles, pour distinguer le chant grégorien de la musique proprement dite, de la musique subalterne, comme disait Francon de Cologne.

« Il n'y avait donc, dans la mesure des pièces rhythmées du plain-chant et de la musique, d'autre différence que la notation. Je suis tellement certain de ce fait, que je regarde comme une chose impossible qu'il soit jamais démenti par la découverte d'au-

rantur. Quidam enim ponunt sex, alii septem, nos quinque; quía ad hos quoque omnes reducamer. Il n'y a que le mot autem transposé. Ce texte, dans Gerbert, suit la définition donnée au commencement de cet article.

cun monument historique. Il faudrait, pour cela, que les auteurs contemporains et les innovateurs du moyen âge se fussent trompés en appelant plain-chant et musique fiqurée deux ramifications de l'art en tout point semblables l'une à l'autre. Et c'est ce qui n'est pas admissible, ni même supposable.

« On ne peut pas dire, non plus, qu'avant et après la création de la musique mesurable, le plain-chant ne rhythmait aucun morceau. Cette thèse aurait mille preuves contre elle. Pour n'en citer qu'une, il suffit de rappeler ces parvies de Guy d'Arezzo, qui certes ne s'est occupé que de chant grégorien: Metrici autem sunt cantus, quia ita sepe canimus ut quasi versus pedibus scanders videamus, sicut fit cum ipsa metra cantus... Qualia apud Ambrosium, si curiosus sis, invenire licebit. (Microl., cap. 15, de commoda vel componenda modulatione.) » (V. Correspondant du 25 août 1850).

Voilà ce qu'était le mode appliqué au rhythme poétique; plus tard il s'applique au rhythme musical, et devint une espèce de mesure.

De là est venu, comme nous le disions au mot Prarrection, l'usage du C ouvert etdu (C (C barré) pour indiquer la mesure à quatre temps ou la mesure à deux temps; car le signe de la perfection étant un cercle fermé (), et le signe de l'imperfection un cercle ouvert (), il s'en est auivi que la lettre (), qui représente un cercle ouvert, est restée pour la mesure binaire, laquelle constituait l'imperfection.

MODE. — « Manière d'être d'un ton. Dans la musique des anciens, il y avait un grand nombre de modes; dans la musique moderne, il n'y en a que deux, et le mot n'a pas la même acception. Ces deux modes sont le majeur et le mineur. Le mode est majeur quand la troisième note de la gamme d'un ton quelconque est à la distance de deux tons de la première, et la sixième à l'intervalle de quatre tons et demi; le mode est mineur quand ces deux intervalles sont plus petits d'un demi-ton.

\*Mode était aussi, dans la notation en usage depuis la lin du xi siècle jusqu'au milieu du xvi, une mauière de fixer par des signes la valeur relative des notes et des silences. Le mode se marquait après la clef par des cercles et des demi-cercles, avec ou sans point à leur centre, accompagnés des chiffres 2 ou 3, selon que la mesure était binaire ou ternaire. C'est de cet usage qu'est resté dans la musique moderne ce-lui d'employer le C ou le d'pour indiquer la mesure à quatre ou à deux temps. »

(FÉTIS.)

MODES. — « De l'origine des modes du thont. — Il y a, comure on l'a vu, sept notes dans le Chant, la, si, ut, ré, mi fa, sol, merquées par A, B, C, D, E, F, G. On peut les doubler à l'infini, s'il était possible à la voir de les exécuter; mais les anciens qui ent étudié la nature, c'est-à-dira la portée

naturelle des voix, et qui ont remarqué qu'elles n'alloient pas au delà de deux octaves, se sont bornés à quinze notes, comme on a pu le remarquer dans l'arrangement des quatre tétracordes des Grecs. La seconde octave n'étant que la répétition de la première, ils s'en sont tenus à cette première pour le partage des modes.

MOD

« Ces sept notes de chant ont chacune une octave, et chaque octave se divise de deux façons, ce qui produit quatorze octaves différentes, dont deux sont fausses.

« La première division d'octave se fait, de la dernière note de l'octave à la quinte au-dessus, et de cette quinte à la quarte encore au-dessus : cette division s'appelle harmonique.

- « La seconde division se fait en montant de la dernière note de l'octave à la quarte au-dessus, et de cette quarte à la quinte aussi au-dessus; cette division s'appelle arithmétique.
- « On voit par là que chaque octave se partage de deux façons, savoir, l'une a la quinte en bas et la quarte au-dessus; l'autre a la quarte en bas et la quinte au-dessus.
- « Ainsi la division harmonique consiste dans la quinte en bas et la quarte au-dessus; et la division arithmétique, dans la quinte en haut et la quarte au-dessous.
- « Suivant le P. Kircher, la première division s'appelle harmonique, parce que la quinte rend toujours consonante la quarte qui est au-dessus, ce qui produit une bonne harmonie.
- « La seconde division s'appelle arithmétique, dit, ce Père, parce que, comme chez les arithméticiens, le nombre plus grand, tient la place supérieure, et le moindre la place inférieure; de même dans cette disposition de division, la quinte occupe le dessus et la quarte le dessous,
- « Ces deux différentes divisions d'une même octave constituent deux modes, vulgairement et mai à propos appelés tous
- « Le mode qui a la division harmonique, a toujours, pour sa note finale, la plus hasse note de son octave; ainsi il a la quinte et la quarte au-dessus de sa finale.
- a Le mode qui a la division arithmétique, a toujours pour note finale la plus basse de sa quinte, et a la quarte au-dessous.
- Les modes de la division harmonique, s'appellent authentes, ou principaux, ou supérieurs, et sont impairs.
- « Les modes de la division arithmétique s'appellent plagaux, ou collatéraux, ou inférieurs, et sont pairs
- « Il est aisé de voir que chaque octave se divise en deux intervalles, tous deux bons, mais inégaux.
- « En retranchant les deux divisions appelées bâtardes ou de mauvaise espèce, il en restera douze, qui sont les douzes modes, si connus des anciens, qui en ont

laisse des exemples dans tous les livres.

« Le premier mode se forme de la première division et de la quatrième octave. Le second de la seconde division et de

la première octave.

« Le troisième de la première division de la cinquième octave.

« Le quatrième de la seconde division de

la seconde octave.

 Le cinquième de la première division de la sixième octave.

 Le sixième de la seconde division de la troisième octave.

« Le septième de la première division de

la septième octave. « Le buitième de la seconde division de

la quatrième octave. « Le neuvième de la première division de

la première octave.

🕳 Le dixième de la seconde division de la cinquième octave.

«L'onzième de la première division de la

troisième octave.

« Le douzième de la seconde division de la septième octave.

- On a réduit, particulièrement dans le romain, ces douze modes à huit, en attribuant le neuvième au premier, le dixième au second, l'onzième au cinquième, et le douxième au sixième (416). Le dixième a néanmoins été conservé dans le répons. Hæc dies de la fête de Pâques, et autres répons graduels.
- « En conséquence de cette réduction les neuvième et dixième modes qui sont en A se transposent au premier et au second, qui sont en D; le onzième et le douxième qui sont en C, se transportent au cinquième et au sixième qui sont en F.
- « Les anciens avaient encore trouvé une autre manière de noter ces modes, qui était de les transposer à la quarte au-dessus. L'antienne Benedicta tu, de la sainte Vierge, en est un reste. On donnera encore d'autres exemples de la transposition des modes par leur élévation à la quarte, avec les raisons qu'avaient les anciens pour les
- « Il est bon de savoir pourquoi les anciens ont rejeté les deux octaves qu'ils appelaient batardes : en voici la raison. C'est que leur division se fait par une fausse quinte et une fausse quarte dans la division harmonique, et par une fausse quarte et une fausse quinte dans la division arithmétique : ce qui fait que ces deux octaves sontade mauvaise espèce. Ainsi des sept octaves diatoniques, il n'y en a que six qui aient une quinte juste en leur partie grave, et par conséquent il n'y a que six modes authentes. Il n'y en a non plus que six qui aient une quarte juste en leur partie grave ou inférieure ; 'il s'ensuit aussi qu'il n'y a que six modes plagaux ou collatéraux.
  - « Chaque mode authente a son collatéral :

(416) « Cette réduction est plus ancienne quant à la dénomination, mais on voit par les plus anciens

la quinte, qui est la partie grave de l'au-thente, est la partie aiguë de son collatéral, et la corde grave de cette quinte est la corde finale de l'un et l'autre mode.

« La connaissance des douze octaves régulières, et de leur transposition à la quarte au-dessus, fera aisément trouver à quel mode appartient quelque chant que ce soit, pourvu qu'il soit régulier; autrement il ne

sera digne que de mépris.

- Des modes du chant en général. Le mode, suivant M. Ozanan, est un certsin ordre dans l'invention d'un chant, qui nous engage à employer plus souvent certaines cordes que d'autres, parce qu'elles sont naturelles ou essentielles au mode; ce qui nous oblige à éviter certaines autres cordes qui n'en sont pas, et entin à finir par une certaine corde qui est celle qui donne le nom au mode. L'emploi de ces cordes s'appelle modulation.
- « On peut dire encore que le mode est une manière de commencer, de continuer et de finir un chant qui engage à se servir plutôt et plus souvent de certains sons ou cordes que d'autres.
- « La modulation, dit encore M. Ozanan, est la manière de faire promener un chant dans son mode, de n'en sortir qu'à propos pour entrer dans un autre qui lui soit compair, d'y rentrer de même sans que l'oreille en soit choquée, et entin de tinir sur le ton ou la corde du mode.
- « Moduler, selon M. Brossard, n'est autre chose que faire passer un chant par tous les sons compris dans une octave, de manière cependant qu'on passe plus souvent par les sons essentiels que par les autres.

« Par ces définitions on sent la différence de mode et de modulation.

« Un usage assez commun et déjà ancien appelle ton le mode; mais le véritable nom est mode, en latin modus, ce qui est appele maneria dans le Traité du chant attribué à saint Bernard.

- « Comme on ne considère que les cordes distoniques, on ne donne à chaque mode que l'étendue d'une octave. Si le mode allait plus loin que l'octave, on l'appelait autrelois mode superflu; s'il se bornait à moins, on l'appelait mode diminué. Ainsi chaque mode a sa redondance et son ellipse : sa redondance, quand il a plus de notes que son octave n'en contient; son ellipse, quand il en a moins.
- « Un mode ne se promène pas toujours uniquement dans son octave; souvent il prend quelques notes au-dessus ou au-dessous : rarement l'un et l'autre.
- « Les anciens, suivant M. Rollin, n'avaient que deux espèces de modes : le parfait et l'imparfait. Le parfait remplissait le penta corde ou une quinte; l'imparfait remplissait seulement le tétracorde ou une quarle Les chants étaient alors modérés et simples,

livres, qu'on les notait néanmoins suivant leur sature. > (Note de Poisson.)

en sorte qu'ils passaient rarement la quarte ou la quinte.

Revenons aux douze octaves diatoniques, et laisons l'arrangement des différents

modes qui en proviennent.

£37

• A proprement parler, il n'y a que six modes principaux, mais dont chacun est double. Ces modes, ainsi considérés suivant les tableaux que nous avons donnés, il est aisé de remarquer qu'on n'a pu placer la première des sinales avant la note D ou ré, que les Grecs appellent lycanos hypaton, celle des principales qui se touche du premier doigt, parce qu'il fallait laisser de quoi trouver la quarte au-dessous de la quinte pour le mode compair, qu'on peut appeler le premier mode inverse, et qui constitue notre second mode. (En considérant comme double chacun des six modes principaux, on trouve ce que quelques auteurs ont appelé inversion des modes du chant.)

• N'y ayant que six notes finales, savoir re, mi, fa, sol, la, ut, marquées par les lettres D, E, F, G, A, C, en leur donnant à chacune deux modes, par un ordre naturel on trouvers quel rang tremnent entre eux ces

modes, eu égard à leurs finales.

«Le D sera pour le premier et le deuxième; l'E pour le troisième et le quatrième; l'F pour le cinquième et le sixième; le G pour ie septième et le huitième; l'A pour le neu-vième et le dixième; enfin le C est pour le

onzième et le douzième.

« Nous avons déjà dit que ces quatre derhiers ont été rapportés aux premiers : il y a néanmoins une différence essentielle entre ces modes et ceux auxquels on les rapporte. Cette différence consiste dans la situation du demi-ton et de la corde variante : le demiton et la corde variante étant autrement placés dans un mode et autrement dans un autre, l'ordre et la modulation de ces modes est très-différente. Si on veut bien y faire allention, on trouvera le demi-lon et la corde variante différemment placés dans le m de rapporté et dans celui auquel on le sapporte; par exemple, dans un chant du premier en A, on trouvera la note variante si à la seconde corde au-dessus de la finale la, et le demi-ten fixe mi au-dessus de la quinte mi, fa ; qu'on transpose ce chant au premier en D, on trouvera le demi-ton fixe au-dessus de la finale ré, et la corde variante 40-dessus de la quinte la, si. Ainsi le premier en A aura l'hexacorde mineur, et le premier en D aura l'hexacorde majeur; d'ailleurs la corde variante occupera le bas dans le premier en A, et dans le premier en D elle sera en haut : ce qui montre évidemment que les espèces do ces modes sont essentiellement différentes de celles auxquelles on les rapporte, et par conséquent constituent des modes particuliers, qu'on ferait, ce semble, beaucoup mieux de conserver, à l'exemple des anciens, que de les confondre avec ceux dont ils sont si différents. Non qu'il soit nécessaire de les nommer neuvième, dixième, onzième et douzième; mais il serait à propos, en leur donnant les noms numéraux de ceux

auxquels on les rapporte, de les noter suivant leur nature.

« Il est vrai qu'on a taché de remédier à celle confusion, el qu'on y remédie en effet par un bémol qui domine dans toute la pièce transposée, et qui fait faire les demi-tons, où ils seraient naturellement, si la pièce était dans la position qui lui convient : c'est pourquoi le bémol devient essentiel à ces pièces ainsi transposées. Comme la mélodie exige quelquefois qu'on adoucisse le demi-ton de dessous, qui dans cette transposition est du mi au fa, il faut pour lors un second bémol, ce qui surcharge de figures, et fait une seconde corde variante, contre la règle des anciens. On ne doit point oublier que les anciens n'ont employé le bémol que comme accidentel et jamais comme essenliel. On pourrait donc sans inconvénient ne se pas écarter de leur méthode.

 Pour bien discerner toutes les différentes espèces de chant, ou les différents modes, il faut en connaître la source : c'est d'elle que vient la multiplicité et la diversité des modes. Pour faire ce discernement, on doit remarquer, 1° quelle est la finale de la pièce de chant; 2° de quelle nature est la quarie de cette finale en montant; 3° de laquelle des douze octaves est cette pièce de chant, ce qui fera trouver 4º quelle est sa domi-

nante.

La corde finale d'une pièce de chant est celle qui la termine. Dans un répons c'est la dernière note du n, et non celle de son r, qui est la finale; dans toute autre pièce, c'est la dernière note de cette pièce.

« Lorsqu'on a remarqué cette note finale, il faut ensuite examiner par quels sons ou tons cette finale monte, et sur quelle corde se trouve le demi-ton. Cet examen est absolument nécessaire quand les modes sont transposés : sans une attention particulière au rapport qu'a le demi-ton avec la note sinale, on est en danger d'adjuger à un mode

une pièce qui n'en est pas.

« Il est donc très-important de bien connaître le rapport qu'a la finale de chaque mode avec le demi-ton, selon un tétracorde qui se forme de cette corde finale et des trois qui la suivent en montant, c'est-à-dire, en commençant chaque tétracorde par la finale du mode, comme 1. ré, mi, fa, sol : 2. mi, fa, sol, la : 3. fa, sol, la, za : 4. sol, la, si, ui : Les tétracordes qui se forment des notes la, si, ut, ré; et d'ut, ré, mi, fa, ont la même progression et les mêmes rapports au demi-ton que le premier et le troisième, et on doit en porter le même jugement.

« On sait que le mi n'est que demi-ton par rapport au fa : que le si n'est que demi-lon par rapport à l'ut : que le si étant bémolisé n'est aussi que demi-ton par rapport au la : c'est de la place qu'occupe le demi-ton dans chaque tétracorde qu'on connaît enfin d'une manière indubitable à quels modes appartiennent les différentes pièces de chant, et à quelles espèces les Grecs les adjugeaient.

On a suivi ces anciens maitres.

« C'est pourquoi les pièces qui se termi-

nent au ré ayant le demi-ton dans le milieu de leur tétracorde, elles sont appelées mésopycnes.

« Celles qui se termineut sur le mi ayant le demi-ton à leur finale au bas de leur tétraçorde,

sont appelées barypycnes.

« Celles qui se terminent sur le fa et sur le sol n'ayant le demi-ton qu'au-dessus de la tierce finale, ou au haut de leur tétracorde, produisent des sons aigus, c'est pour cette raison que ces pièces sont appelées

oxypycnes.

« Ces mots sont formes du grec : πυχνός signifie sonus densus, son pressé, resserré, condensé, que nous appelons semi-ton ou demi-ton; picos, medius, mitoyen, qui tient le milieu; βαρύς, infimus, bas, qui tient le bas; etie, acutus, aigu, qui est dans l'aigu. D'où les Grecs ont formé pour les modes du chant les noms de mésopycne, barypycne, oxypycne. Les Latins ont adopté et conservé les mêmes noms pour les mêmes espèces de chant : et quelques-uns parmi nous appellent le semiton, le pycnon.

« Les modernes ont rendu plus simple et plus facile l'intelligence et le discernement de ces modes, en appelant ces différentes espèces, modes mineurs, et modes ma-

jeurs (417).

 Les mineurs sont ceux qui ont un demiton dans leur première tierce qui est celle de la finale en montant. Si cette tierce a le demi-ton dans l'espace de la seconde à la troisième corde, ils l'appellent mineure directe. Si cette tierce commence par le demiton, ils l'appellent mineure inverse. La directe est pour l'espèce de chant mésopyone des Grecs: l'inverse pour la barypycne, savoir, 1, 2, et 3, 4.

« Les modes majeurs sont ceux dont la tierce finale ne renferme point de semi-ton; elle est pour l'espèce appelée oxypycne,

savoir, 5, 6, 7 et 8.

 Suivant les mêmes principes, les finales en A du neuf et dixième mode, sont méso? pycnes et mineures. Celles en C de l'onzième et du douzième mode sont oxypyenes et majeures.

 Les notes finales des douze modes sont compris dans les vers suivants, tirés du livre de la Chantrerie de Paris du xur siècle, et rapportés dans les Préliminaires de l'Autiphonier de cette église, sous M. De Harlay,

en 1681.

Sunt in D vel in A primus tonus atque secundus: Terlius et quartus in B vel in E relocantur. Et quandoque per A quartum finire videbis. Quintus in F vel C, nec sextus ab hoc remavetur. Septimus vetavusque in solo G requiescunt.

- On voit par ces vers que l'Eglise de Paris connaissait et admettait les douze modes, sans faire difficulté de reconnaître les finales doubles du troisième et du quatrième rejetées, comme nous l'avons marqué plus haut; ou peut-être ce B n'a-t-il été mis ici,
- [417] Les modernes ont suivi en cela le sentiment de leur oreille modifiée par la tonalité actuelle. Il

que pour montrer que le troisième et le quatrième modes pourraient aussi avoir des doubles octaves, si rien n'en empêchait.

« On voit aussi qu'elle reconnaissait, comme elle fait encore, la transposition des modes par élévation à la quarte au-dessus de la finale naturelle pour le quatrième mode.

## El quandoqua per A quartum fixire videbis.

- « On verra dans le détail des modes comment chacun d'eux peut être transposé.
- « En considérant les douze modes suivent leur réduction à huit, on verra, en conséquence de ce que l'on vient de dire, qu'il y a quatre espèces fondamentales de chant, d'où procèdent tous les différents modes qui ont chacun leurs propriétés particulières et incommunicables

« La première de ces quatre espèces sondamentales est celle qui de sa note finale monte par un ton et un semi-ton, savoir, ré, mi, fa; ou la, si, ut, et descend par un tou, savoir, re, ut; ou la, sol. Cette espèce a deux

finales D et A.

 La seconde espèce fondamentale est celle qui de sa finale monte par un semi-ton puis par un ton, mi, fa, sol, et descend par un ton de sa finale, savoir, mi, ré. On ne donne à cette espèce qu'une finale E, parce qu'on rejette le B, comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois.

« La troisième espèce fondamentale est celle qui monte par deux tons, savoir, fa, sol, la; ou ut, ré, mi; et descend par un semi-lon, fa, mi ou ut, si. Cette espèce a deux

finales F et C.

« Enfin la quatrième espèce fondamentale est celle qui monte par deux tons, savoir, sol, la, si; et descend par un ton sol, fa, et

elle n'a que le G pour finale.

« Ces quatre espèces sont marquées dans le traité attribué à saint Bernard, par des mots forges du grec. Protus, deuterus, trilu, tetartus, do mportos, devrepos, reiros, risupres. comme qui dirait en latin : primarius. secundarius, tertiarius, quartarius, el el français, chants du premier ordre ou rang, du deuxième, du troisième et du quatrième. Le cardinal Bona a suivi les mêmes principes ; il paraît même les avor

« Chaque note finale est dong pour deut modes, comme on a dû le marquer; et lous ces modes vont deux à deux et sont compairs, mais ils sont d'une octave différente.

« On a déjà vu que les modes sont distingués ou divisés en supérieurs et inférieurs.

« Les supérieurs s'appellent, comme on l'a dit, outhentes ou principaux ou mailen, ou authentiques pour authentes, comme atani été les premiers reçus ou les premiers aulorisés et inventés par les Grecs (adoptés par saint Ambroise ou son successeur, suivant le Dictionnaire de Trévoux). Ces modes sont le premier, le troisième, le cinqueme et le septième. On doit ajouter, selon les

n'y a ni mode majeur, ni mode mineur dans k plain chant.

anciers, le neuvième et le onzième, tous

modes impairs.

« Les inférieurs s'appellent plagaux ou collatéraux, comme pris à côté des autres; disciples, comme au-dessous de leurs maîtres, ou faits ou inventés à leur imitation, par inversion, en mettant au-dessous de la quinte la quarte qui était au-dessous de la quinte la quarte qui était au-dessous, qui cheminent dans la même plaine; ils suivent la même route que leurs supérieurs, mais ils ne vont qu'en second : ils sont pairs, parce qu'ils font le couple de chacun. Ces modes sont le deuxième, le quatrième, le sixième, le huitième, le dixième et le douzième.

Les compairs ne se distinguent donc point l'un de l'autre par leur note finale, ni par le rapport du demi-ton à cette finale, qui est la même pour tous les deux; mais on les discerne par leurs octaves, qui ont une progression et une composition différentes, ce que l'on trouvera facilement, si on fait attention que le premier des deux compairs a toujours la division harmonique, et le second la division arithmétique: le premier se termine toujours à la plus basse note de son octave, et le second a toujours une quarte au-dessous de sa finale. Ainsi la différence de la progression et de la composition saute aux yeux, suivant la règle:

impar habet supra, sed par depressus habetur. Ou

## Vult descendere par, sed scandere vult modus imper.

« C'est de cette différente composition que naissent les dominantes de chaque mode.

« On appelle dominante la corde ou la note sur laquelle, outre la finale, roule plus le chant. ( Dans le système du chant grégorien les psaumes se chantent toujours sur la do-

minante du mode.)

- « Il ne faut pas appeler dominante la note qui se trouverait, comme il arrive quelquefois, la plus élevée ou la plus répétée, mais celle des deux qui peuvent être dominantes, eu égard à la finale et à la disposition de l'octave sur laquelle le chant insisterait davantage: par exemple, une pièce qui se termine en ré ne peut avoir pour dominante que le la ou le fa, parce qu'elle est nécessairement du premier ou du deuxième mode.
  - « Il faut donc savoir :
    1º Oue tout mode impair ou :

1º Que tout mode impair ou supérieur a sa dominante à la quinte au-dessus de sa finale:

2 Que tout mode pair ou inférieur a sa dominante à la tierce au-dessous de la do-

minante de son supérieur.

- « Exceptez de cette première règle le troisième mode, qui a sa dominante à la sixte de sa finale, parce que la quinte étant la corde variante, elle ne peut être dominante.
- « Exceptez aussi de la seconde règle le luitième mode, parce que la tierce au-dessus de la dominante de son supérieur, est de même sur la corde variante : afin de l'éviter, on donne au huitième pour dominante

DIGTIONN. DE PLAIN-CHANT.

la seconde parfaite au-dessous de la dominante du septième.

MOD

 Ces exceptions doivent faire remarquer que les dominantes sont toutes sur des cor-

des ou notes fixes et invariables.

« Quatre notes servent de dominantes pour les huit premiers modes, savoir, fa, la, ut, ré; comme quatre différentes leur servent de finale. Trois notes servent aussi de dominantes pour les quatre autres modes, savoir, ut, mi, sol.

« Le premier, le quatrième et le sixième modes ont la corde la pour dominante.

« Le deuxième, le fa.

« Le troisième, le cinquième, le huitième et le dixième ont l'ut.

« Le septième, le ré.

« Le neuvième et le douzième, le mi.

« Le onzième, le sol.

« On a autrefois renfermé toutes les finales et toutes les dominantes des huit premiers modes dans ces deux espèces de vers, pour faciliter la mémoire.

Pri. re, la. Sec. re, fa. Tert. mi, ut. Quart. quoque mi, la. Quint. fa, ut. Sext. fa, la. Sep. sol, re. Oct. dicito sol, ut.

- « Quoique les modes soient transposés,... cela ne change rien dans leurs rapports de l'authente au plagal.
- « Il faut encore savoir qu'il ya des modes mixtes, c'est-à-dire mêlés de l'authente et du plagal, ou qui sont en partie principaux, et en partie collatéraux; on les appelle aussi modes communs; on en donnera des exemples. En ces cas, le nom numéral et la dénomination du mode se prend de celui des deux qui domine le plus, ou qui se fait sentir le plus, surtout à la fin de la pièce.

a Comme les Grecs cultivèrent beaucoup la science du chant, c'est d'eux que nous l'avons et que nous retenons même les noms des différents modes. S'il était vrai que les Latins eussent inventé les modes plagaux, il faudrait dire aussi qu'ils en ont inventé les noms ci-après.

« Ces dénominations ont pour le premier de chaque couple la préposition grecque, inte qui signifie sur, exprimée ou sous-entendue; pour le second, la préposition intequi signifie sous, et qui est toujours exprimée. Ainsi hyperdorien signifie surdorien; hypodorien, sous-dorien, hyperphrygien, hypophrygien, etc.

## Dénomination des modes selon les Grecs.

|     | IONES YOURNIES!         |     | PUMPO PLAGADA.                   |
|-----|-------------------------|-----|----------------------------------|
| 1•  | Hyperdorien, ou dorien. | 2•  | Hypodorien, ox                   |
| 3.  | Phrygien.               | 4-  | Hypophrygien.                    |
| 5.  | Lydien.                 | 6•  | Hypolydien.                      |
| 7.  | Mixolydien.             | 8•  | Hypomizolydien.                  |
| 9-  | Eolien.                 | 10• | Hypo-éolien.                     |
| 11• | lonien, es iastlen.     | 12- | Aypo-ionien, ox<br>Hypo-iastien. |

« Le quatrième, appelé hypophrygien, transposé et élevé à la quarte, s'appelle lo-crien.

« Les deux modes, marqués dans les vers de la Chantrerie de Paris, par tertius et quartus in B, viennent des deux octaves bâtardes, et s'appellent, le premier qui serait un double troisième mode, hypermixolocrien; et le second, qui serait un double quatrième

MOD

mode, hypomixolocrien.

« On s'aperçoit que ces différents noms sont ceux des différents peuples qui habitaient autrefois la Grèce, et dont les uns faisaient plus d'usage d'un cortain mode que d'un autre, chacun suivant son goût : comme on dit aujourd'hui parmi nous, qu'un air a le goût italien, francais, espagnol, etc.

« Le cardinal Bona dit que les anciens, et entre autres, Ptolomée, ont comparé les huit tons ou modes du chantaux globes célestes;

idées qui paraissent peu solides.

« Le premier est comparé au soleil, parce que le soleil dessèche l'humidité, dissipe les vapeurs et les ténèbres; de même, ce ton chasse et bannit le sommeil, la paresse, l'engourdissement, la tristesse et les va-

« Le second est comparé à la lune, qui est la plus basse de toutes les planètes, et qui domine sur les corps humides; de même, ce ton est lugubre et grave, et le plus bas de

« Le troisième est comparé à Mars, parce qu'il est véhément, impétueux, violent; provoque la vivacité, la colère, et anime le com-

« Le quatrième est comparé à Mercure, dont le propre est d'être bon avec les bons, et très-méchant avec les méchants : c'est ainsi que les flatteurs, à qui ce ton convient parfaitement, font leur cour aux bons et aux méchants, aux sages et aux insensés.

« Le cinquième est comparé à Jupiter, à qui le régime du sang est attribué, parce que, par son influence, il rend les hommes vigoureux, affectionnés, doux et agréables.

« Le sixième est attribué à Vénus, qui par son influence excite la tendresse, les sentiments affectueux, et rend compatissants

et enclins aux gémissements.

« Le septième est comparé à Saturne. Ce ton par son élégance et sa bonne grâce engage et pousse au repos ceux que cette constellation rend tristes par son influence. Les anciens s'en servaient dans les tragédies, parce qu'il dissipe la mélancolie et qu'il met dans une espèce d'enthousiasme, qu'il relève le courage abattu et qu'il excite à la joie.

« Le huitième est comparé au firmament, si diversifié par les différentes figures des astres, parce que ce ton convient à toutes sortes de sujets, et qu'il n'est pas assujetti à certaines propriétés ou qualités comme les autres. Il brille par-dessus tous par sa dou-

ceur naturelle et par sa beauté.

 Sans doute que si le cardinal Bona avait reconnu les douze modes, il aurait encore trouvé dans les anciens des symboles des quatre autres. Ce que l'on vient de rapporter sur les huit peut suggérer aux compositeurs des idées pour le choix des modes.

« Quelques modernes ont prétendu douner à chaque mode une épithète qui le caractérisat en quelque façon. Voici les quali-

MOD

tés qu'ils leur ont attribuées :

« Primus, gravis; secundus, tristis; tertius, mysticus; quartus, harmonicus; quintus, letus; sextus, devotus; septimus, angelicus; octavus, perfectus. Le premier, grave; le second, triste; le troisième, mystique; le quatrième, harmonieux; le cinquième, gai; le sixième, dévot; le septième, angélique; le huitième, parfait.

« Quelques-unes de ces épithètes désignent assez bien à quoi sont propres ces différents modes : par exemple, le second et le

cinquième.

« Après avoir connu les modes du plainchant en général et leurs différences particulières, il faut ensuite apprendre à en faire l'usage auquel cette science est destinér. Car on ne doit regarder comme parfait chantre que celui qui joint à la connaissance du chant le talent de mettre c.t art en usage suivant les règles. Si quelqu'un, par exemple, dit le cardinal Bona, connaît le dorien. et que néanmoins il ne sache pas où il convient et à quoi il est propre, celui-là ne saura comment s'en servir, et il n'en conservera pas le goût. Ce cardinal ajoute que Plutarque blame fortement ceux qui, au commencement d'une pièce de chant, emploient l'hypodorien, à la fin le mixolydien ou le dorien, au milieu l'hypophrygien et le parygien; c'est un défaut, dit ce cardinal, que plusieurs modernes n'ont pas soin d'éviler; confondant ainsi les finales de tous les modes, énervant leur agrément réel et leur justesse naturelle, sous prétexte de flatter davantage l'oreille, de diversifier la mélodie, et de montrer plus de fécondité....

 Pour éviter la confusion et la corruption des modes du plain-chant, on doit se renfermer ordinairement dans l'octave du mode qu'on a choisi, et en suivre les progressions naturelles, soit en montant, soit en descen-

dant, soit en appuyant.

« Les notes de chaque mode sur lesquelles on peut et on doit insister ou appuyer, et plus souvent revenir, sont la finale et la dominante, qui sont les notes essentielles du mode; on peut encore revenir plusieus fois sur les médiantes, qui sont la tierre au-dessus de la finale; on peut aussi faire quelque repos, mais rarement sur les secondes parfaites au-dessous et au-dessus de la finale; sur les secondes parfaites ou imparfaites au-dessous de la dominante, excepté dans le cinquième et le huitième modes; enfin, sur la dernière note de l'octave, en haut ou en bas, mais plus rarement en haut qu'en bas.

« Lorsque ces notes servent de repos, ce qui ne se peut qu'où la lettre du terle l'exige, il ne faut pas s'y rendre tout à coup ou y tomber brusquement; mais il faut s'en approcher par plusieurs degrés con-joints, qui préparent avec douceur à ce repos, si ce n'est que le sens du texte exigeat le contraire, comme il arrive quelquefois: par exemple, pour exprimer peribunt, confundantur, occidantur, ou semblables, il faut une chute rapide et brusque pour exprimer l'action signifiée par de tels termes.

Le compositeur qui possède bien les règles, qui évite la confusion des modes, qui a le talent de bien exprimer le texte, fera du chant tel que saint Bernard le demande. Que le chant, dit ce saint, ne soit ni dur « ni efféminé, mais grave et modeste; doux « et gracieux sans légèreté; agréable à l'o-« reille, et tout ensemble propre à toucher • le cœur, à le consoler, à le calmer ; que · loin de faire perdre de vue le sens des « paroles, il ne serve qu'à en augmenter « l'impression et la fécondité. Cantus plenus « sit gravitate, nec lasciviam resonet, nec « rusticitatem : sic suavis, ut non sit levis : sic mulceat aures, ut moveat corda. Tristi- tiam levet, iram mitiget, sensum litteræ non evacuet, sed fecundet. » C'était apparemment d'un chant fait dans ce goût que saint Augustin voulait parler lorsqu'il disait: · Quand je prends garde que l'ardeur de la « piété s'excite plus aisément en nous par · ces divines paroles, lorsqu'elles sont chantees de la sorte, que si on les chantait e plus simplement, et qu'il se trouve par e un secret rapport de divers tons avec les « divers mouvements de l'âme, que les uns sont plus propres à les exciter que les autres, je suis pour la beauté du chant (Conf., l. x, 33, 1). » Ce saint venait de dre que le chant est comme l'ame des paroles.

« Il faut donc pour la beauté et l'utilité du chant, qu'il exprime, autant qu'il est possible, le sens des paroles; car, comme ajoute saint Bernard dans la même lettre à Guy, abbé de Moutier-Ramey, « la piété « souffre un grand préjudice de ces chants qui enlèvent à l'esprit l'utilité qu'il retirerait de l'attention au sens de ce qu'on chante; et où l'on est plus appliqué à flat- ter l'oreille par la légèraté et la délicatesse des sons, qu'à faire passer dans l'Ame · les choses mêmes par le moyeu des < 50ns. »

Modes. - Les modes ont été appelés view en grec « qui en françois signifie maure, à cause de seur pouvoir et des disferens effets qu'ils ont accoutumé de produire dans les cœurs. On leur a ensuite donué le nom de modes, tant pour le mesme sujet que parce qu'ils contiennent diverses façons ou qualitez des especes de melodie et de chant, qui sont régulierement contenues dans l'étendue et les extremitez de l'une des sept especes de l'octave ou diapason, et qui sont propres à exprimer les mouvemens enfermez dans le sens et dans les rhythmes de la lettre, et à produire les affections qui y repondent dans ceux qui les chantent et dans ceux qui les écoutent. »

(418) e Posses in infinitum ita progredi sursum rel deorsum, nisi certis præceptum sua te auctoritale compesceret. > (Guido, Microl., III.)

MOD (Jumilhac, Science et pratique du plain-chant, part. iv, ch. 1, p. 132.)

Voilà la définition des modes. Passons à

leur théori**e.** 

L'octave étant la répétition au huitième degré à l'aigu de la gamme diatonique, de même, pour nous servir de la comparaison de Guido, qu'un jour de la semaine forme aussi une octave en reparaissant à la semaine suivante, il s'ensuit que de chaque note de l'échelle diatonique ou gamme on peut arriver jusqu'à son octave, en parcourant la série des degrés qui séparent l'un de l'autre. En sorte que tous ces degrés pouvant être conçus se répétant d'octave en octave les uns les autres, forment une série de gammes, s'engendrant indéfiniment du grave à l'aigu (418) sans qu'on puisse assigner d'autres bornes à cette progression que celles mêmes de la perception humaine.

Il s'ensuit, en second lieu, que ces degrés de l'échelle diatonique étant, les uns, des intervalles d'un ton, les autres, des intervalles d'un demi-ton, la coordination de ces degrés ne peut être la même dans les sept gammes, qu'elle présente nécessairement un aspect différent dans chacune d'elles, en un mot qu'il n'y a pas une seule gamme qui

ressemble à une autre.

On peuts'en convaincre en parcourant sur un clavier, et par ordre diatonique, les sept gammes appartenant aux notes, ut, ré, mi, fa, sol, la, si.

Or toutes ces octaves, moins deux, sont susceptibles d'être divisées de deux manières : harmoniquement et arithmétiquement

(419).

Harmoniquement, c'est lorsque l'octave est partagée de manière à ce que la quinte se trouve en bas et la quarte en haut, comme dans:



Arithmétiquement, c'est lorsque l'octave est partagée de manière à ce que la quarte se trouve en bas et la quinte au-dessus, comme dans:



La division harmonique est aiusi nommée, parce que la quinte rend consonnante la quarte qui est au-dessus, ce qui constitue une bonne harmonie.

La division arithmétique, suivant le Père Kircher, estainsi nommée, parce que, comme chez les arithméticiens, le nombre le plus grand tient la place supérieure, et le nombre le plus petit, la place inférieure; de même,

(419) cluter... duodecim sex arithmetice, sex item harmonice dividuntur. . (GLAREAN., lib. 11 Dodecach., cap. 3.)

841

, dans cette disposition, la quinte occupe le dessus et la quarte le dessous.

Ces deux divisions dissérentes sont constitutives de deux modes différents aussi, selon qu'elles sont harmonique ou arithmétique (**120**).

Les modes de la division harmonique sont appelés authentiques ou authentes, ou princi-paux, ou supérieurs, ou impairs.

Les modes de la division arithmétique sont sppelés plagaux, ou collatéraux, ou inférieurs, ou pairs.

Tout mode qui a la division harmonique a toujours, pour note finale, la plus basse note de son octave; il a donc la quinte et la quarte au-dessus de cette même finale.

Tout mode qui a la division arithmétique a toujours, pour note finale, la plus basse de la quinte, et il a la quarte au-dessous.

On appelle fondamentale ou corde finale la note qui détermine le mode, et par laquelle le chant doit toujours finir.

Prenant maintenant chacun des sept degrés de la gamme, nous allons voir que six seulement peuvent être divisés harmoniquement, et six aussi arithmétiquement.

Comme il importe peu que nous prenions pour point de départ tel ou tel degré de la samme, partons du la grave, qui est la plus basse note du système ancien.

DIVISION ARITHMÉTIQUE. DIVISION MARMONIQUE. la la τė la mi la si si mi zi 0 sol ul u! ſa **u**l 0 0 la ré sol TÉ TÉ ré -0-10. si la mi 12. fa n! fa fa

420) « Hanc arithmeticam, illam harmonicam appellavere dispositionem, nam termini proportionum, qui dant formam quintæ et quartæ, cujusmodi sunt 6. 4. 3. positi sunt in proportionalitate harmonica; medius enim terminus dividit extremos modos conveniente chordis ejus ordine prorsus naturali dispo-



NOD

On voit par ce tableau que, dans les sent octaves, il y en a une, la deuxième, qui ne peut être divisée harmoniquement. En effet, de si à fa nous avons une quinte, que l'on appelle diminuée ou fausse, qui raccoureit d'un demi-ton l'intervalle de quinte. On no peut donc rendre juste cette quinte, qu'en élevant le fa d'un demi-ton au moyen du dièze, ce qui ne saurait avoir lieu sans sortir de l'ordre distonique.

On voit également que dans ces sept octaves, il y en a une, la sixième, qui ne peut être divisée arithmétiquement. En effet, de se à si nous avons une quarte superflue ou augmente, qui excède d'un demi-ton l'intervalle de quarte. Nous ne pouvons pas davantage rendre juste cette quarte en baissant le si d'un demi-ton au moyen du bémol, sans violer les lois de l'ordre diatonique.

Ainsi ces sept octaves, moins une, peuvent être divisées *harmoniquement*, et, moins

une, arithmétiquement.

Ainsi, suivant que la division est harmenique ou arithmélique, en d'autres termes, suivant qu'elle s'opère par quinte ou par quarte, elle donne naissance à douze modes. parmi lesquels six sont authentiques ou ginérateurs ou impairs, et six sont plagaux ou dérivés ou pairs.

Appliquons les principes ci-dessus expo-

sés aux modes du plain-chant.

Le premier mode est ré, la, ré. lci l'octave est divisée harmoniquement ; la quinte esten bas et la quarte en haut. Opérons maintenant par un nouvel arrangement de ces trois notes, un renversement tel que la quinte se trouvera placée en haut et la quarte en bas, suivant la division arithmétique: il s'ensuivra que ce renversement même aura fait produire au mode authentique ré, le, ré, son plagal ou dérivé la, ré, la, sans toutefois que la tonique ou corde finale soit changée, bien que l'octave ne soit plus la même. Ré sera la fondamentale des premier el deuxième modes.

Même observation pour le troisième mode authentique, mi, si, mi, qui, per son po-versement si, mi, si, engandre son plagal, en portant au bas la quarte qu'il avait en haut. Mi sera la fondamentale ou corte finale des troisième et quatrième mode, bien que leur octave ne soit pas la même.

Il est inutile de montrer l'enchaînement des trois modes authentiques suivants : fa ut, fa, -- sol, ré, sol, -- la, mi, la, et des trois plagaux qui en dérivent ut, fa, ut, - ré, sel, rė, — et mi, la, mi.

Arrivons au mode si, fa, si. Kvidemment, il y a ici une lacune dans la série des modes

sitis. Altera vero dispositio cum terminos suos 4. \$. 2. in arithmetica proportione ordinatos babeat, cordasque suas non tam naturali ordine, quam accidentali di positas habeat, certe multo priori ignavieren causabit consonantiam. » (Kincu., Mus. univers., t. I, lib. 111. cap. 17.)

authentiques, puisque l'octave de si à si ne peut être divisée harmoniquement par la quinte juste, si, fa, ne produisant qu'une quinte vicieuse, et, comme nous l'avons dit, diminuée ou fausse.

La mêmelacuné se rencontre aux modes plagaux, puisque les notes si, fa, si ne peuvent pas davantage être renversées arithmétiquement par fa, si, fa, puisque la quarte fa, si forme un intervalle superflu ou aug-

menté (421).

Cependant si ces deux intervalles si et fa ne peuvent être divisés, l'un harmoniquement, et l'autre arithmétiquement, ils peuvent l'être, le premier arithmétiquement, et le second harmoniquement. Ainsi, si peut bien donner sa quarte si, mi, quoiqu'il ne puisse pas donner sa quinte si, fa; et sa peut bien donner sa quinte si, si. Il en résulte que les sept octaves renserment chacune deux modes, un authentique et un plagal, à l'exception de l'octave de sa à sa, qui contient une authentique si, at, sa, mais pas de plagal, et de l'octave de si à si, qui contient un plagal si, mi, si, mais pas d'authertique. C'est pour cela que les divisions de res octaves sont appelées par les symphomisstes bâtardes ou de mauvaise espèce.

Jusqu'ici nous avons trouvé cinq modes authentiques et cinq modes plagaux; le sixième mode authentique nous sera fourni par les notes ut, sol, ut, qui, renversées de cette manière: sol, ut, sol, produisent le sixième plagal. Ut est la tonique ou corde finale de ces deux modes, bien que l'octave ne soit pas

la même.

Un tableau des sept octaves divisées harmoniquement et arithmétiquement, suivant l'ordre des modes authentiques, achèvera de jeler la lumière sur ce que nous disons:

|     | DIVIS      | ION E      | <b>ARMO</b> I | NIQUE.      | DI   | <b>FISION</b> | ARIT  | RNÉTI | QUE. |
|-----|------------|------------|---------------|-------------|------|---------------|-------|-------|------|
| DO: | les au     | th.        |               |             |      | nodes         | plag. |       |      |
| •   | ré         | la         | ré            | fre oct     | ave. | 4.            | TÉ    | sol   | ré   |
| *   | mi         | ai         | mi            | 2• —        | _    | 5•            | mi    | la    | mi   |
| 5.  | ſa         | <b>u</b> l | ſa            | 3• —        |      | 0             | ſa    | 0     | fa   |
| 4∙  | sol        | ré         | iol           | <b>4.</b> − | _    | 6•            | sol   | utt   | sol  |
| 5•  | la         | mi         | la            | 5•          | _    | 4             | læ    | ré    | la   |
| 0   | si         | 0          | si            | 6. —        | _    | 2•            | 8i    | mi    | si   |
| 6.  | <b>z</b> l | sol        | <b>x</b> l    | 7· —        |      | 3-            | Œ٤    | fa    | w!   |

On voit, par ce tableau, comme par le précédent, que les modes authentiques, procédant à l'aigu par quinte et par quarte, doivent être tous rangés sous la division harmonique; et que les plagaux, procédant à l'aigu par quarte et par quinte, doivent être tous rangés sous la division arithmétique;

Que, bien que chaque authentique engendre un plagal, c'est-à-dire un correspondant, un compair, un collatéral, il ne faut las chercher ce compair, ce collatéral dans de seconde division de l'octave à laquelle

(421) e Habent itaque ex septem diapason speciehus quinque binos modos. Videlicet prima hypodorium, atque arolium; tertia hypolydium ac ionicium; quarta dorium ac hypomixolydium; quinta phrytum ac hypomixolydium; septima mixolydium ac byappartient l'authentique, et cela par la raison que le plagal étant formé du renversement de la quinte à la quarte inférieure, c'est au cinquième degré, c'est-à-dire à l'octave distante de cinq degrés de celle de l'authentique, que l'on doit demander le plagal; qu'ainsi la première octave contient le premier mode authentique et le hultième plagal; la deuxième, le troisième authentique et le dixième plagal; la troisième. le cinquième authentique et point de plagal; la quatrième, le septième authentique et le douzième plagal; la cinquième, le neuvième authentique et le deuxième plagal; la sixième point d'authentique, et le quatrième plagal; la septième, le onzième authentique et le sixième plagal.

Le tableau montre au contraire que les trois premiers modes de la colonne des authentiques ont pour dérivés les trois derniers modes de la colonne des plagaux à la distance de cinq degrés ou octaves les uns des autres, et vice versa, que les trois premiers de la colonne des plagaux sont dérivés des trois derniers de la colonne des authenti-

ques.

En d'autres termes, que le premier mode authentique, ré, la, ré, est formé de la promière division de la première octave, et son plagai, la, ré, la, de la deuxième division de la cinquième octave; que le deuxième au-thentique, mi, si, mi, est sormé de la première division de la deuxième octave, et son plagal, si, mi, si, de la deuxième division de la sixième octave; que le troisième authentique, fa, ut, fa, est formé de la pre-mière division de la troisième octave, et son plagal, ut, fa, ut, de la seconde division de la septième octave; que le quatrième authentique, sol, ré, sol, est formé de la pre-mière division de la quatrième octave, et son plagal, re, sol, re, de la seconde division de la première octave; que le cinquième authentique, la, mi, la, est formé de la première division de la cinquième octave, et son plagal, mi, la, mi, de la deuxième division de la seconde octave; que le sixième authentique, ut, sol, ut (et non pas si, fa, si), est formé de la première division, non de la sixième octave mais de la septième; tandis que son plagal, sol, ut, sol (et non fa, si, fa), est formé de la deuxième division, non de la troisième octave, mais de la quatrième.

On voit enfin que nous avons laissé de côté la première division de la sixième octave, ainsi que la deuxième division de la troisième (divisions que neus avons marquées par un zéro [0] dans le tableau), par la raison que le plagal étant dérivé de l'authentique, il ne peut exister là où l'authentique n'existe pas; et c'est ce qui explique comment les sept octaves ne produisent que douze modes au lieu de quatorze.

poionicum; duz vero reliquiz species singulos, nempo secunda hypophrygium, sexta lydium, duo enim rejecti sunt, de quibus nunc sæpissime. > (GLARZAN., lib. 11 Dodecach., cap. 15, et in tabellis, cap. 7 et 28 ejusdem libr. 11.)

Voici maintenant les douze modes rangés dans leur ordre et dans l'étendue de leurs octaves :

| Auth      | $ \begin{cases} re & . & la & re & . & impair \\ re & . & la & . & . & pair \\ mi & . & si & mi & . & impair \\ mi & . & si & . & . & pair \\ fa & . & . & . & . & pair \\ fa & . & . & . & . & . & pair \\ . & . & . & . & . & . & . & . & . & .$ |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auth Plag |                                                                                                                                                                                                                                                    |

On comprend maintenant que chaque authentique produit son dérivéle p'agal; que celui-ci est pair et le premier impair, et qu'enfin chaque authentique et son plagal forment deux modes compairs, c'est-à-dire deux modifications d'un même ton, puisqu'ils ont la même tonique ou corde finale, quoiqu'ils n'aient pas la même octave, laquelle, pour les deux, diffère d'une quarte. C'est pour cela que Poisson dit qu'à proprement parler il n'y a que six modes principaux, mais dont chacun est double (422).

MOD

Voilà donc les douze modes que Glaréan et, avant lui, Aristoxène, ont tirés des sept octaves, sans recourir aux intervalles d'altération étrangers à l'ordre diatonique (423). Ces douze modes ne sont pas tous nécessaires en ce sens que l'Eglise n'en admet que huit pour la composition de ses chants; mais ils sont tous usités néanmoins, parce

que les quatre derniers servent à ce qu'on appelle la réduction ou la transposition des premiers.

Avant d'en venir à ce qui concerne la transposition des modes, arrêtons-nous un instant pour faire observer que l'impossibilité de ramener toutes les octaves à un modèle uniforme, prend sa source, comme nous l'avons vu, dans cette autre impossibilité de faire produire à la corde fe sa quarte, et à la corde si sa quinte. Ces deux cordes fa et si doivent donc être considérées comme deux intervalles inféconds, qui, pour ainsi dire, enserrent les progressions de l'ordre diatonique dans un cercle de fer. Effectivement, si, prenant pour corde fondamentale la note si, nous la soumettons à une

vants:

CORDE FONDAMENTALE si.

de 4096 à 3072 à 2304 à 1728 à 1296 à 972 à 486
si, mi, la, ré, sol, mi, fa.

Si prenant fa pour corde fondamentale, nous la soumettons à une progression du

grave à l'aigu de 3 à 2, ou par quintes, nous obtiendrons pour résultat ce qui suit :

progression du grave à l'aigu de 4 à 3, ou

par quartes, nous aurons les résultats sui-

CORDE FONDAMENTALE fa.

de 729 à 486 à 324 à 216 à 144 à 96 à 64
fa, ut, sol, ré, la, mi, si

En méditant sur les deux opérations cidessus, on se convaincra : 1° que l'échelle diatonique, loin d'être arbitraire, est fondée sur des bases certaines et des proportions rigoureuses ;

2º Qu'en examinant bien les cordes si et fa, qui les donnent également, on verra que les

(422) (Consilium Itaque suit ut quisquis modus partiretur in duos, id est acutum et gravem : distributisque regulis, acuta acutis, et gravia conveniunt gravibus : et acutus quisque modus diceretur autentus, id est auctoralis, et princeps; gravis autem plaga vocaretur, id est lateralis et minor. Qui enim dicitur stare ad latus meum, minor me est. Cæterum si esset major, ego aptius dicerer stare ad latus ejus. (Guid. Abet., cap. 12 et 13 Microlog.)

(425) ( Nossex principes harmonicos divisos, quemadmodum priore libro diximus, dorium, phrygium, lydium, mixolydium, zolium, ac ionicum constituemus, cum sex plagis hypodorio, hypophrygio, hypo-

sons qui s'y engendrent de part et d'autre. suivent en tout une marche entièrement opposée, dont la confusion serait même impossible dans la nature physique, puisque ce qui est constitué par 4 ne saurait l'être en même temps par 3, sans impliquer contradiction, 4 et 3 renfermant l'un et l'autre

lydio, hypomixolydio, bypoæolio, ac hypoinico. Eamdemque nomenclaturam toto deinde, quantum poterimus, servabimus librorum contextu: atque adeo in ipsorum exemplorum ordine. » (GLARLAS, lib. 11 Dodecach., cap. 7.) — Et le Père Mersene: « Sunt autem (modi) numero duodecim, sex sempe primarii, atque præcipui, quos authenticos, et doninos, atque reges; et sex secundarii, quos plagales, ministros, subjugalesque vocant. Nhilque aliud sunt quam prædictæ species octavæ, quarum varia divisio producit modum authenticum, ejusque plagalem. » (Harmonie., lib. 1, propos. 23.)

des qualités incompatibles, à savoir la parité et l'imparité;

3º Que ses sons produits par la corde n, en procédant de 4 à 3 ou par quartes, sont exactement les mêmes que ceux donnés par la corde  $f\alpha$ , en procédant de 3 à 2 ou par quintes;

4. Que leur ordre de production est inverse; que le si, qui est principe d'un côté et qui donne le fa pour extrême, devient extrême à son tour, lorsque le fa est pris

pour principe;

5º Que le nombre \$096, que le si porte d'un côté, est la racine carrée de 64 qu'il porte de l'autre, et que ce nombre 64 est luinième la racine cubique de \$ par lequel il a commencé;

6° Que le sa porte dans les deux progressions le nombre 729, qui est ternaire, tandis que ceux que porte le si, 4096, ou 64,

ou i, sont quarternaires;

7. Rofin, que les nombres qui terminent la série d'un et d'autre côté, sont tous respectivement réductibles l'un dans l'autre, et que si, 4096 et 64; mi, 3072 et 96; la, 2304 et 144; rd, 1728 et 216; sol, 1296 et 324; ut, 972 et 486, ne sont que des multiples l'un de l'autre, ou des octaves qui peuvent être ramenées à l'unisson.

Mais ce qui est non moins évident, c'est que le son fondamental si, qui procède par quartes, manque de quintes, puisque fa, sa dernière production, empêche cette quinte d'y pouvoir résonner, en renfermant sa panlaphonie ou son système complet de sons diatoniques dans l'intervalle incommensurable de quinte imparfaite.

D'un autre côté, le son fondamental fa, qui procède par quintes, manque à son tour de quartes, puisque le si qu'il produit et qui borne également sa pantaphonie à l'aigu, l'enferme dans un intervalle incommensurable de quarte excédante, et ne permet pas

à sa véritable quarte d'y vibrer.

Done ces deux cordes de si et de fa, qui forment entre eux l'intervalle de triton, si sévèrement proscrit dans la tonalité du plainchant, et que l'on a appelé ainsi parce qu'il est composé de trois tons, ou, pour micux dire, d'un semi-ton majeur, de deux lous et d'un semi-ton mineur; ces deux cordes, d'où résulte une relation réprouvée par loutes les lois harmoniques et mélodiques de l'ancien système, et que l'oreille repoussait également (424), servaient de bornes et de barrières infranchissables à la théorie basée sur les modes ecclésiastiques. Et lorsque un hardi compositeur, guidé par un instinct dont sa raison n'avait pas la conscience, s'avisa tout à coup de mettre en rapport ces deux intervalles, au grand scandale des théoriciens qui le poursuivaient de leurs imprécations, il comprit bien qu'il avait in-

(124) c Est enim adjunctum tetrachordum sinemenos..... ad demulcendam tritoni duritiem, cujus discoum asperumque modulamen ars abjicit, et perhorrescit natura. > (Fnancu. Gaze., lib. v Theor., c. 1 et 3.) c (B rotundum) ideo additum est, quia

venté l'harmonie dissonnante, mais il ne comprit pas qu'il venait d'anéantir la tona-lité consonnante du plain-chant; qu'en trouvant l'élément de la transition ou la modulation, il avait substitué l'expression humaine passionnée à l'expression tranquille, auguste et calme du chant grégorien; qu'en un mot, il avait ouvert les écluses par où les grandes eaux de l'inspiration mondaine allaient envahir et subjuguer le sanctuaire.

MOD

Cette digression était d'autant plus nécessaire ici que dans la théorie, au premier coup d'œil si compliquée, de la transposition ou réduction des modes, que nous allons aborder, nous versons reparattre l'antago-

nisme des deux principes si et sa.

Expliquons d'abord ce que l'on doit entendre par ces expressions réduction ou transposition des modes. Les douze modes dont nous venons de donner le tableau suivant l'ordre des six espèces d'octaves, et suivant la double division harmonique et arithmétique dont ces octaves sont susceptibles, doivent nécessairement différer entre eux au degré où ces mêmes octaves et leurs divisions diffèrent entre elles, c'est-à-dire que dans chacun d'eux l'un des deux demi-tons de la gamme doit occuper une place à part. Conséquemment, malgré ce qui a été dit de l'union de l'authentique et du plagal sous une même corde finale, ces douze modes forment réellement douze gammes natu-relles et distinctes les unes des autres par les espèces différentes auxquelles appartiennent, soit leurs octaves, soit leurs quintes, soit leurs quartes. Il est évident que si nous prenons, par exemple, les quatre tétracordes suivants:

nous nous apercevrons tout de suite que la progression des tons et demi-tons est différente dans ces divers tétracordes, à l'exception du premier et du quatrième, qui sont de la même espèce; mais si, pour ceux-ci, nous prolongeons la série jusqu'à l'octave, nous verrons que la différence que le tétracorde inférieur nous refuse nous est donnée par le tétracorde supérieur.

Exemple:

Donc, à moins de tout confondre et tout brouiller dans l'ordre naturel diatonique, on ne peut se refuser à l'existence de douze modes réels divisés en six authentiques et six plagaux; en d'autres termes, par transposition ou réduction des modes, on ne saurait entendre autre chose qu'une transposition au grave d'un chant à l'aigu, ou à l'aigu d'un chant au grave, pour faciliter

cum quarta a se pritono differente nequibat habere concordiam: utrumque i et prince in eadem neuma ne jungas. (Guid. Aret., cap. 8 Microlog.) e Microlog. (Mi par le système des muances; lisez si.)

l'exécution de certaines pièces, sans que l'on puisse admettre en aucune façon qu'un mode doit se dépouiller des propriétés qui lui sont essentielles et qui naissent des fonctions de ses cordes modales pour rentrer sous les lois et les propriétés constitutives

MOD

d'un autre mode.

Et cependant l'Eglise a fixé à huit le nombre des modes (425), et les théoriciens ont adopté ce nombre moins par respect pour l'autorité de Ptolémée et de Boèce, comme on l'a dit, et pour se conformer à l'opinion de Guido qui, bien que très-versé dans la pratique et nonobstant la connaissance qu'il a eue de la diversité des capèces d'octaves, de leurs divisions et de leurs modes, a maintenu ce nombre de huit, que pour une raison dont nous allons tout à l'heure montrer l'évidence. Glaréan lui-même, le plus ardent défenseur des douze modes, est contraint d'avouer que ces douze modes peuvent être facilement ramenés à buit, à cause, sinon de l'identité, du moins de l'assinité qu'il remarque entre le neuvième et le second, le dixième et le troisième, le onzième et le sixième, le douzième et le septième, affinité telle à ses yeux qu'il va jusqu'à permettre d'appeler le neuvième le second sous-dorien, le dixième le second sousphrygien, le onzième le second sous-lydien ou le cinquième nouveau, le douzième le second mixolydien ou le sixième nouveau (426). Toutefois, la méthode de réduction des douze modes à huit, opérée par Guido et par l'Eglise, est basée sur des règles d'assinité absolument différentes de celles qui servent de fondement à la méthode de Glaréan. Suivant Guido et l'Eglise, cette réduction se fait en raison de la ressemblance que les quatre derniers modes ont avec les huit premiers en leurs quintes ou en leurs quartes, en leurs fináles, en leurs dominantes, en leurs intonations et terminaisons. De cette manière, les neuvième et dixième modes sont réduits aux premier et deuxième; le onzième et le douzième aux cinquième et sixième, les authentiques aux authentiques et les plagaux aux plagaux. Dans cette division, le premier des quatre derniers, savoir le neuvième, est nommé premier affinal ou affinal du premier; le dixième, second affinal ou assinal du second; le onzième, cinquième assimal ou assimal du cinquième; le douzième, sixième affinal ou affinal du sixième (427).

Si nous examinous, en effet, le tableau ci-dessus des douze modes, nous verrons que les huit premiers commencent tous par une corde différente, à l'exception des deux extrêmes ré et ré, l'un premier authentique,

(425) L'Eglise, tout en adoptant le nombre de huit modes, n'a pas ignoré le nombre de douze, puisqu'elle a mêlé parmi ces huit modes des pièces des 9°, 10°, 11° et 13°. (Voy. Jumilbac. La science et la pratique du plain-chant, in-4°, 1673, p. 141, et exemple xxIII.)

(426) « Quanquam pro nono modo dicere possumus secundus hypodorius aut æolius : pro 11. sel'autre huitième plagal, qui forment une même octave divisée harmoniquement dans le premier cas, et arithmétiquement dans le second.

Nous remarquerons, au contraire, que les quatre derniers modes, les affinaux, commencent tous par une corde prise dans les huit premiers; la ut, pour les authentiques, empruntés aux deuxième et sixième modes plagaux; mi sol, pour les plagaux, empruttés aux traisième et septième authentiques. Et c'est là, comme il importe de le constater, la règle d'affinité que Glaréan a prise pour base. Il a cherché cette affinité dans l'identité des octaves et a rapporté de celle manière les authentiques aux plagaux et les plagaux aux authentiques. Guido et les théoriciens ecclésiastiques ont été, suivant nous, beaucoup mieux inspirés en cherchant cette assinité, non dans l'identité des octaves, lesquelles cessent d'être identiques lorsqu'elles sont divisées, ici harmoniquement, là arithmétiquement, mais dans l'identité des quartes et des quintes, sevoir d'une division barmonique avec une division harmonique, et d'une division arithmétique avec une division arithmétique. C'est pourquoi ils ont rapporté, ou, comme ils le diseut, réduit les neuvième et onzième modes authentiques, c'est-à-dire les premier et troisième affinaux aux premier et septième authentiques, et les dixième et douzième plagaux, c'est-à dire les deuxième et quatrième affinaux aux deuxième et huitième plagaux.

Voilà la raison des huit modes.

Pour nous rendre à présent un comple exact de l'opération par laquelle a lieu la transposition des modes, il est nécessaire de mettre sous nos yeux la division de l'échelle des sons telle que Guido l'a établie suivant les proportions du monocorde. Cette échelle se composait de deux octaves. l'une grave, l'autre aiguë, formant ce que les Grecs appelaient un disdiapason. Cette étendue était conforme à la portée ordinaire des voix. Cependant, pour s'accommoder à toutes les natures de voix, Guido stait ajouté un tétracorde à ces deux octaves: Nos autem, dit-il, maluimus abundars que deficere. Or nous avons vu en son lieu que. pour l'octave la plus grave, Guido s'était servi des lettres majuscules de l'alphabel, des lettres minuscules pour la deuxième octave, et des mêmes lettres redoublés pour la troisième octave.

Exemple:

Prenière octave grave. A, B, C, D, E, F, G.

cundus bypolydius aut ionicus : pro 10- acc phrygius vel hyposolius; denique pro duodecime secundus myxolydius, vel hypoionicus. a (Dodecach., lib. 11, cap. 6.)— c lastium (ionicum) nos undecimum, sive quintum novum putamus, hypojastium autem, sive hypoionicum, duodecimum sive sexum novum. a (Ibid., cap. 7.)

(427) Innums los cit. pp. 441 et 840

(427) JUMILHAC, loc. cit., pp. 141 et 142.

DEUXIÈME OCTAVE AIGUÉ.

a, b, c, d, e, f, g.

TROISIÈME OCTAVE SURAIGUÉ.

aa, bb, cc, dd.

En divisant les deux octaves grave et aiguë chacune en deux tétracordes conjoints, on forme les quatre tétracordes suivants :

POUR LA PREMIÈRE OCTAVE.

Fremier tétrac.

Deuxième tétrac.

A B C D D E F G.

POUR LA DEUXIÈME OCTAVE.

Troisième tétrac.

Quatrième tétrac.

a, b, c, d. d, e, f, g.

Le premier tétracorde de la première octave sut appelé tétracorde des graves, parce qu'il convient aux voix les plus basses.

Le deuxième tétracorde fut appelé tétracerde des finales, parce que les cordes finales des principaux et plus anciens modes, savoir des quatre premiers authentiques, y sont prises, et parce que les quatre espèces de leurs quintes y sont commencées, la première en D, la deuxième en E, la troisième en F, la quatrième en G.

Le plus bas tétracorde de la deuxième octave sut nommé tétracorde des affinales, à cause, 1º de l'affinité de ses quatre voix avec les quatre voix du tétracorde des finales, puisque dans les deux les tons et demiions observent les mêmes progressions; 2 à cause que les neuvième, dixième, onzième el douzième modes, savoir a e a, e a e, c g c, g c g, y prennent leurs finales, c'est-à-dire a pour les deux promiers et c pour les deux seconds; 3º enfin à cause que les quatre premiers plagaux, savoir, ada, bcb, cfc, dg d, y prement leurs confinales, c'est-àdire la plus basse voix de leurs octaves a b c d, par le rabaissement qui se fait de leur quarte sous leur quinte; de sorte que chaque voix affinale est toujours celle qui fait la quinte au-dessus de la finale; ou bien la quarte au-dessous, lorsque la quarte est renversée sur la quinte.

Le tétracorde aigu de la deuxième octave est appelé tétracorde des aiguës, parce qu'il achève dans le haut le diapason ou la double octave. Or il faut remarquer que, conformément à leur nom, les affinales ont sculement une ressemblance et non une identité parfaite avec les finales qui leur correspondent, savoir D E F G: quænam quamvis sint affines, non perfectæ consonant, dit Guido (Prol. rhyt. Antiph.), car leurs octaves different toujours des mêmes finales ou en la quinte ou en la quarte. C'est ce que nous allons montrer dans un instant.

On pourrait, co nous semble, pour être plus exact et plus logique, dire que les fmales sont les cordes qui terminent les quatre premiers authentiques D E F G; que les confinales sont les cordes qui terminent les octaves des quatre premiers plagaux AB.

CD, et qu'ensin les affinales sont celles qui marquent l'affinité des quatre derniers modes avec les huit premiers. Mais alors ces affinales ne seraient plus l'un des deux tétracordes, qui partage l'octave. Elles ne pour-raient être produites que par l'intercallation des premier et troisième degrés du tétracorde des confinales AC, et par les deuxième et quatrième degrés du tétracorde des finales EG réunis en une même série, dont les deux premiers degrés exprimeraient les assinaux authentiques, et les deux autres, les pla-gaux affinaux. Cette série ne procéderait pas par degrés conjoints comme nos deux tétracordes, mais par quatre degrés séparés de l'un à l'autre par un saut de tierce ACEG, et cela, à cause des octaves irrégulières et bâterdes si sa que nous avons été obligé de supprimer entre les dixième et onzième modes, savoir si entre les authentiques A C, et sa entre les plagaux E G. Mais remarquons d'un autre côté que cette série A C E G est forcée, car dans la progression des finales DEFG et celle des confinales ABCD, nous marchons d'un authentique à un autre authentique pour l'une, et pour l'autre d'un plagal à un autre plagal. Or, c'est ce que nous observons également dans la progression ACEG, les deux premières lettres étant pour les deux assinaux authentiques, et les deux dernières pour les deux affinaux plagaux.

Seit donc la progression A C E G. Cette progression a l'avantage de nous montrer le rapport de A C à D F du tétracorde des finales, et de E G à B D du tétracorde des confinales; sans compter qu'elle nous présente comme finales les cordes ac que les huit premiers modes nous présentent comme confinales, et, réciproquement, comme confinales les cordes eg qu'ils nous présentent comme finales.

Nous allons rechercher maintenant tes affinités de cette progression A C, E G, avec les diverses octaves, quartes et quintes des deux tétracordes précédents. Mais, d'abord, en quoi consiste cette affinité? Elle consiste dans l'identité de position du demi-ton dans les quartes et les quintes; et, pour le dire dès ce moment, cette identité de position du demi-ton, qui peut se rencontrer dans les quartes et dans les quintes, ne peut se trouver dans les octaves, par la raison que celles-ci, étant au nombre de douze par suite des six divisions harmoniques et des six divisions arithmétiques dont elles sont susceptibles, elles ne formeraient pas douze modes distincts, si elles pouvaient être identiques. D'où il résulte que lorsque deux octaves sont semblables quant à leurs quintes, elles sont dissemblables quant à leurs quartes et vice versa. Donc il y a identité entre certaines quartes et certaines quintes et jamais entre les octaves.

Revenons à notre quarte a b c d, et faisonsla suivre de celle appartenant aux autres degrés de la progression a c e g.

MOD

Rapprochons de ces quartes, les quartes qu'elles qu'elles soient, des finales et des confinales qui leur correspondent:

Cette comparaison nous montre l'affinité des deux quartes a b c d et de fg, l'une du premier mode affinal, l'autre du premier mode final; de c d e , appartenant au troisième mode affinal, avec g a b c, du quatrième final et du douzième affinal; de e f g a, du deuxième affinal, avec b c de, du deuxième confinal. Quant à la quarte, f g a b, nous la retranchous comme mauvaise, attendu que l'octave f ne peut être divisé arithmétique-

Notons dès à présent trois espèces de quartes: l'une qui a le demi-ton entre la deuxième et le troisième degré avec un ton de chaque côté:

L'autre qui a le demi-ton entre le troisième et le quatrième degré et précédé de deux tons:

La dernière qui a le demi-ton entre le premier et le deuxième degré, suivi de deux tons:

$$b = c$$
  $d$   $e$ 

Venons aux quintes. Nous n'aurons ici qu'à ajouter un degré aux quatre quartes que nous a données la progression a c e g.

Pour rapprocher ces quintes de celles qui leur correspondent, nous n'avons également qu'à ajouter un degré aux quartes

(mauvaise comme 
$$\begin{cases} d & c & f & g-a \\ f & g & a & b=c \\ d & c & f & f \end{cases}$$
 (mauvaise comme d  $\begin{cases} d & c & f & f \\ d & c & f & g-a \\ d & c & f & f \end{cases}$  quinte).

Cette comparaison nous montre l'affinité des deux quintes a b c de et d e f g a, l'une du premier mode affinal, l'autre du premier mode final; de c d e f g et g a b c d, l'une du troisième mode affinal, l'autre du quatrième mode final. Les quintes  $e^{-f} y a b$ , g a b c n'ont pas d'identiques.
Pour ce qui est de la quinte b c d e f,

nous la retranchons comme mauvaise, atten-

du que l'octave de B à b ne peut être divisée harmoniquement.

Notons donc aussi quatre espèces de quintes : la première, qui a le demi-ton entre les deuxième et troisième degrés, précédé d'un ton et suivi de deux tons:

$$a \ b c \ d \ e$$
 $d \ e g \ a$ 

La deuxième qui a le demi-ton entre les troisième et quatrième degrés, précédé de deux tons et suivi d'un ton:

La troisième qui procède par un demi-lon suivi de trois tons :

La quatrième qui procède par trois tons suivis d'un demi-ton:

Mais nous avons dit plus haut que, lorsque deux octaves sont identiques quant à leurs quintes, elles ne le sont pas quant à leurs quartes, et réciproquement; que lorsqu'elles ont les quartes semblables, elles ont les quintes différentes : en d'autres termes, que chaque fois que deux gammes présentent deux tétracordes analogues, les deux autres tétracordes diffèrent nécessairement. Pour en donner la démonstration, il suffira de mettre à la suite les unes des autres les quartes signalées déjà comme identiques, en les faisant précéder ou suivre (peu importe) du tétracorde qui doit compléter l'octave.

| PREMIER TÉTRACORDE.                                        | DEUXIÈME TÉTRACO |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| $\begin{cases} a & b - c & d \\ d & e - f & g \end{cases}$ |                  |
| $\begin{cases} c & d & e - f \\ g & a & b - c \end{cases}$ | الم من ا         |
| $\begin{cases} e & g & a \\ b & c & d & e \end{cases}$     | 16 c d 4         |

Voilà six gammes sur sept, la septième manque, savoir :

Elle se serait trouvée à sa place, si, au lieu d'ajouter un tétracorde à droite, nous l'avions ajouté à gauche, de cette manière:

ainsi de suite; mais alors la gamme si nous aurait manqué à son tour. Cela vient de ce que, dans les quintes, nous avons repoussé la mauvaise progression si sa, de même que, dans les quartes, nous avons de rejeter la mauvaise progression fa si Ajontant donc la gamme de sa nous compléterons le nombre de nos octaves, en ayant soin d'observer que la gamme de si a une quarte.

mais n'a point de quinte, et que la gamme de sa une quinte et point de quarte; ou, comme nous l'avons dit plusieurs sois, que la corde si a un plagal et pas d'authentique, et la corde fa un authentique et pas de

La comparaison des cordes affinales avec les finales et les confinales nous a révélé les diverses espèces de quartes et de quintes; or, comme ces diverses espèces sont déterminées par la position variable du demi-ton dans le tétracorde, nous avons par cela même fait comprendre la diversité des espèces d'octaves, puisque les quintes et les quartes, suivant la division harmonique ou arithmétique, ont toujours pour point de départ l'octave, les unes pour monter à l'aigu, les autres pour descendre au grave.

Il nous reste à expliquer de quelle manière les cordes finales des douze modes, savoir D E FG A C, sont modifiées par le rapport qu'elles ont, soit en montant, soit en descendant, avec le demi-ton, c'est-à-dire par l'influence qu'exercent les deux demi-tons, suivant la position qu'ils occupent dans les deux tétracordes. De la nature de cette modification naissent quatre espèces de chants fondamentaux, et ce caractère, beaucoup moins sensible dans le plain-chant que dans la musique, que les modernes ont exprimé dans la tonslité actuelle par les dénominations de mode majeur et de mode mineur, qui, pour le dire en passant, sont nos seuls modes, puisque notre gamme, à quelque degré qu'on la conçoive, ne peut être constituée que de deux manières correspondantes à ces deux sortes de modes.

Au premier coup d'œil, il semblerait qu'ici nous devons abandonner notre progression A C E G, attendu que, des quatre degrés dont elle est formée, deux seulement, les premiers, sont cordes finales des quatre modes affinaux, et les deux derniers sont, non finales, mais cordes graves des octaves dans les limites desquelles roulent les chants de ces deux modes. Mais, comme nous l'avons déjà fait observer, l'analogie est parfaite, puisque le tétracorde des confinales A B C D exprime, non les finales, mais les octaves graves des modes continaux; et que le tétracorde D E FG des finales étant pour les modes finaux, celui des confinales A B C D étant pour les modes confinaux, la progression A C E G doit nous servir à exprimer A et C, les deux finales des modes assinaux, et B et G leurs

cordes graves.

Nous maintiendrons donc cette progression des affinales, puisque nous l'avons appelée ainsi, d'autant qu'il ne s'agit au fond que d'opérer une interversion, au moyen de laquelle B et G qui indiquent les octaves graves des modes deuxième et troisième affinaux, expriment véritablement d'un autre côté, l'une, la corde finale destroisième et quatrième modes final et confinal, l'autre, la corde finale des septième et huitième modes également final et confinal, selon la règle qui veut que les quatre modes affinaux empruntent leurs cordes aux huit finaux et confinaux.

Par la même raison, les cordes A C que nous voyons figurer comme cordes finales dans les quatre affinaux, sont indicatives des octa ves graves des modes confinaux 1 et 3.

Ainsi A final des premier et deuxième affinaux s'élève par un ton suivi d'un demiton A B C et descend par un ton A G, de même que D s'élève par un ton et un demiton DEF et descend par un ton DC. L'affinité des deux cordes A et D est donc évi-

dente sous ce rapport.

La finale C des troisième et quatrième affinaux monte par deux tons C D R et descend par un demi-ton C B. De même que F final du quatrième final s'élève également par deux tons F G A et descend par un demiton F E. Affinité non moins évidente entre les deux finales C et F.

La finale E des troisième et quatrième modes final et confinal et octave grave du deuxième affinal s'élève par un demi-ton suivi d'un ton E F G et descend par un ton E D, comme la corde B à l'égard de celle-ci, elle ne peut être prise pour finale d'aucun mode, mais elle est prise comme quarte grave et octave du quatrième mode (confinal); c'est pourquoi nous observerons que, de même que E, elle s'é-lève par un demi-ton suivi d'un ton B-C D et descend par un ton B A.

La finale G des sixième et septième modes final et confinal et octave du quatrième affi. nal, monte par deux tons G A B et descend

par un ton G F.

Cette finale G n'a pas d'analogue, car si elle descend par un ton comme D, elle s'élève par deux tons comme F G A et C D E, contrairement à D, qui monte par un ton et un demi-ton.

C'est ici le cas de faire connaître les diverses espèces de chant auxquelles donnent lieu ces différentes constitutions des modes

par rapport aux demi-tons.

1º Si la finale monte par un ton suivi d'un demi-ton, et descend par un ton comme D et A, le chant sera de la première espèce fondamentale et se rapportera au profus des Grecs; il vient de l'espèce appelée mesopycne, mot grec qui signifie que le demiton occupe le milieu du tétracorde comme dans:

2º Si la finale monte par un demi-ton suivi d'un ton, comme mi fa sol, le chant sera de la deuxième espèce fondamentale et répondra au deulerus des Grecs. C'est pour cette raison que les Grecs l'ont appelé barypyone.

3º Si la finale monte par deux tons fa sol la, ut ré mi, et descend par un demi-ton comme fa mi ut si, le chant sera de la troisième espèce fondamentale; il répondra au tritus des Grecs.

4. Enfin, si la finale monte par deux tons comme G A B et descend par un ton G F, le chant sera de la quatrième espèce fondamentale, il répondra au tetartus des Grecs.

Les troisième et quatrième espèces de chant sont en outre nommées oxypyenes, d'èsse, afgu, parce que le demi-ton occupe la place la plus élevée du tétracorde, comme dans

MOD

Ces quatre espèces de chant sont donc représentées par les cordes D et A, E (et non pas B, puisque cette corde ne pouvant être divisée harmoniquement ne peut en aucun cas être prise pour finale, bien qu'elle soit l'octave grave du deuxième confinal), F et C, et ensin G; et si notre démonstration est exacte, elle résume en une simple formule la théorie de la transposition, ou réduction, ou, si l'on veut encore, de l'interversion des modes, en nous faisant toucher au doigt que le mode A premier affinal sera transposé en D premier final; que E, corde grave du deuxième affinal sera convertie en A égale ment corde grave du premier confinal; que C finale du troisième affinal sera converti en F troisième final, et qu'enfin G, bien qu'il n'ait pas d'analogue, sera converti en C qui monte par deux tons comme lui, et comme lui est plagal, en observant pour toutes ces réductions une progression de chaque degré à sa quinte inférieure.

Mais on voit tout de suite l'anomalie que présente la corde B rapprochée de A. En eflet, cette dernière corde A monte d'un ton de la à si tandis que E ne monte que d'un demi-ton de mi à fa. Signalons cette difficulté sans nous en embarrasser toutefois, et attendons la présence d'un nouveau principe qui va bientôt tout faire rentrer dans l'ordre.

MOD

Reprenant donc nos principales cordes, groupe par groupe, une à une, toutefois en ayant soin de commencer par la deuxième de chaque groupe et de passer ensuite aux premières en y joignant le G dernier de cette manière:

41 52 63 7 DA, EB, FC, G,

nous reconstituerons nos tetracordes conjoints des finales et des confinales:

PREMIER TÉTRAC. | DEUXIÈME TÉTRAC.

A B C D E F G

Puis nous en détacherons deux par deux, les degrés de notre tétracorde des silinales :

ACEG

Pour se rendre compte de la diversité des modes ainsi que de leur affinité, il nous semble qu'il n'y a plus qu'à les échelonner dans leur ordre et le système complet de leurs octaves.

a. hc. d. ef. g. a. hc. d. e

hc. d. ef. g. a. h

c. d. ef. g. a. h

g. a. hc. d. ef. g

y. a. hc. d. ef. g

a. hc. d. ef. g

g. a. hc. d. ef. g

a. hc. d. ef. g. a. hc. d. ef. g

a. hc. d. ef. g. a. hc. d. ef. g

a. hc. d. ef. g. a. hc. d. ef. g

a. hc. d. ef. g. a. hc. d. ef. a. hc. d. ef. a.

Les modes neuvième et dixième nous montrent une identité parfaite de quinte et d'octave avec les deux premiers :

la si ut ré mi (pour le neuvième et dixième), ré mi sol la (pour les deux premiers).

Il est vrai que le dixième n'a pas la même espèce de quarte que le deuxième; en revanche il a la même espèce de quarte et d'octave que le quatrième:

mi fa soi la (quarte du dixième) si ut ré mi (quarte du quatrième),

tout en différant de quinte.

Les onzième et douzième ont leur quinte semblable à celle des septième et huitième:

ut ré mi fa sol (quinte des onzième et douzième).

Mais leur quarte sol la si ut diffère de re mi fa sol, laquelle rentre dans celle des deux premiers modes: la si ut ré.

D'où il résulte en premier lieu, que les douze modes sont constitués chacun d'une manière particulière; en deuxième lieu, que, malgré leur constitution différente, les quatre derniers ont une affinité plus particulière avec les huit précédents, que ceux-ci n'en ont entre eax: or ces quatre derniers sont précisément les modes a, c, c, g, que nous avons nommés affinaux.

Conséquemment nous dirons qu'il y a deux manières de concevoir la transposition des modes. La première qui consiste dans la substitution pure et simple d'un mode à un autre, en conservant, entre le mode transposé et celui dans lequel on le transpose, le même ordre d'intervalles, c'est-à-dire en faisant concorder les octaves avec les clair en faisant concorder les octaves avec les quintes avec les quintes, les quartes avec les quintes, les demitons. Mais alors il est clair que cette transposition ne change rien à la nature de la pièce transposée, laquelle est abaissée lout simplement de trois ou quatre degrés au grave, ou élevée de trois ou quatre degrés à

l'aigu, comme cela a lieu lorsque l'on veut saciliter l'exécution d'un chant par des voix basses ou par des voix hautes. Donc il saut avoir recours à une seconde espèce de transposition, qui, tout en faisant passer les modes affinaux transposés dans les octaves des modes naturels, les modifie en leurs quintes, leurs quartes, par le nouvel aspect que va prendre la corde variante si, c'est-àdire par l'intervention du principe du bémol. En sorte que cette transposition sera quelque chose d'analogue au tétracorde synemménon des Grecs, à l'hexacorde de bémoi des symphoniastes du moyen âge, et qu'elle s'opérera comme par une espèce de conjonc-tion ainsi que l'hexacorde de bémol et le tétracorde synemménôn.

Nous donnons dans le tableau suivant les modes transposés que l'on pourra faire correspondre aux modes naturels. Nous nous servons encore ici des lettres, ayant soin de faire observer que le b va indiquer si bémol. comme dans le précédent tableau l'h indi quait le si naturel.

```
9....
             [..g..a
             [..g..a-
                  b . . c . . d . . e [
         c . . d . . 6
```

On n'a qu'à rapprocher maintenant les quatre modes affinaux ainsi transposés, de ceux auxquels ils se rapportent, et l'on se convaincra que, grâce à l'intervention du si bémol, ils présentent une autre coordination

dans les intervalles (428).

C'est donc l'intervention du si bémol qui leur Jonne une physionomie particulière, aussi est-il la base de la transposition. Les modes transposés se lient donc au système des tétracordes, et à celui des hexacordes. Voilà pourquoi on les a appelés modes de b mol (p. 134 de Jumilhac).

La transposition, en elle-même, n'est-elle pas une conjonction au moyen de laquelle, pour maintenir une bonne suite dans le chant, on joint entre eux deux tétracordes disjoints? Et remarquons que cette conjonction, soit dans les tétracordes des Grecs, soit dans notre système de transposition, s'opère entre le la, autrement dit la mèse, et la note suivante si, corde variante.

Observons maintenant que nos trois progressions, savoir : le tétracorde des finales, celui des confinales, et la progression des affinales, correspondent à trois autres progressions identiques qui se font à une quarte supérieure aux trois premières, en sorte que le tétracorde des finales D B F G rentre dans G A H C, A H C D dans D E F G, et A C B G dans D E A C.

Nous l'avons déjà dit, l'affinité réside non dans l'identité, mais dans la ressemblance de certains modes avec certains autres, ressemblance telle qu'on peut les rapporter, les derniers aux premiers, mais non

(428) · le en vero cantu maxime b molli utimur. ia quo f. f. amplius continuatur, gravis vel acuta; shi quamdam confusionem et transformationem videtar facere, ut g sonet protum, a deuterum, cum ipsa b sonet tritum. Unde ejus a multis nec mentio facta est. b (Guiso Aret., cap. 8 Microl.) — c G sonet protum, belc., c'est-à-dire aux termes dont Arêtin a coutume de se servir, que le G sert de finale aux pre-mier et deuxième modes ; l'A aux troisième et quatene qu'on doive les confondre et qu'il n'y ait nul moyen de les discerner.

Les modes que nous avons appelés affinaux peuvent être, sinsi que l'observe fort judicieusement Jumilhac, considérés sous deux points de vue : d'une part, comme tout à fait distingués des premiers finaux et confinaux et de leurs quaire cordes finales; d'autre part, comme en faisant partie, à cause de l'affinité qu'ils présentent avec ces mêmes modes en leurs octaves; car on peut remarquer qu'à l'exception du quatrième final, les affinaux sont les seuls qui prennent leurs octaves dans les huit premiers : le premier affinal dans le premier confinal, le deuxième affinal dans le deuxième final, le troisième affinal dans le troisième confinal, et le quatrième affinal dans le quatrième final. Séparés des huit premiers, ils sorment les neuvième, dixième, onzième et douzième modes; ils sont parfaitement réguliers dans leur constitution ainsi que dans le genre de mélodie et de modulation de leurs cordes modales. Rapportés aux huit premiers, ils peuvent être appelés irréguliers en ce qu'ils ont ou une quarte ou une quinte différente. C'est pourquoi, selon Guido, les affinaux appartiennent aux mêmes modes que les finaux et ceux que nous avons nommés confinaux; les finaux et les confinaux étant, comme il le dit, doubles, et pouvant être envisagés sous deux faces selon qu'ils finissent par les cordes qui leur sont propres ou par une corde de la progression des affinales (429).

Supposons que nous voulons transposer

trième ; le b mol aux cinquième et sixième, etc. »

(Juminac, La sc. et la prat. du pl.-ch., Notes et autorités, p. 279.)
(429) · Pro D. E. F. assume a. B. c. que sunt ejusdem modi. · (Guido, cap. 8 Microl., et cap. 7) a in D vero et a, quæ unius sunt modi, sa pissime possumus eumdem cantum incipere vel finire: sæpissime autem dixi, et non semper, quia similitudo, nisi in diagason, perfecta non est. Ubi enim est diversa

un chant de D en A. La corde variante B qui, dans le ton en D, se trouve au-dessus de la quinte A, sera ici à un ton au-dessus de la linale A, et le demi-ton fixe\_mi\_fa se trouvera au-dessus de la quinte E. Transposant maintenant ce chant de A en D nous aurons le demi-ton fixe au-dessus de la finale D, mais la corde variante sera au-dessus de la quinte A. Ainsi les deux chants seront hien de l'espèce mésopyone, puisque dans les deux cas le demi-ton occupe le centre du tétracorde a hac d, d e f g; ils appartiendront l'un et l'autre au protus, mais tandis que le chant en A aura l'hexacorde mineur, A F, le chant en D aura l'hexacorde majeur D H. On peut facilement faire un rapprochement semblable entre les modes affinaux et ceux des finaux et confinaux auxquels on veut les réduire. Mais l'exemple ci-d saus suffit pour montrer que les quatre dern:ers modes sont différents des autres, en même temps qu'étant leurs affinaux ils rentrent dans les huit premiers. Comme l'observe d'ailleurs Poisson, il serait à désirer qu'on leur donnât le nom numéral de ceux auxquels on les rapporte, en convenant d'une expression ou d'un signe qui les fit distinguer. On pourrait, ce nous semble, les désigner ainsi : Assinal du premier, deuxième, du troisième, etc... authentique ou plagal, faute de quoi on ne saurait éviler la confusion.

Il suit de là que la raison définitive de la transposition des modes est que l'usage de l'Eglise en a fixé le nombre à huit. L'emploi des douze modes serait une source d'incertitudes et de dissicultés. D'ailleurs, dit Guido, le nombre huit est un nombre mystérieux. Quoi qu'il en soit, « il est certain, dit M. Fétis, que dès le vm siècle l'usage des huit tons du plain-chant était établi, car dans un fragment du traité de musique d'Alcuin, aumônier de Charlemagne, on lit ce passage: Octo tonos in musica consistere musicus scire debet; et plus loin: Nam quatuor eorum (tonorum) authentici vocantur... Plagii autem conjuncte dicuntur omnes quatuor. » (Méthode élémentaire de plain-chant, par M. Fáris, p. 14.)

Aujourd'hui que la tonalité du plainchant, par suite de l'invasion de la tonalité moderne, a cessé d'être familière à notre oreille, il est très-difficile, aux musiciens les plus consommés, comme aux chantres

tonorum, semitoniorumque potio, fiat necesse est et neumarum: in prædictis namque, et quæ unius modi dicuntur, dissimiles inveniuntur. D enim deponitur tono; a, vero ditono, sic et in reliquis. I (Guido, cap. 9 Microl. — e lucipit prima pars primi modi (id est quæ habet pro finali D.) Explicit prima pars primi modi; secunda pars ejusdem incipit (id est quæ habet pro finali a). I (Guido, cap. 1 et 2, in formulis modorum.) — e (gitur quemadmodum in proto authentico duas discretas facies depinximus, et secundum quod in ipso definivimus, in cæteris authentis convenire diximus; sic et in placis diversas et annumeratas distinxibus partes. Habebit autem plagis proti duas dissimiles fines, id est voces, ex quidus prima descripta est, nunc posterior subscribitur.) (Guido, in formulis modorum, cap. 4.)—

les plus expérimentés, de discerner, en bien des cas, un mode d'un autre au tour de la mélodie, à la phraséologie, à la cadence, à la terminaison. De plus, certaines pièces de chant ne remplissent pas quelquefois les limites de leur octave; elles se homent à un seul tétracorde, comme dans les modes irréguliers ou imparfaits; d'autres excèdent les limites de leur octave, ou de la capacité du mode, soit au grave soit à l'aigu, ce qui constitue ce qu'on appelle les tons surabondants; d'autres enfin, au lieu de se renfermer dans l'ambitus du mode, ce qui est le cas de tout mode régulier, s'étendent en partie sur le ton authentique et en partie sur le ton plagal son dérivé, ce qui est le fait des modes mixtes. On ne peut douter que ce ne soit là une source de difficultés toujours renaissantes pour une oreille façonnée au sentiment de nos seuls modes majeur et mineur. Ces difficultés se multiplient encore si l'on veut se rendre compte de la fonction exercée dans les modes ecclésiastiques par ce qu'on appelle les cordes essentielles ou modales, telles que la finale, la dominante, la quinte, la quarte, la médiante ou autrement dite discrétive, qui constituent le mode en lui-même, en ce qu'elles modifient les intervalles de l'octave, et qui, modifiées à leur tour par le demi-ton, prétent au mode le caractère qu'il doit avoir et le font distinguer des autres.

A l'égard des dominantes, on peut établir comme règles absolues, 1° que la dominante est toujours placée au tétracorde supérieur dans les authentiques comme dans les plagaux; 2° que la dominante ne peut jamais être placée sur la corde variante.

Poisson donne d'autres règles pour les dominantes, qu'il est inutile de répéter ici, et qui d'ailleurs ne sont pas sans exception.

Disons en finissant que les difficultés inhérentes à la transposition des modes ont donné naissance au bémol accidentel et à cet artifice qu'on a appelé note feinte, deux points sur lesquels il deviendra toujours plus difficile de formuler une théorie assiss sur des bases solides, à cause de l'impossibilité où nous sommes de soustraire noire oreille aux impressions qu'elle a reçues de la musique moderne.

MODÉS REGULIERS, IRREGULIERS.— Les modes réguliers sont coux dont le client s'étend dans toute l'octave: Modes quispies

e Post proti, deuterique digestas ordine formas, tan plagales quam authenticas, triti ad tetrardi utriusquindagines debetur. Ex quibus primus acrust et ulterior simplex habetur. Ex supra digestis attem tropis vel tonis, qui similiter novelesse habeturis modorum in omnibus dignitatem sortiebatur minis, qui in elevatione plurioribus pollebat tonis, etc. > (Guido, in formulis modorum, cap. 7, in formula triti authentici.)— e Plagis autem trius interes propria in voce finitur, quæ duodus èlevatur tonis, interedum in affini, quæ prædictam elévationem habet: in ce tamen differunt, quod ille semitonio deponitur; iste autem tono. > Guido, ibidem in formula plagis trin, cap. 8.) (Ap. Junilhage, La sc. et prat. du plana-cham, p. 285.

dicitur perfectus, cum inter canendum usque ad diapason seu octavam extenditur. (GASSENous, tome V, in Manuductione ad theoriam musica, cap. 4.) — Les modes irréguliers sont ceux dont le chant ne remplit pas la rapacité de l'octave : impersectus seu diminutus cum non attingit. (Ibid.) — Inveniuntur enim cantilenæ in quibus nec authentus nec plagalis suum numerum complet. (LYSTENIUS, in sua Musica, cap. 10, De tonis.) modes surabondants sont ceux dont le chant s'étend au delà des limites de l'octave : excedens vero cum ultra excurrit. (GASSENpus, loc. cit.) - Enfin, les modes mixtes sont ceux où le chant s'étend tour à tour dans l'authentique et dans le plagal qui lui correspond, et réciproquement : ex diapason ergo et diapente efficitur modus, qui et authenticam et plagalem unisone resonal quantitatem. (Guido, in formulis modorum, cap. 9.)

Modes innéguliers. — Ces modes sont appelés cantus nothi dans le traité de saint Bernard, degeneres et non legitimi appellati sunt; eo quod a septimo tono incipiant, et codem in medio servantes, circa finem degenerent, aliis in primo, aliis in quarto tono desinentibus. Co sout des tons mixtes, deux ou trois tons dans le même, codem tractu.

MODERATO. — « Adverbe italien, moderé. Mouvement mi trop vif ni trop lent dans une prèce de musique. » (FÉTIS)

MODERÉ. — « Ce mot indique un mouvement moyen entre le lent et le gai; il répont à l'italien andante. » (J.-J. Rousseau.)

MODULATION. — La modulation, en feit de chant ecclésiastique, consiste à faire passer le chant par tous les degrés compris entre les deux notes qui forment les deux extrémités de ce qu'on appelle l'ambitus du mode, c'est-à-dire son étendue, sa capacité, de manière pourtant à s'arrêter plus souvent sur les sons essentiels que sur les autres, et cela diatoniquement.

On voit que cette espèce de modulation n'a rien de commun avec la modulation de la musique moderne, c'est-à-dire avec la transition d'un ton dans un autre, par le seul fait de l'attaque sans préparation de l'accord dissonant, car cette harmonie fait sentir immédiatement le ton nouveau par l'appellation double du quatrième degré et de la note sensible. (Voy. Féris, Esquisse de l'hist. de l'harmonie; Paris, 1841, pag.

Le système d'harmonie basé sur les modes de l'Eglise mis en honneur par les maîtres du xvi siècle, comportait bien des changements de tons; mais comme ces changemeus n'étaient nullement déterminés au moyen d'une résolution nécessitée par l'accord dissonant, on ne pourrait leur appliquer le mot de medulation dans le sens que nous l'entendons aujourd'hui.

- Avant l'invention de l'harmonie dissomante, la modulation n'était autre chose qu'un mouvement fait d'un son à un autre par divers intervalles, avec mesure, douceur el accord; le mot de modulation vient de moduler, qui signifie chanter avec suavité.

La modulation provient proprement de la voix humaine, et c'est en quoi elle diffère du chant, qui naît aussi des instruments ar-

MOI

tificiels. (Cerone, p. 238.)

MODULES - Modules des cadences ou autres agréments. — S'entend des petites articulations dont la réunion constitue l'ensemble des cadences. Ils sont à peu près comme de petites mesures auxquelles toutes les autres se rapportent. Chaque module vaut à peu près une triple croche. » (Man. du fuct. d'org.; Roret, Paris, 1849, t. II), p. 558. — Voir aussi § 425 dans le même volume.)

MOIS' DE MARIE. — « On connaît notre opinion sur la musique religieuse moderne en général, et sur les cantiques en particulier. Nous croyons que depuis trois siècles l'art est sorti de ses voies, et que les maîtres les plus illustres, aussi bien que les auteurs des romances vulgaires, n'ont pas écrit une œuvre musicale dans laquelle les vraies conditions du style religieux fussent ri-goureusement observées. Mas cet abandon des lois essentielles du goût et de la convenance dans l'art religieux est surtout manifeste dans les compositions en langue vulgaire, et ce genre de musique est le plus

funeste de tous.

« Les messes de Mozart, de Cherubini, de Beethoven, sont, comme nous l'avons dojà fait remarquer, des productions qui n'étaient destinées qu'à des chapelles royales, et qui n'intéresseront jamais que des personnes initiées aux secrets de la science musicale; mais les cantiques, les petits motets pour le salut, ce que les Allemands appellent musica ruralis, cela est fait pour le peuple; on lui apprend cette musique, et bien qu'elle ne soit ni assez simple ni assez facile, il vient à bout cependant de la graver dans sa mémoire et dans son esprit, et tant bien que mal il l'exécute. Voyez ce qui se passe pendant le mois consacré spécialement à honorer la sainte Vierge. Les dames et demoiselles chrétionnes s'exercent avec une louable assiduité au chant des cantiques; les ecclésiastiques s'entourent de recueils en vogue, chaque soir nos églises retentis-sent de brillants concerts; des mélodies tour à tour langoureuses ou animées, des rhythmes sautiliants qui semblent provoquer le corps à des mouvements de danse ou de marche, des airs qui rappellent la musette des montagnes, des cantatrices qui imitent les virtuoses de l'Opéra : voilà ce qu'on entend en ce moment dans les principales paroisses. C'est un spectacle touchant, enivrant, plein de charme et d'attrait; mais que ce soit là de l'art religieux et catholique, c'est ce que je nie complétement.

« Sans doute, il faut se réjouir à la vue de l'empressement des fidèles pour ces pieuses réunions, mais il nous est permis en même temps de déplorer et de combattre le goût

qui y règne.

« Il y a dans le langage simple et sublime de l'Eglise deux mots qui doivent être la règle de l'inspiration dans l'art religieux :

871

DICTIONNAIRE

Sursum corda, ellevons nos cœurs». Plaçons les au-dessus des régions où les passions humaines s'agitent et frémissent. Ces passions ont leur langage propre, leur tenue, leur extérieur, leur forme particulière. Il est impossible que l'homme en présence de Dieu s'exprime, agisse, gesticule, pleure, rie, chante, comme le fersit un acteur sur les planches du théâtre. Si l'art religieux n'avait pas existé, il faudrait l'inventer aujourd'hui; mais il n'en est pas ainsi : l'Eglise a ou une musique comme une arthitecture, comme une peinture, conforme à la gravité de ses mystères, à la grandeur de ses enseignements, à la majesté de ses cérémonies. Cette musique, c'est le plain-chant, et puis-qu'il se préser de dans l'année trente et un jours pendant lesquels tous, ecclésiastiques et fidèles, cessent d'être indifférents pour le chant religieux, puisqu'à ce moment les familles chrétiennes se rassemblent pour étudier de la musique religieuse, nous ne comprenons pas pourquoi on négligerait de proûter de ce rèle, de cette bonne volonté, pour rapprendre les chants vraiment suaves avec lesquels nos pères célébraient les louanges de la Mère de Dieu. Est-ce que les mélodies du Salve regina, de l'Ave, du Regina, de l'Alma ne valent pas les cantiques nouveaux? Est-ce que les hymnes Ave, maris stella, Virgo Dei genitrix, ne seraient pas, par hasard, aussi belles que les motets de MM. tels et tels? Est-ce qu'il n'existe pas des proses pour les principales fêtes de la sainte Vierge, dont le chant est aussi gracieux que les paroles en sont pieuses? « On répondra qu'il faut des chants en

langue vulgaire ; que le peuple ne comprenant pas le latin, il faut lui donner des textes intelligibles pour lui. Je ne sais, en vérité, si ce motif est bien sérieux, et j'avoue qu'il me parattrait bien facile d'expliquer et de traduire souvent pour les sidèles les saintes prières que l'Eglise a adoptées; je ne crois pas non plus que la poésie des cantiques modernes soit en général bien claire, bien catholique dans l'expression et dans la

pen∍ée.

« J'y vois souvent un langage trivial ou niais, et j'y cherche en vain cette sublime simplicité des proses du moyen age. L'Eglise avait sa langue à elle, qu'elle avait créée et accommodée aux besoins du peuple. C'était, pour le fond, cette belle et magnifique langue latine qui avait été parlée dans tout l'univers; mais ce n'était point la langue recherchée et savante de Virgile, d'Horace ou de Cicéron. On n'aurait pas dit dans le langage ecclésiastique : O ves, atherei plaudite cives : on n'aurait pas parlé de l'Olympe ni rappelé aucun souvenir du paganisme; mais on disait avec plus de simplicité et de piété : Salve, regina, mater misericordia, vita, dulcedo et spes nostra, salve.

« Le peuple comprenait ces paroles; il les comprendrait encore si, comme pour l'oraison dominicale, la salutation angélique, le Credo ou le Consiteor, on les lui faisait apprendre à la fois en français et en latin.

« J'ai connu un bon curé de camperne qui faisait réciter aux enfants de son caléchisme une traduction littérale des antiennes de la sainte Vierge et des principales prières de l'Eglise; à l'aide du chaut, on en retenait ensuite le texte latin, et ce curé était convaincu que cela était aussi utile aux enfants que le chant des cantiques modernes.

« Cependant, s'il faut absolument des cantiques pour ces réunions, qu'on ne choisisse du moins dans les recueils qu'on pos-sède que ceux dont la mélodie est grave et populaire tout à la fois. Il faut s'entendre sur la signification de ces deux mots, grave el populaire, et je dirai ma pensée à ce sujet.

Pour qu'une mélodie soit grave, il faut d'abord que le rhythme en soit très-simple. Les mesures à six-huit, par exemple, man-quent presque toujours de gravité, à moins que le mouvement ne soit très-lent. Le cantique: Bravens les enfers, qui se chante sur un air devenu populaire, est une marche à deux temps bonne pour être exécutéesir un champ de bataille, et tout à fait déplacée à l'église. Ces mots, Bravons les enfers, brisons tous nos fers, ont causé l'erreur da compositeur; il aura cru qu'il s'agissait, comme dans la Marseillaise, d'exciter des sentiments belliqueux et de provoquer au carnage, tandis que les paroles qui suivent les deux premiers vers:

> Unissons nos voix, Rendons à la croix Un sincère et public hommage,

expliquent le vrai sens de ce cantique, qui est une préparation à l'adoration de la croix

et nullement un appel de combat.

« Ainsi la simplicité du rhythme est la première condition de la gravité et la onvenance d'une mélodie religieuse; il est ea outre nécessaire que les modulations soient peu fréquentes, et les accidents qui les déterminent peu multipliés. Pour parler d'un exemple connu de tout le monde, nous citerons la Prière de Moise de Rossini. L'essemble de ce morceau est grave et religieus. l'harmonie en est très-simple, et comme il convient au sujet; les voix marchent secvent à l'unisson, le rhythme n'est pas satillant; et copendant, à notre avis, la gravile est détruite des la cinquième note per l'emploi de l'ut dièse : ré, sol, la, si b, ut, ut !. ré. Cette note appartient au geure chromtique : c'est une indication au moins transtoire de modulation; l'oreille est affectés d'une manière sensible, et appelle la résolution sur le ré. Le sentiment de cette altraction d'ut # vers ré dérive des propriétés de la tonalité moderne; cet effet musical efface le calme de la mélodie, y jette un reflet de passion et d'expression que la mejesté du sentiment religieux repousse; c'es. en un mot, du sensualisme, ce n'est pas de l'art catholique. J'ai dit que la seconde condition nécessaire à une mélodie religieuse. c'était d'être populaire. Or, comme ou vieul de le voir, le chant peut être populaire et ne pas être convenable. On chante partoul un

873

cantique : Esprit-Saint, descendez en nous, sur un ancien air de marche qui est, au point de vue religieux, une véritable monsfruosité; et cependant cet air est populaire. Reste à savoir si, en le chantant de cette facon, personne songe réellement à se pénétrer des sentiments qu'expriment les paroles. Pour moi, je vois dans une chaire un prêtre agenouillé qui invoque les lumières de l'Esprit saint; je vois, au même moment, l'auditoire qui se récrée un instant par un chant guerrier : mais assurément le but qu'on se propose n'est pas atteint; et l'adoption si générale de cet air trivial et inconvenant suffirait seule pour montrer à quel degré de corruption et d'égarement est parvenu le goût en musique religieuse-Pour qu'un chant soit ou devienne populaire, il faut que la mélodie soit facile, diatonique, agréable; mais il n'est pas nécessaire qu'elle soit commune. triviale, et d'un rhythme très-marqué.

« Je résume ces courtes réflexions en exprimant le vœu de voir remettre en usage dans les confréries, catéchismes, comme aux réunions du mois de Marie, les antiques chants de l'Eglise, qui serviraient ainsi à un double emploi, et pour ces réunions particu-lières, et pour l'office paroissial. Je prie, en outre, tous les ecclésiastiques qui adoptent nos idées de bannir impitoyablement tous les airs de cantiques qui ne sont ni graves ni populaires dans le sens que je viens d'expliquer. Les recueils de Foulon, Choron, celui du général Clouet, offriront quelques modèles; j'en ai également trouvé dans les publications du Père Lambillotte.

« Je voudrais encore qu'on chantât tous les soirs, aux exercices du mois de Marie, le Magnificat en faux-bourdon. L'Eglise a placé ce cantique dans l'office de chaque jour ; le peuple assurément en comprend le sens, et, d'ailleurs, la plupart des prédications qui ont lieu à cette occasion commentent ce chant d'actions de grâces. Pour les litanies, il en existe de fort belles en plainchant. Celles qui s'exécutaient autrefois à Notre-Dame de Lorette sont d'un très-bel esset. Si les idées que nous exprimons étaient adoptées par le clergé et imposées par les évêques; si le goût de la musique religieuse s'épurait, on verrait en peu de temps éclore une soule de compositions musicales, cantiques ou motets d'un meilleur style. Ce qui encourage les auteurs actuels à mettre su jour des productions si peu convenables, c'est la faveur dont elles jouissent et le succès qu'elles obtiennent..... Il est temps cependant d'ouvrir les yeux et d'apercevoir l'erreur dans laquelle on est tombé. Dans beaucoup d'églises en France le chant paroissial a disparu, et les curés s'efforcent de suppléer à cette perte en formant, avec le concours de femmes et filles chrétiennes, des chœurs de cantiques. Sans ces chœurs, le chant aurait presque eutièrement cessé dans les diocèses de Bordeaux. Grenoble, Agen, Périgueux, etc. Mais si l'on ouvre par là la porte de nos églises à la musique mondaine et profane, si l'on habitue le peuple à un genre de chant tout à fait sensuel, nous en viendrons plus tard, comme l'Italie, à emprunter à l'opéra des lambeaux de musique pour notre culte. Dieu fasse qu'un tel désastre n'arrive ja-mais l » (F. Danjou, Revue de musique religieuse, avril 1846).

· Rpithète que l'on sjoute tantôt à la lettre b, ce qui compose le mot de bémol, c'est-à-dire si adouci par le demiton, tantôt au mot hexacorde, ce qui signifie que cet hexacorde appartient à la propriété de bémol.

MONAULE. — « Flûte à un seul tuyau, qui était en usage chez les peuples de l'antiquité. » (FÉTIS.)

MONOCORDE. — « Terme formé des deux mots grees phoe, solus, seul, et xopois, chorda, corde..... C'est un instrument inventé, selon Boèce, par Pythagore, pour mesurer par les lignes, ou géométriquement, les proportions et les quantités des sons. Il n'avoit qu'une seule corde et une ligne audessous divisée en plusieurs parties égales, sur lesquelles on appliquoit une espèce de chevales mobile nommé payés, magas, qui coupoit la corde en deux parties et en rendoit le son plus grave où plus sigu selon les différentes longueurs de chaque partie. Comparant ensuite ces différentes longueurs entre elles ou avec la corde entière, on trouvoit, par exemple, que les deux lon-gueurs de la corde coupée justement au milieu, comparées entre elles faisoient l'unisson à cause de leur égalité, mais qu'étant avec la corde entière ou proportion double, comme d'un à deux, c'étoit cette proportion double qui produisoit la plus parfaite des consonnances qui est l'octave, etc. C'est pour cela que cet instrument est aussi appelé canon harmonicus ou regula harmonica, c'està-dire règle propre à mesurer l'harmonie. On le nommoit aussi quelquesois magas, prenant sans doute la partie pour le tout. »
(Brossard.)

Le monocorde, dit Oroncius Finaus (lib. v), est un instrument de musique oblong, composé d'une seule corde dans sa longueur, et divisé suivant les rapports des consonnances en parties qu'on appelle cordes ou voix. Ces parties ne sont pas réellement des cordes, mais des sections, au moyen desquelles la corde est pressée et mise en mouvement et produit les sons de chaque section. » Le monocorde était en telle estime, que Pythagore, sur le point de mourir, en recommanda l'usage à ses disciples comme un instrument au moyen duquel ils acquerraient la science musicale par l'intelligence de la science des nombres, plutôt que par les sens ou les perceptions de l'ouïe.

Voilà pourquoi le monocorde est quelquefois pris par les anciens auteurs dans le sens d'octave et de gamme.

Après avoir dit que le monocorde a été

dès la plus haute antiquité le prototype du système musical, Villoteau remarque comme un fait fort curieux que le monocorde de Ptolémée ressemble parfaitement à une figure que l'on voit sculptée parmi les emblèmes et dessins allégoriques qui décorent les monuments antiques de l'Egypte, et qui a tantôt une, tantôt deux chevilles. Il en conclut qu'en raison du peu d'altération que subissent les mœurs et les usages chez un peuple tel que les Egyptiens, ces figures doivent représenter le monocorde avec la forme qu'il avait dans les temps les plus reculés. (Etat actuel de l'art musical en Egypte, p. 296.)

MOT

MONODIE. — Chant d'un seul. « Gloss. Saxon. Alfrici : Monodia g. Laterficinium : quasi salicinium. wat i sanes sones, i. quasi unius cantus; ou sicinium, quod dicitur quasi singularis cantilenæ vox, id est cum unus canit, quod Græcis monodia dicitur. (Ap. Du Cange.)

MONODIE. — « Chant à voix seule, par opposition à ce que les anciens appelaient chorodies, ou musiques exécutées par le chœur. » (J.-J. Rousseau.)

MONTER LES TUYAUX D'UN ORGUE. — C'est

en souder le pied avec le corps.

MONTRE. — « Jeu de l'orgue, dont les tuyaux en étain poli sont placés à la façade de l'instrument. La montre appartient à l'espèce des jeux de flûte; lorsqu'elle est bien faite, sa qualité de son est à la fois douce et pénétrante. » (Féris.)

MORDENT. — Sorte d'ornement de l'ancien chant, qu'il est assez difficile de définir. Il semblerait avoir du rapport avec deux

petites notes d'agrément.

MORENDO. — « Mot italien qui signifie en mourant, c'est-à-dire en ralentissant un peu le mouvement et diminuant la force du son jusqu'au degré le plus faible. » (Féris.) MOSSO, PIU MOSSO. — « C'est-à-dire

MOSSO, PIU MOSSO. — « C'est-à-dire plus animé, plus accéléré dans le mouvement. » (Féris.)

MOTET(Motetus, Motulus). — « Genre de composition du moyen âge, et qui appartenait à la musique à intervalles simultanés. Le motet se faisait sur un thème connu, celui, par exemple, d'une antienne, et les diverses parties s'ajustaient tant bien que mal sur ce motif; quelquefois ces parties étaient ou semblaient être improvisées. On a conservé huit motets d'Adam de La Hale. » (Voy. la Notice sur ce musicien, par feu Bottée de Toulmon, dans le Thédire français au moyen âge, publié par MM. de Montmenqué et Francisque Michel: Paris, in-8°, 1839, p. 49.)

Mais ce qu'il importe de remarquer, c'est que le motet se composait de paroles différentes, ainsi que l'observe Bottée de Toulmon, c'est-à-dire qu'il exigeait pour chaque partie musicale des paroles particulières. Dans le rondel, au contraire, les mêmes paroles se chantaient aux différentes parties.

Il est inutile d'ajouter que l'harmonie re ces molets était barhare; elle roulait, en effet, sur des successions de quarte, de quinte et d'octave. Quelquefois pourtant la mélodie en était agréable; mais comme les compositeurs travaillaient pour ceux qui se piquaient d'érudition, ils croyaient devoir entortiller leurs inspirations dans des combinaisons et des suites harmoniques fort rechées

Au fond, rien n'était plus profane que ces motets. Plusieurs fois les décrets des conciles, comme le prouvent la première des citations suivantes et les deux dernières, sont intervenus pour en empêcher l'introduction dans les églises. On lit dans Durandus (De modo generalis concilii celebrandi, cap 19.): Videtur valde honestum esse quod cantus indevoti et inordinati motetorum et similium non fierent in ecclesia, etc.

Le Roman de la Rose, ms:

Qu'il feist rimes jolivettes Motes, flabiax, et chansonnettes, Qu'il vueille à sa mie envoier.

Et encore:

Chantant en pardurableté Motes, gaudins et chansonnettes.

Dans les Constitut. Carmel., mss., part., rubr. 3: Neque motetos, neque uppaturam. vel aliquem cantum magis ad lasciviam quam devotionem provocantem, aliquis decantare habeat, sub pæna gravioris culpæ. Ap. Cax-Gium: Motetum, Motetus.)

Du Cange cite encore (verbo Motulus) un acte d'Odon, archevêque de Rouen, es cod. Reg. 1245, fol. 358, v°, où il est dit: In sesto S. Johannis et Innocentium nimia jocositate et scurrilibus cantibus utebantur (moniales monasterii Villaris) ut pote farsis, conductis, motulis: præcepimus quod honestius et cum majori devotione alias se haberent.

Aujourd'hui nous donnons le nom de metet à une composition avec chœur et orchestre ou avec orgue, faite sur des paroles empruntées à la liturgie. Haydn, Mozart. Cherubini, Lesueur, etc., et de nos jours, M. Dietsch, maître de chapelle de la Madeleine, ont composé de fort beaux motets.

— Rousseau dit que ce genre de musique est celui où les Français ont le mieux réussi, bien qu'ils y recherchent trop le travail, et comme le leur a reproché l'abbé Dubos, ils jouent trop sur le mot. Rifectivement, suivant quelques-uns, le mot motet, diminutit de mot, ne roule que sur une période fort courte. D'après cela, les compositeurs en auraient fait, pour ainsi dire, un jeu de mets. Rousseau remarque à ce sujet que « la musique latine (la musique d'église) n'a pas assez de gravité pour l'usage auquel elle est destinée. On n'y doit point rechercher l'emitation comme dans la musique théâtrale. Les chants sacrés ne doivent point représenter le tumulte des passions humaines, mais

seulement la majesté de celui à qui ils s'adressent, et l'égalité d'âme de ceux qui les prononcent. Quoi que puissent dire les paroles, toute autre expression dans le chant est un contre-sens. Il faut n'avoir, je ne dis pasaucune piété, mais je dis aucun goût, pour préférerdans les églises la musique au plainchant. (Rousseau, Dict., au mot Motet.) Quelles belles paroles let combien, malgré la popularité du nom de Rousseau, elles ont été peu méditées par nos compositeurs de prétendue musique religieuse!

— Rousseau dit encore au mot Motet, qu'au xiii et xiv siècles, on donna le nom de motetus à la partie qui fut nommée plus

tard haute-contre.

Et à l'article Partie: « Dans la première invention du contrepoint, il n'eut d'abord que deux parties, dont l'une s'appelait ténor, et l'autre discant. Ensuite, on en ajouta-une troisième, qui prit le nom de triplum; et easin une quatrième qu'on appela quelque-fois quadruplum, et plus communément motelus, »

Accordez cela avec ce que dit Perne I

— Le mot de pulpitre était synonyme de motet au xv° siècle. On lit dans un récit de l'entrée solennelle de Jean de Bourgogne, évêque de Cambrai, qu'en 1442, « en voidant de l'église, les enfants d'autels cantèrent I motet ou pulpitre, tournez le visage vers l'autel. » (Voir la Notice de M. de Coussemaker, sur les collections musicales de Cambrai; Paris, Techener, 1843, p. 90.—Voir aussi Dupont, Hist. ecclésiast. et civ. de Cambrai, part. 14, note 3, p. 1x.)

MOTIF. — « Idée principale d'un morceau de musique, considérée sous les trois aspects de la mélodie, de l'harmonie et du rhythme. On dit d'un air, d'un duo, d'un chœur, ou de tout autre morceau de musique, que le motif en est heureux, ou mal choisi. Lorsque

MOZARABE (OFFICE). — Llamase officio mozarabe, porque se guardo, mientras los Moros viviscon en Toledo; y assi mozarabes, es lo mismo que mixtarabe; esto es, mezclado con los Arabes, que son los Moros, que vinieron à España. Aunque otros, (y alguno muy docto) quieren se digan muza-rabes; por quanto Muza, que fué el princi-pale Moro que vino de Africa, en la entrega de Toledo, abrazó la condicion, de que se quedassen en pié seis iglesias, para los Christianos que quisiessen quedarse entre los Moros. Y que de el nombre de Muza, tomaron él de muzarabes. En aquella calamidad, pues, que lloró España por tantes siglos, aviendo estrado sitiada Toledo espacio de dos años, viendose ya sin fuerzas, ni sustento, se entregó al moro, con los pactos, y conveniencias que pudo sacar. Fué la una, que quedassen, como he dicho, seis iglesias, para los Christianos que quisiessen vivir entre los Barbaros, las quales fueron las de San-Marcos, San-Lucas, San-Sebastian, San-Torcato, Santa-Olulia, y Santa-Justa. Con estas seis iglesias, y parroquias,

le morceau est composé de plusieurs mouvements, chacun de ces mouvements a ordinairement un motif particulier. » (Féris.)

MOTO (Con). — « Avec mouvement, c'està-dire avec une sorte de rapidité. » (Féris.)

MOUVEMENT. — Le mouvement, dans toute musique, est un changement qui se fait avec succession, et par conséquent dans le temps.

Le mouvement d'un son à un autre constitue donc la mélodie.

Le mouvement a lieu vers l'aigu ou vers le grave.

Lorsque dans un chant à deux parties, les deux voix montent et descendent ensemble, elles procèdent par mouvement semblable. lorsque l'une monte tandis que l'autre desceud, on appelle cela mouvement contraire; enfin le mouvement oblique a lieu lorsque une partie monte ou descend, tandis que l'autre reste immobile.

On appelle encore mouvement le degré de lenteur et de vitesse avec lequel un mor-

ceau est exécuté

MOUVEMENT. — « Progrès ascendant ou descendant d'une basse ou de toute autre partie de l'harmonie, selon de certaines formes.

MOUVEMENTS. — « On nomme ainsi (dans l'orgue), en général, des tringles de bois d'environ un pouce carré, qui servent à porter le mouvement des tiroirs jusqu'aux registres des sommiers. Ces tringles ont presque toujours un enfourchement à chaque bout pour les accrocher aux bras des tournants et des balanciers, ou à d'autres tournants. » (Man. du fact. d'orgues; Paris, Roret, 1849, t. III, p. 559.)

MOZARABE (L'OFFICE), COMBAT SINGU-LIER ENTRE DEUX BRÉVIAIRES. — Il s'appelle Mozarabe parce qu'il se conserva tout le temps que dura la domination des Maures à Tolède. Ce mot a le même sens que mixtarabe et signifie mélé avec les Arabes ou Maures qui s'établirent en Espagne. D'autres, parmi lesquels quelques doctes, veulent qu'il se nomme muzarabe, parce que Muza, le plus considérable Maure qui vint d'Afrique, accepta, lors de l'occupation de Tolède, la condition de laisser exister des églises pour les Chrétiens qui consen-tiraient à rester au milieu des Maures; cir-constance d'où les Chrétiens reçurent le nom de Muzarabes. - Donc, au beau milieu de cette calamité que l'Espagne pleurs durant tant de siècles, Tolède, après deux ans de siége, se voyant sans force et sans appui, se rendit à Muza aux meilleures conditions qu'elle put obtenir. L'une d'elles, je l'ai dit, fut que six églises seraient laissées aux Chrétiens qui voudraient vivre au milieu des barhares. Ce furent les églises de Saint-Marc, Saint-Luc, Saint-Sébastien, Saint-Tor-

MOZ

se conservaron los fieles por mas de quatro cientos años, que estuvo la ciudad en poder de el Moro, llamandose por esto Mozarabes. Quando á ser de Christianos, como el legado del Papa Ricardo, procurasse quitar el officio toledano, o mozarabe, y que solo se guardasse el gregoriano, ó romano (aliàs galicano, porque Francia usava ya de él) en lo qual insistia mucho la reyna Doña Constanza, por ser francesa, y el rey, por amor de su muger, tanbien se inclinava á ello, levantose contra este parecer toda la cierecia Toledana, y al tanto todos los fieles, clamando à grito herido, en que se gardassen los ritos sagrados que por tantos siglos avia gardado, y observado entre los Moros. Llego el caso casi a hazerse motin, diziendose ya publicamente en las iglesias, en las calles, y en las plazas, que sobre la defensa, se arrestarian las vidas. Hallose el rey confuso, y temiendo un rompimiento, suavizó los animos quanto pudo, y trató, que se reduxesse à medios la materia. Fue el primero, que en singular, y campal desafio (uso permitido entonces en España) batallassen dos soldados, uno por parte del Breviario Toledano, y otro por la del Francés, que era el Romano. Avia entonces (tambien los avra aora) Toledanos tan guerreros, y valientes, que él que menos bra-mava, y hazia diligencias por salir à la batalla. Eligieronse en sin dos, uno por cada parte. El que salió por los Mozarabes, se Ilamava Juan Ruis de la Matanza, cuya descendencia noble, por este hecho dura. Hasta el dia de oy. Señalose dia; abeviose en la plaza, si ya no fué en la vega, toda la ciudad a ver el espectaculo. Empezose la lid con bravos brios. Hazian ambos su deber, y cada qual procurava salir con la vitoria. Anduvo neutral por mucho rato; pero el Toledano Juan Ruiz saliò con el triunfo, dandole todo el pueblo con vozes de alegria, mil aplausos, y varones, y mugeres, grandes, y pequeños, llenos de alborozo, lloravan de placer, y acudian desalados á los templos, à darle al cielo las gracias. Solo el rey, la reyna, y sus parientes, hechos à la tristeza al defabrimiento, y al oncono, procuraron desbaratar el trato, y anularde. Como el rey puede mucho, hallose con facilidad assistido de derechos, y razones. La principal fue, que no era justo entre Christianos, reducir las cosas sagradas á duelos tan crueles, y sangrientos, como en publica pelea matarse uno con otro. Que era cosa temeraria, cosa impia, cosa barbara, y que assi se buscasse mejor medio. Buscose, como piadoso, y bueno, otro, a mi ver, harto temerario, (que tambien ay bombades necias) y fue, que se reduxesse à milagro la disputa, que ayunassen todos, que se diessen à la oracion, y hecha esta dili-gencia, echassen en un gran fuego los dos Breviarios el Toledano, y el Romano, y que aquel que permaneciera en las llamas, sin quemarse, esse quedasse electo. Hizose assi, con el mayor concurso, y apretado gentio, que se vió en Zocodover, despues

cato, Sainte-Olalla et Sainte-Juste. Avec ces églises et paroisses les fidèles se perpétuèrent l'espace de quatre cents ans durant lesquels la ville resta au pouvoir des Maures, portant pour cela le nom de Mozarabes. Plus tard, lorsque le légat du Pape, Ricardo, se proposa d'abolir l'office tolédan pour y substituer l'office grégorien ou ro-main aussi nommé gallican, parce qu'il était déjà en usage en France, ce projet suquel tenait beaucoup la reine Dona Constanza, en sa qualité de française, et que le roi favorisait par amour pour la reine, sou-leva la plus vive opposition de la part du clergé et des fidèles qui demandaient hav-tement le maintien des rites qu'ils avaient conservés et observés au milieu des Maures durant tant de siècles. L'affaire sillit dégénérer en émeute : dans les églises, dans les rues, sur les places, on disait qu'on résisterait jusqu'à la mort. Le roi, confus et craignant une collision, voulut mener le différend à composition. On convint d'abord que, selon l'usage permis alors en Espagne, deux soldats combattraient en champ clos, l'un pour le Bréviaire tolédan, l'autre pour le Bréviaire français. Il y avait alors— il y en a encore— des Tolédans tellement vaillants et guerriers, que le moins brave n'épargna rien pour être élu champion. Deux enfin furent choisis. Celui des Mozerabes se nommait Juan Ruiz de la Matanza dont la descendance anoblie par 🗢 fait existe encore. Le jour fut fixé. Tous les habitants se réunirent sur la place, si ce pe fut dans la plaine. Le combat commença. Les deux champions faisaient leur devoir et se disputaient intrépidement la victoire. Elle flotta longtemps. Mais le Tolédan Juan Ruiz enfin triompha aux applaudissements joyeux de tout le peuple. Hommes et semmes, grands et petits pleuraient de bonheur et couraient remercier le ciel dans les temples. Seuls, le roi, la reine et leurs parents mécontents et tristes, s'efforçaient de rendre la convention non avenue et nulle. Comme le roi peut beaucoup, il se trouva facilement soutenu de droits et de raisons. La principale fut qu'entre Chrétiens il n'était pas juste que les choses sacrées fussent abandonnées à des jugements cruels, à des luttes sanglantes; que c'était chose téméraire, impie, barbare; et qu'ainsi il y eût à chercher un autre mode de décision. On en trouva un pieux et bon, croyaient-ils,et, l mon avis, encore bien téméraire; car il est aussi de stupides bontés! On eut recours au miracle. Tous durent d'abord jeuner d prier. Puis on devait jeter dans un grand feu le Bréviaire tolédan et le Bréviaire français avec cette condition que celui-là serait préféré qui resterait intact dans les flammes. L'épreuve se fit avec la plus grande affluence qu'on ait jamais vue à Zocedorer, depuis que c'est une place. Au milieu sul allumó un bucher dévorant où l'on jeta les Bréviaires, pendant que les deux partis, les yeux et les mains levés au ciel, prisient Dieu de manifester dans quel rite il lui 188

DE PLAIN-CHANT.

plaisait d'être servi. A peine le Bréviaire français était-il tombé dans les flammes,

qu'il en sauta des feuilles éparses - chose surtout admirable — bien que légèrement roussies. Mais le tolédan, à l'endroit même

où il était tombé, immobile demeura sans offense ni dam. Vu ce miracle, le roi et les

juges rendirent cette sentence favorable aux

deux partis : à savoir que, le Bréviaire fran-

cais serait suivi danstoutes les églises, sauf les six où le tolédan s'était conservé et qui conti-

nueraient de lui appartenir. D'autres (430\*) disent que le Bréviaire tolédan sortit seul

libre des flammes et que le français y fut

consumé, mais que le roi voulut absolument

avoir raison et que de la vient le proverbe :

La vont les lois où veulent les rois. Quoi

qu'il en puisse être, le Rituel tolédan se

maintint, en définitive, dans les six églises

susdites dont les paroissiens jouissent, à

ces causes, de plusieurs priviléges. Donc,

tant que dura l'existence des fidèles Mozarahes, de leurs fils, de leurs potits fils et même des descendants immédiats de ces

derniers, grand fut le concours dans ces églises. Mais l'action des siècles ayant suc-

cessivement et de plus en plus réduit et

circonscrit cette race, il arriva qu'on trouvait à grand'peine qui pût énoncer et comprendre les rites et cérémonies de l'office mozarabe. De quoi grandement affligé, le

seigneur archeveque dom Fray Francisco

Ximenès, afin qu'une chose si mémorable ne s'éteignit pas entièrement, fonda et insti-

tua une chapelle ou il fit transporter et transcrire en lettres vulgaires les sivres mo zarabes qui étaient écrits en caractères gothiques. It crea treize chapelains auxquels

furent réunis les six curés des six églises.

Il leur constitua de fort bonnes rentes avec

l'obligation de dire toutes les messes et heures canoniques conformément au rite ancien de Tolède, c'est-à-dire au rite moza-

rabe. C'est pourquoi sa mémoire sera éter-

nelle. Je me suis un peu arrêté à cette chapelle; mais le curieux n'en sera pas fâ-

que es plaza. Encendiose enmedio una bravosa hoguera. Echaronse en ella los dos Breviarios, levantando todos de una, y otra vanda las manos, y los ojos al cielo, y suplicandole a Dios, mostrasse en qual rito de aquellos gustava se le sirviesse. Apenas el Breviaro Frances cayó en las llamas, quando esparcidas has hojas (esto es mas de ponderar) salto de la hoguera, aunque algo chamuscado. Mas el Toledano, en la misma parte que cayo se estuvo sin moverse, y sinque el fuego le ofendiesse, ni danasse. Visto este prodigio por el rey, y por los Juezes, dieron per sentencia en favor de ambas partes, que se usasse de el Ritual Francés, que es el Romano, por todas las iglesias; y que el Toledano, y mozarabe, se gnardasse solamente en las seis que avian permanecido. Otros dizen, que solo el Breviaro Toledano salió libre de las llamas y el francés se consumió en el fuego (430), y que sue teson del rey salir con la suya, que-dando de alli el adagio : alla van leyes, donde quieren reyes. Fuera de el modo que fuesse, no nos importa apurarlo. Solo digo, que de aqui que do guardarse el Ritual toledano, ó mozarabe en las seis dichas parroquias, por cuyo respeto gozan sus parroquianos de muchos privilegios. Mientras duraron pues, los fieles Mozarabes, sus hijos, y nietos, y los que pudieron alcanzarlos, era grande la frequencia, y el gentio que acudia à estas iglesias; pero aviendo passado centenares de años, fueronse disminuyendo, y apurando las tales familias, y al tanto los ritos, y ceremonias de el oficio mozarabe, apenas avia quien las supiesse dezir, ni entender. De lo qual, doliendose mucho el senor Arzobispo don Fray Francisco Ximenes, porque una cose tan memorable no se extinguiesse del todo, fundo, e instituy 6, como ya diximos, esta capilla, despues de aver hecho transladar, e imprimir los libros, que de estos ritos estavan en letra gotica, y ponerlos en nuestros cara-cleres, y letras vulgares. Puso treze capellanes, á los quales se agregan los seis curas de aquellas seis iglesias mozarabes. Decoles

muy buena renta, con obligacion perpetua, de que todas las missas, y horas canonicas lan ayan de rezar, y dezir, conforme al rito antiguo toledano, que es el mozarabe, por cuya causa será eterna esta memoria. Algo me ha detenido esta capilla, mas no le

pesará al curioso (431)

Après la légende, une brève esquisse historique que nous empruntons à Gerbert:

S. Hilarius ante S. Ambrosium hymnis componendis studuit, quales officio divino in-tulisse potissimum vidimus S. Ambrosium, idque singulare et præcipuum fuit habitum in officio et cantu ambrosiano, forte etiam in gallicano, ut in hibernico. Fuisse quidem in Hispania, qui hoc genus laudis divinæ studio humano compositum refugerent, ex

(430) El arzopispo Don Rodrigo en su Historia de Espana, lib. vi, c. 26.

(434') L'archeveque Don Ronnico, Histoire d'Es

pagne, lib. v1. c. 26.

(451) Los reyes nueros de Toieda, descrivense las cosus mas augustas y notables desta ciudaa imperial.

concilio Toletano iv discimus, ubi illa tergiversatio fuit rejecta sub anathematis pœna. Sicut ergo orationes, ita et hymnos in lau-« dem Dei compositos nullus nostrum ulterius improbet : sed pari modo in Gallia, « Hispaniaque celebret, excommunicatione « plectendi, qui hymnos rejicere fuerint ausi.» Qui præsedisse huic concilio dicitur 8. Isidorus Hispalensis, cantus ecclesiastici ac musice, de qua quædam etiam scripsit, pas-

del doctor Don Christoval Lozano; Barcelona, aco 4744, lib. 1, cap. 8, pp.54-57.

Nous avons nous-même raconté cette histoire d'après d'autres historiens, au mot LEANT LITUR-GIQUE.

sim se studiosum declarat : an autem singulare aliquid in cantu ordinando præstiterit in officio Hispaniæ peculiari, quod Isidorianum dicitur, postea discutietur. Id vero dubium esse nequit, cantum et melodiam suam esse debuisse peculiari illi ritui constitutum, ut in universis Hispaniæ ecclesiis preces privatæ, missarum oblationes, et omnes publicæ psalmodiæ unico et eodem exemplo a sacerdotibus celebrarentur, ut loquitur Alv. Gomecius, ortum et fata illius prosecutus (432-433). Dum postea, Mauris Arabibusque rerum potientibus, Christiani, iis permixti, eo officio uterentur, mozarabicum a Christianis cum Arabibus mixtis fuit dictum. De quo conservando tam studiosa semper fuit ecclesia Hispanica; licet pervincere haud potuerit sub dicto Alphonso, ne gallicanum officium tam in psalterio, quam in aliis, nunquam ante susceptum, induceretur, si narrationi illi fides, quam hic ex libro vi, cap. 26 Roderici Tolet. inserimus, ut in conciliorum Collectione legitur, agente maxime Richardo legato pontificio, ante revocationem ab Urbano factam. Equidem jam sub Gregorio VII. Richardus in Hispania fuit. hæcque gesta sunt, uti observat Christ. Luous. Hic veronotatum velim, teste Muratorio, Psalterium ambrosianum in non paucis a romano discrepare (quod est vetus gallica-num, ut paulo post probabitur) tum verbis, tum sensibus, tum versiculorum ordine; neque tamen omnino concordare cum ea versione, quæ sancto Ambrosio in usu fuit. Forte hæc versio cum antiquitus in Romana Ecclesia usitata convenit. Quo vero tempore medio inter D. Ambrosii et nostram ætatem peculiarem illam versionem adoptarit non liquet. Cum vero sæculo xi... Ecclesia Romana veteri sua versione adhuc usa sit, mirum sit, Romanum Pontificem, præsertim Gregorium VII, operam non dedisse, ut conforme Ecclesiae Romanæ Psalterium, perinde ac officium reliquum\_susciperetur in Hispania. Certe Gomecius De rebus gestis Fr. Ximenii, lib II, de ritu gregoriano, in locum Toletani substituendo, decertatum constanter asseverat. Etiam Jo. Mariana romanum nominat. Ubi eam immutationem aliquoties jam antea tentatam, non tamen successisse, testatur. Ex sententia autem Christ. Lupi, Romanum officium, ut ipsi invidiam faciat, Hispanus episcopus vocat gallicanum. Hunc ipse adducit Labbeus, ubi nominatim translationis psalterii præter officium missæmeminit. Unde Rodericum ex Roderico interpretari licet, officium romanum cum versione Psalterii gallicani ab eo officium gallicanum vocari, qua ratione nempe in Galliis tum officium romanum agebatur, idque rex immutari permiserat ad

MOZ

(453-434) Lib. 11 De rebus gestis Franc. Ximenii: « Cura, inquit, hunc ordinem instituendi Isidoro pontifici Hispalensi, summa tune sanctimonia et doctrina claro, demandata fuit. Quanquam in hoc auctores variant: nonnulli enim Leandrum Hispalensis Ecclesia antiquiorem antistitem, ei muneri præfectum, asserunt, cui Isidorus comes datus iuerit. Sed illud constat, ab Isidoro eum ritum

instantiam uxoris Constantiæ, quæ erat de partibus Galliarum. » (De cantu et mus. sac., t. I, pp. 258-260).

Voici, selon Gerbert, en quoi consistait le

rite mozarabe:

« Mozarabicus ritus in reliquis etiam divini officii canonici partibus, ut in missa, singularis est, breviarium ad horas canonicas, sicuti missale proprium habens. Decretum fuit in conc. Tolet. x: « Ut nullus cujuscunque dignitatis ecclesiasticæ deinceps percipiat gradum, qui non totum psailerium, vel canticorum usualium et hymnorum, seu baptizandi perfecte noverit « supplementum. » Diximus aliqua..... de mutatione facta sub Alphonso VI rege. Totins vero divini officii ordo, quecunque tunc tu-lerit fata, si Roblesio fides, firmatus fuit ab ipso Gregorio VII, sicut prius a Joanne VIII. circa an. 872, et postea ab Alexandro II, an. 1097, quandoquidem missus ab eo fuit ad Hispanos eadem de causa cardinalis Hugo Candidus, ut refert Ambrosius Morales, qui id hausisse dicitur et transtulisse e libro quodam conciliorum regii monasterii D. Laurentii Escurialis; ut laudatus narrat Roblesius, notatque inter alia, quibus ab officio latino discrepat mozarabicum, seu isidorianum, vel gothicum, ut vocat, quorum usus generalis est in omnibus tum majoribus, tum minoribus horis, sicuti sunt initia, in quibus semper habetur, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Pater noster, et Ave, Maria secreto. Et protinus: In nomine Domini nostri Jesu Christi lumen cum pace: respondetur autem Deo gratias : quod quidem convenit cum eo, quod dicitur, Deus in adjutorium meum intende in latino vel gregoriano officio. In fine vero precum semper apponitur: In nomine Domini nostri Jesu Christi perficiamus in pace. Responsum autem est Deo gratias: quod congruit cum his latini officii verbis: Benedicamus Domino. Illic etiam dicitur : Per omnia sacula saculorum, et Dominus sit semper vobiscum, et Gloria et honor Patri et Filio, ubicunque in romano officio sese fert occasio dicendi: Gloria Patri et Filio, etc. Hac de re duo sunt concilii Toletani iv canones, prior: « In fine psalmorum non sicut a qui-« busdam hucusque Gloria Patri, sed Gloria « et honor Patri dicatur, David propheta dicente : Afferte Domino gloriam et hono-rem; et Joanne evangelista : Audisi evangelista : Audiri vocem calestis exercitus dicentem : Honor et gloria Deo nostro sedenti in throno: ac per hoc hæc duo sic oportet in terris dic. sicut in cœlis resonant. Universis igitur ecclesiasticis hanc observantiam damus, quam quisquis præterierit, communionis « jacturam habebit. » Et alter: « Sunt quidam,

Isidorianum officium fuisse nuncupatum. Perseveravit in Hispaniis ecclesiis bæc sacrorum religio quandiu res Gothorum in ea floruerunt: boc est centum viginti circiter annos usque ad miserandam illam calamitatem, cum per Mauros Arabesque universa pene regio cæde, incandiisque vastata, fusas, fugatisque Hispanorum, copiis in Barbarorum ditiunem venit. 3

a qui in fine responsoriorum Gloria non dicunt: propter quod interdum inconve-nienter consonal. Sed hæc est discretio, ut in lætis sequatur Gloria, in tristioribus repetatur principium. » Servatur idem hoc in responsoriis ordinis Romani post lectiones. Miscentur etiam præter hymnos, laudes, soni, et antiphonæ in hoc officio. Laudes vero cum orationibus reperiuntur tautum in precibus vespertinis, matutinis, et laudibus. Horis absolutis adjicitur Pater voce, noster alta singulisque postulatis additur Amen, nisi cum profertur hæc petitio: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie; respondetur enim huic: Quia Deus es : et ultimæ, qua dicitur : sed libera nos a malo, mox eodem tenore sequitur: Liberati a malo, in vespertinis precibus, et laudibus ac in missa : in cæteris autem precibus ejus loco dicitur: A malo nos libera, et in tuo timore, et opere bono nos confirma. His peractis, qui sacrum peragit, vel diaconus, jubet iis, qui adsunt, ut humilitatem exhiheaut, his verbis : Humiliate vos benedictioni ; Dominus sit semper vobiscum; confestim vero sacerdos benedictionem impertit, ataue pronuntiat tres petitiones continenter, quarum cuilibet respondetur Amen. Eo modo etiam preces omnes absolvuntur exceptis matutinis, quæ uno spiritu cum laudibus dicuntur, imo commiscentur, et pro una eademque re consentur. Discernitur vero aurora, precum species, qua superatur officium Romanum mozarabico : illæ autem preces dicuntur ante primam juxta laudatum Roblesium, et in aliis etiam feriis : adeoque paucæ sunt, com singuli dies sanctis quibusdam addicantur, ut, excepta vigilia nativitatis Dominicæ, et regum, dieque cinerum, raro per annum iis Mozarabes utantur. Hæ vero preces habent cum antiphona quatuor psalmos, laudes unam, hymnum unum, versumque unum; finiuntur autem cum oratione Dominica absque capitulo, et cum precibus quibusdam. Distribuuntur officia in Dominicas, et in ferias, et festa: horum autem postremorum quædam nomen suscipiunt solemnitatis sex trabearum vel pluvialium : eaque sunt quasi duplicia : alia vocantur quatuor pluvialium, suntque velut semiduplicia: alia duorum pluvialium novem lectionum, suntque quasi simplicia. Hec fere laudatus Roblesius in Vita Ximenii cardinalis, qui antiquatum hoc officium revocavit in ecclesia Toletana. Quare etsi non Pauca recentioris videantur ætatis, hic tamen recensenda esse duxi, utpote cum anliquiore ritu commixta. » (Ibid., t.1, p. 469-170.)-Voy. dans CERONE: El melopeo, p. 368, Des chants notés des diverses parties de la messe mozarabe, des oraisons, des prophéties, etc.

MUANCES. — Ce mot vient de mutare, changer, muer: il exprime les changements de notes qui s'opéraient sur les hexacordes par suite du mécanisme de la solmisation

Lorsque le système grec de solmisation par les tétracordes fit place au système des hexacordes, on n'ignorait pas que la gamme se composait de sept tons représentés par A B C D E F G, c'est-à-dire la si ut re mi fa sol; mais comme parmi ces sept tons, il y en avait un, le B (si), qui était la corde variante, attendu que, mis en rapport avec le F (fa), il fournit cet intervalle de trois tons consécutifs proscrits, et qu'il y avait dès lors nécessité de l'altérer par le bémol, il s'ensuivait qu'à raison même de ce double aspect que présentait le si, cette corde n'avait pas de nom dans la musique. C'était effectivement, dans le système grec, à l'intervalle situé entre ce si (la paramèse) et son degré inférieur la (la mèse), que s'opérait ce qu'on appelait la séparation ou disjonction; et c'est ce même si qui fut altéré par le bémol lorsque le tétracorde synemménon fut sjoulé ad demulcendam tritoni duritiem. Le tétracorde synemménon se présentait ainsi, la, si bémol, ut, ré, tandis que dans le tétracorde des principales, ce mome si ne subissait aucune altération si ut ré mi. Donc le si, étant considéré tantôt comme intervalle diatonique, tantôt comme intervalle chromatique, entre d'autres termes, suivant qu'il était chanté dans la propriété de nature, ou dans la propriété de bécarre et de bémol, donc ce si, disons-nous, n'était pas nommé. Il existait dans l'échelle des sons, mais il n'était désigné par aucune syllabe. On n'a point assez remarqué que ce système des muances, que l'on a appelé monstrueux, était fondé sur la répugnance que l'on avait à mêler le diatonique au chromatique dans la tonaancienne, et nous croyons que ce système de solmisation, tout compliqué et irrationel qu'il était, du moins quant à la désignation de certaines notes, a été pourtant la sauvegarde de cette tonalité, et qu'il n'a disparu que lorsque le plain-chant, déjà altéré par le contact de la musique proprement dite, s'est laissé absorber par celle-ci.

MUA

De tout ce qui vient d'être dit, il résulta que plutôt que de se servir d'une appellation qui aurait introduit, même sur un seul degré, le chromatique dans le diatonique, on préféra appliquer invariablement la série des syllabes ul rémi fa sol la, dans lesquelles le si ne se présentait pas, aux divers hexacordes quels qu'ils fussent. Ces hexacordes furent conçus de manière à ce que, comme le dit Villoteau (434-435), ils s'embottaient les uns dans les autres, ils rentraient les uns dans les autres, ou plus ou moins, suivant que l'ordre des sons correspondait, plus tôt ou plus tard, à l'ordre des sons du système; en sorte que chaque hexacorde anticipait plus ou moins sur l'hexacorde qui le suivait, ce qui ne faisait que masquer sous une apparence distonique, pour sinsi parler, l'intervalle ou le demi-ton chromatique qui remplaçait le demi-ton naturel.

Ainsí, le premier hexacorde commençait à l'hypoproslambanomène au-dessous de la

proslambanomène (littéralement, ajoutée audessous de l'ajoutée), c'est-à-dire au sol grave, et se poursuivait de cette manière en s'embottant successivement dans les suivants:

PABCDE
Anticipation.
CDEFGa
Anticipation.
FGabed

Anticipation.
c d e f g a, e'c., etc.

Or, toutes ces séries de notes étaient invariablement solmisées au moyen des syllabes ut rémi fa sol la. Mais le premier hexacorde appartenant à la propriété de bécarre, le B ou si était naturel; le second appartenant à la propriété de nature, le B ou si ne s'y présentait pas; le troisième étant affecté à la propriété de b mol, le b ou si était bémolisé, et de même dans les tétracordes suivants. Le solmisateur était donc obligé de déguiser ces divers changements, c'est-à-dire, ces muances de sibut, de la sib, sous les dénominations invariables de mi fa, comme aussi il solfiait ut ré, les intervalles de sol la, de ut ré, de fa sol, etc., etc.

Concluons de ce qui précède, que le système des muances peut être assimilé, sous certains rapports, à la musique feinte, puisque le principe de ce qu'on appelait ainsi, était de feindre certaines notes au moyen d'autres lettres ou d'autres clefs que celles où elles devaient être selon l'ordre des degrés ordinaires de la gamme ou du système, et cela, comme le dit Jumilhac (La science et la prat. du pl.-ch., part. II, chap. 11), pour maintenir en une bonne suite les intervalles diatoniques, comme aussi de conserver l'accord et les consonnances entre les diverses

parties de la musique.

MUE DE LA VOIX. — « Changement qui s'opère dans la voix à l'âge de puberté. Ce changement dans la voix des hommes se fait en substituant des sons graves et mâles aux sons aiges de la voix enfantine, de telle sorte que l'ensemble de la voix se trouve baissé d'une octave ou d'une octave et demie. Chez les femmes, la mue est presque insensible, et ne se manifeste que par une plus grande intensité dans le timbre après qu'elle a cessé. Pendant la mue proprement dite, et dans le moment de la crise, la voix est rauque et l'émission du son pénible, ou même tout à fait impossible. Il est nécessaire de suspendre pendant cette crise toute étude du chant.»

MUSETTE. — « Air pastoral qui tire son nom de l'instrument sur lequel on le jouait (la musette, la cornemuse). Il était ordinairement en mesure de §, d'un mouvement assez lent, avec une basse en pédale soutenue. Cette espèce d'air n'est plus guère en usage.»

M. Fétis oublie la plupart des organistes qui, chaque fois qu'ils ont la fantaisie de peindre un orage, font précéder les coups de tonnerre d'un air de musette. Scène champêtre, scène pastorale. Pendant longtemps elle a été de tradition dans les Te

Deum solennels, sur le verset Judex crederis esse venturus, comme si la trompette du jugement dernier devait d'abord mettre en fuite les bergers et les troupeaux : c'est du Michel-Ange détrempé dans du Florian. Ces messieurs se permettent aussi la muselte à l'un des moments les plus solennels de la messe, à la communion du prêtre.

MUS

MUSETTE, jeu d'orgue. — « La musette est un jeu d'anche en cone renversé, qu'on fait en étain fin et auquel on donnetoute l'étendue du clavier, soit du positif, seit du grand orgue. On le pose indifféremment à l'un ou à l'autre. Ce jeu sonne huit pieds, quoiqu'il n'ait que quatre pieds. Il a le son un peu plus faible que le cromorne et imite assez bien la vraie musette. On ne l'emploie que rarement dans les grandes orgues. » (Man. du fact. d'orgues; Paris, Roret, 1849, t. l", p. 57.)

MUSICIEN. — Nous savons de quelle manière les musiciens traitent aujourd'hui le plain-chant, qu'ils dénaturent, qu'ils harmonisent, qu'ils habillent à la moderne, comme s'il s'agissait d'arranger d'anciens airs gaulois.

On sera peut-être curieux de voir ce que Lebeuf disait des musiciens de son temps.

Mémoire sur l'autorité des musiciens en matière de plain-chant (par l'abbé LEBEUT). —Ce mémoire est précédé de l'Extrait d'une lettre écrite aux auteurs du Mercure, dans laquelle on lit: « Il m'a paru que ce Mé-moire répond décisivement au fond de la question qui a été proposée, laquelle tend à prescrire de justes limites aux musiciens, et à détromper le public de la trop bonne opinion qu'il a d'eux. Je ne vous cellerai point qu'avant mon voyage à Auxerre (quoique musicien et élevé dans une célèbre Maîtrise pendant plus de douze ans), j'élois dans le préjugé commun, mais j'en suis entièrement revenu, et je reconnois aujour-d'hui que le goût de la musique et le goût du plain-chant sont deux goûts bien différents; que pour être habile dans la composition de l'une on ne l'est pas pour cela dans la composition de l'autre, qu'il y a certains enchainemens, certaines manières de trailter, certaine tournure, en un mot une mechanique particulière dans l'art du plainchant, qui n'est reconnoissable que par ceux qui ont étudié les écrits des anciens compilateurs, comme de Guy Arétin, ou par ceux qui ont conversé quelque temps avec ceux qui les ont bien lus; laquelle mécanique n'est pas même fort-aisée à attraper après qu'on a reconnu qu'elle existe. (P. 1 et 2.)

Mémoire sur l'autorité, etc., etc.—« L'erreur n'est que trop commune aujourd'hui de croire que les musiciens, et surtout les maîtres de musique, sont les hommes les plus propres à juger sainement du chant ecclésiastique. (P. 3.)...... « Les personnes qui sont persuadées de la pleine suffisance des musiciens ont dans l'esprit qu'il n'est pas probable que des gens qui ont appris la gamme dès l'enfance, et qui, pen-

dant sept ou huit ans et même quelquefois davantage, en ont fait leur exercice et leur occupation journalière dans un lieu qu'on appelle la psallette ou la mattrise, ne puissent connoître parfaitement ce que c'est que le plain-chant; qu'en ayant tant out chanter et en ayant chanté eux-mêmes, ils doivent savoir en quoi il consiste, et connottre ce qui sait la différence des pièces les unes d'avec les autres. Ces mêmes personnes se persuadent que le son des instrumens par lequel on les forme à la musique a dû leur inculquer la connoissance des différentes situations des sons qui constituent les modes du chant ecclésiastique. On peut ajouter à cela l'application qu'elles font du proverbe Qui facit plus, et minus, d'où elles concluent que les musiciens sachant composer des accords de consonnance (ce qui n'est pas une chose aisée), doivent, à plus forte raison, sçavoir ce qui est plus simple et plus facile, qui est le plain-chant. Voilà tout ce qu'on a pu lire dans leur pensée; ear pour du langage ou de l'écrit, il a été impossible d'en lirer d'aucune des personnes qui sont pénétrées d'une si haute estime envers les musiciens.

· Ceux au contraire qui connoissent de plus près l'étendue des lumières des musiciens, se contentent d'avouer seulement qu'ils les croyent très en état d'exécuter le chant ecclésiastique, c'est-à-dire, de le chanter dans la pratique et de conduire ceux qui ne le scavent pas. Mais ils soutiennent qu'il est rare qu'ils puissent en raisonner sçavamment, et que c'est une chose encore plus rare qu'ils puissent composer du plain-chant qui soit bon et loyal. En effet, des qu'un musicien ne peut pas raisonner pertinemment sur le plain-chant, et qu'il se méprend dans les discours qu'il tient sur cette science, à plus forte raison il n'est pas on état d'en composer; et si l'expérience fait voir que le plain-chant, que des musiciens ont composé dans ces derniers temps, n'est pas un plain-chant, on est bien foudé à conclure de la que les musiciens n'ont donc pas, per leur nature de musicien, les qualités nécessaires pour raisonner scientifiquement sur le plain-chant, et que ces qualités ne sont pas attachées à leur profession.

 Un musicien en état de juger à fond sur le plain-chant doit être tel que Boèce le demande. Il doit avoir la facilité à porter »on jugement, selon les règles des anciens, sur les différens modes du chant, sur les différentes manières dont les syllabes des mots sont disposées relativement au chant, sur le rapport des modes les uns avec les autres, et sur les espèces différentes des vers des poetes. Is musicus est cui adest facultas secundum speculationem... musica convenientem, de modis ac rhythmis, deque generibus cantilena-rum ac de permistionibus.... ac de poetarum carminibus judicandi. (Bozt., De musica l. 1, c. 34.) Cela revient à la règle d'Aristide, qui dit: Oportet et melodiam contemplari et rhythmum et dictionem, ut perfectus cantus efficiatur. Cela signifie que, pour composer un chant dans lequel il n'y ait rien à redure, il faut d'abord que ce chant ait la mélodie qui lui convient, par rapport au mode dont on veut qu'il soit; mélodie qui peut être considérée ou relativement à son intention, ou relativement à l'espèce de chant qu'on a intention de faire, parce qu'un répons doit, par exemple, être traité autrement qu'une antienne. Il faut en second lieu que la distribution des repos, des cadences, des chutes et poses de respiration soit compassée relativement à l'arrangement des mots et à leur construction, laquelle est tantôt naturelle et tautôt entremêlée; c'est ce qu'Aristide et les anciens appellent rhythmus. Et enfin il faut être attentif à exprimer ce qui est signifié par les mots, soit joye, soit tristesse, timidité ou hardiesse, orgueil ou humilité, et principalement à la force et à l'énergie de certains verbes et adverbes; c'est ce qu'Aristide entend par la diction, à laquelle il veut qu'on ait égard pour composer un chant parfait et accompli. » (Pp. 5-9.)

Suivent d'autres développements. Rt dans une conclusion signée Buautre et

FALCONNET fils, on lit oe qui suit : « Il n'est pas douteux que la musique ecclésiastique, connue sous le nom de plainchant, ne doive son origine à l'ancienne musique des Grecs, de qui les Romains ont empranté la leur. Ainsi pour connoître à fond cette musique d'église, et pour en juger sainement, il faut non-seulement remonter jusqu'à sa source, mais de plus faire en sorte de découvrir les divers cliangements qui y sont arrivés de siècle en siècle; c'est-à-dire, qu'il faut être également instruit, et de la théorie de l'ancienne musique, tant grecque que romaine, et del'histoire du plain-chant, depuis ses commencements jusqu'à nos jours. Or, ce sont deux points presque totalement ignorés de nos musiciens modernes, occupés uniquement du soin de persectionner l'espèce de musique dont ils ont embrassé la profession.... A Paris, ce 12 février 1729.

Qui ne sent que le mot de tonalité se présente à chaque ligne à l'esprit du lecteur ?

A quelques années de là, un ecclésiastique de province, consulté par les réformateurs des Bréviaires, présente une requête à Mercure, ce messager des muses, toujours dans cette question du plain-chant, et pose la question comme on vale voir. Nous savons comment Lebeuf l'a résolue. Tout cela est fort instructif et fort curieux.

« Question touchant l'autorité des musiciens en matière de chant d'église. — Il y a dans l'esprit de plusieurs personnes des préjugés si profondément enracinés en faveur de ce qu'on appelle aujourd'hui musiciens d'église, qu'on a des peines infinies à les en faire revenir. Ces personnes se reposent tellement sur la capacité de ces sujets, qu'elles n'osent jamais parler de chant d'église, chant grégorien, plain-chant, que selon ce qu'elles leur en entendent dire. Comme c'est une illusion, qui, quoi-

que nouvelle, peut avoir de grandes suites, j'ai cru qu'il étoit nécessaire de présenter requeste à Mercure, et de me servir de sa modiation pour notifier au public la chose sur laquelle je demande le jugement des doctes. Ce n'est pas, Messieurs, que je comprenne tous les musiciens dans une même classe. J'en ai trouvé d'assez équitables pour se rendre aux remarques que je leur ai fait faire, et qui ont déclaré qu'ils ne croyoient pas que la manière dont on leur donne connoissance du plain-chant dans les mattrises ou écoles de Psallette, pendant leur jeunesse, fût suffisante pour les faire regarder dans la suite comme des juges compétents sur ces sortes de matières. Je me trouve lié par le commerce de la vie avec un certain nombre de personnes dans la plupart desquelles il a fallu détruire le préjugé en question. Cela s'est fait aisément à l'égard du grand nombre qui est de bonne volonté; mais il en reste encore d'autres à convaincre dont je n'espère en gagner qu'un certain nombre, parce qu'il y en aura encore quelqu'un qui voudra absolument rester dans son sentiment. J'avoue qu'un si petit objet étoit de trop peu de conséquence pour mettre aux champs le messager des muses; mais comme ce qui est arrivé ici peut arriver ailleurs, j'ai cru qu'il étoit bon d'avoir là-dessus le sentiment des connoisseurs. Voici donc précisément le sujet de la

Si les musiciens peuvent et doivent être écoutés et suivis dans les raisonnements qu'ils tiennent sur le plain-chant ou chant d'église? S'ils sont en état de raisonner et d être crus sur les manières dont il est varié dans les églises différentes; et s'ils en sont juges tout à fait compétents et irréfragables; et s'il n'y a pas deux extrémités à éviter : l'une

(456) « Musica est scientia bene modulandi. » (August., lib. 1 Musicæ, cap. 2.)

(437) « Modulatio non incongrue dicitur movendi quædam peritia; vel certe quo fit ut bene aliquid noveatur : non enim dicere possumus bene moveri aliquid, si modum non servat, etc. Ergo scientiam modulandi jam probabile est esse scientiam bene movendi, ita ut motus ipse per se appetatur; atque ob id per se delectet. > (Avg., ibid.)

(438) « Ut intelligas modulationem posse ad solam musicam pertinere, quamvis modus unde flexum est verbum, possit etiam in aliis rebus esse : quemadmodum dictio proprie tribuitur oratoribus, quamvis dicat aliquid omnis qui loquitur, et a dicendo dictio

nominata sit. > (August., ibid.)

(459) « Musica est scientia bene movendi, sed quia bene moveri dici potest, qui quid numerositatis temporum, atque intervallorum dimensionibus movetur, jam enim delectat, et ob hoc modulatio non incongrue vocatur, sieri autem potest ut ista numerositas atque dimensio delectet quando non opus est; nt si quis suavissime canens, aut saltans, velit eo ipso lascivire, cum res severitatem desiderat; non bene utique numerosa modulatione utitur, id est ca motione, que jam bona, ex eo quia numerosa est, dici potest, male ille, id est incongruenter utitur; unde aliud est modulari, aliud bene modulari. Nam modulatio ad quemvis cantorem, tantum qui non erret in illis dimensionibus vocum, ac sonorum; bona vero modulatio ad hanc liberalem disciplinam, id est, musicam pertinere arbitranda est. > (Acc., ibid., c.3.)

de ne les croire juges en rien; l'autre de les croire juges en tout; et en quoi donc ilspenvent être consultés et écoutés. » (Mercure de France, juin 1733.)

MUSIČO. — « Nom qu'on donnait autrefois aux castrats et qu'on donne encore quelquefois aux femmes qui chantent en voix de contralto. » Férts.)

MUSIQUE. — « I. La musique est définie par S. Augustin (436) la science de bien chanter. Car quoy que le mot de modulari, dont le Saint se sert en cette definition, signifie mouvoir (437) en general, et toute sorte de mouvemens qui sont reglez et bien ordonnez; toutefois il a plû à l'usage, qui est le maistre des langues, de l'approprier plutôt au mouvement (438) de la voix et des sons dont le chant est composé, qu'aux mouvemens d'aucune autre chose, de mesme, dit-il, que dans la Langue latine le mot de diction appartient plus particulièrement aux orateurs, bien qu'il soit commun à tous coux qui parlent; puisqu'ils ne le peuvent faire qu'en se servant de dictions. Le mot de bien doit pareillement estre remarqué, car il designe la maniere qu'on doit garder au chant, laquelle ce S. Docteur (439) reduit à deux points, scavoir aux mesures ou nombres des temps, et des intervalles du chant, et à la convenance ou rapport qui doit estre entre le chant et le sujet auquel il est appliqué. Enfin le mot de Science marque plutost l'intelligence et la raison de tout ce qui concerne le chant, que non pas la pratique, ou le seul exercice de la voix.

« II. Boëce étend et met un peu plus au long la definition de la musique qu'il appelle Harmonique, en disant, que c'est une faculté ou une science qui considere el examine (440) les differences des sons graves et aigus par le moyen du sens et de la

· c Opportunæ modulationis, vel importunæ conformatio hujusmodi vires habet, ut illa quidem pel-chram, hæc contra turpem et indecoram efficial orstionem; quin etiam consonum atque dissonum codem modo, quandoquidem modulus id est , معرفه أ et concentus, id est, ἀρμονία orationem, non contra oratio hos consequitur. (PLATO, lib. un De repeblica.)

AUGUST., I. II Mus., cap. 4.

(440) « Harmonica est facultas differentias acutorum ac gravium sonorum sensu ac ratione perpeadens: sensus enim et ratio quasi quædam faculiats harmonicæ instrumenta sunt. Sensus namque confusum quiddam ac proxime tale, quale illud est, advertit : ratio autem dijudicat integritatem, alque universas persequitur differentias. . Et infra. . Nam ut singulæ artes habent instrumenta quædam, quibus partim confuse aliquid informent, ut asciculam : partim vero quod est integrum deprehendant, ut circinum : ita etiam harmonica vis duas habet judici partes, unam quidem hujuscemodi per quam sesses comprehendit subjectarum differentias vocum; alian vero per quam ipsarum differentiarum modem, mensuramque considerat, etc. ldcirco non est aurum sensui dandum omne judicium; sed exhibenda est etiam ratio, quæ errantem sensum regat, ac temperet, qua labens sensus, deficiensque veinti baculo innitatur. » (Bortius, lib. v Musica, cap. 1 et lib. 4 cap. 9.)
Prolem., lib. 1 Harmonic., cap. 1.

raison qui sont comme les deux instrumens de cette science; car le sens n'appercoit son objet que d'une maniere confuse et peu distincte; mais la raison le discerne entierement, et en pese et examine toutes les differences: De sorte que cette science contient en soy deux especes de jugement, . l'un par lequel le sens connoist les differences des voix qui luy sont representées, l'autre par lequel la raison considere la maniere et la mesure des mesmes differences. C'est pourquoy l'on ne doit pas laisser l'entier jugement au sens de l'ouye, mais il y faut encore joindre celuy de la raison, par le moyen duquel on redresse l'oüye lors qu'elle se trompe, et on l'appuye comme avec un baston, quand elle chancelle et qu'elle est en danger de tomber : Car le but de la science du chant n'est autre (441) que d'éviter tout ce qui peut y choquer l'oreille et la raison; et de les entretenir toutes deux dans une si bonne intelligence et dans une union si estroite, que la raison reconnoisse et approuve toûjours ce qui agrée au sens; et que le sens ne trouve jamais à redire aux proportions que la raison aura approuvées.

• III. Les definitions que Euclide, Aristide, le venerable Bede et les autres donnent de cette science reviennent aux precedentes, car les uns disent que la (442) musique est la science de la modulation, qui consiste dans le son et dans le chant, ou la science qui traitte des nombres qui se rencontrent aux sons. Les autres (443) l'appellent une science liberase et honneste, qui fournit abondamment tout ce qui est necessaire

(461) « A Ptolemæo autem quodammodo harmonicæ definitur intentio; ea scilicet ut nihil auribus rationique possit esse contrarium. Id enim secundum Ptolomæum harmonicus videtur intendere, ut id quod sensus judicat, ratio quoque perpendat; et ita ratio proportiones inveniat, ut ne sensus reclamet; duorumque horum concordia omnis harmonicæ intentio misceatur. » (Bortius, lib. v Mus., 22). 2.)

(442) « Musica est peritia modulationis sono cantaque consistena. » (Isip., lib. iii Orig., cap. 14.)

r Musica est disciplina, quæ de numeris loquitur.
qui inveniuntur in sonis. s (Bub., præfat. in
tib. in.)

(443) « Musica est liberalis scientia cantandi copiam subministrans. » Et infra. « Harmonica est illa quæ discernit inter sonos gravem et acutum; vel quæ consistit dupliciter in numeris et mensuris. Una localis, secundum proportionem sonorum, vocumque; alia temporalis secundum proportionem longarum breviumque figurarum. » (BEDA, in Musica practica.)

\* Musica nihil est aliud, quam scientia concordantium rationum, que in harmonia et rhythmo ersantur. > (Plato, in Convivio, longe ante me-

dium.}

" Musica est ars qua novimus canentes regero in choris. > (PLATO, in Theage, circa initium.)

· Musica est scientia contemplandi et exercendi · oncentum · concentus vero est id quod certum habet ordinem ex sonis, et intervallis compositum. • (Eu-· Lues, in Musica.)

Musica est notitia et ars decori in vocibus et motibus-Scientia ignur est seu notitia certa existit, quaque errorem nom admittat. > (Aristid. Quintil., lib. 1 De massice.)

pour bien chanter; qui discerne et distingue les sons graves d'avec les aigus, ou qui consiste dans les nombres et dans les mesuren en deux manieres, l'une par rapport aux intervalles, selon la proportion ou distance qui est entre les sons; l'autre par rapport à la durée du temps, suivant la mesure ou la proportion qu'ont les nottes breves ou longues des mesmes sons.

MUS

« IV. Apresses definitions de la musique, il ne sera pas inutile d'ajoûter icy celle du Musicien. Le Musicien donc (444) n'est pas tant celuy qui exerce sa voix au chant, ou qui joüe des instrumens que celuy qui en a une exacte intelligence, qui en connoist les principes, et qui par la direction de la lumiere de la raison sçait et peut juger sainement et selon les regles du chant des modes, des rithmes, des genres, et de leurs meslanges; des vers des Poëtes, et de toutes les autres choses qui appartiennent au chant. » (Jumilhac, La sc. et prat. du pl.-ch., chap. 4, part. I.)

chap. 4, part. 1.)

MUSIQUE MESURÉE, FIGURÉE. — « La musique mesurée, figurée, a été nommée ainsi par opposition à la musique plane et unie qui garde la même mesure dans les sons; la mesurée, mensurabilis, suivant Francon, est cantus longis, brevibusque temporibus mensuratus. — Dividitur autem mensurabilis musica in mensurabilem simpliciter et partim mensurabilem. Mensurabilis simpliciter est discantus ed quod in omni parte suo tempore mensuratur. Partim mensurabiliter dicitur organum pro tanto quod non in qualibet parte sua mensuratur. (Scriptores ecclesiast., apud Gerbert., vol. 111, p. 2. [445].)

(444) ( Is vero musicus est, qui ratione perpensa cauendi scientiam, non servitio operis, sed imperio speculationis assumit. > Et infra. ( Is musicus est, cui adest facultas secundum speculationem rationemque propositam ac musicæ convenientem de motis ac rhythmis, deque generibus cantilenarum ac de permixtionibus, ac de omnibus de quibusposterius explicandum est, ac de poetarum carminibus judicandi. > (Востия, lib. 1, cap. 34.)

e In tonorum acutorum et gravium rationibus ita se res habet; qui enim voces aptis sonorum modulis una temperatas, aut contra cognoscit, musicus ille est; qui vero illarum rerum minime est peritus, musices expers est. » (Plato in Sophista, paulo post

medium.)

(445) Nous rétablissons ici ce texte tel qu'il a été rectifié par Botiée de Toulmon : « Ce texte, (dit ce savant, dans une note manuscrite qui nous est tombée sous la main, ne diffère donc de celui qui se trouve dans le traité donné par Gerbert que par le mot non qui donne un sens tout contraire à la derniere phrase et qui peut rendre intelligible la d Sérence qui doit exister entre la musica mensurabilis s.mpliciter et la musica partim mensurabilis. Cette dernière rédaction se trouve appuyée par le texte d'un desouvrages de Jean de Muris, dans lequel il dit : Et propterea cantus hic mensurabilis dicitur, quia in eo distincte voces simul sub aliqua temporis morula certa vel i incerta i proferuntur. Dico autem incerta propter c organum duplum, o quod ubique non est certa temporis mensura, mensuratum ut in floraturis, in penultimis, ubi supra vocem unam tenoris in discantu multæ sonantur voces. Vox est ici pris pour nota, ce qui semblerait dire que le reste est un fauxbourdon. >

La figurée en varie les mesures, dit Jumilhac; de sorte que, pendant qu'une ou plusieurs de ses parties chantent ou profèrent quelques sons ou voix, les autres parties en chantent un plus grand ou un plus petit nombre; par exemple, un contre deux, ou contre trois, ou contre quatre, ou contre huit, ou contre seize, etc.; ou bien, deux contre trois, etc., suivant le temps et la valeur des notes de musique : Officium aliud habet musica practica, aliud theorica: practica enim est harmonias componere, et artem quæ humanos possil movere affectus. Theorica vero est in summa comprehendere cognitionem specierum harmonicarum, et id ex quo componuntur: vel est etiam figuras longas et breves, nec non corpora et mensuras earumdem, qualitates et quantitates, similitudines et dissimilitudines proportionum sonorum et vocum, et orthographiam cognoscere, et conservare et regulariter eam describere : ita quod omnis cantus qualiscumque fuerit diversifica-BEDA, in Musica pract., apud JUMILHAC, 2º édit., 1847, in-fol., p. 37.)

MUS

Il fallut sans doute un laps de temps assez considérable avant que la doctrine et la méthode de Guido pussent se propager par le moyen de l'écriture et de la tradition après la mort de ce moine illustre. N'oublions pas qu'à cette époque, il y avait autant de systèmes musicaux que d'écoles, et que, dans ce temps de communications si difficiles, et où la publication de la pensée n'avait d'autres ressources que la transmission orale ou le manuscrit, on enseignait souvent dans une église, comme une chose nouvelle et hardie, ce que, dans telle autre église, on connaissait peut-être depuis cinquante ans et plus.

Toutesois la doctrine et la méthode guidoniennes provoquèrent dès la seconde
moitié du xiº siècle un effort général de l'esprit humaiu, et donnèrent une activité remarquable à l'intelligence. Il ne s'agit plus
vraiment de souder violemment à l'antique
théorie gréco-romaine le système de chant
ecclésiastique répandu presque dans toute
l'Europe, ainsi qu'ou l'avait tenté jusqu'alors : c'était le système musical modierne, encore informe et grossier, qui tendit à se dilater dans ses germes les plus
intimes; c'était comme la manifestation des
symptômes d'une crise qui s'opérait en lui
et qui pouvait faire pressentir déjà dans les
temps futurs le développement complet de
son organisation régulière et scientifique.

Celui qui parcourt cette époque de l'histoire de la musique si féconde en découvertes et en résultais, voit tout à coup apparaître d'heureux essais d'harmonie avec une espèce de contrepoint à valeurs mélangées, ainsi que des notes de formes et de valeurs différentes pour approprier la notation à un semblable progrès musical. Dès lors aussi

(446) Nous devons prévenir que nous suivons ici dans l'exposition des éléments de la musique mesurée, l'Histoire de Kiesewetter, tout en rectifiant cet auteur sur quelques points, d'après des notes ma-

l'on s'aperçoit que pour faire usage des dissonnances de passage, ou autrement dites artificielles dans le contrepoint, il fallait opposer deux, et même trois et quatre notes contre une, d'où résultait cette espèce de contrepoint appelé postérieurement contrepoint fleuri par les théoriciens (contrapanctus floridus), au lieu du contrepoint simple, nota centra notam (4-66).

nota centra notam (466).

Mais ce contrepoint ou déchant (discantu).

ainsi qu'il était nommé dans la première période, réclamait impérieusement l'emploi de notes de figures et de valeurs différentes et qui reçurent successivement les formes que nous allons mettre sous les yeux du lecteur:

Duplex longa ou maxima.

Jusqu'à la fin du xiii siècle, la notation ne se composa que des combinaisons de la longue, de la brève et de la semi-brève. On ajouta plus tard la minima, qui tantôt représentait la moitié et tantôt le tiers de la semi-brève. Il fallait seize minimes pour faire la valeur d'une maxime, qui ne fut ajoutée que dans le xiv siècle. Après cette époque, on laissa vides les têtes des notes noires, (en italien: oscure, oscurate) ci-dessus = 3, = 1, > 0, et l'on employa la minime of la semiminima of, la fusa of, la semifusa of.

Ce que nous appelons aujourd'hui la mesure, n'était indiqué par aucun signe particulier: on combinait la valeur des notes par des temps répétés d'après les figures qui les représentaient. La Brevis, que l'on appelait Tempus, était, en quelque sorte, la

mesure moyenne.

Le temps était parfait ou imparfait. Le temps parfait était la mesure que l'on peut marquer +, et le temps impersait pouvait être marqué +, ou ce que nous appelons double. alla breve. Ainsi chaque figure de note étail parfaite ou imparfaite, selon qu'elle valait trois ou deux notes du degré inférieur. Il s'ensuivait que dans le système de la perfetion, la maxime valait trois longues, neul brèves, vingt-sept semi-brèves, etc. Selon que la longue était parfaite ou imparfaite, c'est-à-dire qu'elle valait trois brèves ou deux brèves, le mode était parfait ou imparfait. Si la brève valait trois semi-brèves, le temps était parfait: n'en valait-elle que deux? il était imparfait. Le même système s'appliquait à la prolation parfaite ou imparfaite, c'est-à-dire à la division de la sembrève en minimes. Après cette figure, la division était toujours binaire, et par consequent, il n'y avait jamais lieu de la qualiter de parfaite. Plus tard le mode, qui, jusqu'alors, n'indiquait que la division de la

nuscrites qui nous avaient été remises éans le tomps par notre regrettable ami, seu Bouce et Toulunou.

longue, sut partagé en mode majeur et en mode mineur. Le premier servit pour la maxime et le second pour la longue. Ils furent, au reste, parfaits ou imparfaits. Cette addition n'eut lieu qu'après Jean de Muris, car cet auteur, dans son ouvrage intitulé : Practica cantus mensurabilis, ne fait pas encore cette distinction; ce fut Tinctoris qui la donna postérieurement. Les lois de division pour les figures étaient donc :

Le mode majeur pour la mazime Le mode mineur pour la longue, Le temps pour la brève, La prolation pour la semi-brève.

Ces quatre divisions se combinaient en-

semble en parfaites et imparfaites.

Quant à la manière de marquer la perfection ou l'imperfection du mode, du temps et de la prolation, « on l'indiquait, dit M. Fétis, soit par l'adjonction d'un point qui se plaçait après la longue et que l'on appelait point de persection: soit par des lignes qui se placaient au commencement ou dans le cours des morceaux de musique. Quelquesois la persection ou l'impersection accidentelle des notes était marquée par leur couleur : cela avait lieu lorsque les règles ordinaires de la notation étaient insuffisantes pour faire reconnaître la nature des figures des notes, particulièrement dans les liaisons. Alors les potes peintes en noir étaient toutes du modé perfait, et les rouges ou les noires vides à leur centre étaient du mode imparfait. Il en élait de même à l'égard du temps et de la

prolation (447). »

Cette théorie de la mesure, qui suffit du reste au plan de ce livre, s'embrouilla tellement par la suite qu'elle devint un écueil pour le chanteur comme un chaos pour historien. Cette complication successive des augmentations, des diminutions, des altrations, des sesqui-altérations, donna lieu a susant de problèmes qui multiplièrent les difficultés inextricables de l'exécution, seul but, chose singulière! que les compositeurs du temps aient semblé avoir en vue. Ce fut pien pis encore, lorsqu'on introduisit les deux espèces de notes blanches et noires ; car res dernières, dans le cas de la perfection, valaient un tiers, et, dans le cas de l'imperfaction, un quart moins que les premières; ri surtout lorsque vint la ligature, c'est-àdire la réunion de plusieurs notes carrées, irtsentées de manière à ne former qu'une bgure, dans laquelle chaque note isolée avait une valeur différente, suivant qu'elle était placée au commencement, au milieu ou à la m. suivant qu'elle était ascendante ou descondante, qu'elle avait une queue ou qu'elle ter avait pas; enfin, suivant que cette queue était dirigée en bas ou en haut, qu'elle était mise à droite ou à gauche, et que cette même note était blanche ou boire, etc., etc.

li est vrai de dire pourtant que la partie la plus compliquée de la théorie de la mesure, à cette époque, disparut au moyen des trois signes : le trait de mesure, l'arc de ligature, et le point en guise de signe d'augmentation.

Je répète encore que ce système s'accrut raduellement, et qu'il n'atteignit son déve-

loppement complet qu'au xve siècle.

Quoi qu'il en soit, il y avait loin de ce système à celui de la notation par les points ronds ou carrés placés sur des lignes, à cetui de points noirs posés sur des lignes parallèles et non entre leurs intervalles, et dans lequel se trouvait dessinée, au commencement de chaque ligne, en guise de clef, la lettre qui désignait la note indiqué e par le point; enfin, à celui qui consistait dans un système de quatre lignes dont deux coloriées, servant, l'une à indiquer la clef d'ut, et l'autre la clef de fa, et dans lequel les noumes étaient écrits dans les inter-

Les diverses valeurs et figures de notes que nous avons fait connaître ci-dessus, devaient se rapporter nécessairement à un système de musique où le temps n'était point considéré d'une manière absolue et abstraite comme dans le chant ecclésiastique. Ce système était, en effet, ainsi que nous venons de le dire, le système de musique mesurée qui se trouve, pour la première fois, exposé par Francon, écrivain de la période dont nous nous occupons spécialement. Or je dis que l'apparition de ce système, dont on chercherait vainement des traces dans les auteurs ecclésiastiques précédents, fut une révolution véritable. Mais, pour bien apprécier l'importance de cette révolution, il est nécessaire de pénétrer dans l'essence intime de la musique, et d'examiner les éléments constitutifs sur lesquels elle repose. Je prie le lecteur de vouloir bien me suivre dans cette courte digression.

Si, nous renfermant dans le cercle des notions qui découlent de la constitution de notre art moderne, nous cherchons à découvrir quels sont les éléments qui en sont le fondement et la base, nous nommerons d'abord le son et le temps. Le son et le temps, tels sont les principes que le musicien emploie à l'extérieur pour rendre sensibles les conceptions intellectuelles de l'art, en les prenant, le premier, pour ma-tière, le second, pour règle de la forme qu'il donne à ces mêmes conceptions. Mais le son, production d'un corps sonore, n'est appréciable à l'oreille de l'homme que par les vibrations qu'il communique à l'air selon certaines proportions dépendantes du nombre; il u'acquiert les propriétés mélodiques. c'est-à-dire ne s'élève ou ne s'abaisse, ne procède de l'aigu au grave ou du grave à l'aigu, ou ne se combine avec d'autres sons simultanés que suivant certaines proportions également dépendantes du nombre; et le temps ne se mesure et ne produit le rhythme musical, au moyen duquel la durée de cha-

<sup>(417)</sup> Résumé de l'histoire de la musique, p. CLXXXI.

que son est réglée, que selon certaines lois de mouvement qui dépendent encore du nombre; en sorte que le nombre se trouve partout inhérent aux éléments musicaux, et leur est évidemment antérieur et nécessaire puisqu'ils n'existent pas sans lui et qu'ils ne se meuvent que par lui.

Donc le son, le temps et le nombre; le son et le temps, soumis à la loi des combinaisons du nombre, voilà, si nous ne nous trompons, la base constitutive de l'art tel

que nous le possédons.

Mais le temps, ayant été longtemps étranger à la musique, dont il est maintenant un des éléments constitutifs, et n'y ayant pénétre qu'à une certaine époque, il s'ensuit que dès l'instant même où cet élément s'est introduit dans l'art, il s'est opéré dans l'essence même de cet art une révolution considérable, une transformation, un développement, comme on voudra l'appeler; car toute chose qui acquiert un nouveau principe nécessaire à sa constitution, change, se développe ou se transforme.

En second lieu, le temps, qu'est-il en lui-même, si ce n'est le mode d'après lequel se détermine la condition de l'être successif? Qu'est-il? si ce n'est la raison de cet être successif, et à la fois, dans l'art, son expression? Il suit de là encore que le temps exprimant les modifications de l'être successif, ce nouvel élément est en opposition avec un système d'où la mesure était exclue et dans lequel la valeur des sons était considérée d'une manière absolue et abstraite. Or, de même que la mesure et le temps ne peuvent convenir qu'à l'expression de l'être successif, changeant et limité, aux modifications de la durée et de l'espace, au mouvement, à l'agitation, à la variété: de même aussi la valeur du son prise d'une manière abstraite et absolue, telle qu'elle l'était dans le système du chant ecclésiastique, ne peut convenir qu'à l'expression de ce qui est permanent, immuable, illimité, infini. Ainsi l'on peut dire que par le fait même de l'introduction du temps dans la musique, une nouvelle expression se fit jour dans l'art, l'expression du sentiment humain qui succéda à l'expression du sentiment divin. Et cela est si vrai que les principaux historiens de la musique disent, comme nous l'avons vu, que l'on se servit de la dénomination de musique mesurée par opposition à celle de musique plane ou de plain-chant (planus canc'est-à-dire de cette musique égale, uniforme dans son expression, et qui, en vertu de sa destination spéciale, était inhérente aux formes mêmes de la liturgie chré-

Remarquons bien ici que le sentiment du mètre et du rhythme poétique pourrait bien avoir préparé l'avénement de la mesure. Les proses que l'on chantait à cette époque étaient rhythmées; le chant ambrosien avait aussi fait naître le sentiment d'une mesure métrique dans les esprits : mais néanmoins, il y a une grande distance 📥 mètre purement poétique et de l'accent prosodique, à la mesure musicale. « L'égalité des temps musicaux, dit M. Fétis, s'établit si bien qu'il n'apparaît pas un signe de durée dans tout le chant noté des antiphonaires et des graduels qui sont parvenus jusqu'à nous, depuis le vin siècle jusqu'à la fin du xiii. L'habitude était si bien établie à cet égard, que ce ne fut pas sans peine qu'on en revint au chant prosodié, que beaucoup de personnes éminentes dans l'Eglise crurent qu'un chant de cette nature n'avait pas la dignité convenable au service divin, et que les Chartreux s'obstinerent même, jusqu'à la suppression de leur ordre en France, à le repousser et à chanter toutes les syllabes en notes égales (448).

En un mot, à l'égard de la différence qui existe entre le système de la mesure dans la théorie grecque, système que saint Ambroise tenta de ressusciter, et le système de la musique mesurée proprement dite, on peut dire que, chez les Grecs, le rhythme poélique absorbait le sentiment de la mesure musicale, tandis que dans notre système, la mesure musicale absorbe le sentiment du rhythme poétique. Ces deux éléments, au contraire, étaient compléte-ment absorbés dans l'expression calme, égale, soutenue et majestueuse du chant

grégorien. Qu'après cela, l'origine de la musique mesurée doive être attribuée à un simple hasard, à une cause accidentelle et toute matérielle, que cette origine ne corresponde pas à un besoin de la civilisation, à une nouvelle manifestation, à une nouvelle tendance sociale, c'est ce qu'il m'est impossible d'admettre. M. Félis qui a très-bien établi que les diverses tonalités et la constitution des échelles musicales qui s'y rapportent, ne sont pas sans analogie morale avec la civilisation et l'état des mœurs des peoples auxquels elles appartiennent; M. celui des historiens de la musique, sans contredit, qui a le mieux compris une dernière et plus complète transformation de l'art au moyen âge dont nous parlons en son lieu, a dit, à propos de la musique mesurée, que si les chants d'amour, de joie, de douleur et de guerre propres à certains peuples étaient dépouillés de rhythmes comme les mélodies ecclésiastiques, il faudrait en conclure que ces peuples ont été sans passions, ce qui n'est pas admissible (449). Cette observation est très-juste : la conséquence de ceci, c'est que la théorie de la musique mesurée a dû prendre naissance à une époque où l'expression du sertiment humain, individuel et passionné avait déjà pénétré dans la vie sociale et dans les conceptions de l'intelligence. C'est effective ment ce qui eut lieu. L'écrivain que je viens de nommer nous montre en effet qu'ante-rieurement à Françon, il existait hors de l'Eglise un genre de musique mondaine où

le temps et le rhythme jouaient un rôle important. C'est ainsi qu'il cite, 1° une chanson latine composée par Angelbert sur la bataille de Fontenai en 842 contenue dans un manuscrit de l'église Saint-Martial de Limoges et qui se trouve maintenant à la bibliothèque de Paris sous le nº 1154, fol. 136, v°. Ceue pièce intitulée: Versus de bella qui fuit acta Fontaneto, et dont les vers ont été publiés par l'abbé Lebeuf dans son Recueil de plusieurs écrits pous servir d'éclaircissement à l'histoire de France, tom. 1", p. 164, est, selon M. Fétis, le plus ancien monument authentique de la musique mesurée et de la poésie chantée du moyen âge. Il remarque qu'elle est dans la mesure à trois temps et que, par un artifice de la poésie, le repos final de la phrase se présente de trois en trois vers. Ce genre de disposition rhythmique, ajoute-t-il, a été considéré longtemps après comme une nouveauté; 2 lamentation sur la mort de Charles le Chauve, (même manuscrit), Planctus Karoli, com-posée dans le 1x° siècle; 3° la complainte de l'abbé Hugues du même temps; 4° la chanson de Godeschalk; 5° la complainte de Lazare et la chanson du duc Henri, par Paulin; 6º la mélodie notée de vers anapestes qui sont au premier livre de la Consolation philosophique de Boèce: O stelliseri Conditor orbis, etc., et le chant de la septième ode du iv livre du même ouvrage · Bella quisquinis operatus annis, etc.; 7º une chanson mondaine en langue latine et notée, qui se trouve dans un autre manuscrit de Saint-Martial de Limoges (n°1118 de la Bibliothèque impériale). Tous ces morceaux, assure M. Fétis, fournissent des preuves irrécusables de l'existence au ix' et au x' siècles, d'un chant mesuré, rhythmé, et vraisemblablement populaire, qui était essentiellement différent du chant d'Eglise. En outre, Burney et Walker ont produit divers exemples d'une musique instrumentale des Cambro-Bretons, antérieure au x1° siècle, et qui prouvent que loules les divisions du temps musical étaient onnues, pratiquées et représentées par des signes avant que Francon n'écrivit.

A ces preuves, nous ajouterons quelques renseignements fournis par l'abbé Lebeuf. Let auteur, qui cite la bataille de Fontenoy et la complainte de l'abbé Hugues, fait aussi mention d'une autre complainte, celle d'Arge. Cette lamentation est intitulée : Planctus Argie de Polynice et Theocle et Thydes. Ce sont onze vers notés qui commencent : Huc Molle genas defectaque lumina. Quant au manuscrit dans lequel cette complainte se louve, il l'indique ainsi : Ex manuscripto

Argio 5304 (450.)

Dans la même dissertation, l'écrivain fait conneitre les détails suivants : « A l'égard de la poésie en langue vulgaire de ces temps-là, il semble que celle qui avoit subsué sous Charlemagne continua d'être fami-

(60) Dissertation sur l'état des sciences dans les Gantes depuis l'époque de Charlemagne jusqu'à celle 4 m Robert, en tête du tom. Il du Recueil de divers

lière dans la bouche des courtisans. Les historiens ont remarqué que quoique Louis le Débonnaire en entété imbu des sa jeunesse, il n'y prit cependant aucun goût, et que ces poesies lui déplaisoient. On contiuna sans doute à composer de ces poésies sous Charles le Chauve, et ce ne peuvent être que des chansons de ce genre-là qu'Albéric avait vues au xim siècle (Chronic. Alberici, ad an. 868), lorsqu'il écrivit que la victoire de Charles le Chauve sur le comte Girard, étoit attestée par les cantiques héroïques: Perhibent heroicæ cantilenæ. Il n'a pas dû être plus disticile de composer des chansons en rimes suivant le langage vulgaire des François d'alors, qu'il l'a été d'en composer en rimes dans la langue teutonique l'an 883, telles qu'on en voit dans le P. Mabillon (Annal. Bened., t. III, p. 684); et si la langue tudesque ou germanique fut susceptible de mesures, comme il parott par l'ouvrage d'Olfride sur les Evangiles (Thes. antig. Teutonic., tom. 1) la langue romaine rustique put, ce me semble, subir les mêmes règles (451). »

MUS

Ces dernières paroles nous ont semblé remarquables en ce que non-seulement elles nous font connaître le travail qui se faisait dans les langues par rapport au mètre poétique, lequel a devança la mesure musicale; mais encore en ce qu'il nous montre les premiers temps où la rime fut introduite dans les poésies vulgaires, la rime qui, suivant nous est l'élément correspondant en poésie à celui de la mesure en musique, et qui a dû déterminer tôt ou tard l'origine de

celle-ci.

MUSIQUE RELIGIEUSE, MUSIQUE D'É-GLISE, MUSIQUE SACRÉE. - On désigne sous ces divers noms la musique composée sur les textes de la liturgie ou sur des paroles saintes, et qui, sans appartenir à la consti-tution des modes ecclésiastiques, est censée néanmoins former un style à part qui la distingue absolument de la musique mondaine

Or, je le demande tout de suite, quelle différence y a-t-il, quant au style et à ce qu'on est convenu d'appeler l'expression religieuse, entre le Requiem et l'Ave verum de Mozart, et telle ou telle scène de Don Juan,

Idoménée, de la Flûte enchantée?

Entre les messes de Cherubini et telles scènes des ouvrages dramatiques du même Cherubini?

Entre les messes et les motets de Haydn et l'oratorio de la Création ou celui des Saisons?

Entre le Stabat de Rossini et les belles inspirations d'Otello, de Sémiramide, de Guillaume Tell?

Le P. Martini n'a-t-il pas dit qu'il n'y avait aucune différence de style entre le Stubat de Pergolèse et celui de la Serva Pudrona du même compositeur?

N'y a-t-il pas, dans les opéras de Gluck,

écrits pour servir d'éclaircissements à l'histoire de rance; Paris, 1738.

(451) Ouvrage cité.

es deux Iphigénies, Alceste, Orphée, Armide, comme dans les beaux ouvrages de Sacchini et de Piccini, comme dans la Vestale de Spontini, cent fois plus de couleur religieuse, comme on dit, qu'il n'y en a dans la collection de toute la musique prétendue sacrée qu'on nous a fabriquée depuis soixante ans?

MUS

Et si nous ouvrons les œuvres de Beethoven, ne trouverons-nous pas de nombreux fragments de sonates, de trios, de quatuors, de symphonies, d'un style cent fois plus élevé, sublime, religieux, que les messes écrites parce grand génie des temps modernes (452)?

Je m'adresse à tout homme qui réfléchit, dont l'esprit n'est pas faussé par les préjugés, dont l'imagination ne se laisse pas égarer par les mots, et je suis sûr qu'il répondra qu'il n'y a aucune différence, quant au style et à l'expression religieuse, entre les œuvres que je viens de comparer entre elles, et qu'elles appartiennent fondamentalement, les unes et les autres, au style dramatique et instrumental.

Il y a pourtant entre ces mêmes œuvres une différence caractéristique, une différence non de genre, mais de forme, et qui n'est pas, il s'en faut, à l'avantage de l'expression

religieuse.

Je veux parler des formes scolastiques empruntées aux artifices du contrepoint et de la fugue que les prétendus compositeurs de musique religieuse ont surtout affectés dans une multitude de passages de la liturgie, surtout au Kyrie eleison, au Quoniam tu solus sanctus du Gloria, à l'Et vitam venturi saculi, amen, du Credo, au Pleni sunt cali du Sanctus, et généralement sur toutes les terminaisons Amen.

Mais sans compler que ces formes ne sont pas incompatibles avec le genre dramatique, qu'elles peuvent y être justifiées par tellesituation donnée, qu'elles sont admises dans la musique instrumentale et dans tout le domaine de la musique mondaine; comme il est sûr, d'ailleurs, que leur emploi est beaucoup plus fréquent dans les compositions sacrées, je demande ce que cet emploi a pu ajouter au caractère de ces derniéres, et, pour poser la question dans des termes plus exacts, je demande s'il ne leur a pas retranché la seule expression qui leur restat, l'expression d'un sentiment humain, il est vrai, mais enfin d'un sentiment quelconque. Je demande si ces imitations, si ces artitices de fugue et de contrepoint, jointes à des répétitions fastidieuses sur les mêmes mots, ne sont pas plutôt des études sur les difficultés harmoniques et des exercices d'école que de véritables inspirations; s'ils n'ont pas étouffé sous de mesquines combinaisons scientifiques les sublimes élans de la prière, et si des jeux d'esprit, des formes arides et tourmentées conviennent bien à

452) Nous avons jadis publié dans l'Univers, des articles intitulés : Beethoven considéré comme artigle religieux.

(453) C'est pourtant ce qui s'est fait. Les opéras de Gluck, de Spontini, de Mozart, de Rossini, de Weber, ont fourni un répertoire complet qui pent

l'auguste simplicité de textes exprimant les sentiments d'humilité, d'adoration, de profond anéantissement de la créature envers son Créateur.

Je sais bien que ces formes sont belles en elles-mêmes; je sais bien que la fugue, qui effraie tant le peuple dilettante, est un magnifique cadre dans lequel l'homme de génie fera entrer l'inspiration, la mélodie, l'espression. Ce ne sont pas les formes que je condamne, c'est l'usage qu'on en a fait; c'est l'idée fatale, quoique ayant sa soume dans un sentiment vrai (le sentiment de la distinction de la musique d'église et de la musique profane,) que la musique religieuse devait être caractérisée par une sévérité de style, une austérité de ton, c'est-à-dire une absence de sentiment, une sécheresse et une aridité de formules, qui pussent contraster avec la mollesse, la légèreté des formes théttrales. Et il ne pouvait pas en être autrement dans un système de tonalité qui ue saurait donner lieu qu'à un seul ordre d'idées, celui des sentiments purement terrestres. C'est pourquoi des hommes d'un génie ou d'un talent incontestable, et de plus, sincèrement animés d'un esprit religioux, ont élé condamnés à une absence complète d'expression religieuse ou autre, lorsqu'ils ont abordé ces formes inhérentes au style conscré, comme l'on dit encore. Ainsi Moust dans les deux fugues de son Requiem, ainsi Cherubini, ainsi Hummel, ainsi Haydo, siosi Beethoven surtout dans les fagues de leurs messes

Il n'est aujourd'hui aucun homme sérieus. aucun artiste qui réfléchit, qui ne pense que cette prétendue distinction entre la musique religieuse et la musique mondaine repossit sur une fiction, et que ceux qui l'avaient admise ne se soient payés de mots, attendu qu'il ne suffit pas évidemment, pour qu'un compositeur fasse de la musique religieuse. qu'il prenne pour thème les textes de la iturgie. Il n'est aucun musicien qui oserait soutenir qu'on peut substituer aux paroles protanes d'un livret d'opéra, des paroles saintes, et qu'au moyen de ce travestissement ingénieux, la musique faite pour la scène se métamorphoserait en musique digne des temples (453). S'il en était ponrtant ainsi, je m'engagerais bien volontiers à prouver que tel morceau de nos grands compositeurs religieux, pourrait bien, à l'aide d'un changement de paroles en sens contraire, figurer et saire son effet sur le Théâtre Italien, voire à l'Opéra-Comique.

Mais d'où vient donc que nous avons été désabusés sur ce point important et que nous ne sommes plus dupes de cette tiction? Ce résultat est dû aux notions claires et précises que la véritable philosophie de l'art à répandues dans les esprits relativement aux

servir aux offices de toute l'année, totius anni. Tess les compositeurs dramatiques, ceux même qui avaient dédaigné d'écrire une seule note pour l'église y ont passé. Chacon d'eux se trouve travesti en musicien religieux malgré lui.

XYM

deux tonalités ecclésiastique et mondaine; aux éléments qui les constituent; aux causes qui, en produisant l'anéantissement de la première, ont donné naissance à la seconde; et à l'ordre particulier d'idées et d'expressions qui dérivent de la constitution de l'une et de l'autre. Il est incontestable que dès l'instant que M. Fétis reconnut que « Palestrina avait mieux compris qu'aucun autre le style convenable pour l'église, et l'avait porté à sa perfection; qu'après lui on a fait de belles choses d'un autre genre, mais où il y a moins de solennilé, de dévotion et de convenance (454), » et qu'aussi, « quoi qu'on fasse, on ne donnera jamais un caractère véritablement religieux à la musique, sans la tonalité austère et sans l'harmonie consonnante du plain-chant (455), » il est incontes-table, dis-je, qu'à partir de ce moment, on vit crouler peu à peu l'échafaudage de petits raisonnements, de petites distinctions et de vaines subtilités, à l'aide duquel une foule d'esprits voulaient se persuader que le style de la musique soi-disant religieuse et sacrée était tout autre que celui de la musique dramatique, lyrique, instrumentale; M. Fétis lui-même, à qui cette question de la tonalité doit sa complète solution, M. Fétis a subi dans ses jugements l'influence de la théorie qu'il venait de formuler; et tandis que, plusieurs années auparavant, il nous parlait d'une musique religieuse en harmonie avec les besoins du siècle, il a tenu désormais un langage bien différent. Dans ses séances sur la philosophie de la musique, dans les allocutions qu'entre les diverses parties de ses concerts historiques il adressait à ses auditeurs, pour leur faire connaître l'état de l'art au moment où les fragments qu'il produisait virent le jour, il présenta sa pensée sous une formule saisissable en divisant les diverses périodes de l'art en deux principales: l'une de l'ordre unitonique, l'autre de l'ordre transitonique qui amène à sa suite deux autres ordres, le pluritonique et l'omnitonique (456). Ces divisions justifiées par l'ana-lyse des productions de l'art aux époques successives jetèrent la lumière dans tous les

MUS

Mais qu'est-ce à dire pourtant? Palestrina serait-il le type de la véritable musique religieuse, le type éternel, en ce sens que tous les compositeurs de musique sacrée, quels que soient les développements de l'art, devraient le prendre pour modèle unique? N'oublions pas que Palestrina a écrit dans la tonalité ancienne, dans une langue morte

par rapport à nous.

C'est la une question sur laquelle je ne sache pas que M. Fétis se soit expliqué. Mais si nous passons sur cette considération, qui n'est pourtant pas petite, nous remarquerons que la musique de Palestrina

(454) Résumé philos. de l'hist. de la musiq., p. CCXX.

(455) Isid., p. Ltu. (458) le me permets cette rectification à l'idée de M. Féis, et j'espère que son espett si juste et si

DICTIONNAIRE DE PLAIN-CHANT.

dérive de l'inspiration libre. C'est à titre de musique, et non à titre de plain-chant qu'elle a été admise dans la chapelle pontificale. Et les cardinaux chargés de mettre à exécution le décret du concile de Trente qui proscrivait la musique harmonique de l'Eglise, ne firent pas grace à celle de Palestrina parce qu'elle appartenait au style consacré, mais parce qu'elle était noble, digne et convenable d'expression. Palestrina écrivit dans la tonalité ecclésiastique, c'est vrai, mais c'était la seule tonalité existante de son temps. Et déjà, M. Fétis l'a remarqué lui-même, il y avait dans ce compositeur des tendances. sinon à créer une tonalité nouvelle, du moins à sortir des limites de la tonalité ancienne. Donc, si la tonalité moderne eût existé au temps de Palestrina, il eût écrit dans la tonalité moderne. Donc, une fois admis le principe que l'Eglise ne refuse pas le concours de l'art séculier, notre musique religieuse a autant de droit que celle de Palestrina à être exécutée dans les temples. Il n'y a ici que la différence de tonalité. Mais l'Eglisen'entre pas dans des discussions d'art: elle accueille ce qui lui paratt digne de la gravité de ses cérémonies, elle repousse ce qui lui semble inconvenant. Donc, en dehors du plain-chant, du chant grégorien, il n'existe pas de musique religieuse ayant son caractère à part, et en rapport parfait avec sa des-tination, pas plus celle de Palestrina (sauf le caractère incommunicable de la tonalité) que celle de Mozart. Car de même que la musique religieuse de notre époque se confond avec notre musique mondaine, la musique de Palestrina se confondait avec la musique séculière de son temps.

Et qui sait si le premier coup porté au plainchant ne l'a pas été par cette tolérance qui fit admettre la musique de Palestrina? Sans cette tolérance, nous aurions de moins sans doute une multitude de chefs-d'œuvre inimitables; mais nous aurions de plus le plain-chant maintenu et conservé toujours le même dans la chapelle pontificale, et aujourd'hui, pour retrouver la tradition, pour ressaisir la pensée grégorienne à travers toutes les divergences liturgiques, nous n'aurions qu'à faire ce que faisaient les chantres au temps de Charlemagne, qui recouraient à l'Antiphonaire de saint Grégoire suspendu par une chaîne dans la chapelle de Saint-Pierre; nous n'aurions qu'à jeter un seul regard sur Rome : Revertimini vos ad fontem S. Gregorii.

MYXOLYDIEN, ou plutôt MIXOLYDIEN. - Du septième mode, ou mixolydien. septième mode du chant, appelé mixolydien ou hypermixolydien, parce qu'il suit le lydien et qu'il est d'un son plus aigu, est formé de la septième octave, dont il est la division harmonique. Ce mode est authente, impair, de l'espèce du chant oxypycne ou majeure; il a son oc-

éclairé ne la désavouera pas. Il est évident qu'il n'y a que deux principes ici, l'unitonique et le transitonique, et que les ordres pluritonique et omnitonique ne sont que la conséquence de la révolution qui donnera naissance au principe de la transition.

tave depuis sol G jusqu'au sol g, sa division à la quinte de sa finale ré d, qui est aussi sa dominante; il a ses repos, outre sa finale, à sa tierce médiante, à sa quinte dominante; dans la psalmodie à la seconde parfaite audessus de sa dominante pour la médiation ; il en a rarement à la quarte au-dessus de sa finale, plus souvent à la seconde parfaite au-dessous de cette finale, et quelquefois a la seconde au-dessus. C'est celui de tous les modes qui est le plus élevé; c'est aussi le seul qui s'accorde en nombre, et pour l'octave et pour le mode. Il n'admet jamais le bémol que pour éviter le triton.

NA5

Octave.

Notes essent.



« Ce mode est propre aux grands sujets, aux grands mouvements, aux exclamations males, aux événements surprenants, étonnants, éclatants : il est majestueux et impératif; il excite et anime la joie, il réveille l'esprit; il s'exprime avec grandeur : ses progressions se font par des sauts et des bondissements doux et mélodieux; il anime dans le goût des choses célestes, il est ad-miratif, il marche avec un air de confiance, de hardiesse et de courage mâle.

« Les anciens livres fournissent très-grand nombre d'antiennes de ce mode, très-mélodieuses. L'antienne Sub tuum præsidium con-fugimus de la sainte Vierge est un trèsbeau modèle; on doit néanmoins en l'imitant éviter les répétitions des chutes trop semblables, on doit remarquer aussi que cette antienne ne remplit pas l'octave de son mode.

« On doit s'apercevoir combien le septième mode est pompeux, grand, majestueux. S'il se trouve des personnes qui le regardent comme dur, c'est qu'elles l'exécutent mai, ou qu'il est mal composé. On a un chant du Gloria in excelsis de ce mode qui est un des plus beaux et des plus mélodieux, qui n'est trop haut que pour ceux qui ne savent pas prendre un vrai ton de chœur.

« Le septième mode est peu propre aux chants d'hymnes, on n'en trouve point dans les anciens livres d'église : on en a mis un dans l'Antiphonier de Paris à l'office nocturne de la Décollation de saint Jean-Baptiste, qui prouve qu'on peut faire des chants d'hymnes sur ce mode, mais il ne montre pas qu'on y réussisse bien.

 Les autres modes fournissent suffisamment pour les chants lyriques. Les anciens compositeurs s'en étant contentés, on sera très-bien de les imiter, sans se donner la torture pour forcer le septième à en soumir, qui seront probablement d'un chant gêné.

« Il n'en est pas de même des proses, on en trouve grand nombre dans les anciens livres d'église qui sont très-belles, la prose Lauda, Sion, Salvatorem, est une preuve de la fécondité de ce mode pour ces sortes de

« Le septième mode n'a point de seconde espèce, mais il pourrait être transposé en l'élevant à la quarte au-dessus, alors son étendue serait depuis c jusqu'à cc, sa division serait g: mais cette transposition est sans exemple et contre la nature de ce mode, parce que la quarte au-dessus de sa quinte aurait le semi-ton après la tierce qui sersit majeure, au lieu que cette tierce doit être mineure. On sent aisément que col la si w ne sonnent point comme ré mi fa sel. De plus, il serait totalement semblable à la seconde espèce du cinquième. » (Poisson, Tr. du ch. grég., pp. 845-353.)

N. — Treizième degré de l'échelle dans la notation boétienne correspondant au second fa. Cette lettre, dans l'alphabet significatif des ornements du chant de Romanus, signifiait nota bene, (notare, noscitare notifi-

NASARD. — « C'est un jeu des plus doux, des plus flûtés et des plus agréables de l'orgue, et l'on ne concevrait pas qu'on lui eût donné le nom qu'il porte, si l'on ne considérait pas le rôle qu'il joue dans la composition du cornet, dont il est une des parties les plus caractéristiques. On sait que la voix, pour être pure et d'une belle qualité, doit s'échapper en partie par les fosses nasales, et au contraire, qu'elle a un timbre désagréable lorsqu'elle n'y passe point. C'est donc très-improprement que pour la caractériser dans ce dernier cas, on se sert de l'expression chanter du nez. — Ce qui se passe à l'égard de la voix, a lieu quantà l'effet produit par le jeu du cornet. Si on le joue sans le musrd, il rend un son analogue à celui d'une

personne qui chanterait en se pinçant le nez; mais lorsqu'on l'ajoute, le son prendun autre caractère et s'éclaircit comme la voix, lorsqu'on lui laisse un libre passage par les fosses nasales. Il y a donc lieu de croire que c'est par analogie avec ce phénomène, qu'on a donné le nom de nasard au jeu de quinte dans la composition du cornet, et non parce qu'il aurait un timbre nasillard.

« Il y a plusieurs espèces de nasard. Le nasard, sans autre désignation, est accordé à la quinte au-dessus du prestant. Le gres nasard est accorde à la quinte au-dessus de la flûte de huit pieds. On emploie aussi à la pédale un nasard de douze pieds accordé à la quinte au dessus du seize pieds, et qui produit l'effet d'un trente-deux pieds per la coïncidence de ses vibrations avec celles du seize pieds. Le nasard accordé à la quinte an-dessus de la doublette se nomme largot. » (Manuel du fact. d'orgues; Paris, Roret, 1849, t. III, p. 560.)
NATURELS (Tons). — Réginon de Pran

nom aux quatre tons authentiques, d'artificiels aux quatre plagaux. ZEUGMENON. — C'était, dans tétracordes grecs, la dernière le était corde immobile, ou

LÉON. — C'était dans rdes grecs, la dernière aiguës : nete hyper-simum, dit Galori.

2. 4.) Elle formait an avec la pros-immobile et

. — C'était dans le les grecs, la dernière du tétracorde synemmélimmobile et apyone.

NEUMATION. — C'est la notation en neumes. Il est dit de saint Grégoire qu'il colligea les chants de son temps et les neuma,

neumavil.

NEUME. - Selon Gafori, Pract. mus., l. 1: « Neuma est vocum seu notularum nulla respiratione congrue pronuntiandarum agregatio. Il dit dans un autre endroit : Neuma grace, latine nutus, solet interpretari. Suivant saint Isidore: Neuma est conjunctio notularum in quemlibet modorum, quæ cantum format, distinguit, copulat et concludit, sive igitur in responsoriis, sire ubi inveniantur, summa diligentia sunt pronuntiandæ æqua-liter et distinctius. Le même Gasori a dit encore, ch. 15: Solent quoque cantores ecclesiastici in canticis, ut sunt Alleluia, el versus ac in eo genere plurima, circa unam eamdemque vocalem continuato et perenni transitu modulari. Id Ambrosiani communi nomine melodiam appellant, divinam scilicet trinitatem et angelicam harmoniam (ut îpsi aiunt) mente et animo interea percurrentes.

— « Sunt autem Neumæ sive Neumata, vel Neumatum distinctiones, ut vocant musici, notæ illæ quæ in fine ejus vocis Alleluia prolixe decantentur, de quibus Seraphicus Bonaventura, lib. De expos. Missæ, cap. 2: Solemus, nit, longam notam post Alleluia super hane literam A, prolixius decantare, quia gaudium sanctorum in cælis interminale et ineffabile est. Et Stephanus Eduensis, lib. De Sacram. Altaris, cap. 12: Alleluiatici cantus modulatio, inquit, laudes fidelium Deodicatas exprimit, et gratiarum actiones quibus suspirant ad æterna gaudia. Verbum est breve, sed longo protrahitur pneumate. Porrohis notis, quæ post Alleluia sine verbis cantantur, jubili sive jubilationis nomen tribuerunt antiqui. Ab aliis sequentiæ dictæ sunt, quia sunt quædam veluti sequela et

appendix cantici Alleluia, que sine verbis post ipsum sequitur. Utriusque nominis meminit Amalarius, lib. 111, cap. 16, dicens: Hecjubilatio, quam cantores sequentiam vocant, statum illum ad mentem nostram reducit, quando non erit necessaria locutio verborum; sed sola cogitatione mens menti monstrabit quod retinet in se. Et Ordo romanus, sequitur, ait, jubilatio, quam sequentiam vocant.

«Hincfactum est ut prose ille seu rhythmice modulationes, que rarius in Romana Ecclesia, in aliis quibusdam frequentius post Alleluia cantantur, sequentie dicte sint, quia loco sequentie psalli coperunt Radulfus Tungrensis, propos. 23: Abbas Notgerus sequentias aliquas pro neumis de Alleluia composuisse dicitur. Et paucis interjectis: Jubili autem seu neumata gradualium et de Alleluia resecandi non sunt, nisi cum illorum loco sequentia decantarentur.

Hugo Victorinus, De Mysteriis Ecclesia. cap. 7: Quando sequentia dicitur, posterius Alleluia non habet pneuma; sed chorus loco ejus sequentiam concinit. Guibertus Tornscensis, lib. De offic. Episcopi, cap. 23 : Additur sequentia et non protrahitur secundum Alleluia; sed sequentia loco ejus canitur. De auctoribus sequentiarum diffuse tractat Cornelius Schultingus, t. I, p. 11, cap. 6 et 7 Bibliothecæ ecclesiasticæ, et de singulis judi-cium suum profert, sed non semper exactum; multas enim perperam tribuit sanctis Pontificibus, Gelasio et Gregorio, aliisque Patribus, quas stylus evincit a recentioribus scriptas esse. Communis autem sententia est primum earum auctorem fuisse Notgerum abbatem S. Galli, qui earum volumen Lituvardo Vercellarum episcopo obtulit, ut Eckehardus monachus in Vita ejusdem Notgeri scribit, cap. 16 et sequentibus, apud Goldastum t. II Rerum Alamannicarum. Plures etiam sæculo xvi composuisse fertur Adam de S. Victore. Crevit deinde earum numerus, et irrepserunt nonnullæ prorsus ineptæ: non enim servati sunt canones concilii Milevitani, et tertii Carthaginensis, ut nihil publice in ecclesia recitaretur, quod in synodo comprobatum non esset, sed multi multas introduxerunt, ut ait Radulfus, quia quisque gaudet suis no-vitatibus. Lugdunenses proprias habent in singulis fere missis : propriæ item exstant in missali Norvegiæ, et in aliis diversarum ecclesiarum, quarum maximam partem explicat Jodocus Clictovaus, lib. IV sui Elucidaiorii. At in Romana Ecclesia quatuor duntaxat cantari solent, Paschalis nimirum, que incipit Victime Paschali, cujus auctorem esse Notgerum, Herrera scriptor recentior, asserit lib. 11 De origine et progressu rituum Missa, cap. 12. Altera est diei Pentecostes, Veni, sancte Spiritus, que Roberto Galliarum regi adscribi solet, licet a nounullis tribuatur Hermanno Contracto. Tertia est S. Thomæ Aquinatis, pro festo corporis Christi, Lauda, Sion, Salvatorem. Quarta denique canitur in missis defunctorum, Dies iræ, dies illa, quam diversis diversi tribuunt. Leander Albertus Latino cardinali Ursino ordinis prædicatorum

adscribit; Lucas Vadingus Thomæ de Celano ordinis Minorum; alii apud eumdem Vadingum S. Bonaventuræ vel Matthæo Aquaspartano ex generali Minorum cardinali. Possevinus in Appar. sacro tribui ait Augustino Bugellensi Pedemontano ord. S. Augustini, subdens ibidem verum auctorem esse Umbertum V generalem ordinis Prædicatorum. Arnoldus Wion, lib. v Ligni vitæ, cap. 70, a quibusdam adjudicari asserit S. Gregorio Magno: nec desunt qui S. Bernardo affingant. Notat autem Petrus Cirvelus in Expositione Missalis, lib. 11, cap. 115, improprie dici sequentiam in missis defunctorum, quia hoc officium nec alleluia nec sequentiam debet habere, quæ sunt cantica lætitiæ; idque ex eo quod supra ostendimus confirmari potest, nam sequentia neumati post Alleluia addito suffecta est : atque inde deducitur hanc nulli antiquorum tribuendam esse, sed alicui recentiori, cum ritus eccle-siastici immutari coperunt. Porro sequentio in Vita Pauli abbatis S. Albani Troparia nuncupantur. A Græcis aliter quam a Latinis epistola legi consuevit. Nam præmissis antiphonis et precibus, sequitur Trisagion, deinde Alleluia, cum duobus versibus ex psalmis, qui propositum dicuntur, post quos legitur epistola, et ea completa, iterum chorus psallit Alleluia. » (Rerum liturgica-

NEUME OU PRBUME (Neuma, Stiva [457]). -Sorte de petite vocalise à la suite d'une antienne ou de récapitulation du ton précé-

rum auctore Joanne Bona, I. II, c. 8,

dent.

pp. 369-371.)

Répétition de plusieurs notes sur le même mot ou sur quelqu'une de ses syllabes, comme sur l'a final d'Altelluia, ou sur la dernière syllabe des graduels, des traits. Elles ent pour objet de peindre le redouble-ment des affections, l'embrasement du cœur, l'excès de la joie et de l'allégresse intérieure qui ne peut être exprimée par les paroles. Ktenim illi qui cantant, cum caperint verbis canticorum exsultare lætitia, veluti impleti tanta lætitia, ut eam verbis explicare. non possint, avertunt se a syllabis verborum, et cunt in sonum jubilationis. Jubilus sonus quidam est significans cor parturire quod dicere non potest. Et quem decet ista jubilatio, nisi ineffabilem Deum? Ineffabilis enim est quem fari non potes: et si eum fari non potes, et tacere non debes, quid restat, nisi ut jubiles? ut gaudeat cor sine verbis, et immensa latitudo gaudiorum metas non ka-beat syllabarum? Bene cantate ei cum jubilatione. (S. August. in psalm. xxxii; Patrol., tom. XXXVI, col. 283.)

Quella belle explication des neumes de jubilation! Ce que l'homme est impuissant à rendre par les paroles, il l'exprime par son

(457) . Stiva. Neuma, quod post antiphonam cantatur. Bernardus, De musica : Neumata inventa sunt singulis subjicienda antiphonis que apud quos-dum stive vocantur. (Du Cange.) Stiva était encore un instrument de musique. Du Cange cite Domnizo, lib. 1 De vita Mathildis, cap. 10:

Tympana cum cytharis, stivisque, lyrisque sonant h.c.

chant, et son chant est alors une parele transfigurée. Telle était l'institution merveilleuse du chant ecclésiastique. Elle prétait un sens sublime à ces élans de voix, à ces accents que l'on n'emploie que pour déguiser l'infirmité de la parole, de telle sorte que l'aisence du langage devenait plus expressive que le langage lui-même.

NEUME enfin signifiait la formule propre à

tel ou tel tétracorde.

Des neumes. — « La Neume est une tirade de sons marquée par plusieurs notes que l'on met au bout d'une antienne, suivant le mode dont elle est. C'est comme une espèce d'abrégé de l'antienne, ou une récapitulation des sons principaux qui la compo-

« Celle sorte de chant est comme la pierre de touche à laquelle on peut reconnoitre si une antienne est bien composée : de manière qu'après avoir chanté une antienne d'un tel ou tel mode, si la neume de ce mode ne paroit pas suivre naturellement, et qu'au contraire elle paroisse étrangère, c'est signe que l'antienne est mai faite, qu'elle a des progrès trop haut ou trop bas proche sa fin. J'ai lu dans un ancien auteur ecclésiastique, qu'on ne devoit jamais chanter d'antienne sans y joindre la neume pour l'essai. De là peut-être est venu l'usage de plusieurs célèbres églises d'en chanter très-souvent, quoique la principale raison de l'emploi de ce chant soit aujourd'hui la solennité de l'office, ou bien le temps qu'il faut donner pour quelque cérémonie. Je parle ici des diocèses en général, parce que j'en connais plusieurs où la neume ne se chante qu'aux dernières antiennes des offices, et quand. immédiatement après, il y a quelque chose de disparate à chanter.

« Mais à Paris voici la rubrique tirée du latin de l'ancien Antiphonier : je l'ai accompagnée de quelques-unes de mes observations que j'ai renfermées entre deux cro-

chets.

« On ne chante jamais de neume à Complies ni dans l'office des Morts, non plus que dans aucune des Heures depuis None du mercredi de la semaine sainte jusqu'aux Vêpres du samedi de la semaine de Paques, excepé à Hæc dies; encore est-ce seulement à Vêpres, parce qu'il s'y chante en qualité de graduel, et à l'Allelluia qui le suit, par la même raison. [Cette non-introduction des neumes dans les jours où l'Eglise a retenus plus grande simplicité, marque assez que 'usage de ces pières de chant n'est pas primitif, et que ce n'est que par un esset de l'art qu'il a été introduit. Je me sers de terme de non-introduction, pour détromper ceux qui pourroient s'être imaginé que primitivement on a chanté des Neumes en toul

Estire, en français:

Plenté d'instrument y avoit. Viielles et pasiterious, Harpes et rotes et canons, Et estires de Cornousille.

(De Carus )

temps de l'année, et qu'ensuite on les a retranchées des jours ci-dessus marqués; ce qui seroit avoir une fausse idée sur cette matière.]

- « Dans l'église métropolitaine de Paris on chante des neumes à tous offices, même fériaux, excepté ceux qui sont dits ci-dessus; cependant jamais on n'en chante à l'officedes Nocturnes ni à celui des Laudes, quelque fête que ce soit.
- Dans les autres églises, les coutumes sont différentes selon les lieux; cependant il est mieux de se régler là-dessus sur la dignité de l'office, comme on fait en plusieurs endroits, où l'on observe d'en chanter comme il suit:
- « Aux annuels, à toutes les Heures, excepté Prime et Complies.
- « Aux solennels-majeurs, à toutes les antiennes de Vêpres, des Nocturnes et des Laudes.
- « Aux solennels-mineurs, à toutes les antiennes de Vêpres et de Laudes, et à la dernière de chaque Nocturne.
- « Aux doubles-majeurs, à la dernière de chaque Nocturne, à la cinquième de Vêpres et de Laudes, et aux antiennes de Benediclus et de Magnificat.
- « Aux doubles-mineurs, à la cinquième antienne de Vèpres et de Laudes, et à celles des deux cantiques ci-dessus nommés.
- « Aux semi-doubles, à l'antienne de cescantiques seulement.
- « Aux simples et aux féries, en aucun en-
- « Dans les églises où il y a des orgues, on touche de cet instrument aux fêtes annuelles et solennelles, soit majeures, soit mineures, au lieu de la neume. [Je traduis fidèlement la règle marquée en ces termes dans l'ancien Antiphonier : Ubi sunt organa, ea, in annualibus et solemnibus quibuscunque, leco Neumatum, pulsantur.] Il seroit à souhaiter qu'il ne se fût pas introduit dans quelques églises un usage par lequel on ne se contente pas de faire toucher par l'orgue la Neume des antiennes : mais on lui fait encore toucher les antiennes entières, savoir la première de Vépres, la troisième, la cinquième, etc., etc. Il résulte de cet usage qu'aux grandes fêtes, la première antienne qui annonce la solennité du jour, et qui contient ordinairement dans ses termes quelque chose de grand . . . . cette première antienne, dis-je, est passée sous silence. L'exemple de l'église métropolilaine seroit excellent à suivre : on n'y laisse loucher par l'orgue aucune antienne, étant juste que ces portions de l'office qui annoncent la grandeur des mystères et des fêtes, surtout aux premières Vépres, ne soient pas comme supprimées. Je sais plusieurs églises où, à l'occasion du nouveau Bréviaire, on a fait revivre la règle marquée ci-dessus, et où l'on se contente de faire toucher seulement les Neumes par les orgues. L'usage de

faire toucher les antiennes par cet instrument est excusable dans les pays où l'on suit le Bréviaire romain; parce que, selon cet usage, l'antienne se chante en entier avant chaque psaume. Ainsi, pour soulager le chœur, on peut en ces pays-là la faire toucher par l'orgue après le psaume, la solen-nité de la fête et du mystère étant suffisam-ment annoncée par le début du chant des antiennes entières. Il n'en est pas de même dans le rite de Paris, où avant les psaumes on se contente d'entonner l'antienne sans l'achever. Ainsi il est facile de voir que le chœur, n'ayant point chanté les antiennes avant le psaume, doit la chanter après, comme on fait à Notre-Dame. Et puisque dans les églises où il n'y a pas d'orgues, et qui par conséquent ne sont point riches, on vient bien à bout de chanter toutes les antiennes, même avec les Neumes; pourquoi dans les églises mieux fournies ne pourraiton pas les chanter, en laissant seulement à l'orgue la Neume qui est un son sans paroles, lequel lui convient.

« Outre les Neumes qui terminent les antiennes, il y en a une du second mode, laquelle se fait à la fin des versets, après les hymnes de Vèpres, etc., etc. Elle est imprimée dans le Psautier à la fin du premier Nocturne des dimanches. L'usage de Paris est que le chœur ne réponde point en chant à ces versets : [ainsi ils n'en chantent jamais le Neume.] » (Traité histor. et prat. sur le chant. ecclésias., par l'abbé Lebeur; Paris, 1741, pp. 239-234.)

DES NEUMES. — « Il est en usage, dans plusieurs églises, de faire à la fin des antiennes, sur la dernière syllabe du dernier mot, ce qu'on appelle des neumes.

« Les neumes sont une addition de chant sans lettre qu'on ajoute à la fin des antiennes, suivant leurs différents modes. Cette addition est une trainée ou une tirade de notes convenables à chaque mode. Il est remarqué dans le Traité du chant attribué à saint Bernard, que ces neumes ont été inventées pour distinguer les modes les uns des autres, et pour rendre sensibles à l'oreille et à l'esprit leur admirable variété. Elles doivent donc exprimer. la tournure particu-lière et la composition de leurs modes, quoiqu'elles ne le puissent que d'une manière abrégée; ainsi chaque neume doit être propre et suffisante pour son mode; suffisante pour le lier et convenir à chaque finale de son mode, et tellement propre qu'il ne puisse convenir à un autre mode. Enfin une neume est comme une récapitulation du chant qu'on vient d'exécuter sur des mots. Quiconque donc veut avoir une parfaite connoissance de la distinction des différents chapts, ne doit pas rejeter les neumes comme superflues.

« A Sens on a des neumes, non-seulement pour les antiennes, mais aussi pour les répons, dont on ne fait usage qu'aux solennités; on les a conservées d'un ancien usage non interpompu. Il y a lieu de croire que ces neumes aux répons étoient autrefois en usage dans toute la province; on ne les a conservées à Auxerre qu'aux deux fêtes de saint Etienne, et pour la procession seulement.

NEU

« Les neumes des répons étant fort étendues font aisément sentir les progressions et les propriétés de chaque mode. Elles se chantent à deux chœurs alternativement sur une syllabe longue du dernier ou de l'avant-dernier mot du corps du répons: après la neume les deux chœurs se réunissent pour chanter ensemble ce qui reste du répons. S'il y a orgue, ces neumes de répons se chantent alternativement par l'orgue et par le chœur, l'orgue commence et le chœur répond.

« Suivant une ancienne méthode de plainchant, il faut, autant qu'il est possible, faire la neume sur une syllabe, dont la voyelle soit grave, comme a, e, o : on prétendoit, dans cette méthode, en donner pour preuve les cris des enfants, indiqués par ce vers :

. Et dicunt E vel A quotquot noscuntur ab Eva.

a Il paroit que l'usage des neumes est bien ancien dans l'Eglise, puisque saint Augustin en parle, selon le cardinal Bona, et qu'il en seit voir le motif; voici ce qu'il en dit: Neli quarers verba, quasi explicare possis unde Deus delectatur. In jubilatione cane: hoc est enim bene canere Deo, in jubilatione cantare. Quid est in jubilatione canere? Intelligere, verbis explicare non posse quod canitur corde. Etenim illi qui cantant, etc. [Voyez la fin de cette citation à la colonne 911. On verra du reste, à l'article Neuma de Du Cange, cité au mot Notation, plusieurs autres textes remarquables qui se rapportent à Neuma, jubilus.] Voici la traduction de ce passage de saint Augustin:

« Ne cherchez point de paroles, lorsque « vous chantez, comme si par elles vous pouviez dire quelque chose qui fût agréable à Dieu. Chantez-lui par des transports et des cris confus: In jubi-latione. Car c'est bien chanter, au jusque de chanter avec des « cris confus de joie, et, pour user de ce « terme, avec jubilation. Mais qu'est-ce que « chanter de cette sorte? C'est comprendre qu'on ne peut expliquer de paroles ce que l'on chante de cœur. Car, ceux qui chane tent, lorsqu'ils ont commencé à témoigner « leur joie, en récitant d'abord les paroles de quelque air qu'ils chantent, se trouvent « ensuite comme transportés d'une si grande joie, qu'ils ne la peuvent plus exprimer
 par des paroles; ils laissent là les paroles, « ne pouvant plus s'astreindre aux syllabes; « et ils se répandent librement en des cris confus de joie, qui n'ont rien d'articulé. Ainsi cette jubilation est comme un son · « qui marque que le cœur enfante au dedans ce qu'il ne peut pousser au dehors. Et qui mérite cette joie inessable, pour ainsi dire, sinon Dieu, qui est inessable lui-même? · Car il est ineffable, puisqu'il est su-dessus

« de toutes vos paroles? Que si, ne pouvant « parler de lui, il ne vous est pas libre aussi « de vous taire, que vous reste-t-il autre « chose que ce cri et ce son confus, pour « laisser librement se répandre vos cours « dans ces transports, afin que l'étendue de « de votre joie qui est excessive ne soit « point génée ni resserrée par des syllabes « qui la bornent. Chantez-lui sagement. » (Traduction imprimée à Paris chez Pierre Le Petit, 1683.)

« Ceux qui blâment l'usage des neunes seront peut-être arrêtés par une autorité si respectable, qui prouve en même temps l'antiquité de cet usage dans les offices divins.

« Quoique grand nombre d'églises chantent des neumes à la fin des antiennes, ces neumes ne sont pas entièrement les mêmes; il y a presque toujours quelques notes dif-férentes d'une église à l'autre; mais elles ont toutes la tournure, le goût, la modulation propre au mode pour lequel elles sont composées; et cette modulation est tellement propre, qu'on ne pourroit la lier avec une pièce de chant d'un autre mode. La neum est comme la pierre de touche qui sait dis-cerner le mode, soit qu'il soit dans la postion ordinaire, soit qu'il soit transposé. Si, par exemple, on avoit essayé de lier une neume à la fin de l'ancien répons de Pâques, Sedit angelus, ou à la fin de l'imitation qu'on en a faite à Paris sur le répons Quid queritie? on auroit certainement trouvé que la neume du septième mode ne pouvoit s'accorder avec la tierce mineure qui termine ce répons et en démontre le mode; et loin de considérer ce répons comme étant du septième mode, on auroit été convaince qu'il est vraiment du premier, mais transposé el élevé à la quarte......

« Dans le romain, on ne fait point de neumes à la fin des antiennes, mais aux solennités on dit deux fois l'antienne, avant et après le psaume. Dans les églises où il y orgue, la répétition de l'antienne se fait per l'orgue. Dans la plupart des églises de Paris, c'est aussi l'orgue qui touche la plus grande partie des antiennes, quoique suivant le rite parisien on ne dise les antiennes qu'une fois, d'où il arrive que ces antiennes ne sont point chantées. L'usage de la cathédrale, qui devroit faire la règle des autres églises, est de chanter au long toutes les antiennes. Il seroit à souhaiter qu'on suivit partout uni-formément cet usage, comme M. Lebeuf l'a si judiciousement remarqué dans son Traité du chant, en parlant des neumes, p. 239 et suivantes, et que l'orgue ne touchat que la neume. » (Traité théorique et pratique de plain-chant, appele Gregorien, par L. Posson; Paris, Lottin, 1750, pp. 379-383.)

— « Le Dictionnaire liturgique italien de Maltesi dit que (le ou la) neume est un chant doux et agréable, en signe de joie spirituelle, qui doit se chanter fort doucement en prolongeant la syllabe, en sorte qu'on la prononce à peine, mais qu'on la fasse enter-

dre en ouvrant tant soit peu la bouche (con aprire un tantino la bocca). Les Grecs, d'où le nom de neume nous est venu, en fai-saient souvent usage. Nous l'employons au Kyrie, à l'Alleluia du graduel, à l'Agnus Dei la nuit de Noël, et pour exprimer notre joie. Ces délicatesses sont peu connues dans nos églises; la grosse voix de nos chantres est plus accoutumée à marteler chaque note qu'à faire rouler la même syllabe sans la prononcer bien distinctement. en ouvrant tant soit peu la bouche, mais le find est le même. Il cite Rupert (l. 1, ch. 34, De divino offic.): Jubilamus magis quam canimus, unamque syllabam in plures neumas vel neumarum distinctiones protrahimus, ut jucundo auditu mens attonita repleatur et rapiatur illuc ubi sancti exsultant in gloria. On l'appelle quelquesois Jubilation, et quelquesois Cantique.

La neume, aussi bien que la roulade. est une imitation du langage des passions dans leur plus grande émotion. Un homme qui ne se possède point ne parle guère d'une manière suivie; ce ne sont que des mots entrecoupés, des monosyllabes, des exclamations, des hal des hel des hol Or, si jamais on a dù tenir ce langage du cœur, c'est sans doute en parlant à Dieu ou de Dieu. Il est si grand dans ses perfections, dans ses œuvres, dans ses bienfaits, qu'on ne sait comment s'exprimer; on s'épuise en exclamations sans pouvoir y parvenir; tout est au-dessus de nos idées; les termes nous manquent; on ne fait que bégayer. Cette trainée de notes sur la même syliabe, cette suite d'exclamations est comme l'effusion d'une âme qui ne se sent plus à la vue des grandeurs et des bontés infinies de son Dieu; elle est hors d'elle-même...

« On en voit à l'office, aux répons des leçons, mais plus fréquemment à la messe, principalement à l'Alleluia. Ce mot hébreu n'est lui-même qu'une sorte d'exclamation qu'on trouve à la tête de certains psaumes de joie, appelés alléluiatiques, ainsi que hosanna, autre mot hébreu qu'on a conservé, et les lettres hébraïques que Jérémie a mises

dans ses Lamentations.

« C'est encore l'exécution de ce que l'Ecriture, en plusieurs endroits, appelle vociferatio: c'est un bruit que font plusieurs personnes à la fois affectées des mêmes sentiments, le plus souvent par des sons inarticulés. Aussi, la neume se chante par tout le chœur; c'est l'expression commune d'un sentiment public par des sons, des exclamations, des monosyllèbes, des mots trèscourts qui ne forment point de discours suivi. Ce langage de la multitude est très-énergique. Les chœurs de musique sont aussi une sorte de vocifération, mais très-artisée (sic), savante et dissicile. Dans l'Ecriture, ces bruits sont souvent ordonnés au peuple: vociseramini. Le peuple le fait aussi de luimeme, quand quelque chose le touche vivement: Omnis Israel vociferatus est. Il est nommément recommandé dans le service divin : Immolari hostiam vociserationis;

Bene psallite in vociferatione, dit David. L'Bglise, pour obéir au Prophète, et pour marquer ce sentiment commun des fidèles, a institué ces neumes, que tout le chœur chante; mais, pour éviter la confusion, elle a fait un chant régulier que tout doit suivre à l'unisson, en prononçant la même voyelle pour chanter les louanges de Dieu de toutes les manières possibles. Tantôt une seulo personne chante, tantôt deux ensemble, mais la même chose : le plein- (sic) chant n'a point de duo à différentes parties; quelquefois on se partage en deux chœurs qui se répondent alternativement; quelquefois c'est tout le chœur en même temps ou à différentes parties dans le faux-bourdon, qui approche d'un concert, mais simple et sans mesure : ca n'est que du plein-chant. L'harmonie est toujours syllabique; chaque syllabe fait son accord, et toutes les parties n'ont que le même nombre de notes qui se répondent exactement; il marche avec lenteur, il est monotone; chaque verset répète le même air, quoique les paroles soient dissérentes; il n'est point saillant, mélodieux, varié comme la musique; mais il est plus convenable, plus analogue à la gravité et à la modestie, à la piété du service divin. Le François porte tout à l'excès : il y a dans l'église de Tours une vocifération ridicule. Toutes les fois qu'on chante Moab, tout se met à crier Moab, pour imiter les cris confus des Moabites.

NEIL

« La petite neume ou cadence est une sorte d'écho ou de répétition de la note de la dernière syllabe de l'annence. Le respect pour le service divin a inspiré à l'Eglise de prendre la précaution de faire anuoncer à propos à chacun ce qu'il doit chanter, par celui qui est chargé de veiller sur le chant; il donne le ton et met sur les voies en chantant le commencement de ce qu'on doit dire ce qui s'appelle annoncer l'antienne. Cette précaution se prend partout. Le rite parisien y en ajoute une autre : après avoir annoncé ce commencement, le chantre répète la dernière voyelle avec sa note, en prenant une note au-dessus et une au-dessous, et laisse ainsi pour la seconde fois l'oreille remplie du ton et de la syllabe. Cette répétition monotone, inconnue ailleurs, est fort inutile, puisqu'on vient de chanter l'air, et fort dégoutante. Tous les livres de chant parisien en expliquent les règles et en donnent des exemples, et fixent le nombre des notes à cinq ou six, et le degré où elles doivent monter et descendre. Cette répétition trèsgothique que le romain ne connoit point, mais que la nouvelle liturgie adopte, regarde tout l'office.

« La grande neume ou tirade sur la même voyelle peut aller, dit-on, jusqu'à vingt-sept notes, ou plutôt elle n'a de bonnes que la fantaisie du compositeur, la fatigue du chanteur et l'oreille de l'auditeur. On voit, dans les grands Kyrie, les Deo gratias, les Alleluia, quelquefois jusqu'à des quarante, cinquante notes : on coule ordinairement sur une vingtaine, et c'est assez pour la

portée de la voix et de l'oreille. » (Des Proses, pp. 4-6, dans le Recueil intitulé: Observations sur les nouveaux Bréviaires et en particulier sur ceux de Montauban et de Cahors, par M. l'abbé de La Toun, in-4°, s. l. n. d.)

NOE

NIGLARIEN. — « Nom d'un nome ou chant d'une mélodie efféminée et molle, comme Aristophane le reproche à Philoxène son auteur. » (J.-J. Rousseau.)

NOCTURNE. — On appelle ainsi l'office nocturne, mais ce mot s'applique plus particulièrement à un certain nombre de psaumes qui se chantent dans l'office de nuit. Le nocturne se compose de neuf psaumes et de neuf leçons. On lit dans le Pontifical de Poitiers de l'an environ 800 (apud Martène, De antiq. eccles. discipl., p. 374): Previdendum est, quatenus mox ut in nocturno officio lampades accense fuerint, et notissimus clangor signorum vel tabularum fragor personare cæperit, illico antiphona prime nocturnæ incipiatur a cantore.

On donne aussi le nom de nocturne à ce concert de voix appelé sérénade, c'est-à-dire que l'on chante le soir, par opposition à l'aubade qui se chante à l'aube du jour.

NORL. — Centique spirituel, en langue vulgaire, en l'honneur de la naissance de

Jésus-Christ.

Les auteurs sont partagés sur l'étymologie de ce mot appartenant à la vieille langue française. Les uns, comme Nicod, préten-dent que les Français l'ont dérivé d'Emmanuel: Noël ou Nouël, dit-il, per aphæresim eanunt Galli pro Emmanuel, id est nobiscum Deus. D'autres, tels que Ménage en ses Origines, au mot Nouël, le traduisent du terme latin natale, c'est-à-dire jour natal ou de la Nativité de Notre-Seigneur. Ceux-ci, prenant l'effet pour la cause, le font remodernant de la cause de la caus seulement au cri de joie, si célèbre dans notre histoire, poussé par les Français dans certaines cérémonies religieuses se rattachant à des événements politiques, ou dans des fêtes et solennités publiques à l'occasion de faits publics importants, comme le baptême de Charles VI dans l'église Saint-Paul; le retour de Jean, duc de Bourgogne, où les enfants s'associant à la commune joie s'en allaient par les rues de Paris en criant Noël; l'arrivée de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, lorsqu'il ramena sa sœur à son beau-frère le duc de Bethfort, où fut faite grande joie des Parisiens, dit Monstrelet, si y crioil-on Nouël par les carrefours où ils passoient; le moment du sacre et celui du couronnement du roi Charles VII à Reims, où tout homme cria Noël! et trompettes sonnérent en telle manière, qu'il sembloit que les voultes de l'église se dussent fendre (Lettre de trois gentilshommes Angevins, L. V, p. 127 des Procès de condamnation et de réhabilitation de Jeanne d'Arc, par M. Jules Qui-CHERAT, Paris, 1849); l'entrée enfin de ce prince dans Paris, où le même cri se fit entendre en signe de réjouissance et de congratulation D'autres se managent à l'autre congratulation. D'autres se rangeant à l'opinion de Savaron, Traité contre les masque, en trouvent la source dans le point de départ du nouvel an, que l'Eglise de Rome, pour comprendre le premier jour de janvier dans l'octave de la Nativité de Notre-Seigneur, dans le but d'empêcher les désordres scandaleux des mascarades pratiquées en l'honneur de Janus, avait avancé de buit jours, de sorte que plusieurs, dit cet écrivain, commencent l'an du jour de la Nativit, signamment nos François, témoin Bède le Vénérable. De ces divers sentiments, celui de Ménage nous paraît préférable, en reconnaissant toutefois que celui de Savaroa est très-plausible.

La question de savoir à quelle époque cette espèce d'hymne populaire a pris missance, et a été consacrée par un usage public, a été également fort controversée. Les uns veulent qu'elle ait commencé à paraître l'an 1200; les autres seulement au xvi siècle, ainsi que le rapporte, sans y croire pourtant, M. Fertiault, dernier éditeur des Noëls Bourguignons de M. de La Monnoye; Paris, 1842. Cette question a été tranchée par un écrivain d'une autorité incontestable en matière d'érudition et d'archéologie, l'abbé Lebeuf. Voici comment il s'exprisse sur ce point dans son Traité historique d pratique sur le chant ecclésiastique, p. 120: «L'usage des cantiques vulgaires qui se chantent en bien des provinces la nuit de Noël dans les églises, et qui, pour cette rison, en ont eu le nom de Noël, prit aussi son origine environ dans le temps où le peuple cessa d'entendre le latin (au 1x° siècle). Lambert, prieur de Saint-Vast d'Arras, dont j'ai trouvé les poésies latines écrites l'an 1194, assure que cet usage était particu-lier aux Français. En paraphrasant l'office

Lumine multiplici noctis solatia præstent, Moreque Gallorum carmina nocte tonam.

suit :

de la seconde messe de Noël, il dit ce qui

« Mais ce n'est point ce dont je me propose de parler ici, parce que ces chants de Nest, supposé qu'ils ressemblassent par leur mouvement à ceux que l'on connaît depuis deux ou trois cents ans, n'étaient pas dans le genre du chant grégorien appelé plain-chant, mais dans le genre que nous appeloss aujourd'hui musique, ou airs de vaudeville. »

Evidemment, lorsque le peuple ne comprit plus la langue latine, conservée dans la liturgie de l'Eglise pour la majesté de culte public, il n'y aurait plus eu de communication possible entre le prêtre chrétien et lui; il eût bientôt perdu le sens des mystères, des doctrines morales de la religion, et fût resté étranger à l'histoire des saints qu'elle honore, ai quelques-uns des usages liturgiques, tels que la prose, le séquence, les actes des saints propusés à son imitation, n'avaient été avec l'éptire, remplacés quelquefois, du consentement des évêques, par des pièces en langue vulgaire, destinées à les reproduire pour

l'instruction et l'édification des fidèles. C'est e cette sage tolérance qu'il faut assigner l'origine du noël, comme celle du cantique populaire et de l'épitre sarcie (V. ces mois), dont l'influence fut considérable dans les temps d'ignorance pour l'enseignement religieux des populations déshéritées des lu-

mières des siècles précédents.

924

Il est probable que le noël précéda les deux autres espèces de compositions résultant de la même cause. En effet, quand les poëtes populaires reçurent de la nécessité des temps le ministère d'interpréter la langue sacerdotale et l'esprit des solennités chrétiennes au peuple assemblé dans les temples, pour éclairer sa piété et le maintenir dans le recueillement de la prière, le premier sujet qui dut fixer leur attention lut sans doute la naissance du Sauveur du monde, base de l'œuvre de la rédemption du genre humain. Un événement qui montrait dans la crèche de Bethléem le divin libérateur, depuis tant de siècles promis à la terre, apportant la paix aux hommes de bonne vole até, dans une loi de mansuétude et d'amour qui ne fait acception de personne et qui est la grande charte d'affranchissement de l'humanité, devait naturellement obtenir la préférence sur beaucoup d'autres fêtes de l'année chrétienne, et devenir le premier objet du culte de la poésie populaire. Aussi le noël, se produisant sous les mille dialectes de la langue romane, retentit de bonne heure dans tous les sanctuaires de la France, d'où il se propagea dans les églises des autres nations de l'Europe, chez lesquelles les mêmes causes avaient rendu nécessaire la même innovation. On a vu par les vers du prieur de Saint-Vast, que le chant des moëls pendant la fête nocturne de l'Incarnation de Jésus-Christ était une ancienne coutume des Franks christianisés, et que le peuple se consolait des ténèbres de la nuit par le nombreux luminaire qui éclairait les égli-ses, dont les fidèles faisaient résonner les voûtes par le chant des cantiques spécialement consacrés à cette solennité. Cet usage s'était généralisé de telle sorte que, dans les diverses contrées de la France, les noëls s'étaient multipliés bientôt sous les formes de langage les plus variées. Cette espèce de cantique, d'un genre simple, familier et naïf excitait un engouement d'autant plus vif, qu'il répondait à un hesoin général, et que le peuple voyait s'y refléter, dans sa langue maternelle, tout à la fois l'objet de ses croyances religieuses, et la nature de son intelligence. Car les dialectes romans s'étant transformés en idiomes particuliers, le noël prit peu à peu une physionomie analogue au caractère, aux habitudes, au tour d'esprit des habitants pour lesquels il était com-posé, se modifiant toutefois selon le mouvement des mœurs et la marche des idées, mais conservant au fond ce cachet de terroir qui constituait son individualité propre. Ciravé par le chant dans toutes les mémoires, du temple il venait s'installer avec ses enseignements de vertu et de concorde au

soyer domestique, où le père l'apprenait à ses enfants, ceux-ci à la génération suivante, laquelle le transmettait à l'autre, comme un évangile de salut et de paix, qui avait fait le bonheur de leurs devanciers, et devait porter à leurs descendants les bénédictions du

NOE

ciel et les joies de la sagesse.

Une autre cause a contribué à la perpétuation du noël. Ce sont les pratiques commémoratives, les usages héréditaires qui, hors du temple, entouraient l'anniversaire de la naissance de Jésus-Christ, auxquels il se mélait comme expression populaire de la mémorable solennité religieuse dont il consacrait le retour. Ce serait un tableau fort intéressant, et qui offrirait une curiouse peinture de mœurs, qu'un ouvrage où l'on rassemblerait toutes les coutumes traditionnelles, les vénérables institutions qui doivent leur origine aux fêtes de l'Eglise catholique dans chaque pays. Nous nous bornerons ici à rapporter quelques-unes de celles qui se groupent autour du noël, et dont il rappelle le souvenir. En Normandie, en Bourgogne et dans plusieurs autres provinces, les quatre dimanches qui précèdent Noël, des ménétriers payés par la ville s'en allaient, jouant du hautbois, de maison en maison, depuis neuf houres du soir jusqu'à minuit. On les appelait les Hauthois de l'Avent; et à Dijon, lorsque les gens du peuple les entendaient venir, ils disaient : Velai lei Aivan qui passe, c'est-à-dire : Voilà les Hautbois de l'Avent qui passent. (Glossaire des Noëls bourguignons de LA MONNOYE, au mot Aivan; — Tristan le voyageur, par M. DE MARCHANGY, t. 111, p. 133.) Dens la Provence, à Marseille, un mois avant Noël, une troupe de musiciens parcouraient chaque puit les rues, en jouant sur le violon des airs de noëls, remplacés ensuite par d'autres airs que le goût de la cour avait mis en vogue. Ces promenades musicales, qui se renouve-laient jusqu'au jour de la Nativité du Sauveur, étaient appelées les aubades de Calène, et non sérénades, pour indiquer que c'était en mémoire des concerts harmonieux que les anges avaient fait retentir, le matin, sur le berceau du Dieu fait homme, et aussi parce que, à une heure trop avancée de la nuit, les habitants plongés dans le sommeil n'auraient pu les entendre. L'expression de Calène, particulière à l'idiome provençal, signifie Calendes, la fête de Noël étant appelée autrefois le jour des Calendes, parce que c'était ce jour-là que commençait alors l'année chrétienne. D'autres y voient le mot provençal calen, qui veut dire lampe, à cause que durant la sête de Noël on saisait veiller des lampes par toutes les maisons de la ville, ce qui a donné lieu aux Provençaux de créer le proverbe de veilles de Calène, appliqué à la personne qui, dans le cours de l'année, feit une veille extraordinaire. Ces nocturnes symphonies populaires étaient instituées pour annoncer aux familles chrétiennes l'approche de la grande solennité, et les avertir de s'y préparer par de saintes pensées et de pieux sentiments. Marchetti,

Explication des usages et coustumes des Murseillois; Marseille, 1683, Brébion.) Dans cette même ville, le souvenir que rappelait le jour de Noël, de la glorieuse fécondité dont le ciel avait favorisé une vierge en récompense de sa pureté inaltérable, avait fait établir une ingénieuse coutume, aussi profitable aux mœurs qu'honorable pour la cité qui la fonds.

« Pendant les quatre semaines qui précèdent Noël, dit M. de Marchangy, les jeunes gens donnent des aubades aux jeunes filles qu'ils recherchent en mariage. Ces jeunes gens choisissent entre eux l'aba (abbé ou chef de la jeunesse), auquel chaque fille remet un gâteau qu'elle a pétri elle-même, et qui porte son nom. Deux jours après, la jeu-nesse se rassemble sur une place, où l'on apporte dans une grande corbeille tous les gateaux, qui, sont mis tour à tour à l'enchère. L'aba, qui les offre successivement aux enchérisseurs, désigne celle qui l'a pétri, et loue ses vertus, ses qualités, ses attraits. Si, dans le cours de l'année, elle a manqué aux saintes lois de la pudeur, de la modestie et de la sagesse, un silence réprobateur est sa punition, et son gâteau est adjugé à vil prix. Mais si elle est restée fidèle à ses devoirs, si elle est attentive et soumise près du fauteuil de son grand-père, pieuse aux autels de Marie, bonne et tendre au berceau de son jeune frère; si elle n'a senti qu'elle aimait en effet que le jour où sa mère lui en apporte dans un baiser le doux privilége, en lui parlant pour la première fois de son mariage, alors, le gâteau pétri par des mains aussi pures, est disputé par la foule em-pressée de louer une si bonne fille. On le porte à une forte somme qui devient la mesure de l'éloge..... La valeur de tous les gâteaux est réservée en partie aux pauvres, et le reste sert à payer les ménétriers pendant toute l'année.» (Ibid., t. VI, p. 283.) À Aix et dans beaucoup de villes du Midi, les mendiants, la veille de Noël, chantent le soir dans les rues, des noëls composés dans l'idiome du pays, pour exciter la pitié publique, et mettent leur misère sous la protection du souvenir d'un Dieu né pauvre sur la terre. Ces accents de l'indigence, en rappelant la charité de Jésus-Christ pour tous les hommes, attendrissent les cœurs en faveur de ces malheureux, dans chacun desquels le Chrétien voit un frère à soulager; et souvent le Lazare qui annonce la bonne nouvelle, comme les anges aux bergers de Bethléem, est admis dans la demeure à la porte de laquelle il sollicitait la compassion, et on lui donne une part de la collation de la famille, pour l'associer, par une marque de fraternité chrétienne, à la commune joie qu'inspire la fête, et honorer dans sa personne Jésus souffrant dans la crèche. Ce soir là, en Bourgogne, on sert sur la table, parmi d'autres fruits, un plat de pommes dont personne ne mange : abstinence symbolique, par laquelle les conviv.s déplorent la désobéissance d'Adam et d'Eve, cause de la dégradation de leurs descendants et des humiliations temporelles

du Sauveur, et qu'ils déclerent ainsi ne vouloir pas imiter. Le repas frugal de cette soirée, dont l'usage remonte aux premiers temps de l'Eglise, est encore aujourd'hui, dans les montagnes de la Provence où les traditions de familles ont été moins altérées, signalé par une pieuse coutume. Elle consiste à manger une soupe de pâte appelée croud et crouis par corruption. Ce mets simple, qui est d'institution pour la veille de Noël, est ainsi nommé, parce que dans l'origine on coupait cette pâte en forme de croix, pour honorer en même temps la naissance du Sauveur et le signe de notre rédemption. Dans cette même province, la nuit de Noël que nos ancêtres, selon Bède, appelaient la Mère et la Reine des nuits, des sampes veillent dans toutes les maisons, dit Marchetti, pour représenter la lumière qui, par les entrailles de la miséricorde de Dieu se levant dans le ciel, nous a visités, et a éclairé ceux qui sont assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans la voie de la paix. C'est une allusion à la prédiction célèbre du prophète Issie sur le futur renouveliement du monde par les clartés de la loi évangélique : « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière; le jour s'est levé sur ceux qui habitent la région des ombres de la mort : Populus qui ambulabat in tenebris vidit luces magnam; habitantibus in regione umbra mortis, lux orta est eis (Isa., 11, 2). »

En Normandie, « c'était un vieil usage de la plupart des seigneurs de délivrer deut prisonniers ou d'affranchir deux serfs la veille de la Nativité. » (MARCHANGY, loc. cit., t. III, p. 132.) On voulait, par ces œuvres de miséricorde, honorer, en l'imitant, la miséricordieuse bonté du divin Rédempleur qui a délivré les hommes de la servitude du péché, et les a rendus à la liberté des enfants de Dieu. La cérémonie de la souche ou bache de Noël est célèbre dans le pays de France. Il n'est pas de province, peut-être, où elle n'ait été en usage, chez les uss la veille, chez les autres le jour même de la fête; elle a lieu encore aujourd'hui, parmi le peuple, dans diverses contrées du Midi. où l'on y attache des significations differentes, mais généralement puisées dans le sentiment religioux, et on la retrouve eucore dans le Limousin, le Poitou, la Bourgogne. A cette occasion, on ôte de l'âtre le seu qui s'y trouve pour le remplacer par un seu nouveau, au moyen d'une énorme souche qu'on appelle la bûche de Noël. Les convives du repas qui doit s'en suivre l'apportent en pompe, et la placent au foyer au milieu des démonstrations de la plus vive joie. Au nord de la Provence, dans le comtat Venaissin, cela se fait au chant des paroles suivantes, dans le dialecte provençal de œ pays:

Càcho fiò, Bouto fiò; Dicou nous alègre.

C'est-à-dire : cache le feu (ancien), allums

le feu (nouveau); Dieu nous comble d'allégresse. Le plus ancien de la famille « arrose alors ce bois, soit de lait, soit de miel, en mémoire des délices d'Eden, soit de vin, en souvenir de la vigne cultivée par Noé, lors de la rénovation du monde. » (Extrait du journai d'Avignon La Commune, n° du 24 décembre 1849.) Puis, après que le chef a demandé au ciel de bénir le repas frugal, chacun prend place autour de la table. « Du poisson ou des limaçons, suivant la fortune; du céleri, des confitures, des fruits verts ou secs; au milieu de la table, un pain ou gâteau de forme élevé ou conique, nommé pas calendas ou pais des calen-des, et ne devant pas s'entamer avant le premier jour de janvier; au-dessus, un rameau de houx frélon ou vert bouissé, garni de ses fruits rouges et de ganses faites avec la moelle du jonc (scirpus holoschæmus), telle est là la simple ordonnance de la collation de Noël.... Les chandelles ou bougies qui éclairent le repas doivent être neuves, et leur usage, ainsi que celui de la bûche, doit se prolonger jusqu'au jour de l'an-Ainsi, l'anniversaire du renouvellement spirituel du monde et le renouvellement de l'année s'unissent sans se confondre. » (Ibid.) A Aix comme à Marseille, en porlant la bûche de No, on ne cessait de crier : Calène ven, tout ben ven; Calène ven, tout ben ren, c'est-à-dire : Noël vient, tout bien vient, voulant par là signifier que la naissance du Sauveur des hommes était pour eux la source de tous les biens, et que le Père éternel en nous donnant en ce jour son Fils unique, son bien-aimé, nous avait donné avec lui toutes choses. Ensuite le chef de la samille, ou, en son absence, le plus agé, s'avançant vers la bûche pour la bénir, y versait du vin, et invoquait la très-sainte Trinité, en disant : Au nom dau Père et dau Fils, et dau Sant-Espérit, sprès quoi il mettait le feu. « Cette bûche, dit Marchetti, représente Jésus-Christ qui s'est comparé lui-même à du bois vert dans nos Evangiles, lors qu'estant mené au supplice, suivi d'une grande multitude d'hommes et de femmes tout épleurez qui le plaignoient publiquement avec de grands cris, il se retourna vers ces dames pour leur dire: Filles de Jérusalem, ne pleurez point sur moy, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants; car si le bois vert est traité de la sorte, que ne fera-t-on point au bois sec. Selon ce sens, l'iniquité estant appelée, dans le quatrième des Proverbes, le vin et la boisson des impies, il semble que le vin que nous répandions sur cette bûche significit la multitude de nos iniquitez, que le grand Père de famille, qui n'est autre que le Père Eternel, a répandu sur son Fils dans le mystère de l'Incarnation, pour être consumées avec lui dans la charité, dont il a brûlé pour nous durant le cours de sa vie mortelle et passible. » A ceux qui dissient : « A quoi bon tout cela ? et qu'a de commun avec cette fête, une bûche, du feu et du vin? » ce même auteur répond : • De 'out temps la coustumo

d'allumer des feux et de répandre du vin a été prise pour une marque de réjouissance. et pour un signe d'allégresse; je n'en veux point d'autres preuves que les trefouaux (mot gaulois, qui signifie arbre de faine, fagus) des Poitevins, qui sont feux qu'on allume la veille de Noël, et l'haldalà des Juiss, qui est la cérémonie par laquelle ils marquent la fin du sabbat, et le dis-tinguent d'avec les jours de travail, ce qu'ils font par quelques effusions de vin en signe de joye, dit le tidèle historiographe de leurs coustumes, Léon de Modène. » En Bourgogne, cet usage se pratique aussi, la veille de la sête, sous le nom de las suche de Noei, avec des différences dans lesquelles à la pensée chrétienne s'allie un innocent badinage au profit des jeunes enfants, et où l'on peut retrouver encore une image des douceurs spirituelles apportées aux enfants de Dieu par le mystère de l'Incarnation. « Le père de famille alors, surtout dans la bourgeoisie, chante solennellement des noëls avec sa femme et ses enfants, aux plus petits desquels il ordonne d'aller en quelque coin de la chambre prier Dieu que la souche donne des bonbons. Pendant ce temps-là on met au bas de chaque bout de la bûche de petits paquets de sucreries, que ces enfants viennent recueillir, croyant de bonne foi que la souche les a donnés. » . . Le vigneron, n'ayant pas de quoi faire produire des sucreries à sa souche, y met dessous des pruneaux et des marrons. (Noëls bourguignons de LA Monnoye; Glossaire, au mot Suche.) Dans cette même province, pour le jour de Noël, on fait des fouaces ou gros gâteaux de belle farine blanche, choisie exprès par les boulangers, qui en sont un débit d'autant plus considérable, que les plus pauvres gens veulent manger de la fouace pour célébrer dignement la fête. A Aix en Provence, on prepare pour ce jour des gâ-teaux au sucre et à l'huile, qu'on appelle poumpos taillados: souvenirs de Bethleem, qui en hébren signifie maison du pain, dont le divin Messie réalisa la dénomination prophétique, en disant de lui-même : Je suis le pain de vie, je suis le pain vivant qui suis descendu du ciel. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, pour la vie du monde. A Marseille, au repas du soir le jour de Noël, on met sur la table trois nappes en l'honneur de la sainte Trinité, coutume pratiquée aussi à Air. « Nous mettons sur ces nappes, continue Marchetti, treize pains, dont l'un, qu'on appelle le pain de Nostre-Seigneur, est beaucoup plus gros que tous les autres, qui nous représentent les douze apostres. Nous voulons témoigner par là que nous désirons que Jésus-Christait part à nos joyes, qu'il soit appelé à toutes, et que nous ne nous voulons réjouir qu'en lui et qu'avec lui. Nous affectons cette distinction et ce nombre, afin que cette représentation nous le remettant devant les yeux lorsqu'il mangeait avec ses disciples, nous nous souvenions de nous régier sur ce grand exemple en ces sortes d'agapes, qui se font lors parmi les familles

pour honorer cette feste, et que nous ayons soin d'y estre fort sobres et fort retenus. Le pain qui représente Nostre-Seigneur et qui ost extraordinairement gros, est coupé on trois parts, pour représenter sa personne et ses deux natures, la divine et l'humaine; et après ce mystérieux partage, il est distribué et donné aux pauvres, en mémoire de sa mission en ce monde en leur favour; de la pauvreté qu'il a volontairement embrassée, et du soin que sa bonté a toujours pris d'eux: Evangelizare pauperibus misit mo (Luc., iv, 18); Propter vos egenus factus est, cum esset dives; ut illius inopia vos divites essetis (11 Cor., viii, 9). Ces considérations avaient introduit parmi nous une coustume qui se pratiquoit dans toutes les familles, et qui se garde encore en quelques-unes. C'est qu'on y faisoit pestrir expressément pour les pauvres, à qui l'on distribuoit après avec beaucoup de charité, tout le pain que l'on avoit fait. Le jour de Noël chaque famille en prenoit un pour lui donner à disner, et lui réservoit pour cet effet le premier service qu'elle faisoit des viandes qui estoient servies ce jour-là à table. Ceux de l'Hôtel-Dieu n'estoient pas oubliez. Il y avait peu de personnes aisées et commodes qui ne leur fist quelque aumône; et les bourgeoises aussi bien que les dames se piquoient, par une sainte émulation, de leur fournir durant tout le temps des sacrées conches de la sainte Vierge, le gibier, la volaille et tous les petits-pieds dont ils pouvoient avoir besoin dans leurs dégousts. » Ces œuvres de charité trouvaient un puissant encouragement dans le pieux exemple des évêques de cette ville, qui en prenaient l'initiative. Trop absorbés dans le saint recueillement commandé aux pontifes par la grandeur de ce mystère ineffable pour aller eux-mêmes distribuer leurs aumônes aux indigents dans leur demeures, deux personnes notables par leur probité élaient, selon leur désir, députées vers eux pour aller recevoir les dons de leur charibienfaisance, et les répartir ensuite entre les nécessiteux, dont la reconnaissance faisait remonter de leurs saints bienfaiteurs à Dieu, auteur de tout bien, leurs bénédictions, et les joies de la consolation qu'ils devaient à la fraternité chrétienne. L'administration publique ne restait pas en arrière dans cette voie si noblement ouverte par ses évêques. Animée d'une touchante émulation, elle ordonnait aux consuls de la cité de répandre sur les malheureux les secours qu'elle leur avait destinés sur le trésor de la ville par une honorable et pieuse prévoyance ; et cette salutaire rivalité de bienfaits se répercutant dans les classes aisées de la population, il n'y avait pas de misère qui ne fut assistée, pas de souffrance qui ne fût adou-cie, pas de larmes qui ne fussent séchées, pour imiter la miséricorde de Dieu, qui, en nous donnant son Fils unique, l'avait dépouillé de ses richesses pour en secourir notre indigence. (Ibid.) Le diocèse de Marseille avait encore une autre institution populaire inspirée par le mystère de ce jour, et qui se retrouvait aussi dans dautres contrées : ce sont des sortes d'eulogies, connues là sous le nom de defrutus, mot corrompu des expressions latines de fructu, qui sont le commencement d'une antienne du Brévisire romain. « Ces eulogies consistent en une tour quarrée de pain à chanter, parfaitement bien faite; en une véritable pomme au-dessous, et en une branche de myrthe, dont la tour et la pomme sont traversées. La distribution s'en fait à Laudes, lorsqu'on chante le Benedictus, qui est le centique de Zecherie, que nous disons tous les jours à l'office en mémoire et en action de grâces du don inestimable que le Père éternel a fait de son Fils par le mystère de l'Incarnation. Durant le chant de ce cantique, on tient ces defritus à la main un peu élevez, et, par cette cérémonie, on veut reconnoître que Dicu est véritable en ses promesses..... La tour est la sainte Vierge, que l'Eglise appelle la tour de David, Turris Davidica. Elle est bâtie de pain à chanter, c'est-à-dire de pain azyme et sans levain, pour montrer qu'elle a été exempte de tout péché. La pomme est le fruit qu'on croit communément avoir esté défendu à nostre premier père. Et le myrthe, qui est un bois consacré à l'amour, parce que plus on le coupe plus il repousse, fait voir que nostre salut, qui a commence et qui est venu à nous par la Vierge, a esté en son principe, en son progrez, en sa in, un effet et un miracle du divin amour. » (Ibid.) « Autrefois, avait dit Marchetti un peu plus haut, ces présents estoient en usago dans nos paroisses, mais depuis une centaine d'années, ils ne le sont que parmi les pénitents. » On appelle ainsi des confrairies de pieux laïques, revêtus d'un costume religieux, qui varie selon le but de ces associations, fort répandues dans plusieurs diccèses méridionaux de la France, à l'instar de celles de l'Italie. Les officiers ou dignitaires des chapelles de ces pénitents distribuent les defrutus depuis Noël jusqu'à l'Epiphanie. en présentent à l'évêque, observe cet auteur. à leurs prieurs, et à leurs principaux amis, au nom de la Compagnie, pour marque de la communion qu'ils ont avec eux. Dans la Franche-Comté, cette cérémonie avait lieu pendant le dernier psaume des Vépres de Noël, quand on chanteit l'antienne : 🌬 fructu ventris tui ponam super sedem tuen. A ce moment, ils jetaient des pommes, des noix, et d'autres fruits semblables, qu'ils laissaient ensuite ramasser et manger aux enfants et au petit peuple, afin sans doule que ceux-ci, en demandant la raison de cette coutume, quæ est ista religio? pussent apprendre que Dieu a daigné enfin accomplir la promesse qu'il nous avait faite en la personne de David, en faisant naistre sur la terre, en ce saint temps, le fruit qu'il avoit lors promis, pour estre le prix, la rédemption et le salut de tout l'univers. » (lbid.)

Le noël, expression populaire de l'enseignement chrétien, domine et résume toutes ces pratiques salutaires, qui converçent à ce contre commun comme à leur ventable

NOE

principe. Car, après avoir retenti aux pieds des autels, il pénètre sous le toit domestique; y devient le pivot qui donne le mouvement à la vie du foyer; y excite à une donce allégresse par ses joyeux couplets qui circulent de bouche en bouche; fait du repas de famille un moyen d'édification, une source de gaieté décente, où tous les cœurs s'épanouissent dans un sentiment d'union et de paix, et où les fronts révèlent la sérénité des consciences épurées au feu de la charité divine. Aussi, à raison de l'heureuse influence qu'il exerce autour de lui, dans ces jours de fêtes, il est admis partout avec empressement comme l'instituteur religieux et l'ami de la famille, le lien nécessaire de la réunion, le modérateur de la joie commune, l'interprète de la foi des âmes, l'organe de la reconnaissance envers Dieu, et le garant de l'indulgence mutuelle et de la concorde. L'usage de chanter des noëls dans les maisons généralement répandu autrefois, et qui subsiste encore en bien des pays, est constaté par Pasquier. « En ma jeunesse c'estoit une coustume, dit-il, que l'on avoit tournée en cérémonie, de chanter tous les soirs, presqu'en chaque famille, des nouels, qui estoient chansons spirituelles faites en l'honneur de Nostre-Seigneur; lesquelles on chante encore en plusieurs églises, pendant que l'on célèbre la grand'messe le jour de Noël, lorsque le prestre reçoit les offrandes. » (Recherches de là France, liv. 1v, chap. 16.) Racore aujourd'hui dans la Provence, jusqu'à la fête de la Purification, mais surtout le jour de Noël, parmi les gens du peuple restés plus fidèle aux coutumes des ancêtres, le repas du soir est entremêlé des chants de ces cantiques, qui en sont l'accompagnement obligé, comme la dinde rôtie en est le mets indispensable, se continuant dans la veillée, à travers les jeux innocents ou les cousories agréables, comme un intermèdenécessaire pour célébrer ce grand jour, et rap-peler aux sentiments qu'il doit exciter dans lous les cœurs. Là, le noël intervient pour donper à ces réunions de famille un caractère de solennité qu'on ne retrouve pas au même degré dans d'autres provinces, et que rendent plus chères aux habitants de cette contrée es excelients effets qui en résultent. Pour que la joie soit pleine et entière, nul ne doit manquer à ce rendez-vous annuel autour du chef de la race; et alors les dissentiments s'éteignent, les brouilleries cessent, les réconciliations rapprochent ceux que des malentendus divisaient, et les liens fraternels se resserrent au souvenir d'un Dieu de paix el d'amour. «Les Provençaux sont naturellement religioux, et tel a toujours été le carectère des peuples doués d'une imagination vive et sensible. Leurs solennités sont de viales fêtes, leurs fêtes des speciacles brillants... La première de toutes ces fêtes, celle que nous célébrons avec le plus de joie, c'est le retour de Noël. Il n'est point de Proven-[a], fût-il absent depuis vingt ans de sa paine, qui puisse voir arriver cette mémorable époque sans que son cœur ému ne lui

rappelle les scènes attendrissantes, le ton de cordialité, de joie antique, et jusqu'aux mets choisis de ces vénérables banquets. Dans ce saint jour cessent les inimitiés, les haines, les discordes domestiques, et toutes les dissensions de famille. Les grands parents président à la réconciliation; ce sont eux qui, ministres de paix, invitent à la réunion ceux que l'intérêt divisait. On s'embrasse, on se pardonne, on s'asseoit ensemble à la même table; le malvoisie, le vin cuit, le muscat de Toulon ou de Cassis, brillent dans les verres; il s'exhale bientôt en douces folies et en aimables indiscrétions. Mais ce qui charmerait vos regards, c'est l'extrême propreté de l'agape, et les fronts épanouis des convives, et l'élégante simplicité des mets qu'on y sert avec profusion. » (Soirées provençales ou Lettres de Bérenger, t. 1°, p. 168; Paris, 1787.) Des usages analogues, parmi diverses nations chrétiennes de l'Europe, attestent qu'elles ont connu le noël, et que chez plusieurs d'entre elles il s'est perpétué comme en France. A Constantinople, le jour de l'Incarnation de Jésus-Christ, il y avait musique pendant le diner de l'empereur, et l'on y chantait un cantique consacré à cette fête (Codinus, Liber de officialibus palatii Constantinop., p. 120.) En 1170, un noël fut chanté au banquet royal de Henri II d'Angleterre, tenant cour plénière à l'occasion de cette fête, durant les offices de laquelle il avait porté la couronne que les évêques lui avaient posée sur la tête, selon la coutume pratiquée la, comme en France, aux plus grandes solennités chrétiennes, dans les temps anciens de la période féodale. (Thomas Warton, Histoire de la poésie anglaise, t. 111, p. 426, édit. de Londres. ) Dans la Calabre, les paysans viennent chauter, à Noël, des cantiques spéciaux devant les images de la Vierge. On célèbre également en Espagne la fête de la Nativité de Notre-Seigneur par des noëls. En Aliemagne, où cette sorte de cantique était bien antérieure au luthéranisme, c'était la coutume, au xvi siècle, d'aller de maison en maison, les jeudis des trois semaines qui précèdent cette fête, chanter des noëls et souhaiter une bonne année. C'étaient des jeunes gens des deux sexes qui se donnaient cette mission, laquelle était une manière de demander des étrennes. Il en est de même encore aujourd'hui dans quelques parties de l'Angleterre. (William Sandys, Christmas Carols, Introduct., p. 120. London, 1833.) En ce royaume, où en 1521 fut imprimé un recueil de noëls par William de Worde, le plus ancien imprimeur de cette nation, sous le règne de la reino Rlisabeth, plusieurs poëtes furent chargés de composer des noëls, et recurent des émoluments pour ce travail. Un de ces poëtes, du nom de William Cornyshe, reçut 13 schellings, 4 deniers, pour une composition de ce genre. (Ibid., p. 118.) Les manuscrits supplémentaires du Muséum britannique, numéros 5465 et 5665, contienneut uno collection d'anciennes chansons du temps de Henri VII et de Henri VIII, au nombre desquelles on distingue quelques noëls et de pieux cantiques, avec la musique à trois ou à quatre parties. (Ibid., p. 119.) Du temps de Shakspeare, pendant le temps de Noël on chantait des noëls le soir, dans les rues, et c'était une manière de réclamer la bienfaisance. (Ibid., p. 119.) Au xvi siècle, quand les monarques anglais tenaient leurs fêtes de Noël à la cour, une des cérémonies de cette solennité de palais consistait à chanter des noëls. (Ibid., p. 121.) Au xvi siècle, on retrouve le même usage de célébrer ces fêtes de Noël par le chant de ces compositions spéciales (Ibid., p. 122), dont la tradition s'est continuée jusqu'à nos jours en Angleterre, où la coutume de chanter des noëls subsiste encore dans toutes les contrées de

ce royaume.

Le noël, à son origine et longtemps après, eut un caractère grave et sérieux comme les compositions liturgiques dont il était la poélique interprétation populaire et le tidèle écho. Mais insensiblement il recut l'empreinte des mœurs, des habitudes, des usages, de la manière de sentir et de parler des populations auxquelles il était destiné. Les poëtes qui se livraient à ce genre d'écrire, soit qu'ils cédassent à un calcul, soit qu'ils obéissent à l'influence générale, y transportèrent les sentiments, les idées et les formes de langage du peuple, et assurèrent ainsi la longévité du moël, devenu d'autant plus cher aux populations qu'elles voyaient s'y réliéchir leur propre image sous les divers aspects de la vie commune. Lors de cette première transformation du noël, les sentiments qu'il exprimait reproduisant la naïveté des mœurs épurées par la religion, leur simplicité, leur vulgarité même, n'offraient rien de discordant avec le caractère pieux et contenu qu'il tenait de la source où il avait puisé son inspiration; c'était le Christ se faisant petit pour instruire les petits et les ignorants. Mais une phase nouvelle s'ouvrit ensuite. Quand les mœurs se modifièrent par la marche des idées; lorsque l'esprit français, dégagé des étreintes de l'ancienne civilisation, eut acquis sa personnalité distincte et la liberté de ses allures naturelles, dès ce moment le moël, sans perdre le cachet religieux de son origine, prit une physionomie nouvelle. Il se montra tour à tour alerte, familier, narquois, hardi et même quelque peu malin. La vénération qu'imposait le dogme n'y fut point oubliée, ou tout au plus par distraction, et la foi conserva toujours ses droits imprescriptibles; mais les expressions présentèrent de temps en temps cette légère transparence qui fait en quelque sorte flotter l'esprit entre la sainteté du mystère et les conditions du fait humain. Ce mélange de simplicité et de linesse, de respect et de gaieté, d'obéissance chrétienne et de doute apparent, a été apprécié avec un discernement parfait et un tact exquis par M. Sainte-Beuve, dans le charmant et spirituel article qu'il a publié, à propos des Noëls de La Monnoye et des écrits de Grosley, sur l'Esprit de malice au bon vieux temps. « Oa so

tromperant fort, dit ce critique éminent, si on le croyait toujours aussi simple qu'il le paraît, et de même si on l'estimait toujours aussi malin qu'à la rigueur il pourrait être. L'esprit du bon vieux temps, avant qu'ou l'eût éveillé et gâté, avant qu'on lui eût appris tout ce qu'il recélait, et qu'on lui edt donné, suivant le langage des philosophes, conscience et cles de lui-même, cet esprit allait son train sans tant de façons, se conduisant comme un brave manant chez lui : il doute, il gausse, il croit, tout cela se mèle. Mais c'est parce que la foi, ce qu'on appelle la foi du charbonnier, s'y trouve avant et après tout, c'est pour cela que le reste a si bien ses franches coudées. Le xviii siècle, ne l'oublions pas, et déà la Réforme en son temps, sont venus tout changer; ils sont venus donner un sens grave el presque rétroactif à bien des choses qui se passaient en famille à l'amiable; pures espiégleries et gaietés que se permettaient les ainés de la maison entre soi. Ces peccadilles, une fois dénoncées, et quand on a su co qu'on faisait, ont pris une importance énorme..... Le propre du vieil esprit, même gaillard et narquois, était de ne pas franchir un certain cercle, de ne point passer le pont: il joue devant la maison, et y rentre à peu près à l'heure; il tape aux vitres, mais sans les casser. Il a le dos rond... On a remarque dès longtemps cette gaieté particulière aux pays catholiques; ce sont des enfants qui sur le giron de leur mère lui font toutes sortes de niches et prennent leurs aises.

Si l'on s'émancipait jusqu'à quelque doute vague, si l'on s'échappait jusqu'à certaine curiosité indiscrète dans un moment d'habitude buissonnière, c'était sens conséquence par passe-temps, sans parti pris et sens préjudice de la soumission aux enseignements du maître. Au moindre rappel, au premier coup de cloche, tout au plus au second, on baissait la tête, on pliait les deux genoux devant la croyance subsistante et vénérée; on faisait acte sincère de cette humilité et de cette reconnaissance du néant humain, qui n'est pas la moindre fin de toute sagesse. » (Tableau historique et critique de la poésie française et du théâtre français en xvi siècle, etc.; Paris, Charpentier, 1853, p. 460, 461 et 462.)

M. de La Monnoye est le seul dont les noèls, résultat d'un défi, sentent un peu la parodie, selon la remarque du célèbre critque cité plus haut, ce qui faillit attirer sur eux la censure de la Sorbonne. Parmi les autres compositeurs dans ce genre de poésie chrétienne, les uns ont écrit dans un style grave et noble, et les autres ont su allier une gaieté naïve à la réserve décente, commandée par le respect dû à cit auguste mystère. Une foule de poètes laïques ou ecclésiastiques, dans les diverses nations de l'Europe, nous ont laissé des neèls, écrits soit dans la langue nationale, soit dans les idionies vulgnires ou patois des provinces:

on peut en voir une collection considérable à la Bibliothèque de l'Arsenal, à Paris, fonds La Vallière. Il n'est pas jusqu'à Luther, qui, depuis sa séparation de l'Eglise romaine, n'ait exercé sa verve poétique dans ce genre de composition, ainsi que nous en offrirons plus bas la preuve, par une pièce choisie entre plusieurs autres.

Comme le noël s'éloigna insensiblement de son institution primitive, et se dépouilla souvent du caractère religieux, pour chanter des sujets profanes, les diverses formes que, par suite de cette déviation, il a revêtues selon les différents sujets, ont créé naturellement une classification assez bien déterminée. On peut donc, d'après les monuments anciens et modernes de cette sorte de poème, réduire les noëls aux quatre espèces suivantes: 1° le noël religieux, consacré à célébrer la Nativité de Notre-Seigneur Jésus-Christ; 2° le noël royal, composé pour les souverains, soit à l'occasion de leur couronnement, de leur mariage, de leurs victoires, soit pour leur banquet à la fête de Noël, ou pour quelque événement considérable se rattachant à leur personne ou à leur règne; 3° le noël politique, ayant pour objet l'éloge d'un grand personnage, d'un haut fonctionnaire public dans l'Etat ou dans 'Eglise; 4° le noël badin, concernant des

LOCCESANG VON DER GRBURT UNSERS MERZEN J.-C.

4.

Gelobet seist du Jesu-Christ, Dasz du Mensch geboré bist Von einer Jungfraw das ist war : Desz frewet sich der Engel schar. Alleluja!

9.

Desz ewgen Valters einig Kind, letzk man in der Krippen sind la unser armes Fleisch und Blut Verkleidet sich das ewig Gut. Alleluja!

3.

Den aller Welt kreisz nie beschlosz Der ligt in Marien schosz Er ist in Kindelein worden Klein Der alle Ding erhalt allein. Alleluja!

J.

Da ewig Liecht geht da herein Gibt der Welt ein newen Schein, Es leucht wol mitten in der Nacht: Und uns desz Liechtes Kinder macht. Alleluja!

5.

Der Sohn desz Valters Gott von art, Ein Gast in der Welte ward Und führt uns ausz dem Jammer thal Er macht uns Erben in seim Saal. Alleluja!

6

Er ist auff Erden kommen arm, Dasz er unser sich erbarm Und in dem Himel machet reich Und seinem Lieben Engeln gleich. Alleluja!

7

Das hat Er alles uns gethan
Sein grosz Lieb zu zeigen an.
Des Frewet sich alle Christenheit.
Und dancht ihm desz in ewigkeit. Alleluja!

personnes privées, et traitant un sujet vul-

Les noëls religieux, en langue française, sont trop nombreux et trop répandus reur qu'il soit nécessaire d'en fournir ici des exemples ; nous préférons en demander aux langues étrangères, parce que ces pièces sont généralement peu connues. Parmi les noëls qui se recommandent par l'ancienneté, ii faut signaler, avant tout, ceux qui sont échappés à la plume de Luther, et appar-tiennent ainsi à une époque qu'il est facile de préciser. Nous en donnerons un ici. C'est un sujet piquant de curiosité, de voir comment ce prétendu réformateur a chanté le mémorable événement de la naissance temporelle du Fils de Dieu, base des mystères de la religion catholique qu'il avait désertée. Nous transcrivons le texte allemand d'un petit livre appartenant à la Bibliothèque Mazarine, à Paris, où il est enregistré sous le se 2 2 2 4 ct intitulé de la constant le n° 23,364, et intitulé : Pealmen und geintliche Lieder D. M. Luther, und anderer frommen Christen.... Strassburg, anno 1622; — Psalmi, et cantiones sanctæ D. Martini Lutheri et aliorum piorum christianorum, secundum anni tempora directa. Nous l'accompagnons d'une traduction littérale, que nous devons à l'obligeance de M. Bailly, sous-bibliothé-caire à l'Hotel-de-Ville de Paris.

CANTIQUE DE NOS CORURS SUR LA NAISSANCE DE J. C.

1

Que Jésus-Christ soit loué, Lui qui est né d'un homme Et d'une jeune feunme! La troupe angélique en est en joie. Allcluia l

2,

Par bonté éternelle, L'enfant dans notre pauvre chair Et sang est caché. Allelaia !

**5.** 

Un enfant, couché
Dans le sein de Marie,
Arrête, et conserve le monde. Alleluia?

4.

L'éternelle lumière vient ici-bas Donner une clarté nouvelle, Et brille au milieu de la nuit . Un faible enfant la produit (cette lumière). All.

5.

Par génération, Fils de Dieu Père, Il nous conduit, nous qui vivons Dans cette vallée de misère. Alleluia!

6.

Il est venu pauvre sur la terre, Et, par miséricorde, Il nous fait donner richesse au ciel, Et son amour égale celui des anges. Alleluia!

7.

Il nous montre son immense amour. Joie de toute la chrétienté! Et remercions-le dans l'éternité. Alleluia!

Si ce noël n'est pas irréprochable sous le rapport du dogme, il faut convenir du moins qu'il se distingue par l'élévation des pensées, la noblesse et quelquesois le sublime de

l'expression.

935

Nous n'aurons rien à reprendre dans ceux que nous empruutons à la langue polonaise. Nous les extrayons d'un livre intitulé: Spiewnik koscielny, etc., Zmelodyjami; Krakow, 1838; c'est-à-dire Cantiques d'église, etc., avec les mélodies, Cracovie, 1838, que madame la comtesse Xaverine Grokolska a bien voulu nous communiquer, en y joignant une traduction qui est d'une exactitude presque littérale. Ces morceaux, au nombre de trois, sont les noëls les plus usités en Pologne, et le second surtout y est le plus populaire. Nous nous conten-tons d'en donner ici l'interprétation francaise.

## PlEśń (chant) 11, page 28.

L'ange dit aux bergers : « Le Christ est né pour vous dans l'humble ville de Bethléem. Il naquit e dans la pauvreté, lui le Roi de l'univers.

A peme eurent-ils appris l'heureuse nouvelle, qu'ils cournrent à Bethleem, et trouverent dans la crèche l'Enfant Sauveur, auprès de Marie et de Joseph.

Le Seigneur de toute gloire s'est abaissé des cieux, sans chercher un palais. Il n'en a point bâti, lui, le Roi des créatures.

O merveilleuse naissance, impossible à définir! Une Vierge conçoit un fils en demeurant toujours pure; elle l'enfante, et ne perd rien de son innocence.

Déjà s'est accomplie l'antique prophétie, et la verge seurie d'Aaron a donné son fruit.

Obélssez à Dieu le Père, ainsi qu'il nous l'or-donne. « Voilà, dit-il, mon Fils unique qui vous ou-« vre le paradis. Peuples, écoutez-le! »

Honneur et gloire à Dieu qui n'aura point de sin; au Père, au Fils, au Saint-Esprit, unis ensemble dans l'adorable Trinité!

Pless (chant) in, page 304.

Auprès de cette crèche, qui donc accourra chan-ter les louanges de Jésus-Christ enfant, envoyé aujourd'hui parmi nous?

Patres, accourez ! Chantez de beaux cantiques > votre Seigneur.

Nous aussi, avec des chants, nous vous suivrons, bergers, et tous ensemble nous le verrons, cet Enfant divin.

(458) Cette pièce est due à la plume de Karpinki, poète distingué de la cour du roi de Pologne, Stanislas Auguste, et qui consacra les dernières années

il est né dans la panvroté; il pieure dans son énble : nous irons le réjouir aujourd'hui.

Que par toute la terre chacun s'écrie, ivre de joie : « Le Promis du ciel nous est donné! C'ex l'Emmanuel dans son abaissement! Gloire à Dieu dans les cieux!

Salut, 6 Seigneur, 6 vous qui venez parmi nous! Pourquoi abandonner les douceurs du ciel per descendre en la terre?

- Mon amour m'abaisse ainsi; il veut élence l'homme jusqu'à l'empirée.

Pourquoi êtes-vous couché sur la paille, et me dans un berceau? Pourquoi auprès de vils animus, et non parmi les seigneurs de la terre?

— Afin que l'homme qui ressemble au soin, et k pécheur aux bestiaux, soient sauvés par moi.

Ton royaume ici-bas, & Seigneur, c'est le monte entier; vous êtes la fleur des champs. Pourque donc le monde ne vient-il pas te recevoir?

- Parce que le monde ne connaît que les chois qui passent; il me prépare dans sa colère un 81 seme de croix.

Rachel pleure, et se désole; sa voix va jusqu'sa ciel, quand elle voit ses fils innocents baignés dans lour sang.

- Je dois verser bien plus de sang, de cet ocea

de douleurs ils s'élèveront au ciel.

Trois monarques de l'Orient abandonnent leur pays pour offrir au Seigneur leur cœnr et ses tros dons.

Vous vous contenterez de leurs offrandes, mais surtout de ceiles de leurs cœurs. Que Dieu les reçoive au ciel!

Pleśń (chant) zi, page 45 (458).

Dieu naît! Les puissances tremblent; le Roi des cieux est sans abri. Le feu s'éteint; l'éclair parak moins brillant ; l'infini a des bornes.

Celul qui est vêtu de gloire s'est abaissé; le Rei

éternel devient homme!

Et le Verbe s'est fait chair, Et il a demeuré parmi nous.

Le ciel est-il donc au-dessous de la terre? Dies s quitté son séjour pour venir au milieu de son per aimé, pour partager avec lui les travaux et la peines.

Il n'a pas souffert peu, oh non! et nous-mêmes nous avons causé ses douleurs!

Et le Verbe s'est fait chair, Et il a habité parmi nous.

Né dans une étable, une crèche lui servit de ber ceau. De quoi s'entourait-il alors? De vils animet, de bergers et de foin.

Pauvres, vous avez en le bonheur de le saint avant les riches.

Et le Verbe s'est fait chair, Et il a habité parmi nous.

de sa vie passées dans la retraite et l'éclat d'un bes taient à traduire en vers les Psaumes de David.

On vit aussi des rois se mêler aux bergers, portant au Seigneur leurs dons : l'or, la myrrhe et l'encens.

Dieu unit ces dons aux offrandes des pauvres. Et le Verbe s'est fait chair, Et il a habité parmi nous.

5.

Lève ta main, Enfant-Dien, pour bénir notre pays, notre patrie bien-aimée. Soutiens-la par ta force divine et par tes conseils.

Affermis notre maison, conserve nos biens, nos

villes et nos villages.

Et le Verbe s'est fait chair, Et il a habité parmi nous.

Luther est ici dépassé sous tous les rapports. De ces trois noëls, si le premier est d'une simplicité touchante, qui n'exclut pourtant pas l'éclat de l'expression, les deux autres sont de remarquables pièces lyriques, qui produisent tour à tour l'admiration et l'attendrissement, et font honneur à la littérature religieuse de la Pologne.

Quoique nous n'ayons pu nous procurer des noëls en langue italienne, nous sommes toutefois assuré qu'il en existe: l'Italie, centre de la catholicité, terre de poésie et d'enthousiasme, ne pouvait faire exception dans ce concert des nations chrétiennes de l'Europe, célébrant l'immense événement

qui a renouvelé la face de la terre.

L'Espagne connaît aussi le noël. Comme parmi nous, l'anniversaire de la Nativité du Dieu rédempteur y a donné lieu à des coutumes pieuses, qui ont une signification touchante. A Valence, par exemple, et ailleurs dans les monastères qui suivent la règle de Saint-Augustin, c'est l'usage, avant la messe, de porter processionnellement Jans les lieux réguliers l'image de l'Enfant Jésus couché dans un berceau; le prêtre vient ensuite la recevoir à travers la grille du chœur des religieuses, qui ouvre sur le sauctuaire de la chapelle pour la communion, et la place sur l'autel pour toute la durée des offices, le tout au chant des hymnes et des cantiques. C'est la plus jeune religieuse qui porte ainsi l'effigie sacrée; et, ce jour-là, elle jouit exclusivement des droits et prérogatives de supérieure sur tous les membres de la communauté, qui honorent en elle la sainte enfance du divin Sauveur. Les poëtes espagnols se sont emparés d'un sujet naturellement si poétique. Lope de Véga l'a chanté en beaux vers sous diverses formes, et a même composé là-dessus une pastorale sacrée en langue castillane. Les idiomes populaires devaient, à leur tour, s exercer sur ce sujet religieux, qui, considéré du point de vue des mœurs rustiques, présentait un intérêt nouveau en fournissant des couleurs nouvelles : aussi, tous les dialectes ont-ils payé leur tribut largement, et enfanté une foule de noëls dans les différents patois de ce pays. Celui qu'on va lire est écrit en patois valencien, ou langue limousine, et plein de grâce et de naïveté; nous le tenons de l'obligeance de M. Duplessis, ancien recteur de l'Académie de Lyon, qui a

DICTIONN DE PLAIN-CHANT

bien voulu nous le communiquer, et pense, d'après M. Salva, bon juge en cette matière, qu'il doit être du xvi siècle. Sauf certains traits qui portent le cachet du génie espagnol, on y verra un air de parenté avec les noëls provençaux de l'abbé Saboly, dont nous parlerons bientôt; c'est faire l'élogo des deux auteurs, que de dire que l'un rappelle l'autre. Les linguistes, les personnes familiarisées avec les dialectes de la langua romane, nous sauront gré de ne donner que le texte valencien; une traduction ne pourrait qu'en affaiblir les beautés, et il en offro d'ailleurs d'intraduisibles. Le noël porte une intitulation qui indique que c'est une chanson joyeuse (un chant d'allégresse) destinée à être chantée, te jour de la naissance du Seigneur, au portail de Belem:

## TONADILLA ALEGRE

per cantar en el dia del Naiximent del Señor, en el portal de Belein.

1

En un estable
Prop la muralla
Un recin nat
Viu en la palla;
Cada uli tenia
Com una estréla,
Y la boqueta
Era una perla.
Yo pense durli
Quatre cosetes,
Y tinc de ferli
Chôcs y festetes:

Ajoneles, toca manetes; Téca les tú que les tens boniquetes,

2

Una matrona
Que era sa Mare,
Achellonada
Viu en l'estable:
Anchel, no dóna,
Me parcixia,
Segons la cara
Viu que tenia.
Al Chic tapaba
Y fent votetes,
Lo acariciaba
En ses manetes.

Ajoneles, loca maneles; Téca les tú que les tens boniqueles.

3.

També allí estaba
Chunt al pesebre
Un hóme afable,
Póbre y alegre:
Que fora el pare,
Yo no ho creia,
Perque en la palla
Aixi el tenia.
Mes viu li fea
Mil caricietes,
Y li torcaba
Les clagrimetes.

Ajonetes, toca manetes; Tocu les tu que les tens boniquetes.

1.

Anchels gloriosos, Del cel baixaren, Y en gran dolsura Així cantaren:
Gloria en lo cél,
Pau en la térra,
La llum del mon
Aci se encérra.
Cert encantaben
Ses tocatetes
Y variaben
Les tonadetes.
ionetes, toca manet

Ajonetes, toca manetes; Téca les tú que les tens boniquetes.

5.

Pastors ozochosos
Alli vingueren,
Y varies coses
Al Chic digueren.
Qui un corderet,
Qui llet portaba,
Qui brullo y nates,
Qui mel rosada:
Y com tenien
Esca y palletes,
Troncs grans cebaren
Posant liegnetes
Ajonetes, toca manetes;
76ca les tu que les tens boniquetes.

6.

Pa, vi, manteca,
Oli y vinagre,
Sal y alls com duyen,
Caldero armaren
Miques, gaspachos,
A trompa y corda
Feren y ompliren
Be la garchóla
Y al Chic li feren
Les pastoretes
Unes papilles
Rechuplosetes.
Ajonetes, toca manetes,
Táca les tú que les tens boniquetes.

7

Deu ai Infant
Reconegueren
Y un ball de pronte
Alli magueren.
Gayta y pandero
Contens tocaben,
Y fentse trósos
Alli balaren.
A tot seguien
Les pastoretes
Donant mil vóltes
Salandonetes.
Ajonetes, toca manetes,
Tóca les tú que les tens boniquetes.

Tots pues devots
Aném à veure
All Infant nat
En un pesebre.
Es molt graciós,
Y tant garrit,
Que mes que un sól
Es de polit.
El cór donemli
Mes no en chancetes,
No siguen falses
Nóstres festetes.
Ajonetes, tota manetes;
Tóca les tú que les tens boniquetes.

9. Qui tal pensara

Que en un estable

Home naixquera
Fill de Deu Pare!
Qui cél, y térra
Vist de hermosura,
Es nat de Mare
Verché y molt pura.
El muda y bolca
Eu ses faixetes,
Dientli afable
Mil rahonetes
onetes, toca manetes;

Toca les tú que les tens boniquetes.

10.

Cosa es que pasma,
Veure en pobrea
Al que est tan ric
De or y noblea.
Al que es immena
(Que maravella!)
El te en sos brasos
Una Doncella.
Molt cariñosa
Li fa sopetes,
Que de tals mans
Sera dolcetes.
Ajonetes, toca manetes;
Tóca les tú que les tens boniquetes.

4.

Digamli: Verche
Pura y molt santa,
Que el vostre nom
Lo infern espanta,
Pues de este Niño
Sou digna Mare,
Y tant os ama
El Etérn Pare,
Que ens done gracia
Feuli instancietes,
Tombé que olvide
Nostres falletes.
Ajonetes, toca manetes,
Tóca les tú que les tens boniquetes.

12.

Chesus Deu meu,
Del mon rescat,
Que esteu de fret
Tot tiritant:
Pera obrigaros,
Del cel tesor,
Voleu les teles
Que te el meu cor.
A un si, ben presto
Les tindré tretes
Que el cór apresa
Bat ses aletes.
ionetes, toca manetes,

Ajoneles, toca manetes, Toca les tú que les tens boniquetes.

Ce noël, dans l'ouvrage d'où il est tiré, est suivi des couplets ci-dessous, qui soil une pièce adhérente à cette composition, d semblent en former le complément indipensable, tel que l'exigeait peut-être, à cette époque, le goût espagnol.

COPLETES

al Chesus recin nat.

4.

Del ivern en lo mes fort A la micha pit naixqué De una Mare, Verche pura, Un molt polit infantet.

DE PLAIN-CHANT.

Els ullets com dos estreles, Que roben lo enteniment, el cor de tots los que van Adorario reverents.

Els morrets son dos corals Que pareix estan dient : Veniu, si voleu dulsures. Que en abundancia tindren.

Es en tot tan graciat, Tan pulit y garridet, Que es mes erniós que la gloria Y que els Serafins també.

Com es la nit molt chalada Tremolant està de frei, Reclinat en un pesebre, Sinse tindre bolquerets.

No habrá entre tots qui se apiade De este Chiquet tan poliret, Que cent Rey de cél y terra Se troba despulladet.

Espos meu, Rey infinit, Yo os donare un bolqueret; De les teles del men cor, Tot de perles guarnidet.

També et daré una faixeta Ron Chesus, y un gamboixet, Fot bordat de les virtuts Que vos mateix me amostren.

Y tombé una caroteta Pera cobra el cabet, Une tems vindra, que de espines Tot transpasat el voreu.

(Valencia: por la hija de Augustin Laborda, en la Bolseréa.)

Après avoir rendu hommage aux littératures étrangères, et montré les belles ou gracieuses inspirations qu'elles doivent au noel, nous avons à signaler les richesses littéraires dont il a doté les patois de la France; car c'est là, et non dans la langue française, que se trouvent les meilleures et les plus curieuses compositions de ce genre. Obligé de choisir entre ces nombreux dialectes de la langue romane, nous nous bornerons à chercher des exemples dans les idiomes de la Franche-Comté et de la Provence, les deux seules provinces qui, avec la Bourgogne, possèdent des recueils importants, soit par le nombre des pièces, soit par la célébrité que leur ont assurée les talents de leurs auteurs.

Besançon a produit deux compositeurs de noëls, le P. Christin Prost, capucin, mort le 27 décembre 1696, et François Gauthier, imprimeur-libraire de cette ville, où il mou-

rut en 1730. Les anciennes éditions de ces recueils étant épuisées, un homme d'intel-ligence et de goût, M. Th. Belamy, a pris soin de sauver de l'oubli des compositions qui font honneur à son pays natal. Il a donc réuni les noëls de ces deux auteurs bisontins en un seul volume in-12, qu'il a publié en 1842, à Besançon, chez Bintot, impri-meur-libraire, place Saint-Pierre, prenant pour base de son travail l'édition de 1750 (Jean-Claude Bogillot; Besançon), comme la plus voisine, dit-il, du temps où vivait François Gauthier. Les motifs par lesquels le nouvel éditeur explique son entreprise lui inspirent des réflexions très-judiciouses que nous devons exposer ici, parce qu'elles sont applicables aux noëls en patois de toutes nos autres provinces. « Les noëls bisontins. abstraction faite de l'originalité parfois piquante de leur forme et de l'énergie singulièrement pittoresque de l'idiome dans lequel ils sont écrits, se recommandent avant tout par un genre de mérite qui ne saurait échap-per à l'observation la plus superficielle, et par lequel s'explique leur succès constamment croissant auprès des lecteurs de toutes les classes: nous voulons dire la peinture fidèle de mœurs qui ne vivent plus que dans les souvenirs d'enfance de la génération qui précéda la nôtre, et de caractères primitifs dont l'empreinte va s'effaçant chaque jour davantage. A ce titre, leur popularité ne saurait manquer de s'accrostre par la succession des temps; et ces naïves productions qui égayaient, à certaines époques de l'année, les soirées de famille de nos aïeux, auxquelles la société spirituelle et polie de ce temps ne dédaignait pas d'emprunter de fréquentes citations, des allusions aux personnages et aux événements de l'époque, offriront certainement un jour, à l'observateur, au peintre de mœurs locales, à l'historien même, de curieux mémoires à consulter, des sources abondantes de l'intérêt le plus varié, le plus puissant sur l'esprit des lecteurs d'un autre âge. » (Préface, p. 2.)

Ce recueil contient soixante dix-huit noëls, dont les douze premiers appartiennent au P. Prost, et les soixante-six autres sont dus à la plume de François Gauthier. Ils sont écrits dans l'idiome franc-comtois, qui diffère peu du bourguignon, ces deux pays ayant fait partie autrefois, comme on sait, de l'ancien royaume de Bourgogne, dont la contrée supérieure fut détachée ensuite sous la dénomination de Comté de Bourgogne, et commença d'être appelée Franche-Comté sous le règne de Philippe le Bon : le patois bisontin ou franc-comtois n'est donc, en tout cas, qu'une variété, un dialecte local de l'idiome bourguignon, qui a son poëte le plus spirituel et le plus narquois dans M. de La Monnoye. Si les noëls du P. Christin Prost ne décèlent pas autant de talent que ceux de ce dernier auteur, on les lit néanmoins avec plaisir, bien qu'ils ne soient pas semés des traits malins et des hardiesses un peu trop transparentes du

poète dijonnais. Il a fidèlement reproduit les mœurs et le langage populaires; et, sans cesser d'être gai et naïf, il concilie toujours la familiarité de la pensée ou de l'expression avec le respect du aux mystères divins de la foi catholique. M. Belamy nous apprend que le P. Prost, indépendamment de ces poésies religieuses, composa plusieurs pièces remarquables en vers français et patois, sur divers événements de son temps. Ce que nous pouvons affirmer, après la lecture des strophes en vers français dont il a entremêlé plusieurs de ses noëls, c'est qu'il est fâcheux pour sa renommée qu'il ait cédé à cette tentation, et que son seul titre poétique est dans ses compositions en vers patois, auxquelles il eut bien fait de se tenir : non omnia possumus omnes. Cette observation s'applique également à François Gauthier, qui, de même que son devancier, montre une complète ignorance des plus simples règles de la versification française. Imitateur malheu-reux d'un mauvais modèle en ce point, il est supérieur au P. Prost sous tous les autres rapports, quoique celui-ci manie l'idiome maternel avec une grande dextérité. « Les noëls de Gauthier se distinguent, dit le nouvel éditeur et avec raison, par l'originalité du cadre, le naturel piquant du dialogue, mais surtout par une étude plus approfondie des mœurs populaires, et par l'inépuisable variété de forme de ces petits drames, où se déroulent les scènes les plus piquantes empruntées à la vie habituelle, intime, d'une classe aujourd'hui dépourvue de toute physionomie distincte, et confondue sans retour avec les autres branches de la grande famille agricole et industrielle, nous voulons dire la corporation des vignerons bisontins ou Bousbois (459-460). Les noëls de ces deux auteurs renferment, comme pres-que tous ceux écrits en langue rustique, une telle quantité d'anachronismes qu'il semblerait que c'est en quelque sorte une condition du genre, mais, une fois la part faite à ce parti pris du compositeur, on y découvre des beaulés relatives d'une évi-dence incontestable. Dans ces pièces il en est plusieurs où il est fait allusion à des événements contemporains, à des personnages éminents, et qui se rattachent ainsi aux diverses classifications que nous avons établies. Nous en avons trouvé un, le 27° de la seconde partie du recueil, qui appartient au genre farci par l'intercalation allernative d'un vers latin parmi des vers en patois. (Voy. l'article Epitras parcie). Les mélodies, d'une musique généralement médiocre, sont la plupart empruntées à des chants profancs d'une allure trop légère, et peu en rapport, par conséquent, avec la sainteté du sujet auquel elles sont adoptées.

(459-460) Le 21 juin 1575, les huguenots, désignés alors en Franche-Comté par le sobriquet injurieux de Bosts (crapauds), ayant tenté un coup de main, à l'aide des princes étrangers protestants, contre Besançon, les citoyens des quartiers d'Arènes, Battant et Charmont, les repoussèrent vigoureusement, et sauvèrent leur ville, par leur intrépide et victorieuse On m'ait dit ne boune nouvelle, Si belle, Qu'y en a lou cœu joyou; Las Auges ant chanta qu'en ce jou Lou Messie natt de ne Pucelle : On m'ait dit ne boune nouvelle,

Si belle, Qu'y en a lou cœu joyou.

Adam aiva fa ne fouëlie, Lou Cie Eta pou nous farma; Lou bon Jesu s'ot daisarm Et vint nous rebeillie Lai vie: Adam aiva fa, etc.

3.

Qué pensée aiva st'élraiable De Diale, En s'aidusant Adam? Y s'en moë aujeden las dents, Et l'ot pou toujou miserable : Qué pensée aiva, etc.

L'aiva envie de nous tous padhre; Lou matre, Qu'ot né dans ce bas lue, Qu'ot nouëte Seigneu, nouëte Due, L'ai bin envie chauffa au plâtre : L'aiva envie, etc.

5. .

Eve, l'aivoue ne souële téte, Sie béie T'aiva aifantouma; Y te voula pou tout ja.ma Bouta dans un luë de misére : Eve, l'aivoûe, etc.

Y me lou semble voë qu'enraige En caige Aivoue sas Dialoutins, De ce que nouele Sauveu vint Pou nous dailivra d'esclaivaige : Y me lou semble, etc.

Y nous craya dedans sas griffes, Ce pifre, Main l'ot bin aitrapa Lou bon Jesu ne lou veut pas Pa sai venue y dailivre : Y nous craya, etc.

On nous ait chaissie d'in pathare, Ne tare Où tout bin sibonda Las élémens se sont banda, Et nous ant toujou sa lai gare : On nous ait chassie, etc.

résistance, des désastres dont elle était menacec. On les appela, depuis cette journée, pousse-bes. (pousse-crapauds, chasse-crapauds), vulgaire et fi rieux surnom, dégénéré ensuite en celui de Bosse...
qui consacre le souvenir d'un acte éclatant de ju-triotisme et de foi religieuse. (Voy. la note 1 du ... noël, p. 54.)

9.

Main stu que grille en ot lai cause, Y n'ause Paraître en ce mouēment, Y n'ait pas fret, aissuriement; Ne jou ne neu y ne repovēse : Main stu que grille, etc.

40.

L'airet voulu que dans las flàmes Noues àmes Endurint das tourmens; C'airet éta son contentement, De nous voe tretous miserables : L'airet voulu, etc.

44.

Main, maudit pére di mensonge, Te songe, Quant te cret nous aivoi ; Voici, voici in divin Roy Qu'en enfa de nouvé te plonge : Main, maudit pére, etc.

12.

Cot prou pala de ste béte, Lai tête L'y fa déjet prou mau ; Laissans quy ce maudit Grinmau, Que vaut pere que lai tempéte : Cot prou pala, etc.

13.

Ollans-nous-en dans cete Aitaule, Nicole, Mouquaus-nous das Démons, Y tremblant tous ai son saint nom: Se te las craint, t'é enne fouële : Ollans-nous-en, etc.

14.

Coument soëthi de ce velaige?
Lai noige
Nous en empoëcheret,
Ai chaique pas on lourgeret;
Embourba noues dons, ç'ot doumaige:
Coument soëthi, etc.

15

Laissans noues moutons dans l'ai plaine Sans crainte, Noues chins las gadherant; L'ant de bons coulies, bounes dents; S'in loup vint, l'airet la baiquaine: Laissans noues moutons, etc.

16

Las loups ne fant pas las raivaiges, Cairnaiges Que fant tous las Sondats; Moutons, couchons n'aipargnant pas Et l'en fesant de gras poutaiges : Las loups ne fant, etc.

17.

Y ne faut pas pendant lai gare, Compare, Aibandena l'houtô Lou bon Duë counet hin noues maux : Y voit ce que nous pouvans fare : Y ne'faut pas, etc.

18.

Demeurans putoue ai l'aissonte, Ste route Ot bin longe ai teni; Lai Palestine ot loin d'ici, On nous escroqueret sans doute : Demeurons putoue, etc. NOE 19.

Ollans pria Due ai l'Eglise,
Denise
Gadheret lai moeson :
Laissans-lai aupré das tisons,
Nous trouverans lai tôble mise :
Ollans pria Due, etc.
20.

Boute queure das cairbounades, Grillades, N'oublie pas di boudin; Tire ne channe de bon vin, L'y en ait ai foëson dans nouës caves : Boute queure, etc.

9

Se ce n'éta que nouête velle, Si belle, Ot pleine de Soudats Que couvant nouête feu l'hyva, Chaicun s'en iere ai lai Grand'Messe : Si ce n'éta. etc.

22.

De poue de dourmi vé las cenres, Vai panre In Noue de Gauthie; Chantans lou, y l'aichete hie; L'ot drouele, y veux pa cœu l'aipanre : De poue de dourmi vé las cenres, Vai panre In Noue de Gauthie.

Le noël suivant rentre dans la catégorie du noël royal. Deux commères s'entretiennent ensemble de la naissance d'un grand prince; l'une veut parler de la nativité du Messie, et l'autre de la naissance du prince des Asturies, né le 25 août 1707, fils du roi d'Espagne Philippe V.

4.

JEANNOTTE.

Bonjou, daime Pierrotte, Veni-vous voë st' Offant Qu'ot dedans enne grotte; Nu, pouëre et languissant, Couchie dans in coin, Ste pouëre Angeotte Ot dans lou besoin; D'en aivoi soin Chaicun s'aiprote, Et vet poutha son don Ai ce jouli poupon.

2.

## PIERROTTE.

Vous éte envie de rire, Et vous mouqua de moi; Y a bin entendu dire Que l'y éta né in roy; Lou pere ai st' Offant Ot bin pussant, Ft l'ait das tares Jusqu'en Orient, Tout ot riant Dans sas pathares; Coument donc se peut-tu Qu'y soit couchie tout nu?

3.

### JEANNOTTE.

II. las! daime Pierrotte, On m'ait dit qu'y n'ait pas Ne pouëre chemisotte, Que l'ot sans bré, sans pas, Et que l'ot couchie
Dans n'aicurie,
Ou ne covane
Joueset et Mairie
Y sont lougie,
In bue et n'ane
Fant tout lieu pouēre train,'
Et lieu pete moyen.

NOE

å.

## PIERROTTE.

Y ne sais pas, coumare, Qué conte te me fa, Te pale de n'aiffare Qu'y ne comprenet pas : Quoi! lou fils d'in roy Réduit se voit Dedans n'Aitaule! Dans ce pouère lue, In sale bue, N'ane que baule L'y tenant compaignle! Vai, vai, te l'é songie.

5.

Te raivasse, sans doute, Et ne sça que te dit, Tu me l'ai baille boune, On veit bin que te rit: Ce pete Poupon, C'ot in Bourbon, Bintouêt lai gare Finiret, dit-on, Dans ce canton, Et nouête tare Jouiret de l'ai Pa; Quoi! ne m'entente pa

ß.

L'Espaigne et peu lai France Pou ste naissance ant fa Grande raijouissance, Et feu de tout couta, Tant dedans Pairis Coume ai Madrit; Chaicun s'empresse, Et chaicun y rit: Las gens d'aisprit Disant sans cesse Qu'en repoue nous serans, Et lai pa nous airans.

**6 0**.

### JEANNUTTE.

Y t'entendet, coumare,
Main te ne sça donc pas
Ne belle et boune aiffare
De ste neu airiya?
L'Offant qu'ot venu,
C'ot nouëte Pére;
Y nous vint outa
Et nous bouta
Ilors de misère,
Y beillenet lai Pa,
Main ne l'offensans pas.

8.

## PIERROTTE.

Si ce n'ot lou Messie, Y padhet mon laitin, Qu'ot daicendu di Ciel l'ou mettre ai nouës maux fin; S'y pouvouë olla, Et l'y poutha Tout mon mennaige Neubles, pain, vin, la, l'ie bue sola Pou son poutaige; Alı! y ne plainroue pas Mai coumare, mas pas.

9.

Vous éte mon aime:
Peu que vous voula voō
Ce t'émable Mésie,
Pourvu qui ne sait moē,
Vous l'y poutheri,
Et beillerie
Mai pouēre oufrande.
Qu'y a lou cœu mairi,
Sans mon mairi,
Le seret grande;
Ca y l'y beillerouē
Tout lou bin qu'y pourouō

10.

Dite-l'y que l'ai gare
Nous cause bin das maux,
Que boute en Pa l'ai Tare,
Et que tous nouēs tr 'vaux
Dans pouē finissint,
Que nous eussint
Lai Pa su Tare;
Que stu que vouret,
Ōu bin feret di tintaimare,
Ce seret lai raison
Qu'on lou mette en prisona

1

## GUILLEMETTE, servante de Pierrotte.

Ah! mai chere matrosse, Laissie-me lou poutha, Y a pairé pou d'aidrosse Pou vouës raisons conta; Y fa bé chemin, Et lou maitin Lai tare ot dure; Y ne craignet pas Pou lu mas pas, Ne lai fraidure Et las feuilles di bô Ne me ferant pas pô.

12.

# PIERROTTE, maitresse de Guillemette.

Vai, te n'é que ne fouêle, Te ne sça que te dit, Sça-te bin que l'Aitaule Ot éloignie d'ici De pu de cent luê, Et que ce luê Ot en Turquie Tout pa lai lai lai bas Devé lai ma? C'ot ne fouêlie Que de craire y olla, Sans ou'on feusse voula.

**13.** 

## STILLEMETTE.

On dit dans nouête Velle
Oue tout y ot charmant,
Que lai Mére ot si belle,
Et que st' aimable Offant
Ressemble in soulcil,
Et qu'in parcil
N'ot su lai Tare.
C'ates, y lou varra
Ou ne pourra
Figue das gare!
Mai matrosse songie
De me beille a

On dit que das mounarques Sont venus de bin loin

L'y aipoutha das marques Qu'y prenant de lu soin; Qu'y recounaissant Et confessant Que lieu prouvinces Sont entre sas mains; Que das humains L'ot Dué et prince, Et qu'y pouthant tous troë L'Encent, lai Myrhe et l'Oë.

45.

#### PIERBOTTE. .

Ho! dit toujou, fanfare,
Non, y ne lou veut pas;
Se t'y vé, te n'é qu'ai fare
Ton paiquet, dainipa;
Pran tas coutillons
Tous tas aillons;
Vai-t'en au plâtre,
Vai-t'en, chambrillon,
Double touillon,
Charchie in mâtre;
Te ne seré demain
Pas, sans doute, ai mon pain.

16.

#### GUILLEMETTE.

Vous vous mette en coulere
Et vous vous empoutha,
Gaire lou mau de mére!
Et bin y n'iera pas.
Y vouroué pouthant
Voé ce t'Offant,
Aipeu sai Mère,
Tout n'el languissant,
Et qu'en naissant
Pread noués misères,
Que vint farma l'Enfa,
Et brisie tous noués fa.

17.

## PIERROTTE.

C'ot qu'y seu dainquin promte; Main dit-me, où veux-te olla? Te te mouque di monde, Te voit bin que l'ot ta : Te rencontreré, Et trouveré Trou quéque yvrougne Que l'injuriret, Tairateret, Et charchant rougne; Te feret quéque mau : Crait-me, gadhe l'houtô.

Lés patois du midi de la France offrent surtout de précieuses compositions en ce genre. Parmi ces idiomes, nul n'est comparable au provençal, personnifié avec éclat, sous le règne de Louis XIV, dans un poëte, qui, par ses mérites divers, et le nombre de ses productions, a laissé à une grande distance tous ceux qui ont voulu marcher sur ses traces. Si Pierre Goudelin, dont le Languedoc est fier avec raison, a fait quelques noëls qui ne sont pas indigues de l'Homère des Gascons, il était réservé à un homme d'église d'élever le noël, en langue rustique, à l'importance et à la popularité des écrits qui ajoutent un ornement à une littérature.

L'abbé Nicolas Saboly, bénéticier et maître de musique de l'église collégiale de Saint-Pierre d'Avignon, où il mourut en 1675, à Vâge de soixante et un ans, non loin de Monteux, son pays natal, s'est rendu célèbre par ses noëls en patois provençal, qui l'ont fait surnommer, à bon droit, le Troubadour du xvii siècle. Doué d'un merveilleux génie d'invention, d'une fécondité inépuisable, il composa environ quatre-vingts noëls, qui sont autant de petits chefs-d'œuvre, toujours variés par la forme, le cadre, et qui étonnent par les ressources nouvelles d'une verve intarissable. Constamment exact dans l'expression du dogme catholique, familier et gai sans être irres-pectueux, habile dans la connaissance du cœur humain, il étincelle, à chaque instant et tour à tour, de mots spirituels ou touchants, de pensées riantes ou gracieuses, de saillies originales, d'aperçus piquants et d'autant plus remarquables, qu'ils se produisent sous une écorce grossière, et nous viennent de personnages incultes et vulgaires. Ces petits poëmes, drames rustiques et charmants, où se jouait la fantaisie de Saboly, et que l'on chante encore devant les crèches des églises dans la Provence, ont excité l'admiration des savants et des philologues, comme ils sont le désespoir de ses imitateurs. Malgré les anachronismes qu'on y trouve, et qui procèdent d'une sorte de système de l'auteur, ces compositions ont obtenu les éloges de Millin, dans ses Essais sur la langue et la littérature proven-cale, 1808; de M. Pierquin de Gembloux, dans son Histoire littéraire, philologique et bibliographique des palois, Paris, 1841; de M. Mary-Lafon, dans son Tableau historique et littéraire de la langue parlée dans le mids de la France, Paris, 1842. Saboly a été l'objet de plusieurs articles biographiques : 1° dans le Dictionnaire de la Provence d'Achard, qui dit que ses noëls furent si goûtés de son temps qu'on les chanta dans toute la France; 2º dans le Dictionnaire historique et biographique du département de Vaucluse par M. Barjavel; 3° dans la Biographie universelle de M. Michaud, ce dernier article par M. Fortia-d'Urban. Ajoutons, pour les personnes d'un gout trop difficile, que d'éminents écrivains de notre époque, tels que les Raynouard, les Nodier, les Fauriel, les Villemain, les Sainte-Beuve, les Augustin Thierry, se sont montrés de chauds partisans des idiomes du midi de la France, et que ce dernier particulièrement fait un grand cas des noëls de Saboly. Ils sont écrits dans le dialecte du Comtat d'Avignon, l'un des plus doux de l'idiome provençal, sinon celui qui révèle le plus nettement sa descendance de notre vielle langue romane. L'édition originale intitulée: Lei noué de san Pierre, en Avignon, chez Pierre Offray, est de 1669, sans nom d'auteur, ainsi que celles qui suivirent jusqu'en 1674; à partir de cette année, elles portent le nom de l'auteur. Un exemplaire de l'édition originale existe à la bibliothèque de l'Arsenal, à Paris, provenant de la bi-bliothèque La Vallière. Après celle-là, les plus anciennes sont celles de 1699 (Avignon, chez Chastel), de 1737 et 1763 (Avignou,

chez Domergue). Nous avons sous les yeux les éditions de 1772 et 1774, portant ce titre : Recuril de noëls provençaux, composé por le sieur Nicolas Saboly, bénéficier et maître de musique de Saint-Pierre d'Avignon, nouvelle édition, augmentée du noël fait à la mémoire de M. Saboly, et de celui des Rois, fait par J. F. D\*\*\* (Domergue, doyen d'Aramon). Les airs adaptés à ces noëls sont fort appréciés des connaisseurs, et, à leur jugement, plusieurs de ces mélodies sont des compositions musicales d'un grand mérite. Voici quelques échantillons de ce talent si original. Nous renonçons à reproduire en français ces morceaux de poésie provençale: ce serait leur ôter tout leur charme, et ternir leurs beautés natives. Nous en prenons un au hasard; on y verra la vivacité méridionale, unie au vieil esprit gaulois, dans toute sa piquante naïveté rustique.

LXIV. NOR.

1.

Gnillaume, Toni, Pierré,
Jacques, Claude, Nicoulau,
Vous an jamai fa veiré
Lou souléou qué per un trau.
Venés vite,
Courrés vite,
Qu'aquesto fés
Lou veirés
Tan qué voudrés,
Per mai dé dous ou trés.

2,

Bans une cabaneto
Troucado de tout cousta,
Senso gis de luneto
Diou fait veire sa clarta,
Et sa Maire
Et sa Maire
Qu'es aupres d'éou
Lou souléou,

Réveillo té, Nanan, Anué se fai gran festo; N'aosés pas lei Crestian Qué jogon dé son resto? N'ia qué réjouissenço Vai souna Mourdaquei, Gélèbro la naissenço Dou Fils dé l'Adounai.

Yéou crésé qu'es véngu, Car sian tro misérablé; Dison qu'és préségu. Es na dins un establé: D'en noste Jutario N'én siam pas tro countén. Yéou voou dire ou Messio Lou Salon allerén.

Nosta Lei es, ma fo, Tan vielllo qué brandusso; Semble lou viei Jaco, Plus secco que merlusso. Crésé qu'és tan marrido Qué n'avén qué d'ani, A léi cambo pourrido, Sé pou plus sousténi. Prés dé sei peou, Semblarié qu'un caléou.

3.

Quan miejanieuch sounavo Soumeillavé toutesca; Nosté gros gau cantavo Cacaraca, cacaraca. Qu'aucun crido, Qu'acun crido : Jean, léve té, Gros paté, Habillo té, Escoute aqués monté.

1

Senso veiré persouno,
Au traver dé mon chassis
Ausé l'Angé qu'éntouno
Gloria in excelsis,
Et in terrà,
Et in terrà.
Tou patatou,
Saute ou sou
D' mon linsou,
Et courré coumo un fou.

5.

Ai vis, non vous desplasé,
Un picho dessu lou fén,
Un homme, un biou, un asé,
A l'entour d'une jacén.
Qué de joyo,
Qué de joyo,
D'en aquéou lio!
Fan un trio,
L'asé respond: hi, ho!

En voici un autre du même auteur. C'est un dialogue entre deux Juifs au sujet de la nouvelle répandue de la naissance du Messie: ils étaient en grand nombre alors dans le Comtat, comme dans les autres provinces du midi de la France. Saboly a parfaitement imité, dans la réponse, leur manière de parler. Ce noël est le 73° de son Recueil.

> RÉPONSE : É aué vo?

É pui, qué vo? Laisso li fairé. Nalouvali agrés tu. A, siés fou. N'as qué fouliés en testo.

O, es vengu, espéro lou ben.

A, vaī. Matto. Per ma fo, as bėgu.

Cu sara pas countén, qué sé counténté

A sé siés fou, cu te guerrra?

A, filo, mangeair.

Séi secco, la boutarén trêmpé.

Crei mé, démoro én répan.

Sé tombe, sara ou sau.

5.

ĸ.

7.

Créi mé, partén, Nanan, Per véiré noste Seigne; Sé nous fasén Crestian, N'ourén plus rén a creigné. Brisén lampe et viole, Brulén nostei Talmu Et dé nostei Coudole, Qué si n'én parlé plus.

Véné t'én émé yéou, Qui:tén la Sinagogo, Véiré lou Fis dé Dicou : Lou véirian pas dins jogo. Es déscendu su terro Per naïssé dins un jas; Fara cessa la guerro, En vous donnén la pas.

Es aquéon bel infantoun Qué nous tiré d'Egypto, Dei man de Pharaoun. Et de sei Satélito. Eou nous mandé dé mano Per lou mén quarante au; Souste noustei cabano, Jamai mourian dé fanj

Monselgnour, nous voici Pour voir votre Excellenço Et pour vous rendre aussi Nostei obéissanço. Nous avons l'espéranço Qué sarén ben réçus, Et qu'ourén souvénénço De nos prédécéssus.

Nous ne pouvons résister au plaisir de donner ici le fameux Noël dei très Booumians (les trois Bohémiens). Dans le recueil de Saboly il est le 69°, mais plusieurs critiques l'attribuent à un autre auteur, Louis Puech, né en Provence. Quoi qu'il en soit, les lecteurs nous sauront gré de leur faire connattre cette remarquable composition, tant admirée des gens de goût. Ces Bohémiens s'offrent à dire la bonne aventure à l'enfant Jésus, à Marie et à Joseph, et, par l'inspection des mains de ces trois personnages, devinent tour à tour leurs grandeurs et dévoilent le mystère auguste de la nativité du Dieu fait homme, dans un récit semé de traits charmants et de beautés incomparables.

LXIXº NOÈ.

ŧ.

Nautrei sian trés Boumian
Que dounan la bono fortuno,
Nautrei sian trés Boumian
Qu'arrapan pertou vonté sian.
Enfan aimable, tan dous,
Bouto, bouto aqui la crous,
Et chacun te dira
Tout cé qué t'arribara.
Commenço Janan cépéndan
Dé li veiré la man:

« Tu siés, à cé qué véou,
« Egau à Dieou,

Et siés son Fieou tout adourable;
« Tu siés, à cé qué véou,

Cu té tén? lou pourtau és ouver.

Yéou mé farai Crestian?

Pian, pian, un pau daisé! Bardajan aimé. Qué n'én mangearai éncare.

Yéou quittarai? espéro lou ben.

O lou véiras.
Bouto tei luneto.
A, fai mé veirs l'escalo qu'es descendu.
Cu té voudrié creiré, n en sarré de bélo

Pais dei cébe.

Marridei gén. Et dé cayo tan qué voyan.

Aquire avian toujou taulo messo.

O, excellence és un vau ma.

Non Coubéiran pas. Léve lou capéou, tire melléto. Et perqué sian de sa race?

A, vai, mallo dé gén, Coumo aco oblido lei causo.

« Egau à Dieou,
« Nascu per icou din lou néan.
« L'amour t'a fach énfan
« Per tout lou genre human,
« Uno Vierge és ta Maire,
« Siés na senso gis de Païre
« Aco paréi din ta man. »
« L'amour t'a fach énfan, et

L'ia encar' un grand sécret Qué Janan n'a pas vougu diré L'ia encar' un grand sécret Qué fara bén léou son effet. Vèné, vèné, béou Messie, Metto, metto eissi La piéco blanco Per nous fairé réjoui, Janan parlara, béou meina Bout' aqui per dina. Soute tan dé moyén, L'ia quaucarén, Per nosté ben, dé for sinistre; Souté tan dé moyén, L'y a quaucarén, Per nosté bén, de rigouroux. 1 Sé l'y vés uno crous, 4 Qu'és lon salut dé tous, Et si té l'ausé diré e Lou sujet de ton martire, « Et qué siés ben amouroux. » « Sé l'y vés, etc. 5.

Lia éncaro quaucarén Au hout dé ta ligne vitale. Lia éncaro quaucarén

Que te vau diré magassén. Vèné, béou german, Douno, douno cinsi la man Et té dévinaran ocarén dé bén chara Mai vengué d'argén, Ou, tan ben, Senso, non sé fai rén. « Tu siés Diesu et mourtau, « Et coums tou « Viouras hén pau dessus la terro; « Tu siés Dico et mourtau c Et coumo tau. « Saras bén pau d'en noste éta. « Mai ta divinita e Es sur l'éternita « Siés l'autour dé la vido, · Ton essénço és infinido « Nas rén qué sié limita. » e Mai ta divinita, etc.

Vos-tu pas qué diguén Quaucarén à ta sante Mairé. Vos-tu pas qué li féa Per lou mén noste complimén? Bello Damo vénès eissà, Nautréi counoissén déjà Oué din ta bello man L'y a un mistère den gran. Tu qué siés pouli Digue li Quancarén dé jouli : Tu siés dou san royau Et ton houstan Es déi plus han D'aquesté monde; « Tu siés dou san royau e Et ton houstau e Es déi plus bau A cé qué véou; Ton Seignour és ton Ficou e Et ton pairé lou miéou : · Qué podes-tu mai estré Qué la fillo dé ton mestré · Et la Maîré dé ton Dicou? » · Ton Seignour, etc. »

5. Es tu, bon Seigné-gran, Qué siés au canton de la crupi, Et tu, bon Seigné-gran, Vos-tu pas qué végyén ta man Diguo, tu craignés bessai Qué non roubén aquel aï, Qu'és aqui destaca? Roubarian pu léou lou ca. Mette aqui dessus, Béon Moussu, N'avén pas éncare bégu. leou vèsé din ta man Qué siés bén gran, Qué siés bén san, · Qué siés bén juste; leou vèsé din ta man
 Qué siés bén gran,
 Qué siés bén san e Et ben ama. c Aī, divin marida, As Loujour conserva

· Uno sant' abstinénso;

· Tu gardés la providénso,

» N'en siés-tu pas bén garda? »

· Aī, divin marida, etc.

6.

Nautrei councissén béu Qué siés véngu dédin lou monde,

Nautrei councissén ben Qué siés vengu sénso argén. Bel Enfan, u'en parlén plus : Quan tu siés véngu tout nes, Craignés, à cé qué vian, La rescontre dei boumian. Qué craignés, béou Fiéou, Tu siés Diéou, Escouta noste Diéeu. Si tro dé liberta Nous a pourta A dévina lon aventure. Si tro dé liberta Nous a pourta A té parla tro libramén. Té prégan humblamén Dé faire égalamén Nosto bono fortuno, Et qué nous én donnés uno Qué duro éternélamén.

Té prégna, etc.

Le dialecte languedocien nous fournitut noël qui semble avoir été inspiré par les succès de Saboly, bien qu'il se place à distance des compositions de cet auteur. Nous l'avons signale déjà. C'est celui que l'abbé J.-F. Domergue, doyen d'Aramon, fit pour la sête de l'Epiphanie. Il l'écrivit sur l'au de la Marche de Turenne, musique d'une belle et harmonieuse facture, qu'on dirait composée tout exprès pour ce sujet religieux, et qui serait perdue pour nous sans le nociqui l'a perpétuée dans le midi de la France, où elle est exécutée même sur l'orgue des églises le jour des Rois. L'un et l'autre seront, nous n'en doutons pas, bien accueillis des amateurs de ces compositions diverses. Ce noil est le 80° du Recueil de Saboly.

TXXX. MOF

Dé matin Ay rencontra lou trin' Dé très-grand Rey qu'anavoun én voyagé; Dé matin Ay rencontra lou trin Dé très rand Rey dédin lou grand camin. Ay vis d'abord Dé garde cor,

Dé gén arma éme une troupe de Page, Ay vis d'abord De garde cor,

Toutéi doura dessus séi justou-cor.

Léi caméou Qu'éroun ségur fort béou, Eroun carga de touts seis équipage; Léi caméou,

Qu'éroun ségur fort béou, Pourtayoun léi Bijou toutei nouvéou. Et léi tambour,

Per faire bounour,

Dé téms-en-téms sasién un bruvant upage: Et léi tambour,

· Per faire hounour,

Battien la marchou chacun à see seer.

Dins un char, Doura dé toute par. Vésias lei Rey moudesté course d'Angri Dins un char Doura dé toute par, Vésias brilla de riche estandar,

[Et lei Drapéou Qu'éroun fort beou Ei ventoulés servissién dé badinage (461).] Ousias d'Oubois, Dé belléi voix

NOE

Qué dé mou Diéou publiavoun lei louange, Ousias d'Oubois, Dé belléi voix,

Qué disién d'airs d'un admirablé choix.

Esbai De véire d'aquo d'aqui Me sleu rengea per veiré l'équipage, Esbai

De véire aquo d'aqui De lieun én lieun leis ai toujou suivi. L'Astré brillan,

Qu'érou davan, Erou déi Rey uno favourable guidou, L Astré brillan,

Qu'érou davan S'arrestét net quand fuguét vers l'Enfan.

Introun piei Per adoura soun Rey, A dous ginoun coumensoun sa priérou, Introun piei, Per adoura soun Rey Et récouneissé sa divinou Ley. Gaspard d'abord Préséntou l'Or

Et dis per-tout qué n'én sias lou Rey dé gloire, Gaspard d'abord Préséntou l'Or,

Et dis per-tout que vén cassa a mort.

Per présent Melchior offre l'Encent En li disen : sias lou Rey deis armadou, Per présent Melchior offre l'Encent: Sias noste Rey et sias Dieou tout ensen.

La pauréta; L'humilita Dé voste amour soun lei provou assurado La pauréta,

L'humilita Nempachou pas vostou divinita.

Quant à iéou N'én plouré, mon bou Diéou, En sangloutén vous présénte la Myrrhou, Quant à iéou,

N'én plouré, mon bon Diéou, Dé li songea siéou puléou mort qué viéou. Un jour per nous,

Sur unou Croux, Coume mortel finires nostei misesou, Un jour per nous, Sur unou Croux,

Dévès mouri per lou salut dé tous.

L'Eglise célèbre, au jour de l'Epiphanie, trois miracles compris dans le couplet suivant :

Oujourd'hey, Es adoura déi Rey

(461) A l'égard des trois vers compris dans les crochets, une note du livre marque qu'ils surent ajoutés à l'occasion d'une sête qui se fit en ce tempslà. - Par certains détails de ce noël, nous présu-mens qu'il est fait allusion à l'entrée du roi Et Baptegea déi man dé Jean-Baptistou, Onjourd'hey, Es adoura déi Rey Tout lou mondé se soumet à sa Ley. Dins un Festin,

NOE

Rénd l'Aigou en vin. Aquéou miracle és ségur bén de réquiste, Dins un Festin, Rénd l'Aiguou en vin,

Nous manifestou son poudé divin.

Pour terminer la série des exemples de la première espèce de noëls, nous donnerons le suivant, qui est du très-petit nombre de ceux que Saboly composa en français, et qui, par l'intercalation d'expressions latines dues à des souvenirs bibliques, se rattache au genre farci. (Voyez l'article Epitrar FAR-

LXVIº NOÈ.

Voici le Roi des Nations, Natus ex sacra Virgine, Ce Fils de bénédiction, Ortus de David semine; Voici l'Etoile de Jacob, Quam prædizerat Balaam. Ce Dieu qui détruit Jéricho, In clara terra Chanaam.

Il descend du plus haut des Cieux, Hunc adoremus Dominum; li vient naître dans ces bas lieux. Inter bovem et asinum. Ce Verbe du Père éternel Exsolvit quæ non rapuit,
Pour sauver l'homme criminel Matris alvum non horruit.

Bethléem la sainte Cité, Christi cunabulis clara, Nous a donné la Sainteté Majori filio Sara. Cet enfant né donna la Loi Supra sanctum montem Sinai; Quoique abaissé, c'est un grand Roi, Et nomen ejus Adonai.

C'est le Fils d'un Dieu tout-puissant, Aliàs formidabilis; Il paratt aujourd'hui naissant, Puer pauper et humilis. Pour délivrer le genre bumain Ex ore sævi dæmonis, Ainsi nalt notre Souverain, Propter salutem hominis.

5.

Adorons donc ce Saint des saints, Quia in terris visus est; Allons lui tous baiser les mains, Pro omnibus nunc natus est. Ainsi cet adorable Enfant, Vocatus sanctus Israel, Vient pour tous répandre son sang, Sicut prædixit Daniel.

Louis XIV dans le Languedoc : ce n'est toutesois qu'une conjecture ; mais si elle était vraie, il taudrait alors admettre que ce noel a été compose au plus tard dans l'année 1660.

ß.

Bergers, accourés promptement In hoc diruptum stabulum Et salués très-humblement Æterni Patris Filium.
Il nous a procuré la paix, Jam nunc includens Tartara; Chantons sans cesse ses bienfaits, In tumpano et cythara.

O mère aimable du Sauveur, Concepta sine macula, Priés pour nous le Créateur, Ut nostra solvat vincula; Et nous chanterons désormais, Dei nostri magnalia, Qu'à Dieu gloire soit à jamais. In sæculorum sæcula. Amen.

L'idiome vulgaire ne s'en est pas tenu au simple noël pour célébrer la nativité du divin Sauveur; il s'est même élevé jusqu'au drame. C'est ce qu'exécuta, en 1741, un sieur P\*\*\*\*, dans une œuvre intitulée: Drame pastoral sur la naissance de Jésus-Christ, par une suite de noëls languedociens et proven-ceaux, avec l'adoration des mages en françois; le tout parodié sur les airs les plus propres à exprimer le sentiment de chaque personnage; Paris, chez Boivin, Le Clerc et Lottin. C'est une série de scènes prises dans les mœurs villageoises, et chaque situation est rendue par un noël chanté en musique. L'auteur anonyme a emprunté cette idée aux coutumes du moyen âge, où les mystères de la religion chrétienne, surtout ceux de la nativité et de la passion de Jésus-Christ, étaient représentés dans les églises par des person-nages vivants, qui se distribuaient les rôles de ces scènes pieuses pour édifier le peuple et le porter à la dévotion par des images sensibles. On sait que c'est là l'origine de l'art dramatique en France. Le drame pastoral dont nous parlons ici a été composé pour nos populations méridionales, chez lesquelles s'est conservé jusqu'à ce jour le goût de ces représentations de la crêche de Bethléem, que les évêques tolèrent encore dans les églises sous la forme de personnages inanimés, et dont on offre aussi le spectacle public dans des maisons particulières, où les personnages automates produisent des mouvements analogues à leur situation, accompagnés de paroles que leur prêtent des gens cachés derrière la toile. Il est probable que l'auteur de ce drame pastoral le destina à être représenté, et qu'il réunit tous les in-nocents prestiges de l'art dramatique pour mieux agir sur les imaginations, dans le but louable d'exciter les profonds sentiments de piété que doit faire naître ce premier des mystères de la rédemption des hommes par le Fils de Dieu. Quoi qu'il en soit, pour faire connaître ce drame en poésie vulgaire, nous allons en mettre quelques morceaux sous les yeux des lecteurs.

d'Un pâtre, habitant dans les montagnes de la Judée, s'étant réveillé aux cris d'allégresse qu'il entend de tous côtés au sujet de la naissance du Sauveur du monde, se mi précipitamment en campagne. Des begenrevenant de Bethléem lui font part de cequile ont vu, et il éveille, en chemin faisant, un de ses camarades en frappant à sa porte.

1.

Hau! Coulas, hau! hé bén vouas-ty m'énéah:
Fay pas bouan atténdré,
Anén donc, descén,
Vas estré bén contén!
Sian tous huroux! Une maîré pioucelle,
Qué disoun fort belle,
Ven dé fairé un Fiéou :
Es ton mestré, et lou miéou.

9.

Ey hen ségur, car té diray qué Pierré,
Cyprien et Nierré
Van coume lou vén
Per eyveilla ley gén.
Cridoun pertout qu'an vis lou vray Messie,
Daouquau Isaïe
Nous a tant dé fé
Announça lou poudé.

3.

Aquel enfan, tant grand, tant rédoutable,
Ey dins un establé,
Sen faisse et maillau,
Entre un azé et un biau.
Eys éou pourtant qué lance lou tounerre,
Bén qué siégue én terre,
Et dont lou soul bras
Nous dounera la pax.

4.

M'an assura qu'une troupe céleste,
Per marqua la feste,
A fa din leis airs
Lou plus béou dey concerts;
Qu'a bén proumés eijs hommes sur la terre
Qué n'aourién plus guerre,
Et cantave aoussy
Glori in excelsy.

5.

Doutés béléou dé cé qué té raconté, Crésés qu'és un conté? May perdén plus tém, Anén én Bethlém. L'y troubaren aquelle sancte Mairé, Dont lou fléou sén pairé, Coume paire et fléou, Es hommé coume és Diéou.

6.

lloij! qué dé gén aou fond dé la countrade!
Van én troupélade;
Qu'unte émpressamen!
Tout és én mouvamen.
Despache té, si vouas pas qué té quitte,
Descèn donc, faji vité!
Qué siés lanternié!
Adiéou, m'en vau premié.

Telle est l'exposition de cette œuvredrantique. Il se termine par des hymnes et des adorations à l'Enfant-Dieu, et des hommages à la sainte Vierge, ainsi qu'à saint Juseph offerts avec des présents, tour à tour par des bergers de différents ages et de différents exes, auxquels se trouve mêlée une troupe de Bohémiens; le tout terminé par un chœur. Voici les couplets qu'une vicilie bergère adresse à la sainte Vierge.

DE PLAIN-CHANT.

964

4

Avieij tant d'impatience Per vény vous révéra, Qué vostre sancte présénce Dé joie me faij ploura Sias brune, maij qué sias belle! Embaoumas coume lou thin; Sias une rose immourtelle, Sias l'estelle daou matin.

2.

Vau bén léou quitta la vide, Car ay cént ans per lou mén; Maij, vous vése, et souij ravide, Mourissé en counténtamén. Vous, qué sias daou ciel la porte Et l'amour dé vostré fléou, Vous, l'espoir qué mé comforte, Hélas! intercédas per yéou.

La troupe de Bohémiens, comme on peut bien penser, n'est pas eu reste, et présente ainsi, à sa façon, ses hommages à Jésus-Christ par la bouche d'une bohémienne, suivie d'une seconde:

ł

Vénén, moun bel Enfan, Vous fairé la révérence. Ah 1 que vosté neissénce Prouve que sias bouan! Sian dé paureij baoumians Errans.

Errans. Agripavian, Filoutavian Cé qué poudian; Maij,

Coume plus grands peccadous, Sias véngu paty surtout per nous.

2,

## DEUXIÈME BOHÉMIENNE.

N'a narén plus pertout Diré la bouane fourtune, Car nous nén dounas une Qué nous sert de tout. Voulén plus d'autre croux Qué yous.

Vous séguirén, Vous amarén, Vous servirén; Non,

Non, voulén plus vous quitta, Per vous séguré din l'éternita.

3.

## LA MÉME, gaiement.

Allons, la Roumadé,
Fay véiré la taille thie,
Gare ta manteline,
Et frise lou pé.
Forme un pas amouroux,
Bien doux!
Marque én douçour
Nosté bouanhour,
Tout noste amour;

Faij, Faij brilla per nosté Diéou Tout cé qué sabés fairé de miéou.

Et la jeune Roumadé exécute un pas tendre devant la crèche, sur le même menuet, qui est joué avec des tambourins par ses camarades.

La deuxième espèce de noëls est celle des noëls royaux. La littérature anglaise nous

fournit un exemple très-ancien du noci royal. Cette pièce fut composée pour le festin du roi Henri l', le jour de son couronnement, suivant l'assertion de M. Thomas Warton dans son Histoire de la poésie anglaise, t. 111, p. \$26; édition de Londres, 1824. On servit à la table de ce prince des têtes de sangliers, et en même temps, un nocil lui fut présenté au bruit des trompettes. Nous en donnons le texte et la traduction, laquelle est également de l'obligeant M. Bally:

4.

Caput apri defero, Reddens laudes Domino. The Bore's head in hand bringe I, With garlans gay and rosemary. Pray yon all singe merely, Qui estis in convivio.

9.

The Bore's head, I understande, Is the chefe servyce in the lande. Loke whereever it be fande.

Servite cum cantico.

3

Be gladde Lordes bothe more and lasse For this hath ordeyned our stewarde. To chere y all this Cristimasse, The Bore's shead with mustarde.

ł.

J'apporte la tête du sanglier, Rendant louanges au Seigueur. La tête du sanglier je tiens dans ma main, Orné de belles guirlandes de romarin. Je vous prie de chanter avec joie, Vous qui êtes du festin.

2

Je comprends que la tête du sanglier Est le premier service de la fête en ce pays : Voyez, partout elle s'y trouve! Servez-le avec un chant.

3.

Seigneurs, grands, petits, soyez aises Pour ce que a ordonné votre maitre d'hôtel A vous régaler, avec ce Noël, D'une tête de sanglier avec moutaçue

Le premier noël qui commence le recueil de Saboly appartient à cette seconde espèce, et fut composé en 1660, après le mariage du roi Louis XIV. L'auteur, en poëte chrétien, ne vante ce qu'il a vu de curieux en divers pays du monde, et la magnificence déployée par le grand roi dans Avignon et ailleurs, que pour mieux faire ressortir les grandeurs de l'Enfant divin de la crèche de Bethléem.

1.

léou aï vis lou Piémon,
L'Italie et l'Aragon,
La Perse et la Turquie,
L'Arabie
Et la Chine et lou Japon
léou aï vis l'Angleterro,
La Poulogne et lou Danémar,
Et per terro,
Et per mar,
Senso hasar,
Siéou esta én pron dé par.
Après tout, iéou aï vis quauquarén,

Mai trobé rén dé béou coumo Bethicem.

NOE

Quand noste Réi Louis Venguet én aqués pays, Eou troubé noste villo Plus géntillo, Qué gis qué n'aguessé vis : Assistet à l'Ouffice, Fagué la Cène après Rampaon, L'exercice Quauque pau ; Fet grand gau, Quand touqué tous lei malau :

Bén qu'aco sussé béou, n'es pas rén Ouprès dé ce qu'ai vis en Belbléem.

**Béou ai suivi la Cour,** Bén qué sié pas mon humour; Siéou esta én personne A Bayonne, Et l'y aī fach un long séjour. léou aī vis l'assemblade, Lou mariage ou Réi Louis, Son intrade Din Paris; M'éravis

Qu'èré din lou Paradis: Bén qu'aco fussé béou, n'es pas rén Ouprès dé cé qu'ai vis én Beihléem.

> Lou moundé set grand cas Déis articlés de la Pas. La France et l'Allémagne Et l'Espagne An bonta léis armes abas Per viéouré de séi rénte; Un chacun met léis arme au croc. Per Calénde,

Près d'un floc. Din son lioc Chacun pause cachafioc: Is véraï qu'aco vén din lou tém Qu'aquéou qu'a sa la pas és din Bethléem.

Le septième noël du même auteur, com-posé à l'occasion de l'exaltation du Pape Clément XIII, souverain temporel du Comtat d'Avignon, est aussi un vrai noël royal, où de fidèles sujets font l'éloge de leur nouveau prince, et lui adressent les vœux et les souhaits que leur inspire l'espérance

d'un règne sage et réparateur.

La troisième catégorie comprend les noëls politiques, qui ont pour but de louer les qualités ou les actions d'un personnage public. Saboly, qui savait au besoin aiguiser un trait satirique, et qui ne se montra jamais adulateur servile, nous a laissé plusieurs noëls de ce genre, où il paye un juste tribut d'éloges à des vertus ou à des services consacrés par l'estime publique. Il a célébré dans deux noëls, entre autres, le courageux dévouement que les vice-légats Lomellini et d'Anguiscola déployèrent chacun, à la distance de quelques années, pendant deux inondations du Rhône qui ravagèrent Avignon et le Comtat; ce sont les 57° et 68° du recueil. Nous donnerons ici le premier, relatif au vice-légat d'Anguiscola, et où il a fait une part de louanges bien méritées à l'inépuisable charité de l'archevêque de cette ville, Mgr de Libelli.

L'estrangé déluge! Tout noste réfuge, Bon Diéou, és à vous : Agués piéta de nous! Dén notéi rivièro N'ia plus gis dé fon; Léis aigo son fiéro, La Terro s'escon. Nosto pauro villo N'a sa bono par, l'aréi plus qu'un ink Comme la Cicilo Ou miéi de la mar.

Cén millo pistolo Pourrién pas paga. Moussu d'Anguissolo. Lou Vicé-Legat, Vai dé porto én porto, Per nour sécouri Et toujour per orto : Léi gén dé sa sorto Dévon pas mouri. L'estrangé déluge, etc.

L'estrangé déluge, etc.

Den nostéi bastido Mourén tous dé fan, N'avén plus dé vido, A fauto dé pan. A n'un tau désordre, Lou Vice-Légat L'y bouto bon ordre; Aven de que mordre, L'y sian oubligea. L'estrangé déluge, etc.

Moussu de Libello. Qu'és nosté Pastour Nous mostre son zélo, Son cor, son amour, Séi paurés ouvaillo Lou véson for bén, Alors qué travaillo Et lorsqué l'y baillo Son or, son argen, L'estrange déluge, etc.

Il nous reste à parler du Noël badis on galant, qui ne s'adresse qu'à des personnes privées. Les exemples de cette espèce sont plus rares : nous pouvons toutefois en offrir un, en patois bourguiguon, d'un mérile si remarquable, qu'auprès de celui-là toule autre citation de ce genre ne ferait que pl lir. C'est le quatorzième des Noëls de la Roulotte de M. de La Monnoye sur la con-version de Blaizotte et de Gui, son am, noms sous lesquels l'auteur peint sa semme et lui-même. Cette pièce est regardée comme la plus jolie de ce recueil. « Il règne, dit M. Sainte-Beuve, dans cette chanson, à de-mi railleuse et à demi émue, un reste de parfum de l'âge d'or, un accent de Philémen et Baucis... »

XIV" NOEL. Po lai convarsion de Blaisotte et de Gui son aimin, faite vé ce sain tam.

Sur l'Ar : Quitte la muselle.

Vé Noei, Blaisôte, Jaidi si joliote,

Vé Noci, Blaisôte, Come tô change anfin. Véilte et cassée, Bé confessée, Prin lai pansée, Por ein maitin, De rompre aivô Gui son aimin,

NOE

2.

Quitton, li fit-elle,
Le monde et sai sequelle,
Quitton, li fit-elle,
Le monde san retor;
Le Fru de vie,
Né de Mairie,
Nos y convie
Ai ce sain.jor,
El à tam qu'ai so le pu for.

3.

Devè lo, j'anraige,
Véille, peute et maussaige,
Devè lu, j'anraige,
De me tonai si tar.
J'ai tor san dôte,
Toi seul u tôte
Lai meire-gôte;
Lu, po sai par,
N'airé mazeu ran que le mar.

4.

Quand i me récode
De no di, de no bode,
Quand i me récode
De notre trigori,
J'an ai tan d'onte,
Que je m'éponte
D'an randre conte.
Faut-i meuri,
L'ame noire et lé cheveu gri?

5.

Buran tan d'année, Que tu m'é gouvanée, Duran tan d'année, Combé j'on fai le fô! An caichenôte, Que de pinçôte, Que d'aimorôte! lia, ç'an á tro, J'on de quoi gemi notre lô.

6.

Au pié de lai creiche,
Pleuron, laivon no telche,
An pié de lai creiche,
Prion le saint Anfan,
Le cœur san fointe
Parcé de pointe,
Lé deu main jointe,
Prion le tan
Que de noir ai no rande blan.

J'ai queique retaille,
Qu'ai fau qne je li baille,
J'ai queique retaille,
Pròpe ai l'ammaillòtai.
J'ai po sai Meire
Queique jateire,
Queique brasseire,
Et po Józai.
Ton bono qui m'à demeurai.

8.

Toi qui fai dé rime Que lai Roulôte estime, Toi qui fai dé rime, Ofre li dé chanson, Su lai Pavane, Su lai Bocane; Son ben, son á.e. An danseron Lu dormiré petêtre au son.

0

Ai vén ai notre eide Prôfiton du remeide, Ai vén ai notre eide, Aimin, sauve qui peu l Mé jor s'anvôle, Lé tén s'écôle, Song ai ton rôle, Et que tô deu Je son su le meime lizeu.

10

Gui, don le cœur tarre
Ne peuvô se déparre,
Gui, don le cœur tarre,
Tenoo ancor au glu,
Au fin fignelle,
Su le môdelle,
De sai donzelle,
Po son salu
Fi de nécessitai vatu.

44.

An réjouissance
D'éne tei repantance,
An réjouissance
Louon le Fi de Dei;
C'a lai droiture.
Po moi je jure
Mon grain de sei
Que j'an dirai tôjor Noei.

De ces diverses espèces de noëls une seule a survécu, c'est le noël religieux. De-puis longtemps le noël royal s'est éteint avec la monarchie féodale; et si on l'a vu reparaître un instant sous la monarchie absolue de Louis XIV, c'est plutôt comme souvenir des temps passés que comme expression des coutumes nationales. Les changements survenus dans l'ordre politique, dans les goûts de la cour, dans les mœurs généra-les, amenèrent des usages et une étiquette destinés à relever aux yeux des peuples la grandeur du souverain. Les naïves coutumes des ancêtres ne suffirent plus au besoin qu'éprouvaient les princes chrétiens d'étaler le faste de la puissance; et dès lors le noël ne retentit plus dans leurs palais, cessa d'être la forme sous laquelle se produisait la louange des sujets enversleur per-sonne, et le vieux cri français de la France catholique ne se fit plus entendre à leur sacre et aux autres grands événements de leur règne.

Le noël politique subit le même sort par des causes analogues. Quand il ne fut plus de mode de célébrer le monarque par un noël, on trouva aussi cette sorte de poésie trop surannée pour servir à l'éloge des agents de son autorité; et, dédaignée à la cour, elle tomba bientôt en désuétude dans

la province,

Le noël badin devait naturellement être
entraîné dans cette déroute. Dans le développement de l'esprit littéraire, la louange
s'était ouvert des voies nouvelles, et adoptait d'autres formes laudatives. Le sonnet,
le madrigal, le lai, l'épître, la chanson, etc.,

DICTIONNAIRE

se disputèrent tour à tour le droit de distribuer les compliments et les éloges: le noël badin ne put résister à ces efforts d'envahissement, et disparut pour toujours.

Il ne pouvait en être ainsi du noël reli-gieux. Sa destinée est liée à celle de la religion, pour ainsi dire, et il vivra autant qu'elle. Dans tous les temps et dans tous les lieux où le Christ sera adoré, l'anniversaire de la naissance temporelle de l'Homme-Dieu sera chanté dans la langue nationale ou l'idiome maternel, comme le point de départ des merveilles accomplies pour le renouvellement moral du monde, comme à l'époque où a commencé le travail de restauration de la nature humaine, et l'ère de l'affranchissement universel des fils d'Adam, relevés à jamais de la déchéance originelle. Partout et toujours, la musique et la poésie s'uniront pour célébrer par de pieux et chastes concerts le Sauveur du genre humain; prêteront leurs accents aux âmes chrétiennes pour chanter la crèche de Bethléem, et déposer les hommages d'adoration, d'amour et de reconnaissance aux pieds de ce berceau qui porte la fortune du monde. (L'abbé A. Arnaud.)

NOEL (CHANTER). -On chantait noël à l'avenement des rois. On trouve dans le compte des Menus plasirs de la chambre, mss., année 1491, qu'on avait donné trente-cinq solz à des écoliers qui avaient chanté noël devant le roi. (Charles VIII.) (Voy. l'Hist. des Franc. des divers Etats, de Monteil, tom. IV,

p. 170 et p. 526 des notes.) NOIRE. — « Figure de – « Figure de note qui représente la durée de son égale au quart de la ronde et à la moitié de la blanche. » (Féris.)

NOME. — « Tout chant déterminé par des règles qu'il n'était pas permis d'enfreindre, portait chez les Grecs le nom de nome. « Les nomes empruntaient leur dénomi-

nation, 1º ou de certains peuples : nome éolien, nome lydien; 2º ou de la nature du rhythme: nome orthien, nome dactilyque, nome trochaïque; 3° ou de leurs inventeurs: nome hiéracien, nome polymnestan; 4° ou de leurs sujets : nome pythien, nome comique; 5° ou entiu de leur mode: nome hypatoide ou grave, nome nétoide ou aigu, etc.

ally avait des nomes bipartites qui se chantaientsurdeux modes; il y avait même un nome appelé tripartite, duquel Sacadas ou Clonas

fut l'inventeur, et qui se chantait sur trois modes, savoir le dorien, le phrygien et le lydien. » (J.-J. Rousseau)

« Le nome, suivant M. Vincent, était une sorte d'air, que chantaient des personnages isolés, et sur lequel on improvisit, je ne dirai pas des variations, mais des déve loppements plus ou moins étendus, tant sous le rapport de la mélodie que sous celui des paroles. Le chant de la préface de la messe peut nous en donner une idée.» (Notice de manuscrits grecs relatifs à la musique, p. 154.

Ce passage est doublement intéressant en ce qu'il prouve d'une part que les Gres avaient la coutume d'improviser comme sisaient nos ancêtres, comme font aussi les Grecs modernes sur les Papadike; et, d'autre part, que, selon l'opinion pleine d'autorie de M. Vincent, certains de nos chants d'eglise peuvent être des restes des chants antiques. C'est ce que le même écrivain nous dira au mot Pross.

NOMIQUE. — « Le mode nomique ou le genre de style musical qui portait ce nom était consacré, chez les Grecs, à Apollon. dieu des vers et des chansons, et l'on tactait d'en rendre les chants brillants et dignes du Dieu auquel ils étaient consacrés. »

(J.-J. ROUSSBAU.) NON TROPPO. - « Expression italience qui se joint aux indications du mouvement de vitesse ou de lenteur, ou aux modifications de force ou de douceur. Ainsi, mon troppo allegro veut dire pas trop vite; non troppo adagio, pas trop lent; non troppo forte, pas trop fort. » (Fixs.)
NOTATION. — On appelle notation l'en-

semble des signes qui composent l'écriture musicale

La grande question qui s'agite depuis si longtemps parmi les savants relativement à l'origine de la notation du moyen age. Le roule que sur deux systèmes, celui de 12 notation boétienne, c'est-à-dire attribuée à Boèce, et celui de la notation lombarde el saxonne, comme dit M. Fétis, ou, suivant les autres, grégorienne, c'est-à-dire la notation neumatique, autrement dit par les neumes.

La notation alphabétique de Boèce, celle dont il s'est servi au ve siècle, pour expirquer les signes musicaux des Grecs, se composait de quinze lettres qui correspos-

daient aux notes suivantes:



Les neumes sont des caractères bizarres dont sont pleins les manuscrits depuis environ le vine siècle jusqu'au xine. Ce sont ces points, ces crochets, ces traits, ces virgules de directions et de formes différentes, qui semblent se grouper par ordre au-dessus des lignes du texte, et qui devaient, par leur position, rendre sensible au chanteur le degré du son, et, par la forme, lui indiquer le

mouvement vers le grave ou vers l'aigu. Avant de nous occuper spécialement : ces deux notations, il est bon d'en signale deux ou trois autres, et d'abord la notate : vulgairement appelée Grégorienne, semblai é à celle de Boèce pour l'échelle mélodique mais impliquant l'idée de l'octave par le redoublement des sept premières lettres. Contr notation, dont il est plusieurs fois fait nich

tion dans ce livre, était représenté ainsi :

Premièreoclav., | deuxième oclav , | troisième oclav. A B C D E F G a b c d e f g aa

Selon Guido d'Arezzo, les modernes avaient ajouté un r avant la première lettre de cette échelle: In primis ponatur r gracum a modernis adjunctum.

« Le même auteur, ajoute M. T. Nisard Etudes sur les anciennes notations, dans la Revue archéol.), représentait par vingt et une lettres l'échelle générale des sons, tantis que saint Oden, abbé de Cluny, qui vivait à la même époque, n'en admettait que seize. » (Not. bibliog. sur Guy d'Arezzo, par M. Bottée de Toulmon.) Mais, comme disait liuido, il vaut mieux avoir trop que trop

peu, abundare quam deficere.

En second lieu, la notation d'Hucbald, au commencement du x° siècle, composée à l'imitation de l'ancienne Grèce, dit Kiesewetter, est de dix-huit caractères que M. T. Nisard croit runiques (T. NISARD, loc. cit.). L'échelle musicale de ce religieux avait lonc trois notes de plus que celle de Boèce; une de ces trois notes, s'ajoutant au grave, ormait un sol, comme le gamma dont parle duido, et les deux autres se rejetaient à 'aigu. (Ibid.) De son côté, Kiesewetter joute que cette notation consistait en une F, ormée d'une manière particulière et placée le différentes façons, afin de représenter utant de sons qu'il y en avait d'usités dans e système. Ces diverses façons sont peuttre les caractères runiques dont parle I. Nisard. Quoi qu'il en soit, la notation de luchald ne se trouve guère que dans le raitéd'Hermann Contract. (Voy. les Scriptoes de Gerbert et le Mémoire de Hucbald, de I. DE COUSSEMAKER

Cet Hermann Contract, dont il vient d'être arlé, mort vers le milieu du xi° siècle, ssaya aussi une notation des neumes, sans putefois se servir de signes proprement its, mais au moyen de lettres ou de groues de deux lettres, pour marquer au-dessus u texte l'intervalle que les chanteurs de-

aient franchir. Ainsi:

E significit equalis on unison;

S — seconde mineure ou semi-ton;
TS — seconde majeure ou ton;
ton et semi-ton, ou tierce mineu

TS — ton et semi-ton, ou tierce mineure;
deux tons, ou tierce majeure;

diatessaron ou quarte;

4 — dispente ou quinte;
4S — quinte et semi-ton, on sixte mineure;

T — quinte et ton, ou sixte majeure;

D — octave.

« Les lettres précédentes, dit M. Nisard oc. cit.), sans points, indiquaient des interilles ascendants; avec points, des interilles descendants. »

Le même écrivain ajoute aux trois notaons ci-dessus exposées une quatrième notion alphabétique, la seule, dit-il, qui étende jusqu'à l'y. C'est lui-même qui prénd l'avoir découverte, et il garde son secret. Il la désigne ainsi : Notation inconnue à tous les bibliographes :

NOT

abc EHIMOXY ee dd ff nn. (Etudes sur les ancien. not., dans la Revue archéol. du 15 juin 1850.)

L'auteur a tort de dire, ce nous semble, que cette notation s'étend jusqu'à l'y; il de-

vrait dire qu'elle comprend l'y.

Venons maintenant successivement aux neumes et aux lettres boétiennes, deux notations qui divisent les savants; les uns arguant de l'Antiphonaire de Saint-Gall, écrit en neumes; les autres opposant l'Antiphonaire de Montpellier, écrit en lettres. Nous prévenons que dans l'extrait de Du Cange qui suit, plusieurs définitions du mot neuma se rapportent au sens de Jubilus.

— « Neuma, Pnruma, Neupma, Flatus, Пжина. — Hericus monach. Autisiodor.,

De vita S. Germani, lib. vi, p. 65:

Pneumata ventorum, tempestatumque tumorem.

« PNEUMA, quod alias Jubilum dicitur, est cantus species, quo non voces, sed vocum toni longius cantando deducuntur et protrahuntur: quod quia cum respirationis difficultate fit, ideo πνεύμα appellatum fuit. Quippe, ut est apud Galenum in Lexico Hippocratis, και αὐτὰντὰν δύσπνειαν significat. Hugo a S. Victore in Speculo, lib. 1, cap. 7: Unde alleluia modicum est in sermone, multum est in pneumate.

Occurrit ibi et cap. 3, non semel et apud Durandum, lib. 1v, cap. 20, num. 6, et Joannem Abrincens., De offic. eccles., pag. 13: Pneuma, quod in fine antiphonarum canitur, in Statutis Cluniacensib. Petri Venerabilis.

cap. 67.

a PNEUMATIZARE. — Hugo a S. Victore, in Speculo, lib. 1, cap. 3 et 7: Sic itaque Reclesia, pneumatizando expressius quodam modo sine verbis quam verba, innuit. Ibidem: Jubilare cum pneumate, idem sonat.

Jubilare cum pneumate, idem sonat.

« NEUMA, Æ, quæ et Jubilus, productio canti in finali littera antiphonæ. Ita Durandus, lib. v, cap. 2, num. 31; Papias: Neuma, id est, pars cantilenæ, quæ fit de geminatione ptongorum, ut tam, etc., Belethus. De divin. offic., cap. 59: Hic etiam notandum quod semel diximus, neumam feminei generis absque P. accipi pro jubilo: pro Spiritu autem sancto dicitur græce pneuma, pneumatis. Hinc nescio quis poeta ms. ex Biblioth. Thuana:

Neuma canit sine p; cum p fit Spiritus almus.

Certum tamen vocem deductam a gr. πνεύμα, unde recte et quidam neuma dixerunt neutro genere pro pneuma. Perperam enim Petrus Maillertus lib. De musica, cap. 9, dixit neuma (quod esse ait cantum, arte confectum ac inventum, ad supplendum cantus antiphonæ defectum circa tonum), ex græco νιῦμα, assensus, appellatum, quod illius proprium sit, antiphonæ et psalmorum tonum eumdem tribuere. Ugutio: Neuma, atis, vel neuma, æ, id est, vocum emissio, in hymno modulatio, unde neumaticus, modulator dulcis. (Gloss. lat.-gall. Saugerman.: neumes, émission de voix, modulation. Neumaticus, de

neume, modulateur, douls, souef, consonnant.) - Gregorianæ psalmodiæ enchiridion: In quovis tono est neuma proprium,.... et dicitur illa melodia, quæ fit in caudis antiphonarum.—Ordinarius ms. Ecclesiæ Rothomagensis: In hebdomade ista nullum neupma dicatur in fine antiphonæ. Per neupma significatur suspiratio animæ redemptæ ad cælestem patriam. — Udalricus, lib. 1 Consuet. Cluniac., cap. 11: Post alleluya, quædam melodia neumatum cantatur, quod sequentiam quidam appellant.—Usus antiqui ordin. Cistercionsis, cap. 56: In fine vero responsoriorum et versuum ad omnes missas totum neuma dicatur, ad omnes dissonantias evitandas. Infra: Item alleluia cum suo neumate integro cantatur. (Charta ann. 1180, apud MARTEN., tom. I Anecd., col. 594: Cantor monachorum incipiet Kyrik Elkison, et monachi cantabunt versum, et canonici neuma eiusdem versus. — Statuta ordin. Cisterc. ann. 1191, anud eumdem, tom. IV, col. 1271: Ad missas matutinales dicatur totum neuma in fine responsorii.).— Will. Brito lib. 111 Philipp.

NOT

Voti non meminit mens carminis immemor zori Subtrahit assueti cor flebile neumatis ausum.

 Fatendum tamen crebrius neuma feminino genere usurpari a scriptoribus. - Alcuinus, lib. De offic. divin., cap. 33: Solet autem auctor Antiphonarii aut distinctione cantus, aut distinctione ordinis varium affectum monstrare sanctorum : sicut de Joanne Symnista fecit per neumam circa intellectum verborum, sapientiæ, et intellectus in responsorio, in medio ecclesia. - Rupertus, lib. n De divin. offic., cap. 2: Offerendæ gravis st grandisonus imitatur cantus, quæ neumis distenta frequentibus, et suis fecunda versi-bus, quantumvis longa jubilatione, non valet satis exprimere quod significat .-- Adde Honorium Augustod., lib. 1, cap. 14, 88; lib. 111, cap. 8; Belethus, cap. 121: Nota interim non debere in festo B. Mariæ Annuntiationis sequentiam, quam etiam prosam appellatam esse diximus, cantari, etiam causa devotionis. nec unquam nisi canalur ALLBLUYA: moris enim fuit, ut post Alleluya cantaretur neuma. Nominabalur autem neuma cantus, qui sequebatur Alleluya, etc .-- Udalricus, lib. 1, cap. 15: Plures statuuntur ad prosam concinendam,

— « De notulis cantus usualis, quæ sint, et ad quid inventæ? — Cantores antiqui maxime in cantu delectari non solum curaverunt, sed ut alios cantare docerent sollicite studuerunt. Ingeniaverunt ergo figuras quasdam, que unicuique syllabe dictionum deputatæ, singulas vocum impulsiones tanquam signa propria denotarent;..... et quia cantus multiformiter procedit, nunc æqualiter, nunc inæqualiter, nunc ascendens, nunc vero descendens, propter hoc et difformiter sunt notæ prædictæ formatæ, et diversa nomina sortiuntur.

quibus chorus per neumas respondes; et Cap. 16 : Post ALLBLUYA, nescio que gallicanæ neumæ cantantur. — Ordinarius ms. Ecclesiæ Rothomagensis: Antiphona.... ultima de unoquoque nocturno cum neupma finiatur. (Passim ibi.) Hinc forte le droit de neufme, apud Britannos, sive mortuarii, quod parochis pensitari solet pro cantu ecclesiastico in obitu parochiani.

Pneumatica nota, eadem cantus species.
Ordinar. ms. Eccl. Camerac. fol. 9, r: Ad matutinas (Natalis Domini) accedunt alii duo subdiaconi cantantes prosam VERBUR PATRIS, præcentoribus sedentibus ante pulpitum ligneum, cæteris vero in suis locis. Finita prosa a choro, dicitur pneumatica nota (in alio antiquiori, neumatica nota) prose, St-PER FABRICE MUNDI; deinde accedunt dus diuconi cantantes prosam Lumen de luni-NE,.... dicitur tertia prosa, FACTURE DOMI-NANS, a duobus capellanis.

« PREUMATICAS musica artis dictare, nolas musicas verbis cantandis superponere, apud Andr. Floriac, in Vita ms. S. Gauzlini ar-

chiep. Bitur., lib. 1.

-« Neumatizare, neumas producere cantando, apud Durandum, lib. v, cap. 2, num. 31. (Elog. Herman. Contracti, ann. 1054, apud MURAT., tom. III Antiquit. ital. medii avi, col. 934 : Cantus item historiala plenarios, utpote quo musicus peritior non erat, de S. Georgio, de SS. Gordiano et Epimacho, de S. Afra martyre, de S. Magno confessore, de S. Wolfango episcopo mira elegantia et suavitate euphonicos, præter alia hujusmodi perplura, neumatizavit.)

- « Neumæ, præterea in musica dicuntur notes quas musicales dicimus : unde neumare, est notas verbis musice decantandis superaddere. Anonymus interpres Hugonis Reutlingensis sacerdotis in Floribus musica: Antiphonarium et Graduale collegit, dictavil, et neumavit, seu notavit. Moz: Omissis clavibus et lineis, quæ in neuma seu nota musicali requirentur. (BERNARDI mon. ord. Claniac., part. 1, cap. 17 : Pro signo antiphonariorum, præmisso generali signo libri, adde ut pollicem inflectas, propter neumai quæ sunt ita inflexæ.) Occurrit non semel apud Guidonem monachum, et Joannem monachum in libris De musica. » (Apud Du Cange.)

— « Des notes du chant usuel, quelles sont ces notes, et pourquoi elles ont été inventée? - Les chantres d'autrefois non-seulement firent en sorte de trouver beaucoup de plaisir dans le chant, mais ils mirent beaucoup de sollicitude à communiquer leur science aux autres. Ils imaginèrent donc certaines figures qui, appliquées à chaque syllabe des phrases à chanter, devaient marquer, pour ainsi dire, par un signe particulier, chaque impulsion de voix....; et parce que le chant procède de plusieurs façons, qu'il est tantôt égal et tantôt inégal, tantôt montant et lantôt descendant, les notes dont nous parlons ont aussi été formées de différentes manières, et prennent divers noms

Voici ces noms : le point, la rirge, la

<sup>«</sup> Quædam enim notula dicitur : punctum,

quedam virga, quædam clivis major, vel clivis minor, quædam quilisma majus vel minus, quædam pressus major vel minor, quædam pes vel podatus aut pedatus major vel minor.

NOT

« Et punctus ad modum puncti formatur, et adjungitur quandoque virgæ, quandoque plica, quandoque podato, quandoque unum solum, quandoque plura pariter, præcipue in

tonorum descensu.

« Virga est nota simplex, ad modum vir-

gæ oblongæ.

- « Clivis dicitur a cleo, quod est melum, et componitur ex nota et seminota, et signat quod vox debet inflecti.
- « Plica dicitur a plicando et continet notas duas, unam superiorem et aliam inferiorem.
- « Podatus continet notas duas, quarum una est inferior, et alia superior, ascendendo.
- « Quilisma dicitur curvatio, et continet notulas tres vel plures, quandoque ascendens, et iterum descendens, quandoque e contrario.

Pressus dicitur a premendo, et minor continet duas notas, major vero tres, et semper debet cito et æqualiter proferri.

 Sed cantus adhuc per hæc signa minus perfecte cognoscitur, nec per se quisquam eum potest addiscere, sed oportet ut aliunde audiatur, et longo usu discatur; et propter hoc hujus cantus nomen USUS accepit. » (EI Summa musicæ Joan. De Muris, c. 6,

an. 1321.) Ap. LAMBILLOTTE, De l'unité dans les chants liturg., in-fol., 1851. Voir, dans ce dernier travail, le tableau neumatique, publié pour la première fois sous le titre de : Tabula neumarum transcripta ex codice membranaceo sæculi x11, olim in monasterio Ottenburano, ordinis S. Benedicti, in Suevia inferiori; nunc in bibliotheca Lapspergiana Marisburgi, ad lacum Bodasniscum asservato.

-Voici de quelle manière les différents auteurs, aux différentes époques de l'art, se sont expliqués sur les neumes, ou sur la notation musicale du moyen Age. Huchalde au commencement du x' siècle: Quod his notis, quas nunc usus tradidit, quæque pro loco-rum varietate diversis nihilominus deformantur figuris, quamvis ad aliquid prosint, remunerationis subsidium minime potest contingere: incerto enim semper videntem ducunt restigio. (De institut. harmonic., apud Gen-BERTI, Scriptores, t. 1, p. 117.)

Guido d'Arezzo, dans les premières années du xiº siècle, après avoir parlé des lignes colorées (la portée), comme du seul moyen de fixer à l'œil les sons d'une ma-

nière invariable, ajoute :

El si littera vel color neumis non intererit, Tale erit quasi sunem dum non habeat puteus Cujus aquæ, quamvis multæ, nihil prosunt videntibus. (Prolog. rhythmic. Antiphonarii.)

et ailleurs: Vix denique unus concordat alteri, non magistro discipulus nec discipulus magistro, unde factum est ut tam multa sint untiphonaria quam multi sunt per ecclesias magistri, vulgoque jam dicitur antiphona-rium non Gregorii, sed Leonis et Alberti, aut c yuscumque alterius. (Regulæ de ignoto cantu,

grande clivis ou le petite clivis, le quilisma grand ou petit, le pressus grand ou petit, le pied ou podatus ou hien pedatus grand ou petit.

Et le punctus est formé à la manière du point, et se joint quelquesois à la virga, quelquesois à la plica, et quelquesois au podatus; tantôt on n'en met qu'un seul, tantôt on en met plusieurs de suite, surtout quand le ton descend.

La virga est une note simple qui a la

forme allongée d'une verge.

La clivis, ainsi appelée de cleo, qui signisie chant, se compose d'une note et d'une demi-note; elle marque qu'il doit y avoir une inflexion de voix.

La plica, ainsi nommée de plicare, plier, contient deux notes, l'une supérieure, l'au-

tre inférieure.

Le podatus contient deux notes, l'une supérieure, l'autre inférieure, en montant.

Le quilisma, mot qui signifie courbure. Il contient trois petites notes ou davantage; tantôt il monte et descend ensuite, et tantôt le contraire.

Le pressus tire son nom de premere, presser : le petit contient deux notes, et le grand, trois. Il faut toujours le prononcer vite et

également.

Toutefois le chant n'est qu'imparfaitement connu avec ces signes. On ne peut l'apprendre tout seul; il faut l'entendre d'un autre et s'y former par un long exercice : de là vient que ce chant est appelé USAGE. »

apud Gerberti Scriptores, t. II, p. 33.) Jean Cotton (xie siècle): In neumis nulla est certitudo..... Dicat namque unus hoc modo: MAGISTER TRUDO ME DOCUIT; subjunguit alius: EGO AUTEM SIC A MAGISTRO ALBINO DIDICI; ad hoc tertius: CERTE MAGISTER SALOMON LONGE ALITER CANTAT..... tot funt divisationes canendi, quot sunt in mundo magistri..... Liquet ergo quod qui istas amplectitur, amator est erroris ac falsitatis. (Apud GERBERTI Scriptores, t. II, pp. 258-259.)

Jean de Muris, au xiv siècle, et peut-être l'un des abréviateurs de sa doctrine: Et quia cantus multiformiter procedit, nunc equaliter, nunc ascendens, nunc vero descendens, propter hoc et difformiter prædictæ notæ sunt notatæ, et diversa nomina sortiuntur.... sed cantus.... per hæc signa minus perfecta non cognoscitur, nec per se quisquam eum potest addiscere. (Summa musica, cap. 6, apud Gerberti Scriptores, t. III, pp. 201-202.)

Michel Prætorius, au commencement du IVII siècle: Quinam vero et quales hi suerunt characteres, conjecturare difficile, imo impossibile est. (Syntagma musicum, t. I, p. 12 et 13 ; 1614.)

M. Fétis: «Cette partie de l'histoire de l'art a causé bien d'inutiles tortures aux écrivains

qui s'en sont occupés. » (Résumé de l'hist. de la musique, p. clxii.) Et dans la Revue de M. Danjou : « Questions ardues qui ont fait le tourment de plusieurs savants hommes, et qui sont restées sans réponse satisfaisante l » Et, quelques pages plus loin : « Langue mystérieuse, objet d'effroi pour tous ceux qui ont essayé de se livrer à son étude. » (Préface d'une dissertation sur les notations musicales du moyen age. — Revue de M. Danjou, juillet 1845.)

M. de Coussemaker : « La traduction des

M. de Coussemaker: « La traduction des neumes en notation moderne offre, selon nous, des dissicultés telles, qu'on aura toujours la plus grande peine à les résoudre d'une manière complétement satisfaisante.»

Et enfin, M. Théodore Nisard: « Les anciennes notations musicales de l'Europe sont pour la science un impénétrable mystère: moins heureuses que les hiéroglyphes, elles n'ont pas encore leur Champollion. » (Etudes sur les anciennes notations. — Revue archéologique, premier article.)

De semblables témoignages nous autoriseraient parfaitement à nous en tenir aux définitions que nous avons données au commencement de cet article, d'après les autorités de Du Cange, du P. Martini, de Lichtenthal. Un dictionnaire ne devant contenir que des définitions précises, des notions exactes et en quelque sorte sacramentelles des éléments qui composent la partie invariable de la science, nous étions en droit de rejeter tout ce qui se rattache à sa partie mobile et flottante, celle sur laquelle l'usage et l'expérience n'ont pas encore prononcé. de peur qu'on ne nous accusât d'avoir mis dans un livre de ce genre des choses incertaines et contestables. Et puis, des discussions sur les notations du moyen âge, discussions sans conclusion possible et définitive, nous semblaient et nous semblent encore en dehors du cadre de ce Dictionnaire, entrepris dans le seul but de rétablir l'harmonie liturgique entre les textes sacrés et les chants sacrés, et de mettre sous la main de tout ecclésiastique, en les réunissant en un seul volume, des extraits des meilleurs théoriciens anciens et modernes sur toutes les parties de l'office divin, sans prétendre le moins du monde, d'ailleurs, lutter contre les préjugés de l'oreille auxquels nous sommes tous plus ou moins soumis, par suite de l'invasion de la tonalité moderne; mais en nous contentant de fournir à chacun le moyen de discerner ce qui appartient à l'art actuel de ce qui est du domaine de la tonalité grégorienne, car tel est notre but principal. Mais nous nous sommes dit, d'un autre côté, qu'un dictionnaire écrit sur une science ne saurait être fixé lorsque cette science ne l'est pas elle-même, et qu'il devait, à certains égards, être l'expression aussi complète que possible de l'état de la science au moment où il a été écrit.

Nous avons songé, en outre, à cette classe d'esprits avides et curieux qui ne manqueraient pas de demander à notre Dictionnaire autre chose que ce qu'il doit réellement con-

tenir. Les controverses de ces demien temps sur les notations du moyen âge, a qui ont été provoquées par la découverte de plusieurs documents importants, notamment par celle de l'Antiphonaire de Saint-Gall, due M. le conseiller Sonnleithner, celle de Antiphonaire de Montpellier, dus à l'Antiphonaire de M. Danjou; sans parler de celle de la prosde Montpellier, à laquelle M. Paulin Blance honorablement attaché son nom, et que, sur la communication bienveillante de ce samt bibliothécaire, nous avons signalée nous-même le premier à l'attention des érodits Voy. Gazette musicale du 6 mai 1833, nº 18;; ces controverses, disons-nous, ont preacupé assez d'intelligences pour justifier l'empressement d'une foule de lecteurs à chercher dans notre livre des renseignements sur une question d'où doivent sortir tôt es tard les éléments de ce qu'on appelle une restauration liturgique.

Après avoir pesé ces diverses considérations, nous avons pensé, en premier lieu, que le parti le plus sage était de ne prendre aucune responsabilité personnelle dans le question des notations, réservant notre opinion jusqu'à ce que la lumière se fasse de part ou d'autre, ou, pour parler plus juste, de part et d'autre, évitant même de faire connaître notre prédilection entre les divens systèmes en présence; que cette disposition d'esprit étant la plus propre à offrir toute garantie d'impartialité, nous nous somme décidé, en second lieu, à faire un expessincère et complet des diverses interprétations qui ont été proposées sur les neumes du moyen âge, et des diverses théories auquelles ces neumes ont donné lieu.

Malheureusement, les discussions que cette question a soulevées n'ont été ai calmes ni mesurées. Trop souvent même, il faut le dire, elles ont été envenimées ju la passion. Nous tâcherons de faire disperaître ce qu'elles ont eu d'irritant et de personnel, saus affaiblir en rien la force des raisons alléguées de part et d'autre. Nous aurons recours à l'analyse, soit pour abreser une exposition trop développée, soit, lors ju la discussion s'engagera dans des personelités et dans des questions secondains Toutes les fois que les adversaires seron dans le vis du sujet, nous les laissemes parler eux-mêmes. Enfin les adversains nous rendront cette justice, que les forments que nous leur avons empruntés son ceux-là mêmes qu'ils auraient désignes les premiers comme devant faire le mieux valor leur thèse. En certains cas, nous feros valoir telle considération sur laquelle. notre avis, l'auteur n'aura pas assez insiste. considération propre, selou nous, à faix envisager son argumentation sous un point de vue plus juste. Là se bornera notre rite dans le débat. Il mérite toute attention un les interlocuteurs sont MM. Kieseweller. Th. Nisard, de Coussemaker, d'une part; de l'autre, MM. Fétis et Danjou. Bottée de Toulmon n'intervient que comme auxiliaire des trois premiers.

ANALYSE DE KIESEWETTER. — Une tradition qui remonte à Guido d'Arezzo, qu'Antimo Liberati regerda comme fondée sur le sentiment universel (sentimento commune), et qui fut suivie par le P. Kircher, le P. Martini, Gerbert, Mabillon, Burney, Hawkins et plusieurs autres, veut que le Pape saint Grégoire le Grand ait conservé, des dix-sept

ou dix-huit lettres de l'alphabet que Boèce employa pour la notation latine, les sept premières lettres A, B, C, D, E, F, G, au moyen desquelles il représenta l'échelle des sons, de telle sorte que les lettres majuscules furent employées pour désigner la première octave grave, et les lettres minuscules la seconde octave à l'aigu. Par exemple :

'a, si, ul, rê, mi, fa, sol, la, si, ul, rê, mi, fa, sol, la, si, ul, rê, mi, fa, sol.

L, B, C, D, E, F, G, a, b, c, d, e, f, g, aa, bb, cc, dd, ee, ff, gg.

PREMIÈRE OCTAVE.

DEUXIÈME OCTAVE.

GUIDO AU X1° SIÈCLE.

Cette opinion, du reste, n'avait en ellemême rien que de très-plausible et de trèsconséquent. Car, puisque saint Grégoire substitua le système des octares au système les letracordes, il était naturel, il était néessaire qu'il cherchât des dénominations iux divers sons de l'échelle, et les dénominations par le moyen des lettres de l'alphaet avaient certes leur avantage. Il est cerain que cette espèce de notation a été en isage depuis saint Grégoire. Mais saint irégoire est-il l'auteur de cette notation par es lettres latines? N'en a-t-il pas inventé ne autre? Enfin est-ce là ce que l'on doit ntendre par ce que l'on appelle nota Ro-una? Voilà autant de questions qui semdent n'avoir été éclaircies d'une manière atisfaisante que dans une dissertation de eu M. Kiesewetter, insérée dans la Gazette usicale de Leipsick, de l'année 1828 (462). est indispensable que nous présentions ici analyse des parties les plus saillantes de el écrit.

Nous venons de dire que la série d'écriains qui, sur la foi les uns des autres, ont thibué à saint Grégoire le Grand l'invenion de la notation par les lettres de l'alphaet, avaient fondé leur opinion sur Guido Arezzo qui, dans son Micrologue, expose ne notation semblable. Mais il y a plus : s se sont encore laissé égarer par le ténoignage du Moine d'Angoulème qui, dans l'is de Charlemagne, raconte que les chances envoyés par le Pape Adrien I" à ce rince avaient rapporté des Antiphonaires crits en nota Romana. Or, il n'est venu à idée de personne, pas même à l'idée du Martini, que cette nota Romana pût être utre chose que les prétendues lettres introuites par saint Grégoire.

Forkel, qui discuta cette question d'une anière plus logique et plus serrée, fit un is vers la vérité. Il est loin de regarder mme avéré que saint Grégoire ait noté is chants avec des lettres latines; il fait ême observer que cette notation avait du re inventée dans l'intervalle qui s'écoula

(462) M. Kiesewetter est revenu sur cette question les la même Gasette musicale de Leipzick, des ances 1843 et 1845, en réponse à des objections de Fétis.

(463) «Notker Balbulus, ainsi nommé à cause de sa ononciation vicieuse, était moine de Saint-Gall. Il cut dans la seconde moitié du 1x° siècle et mouit en 912. Il fut canonisé après sa mort et mis au lug des saints, en 1514. Gerbert l'a placé parmi les

depuis la mort de ce Pape en 605 jusqu'au 1x° siècle. Voici le passage important de Forkel: « On trouve, dit-il, dans les Scriptores rerum alleman. medii ævi (Francfort, 1606, par Goldast) un certain Eckardus Junior (De casibus S. Galli, c. b), qui attribue une invention particulière, c'est-à-dire la notation par le moyen des lettres latines, à un chanteur que le Pape Adrien l'avait envoyé dans les Gaules à l'empereur Charlemagne, afin d'y rétablir le chant dégénéré. Cependant, si l'éclaircissement donné plus tard par Notker Balbulus [463] (Gerbert, Script. ecclesiast., vol. I, p. 95) sur cette notation, est juste, il serait prouvé qu'elle doit être entièrement différente de celle qui est généralement attribuée à saint Grégoire. Il est à regretter que les éditeurs des OEuvres de saint Grégoire, qui ont fait imprimer son Antiphonaire dans le troisième volume, n'aient eu aucun égard à cette circonstance : car Jean Diacre, qui a écrit la Vie de saint Grégoire, vers l'an 880, assure que, de son temps, le véritable Antiphonaire noté par Grégoire lui-même existait encore. »

Forkel termine en disant: « Ne se se ditil pas conservé quelque copie authentique d'après laquelle on pourrait juger de la notation employée par Grégoire (464)? »

A cet égard Forkel dit, dans un autre endroit, que les chanteurs envoyés par Adrien dans les Gaules, ont dû se servir de la notation grégorienne, et que, cela posé, la question de savoir si, sous le nom de nota Romana, on devait entendre les neumes, notation employée dans le moyen âge (et qu'il ne faut pas confondre avec ce qu'on appelait aussi neume, c'est-à-dire cette espèce de phrase mélodique vocalisée sans paroles à la fin d'un verset) (melisma), ou bien l'écriture en lettres attribuées à saint Grégoire, ne peut-être résolue que par la découverte d'un Antiphonaire original de ce Pape.

L'on en était encore à ce point de la discussion, lorsque le secrétaire perpétuel de la Société des amis de la musique, à Vienne,

Script. de mus., quoiqu'il n'ait pu donner de lui qu'une lettre fort courte servant à expliquer les signes de musique employés par un certain Romanus (V. De Cant. et mus. sacr., vol. I, pag. 274). Sa Vie à été écrite par un moine de Saint-Gall, nommé Eckardus V ou Minimus, dans le xue siècle. 2 (Note de M. Kiesewetter.)

(464) All. Gesch. der Musik, vol. II, p. 178 et suiv.

tione de la disension.

M. le conseiller Sonnleithner, retrouvant tout à coup la trace indiquée par Goldast et que Forkel et l'abbé Gerbert avaient abandonnée, acquit, suivant M. Kiesewetter, la certitude de l'existence d'un Antiphonaire authentique de saint Grégoire, conservé dans la bibliothèque de l'abbaye de Saint-Gall, sous le n° 359; et c'est aux soins de M. le baron de Binder de Riegelstein, ambassadeur près de la Confédération, autant qu'à l'obligeance du supérieur de l'abbaye, que la société viennoise doit un fac simile exact d'un fragment provenant d'une copie extraite du même Antiphonaire.

Cette copie, écrite dans le viii siècle, sous le Pape Adrien I", serait jusqu'à présent le monument le plus ancien des chants de l'Eglise latine, s'il est vrai que ceux qui sont aujourd'hui réputés les plus vieux ne remontent pas au delà des ix' et x' siècles. Il est même à remarquer que celui dont Burney a donné un fac simile dans son Histoire de la musique (vol. II, p. 40) tiré d'un missel du 1x° siècle, de la bibliothèque Ambrosienne de Milan, et qui passe pour le plus vénérable pour son antiquité, offre la plus grande ressemblance, tant pour l'écriture que pour la notation, avec le missel de Saint-Gall, qui date du Pape Adrien, et qui est par conséquent du dernier tiers du viii siècle. Celui-ci serait donc conforme à l'original de saint Grégoire, si ce que dit le Moine d'Angoulème des Antiphonaires du Pape Adrien I" est vrai : Tribuitque Antiphonarios S. Gregorii, quos ipse notaverat nota **Romana** (465).

Le fac-simile, dont M. Kiesewetter fait la description, contient les deux premières pa-ges du manuscrit de Saint-Gall. Ce fragment est suffisant pour prononcer sur la totalité. Le texte se rapporte au premier dimanche de l'Avent, qui commence l'année ecclésias tique. Cet Antiphonaire est écrit, pour ce qui est du texte, en lettres latines non gothiques et d'une écriture courante assez régulière qui, à cet égard, est très-éloignée de l'élégance affectée des écritures des moines des temps postérieurs. En bien! le chant n'est désigné au-dessus du texte, ni avec ce que nous appelons des notes, lesquelles n'étaient pas encore inventées, ni avec les prétendues lettres de saint Grégoire a b c d e f g; mais seulement par ces figures bizarres que l'on désignait sous le nom de neuma dans le moyen age.

Mais de quelle manière cette copie de l'Antiphonaire original de saint Grégoire s'est-elle trouvée dans le couvent de Saint-Gall? A quelle époque et par qui y a-t-elle été apportée?

(465) Il est évident que ce témoignage du Moine d'Angoulème ne doit pas être pris absolument à la lettre. En esset, dans le même récit, le chroniqueur dit que Théodore et Benoît avaient été instruits par saint Grégoire le Grand dans l'art de chanter. Or, il est supersiu de saire remarquer que ceci doit s'entendre dans ce sens que Théodore et Benoît avaient été sormés selon la doctrine et la tradition

C'est ici le point critique de la discussion; point difficile à éclaircir, à cause de l'embarras où l'on est de découvrir la vérité à travers les témoignages en apparence les plus contradictoires. Je vais continuer à exposer l'opinion de M. Kiesevetter à ce sujet, parce qu'il est hors de doute qu'elle ne soit complétement fundée. Seulement, tout en reconnaissant que c'est à lui que nous devons d'être dans la bonne route quant à la question qui nous occupe, je me pernetrai de faire observer que, dans la rapidité de sa polémique, il n'a pas corroboré s'a opinion de toutes les raisons qu'il pouvait alléguer. Je ne désespère pas de pouvoir suppléer aux renseignements qu'il laisse à désirer.

Il suffit d'avoir une légère notion de l'histoire de la musique au moyen âge pour savoir que Charlemagne, se tronvant à Rom le jour de Paques de l'année 774 (466), et s'étant convaincu de l'infériorité de ses chantres à l'occasion d'une rivalité qui s'é leva entre ceux-ci et ceux de la chapelle papale, demanda au Pape Adrien I'' quelques chantres pour propager en Gaule le vin chant romain. Mais il y a deux versions a ce sujet. La première et la plus commune est celle du Moine d'Angoulème (\$67), sur vant le récit duquel les deux chantres envoyés par le Pape se nommaient l'un Thedorus et l'autre Benedictus, qui furent des tinés l'un pour Metz et l'autre pour Soissons.

La seconde est celle des écrivains de Saint-Gall, c'est-à-dire d'Eckardus IV, d'Eckudus V, des écrits desquels Goldast a tire ce qu'il a inséré dans les Script. rer. alleme. touchant les chanteurs qu'Adrien donn à l'empereur Charles, savoir que l'un s'appe lait Petrus et l'autre Romanus. Si l'on s'en rapporte à cette seconde version, Petrus virl à Metz et Romanus fut obligé, pour couse : maladie, de rester à Saint-Gall, où il sejourts par l'ordre de l'empereur, et où il oum! une école de chant. Nous nous dispensors de donner ici le texte d'Eckard, que l'a trouvera ci-après, dans la dissertation & M. Th. Nisard sur l'authenticité de l'Artphonaire de Saint-Gall.

Seulement, nous retenons d'avance uphrase suivante, parce qu'elle contient e nœud de la dissiculté que nous cherchous éclaircir actuellement : Mittuntur secunter regis petitionem Petrus et Romanus, et um et septem liberalium artium pagisus modum imbuti, Metensem Ecclesiam ut prores (468) adituri.

Placé entre ces deux opinions si diversi que l'abbé Gerbert et Forkel ont accue:

de saint Grégoire, puisque ce Pape était mort équiprès de deux siècles.

(466) «Cette date se trouve dans Bucélinus. Cepte dant ou voit que Charlemagne est encore à Resse en 786, dans un but de piété (orandi causs).» (1se de M. Kiesewetter.)

(467) Voy. Vita Caroli Magni; Script. hat. [188].

de Duchesne.

(468) Cette expression ut priores indique ...

sans examen, en les supposant contradictoires, M. Kiesewetter n'hésite pas à donner la préférence à celle des écrivains de Saint-Gall. Il fait fort bien ressortir qu'aux yeux du Moine d'Angoulème, biographe de Charlemagne, les noms des chantres romains, ainsi que les lieux où ils étaient envoyés, pouvaient n'être que des circonstances peu importantes, et ce qui semblerait le prouver, c'est que ce moine n'indique pas même la source où il a puisé ces renseignements.

Tandis qu'à Saint-Gall, où l'un des chanteurs avait vécu et agi sous les regards des religieux, sa présence était un fait qui devait naturellement les frapper et les inté-resser, et il est fort dissicle d'admettre que les écrivains des xi' et xii' siècles, appartenant à cette abbaye, aient pu se tromper dans les récits qu'ils consignaient dans leurs annales. Dans tous les cas, il est évident que le témoignage de ces derniers doit avoir bien plus de poids que celui d'auteurs aux yeux desquels de pareilles circonstances ne pou-

vaient être que d'un intérêt général.

Mais le point sur lequel M. Kiesewetter ne me semble pas avoir suffisamment insisté est en ce qui touche une plus grande quan-tité de chantres que le Pape Adrien aurait envoyés à Charlemagne. M. Kiesewetter cite bien dans une note, deux auteurs mentionnés par Forkel d'après lesquels le nombre de ces chantres se serait élevé jusqu'à douze; mais il ne dit pas un mot de cette partie du texte d'Eckardus dans laquelle ce dernier avance très-clairement que Petrus et Romanus avaient été précédés par plusieurs autres chantres, ut priores. Or, on ne peut admettre le témoignage d'un auteur sur un point, et le négliger sur un autre, lorsque ces deux points se touchent dans l'ensemble du même fait. Si l'on a donc la certitude de la mission que Petrus et Romanus reçurent dans le but d'aller enseigner le chant romain, il n'est pas moins certain qu'une semblable mission avait antérieurement été confiée à d'autres chanteurs, puisque la misnon des uns et des autres repose sur le nême témoignage; et leur destinatien comnune était également pour la ville de Metz, Metensem Ecclesiam, ut priores adituri. Et roilà ce qui explique la diversité d'opinions i ce sujet; voilà ce qui explique aussi la rersion du Moine d'Angoulème relativement I Theodorus et Benedictus, dont l'un se dirica vers la ville de Metz et l'autre vers

Soissons. Et M. Kiesewetter n'a pas besoin, pour infirmer l'autorité de ce biographe, de lui reprocher, d'après Forkel, de tomber dans une erreur grave en présentant Theodorus et Benedictus, comme ayant été tous les deux instruits dans le chant par Grégoire lui-même, qui vivait près de deux-cents ans avant eux. A quoi l'abbé Gerbert répond d'une annière fort plausible, suivant moi, en disant qu'on ne doit pas entendre par là que Theodorus et Benedictus ont eu directement saint Grégoire pour maître, mais bien que ces deux chanteurs avaient été élevés suivant la doctrine et la discipline grégoriennes (469), à moins qu'on ne soutienne qu'ils avaient été envoyés et formés dans la pratique du chant par Grégoire II, ce qui multiplierait les invraisemblances et les difficultés. Quoi qu'il en soit, la version du Moine d'Angoulème peut donc, sans qu'on soit obligé de la regarder comme aussi fondée en elle-même que celle des écrivains de Saint-Gall, non-seulement se concilier avec cette dernière, mais encore la justifier, puisque ceux-ci font mention de chanteurs autres que Petrus et Romanus destinés, comme eux, à l'Eglise de Metz, et que rien ne s'oppose à ce que Theodorus et Benedictus ne soient considérés comme faisant partie des premiers chanteurs.

NUT

Ceci prouve qu'en une foule d'occasions, la manifestation de la vérité est souvent indéfiniment retardée, parce que, faute de l'attention nécessaire, on ne songe pas à chercher les moyens d'accorder entre elles des opinions que l'on s'est accoutumé à regarder comme opposées, et qui cessent de le paraître lorsqu'on les examine de près et

sans préjugés.

Venons maintenant à ce chanteur Romanus, retenu à Saint-Gall pour cause de maladie, après y avoir apporté une copie fidèle de l'Antiphonaire de saint Grégoire. C'est là un fait sur lequel aucun doute ne peut s'élever, et si quelque chose pouvait ajouter encore à son authenticité, ce serait cette allégation d'Eckardus, que ce même Romanus déposa l'Antiphonaire de saint Grégoire dans une cassette, pour le placer devant l'autel des saints apôtres Pierre et Paul, afin que si quelque différence ou quelque erreur dans l'usage universel du chant venait à prévaloir, elle pût, en se contemplant comme dans un miroir, se condamner et se confondre elle-même (570.) On sait qu'on en avait agi

ue des chanteurs avaient été envoyés de Rome à iverses reprises. En effet, l'abbé Gerbert laisse oir que Eckardus a parlé non-seulement des chan-eurs envoyés par Adrien, mais encore de ceux dont : Moine d'Angonième fait menlion : Ekkehardus in ita S. NotkeriBalbulidecantoribus secundo, et qui-em ab Hadriano missis egit, sed alios, quam paulo ute ex monacho Engolismensi commemoravimus, ominat. (De Cant. et music. sacr., tom. 1.ºr, p. 274.) lais la difficulté est de faire accorder ces paroles le texte d'Eckardus avec celles du Moine d'An-rulème qui, au lieu de Petrus et de Romanus, manie Theodorus et Benedictus. (469) « Theodorum atque Benedictum Romanos

cantores quos Adrianus pontifex ad Carolum miserat, juxta Monachi Engolismensis narrationem, dixisse se doctos a S. Gregorio. Sed hoc de magi-sterio ac disciplina cantus, a S. Gregorio Magno profecta interpretari licet. » (De Cant. et mus. sac.,

tom. 1er, pag. 251.)
(470) (Cantarium) ad aram apostolorum, cum authentico quem ipse attulit, exemplato Antiphonario locari fecit, in quo usque hodie, si quid dissentitur in cantu, quasi in speculo error hujusmodi universus pervidetur aique. corrigitur. > (Eckardus in Vita Notk. Bal., apud Bolland., tom. 1 April., pag. 182.) — (De Gant. et music. sacr., tom. 1. pag. 275.)

de même à Rome pour le propre Antiphonaire de saint Grégoire. L'analogie de ces deux circonstances est un de ces traits qui déterminent la conviction la plus entière.

Or, dans cet exemplaire apporté par Romanus, et dont M. Kiesewetter a possédé des fragments en fac simile (471), Romanus avait ajouté au-dessus et au-dessous de la notation, de petites lettres latines de son invention. La signification de ces lettres a été expliquée plus tard par ce Notker Bal-bulus, dont Eckard a écrit la Vie, dans une lettre que Gerbert a insérée dans le 1er tome des Script. eccles.; on la trouve également dans Forkel, vol. II, p. 299. Suivant l'explication que cette lettre renferme, ces petits caractères al phabétiques ne seraient nullement des notes de musique, comme Forkel paraît les avoir considérés, (ibid., pp. 179 et 300), sans avoir égard à l'épitre qu'il vient de transcrire. Loin de là, ils dési-gneraient des modifications dans l'exécution; par exemple : A, aurait signifié altius; c, ci-tius; M, mediocriter; P, pressio; T, tenendo; de même que nous écrivons aujourd'hui: P, piano, F, forte, M. V., mezza voce, etc., etc.

Il est donc hors de doute que saint Grégoire employa pour la notation de son Antiphonaire, les signes appelés nouma

tiphonaire les signes appelés neuma. Telle était l'opinion qui semblait avoir prévalu parmi les musiciens érudits sur la notation grégorienne, depuis que M. Kiesewetter l'avait discutée avec la logique et la critique dont l'analyse précédente peut don-ner une idée, opinion à laquelle, du reste, s'étaient rangés Bottée de Toulmon et M. de Coussemaker. Mais cette opinion a d'abord rencontré un puissant adversaire dans M. Fétis, et l'on conçoit que cet habile écrivain, justement fier des heureuses découvertes qui ont rendu son nom si recommandable aux musiciens archéologues de toute l'Europe, ait cru avoir le droit, sur un point nussi important que celui-ci, de formuler un système à lui. Comme toujours, M. Fétis a apporté dans la discussion les qualités qui le distinguent au plus haut degré : vaste érudition, facilité de conception, développements ingénieux et brillants, et cet esprit d'ensemble qui le rend maître de tous les sujets qu'il traite. C'est au reste ce que reconnaissent ses adversaires eux-mêmes, comme nous ne tarderons pas à le voir. Nous sommes d'autant plus à l'aise pour parler ainsi que, nous le répétons, nous sommes parfaitement désintéressé dans la question, et que nous n'avons aucun effort de modestie à faire pour décliner toute prétention d'initiative personnelle. Cela ne surprendra personne, surtout lorsque nous aurons dit que dans les deux camps, nous rencontrons de nos amis, dont nous sommes heureux d'invoquer le témoignage dans les diverses séries d'idées que nous avons

(471) M. Kiesewetter vivait encore à l'époque où cet article et plusieurs autres de ce Dictionnaire ent été écrits. Cet estimable savant est mort le 1° janvier 1850. M. Bottée de Toulmon, son émule,

à tâche de développer dans ce Dictionnaire.

M. Féris. — « Je n'adopte pas, dit M. Fétis, l'opinion de ceux qui pensent que les notations du Nord ont servi à noter l'original de l'Antiphonaire de saint Grégoire, et qui donnent à ces signes le nom de notation romaine. » (Gazette music. du 16 juin 1841)

On voit, d'après ces paroles, que M. Rétis se pose nettement en adversaire du système de M. Kiesewetter. Quel est son système à lui? qu'entend-il par les notation du Nord? C'est ce que nous allons expose

aussi brièvement que possible.

L'auteur mentionne d'abord l'existence de la notation de la musique grecque, dont Alypius, Aristide Quintilien, Gaudence le philosophe, Bacchius et Boèce ont domé des tables explicatives; notation qui, selon le même Aristide Quintilien, doit être stribuée à Pythagore, et qui a dû pénétre en Italie lorsque l'illustre philosophe y insitua son école. L'auteur pense, d'après le Traité de musique de Boèce, qu'à la longue cette notation grecque a dû s'acclimater à Rome, et y devenir d'un usage journalier, surtout lorsque cette ville se fut peuplée d'artistes et de musiciens grecs.

Mais, indépendamment de ce système de notation grecque importée à Rome, les Romains ne possédaient-ils pas une notation latine, propre à ce peuple, une notation

pour ainsi dire indigène?

Pour résoudre cette difficulté, il ne seu pas perdre de vue que Flaccus, fils de Cladius, musicien contemporain de Térence et de Paul Emile, avait, ainsi que le consttent les titres des comédies de Téreno, réglé le ton des flûtes pour la déclamation de ces pièces, et en avait « noté les intomtions par des signes en usage à Rome, avant que les arts de la Grèce y fussent intro-duits. » (Ibid.) L'existence de cette potation nous est au surplus confirmée dans des temps postérieurs par l'inscription et le contenu du 3º chapitre du 1vº livre du Trait de musique de Boèce: musicarum per grecu ac latinas litteras notarum descriptio; at, bien que Meibomius, et, après lui, Fortel, égarés par Glaréan, aient considéré les mots ac latinas comme ayant été ajoutés à tort par les copistes, il n'en est pas moiss vrai que tons les bons manuscrits, les 1º 7199, 7200, 7201 de la Bibliothèque imp riale, tous du x' siècle, le ms. de la lebliothèque Ambrosienne de Milan, qui p rait être du 1xº, celui de la Bibliothèque royale de Bruxelles (nº 10116 du xii siècle, portent a non-seulement l'inscription du che pitre avec les mots ac latinas, mais les lettes latines correspondantes aux notes grecques dans le tableau. » (Gazette music., ibid.)

Suit le tableau de la notation par lettres. dont nous avons, dans la précédente dissetation, donné une idée suffisante.

son correspondant et son ami, quoique hessesse plus jeune, ne devait lui survivre que de deux mob et demi. Ce dernier a été enlevé à la science le 23 mars suivant.

Mais cette notation, composée au total des lettres majuscules pour la première octave, des lettres minuscules pour la seconde, et des lettres minuscules redoublées pour la troisième octave aiguë, n'était pas connue dans l'origine d'une manière aussi méthodique. Elle se bornait à exprimer les sons de l'échelle à partir du la grave jusqu'au la de la double octave au moven des guinze premières lettres de l'alphabet, depuis l'A jusqu'au P. Comme on le voit, elle avait l'inconvenient de ne pas faire apercevoir, ainsi que l'observe M. Fétis, la corrélation des sons à l'octave par la similitude des signes, avantage que présente l'autre disposition. Ce perfectionnement de la notation latine doit-il être attribué à saint Grégoire. ainsi que l'affirment Gafori et Kircher? Malgré la bonne envie qu'il avait de se ranger à l'avis de ces auteurs, M. Fétis est contraint de laisser la question indécise; ses paroles sont remarquables: « Il est vrai. dit-il, qu'aucun témoignage contemporain ne prouve d'une manière évidente que saint Grégoire soit l'auteur de cette réforme, et que nous n'avons à ce sujet qu'une tradition d'autant plus incertaine que ceux qui nous l'ont transmise n'ont pas fait connaître leurs autorités.» (Gazette music., ibid.) Après une semblable réserve, nous ne savons sur quel fondement le savant écrivain, sept à buit lignes plus loin, se montre tout à coup plus allirmatif, et assure, qu'il est hors de doute que la notation qu'on vient de voir remonte aux temps anciens du chant ecclésiastique, et VRAI-SEMBLABLEMENT au temps où vécut le saint personnage (saint Grégoire); « car non-soulement, ajoute-t-il, on trouve l'emploi de ces lettres expliqué par Hucbald et par Odon de Cluny, écrivains des 1x et x siècles; mais Guido, parlant (dans le 2º chap. de son Micrologue) de l'addition du gamma, aulessous de la première lettre de cette notation pour exprimer le sol grave



dit que cette addition a été faite par les modernes (in primis ponatur gracum  $\Gamma$  a modernis adjunctum), c'est-à-dire avant l'an 1000, d'où il suit que le système où cette addition a été faite était déjà ancien au commencement du xi siècle. » (Gazette music., ibid.)

Nous avous voulu exposer dans tout leur jour les preuves sur lesquelles M. Fétis s'appuie pour établir que saint Grégoire a dû se servir des lettres latines pour la rédaction de son Antiphonaire.

Venons maintenant à ce que M. Fétis appelle les notations du Nord, lombarde et savonne, et à ce que M. Kiesewetter et ses adhérents appellent neumes.

Comme la doctrine de M. Fétis lui est exclusivement propre; que vraie ou erronée, elle suppose un esprit investigateur; comme elle est soutenue d'ailleurs avec un grand appareil d'érudition, et, surtout, comme

elle a été vivement attaquée, nous devons laisser l'auteur la développer en toute liberté.

 Les notations dont il vient d'être parlé ont leur origine dans les alphabets grec et latin; il n'en est pas de même de certaines notations anciennes que des nations du Nord introduisirent en Italie et dans d'autres contrées de l'Europe après la chute de l'empire d'Occident. Les barbares réunis sous le commandement d'Odoacre ne furent certainement pour rien dans l'importation des notations septentrionales en Italie. A l'égard des Ostrogoths qui fondèrent vers 490, dans le même pays, une domination détruite quatre-vingts ans plus tard par les Lombards, il y a peu d'apparence qu'ils aient apporté de la Scythie quelque chose qui ressemblat à une notation de la mu-sique, car les Goths ou Scythes étaient originairement un peuple grossier, sans littérature et sans arts. D'ailleurs on ne trouve pas un mot dans le traité de musique composé par Boèce, ministre de Théodoric, qui indique que les Ostrogoths eussent fait connaître aux Latins de nouveaux caractères pour noter la musique. Les Lombards, conduits par Alboin, ayant vaincu les Goths en 570, établirent dans le nord de l'Italie le royaume de Lombardie. Deux siècles d'une tranquille domination dans cette belle contrée, qu'ils occupèrent presque tout entière, à l'exception de Rome et de Ravenne, leur permirent de donner des soins à la culture des lettres, des arts et particulièrement de la musique. Les Lombards, venus de la Suévie, de la Prusse et des bords de la Baltique, en apportèrent une notation composée de signes où se retrouve une origine orientale (comme je le démontrerai dans un ouvrage dont il sera parlé plus loin), avec les premières notions de l'harmonie simultanée des sons. Ils descendaient des Suèves, qui, cent cinquante ans auparavant, avaient jeté sur l'Espagne une partie de leur population et y avaient formé des établissements. Ceuxci avaient aussi porté dans l'Ibérie une notation musicale improprement appelée gothique par les écrivains espagnols, et qui est restée en usage dans l'église de Tolède.

« Occupés de conquêtes dans les premiers temps, et ayant assiégé Rome, qu'ils réduisirentaux dernières extrémités sous le pontiticat de saint Grégoire, les Lombards n'avaient vraisemblablement point eu le temps de répandre assez la connaissance de leur notation de la musique, dans l'espace de vingt-cinq ou trente ans, pour que l'usage en fût devenu familier parmi les Italiens. Il est même certain que la séparation absolue de Romeet du royaume de Lombardie, par la guerre, n'avait pas dû laisser pénétrer la notation lombarde dans l'Eglise romaine. N'oublious pas que ce fut en 593 que saint Gré-goire obtint du roi des Lombards qu'il levât le siège de Rome, et qu'il termina son travail de la réforme du chant de l'Eglise en 599, suivant le témoignage de Jean Diacre. Il est difficile de croire que, dans l'espace de cinq ou six ans, il ait pu, au milieu de ses

immenses travaux et des soins de toute espèce dont il était préoccupé, apprendre une notation nouvelle et difficile, et qu'il en ait considéré l'usage comme assez général pour la préférer à la notation si simple, si claire et si facile qui porte son nom. Je n'adopte donc pas l'opinion de ceux qui pensent que les notations du Nord ont servi à noter l'original de l'Antiphonaire de saint Grégoire, et qui donnent à ces signes le nom de notation romaine.

« Une autre notation du Nord, dont le système a beaucoup d'analogie avec celui de la notation lombarde, ou plutôt qui n'en est qu'une variété, commença à se faire connaître vers le commencement du v' siècle, lorsque les Saxons, venus des bords de l'Elbe, firent irruption dans les Gaules et dans la Grande-Bretagne. Ces Saxons étaient Vandales d'origine et non Goths, car ceuxci étaient venus des grandes plaines situées entre le Pont-Euxin, le Danube, le Niémen et le Borysthène, tandis que la partie de la Germanie située au delà de l'Elbe était le berceau des Lombards, des Vandales et des Saxons (472), Cette distinction est importante, car c'est dans ce même pays qu'on retrouve, plus de neuf cents ans après, les mêmes signes de notation modifiés, mais dont les formes primitives sont reconnaissables. J'insiste sur ces faits, afin de faire voir qu'aucun de ces peuples n'ayant eu de communication avec l'Italie avant l'invasion des Lombards, leurs notations n'ont pu y être connues antérieurement aux dernières années du vi' siècle. Les manuscrits lombards qu'on trouve dans les bibliothèques d'Italie sont tous postérieurs à cette époque. Quant aux livres notés en signes de la notation saxonne, ils y sont rares et ne paraissent pas remonter au delà de l'an 1000.

« Avant d'examiner la valeur des objections qui m'ont été faites par M. Kiesewetter, contre l'origine que j'attribue aux signes dont il s'agit, il est nécessaire que je dise que ces notations sont celles dont j'ai donné des tables avec des traductions partielles dans les planches B, C du Résumé philosophique de l'histoire de la musique, mis à la ièle de ma Biographie universelle des musiciens. Quelques centaines de missels, de rituels, d'antiphonaires, de graduels, de psautiers et de bréviaires manuscrits, qui se trouvent dans les grandes bibliothèques de l'Europe, sont notes avec ces sigues. Parmi les écrivains modernes, Michel Prætorius paraît être le premier qui ait parlé de ces caractères de musique (473) et qui en a pré-

(472) Voy. PINKERTON, Recherches sur l'origine des divers établissements des Scylhes ou Goths, parl. 11,

chap. 3, p. 183-206. (473) Syntagma musicum, t. I., p. 12 et 13. (474) De cantoribus Ecclesiæ, V. et N. T.; Helm-

stadt, 1708, in-4.

(473) Hamburgische Kirchen-Geschichte; Hamburg, 1723-1729, 5 vol. in-4.
(476) De cantu et musica sacra, et Scrip:ores eccle-

sianici de musica.

(477) Gazette musicale de Leipsick, 1828, nos 25, 25, 27; et dans le même journal, 1845.

sonté des exemples d'après un missel de la bibliothèque de Wolfenbuttel. Par une erreur singulière, il les a confondus aux ceux du chant de l'Eglise grecque, dont l'invention est attribuée à saint Jean de Damas. Après lui, Jean-André Jussow (1714), Nicolas Staphorst (475), l'abbé Gerbert (476). M. Kiesewetter (477), son copiste M. Bottée de Toulmon (478), M. Coussemaker (479) et d'autres ont fait sur le même sujet des travaux plus ou moins étendus; mais tout cela ressemble aux dissertations de Kircher, de Pockocke et de Norden sur les hiéroglyphes, et tourne autour du sujet sans pénétrer au fond. Ludolf Walther a été plus hardi (480), et a essayé de donner une traduction des signes; mais cette traduction, copiée par Forkel (481) et par Hawkins (482', est complétement illusoire, car il s'y est borné à imiter avec des notes sans portée, sans précision de différence dans les degrés, el conséquemment sans intonations déterminées, les courbes des signes de lisisons de sons. Rien n'autorise d'ailleurs les diférences de longues et de brèves que Walther y a introduites. Forkel dit avec raison (183) que les traductions de cet antiquaire ne sont pas plus aisées à déchiffrer que les originaux. Ajoutons qu'elles manqueut d'exactitude, même à l'égard de la forme des signes représentés par des notes; qu'elles n'ont pour objet qu'une seule viriété de ces notations, et qu'elles ne s'appuient que sur des manuscrits des xi', in' et xm. siècles, bien moins énigmatiques que ceux des siècles précédents. »

Pour que les lecteurs ne perdent pas le fil de cette argumentation fort serrée et fort habile, il est nécessaire de faire un choix parmi les objections adressées à M. Fétis par son adversaire, Kiesewetter; d'élaguer celles qui tendent à compliquer la discussion de questions inutiles ou qui ne sy rattachent qu'indirectement, comme aussi d'insister sur celles qui fournissent à l'avteur de nouveaux développements de son

idée principale.

Ainsi, répondant à une observation de Kiesewetter touchant une écriture anglesaxonne ou écossaise, laquelle, suivant ce dernier, n'aurait aucune espèce d'analogie avec aucun système de notation, M. Félis reprend ainsi (Gazette musicale du 23 juis 1844):

« L'origine des notions lombarde « saxonne se trouve dans les contrées de l'Allemagne que j'ai indiquées. La varieté connue en Espagne sous le nom de gothique.

(478) Instructions du comité historique des ests é monuments. Musique. Paris, de l'Imprimerie royale, avril, 1839, in-4- de 13 pages, avec 7 planches.
(479) Mémoire sur Hucheld, etc.; Paris, Techese.

1841, 1 vol. iu-4°, avec 21 planches.
(480) Lexicon diplomaticum, pl. 6.
(481) Allgemeine Geschichte der Musik, L. II. pl. 1. 2, 3, 4, 5.

(482) A general History of the science and process of Music, t. Ill, p. 43-53.

(483) Loc. citat., p. 348.

a été portée dans ce pays au ive siècle par les Suèves (484); une des variétés saxonnes a été introduite en Angleterre par les conquérants de la Bretagne au ve siècle. La langue de ce peuple dérivait du mœsogothique, suivant le témoignage du savant Hickes (485); mais arrivé en Angleterre, il y modifia son alphabet par le latin qui y avait été importé par les Romains, en conservant toutefois les formes anguleuses de quelques-uns des caractères primitifs de son écriture, dont on voit les types dans le Nouveau traité de diplomatique des Bénédictins (486). L'écriture des Saxons ainsi modifiée est celle du Psautier saxon noté du vin' siècle, qui se trouve au Musée britannique; elle est semblable à celle du diplôme d'Edouard le Confesseur qui est aux Archives du royaume de France (K. 19, olim 36). De même que les Saxons, les Lombards, qui firent la conquête d'une grande partie de l'Italie au vu' siècle, adoptèrent l'alphabet latin, mais en lui dounant les formes brisées, anguleuses de leur écriture primitive; c'est à ces caractères qu'on reconnait l'écriture désignée sous le nom de lombarde, et ce sont ces mêmes caractères qui conservent à la notation du même peuple sa physionomie originelle jusqu'aux derniers temps de son usage, ainsi que le prouve le fragment noté d'un recueil lombard d'Homélies et d'Hymnes publié par M. Silvestre, dans son admirable recueil paléographique, d'après un manuscrit de la fin du xu siècle. qui existe au monastère de la Cava, près de Naples.

NOT

 Suivant M. Kiesewetter, les signes des notations dont je parle seraient ceux de la notation romaine, et de là les accusations d'idée fixe, d'illusion et de chimère qu'il me jette cavalièrement à la face, quand je parle de notations lombarde et saxonne. Mais quoi? à toutes choses j'ai l'habitude de chercher une cause. Or, je voudrais bien que M. Kiesewetter m'expliquât ce qui aurait pu donner naissance, chez les Latius, à ces notations bizarres, qui sont pour moi si évidemment originaires du Nord, et dans lesquelles je trouve les signes des an-ciens alphabets des peuples septentrionaux, comme je le prouverai ailleurs. La musique des anciens Romains fut évidemment semblable à celle des Grecs. La notation de ceux-ci avait pénétré en Italie après la conquête de la Grèce par ces dominateurs du monde. Qu'ils eussent douc une notation latine ou grecque, analogue à deux langues dont l'une était parlée par toute la population, et dont l'autre était connue de tous les hommes distingués, cela se conçoit; cela paraît même une nécessité logique; mais par quelles circonstances veut-on que les Romains aieut été conduits à l'invention de

(484) Cantus Eugeniani seu melodici explanatio facta a D. Hieron-Romero S. Ecclesiæ Toletane Htspaniarum primatis portionario, et cantus melodici magistro, in Breviarium gothicum secundum regulam beaussimi Isidori, etc., ad usum sacelli Mozarabum; Matriti, 1775, in-fol. p. xxvi-xxx.

signes qui auraient été complétement arbitraires pour eux? En vérité, c'est vouloir mettre à toute force l'absurde à la place de la raison!

« Je conçois toutefois qu'après avoir af-firmé, comme l'ont fait M. Riesewetter (en 1828) et ses copistes, que l'usage des lettres, pour la notation de la musique, n'exista que postérieurement au x' siècle, d'une ma-nière exceptionnelle et assez rare, il est désagréable d'être obligé d'abandonner un fait établi en termes si formels : aussi M. Kiesewetter repousse-t-il, dans sa verte critique de mes assertions, ce que j'ai dit dans ma lettre du 3 février 1843, concernant la notation par les quinze lettres latines de Boèce. « Boétius, dit-il, n'enseigne « pas une telle notation (avec des caractères « romains); il ne fait dans son livre qu'ex- pliquer le système et la notation particu-« lière de la musique grecque, il ne pensait « d rien moins qu'à une notation pour la litur-« gie latine. » J'ai prouvé dans mon précédent article que l'opinion de Meibomius et de Forkel à cet égard est erronée. M. Kiesewetter, qui n'a peut-être pas eu sous les yeux de bons manuscrits du traité de musique de Boèce, est excusable de l'avoir partagée: mais j'avoue que je ne le comprends pas lorsqu'il dit que Boèce ne pensait à rien moins qu'à une notation pour la liturgis latine! Qu'est-ce à dire? Faut-il donc une notation particulière pour chaque genre de chant? S'il y avait, longtemps avant Boèce, des signes pris dans l'alphabet latin pour représenter des sons, ces signes ne pou-vaient - ils pas aussi bien s'appliquer à des chants chrétiens qu'à des cantilènes païennes?

« Mais voici qui est plus positif : les quinze lettres latines placées par Boèce en regard des signes de la notation grecque pour les expliquer, existaient encore au x' siècle, et servaient à noter le plain-chant. Ici il ne s'agit plus de manuscrits inconnus, mais de livres imprimés qui sont entre les mains de tout le monde. Huchald en donne la disposition en deux octaves dans sa Musica enchiriadis (487). Un manuscrit du vin siècle, qui contient tout l'office propre de saint Thuriave ou Turiaf, évêque de Dol en Bretagne, est noté tout entier avec ces quinze lettres. Le P. Jumilhac, auteur du livre intitulé La science et la pratique du plain-chant, en a extrait l'antienne Aspirante Deo avec le chant ainsi noté (488), d'après le manuscrit qui était de son temps à l'abbaye Saint-Germain, et qui est aujourd'hui à la Bibliothèque royale de Paris. Or, ce saint Thuriave, mort en 749, fut canonisé en 751 par le Pape Zacharie, et son ossice, composé en 753, fut chanté pour la première fois le 13 juillet de la même année. Vers 850, lors-

(488) Pag. 318.

<sup>(485)</sup> Institutiones grammatica anglo-saxonica et mæsogothicæ, etc. Oxonii, 1689, in 4.

<sup>(486)</sup> Tom. 1er, p. 712, pl. xiv. (487) Apud Script. ecclesiast. de musica, ed. Gen-Bert. 1. 1er, p. 209.

que les Normands ravagèrent la Bretagne, les reliques du saint furent transportées avec le manuscrit original de son office à l'abbaye Saint-Germain des Prés, où ce livre est resté jusqu'à l'époque de la révolution. Le même auteur rapporte aussi un Exsultet noté avec les quinze lettres, d'après un manuscrit de l'abbaye de Jumiége en Normandie (489), dont l'age remonte jusque vers l'an 1000. Ainsi cette notation romaine véritable, dont Boèce se servait près de cinq cents ans auparavant pour expliquer la notation grecque, n'avait pas cessé d'être en usage concurremment avec d'autres. Voilà ce que j'ai à répondre à M. le conseiller Kiesewetter qui nie cette notation, et qui m: porte le défi de produire des livres de chant notés en lettres appartenant à l'époque du manuscrit de Saint-Gall, dont je parlerai tout à l'heure. Poursuivons l'examen des assertions de mes adversaires, et particulièrement de M. Kiesewetter.

« Saint Grégoire, à qui l on attribue à tort, dit-il, l'usage des lettres, n'employa que les neumes pour la notation de son Antiphonaire. déposé par lui sur l'autel de Saint-Pierre, et dont le fac simile est à la bibliothèque de Saint-Gall, en Suisse. Or, je crois avoir dé-montré dans ce qui précède que non-seulement la notation par les lettres n'est pas postérieure aux notations improprement appelées neumes par M. Kiesewetter (490), mais que son origine remonte jusqu'aux anciens temps de la république romaine. J'ai fait voir aussi, je crois, que saint Gré-goire u'a dû se servir que de cette notation des lettres pour son Antiphonaire. Quant à l'assertion que cette notation n'a été employée que d'une manière exceptionnelle, il suffit, pour la réfuter victorieusement, de faire re-marquer que Huchald, Odon de Cluny, Guido d'Arezzo, Bernon d'Auge, Hermann, sur-nommé Contract, Guillaume, abbé d'Hirschau, Théotger de Metz, Aribon, Jean Cotton et beaucoup d'autres auteurs du moyen âge n'oni expliqué le système de l'art qu'à l'aide des lettres, quoique les copistes de leurs ouvrages aient écrit, suivant les temps et les lieux, les exemples de chant au moyen de notations plus ou moins répandues par l'usage, plus ou moins particulières, plus ou moins modernes. Enfin, pour démontrer que l'usage des lettres était généralement repandu, il suffit de rappeler qu'on aplanissait les difficultés des notations lombarde et saxonne en mettant ces lettres au commencement des pièces de chant, pour déterminer la valeur des signes de ces notations et leur position, ce qui rend évident qu'on

(489) Junileac, ut supra. (490) « Neuma, qui vient du grec πνεύμα (souffie, respiration), s'est dit originairement des récapitulations des tons du plain chant qu'on plaçait sur les mots barbares noiocane, euguae, etc. Plus tard on a é en u la signification du nom de neume aux signes représentatifs de plusieurs sons liés, c'est-à-dire à phasicurs sons qui peuvent se faire par une seule respiraticn. C'est ce que dit positivement Gafori dans le huitième chapitre du premier livre de sa Practica

apprenait la musique par les lettres; que cette notation fut contemporaine des autres après les avoir précédées, et que l'usage des notations lombarde et saxonne ne fut plus général dans les livres de chant d'église, que parce qu'elles offraient les moyens de représenter plusieurs sons par un seulsigne: avantage que les lettres n'avaient pas, mais qu'elles rachetaient par le mérite de la

« Il y a d'ailleurs une autorité qui serait décisive à ce sujet, lors même qu'on n'aurait pas celle des faits qui viennent d'être rapportés; elle se trouve dans un passage d'un traité de la division du monocorde d'après les principes de Boèce, attribué à Guido d'Arezzo, et dont le menuscrit est à la bibliothèque Laurentienne de Florence. Il n'est pas certain que cet opuscule appartienne en esset à Guido, mais on peut affirmer qu'il a été écrit de son temps; or, le passage prouve que les lettres étaient alors d'un usage général. L'auteur, parlant des lettres employées par Odon, abbé de Cluny, au commencement du x° siècle, s'exprime en ces termes: His utimur litteris vel notu secundum Henchiridion, Litteras (Litteris) autem secundum communem usum. L'usage des lettres pour la notation de la musique était donc commun, vulgaire déjà au temps où vivait Odon?

« A l'égard de l'anecdote du dépôt de l'Antiphonaire de saint Grégoire sur l'autel de Saint-Pierre, et du fac simile de cet Anti-phonaire trouvé à Saint-Gall, il est facile de prouver que ce sont des faits dénués de fondement. Examinons ce qu'on en rapporte.

« L'abbé Gerbert a signalé, dans la relation de son voyage et dans son traité De cantu d musica sacra, l'existence d'un manuscrit de l'ancienne abbaye de Saint-Gall qui passe pour être une copie de l'Antiphonaire desaint Grégoire, supposée faite dans le vme siècle. M. Kiesewetter a publié un extrait de ce manuscrit dans le travail cité précédemment, et cet extrait a été copié par MM. Bottée de Toulmon et Coussemaker. Ce derniera voult étayer l'authenticité de ce morceau et de l'historiette du dépôt de l'Antiphonaire sur l'autel de Saint-Pierre de Rome, en y ajontant diverses circonstances; par exemple, celle de la demande d'un Antiphonaire authentique adressée au Pape par le roi de France Louis le Débonnaire, et de l'impos-sibilité qu'il y eut de le satisfaire, aucus livre de ce genre n'existant plus à Rome, parce que le dernier avait été remis à Walla, mi nistre de Charlemagne (491). A tout cela voici ma réponse :

musica. Voici ses paroles: Neuma enim est recum seu notularum unica respiratione congrue pronun ciandarum aggregatio. Les notes ou signes de sons isoles n'étaient donc pas des neumes; on les désignail par le nom générique de noter. C'est donc à tort que Ducange a dit : Neume præteren in musica dientur notw quas musicales dicimus, (Gloss. med. & infim. latinitat. voc. Pneuma.)

(491) Memoire sur Huchaid et sur ses traites ét

musique.

« Le fragment copié par M. Kiesewetter n'appartient point à l'Antiphonaire, car c'est le dernier verset du graduel du premier dimanche de l'Avent : Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam, et salutare tuum da nobis. Le manuscrit de Saint-Gall n'est donc pas un Antiphonaire, mais un Graduel. On objectera peut-être que les anciens livres de chant qui remontent au x' siècle, au xi' siècle, renferment souvent tous les chants de l'oflice du matin et du soir, et cela est vrai; mais n'oublions pas qu'il s'agit d'une prétendue copie de l'Antiphonaire de saint Grégoire, déposé sur l'autel de Saint-Pierre, à Rome. Or, nous avons l'Antiphonaire de saint Grégoire, publié dans la collection de ses OEuvres (t. III, p. 737-878), par les Bénédictins Denis de Sainte-Marthe et Guillaume Bessin, d'après un manuscrit du 1x° siècle, qui avait appartenu à l'église de Compiègne. On trouvait ces mots en tête du manuscrit qui a servi pour cette édition: In nomine Domini Jesu Christi incipiunt responsoria sive antiphonæ per anni circulum. Ce livre est un véritable Antiphonaire, qui ne contient que les antiennes et les répons de l'office divin et des matines. On n'y trouve pas un introit, pas un graduel, pas une offertoire, pas une seule pièce qui appartienne à la messe. Voici ses premiers mots de tout ce qu'on y lit pour la première semaine de l'avent :

NOT

#### DE VIGILIA DOMINICÆ I DE ADVENTU DOMINI.

AD VESPERAS. Ant. Ecce nomen Domini. AD INVITATORIUM.

Ant. Ecce veniet rex.

Ant. Regem venturum Dominum.

Ant. Angelus Domini nuntiavit Mariæ

Am. Jerusalem, respice ad Orientem.

FERIA TERTIA Ant. Autequam convenirent.

FERIA QUARTA.

Ant. De Sion exivit lex. FERIA QUINTA.

Ant. Benedicta in mulieribus.

Ant. Exspectabo Dominum.

FERIA SEXTA.

Aut. Ecce veniet Dens. SABBATO.

Ans. Sion, noli timere.

 On voit qu'il n'y a pas là un mot de l'Ostende nobis. Je répète donc avec certitude que le manuscrit de Saint-Gall n'est pas un Antiphonaire, et surtout que ce n'est pas celuidesaintGrégoire; je répète, enfin, qu'on ne peut s'appuyer sur ce manuscrit comme d'une preuve que ce Pape s'est servi des noutions du Nord pour son recueil de chants de l'Eglise catholique, et pour établir un fait de cette importance, contrairement à ce que nous enseigne l'histoire. On voit enfin ce que devient le superbe démenti qui m'est donné par M. Kiesewetter dans ces paroles : Le manuscrit de Saint-Gall est (qu'on écoutel)

(192) V. Scriptores eccles. de Musica, t. II, p. 52,

(493) ( Ubi (Lateran. eccles.) usque hodie lectus tus, in quo recubans modulabatur, et flagellum

« un Antiphonaire véritable, et même !'Au-« tiphonaire de saint Grégoire, celui même « dont le texte est contenu sous ce titre dans « la collection que M. Fétis nous présente. » On croit rêver en lisant cela. Au surplus je ne suis pas au bout des preuves que j'ai à apporter à M. le couseiller Kieseweiter.

Si le manuscrit de Saint-Gall était l'Antiphonaire de saint Grégoire, poursuit M. Fétis dans son 3' article (Gazette music., 30 juin 1844), nous posséderions une partie du chant de l'office divin dans sa pureté primitive; mais le fragment même publié comme extrait de cet Antiphonaire, par MM. Kiesewetter, Bottée de Toulmon et Coussemaker, est évidemment entaché d'altérations déjà signalées par Guido d'Arezzo, au commencement du xi siècle, dans son traité des fautes introduites dans le chant ecclésiastique (492). L'altération indiquée par cet écrivain, dans l'Ostende nobis, est sur les mots misericordiam tuam. Il fait remarquer avec beaucoup de justesse que ce verset est du deuxième ton, et que la forme défectueuse introduite dans le chant par l'usage sur la dernière syllabe de miséricordiam n'est pas conforme à la constitution de ce ton, parce que la médiante d remonte à la dominante C, et y fait une terminaison incidente qui appartient plus au septième ton qu'au second. Or ce défaut, et d'autres encore, sont précisément ceux qu'on remarque dans le fragment du manuscrit de Saint-Gall. Ce manuscrit, loin de nous offrir la tradition pure des premiers temps du chant grégorien, est donc entaché d'altéra-tion; c'est même un des plus défectueux que je connaisse à cause du désordre de sa notation.

« Jean Diacre, biographe de saint Grégoire, ne dit pas un mot du dépôt de l'Antiphonaire sur l'autel de Saint-Pierre à Rome; il nous apprend même une circonstance qui prouve que ce dépôt n'a point été fait, que le précieux livre n'a pas été attaché à l'autel par une chaîne de fer, et que ce qu'en ont dit des écrivains postérieurs n'est point exact. Ce prêtre, qui écrivait environ 256 ans après la mort de saint Grégoire, dit que, de son temps, c'est-à-dire vers 870, on conservait encore avec grande vénération dans l'école de chant, près de Saint-Jean de Latran, le siège sur lequel le Saint-Père s'asseyait pour donner ses leçons, la verge avec laquelle il châtiait les enfants, et son Antiphonaire authentique (493). Cet Antiphonaire n'était donc pas perdu, et Rome n'était pas réduite à une simple tradition verbale du chant grégorien, comme il fut dit à Amalaire Symphosius, envoyé de Louis le Débonnaire à Rome, sans doute pour se débarrasser d'uno demande importune; car il ne faut pas oublier que Jean Diacre écrivait environ trente ans après la mort de Louis le

Débonnaire.

ipsius, quo pueris minabatur, veneratione congrua, cum anthentico Antiphonario reservatur. » (Joan. Diag., in Vita Gregor., lib. 11, cap. 6.)

« Mais une question se presente et doit donner lieu à l'examen d'un fait important, la voici : Saint Grégoire n'a-t-il réglé que le chant de l'Antiphonaire, et n'a-t-il pas pris le même soin pour le Graduel? Au premier aspect, la solution paraît facile; car Jean Diacre, le moine de Saint-Gall, celui d'Angoulême, ensin tous les auteurs anciens, à l'exception de Walafrid Strabon, ne parlent que de l'Antiphonaire. D'ailleurs le manuscrit de Compiègne, celui de la Bibliothèque royale de Paris (nº 1087, ancien fonds), deux manuscrits de la bibliothèque Laurentienne de Florence, le manuscrit du x' siècle qui est à la bibliothèque du Vatican, et plusieurs autres présentent l'Antiphonaire avec le nom de saint Grégoire, tandis que toutes les copies manuscrites du graduel connues jusqu'à ce jour ont simplement pour titre Graduale romanum. Walafrid Strabon, le seul des anciens écrivains qui ait fait mention du soin qu'aurait pris saint Grégoire de régler le chant de la messe comme celui des heures canoniales, n'en parle que comme d'une tradition (494). Cependant il paratt peu vraisemblable que le saint Poutife ait négligé le chant de la messe, ayant donné tant de soins aux autres parties de l'office divin, à moins que le chant des introits, graduels, offertoi-res et communions n'ait été si bien réglé avant lui qu'il n'y ait rien trouvé à changer....» lci, l'auteur fait une digression sur la liturgie de la messe telle qu'elle était ou qu'elle devait être composée à l'époque de saint Grégoire. Ce passage ne se rapportant pas essentiellement au sujet, nous le retranchons en renvoyant le lecteur à l'article MESSE, où nous donnons une citation de M. Fétis sur la messe liturgique, citation qui supplée surabondamment au paragraphe que nous croyons devoir supprimer.

« Ce qu'il y ajouta ou ce qu'il en retran-

cha est maintenant ignoré.

 La plus ancienne copie manuscrite connue du Graduel est dans le trésor de l'église de Monza, près de Milan, parmi les reliques envoyées par saint Grégoire à Théodolinde, ou suivant d'autres Ethelinde, reine des Lombards. Ce manuscrit appartient au vue siècle, ou au plus tard au commencement du viii, car le vélin est teint en pourpre, et les lettres sont d'or et d'argent (celles-ci sont presque effacées, mais les lettres d'or se lisent toujours bien). Or, les manuscrits entièrement pourprés, à lettres d'or et d'argent, ont cessé d'être en usage après les premières années du viii siècle (495). Suivant la tradition, ce graduel aurait été envoyé par saint Grégoire Théodolinde pour l'église de Monza, avec d'autres reliques; mais ni le précieux catalogue de ces reliques, écrit par le Pape luimême sur un papyrus qui est dans l'archive de Monza, ni les quatre lettres qui nous restent de saint Grégoire à Théodolinde ne

(494) « Traditur denique beatum Gregorium, sicnt ordinationem Missarum et congregationum, ita etiam cantilenæ disciplinam maxima ex parte in eam, quæ hactenus quasi decentissima observatur, dispo-

font mention du Graduel. D'ailleurs la simplicité, l'humilité et la pauvreté du saint personnage ne peuvent faire supposer qu'il ait fait exécuter un sivre avec tant de luxe.

« Je trouve aussi des motifs d'incrédulité dans la notation de ce livre. Ce Graduel ne sort pas ordinairement des mains du prêtre qui le montre; mais par une faveur par-ticulière il m'a été permis de le parcourir, et j'ai bientôt acquis la certitude qu'il ne contient que les introits, les graduels, les offertoires, les communions de tous les jours de l'année, et qu'il ne s'y trouve pas une pièce de l'Antiphonaire. De plus, j'ai vu que le chant est écrit avec notation lombarde à signes d'intonations déterminées qui, suivant l'opinion énoncée précédemment, appartient aux premiers temps de ce système de notation. Or, on a vu, dans tout ce qui vient d'être dit, que le Pape saint Grégoire n'a pas dû se servir de cette notation. Quoi qu'il en soit, le Graduel de Monza est certainement le plus ancien monument de ce genre jusqu'à nos jouis; il fournit la preuve irrécusable de la division primitive du chant ecclésiastique en deux parties. savoir, le Graduel et l'Antiphonaire; entin il démontre par sa notation et par l'usage qu'on en faisait sous les rois lombards, et dans l'Eglise du siège de leur empire, que l'origine de cette notation est véritablement lombarde. Son antiquité est beaucoup plus grande et mieux constatée que celle du manuscrit de Saint-Gall, et la netteté, l'ordre et le bon arrangement des signes offrent incontesublement de meilleures traditions du chant primitif grégorien que celles de ce dernier manuscrit.

« M. Kiesewetter se moque agréablement de la découverte que j'ai crufaire, que saint Grégoire a réglé le chant de la messe aussi bien que celui de l'Antiphonaire : tous les liturgistes savants savaient cela depuis longtemps, dit-il. J'en demande bien pardon à M. le conseiller Kiesewetter; si on avaiteu à cet égard la même certitude que pour l'Antiphe naire, certitude qui ne pouvait s'acquérir que par une copie authentique du graduel avec le nom de son auteur, les éditeurs des œu-vres de saint Grégoire n'auraient pas manqué d'y placer ce Graduel comme ils y onl mis l'Antiphonaire. Or, ainsi que je l'ai dil. on ne connaît pas encore de graduel avec le nom de ce saint. D'ailleurs cette expression les liturgistes savants est bien vague: en pareille matière, ce n'est pas exiger trop que de demander des noms et des citations positives. Je dirai, moi, que les liturgisles modernes qui ont attribué à saint Grégoire une part dans le chant de la messe ne se sun! appuyés que sur le témoignage de Walaird Strabon, qui lui-même ne cite qu'une trade tion. Quant aux liturgistes qui ont l'habitude d'établir les faits par les monuments, et q'.

sitionem perduxisse. » (De officiis divinis, cap. 32.1 (495) Voyez le Nouveau Traité de diplomeiris. par les Bénédictins DD. Tassin et Toustain, t. !!.

jouissent d'une incontestable célébrité, tels que le P. Martenne (496), Bona (497), Gavanti (498), Muratori (499), je n'y ai pas trouvé un mot de ce fait comme démontré..

M. le conseiller Kiesewelter sera satisfait après avoir lu ces articles. Il y verra que je prouve très-certainement : 1º Qu'il y a eu une notation par les lettres de l'alphabet latin autérieurement à l'usage en Italie de la notation lombarde. 2° Que cette ancienne notation est la seule que le Pape saint Grégoire ait pu connaître, et que la notation lombarde était ignorée à Rome au vi' siècle, et n'a pu y pénétrer que dans le cours du vn'. 3° Qu'il existe des monuments de cette ancienne notation qui datent du vi siècle, et qu'on en trouve dans le viii et jusqu'au xi'. 4' Que le manuscrit de Saint-Gall n'est point un Antiphonaire et conséquemment que ce n'est pas la copie authentique de celui de saint Grégoire. 5° Enfin, que je n'ai point entrepris de démontrer que ce saint Pape a réglé le chant du Graduel comme celui de l'Antiphonaire, parce que je n'en sais rien positivement, que je n'ai à cet égard que des conjectures, ce qui me met exactement dans la même position que les savants liturgistes, qui savent cela si pertinemment depuis longtemps. »

M. DANJOU, Revue de musique relig. et classique, août 1847. — « Avant la notation par des signes ou points placés sur ou entre des lignes, notation dont on se sert depuis la fin du xi° siècle, on peut constater l'existence de trois autres systèmes de notation.

« Le premier, qui consistait dans l'emploi des quinze premières lettres de l'alphabet latin, a été présenté par Boèce en regard des signes de l'ancienne notation grecque, dont je n'ai pas à m'occuper. M. Fétis, en prouvant que cette notation par les quinze lettres de l'alphabet latin n'était autre que la notation latine primitive, a soutenu que l'usage s'en était conservé dans le moyen âge, et a cité à l'appui de son opinion un manuscrit de Jumiéges, cité par Jumilhac, et l'office de saint Turisf, évêque breton, canonisé en 859. J'ai trouvé moi-même des exemples de cette notation dans un manuscrit du Vatican (fonds de la Reine, nº 1616), et dans le traité De musica antiqua et nova (Archives du mont Cassin, n° 318). Le premier de ces manuscrits est du xur, le second du XI' Siècle.

« Le second système ae notation, qui est celui dont saint Grégoire se servit pour noter l'Antiphonaire, n'est qu'une simplification de la notation latine, consistant dans l'emploi des sept premières lettres de l'alphabet, qu'on répétait en caractères minuscules pour désigner l'octave supérieure. Il

(496) De ecclesiæ ritibus; Antuerp., 1736, 4 vol. in-fol.

(497) Rerum liturgicarum libri duo; Romæ, 1671,

(498) Barth. GAVANTI Thesaurus sacrorum rituum; omer, 4736–38, 4 voi. in-4°. (499): Liturgia romana vetus; Venetiis, 1748,

2 vol. in-fol.

n'est pas douteux qu'il y a eu des Antiphonaires notés de cette manière, sous les yeux de saint Grégoire lui-même, et la découverte d'un de ces manuscrits serait le seul moyen de rétablir la version authentique des pièces de chant adoptées par ce saint restaurateur

de la liturgie.

« Enfin, le troisième système de notation est celui qu'on nomme notation en neumes. C'ast le plus important à cause des nombreux manuscrits, notés de cette manière, qui sont conservés dans les principales bibliothèques de l'Europe. C'est le plus obscur puisqu'il était déjà presque inintelligible pour les musiciens du x et du x1 siècle, et que depuis lors on a complétement cessé de pouvoir l'expliquer. Je me borne à faire mention de deux autres systèmes de notation employés, le premier par Huchald, abbé de Saint-Amand; le second par Hermann Contract, aux x° et xr siècles. Ces deux systèmes ne paraissent pas avoir été usités, et on n'en trouve des exemples que dans des traités de chant ou de musique.....

« On appelait neume, neuma ou neoma, un signe simple ou composé, qui représentait dans le premier cas ou un son isolé ou la réunion de deux sons; dans le second, trois, quatre, cinq, ou même six sons. Le principe même de la notation en neumes consistait dans de certaines règles ou formules pour grouper plusieurs sons et les figurer par un seul signe (500), et c'est ce principe qui a donné lieu plus tard à l'emploi des notes liées, dans la notation de la musique

mesurée.

« Les signes de la notation en neumes étaient très-nombreux et pouvaient varier en quelque sorte au gré de chaque copiste, suivant sa manière de grouper les sons et de lier les signes. L'abbé Gerbert a publié, d'après un manuscrit de l'abbaye de Saint-Blaise, et M. de Coussemaker a reproduit un tableau des signes de neumes dans lequel on en compte quarante. Ce tableau présenterait beaucoup d'intérêt si l'on pouvait s'assurer de l'exactitude de la forme des signes donnés par Gerbert; mais le manuscrit ayant été détruit lors de l'incendie de Saint-Blaise, cette vérification est devenue

impossible. « On trouve à la bibliothèque du Vatican, dans un manuscrit du xiii siècle (fonds pa-latin, n° 1346), à la suite d'un traité de plain-chant, un autre tableau des signes de neumes dont J.-B. Doni a eu connaissance, mais qu'il n'a pas cherché à expliquer. Dans ce tableau, on ne compte que dix-neuf sigues, et l'auteur du traité affirme qu'on n'en doit pas employer d'autres que ceux qu'il donne.

(500) Neuma, pars cantilenæ quæ fit ex generatione phtongorum. > (Vocabularium Papie, Archivium Sancti-Petri, nº 122.) — Quid est neoma? Neoma enim sunt puncti. Quanti puncti factuat unam neomam? Duo, vel tres, vel quinque, etc. . (Domini Eusebu Sipontini De octo toris. Archives du mont Cassin, nº 459, manuscrit du xrº siècle.) <del>\$</del>99

# Neumarum signis erras qui plura refingis.

Ce vers suit également le tableau donné par Gerbert, et qui contient, comme je l'ai dit, quarante signes avec leurs noms.

En étudiant attentivement les dix-neuf signes qui existent dans le manuscrit du Vatican, et en recherchant l'emploi et la marche dans les nombreux manuscrits notés en neumes que j'ai eus sous les yeux, je me suis convaincu des faits suivants:

« Les quatre premiers signes, savoir: punctus, virgula, clivus, podatus, que je nomme signes simples, formaient par leur combinaison et leur liaison entre eux six autres signes, savoir: porrectus, scandicus, salicus, climacus, quilisma, torculus.

« Les autres signes servaient à indiquer ou les ornements du chant, ou la durée des sons, ou, dans certains cas, à la fin d'une ligne, le renvoi ou guidon de la ligne suivante. Par exemple, les signes nommés strophicus et ariscus représentaient la valeur de la longue dans la musique mesurée (501); le distrophus et le tristrophus représentaient lá brève et la longue, et plus généralement ce qu'on nomme les notes répétées, notæ repercussæ. Toutefois je dois dire qu'à l'égard de ces signes de mesure il existe des contradictions entre les deux seuls auteurs qui en parlent, savoir: Jean Hothby ou Ottobi, ei l'auteur du traité de Musica antica et nova, déjà cité. . . .

« Il résulte de ces notions générales que les signes de la notation en neumes ont servi dans l'origine à un système musical dans lequel le rhythme, la mesure et les ornements du chant jouaient un grand rôle, ca qui n'a pu avoir lieu qu'au sein d'une civilisation avancée et ce qui est conforme au goût toujours subsistant des peuples orientaux.

« D'un autre côté, la plus grande dissiculté que présente la lecture de cette notation consiste en ce que la distance des signes entre eux, leur hauteur respective, et par conséquent l'intervalle qui les sépare, ne sont presque jamais clairement indiqués. De telle sorte que pour lire avec certitude des pièces notées de cette manière, il faut avant tout posséder une connaissance parfaite de la tonalité ancienne, et, par la forme même de la mélodie, distinguer le mode auquel elle appartient, et enfin, par la con-naissance des formules ordinaires de ce mode, déterminer les intervalles. Cette incertitude relativement à la hauteur réciproque des notes a toujours été signalée, par les auteurs du moyen âge, comme le plus grand défaut de cette notation (502).

« Or il est évident qu'une telle notation n'a pu être imaginée que pour un système musical dans lequel l'échelle des sons était très-restreinte, et les modes étaient en petit nombre; ce qui n'a pu avoir lieu que dans

les temps les plus reculés et avant le développement de la musique grecque.

« Appliqué plus tard à la notation du chant ecclésiastique, ce système s'est trouvé imparfait et défectueux : d'une part parce qu'il n'avait pas de signes pour désigner les différents modes et qu'il n'avait pas de moyen précis pour indiquer l'élévation ou l'abaissement des notes ; de l'autre, parce qu'il employait une foule de signes d'oruement et de mesure dont le plain-chant n'avait que faire, et qui n'ont servi qu'à embrouiller les copistes à l'époque du changement de notation.

« L'apparition de ce genre de notation musicale coïncide avec l'époque de l'invasion des barbares aux v', vi' et vii' siècles. Déjà, au ix' siècle, l'usage en était devenu général, au point qu'il ne reste aucun mon-ment de la notation de saint Grégoire, et qu'on ne connaît, comme je l'ai fait remarquer, que quatre exemples de l'emploi de l'ancienne notation latine. Cette préférence accordée à une notation si compliquée et si défectueuse sur la notation si claire et si simple de saint Grégoire, s'explique par plusieurs causes. D'abord, comme l'a fail n. marquer M. Fétis, la notation en lettres ocupait beaucoup plus de place et devenil surtoutincommode dans les parties du chait où il y avait un grand nombre de notes su une seule syllabe. En second lieu, les signes de neumes exprimaient non-seulement les sons, mais encore les ornements du chant et le rhythme. Enfin, c'était peut être la loi du vainqueur. Ces barbares, que Dieu conduisait par la route la plus longue du milieu de l'Asie vers le midi de l'Europe, avaieul sans doute conservé leurs chants et leur musique, derniers débris des arts qui plus de dix siècles auparavant avaient fleuri dans leur mère patrie. Cette dernière conjecture est appuyée par les savantes recherches de M. Fétis, qui a constaté l'analogie et pour ainsi dire l'identité de certains signes de neumes avec l'ancienne écriture démotique des Egyptiens.

« Ce n'est pas au fond de l'Italie, dépouvu que je suis des grands travaux de la phologie moderne, que je puis me livrer la recherche de l'origine de ces signes de notation, origine qui n'intéresse pas seulement l'art musical, mais encore l'histoire si importante des migrations des peuples. Javoulu seulement, par les explications qui précèdent, donner une idée générale et exacte du système de la notation en neumes.

Ici se place tout à coup l'importante de couverte de l'Antiphonaire de Montpellier, faite le 18 décembre 1847. M. Danjou, dans sa Revue du 6 janvier 1848, la produit ave un enthousiasme d'autant plus naturel qui est paternel. Ainsi, désormais, à l'Antiphonaire de Saint-Gall, publié enfin par le Père Lambillotte, on opposera l'Antipho-

(501) Gli strophici e arici sono longhi, Giovanni Оттові. Melopea legale. Bibliotheca Magliabecchiana de Florence, classe xix, nº 36. (502) « Cum autem in usualibus neumis intervilla discerni non valeant, etc. » (Traité de Jean Collecdans la Collection de Gerbert, t. II, p. 257.)

naire de Montpellier; au système de notation par les neumes on répondra par le système d'écriture par les lettres. Ce sera bien réellement la lutte des deux Antiphonaires, comme jadis à Milan, entre l'ambrosien et le romain, comme à Tolède, entre le romain et le mozarabe. Et pour que rien ne manque au tableau, nous aurons même le combat singulier. M. Danjou s'est déjà écrié : « Ce « qu'il nous faut, c'est un duel sérieux, un « duel à mort... entre l'erreur et la vérité. » M. Th. Nisard répond : « Nous acceptons.»

Toutefois nous ne reproduirons pas cette discussion que l'on trouvera, si l'on veut, dans le numéro de février 1848 de la Revue de M. Danjou. Et nous croyons qu'à l'heure qu'il est les deux champions nous sauront gré de cette réserve. M. Vitet va nous dire ce que nous devons penser de cet Antiphonaire de Montpellier, dont on peut voir à la biothèque nationale une admirable copie en fac-simile, chef-d'œuvre de calligraphie, due aux soins et à la patience de M. T. Nisard.

« Au dire de M. Danjou, le manuscrit de Montpellier serait, ni plus ni moins, une des deux copies authentiques de l'Antiphonaire de saint Grégoire, envoyées à Charlemagne par le Pape Adrien vers l'an 780.

« Si le fait était vrai, il ne serait plus nécessaire de dépouiller des milliers de manuscrits pour restaurer la pure tradition grégorienne; elle serait là toute trouvée et rendue intelligible par cette notation alphabétique qui suit les neumes pas à pas Mais, par malheur, cette assertion de M. Danjou n'est tout simplement qu'une hypothèse, et tombe au premier examen. D'abord le manuscrit ne remonte évidemment ni au viii. ni au ix siècle; ce n'est pas seulement le caractère paléographique de l'écriture qui lui assigne une autre date; M. Nisard en donno une raison plus péremptoire encore. Le manuscrit de Montpellier, catalogué dans la Bibliothèque de l'Ecole de médecine, sous ce litre: Incerti de musica artis institutioné, ne contient pas seulement un Antiphonaire bilingue; en tête du volume, comme préface ou préambule de l'Antiphonaire, se trouve un traité intitulé: De tonis seu musicæ artis Breviarium : or, ce traité n'est autre chose qu'une reproduction littérale de la lettre de Réginon, abbé de Prum, citée par Gerbert laus te premier volume de ses Scripto-res (503). Toute dénégation de ce fait serait impossible, puisque M. Nisard a pris soin le mettre en regard les deux textes, et que lid nuité en est incontestable; sauf en ce 101 concerne quelques formules épistolaires qui se rencontrent dans le manuscrit de zipsick, copié par Gerbert et que ne reproluit pas le manuscrit de Montpellier; mais te n'en sont pas moins les mêmes idées, les némes phrases, les mêmes mots, présentés, a sous forme de lettre, ici sous forme de reité. Or, Réginon de Prum est mort en

915, cent trente-cinq ans après l'envoi fait à Charlemagne par le Pape Adrien. Il est donc matériellement impossible que le manuscrit de Montpellier fit partie de cet envoi. Vainement dirait-on que le traité de Réginon peut n'avoir été intercalé qu'après coup : le traité et l'Antiphonaire sont de la même main, et, selon toute apparence, à en j ger par la forme des lettres, ils ont été écrits l'un et l'autre au xii siècle : on pourrait tout au plus les faire remonter au xi°; mais M. Nisard insiste, non sans raison, pour le xu'; or, il faut le reconnaître, c'est là porter une rude atteinte à la noblesse et à l'autorité de ce manuscrit. Au lieu d'une copie authentique de l'Antiphonaire de saint Grégoire, nous n'avons plus qu'un livre de chant écrit à cette époque de transition, où très-peu de gens comprenaient encore les neumes primitifs, et où ceux qui croyaient les comprendre risquaient de se tromper quelquefois. La traduction alphabétique pourrait donc n'être pas toujours irréprochable, et M. Nisard croit s'en être aperçu à certains passages dont l'explication lui semble au moins douteuse, et que son expérience personnelle serait tentée de traduire autrement. Quoi qu'il en soit, et malgré ces réserves, le manuscrit de Montpellier n'en est pas moins une belle et féconde trouvaille. Cette longue série de chants liturgiques, disposés suivant la constitution des huit modes grégoriens, et commentés par une traduction interlinéaire en caractères intelligibles à tous, c'est un secours inespéré qui permet désormais à tout le monde de s'initier à la lecture des notations neumatiques; et maintenant que ce précieux monument n'est plus relégué seulementà Montpellier, et que, grace au facsimile de M. Nisard, il en existe à Paris, à la Bibliothèque nationale, un second exemplaire, il y a lieu d'espérer que nous verrons s'étendre le nombre si restreint de ceux qui prennent intérêt à ces difficiles études.

α Il est pourtant un autre manuscrit qui, dans l'estime de quelques érudits, l'emporte sur celui de Montpellier, et auquel on attribue, sinon plus d'importance, scientifiquement parlant, du moins plus d'ancienneté et plus de droits à nos respects. Celui-là n'est pas en France, c'est en Suisse, à l'abbaye de Saint-Gall, qu'il est précieusement conservé. De vives controverses sont nées à son sujet: pour les uns, ce manuscrit est incontestablement une des deux copies de l'Antiphonaire envoyé à Charlemagne; pour les autres, ce n'est qu'un livre de chant assez ancien, mais indigne de l'honneur qu'on lui fait.

« Hâtons-nous de le dire, le manuscrit du Baint-Gall n'est pas bilingue; il est écrit en neumes sans aucune espèce de traduction. » (Articles de M. Vitet, extraits du Journal des savants, 1851 et 1852, sur les Etudes sur les notations musicales de M. T. Nisand, pp. 31-

33.)

(503) Epis-ola de harmonica institutione missa ad Rathbodum, arabiepiscopum Trevirensem, a Regineue resby ero. (Tons. 1", pag. 250-247.)

M. Th. Nisard. - M. Th. Nisard se pose franchement en adversaire de MM. Fétis et Danjou. Toutefois, il reconnatt qu'il y a « de l'intelligence, de la compréhension, de la grandeur même dans la méthode que s'est proposée M. Félis (Revue du monde catholique, 13 février 1848); » dans son premier article sur les Notations anciennes de l'Europe (Revue archéologique) il s'exprime ainsi : « Quoiqu'il en soit, il restera toujours à M. Fétis l'honneur d'avoir ravivé de nos jours l'importante question des notations anciennes, et de lui avoir même donné des proportions qu'elle n'aurait peut-être pas sans lui. » Dans son deuxième article, il fait un appel à ses deux adversaires; « à M. Fétis, dont les travaux, dit-il; ne doivent pas être injustement méconnus; car, maigré ses erreurs, on ne peut pas se passer de ses recherches, de ses conseils et de son expérience....; à M. Danjou, qui a découvert le manuscrit de Montpellier... Je suis le premier, continuet-il, à reconnaître que celui qui a découvert un manuscrit de cette importance doit avoir l'honneur de le publier sous son nom. » Je pourrais relever plusieurs autres choses semblables dans la suite des *Etudes* de M. Th. Nisard, mais ce qui précède suffit pour montrer que, quelque viss que soient les termes de la discussion, il y a, au fond, estime pour les adversaires.

NOT

Après une dissertation sur le nom des notations du moyen âge, où il établit que « l'expression de neumes a non-seulement changé de valeur, mais a même offert, pendant plusieurs siècles, des significations différentes et parallèles (504), » M. Nisard se pose cette question : Quelle est l'origine des neumes? Et il constate que M. Fétis est le seul écrivain qui ait essayé d'y répondre. ... « Cet écrivain, poursuit M. Nisard, a cru reconnaître, dans les notations primitives de l'Europe, les signes des anciens alphabets septentrionaux et ceux des caractères demotiques. Or, il est impossible, avec la meilleure volonté du monde, d'y voir rien qui ressemble aux lettres runiques ou égyptiennes. Et cette impossibilité devient un axiome géométrique, quand on sait que le point servit de base à toute notre ancienne écriture musicale. S'agissait-il d'exprimer une seule note: un simple point ou signe équivalent désignait cette note. Voulait-on représenter un groupe de plusieurs sons lies? le signe calligraphique continuit autant

(504) A propos de l'expression de neumes, il importe, pour cette partie de la discussion, de faire remarquer que M. Nisard reproche à M. Fétis (si toutefois il ne l'en félicite pas) d'avoir varié dans sa doctrine; d'avoir d'abord évité formellement l'expression de neumes appliquée à l'ancienne notation, et cela, dans les articles de la Gasette musicale de 1844, analysés ou reproduits par nous, ainsi que dans la Revue de M. Danjou, 1845, pag. 271. Puis, dans la même Revue, 1846, pp. 86, 87, d'avoir donné le nom de neumes aux signes qui représentèrent au moyen àge les ligatures ou réunions de plusieurs notes. Et M. Nisard croit devoir attribuer ce revirement à un texte d'un poète espagnol, Guillaume

de points qu'il y avait de sons groupés, et, dans les ligatures propreme t dites, ce points étaient reliés entre eux par des traits de plume. Ajoutez à cet important aperçu, que les points reliés forment de véritable figures qu'il est facile de confondre avec des lettres alphabétiques, et l'on aura la caus de l'erreur de M. Fétis.

« Je suis intimement persuadé que cettcourte réfutation du système de l'éradir écrivain, sur l'orig ne des neumes, est désor-

mais un fait acquis à la science.

« Mais, me dira-t-on, d'où viennent les neumes? D'où viennent les figures qui les constituent? Qu'est-ce qui a pu donner missance à l'écriture musicale de nos pères! Le l'auteur rappelle que les neumes étaent une notation abrégée.

Causa vero breviandi neumæ solent feri. (Gur d'Arezzo, Prol. rhythm. de l'Antiphenim.)

« En second lieu, la nature abréviaire des neumes a valu le nom de note à chaque signe de l'écriture musicale, en vertu du principe qui faisait appeler note toute manière d'abréger l'écriture ordinaire (505). C'est dans ce sens que le poète Prudence dit, au 1v° siècle, en faisant l'éloge du marier saint Cassien:

# Verba NOTIS BREVIBUS comprendere multa perim. Raptimque punctis dicta præpetibus sequi.

- « C'est dans ce sens encore que l'on dit notes tironiennes, parce que Tullius Tironis passe pour avoir fait de nombreuses additions aux onze cents notes.... d'Ennius, et surtout pour avoir indiqué, le premier, il méthode la plus convenable de recueillir noidement, avec ces signes, les discours publics.
- « Mais ce qui achève de démontrer une irrécusable identité d'origine entre les auta musicales et les notes calligraphiques ordinaires, c'est la fameuse expression pradu præpetibus dont se sert Prudence... que montre que l'idée du point servit de use i quelques systèmes de la tachygraphie printive de l'Europe, et qui s'harmonise pufaitement avec le principe fondamental de neunes.
- « Or, s'il est démontré, en paléographe, que la première pensée des notes aire viatives d'écriture est due à Xénophon, de ciple de Socrate, il n'est pas moins certait

de Podio, auteur d'un livre très-rare qui paus Valence en 1495. Or, suivant M. Nisard, cel parsi est le seul qui soit savorable à M. Fétis; il di positivement: Notularum autem ligaterum serres, neumam musici appellare consueverunt. (Lib. v. 64, 35, p. 46, ap. Martini, Storia della musica, L. F. p. 380.)

(505) Il me semble que l'auteur aurait pa impuyer de l'autorité de Jumilhac qui dit en parait des notes: « Les notes ne sont autre chose que impuses des lettres, on des syllabes que l'on empire au lieu des voix; de mesme que les lettres et l'a syllabes ne sont aussi que les signes des voix. (La sc. et la prat. du pl.-ch., part. u, chap. 14.

qu'Ennius, et surtout Tiro, en ont fait surgir un art vraiment romain. Au commencement du m' siècle, la méthode des notes possédait cing mille signes d'un usage très-répandu dans l'Occident. On enseignait ce genre de calligraphie cursive dans les écoles publiques, et les évêques, disent les Bénédictins, avaient à leur service des écrivains habiles en tachygraphie. Sur quoi se fonderaiton, je le demande, pour exclure du système général de cette tachygraphie l'écriture abrégée de l'ancienne musique de l'Europe? Pourquoi recourir aux alphabets runiques et égyptiens, tandis que Rome nous offre un monument littéraire qui lui appartient, et dans lequel on trouve deux mots essentiels à la séméiologie musicale : celui de note et celui de point? Pourquoi invoquer, enfin, des origines qui n'expliquent rien, qui ne menent à rien, que rien ne justifie, lors-qu'on a, dans l'histoire, un fait qui explique tout, les expressions comme les choses, la technologie comme la nature intime de l'art (506)? »

Conséquences:

41 Les neumes doivent leur origine à l'Occident seul.

« 2º Les barbares n'ont pas pu importer dans nos contrées l'écriture des auciennes notations de l'Europe, puisque cette écriture repose sur un principe d'abréviation qui était connu en Occident bien avant leur invasion.

« 3º La division des notations anciennes en lombarde et saxonne, imaginée par M. Fétis, est donc inadmissible.

« 6° Saint Grégoire a pu noter en neumes son fameux Antiphonaire. Les difficultés historiques, soulevées par M. Fétis contre cette possibilité, n'ont donc rien de valable : les Lombards n'avaient pas de séméiologie musicale à enseigner à l'illustre Pontife, et par conséquent il est fort inexact de dire que teurs conquêtes en Italie ne leur avaient pas permis d'y propager cet enseignement à l'époque de la réforme du chant religieux par

saint Grégoire.

« Il y a plus : saint Grégoire a réellement employé les signes neumatiques, et non les lettres de Boèce, ainsi que l'ont soutenu MM. Pétis et Danjou. Celui-ci a cru trouver une preuve irrécusable de son assertion dans ce passage de la Chronique du Moine d'Angouleme: Adrianus Papa dedit Carolo Magno Theodorum et Benedictum, doctissimos cantores, qui a sancto Gregorio eruditi fuerant, tribuitque Antiphonarios sancti Gregorii, quos ipse notaverat nota romana. Or, qu'était-ce que ceue nota romana, sinon la note, c'està-dire la manière abréviative des points musicaux dont les Romains se servaient pour écrire leurs chants, en un mot, les neumes? Il est impossible de rejeter cette interpréta-

(506) Il me semble que M. Nisard aurait pu tirer un meilleur parti de son argument en faisant valoir que la sotation d'un système de musique doit être eu rapport d'origine avec le système même. Nous tous bien que telle est son idée et qu'il dit l'équivalent, à la page suivante, à propos de la nota ro-

tion, sans tomber dans l'absurde. En effet, le moine ajoute que, grâce aux deux artistes grégoriens et aux copies de l'Antiphonaire authentique, nos livres de chant religieux furent tous corrigés : Correcti sunt ergo Antiphonarii Francorum. S'il se fût agu de la littération de Boèce, les Antiphonaires français de cette époque auraient tous été notés ou corrigés avec les quinze premières lettres de l'alphabet latin; ils sont tous au contraire écrits en neumes, à l'exception de l'Antiphonaire de Montpellier, qui est beaucoup plus récent et qui contient deux notations superposées. »

Principales phases historiques de la notation en neumes. — « ...... Les barbares ont pu, il est vrai, exercer quelque influence sur les formes purement calligraphiques de l'aucienne séméiologie musicale; mais ces petites questions de détail ne suffisent pas pour justifier une division systématique. Il m'est d'ailleurs démontré que les neumes n'ont jamais formé qu'un seul système, qui a été se développant et se modifiant peu à peu, jusqu'à la formation complète de notre écri-

ture musicale actuelle......

« Selon moi, l'histoire des transformations neumatiques se divise en trois périodes prin-

cipales:

« La première, que je nomme période primitive, n'a pas d'origine chronologiquement connue; elle finit vers le commencement du x° siècle. Pendant cette période, les neumes sont écrits sans portée musicale et sans clefs. La position relative d'abaissement ou de hauteur des signes n'y est nullement considérée comme principe général d'intonation. Les neumes de cette époque, nommés par Jean Cotton neume legales, méritent surtout cette qualification pour les lois réagissantes qui en règlent les différentes parties avec autant de précision que s'il y avait des clefs et des vortées musicales......

« La deuxième période (période de transition) commence vers le x° siècle et finit au xııı. La séméiologie musicale y subit des transformations successives, qu'il est bon de

signaler ici rapidement.

« D'sbord, ce principe de la hauteur respective des lignes neumatiques s'introduit purement et simplement dans l'écriture musicale...... A partir de cette innovation, l'écriture musicale, tout en conservant les éléments neumatiques, offre deux méthodes qui montrent une curieuse divergence dans l'application. Il s'agissait de mettre en relief la hauteur des notes. Que firent les musiciens? Les uns se contentèrent de copier les anciens neumes en tenant compte de cette hauteur; les autres crurent obtenir plus sûrement ce résultat en superposant, le plus possible, les signes de la notation.

mana. Nous ne lui reprochons que de n'avoir pas suffisamment mis en relief une raisou aussi fondamentale, dans son seus à lui. Il est déraisonnable en effet de supposer qu'un système musical d'origine occidentale puisse être 10 à un système de notation d'origine orientale ou septentrionale.

« Jusqu'au xiii' siècle, cette dissidence séméiologique se maintint comme une lutte d'école; mais l'examen des manuscrits de la période de transition prouverait jusqu'à l'évidence que les partisans des notes superposées eurent le dessous, si la formation définitive de notre écriture musicale actuelle n'attestait suffisamment la prépondérance de l'autre méthode sur les destinées de l'art.

« Ce triomphe des neumes musicaux appliqués à la portée, ou pour me servir d'une expression de Jean Cotton, ce triomphe des neumes musicaux (neumarum musicalium) s'explique facilement. Les partisans des points superposés se contentèrent toujours d'une seule ligne sèche, la méthode de superposition leur paraissant assez claire et assez sure; les partisans des neumes musicaux, au contraire, n'employèrent pas longtemps la portée composée d'une seule ligne. Guy d'Arezzo parut. Ce grand homme, vou-lant écarter de la notation tout ce qui en rendait la lecture dissicile ou incertaine, adopta une portée de quatre lignes et des cless. Deux des lignes étaient tracées dans l'épaisseur du vélin, et portaient, l'une la lettre D, qui était la clef de ré, et l'autre la lettre A, c'est-à-dire la clef de la. Il y avait une troisième ligne tracée en encre rouge pour la note fa, et une quatrième en encre jaune pour l'ut.

« Armés de toutes ces précautions calligraphiques, les neumes devensient tellement faciles à lire, qu'un enfant pouvait, en un mois, déchiffrer à la première vue un chant inconnu. (Lettre de Guy à Théobald.) Cela se comprend : le système du célèbre moine montrait distinctement tous les intervalles, et rendait impossible toute erreur, comme le fait remarquer Joan Cotton : Neume a Guidone invente omnia intervalla distincte demonstrant usque adeo ut errorem penitus excludant. (Apud Gerbertum, Script., t. II,

p. 257.)

« L'influence de Guy d'Arezzo sur la notation a donné lieu à trois méprises fort

graves.

« M. Fétis a nié cette influence elle-même. Gerbert, plus exact que lui sur ce point, a reconnu formellement le fait historique que j'ai constaté plus haut; et, en cela, il a eu raison; car il sussit de lire les ouvrages de Guy d'Arezzo pour en acquérir la certitude. Dans sa lettre à Théobald, Guy fait consister ses innovations musicales dans sa méthode d'enseignement, qui a été renouvelée plus tard par Jacotot : apprendre quelque chose et y rapporter tout le reste (imitations chordæ), et dans l'usage de sa notation (nostrarum notarum usu). Ces deux innovations, il les attribue à la grace divine (affuit divina gratia). (Ibid.) Il raconte ailleurs que le Pape Jean XIX fut ravi d'admiration à la vue de ses Antiphonaires (per nostra Antiphonaria), dont la nomition produisait tant de merveilles. (Lettre à Michel.) Il défend aux copistes d'employer désormais une autre notation que cel e dont il s'est servi avec l'aide de Dieu.

(Prologue en prose, ch. 1); et il termine en disant aux adversaires de celte nouveaule, aux hommes jaloux qui le taxaient d'en esagérer le mérite: Si quis me mentiri putat, veniat, experiatur et videat. (Ibid.) — Gui d'Arezzo aurait-il parlé de la sorte, s'il avait tout simplement adopté une notation en usage avant lui? Evidemment non.

 La seconde erreur provient d'un passign de Jean Cotton, qui a été mal compris par tous les écrivains modernes sur la musique. Tertius neumandi modus, dit Jean Collon, est a Guidone inventus. Hic fit per virgas, dau, quilismata, puncta, podatos, caterasque hijusmodi notulas sub ordine dispositas. (Apul Genbent., Scriptores. Tome II, pp. 259, 261. Confer MARTINI, Storia della musica, I. I. p. 183. — Croirait-on que M. Fétis ait pu s'autoriser de ces paroles pour accorder a Guy d'Arezzo l'honneur d'avoir substitué les signes neumatiques, mentionnés par Jean Cotton, à ceux qui existaient avant lui? Biegraphie, t. IV, p. 459.) Or, rien n'est plus faux que cette interprétation. Jean Collos dit simplement que Guy d'Arezzo a place les anciens signes de notation de maniere à rendre saillant l'ordre, c'est-à-dire l'èle-vation ou l'abaissement de chaque note L'éloge de Jean Cotton n'a pas pour objet les signes séméiologiques qu'on retroute dans tous les manuscrits des vill', ix'et x'st cles, mais seulement l'heureuse idée qui cue Guy d'Arezzo, au xi siècle, de les dispeser clairement sur une portée musicale qui ne laissait rien à désirer. C'est là, qu'on m l'oublie point, la signification des mots wtulas suo ordine dispositas. C'est dans ce seus que Guy d'Arezzo a dit lui-même : 1/13 igitur disponuntur voces, ut unusquisque se nus, quantumlibet in cantu repetatur, in w semper et suo ordine inveniatur. Quos ordines ut melius possis discernere, spissa ducuitur lineæ, et quidam ordines vocum in ipsu fiunt lineis, quidam vero inter lineas, in me dio intervallo et spatio linearum. (Apud Gis-BERT., Script., t. 11, p. 35.)

« En troisième lieu, certains auteurs, reconnaissant l'influence exercée par Guy d'Arezzo sur l'art musical du moyen âge, et ne voyant aucune trace de notation mesures dans les ouvrages de cet écrivain, en oal conclu que Francon de Cologue ne pouvat pas avoir rédigé son Ars cantus mensurabilu vers la fin du xi siècle, comme le soutient jus-

tement M. Fétis.

a J'ai dit ailleurs (Notation proportionelle, p. 14) que cette objection n'en est par une. Guy d'Arezzo ne s'était point projoét d'écrire sur la musique mesurable; son bal unique était de ramener l'enseignement du chant religieux et de la notation grégorieure à sa plus grande simplicité. Chercher autre chose dans les précieux ouvrages de ce grand homme, ce serait donc voulour y trouver ce qu'il n'a pas voulu y mettre. » (Emdes, V et VI.)

Suivent des détails fort intéressants, mais sur des points d'érudition qui ne se mp

portent pas au sujet. •

Après cette période de transition, arrive, vers la fin du XIII° siècle, la période définitive. « La transformation de la séméiologie du plain-chant est complète, et n'offre que de légères différences avec celle qu'emploie maintenant encore la liturgie catholique. »

Ainsi transformés peu à peu, ces éléments séméiologiques, autrement dits les neumes, ont produit la notation définitive du plainchant. Celle-ci a donné naissance d'abord à la notation noire de la musique mesurée, puis à la notation blanche (période des temps modernes, qui ne date que des premières années du xv° siècle); et enfin à la notation actuelle.

« On conçoit, dit l'auteur, le haut intérêt qui s'attache à l'étendue de ces notations considérées depuis les temps les plus anciens jusqu'à l'époque où elles se bifurquent en deux systèmes parfaitement intelligibles : celui du plain-chant actuel, et la notation noire de la musique proprement dite. » (Etudes, I et VI, passim.)

M. Nisaru va maintenant examiner les

éléments constitutifs des neumes.

 J'ai déjà constaté les phénomènes suivants :

« 1° L'élément organique de tous les anciens neumes musicaux était le point (punctum).

«2° Co punctum, vrai signe purement idiographique du son musical, le représentait d'une manière excessivement abrégée, puisqu'il remplaçait les lettres alphabétiques

destinées au même usage.

 3º Cette manière abrégée de notation musicale formait l'une des branches nombreuses de la tachygraphie primitive qui comprenait, comme nous l'apprend saint l'sidore de Séville, les notæ sententiarum, les notæ vulgares, les notæ juridicæ, les notæ militares, les notæ litterarum et les notæ digitorum. (Origin., lib. 1, cap. 20-24.) Les notes musicales ne sont point mentionnées par le savant évêque de Séville, mais son silence, qui ne peut former qu'un argument négatif contre mon assertion, cesse d'être adui-sible en présence de la définition foru ile de Guy d'Arezzo: Causa vero breiandi neuma solent fieri. Et si l'on voulait resister, je ne craindrais pas de dire que ce lence de saint Isidore prouve la haute aniquité des neumes. Voici comment. A l'éoque où vivait l'auteur des vingt livres les Origines ou Elymologies, c'est-à-dire de 70 à 636, la notation neumatique n'était iéjà plus regardée comme faisant partie de stachygraphie, — exactement, comme de os jours, l'écriture musicale habituelle ne asse plus pour un système d'abréviations siligraphiques. Et cependant notre écriture nusicale est bien certainement l'un des rareaux de l'art que les modernes nomment 'énographie. Saint Isidore se trouvait dans i position d'un sténographe du xix siècle, ui publierait un ouvrage sur les éléments e son système d'écriture : à coup sûr, la ntation ordinaire de la musique n'entrerait vint dans cet ouvrage, par la raison toute

naturelle qu'une habitude invétérée ne permet plus de ranger cette notation parmi les systèmes d'abréviation tachygraphique. Ce qui est abréviatif à une époque, ne semble pas toujours tel aux époques suivantes. Aujourd'hui surtout que nos idées sténographiques sont réduites à leur plus simple expression depuis le dernier Traité de Conen de Prépéan, la séméiologie de notre musique européenne paraît bien longue, bien complexe, bien prolixe à quelques esprits innovateurs : témoin les ouvrages de mon ami de Rambures sur la Notation musicale, rendue populaire par la sténographie. Quoi qu'il en soit de cette digression, j'ai trois faits à opposer à ceux qui voudraient s'inscrire en faux contre mon interprétation du silence de saint Isidore.Premier fait : -Ce silence n'a pas empêché M. Fétis d'affirmer qu'une variété de la notation neumatique a été importée en Espagne par les Suèves au Iv' siècle, et une autre en Angleterre par les conquérants de la Bretagne au siècle suivant. (Voy. le 2º article Sur la notation dont s'est servi saint Grégoire le Grand; Gazette musicale, 1844, p. 214.) Je n'insiste pas sur cette preuve. Deuxième fait : - Lorsque Charlemagne demanda au Pape Adrien, vers 780, une copie authentique de l'Antiphonaire de saint Grégoire, ce pontife fit présent à notre empereur de deux manuscrits dont l'un se conserve précieusement, de nos jours encore, à l'abbaye de Saint-Gall. Or, ce manuscrit est exclusivement noté en neumes : ce qui prouve que l'Antiphonaire original de saint Grégoire avait la même notation. Hé bien! on me permettra de dire que saint Grégoire, contemporain de saint Isidore, ne s'est point servi d'une écriture musicale récente, peu répandue, peu pratiquée : immortel réformateur, s'adressant à tout le monde catholique, il a du nécessairement employer une écriture connue de tout le monde catholique; el, je ne crains pas de l'affirmer ici, cette connaissance si universelle d'un système calligraphique présuppose une certaine antiquité à ce système luimême, surtout à une époque où les relations internationales étaient lentes et difficiles. Troisième fait : - Ne soyons donc pas surpris de trouver, dans un manuscrit que Gerbert regarde comme de beaucoup autérieur à saint Isidore, les phrases suivantes : Caveamus ne neumas conjunctas nimia morositate... vel disjunctas inepta velocitate, conjungamus. — Scire debet omnis cantor quod litteræ quæ liquescunt in metrica arte, etiam in neumis musicæ artis liquescunt (Script., t. 1", Instituta Patrum, p. 5-8.) Je défie qu'on puisse traduire ici le mot neume, autrement que par sigle de notation musicale, manière abrégée d'écrire la musique. Martini a fort bien remarqué, d'ailleurs, que le mot neume n'a eu la signification de jubilus qu'après le xi siècle. (Storia, t. 1", p. 379.) Ainsi, plus de doute sur la haute antiquité de la notation en neumes, malgré le silence de saint Isidore. « 4. Cette notation n'a eu et n'a pu avoir

qu'une origine romaine (nota romana, comme dit le chroniqueur carlovingien). Chercher cette origine chez les barbares du Nord, c'est poser un principe en l'air et aucuel les faits donnent un éclatant démenti. Si les neumes étaient connus depuis longtemps, quand les Barbares firent invasion dans les Gaules, comment prétendre que ces peuples les y ont apportés? D'un autre côté, assigner aux neumes une origine orientale, c'est encore heurter de front tous les documents historiques. En effet, la séméiologie musicale des peuples orientaux est loin d'être identique avec celle de nos anciens neumes. Ceux-ci ont pour élément organique, comme je l'ai déjà dit, le point diversement employé. Dans la notation orientale, c'est tout autre chose. Les Arabes notent leurs chants avec les caractères de leur alphabet; les monuments de musique que nous possédons de ces peuples ne nous oftient qu'une notation écrite avec l'alphabet neski, ce qui place au x° siècle les docu-ments arabes les plus anciens que nous possédions à cet égard. - Nous ne connaissons rien de la séméiographie musicale de l'antique Egypte ni de l'antique Judée. En vain voudrait-on, comme M. Fétis et d'autres, soulever le voile mystérieux qui nous dérobe l'art musical, tel qu'il existait autrefois sur les bords du Nil, à l'aide des traditions conservées par les Coptes : ceux-ci, en se convertissant au christianisme, ont rejeté l'écriture démotique par horreur du paganisme de leurs ancêtres, et ont adopté celle des Grecs en y ajoutant seulement les caracières de quelques articulations essentiellement propres à leur langue primitive. Est-il présumable, après cela, que les Coptes aient maintenu la séméiologie musicale des Egyptiens? Aussi, quand je vois M. Fétis s'efforcer d'établir des rapprochements entre la notation des Grecs catholiques et les signes de l'écriture démotique, je ne puis m'empêcher de sourire, car il faut toute son intelligence ingénieuse pour imaginer de pareils rapprochements. La première chose qui manque à ce système, c'est la base. Il fallait convattre l'alphabet démotique, et M. Fétis a oublié que notre illustre Champollion n'a donné qu'une précieuse ébauche de cet alphabet. Est-ce avec de semblables éléments qu'il est possible d'arriver à des résultats complets et sérieux? Je ne le crois pas. Et d'ailleurs, j'ai pour moi l'autorité des plus savants hiérogrammates actuels de Paris, lorsque j'affirme que M. Fétis s'est trompé dans ses rapprochements; - que, pour être justes et acceptables, ces rapprochements doivent s'opérer sur des séries, et non sur quelques signes isolés qui ressemblent à tout ce que l'on veut; — et qu'entin, soutenir que les Grecs catholiques ont une notation musicale en lettres démotiques, c'est prétendre une chose insoutenable; c'est dire: « Les Coptes ont renoncé à l'écriture · même vulgaire de leurs ancêtres, par hor-« reur du paganisme de ceux-ci, et ont ace cepté celle des Grecs catholiques; mais

NOT

« les Grecs catholiques ont adopté l'écriture musicale de l'Egypte païenne et l'unt transmise aux Coptes convertis. . Une pareille assertion répugne à priori. Admettons cependant qu'elle soit rationnelle, incontestable, historique; qu'en résulteraitil? Il en résulterait que la notation musicale des Contes et des Grecs modernes estalphabétique, et qu'elle n'a ainsi aucun rapport avec la sémélographie des neumes qui, dans leur constitution idéographique, sont abréviatifs et ont le point pour élément sondamental. (Confer. VILLOTEAU, Mém. sur la musique des Egyptiens, etc., édit. in-8', 1846, p. 360-467.) — La notation des Ethiopiens est aussi alphabétique; ces peuples se servent, pour représentar leur musique, des caractères de la langue amara, l'un de leurs nombreux dialectes. - Quant à la calligraphie musicale des Arméniens, M. Fétis avous « Qu'elle offre une sensible analogie avec « les caractères de l'alphabet démotique de l'antique Egypte, avec les signes de la notation ecclesiastique grecque et avec les accents musicaux des Juiss d'Orient. (Biogr., t. 1", p. 74.) Il résulte de cet aveu que la notation arménienne n'a rien de commun avec celle des anciens catholiques occidentaux. — Enfin, les Syriens n'ont pas de notation musicale : chez eux, la tradition seule perpétue les chants de leur liturgis. - Or, tous ces faits ne signifient rien, oa ils démontrent jusqu'à l'évidence que les barbares du Nord et les orientaux n'out rien fourni à la notation musicale de l'Occident. Cette dernière notation forme donc un système unitaire, d'une seule pièce, d'un seul jet, d'une origine unique, et le moine d'Angoulème, en la qualifiant de nota romana, dans sa Chronique, lui a donné un nom que la critique sa plus rigoureuse ne peul plus lui enlever à l'avenir.

«5° La notation romaine (puisque c'est dé-sormais son nom scientifique) se composait de neumes ou agrégations de signes musicaux. Du Cange s'est donc trompé, nous l'avons vu, dans sa définition du mol Pneuma. Henri Speelmann s'est trompé d'one manière plus étrange encore dans son Glossarium archaiologicum (in-fol., Londres, édi-

tion de 1664, p. 247).

• 6° Cette notation romaine, dont nous connaissons maintenant l'origine et la nature, a eu des calligraphes de toutes les nations modernes, sans rien perdre toutefois de sa nature, de son ensemble, de ses principes. Elle a pu passer par les modifications calligraphiques des Goths, des Lombards el des Saxons; mais à part des différences plus ou moins anguleuses, plus ou moins arrondies, plus ou moins cursives, plus ou moins maigres de formes, elle n'a jamais trahi ses éléments constitutifs, ses éléments romains. On est donc dans le faux quand on lire, de la variété scripturale des notations primitives de l'Europe, un argument en faveur de plusieurs systèmes essentiellement différents. qui n'existent pas en réalité.

« Et, à ce sujet, qu'on me permette d'élc-

ver la question qui m'occupe à la hauteur d'une question de paléographie générale; qu'on me permette de répéter, en parlant de la séméiographie musicale de l'Occident, ce que M. Natalis de Wailly a dit en parlant des diverses écritures européennes.

« On a élevé plus d'un système, dit cet « auteur, sur l'origine des écritures qui out eu cours en Europe depuis l'invasion des Barbares. D'une part, on a prétendu que
 les Goths et les Lombards en Italie, les · Franks dans les Gaules, les Saxons en Ana gleterre, les Wisigothi en Espagne, avaient substitué leurs écritures nationales aux caractères employés par les Romains. D'autres auteurs ont pensé, au contraire, que les Barbares avaient adopté l'écriture « romaine, et qu'il était impossible de méconnaître, malgré quelques différences de détail, l'unité d'origine dans toutes les écri-• tures des nations qui appartiennent au rite latin.... Contentons-nous d'invoquer « l'autorité des savants auteurs du Nouveau l'hypothèse qui fait descendre de l'écri-· ture romaine, comme d'une source com- mune, les caractères employés en Europe « depuis l'invas on des Barbares. » ( Eléments de Paléographie, t. 1", p. 383.)

« 7º Cependant l'art a progressó; il n'est pas plus resté stationnaire en musique qu'en toute autre chose. J'ai eu soin de tracer les principales transformations que la notation romaine a subjes. La période primilive nous montre les neumes sans portées musicales, sans clefs, sans caractères propres à telle ou telle note de la gamme, quoi qu'en dise M. Fétis. (507), sans système général d'élévation ou d'abaissement des signes entre eux. Puis vient la période de transition que domine le genie de Guy d'Arezzo, et enfin celle des temps modernes où le luxe de précutions, imaginé par le moine de Pompose, se régularise, se simplifie et ren-tre dans les conditions d'une sobriété suffisante qui semble braver tous les réformaleurs actuels.

a Voilà des points sur lesquels j'insiste avcc opiniâtreté; parce que la science les a méconnus, absolument comme Kircher a méconnu, embrouillé, retardé les études hiérogrammatiques. Cet ensemble de faits est ma propriété; l'expérience apprendra que j'ai de puissantes raisons pour insister de la sorte. C'est l'œuf que Christophe Colomb fit tenir immobile sur l'une de ses extrémités, en présence d'enremis jaloux; mais encore fallait-il le faire tenir !!! Si la chose est simple, je ne veux pas que ce soit un motif pour qu'on m'en ravisse la découverte, d'autant plus que tout est aussi simple, aussi facile, dans l'interprétation pratique de ces fameux neumes qui désolent et rebutent l'érudition depuis si long-temps....

· Objections tirées des anciens contre la

(507) Biographie, tom. 1., p. CLXII, planche B. -- Confer. Paris, Des origines du plain-chant,

possibilité de déchiffrer les neumes.—Je viens de formuler une assertion qui doit soulever bien des critiques. En proclamant que tout est simple, que tout est facile dans la lecture des neumes, on ne manquera pas, en effet, de m'opposer des témoignages positifs fort anciens contre cette facilité de lecture que j'ai la témérité de poser ici en principe. It est donc nécessaire que je m'arrête un instant à l'examen de ces témoignages; c'est une discussion qui ne doit pas être passée sous silence.

« Je ne dirai rien du sentiment de Michel Prætorius, ni du silence de dom Jumilhac sur la signification des notations anciennes. Si, au xvir siècle, des savants out regardé comme une chose impossible de traduire l'antique notation romaine, d'autres érudits de la même époque n'ont point partagé cet avis, témoin les essais de Jean-Ludolf Walther, de Jean Jussow, et plus tard ceux du P. Martini. Là, d'ailleurs n'est point la question.

« Ce n'est pas au xvii° siècle qu'il faut puiser des arguments contre la possibilité de traduire les neumes; car, entre la notation primitive de l'Europe et le xvii° siècle, il y a trop de distance, trop de modifications dans l'art musical, pour que l'on puisse légitimement en conclure rien de solide contre ma thèse. A plus forte raison faut-il écarter du débat l'opinion de M. Coussemaker, que j'ai prise pour épigraphe de mon travail : cette opinion peut bien être un cri de désespoir de la science actuelle, mais, à coup sûr, ce n'est point son dernier mot.

« Cependant, j'ai contre moi des témoignages historiques plus forts, plus formels, plus décisifs que lout cela : je rencontre sur ma route quatre affirmations qui ont été prononcées dans des siècles voisins du temps où les neumes primitifs étaient seuls en usage.

« Les voici :

a 1° Au xiv° siècle, Jean de Muris, ou l'un des abréviateurs de sa doctrine, selon M. Fétis, dit en parlant des anciens signes de notation: Cantores antiqui maxime in cantu non solum curaverunt, sed ut alios cantare docerent sollicite studuerunt. Ingeniaverunt ergo figuras quasdam, quæ unicuique syllabæ dictionum deputatæ, singulas vocum impulsiones tanquam signa propria denotarent; unde et notæ vel notulæ appellantur. Et quia cantus multiformiter procedit, nuncæqualiter, nunc ascendens, nunc vero descendens, propter hoc et difformiter prædictæ notæ sunt notatæ, et diversa nomina sortiun tur.

« Suivent ici de très-curieux détails, entièrement négligés par les écrivains modernes, sur les notules appelées punctum, virga, clivis, plica, podatus, quilisma et pressus.

Sed cantus...., ajoute l'auteur en terminant, per hæc signa minus perfecta non

4° art., apud Revue de Daxsoy, 1846, p. 120, uº 56 bis, e.c.

lais

cognoscitur, nec per se quisquam eum potest addiscere; sed opartet ut aliunde audiatur et longo usu discatur... (Summa Musicæ, cap. 6. apud Gerberti Scriptores, t. 111, p. 201-202.)

e 2º Au xiº siècle, Jean Cotton dit aussi en parlant des neumes: In neumis nulla est certitudo. Et il en donne la raison: Æqualiter omnes disponuntur, et nullus elevationis rel depositionis modus per eas exprimitur. Unde fit ut unusquisque tales neumas prolibitu uno exaltet aut deprimat... Dicat namque unus hoc modo: Magisten Taudo Me Docuit; subjungit alius: Ego autem sic a magisten Aldino didici; ad hoc tertius: Cente magisten Salomon longe alitem cantat: Et ne longis morer ambagibus, raro tres in uno cantu concordant, nedum mille, quia nimirum dum quisque suum profert magistrum, tot fiunt divisationes canendi, quot sunt in mundo magistri.

« Après avoir démontré l'extrême difficulté de lecture que présentent les neumes antiques, Jean Cotton termine en disant : Liquet ergo quod qui istas amplectitur, amator est erroris ac falsitatis. (Apud GERBERTI

Scriptores, t. II, p. 258-259.)

« 3º Dans les premières années du même siècle, Guy d'Arezzo fait allusion aux neumes par les paroles suivantes, qui résument en même temps les perfectionnements dont ce grand homme a doté la notation musicale:

Ut proprietas sonorum discernatur clarius, Quasdam lineas signamus variis coloribus, Ut quo loco quis sit sonus mox discernat oculus. Ordinem tertiæ vocis splendens crocus radiat; Sexta ejus, sed afinis, flavo rubet minio. Est afinitas colorum reliquis indicio. Et si littera vel color ueumis non intererit, Tale erit quasi funem dum non habeut puteus Cujus aquæ, quumvis multæ, nihil prosunt videntibus. (Prol. rhythmic. Ansiphonarii.)

\* 4° Au commencement du x° siècle, Hucbald n'est pas moins explicite: Nunc ad notas musicas, dit-il, quæ unicuique chordarum notæ non minimum studiosis melodiæ confsrunt fructum, ordo vertatur. Hæ autem ad hanc utilitatem sunt repertæ, ut sicut per litteras voces et distinctiones verborum recognoscuntur in scripto ut nullum legentem dubio fallant indicio, sic per has omne melum annotatum, etiam sine docente, postquam simul cognitæ fuerint, valeat decantari. Quod

(508) Quod est demonstrandum. C'est ce que ne manquera pas de dire à l'auteur le lecteur désintéressé. Le fait sur lequel repose la certitude chez M. Nisard, est sans doute clair'et patent à ses yeux. Mais il oublie que, pour parler ainsi, il ne faudrait pas être en présence d'adversaires qui de leur côté allèguent un fait pareillement clair et patent qui détermine chez eux une certitude égale. Car, remarquez ce qui arrive! M. Danjou dit : l'ancienne notation se composait de lettres; voyez l'Antiphonaire de Montpellier! M. Nisard réplique : l'ancienne notation se composait de neumes; voyez l'Antiphonaire de Saint-Gall! Tant que la discussion sera réduite au choz de ces deux arguments, elle n'avancera pas d'un pas. I elum imbelle sineictu. D'autant mieux que,

his notis, quas nunc usus tradidit, quaque pro locorum varietate diversis nihilominus deformantur figuris, quamvis ad aliquid prosint, remunerationis subsidium minime potest contingere: incerto enim semper videntem ducunt vestigio.

α Huchald ajoute ensuite un petit exemple où, selou lui, l'élévation des signes neumatiques n'est pas observée, et dont, par conséquent, la lecture est impossible. (De Institutione harmonica, apud Gerbert Scri-

ptores, t. 1°, p. 117.)

« On voit, par ce qui précède, que je ne veux cacher à mes lecteurs aucune objection contre la possibilité de comprendre les anciens neumes : on ne trouvera nulle part tant de documents réunis contre la notation primitive de l'Europe; mais j'aime la vérité et je ne crains pas d'accumuler ici tout ce qui peut servir à son triomphe, dût-il anéantir le fruit de mes travaux et de mes

espérances...

α Eh bien I toutes ces objections que l'on vient de lire ne me paraissent point redoutables; je ne sais même pas si on doit les nommer des objections sérieuses. C'est qu'il y a contre elles un argument général, historique, que rien ne peut ébranler. En esset, saint Grégoire a écrit son Antiphonaire-centon exclusivement avec des neumes, et l'abbaye de Saint-Gall conserve un fragment de la copie authentique qui en a été faite pour Charlemagne. (508) Or, l'illustre pontife aurait-il employé cette écriture musicale, si celle-ci n'eût pas été parfaitement compré-hensible, rationnelle, basée sur des principes réguliers et populaires, d'une clarté enfin excluant tout doute ou toute erreur? L'Eglise emploie-t-elle des voies obscures lorsqu'il s'agit de faire connaître la vérilé, quelle qu'elle soit, au monde catholique? Et qui oserait dire que saint Grégoire voulant la fin, c'est-à-dire la restauration du chant, n'en ait pas voulu les moyens? — On le voit donc : il faut admettre la possibilité intrinsèque de lire les neumes primitifs, ou proclamer l'impossibilité absolue dans laquelle nos ancêtres étaient de les lire euxmêmes; et comme cette dernière hypothèse est inadmissible, il faut bien reconnaître en définitive qu'on peut parvenir aujourd'hui à ce qui élait possible autrefois.

« Mais, dira-t-on, il est permis de douter « encore que saint Grégoire ait exclusive « ment écrit son Antiphonaire avec des

ni l'Antiphonaire de Monpellier, ni celui de Saint-Gall, ne sont, au moment de la discussion, ni publies, ni même fac-similisés. On ne les connaît que par petité

fragments.

Le raisonnement de M. Nisard si posé, si seasé, si fortement noué et tissu, qu'il se dérobe à l'analyse, nous paraît fléchir ici, non que la cause manque au défenseur, mais parce que le défenseur manque à la cause, en se hâtant trop de triompher. C'est, du reste, la seule partie faible de cette ferme et vigoureuse argumentation; la seule percée à cette trame. L'auteur va se relever, et, au dernier moment, nous allons le voir engager avec M. Fétis une lutte pied à pied, précisément sur l'authenticité de l'Antiphonaire de Saint-Gall. (Note d'aosit 1851.)

· neumes, surtout depuis la découverte du « Graduel bilingue de Montpellier. » Bien que je ne regarde point ce doute comme légitime après tout ce que j'ai dit dans la Revue du monde catholique et dans ces Etudes, je consens néanmoins à lui accorder, pour un instant, toutes les conditions d'un fait positif. Mais j'ajoute aussitôt : Cette concession toute gratu te n'empêchera pas de constater que, depuis la fin du vue siècle jusqu'au milieu du 1xº environ, l'Europe n'a eu que des livres liturgiques notés en neumes primitifs. Tous les manuscrits attestent ce fait important, et c'est à peine, si, à l'exception du codex de Montpellier, on peut ci er quel jues lambeaux de parchemin qui portent une autre notation musicale. Que faut-il en conclure? sinon que les neu-mes primitifs, tout difficiles qu'ils aient paru dans la suite, ont été très-compréhensibles et d'un usage exclusivement ordinaire pendant deux siècles On voit donc que si la question n'est pas posée de la même manière, elle nous conduit forcément au même résultat, à la même conséquence finale, c'est-à-dire que nous pouvons parvenir, anjourd'hui à ce qui était possible autrefois.

« Cette conséquence finale est ce qu'il y a de plus essentiel dans la discussion qui s'agite ici, et elle sussit, ce me semble, pour réduire à leur juste valeur les témoignages de Jean de Muris, de Jean Cotton, de Guy d'Arezzo et d'Hucbald. En effet, du moment que les neumes les plus compliqués offraient une lecture facile et certaine aux peuples occidentaux du viir du viiir et du ix siècle, qui n'employaient pas d'autre notation dans la pratique, il s'en suit nécesstirement qu'il faut, pour bien comprendre ces témoignages, chercher un critérium d'appréciation en dehors de l'impossibilité prétendue de lire avec certitude l'ancienne (criture musicale de l'Europe.

 Or, l'histoire nous fournit ce critérium. D'abord, Jean de Muris avoue lui-même que les signes des anciens neumes n'étaient plas en usage, depuis longtemps, à l'époque où il écrivait : Sed hæc nomina jam ab usu recesserunt. (Speculum Musica, manuscrit 7207 dejà cité, fol. 246, recto.) Muris se trouvait donc exactement dans la position d'un auteur moderne qui voudrait parler des neumes dans une encyclopédie musicale; son témoignage n'a pas plus de valeur, car, au xive siècle, la séméiologie de l'art était tellement perfectionnée qu'il était fort naturel de qualifier d'imparfaite l'ancienne notation. Jean de Muris ne dit rien de plus.

 Quant à Jean Cotton, son témoignage est plus positif: In neumis, dit-il, nulla est rertitudo. Mais ces paroles, comme je l'ai démontré plus haut, ne peuvent pas être comprises d'une manière absolue : l'incertitude ju'offraient les neumes était relative à l'énoque où vivait Jean Cotton, et encore faut-il reconnat ro qu'il y a une exagération évidente orsqu'il ajoute : Equaliter omnes disponun-

tur (neumæ), et nullus elevationis vel depositionis modus per cas exprimitur. Quoi qu'il en soit, j'engage mes lecteurs à relire, dans l'ouvrage même de Cotton, tout le contexte des paroles que j'ai citées plus haut : ils verront que cet écrivain ne parle que de trois notations : 1° de celle d'Hermann Contract; 2º des neumes de la période de transition, et 3º des perfectionnements séméiographiques inventés par Guy d'Arezzo. Jean Cotton n'hésite pas à se prononcer en faveur de la notation guidonienne dans laquelle tout est simplifié d'une manière admirable, où toutes les précautions sont prises pour que la place de chaque intervalle mélodique saute aux yeux des plus ignorants, et où enfin toute erreur de solmisation devieut matériellement impossible. Prenant fait et cause pour cette nouvelle notation, il exagère les inconvénients de l'ancienne, à peu près comme un musicographe du xix siècle qui hausse les épaules de pitié en parlant de la notation proportionnelle du moyen âge, et qui dit gravement : « La notation des xv « et xvi siècles n'indiquait pas chaque mesure; elle était si incertaine que les auteurs mêmes du temps ne savaient à quoi s'en tenir sur les inextricables propor-« tions des valeurs de notes : on disputait a h l'envi sur les ligatures, sur les modes, sur les prolations, sur les muances, sur • une foule de choses, en un mot, qui sont « devenues des points fort élémentaires et « fort simples. » Et cet auteur d'en couclure que cette notation ne valait absolument rien, et que la nôtre seule est banne. Chez Jean Cotton, comme chez notre moderne, il y a identité de conduite et d'appréciation : lous deux ne tiennent aucun compte de l'état de l'art avant eux; ils oublient, dans leur injustice, que si l'art s'est modifié, perfectionné, simplifié, ce n'est pas une raison pour calomnier l'art antique et n'y voir qu'incertitude ou erreur. Ici, comme en toute chose, faut soigneusement se prémunir contre n'importe quelle exagération; il faut enfin, tout en rendant hommage au progrès, reconnaître qu'il y avait, dans les auciens neumes, de la logique, de l'ensemble, de la certitude et de la garantie, puisque, pendaut plusieurs siècles, cette notation seule a conservé la liturgie musicale de l'Eglise catholique en Occident.

. Je viens de montrer dans quel esprit de système a été rédigé le passage de Jean Cotton. Or, les raisons que j'ai données sont parfaitement applicables aux paroles de Guy d'Arezzo et d'Hucbald. Le premier perfectionne la notation, le second en invente une nouvelle : il n'est donc pas surprenant qu'ils se soient exprimés, comme il l'ont fait, contre l'écriture musicale qu'ils voulsient remplacer par leur propre ouvrage. Les inven-teurs actuels de nouveaux signes musicaux ne se conduisent pas autrement qu'Hurbald et Guy d'Arezzo: l'esprit humain est toujours

le même...

 Je finirai cetarticle par quelques remnrques qui compléteront ma réponse. A l'égo-

que où ont écrit Hucbald, Guy d'Arezzo et Jean Cotton, la musique entrait dans une période de perfectionnements et d'élaborations intimes. De toutes parts, on cherchait à donner des bases systèmatiques à cet art enchanteur; de toutes parts, on voulait en rendre la lecture plus facile au profit de sa popularité. C'est à ce besoin de l'époque qu'il faut attribuer les traités nombreux et plus didactiques qui parurent alors sur l'art : musical : ceux d'Aurélien de Réomé, d'Hucbald, de Réginon de Prum, d'Odon de Cluny, do Guy d'Arezzo, de Bernon de Reichnau, etc., etc. C'est aussi à ce besoin général qu'il faut attribuer l'heureuse idée qu'on eut alors d'élever ou d'abaisser les signes qui représentaient les sons, suivant le rang que ceux-ci occupent dans l'échelle mélodique. Cette idée avait un avantage immense : en se faisant jour, elle substituait un seul principe (l'élévation respective des signes) à un système complexe où tout était certain, sans doute, mais aussi où il fallait beaucoup d'habileté et d'habitude pour faire l'application raisonnée des règles mathématiques ou toneles qui lui servaient de bases. Par la nouvelle methode, la science, qui était auparavant le domaine des érudits, devint le partage de tous. Bientôt les anciens errements furent mis de côté, oubliés même, et il ne fut plus question que de perfectionner la nouvelle découverte, due peut-être à un simple caprice de copiste. Mais l'esprit humain a beau faire : il ne procède jamais sans transitions plus ou moins leutes, plus ou moins pénibles; il ne se jette jamais dans l'avenir sans retenir quelque chose du passé; il ne progresse pas de manière à rejeter tout ce qui a eu cours avant sa marche innovatrice. Ainsi les artistes de l'époque de transition, eux qui ne jugeaient plus de la bonté d'un système d'écriture musicale que d'après la propriété plus ou moins parfaite qu'il avait de représenter l'élévation ou l'abaissement des signes (arsis et thesis), eux qui avaient oublié si rapidement la notation primitive et qui professaient pour elle un si profond mépris, ces artistes, dis-je, n'en conservèrent pas moins avec une opiniàtreté singulière, toute cette notation antique devenue inutile avec la portée musicale. Grace à cette heureuse routine, j'ai pu trouver, dans les œuvres mêmes de ces musi-ciens, un éclatant démenti à leurs paroles. »

NOT

Après avoir examiné les documents des notations anciennes sous le rapport des ornements du chant, M. Nisard aborde la question de l'authenticité de l'Autiphonaire de Saint-Gall.

## « On lit dans l'Histoire de l'abbaye de Saint.

(509) « Ekkeardi junioris cœnobilæ S. Galli liber de casibus monasterii S. Galli in Alemannia. (Apud MELCH. GOLDAST, Rerum alamannicarum scriptores; Fran-cofurti, in-fol., 1606, t. I, p. 60.) Goldast dit que Ekkard le jeune mourut en 996. (Ibid., p. 3.) Il rapporte les Annales Breves d'Hépidann, moine de Saint Gall, dans lesquelles on lit à l'année 921 :

Gall, écrite, dans la deuxième moitié du x' siècle par Ekkard, surnommé le Jeune ou le Palatin, illustre et savant religieux de ce couvent, que l'abbé Harthmann aimait beaucoup à donner des leçons de chant d'après l'Antiphonaire authentique, et suivant les traditions romaines: Maxime autem authenticum antiphonarium docere et melodias romano more tenere sollicitus (509)

« Et pour justifier l'enseignement d'Harthmann, Ekkard ajoute aussitot : De quo Antiphonario altiora repetere opera pretium putamus. Karolus imperator cognomine Magnus cum esset Romæ, Ecclesias Cisalpinas videns Romanæ Ecclesiæ multimodis in cantu, ut et Johannes scribit, dissonare, rogat Papam tunc secundo quidem Adrianum, cum defuncti essent quos ante Gregorius miserat, ut item mittat Romanos cantuum gnaros in Franciam. Mittuntur, secundum Regis petitionem, Petrus et Romanus, et cantuum et septem liberalium artium paginis admodum imbuti, Metensem ecclesiam ut priores adituri. Qui cum in Septimo lacuque Cuman aere Romanis contrario quaterentur, Romanus febre correptus vix ad nos usque cenire potuit. Antiphonarium vero secum, Petro renitente, vellet nollet, cum duos haberent, unum S. Gallo attulit. In tempore autem Domino u juvante convaluit. Mittit imperator celerem quemdam, qui eum si convalesceret nobiscum stare nosque instruere juberet. Quod quidem Patrum hospitalitate regratiando libentissisime secit... Dein uterque sama volante str dium alter alterius cum audisset, æmulabantur pro laude et gloria, naturali gentis sua more, uter alterum transcenderet, memoriaque est dignum, quantum hac æmulatione locus uterque profecerit, et non solum in cantused et in coteris doctrinis excrevit. Feceral quidem Petrus ibi jubilos ad sequentias quas Ms. TENSES vocant: Romanus vero romane nobis e contra et amæne de suo jubilos modulaveral. juos quidem post Notkerus quibus videmustabis ligabal : FRIGDORE et OCCIDENTANE, qua sic nominabant, jubilos illis animatus eliam ipse de suo excogitarit (510). Romanus vero. quasi nostra præ Metensibus extollere fu fuerit, Romanæ sedis honorem S. Galli ænobio ita quidem inferre curavit. Erat Rome ministerium quoddam et theca ad antiphonarii authentici publicam omnibus adventantibus inspectionem repositorii, quod a cantu nom nabant Cantarium. Tale quidem ipse apui nos, ad instar illius circa aram Apostolorus, cum authentico locari fecil, quem ipse alluli. exemplato antiphonario: IN QUO USQUE HOME si quid dissentitur, quasi in speculo, errer ejusmodi universus corrigitur. In 1950 furque primus ille litteras alphabeti significa TIVAS notulis quibus visum est aut sursum est jusum, aul ante aut retro excositavit: que

Harthmannus abbas effectus est. (Ibid., p. 10.) (510) e Tout ce passage servira à compléter et à rectisser cette assertion de M. de Chateaubriand i Les séquences, d'origine barbare, portaient se ex-siècle) le nom de frigdora. (Analyse raissace de l'Histoire de France; Œuvres compl., édition de Douissace de France Analyse Analyse de Proposition d Pourrat et Furne, 1832, t. VI, p. 67.)

DE PLAIN-CHANT.

postea cuidam amico quærenti Notker Balbu-

lus dilucidavit... (Cap. 4, p. 60.)

1021

« Dans ce curioux récit d'Ekkard le Jeune. tout se lie, tout s'enchaîne, tout se tient; Harthmann, élu abbé de Saint-Gall en 921, enseignait le chant romain d'après une copie authentique de l'Antiphonaire de saint Grégoire ; cette copie avait été envoyée en France sous Charlemagne par le Pape Adrien; Romanus, qui en était porteur, tomba malade en route, fut accueilli dans le célèbre monastère, y recouvra la santé et y finit ses jours. Plein de reconnaissance, Romanus sit don à l'abbaye de Saint-Gall de sa précieuse copie de l'Antiphonaire de saint Grégoire, qui fut plus tard la base de l'enseignement d'Harthmann, et qu'Ekkard, mort en 996, affirme être encore conservée de son temps. De plus, Ekkard dit que Romanus imagina le premier de mettre au-dessus ou au-dessous des neumes, avant ou après les signes de notation de cet Antiphouaire, des lettres alphabétiques que Notker Balbulus a expliquées plus tard à l'un de ses amis qui en demandait la signification.

«Jusqu'au xix'siècle, ces indications claires et précises n'émeuvent aucun archéologue; personne ne songe à visiter l'abbaye de Saint-Gall dans le but de savoir si l'exemplaire de l'antiphonaire, apporté au vint siècle par Romanus et conservé dans le célèbre couvent jusqu'au x1°, y existe encore? Et ce-pendant, je le répète, la reconnaissance de ce fait est facile, car les détails qui doivent guider le monumentaliste sont fournis, un

a un, par Ekkard.

« M. Joseph Sonnleithner, de Vienne, mort en 1833, est le premier qui songe à vérisser l'assertion de l'historieu de Saint-Gall. Et quelle n'est pas sa joie, lorsqu'il retrouve, dans la bibliothèque de ce couvent, l'admirable manuscrit avec son étui d'ivoire, merveilleusement ciselé, et les lettres alphabétiques de Romanus!

« Cette précieuse trouvaille une fois constatée, un autre artiste de Vienne, M. Kiesewetter, se rend à Saint-Gall et obtient la permission de publier, en fac-simile, quatre lignes du fameux Antiphonaire authenti-

« M. Fétis, tout préoccupé de l'idée que saint Grégoire avait noté les livres de chant avec les lettres romaines, et soutenant d'ailleurs que les neumes étaient une importation des Lombards, des Suèves, des Saxons. etc., dans l'Europe méridionale, écrit aussitot trois articles contre M. Kiesewetter (511).

 Celui-ci avait soutenu que les neumes étaient la notation dont s'est servi saint Grégoire. M. Fétis soulève des difficultés historiques, prétond que l'illustre Pontife n'a pu recevoir aucune leçon musicale des Lombards, sinon en 593, et conclut qu'il n'a pas dû se servir des neumes, notation barbare, dont l'usage n'était pas encore assez

général pour qu'il la présérat à la notation si simple, si claire et si facile, qui porte son nom. Abordant ensuite la question d'une manière plus directe, M. Fétis affirme que le manuscrit de Saint-Gall n'est pas de saint Grégoire : 1° parce que ce n'est pas un Antiphonaire, mais un Graduel; 2º parce que le fac-simile Ostende, publié par Kiesewetter, contient des altérations mélodiques sur les mots misericordiam tuam; ce morceau est du deuxième mode, dit Guy d'Arezzo; or, la mélodie du fac-simile, sui la dernière syllabe de misericordiam, n'est point conforme au deuxième mode, parce que la médiante premonte à la dominante C, et y fait une terminaison incidente qui appartient plus au septième mode qu'au second; et 3 enfin, le manuscrit de second; et 3° enfin, le manuscrit de Saint-Gall n'est pas authentique, parce qu'on y trouve du désordre dans la notation..

« Il y a toujours un extrême danger, dans le domaine de l'archéologie, à portet un jugement définitif sur une chose que l'on n'a point vue et dont on ne peut parler que sur échantillon. M. Fétis, je le regrette, n'a pas assez tenu compte de cette position dans laquelle il se trouvait, et sa critique a

frappé complétement à faux.

« Ainsi, dans sa réponse à M. Kiesewetter, il se fonde sur une distinction subtile entre le Graduel et l'Antiphonaire; mais plus tard, en 1846, examinant ce que contenait l'Antiphonaire noté de saint Grégoire (512), il laisse échapper de sa plume cette conclusion beaucoup plus acceptable : « Serail-ce « donc que ce qu'on aurait appelé primiti-« vement l'Antiphonaire aurait été le Gra-« duel, et que le véritable Antiphonaire « n'aurait point eu de nom? Ou bien, les « premiers recueils des chants de l'Eglise, « sortis de la main de saint Grégoire, ou copiés d'après ceux-ci, auraient-ils ren-« fermé à la fois et l'Antiphonaire et le Gra-« duel ? »

« En second lieu, je suis bien saché de le dire, M. Fétis ne s'est point ressouvenu qu'il y a, dans la liturgie, plusieurs mor-ceaux qui commencent par les mots Ostende nobis. Celui dont M. Kiesewetter a donné le fac-simile d'après le Responsaire-Graduel de Saint-Gall, n'est point le Graduel de la viférie du 3' dimanche de l'Avent, comme l'a cru l'honorable écrivain de Bruxelles, mais bien le verset de l'alleluia du 1º dimanche de ce temps liturgique. Le premier de ces deux morceaux qui n'a aucun rapport avec le fac-simile, est en effet du deuxième mode; l'autre, comme l'enseigne Bernon dans son Tonarius, est du huitième: c'est ce morceau qui se trouve noté en neumes dans le spécimen donné par M. Kiese-

« En troisième lieu, lorsque l'on confond ainsi deux pièces de chant qui ont entre elles une si grande différence tonale, on

<sup>(511)</sup> Gnzeite musicale, année 1811, p. 205, 213 et 221.

peut fort bien se méprendre sur les caractères généraux de la notation elle-même. C'est ce qui a eu lieu dans l'appréciation de M. Félis. Confondant deux morceaux dissemblables, il a cru que la notation du manuscrit de Saint-Gall était dans un immense désordre. Ajoutez à cela que M. Fétis regarde comme réguliers les seuls neumes qui peignent à la vue l'élévation ou l'abaissement des sons, et l'on aura une autre cause de l'erreur fondamentale de ce laborioux et infatigable musicographe. Sous le rapport de la régularité neumatique. le manuscrit de Saint-Gall est comme tous eeux de l'époque primitive : l'élévation des signes, considérée comme système général, n'y était point nécessaire, ni même connue; le ecoiste commençait toujours par transcrire le texte, puis on y ajoutait les neumes. Quand la place manquait, la notation se posait en montant sur la syllabe surchargée de signes, et les notes qui appartennient à la syllabe d'après s'écrivaient au-dessous de la tirade mélodique appartenant à la syllabe précédente (513). Tout cela n'avait rien d'irrégulier, parce que les neumes impliquaient, d'une manière ingénieuse, notre portée musicale actuelle, du moins pour les notes modales et essentielles de chaque son. Certains signes avaient, en outre, un sens toujours semblable, d'autres variaient suivant le mode. Indépendamment signes fixes et de modalité, il y avait des group is neumatiques qui, au premier coup d'œil, indiquaient le ton du morceau. Le chanteur, ainsi renseigné sur l'ensemble de la mélodie, n'avait plus qu'à rechercher la valeur des signes qui précédaient et suivaient les notes modules échelonnées de distance en distance, et c'était pour lui un déchiffrement beaucoup plus simple et plus facile qu'on ne le soupconne aujourd'hui.

NOT

C'est pour n'avoir pas découvert ces lois de lecture, que M. Fétis s'est fait une idée fausse de la régularité on de l'irrégularité des plus anciennes notations de l'Europe. S'il avait dit que le manuscrit de Saint-Gall n'offre que des types neumatiques peu soignés et tracés à la hâte, j'aurais partagé son avis; mais cette assertion même aurait prouvé en faveur de l'authentic té du trésor de Saint-Gall : quand Charlemagne demanda au Pape des chanteurs instruits et une bonne copie de l'Antiphonaire grég rien, la transcription a dû en être faite à la hâte, pour obtempérer le plus vite possible au désir du grand monarque.

« Je me résume. Le manuscrit de Saint-Gall est bien une copie authentique de l'Antiphonaire de Saint-Grégoire : c'est là un fait maintenant incontestable. »

Or, ce manuscrit de Saint Gall a été fac-

(513) • On aura une idée de ce procédé calligraphique en examinant, dans le fac-simile du manuscrit de Saint-Gall, les neumes placés sur le mot Domine. >

(514) (Neuma, præterea, in musica dicuntur notæ, quas musicales dicimus : undo neumaro est notas verbis musice decantandis superaddere. (Glossarium ad scrip. mediæ et infimæ latin., vo Pneuma.) similisé par le R. P. Lambillotte de la Compagnie de Jésus. Tout le monde peut en uger, puisqu'il est imprimé. Pour garantir la fidélité de son travail, le savant éditeur s'est muni des attestations les plus formelles des supérieurs de l'abbaye de Saint-Gall. De plus, il a enrichi son volume (ce que L. T. Nisard a fait d'ailleurs pour l'Antiphonaire de Montpellier) de plusieurs dissertations, qui contribuerent, nous n'en doutons pas, à l'éclaircissement d'une question dont la solution définitive nous paraît toutefois éloignée. Voici, au reste, de quelle manière M. Vitet s'exprime sur cet important document.

- « Jusqu'à présent, le manuscrit de Saint-Gall n'a été attaqué que par des arguments de peu de valeur, et par des houmes qui ne l'avaient point vu. Il n'y a donc aucun motif de nier son authenticité, et même elle est assez plausible pour que la publication du Père Lambillotte soit accueillie avec reconnaissance, par tous les amis de l'archéologie musicale. Les études qu'elle susciten ne peuvent manquer de fixer définitivement le degré de confiance que mérite le manuscrit. » (M. VITET, loc. sup. cit., p. 40.)

M. DE COUSSEMAKER. -– Chapitbe 🎮. -Toutes les bibliothèques de l'Europe occidentale renferment des manuscrits, el en grand nombre, des viii, ix, x, xi d xii siècles, notés avec des signes qui n'ool de rapport avec les lettres d'aucun alphabel connu. Cette notation est composée de deux sortes de signes: les uns, en forme de virgules, de points, de petits traits couchés ou horizontaux, représentaient des sons isolés; les autres, en forme de crochets, de traits diversement contourués el liés, exprimaient des groupes de sons composés d'intervalles divers.

« De ces virgules, de ces points, de ces traits couchés et horizontaux sont nées a longue, la brève, et la semi-brève de la notation carrée, usitées dans la musique mesurée du xm's siècle et du xm'. Les crochets, les traits diversement contournés 4 liés, ont produit les ligatures ou liaisons de notes de cette même notation, ainsi que nous le démontrerons plus loin.

« Le célèbre Du Cange, le premier, a de fini le nom qu'on donnait, au moyen life. aux signes de cette notation, en disant que les notes musicales s'appelaient neumes, et que neumer voulait dire noter (514)

«Cette dénomination, adoptée par M. Kiesewetter (515), par M. Boitée de Toulmon (316) et par nous-même (517), a reuronat des objections.

« M. Félis, après avoir soulenu que le mot neume ne s'appliquait pas aux signes

(515) Geschichte der Europaeisch-abendlaen-lischen oder unsrer hentigen Musik (Histoire de la masique européenne occidentale, p. 113. (516) Instructions du Comité des arts et monneaux.

Musique, p. 6.

(517) Mémoirs sur Huchald, p. 145 et suiv.

de notation (518), a admis plus tard (519) que les groupes de sons étaient désignés ainsi.

M. Théodore Nisard (520) définit le mot neume une réunion d'un certain nombre de signes placés tantôt sur une seule syllabe, tantôt sur plusieurs. Il se fonde principalement sur un passage de Guy d'Arezzo, (521) pour prétendre que le neume n'était pas une ligature, parce qu'il pouvait fournir un chant à plusieurs syllabes, et que ce n'était pas une note unique, puisqu'une seule note ne peut point s'appliquer à plusieurs syllabes.

S'il n'existait que ce passage pour nous éclairer sur la signification du mot neume, l'explication de M. Th. Nisard pourrait parattre admissible jusqu'à un certain point, quoiqu'elle ne fût pas à l'abri d'objections; mais en présence de plusieurs textes du même auteur et d'écrivains à peu près contemporains qui déterminent le sens du mot neume d'une manière non équivoque, il faut attribuer à celui qu'invoque M. Th. Nisard une signification moins restrictive. S'il en était autrement, Guy d'Arezzo serait en contradiction avec lui même et avec tous les auteurs qui l'ont commenté. Que dit-il en effet dans le chapitre xvi de son Micrologue? « Tout neume, dit-il, est for-· mé du double mouvement de l'arsis et de · la thésis, excepté les neumes répercutés et les neumes simples. (522) » Et pour qu'il n'y ait pas de doute sur ce qu'on enlendait par neume simple et par neume répercuté, Jean Cotton rapporte ce passage

(518) Gazette musicale de Paris, an. 1844, p.

(519) Bulletin de la classe des beaux-arts, de Académie royale de Bruxelles, année 1847, p.

(520) « Etudes sur les anciennes notations musicales le l'Europe. — Revue archéologique, L. V, p. 709 et miv. - Ce travail, bien qu'inachevé, est un des dus remarquables qui aient eté publiés sur cette

(521) c Aliquando una syllaba unam vel plures uheat neumas, aliquando una neuma plures divida-ur in syllabas. « l'Alicrol., cap. 13: Gers.. Script.,

. II, p. 16.)

(522) « Igitur motus vocum, qui sex modis con-Onanter fieri dictus est, sit arsi et thesi, id est levatione et depositione : quorum gemino motu, id st, arsis et theris, oninis neuma formatur, præter epercusas et simplices. (Gras., Script, t. II, p. 7.; - On peut citer encore cet autre passage du Vicrologue qui n'est pas moins formel : c Ac sumsopere caveatur talis neumarum distributio ut cum eumæ, tum ejusdem soni repercussione, tum duaum aut plurium connexione flant, semper tamen, ul in numero vocum, aut in ratione tonorum, neuue alterutrum conferantur alque respondeant. Nunc que aquis, nunc duplæ vel triplæ simplicibus, tque alias collatione sesquialtera vel sesquitertia. loid., p. 45.)

(523) · Quorum videlicet arsis et thesis omnis ruma præter simplices et repercussas gemella moone conformatur. Simplicem autem neumam dicires virgulam vel punctum; repercussam vero, quam lerno distropham vel tristropham vocat. • (GERB . icript., t. II, p. 263). — Nous avons vainement re-berché, dans ce que Gerhert donne de Bernon, ponr

de Guy d'Arezzo, en ajoutant : « On appelle « neume simple, la virgule et le point; et « neume répercuté, celui que Bernon appelle « distrophe et tristrophe (523). »
« Aribon, le premier commentateur de

NOT

Guy d'Arezzo, n'est pas moins formel (524). Jean de Muris explique aussi d'une manière précise ce que l'on entendait par voces repercussæ en les appelant unissons (525). Plusieurs autres passages de Jean de Muris, que nous nous bornons à citer en note, ne sont pas moins formels sur le sens du mot

neume (526).

.« Enfin un document du xiv'siècle, que nous pouvons qualifier de document capital pour tout ce qui est relatif à la notation musicale du moyen age, et que nous sommes assez heureux de pouvoir offrir en entier à nos lecteurs, sous le n° vu de nos documents inédits (527), est tellement explicite à ce sujet, que toute équivoque doit disparattre. « Les neumes, dit l'auteur, sont au nombre de huit ; le neume simple est « formé d'une seule note par mouvement direct, c'est-à-dire, ni par arsis ni par « thésis. Le neume répercuté est formé de plusieurs notes, aussi par mouvement « direct, c'est-à-dire, ni par arsis ni par « thésis, mais à l'unisson. » (Doc. vir, 61.)

 Mais pour qu'on ne nous reproche pas de ne puiser nos preuves que dans des documents postérieurs à Guy d'Arezzo, nous nous empressons de faire remarquer que

Ce vers:

Neumarum signis erras qui plura refingis, du tableau de neumes rapporté par l'abbé

trouver cette explication des neumes répercutés; on doit supposer que nous ne connaissons pas encoru tous les ecrits de cet auteur, ou que ses ouvrages connus renferment des lacunes. M. Danjou a remarqué dans un manuscrit de Jean Cotton du Vatican, sous le nº 1196, fonds de la reine, le mot distrophe surmonté du signe appelé, dans le tableau de neumes de Saint-Blaise, pressus minor et tristropha, surmonté du signe appelé pressus major. >

(524) · Neuma nempe unius soni fiunt repercussione, id est, vet una virgula, vel una jacens, vel cum duplices aut triplices in ejusdem sunt soni repercussione, tum duorum aut plurium connexione flant. Duorum aut plurium sonorum connexioné

flunt omnes neuma, exceptis præscriptis. > (Gers., Script., t. fl, p 226). (525) a Dicuntur autem repercusse vel æquiso-nantes, quæ in eadem sunt linea vel in spetio eodem nisi mutentur litteræ vel tacti culores. » (Speeulum musicæ, lib vi, cap. 72.) — a Ulligeater igitur cantando sæpe et sæpius proferat quis tactas varias vocum simplicium et mixtarum secundum arsim et thesim modulationes, nec ignoret voces repercuss is seu unisonantes suis in locis conventanter decantare, et primitus in manus juncturis in qui-

bus pueri primo instruuntur. > (Ibid.)
(526) « Dicit autem (Guido) de neumis illis, id est notulis, quod inventæ sunt enusa breviandi, quia cantus illis notalis brevius notantur quam per litteras. r (Ibid.) — a In hoc autem mode notandi, se-cundum Guidonem, tres requirement litters mono-cordi affixe linearum capitibus, ipse linese et tacta-figure quas neumas vocat, id est, notas. r (Ibid.) — ( Unde neumare, notare vel cautare est, lice neuma alias multas habeat significationes. ) (Ibid.)

(527) « Ce document a pour auteur un moine enr-

Gerbert (528), s'applique évidemment à tous les signes de ce tableau, par conséquent aux signes appelés virgula, gnomo, franculus, qui n'étaient que des signes représentant des sons isolés, comme à tous les autres.

NOT

« Les témoignages et les citations que nous venons de produire et que nous aurions pu multiplier au besoin sont tels, suivant nous, que tout doute doit disparaitre. Neume était donc bien synonyme de note, et neumer voulait dire noter. Če point doit être considéré comme irréfragablement résolu en faveur de Du Cange.

« CHAPITRE II. — Origine des neumes. -Une question plus grave et plus importante, soulevée dans ces derniers temps, et traitée en sens divers, est celle qui est relative à

l'origine des neumes.

« Bien que les plus anciens livres de chants écrits en neumes ne remontent pas au delà du vin siècle, tous les auteurs sont d'accord pour assigner à leur usage une date plus reculée; mais le même accord est loin d'exister en ce qui touche leur origine. La plupart des auteurs qui se sont occupés des neumes ont traité cette question d'une manière au moins indirecte. M. Fétis et M. Th. Nisard seuls l'ont nettement abordée, et résolue chacun à leur point de vue; mais ni l'un ni l'autre n'en ont donné la véritable origine.

 Nous croyons l'avoir trouvée, et nous espérons être assez heureux pour apporter à l'appui de notre opinion des raisons concluantes et même des preuves que nous

croyons péremploires.

« Les opinions émises jusqu'à présent sont au nombre de trois. La première en date est celle de M. Kiesewetter qui, sans avoir traité la question d'origine des neumes dans son entier, la résout du moins, quant à leur patrie. Suivant lui, les neumes ont été les notes romaines, nota romana, dont saint Grégoire se serait servi pour noter son Antiphonaire. Ce système est soutenu avec une grande force de logique et d'érudition.

« La seconde opinion est celle de M. Fétis, à qui revient l'honneur d'avoir le premier abordé la question sous toutes ses faces. Sa solution est hardie et surtout vigoureusement discutée. Elle consiste à attribuer aux peuples du Nord l'introduction de ce genre

de notation en Europe.

«La troisième a pour auteur M. Th. Nisard, qui donne aux neumes la même origine qu'aux notes graphiques ordinaires, en usage chez les Romains. Ce système est, comme on le voit, le complément de celui de M. Kiesewetter.

mélite anglais, nommé Hothby, l'un des plus savants musicions du xive siècle, si l'on en juge par ses nombreux écrits sur la même matière, répandus dans les hibliothèques d'Italie. Il a été découvert par MM. Danjou et Morelot, qui nous l'ont très-obligeamment communiqué. »

(528) De cantu et musica sacra, t. II, tab. x.

(529) « Correcti sunt ergo Antiphonarii Francorum, quos unusquisque pro suo arbitrio vitiaverat,

« Cenx qui adoptent l'opinion du savant viennois se fondent : 1° sur ce que le plus ancien livre de chant connu, l'Antiphoneire de Saint-Gall, aurait été copié sur l'Antiphonaire même de saint Grégoire, ce qui nous paraît établi aujourd'hui par des decuments incontestables; 2 sur un passage du moine d'Angoulème, où il est dit que « tous les chanteurs de France apprirent le « notation romaine, nota romana, qui alors « (du temps de Charlemagne) était appelés « francique (529); » 3° sur un passage inédit de Guy d'Arezzo, qui se trouve dans quelques manuscrits et qui est ainsi conçu: « C'est de cette manière sans donte qu'est « venu l'Antiphonaire au milieu de tous les « Apuliens et des Calabrois, leurs voisins, à « qui saint Grégoire envoya de tels neumes

par Paul (530). »

« Si l'on objectait à cette opinion que Boèce, le seul auteur qui nous fasse connaître la doctrine musicale des Latins, ne parle pas d'autre notation que de celle per lettres, on répondrait que Boèce a conçuson ouvrage sous un point de vue beaucoup plus théorique que pratique; l'on tomberait dans l'erreur si l'on croyait y trouver tout ce qui est relatif à la pratique, et si l'on jugeait par là que celle-ci était limitée aux seuls points indiqués par ce célèbre philosophe. Il fait bien connaître les noms des notes musicales, mais il ne dit nulle part qu'elles aient été exclusivement figurées par des lettres; il est donc permis d'en douter. On peut croire même, sans s'écarter des conjectures les plus vraisemblables, qu'il existait déjà de son temps une notation usuelle qui, bien que peu digne peut-être de l'attention spéculative d'un philosophe. obtint néanmoins peu à peu la préférence sur la notation par lettres. Le système de M. Kiesewetter. quoique incomplet, ne nous paraît pas avoir été victorieusement réfuté. ll n'a pas été démontré surtout que l'Antiphonaire de saint Grégoire ait été écrit dans une autre notation que la notation neuma-

r Le système de M. Félis se base sur l'analogie des neumes avec la notation éthicpienne des églises d'Abyssinie, celle des Chrétiens d'Arménie et les accents des juis orientaux. M. Fétis en conclut que les neumes auraient passé de l'Orient dans les contrées septentrionales, d'où ils auraient été introduits dans l'Europe occidentale. Poussant plus loin son opinion, M. Feus assigne une origine spéciale aux deux formes de cette notation qui lui ont para les plus caractérisées. Ainsi, à l'une il a donné

addens vel minuens; et omnes Francise cantores didicerunt notam romanam, quam pune vocant mous franciscam. >

(530) «Ita sane procuratum sit Antiphonarium per Apulienses cunctos et vicinos Calabros, quibes tales mis t nonmas per Paulum Grecorius. At nos, miser canentes, frequentato tempore sacros libros meditar. penitus omittimus, quibus Beus summus benus lequitur hominibus. . - Manuscrit du xue sieck notre bibliothèque.

le nom de notation saxonne, à l'autre celui de notation lombarde, parce que, suivant lui, les formes des signes de chacune de ces notations se rapprochent le plus de

NOT

l'écriture de ces peuples.

 Quand on examine soigneusement les notations orientales dont parle M. Fétis, on ne voit aucune analogie entre celle des Ethiopiens et les neumes. Il n'en existe pas davantage entre les neumes et les accents des Juiss. Les notes musicales des Arméniens ont, au contraire, une véritable analogie avec les neumes; mais leur origine est loin d'être aussi ancienne que le prétend M. Fétis. Ceux qui les font remonter le plus haut ne leur assignent pas une date antérieure à la dernière moitié du 1v° siècle, et il y a lieu de croire qu'il faut la reporter encore à une époque plus rapprochée de nous. Rien ne prouve donc que la notation musicale arménienne soit assez ancienne pour que les peuples du Nord aient pu en avoir eu connaissance par la voie qu'indique M. Fétis. Tout porte à croire, au contraire, que les Arméniens out emprunté leur notation des Occidentaux.

« D'un autre côté, pour attribuer aux neumes une origine barbare, il faudrait qu'il fût démontré que les peuples du Nord out possédé une écriture musicale. Or, nonseulement cela n'est pas établi, mais encore il est fort douteux que les peuples du Nord sient en une écriture quelconque. Si l'on s'en rapporte à Otfried, moine de Weisembourg au 1x' siècle, plus à même que d'autres de se prononcer sur cette question, ses compatriotes ne faisaient pas usage de l'écriture dans leur propre langue (531). Dans sa lettre à Liutbert, archevêque de Mayence, il signale les difficultés qu'il a eues de formuler en lettres latines correspondantes certaines inflexions vocales de ses compatriotes. Il fait connaître que l'écriture latine ne possédait pas toutes les lettres nécessaires à rendre exactement divers sons (532). D'autres témoignages confirment ce fait (533).

« Un des principaux arguments du sys-tème de M. Fétis est tiré du rapport qui existe entre certains neumes et certaines écritures employées par les barbares après l'invasion. Mais cet argument n'aurait de la force que s'il élait prouvé que ces peuples ont infroduit une écriture nationale en Europe. Or, les auteurs du Nouveau traité de diplomatique ont demontré que les caractères d'écriture en usage en Europe, postérieurement à l'invasion, descendent de l'écriture romaine comme d'une source commune, et que ce n'est qu'en s'éloignant des

(531) « Res mira, tam magnos viros, prodentia deditos, cautela przecipuos, agilitate suffuitos, sa-pientia latos, sanctitate przeclaros, cuncta hzec in alienze lingum gloriam transferre, et usum scripturze in propria lingua non habere. »

(532) SCHLTER, Thesaurus antiquitatum Tentoni-carum, t. 1, p. 10. (533) «Dès la fin du tv'siècle, Ulphilas fit transcrire en grec sa version évangélique, traduite en langue go.hique et restée orale jusque là. — Co n'étaient

premiers temps de l'invasion que des différences et des variétés se sont manifestées. Rien n'est donc moins constant que la subst tution d'écritures septentrionales à l'écriture romaine. Il s'ensuit qu'on ne saurait attribuer une origine lombarde ou saxonne à la notation qui aurait même des rapports plus ou moins apparents avec le genre d'écriture de ces peuples aux 1x° et x° siècles.

« M. Th. Nisard, comme M. Kiesewetter, donne aux neumes une origine occidentale et romaine, mais il la porte à une date plus reculée que le savant allemand; il leur attribue en outre la même origine graphique qu'aux notes ordinaires. Selon lui, toute manière d'abréger l'écriture étant appelée note, la nature abréviative des neumes aurait valu à chaque signe de l'écriture musicale le nom de note, et les notes musicales, comme les notes tachygraphiques, inventées par Ennius et perfectionnées par Tiro, auraient pour base le point. M. Th. Nisard invoque, comme preuve à l'appui de cette théorie, le passage suivant de Prudence, poëte du 1v° siècle.

Præfuerat studiis puerilibus et grege multo Septus, magister litterarum sederat, Verba nutis brevibus comprehendere multa peritus Raptimque punctis dicta præpetibus sequi.

« Ce passage, qui se rapporte aux notes sténographiques et nullement aux notes musicales, ne saurait être considéré comme suffisant pour servir de preuve d'un fait aussi important que celui que M. Th. Nisard a en vue de démontrer. Armé néar-moins de ce texte, M. Th. Nisard marche en avant et, d'induction en induction, il arrive à conclure que les neumes avaient pour base le point. Ce musicologue a été frappé, comme par une sorte d'instinct, de l'idée que les neumes ont leur origine dans l'écriture, mais il n'en a pas découvert le véritable principe. Serons-nous plus heureux? Nous le croyons.

« Les neumes, suivant nous, ont leur origine dans les accents. L'accent aigu ou l'arsis, l'accent grave ou la thésis, et l'accent circonslexe, formé de la combinaison de l'arsis et de la thésis, sont les signes

fondamentaux de tous les neumes.

« L'accent est la modification de la voix dans le ton et la durée. Le mot latin accentus, qui n'est que la traduction vérilable de προσωδία, signifie, à vrai dire, accompagne-ment du chant (534); car l'émission simple du son matériel, appelée prononciation syllabique, est accompagnée dans le langage de tous les hommes d'une espèce de mouulation qu'on a comparée au chant. On ob-

pas seulement les chants historiques qui, jusqu'à Charlemagne, furent conservés par la simple tradi-tion, les lois elles-mêmes semblent avoir été mises par écrit pour la premiere fois par l'ordre de ce grand monarque. ( Qui jura, quæ scripta non erant, describere ac litteris mandare fecit.) (Ecanmans, Vita Caroli Magni.) >

(531) « Chez les Grecs et même chez les Romains la grammaire formait une partie de la musique.

serve dans la prononciation syllabique, comme dans le chant proprement dit, d'une part, l'élévation et l'abaissement de la voix, et, d'une autre, la durée des sons. Bien qu'on ait donné par la suite le nom de quantité à la durée des syllabes et le nom d'accent à l'élévation et à l'abaissement de la voix, le mot accent avait primitivement un sens plus général, il comprenait à la fois ces deux modifications de la voix (535).

« Pris dans son sons restreint et tel qu'on l'entend habituellement, l'accent consiste donc dans l'élévation et l'abaissement de la voix. L'élévation était marquée par le signe appelé accent aigu; l'abaissement, par le signe appelé accent grave; lorsque l'élévation et l'abaissement avaient lieu sur une même syllabe, on marquait cette modification par le signe appelé accent circonflexe.

« Ces signes tendant, dans l'application, au même but que les signes de notation musicale, y a-t-il eu rien de plus naturel que de s'en servir pour marquer les inflexions du chant? Y a-t-il eu rien de plus simple, de plus logique même que d'étendre à toutes les syllabes les signes qui, dans le langage ordinaire, s'appliquaient à quelques-unes seulement, et de les combiner entre eux de façon à exprimer les diverses modulations musicales, plus nombreuses évidemment que les modulations vocales (536)? Les tonctions que les accents remplissent, la place qu'ils occupent, le but qu'ils poursuivent, tout démontre d'une manière irrésistible qu'ils sont l'origine des neumes avec lesquels ils ont une analogie parfaite sous tous les rapports. Cela nous paraît tellement manifeste, que de plus amples con-sidérations seraient superflues.

« Si l'on a donné aux signes musicaux le nom de neume au lieu de leur avoir conservé celui d'accent, cela vient, suivant nous, de ce que l'accent musicul remplissait un rôle plus complet que l'accent vocal; de ce que, pouvant être considéré, abstraction faite de toute parole, contrairement à l'accent vocal qui n'en était qu'un accessoire, on a cru convenable de lui donner un nom qui exprimât mieux l'idée de ce son abstrait. Le mot neume tiré du grec πνεύμα, qui signifie soufle ou son, nous paraît avoir été

bien choisi à cet effet.

« Maintenant les seits sont-ils conformes à la théorie que nous venons d'émettre? Nous n'hésitons pas à dire qu'ils en sont la confirmation la plus entière. En effet, les neume, se composent, comme nous l'avons dit plus haut, de signes représentant les sons isolés, et de signes représentant les groupes de sons. Les premiers étaient les neumes simples; les autres, les neumes composés. Les neumes simples, fondamentaux, sont : la virgule, marquant l'élévation

(655) • Malgré cela l'accent a toujours conservé son caractère prepondérant, à tel point que très-souvent il l'emporte sur la quantité syllabique à laquelle il ac substitue.

(536) ( Qui dit même que l'idée de convertir les acceuts en signe de notation musicale, n'est pas veine

de la voix; le point, déterminant l'abaissement. Le neume composé, fondamental, était le signe appelé clivus ou clinis, représentant à la fois l'élévation et l'abaissement de la voix.

« Pour répondre à une objection qui pourrait être présentée, faisons remarquer de suite que le point n'était pas primitivement appelé ainsi. Ce n'est que plus tard, lorsque la forme de ce signe s'est rapprochée du point, qu'il en a pris le nom. Il suffit de jeter les yeux: 1° sur le tableau des neumes, rapporté par l'abbé Gerbert, où ce signe semble être repris sous le nom de gnomo; 2° sur le tableau du xm' siècle et sur celui du xvv, formant les n° 4 et 3 de la planche xxxvm, où il est appelé punctus, pour voir que ce signe y a bien plus la forme de l'accent que du point. C'si seulement après que certaines notes avaient pris la figure d'un point rond ou rarré, que le nom de punctus a été donné à un des neumes.

« Comme l'accent circonflexe pouvait être grave ou aigu, suivant que le premier son était plus élevé ou plus bas que le second, il y avait deux sortes d'accents circonfletes. Il s'appelait clieus lorsque le premier son était plus élevé que le second, el podaiu lorsque la second était plus élevé que le

premier.

« En résumé donc : la virgule représentait l'accent aigu; le point, l'accent grave; le clivus et le podatus, l'accent circoflexe. De ces trois signes combinés les uns avec les autres sont nés tous les autres neumes, ainsi que nous le ferons voir.

« Voilà donc l'origine des neumes bien

déterminée, bien constatée.

« Sans vouloir attacher à notre découverte plus d'importance qu'il ne convicat de lui en attribuer, nous pensons qu'elle a une certaine valeur sous le point de vue paléographique et par rapport aut conséquences historiques qui en découlent.

« CHAPITRE III. — Les neumes antérieurement au vill' siècle. — Neumes primitifs. — Neumes à hauteur respective. — Neumes à points superposés. — Neumes guidenieus. — Lignes. — Clefs. — Neumes réguliers et irriguliers. — Il serait difficile de détermand d'une manière même approximative, l'impedent où l'on a commencé à se servir des secents comme signes particuliers destinés à marquer la modulation du chant. Cela sia pu avoir lieu cependant que postérieurement à Isocrate; car c'est ce célèbre orateur athènien qui passe pour avoir inventé les accepts. dans le but de rétablir la prosodie ou l'accentuation des mots de la langue grecque, qui commençait déjà à se corrompre de son

de ce que, dans le débit orataire, ils servaient à indiquer les diverses inflexions que devait presire à voix de l'oratour, et que c'est pour cela que cie-ci était assisté d'un instrumentiste pour le southir dans le ton indiqué par l'accentuation?

temps. Bien que, suivant toute probabilité, l'idée d'employer les accents comme notes musicales n'ait pas tardé longtemps à recevoir son application, il y a lieu de croire qu'il s'est passé un laps de temps assez considérable avant qu'ils ne sussent parvenus à un degré de développement propre à en former un système de notation proprement dit. Fixer l'époque de cette situation serait impossible en l'absence de monuments ou d'indications écrites. Si nous avions pourtant une opinion à émettre, opinion qui ne pourrait être que conjecturale, nous dirions que, suivant toute probabilité, ce n'est pas aux Romains, mais aux Grecs, que nous devons ce genre de notation, et que son usage date d'une époque voisine de l'ère chrétienne.

de l'harmonie; les Grecs et les Romains, qui les ont connus, n'ont pas entrevu leurs ressources, encore moins l'avenir qui leur était réservé. La constitution de l'harmonie, qui a fait de la musique un art nouveau, une science nouvelle; l'application et le perfectionnement des neumes, devenus pour la musique la langue universelle; ces deux résultats, d'une portée immense, sont dus au moyen age et principalement au moyen

age chrétien.

1055

A la fin du vm' siècle, date de l'Antiphonaire de Saint-Gall, le plus ancien livre de chant noté connu, les neumes s'y montrent dans leur complet développement, par rapport du moins aux signes dont ils se composaient. Le manuscrit de Saint-Gall, le tableau de neumes du ix siècle, rapporté par l'abbé Gerbert, et quelques autres monuments de cette époque, en sont la preuve. C'est donc pendant les premiers siècles du christia-nisme que la notation neumatique s'est constituée et développée; c'est dens les premiers monuments de tradition chrétienne qu'elle apparaît pour la première fois comme un fait déjà en pleine vigueur. Il serait difficile de préciser avec certitude les diverses phases qu'elle a parcourues pendant cette période, mais il est impossible de contester que ce soit au sein du christianisme que s'est perfectionné ce remarquable instrument de propagation mélodique. Sans nier la part qu'ont pu y avoir prise les Papes, qui sont réputés avoir donné une attention particulière au chant ecclésiastique, on peut avancer, sans craindre de se tromper, que les neumes ont du recevoir leur principal degré de perfectionnement dans l'école de seint Grégoire. On sait, en effet, que cet illustre pontife, pour assurer l'execution perfaite des mélodies chrétiennes, avait institué une école de chantres qui, au temps de Jean Diacre, existait encore à Rome. Nul doute que la notation neumatique, comme mode de conservation et de propagation des chants recueillis avec tant de zele, y a été enseignée avec soin; nul doute qu'elle y a reçu des développements et des améliorations; nul doute encore que c'est de la qu'elle a été répandue dans toute l'Europe

par les missionnaires chrétiens, munis de livres copiés dans l'école et sous les yeux mêmes, pour ainsi dire, de saint Grégoire.

NOT

« Depuis le vin' siècle jusqu'à la fin du xii, c'est-à-dire pendant quatre des plus beaux siècles de la liturgie musicale, les neumes ont été la notation exclusivement adoptée dans toute l'Europe, tant pour les chants ecclésiastiques que pour la musique profane. Dès la fin du xi' siècle, on la trouve établie en France, en Italie, en Allemagne, en Angleterre et en Espagne. Sauf quelques modifications de détail, résultat du génie calligraphique de tel ou tel peuple, il est facile de reconnaître qu'ils procedent tous

d'une seule et même source.

« Pendant ces quatre siècles il s'est opéré dans les neumes de nombreuses modifications, d'importantes transformations, qui les ont toujours conduits de plus en plus près de la notation carrée. Sous le point de vue historique, on peut les diviser en neumes primitifs, en neumes à hauteur respective, en neumes à points superposés et en neumes guidonieus. Ces divisions correspondent à trois périodes où les principales transformations out eu lieu; mais il est à remarquer que l'amélioration qui caractérise les neumes des trois dernières classes n'a pas été assez absolue pour faire disparaître les systèmes antérieurs. Ainsi, au x' siècle, aux xı' et xii, on trouve des livres de chant écrits en neumes primitifs, et, après Gui d'Arezzo, on voit continuer, presque avec un égal succès, l'usage des neumes à hauteur res-

pective et des neumes à points superposés.
« Les neumes primitifs sont écrits audessus du texte, sans lignes et sans clefs.
La position d'élévation ou d'abaissement ne paraît pas y avoir été le caractère déterminatif absolu de l'intonation; la hauteur respective des signes n'en était pas du moins le principe général. Quelques signes, tels que le scandicus, le climacus et plusieurs autres, ont dû toujours être régis par la hauteur respective des points; et c'est probablement ce qui a donné lieu à l'idée de donner à tous les neumes une position rela-

tive d'élévation et d'abaissement.

« Les neumes primitifs ont été seuls en usage jusqu'à la fin du ix siècle. Vers cette époque, on voit dans certains manuscrits une tendance à donner à presque tous les neumes une position de hauteur déterminée. Au commencement du x siècle, ce principe, étendu à tous les signes, est complétement adopté; il en surgit même un système, où les signes sont superposés et en même temps simplifiés par la suppression d'un grand nombre de ligatures. C'est ce genre de neumes pour lesquels nous adoptons le nom de neumes à points superposés.

« L'introduction du principe de la hauteur respective des neumes a été un progrès considérable; il a exercé la plus grande influence sur la notation musicale. Par leur position d'élévation et d'abaissement, les neumes parlaient aux yeux en même temps qu'à l'intelligence; l'esprit était astreint à

un effort bien moins grand qu'auparavant. Mais l'application de ce principe, tant dans les neumes à points superposés que dans les autres, lorsqu'il s'agissait de mélodies un peu compliquées, n'était pas toujours exempte d'erreurs, surtout chez les copistes peu intelligents. Il en résultait des hésitations, des incertitudes chez les chanteurs. Pour obvier à ces inconvénients, on imagina de tracer au-dessus du texte une ligne parallèle qu'on marqua d'abord à la pointe sèche, puis à la plume avec de l'encre rouge ou noire. Cette ligne, à laquelle on assigna la place d'une note fixe, servait aux notateurs de point de ralliement pour maintenir les signes dans une position de hauteur exacte, et elle aidait les chantres dans la lecture, en leur montrant une note invariable et leur fournissant les moyens de reconnaître avec plus de facilité et de certitude la signification des signes placés au-dessus et au-dessous de cette ligne. Dans les commencements, la ligne ne portait aucun signe indicatif de tonalité; bientôt elle fut marquée, soit par une lettre placée en tête de la ligne, soit par une couleur.

NOT

« Ces modifications, dont l'auteur n'est pas connu, se sont propagées avec une grande rapidité dans toute l'Europe, car on trouve des manuscrits ainsi notés dans les principales bibliothèques. Quant aux neumes à points superposés, dont l'usage a prévalu dans le midi de la France, ils n'ont trouvé que peu d'accueil en Italie; mais on y rencontre une autre espèce de neumes su-

perposés.

« Les neumes guidoniens marquent une nouvelle période d'amélioration et de progrès. Gui d'Arezzo, avec la perspicacité qu'il a mise dans tout ce qui concerne la pratique, donna au système de lignes une nouvella impulsion qui compléta la portée musicale. A la ligne, proposée et adoptée par ses devanciers, il ajouta une nouvelle ligne parallèle qui fut placée au-dessus de la première. Celle-ci, tracée en encre rouge, por-tait en tête la lettre F, qui était la clef de fa; la seconde, marquée en encre jaune, avait en tête la lettre C, qui était la cles d'ut (537).

« Une amélioration aussi importante, qui mettait les deux lignes, rouge et jaune, tantôt à une quinte, tantôt à une quarte de

(537) « Quia, in toto antiphonario et in omni cantu, quantæcunque lineæ vel spatia unam eamdemque habent litteram vel eumdem colorem, ita per omnia simili modo sonant. » (Guido, Prologus in presa. Manuscrit du xue siècle, de notre bibliothèque.) - Sive in lineis, sive juter lineas ipsi ducuntur colores. > (Ibid.)

(538) · Unicunque igitur videris crocum, ipsa est littera tertia; ubicunque videris minium, ipsa est

littera sexta. . (GERB., Script., t. II.)

(539) e Idcirco has duas, litteram scilicet et c vel etiam colores quibus notantur, tantopere observari præcipimus, quoniam per eas aliæ notæ reguntur, cisque de loco motis cæteræ pariter moventur. (Juan. Cotton, apud Gers., Script., t. II, p. 260.) (540) c Quidam tamen si color desit, pro minio

punctum in principio lineæ ponunt. > (Joan. Cotton

distance l'une de l'autre, contribua besucoup à rendre la lecture de la musique plus facile, et fit disparattre presque toutes les incertitudes qui existaient auparavant. Cependant la position de trois notes internédiaires n'était pas encore fixée pour qu'il ny eut pas d'erreur possible. Gui ajouta deux autres lignes, qui furent marquées à la pointe sèche dans l'épaisseur du vélin, quelquelois à la plume. Elles furent placées, l'une entre les deux lignes rouge et jaune, l'autre tanix au-dessous de la ligne rouge, tantôt au-dessus de la ligne jaune.

« Lorsqu'on se contenta des deux lime principales, rouge et jaune, système qui prévalut pendant fort longtemps, surtout en Italie, la ligne jaune était toujours au-dessus de la ligne rouge. Mais, dans le système avec lignes intermédiaires tracées dans le vélir, la ligne rouge était tantôt au-dessus, tanki au-dessous de l'ut; dans le premier cas, la place de l'ut tombait dans le deuxième espace inférieur; c'était alors l'espace qui portait la couleur ou la lettre (538). Celle explication de Gui d'Arezzo prouve clairement que son système se composait de la portée complète.

« Les lignes de couleur n'étaient pas d'une rigueur absolue; on marquait les quatre le gnes tantôt dans l'épaisseur du vélin, tantit en encre rouge ou noire. Alors il fallal nécessairement placer au commencement d'une ligne ou de deux des lettres indiquat la place des notes principales (539), ou su moins à la tête d'une des lignes un point

qui marquât le fa (540).

« Les lettres ainsi placées à la tête des lignes principales sont l'origine des cles de la notation moderne. Nous avons fait voir ailleurs (5/1) que c'est l'altération et la transformation des lettres F, C et G, qui ont produit nos clefs de fa, d'ut et de sol.

« Ainsi plus de doute sur la tonalité; 🕬 point de départ était déterminé par des lettres ou par des lignes colorées qui servient de cless; plus d'incertitude sur les intervalles, ils étaient fixés par les lignes; plus d'erreur possible, par conséquent, dans l'exécution des chants notés. Arrivés la point, les neumes étaient devenus faciles! lire pour tout le monde. Peu de temps suisait pour s'y instruire et lire à livre ou vert (542). Dès ce moment une profonde &

Musica, apud GERB., Scriptores, tom. II, p. 361. (541) Mémoire sur Huchald, p. 156 et suiv.

(542) «Taliter etenim, Deo auxiliante, hoc antiphenarium notare disposui, ut per eum leviter a sensatus et studiosus cantum ignotum discat; d. postquam partem ejus bene per magistrum copoverit, reliqua per se sine magistro indubitate agnoscat. De quo si quis me mentiri putat, resist, experiatur et videat, quia tales apud nos bocpet ruli faciunt, qui pro psalmorum vulgarium literarm ignorantia sæva adhuc suscipient flagella, qui sept ( ipsius antiphonæ quam per se sine magistro eccu possunt cantare, verba el syllabas nescinit pross-tiare. Quod cum Dei adjutorio leviter sliquis :esstus et studiosus poterit facere, si, cum quanto state neumæ disponantur, curet agnoscere. 1 (Guise, Praen prose. Ms. du XII siècle, de notre bibliothèque!

marcation s'est établie entre les neumes primitifs et les neumes guidoniens. Jean Collon appelle ceux-ci neumes réguliers ou musicaux, par opposition aux neunies primitifs auxquels il donne le nom de neumes irréguliers (543). Ces dénominations sont, au surplus, basées sur le caractère même de ces deux s ries de neumes. Au fur et à mesure que des améliorations se sont produites, les neumes primitifs et irréguliers ont du perdre et ont perdu effectivement de leur vogue, mais ils ont continué, nous l'avons fait observer, à être employés par les routiniers, et, comme le dit encore Jean Cotton, par les clercs ignorants et rustiques. Aussi, en signalant leurs nombreux défauts, le doute, l'incertitude, l'erreur qu'ils occa-sionnaient, la corruption qui en résultait dans le chant ecclésiastique, engage-t-il vivement les musiciens à les rejeter et à adopter le système de neumes réguliers. »

Après tout ce qu'on vient de lire, que conclure? Rien encore, et s'il y avait moyen de conclure, cet article Notation ne serait pas certes aussi volumineux. Des cinq ou six écrivains dont nous avons exposé les opinions, deux au moins n'ont pas dit encore leur dernier mot : le P. Lambillotte et M. Th. Nisard. Voici deux nouveaux cham-pions qui entrent dans la lice : MM. Tardif et Vincent. Le premier est un élève de l'Ecole des charte, qui a fait preuve d'érudition et de sagacité; le second est un maître jusqu'à ce jour peu habitué à se tromper. Attendons. D'ici à la publication de ce Dictionnaire, la

question sura peut-être changé de face.
NOTATION BLANCHE. — Cette notation, qui consistait dans la substitution des notes blanches ou vides, aux notes noires ou colorées (nota colorata) dont on se servait auparavant, remonte à la fin du xiv siècle. Les ouvrages de Guillaume Dufay, de Binchois et de Dunstaple, mais particulièrement ceux de Dufay, sont les plus anciens, où les notes blanches sont habituellement employées. Toutefois on trouve dans le Traité du contrepoint et de la notation de Jean de Muris, ainsi que dans les livres de Marchetto de Padoue, des exemples de la notation blanche melée à la notation noire. De plus, si ce que dit M. Fétis est vrai, il prouverait, 1º par un traité de contrepoint de Jean de Muris, et un traité de musique daté de Paris le 12 janvier 1375, dont il est possesseur, que la

(343) · Hoc sutem de musicis et regularibus neumis breviter intimare possumus, quod musica tam vero tamque levi tramite ducat cantorem, ut, etiamni velit, errare non possit : et postquam quivis, seu magnus, seu pusillus, quatuor historias, vel totidem oficia per eas a precentore didicerit, Antiphonarium totum et Graduale absque magistro addiscere poterit. Irregulares vero, ut ostensum est, dubietatem gi-gnunt et errores, nec tantulam utilitatem cantori conferre valent, ut postquam per eas totum graduale naque ad unum officium, et, ut amplius dicam, usque ad unam communionem a magistro didicerit, illam unam communionem, quæ restat, canere per se sciat. Liquet ergo. quod qui istas amplectitur, amator est erroris ac faisitatis, qui autem musicis adhæret neumis, tenere vult semitam certitudinis et verita-

notation blanche était déjà connue en France avant Guillaume Dufay, ou du moins dans sa jeunesse, quoique, poursuit M. Fétis, d'un usage peu répandu et bien qu'elle fût peu perfectionnée; 2° par la publication de morceaux de musique composés dans la première moitié du xv' siècle, que l'usage de la notation blanche ne s'était pas tellement répandu, qu'on ne se servit de la noire à cette époque; ensin, 3° par deux chansons à trois voix, composées également au temps de Dusay dans les Pays-Bas, et tirées d'un manuscrit des archives de Gand, que la notation noire était encore celle dont on se servait alors dans ce pays. (Voy. Biog. univ. des mus., art. Dufay.)

NOT

A l'égard de l'origine de la notation blanche, M. de Coussemaker fait remarquer que la notation colorée exigeant l'emploi de plusieurs sortes d'encre, avait dû paraître d'un usage aussi incommode pour le compositeur que pour le notateur, et c'est ce qui, suivant lui, aura engagé quelque musicien à remplacer les notes noires par les blanches, et les rouges par les noires. (Voy. Notic. sur les coll. mus. de la bib. de Cambrai; Paris, 1843,

NOTATION PIGURÉE, MESURÉE, PROPOR-TIONNELLE. « — On nomme notation, dit M. Th. Nisard, tout système d'écriture musicale

par des caractères spéciaux.

« Au moyen age, on représentait ces sons, dans la musique mesurée, par des notes carrées ou losanges, soit blanches, soit noires, soit isolées, soit unies par des ligatures. Des règles spéciales et très-compliquées désignaient la valeur respective de chaque note, sans qu'il fût pour cela nécessaire de séparer chaque mesure par des barres, comme on a coutume d'en user aujourd'hui.

« Cette écriture musicale avait différents noms. Elle était appelée mesurable, mesurée, carrée, proportionnelle, figurée, etc. Toutes ces épithètes avaient pour raison déterminantes le point de vue sous lequel on considérait la musique mesurée. Avait-on plus spécialement l'intention de rappeler les inextricables proportions sur lesquelles les différentes mesures musicales étaient alors fondées? on disait notation ou musique proportionnelle. Faisait on allusion à la mesure elle-même? c'était alors la musique ou la notation mesurée, mesurable, etc. S'agissait-

tis. > (J. Cotton, apud Gens., Script., t. II, p. 259.) Le passage sulvant fait voir qu'il ne saurait y avoir de doute sur ce que J. Cotton entend par neumes irréguliers : « Qualiter autem, dit-il, irregulares neumæ potius errorem quam scientiam generent, in virgulis et in clinibus, atque podatis considerari perfacile est quoniam quidem et æqualiter omnes disponuntur, et nullus elevationis vel depositionis modus per cas exprimitur.» (Ibid., p. 258.) Une faute de copiste ou de typographie, qui a transformé irregularibus en in legalibus, dans une autre phrase du même chapitre, a fait croire à M. Nisard (Etudes sur les anciennes notations) que J. Cotton avait donné le nom de légaux aux neumes primitifs. C'est une erreur qu'il suffit de signaler pour la rendre évidente.

il d'exprimer la figure même des notes de cette espèce de musique? on employait dans ce cas les expressions de carrée ou de mesu-

« L'histoire de la notation de cette musique embrasse deux intéressantes périodes : celle de la notation noire et celle de la notation blanche.

« La notation noire est la première en date, elle remonto à l'origine même de la musique mesurée en Europe. L'époque précise de cette origine n'est point connue d'une manière chronologique. Tout ce que l'on sait à cet égard, c'est qu'il y avait, dès la fin du av siècle, un chant mesuré (544), rhythmé, essentiellement différent du chant connu plus tard sous le nom de grégorien. Dom Jumilhac dit, en parlant de ce chant : « Il « est certain que Guy Aretin entendoit trop « bien la theorie et la pratique du chant « pour omettre un point si important à la « métrique, et qu'il scavoit avoir esté si soi-« gneusement cultivé par saint Ambroise et saint Augustin. C'est pourquoy non-seu-• lement il fait mention expresse de ces « chants metriques, mais encore, après avoir a traité des lignes, des notes et des clefs « avec lesquelles les intervalles doivent estre « marquez, il temoigne qu'il n'a pas eu « moins de soin de distinguer dans les figu-« res de ses notes leur temps et le temps de « leurs cadences que leurs intervalles. »

« Tout concourt donc à démontrer que saint Ambroise et son disciple saint Augustin, ont introduit dans l'Eglise le chant métrique, puisque saint Augustin lui-même le dit dans son ouvrage sur la musique; le saint docteur ajoute que l'illustre pontife de Milan suivit en ce point la coutume des peuples orientaux : Secundum morem orientalium partium. (Lib. 1x Confess., cap. 7.)

 La constatation dece fait historique, corrobaré par le témoignage de saint Augustin, à la fin du ave siècle, et par les enseignements pratiques de Gui d'Arezzo, qui vivait six cents ans plus tard, nous conduit à des résultats d'une grande importance; c'est :

« 1° Que saint Ambroise a importé dans l'Europe le chant mesuré (encore une fois le chant métrique);

«2º Que cet illustre docteur a imité, en ce point, la musique des peuples orien-

taux (545). »

L'auteur s'appuie ici sur le témoignage de M. Fétis, qui dit (Revue de M. Danjou, 1846, p. 225) que de tout temps les chantres de la chapelle pontificale ont conservé quelque chose des règles périodiques dans l'exécution deshymnes, «Or, poursuit M. Th. Nisard, c'est précisément la mélodie de ces hymnes qui forme le fond essentiel du chant ambroisien; et comme ce chant a toujours été en vigueur,

(544) N'était-ce pas plutôt un chant métrique qu'un chant mesure? ainsi que le dit Jumilhac. La mesure musicale n'existait pas encore, il n'y avait que le chant métrique qui naissait des divers mètres des

(545) De la notation proportionnelle du moyen

on peut et on doit dire, pour être dans l'exacte vérité, qu'il a donné naissance à la musique mesurable des temps modernes, et que, sous ce rapport, il n'était point dis-tinct de l'art mondain (546)......

Je ne sais si cette conjecture n'a pas quelque chose d'exagéré; mais quant à l'ant. quité des chants cadencés et rhythmés, et à leurs rapports avec les chants mondains. voici un texte de l'alibé Lebeuf auquel, et me semble, on n'a pas fait assez d'attention. Lebeuf, d'après Mabilion, parle d'abord des chants rhythmes « dont saint Adelme, évêque « de Sherbone, en Angleterre, sut admile-« ment se servir au vii siècle pour game « à Dieu quantité de peuples. » (MARIL., Sæculo Benedici. IV, part. I, p. 726.) Evidemment, si saint Adelme se servit adreile ment de certains chants pour gagner quetité de peuples à Dieu, ces chants devaient avoir beaucoup de ressemblance avec le chants mondains. « A Rome, poursuit Lebeul, « où les proses sont plus rares, la coutume « étoit aux x11°, x111° et x17° siècles d'en char « ter à la fin des repas que le Pape donnoitaux « grandes fêtes à tout le clergé. » (Mamilier. tom. II, Mus. ital., ord. rom. xi, p. 129, ord. xii, n. 35). « Et il est certain que plu-« sieurs Papes concurent une grande ide « de Notker, moine de Saint-Gal (sic) au 1' « siècle, sur ce qu'il en avoit mis en chad « un grand nombre (547.) »

On peut donc conclure d'après ce qui pricède que les chants cadences et rhythmés ont précédé l'institution du chant grégorien et se sont perpétués sans interruption, même dans l'Eglise; mais revenous à la motation et laissons parler encore M. Th. Nisard:

«Peu à peu on sentit la nécessité de représerter par des signes arbitraires la durée des sous. On commença..... par la motation noire, écriture musicale d'une grande ressemblace avec celle dont nous nous servons encore dans le plain-chant. Il y eut d'abord des de vergences assez considérables, car chaque époque eut son système de notation. Ce lui dans le xu siècle seulement que les règles de l'écriture musicale prirent un caractère peu près général d'uniformité, grace soi travaux de Francon célèbre écolaire de Liege....» (Th. Nisand, loc. cit.) On peut faire remonter les ouvrages de Francon à la première moitié du xi siècle.

« Le livre qu'il (Francon) composa sur la musique figurée a pour titre: Are contre mensurabilis mensurata per modos juris s cum allegationibus ad hoc sufficienter inchr sis. » (Ibid.)

Entre Francon et Jean de Muris auteur de Speculum musicæ, 1321, se placent d'autres théoriciens de la musique figurée, ce soul :

age, par M. Th. Nisand, tiré à 50 exempl.; jasriet 1847.

(546) Th. NISARD, ibid.

(547) Dessein d'un recueil d'hymnes nouvelles, arti les plus beaux chants, selon chaque meure, pui M. Lebeur, Mercure de France, 2001 1726.

Walter Odington, auteur d'un traité de musique composé vers 1217; Jérôme de Moravie, xur siècle: Marchetto de Padoue, auteur du Pomerium musica mensurala, 1283 1310; Philippe de Vitry, à qui l'on doit l'Ars cujusvis compositionis de motetis (548).

NOT

- « L'époque où nous sommes arrivés, con-tinue M. Th. Nisard, pourrait se nommer période de transition entre la notation noire et la notation blanche. En effet, ce dernier é!ément apparaît déjà dans l'ouvrage de Jean de Muris.
- Voici, pensons-nous, quelles furent les causes de l'abandon total de la notation noire.
- Depuis longtemps, quelques musiciens se servaient d'encre rouge pour écrire certaines notes dont ils voulaient modifier la valeur; Marchetto de Padoue est le plus ancien auteur connu qui fasse mention de cette particularité. Thomas Morley, écri-vain anglais de la fin du xvi siècle, en donne des exemples dans son livre intitulé: A plaine and casie introduction on to practical nusicke, etc. Jean de Muris en parle aussi. Voici ses paroles: « Tempus partim per- fectum et partim imperfectum, et modus continetur in moteto Guarison selon nature. Et iste sufficient de divisione temporis et modi. Qua de causa RUBEÆ NOTULÆ PONANTUR IN MOTETIS? NE ID SOLUM VIDEAMUR IGNORASSE, quia principaliter duabus de causis ponuntur, vel quia rubem de alia prolatione mensurantur, vel canuntur ut in Thoma tibi obsequia, apparet, quia in tenore illius moteti nigræ ex tempore imperfecto et modo perfecto cantan-« tur, rubem vero econtra: vel rubem ponuntur, quia reducuntur, sub alio modo; út in motelo Inarborisepyro. Namin tenore illius
   moteti NIGRÆ NOTULÆ SUNT IMPER-FECTÆ DE TEMPORE IMPERFECTO, ET PERFECTÆ DE TEMPORE PERFECTO, VEL RUBEÆ ALIQUANDO ponuntur in elegiis et rondellis huc et illuc, ut ad invicem possint cum aliis perfectio-- nibus computari. Secundo modo rubeæ ponuntur, ut pronuntiantur in diapason, ut in moteto Lampadis os manuum. Aliquoties vero ponuntur, ut longa ante lon-gam non valeat tria tempora; vel ut se-cunda duarum brevium inter longas po- sita non alteretur ut in tenore : În nova a fert animus.»
- On conçoit sans peine que l'obligation où l'on était d'employer deux sortes d'encre devait être incommode au compositeur et au copiste; et c'est ce qui engagea sans doute quelques musiciens, n'employer qu'une seule encre, à remplacer les notes noires par des notes vides ou islanches, et les notes rouges par des notes noires ou pleines, auxquelles on continua de

donner le nom de notæ coloratæ. Ajoutons que les figures de notes se multipliant pour satisfaire aux progrès de la musique mesurable, il fallut bien écrire en notation blanche les signes musicaux qui, jusque là, avaient été représentés en notation noire, afin que l'on pût distinguer les nouvelles combinaisons de notes d'un mouvement plus vif, qui furent représentées par des figures noires.

« Les auteurs qui ouvrent, à proprement parler, la période de la notation blanche, sont-Guillaume Dufay, né à Chimay, dans le Hainaut; Jean Dunstaple, natif d'Ecosse, et Egide Binchois, que l'on croit avoir vu le jour dans la Picardie.

« Dufay, Dunstaple et Binchois vivaient dans la première moitié du xv° siècle ; leur influence sur les perfectionnements de la notation musicale ne saurait être mise en doute, car elle est attestée par Tinctoris, Adam de Fulde, Spotaro et Gaffori, écrivains qui vivaient à peu près à la même époque.

« La période de la notation blanche commence donc dans la première moitié du xv° siècle; elle se modifia dans les dernières années du xvi et produisit bientôt la notation qui est actuellement en usage (549). »

Notation proportionnelle. — La notation des xv° et xvı° siècles manquant de signes pour marquer les mesures, il s'ensuivit qu'on ne pouvait distinguer les mesures entre elles que par l'appréciation des valeurs et des proportions de chaque note; nous disons des proportions, parce que telle figure changeait de valeur suivant qu'elle avait la queue tournée à droite ou à gauche, suivant qu'elle était précédée ou suivie de tel ou tel signe. Cette combinaison des ligatures, des modes, des muances, des prolations, etc., etc., formait ce qu'on a appelé la notation proportionnelle.

NOTATION NOIRE.—Cette notation, qui se composait de notes, dont le plein était marqué à l'encre, remonte au xi siècle. On en trouve les premières traces dans les ouvrages de Françon de Cologne, et elle a été en usage en France et dans la Belgique jusqu'à la dernière moitié du xv' siècle. Toutefois, vers cette époque, la notation blanche commença de se substituer à la notation noire, ou du moins à se mélanger avec elle. Mais dans les temps voisins du xvi siècle, il serait difficile de signaler des fragments de notation moire.

A l'égard de la notation colorée (notæ coloratæ), c'est-à-dire composée de notes rouges et noires, elle rentre, comme on va s'en convaincre dans la notation noire.

Marchetto de Padoue, écrivain du xm' siècle, est le plus ancien auteur qui fasse mention d'un système de notation dans lequel les couleurs ou des signes particuliers

(548) Voir, dans la brochure que je cite en l'analyant, et qui est d'ailleurs reproduite dans la nouvelle édition de Jumilliac, pp. 150-155, les divers points de contestation auxquels out donné lieu, parmi

les savants, les écrits de Muris et de J. de Moravie. (549) Th. NISARD, loc. cit. Voir à la suite de cette brochure les auteurs qui ont traité de la notation blanche.

auraient servi pour désigner les notes parfaites et imparfaites. Cette notation semble avoir été en usage pendant un certain temps. Un écrivain anglais du xvi siècle, Morley, fait mention de cette particularité. Jean de Muris dit que la notation colorée n'aurait été usitée que dans les élégies et les rondeaux : Notulæ rubeæ aliquando ponuntur in elegiis et rondellis, huc et illuc, ut ad invicem possint cum aliis perfectionibus computari. On a vu à l'article Notation BLANCHE, que l'obligation d'employer deux sortes d'encre avait probablement inspiré à quelques musiciens l'idée de substituer la note blanche ou vide aux notes noires, et celles-ci aux notes rouges. Cest pourquoi on continua de donner le nom de notation colorée (notæ caloratæ) aux notes noires. La notation rouge et noire ne paraît pas cependant avoir été d'un usage très-répandu, et les pièces notées de cette manière, appartenant à cette époque, sont en petit nombre. (Voy. Not. sur la coll. mus. de la bib. de Cambrai, par M. DE COUSSEMAKER, p. 38.)

NOTE. — Le mot de nota a été appliqué dans l'origine à un signe calligraphique pour simplifier les procédés de l'écriture. La note musicale est venue des points neumatiques qui étaient une notation abrégée. Quoi qu'il en soit, on a donné à la chose indiquée le nom du signe qui la représentait. Jumilhac, qui fait cette dernière remarque, nous dit que « Boèce les a ainsi nommées (les notes), et nous a laissé les caractères dont les anciens se servoient pour les désigner. Arctin (Guido) a semblablement donné le mesme nom de notes aux lettres de son monocorde ou de sa gamme, et marque toujours la difference. des sons et leurs intervalles par les mesmes lettres. L'on a encore attribué le nom de syllabes aux sons, depuis que Guy Aretin en a accompagné ses lettres, afin de faciliter la prononciation des mesmes sons aux enfants à qui il apprenoit le chant. » (Juni-LHAC, La science et prat. du pt.-ch., part. II.) On voit que l'auteur fait ici allusion aux premières symbos and l'hymne de saint Jean-Raptiste : Ut queant premières syllabes de chaque vers de laxis, etc., etc.

Ailleurs (part. 11, chap. 14), l'auteur que je viens de citer dit encore: « Tout sinsi que les lettres ont esté inventées pour signifier et le nombre et la difference des sons et des voix, de mesme les notes ont esté establies pour donner à connoistre les mesnes lettres, et consequemment les sons, les voix et les syllabes dont elles sont les signes. C'est pourquoy les notes ne sont autre chose que les signes des lettres, ou des syllabes que l'on employe au lieu des voix; de mesme que les lettres et les syllabes ne sont aussi que les signes des voix.

« Le sujet pour lequel on s'est servi aux livres du chant de notes ou de figures au lieu de lettres ou syllabes, a été afin d'exempter la lettre ou le texte de leur meslange, de distinguer plus nettement l'un d'avec l'autre, et par ce moyen éviter toute occasion de confondre les lettres du texte avec les lettres qui servent de notes.

« La facon avec laquelle ces notes sont placées n'augmente pas peu cette distinction, et rend leur usage aussi facile que commode. Car au plain-chant elles sont appliquées ou bien sur les quatre lignes parallelies des lignes du chant, ou bien dans les interlignes des mesmes lignes, ou bien dans l'espace qui est immediatement audessus ou au-dessous des deux lignes extresmes; tous lesquels espaces joints ensemble font le nombre de neuf, qui peuvent recevoir un pareil nombre de nates ou de voix, auquel chaque mode de chant a accontumé d'estre borné......

« Quand les notes excedent le nombre de neuf (ainsi qu'il a coustume d'arriver aux modes mixtes), l'on change ou transpose la clef sur une autre ligne ou plus haute ou plus basse, suivant que le chant demande à monter ou à descendre, et en mesme temps l'on ajoute un renvoy ou guidon, inmediatement après la derniere note qui precède le transport de la clef. »

On sait que les notes grégoriennes étaient les sept premières lettres de l'alphabet A B C D E F G appliquées aux sons la sist ré mi fa sol, qui sont les noms de nos nota actuelles. Voyez les diverses notes des systèmes de notation de Boèce, d'Herman Contract. Voyez aussi les figures des notes.

Le nom des notes est venu d'une méthode mnémonique que Gnido d'Aremo avait inventée pour ses élèves, pour apprendre un chant qu'ils ne savaient pas encore, ad inveniendum ignotum cantum; il leur conseillait de prendre une mélodie déjà connue et de composer les intonations des notes de cette mélodie connue evec celles du chant qu'il s'agissait de graver dans sa tête. C'est ainsi qu'il se servait, comma il le dit lui-même, du chant de l'hymne de saint Jean-Baptiste:

Ut queant haxis Resonare fibria Mira gestorum, Famuli tuorum Solve polluti Labii reatum, Sancte Joannes.

« Prenant à cet effet, dit Jumilhac (pert. 14, chap. 11, p. 86), la premiere syllabe de ces trois vers saphiques, avec la premiere qui suit aprez la caesure de chacun de ces trois vers, suivant l'ordre et la proportion des degrez harmoniques qu'avoit lors la melodie de ces trois vers, qui, en montant de bas es haut, faisoit un hexacorde ou sexte majeure composée de quatre tons et d'un demy ton au milieu des quatre tons, avec une si belle disposition, que les trois especes de quarte y sont contenues, et que les tons s'y estevent loujours de bas en haut depuis les syllabes d'w à ré, de ré à mi, au fa à sol, et du sol à la. Voilà l'origine des sept notes ut re mi fa sel la ; quant au si, il n'a pas été ajouté par Josq Lemaire comme tant d'écrivains l'ont cruCette erreur a été reotifiée dans des documents que nous donnons au mot solmisation. M. S. Morelot a parfaitement éclairci le fait.

NOTE CHANGÉE. — Artifice au moyen duquel une ou deux dissonances se substituaient par un saut de tierce à une consonance que l'oreille attendait et que la suite de la mélodie semblait indiquer. Il n'est pas aisé de saisir la raison de pareilles combinaisons qui semblent, avant tout, se rattacher à certaines habitudes du chant et à certains ornements selon le goût des chanteurs que les compositeurs cherchaient à satisfaire. M. Fétis cite plusieurs curieux exemples de la note changée. (Voy. surtout son Esquisse de l'hist. de l'harm., pp. 20 et 21, et son Traité du contrepoint et de la fugue.)

Cette figure cessa d'être en usage à la fin du xvi siècle, ce qui semble confirmer ce qui vient d'être dit, savoir, qu'elle était de ces choses qui dépendent du caprice de la mode et des ornements d'exécution.

Le savant théoricien que nous venons de nommer, M. Fétis, ayant à analyser, dans la Revue de M. Danjou, un Ascendit Christus dont il fixe l'époque au xu siècle, s'exprime ainsi : « Ce morceau offre le plus ancien exemple connu du saut de la dissonance, qui a été appelé plus tard la note changée. Cet exemple se voit au début de la partie qui fait le déchant ou contrepoint, dans la suite des notes fa, mi, ut, contre fa du ténor; mi, qui fait un intervalle de sentième contre fa, fait un saut descendant de tierce sur la quinte. Les anciens auteurs considéraient, dans les cas de cette espèce, la septième comme tenant lieu de la sixte et la quarte comme remplaçant la tierce. La raison de cette règle de note changée consiste en ce que les sixtes et la tierce majeuro n'étaient point encore comptées dès lors comme consonnances agréables, et que l'emploi de la septième et de la quarte paraissaient d'un meilleur emploi tonal que ces intervalles considérés dans la musique moderne comme les consonnances les plus douces. De là vient que la sixte n'est employée dans ce morceau, et dans plusieurs autres d'une époque postérieure, que pour le passage à la quinte ou à l'octave, par mouvement conjoint. A l'égard de la tierce majeure, elle n'y apparaît pas une seule fois. »

NOTE FEINTE. — Sous l'empire de l'ancienne tonalité du plain-chant, l'aversion que les musiciens avaient pour la relation du triton ou de la note fa contre si était telle que les maîtres les plus habiles se fusaient une loi d'intercaler des notes altérées, soit par le bémol, soit par le dièse, même contrairement aux conditions tonales du mode dans lequel ils écrivaient, afin de rendre la quarte juste, quelque irrégularité qu'il en résultât d'ailleurs. Ces notes ainsi ajoutées étaient re qu'on appelait musique ou notes feintes. La musique feinte devait donc son origine à la nécessité où l'on

se trouva pour maintenir en une bonne suite les intervalles diatoniques, ainsi que le dit Jumilhac (part. 11, ch. 11), de feindre certaines notes au moyen d'autres lettres ou d'autres cless que celles où elles devaient être suivant l'ordre des degrés ordinaires de la gemme ou du système. Musica ficta fingit in quacunque clave quamcunque vocem, con-sonantia causa. (Georg. Rhau, in Mus. pract., cap. 3.) Ainsi, bien que dans certains cas la note feinte apportat une certaine perturbation dans le mode, on préférait cette inconvénient à celui d'offenser l'oreille par la dissonance du triton. Tonum extra naturalem ac primariam ejus dispositionem ductum possumus fictum, vel acquisitum appellamus. (Franch., lib. 1 Pract. mus., c. 8, et lib. 111, c. 13.) Une observation importante se présente ici pour démontrer une fois de plus ce que nous établissons en plusieurs endroits, savoir, que l'ancienne tonalité ecclésiastique a été absorbée par la tonalité moderne, que ces deux tonalités sont incompatibles entre elles, et qu'elles ne sauraient régner conjointement sur des organes qu'elles moditient chacune d'une façon contradictoire. Quelle est, en effet, la raison qui déterminait les anciens musiciens et les symphoniastes à faire usage de la musique feinte? Nous l'avons déjà dit; c'était l'aversion qu'ils éprouvaient pour la relation de triton, pour toute quarte excédante; mais aujourd'hui il n'en est pas ainsi. C'est que notre oreille, modifiée par la tonalité moderne, loin d'être blessée par la relation de triton, aspire après elle au contraire, et éprouve, pour ainsi dire, le besoin de la savourer en passant. Ainsi, ce qui était un objet d'horreur pour nos pères est précisément ce qui fait nos délices, et ce qui nous choque si fort actuellement était pour eux une source de sensations agréables. « Co sont, dit M. Fétis, ces associations étranges qui souvent blessent notre oreille à l'audition de la musique des xv. et xvi. siècles, habitués que nous sommes à un autre système de tonalité, et recherchant avec avidité la relation que les anciens maîtres évitaient avecsoin.» (Gazette musicale du 7juillet 1850.) Que l'on dise après cela que l'ancienné tonalité n'est pas anéantie et que l'admirable laugue que nous a parlée saint Grégoire est encore intelligible!

NOT

— Dans le plain-chant, les notes feintes nedoivent jamais être écrites comme leur nom l'indique, pour feindre que l'ordre diatonique ne doit pas être troublé aux apparences, comme dans les muances.

NOTE FRANÇAISE. — C'est le nom qui fut donné au chant romain, lorsque, grâce à la sollicitude de Charlemagne pour établir partout l'unité liturgique, le chant grégorien fut suivi en France, et les Antiphonaires furent corrigés d'après ceux envoyés de Rome. Correcti sunt ergo, dit le Moine d'Angoulème, Antiphonarii Francorum, quos unusquisque pro suo arbitrio vitiaverat, addens rel minuens; et omnes Franciæ cantores didice-

runt notam romanam quam nunc vocant notam franciscam. (V. Dom Bouquet, Vita Caroli M. per Mon. Engolismensem descripta, ad an. 787.)

C'estainsi que l'onappelait également chant messin le chant romain, parce qu'il avait été enseigné dans la célèbre école de Metz.

De la même manière, le chant romain fut désigné sous le nom de chant gallican dans la fameuse lutte qui eut lieu à Tolède entre les partisans de l'Antiphonaire mozarabe et ceux de l'Antiphonaire romain.

NOTEUR. — « On appelait ainsi autrefois les musiciens qui étaient employés dans les anciennes chapelles à écrire la musique qu'on distribuait aux exécutants. Ce nom n'est plus en usage; on l'a remplicé par celui de copiste. » (Féris.)

NUANCES. — On appelle nuancez ces modifications de la voix au moyen desquelles on enfle les sons, on les diminue, on les profère avec force, éclat ou douceur, selon l'expression propre au sentiment que l'on veut rendre. Il est certain que le chant grégorien a dû être exécuté avec des nuances, et quand les ornements du chant dont il est parlé dans les chroniqueurs sous les noms de secabiles voces, de tremulæ, de vinnulæ, etc., ne suffiraient pas pour montrer l'emploi qu'on a fait des nuances, on en trouverait la preuve irrécusable dans l'alphabet de Romanus; où l'on voit que le C signifiait cito, vite; le M (moderari), qu'il fallait donner à la voix un mouvement modéré; le F, cum fragore, qu'il fallait chanter avec force; etc., etc.

Un des commentateurs de Gui d'Arezzo, Engelbert, abbé d'Aimont, mort en 1331, dont on trouve les quatre livres dans les Scriptores de Gerbert, (tom. 11, pp. 287-369) dit (Voy. les derniers chapitres du livre Iv) « qu'au xIII siècle, comme à l'époque de Gui d'Arezzo, on faisait soigneusement sentir, dans l'exécution chaque période musicale de tout morceau de plain-chant. Ces périodes ou distinctions étaient de deux espèces : les unes majeures, les autres mineures. Elles sont admirablement expliquées dans le Traité de musique d'Aribon, autre commentateur de Gui d'Arezzo, qui florissait vers le milieu du xi siècle, et dont l'ouvrage se trouve aussi dans le tome II des Scriptores de Gerbert (p. 197-229). » C'est ainsi que s'exprime un de nos savants les plus distingués, dans le Correspondant du 25 août 1850.

M. Th. Nisard nous dit encore dans le même article:

« Il est certain que saint Grégoire faisait chanter les mélodies de son Antiphonaire avec des nuances musicales. Romanus, l'un des artistes envoyés à Charlemagne par le Pape Adrien pour faire connaître en France le vrai chant grégorien et la vraie manière de l'exécuter, inventa un moyen assez ingénieux de fixer dans la mémoire de ses élèves les leçons d'expression musicale qu'il leur donnait. Ce moyen consistait dans l'emploi des lettres de l'alphabet, auxquelles il avait assigné différentes significations, et

qu'il plaçait au-dessus, au-dessous ouà côté des neumes. On conserve encore aujourd'hai dans l'abbaye de Saint-Gall en Suisse la copie authentique d'une partie de l'Antiphonaire grégorien que Romanus avait apporté d'Italie, et c'est sur cette copie même que le chanteur célèbre appliqua son invention. Saint Notker Balbulus, abbé de Saint-Gall, dans la seconde moitié du ix° siècle, nous a laissé une épître dans laquelle il dévoile le sens que Romanus attachait à chaque lettre de l'alphabet.

«On voit donc que l'art de nuancer le plaischant est aussi ancien que le plain-chantluimême. Si la notation n'indique rien de senblable, il ne faut pas en être surpris : l'espression que les véritables artistes mellent dans leur chant est formée de mille accests de l'âme qu'on ne pourrait peindre aux yeus, même par des volumes de signes. C'est œ que les esthéticiens de toutes les époques ont parfaitement compris. Aussi l'invention de Romanus ne se maintint avec peine que jusqu'au xı\* siècle. Depuis cette époque juqu'à Dominique Mazzochi, compositeur de l'Rcole romaine de la fin du xvi siècle, les nuances musicales et l'expression drametique des mélodies négligées dans la notation furent abandonnées à l'enseignement traditionnel, au goût des écolatres et même st génie de chaque artiste. Ainsi, par exemple, la musique du xvi siècle n'offre aucune irdication sémeiologique de nuances, et ceperdant personne n'oserait soutenir que l'al musical de cette époque n'en ait fait uses. puisque Jean-Baptiste Doni l'assirme positivement.

« Cet auteur érudit, faisant l'éloge de la musique de ce siècle, déclare qu'il n'y a point de peinture, si animée et si brillante de coloris qu'elle soit, qui puisse lutter avec elle Les détails les plus gracieux s'échappent de sa plume; on croirait suivre de l'œil les diverses voix d'un chœur, qui se croisent 🥦 dessinent avec une harmonie suave, s'élèvent, descendent, se heurtent avec passion ou se fuient avec un art extrême ; et au mlieu de tous ces rassinements de la science. l'oreille semble se délecter, comme à une audition réelle, des sons qui s'échappent à peine des poitrines et s'enflent peu à peu pour aboutir à l'explosion du fortissime: 04 bien encore elle s'imagine entendre l'écho qui répète au loin les mélodies des exécutants, d'abord avec une certaine force, puis avec la fragilité d'une note qui expire sur les lèvres.» (Th. Nisard, loc. sup. cit., ibid.)

Enfin, le même écrivain s'exprime sinsi qu'il suit dans ses Etudes sur les notations (Revue archéologique du 15 juin 1850): « Les lettres de Romanus nous révèlent un fait de la plus remarquable importance : c'est que d'après les plus pures traditions grégoriennes conservées à Rome, le plain-chant ne s'exécutait pas comme aujourd'hui. Les auteurs du moyen âge, à une époque où déjà les véritables conditions du chant religieur s'étaient oblitérées, n'ont pas compris celle définition de saint Bernard : Musica plens

est notularum sub una et æquali mensura simplex et unisormis pronuntiatio, sine incremento et decremento prolationis. Sans aucun doute, saint Bernard fait ici allusion à la musique figurée, et déclare que le plain-chant est, par sa nature, essentiellement soumis à d'autres lois. Au commencement du xue siècle, une pareille définition pouvait être

« Il est évident qu'à l'époque de saint Bernard la musique proportionnelle avait déjà fait invasion dans la musique plane de saint Grégoire, et c'est contre cette invasion que se récrie à bon droit l'illustre abbé de Clairvaux. Mais prétendre qu'il ait voulu enseigner la froide égalité de toutes les notes dans l'exécution des mélodies grégoriennes, c'est là une chose qui ne peut plus maintenant avoir droit d'asile chez les érudits. Saint Bernard ne pose qu'une règle générale; l'Antiphonaire de Saint-Gall et la lettre de Notker en donnent des exceptions. Il en résulte que le plain-chant n'est pas soumis aux lois de la prolation proportionnelle; mais tous les sons ne doivent pas avoir pour cela la même nuance de force ni de mouvement; cela dépend du sens des paroles. Si le texte indique un cri de l'ame, par exemple, la voix s'élève, s'ensie et rend ainsi la pensée liturgique. S'il s'agit d'exprimer l'humiliation, la note se traine péniblement. Est-il question d'adresser à Dieu une prière qui annonce la détresse spirituelle? le chanteurimite alors le ton plaintif du mendiant qui tend la main (550-551). Les paroles sont-elles empreintes de joie? aussitôt le mouvement rapide de la voix manifeste à l'oreille l'allégresse de l'âme, etc., etc. Voilà une idée sommaire, mais juste, de l'exécution du plain-chant d'après la doctrine même de saint Grégoire (552). Quelle différence entre la méthode inintelligente et glaciale des modernes ! Qu'il devait être beau ce chant romain ainsi exécuté par des artistes studieux et parfaitement pénétrés du sens des paroles l'Eslise de l'Eglise devaient à coup sûr charmer l'oreille du sidèle pieux; en écoutant le chant sacré, il s'assurait que le pracentor ou l'écolaire avait bien déterminé l'accent propre à chaque passage mélodique, à chaque sentiment du texte; et s'habituant aux explications d'une esthétique vraie et pleine de coloris dramatique, il finissait par chanter lui-même avec goût, comme de nos jours ceux qui fréquentent les églises finissent par chanter lourdement d'incohérentes juxtapositions de notes. »

Je demande pardon de la longueur de ces citations, mais il est bien juste, lorsqu'un auteur a mis en lumière un point de doctrine important, de lui laisser, pour ainsi dire, le soinde faire les honneurs de sa propre idée. Je ne reproche à ce passage, écrit d'ailleurs sous l'empire d'un sentiment profond, que les applications d'une esthétique vrais et pleine de coloris dramatique; ces expressions où domine un peu trop le coloris dramatique, ont l'inconvénient d'assimiler les nuances de l'exécution du plain-chant à celles de la musique mondaine, et présente à la pensée de l'écrivain un je ne sais quoi où transpire la passion humaine et qui est bien loin de son

esprit. NUNNIE. — « C'était, chez les Grecs, la chanson particulière aux nourrices. »

J.-J. ROUSSEAU.)

O. — Quatorzième degré de l'échelle de la notation boétienne correspondant au second sol.

Cette lettre, dans l'alphabet significatif de Romanus pour les ornements du chant, indiquait qu'il fallait arrondir la bouche en chantant. (O figuram sui in ore cantantis

Elle est aussi le quatrième degré du système des cinq voyelles, au moyen duquel, suivant M. Fétis. Guido désignait l'échelle

⊸O majuscule, qui proprement est un doubie C, et que les italiens appellent à cause

(550-551) Melodiam moderari mendicando. (Lettre de Nobler à Lantpert.)

(552) 4 Je dis : d'après la doctrine de saint Grésoire, parce que Romanus, instruit à l'une des deux e vies qu'avait fondées cet illustre pontife, vixait à u e époque très-voisine des enseignements person-nels de saint Grégoire. Celui-ci était mort en 604, et comme il instruisait lui-même beaucoup d'enfants, il est naturel de suppuser que parmi ces jeunes cleves, plusieurs atteignirent l'âge de quatre-vingta ms; ceci nous conduit à l'année 681. De cette date à la naissance de Romanus, qui se place vera 740

de sa figure circolo, est la marque de ce qu'ils appellent tempo persetto, soit qu'il soit simple; ainsi: O, ou pointé ainsi Q, ou barré ainsi E. Selon nos anciens, il étoit toujours la marque du triple, parce qu'ils pré-tendoient que le nombre ternaire étoit plus parfait que le binaire, et que le cercle était très-propre à le marquer, étant la plus parfaite des figures. » (Dictionn. de BROSSARD.).

- O désigne encore dans la liturgie ce qu'ou appelle les O de l'Avent, les O de Noël, savoir, ces antiennes qui commencent par l'exclamation O. Dans les églises où l'on chantait les antiennes O en Avent, comme à

ajoutous une deuxième génération d'artistes sortis de l'école grégorienne; d'après cette hypothèse très-acceptable, Romanus aurait donc été instruit par les successeurs immédiats des propres élèves de saint Grégoire. Quant à Notker Balbulus, il est mort en 912. En admettant qu'il soit né vers 840, et que Romanus ait cessé d'exister dans le premier quart du 1x siècle, ces deux personnages ne sont séparés que par quelques années seulement. L'enchaînement traditionnel peut donc ici être considéré coumps non interrompu. 1

Saint-Maurice d'Angers, le matin, après Laudes, on chantait et on répétait douze ou quinze fois O Noel, jusqu'au-jour de Noël inclusivement. (Voy. Voyages liturgiques, p. 90.)

OCTACORDE. — « Instrument on sys-

OCTACORDE. — a Instrument ou système de musique composé de huit sons et de sept degrés. L'octacorde ou la lyre de Pythagore comprenait les huit sons exprimés par ces lettres E, F, G, a, \(\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\te}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi\texi{\text{\text{\text{\text{\text{\

OCTAVA (OCTAVE). — « C'est un jeu à bouche ouvert, qui se trouve sans exception dans tous les orgues, soit qu'on le désigne par ce mot, soit qu'on lui donne d'autres dénominations. Il a le même diapason que e principal auquel il correspond, et sa grandeur est relative à celle de ce dernier. Lorsqu'il y a dans un orgue un principal de scize pieds, les Allemands donnent le nom de ectava su principal de huit pieds. Le jeu à la double octave du seize pieds s'appelle super octava ou disdiapason, c'est le principal de quatre pieds; la triple octave est l'octave de deux pieds, etc. Si le prin-cipal le plus grand n'était que de huit pieds, l'octave aurait quatre pieds, le superoctave deux pieds, etc. On voit donc que cette expression octave n'a qu'une signification relative et variable. Le mot octave ne s'emploie ordinairement qu'à l'égard du principal ouvert, cependant on le trouve quelquefois appliqué à des jeux ouverts qui sonnent l'octave au-dessus d'un autre jeu bouché, mais jamais aux jeux d'anches. Au surplus, cette désignation n'est pas en usage dans les orgues de France, et l'on dit: flûte de mix, flûte de huit, flûte de quatre. Cette dernière prend le nom de prestant, et son octave sepérieure prend celui de doublette.

« Octave se dit aussi de tous les interralles qui la composent; dans ce sens, elle ontient cinq tons entiers et deux demi-tons, et c'est l'octave diatonique; l'octave chromatique contient onze intervalles de demi-

ton chacun.

« On se sert encore du mot octave pour indiquer l'étendue d'un clavier ou les différentes parties d'un jeu. On dit, dans ce sens : un clavier de cinq octaves, la premier, la deuxième, la troisième ou la quatrième octave, etc. » (Manuel du facteur d'orgues; leris, 1849, Roret, t. III, p. 561.)

ris, 1849, Roret, t. III, p. 561.)

OCTAVE. — Toute corde mise en vibration produit des harmoniques ou parties aliquotes au nombre desquels se trouve en premier lieu la huitième du son, c'est-à-dire l'octave, qui n'est que la reproduction à l'aigu d'une corde prise comme fondamentale ou tonique. L'octave est le premier produit de la dissonance simple.

L'octave est donc, dans la tonalité de plain-chant et la tonalité moderne, l'intervalle qui partage la série des sons en dir-

sions identiques:

ton. 2. 3. 4. 5. 6. 7. octave. ut, ré, mi, sa, sol, la, sì, ut, première octave.

Ainsi de suite. La série de sons comprise entre ut et ut, ré et ré, etc., compose l'ambitus de l'octave. Il n'y aaucune différence entre les octaves graves, les octaves intermédiaires et les octaves aiguës, si ce n'est cette même différence qui naît de leur gravité ou de leur acuïté. Quant à la coordination des intervalles contenus dans la série, elle est la même dans toutes, qu'elles soient aiguës ou

graves. « De l'identité de cette huictiesme voix avec celles dont elle fait l'octave, s'ensuit une autre proprieté de la mesme octave qui est fort considerable à nostre sujet. C'est que l'octave est la voix qui est la plus aisée à discerner, et qui se fait connoistre la premiere. C'est pourquoy la reiteration ou la repetition des syllabes n'a pû estre faite dans une conjoncture, ni plus naturelle, ni plus propre, qu'apres cette septième voix, qui termine tellement les sons, que la huictiéme ne fait autre chose que redoubler et recommencer les mesmes sons avec toute la consonance possible, et avec une si bonne suitte qu'elle ne se rencontre pas seulement dans la premiere, seconde ou troisième octave; mais aussi dans toutes les suivantes jusques à l'infini, si les voix et les instruments s'y pouvoient estendre.

« Puis donc que la nature a elle-mesme borné les voix differentes au nombre de sept et que la huic!iéme et les suivantes jusques ré, mi, fa, sol, la, si, st,
DEUXIÈME OCTAVE.

à l'infini ne sont jamais differentes des sept
premieres, mais sont toûjours équisones ou
de mesme son, et qu'elles demandent sussi

premieres, mais sont toûjours équisones ou de mesme son, et qu'elles demandent aux naturellement d'estre redoublées ou reconmencées dans le chant, comme le nombre de dix est artificiellement reiteré en l'arillmetique, ou que les sept jours de la semaine sont recommencez dans la supputation de temps: il faut par consequent conclure qu'il n'y a aucune harmonie ni melodie, qui na puisse naturellement estre nombrée ou chatée par la repetition des sept voix ; de mesm qu'il n'y a point de nombre quel qu'il soil qui ne puisse estre compté en reiterant le nombre de dix, ni de temps qui ne puisse estre mesuré en recommençant les set jours de la semaine : mais c'est avec est avantage, que ce qui ne se rencoutre qu'artificiellement 80 pratique ne dans l'arithmetique et dans le cours de temps, se fait naturellement dans la me sique. C'est donc avec grand sujet que les anciens philosophes et musiciens n'ent reconnu que sept voix et sept chordes, et qu'ils ont donné le nom de dispason à l'octave qui les contenoit; que Aristote la appellée la mesure de la melodie; et que Guy Aretin mesme la compare aux sept jours de la semaine, en ce que comme le huictième jour est toujours semblable et de mesme que le premier, ou que celuy duquel il fait l'octave, par exemple : le dimenche

du dimanche; le lundi du lundi; et ainsi des autres. De mesme la huictiesme voix a toûjours le mesme son, et porte le mesme nom, que celle de qui elle fait l'octave; le C du c, le D du d, l'E de l'e, le F de f, le G du g, l'A de l'a. Ou bien: l'ut de l'ut, le ré du ré, le mi du mi, le fa du fa, le sol du sol, le la du la, et le si du si, ou le sa du sa....

«De sorte que l'octave est en quelque façon l'alpha et l'omega, le commencement et la fin de toute melodie; car en la terminant, elle la recommence, et en la recommençant elle la termine par la seconde, la troisiesme et les autres octaves suivantes, qui estant ajoutées les unes aux autres peuvent estre multipliées sans fin. D'où vient qu'elle est non-seulement le commencement et la fin, mais encore le milieu; parce que c'est elle seule qui fait la liaison parfaite avec les extresmes. » (La science et la prat. du pl.-ch., part. 11, ch. 13.) Nous citerons quelques textes pour justifier ca qui vient d'être dit. Ecoutons d'abord Guido:

 Diapason est eamdem litteram habere in utroque latere, ut a B in b, a C in c, a D in d, et reliqua. Sicut enim utraque vox eadem littera notatur, ita per omnia ejusdem qualitalis perfectissimæque similitudinis utraque habetur et creditur. Nam sicut finitis septem diebus, eosdem repetimus, ut semper primum et octavum diem eumdem dicamus; ila octavas semper voces esse easdem figuramus et dicimus, quia naturali eas concordia consonare sentimus. Unde verissime poeta dixit esse septem discrimina vocum, quia, etsi plures fiant, non est adjectio, sed earumdem renovatio, et repetitio. Hac nos de causa omnes sonos secundum Boetium et antiquos musicos septem litteris figuravimus; cum moderni quidam nimis incaute quatuor tentum signa posuerint, quintum et quintum videlicet sonum eodem ubique charactere figurantes; cum indubitanter verum sit, quod quidam soni a suis quintis omnino discordent, nullusque sonus cum suo quinto perfecte concordet. » (Guido Aret., c. 5. Microl., quod habet pro titulo: De diapason et cur septem tantum sint notæ.) — « Cum septem sint voces, quia aliæ ut diximus sunt emdem, septenas sufficit explanare, que diversorum modorum et diversarum sunt qualitatum. » (Guido, c. 7 Micrologi.) — «Septem sunt litteræ monochordi (la gamme), sicut plenius postea demonstrabo. » Et infra: Sicut in omni scriptura xx et un litteras, ita in omni cantu septem tantum habemus voees: nam sicut septem sunt dies in hebdomada, ita septem sunt voces in musica. Aliæ vero, quæ super vii adjunguntur eædem sunt, et per omnia cantus similiter in nullo dissimiles, nisi quod altius dupliciter sonant; ideoque septem dicimus graves, septem vero vocamus acutas; septem autem litteris dapliciter sed dissimiliter designantur hoc modo:

A B C D E F G
1. 11. 111. 111. v. vi. vii.
a C d e f g
1. 11. 111. 111. v. vi. vii.

« Remarquez en passant qu'Aretin ne fait aucune mention du Gamma en ce passage; et que s'il le marque au passage suivant il ne le timbre point. » (Junilhac.) Et infra: «Diapason in tantum concordes facit voces, ut non eas dicamus similes, sed easdem. » (Guido, cap. 5 Prol. pros. Antiphonarii.) - « Igitur sicut ex ipsa monstratur natura, et per beatum Gregorium divina protestatur auctoritas, septem sunt voces sicut et septem dies. Unde et sapientissimus poetarum septem cecinit discrimina vocum; quam sententiam et ipsi philosophi pari concordia firmaverunt. » (Guido, c. 8 Prol. Antiphon.) « Notis ergo illis spretis, quibus vulgus utitur, qui sine ductore nusquam ut caecus progreditur: Septem istas disce notas septem characteribus.

r A B C D E F G
1. 11. 111. 111. v. vi. vii.
a 12 c d e f g
1. 11. 111. 111. v. vi vi.

« Namque aliæ Septenæ, quæ sequuntur postea, non sunt aliæ, sed una replicantur regula, quia vocum ut dierum æque fit hebdomada.» Et paulo infra: « Tunc a prima sic octava locum sumit proprium. Imo, prima fit a prima, neque mutat numerum. Sic secunda dat secundam, tertiaque tertiam, quarta quartam; quinta quintam, quæque suam alteram; gravium acutum signat per eamdem litteram; vocis primæ ad octavam vel eamdem litteram. Hanc concordiam sonorum diapason nominant. Cujus nomen est de cunctistranslatum ad litteram: omnes quia habet voces, vel quod tota linea, per duos partitur passus in eamdem litteram; eaque bis geminata monochordum terminet. Quinque habet ipsa tonos, duo semitonia.

« Habet in se diapente, atque diatessaron. Maxima Symphoniarum, et vocum est unitas. Miror quatuor fecisse quosdam signa vocibus; quasi quatuor sint eædem, quarum quædam dissonant. Quædam quamvis sint aflines, non perfecte consonant. » Et infra: « Semitonia et toni, quia dissimiliter septem tonis coaptantur, septem sunt discrimina, ut nullius vocis sonus idem sit in altera. Vocibus tamen in septem quædam est concordia, sæpe enim, si non semper, eadem antiphona divisis cantatur sonis, nec mutat harmoniam. » (Guido Aret, in Prot. rhythmico Antiphonarii.)

Et Fr. Gaffori: « Dicta enim diapason per omne, quasi omnibus discretis sonis melopeiam seu modulationis affectionem sustinens. Omnes enim discretos sonos septem tantum esse constat, octavum vero diapason suscipit, primo quidem ipso sono iteratione persimilem: quare æquisonam vocant. Sane inquam a Ptolemæo dictum diapason consonantiam talem vocis efficere conjunctionem, una ut eademque vox videatur simul esse prolata: Quot enim sunt diapason species, tot Bacchaus asserit consonantiarum formas, quibus totius exstat modulationis plenitudo. » (Francein, lib. 1 Mus. pract., cap. 7.)

Rt Glazéan: « Sane diapason dicta est, quod omnes essentiales, ut vocant, chordas. comprehendat; quidquid enim ultra septem claves est, in priora recidit, ut hand temere dictum sit, de octavis idem esto judicium. » (GLAREAN., lib. 1 Dodecachordi, cap. 8.)

OFF

Bt le P. Mersenne: « Aristote appelle l'oclave mirpor ras medias, la mesure de la mélodie, à cause que sa raison étant la première des multiples, et conséquemment la mesure de toutes les autres raisons multiples, suivant la maxime générale que la moindre chose est la mesure des plus grandes, qui sont de même nature qu'elle. » (MERSENNE, Harm. univ., tome I", liv. 1, Des consonnances, propos. 12, n. 1.)

Et saint Augustin: « Qualibet rerum copulatio, alque connexio tunc maxime unum quiddam efficit; cum et media extremis, et mediis extrema consentiunt. » (August, lib. 1 Mus., cap. 12.

OCTAVIANTÉ (FLUTE).- « Jeu d'orgue qui n'est autre que le jeu appelé flate harmonique, sauf que le premier parle à l'unisson du quatre pieds. La flûte harmonique est le jeu qui imite le mieux la flûte traversière. On la construit en métal et on la fait octavier dans les dessus. » (Manuel du fact. d'org.; Paris, Roret, 1849, t. III, pp. 111 et 114.)

OCTOEQUE ('Οκτωύχος). — Nom qu'on donne dans l'Eglise grecque à un livre qui contient les prières notées du matin et du soir, ou hymmes et antiennes. 'Orrenzos veut dire les huit tons. M. Fétis prétend que les Kyris et Christe de nos messes actuelles ont eté puisés en partie dans des antiennes de l'octoëchos, ou faits à leur imitation. (Revue de la musique relig., décembre 1845, p. 493. Voy. le ms. de la Bibliothèque impériale. n. 405, in-8°.)

ODE.—Nom que l'on donne quelquesois à la cantate. (Voy. GERBERT, De cantu et mus. sac., t. 11, pp. 227 et 297.)

OFFERTOIRE. - « L'offertoire, dit Poisson, est une sorte d'antienne dont le chant doit être très-solennel; c'est le commencement du sacrifice. Autrefois le célébrant ou le diacre, accompagnés des ministres inférieurs, parcouroient les rangs des assistants, tandis qu'on chantoit l'offertoire, pour recevoir les aumônes des fidèles (Card. Bona, De reb. liturg., l. 1, c. 20, et lib. 11, cap. 9); et c'étoit pour remplir le temps de cette collecte, que l'offertoire se chantoit plus haut encore que les autres parties de la messe. C'est aussi, suivanttoutes les apparences, la raison pour laquelle, chez les anciens, cette pièce

(553) C'est ce qui avait lieu à Saint-Jean de Lyon, où, suivant l'auteur des Voyages liturgiques, p. 56, le chœur chantoit l'offertoire (aux offices de première classe) avec plusieurs versets d'un psaume sur un pluin-chant composé, » Et à Notre-Dame de Rouen : « L'antienne de l'offertoire avoit toujours des versets comme à Lyon, et il y en a encore qui sont restés à quelques messes des dimanches, principalement aux messes des morts. Il é:oit desendu, par un ordinaire plus moderne de l'Eglise de Rouen, sous peine d'anathème, de les omettre, à moins que le prêtre ne lu prêt de dire la préface. Siglutum est in ecclesia Rothomagensi per totum an-

est la plus chargée de notes, que ses progressions sont plus graves, et qu'elle ne marche qu'avec poids et gravité. En effet, tout y doit sentir la majesté de Dieu, devent qui les anges trembient, et dont le sacrifice va se renouveller.

« Si, pendant l'offrande du peuple, il est d'usage après l'offertoire de chanter un psaume, on le modullera comme les psaumes des introîts et du mode (lisez plutôt: sur le mode) de l'offertoire (553). Autrefois, à Sens, l'offertoire étoit la pièce qui se chantoit avec le plus de gravité. Dans cette église, le jour de Saint-Michel, l'offertoire se chante très-lentement; pendant ce temps les cirq premiers dignitaires, revêtus de chappes, encensent continuellement l'autel.

« Il est surprenant qu'une pièce si noble soit laissée à l'orgue dans quelques églises. Mais n'est-il pas tout à sait indécent, dans quelques-unes, de commencer l'offertoire sans le continuer, pour donner lieu à des fanfares, dont le jeu, par les distrections qu'il occasionne, est si évidemment déplacé ? L'exemple de Notre-Dame de Paris, qui chante cette pièce en entier, devroit servir de règle aux autres églises. Si on fait la faute de laisser l'offerteire à l'orgue, de moins ne devroit-on pas l'entonner comme si le chœur alloit le continuer ; il faut ou le retenir, ou le laisser tout entier. » (Poisson,

Traité du ch. grég., n° part., p. 146.)
Nous reviendrons tout à l'heure sur cette opinion de Poisson lorsque nous parleross des pièces d'orgue appelées offertoires. Oc-cupons-nous maintenant de l'offertoire en tant que pièce pouvant être traitée par les musiciens. L'offertoire n'étant point une partie invariable de la messe, comme le Kyrie, le Gloria in excelsis, le Credo. le Sanctus, le Benedictus et l'Agnus Dei, n'entre point dans la composition d'une messe ordinaire en musique. Ce sont les morcesux que nous venons d'énumérer dont l'enserble forme cet œuvre, et qui, par les divers ordres de sentiments qu'ils expriment, offrent un vaste champ à l'imagination du compositeur. Mais si l'effertoire ne fait pes partie d'une messe ordinaire, il fait partie des messes des Morts, parce que dans les messes des Morts cette portion de l'office se change pas. Ici l'offertoure tient son rang entre la prose Dies iras et le Sanctus, et si le musicien sait se maintenir à la hauteur de son texte, il a une aussi belle carrière à parcourir que dans la fameuse prose per laquelle l'Eglise nous représente la formide

num, versus offerendarum secundum suum erdiam cantare, et sub anathemale jussum ne dimitualu propler cleri negligentiani, nist prestyler furit promptus ad PRB OMNIA. Alors on en omet quelque. uns. Quand cela arrive à Lyon on n'en emet p mais on chante plus rondement aux derniers verse comme je le vis pratiquer au jour de la Nativité de saint Jean-Baptiste, où il y avoit quatre verses à l'offertoire avec la répétition de l'antienne au premier verset, depuis l'astérisque (') seulement, comme on fait à l'offertoire de la messe pour les morts. (lbid., pp. 285-286.)

ble scène du jugement. A notre sens, la liturgie romaine n'offre rien d'aussi coloré, d'aussi riche, d'aussi achevé que la poésie de ce texte que nous citons en entier pour les personnes qui ne sont pas familiarisées avec le Missel romain. Domine, Jesu Christe, Rex gloriæ, libera animas omnium fidelium defunctorum, de pænis inferni et de profundo lacu; libera eas de ore leonis, ne absorbeat eas tartarus, ne cadant in obscurum, sed signifer sanctus Michael repræsentet eas in lucem sanctam quam olim Abrahæ promisisti et semini ejus. 7. Hostias et preces tibi, Domine, laudis offerimus; tu suscipe pro animabus illis quarum hodie memoriam facimus; fac cus, Domine, transire ad vitum quam olim Abrahæ promisisti et semini ejus.

OFF

Notons comme une chose digne de remarque que la plupart des musiciens qui ont composé des messes de Requiem se sont servis de cet offertoire du Missel romain. Nous ajouterons même que nous ne connaissons pas de messe de morts où l'on ait donné la préférence à l'offertoire de toute aulre liturgie. Est-ce au discernement, au goût éclairé des compositeurs qu'il faut faire honneur d'un pareil choix? Hélas! nous ne le pensons pas. Nous croyons que les premiers auteurs de messes de Requiem, ayant employé l'offertoire de la liturgie romaine, leurs successeurs, fort peu familiarisés avec les divers rites, ont tout bonnement pris les textes de leurs compositions dans les textes des partitions de leurs devanciers. Ainsi, par exemple, le Requiem de Jomelli aura, sous ce rapport, servi de guide à Mozart, et celui de Mozart aura servi de guide à Cherubini, à M. Berlioz, etc., etc. On peut saire la même observation à propos de l'Introit de la messe des morts de la même liturgie latine: Requiem eternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. 7. Te decet hymnus, Deus in Sion, tibi reddetur votum in Jerusalem; ad te omnis caro veniet. Requiem æternam, etc., etc. En somme, quelle est la liturgie gallicane ou autre qui peut rivaliser avec cet éclat d'images, cet accent prophétique, cette sublimité d'idées, cette herdiesse, cet élan et cette expression à la fois terrible et touchante ! — Quelques compositeurs ont regardé certains offertoires de la liturgie comme des morceaux isolés propres à être mis en musique, et leur ont laissé ve litre d'offertoire. C'est ainsi que l'offertoire: Confirma hoc, Deus, quod operatus es in nobis, a fourni à Jomelli une de ses plus nobles inspirations; c'est ainsi que l'offertoire: Domine Deus salutis mez a été mis en musique par Haydn; et c'est sous ce nom d'offertoires que ces morceaux sont dési-

— Venons maintenant aux pièces d'orgue connues sous cette dénomination d'offer-toire. Si noble que soit la partie de la liturgie de la messe, ainsi nommée, nous ne saurions blâmer aussi sévèrement que Poisson l'usage de la remplacer par une belle composition exécutée sur l'orgue. Qu'il y ait de l'inconvenance à entonner seulement

l'offertoire et à le discontinuer pour laisser éclater ensuite certaines fanfares, nous le voulons bien; mais que la durée de l'offertoire entièrement employée par l'organiste à faire entendre une belle improvisation, dépare le service divin, c'est ce que nous ne saurions admettre. La forme d'un offertoire pour l'orgue est ordinairement celle d'un premier allegro d'une sonate. Quelquefois cet allegro est précédé d'une introduction; d'autres fois il commence ex abrupto et se poursuit sans interruption jusqu'à la fin, sur un mouvement donné, ou bien il est coupé vers le milieu par un mouvement lent et doux, après lequel le premier motif reparatt avec une grandeur et des effets que relève une brillante péroraison. Enfin, il n'est aucune forme symphonique dont l'organiste ne puisse s'emparer. L'artiste a à sa disposition un clavier de positif, un grand orgue, un clavier de bombarde, un clavier d'écho, de hautbois, etc., pour les oppositions de sonorité et les diverses fractions dont sa compose son improvisation. Tantôt et suivant les études particulières qu'il a faites des différents auteurs, il reproduit les formes de la sonate de Clementi, de Haydn, de Dusseck; tantôt comme M. Boély, ou comme M. Lemmens, le tissu fugué, lié, contrepointé, fortement intrigué à la manière de Bach ou de Hændel; tantôt enfin, c'est M. Lefébure-Wély qui, se livrant à toute l'indépendance et à toute la fougue d'une riche imagination, nous représente ces développements imprévus, ces épisodes hardis que Beethoven a si souvent prodigués dans ses sonates et ses symphonies. En un mot, l'offertoire est la pierre de touche de l'organiste; c'est dans cette pièce qu'il donne la mesure de son invention, de sa faculté mélodique, de son adresse à tirer parti d'un motif et de son habileté à mettre en usage les ressources si variées de son instrunient. C'est particulièrement dans l'offertoire qu'il se révèle non-seulement comme un virtuose de talent, mais comme un musicien sérieux, un harmoniste profond. Et nous ne croyons pas que dans certaines solennités, la majesté de l'office divin perde à ce que l'offertoire soit entièrement conflé à l'orgue.

OFFERTOIRE. — « Post symbolum, et quando non dicitur, post evangelium, sacerdos salutat populum et excitat ad orandum. Tum chorus canit antiphonam, quæ offertorium nuncupatur, quia antiquo more populus interim sua dona offerebat. Nomine autem offertorii sive offerendæ, ut Amalarius et alii veteres loquebantur, ea omnia comprehenduntur, quæ a sacerdote et ministris fiunt et recitantur a prædicta salutatione usque ad secretæ orationis conclusionem, cum excelsa voce sacerdos intonat: Per omcanaci instituerit, non liquet. Plerique a Gregorio Magno primo institutam asserunt, quia in suo antiphonario propriam singulis missis assignavit. Sed jam vigebat in Africa hæc consuetudo, ut scribit Augustinus, lib. it Retract. cap. 2. Apud Gregorium singula

offertoria plures versus habent adjunctos, et quandoque integer psalmus, repetita post singulos versus antiphona, cantari solebat, ut toto illo tempore quo populus offerebat, psallentium clericorum voces audirentur: sicut olim in Veteri Testamento cum populus offerret holocausta, in voce, et tubis et cymbalis laudes canebant Deo, ut ea nimirum modulatione se hilari mente munera Deo offerre indicarent. Hac ipsa de causa solent cantores eadem verba sæpius repetere, ne citius finiat cantus quam sacra functio absolvatur. Ideo non recte quidam recentiones hanc repetitionem inter musice hodiernæ abusus enumerant, cum præsertim quædam ejus exempla habeamus in ipso Gregorii magni antiphonario, ut in offertorio Quinquagesimæ bis dicitur, Benedictus es, Domine, doce me justificationes tuas. Et in offertorio hebdomadæ xx1 post octavam Pen-tecostes in versu primo bis dicuntur hæc verba: Utinam appenderentur peccata mea, quibus iram merui; verbum autem et calamitas ter reperitur. Crebræ etiam repetitiones fiunt in sequentibus versiculis: in Iv: Quoniam non revertetur oculus meus ut videam bona, ter dicitur: Quoniam, et novies ut videambona. Rationem hujus repetitionis, sed mysticam ut solet, affert Amalarius lib. m, cap. 39. Officia auctor, inquit, ut affectanter nobis ad memoriam reduceret ægrotantem Job, repetivit sæpius verba more ægrotantium. Hodie ab offertorio sublati sunt versus, sed, his resecatis, ipsum offertorium morosius decantari debet, ut notavit Radulfus Tungrensis, prop. 23. Retinuerunt versus offertorii Lugdunenses in aliquet missis, Romani vero et alii eos sustulerunt, tum quia populi oblationes cessarunt, quæ longam psallendi moram exigebant; tum quia organa introducta sunt, quæ cum pulsantur, nec ipsum quidem offerto-rium decantatur. » (Rerum liturgicarum, Joanne Bona auctore, lib. 11, c. 8, p. 388.)

OPE

-- Hildebertus Cenomanensis, De concor-

dia veteris ac novi sacrificii:

## Affectum spondet chorus offertoria cantans.

Hugues de Saint-Victor, Honorius d'Autun et d'autres attribuent l'institution de l'offertoire à saint Grégoire le Grand, et disent qu'il ordonna qu'il fût chanté. Mais Durandus (lib. 14 Rational., cap. 27), dit qu'il ignore l'auteur de cette partie de la messe.

OPERA SPIRITUEL. — L'auteur de l'Histoire des Français des divers états, Am.-Al. Monteil, donne ce nom à une œuvre dramatique qu'un prêtre de Lyon, nommé Deportes, mit au jour sous le titre : Colloquium ad gloriam Dei, regis, felicitatem populi. Les acteurs étaient Cantores, Deus, Rex, Populus. L'ouvrage était divisé en six parties ou six actes. Alexis Monteil suppose que cette composition dut suggérer plus tard à l'abbé Pellegrin l'idée de mettre en musique l'Ancien et le Nouveau Testament. (Paris, Leclerc, 1713.) Mais l'abbé Pellegrin ne devait pas ignorer que des œuvres du même genre, c'est-à-dire des mystères, avaient été anciennement représentées dans les cérémonies du

culte. Le livre qui contenait le Colloquium de Deportes était un recueil de cantiques latins, écrits pour les principales fêtes de l'année. Monteil dit que ces cantiques présentaient tous les éléments d'un opéra: Historicus, sola vox, alia vox, chorus, alius, altus et tenor, bassus. C'était l'époque où la musique dramatique excitait l'émulation des poëtes et des musiciens, et pénétrait jusque dans les colléges. Le livre de Deportes parut en 1685, chez Guignard, Paris. Nons ignorons s'il était l'auteur de la musique; nous ignorons même si une musique quelconque a été mise sur cet opéra spirituel, le nom de l'abbé Deportes non plus que les œuvres qui lui sont ici attribuées ne figurant pas dans la Biographie universelle des musiciens, de M. Fétis.

« Il est certain, dit Alex. Monteil, que lorsque, au xive et au xve siècles, on chantait au son des instruments de musique les scènes des comédies saintes ou mystères, on avait réellement un opéra, même avec machines, car un enfer s'ouvrait en bas et un paradis en haut; des diables, des anges montaient, descendaient. On peut voir dans les Mémoires de l'Académie des Inscriptions la mention des anciens jeux antérieurs au xive siècle. »

Puisque nous avons eu à parler de l'opérs spirituel, il est peut-être à propos de faire connaître l'étymologie de ce mot opére. Les Italiens avaient deux sortes de pièces: les unes étaient improvisées au théâtre par les acteurs, les autres écrites par les auteurs, et ce fut à cause du travail de composition que supposaient ces dernières qu'on leur donna le nom d'opera scenica; c'est ce qui explique pourquoi le mot opéra, d'origino tout italienne, a été si longtemps à sefranciser, et pourquoi, jusqu'à ces derniers temps, il ne prenait point d's au pluriel. Du reste, les opéras italiens, comme les opéras français, étaient désignés simplement sous le nom de tragédies. Les tragédies d'Esther et d'Athalie pourraient être regardées à certains égards

comme des opéras spirituels.

ORATORIO. — « C'est une espèce d'opéra spirituel, ou un tissu de dialogues, de récils, de duos, de trios, de ritournelles, de grands chœurs, etc., dont le sujet est pris ou de l'Ecriture, ou de l'histoire de quelque saint ou sainte; ou bien c'est une allégorie sur quelqu'un des mystères de la religion, ou quelque point de morale, etc. La musique en doit être enrichie de tout ce que l'ant a de plus fin et de plus recherché. Les proles sont presque toujours latines et tirés pour l'ordinaire de l'Ecriture sainte. Il y en a beaucoup dont les paroles sont en italien, et l'on en pourroit faire en françois. Rien n'est plus commun à Rome, suriout pendant le carême, que ces sortes d'eretorio. » (Diction. de Brossard.)

— « On appelle ainsi une espèce de petit drame, dont le sujet est une action choisie dans l'Histoire sainte, souvent même une pieuse allégorie, et qui est destiné à être exécuté dans l'église par des chanteurs

représentant les différents personnages. On voit par là en quoi il diffère du drame sacré, qui peut avoir un sujet du même genre, mais qui est destiné pour le théâtre. On altribue communément l'invention de l'oratorio proprement dit à saint Philippe de Néri, né en 1515, et qui fonda en 1540, à Rome, la congrégation de l'Oratoire. Ce saint prêtre, voulant diriger vers la religion la passion que les habitants de Rome montraient pour le spectacle, et qui, pendant les jours du carnaval surtout, les éloignait de l'église, imagina de faire composer par de très-bons poëtes ces sortes d'intermèdes sacrés, de les faire mettre en musique par d'habiles compositeurs, et de les faire exécuter par d'excellents chanteurs. Son projet eut tout le succès qu'il pouvait désirer. La foule accourut à ses concerts, et ce genre de drame prit le nom d'oratorio, de l'église de l'Oratoire où ils étaient exécutés.

« Les premiers oratorios furent des poëmes très-simples et de sort peu d'étendue; peu à peu ils acquirent plus d'importance; enfin, ils sont venus au point d'être de véritables drames, à la pompe près du spectacle, que la localité ne permet pas d'y adapter. Les poëtes les plus célèbres se sont exercés en ce genre aussi bien que les compositeurs les plus distingués. Giov. Animuceia, l'un des compagnons de saint Philippe, fut le premier compositeur d'oratorios. On ferait une liste fort longue des poëtes et des compositeurs, tant allemands qu'italiens, qui, depuis l'origine de ce genre jusqu'à Mélastase et Jomelli, se sont distingués en ce

genre.

1061

« Le style de l'oratorio fut d'abord un mélange du style madrigalesque et de la cantate; mais depuis que le style dramatique moderne a remplacé tous les autres, le style de l'oratorio ne diffère plus de celui du théâtre; et cela ne doit pas étonner, puisque la musique d'église n'en diffère elle-même aujourd'hui qu'en ce qu'elle est, s'il est possible encore, plus minaudière et plus maniérée. » (Sommaire placé en tête du Diction. des music. de Chonon.)

« L'Oratoire est une congrégation fondée par saint Philippe de Néri. Pour détourner la jeunesse de l'usage et du goût des chants licencieux, saint Philippe de Néri établit au xvi siècle, dans l'église de l'Oratoire, une réunion pieuse dans laquelle on exécutait des cantiques spirituels, composés dans l'o-rigine par Animuccia et Palestrina, amis de ce saint. Plus tard, ces cantiques ont pris la forme de drames et le nom d'oratorio, du lieu où ils s'exécutaient. (M. Danjou, Revue de mus. class. et relig.

- « L'oratorio, en Italie, en Állemagne et en Angleterre, fait partie de la musique reli-gieuse; mais en France, ce n'est que de la musique de concert, car jamais on n'y exé-cute d'oratorios dans les églises. Lorsque les compositeurs français se livraient à ce genre de travail, ils faisaient toujours entendre leurs productions au concert spirituel. Hændel, célèbre musicien allemand, qui a

passé la plus grande partie de sa vie en Angleterre, a composé de magnifiques ouvrages en ce genre sur des paroles anglaises; le Messie, Judas Machabée, Athalie, Samson et la cantate des sétes d'Alexandre sont cités surtout comme des modèles du style le plus élevé. Quelles que soient les transformations de la musique à l'avenir, Hændel sera toujours cité comme un des plus beaux génies qui ont illustré cet art. » (Féris, La musique mise à la portée de tout le monde, 3° édition, p. 205.

ORC

Anima e corpo d'Emilio del Cavaliere, représenté à Rome en 1600, est le premier drame religieux dans lequel le dialogue a

la forme du récitatif.

La Passion de J.-S. Bach, celle de Jomelli. le Sacrifice d'Abraham de Cimarosa, les Saisons et la Création de Haydn, Jésus-Christ au mont des Oliviers, de Beethoven, Paulus et Elie, de Mendelsshon, sont de beaux oratorios

ORCHESTRE. — Il semble que ce mot ne devrait pas trouver place dans ce Dictionnaire, puisqu'il appartient à la musique mondaine; mais je suis porté à croire, d'a-près un texte cité par M. A. Le Glay, dans son Programme de la fête communale de Cambrai, que le mot orchestre a été appliqué pendant un temps à une réunion de voix. Au sujet de l'entrée de Charles V à Cambrai, le 20 janvier 1540, dont il existe un livret fort curieux de la plus grande rareté, (puisque l'exemplaire que nous avons vu en la possession de M. Farrenc était unique), on lit dans le programme de M. Le Glay qu'au dessous du portique du palais épiscopal « on avait placé un orchestre composé de tous les chantres de la cathédrale, qui chantoient moult délicieusement. » Ainsi, ces chantres chantèrent et ne jouèrent pas des instru-ments. Peut-être y avait-il quelques ins-truments qui les accompagnaient ou qui donnaient le ton, mais ils devaient être en petit nombre, et d'ailleurs il n'en est pas fait mention.

A l'égard de l'orchestre pris dans son acception ordinaire, nous nous bornerons à faire remarquer qu'il prit naissance à l'époque même où la musique dramatique se répandit en Europe et tourna tous les esprits du côté de la peinture de la vie réelle.M. Fétis nous a fait connaître la composition de l'orchestre du premier opéra de Monteverde;

nous la donnons plus loin.

Là, il n'y avait pas, à proprement parler, d'orchestre; il n'y avait qu'une collection d'instruments dont la fonction était d'accompagnertour à tour tel ou tel personnage. Ainsi l'orgue accompagnait Pluton. M. Meyerbeer a peut-être pris là l'idée de faire accompagner dans les Huguenots le rôle de Marcel par les violoncelles et les contre-basses. Mais à mesure que le drame lyrique ouvrait une nouvelle sphère à l'imagination, les instruments qui par les variétés de leur timbre, de leur sonorité, sont un puissant élément d'expression des passions humaines, devaient naturellement se perfectionner. A partir du

xvu' siècle, l'orgue avait disparu de l'orchestre, le nombre total des instruments de musique s'élevait environ à soixante. Presque tous vensient d'être inventés ou transformés. Le violon, dit un auteur, était, pour le son et la forme, l'intermédiaire entre le violon gothique du xvi siècle, et celui que nous possédons aujourd'hui. Le violoncelle, la basse, avaient remplacé la basse de viole, et ce que l'on appelait les anciennes grandes violes avaient été réduites aux proportions de la quinte. Les basses de flûte, de hautbois et de trompettes n'existaient plus, et avaient définitivement cédé le pas aux flû-tes, aux hautbois, aux clairons. La réunion des instruments était telle qu'elle complétait les divers degrés de l'harmonie. Les bassons doublaient la partie de basse. Pour ce qui était des cors d'argent ou de cuivre, les orfévres, les chaudronniers même de ce temps-là, en fabriquaient de tels que les anciens ne pouvaient leur être comparés. Le luth, le théorbe, la harpe virent leurs cordes doublées ou triplées; enfin le claveein parvint à son point de perfection.

ORC

On s'acheminait à cette belle ordonnance en vertu de laquelle les instruments de l'orchestre sont divisés en groupes, en familles d'instruments de même nature, et à cette hiérarchie que l'orchestre présente entre les mains du fondaleur de la sympho-

nie, de Haydn.

Il était utile d'entrer dans ce détail pour montrer que l'orchestre, qui joue un si grand rôle aujourd'hui dans ce que nous appelons la musique religieuse, est emprunté, ainsi que tous les éléments dont cette musique se compose, à la musique profane, et que l'on ne saurait commettre d'erreur plus grande que d'attribuer à l'inspiration chrétienne ce qui, en définitive, prend son origine à l'inspiration contraire.

D'un autre côté, il faut faire remonter à la même cause et à la même tendance l'augmentation des jeux de l'orgue, qui, en réalité, n'étaient autre chose que des instruments nouveaux destinés à lui prêter un caractère mondain, et qui devaient, par leur multiplicité, lui faire reproduire toutes les nuances des sonorités de l'orchestre au grand détriment de ses accents mâles et majestueux, de son harmonie massive et profonde.

« Le plus ancien monument qui soit venu jusqu'à nous sur la composition d'un orchestre, est l'opéra d'Orfeo, composé par Monteverde, en 1607, c'est-à-dire environ dix ans après que le premier essai de musique dramatique eut été fait à Florence. Cet ouvrage a eu deux éditions : la première, en

[554] c Par orgue de bois, l'auteur entend un jeu de flûte bouché, ou bourdon, tel qu'on le fait dans tron grandes orgues.

(555) « Le jeu de régale était un petit orgue composé d'un jeu d'anches monté sur pied, mais sans tuyaux; le son avait de l'analogie avec celui du phys-harmonica de nos jours. On trouve encore un 1608, la seconde, à Venise, en 1613. On y trouve en tête l'indication des instruments qui servent à l'accompagnement, dans l'ordre suivant: Duo gravi cembali (deux clavecins); duo contrabasi da viola (deux contrebasses de viole); Dieci viole da brazzo (dis dessus de viole); un' arpa doppia (une harpe double); duoi violini piccoli alla francese (deux petits violons français); duoi chitaroni (deux guitares); duoi organi di legno (deux guitares); duoi organi di legno (deux guitares); duoi organi di legno (deux frois basses de viole); quatro tromboni (quatre trombones); un regale (un jeu de régale [555]); duoi cornetti (deux cornets); un floutina alla vigesima seconda (un flageolet [556]; un clarino contre trombe sordine (un clairon avec trois trompettes à sourdines). (Curiosités de la musique par M. Féris; Des révolutions de l'orchestre.)

ORCHESTRION. — « Nom de deux instruments à clavier qui ont été inventés vers la fin du xviii siècle. Le premier est un orgue portatif composé de quatre claviers, chacun de soixante-trois touches, et d'un clavier de pédales de trente-neuf touches. L'ensemble de l'instrument présente un cube de neul pieds. Cet instrument fut construit en Hollande, sur le plan qui en fut donné par l'abbé Vogler, et fut rendu public, au mois de novembre 1789, à Amsterdam. On y trouvail un mécanisme de crescendo et de decrescendo, et l'intensité de ses sons était semblable à celle d'un orgue de seize pieds. L'autre instrument de même nom, inventé par Thoms-Antoine Kunz, à Prague, en 1796, était un piano uni à quelques registres d'orgue.

ORDRES DIATONIQUE, CHROMATIQUE, ES-HARMONIQUE. — On se sert du mot ordet diatonique, ou chromatique, ou enharmonique pour mieux indiquer encore que, dans les trois genres, les intervalles sont disposés et comme coordonnés d'une manière particulière, ainsi que l'explique fort bien Jumilhac (Science et pratique du plain-chant, part. II, ch. 3, pp. 34, 35 et 36):

« Le diatonique prend son nom de la multitude des tons dont il abonde et qui le rendent plus rude, mais plus naturel que les deux autres genres. Il est composé d'un demy ton mineur, et de deux tons, soit qu'il faille monter ou descendre, ou que le demy ton se rencontre au commencement, au milieu, ou à la fin des trois intervalles du tetrachorde; dautant que cette diverse situation ne varie point le genre du chant pour en establir un nouveau, mais sealement les differentes especes d'un mesme tetrachorde, qui, par consequent sont trois en nombre, conformement à la triple situation que le mesme demyton peut avoir

jeu de régale dans quelques orgues anciennes. ) [556] « Le flageolet est lei indiqué sous le sou de flautina alla vigesima seconda, perce que sa note la plus grave sonnait la triple octave signe de tuyau d'orgue de quatre pieds, qu'on prensit post base des voix et des instruments. »

dans la quarte, sçavoir au commencement, au milieu, ou à la fin, en cette manière :

Demyton, Ton, Ton. Demyton, Ton. Demyton. Ton. Ton.

« Le chromatique est ainsi appellé soit à cause des diverses couleurs, dont anciennement on le distinguoit du diatonique, soit parce qu'il diminue de l'intention du mesme diatonique, et que ces tetrachordes abondent en demytons, qui luy donnent autant de douceur et de grâce, qu'un beau coloris a accoûtumé d'en donner à la peinture. Ces trois intervalles sont deux demy-tons, l'un mineur, l'autre plus grand ou majeur, et un hémiditon ou tierce mineure, qui en genre ne fait qu'un seul et simple intervalle, dont la diverse situation qui s'en fait au commencement, au milieu ou à la fin des deux demytons, varie pareillement, et establit les trois especes de ce genre, ainsi qu'il

1. Tierce mineure, Demyton, Demyton. Tierce mineure, Demyton.

Demyton.

Tierce mineure. Demyton,
 Demyton,

 L'enharmonique a esté nomme del a sorte, parce qu'il contient une harmonie fort bien el fort proprement suivie par le moyen d'un plus grand nombre de dièses ou quarts de ton, dont il est remply; et que ses tetra-chordes sont composez de dièses enharmoniques, dont chacune est la moitié du demyton mineur, et d'un diton ou tierce majeure, laquelle d'un plein sault fait son troisiesme et simple intervalle; soit qu'elle se trouve au commencement, soit au milieu, soit à la fin du tetrachorde. Car cette varieté ne fait que diversifier les especes de ce genre; de mesme que la differente assiette du demyton change seulement celles du genre dialonique; ou bien celle de la tierce mineure. les especes du chromatique; comme on peut voir dans la table suivante :

1. Tierce majeure, Dièse Dièse.
Tierce majeure. Dièse. 3. Dièse, Dièse, Tierce majeure.

ORGANER. -· Vieux mot qui signifiait chanter d'une certaine manière ou sur certaine modulation (certa modulatione). lit dans les Mirac. ms. de la B. M. V. liv. II:

> Tex chante bas et rudement, Que Dex escoute doucement, Plus que celui qui se cointoie Qui haut organe et haut pointoie.

(357) Bion que l'auteur des Institutions liturgiques ait été souvent bien inspiré en parlant du chant gré-gorien, dont il tralte plus en liturgiste qu'en sym-phoniaste, on regrette pourtant qu'il se soit livré trop souvent à son imagination d'ailleurs si brillante, trop brillante peut-être. Avec une connaissance plus exacte de la tonalité du plain-chant, il n'eût pas dit (Instit. liturg., t. II, p. 128), à propos de la messe de Dumont, en ré mineur (et non du premier son), qu'il « est difficile de produire de plus grands effets et de tirer un plus brillant parti des ressources

DICTIONN. DE PLAIN-CBANT.

ORGANIQUE. — « C'était, chez les Grecs. cette partie de la musique qui s'exécutait sur les instruments, et cette partie avait ses caractères, ses notes particulières, comme on le voit dans les Tables de Bacchius et (J.-J. ROUSSEAU.) d'Alypius. »

OŘGANISATION, ORGANISER. — C'6tait l'art de chanter en parties, au moyen age, ars organandi. Tous ces mots dérivaient d'organum, orgue, instrument, et prouvent l'influence que l'orgue a exercée sur les premiers essais de l'harmonie. L'organisation se faisait à deux, trois ou quatre voix. A deux voix, la partie qui sou-Tenait le plain-chaut, cantus firmus, s'appelait tenor, et l'autre discantus. On ajouta une troisième voix chantant à l'octave. c'était le triplum; et ensin une quatrième appelée quadruplum.

Rousseau, et, de nos jours, le savant abbé de Solèmes, le R. P. Guéranger, ont traduit le mot organare par s'accompagner des instruments, ou bien jouer de l'orgue, tandis que ce mot signifiait chanter en contrepoint. C'est en ce sens que certains chroniqueurs disent decantare in organo duplo, triplo, quadruplo, c'est-à-dire chanter en harmonie

d deux, trois, ou quatre parties (557).

ORGANISATION. — C'est l'art d'ejuster un eu plusieurs jeux d'orgues à un piano, etc. Organiser, c'est exécuter cette organisation. \* (Manuel du facteur d'org.; Paris, Roret, 1849, t. 111, p. 562.)

ORGANISTE. — La plus belle fonction que l'artiste puisse exercer est de mêler l'harmonie du plus vaste et du plus majes-tueux des instruments aux chants institués pour concourir à la pompe des divins mystères. Cette fonction se rehausse de toute la noblesse de l'instrument, de la science et du talent que suppose l'art de le jouer, et du privilége que l'organiste a seul d'unir ses propres conceptions, les créations de son génie, aux chants séculaires consacrés par la liturgie. Effectivement, lorsque l'organiste fait parler ses claviers; lorsqu'il anime ses mille tuyaux; lorsqu'il marie entre eux leurs timbres divers à l'imitation des bruits et des sons de la nature, dont l'orgue est le résumé, comme le temple est le résumé de la création; lorsqu'à son ordre ces harmonies s'épandent en ondulations profondes sous les voutes de la basilique, ce n'est plus un virtuose vulgaire que l'on écoute, c'est la voix même de l'édifice auquel l'orgue est incorporé. Ce qui frappe davantage, ce n'est pas la richesse de ces accords, la beauté de ces sons, c'est cette intelligence souveraine

du chant grégorien, que Dumont se l'a fait dans cette magnifique composition, etc., etc. > L'éloquent Bénédictin, que nous citons avec tant de bonheur todles les sois que nous en trouvons l'occasion, et qui a si justement siètri ces corrections au moyen desquelles la musique s'est glissée si effrontément dans nos chants liturgiques, ne s'est pas aperçu qu'en dépit des intentions de Dumont, sa messe ou plutôt ses messes appartiennent en grande partie à la musique moderne, et que le chant grégorien n'était plus qu'une lettre morte pour le compositeur.

qui, par ces sons et ces accords, se met en communication avec l'esprit des saintes cérémonies qui s'accomplissent dans le sanctuaire, avec les hautes pensées qui en découlent, et qui, par la gravité de ses inspirations, fait nattre ces mêmes communi-cations dans l'âme des fidèles assemblés, et ne permet pas que, par son moyen, des pensées étrangères et profanes, des souvenirs lointains du monde et de ses plaisirs, viennent s'insinuer dans les esprits,

ORG

A ce point de vue, l'art de l'organiste est

une sorte de prédication.

Mais pour qu'il en soit ainsi, plusieurs conditions sont nécessaires : il faut d'abord que l'organiste possède au plus haut degré le mécanisme de l'instrument; qu'il en connaisse toutes les ressources, tous les effets, toutes les combinaisons; qu'il en soit mattre à tel point qu'il en tire à l'instant tout le parti qu'il conçoit, sans qu'il ait besoin de se préoccuper des procédés à mettre en œuvre; c'est ce qui constitue l'exécution matérielle. Rien ne choque plus l'auditeur, et ne fait déchoir l'organiste dans son esprit, que le sentiment d'une lutte impossible entre la gigantesque instrument et la faiblesse relative d'un pygmée inhabile à le manier, et qui tour à tour est emporté ou écrasé par son terrible adversaire.

Il y a plus: non-seulement l'organiste doit convaitre parfaitement le mécanisme de l'orgue en général, mais cela ne le dispense pas d'étudier journellement le mécanisme du sien en particulier; de manière à pouvoir se rendre compte du fort et du faible, à montrer avec avantage les côtés brillants, à déguiser habilement les côtés défectueux; il ne doit pas se contenter d'apprécier les timbres et les sonorités des divers jeux en eux-mêmes, mais encore leurs résultats variés, par rapport à la manière dont ces timbres et ces sonorités sont modifiés, répercutés dans les diverses parties de l'édifice. Le vrai organiste devrait découvrir sans cesse de nouvelles combinaisons dans le mélange de ses registres, dans les contrastes

et les oppositions de leurs effets.

Il faut, en second lieu, que l'organiste domine ses propres pensées musicales au même point qu'il domine son instrument, c'est-à-dire que l'emploides divers styles ne soit qu'un jeu pour lui; que les formes d'imitation, le contrepoint, la fugue, les artifices canoniques les plus compliqués, lui soient aussi familiers que le style libre, et ces variétés qu'on appelle préludes, études, toccates, etc. Il faut aussi qu'il soit prêt à improviser à tout moment donné; mais comme le don d'improvisation est fort rare, comme tout organiste qui se respecte ne peut pas se permettre les banalités et les formules de remplissage, comme aussi il faut se tenir en garde contre la stérilité d'imagination dont les plus habiles ne sont pas toujours exempts, l'organiste doit meubler sa mémoire d'un répertoire composé des belles œuvres des Bach, des Hændel, des Scarlatti, des Frescobaldi, et même des so-

nates de Haydn, de Mozart, de Beethoven, de Mendelsshon, etc., auxquelles il saura hien avoir recours en les produisant suivant les circonstances, soit en totalité, soit par fragments

Mais l'étude la plus importante pour l'or-ganiste est celle de la pédale, qu'il doit s'attacher à traiter, non comme une besse plaquée, mais comme une partie indépendante, concertante et harmonique à l'égal des parties représentées par deux mains. Il doit pour cela faire une étude profonde et suivie des trios de J.-S. Bach, dont la partie de pédale est remplie de telles combinaisons, de telles difficultés que l'imagination en est épouvantée. Ce sont pourtantes trios que M. Lemmens, professeur d'orgue au Conservatoire de Bruxelles, et peutém aujourd'hui le premier organiste de l'Europe, exécute avec une aisance, une liberté d'allure qui consternent la pensée et font douter de l'évidence. Ce sont également ces tries que notre premier compositeur pianiste, M. Ch.-V. Alkan, est parvenu à aborder, avec toute la ténacité de sa volonté, sur un piano à clavier de pédales que M. P. Eranl, qui porte dans sa profession de facteur des goûts d'artiste, et, dans ses goûts d'artiste. la générosité d'un grand seigneur, a fait disposer pour lui.

Initié de bonne heure à ces fortes compositions, à ces œuvres si profondément combinées, le jeune organiste s'accoutument jeter sa pensée dans un moule fécond d'où elle sort armée de toutes pièces, surmontée de sujets et contre-sujets, sans qu'il ait à s'inquiéter de la manière dont il les produira au debors, puisque au lieu de deux

mains à ses ordres, il en a trois.

Quant à l'accompagnement du plain-chart que cet accompagnement se fasse en accords plaqués ou en harmonie syncopée, l'orginiste doit toujours s'efforcer, autant que possible, non-seulement de l'approprier à la tonalité du plain-chant, mais encore, dans une foule de cas, de rechercher les formes les plus convenables au genre des morceaux Il doit tenir compte des caractères des divers modes, observer ceux qui s'éloignent le plus de la tonalité actuelle, ceux quise mp prochent le plus de nos tons majeur et mineur. Toutes les pièces du plain-chant n'ont pas la même date. L'organiste ne devra doss pas accompagner le Te Deum ou le Dia re comme il accompagnera le Credo de Dumoni ou le Rorate; il doit se faire le contempe rain de toutes les œuvres. Il nous est d'autant plus difficile de donner des règles précises à cet égard, que notre conviction est comme nous ayons eu plusieurs fois l'occision de l'exprimer dans cet ouvrage, que l'harmonie, même consonnante, est incompatible avec le plain-chant, que celui-ci est essentiellement mélodique et veut par consequent l'unisson. Mais comme nous ne voulons ni ne pouvons détruire ce que l'usage a consacré, comme cet usage est autorisé par l'Eglise et a pour lui des autontés devant lesquelles nous nous inclinons, nous nous bornerons à demander que l'organiste

ne sorte jamais des limites de cette harmonie con-onnante et s'interdise sévèrement toute dissonance.

En troisième lieu, l'organiste doit avoir une connaissance suffisante de la liturgie, et, par ces paroles, nous n'entendons pas que cette connaissance se borne à savoir que tel dimanche est un double ou un semidouble, que telle fête est un annuel majeur ou un solennel mineur, par conséquent qu'il a à accompagner le Kyrie, le Gloria, la Prese, etc., etc., en tel ou tel ton. Cette connaissance la n'est qu'une pure routine que le dernier des chantres possédera après six mois d'exercice. Mais par une connaissance suffisante de la liturgie, nous entendons une étude assez profonde de l'esprit des mystères du christianisme dont les fêtes nous renouvellent la mémoire dans le cercle de l'année liturgique, pour qu'à son side, l'organiste soit à même d'approprier son style et son jeu aux caractères des diverses solennités. L'abbé Lebeuf remarque quelque part, avec grande raison, que la jubilation du temps paschal ne commence pas le jour de Pâques, mais bien huit jours après, sans doute parce que, durant les trois jours de Pâques, les souvenirs de la passion, de l'agonie et de la mort du Sauveur sont encore trop rapprochés pour ne pas jeter un voile de tristesse sur la joie que doit faire éprouver le mystère de la Résurrection. ici, nous savons qu'il y a mille nuances qui dépendent de la manière de sentir, et par conséquent, de la nature du talent, car la nature du talent est toujours l'expression de la manière de sentir. Mais on conçoit fort bien qu'une fête de la Vierge ne doit pas être traitée comme une fête du Saint-Secrement, et qu'il y a un certain ton à prendre pour la fête de la Toussaint ou celle de la Dédicace, qui n'est pas celui des fêtes de Noël.

Si, aux conditions que nous venons d'énumérer, à la science du mécanisme qui le rend maître de son instrument, à la science de l'harmonie, de la fugue et du contrepoint, qui le rend maître de ses propres inspirations, aux notions de la science liturgique qui lui révèle le style propre à chaque solennité, si, à tont celà, l'organiste joint une piété vraie et sincère, une foi vive, profonde, une vie irréprochable, un caractère personnel digne d'estime, alors il occupe le sommet de la hiérarchie de l'art musical; il prend les ames mondaines per le côté sensible de l'art, et chrétien, il les transporte émues aux pieds des saints tabernacies; car, dit Suarès, l'homme est un être sensible, et tout signe sensible le touche profondément. Il n'y a aucun inconvénient, ajoute-t-il, à ce que le peuple soit entraîné par la délectation des sens....puis-

(558). Scandales de l'orgue.— Suivant Baini, « la musique d'orgue participa à tous les scandales de la musique vocale, dans les xive, xve et xvie siècles; car, soit qu'on jouât sur la basse chilfrée, soit qu'on jonât sur des parties écrites, ou l'on exécutait des ricercari, — et les ricercari étant le plus souvent

que cette délectation des sons est ellemême propre à exciter la dévotion de l'esprit. Quia homo sensibilis est et sensibilibus signis promovetur..... nec obstat quod interdum videatur populus magis invitari et trahi ad delectationem sensus..... quia tota illa delectatio sensus per se est apta ad excitandam devotionem mentis. (SUARES, De cantu eccles., lib. 1v. cap. 7.) Quand donc l'organiste se fait l'interprète des textes sacrés; quand il les traduit en harmonies suaves, males, grandioses; quand ses mélodies sont le rejaillissement de sa prière intérieure; quand il s'empare tour à tour de la harpe du saint roi David, de la lyre lugubre de Jérémie, ou chante avec saint Jean l'Hosanna sans fin, c'est alors, comme nous l'avons dit, que l'art de l'organiste devient une véritable prédication, que ses fonctions sont revêtues d'un caractère en quelque sorte. sacerdotal; c'est alors qu'en contemplant le colossal instrument, majestueusement assis sur les colonnes du grand portail, l'instrument architectural, faisant corps avec la basilique, le fidèle peut s'é-crier : Vivum Dei organum! c'est là l'organe aussi de la parole sainte; c'est là aussi une chaire de vérité, car l'enseignement qui en découle, pour passer par les sens, n'en arrive que plus surement à l'âme, et c'est ce que disait saint Augustin à l'audition des chants sacrés : Ut per oblectamenta aurium infirmior animus in affectum pietatis assurgat. (Confess., lib. x, c. 33.)

ORG

Mais où le trouver parmi nous l'organiste dont je parle? L'organiste complet, l'organiste chrétien, où existe-t-il de nos jours? L'un a de l'imagination, mais le savoir lui man-que; l'autre a de la science, mais une science nue et aride; un dernier est habile à faire valoir les ressources de son instrument. mais la science et l'imagination lui font défaut. Quantan reste, quant à ces mercenaires qui viennent faire balbutier à l'orgue les fades ritournelles et les refrains éhontés du théâtre du Vaudeville, que dis-je! des concerts et des bals en plein vent1..... Je m'arrête; je craindrais dans mon indignation de rencontrer quelqu'une de ces expressions que Choron savait trouver lorsqu'il vouluit flétrir ces saltimbanques, ces histrions, qui font de la maison de Dieu une caverne de voleurs! Il faut plaindre les paroisses et les fabriques des rudes nécessités qui leur imposent l'obligation de confier en de pareilles mains l'instrument auguste chargé d'embellir nos cérémonies. Mais aussi, mais surtout, il faut admirer cette force inhérente à tout ce qui tient à la religion, en vertu de laquelle l'idée du culte chrétien se maintient. malgré ces profanations, pure et sainte dans l'esprit des populations (558). Autrefois des conditions sévères étaient exigées dans le

composés sur des airs vulgaires rappelaient à la memoire des auditeurs le sens mondain (lubriche idee) des paroles qui les accompagnaient, et de fait prenaient les noms de la Mimi. la Satarin, la Martinelle, la Charonne, la Basse flamande, etc., etc., et autres semblables, empruntés aux chansons ou aux rer. Il résolut de le copier en secret; mais somme il ne pouvait se livrer à ce travail que la nuit et qu'on ne lui laissait pas de chandelle, il était obligé d'attendre la pleine lune. On conçoit qu'il lui fallut beaucoup de temps pour en venir à bout. Enfin après six mois il était en possession de sa copie quand son frère s'en aperçut, et, par une bizarrerie qu'on ne conçoit pas, la lui arracha des mains.

ORG

Ce ne fut qu'à la mort de Jean-Christophe, qui arriva du reste peu de temps après, que Jean-Séhastien put recouvrer son précieux

trésor.

Livré à lui-même, Sébastien faisait des voyages pour avoir l'occasion d'entendre des organistes et de la musique.

Plusieurs fois il se rendit à Hambourg pour entendre le célèbre organiste J.-A. Reinken. Enfin à l'âge de dix-huit ans il fut nommé organiste de la nouvelle église d'Arnstadt.

La ville de Lubeck n'était pas si éloignée d'Arnstadt que Jean-Sébastien ne pût se permettre d'y faire de fréquents voyages à pied pour entendre le fameux organiste Dietricht Buxtehude dout il admirait les œuvres. Il fut tour à tour organiste de Saint-Blaise à Mulhausen et organiste de la cour à Weimar, puis mattre de chapelle du prince Léopold d'Anhalt-Coethen, puis directeur de musique à l'école de Saint-Thomas de Leipsick; ce fut sa dernière position. Mais sa réputation avait rempli l'Allemagne. Son deuxième fils Charles-Philippe - Emmanuel était au service de Frédéric II, roi de Prusse. Frédéric lui avait témoigné plusieurs fois le désir de voir son père. Après plusieurs refus consécutifs, et sur de nouvelles et pressantes instances, Bach se décida à partir et se mit en route pour Potsdam. C'était en 1747. Le soir de son arrivée dans cette ville, et au moment où le roi Frédéric, qui tous les soirs avait concert chez lui, allait commencer un concerto de flûte, un officier, suivant l'usage, présenta à Sa Majesté la liste des étrangers arrivés le jour même dans la ville. Le roi, ayant vu sur cette liste le nom de Sébastien Bach, se tourna vers ses musiciens et leur dit : Messieurs, le vieux Bach est ici. Aussitot, et avant que Sébastien Bach eût eu le temps de quitter ses habits de voyage, il fut conduit au palais. On juge de la réception qui lui fut faite.

Jean-Sébastien Bach et Hændel vécurent dans le même temps; mais ces deux grands artistes, bien dignes l'un de l'autre, ne purent jamais se réunir. Hændel était fixé en Angleterre. Il fit trois voyages à Halle sa ville natale. Le premier voyage eut lieu en 1719; Bach était alors à Coethen. Aussitôt informé de l'arrivée de Hændel, il partit pour se rendre auprès de lui, mais Hændel avait quitté Halle le même jour.

Au second voyage de celui-ci en Allemagne, Bach était malade à Leipsick; au troisième voyage de Hændel en 1752, Bach était mort avec le chagrin de n'avoir jamais pu voir son rival, si, entre artistes d'un génie si élevé, il peut y avoir rivalité.

Il est impossible de faire l'énumération des œuvres innombrables qui sont sorties de

la plume de Bach.

On peut dire que tous les grands organistes se sont formés d'après ses œuvres depuis les fils et les contemporains de Jean-Sébastien jusqu'aux organistes modernes dignes de ce nom, parmi lesquels nous ne voulons citer ici que Félix Mendelssohn qui, comme l'on sait, professa une telle admiration pour ce mattre que l'œuvre principale de sa vie a été de remettre en lumière les compositions de Jean-Sébastien Bach. Effectivement, ce fut Félix Mendelssohn qui fit exécuter l'oratorio de la Passion cent ans après, jour pour jour, la première exécution de cette production immense.

Guillaume-Friedmann Bach, fils ainé de Jean-Sébastion, né à Weimar en 1710, fut en même temps que jurisconsulte et mathématicien, habile organiste de l'église de Sainte-Sophie de Dresde. Ce fut après son père le plus grand exécutant, le plus habile fuguiste et le plus savant musicien de l'Allemagne. Mais il écrivait peu et préférait

l'improvisation à la composition.

Charles-Philippe-Emmanuel Bach, deuxième fils de Jean-Sébastien, né à Weimar le 15 mars 1714, fut également grand compositeur; mais sa musique pleine de grâce et de légèreté ne fut pas appréciée de son temps comme elle méritait de l'être. Nous le mettons à son rang dans la biographie des Bach, bien qu'il n'ait pas été organiste.

Jean-Ernest Bach né à Éisenach le 28 juin 1722, fut maître de chapelle du duc de Saxe-

Weimar

Jean-Christophe-Frédéric Bach, neuvième fils de Jean-Sébastien, né à Leipsick en 1732, fut maître de chapelle du comte de Schaumbourg.

Jean-Chrétien Bach, onzième fils de Jean-Sébastien, né à Leipsick en 1735, se rentit en Italie et fut nommé organiste de la cathédrale de Milan. De là, il se rendit à Londres

où il composa plusieurs opéras.

Mentionnons maintenant Cécile Bach, épouse de Jean-Chrétien; Jean-Elie Bach, Jean-Michel Bach, Jean Guillaume Bach, A.-Willhelm Bach, Oswald Bach, Jean-Georges Bach, et enfin Henri-Armand Bach, né en 1791, qui termine cette série de musiciens dont les uns ont illustré leur patrie par des talents extraordinaires, et dont les autres ont fixé sur eux les regards par la seule magie d'un nom illustre.

A la dynastie musicale de Bach, en Allemagne, la France peut opposer la dynastie des Couperin. Cette famille était originaire de Chaume, en Brie, et se composait de trois frères, Louis, François et Charles Couperin. Mais il est nécessaire de dire un mot d'un autre organiste, André Champion de Chambonnières, dont les premiers Couperin furent les élèves, et que l'on peut considérer comme le chef d'une école qui s'est propagée jusqu'à Rameau. Car, dit M. Fétis,

le caractère de la phipart des ornements des pièces du premier se retrouve jusque dans celles de ce dernier. André Champion de Chambonnières était fils de Jacques Champion et petit-tils de Thomas Champion, tous deux célèbres organistes sous le règne de Chambonnières fut premier Louis XIII. claveciniste de la chambre de Louis XIII. Ce fut lui qui produisit à Paris et à la cour, Louis, premier des Couperin. Ses autres élèves furent Hardelle, Buret, d'Anglebert et Lebègue.

ORG

Revenous maintenant aux Couperin.

Louis, dont nous venons de parler, né en 1630, vint fort jeune à Paris, et fut nommé organiste de Saint-Gervais et de la chapelle du roi. Louis XIII avait créé pour lui une place de dessus de viole dans sa musique.

François Couperin, organiste de Saint-Gervais, depuis 1679 jusqu'en 1698, naquit à Chaume, en 1631, et devint un des moilleurs élèves de son parent Chambonnières. Il périt malheureusement à l'âge de soixantedix ans par une charrette qui le renversa. Suivant M. Fétis, le plain-chant est beaucoup mieux traité dans la musique de François Couperin qu'il ne l'a été depuis par des organistes plus renommés. J'oubliais de dire que François Couperin était sieur de Croully; il laissa deux enfants, Louise, née à Paris, en 1674, excellente cantatrice et claveciniste, qui fut attachée pendant trente ans à la musique du roi, et Nicolas Couperin, né à Paris, en 1680. Il fut pendant longtemps organiste de Saint-Gervais et mourut en 1748, à l'âge de soixante-huit ans.

Couperin, troisième frère de Louis et de François, né à Chaume, en 1632, succéda à son frère ainé dans la place d'organiste de Saint-Gervais. Il avait, dit-on, pour son temps, un talent de premier ordre, et mourut en 1669, à l'âge de trentesept ans, après avoir mis au monde Charles Couperin surnommé le Grand, né à Paris, en 1668; il fut élève d'un organiste nommé Tolin, et en 1696 il devint organiste de Saint-Gervais. En 1701, il fut nommé claveciniste de la chambre du roi et organiste de sa chapelle. Il mourut en 1733, laissant deux filles, toutes deux habiles sur l'orgue el sur le clavecin : l'une, Marie-Anne, reli-

(560) « J'al des exemples continuels de dames organistes, dont l'exactitude et les connaissances rendent chaque jour un véritable service à l'Eglise. On sait qu'à la cathédrale de Strasbourg, l'organiste actuel, M. Wackenthaler, est souvent remplacé par sa semme, qui possède la liturgie et le maniement de la pédale aussi bien que son mari. A Paris, M. Meuman, organiste protestant, m'a souvent fait entendre une de ses élèves, élégante et savante comme les maîtres dont elle jouait très-exactement les préludes et les fugues avec pédale obligée. En traversant les Vosges, il y a peu d'années, les étrangers qui visitaient la cathédrale de Saint-Dié, s'arrétaient surpris des merveilleuses combinaisons harmoniques réalisées sur son orgue tout incomplet qu'il puisse être, et quand ils y montaient, il leur fallait saluer, à leur grande surprise, deux jeunes anglaises, mesdames Smitt, qui avaient pris au sérueux les idées du grand Sébastien Bach. Parmi les gieuse à l'abbaye de Maubuisson dont elle fat organiste; l'autre, Marguerite-Antoinette, claveciniste de la chambre du roi. Couperin le Grand, comme compositeur et comme exécutant, mérite d'être placé à la tête des

ORG

organistes français
Son neveu à la mode de Bretagne, Armand-Louis Couperin, né à Paris, le 11 janvier 1721, fut un faible compositeur, mais un exécutant des plus habiles. Il fut organiste du roi, de la Sainte-Chapelle, de Saint-Barthélemy, de Sainte-Marguerite et l'un des quatre organistes de Notre-Dame. Sa femme, fille d'un facteur de clavecins, nommé Blanchet, fut une claveciniste et une organiste célèbre. Elle vivait encore en 1810, et joua à cette époque à la réception de l'orgue de Saint-Louis, à Versailles; elle avait alors quatre-vingt-un ans (560). Comme son aïeul François-Armand, Louis Couperin mourut de mort violente, en 1789, des suites d'un coup de pied de cheval. Il eut trois enfants: Antoinette-Victoire qui sut organiste de Saint-Gervais à l'âge de seize ans; Pierre-Louis Couperin qui n'eut pas d'autres instituteurs que son père et sa mère, et qui partagea avec son père les places d'organiste du roi, de Notre-Dame, de Saint-Gervais et des Carmes Billettes. Il mourut fort jeune, en 1789; enfin Gervais-François Couperin qui vivait encore en 1815. Il ne fut guère qu'un compositeur et un organiste médiocre. En lui s'éteignirent la race et la gloire des Couperin. Toutefois, par respect pour le nom, on lui accorda sans peine les places d'organiste du roi, de la Sainte-Chapelle, de Saint-Gervais, de Saint-Jean, de Sainte-Marguerite, des Carmes-Billettes et de Saint-Méry. Nous croyons que c'est à Gervais-Prançois Couperin qu'a succédé le plus habile de nos organistes français, M. Boély, naguère organiste de Saint-Germain-l'Auxerrois et qui résume en lui, sous le double rapport de la composition et de l'exécution, la science et le talent de J.-S. Bach, de Hændel et de Couperin le Grand.

La généalogie des Couperin ne nous ayant pas permis de mentionner certains organistes français suivant l'ordre chronologique, nous allons revenir sur nos pas et dire quelques mots des plus célèbres.

premiers prix de la classe d'orgue du Conservatoire, si habilement tenue par l'ancien organiste de la cour la plus brillante, M. Benoist, je trouve à l'année 36 le nom d'une jeune fille, parée de co prix d'hon-

neur(a).

c Au xvii siècle, la femme de l'organiste de Saint-Séverin et de Saint-Gervais, malame Elisabeth Jaquet de Laguerre, se faisait déjà remarquer par son talent d'improvisation sus l'orgue. Mais ce temps était déjà celui où l'on essayait de se soutenir d'une main à l'orgue, quand l'on étendait l'autre vers le clavecin; et bientôt le pied glissait à la pauvie organiste, qui tombait de tout son poids dans la sonate et l'opéra. N'importe; il reste prouvé que les femmes peuvent faire d'excellents organistes, si elles veulent s'astreindre à lire, et à ne pas servir deux maîtres. » (De l'orgue,par M. J. Réchier, p. 421.)

(a) Mademoiselle Herry.

Jean Titelouze, né à la fin du xvr siècle et mort vers 1680, fut chanoine et organiste de l'église cathédrale de Rouen. Ses pièces d'orgue sont très-remarquables. Titelouze a eu pour élèves deux autres organistes fort habiles, André Raison et Gigault. Jean-Louis Marchand, né à Lyon, en 1669, fut chevalier de l'ordre de Saint-Michel, organiste du roi à Versailles et de plusieurs églises de Paris. Il jouit de son vivant d'une immense réputation et eut la gloire, vers 1717, d'être vaincu par J.-S. Bach, dans une lutte sur le clavecin qui eut lieu à Dresde entre le compositeur allemand et ui. Il mourut en 1757. Louis-Claude Daquin, né à Paris, en 1694, fut organiste du roi, et concourut en 1727, avec l'illustre Rameau, pour obtenir la place d'organiste de Saint-Paul. Il eut la gloire de l'emporter sur son rival. Daquin tint pendant soixantedix ans l'orgue de cette paroisse, car il n'avait que buit ans lorsqu'il fut nommé titulaire. Dans sa dernière maladie qui ne dura que huit jours, il s'écriait : Je veux me faire porter et mourir à mon orgue. Il mourut le 15 juin 1772 et fut inhumé à Saint-Paul. Ajoutons ici un détail de simple cariosité. Daquin eut un fils qui fut littérateur fort médiocre. Il a laissé plusieurs ouvrages fort ennuyeux, ce qui a donné lieu au vers suivant :

## On souffla pour le père, on siffle pour le fils.

Nicolas Séjan, né à Paris, en 1745, a été un des meilleurs organistes de la dernière moitié du xvin° siècle; il obtint, en 1760, l'orgue de Saint-André-des-Arts, il n'avait alors que quinze ans; il fut nommé, en 1772, un des quatre organistes de Notre-Dame, et, en 1789, organiste de la chapelle du roi. Il mourut en mars 1819, après avoir perdu et recouvré ses emplois par suite de la révolution et de la Restauration.

Son fils, Louis Séjan, né en 1786, succéda à son père dans les places d'organiste des Invalides, de Saint-Sulpice et de la chapelle du roi. Il est mort il y a peu d'an-

nées, à Passy.

Moments où l'on doit toucher l'orgue. —
« Le temps de l'année et les instants de l'office assignés à l'orgue sont prévus dans le Cérémonial des évêques, comme par divers auteurs ecclésiatiques; nous ne pouvons mieux faire que d'en donner le résumé préparé par un savant prêtre romain, M. l'abbé Alfieri (561)......

« Il est convenable de toucher l'orgue tous les dimanches, et les fêtes auxquelles le peuples abstient d'œuvres serviles. Sont exceptés les dimanches de l'Avent (à la réserve du troisième, appelé Gaudete), et ceux du Carême (à la réserve encore du quatrième, nommé Lætare), jours auxquels on ne peuttoucher l'orgue qu'à la messe conventuelle, ainsi que l'a déclaré Benoît XIII dans

le Concile romain de 1725, tit. xv, chap. 6.
 (561) V. Annali della scienza et della fede.
 (562) c Organa non silent quando ministri altari,

• On pourrait demander si l'on doit en toucher aux messes des dimanches de la Septuagésime, de la Sexagésime et de la Quadragésime; il faut répondre que oui, parce que dans ces jours le diacre et le sous-diacre portent encore la dalmatique et la tunique. Ainsi l'a décidé la sacrée congrégation des Rites (in Aquen., ad 9 [562]: Que les orgues jouent, lorsque les ministres de l'autel, c'est-à-dire le diacre et le sous-diacre, portent la dalmatique et la tunique, encore que ces vétements soient de couleur violette. On en touche encore aux fêtes qui tombent pendant l'Avent et le Carême, et que l'Eglise célèbre solennellement : telles que saint Mathias, saint Thomas d'Aquin, saint Grégoire le Grand, saint Joseph, époux de la sainte Vierge, saint Joachim, l'Annonciation et autres semblables. On demande si l'on peut en toucher aux messes votives qui sont célébrées solennellement tous les samedis de Carême, dans les quatre temps, pendant l'Avent et dans les Vigiles, aussi aux Litanies, qui se chantent après les venres pendant ces divers temps. La « sacrée congrégation répond que oui (in Conimbric., dubior., ad. b): Affirmative et amplius. On touchera encore le jeudi saint à la messe seulement, le samedi saint à la messe et à vapres, et toutes les fois que le jour devra être célébré avec solennité pour quelque cause grave, laquelle sera appréciée par l'Ordinaire. Il convient de toucher l'orgue, lorsque l'évêque diocésain officie solennellement (à moins que la raison du temps ne s'y oppose), ou lorsqu'il entre dans l'église aux jours solennels pour assister à la messe, qui doit être célébrée par un autre, et qu'il sort après la cérémonie. Il faut faire de même pour l'entrée du légatapostolique, d'un cardinal, d'un archevêque, ou d'un évêque à qui le diocésain voudrait faire honneur; on touchera jusqu'à ce que commence l'office. On observera le même rite, par une louable coutume, à l'entrée d'un prince, surtout de celui de la nation, ainsi que du magistrat, le tout sous la réserve de la prohibition « du temps...

« Aux vêpres, aux matines et à la messe, « le premier verset des cantiques et hymnes « et aussi ceux auxquels on doit faire une « génuflexion, comme le Ergo quasumus et « Tantum ergo, et autres semblables, seront « toujours dits par le chœur et non par l'er- « gue; de même pour le Gloria Patri et les « doxologies des hymmes, encore que le « verset précédent ait été chanté par le « chœur. Cette règle est donnée par le célè- « bre cérémonialiste Paris de Crassi, liv.1,

« bre cérémonialiste Paris de Crassi, liv. « ch. 18. »

« Aux petites Houres, il n'est pas d'ussge « de toucher l'orgue. Toutefois, aux jours « solennels, on pourra le faire entendre à « l'hymme de Tierce, à celle des Complies

diaconus scilicet et subdiaconus, utuntur in missa dalmatica et tunicella, licet color sit violaccus. >

et au Nunc dimettis, si c'est la coutume, et aussi à l'antienne De beata qui termine cet office. Si l'évêque, qui doit officier solennellement, se revêt des habits sacrés
pendant qu'on chante Tierce, on pourra
toucher l'orgue pendant cette partie de l'office, et l'organiste aura soin, confor-« mément à l'avis de Pâris de Crassi (liv. 1, ch. 17), de la prolonger ou de l'abréger, de · manière que l'évêque ne soit pas obligé d'attendre la fin, ni de se presser pour y arriver plus tôt. Le même auteur traite ce point d'une manière plus étendue en son second livre, ch. 2 : Je dois avertir ici que dans tous les cas où l'orgue fait en-« tendre des versets de musique tigurée alternés avec le chant, une personne du · chœur doit dire à haute voix, pendant que l'orgue joue, les paroles qui ne se chantent pas.

 Aux vêpres solennelles (où l'on redouble les antiennes) il est d'usage de toucher une pièce à la fin de chaque psaume, après le verset, Sicut erat, pour remplacer l'antienne que l'on ne repète pas; ainsi l'indique Bauldry dans son Manuel, 1' partie, ch. 8, n' 4.

• A la messe solennelle, l'orgue com-· mence à jouer aussitôt que le célébrant sort de la sacristie, et continue jusqu'à ce qu'il soit arrivé à l'autel; aussitôt qu'il a cessé, le chœur commence l'introit. L'orgue alterne pendant le Kyris et le Gloria; il joue encore après l'épitre, mais non au graduel (563). S'il y a une prose, il l'alterne avec le chœur. Il joue depuis l'offertoire jusqu'à la préface; mais aussitôt qu'elle est commencée, il cesse entière- ment de se faire entendre. Depuis quelques années, s'est introduit dans plusieurs églises l'abus d'accompagner le chant de la préface avec l'orgue adouci, et cela contre le rite de l'Eglise, qui l'exclut absolument pendant que le prêtre chante à l'autel. On touchera encore alternativement au Sanctus, et ensuite avec plus de gravité pendant l'élévation; on alternera l'Agnus, et l'on poursuivra jusqu'à l'oraison dite postcommunion. On touchera encore à la fin de la messe, et si c'est un évêque qui a célébré, on continuera à jouer jusqu'à ce qu'il soit sorti. La même remarque s'applique à la fin de l'office célébré en présence de l'évêque. Voyez sur cet article le cap. qua ad officia divina pertinent du cinquieme concile de la province de Milan, tenu sous saint Charles Borromée.

 Quant au chant du symbole, le Cérémonial des évêques défend d'y faire alterner l'orgue, atin qu'il demeure intelli-

Saint Charles, dans le troisième concile de Milan, recommande la même chose

(563) « Je trouve une note sur le concile de Reims, de 1554, qui défendrait l'orgue aux Credo, Gloria in excelsis et Sancius, et le permettrait au contraire dans les proses. >

(564). • Sed cum dicitur symbolum in missa, non

« (cap. De iis quæ pertinent ad missæ sacrificium). Dom Martène (De antiquis Ecclesiæ ritibus, t. I, ch. 4, art 5, nº 10) loue la coutume de l'Eglise de Sens, dans laquelle le symbole ne se chante pas à deux chœurs alternatifs comme dans les autres églises, mais tout entier par les deux chœurs réunis, en signe, dit-on, de l'unité de foi. De tout cela il est advenu qu'en beaucoup d'endroits, où l'on fait usage du chant grégorien, l'orgue s'est trouvé tout à fait exclu du symbole.

ORG

« Cependant, si je ne me trompe, il me sem- ble que des dispositions précitées et spé-« cialement decelle du Cérémonial des évéques, on ne peut conclure à une prohibition absolue de l'orgue dans la circonstance particulière dont il s'agit. Elles se bornent à prescrire que cette partie de la messe soit chantée de suite et sans inter- ludes, afin que l'on ne perde pas le sens des paroles; ce qui certainement n'emporte pas l'exclusion du son de l'instrument. Si donc on veut faire chanter le symbole tout entier par les deux côtés du chœur et l'accompagner par l'orgue, en telle facon que les paroles soient entendues des assistants, je suis d'avis qu'on peut le faire sans aller contre les prescriptions de l'Eglise....

« On demande si dans les lieux où s'est introduit l'usage de l'orgue aux messes de Requiem, on peut le continuer. Il faut répondre, avec la sacrée congrégation des Rites, qu'on le peut, pourvu que legenre de musique adoptésoit d'un effet lugubre (565). « Enfin, l'on doit avertir que l'orgue n'ait a pas à répondre l'Amen, mais qu'il laisse ce soin aux voix. L'abus du contraire s'est a introduit il y a longtemps en beaucoup d'endroits de nos provinces, et il persiste encore, malgré la discordance choquante « qui se trouve presque toujours entre « cette réponse et le chant du prêtre. »

 Telle est l'instruction que nous fournissent sur cette matière le Cérémonial des évêques, les auteurs les plus accrédi-tés qui ont écrit sur les rites ecclésiasti-ques, et la pratique des Eglises primaires de Rome. On doit donc faire en sorte de s'y conformer. » — (De l'orque, pai M.

J. Régnier, pp. 391 à 396.) - « Dans son Explication de la Messe, lo P. Lebrun, célèbre liturgiste, dit : « La ru-« brique marque expressément qu'aux « messes solennelles le prêtre doit chanter a la préface et le Pater. Ce qui suffit pour « condamner l'usage, ou plutôt l'abus des « églises où le célébrant fait chanter la « préface et le Pater par l'orgue. La préface doit être entendue de toute l'assemblée, parce que c'est une exhortation mutuelle du prêtre et du peuple à rendre graces à . Dieu, à qui l'on demande de pouvoir

est intermiscendum organum; sed illud per chorum cantu intelligibili proferatur. 3 (Cap. 28.

(565). Organorum pulsatio tono lugubri permitti polest in missis defunctorum. 1 (In Savonem. 31 mart. 1629.)

« joindre nos voix à celles des anges pour dire tous ensemble: Saint, Saint, etc. » Il ajoute dans une note : « Je ne puis m'enpêcher de marquer ici la surprise où je « fus d'entendre en plusieurs églises d'Al- lemagne et de Flandre (juillet et août 1714) que le célébrant ne chantait que les deux ou trois premiers mots de la préface que l'orgue poursuivait et continuait à jouer pendant que le prêtre récitait tout bas le reste de la préface et le canon; après quoi, il interrompait l'orgue en disant : Per omnia sæcula sæculorum; et cessait tout d'un coup après avoir commencé le Pater, pour avancer tout bas, et céder le chant au jeu d'orgue. Il y a longtemps que cet abus a commencé en Allemagne et qu'il y a été condamué. Le concile de Bâle en 1431 ordonna que ceux qui continueraient cet abus seraient punis... Abusum aliquarum Ecclesiarum in quibus CREDO IN UNUM a deum quod est symbolum et confessio fidei a nostræ, non complete usque in finem canta-« tur, aut præfatio seu oratio Dominica a obmittitur. Abolentes statuimus ut qui in his transgressor inventus fuerit, a suo superiore debite castigetur... (Sess. XXI, n. 8. Conc. 12, coll. 554.) — L'Agenda de Spire de 1512 recommande au prêtre de chanter jusqu'au bout la préface et l'o-« raison dominicale... Ut vos ipsi Præfatio-« nem et orationem Dominicam, nisi urgens a necessitas exegerit, ad finem cantetis. Lo « concile de Cologne représente que c'est « une mauvaise coutume de quelques « églises d'omettre ou d'abréger le chant « de l'épître, du symbole de la foi, de la « préface et du Pater; c'est pourquoi il ordonna de chanter distinctement et ina telligiblement toutes ces parties de la « messe, à moins qu'une cause importante « n'obligeat d'abréger le chant. Il est irré-· gulier d'omettre dans l'office les parties principales pour le plaisir d'entendre l'orgue et les chanteurs... Jam et illud non recte fit. (Conc. Colon. ann. 1536.) Il y a « lieu d'espérer que tant de décrets seront « exécutés dans tous les Etats de Son Al-« tesse Electorale de Cologne. C'est là · principalement où j'ai vu qu'on ne disait que les deux premiers mots du Pater, « pour laisser jouer des fantaisies sur l'or-« gue. » Il est à remarquer que parmi les choses principales dont le concile recommande le chant exact et intelligible, il compte l'épitre, le Credo, la préface, l'action de grâce, le Pater, et non l'offertoire. Donc, encore une fois, les organistes, fidèles à l'esprit de leur art comme à celui de l'Eglise, doivent soigneusement conserver pour le jeu de l'orgue, cet intervalle solennel, et le défendre contre tous les empiétements. »

ORG

(De l'orgue, par si. J. RÉGRIER, p. 540.)
Jusqu'à la fin du xvi siècle, en Italie,
l'orgue n'accompagnait pas le chant, la
fonction de l'organiste consistait à préluder
et à répondre au chant dans les intervalles.
Dans l'éloge d'Hofhaimer, Ottomaro Luscinio dit que ce puissant organiste transpor-

tait jusqu'à l'ivresse l'empereur Maximilien lorsque dans les saints offices il préludait sur l'orgue: Cujus ille aures tenet quoties organo sacris pracinit, trahitque sunul quolubet. (Musurgia, p. 15), et Landino voulant absolument appliquer à l'orgue les vers suivants du Dante:

Quando a cantar con organi si stea Ch' or sì, or nò, s'intendon le parole. (Purg., cant. 9.)

les explique ainsi, conformément à la coutume de son temps : « Le poëte feint avec raison que les bons esprits chantèrent à son entrée, puis il suppose que cette hymne (le Te Deum) se chantait, un verset avec h voix, l'autre verset avec l'orgue, d'où résultait que, dans la voix de ces esprits, les paroles s'entendaient mais non dans le son de l'orgue. » Cette alternation du chant figuré et du son de l'orgue est encore plus clairement établie dans un écrit anonyme signé des initiales D. B. à la date du 25 septembre 1654, et imprimé à Rome par Mauritio Balmonti, en 1655 sous le titre suivant: Dubbi quali furono proposti sopra la messa, panis quem egodabo, del Palestrina, etc., a quali si risponde in forma di dialogo. D'après cet écrit, les compositeurs divisaient les messes purement vocales en plusieurs parties et terminaient la première à la quinte du ton adopté, la seconde partie à la quarte, etc., pour permettre aux organistes de jouer dans les intervalles du chant en divers tons : Dal Palestrina fu osservato (come che fu tanto perito) di finir sempre nelle mediazioni, le parti intermedie, per variar le consonanze, et le cadenze; accioché l'organista potesse aver regola certa, per rispondere al choro, come conviene..... Et benche Fentrata della Gloria non consona, nè si accorda con la clausula della mediazione, che è Firires Patris: consona però col finale del terzo Kyrin, appresso il quale seguita : ed in questa forma continua tutta la messa, accioche Corganista possa rispondere, come è egbligate (p, 26). (Memorie storico-critiche, t. 1", pp. 147-148.) De là vient que dans les ouvrages de Giovanni Matteo, Asola, du P. Adriano Banchieri et d'autres auteurs didactiques. on enseigne aux organistes la manière de répondre au chœur, c'est-à-dire de jouer dans le ton sur lequel se termine le chant, et non dans le ton principal. Néanmoins, dans le chant choral de la psalmodie, les organistes accompagnaient quelquefois le chœur, comme on peut l'inférer de la nouvelle racontée par Doni l'ancien, où l'on lit : « J'ai dernièrement remarqué aux vèpres de ma paroisse, quand ou touche l'orgue et qu'on chante le Magnificat que tout le monde se lève, etc. » Mais, je le répète, cela n'avait lieu que dans le seul plaischant et dans le chant des psaumes, et ne peul ni ne doit s'appliquer à la musique figurée. ORGANISTES DE L'ALLELUIA. — No

ORGANISTES DE L'ALLELUIA. — Nom que l'on donnait dans quelques églises à quatre chantres qui organisaient l'alleluis. c'est-à-dire qui chantaient l'alleluis en perties harmoniques. (Voir M. Féris, Epoques

caractéristiques de la musique d'église, 1" article, Revue de mus. relig., mai 1847, p. 181.)

L'abbé Lebeuf cite un manuscrit du xiii' siècle, où il est dit, à propos de l'établissement d'une fête qu'il ne désigne pas : « Clerici, qui intercrunt missæ, habebunt videlicet quilibet duos denarios; et Organistæ Alleluia, si quatuor fuerint, duos solidos, si organiselur; scilicet quilibet sex denarios. « Les quatre chantres de l'alleluia sont appelés organistes de l'alleluia, parce qu'ils organissient le chant.

« Or, qu'étoit-ce qu'organiser le chant? C'éloit y insérer de temps en temps des accords à la tierce. » (Traité sur le chant ecclés., p. 76.) Ici Lebeuf explique qu'un des deux chantres chantait un alleluia en faisant à la terminaison deux ou trois notes au-dessous de la finale, tandis que l'autre chantait le même alleluia en faisant à la terminaison deux ou trois notes au-dessous de la même finale, et il donne des exemples d'un alleluia et d'un répons-graduel, puis il continue : « Il est visible que deux chantres basse-contre chantant en même temps cos deux parties, qui sont un peu différentes sur les dernières syllabes...., il résultera de ces différences un accord à la tierce. Si alors on vouloit triplum ou organum triplum, un troisième chantre hautecontre chantoit à l'octave la partie du premier chantre; et si on vouloit du quadruplum ou organum quadruplum, une haute-contre chantoit à l'octave la partie du se-cond chantre. Voilà ce que c'étoit que les quatre organistes de l'alleluia, et tout de même au verset du répons-graduel, ou des répons des vepres; car il faut observer que les ancieus titres d'où j'ai puisé ce que je dis, ne marquent point d'organisation dans les parties de chant qui sont sur le compte du chœur.

« Je ne dois point céler ce qui m'a conduit à découvrir la véritable signification de cet organum, de ce triplum et de ce quadruplum. J'étois à Autun en 1724, le premier jour de septembre à la Saint-Lezare, fête patronale de la cathédrale Des quatre personnes en chappes qui entonnèreut l'introïtde la messe Gaudeamus, deux chantèrent:



« On observa la même chose à toutes les intonations qui se faisoient par plusieurs voix, et aux finales de versets qui indiquoient la réclame du chœur. On m'assura

(566) Ce texte de Francon était resté absolument inintelligible, et par son obscurité avait mis aux abois les commentaieurs qui avaient essayé de l'interpréter, lorsque Bottée de Toulmon, à force de compulser des manuscrits, parvint à le rectifier. Effectivement, la négation non qu'on lit dans la seconde p'irase, ayant été omise par Gerbert dans son lexte de Francon (Scriptores eccles., vol. III, p. 2), il devenait impossible de saisir la distinction que Francon établit entre le déchant et l'organum Bottée de Toulmon rectifia la phrase par la restitution du mot non, et, par ce moyen, non-seulement le sens

que c'étoit l'ancien usage, même à Lyon, aux grandes fêtes. C'est ainsi qu'une petite minutie d'usage conservée sert à expliquer des titres qui sans cela resteroient inintelligibles, et dont l'obscurité jetteroit dans des méprises étonnantes. » (Ibid., p. 78-79.)

méprises étonnantes. » (Ibid., p. 78-79.)

Du Cange cite: Necrolog. eccl. part. Non.

Jul.: Et quatuor clericis qui organizabunt

alleluya cuilibet sex den.

ORGANISTRUM. — Du Cange désigne ainsi le lieu de l'église où les orgues sont placées. Il cite Galbertus in Vita Caroli comit. Flandriæ, cap. 4: Se in organistro, scilicet in domicilio quodam organorum Ecclesiæ.... occultaverat.

ORGANUM.—L'organum, selon Francon, est ce qu'on appelle la musique mesurée en partie. Dividitur autem mensurabilis musica in mensurabilem simpliciter et partim mensurabilem. Mensurabilis simpliciter est discantus eo quod in omni parte, suo tempore mensuratur. Partim mensurabilis dicitur organum pro tanto quod non in qualibet parte sua mensuratur (566).

-Les premiers essais de l'harmonie, comparés aux notions que nous avons aujourd'hui de cette belle science, nous paraissent avec raison fort informes et fort grossiers. Nous avons peine à comprendre qu'ils aient pu sembler, je ne dis pas agréables, mais supportables à une oreille humaine. Cependant, à en croire les écrivains du moyen âge qui ont pu juger par eux-mêmes de l'ef-iet de ces premières ébauches de notre art, ces rudiments exerçaient déjà un grand charme sur les organes. Un des vénérables patriarches de la science de l'harmonie, Hucbald, connu dans l'histoire sous le nom de Monachus Elnonensis, parlant de diverses successions de quartes et de quintes, c'est-àdire de ce que l'amalgame des sons peut présenter de plus insupportable pour l'oreille, s'écrie dans son enthousiasme : Videbis nasci suavem ex hac sonorum commixtione concentum!

Des écrivains modernes se sont fort agréablement moqués du goût barbare des auditeurs de ce temps-là. Ils se sont beaucoup lamentés sur ce que les fondateurs de l'art étaient à ce point disgraciés de la nature que les perceptions de leur oreille pussent les abuser jusqu'à leur faire prendre pour des intervalles agréables les intervalles les plus rocailleux. Il est fort aisé, aujourd'hui que la science est sinon fixée, du moins arrêtée dans ses bases et ses parties essentielles, de s'égayer sur la rudesse de goût

de la phrase a acquis un degré de clarté satisfaisant, mais encore il est fortifié par un texte d'un écrit de Jean de Muris où il est dit : « Et propterea cantus hic mensurabilis dicitur, quia in eo distinctæ voces simul sub aliqua temporis morula certa vel incerta proferuntur. Dico autem incerta propter organem duplum quod ubique non est certa temporis mensura, mensuratum ut in floraturis, in penultimis, ubi supra vocem unam tenoris in discantu multæ sonantur voces. » Vox est ici pris pour nota, ce qui semblerait dire, comme l'observe Bottée de Toplmon, que le reste est un faux-bourdon.

des premiers théoriciens. Mais si nous faisions le moindre effort pour nous trans-porter en esprit à leur époque; si nous considérions les diverses modifications que le goût doit subir eu égard aux divers degrés de culture de l'oreille; nous penserions qu'à leur place nous eussions admiré comme eux, sans doute, des choses qui maintenant nous feraient saigner le tympan; non que notre organisation eût été pour cela malheureuse, mais parce qu'elle n'eut pas été suffisamment exercée. De nos jours, la musique est tellement répandue, que, chez les gens mêmes qui n'en possèdent pas les premiers éléments, l'éducation de l'oreille se trouve formée par l'habitude d'entendre, et les successions de quartes et de quintes d'Hucbald révolteraient ces gens-là comme nous, sans qu'ils pussent néanmoins expliquer la cause de leurs sensations. Mais les musiciens du xe siècle étaient, sous ce rapport de l'éducation de l'oreille, bien moins avancés qu'un homme du peuple de notre temps, au moins en ce qui concerne l'instinct harmonique. Il n'est pas nécessaire de se livrer à de profondes méditations sur l'attrait de la musique en général et la nature de l'organisation humaine, pour comprendre le charme que l'on dut éprouver d'abord à l'audition de deux sons simultanés, après surtout qu'on avait cru pendant si longtemps que toutes les ressources de l'art se bornaient à des successions mélodiques de sons, et cela dans toute la chaleur de la découverte de ce nouveau principe. Et quant à la dureté des intervalles de quintes et de quartes, il faut remarquer qu'ils ne nous paraissent tels que parce que nous sommes façonnés des longtemps à toutes les délicatesses, je dirai presque, à tous les raffinements de notie îonalité; que ce n'est que parce que notre oreille peut comparer et classer entre elles toutes ses perceptions, que nous avons établi des distinctions entre les accords. Du reste, il faut observer encore que les musiciens du moyen âge, tout en faisant des choses prohibées aujourd'hui, ne faisaient rien pourtant qui ne soit dans l'essence même de l'art, puisque leurs successions de quartes et de quintes sont admises par nous, soit comme fractions d'harmonies plus complètes, soit comme accords auxquels nous faisons subir ce qu'on appelle une préparation.

J'ai insisté sur ce point, parce que rien ne me semble à la fois plus étroit et plus faux que de prétendre juger les choses d'autrefois avec les idées, les sentiments et les préjugés du jour; que de supposer que les anciens ne pouvaient avoir d'autre manière desentir que la nôtre; disposition fatale qui, s'il m'est permis de le dire ici, a induit en bien des erreurs, et dans des sujets plus importants et plus graves que celui qui fait

l'objet du présent travail.

Entin, si je puis souffrir que l'on accuse

nos pères en barmonie de s'être trop laissé préoccuper par les systèmes des Grecs, je ne puis souffrir qu'on leur reproche de n'avoir pas assez tenu de compte des jugements de l'oreille, attendu, premièrement, que ces jugements de l'oreille ne pouvaient être il y a huit cents ans ce qu'ils sont aujourd'hui, et, secondement, que ce prétendu jugement de l'oreille est chose trop vague, trop arbitraire par elle-même pour pouvoir jameis donnerlieu à une règle infaillible; et la preuve, c'est que l'échelle musicale est diversement constituée chez les divers peuples anciens et modernes, septentrionaux et méridionaux, orientaux et occidentaux. Mais cette question nous mênerait trop loin. Je la traiterai ailleurs.

Il est très-probable, suivant les traditions les plus certaines sur l'histoire de la musique, que Huchald est l'auteur des essais les plus anciens de l'exécution simultanée d'intervalles différents, et il paratt que le traité qu'il a publié sur cette matière est le premier qui ait vu le jour.

C'est là aussi, selon les apparences, un honnour que notre nation pout revendiquer, car certains biographes veulent que Bucbald soit Français. Il est vrai que d'autres prétendent qu'il est Belge. C'est dire que le lieu de sa naissance n'est pas parialement connu. Il naquit vers 840 et mourut, après l'âge de quatre vingt-dix acs en 930 ou 932 (567). Il fut moine de Saint-Amand, au diocèse de Tournay. Les connaissances musicales que Huchald avait acquises dans le monastère de Saint-Amand, où il avait fait de brillantes études sous la direction d'un oncle nommé Milon, excitèrent la jalousie de ce dernier. A peine agé de vingt ans, Hucbald avait composé el noté un chant pour l'office de saint André. Milon, reprochant à son élève de vouloir briller à son préjudice, le chassa de son école. Celui-ci alla successivement à Nevers où il y avait une école et y enseigna la musique, et à Saint-Germain d'Auxene, pour y prendre des leçons de Heiric, personnage d'un grand savoir. Après la mort de Milon, en 872, avec lequel il s'était re-concilié, Hucheld, revenu à Saint-Amand, succéda à son oncle dans la direction de son école.

M. Fétis raconte, dans sa Biographie universelle des musiciens, que Huchald, après avoir formé des élèves capables de le remplacer à l'école de Saint-Amand, se rendil, en 883, au monastère de Saint-Berlin, pour y diriger une école semblable, à la demande de Radusfe, abbé de cette maison. Cet abbé en reconnaissance des services de Huchald lui donna des terres considérables siluées dans le Vermandois, mais ce savant homme n'accepta le don qui lui était fait que pour le transmettre aux moines de Saint-Bertin. Vers la même année, Foulques, archevêque de Reims, voulant rétablir les auciennes écoles de son Eglise, appela près de lui,

pour les diriger, Huchald et Remi d'Auxerre; ce dernier est auteur d'un Commmentaire sur Martianus Capella, et qui avait été condisciple de Hucbald, sous Heiric, à Saint-Germain d'Auxerre. Les soins des deux savants maîtres obtinrent les succès que le prélat s'était promis, et beaucoup d'élèves distingués furent formés dans ces écoles. Foulques étant mort au mois de juin de l'année 900. Huchald retourna à son monastère de Saint-Amand et n'en sortit plus. On peut supposer que c'est à cette époque qu'il rédigea ses principaux traités de musique. Il mourut le 25 juin 930, suivant certains chroniqueurs, ou le 21 octobre de la même année, ou enfin le 20 juin 932, suivant d'autres autorités.

On peut voir dans les Scriptores ecclesiastici de l'abbé Gerbert, tom. 1", pages 103 et suiv., les divers ouvrages que Huchald a écrits sur la musique. Le plus important est celui qui a pour titre : Musica enchiriadis. La Bibliothèque Richelieu de Paris contient quatre manuscrits de ce livre sous les numéres 7202, 7216, 7211, 7212, in-folio. Le premier est intitulé: Enchiridion musica, auctore Uchubaldo Francigena. Le deuxième qui, suivant M. Fétis, est incomplet, a pour titre: Liber Enchiriadis de musica sive Theoria musica, authore anonymo. Le troisième, complet, est aussi anonyme; enfin, le dernier, fort beau manuscrit du xii siècle, est anonyme comme le deuxième et le troisième. Le numéro 7211, toujours suivant M. Fétis, est le plus correct et le meil-

Hucbald avait composé, dit-on, le chant d'un office de nuit pour la fête de saint Thierry, et l'avait noté d'après son système.

Ce travail paraît être perdu

Ainsi que je l'ai déjà dit, Hucbald admet comme consonnance la quarte, la quinte et l'octave (568); il n'en reconnaît point d'autres. On conçoit fort bien en effet que la quinte et l'octave durent lui parattre des intervalles agréables, et quant à la quarte, on pourrait supposer peut-être que le renversement de la quinte lui suggéra l'idée d'assimiler la quarle aux deux autres intervalles. D'après ce principe, il crut sans doute pouvoir prolonger et varier l'impression produite par une semblable symphonie, en établissant sur un chant une ou deux voix continues. Il nomma cette réunion de voix de l'ancien nom de diaphonie (plusieurs voix,

(568) C'est d'après le système des Grecs qu'Iluchald en agit ainsi. Les Grecs, en effet, n'admettaient de consonnances que la quarte, la quinte, l'octave. La tierce et la sixte étaient rangées par eux au nombre des dissonances. Mais les Grecs n'employaient leurs consonnances que par ordre méthodique. C'est ce que ne vit pas lluchald. (559) Serint ecclesiant, tom. Ir. p. 24.

(569) Script. ecclesiast., tom. le, p. 21.
(570) « Ce traité est parmi les manuscrits de la hibitothèque Colbert, n° 2415. (Voy. le chap. De diaphovia). Ce témoignage est un grand préjugé en faveur du sens que je donne au terme d'organum et d'organure, puisque S. Odon avait apprès le chant ou la musique de Remi d'Auxerre,

discantus), ou de celui de symphonia (sons ensemble, réunion de voix), ou enfin du nom

ORG

d'organum.

Pourtant le mot organum n'était pas de l'invention de Huchald. D'abord, il paraît certain que la diaphonie ou harmonie ecclésiastique était connue d'Isidore de Séville, près de deux siècles auparavant. Cet auteur, qui vivait dans le vu' siècle, dit effectivement : Harmonica est modulatio vocis, et concordantia plurimorum sonorum, et coaptatio (569). Eli outre, le Moine d'Angoulème se sert du terme ars organandi pour signifier la méthode que les chantres romains enseignèrent aux chantres français, et suivant laquelle les chanteurs auraient fait sentir, légèrement il est vrai, mais simultanément, deux sons éloignés l'un de l'autre d'une tierce majeure ou mineure. C'est là une idée que le terme d'organum exprimait quelquesois encore dans le courant des xii et xiii siècles, et même, à en croire le traité d'un abbé Odon, que l'anonyme de Molk, publié par le P. Pez, dit, sans beaucoup de fondement peut-être, saint Odon de Cluny, dès le x siècle (570). Il est de fait que les offices de l'Eglise de France conservèrent des vestiges de cet aucien usage de l'organum ou accord à la tierce, et que Sigon, célèbre personnage de l'Eglise de Chartres, était réputé pour son talent particulier d'organiser le chant. (Analect., t. II.) Les jeux de l'orgue durent probablement contribuer à développer et à propager cette méthode. Le fameux Gerbert, l'ame de toutes les sciences au x° siècle, comme le nomme l'abbé Lebeuf, s'employa, dans ce but, pour faire venir des orgues d'Italie à l'abbaye d'Aurillac. « Il écrivit, continue Lebeuf, à un moine de Fleury, qu'il s'offrait d'enseigner l'art d'organiser à ceux de cette abbaye qui voudraient l'apprendre. Ce n'est que par le moyen des ins-truments qui pourraient accompagner une voix à la tierce ou à la quinte qu'on peut expliquer ces sortes d'organisations (571). »

Les historiens contemporains sont tous d'accord pour expliquer de cette manière l'influence de l'orgue ou des instruments de musique sur cette sorte d'harmonie.

Quoi qu'il en soit, Huchald distingue et explique deux sortes d'organum : la première qui consiste dans la réunion de deux ou plusieurs sons qui procèdent avec le chant principal, cantue firmus, en quintes, ou bien quinte et octave, ou en quartes, ou

qui florissait à la fin du ix siècle et qui avait pu voir quelques disciples d'Alcuin et même des chantres Romains. Il y a des églises en France où la diaphonie à la tierce dont je parle a encore lieu plus ou moins en certains jours de l'année. > (Note de l'ab. Lebenf : De l'état des sciences dans l'étendue de la monarchie française sous Charlemagne ; Paris, 1754.) (571) Dissertation sur l'état des sciences dans les

Gaules depuis l'époque de Charlemugne jusqu'à celle du roi Robert; en tête du tom. Il du Recueil de di vers écrits pour servir d'éclaircissement à l'histoire de

France, par l'ab. Lengur; Paris, 1758.

bien quarte et octave. Il double aussi ces sons à l'octave au grave ou à l'aigu, ce qui porte l'organum à quatre ou cinq parties. Toutes ces parties marchant en mouvement semblable forment une série de quartes, de quintes et d'octaves que, de nos jours, l'oreille la plus grossière ou ta plus courageuse ne pourrait tolérer un instant, et il s'ésrie: Videbis nasci suavem ex hac sonorum commixtions concentum!

Dans la seconde espèce, Hucbald place au-dessus du chant principal d'autres intervalles non consonnants, tels que la seconde et la tierce (car il regardait cette dernière comme une aissonance), en ayant soin de placer ces secondes et ces tierces entre les consonnances, tantôt en les réunissant en mouvement semblable, tantôt en mouvement oblique; rarement en mouvement contraire, mais toujours d'une manière inadmissible pour nous. Cependant, il n'emploie ce système qu'à deux voix, et encore fait-il remarquer que tous les chants n'y sont pas propres. Il faut observer que, dans ces deux sortes d'organum, l'intervalle favori, et, pour ainsi dire, celui qui y joue le rôle fondamental, est le diatessaron (la quarte); tandis que la seconde et la tierce n'y apparaissent qu'ac-

cidentellement. En terminant cette courte analyse des deux espèces d'organum de Huchald, il convient de mentionner la notation dont il se servit et dont on le croit l'inventeur. On trouve l'exposé de cette notation à la page 229 du tome 1" des Scriptores ecclesiastici, de l'abbé Gerbert, ainsi que de celle d'Her-mann Contract. Suivant M. Fétis, la notation de Hucbald est un reste aussi précieux qu'authentique au moyen duquel on peut avoir la clef de ce que cet écrivain nomme la notation saxonne, et qui offre un instrument certain de traduction de celle-ci. Par la lettre T, il entendait la progression d'un son entier (tonus), et la lettre S voulait dire demi-ton, ètc. Avec le F latin, diversement renversé, tourné, couché, incliné, retourné, la notation de Hucbald peut représenter une étendue de deux octaves et demie. Les sons représentés par ces signes étaient tous d'égale valeur, parce que, d'une part, la quantité prosodique dans l'exécution du chant n'était plus observée, surtout dans les Gaules, et que, d'autre part, la mesure, expression d'un sentiment inconnu dans l'art, ne s'était pas introduite encore dans la musique.

Après avoir suivi d'assez près Kiesewetter, dans ce qui vient d'être dit de l'organum, nous le laisserons parler lui-même sur les rudiments harmoniques dont l'organum aurait, suivant quelques-uns, été précédé.

« L'absence de renseignements précis oblige à recourir à des hypothèses ou à des rapprochements de circonstances qui tendraient peut-être à la rigueur à présenter, eu tant qu'invention, le mérite de Huchald comme très-douteux. Je n'ai pourtant pas dû hésiter à mettre cet honorable auteur en tête de la première époque, parce que, bien qu'à la vérité on ne doive pas tenir pour témoins irrécusables ceux qui prétendent faire dater l'ars organandi d'une époque si éloignée, néanmoins Huchald est, dans tous les cas, celui dans les ouvrages de qui l'on trouve pour la première fois la description et les premiers exemples explicatifs de la diaphonie et de ce que l'on appella l'organum.

« L'on a voulu conclure du passage qui se trouve dans le traité de Huchald : « non « assuete organum vocamus, » que le procédé, décrit par lui, pour chanter à plusieurs parties, était connu avant lui et déjà en usage. Mais comme les auteurs, principalement les didactiques, parlent volontiers d'eux-mêmes, au pluriel, à la manière des princes, et que, de plus, aucun des auteurs antérieurs, dont nous possédons des traités de musique, n'a fait la moindre mention de cet erganum, l'on devrait rejeter cette supposition comme inadmissible, si elle n'avait été partagée par des écrivains recommandables. Le savant et intrépide investigateur Gerbert, dans son De contu et musica sacra, et, après lui, un écrivain moderne très-recommandable ont assuré que le chant à plusieurs parties avait été déjà introduit dans la chapelle pontificale par le Pape Vitalien (655-669). Il parattrait aussi, « d'après le tée moignage de beaucoup d'autours, » que, du temps de ce Pape, on entretenait des enfants de chœur, « dans la chapelle apostoli-« que, » lesquels, sous le nom de pueri symphoniaci, étaient logés et nourris dans le Parvisio (Ord. rom.; MABILLON, Mus. ital.). et, d'après le témoignage d'un certain Ba-leus, compilateur du xvi siècle, le Pape Vitalien aurait introduit l'harmonie, qui depuis a reçu le nom d'organum : ars organandi. De plus, Gerbert avance que la même chose fut confirmée par Eckardus, à Saint-Gall, qui écrivit au xue siècle (in File S. Notkeri Balbuli), en alléguant « que, da « temps de Notker (913), il avait existé. « dans la chapelle papale, certains chanteurs « que l'on appelait vitalioni, et qui enton-« naient le chant introduit par le Pape de ce « nom, lorsque ce Pape officiait; qu'ainsi. « l'on pouvait admettre, avec quelque rai-« son, que l'organum était le cantus reme-« nus que les chantres de Charlemagne devaient apprendre des chantres du Pape Adrien I". »

« Quelque estimables que puissent paraitre d'ailleurs ces autorités, il me semble cependant que les témoignages allégués par ces auteurs ne justifient pas entièrement les conséquences que l'on en tire.

a Je me garde bien d'inférer l'existence de l'harmonie ou d'un organum des mots pueri symphoniaci. Ces enfants pouvaient très-bien être appelés symphoniaci, parce qu'ils accompagnaient à l'octave, avec leurs voix élevées, le chant des hommes dans la chapelle; et enfin puer symphoniacus ne signifie pas littéralement puer concinens (enfant chantant en même temps), et ne doit pas se rapporter à une exécution simultanée-

En outre : un chant simple, une pure méodie, furent souvent appelés symphonia, car Guido se sert de ce mot, en opposition à celui de diaphonia. Quant à ce qui concerne le témoignage de Eckardus, qui est, je l'avoue, d'un certain poids, il ne me paraît pas du tout prouvé que, dans le passage cité, il ait voulu désigner, ni même ou en idée, le prétendu chant nommé organum. Le chant ritalien, dont Eckardus parle, mais qu'il ne décrit pas, ne fut pas autre chose, à en juger par toutes les circonstances, qu'un chant choral, orné, dans l'exécution, par les chantres. Il est très-possible que ce fut un chant de cette espèce qui plut à Charlema-gne, dans son séjour à Rome (776), et que ce fut celui que durent apprendre les chantres francs, dont les gosiers rudes et grossiers, d'après ce que les chroniqueurs nous rapportent, pouvaient si peu se plier aux quilismes et autres agréments des chantres Romains dans la vocalisation. L'Antiphonaire de Saint-Gall, le même qui a été déposé dans la bibliothèque de ce couvent par un des chantres envoyés à l'empereur, par Adrien, présente, en effet, à la fin des ver-sets, de semblables neumes (tournures de chant), qui ne furent pas autre chose que des vocalises de longueurs considérables, avec la manière dont ils devaient être exécutés, soigneusement indiquée dans le texte, au moyen de petites lettres placées au-dessus des signes de notation, selon le système du mattre de chant, propriétaire de ce livre. La signification de ces petites lettres a été expliquée par Notker Balbulus, dans une Epistola ad Lambertum. Ce Notker a par-là obtenu une place parmi les auteurs musicaux du moyen âge. Or, dans le nombre des écrivains contemporains, je ne sache qu'Eghinard qui ait fait mention de l'amour de Charlemagne pour le chant ecclésiastique, et il ne dit pas un mot de l'organum.

ORG

« Le témoignage de Baleus, en faveur de l'introduction antérieure de l'organum dans la chapelle pontificale, perd tout son poids lorsque l'on considère que les commentateurs des mêmes passages ou phrases presque identiques ne sont nullement d'accord sur ce qu'ils veulent accorder à Vitalien; car ils confondent, dans leurs opinions respectives, l'organum, l'orgue-organa (les instruments) et organum, chant à plusieurs

parties.

· Forkel (tom. II, p. 356) a éclairci ces erreurs avec une critique très-lucide; il est vrai que c'est au sujet d'une autre question et sur ce que, à l'occasion de l'histoire de l'orgue, plusieurs auteurs voulurent attri-buer à Vitalien l'introduction de l'orgue dans l'église. Voici le passage qui se rap-porte à Vitalien dans la vie des Papes de Platina; Cantum ordinavit, adhibitis ad consonantiam, ut quidam volunt, organis. Or, co passage se trouve presque littéralement dans Baleus, à l'exception des mots, ut quidam volunt, qui, vraisemblablement, lui déplai-saient. Baleus dit : (Frgana per consonantius humanis vocibus adhibuit. Il est donc

alors très-difficile de préciser ce que Baleus a entendu par le mot organa, qu'il a tout simplement copie sur un auteur plus ancien. N'aursit-il pas voulu indiquer l'orgue? Mais, si effectivement il y a eu quelque chose de vrai dans les récits des anciens chroniqueurs à l'égard du Pape Vitalien et de son introduction des organa, on n'a pas pu entendre autre chose, d'après l'ancienne acception classique de ce mot, que les instruments (organa) qui auraient accompagné le chant en employant les consonnances les plus simples et celles qui furent usitées de toute antiquité, savoir : l'unisson et l'octave; ce mot enfin n'a pu désigner l'orgue, organum, ainsi nommé per excellentiam, puisque le premier orgue n'est arrivé dans les pays orientaux qu'environ cent ans après le Pape Vitalien comme un présent de l'empereur grec Constantin Copronyme au roi Pepin (756). Ce ne peut être davantage l'orga-num, la symphonie ou la diaphonie de Hucbald, car cet organum tirait son nom de l'orgue dont il devait être une imitation.

ORG

« Indépendamment de ces motifs différents, que je crois assez concluants, il me semblerait de soi-même incroyable que les Papes eussent pu trouver du plaisir, n'importe dans quel temps, à entendre l'organum, ou, généralement, une harmonie telle qu'on la connaissait dans le moyen age jusqu'au xiv siècle, et qu'ils en eussent pu tolérer l'exécution. De tout temps, ennemis par principe de toute innovation, les Papes, comme on peut le prouver par toutes les périodes de leur histoire, n'admirent dans l'Eglise les inventions ou perfectionnements de 13 musique qu'après un mûr examen, et lorsque l'exécution pratique de ces amélio-rations avait acquis un certain degré de facilité et qu'elles étaient de nature à pouvoir contribuer à l'édification des âmes ainsi qu'à la splendeur du culte. Huchald luimême aurait été le premier à abandonner l'organum, si jamais il l'avait entendu de ses oreilles. Il est même vraisemblable que le supérieur de son couvent en eût empêché l'exécution après avoir entendu le premier verset, à l'essai qu'on en aurait fait, attendu que l'audition d'une semblable musique eût sans contredit trop ajouté à la rigueur des pénitences et des macérations imposées par les règles de l'ordre.

« Plusieurs écrivains qui ont traité de l'organum, et parmi lesquels on peut compter Forkel, sont d'avis que, dans l'origine, l'organum avait été une imitation de ce que l'on appelle fourniture, dans les orgues. La fourniture, car il faut que je le dise pour les lecteurs qui sont peu au fait de ce qui concerne cet instrument, est un registre dans lequel chaque touche fait parler à la fois sa quinte, son octave et même, actuellement, sa troisième majeure, et donne l'accord parfait majeur en entier. Ce registre, dans les lieux où il existe encore et où il est en usage, n'est jamais :employé seul, mais mêlé avec d'autres registres plus forts, de manière à produire à peu près l'effet

d'un millier de mauvais chanteurs. Seth Calvisius et Mich. Prætorius, auteurs de la fin du xvi siècle et du commencement du xvii\*, sur lesquels s'appuie Forkel (tom. II, p. 368), prétendent que déjà, dans les plus anciennes orgues, la fourniture a avait été introduite, non comme registre, car il n'en existait pas encore, mais réunie une sois pour toutes à chaque son, et c'est ainsi qu'elle serait parvenue jusqu'à nous. Ce-pendant, ni les auteurs cités, ni Forkel n'ont produit de témoignages ni de motifs de vraisemblance pour appuyer cette assertion. Pour mon compte, je nie la supposition, par ce que je ne conçois pas la raison qui aurait pu engager les constructeurs des plus anciennes orgues, qui étaient déjà trèsconsidérable quoique fort simples, à y faire entrer un son, la quinte, dont le mauvais esfet, en pressant plusieurs touches l'une après l'autre, avait du les frapper de suite, et, par cela même devoir les engager à éviter une irrégularité aussi désagréable que superflue (572). Il me paraît plus plausible que la fourniture a été essayée dans un temps postérieur, alors que l'on connaissait déjà les registres, et cela pour imiter l'organum des anciens théoriciens spéculatifs, et par un respect exagéré de ce qui était vieux, peut-être même d'après l'autorité fort vénérée de Guido. On regarde vraisemblablement ce jeu comme praticable dans une orgue un peu étendu, ou même comme une découverte heureuse en le mélant à des registres plus forts à cause du gros effet qui en résultait, et, par la suite, on le renforça de la tierce majeure, afin de rendre le monstre plus monstrueux encore. C'est ainsi que j'explique l'existence des fourni-tures dans les orgues; car, autrement, je soutiens que jamais créature humaine n'aurait pu supporter, même pendant une minute. l'infernale torture d'une fourniture isolée, sans tomber en convulsions.

 Je vais maintenant expliquer comment, d'un autre côté, l'organum pourrait bien avoir reçu son nom de l'orgue et en avoir été une imitation.

« Les plus anciennes orgues étaient d'une construction extrêmement défectueuse; leurs touches larges d'un demi-pied, séparées par un intervalle, ces touches que l'on devait abaisser avec le poing ou avec le coude, n'élaient sans doute pas propres à pouvoir produire une harmonie quelconque, et l'on ne devait guère être tenté de le faire. Cependant, cet instrument a pu fournir, par l'abaissement simultané d'une seconde touche, et cela d'une manière isolée, l'effet physique des consonnances alors admises. De plus, le joueur d'orgue a pu, à

(572) il n'y a pourtant rien là de bien extraor-dinaire, puisque les successions de quintes produisaient un si grand charme dans l'organum. Du reste, nous donnons cette opinion comme tirant sa plus ande valeur du nom de celui qui l'émet. Jamais M. Kiesewetter, si instruit du reste, n'a compris

dessein ou par maladresse, rester sur une note pendant que les chanteurs auxquels il donnait le ton continuaient leur chant; il a pu même arriver que, par hasard, il sit abaisse la quinte avec le ton principal et qu'il ait éprouvé une surprise agréable à l'audition du bon effet que sa quinte avait produit.

«On n'avait certainement pas par là trouvé l'harmonie, mais on avait été mis à portée de juger des résultats qui purent donner à des théoriciens spéculatifs l'idée de batir des systèmes hasardés. La réunion de plusieurs voix humaines, qu'ils imaginèrent là dessus, fut si peu heureuse, qu'elle était une imitation de ce que l'orgue leur avait fait entendre, et, de cette manière, leur disphonie ou polyphonie aurait reçu assez àpropos le nom d'organum.

«Si, enfin, d'après ces essais, Huchald a reçu de l'orgue la première idée de son erganum, nous ne pouvons nous empêcher d'admettre que d'autres aussi avant lui, et même de son temps, ont pu concevoir la même pensée, et que l'organum a pu être connu antérieurement, si ce n'est d'une minière pratique, au moins en théorie parmi

les musiciens scolastiques.

« Je crois inutile de faire remarquer, en parlant de ces premiers essais d'harmonie, que quelques historiens, tels que Printz et ensuite Marpurg, ont attribué l'invention du chant à plusieurs parties à saint Dun-tan, archeveque de Cantorbéry (900-988). Cette opinion n'a été vraisemblablement fondée que sur cette circonstance que co pieux pasteur, qui, suivant sa légende, protégea avec tant de zèle le chant d'église et s'entendait à la construction des orgues et à la fonte des cloches, a été représenté jouant de la harpe avec les deux mains.

« On a depuis longtemps renoncé à cette opinion, qui n'est pas suffisamment appuyée de preuves, et maintenant que nous possédons les traités de Huchald, Dunstan ne peut plus lui contester la priorité. » (Hist. & la musique de l'Europe occidentale, Roque

Huchald. .... « Si nous examinons les traités de Guido, nous y trouvons exactement l'ancien organum de Huchald. L'organum fait avec la quinte semble pourtant un peu trop dur à Guido. Il prétend la remplacer par sa diaphonie, qui lui paratt plus agréable, setra autem mollior, et qui n'est pas solr chose que l'organum avec la quinte, d'où l'on peut juger que Guido n'avait pas puisé dans Hucbald, dont il paraît avoir entière rement ignoré et les ouvrages et ce qui a rapport à l'organum, et la notation qu'il passe entièrement sous silence.

« Au reste, Guido, à l'exemple de son

les modifications que l'oreille devait subir des trasformations de l'art aux époques diverses, et jamis il n'a eu une idée nette des principes des tonilies. C'est ce qui nous a suggéré les réflexions prélai-naires que nous avons placées à la tête du present

prédécesseur, compose son organum à trois ou quatre voix (triphonia, tetraphonia), par redoublement d'une octave plus haute ou plus basse. Aussi, chez lui comme chez Huc-baud, les voix, dans le premier genre de l'organum, procèdent par mouvement direct et suites continues de quartes et de quintes.

ORG

« Guido connaît aussi l'espèce d'organum à deux voix, auquel je voudrais qu'ou donnat.le.nom d'organum vagans, décrit égale-ment par Huchald, et dans lequel Guido n'a pas été plus loin que lui. » (Hist. de la musique de l'Europe occidentale, Epoque Guido.)

Je terminerai cet article par une citation peu connue de l'abbé Lebeuf qui, outre une mention de la notation de Huchald, contient plusieurs détails historiques dignes d'intérêt. « On a déjà fait remarquer que le chant étoit dissicile à apprendre dans le ix et le x' siècles, et qu'il n'y avoit que l'usage du monocorde qui put en faciliter l'exécution aux apprentifs (573). Huchaud, moine de Saint-Amand, trouva le secret de placer, sur les différentes touches ou divisions de cet instrument, les lettres de l'alphabet, de mamere qu'une personne, sans l'aide d'aucune autre, put apprendre un air qu'elle ne savoit pas. On conserve en manuscrit, à la Bibliothèque du roi, son manuel intitulé: Enchiridion Uchubaldi Francigenæ, d'une écriture du x° siècle. On voit, par ce petit ouvrage, que ce moine inventa des signes de chacun des sons de l'octave, indépendents de lignes et de barres. On y trouve une ta-ble de leur valeur, appliquée sur l'hymne Sanctorum meritis, qui peut bien être de la main de l'auteur, et une savante explication de l'organisation du chant, qu'il représents comme un contrepoint grave, et qu'on ne faisoit guère sentir qu'aux endroits des repos du chant, appelés alors du nom de distinctions. Mais, malgré l'invention de Huchaud, le chant resta également obscur dans les livres. Dans d'autres pays, il y ent des signes de dix-sept ou dix-huil sortes, pour marquer les différents assemblages des sons : au moins Theager n'en compte pas davantage dans ce que le P. Pez nous a donné de lui (Thes. anecd., t. 1. in prafat., p. xv), non plus que le manuscrit de la Bibliothèque Colbert, très-curieux sur cet article (Cod. Colb., 1297, foi. 110 [574]). Ces signes se placèrent sur les paroles, sans cordes ni sans clefs, de sorte que Bertrand, moine de Charroux (575), a eu raison de dire dans son poéme sur la musique, que c'étoit une science difficile, et qu'à moins que les sons ne fussent appris de mémoire, ils périssoient, parce qu'on ne pouvoit pas les écrire.

(573) Il est certain, ainsi que l'observe M. Fétis, rue la musique était une science fort difficile au siècle de Huchald, à cause de l'obscurité qui résultait pour la théorie du mélange des échelles des modes grecs avec l'échelle monome réformée par saint Grégoire.

(574) Je laisse aux paléographes musiciens le soin de mous indiquer les numeros correspondants des

1136. cités ici, dans la Bibliothèque nationale. (575) « Cet auleur est appelé Bertrandus Pruden-DICTIONNAIRE DE PLAIN-CHANT.

« L'obscurité de cette science et sa dissiculté n'empêchèrent pas une infinité de savants de composer des pièces de chant; ni ne rebutèrent pas les jeunes gens qui aspiroient aux emplois de l'Eglise. C'étoit, au contraire, dans les deux siècles dont je parle, une science attachée, pour ainsi dire, à tous les personnages qui étoient distingués par d'autres endroits. Charles le Chauve (576) et Charles le Gros aimèrent le chant. Quelle peine ne se donnèrent pas Elisachar et Amalaire pour arranger l'Antiphonier, sous Louis le Débonnaire? C'étoit vouloir s'ériger en philosophe mal à propos, que d'entreprendre de composer du chant, sans avoir été instruit méthodiquement des règles. Milon de Saint-Amand regards comme tel son neveu, qui avait osé composer des antiennes, en l'honneur de saint Audré, sans sa participation, et il le chassa honteusement de son abbaye. Hucbaud en ayant composé à Reims, et ensuite à Nevers, se fit connoître de plus en plus et devint fort fameux. Combien de pièces de chant n'eut-on pas de saint Odon de Cluny, qui avoit appris la musique à Paris, sous Remi d'Au-xerre? Si j'entreprenois de rapporter ici ceux qui composèrent alors du chant d'Eglise, je nommerois Radbod, évêque d'Utrecht, mort en 917; Guy, évêque d'Au-xerre, mort en 961; Olbert et Etienne, abbés à Gemblours; Heriger, à Lobbes, plusieurs célèbres moines de Saint-Gall, de Saint-Laurent de Liége; le fameux Gerbert; Fulbert, évêque de Chartres; Renaud, évêque de Langres. La plupart de ces personnages sont connus pour avoir été illustres par d'autres écrits; et le goût pour le beau chant ne les détourna pas de leurs occupations plus importantes. Létald de Micy, qui en composa aussi, a fait observer qu'on sentit alors dans plusieurs pièces un goût nouveau : ce goût, que j'ai remarqué comme lui, ne se trouva nouveau qu'en ce qu'on revenoit plus souvent se reposer sur la corde finale. Cela fut surtout sensible dans les chants de la façon d'Etienne, évêque de Liège (Office de la Tri-nilé). Je ne dis rien du roi Robert : personne n'ignore combien ce prince se signala de ce côté-là, et que, voulant aller à Rome, il choisit pour l'accompagner ceux de son royaume qui avaient le plus de réputation dans la science de la musique et des offices divins. (Chronic. Hariulfi centul. de Engilramno.)

« Les historiens n'oublièrent pas de marquer alors la musique parmi les sciences qu'on enseignoit aux jeunes gens de dis-tinction. Il en est fait mention dans le faux

tine, dans le ms. de la Biblioth. Colbert, cod. 1297,

Reg. 5976. 2. >

(576) Ce fut peut-être à cause du goût de ce prince pour la musique qu'Hucbald eut l'idée de lui dédier un poeme à la souange des chauves, intitulé : Ægloga de calvis, et dont tous les mots commencent par un c. Selon l'auteur de la Biographie universelle des musiciens, ce morceau de poésie barbare a été publié plusieurs fois dans les xvi et xvii siècles.

Hinemar, à l'occasion d'un clerc du palais, nommé Vaudelman, enseigné par Teutgaire, maître de chant à Saint-Denis, chez celui qui écrivit la vie de saint Aldric, évêque du Mans, dans celle du bienheureux Jean de Gorze, dans Frodoard au sujet d'Hervé, archevêque de Reims, successeur de Foulques. Abbon de Fleury l'avoit apprise d'un clerc, à Orléans, à prix d'argent, et cela en secret, à cause des envieux : il l'enseigna depuis à ses propres écoliers. Herbert, fils d'un Juif, élevé dans l'église de Chartres, et depuis abbé de Lagny, avoit brillé dans cette science sous l'évêque Fulbert . . . . .

« Les moines ne connurent pas seulement l'orgue; il y en avoit à Saint Gall, dès le règne de Charles le Chauve, qui surent jouer des instruments à cordes et à vent : lel fut un nommé Tutilon, disciple d'Ison, mort en 871. (Ann. Bened., t. 111, p. 173.) Ce fut aussi de ces quartiers la qu'émanèrent les séquences de la messe à la fin du ix' siècle, et qui se répandirent si fort en France et en Allemagne dans le xº : ouvrages où l'on porta le chant à toute l'étendue que peuvent avoir les plus fortes voix humaines, et dans l'exécution desquels on ne faisoit pas dissiculté de nommer à Dieu ou aux saints, ou même aux fidèles, les noms grecs des pièces qu'on chantoit, jusqu'à y parler de magadization (577). On donua aussi à quelques-unes de ces séquences les noms de frigdora, d'occidentale et de clarella, qui sont restés à deviner.

« Quoique le règne du roi Robert fût fert distingué par la science de la musique, il l'eût été davantage, s'il n'eût point un peu précédé la découverte que Guy Arétin fit en Italie, d'un nouveau secret d'enseigner et de noter le chant. J'avoue qu'en en trouve quelques idées préliminaires chez tes moines de Corbie à l'an 986. (Annal. Bened., t. IV, p. 36.) Mais le religieux italien bénédictin que je viens de nommer n'en passe pas moins pour être inventeur des signes de chant et par clefs (578). »

ORGUE. — I. « Le christianisme a inventé l'orgue, » a dit Chateaubriand, et cette parole n'est pas une hardiesse de poëte; c'est le mot profond d'un historien. Oui, le génie religieux a pu seul faire de l'orgue le merveilleux instrument que nous connaissons, et qui est l'expression la plus complète à la fois et la plus parfaite de la pensée chrétienne, dans l'art envisagé comme forme du culte. Mais ce qu'il y a d'admirable, c'est que l'orgue, en dehors des attributions qu'il exerce, en vertu d'une destination particulière, qui l'associe aux cérémonies les plus augustes et les plus imposantes, est encore,

(577) Plangat plectrica voce summa omnis concio, atque tanta succiuat perplexa ordine armonia terminalis magadis resultet sonera. (Prosa S. Carilefi, ex ms. Floriacenti 64.) On y voit tous les termes du métier. Prome casta concio curmina, organa subnectens hypodorica. (In plurib, Missal. ab undecimo seculo.).

(578) Leneur, Dissert. sur l'état des sciences dans

dans un ordre tout à fait dissérent, c'est-àdire dans la sphère de la musique proprement dite, investi d'une véritable suprématie, soit comme créateur de l'harmonie, soit comme générateur de l'orchestre et des instruments à clavier, soit comme ayant donné lieu à certaines formes de style, soit ensin à cause de son influence générale sur les progrès et les transformations de l'art.

Aussi, tandis que l'orgue résume en lui les traditions ecclésiastiques et liturgiques, auxquelles son histoire se lie étroitement, d'un autre côlé il est le pivot autour duquel se déroulent les périodes et s'accomplissent les révolutions de l'art musical. Sacerdotal par sa destination, architectural par sa forme, chef-d'œuvre de l'esprit humain dans sa structure, il participe en quelque sorte à ces grands caractères que la religion communique à tout ce qu'elle touche : l'antiquité, la perpétuité, l'universalité, l'unité, l'autorité. L'unité, avons-nous dit : mais en même temps que l'orgue est un, il est varié et multiple; il est voix et orchestre tout ensemble; instrument monumental, il repré-sente ce qu'il y a d'immuable dans les for-mes du chant liturgique, et cet art qui se développe au dehors; il se modifie d'après cet art et le modifie à son tour. Et malgre cela, l'orgue ne cesse jamais d'être la voix du temple, auquel il est incorporé, privilése qu'aucun instrument, qu'aucun orchestre . si puissants qu'ils soient, ne sauraient tui disputer. Il est donc l'intermédiaire entre le temple et la cité; il est le lien entre le plainchant et la musique. Placé entre les deux inspirations, il participe de l'une et de l'autre ; il adoucit ce que la première a de trop austère; il imprime à la seconde une certaine gravité et la contient dans ses écarts Il résume l'art tout entier, les traditions anciennes, les progrès actuels. C'est pour cela que la voix unanime l'a investi d'une sorte de magistrature et qu'il est appelé le roi des instruments (579)

Que l'orgue remonte à une haute antiquité, que son origine soit humble, obscure, ignorée, c'est ce qui est hors de contestation. Plusieurs auteurs, parmi lesquels al faut citer Héron le mécanicien et Athénée, attribuent l'invention du clepsydre ou hydraule, c'est-à-dire de l'orgue hydraulique de vòmp, eau, et midée, flûte), à Ctésibius, célèbre mathématicien d'Alexandrie, qui vivant sous le règne de Ptolémée Phiscon, environ ceut vingt ans avant Jésus-Christ. Mais il est contain que le type de l'orgue existait avant Ctésibius, et que l'invention de celuimitétant admise, elle ne peut être, d'agrès de graves autorités, qu'un changement ou une transformation. Or, ce type, quel est-il?

les Gaules depuis Charlemagne jusqu'an roi Robert, en tête du tom. Il du Recueil de divers écrets pour servir d'éclaircissement à l'Hist. de France, par la même; Paris, Barois fils, 1738.

(579) Et de tous les instrumens le roi Dirai ci, comme je croi, Orgue, etc.

(GUILLAUME DE MACHACET.)

L'origine de l'orgue, dit Lichtenthal, remonte à l'antiquité la plus reculée et doit être cherchée dans l'instrument le plus ancien, dans le simple chalumeau (el simplice zufolo). D'un registre, sur lequel plusieurs tuyaux étaient joints ensemble, sortit une espèce d'orgue. Pan en réunissait déjà quelques-uns avec de la cire :

ORG

Pan primus calamos cera conjungere plures (Vinc., Eclog.) I matil wit .....

et il enseignait à en tirer des sons avec la bouche.

### . Nam te calamos inflare labello Pan docuit ..... (CALPHURINUS apud BARTHOL.)

Le nombre des tayaux n'était pas déterminé. Virgile parle d'un instrument pastoral qui avait sept tuyaux inégaux (580), et Theocrite fait mention d'un instrument qui en avait neuf (581). (Dizionario e bibliographia della musica, del dottore Pi tro Lich-TENTHAL, VOCE Organo.)

Plus le fait principal, que nous cherchons à mettre en lumière, semble être puéril en lui-même, plus nous devons, pour l'objet que nous nous proposons, l'entourer de preuves péremptoires. Il est maintenant démontré, grâce à M. F. Danjou, que, du temps de Pindare, un instrument complétement portatif était adapté à la syrinx où flûte de Pan. « On est fondé à croire, dit ce littérateur, qu'on imagina de placer la flûte de Pan ou syrinx sur un costre, en y adaptant de petits sousslets; que ce nouvel instrument, en raison de sa construction grossière, demeura peu connu jusqu'à l'époque où Clésibius.... inventa le moyen d'attirer et de refouler l'air par l'impulsion de l'eau, et, appliquant sa découverte à l'orgue, on rendit les sons plus forts et plus soutenus. Un passage précieux justifie cette conjecture. Pindare (pythique 12) attribue à Minerve l'invention d'un instrument avec lequel elle voulut reproduire les cris lugubres de la Gorgone au moment où Persée l'extermina, et les sifflements des serpents qui s'agitaient sur sa tête; l'ode est adressée à Midas d'Agrigente, habile sur cet instrument, et vainqueur des Grecs dans son art, aux jeux Pythiques. Le poëte s'exprime ainsi : Pallas avait fait triompher des périls ce héros (Persée) cher à son cœur; alors elle inventa une flûte qui produisait une multitude de sons, et imitait les cris plaintifs poussés par

(580) Est miki disparibus septem compacta cicutis

Fistula. (Eclog. 2.)
(581) Σύρεγδ' ἄν ἐποίμακ, καλάν ἰχὰ ἐνκάφωνον.
(ΤΗΕΟCRITE, idyll. 8.)

Une flote à neuf trous, qu'avec un art extrême, De neuf tuyaux unis, j'ai su faire moi-même. (Trad. par Longspierre.)

(582) Nonnus (Dionys., c. XXIII) raconte le même Evenement et dit aussi que Minerve inventa, pour cette occasion, un instrument composé de flutes somores et assemblées avec ordre.

(583) « Voici les expressions du scoliaste : « Άγωνιζομένου γάραυτου, άνακλασθείσης τος γλωσσίδος ακουσίως ε πεί προσκελλεθείσης τῷ ρυρανίσκος, μονοῖς τοῖς καλαμοῖς, ε τρόπφ σύρηγος αὐλάναι: La languette s'étant re-

la Gorgone. Elle nomma cette stûte l'instru-MENT A PLUSIEURS TRTES; elle en fit don aux hommes, pour qu'il les appelat aux combats glorieux; ses sons s'échappent à travers un mur d'airain et des roseaux qui croissent près de la ville des Graces et sur les bords ombragés du Céphyse.

« On voit qu'il est question dans ce passage d'un instrument d'une espèce particulière (582) composé de plusieurs tuyaux, dont quelques-uns étaient de métal, tel qu'aurait pu être un petit orgue portatif. Plusieurs considérations me semblent favoriser cette hypothèse: d'abord le scoliaste (583) à cet endroit raconte qu'à peine Midas eut-il commencé à jouer, un accident survint à l'instrument; que, sans se déconcerter, il n'en continua pas moins à jouer avec les seuls tuyaux à la manière de la syrinæ.

« Or, on sait que cet instrument présente encore aujourd'hui l'image de la disposition des tuyaux dans un orgue, et en supposant que le clavier, ou ce qui en tensit lieu, se soit dérangé subitement, on concevra qu'il ait pu se servir de l'instrument comme d'une flûte de Pan, ce qu'il n'eût pas eu besoin de faire, sans l'accident survenu; et alors quel autre qu'un petit orgue aurait pu présenter l'image de la syrinx, sans être joué de la même manière? et il est important de remarquer que, quelques siècles plus tard, Pollux a écrit que l'orgue ressemblait à une syrinx renversée (584). Un dernier rapprochement peut venir à l'appui de cette opinion. Minerve était surnommée Tritonia, parce que, suivant Pausanias, elle était fille de Neptune et de la nymphe Tritonide; reire en dialecte éolien, signifie tête, et l'orgue est appelé triton dans Cornelius Severus, soit qu'ou entendit par ce mot l'instrument consacré à Minerve Tritonia, qui l'avait inventé, ou l'instrument à plusieurs têtes, ainsi que Pindare l'appelle luimême. Peut-être objectera-t-on, d'après les récits de plusieurs auteurs, que la flûte inventée par Minerve était construite avec un os de cerf, et que cette déesse la jeta dans une fontaine, parce qu'elle lui enslait les joues d'une manière ridicule; mais cette fable est tout à fait différente de celle racontée par Pindare, et dans cette dernière, il est question d'un instrument à plusieurs tuyaux, et il n'y est dit nulle part que le souffle de celui qui jouait y fût nécessaire. Pollux (585) désigne l'orgue par le nom de

courbée subitement et s'étant attachée au sommet. c il joua avec les seuls tuyaux à la manière de la sycrinx. ) Le savant Bæck a pensé qu'il s'agissait de la flute double, mais cette opinion est inadmissible. Comment un seul homme aurait-il pu tirer des sons de plusieurs tuyaux à languette sans cette languette même? Ensuite la flûte double ne ressemblait en rien à la syrinx : comment donc aurait-on pu s'en servir de la même manière? Il est bien plus naturel de croire que γλωσσίς répond à la partie appelés linguamen ou soupape dans l'orgue moderne, et ούρανίστος à la partie appelée sommier, summa. ) (584) Pollux, Onomasticon, lib. IV, cap. 9.

(585) Ibid.

Môte tyrrhénienne; il nous apprend qu'il y avait deux instruments de ce nom; l'un plus grand était hydraulique, le plus petit était pneumatique. Ce nom de flûte tyrrhé-nienne semblerait indiquer que cet instrument est originaire d'Etrurie, mais il ne pourrait détruire en rien mon opinion sur celui de Pindare, car les Tyrrhéniens reçurent leur nom d'une tribu de Pélasges, expulsée de Béotie par les Eoliens, et qui vint s'établir au sud de la Méunie, dans le pays du Tyrrha, et il est permis de penser qu'ils importè-rent cet instrument de Grèce en Etrurie. Je me suis appesanti surce passage de Pindare, parce que les commentateurs, n'ayant pas songé qu'il y pût être question d'un petit orgue, ont vainement cherché à l'expliquer autrement. En admettant que l'existence de l'orgue y soit prouvée, on voit qu'il remonterait à une très-haute antiquité...» (Revue musicale, 7° année, 1833, n° 29.)

ORG

Cette longue citation donne une valeur historique à l'origine que nous attribuons à l'orgue. Le chalumeau, la syrinx, le sifflet de Pan, ou flute des paysans, n'est donc autre chose que l'orque ancien, le généra-

teur de l'orgue moderne (586). Tel est l'instrument dont Homère parle presque avec mépris. Si, dans l'Iliade, le poëte veut peindre une fête nuptiale, ce sont la flûte et la cithare qui accompagnent les chants. Quand il s'agit des danses des vendanges, la cithare seule guide la voix des chanteurs; mais lorsqu'il est simplement question de bergers et de troupeaux, alors il n'est plus fait mention que de la syrinx, du petit instrument pastoral, qui joue un si grand rôle dans la fable de Daphnis et Chioé (587). Voilà l'état d'abjection dans lequel cet instrument traine son existence, ainsi que l'atteste encore le nom dont on le désigne et l'usage auquel on l'emploie, dans une partie du midi de la France. Mais il ne suffit pas d'établir que l'origine de l'orgue est vulgaire, puérile même, comme on l'a dit; il faut encore remarquer dans le chétif instrument dont l'orgue est le développement, deux autres caractères qui contrastent singulièrement avec cette même origine. Ku effet, Lichtenthal observe très-bien que le chalumeau, toujours en usage chez nous, a été trouvé dans les contrées méridionales les plus récemment découvertes. — Il est de fait que la flûte de Pan, la syrinx, le sifflet, en un mot, est connu depuis un temps immémorial en Arcadie, en Béotie, en Chine où il existe toujours; il est chanté par des poëtes, et des poëtes tels qu'Homère, Pindare, Théocrite, Virgile, Lucrèce; chez les Arabes, c'est le alam, le kalamos chez les Grecs, le calamus chez les Romains, en France le chalumeau. Il n'est ancune région du globe où il ne se montre dans sa constante et grossière sim-

(586) . Le hagub, l'ancien orgne, n'était pas autre chose que ce qu'on appelle aujourd'hni la flute de Pen, pnisqu'il était composé de rose ux, d'inégale longueur, attachés ensemble. > (Itist. ae

plicité; il ne subit nulle part aucun changement, aucune modification, malgré cette loi générale en vertu de laquelle tout produit des arts tend à un perfectionnement quelconque; et, à moins qu'on ne veuille se prévaloir du rôle qu'on lui attribue dans les cérémonies et les danses sacrées des Hébreux et de son introduction fort incertaindans l'Eglise au vi siècle, il se perpé-tue sans utilité réelle ou appréciable. Quelle peut être la raison de cette propagation, de cette durée ? Comment expliquer la destinée de cet instrument mystérieux, soit qu'il se présente sous sa forme brute et primitive, soit qu'il apparaisse sous la forme majestneus de l'orgue? Ici, c'est un instrument, le pre-mier, quant à l'ancienneté; le dernier, quant à l'importance, qui, à cause de sa petitesse, de sa trivialité, des limites étroites dans lesquelles son diapason est resserré, n'a pas même un rang dans la biérarchie des instruments de musique, et ne peut exercer aucune fonction dans l'art même le plus banal; là, c'est un instrument grandiose, colossal, imposant, que le langage humain proclame souverain dans l'ordre instrumental, que la théorie reconnaît également comme souverain dans l'ordre des découvertes et des progrès scientifiques, que l'histoire, d'accord avec la théorie et le langage, nous montre comme le pivol sur lequel roulent toutes les périodes de l'art. L'un, stationnaire dans sa forme, l'autre, progressif, appelant successivement à lui tous les procédés, toutes les connaissances mécaniques, toutes les industries, tous les métiers, qui, tous, se sont donné pour ainsi dire rendez - vous à cette merveille des perfections humaines. Celui-ci, forçant l'écho des montagnes à répéter inperturbablement le sifflement perçant et monotone du pâtre, ou la chanson du cherrier. comme dit Longus; celui-là, harmonie du chant sacré, interprète de la voix du peuple dans le temple; dans le temple aussi, éche des chants de la création, et symbole des concerts de l'homme et de la nature célébrant le Dieu de l'univers. L'un et l'autre enfin, premier et dernier annesu de la chaîne musicale, indiquent les limites du domaine de l'art : au sommet, l'orgue: à l'extrémité la plus reculée, le chalumeau. Tous les deux néanmoins sont pr pulaires; ce dernier, dans la significa-tion littérale et vulgaire du mot; le premier, populaire selon l'acception la plus élevée, parce qu'il exprime le chant de la multitude rassemblée dans le temple Tous les deux enfin se partagent en con-mun le double caractère de perpétuilé et d'universalité: perpétuité de l'un, qui, etrant et vagabond, se propage dans son étal d'isolement prolongé, comme pour rendre à la fois témoignage à l'origine obscure et

la mus., trad. de l'anglais de STAAFFORD, p. 12).
(587) Voy. dans les Métamorphoses d'Ovi's l'histoire de la nymphe Syringe.

humble, à la mission splendide et relevée de l'autre; universalité de ce dernier, manifestée par le rôle qu'il est appelé à remplir dans le culte chrétien, et par la domination et l'influence illimitée que sa prééminence sur tous les autres instruments lui confère dans le cercle des conceptions et des développements de l'art.

ORG

Quel est donc l'inventeur de l'orgue? Autant vaudrait demander le nom de l'inventeur de l'architecture du moyen âge. Les arts ne s'inventent pas ; l'homme s'exprime par la parole, les peuples par les langues, la société par les monuments. L'orgue est un monument. Comme l'architecture chrétienne, l'instrument chrétien est une invention anonyme et collective. Les hommes ont eu besoin de prier en commun, et, avec des idées plus épurées sur la nature et la création, ils ont construit la basilique chrétienne, symbole de l'univers, auquel préside une sagesse infinie; ils ont eu le besoin de prier en commun dans ce temple, et ils ont créé l'orgue, symbole et réunion de tous les instruments de musique. L'orgue est l'instrument des instruments (588), et voilà pourquoi il en a retenu le nom, organum; de même (et ce n'est pas moi qui ai fait le rapprochement), de même que le livre des livres a été appelé la Bible.

Parmi un grand nombre d'ouvrages sur l'orgue dans ses rapports avec le culte chrétien cités dans la Bibliographie de Lichtenthal, il est un discours du curé George-Godefroy Richter, dont le titre m'a frappé; il est intitulé: VIVUM DBI ORGANUM. La

(588) Je saisis cette occasion de faire remarquer la véritable origine de la règle qui permet d'em-ployer le mot orques au pluriel pour exprimer l'orgue au singulier. Le mot organum signifiait instrument : comme l'orgue comprenait plusieurs instruments, il fut désigné sous le nom d'organa, les instruments, et, peu a peu, il retint seul le nom

et il fut appelé organum ou organu.
Il en fut de même pour le français : on disait
tantôt orgue au singulier et tantôt orgues au pluriel. Mais je crois le pluriel plus ancieu, et cela s'explique par ce qui vient d'être dit.

On lit dans le roman de Brut :

Moult oissies orgues sonner,. et dans le Roman de la Rose :

> Organs aroient bles maniables A une main portables

Plus lard en effet nous trouvons orgue au singulier.

Et de tous les instruments le roi.

(GUILLAUME DE MACHAULT.) Orgue, etc.

Et il est très-remarquable que Guillaume de Machault se serve du mot orque au singulier pour exprimer cette prééminence de l'orque sur tous les instruments qui lui a conféré une sorte de royauté dans l'ordre instrumental, car le même poète emploie le mot orgues au pluriel dans ses deux poèmes sur la Prise d'Alexandrie et Le temps passeur, où il ne fait qu'une simple énumération des divers instruments de musique.

Ainsi, l'on doit maintenir l'usage du singulier et du pluriel pour désigner un seul instrument, et dire indifféremment : L'orgne de Saint-Maximin a eté

même idée se retrouve au fond d'une fœulo de sermons prononcés à l'occasion de la dédicace ou de la consécration des orgues dans les temples catholiques ou protestants, et Carraccioli a exprimé la pensée du curé Richter quand il a dit que « l'orgue et les cloches sont les interprètes de la vérité même, à qui elles sont spécialement consacrées. »

Voilà l'orgue dans l'église; à quelle épo-

que y est-il entré?

Le premier fait relatif à son usage dans le culte est l'envoi d'un orgue au roi Pépin par l'empereur Constantin Copronyme, en 757, orgue qui fut placé dans l'église de Saint - Corneille, à Compiègne. En 826, Louis le Débonnaire commandait un orgue à un prêtre vénitien, nommé Georges, pour l'é-glise d'Aix-la-Chapelle. Plus tard, le Pape Jean VIII, élu en 872, écrivait à Anno, évêque de Freising, en Bavière, pour le prier d'envoyer en Italie un orgue et un artiste qui fût à la fois facteur et organiste. Mais l'introduction générale de l'orgue dans les temples ne date que de la fin du x'siècle ou du commencement du xi. A cette époque, l'orgue fut adopté dans les églises et les couvents de l'Italie, de l'Allemagne, de l'Angleterre et de presque toute l'Europe.

Il n'y a nulle proportion entre sa structure au viii siècle, telle alors qu'il fallait frapper les touches à coups de poing ou à coups de marteau pour faire résonner les tuyaux, et l'orgue qu'en l'année 951, Elphégus, évêque de Winchester, fit construire dans le couvent de ce lieu : cet instrument était composé de trente soufflets, et il ne

construit, ou les orgues de Suint-Maximin ont été construites par le P. Isnard.

Mais, comme le remarque fort bien M. llame! (Avant-Propos du Facteur d'orgues, p. 1) la disticulté nait lorsqu'on veut parler de plusieurs instruments distincts; je suppose qu on veuille dire: L'orgue de Saint-Maximin a été construit par le P. Isnard comme celles de Cavaillon et de l'Isle, mais ces deux dernières sont bien moins puissantes que cekui de Saint-Maximin.—On voit tout de suite combien il serait bizarre de présenter dans la même phrase le même substantif sous deux genres différents; biaurrerie qui entraînerait une soule d'équivoques, en raison de ce que la même église peut contenir deux ou plusieurs orgues, comme Saint-Pierre de Rome, et la plupart des paroisses de Paris qui out un grand orgue et un orgue de chœnr. Il est donc nécessaire, croyous-nous, de prendre le parti indiqué par M. Hamel, savoir, de donner au mot orgne le genre masculin, soit au singulier, soit au pluriel, lorsqu'on veut parler de plusieurs orgues différents. Selon cette manière, la phrase suivante n'a plus rien de choquant.

L'orgue de Saint-Maximin a été construit par le P. Isnard, comme ceux de Cavaillon et de l'Isle, mais ces deux derniers sont bien moins puissants

que celui de Saint-Maximin.

L'embarras des grammairiens est fort divertissant au sujet du mot orgue. Je ne parle pas de la vrait origine du pturiel appliqué à un seul instrument

origine qu'aucun d'eux n'a entenduc.

La Grammaire des grammaires dit fort sérieuse ment: « Fabre est d'avis qu'il ne faut pas dire C'est un des plus belles orgues. Fabre est d'aris qu'i ne faut pas est aussi heureusement trouvé que l'exemple.

fallait pas moins de soixante-dix hommes pour les mettre en mouvement et distribuer

ORG

l'air dans quatre cents tuyaux

M. Hamel va nous parler d'un orgue hy-draulique que M. Danjou, dans la Revue mu-sicale, et M. Bottée de Toulmon, dans sa Notice des instruments du moyen age, ont mentionné aussi.

a Le seul écrit, dit M. Hamel, qui puisse nous donner quelque idée de la forme de l'orgue hydraulique est une pièce de vers figurés, de Porphyre Optatien, qui vivait au IV siècle. Comme ce petit poeme est curieur et rare, et qu'il peut jeter quelque lumière sur le sujet qui nous occupe, nous allons le transcrire ici

Et principis tropera Solemnibus remotum Redduntur et coreis. Hine ordo veste clara Totis virent plateis. Et frondibus decoris Urbesque flore grato, Exsultat omnis ætas, Pelicibus trimphis Tot laureas virentes, Virtutibus per oriveu Me sors iniqua lastis Dat munera et corona: Tota vota fonte Phœb Feruntque dona lati. fausto precantur ore, Jum purpuris honorum Fersuque compta solo Votaque jam theatris luro ferens corusco am Roma culmen orbi ix hac sonare sivit lictories triumphis lugusta rite seclis

#### REDDERE ATAII TAYUL VICTORE OTSUBUA

Perque modos gradibus surget fecunda sonoris Eve cavo et tereti, calamis crescentibus aucta. flæc erit in varios species aptissima cantus, Tempore subparili, metri rationibus isdem Parva nimis longis, et visu dissona muitum Augeri longo pattens exordia fine Spiramenta, probans placitis bene consona rhythmis, Dimidium numeromusis tamen æquiparantem ino bis spatio versus elementa prioris Ascensus jugi cumulato limite cludat, Ultima postremo donec fastigia tota Exiguo cursu; parvo crescentia motu, Ausuro douet metri felicia texta, lamque metro et rythmis præstringere quidquid ubique est Plecira adaperta sequi, ant placidos bene claudere cantus; Quodque que at minimum adınotum intremefacta frequenter Compositum ad numeros, propriumque ad carmina præstat, Hisc atque hinc animæque agitant augetque reluctans Unos vicibus crebris juvenum labor haud sibi discort sub quibus unda latens properantibus incita ventis, Artificis manus in numeros clauditque aperitque Juis bene suppositis quadratis ordine piectris Dinumerans, cogens æquari lege retents

« Le poëte a voulu représenter par la forme de cette pièce l'instrument qu'il décrit. Vingt-six vers ïambiques tiennent lieu des touches. Le vers

# Augusto victore juvat rata reddere vota

placé horizontalement, désigne le sommier sur lequel sont posés les tuyaux figurés par vingt-six vers hexamètres, dont le premier a vingt-cinq lettres, et dont chacun des autres s'accrost d'une lettre jusqu'au dernier, qui en a cinquante.

« C'est au quatorzième vers hexamètre que commence la description de l'orgue, dont voici la traduction, que nous empruntons à l'intéressante notice que M. F. Danjou a publice dans la Revue musicale (n° 47, 5° année):

- « Ces vers sont la figure de l'instrument, « sur lequel on peut faire entendre des « chants variés et dont les sons puissants
- « s'échappent de tuyaux d'airain creux, ar-
- « rondis, et dont la longueur s'accroît régu-« lièrement. Au-dessous des tuyaux, sont

- « placées des touches, au moyen desquelles « la main de l'artiste ouvrant ou fermant à « son gré les conduits du vent, enfante une mélodie agréable et bien rhythmée. L'esu
- placée au-dessous de ces tuyaux et agilée par la pression de l'air que produisent le travail et les efforts de plusieurs jeunes
- gens, donne les sons nécessaires et assortis à la musique. Au moindre mouvement
- les touches ouvrant les soupapes peutent
- exprimer aussitôt des chants rapides et auimés, ou une mélodie calme et simple;
- « ou bien encore, par la puissance du rhia thme et de la mélodie, répandre au loin
- « la terreur. »

« Ce qu'il y a de plus remarquable dans ce document, c'est la disposition des tayans vont en croissant de longueur de la gauche à la droite de l'organiste. » (Man. de fact. d'orgues; Paris, Roret, t. 1 .. Notice hist.

Tous les orgues qui servirent dans les dernières fêtes de l'empire romain, ou qui furent employés dans les cérémonies rein-

gieuses jusqu'au ix siècle el'ère chrétienne, tous nes orgues étaient hydrauliques. Celui que Pépin reçut, en 757, de Constantin Copronyme, et qui fut placé dans l'église de Saint-Corneille à Compiègne, était de ce genre. On n'entend pas très-bien aujour-d'hui le sens de ce mot hydraulique, mais tout concourt à prouver que l'orgue hydraulique était un instrument à vapeur. L'eau était mise en ébullition dans un réservoir placé sous les tuyaux, et chaque fois qu'en frampant une touche on levait la soupape qui bouchait la partie inférieure d'un des tuyaux, la vapeur en s'échappant par ce cylindre de métal produisait un son. Le passage suivant, cité par Du Cange (ad voc. Organum), et tiré par lui d'un écrivain du xii siècle, Guillaume de Malmesbury, ne permet pas de douter que ce ne soit là la véritable définition du mot hydraulique : Exstant etiam apud illam ecclesiam organa hydraulica, ubi mirum in modum aquæ calefactæ violentia ventus emergens implet concavitatem barbiti, et per multiforatiles transitus anea fistula modulatos clamores emittit. M. Hamel (Fact. d'org., Avant-Propos, p. xxix) cite un autre fait plus ancien. Pollux, qui vivait au commencement du 11° siècle, dit, en parlant de la flûte tyrrhénienne : Sed huic rursum contraria est tyrrhena tibia, inversa syrinzi similis, cujus quidem arundo ferrea est qua inferne inflatur, spiritu quidem minore, sed propter AQUAM BBULLIERTEM majorisono spiritus aura emillitur. Mullisonans hæc tibia est; et ferrum vocem reddit validiorem. (Julii Pollucis, lib. iv, cap. 9, §§ 67-70: De instrumentis que instantur.) Ainsi, des les premiers siècles de notre ère, on connaissait la force de la vapeur, aquæ calefactæ violentia, et il a sallu plus d'un millier d'années pour qu'un mécanicien eut l'idée d'en profiter.

Tel nous paraît être aujourd'hui l'orgue hydraulique qui a excité l'admira-tion des anciens écrivains. Claudien en parle avec enthousiasme. Tertullien le regarde comme résumant déjà en lui tous les instruments de musique : « Voyez, dit-il, « cette machine étonnante et magnifique, « cet orgue hydraulique composé de tant de a parties différentes, de tant de jointures, « de tant de pièces, formant une si grande « masse de sons et comme une armée de « tuyaux, et cependant tout cela pris ensemble n'est qu'un seul instrument! » D'après le témoignage de Corneille Sévère et de Pétrone, « l'orgue hydraulique, en raison de « la beauté et de la puissance de ses sons, • fut placé dans les grandes enceintes; au cirque, pour animer les athlètes par ses · accents; au théâtre, où il accompagnait et « réglait le jeu des pantomimes.»

Déjà sous cette première forme, l'orgue semblait pressentir ses futures destinées, tant il offrait dans sa structure de grandeur et de majesté.

(589) Voy. LICHTENTHAL, Dizion., v. Organo. (590) Résumé philos. de l'hist. de la musique, par M. PETIS, p. OLIX.

II. Rien ne se rapporte plus au caractère de l'expression du plain-chant que le caractère de la sonorité de l'orgue. Le plain-chant ne module pas, et nous avons maintes fois eu lieu d'établir par l'analyse des éléments constitutifs de la tonalité qui lui est propre, qu'il est heureusement privé de .a dissonance, de la transition, de tous les moyens d'expression des passions humaines, et que, par le privilége qu'il a de faire naître l'idée du repos sur chaque intervalle, il possède éminemment ce caractère de calme, de placidité qui correspond si bien à l'état supérieur de l'âme lorsqu'elle est en présence du Dieu, et dégagée de toute attache aux choses de la terre.

Ce n'est point à cause du genre d'harmonie employée sur l'orgue (cet emploi est facultatif), mais par les causes productrices du son, que cet instrument est le seul digne d'accompagner le plain-chant et de mêler sa voix aux accents du sanctuaire. Effectivement, si la tonalité du plain-chant est privée de la faculté de moduler, l'orgue est heureusement privé aussi de la faculté d'outrer et de diminuer graduellement les sons, de passer, sur le même registre, du faible au fort, et de produire ainsi ces mille nuances que l'art moderne a mises au service du drame lyrique. Sa résonnance massive, égale, tranquille, majestueusement trainante, fait naitre, comme le caractère du plain-chant l'idée du repos. Je parle ici de l'orgue tel qu'il est en soi, de l'orgue ancien, non de l'orgue perfectionné, instrument bâlard qui veut absolument se donner l'orchestre pour père, et qui renie l'Eglise comme sa mère. Car l'envahissement de la musique dans le temple se manifeste par une double tendance: ici, en s'efforçant de substituer l'harmonie moderne au plain-chant; là, en assimilant l'orgue à l'orchestre.

Cette proposition sera justifiée par l'examen de la structure de l'orgue, mais il faut auparavant entrer dans quelques détails

historiques.

Durant plusieurs siècles, l'orgue n'a été composé que du jeu d'anches de régale. On ne sait guère à qui attribuer l'invention de ce jeu (589), qui est ou le germe ou le produit de l'instrument ancien appelé de ce nom. C'est ce qui fit que le premier orgue à un seul jeu avait reçu le nom de regabellum ou de rigabellum (590). Quand l'usage de l'organisation ou chant à plusieurs parties fut devenu général, l'addition de plusieurs jeux fut nécessaire, et l'on vit alors successivement paraître des jeux accordés à l'octave, d'autres à la quinte, à la tierce, etc., de manière que chaque touche sit en-tendre un accord complet (591). Telle sut l'origine des jeux nommés jeux de mutation. Il paraît cependant que l'orgue régal subsista jusqu'aux xive et xve siècles, et qu'on s'en servit dans les écoles pour don-

(591) « L'orgne de plusieurs jeux accordés à la quinte et à l'octave sut appelé Torsellum. > (Ibid., mėme page.)

ner le ton aux enfants, encore qu'on ne pût le faire résonner qu'à coups de poing, de coude ou de marteau (592). Il exista donc simultanément avec l'orgue tétraphonique, car vers la fin du xiv' siècle et dans le courant du xv., époque à laquelle la musique figurée fit de grands progrès, l'orgue prit de nouveaux accroissements en raison de ce nouveau genre de musique. Ce fut alors que les divers registres furent rendus indépendants les uns des autres, qu'on les distingua par un nom particulier, et qu'on leur appropria les accents de certains instruments. Les Allemands, qui possédaient des le 1x° siècle d'excellents facteurs, commencerent à y introduire les jeux de cro-morne, de hauthois et de basson (593), auxquels on ne tarda pas à ajouter la trompette, la voix humaine, la chèvre. Dans le même temps, on établit la mesure des trente-deux, des seize, des huit, des quatre pieds, pour les tuyaux, en considération de l'octave que les anciens appelaient diapason, c'est-à-dire mesure du son. Ainsi l'on désigne un orgue par la longueur en pieds de son plus long tuyau sonnant la note la plus grave du clavier. Ce tuyau a l'une des quatre grandeurs suivantes : quatre, huit, seize ou trente-deux pieds, selon l'importance de l'instrument. On dit : un orgue de trente-deux, de seize, de huit, de quatre pieds. Les tuyaux de seize pieds de longueur ont trois pieds de circonférence; ceux de trente-deux pieds en ont six. Le plus grand tuyau de l'orgue est le bourdon. Les tuyaux des jeux qu'on appelle jeux de fonds sont bouchés (à bouche), ou ouverts. Les tuyaux bouches n'ont que la moitié de la longueur de ceux qui, étant ouverts, résonnent à l'unisson, en sorte qu'un huit pieds bouché équivaut à un seize pieds ouvert.

Dans le courant des xv° et xv1° siècles, l'Europe vit naître de celèbres facteurs : en Italie, ce fut Barthélemy Antegnati, facteur des orgues du dôme de Milan, de Côme, de Bergame, de Brescia, de Crémone, de Mantoue; en Allemagne, ce furent Erard Schmidt, Frédéric Krebs, Nicolss Müllner, Rodolphe Agricola, et ce célèbre Bernhard, à qui on a attribué faussement l'invention de la pédale, dont il n'a fait qu'étendre le clavier, mais qui s'est distingué autant par les perfectionnements qu'il introduisit dans l'instrument que par la supériorité de son jeu.

Ces perfectionnements successifs de l'orgue se rapportent à ses progrès dans les diverses contrées. Nous avons parlé de l'orgue qu'Elphégus, évêque de Winchester, fit construire pour le couvent de ce lieu, vers le milieu du x' siècle (594); le moine Wolstan célèbre ainsi cet instrument dans les vers suivants: Talia et auxistis hic organa, qualia musquem Cernuntur, gemino constabilita sono.
Bisseni supra sociantur in ordine folles,
Inferiusque jacent quatuor, alque decem
Brachia versanies, multo et sudore medeutes,
Certatimque snos quisque monet socios,
Viribus ut totis impellant famina sursum
Rugiat et pleno Kapsa referta sinu.
Sola quadringentas que sustinet ordine muses,
Quas manus organici temperat ingenii.

ORG

Baldrich, évêque du xur siècle, écrivantà des moines, leur parle d'un orgue qu'il avait entendu dans un monastère : « Il y avait, dit-il, dans cette église, un objet qui me st beaucoup de plaisir parce qu'il avait été fait pour la gloire de Dieu; c'était un instrument de musique composé de tuyaux de métal qui, mis en jeu par des soufflets de forge, produisait une suave mélodie; on l'appelait orgue, et l'on en jouait en certaines circonstances (595). » On voit que des le x' siècle, l'usage de l'orgue commença à se répandre dans les monastères et les couvents. Nous passerons rapidement sur les développements que cet instrument acquit dans les quatre derniers siècles, entre les mains de facteurs tant religieux que séculiers; parmi ceux-ci, on compte Cristoloro Valvasora, Milanais; Azzolino della Ciaja; la famille Serassi, de Bergame, dans laquelle il faut distinguer Joseph Serassi, auteur de plusieurs découvertes ingénieuses, et qui a perfectionné le mécanisme des souffiets: Callido, Vénitien, qui, seul, en 1795, avait construit trois cent dix-huit orgues. Mais, dans le nombre des facteurs italiens, la célèbre famille des Antegnati-tient le premiet rang. Le plus renommé des Antegnati sut Graziado, fils de Bartolomeo. Costanzo, fils de Graziado, fut à la fois organiste, compositeur sacré et profane, facteur d'orgues et écrivain. Il est auteur d'un ouvrage devenu très-rare, publié à Brescia sous ce titre: l'Arte organica, 1608 (596). Une multitude d'autres facteurs de Turin, de Parme, de Modène, de Bologne, de Mantoue et particulièrement de Milan, sortit successivement de l'école lombarde des Antegnati et des Valvasora. Chez les Allemands, Christian Förner. organiste à Wetin, invente la balance parematique, au moyen de laquelle les tuyaux ne recoivent que la quantité d'air suffisante pour l'intonation. Après, viennent Scheibe, les irères Silbermann, Wagner, Ernest Mars. Gabler de Ravensburg, Tauscher, Christian-Amédée Schroëter, auteur d'une innovation dont nous avons à parler, et on arrive ainsi jusqu'à l'abbé Vogler, savant théoricien, excellent organiste, inventeur de l'erchetrion, d'un mécanisme de crescendo el de decrescendo et du fameux système de simplification. Tous ces artistes peuplent les temples de la chrétienté d'orgues magnifiques, et l'Europe contemple avec étonnement les

<sup>(592)</sup> Les Allemands disent encore: Orgel schlagen, et l'expression latine était: pulsare organa.

<sup>(593)</sup> LICHTPATEAL, Diz on , vo Organo.

<sup>(591)</sup> Mabillon dit en 1001.

<sup>(595)</sup> De cantu et musica sacra, tom. II, p. 113 et suiv.

<sup>(596)</sup> LICHTENTHAL, Inc. cit-

orgues colossales de Rottembourg, de Milan, et surtout celles de l'abbaye de Weingarten, en Suède, ouvrage de Gabler, composé de quatre claviers de quarante-neuf touches chacun, de soixante-seize registres et de six mille six cent soixante-six tuyaux d'étain seulement. Cet orgue est plus considérable que celui de Harlem, en Hollande, qui a coûté quatre cent mille florins, lequel l'emporte, au rapport de Burney, sur celui de Hambourg (597).

Enfin, dans le courant du xvin\* siècle, plusieurs facteurs français, à la tête desquels il faut compter Dallery et Henry Clicquot, auteur de presque tous les orgues de Paris et de ses environs, profitèrent des nouvelles découvertes mécaniques pour enrichir l'orgue d'une foule de perfectionnements de détail. N'oublions pas de citer un religieux dominicain, le Frère Isnard, auteur du bel orgue de Saint-Maximin (Var), des petites orgues de Cavaillon et de l'Isle, de l'orgue des Dominicains à Bordeaux, et de plusieurs autres

dans la Provence et le Comtat.

III. « Nous avons aperçu l'esprit de l'instrument, voici le corps. L'orgue est un clavier pneumatique, à sons fixes et soutenus à volonté, uniquement consacré au service de l'église. Cette définition soumet l'orgue aux doubles exigences de l'art et de la religion. Au premier aspect de son buffet, l'on n'est guère frappé que de ses immenses tuyaux en montre, que l'on croit être les plus bruyants et qui le sont le moins ; de son clavier qui, pense-t-on, ferait aussitôt parler ces mêmes tuyaux si l'on s'avisait de le toucher; ensin d'une quantité de boutons ou poignées qui sortent de la boiserie de l'orgue à l'entour du clavier, et portent chacun l'étiquette d'un instrument, flûte, viole, trompette, etc. Or, rien de tout cela n'agit ou ne parle seul : il faut l'union de toutes les parties de l'orgue, et toutes ne sont pas apparentes. L'orgue n'a de voix que par le moyen du vent aspiré par de grands soufflets aussi rapprochés que possible de sa car-casse, afin d'envoyer cet air plus direct et plus puissant à des tuyanx qu'elle sou-tient. C'est comme l'homme, qui ne saurait se faire entendre, si l'air qu'il respire n'était également absorbé puis renvoyé par ses poumons dans le passage vocal. La soufflerie est la poitrine de l'orgue : autant de poumons que de soufflets. Mis en mouvement par le serviteur de l'orgue, le souffleur, ils s'enfient l'un après l'autre, et se dégorgent de même dans un commun conduit placé à leur extrémité; c'est le grand canal, ou grand porte-vent. De ce conduit général partent des porte-vents particuliers, comme les recines d'un même trone, qui vont porter la séve de la sonorité dans le corps de l'instrument; ou plutôt, puisque nous avons pris l'homme pour comparaison, c'est comme les artères qui dirigent le sang que le cœur

(597) De cantu et musica sacra, tom. II, p. 193. (598) « Et non la partie supérieure, summa pars, comme le préteudent quelques auteurs. Car dans

attire et resoule par le mouvement divin de la circulation. L'air, ainsi porté par un ou plusieurs canaux, s'engouffre et se tient comprimé dans une sorte de collre ou grande table creuse qui supporte les tuyaux de l'orgue et qu'on appelle sommier. Son intérieur est presque aussi compliqué que tout l'organe vocal du corps humain. C'est de là que l'air comprimé doit échapper par des soupapes, pour se transformer en sons distincts et variés dans des milliers de tuyaux qui hérissent la surface du sommier. Cette botte à vent, ce sanctuaire transformateur de l'air comprimé, c'est le centre de toutes les parties organiques de l'instrument, leur résumé, leur somme, somma, d'où vient le nom de la chose (598). Ce que la soufflerie a de puissance ou de faiblesse pulmonique, ce que la main de l'organiste ébranle ou sollicite en vain, ce que les soupapes font chanter harmonieusement ou laissent désagréablement corner, vient se concentrer au sommier. C'est à la fois, pour continuer notre image, le cœur et le gosier où afflue et d'où s'échappe tout le système de la circulation, la parole et la vie.

« Mais comment s'opère ce mouvement du mécanisme, cette transformation de l'air, car on aurait beau gorger de vent tous les sommiers imaginables, cela ne suffirait pas créer un son, encore moins une harmonie? L'instrument sorti des mains du facteur et muni d'air par l'action du souffleur, n'est encore qu'une machine muette : la parole de l'orgue est le secret de l'organiste, qui, après une opération préliminaire dont nous parlerons, pose les doigts sur le clavier, véritable clef de ce secret, comme l'indique son étymologie latine, clavis; alors seulement l'instrument chante ou pleure, parle ou soupire, selon le génie de l'homme dont il est à la fois l'esclave et le dominateur. Ainsi trois choses concourent au jeu de l'orgue : une soufflerie, voilà le point de départ; des tuyaux posés sur un sommier, voilà le bul. Où est le moyen? Encore une fois dans la main de l'organiste, qui, maîtresse du mécanisme depuis le clavier jusqu'au sommier inclusivement, ouvre et ferme à son gré les issues de l'air que pompent les tuyaux. Puisque les détails de ce mécanisme les plus intéressants aboutissent au sommier, analysons sommairement ses formes et son action. Nous referons l'inventaire des pièces qui le composent, quand il nous faudra l'expertiser; encore ne parviendrons-nous jamais à la clarté d'un simple examen visuel. Il faut surtout en facture voir beaucoup pour connaître un peu. On peut se représenter le sommier, comme nous l'avons dit, en forme de longue caisse carrée, liaute de six à huit pouces; la surface percée d'autant de trous qu'il y a de tuyaux, puisqu'ils s'y dressent tous plantés comme une harmonieuse forêt, alignant sur un même rang les

beaucoup d'orgues, surtout dans les petits sessitifs, le sommier était autrefois comme aujourd'hui encore la partie inférieure de l'instrument. tuyaux d'un même timbre. Chaque série d'un timbre identique se nomme jeu. Le trou de chaque pied de tuyau est en communication avec l'intérieur du sommier, mais demeure séparé du vent par deux obstacles: 1° un registre; 2° une soupape.

Le registre est une règle de bois placée à l'intérieur du sommier immédiatement sous les pieds des tuyaux, et glissant horizontalement par un mouvement de va-etvient dans une rainure aussi exacte que douco. Cette règle, justement appelée registre, puisqu'elle régit l'action du vent, est elle-même percée de trous égaux de forme et d'espace à ceux de la surface du sommier dans lesquels s'emboîtent les pieds des tuyaux, de telle sorte que, selon le mouvement de la règle, les trous des pieds de tuyaux et ceux de la règle sont perpendiculaires ou non les uns aux autres; quand ils sont perpendiculaires, la règle ou registre, loin d'être un obstacle à l'introduction de l'air dans les tuyaux, en est au contraire le conducteur, car alors lo pied des tuyaux est en communication immédiate avec l'intérieur du sommier. Je suppose donc que l'organiste veuille faire entendre sur toute la longueur de son clavier le timbre ou jeu de la trompette : avant de poser la main sur son clavier, il la porte sur l'un des boutons qui sortent de la boiserie de l'orgue : ce houton est un ressort qui porte l'inscription d'un registre. Par exemple, la trompette : l'organiste tire le bouton, aussitôt l'air enfermé dans le sommier pourra pénétrer dans les tuyaux du timbre désigné. Voilà l'opération préliminaire terminée. L'organiste la fait autant de fois qu'il veut avoir de registres dans son orchestre. Ainsi, a-t-il besoin de la flûte et du bourdon en même temps que sa trompette; avant de poser la main sur le clavier. il tirera les trois boutons de registres. Ne veut-il plus ensuite que deux registres, il en repoussera un; ainsi des autres. Mais il lui reste toujours à surmonter le second et dernier obstacle: il faut ouvrir la soupape. C'est une sorte de petite porte à ressort occupant dans le sommier une région inférieure, que l'on peut appeler la région des tempêtes; car le vent la presse de toute part, et si bien, qu'en s'ouvrant elle a besoin d'une certaine vigueur de traction pour vaincre la résistance du vent, qui se précipite dans la trappe ouverte par le baillement de la soupape, et qu'on nomme gravure. La sou-pape tient à la bouche du clavier par un til quelquefois très-éloigné; mais si loin qu'elle soit du clavier, elle en reçoit toutes les impressions avec d'autant plus de rapidité que le mécanisme est mieux construit. Il n'y a pas moins de soupapes que de gravures, pas moins de soupapes et de gravures que de touches, et souvent davantage pour les notes de la basse, qui, étant composées de plus gros tuyaux, ont besoin de plus de vent, et par conséquent d'un plus grand nombre d'ouvertures pour l'aspirer. Ainsi, les soufflets pleins, les registres tirés, autant il y a de touches abaissées par le doigt de l'organiste, autant de notes qui parlent; car alors non-seulement l'air chassé par les souffiets pourra, mais deura pénétrer du sommieraux tuyaux dont le registre est ouvert et le soupape béante. Voilà l'air transformé, sonore...

« Mais dans un instrument si vaste n'y a-t-il donc qu'un seul sommier, qu'un seul clavier? L'orgue n'a qu'une âme, mais cette âme peut animer plus d'un corps. Il y a autant de sommiers et par conséquent autent de claviers qu'un orgue peut comporter de corps ou de parties principales; l'expérience et les besoins de l'art en ont restreint le nombre à trois ou quatre. Souvent l'orgue, borné par l'espace on la dépense, n'a qu'une soule partie principale, qu'un seul coms: mais lorsqu'il en a plusieurs, celui qui offic un plus grand développement, qui parle avec plus d'éclat, se nomme le grand orgu. Dans un rang immédiatement inférieur de volume et de sonorité, se place le positif. Entre ces deux corps principaux se glisse un faisceau de voix întermédiaires, le récu, qui l'ait valoir en effet les récitatifs de l'orgue, les phrases destinées à un élégant isolement, et que l'on peut accompagner d'une sonorité faible comme celle du positif. Enfin un quatrième faisceau de voix grêles, étouffees, se nomme l'écho. Le nom en dit plus que la chose, qui est d'assez mince invention. Ces diverses parties peuvent être abritées dans le même corps de menuiserie, dans le même buffet; cependant le positif, dans les anciennes orgues surtout, est d'ordinaire séparé du grand buffet et porté en avant de manière à former à lui seul, avec sa boiserie particulière, l'apparence d'un orgue en miniature. Mais tous les claviers. même celui du positif, sont échelonnés l'un sur l'autre au même râtelier; ainsi : clavier de positif; un degré au-dessus, clavier du grand orgue, surmonté du clavier récit, que surmonte parfois un clavier d'écho. Nous n'avons rien dit encore d'une autre espèce de clavier posé au niveau du sol, aux pieds de l'organiste, qui en effet le foule avec un art tout particulier. C'est la pédale, dont les touches, alternativement longues et courtes comme celles du clavier manuel, commandent à un sommier particulier chargé des plus graves sonorités de l'instrument. Sens la pédale, le concert de l'orgue est incomplet, avec elle l'organiste possède une basse fondamentale, puissante, qu'il peut même élever à la hauteur d'un chant personnel, i**ndép**endanl, mais toujours grave, et d'autant plus riche que l'organiste saura y mettre à la fois plus d'énergie et de légèreté. Assis en face de ces divers claviers, entre l'orgue et l'autel, l'or ganiste semble un pilote posé entre le mit et le gouvernail, attentifau signal du capitaine et au mouvement des flots. C'est ici le flot populaire que l'organiste soutient par la majesté de ses accords. Ses signaux lui viennent da chœur, dont il suit les cérémonies; au moyen d'un miroir oblique, il peut, même en tournant le dos à l'autel, comme dans les anciennes orgues, le voir comme de face, et s'unir au prêtre qui oure les divins mystères.....

« Les tuyaux sont, nous l'avons dit, le but vers lequel tendent à la fois la soufflerie et le sommier. Pour comprendre comment l'air aspiré par les tuyaux se transforme en sonorité, il faut savoir de quoi un tuyau se compose: de trois parties, un pied, sur quoi s'appuie tantôt une bouche, tantôt une langue ou languette, au-dessus de quoi s'élève le corps du tuyau. Le pied s'appellerait mieux la tête, si cette tête ne touchait terre; car il n'est pas dans l'ordre naturel qu'une bouche soit en bas ni un corps en l'air; et c'est pourtant ce qui a lieu dans le tuyau d'orgue. Le pied est un tube étroit par sa base, et s'élargissant en forme de cone renversé: la pointe plonge dans le sommier, ou plutôt s'appuie hermétiquement sur la surface du sommier, d'où lui vient le vent : la base de cône renversé qui forme le sommet du pied vient s'ajuster à la base du corps, qui est un tube cylindrique ou rectrangulaire, pouvant s'élever depuis un pouce jusqu'à trente-deux pieds. L'adoption d'une bouche, ou d'une languette, constitue une différence radicale dans la facture et le son du tuyau. Les tuyaux d'orgue appartiennent donc à deux classes : 1º tuyaux à bouche; 2 tuyaux à anches. » (De l'orgue, par M. J. Régnier, pp. 17-25.)

Les jeux à bouche se divisent en jeux d'octare ou de fonds et en jeux de mutation. Voici ce que nous écrivimes nous-même, en

1836, sur ces derniers jeux.

Les jeux de mutation sont nommés ainsi, parce qu'ils changent le diapason naturel de l'orgue en surajoulant à chaque note du chapason fondamental, représenté par le bourdon, la quinte, l'octave, la dixième, la douzième, la dix-septième, la dix-neuxième, etc., c'est-à-dire qu'il sussit d'abaisser une seule ' touche du clavier pour faire entendre, avec la note qu'elle représente, les sons harmoniques de cette même note, prise comme tonique d'un accord parfait. Quelques-uns de ces jeux, tels que la tierce, la quarte de nazard, etc., indiquent, par leur nom seul, le degré qu'occupe leur diapason relativement au diapason général. On conçoit quelle dissonance horrible résulterait, pour l'oreille, du jeu de l'organiste, touchant l'instrument de ses deux mains, si l'effet des jeux dont je viens de parler était réellement appréciable dans la masse de l'harmonie. Ajoutez que les jeux de mutation sont toujours des jeux composés, c'est-à-dire qu'ils sont formés de quatre, de cinq, et quelquefois de sept rangées de tuyaux, au lieu de n'en avoir qu'une seule, ce qui doit augmenter prodigieusement la confusion et la cacophonie. Nous avouons, pour notre compte, que la raison de ces jeux nous a préoccupé longtemps. Sans nous méprendre sur l'origine de leur institution, et bien que nous u'ignorassions pas qu'ils avaient été établis pour mettre l'orgue en rapport avec l'harmonie à plusieurs parties en usage dans les églises, nous avions peine à conce-

voir que les organistes, pour la plupart, gens sévères sur les conditions d'une harmonie correcte et pure, consentissent à employer ces jeux, sachant bien, comme dit Rameau, que chacun de leurs accords était un jurement épouvantable. Nous ailâmes même jusqu'à nous persuader que nous nous étions fait illusion sur l'excellence des premières découvertes relatives à l'orgue, et nous n'étions pas éloignés de regarder la conservation de ces jeux comme un reste d'une époque de barbarie. Comme nous ne pouvions nous tromper sur la discordance harmonique des jeux de mutation, nous ne pouvions nous en expliquer la nécessité, et, ce qui est à peu près la même chose, la perpétuité. Ce qui contribuait encore à augmenter nos doutes, c'était la tranquille indifférence avec laquelle les organistes continuaient à faire usage de la tierce, de la cymbale, de la fourniture, du larigot, etc., etc. Enfin, puisque nous sommes en train de raconter nos perplexités à cet égard, ajoutons que, pour faire cesser notre incertitude sur ce point, nous nous décidâmes, bien jeune alors, à aller trouver un homme auquel nous étions parfaitement inconnu, mais que sa science et son intelligence de la musique religieuse avaient élevé très-haut dans notre esprit, et que notre imagination nous représentait comme le seul qui pût résoudre le problème qui nous avait si fort tourmenté. Cet homme était Choron. Nous nous rappellerons toujours qu'après avoir exposé notre question, ses premiers mots furent ceux ci : « Le mécanisme de l'orgue c quelque chose de mystérieux analogue aux mystères chrétiens ; c'est ce qu'observait, il y a quelques jours, continua Choron, un journal (599) à propos de nos exercices de musique sacrée, et son observation est de la plus grande justesse. » Cette réponse nous frappa et nous disposa à cette admiration confuse qui n'a pas encore la conscien-ce de la valeur des choses, et qui s'accroît en raison de l'idée de mystère qui s'y attache. Choron leva tous nos doutes en nous disant que les jeux de mutation, tout discordants qu'ils sont en eux-mêmes, mais dont les discordances se perdent dans la masse harmonique de l'instrument, étaient destinés à imiter ces sortes de bruits qui, dans toutes les vibrations de la nature, se mêlent toujours au son principal. Dans toute vibration, il y a, en effet, une foule d'autres vibrations partielles qui accompagnent la première et semblent absorbées par elle. Au moment où le corps sonore reçoit le choc qui le met en mouvement, il se manifeste dans les molécules qui environnent le centre d'ébranlement, de petits mouvements qui coexistent avec le mouvement primitif. Ainsi, la commotion du corps sonore donne naissance à ces bruits inappréciables, confus, multiples, qui sont comme la fourniture du son principal, et soulève, pour ainsi dire, cette poussière, ce nuage de sons qui se prolongeant un instant, finissent par se décomposer et

(190

se confondre dans un seul et même son. L'observation de ce phénomène et de la diversité des timbres qui en résultent a fait dire à l'auteur du Spectacle de la nature que « le son d'une cloche ou des orgues agite quelquesois et semble animer des instruments à cordes, d'autres espèces de corps, des pierres même (600). » Nous comprimes alors comment les jeux de mutation se rapportaient à la destination de l'orgue, qui, on même temps qu'il accompagne les chants sacrés, doit résumer, dans sa sonorité symbolique, tous les accents, tous les bruits de la nature. Depuis, un passage de M. Fétis nous a confirmé dans l'opinion de Choron. « Ces jeux singuliers de cymbale et de four niture, qu'on a conservés dans les orgues modernes, dit-il....., entrent dans la combinaison de ce qu'on nomme le plain-jeu; mais, par un artifice ingénieux, on a absorbé le dur et détestable effet de l'harmonie diaphonique du moyen âge, en construisant ces jeux avec de petits tuyaux, qui rendent des sons aigus, et en les accompagnant de beaucoup de jeux de flûte accordés à l'octave, qui n'en laissent entendre que ce qui suffit pour frapper l'oreille d'une sensation vague, indéfinissable, mais pénétrante et riche d'harmonie (601).

Il est impossible d'exprimer l'effet des jeux de mutation plus heureusement que ne l'a fait M. V. Hugo, 'orsqu'il a peint le bruissement des cloches au repos. La nature n'a pas plus de secrets pour le poète que pour le savant. Seulement, ce que celui-ci ne voit qu'en décomposant et disséquant les objets, le poëte le devine et le peint en donnant la vie à ces même objets:

- Sous cette voûte obscure où l'air vibrait encore On sentuit remuer comme un lambeau sonore. On entendait les bruits glisser sur les parois, Comme si, se parlant d'une confuse voix, Dans cette ombre où dormaient les légions ailées, Les notes chuchottaient à demi réveillées. Bruits douteux pour l'oreille et de l'âme écoutés! Car même en sommeillant sans souffle et sans clartés, Toujours le volcan fume et la cloche soupire; Toujours de cet airain la prière transpire, Et l'on n'endort pas plus la cloche aux sons pieux Que l'eau dans l'océan et le vent dans les cieux. (Chants du crépuscule.)

Il semble aussi que le caractère des jeux de mutation se retrouve dans ce passage, où le moine de Saint-Gall, parlant d'un or-gue qui avait été envoyé à Charlemagne par l'empereur grec Michael, s'exprimeainsi : Les mêmes ambassadeurs apportèrent des instruments de toute espèce ....., et principalement cet instrument admirable qui,

(600) Tom. III, p. 54 ; Paris, 1737.

(601) Résumé, p. CLIX. (602) On lit dans le tout petit Traité élémentaire de physique, de MM. Babinet et Bailly : « Dans l'organe vocal on doit considérer d'abord la poitrine qui, recevant l'air, représente le soufflet dans l'orgue. L'air chassé vers l'orifice extérieur par le conduit de le trachée-artère, arrive au fond de la bouche, où il traverse un appareil vibrant analogue à une anche; cet appareil est la véritable pièce importante de formé de tuyaux métalliques, entonné au moyen d'un réservoir d'air métallique et de soufflets de cuir, égale, per son prodigieux bourdonnement, tantôt l'éclet du tennerre, tantôt, par la grâce de ses sons, la légèreté d'une cymbale ou d'une lyre. Adduzerunt etiam iidem missi omne genus organorum, sed et variarum rerum secum....., el precipue illud musicorum organum præstantissimum, quod doliis ex ære conflatis, follibusque tenrinis per fistulas æreas mire perflantibus, ru-gitu quidem tonitrui boatum, garrulitalem vero lyræ vel cymbali dukcedine coæquabat.» (De cant. et mus. sacra, par Genbent, tom. II,

p. 140.) IV. L'orgue a donc été construit à l'imitation de la voix humaine. C'est ce qui résulte de tout ce qui a été dit ser son mécanisme. Sous ce rapport, l'orgue est symbolique, comme l'a fort bien observé M. Régnier, jusque dans sa nomenclature ; et tous les savants qui ont voulu analyser l'appareil de l'organe vocal chez l'homme, les physiciens, comme les linguistes, ont comparé cet appareil à l'appareil intérieur de ce roi des instruments (602). Il y a plus, l'orgue. à cause de la multiplicité de ses jeux, a élé destiné à représenter un chœur de voit humaines. Mais la voix humaine subit des modifications variées de fort et de faible, de gradations et de dégradations, d'inflaxions et de nuances. L'harmonie de l'orgue, égale. prolongée, plane, est, par cela même, en rapport avec le caractère du plain-chant; et le christianisme, après avoir institué celui-ci, a fait de celui-la son instrument d'adoption. Les instruments de l'orchestre qui, de la pression de nos doigts, du frottement de l'archet, du contact de nos lèvres, du souffle de notre poitrine, reçoivent une partie de notre sensibilité, ces instruments n'ont, dans l'église, qu'une expression factice et grim-cante, tandis que l'orgue, dont le clavier est insensible et froid, l'orgue a, dans ce même temple, une expression grandiose et pleine de majesté, qui écrase le plus formidable orchestre, comme, dans une salle de concert, l'orchestre écrase les sons grêles d'un piano. C'est que l'orgue est un concert de voix. L'orchestre résonne, l'orgue parle, bien qu'il soit dépourvu, nous le répétons, de la faculté d'ensier et de diminuer les sons; mais en cette impuissance réside son caractère, et les bornes, et l'imperfection de son mécanisme sont précisément ce qui attesse

Nous verrons bientôt que cette faculté d'espression que l'on cherche à communiquer à l'orgue, n'est que le résultat de cette tendance. si souvent signalée de la tonalité moderne

sa haute destination.

l'organe vocal et le générateur des sons. Cenx-cimodifiés par la langue, la forme du palais, l'ouver-ture du nez, les dents et enfin les levres, se répardent avec diverses articulations dans l'air environnant, emportant pour ainsi dire avec cux l'empreiste de toutes les circonstances qui ont présidé à leur formation. :

l oy. aussi une citation de Charles Nodier, tirée de ses Notions de linguistique. (Introduction, p. 13. à notre article Philosophie de la musique.)

1122

DE PLAIN-CHANT.

à se substituer au plain-chant, et de la musique dramatique à envahir l'église.

Il est superflu d'énumérer les jeux d'anche, que depuis dom Bedos on a ajoutés à

l'orgue.

On comprend que nous ne pouvons entrer ici dans tous les détails de la fabrication et de la facture. Notre plan ne nous permet qu'un aperçu général de l'histoire de cet instrument, de son emploi, de sa construction et de ses rapports avec le chant d'église. Ceux qui voudraient approfondir un sujet aussi vaste, et, disons-le, beaucoup trop négligé par la plupart des ecclésias-tiques, doivent étudier L'Art du facteur d'orgues du Bénédictin que nous venons de citer dans l'édition que M. Hamel a donnée, qu'il a enrichie de savants commentaires, et qui, à cause de la modicité de son prix et la commodité de son format, devrait se trouver entre les mains de tous les organistes, ainsi que de tous les ecclésiastiques éclairés qui portent intérêt à cet instrument de nos églises. On doit consulter aussi les nombreux écrits de M. Danjou sur cette matière, et le livre De l'orgue de M. J. Régnier, où cet auteur considère l'orgue dans tous les détails de sa structure, en s'attachant à les rapporter constamment à la véritable expression du plain-chant, à l'accent de la prière, de telle sorte que, chez M. J. Régnier, l'amour de l'orgue et de l'art se confond avec la foi vive du Chrétien, foi courageuse autant que sincère, car elle a ins-piré à l'écrivain la peusée d'oser faire en Mein xix siècle ce que l'on faisait seulement dans les siècles de foi, je veux dire de mettre son livre sous la protection de la vierge Marie (603).

il n'y a guère plus de cent soixante ans que l'on a essayé de faire perdre à l'orgue ce majestueux caractère qu'il tire de la plamitude et de l'égalité de ses accents, pour lui communiquer les inflexions et les nuauces de la musique mondaine, laquelle est destinée à exprimer, comme nous le disons si souvent, les modifications de l'âme humaine considérée dans le milieu des choses terrestres. On sera sans doute surpris de voir des artistes aussi éminents que plusieurs de coux dont il va être question, travailler ainsi à l'anéantissement d'un des plus magnifiques attributs de l'orgue; mais il est permis de croire que les uns n'ont pas su résister à cette fatale impulsion, en vertu de laquelle la musique profane tend depuis plus de deux siècles à envahir la musique sacrée, tandis que les autres se sont laissés séduire uniquement par les difficultés du problème qu'il s'agissait de résoudre, et dont Grétry regardait la solution comme la

pierre philosophale en musique.

(603) Voici cette dédicace NOTRE DAME DES VICTOIRES, PATRONNE DE L'ARCHICONFRÉRIE.

Très pure et très-aimable vierge Marie, mère de Dieu! son cœur trois sois saint n'a rien à resuser an rotre. Aussi, en osant vous saire hommage de mes travaus, ai-je pour but d'attirer par vous le cœur de

On eut d'abord l'idée d'adapter à l'instrument des trappes ou des jalousies qui s'ouvraient et se fermaient à la volonté de l'organiste et au moyen desquelles il pouvait concentrer le son dans l'intérieur de l'instrument, ou lui donner une plus ample issue. Déjà l'on avait appliqué ce mécanisme assez simple au clavecin; un bouton pressé par le genou en soulevait le couvercle pour produire un crescendo, et le baissait pour le diminuendo. Quant à l'orgue, ce moyen bien que vanté par les anciens organistes et mis encore en pratique vers la fin du siècle passé, par le célèbre abbé Vogler, n'obtint pas un grand succès. Néanmoins, faute de mieux, on l'employa en Allemagne et en Angleterre. Son insuffisance détermina le même abbé Vogler à y ajouter un appareil acoustique dont il a lui-même donné une description fort curieuse dans la Gazette musicale de Leipsick (604).

Après divers essais de cette nature et dont il est peu intéressant de s'occuper, on en fit d'autres qui avaient pour but de trouver dans le mécanisme de l'instrument même les moyens de modifier le son. Nous ne par-

lerons que de ceux-ci.

On commença par imaginer des venteaux particuliers, au moyen desquels l'organiste pût régler à son gré l'intensité du vent. Le diminuendo que l'on obtini était sensible; mais il avait un détestable effet. Le son perdait de sa justesse en même temps qu'il perdait de sa vigueur, et le pianissimo n'était plus qu'un affreux râlement péniblement articulé et aussitôt étouffé. L'auteur de cette invention demeura ignoré; il ne mérite guères, en effet, d'être connu. Après bien des tâtonnements infructueux, on sentit la nécessité de changer de route.

L'honneur de cette découverte était réservé à la France. Ce fut Claude Perrault qui en eut la première idée. Cet homme célèbre, à la fois littérateur, médecin et architecte, s'occupait de reconstruire l'orgue hydraulique des anciens, d'après la description, fort obscure pour nous, de Vitruve. En suivant cette idée, il crut arriver aux moyens de donner à l'orgue la faculté de pousser des sons différents en force, pour imiter les accents de la voix, et le fort et le faible que le maniement de l'archet produit sur les violons, et la variété du souffie dans les flutes et dans le hautbois. On voit clairement qu'il s'agit de faire de l'orgue un instrument mondain. Dans une note de la traduction de Vitruve, Perrault donne l'explication de son système. Ce passage est curieux, mais il ne regarde que les facteurs (606). On y trouve l'idée première d'un orgue improprement appelé expressif, c'est-à-dire, à sons rensiés et diminués selon

Notre-Seigneur Jésus-Christ vers les artistes, mes frères, et de travailler ainsi à sauver avec eux ma

(604) Tom. III, p. 366 et suiv. (605) Pannault, Architect. de Vitruve, édit. de 1681, p 3:7.

la pression plus ou moins forte des touches. Ce mécanisme, tout ingénieux qu'il était, laissait beaucoup à désirer pour le résultat voulu; le renssement du son ne pouvait guère s'effectuer que par saccades et non graduellement et sans solution de continuité. Un facteur d'orgues français, Jean Moreau, qui vivait à Rollerdam dans la première moitié du xviii siècle, est le premier qui semble avoir voulu tirer parti de l'idée de Claude Perrault; du moins ce facteur a-t-il fait quelque chose de pareil en produisant un crescendo par l'intonation succesive de plusieurs tuyaux. En 1736, Jean Moreau construisit l'orgue de l'Eglise Saint-Jean à Gonda. L'instrument, à trois claviers et à pédales, avait cinquante-deux registres ou jeux. Le clavier avait ceci de particulier, que lorsque tous les trois étaient accouplés, l'organiste pouvait ren-fler et diminuer le son au moyen de la pression des doigts. Quand il enfonçait la touche de l'épaisseur d'un écu, le jeu de ce clavier parlait. L'enfonçait-il un peu da-

ORG

viers parlaient ensemble (606).

Peut-être l'Allemagne aurait-elle à réclamer aujourd'hui l'honneur de cette découverte si elle avait secouru un homme laissé dans la misère et mort dans le découragement. Schroëter, organiste de la cathédrale de Nordhausen et qui fut en même temps l'inventeur du piano, Schroëter avait aussi consacré ses veilles à la recherche des moyens de rendre l'orgue expressif.

vantage, l'autre clavier faisait parler aussi son jeu, et enfin lorsque la touche était abaissée jusqu'au fond, tous les trois cla-

En 1740, il prétendit avoir réussi et fit un dessin de l'instrument, mais il manqua des ressources nécessaires pour le construire. Un mécanicien se présenta, qui lui offrit cinq cents écus de son secret, à la condition que Schroëter renoncerait à l'honneur de l'invention. Indigné d'une offre semblable, Schroëter refusa et jeta son devis de côté. Quelques-uns même prétendent qu'il le brûla. Il est certain du moins qu'il n'a pas été trouvé après sa mort parmi ses papiers (607).

Gerbert parle d'un orgue que les frères Buron, facteurs français, construisirent en 1769, à Angers, et qui avait un mécanisme propre à rensier et à diminuer le son; mais il ignore lui-même la nature de ce procédé.

Jean-André Slein, célèbre facteur de pianos et d'orgues, fit, vers 1772, un piano organisé, dont le jeu de flûte était susceptible de nuances. Le renslement et la diminution des sons dépendaient de la pression des doigts; mais cette pression avait l'inconvénient de faire hausser et baisser les tons. Pour les maintenir justes, en les renforçant ou en les diminuant, il fallait appuyer le genou sur une pommette.

(606) GERBERT, Nouveau diction. des musiciens, art. Moreau.

(607) Voir le Diction. des musiciens, de Cho-RON et FAYOLLE. Ce serait ici le lieu de parler du procédé de Sébastien Erard; mais ce procédé, trouvé dans les dernières années du xviii siècle, n'ayant guère été complété que de nos jours, et d'ailleurs ayant été regardé pendant longtemps comme ayant définitivement résolu le problème, nous croyons devoir ne l'examiner qu'après tous les autres.

En 1803, les frères Girard, à Paris, prirent un brevet d'invention pour des moyens de construire des orgues dont on peut enfler ou diminuer les sons à volonté, sans en chosger la nature ou le ton. A l'expiration du brevet, leur procédé fut rendu public, mais il serait fort long et fort disficile d'en donner une explication satisfaisante sans le secours des planches (608). Vers la même époque, M. Grenié, s'occupant de recherches pour la construction d'un orgue expressif, prétendit que les frères Girard avaient puisé leur idée dans ses conversations. Les résultats obtenus ne lui paraissant pas propres à remplir le but qu'il se proposait, il poursuivit ses essais avec persévérance. Au moyen d'un procédé à anches libres, lesquelles, quoique inventées de puis longtemps, étaient restées inconnues à tous les facteurs, il parvint à former un instrument qui, « partant d'un son égal en douceur à celui de l'armonica, s'élève à toute la force d'une mu-sique militaire (609). En 1811, le même facteur présenta à l'Institut un petit orgue de chambre, consistant en un simple jeu d'anches libres; l'expression résidait dans la disposition et l'action des soufflets subissent des pressions variables dont l'intensité, transmise aux tuyaux, leur donnait le caractère et l'accent des instruments à vent. Le rapport de la commission de l'Institut, daté des 20 et 22 avril 1811, proclame l'auteur de cet instrument le premier qui ait inventé cette intensité d'expression, jusqu'à présent insuit dans les orgues. Néanmoins, ce mécanisme présentait encore des inconvénients dont l'auteur ne tarda pas à s'apercevoir. Après avoir trouvé d'autres perfectionnements, M. Grenié prit, en 1816, un nouveau brevet pour un instrument qui, outre les jeux d'anches, avait un jeu de flûte dont les tuyaux étaient munis de soupapes appelées conservateurs du ton. Enfin, malgré toutes les améliorations que les diverses parties de l'instrument ont tour à tour subies, le système de M. Grenié n'en est pas moins resté fondamentalement le même, c'est-ldire que, dans ses orgues, l'expression n'est pas immédiate pour chaque touche, mais elle se communique à toute la masse de clavier. Sébastien Brard a combiné les deut systèmes, l'expression par nuances (de chaque touche) avec l'expression par masse (de tout le clavier); mais ce mécanisme, le plus complet et le plus parfait de tous, est resie un secret.

(608) Voir la Description des machines et procédés spécifiés dans les brevets d'invention, etc., par Carastian; Paris, Huzard, tom. II, p 265 270. (609) Ibid. tom. VI, p. 63.

1125

DE PLAIN-CILINT.

M. Muller, élève de M. Grenié, M. Mieg (610), M. Chameron, ont profité, dans la fabrication de leurs orgues, des découvertes de leurs devanciers et ont introduit quelques perfectionnements de détail qui, sans changer la nature du mécanisme, rendent l'instrument plus commode et plus facile à toucher.

Nous avons dû indiquer rapidement toutes les tentatives que l'on a faites dans le but de rendre l'orgue expressif, pour prouver que, sous prétexte d'un progrès dans les arts mécaniques et d'un perfectionnement purement instrumental, il s'agit ici, au fond, comme on a pu s'en convaincre d'après les paroles caractéristiques que nous avons citées, de substituer l'expression et l'accent tère de la musique mondaine à l'expression et à l'accent de la musique sacrée. Or. la découverte de Sébastien Brard étant celle sur laquelle les partisans de cette réforme musicale fondaient naguère leurs plus grandes espérances, nous allons examiner cette invention dans toutes les conséquences qu'on lui attribue.

Chargé de construire un piano organisé pour la reine Marie-Autoinette, Sébastien Erard eut l'idée d'en rendre le jeu d'orgue expressif. Après d'innombrables essais, il parvint à réaliser ce qu'il avait conçu. Il commença l'instrument et communiqua sa découverte à Grétry, qui en parle avec en-thousiasme dans ses Essais sur la musique. J'ai touché, dit ce dernier, cinq ou six notes d'un buffet d'orgue qu'Erard avait rendues susceptibles de nuances..... Plus on enfonçait la touche, plus le son augmentait; il diminuait en relevant doucement le doigt: c'est la pierre philosophale en musique que cette trouvaille. » La révolution survint, et l'instrument ne fut point achevé. Dès que Erard put se livrer de nouveau à ses travaux. il se consacra entièrement à perfectionner le piano et la harpe. Cependant il ne perdait pas de vue le projet d'appliquer son invention de l'orgue expressif à un instrument de grandes dimensions. En 1827, il présenta, à l'exposition des produits de l'industrie, un grand orgue qui, sous le rapport de la perfection du mécanisme, excita l'admiration de tous ceux qui l'entendirent. Cet orgue avait deux claviers; le clavier supérieur était celui de l'expression; on se servait de l'inférieur si ou ne voulait produire que l'effet de l'orgue ordinaire. L'instrument était destiné à la chapelle du rol, mais des raisons de localité s'opposèrent à son installation. Erard en fit un second sur les dimensions données, et celui-ci était encore plus parfait. Il avait trois claviers; l'un, le clavier supérieur, était expressif au moyen de la pression des doigts, c'est-à-dire que chaque touche pouvait séparément rentier le son: les deux autres claviers n'avaient

qu'une expression commune à toutes les touches ensemble; on l'obtenait au moyen d'une pédale qui, selon la pression du pied plus ou moins forte, renflait ou diminuait le son de toute la masse de l'instrument. Par quel procédé ce résultat s'opérait-il? Encore une fois, c'est là ce qui est demeuré un secret.—L'orgue construit pour la chapelle du roi a été en partie détruit à la révolution de 1830; l'autre, resté en la possession de son auteur, figure maintenant dans les ateliers de M. Pierre Erard, digne successeur de son oncle (611).

Toutes ces innovations ont donc. ainsi que nous l'avons dit, une date très-récente : elles ont toutes, et peut-être à l'insu de leurs auteurs, été sollicitées par la tendance de la musique dramatique à envahir la musique sacrée, par la tendance de l'esprit du monde à séculariser les choses de la religion et du culte. Voilà pourquoi les dernières de ces innovations, si intéressantes d'ailleurs sous un point de vue industriel et dont on pourrait tirer un utile parti dans certaines limites et certaines conditions, ont été accueillies par la généralité des musiciens comme annonçant une époque où la musique doit changer de face dans toutes ses parties. Cette unanimité ne nous effraye pas. Elle montre seulement à nos yeux à quel point les notions les plus simples et les plus saines s'altèrent, à quel point les idées les plus claires s'obscurcissent dans les meilleurs esprits, lorsque la réflexion ne réagit pas puissamment contre un certain milieu, un certain courant d'erreurs qui nous enveloppe à certaines époques Mais, par une singularité remarquable, ceux-là même qui paraissent le plus engoués de ces découvertes et pour qui elles sont le signal de brillantes destinées pour la musique, n'ont pu échapper à la rencontre lumineuse des principes éternels, des principes fondamentaux de tout art, de toute expression humaine, lorsqu'ils ont voutu ériger leurs idées en théories, et, telle est la puissance et, pour ainsi dire, la vertu de ces principes qu'ils ont repris leur évidence et leur autorité jusque dans la bouche de ceux qui les niéconnaissaient momentanément.

Ecoutons les paroles d'un compte rendu de l'orgue d'Erard, publié en 1829. L'auteur établit d'abord qu'une révolution « s'est opérée dans la musique » depuis Mozart et « s'est consommée de nos jours; » que, pour ce qui est de « sa nature, elle consiste dans l'introduction d'un système dramatique dans les compositions vocales ou instrumentales et dans l'expression substituée aux formes mécaniques de l'art; que la musique religieuse même a subi les conditions de cette transformation du but et des moyens. » Il établit en second lieu « qu'une révolution générale a commencé vers la fin du xvi° siè-

plein d'érudition de M. Anders, inséré dans la Gazette musicale de Paris, 1.º année, nº 21.

<sup>(610)</sup> Voir la Revue encyclopédique de 1825, p. 627.

<sup>(611)</sup> Les faits ci-dessus ont été tirés d'un article

ORG

cle, où l'on a imaginé de se servir de la musique pour les actions théâtrales. » Puis il ajoute: « Cette tendance vers les formes dramatiques, vers l'expression et vers les formes mélodiques, a continué sans interruption jusqu'aujourd'hui, et a rendu nécessaire une réforme bien entendue de la musique d'église et particulièrement du style de l'orque (612). »

Voilà qui est clair, mais en quoi doit consister la réforme bien entendue de la musique d'église et du style d'orgue? Nous allons le voir; ce qui suit n'est pas moins clair:

« Mais, il ne sussit pas que les organistes modifient la musique qu'ils exécutent et y introduisent des phrases expressives, il faut encore que l'instrument dont ils se servent seconde leurs inspirations; or, c'est ce qui n'a point lieu dans les orgues construits d'après l'ancien système. Un orgue bien établi est certainement un fort bel instrument : sa puissance est grande et majestueuse, et, lorsqu'il est touché par un habile organiste, l'impression qu'il produit est prosonde au premier abord; mais dans les pièces d'une certaine étendue, la monotonie est inévitable malgré les changements de claviers, parce que l'instrument, riche de sonorité, est dépourvu d'accent. Ce que j'appelle accent, c'est la modification de la force du son, sans laquelle il n'y a point d'expression possible. Dans l'orgue ancien, le passage du fort au faible ne peut se faire que par masse et non par nuance. C'est donc un instrument en dehors de l'ex-pression et de l'effet dramatique. Il est religieux, simple et noble; mais il manque de sensibilité. Il est propre aux choses larges et brillantes; il no l'est pas à la musique colorée. Le nouvel instrument de M. Erard est pourvu de toutes les qualités de l'orgue ancien et n'a pas ses défauts, ou plutôt il est en possession des avantages qui manquent à celui-ci. Il offre aux organistes les moyens de se mettre en harmonie, dans leurs inspirations, avec la musique du siècle, sans les obliger à abandonner les larges formes classiques qui sont de leur domaine; ils acquièrent avec lui ce qui leur manquait pour emouvoir, sans rien perdre de ce qu'ils possédaient pour étonner. Ou je me trompe fort, ou le moment est venu d'une révolution dans la musique d'orgue, révolution dont la dé-couverte de l'orgue expressif est le signal. Bien des critiques seront saites des innovations qui seront tentées en ce genre: on dira que c'est perdre un style consacré; que c'est abandonner la manière sublime de Jean-Sébastien Bach; et l'on ne comprendra pas d'abord que ce grand artiste, homme de génie s'il en fut, aurait modifié son style et l'eût mis en rapport avec les besoins de l'époque actuelle s'il y eût vécu. Après tout, si quelque Jean-Sébastien Bach peut naître encore, et s'il fait la révolution nécessaire,

il vaincra les résistances d'école en charmant le public (613), »

Nous avons dû citer ce long passage en entier pour faire voir qu'il se rencontre toujours un moment dans la vie où les meilleures têtes perdent l'équilibre. Aliquando bonus dormitat Homerus. Disons le franchement, M. Fétis, par complaisance, par amitié, par un motif quelconque d'obligeance fort honorable, s'est fait un jour le champion de l'orgue de Sébastien Erad. Que cet instrument fût un chef-d'œurre d'invention et de mécanisme, nous y sous crivons, mais que cet instrument ait été le point de départ de toutes les tentstives actuelles qui tendent à dénaturer l'orgus dans sa racine, à lui faire perdre son caractère chrétien, c'est ce qui est non moins incontestable.

Il ne s'agit de rien moins, en effet, selon M. Fétis, que d'introduire le drame dans le temple, l'opéra dans le sanctuaire. Econter plutôt: L'orgue ancien est un instrument es dehors de l'expression et de l'effet drama-tique; il manque de sensibilité! il n'est pu propre à la musique colorée. Le nouvel instrument de M. Erard, au contraire, offre aux organistes les moyens de se mettre en harmonie avec la musique du siècle, de produire l'émotion en charmant le public; et c'est là cette révolution dont le moment est venu d dont la découverte de l'orgue expressif est le signal, révolution qu'il saut opérer à tout prix, au risque de perdre un style consacré! et pourquoi cette réforme simultanée du style d'orgue et du chant d'église? perce que l'orgue est monotone, qu'il est dépourre d'accent terrestre. Mais la musique d'égise est comme lui monotone, c'est à-dire plane, dépourvue d'expression et d'accent terrestre, c'est-à-dire pleine d'une expression calme et céleste et du souffle de vie; donc, encore une fois, l'orgue et la musique d'église ont le même caractère comme ils ont la même destination, et l'on peut dire que le style qui naît des conditions de l'un et de l'autre est également consacré.

Mais alors il faut aussi réformer le plainchant, le chant grégorien, ce chant que vous efforcez vous-même de rélablir dans son ancienne intégrité, dans sa simplicité première. Il faut eucore résorme le langage, la poésie, les arts, dans lesquels se manifeste un double élément, l'élément divin, céleste, spirituel, et l'élément de l'activité et de la sensibilité humaine. Que dis-je?il faut résormer aussi l'homme lumême, car l'homme aussi vit de deux vies. l'une qui le met en rapport avec Diea, l'autre qui le met en rapport avec les êtres crées; deux modifications de sa nature d'ou naissent nécessairement deux modes distincts, deux expressions diverses en le-quelles sa pensée et ses sentiments s'incarnent alternativement, selon que ses sen-

<sup>(642)</sup> Revue musicale, de M. Fétis, tom. VI, p. 3.).

ORG liments et sa pensée appartiennent à l'un ou l'autre de ces deux ordres.

C'est à de pareilles conséquences qu'on est malgré soit entraîné, lorsqu'on se renferme trop exclusivement dans un seul point de vue de l'art; on finit par subordonner les autres au premier, sans songer que, demain peut-être, l'esprit préoccupé d'un autre objet, on transportera le principal là

où l'on avait placé l'accessoire.

« Il n'est cœur si dur, ny ame si reuesche, qui ne se sente touchée de quelque reuerence, a considerer cette vastité sombre de nos églises, la diuersité d'ornements, et ordre de nos ceremonies, et ouyr le son déuotieux de nos orgues, et l'armonie si posée et si religieuse de nos voix. Ceux mesme qui y entrent avec mespris, sentent quelque frisson dans le cœur et quelque horreur, qui les met en dessiance de leur

opinion (614). »

Il nous semble, d'après ce passage, qu'aux yeux de Montaigne, l'orgue n'était pas dénué d'une expression religieuse, posée, dévo-tieuse, et d'autant plus frappante qu'elle est toute différente de celle de nos instruments vulgaires. La musique d'église, le chant grégorien, l'harmonie de l'orgue, sont dépourvus de cette dernière expression, il est vrai (615); mais l'absence de cette expression en produit une autre plus élevée. plus noble, en ce qu'elle n'a rien d'humain et de terrestre. Quoi l'il y a une expression dramatique, une expression et un accent pour les passions (616), pour les actions théatrales, et il n'y en a point pour la piété, pour la prière, pour l'adoration, pour la contemplation, pour l'extase ! Mais c'est ra-baisser l'art à n'être plus que l'organe de la partie insérieure de l'homme, de la partie en quelque sorte animale; c'est le réduire à la pure sensation. L'orgue ancien est sans expression! Et copendant, il est grand et majestueux, il étonne, il est riche de sonorité, il est religieux, simple et noble, il est propre aux choses larges et brillantes! Et tout cela, encore une fois, ne dit rien, n'exprime rien! Il n'y a donc pas d'expression grande et ma-

jestueuse, noble, simple, religieuse!
Grétry, dont l'écrivain rappelle les paroles touchant les premiers résultats oblenus par Sébastien Erard; Grétry, tout en témoignant la plus vive admiration pour la dé-couverte de l'orgue expressif, n'avait pas songé, nous le pensons du moins, à bâtir cette découverte une réforme du chant d'église. « C'est, disait-il, la pierre philosophale en musique que cette trouvaille. La nation devrait faire établir un grand orgue de ce genre, et récompenser Erard, l'homme du monde le moins intéressé (617).

Or, il ya ici une circonstance dont il faut

tenir compte, c'est que Gretry ecrivait ces lignes en 93, ainsi que le remarque M. Fétis (618). Et quand notre auteur ajoute: « Au moment où plusieurs églises sont en « construction à Paris, il serait à désirer que le gouvernement chargeat M. Erard de la confection d'un pareil instrument, e et salissit ainsi au væu de Grétry (619), » nous craignons bien qu'il ne se méprenne sur le vœu réel de Grétry qui ne nous paraft pas avoir eu en vue un orgue destiné à un temple chrétien. Que dis-je !- nous sommes surs du contraire, car voici ce que Grétry dit dans le 1" livre de ses Essais: « L'on cherche les moyens de diriger les aérostats; cherchons donc aussi à perfectionner le plus beau, le plus noble instrument de musique que nous ayons. L'orgue en effet serait à lui seul un orchestre superbe, si l'on pou-voit donner au son la gradation du doux au fort, à la volonté de l'organiste. J'en ai parlé à M. Charles, et il n'a pas cru cette decouverte impossible..... Je ne puis supporter longtemps le meilleur orgue, touché par le plus habile organiste : j'ai cherché la cause de cet ennui ; il provient sans doute de l'uniformité des sons; l'artiste a beau changer de jeu, il retrouve partout des sons pleins et sans nuances. » (Essais sur la musique, liv. 1, t. 1°, p. 57.) On voit que lorsque Gré:ry écrivait ces lignes, il n'était pas question encore de l'invention d'Erard; ces mots: l'en ai parlé à M. Charles, etc.. le prouvent évidemment. De plus, par cette autre phrase: L'orgue en effet serait à lui seul un orchestre superbe, etc., l'auteur indique assez qu'il ne désire voir perfectionner l'orgue que pour le mettre en état de remplacer l'orchestre à l'opéra. C'était en effet la une idée fixe chez Gretry. Déjà dans le même livre de ses Essais (loid., pp. 55-56), il avait conseillé aux directeurs des théatres de placer quelques gros tuyoux d'orgues derrière la scène pour soutenir les voix. Mais au livre vu (tom. III. p. 295 et suiv.), il caresse d'avance, avec la plus touchante bonhomie, l'idée que l'orgue exercera un jour, dans les salles de spectacle, les fonctions de l'orchestre. Les paroles qui, suivant M. Fétis, contiennent un vou relatif au perfectionnement de l'orgue des églises et à la réforme du style sacré, sont si éloignées de se rapporter à cet objet, qu'elles sont amenées par un vœu tout contraire. Le passage est, du reste, trop curieux par lui-même pour ne pas le mettre sous les yeux du lecteur. « L'orgue remplacera peutêtre un jour tout un orchestre de cent musiciens. Si Erani achève sa superbe invention; si chaque tuyau d'orgue devient susceptible de toutes les nuances sous le doigt de l'organiste, quel grand parti ne tirera-t-on pas de cet instrument

<sup>(614)</sup> Esseis de Montaigne, liv. 11, chap. 12, tom.

11. p. 393, édit. de 1669.
(615) On ne peut pas dire absolument que l'orgue
n'offre aucun moyen d'expression, même dans ce
sens, puisque par le changement de claviers, par
l'adjonnation des jeux et le secours des pédales, on pent modifier considérablement la force du son.

<sup>(616)</sup> Résumé philosoph. de l'hist. de la musique, p. ccxv-ccxsvi.

<sup>(617)</sup> Essais sur la musique, livre vu, tom. Ill, p. 295; Bruxelles.

<sup>(618)</sup> Revue musicale, t. v11, p. 105. (619) Ibid., p. 139.

alors parfait! » (Ici se place la note sur cette trouvaille appelée la pierre philosophale en musique, et sur la récompense que la nation devrait décerner à son auteur.) « Il faudra cependant se garder de donner au son des tuyaux plus de charme que n'en ont les voix humaines. » (Excellent Grétry ! il faut bien perfectionner l'orgue, mais pourtant se garder de lui donner trop de charme!) « Le violon n'a de prééminence dans l'accompagnement, que parce qu'il est aigrelet, et qu'il n'efface point la douceur des voix naturelles; le violon est bon partout; parce que, outre qu'il soutient ou détache les notes au gré du compositeur, le son en est mixte, Il faudra sans doute que l'orgue, pour remplacer un orchestre, possède tous les jeux de flûtes et d'anches, cors, trompettes et timbales, ce qui ne sera pas difficile; ce sera au compositeur d'indiquer à l'organiste de quel jeu il devra se servir. Jamais de flûte avec les voix de femmes; jamais de trop belles basses avec les voix graves; enfin, il faut s'arranger pour que le son des tuyaux soit plus ou moins hétérogène avec les voix. Comme je ne doute pas qu'on ne fasse un jour au théatre l'essai de ce que je propose, je préviens que je voudrais un orgue fort d'unissons, et tout au plus d'octaves; car les aliquotes tierces ou quintes (les jeux de mutation), donnant partout avec certains jeux, ne présentent, à mon avis, qu'un harmonieux galimathias (!!!). Je connais l'opinion de quelques musiciens sur l'impossibilité de construire un orgue sans aliquotes; mais, leur dirais-je, puisque les instruments à vent s'en passent, l'orgue peut bien s'en passer; et les voix humaines ne peuvent-elles pas aussi se regarder comme des instruments à vent, des tuyaux? Qui a jamais songé d'ajouter des aliquotes à un chœur de femmes ou d'hommes? Enfin, qui sait si tous les sons de la nature n'ont pas leurs aliquotes? Il est au moins permis d'en douter. Sil était bien prouvé que les instruments à tuyaux, ainsi que les voix, ne produisent point de sons accessoires, voici peut-être une règle qu'il faudrait prescrire; elle consisterait à dire : Unissez toujours les instruments qui ne fournissent point d'aliquotes harmoniques aux instruments à timbres et à cordes qui en fournissent; sans cette réunion vous auriez de la sécheresse dans l'harmonie. Je désire aussi que l'orgue et que l'organiste soient absolument cachés aux yeux des spectateurs. L'organiste peut être à la place du souffleur; son orgue immense à la place de l'orchestre, mais recouvert de légères planches de sapin, que l'organiste pourra entr'ouvrir et fermer à volonté. J'ai, je l'avoue, un penchant invincible pour le violon, la basse et la quinte, qui sont de la même famille. Je crains que les tuyaux les plus perfectionnes n'impriment une teinte de tristesse dans l'âme des spectateurs. Au reste, l'orgue ne fût-il propre que pour ac-

ORG

compagner les chants tragiques, ne servit-il que dans les spectacles des départements, où trois ou quatre mauvais violons composent un orchestre, je crois que l'orgue serait d'un secours marqué. Je ne parle pas de l'orgue tel qu'il est; sa monotonie serait préjudiciable; mais de l'orgue susceptible d'inflexions partielles et générales, c'est-àdire d'un ou de plusieurs tuyaux, selon la volonté de l'organiste. Un homme poumt-il, sur l'orgue le plus formidable, produire autant de grands effets qu'un orchestre majeur? Peut-être que non; mais deux hom-·mes peuvent être assis au même clavier, de même que l'on exécute des sonates à quaire mains, et l'orgue aura de plus ses pédales. Au reste, je ne donne ici qu'une première idée, qu'il faudra perfectionner, si elle cu

Ce passage est long, mais il est instructil et divertissant. Ne vous semble-t-il pas que le musicien de génie, l'écrivain spirituel fort à faire à débrouiller son idée et à la rendre praticable? Nous demandons si c'est là perfectionner un instrument; si ce n'est pas au contraire l'appauvrir ou plutôt le détruire pour en construire un nouveau, sans caractère, sans accent propre, et calqué servilement sur l'orchestre dont il n'égalerait jamais la souplesse, l'agilité, la délicatessé, l'éclat. Il n'est donc pas d'imaginations bouffonnes, tranchons le mot, de folies, auxquelles les meilleurs esprits ne se laissent entraîner lorsque, par le malheur de leur naissance et les circonstances de leur éducation, leur intelligence s'ouvre aux fausses lucurs d'une de ces époques fatales où les idées arrivent altérées et perverties, où les notions les plus saines se dénaturent et forment, autour de la raison de l'homme, comme une atmosphère d'erreurs et de préjugés, dont les rayons de la vérité ne peuvent pénétrer l'épaisseur. Et quant à M. Félis, n'est-ce pas lui qui a dit que : « Un examen approfondi de l'histoire de la musique démontre que cet art n'a eu d'existence solide, chez les Européens, que per l'église; » que « les théâtres même ne peuvent prospérer sans l'existence des chapelles (620); » que « la chute de la musique d'église avait eu pour résultat la décadence de toutes les parties de l'art musical (621); » Qu'au ive siècle de l'ère chrétienne, e l'art n'ayant plus rien à faire dans le monde, il se réfugia dans l'église; « que ce fut elle qui le sauva en le transformant (622)? » N'est-co pas lui qui a dit, en parlant de la révolution opérée par C. Monteverde, c'est-à-dire, de la création de cette même musique drancique que Grétry avait voulu introduire dans l'orgue : « Dès lors le caractère de la musique religieuse fut changé, ET PEUT-ÉTE EST-IL PERMIS DE DIRM QUE CELOI QUI L'I CONVENAIT LE MIEUX POT PERDU. LES VAMÉ-TÉS DE SONORITÉ DES INSTRUMENTS SONT DES MOYENS D'EXPRESSION DES PASSIONS BUMAINFS.

<sup>(620)</sup> Curiosités de la musique, p. 221. (621) Ibid., p. 223.

<sup>(622)</sup> Résumé philosoph. de l'hist, de la mus., par M. Fetis, pp. cxi.viii et clexiii.

DE PLAIN-CHANT

QUI NE DEVRAIENT PAS TROUVER PLACE DANS LA PRIÈRE. Polestrina avait mieux compris QU'aucun autre LE STYLE CONVENABLE POUR L'éclise et l'avait porté à sa perfection; après lui, on a fait de belles choses d'un autre genre, mais ou il y a moins de solen-NITÉ, DE DÉVOTION ET DE CONVENANCE (623). » N'est-ce pas lui, enfin, qui a dit que « Allegri et Foggia semblent se distinguer des autres par les qualités d'une expression religieuse PLUS PÉNÉTRANTE, BIEN QU'ILS N'AIENT PU SE DÉPENDRE DES DÉFAUTS DE L'APPLICATION DU DRAMATIQUE A LA MUSIQUE D'É-GLISE (624)? » Ici, il est question d'une expression religieuse et pénétrante, tandis que tout à l'heure il n'existait d'autre expression que l'expression dramatique et passionnée.

Remarquez que nous n'attaquons pas M. Fétis, que nous le justifions, au con-traire, vis-à-vis de ceux qui, lisant le compterendu de l'orgue de Sébastien Erard, s'imaginaient que la pensée constante de l'écrivain a été d'anéantir la musique d'église et de la remplacer par la musique théatrale. Qui n'a pas eu, en sa vie, un jour, une heure fatale où il s'est laissé entraîner à une idée systématique? Celui qui a beaucoup écrit, qui a surtout remué beaucoup d'idées, qui, par conséquent, a été amené à envisager ces idées sous des faces fort diverses, a bien pu se prendre un matin de la pensée de faire de l'eclectisme (625), de vouloir concilier le caractère de la musique d'église avec le caractère de la musique dramatique; d'opérer, comme on dit, une fusion entre deux genres différents, opposés même; d'associer la majesté, la grandeur evec l'accent passionné; le style religieux, simple et noble, avec la musique colorée; de mettre en harmonie la musique du siècle arec les larges formes classiques; de prétendre émouvoir en même temps qu'étonner; car, comme dit l'écrivain avec beaucoup de justesse, les styles participent, jusqu'à un certain point, les uns des autres (626), et se pénètrent en quelque sorte.

Or, tout ce qui vient d'être dit, Beethoven l'a réalisé en partie dans ses sublimes symphonies, dans ses sunates, dans ses quatuors, où, par moments, sa pensée s'est éle-vée aux plus hautes contemplations. Qui empêche l'organiste d'en faire autant, s'il a du génie? Mais, pour cela, vouloir détruire l'orgue ancien, et penser que l'organiste ne saura pas approprier ses pensées à la nature de son instrument, c'est là une assertion erronée, et d'autant plus dangereuse, qu'elle emprunte plus d'autorité de la plume dont

elle émane.

Redisons donc avec M. Félis, qu'il est « certains systèmes de toualité dans la musique qui ont un caractère calme et religieux, et qui donnent missance à des mé-ludies douces et dévouillées de passion, comme il en est qui ont pour résultat nécessaire l'expression vive et passionnée.... Quoi qu'on fasse, on ne donnera Jamais un CARACTÈRE VÉRITABLEMENT RELIGIEUX A LA MUSIQUE SANS LA TONALITÉ AUSTÈRE ET SANS L'HARMONIE CONSONNANTE DU PLAIN-CHANT; il n'y aura d'expression passionnée et dramatique possible qu'avec une tonalité susceptible de beaucoup de modulations, comme celle de la musique moderne.... (627)? Nous n'en finirions plus si nous voulions réunir ici tout ce que le célèbre écrivain a dit dans sa Revue, dans la Gazette musicale, dans celle de M. Danjou, pour fortifier la thèse que nous soutenons.

ORG

V. Il ne s'agit plus maintenant de l'orgue d'Erard, que nous avons dû prendre pour point de départ de tout ce que nous avions à dire de l'orgue expressif. Cet orgue d'Erard est bien dépassé; nos facteurs, tout en admirant le génie de l'auteur, regardent l'œuvre comme un jeu d'enfant. Savez-vous à quoi nos facteurs révent? La musique du siècle est symphonique; nous avions la symphonie de Beethoven, de Berlioz, ce n'est pas assez; nous avons en l'opéra sym-phonique de Weber, de Rossini même, le drame, l'oratorio symphonique, la messe symphonique. Eh bien, nos facteurs veulent créer l'orgue symphonique! mais ils n'ont pas pensé à une chose, c'est que la symphonie est exécutée par quatre-vingts virtuoses, et que l'orgue n'est joué que par un seul.

## Ecoutons M. Danjou:

« Jusqu'au xvıı siècle il ne paratt pas que le système de construction des orgues fût différent dans les diverses parties de l'Europe. Un auteur fait remarquer qu'en 1639 les orgues de Rome n'avaient pas autant de registres variés que les orgues de Paris à la même époque (628). Titelouse, organiste de Rouen au commencement de ce siècle, s'exprime ainsi dans la préface de ses hymnes, publiées en 1623 : Outre que nous avons augmenté la perfection de l'orgue depuis quelrues années, en faisant construire en plusieurs lieux, avec deux claviers séparés pour les mains et un clavier de pédales à l'unisson, des jeux de huit pieds contenant vingt-huit ou trente, tant feintes que marches, pour y toucher la basse-contre à part sans la toucher de la main, la taille sur le second clavier, la haute-contre et le dessus sur le troi-

« Arrêtons-nous à ces paroles du chanoine-organiste de Rouen; elles indiquent clairement que de son temps l'orgue venait d'être constitué sur les bases qu'il conserve encore, c'est-à-dire qu'il possédait deux claviers différents pour les mains et un clavier de pédales séparées. La même disposition est jugée nécessaire aujourd'hui pour former un orgue complet. Il faut deux

<sup>(623)</sup> Résumé philosoph. de l'hist. de la mus., pat M. FETIS, p. CCXX. (624) Ibid., p. CCXXIX.

<sup>(623)</sup> Résumé, p. cixxiii, el passim.

<sup>(626)</sup> Revue Musicale, tom. VI, p. 130. (627) Résumé, p. Liii. (628) Réponse à un curieux sur le sentiment de la musique d'Italie.

claviers et des pédales séparées pour exécuter la musique des grands maîtres et tirer de l'orgue les effets qui lui sont propres. On a été plus loin; on a construit des orgues à quatre ou cinq claviers à main; on a même imaginé d'y mettre deux claviers de pédales. Mais ces additions ont augmenté la variété des jeux, la diversité des effets, sans donner à l'organiste plus de ressources réelles pour produire des compositions parfaites, eu égard à la nature de l'instrument et au genre de musique qu'il comporte. Reconnaissons donc qu'au xvu siècle le système mécanique de construction des orgues était détinitivement arrêté, qu'il a été depuis agrandi et perfectionné, mais qu'il n'a reçu aucune modification essen-tielle, si ce n'est par la découverte toute récente et si remarquable du levier pneumatique inventé par M. Barker. . Il n'en est pas de même de la partie harmonique de l'orgue qui embrasse tous les jeux qu'il est susceptible de recevoir. Depuis le xvu siècle, les différences de culte, de religion, de goût, de climat, d'édifices, de nation, ont donné lieu à des manières bien diverses de composer les jeux d'un orgue. On a trouvé, pour ces jeux mêmes, des variétés nombreuses de formes, de nature, et par suite de timbre et de qualité. Les uns considérant l'orgue comme un écho de l'orchestre moderne, ont cherché à emprunter à ce dernier ses effets ou du moins ses instruments; les autres, cherchant au contraire à conserver à l'orgue son caractère spécial, se sont abstenus de toute imitation des instruments qu'on emploie dans la musique moderne et dramatique. En Allemagne, on a songé à développer la puissance et le nombre des jeux doux et graves; en France, on s'est efforcé d'obtonir des sons bruyants et éc atants. » (Revue de la mus. relig., octobre 1846. - Dans le numéro suivant de son excellent journal, M. Danjou revient encore sur le même sujet : « Au seul point de vue de l'art, il faut d'abord faire observer que jamais dans l'orgue les instruments ne joueront le rôle qui leur est assigné dans l'orchestre. Il faudrait quarante mains, autant de cla-riers, et une intelligence capable de les faire mouvoir à la fois, pour employer les jeux de l'orgue, comme on emploie les instruments dans l'orchestre. La trompette prolonge un son éclatant, les instruments à cordes jettent des fusées de notes rapides, la contrebasse joue pizzicato, la Dûte lance les arpéges; chaque instrument a une marche différente, et les effets de l'ensemble sont dus à cette diversité de sons, à la manière de les grouper, de les coordonner. Jamais l'organiste n'aura le pouvoir de diriger sa pensée en cinquante directions différentes, quand même, ce qui ne peut avoir lieu, le mécanisme lui en donnerait la faculté. Ainsi l'imitation de l'orchestre par l'orgue est, au point de vue de l'art, une chimère qu'on a tort de poursuivre. Mais au point de vue religieux,

ORC.

ce n'est plus seulement une chimère, mais une inconvenance. L'orchestre a été créé et combiné pour la musique passionnée, sensuelle; saus cette expression dramatique qui lui est propre, l'orchestre moderne n'a pas de signification. Il est vrai qu'au moyen age, même dans nos églises, on employait quelquefois de nombreux instruments, mais ils jouaient alors le rôle qu'ils doivent jouer dans l'orgue, ils accompagnaient uniformément les voix et ne produisaient pas, comme aujourd'hui l'orchestre, une musique séparée, distincte du chant. Jamais, quoi qu'on fasse et qu'on dise, l'orchestre moderne ne sera bien séant dans la musique religieuse, et en tous cas, s'il y est admis, ce sera pour ces solennités dans lesquelles l'exercice du culte paratt se changor en un spectacle où les curieux, les amateurs se rendent en foule. Si ces solennités sont nécessaires, qu'on les tolère, mais qu'on laisse à l'orgue qui chante et résonne à tous les offices, dans toutes les eirconstances, son caractère grave, dévo-tieux, dénué de passion et de cette expression sensuelle que tous les saints, que tous les conciles, que toute l'Eglise a repoussée comme nous du lieu saint. C'est déjà hien assez, c'est déjà trop d'avoir admis dans nos orgues les jeux et claviers dits expressifs, et bien que cette prétendue expression ne soit après tout qu'un moyen de diminuer ou d'augmenter la puissance du son, c'est cepeudant un don funeste à cause de la manière dont s'en servent la plupart des organistes. » (Revue de la mus, relig., novembre

Il faudrait plaindre ceux qui ne seraient pas frappés de la sagesse et de la justesse de ces paroles. C est la raison la plus saius, c'est le jugement le plus droit qui s'expriment, en excellent langage, par la bouche de

M. Danjou.

On peut demander maintenant ce que deviendra le plain chant avec un orgue som phonique; ce que deviendra ce style d'orgue qui, depuis deux siècles, a fait la gloire des grands artistes, depuis J.-S. Bach et même depuis ses devanciers jusqu'à M. Lemmens. M. Hesse et M. Boély; je veux parler du style syncopé et lié, de ce style qui, disparatt moins encore par la faute des organistes que par la faute des facteurs qui s'obstinent à vouloir changer la nature de l'instrument. Je ne parle pas, remarquez-le bien, du style fugué, de cet objet d'effroi pour ces dillettanti délicats qui sous pretexte qu'ils n'aiment que la melodie, et que la musique savante est lor forte pour eux, se pament aux plus plus fredons de nos théâtres. Je conçois que le plain-chant se maintienne en face d'un style d'orgue grave, pompeux, r.che, plein d'onction; ces deux inspirations produisent un heureux contraste; rien ne choque l'imagination ni les convenances dans cette alternation du chant grégorien et du style de chapelle. Mais je ne comprends pas que le plain-chant puisse subsister en face de cet

instrument qui, à force d'expression, à lorce de sensibilité, à force de nuances, perdra et a perdu déjà, entre les mains de trèshabiles facteurs, tout mordant, toute rondeur, tout accent. Et a-t-on pensé à quels abus, à quelles fadeurs d'exécution entraineraient ces jeux à auches libres, à sonorités pâles, indistinctes, vacillantes, chatoyantes, qui flattent sans doute au premier abord, mais qui, au bout d'un instant, tremblottent à l'oreille et produisent sur cet organe l'effet que les clartés factices produisent sur l'œil en faisant mirouetter les objets?

Je ne m'en dédis pas: l'orgue vraiment expressif est l'orgue ancien. C'est l'orgue qui chante. L'orgue perfectionné ne chante ni n'exprime, il imite. Quand il platt, c'est par l'effet de son analogie avec l'instrument ou avec la voix, mais ce n'est plus par luimene, par ses accents propres; il a quelque chose d'emprunté, de faux; c'est un plagiaire. La preuve que l'orgue ancien est le seul expressif, c'est qu'il a inspiré de sublimes compositions, des chefs-d'œuvre qui l'est subsistera, des chefs-d'œuvre sur lesquels les novateurs eux-mêmes doivent commencer par pâlir, sans quoi, à quelque école qu'ils appartiennent, il y aura toujours une lacune dans leur éducation première.

Voici une phrase que je reproduis textuel-lement d'une notice sur J.-S. Bach, insérée dans la Revue musicale; je ne saurais dire l'année ni le numéro, mais elle est textuelle: « Les moyens dont il se servit pour arriver à un style si éminemment religieux, se trouvent dans sa manière de traiter les anciennes modulations d'église, dans son harmonie divisée, dans l'usage de la pédale obligée, et dans la manière d'employer les registres. Tous ceux qui voudront examiner les chants chorals à quatre voix de J.-S. Bach, pourront apprendre combien la musique d'église est particulièrement propre à produire des modulations originales, inhabituelles enfin, telles qu'elles appartiennent à l'Eglise. » Ne dites pas que ce style était le style adopté généralement sur l'orgue; l'auteur que je cite affirme qu'il était très-différent de l'harmonie usuelle des organistes. Sans contredit, l'orgue vrai ne fait pas toujours de vrais organistes, mais les vrais organisles serbnt toujours formés par l'orgue trai. Que l'on nous montre les compositions de ceux qui ont adopté l'orgue nouveau, et nous les comparerons. Nous voyons, au contraire, que toutes les œuvres solides de notre époque ont été écrites par des artistes qui se sont formés sur l'orgue ancien; je cite Rinck, Mendelsshon, MM. Lemmens, Boély, et d'autres dont le nom m'échappe.

Quoi I lorsque la voix mâle de l'orgue embrasse toutes les parties de l'édifice dans la plénitude de sa résonnance, lorsque la pédale de bombarde roule dans la voûte comme le tounerre et la tempête; quand la prière s'exhale aux sons voilés et mystérieux des

flûtes et que les fonds d'orgue emplissent le temple de Jeurs ondulations sonores; quand, à l'offertoire, les jeux d'anches, le basson, la trompette, le hauthois, le clairon, qui ont leur accent propre et non celui de l'orchestre, courent successivement d'un clavier à l'autre, ou se mêlent dans un tutti formidable, ou se taisent pour laisser parler le cromorne, le hautbois, le cor anglais; lorsque le plein jeu mêle le bruissement de ses sons harmoniques aux unissons de la multitude; quand, dans les versets du Gloria, du Magnificat, de la Prose et de l'hymne solennelle, l'organiste passe d'un prélude à une toccata, et parcourt toutes les ressources de son instrument pour arriver à l'explosion magnifique et foudroyante du grand jeu, du grand jeu soutenu par cette double gamme de pédales souterraines, rejetées dans les profondeurs du son; tout cela est donc monotone, froid et sans couleur!

Nous avons donc perdu le sens des choses vraies et simples! Nous ne sommes plus sensibles qu'aux délicatesses d'art, aux chatouillements sensuels, et nous oublions, nous, si scrupuleux sur les convenances de notre société factice, que de pareilles sensations sont au moins un contre-sens énorme dans une église tantôt construite au milieu d'un cimetière, tantôt cimetière elle-même, où le Chrétien ne peut faire un pas sans que la dalle ne lui renvoie le son sourd d'une termes.

La religion, si grave, si austère dans la plupart de ses cérémonies, semble pourtant se dérider dans certaines fêtes où elle se prête plus particulièrement à la manifestation innocente d'une joie naïve. Je ne parle pas de Paris, où le septicisme a tout gâté; je parle de nos contrées méridionales où, il y a trente ans, certaines fêtes de l'année avaient gardé le caractère d'une fête de famille.

Le moyen âge s'est perpétué longtemps dans certains endroits. Nous avons marché vite depuis trente ans; et ce contraste même donne de la vivacité aux souvenirs. Si je ne me trompe, l'orgue ancien s'harmonisait admirablement avec cette poésie du christianisme. Avez-vous jamais remarqué, dans une messe de la nuit de Noël, ce jeu de tremblant et de chèvre, dont l'accent était si pittoresque et qui imitait si bien le bêlement des troupeaux? Ce jeu était placé dans le buffet au-dessous des claviers et des lignes des registres à la main, ce qui signifiait assez qu'il n'était qu'une fantaisie du facteur. Presque partout on a retranché ce jeu de tremblant, et l'on a eu raison, car ce qui charme dans un temps devient insipide dans un autre. Mais alors, il faut mutiler, balayer toutes ces figures d'animaux, d'arbres, de plantes, et, pour nous servir d'une expression du comte de Maistre, toute cette mythologie que la religion chrétienne pousse naturellement et dont les symboles décorent nos basiliques du moyen âge. Aussi bien est-ce là ce que nous avons fait, tant nous sommes civilisés. Avez-vous remarqué, à cette même messe de minuit, cette voiz

humaine qui parlait si mordante, si nasillarde, dans le noël dialogué entre un Chrétion et un Juis? La voix humaine désignait le Juif; le Chrétion était représenté par un jen de flûte. Eh bien! des facteurs d'orgues milanais viennent de supprimer cette voix humaine et lui ont substitué un jeu insipide, sans accent, sans analogue dans la nature, et que, faute probablement de le pouvoir caractériser, ils ont appelé voix angélique. Puis, quand venait le jour de l'Epiphanie, vous eussiez entendu cette belle marche des Rois, si connue dans le midi de la France, autrement appelée la marche de Turenne, car c'était la marche du régiment de ce grand homme. C'était d'abord comme un murmure confus, un rhythme douteux qui, partant des extrémités du pianissimo, devenait graduellement plus distinct en passant par les claviers intermédiaires, pour signitier le pèlerinage des rois mages, venus de leur pays éloigné pour se prosterner en la présence de l'Enfant-Dieu; bientôt la marche triomphale était entonnée magnifiquement sur les jeux les plus brillants. Elle reprenait ensuite, puis s'éloignait insensiblement jusqu'à ce que les sons et le rhythme se perdissent dans le lointain. Que de moyens de surprise s'offraient en foule à la fantaisie de l'organiste! C'était tantôt l'écho, le cornet d'écho, le flageolet, le fifre, qui subsistent toujours; enfin, le premier dimanche du mois de mai, c'étaient les jeux du coucou et des petits oiseaux que l'on mettait en action, le chant du rossignol, autrement dit l'avicinium, car ce jeu avait été pris au sérieux; il avait un nom scientifique. J'en demande bien pardon à M. Hamel, mais ce jeu attirait bien des braves gens à la grand messe qui ne seraient allés qu'à la messe basse. Cela amusait, cela faisait rire et pourquoi pas! Les hommes qui font la religion si sévère, si inflexible, ne sont pas les plus religieux. Le mélange de choses familières et de choses imposantes est précisément ce qui caractérise tout ce qui est grand et populaire. Sous prétexte de corriger la dureté de certains jeux, le sissement des autres, on a dénaturé leurs timbres, émoussé leur mordant. (V. Revue musicale, tome VI, pp. 136 et 137.) On a fait disparattre bien des puérilités de l'orgue, mais ces puérilités imitaient quelque chose dans la nature, un cri, un chant d'oiseau. On les a remplacées par des combinaisons très-savantes, qui sont des imitations d'imitations.

Mais l'on dit: De quoi vous plaignez-vous? l'orgue moderne contient tous les éléments de l'orgue ancien, et il offre des ressources nouvelles. Je connais l'objection. Eh bien l'je dis que l'assertion est inexacte. L'orgue nouveau ne contient pas los éléments de l'orgue ancien, ou s'il les contient, il les moditie profondément dans le sens de l'orchestre et au profit des jeux d'expression. Mais en admettant que ce qu'on dit fût vrai, je réponds que ce n'est pas enrichir l'orgue que de le pourvoir d'une multitude d'accents qui ne sont pas les siens, qui, encore une fois,

ne sont que des imitations d'autres imitations, tout en lui laissant son accent propre. Voilà un homme qui a de l'or, croyez-vous l'enrichir beaucoup en mélant à son or du cuivre ou du clinquant? Et malheureusment, en fait d'art, le vulgaire préfèrera le cuivre et le clinquant à l'or pur. Et l'organiste, qui, le plus souvent, vise à l'effet, se gardera bien de ne pas correspondre aux goûts du vulgaire.

M. Hamel dit avec toute raison, que « si l'on considère l'origine et la marche progressive de l'orgue, on remarquera une tendance continuelle à lui faire imiter les accents d'un orchestre »... Mais il remarque aussi que « vouloir le réduire au rôle servile d'imitteur serait lui faire perdre ses plus beaux avantages, ce serait le dégrader », et qu'ilors même qu'il remplit la lonction d'un orchestre, « il l'exerce sans rien perdre de son caractère distinctif; il traduit, mais ne s'a-baisse pas à copier. » Puis il ajoute : « Re-vêtez de couleurs la plus belle statue, vous en ferez un mannequin; donnez le mouvement à ses membres, vous n'aurez qu'on automate effrayant. Je pense donc que le facteur peut bien s'exercer à perfectionner le timbre de quelques jeux qui portent le nom de ceux que l'on emploie dans les orchestres, surtout pour les jeux qui sont destimés au clavier de récit, mais je maintiens que ce n'est point cette imitation plus ou moins imparfaite, et souvent grotesque, qui pourra faire le mérite réel d'un orgue.

« Une autre cause s'oppose encore à ca qu'un orgue puisse reproduire les effets d'un orchestre : c'est la marche de chacune des parties dont se compose un morceau d'ensemble. Que l'on ouvre une partition, on verra que chaque instrument y joue un rôle distinct; dans l'orgue, au contraire, les jeux qui sont réunis sur un même clavier parlent tous ensemble à l'unisson ou à l'octave l'un de l'autre. Pour les isoler, il faudrait les séparer sur autant de claviers qu'il y a de parties différentes, ce qui exigerait à peu près autant de musiciens que dans l'orchestre; el tout cela pour n'obtenir qu'un résultat imparfait et fort au-dessous du médiocre. Reconnaissons donc que cette imitation impossible n'est point le but vers lequel doivent tendre les efforts des facteurs, et qu'ils pe peuvent raisonnablement prétendre augmenter le domaine de l'orgue au detà des limites

que la nature lui a tracées. »

Après un passage aussi sage et aussi sensé, on s'étonne de trouver les paroles suivants:

« On lui a donné la force, la putssance et la majesté, et l'ou voudrait le priver de la grace et du sentiment le (Man., Avant-Proper, p. xiii.) C'est apparemment de la grace et du sentiment religieux que M. Hamel veut parler. Or, je le demande, l'artise chrétien a-t-il besoin d'un instrument expressif pour trouver cette grâce et ce sentiment? Et les trouvera-t-il plus facilement sur un instrument perfectionné évidemment au point de vue de la grâce mondaine et du sentiment dramatique?

Ayons ane que culte pour nos vieux souveuirs. Ne bannissons pas de nos temples un art né avec nos temples et générateur de cet autre art qui nous charme hors du temple. Laissons-le régner paisiblement dans ces vénérables et saints sailes où les éléments de l'art moderne se sont élaborés. Nous possédons dans les instruments de l'orchestre assez d'éléments d'expression des sentiments humains pour ne pas sacri-tier l'orgue, la seule expression d'un ordre d'idées plus élevé au désir insensé d'en faire une imitation superflue et très-imparfaite de l'orchestre. Ne brisons pas cette unité de la religion et de l'art; cette union intime, mystérieuse, contractée entre l'église et l'orgue, qui sanctifie l'orgue, qui embellit l'église; union telle que si vous prêtez à l'orgue les accents d'un chanteur de théâtre, vous en faites un apostat, un blasphémateur, et vous rendez l'église déserte en forçant le vrai chrétien à fuir, comme un spectacle sacrilége, les cérémonies où l'orgue élève la voix; union telle encore, que si vous arrachez l'orgue à l'église pour le transporter à l'opéra et le charger de la fonction de l'orchestre, le public, par un sentiment de convenance et de pudeur, désertera l'opéra. Mais dans le temple, que la mission de l'orgue Chrétien est belle ! là, interprète du dogme musical, il conserve son caractère ineffaçable et sacré : il exerce sur l'art extérieur. comme une espèce de sacerdoce. Et si, dans quelques cas rares, la musique du siècle vient prêter un luxe inutile à des solennités assez imposantes par elles-mêmes, l'orgue, en présence de cet art hypocrite et vide, tout parfumé de fioritures, tout boussi d'élégance et de fatuité, et qui, par bienséance, s'efforce en grimaçant de contrefaire le recueillement et l'onction ; l'orgue se platt à conserver ses formes austères et graves, et prouve par là qu'il est chez lui, dans sa maison, et que l'autre n'est qu'un étranger et un intrus.

ORG

On n'entend pas sa voix profonde et solitaire
Se mêter, hors du temple, aux vains bruits de la terre;
Les vierges à ses sons n'enchaînent point leurs pas,
Et le profane écho ne les répète pas.
Mais il élève à Dieu, dans l'ombre de l'église,
Sa grande voix qui s'enfle et court comme une brise,
Et porte, en saints élans, à la Divinité
L'hymne de la nature et de l'humanité.

(LAMARTINE.)

Je voudrais en terminant ce travail, et roume corollaire à ce qui précède, écrire ici une pensée qui m'a frappé il y a seize années, et que je tixai dès lors sur le papier pour en conserver le souvenir l

La voici :

Tant que le catholicisme a été, en quelque sorte, le régulateur de la pensée humaine, l'orgue a régné seul dans le domaine de la musique, l'orchestre n'existant pas, ou pour mieux dire, n'existant que partiellement et

par fractions. Mais, quand suivant une nouvelle impulsion, l'art s'est sécularisé et a déserté le temple, l'orgue a perdu son empire parce qu'il a failli aussi à sa mission. Cependant l'orgue a joui encore d'une souveraineté indirecte et éloignée, en se reproduisant au dehors sous deux types correspondant aux deux caractères que nous avons remarqués en lui. Considéré comme générateur des instruments sous le rapport de l'unité del'harmonie, il s'est reproduit sous la forme du piano; sous le rapport de la multiplicité des instruments, il s'est reproduit sous la forme de l'orchestre. Par l'un, il a pénétré dans les salons et les concerts; oar l'autre, il a envahi les théâtres.

Voilà donc établie cette souveraineté de l'orgue, et lorsque aujourd'hui, on l'appelle encore le roi des instruments, il est certain que c'est par un sentiment rétroactif de sou

influence passée.

Laissant de côté la question de savoir par quels progrès l'orchestre et le piano sont parvenus au point où nous les voyons aujourd'hui, nous remarquerons deux tendances dans les derniers développements du piano et de l'orchestre. Tandis que certains compositeurs, Rossini et son école, ont fait entrer dans l'orchestre une foule de traits, de formules d'accompagnement qui leur avaient été fournis par le mécanisme du piano, et qu'ils avaient trouvés, pour ainsi dire, tous faits sous leurs doigts; d'un autre côté, une nouvelle école s'est formée, qui s'efforce d'approprier au fiano certaines combinaisons et certains effets appartenant à l'instrumentation. En tête de cette seconde école brillent Beethoven, Weber, Schubert, Moschelès, Hummel. Ainsi les premiers ont voulu introduire le piano dans l'orchestre, les seconds transporter l'orchestre le piano. En sorte que maintenant l'on peut dire que l'orchestre et le piano, tous deux issus de l'orgue comme deux branches sorties de la même tige, tendent à se rapprocher et à se rejoindre, pour venir peut-être un jour se rattacher au tronc commun et puiser une nouvelle séve au sol toujours fécond du christianisme.

ORGUE D'ACCOMPAGNEMENT. — Dans toutes les grandes paroisses on a placé, près du lutrin, un orgue d'accompagnement ou de chœur, tout à fait indépendant du grand orgue. Cet orgue de chœur est tenu par un mattre de chapelle qui accompagne chants. Si cet orgue se bornait à accompagner certains morceaux de musique large et grave aux saluts et à d'autres parties de l'office, ou bien les cantiques de la confrérie de la Vierge, etc., nous n'aurions rien à dire. Mais cet orgue accompagne tout ce qui se chante à l'église, musique et chant grégorien. Or, nous avons déjà eu l'occasion d'exorimer notre opinion à cet égard, savoir que l'orgue d'accompagnement, dont l'usage est aujourd'hui presque universel, a porté le dernier coup au chant ecclésiastique. Nous savons que sur ce point, nous avons le malheur d'être en désaccord avec d'éminents

1143

prélats qui ont recommandé eux-mêmes l'emploi de l'orgue d'accompagnement. Mais nous les conjurons de bien peser le témoignage de l'artiste distingué à qui est due cette innovation. Tout ce que nous pourrions dire ne saurait qu'affaiblir les paroles suivantes de M. Adrien de La Fage:

 L'usage devenu si commun d'accompagner le plain-chant par l'orgue (629), coinment le plierez-vous à l'exécution aucienne du plain-chant, qui ne supportait aucune sorte d'accompagnement? Apparemment vous tenez en réserve des formules nouvelles qui apprendront à l'organiste-accompagnateur comment il devra se comporter pour revêtir d'une harmonie raisonnable des mélodies qui, aujourd'hui, le parattraient si peu? Vous lui révélerez vraisemblablement votre secret, et il saura de vous comment on doit traiter musicalement des cantilènes d'un mouvement continuellement équivoque; d'un esset toujours douteux, d'une forme rhythmique qui n'existe plus nulle part, et dont, pour tout dire, l'introduction, ou si l'on veut, la rentrée dans le domaine de l'art, sersit la négation de la mesure moderne, et produirait le désordre mélodique et harmonique le plus complet, le plus choquant, et le plus injustifiable. » (De la reproduction des livres de plain-chant romain, par Adrien DE LA FAGE, pag. 63,64.)

« Avant tout, et je l'entends de la manière

la plus absolue, mon avis, et j'y ai trop réfléchi pour en changer désormais, a toujours été que l'essence même du plain-chant et celle de l'harmonie telle que nous la concevons aujourd'hui sont tout à fait contradictoires, et que par conséquent le plain-chant ne doit en aucun cas porter d'autre harmonie que celle de l'unisson et de l'octave, et n'avoir d'autres organes que celui des voix humaines sans aucun mélange d'instruments. L'usage de le chanter en solo ayant été abandonné depuis un temps presque immémorial, si ce n'est pour quelques rares parties, le meilleur moyen de lui conserver ce qui lui reste de couleur est de ne pas le laisser sortir du cercle des voix : c'est ainsi que même dépouillé des formes rhythmiques qui ajoutaient tant à sa valeur, mais convenablement émis, articulé et phrasé, il produira encore son véritable effet, le plus d'effet possible, et l'effet le plus noble, le plus imposant, le plus grandiose. » ( lbid., p. 141.)

M. Adrien de La Fage ajoute en note :

« Ceux qui me connaissent depuis longtemps, pourraient ici me faire deux objections et me rappeler d'une part que j'ai publié beaucoup de plain-chant avec harmonie et que j'en ai composé bien davantage; de l'autre, que c'est moi qui, en 1829, ai intro-

629) « Les musiciens capables de parfaitement accompagner le plain chant ne sont pas aussi communs que quelques personnes pourraient le croire. La grande difficulté d'accompagner purement, et sans que l'oreille en soit choquée, le plain-chant actuel, natt des cas où sa tonalité differe de celle de la musique moderne; il est aisé de comprendre combien

duit à Paris l'usage de l'accompagnement de l'orgue dans le chœur des églises, usage qui s'est si rapidement propagé. Je ne manque rais pas de réponses. Sur le premier point je dirais que mes compositions en harmonie sur le plain-chant datent de ma première jeunesse, et par conséquent, d'une époque à laquelle force était de s'adapter à la pauvreté de moyens qu'on avait pour l'exécution et notainment à l'ignorance de la musique, universelle alors parmi les chantres. Sur le second point, je répondrais que mon but principal en introduisant l'orgue dans le chœur, était l'abolition de cet abominable et honteux usage connu seulement en France, d'accompagner le chœur par le serpent, instrument grossier, si contraire aux voix, au goût et an bon sens, et dont la présence était le principal obstacle à tout progrès quelconque. Il fallait dès lors, que l'orgue accompagnat le plain-chant ainsi que la musique. Le but essentiel était atteint ; l'orgue, quand on le voudra, pouvant toujourss'abstenir. »

Il ne s aostiendra pas, soyez-en sûr, l'orgue d'accompagnement étant d'intelligence avec l'esprit du siècle qui est tout à la musique, et qui a tourné le dos au plain-chant. Ce grossier instrument, ce serpent abaminable et honteux, pouvait certainement enlaidir le chant ecclésiastique, mais au moins il ne la détruisait pas.

le détruisait pas.
ORGUENER. — Vieux mot, qui significit
jouer de l'orgue (organo canere). On lit, in
Poem. ms. Alex., part. 11:

Et à les lever fist à la seste resortier, Tromper et orguener et après vieler.

ORNEMENTS, AGRÉMENTS DU CHANT.—
Ekkeardus le jeune dit, en parlant de l'Antiphonaire apporté par Romanus à Saint-Gall:
In ipso (Antiphonario) quoque primus ille litteres alphabeti significativas notulis quibus visum est aut sursum aut jusum, aut ante aut retro excogitavit: quas postea cuidam amico quærenti Notker Balbulus dilucidavit.
(Ekkeardusjun., De casib. monasterii S. Galli, apud Melch. Goldast, Rerum alamannicarum scriptores; Franci., in-fol., 1606, t. 1°, p. 60.

Ainsi Romanus s'était servi des lettres de l'alphabet, en leur donnant à chacune une signification pour les ornements du chant, et Notker Balbulus avait écrit pour un de ses amis, nonmé Lantbert ou Lampert, à la demande de celui-ci, une explication touchant la signification de ces lettres.

Voici ce morceau curieux, qu'on trouve dans Canisius, dans Mabillon, dans les Scriptores de Gerbert, et que M. Th. Nisari à douné, en le commentant, dans ses Etude

elle serait augmentée par une variété de durées qui n'étant pas, comme celles de la musique, sou ises à une périodicité régulière, gèneraient à chaque instant la succession et l'enchaînement des accords et en détruiraient se plus souvent tout l'effet et teute l'élégance.

sur les notations anciennes (Revue archéol. des 15 mars et 15 juin 1850).

ORN

Notker Lamberto fratri, salutem. Quid singulæ littere in superscriptione significent cantilene, prout potui, juxta tuam petitionem explanare curavi.

A ut altius elevetur, admonet.

- B secundum litteras, quibus adjungitur, ut bene, id est, multum extollatur, vel gravetur sive teneatur, belgicat.
  C ut cito vel celeriter dicatur, certificat.

D ut deprimatur, demonstrat.

- E ut equaliter sonetur, eloquitur.
  F ut cum fragore seu irendore feriatur, flagitat.
- G ut in gutture gradatim garruletur, genuine gratulatur.
- H ut tantom in scriptura aspirat, ita et in nota idipsum habitat.
- I lisum vel inferius insinuat, gratitudinemque pro G indicat.
- K licet apud Latinos nihil valeat, apud nos tamen Alemannos pro X græca positum chleuche, id est, clange, clanitat.

L levare lætatur.

- M mediocriter melodiam moderari mendicando me-
- N notare, id est, noscitare notificat.
- O figuram sui in ore cantantis ordinat.

P pressionem vel prensionem prædicat. Q in significationibus notarum cur quæritur? Cum etiam in verbis ad nihil aliud scribatur, nisi ut sequens U vim suam amittere queritur.

R rectitudinem vel rasurara non abolitionis, sed crispationis rogitat.

S susum vel sursum scandere, sibilat. trahere vel tenere debere testatur

- licet amissa in sua, veluti valde VAU græca, vel bebræa velificat.
- X quamvis latina verba per se non inchoet, tamen exspectare expetit.

Y apud Latinos nihil *hymnizat.* 

- Z vero, licet et ipsa mere græca, et ob id haud necessaria Romanis, propter prædictam tamen R litteræ occupationem ad alia requirere in sua lingua Zilise require. Ubicunque autem duz vel tres, aut plures litteræ ponuntur in uno loco, ex superiore interpretatione, maximeque illa, quam de B dixi, quid sibi velint, facile poterit adverti. Salutant te Elleneci fratres, monentes te fieri de ratione embolismi triennis, ut absque errore gnarus esse valeas biennis contempto pretio divitiarum Xercis.
- M. Th. Nisard a savamment et longuement commenté cette lettre. Nous avons cité quelques-unes de ses interprétations aux diverses lettres qui ouvrent chaque série alphabétique de notre livre. Nous devons nous borner là, pour éviter d'abord de donner des notions encore douteuses et contestables; ensuite, parce que nous ne faisons pas, à proprement parler, un dictionnaire d'archéologie mucicale. Il s'agit bien moins pour
- /630) « Leggesi in varii scrittori antichi, che se usava communemente il piano, il forte, il crescere e calare la voce, i trilli, i gruppi, i mordenti: ora si acrelerava il canto, ora andava piu rimesso, si smorzava pian piano la voce fino al pianissimo, si spandeva fino al massimo forte, etc....... Quindi il ripiego preso dai nostri cantori predecessori non solo in Reims, in Metz, ed in Soissons, ma eziando in Roma di notare nei libri di canto che S. Pado I, Adriano I, e Leone III inviarono a Pippino, ed a Carlo Magno alcune piccole lettere sopra le note,

nous des ornements du plain-chant, que de l'apprendre, s'il est possible, dans ses éléments essentiels.

Toutefois il est intéressant de montrer que le chant grégorien n'était pas moins orné que la musique à notre usage. Ainsi en ont jugé les maitres anciens, comme on voit, et les derniers maîtres modernes, l'abbé Baini, . Perne, MM. Félis, Danjou, de Coussemaker, T. Nisard, etc., bien que ceux-ci ne soient pas d'accord entre eux sur la valeur des signes

qui représentaient ces ornements.

« On lit dans les anciens auteurs, dit l'abbé Baini dans ses Mémoires sur la vie et les ouvrages de Palestrina (t. 11, p. 82), que I on faisait communément usage du piano, du forte, du crescendo, du decrescendo, des trilles, des groupes et des mordents; tantôt on accélérait le chant, tantôt on le ralentissait, tantôt la voix arrivait insensiblement jusqu'au pianissimo, et elle éclatait ensuite jusqu'au fortissimo. De là l'habitude prise par les chanteurs, nos devanciers, non-seulement à Reims, à Metz, à Soissons, mais encore à Rome, de marquer sur les livres de chant envoyés à Pépin et à Charlemagne par saint Paul I", Adrien I" et Léon III, quelques petites lettres sur les notes, telles que 1, u, c, s, p, d, e, a, o, r, etc., pour rappeler aux chanteurs des ornements tels que tremulas, vinnulas, collisibiles, secabiles, do memeque podatum, pinnosam, diatinum, exon. ancum, oricum, etc., autant d'ornements que les Français ne pouvaient exprimer (630). »

Nous nous rangeons, dit M. de Coussemaker, dans son Mémoire sur Hucbald (Appendice v, pp. 163-166), de l'opinion du savant auteur des Mémoires de Palestrina.... L'emploi des initiales ajoutées aux neumes pour faciliter la mémoire des chanteurs nous semble une nouvelle preuve que, parmi les neumes, il y en avait qui représentaient des nuances et ornements du chant..... Nul doute, dit encore le même écrivain, que certains neumes représentaient des nuances; on en trouverait une nouvelle preuve, si elle était nécessaire, dans un passage du trailé de musique d'Engelbert, où cet auteur cite ce trille (vox tremula), comme étant représenté par la neume quilisma. »

Perne, dans sa préface des Chansons du chalelain de Coucy, dit que la plique se rapporte à ce que nous appelons agréments du chant. En effet la plique était ce qu'on nomme aujourd'hui port de voix. M. Danjou parle en plusieurs endroits de sa Revue de musique religieuse, des ornements du chant. Il dis (année 1848, p. 82) que les signes simples et composés de la notation en neumes, même

come : t, u, c, s, p, d, c, a, o, r, etc., ondo rammentare a quel cantori tremulas, vinnulas, coll'sibiles, secubiles, e così podatum, pinnosam, diatinum, exon, ancum, oricum, etc., tutti ornamenti, che i Francesi non poterant exprimere. (Mem. storico-ritiche della vita e delle opere di Giovani-Pier-

Luigi da Palestrina; Roma, 1828, t. II, pp. 82, 85. Nons nous sommes bien gardé de traduire les noms latins de tous ces ornements sur la valeur et la signification desquels se disputent nos archéo-

logues musiciens.

les signes d'ornements, étaient placés sur des lignes. Ailleurs (août 1857), il donne un tableau des signes de cette notation, où il envisage le quilisma comme un ornement de chant, ou port de voix. Les signes neumatiques se partagent, suivant lui, en quatre classes : la dernière sont les signes d'ornement. Enfin, dans son Résumé philosophique de Phistoire de la musique (pp. clxiii, clxxxviii, cxci), comme dans ses Origines du plain-chant (5 art. Revue de M. Danjou, 1846, pp. 231-233), M. Félis passe en revue diverses formes d'ornements du chant, les trilles, les fioritures, les ports de voix, etc., auxquels il attribue une origine orientale.

Nous terminerons cet article par trois observations, l'une pour faire remarquer que, suivant l'abbé Baini, notre signe moderne représentant le crescendo et le decrescendo, était connu sous le nom de pinnosa. La pinnosa, dit ce savant historien, contenait deux notes ascendantes, et devait s'exécuter comme s'il y avait eu sur chacune de ces deux notes le signe moderne <>: « La pin-nosa conteneva due note ascendenti, e dovevano amendue eseguire aumentando, e quindi subito scemando la forza della voce; perciocchè mostravasi per la sua stessa figura, ch'è tal quale il moderno segno <> ma doppio <> <>; se non che questo è giacente, e la pinnosa era diritta.» (BAINI, loc. sup. cit., p. 84.)

Sur quoi M. Nisard prétend qu'il existait toutesois deux dissérences entre ces notes antiques et leurs synonymes modernes : «La première, que la figure qui exprime maintenant le crescendo et le decrescendo était dans l'origine, et un signe de nuance et tout ensemble un signe de notation; la seconde, c'est que cette figure s'écrivait perpendiculairement, de cette manière pour les

deux notes de la pinnosa.: »



La seconde observation est pour faire également remarquer, toujours d'après Baini, que le trille des anciens, inconnu aux chanteurs des xv' et xvi' siècles, fut renouvelé par un chanteur nommé Jean-Luc Conforti, admis, le 4 novembre 1591, parmi les chan-teurs de la chapelle pontificale. Baini cite à l'appui de ce fait le témoignage de Thomas Aceti, cité par Gabriel Bari. Or, toujours suivant Baini, le trille commençait par la figure tremula, et la lettre r en indiquait la fin.

Enfin, ma troisième observation se rapporte aux mots vinnula, collisibiles el secabiles voces. Isidore de Séville définit ainsi vinnula: Vinnolata vox est levis et mollis atque slexibilis. Et vinnolata dicitur a vinno, hoc est concinno molliter flexo. (lib. 111 Orig., cap. 19.) D'après M. T. Nisard, vinnula est synonyme de tremula dont le sens est significatif. Voici un autre commentateur sur lequel on ne comptait pas. C'est maistre Sebastian Rouillard, de Melun, auteur du Grand

aulmosnier de France; Paris 1607, p. 149: Et adiouste néantmoins, que iamais nos chantres françois ne sceurent venir a bout de pouvoir contrefaire les voix tremblentes, ny gringotes, fredons, et entre-coupes de ces chantres romains, ains les estouffoient dans le gosier, comme inepte à exprimer telles délicatesses; Franci naturali voceberbarica non potuerant perfecte exprimere tremulas, vel vinnulas, sive collisibiles seu secabiles voces, frangentes in gullure voca polius quam exprimentes. >

« Les ornements, dit M. de Coussemaker dans son Histoire de l'harmonie au moyen age (Paris, Didron. in-4", p. 121)), qui ne sont non plus indiqués par aucun signe de notation, la plique exceptée, se composaient de la plique, de la réverbération et de ses diverses espèces, des fleurs longues, ouvertes et subites; du trille appelé « nota procellaris. » Jérôme de Moravie explique avec le plus grand soin dans quelles circonstances et sur quelles notes se pratiquaient

tous ces ornements. « Cet important chapitre est à lui seul un véritable traité sur le rhythme et l'orcementation du chant ecclésiastique au moyen age..... Quand il sera connu dans toute son explications étendue (631) et avec les dont il a besoin d'être accompagné, alurs, seulement, on pourra avoir une idée des immenses ressources d'exécution dont le plain-chant disposait, au moyen âge, pour émouvoir ses auditeurs et faire pénétrer dans leur cœur les sentiments les plus nobles et les plus élevés. Quand on connilla la prodigieuse variété de rhythme, les nombreux ornements dont le plain-chant étail pourvu, alors on se figurera ce qu'il a pu être, pendant que ces traditions étaient en pleine vigueur et à leur apogée. Le trailé de Jérôme de Moravie nous révèle en grande partie tous ces mystères. Quand on se transporte un instant par l'idée au temps où tout cela existait dans son éclat, l'imegination reste éblouie du degré de grandeur. de noblesse et de sublime auquel avait alteint cet art véritablement divin. »

ORTHIEN. — « Le nome orthien, dans la musique grecque, était un nome dactylique. inventé, selou les uns, par l'ancien Olym-pus le Phrygien, et selon d'autres par le Mysien. C'est sur ce nome orthien, disent Hérodote et Aulu-Gelle, que chantait Arion quand il se précipita dans la mer. »

(J.-J. ROUSSEAC. O SALUTARIS. — « En l'an 1512, après la bataille de Ravenne, le Pape Jules II ayant fait une ligue avec l'empereur Maximilien et les Vénitiens contre le roy Louis XII, et ayant ordonné qu'en Italie, lorsqu'on sonneroit la cloche pour dire la salutation de l'ange à la Vierge Marie, on diroit quant et quant, contre les François, trois petites oraisous par lui faites et adressées à la sainte Vierge. Le roy Louis XII en estant adverty, ne voulut jamais entendre à aucune alliance avec le Turc ni avec le Soudan du Grand-Caire, quoyque l'un et l'autre s'offrist à se liguer avec lui; il obtint, des evesques de son royaume, que tous les iours, aux églises cathédrales et conven-tuelles, pendant la messe, à l'élévation de Vhostie, on chanteroit ce cantique:

> O saintaris hostin, Quæ cæli pandis ostium: Bella premunt hostilia; Da robur, fer auxilium.

« Mais en la chapelle du roy, au lieu de fer auxilium, les chantres et musiciens di-soient serva lilium, garde la fleur de lys; dans quelques autres églises on chantoit :

> U salutaris hostia, Quæ cæli pandis ostium

In te confidit Francia; Da pacem, serva lilium.

Le livre intitulé Le Rosier des guerres porte toutefois que cette institution sut faite par Louis XII, lors de sa maladie. » (Encyclopédie pittoresque de la musique.) L'auteur des Voyages liturgiques dit tout simplement : « Ce fut Louis XII qui demanda qu'on chantat O salutaris hostia à Notre-Dame de Paris à l'élévation de l'hostie. » (p. 117.)

OXYPYCNE. — Mot grec formé de 🍪 sigu, acutus, et de πυπιος, son pressé, condensé, demi-ton. Lorsque, dans un tétracorde, le demi-ton se trouve à l'aigu comme dans sol la si ut, on dit que le chant est de

l'espèce oxypyene

P. - Quinzième et dernier degré de l'échelle dans la notation boétienne, correspondant au la suraign. - P. dans l'alphabet significatif des ornaments du chant de Romabus indiquait pressio. (Pressionem vel prensionem prædical.)

P. - Par abréviation, signifie piano, c'est-

à-dire, doux.

« Le double PP. signifie pianissimo, c'est-(J.-J. ROUSERAU.) à-dire, très-doux. »

PAIRS ET IMPAIRS (Modes). - Saint Ainbroise, comme l'on sait, emprunta quatre modes à la théorie des Grecs, sur lesquels il formula les divers chants de son Eglise; mais ces modes ne suffisant plus à l'époque de saint Grégoire le Grand, celui-ci, tout en conservant les quaire premiers modes de saint Ambroise, fit dériver de chacun un second mode qui prit son rang à la suite de celui dont il était tiré. Il forma les nouveaux modes en transportant au-dessous la quarte au-dessus de chaque mode de saint Ambroise. Le premier mode de saint Ambroise étant, comme les trois suivants, sormé par la division harmonique, c'est-àdire ayant la quinte dans le bas et la quarle dans le haut, saint Grégoire en crés un second mode en transportant la quarte d'en haut dans le bas. De cette manière :

| Ré  | La                         | Ré                                                  |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ni  | Si                         | Mi                                                  |
| F4  | Üŧ                         | Fa                                                  |
| Sol | RI                         | Sol                                                 |
|     | Ré<br>Mi<br>Mi<br>Fo<br>Fa | Ré La<br>Mi Si<br>Mi Si<br>Fa Ut<br>Fa Ut<br>Sol Ré |

Ainsi, par le renversement de la quinte à la quarte, et de la quarte à la quinte, se produisit un mode nouveau. Le premier. l'ancien, l'authentique, à côté de son dérivé, le plagal, le collatéral. Le premier produit de la division harmonique, le second, produit de la division arithmétique. Mais comme l'un avait engendré l'autre, comme ils avaient une finale commune, les nouveaux furent intercalés dans les rangs

des premiers, de telle sorte que ceux-ci furent les impairs, les seconds les pairs.

PAPADIKE. — Les papadike sont des

livres dont les Grecs modernes se servent dans leurs cérémonies religieuses. Ces livres, mêlés de grec littéral, de grec vulgaire et de certains mots techniques barbares contiennent tous leurs chants notes. On y trouve une théorie musicale où sont démontrés la propriété et l'usage des signes musicaux. Quiconque possède bien ce traité est en état d'exécuter et d'improviser toute espèce de chant. (Voy. ce que dit Villoteau des papadike dans l'Etat actuel de la musique chez les Orientaux: Chants religieux des Grecs; et M. Fétis dans le Résumé philosophique de l'histoire de la musique.)

PARADIAZEUXIS, ou Disjonction Pro-CHAINE. - « C'était, dans la musique grecque, au rapport du vieux Bacchius, l'intervalle d'un son seulement entre les cordes de deux tétracordes, et telle est l'espèce de disjonction qui règne entre le tétracorde synemménon et le tétracorde diézeugmé-(J.-J. Roussbau.) non. »

PARAMESE. - « C'était, dans la musique grecque, le nom de la première corde du tétracorde diézeugménôn. Il faut se souvenir que le troisième tétracorde pouvait être conjoint avec le second; alors sa première corde était la mèse ou la quatrième corde du second; c'est-à-dire que cette mèse était commune aux deux.

 Mais quand ce troisième tétracorde était disjoint, if commençait par la corde appelés paramese, laquelle, au lieu de se confondre avec la mèse, se trouvait alors un ton plus haut, et ce ton faisait la disjonction ou distance entre la quatrième corde ou la plus aigue du tétracorde méson, et la première ou la plus grave du tétracorde diézeugménôn.

· Paramèse signifie proche de la mèse; parce qu'en effet la paramèse n'en était qu'à un ton de distance, quoiqu'il y eut quelquesois une corde entre deux.

(J.J. ROUSSEAU.)

PARAMASE. — C'était, dans le système des tétracordes grecs, la sous-moyenne, c'est-à-dire la corde placée immédiatement au-dessus de la mèse. Elle élait corde immobile ou barypycne.

PARANETE. — « C'est, dans la musique ancienne, le nom donné par plusieurs au-teurs à la troisième corde de chacun des trois tétracordes synemménôn, diézeugménon et hyperboléon; corde que quelquesuns ne distinguaient que par le nom du genre où ces tétracordes étaient employés. Ainsi la troisième corde du tétracorde hyperboléôn, laquelle est appelée hyperboléôndiatonos par Aristoxène et Alypius, est appelée paranète hyperboléon par Eu-(J.-J. ROUSSEAU.) clide, etc. »

PARANÈTE DIÉZEUGMENON. — C'était dans le système des tétracordes grecs, la pénultième des séparées. Elle était corde mobile et oxypycne.

PARANÈTE HYPBRBOLÉON. — C'était dans le système des tétracordes grecs, la pénultième des excellentes ou des plus hautes. Elle était corde mobile et oxypycne.

PARANÈTE SYNEMMENON. dans le système des tétracordes grecs, la pénultième des conjointes, ou du tétracorde synemménon. Elle était mobile et oxypycne.

PARAPHONIE. — « C'est dans la musique ancienne, cette espèce de consonnance qui ne résulte pas des mêmes sons, comme l'unisson qu'on appelle homophomic; ni de la réplique des mêmes sons, comme l'octave qu'on appelle antiphonie; mais des sons réellement différents, comme la quinte et la quarte, seules paraphonies admises dans cette musique : car pour la sixte et la tierce, les Grecs ne les mettaient pas au rang des paraphonies, ne les admettant pas même pour consormances.

(J.-J. ROUSSEAU.)

PARHYPATE. — « Nom de la corde qui suit immédiatement l'hypate du grave à l'aigu. Il y avait deux Parhypates dans le diagramme des Grecs; savoir, la parhypatehypaion, et la parhypate-méson. Ce mot parhypate signifie sous-principale, ou pro-che la principale. » (J.-J. Roussbau.)

PARHYPATE HYPATON. — Ce mcl signifiait la corde proche de la principale des principales dans le premier tétracorde des Grees. C'était une corde mobile et mésopycne.

PARHYPATE MÉSON. — C'était dans le système des tétracordes grecs la sous-principale des moyennes. Elle était corde variante et mésopycne.

PARTIE. — « On appelle de ce nom la portion de musique appartenant à chacune des voix ou à chacun des instruments qui concourent à former l'ensemble d'un morceau de musique. Ainsi, quand on dit une partie de hautbois, de cor, de rielen, ou de ténor, de soprano, on parle de la musique destinée à ces instruments ou à ces voir pour l'exécution d'une symphonie. d'une ouverture, d'un chœur, etc.

« Partie est aussi la portion d'un morcesu de musique séparée d'une autre par une double barre verticale accompagnée de points qui indiquent l'obligation de recommencer chacune des deux parties, lorsque tous les premiers morccaux des sonates, des symphonies, des quatuors, etc., sont

coupes en deux parties. » (Faris.)
PARTIMENTI. — C'est le nomitalien (au sing. partimento) de certaius exercices d'harmonie que l'on fait faire aux élèves en leur donnant des basses chiffrées sur leaquelles ils faisaient mouvoir et se dessiner avec élégance toutes les parties. En France, on a l'habitude de plaquer les accompagnements sons la basse chissrée; les Italiens sont plus raffinés : aussi, out-ils conservé une incontestable supériorité dans ce g-nre. Les études de Fenaroli sont excellentes

sous ce rapport.

PARTITION. — On nomme partition la réunion de toutes les parties d'un morceau de musique, les unes au-dessous des autres, et se correspondant entre elles, mesure pour mesure, valeur pour vaieur. Chaque ligne est affectée à une partie et quelquefois à deux. Un bon lecteur, un bon accompagnateur présère la partition à un accompagnement réduit, parce qu'il voit le dessin et pour ainsi dire le jeu de chacune des parties. Les voix et l'orchestre sont disposés de manière à ce que le musicien exercé puisse les distinguer sans confusion.

PARTITION. - « Partition est aussi une certaine tègle d'après laquelle les accordeurs d'orgue et de piano accordent ces instruments. Chacun a sa méthode à cet égard; la meilleure est celle qui permet de comparer le plus souvent et le plus surement les différents sons qu'on accorde entre eux avec celui qui a servi de point de départ, parce que celle-là permet de rectifier avec promptitude les erreurs de l'oreille. » (FÉTIS.)

Partition a tempérament egal et inégal, d'après dom Bédos. - « Quand on veut accorder un clavier, on commence par faire ce qu'on appelle la partition, c'est-à-dire la répartition de la justesse sur un petit nombre de notes; celles-ci, une fois accordées, servent de type à toutes les autres.

« Laissons parler notre mattre (article 1135 [632]) : « La (gamme) diatonique est « la gamme ordinaire, ut, ré, mi, fa, sel, la, « si, ut, qui est composée de cinq tons et de « deux demi-tons. La gamme chromatique est « divisée en douze demi-tons, qui sont ut.
« ut #, ré, mi b, mi, fa, fa #, sol, sel #
« la, si b, si, ut. Il n'est pas possible de
« diviser l'octave en douze demi-tons justes. « car si on l'accorde de façon que tout y seit

e juste, on se trouvera outre-passer l'octave « d'une quantité très-sensible, jusqu'à cho-« quer l'oreille, et qui ne peut souffrir la a moindre altération dans l'octave. On ne a peut accorder l'octave de demi-ton en demi- ton; ces intervalles ne pouvant s'apprécier assez sensiblement par leur harmonie. On a imaginé d'accorder par quintes, qui sont a des intervalles très-sensibles, et par consé- quent bien appréciables. Comme l'octave « chromatique contient douze demi-tons, elle contient aussi douze tierces, douze quartes, « douze quintes, etc. Si l'on ne peut diviser « l'octave en douze demi-tons justes, il s'ensuit nécessairement que les douze tierces, « les douze quartes, les douze quintes, etc., ne peuvent pas non plus être justes. On est donc obligé de rendre un peu plus petits, « ou d'affaiblir d'une certaine quantité ces « intervalles, pour parvenir à l'octave juste. « C'est cette altération qu'on appelle le tem-■ pérament, ou, en termes de facteurs d'or-« gues, la partition (633). La difficulté de la partition consiste à trouver le juste point de cette altération, et s'il convient mieux de tempérer également ou inégalement les quintes, ou, si l'on se détermine à préférer cette inégalité, sur quelles quintes on la fera tomber... Dans le nombre des systèmes qu'on a inventés, il y en a deux qui sont fes plus remarquables. L'un, qu'on appelle l'ancien système, qui consiste à tempérer inégalement les quintes; et le nouveau, selon lequel on affaiblit moins les quintes, mais toutes également ;... les quintes n'y sont affaiblies que d'un douzième de comma (634), et toutes le sont de même; mais aussi il n'y a aucune tierce majeure qui ne soit outrée, ce qui rend l'effet de cette partition dure à l'oreille. Selon l'ancienne partition, on affaiblit environ onze quintes d'un quart de comma. Cette altération est bien plus considérable qu'un douzième de comma, ce qui se fait ainsi pour rendre juste huit tierces majeures; et comme en altérant ces quintes on ne parviendrait pas à l'octave juste, on fait tomber tout ce qui manque sur une seule quinte que l'on sacrifie, pour ainsi dire, et qui devient outrée; elle se trouve sur un ton le moins usité. Les facteurs appellent cette quinte : la quinte du loup. »

PAR

 Nous ne suivrons pas dom Bédos dans tous ses développements contre la partition égale et en faveur de la partition inégale, mais nous résumerons ce qu'il dit de cette dernière pour servir de terme de comparaison à des tentatives plus heureuses. La partition inégale rend inabordables des tons majours fort usités dans les compositions des grands maîtres, ainsi la b, et ré b ; si b même n'y est point agréable: plusieurs tons mineurs y sont aussi d'une mollesse fatigante. Mais le tempérament égal a un bien autre défaut, c'est que toutes les quintes y sont fausses, affaiblies; toutes les tierces forcées et non moins fausses; et pas un seul ton qui sorte de la monotone fausseté des autres. Le tempérament égal a été, dès les premiers essais faits sous le règne de Rameau, blamé et définitivement rejeté. Le Dictionnaire de J.-J. Rousseau a servi d'organe aux anathèmes qui l'ont anéanti. Les facteurs les plus renommés de nos jours ont trouvé un juste milieu entre ces deux extrêmes . juoique chacun de leurs accordeurs varie dans la répartition de l'affaiblissement des quintes; mais comme ils ne donnent pas leur secret, voici, en attendant mieux, celui des anciens facteurs à quinte du

« Toute partition dépendant de la manière dont on divise la gamme, ou dont on altère ses divers tons et demi-tons, dom Bédos commence par établir sa division de la gamme chromatique; adoptant la division des tons et demi-tons en parcelles nommées comma par les théoriciens de son temps, tels que Rameau, d'Alembert, Rousseau,

« (Article 1139.) Il faut remarquer que de « douze quintes dout l'octave est composée, « on n'en accorde que onze; la douzième, « qui est la quinte du loup, se trouve d'elle-« même au point où elle doit être. On n'accorde aucune tierce, elles se trouvent ctoutes justes, ou outrées au point qui a leur convient. Les huit bonnes servent de « preuve à la juste altération qu'on doit « avoir donnée aux quintes. Les quatre « autres seront d'elles - mêmes outrées , « autant qu'elles doivent l'être. » Voici en notes la pratique de la partition :



633) Cette définition de la partition par D B. est différente de la nôtre, mais ne lui est nullement contraire. (634) e Il en faut neuf pour faire un ton plein. >

« Les noires s'accordent sur les blanches.

PAR

« Les quintes de cette partition sont tempérées ainsi : il faut que la première, utsol donne sur le sol, à peu près quatre ou
cinq battements par seconde. La suivante, sol-ré, fera sur le ré cinq ou six battements par seconde, étant du nombre des trois qui doivent s'affaiblir un peu plus que les huit outres. Les deux suivantes, ré-la et la-mi, seront tempérées au même point que ut-sol. Ut-mi doit faire une tierce juste et servir de preuve. La quinte mi-si doit s'affaiblir au même point que ut-sol; si doit servir de preuve en faisant la tierce juste de sol. La quinte si-sa dièse comme sol-ré. Fa dièse doit être la tierce juste de re. Fa diese-ul dièse, comme ut-sol. Ut dièse la doit former tierce juste.

« Le tempérament d'ut dièse-sol dièse se règle par la tierce juste que ce sol-dièse doit saire avec le mi le plus voisin. Sol dièse-mi

b, qui est la quinte du loup, se trouve d'ellemême à son point sans être accordée. Ut-se se tempérera comme sol-ut, et la preuve se fera par la tierce juste de fa-la. La quinte de fa-si b sera comme celle de ré-sol el aura pour preuve si b-ré, tierce affaiblie unt soit peu, et battant lentement avec l'octave de si b; on fera la quinte si b-mi b comme niut; et la partition finira par la preuve de mi b-sol, tierce juste.

« Quoiqu'il importe peu de commencer la portition par telle note ou telle autre, et que la seule difficulté soit de Jéterminer la quistité d'altération des quintes, cependant les auteurs ont leur préférence dont il faut lenir compte, puisque le choix des notes per lesquelles ils commencent à faire le temperament semble agir sur la délicatesse de leurs sensations. Ainsi le célèbre pianiste J. Hunmel avait adopté, dit-on, la partition su-

vante:



« Cette marche de quintes et d'octaves ne nous montre nullement la quantité dout les quintes sont tempérées, et nous ne la donnons que comme exemple de la diversité des marches adoptées par les divers accordeurs. Celle-ci semblerait presque un renouvellement de la partition égale s'il fallait en croire les facteurs qui s'en servent, et qui donnent pour principe que toutes les tierces majeures soient forcées, les quartes justes, les quintes faibles, et les octaves nécessairement justes, puisque, si les octaves étaient fausses, ce ne serait plus accorder l'orgue, mais le désaccorder.

« Il reste donc établi qu'il y a autant de partitions que de manières de diviser les demi-tons de la gamme, et qu'une fois que la partition est faite, c'est-à-dire que l'on a réparti sur un point du clavier (ordinairement sur le médium), les diverses intervalles de la gamme chromatique, de manière à pouvoir y frapper des accords justes dans tous les tons, il n'y a plus qu'à accorder entre elles toutes les octaves du clavier, ce qui est facile. Mais il faut que cet accord soit complet; car tant qu'il restera entre les deux notes, dont l'une est à l'octave de l'autre, le moindre vacillement, la moindre inégalité, l'accordeur devra ne point les quitter, sans quoi il exposerait les octaves suivantes à de nouvelles altérations, et sa partition serait totalement neutralisée par le désordre des octaves prétendues; qui dit octave, dit répétition exacte du son à un deg. 4 supériour ou inférieur.

« La partition faite et les tuyaux repos. et vérifiés encore, dit le maître, il ne faut plus y porter la main, dont le moindre contact les échauffe et en change le ton. C'est une observation applicable à tous les tuyaux accordés.

« Lorsqu'on réfléchit au défaut de fixilé des diverses partitions, on se prendà regreter qu'il n'existe pas quelque moyen de prendre au vol et daguerréotyper pour ainsi dire la meilleure partition, celle du moins qui semble la meilleure, puisque les gous varient en ce point comme en tant d'autres.

« Eh bien! ce qu'une pareille invention aurait de précieux pour l'art et d'honorable pour son inventeur, il faut nous hâterden faire hommage à un simple facteur de nilage, oublié dans un coin de nos Vosces françaises, et ne songeant nullement à récimer de la publicité ou du gouvernement la part d'honneur et de profit qui lui serait si équitablement décernée. M. Jeanpierre (de Nompatelize) s'exprime ainsi dans les notes qu'il a bien voulu me confier ainsi qu'au

digne continuateur de dom Bédos : « Que l'on fasse quatre partitions de suite « sur quatre jeux différents, il y a cent con-« tre un à parier que, de ces quatre parti-« tions, il n'y en aura pas trois parfaitement « d'accord entre elles. Ceci m'a fait sentir « la nécessité, dans l'intérêt de l'art, de « construire un instrument au moyen du-« quel l'opération d'une bonne partition fût « ramenée à une opération en quelque sone « purement mécanique » Et cela posé,

M. Jeanpierre inventa son Metroton, dont la description pourrait ici entraver notre marche déjà forcément ralentie par le besoin des

PAU

exposés pratiques.....» (De l'orgue, par M. J. RÉGNIER, pp. 297 à 303.)

PASTOURELLE. — On appelait ainsi l'office des pasteurs dans les églises de Clermont en Auvergne, d'Angers, de Jargeau, etc., qui se célébrait dans la nuit de Noël à Laudes, lesquelles étaient enclavées dans la messe. A Clermont, la pastourelle se faisait par cinq clercs et par un prêtre qui concluait la cérémonie; le psaume Deus regnavit y était triomphé, c'est-à-dire entremélé à chaque verset du Pastores dicite, etc. Les autres paroles sont à peu près les mêmes que l'on disait à Rouen où l'on a fini par abolir toutes ces petites farces ou comédies spirituelles La faculté même de théologie de Paris employa son zèle et son autorité pour les abroger; de sorte qu'elles furent interdites dans presque toutes les églises quant aux personnages, sans qu'on ait pensè à en changer les paroles qui ont servi pendant longtemps d'An-tiennes à Laudes dans la plupart des églises.

(Voy. lit., pp. 76, 91 et 217.)
PATTE A RÉGLER. — « On appelle ainsi un petit instrument de cuivre, composé de cinq petites rainures également espacées, attachées à un manche commun, par lesquelles on trace à la fois sur le papier, et le long d'une règle, cinq lignes parallèles qui

forment une portée. » (J.-J. Rousseau.)
PATTEE. — On donnait jadis ce nom aux quatre lignes parallèles sur lesquelles les notes sont posées, à cause qu'avant l'inipression l'on avait coutume de les tracer à la main avec une plume à quatre pieds faite en forme de patte. (JUMILHAC, La sc. et prat. du pl.-ch., p. 106.)

PAUSE. — Des pauses ou silences qu'ilest nécessaire de faire après les cadences. — « 1.Les pauses ne sont autre chose qu'une artificieuse et agreable omission de voix (634), ou un silence qui est fait à propos. Elles sont necesaires dans le cours du chant pour

(634) (La pause, selon les Italiens est une figure muette, figura muta. Mais ceci s'applique à la musique figurée et mesurée.) « Pausa est artificiosa vocis omissio. La autem inventa est, tum ad cantantium quietem respirationemque, tum ad cantus suavitatem, scilicet ne perpetuus unius vocis tenor obtunderet auditorem; sed ut reficeretur auditus, sensus alioqui petulantissimus; quare non mediocrem ju-cunditam affert cantui, si suo inseratur loco. » (GLARZAM., lib. 111 Dodec., cap. 3.)

FRANCE., I. II Mus. pract., c. 6.

· « Paus · est silentium vocis, vel aspirationis mensura per tantum intervallum aut spatium temporis quantum figura pro qua ponitur contineri potest. » (Onantius Finaus, In appendice ad lib. v Margaritæ

phi!usophicæ.)

(635) « Qua continua vox est, et ea fursus qua docurrimus cantilenam naturaliter quidem infinite sunt. Consideratione enim accepta nullus modus vel evolvendis sermonibus fit, vel acuminibus attollendis, gravitatibusque laxandis; sed utrisque natura hu-mana fecit proprium finem. Continuz enim voci terminum humanus spiritus fecit, ultra quem nulla ratione valet excedere. Rursus diastematicæ voci natura bominum fecit terminum, quæ acutam corum

plusieurs raisons, I. à cause de la nature de la voix humaine qui n'est pas moins bornée dans la continuité de son discours et de son chant (635), qu'elle l'est dans l'elevation ou l'abbaissement de ses sons : car comme elle a une certaine etenduë au delà de laquelle elle ne peut ni s'elever, ni s'abbaisser : elle a pareillement un certain terme de son haleine, qu'elle ne peut outre passer ni en discourant, ni en chantant, si de nouveau elle ne la reprend par quelque respiration ou silence, ou repos.

 II. Une autre raison pourquoy les pauses sont necessaires est la distinction (636), la beauté, et l'agreement des pieces de chant qui ne sont rendués ni accomplies, ni propres a causer de l'agreement aux auditeurs, si ce n'est par les repos et par les silences qui se font a propos apres leurs membres ou leurs cadences : de mesme que la suite d'une piece de rethorique ou de poësie ne peut estre ni parfaite ni agreable, si elle n'est prononcée avec la distinction de ses membres ou de ses cesures. De sorte que comme les peintures sont renduës beaucoup plus eclatantes, plus gayes et plus vives, par les ombres que l'on y ajoûte ; aussi le chant est rendu plus doux et plus agreable par l'assortissement des silences, qui sont a l'egard des sons, ce que les ombres sont au regard des couleurs.

« III. Troisiemement, les pauses et les silences, font une partie fort considerable de la mesure totale et accomplie du chant (637), car comme cette mesure consiste en la durée et au temps, et que le temps n'est pas seulement la mesure du mouvement, mais encore du repos (638), aussi la durée de ces pauses, de ces repos, et de ces silences ne doit pas estre moins reglée, que le temps et le mouvement des

sons (639.)
« IV. En quatrieme lieu, l'accord et le concert, qui est la piece la plus necessaire au chant et à l'harmonie, ne peut se conserver et s'entretenir avec plusieurs qui

vocem, gravemque determinat; tantum enim unusquisque vel acumen valet extollere vel reprimere gravitatem quantum vocis ejus naturaliter patitur modus. > (Boer., lib. 1 Mus., cap. 13.)

(636) C Distinctio sensum auget, ignavis dant

intervalla vigorem. (Ausonius.)

' Elenia ut in sermonis ductu necesse est quasdam fleri silentii distinctiones, tuni nt auditor intelligat clausularum diversitatem; tum etiam ut is qui loquitur captato spiritu, majori acrimonia pronuntiet; idem quoque faciamus oportet in cantu, ut er quædam signa confusionem illam distinguamus. > (Grongius Rhau, cap. 7 Mus. practice.)

(657) « Ubi et vacua tempora assumunt; est autem tempus vacuum, quod absque sono existit ad complendum rhythmum. > (Aristides Quantil., lil. 1

De musica, post medium.)

\* « Annumeratur sono certum , atque dimen-sum intervalli silentium. » (August., lib. tu Mus., cap. 8.)

(638) e Tempus est numerus, sen mensura, mutus

et quietis. > (Anstot., av Phys.c.)
(639) « In iis autem numerts qui non verbis finiuntur, sed aliquo flatu, vel ipsa etiam lingua; nullum in hac re discrimen est, postquam voce per-

1160

chantent ensemble (640) si ces repos et ces silences ne sont aussi poneluellement et uniformement observez, que les intervalles et la durée des sons le doivent estre. Il y a encore quelques autres raisons que les musiciens apportent pour faire voir la necessité des pauses, mais parce qu'elles appartiennent plûtost à la musique qu'au plainchant, il suffit de les ajouter aux notes de ce chapitre (641). JUMILHAC, Science et pratiq. du pl.-ch., part.v, chap.11.)

De la durée ou mesure des pauses, et de la façon de les marquer.— • I. La durée des silences qui se doivent garder apres les cadences tant du plain-chant, que dos chants metriques, ne doit estre que pendant le temps d'une de leurs breves.

« II. Celle des pauses de la psalmodie soit aux mediations soit a la fin des versets, doit estre reglée suivant l'usage de chaque eglise ou communauté, en sorte toutefois que la pause de la mediation, et celle qui se fait a la fin de chaque verset ait au moins un silence de la valeur d'une breve (642.)

« III. Les pauses des autres chants rythmiques comme sout ceux des leçons, des epistres, des evangiles, des capitules, et autres choses semblables demandent silence de deux de ses breves aux cadences medianes des deux points; et le silence de trois breves ou environ aux cadences des points, d'autant que les pauses de ces chants non plus que leurs sons n'ont pas une reglo si precise de leur mesure que les especes des autres chants la peuvent avoir; et que la continuité de ces sortes de chants demande un plus grand repos. .

PEAN. -- « Chant de victoire parmi les

(JUMILHAC, loc. cit.)

'Grecs, en l'honneur des dieux, et surtout d'Apollon. » (J.-J ROUSSBAU.)

PÉDALE. — On nomine pédale cette par tie de la fugue qui la termine et qui prépare la cadence finale. Cette partie n'est pas absolument nécossaire dans la fugue, mais quand elle s'y trouve, la pédale a lieu simultanément avec le stretto. Il n'est pas nécessaire de dire que la pédaletire son nom de la pédale de l'orgue, soit à cause de la gravité du colossal instrument, soit à cause de ses sons prolon-

cussioneve sileatur modo ut legitimum secundum supradictas rationes intercedat silentium. . (August.,

lib. iv Musice, cap. 14.)

\* c Cur in silentiorum intervallis nulla fraude sensus offenditur, nisi quia eidem juri aqualitatis etiam si non sono, spatio tamen temporis, quod debetur, exsolvitur? Cur sequente silencio etima brevis sfllaba pro longa accipitur, non instituto, sed ipso naturali examine, quod nuribus præsidet, nisi qua in spatio temporis longiorem coarciare in angustias cadem illa sequabilitatis lege

prohibemur? > (August., lib. vi Masicæ, cap. 10.)
(640) « Ut in pocmatis non parum l'acis aliert
decora carminis cesura : multum etiam ornatus luculenta arsis ac thesis; ita in cantu si defuerit concinna vocum mensura, et in cantantium cœin æqua omnium acceleratio, mira åt confusio. » (Glareax., lib. 481 Dodecachordi, cap. 7.)

(611) « Secundo sunt inventæ pausæ propter no-

gés. De là le nom de pédale a été étendu à toute note soutenue dans l'harmonie, soit à la inasse, soit aux parties intermédiaires, soit à l'aigu.

PED

Dans la fugue, la pédale produit un effet merveilleux par le contraste du calme et de l'immobilité du son soutenu à la basse et des mouvements précipités des figures lurmoniques qui se pressent dans le stretto et qui sont la récapitulation de toutes les initations auxquelles le sujet et les contre-sujets ont donné lieu. Nul artifice plus que celui-ci, ne communique à l'âme de l'auditeur le sentiment de la grandeur, de la plénitude et de l'ordre en même temps; car à travers toutes les hardiesses harmoniques et les tencontres de dissonances accumulées dans les diverses parties, on seut que la pédale n'a qu'à s'accentuer sur une seule note, pour que ce désordre apparent se termine par un accord solennel.

Pédale. — « On nomme ainsi tous les jeux qui correspondent au clavier de pédale et qu'on joue avec les pieds. Tous les jeux qu'on met à la pédale sont de plus gresse taille que les autres jeux semblables, et on leur donne ordinairement plus d'étendue dans les basses. » (Man. du fact. d'org. Paris, Roret, 1849, t. III, p. 565.)

L'art de la pédale suppose chez l'organiste une grande habileté et de longues et de persévérantes études. Il faut voir et entendre M. Ch.-V. Alkan sur le magnifique piano à pédales de M. Erard; il faut voir et entendre M. Lemmens sur le bel orgue de Saint-Vincent de Paul construit par M. A. Cavaillé-Coll; il faut les voir employant tour à tour ou simultanément les mains et les pieds, les pieds, qui, dans une complète indépendance à l'égard des mains, se livrent à une gymnastique à part, et, à l'aide du talon et de la pointe, du saut et du glisser, attaquent des doubles octaves, des batteries, des gammes rapides, des arpéges, des trilles, arec un tel aplomb et une telle aisance que plus d'un organiste s'estimerait heureur d'en faire autant avec les mains. — Voir pour l'étude de la pédale et le doigter de cette partie, les règles et les exercices que M. Lemmens a dounés dans son Nouveau journal d'orgue.

take difficilem positionem, et formandarum fuprom gratia, etc. 5 Propter evitare tritonum, semido-penten, et alia musicæ probibita intervalia. Iem ad duarum concordantiarum perfectam distinctenem, que mutuo sese neutiquam possint sequi, po vel pausa vel nota interveniat 4. Propter varias candilonæ partes, ne concentus suavitas strepere magis , quam consonare videatur; tanto emm omnis cantilena auditu suavior matimatur, quant pausarum idonea interceptione variabilior efficitur. Grosuus Ruau, in Enchiridio musice mensuralis.

cap. 1.)

Joannes Galliculus, De compositione cantus.

(612) « Ut autem minus quam duo tempora occapet syllaba; dum præstat spatium tachuraitatis, quædaro fraus æqualitatis est, quia mines quam in duobus esse æqualitas non potest. > (Avesst., lib. vi Ausice, cap. 10.)

PENTACORDE. — « C'était chez les Grecs tantôt un instrument à cinq cordes, et tantôt un ordre ou système formé de cinq sons : c'est en ce dernier sens que la quinte ou diapente s'appeloit quelquelois pentacorde. » (J.-J. ROUSSEAU.)

PERFECTION.—IMPÈRFECTION.—Dans le système des valeurs du moyen âge, la perfection étoit attribuée à la division ternaire, et l'imperfection à la valeur binaire; le nombre trois, ne souffrant pas de division, était regardé comme plus parfait que le nombre deux. (Brossarb.)

Voilà pourquoi la perfection ou le triple était marquée par un cercle ou un O, qui est la figure la plus parfaite de toutes, et l'imperfection ou mesure binaire par un demicercle ou C, qui n'est qu'un cercle imparfait.

L'imperfection fut marquée par les notes rouges, qui ne parurent qu'au xiv siècle, et c'est dans Guillaume de Machault qu'on remarque peut-être pour la première fois le mélange des notes rouges et des notes noires. Ce musicien nous dit lui-même dans sa messe (ms. n° 25, fonds La Vallière), au morceau qui précède le Kyrie, à la partie du ténor et à celle du contra-ténor : Nigræ sunt perfectæ; rubræ sunt imperfectæ, ce qui voulait dire que les notes imparfaites perdaient le tiers de leur valeur.

PERIELESES.—Sur un sujet pareil, ainsi que nous l'avons fait pour CHANT SUR LE LIVRE, nous nous contenterons de citer les théoriciens. Lebeuf, après avoir parlé de l'organisation, s'exprime ainsi sur les cadences périélèses (Traité hist. sur le ch. eccl., pp. 79-82):

Le lecteur me prévient déjà, et s'apercoit que de là vient l'origine des cadences périélèses, ou circonvolutions si communes dans les versets des répons de Paris, et presque inséparables des intonations. Oui,

origine que l'organisation du chant que l'on vouloit faire sentir. De là vient que communément la périélèse est restée d'usage dans les anciennes Eglises, et qu'en d'autres c'est quelquefois l'autre partie de la composition organisante qui est restée. Par exemple à



Sens on dit dans les pseaumes d'Introïts :

et à Auxerre :



Que deux voix réunissent les deux parties en même tems, cela formera une organisation à la tierce. Etant à Lyon en 1729, j'ai remarqué de même, que la manière d'y finir les neumes ou jubilus, qui terminent certaines Antiennes, n'est pas de finir comme on fait à Paris et ailleurs communément,

DICTIORN. DE PLAIN-CHANT.

par une périélèse. Ainsi où l'on diroit ailleurs en finissant la neume du premier mode :



Les chantres de Lyon disent:



par la raison que l'habitude leur a fait retenir le son de l'ut qui formoit l'accord à la tierce, lorsque d'autres chantres redoubloient le mi. C'est ce qui me fait croire que la manière bizarre de finir le petit Benedicamus des Vêpres par une périélèse qu'on fait sur Deo gratias, vient de la même habitude que l'on avoit prise de faire sentir un accord à la tierce, comme une espèce d'agrément, en tinissant l'office.

« Au reste, quoique ces périélèses se soient multipliées dans les chants des versets des répons, je suis persuadé qu'origi-nairement il n'y avoit que les enlans de chœur qui en faisoient dans les versets de répons qui étoient de leurs charges, comme ils sont encore les seuls qui en font en plusieurs églises: mais depuis qu'on les mit dans les copies des livres, cela passa en usage; et c'est ainsi que cela s'est étendu et multiplié. On conclura peut-être de tout ceci, que ces sortes de modulations sont encore un peu trop fréquentes dans quelques versets: mais la loi qu'impose l'usage entraîne quelquesois malgré qu'on en ait. Il me reste à observer que l'usage de noter les périélèses comme on les note aujourd'hui n'a pas toujours été ainsi. Je parle de celles qui sont restées pour indiquer une intonstion, ou pour marquer la fin d'un verset de répons. L'avant-dernière note de la périélèse ou circonvolution se marquoit ainsi :

on se contentoit de figurer un point, qui significit qu'il falloit tenir cette note longue. Depuis l'usage de l'imprimerie, les fontes n'ayant pas de points pour placer ainsi dans tous les entre-lignes, les imprimeurs aimèrent mieux mettre une brève en place du point, et la périélèse d'intonation ou de terminaison se trouva ainsi notée:

n'est guères que dans le dernier siècle que l'on s'est avisé de noter la périélèse de la manière suivante: ce qui a fait naître certaines réduplications de la part des Enfans-de-Chœur, lesquelles étoient inconnues aux anciens, mais qui n'ont cependant rien de désagréable, lorsqu'elles sont

Des intonations et des cadences ou périélèses. — « Dans la plupart des églises, on désigne l'intonation des différentes pièces de chant par l'addition de quelques notes. Cette addition, qui marque un repos, est pour faire sentir que celui ou ceux qui commencent cette pièce de chant ne doivent pas

bien faites.

poursuivre plus loin; mais que c'est au chœur à reprendre où ils se sont arrêtés, et poursuivre la pièce.

« On appelle cette addition de notes et ce repos cadence, ou périélèse, ou petite neume.

Les périélèses se font de trois façons, 1º par circonvolution; 2º par intercidence ou diaptose; 3° par simple duplication. La circonvolution est la manière la plus commune et la plus usitée : elle se fait en ajoutant, avant la note qui termine l'intonation, une note au-dessus et deux notes au-dessous qui se lient à cette dernière note du mot, ce qui fait comme un contour avant de toucher cette dernière note, et ce contour est toujours une tierce majeure ou mineure, suivant les cordes sur lesquelles elle tombe...

« Si la dernière sylfabe du mot qui fait l'intonation est chargée de plusieurs notes, dont la pénultième soit immédiatement audessus de la dernière, cette pénultième note servira pour faire la cadence, sans qu'il soit besoin d'en ajouter une autre première, et de cette note on descendra à la tierce audessous, ou on ajoutera les deux autres qui seront liées avec celle de dessus, qui est la dernière du mot; il ne faudra qu'une demi-

addition....

« Les cadences qui se font par intercidence ou diaptose sont plus rares ou moins usitées. Cette diaptose, ou petite chute, se fait après la dernière note du mot marqué pour l'intonation, en ajoutant immédialement après et au-dessous deux notes qui seront liées avec une troisième ajoutée sur la même corde de la dernière note.

« On emploie la diaptose quand la dernière syllabe du mot de l'intonation est chargée, en montant, d'une tierce ou d'une quarte, ou même d'une quinte, et que pour faire la circonvolution il faudroit un trop

grand élancement de voix....

« C'est par des diaptoses qu'à Paris et en plusieurs autres églises on fait les points ou les repos, dans le chant de l'évangile, sur la pénultième syllabe longue, ou sur l'antépénultième, si la pénultième est brève, ou sur la dernière, si le mot est hébreu ou monosyllabe.

« A Sens, dans tous les chants du troisième mode, dont l'intonation se termine à l'ut dominante, la cadence ne se fait que par

diaptose...

Dens la même église, pour rendre sensible la différence des intonations du premier mode et de celles du septième, lorsqu'elles paroissent être dans la même progression et la même tournure, on fait les cadences du septième par diaptose....

« On distingue de même les intonations du cinquième de celles du septième, lorsqu'elles paroissent être dans la même progression et avoir la même tournure...

x Les intonations par simple duplication se font en doublant la pénultième note du mot de l'intonation sans rien changer. Cette intonation par simple duplication de pénul-

(645) « A Paris dans le verset du répons des premières Vepres du Saint Sacrement, on a fait une tième note s'emploie lorsque la dernière syllabe du mot est chargée de plusieurs notes par degrés conjoints en montant...

v Voilà les trois manières les plus simples et les plus aisées pour l'imposition ou l'in-tonation des différentes pièces de chant, qui ne dérangent jamais rien et qui ne peu-

veut embarrasser les chantres.

« On a donné à Paris des règles un peu différentes, qui par leurs exceptions, les changements, les additions, les retranchements qu'il faut faire dans les dissérents cas, exigent un travail et une attention dont il n'y a que les plus habiles chantres qui soient capables; on scalt que partout ce ne sont pas toujours les plus habiles qui imposent les antiennes ou autres pièces de chant: il est donc à propos de les aider, en rendant les cadences plus faciles, et par là on s'éloignera moins de la simplicité du romain qui n'en fait jamais. M. Nivers dit, et avec justice, que c'est une erreur de croire que pour donner le ton du pseaume, on doit faire tomber la dernière note de l'intonation de l'antienne sur la dominante du même psaume : au contraire, il faut les chanter simplement, comme elles sont notées, et avec la périélèse où elle est d'usage

« Les cadences, pour intonation, se font au commencement de toutes les pièces de chant, lorsqu'elles sont commencées par un ou par plusieurs, et que le chœur doit poursuivre, ce qui doit être marqué par une double barre perpendiculaire à l'endroit où doit finir l'intonation. On fait aussi les cadences à la fin des versets de répons qui sa chantent par un ou plusieurs députés, et cela, pour avertir le chœur de reprendre la

réclame. Voilà l'usage commun.

« L'usage moderne de l'Eglise de Paris, qui ne parott marqué dans les livres de celle église que depuis l'Antiphonier de 1681, multiplie ces cadences dans le corps des versets de répons, des versets de graduel, des versets d'alleluia, ce qu'on appelle machicotage; pour avertir le chœur de reprendre, on insiste un peu plus sur la dernière ca-dence : mais à Paris, comme ailleurs, le chœur ne fait jamais de cadence. C'est pourquoi, dans les livres de chant où il est d'usage de les mettre à chaque pièce, on ne les marque point dans celles que tout le chœur reprend, comme les antiennes. C'est pour la même raison que dans le Processional, lorsqu'on prend un répons de l'office, on en retranche les cadences dans le verset que le chœur doit chanter.

 Dans quelques églises on ne fait aucune cadence à l'office des Morts, seulement on pese ou on insiste sur les notes sur lesquelles elles pourroient être faites, soit pour l'intonation, soit pour terminer les versels

de répons.

« Comme les cadences sont un petit repos, pour le marquer avec exactitude, il faut être attentif à ne pas faire de contre-sens (643). comme on ne doit pas se contenter de la

cadence sur suos qui termine le sens, puis de suite on dit : qui erant in mundo, in finem; le contre

moitié d'un mot (644). S'il se trouve un monosyllabe qui appartienne au mot précédent, il faut le joindre dans l'intonation, comme Invenerunt me, Congregati sunt. Si ce monosyllabe appartient au mot suivant, comme Immobilis in Dei timore, Omnis qui audit : Omne quod dat mihi Pater : Ab auditione mala non timebit, il faut bien se donner de garde de joindre ce monosyllabe au mot précédent, comme qui diroit Immobilis in : Omnis qui : Omne qued : Ab auditions mala non : on en sent le ridicule ; l'intelligence du texte réglera aisément...

 Dans les intonations des pseaumes et des cantiques, on ne fait point de cadences, mais on chante pour intonation jusqu'à la médiation inclusivement. Les psaumes des introïts de la messe, et de certaines antiennes, qui ont le même rite, ont, en plusieurs églises, des cadences à cette médiation. Ce chant solennel doit être toujours marqué au

long dans son lieu.

 A Paris, on fait, dans le chant des pseaumes des introïts, la cadence dès le commencement, comme nous l'avons marqué ci-devant; le chœur poursuit et chante la médiation et la terminaison. Il seroit à propos de pousser l'intonation jusqu'à la médiation, quand il n'y a pas assez de mots pour distinguer l'une de l'autre, ou que cette dis-tinction coupe le sens de la lettre, comme dans Miserere mei, Deus. Si on fait l'intonation comme à Paris, au mot Miserere, on fait dire au chœur mei Deus, qui a le même sens que si l'on disoit : Deus mei, qui est un contre-sens.

· Il n'en est pas de l'intonation des hymnes comme de celle des autres pièces de chant: l'intonation des hymnes se doit faire

suivant l'exigence du vers.

 Si c'est un petit vers ïambique à quatre pieds, comme

> Jam lucis orto sidere; Pastore percusso, minas.

l'intonation doit renfermer le vers en entier, à la fin duquel on fait la cadence.

 [A Auxerre, on ne fait jamais de cadence à l'intonation des hymnes : chaque église a sur cela ses usages, auxquels on doit se conformer, comme en toutes autres choses, puisque, suivant les saints canons, il n'est permis à aucun particulier de s'écarter du rite de son église cathédrale, sans l'autorité de son supérieur.

 Si l'hymne est de mètre brachycatalecte ou de petits vers à six syllabes, comme

Ave maris stella,

il faut aussi que l'intonation renferme le

premier vers....

« Ce premier vers est très-varié d'une église à l'autre; la première manière parott la meilleure, parce que la queue de notes sur la dernière syllabe répond à celle qui se fait partout sur la dernière syllabe du troi-

sens est frappant. C'est une imitation servile du verset Venie, comedite panem menm de l'ancien répons. > (644) « Autrefois à Sens pour commencer le

sième vers, elle est aussi la plus ancienne. Ceux qui terminent le premier vers au sol. dérangent la modulation propre à ce mode, el font joindre le second vers au premier. comme s'il n'étoit qu'un même vers ou une même partie de vers, ce qui, dans Ave maris stella, fait dire stella Dei, au lieu qu'il faut dire : Dei mater alma. Mais quand il n'y auroit point de contre-sens, le chant d'un vers doit être nécessairement distingué du suivant, et se reposer sur une note essentielle au mode, ou au moins sur une corde de repos ordinaire dans ce mode, et sans gêner sa mélodie, comme il arriveroit ici en s'arrêtant au sol.

PER

« Si dans quelque église, comme à Paris, on ne chante pas toujours le premier vers en entier pour intonation d'hymnes de vers iambiques, c'est une exception qui confirme règle, quoique cette exception paroisse assez sans fondement; car pourquoi ne dire que Statuta, sans joindre decreto Dei, pour achever le vers, Vexilla, et laisser au chœur Regis prodeunt, et quelques autres, vu que pour tous les autres chants d'hymnes du même mêtre on dit le premier vers en entier pour intonation, ce qui donne au chœur l'entrée de l'hymne et lui facilite la suite du chant : autrement l'entrée ne signifie rien, n'annonce rien, et corrompt même la mesure, tant pour la lettre que pour le chant.

« Si les hymnes sont de grands vers, comme les vers asclépiades, par exemple:

Cœlo ques eadem gloria consecrat, ou de phérécraces, qui sont semblables aux asclépiades pour les deux premiers vers, mais qui au troisième n'ont que sept sylla-

bes au lieu de douze, comme Felix morte tua qui cruciatibus, ou des vers alcaïques, comme

Stupete gentes, fit Deus kostia ou des vers saphiques, comme

Christe, pastorum caput atque princeps, ou des vers alcmanes, comme

O vos ætherei plaudite cives,

ou des iambes trimètres ou à six pieds, comme

Sublime numen, ter potens, ter maximum,

ou des vers élégiaques, comme

Virgo Dei genitrix, quem totus non capit orbis, pour ces sortes de grands vers, il faut que l'intonation s'en fasse à la césure, c'està-dire qu'il faut, par l'intonation, partager le vers en deux, sans autre égard que celui qu'on doit avoir à la mesure et non au sens...

 Pour les vers trochaïques, comme Pange lingua gloriosi,

et semblables, on dit le premier vers en en-

tier pour intonation....

 Tout ce que nous venons de dire doit, ce semble, suffire pour bien régler les intonations des hymnes.

répons Ecce jam coram te de saint Etienne, on se contentoit de dire Ec chargé de plusieurs notes, le chœur reprenoit Ec et finissait le mot.

« Un compositeur doit tellement être attentif à la tournure particulière et propre de chaque mode, ce que nous répétons ici à l'occasion des intonations, qu'il faut qu'il fasse sentir, dès l'entrée de la pièce, de quel mode elle est, en sorte que, pour peu que quelqu'un soit versé dans le chant, il sente dès l'intonation quel est le mode de la pièce qu'on commence. (C'est une des perfections du chant romain, ce qui a aussi été exactement observé à Sens, tant dans les anciens

PHI

chants que dans les nouveaux.)

« Il faut encore éviter de marquer les intonations sur des notes qui feroient finir ces intonations d'une manière guindée et gênée, ce qui arrive, surtout lorsque cette intonation est au-dessus de la dominante de la pièce et dans des sons trop aigus..... La grande règle est que les intonations soient naturelles, simples et frappantes, sans jamais, par la cadence, rien déranger des notes marquées; c'est-à-dire qu'il y ait cadence ou non, la dernière note de l'intonation doit toujours être celle qui est marquée, et qui par là sera invariable : autrement on ne cause que de la confusion dans les intonations, et il n'y a rien de fixe. Nous ne prétendons pas néanmoins blamer les usages contraires à cette simplicité, qui n'est embarrassante pour personne, mais seulement indiquer les usages des églises qui se sont moins écartées du romain, qui procurent plus de facilité, et qui demandent moins d'étude pour les intonations avec cadence. » (Poisson, Tr. du ch. grég., pp. 389 à 399.) On peut voir dans l'ouvrage même les exemples de toutes ces règles; nous avons cru devoir les supprimer ici.

PERISTEPHANON. — Second recueil des

PERISTEPHANON. — Second recueil des hymnes de Prudence. « Ce deuxième recueil est appelé ainsi, parce que le poëte y célèbre le triomphe d'un grand nombre de martyrs, savoir : les saints Héméterius et Calédonius, saint Laurent, sainte Eulalie, les dix-huit martyrs de Sarragosse. saint Vincent, les saints Fructueux, Eulogius et Augurius, saint Quirinus, saint Cassien, saint Romain, saint Hippolyte, les saints apôtres Pierre et Paul, saint Cyprien et sainte Agnès. » (D. Guéranger, Inst. lit. t. I.", pp. 116-117.)

PHILELIE. — « C'était chez les Grecs une sorte d'hymne ou de chanson en l'honneur

d'Apollon. » (J.-J. Rousseau.)

(645) c L'homme est arrivé. — Il tenoit de la nature animale la propriété de la vocalisation ou du cri; il lui devoit l'instinct d'imitation, qu'il partage avec des races entières de quadrupèdes et d'oiseaux, et que nous verrons devenir l'agent mécanique le plus ingénieux de la pensée dans la fornation des langues parlées et des langues écrites. Il avoit par-dessus toutes les espèces l'heureuse conformation d'un organe admirablement disposé pour la parole, instruments à touches, à cordes et à vont dont la construction sublime fera le désespoir éternel des facteurs et qui module des chants si supérieurs à toutes les mélodies de la musique artificielle, dans la bouche des Malibran et des Damoreau. Il avoit dans ses poumons un souffet intelligent et sensible; dans ses lèvres, un limbe épanoui; mobile, extensible, rétractile, qui jette le son, qu'

PHILOSOPHIE DE LA MUSIQUE. — 1. De l'organe vocal dans l'homme. — Deux éléments constitutifs de la parole : la voyelle et la consonne. — La voyelle, élément musical. — Distinction du chant naturel et du chast musical. — La musique a pour premier élément le son, et la voix de l'homme pour premier instrument.

Ce qui constitue l'organisation de l'homme pour la parole constitue aussi son organisation pour la musique. Cette proposition se démontre d'elle-même (645); mais il y a une différence immense entre la parole ou le langage articulé, et le langage inarticulé ou la musique.

La parole réclame le concours de deux éléments : l'élément vocal ou la voyelle, el l'élément consonnant ou la consonne.

La voyelle est l'élément positif du son; elle est l'émission du son, émission modifiable par l'accent, par l'inflexion, par le circuit de l'aigu au grave et du grave à l'aigu; mais émission inarticulée; car, en tant qu'élément positif du son, elle est illimitée en ce qu'elle ne rencontre sa limite que dans l'articulation de la consonne. La voyelle n'a nul besoin de mettre en jeu les touches de la parole. Dans le langage, elle ne sen, comme on l'a dit, qu'à vocaliser la lettre consonnante, en faisant pour elle l'office du soufflet dans l'orgue, ou de l'ame dans le violon. Elle ne saurait par elle-même fournir aucune notion relative à ce qui est des mots radicaux d'une langue, non plus que de l'étymologie. Elle ne peut donc être considérée comme constituant seule la parole; elle n'en forme, pour ainsi p..rler, que le fonds sonore.

La consonne est cet élément matériel du langage qui sonne avec la voyelle, comme son nom l'indique, qui s'assimile l'élément positif du son, en se l'incorporant et en le limitant dans l'espace et dans la durée, qui le modifie par une foule d'articulations variées, l'arrête, le colore, engendre le mot redical, et produit le verbe (646). La consone, en limitant le son, détermine donc et forme la parole; elle la crée, car la création, c'est l'acte par lequel une substance est monifestée extérieurement par la réalisation de sa forme et sous la condition de sa limite. (647).

le modifie, qui le renforce, qui l'assouplit, qui le contraint, qui le voile, qui l'éteint; dans sa large, un marteau souple, flexible, onduleux, qui se reple, qui s'accourcit, qui s'étend, qui se meut, et qui s'interpose entre ses valves, selon qu'il convient de retenir ou d'épancher la voix; qui attaque les lesches avec àpreté ou qui les effleure aver mollesse dans ses dents, un clavier ferme, aigu, strident: a son palais, un tympan grave et sonore: luxe insule pourtant s'il n'avoit pas eu la pensée. Et celni qui a lait ce qui ést n'a jamais rien fait d'inutile: l'homme parla parce qu'il pensoit. » (Notions de linguist-que, par Ch. Nodiss; Paris, Renduci, 1836 Introd., p. 15)

(648) Voir les Notions de linguistique de Ch.

DIER, pp. 107, 118.

(647) Dieu, en créant l'homme et les objets qui composent l'univers, n'a fait que réaliser hors de

Pour rendre plus sensible encore cette distinction des deux éléments nécessaires à la parole, considérons l'enfant. « On a longtemps cherché, dit J.-J. Rousseau, s'il y avait une langue naturelle et commune à tous les hommes; sans doute, il y en a une, c'est celle que les enfants parlent avant de savoir parler. Cette langue n'est pas articulée; mais elle est accentuée, sonore, intelligible. » Ainsi, chez l'enfant, l'élément vocal est développe dès la naissance. Cet élément vocal lui fournit l'expression des sentiments qu'il éprouve; l'enfant a divers accents, diverses inflexions, pour la joie, la plainte, la frayeur, le désir; voilà son langage. Lorsque plus tard, doué du sens d'imitation, l'enfant se forme une parole, et cela, avant même qu'il puisse comprendre la parole, lorsque, à mesure que ses organes s'exercent et que les perceptions de son oure se classent, il articule successivement les consonnes labiales, les nasales, les dentales, les sissantes, etc., etc., et qu'entin il se met en possession de tous les instruments de la parole; l'enfant n'ajoute rien à cet élément vocal qui subsiste indépendamment de tout procédé technique et conventionnel du langage et qu'il partage du reste avec des races entières de quadrupèdes et d'oiseaux.

Or, cet élément vocal ou la voyelle, qui n'est que le fonds sonore de la parole, c'est là proprement le principe essentiel de la musique. Il est évident qu'il existe un abime entre le sens précis et déterminé propre à le parole et cet autre sens que développe la musique; il est évident que l'expression de l'idée est absolument interdite à cette dernière. Aussi son expression est-elle toujours indéterminée et vague. Mais dans le cercle qui lui est propre, et si borné qu'il soit, cette expression acquiert une grande extension et devient même indéfinie, à raison même de son vague. L'homme qui est transporté de joie, de douleur, de colère, d'amour, s'exprime par de simples interjections, par de simples inflexions de voix. C'est là la vraie puissance de la musique. Dans cet ordre de sentiments, son expression est illimitée, parce que le langage musical n'admet pas l'élément de la cousonne qui, déterminant la parole, limite se son par une multitude d'articulations.

« Il existe donc, a dit excellemment Villoteau, entre la musique et le langage, une analogie naturelle qui unit intimement ces deux arts l'un à l'autre, par les principes qui les constituent essentiellement...... En effet, c'est par l'organe de la voix et par des sons que se forme le chant, qui est la partie essentielle et primordiale de la musique,

de même que c'est par l'organe de la voix et par des sons que se manifeste l'expression de nos sentiments dans le langage. On ne peut donc nier que l'expression inarticulée des sons ne soit tout à la fois la partie essentielle et de la musique et du langage des mots (648). »

Après ces paroles, nous pouvons citer un fait bien singulier. Démétrius de Phalère raconte que « en Egypte les prêtres invoquent les Dieux avec les sept voyelles qu'ils chantent l'une après l'autre, et le son de ces lettres, à cause de l'euphonie, s'emploie au lieu de la flûte et de la cythare. » Ces sept voyelles étaient a, é, é, i, o, 6, u. Chacune était, ainsi que chaque jour de la semaine, assignée à un Dieu. Emettre une de ces voyelles, c'était invoquer une divinité (649).

De ce qui précède, il suit que l'homme peut chanter sans parler, mais que, dans un sens très-réel, il ne saurait parler sans chanter, puisque le son vocal ou l'élément du chant est la base de la parole. C'est d'après ce principe que Platon a dit que les discours sont une partie de la musique (650) et que suivant Vossius, tout discours est une espèce de chant (651).

L'homme chante par cela sent qu'il parle, comme il parle par cela seul qu'il pense.

Lorsque nous disons d'un discours oiseux et insipide: Chansons que tout sela! nous exprimons fort bien que toutes ces paroles n'ayant aucun sens, il ne reste qu'une série de sons, un vain bruit.

On connaît le mot de César à un poëte qui lui faisait une lecture: Vous chantes mal si vous prétendez chanter; et si vous prétendez lire, vous ne lises pas, mais vous

chantes (652).

La seule différence qui existe entre le chant produit par la voix de l'homme qui parle et le chant musical, c'est que, dans le premier, la voix parcourt des intervalles extrêmement rapprochés les uns des autres, indéterminés, qui ne peuvent être ramenés à aucune gamme, et par cela même inappréciables; tandis que dans le second, elle observe des intervalles déterminés, appréciables, perceptibles, c'est-à-dire qui appartiennentà une gamme connue, et dont l'oreille peut assigner la place dans l'échelle des sons.

Dans l'antiquité, la musique étant liée étroitement au langage, la distinction de ces deux sortes de chants était trop importante pour qu'elle pût être négligée et par les musiciens et par les orateurs. Suivant Aristoxène, « il fallait que, dans le chant, le mouvement de la voix fût séparé par des intervalles, afin que de cette manière le chant musical fût distingué de celui qui a lieu dans le discours; car on dit que le

lui, en les limitant dans le fini, quelques-unes de ses pensées infinies.

(648; Recherches sur l'analogie de la musique et des arts qui ont pour objet l'imitation du langage,

tom. II, p. 582. (649) Voir l'ouvrage de Chabanon intitulé : De la musique considérée en elle-même et dans ses rapports avec la parole, les langues, la poésie et le thédire; 1785, p. 198, et le livre du P. Ménestrium, Des représentations en musique ancienne et moderne, p. 88.

(650) De rep., lib. 11.

(651) 4 Cum vers

(651) c Cum vero omnis sermo sit veluti cantus quidam. s ( De poematum cantu et viribus rhythmi.) (652) Voy. le P. Minestrare, loc. cit., p. 37.

PHI

discours forme une espèce de chant qui se compose des accents que nous ajoutons aux mots. En esset, il est naturel d'élever et d'abaisser la voix en parlant...... Il est clair sous tous les rapports, continue le même écrivain, que le chant musical diffère de celui qui se forme par les seules dispositions naturelles, en ce qu'il emploie un autre intervalle et un autre mouvement de la voix que celui qui est modulé et plus informe (653). » Suivant Cicéron, « toute espèce de prononciation renferme une espèce de chant, non un chant musical...., mais un chant peu marqué (654). » J.-J. Rousseau a dit ensuite : « Il n'y eut point d'abord d'autre musique que la mélodie, ni d'autre mélodie que le son varié de la parole; les accents formaient le chant, les quantités formaient la mesure (655). »

Dans la parole les intonations sont donc inappréciables, parce que, loin d'être réglées par le sentiment d'une tonalité, ou soumises aux lois d'un ton musical fondamental, elles sont dirigées par des inflexions conformes au mouvement de la pensée, à la véhémence de la passion, au sens de chaque mot.

Le chant seul, au contraire, est contraint, dans la nécessité de former un sens musical, de procéder par intervalles appréciables et déterminés pour que ces intervalles puissent être distinctement perçus par l'o-

Ainsi, dans la musique, les conditions du sens exigent que le son se crée à lui-même une limite dans des intervalles fixes pour former la langue des sons, de même que, dans la parole, le son vocal réclame impérieusement la limitation de la consonne pour former la langue articulée.

Prenant pour point de départ cette observation que la parole comporte une espèce de chant composé d'intonations inappréciables et de vocalisations libres, en tant qu'elles sont uniquement déterminées par les accents et les inflexions propres au sentiment qu'elle exprime, et que la musique livrée à ellemême parcourt des intervalles fixes et saisissables à l'oreille pour former un sens, nous arrivons à comprendre que, dans les tonalités ou systèmes musicaux qui sont basés sur l'élément nécessaire de la parole et inséparables d'elle, l'échelle des sons était constituée sur de très-petits intervalles, comme des quarts de ton. Mais nous reviendrons bientôt sur ce sujet.

Si l'élément vocal est la base de la parole, les sons vocaux doivent être les mêmes dans toutes les langues et dans tous les alphabets, puisque c'est là la partie invaria-ble du langage de l'homme. Il n'en est pas ainsi quant à l'élément de la consonne; car

(653) ARISTOX., Harmon. Elem., lib. 1, p. 18. (654) Cic., De orat. (655) Essai sur l'origine des langues.

si la voyelle est le langage universel, la consonne est l'élément par lequel le langage se particularise et se diversifie. Il y a plus. certaines consonnes sont propres à certaines langues et à certains peuples, et donnent lieu à ces articulations caractéristiques dont l'imitation est si difficile pour tout individu appartenant à un peuple étranger (656). Et voilà ce qui donne lieu aux diverses tonsiités; car, bien qu'une tonalité devienne générale et soit chantée universellement. d'autres tonalités ne subsistent pas moins, qui se maintiennent sous l'empire de la 14nalité dominante. Aujourd'hui même, mi-gré l'extension de notre système, il est impossible de méconnaître, dans la musique de chaque nation, certains caractères particuliers, et ce sont ces différences qui donnent lieu à la distinction des différentes écoles. Nous voyons de plus que certains types caractéristiques de tonalité se perpétuent dans les chants populaires, dans ces airs indigènes, particuliers aux provinces, qui sont, relativement à notre musique, comme autant d'idiomes et de dialectes. Antérieures à notre système, et ayant certainement contribué d'une manière occulte à sa formation, ces tonalités populaires se conservent; ainsi que les langues locales. les patois, antérieurs à nos langues, se conservent sous l'empire de la langue commune. C'est là une question d'un haut intérêt, qui a besoin d'être vérifiée par une étude approfondie de l'histoire des races humaines et des langues, et qui pourrait devenir en temps et lieu l'objet de ce que nous appellerions l'ethnographie musicale.

Après avoir considéré le son vocal comme élément musical dans l'homme, considérons l'élément musical hors de l'homme, savoir le son tel qu'il nous est donné par la nature physique, en un mot, ce qui composail pour les anciens l'harmonie universelle ou l'harmonie de l'univers; puis nous passe-rons immédiatement à la formation des tenalités

II. Principe de la musique dans la nature, ouharmonieuniverselle.—Echelles.—Gamma. Tonalités. — Deux tonalités à notre usoge.-Sur quoi sont basées les tonalités anciennes et celles de l'Orient.-Les êtres créés ont une perole, suivant le Roi-Prophète. « Cette parole s'est répandue dans toute la terre, et elle s retenti jusqu'aux extrémités du monde: Is omnem terram exivit sonus corum, et in fact orbis terræ verba corum (657). » Et le Sei-gneur a dit à Job : • Qui assoupira les harmonies des cieux ? Concentum celi quis dermire faciet (658)? » Aussi l'homme ne se contente pas de ce merveilleux instrument de musique qui est sa propre voix; il sa serl encore de certains corps étrangers pour en

principe de l'âme. » (Hist. de la Littér., traduct. de M. W. Duckett, t. 1er, p. 215.) — Winckelmann fait aussi la même observation à propos des Grees de l'Asie Mineure. (Hist. de l'Art, liv. 1, ch. 3.) (657) Ps. xviii.

<sup>(655)</sup> Essai sur l'origine des langues. (656) Frédéric Schlegel a dit : « Les consonnes pures et propres sont ce qu'il y a de caractéristique dans une langue : elles en sont le corps. Les voyelles contiennent la partie musicale, et répondent au

<sup>(658)</sup> Job, xxxviii.

faire des intruments destinés à remplacer la voix humaine ou à l'accompagner; et, remarquons-le dès à présent, il y a une sorte de hiérarchie entre ces instruments, suivant qu'ils imitent plus ou moins la voix humaine. Le principe de la musique est donc en tout ce qui existe : il est dans l'homme comme dans tous les ordres de la création inférieure. Les mille voix de l'univers, ce concert unanime des êtres, c'est ce qu'on a appelé l'harmonie universelle, la musique créée dont nous ne pouvons percevoir que quelques notes.

PHI

« La musique créée, dit le P. Mersenne, comprend les rapports harmoniques, les sons, les mouvemens et les alterations particulieres de chaque espece, car si nous pouvions entendre le chant de tous les oiseaux, la voix de tous les animaux, les bruits de tous les tonnerres et des vents, et que nous considerassions leurs differences et leurs proportions, nous y trouverions une admirable harmonie.... Mais ce son est trop esloigné de nous, trop grave, trop aigu ou trop grand pour estre entendu, ce qui arrive à plusieurs autres choses; car nous ne pouvons ouir le son ou le bruit que font les fourmis et les autres petits animaux quand ils marchent, qu'ils courent, qu'ils se trainent, ou qu'ils volent, d'autant que le son est trop petit et trop foible. D'où nous pouvons conclure que le son a deux extremitez qui nous sont imperceptibles: l'une quand il est trop fort, trop violent, et l'autre quand il est trop foible et trop petit; l'une quand il est fait par un mouvement trop petit ou trop lent, et l'autre quand il est fait par un mouvement trop visie, trop grand et trop précipité; car l'une et l'autre de ces extremitez surmonte la sphere que l'oreille a pour son activité et son estendue.... Je ne doute pas que l'auteur de la nature n'ait si bien disposé les especes de l'univers les unes avec les autres, que leurs relations, leurs dependances, leurs mouvements et leur ordre louent le Créateur et font les cadences naturelles d'un mode très-parfait, puisque Dieu est le maistre du concert (659). »

Supposez à présent un vaste clavier comprenant tous les sons de la nature perceptibles à nos sens, comprenant le diapason de la voix humaine, l'étendue de la voix des animaux, les timbres, les accents infiniment variés de tous les corps; divisez ces sons en intervalles aussi rapprochés qu'on puisse le concevoir, de telle sorte que chacun, si petit qu'il soit, ait sa touche correspondante dans ce clavier universel : voilà le type de la musique à l'usage de l'homme, le type

(659) Traité de l'harmonie universelle, in-8-, 1627, pages 63 et 348 combinées.

(660) Nous disons phénomène simple de la résonnance, parce que toute corde mise en vibration donant pour aliquotes sa 8", sa 12", sa 15", sa 17", sa 21", sa 22", sa 23", sa 24", sa 25", sa 26", etc., si s'ensuit que si l'on supprime de cette échelle harmonique les octaves comme ne formant qu'un seul son avec le son qu'elles redoublent, il ne reste aux

de la musique vocale et instrumentale, et comme l'alphabet universel de la langue des sons.

Prenez ensuite à volonté, dans cette échelle immense, un son considéré comme corde fondamentale; mettez cette corde en vibration; elle produira, avec le son générateur, d'autres sons appelés ses harmoniques, parties intégrantes de ce son produc-teur. De ces sons harmoniques ou générés, les uns sont certains, c'est-à-dire immuables, en ce qu'ils occupent toujours le même intervalle à l'égard du son fondamental, et quelle que soit la nature du corps sonore mis en vibration; les autres sont incertains; il en est même deux qui manquent de justesse relativement aux habitudes de notre oreille. Tout le monde nous comprendra lorsque nous dirons qu'au nombre des intervalles certains se trouve l'octave, et l'octave étant la répétition au grave ou à l'aigu du son fondamental, partage la série générale des sons en autant de divisions identiques. Ces divisions, quel que soit leur degré d'abaissement ou d'élévation, peuvent donc être ramenées à un type unique. Or, la gamme, c'est-à-dire la succession de certains sons fixes compris dans l'étendue de l'octave, la coordination et la subordination de ces sons à l'égard du son fondamental ou tonique, c'est là ce qui constitue la tonalité. Les tonalités peuvent donc être constituées de diverses manières. Nulle n'est essentielle en elle-même. Seulement elles possèdent toutes, au nombre de leurs intervalles, les harmoniques fixes et certains de la tonique, produits du phénomène simple de la résonnance (660), et qui, par cela même, doivent être considérés, avant tous les autres, comme parties intégrantes du son producteur; et, quant aux autres intervalles, ils peuvent être réduits à un petit nombre, ou bien être multipliés d'une manière presque indéfinie, suivant la nature et la fonction de chaque tonalité.

Parlons immédiatement des deux tonalités qui sont familières à notre oreille. Ceci nous aidera à comprendre ce qui doit être dit de la constitution des tonalités qui sont tout à fait étrangères aux habitudes de notre

organisation.

La première fondée, sur se principe, que les intervalles qui composent la gamme, au nombre de huit, diatoniques et naturels, n'ont aucune relation nécessaire les uns avec les autres, ni aucune affinité ou attraction entre eux. D'où il résulte que chaque degré pouvant être le terme de la succession, emporte virtuellement l'idée de repos et d'un sens complet. Telle est la constitu-

trois premiers degrés de l'échelle harmonique, avec le son générateur supposé st, que la 12° sol, et la 17° mi, tous trois formant accord parfait. Les trois degrés suivants de cette échelle appartiennent à un accord étranger au son générateur, et, par leur éloignement, ils sont le résultat du phénomène composé de la résonnance. C'est, pour le dire en passant, au moyen de cet accord compose que s'est formée l'harmonie dissonants.

tion des systèmes de musique religieuse et particulièrement du chant grégorien. Vou-lant, pour nous rendre intelligible à tout le monde, nous abstenir, autant que faire se peut, d'explications techniques, nous recourrons aux comparaisons toutes les fois qu'il nous sera possible d'arriver par co moyen du connu à l'inconnu. Concevons donc une langue composée d'un certain nombre de substantifs qui n'admettraient pas l'adjonction de l'article, comme le mot Dieu, par exemple; mouosyllabes sublimes, identiques au fait même de l'institution de la parole, interjections immenses qui embrasseraient tous les sentiments d'adoration, de contemplation, d'extase, qui contien-draient toutes les idées de durée, de permanence, d'infini, et comme tous les attributs de l'Etre incréé, immuable, éternel, en qui il ne saurait exister ni changement, ni ombre de vicissitude (661); une langue pour les éléments de laquelle nul mode de succession déterminé, puisque tous, quel que fût leur rang par rapport les uns aux autres, viendraient se confondre et s'absorber dans l'unité de Dieu, et nous comprendrons la nature de la constitution du plainchant (662).

La seconde est constituée de manière que les degrés, les mêmes que ceux de la tonalité du plain-chant, peuvent chacun donner naissance à deux nouveaux inter-valles, l'un par la propriété du dièse, l'autre par la propriété du bémol; ce qui porte à douze le nombre des sons compris dans l'échelle; ce qui porte également à douze le nombre de gammes ou de tons appartenant à notre tonalité. Le mode de succession entre les intervalles est déterminé par diverses affinités et attractions qui leur sont propres, qui, si nous pouvons ainsi parler, les incitent, celui-ci à descendre sur le degré inférieur, celui-là à s'élever au degré supérieur, un troisième à persister en lui-même comme sur un point de repos. Tous ces intervalles sont susceptibles de s'attribuer les fonctions les uns des autres, de substituer accidentellement à leurs propriétés naturelles les pro-

priétés des autres intervalles, et de changer. dans la même proportion, les attributions respectives de ceux-ci. D'où il suit que chaque degré isolé ne renfermant pas en lui un sens complet, loin de pouvoir être arbitrairement le terme de la succession, il ne saurait être regardé autrement que comme élément de cette succession dont le mode est déterminé par les propriétés naturelles ou transitionnelles des intervalles, conformément au sens musical qu'ils concourent à développer. Ainsi, dans le langage habituel, des mots pris séparément, bien qu'exprimant chacin une idée particulière, ne peuvent collectivement former un sens suivi qu'autant qu'ils sont liés entre eux par ce qu'or appelle les parties du discours, et qu'ils se rangent sous les lois de la construction grammaticale. Telle est la tonalité actuelle. Bornons-nous, pour le momeut, à donner une idée de ces deux tonalités, auxquelles nous ne tarderons pas de revenir pour expliquer et leur raison d'être et le principe de leur origine.

Nous avons dit que dans le simple acte de la parole, la voix parcourt un circuit d'intonations inappréciables à l'oreille, mais déterminées par le sens et le sentiment inhérents à chaque mot; qu'ainsi la parole forme un chant réel, qui ne diffère du chant musical qu'en ce que, dans celui-ci, la voix parcourt des intervalles parsaitement appré-

ciables et distincts.

Nous avons dit aussi qu'entre la parole et la musique, telle que nous concevons cette dernière, et antérieurement aux deux tonatités dont nous venons de parler, il existe d'autres tonalités qui procèdent par des intervalles excessivement rapprochés les uns des autres, lesquels correspondent à des tiers et des quarts de ton. Il est bien évident que ces tonalités sont basées sur l'alliance étroite de la parole et du chant, que la parole est un élément intime de leur constitution, et qu'on ne peut trouver la raison de ces tonalités qu'en remontant à l'institution de la parole (663). On fera des volumes sur cette matière sans rien expliquer, aussi longtemps qu'on s'obstinera

(661) Pater iuminum, apud quem non est transmutatio, nec vicissitudinis obumbratio. (Jacob., 1, 17.) (662) It n'est pas besoin de prevenir qu'il n'existe aucune langue du genre de celle dont nous parlons ici. Mais nous trouvons dans l'Apocatypse un verset qui peut justifier la supposition que nous faisons, en même temps qu'il peut faire comprendre ce que aous disons du caractère de la tonalité ecclésiastique. Voici ce verset: Dicentes: Amen, benedictio, et claritas, et sapientia, et gratiarum actio, honor, et virtus, et fortitudo Deo nostro in sæcula sæculo-

rum. Amen. (Apoc., vii, 12)

(663) Dans l'analyse d'une leçon prononcée par M. Fétis au Cercle artistique et littéraire de Bruxelles, on lit ce qui suit : « loi le savant professeur fait cette observation profonde que les petits intervalles des sons de ces systèmes (les anciens systèmes de musique), étaient des accents nécessaires pour les peuples sensuels et voluptueux des populations orienteles. De là vient que dans l'Inde, dans la Perse, dans la Syrie, chez les Arabes, dans l'Asie Mineure

et dans la Grèce, aux temps les plus anciens, ces intervalles sont des quarts et destiers de ton. Des documents authentiques venant de l'Inde et de la Perse, et dont l'antiquité remonte à 1500 ans avant l'ert chrétienne, cités par M. Fétis, prouvent ses assertions à ce sujet. Quant à la musique des Arabes, elle existe encore telle qu'elle était aux tamps les plus anciens. Enfin, les mélodies enharmoniques d'Olympe, qui vivait deux cents aus avant la guerre de Troie, et qui sont citées par Aristote comme étant encore connues de son temps, ne sont pas 24tre chose que cette musique par quarts el par tiers deton. 1 (Gazette et revue musicale du 14 avril 1850.) De bonne foi, comment admettre que ces petits intervalles de quarts et de tiers de ton, accents nierssaires aux peuples sensuels et voluptueux de l'Orient, ne soient pas les accents nécessaires de leur musique et de leur langage? Comment admettre une distinction entre les accents de l'une et les accents de l'autre?

à se restruindre dans le cercle spécial de l'art purement musical. Le fait de l'existence de ces tonalités n'est pas un de ceux qui se dérobent pour jamais à notre investigation. Ce fait se perpétue dans l'Inde et dans l'Egypte moderne. Les Hindous divisent leur échelle en vingt-deux parties, c'est-à-dire en intervalles formant presque des quarts de ton. Cette échelle est partagée en un nombre cousidérable de modes, que l'on peut évaluer de trente à trente-six. Le système des Arabes et celui des Perses sont, dans leur sphère particulière, composés d'une manière analogue et comportent des intervalles très-petits, imperceptibles, en quelque sorte, par rapport à nous, quant au degré qu'ils marquent dans l'échelle. Or, s'il est une chose incontestable, c'est que ces petits intervalles sont autant d'accents, autant d'inflexions au service, non du sens musical, mais de la parole, et leur fonction essentielle est de fortifier, dans toutes ses nuances, l'expression de celle-ci. Aussi les musicions hindous disent-ils que chaque mode est l'expression d'une passion, et, dans la langue sanskrite, le mot raga, qui signifie mode, correspond à une passion, à une affection de l'Ame (664). De pareilles tonalités sont inharmoniques évidemment, puisque, expression et auxiliaires de la parole, elles ne sauraient admettre d'autre mode de manifestation que le mode de manifestation propre à la parole, savoir le mode successif sans le concours à quelque degré que ce soit de l'élément des sons simultanés, élément purement musical et dont l'effet serait de paralyser l'action de la parole, parelyse par elle à son tour. Exécutés à plusieurs voix, les chants appartenant à ces tonalités ne peuvent comporter que l'unisson. Ces tonalités ont donc dans la parole même leur harmonie essentielle ainsi que leur raison. Privées le l'harmonie, elles sont encore, et pour le même motif, privées de l'élément de la mesure, car la mesure, partageant le temps en divisions égales et symétriques, anéantirait radicalement cette autre mesure libre et naturelle qui naît de la prosodie, c'est-à-dire de l'observation dans le langage des syllabes longues et des syllabes brèves, des désinences, des prolongations et des inflexions nécessaires à l'énonciation de l'idée et à la manifestation du sens intellectuel, c'est-à-dire le

PIL

rhythme.
Voilà donc pourquoi, dans l'antiquité comme chez les peuples modernes de l'Orient, la musique est le seul art auquel on a attribué une origine divine; voilà donc pourquoi elle est partout représentée comme opérant des prodiges : origine et prodiges dont on s'est tant moqué, et, disons-le, avec si peu d'intelligence. Voilà done pourquoi, chez les Chinois, chez les Egyptiens, chez les Grecs, la musique était

(664) C'est peut-être d'après ce principe que saint Augustin a dit: « Miraanimi nostri cum numeris cognatio ... Omnes affectus spiritus nostri pro sui

réglée par des lois, pourquôi le mot loi correspondait au mot chant, pourquoi les musiciens étaient légistateurs, pourquoi il était défendu sous les peines les plus sévères de rien changer à la théorie de cet art et d'ajouter une corde à la lyre; pourquoi Platon disait, en parlant des lois musicales : « Ces espèces et quelques autres une fois réglées, il n'est plus permis à personne d'en changer la destination, en les transportant à une autre mélodie; pourquoi enfin le musicien Phrynis ayant porté à neuf les cordes de la lyre, au lieu de se borner à sept, l'éphore Emérépès coupa les deux cordes njoutées en s'écriant : Ne viole pas les lois de la musique. C'est que la musique était la parole élevée à sa plus haute puis-

PHI

Mais on sentira qu'à mesure que la musique se détacha de la parole pour se développer dans son principe interne et pour former un art individuel, elle fut contrainte de chercher dans l'énergie de ses propres éléments un sens, une signification que la parole ne pouvait plus lui donner. Elle trouva les éléments de ce sens dans une division d'intervalles beaucoup plus éloignés, parfaitement limités les uns par rapport aux autres, et, par cela même, appréciables, saisissables et distincts à l'oreille. Ce ne furent ni les aristoxéniens, qui voulaient qu'on fixat les intervalles en invoquant le seul jugement, de l'oreille; ni les pythagoriciens, qui prétendaient soumettre les sons au calcul des rapports, qui arrêtèrent les bases des nouvelles échelles. Ce n'est pas par des moyens semblables que se font les tonalités. Elles ne s'improvisent pas ainsi a priori par voie de combinaison et de délibération. Bien que conventionnelles, en ce sens que leur constitution, sauf les intervalles produits du phénomène de la résonnance, n'émane pas d'un principe essentiel, nécessaire, identique à l'institution de la musique; comme les langues, elles s'élaborent lentement dans les profondeurs de l'organisation humaine et jaillissent spontanément du travail et du concours d'une foule de choses complexes, telles que l'éducation de l'ouïe, les conditions du climat, les facultés physiolo-giques distinctives des races, les éléments du langage, etc., etc. Et puisque les langues n'ont pu agir sur la constitution des systèmes musicaux par les sons vocaux, identiques dans le langage de tons les pays, il est évident que c'est par l'élément de la consonne qu'elles ont influé sur les dernières tonalités, bien que celles-ci soient séparées de l'élément de la parole.

Ainsi, diverses entre elles quant à la coordination des intervalles et à la subordination de ceux-ci au son fondamental ou tonique, les tonalités rentrent néanmoins les unes dans les autres par les intervalles

diversitate habera proprios modos in voce, atque canta, quorum occulia familiaritate nesciu qua excitentur. > (Conf., lib. 8, cap. 33.) communs à toutes, et qui sont le produit

PHI

sumple de la résonnance.

D'après ce qu'on a vu plus haut, qu'à mosure que la musique, absorbée jadis dans la parole, et tendant à se dégager de ses liens comme à se développer dans son principe interne pour former un art à part, était forcée de chercher dans une division d'intervalles fixes et appréciables les éléments d'un sens propre, on pourrait s'éton-uer, au premier coup d'œil, que, dans notre tonalité actuelle, postérieure à celle du plain-chant et issue de cette dernière, l'échelle soit divisée en douze demi-tons, tandis que la tonalité du plain-chant ne comporte que sept tons naturels.

Mais il faut observer ici que la tonalité du plain-chant, constituée au point de vue de l'idée religieuse, doit, à cause de cela même, être beaucoup plus sobre que la nôtre de ces nuances d'expression si bien représentées par le demi-ton. L'échelle du plain-chant ne comporte en effet que deux demi-tons naturels dans chacun de ses modes. Cela suffit entièrement à l'expression de supplication, de plainte, de grave mélancolie et d'onction, qu'il sait si bien

prendre en certaines circonstances.

Ce qui dans notre musique semblerait faire croire, au premier aspect, qu'elle est par son principe plus voisine que le plainchant de l'institution de la parole, est précisement ce qui prouve à quel point elle est indépendante du langage, à quel point elle cherche à se développer par la seule énergie de ses éléments propres. La division de son échelle par demi-tous ou intervalles chromatiques, les affinités, les attractions de ces mêmes intervalles toujours plus multipliées, le développement de son système harmonique fondé sur les attributions de ces mêmes intervalles, ou sur les lois de la gamme, cette propriété, au moyen de laquelle elle fait nattre la sensation incertaine d'une double tonalité, nous voulons dire l'enharmonie; l'élément de la mesure qu'elle s'est approprié, le cercle de son expression qu'elle agrandit incessamment par des accents nouveaux, de nouvelles inflexions, de nouvelles nuances, et par de nouveaux procédés, des ressources nouvelles d'instrumentation, tout cela démontre la plénitude de son développement dans sa marche propre et indépendante.

Elle ne possède pas, comme l'ancienne musique, comme la musique ecclésiastique, un grand nombre de modes correspondant aux diverses affections de l'âme. Elle n'a que deux modes, le majeur et le mineur; mais, ces deux modes, elle a le pouvoir de tes varier, en quelque sorte, d'une manière illimitée, en les reproduisant autant de fois que l'échelle comporte d'intervalles, et en faisant naître le sentiment de plusieurs tons relatifs se reflétant les uns dans les autres avec diverses nuances de sonorité. C'est ainsi que l'art musical, livré à ses propres forces, s'éloigne de plus en plus de la parole; c'est

ainsi que, dans le drame lyrique, son union avec la parole devient de plus en plus atificielle et sorcée. Mais il est très-vrai de dire aussi qu'à mesure que l'art musical s'éloigne de la parole, il s'en rapproche tonjours de vantage, en ce sens qu'il s'empare peu à peu de tous les moyens, non de manifestation au point de vue de l'idée, mais d'espression au point de vue du sentiment, propres à la parole : car, par les petits intervalles de demi-tons, par les sensibles, par les enhamonies, il rentre dans son principe essentiel, savoir l'élément vocal, les accents et les inflexions libres de la nature. Sous ce rapport, on peut affirmer que la musique se retreme constamment à la source de son origine, qui est celle du langage, et qu'elle tend visiblement à renouer avec le langage, dans un avenir peut-être prochain, une allima depuis longtemps rompue.

Nous n'aurons plus maintenant à nous occuper que des deux tonalités familières à notre organisation, celle du plain-chant et la tonalité actuelle. Il faut d'abord examiner de quelle manière s'engendrent les éléments distinctifs de ces deux tonalités, et particu-

lièrement du système moderne.

III. Génération des divers éléments de la musique. — Du mouvement et du rhythme. De la mesure. — De la mélodie. – Li musique procédant par une série de sons pour former un sens, il est évident que le mouvement est inhérent à la musique comme à la parole. Mais il y a deux sortes de mouvements : le mouvement purement matériel, qui est le principe physique du son, et en vertu duquel un son produit d'autres sons, et un autre mouvement intelligent qui, dans la musique et le langage. détermine le mode propre au développement de l'idée, mode nécessairement successif et modifiable en cent manières, per la lenteur, la vitesse, selon le caractère de sentiment qui en est le principe.

Envisagé quant à la série des intenstices, ce mode de succession est ce qui constitue

la mélodie.

Envisagé quant à ces contours, à ces périodes, à ces ondulations au grave et à l'aign, que semblent décrire les intonations, ce mode de succession est ce qui constitue le rhythme.

La mélodie et le rhythme sont doncétroitement unis. L'une est le sens et le dessin musical que développe cette série d'intentions; l'autre est la forme, la proportion de cette succession et de ce dessin.

La mélodie est le principe vital, l'ame de la musique; le rhythme en est la respira-

tion.

Mais laissons un instant de côté la question de la mélodie, qui ne peut manquer de se représenter plus tard avec celle de l'harmonie.

On s'aperçoit tout de suite combien nous sommes éloigné de partager l'idée de certains théoriciens, qui, selon nous, ont heavcoup trop restreint la notion du rhythme. Confondre le rhythme avec la mesure, faire dériver celui-là de celle-ci, est un principe subversif de toutes les lois de l'art. Car'il s'ensuit que toutes les fois que le rhythme non-seulement semblera contrarier la mesure. mais en sera simplement indépendant, on ne manquera pas de se récrier en disant que ces deut éléments s'entre-détruisent; tandis qu'en effet ce sont les théoriciens dont nous parlons, qui, par leur définition incom-plète ou fausse, détruisent le rhythme. Le rhythme est antérieur à tout système de musique; il ne change pas de nature en entrant comme élément dans la constitution de l'art; et cette observation, ajoutée à tant d'autres, démontre une fois de plus combien il importe de ne pas isoler la musique des lois générales des êtres, auxquelles tout doit Obéir sous peine de cesser d'exister.

PHL

Le rhythme est donc la forme et la proportion du mouvement. Loin d'être engendré par la mesure, il a donné l'idée de la mesure, qui n'est elle-même qu'une espèce de rhythme régulier et symétrique. Le. rhythme a un principe intelligent, puisqu'il obéit au mouvement de l'âme, qui se mani-feste par le mouvement mélodique. La mesure n'a qu'un principe matériel, en quelque manière fatal, puisqu'elle résulte de certaines divisions métriques et rationnelles du temps; et les modifications du mouvement, appelées lenteur et vitesse, et tous leurs degrés, ces modifications produites par la prolongation ou la rapidité des durées égales des temps formant la mesure, ont leur principe dans la mélodie seule. La mesure n'est donc pas un élément essentiel, identique à l'institution de la musique, de telle sorte que, cet élément absent, l'art musical serait anéanti. La mesure est à la ruusique ce que les lois de la versification sont au langage; elle n'est pas essentielle, elle est conventionnelle. Et de même que la versification ne constitue pas la poésie, et que celle-ci est indépendante de la forme propre aux vers ou à la prose; de même la poésie dans la musique, c'est-à-dire la beauté, l'inspiration, est indépendante de la mesure, et n'éclate pas moins dans la musique plane (planus cantus, plain-chant) que dans la musique mesurée. Les monuments du chant ecclésiastique le témoignent assez haut

Néanmoins, et nous l'avons déjà observé, la mesure est devenue si inhérente à notre système musical, par la nécessité où la musique s'est trouvée, en se développant dans son principe interne, de chercher en elle-même son plus haut degré d'expression, qu'elle peut être considérée comme un élément essentiel de ce même système. La mélodie jaillit du cerveau du compositeur, incarnée dans sa mesure fixe, assouplissant ses formes aux proportions de celle-ci, s'assujettissant au temps fort et au temps faible. Ce n'est pas que la mélodie ne puisse momentanément briser ce joug. Laissant la mesure suivre paisiblement

d'introduire par le rhythme une mesure accidentelle dans la mesure fondamentale, et de combiner ainsi des consonnances et des dissonnances de temps. De cette manière, la mélodie et le rhythme reprennent leurs droits d'antériorité.

Quant au rhythme, il est manifestement un élément essentiel de toute musique, puisque toute musique est basée sur le mouvement. Et, à moins de s'être sait do sausses notions des choses les plus communes, il est impossible de ne pas sentir tout ce qu'il prête de vie au simple plain-chant. Ces graves périodes s'élevant et retombant avec magnificence; ces vastes ondulations qui se déroulent dans leur plénitude, se prolongent et montent vers les voûtes du temple; ces alternations incessantes de chants et de repos; ce flux et reflux majestueux de souffles, d'accents, d'aspirations, sont l'effet d'un rhythme d'autant plus puissant qu'il ne s'y môle rien de symétrique et de régulier.

La mesure est artificielle comme la rime: et la rime, dans la versification, et la mesure, dans la musique, ont une origine analogue. Il est de fait que les premières proses de plain-chant où le chant a été soumis à la mesure, ont été les premières aussi à suhir l'addition de la rime. La mesure n'est pas dans la nature : le rhythme est primordial; il est dans tout, et c'est le lieu de le remarquer : quelque fatale que soit en elle-même la loi de la mesure, il est rare, dans l'exécution, qu'elle ne soit pas modifiée par le rhythme. Les compositeurs sentent qu'il en doit être ainsi, en multipliant les repos, les suspensions; en prescrivant de ralentir ou d'accélérer certains passages. Les exécutants le prouvent davantage encore. L'exécution au metronome d'une musique, même d'une musique de danse, serait impossible. C'est que le rhythme tient, ainsi que nous l'avons vu, à la mélodie dont il manifeste le monvement; à la mélodie, première puissance de la langue des sons, et dont il est la seconde puissance.

Nous avons vu également que le rhythme appartient en commun à la parole et à la musique, ainsi qu'à tous les arts, du reste, qui ont le mouvement pour principe. Il entre même dans les arts dont le principe est l'immobilité, mais qui figurent le mouvement. Il y a rhythme dans le langage, prose ou vers, comme dans la musique plane ou mesurée; il y a rhythme dans la voix, le geste, la période de l'orateur et de l'acteur, comme dans les strophes du poëte, comme dans les pas harmonieux de la sylphide. Il y a rhythme aussi dans les contours et les ondulations des lignes d'une statue, d'un tableau, d'un monument architectural. Mais, à ne parler que du langage, qu'est-ce qui prête tant de force, de puissance et d'antique majesté au livre des Psaumes? Qu'est-ce qui découpe en groupes harmonieux et variés, en nombres épanouis et sonores, en saisceaux d'omson cours régulier, elle à la faculté bres et en gerbes lumineuses, les poésies

bibliques? N'est-ce pas le rhythme? Et, quelque impossible qu'il soit aujourd'hui de pouvoir préciser les procédés techniques des langues antiques, et, conséquemment, de pouvoir contempler leurs beautés dans leur première splendeur, ne sentez-vous pas à travers les reflets que, du fond des âges, ces textes sacrés, traduits dans toutes les langues, projettent jusqu'à nous comme des rayons affaiblis par des réfractions successives; ne sentez-vous pas, dans ces livres, même sous le froid tissu et l'enveloppe inanimée de nos langues vivantes, quelque chose de puissant et de fécond se mouvoir, palpiter, gronder et tressaillir en bonds gigantesques? Ce quelque chose c'est toujours le rhythme. Tout ce qui est de combinaison artificielle comme de convention, a disparu de ces merveilleux livres Les images de la poésie ont perdu de leur opulence et de leur vivacité. Quelquefois même le sens littéral s'est voilé d'un mystère auguste. Le rhythme seul a résisté; il a triomphé des temps et des langues.

Pour achever de rendre sensible l'analo-

gie de la mesure et de la rime, arrêtons un

HH

instant nos regards sur cette autre analogie que présentent la forme de nos grands opéras et les drames de Shakspeare. On sait que Shakspeare, guidé par l'instinct de la nature et du vrai, a mêlé alternativement, dans ses drames, les vers et la prose. Co n'est pas que la prose ne puisse être aussi poétique, aussi noble que les vers; nous l'avons déjà dit. Mais comme il est nécessaire à l'effet du drame que les personnages et les héros mis en action se représentent aux yeux de l'imagination, tantôt dans une stature et des proportions plus qu'humaines et sous des formes conventionnelles en quelque sorte, tantôt dans la nudité des habitudes de la vie réelle et commune, il en résulte qu'il est également nécessaire de mettre dans leur bouche un langage de convention, et de réserver le langage naturel, c'est-à-dire la prose, pour les situations ordinaires. Les conditions de la vérité dans l'art sont souvent des choses convenues et factices, car les arts ont beaucoup moins pour objet la reproduction de la réalité matérielle, qu'une expression idéale, bien que le drame puisse parfors opposer l'une à l'autre, ainsi que l'a tenté Shakspeare avec une grande hardiesse de génie. Qu'on examine maintenant nos opéras, et l'on se convaincra que l'usage alternatif du récitatif toujours non mesuré (665) et de la musique mesurée, y correspond d'une certaine manière et

(665) Il serait puéril d'objecter que les composiseurs mesurent le récitatif. Oui, sans doute, sur le papier pour faciliter l'exécution; mais dans l'esprit

selon les modifications qu'entraîne la dissé-

rence des genres, a l'emploide la prose et des

vers dans les drames de Shakspeare. Et cela

s'est fait non par la volonté expresse des

compositeurs, mais par le sentiment et le besoin de la vérité qui les ont dirigés à leur

insu. On ne dira pas que le récitatif est,

dans l'œuvre lyrique, un accessoire sans importance. Les récitatifs des beaux opéras de notre grande école, dans lesquels le génie des compositeurs ne brille pas moins que dans tout le reste, sont là pour démontrer le contraire.

Nous avons à examiner présentement l'élé-

ment de l'harmonie.

IV. Continuation du même sujet. — Hams nie. — Harmonie basée sur la consonnance. - Sur la dissonance. — Courte digression, - Les sons harmoniques produits par un corps sonore mis en vibration ont donné l'idee de l'harmonie. Ainsi, le principe harmonique est en soi indépendant de toute tonalité. Ainsi, dans toute tonalité, harmonique ou mélodique, il y a des éléments communs à toutes les autres, puisque dans toutes, se retrouvent les sons harmoniques produits du phénomène simple de la résonnance. Mais le système narmonique, dans toute tonalité qui le comporte, n'est que l'effort par lequel la musique teud à se développer dans sa propre essence, et à s'élever. par l'énergie et la fécondité de ses éléments intimes, à sa plus haute puissance d'expression. On comprendra donc aisément que le système harmonique, dans cette tonsité. ne peut être autre chose que le développe-ment naturel des luis de la gamme, développement en extension de chaque élémoit considéré isolément dans sa tendance ou son attraction. On comprendra non moins aisément, d'après ce qui a été dit plus haut sur les diverses attributions des intervalles dans l'une et l'autre tonalité, que l'harmonie, consonnante dans le système du plain-chant, (si le plain-chant comporte l'harmonie, ca que, pour notre compte, nous sommes loin d'admettre), doit être, dans la tonailé moderne, basée sur la dissonance ou l'élément de trunsition; consonnante dans le système du plain-chant, parce que chaque intervalle portant avec soi son sens complet et faisant nattre l'idée de repos, ne peut être représenté que par une consonnance, c'est-à-dire par un accord parfait su delà duquel l'oreille n'a rien à désirer. D'où il suit que l'idée de la succession se perd et s'absorbe à chaque degré dans l'idée de l'infini, puisque la succession amène sur chaque accord le sentiment de la plénitude, de la durée et de l'unité abstraite.

Mais, dans la tonalité moderne, plusieurs intervalles possedant une propension particulière à se résoudre sur d'autres pour former un sens, et tous d'ailleurs, instruments de la modulation au service de la mélodie. étant doués de la faculté de s'attribuer les sonctions les uns des autres et de substituer à leurs propriétés particulières les propriétés des autres intervalles, l'harmonie doit être. disons-nous, basée sur la dissonnance et sur l'élément de la transition. En effet il fallait bien que des accords simples ou parfails.

et la conception de l'esuvre le récitatif est et dest être pon mesuré.

produit immédiat de la résonnance, on en vint tot ou tard aux accords composés, produits de la tonalité; car, dans ce système, le mouvement des intervalles dépend de leurs tendances particulières, des substitutions qui s'opèrent sur chacun, et des transformations qu'ils subissent transitionnellement. D'où la nécessité, pour chaque élément mélodique marquant un degré quelconque de passage, ou manifestant une attraction et une affinité appellatives d'un autre élément, de déterminer, dans l'accord qui lui correspond, une propension analogue. Ainsi, dans ce système, le sens musical parcourt une certaine période successive pour se développer et se compléter, et il reste suspendu jusqu'à ce que la préparation ou l'acte de cadence se fasse sentir pour amener la résotution sur un point de repos ou tonique, à moins que, par un artifice ingénieux, l'idée prenant tout à coup une nouvelle extension, cette résolution pressentie d'avance, ne fuie encore au moment où l'oreille croyait la saisir, par une transformation subité de la tonique attendue en un intervalle de transition, et que l'incertitude de l'auditeur ne se prolonge à travers une série de modulations imprévues, jusqu'au moment enfin où la terminaison arrive, et d'autant plus agréable qu'elle s'est fait désirer plus vivement. Mais remarquons bien que l'idée de succession domine dans ce système de musique, et que le sentiment de repos, loin d'absorber en lui le sentiment de succession, n'est relatif seulement qu'à la durée de la période qui vient de finir, et qu'une fois satisfait, il fait place, à l'instant même, au désir instinctif de nouveaux développements. Et cela est si vrai que, dans tout morceau de longue haleine, la péroraison a besoin de s'appuyer longtemps sur la répétition fréquente de l'accord final. Or, il est de toute évidence que, dans ce système, ces mêmes lois d'affinité et d'attraction qui déterminent le mode de succession des éléments mélodiques, doivent présider à la contexture et aux combi-

naison de l'harmonie.

De là cette conséquence que, l'élément harmonique étant contraint de se pénétrer en quelque sorte de la nature et de la propriéte de l'élément mélodique, c'est la mélodie qui est la véritable puissance,

le principe vital de musique.

Dans chaque élément mélodique réside en effet la raison de l'accord qui lui correspond. La mélodie est la raison de l'harmonie: isolée, elle a une signification, un sens; isolée, l'harmonie n'exprime rien que des rapports d'intervalles qui se résolvent dans une proportion numérique de sons. Retran-

666) Cette observation n'a pas échappé à Chabanon: c Une expérience simple peut mettre tout le monde à portée d'apprécier les effets de la mélodie et ceux de l'harmonie, et peut faire juger entre elles de la précimience.

« Qu'on exécute la basse d'un air et tous ses accords, sans indiquer quel en est le chant; ensuite que l'on chante l'air en le dépouillant de toutes ses parties harmoniques, des deux parts ou verra

chez, s'il se peut, d'un tout musical, la partie mélodique; cette harmonie ne réveillers aucune idée dans votre esprit, ou si, par intervalles, il vous apparatt quelque lueur ou quelque ombre d'une idee, ce sera alors que le mode de succession de la mélodie aura jeté sur le mode de succession de l'harmonie comme un reflet fugitif de la pensée (666). Aussi l'harmonie n'est pas dépourvue d'un certain mouvement; mais c'est un mouvement borné, stérile, impuissant à rien féconder. La mélodie seule possède un mouvement intelligent, fécond et créateur, parce qu'elle produit le sens musical. Que fait donc l'harmonie si nécessaire pourtant à la mélodie? Elle l'accompagne, l'entoure, fait ressortir, met en relief, arrête le sens musical. Lorsque dans un morceau de musique vous voyez la basse, ou bien une ou plusieurs parties intermédiaires suivre un dessin fortement accusé, de telle façon que le sens semble résulter de ce dessin même, ce n'est pas l'harmonie qui produit le sens musical, c'est la mélodie qui se disperse, s'échelonne, s'épanouit, dans les diverses parties du tout. Mais comme cette basse et ses parties intermédiaires sont plus particu-lièrement les organes de l'harmonie, les musiciens distinguent l'harmonie mélodique et la mélodie harmonique. Le sens musical jaillit directement de la mélodie pour illuminer l'harmonie. Celle-ci, à son tour, s'identifie avec la mélodie et lui donne un corps. Ainsi, dans le langage, le sens propre d'une phrase poétique est indépendant du cortège de tropes, de figures et d'images qui ennoblissent l'idée en la rendant plus saisissante et plus vive. Mais cette idée, en s'incarnant dans ces figures et ces images, les pénètre de ses clartés et se revêt en retour de leur éclat-

Il faut aller ici au-devant d'une objection. Il arrive très-souvent que telle incise, tel hémistiche, appartenant à une phrase mélo-. dique, peut comporter, au choix du compositeur, plusieurs harmonies absolument et que l'expression et le sens diverses, changeut de nature par suite de cette transformation. Cela est très-vrai; mais au lieu d'en conclure que l'harmonie seule détermine l'expression et le sens musical, on doit au contraire admirer cette fécondité de la mélodie, dont les compositeurs savent tirer de grandes richesses. Que s'opère-t-il, en effet, dans ces transformations? Rien autre chose si ce n'est que, dans chaque version, les intervalles de la mélodie, qui reste toujours littéralement la même, s'approprient, les uns à l'égard des autres, des propensions et des attributions différentes

le nu; et comparant l'un à l'autre, on sentira que les accords dénués de chant sont bien peu pour l'oreille, et que le chant, même sans accords, peut encore la satisfaire. Le chant est proprement toute l'essence de l'art; l'harmonien en est que le complément. » (De la musique considérée en ellemême et dans ses rapports arec la parole, les langues, la poésie et le théâtre, p. 30.)

de celles qu'ils affectent dans les autres versions, et, conséquemment, déterminent différentes séries d'accords en rapport avec les nouvelles tendances qu'ils manifestent. Prenons encore pour analogue une phrase poétique. La forme de cette phrase peut admet-tre, sans rien perdre de l'idée qui s'y rattache, l'emploi de plusieurs figures très-diverses; elle peut même se prêter à un certain nombre de comparaisons et d'images qui toutes tendent à la présenter sous un jour nouveau. Est-ce à dire que ces images et ces comparaisons donnent à la pensée un sens qu'elle n'avait pas par elle-mêmo? Evidemment non. Ces figures concourent seulement à la manifestation de ce sens, et cela prouve la fécondité de cette idée par l'étendue et la variété de ses applications.

PIII

Ces considérations sur la mélodie et l'harmonie nous conduisent naturellement à dire un mot des aptitudes musicales propres aux peuples du Nord et aux peuples du Midi. Il n'est personne qui n'ait remarqué la prééminence des Italiens, sinon dans la mélodie proprement dite, du moins dans la musique vocale, et la prééminence des Allemands, sinon dans l'harmonie proprement dite, du moins dans la musique instrumentale. Cette observation est inséparable de cette autre observation touchant l'euphonie, la limpidité, la transparence de la langue italienne, et l'austérité et l'apreté caractéristiques de la langue germanique. Mais à quoi tiennent ces diversités de caractères dans les langues comme dans la musique, si ce n'est aux influences prépondérantes des lo-calités qui modifient l'organisation humaine de manière à déterminer ici, la prédominance de l'élément vocal, de la voyelle, de l'euphonie mélodique; là, la prédominance de la consonne, de l'articulation, qui est comme le corps et la partie instrumentale des idiomes?

Une réflexion en amène une autre. Les trilles, les roulades, les fioritures, tous ces ornements prodigués avec un ridicule excès dans la musique italienne, tienuent, il ne faut pas s'y tromper, non moins radicalement au caractère vif, expansif, passionné des peuples du Midi, ainsi qu'aux éléments de leur langue. Que sont en eux-mêmes ces ornements, si ce n'est autant de composés de petits intervalles, de petites intonations en rapport avec cette multitude d'accents, d'inflexions à l'aide desquels les méridio-naux nuancent leur parole? Les Italiens nous ont donné le port de voix (porta-mento), dans lequel la voix coule, pour ainsi dire, d'une intonation à une autre, et glisse également sur les divisions les plus imperceptibles des sons compris entre ces deux notes. Le violon, l'instrument le plus propre à l'expression des passions, nous dirons silleurs pourquoi, rend parfaitement ces ports de voix, ainsi que ces espèces de tremblements au moyen desquels l'intonation semble rester quelque temps suspendue, hésitant entre une soule de petits intervalles qui semblent vouloir le disputer

au son réel attendu par l'oreille. On sait à quel point nos grands violonistes excellent dans tous ces artifices. Il est de fait qu'aux époques où les Européens se sont trouvés en rapport avec les Orientaux, ceux-ci, dont l'échelle, ainsi qu'on s'en souvient, est divisée par petits intervalles, ont introduit dans notre musique ces sortes de fredom, dont nous avons fait de simples ornements, mais qui n'en sont pas moins, dans leur principe, des éléments d'accentuation inhérents à la langue de ces peuples et à leur système de tonalité. Par une raison semblable les vocalises, les roulades, les points d'orgue sont aussi naturels aux Italiens, que l'accent concentré, la rêverie et les harmonies colorées et sauvages le sont aux Allemands. Affectatur pracipue asperitas soni, dit Tacito, en parlant des chants guerriers des anciens Germains. Toutes ces choses ont leur excès. D'un côté, l'on tombe dans l'afféterie, le maniéré, le faux brillant qui n'est autre chose que le faux, et, ce qui est pire que le faux, le mépris du vrai; de l'autre, on tombe dans une expression triste et maladive, dans une recherche du vrai exagérée et minutieuse. Mais ces choses ont aussi leur beauté qui s'harmonise avec le naturel des peuples et les conditions du cli-mat. En Italie, c'est la beauté du debors, vive, sémillante, rayonnant de tous les feux du jour, c'est la grace insouciante et sensuelle. Dans le Nord, c'est la beauté du dedans, la réverie sombre et la mélancolie exaltée et profonde.

V. Langue des sons.—Son expression et sa - Après avoir analysé, suivant limites. l'ordre de leur génération et de leur production, les divers éléments propres à la musique, examinons de quelle façon ces éléments concourent à la formation de cette langue appelée la langue des sons. Laissons ici l'exposition des principes, pour en faire, s'il se peut, une application vivante. Transportons-nous donc à une séance du Conservatoire, à l'audition du premier morceau

d'une symphonie.

Un sujet, un motif, une idée s'établit avec sa tonalité, son mouvement fondamental, son rhythme, sa mesure; ou bien sort peu à peu d'une espèce de prélude, d'un préliminaire appelé introduction, se dessine, se met en relief et s'installe définitivement dans l'oreille. Ce sujet se scinde, se divise ou se développe, puis donne usissance à une ou plusieurs phrases incidentes, lesquelles se rattachent tonjours par quelque côté au sujet principal. On arrive ainsi à une conclusion qui termine ce que l'on nomme la première reprise. Cette con-clusion, liée d'ordinaire au motif principal, sert à recommencer le morceau, ou met sur la voie des développements qui vont suivre. C'est ici la belle partie du muiceau de musique, celle ou le sujet princi-pal, qui domine toujours avec tous ses accidents, est traité conjointement avec tous les sujets secondaires; celle où il s'établit un conflit de tous ces motifs, où tou-

tes ces idées présentées sous un nouveau jour, sous des faces diverses, s'enlacent et s enroulent dans une savante intrigue, pleine d'intérêt; celle où une lutte, d'abord partielle, puis générale, s'engage entre tous les motifs à la fois, pour arriver à travers mille contrastes, mille jeux de rhythme et d'effet, mille épisodes inattendus, au sujet principal, qui jaillit victorieux de la mêlée, étale de nouveau ses richesses, et les rassemble enfin dans une péroraison triomphante.

Or, n'est-il pas vrai que chacune de ces phrases, de ces périodes, vous donne, ainsi que le motif principal, le sentiment irrésistible d'un commencement, d'un milieu et d'une fin? Quelquesois néanmoins le sens est suspendu comme par une interjection, comme par un point d'interrogation; le trait reste inachevé, l'accent est entrecoupé, et l'oreille complète ce que la musique sousentend. N'est il pas vrai aussi que ce morceau de musique, ainsi conçu dans son ensemble et ses détails, vous donne le sentiment non moins irrésistible de l'unité, d'un plan parfaitement coordonné, de telle sorte que si, dans le courant du morceau, il apparatt pendant quelques instants une phrase, un motif, quelque remarquable qu'il soit en lui-même, mais qui ne se lie pas par quelque point au motif principal, on se sent tout à coup comme dépaysé, et que l'on se perd dans ce qu'on appelle des hors d'œu-

vres, des divagations?

Prenant maintenant une simple phrase isolée, ne pourrions-nous pas décomposer ce que nous appellerons ses formes grammaticales, de manière à trouver dans l'accord de la tonique, dans le repos de la période, dans l'acte de cadence et la résolution, les parties essentielles qui président à sa construction? Ne pourrious-nous pas scander telle phrase musicale comme on scande un vers, et montrer l'élément correspondant à la césure dans le repos de chaque periode, l'élément correspondant à la rime dans l'identité des désinences, et l'élément correspondant à la rime masculine ou féminine, suivant que la terminaison a lieu sur le temps fort ou se prolonge sur le temps faible? Et soit qu'un rhythme ternaire se joue dans une mesure binaire, et réciproquement, soit que la phrase fléchisse sous le mouvement d'un rhythme saccadé, soit que le rhythme s'assouplisse au gré de la mesure, ne pourrions-nous pas trouver dans ces combinaisons une sorte d'enjambement, les strophes boiteuses et les strophes tombant uniformément l'une après l'autre dans leur carrure pleine et cadencée? La musique entin n'a-l-elle pas aussi sa ponctuation dans les divisions de la mesure qui parlagent la phrase en fragments, ou qui marquent sa conclusion? Nous adressons ces questions aux compositeurs, aux artistes, à Lous ceux qui savent entendre. Il faut se garder sans doute de pousser trop loin ces rapprochements. Cela suffit pour démontrer, ce nous semble, que les lois de la syntaxe anusicale ne sont pas moins évidentes que les lois du langage : les unes et les autres sont identiques.

PHI

Mais tout cela, phrase, idée musicale, ou discours musical, ne prouve rien. Sans doute, nous l'avons déjà dit, tout cela ne prouve rien au point de vue de l'idée pure; car le langage musical se composant uniquement de l'élément vocal et excluant l'élément de la consonne, tout sens intellectuel lui est interdit. Mais cela prouve apparemment quelque chose, puisque cette phrase et sa construction, et ses formes grammaticales, ce morceau de musique, avec son plan, son unité, ses diverses parties, s'enchainant les unes aux autres, tout cela existe, non par la volonté des musiciens, qui, loin d'avoir songé à l'inventer, n'y ont pas même réfléchi, mais par les lois impérieuses de la logique universelle; tout cela subsiste comme les lois de la syntaxe, les parties du discours subsistent indépendemment de toute convention, les plus grands écrivains étant forcés de les subir et ne pouvant en aucune façon ni les changer ni s'y soustraire. Et cela prouve beaucoup; cela prouve que la musique a un sens, un sens réel, qui ne saurait être traduit, il est vrai, par des mots pris dans le dictionnaire, mais un sens que l'homme entend, car l'homme chante naturellement, comme il parle natureliement.

Disons-le donc en nous résumant : la musique est une seconde parole, une transformation et un auxiliaire de la parole; elle est un auxiliaire de la parole et elle n'a pas d'auxiliaires. Le premier chant de l'homme fut une parole, et sa première parole fut un chant. Aujourd'hui même, que la musique s'est développée dans sa force et dans son individualité propres, après avoir brisé l'alliance qui la liait étroitement à la parole; aujourd'hui même on ne saurait méconnaître les signes visibles de cette identité d'origine. Il y a toujours de la musique dans la parole et de la parole dans la musique, parce que celle-ci ne peut se passer d'accent. Non, la musique n'exprime pas l'idée pure. Elle l'exprimait autrefois, alors que, lien de toutes les connaissances divines et humaines, elle n'était que la parole portée à sa plus haute puissance. Mais si la musique n'exprime plus l'idée pure, souvent elle la réveille indirectement par une certaine analogie, par une certaine correspondance entre le sentiment et l'impression qu'elle fait naître et cette même idée.

La musique n'exprime pas l'idée pure, parce que c'est là la fonction essentielle du langage. Le langage est l'instrument universel; il exprime tout l'homme. Mais, remarquons-le, il est des choses qu'il n'exprime que par l'accent, par l'inflexion de la voix, par le cri, et alors il n'emploie que l'élément vocal, principe de la musique. Les angoisses d'une mère, les douleurs d'une épouse, ces sentiments sous le poids desquels la nature succombe, le langage seul les explique, les analyse laborieusement, les décrit plutôt qu'il ne les peint. Ce qui les exprime, ce sont ces inflexions spontanées, ces répétitions, ces accents indéfinissables par lesquels se révèle spontanément la nature intime, souffrante et passionnée de l'homme. C'est là ce qui fait que la passion est aussi éloquente dans la bouche d'un homme du peuple que dans celle d'un roi : c'est que le langage rentre dans la musique, en quelque sorte. Plus aussi l'expression du langage est exacte, plus elle est fugitive; elle se borne à quelques mots pour un sentiment incommensurable. C'est dans cet ordre que se déploie la puissance illimitée de la musique; illimitée, parce qu'elle exhale indéfiniment ses accents, sans être obligée de substituer l'idée au sentiment, la description à l'idée. Elle pénètre dans les replis les plus cachés de l'âme, la remue dans ses fibres les plus secrètes, et y fait résonner mille échos mystérieux. Tout ce qu'il y a dans l'homme de vague, de flottant, d'indécis, d'indélihéré, d'instinctif: joie, tristesse, passion, exaltation, extase, mesure telle éprouvé dans une l'expression ne saurait qu'être affaiblie et limitée par le sens précis, fixe et circonscrit de la parole; tout ce que l'homme sent et qu'il confesse être impuissant à rendre par des mots; ce sentiment de l'infini qui dilate et opprime l'âme tour à tour, et la refoule par sa grandeur dans l'idée du néant; ce perpétuel état d'oscillation inquiète d'un cour qui ne sait où se poser, comme parle saint Augustin, ballotté qu'il est entre deux existences, entre deux régions extrêmes qu'il désire alternativement et sans cesse, et qu'il ne peut atteindre; ces douloureuses voluptés que réveille comme un souvenir lointain d'un monde de pures essences qu'on croit avoir habité autrefois, avant de passer dans le monde des réalités sensibles; tout cela, cette seconde moitié de l'homme, cette seconde moitié de la vie, la musique, cette seconde parole, l'exprime et l'exprime seule. A la parole, la vie de la réslité, la vie de la veille; à la musique, la vie du sommeil et du rêve (667).

Nous prierons M. Cousin de terminer ce

chapitre:

"Tous les arts vrais sont expressifs, mais ils le sont diversement. Prenez la musique; c'est l'art sans contredit le plus pénétrant, le plus profond, le plus intime. Il y a physiquement et moralement entre un son et l'âme un rapport merveilleux. Il semble que l'âme est un écho où le son prend une puissance nouvelle..... Et il ne faut pas croire que la grandeur des effets suppose ici des moyens très-compliqués. Non, moins la musique fait de bruit, et plus elle touche. Donnez quelques notes à Pergolèse, donnez-

lui surtout quelques voix pures et suaves, et il vous ravit jusqu'au ciel, il vous emporte dans les espaces de l'infini, il vous plonge dans d'ineffables réveries. Le pouvoir propre de la musique est d'ouvrir à l'imagination une carrière sans limites, de se prêter avec une souplesse étonnante à toutes les dispositions de chacun, d'irriter ou de bercer, aux sons de la plus simple mélodie, nos sentiments accoutumés, nos affections favorites. Sous ce rapport, la musique est un art sans rival; elle n'est pourtant pas le premier des arts.

« La musique paye la rançon du pouvoir immense qui lui a été donné; elle éveille plus que tout autre le sentiment de l'infini, parce qu'elle est vague, obscure, indéterminée dans ses effets. Elle est justement l'art opposé à la sculpture, qui porte moins vers l'infini parce que tout en elle est arrêté avec la dernière précision. Telle est la force et en même temps la faiblesse de la musique: elle exprime tout, et elle n'exprime rien en particulier. La sculpture, au contraire, ne fait guère rêver, car elle représente nelte-ment telle chose et non pas telle autre. La musique ne peint pas (668), elle touche; elle met en mouvement l'imagination, non celle qui reproduit des images, mais celle qui fait battre le cœur, car il est absurde de borner l'imagination à l'empire des images. Le cœur, une fois ému, ébranle tout le reste : c'est ainsi que la musique peut indirectement, et jusqu'à un certain point, susciter des images et des idées; mais sa puissance directe et naturelle n'est ni sur l'imagination représentative, ni sur l'intelligence: elle est sur le cœur; c'est un assez bel avantage.

« Le domaine de la musique est le sentiment, mais là même son pouvoir est plus profund qu'étenda, et si elle exprime certains sentiments avec une force incomparable, elle n'en exprime qu'un très-petit nombre. Par voie d'association, elle peut les réveiller tous; mais directement elle n'eu produit guère que deux, les plus simples, les plus élémentaires, la tristesse et la joie, avec leurs mille nuances. Demandez à la musique d'exprimer l'héroïsme, la résolution vertueuse, et bien d'autres sentiments où interviennent assez peu la tristesse el la joie : elle en est aussi incapable que de peindre un lac ou une montagne. El e s'y prend comme elle peut : elle emplois is large, le rapide, le fort, le doux, etc.; mais c'est à l'imagination à faire le reste, et l'imgination ne fait que ce qui lui platt. Soss la même mesure, celui-ci met une montagne, et celui-là l'Occan ; le guerrier y puise des inspirations héroïques, le solitaire des

(667) Ceci, ce n'est pas nous qui le disons, c'est Rousseau: « La mélodie imite les accents des langues et les tours affectés dans chaque idiome à certains mouvements de l'àme: elle n'imite pas seulement, elle parle; et son langage inarticulé, mais vif, ardent, passionné, a cent fois plus d'énergie que la parole même. »

(668) On pourrait pent-être trouver une contridiction entre ces paroles et ce que Roussesu sons dira plus tard et ce que nous dirons nous-même. Mais M. Cousin s'est déjà expliqué dans les pages (ni précèdent celle-ci, et où il établit philosophique ment que le son ne constitué pas une image.

inspirations religieuses. Sans doute, les paroles déterminent l'expression musicale, mais le mérite alors est à la parole, non à la musique, et quelquefois la parole imprime à la musique une précision qui la tue et lui ôte ses effets propres, le vague, l'obscurité, la mo-notonie, mais aussi l'ampleur et la profondeur, j'allais presque dire l'infinitude. Je n'admets nullement cette fameuse définition du chant, - une déclamation notée. Une simple déclamation bien accentuée est assurément préférable à des accompagnements étourdissants; mais il faut laisser à la musique son caractère, et ne lui enlever ni ses défauts ni ses avantages. Il ne faut pas surtout la détourner de son objet et lui demander ce qu'elle ne saurait donner. Elle n'est pas faite pour exprimer des sentiments compliqués et factices, ou terrestres et vulgaires. Son charme singulier est d'é-lever l'âme vers l'infini. Elle s'allie donc naturellement à la religion, surtout à cette religion de l'infini qui est en même temps la religion du cœur; elle excelle à trans-porter aux pieds de l'éternelle miséricorde l'âme tremblante sur les ailes du repentir, de l'espérance et de l'amour.... »(669).

VI. Résumé des chapitres précédents.—Au moment où nous nous disposons à considérer la musique dans ses rapports et l'analogie de son expression avec les autres arts, il est nécessaire d'embrasser ce qui précède d'un seul coup d'œil et d'éclaircir certains

points de détail.

Examinant le principe de la musique dans l'homme, nous avons tâché d'établir d'abord qu'elle se confond originairement avec la parole, puisque le son vocal, qui ne constitue pas seul la parole, mais qui en est l'élément initial et comme le fonds sonore, est aussi l'élément du langage musical. Observant ensuite la parole elle-même, nous avons reconnu qu'elle ne pouvait exister qu'à la condition du concours d'un second élément, au moyen duquel le son vocal, ou l'élément positif du son, c'est-à-dire la voyelle, s'arrête, se détermine, se limite et crée le verbe. Ce second élément est la consonne ou l'articulation.

Ces principes une fois posés, nous avons vu en découler comme autant de consé-

quences :

1º Que le chant précède la parole, de même que le son vocal ou la voyelle précède l'articulation ou la consonne, et que, si le chant peut être séparé de la parole, la parole, dans un sens très-réel, ne peut être

séparée du chant.

Voilà donc un chant naturel, antérieur à la parole, et qui lui est indispensable pour sa production. Mais est-ce là le chant musical proprement dit ? évidemment non. Ces deux sories de chant se distinguent l'un de l'autre en ce que, dans le chant naturel ou l'emission du son nécessaire à la parole, la voix parcourt des intonations extrêmement rapprochées et par cela même iudétermi-

nées, inappréciables, tandis que, dans le chant musical, elle parcourt des intervalles parfaitement déterminés et saisissables à l'oreille. Pourquoi cela? la raison en est simple; c'est que, dans la parole, le son considéré en lui-même n'est pas tenu de former un sens musical, tandis que, dans le chant musical, le son est contraint de se créer en quelque sorte une limite à lui-même dans des espaces fixes, précis et distinctement perceptibles pour produire ce sens.

PHA

2º Que l'élément musical ou la voyelle, étant l'élément positif du son et ne pouvant être modifié, limité et circonscrit que par l'articulation ou la consonne, le langage-voyelle ou la musique, quoique bien plus vague que le langage-consonne ou la parole, est, à raison de ce vague même, bien plus étendu

et varié dans son expression.

3° Enfin que les sons vocaux étant la base de la parole, et la partie invariable du langage de l'homme, ils doivent être identiques, dans tous les alphabets et toutes les langues; d'où il suit, d'une part, que les systèmes musicaux, quelque différents qu'ils soient entre eux, ne sauraient l'être au même point que les langues le sont entre elles; et que, d'autre part, les langues n'ont pu généralement influer sur ces systèmes divers que par l'élément de la consonne, et ces articulations caractéristiques par lesquelles les idiomes se diversifient les uns à l'égard des autres.

Ces principes établis, nous étudions le principe de la musique dans la création inférieure, car la nature est douée d'une vaste parole dont tous les êtres sont les organes. Placé au centre de cette harmonie profonde, indéfinissable, incessante, dont il ne peut saisir que quelques notes, à cause des bornes et de l'intirmité de ses sens, l'homme mêle sa voix à ces concerts de la nature; il y joint des instruments artificiels, et tel est le type de la musique à son usage, de la musique vocale et instrumentale.

Mais comment faire dériver de cette musique naturelle notre art régulier et les divers systèmes en usage chez les différents peuples? Par les lois de la nature éllemême. Dans cette vaste échelle des sons, nous avons pris au hasard un son considéré comme corde fondamentale; cette corde mise en vibration, nous a fourni des harmoniques, les uns certains et fixes, les autres incertains ou mobiles, et, au nombre des premiers, l'octave, qui partage la série des sons en divisions identiques. Or, la série des sons ou des intervalles compris dans l'étendue de l'octave, leur coordination entre eux, leur subordination à l'égard du son producteur, leurs diverses attributions, conçues sous différents modes ou manières d'être, c'est là ce qui constitue les diverses tonalités. Nulle tonalité n'est donc nécessaire en soi. Elles naissent du concours d'une foule de circonstances, telles que les éléments de la langue, les qualités physiologiques dis-

tinctives des races humaines, les habitudes de l'oreille, circonstances qui expliquent non-seulement la diversité des systèmes, mais encore les caractères différents des écoles sous l'empire d'un même système. Mais si, par l'influence de ces différentes causes, ces tonalités se diversifient entre elles de manière à former autant d'idiomes, elles rentrent néanmoins les unes dans les autres, par les intervalles fixes, produits du phénomène simple de la résonnance, lesquels se retrouvent dans toutes. D'où il suit que le principe de la résonnance est antérieur à toute tonalité.

PHI

Pour nous rendre compte de la loi des tonalités, nous avons examiné d'abord celles qui sont selon les habitudes de notre oreille. Analysant les éléments de la gamme du plain-chant, de ses espèces d'octaves ou modes, nous avons vu que cette gamme et ces espèces d'octaves étaient composées d'intervalles distants les uns des autres, n'ayant entre eux aucune relation nécessaire, aucune assinité, aucune propension qui les rende appellatifs les uns des autres; conséquemment que, dans ce système, chaque degré peut être pris comme terme de la succession des sons, et fait naître l'idée de repos, de

l'unité abstraite et absolue.

Dans la tonalité moderne, au contraire, nous avons vu que l'échelle est constituée sur des intervalles de demi-tons, (nous disons l'échelle et non la gamme); que ces intervalles possèdent diverses attributions, diverses propriétés, en vertu desquelles ils tendent tour à tour à se résoudre les uns sur les autres, et à persister en eux-mêmes comme sur un point de repos; que ces intervalles sont autant d'éléments de la modulation, doués de la faculté de s'attribuer les fonctions des autres intervalles, et par suite, de changer les fonctions de ceux-ci, en déterminant proportionnellement, par le fait même de cette métamorphose, dans le système général, et sur chaque degré de l'échelle, la présence du mode majeur et du mode mineur les seuls propres à ce système. D'où il suit que chaque degré ne peut être considéré autrement qu'en tant qu'élément de la succession, puisque l'idée de repos se perd et s'absorbe à chaque instant dans l'idée de cette même succession.

Passant ensuite à certaines tonalités en usage dans l'antiquité et à quelques-unes usitées aujourd'hui chez certains peuples de l'Orient, nous voyons, par l'examen de leur constitution, qu'au lieu de procéder par intervalles distincts, appréciables, saisissables, comme dans les deux systèmes dont il vient d'être parlé, le son y observe des intervalles tellement rapprochés, voisins les uns des autres, que ces intervalles se confondent, pour ainsi dire, entre eux et se re-fusent à la perception de l'oreille la mieux

(670) C'est ce que Rousseau a parfaitement bien compris. A linsi la mélodie, commençant à n'être plus si adhérente au discours, prit insensiblement une existence à part, et la musique devint plus indépendante des paroles. Alors aussi cessèrent peu

exercée. D'où il résulte que le son, n'étant pas suffisamment limité par rapport à lui-même, est impuissant à former un sens, musicalement parlant, et que ces singuliers systèmes, si étranges relativement à nous. et par le grand nombre des intervalles, sont fondés uniquement sur l'élément de la parole, dont ils reproduisent les accents et les nuances insaisissables. Et ceci nous a dévoilé le sens de ces antiques et universelles traditions touchant l'origine divine de la musique, ses merveilleux effets, et le culte dont elle fut l'objet (670). Nous ne nous sommes pas moins clairement expliqué, ce nous semble, comment ces dernières tonslités étaient inharmoniques, puisque constituées.exclusivement au point de vue de la parole, elles trouvaient en elle leur harmonie essentielle.

Une fois séparée de la parole, la musique a dû se développer dans son énergie propre, et tendre à remplacer les éléments d'expression qu'elle empruntait à la poésie, soa ancienne alliée. Elle a trouvé ces nouveaux élements dans l'harmonie, la mesure, et entin dans l'emploi toujours plus riche des ressources instrumentales et vocales, de tous les effets et de tous les contrastes de sonorité. Mais nous avons en même temps fait voir que la musique, tout en se fécondant incessamment et s'éloignant de plus en plus de la parole, s'en rapprochait dans un autre sens en s'emparant de tous les moyens de manifestation, non au point de vue de l'idée pure, mais au point de vue du sentiment, propre au langage de l'homme.

La raison de la constitution des diverses tonalités, étant donnée, nous examinous de quelle manière s'engendrent les divers éléments musicaux, la mélodie, le rhythme, la

mesure, l'harmonie.

Tous découlent de cette identité d'origine établie en premier lieu entre la musique et la parole, et en laquelle le mode de succession nécessaire à la manifestation de la parole, est égilement nécessaire à la manifestation de la musique. Dans la musique ce mode de succession, avons-nous dit, envisage quant à la série des intonations que parcourt le chant, est ce qui constitue la mélodie. Envisagé quant à ces contours, à ces périodes, à ces ondulations au grave et à l'aigu que semblent décrire les intonations, ce modede succession est ce qui constitue le rhythme, puisque l'une est le sens musical que développe cette série d'intonations, et que l'autre est la proportion et la forme de la succession et du mouvement mélodiques.

Point de mouvement qui n'ait son rhythme, puisque tout mouvement a sa forme, sa figure, son temps fort et son temps faible, l'arsis et la thesis. Le rhythme est dans toute la nature, dans tout ce qui vit et se meu,

à peu ces prodiges qu'elle avait produits lorsqu'elle n'était que l'accent et l'harmonie de la poésie, et qu'elle lui donnait sur les passions cet empire que la parole n'exerça plus dans la suite que sur la rai-son. » (Essai sur l'origine des langues, chap. 19.)

dans le pas de l'homme, dans le vol de l'oiseau, dans le galop du cheval, dans le flux et le reflux de la mer, dans les soupirs des vents. Le rhythme a donc précédé la mesure, et en a donné l'idée. Celle-ci est même, à plusieurs égards, indépendante du mouvement, puisque des mouvements très-divers comportent une mesure identique, et qu'il peut se faire que des morceaux entiers admettent deux sortes de mesure indifféremment.

Le rhythme obéit au mouvement de l'âme, qui se manifeste par le principe mélodique. La mesure est une division inflexible et en quelque sorte fatale de la durée. D'où il résulte, d'un côté, que le rhythme est inhérent à toute musique, comme à la parole, comme aux arts de sa parole, l'art oratoire, l'art de la déclamation : comme à la danse, comme aux arts qui expriment le mouvement figuré, et qu'il se retrouve jusque dans les proportions et les ondulations des lignes de l'architecture. D'où il résulte, d'un autre côté, que la mesure n'est pas un élément essentiel de la musique, identique au fait même de l'institution de l'art, de telle sorte que cet élément absent, l'art disparaltrait. En effet, nous voyons qu'elle est absolument étrangère au plain-chant auquel le rhythme prête tant de vie, d'élan, un souffle

La mesure est néanmoins un élément essentiel de notre musique moderne, par la nécessité où ce système s'est trouvé de chercher hors de la parole tous ses moyens d'expression. Là, la fonction de la mesure est de servir de limite au rhythme; mais le rhythme en se combinant avec la mesure, n'est pourtant pas absorbé par elle. Elle lui laisse la liberté de ses allures, elle contribue même à le mettre en relief par la faculté particulière au rhythme d'intercaler une mesure accidentelle dans la mesure fondamentale, en contraste avec celle-ci, et de produire ainsi des irrégularités et comme des dissonances

Comme la rime et les lois de la versification dans le langage, la mesure partage le discours musical en nombres égaux et assujettit
la période à certaines lois symétriques. Mais
de même que la rime et les lois de la versification ne constituent pas la poésie, de
même le beau musical est indépendant de la
mesure. La mesure et la rime sont donc
choses de convention; ce qui ne veut pas
dire qu'elles ne soient pas des éléments
d'expression du vrai, et c'est ce que nous
avons essayé de montrer par le rapprochement que nous avons fait des fonctions de
la prose dans les drames de Shakspeare et
de l'usage du récitatif, dans nos grands opéras.

Après la mesure, l'harmonie. Si nul système de tonalité n'est nécessaire en soi, il n'en existe pas moins un principe, celui de la résonnance, antérieur à toute tonalité. Effectivement, toute tonalité comporte, au nombre de ses intervalles fixes, les harmoniques produits du phénomène simple de la réson-

nance. Ces harmoniques ont naturellement donné l'idée de l'harmonie, et comme il a été prouvé que tout système harmonique serait inadmissible, contradictoire même, dans un système de musique fondé sur la parole et au profit d'elle seule, par la raison que l'action successive de la parole ne saurait admettre le concours des sons simultanés propres à l'harmonie, il s'ensuit que l'harmonie, dans toute tonalité qui la comporte, est l'effort par lequel la musique tend à se développer dans son essence et à produire son expression la plus complète, car c'est dans l'harmonie que la mélodie vient s'in-corporer, comme dans son milieu ou plutôt son les plus neurel

son lieu le plus naturel.

Et cette considération nous fait comprendre comment l'harmonie, née du principe premier de la résonnance, est néaumoins venue si tard. L'harmonie étant donc subordonnée à la mélodie, elle ne peut être autre chose que le développement des lois de la gamme, développement dans l'espace de chaque intervalle considéré dans sa durée, puisque la mélodie s'explique par ces mêmes intervalles. En d'autres termes, chaque intervalle de la mélodie pourvu d'une attribution, d'une propension, d'une pro-priété déterminant un sens quelconque, s'incarne dans un accord et lui communique la propriété, la propension dont il est doué. Ce qui ne signifie pas que le choix des accords puisse être arbitraire, mais que l'idée mélodique, les dirige dans le sens qu'elle veut. D'où il suit que l'harmonie est nécessairement consumante dans le plainchant, si celui-ci la comporte, puisque chaque intervalle de ce système, en faisant naître l'idée de repos, nécessite un accord parfait, au delà duquel l'oreille n'a rien à désirer; tandis que dans le sys'ème moderne, elle doit être non moins nécessairement basée sur la dissonance, puisque chaque intervalle y est un élément de la modulation et de la transition.

De ce qui précède on conclut que l'harmonie n'a qu'un mouvement matériel, stéborné; que le mouvement fécond, intelligent appartient exclusivement à la mélodie par laquelle seule l'idée se manifeste; qu'isolée, la mélodie a un sens, une signification, une expression; qu'i-solée, l'harmonie ne signifie rien, n'exprime rien, à moins que la mélodie n'ait laissé, pour ainsi dire, à la surface du tissu barmonique, comme quelque chose de son empreinte. C'est en vertu de ce mouvement, de cette énergie qui est en elle, que la mélodie se glisse souvent dans les régions de l'harmonie, pour y faire jaillir le sons musi-sical d'un accent, d'une inflexion, quelquesois d'une simple note. La sécondité de la mélodie apparaît surtout dans les chants susceptibles de comporter des harmonies trèsdiverses, et qui, bien que restant littéralement les mêmes, revêtent, sur chaque forme d'accompagnement, une expression nouvelle.

Après avoir ainsi passé en revue les élé-

ments propres à la musique, les uns nécessaires, essentiels, les autres conventionnels, en un certain sens; après les avoir examinés autant que possible dans l'ordre de leur génération en suivant le mode de leur production, il nous restait encore à voir de quelle manière ces éléments combinés entre eux, conformément aux lois de leur nature, concourent à former ce que nous nommons le langage des sons. Ici, analysant le plan du premier morceau d'une symphonie, dont la forme résume en quelque sorte les autres formes musicales, nous avons essayé de montrer que les diverses parties de ce morceau, enchaînées les unes aux autres, ohéissent aux lois d'une syntaxe aussi réelle que celle du langage et auxquelles les musiciens ne sauraient se soustraire. De tout cela on conclut que la musique a un sens, un sens non susceptible d'être traduit par des mots, mais un sens que l'homme entend, puisque le plan de ce morceau de musique, son unité, les formes et la construction de chaque phrase, loin d'être le résultat d'une convention, dérivent rigou-reusement des lois de la logique universelle. Ainsi nous n'oublions pas que la musique ou la langue - voyelle, étant essentiellement inarticulée, ne peut réveiller l'idée pure, du moins directement. Mais, d'un autre côté, et par cela même, nous montrons que le langage musical, tout vague qu'il est, est bien plus illimité dans son expression que la parole, et tandis que celle-ci exprime l'homme intellectuel, raisonnable, la musique et la musique seule exprime complétement l'homme mobile, changeant, tourmenté de désirs indéfinissables, et aspirant après un bien-être qui le fuit sans cesse.

PIII

VII. Rapports de la musique avec les autres arts. — Arts de l'écriture, arts de la parole. — Leur génération et classification. — Examen de l'objection que la musique est un art sujet au changement. — Confondue dans son essence même, avec la parole, la musique présente avec la parole de nombreuses analogies, et partout on la voit, dans les éléments intimes de sa constitution comme dans les phases de son évolution, plus ou moins étroitement liée au langage.

Par l'élément du mouvement et du rhythme, et par cet élément seul, la musique s'unit aussi à l'art du geste et à la danse, tableau du mouvement, qui, par ses cadences en harmonie avec les mouvements et les rhythmes des sphères célestes et des corps naturels, rentre en quelque sorte dans l'harmonie universelle.

Mais les autres arts, l'architecture, la sculpture, la peinture, n'ont ni le son, ni le

(671) c Est etiam illa Platonis vera, et tibi, Catule, certe non inaudita vox, omnem doctrinam harum ingenuarum et humanarum artium uno quodam societatis vinculo contineri. Übi enim perspecta vis est rationis ejus qua causæ rerum atque exitus cognoscuntur, mirus quidam omnium quasi consensus doctrinarum concentusque reperitur. (Cic., De orat., lib. 111, n. 6.)

(672) · La plupart de nos idées du beau nous

mouvement pour éléments. Est-ce à dire que ces arts n'ont avec la musique aucun rapport? Non sans doute; car si ces arts ne sont autre chose que des manifestations différentes d'un même principe, il s'ensuit que tout en accomplissant leur évolution individuelle, indépendante, conforme à leurs lois propres, ils doivent resléter, jusque dans leur constitution, des éléments communs, et présenter dans leur développement certains phénomènes analogues. C'est œ qui faisait dire aux plus grauds philosophes de l'antiquité qu'il existait entre tous les arts une union étroite et comme un lien d'amitié (quadam amicitia), et que cette merveilleuse alliance devait frapper tous les esprits capables de pénétrer les causes et les effets (671). Et déjà nous pouvons saisir une relation particulière entre le sou, élément de la musique, et la lumière, élément des arts proprement dits: son et lumière, deux lois identiques en elles-mêmes, quoique diverses dans le mode de leur production. Par la même analogie, nous saisissons une relation non moins réelle eutre l'ouïe, mode de perception de la musique, et la vue, mode de perception des autres arts (672). Ces derniers, disons-nous, ont le même principe que la musique, c'est-à dire qu'ils sont des signes, comme la musique. comme la parole sont des signes au moyen desquels l'homme s'exprime. Les sons de la voix, a dit Aristote, sont les signes et l'expression des affections de l'âme, comme les mots écrits le sont du langage (673). Or. nous allons voir que les arts de la forme immobile sont à l'écriture ce que la musique est à la parole. Mais il faut les examner selon l'ordre de leur génération.

Tant que le genre humain peu nombreut ne forma qu'une seule société, la parole pul lui sussire, et la musique, dont on ne pent séparer la parole dans l'antiquité, compost la tradition orale, et fut, ainsi qu'on l'a dil. une chronique auriculaire. « Il a doncques esté un temps que la marque et monuoje de la parole qui avoit cours, estoient les carmes, les chants et cautiques, parce que alors toute histoire, toute doctrine de philosophie, toute affection, et brief toute matière qui avoit besoin de plus grave et ornée voix, ils (les anciens) la mettoient toule en vers poétiques et en chants de musique (674). » Toutefois, il y avait tels événements, tels grands faits de la civilisation dont le souvenir devait être perpétué par des signes plus durables : telle fut l'origine de l'architecture qui affecta dès le commencement des formes colossales. Sans doute les monuments de cette architecture indi-

viennent par la vue et par l'ouie, car tues les aris, sans exception, s'adressent à l'anne par le corps. (Du beau et de l'art, par M. V. Cousin.)

(673) « Voces quidem signa ac note sunt affectuum apimi, scripta vocum. » (Arist., De mer.

pret.)
(674) PLUTARQUE, Des oracles de la Pythis, n. 22, trad. d'Amyol.

quèrent clairement l'objet de leur destination, et l'on dut y môler, suivant les circonstances, d'informes essais de statuaire et de sculpture, c'est-à-dire d'art plastique (675).

Mais lorsque cette première société, devenue plus nombreuse, se divisa en diverses tribus; lorsque par des migrations successives les nouvelles sociétés mirent entre elles des continents entiers, un nouveau moyen de communication devint nécessaire. De là, la peinture allégorique ou l'emblème; l'em-blème, comme on l'a dit, qui est la méta-phore du peintre (676). L'écriture fut un tableau. De l'emblème naquit l'hiéroglyphe; de l'hiéroglyphe l'écriture phonétique ou la langue écrite.

Les arts de la parole et les arts de l'écriture ont donc été les instruments de la civiments de la langue écrite, de même que la inusique a été l'élément et l'instrument de la langue parlée. Ainsi, tous les arts ont accompli la mission de l'utile avant d'accomplir la mission du beau, et il est à croire qu'ils ont commencé cette dernière avant

que la première fût achevée.

Partez de l'instant où le premier son s'échappa des lèvres de l'homme pour exprimer un sentiment; arrivez jusqu'au moment où le premier signe de l'écriture figura le son de la parole et colora la pensée; considérez ensuite cette parole éternisée et multipliée à l'infini par l'imprimerie, vous parcourez tout le cercle du développement humain.

Les arts de la parole et les arts de l'écriture ont donc été les instruments de la civilisation, et tous suivant des modes de manisestation et d'expression en rapport avec les diverses facultés humaines.

Parlons d'abord de l'architecture qui occupe un rang à part dans les arts de la

forme immobile.

L'architecture se rapproche de la musique en ce qu'elle n'exprime pas des types déterminés. Mais ce n'est pas à cause de cela seul qu'on l'a appelée la musique du silence. L'architecture, ainsi que la sculpture et la peinture, n'a pas le mouvement pour principe. Néanmoins, elle le figure dans sa ma-jestueuse tranquillité. Les architectes distinguent deux lignes fondamentales, la verticale et l'horizontale, qui, savamment combinées, concourent autant à la beauté de l'édifice qu'à sa solidité. L'une se dirige vers le centre de la terre, tandis que par l'autre la pesanteur s'équilibre. Le cube donne naturellement l'idée du repos; la sphère sait nattre l'idée du mouvement. L'homme communique à l'architecture un mouvement tout à fait

(675) La Bible, en plusieurs endroits, vient confirmer cette assertion : Ite ante arcam Domini Dei vestri ad Jordanis medium, et portate inde singuli singulos lapides in humeris vestris, juzta numerum filiorum Israel, ut sit signum inter vos: et quando imerrogaverint vos filii vestri cras, dicentes: Quid sibi volunt isti lapides? respondebitis eis: Defecerunt aquæ Jordanis unte arcam sæderis Domini, cum transiret eum: idcirco positi sunt lapides isti in monumentum h.iorum Israel usque in aternum. Fecerunt ergo filii idéal, en spiritualisant, pour ainsi dire, la matière et en lui imprimant l'élan de sa pensée. C'est ainsi que, dans le temple chrétien, cette ligne verticale qui se dirige vers la terre, semble, contrairement aux lois de la pesanteur, monter vers le ciel; et que ces tours altières, ces flèches ailées, ces fines aiguilles, ces clochetons transparents, suspendus dans les airs, tendent bien plus haut que le point précis où ils s'arrêtent et lancent l'imagination dans des espaces incommensurables. Pénétrez dans la nef : l'âme n'est pas à l'aise si les regards rencontrent des bornes, car elle est en présence du Dieu infini. Il faut donc que, dans un espace de quelques toises, l'homme crée des lointains, ouvre de longues percées de lumière, des perspectives sans terme. C'est sur ce principe que repose le symbolisme du temple, c'est-à-dire son expression figurative, que l'Eglise chrétienne n'a pas négligé de soumettre à certaines règles fondamentales. Donc, avec l'image du mouvement, l'image du rhythme, forme du mouvement. De plus, le temple représentant l'univers, a, comme l'univers, ses divers aspects. Vu au dedans, les gradations et dégradations des rayons qui pénètrent à travers les vitraux, tout chargés des nuances et des teintes du prisme, et les gradations et dégradations des ombres emplissant ses profondeurs, transforment d'heure en heure son horizon symbolique. Vu au dehors, il a sa beauté du plein midi, sa beauté du crépuscule, sa beauté du clair de lune; et lorsque le sommet de ses pans gigantesques se perd mys-térieusement dans les vapeurs de l'atmos-phère, le temple grandit à nos yeux de plus encore que ne lui dérobe le voile humide replié sur son front. On dirait que l'image de la variété et du changement, emblème de la vie humaine, soit plus permise à l'architecture, en raison de ce que ses monuments sont immobiles et éternels.

L'architecture est l'art des formes générales; la sculpture est l'art des formes individuelles. Aussi la sculpture fournit-elle ces mille formes d'animaux, de végétaux, ces infinies productions de la nature que le temple doit représenter dans son ensemble. C'est ce qu'on appelle, en termes d'art, la sculpture appliquée ou le bas-relief. Mais la sculpture libre ou ronde-bosse, sans s'interdire le domaine de la création inférieure, demande l la représentation de l'homme ses plus nobles produits. Donner la vie à des matières mortes, rendre les corps transparents en quelque façon, de manière à montrer ce qui est caché, c'est-à-dire le jeu des muscles et

Israel sicut præcepit eis Josue, portantes de medio Jordanis alveo duodecim læpides, ut Dominus ei imperarat, juxta numerum filiorum Israel, usque ad locum rarus, juzza numerum pisorum Israel, usque ad locum in quo castrametati sunt, ibique posuerum eos. Alios quoque duodecim lapides posuil Josue in medio Jordanis alveo, ubi steterunt sacerdotes qui portabant arcam sæderis: et sunt ibi usque in præsentem diem. (Jos., 1v, 5, 6, 7, 8, 9.)

(676) Notions de Linguistique, par Ch. Nogier, p. 88.

l'embottement des os; animer la physionomie, laisser errer une parole sur ses lèvres, calculer la pose et les allures de telle sorte qu'elles sembient se dessiner naturellement, selon l'impulsion d'un sentiment ou d'une passion; voilà le triomphe de cet art. La figure du mouvement fait donc partie de l'expression de la sculpture (677) et, alors même que la représentation se borne à l'idée du repos parfait, il y a toujours, dans les rapports, le jeu et les ondulations des lignes, ce rhythme des corps immobiles dont parle Aristide Quintilien, rhythme si bien com-

PHI

pris par les anciens statuaires.

Si la sculpture représente les objets sous leurs formes corporelles et sphériques, de telle sorte que le spectateur peut tourner autour, et qu'au besoin le toucher pourrait suppléer à la vue, la peinture ne peut que nous donner une idée de ces formes corporelles, puisqu'elle n'en reproduit que l'apparence sur des surfaces. De là cette opinion répandue parmi les artistes, que la peinture, de tous les arts, est arrivée la dernière, parce qu'on fut longtemps à regarder comme un problème insoluble, de reproduire des corps qui ont trois dimensions sur la surface qui n'en a que deux (678). Il fallut du temps avant que l'on considérat les ombres comme repoussoirs, et que l'on s'en servit pour donner de la sphéricité aux objets. C'est pourquoi le principal mérite du sculpteur consiste dans le dessin, tandis que chez le peintre cette qualité doit se joindre à plusieurs autres non moins essentielles. Du reste, le but de la peinture est le même que celui de la sculpture; c'est toujours d'animer la nature, et de montrer dans l'image de la vie, et jusque dans celle de la mort, la trace des idées des sentiments et des passions.

Le mouvement figuré appartient donc à la peinture comme à la sculpture; car c'est un privilége de certains arts de dépasser, dans leur expression, les limites où s'arrêtent leurs moyens matériels; et, remarquons pour ce qui est de la peinture, qu'elle ne dépasse ces limites qu'autant qu'elle ne s'astreint pas à une imitation servile et qu'elle se borne à n'être qu'une illusion.

Si cette faculté du mouvement n'était pas inhérente aux arts dont nous parlons, le dessin proprement dit, la statuaire, la pein. ture, devraient s'interdire tous les objets pris dans la nature vivante: les sujets de bataille, par exemple, puisque rien ne serait plus absurde que de représenter l'attitude du mouvement, souvent le plus animé, sous l'apparence de l'immobilité. Mais il faut distinguer ici le mouvement figuré, propre à l'architecture, du mou-vement figuré, propre à la sculpture et à la peinture. L'architecture étant l'art des

(677) « Les statues des anciens, dit Athénée (Deisophistes, libary) sont les restes de la danse antique. On avait observé les gestes et on les avait déterminés, parce qu'on cherchait à donner aux statues des mouvements beaux et nobles.... Ensuite, on adaptait wax chœurs ces beaux mouvements; des chœurs ils passaient à la palestre qui, joignant la musique à un formes générales, il est clair que ces formes n'affectent aucune sorte de mouvement inhérent à leur nature; mais le but de l'architecture étant aussi de s'élever vers le ciel. comme si elle voulait faire oublier la terre par le renversement des lois de la pesanteur, il s'ensuit que le mouvement de cet art n'est autre chose que l'expression du mouvement de la pensée, d'un mouvement idéal, nous l'avons dit, tandis que dans la sculpture et la peinture, arts des formes individuelles, le mouvement est l'expression de l'action particulière des êtres qu'elles représentent. Et ces deux sortes de movvements ont leur forme, c'est-à-dire leur rhythme, qui réside toujours dans les contours, les périodes, les ondulations des lignes par lesquelles ils sont figurés.

On a trop abusé des comparaisons pui-sées dans l'ordre des couleurs et dans l'ordre des sons, pour pouvoir établir sur de semblables bases les véritables rapports de la musique et de la peinture, et pour ne pas faire remarquer avec quelque hésitation une certaine analogie que présente le premier genre de peinture, savoir la peinture monochrome, avec le genre de musique désigné sous le nom de monotone ou d'unitenique, parce qu'il est fondé sur l'unité d'un seul son. Ce n'est pas que cette peinture monochrome, dans laquelle les objets représentés étaient couverts d'une seule teinte plate, et qui ne fut sans doute qu'un rodiment fort grossier, puisse être comperée, quant aux perfectionnements de l'art, au système du plain-chant, magnisique expression du sentiment divin dégagé de tout ce qui est terrestre et périssable. Mais c'est que ce genre de peinture, borné à une simple représentation des objets, et, du reste, dénué des accessoires de la couleur, du fond et de la perspective aérienne, de la coloration de la lumière et des ombres, se rapporte plus particulièrement au type du plain-chant, qui ne consiste qu'en une mélodie nue et non accompagnée.

Il existe donc entre le langage, la musique et les arts du dessin, des rapports réels. fondés sur un principe dont nous avons déjà parlé. Ce principe est celui de l'identité de la loi du son et de la loi de la lumière. Par le son, nous percevons l'organisation intérieure des corps, comme par la lumière appliquée aux objets, c'est-à-dire par la couleur, nous percevons les qualités de leur surface. Or, le son, constatant l'organisation intérieure des corps, donne lieu, dans le langage, à l'onomatopée, nous voulons dire ces mots imitatifs, formés des bruits élémentaires des êtres qu'ils désignent, et dont ces mots sont comme une partie intime. Dans la musique, il sournit un

exercice continuel du corps, contribuait à donner la plus grande force d'âme à tous ceux qui sy li-vraient.

(678) Leçons sur la théorie des beaux-aris, de W. Schlegell, trad. par M. Couturier, de Vienne. p.

élément analogue dans le son particulier ou timbre de divers instruments dont ce timbre révèle la nature spécifique; de même que dans la peinture, la lumière constate la qualité extérieure ou la surface des objets par le moyen des couleurs. De là vient que, soit pour désigner un poëte dont le style se fait remarquer par la richesse des images, la profusion des figures et l'expression pittoresque, soit pour désigner un compositeur qui excelle dans la musique instrumentale,

on dit: C'est un grand coloriste.

Il y a une telle affinité entre les perceptions de l'ouïe et celles de la vue, que ces deux sens se suppléent souvent l'un l'autre. Tout le monde sait que l'aveugle-né Saunderson, interrogé sur l'idée qu'il se faisait de la couleur rouge, répondit qu'elle devait ressembler au son de la trompette. Le sourdmuet Massieu n'hésita pas à faire une réponse semblable à la même question, prise au sens inverse, que lui adressa un de nos plus habiles écrivains (679.) La musique a le secret de nous faire voir non seulement les objets qu'elle peut représenter, mais encore ceux dont la représentation lui est interdite; non qu'elle ait la faculté de peindre au moyen des timbres et des nuances de son des divers instruments, mais par les impressions et les sensations qu'elle fait naître, elle réveille le sentiment ou le souvenir des impressions et des sensations que produisent en nous les objets de la nature auxquels elle semble par là même s'associer. Et de même que la sculpture et la peinture n'ont le privilége de dépasser la limite de Jeurs moyens matériels qu'à la condition de ne pas copier servilement la nature et de ne pas la représenter telle qu'elle est, mais telle qu'elle s'offre à nos regards, de même la musique ne conserve toute la puissance et la plénitude de son expression illimitée qu'autant qu'elle évite soigneusement, sauf certains cas très-rares, de s'assujettir à une représentation trop littérale et trop matérielle. « En dépit de la science et du génie, dit admirablement M. Cousin, des sons ne peuvent peindre des formes. La musique bien conseillée se gardera de lutter contre l'impossible; elle renoncera à

figurer en détail le soulèvement et la chute (679) Ch. Nosezz. Voyez ses Notions de linguistique, p. 43. (680) Du beau et de l'art, par M. V. Cousin.

(681) Il faut citer ici en son entier le passage de

«C'est un des plus grands avantages du musicien de onuvoir peindre les choses qu'on ne saurait entendre, tandis qu'il est impossible au peintre de représenter celles qu'on ne saurait voir, et le plus grand prodige d'un art qui n'agit que par le mouvement est d'en pouvoir former jusqu'à l'image du repos. Le sommeil, le calme de la nuil, la solitude, et le silence même, entrent dans les tableaux de la musique. On sait que le bruit peut produire l'effet du silence, et le silence l'effet du bruit, comme quand on s'endort à une lecture égale et monotone, et qu'on s'éveille à l'instant qu'elle cesse. Mais la musique agit plus intiment sur nous, en excitant par un sens des affections semblables à celles qu'on peut exciter par

des vagues et d'autres phénomènes semblables : mais elle fera mieux : avec des sons elle fera passer dans notre ame les sentiments qui se succèdent en nous pendant les scènes diverses de la tempête. C'est ainsique Haydn deviendra le rival, le vainqueur même du peintre, parce qu'il a été donné à la musique de remuer et d'ébranler l'âme plus profondément encore que la peinture. (680.) » Eu limitant son expression à la configuration d'un objet arrêté, la musique ne borne pas seulement cette expression, elle la détruit encore : car le propre de cette expression est d'être idéale et vague. Elle sort alors de son élément qui est la voyelle. Elle veut devenir consonne. Cette faculté particulière à la musique de faire nattre la vision des choses insonores, de représenter la lumière, les ombres, les ténèbres et jusqu'au silence même, est un des mystères de

cet art (681.)

La peinture, ainsi que le dit Rousseau, rend difficilement à la musique les imitations que celles-ci tire d'elle. Elle ne sait pas, comme la musique, exciter par un sens des émotions semblables à celle qu'on peut exciter par un autre. Mais elle représente des objets déterminés, et dans cet ordre, ses effets sont merveilleux. Et avec quels moyens? A l'aide d'un frêle tissu, de quelques substances colorées, d'un pinceau, l'artiste va nous faire contemporains de toutes les histoires, de toutes les époques, de tous les personnages; il va transporter des climats, des cités au milieu de nos cités et de nos climats. Sur cette toile large de quelques pouces, il va faire entrer des horizons indéfinis. L'homme vivant, il l'entoure d'une création vivante; par la pers-pective aérienne, il détermine la proportion des figures isolées et leur éloignement. Pour que l'œil arrive à ces figures lointaines, il va, par le clair-obscur, le forcer de traverser un milieu atmosphérique; il colore les ombres mêmes et les rend transparentes. Par la combinaison de la lumière, de l'air et des ombres, il donne de la sphéricité aux objets, et met à découvert ceux qui semblaient devoir être cachés par la surface des autres. L'œil s'égare dans ces contours et dans ces lignes, le regard plonge dans ces

un autre; et, comme le rapport ne peut être sensible que l'impression ne soit forte, la peinture, dénuée de cette force, ne peut rendre à la musique les imitations que celle-ci tire d'elle. Que toute la nature soit endormie, celui qui la contemple ne dort pas, et l'art du musicien consiste à substituer à l'image insensible de l'objet celle des mouvements que sa présence excite dans le cœur du contemplateur. Non-seulement il agitera la mer, animera les flam-mes d'un incendie, lera couler les ruisseaux, tomber la pluie et grossir les torrents, mais il peindra l'horreur d'un désert affreux, rembrunira les murs d'une prison souterraine, calmera la tempête, rendra l'air tranquille et serein, et répandra de l'orchestre une fraicheur nouvelle sur les bocages. Il ne représentera pas directement ces choses, mais il excitera dans l'ame les mêmes sentiments qu'on éprouve en les voyant. . (Essai sur l'origine des langues., chap. 184

vapeurs flottantes. Puis ramené au sujet principal du tableau, le spectateur voit que tous ces accessoires concourent à la manifestation de l'idée dominante, de telle sorte que l'idée et ses accessoires se confondent dans une merveilleuse unité.

PHI

Nous venons de voir qu'il y a deux sortes d'expressions dans les arts : l'une indéterminée, c'est celle de la musique, de la danse, de l'architecture; l'autre, déterminée, c'est celle de la sculpture et de la peinture. Et de même que le langage ou la langue parlée, dont l'expression est parfaitement déterminée, a pour premier auxiliaire et pour première manifestation la musique, dont l'expression est indéterminée, de même l'écriture phonétique ou la langue écrite a pour premier auxiliaire et pour plus durable manifestation l'architecture, dont l'expression est pareillement indéterminée. D'où il suit que les lois de la théorie des arts doivent subir certaines modifications, selon que l'expression de ceux-ci est déterminée ou ne l'est pas. Ainsi, pour ne parler que des arts des formes individuelles, les conditions de vérité dans la peinture et la sculpture exigent que l'artiste ne cherche pas hors de la nature visible l'objet de ses inspirations, à moins qu'il n'ait à représenter des sujets mystiques, emblématiques ou symboliques; et alors il est tenu de se conformer aux règles de convention. pour cet ordre de représentation. Cependant il peut se faire que l'artiste de génie trouve des types plus convenables que ceux en usage pour ce genre d'expression, ou bien qu'un nouveau développement de l'idée religieuse dans les esprits, en dévoile de plus parfaits et les substitue aux anciens. M. de Maistre a fort bien observé que toute religion pousse une mythologie qui lui est propre. Mais cette mythologie se transforme, à mesure que les types révélés par la reli-gion s'épurent par les progrès mêmes de la religion dans la société, et s'offrent à l'imagination sous des formes plus parfaites et plus poétiques.

Nous avons tenu peu de compte, en ce qui touche les arts de la forme immobile, de la distinction des genres secondaires. Une aussi rapide esquisse ne nous permettait guère de considérer les arts que dans leur développement le plus complet et leur plus haute expression. Si maintenant on nous demandait dans quel ordre nous rangeons les arts entre eux selon qu'ils s'élèvent de l'expression la plus terrestre à l'expression la plus spirituelle, nous dirions, après les avoir divisés en deux classes, près notre distinction des arts immobiles ou qui n'expriment que le mouvement figuré, et des aris qui ont le mouvement pour principe, que l'architecture précède la sculpture, comme le monde inorganique, auquel l'architecture correspond, précède le monde organique auquel la sculpture se rapporte, et que celle-ci précède la peinture.

Néanmoins, nous sentous ici la nécessité

de faire deux observations relatives aux deux premiers arts, quand bien même notre classification semblerait devoir en être modifiée. Nous savons, pour ce qui est de la sculpture, tout ce que le ciseau de l'artiste peut prêter d'animation, de vie et de no-blesse à une belle statue. Mais la sculpture manque de la faculté de donner de la vie à l'organe qui, avec la bouche, révèle le mieux l'expression de l'âme. Chose singulière! dans la représentation de la nature vivante, la scupture laisse l'œil impassible et froid, tandis que dans l'image de la mort, elle fait reposer, dans les cavités des yeux fermés, comme une pensée solennelle que la mort a respectée, qui jette un reflet d'immortalité sur la face du cadavre, et transforme ainsi le trépas en sommeil. Ce type appar-tient exclusivement au christianisme. Mais par cela même l'expression morale de la sculpture est renfermée dans certaines bornes. Aussi le propre de l'art plastique est de faire ressortir les formes corporelles et de représenter la beauté physique. C'est là son véritable domaine.

Quant à l'architecture, art des formes générales, elle n'a rien qui corresponde à l'expression positive des idées et à la représentation des formes individuelles; mais, en raison de ses formes indéterminées, elle a quelque chose de plus immatériel que la sculpture et la peinture, en ce qu'elle ne fixe pas irrévocablement l'idée du spectateur sur une chose limitée, à l'exclusion de toute autre, et qu'elle ouvre un champ sans bornes à l'imagination. C'est la matière spiritualisée sous l'étreinte de la pensée, qui obéit à l'élan de l'esprit, qui procède suivant des lois morales, et qui, dans l'unité multiple du temple chrétien, rassemble, sous mille formes idéales, toutes les idées et tous les sentiments dont se composent les croyances des peuples.

Dans la classe des arts animés de mouvement, nous mettons la danse au degré inférieur, la danse qui se lie à la sculpture par les poses et les attitudes corporelles. à la musique par le rhythme, à l'art oratoire par la mimique. Mais nous ne plaçons pas au même rang la danse individuelle, capricieuse et sensuelle, celle que l'on peut comparer à ces airs dans lesquels nos cantatrices prodiguent les roulades, les trilles et les fioritures, et cette autre danse, la danse collective, la danse en chœur, qui faisait partie des cérémonies religieuses chez les anciens peuples. Celle-ci, noble et grave, représentait soit les chœurs des nymphes, des muses, de toutes les divinités dont le paganisme avait peuplé son Olympe; soit les évolutions et les vastes cadences des globes suspendus dans les cieux.

Au-dessus de la danse, à laquelle elle se lie par le rhythme, et immédiatement au-dessous des arts de la parole, de la parole dont elle est la première et la plus puissante manifestation, la musique. Et ici le lecteur nous prévient en observant que la musique est le seul art, avec les arts de la parole, qui

nit l'ouïe pour organe de perception, l'ouie qui est, suivant Charron, « un sens spirituel, l'entremetteur et l'agent de l'entendement, l'outil des sçavants. » Puis, les arts de la parole, savoir : l'éloquence écrite, ou l'art du style; l'éloquence parlée, ou l'art oratoire, et enfin la poésie, la poésie qui est la parole transfigurée, l'idée pure s'adressant à l'honime par toutes ses facultés, s'appropriant toutes les manifestations particulières aux autres arls, s'incarnant dans toutes les formes de la nature; prisme décomposant tous les feux du jour, tous les rayons de la lumière; cadence de tous les mouvements et de tous les rhythmes des corps; écho des mélodies et des harmonies de tous les êtres. La poésie contient donc tous les arts, et la musique, la danse, l'architecture, la peinture, la sculpture sont autant de for-

mes de la poésie. Dans l'opinion des gens du monde, la musique, nous ne l'ignorons pas, est loin d'occuper le rang que nous lui assignons ici dans la hiérarchie des arts. La grande raison que l'on allègue est que les monuments de la musique ne sont pas durables, ou du moins que cet art est sujet au changement; d'où quelques personnes concluent que c'est un art faux. On se laisse aller volontiers sux enchantements de la musique, mais avec la conviction qu'elle n'est autre chose qu'un plaisir qui so transforme au gré de la mode. Il faut pourtant observer que les formes des objets représentés par la sculpture et la peinture demeurent invariables, tandis que l'ordre d'idées et de sentiments qu'exprime la musique, sans changer fondamentalement, puisque la nature humaine ne change pas, se modifie néanmoins suivant les tendances des diverses époques, et que ces modifications donnent naissance, dans les productions musicales, à divers types, qui, toujours fondés sans doute sur ce qu'il y a d'immuable et de constant dans l'homme, se pénètrent néanmoins à un haut degré du caractère et de l'esprit des temps. Nous dirons encore, après avoir confessé que les plus grands maîtres n'ont pas usé avec assez de sobriété de certaines formules, nécessaires peut-être pour faire pénétrer l'intelligence de leurs œuvres dans les masses, mais appropriées au goût de l'époque où ils ont vécu, et vieillies après eux; nous dirons que le savant, comme le simple paysan, est libre d'aller à chaque heure du jour et chaque jour de l'année contempler un tableau de Raphaël ou du Dominiquin, exposé dans un Louvre; tandis qu'un monarque n'est pas libre d'entendre une messe de Palestrina exécutée par un grand nombre de voix, et surtout avec l'intelligence et l'expression que ce genre de musique réclame. La peinture s'adresse à nous directement, sans intermédiaire, sans interprête; la musique a besoin d'un milieu, et ce milieu, c'est l'exécution. Les productions musicales d'une époque absorbant pour elles seules tous les moyens d'exécution, les compositions des époques antérieures res-

tent ensevelies dans les bibliothèques. Il y a donc ici quelque chose qui tient, non à l'essence de l'art, mais à son mode de production extérieure. La déclamation, ou l'art de l'acteur, cet art qui suppose une si grande faculté de personnification, une si haute puissance créatrice même, puisque l'acteur, en créant un rôle, refait en quelque sorte l'œuvre du poëte et prête souvent du génie à un auteur médiocre, cet art meurt tout entier avec l'artiste. On ne s'est pourtant jamais avisé de dire que l'art de Lekain et de Talma fût un art faux. Les monuments de la musique passent; eh! grand Dieu, les langues passent aussi. Qui est-ce qui se flatte de posséder aujourd'hui la langue à la sois riche, complexe, souple et male de Joinville, de Rabelais, de Marot, d'Henry Estienne, d'Amyot et de Montaigne? Cette langue vit dans les livres, sans doute, et pour le petit nombre de ceux à qui cette lecture est familière, il y a plus que le charme du style, il s'y joint encore une sorte de satisfaction égoïste. En bien! les œuvres de nos vieux compositeurs vivent aussi au même titre, et, proportion gardée entre le nombre des ar-chéologues littéraires et celui des archéologues en musique, elles font les délices d'une portion égale d'amateurs. Les chants populaires, les lais, les noëls, les pastorales, les différents airs des danses locales, ces cantilènes qui sont à notre musique efféminée et sans caractère ce que les patois, ces langues si musicales, si naïvement énergiques, si délicieusement nuancées, si pittoresques, sont à nos langues artificielles et bâtardes, toutes ces cantilènes se perpétuent encore. Hâtons-nous pourtant de recueillir ces chants du moissonneur et du pâtre, de ces modestes troubadours, dépositaires, pauvres ignorants l des trésors de la poésie de la nature, pour qu'ils servent un jour à raviver l'inspiration exténuée de nos compositeurs, et à renouer peut-être la chaîne de nos traditions nationales. L'invasion de notre musique factive n'est pas moins menaçante que l'invasion de notre langue aristocratique. Håtons-nous donc; ne nous laissons pas surprendre par le temps, car vient le momeni où les patois, ces langues originales illustrees par Goudouli, La Monnoye, Brueys, Labellaudière, Gros, Saboly, et de nos jours par Jasmin, Roumanille, Castil-Blaze, Mistral, J.-B. Gaut, Lafare-Alais, Foucaud, de Limoges, etc., se corrompent de plus en plus au contact des langues de seconde formation, filles dénaturées qui étouffent leurs mères, et les chants populaires, types primitifs d'une tonalité perdue, traqués de bourgade en bourgade, expulsés des campagnes, seront contraints de chercher un dernier asile dans quelques hameaux perchés sur de hautes montagnes, où Dieu veuille qu'ils échappent aux grandes esux d'une ci-vilisation dévastatrice.

Alors les langues seront confondues en une seule, et les peuples en un seul. Ce sera sans doute le règne de la fraternité humaine. D'avance nous applaudissons à cet immense bienfait; mais alors aussi il se rencontrera un homme en proie dans son cœur à une vaste amertume, à cause d'un souvenir confus de la patrie qui ne l'aura pas quitté. Après l'avoir vainement demandée à ce qui l'entoure, il ira la chercher dans des lieux inaccessibles, et ses yeux se mouilleront de larmes en voyant la vieille arche échouée sur un sommet stérile, parce qu'il ne s'est plus trouvé sur la terre un soul rameau vert.

VIII. Du beau. — Trois ordres de rapports d'où découle le beau dans les arts. arts ont pour principe le beau; ils ont une origine commune et une commune destination. Premiers besoins de communication entre les hommes, ils sont sociaux de leur nature, et ne cessent jamais d'être un des besoins de l'humanité, un instrument de civilisation, puisque l'expression du vrai et du beau est un besoin pour l'homme, qui ne

vit pas seulement de pain.

Or, le beau est en Dieu; et il est absolu en Dieu, parce que Dieu possède la plénitude de l'être ou le vrai absolu. Et Dieu, en se manifestant extérieurement par l'acte libre de la création, nous révèle sa propre beauté par la beauté de son œuvre, reflet fini de l'essence infinie, car cette beauté répandue dans l'univers est la splendeur, le vétement et l'harmonie des lois mystérieuses et divines qui le gouvernent. Considérée dans la nature et dans l'homme, image et ressemblance de Dieu, cette beauté incessamment nous reporte à la source séconde d'où elle dérive.

Ainsi, chez l'homme, l'amour du beau esc identiquement l'amour de la Divinité, et cet insatiable sentiment qui fait palpiter son cœur, qui l'embrase, le dilate et le remplit de délices, est néanmoins un état douloureux, parce que l'objet de ce désir étant infini, l'ame aspire ardemment au moment où, dégagée des entraves matérielles qui bornent son action, elle pourra librement se plonger dans cet océan infini de beauté, et contempler le divin exemplaire dans son incompréhensible essence. Ainsi ce modèle du besu que l'artiste voit intérieurement. et dont, en le réalisant au dehors, il réveille la perception dans les autres hommes; ce modèle du beau, l'artiste le voit en Dieu. Si donc l'artiste qui fait revivre dans les créations de son art quelques traits affaiblis de la création divine, oso vous dire qu'il ne croit pas en Dieu, répondez-lui hardiment que chez lui la raison contredit le sentiment, que son œuvre dément sa bouche, el que cette œuvre est un acte de foi en la Divioité.

Le beau a diverses manifestations, et les arts, expression du beau, ont aussi divers modes de manifestation, c'est-à-dire que les uns s'adressent à l'âme par l'intermédiaire de la parole, que les autres s'adressent à l'âme par l'intermédiaire de l'ouïe, sans le secours de la parole, que les autres ensin s'adressent à l'âme par l'intermédiaire de la vue, sans le secours des autres or-

ganes. Les arts ont donc entre eux des rapports étroits, parce qu'ils expriment tous le beau, leur principe commun, identique dans toutes ses manifestations, et parce qu'il existe aussi des relations non moins réelles entre les divers modes de perception de l'homme. Les arts s'échelonnent donc entre eux, suivant la gradation des facultés humaines auxquelles ils correspondent, et leur cercle d'expression et leur mode de manifestation sont délimités et déterminés par la nature des éléments intimes qui les constituent. Cela posé, il est évident que les arts ne sont autre chose que des organes, des instruments extérieurs et, dans leur principe, antérieurs à l'homme, au moyen desquels l'homme exprime celles de ses perceptions, transmises par ses propres orgenes, qui réveillent en lui la notion du beau. Il est non moins évident que le théorie des arts ne saurait être arbitraire, puisque, dans la sphère de chacun, elle dérive de leur mode de manifestation combiné avec le mode de perception auquel il se rapporte, et du développement naturel des lois de leur action propre. D'où il suit que l'homme, qui ne peut rien créer, ne peut rien changer à la constitution fondamentale des arts, parce qu'il ne pourrait change leur mode particulier de manifestation qu'en leur faisant ou violer les lois ou excéder les bornes de leur nature.

Les arts étant des organes, des instruments au moyen desquels l'homme s'exprime lui-même dans ses rapports avec les autres êtres, il faut voir quels sont ces

rapports.

Parmi les êtres soumis à notre observation, l'homme seul est formé d'une nature intelligente et d'une nature physique. Le règne de l'intelligence commence en lui, en lui finit le règne de la matière. L'homme est donc le centre de la création, il en est le nœud, le lien et le pivot. C'est pour cela qu'on dit qu'il en est le roi. Il n'est rien dans la sphère des existences à quoi il ne puisse s'assimiler. Il lève les yeux en baut; sa pensée franchit les distances, et il lui est donné de plonger dans les régions sans bornes et d'entrevoir quelque chose des lois de l'intelligence éternelle. Il absisse ses regards, contemple les merveilles repandues à la surface de l'univers, ou sonde les entrailles de la terre, interroge es sbimes pour y contempler d'autres merveilles encore, puis, ramenant sa vue à son propre niveau, il s'associe aux êtres semblables à lui par une double action conforme à sa double nature, se communique à eux, se confond avec eux, de telle sorte que chaque élément de sa vie individuelle devient, qu'il le veuille ou non, un élément de la vie commune.

De là trois ordres de rapports :

Rapports de l'homme à Dieu, principe absolu de toute existence;

Rapports de l'homme à l'homme, fondés sur sa double nature;

Rapports de l'homme à tonte la création

matérielle, fondés sur sa nature physique.

Mais comme l'homme ne peut, sans se détruire, se départir de la plus noble faculté de sou être, qui est l'intelligence, il s'ensuit que, même dans ses rapports avec la création matérielle, il tend sans cesse à la spiritualiser et à l'élever à lui.

PHI

Le langage qui est, ainsi que nous l'avons dit, l'instrument universel, exprime ces trois ordres de rapports, soit qu'ils aient pour objet le vrai, le beau et l'utile. Le vrai et le beau étant un besoin de l'âme, une jouissance intellectuelle, se confondent dans leur essence. L'utile correspond aux besoins physiques; mais les arts expriment ces trois ordres de rapports, en tant que ceux-ci ont le beau pour objet.

Ces trois ordres de rapports se subdivisant, se modifiant presque à l'infini, en vertu de l'éducation de l'homme, de ses diverses facultés et de ses mamères diverses de sentir, comme aussi de la nature infiniment variée des objets sur lesquels il s'exerce, forment les modifications de l'être humain; et ici encore, ces rapports ainsi modifiés, en tant qu'ils ont le beau pour objet, dennent lieu dans les arts et dans les trois ordres de

beau fondamentaux, à des modifications et

des nuances variées de ces trois ordres de beau.

Mais pour que le but des arts soit atteint, pour que leur expression réalise le beau, il faut que cette expression soit vraie, sans quoi il est évident que cette expression n'existe pas; car une expression fausse ne serait que l'expression de rapports qui n'existeraient pas non plus. Or, qui dit rapport, dit communication nécessaire et naturelle entre les êtres.

Les trois ordres principaux de rapports existant entre l'homme et les autres êtres, déterminent les trois ordres principaux d'inspirations, et ce qu'on nomme les divers

genres dans les arts.

IX. Trois genres principaux de musique.

Musique religieuss. — Musique dramatique. — Musique instrumentale. — Leur distinction. — Conclusion. — Pour ce qui est de la musique, cos trois ordres de rapports donnent lieu à trois types, entre losquels on peut établir des distinctions fondamentales.

L'expression des rapports de l'homme à Dieu constitue proprement la musique religieuse, et cet ordre de rapports se moditiant, ainsi qu'il a été dit, suivant les divers états de l'homme, et suivant les divers aspects sous lesquels l'idée de Dieu s'offre à son imagination, ce genre de musique exprime le sentiment religieux sous une foule de nuances, la crainte, l'amour, la confiance, la terreur, et présente ces différents caractères d'humilité, d'anéantissement profond, de divine mansuétude, d'exaltation ou de triomphe, dont les simples plain-chants de l'Eglise sont les plus désespérants modèles. De là divers genres de beautés et de styles appartenant au même ordre fondamental d'expression.

L'expression des rapports de l'homme

aux autres hommes constitue proprement la musique dramatique, et ces rapports se diversifiant en raison des différentes individualités, de la mobilité propre à l'homme, de l'intensité et de la profondeur des sentiments et des passions qui l'agitent, donnent lieu à une multitude d'expressions, joie, volupté, amour, haine, colère, désespoir, qui déterminent aussi diverses nuances de beautés et de styles dans la même sphère d'inspirations.

PHI

Entin, l'expression des rapports de l'homme à la nature physique est le principe de la musique instrumentale. Sans rappeler ici ce que nous avons dit des timbres des divers instruments correspondant aux bruits de l'univers, aux mille voix de la nature, nous remarquerons que ce genre de musique a été désigné dans tous les temps par le nom qui caractérise la création inférieure, c'est-à-dire la musique organique (organum), nom que l'orgue seul, cet orchestre chrétien, à la fois un et multiple, a retenu, parce qu'il embrasse en quelque sorte tous les instruments dans l'unité de sa structure.

Bien que la musique instrumentale convienne mieux au genre lyrique qu'au genre dramatique, elle comporte néanmoins un mélange de tous les ordres d'inspirations: de l'inspiration religieuse même, l'orgue en est la preuve, puisqu'elle est la seule musique qui possède, pour ainsi parler, la plénitude de son développement individuel. Aussi voyons - nous que tantôt elle nous transporte, nous exalte; tantôt nous refoule en nous-mêmes et remue notre être dans ses profondeurs; tantôt nous promène dans des régions aériennes, tout émaillées de fleurs, toutes pleines de parmène fums et de brises rafraichissantes, toutes peuplées de formes idéales et de ravissantes apparitions. Ici, pompeuse, imposante, elle entraine l'homme tout entier, le dilate au dehors, s'empare en quelque sorte de son organisme, et, agissant physiologiquement sur les masses, provoque l'expansion extérieure des applaudissements. Là, douce, réveuse, insinuante, elle est écoutée avec recueillement et en silence, parce qu'elle s'adresse à un sens intérieur, et qu'elle ne peut réveiller ce sens qu'après avoir comme endormi les sens extérieurs et les avoir privés de la faculté du mouvement.

Ce sont ces divers ordres de beauté qu'il faut savoir apprécier dans nos jugements sur la musique. Nul doute qu'il n'y ait une gradation entre ces genres de beauté, selon le degré où ils s'élèvent de l'expression matérielle à l'expression intellectuelle. Aussi n'est-ce pas immédiatement et comme sous le coup de l'excitation nerveuse que l'on doit formuler son opinion; il faut attendre que nos facultés, un instant subjuguées, reprennent le dessus et réagissent sur l'objet qui les a absorbées, de peur de confondre le plaisir avec le beau, la sensation avec l'émotion. C'est surtout la nature du souvenir et de l'impression que la musique laisse dans l'âme qu'il faut consulter.

Bien entendu que ce que nous disons ici doit s'appliquer à cette classe, malheureusement trop peu nombreuse, chez laquelle le véritable sentiment du beau est suffisamment développé. Quant à cette masse d'auditeurs sur lesquels la musique agit d'autant plus vivement qu'elle est plus vulgaire, plus superficielle, et plus pauvre d'expression et de caractère, ses arrêts, il est vrai, sont momentanément revêtus d'une autorité assez imposante, celle du grand nombre; mais il est rare qu'ils ne tombent pas d'eux-mêmes en désuétude, et longtemps avant la révision sévère de la postérité.

PHI

Divers, quant aux ordres d'inspirations, les trois genres de musique dont nous avons fait l'énumération sont encore divers quant aux moyens qu'ils emploient. Aussi, en tenant toujours compte des circonstances ex-ceptionnelles, la voix, l'instrument le plus immatériel, puisqu'il est directement animé du sousse de l'âme, est l'organe ordinaire de la musique religieuse; la voix et les instruments sont les organes de la musique dramatique, et les instruments sans les voix composent la musique instrumentale. Nous verrons pourtant tout à l'heure qu'il existe une sorte de gradation entre les instruments, fondée sur la nature de leur expression particulière et les conditions différentes de leur sonorité.

Les divers ordres d'inspirations dans l'art dérivant des divers ordres de rapports, doivent, par là même, déterminer, dans la constitution de chaque genre, des caractères

particuliers, des types radicaux.

En effet, cette expression calme, grave, impassible au point de vue humain; cette image de continuité, de permanence, d'immutabilité, d'infini, propre à cette sorte de chant qui a directement Dieu pour objet, tient au principe constitutif du système ecclésiastique, système privé de la faculté de moduler, de l'élément de la transition, et dont l'harmonie, dans les cas où ce système la comporte, toujours consonnante, fait naître, sur chaque accord, le sentiment irrésistible du repos. On peut dire de cette musique qu'elle ondule et ne module pas. Ramenó à son type le plus parfait, ce système ne saurait admettre le concours de la musique instrumentale, ou plutôt de l'instrumentation, qui, comme nous ne tarderons pas à le voir, exprime les modifications de l'espace, et la mesure, expression de l'élément humain, en ce qu'elle donne l'idée des modifications de la durée. Dans ce système, les notes ont une valeur inégale sans doute; mais cette valeur est toujours abstraite, et cette inégalité ne vient pas de la relation d'une valeur avec une autre, combinée d'après une division rationnelle et métrique du temps. Elle a sa raison dans les lois de la prosodie. C'est pourquoi, bien que soumis, en certains lieux, à des réformes individuelles et maladroites qui en ont altéré le caractère, le plain-chant reste fundamentalement, dans son principe et son expression dominante, un art social, produit d'une cuvre collective, inspiré, dans son ensemble, par le seul génie d'une époque, la foi. C'est pourquoi enfin la plupart des monuments authentiques du plain-chant sont anonymes, comme les monuments de l'architecture chrétienne, comme l'orgue, créations immortelles qui n'immortalisèrent personne.

La musique dramatique, au contraire, vit de variété, de diversité, de mouvement, de changement, de trouble, d'agitation. Elle se précipite, éperdue, dans le grand drame de l'humanité : scènes bouffonnes, scènes lugubres, rires et larmes, elle s'empreint de tout. Et ces caractères tiennent non moins essentiellement à sa constitution. La mesure, avec ses subdivisions et ses modifications de lenteur et de vitesse; la dissonance, la transition, la modulation, et ces mille nuances d'inflexions et d'accents qui concourent à son expression propre, sont les éléments essontiels de ce système. Et il est bien remarquable que ce genre de musique a pris naissance à la fin du xvi siècle, époque d'émancipation, époque où l'activité humaine se déploya en tous sens avec une incroyable énergie. Aussi, cette musique estelle douée au plus haut degré de la faculté de l'évolution et du progrès. Elle s'est fractionnée en une foule de genres secondaires; elle s'est fait jour dans l'oratorio; elle a envahi jusqu'au sanctuaire; et ses productions, tout en reslétant toujours les sentiments, les idées et les tendances générales de leur époque, portent un cachet d'individualité qu'il est impossible de méconnattre. Ge n'est plus l'art social, collectif, dont le lent développement n'altère en rieu l'auguste caractère; c'est l'art individuel, multipliant sans cesse ses ressources, se modifiant à l'infini, se transformant toujours.

Il y a donc une différence fondamentale, radicale entre ce genre de musique et le précédent. Chacun a sa constitution, sa tonalité et son mécanisme propres. La distinction de ces deux types de musique est une conquête de notre époque. Cette distinction sera féconde pour l'avenir de l'art. Elle donnera lieu peut-être à la formation d'un nouveau style religieux en dehors du plain-chant. Mais il a fallu, pour en arriver là, l'inique scandale de la musique dramatique la plus cynique, la plus impie, se ruant dans nos temples aux grands applaudissements d'une multitude désœuvrée.

Néanmoins, entre la tonalité ecclésiastique et la tonalité actuelle, il peut y avoir lieu à certains emprunts, et c'est là ce qui constitue ce qu'on appelle les styles mixtes. Disons d'abord que, hors de la tonalité ecclésiastique, il ne saurait exister de véritable musique religieuse, le caractère de cette tonalité et celui de la tonalité moderne s'excluant réciproquement: Hec enim sibi invicem adversantur (682). Le style sacré ne pourrait, sans défaillir ni se corrom-

pre, admettre des éléments inférieurs à son type essentiel. Mais il n'en est pas de même quant à la musique dramatique. Un ordre inférieur se rehausse en empruntant accidentellement quelque chose du type supérieur. Et comme dans telle situation dramatique, la foi religieuse peut se trouver en luite avec les passions humaines, ce genre de musique ne saurait être incompatible, en certains cas et dans certaines bornes, avec la tonalité ecclésiastique. D'heureux essais sur la scène française l'ont prouvé de nos jours. Il est superflu, du reste, de remarquer une fois de plus que la tonalité moderne tend à un développement illimité, en absorbant les propriétés des autres tonalités, comme certaines langues gravitent vers l'universalité en s'assimilant les éléments des langues rivales.

A l'égard de la musique instrumentale, ce qui a été dit plus haut montre que sa tonalité ne saurait être différente de celle de la musique dramatique. Ce n'est donc pas pour une raison semblable qu'elle constitue

un style à part.

On peut faire à l'égard des instruments une distinction importante. Il est de fait que les instruments à cordes, tels que le violon, agissant puissamment par la na-ture de leurs vibrations sur l'appareil nerveux de l'homme, irritant les fibres de l'organisation, produisent au plus haut degré la sensation du plaisir physique. Les instruments à vent, tels que la clarinette, le hauthois, le cor anglais, etc., directement animés par le souffle humain, sont égale-ment très-propres à l'expression voluptueuse de la musique. Dans l'orgue, les tuyaux sont mis en jeu par le vent, mais il n'y a ici au-cune insufflation. L'air, condense dans un vaste réservoir appelé sommier, se distribue dans les tuyaux à mesure qu'on lui ouvre une issue, et leur résonnance, toujours égale et continue, n'est pes susceptible de la moindre inflexion, de la moindre nuance, puisque l'air est inerte et passif. Ainsi, par une singularité remarquable, les instruments sont plus convenablement admis dans le temple en proportion de ce qu'ils sont moins animés du mouvement intelligent de l'homme. Nous n'allons pas cependant jus-qu'à prétendre exclure absolument les instruments de l'église. Mais, comme l'ont pensé d'habiles compositeurs, il serait à souhaiter qu'on n'y employat que les gros instruments à cordes et à vent, lels que les violes, les violoncelles, les contre-basses, les cors, les trompettes, les trombones, lesquels se prêtent moins par la gravité de Leur diapason et les conditions de leur mécanisme, à cette variété et à cette délicatesse d'accents incompatibles avec le caractère de la musique sacrée.

Revenons à la musique instrumentale, c'est-à-dire à celle qui a l'orchestre pour organe. Ce qui rend cette musique très-propre à peindre les scènes de la nature, c'est in faculté qu'elle a de faire nattre l'idée de l'espace au moyen des timbres ou des sons

particuliers des divers corps sonores qu'elle emploie. La masse totale des instruments qui composent une symphonie se divisant en groupes ou familles de timbres différents, il semble qu'en raison de leurs oppositions de sonorités, ces groupes s'isolent les uns des autres à des distances incommensurables, placent entre eux des horizons entiers, des lointains indéfinis, et par un savant mélange des sons les plus graves et les plus aigus, les plus éclatants et les plus sombres, par un art intini de couleurs et de nuances, unissent, dans le même tableau, les règnes les plus éloignés de la nature, dont les échos se répondent dans toutes les regions de l'orchestre. L'orgue, autant par la variété de ses registres que par l'écartement prodi-gieux des extrêmes de son harmonie, est pourvu de la même expression. Il est inutile d'observer que cette idée de l'espace se trouve en quelque manière matérialisée dans l'architecture chrétienne, à laquelle l'orgue est incorporé, et qui, dans son expression idéale, comprend le symbolisme de l'univers. Nous n'avons pas négligé non plus de montrer jusqu'à quelle puissance d'illusion la réalisation de cette idée de l'espace était portée dans la peinture, au moyen des combinaisons de la lumière et de l'air atmosphérique et des admirables artifices du clairobscur.

Exclusivement propre aux genres lyrique descriptif, la musique instrumentale comporte néanmoius, nous l'avons vu, un mélange de tous les ordres d'inspirations, et cela pour deux raisons : en premier lieu, parce que, quel que soit l'ordre de rapports que l'homme exprime, il lui est interdit, ainsi qu'on l'a montré ci-dessus, de se départir de la plus noble faculté de son être, c'est-à-dire l'exercice de son intelligence, qui constitue sa nature propre; en second lieu, parce que le symphoniste est libre de se livrer à l'essor illimité de son génie, son idée n'étant plus subordonnée à une idée étrangère. C'est là précisément ce qui fait que la musique instrumentale forme un art à part. Ainsi, de la peinture des objets sensibles, le musicien peut passer aux senti-ments dramatiques et passionnés et s'élever même jusqu'à l'idée de l'être infini. Cette triple expression, cette complexité d'inspirations fondue dans une merveilleuse unité, est ce qui prête tant d'éclat et de majesté aux grandes compositions instrumentales des symphonistes modernes. C'est aussi pour cela que le genre instrumental est le véritsble domaine de la musique; c'est dans cette sphère qu'elle règne dans sa souveraine puissance. Ce n'est pas qu'il n'y ait de grands effets d'expression dans la musique dramatique, mais toutefois en dehors de toute poésie. Inséparables autrefois, la poésie et la musique sont aujour d'hui complétement détachées l'une de l'autre, et ce n'est qu'en faisant réciproquement violence à leur nature qu'on peut maintenir entre elles un simulacre d'union. On a bien souvent remarqué que les chœurs de Racine ne pouvaient comporter DICTIONNAIRE

une musique quelconque, et cela parce qu'ils sont trop beaux, dit-on. Rien n'est plus vrai. En sens inverse, une belle musique ne peut guère comporter qu'une prose rimée. Il y a dans la belle poésie une musique naturelle qui tue radicalement la musique artificielle, c'est-à-dire faite après coup; et il y a, dans la belle musique une poésie naturelle, spontanée, qui absorbe et qui étouffe la poésie à laquelle on la superpose, également après coup. Vienne donc le musicien-poëte, le poëte armé de la lyre, le barde inspiré, qui, par une double création, fasse jaillir simultanément la poésie et la musique de son moule de feu! Vienne le divin artiste qui dise, dans le sens antique: Je chante!

La poésie s'est donc retirée de la musique dramatique. Malgré cela, celle-ci s'est développée, mais dans le sens instrumental, et, ce qui est digne de réflexion, tandis que la symphonie se développait dans le sens dra-

matique.

Il y a, évidemment, dans l'incompatibilité mutuelle de deux arts qui se confondent dans leur essence et qui s'embrassent originairement l'un l'autre; il y a là quelque chose de mystérieux, et comme un état contre nature. Mais il y a là aussi des symptômes visibles d'une nouvelle alliance entre la poésie et la musique: car si l'une et l'autre se sont séparées, c'est à cause du développement individuel de celle-ci, et la musique ne pouvant se développer en ellemême qu'en appelant à elle tous les moyens d'expressions propres à la parole, il est clair que plus elle recule ses propres limites, plus elle se rapproche de la parole. Peutètre l'œuvre de cette réconciliation est-elle déjà commencée; néanmoins elle ne peut avoir son entier accomplissement qu'après l'épuisement de tous les moyens conventionnels et sactices à l'aide desquels le système actuel prolonge son éphémère existence (683).

Et alors la musique reprendra dans l'opinion le rang qu'elle occupe réellement dans les choses de l'intelligence; car, il ne faut pas s'y tromper, c'est à cause de son divorce avec la parole que la musique est réputée un art arbitraire et bizarre comme le caprice, inconsistant comme la vogue, fugitif comme le plaisir. Chose étonnante! on honore les grands musiciens, on leur élève des statues, on en fait des dieux, et, par une inexplicable contradiction, la musique est releguée loin, bien loin, dans je ne sais quel recoin obscur, solitaire, en dehors de cette sphère qu'éclaire l'intelligence, et où elle se meut en tous sens. Tandis qu'au-jourd'hui, dans toutes les parties des con-naissances bumaines, l'on cherche ardemment la raison de toutes choses, il est triste, il est douloureux de penser que celui qui s'efforce de chercher la raison de l'art le plus universel, le plus populaire, dans sa communauté d'origine avec la parole, le

plus beau don que le Créateur ait fait à l'homme, puisque la parole lui révèle sa propre intelligence et Dieu lui-même; il est douloureux de penser que celui-là ne doit pas s'attendre à exciter de vives sympathies chez ceux qui se sont voués au culte du même art.

Et nous aurons beau dire, nous aurons beau invoquer la raison, le bon sens, le progrès des sciences et le rapprochement qui s'opère de jour en jour entre les divers centres de l'activité intellectuelle, une routine aveugle et fatale, un pédantisme inepte el jaloux n'en continueront pas moins de construire laborieusement leur ridicule et lourd échafaudage aux confins de l'art musical, à ce point précis où il donne la main aux autres arts. Eh! laissez donc l'esprit d'analyse pénétrer jusqu'à cet art pour le tirer de son engourdissement; laissez-le vérifier sa théorie par la théorie générale des langues et des autres arts, afin de la rendre intelligible par les lois de l'ensemble, lois simples parce qu'elles sont universelles; laissez enfin cet art sympathique entre tous, recevoir la chalenr vivifiante, les bienfaisants rayons de la lumière commune, à la saveur de laquelle les divers ordres d'idées, les manifestations diverses de la pensée se communiquent mutuellement leurs clartés sans cesser de briller de leur éclat particulier.

Ces différents apercus sont ceux que nous avons essayé de réunir dans l'essai bien imparfait qu'on viont de lire. Rien de plus propre, selon nous, à répandre de justes notions d'un art, à expliquer la nature de ses effets, les causes de ses transformations, à ouvrir les esprits à l'intelligence de ses produits, comme aussi à montrer que cet art est une expression du vrai, au même titre que toutes les autres expressions de l'homme. Ce n'est pas que nous ajoutions aucun mérite de nouveauté à nos observations sur l'identité originelle de la musique et du langage, et sur la corrélation de certains éléments propres aux arts divers. Tout cela découle naturellement de la théorie de la parole si lucidement exposée par d'éloquents écrivains, de l'analyse des facultés humaines, des faits les mieux constatés par l'expérience. Nous ne réclamons pour nous que l'application de ces principes à la mu-sique, et une étude sérieuse et désintéressée des lois de sa constitution fondamen-

PHONASQUE. — Villoteau, dans ses Recherches sur l'analogie de la musique et és langage, tome I", p. 339, dit qu'il y avait anciennement dans l'Eglise un phonasque chargé de régler les intonations des chantres, et qu'il fut plus tard remplacé par le serpent. Il ne nous dit pas si le phonasque avait en sa possession quelque instrument à l'aide duquel il pût être assuré lui-même de la justesse de l'intonation. Il le compare à crajoueurs d'instruments auxquels les orateurs

anciens avaient recours pour fixer les inflexions de leur voix : Cum eburneola solitus est habere fistula, qui staret occulte post ipsum cum concionaretur, peritum hominem, qui inflaret celeriter eum sonum quo illum aut remissum\_excitaret, aut a contentione revocaret. (Cic., De orat., lib. in, cap. 60, § 225.) Nous n'avons vu nulle part qu'il y ait eu dans l'Eglise des chantres exerçant spécialement cette fonction. Les statuts du chapitre de Lascars, cités par Bordenave dans son Estat des églises cathédrales et collégiales, parlent du phonasque comme d'un simple prévôt de chœur, chargé de la direction du chant : Volumus et statuimus et districte ordinamus, ut quicunque in canonicum deinceps recipietur, notarum ascensiones descensionesque temperatas, nec non mensuras omnes ediscal, et infra sex menses a die suæ receptionis computandos, planum cantum et modulos quibus toni ipsi discernuntur ad invicem scire teneatur : atque interim iis qui minus hujus modulationis capaces sunt, donec a PHONASCO seu musico erudiantur, melius convenit ut sileant, quam cantare volendo quod nesciunt, aliorum voces dissonare compellant.

PHR

PHRYGIEN. — Du troisième mode dans sa position naturelle. — « Le troisième, dans l'ordre des modes du chant, appelé phrygien ou hyperphrygien, est formé de la cinquième octave, dont il est la division harmonique; il est authente et impair, de l'espèce de chant barypycne ou mineure inverse. Son octave commence au mi E, et finit au mi e: sa division se fait à sa quinte si b, mais sa dominante est à la sixte ou sixième de sa sinale, c'est-à-dire, à la corde ut c : elle est de tous les modes impairs, la plus éloignée de sa finale. Il a fallu l'élever au-dessus de sa quinte si, qui n'est que demi-ton, parce que ce si n'est point fixe, mais variable, et la scule note variable chez les anciens,

comme nous l'avons dit.

« Ce mode, outre sa finale et sa dominante, a ses repos à sa quinte, à la tierce au-dessus de sa finale, à la tierce au-dessous de sa dominante et à la seconde parfaite audessous de sa finale, même à la seconde imparfaite au-dessus de cette finale, mais trèsrarement.



« Ce mode est propre aux textes qui marquent beaucoup d'action, d'impétuosité, des désirs véhéments, des mouvements de colère, de fureur, d'ardeur, de vigueur, de vitesse et d'empressement. Il exprime heureusement les ordres, les commandements et les menaces. Il frappe par sa vivacité; il a des bondissements dans ses progressions,

(684) « Cet usage a quelque analogie avec ce qui se prauquait dans les réjouissances occiésiastiques appelées de fructus. (Voir les Constumes des Mar-sellois de Marcuerti. — Voyez le Mercure de février 1726, et, dans celui de mai de la même anuée, une autre dissertation sur le jeu de la pelote, ou pilota, accompagné de danses, qui avait lieu dans les églises,

et convient aux sujets qui annoncent l'orgueil, la hauteur, la cruauté, les paroles dures, et celles qui traitent des combats spirituels ou corporels : il réveille avec plus de promptitude qu'aucun autre mode, les affections du cœur; il est pathétique : sur ce mode, on varie heureusement les mouvements de force, de grandeur, de noblesse et de douceur. Mais le contrepoint ni le fauxbourdon n'ont pas encore trouvé le moyen de s'accorder comme il faut avec lui, comme l'avouent les meilleurs symphonistes. »

De la transposition du troisième mode. « Le mode phrygien peut se transposer à la quarte au-dessus de sa finale; alors il commencera son octave au la a, sa division sera au mi e, sa dominante au fa f, immédiatement au-dessus de sa quinte, son octave finira à sa; mais pour lui conserver sa qualité, il lui faudra un bémol à la corde audessus de sa finale, pour en faire une tierce mineure inverse à sa fin. » (Poisson, Tr. du

ch. gr., pp. 247-253.)
PIECE. — Nom qu'on donne à une foule de morceaux de plain-chant et de musique de genres différents. On peut dire qu'un offertoire, une autienne, un répons, sont des pièces, comme on applique ce nom à une sonate, une toccate, un ricercare, pour

l'orgue.

PIFFARO, jeu de l'orgue. — Selon Sponsel, « c'est le jeu le plus doux et le plus agréable qu'on puisse jamais imaginer. Ses tuyaux ont le diapason du principal; ils sont bouchés au pied, et l'on n'y fait qu'un trèspetit trou; sur la même touche, on en place deux qui sont accordés de manière à produire un battement; il n'existe que dans les deux octaves supérieures : dans les deux octaves inférieures, on le continue par une flûte douce pour compléter le jeu quand il n'y a qu'un clavier dans l'orgue. Il demande être joué lentement, et sert au lieu de tremblant, dans les morceaux d'un genre triste. Le charme de ce jeu peut bien être senti, mais on ne saurait le décrire. » (Manuel du facteur d'orgues; Paris, Roret, 1849, t. III, p. 567.)

PILOTA. - Mercure de France, mai 1726. « ... Voici un autre mot dont l'explication vous paroîtra moins douteuse (684). C'est le substantif pilota. Nos ancêtres ont passé genéralement pour être grands joueurs de paume, aussi bien que grands chasseurs. On peut juger de leur aptitude à l'un et à l'autre exercice par les récits qui se trouvent dans les Mercures du mois de septembre 1725 et janvier 1725. J'entends parler seulement des séculiers, qu'il étoit nécessaire que l'exercice du corps format à l'usage des armes, pour soutenir les guerres si longues de la Bouigogne, dont Auxerre a été et est encore la

à Noël et après Pàques.) Ce jeu faisait purtie de ce qu'on appelait Libertes decembrica, et était une imitation des Saturnales, dit le chanoine Beleth. Ces deux dissertations sont de l'abbé Lebeus. Men-naies des érêques des Innocents et des Fons, note 1, p. 158.)

PIL

clef; ce qui leur a valu des franchises et des priviléges particuliers, confirmés par tous nos rois. Il ne s'est point présenté jusqu'ici d'occasion de vous parler de l'exercice corporel des ecclésiastiques de ce pays. Vous allez voir qu'ils ne se le sont point cru désendu, et qu'il y avoit autresois ici un jeu de paume affecté aux chanoines. Le terme pilota, dont je vais essayer de vous faire l'anatomie, vous en développera l'origine, les circonstances et la durée. M. Du Cange cite dans son Glossaire tous les auteurs indifféremment, pour faire remonter à la plus haute antiquité qu'il peut les termes de la basse latinité qui lui sont tombés sous les yeux. Je ne remonterai point, pour celui-ci dont il ne parle pas (685), plus haut qu'au xive siècle. Mais, pour en avoir la véritable inter-prétation, il faut auparavant ouvrir Beleth et Durand, écrivains des xue et xue siècles. Ils nous parlent tous les deux du jeu de paume, dont les évêques et archevêques ne dédaignoient point de jouer quelques parties avec leurs inférieurs. Voici les termes de Beleth, qui écrivoit à Paris vers la fin du xue siècle, et qui fleurit ensuite dans l'Eglise d'Amiens : Sunt nonnullæ ecclesiæ in quibus usitatum est, ut vel ctiam episcopi et archiepiscopi in conobiis cum suis ludant subditis, ita ut etiam sese ad lusum pilæ demittant. Atque hæc quidem libertas ideo dicta est decembrica, quod olim apud ethnicos moris fuerit, ut hoc mense servi, et ancillæ, et pastores velut qua-dam libertate donarentur, fierentque cum dominis suis pari conditione, communia festa agentes post collectionem messium. Quanquam vero magnæ Ecclesiæ, ut est Remensis, hanc ludendi consuetudinem observent, videtur tamen laudabilius esse non ludere (686). Durand, évêque de Mende, qui écrivoit cent ans, ou environ, après Beleth, son Rational des offices divins, et qui copie souvent ce théologien de Paris, dit, en parlant du jour de Pâques: In quibusdam locis hac die, in aliis in natali, prælati cum suis clericis ludunt, vel in claustris, vel in domibus episcopalibus; ita ut etiam descendant ad ludum pilæ, vel etiam ad choreas et cantus (687).

«Voilà, selon le témoignage de deux auteurs graves, un jeu de paume pratiqué par des prélats le jour de Noël ou de Pâques; et le premier assure que c'étoit la coutume de l'Eglise de Reims. Je ne veux point m'arrêter à l'étymologie du nom de pila, que quelques-uns disent avoir été donné aux balles de paume, parce qu'on les faisoit originairement de poils de chèvres; mais il est constant que pilota en est un dérivé. C'étoit une pelotte qui servoit d'amusement au clergé de quelques églises, les fêtes de Pâques; et le terme de peloter, usité parmi les joueurs de paume, ne peut venir que de semblables pelotes bondissantes, qu'on se renvoyoit les uns aux autres par manière de délassement.

« Il faut à présent vous dire, Monsieur,

(685) Carpentier, ou les autres continuateurs de Du Cange ont fait l'article *Pelotea* avec fes documents publiés ici ; le supplément de Carpentier ne parut qu'en 1738, dix ans après la lettre que nous ce que j'ai trouvé de plus ancien pour prouver l'identité du pila dont Belein et Durand parlent, avec le pilota de quelques Eglises, et surtout de la nôtre, et vous serez convaincu que ce pilota n'est qu'une filiation, pour ainsi dire, et une extension du pila. C'est la le jeu de paume dont j'ai eu intention de vous parler. Son origine se prend de l'usage particulier de quelques Eglises de France des xur et xur siècles. Mais il n'y en a peut-être point eu où il sit plus éclaté et plus duré que dans la nôtre. Je trouve d'abord un règlement du chapitre d'Auxerre du 18 avril 1396, qui est intitulé ainsi: Ordinatio de pila facienda. En voici la teneur: Ordinatum fuit quod domini Stephanus de Hamello et magister Johannes Clementeti qui fuerunt novi stagiatores, facient pilotam proxima die lunæ post Pascha... et consensit primum mensem pro dicta pila solvi..... On nommoit encore alors cette cérémonie, comme vous voyez, tantôt pile, tantôt pilota. Mais depuis ce temps-là, je na la trouve plus nommée que pilota. Il s'agissoit d'une balle ou ballon, que chaque nouveau chanoine devoit présenter à la compagnie, afin qu'elle s'exerçet dessus. Il falloit que cette balle fût considérablement grosse, puisque le mercredi 19 avril 1812, il fut statué que la pelote seroit réduite à une grosseur un peu moindre, et cependant qu'elle ne seroit point si petite qu'on pût la tenir d'une seule main; mais de telle grosseur, qu'il fût nécessaire d'y mettre les deux mains pour l'arrêter; qu'elle seroit offerte avec les solennités accoutumées; qu'on en joueroit comme à l'ordinaire, et que le président de la compagnie pourroit, s'il jugeoit à propos, l'enfermer chez lui, de crainte de quelque inconvénient. Ne vous impatientez point, Monsieur, de tout ce détail, vous allez voir qu'il conduit à quelque chose de sérieux et que l'un de nos rois voulut être informé de la cérémonie, telle qu'elle se pratiquoit parmi nous, il y a deux cents ans. Elle recut quelque échec, des l'an 1471. Il n'y avoit pas longtemps que maître Gérard Royer, célèbre docteur de Paris, avoit éte recu chauoine d'Auxerre. Son tour vint à fournir et représenter la pelote le jour de Pâques, qui étoit cette année, le 15 avril. L'heure venue pour la cérémonie, tous les principaux de la ville, gentilshommes, magistrats, etc., assemblés avec le clergé dans la nes de la cathédrale, il ne se trouva point de pelote. Celui qui devoit la fournir étoit présent; on s'en pritàlui. Il s'excusa, disant qu'il avoit lu dans le Rational de l'évêque de Mende que cette cérémonie n'étoit pas convenable. Mais sa raison n'ayant pas été reçue, il fut obligé d'avoir recours à Etienne Gerbault, chanoine, qui avoit chez lui la pelote qu'il avoit présentée l'année précédente, et de l'emprunter de lui. Après quoi le murmure étant cessé, il la présenta

citons.

(686) Beleth, cap. 120. — Le texte est cité dans Du CARRE au mot Kalendæ.

. (687) DURAND. lib. vi, cap. 86.

publiquement avec sa gravité doctorale (688) à M. le Doyen, qui s'appeloit alors Thomas-la-Plotte, et à MM. du chapitre, assemblés en présence de M. Tristan de Toulongeon, capitaine et gouverneur d'Auxerre pour le duc de Bourgogne; de Jean Régnier, seigneur de Montmercy, grand bailli; de Jean de Thyard, seigneur du Mont-Saint-Sulpice, et de tous les citoyens accourus en grand nombre. Et postea, dit le registre, more solito, inceperunt choream ducere; qua facta ad capitulum redierunt pro faciendo collationem.

«Qui est-ce qui ne reconnoit pas à ce trait une plus grande bizarrerie, dans l'usage que Gérard Royer improuvoit, que dans celui dont le docteur Belethe avoit dit, qu'il étoit plus expédient de s'en abstenir? La cérémonie cependant, avec tout son ridicule, subsista encore plus de soixante ans. Un chanoine nommé Laurent Bretel, qui étoit curé de Saint-Renobert, dans la cité d'Auxerre, crut, sans être docteur en théologie de la Faculté de Paris, qu'il ne lui convenoit pas de tremper dans le pilota et il refusa de s'y soumettre. Aussitôt grand bruit de la part des zélateurs de la prétendue antiquité, et instance au bailliage d'Auxerre; mais, contre l'attente des demandeurs, la cérémonie, qu'on croyoit y devoir être soutenue, vu le divertissement qu'elle donnoit aux magistrats du lieu, aussi bien qu'aux bourgeois, fut blamée et condamnée, et ordre au chapitre de la changer en quelque chose de plus édifiant. La sentence fut prononcée le 22 août 1531. Appel intervint de la part du chapitre, où l'on disoit toujours : C'est l'usage, donc cela est bon, c'est-à-dire, cela existe, done cela est bon. Le vigoureux chanoine se roidit contre le sophisme grossier et suivit l'affaire. On ne parloit plus au parlement et ailleurs que de la pelote d'Auxerre. Le roi François I" en fut informé étant à Lyon. Comme on ne lui en fit le récit que d'une manière fort générale, en présence des cardinaux de Lorraine et du Bellay, il se contenta de dire qu'il falloit Oter l'abus et la difformisé qui pouvoit y être. Il en dit autant des festages d'Angers. Je tire ces circonstances d'une lettre de M. Thiboust, procureur général, à François de Dinteville, évêque d'Auxerre, que j'ai en original. Co prelat, dont Rabelais et ses commentateurs ont dit tant de contes pour le décrier, ne la issoit pas de s'intéresser à l'abolissement de la cérémonie. Le procureur général l'avertissoit que le meilleur moyen de la faire cesser étoit d'en dresser un bon procès-verbal qui mettroit la cour en état de juger des circonstances et des dépendances; il fallut en effet en venir là. La cour commit M. François Disque, conseiller, qui se rendit à Auxerre pour le jour de Paques de l'année 1535, qui fut le 28 mars. Florent de La Barre, doyen, officioit ce jourlà, selon les registres que j'ai vus; et comme

(688) ell'est appelé dans nos registres Magister in saera pagina. On voit au VII tome de l'Histoire de l'Université de Paris, p. 604, avec quel zèle, en 1456, l'aniversité conclut que la Faculté de théologie prendrait

il n'étoit reçu que depuis un an, il y a apparence que la pelote fut aussi fournie par lui; car aucun n'en étoit exempt. Quoi qu'il en soit de celui qui lit l'offrande du ballen, **vous pouvez croire que cette fois on fit la** reste de la cérémonie le moins mal qu'on put, en présence et sous les yeux d'un spectateur si distingué, et venu exprès pour la voir. Au retour de ce commissaire, le procès-verbal fut examiné par quatre conseillers du parlement, quatre chanoines de Notre-Dame de Paris, et par quatre doc-teurs de Sorbonne, les procureurs des parties présents; et enfin, en 1538, le 7 juin, il fut prononcé en confirmation de la sentence du bailliage d'Auxerre, que la complainte prinse par les doyens, chanoines et chapitre d'Auxerre étoit non recevable, que la cérémonie seroit réformée, et qu'elle seroit sans aucune oblation de pelote en forme sphérique, ni aucune comessation; et les protecfeurs de la pelote furent condamnés en tous dépens envers Maître Laurent Bretel. Ce chanoine décéda dix ans après. Il est représenté en soutane de couleur violette et rouge cramoisi, à l'un des vitrages de la cathédrale, dans la croisée du côté du septentrion. Il est inutile-de vous entretenir de la commutation qui fut faite du repas en une somme que tous les chanoines, nouvellement recus, payent encore sous le nom de pilota. Mais ce que je vous réserve, en finissant l'histoire de la bonne ou mauvaise fortune de ce pilota, est une description abrégée de la cérémonie, telle que je l'ai trouvée dans un manuscrit un peu postérieur au temps de l'histoire, mais dont les termes énergiques du latin suppléeront au défaut du récit de plusieurs circonstances : Accepta PILOTA a proselyto seu tirone canonico, decanus, aut alter pro eo olim gestans in capite almutiam caterique pariter, aptam diei festo Paschæ prosam antiphonabat quæ incipit : VICTIME PASCHALI LAUDES: tum læva pilo-TIM apprehendens, ad prosæ decantatæ nu-merosos sonos, tripudium agebat, cæteris manu prehensis choream circa dædalum ducentibus, dum interim per alternas vices PILOTA singulis aut pluribus ex choribaudis a decano serti in speciem tradebatur aut jaciebatur. Lusus erat et organi ad choreæ numeros. Prosa ac saltatione finitis, chorus post choream ad merendam properabat. Ibi omnes de capitulo, sed et capellani atque officiarii, cum quibusque nobilioribus oppidanis in corona sedebant in subselliis seu orchestra; quibus singulis nebulæ oblatæ, bellariola, fructeta, et cætera hujusmodi cum apri, cervi aut leporis conditorum frustulo offerebantur, vinumque candidum ac rubrum modeste ac moderate una scilicet aut altera vice propinabatur, lectore interim e cathedra aut pulpito Homiliam festivam concinente. Mox signis majoribus ex turri ad vesperas, etc., c'est-à-dira que le chanoine nouvellement reçu, étant

PIL

fait et cause contre l'inquisiteur à l'occasion de quelques thèses de sa Vespérie qu'il avait improuvées.

tout prêt avec sa pelote devant sa poitrine, dans la nef de Saint-Etienne, à une heure ou deux après midi, il la présentoit au doyen ou plus ancien dignitaire, lequel, pour s'en servir plus commodément, mettoit dans sa tête ce qu'on appelle aujourd'hui la poche de l'aumusse. Ayant reçu la pelote, il l'appuyoit pareillement sur sa poitrine avec son bras gauche, et à l'instant il prenoit un chanoine par la main, et ouvroit une danse qui étoit suivie de celle des autres chanoines, disposés en cercle ou d'une autre manière. Alors on chantoit la prose Victima paschali laudes; et pour en rendre le chant plus régulier et plus accordant avec le mouvement de la danse, il étoit accompagné de l'orgue. Cet instrument étoit à la portée des acteurs, puis-qu'ils exerçoient leur personnage presque au-dessous du buffet, dans l'endroit de la nef où, avant l'an 1690, on voyoit sur le pavé une espèce de labyrinthe en forme de plusieurs cercles entrelacés de la même manière qu'il y en a encore un dans la nef de l'église de Sens. Mais le plus beau de l'af-faire étoit la circulation de la pelote, ou le renvoi qui s'en faisoit du premier de l'assemblée aux particuliers, et réciproque-ment des particuliers à ce président. Je ne sais si ce personnage n'étoit point au milieu du cercle avec tous ses habits et ornements distinctifs. Il faudroit avoir un détail plus spécifié de la cérémonie et même une copie du procès-verbal en entier, pour savoir seion quelles règles on y dansoit, et si ce n'étoit pas tous ensemble en manière de branle. Il paroît au moins que telle étoit cette danse ecclésiastique, selon l'expression des registres, qui est conforme à Durand: Inceperunt choream ducere. En ce cas si tous les chanoines avoient leur aumusse dans leur tête, et leur soutane retroussée, je m'en rapporte à vous touchant l'effet que devoit produire derrière eux l'agitation des queues de l'aumusse qui voltigeoit tout à l'aise, comme vous pouvez agréablement vous l'imaginer. Cette scène auroit été digne de tenir un rang distingué parmi les peintures flamandes. Ce n'étoit là au reste que la moitié de la cérémonie, puisque la collation suivoit en attendant l'heure de Vêpres. Elle étoit fournie dans la salle du chapitre par le présentateur de la pelote. On y mangeoit avec modestie; on y buvoit avec sobriété, et même pendant le temps de la réfection, une personne lisoit dans l'Homiliaire manuscrit le reste de l'homélie du jour. Mais quoique cette conclusion de la cérémonie n'eût rien de semblable avec le commencement, elle ne laissa pas d'être supprimée par le Parlement, ainsi que vous l'avez vu. Aujourd'hui le mot de pilota n'est plus connu que parmi les chanoines, à cause du statut qui fut fait alors sur l'évaluation de la collation. Les peuples n'ont aucun souvemr de cette cérémonie, et s'il reste parmi eux quelque vestige de chose approchante, ce ne peut être que dans le torme de roullée ou grollée, qui est le nom qu'on

PIL

donne ici aux présents qu'on fait aux enfants durant les fêtes de Pâques. Je ne sais si M. Ménage a connu ce terme du bas françois. Vous devez être content de celui de la basse latinité, dont je viens de donner l'explication.

« Je suis, Monsieur, etc. — A Auxerre, le 5 février 1726. » (Mereure de France, mai

1726, pp. 912-925.)

Suivant d'autres textes que l'on trouve dans Du Cange, les mêmes cérémonies qui avaient lieu dans l'église d'Auxerre étaient en usage à Vienne en Dauphiné, mais d'une manière plus décente: « Cujus cæremonie meminit codex ms. ejusdem ecclesie 500 annorum in Rubricis diei lunæ post Pascha his verbis: Ad vesperas, dum signa pulsantur, totus conventus conveniat in domo archiepiscopi; ibi debentur mensæ apponi, et ministri archiepiscopi debent apponers pigmentum cum alits, et postea vinum. Postea archiepiscopus jactet pelotam. In margine ejusdem codicis recentiori manu adnotatum legitur: Et est sciendum quod ministralis debet providere de pelota, et debet eam jactere domino archiepiscopo absente, etc., etc. » PILOTES. — « Ce sont de petites tringles

PILOTES. — « Ce sont de petites tringes qui transmettent le mouvement des touches du clavier du positif aux branches qui forment l'éventail, et de là aux soupapes de son sommier. » (Manuel du facteur d'orgue; Paris, Roret, 1849, t. III, p. 567.)

PIPETH. — Genre de chant, et peut-être aussi genre instrumental qui imitait le son d'une pipe, pipa, musette ou cornemuse, et qui employait les sons les plus aigus. Voilà pourquoi il fut sévèrement interdit dans l'église, ainsi que le faucet. In monasterio officium clericorum in missis et horis tenent. Organum tamen et decentum, fausetum, et pipette omnino in divino officio omnibus nostris utriusque sexus prohibemus. (Regula ordinis de Sampringham, p. 717.)
PIQUEUR (Punctator). — C'était celui qui dens les regions chapitese était charé

PIQUEUR (Punctator). — C'était celui qui, dans les anciens chapitres, était chargé de pointer les chantres qui s'absentaient du chœur. Punctatori deinde negotium desit, eos qui abessent aut infra officium confabularentur... connotandi. (In Vita S. Bogumili, tom. II Junii, p. 347.) — Voir aussi in Epist. Clementis IV pp., ann. 1267, apud MARTEN., tom. II Anecd., coll.

480. j

A Rome, le chœur de la chapelle Sixtine est soumis à une discipline très-sévère. La aussi se trouve un punctator, chargé de relever le moindre retard, la moindre intonativa fausse, enfin la plus légère erreur des chanteurs du Pape; et ces fautes sont punies d'une amende pécuniaire. Voici l'article qui concerne le punctator dans les Constitutiones capellæ pontificiæ de Jos. Santarelli, que l'on trouve au troisième tome des Scripteccles. de Gerbert, p. 392.

« Cap. XI. — DE PUNCTATORE. — Est etiem in dicta capella electivus ad nutum dicti collegii amovibilis punctator vulgariter nuncupatus, et debet exerceri per unum de antiquioribus cantoribus habilem, idoneum

el expertum in constitutionibus et observantiis dicta capella. Ad cujus electionem omnes cantores collegialiter interesse tenentur, et facta electione decanus dicta capella defert juramentum eidem cantori electo, quod juramentum idem cantor electus in manibus decani præstabil, quod bene et fideliter se habebit in dicto officio sibi tradito;et facto juramento dabitur sibi facultas eligendi unum cantorem modernum ex alia natione ad scribendum et punctandum quoties opus fuerit : et si aliquis cantor super executione hujusmodi officii contra dictum punctatorem altercavetit, seu puncta sibi tangentia solvere recusaverit, debet puniri per dictum collegium cantorum, qui altercando contra dictum officialem totum collegium vituperavit; et si dictus punctator electus malitiose aliquem cantorem falso punctaverit, debet puniri tanguam perjurus, ul supradictum est de cantore revetante secreta capellæ: qui punctator habebit mancias duplices sicul decanus et abbas.»

PLAGAL. — Saint Grégoire ayant fait dériver un mode nouveau de chacun des modes de saint Ambroise, par le renversement de la quarte supérieure au grave, il en résulta que les nouveaux modes, au lieu de s'étendre depuis la corde finale jusqu'à son octave, s'étendirent depuis la quarte inférieure jusqu'à l'octave de celle-ci, tout en conservant la même finale que les modes dont ils étaient dérivés. C'est à cause de cet intervalle de quarte au bas que ces modes furent appelés plagaux, du mot grec wheyer, c'est-à-dire a latere, de côté, ou wheyier, obliquement; la quarte se trouvant

placée à côté de la tonique.

C'est pour la même raison qu'on appelle aussi les plagaux collatéraux; le chant s'y promène, pour ainsi dire, de chaque côté de la tonique: collaterales, dit Gaforio, dicti, quoniam consimilibus ducuntur lateribus, scilicet dialessaron et diapentes speciebus; vel ex conversione unius lateris, scilicet dialessaron superioris, deorsum ducta. (Mus. practica, lib. 1, cap. 7.)

De même qu'il y a quatre authentiques, il y a quatre plagaux, puisque chaque authentique a donné naissance à un plagal. On en trouve trop souvent le tableau dans ce livre pour qu'il soit nécessaire de le

donner icl.

PLAGALE (CADENCE). — On nomme cadence plagals la cadence qui se fait à la tonique par un accord de sons avec la dominante. Cette cadence ne ermine le chant comme la cadence dite parfaite, mais elle produit un effet grave et religieux. On l'appelle plagals à cause des modes plagaux du plainchant, qui sont le renversement à la quarte inférieure des modes authentiques.

PLAIN, PLAINE, et quelquefois PLANE.

Vieux adjectif qui signifie uni, égal, et qui, appliqué au chant ou à la musique, indique que cette musique ou ce chant doit avoir un certain caractère de calme, de placidité, de simplicité, qui ne saurait être celui de la musique fondée sur la disso-

nance. la transition, la modulation.

Ce mot, qui vient de planus, ne saurait être jamais confondu avec l'adjectif plein, plenus; et l'on peut s'étonner que Richelet, qui a fort bien saisi la signification de plain, plaine, après avoir écrit plain-chant, renvoie à plein-chant pour la définition de ce mot.

L'abbé Féraud n'est pas tombé dans cette faute. Après avoir soigneusement distingué les deux significations des deux adjectifs plain et plein, et observé que des auteurs et des imprimeurs les ont trop souvent confondus en parlant du chant grégorien, il dit que chanter en plein-chant « signifierait

plutôt chanter à pleine voix. »

On dit donc plain-chant, musique plaine ou plane, de la même manière que l'on dit plain-pied en parlant de deux appartements qui sont de même niveau ou sur le même plan. Et ce n'est pas sens dessein que nous faisons cette comparaison; la dissonance, la modulation étant précisément ce qui fait naître les inégalités dans le chant, ce qui sert de passage, de transition d'un plan à un autre, de telle sorte que l'oreille ne saurait s'y reposer. Ces rapprochements sont peut-être minutieux, mais ils mettent en lumière les vrais principes du chant grégorien, et c'est tout ce que nous nous proposors ici.

L'adjectif masculin plain, précédant le substantif chant désigne donc exclusivement le chant d'église, le chant liturgique.

On dit aussi musique plaine ou plane, ct, bien que dans l'origine, comme nous l'ob-servons en sou lieu, l'expression de musique plane, musica plana, ait été opposée à celle de musique mesurée ou figurée, pour désigner le plain-chant qui, tout en empruntant, dans la notation, les valeurs et les figures de l'art profane, n'en resta pas moins non mesuré et non figuré; nous pensons qu'avjourd'hui cette même expression peut désigner toute musique dont l'harmonie repose sur la consonnance de l'accord parfait, sans qu'elle soit écrite pour cela suivant le système des modes ecclésiastiques. A propos de l'accom-pagnement du plain-chant et du genre d'harmonie dont il est susceptible, nous avons remarqué que même l'harmonie consonnante détruit radicalement les caractères des divers modes. Du moins c'est l'opinion personnelle de l'auteur de Dictionnaire, et nous ne pensons pas qu'elle rencontre beaucoup de contradicteurs chez les gens réfléchis. Si cette opinion est fondée, ne pourrait-on pas donner le nom de musique plaine ou plane à toute musique dont l'harmonie est composée d'accords parfaits, musique différant de la musique proprement dite, en ce que celle-ciadmet la dissonance et la modulation; différant aussi du plainchant, puisque, tout en portant repos, comme le plain-chant, sur chacun de ses intervalles, elle ne saurait être rattachée aux divers modes ecclésiastiques ?

De cette manière, le style mixte dont on a tant parlé, qui tient le milieu entre le plain-chant et la musique, serait parfaitement connu et défini, et c'est ici, croyons-

nous, le seul qui subsiste en effet.

PI.AIN-CHANT. — « Le plain-chant est, comme on l'a dit, le genre diatonique de la musique, planus et simplex cantandi modus, c'est-à-dire le chant le plus grave, le plus simple, le plus naturel, qui va plus uniment que ce qu'on entend généralement par musique; et qui n'admet point cette multitude d'inventions de mélodio, et qui rejette cette variété d'harmonie, dont la plupart sont peu propres à la majesté de l'office divin.

« On pout donc le définir ainsi : Récitmesuré et animé, toujours également grave et mélodieux.

«On l'appelle récit, parce qu'il exprime tonjours quelque texte, ou plutôt qu'il en est une déclamation mélodieuse, plus propre que le simple récit à inculquer et produire les affections et les sentiments dont l'âme doit être animée et pénétrée en le récitant. Pour bien réciter ou bien déclamer, il faut bien prononcer; ce qui ne se peut sans tout articuler d'une manière tellement distincte, qu'aucune syllabe n'échappe à la prononciation: il faut rigoureusement observer les accents et la quantité, sans rien précipiter; que les mots se suivent avec la liaison qui leur est naturelle; que les membres de chaque phrase soient tellement liés et unis entre eux qu'ils fassent un tout qui soit intelligible, tant à celui qui récite ou qui déclame, qu'à ceux qui l'entendent. Il faut par conséquent observer les points et les virgules, suspendre où la pluralité des paroles du texte peuvent, sans interruption de sens, souffrir cette suspension. Il faut de plus faire sentir l'énergie des paroles; baisser le ton où la nature de la chose l'exige; l'élever lorsque l'expression ou la chose ex-

primée le démande.

« M. Rollin dans son Traité de la musique, dit « que les anciens avoient pour le « théâtre une déclamation composée et qui « s'écrivoit en notes, sans être pour cela un « chant musical ; et que c'est dans ce sens « qu'il faut prendre quelquefois dans les « auteurs latins ces mots, canere, cantus, et « même carmen, qui ne signifient pas tou- « jours un chant proprement dit, mais une « certaine manière de déclamer ou de

« lire.

« Suivant Bryennius, la déclamation se « composoit avec les accents, et par consé-« quent on devoit se servir, pour l'écrire en « notes, des caractères mêmes qui servoient « à marquer cos accents.... L'accent est la « règle qui enseigne comment il faut éle-« ver ou baisser la voix dans la prononciation « de chaque syllabe.

« Outre le secours des accents, les syllabes « avoient dans la langue grecque et dans « la latine une quantité réglée, sçavoir, des « brèves et des longues. La syllabe brève

(689) Ce n'est pas tant pour les compositeurs de plain-chant que nous donnons ces règles que pour ceux qui l'exécutent. Il ne peut plus être question

« valoit un temps dans la mesure, et la syl« labe longue en valoit deux. Uette propor« tion entre les syllabes longues et les brèves
« étoit aussi constante que la proportion qui
« est aujourd'hui entre les notes de différente
« valeur.... Ainsi lorsque les musiciens
« grecs et les romains mettoient en chant
« quelque composition que ce fût, ils n'a« voient pour la mesure qu'à se conformer
« à la quantité des syllabes sur lesquelles
« ils posoient chaque note.

« C'est encore ce que l'on doit faire au-« jourd'hui quand on veut composer du

« chant. »

« Le même M. Rollin nous apprend que « ces compositeurs de déclamation éle- « voient, rabaissoient avec dessein, várioient « avec art la récitation. Un endroit devoit « quelquefois se prononcer selon la note, « plus bas que le sens ne paraissoit le de- « mander; mais c'étoit afin que le ton, cù « l'acteur devoit sauter à deux vers de là, « frappât davantage. »

« On doit suivre le même esprit dans la

composition du plain-chant.

« On appelle mesuré le récit dont il s'agit ici, pour le distinguer du récit ordinaire qui est quelquesois prompt et vis, suivant la matière qui en est le sujet, ou suivant le tempérament du récitateur: au lieu que dans le plain-chant, c'est la note qui gouverne la voix et la fait prononcer lentement et d'une mesure toujours égale, excepté les syllabes brèves de prononciation qu'on prononce avec plus de légèreté.

a On dit de ce récit qu'il est toujours grare, pour le distinguer de la musique proprement dite, dont les mouvements sont tantôt graves, tantôt prompts, vifs et précipités : au lieu que le plain-chant va toujours avec

la même gravité.

« On le dit mélodieux pour le distinguer du ton d'orateur qui est éclatant et varié, sans être mélodieux.

« De tout ce qui vient d'être dit, on peut aisément tirer les conséquences suivantes, qu'on doit regarder comme des règles générales, dictées par la nature, et qui se soutiennent par elles-mêmes.

« Règles générales de la composition du plain-chant (689). — Pour bien composer le chant, il faut : 1° Bien entendre le texte qu'on doit mettre en chant et sçavoir la quantité. « La quantité de prononciation s'y « doit garder eutièrement, dit M. Mivers, « parce que le chant doit perfectionner la « prononciation, et non pas la corrompre. » — 2° Bien comprendre les différents rapports de la lettre pour les faire accorder; ensorte que le substantif ne soit point séparé de son adjectif, le cas de son verbe, la préposition de son régime, etc. Avoir égard aux différentes parties qui composent le texte,

aujourd'hui de compositeurs de plain-chant. Il est impossible d'écrire ou de parler une langue quand on pense dans une autre.

pour en faire un tout conforme aux règles. — 3° Se pénétrer soi-même, pour ainsi dire, de l'énergie des paroles, pour les animer et les rendre sensibles aux autres; parce que le chant est une expression plus authentique de la prononciation des paroles, dit le même M. Nivers. — 5° Observer exactement que les clutes, les repos, les notes terminantes ne se trouvent qu'où le sens des paroles le peut souffrir. — 5° Que le choix du mode et la modulation conviennent au texte et à son objet; car tout mode n'est pas propre à tout texte. — 6° Posséder parfaitement tous les modes et leurs différences spécifiques, pour ne les pas con fondre les uns dans les autres.....

« Ceux qui ont du goût pour le plain-chant, qui sont capables d'y apporter toute l'attention qu'il mérite, trouveront aisément, que si les compositeurs avaient eu en vue ces règles dictées par le bon sens, on ne trouverait pas des fautes aussi souvent qu'on en rencontre, même dans ce que l'on chante plus ordinairement ou qu'on a presque tous les jours à la bouche. Les réviseurs de chant et les nouveaux compositeurs n'auraient pas non plus perpétué ces fautes en ne les corrigeant pas dans les livres nouveaux, etc. » (Poisson, Traité du chant grégorien, 11° part., pp. 92-96.)

— «Les diverses formules des chants prosodiques que l'on trouve notés dans les rituels
de l'Eglise, ainsi que dans les autres livres
qui servent à diriger les ecclésiastiques dans
les cérémonies, et surtout celles qui prescrivent la manière de lire les épîtres, les évangiles, les leçons de matines, et, en général,
tout ce qui doit être récité à haute voix et
sans mélodie figurée, sont autant de monuments qui nous ont été transmis de la
pratique du chant du discours.

« Quant aux règles du chant musical des anciens, nous les retrouvons en partie dans la théorie de cette musique religieuse que nous appelons aujourd'hui le plain-chant. Les tons ou modes de cette musique furent

(600) Nous aimons à rapprocher l'opinion de l'abbé Baini de celle de Villoteau :

· Les auciennes mélodies du chant grégorien sont absolument inimitables. On peut les copier, les adapter, Dieu sait comment, à d'autres paroles; mais en composer de nouvelles comparables aux anciennes, un ne saurait le faire, et personne ne l'a fait. Je ne dirai pas que la plus grande partie de ces chants sut l'ouvrage des premiers chrétiens; que quelques-uns appartiennent à l'antique Synagogue, et qu'ils sont nes, s'il m'est permis de me servir de cette expression, quand l'art était vivant; je ne dirai 1435 que beaucoup sont les œuvres de saint Damase, de saint Gélase et principalement de saint Grégoire le Grand, pontifes illuminés de l'esprit de Dieu pour cette mission; je ne dirai pas que quelques-uns de ces chants ont pour auteurs les moines les plus saints et les plus doctes qui seurirent dans les vins, 1x°, x°, x1° et x11° siècles, et qui, avant de les écrire, s inspiraient par le jeune et par la prière; je ne dirai pas, bien que cela soit évident par une multitude de monuments encore existants, qu'avant de composer un chant ecclésiastique, les auteurs considéraient la nature, la forme et le sens des paroles, les circons-tances dans lesquelles il devait être exécuté, et qu'en prévoyant le résultat, ils se plaçaient dans le mode ou ton dont l'élévation ou la gravité, le mouvement ou manière de procéder, soit par le placemême désignés pendant très-longtemps dans l'Eglise chrétienne, par les premiers noms que leur avaient donné les Grecs. Chacun de ces tons a encore aujourd'hui ses notes modales, propres, c'est-à-dire sa dominante, sa médiante ou discrétive, et sa finale, exactement déterminée ainsi que l'étendue des sons. Enfin, la mélodie de notre plainchant nous donne une idée juste des chants graves et religieux des anciens; et il s'y rencontre un assez grand nombre de morceaux qui sont encore regardés, par les gens de goût et par les plus célèbres musiciens comme des chefs-d'œuvre inimitables de la plus belle et de la plus sublime simplicité. Ces chants ont, en effet, un caractère religieux si plein d'aménité et de grace, et tout à la fois si noble et si imposant, qu'ils commandent toujours le recueillement et le respect; ils portent même à l'adoration, quand ils sont chantés avec toute la pureté et la décence qu'ils exigent (690). » VILLOTEAU, De l'analogie de la musique avec le langage; Paris, 1807, t. I" pp. 263 et 264.)

Il n'est peut-être pas de mots, dans notre Dictionnaire, qui ne porte mieux avec lui sa définition que le mot de plain-chant. Le plain-chant est le chant plane, planus, la musique plaine comme disait le vieux français; ce qui veut dire chant tout uniforme, tout simple, tout uni. Les hommes auront beau introduire des variétés, des enjolivements, des nouveautés dans leurart à eux; le chant consacré à Dieu restera plane, uni, c'est-à-dire sans enjolivements, sans nouveautés. Son caractère sera de n'avoir aucun des caractères que les hommes donnent aux choses de leur fabrication. C'est le chant naturel, le chant tel que l'enfant l'a reçu de sa mère, et qu'il cultive avant même qu'il soit en état d'acquérir les autres connaissances; et c'est saint Ambroise qui le dit: Hunc tenere gestit pueritia, hunc meditari gaudet infantia, quæ alia declinat ediscere.

ment des demi-tons, soit par les formes particulières de modulations, soit enfin par le mouvement propre de la mélodie, y correspondaient le mieux, établissant des différences entre le chant de la messe et celui de l'office; qu'ils avaient soin de faire qu'autre fût le caractère du chant pour l'introît, autre pour lo graduel, autre pour le trait, autre pour l'offertoire, autre pour la communion, autre pour les antiennes, autre pour les répons, autre pour la psalmodie après l'autienne de l'introît, autre pour la psalmodie dans les heures canoniques, autre pour le chant qui devait être exécuté à voix seule, autre pour le chant du chœur; et tout cela dans l'extension limitée de quatre, cinq ou six intervalles, et quelquefois, mais rarement, de sept ou huit. Je ne dirai, je le répète, rien en particulier de ces choses; mais je dis que de tous ces mérites réunis résulte, dans l'aucien chant grégorien, un je ne sais quoi d'admirable et d'inimitable, une finesse d'expression indicible, un pathétique qui touche, un naturel élégant et sacile, toujours frais, toujours nouveau, tonjours fleuri, toujours beau, qui ne se fanc pas, qui ne vieillit point; tandis qu'on reconnaît immédiatement que les mélodies des chants changés ou ajoutés, depuis le milieu du xm siècle jusqu'a l'époque actuelle, sont stupides, insignifiantes, fastidieuses et grossières...
(Memorie storico-critiche, etc., t. II, p. 81.)

(Præfat. in psal.) C'est le chant, dit toujours le meme saint, tel que les vieillards, les jeunes hommes, les jeunes filles, les enfants, le peuple en un mot le chante dès qu'il est réuni dans la maison de la prière : Plebs

1.19

psallit et infans, ajoute Fortunat.

Voulez-vous avoir une idée de ce chant, remontez à l'institution. Conversez entre vous, dit saint Paul, par le moyen des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant en vos cœurs en présence du Seigneur: Loquentes robismet! ipsis in psalmis et hymnis et canticis spiritualibus, cantantes et psallentes in cordibus vestris Domino. (Eph., v, 19; Coloss., 111,

16.)
Rt saint Augustin: « Combien ai-je versé de pleurs par la violente émotion que j'éprouvais lorsque j'entendais, dans votre église, chanter des hymnes et des cantiques à votre louange? En même temps que ces sons si doux et si agréables frappaient mes oreilles, votre vérité se glissait par eux

dans mon cœur. »

Comme on le voit, pas la moindre idée d'art. Et remarquez que le mot de plainchant n'est venu qu'au moment où il a fallu caractériser le chant d'église. Jusque-là qu'est-ce que le plain-chant? C'est le chant proprement dit, cantus; quelquefois il est désigné par le nom de son auteur, chant ambrosien pour les uns, chant grégorien pour le plus grand nombre. Mais, des qu'au xive siècle un nouveau chant s'introduit, le chant figuré, mesuré, réglé suivant certaines formes, combiné en valeurs différentes, avec son cachet humain, mobile, successif, changeant, alors le chant d'église s'intitule de lui-même chant plane, cantus planus. Le chant est de deux sortes, dit Giaréan: l'un simple et uniforme, usité communément dans l'église, et dont traite la musique plane appelée grégorienne; l'autre varié et multiforme, d'où est sortie la musique appelée aujourd'hui figurée suivant les uns, mesurée suivant les autres. Cantus duplex est: alter simplex ac uniformis, quo nunc vulgo in templis utuntur, et de hoc tractat musica plana, quam gregorianam vocant; alter varius ac multiformis, de quo est musica, quam alii figuralem, alii mensuralem nunc vocant (GLAREAN, lib. 1 Dodecachordi, cap. 1.)

Le P. Kircher dit à peu près la même chose, soulement il ajoute un détail: Duplex cantus in Ecclesia catholica usurpatus huc usque fuit, eoclesiasticus, sive cantus firmus vel planus; deinde cantus figuratus (Mus. uni-

vers., t. 1", cap. 8.)

Ainsi, le chant figuré a pénétré dans l'église. Il n'est que trop vrai, toujours l'art profane a tâché de se substituer à l'art chrétien. Mais aussi toujours l'art chrétien (je ne me sers de ce mot, art chrétien que pour l'opposer à l'autre) a pris soin de se définir, de se distinguer de l'art mondain, et il s'est distingué, par un seul mot, planus.

Porro cantus, dit le cardinal Bona, ab co institutus est ille planus et unisonus, quem

ab ipso gregoriano nuncupamus, progrediene per certos limites et terminos tonorum, quos modos seu tropos vocant musici et octonario numero definiunt, secundum naturalem generis diatonici dispositionem. (De rebus liturgicis, lib. 1, cap. 25.)

Mais écoutons M. T. Nisard : « A pertir de cette nouvelle direction de l'art musical (le chant proportionnel, la musique mesurée, figurée), celui-ci recut différentes dénominations qui nous montrent clairement sous quel aspect on le considérait. C'estainsi que le nom de musique plane, de plain-chant, inconna auparavant, s'établit alors dans les traités et dans les écoles, pour distinguer le chant grégorien de la musique proprement dite, de la musique subalterne, comme dissit Francon de Cologne. » (Article de M. Nisard, dans le Correspondant du 25 août 1850.)

M. Danjou fait observer avec une grande sagacité que le plain-chant fut écrit avec les signes et les valeurs de la musique mesurée, mais qu'il ne tint pas compte des diverses valeurs de notes que ces signes indiquaient. « C'est pour cela, ajoute-t-il, que l'on adopta le mot planus pour caractériser le chant d'église, bien qu'il fût écrit avec les mêmes signes qu'on employait pour la musique figurée. » (Revue de la musiq. relig., 1848, p. 76.)

Et lorsque le contrepoint a fait son entrée dans l'église, ou plutôt a pris naissance dans l'église, car l'église a été le herceau de toutes les formes de l'art mondain, qui en récompense a outragé sa mère et a déshonoré sa maison; lorsque le contrepoint prit le plain-chant pour thème de ses combinaisons et de ses artifices, le plain-chant au moins resta invariable au milieu des accessoires dont on le surmontait; on l'appela cantus firmus, chant ferme, dans l'Eglise, canto fermo chez les Italiens, canto liane en Espagne, choral en Allemagne.

Ainsi, quand le plain-chant règne seul, il s'appelle chant, il s'appelle même musique, musica; car alors il n'y a pas de système musical en dehors de lui. Mais des qu'un autre chant apparaît, le chant d'église lui dit : Soyez ce qu'il vous plait d'être, soyez ce que vous voudrez, quant à moi je suis et reste ce que j'ai toujours été. Je me nomme

plain-chant.

Il faut rendre justice à l'abbé Lebeuf. Sans contredit, ce symphoniaste érudit a contribué beaucoup à la cacophonie liturgique au milieu de laquelle nous vivons, contre laquelle ont protesté d'éminents prélats, des écrivains catholiques, des artistes chrétiens; oacophonie qui, nous en avons la ferme espérance, fera place un jour, du moins dans la lettre et dans la note, à l'unité romaine. Sous prétexte que saint Grégoire avait compilé, corrigé, composé pour ériger son An-tiphonaire, l'abbé Lebeuf se dit qu'il en pouvait faire autant; sous prétexte que l'ancienne liturgie gallicane différait de la remaine par certains usages particuliers, per certaines modulations qui lui étaient propres; bien plus, sous prétette que les livies

co chant? Cantus ille est quem ad musicæ artis regulas dirigendum formandumque multum elaboravit sanctus Gregorius Magnus prædecessor noster, qui fidelium animos ad devotionem et pietatem excitat, qui si recte decenterque peragatur in Dei ecclesiis, a piis hominibus libentius auditur et alteri, qui musicus dicitur, merita proefetur (691)

PLA

sicus dicitur, merito prafertur (691).

PLAIN - CHANT MAJEUR. — Nom que l'on donne en Italie à une espèce de plain-

chant alla mente.

PLAIN-CHANT MUSICAL.—Voici un article qui se composera entièrement de citations. Il faut montrer que des hommes également compétents à beaucoup d'égards, et placés à des points de vue fort différents en fait d'art et de religion, se sont néanmoins accordés à flétrir cette corruption du chant grégorien qu'on a appelée le plain-chant musical, et qui n'est autre chose que la tonalité moderne avec ses tons majeurs et mineurs, ses modulations, sa phraséologie, ses cadences, substituée effrontément à la tonalité grave et unitonique des modes du plain-chant.

Ecoutons d'abord le judicieux Poisson. On ne peut douter qu'il n'ait en vue le plain-chant musical dans le passage sui-

vant :

« L'amour des nouvelles productions & dans plusieurs églises fait changer et multiplier les chants des Kyrie, Gloria in excelsis, Credo, Sanctus et Agnus Dei. Onn'a pas voulu s'en tenir à ce qu'on avoit : la noble simplicité du chant du Symbole, si ancienne, a été négligée et abandonnée, ou réservée seulement pour les offices les plus simples, en plusieurs endroits. Cette profession de foi, qui, suivant les bonnes rubriques, doit être chantée par tout le chœur, est devenue une pièce à plusieurs parties dans les églises où la musique a été introduite : dans d'autres, les chants de ce symbole sont si diversisiés et souvent si bizarres que le peuple ne peut le chanter. » ( Traité du chant grégorien , n° part., p. 196.) Mais dans l'introduction de son excellent livre, il combat certains auteurs de méthodes qui ne tendaient à rien moins qu'à remplacer le plain-chant par la musique. Citons toujours:

«Je ne parle pas non plus de ces maîtres de musique, d'ailleurs habiles, que le goût de leur science ou l'usage de leurs églises à rendus dédaigneux du plain-chant, ou qui n'en ont composé qu'en vue du contre-point, sans faire assez d'attention que le contre-

d'Auxerre, de Sens, de Rouen, de Notre-Dame de Paris, différaient en beaucoup de points, l'abbé Lebeuf s'imagina qu'il pourrait prendre ceci, rejeter cela, corriger le reste, transposer, composer, décomposer à sa guise; je vais plus loin, sous prétexte que « le goût supérieur de la musique d'au-jourd'hui (1741) fait naître dans l'esprit de ceux qui enfantent du plain-chant de certains progrès de voix et de certaines mélodies qui ont leur douceur particulière, etc. (V. p. 102 du Traité sur le chant ecclésiastique); » il alla jusqu'à rêver certaines amé-liorations qui ne tendaient à rien moins qu'à substituer l'échelle chromatique à la gamme diatonique du plain-chant, comme nous l'avons montré ci-dessus à l'article Ma; eh bien! quand il s'agit d'écrire plain-chant, planus cantus, le bon abbé entre dans une sainte colère contre ceux qui écrivent plenus cantus. A propos d'un traité manuscrit cité par Gerson, il dit aigrement : « M. Dupin a tiré ce traité d'un manuscrit de Saint-Victor de Paris, où je l'ai vu, et où j'ai lu planum cantum, et non pas plenum cantum comme il a mis dans son édition. » (LEBEUF, ibid., p. 93.)

Ce n'est pas tout: douze on treize ansauparavant, dans une lettre qu'il adressait au Mercure de France (février, 1728, p. 217), sur un système de chant inventé par un prêtre de Saint-Sulpice, il dit: « J'écris plainchant, je vous prie de le remarquer attentivement, et je dis en latin planus cantus, après les plus habiles qui en ont traité depuis quatre cents ans, que ce mot est en vogue (Jean de Muris, Glaréan, Franchin, Angelus Pirigitonensis, Alstède, etc., etc.). Les copistes ou imprimeurs nous font dire quelquefois ce que nous ne voulons pas. »

Ne valait-il pas mieux cent fois que Lebeuf écrivit plein-chant, plenus cantus, comme l'a fait d'ailleurs Nivers, et qu'il se montrat plus respectueux envers les traditions grégoriennes? Sans doute, et nous devons l'excuser d'autant plus que ses scrupules sur le mot prouvent qu'il n'avait nullement conscience des altérations sans nombre qu'il introduissit dans la chose

bre qu'il introduisait dans la chose.

Il en est ainsi de tous les réformateurs. Croyant corriger, ils détruisent. Et comme

le nom reste, ils se rassurent.

Nous conjurons NN. SS. les évêques, de ne vouloir d'autre chant que le chant défini par Benoît XIV, dans la bulle dirigée contre la musique de son temps. Quel est

(691) Il existe un traité de plain-chant qui doit remonter environ à l'année 1852, et qui est demeuré inconnu aux meilleurs bibliographes. Ce traité sui imprimé à Paris sans doute, sous le titre suivant : Enchiridion musices Nicolai Villei Barroducensis, Sororis-Villæ, de Gregoriuna et figurativa aique contrapuncto simplici, percommode tractans; in-4-, gothique, figures en bois. Dom Calmet avait attribué cet écrit à Volcyr; on s'en tint là, et quoique les expressions Villeus Sororis-Villæ ne sussent pas une traduction fidèle des mots Volcyr et Séronville, quoique le secrétaire d'Antoine s'appelàt lui-même en latin Volkyrus Cererisricinus, cet ouvrage sus

toujours donné à Volcyr. Il n'est pas de lui cependant, mais d'un écrivain parisien, qui vivait encore en 1559, c'est-à-dire dix-neuf ans après la mort de Volvyr, et qui, cette année-là, publia une nouvelle édition du livre intitulé Manuale seu officiarium sacerdotum ad usum insignis ecclesiæ et diaresis Tullensis, continens, etc. Cette édition, imprimée à Paris (typis Joannis Albi), est dédiée à Toussaint d'Hocédy, évêque de Toul. Une autre édition avait paru en 1525. (Voir la Notice sur Nicolas Volcyr, (note 64) par M. Aug. Dicor, dans les Mémoires de la Société des sciences, lettres et arts de Nancy, de 1818; Nancy, 1819, in-8-, p. 142.)

point est une invention des siècles d'ignorance, par conséquent de nouvelle date; qu'il n'est qu'accidentel au plain-chant, et qu'il ne doit point influer dans sa composition simple. Je parle de ceux qui, sçachant la langue de l'Eglise, étoient d'ailleurs instruits jusqu'à un certain point des règles de la composition du plain-chant : en combien de rencontres leur chant ne se sent-il pas de leur humeur et de leur imagination, qu'ils ont plus écoutées et plus suivies que les rè-

gles qu'ils connoissoient?

« Les uns naturellement vifs et gais paroissent n'avoir eu pour guides que les caprices d'une imagination féconde en sons et pleine de saillies. Parce que d'ailleurs ils avoient du goût pour le chant, ils ont cru pouvoir en composer; et parce que leur composition plaisoit à leurs oreilles, ils l'ont jugée propre à charmer celle des autres et bonne à paroître en public: mais.... ne pourroit-on pas leur appliquer ce qu'on lit dans le Spectacle de la nature (tome VII, entret. 18, p. 97 et suiv.), de certains mauvais mu-siciens dont parle l'auteur de cet ouvrage, et dire que comme il est une musique baroque, il est aussi un plain-chant baroque, qui n'est point rare en ce siècle, non plus que dans ceux qui l'ont immédiatement précédé.....»

Jusqu'à présent, Poisson s'est rensermé dans des généralités ; il badine agréablement ces compositeurs vifs et gais, qui n'ont pour guides que les caprices d'une imagination féconde en sons (c'est fort bien dit) et pleine de saillies. Mais le voici aux prises avec un adversaire réel, avec l'auteur d'un Traité

eritique du plain-chant :

« Il parolidepuis peu un ouvrage intitulé: Traité critique du plain-chant (imprimé chez Le Mercier, 1749), contenant les principes qui en montrent les défauts et qui peuvent conduire à le rendre meilleur. Comme cet ouvrage nous est adressé, nous ne pouvons nous dispenser d'en parler..... Nous sommes très-persuadé que le chant doit nécessairement exprimer le sens et l'esprit du texte sacré, et nous avons eu soin d'insister sur ce point dans le traité que nous donnons. Mais nous ne pensons pas que, pour produire cet heureux effet, le plain-chant ait besoin de plus de musique qu'il n'en a par lui-

 Le nouveau système qu'il (le livre cité) renferme n'a rien de semblable qui le doivé faire préférer à celui des auteurs du chant grégorien. On y voit qu'on voudroit tout amener à la musique moderne. On veut appeler ton, ce qu'en chant grégorien on appelle mode : on prétend qu'il n'y aque deux tons, le majeur et le mineur; qu'au lieu de douze modes on en peut distinguer vingtquatre et même plus, qui dans le fond ne seront que des sous-divisions du majeur et du mineur; tout cela n'est pas fort important en soi-même, mais il parott plus convenable de s'en tenir à la distinction ordinaire. Les règles les plus simples et les plus connues seront toujours préférables à toute autre, quand elles peuvent avoir le même succès. »

Tout cela est fort important, au contraire, mais suit qu'il n'aperçoive pas toutes les conséquences du système qu'il combat, seit qu'il veuille ménager un contemporain, il ne croit pas devoir se montrer plus sévère. Pourtant la modération de son langage ne l'empêche pas de dire son faitau malencon-

treux critique du plain-chant:

 Les exemples qu'on donne dans le Traité dont nous parlons suffisent pour faire voir combien ce qu'on propose est hors de la portée des voix communes, et nullement du ressort du peuple, qui a plus de part à l'office que les musiciens. Or, le peuple n'est pas ici d'une petite considération. C'est pour lui principalement que s'est formé l'extérieur du culte divin; et le chant des offices, qui en fait une partie si considerable, ne lui est pas indifférent. On sait au contraire quel est son attrait pour quantité de pièces qu'il affectionne, chacun suvant son goût et son caractère. Qu'à la place de ces chants populaires on en substitue de plus parfaits si l'on veut, et même plus harmonieux, mais plus difficiles, juqu'à ce que le peuple soit accoutume à un pareil changement, combien faut-il qu'il s'écoule de temps? n'y auroit-il pas aussi lieu de craindre qu'il ne passât du mécontentement au dégoût même des offices publics, si le chant'étoit si peu à sa portée, qu'il fût obligé d'y renoncer?

« Il y a de plus dans le système du Traité dont nous parlons, un autre inconvénient qui paroît insurmontable; jo veux dire la difficulté de la composition d'un tel chant. Qui considérera en effet la multitude et l'infinie variété de toutes les pièces de la liturgie, aura de la peine à se persuader qu'on puisse trouver aisément des hommes en nombre suffisant, assaz lettrés d'une part et assez musiciens de l'autre pour un corps et un assemblage de tant de chants à la fois, tellement assortis entre eux qu'ils répondissent tous à l'idée de notre auteur. Le vrai chant grégorien, au contraire, a cet avantage particulier que, malgré le grand nombre et la variété de ses chants, il ne sort pourtant jamais d'un certain caractère qui lui est propre; caractère universel et toujours le même, qui, en se commun. quant à toutes ses pièces, produit entre elles, sans nuire à leur mélodie respective, une espèce de sympathie, d'où il résulte naturellement pour la composition et pour l'exécution une facilité tout autre que dans le nouveau plan. On en peut ja-ger par les pièces que l'auteur a fait graver pour modèle à la fin de ce Trailé. Qu'on se représente des milliers de chants à composer dans ce goût, qui voudra s'en charger? Qui osera l'entreprendre avec quelque espérance de succès, et qui ne voit qu'au lieu de certain ordre de chants uniformes entre eux et, pour ainsi dire, homogènes, tels que ceux du grégorien, il lui faudroit embrasser toutes les espèces

possibles de chant et même les plus dis-

parates?

1211

« L'introduction d'un chant d'un genre tout nouveau ne doit donc pas être admise facilement dans l'église à cause des suites facheuses qu'elle peut avoir. » (Poisson, Tr. du ch. gr., chapitre préliminaire, pp. 6 à 16.)

On ne saurait établir en meilleurs termes la supériorité du plain-chant sur toutes les élucubrations de ces petits esprits qui, dans leurs petites vanités, ne résistent pas à la tentation de substituer leurs petites inventions aux grandes et universelles institutions contemporaines de la liturgie elle-même.

Nous avons déjà remarqué la modération de cette réfutation. Notre polémique moderne pouvait y puiser de bons modèles, quant à la manière dont on doit con-cilier les intérêts de la vérité avec les égards dus aux personnes. Poisson s'ex-plique là-dessus, et il fait voir que l'on doit d'autant plus montrer de ménagements vis-à-vis des autres qu'on est soimême sujet à l'erreur, et que le véritable point de départ de toute critique devrait être un salutaire retour sur soi-même:

« Peut-être qu'entre les ouvrages dont j'ai relevé les défauts, il y en auroit d'au-teurs encore vivants, et qu'ils pourroient s'offenser de ma critique; mais je proteste que l'amour seul du vrai, et non à beaucoup près la passion de les rabaisser, encore moins celle de les décrier, m'a engagé à faire les observations que j'ai crues nécessaires au but de ce Traité, et dont je présume que la nécessité prouvera suftisamment la droiture de mes intentions. Je confesse hautement que j'ai besoin moimême d'indulgence pour les ouvrages dont j'ai élé chargé, et quelque attention que j'y aie apportée, je ne prétends pas être par-venu dans toutes les pièces au point de perfection que je propose et que j'ai toujours eu en vue. » (Loc. cit., p. 12.)

Sans prétendre le moins du monde di-minuer le mérite d'une si louable modestie, ceci, pour quiconque sait lire, signifie que Poisson, ayant été chargé de corriger la mélodie de certaines pièces, sentait bien, quelque effort qu'il eût fait pour se conformer à la véritable tradition du chant grégorien, qu'il avait été dominé jusqu'à un certain point par le sentiment de la musique moderne, et qu'en conséquence il devait se montrer indulgent pour ceux qui, glissant sur la même pente, s'étoient laissé entraîner plus loin que lui. Car, n'en doutons pas, la véritable source du plain-chant musical et de toutes les conceptions bâtardes du même genre, c'est l'influence toujours croissante de la tonalité moderne sur les modifications de

l'organisation humaine.

(692) · Nous avons sous les yeux un recueil de ce genre qui contient vingt-quatre messes, composées par un religieux franciscain nommé le P. Illuminato da Torino. Ce recueil, de l'existence duquel donte M. Fétis, est intitulé: Canto ecclesiastico diviso in

Assurément on peut dire que si quel-qu'un était opposé de doctrine, de croyance, de goût, de manière de voir, à l'esprit dans lequel Poisson a conçu son ouvrage, c'était Rousseau. Nous allons voir pourtant de quelle manière Rousseau a parlé du plain-

PLA

chant musical.

Mais auparavant disons avec M. S. Morelot que le plain-chant musical a eu pour premier propagateur en France Lully, dont on chante une messe fort connue dans le midi sous le nom de La Baptiste, du prénom de son auteur; Dumont, l'auteur de la fameuse Messe dite royale, sur laquelle Poisson a exprimé un jugement auquel nous souscrivons de tout point (Traité du chant grégorien, p. 196); et surtout l'organiste Nivers à qui l'on doit pourtant une Dissertation sur le chant grégorien (Paris, 1683) qui contient d'excellentes choses. Après ces trois compositeurs est venu La Feillée qui, par sa Méthode de plain-chant musical, si souvent réimprimée, a donné une triste célébrité à cette monstruosité. « Ce n'est pas seulement en France, continue M. Morelot, que ce genre bâ-tard a eu du succès; il en a encore beaucoup en Italie, où même il paraît avoir commencé plus tôt que chez nous. Les auteurs du xv. et du xvi. siècle, Othby et Gaforio entre autres, parlent d'un Credo cardinalesque, dans lequel, à la différence des autres plains-chants, on observait une mesure composée de brèves et de semibrèves. Ce chant, que nous croyons être celui du cinquième mode, noté dans la plupart des livres d'usage romain, morceau d'ailleurs remarquable et conforme à la tonalité ancienne, qui était seule connue au moment de sa composition, paraît êtro le point de départ de ce que l'on a ap-pelé en Italie canto fratto. Les compositeurs qui ont continué à cultiver ce genre de musique après l'avénement de la tonalité moderne, ont subi les lois de cette tonalité, en sorte que ce chant, toujours purement mélodique, a fini par constituer un ordre de composition tout à fait différent du plain-chant ou canto fermo. Il existe un grand nombre de messes en ce genre (692), qui se chantent généralement au licu des messes grégoriennes, lorsque, bien entendu, il n'y a pas de musique. Les livres de chœur des ordres religieux en ren-ferment un grand nombre, copiées souvent sur le parchemin même où l'on avait écrit autrefois les anciennes messes en plainchant, lesquelles sont passées de! cette manière à l'état de palimpsestes. Il est inutile d'ajouter que toutes ces compositions sont du plus mauvais goût.» (Revus de M. Danjou; art. de M. S. Morelot, sur Dumont.)

Venons maintenent à J.-J. Rousseau. Il n'est pas inutile d'observer que son goût

quatro parti, etc.; Venise, Bartolli, 1733, in-ful. Le luxe de l'impression témoigne de l'intérêt qu'on portait en Italie à ce genre de publications. . (M. Morelot.)

pour le plain-chant lui vient surtout de ce qu'il lui platt de le considérer « comme un reste bien défiguré, mais bien précieux, de l'ancienne musique grecque, laquelle, après avoir passé par les mains des barbares, n'a pu perdre encore toutes ses premières beautés. Il lui en reste assez, continue-t-il, pour être de beaucoup préférable, même dans l'état où il est actuellement, et pour l'usage auquel il est destiné, à ces musiques efféminées et théâtrales, ou maussades et plates, qu'on y substitue en quelques églises, sans gravité, sans goût, sans convenance et sans respect pour le lieu qu'on ose ainsi profaner. » (Dict. de mus., au mot Plain-chant.) Au mot Motet, il dit encore : « Il faut n'avoir, je ne dis pas aucune piété, mais je dis aucun goût, pour présérer, dans les églises, la musique au plain-chant. »

On voit ce que pense Rousseau de la substitution de la musique au plain-chant. Voyons s'il sera moins sévère pour le plainchant musical. « On peut dire, s'écrie-t-il, qu'il n'y a rien de plus ridicule et de plus plat que ces plains-chants accommodés à la moderne, prétintaillés des ornements de notre musique, et modulés sur les cordes de nos modes: comme si l'on pouvait jamais marier notre système harmonique avec celui des modes anciens, qui est établi sur des principes tout différents (693). On doit savoir gré aux évêques, prévôts et chantres, qui s'opposent à ce barbare mélange, et désirer, pour le progrès et la perfection d'un art qui n'est pas, à beaucoup près, au point où l'on croit l'avoir mis, que ces précieux restes de l'antiquité soient fidèlement transmis à ceux qui auront assez de talent et d'autorité pour en enrichir le système moderne. Loin qu'on doive porter notre musique dans le plainchant, je suis persuadé qu'on gagnerait à transporter le plain-chant dans notre musique; mais il faudrait avoir pour cela beaucoup de goût, encore plus de savoir, et sur-

tout être exempt de préjugés. »

En bien l que dit-on de ceci l C'est pourtant Rousseau le Genevois, Rousseau le philosophe, Rousseau le protestant qui a parlé.

losophe, Rousseau le protestant qui a parlé.

- Nous conjurons de nouveau NN. SS. les évêques, messieurs les curés et les ecclésiastiques préposés au chant, de ne jamais donner entrée dans l'église à tous ces prétendus plains-chants harmonisés, arrangés, vulgarisés. Malheureusement ces monstruosités sont en usage dans plusieurs églises, et beaucoup de prêtres les laissent subsister sous prétexte qu'elles existent depuis longtemps. Nous y sommes habitués, disent-ils; nos chantres, nos fidèles y sont faits, et ce serait les désorienter que de vouloir introduire une nouvelle manière. Nous supplions NN. SS. les évêques de ne pas se laisser abuser par ces sophismes de la routine et d'une coupable paresse. Il y va non-seulement de la liturgie tout entière; il y va, je ne crains pas qu'on me taxe d'exagération, il y va de la foi; car le chant a été de tout

temps le meilleur conducteur, le meilleur véhicule de la foi. Les choses ont beau être anciennes, il y a eu un moment où elles ont été des innovations, des innovations insolemment usurpatrices des anciennes coutumes. Il faut donc les extirper.

Quant aux églises où l'on chante le plainchant, non du pur plain-chant grégories, mais enfin le plain-chant tel qu'on l'a appris, eh bien! que l'autorité ecclésiastique le garde fidèlement jusqu'à ce que de grands travaux de restauration, approuvés et promulgués par le Souverain Pontife, aient rendu la litur-

gie à l'unité grégorienne.

PLAIN-CHANT ROULANT. -- **E**pithète que Lebeuf donne à un plain-chant en pur unisson, sans serpent. Ce mot paratt s'appliquer à des répons brefs, dépourvus de faux bourdons et de fleuretis, que l'on chantait en carême, « de manière, dit cet auteur, que si, en d'autres saisons, l'usage étoit, dans les grands chœurs, d'admettre des fleuretis ou faux bourdons sur les répons brefs pour leur donner un certain relief, on put se priver de cet accompagnement en modulant ces répons d'une manière qui fit paroître le chant grégorien affectueux et beau dans sa simplicité, et que toutes les voix chantant à l'unisson, l'oreille fût néanmoins touchée de la donceur du chant. Je ne promets point de découvrir dans quelle église de la France furent enfantés ces chants tendres et affectueux. Je me contenterai d'en rapporter quelques exemples tirés des anciens livres de Paris du temps de saint Louis, ce prince qui aima tant le chant ecclésiastique, et qui le faisoit chanter selon l'usage de la même église de Paris jusque dans ses voyag⇔ d'outre-mer. »

L'auteur cite trois de ces répons bress qu'il tire d'un des petits Antiphoniers du temps de saint Louis. Puis il ajoute : « Le témognage de plusieurs personnes qui ont ou chanter pendant bien des années en quelques églises cathédrales ces sortes d'anciens chants, et qui ont été charmées de leur esécution, pourrait servir à persuader qu'il ra a dû être de même autrefois à Paris. Au moins on tombera d'accord que ce chant, en pur plain-chant roulant et sans serpent, com venait très-fort au carême, qu'il était capable d'y exciter la piété et la componction, el que le mélange de toutes les voix au pur unisson fait en cette occasion un très-bon effet sur ces paroles ou équivalentes dans un gros chœur, surtout étant répétées pendant plus d'un mois; parce qu'il donne le loisir de les goûter, et à tout un chœur nom-breux la facilité de les exécuter comme s'il n'y avait qu'une seule voix qui les chantel. (Traité sur le ch. ecclésiast., pp. 138-149.)

Comment se fait-il que le même homme, qui parle si bien par moment du vrai plais-chant et de l'expression qui lui est propre, ait pu vanter si souvent les périclèses, les fleuretis, le chant sur le livre, et toutes cri inventions de mauvais goût qui ont sin par

le dénaturer entièrement, du moins à Paris? PLECTRUM, PLECTRE. — « Morceau de bois ou d'ivoire, terminé par un crochet à ses extrémités, dont on se servait dans l'antiquité pour pincer ou pour frapper les cordes de la lyre et de la cithare. » (Féris.)

PLEIN-JEU. — « C'est (dans l'orgue) le mélange de tous les jeux de fond et des doublettes avec les fournitures et les cymbales. On nomme aussi plein-jeu le registre sur lequel la fourniture et la cymbale sont réunies. » (Man. du fact. d'org.; Paris, Roret,

1849, t. III, p. 569.)

PLIQUE (Plica). — La plique est, suivant Francon, un signe de division du même son en grave et en aigu: Plica est signum divisionis ejusdem soni in gravem et acutum. Elle était appelée ainsi, dit M. Fétis, parce que c'était une note à deux queues, l'une à droite, l'autre à gauche, de manière à former un pli d'où lui est venu son nom, Cette figure s'appliquait à la longue, à la brève, et à la semi-brève ; elle n'en changeait pas la valeur, mais eue indiquait que le même son, suivant la définition de Francon, devait être divisé en grave et en aigu, ce qui équivalait à ce que l'on a nommé trille ou cadence. Lorsque, reprend M. Fétis, la queue de droite était plus longue que celle de gauche, la note était parfaite, c'est-à-lire d'une valeur ternaire; lorsque la queue de gauche était plus longue que celle de droite, elle rendait la plique imparfaite, c'est-àdire d'une valeur binaire.

Nous ne savons sur quel document M. Fétis se fonde pour affirmer que ce fut au xiii siècle seulement que la plique devint le signe du tritle, lequel, dit cet auteur, est aussi un pli de la voix. Il cite un manus-crit de l'abbé de Tersan, aujourd'hui à la Bibliothèque impériale de Paris, et dans ce manuscrit, sous le chapitre qui a pour titre: De prima divisione, il lit ces mots sur la signification de la plique: Notandum est quod plica nihil aliud est, quam signum dividens sonum in sono diverso per diversas vo-ces, tam assendendo, quam descendendo; et plus loin, sjoute-t-il, cette division du son en diverses intonations, tant en montant qu'en descendant, est clairement expliquée, quant au mécanisme de la voix, par ces mols: Fit autem plica in voce per composi-Lionem epiglotti cum repercussione gulturis

subtiliter inclusa.

Nous demandons en quoi cette double définition du manuscrit de l'abbé de Tersan diffère si fort de celle de Francon, qui écrivait au xi siècle, et que nous croyons de voir répéter ioi : Plica est signum divisionis ejusdem soni in gravem et aculum?

M. Siephen Morelot observe très-bien que le signe de la plique ne se présente pas aux mêmes endroits dans tous les manuscrits, et qu'il se trouve quelquesois ou supprimé, ou remplacé, soit par une note simple, soit pr le signe ordinaire de ligature de deux notes descendantes par degrés conjoints. On conçoit aujourd'hui que ces diverses mamières d'exprimer une même chose dans

la notation du moyen âge, à l'aide des signes de convention en usage en ces temps reculés, rendent fort dissicle pour nous la traduction de ces vieux monuments. (Voy. la Revue de la musique religieuse, publiée par M. Danjou, livraisons de mars, de juillet et d'octobre 1847.)

PLI

Du reste, voici comment parle M. Fétis « La plique est ainsi appelée parce que c'est une note à deux queues, l'une à droite, l'autre à gauche, qui semble former un pli, d'où lui est venu son nom. Cette figure s'appliquait à la longue, à la brève et à la semi-brève; elle n'en changeait pas la valeur, mais elle indiquait que le même son devait être divisé en deux sur la mêmo syllabe, en faisant entendre une deuxième articulation du gosier. »— C'est de là peut-être qu'est venu le tremblement dont parle Lebeuf. « Lorsque la queue de droite étoit plus longue que celle de gauche, la note étoit parfaite, c'est-à-dire, d'une valeur ternaire; lorsque la queue de gauche étoit plus longue que celle de droite, elle rendoit la plique imparsaite, c'est-à-dire d'une va-leur binaire. » (Voy. Tinctoris, De imper-fect. notarum, lib. 1, cap. 3.) » Les auteurs modernes qui ont parlé de la plique, termine M. Fétis, n'ont rien compris à sa destination ni à son effet. » (Des époques caractéristiques de la musique d'église, par M. Péris: Revue de la mus. relig., juillet 1847, pp. 234 et 235.)

· « Quant à l'exécution de la musique de ces anciens temps, il ne nous est pas donné de la connaître plus que celle entendue de nos aïeux. Tout ce qui tient au moral, aux sensations, à la mode même, est tellement fugitif, principalement en mu-sique, qu'on ne pourrait avoir quelques indices certains de cette exécution qu'au moyen de signes qui indiqueraient les principaux ornements alors employés par les chanteurs. La seule trace que l'on trouve dans les plus anciens manuscrits de ce que nous appelons agréments du chant est un signe ou note appelée plique par les anciens, du terme plica, mot latin qui vent dire pli. Cette note, qui était tantôt de figure carrée, tantôt de figure losange, avait toujours deux queues, et cela pour la distinguer des au-tres valeurs de note dont elle faisait partie ou contre lesquelles elle était accolée comme signe de trille ou de brisement de la voix. Sa présence indiquait que la note qu'elle désignait devait être partagée en deux sons contigus, et battus l'un contre l'autre par le mouvement de la glotte. Les deux sons opérés par ce mouvement se formaient en montant, si la note qui suivait la plique était plus élevée ou sur le même degré qu'elle; et en descendant, si la note qui la suivait était d'un ou plusieurs degrés plus bas. On ne peut affirmer que ce mouvement de la glotte, indiqué par la plique, fût effectivement le même que celui de la voix dans l'exécution du trille moderne, mais le terme plique indique assez que par la présence de cette note, la voix devait se plier

au mouvement de sons contigus, ce qui est enseigné dans les anciens ouvrages sur le plain-chant et le chant figuré, et démontré par les manuscrits des chansons du châtelain du xii siècle, où les mêmes passages de mélodie sont écrits en deux ou trois notes dans l'un des manuscrits, et en plique d'une seule figure dans l'autre. On peut aussi c insidérer comme petites notes, notes de goût, ces fréquentes appogiatures qui précèdent ou qui suivent les notes dont la valeur à elle seule remplirait l'un des temps de la mesure, et qui, s'associant une petite note, rendent alors ce même temps ternaire de binaire qu'il serait sans la présence de cette valeur minime. » (Perne, Introduction à la musique des Chansons du châtelain de Coucy.)

— «La plique, dit M. de Coussemaker, était un ornement ainsi appelé de ce que, dans la notation neumatique où elle a été d'abord en usage, la note pliquée avait une queue en forme de pli (694). Ce pli, qui fut conservé dans la notation carrée, s'est transformé bientôt en une deuxième queue semblable à celle de la longue, mais plus

courte.

« D'après Francon, les notes pliquées étaient rangées parmi les figures ou notes simples (695), bien qu'elle fût une sorte de double note, puisque, suivant les didacticiens des xur et xur siècles, la plique était une note qui se divisait en deux sons dont l'un était inférieur ou supérieur à l'autre (696).

« La plique était une sorte d'appogiature, le plus souvent à la seconde inférieure ou supérieure de la note principale, quelquefois à la tierce, à la quarte ou à la quinte (697).

« La longue, la brève et la semi-brève même pouvaient être pliquées (698). On les appelait alors plique longue, plique brève, plique semi-brève.

(694) e Plica dicitur a plicando. (Jean de Muris, Summa musica. Apud Gere., Script., t. III, p. 202;

et note 1 de la page suivante.)

(695) e Præterea sunt aliæ quædam figuræ simplices illud idem quod prædictæ significantes, eisdem etiam nominibus cum additione hujus quod plica est, nominatæ. ) (Texte de Jérôme de Mo-ravie.)

(696) e Plica est nota divisionis ejusdem soni in gravem et acutum. > (Francon, apud Gerr., Script., 1. III, p. 6.) — e Continet duas notas, unam superiorem et aliam inferiorem. > (Jean de Muris, ibid.,

p. 202.)

(697) c Plica nihil aliud est quam signum dividens sonum in sono diverso per diversas vocum distantias, sam ascendendo quam descendendo, videlicet per semitonium et ditonum et per diatessaron et diapente. > (Aristote.) — Jean de Muris, qui rapporte ce passage dans le livre vii, ch. 22, de son Speculum musicæ, le donne ainsi a Est autem plica signum divisionis soni importantis per ipsam notulam in gravem et acutum, ut ait Aristoteles, per semitonium, per tonum, per semiditonum, per ditonum, diatessaron vel diapente. >

(698) « Plicarum alia longa, alia brevis, alia semibrevis; sed de semibrevibus nibil ad præsens intendimus cum non in simplicibus figuris possit plica semibrevis inveniri. In ligaturis autem et ordinationibus semibrevium plica est possibilis ac-

- « La plique était ascendante ou descendante
- « La plique longue ascendante était figurée par une note carrée ayant une queue à droite et tournée en haut. Exemple : 4 (699), et plus régulièrement par une note carrée ayant deux queues en haut dont celle de droite était plus longue que celle de gauche (700). Exemple : 4

« La plique longue descendante avait les deux queues tournées en bas (701). Exem-

ple : 🖪

« La plique brève ascendante était figurée par une note carrée dont les queues étaient disposées en sens contraire de la plique longue ascendante (702). Exemple:

« La plique brève descendante avait les queues tournées en bas (703) Exemple:

- « Lorsque trois semi-brèves se suivaient par degrés conjoints, la dernière pouvait être pliquée.
- « Les notes pliquées étaient, quant à leur valeur, soumises aux mêmes règles que les notes simples, c'est-à-dire qu'elles étaient parfaites ou imparfaites suivant leur position, abstraction faite de la plique (70\$).
- « Dans les notes liées, la dernière pouvait être pliquée, mais le signe de la plique n'y était pas le même que dans les notes pliquees non liées. Une queue en haut ou en las, attachée à la dernière note carrée d'une ligature, désignait la plique longue, ascendante ou descendante.
- « La plique brève ascendante ou descendante se reconnaissait à la queue, en haut ou en bas, attachée à la dernière note d'une ligature oblique ascendante ou descendante.
- « Dans la plique longue parfaite, l'appogiature prenait le tiers de la valeur de la note, et dans la plique longue imparfaite.

cipi. > (Francon, apud Gerr., Script., t. III., p. 61 (699) « Plica ascendens quædam quadrangularis figuratio solum tractum gerens a parte destra ascendente. > (Francon, texte de J. de Morsyr.)—« Ascendendo unum solum retinet tractum. » (Amotore, Ms. 1136. — On trouve un exemple de plique ainsi marquée, sur le mot per, de l'Aguas fili l'inginis. Le bémol placé un peu à gauche de la sole ma laisse même aucun doute sur l'intervalle que représente ici le pli. On rencontre dans l'Ascanda d'autres exemples de pliques indiquées par un seul trait en haut.

(700) « Magis proprie duos quorum dexter losses est sinistro; propter illos duos tractalus nomes plica habere meretur. » (Francox, texte de J. »

MORAVIE.)

(701) a Longa vero descendents similiter due habet tractus, sed descendentes, dextrum, ut prisolongiorem sinistro. (Francon, ibid.)

(702) c Plica brevis ascendens est que habet duo tractus ascendentes, sinistrum tamen longiorem dextero. » (Francon, ibid.)

(703) c Descendens vero brevis dues tractas habet descendentes, sinistrum longiorem. a (Falsen,

ibid.)
(704) ( Et nota istas plicas similem habere prostatem et similiter in valore regulari quemadmodus
simplices supradictæ. > (Francon, texte de J. &
Moravie.)

la moitié (703). Les auteurs n'expliquent pas d'une manière précise la valeur de la plique dans la brève, mais il semblerait résulter d'un passage de Marchetto de Padoue qu'elle était dans la même proportion que dans la longue (706).

POI

• Ce qui distinguait la note pliquée de deux notes liées de même valeur, c'est la manière dont elle s'exécutait (707). Suivant l'auteur de notre ciuquième document inédit (708), et suivant Aristote (709), elle so formait par un mouvement de l'épiglotte, subtilement exécuté avec répercussion du gosier. Marchetto dit qu'elle se faisait avec la voix de fausset ou de tête, qui ne ressemble pas à la voix pleine ou de poitrine (710). » ( Hist. de l'harm. au moyen age, par

DE COUSSEMAKER, pp. 191-193.)

PODATUS. — Signe de notation neumatique. Signe composé, au moyen duquel on exprimait des groupes de sons liés. La ligature de seconde, de tierce, de quarte et même de quinte ascendante, se notait par un signe appelé podatus. C'était le plus ou moins de développement du trait calligra-

phique qui révélait à l'œil la nature de l'intervalle ascendant. (Th. NISARD., Revue du monde catholique, Etude sur la musique re-

ligieuse, III.)

POINT. — Le point est l'élément originaire de la notation. C'est la note. De la lo mot contrepoint, contraction de punctum contra punctum. C'est dans ce sens qu'il faut entendre les textes suivants des statuts anciens de l'ordre des Chartreux, 1<sup>re</sup> part., cap. 39, § 1: Si ea, quæ cantando delectationem afferunt, amputentur, ut est fractio et inundatio vocis, et geminatio puncti, et si-inilia, quæ potius ad curiositatem attinent, quam ad simplicem cantum.

Et le § 4 : Punctum nullus teneat, sed cito dimittat, post punctum bonam pausam

faciat.

Punctum est donc la note, et la fraction de la voix, fractio vocis (voix, la voix est peu!-être ici la syllabe), de mêmo que son, extension de la voix, inundatio, produisent une note redoublée, ou mieux, un accouplement de notes, geminatio vocis, sur la manue syllabe. Et c'est ce que les mêmes statuts, § 5 du chapitre 50, exigent dans la lec-

(705) « Habet autem omnem potestatem, regulam et naturam quam habet perfecta longa, nisi quod in corpore duo tempora tenet et unum in membris... Est plica impersecta in forma persectæ similis, sed regulam impersectæ tenet et naturam, et continet ARISTOTE, MS. 1136.) — Voici comment ce passage est rapporté par J. de Muris : « Et dicit Aristoteles quod si sit plica longa perfecta, duo tempora tenet in corpore, aliud in nembris, id est in plica vei inflexione; sivero fuerit longa imperfecta, unum tempora tenet in corpore, aliud in membris, d'Sacculare. pus tenet in corpore, aliud in membris. > (Speculum

mussice, lib. vii, cap. 22.)
(706) (Si autem plica fuerit brevis et in deorsum, dicimus quod, si de tempore perfecto cantabitur, tertia pars ipsius brevis plicabitur in deorsum usque ad sequentem distantiam. (MARCHETTO, apud GERS., Script., t. III, p. 181.) (Si autem plica fuerit in tempore imperfecto, tunc quarta pars

ture de l'épître et de l'évangile, où il faut faire un accouplement de deux notes, geminatio puncti, sur une interrogation, un mot hébreu ou un monosyllabe: In monosyllabis vel barbaris dictionibus debet in fine gemi-nari punctum, cum fit interrogatio, tam in epistola quam in erangelio.

C'est toujours dans le même sens qu'il faut interpréter le texte suivant : Semper in psalmodia punctus et pausa teneantur. (In Institut. Patrum de modo psallendi, apud THOMAS. In Appendic. ad Respons. S. Greg., p. 443.) Ainsi la note et la pause doivent toujours être observées dans la psal-

modi**e.** 

De la le mot punctatim, qui veut dire sur une même note, eodem tenore, savoir saus modulation, comme dans la prescription suivante: Volumus, quod in ipsa deinceps Ecclesia secundum ordinem Parisiorum Ecclesiæ per libros, quos eidem Ecclesiæ dedimus, divinum officium celebretur, punctatim videlicet atque tractim. (Charta Caroli II, regis Siciliæ ann. 1304, ap. Ughellum, Ital. sac., t. VII, p. 897.) C'est là ce qu'on a appelé en France la recitation directanée, qui a lieu punctatim et tractim.

Punctatim psallendo Deo cantentque morose. (Stat. antiq. Canonic. Regular. ap. R. Duellium. t. 1 Miscell., p. 86.)

Semper unus levet psalmos, et punctatis (pout-être punctatim), sine syncopa legant psalmos ac lectiones. (Statut. Valent. eccles. inter Concil. Hisp., tom III, p. 511.)

Nous pouvons donc conclure que le mot punctum, point, signifiait note, d'où est venu le vieux mot français, ponctoier, c'est-

à-dire, multiplier les notes.

Le glossaire de Du Cange nous a fourni les textes précédents, sans toutefois les avoir éclaireis comme nous espérons l'avoir

- On compte encore : le point de perfeetion, c'est-à-dire celui qui persectionnait la brève en lui donnant la valeur de trois temps au lieu de deux, puisque la mesure ternaire était plus parfaite que la mesure binaire. — Le point d'imperfection que l'on mettait avant une ronde suivie d'une longue, et alors il ôtait à la longue une de ses

ipsius plicabitur modo prædicto, si fuerit brevis

si longa, sui ultimi temporis quarta pars. ) (1bid.) (707) e IJbi sciendum quod plica fuit inventa in cantu, ut per ipsam aliqua similia dulcius profe-rantur, quod fuerit ad constituendam perfectiorem scilicet harmoniam. > (MARCHETTO, t. III, p. 181.)
(708) « Debet formari in gutture cum epi-

glotto. i

(709) c Fit autem plica in voce per compositionem epigletti cum repercussione gutturis subtiliter in-

clusa. > (Ms. 1136.)

(710) è Plicare autem notam est prædictam quantitatem temporis protrahere in sursum vel in deorsum cum voce ficta, dissimili a voce integre prolata.» (GERR., Script., t. tll, p. 181.) — La plique auraitelle eu du rapport avec le Jodeln ou Jodler des Tyroliens? On serait tenté de le croire, d'après l'explication de Marchetto. 🕨

six parties. — Le point de division, qui fnisait la séparation des notes. On le mettait dans le temps parfait devant une ronde, suivie d'une brêve ou carrée, et alors cette carrée ne valait plus que deux temps. Le point d'augmentation, qui augmente la note de la moitié de sa valeur. C'est le seul que nous ayons conservé. - Le point de translation, qui était le transport de la valeur d'une note à une autre, laquelle était quelquefois assez éloignée. — Le point d'altération, qui placé entre deux rondes placées elles-mêmes entre deux brèves ôtait un temps à chacune de ces deux breves. — Dans le plain-chant gallican de Chastelain, Lebeuf et autres, un point placé à côté de la note pénultième indiquait que la périélèse ou circonvolution devait être faite sur cette note.

POR

POINT D'ORGUE. — Ce point est figuré par un C renversé au-dessus ou au-dessous des lignes avec un point au milieu, de manière à présenter le point à la note qu'il frappe. Il est appelé point d'orgue parce que le son doit se prolonger pendant un

certain temps.

POLYCÉPHALE. — « Sorte de nome pour les flûtes en l'honneur d'Apollon. Le nome polycéphale fut inventé, selon les uns par le second Olympe Phrygien, descendant du fils de Marsyas, et selon d'autres, par Cratès disciple de ce même Olympe. »

POLYMNASTIE ou POLYMNASTIQUE.

— « Nome pour les flûtes, inventé, selon les uns, par une femme nommée Polymneste, et selon d'autres, par Polymnestus, fils de Mélès Colophonien. » (J.-J. Rousseau.)

POLYPHONIE. — Harmonie à plusieurs

parties.

POMPE — « On appelle ainsi la partie d'un soufflet par laquelle on aspire l'air, pour l'introduire dans un réservoir, où il est comprimé par un poids qui en détermine la densité. » ( Manuel du facteur d'orgues; Paris, Roret, 1849, t. III, p. 571.)

PONCTOIER. — Vieux mot qui signifie varier et multiplier les notes dans le chant; de punctum, point, type primitif de la note

musicale.

Tu chantes has et rudement, Que Dex escoute doucement, Plus que celui qui se contoie, Qui haut organe et haut pontoie. (Mirac. mss. B. M. V., lib. 11.)

Ce qui veut dire que le chant simple est plus agréable à Dieu que le chant orné et

compliqué.

PÓNCTUER. — « C'est, en terme de composition, marquer les repos plus ou moins parfaits, et diviser tellement les phrases qu'on sente par la modulation et par les cadences leurs commencements, leurs chutes et leurs liaisons plus ou moins grandes, comme on sent tout cela dans le discours à l'aide de la ponctuation. » (J.-J. ROUSSEAU.)

PORTRE. — On appelle portée, et anciennement on nommait pattée, la réunion des quatre lignes sur et entre lesquelles on écrit le plain-chant. Au commencement de la portée doit se trouver la clef, et à la fin, quand il y a lieu, le guidon. Pour la musique d'orgue, on se sert de deux et quelquefois de trois portées, l'une pour la main droite, l'autre pour la main gauche, la troisième pour la partie de pédale exécutée, comme ce nom l'indique, avec les piels, mais ici, chaque portée doit avoir cinq lignes ainsi que pour la musique ordinaire.

POS

J.-S. Bach a plusieurs morceaux écrits sur trois portées et dont la troisième partie est aussi travaillée que les deux autres.

PORTER L'INTONATION, PORTER L'AX-TIENNE. — Un chantre va porter l'antienne, ou l'intonation de l'antienne au chanoine ou au dignitaire dont le tour va venir d'entoner un chant. Rem cantandam alicui pracinere, dans Du Cange. Ordo Cluniac., Bernardi monachi, part. 1, cap. 14: Est auten armarti portare abbati omnes cantus, quoi ipse cantat aut incipit.

Le chantre ou le préchantre faisait souvent les fonctions de bibliothécaire, armarius. Udalricus, lib. 111, Consuet. Cluniac., cap. 10: Pracentor et armarius: armari nomen obtinuit, eo quod in ejus manu sold esse bibliotheca, quæ et in alio nomine armarium appellatur. (Voy. Du Cange, au mil

Armarius.)

De là est venue l'expression proverbisle: Porter une antienne, c'est-à-dire aller donner un avertissement à quelqu'un, ou lui apprendre une nouvelle plus ou moins déss-

gréable.

PORTE-VENT. — « Il y en a de deux espèces: ceux qu'on nomme grands porte-vent de bois, qui amènent le vent aux sommiers, et les petits porte-vent qui conduisent le vent du sommier aux tuyaux de montre et à tous ceux qui sont postés. » (Manuel du facteur d'orgues; Paris, Roret, t III, pp. 571, 572.)

PÓSAUNE. — « C'est le nom que les Allemands donnent au jeu que nous appelons bombarde de seize pieds et de trente-deux pieds. Quelquefois ils le donnent aussi à la trompette de pédale. Le posaune de trente-deux pieds preud souvent le nom de contre-posaune ou gross posaune, grober posaune, grober posaune matersatz. Lorsque le Buoposaune s'applique à la trompette, c'est pour en désigner une dont le diapason est plus large que celui de la trompette ordinaire. » (Manuel du facteur d'orgues; Paris, Rorei, 1849, 1. 111, p. 572.)

POSITIF. — « On nomme ainsi un bullet d'orgue plus petit que le grand buffet et separé de celui-ci; il est posé sur le devant. Le nombre et le diapason de ses jeux soat ordinairement moindres que ceux du grand orgue. Quelquefois le positif n'est point posé séparément dans un buffet particulier, sur le devant du grand orgue; mais on le met ou dans le soubassement du grand buffet, ou on place le sommier au niveau du grand sommier. » (Manuel du facteur d'orgues; Paris, Roret. 1849, t. III, p. 572.)

POSTCO MMUNION. - Antienne qui se

chante après la communion de la messe, et qu'on appelait autrefois ultima oratio ad complendum. (WALAFRID STRABO, De reb. eccl., cap. 2.) Saint Bernard dit, dans son Traité du chant, que plusieurs de son temps avaient confondu les antiennes de la postcommunion avec les répons : In multis etiam historiis postcommuniones ab iis, qui simplicitatem cantus ignorant antiphonarii, pro responsoriis appositas invenimus. (Ap. Du CANGE.

POSTLUDE. - Comme son nom l'indique, c'est un morceau que l'organiste joue à la conclusion de l'office. C'est ce qu'on appelle

la sortie.

1953

POST-SANCTUS.—C'est une oraison qui se dit, dans le rite mozarabe, aux messes solennelles. Sequitur deinceps quarta (leg. quinta) oratio vocata post-sanctus, cujus initium solet esse, YERE SANCTUS, YERE BENEDICTUS. (In Ordine offic. goth., t. III Concil. Hisp.,

p. 266.

PRÉCENTEUR, PRÉCHANTRE. que des membres du clergé remplissaient eux-mêmes les fonctions de chantre, elles étaient réparties dans un ordre hiérarchique qui indiqueit le rang et l'emploi de chacun d'entre eux. Le chœur des chantres était présidé et dirigé par un principal dignitaire, connu sous plusieurs dénominations désignant la même charge. On l'appelait indifféremment le chantre par excellence, cantor; préchantre, præcentor; archichantre, archicantor; primicier, primicerius; capiscol, ca-piscolus, de caput chori, et grand chantre. « Le chantre, dit saint Isidore, est celui dont la voix chante en mesure. Il y en a de deux espèces dans l'art musical : le précenteur (préchantre) et le succenteur (souschantre). Le précenteur fait le premier partir sa voix dans le chant, et le succenteur se met à la suite et lui répond en chantant. On appelle concenteur (co-chantre) celui qui chante d'accord avec d'autres; mais celui qui détonne et ne chante pas juste ne sera ni chanteur, ni concenteur: Cantor vocatur, quia vocem modulatur in cantu. Hujus duo genera dicuntur in arte musica.... præcentor et succentor : præcentor scilicet qui vocem præmittit in cantu, succentor autem qui subsequenter canendo respondel. Concentor autem dicitur, quia consonat: qui autem non consonat nec concinit, nec cantor nec concentor erit. > (Apud Genbert., De cantu et musica sacra, t. 1", p. 303.)

Les attributions du préchantre étaient importantes et supposaient un mérite distingué dans l'ecclésiastique investi de cette charge. Il devait, au moins dans les fêtes solennelles, commencer les psaumes et les antiennes, et donner le ton au chœur. En tout temps, c'était à lui à prescrire aux autres ce que chacun devait chanter; à régler l'office divin et à tout disposer pour cela ; à expliquer, dans les cas douteux, le sens des rubriques; à composer les hymnes, les séquences, les lecons, d'après les histoires des saints, pour l'usage du chœur et le besoin du service divin, et autres choses sem-

blables, qui ne pouvaient être faites que par un homme fort instruit : Præcentoris erat, saltem diebus solemnioribus, psalmos et antiphonas inchoare et intonare, et omni tempore quid euique cantandum aliis præscribere; divinum officium ordinare et disponere, rubricarum sensum in dubiis explicare; hymnos, sequentias, lectiones ex historiis sanctorum ad usum chori componere, et similia præstare, quæ non nisi per virum eruditum fieri poterant. (Ibid., t. 1", p. 306.)
C'est de Lui, dit Hugues de Saint-Victor,

PRE

que dépendent les acolytes, les exorcistes. les lecteurs, et les psalmistes ou chantres. C'est lui encore qui indique aux clercs leur fonction, veille à leur bonne conduite, règle le chant de l'office, et détermine quel clerc doit dire les leçons, les bénédictions, les psaumes, les chants de louange, l'offertoire et les répons : Ad primicerium pertinent acolythi, exorcista, lectores, atque psalmista, id est cantores. Signum quoque dundum pro officio clericorum, pro vita honestate, et officium cantandi, peragendi sollicite lectiones, benedictiones, psalmos, laudes, offertorium et responsoria quis clericus dicere de-beat. L'école (ou collége) des chantres, dit Onuphre, avait à sa tête, dans Rome, un préset appelé primicier, et, ailleurs, prieur de l'école des chantres, lequel jouissait d'une grande autorité et d'une extrême considération. Il choisissait dans les meilleures familles les jeunes gens qui se destinaient au chant, les faisait instruire à la lecture des Livres saints et aux bonnes mœurs: Hæc schola habebat magnæ in urbe dignitatis et existimationis præsectum, qui primicerius. alids prior scholæ cantorum vocabatur: cujus opera optimi juvenes selecti in cantu, lectione sacrorum librorum, et optimis moribus insti-tuebantur. (Ibid., p. 307.)

On voit ici l'origine du titre de chantre, qui est encore aujourd'hui une dignité canoniale dans plusieurs chapitres cathédraux de l'Eglise de France, et l'une des sources du pouvoir revendiqué plus tard, avec plus où moins de fondement, par le

clergé sur l'enseignement public.

(L'abbé A. Arnaud.) Précenteur. - Synonyme de préchautre : Pracentor. Lebrun-Desmarettes, parlant de Saint-Maurice de Vienne, dit : « Les chanoines y ont la chasuble et l'aumusse par-dessus (comme à Rouen en hiver); et le précenteur, le chantre, le capiscol ou scolastique, et le maître du chœur y sont représentés avec de longs bâtons (comme des bourdons) pour marque de leurs dignités ou fonctions. » (Voyages liturg., p. 8.) Le même auteur dit encore en parlant de Saint-Jean de Lyon: « Le précenteur est à la première place du côté de l'épître, et le chantre à la première place du côté de l'évangile, proche le cru-cilix, ayant leurs bâtons d'argent à côté d'eux. » (1bid., p. 54.)

Quant à l'origine du mot præcenter, voici ce que dit Grandcolas : « Marie, sœur de Moïse, formoit un chœur avec les autres semmes, chantant la première, et les autres **DICTIONNAIRE** 

lui répondoient en répétant ce qu'elle avoit chanté: Sumpsit Maria tympanum in manu sua, egressaque sunt omnes mulieres post eam cum tympanus et choris, quibus pracinebat, dicens: Cantemus Domino gloriose..... (Exod. xv, 20); où l'on voit qu'au son de l'instrument qu'elle avoit en sa main, elle chantoit la première, pracinebat; et c'est de là qu'est venu le nom de pracentor, qu'on donne à celui qui chante le premier en chœur; et succentor étoit celui qui répétoit en chantant après. » (Commentaire historique sur le Bréviaire romain; Paris, in-12, 1727, tom. 1", p. 104 et 105.)

— On lit dans le Martyrologe de l'Eglise d'Orléans, arrêté en l'année 1623, et signé de tous les chanoines capitulaires: In festis annualibus cantor præcinit in utrisque Vesperis, Matutino et Missa: succentor vero induplicibus; et deesse non possunt officio nisi de licentia capituli. Le chantre et le souschantre en prêtoient serment à leur réception. (Cité dans les Voyages liturgiques,

p. 192.)

- Missarum ac totius officii divini cantum apprime scire, eumdemque tam in choro quam extra chorum secundum præscriptum proprii missalis, breviarii ac ordinarii normam dirigere, invitatoria, antiphonas, nec non psalmos, responsoriorum versus, hymnosque canture, vel saltem incipere ac præintonare; psalmodiam item, vel nimis elevatam, vel nimis depressam ad ordinarium tonum reducere, ac discordantes ad concordiam revocare. Ejusdem psalmodiæ pausas convenientes juxta qualitatem ac festorum solemnitatem ordinare; eos qui in choro aliquid vel extra chorum cantaturi sunt congruo tempore præmonere, ne vel ipse vel alius in aliquo erret, aut tempus præveniat aut cunctetur. (Rit. eccl. Laudunensis, part. 1v, c. 1.)

Dans Du Cange: Le concentor est donc le chef de chœur, celui qui fait concorder les

deux côtés du chœur.

PRÉCHANTRE, PRÉCENTEUR, PRINCHANTRE.— In chartu ann. 1469. Ex Chartul. 21 Corb., fol. 132 v°. Vénérable personne maistre Nicole de Conty, docteur en décret, princhantre et chanoine d'Amiens.

Præcentoria. — Dignitas præcentoris, apud Arnulphum Lexoviensem, in Epist., p. 50; et in charta ann. 1332, in Tabull. Gellon.

Endem.

Præcentura dicitur apud Hugonem Flaviniacensem, p. 261. Charta Evrardi Ambianensis episcopi, ann. 1218, qua præcentoriam erigit in sua Ecclesia: Sic autem distincta sunt dictorum personatuum (cantoriæ et præcentoriæ) officia. Præcentor proximum stallum post decanum, cantor proximum stallum post præcentorem habebunt. Præcentor in superiori stallo canonicos installabit, cantor in inferiori. Uterque dabit regimen duarum scholarum cantus. Jurisdictio puerorum communis erit utrique. Communi consilio recipient in choro pueros. Uterque poterit ejicere delinquentem; ejectus ab uno non introducetur ab alio, nisi ejicientis satisfecerit arbitrio. Præcentor audiet a

pueris id quod debent cantare. Cantor etiam pro excessibus suis verberabit. Præemtr et cantor simul regent ehorum in Nativitate Bomini, in Epiphania, in Pascha, in Ascensione, in Pentecoste, etc. In aliis duplicibus cantor cum uno de canonicis reget chorum in ordinibus, in consecratione Chrismatis, in benedictionibus abbatum. Præcentor chorum regei in synodo. Prima dies est præcentoris; ecunda cantoris. Præcentor officium anni prenuntiabit, et in iis omnibus, si alter absau fuerit, ille qui præsens erit supplebit defectum. Cantoris erit scribere tabulam cantorum, etc.

De officio præcentoris agunt præteres statuta Ecclesiæ Leichefeldensis in Monastico m

glic., tom. III, p. 241.

Voir dans le livre de M. A. de La Fage, intitulé De la reproduction des livres de planchant romain, des détails curieux sur les fonctions des préchantres, avec celles des autres dignitaires qui dépendaient du premier, p. 58 et suivantes.

Præcentorissa. (La même dignité conserée aux femmes) in monasteriis sanctimonialium, ex charta anni 1420, in Tabul. S. Vict. Massil. (de Saint-Victor de Marseille).

Præcentria, in monasteriis sanctimonialium. Vide Statuta ordinis de Sempringham, p. 767.

Præcentrix, eodem sensu, in sententia arbitrali ann. 1221, inter archiepisc. Arelat. capitulumque et monasterium S. Cæsarii ex schedis præs. de Mazaugues: Juracerunt S. cellararia et Florentia sacristana, et Bermgaria præcentrix in animas ipsius abbatisse et conventus.

(Ap. Du Carge.)

Cantrix (cantorina), dignité de chantre conférée aux femmes. C'est celle qui impose le chant, et qui préside aux cantatrices dans les couvents de religieuses. Ap. Du Cange. Petrus Abælardus, p. 155: Cantrix toti choro providebit et divina disponet officia, et de doctrina cantandi vel legadi magisterium habebit, et de eis quæ ad scribendum pertinent vel dictandum, etc. Vide Vitam B. Margaritæ Hungariæ, cap. 65 et Revelat. S. Gertrudis, lib. 1, cap 4; lib. v,

PRÉFACE. — Cette partie de la messe est ainsi appelée parce qu'elle précède le sacrifice, la consécration, dont elle est une préparation. De là vient qu'Alcuin dit: Huc usque prafatio, id est, pralocutio et allocutio populi, hinc sequitur exhortatio, sur sum corda. (lib. de div. officiis) et Ugutio: Prafatio, quod practinitur ante sacramentum corporiet sanguinis Christi. Plusieurs auteurs font remonter l'usage de la préface jusqu'sur apôtres. Le chant de la préface est un des plus majestueux de la liturgie. Ce doit être aussi un des plus anciens. Mais on ne peut se permettre aucune conjecture à l'égard de son origine.

« Les Grecs n'ont qu'une préface. Les Latins en ont eu, depuis le vi siècle jusque vers la fin du xi, de différentes presque pour toutes les fêtes, dans lesquelles on marquait en peu de mots le caractère du mystère ou de la fête, pour les actions de graces

que l'on vouloit rendre à Dieu Mais vers le xi' siècle, toutes ces préfaces furent réduites à dix, qui sont dans tous les plus anciens Sacramentaires, et qui sont marquées dans une lettre attribuée au Pape Pélage, prédécesseur de saint Grégoire, qui est citée par le Micrologue, et insérée dans toutes les collections de Burchard, d'Ives de Chartres, d'Anselme et de Gratien. » (Cata-logue des Mss. de M. de Cambis-Velleron; in-5°, p. 43; Avignon, L. Chambaud, 1770.) PRELUDE. — Le prélude est, comme son

nom l'indique, un morceau d'une certaine étendue qui varie suivant les circonstances, et qui sert d'introduction ou de préparation. à d'autres morceaux, à une pièce, etc. Il y a eu un temps où ce que nous nommons ouverture n'était qu'un prélude. Il est vrai que l'ouverture n'avait pas alors les développements qu'on lui a donnés depuis.

Lorsque les premiers compositeurs de musique instrumentale du xvi siècle, après s'être exercés dans le genre de composition appelé alla mente, se dégoûtèrent de ce style, ils essayèrent de composer des morceaux plus réguliers, qu'ils destinèrent à servir comme de préface à d'autres plus étendus, et ils produisirent ainsi une grande quantité de préludes, de ricercari, sorte de pièce fort recherchée dans ses combinaisons. Les organistes les imitèrent; eux aussi firent des préludes, des ricercari, et l'on a fini par nommer préludes, non-seulement les morceaux qui sont joués sur l'orgue au commencement de la cérémonie, morceaux appelés aussi entrées, mais encore ceux que l'orgue fait entendre entre les versets d'une hymne ou à la sin des psaumes, et qui étaient beaucoup mieux désignés par le nom d'interludes. M. Fétis a donné d'excellents avis sur la manière de jouer les préludes. On

nous saura gré de les transcrire :
« Il ne suffit pas que les préludes de l'organiste soient dans le ton de la pièce de plainchant à laquelle ils servent d'introduction; il faut encore qu'ils se terminent de manière à être en rapport avec la note par laquelle le chant commence. Pour cela, il faut avoir égard aux faits suivants : 1° La plupart des prèces de plain-chant du premier ton commencent par la finale ou par sa tierce; l'organiste duit terminer dans ce cas en ré mineur, ou à la tonique du ton adopté dans son église. — 2º Lorsque le chant commence par la dominante de ré mineur ou du ton en usage dans l'église, l'organiste doit finir le prélude sur la dominante de ré mineur. -3 Les mêmes règles sont applicables au deuxième ton. — 4º Les préludes du troisième ton doivent toujours se terminer en mi mineur, parce que les chants de ce ton commencent bar mi on bar sol. — 2. Quelques chants du quatrième ton commencent par la tierce au-dessous de la finale; pour ceux-là, le prélude de l'organiste doit se terminer en la mineur. D'autres commencent par la tinale même; dans ce cas, le prélude doit terrir en mi mineur. Enfin le plus grand nombre des chants de ce ton commence par

la note au-dessus, ou par la note au-dessous de la finale; pour ceux-là, le prélude doit finir en la mineur, et l'organiste doit donner immédiatement l'accord parfait de ré mineur, quand il n'y a pas de serpent pour donner le ton. — 6° La plupart des chants du cinquième ton commençant par la finale, le prélude doit se terminer en fa, ou en ut, si le ton est transposé. — 7º La plupart des chants du sixième ton commençant par la finale, le prélude doit être terminé en fa. — 8° Le plus grand nombre des chants du septième ton commençant par la dominante. le prélude se termine en ré majeur ; pour ceux qui commencent par la finale, le pré-lude finit en sol. — 9 Les chants du luitième ton qui commencent par la finale exigent la terminaison du prélude en sol. Quelques-uns commencent par la note audessous de la finale; le prélude doit finir alors en ut, pour donner immédiatement l'accord de fa, s'il n'y a pas de serpent au chœur. » (Méth. élém. de plain-chant, p. 32.)
PRÉLUDER. — « C'est en général chanter

PRE

ou jouer quelque trait de fantaisie irrégulier et assez court, mais passant par les cordes essentielles du ton, soit pour l'établir, soit pour disposer sa voix ou bien poser sa main sur un instrument, avant de commen-

cer une pièce de musique.

« Mais sur l'orgue et sur le clavecin l'art de préluder est plus considérable. C'est composer et jouer impromptu des pièces chargées de tout ce que la composition a de plus savant en dessin, en fugue, en imitation, en modulation et en harmonie. C'est surtout en préludant que les grands musiciens, exempts de cet extrême asservissement aux règles que l'œil des critiques leur impose sur le papier, font briller ces transitions savantes qui ravissent les auditeurs. C'est là qu'il ne sussit pas d'être bon compositeur, ni de bien posséder son clavier, ni d'avoir la main bonne et bien exercée, mais qu'il faut encore abonder de ce feu de génie et de cel esprit inventif qui font trouver et traiter sur-le-champ les sujets les plus favorables à l'harmonie et les plus flatleurs à l'oreille. C'est par ce grand art de préluder que brillent en France les excellents organistes, tels que sont maintenant les sieurs Calvière et Daquin, surpassés toutefois l'un et l'autre par M. le prince d'Ardore, ambassadeur de Naples, lequel, pour la vivacité de l'invention et la force de l'exécution, efface les plus illustres artistes, et fait à Paris l'admiration (J.-J. ROUSSBAU.) des connaisseurs. »

Préluder. — Jouer un prélude sur l'orgue ou le piano. Quelquefois le mot préluder s'entend dans le sens d'improvisation.

PRESTANT, « du latin præstare, qui signitie etre devant, parce que ce jeu est ordi-nairement place sur le devant; d'autres, traduisant ce mot par l'emporter sur, prétendent qu'on a donné au prestant le nom qu'il porte, parce qu'il l'emporte sur les autres jeux par la place qu'il tient dans l'échelle générale des sons, ce qui fait que ne s'élevant au-dessus ni ne descendant au-des-

sous des sons appréciables, on 16 choisit de préférence pour faire la partition. Dans les orgues d'Aliemagne, c'est la même chose que le principal de quatre pieds. » (Manuel du facteur d'orgues, Paris, Roret, 1849, t. Ill,

pp. 573, 574.)

PREVOIR. — Faire prévoir aux enfants de chœur les leçons qu'ils avaient à chanter à l'office était un usage qui se liait étroite-ment à celui admis dans plusieurs églises de chanter de mémoire. On entendait, par cette expression, faire repasser d'avance aux enfants ou aux clercs la partie de l'office qu'ils avaient à chanter, comme qui dirait voir avant. Ut autem specialim et diligenter cuncta compleantur, statim post capitulum lectiones audiantur, dit le Rituel de Rouen. C'était le maître des écoles qui étoit chargé du soin de faire prévoir les leçons ou de les faire recorder, ce qui revenait au même. (Voyag. liturg., pp. 356 et 393.) Ainsi, le samedi saint à Saint-Lô (S. Laudus) de Rouen, après l'office de Sexte, on prévoyait les lecons et prophéties afin de n'y point faire de fautes. (*Ibid.*, p. 403.)

Prévoir est ce qu'on appelait AFFIRMARE (ou firmare) GANTUM, PSALMOS, etc. Id quod canendum est in ecclesia prævidere et prius in eo sese exercere. (S. WILHEL. Constit. Hirsaug., cap. 89.) Et hoc subnotandum est, quia nemo cantat in claustro in festis duodecim lectionum, quæ apostolis feriantur, nisi fratres illi, qui notati ad Graduale, vel Alleluia. Isti quidem ante Primam prædictum cantum ad invicem affirmare possunt, suppressa tamen voce. Quod si Prima in tantum acceleratur, ut brevitas spatii illud non patiatur, tum quidem in vestiario, quando se albis induunt, eundem cantum, audiente armario, prævide-

bunt. (Ap. DU CANGE.) PRIÈRE. — On donne le nom de *prière* à certains morceaux courts, d'un style doux, grave, onclueux. Le Nouveau Journal d'orgue de M. Lemmens en contient quelquesunes d'une mélodie touchante et d'une trèsélégante et très-pure harmonie. Je recommande surtout celle qui est en mi majeur dans une des premières livraisons.-Haydn, Beethoven ont aussi mis de fort belles prières dans certains morceaux de musique instru-

mentate.

PRIMICIER. — Au nombre des fonctions ecclésiastiques on a compté, dès les temps anciens, le primicier, qualification donnée au premier des chantres ou préchantre. Le mot de primicier, primicerius, vient de primus in cera, le premier sur le catalogue de cire, parce que c'était autrefois sur un tableau de cette sorte qu'étaient inscrits les chantres, usage qui subsistait encore, au siècle dernier, dans l'Eglise de Laon. D'a-près le livre 1º des Décrétales, titre 25°, ce dignitaire prenait rang immédiatement après les vicaires des évêques, et saint Isidore décrit en détail sa fonction dans les églises cathédrales. Dans le privilège que le Pape Léon IX donna à l'autel du monastère de Saint-Arnoul de Metz, pour les messes qui devaient s'y célébrer, le primicier est parmi

les prêtres désigné le premier, avant le doyen et le premier chorévêque, et dom Mabillon pense que c'était un honneur accordé au chef des chantres : distinction qui s'explique facilement dans une église qui cultivait, depuis le règne de Charlemagne, la musique avec tant d'éclat. Le primicier était quelquefois appelé aussi le grammairien, dénomination qui tirait son origine de la surveillance qu'il exerçait sur l'érole où l'on enseignait la grammaire, c'est-à-die les lettres humaines. (Genbert, De contuct

musica sacra, t. 1", p. 306.)
Pierre, évêque d'Orviéto, dans sa Vie de Pape Léon IV, fait remonter au temps de ce Souverain Pontife, c'est-à-dire au milieu du 1x° siècle, l'institution du primicérial à Rome. Parmi les travaux de ce Pape, il compte la création d'une école des chantres, qui était commune pour les églises de cette ville. C'est de cette école ou collège qu'étaient tirés les chantres dont on avait besoin pour les stations, les processions, et les fêtes principales des églises de la cité: est ils vivaient en commun, et avaient à leur tête un prélat appelé primicier. C'était slore une grande dignité, ce titulaire étant le chef de tout le clergé qui était soumis à sa direction. Dans cette école, les jeunes gens se formaient au chant, à la lecture et aux bonnes mœurs. C'est de là que se répartit dans les églises cathédrales de l'univers l'office et la dignité de primicier: Ideoque fuit ordinata schola cantorum, que fuit communis in Urbe, quia sequebantur ex schola stationes, processiones, et festa principalis ecclesiarum Urbis: vivebant enim in communi, et habebant primicerium in prælatum. Et eral tunc hæc magna dignitas in Urbe, quoniam caput erat tolius cleri, el quasi rector: d'in hac schola informabantur juvenes in cantu. !! in lectione et in moribus. Hinc vero in eccle siis cathedralibus processit per mundum primicerii dignitas seu officium, elc. (Ibid. p. 294.) Dans les temps modernes, quelques primiciers furent, à Rome, décorés de la mitre épiscopale, et devinrent assistants au trône pontifical, glorieuse récompense d'un office qui avait jeté un si grand lustre sur le culte catholique. (Ibid.)

Le rite grec avait deux primiciers, assic tes des domestiques, officiers intermédiaires entre eux et les simples chantres, et les primiciers chantaient aussi l'office. Le premier commandait, et donnait le signal du chant dans l'église : Duo primicerii stant cua domesticie, ipsique etiam cantant. Prosisu imperat, et signum dat psalmodia tempere is

catholica Ecclesia. (Ibid.)

Autrefois, dans l'Eglise de France, best. coup de chapitres cathédraux avaient un fre micier, investi d'une grande autorité, post donner une forte impulsion à la direction du chant liturgique. Il était chargé des conserver les saines traditions, de le right suivant l'importance des sêtes, de disciri ner le chœur, de veiller à l'instruction et à la bonne tenue des chantres, et le soin qu'.l mettait à remplir ces graves obligations

contribuait beaucoup à la splendeur du culte et à l'édification des peuples. Aujourd'hui cette dénomination n'existe plus en France, et les attributions qui s'y rattachaient appartiennent au chanoine chantre ou grand chantre, qui, par malheur, ne voit souvent dans cette distinction qu'un titre honorifique facile à porter. Les anciens primiciers ne pensaient pas ainsi de leur dignité; aussi les résultais étaient bien différents. (L'abbé A. ARNAUD.)

PRINCE. — On appelait ainsi, aux puys de musique, le personnage élu chaque année pour présider la solennité. Dans l'intéressant article que nous empruntons au savant Bottée de Toulmon sur les puys de palinods et de musique, on trouve des détails circonstanciés sur les fonctions et les obli-

gations du prince ou maître.

PRINCIPAL, « PRESTANT, REGULA PRIMA-DORFF, FONDS D'ORGUE, sont les noms que l'on donne, surtout en Allemagne, au jeu le plus important de l'orgue. On en fait les tuyaux en étain le plus pur et on en place les plus grands en montre. C'est une flûte ouverte dont le timbre varie considérablement, selon la place qu'elle tient dans l'orgue. Chaque clavier a son principal auquel on donne, ainsi qu'aux jeux qui lui sont annexés, une qualité de son différente des autres jeux de même espèce.

« La grandeur de l'orgue se détermine ordinairement d'après celle du principal; ainsi, par exemple, on dit un orgue de trentedeux pieds de celui qui a un principal de trente-deux pieds. Les anciens appelaient orgue entier celui de seize pieds, demi-orgue celui de huit pieds, et quart d'orgue celui de quatre pieds; mais de nos jours ces dénominations n'ont plus aucune signification. Lorsqu'on désigne un principal comme ayant vingt-quatre pieds, cela signifie ou que le jeu ne descend que jusqu'au fa, ou que les tuyaux au-dessous de ce fa sont placés dans l'intérieur. » (Manuel du facteur d'orgues; Paris, Roret, 1849, t. 111, pp. 574, 575.)

PROCESSION, en latin Chorea. Chorea signifie encore l'étendue du chœur, le tour des chapelles, ambitus chori, qui in variis capellis seu sacellis plerumque consistit (V. Du Cange), le mot de procession signifie un chœur ambulant, qui parcourt harmoniquement et en une sorte de cadence, les diverses parties de l'église, et dont les mouvements sont réglés par des rites, comme on l'a vu au mot Balen. Il est indubitable que les processions ont été instituées, soit pour imiler les mouvements des sphères célestes, soit pour rappeler les danses sacrées antiques, lesquelles à leur tour n'étaient autre chose qu'un symbole des concerts de la nature. Il est donc tout simple que les processions aient été toujours accompagnées de chants et qu'elles s'exécutent le plus souvent aux sons des instruments de musique.

(711) PETR. GREGORIUS, l. 1 Part. Can., tit. 20, can. 4.

Bordenave, dans sa vaste et savante compilation, a fort bien expliqué et l'origine des processions et les divers sens que l'Eglise a attachés à cette cérémonie. Nous lui emprunterons les passages suivants :

- « *Processio* n'est autre chose qu'une priere publique que fait l'Eglise en s'acheminant vers quelque saint lieu, et est ainsi appellée a procedendo et eundo in publicum, selon Grégoire (711) en ses Partitions du droict canon: Processio, quasi progressio, dit Durand (712), pour ce qu'une multitude de peuple, ordonné et rengé, marche en prieres avec le clergé, pour impétrer quelque grace. Quelques-uns nomment les Rogations et Letanies, Præcessiones, quod binos præcedendo bini longo ordine sequantur, a loco ad locum progrediendo, ac magna voce orando. Mais if vaut mieux retenir le mot processiones, puisque le commun en use, avec la saincte Eglise. »
- Les vrais docteurs catholiques orthodoxes prouvent par toute sorte d'authorités sacrées que l'usage des processions remoute à la plus haute antiquité. Ils disent que cette cérémonie tire son origine et procede de Dieu même, parce que Dieu n'est qu'une éternelle procession. Pareillement tout le cours de la vie de Jésus-Christ en ce monde est une belle procession. Si nous jetons les yeux sur la face de l'univers, nous verrons que tout est en procession : les cieux qui roulent sur nos testes, les saisons qui s'entrepoussent, l'air qui s'agite, l'eau qui coule, le feu qui est toujours mouvant, la terre qui change de face, la vicissitude ordinaire des choses humaines; tout cela est une roue qui procede et lournevire incessamment par la disposition et volonté de
- « La ceremonie des *processions* en la saincte Eglise est introduicte principalement pour nous rappeler cette verité, que nous sommes tous pelerins sur la terre, comme nos devanciers ont esté. Si bien que la procession n'est qu'un pelerinage raccourcy, et le pelerinage n'est qu'une procession; cellelà estant la plus parfaite letanie, où l'on contemple mieux le pelerinage de cette vie. Et de grâce, quand nous ne bougerions de nos licts, que faisons-nous à chaque moment. sinon un perpétuel voyage depuis nostre berceau jusqu'à nostre tombeau. Nous allons tous ce grand et general BRANLE: aussi bien les estoilles fixes, qui ne bougent de leur place que les planètes, à qui quelques-uns donnent des mouvements concentriques et excentriques entre ceux de leur propre sphere. Tournez le dos à la mort tant qu'il vous plaira, vous y allez comme les rameurs qui voguent en une galere, lesquels advan-cent où ils ont les epaules tournées. Nous ne sommes embarqués au port de la vie que pour surgir au port de la mort. Pour ce semble-t-il qu'à dessein l'on fasse commu-

<sup>(712)</sup> DURANTI, De rilibus Eccles., lib. 11, cap.

nément les processions autour des cloistres et cimetières, afin de nous apprendre et signifier qu'après avoir beaucoup rôdé et tournoyé sur la terre, nous tomberons dans la fosse, comme les eaux qui, après plusieurs destours serpentez, s'engouffrent dans les eaux de la mer. Enfin, tout autant que nous vivons, nous sonmes voyageurs et peterins devant Dieu, selon saint Paul (713),

PROLATION. — Deremos con el doctissimo Franquino: Prolatio est essentialis quantitas semibrevibus ascripta divisionem monstrans totius in partes propinquas. Que es, diziendolo mas claro con Pedro Aron, una cantidad de minimas consideradas y aplicadas a la figura semibreve. Y es de dos maneras, perfeta e imperfeta; la qual anezes de los escriptores praticos y compesitores, impropriamente es llamada mayor y menor..... Prolacion perfeta sera, quando hallamos en la composicion la semibreve, que vale tres minimas, Alia namque ternariam in semibrevi recipit sectionem, dividens ipsam in tres minimas; quam perfectam vo-

Quando pues la semibreve es del valor de tres minimas, segun los indicios, ansi antiquos como modernos, es un punto dentro de un circulo entero, o dentro de un semicirculo, como aqui vemos.



En qualquiera canto pues se hallare una destas dos señales, seremos avifados que la semibreve vale tres minimas, siendo perfeta

y que la minima altera.

Mas la prolacion imperfeta sera quando la semibreve valiere solamente dos minimas : oygan a Franquino : Alia binariam, duas tantum unicuique semibrevi minimas ascribens, hanc impersectam dicunt. El indicio cierto para conocer la prolacion imperfeta, es harto facil, pues se haze con la ansuncia (id est per privationem) del dicho punto. Perfectam prolationem (dize Gasorio) punctus Temporali signo inscriptus, declarare solet : imperfecta vero, desciente hujusmodi puncto, sacile consideratur : en esta manere:

faisans un pèlerinage processionel et une procession première. »

PROCESSIONNAL. -- Livre de chant qui contient les litanies et autres pièces que l'on chante d'ordinaire dans les processions. Ce livre est une des divisions de l'Antiphonaire, en ce qu'il renferme une des parties séparées de l'office contenu dans celui-ci.

PROLATION. — Nous dirons avec le trèsdocte Franchino Gaffori : prolatio, etc., etc., c'est-à-dire parlant plus clairement avec Pierre Aron, une quantité de minimes considérées et appliquées à la figure semibrève. Elle est de deux sortes parfaite et imparfaite, termes que les théoricieus et les compositeurs remplacent quelquelois improprement (714) par ceux-ci, majeur et mineur..... La prolation est parfaite, lorsque nous trouvons dans la composition la semibrève valant trois minimes.....(Voir le texte en regard.)

Quand la semi-brève vaut trois minimes, c'est, selon les règles anciennes et modernes, un point dans un cercle entier ou va demi-cercle comme ci-contre.

Donc en tout chant où se trouve un de ces signes nous sommes avertis que la semibrève vaut trois minimes, étant parfaite et que la minime s'altère.

Mais la prolation sera imparfaite lorsque la semi-brève ne vaudra que deux minimes. Qu'on écoute Fr. Gafori : alia, etc. L'indice certain pour connaître la prolation imperfaite est bien facile, elle se marque par l'absence du dit point. Perfectam prolationem dit Gr forio, etc. (Voir l'exemple et le texte ci-contre)



En qualquiera canto pues, se hallare una señal destas, seremos advertidos que la semibreve vale solamente dos minimas y; que no es sopuests a la perfeccion; asi como tampoco la minima a la alteración, ni a otros accidentes del numero ternario. (Cenone, El Melopeo, 1613, lib. xvii, cap. 6, p. 944.)

Effectivement, après la minime, la division était toujours binaire et par conséquent il n'y avait plus lieu de la qualifier de par-▲ faile.

(715) II Corint., v. (714) Pourquoi improprement? le mode majeur et le modé mineur tels que nous les entendons, c'est à-dire faisant subir à la gamme une modification par

Donc en tout chant où se trouve ce signe. nous serons avertis que la semi-brève vaul seulement deux minimes et qu'elle n'est pas soumise à la perfection, non plus que la mnime à l'altération ni à tout autre accident du nombre ternaire. (Cznonz.)

- On donne aussi dans le plain-chant k nom de prolation à une figure qui consiste en deux ou trois notes communes sur la même syllabe, où il convient d'insister plus

la tierce majeure ou mineure, n'existant pas aura quel inconvénient y avait-il à appeler mode major la mesure ternaire et mode mineur la mesure binaire?

**PRO** 

PROLONGATION. — La prolongation est un artifice usité dans le contrepoint, au moyen duquel une note commencée sur le temps faible, par exemple, se continue sur le temps fort par la syncope, et se prolonge d'une partie de la durée qui semblait ap-

partenir à la note qu'elle retarde.

La prolongation n'altère point la nature des intervalles du contrepoint; elle ne fait que relarder l'attaque des notes. Toute prolongation produit donc un retardement et se résout comme aurait fait la note non prolongée. Il suit de là que le prolongement d'une note n'est que le retard d'une autre; que la note retardée doit se faire entendre quand le prolongement cesse; que le contrepoint syncopé a pour radical celui de note contre note; (Voy. Traité du contrepoint et de la fugue, par Féris, p. 14); enfin que la prolongation introduit dans le contrepoint sur le plain-chant des dissonnances artificielles qui n'altèrent point la tonalité ecclésiastique. On en trouve des exemples dans la

musique du xiv' siècle. PROPORTION. — La La proportion, suivant Jumilhac (Science et pratiq. du plain-chant, p. 53), n'est autre chose qu'un certain rapport ou comparaison de deux quantités de même genre, ou bien de deux termes, l'un à l'autre. » Or, proportion veut dire raison, c'est-à-dire le rapport qui existe entre deux termes, deux nombres, deux sons, comme entre ut grave et sol aigu. Il v a deux sortes

de proportions.

« La première, dit Brossard, qu'on nomme proportion d'égalité, c'est lorsque les deux termes sont égaux ou ne contiennent pas plus de parties l'un que l'autre, comme 1 à 1, ou 2 à 2, 8 à 8. La seconde, qu'on nomme proportion d'inégalité, est lorsqu'un des termes est plus grand; c'est-à-dire contient plus de parties que l'autre, comme la raison de 4 à 2 est une proportion d'inégalité, puisque le premier terme contient quatre unités et que le second n'en contient que deux. On ne se sert dans la musique que de cette seconde proportion. Or, cette proportion d'inégalité se peut faire en cinq manières que les Italieus appellent generi, comme qui dirait yenres ou generales.

« La première est nommée moltiplici ou multiple. C'est lorsque le plus grand terme contient juste le plus petit plus d'une fois, comme la proportion de 4 à 2 est une proportion multiple, parce que 4 contient deux

fois 2, et cela justement et sans qu'il reste rien.[« Si ce plus grand terme ne contient le petit que deux fois, comme 4, 2, ou 6, 3, ou 16, 8, etc..., cela s'appelle proportio dupla, ou proportion double. S'il le contient justement trois fois comme 3, 1, ou 6, 2, ou 9, 3, etc., cela s'appelle proportio tripla ou pro-portion triple. S'il le contient quatre fois, comme 4, 1, ou 8, 2, ou 12, 3, c'est proportione quadrupla ou proportion quadruple et ainsi à l'infini.

PRO

 La seconde proportion d'inégalité est proporzione del genere superparticolare ou proportion sur-particulière. C'est lorsque le plus grand terme contient le plus petit une seule fois, et en outre une des parties précisément de ce plus petit comme 3, 2, car trois contient une fois deux, et en outre une unité qui est une des parties de deux; or, si cette partie restante est précisément la moitié du plus petit nombre, comme 3,2, cette proportion s'appelle autrement sesquialtera ou sesqui-altere du mot sesqui qui veut dire tout, et altera qui veut dire moitié ou une autre partie. Si cette partie restante est la troisième partie du plus petit nombre. comme 4, 3, cela s'appelle sesqui-terza; si elle est la quatrième partie comme 5, 4, on l'appelle sesqui-quarta : et ainsi à l'infini ajoutant toujours à sesqui le nombre ordinal

du plus petit terme.

« La troisième proportion d'inégalité est proporzione del genere super parziente ou proportion sur-partiente. C'est lorsque le plus grand terme contient une fois le plus petit et en outre deux, ou trois, ou quatre, etc., des parties qui composent le plus petit, c'està-dire proprement selon Zarlin, deux ou trois ou quatre unités, etc. Ce que l'on marque en mettant tant en italien qu'en français bi pour deux, tri pour trois, quattre pour qua-tre, etc., entre super ou sur et parziente. Ensuite de quoy on ajoute le nombre ordiual du plus petit terme. Ainsi la proportion entre 5 et 3 se doit appeler super-bi-parziente terza, parce que b contient une fois 3, et en outre deux qui sont deux parties de 3. De même la proportion de 7 à 4 se nomme super tri-parziente quarta, parce que 7 contient une feis 4, et en outre trois de ses parties ou trois unités. De même la proportion de 9 à 5 se doit flommer, super-quadri-parziente quina, parce que le nombre 9 contient une fois 5, et en outre 4 des parties de cinq ou quatre unités, et ainsi des autres.

« La quatrième et cinquième proportion d'inégalité sont des composés de la multiple et d'une des deux que nous venons d'expliquer, mais nous n'en parlerons point ici, parce que les trois que nous venons d'expliquer sont suffisantes pour la pratique de la musique et pour expliquer quelles sont les termes et les racines de toutes les consonnances et dissonances de la musique, comme

on le verra dans la table suivante:

### TABLE DES PROPORTIONS.

#### CONSONNANCES.

| L'octave           |   |   |   |   |   |   | ١ | ı | ire | son | UT | igiı | ne. |   | double                    |     |   |   |   |            |    |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|----|------|-----|---|---------------------------|-----|---|---|---|------------|----|
| La quinte          |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |      |     | ١ | sesqui-altere             |     |   |   |   |            |    |
| La quarte.         |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |      |     | 1 | sesqui-tierce             |     |   |   |   |            |    |
| La tierce majeure. |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |      |     | ( | sesqui-quarte             |     |   |   |   |            |    |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |    |      |     |   | sesqui-quinte             |     |   |   |   |            |    |
| La sixte majeure.  | • | ٠ | • | • | ٠ | • | ) | • | •   | •   | •  | •    | •   | 1 | sur-bi-partiente troisièn | 1e. | • | • | • | <b>ə</b> . | 7  |
| La sixte mineure.  | • | • | • | • | • | • | , | • | •   | •   | •  | •    | •   | • | sur-tri-partien e quin    | ıe. | ٠ | • | • | ¥.         | 3. |

## DISSONANCES,

| La septième mineure.  La fausse quinte.  Le triton.  Le ton majeur ou secon  Le ton mineur.  Le semi-ton majeur ou se  Le semi-ton mineur. | de ma | enine | e   | <b>!</b> : | • | ide |   | • | • |   | sesqui-vingt-quatrième.  | q.<br>iari<br>le-d | ante<br>deux | ÷cia<br>c. | •q. | 9.<br>64.<br>45.<br>9<br>10.<br>16.<br>25. | 5. 45. 8 9. 15. 91. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|------------|---|-----|---|---|---|---|--------------------------|--------------------|--------------|------------|-----|--------------------------------------------|---------------------|
| Le comma                                                                                                                                   |       | •     | • • | ١.         | • | •   | • | • | • | 1 | sesqui-quatre-vingtième. | •                  | •            | ٠          | •   | 80.                                        | 81.                 |

« Mais il faut encore remarquer que tout ce que nous avons dit se doit entendre, lorsqu'on compare le plus grand nombre au plus petit, et que par conséquent il est écrit le premier ninsi 3. 1. ou au dessus ainsi 3. Car si au contraire on vouloit comparer le plus petit au plus grand, pour lors il faudroit renverser cet ordre, et mettre le plus petit nombre devant ou au-dessus du plus grand, ainsi 1. 3. ou ainsi 3. Et pour dénommer leur proportion, il n'y a qu'à mettre la proposition sub, ou sous devant les dénominations ci-devant expliquées, et cela suffira pour marquer qu'on compare le petit nombre au plus grand. Ainsi, par exemple, proportio tripla se marque ainsi 3. 1. ou 3. et proportio sub-tripla se marque ainsi 1. 3. ou 3. etc. »

PRO

PROPRIÉTÉ. — Mot qui exprime les conditions tonales du chant, suivant qu'il procède par nature, par bécarre ou par bémol, et comme disent les auteurs: Proprietas est qualitas consequens essentiam rei.

Dans la solmisation par les muances, le sol grave déjà ajouté au-dessous de la note la plus grave du système, à savoir le la, A, devient le premier degré du premier hexacorde, ut ré mi fa sol la, répondant aux lettres r, A, B, C, D, E, que nous nommons aujourd'hui sol, la, si, ut, ré, mi: C'était la propriété de b quarre, parce que le son B, si, était toujours dur.

Le second hexacorde reprenait en C et se continuait ainsi: C, D, E, F, G, a (a minuscule, à cause de la seconde octave), c'est-à-dire ut ré mi fa sol la; c'était la propriété de nature, le B, la seule note susceptible d'altération par b mol ou par b quarre ne paraissant pas dans cette série.

Le troisième hexacorde commençait en f et se poursuivait de cette manière: F, G, a, b, c, d, c'est-à-dire fa sol la si b ut ré; c'était la propriété de bémol, cas B quadrum est quædam dura propriétas, natura

est medialis et naturalis proprietas, sed B molle ut quædam dulcis proprietas. (Foy. Cerone, El Melopeo.)

Ensuite on reprenait encore à l'octave l'hexacorde G a b c d e, par bécarre et sinsi de suite.

En sorte que la présence du si déterminait la propriété par bécarre ou par bémol, et l'absence de ce même si déterminait la propriété par nature.

PROSAIRE, PROSARIUS. — Livre exlesiastique contenant les proses. (Voy. l'Histoire de l'abbaye de Condom (Condomensis, p. 507. Scripsit manu propria libros ecclesiasticos, videlicet duo Missalia..., item duos Graduales, sive Jornaria, duo Prosria, etc. Nous appelons Diurnal les prières de notre Bréviaire à l'usage quolidiec des ecclésiastiques. (Voy. Du Cange.)

PROSER NOTE. — In invent. gall. S. Capel. Paris. ( Voy. Du CANGE, au moi Pro-

PROSE. « Prosam, libri Rituales ecclesiastici eam orationem quæ in missa cantut ante Evaugelium in majoribus festis quam alias sequentiam, vocant. Udalricus in Consuet. Cluniac., lib. 1, cap 2: Prosa, quoi alii sequentiam vocant, non cantatur nui n quinque festis principalibus. Bernardi Mon. in Ordin. Cluniac., part. 1, cap. 17: Pro signo prosæ, vel quod a Teutonicis quentia nominatur, leva manum inclinalam, et a pectore amovendo eam inverte, ita si quod prius erat sursum, sit deorsum. De ratione nominis, vide Generalandum in Leturgia apostolica, p. 131.)

Neque vero liberum erat cuique pro libitu ejusmodi prosam, in majoribus etim festis, instituere; ad id quippe requirebtur episcopi consensus in Reclesiis me jurisdictionis, et summi pontificis auctoritas in monasteriis que ipsi suberant, ul colligitur ex litteris Willelmi cardinalis edis apostolices legati anno 1161, in Tabui. S. Albini Andegav., statuentes ut in ennuntiatione genitricis Dei Maria et battissimi confessoris atque pontificis Allisi

DE PLAIN-CHANT.

festo Te Deum laudamus et Gloria iu Excelsis et prosas solemnes ad tantas solemnitates altius excolendas perpetuo decantetis, purificationem quoque ipsius in eisdem laudibus attollatis. Tunc temporis ergo usus obtinuerat ut non nisi in solemnioribus festis prosæ illæ decantarentur, quomodo et hymnus Gloria in excelsis, qui a solis Episcopis in iis etiam festivitatibus dici solehat, ut testatur Walafridus Strabo cap. 22: Statutum est ut ipse hymnus in summis festivitatibus a solis episcopis usurparetur, quod etiam in capite libri Sacramentorum designatum videtur. » (Vid. card. Bona, Rer. liturg., lib. 11, cap. 4, § 5. — Ap. Du Cange.)

PROSE. — Dans la liturgie, on appelle prose des cantiques affranchis de toute sorte de mètre. Le mot de prose se trouve dans la Vie de saint Césaire d'Arles, par saint Cyprien, où l'on voit ces paroles: « Il fit une innovation par laquelle il obligea le vulgaire des laïques à se procurer les psaumes et les hymnes, et à chanter à haute voix et avec harmonie, comme les clercs, les uns en grec, les autres en latin, les proses et les antiennes. Adjecit atque compulit, ut laicorum popularitas psalmos et hymnos pararet, altaque et modulata voce instar clericorum alii grace alii latine prosas antiphonasque canterent. » (Apud Gerbertum, De Cantu, lib. 210)

lib. 1, p. 1, pag. 340.)

Dom Carpeutier, dans le supplément au Glossaire de Du Cange, au mot Pneumatica nota, cite un passage de l'Ordinaire manuscrit de l'église de Cambrai, duquel il résulte qu'aux matines de Noël on chantait quelquefois les notes d'une prose, c'est-à-dire les tons des voix, sans dire les paroles: « Viennent deux autres sous-diacres qui chautent la prose Verbum Patris, pendant Jaquelle les précenteurs se tiennent assis devant le pupière de bois, et les autres à leurs places. La prose étant finie, le chœur dit la neume de la prose Super fabrica mundi; ensuite arrivent deux diacres qui chantent la prose Lumen de lumine.... Deux chapelains (ou clercs en chapes) chantent la troisième prose Facturæ dominans: Accedunt alii duo subdiaconi cantantes prosam, Verbum Pairis, præcentoribus sedentibus ante pul-pitum ligneum, cæteris vero in suis locis. Finita prosa, a choro dicitur pneumatica nota prosæ Super fabricæ mundi; deinde accedunt duo diaconi cantantes prosam Lumen de lumine.... dicitur tertia prosa Facturæ dominans a duobus capellanis. » (Apud GERB., ibid.)

On voit par le passage de saint Cyprien cité plus haut que la prose est d'une haute antiquité, et que les liturgistes qui attribuent ce genre de composition sacrée et son introduction dans les offices de l'Eglise au moine Notker, abbé de Saint-Gall en Suisse, vers l'an 880, se sont certainement

trompés.

Dans le moyen âge, on composa quelquefois des proses en langue vulgaire pour l'instruction du peuple, qui n'entendait plus le latin.

La prose est particulière à l'Eglise latine. Elle se chante immédiatement après le graduel et avant l'évangile. Par suite de la réforme opérée par le Pape Pie V, le Missel romain n'en contient plus que quatre: Victimæ paschali laudes, pour le jour de Paques; Veni, sancte Spiritus, du Pape Innocent III, pour la Pentecôte; Lauda, Sion, Salvatorem, pour la fête du Saint-Sacrement, attribuée par les uns à saint Bonaventure et par les autres à saint Thomas d'Aquin, à qui l'on doit l'office de cette solennité; et le Dies iræ, dies illa, pour la commémoration des morts, dont nous parlons longuement au mot Requiem et qui est attribuée selon les uns, à Thomas de Cellano de l'ordre des Frères Mineurs de Saint-François, et, selon les autres, au cardinal Frangipani-Malabranca, au cardinal Matthieu, général des Mineurs, au cardinal Ursin, à Humbert V, général de l'ordre des Dominicains ou Prédicateurs, et à saint Bonaventure. Une des plus belles de ces proses est incontestablement le Lauda, Sion, composition admirable, où un grand mérite littéraire s'allie, avec une rare habileté à la précision rigoureuse de la doctrine catholique sur le divin mystere de l'Eucharistie, et dont la mélodie est d'une souplesse et d'une verve incomparables. Nous n'avons pas besoin de faire re-marquer le génie sombre et le caractère lamentable qui se révèlent dans le Dies iræ: quel est celui qui n'a pas été saisi de terreur à cette peinture formidable du dernier jugement, qui sera prononcé, à la fin des siècles, par le souverain juge des vivants et des morts, par celui qui doit juger les justices mêmes?

Outre les quatre proses que renferme le Missel romain, ce rite en offre encore un certain nombre, entre lesquelles nous sigualerons le Stabat mater dolorosa, dont Jacopon, religieux de l'ordre des Mineurs au

xiv' siècle, est l'auteur.

Le rite parisien, qui a conservé ces quatre proses, en a une grande quantité d'autres, lesquelles lui sont propres, et ne sont en usage que dans les diocèses qui l'ont adopté. Il est peu de fêtes importantes qui n'aient une prose particulière, adaptée à la solennité du jour.

À propos de la prose Lauda, Sion, dent nous venons de parler, nous ferons connattre un rapprochement fort curieux que fait

M. Vincent.

Cet écrivain, sprès avoir cru trouver entre le chant de la première pythique de Pindare et la prose Lauda, Sion, quelques rapports mélodiques (moins mélodiques suivant nous que de mouvement et de rhythme), qu'il attribue du reste à l'effet d'un pur hasard, s'exprime ainsi qu'il suit: « Certes, en admettant, ainsi que plusieurs auteurs le pensent, sans que ce soit pour cela une opinion généralement admise (cf. card. J. Bona, De rebus liturg., p. 319, col. 2; et M. Gerbert, De cantu et musica sacra, t. II, p. 27), en admettant que ce chant ait été composé au xiii' siècle par saint Thomas d'Aquin,

il n'y aurait aucune vraisemblance à lui attribuer quelque relation d'origine avec la première pythique. Mais, si cependant la prose ou séquence Lauda, Sion, n'avait de moderne que les paroles, comme on ne saurait douter que pareille chose n'ait lieu pour beaucoup de morceaux qui composent le chant ecclésinstique, alors on pourrait aimer à rechercher si les antécédents de ces deux mélodies ne présentent pas quelques points de contact.

« Quant à l'ode de Pindare, remarquons d'abord que le poëte, ayant à célébrer pour la première fois une victoire remportée aux jeux pythiens, doit avoir cherché à rappeler à ses auditeurs l'origine de la solennité. Et. en effet, nous trouvons, au début, une invocation à la lyre d'Apollon; puis, plus loin, le supplice que subit, au fond du Tartare, Typhon, le reptile aux cent têtes; puis, plus loin encore, les slèches célèbres du fils de Péan; enfin, on voit que le poëte s'efforce à multiplier les images qui peuvent présenter quelque allusion au triomphe du Dieu Phébus sur le serpent Python. Or il est naturel de penser que Pindare aura voulu donner à la partie musicale le même caractère; et, pour cela, avait-il autre chose à faire que d'établir son chant sur quelque idée empruntée au célèbre nome pythien dont Pollux et Strabon nous ont conservé des analyses?

« D'un autre côté, la fête où se chante l'hymne du Saint-Sacrement, qui dans les premiers siècles de l'Eglise n'était pas séparée de la fête de Pâques, ayant été établie spécialement pour célébrer la victoire du Fils de Dieu de toute lumière sur le prince des ténèbres, de l'erreur sur la

vérité,

# Umbram fugat veritas Noctem lux eliminat,

si quelque chant emprunté aux mystères païens était propre à entrer ici dans l'esprit de la nouvelle loi, c'était certes bien encore ce même nome pythien, ce chant de triomphe en l'honneur d'Apollon, Phébus, du Dieu soleil vainqueur des ombres de la nuit. Et en effet, il est aisé de reconnaître dans la contexture de la prose en question plusieurs parties bien distinctes, tout à fait comparables aux différents actes qui, suivant les auteurs que nous avons cités, composaient le nome pythien. (Cf. Boukh, De metris Pindari, p. 182.) » — (Notices sur les manuscrits grecs relatifs à la musique, pp. 167-169.)

« On connoit par expérience que le chant des proses bien cadencées est un grand attrait pour les sidèles, et quoique la plupart n'entendent pas le latin, la mesure qu'on sait à présent y donner fait sur eux le même effet que les chants dont saint Adelme, évêque de Sherbone en Angleterre, sut adroitement se servir, au vue siècle, pour gagner à Dieu quantité de peuples. MABILL., Sæculo benedict. 1v, part. 1, p. 726.) Ainsi au vn' siècle il y avoit des chants rhythmés.) A Rome, où les proses sont plus rares, la coutume. étoit aux xui, xui et xiv' siècles d'en chanter à la fin du repas que le Pape donnoit aux grandes fêtes à tout le clergé (MABILL., t. II Mus. ital., Ord. rom. x1, p. 129; ord. x11, n. 35.), et il est certain que plusieurs Papes concurent une grande idée de Notker, moine de Saint-Gall au x' siècle, sur ce qu'il en avoit mis en chant un grand nombre. » (Dessein d'un recueil d'hymnes nouvelles avec les plus beaux chants, selon chaque mesure, par Monsieur Luncr; -Mercure de France, aoust 1726.)

-Dans l'église de Saint-Maurice d'Angen, pendant qu'on chantait à la messe l'Alleluis, le chantre allait annoncer au grand discre l'Ante Evangelium, qui était ordinairement l'antienne du Benedictus, laquelle a succedé apparemmentaux proses et séquences qui s'y disaient autrefois. Voy. DURAND, Rationale, liv. IV, ch. 24. (Voyages liturg., p. 88.) Après le Munda cor meum, le grand diacre commençait l'antienne Ante Evangelium, que l'orgue continuait, et l'on allait ensuite su

jubé. (*Ibid.*, p. 88.) A Saint-Etienne de Sens, ainsi qu'à Lyon, à Paris, à Rouen, on chantait des proses aux fêtes annuelles, semi-annuelles, doubles et aux dimanches privilégies. Mais, dit l'auteur des Voyages liturgiques, p. 168, oa ne doit pas en regretter beaucoup la perte, la plupart n'étant que de pitoyables rapsodies, temoin celle qui commence par Alleluia nec non et perenne cæleste.

- A Saint-Aignan d'Orléans, le jour de la Pentecôte, au second Alleluia, Veni sancte Spiritus et durant la prose, on jetait du hul de l'église en bas du feu, des étoupes, des fleurs, et on lâchait des oiseaux. (Ibid., p. 210.

- –M. l'abbé Picard, qui nous a fourni del des renseignements curieux sur les mystères des enfants, va nous donner une curiense interprétation de la prose Victima paschali:
- « Tout le monde connaît la prose qui, dans l'Eglise latine, se chante au jour de Pâques. et qui commence par ces mots: Victime paschali laudes.

«Cette prose remonte à une très-haute sutiquité. On la trouve dans les plus anciens livres composés pour les offices de l'Eglise. et tout porte à croire qu'elle date des commencements même de la liturgie romaine.

« Au premier aspect, elle paraît peu remarquable sous le rapport littéraire. On la confondrait volontiers avec tant d'autres compositions du même genre, appartenant à des siècles postérieurs, et qui, si elles respirent le parfum d'une douce piété, n'ont cependant aucun droit à être proposées comme des no-dèles de goût et d'élégance.

« Mais en l'examinant de plus près, on ! découvre, dans les expressions, une énergie. dans la marche du poeme (si l'on peut appeler ainsi une simple prose), un mouvement, un enthousiasme qui supposent certainementda genie dans celui qui en fut l'auteur.

« Cette idée éminemment dramatique d'un

combat solennel entre la vie et la mort personnifiées :

**PRO** 

Mors et vita duello Conflixere mirando,

ferait envie à plus d'un poëte de notre époque, et l'on ne peut refuser de reconnaître une admirable précision dans ces paroles, qui résument si bien le dogme chrétien:

# Dux vitæ mortuus Regnat vivus.

« J'oserai même aller plus loin, et je ne serais pas éloigné de croire que, dans l'origine, cette prose a pu être comme le texte d'un de ces anciens mystères dont on vient de

parier. (Voir au mot Envant.)

« Pour peu, en effet, qu'on donne carrière à son imagination, il est facile de décomposer cette prose, de telle sorte que les strophes qui la partagent se trouvent mises dans la bouche de différents personnages, qui exerceraient une action vraiment dramatique.

Voici, sur ce point, mes conjectures:

Je suppose les fidèles assemblés sous la présidence du Pontife dans une des vénérables basiliques des temps anciens. On célèbre la fête de Paques.

Le Pontife annonce aux fidèles l'objet de la fête. Il demande qu'un sacrifice de louanges soit offert, par le peuple chrétien, à la

victime pascale:

lictimæ paschali laudes Immolent Christiani.

 Ensuite, soit par lui-même, soit par l'organe de ses prêtres, il expose le grand mystère du jour:

> Agnus redemit oves. Christus innocens Patri Reconciliavit peccatores.

« Plusieurs chœurs de psalmodie donnent comme le récitatif de la mort et de la résurrection du Sauveur.

> Mors et vita duello Conflixere mirando; Dux vitæ mortuus Regnat vivus.

« Alors apparaissent trois personnages. Ce sont les saintes femmes qui reviennent du sépulcre. Leurs traits annonceut les sentiments de surprise, de joie et d'espérance dont elles sont pénétrées.

Le Pontise s'adresse à Marie-Madeleine,

la première d'entre elles :

Dic nobis, Maria, Quid vidisti in via?

« Chacune rend témoignage de ce qu'elle a vu, de ce qu'elle a éprouvé, et ces témoiguages concordent parfaitement avec les récits de l'Evangile:

> Sepulchrum Christi viventis Et gloriam vidi resurgentis. Angelicos testes Sudarium et vestes Surrexit Christus spes mea, Præcedet vos in Galilæa.

· La foi te la pieuse assemblée, confirmée

par ces témoignages, devient de plus en plus vive et expressive. Tous, d'une commune voix, proclament la certitude de la résurrection du Sauveur, et implorent sa miséricordieuse protection.

> Scimus Christum surrexisse A mortuis vere. Tu nobis, victor Rex, miserere.

« Le chant même de cette prose, qui, probablement, est aussi ancien que les paroles, vient, ce me semble, à l'appui de mes conjectures. Il est facile d'y reconnaître un véritable dialogue. »

PROSLAMBANOMENOS, ou PROSLAMBO-NOMENOS. — Ce mot voulait dire l'ajoutée, la corde ajoutée au système des tétracordes des Grecs, afin d'achever, dit Jumilhac, d'après Boëce (Lasc. et prat. du pl.-ch., part. n, ch. 10), la plus basse octave, et faire que la mèse, selon que son nom le porte, soit la corde du milieu de ce système qui joigne ensemble les deux octaves si étroitement, qu'elle soit la plus haute corde de la plus basse octave et la plus basse corde de la plus haute octave. Proslambonomenos, dit Gasori, primum ac gravissimum vocis locum, quem modulari possumus, dicitur obtinere. (Lib. 1 Mus. instrum., cap 4.)

Cette corde était immobile et apycne.

PROSODIAQUE.— « Le nome prosodiaque se chantait en l'honneur de Mais, et fut, dit-on, inventé par Olympus. » (J.-J. Rousseau).

PROSODIE. — « Sorte de nome pour les flutes, et propre aux cantiques que l'on chantait chez les Grecs, à l'entrée des sacrifices. Plutarque attribue l'invention des prosodies à Clouas, de Tégée selon les Arcadiens, et de Thèbes selon les Béotiens. » (J.-J. ROUSSBAU.)

PROSULE, PROSELLUS, PROSULULA, diminutif de prose, petite prose. — Tum sequitur prosellus, alibi necdum nobis lecto termino, idem forte quod in Romano usu versiculus dicitur, hoc modo: Ounes igitur humili CORDE PONIMUS, etc. (In Act. S. Dicentii, t. **V J**un., p. 91.)

PROTOPLASTES, ou PROTOPSALTES. -On donnait ce nom, dans l'Eglise de Constantinople, au premier chaure que l'on appelait aussi domesticus cantorum, Suivant Gretser, protoplastes et domesticus cantorum signifiarent la même chose. Le protoplastes du clergé de l'empereur était exarque, titre qui répondait à une dignité relevée, comme celle de légat ou de vicaire du patriarche et du métropolitain, ou de lieutenant de l'empereur. Le protoplastes protopsaltes) était vetu de blanc aux solennités des sêtes de Noël, tandis que les chantres étaient vêtus de pourpre.

PROTUS. — Mot forgé du grec mpares, et qui signifie du premier rang, primarius. Le mot protus s'applique aux deux premiers modes du plain-chant, qui, ayant la même corde fondamentale re, sont considérés comme doubles ou compairs. Brossard dit que les Grecs modernes désignent les mo-

DICTIONNAIRE

des ecclésiastiques par les mêmes noms. PSALLETTE. — Maison où les enfants de chœur sont élevés; de psallere, chanter. C'est la maîtrise.

On lit dans les Acta mss. Ecclesiæ Brioc.: Dominus Johannes Ardenel capellanus dictæ ecclesiæ Briocensis et magister psalletæ; et dans les Stat. ant. eccl. Redon., cap. 48, ex cod. reg. 9612, L.: Ut ipsa psalleta punctis et ordinationibus regatur, statuimus quod sub communi vocabulo psalletæuna sit societas octo puerorum ac unius magistri.... ac ipse magister sit receptor et gubernator emolumentorum ipsius psalleta. - Le mot psalleta s'appliquait aux enfants eux-mêmes : Samsoni Olivier clerico diocesis Andegavensis nuper puero symphoniaco, alias de psalleta, ecclesiæ Turonensis, in musicis experto. (Stat. collegii Turon., ann. 1540, p. 423, Hist. Par.) Duæ illæ bursæ dabuntur pueris seu clericis qui suerint infantes ecclesiæ Cenomanensis, quos pueros de psalleta vocant. (Charta fundat. colleg. Cenom., ann. 1526 apud Lo-BINELL., t. III Hist. Paris., p. 589.)

Dans le Mercure de France de 1728, p. 2357, l'abbé Lebeuf signale « ces jeunes enfants de sept à huit ans qu'on élève dans les psallètes des cathédrales de France, et qui souvent à neuf ou dix chantent à livre ouvert, je ne dis pas du plain-chant, mais de la musique la plus difficile du contrepoint, ou accompagnée du plain-chant, et cela avec une volubilité inconcevable. »

Ce qui prouve qu'à toutes les époques il y a eu des petits prodiges.

PSALMISTE. — Chantres qu'on appelle psalmistes du nom des psaumes. Raban, dans son livre De ordin. Antiphon., cap. 11: Lectores a legendo, PSALMISTE a psalmis canendis vocati. Illi prædicant populis quid sequantur: illi canunt, ut excitent ad compunctionem animos audientium. (Voir d'autres citations dans Du Cange.)

PSALMODIE (QUELQUES OBSERVATIONS SUR LA). — « Des différentes parties de l'office divin, il n'en est point de plus respectable par son origine, de plus importante par la fréquence de son emploi, de plus précieuse par sa popularité, que le chant des psaumes. Bien que l'histoire des premiers temps du chant ecclésiastique soit entourée d'obscurités impénétrables, on peut avec quelque confiance, rapporter à la psalmodie les pas-sages dans lesquels les SS. Pères nous parlent des chants de l'Eglise primitive comme d'emprunts faits aux institutions de l'ancienne Loi. Philon, dans un passage célèbre et souvent cité de son livre sur la vie contemplative, nous décrit une assemblée de solitaires pratiquant la psalmodie dans les formes mêmes que l'Eglise catholique a conservées. « Tous se lèvent; deux chœurs se « forment, l'un d'hommes, l'autre de fein-« mes, chacun d'eux ayant à sa tête un chef « éminent par sa dignité et son habileté

(715) « Voy., sur ce sujet, les auteurs qui ont traité de la poésie hébraique: Lowrs, Desacrapoesi

« dans le chant. Ensuite ils chantent des « hymnes composées en l'honneur de Dieu, « de mètres et de modulations variés, tantôt « chantant d'une seule voix, tantôt se réa pondant tour à tour. Après que chaque « chœur s'est rempli de ces délices, comme « enivrés d'amour, ils ne forment plus par « leur mélange qu'un seul chœur, à l'imita-« tion de celui qui fut institué jadis sur le bord de la mer Rouge, après le miracle de « la délivrance. » Les critiques ne sont pas d'accord sur la religion que professaient ces solitaires, appelés essénieus ou thérapeutes: les uns en font des Juifs, les autres des Chrétiens. Quoi qu'il en soit, on retrouve dans ce tableau de leurs assemblées toutes les formes de la psalmodie ecclésiastique : les chœurs alternatifs, les sur-chantres préposés à leur direction, leur réunion à la fin du psaume, qui forme ce que l'on a appelé depuis l'antienne. C'estainsique, chez les Gress, l'épode, formée par la réunion du chœurtout entier, était le complément obligé des évolutions de la strophe et de l'antistrophe. L'Eglise catholique, héritière des traditions de la société autique comme des promesses de l'ancienne Loi, a conservé avec soin ces formes essentielles de l'art chez les peuples qui ont précédé sa venue. Au sein de ses basiliques, deux chœurs se succèdent dans le chant des louanges de Dieu, comme l'humanité dans les travaux de cette vie; l'un fonctionne tandis que l'autre se repose, et l'orgue les accompagne tous les deux sans s'interrompre, parce qu'il est le symbole de la nature matérielle qui accomplit toujours son service sans se reposer jamais. « Le trait qui termine le tableau tracé par

Philon nous montre que ces formes étaient traditionnelles dans la Synagogue. D'autres observations complètent la vraisemblance de l'hypothèse qui ferait remonter au culte mosaïque, sinon les mélodies actuelles des psaumes, du moins le système général d'après lequel ce chant est constitué. Les philologues ont renoncé à trouver dans la poésie hébraïque les lois métriques qui présidaient à cet art chez les autres peuples de l'antiquité. L'alternative des longues et des brèves, le nombre des pieds et des syllabes, sont remplacés dans les cantiques des prophètes par ce qu'on appelle aujourd'hui le parallélisme, c'est-à-dire par cette coupe symétrique du verset formant antithèse ou répétition, par ce balancement et ce retour de la phrase poétique qui sont à l'intellegence ce que la rime est à l'oreille (715). Il semble qu'un pareil système ne pouvait comporter une mélodie parfaitement delerminée dans toutes ses parties, mais bien plutôt une sorte de récit s'adaptant sans elfort à la phrase quelle qu'en fût la longueur. et marquant par des inflexions caractéristiques ses principaux points de division. I-l est le procédé de la psalmodie. Un son principal appelé dominante ou teneur, sur lequel

hebr.; La Habpe, Discours prélim. sur jes pose-

s'établit la récitation du texte, suspendu dans son prolongement, au milieu et à la sin du verset, par une courte modulation, voilà tous les éléments qui la composent. Cette grande simplicité est le signe d'une époque où la musique se distinguait à peine de la déclamation, avec laquelle elle a une iden-

tité d'origine.

1277

« Ces considérations générales, qui n'ont d'ailleurs rien de nouveau, nous ont paru utiles à rappeler pour réveiller en faveur de la psalmodie l'intérêt que la pratique de tous les jours tend à affaiblir plutôt qu'à sortifier. Maintenant nous devons aborder un ordre d'idées plus pratiques, entrer dans les détails de l'exécution, répondre à quelques observations que l'on nous a faites, et discuter certaines tentatives d'amélioration.

« Si le système sur lequel est fondée la psalmodie est des plus simples, il n'en est pas tout à fait de même de la pratique de ce chant. Si les formules du chant des psaumes sont faciles à apprendre et à retenir, leur application aux nombreux textes du psautier avec toutes les modifications qui naissent de la variation du nombre des syllabes, de la différence de leur accentuation, de la survenance des brèves, etc., n'est pas dénuée de difficultés. Aussi cette partie de l'enseignement cantoral a-t-elle particulièrement préoccupé tous les auteurs de traités de plainchant. Ils sont généralement d'accord sur les règles transmises par la tradition; leurs dissentiments ne portent que sur des points secondaires. Nous citerons particulièrement D. Benoît de Jumilhac, Poisson, Lebeuf et Lafeillée ; le travail de ce dernier est rédigé avec clarté et généralement répandu. Mais dans la plupart de ces travaux, on sent le défaut d'une base rationnelle qui explique et justifie les enseignements de la pratique. Faute de cette base, les règles, les exceptions qu'elles subissent dans certains cas, les particularités relatives à certaines formules, tout cela n'apparaît plus que comme un ensemble de prescriptions arbitraires. Cette base, il faut la chercher dans les éléments grammaticaux du texte, dans les règles d'accent de la langue latine. Rappelons brièvement quelle est la nature de cet élément dans la prononciation des langues, et quelles sont ses règles.

« L'accent n'est autre chose que l'insistance de la voix sur certaines syllabes : c'est le rhythme de la parole, et, par conséquent, un de ses éléments essentiels. Sans lui, le langage humain ne serait qu'un son privé de vie, un bruit monotone comme ceux de la nature physique. Il détermine en même temps les inflexions de la voix, d'où il a été appelé tonique, et la durée des syllabes. C'est en vertu de cette dernière propriété qu'il est devenu, dans le plain-chant grégorien, un élément rhythmique, et qu'il s'est substitué, sous ce rapport, à la prosodie,

constituée dans les langues anciennes suivant des lois complétement indépendantes de l'accent. Ces lois, qui présidaient chez les anciens, à la formation du rhythme musical, ne pouvaient s'adapter à un chant appliqué à des textes en prose; c'est pourquoi l'accent, qui est l'élément naturel de la prononciation de la prose, dut jouer un rôle important dans le chant ecclésiastique. Aussi est-ce toujours d'après l'accent, et jamais d'après la quantité (excepté dans les chants métriques), que l'on détermine les longues et les brèves du plain-chant.

« Ne nous étonnons donc pas que l'auteur du plus savant des traités de plain-chant écrits dans notre langue, D. Benoît de Jumilhac, ait consacré plusieurs pages à l'exposition des règles toutes grammaticales de l'accent. Sans la connaissance de ces règles, on ne comprendra jamais bien la nature du plain-chant, et, comme nous aurons occasion de le remarquer, on n'entrera jamais dans le véritable esprit de son exécution.

 Mais c'est surtout dans la psalmodie que l'oubli de ces principes se fait gravement sentir. On se plaint avec raison du désordre qui règne dans cette partie de l'office divin. Plusieurs personnes ont cherché à y remédier. Ce besoin a fait naître quelques tentatives que l'on a bien voulu nous soumettre, et sur lesquelles nous allons dire notre avis (716).

« Ces tentatives consistent dans l'emploi de signes particuliers pour déterminer, 1º la valeur des syllabes longues ou brèves; 2º la place que doivent occuper les inflexions de la médiation et de la terminaison.

« Les signes qui se rapportent au premier objet nous paraissent inutiles, et leur multiplication serait, à notre sens, une source d'embarras. D'ailleurs, la difficulté qu'ils out pour but de prévenir, l'est déjà dépuis longtemps dans les livres de chœur. Les accents aigus placés sur certaines syllabes du texte n'ont pas d'autre but. Rappelons en peu de mots l'usage et la valeur de ces signes, introduits dès la plus haute antiquité par les grammairiens.

« L'accent aigu se place, dans les mols latins, sur la pénultième syllabe; dans les mots de plus de deux syllabes, la pénultième est brève, il remonte à l'antépénultième. En aucun cas, il ne peut remonter au delà; jamais, non plus, deux accents ne peuvent se trouver dans le même mot, quelles que soient sa longueur et sa composition.

Les monosyllabes portent accent, au moins lorsqu'ils font partie intégrante du discours et qu'ils terminent un membre de phrase. Telle est l'origine des médiations rompues que l'on doit faire lorsque cette partie du verset est terminée par un monosyllabe. La même chose a lieu pour les mots hébreux et indéclinables, parce que les règles de la grammaire leur attribuent l'accent sur la syllabe finale.

(716) Amélioration dans la psalmodie, par un prêtre de diocese de Bordeoux. — Méthode abrégée de plain-chant, par M. DE GRAMONT. 1

a Dans les livres de chœur, on ne marque pas l'accent sur toutes les syllabes qui le demandent; on se contente de l'indiquer dans les mots qui ont l'accent sur l'antépénultième, parce qu'ils font exception à la règle générale.

« Nous renvoyons, pour plus de détails, aux traités spéciaux, et nous nous hâtons de rechercher quel doit être l'effet de ces signes dans l'exécution de la psalmodie.

« Les auteurs qui ont examiné avec le plus de soin cette question nous apprennent que les syllabes accentuées sont seules considérées comme longues; toutes les autres sont brèves (717). Il ne faut donc pas s'en rapporter, comme on paraît le faire, à la pratique ordinaire du chant, d'après laquelle l'accent servirait uniquement à augmenter la durée de l'autépénultième, et à rendre brève la syllabe suivante, toutes les autres syllabes, y compris les pénultièmes accentuées, étant comptées conime longues. Cette règle peut avoir cours dans le plainchant proprement dit, dans lequel, à cause de la multiplicité des notes sur une même syllabe, on est ebligé d'observer une cer-taine égalité de prononciation. Mais elle est tout à fait contraire à la nature de la psalmodie; au moins n'y peut-elle recevoir d'ap-plication que dans les inflexions mélodiques de la médiation et de la terminaison, et jamais dans la teneur.

« On oublie ces principes lorsqu'on cherche à donner une mesure exacte et uniforme à la psalmodie, supposant des temps entre lesquels on répartit la valeur des différentes syllabes. On veut par là donner plus d'ensemble à l'exécution, mais on sacrifie à ce but le caractère spécial et l'esprit de la psal-

modie.

- « Cet ensemble, il le faut chercher dans l'exacte prononciation de la langue latine selon les règles de l'accent. Tous les exécutants étant bien instruits de ces règles et munis de livres correctement accentués, que l'on convieune de donner à chaque syllabe accentuée une valeur double des autres, exécutant celles-ci avec une légèreté exempte de précipitation; que l'on évite de donner à la psalmodie ce caractère lourd, embarrassé, cet air de contrainte qui serait la conséquence inévitable d'un procédé en quelque sorte mécanique. Avec de semblables moyens on a déjà fait perdre au plain-chant l'accent, et par conséquent la vie, en le faisant exécuter à notes égales, sans avoir égard à la ponctuation du texte et à sa force rhythmique. Tel est la plain-chant dans les églises de Paris. Ailleurs on a exagéré encore cette tendance, et nous pourrions citer une cathédrale où l'on emploie à cette fin un métronome! La perfection du système consisterait à remplacer les chantres par des machines, par des automates. Nous confions ce projet au génie de nos modernes Vaucan-
  - « Quant à l'autre partie des réformes pro-

posées, la détermination au moyen de signes convenus des syllabes sur lesquelles porte le chant de la médiation et de la terminaison lorsqu'il quitte la teneur, on doit reconnaître qu'elle aurait pour effet de prévenir des difficultés que l'on n'a pas toujours le temps de discerner et de prévoir dans l'exécution inprovisée de la psalmodie. Mais ici encore il faut prendre garde que la multiplicité des signes ne nuise à la clarté. Ainsi il faut remarquer que, 1° ces dissicultés n'existent que dans un petit nombre de formules composées de quatre syllabes, et dans lesquelles le chant s'élève en quittant la dominante. Telles sont les médiations et les terminaisons du septième mode. La règle désend de faire cette élévation sur la dernière syllabe d'un mot, parce que cette syllabe est essentiellement exclusive de l'accent; il sut donc, en ce cas, anticiper, et remonter jusqu'à une syllabe accentuée. Ici se révèle, pour le dire en passant, la force tonale de l'accent, et son influence sur les inflexions de la voix. Ainsi s'explique une prescription qui autrement ne semblerait que l'estet du caprice. Quant à la difficulté qui en résuite, elle pourrait être prévenue par l'emploi d'un signe particulier, tel que ceut dont on se sert aujourd'hui dans les missels pour indiquer les flexes de l'épître et de l'évangile, signes dont l'usage remonte su xvii siècle, comme on le voit dans la Dissertation sur le chant grégorien, de Nivers (Paris, 1683). 2° Pour toutes les autres formules, s'il pouvait rester encore quelque difficulté, on la préviendrait en exprimant l'accent aigu sur toute syllabe pénultième ou antépénultième qui devrait porter l'avant-dernière note de la médiation et de la terminaison. Par là on permettrait de distinguer avec plus de sureté les syllabes qui doivent entrer dans la composition de la formule. — Nous soumettons ces différentes propositions aux personnes qui se sont occupées de cette matière dans la théorie et dans l'application.

« La cause de la mauvaise exécution de la psalmodie, et même de tout le plainchant, c'est l'oubli des règles de l'accent. Le premier soin de ceux qui veulent s'appliquer à restaurer cette partie de notre cuite sera donc de répandre la connaissance de ces règles et d'en surveiller l'application. Cette observation s'adresse spécialement à MM. les directeurs de séminaires. Outre que l'intelligence du plain-chant et son execution y gagneront, la prononciation barbare du latin, qui règne dans toutes les écoles, cessera d'y être en usage. Cette réforme aura une influence décisive, non-seulement sur la psalmodie, mais encore sur l'exécution du plain-chant, à laquelle seule elle peut donner la vigueur, l'expression, la vie qui lui manquent. Les populations méridionales ont, sous ce rapport, un avantage marqué, habituées qu'elles sont à une prononciation fortement accentuée. Rien ne

s'opposo à ce que leur exemple ne nous profile en ce point. Car il ne s'agit pas, qu'on le remarque, de changer notre prononciation latine quant au son des lettres, mais seulement de lui donner une accentuation

**PSA** 

plus correcte et plus énergique.

« Il est un dernier point sur lequel nous devons attirer l'attention des personnes qui s'occupent de l'amélioration de la psalmodie, c'est le repos ou silence obligé qui marque le point de la médiation. Les ordres monastiques, qui doivent nous servir de type pour tout ce qui se rattache aux traditions chorales, marquent longuement cette pause, coupant court la syllabe qui la précède, ainsi que le veut la règle de l'accent : de plus, ils ne se permettent aucun autre repos dans le cours du verset, ce qui fait ressortir d'autant mieux la médiation et la terminaison. Dans la plupart des églises, au contraire, ces points caractéristiques de la psalmodie passent presque inaperçus; la pause médiane est peu soutenue, ct l'effet en est encore amoindri par la multiplicité de petits repos accessoires qui rompent l'unité de la phrase psalmodique. C'est là un défaut considérable; tout l'effet de la psalmodie tient à ces repos solennels de la médiation et de la terminaison. C'est en vain que l'on allègue le besoin de la respiration; elle peut toujours s'effectuer dans le courant du verset, sans en interrompre l'émission continue. Cette règle résulte de la pratique constante des ordres monastiques; elle n'admet d'exception que pour les versets qui ont une triple division (718). Dans ce cas, on termine la première par une cadence particulière nommée flexe dans les usages bénédictins, ou même, selon d'autres coutumes, on répète deux fois la formule de la médiation (719). Là où de pareils usages n'existent pas, on doit se contenter de faire un repos sans inflexions; mais dans tous les versels qui ne renferment pas cette triple division, quelle qu'en soit d'ailleurs l'éten-due, il ne faut établir aucune pause autre que celle de la médiation.

 Ces détails peuvent paraître minutieux; ils sont pourtant bien incomplets, si on les rapproche des innombrables traités qui ont été écrits sur cette matière. Les moindres particularités de l'office divin ont donné naissance à de volumineuses dissertations, à des décisions sans nombre, tant l'objet auquel elles se rapportent est élevé, tant il est digne de la sollicitude des chefs de l'Eglise l'Un ancien statut de Cîteaux, rapporté par saint Bernard (720) et par le cardinal Bona (721), renferme, sur le sujet qui nous

(718) e Tels sont les trois derniers versets du psaume CII. )

(719) Voy. Poisson, Tr. du ch. greg., p. 120.

(790) Serm. XLVII, in Cant. canticor.

(791) De divin. psalmod.

(722) c Psulmodiam non nimium protrahamus, sed rotunde et viva voce cautemus. Metrum et finem versus simul intonemus, et simul dimittamus. Punctum nullus teneat, sed statim dimittat. Post metrum, bonam pausam faciamus. Nullus ante alios

occupe, des notions précises et pleines d'autorité. Aussi croyons-nous devoir le reproduire comme conclusion de ce travail, et en confirmation de plusieurs des propositions que nous y avons énoncées.

« Ne trainons pas trop la psalmodie, mais chantons rondement et d'une voix animée. Commençons ensemble et finissons de même chaque verset. Qu'aucun ne prolonge le point d'arrêt, mais qu'il abandonne aussitôt la syllabe sur laquelle il repose. Après chaque partie du verset, qu'il y ait une pause sensible. Que personne ne commence avant les autres, ou n'aille plus vite; que personne non plus ne traine après les autres en insistant sur la finale. Chantons eusemble, faisons les pauses ensemble, en nous prétant l'oreille les uns aux autres. Nous vous avertissons, nos très-chers frères, de vous présenter devant le Seigneur pour chanter ses louanges avec; autant de joie que de respect : n'y soyez point avec un air paresseux, ou endormi, ou nonchalant, ne chantant qu'à demi-voix; prenez garde de couper les mots ou de n'en prononcer que la moitié, ou d'en passer d'entiers; évitez de chanter d'une mamanière molle, efféminée, négligée, et comme du nez seulement; mais prononcez d'un ton mâle et avec affection les paroles du Saint-Esprit (722). » (S. M.; Revue de M. DANJOU.

PSALMODIER, anciennement PSALMIS-TER, chanter des psaumes. — Apud Du Cange: Vitæ SS., mss., ex cod. 28. S. Vict. Paris., sol. 6, v°, col. 2, ubi de S. Eulalia: Li prevos li sist appareiller une cheminee de feu ardant, auquel com ele psalmistast, il la

fist metre.

Psalmodier. — « C'est, chez les catholiques, chanter ou réciter les psaumes et l'office d'une manière particulière, qui tient le milieu entre le chant et la parole; c'est du chant, parce que la voix est soutenue; c'est de la parole, parce qu'on garde presque tou-jours le même ton. » (J.-J. ROUSSEAU.)

PSALTERIUM ou PSALTERION. psaltérion était un instrument ancien, destiné, comme son nom l'indique, à accompa-

gner les voix.

« Le nom de psaltérion tire vraisemblablement son origine d'un mot ancien que les Arabes prononcent santyr, lequel désigne aujourd'hui, en Egypte, un instrument de musique qui a la forme d'une harpe renversée et posée sur un corps sonore.... Les anciens Egyptiens, qui joignaient ordinairement l'article à leurs noms, ainsi que nous le faisons en français, et qui, par consé-

incipere, et nimis currere præsumat, aut post al os pneuma trahere vel punctum tenere. Simul cantemus, simul pausemus, semper auscultando... Monemus vos, dilectissimi, ut sicul reverenter, ita et alacriter Domino assistatis, non pigri, non somnolenti, non oscitantes, non parcentes vocibus, non præcidentes verba dimidia, non integra transilientes, non fractis et remissis vocibus, muliebre quid am de nare sonantes, sed virili sonitu et affectu voces Spiritus sancti depromentes. >

quent, durent ajouter au mot santyr l'article du masculin pi, le prononçaient donc pi-

 Les Assyriens, chez lesquels cet instrument fut connu sous ce même nom, y ayant joint la terminaison propre à l'idiome de leur langue, l'appelèrent pisanterin ou phisanterin. Le prophète Daniel est le premier qui en ait fait mention dans la Bible sous ce dernier nom, comme d'un instrument de musique des Assyriens; et l'on voit clairement que ce mot ne put appartenir ni à la langue hébraïque, ni à la langue chal-déenne, puisque, dans ces langues, tout mot ne doit contenir que trois lettres radicales, et que dans celui de pisanterin il s'en trouverail quatre.

« Ce même instrument ayant été depuis porté chez les Grecs avec son dernier nom, ceux-ci sans doute en firent d'abord le mot pisanterion; mais, comme la seconde syllabe produisait un son nasal, qui devait déplaire à la délicatesse de leurs oreilles, par un changement assez fréquent dans toutes les langues, de l'n en l, ils transformèrent ce nom en celui de pisalterion, et, par contraction, psalterion. » (Dissertation sur les instruments de musique des Egyptiens, par VIL-

LOTEAU.)

Partout chez les Assyriens, les Grecs, les Qobtes, le psaltérion est un instrument des-

tiné à accompagner la voix.

Le mot psaltérion était appliqué en 1411, comme aujourd'hui le mot violon, à cette prison où l'on dépose pour une nuit les personnes qui se sont rendues coupables d'un délit.

Le chœur des enfants est quesquesois appelé psalterium. On lit dans Charta Baldduini comit., inter Instr., t. III, Novæ Galliæ christ., col. 22: « Psalterio puerorum ac-clamante justi hæreditabunt terram..... et iterum in eodem subsequuntur pueri lectitantes et divitibus hujus mundi significantes: Nolite sperare in iniquitate, etc. »

PSALTEUR. -– Synonyme de choriste : « Au Te Deum, les enfants de chœur vont de chaque côté au haut du chœur, et se tournent le visage vers les choristes ou Psalteurs de leur côté, et chantent tous ensemble le Te Deum, quand même ce ne serait qu'un semi-double. » (Voyag. liturg., Saint Mau-

rice d'Angers, p. 85.)

PSAUME. «—L'hymne ou l'ode, dit M. Munk (Palestine, p. 442), qui, dans le langage des traductions bibliques, porte le nom de psaume....., s'adresse ordinairement à Jéhovalı, soit comme Dieu de l'univers, ou comme Dieu protecteur du peuple hébreu. Tantôt le poëte chante la gloire de Dieu se manifestant dans sa création, tantôt ce sont des actions de grâces ou des prières adressées à la Divinité. Dans plusieurs psaumes le sentiment national s'est entièrement effacé, et le poëte a su s'inspirer de la seule idée d'un Dieu universel, créateur de tout ce qui existe, comme, par exemple, dans le psaume viii et dans le psaume civ (Vulg., ciii); mais il est naturel que, dans la plupart des psaumes

de ce genre, le poëte hébreu n'oublie pas ce que son peuple doit aux faveurs de Jéhoyah. et qu'il le présente comme le protecteur spécial des hébreux. Beaucoup de ces hymnes furent évidemment composés pour le culte public; on peut y distinguer des chants de chœur, et souvent les strophes paraissent destinées à être chautées alternativement par une ou par plusieurs voix. — Au milieu des psaumes nous trouvons aussi quelques odes qu'on peut appeler profanes, et dans lesquelles un poëte offre ses hommages au roi; tels sont les psaumes ex et exxi adressés. l'un à David, l'autre à Salomon; tel est encore le psaume xLv, adressé très-probablement à Salomon, lors de son mariage ave: la princesse égyptienne. »

—On appelait psaumes graduels les psaumes à partir du cxx° jusqu'au cxxxy°, qui se chantaient, soit sur les quinze degrés du templede Salomon, soit en élevant graduellement la voix. Sic appellantur quindecim psalmi o psalmo cxx usque ad cxxxv quod canebantw in 15 templi Salomonis gradibus, vel quia roz gradatim elevabatur, ut scribunt commentate. res. Ii quotidie quadragesimali tempore recitati usque ad Pium V. PP. qui in ferio quartis lantum eos in choro recitari statuit. bulla breviariis præfixa, qua ab hac obligatione eximuntur ii qui extra chorum ost-

cium dicunt. (Ap. CANGIUM.)

– Psalmi gracuales, quindecim psalmi. qui ad quinque parvas horas congrue distribuuntur, in quotidiano officio Deipara, ul ait Radulphus Tungrensis lib. De canonum observ., cap. 20, 21. (Vide Eucherium De utriusque Testamenti; Durandun lib. v Ration., c. 2, n. 39, et supra.) - Graduale. Chronicon Reicherspergense de eoden pontifice, ann. 424 : Hic constituit, ut prolai Davidis CL ante sacrificium antiphonalim canerentur, quod ante non fiebat, sed lanius Epistola et Evangelium recitabantur. Ex hoc instituto excerpta de psalmis a B. Gregorio lpp. primo Introitus, Gradualia, Offertorie. Communiones cum modulatione ad missam in Ecclesia Romana cantari cosperunt.

- Gradus, modi pro XV psalmis qui graduales vocari soleni. S. WILHELMI Constit. Hirsaug., lib. 1, cap. 29: Post prædictas tres orationes recitantur quindecim gradus ed triginta psalmi; si talis est dies, quando non debent ad orationem procumbere. Ad illu eorumdem quindecim graduum incisiones, hi. qui super sedilia sedent, exerta manu, propler hoc parum retro versi, solent leniter es engere. » Schramb., Chron. Mellicence, p. 196: quia quindecim gradus sedendo dicuntur. ad GLORIA PATRI sine resurrectione tamen.

erit aliquantulum inclinandum. - Incisio. Ordo Romanus:.... Secunda namque incisione, id est lectione sexte.

egreditur pontifex de ecclesia S. Petri, " ascendit monasterium S. Martini, elc. Consuetudines Floriacensis monasterii: el 13 cantica graduum sub silentio ab unoquoque dicuntur, et post singulas incisiones ab uncquoque procumbitur ad formas. Adde Obst-

RIGUM, lib. v Consuet. Cluniac. monasto

PSAUTIER. - Livre contenant les psaumes de David. Il est appelé Liber psulmorum dans les Actes des apôtres. Saint Augustin le nomme: Codex psalmorum, qui Ecclesia consuctudine psalterium nuncupatur. Les deux vers suivants ont été composés pour

PUP

le Psautier de David:

Ter quinquagenos David canit ordine psalmos, Versus bis mille sexcentos sex canit ille.

On appelle Psalterium planum le Psautier qui ne contient que le texte des cantiques, sine glossa. Item inveni in armario,.... psalterium planum, colletanum, psalterium leronimi planum, - psalterium cum glossa (Inventar. ann. 1118, inter probat. tom. I, Hist. Nem., p. 66, col. 1.)—Psalterium B. V. Mariæ, un Psautier que l'on a disposé pour la dévotion à la sainte Vierge. On lit dans la bulle de Sixte IV, ann. 1479, ex Biblioth. reg.: « In ducatu Britanniæ et pluribus aliis locis, crescente fidelium devotione, ab aliquo tempore certus innovatus est modus sive ritus orandi, pius et devolus, qui etiam antiquis temporibus a Christi fidelibus in diversis mundi partibus observabatur, videlicet quod quilibet volens eo modo orare, dicit qualibet die ad honorem. Dei et beatissimæ Virginis Mariæ, et contra imminentia mundi pericula, toties angelicam saluta ionem, Ave Maria, quot sunt psalmi in psalterio Davidico, videlicet centies et quinquagesies, singulis decem salutationibus hujusmodi orationem Dominicam semel præponendo; et iste ritus sive modus orandi, Psallerium beatæ Virginis Mariæ vulgariter nuncupatur.

PUERI SYMPHONIACI. - Enfants de chœur que, du temps du Pape Vitalien (639-669), on entretenait dans la chapelle apostolique, et qui étaient logés et nour-ris in parvisio. (Ord. rom.; Mabillon,

Mus. ital.)

Si par le mot symphoniacus on entend qui chante en harmonie, l'organum ne devrait pas remonter à Hucbald, mais au temps du Pape Vitalien. Mais les enfants de chœur dont il est ici question pourraient bien être nommés symphoniaci, parce que, avec leurs voix élevées, ils doublaient à l'octave le chœur des hommes dans la chapelle; et enfin puer symphoniacus ne signifie pas littéralement puer concinens (enfant chantant en même temps) et ne doit pas se rapporter à une exécution simultanée. Il ne faut pas oublier non plus que Guido a appelé du nom de symphonia un chant uni, une simple mélodie, par opposition à celui de diapho-

nia. (Voy. l'Histoire de la musique occiden-tale, per Kiesewetten, Époque Hucbald.) PUERILITIA. — Titre que l'on don-nait anciennement à certaines compositions qui devaient être exécutées par des

PUPITRE, PULPITRE. — On appelle ainsi des meubles en bois dont on se sert dans les églises, dans les salles de concerts, etc., pour soutenir les livres de chant, les partitions, les parties séparées, etc. — On voyait anciennement à Saint-Ouen de Rouen, dans

cap. 5, et Bennandum monachum part. 11 Ord. Cluniac., cap. 15. — Interscissiones, apud Cassianum lib. 11 De nocturnis orat., cap. 11: Et ideirco ne psalmos quidem ipsos, quos in congregatione decantant, continuata student pronuntiatione cancludere; sed eas pro numero versuum duabus vel tribus interscissionibus cum orationum interjectione divisos, distinctim particulatimque consummant.-Distinctiones dicuntur in admonitione synodali antiqua: Psalmorum verba et distinctiones regulariter ex corde cum canticis consuetudinariis pronuntiare sciat.sationes vocat synodus Narbonensis sub Recaredo rege: Per majores vero psalmos, si suerint prolixiores, pausationes fiant, etc.

Diapsalma. Optatus, lib. IV: Legimus quadragesimo nono psalmo sub secundo diapsalmate Spiritum S. dixisse, etc. S. Hirron., in Epist. ad. Marcell. 138, varias de vocis notione sententias refert: Quidam, inquit, diapsalma commutationem metri dixerunt esse, alii pausationem spiritus, nonnulli alterius sensus exordium: sunt qui rhythmi distinctionem: et quia psalmi tunc temporis juncta voce ad organum canebantur, cujusdam musicæ varietatis existiment silentium. Radem ferme Isidon., lib. vi Orig., cap. 19; S. Eucher. Lugdun. De variis vocabul., et Cassiod. in Psalmos; S. Augustin., in psal. iv: Diapsalma, interpositum in psalmo silentium interpretatur. AMALABIUS, lib. IV, Cap. 48: Unde et diapsalma apud Hebræos de nonnullis interponitur, quod significat intervallum vocis distinguenda. S. HILARIUS in Prologo ud psalmos extremo: In diapsalma vero, quod interjectum plurimis psalmis est, coynoscendum est demutationem aut persona, aut sensus sub conversione modi musici inchoari, elc.

Sympsalma. — Consonantia psalmi, vel vociscopulatio in cantando. (JOAN. DEJANUA.) Simpsalma, consonnance de psaumes ou couple

de voix. (Gloss. lat.-gall. Sangerman.)
— Sonus, psalmus Davidicus, VENITE EXSUL-TEMUS, etc., qui in Matutinis canitur, forte sic dictus, inquit Garcias Zoaisa, quia sonora voce decantatur, ut contra nullo sono interveniente orationem dici, ait Amalarius in Eclogis de officio Missa, qua voce submissa dicitur. — Concilium Emeritense, cap. 2: Oportet igitur, ut sicut in aliis Ecclesiis vespertino tempore, post lumen oblatum, prius dicitur vespertinum, quam sonus in diebus festis. Ita el a nobis custodiatur in Ecclesiis nostris. — Breviarium Mozarabum: Statim dicitur sonus, si sit festum; eo quod dies ferialis caret sono, nisi in tempore Resurrectionis propter solemnitatem dicitur. Hæc regula sonus est : Venite, exsultemus Domino, jubilemus Deo salutari nostro. Versus: Præoccupemus faciem Dei, in confessione, et in psalmis jubilemus Deo.

Saint Augustin distingue le psaume octonaire (octonarium), le psaume alphabétique et le psaume alléluiatique, ce dernier qui a l'alleluia soit au commencement, soit au milieu, soit à la fin. (Aug., in ps. cv et cxviii,

ap. Genbert, De cantu, t. 1, p. 56.)

deux rangs de pulpitres dont l'un est de

pulpitres an bois et l'autre de pulpitres de

pierre pratiqués dans les colonnes qui soutiennent la voûte. C'était là que les religieux s'assemblaient pour étudier, pour lire

et pour copier des livres. De là sont venus

ces manuscrits qui enrichirent les biblio-thèques de tant d'abbayes, et qui, depuis,

ont passé dans les dépôts publics et entre les mains des curieux. On voit peut-être encore dans ce clottre une grande armoire

pratiquée dans la muraille pour serrer des livres. L'abbé ne se dispensait point d'assis-

ter à ces exercices. Pendant longtemps on a

vu au bas de l'escalier de l'église, au cloître, le banc de l'abbé ainsi que son pulpitre de

menuiserie qui avait un fronton ou chapiteau sculpté. (Voyag. liturg., p. 387.)
PUY DE PALINOD, PUY DE MUSIQUE.

- On sait que le mot puy vient de podium, colline, désignation de l'emplacement choisi

comme amphithéatre naturel pour entendre

les débats de nos premiers poëtes. On nom-mait donc puys les premières réunions littéraires qui s'établirent en France. Des prix

étaient ordinairement distribués aux vain-

queurs de ces joûtes de la parole et de l'i-

magination. Les puys de palinods ou cours d'amour furent établis, dans le nord de notre patrie, vers la fin du xi siècle. Robert

Wace, dans une pièce intitulée Etablissement

de la sête de la Conception, sait le récit détaillé du miracle à la suite duquel fut insti-

tué le puy de Rouen, nommé plus tard la

sete aux Normands (723), on en établit en-

suite plus tard dans toutes les villes célèbres

de la Normandie et des pays environnants.

L'histoire littéraire du moyen âge signale à

chaque instant la gloire des puys de Caen,

d'Amiens, d'Abbeville, d'Arras, de Valen-

ciennes, de Douai, de Dieppe, etc. On rap-

pelait au souvenir de tous, par des publica-

tions et des annonces, que le puy de telle

ville devait avoir lieu à une époque fixe;

chacun donc s'efforçait d'être assez heureux dans ses inspirations pour mériter les prix

qui s'y distribuaient. Les pièces les plus

ordinairement exigées étaient les chants

royaux, les ballades et les rondeaux, le plus

souvent en l'honneur de l'immaculée con-

ception de la sainte Vierge, mystère sous

l'invocation duquel tous les puys littéraires

représentations de fleurs en orgent. Ainsi,

Les prix consistaient presque toujours en

étaient institués.

lit : « Le dimanche xiii jour de Décembre 1533, à Rouen, au couvent des Carmes, honorable homme Jean Leuze, seigneur de Feuguère, bourgeois et marchand de cette ville de Rouen, comme prince tint le pay à l'honneur et révérence de l'immaculée conception de la sainte Vierge, etc. - Le prince supplie à tous poetes et orateurs de composer en langue françoise vulgaire et latine, apporter et envoyer audit puy chants royaux, ballades, rondeaux et épigrammes en l'honneur d'icelle conception, etc. Au chant royal sera donné la palme et au débattu le lis; pour la meilleure hallade de huit syllabes et huit lignes à tel refrain que l'auteur voudra sera donné la rose; pour le plus parfait rondeau de 13 lignes clos et ouvert le signet; pour la meilleure épigramme héroïque, sans excéder le nombre de trente mètres, sera donné le chapeau de lauriers et au débattu l'estrille (sic; lisez étoile); tous lesquels prix seront rédimés par autres prix de honnête valeur. » — Si j'ai cité ce texte, c'est que j'ai pensé que rien ne pouvait mieux donner l'idée de ce qui se passait aux puys. Maintenant ce qui me permet d'avancer que les prix étaient en argent, c'est que je vois dans une brochure sur le puy de Rouen, p. 55 : « Au 2° chant royal, communément appelé le débatu, sera donné pour signe ledit bouquet

Telles étaient les idées qui dirigenient les institutions littéraires, connues dans le Nord sous le nom de palinods ou puys d'amour. Il me reste à faire observer que la musique n'était pour rien dans ces réunions. La musique y était présente comme dans toutes

de fleurs de lys..... seront environ de 8 li-

vres, argent et façon. »

les solennités et réjouissances; elle venait aider à la pompe de la réunion, mais elle n'en faisait pas partie d'une manière inséparable (724). On conçoit qu'une opinion semblable ne peut se soutenir qu'avec une forte autorité; car on pense généralement que l'on chantait toutes les poésies présentées aux puys. Or, nous trouvons dans Eustache Deschamps une preuve irrécusable du contraire. En effet, examinon la pièce intitulée: l'Art de dictier et sère chançons, ballades. virelais et rondaulx, etc.; elle se trouve à la fin du volume des poésies de cet auteur, imprime chez Crapelet. Il y est dit : « Bt est à savoir que nous avons deux musiques: l'une est artificiele et l'autre naturele, dont dessus est fait mention, et est appelée artificiele de son art; car par les six notes qui sont appelées ut, ré, mi, fa, sol, la, l'on peut apprendre à chanter, accorder, doubler. (724) On trouve, il est vrai, dans l'Histoire d'11-

Sainte-Palaye, dans le nº 735 de ses Notices manuscrites, Bibliothèque royale, indique un manuscrit au premier folio duquel on (793) Voy. dans le Catalogue de la biblothèque de Ch. Nodier (Techener, 1844, in-8-), le livre instiqué sous le nº 298; Palinodz, chants royaulx, ballades, rondeaulx et spigrammes à l'honneur de l'immaculés conception de la toute belle mère de Dieu Marie (patronne des Normands), présentez au Puy à Rouen, composes par scientifiques personnaiges desclaires par la table cydedans contenue, imprimes a Paris., s. d., in-8- goth. Voy. aussi la note qui accompagne ce numero.

beville, par M. LOUANDRE, (p. 229 dans une note) « Ces menestrielx par courtoisie a conx faits es graces de la ville, le jour de la Pentecouste qui cor noient au Puy d'amour pour l'honneur et estat d'icelle ville (comptes de l'hôtel-de-ville). Ce lai confirme ce que j'ai avancé, car il est ici quetion d'un ménétrier qui venait d'ane manière accedentelle.

quintoyer, tierçoyer, tenir, dechanter par tigures de notes, etc. » Et plus loin : « Et ainsi peut estre entendu des autres instruments des voix, comme reberbes, guite-

PUT

rnes, etc. :

Voilà donc bien établi que la musique artificiele était ce que de nos jours nous appelons musique, qu'elle soit vocale ou instrumentale. Voyons maintenant ce qu'il dit de la musique naturele : « L'autre musique est appelée naturele, pour ce qu'elle peut estre aprinse à nul de son propre courage, naturelement ne s'i applique, et est une musique de bouche en proférant paroules metrisées aucune foiz en lais, etc. » Et plus loin: « Et ja sait que ceste musique naturele se fasse de volonté amoureuse à la louange des dames et en autres manieres, selon les matieres et le sentiment de ceux qui en ceste musique s'appliquent, et que les faiseurs d'icelle ne saichent pas communement la musique artificiele, ne donner chant par art de notes à ce qu'ils font, toutes voies est appelée musique ceste science naturele, par ce que les diz et chancons par eulx faix, ou les livres métrisiex se lisent de bouche et proféran par voix non chantable, tant que les douces paroles ainsi faictes et recordées par voix, plaisant aux escoutans qui les oyent, si que aux puys d'amours, anciennement et encore accoustumez en plusieurs villes et citez des pais et royaumes du monde. » Et plus loin : « Et semblablement les chançons natureles sont delectables et embelies par les melodies et les teneurs, trables et contre-teneurs du chant de la musique artificiele. Et neantmoins est chacune de ces deux, plaisant à ouyr par soy, et se peut l'une chanter par voix et par art, sans paroles, et aussi les diz des chançons se puevent souventes fois recorder en plusieurs lieux où ils sont moult volontiers dits, ou le chant de la musique artificiele n'auroit pes toujours lieu, comme entre seigneurs et dames estant à leur privé et secretement, ou la musique naturele se peut dire et recorder par un homme seul de bouche ou lire aucun livre de ces choses plaisans devant un malade et autres cas semblables ou le chant musical n'auroit pas lieu, etc. »

Cette musique naturelle est donc simplement l'art de bien réciter, cela me paraît positif; terminons par une nouvelle citation à ce sujet : « Pour ce que neant plus que l'on pourroit proferer le chant de musique sans la bouche ouvrir, neant plus que l'on pourroit proferer cette musique naturele sans voix et sans donner son de pause

aux dicts qui faiz en sont. »

Or, comme le même auteur vient de nous dire que l'on se servait aux puys de cette musique naturelle, il est donc certain que les poésies y étaient récitées avec une déclamation rhythmée, peut-être même psal-modiée; mais elles n'y étaient pas chantées. Tout ce qui s'y passait était donc poétique et non musical.

Toutefois, il est naturel de penser que CTIONN. DE PLAIN-CHANT.

lorsque la poésie était encouragée par des moyens aussi puissants, la musique ne devait pas être négligée; car s'il y avait des occasions où ces deux arts n'étaient pas réunis, toujours est-il vrai qu'ils marchaient de concert. L'histoire de nos ancêtres nous présente effectivement des assemblées musicales où se distribusient des prix. Or, comme c'est cette dernière particularité qui caractérisait les puys, je crois que les assemblées qui avaient pour but d'exciter l'émulation des compositeurs par des récompenses décernées aux plus habiles étaient de véritables puys, quand bien même elles n'en auraient pas porté le nom. Or, si les ouys d'amour étaient sous l'invocation de l'immaculée conception de la sainte Vierge, les puys de musique étaient sous celle do sainte Cécile, patronne généralement adoptée par les musiciens.... Ces assemblées (les puys de musique), dont j'ai rencontré les traces dans l'histoire de notre pays, sont très-peu nombreuses. Des renseignements positifs nous en désignent trois, à Paris, à Rouen et à Evreux. Une lettre que l'on trouve dans le Mercure de France, 1732, donne à penser qu'il pouvait exister au Mans une institution de ce genre. Je ne fais que l'indiquer en passant, parce que l'auteur ne dit pas autre chose, sinon qu'il a vu une circulaire en forme d'affiche, dans laquelle le maître de musique du Mans invitait tous les musiciens du royaume à mettre en musique un morceau destiné à servir de motet à la messe de Sainte-Cécile. Il ajoutait que l'auteur du meilleur morceau recevrait pour récompense une croix d'or; du reste nul renseignement qui puisse faire penser que cette lettre provint d'une fondation régulière ou d'une académie spéciale. Je ne parle donc de ce fait que comme mémoire...

PUT

Les renseignements qu'on a sur celle (la société de Sainte-Cécile) de Rouen sont trèsneu étendus; on les trouve dans l'Histoire de la cathédrale de Rouen, in-4°, Rouen, 1686, par D. Pommeraye. On y voit qu'en 1601 la société existait depuis longtemps, sans que rien puisse faire supposer la date précise de son origine. Les détails que l'auteur donne indiquent qu'à cette époque on prit un arrêté pour régler les dépenses excessives faites par quelques princes; c'est ainsi qu'on appelait la personne élue chaque année pour présider la solennité. Il paralt que cette fureur que les princes avaient de briller continua toujours, et fut regardée comme un obstacle à la prospérité de la société, parce qu'elle rendait les fonctions de prince de plus en plus coûteuses, et que celles-ci éloignaient beaucoup de personnes honorables de l'idée de les accepter. Le 11 octobre 1660 plusieurs membres s'assemblèrent donc pour tacher de rétablir la confrérie, expressions qui prouvaient sa décadence, et fixèrent à 150 livres seulement la dépense de chaque prince, ordonnant que le surplus serait pris sur le revenu et fonds de la société, qui paraît avoir été assez

considérable. Il fut en outre arrêté, le 16 juin 1661, qu'à l'avenir les prix qui se don-naient aux musiciens seraient de la valeur de 100 livres, savoir : 70 livres fournies par la caisse de la confrérie, et 30 livres par une rente fondée par un des membres. Le · 11 octobre 1666, un membre nouvellement reçu fonda en outre, pour le deuxième prix des motets à deux chœurs, une écritoire

d'argent de la valeur de 30 livres.

Cette dernière institution indique d'une manière positive qu'il y avait deux prix pour les motets à deux chœurs. Mais nous ne trouvons rien qui puisse nous faire présumer quels étaient les autres prix. Cette société subsistait encore en 1686, époque où D. Pommeraye écrivait, puisqu'en commençant il dit : « Il ne nous paroît pas en quel temps la société a été établie; je croirois seulement qu'elle est ancienne, mais que d'abord elle n'a pas été en l'état où nous la voyons. » Tels sont les seuls renseignements que je puisse donner sur le puy de musique de Rouen.

Examinons actuellement les documents qui peuvent nous faire connaître la société de Sainte-Cécile établie à Paris. On les trouve dans un livret imprimé en 1576, chez Adrien Leroy et Robert Ballard, pour les membres de ladite association. C'est l'acte de fondation de cette société en 1575. Après l'avoir lu, on ne doit être nullement surpris que cette institution eut passé inaperçue quant à ses résultats, car le seul article où il soit question de musique est ainsi conçu: « Seront avertis tous bons et excellens musiciens de ce royaume et autres d'envoyer, si bon leur semble, au dict pour et vigille de Saincte-Cécile, quelques motelz nouveaux ou autres cantiques honnestes de leurs œuvres, pour estre chantés : afin de cognoistre et remarquer les bons auteurs, nommement celuy qui aura le mieux faict, pour estre honoré et gratifié de quelque présent honorable, ainsi que l'on advisera. » Rien ne fait supposer la valeur du prix, et le reste de la fondation ne parle que de service funèbre pour la mémoire des membres défunts, de cierges et de pain bénit; en un mot, cet acte ressemble plutôt à une fondation de fabrique qu'à celle d'une association qui aurait pour but de faire fleurir l'art musical.

Il nous reste à examiner le puy de musique d'Evreux. Ici, nous sommes mieux informés : les renseignements abondent ; on les trouve dans les archives de l'Eure.... C'est aux soins de MM. Bonin et Chassant que l'on doit la publication de ce curieux document; c'est un registre dont le titre est ainsi conçu : « Cy est le livre de la fondation du service faict et estably en l'honneur de Dieu sous l'invocation de madame saincle Cecille, en l'eglise cathedrale Nostre-Dame d'Rureux, au iour et seste d'icelle saincte par chacune anee à venir à perpetuité. » Après quelques considérations sur le rôle que joue la musique dans l'histoire sainte, vient la fondation du service en l'honneur de sainte Cécile par les chantres et les clercs de semaine de la cathédrale d'Evreux. Tout œ qui suit est relatif à la célébration de la sol'ennité. Ainsi l'on voit la désignation des messes qui doivent être dites, celle des psaumes et des antiennes qui doivent être chantés, comme aussi les droits de chacun des célébrants ecclésiastiques et séculiers. L'organiste avait 7 sols 6 deniers pour tout ledit service, et, ce qui doit surprendre, le souffleur avait 6 sols. Certes, l'on ne doit nullement s'étonner de la décadence de l'orgue, si le manœuvre devait être payé à l'égal de l'artiste. — On peut suivre, dans l'acte de fondation, l'origine du puy de musique. On voit d'abord que les chantres et les clercs de semaine de la cathédrale avaient célébré un service en l'honneur de Dieu. 24 jour de Sainte-Cécile, les années 1570, 1571 et 1572. Jusque-là il n'y a point de fondition. Le 5 novembre 1573, une réunion lieu. Parmi les membres présents, on remarque Guillaume Costelley, valet de chimbre et organiste de Charles IX. Cette assenblée a pour but de fournir aux frais du service qui doit être établi à perpétuité. Ils déposent donc entre les mains des chanoines la somme de huit vingt livres, pour être la rente de huit livres tournois employée tous les ans à ladite célébration. Les articles supplémentaires de la fondation donne et des renseignements d'abord sur l'élection du prince ou maître. Il devait être renouvele tous les ans, et devait, à ses frais, faire le pisser la chapelle, fournir des cierges si la fondation ne suffisait pas; il devait enfin « préparer lieu honneste et la table pour, après la grande messe du jour de ladicteleste. recepvoir amiablement la compagnie aux convives du disner qui se passera sons aucua scandalle, insolence ou excès, en quoi ne sera obligé le dit prince, faire autre frais s'il ne lui plaist, car chacun des fondateurs sera porter son vivre. » On remettait au prince. avant la fête, une pièce portant ce tire: « Copie du contenu au gref que l'on baille an prince pour le rendre certain du devoir de sa charge:

Prince, qu'il plaist à Dieu sur nous constituer Ici est le moyen de la seste conduire, Puis qu'avez cet honneur, il faut sans se tuer Pour l'année en suivant si bien s'évertuer, Qu'en tout puisse de Dieu le service relaire.

Dans tout ceci rien de musical; la Re commençait par un service religieux et

nissait par un repas.

Il paraît que l'idée d'établir un puy de 📂 sique eut lieu en 1575; car on trouve dans les charges du prince de cette année l'obigation de prévenir l'orfévre pour procéder la confection des prix, comme aussi de faire imprimer pour le moins deux cents attiches chez Adrien Leroy, impriment de musique, « afin que par icelles plusieurs musiciens soient invitez d'envoyer de leurs œuvres audit puy. » La fondation officiele de cette institution n'eut lieu qu'en 1576. comme porte le registre. Voici les princi-

paux articles de cet acte : « Le vingt troisième our de novembre par chacune année à venir, le lendemain de ladite feste et solemnité, suivant ce qu'il pleut à Messieurs du cha-pitre, pour accorder l'an passé par l'inter-cession de Monseigneur de Blanfossé, Raoul Boullene, trésorier en ladite église, sera célébré un puy ou concertation de musique en la maison des enfants de chœur dudit lieu. --- Auquel puy seront receuz motetz latins à cing parties et deux ouvertures dont le texte sera en l'honneur de Dieu ou collaudation de la D. Vierge et sera délivré au meilleur motet l'orque d'argent et au débatu qui est le meilleur d'après la harpe d'argent. — Seront receus chansons à cinq parties à tel dict qu'il plaira au facteur, hors texte scandaleux partout. La meilleure aura pour loyer le lut d'argent, celle qui fera le débatu la tyre d'argent. — L'air à quatre parties trouvée la plus agréable sera gratifiée du cornet d'argent. — La meilleure chanson légère, facescieuse aussi, à quatre parties seulement, emportera la flute d'argent.

 Au plus excellent sonnet chrétien françois faict à deux ouvertures sera donné le triomphe de la Cécile enrichi d'or, qui est le plus grand prix. — A l'entour des prix susdits seront escriptes et gravées les devises suivantes : pour l'orgue : Pectora plena Deo rapis atque sono inseris astris; pour la harpe: Protinus ad numeros mens acta surore quiescit; pour le luth: Ut numeris mens læta tuis et plena quiete; pour la lyre: Legit amor tua plectra, potes nam solvere curas; pour le cornet: Pectora masta moves dum calos aere findis; pour la silie: Tibia læta, jocos et Bacchi munera silis; pour le triomphe: In te omnis choros hinc virtus tua clara refulget. Aux pieds de la figure de la Cécile sera escript: Trophæum virginitatis ergo; au doz de chacun des dits prix, faits en forme de bague en ovale, sera pour heureuse memoire escript le nom du prince en l'année duquel aura esté le dit puy celebré, à sçavoir au doz des cinq premiers prix ce qui en suit : Victori ad aram ebroicensem. principe. anno. Et au doz des deux concertans ou débattuz sera escript: Certanti ad aram ebroicensem. principe. anno. » Et plus bas: « Et pour ce qu'il est trèsséant et necessaire pour la decoration dudit puy de faire par chacun an nouvelles invitations aux musiciens, le prince en son année aura soin d'employer quelque gentil esprit à composer nouvelles semonces en latin et en françois, comme le motet est latin et la chanson françoise. Lesquelles il fera délivrer correctes et en temps opportun audit Adrien Leroy pour de bonne heure les imprimer et les envoyer aux maistres musiciens des villes prochaines et éloignées qui par ce moyen seront advertis de la celebration et continuation dudit puy. » Ensuite : « Le jugement résolu, le prince accompagné des fondateurs et confreres, marchent avec les chantres, lesquelz, pour rendre grâce à Dieu de l'heureux succès de leur concertation, s'iront presenter devant le grand portail de l'église Notre-Dame, et là chanteront à haulte voix les

deux motets premiers au puy, après chacun desquelz chantés ils feront entendre aux assistants pour le doyen le nom des autheurs suivant ce qui fait en a esté l'an passé. — A leur retour dedans la cour de la maison des enfants de chœur, ils chanteront semblablement à haulte voix les chansons, airs et sonnets premiers, et sera déclaré aux assistants le nom des autheurs. » Enfin l'acte se termine par cette clause : « Et affin que les œuvres plus excellents qui auront esté premiers et aultres qui pourroient meriter et servir à l'Eglise et apporter instruction aux enfants de chœur et aultres, ne tombent en oubly, le maistre des enfans sera tenu transcrire ou faire transcrire en cinq livres, qui lui seront baillez pour cet effet, appartenant aux fondateurs, toute la musique susdite qui sera premier et qui pourroit mériter prix avec le nom des autheurs. » - Ce qui suit mérite d'être remarqué : « Mon dict seigneur (le duc d'Aumale) n'estoit présent, madame son épouse assista durant toute la solemnité, et par son commandement fut inséré au présent repertoire ce que dessus. » La présence de cette dame..... est assez singulière, car le puy finissoit, comme la fondation dont nous avons parlé plus haut, par un repas...

PUY

On doit regretter que ce registre n'ait pas été achevé, ce que l'on voit par la liste des princes qui va jusqu'en 1602, tandis que celle des prix, qui est très-importante à cause des renseignements biographiques que l'on y rencontre, ne va que jusqu'en 1589; et cependant on distribuait encore des récompenses après cette époque, puisque je trouve une quittance de Rousset, orfévre d'Evreux, en date du 27 novembre 1614, pour payement de quatre prix d'argent, savoir : l'orgue, le luth, la lyre et la

Tels sont les renseignements que j'ai pu rassembler sur les puys de musique en France. On peut les désirer plus nombreux sans doute; mais, tels qu'ils sont, il m'a semblé qu'ils étaient surtout précieux, en ce sens qu'ils servaient à prouver que la France s'est toujours distinguée dans les institutions favorables aux beaux-arts.

( BOTTÉE DE TOULMON. )

- A propos d'une monnaie portant : GILLE. DAMOVRETTE. MAISTRE : DV. PVIS. et qui représente la Vierge tenant dans ses bras l'enfant Jésus, auprès d'elle un puits, M. Rigolleau s'exprime ainsi:

« La confrérie de Notre-Dame du Puy d'Amiens est célèbre; elle a été établic dit-on, en imitation de celle qui existait au Puy-en-Velay. Les uns prétendent que le nom de puy vient de podium, signifiant lieu éleve, théâtre; d'autres le rapportent à un miracle de la Vierge du Puy-en-Velay, qui sauva un enfant de chœur jeté dans un puits par un Juif. Ce meurtre, qui aurait été commis vers l'en 1325, fut l'occasion du bannissement de tous les Juifs qui habitaient cette ville. Cette tradition est la plus en vogue à Amiens, et dans la chapelle de la cathédrale, où cette confrérie se réunissait, on voit une statue de la Vierge retirant un enfant d'un puits, avec l'inscription: Origo confraternitatis putei. Dans le xv siècle, les confrères représentaient, le jour de leur fête, quelque mystère, et donnaient une couronne d'argent à l'auteur de la meilleure ballade en l'honneur de Notre-Dame. On nommait chaque année un roi ou maître du puy, qui adoptait une devise. On a la liste de ces maîtres depuis l'an 1389 jusqu'en 1755... Gilles d'Amourette, marchand, receveur de Rubembré, fut maître du puy en 1510. »

OUA

Suivent des détails sur l'établissement de la confrérie de la Paix, au Puy-en-Velay, qui remonte, selon Rigord, historien de Phi-

lippe-Auguste, jusqu'en 1183.

« Dans la suite des temps, ces confréries excouragèrent les lettres et les arts, en couronnant les poëtes, en commandant des monuments de sculpture et des tableaux, dont quelques-uns, exécutés par de bons mattres du commencement du xvi° siècle, se

conservent encore à Amiens.

« Le palinod de Caen, qui se nommait le puy de la Conception, parce qu'il avoit lieu le jour de la Conception de la Vierge, remonte, dit-ou, au xi' siècle. Il me semble que l'on confond mal à propos l'établissement de cette fête littéraire avec celui de la fête de la Vierge, qui effectivement fut instituée, à la fin de ce siècle, par Guillaume le Roux, duc de Normandie, ainsi que Robert Wace, mort en 1180, le raconte dans une pièce de vers dont M. Roquefort a publié des extraits. Les concours littéraires n'eurent lieu que dans le xvi siècle...... « Il existait des associations semblables dans les principales villes de la Normandie, notamment à Rouen et à Dieppe. Là, les palinods se faisaient les jours de la Nativité et de l'Assomption de la Vierge [note de M. C. Leber.] ») A Valenciennes, qui réclame l'honneur d'avoir donné l'exemple de ces associations, où le chapel de rose récompensait la plus belle chanson, la confrérie de Notre-Dame-du-Puy ne sut érigée que vers l'an 1229. La même confrérie s'établit à Douai au xiv° siècle. Les Jeux Floraux de Toulouse ne remontent qu'à l'année 1324. »

M. Rigolleau cite ensuite une autre monnaie portant:

POUR. LES. CHANTRES. DU. PUY.

n. SANCTA. MARIA. ORA PRO NOMS. qui confirme ce qui vient d'être dit de la pièce précédente. (Voy. Monnaies des étéques des innocents et des fous; Paris, 1837,

pp. 128-132.)

PYCNUM. - Rien, dans la musique des Européens, ne ressemblant au munior des Grecs, il est impossible de représenter ce système de trois sons très-rapprochés par aucun mot français actuellement existant, sans s'exposer à en donner une idée entièrement fausse. Pour des idées nouvelles, il faut des mots nouveaux; et dans la nécessité d'inventer une expression spéciale, je me suis décidé, après de longues hésitations, et n'imaginant rien de mieux, à franciser ou plutôt à latiniser le mot grec...... Je ferai observer que le mot munio, qui joue un si grand rôle dans la musique ancienne, n'y signifie pas précisément dense ou serré, mais bien divisé en petites parties, ce qui n'en est pas moins conforme à la signification radicale du mot, parce que, plus sont petites les parties dans lesquelles une ligne est divisée, plus les peints de division sont rapprochés ou serrés les uns contre les autres.....

« Le chromatique mou se divise, d'après Euclide, en deux diésis chromatiques, composés chacun de quatre douzièmes ou un tiers de ton, et les vingt-deux douzièmes restants; de sorte que le pycnum se trouve composé de huit douzièmes de ton, ce qui fait deux diésis enharmoniques et deux douzièmes de ton, ou ce qui est la même chose, trois diésis moins un douzième de ton. » ( M. VINCENT, Notice sur les manus

crits grecs, pp. 21, 22 et 102.)

Q

Q. — Cette lettre, dans l'alphabet significatif des ornements du chant, de Romanus, signifie que l'u perd sa force (vim suam amittere queritur).

QUARRE (725). — « On appelait autrefois B quarré ou B dur le signe qu'on appelle aujourd'hui béquarre. » (J.-J. Rousseau.)
QUARRÉE ou BRÉVE. — « Sorte de note

faite ainsi \_\_\_\_\_, et qui tire son nom de sa figure. Dans nos anciennes musiques, elle valait tantôt trois rondes ou semi-brèves, et tantôt deux, selon que la prolation

etait parfaite ou imparfaite.

« Maintenant la quarrée vaut toujours neux rondes, mais on l'emploie fort rarement. »

(J.-J. ROUSSEAU.)

QUART DE SOUPIR. — « Valeur de silence qui, dans la musique italienne, se figure ainsi y; dans la française, ainsi y; et qui marque, comme le porte son nom, la quatrième partie d'un soupir, c'est-à-dire l'équivalent d'une double croche. »

QUART DE TON. — « Quatrième partie de l'intervalle d'un ton. Notre oreille n'est point habituée à mesurer de si petits intervalles; c'est pourquoi celui-ci n'est employé ni dans la mélodie ni dans l'harmonie. Les peuples orientaux, habitués à faire usage de beaucoup de petits intervalles dans la musique, ont une gamme chromatique par quarts de tons. » (Fâtis.)

QUARTE. — La quarte, en grec dante

(725) Orthographe du temps de Rousseau, pour carre, carrée.

φών, comprend deux tons et un demi-ton. Le demi-ton peut être placé au commencement, comme dans mi fa sol la, au milieu, comme dans ré mi fa sol, ou à la fin, comme dans ut ré mi fa

Suivant Marchetto de Padoue (Lucidarium musicæ planæ, traités v et vi ), la quarte est une consonnance divine, parce qu'elle mesure le sacré quaternaire des pythagoriciens, et sur cette belle découverte on faisait des successions interminables de quartes!

Toutes les octaves ne peuvent être divisées par quartes ou arithmétiquement dans l'ordre diatonique, car si nous prenons la série des quartes: sol ut, la ré, si mi, ut fa, ré sol, mi la, nous nous trouverons arrêtés à fa si qui n'est pas une quarte juste, qui est plutot une quarte excédante. De même, toutes les octaves ne peuvent être divisées harmoniquement ou par quintes, car si nous disons: ut sol, ré la, mi si, fa ut, sol ré, la mi, nous nous trouverons pareillement arrêtés à la quinte diminuée ou fausse si fa. Or remarquez que dans l'une et l'autre progression, ce sont ces deux intervalles qui viennent se heurter l'un contre l'autre et produire le triton fa si, si fa, c'est-à-dire un intervalle de trois tons consécutifs.

C'est pour cela que le si a été bémolisé, c'est-à-dire qu'il est devenu corde mobile, tantôt procédant de la propriété de bécarre, tantôt procédant de la propriété de bé-

C'est pour cela que le tétracorde synem-

ménôn des Grecs a été ajouté.

C'est pour éviter la mauvaise suite que cette corde mobile donnait au chant, que la solmisation des hexacordes ou des muances a été imaginée.

C'est enfin en mettant hardiment en présence ces deux intervalles dont la relation était sévèrement proscrite autrefois, à tel point qu'on l'appelait le diable en musique, diabolus in musica, qu'un compositeur du xvi siècle a donné naissance à l'art moderne et a créé une tonalité nouvelle.

La quarte de tout temps a été l'objet de discussions fort vives entre les musiciens. Francon l'avait admise au nombre des consonnances parfaites; J. de Muris l'en re-trancha; plus tard elle prend son rang parmi les consonnances imparfaites; mais elle est bannie, sauf quelques exceptions, du contrepoint simple, parce qu'elle manque d'aplomb et qu'elle fait pour ainsi dire boiter l'harmonie. Cette considération n'empêche pourtant pas que dans certains cas autres que le contrepoint, elle ne produise un fort bel effet, par exemple: l'accord de sixte et quarte qui commence et termine l'andante de la symphonie en la, et le même accord employé par les trombones basses dans la fanfare de la Marche au supplice de M. Ber-

(726) · Nous appelons ordre diatonique naturel celui qui résulte d'une génération de sons naturels, tels que ceux du système des Grecs, qui étaient produits par cette génération harmonique si, mi, la,

Villoteau observe que l'instrument appelé Kemangeh a'gouz chez les Orientaux, dont l'accord est la quarte formée par sol, pincé par la première corde, et ré inférieur, pincé par la deuxième corde, est en rapport avec le principe harmonique des anciens, chez lesquels la quarte était regardée comme la plus parfaite des consonnances après l'octave, et comme le type de tout le système musical et la limite naturelle des divisions de ce système. Ce principe, continue-t-il, était fondé sur ce que les sons, dans l'ordre diatonique naturel (726), se présentent toujours respectivement de quarte en quarte dans les mêmes rapports entre eux. La quinte ne leur paraissait pas être une consonnance aussi naturelle, parce qu'elle ne résultait pas aussi directement de ce qu'ils appelaient l'harmonie, et qu'ils ne la regardaient que comme un renversement de la quarte ou un complément de l'octave. Elle était pour eux le renversement de la quarte, quand du son grave de cette consonnance on descendait à l'octave du son aigu, comme lorsque de la quarte descendante fa, ut, nous descendons à l'octave du premier fa, de cette manière : fa, ut, fa; elle était le complément de l'octave, quand on voulait passer du son aigu de la quarte à l'octave aigue du son ut, et que nous entonnons en montant ut, fa, ut : mais ils ne se servaient jamais de la quinte pour composer, ordonner ou diviser l'étendue de leur système musical. Par la même raison, ils ne l'employaient pas. non plus dans l'accord de leurs instruments de musique.

QUI

QUARTE. — « Jeu de l'orgue. Quoique ce jeu soit à l'unisson de la doublette, on lui a donné le nom de quarte, parce qu'en suivant la progression ascendante des jeux du cornet, dont il est une des parties constituan-tes, il se trouve à la quarte au-dessus du nasard. Aussi l'appelle-t-on réellement quarte de nasard, et ce n'est que par abréviation qu'on dit simplement quarte. » (Manuel du facteur d'orgues; Paris, Roret, 1849, t. III, p. 576.)

QUARTER. — Vieux mot qui s'appliquait à la manière d'exécuter le déchant qui procédait par quartes et par quintes. Le mot latin, comme l'observe Rousseau, valait le mot français. Ce mot latin était dialessonare.

QUILISME (Quilisma). - Sorte d'ornement dont Jean de Muris a traité, et qui devait être une tournure de chant; nous dirions aujourd'hui, une sorte de vocalise qui se faisait sur le neume final d'un morceau ou d'une période. Suivant M. Danjou (Revue de la mus. relig., 1848, p. 75), la plique correspondait au quilisma, et les chantres de la chapelle pontificale, qui ont encore conservé l'usage du port de voix dans toutes les intonations, ne sont qu'exécuter des pliques ou quilisma.

Ailleurs (ibid., p. 82), M. Danjou dit, à re, sol, ut, fa, dont ils avaient formé leur heplacorde si, ul, ré, mi, fa, sol, la. > (Note de Villo-

propos de la couverture d'un livre intitulé: Defensio belli Savonarola (Bibl. du Vatican, impr. n. V, m., 6, 33): «·Il résulte entre autres remarques de l'examen de ce fragment (écrit sur la couverture du livre), que le signe nominé quilisma avait une double fonction; il représentait, dans certains cas, un groupe de trois ou cinq notes ascendantes, et, dans d'autres cas, une sorte d'appogiature ou port de voix. Ce même effet apparaît souvent dans la notation proportionnelle, et est indiqué par le signe nommé pliqua ou plique, et qui avait également une double signification. Cette remarque, relative à la signification commune du quilisma et de la plique, a déjà été faite par le chanoine Lazare Belli, dans sa Dissertazione sopra li pregi del canto gregoriano; Frascati, 1788, in-4.

QUI

- « Le quilisma est un neume dont la valeur a été complétement méconnue dans les temps modernes. Le P. Marinelli, confondant cette figure sémiologique avec la plique 🖪, a dit qu'elle avait la valeur d'une double note (Via retta della voce corale; Bologne, in-4°, 1671, i' partie, chap. 2, observat. 3'). M. Danjou (Revue, année 1847, P. 269) a cru que le quilisma représentait tantôt un groupe de trois ou cinq notes ascendantes, tantôt l'appogiature de la plique,

· Avec un peu d'attention, toutes ces hésitations se seraient dissipées sans peine.

« Du Cange fait dériver le mot quilisma du grec χύλισμα, qui signifie succus expressus. Or, en appliquant cette étymologie au neume que j'essaye de faire connaître en ce moment, on voit qu'elle a tous les caractères d'une parseite exactitude. Le quilisma est toujours représenté par une ligne bri--. Les Ethiopiens, qui notent la musique avec l'alphabet amara, marquent constamment le son tremblé, cadencé, trillé, par la lettre arakrek . Le kilisma des Grecs modernes ressemble assez à cette figure brisée (), mais il n'a aucune valeur mélodique, et règle seulement les degrés de certaines notes. La ligne brisée ( ---- ), signe de l'n chez les Egyptiens, représentait l'eau dans l'écriture de ces peuples. Les géographes de tous les pays et de tous les temps ont usé de ce trait ondulé, pour peindre aux yeux les surfaces liquides du globe terrestre. Ainsi, il est permis de croire a priori que lorsqu'on voit un pareil signe dans les neumes, c'est qu'il sagit d'un tremblement de la voix, comme il s'agit ailleurs du trem-blement ondulatoire de l'eau.

« Et ceci est tellement vrai qu'Engelbert, abbé d'Aimont, dans la haute Siyrie, vers la fin du xm' siècle, dit positivement : Vox tremula.... vocatur quilisma, c'est-à-dire: La voix tremblée s'appelle quilisme. (FORKEL, Allgemeine Geschichte der Musick, t. II, p. 347.) Et Jérôme de Moravie (Tract. de musica, ms. ex Biblioth. Reg., xiii s.), appelant flos harmonicus ce que les neumatistes antérieurs à lui nommaient quilisma, s'exprime en ces termes : Est autem flos harmonicus, decora vocis sive soni et celerrima

procellarisque vibratio. Procellaris dicitus eo quod procella fluminis aura levi agitale sine aquæ interruptione; sic nota procellaris in cantu fieri debet cum apparentia quiden motus, absque tamen soni vel vocis interruptione. C'est de toutes ces traditions que le signe --- a pris naissance dans les temps modernes, pour s'ajouter au-dessus de cetaines notes et marquer le trille.

« Intrinsèquement, le quilisma des neumatistes du moyen âge n'exprimait que deux notes ascendantes ou descendantes. La première était tremblée; la seconde rentait dans la catégorie de la plique, c'est-à-dire qu'elle était liquescente, selon l'expression de Guy d'Arezzo. Toutes les erreurs proviennent de ce que les archéologues n'out pas su faire cette distinction essentielle. (Antiphonaire de Montpellier, préface, p. 3 et 34, transcription de M. T. Nisard, Bibliol. nat., suppl. lat., ms. nº 1307.);
QUINTE. — La quinte, en grec dustria,

comprend trois tons et un demi-ton, comme de ut à sol, de ré à la. de mi à si, quelle que

soit la position du demi-ton.

Le renversement de la quinte produit la

quarte, ut sol, sol ut.

L'observation que nous avons faite au mot QUARTE, sur la division arithmétique ou barmonique de l'octave, s'applique égalementici. La quinte forme une consonnance parfaile.

- Parmi les règles qui avaient pour bulde prescrire l'étendue des sons que la voix devait parcourir dans le chant du discours et dans la récitation poétique, la principale était, selon Denys d'Halicarnasse, que la voix ne devait pas s'élever au delà d'une quinte, ni s'abaisser au-dessous de cet intervalle. « La mélodic du discours, dit-il, & renferme ordinairement dans un seul intervalle, que l'on nomme diapente, en sorte qu'elle ne s'élève pas au delà de trois tons et demi vers l'aigu, et qu'elle ne s'abaisse pas au delà de cet intervalle. » (Dionis. H. LICAN., De collat. verb. græc. et lat., ex editione Sim. Bircovii; Samoscii, 1604, in-Voy. VILLOTEAU, Descript. des instrum. de mus. des Orientaux.)

On voit ici combien le plain-chant se 📭 portait, à l'origine, à l'institution du discours chanté et de la récitation poétique puisqu'il est de règle, dans le plain-chant, que la voix ne doit point s'élever au-dessus de la quinte de la finale, ni descendre audessous de la quarte de cette même finaic. si ce n'est peut-être d'un degré au delà que l'on permet pour ne pas resserrer trop re geureusement le chant dans les limites d'une octave. Mais c'est ce degré de plus, soil au dessous de la quarte dans les mo les plagaus. soit au-dessous de la quinte dans les modes authentiques, qui complète justement l'abitus que Denys d'Halicarnesse attribue ki

Il ne faut pas douter que le plain-chant n'ait été soumis d'abord aux règles de la prosodie, non de ce que nous entendoas aujourd'hui par ce mot qui, dans l'acception que nous lui donnons, n'à plus aucun rapport

à la voix.

avec le sens étymologique et des idées que les anciens y attachaient, mais avec cet art qui réglait la manière d'élever ou d'abaisser la voix dans le discours, de modifier les sons de la parole et d'en former une espèce de musique, suivant la vraie signification du mot prosodie, lequel, dans le grec comme dans le latin, est composé de deux mots qui

RAV

veulent dire pour le chant.

QUINTE DU LOUP. — Pour se rendre compte de ce qu'était cette quinte du loup, il faut savoir que, dans l'ancienne partition au moyen de laquelle on accordait les orgues, on affaiblissait environ onze quintes d'un quart de comma. Cette altération était bien plus considérable qu'un douzième de comma, ce qui se fait ainsi pour rendre justes huit tierces majeures; et, comme en altérant ces quintes on ne parvenait pas à l'octave juste, on faisait tomber tout ce qui manquait sur une seule quinte que l'on sacrifiait, et qui devenait outrée; on avait soin qu'elle se trouvât sur le ton le moins usité. Les facteurs appelaient cette quinte, quinte du loup.

QUINTES CACHEES. — « On donne ce nom, en musique, à des successions harmoniques qui font pressentir la succession de deux quintes consécutives. »

QUINTOYER, ou QUINTER.—Vieux mot qui signifie faire la quinte dans l'harmonie. Ce mot s'appliquait probablement au dé-

REC

*QUODLIBET. -*- « Pièce de musique, autrefois en usage en Allemagne, et qui était composée pour les voix sur des paroles comiques et quelquefois grivoises. » (Févis.)

Dans les réunions annuelles de tous les membres de la famille des Bach, on chantait et on improvisait des quodlibets.

- La queue est ce trait perpen-OUEUE. – diculaire qui part de la tête de la note et qui monte ou descend à travers les lignes de la portée. La longue, dans le plain-chant, a une queue, et il n'est pas indifférent qu'elle soit placée à droite ou à gauche de la note. Cependant, il est un cas, celui de la liaison, où la queue sert seulement d'ornement aux. notes et ne varie en aucune manière l'égalité de leur mesure.

Dans plusieurs signes de la notation figurée du moyen âge, tels que la ligature, la plique, les différentes positions de la queue, à droite ou à gauche, changeaient la valeur de ces signes.

(FÉTIS.)

R. — Cette lettre, dans l'alphabet significatif des ornements du chant, de Romanus, est ainsi interprétée par Notker: rectitudinem vel rasuram non abolitionis, sed crispationis rogitat. Suivant l'abbé Baini (Mém. sur Palestrina, t. II, p. 84) le trille commencé par la figure tremula se terminait par la lettre R.

RALEMENT D'UN TUYAU D'ANCHE. — « On dit qu'un tuyau d'anche râle lorsqu'il ne parle pas net, qu'il a un son enroué, désagréable. » (Manuel du facteur d'orgues; Paris,

Roret, 1849, t. III.

RALLENTANDO, en ralentissant. — « Ces mots se mettent sous les passages d'un mor-ceau de musique dont l'expression exige que le mouvement soit ralenti dans de certa ns endroits. » FETIS.)

RAVALEMENT. — « On désigne par ce terme les touches d'un clavier qui sont ajoutées en dessous de son étendue ordinaire, et par analogie on l'a appliqué aussi aux notes qui excèdent les quatre octaves dans les dessus des claviers à la main, mais qui ne complètent pas une cinquième octave. Aux pédales, le ravalement s'entend toujours des notes au-dessous du C, et l'on dit : un ravalement en A, en G, en F (ce qui est le plus grave), selon que le clavier descend en la, ou en sol ou en fa. Il est rare que l'on fasse descendre les tuyaux à bouche dans ce ravalement, parce que leur grosseur, leur hauteur et leur prix sont souvent des obstacles, mais il vaut mieux donner moins d'étendue au clavier et le compléter. Aux claviers à la main, il est très-rare de trouver un ravalement dans les basses, mais dans les dessus on le fait monter jusques et compris le fa, ce qui donne quatre octaves et demie d'étendue. » (Manuel du facteur d'orgues; Paris. Roret, 1849, t. III.)

RE. — « Syllabe par laquelle on solfie la seconde note de la gamme. Cette note, au naturel, s'exprime par la lettre D. »

(J.-J. ROUSSEAU.) REBEC. — « Instrument d'une forme à peu près semblable à celle du violon, dont on faisait usage en France dans le moyen age, et qui ne fut abandonué qu'à la fin du xvii siècle par les ménétriers. Le rehec était monté de trois cordes; il y avait des dessus, des quintes, des tailles et des basses de rebec. »

RECIT. - « On appelait autrefois de cenom tout morceau de musique à voix seule. On disait un récit de taille, de basse ou de haute-contre, pour un sir un motet écrit (FÉTIS.) pour ces voix. »

RECLAME (Regressus). — On appelle réclame dans les répons et dans les invitatoires la reprise qui a lieu après le verset ou le psaume. Ainsi, dans les répons, on chante le répons d'abord, puis le verset, puis on répète le répons; c'est ce qui s'appelle la réclame, qui se marque par un signe, et de là vient ce nom de répons. — Responsorium. circumdederunt cum versu et regressu, sineliloria. (Cærem. vet. ms. eccl. Carnot.)—Cantore incipiente responserium Sicut ovis ad occisionem, cum versu et regressu. — Infra: Cantor incipiat Maria Magdalene, cum versu et regressu. — Rursum : tres de majori sede cantent versum in pulpitum Veni sancte Spiritus. Et dum cantabunt, chorus flectat genua. REGRESSUS. et repleti. (Ordin. mss. Rotomag.,

REG

op. Du CANGE.)

RECORDATION, Reconden.—A l'abbayede Fontevrault, on recordait les leçons devant le bibliothécaire, et devant le chantre les répons qu'on devait chanter à l'église. (Voy. iturg., p. 110.) A Saint-Lô (S. Laudus) de Rouen, on faisait recorder les leçons des matines à ceux qui les devaient chanter, ainsi qu'à la cathédrale. (Ibid., p. 393.)

On comprend que cet usage de recorder (se remémorer) ce qu'on devait chanter à l'office n'était propre qu'aux églises où il était prescrit de chanter de mémoire.

A Saint-Maurice de Vienne en Dauphiné, les recordations avaient lieu tous les same-

dis pour le bas chœur. (Ibid., p. 9.)

REDUPLICATION. — Lebeuf applique ce mot à une répétition de neumes sur le dernier mot des grands répons, ce qui se faisait quelquefois pour donner le temps de rentrer au chœur après une station faite dans la nef.

Rousseau a fait un article sur le mot duplication qu'il applique à une sorte de périélèse. Nous pensons qu'il se sera trompé. Nous ne voyons rien de semblable dans les

auteurs.

REGALE. — « Ancien jeu de l'orgue qui n'est plus guère d'usage que pour les orgues en table. C'est aussi le nom générique d'un assez grand nombre de jeux d'anches dont on ne trouve plus que la description dans les auteurs anciens. Il paraît que l'origine du mot régale vient d'un instrument autrefois très-estimé, et qui, à raison de son prix élevé, ne pouvait être acheté que par les grands personnages, ce qui lui valut l'épithète de royal (regalis), d'où l'on a fait régale. » (Manuel du facteur d'orgues; Paris, Roret, 1849, t. III.)

REGISTRE. — Le mot de registre vient de regere, parce que l'organiste régit et gou-

verne le vent par leur moyen.

Les registres sont des règles mobiles (qui font partie du sommier) qui servent à ouvrir ou fermer le vent au jeu, au moyen des tringles carrées qu'on appelle tirants, qu'on tire ou qu'on repousse, et qui sont placées aux deux côtés de la fenêtre du clavier. Ces tirants communiquent leur mouvement aux pilotes tournants, lesquels le transmettent aux balanciers, et ceux-ci aux registres auxquels ils sont accrochés. C'est ainsi que l'organiste ouvre et ferme les jeux. Quand il veut toucher l'orgue, il ouvre les jeux dont il a dessein de se servir en tirant les baguettes nommées tirants qui sont relatives à leurs registres; il baisse avec ses doigts les touches du clavier qui font ouvrir les soupapes au moyen de l'abrégé (c'est une machine faite pour transmettre le mouvement des touches aux soupapes). Le vent entre alors dans les gravures ouvertes, et fait parler les tuyaux des jeux dont les registres sont ouverts. A mesure que l'orgauiste lève ses doigts, les soupapes, en se re-levant au moyen d'un ressort placé sous chacune, bouchent les gravures comme auparavant, et les touches se relèvent en même temps. » (Man. du facteur d'orgues; Encycl. Roret. t. 17. p. 98.)

Roret, t. 1", p. 98.)

REGISTRES DE LA VOIX. — « Etendue naturelle de chaque genre de voix. La voix de poitrine est un registre; la voix de tête, communément appelée faucet, et plus exactement sur-laryngienne, est un autre registre. L'égalisation de l'intensité et de la quilité du son dans le passage d'un registre à l'autre est une des plus grandes difficultés de l'art du chant. » (Féris.)

RELATION. — On appelle relation le rapport qui existe entre un intervalle et un autre. Les relations justes sont celles qui ont lieu entre deux intervalles qui sont produits de la division harmonique ou de la division arithmétique, comme ut fa. fa ut. Les relations fausses sont celles qui se font entre des intervalles qui ne sont produits ni de l'une ni de l'autre de ces divisions; comme fa si, si fa. De là vient la propriété de la note si d'être variante, c'està-dire de subir la propriété de bémol ou de bécarre, pour éviter la fausse relation du triton. De là vient aussi l'emploi de la mote feinte ou musique feinte, toutes les fois que la suite de l'ordre diatonique amène celle même relation de triton.

RÉMISSE. — « Les sons rémisses sont ceut qui ont peu de force, ceux qui étant fort graves ne peuvent être rendus que par des cordes extremement lâches, ni entendus que de fort près. Rémisse est l'opposé d'intense, et il y a cette différence entre rémisse et bas ou faible, de même qu'entre intense et haut ou fort, que bas et haut se disent de la sensation que le son porte à l'oreille; au lieu qu'intense et rémisse se rapportent plutôt à la cause qui le produit. »

RENTRÉE. — Lorsque une voix ou un instrument ont fait un silence, ils opèrent leur rentrée sur telle note, tel accord. Mais ce mot s'applique surtout au sujet et à la

réponse d'une fugue.

RENVERSEMENT. — Le renversement est la substitution à un degré inférieur d'un son qui par rapport à un autre se trouve à un degré supérieur, et réciproquement. Ainsi, par exemple, ut sa forment un intervalle de quarte; placez sa en bas et ut en haut, vous aurez une quinte sa ut qui sera le renversement de la quarte.

Dans le contrepoint et dans la fogue, le renversement repose sur le même principe; c'est l'échange réciproque des sons entre les

parties supérieures et inférieures.

« C'est un fait connu des harmonistes les moins habiles, dit M. Fétis, que deux notes étant données, elles forment des intervalles différents selon que leur position respective est ou supérieure ou inférieure; ut et mi, per exemple, formant une tierce si mi est dans une position supérieure à ut; si c'est le contraire, il en résultera un intervalle de sixie. C'est cette faculté de changement de position respective des notes qu'on appelle res-

versement. » (Féris, Traité du contrepoint et de la fugue, liv. 111, p. 2.)

1305

REPLIQUE. — On appelait réplique la répétition d'un ou de plusieurs intervalles à l'octave, ou à la double, ou à la triple oc-

REPONS, RESPONSORIUM, RESPON-SUM (quelquefois RESPONSORIA, Æ), chant responsorial, responsorius cantus. — « Responsorium, responsorius cantus, cantus ecclesiastici species, sic dictus, inquit Isidorus, lib. 1 De Eccl. offic., cap. 8, et lib. vi Orig., cap. 19: Quod uno canente, chorus consonando respondeat. Rabanus, lib. 11 De Instit. cleric., cap. 51 : Responsoria ab Italis longo tempore ante (Antiphonas) sunt reperta, vocata hoc nomine, quod uno canente chorus consonando respondeat. Antea autem id solus quisque agebat, nunc interdum duo vel tres communiter canunt, choro in plurimis respondente. — Idem, lib. 1, p. 33: Inter responsoria vero et antiphonas hoc interest, quod in antiphonis unus dicit versum, in responsoriis vero alternant versibus chori. »

(Ap. Du CANGE.)
Responsorium modulatum « Statut. Gaufr. abb. Rivipul., ann. 1157, ex cod. Reg. 5132, fol. 102, r : Cantor ebdomadarius in loco suo responsorium beata Maria, breve, sed modulatum solus decantabit.»

(Ap. Du Cange.)

Reponsorial, anciennement Responcier, RESPONSOIRE, en latin Responsoriale, Responsonarium, livre ecclésiastique contenant les répons » Necrolog. Parthenonis S. Petri de Casis : 15. Aug. Randona domina d'Aleto dedit duos libros vocatos Responcier. . « Responsoire » dans l'inventaire ms. de l'église de Cambrai, de l'an 1371. (Ap. Du (LANGE.)

- Responsum, vel Responçum vel Responsus. « Nonnihil est discriminis est Responsum, seu Responsorium, inter et Graduale. Hoc peculiare Responsorium est, quod in gradibus, sive juxta pulpiti gradus, canitur; illud vero, quod matutinis, aliisve horis canonicis, ubi voluerit clerus, cantari con-

suevit. »

- a Responçum vel Responsus, eadem notione. Ceremoniale ms. B. Mariæ Deauratæ: primus (responcellus, c'est-à-dire répons bref) loco quarti Responci; et secundus dicitur loco octavi Responci; tertiusque dicitur loco duodecimi Responci. Diebus vero in quibus est istoria propria, et in festis haben-tibus proprietatem chantus non habent locum Responcelli, sed omnes Responci dicuntur per ordinem, et etiam in festis in albis vel in capis seu majoribus, » (Ap. Du CANGE.)

-Des grands répons. — « Dans les grands répons, qu'on appelle simplement du nom de répons, tels que sont les répons des nocturnes, il y a trois choses à observer, qui sont l'Imposition, le Verset et la Réclame.

 L'imposition ou intonation finit presque toujours par une périélèse, laquelle dans l'Antiphonier est suivie d'une barre transversale ou perpendiculaire. Le chœur continue aussi le répons jusqu'au verset.
« Dans les simples fêtes et semi-doubles

REP

le répons est entonné per un seul chantre :

dans les doubles, par deux.

« Le verset du répons est chanté par celui ou par ceux qui ont entonné le répons. Il a une double périélèse, selon l'usage de Paris (727), une au milieu, et une à la fin. Si les paroles en sont courtes, il n'en a qu'une, qui est celle de la fin. Si ce verset a un chant propre, alors il a davantage de périélèses, à proportion de la quantité de paroles. La périélèse (728) de la fin doit se chanter plus lentement, pour avertir par la le chœur qu'il se dispose à chanter la reprise.

« Le verset étant fini, cette reprise est faite par le chœur à l'endroit du répons marqué d'une étoile et d'une double barre

transversale.

Après la réclame, si l'on doit dire Gloria Patri, on le trouve ou dans son lieu du répons même, s'il est propre, ou à la fin

du livre, selon le mode du répons.

« En l'église métropolitain», on ne touche jamais de (sic) l'orgue aux répons des vêpres ni des nocturnes; ailleurs on en touche suivant l'usage des lieux. (Cependant il faut observer que si l'on partage le corps du répons entre l'orgue et le chœur, ce n'est pas toujours l'astérisque ou étoile, non plus que les deux barres transversales, qu'il faut prendre pour la marque de ce partage, parce qu'il s'ensuivroit quelquefois de là que la première partie du corps de ce répons finiroit hétéroclitement, soit pour le sens, soit pour le chant, et qu'elle resteroit suspendue à un et ou a un quia. Mais si on partage le corps du répons en deux, soit avant le verset, soit à la répétition qui se fait aux fêtes annuelles, après le Gloria, en ce cas il faudra prévoir l'endroit où le chant finira, soit que ce soit l'orgue qui l'exécute, ou que ce soit un des côtés du chœur. Et pour éviter l'inconvénient de rester court après un et ou après un quoniam, il conviendra de marquer le lieu du partage, suivant que le sens l'exige, perce que l'étoile n'est que pour indiquer la reprise d'après le verset, et la croix pour désigner celle d'a-près le Gloria Patri, et non pour d'autra usage.)

« Dans les répons où avant le verset on intercale un psaume ou bien un cantique, on observe ce qui est marqué dans l'Antiphonier aux vêpres du jour de Pâques, sur le Laudate et l'In exitu. En ces cas, c'est le commencement du verset qui régit la terminaison psalmodique de ce qu'on y chantera, la-quelle sera différente, selon que ce commencement de verset sera différemment

Des répons brefs. — « Les répons brefs sont toujours chantés par un seul, excepté à

<sup>(727)</sup> Oui, selon l'usage de Paris qu'il saut se garder d'imiter ailleurs.

<sup>(728)</sup> Aimez-vous la périélèse? on en a mis paçtout.

primes et à complies des doubles et au-dessus, auxquelles fêtes ce sont deux clercs qui les chantent.

REP

« Celui qui le chante fait une périélèse à la fin, comme on voit au Christe fili de l'Antiphonier ou du Psautier à primes; le chœur répète le même répons sans périélèse.

Le tout est assez expliqué dans l'Antiphonier. On voit au Commun la manière de les chanter avec Alleluia. » (Traité sur le chant ecclés., par l'abbé Lebeur, pag. 245-

248.)

Des grands répons et de leurs parties. - « Le nom de répons paroît venir de ce qu'il est toujours ou presque toujours précédé d'une leçon, grande ou petité; grande, comme celles de l'office nocturne; ou petite, comme les capitules, dont il est comme une récollection en forme de réponse, ou de réflexion sur ce qu'on vient de lire ou sur ce qui fait le sujet de la solemnité.

« Un répons est un texte qui a différentes parties: un texte suivi qui fait le corps du répons, ensuite un autre texte qui fait le verset, après lequel on reprend une partie du premier texte, ce qu'on appelle réclame. Il a aussi souvent le verset Gloria Patri, ensuite duquel on reprend aussi la réclame, ou on répète le texte du répons en entier,

chaque église selon ses usages,

- « Pour bien composer le chant d'un répons, il faut une attention particulière à toutes les parties. Le chant du corps du répons doit être plus orné que celui d'une antienne ordinaire. Le compositeur doit donner un corps à ce répons, qui ne soit ni trop chargé, ce qui le rendroit trop lourd et insipide, ni trop simple, ce qui le rendroit semblable aux antiennes; mais il doit lui donner une mélodie grave et mâle, et toujours suivant l'exigence du mode choisi, dont il ne faut point s'écarter; varier les différentes progressions soit en montant, soit en descendant. Si le texte demande plusieurs terminaisons, à cause qu'il est composé de plu-sieurs phrases, il faut, autant qu'on le pourra, les varier et garder la plus parfaite et la plus préparée pour la dernière, si ce n'est qu'il y failût quelque tour singulier à cause d'une expression rare ou extraordinaire du texte.
- « Les versets des répons sont ordinairement sur une routine particulière à chaque mode. Quand on suit ou qu'on veut employer cette routine, il faut veiller à ne point couper le sens du texte, diviser où la lettre le demande et où elle peut souffrir cette division. Il n'est pas nécessaire que le verset d'un répons se termine par la note finale du mode, qui est seulement et nécessairement la note finale du répons. Le chant du verset Gloria Patri doit être imité sur le chant du répons, mais il n'est pas nécessaire qu'il en prenne toutes les notes ni qu'il se termine toujours de même. Le chant des versets des répons doit être plus léger et moins chargé que le chant du corps du répons.

« Un répons est comme un corps, et les versets comme les bras ou les jambes de ce

corps; qu'il serait difforme si ces membres étoient aussi gros que le corps !

« Les versets qui ont un chant propre et particulier sont ordinairement plus beaux que ceux qui sont seulement suivant la routine. On fait très-bien d'en avoir de tels, surtout aux offices solemnels. C'est une richesse dans un Antiphonier. On les a rendus très-rares dans celui de Paris. On a cru que les périélèses ou cadences, aussi multipliées qu'elles le sont, donnoient assez de beauté. Cet usage de les multiplier dans les versets n'est pas ancien, puisqu'on ne les trouve point dans l'Antiphonier de cette église, imprimé sous le pontiticat de M. de Gondy, ni dans les précédens, ni dans les autres églises, où on ne fait ces cadences qu'à la fin de chaque verset pour avertir le

chœur de reprendre la réclame.

Après le verset le chœur reprend la partie du répons qu'on appelle réclame. Cette réclame doit être aisée à reprendre, naturelle, sonore, frappante; c'est ce qui sat une partie de la beauté d'un répons. Le compositeur doit y être attentif, en la comparant avec la fin de son verset; mais qu'il se donne bien de garde de la considérer comme une seconde partie du répons, qui lui feroit terminer la première partie avant cette réclame, comme ont fait quelques mauvais auteurs, et qui, par là, ont coupé le sens de la lettre du texte. Par exemple: A peccato meo munda me quoniam: Iniquita-tem meam ego cognosco. No seroit-il pas insupportable de trouver la première partie de ce texte terminée à quoniam. De pareilles fautes ne sont pas rares.

« Il faut donc que, depuis le commencement du texte d'un répons jusqu'à sa fin, il n'y ait qu'un même corps de chant, d'où ou puisse détacher une on plusieurs parties, sans que cette division défigure ou soit oc-

casion de défigurer ce corps.

« Quand le texte des versets d'un répons est plus long que le texte du répons même, comme cela arrive quelquefois, pour lors ou doit charger d'un peu plus de notes le corps du répons, afin qu'il y ait une espèce de proportion de longueur entre le répons et son verset.

- « Dans les églises où il est d'usage de faire chanter les répons, partie par l'orgue, par-tie par le chœur, il faut en faire le partage suivant le sens du texte, et non toujours à la réclame, pour éviter les inconvéniens dont on vient de parler; et pour cela il faudroit, dans les livres de chant, marquer 😂 différentes parties du chœur ou de l'orgue par quelque figure, pour l'uniformité. comme on fait pour les réclames après les versets. Après le verset et le Gloria Pari. l'orgue peut et doit reprendre seulement les réclames où elles sont marquées; cela n'a aucun inconvénient, parce que ces réclames ont toujours ou doivent avoir un sens per-
- « Les répons des vêpres, qui se chantent ordinairement avec plus de cérémonie. doivent être aussi plus solemnels et plus

graves, ce qui ne se peut qu'en les chargeant un peu plus de notes. Si les répons ont plusieurs versets, et par conséquent plusieurs réclames, il faut faire attention à ce que toutes les réclames, quoique différentes et sur différentes notes, s'accordent chacune avec la fin de chacun de ces versets. »

REP

Des répons brefs ou petits répons. — « Un compositeur doit savoir qu'outre les répons dont nous venons de parler, il y en a d'autres qu'on appelle répons brefs, parce qu'ils sont courts et d'un chant simple et toujours uniforme, suivant les différents degrés de fêtes et suivant les temps où ils se chantent; s'ils doivent avoir Alleluia ou non : car après la Septuagésime, suivant le rite de l'Eg'ise latine, on doit les mettre sur un autre chant, parce qu'ils ne doivent point avoir Alleluia, à quelque degré que soit la fête qui y échoit.

« En Avent, presque toutes les Eglises s'accordent à n'employer pour l'office du temps que le même chant, qui est celui du répons bref de complies le plus commun.

« Il faut, sur le chant de ces répons, se conformer à l'usage de son église cathédrale. » (Poisson, Traité du chant grégorien, pp. 122 à 125.)

Comme on l'a dit ci-dessus, le graduel était appelé anciennement Responsorium, Répons, parce qu'après le verset le corps du graduel est répété. (Voy. liturg., p. 158.)

- A Saint-Etienne de Sens, les jours de grande sête où l'évêque officiait aux premières et aux secondes vêpres, les deux chanoines qui tenaient le chœur avec le chantre et le bas-chœur allaient au trésor quérir l'évêque revêtu pontiscalement, et, après l'avoir salué, le chantre imposait un répons convenable à la sête, que l'on appelait in deductione episcopi. Ce prélat était conduit au chœur par la porte méridionale. Aux secondes vêpres, la même chose se pratiquait, à cette seule dissernce que le préchantre y paraissait aussi, et que c'était lui qui commençait le répons. (Ibid.)
- « Saint Grégoire de Tours nous tesmoigne au huictiesme livre de son Histoire, chap. 2 et 3, que s'estant trouué au disner de Gontran, roy d'Orléans, et petit-fils du grand Clouuis : le roy, ayant laué ses mains, prit la benediction des euesques là presens, puis, s'estant assis, commanda que le diacre, qui auoit le matin chanté messe deuant luy, entonnast un repons, et que les autres clercs (peut estre chappellains la presens), chantassent tous ensemble : — Rex, ablutis manibus, accepta a sacerdotibus benedictione, ad mensam accedit, deinde medio prandii peracto, jubet rex ut diaconum nostrum, qui ante diem ad missas psalmum responsorium dizeral, canere juberem, quo canente jubet iterum mihi, ut omnes sacerdotes qui aderant, per unam commonitionem, datis ex officio singulis clericis coram rege juberentur cantare. Per me enim secundum regis imperium admowill, quisque, ut potuit, in ejus præsentia

psalmum responsorium decantavit. » (Le grand aulmonier de France, p. 133 et 134.)

RÉPONS. — « Espèce d'antienne redoublée, qu'on chante dans l'Eglise romaine après les leçons de matines ou les capitules, et qui finit en manière de rondeau, par une reprise appelée réclame.

Le chant du répons doit être plus orné que celui d'une antienne ordinaire, sans soriir pourtant d'une mélodie mâle et grave, ni de celle qu'exige le mode qu'on a choisi. Il n'est cependant pas nécessaire que le verset d'un répons se termine par la note finale du mode; il suffit que cette finale termine le répons même. » (J.-J. Rousseau.)

RÉPONSE. — On appelle ainsi l'imitation du sujet d'une fugue. Dans la fugue tonale, cette réponse se fait avec mutation, c'est-à-dire avec une légère altération pour déterminer la modulation. Dans ce cas, si la mutation a lieu au commencement de la réponse, la fugue est tonale proprement dite, si la mutation n'a lieu que vers la fin de la réponse, la fugue est irrégulière.

Dans la fugue réelle, la réponse se fait

sans mutation.

Malheur au contrepointiste, à l'organiste, dont les connaisseurs peuvent dire: Il a manqué la réponse! Il ne s'en relèvera jamais.

REPOS. — On appelle repos, dans le plainchant, le moment de suspension que l'on observe à la médiante ou à la terminaison des versets dans la psalmodie, et, dans les autres morceaux, entre les périodes, pour en marquer la distinction. Dans le plainchant, on peut dire qu'il y a, comme dans la musique, le repos incident et le repos final.

Mais le mot de repos a une signification bien plus importante. On peut dire que le repos est l'expression du caractère propre

au plain-chant.

Nous avons vu, en traitant des consonnances parfaites et imparfaites, sur lesquelles on s'est disputé si longtemps en vaiu, que leur véritable classification dépend du degré où elles expriment le sentiment du repos. En effet, dire que les accords consonnants sont appelés ainsi parce qu'ils sont les plus agréables, c'est dire une chose bien vague d'abord, bien fausse en second lieu; car il arrive fort souvent qu'une heureuse dissonnance produit un effet délicieux par la vivacité même du désir qu'elle communique à l'oreille, tandis qu'un accord consonnant ne vous frappe souvent que par sa monotonie.

D'un autre côté, si l'on prétend que les consonnances parfaites ou imparfaites dépendent du plus ou moins d'harmonie des intervalles entre eux, on arrivera à admettre parmi les consonnances parfaites les tierces majeures et mineures, les sixtes majeures et mineures, et à rejeter parmi les imparfaites la quinte et l'octave, qui sont regardées comme des intervalles moins harmonieux. Et cependant, les sixtes manquent de ce qu'on appelle aplomb, et le sentiment de tonalité qui en résulte demeure indécis.

Il faut donc recourir à une autre règle, la seule vraie, qui est que la consonnance par-Faite est celle qui fait naître le plus complé-

tement l'idée de repos.

Or, comme le dit M. Fétis, « il est de certains systèmes de tonalité dans la musique, qui ont un caractère calme et religieux, et qui donnent naissance à des mélodies douces et dépouillées de passion, comme il en est qui ont pour résultat nécessaire l'expression vive et passionnée..... A l'audition de la musique d'un peuple, il est donc facile de juger de son état moral, de ses passions, de ses dispositions à un état tranquille ou révolutionnaire, et enfin de la pureté de ses mœurs ou de ses penchants à la mollesse. Quoi qu'on Tasse, on ne donnera jamais un caractère véritablement religieux à la musique sans la tonalité austère et sans l'harmonie consonnante du plain-chant; il n'y aura d'expres-sion passionnée et dramatique possible qu'avec une tonalité susceptible de beaucoup de modulations, comme celle de la musique moderne. » (Résumé de l'hist. de la musique, p. Liii.)

M. Félis va devenir de plus en plus précis: « On comprend qu'un système de toualité qui repoussait l'attraction des deux demitons de la gamme ne pouvait avoir pour base de l'harmonie que des accords consonnants; car, en l'absence d'attraction de ces notes de la gamme, il n'y a que repos dans la musique. » (Gazette musicale du 7 juillet

1850.)

Ainsi, la gamme du plain-chant étant constituée de manière à ce que les intervalles qui la composent soient dépourvus d'attraction et d'affinité les uns vers les autres, il s'ensuit que le plain-chant ne module pas; qu'aucun de ses degrés ne peut être pris pour élément de transition, et que, mélodique ou harmonique, il réalise sur chaque période, sur chaque note même, l'idée de repos. Ce qu'il exprime, c'est le ca.me des parsions, la paix en Dieu, la vue de la cité permanente, manentem civitatem.

Quant à la musique moderne, vient de nous le dire, l'analyse de ses éléments prouve qu'elle est pourvue au plus haut degréde l'expression passionnée, agitée, de tout ce qui correspond à l'idée de l'être successif, variable et changeant, de cet être tellement ballotté par ses penchants, qu'il peut dire à chaque instant de sa vie : Non habemus hic manentem civitatem

REPRISE. - Reprise, en musique, signifie la répétition d'un morceau. Un allegro de quatuor, de sonate, de symphonie, etc., est divisé en deux reprises. Ces reprises se marquent par deux barres sanquées de deux points aux deux côtés.



Le mot de reprise s'applique encore au moment où le sujet principal reparait, bien que cela ait lieu dans le courant de la seconde reprise.

C'est de la même manière qu'on dit reprise du sujet dans la fugue, c'est-à-dire rentréepar le theme d'une partie qui a fait un repos.

Quelques auteurs donnent le nom de 14prise, dans le mécanisme des hexacordes, à cette combinaison par laquelle chaque heracorde vient prendre son point de départ sur un degré de l'hexacorde précédent.

PREMIER HEXACORDE.

Sol, la, si, ul, ré, mi.

DEUXIÈME HEXACORDE. (Reprise) Us, ré, mi, fa, sol, la.
TROISIÈME HEXACORDE.

(Reprise) Fa, sol, la, si Þ, ut, ré.

Le premier degré ut du second hexacorde étant le quatrième degré du premier, et le premier degré fa du troisième hexecorde étant le quatrième degré du second, c'est sur ces cordes ut et fa que s'opère la reprise.

On donne encore le nom de reprise dans le plain-chant à deux notes placées l'une auprès de l'autre sur la même corde et sur la même syllabe, de manière que la seconde forme effectivement une reprise de la melodie; on doit alors les séparer en les articulant et en respirant après la première avant d'attaquer la seconde.

Exemple:



REQUIEM. — On appelle Requiem ou messe de Requiem une messe en musique composée pour les morts, à cause des premiers mots de l'Introit : Requiem aternam dona eis, Domine. Le Kyrie, le Sanctus et l'Agnus Dei sont les trois prières communes à la messe de Requiem; et encore faut-il observer que le Kyrie, dans cette dernière, s'enchaîne pour l'ordinaire à l'introît Requiem et que l'Agnus Dei se termine par la supplication Dona eis requiem... sempiternam, ce qui en change entièrement le caractère. Mais le morceau saillant du Requiem est la prose Dies ira, dies illa, si colorée, si dramatique et si variée de ton dans ses différentes strophes.

Nous n'avons pas dissimulé que neus sommes peu partisan des messes en musique, lesquelles, pour la plupart, ent le grand défaut, quelque mérite qu'elles aient d'ailleurs, de n'être plus des prières. Nous comprenons néanmoins qu'une poésie comme celle du *Dies iræ*, de l'Offerteire, du *Libera*, a dû tenter l'imagination des poésie compositeurs, et qu'ils aient eu l'idée de mettre à contribution toutes les ressources et toutes les combinaisons de la science, d'appeler à leur aide toutes les forces d'une orchestration gigantesque pour retracer ce drame suprême de l'humanité. Nous ajouterons qu'à raison même du reflet de quelques traditions païennes dout le

rite chrétien, dans la liturgie des morts, semble s'être pénétré, il est concevable que l'emploi des moyens et des effets de l'art profane se trouve jusqu'à un certain point justifié. Ne nous montrons pas plus sévère que l'Eglise et ne perdons pas de vue que Michel-Ange a mis la sibylle au rang des prophètes.

Mais disons quelques mots sur la prose

des Morts.

Cette prose terrible et touchante, que l'Rglise entoune aux heures où elle porte le deuil de ses enfants; cette poésie qui tantôt éclate en formidables images, tantôt en sanglots déchirants; cette grande lamentation qui contient le cri d'angoisse de l'humanité à la vue de ce jour qui doit consommer le règne du temps et ouvrir le règne de l'éternité; ce chant lugubre, ce Dies ira, ce monument de la foi qui a éclairé le monde depuis dix-huit siècles, nul ne sait dire quel en est l'auteur ni le moment précis où il a vu le jour. Il est bien vrai qu'il existe aujourd'hui des chants que toute oreille a entendus, que toute bouche a répétés, et dont les auteurs sont restés ignorés; il est bien vrai aussi que chaque cité renferme un de ces merveilleux édifices, demeure da Seigneur et maison de tous, sur les murs duquel chaque siècle a marqué son âge, chaque année sa ride, chaque fait sa date, chaque révolution sa cicatrice; mais la pierre où l'on pourrait lire la signature de l'ouvrier, cette pierre, nul ne la voit; elle est ensouie ou absente. C'est là le propre de l'art social : l'homme s'y abrite derrière la société; ce qu'il crée n'est pas son œuvre, mais celle de la croyance qu'il professe. Il n'en retire pas même le bénéfice de vivre dans la postérité. L'art individuel est plus avisé; c'est pour luimême qu'il travaille, il se nomme.

Le Dies iræ a-t-il été, comme quelquesuns le prétendent, composé par un moine espagnol durant la nuit qui précéda son supplice ordonné par l'inquisition? Faut-il l'attribuer à Thomas de Cellano qui, vers 1250, fut de l'ordre des Frères Mineurs, ou, suivant l'opinion d'autres religieux du même ordre, à Bonaventure ou Matthieu d'Aquasporta, mort cardinal en 1302? Fautil dire avec quelques savants Dominicains qu'il est de Humbert, général de l'ordre, mort en 1277, ou bien, avec d'autres Dominicains, qu'il est dû à leur frère Latinus Frangipani, surnommé de Ursiniis, mort aussi cardinal en 1294? Soutiendra-t-on, avec les Augustins, qu'il est d'Auguste Bugellensis? Enfin, malgré les assertions du cardinal Bona et les démonstrations qui vont suivre, n'essayera-t-on pas d'en rapporter

(729) Lorsque cet article a été écrit, l'intéressante et savante brochure de M. Paulin Blanc intitulée : Nouvelle prose sur le dernier jour; Montpellier, 1847, in-4°, et dans laquelle il s'est montré si bienveillant pour nous, n'avait pas encore paru.

(730) Audi Tellus, audi magni maris limbus, Audi homo, audi omne quod vivit sub sole.

Veniæ prope est dies,

l'honneur, ainsi qu'on l'a déjà fait, à saint Grégoire le Grand ou à saint Bernard?

L'incertitude qui règne relativement à l'origine du Dies iræ est on ne peut mieux démontrée par la diversité de ces prétentions. Mais ce qui tout à la fois, nous le croyons du moins, expliquera cette diversité d'opinions et changera tout à fait la nature de la question, sera la supposition infiniment plausible que le Dies iræ, loin d'être l'œuvre d'un homme isolé, est en réalité une œuvre préparée de loin en quelque sorte, l'œuvre de plusieurs hommes et de plusieurs époques, et dont le germe et les types principaux existaient, longues années avant son apparition définitive, dans les liturgies particulières de quelque monastère ou de quelque diocèse. On nous permettra de consigner ici les faits sur lesquels s'appuie notre conviction.

Il y a quelques années (en 1836 ou 1837), M. Paulin Blanc, bibliothécaire à Montpellier, découvrit, sur les feuillets de garde d'un manuscrit du x° siècle, provenant de l'abbaye de Saint-Benoît d'Aniane, une prose notée en neumes.

La pièce découverte par M. Paulin Blanc contient évidemment le germe des idées qui sont le sujet du Dies iræ. Elle se compose de vingt-deux strophes en prose poétique, où l'on reconnaît de loin en loin le retour des rimes, à en juger par un calque que nous devons à l'obligeance du savant bibliothécaire (729). « L'écriture appartient incontestablement à la forme graphique franco-saxonne qui précéda de plus d'un demi-siècle la forme caroline dite renouvèlée, et assure au monument en question une date antérieure au x' siècle. »

Voici un fragment de cette prose :

Que la terre écoute! que les rivages de la grande [mer, Que l'homme, que tout ce qui vit sons le soleil écoute!

Le jour du pardon est proche! Le jour du châtiment suprême, le jour terrible, af-

Où le ciel doit s'évanouir, le soleil se calciner, La lune se voiler, la lumière s'obscurcir, Où les astres tomberont sur la terre. Hélas! misérables! misérables! pourquoi, houme, Courir après de vaines joies!

Jusqu'à présent la terre est demeurée ferme sur ses [bases; Ce jour-là, elle vacillera comme l'onde des mers.... [etc., etc. (730).

Le jet et le mouvement du Dies iræ se font déjà sentir dans cette pièce, mais ils sont bien plus apparents dans une autre pièce rapportée sous le titre : Versus de die judicii que Bottée de Toulmon nous a fait

Iræ supremæ dies, dies invisa, dies amara, Qua cœlum fugiet, sol erubescet, Luna mutabitur, dies nigrescet, Sidera super terram cadent. Heu! miseri! heu miseri! quid, homo, Ineptam sequeris lætitiam! Bene fundata hactenus mansit terra; Tunc vacillabit velut maris unda.... etc., etc.

connaître et que l'on voit à la bibliothèque Richelieu, dans un manuscrit provenant de Saint-Martial de Limoges, sous le n° 115½, ancien fonds. Celle-ci est composée, comme le Dies iræ, de vers dits rhythmiques de huit pieds. Les strophes sont de six vers. Ce manuscrit est du x1° siècle. Il est visible que nous nous rapprochons de la forme de la prose des Morts.

Lorsque l'éternelle flamme
Dévorera l'orbe terrestre
Lorsque le feu terrible redoublera de fureur,
Lorsque le ciel se ploiera comme un livre,
Lorsque les astres tomberont, ce sera le signe
Que la fin des siècles arrive.

Jour terrible, jour de colère, lour d'ombre et d'obscurité, lour de clairons, jour de trompettes, Jour de deuil, jour d'épouvante, Où le poids des ténèbres Tombers sur les pécheurs!

Quelle frayeur descendra du ciel, Quand le roi courroucé s'avancera.... etc., [etc. (731).

Observons avec Bottée de Toulmon que le premier vers, le vers le plus saillant du Dies iræ, ouvre ici la seconde stroplie. De plus, ce vers est visiblement indiqué dans la pièce de M. Paulin Blanc: Dies illa tremenda, dies calamitatis. Dans la filiation nous saisissons le trait de ressemblance.

Un pas de plus, — car, dans le christianisme où tout est lent, les pas se marquent par siècles; — un pas de plus, et nous touchons au Dies iræ. Mais ici, nous rencontrons tout à coup un troisième monument dont la date est certaine. C'est le fameux répons Libera qui fait partie des prières de l'absoute. Ce répons est de Maurice de Sully, évêque de Paris, qui le sit chanter dans son église en 1196. Or, ce répons a précédé le Dies ira, puisque cette prose est la dernière pièce qui soit entrée dans la liturgie de l'office des morts. Si, d'un autre côté, nous observons que le Dies iræ est une séquence, que ce genre d'hymnes, déjà fort amélioré aux xi' et xii' siècles, fut porté à sa perfection vers le commencement du xiii, nous rapporterons à cette dernière époque l'apparition du Dies iræ, qui, avec le Lauda Sion, son contemporain, peut être regarde comme le modèle le plus accompli de cotte sorte de poésie liturgique (732).

Maintenant, plus d'essais, de tâtonnements. Le Dies iræ, longtemps ébauché, a

(731) Cum ab igne rota mundi Tota cœperit ardere, Sæva flamma concremare, Cœlum ut liber plicare, Sidera tota cadere, Finis sæculi venire.

> Dies iræ, dies illa, Dies nebulæ et caliginis Dies tubæ et clangoria, Dies lucius et tremoris, Quando pondus tenebrarum Cadet super peccatores.

entin trouvé sa forme. Le moule est coulé, il est indélébile. Les strophes en jaillissent brûlantes, emportées par leur rhythme ternaire et roulant sur leurs rimes uniformes. Le Dies iræ est consacré.

Sans doute, entre les traditions relatives à l'origine du Dies iræ, nous aimerions voir triompher celle qui l'attribue à ce moine espagnol condamné par l'inquisition et suivant laquelle la victime aurait pour ainsi dire improvisé cette poésie lugubre en face du bûcher. Cela serait poétique et beau. Malheureusement cette hypothèse, si séduisante aux yeux de l'imagination, tombe devant la raison et les faits. Qui ne sent que le Dies iræ, composé dans une semblable situation, aurait certainement été le résults de l'inspiration du moment, une œuvre onginale, comme d'un seul jet. Nous voyons, au contraire, qu'il a plusieurs antécedents dans la liturgie. Il est donc inutile de chercher l'auteur de cette prose, dont l'histoire est celle de la plupart des productions de ce que nous avons appèlé l'art social. Comme l'art social est le fruit lent et graduellement élaboré des inspirations d'une époque et d'une croyance, il parcourt une serie de phases diverses avant d'arriver à son complet développement. Crescit occulto velut arter ævo, c'est ce que l'on peut dire d'une soule de monuments de l'art du moyen âge, particulièrement de ceux du plain-chant et de l'architecture gothique, monuments presque toujours polyonymes quand ils ne sont pas anonymes.

Mais il faut descendre à présent à l'art profane, et, laissant à l'art religieux et social ce caractère auguste, incommunicable, d'autorité, de majesté, nous avons presque dit d'authenticité, que son rival sera toujours tenté de lui envier, nous examinerous de quelle manière cette liturgie de la messe des Morts, si admirablement complétée par la prose Dies ira, a inspiré les compositeurs modernes qui n'ont pas craint de lutter avec une pareille poésie, avec ce plain-chant surtout, dont nous n'avons pas encore parlé. parce que ses beautés sont d'une nature qui échappent aux formes ordinaires de l'amlyse. Nous le dirons tout d'abord : la science moderne avec ses séductions, ses combinasons, ses ressources, ses effets, n'a rieu produit qui puisse approcher du simple plainchant du Dies iræ. Cette mélodie, me comme la mort, aux tons crus, aux contours anguleux et abruptes, a quelque chose qui

> Qualis pavor tunc aderit Quando rex iralus venerit... etc.

(732) Institutions liturgiques, par D. Prosper Gel-RANGER, abbé de Solémes; 1840, tom Ier, passen, pages, abbé de Cambis-Velleron, décrivant du misser de Louis de Cambis-Velleron, décrivant de Louis de Ursin (De Ursiniis), mort en 1278, et suivant d'aures de Cardinal latin Malabranca, Dominicain, mort en 1293. (Catalogue raisonné, p. 60.)

:.

frappe de stupeur et qui glace jusqu'aux entrailles; et, ce qu'il y a d'admirable, c'est que la même période mélodique se prête aussi merveilleusement à l'expression de la terreur qu'à l'accent de la supplication. Aussi, loin de nous toute idée de comparaison entre deux choses qui procèdent de deux principes opposés, qui appartiennent à des ordres d'idées différents : entre l'art liturgique et l'art proprement dit, entre le plain-chant et la musique.

La constitution de l'un est productive de l'expression calme et céleste; la constitution de l'autre engendre l'expression terrestre et passionnée. La puissance de la musique moderne réside dans la dissonance ou la modulation, élément d'agitation, de trouble, de tout ce qui est propre au drame. L'expression du plain-chant est tout entière dans l'élément du repos parfait et qui ex-prime l'absorption de l'être fini dans la contemplation de l'être infini. Cela se prouve, cela s'est prouvé jusqu'à l'évidence, par l'analyse des deux tonalités propres, l'une à la musique mondaine, l'autre au chant ecclésiastique. Les partisans des messes à grand orchestre auront beau entasser sophismes sur sophismes, en invoquant je ne sais quel sentiment religieux, je ne sais quelle couleur religieuse, il restera éternellement à fixer les limites de cet art prétendu religieux et de l'art mondain, et l'objection de la confusion des genres se représentera éternellement.

Aujourd'hui même, pour tout homme doué du sentiment des hautes convenances des choses, l'introduction de la musique mondaine dans le sanctuaire a tout à la fois quelque chose de faux et de choquant, autant pour le goût de l'artiste que pour la piété du fidèle, et il n'est pas nécessaire d'être chréfien pour sentir que les accents du plain-chant sont les seuls qui puissent s'allier avec l'austère poésie des textes sacrés, comme les seuls qui puissent dignement retentir sous les voûtes de la basilique.

Les messes des Morts les plus connues aujourd'hui ont eu pour auteurs Palestrins, Jomelli, Mozart, Cherubini qui en a fait deux, et enfin M. Berlioz.

Nous n'enregistrerons que pour mémoire la Missa pro defunctis de Palestrina. Il est visible que ce grand homme n'a pas rattaché cet ouvrage à l'idée d'une solennité particulière et qu'il l'a écrite dans le seul out de compléter le service des chanteurs dont il avait la direction, aux offices de commémoration des morts, dans la chapelle Sixtine. Cette œuvre, du reste, ne contient ni l'instroit ni la prose. Sous le rapport de l'étendue, elle a donc moins d'importance que les messes ordinaires du même maître, et, sauf l'offertoire, morceau réellement digne de lui, les fragments qui en ont été exécutés nous ont montré qu'elle leur était fort inférieure.

Après Palestrina, la messe de Jomelli, in-

titulée également Missa pro defunctis, a joui longtemps d'une grande célébrité. Nous ne saurions fixer l'époque précise à laquelle cet ouvrage fut composé. L'auteur était né en 1714, année de la naissance de Gluck, et, comme Glack, il commença d'écrire fort tard. Il est à croire que cette messe de Re*quie*m vit le jour pendant les vingt ans que Jomelli passa à Stuttgard en qualité de mattre de chapelle du prince de Wurtemberg. Au point de vue liturgique, cette messe est plus complète qu'aucune de celles du même genre dues aux autres compositeurs, car outre l'introit et la prose, elle contieut encore le Libera qui, comme nous l'avons dit, se chante à l'absoute. Nous sommes ici en pleine musique moderne. Une révolution fondamentale s'est opérée depuis un siècle et demi dans l'art musical. A l'harmonie consonnante du prince de l'école romaine a été substitué le système d'harmonie basé sur la dissonance. Mais le style pittoresque n'existe pas encore. Ni Jomelli, ni Pergolèse, dans son Stabat, ne songent à demander à l'orchestre l'éclat de ses images et de ses couleurs; un simple quatuor d'instruments à cordes leur suffit pour accompa-gner les voix et soutenir l'harmonie. Le P. Martini blâmait Pergolèse de n'avoir fait aucune différence entre le style du Stabat et celui de ses ouvrages dramatiques. Si jamais reproche ne fut plus fondé, jamais il n'en fut de plus inutile. Il s'adresse avec une égale justesse à Jowelli, à Haydn, à Mozart, à Cherubini. Ce n'est pas la faute des compositeurs, mais celle du système qui a triomphé. Mais ce qui surprendra bien des personnes aujourd'hui, c'est que la messe des Morts de Jomelli est écrite d'un bout à l'autre en ton majeur. Ceci est remarquable, et prouve qu'avec des idées de convenance bien arrêtées, les compositeurs d'une ce.taine époque n'attachaient pas la même importance que nous à des choses qui nous paraissent rigoureuses. Quoi qu'il en soit, l'œuvre de Jomelli, ne contint-elle qu'un morceau de la force de l'Introit, serait digne de sa réputation. Ce début est grand et majestueux; le motif est dessiné avec calme et lenteur par les instruments pendant les quatre premières mesures, et dès la cinquième, les voix entrent doucement sur les mots Requiem æternam. C'est bien là le repos éternel, cette paix sans fin que l'Eglise demande pour ceux qui ont combattu pendant leur vie terrestre. Le Dies iræ n'est pas sur ce ton. Ainsi que nous venons de le faire entendre, pour apprécier un morceau de cette étendue, il faudrait se désintéresser des préjugés habituels relatifs à notre art, s'isoler des circonstances actuelles, faire la part des formes reçues à une époque déjà loin de nous, et se rendre compte de certaines convenances dont la raison nous échappe. Citons pourtant, entre autres fragments, Pie Jesu, et le retour du Requiem dans le Libera, morceaux d'un grand style, d'une belle et touchante expression, qui montre qu'après tout le génie sait, à ses instants,

La circonstance à laquelle on doit le Requiem de Mozart est trop connue pour que nous nous croyions obligé de la rappeler. Cet ouvrage fut le dernier de l'auteur de Don Juan, et, bien que resté inachevé et qu'il ait été terminé par une main habile et discrète, qui sut déguiser sa touche sous celle du mattre, il peut être considéré comme un des chefs-d'œuvre les plus originaux sortis de la plu:ne de ce génie créateur et fécond. Cette tristesse intime, cette suave mélancolie dont toutes les produc-tions de Mozart, même les plus légères, sont empreintes, il les exhala dans cette œuvre suprême qui, ainsi qu'il se l'était dit à lui-même, averti par un pressentiment trop sûr, devait être chantée autour de son cercueil. Ici encore une nouvelle révolution s'est accomplie, due presque en totaité à Mozart lui-même; une révolution partielle dans certaines formes de style; une révolution compiète dans l'instrumentation. La musique pittoresque est créée. Les diverses sonorités des instruments habilement mélangées et groupées, ou savamment opposées entre elles, les timbres variés de l'horchestre vont fournir au compositeur des couleurs au moyen desquelles il reproduira les images du texte liturgique. Mais quelle sobriété dans l'emploi de ces moyens! Mozart se garde bien de faire un tableau; il se contente d'esquisser le principal trait; l'imagination fait le reste, et comme le musicien évite de borner l'action de cette faculté chez son auditeur, l'impression que celui-ci perçoit est toujours à la hauteur du sujet. Ainsi, le Quantus tremor est futurus est peint par un vigoureux tremolo de deux mesures; ainsi, une phrase de trombone de trois mesures signale le Tuba mirum; ainsi, dans l'offertoire, la figure De ore leonis est indiquée par un saut brusque des violons de l'octave aiguë à l'octave inférieure. Voilà pour la partie poétique. Daus la partie consacrée à la prière, à la supplication, aux gémissements, l'auteur emploie un tout autre procédé. Les images, les conleurs disparaissent et font place à l'accent du cœur, au cri de l'âme. Ce sont, tantôt des sanglots entrecoupés, comme ceux que l'on entend sur les vers Cum vix justus sit securus; tantôt un trait d'orchestre menaçant et terrible, comme celui qui accompagne le verset Rex tremenda majestatis, et qui, tout en conservant sa forme et son dessin, change tout à coup de caractère et d'expression sur les paroles : Salva me; tantôt le triple élan sur lequel s'élèvent les trois vers de la strophe Ingemisco tanquam reus; tantôt l'accord déchirant qui opère la résolution des deux périodes suivantes: Qui Mariam absolvisti et latronem redemisti; tantôt comme dans le Voca me cum benedictis. les placides accents des élus opposés aux imprécations des réprouvés; tantôt la triple

élargir le cercle des théories contemporaines, période enharmonique et le triple crescendo s'élever au-dessus de son temps, et plier de l'Oro supplex, qui peignent si merveilles formes de convention à des inspirations dignes de l'art qui ne meurt point. trine gonflée de soupirs; tantôt enfin, cette mélodie pleine d'angoisse du Lacrymosa, où toutes les voix réunies s'élèvent, se prolongent et montent sans fin, et retombent ensuite épuisées pour s'éteindre dans le silence.

La messe des Morts de Cherubini (celle qu'il écrivit pour les funérailles du duc de Berry, car nous n'avons pas dessein de parler de son Requiem pour voix d'hommes, ouvrage de la vieillesse de l'auteur, et qui, malgré d'incontestables beautés, n'en est pas moins fort loin du premier dont il reproduit fidèlement le calque) la messe des Morts de Cherubini, disons-nous, est sinon composée d'après un système, du moins d'après un point de vue différent de celui de Mozart. Mozart avait conçu son œuvre sous une forme analogue à celle de l'oratorio; il avait divisé sa prose en plusieurs morceaux de divers caractères, ce qui lui avait permis d'y intercaler des soli, des quatuors, des eusembles et des chœurs. Après avoir ménagé les forces de son orchestre dans deux mouvements que lui a inspirés le Requiem aternam, tous les deux admirables de noblesse et d'onction funèbre, Cherubini prend la prose en bloc; il en fait un grand chœur, une action dramatique où tout se suit sans interruption. Il faut reconnaître que ce plan est plus conforme à l'idée du Dies ire. La rapidité de cette marche est peu compatible, il est vrai, avec cette recherche de détails, cette curiosité de travail et ces sinesses d'intentions auxquelles Mozart s'est laissé aller si complaisamment. Mais jamais le tumulte, le désordre, la confusion que nous nous figurons devoir précéder la scène du jugement dernier ne furent retracés sous des traits plus vigoureux et d'aussi sombres couleurs; l'on croit voir l'ange de la colèce céleste chassant, le glaive en main, la foule tremblante des mortels et les poussant pêle-mêle au pied du trone du juge inexorable. Le Mors stupebit qui dans Mozart passe inaperçu, ici vous remplit d'effroi. Si le Requiem de Mozart se distingue surtout par une expression tendre et pathétique, c'est par la peinture de la terreur que celui de Cherubini est remarquable. Il est pourtant deux morceaux, le Pie Jesu et l'Agnu Dei, véritables chefs-d'œuvre dans ce chefd'œuvre qui, pour l'expression poétique el profondément élégiaque, pourraient le disputer à Mozart : le caractère de l'Agnus surtout, lugubre dans le début, par degrés s'adoucit et s'éclaire comme d'un rayon séraphique; on sent que la prière est exaucée aux cieux avant qu'elle ne soit achevée sur la terre.

On conçoit aisément qu'avec son instinct des grands effets, M. Berlioz ait essayé de s'inspirer du génie de Michel-Ange et de reproduire en musique la page gigantesque du jugement dernier. Charge, en 1837, de

composer une messe de Requiem, pour un service funèbre en l'honneur des victimes de Juillet. M. Berlioz écrivit l'ouvrage que nous connaissons; toutefois, la cérémonie projetée n'eut pas lieu, et la nouvelle parti-tion fut exécutée dans l'église des Invalides aux obsèques du général Damrémont. Dans l'un et l'autre cas, on mettait à la disposition de l'auteur un local vaste et sonore, ainsi que toutes les ressources dont il pouvait avoir besoin. M. Berlioz en profita largement; il s entoura d'un personnel et d'un matériel énormes. La prose fut con-cue dans les proportions de la musique de festival. L'effet répondit à tant d'efforts. A cette grande phrase de plain-chant articulée d'abord par les basses, à ces accents timides des soprani, à ces deux motifs marchant ensemble, à ces mouvements impétueux de l'orchestre aussitôt comprimés, à cette fansare des cuivres qui éclate sur le Tuba mirum et semble se répercuter aux quatre coins du monde, à ces syncopes terribles, à ces convulsions de l'univers qui s'abime dans le néant, à ces voix menaçantes qui s'élèvent sur le roulement profond des timbales, à toutes ces images présentées avec une si effrayante réalité, on éprouve un frémissement involontaire et l'on se sent dominé par un génie puissant qui se joue au milieu des plus grands effets.

L'Introit, le Quærens me, le Lacrymosa, le Sanctus, l'offertoire (fugue instrumentale qui se déroule sur un chœur vocal de deux notes), sont des morceaux pleins de beautés originales et grandioses.

Mais quand nous assistons à l'exécution de certaines œuvres contemporaines, nous ne savons pourquoi nous ne pouvons nous défendre d'une pensée triste, à l'idée que ces productions admirées aujourd'hui seront peut-être oubliées dans un certain nombre d'années, soit parce qu'elles auront cessé d'être en rapport avec les moyens d'exécution, soit parce que l'on ne saura plus en pénétrer le sens et l'esprit. Cette pensée nous vient surtout à propos de ces compositions que l'on nomme religieuses, parce qu'elles ont été inspirées par les textes sacrés. Oui sans doute, ces messes de Requiem, ces Te Deum, sont bien beaux, bien imposants au point de vue de l'art. Notre esprit, néanmoins, en revient toujours malgré nous au plain-chant de l'office des Morts, à ce Dies ira, à ce De profundis en faux-bourdon que de simples chantres entonnent auprès de la bière du pauvre comme autour du catafalque du riche? Ce plain-chant ne sustit-il pas à la prière, à la foi, à l'appareil même de la mort? iaut-il donc donner le change à la douleur par ces pompes importunes? Depuis plus de six cents ans, les fidèles versent des larmes et les essuient aux accents du Dies iræ. Dans six cents ans, la douleur n'aura-t-elle plus besoin d'être consolée, et la mort ne sera-t-elle plus la même?

RES FACTA, ou RES FACTAB. — On appelait res facta (chose faite) la musique DICTIONNAIRE DE PLAIN-CHANT.

écrite par opposition au déchant que l'on improvisait au lutrin.

REV

Res facta, suivant Tinctoris, est quod cantus compositus; chant composé, c'est-à-dire écrit, opposition aux contrepoints impro-

visés, chants sur le livre, etc.

« Tinctoris, dit M. Fétis, donne les définitions des différences qui existent entre la composition des res factæ, le contrepoint simple, et le contrepoint vulgaire, ou chant sur le livre, dans le vingtième chapitre du second livre de son Traité du contrepoint. Gerson en parle aussi en détail dans son traité intitulé: Utilissime musicales regule cunctis summopere necessarie plani cantus, simplicis contrapuncti, rerum factarum, etc. Enfin on trouve quelque chose concernant cette composition, mais seulement à l'égard des figures de notes qu'on y employait, dans les Rudiments de musique pratique. reduitz en deux briefz traictez, par Maximilien Guilliaud; Paris, Nicolas Du Chemin, 1554, in-6 obl. » (Esquisse de l'hist. de

l'harm., p. 27.)
Selon M. Fétis, on donna le nom de res factæ aux premiers essais de canon à deux voix, vers le milieu du xv siècle. Mais il ne cite pas Lebeuf qui dit que res factæ étaient ce qu'on appelait figmenta que chantaient les cantatores figmentaris (p. 72 de son Traité), comme nous l'avons vu à l'art. Figmenta.

**RESOLUTION.** -- On nomme résolution, dans la musique, la succession d'un accord consonnant à un accord dissonant. Comme l'accord dissonant est nécessairement l'élément de transition d'une consonnance à une autre consonnance, élément de repos, on dit que l'accord dissonant ou l'intervalle dissonant (qui sonne double) se résout sur l'accord consonnant (qui sonne avec, cum).

RÉSONNANCE. — « On dit d'un bourdon de quatre pieds qu'il résonne ou sonne huit pieds. Une trompette n'a quelquesois que sept pieds, si elle est de même taille; on dit cependant qu'elle est de huit pieds en résonnance, ou qu'elle sonne huit pieds. On peut dire de même de la voix humaine, de la régale, du basson, quoique ce soient de forts petits jeux, qu'ils sonnent huit pieds ou qu'ils sont de huit pieds en résonnance. » (Manuel du facteur d'orgues; Paris, Roret, 1849, t. III.) RESPONSAIRE. — Livre d'église qui con-

tient les répons.

RETARD. — Le retard d'une note est l'effet de la prolongation de la note qui l'a précédée. L'artifice de la prolongation et du retard a donné lieu, dès le xive siè-cle, à des modifications d'harmonie qui ont amené ce qu'on appelle le style syncope, les dissonances artificielles, etc., dont on a tiré un si grand parti dans le contrepoint et dans le style lié pour l'orgue.

REVERBERATION (Reverberatio). — Mot qui veut dire l'action de refrapper, et qui exprime une figure d'ornement du chant. Suivant un musicien encyclopédiste du xmº siècle, que M. T. Nisard ne nomme pas : Reverberatio est brevissimæ notæ ante canenaam notam celerrima (sic) anticipatio, qua scilicet mediante sequens assumitur. N'est-co pas l'appogiature, la petite note d'anticipation, la crispation (v. Crispatio à la lettre R de l'alphabet de Romanus), la vox seca-bilis et collisibilis du moine d'Angoulème? (Voy. Th. Nisand, 5° art. Sur les notations, dans la Revue archéol. du 15 juin 1850.)

RHY

RHOMBOIDE. — Nom de notes en forme d'équerre ; la valeur de ces notes est entre

la commune et la losange.
RHYTHME. — Voici un élément essentiel de la musique, de toute musique, de la parole, de toute parole, comme de tout ce qui repose sur le mouvement, et que les musiciens, même les théoriciens de nos jours, confondent souvent avec ce que l'on appelle la mesure musicale. Nous croyons pourtant qu'il est impossible de se rendre hien compte de l'expression et du caractère du plain-chant comme de la musique, si l'on ne distingue soigneusement la mesure musicale du rhythme.

Etablissons d'abord qu'il y a dans toute musique un rhythme indépendant de la mesure, puisque toute musique repose sur le son, et que pour tout son il y a deux périodes, la période qui correspond à l'arsis et celle qui correspond à la thesis, celle de l'élan et celle de la chute, celle de l'aspiration et celle de l'expiration, celle de la systole et celle de la diastole.

Etendues jusqu'à une certaine série de sons que la voix parcourt avec diverses inflexions, ondulations et cadences, ces périodes produisent comme un flux et reflux sonores, et déterminent un certain parallélisme que l'on désigne précisément par le

nom même de périodes.

Or, voilà en quoi consiste le principe vivant et fécond de la musique; c'est le jet, c'est le souffle, c'est l'âme. Et comme ce mouvement est intelligent et libre en luimême, comme il n'est pas limité, circonscrit dans son essor par certaines divisions matérielles du temps, qu' sont autant de manifestations d'un ordre borné et fini, il s'ensuit que le plain-chant seul, fondé sur une mesure abstraite, absolue, fait nattre, par consequent, sur chaque intervalle, l'idée du repos, comme il la fait naître d'un autre côté par l'unité de ton, en vertu de laquelle chaque intervalle ne se résout pas sur un autre, n'est pas appellatif d'un autre et est à lui-même son complément.

Dans la musique proprement dite, comme nous le montrons ailleurs, le rhythme se combine tantôt avec la mesure, tantôt contraste avec l'uniformité invariable de celle-

(733) Nous croyons faire plaisir aux lecteurs en leur faisant connaître plus à fond cette curieuse et instructive dissertation.

L'auteur remarque avec raison que le rhythme, c'est à-dire la régularité appliquée au mouvement, ne dépend pas de l'intelligence humaine, et n'a pas été le résultat de l'art et du raisonnement.

Le rhythme n'est pas seulement réservé à la musique; il est le régulateur des principales fonctions et des mouvements de tous les êtres organisés. En effet, le cœur et le poumon ne suivent-ils pas un rhythme à deux temps marqués dans le premier de ces organes ci par la liberté de ses allures, tantôt la contrarie en introduisant momentanément une mesure binaire dans une mesure ternaire, et réciproquement, tantôt enfin l'enveloppe dans la largeur de ses périodes et lui communique plus particulièrement son principe intelligent. C'est ce qui fait aussi la béauté et l'âme de la musique, bien que l'expression qui en résulte soit moins pure et moins élevée que celle du plain-chant qui, par la nature de sa constitution, s'interdit toute manifestation de l'ordre fini.

Voilà le rhythme en lui-même, dans son essence. C'est la loi universelle, la loi de la vie, et il ne faut pas s'étonner que de savants médecins l'aient étudiée comme les orateurs, les poëtes et les musiciens. Voici comment s'exprime le docteur Colombat (de l'Isère) dans un curieux mémoire intitulé: De l'influence du rhythme sur l'homme

et sur les animaux:

« L'oreille de l'homme est si naturellement amie du rhythme, qu'elle le cherche partout, même à son insu, comme l'œil cherche les proportions et l'accord des lignes. Son influence est si puissante et si indispensable dans la musique, que sans lui il n'est pas de véritable chant. C'est également le rhythme appliqué à la parole qui a donné naissance à l'art oratoire, à l'éloquence et à la poésie. Si dans la prose il est soumis à des règles plus larges, plus libres et infini-ment plus variées, elles sont cependant si essentielles, que Cicéron n'en dispensait pas même les personnes qui improvisaient.

« C'est en se conformant aux règles du rhythme que l'orateur prend haleine à propos et soutient l'attention de l'auditeur, en séparant les phrases et les membres de phrases de son discours. Dans la poésie, le rhythme est encore plus indispensable: il était si bien caractérisé dans les vers des poetes anciens, qu'il est presque impossible d'entendre réciter des vers grecs sans battre malgré soi la mesure à deux temps. Nous dirons même que si Démosthènes est devenu le prince des orateurs, après s'être délivé d'un vice de la parole qui l'eût éloigné pour toujours de la tribune aux harangues, il doit sa guérison et la gloire qui a immortelisé son nom au rhythme des vers de Sophocle et d'Euripide, qu'il récitait aux bords de la mer, et non aux cailloux dont on parle tant, mais qui, par une espèce de fatalité, ne guérissent plus le bégayement. (Revue synthétique, 1843, 31 décembre [733].

Le rhythme dont il vient d'être parlé n'est donc pas le rhythme secondaire qui dépend

par la systole et la diastole, et dans le second. 🖭 l'inspiration et l'expiration. Chaque être vivant? donc été, dit l'auteur, anime d'après les lois de la musique, puisque l'une des premières bases de ces art sert à expliquer la plupart des phénomenes de la

Les honnes suivent instinctivement une sorte de rhythme dans la plupart de leurs mouvements; c'est aussi d'après les lois du rhythme que les diverses 🖙 ces animales marchent, rampent, nigent et volent-

Le docteur Colombat cite une expérience qu'il a faite sur lui-même et qui prouve l'influence du rhythme set

1320

des lois de la quantité et de la mesure du vars. Guido d'Arezzo, qu'il faut toujours consulter en tout ce qui se rapporte à l'essence du chant grégorien, a fort bien concilié le rhythme considéré en lui-même, le rhythme primitif, pour ainsi parler, avec le rhythme poétique et métrique. Il dit qu'il est des chants en quelque sorte prosaïques, dans lesquels il ne faut pas s'inquiéter de savoir si quelques parties ou périodes sont plus grandes ou plus petites, comme il arrive dans la prose. Pourtant, selon lui, les chants sont métriques, parce qu'en les chantant aous semblons les scander par pieds comme ues vers. De même que les poëtes lyriques

la circulation. Cette expérience consiste à placer deux doigts sur l'artère radiale de l'un des bras, puis s chapter un air dont la mesure est indiquée par les relsations artérielles. Après quelque temps, si l'on chante le même air en augmentant ou en diminuant peu à peu la vitesse de la cadence, on ne tarde pas à constater que le pouls accélère ou ralentit son mouvement, selon que l'on chante plus ou moins vite. Il cite aussi une expérience de Haller, qui a observé que le sang coulait avec plus de force et de vivacité, en ouvrant la veine dans une saignée, endant que l'ou battait une marche sur le tambour.

Cette influence du rhythme sur les mouvements, qu'il rend plus réguliers et plus parfaits, a inspiré à l'auteur l'idée d'employer la mesure pour régulariser les contractions anormales qui caractérisent plusieurs affections nerveuses ou qui donnent naissance divers vices de la parole, et en particulier au

bégayement.

De lout temps on avait remarqué que ce vice de articulation cessait comme par enchantement, lorsque les personnes qui en étaient affligées chan-taient ou récitaient des paroles réglées par la poésie ou par un rhythme musical; mais aucun physiologiste n'avait cherché à se rendre compte de ce phénomène dont l'explication est cependant de la plus haute importance pour le traitement d'une infirmité qu'on avait regardée comme étant au-dessus des ressources de l'art, et dont néanmoins nous avons eu le bouheur de délivrer plus de huit cents personnes depuis

c Ce qui fait que les bégues ne bégayent plus en chantant, c'est qu'étant obligés de soumettre leur parole à un rhythme musical et poétique, les mouvements des agents de la phonation se font néces-nairement alors avec plus de précision et de régulaet l'excitation cérébrale se trouvant ainsi modifiée, l'irradiation nerveuse a lieu avec plus d'ordre et de lenteur, et se trouve alors plus en harmonie d'action avec les contractions musculaires des organes de la parole. Il est probable aussi que la prolongation du son et l'espèce de trainement de chaque syllabe contribuent également, en maintenant la giotte ouverte, à faciliter l'articulation des mots. Nous devons dire cependant que, si le rhythme est dans certains cas l'une des bases de notre méchode curative de bégayement, cet agent orthophonique n'exerce son heureuse influence que dans le milieu des mots et des phrases, c'est-à-dire lorsque les bégues sont parvenus à articuler les premières syllabes qui ordinairement décèlent le plus leur infirmité. Nous employons donc toujours, conjointement avec la mesure, divers autres moyens que nous avons fait connaître dans un précédent mémoire, et qui agissent sur tout l'appareil phonateur et respiratoire.

« Une particularité très-remarquable et qui prouve

(a) Ceci n'est pas propre aux Chinois : nous connaissons un Français qui bégaye en parlant le latin, qu'il sait du

assemblent entre eux tels et tels pieds, de même ceux qui composent des chants doivent les diviser raisonnablement en neumes différentes et distinctes. Cette distinction est raisonnable s'il en résulte une variété bien ordonnée de neumes et de périodes, de telle sorte que les neumes correspondent harmoniquement aux neumes, les périodes aux périodes par une sorte de ressemblance. c'est-à-dire, ajoute-t-il, par une ressemblance dissemblable à la manière de l'harmonieux Ambroise. (Microlog., cap. 15. — Junilhac,

RHY

Lasc.etlaprat.du pl.-ch., p. 265.) & Résumons-nous donc: le son ne se forme que par le mouvement.

encore l'influence du rhythme et au chant sur l'affection qui nous occupe, c'est que les peuples qui habitent la Chine et la Cochinchine ne bégayent jamais quand ils parlent leur langue, qui est toute musicale; tandis que quelques individus de ces nations ont fourni l'exemple du bégayement dans un autre idiome que le leur (a); nous avons été à nième de constater ces heureux priviléges des peuples de la Chine sur le fils d'un consul, qui, par une faveur qu'aucun européen n'avait encore obtenue, était parvenu au rang éminent de mandarin. Le jeune homme dont il est question, fils d'un Français et d'une Chinoise, parlait sans hésiter la langue de sa mère, tandis qu'il bégayait beaucoup en s'exprimant dans celle de son père, qui lui était tout aussi familière. On comprendra facilement qu'il en devait être ainsi, lorsqu'on saura que la langue parlée des Chinois n'est composee que d'environ quatre à cinq cents mots susceptibles de recevoir chacun plusieurs tons qui varient suivant la signification que chacun des tons donne au même mot. Par exemple, dans cette langue qui est presque toute monosyllabique, le mot ma, pronoucé avec telle ou telle intonation, signifie moissen, souhaiter du mal, dorer, argenter, chanvre, jour, santôme nocturne, mais, sfin que, sépulcre, astre, génie, etc. Encore ne donnons-nous que les significations radicales. Le ton juste de chaque not est d'autant plus indis-pensable pour être compris, que le même mot exprime souvent des idées tout à fait oppasées, selon l'inversion qu'on lui donne.

Ce n'est pas seulement les mouvements irréguliers des organes de la voix que le rhythme peut régula-riser, il exerce encore une heureuse influence sur tous les organes du corps humain. M. Colombat cite à l'appui les faits suivants :

Un élève de l'Ecole polytechnique, qui, affecté de chorée et de bégayement, voyait disparaître l'un et l'autre dès qu'il entendait le piano;

Une jeune alle begue, et qui avait des mouvements involontaires des membres, et chez laquelle le bégayement et ces mouvements ont cessé par l'habitude de la mesure;

Une jeune daine qui, à chaque expiration, laissait entendre une sorte de cri involontaire, et qui a été débarrassée de cette infirmité en réglant sa respiration d'après le rhythme que lui indiquait la lyre orthophonique imaginée par le docteur Colombat.

Il cite encore une dame qui cessait de boiter des qu'elle dansait ou marchait au pas; un jeune homme très-bègue qui articulait sans difficulté pendant qu'il nageait, ce qui provenait sans doute de ce qu'il réglait sa parule sur le mouvement de ses jambes et de ses bras. Toutes ces observations semblent prouver que l'on emploierait avec avantage la musique ou plutôt le rhythme seul, comme moyen curatif de plusieurs affections nerveuses, et surtout de la chorée ou danse de Saint-Guy.

reste à merveille, et qui parle couramment lorsqu'il revient à la langue habituelle.

Le mouvement est un acte de changement qui se fait avec succession, et par conséquent dans le temps.

RHY

Le temps est plane, indéterminé, irrationnel (c'est Jumilhac qui le dit), s'il n'est pas assujetti à certaines divisions mathématiques;

c'est le cas du plain-chant. Il est figuré, fixe, déterminé, s'il est divisé saivant certaines mesures uniformes; c'est le cas de la musique proprement dite.

Le rhythme est la forme du mouvement. - On s'est beaucoup occupé du rhythme dans ces derniers temps. Voyez dans la Gazette musicale une série d'articles de M. Fétis sur le Rhythme, qui ont soulevé une polémique dans plusieurs journaux. Voyez aussi ce que M. de Coussemaker a dit du rhythme dans son Histoire de l'harmonie au moyen age. Nous emprunterons à la brochure qu'un très-savant musicien amateur, M. D. Beaulieu, à publiée récemment sous le titre : Du rhythme, des effets qu'il produit et de leurs causes, un passage où il rapproche les principaux pieds des anciens poètes des rhythmes variés de notre musique, en faisant observer toutefois que cette citation eût été plus convenablement placée au mot mesure, si l'opuscule de M. Beaulieu eût paru plus tôt:

 Les principaux pieds, dit-il, dont les Grecs et les Latins se servaient dans les versifications sont au nombre de huit :

« Le spondée, composé de deux syllabes longues, qu'on indique ainsi : --;

« Le pyrrhique, de deux brèves, qu'on indique de la manière suivante : ပ ပ

 L'iambe, d'une brève suivie d'une longue : v - (734);

« Le trochée, d'une longue et d'une brève : - o ;

« Le dactyle, d'une longue suivie de deux brèves: - o o;

« L'anapeste, de deux brèves et d'une longue: ပ ပ -;

« Le molosse, de trois longues - - -;

« Et le tribraque, de trois brèves : ၁ ၁ ၁. « Or, de ces huit sortes de pieds : le spondée, le pyrrhique, le dactyle et l'anapeste, sont évidemment des mesures à deux temps égaux plus ou moins rapides, et l'iambe, le trochée, le molosse et le tribraque, des mesures à trois temps égaux plus ou moins vifs.

RHY

« Il y avait bien encore quatre autres es pèces de pieds simples, mais elles étaient moins usilées; c'élaient :

« L'amphibraque, une longue entre deux

brèves: o - o ;

« L'amphimacre, une brève entre deux longues : - e -;

« Le bachique, une brève suivie de deux longues: o -

- « Et l'antibachique, deux longues suivies d'une brève : - - o.
- « Le premier est une mesure à deux temps avec une syncope au milieu, et les trois autres peuvent se rapporter à la mesure à cinq temps. Mais, je le répète, ces quatre dernières sorles de pieds n'étaient point d'un usage aussi habituel que les précédentes. Quant aux pieds composés, tels que le dispondée, le procéleusmatique, le double trochée, le double ïambe, etc., ils étaient tous formés de deux de ces quatre pieds : le spondée, le pyrrhique, l'iambe ou le trochée, dont les deux premiers, comme nous l'avons déjà fait observer, sont relatifs à la mesure à deux temps. et les deux autres à la mesure à trois temps (735).
- « Il est donc évident que les espèces de pieds les plus usitées dans les poésies grecques et latines se rapportent aux combinaisons binaires et ternaires du rhythme, et qu'elles en tirent leur origine.
- « Passons maintenant aux figures des valeurs de temps employées en musique au moyen age. Ces figures, qui ne furent ras toutes inventées à la même époque, étaient au nombre de cinq : la maxime, la longue, la brève, la semi-brève et la minime; chacune d'elles pouvait valoir, suivant les cas, deux ou trois fois la valeur qui lui était immédiatement inférieure, c'est-à-dire que la maxime valait tantôt deux, tantôt trois longues; la longue, deux ou trois brèves, etc. Dans le premier ces, lorsque le rapport était binaire, la note la plus longue était ce qu'on nommait imparfaite; dans le second cas, lorsque le rapport était ternaire, cette même note était parfaite. Ainsi, une maxime par-

(734) On sait que, dans les langues grecque et latine, la prononciation de la syllabe brève ne durait que moitié du temps employé à prononcer la syllabe longue.

(735) Voici le tableau des pieds composés, qui sont au nombre de seize : Le dispondée, deux spondées : - · Le procéleusmatique, deux pyrrhiques : ပ ပ ပ ပ ; Le double trochée, deux trochées : - ပ - ပ ; Le double lambe, deux lambes : v - v L'antispaste, un lambe et un trochée : 0 -- 0 ; Le choriambe, un trochée et un iambe : - 0 0 -; Le grand ionique, un spondée et un pyrrhique : - - & &; Le petit ionique, un pyrrhique et un spondée : v v --; Le péan, ire espèce, un trochée et un pyrrhique : - ပ ပ ပ ; 2• espèce, un iambe et un pyrrhique : 🌣 - 😺 😅 ; 5° espèce, un pyrrhique et un trochée : υ υ-υ; 4º espèce, un pyrrhique et un iambe : v v -; L'épitrite, 1º espèce, un iambe et un spondée : v ---; 2º espèce, un trochée et un spondée : v ---; 3º espèce, un spondée et un iambe : -- v -;

4. espèce, un spondée et un trochée : - - - 0.

faite valait trois longues, et l'imparfaite n'en valait que deux; la longue parfaite valait trois brèves, et l'imparfaite deux seulement, et de même pour toutes les autres valeurs. Les combinaisons binaire et ternaire du temps mesuré se retrouvent donc encore dans les premiers essais faits au moyen age d'une mesure musicale absolue et indépen-dante de toute quantité prosodique.

« La musique, une fois entrée dans cette nouvelle voie, développa successivement ses premiers essais. De nouvelles variétés de mesure furent imaginées, puis tour à tour abandonnées et reprises; mais ces variétés, bien qu'assez nombreuses, bien qu'elles se succèdent depuis plus de 800 ans (736), se rapportent toutes aux combinaisons binaire et ternaire. L'imagination vive, ardente des compositeurs, excitée par le besoin d'exprimer tous nos sentiments, toutes nos passions, n'est cependant point sortie de ce

cercle. » (Du rhythme, pp. 7-10.)

RHYTHMIQUE. — « Partie de l'art musical qui enseignait à pratiquer les règles du mouvement et du rhythme, selon les lois de

la rhythmopée.

1329

« La rhythmique, pour le dire un peu plus en détail, consistait à savoir choisir, entre les trois modes établis par la rhythmopée, le plus propre au caractère dont il s'agissait, à connaître et posséder à fond toules les sortes de rhythmes, à discerner et employer les plus convenables en chaque occasion, à les entrelacer de la manière à la fois la plus expressive et la plus agréable, et enfin à distinguer l'arsis et la thesis, par la marche la plus sensible et la mieux cadencée. » (J.-J. ROUSSBAU.)

RICERCARE, RICERCATA. - Motsitaliens qui signifient rechercher, recherche. Les premiers compositeurs de musique instrumentale firent des morceaux auxquels on donna ces noms. Les organistes en firent pour l'orgue. On a appelé aussi ricercare, ricercata, tous les morceaux soit pour les instruments, soit pour les voix, dans lesquels on s'est attaché à des formes d'imitation et des jeux harmoniques. Ainsi on peut donner, comme M. Fétis l'a sait, le nom de ricercari aux duos et trios de Clari, de Hændel, de l'abbé Stessani, de Durante, etc.

RINFORZANDO, en renforçant. — « Mot Italien qui indique une nuance de force croissante des sons dans l'exécution de la musique. »

(FÉTIS.) RIPIENO, RIPIENI au pluriel. — Mot ita-lien qui veut dire rempli, remplissage. Pour avoir une idée de ce qu'est un choro ripieno, chœur d'accompagnement, il faut dire que, dans le style du contrepoint ancien qui a précédé le xvi siècle, les compositions n'ayant pas plus de quatre parties, ce qui suffisait pour compléter l'harmonie, toutes les voix étaient réelles, en ce sens qu'elles étaient essentielles à l'accord et qu'elles avaient un mouvement particulier. Postérieurement au xvi siècle, on imagina de se servir d'un chœur appelé ripieno pour remplir ou plutôt pour doubler les parties tantôt des voix réelles, tantôt d'un autre. Ainsi, dit Brossard, les ripieni « multipliant les parties, doublent par conséquent l'harmonie... On trouve souvent des messes pour l'exécution desquelles deux dessus avec une basse et une basse continue suffisent en rigueur, même dans les endroits où ils chantent tous ensemble, parce que ces trois parties sont disposées de manière que l'har monie ne laisse pas d'être complète. Mais, pour une plus grande perfection, on y ajoute une haute-contre et une taille et souvent même deux violons dont le chant est tout différent des trois parties nécessaires, ce qui fait sept parties différentes, qui rendent l'harmonie bien plus complète et plus pleino dans le temps que toutes les voix doivent chanter ensemble. »

ROG

On conçoit maintenant que le ripieno ait donné naissance aux accompagnements d'orchestre; et c'est pourquoi l'on dit en Italie violino di ripieno, c'est-à-dire partie do violon non obligée.

RISOLUTO, c'est-à-dire d'une manière résolue. — « Indication de mouvement décidé

dans la musique. » (FÉTIS.)
RITARDANDO, en retardant. — « Mot qui indique l'obligation de ralentir dans l'exécution de la musique. Ce mot est synonyme de rallentando.» (FÉT18.)

ROGATIONS. — Processions dans quelles on chante les litanies appelées Litanies des Rogations. On disait anciennement Roaisons, ou Rouvoisons. « La Letanie menour est dite aussi Rouvoisons; car adonques nos prions et requerons l'aide de tons les sainz. » (Vitæ SS. mss., ex cod. 28. S. Vict. Paris., fol. 119, vo. col. 1.) [Ap. Du CANGE.

· « Rogatio est un mot qui descend du verbe rogo, lequel a diverses significations parmi les autheurs classiques. Tantost il se prend pour airie, qui veut dire autant que demander, requerir et chercher : tantost, pro utendum petere, accipere, ac præbere, emprunter et prester. Quelquesois il signisie interrogare et agere cum aliquo, consulter quelqu'un. Et aujourd'huy l'on se sert communément de ce verbe rogare, prorogare, precari, keopa. De la vient rogatio et rogationes, id est, rogandi actus; la prière ou les Rogations que nous faisons en procession solemnelle, trois jours avant la feste de l'Ascension. Mais la saincte Eglise comprenant toutes ces significations, appelle rogations, ces prières et letanies, qui finissent par ces mots reiterés, Te rogamus audi nos. » (Bondenave, Estat des églises cathédrales et collegiales.

- « Par une belle matinée de mai, dit M. Berlioz dans son Voyage musical, à la côte Saint-André, chez mon père, j'étais assis dans une prairie à l'ombre d'un groupe de

<sup>[736] (</sup>Les premiers essais d'une mesure musicale indépendante du rhythme poétique ont eu lieu entra 850 et 1050.

1551

grands chênes, lisant un roman de Mont-joie, intitulé: Manuscrit trouvé au mont Pausilippe. Tout entier à ma lecture, j'en fus distrait cependant par des chants doux et tristes, s'épandant par la plaine à intervalles réguliers. La procession des Rogations passait dans le voisinage, et j'entendais la voix des paysans qui psalmodiaient les Litanies des saints. Cet usage de parcourir, au printemps, les coteaux et les plaines, pour appeler sur les fruits de la terre la bénédiction du ciel, a quelque chose de poétique et de touchant qui m'émeut d'une manière indicible. Le cortége s'arrêta au pied d'une croix de bois, ornée de feuil-lages; je le vis s'agenouiller pendant que le prêtre bénissait la campagne, et il reprit sa marche lente en continuant sa mélancolique psalmodie. La voix affaiblie de notre vieux curé se distinguait seule parfois, avec des fragments de phrases.

> . . . . conservare digneris! LES PAYSANS. Te rogamus audi nos!

«Et la foule pieuse s'éloignait, s'éloignait toujours.

> (Decrescendo.) Sancte Barnabe. . . Ora pro nobis. (Perdendo.) Sancia Magdalena. Ora pro. . Sancta Maria. Ora . . . . . . . . Sancia.... . . . . . . . . nobis

RONDE, adj. pris subst. — « Nom d'une note de musique de forme circulaire, sans queue, dont la durée est double de la blanche et quadruple de la noire. On l'appelait autrefois semi-brève. » (FÉTIS.)

RONDEL (Rondellus). — Petite composition poétique et inusicale, à intervalles si-multanés. Du Cange dit que c'était une chanson intercalaire, c'est-à-dire dans laquelle un fragment de la chanson vensit s'intercaler dans les autres parties. Il s'appelle aussi circularis cantilena; c'est de la qu'est venue la petite espèce de vers appelée rondeau

Le rondel était chanté, comme le motes, avec ténor, c'est-à-dire en plain-chant, sur lequel on brodait diverses parties. Tandis que le motet se composait de paroles diffé rentes pour chaque voix, le rondel, au contraire, était chauté sur les mêmes paroles pour toutes les parties. On fit un grand abus des rondels dans les cérémonies religieuses, car ils devinrent plusieurs fois l'objet de prohibitions ecclésiastiques.

Cette espèce de composition faite expressément pour les rassinés en musique, était fort recherchée dans son harmonie presque

-- Jean de Muris dit que les notes rouges se mettent quelquefois çà et là dans les élégies et dans les rondels, pour qu'elles puissent être comptées tour à tour avec les autres perfections. Notulæ rubræ aliquando ponustur in elegiis et rondellis huc et illuc, ut al invicem possint cum aliis perfectionibus computari.

- Il est remarquable que la coupe du rondel (intercalaris, circularis) s'est conservée dans le morceau symphonique appelé rondo. En effet, le rondo de la sonate, du trio et du quatuor, comme de la symphonie proprement dite, a été ainsi appelé à cause de sa coupe à retour, comme l'on disait autrefois, et qui consistait à ramener adroitement le motif entendu d'abord, en ornant quelquefois ces répétitions de formes d'accompagnement aussi piquantes qu'imprévues.

S. — Lettre qui dans l'alphabet significatif des ornements de chant, de Romanus, est interprétée par Notker susum vel sursum scandere, sibilat. Dans la notation d'Hermann Contract, elle signifiait semi-ton ou seconde

SALICIONAL, SALICET, SALCIONAL, SICI-LIENNE, etc. — « Ce sont des noms qui viennent du latin salix (saule), d'où l'on a fait salicis fistula (slute de saule). C'est un des plus beaux registres de l'orgue, mais qui bien rarement réunit les qualités qu'il doit avoir. On fait quelquefois ce jeu à doubles lèvres. » (Manuel du facteur d'orgues; Paris, Roret, 1849, t. III.

SALUT. - Le Salut est cette partie de l'office qui a lieu le soir et qui suit immédiatement Complies; voilà pourquoi il est appelé preces vespertinæ.

Dans plusieurs églises, qui suivent le rite

parisien, le Salut commence par une pre-mière bénédiction, pendant laquelle on chante les premières strophes du Pange lingua. On passe à l'antienne de la sainte Vierge, qui varie selon les temps, tantôt Alma Redemptoris mater, tantot Ave Regina, tantôt Regina cæli, tantôt enfin Salve Regina. Après l'antienne, l'oraison; après l'oraison, l'Inviolata, puis l'Adoro te supplex, ou l'Averum, ou le Sub teum. La cérémonie se ter mine par la bénédiction solennelle qui ! lieu après les dernières strophes du Parge lingua. Nous nous abstiendrons ici de toule réflexion sur la manière dont MM. les maitres de chapelle, pour la plupart, composent les programmes d'un Salut en musique. Nous aimons mieux citer quelques fragments per connus sur l'origine de cette partie de l'office.

« Des synodes tenus en France, dit

M. Leber, avaient ordonné de réciter l'Angelus, le soir, au couvre-feu, ad ignitegium, gallice couvre-reu. D. Mariène en rapporte deux exemples du commencement du XIV siècle. Item. Præcipimus ut ipsi faciant hora consueta pulsari campanas in ecclesiis suis, ad ignitegium, gallice COUVRE-FEU, et præcipiant parochianis ad pulsationem hujusmodi dicere, genibus flexis, verbum salutatio-nis ab angelo gloriosæ virginis Mariæ, Ave MARIA, et ex hoc lucrantur decem dies indulgentiæ. (Ex stat. D. Simonis, quondam episc. Nannetensis, art. V.) Cette pratique, et l'usage de réciter l'Ave Maria à la fin de l'exorde des sermons, subsistaient déjà du temps de Gerson, qui en tit la remarque dans son sermon sur la cène : Salutatio angelica solita videretur. . . . . . . . . . On en trouve l'application aux monnaies, sous le règne de Charles VI, où l'on frappa des nobles d'or appelés saluts, du nom donné à l'Annonciation, gravée sur le revers avec le mot ave. Le malheur des temps accrut l'ardeur de cette dévotion, sous le règne de Charles VII; et l'on pourrait dire qu'elle fut portée à l'excès par le roi Louis XI, qui établit en France la coutume de sonner l'Angelus à midi. Et le dit premier jour de may 1442, sut sait à Paris une moulte belle et notable procession en l'église, et fait ung preschement bien solemnel par ung docteur en théologie, nommé maistre Jehan Brete, natif de Tours, lequel dit et déclaira.... que le roi avoit singulière confidence en la benoiste vierge Marie, prioit et exhortoit son bon populaire, manants et habitants de la cité de Paris, que doresenavant, à l'heure de midi, que sonneroit à l'église du dit Paris la grosse cloche, chacun seust slechi ung genouil en terre, en disant Ave MARIA, pour donner bonne paix au royaume de France. (Chronique du greffier de l'hôtel-de-ville [Jean de Troye], p. 172, in-4.) C'est à cette dernière époque que le P. Texte, savant Dominicain, crut pouvoir rapporter l'origine d'un jeton de cuivre à l'écu de France, ayant pour légende Ave Maria, dont il donna l'explication dans le courant de juin 1735...., etc., etc., voy. l'Introduction que M. C. Leber a mise en tête des Monnaies inconnues des évêques des innocents, des fous, etc., de M. J. Rigolleau, d'Amiens (pp. xxviii et suiv.); Paris, 1837, iu-8.

Au commencement du xvi' siècle, les statuts du collège de Montaigu portaient des peines contre celui qui manquerait le salut : Similiter, si saluti serotinæ deesset, nocturnis matutinis, vel horæ tertiæ..., mulctaretur pæna. (Statut. collegii de Monte-Acuto, anno 1501, ap. Lobinell., t. V Hist. Pari-

siens., p. 734.)

La Notice sur les collections musicales de la bibliothèque de Cambrai, par M. de Coussemaker (Paris, Techener, 1843), nous fournit une pièce fort importante sur le salut en musique que la ville de Valenciennes possédait pendant ce même xvi siècle, et qui se chantait tous les jours à la chapelle de Saint-Pierre; institution, dit cet écrivain, d'où

sont sortis en grande partie les musiciens distingués de cette ville. Voici ce curieux morceau que M. de Coussemaker a emprunté à l'ouvrage de M. Hécart, intitulé : Recherches sur le thiatre de Valenciennes.

Salut en musique de la chapelle de Saint-Pierre, à Valenciennes. — « On voit dans Simon Leboucq (Histoire ecclésiastique de la ville et comté de Valenciennes) que, des 1575, on chantait tous les jours, à la chapelle de Saint-Pierre, un salut en musique, et cet auteur déclare qu'il n'a pas pu découvrir le titre constitutif de ce salut, ce qui fait présumer qu'il est beaucoup plus ancien, puisque, par la résolution du conseil particulier, tenu le 24 avril 1577, il a été ordonné de payer aux chantres les années 1575 et 1576, à l'avant, 40 livres l'an, comme ils avaient

eu du passé.

« Cette chapelle a été érigée, selon les uns, en 1095, selon d'autres en 1171; Simon Leboucq pense que ce ne fut qu'une réédisscation et qu'on la rebâtit alors plus solidement qu'elle ne l'était, mais sa dernière construction fut faite en 1277, et bénite en 1280. On peut la regarder dès lors comme la chapelle du Magistrat, et il serait possible que dès lors on établit le salut en musique. Ce n'est pourtant là qu'une conjecture dont rien ne garantit la vérité. On ne sera peutêtre pas fâché de trouver ici la composition de ce salut, tel qu'il était en 1577, quoique le nombre des musiciens ait été considéra-

blement augmenté depuis :

- « Quant aux frais du salut qui se dit tous les jours, en suite dudit règlement (celui du 16 janvier 1623, qui régloit les offices qui se chantoient à Saint-Pierre), premièrement, le chapelain, pour chanter la collecte et donner l'eau bénite au peuple, a tous les jours trois. sols tournois; le maistre chantre, six sols tournois; l'organiste, quatre sols, et deux. pour le souffleur, à tous ceulx-ci sont payés généralement tous les jours de l'année, sans leur faire déduction; d'aucuns les suivants no sont payés que pour les jours qu'ils compa-rent, et, à cet effet, on leur donne un plom-mot (c'était un jelon de cuivre aux armes de la ville), à chaque fois qu'ils viennent pour recepvoir tous les demi-an du recepveur, commis pour ledit salut seulement (c'est-àdire qu'ils ne venaient qu'au salut, tandis que les autres étaient tenus à tous les offices du jour). Premier, à cestuy jouant du fagot, quatre sols à chaque comparation; au crom cornet, quatre sols; les basses, trois sols; les tenor, trois sols; les contratenor, aussi trois sols; les superius, deux sols; le tout à chascun; cestuy ou celle distribuant journellement les plommots de comparution, at tous les jours quatre sols et y avoit au temps présent deux basses, deux tenor, deux contratenor et quatre superius. Pour fournir aux frais, le conseil particulier, tenu le 3 décembre 1599, ordonna de prendre et tenir les parties suivantes, etc. » (L'auteur dé-taille les différentes branches de revenus qui devaient servir à assurer le salaire des musiciens.)

« Par suite, le nombre des musiciens, tant chantant que jouant des instruments, fut considérablement augmenté. Basse, contrebasse, serpent, violon, alto, tous les instruments à vent ordinairement employés dans la musique d'église, rien n'y manquait, et ce salut, peut-être l'un des premiers qui furent institués dans le pays, acquit une cer-taine célébrité. » (HÉCART, Recherches sur le théatre de Valenciennes, Supplément inédit.)

SAL

Règlement pour les musiciens de la chapelle de Saint-Pierre et Académie (1697). — « Estant venu à la cognoissance de MM. du Magistrat que la musique qui se chante journellement dans la chapelle de Sainct-Pierre, va diminuant, tant par les fréquentes absences des musiciens qui la composent, que par le peu de soin de plusieurs d'entre eux d'observer les ordonnances et reglement qui ont esté édités ci devant sur ce sujet, et de se conformer comme ils sont obligés de faire, à ce qui leur est enjoint par les échevins commis à ladite chapelle et à la direction supérieure de ladite musique, pour laquelle ils ont esté autorisés avec le sieur conseiller de Ranst, mesdits sieurs désirant y pourvoir et procurer à cet esgard, autant qu'il peut dépendre d'eux, le bien et advantage de la jeunesse, et de seconder les intentions louables de parens qui prennent soin de faire instruire leurs enfans, à chanter et à jouer des instruments musicaux, afin de les rendre, par ce moyen, plus recommandables, soit pour l'estat de religion ou pour toute autre vocation, ont approuvé et confirmé, approuvous et confirmons le reglement projeté par le dit sieur commis, dont ils ont eu lecture et qui est tel qui s'ensuit :

 Premièrement, que tous ceux d'entre les musiciens qui se trouveront absens du salut qui se chante tous les jours en la dite chapelle de Sainct-Pierre, ou des autres solennités qui se font en icelle, de la part de mesdits sieurs du Magistrat, seront pour chaque fois privés de leur plomb, dont la valeur leur sera déduite sur les payemens qu'ils

reçoivent de leurs défauts.

« Que pour parvenir à la cognoissance desdits absens, il sera establi un controlleur à la distribution desdits plombs, qui se fait chaque jour; lequel tiendra un mémoire exact et fidel des défaillans, et en rendra compte toutes les semaines à l'un desdits sieurs commis, pour la rétribution desquels

devoirs il aura un patar chaque jour.

« Et comme rien ne peut tant contribuer à instruire et perfectionner les jeunes gens à la musique et au jeu des instruments, que les exercices fréquens et les concerts qui se font dans les assemblées, il sera establi une académie à la quelle se devront trouver tous lesdits musiciens de la chapelle de Sainct-Pierre, pour y chanter et jouer par chacun d'eux la partie qui lui sera donnée une fois chaque semaine, à tel jour et heure qui sera marquée par lesdits sieurs commis et les académiciens, à peine par les défaillans estre privés de la valeur de leur plomb de co jour-là, pour l'argent qui proviendra

de ces défauts, estre employé en achais de livres de musique ou d'instruments nécessaires, tant pour ladicte chapelle que pour l'académie.

SAL

 Que lesdites académiciens, à l'intervention desdits sieurs commis, feront élection d'un prince chaque année, et establiront telle regle, pour le succez de ladicte académie, qu'ils trouveront convenir, et personne ne pourra estre reçu ou celle, que de leur gré et consentement.

« Que tous les débats et dissicultés qui arriverent entre les musiciens, de quelque mture elles soient, seront réglées et décidées par les mesmes commis et académiciens, aux jugemens desquels les parties seront obli-

gées de s'arrester.

« Que, pour exciter lesdits musiciens à se bien acquitter de leur debvoir, il leur sera donné, par forme de gratification, quelque chose des deniers qui seront fournis per ceux qui voudront venir par plaisir entendre la musique de ladicte académie, à proportion de ce qu'ils seront jugés d'avoir mérité, pour les animer à se rendre diligens, et à s'appliquer à leur emploi.

« Tous lesquels points et articles mesdicts sieurs du Magistrat ont ordonné et ordonnent estre observés ponctuellement par tous ceux auxquels la chose peut toucher, sans aller au contraire. Fait à Valenciennes, le 4 de septembre 1697. — Signé: Tondasas

DE BELLEVERGE. \*

A Messieurs, Messieurs du Magistrat de Valenciennes. — « Les sieurs échevins, commis à l'académie que vos seigneuries ont establie par ordonnance du 4 septembre 1697, ayant remarqué que la chambre de Ssint-George, présentement vuide, seroit propre pour l'exercice d'icelle, ils demandent que ladicte chambre leur soit accordée à l'effect que dessus, et cela n'empêchera pas que le grand conseil ne puisse s'en servir comme du passé. Quoi fesant, etc. - P. Leteance.

Apostille. -- « Messieurs du Magistral accordent la chambre demandée, et c'est per provision, et jusqu'à ce que la ville pourte en avoir besoing. Fait à Valenciennes, le 3 octobre 1697. — Il est ainsi signé: Tor-DREAU DE BELLEVERGE. » (HÉCART, Recherches sur le théatre de Valenciennes, Supplément

inédit.)

SALVE REGINA. — On attribue cette antienne à Pierre, évêque de Compostelle, & xu siècle; d'autres en font honneur à fler mann Contract; d'autres encore à Adhémer. évêque du Puy, mort à Antioche en 1098; de la viendrait le nom d'antienne du Per, antiphona de Podio. On raconte que sant Bernard l'ayant enten ju chanter dans l'église de Spire, y ajouta les dernières paroles : O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria! On chante le Salve depuis la Trinité jusqu'à l'Avent dans le rite romain et dans plusieurs rites particuliers. A Chalons-sur-Marne, oa ne le récite que depuis la Purification juqu'au jeudi saint. Nous avons entendu l'admirable Salve des Trappistes, et nous croyons qu'il n'y a rien dans aucune église qui

puisse être comparé à ce chant magnifique et si digne de la Mère de Dieu. (N. D.)

SAN

SANCTUS. — Invocation qu'on adresse à Dieu immédiatement avant le canon. Il était nommé trisagion par les Grecs. Toutefois le Sanctus qui termine la préface ne doit pas être confondu avec le trisagion que l'Eglise latine chante le vendredi saint pendant l'adoration de la croix. On trouve le Sanctus désigné sous le nom d'Epicinion ou chant de la victoire; on en parle dans les constitutions apostoliques et dans saint Cyrille, ce qui prouve qu'il existait dans les temps les plus anciens. Dès le vi siècle, le Pape Sixte 1º ordonna que le peuple chantat le Sanctus de concert avec le prêtre. Lorsqu'on donna au Sanctus un chant différent de celui de la préface, le prêtre le récita tout bas, mais il attendait que le chant fût fini avant de commencer le canon. M. l'abbé Pascal (Dictionnaire de liturgie catholique, Encyclop. de M. Migne; Petit-Montrouge, 1846) fait remarquer « qu'un prêtre ins-truit ne fait jamais l'élévation du corps de Jésus-Christ avant que le chœur du Sanctus n'ait lini, et, selon les expressions d'un savant liturgiste, il ménage la récitation de ce qui précède ce moment solennel pour donner au chœur le temps de terminer le Sanctus, ou bien le chœur exécute plus rondement cette partie du chant. - Nous dirons, à cette occasion, que plusieurs messes en musique, composées par des auteurs peu instruits, donnent au Sanctus une longueur démesurée, re qui pêche contre les règles de la liturgie et de la convenance. »

Charlemagne lit une ordonnance pour empêcher les prêtres de commencer le canon pendant que le peuple chantait le Sanctus. Dans quelques anciens rituels on exigeait que, pendant le Sancius, les deux côtés du chœur s'inclinassent l'un vers l'autro et qu'ils se relevassent aux mots : pleni sunt cali. « — On lit dans une rubrique tirée de l'Ordinaire de Notre-Dame de Daoulas, citée par D. Claude de Vert : Tanto moderamine sacerdos canonem perficial ut cum Sanctus solemniori nota cantalur, antequam finialur et memoriam (le Memento) compleat et consecrationem Dominici corporis non attingat. Le même auteur cite encore la rubrique de l'ancien Ordinaire des Jacobins et du Missel de l'ordre de la Merci, en 1507 : « Le chœur en tout temps doit tellement s'abstenir e de trainer trop longuement le chant du · Sanctus, et le prêtre de son côté doit réciter si posément ce qui précède l'élévation « de l'hostie, que cette élévation ne se fasse « jamais sans que le Sanctus ne soit achevé. » Le Missel des Carmes de 1574 porte la même rubrique. Il résulte de ces rubriques, qui sont du xvi siècle, qu'en ce temps-là comme aujourd'hui, il existait des abus sur la prolongation du chant du Sanctus au delà de l'élévation, ce qui jette dans la fonction la plus auguste du culte catholique une perturbation déplorable; et l'on doit bien se pénétrer de ce fait, le Sanctus n'est qu'une continuation de la préface. » (PASCAL, loc. sup. cit.)

Le même auteur raconte qu'on faisait dans le Sanctus des intercalations qui se rapportaient aux fêtes du jour, mais l'usage, dit-il, n'en a jamais été admis dans la liturgie latine; cette coutume se bornait à quelques églises particulières, et principalement aux monastères.

SAUMOIER. — Vieux mot qui signifie

chanter des psaumes, psalmodier.

Maint clerc, maint moine, maint provoire,
Car au marché ou à la foire
Semblent bien que fuir s'en doient
Quand ils versellent ou saumoient.
(Miracul. mss. B. M. V., lib. 1, ap. CANGIUM.)

SAUT. — On applique le nom de saut à toute progression mélodique ou harmonique qui n'a pas lieu par intervalles conjoints. On dit un saut de tierce, un saut de quarte. Il y a une espèce de contrepoint qui s'appelle contrepoint sauté, contrapunto saltando, par opposition à celui qu'on appelait alla diritta, par intervalles directs. La figure nommée note changée procède aussi par un saut.

— Saur est encore un procédé du doigter de la pédale. M. Lemmens (voir son Nouveau journal d'orgue) distingue le saut et le glisser. Le saut s'opère par le talon et par la pointe. Si le pied tient une touche par le talon, il saute sur une autre par la pointe, et vice versa.

SAUVER LA DISSONANCE. — « C'est la résoudre en la faisant descendre d'un degré sur la note suivante. » (Féris.)

SCHISMA. — « Petit intervalle qui vaut la moitié du comma, et dont, par conséquent, la raison est sourde, puisque, pour l'exprimer en nombres, il faudrait trouver une moyenne proportionnelle entre 80 et 81. »

(J.-J. ROUSSEAU.)
SCOLASTIQUE. — Synonyme de capiscol, caput scholæ. « Le chancelier est l'intendant ou maître des écoles, dit l'auteur des Voyages liturgiques (page 356), et est par conséquent ce qu'on appelle dans les autres églises capiscol, écolâtre, ou scolastique. C'est lui qui a soin de saire la table chronologique qui se met au cierge pascal, et de faire la matricule, ou d'y commettre quel-qu'un à sa place. C'est aussi à lui de faire prévoir les leçons de Matines aux enfants de chœurs et autres clercs (et même aux trois sous-diacres chanoines qui chantent les lecons du premier nocturne aux Matines des grandes fêtes;) et il les doit tous entendre quand il en est requis. » (Voyez le texte cité au mot Précenteur.) — « Pendant qu'on faisoit la bénédiction du cierge, le capiscol ou scolastique revêtu d'une chappe de soye saisoit bénir l'encens et le seu, et ensuite il alloit porter les grains d'encens à l'archi-diacre. » (Voyages liturg. : Le samedi saint

à Saint-Maurice de Vienne, p. 23.)

SRBHAH. — Nom que les musulmans donnent à une prière. Laissons parler Villoteau: « Pendant plusieurs jours de suite et au plus pendant neuf jours consécutifs après

le trépas d'une personne décédée, les musulmans, parents et amis du défunt, se rassemblent dans sa maison pour y faire en commun des prières pour lui, et y exécuter un chant à peu près semblable à ceux des Zehr. On appelle ces prières sebhah, parce que, tandis que quelques-uns lisent quelques chapitres du Qoran, les autres récitent le chapelet musulman appelé sebhah. Ce chapelet, peu différent du nôtre, si ce n'est qu'il n'y a point de croix, consiste dans une centaine de grains égaux, sur chacun desquels on prononce successivement le nom de Dieu, Allah ou Allaho la ilaha illa hou el hayo-l-quayoum, jusqu'à ce qu'on ait parcouru ainsi tous les grains; ce qu'on recommence 10, 12, 20, 50 fois, 100 fois et 200 fois, ou plus, suivant la dévotion de chacun de ceux qui font cette prière. Pendant ce temps, d'autres chantent ce qui suit, et chaque jour on répète la même chose:





(Etat actuel de la musique en Egypte.)

SECONDE. — Intervalle dissonant d'un ton à un autre soit en montant soit en descendant. Elle est majeure ou mineure, selon que l'intervalle est d'un ton ou d'un demi-ton.

SECUNDICERIUS. — Dans notre article PRIMICERIUS, nous avons au moins implicitement expliqué ce que l'on doit entendre

par ce moi.

SECRÈTE. — Oraison qui se dit à la messe immédiatement avant la préface. Dans la liturgie ambrosienne, le prêtre après avoir salué le peuple, récite le symbole et chante l'oraison Super oblata, qui répond à nos secrètes.

SEGNO (AL). — « Ces mots, placés près d'un signe quelconque à la fin d'un morceau, indiquent qu'il faut recommencer à l'endroit où ce signe est placé. »

(Féris). SEGUE, suivez. — « Ce mot, placé entre deux morceaux de musique, fait connaître que le second doit suivre immédiatement le premier. » (FÉTIS.)

SEME ou SEPME. — Service mortuaire qui se faisait le septième jour après le décès. On lit dans le testament d'Isabelle d'Avangour (Thoarc. ann. 1400, ex Bibl. reg., op. Du CANGE): « Ordonnons que en outre ce que nous avons ordonné aux jours de nos obit et sepme, il soit fait un service solempnel; » et dans le testament de Jéhan Lessillé, seigneur de Juigné, de l'an 1382,

(Ap. Menag., Histor. Sabol., p. 389) : « Ge vuil et ordonne que les jours de mon obit et de mon seme, soient fais et celebres so-lempnelment et honorablement de luminaires, et d'autres divins offices.... que à chacun desdits jours de mon obseque et de mon seme une charité generale soit faite en la ville de Sablé. » Cette locution était surtout en usage en Anjou et en Poi-

SEMI. - Particule qui veut dire demi, et qu'on lie aux mots ton, brève, minime, crome,

pour demi-ton, demi-breve, etc.

SEMI-BREVE. — Figure de la notation mesurée. Le temps était la mesure de la brite et de la semi-brève, la prolation était la moyenne de la semi-brève et de la minime. Il fallait trois minimes pour faire la valeur d'une semi-brève. La semi-brève correspond à notre ronde.

SEMI-FUSA. - Figure de la notation mesurée. Elle répondait à notre double croche, et se nommait autrement semi-chroma.

SEMONCE. — Il existait un usage dans l'église d'Auxerre, par lequel chaque clanoine était tenu, aux principales fêtes de l'année, d'inviter un des choristes à sa table. Cette coutume se borna dans la suite aux seuls enfants de chœur. Le chanoine dont le tour était venu, était dit en semonce. De invitationibus seu semoniciis in quinque anni festivitatibus. Anno Domini 1456, stetutum fuit quod si canonici.... non receprint unum chorarium vel plures, si suerit opus, ad invitationem, non habeat quinque solidos. (Statuta eccl. Autiss. mss., ap. Do Cange.) Ce qui veut dire, croyons-nous, que le chanoine dont le tour était venu, et qui négligeait de se conformer à la règle, était privé de ses honoraires.

SEMONDEUR, SEMONN**EU**R. — **De**os les anciennes coutumes, on nommait semonneur se crieur d'enterrement, celui qui distribuait les lettres pour convier les prrents et les amis du défunt. A Reims, cette fonction existe encore; seulement le dialecte du pays a fait semonceur de semonneur. qui est le terme consacré dans les vocable laires. Outre les attributions ci-dessus données, les semonceurs sont généralement sonneurs, chantres, porteurs de cercueils, etc. C'est un véritable cumul ; ils pourraient, en effet, revêtir la souquenille noire du porteur ou l'habit de ville, et adresser, selon les cas. aux clients la question de maître Jacques. N. DAVID.

SENS (LI CHANTEOR DE). — Lestre de M. L. B., ch. et souchantre de l'église d'Auxart. écrite à M. l'abbé Fenel. chanoine de l'égliss métropolitaine de Sens, touchant l'origine du proverbe, LI CHANTEOR DE SENS. »-- Vous avez cru peut-être, Monsieur, que je ne per lois pas sérieusement, lorsque je vous a demandé par ma dernière lettre ce qu'on pensoit à Sens touchant la dénomination qu'un manuscrit de Saint-Germain des Pres, dont il y a un extrait dans le Mercure de septembre dernier, donne à cette ville. Je n'ai nulle envie de vous surprendre, lorsque

sante parmi vous. « Cependant pour que cet attachement au chant ait fait nattre le proverbe en question, je pense qu'il faut encore quelque chose de plus fort. Je me flatte de l'avoir trouvé. C'est que votre église a été apparemment l'une des premières qui ait admis le déchant, qui étoit la musique du xii siècle et des suivants. Le Credo que je vous ai fait voir, noté à deux parties dans un des missels du xiii' siècle, conservés chez vous, en est une preuve manifeste. Car si la profession de foi étoit récitée musicalement, comment ne l'étoient-elles point les autres parties de l'office. Le déchant, discantus, fit donc grande fortune dans l'église de Sens, et de là, probablement il s'étendit dans les églises suffragantes. Galvanée, Dominicain italien, qui mourut en 1297, dit de Charle-magne dans son Manipulus Florum, t. XI Scriptorum italicorum, p. 601: Tres scholas pro Gregoriano officio addiscendo ultra montes instituit. Primam posuit Metis, secundam Sononis, tertiam Aurelianis. Je pense que cet auteur n'a écrit ceci que parce qu'au xur siècle ou le croyoit ainsi et qu'on n'attribuoit point alors à d'autre qu'à Charlemagne l'émulation qui régnoit dans le chant à Sens et à Orléans. Je ne sais pas en quel temps votre chapitre a congédié les musiciens, mais je sais bien qu'on y chan-

qu'alors la science du chant sût très-floris-

(737) Statuta capituli Senon., art. De præcentore: Sciendum quod die inventionis B. Stephani ad processionem in navi Ecclesiæ, apud S. Columbum in S. Lupi, dum cantatur in choro, O venerandum anti-

toit encore ce déchant ou musique ancienne sur les O de Noël, en 1553. Ce fut cette année-là que notre chapitre tenant à honneur de se régler sur le vôtre, conclut en ces termes, le 16 décembre : Insuper Domins volentes insequi vestigia ecclesiæ Metropolitana Senonensis et plerarumque aliarum cathedralium hujus regni, concluserunt et ordinaverunt quod dum decantabuntur illæ novem solemnes Antiphonæ ad Magnificat quæ incipiunt per O ante novem dies præce-dentes festum nativitatis salvatoris D. N. J.-C. quælibet earum antiphonarum cantabitur bis, videlicet in principio et in fine dicti cantici Magnificat in musicalibus sive discantu et cum organis; et tunc ad aquilam deferentur dua cruces argentea cum duabus tadis accensis, ad majorem jubilationem et divini cultus augmentationem. Si votre chapitre fut des premiers à admettre l'organisation du chant grégorien, c'est-à-dire qu'on fit des accords sur ce chant, il fut aussi des premiers à rejeter cet usage; non pas que ces accords blessassent l'oreille, mais parce qu'on sentit peut-être quelques inconvénients de la part de ceux qui l'exécutoient. Je crois que votre église à très-prudemment fait de prévenir le temps des ressinements où nous sommes à présent, temps auquel la musique voudroit supplanter le plain-chant. Les mu-siciens en général et ceux qui leur sont, pour ainsi dire, affiliés, ou qui leur touchent par quelque endroit, comme, par exemple. seroit un chanoine qui sait un peu toucher du clavecia ou chanter sa partie de musique, font des raisonnements si pitoyables en fait de plain-chant, et traitent si mal cette science, que tout est à craindre pour les églises où ils sont écoutés.

SEN

Je présume (quoique votre nouveau Bréviaire n'en dise rien) que vous avez conservé l'ancien usage de chanter dans votre chœur, le jour de Saint-Etienne, le psaume alléluiatique Laudate, cxxviii, dans un des modes qui sont dissérents du système grégorien, un mode psalmodique dont la dominante est corde finale même de l'ancienne, conformément aux anciens livres de l'une et de l'autre Eglise. Ces modes sont l'écueil de tous les musiciens. Ils n'y entendent rien tous tant qu'ils sont; et en effet, si la science de quelques-uns ne va pas jusqu'à connoitre seulement le détail du système grégorien, comment pourroient-ils pénétrer dans les systèmes de chant qui sont plus anciens et reconnoître dans nos offices ce qui eu est émané. Continuez, Monsieur, à conserver des vestiges de ces anciens modes. Il ne dépendra pas de moi qu'on n'en fasse de même ici, non plus qu'à Tours et à Langres, dont les livres contiennent des restes de cet ancien système, usité dans les Gaules avant le siècle de Charle-

magne.

 Qui conservera donc toutes les variétés sutem, præcentor in his duobus locis, in chirotecis et annulis cum baculo debet ballare, et non plus per annum. (Apud Du Cange.) de chant, st ce n est les églises cathédrales dont le clergé est.nombreux? Il n'y a de contradiction à attendre là-dessus que de la nart de ceux qui n'y comprennent rien, et qui ne sont pas en état d'y rien comprendre. Il y a aussi certaines autres variétés dans le chant de l'office divin, que l'on supprime parfois sans assez d'attention, pour abréger seu.ement, sous prétexte que les paroles ne sont pas tirées de l'Ecriture sainte. Mais ce que j'ai à leur opposer passeroit les bornes d'une simple lettre; je n'ai garde de m'étendre là-dessus. Lorsque ce sont des chanoines qui raisonnent ainsi, je les fait ressouvenir de cette belle parole de l'auteur du livre de la Coutume d'adorer Dieu debout, qu'une église cathédrale doit être la dépositaire et la conservatrice de tout ce qui est négligé dans les petites églises, et que c'est dans son sein qu'on doit retrouver l'antiquité qui périt presque partout ailleurs, par manque de clergé, ou faute de zèle pour sa conservation. — J'ai lu avec beaucoup de satisfaction l'éloge que fait de votre église M. de Moléon dans son Voyage liturgique, pp. 162 et 163, tant sur la séparation de toutes les heures de l'office que sur le reste. Ce livre, imprimé en 1718, mérite d'avoir sa place dans la bibliothèque du chapitre. L'auteur, en rapportant sur quel pied il a vu célébrer l'office de Primes, lorsqu'il passa par Sens vers l'an 1697 : Primes, dil-il, est de toutes les petites heures l'office qui est toujours le mieux chanté à Sens. Ils ont retenu l'ancien office de Primes. Le dimanche, ils disent le Magna PRIMA ou les grandes Primes, qui outre les notres, contiennent les six psaumes qu'on distribue à Primes chaque jour de la semaine. Si vos nouveaux Biévinires ont un peu abrégé le nombre des psaumes, ils n'ont rien diminué de la noblesse avec laquelle vous chantez Primes les dimanches. les étrangers qui assistent en sont édifiés, comme aussi de la majesté et de la gravité avec laquelle on chante l'antienne. Pour le coup, on peut bien dire, Li chanteor de Sens. Cet exemple, au reste, est à proposer aux églises de la province, qui toutes ont eu comme vous le Magna Prima les dimanches, et dans quelques-unes desquelles on est près de se relacher sur ce qui en tient lieu. Il mérite encore mieux d'être imité que celui de la musique sur les O de Noël que nous avons prise de vous; et ce que vous pratiquez est plus canonique que ne l'est la démarche de ceux qui sollicitent et pressent pour qu'on chante ces Primes dominicales à la manière des jours. Joly, chantre de Notre-Dame de Paris, a fort bien remarqué, dans son traité De horis canonicis, p. 40, que l'office des Primes a été établi pour honorer spécialement la sainte Trinité; et c'est sans doute le fondement sur lequel est appuyé la sage pratique de votre église.... — A Auxerre, le 29 décembre 1733. » (Mercure de France, février 1734, pp. 210-218.

SEN

SENSIBLE (NOTR). -- Cette expression, dont bien des mattres de chapelle, des chantres, et même des symphoniastes se servent,

n'a point de signification dans le plain-chant : car il n'y a de note sensible que par l'effet de l'attraction d'une dissonance naturelle, et le plain-chant ne module pas; et alors même qu'il admet l'harmonie, il ne peut comporter qu'une harmonie consonnante

La note sensible appartient donc exclusivement au système de la tonalité moderne. Elle est produite par le septième degré de la gamme lorsque ce septième degré est mis en rapport avec le quatrième. L'attraction du n (septième degré) vers l'ut, et l'attraction du fa (quatrième degré) vers mi, ont fait donner le nom de note sensible à ce si, parce qu'il fait sentir le ton d'ut.

Si, pour donner un autre exemple, vous avez les deux notes ut et sot sonnant ensemble, et que, tout en maintenant le son d'ul, vous descendiez d'un demi-ton, de sol sur fa dièse, ce fa dièse, mis en rapport avec u, devient note sensible, par la tendance de celle quarte excédante ut, fa dièse, cherchant à se résoudre sur le sixte si sol. Vous modulez en sol, et ce fa dièse sait sentir le ton de sol qu'il détermine.

Alors même que, pour éviter, dans le plainchant, la fausse relation du triton, on fait entendre un demi-ton au-dessous des finales, et même dans les cas de musique seinte, œ demi-lon ne doit pas prendre le nom de note sensible; car, encore une fois, le plain-

chant ne module pas.

A l'égard des cas où les exigences de la tonalité moderne ont contraint les organistes et les accompagnateurs d'aitérer par le dièse la note immédiatement inférieure de la finale dans les premier, deuxième, troisième et quatrième modes, il est évident que ces modes étant assimilés ainsi à notre lon mineur, la note inférieure de la finale devient véritablement une note sensible. Mais si l'istroduction de l'orgue dans les églises a fait passer dans le plain-chant une foule d'alterations qui ont enlevé à ce chant son caraclère primitif en beaucoup d'endroits, sans qu'il su possible d'éviter cet inconvénient (tant il est impossible de se soustraire à la loi tonale dominante [Féris, Revue de la mus. rel., mars 1845, pp. 106 et 107]), ce n'est pas une ra-son pour que la constitution du plain-chant en souffre en elle-même, et qu'on tolère qu'ou lui applique des règles qui ne sont pas de son domaine, et qui, par cela seul qu'elles lui sont appliquées, le détruisent radicalement. SEPARATION. — On appela séparation,

dans le système des tétracordes grecs, la disjonction qui avait lieu entre le tétracorde des moyennes et celui des séparées; par exemple:

(1er tétrac.) (2e tétrac.) mi sa sol la séparation si ut ré mi

C'est ce qu'on nommait diazeugsis. séparation avait lieu entre la mèse et la paramèse: Disjunctio unica al duorum tetrachordorum quorum alterum est tetrachordum mediarum, alterum vero tetrachordum notarum disjunctarum, que uno communi tono disjunguntur, qui est inter mesem et paramesem. (Euclides in Musica.) 1345

SEPTIÈME. - La septième ou l'heptacorde est, ou majeure comme de ut à si, ou mineure comme de ut à si b. Ni l'une ni l'autre ne sont admises dans le plain-chant.

Septième. - Intervalle dissonant, formé de deux notes qui sont à la distance de six degrés diatoniques. Il y a trois sortes de septièmes: la septième mineure, composée de quatre tous et deux demi-tons inégaux; la septième majeure, composée de cinq tons et un demi-ton; la septième diminuée, composée de deux tons et trois demi-tons inégaux. » (FÉTIS.)

SEQUENCE. -- « Sequentia, canticum exsultationis, que et prosa dicitur, sic appellatum, quia pneuma jubili sequitur, inquit Durandus (Ration., lib. 1v, cap. 21.) — Ordo romanus, et Alcuinus, Lib. de divin. offic. : Sequitur jubilatio, quam sequentiam vocant. Observatidem Durandus sequentias a Notkero abbate S. Galli primum compositas, et Nicolaum PP. ad missam cantari præcepisse, (quod de Nicolao II accipiendum opinatur Papebrochius.) Huc spectant, que habet Eckehardus de vita B. Notkeri episcopi Saltzburg., cap. 17 : Sequentias, quas idem pater sanctus fecerat, destinavit per bajulum urbis Romæ Nicolao. - Cap. 18 : Sequentiam dico, qua est de Spiritu sancto: sancti Spiritus assit nobis gratia. — Bromptonus, De Roberto rege Franc. : Hic Robertus rex fecit sequentiam illam de sesto Pentecostes, quæ sic incipit : sancti Spiritus assit nobis gratia. Johannes Adelphus sequentias commentariis suis illustratus edidit Argentinæ ann. 1513. Binas composuit Albertus Magnus, unam de Trinitate, alteram de Ascensione. Utraque exstat in Missali prædicat. Paris, ann. 1519; excuso. - Sequenties, quas Metenses vocant, apud Eckehardum junior., De casib. S. Galli, cap. 4. » (Apud Du Cange.)

- « Prose ou Séquence, c'est-à-dire certaines espèces d'hymnes, qui le plus souvent sont de la prose rimée et cadencée, que de véritables vers, et qu'on chante en beaucoup d'églises après le Graduel, immédiatement avant l'Evangile, et quelquesois aux Vépres, avant Magnificat, etc. L'usage en étoit autrefois bien plus fréquent que maintenant. L'office romain n'en a retenu que trois, que les Italiens appellent le tre sequenze dell' anno. Ce sont: Victimæ paschali laudes, pour le jour et l'octave de Paques; Veni, sancte Spiritus, pour le jour et l'octave de la Pente-côte; Lauda, Sion, Salvatorem, pour le jour et l'octave du Saint-Sacrement. On les chante en beaucoup d'endroits en musique; en d'autres, on les chante alternativement avec l'orgue et sur le livre, ou en contrepoint, etc. Il y en a encore une, qui est Dies iræ, dies illa, pour l'office des Morts, dont le chant est admirable, et sur laquelle il y a des compositions excellentes de Legrenzi, Lully, et

autres. » (Diction. de Brossand. SÉQUENCE. -- On donne indifféremment

(738) C'est sans donte l'alleluia appelé Baha, qui était chanté avec une neume ou jubilus, en faisant une certaine modulation sur la lettre a plusieurs fois repétée: Alleluia quod dicitur Baha et cantatur a

le nom de séquence, qui veut dire suite, ou de prose, au cantique qui est chanté à la messe, après le graduel et avant l'évangile; mais avec cette différence que le mot de Prose désigne le genre de style de cette composition, tandis que celui de séquence indique seulement la place qu'elle occupe dans l'office de la messe, où elle suit immédiatement l'Alleluia qui termine le graduel. Elle est appelée séquence, dit Durandus (lib. IV. c. 21), parce qu'elle suit le neume de jubilation, quia pneuma jubili sequitur : l'Ordinaire romain et Alcuin s'accordent à dire :

SEQ

Sequitur jubilatio, quam sequentiam vocant.
Dans l'origine, la séquence n'était que la modulation prolongée de la dernière syllabe de l'Alleluia, cri de joie auquel on donnait une étendue démesurée, pour lui donner un caractère plus solennel. « La jubilation, dit Amaiaire, est appelée par les chantres du nom de séquence; jubilatio quod cantores sequentiam vocant. " (Apud Martinum Gen-BERTUM, De cantu et musica sacra, t. I, p. 408 (738). Le cardinal Hugues (Expos. miss., cap. 2) ditlui-même à ce sujet : « L'Alleluia se répète avec neume et signifie louange de la patrie, qui s'exprime par des sequences, qui ne sont autre chose que la neume; d'où il arrive que dans les anciennes séquences on ue voit point de paroles, parce que nous ne connaissons pas la manière de louer Dien dans la patrie (céleste) : Alleluia repetitur cum neuma, et significat laudem patris. Significatur autem per sequentias idem ac per neuma. Unde in antiquis sequentiis sunt verba incognita, quia ignotus est nobis modus laudandi Deum in patria. » (Ibid.)

A ces séquences, qui d'abord consistaient uniquement en modulations, dit Gerbert, on substitua dans la suite des cantiques à la louange de Dieu et des saints; c'est ce qui fait dire à Guibert de Tournai : « On ajoute la séquence, et l'on ne prolonge point le second Alleluia, parce que la séquence en tient lieu: Additur sequentia, et non protrahitur secundum Alleluis, quia sequentia ejus loce

dicitur. » (GERB., De cant.)

Le Bénédictin dom de Vert rapporte que, dans l'église de Saint-Etienne, à Metz, les chanoines et les religieuses de Sainte-Glossinde, le jour de la fête de ce saint martyr, chantaient alternativement la séquence: « Les dames, dit-il, doivent chanter la lettre de la séquence Congaudet angelorum, et les messieurs doivent chanter la note qui est sur la lettre: Dominæ debent cantare litteram sequentiæ Congaudet angelorum; domini vero debent cantare notam juxta litteram. » Ce Benedictin observe, d'après un auteur du xvi siècle, qu'autrefois la mélodie de la séquence était la même que celle de l'Alleluia. Aussi, Pierre Cervel, dans son Exposition de la messe, et le cardinal Bona, disent que, dans la messe pour les morts, il ne doit point y avoir de séquence, par la raison qu'on

choro alternatim ad modum sequentiæ, dit le vieux Ordinaire ms. de Cambrai pour la messe du 1er dimanche de l'Avent.

n'y chante point l'Alleluia au graduel; mais l'usage contraire a prévalu contre la règle liturgique. (GERB., De cantu, pp. 408, 409.)

Fecerat quidem Petrus ibi jubilos (739) ad sequentias, quas Metenses vocant: Romanus vero romane nobis e contra et amæne de suo jubilos modulaverat, quos quidem post Notkerus quibus videmus verbis ligabat. Frigdoræ et occidentanæ, quas sic nominabant, his jubilos animatus etiam ipse de suo excogitavit. (ECKEARDI junioris Lib. de cas. monast. S. Galli, ap. Melch. Goldast, Rerum alamannicarum Scriptores; Francofurti, in-fol., 1606, t. I", p. 60.)

Tout ce passage, dit M. Th. Nisard, servira

à compléter et à rectifier cette assertion de M. de Chateaubriand : « Les séquences d'origine barbare portaient (au x° siècle) le nom de Frigdoræ. » (Analyse rais. de l'Hist. de Fr.; OEuvres comp.; Pourrat, 1832,

t. VI, p. 67.)

Et l'abbé Lebeuf, dans sa Dissertation sur l'état des sciences dans les Gaules depuis Charlemagne jusqu'au roi Robert, en tête du tom. Il de Divers écrits pour servir d'éclaircissements à l'histoire de Fr., par le même, Paris, Barois fils, 1738, dit qu'on « donna à quelques-unes de ces séquences les noms de frigdora, d'occidentale et de clarella, qui sont restés à deviner. »

C'est l'expression dont Du Cange se sert : voici son article sur Clarella que nous compléterons en citant à la suite ce qui regarde le frigdoræ et occidentanæ. Nous donnons

l'un et l'autre sans commentaire.

« Clarella adde. f. a clarasius vel claro, quod una cum tubis decantaretur. - Clarella, in vetustissimoms. S. Benedicti ad Ligerim legitur, prosa clarellæ: qua posteriori voce an designetur auctor prosæ, an tonus seu musices modus, quo decantari debebat, divinandum.

- Frigdoræ et occidentanæ, toni vel modi musici, a Notkero Balbulo adinventi. Eckehardus junior de casib. S. Galli cap. 4 : fecerat quidem Petrus (le reste comme ci-dessus). Eadem propernodum habet Eckehardus minimus De vita Notkeri Balbuli cap. 9. Jodocus Mezierus : S. Notkerus vocatus Balbulus, magni Ottonis nepos, natus in castro Heligow, abbati Grimaldo oblatus est juvenculus, voes balbulus...., Primus adinvenit jubilos seu sequentias modulatas, quas ipse ad distinctionem Metensium appellabat frigdoræ, aut occidentanæ, quas et in ter sacrosancia mysteria toties Ecclesia repetit. Sed ex his vim aut etymon vocabuli vix quis agnoscat. Goldastus ad Eckehardum scribit, frigdorarum originem a Græcis, occidentanarum a Latinis esse, ipsa nomina fidem facere; frigdoramque appellatam, quod constiterit ex modis, quos phrygium et dorium vocant Græci. Cætera, quæ ibidem de musica recentiorum commentatur, majorem lucem horum vocabulorum etymis non afferunt. In veteri

(740) « L'historien, qui peut-être sidèle dans tout ce

cod. Bibliothecæ Cesareæ, scripto ante an. nos circiter 700, quo continentur hymni ecclesiastici varii, apud Petrum Lambecium. lib. 11 Commentar. de Bibl. Casar., cap 8, hymnus describitur, qui in sancti Paschatis die decantatur, in quo hæc habentur: In sancto die Paschæ frigdola. Laudes Salvatori voce modulemus supplici, et devotis melodiis, etc. Qua quidem Frigdolæ inscriptione innuitur hoc tono hymnum cani debere: unde cum hymno, qui canitur in Natali S. Stephani, Hypodiaconissa; in Natali sanci Evangeliste, Romana; denique Joannis hymno de S. Andrea apostolo, et hymno de apostolis, aurea; voces præponantur: prorsus existimo, ita eo ævo appellatos certos musicos tonos ac modos, quibus ii hymni decantari deberent. (Hymni et tropi inscribuntur aut romani, aut græci, aurei, fidiculi, frigdoli, aut occidentani pro tonorum diversitate, in codicibus sæc. x, qui hodie quoque apud S. Gallum exstant. Vide PRRTZ, vol. ll

SEO

Script., p. 102, not. 53.)

— Voici au reste de quelle manière s'exprime l'abbé Lebeuf sur l'origine des séquences dans le culte. « J'ai trouvé dans un manuscrit très-ancien de la bibliothèque du roi, que c'est le Pape Adrien II qui leur a donné plus de cours qu'elles n'en avoient. Je rapporterai le passage en entier quoique long, parce que cette addition, faite à Rome su livre d'Anastase le Bibliothécaire, est inconnue à tous les savants même d'Italie, et qu'elle peut servir à éclaircir le fait de l'établissement des tropes qui étoient des prologues faits pour amener les introïts, etc. Adrianus Papa VIII sedit annos v, matione Romanus, patre Julio. Hic ecclesiis « ornamenta multa pretiosa superadministravit. Hic Antiphonarium romanum, sicut anterior Adrianus, diversa per loca comoboravit, et secundum prologum versibus hexametris ad missam majorem in die primo adventus Domini J. C. decantur-« dum instituit, qui similiter incipit sicut anterioris Adriani procemium: quod ille ad « omnes missas in eadem Dominica prima « adventus decantandum strictissimum confecerat; sed pluribus iste constat versibus. Hic constituit per monasteria ad missam majorem in solemnitatibus præcipuis, non solum in hymno angelico Gloria in excela sis Deo canere hymnos interstinctos quos laudes appellant, verum etiam in psaimis Davidicis, quos Introitus dicunt, interserta cantica decantare, que Romani Futires laudes, Franci tropos appellant: quod « interpretatur, figurata ornamenta in laudi-« bus Domini. Melodias quoque ante Evangelium concinendas tradidit, quas dicunt « sequentias; quia sequitur eas Evange-« lium (740). Et quia a domino papa Gregorio primo et postmodum ab Adriano una « cum Alcuino abbate, delicioso magni in-

qu'il dit, donne ici une mauvaise origine du mot 🖛 quentia. On voit au reste que dom Mabillon a doule rudemment, dans sa Liturgie gallicane, que Notter fût le premier auteur des proses ou séqueuces.

<sup>(739)</sup> Le mot neume, suivant le P. Martini (Storia, t. 1", p. 379) n'a eu la signification de Jubilus qu'après le xie siècle.

« peratoris Caroli, hæ cantilenæ festivales constitute accommodate fuerant, multum in his delectato supradicto Cæsare Carolo, « sed negligentia cantorum jam intermitti « videbantur; ab ipso almifico præsule de quo loquimur, ita corroboratæ sunt ad z laudem et gloriam Domini nostri J. C. ut « diligentia studiosorum cum antiphonario « simul deinceps et tropiarius in solempni-bus diebus ad missam majorem cantilenis

SER

· frequentetur honestis. » (Traité sur le

chant eccl., pp. 103-105.)
SEQUENTIAIRE, -- SEQUENTIAL, -- SEQUENTIONNAIRE, livre d'église qui contient des séquences. -- « Sequentiarius, dit Du Cange, liber seu codex, in quo continentur sequentiæ. Eckehardus junior De casibus S. Galli, cap. 2: Quidam fratrum ecclesia egressus sequentiarium manu ferebat, quem illi assumentes in sequentia diei Notkerum Balbulum laudant. — Acta Murensis monasterii, pag. 10 : Antiphonarium, partem de Graduali, sequentiarios 4. — Alibi: Tres antiphonarii, ex quibus unus musice notatus est, et decem sequentinarii. - Sed legendum sequentiarii, aut sequentionarii, ut habetur . 33. ( Sequentionarius rursum occurrit in Cataloĝo libr. canon. S. Nicolai Patav., apud Bern. Pazium, tom. I Anecd., in præfat., pag. LII: Unus gradualis liber, unus sequentionarius cum tropis, etc.)

 Sequentialis, eadem notione, apud Schannat. in Vindem. litter., pag. 8: Missales specialiter cum orationibus sex, et septimus cum gradualibus et sequentiali...... sequentiales undecim, capitulares qua-

twor, etc. x

SERPENT. — « Instrument à vent dont on se sert particulièrement dans les églises et dans la musique militaire, où il forme la basse avec le trombone et l'ophicléide. Le serpent se joue avec une large embouchure, qu'on appelle bocal. Cet instrument a été longtemps fort imparfait; on l'a perfectionné en y ajoutant des clefs. » (FÉTIS.)

C'est cet instrument que la Revue de M. Danjou appelle un désastreux engin, que M. A. de La Fage caractérise de grossier, abominable et barbare instrument, et qui a enfin été détrôné par l'orgue d'accompagnement, lequel, sous d'autres rapports, a été, pour le moins, aussi nuisible au chant gré-

gorien.

Quant à son origine, voici ce qu'en dit l'abbé Leheuf (Mercure de juillet 1725, p. 1602): « Si l'on pouvoit juger des siècles passés par ce qui se voit aujourd'hui, on pourroit dire que du temps de saint Germain, on jouoit du serpent dans l'église de Notre-Dame: Inde senex largam ructat ab ore tubam. Y a-t-il un instrument de l'église qui mérite mieux le nom de larga tuba qu'un serpent? Néanmoins, on ne peut pas traduire ainsi la pensée de saint Fortunat. parce qu'il est certain qu'il n'y a guère que six-vingtsans que cet instrument a été inventé en France, ainsi qu'il est marqué dans un des Mercures. »

Cette dernière indication est fort préciouse

sans doute; mais elle est trop vague pour donner lieu à de nouvelles recherches. Gerbert dit que le serpent a été nommé ainsi à cause de sa forme.

Mais ce que beaucoup de gens ignorent sans doute, c'est qu'un professeur de serpent à Paris, nommé Imbert de Sens, a publié un livre dont le titre est toute une révélation : « Nouvelle méthode ou principes raisonnés du plain-chant dans sa perfection. tirés des éléments de la musique, contenant aussi une méthode de serpent pour ceux qui en veulent jouer avec goût, où l'on trouve des carles pour apprendre à connoître le doigter, etc. On y trouvera aussi des pièces de basses, des variations et des accompagnements pour ledit instrument. — Sans avoir recours à d'autres livres, les maîtres trouveront dans ladite méthode toutes sortes de pièces de chant choisies, comme duo, trio, quatuor, messes, proses, hymnes, antiennes, répons et autres pièces de composition en parties, pour enseigner à leurs élèves. » (Paris, chez la v. Ballard, 1780, 268 p. in-12.) Voir la Biographie de LICHTENTHAL, I. II. p. 132.

SERPENT, du latin serpens, en italien serpente, en allemand schlangenrohr (tuyau à serpent), ophicleide. — « C'est un jeu d'anche dans la pédale de seize pieds. Le son en est plus faible que celui de la posaune, mais plus fort que celui du fagott ou basson. Ce jeu imite l'instrument du même nom dans la musique militaire. » (Manuel du facteur d'orgues; Paris, Roret, 1849, t. 111.) SESQUIALTER, SESQUIALTERA, ZYNK.

« C'est un jeu composé de deux rangées de tuyaux en étain ou en étoffe, du diapason du principal; il se compose d'une quinte et d'une tierce supérieure, de manière que les deux rangées donnent une grande sixte. Ainsi, sur la touche C' on entend G', e'. Le premier G est de deux pieds, deux pieds deux tiers, et la tierce e d'un pied trois cinquièmes. Dans ce cas, ce jeu a quelque ressemblance avec le scharf. L'expression ozynk ou zichk, qu'on trouve dans les orgues anciens a souvent la même signification que le mot sesquialter. » (Manuel du facteur d'orgues; Paris, Roret, 1849, t. 111.)

SI. — On sait que la note si, dont le signe graphique existait dans l'échelle du plain-chant, n'était pourtant pas nommée, parce qu'elle était corde variante, c'est-àdire qu'elle se présentait tantôt à l'état de bémol et tantôt à l'état de bécarre. De là le système des muances qui furent imaginées pour maintenir en bonne suite apparente les séries mélodiques, soit que le chant procédat de l'une ou de l'autre des deux propriétés ci-dessus énoncées. Nous voulons dire que la note si se présentant cinq fois dans le mécanisme des hexacordes, trois fois bécarre et deux fois bémol, il fallait trouver un moyen de faire disparattre cette infraction à l'ordre diatonique, résultat que l'on obtenuit en solfiant invariablement la série des sept hexacordes par les notes ut, re, mi, fa, sol, la, de sorte que le si était nomme

122

DICTIONNAIRE

tantôt me et tantôt fa. Ainsi, comme le dit Burette dans sa Dissertation, p. 104 du t. XVII des Mémoires de l'Ac. des inscript., au lieu de dire, comme à présent, ut, ré, mi, fa, sol, la, si, ut, en montant, et ut, si, la, sol, fa, mi, ré, ut, en descendant, il fallait dire alors en montant: ut, ré, mi, fa, sol, la, mi, fa, et en descendant : fa, mi, la, sol, fa, mi, ré, ut. Lorsqu'on substitua la gamme ordinaire à la gamme par muances, on chercha à nommer cette note, et il paratt que les uns la nommèrent ba, d'autres bi, d'autres di, d'autres ni. Enfin, la syllabe si paraît, dit M. S. Morelot, avoir été employée pour la première fois par un Flamand nommé Anselme, contemporain de Walrëant, et qui dispute à celui-ci l'honneur d'avoir simplifié la solmisation. C'est, du moins, le témoignage de Zacconi, dans un ouvrage publié en 1622. (Revue de M. Danjou, sept. 1847.) Que dire après cela de la jolie historietté de Al. Monteil, qui, dans son Histoire des Français des divers états, dit qu'à l'époque de l'invention de la syllabe si, qu'il attribue à Lemaire, il arriva que plusieurs jeunes professeurs, pour avoir adopté cette syllabe, se virent chassés de leurs maîtrises et accusés d'avoir porté atteinte aux bonnes mœurs? Le bon Al. Monteil a voulu donner un pendant à l'ancienne histoire de Timothée.

SIGNE. - Toutes les figures dont on se sert dans le plain-chant et dans la musique; les lignes, les clefs, les notes et leurs différentes espèces; les bâtons de mesure, etc., prennent le nom de signes.

Il y a des signes accidentels comme le bémol et le bécarre, et des signes de silence, comme les pauses, etc.

SIGNUM. — C'est un de ces mots de la basse latinité, sous lesquels on désignait les eloches, prises comme signal d'une cérémonie, d'une fête, ou signal d'alarme. C'est en ce sens que l'on disail : signa pulsantur.

SILENCES. — « Interruptions dans l'audition des sons, qui sont mesurées comme les sons eux-mêmes. On donne aux signes de ces interruptions le nom de silences. » (FÉTIS.)

SIRVANDOIS, ou SIRVENTOIS, OU SERVEN-- Ancienne pièce de vers, divisée en strophes, ordinairement propre à être chan-

SIXTE. — La sixte ou sixième ou bexacorde se divise en majeure ou mineure. Elle est composée, dans le premier cas, d'une quarte et d'une tierce majeure, comme ut, ré, mi, fa, sol, la, et dans le second, d'une tierce mineure et d'une quarte, comme mi, fa, sol, la, si, ut. Elle ne peut être employée que très-rarement dans le plain-chant, comme mi finale et ul dominante, dans le troisième mode. Elle forme une consonnance imparfaite. Et l'on dit que de toutes les consonnances admises dans le contrepoint, la quarte

en étant exclue, elle est celle qui a le moins d'aplomb, parce qu'elle laisse la tonalité in-certaine. Le repos sur la sixte était condamné par les anciens théoriciens : Principia et fines, dit Guido (Microlog., c. 13), distinctionum minime licet ad sexlas intendere.

SOFFA. — C'était probablement une corruption de sol fa. Chanter cum soffa, on cum sol fa siguifiait, croyons-nous, chanter suivant les règles de la musique, cum note. Odon, archevêque de Rouen, parle d'un certain personnage qui ne savait rien chanter sans soffa, et qui pourtant détonnait en soffa: Nihil sciebat cantare sine ROFFA, sive nota, et etiam discordabat in soffa, sive note. (Reg. visitat. Odon. archiep. Rotom., ex Cod. reg. 1245, fol. 69, v.) Mais cette locution est rectifiée au fol. 415, où il dit : Non contabant (monachi Gaaniaci) omni die officium secum cum solfa, sed missas solum in didu festivis. (Ap. CANGIUM.

SOL. — « La cinquième des six syllabes inventées par l'Arétin pour prononcer les notes de la gamme. Le sol naturel répond à la lettre G. » (J.-J. ROUSSEAU.)

SOLENNEL MAJEUR et MINEUR. — Degrés de festivité qui viennent immédiatement, dans le rite parisien, après l'annuel.

SOLFEGE. — On nomme ainsi un recueil d'exercices progressifs, en plusieurs suites, pour former la voix aux intonations des notes et de leurs intervalles, en même temps qu'elle doit articuler les noms des notes.

Ces exercices doivent être accompagnés d'une basse chiffrée, pour que l'élève puisse se rendre compte des accords et pour former son oreille à la marche indépendante des parties.

SOLFIER. — C'est entonner les sons des notes en les nommant par leurs syllabes ul. ré, mi, fa, etc. Cet art se compose de la connaissance des notes, des clefs, des signo accessoires et de l'intonation juste des notes. On appelle solmisation l'action de s fier. Il est remarquable que la première syllabe de ces mots solfier, solfége, solmisation. est empruntée à la première note du premier des hexacordes sur le mécanisme desque's était fondée la solmisation par les muances.

Solfier, dit Cerone, est un exercice su moyen duquel on observe une modulation réglée en chaque chant; articulant les sons musicaux avec leur due proportion, tenen et valeur; pour ce faire, il est nécessaire de savoir lire couramment pour connaître qua 6 on doit faire un ton ou un demi-ton, suival l'intervalle qui se trouve entre les poles 1' Il faut d'abord observer la clef, et voir si y a changement de clefs. 2º Il faut remarque usqu'à quel intervalle s'élève le chant l l'aigu, et à quel intervalle il descend au grave. 3º Il faut savoir si l'on chante pu b quarre, par nature ou par b moi (en quel ton on est). 4. La mesure. 5. Dans le plant chant, bien observer la nature du mole. les intervalles fondamentaux du mode et a

note finale (741). — La meilleure manière de solfier consistait en ceci, suivant Cerone (El Melopeo, lib. 151, pp. 347-349): 1º chanla note; 2º ensuite seulement (742) les intonations des intervalles, à la manière des instruments, puis en se servant d'une des voyelles a, e, i, o, u; 3° puis les paroles. Cerone ajoute que d'autres maîtres faisaient solfer leurs élèves en proférant arbitrairement sur les intervalles, quels qu'ils fussent, les six notes ut, ré, mi, fa, sol, la, répétées note par note jusqu'à la fin du morceau, et cela, disaient-ils, pour s'assurer davantage de leur intonation. En sorte que la note du demi-ton mi fa s'appliquait souvent à un saut de quarte ou de quinte. (Cerone parle ici du système des muances.)

SOLMISATION. — Observons que les deux premières syllabes de ce mot expriment un espace de six notes, c'est-à-dire tes deux termes d'un hexacorde, sol-mi: sol la si ut ré mi, qui était le premier hexacorde grave. Or, c'est sur le mécanisme des hexacordes qu'était basé le système de solmisation. Mais, pour l'exposer, il faut reprendre les choses de plus haut.

Tout le monde a répété, et malgré de récentes résultations de cette opinion, plusieurs auteurs répètent encore que la première strophe de l'hymne de saint Jean-Baptiste, de Paul, diacre d'Aquilée, moine du Mont-Cassin, que nous avons reproduite à la colonne 1044, avait fourni à Guido les noms des six premières notes de la gamme actuelle. Effectivement, dans la mélodie de cette hymne, l'intonation s'élève d'un degré sur chacune des syllabes ut ré mi sa sol la; mais est-oe à dire pour cela que Guido ait tiré les noms des notes de ces mêmes syllabes? Non. Voici ce qui a donné lieu à cette opinion.

Le système de solmisation usité avant Guido, ou, pour mieux dire, l'absence de tout système régulier de solmisation multirdiaità l'infini les incertitudes et les difficultés quant à la pratique du chant et à l'enseignement des élèves. L'usage des lettres de la notation, dite grégorienne, n'était pas le moindre des obstacles. Ces lettres figurent bien aux yeux les divers degrés de l'échelle des sons, mais elles étaient impuissantes à donner l'intonation principale ainsi que les rapports d'intonation des autres intervalles. Pour ce qui est du monocorde, instrument connu depuis longtemps et qui jusqu'alors n'avait servi, entre les mains des savants, qu'à hâtir des théories spéculatives sur les proportions des sons; pour ce qui est du monocorde, disons-nous, Guido, ainsi que nous le verrons bientôt, n'avait pas encore

tiré parti de son emploi pour la pratique. et n'en avait pas fait encore le régulateur du chant. Guido imagina donc, pour faciliter l'étude du chant, de prendre en quelque sorte pour type une mélodie usitée, familière à toutes les oreilles, n'importe laquelle d'ailleurs (alicujus notissima symphonia), et, procédant, pour ainsi dire, du connu à l'inconnu, d'appliquer aux notes des airs qu'on voulait apprendre l'intonation des mêmes notes correspondantes dans la mélodie que l'on savait déjà. C'était une méthode de comparaison et d'analogie, au moyen de laquelle on devait graver dans sa mémoire toutes les intonations des degrés de l'échelle. C'est ainsi que lui-même avait choisi l'hymne saint Jean-Baptiste, qu'il présentait comme point de comparaison et d'étude aux enfants de chœur qu'il enseignait. C'est ce qu'il nous apprend dans sa lettre au moine Michel, son ami, où il s'exprime ainsi qu'il suit : « Si vous désirez fixer dans votre mémoire un son ou une neume, de telle sorte qu'en quelque endroit que vous vouliez, dans quelque chant que ce soit, connu ou ignoré de vous, vous puissiez le saisir sur-le-champ et l'articuler sans hésiter, vous devez graver dans votre tête ce même son ou cette même neume que vous avez déjà entendu dans une mélodie quelle qu'elle soit, et pour chaque son que vous voulez retenir, avoir en vue une métodie de même sorte, qui commence par la même note, telle que cette mélodie dont j'ai coutume de faire usage pour l'enseignement des enfants, les plus jeunes comme les plus avancés : Ut queant laxis, etc., etc. (743).

On voit ici clairement que Guido n'indique pas cette hymne de préférence à toute autre. Seulement, il lui a plu de se servir de celle qu'il nomme et voilà tout. M. Félis fait observer, dans sa Bibliographie, art. Guido, qu'il ne faut pas prendre la lettre ces noms ut re mi fa sol la, placés par l'abbé Gerbert au-dessus et audessous des lettres grégoriennes, dans le Prologue rhythmique de l'Antiphonaire, attendu que ces noms ne se trouvent dans aucun bon manuscrit et auront été ajoutés par quelque copiste ignorant. Ce critique ajoute avec raison que ces noms sont d'ailleurs en contradiction avec le vers qui précède l'exemple, et il a omis de citer co vers; le voici :

# Septem islas disce notas septem cheracteribus (744).

Une connaissance imparfaite du fait qui vient d'être expliqué a fait supposer que Guido était inventeur des notes, de même

possit occurrere, quatenus illum indubitanter possis enuntiare, debes iosam vocem vel neumam in capite alicujus notissimæ symphoniæ notare, et pro unaquaque voce memoriæ retinenda hujusmodi symphoniam in promptu habere, quæ ab eadem voce incipiat : utpote sit hæc symphonia, qua ego docendis pueris in primis atque etiam in ultimis utor : ur ouent LAIS. etc. 1

QUEANT LAXIS, CIC. 1 (784) Noir Script. ecclesiast., L. II. p. 23.

<sup>(741)</sup> c Si cantum quempiani volueris solfizare, consideres oportet in primis ejustonum, i (Georg. Rhau.)

<sup>(742)</sup> Quand les élèves possèdent bien les notes, les mattres leur font profèrer les intonations connues dans l'entendement: proferir solo el sonido y roz concebide en el emendiamiento.

(743) « Si quant ergo vocem vel neumam vis ita

<sup>(743) «</sup> Si quam ergo vocem vel neumam vis ita memoriæ commendare, ut ubicunque velis, in quocunque cantu, quem scias vel nescias, libi mox

1356

qu'on en a conclu, non moins faussement, qu'il était l'auteur du système de solmisation par les hexacordes et de la main har-

monique. C'est ce que je vais examiner : Il est certain que l'opinion où l'on était que Guido, d'après l'exemple tiré de l'hymne de saint Jean-Baptiste, avait réduit les noms des notes à six, a dû favoriser beaucoup cette seconde opinion qui lui attribue le système des hexacordes (745) et des muances; et c'est probablement par respect pour les six syllabes, comme le dit Kiesewetter, que ce système a été inventé après coup. Mais, si la première de ces opinions est erronée, il est évident que la seconde n'a aucune valeur. Du reste, ici encore le témoignage de Guido anéantit toute assirmation contraire. Il faut l'entendre parler lui-même de l'octave, des sept sons de l'échelle musicale, qu'il compare aux sept jours de la semaine, des sept lettres ou caractères qui les représentent. « L'octave, dit-il, est la répétition de la même lettre de chaque côté de la gamme comme de B en b, de C en c, de D en d, ainsi du reste. Car de même que l'un et l'autre sons sont indiqués par la même lettre, ainsi ils sont considérés comme étant de même nature et d'une similitude parfaite. De même aussi, les sept jours de la semaine étant écoulés, nous les recommençons de telle sorte que nous appelons toujours du même nom le premier et le huitième jour, ainsi nous figurons et nous nommons de la même manière les sons à l'octave, parce que nous sentons qu'ils consonnent entre eux en vertu d'une harmonie naturelle. D'où vient que le poëte a pu dire avec grande raison qu'il y a sept degrés dans les sons qui, alors même qu'ils semblent se multiplier, ne constituent pas pour cela une addition, mais une répéti-tion, une récapitulation des uns et des autres (746). De même que dans tout l'alphabet nous comptons vingt-quatre lettres, de même dans toute mélodie il y a sept sons seule-ment, car s'il y a sept jours dans la semaine il y a sept sons dans la musique. Ceux qui sont ajoutés à ces sept sons ne sont pas autres, le chant y est partout semblable et ne présente d'autre différence si ce n'est qu'ils résonnent double et plus haut : voilà pourquoi nous disons qu'il y en a sept graves, sept aigus, qui sont désignés deux fois et d'une manière dissemblable par les mêmes lettres (747). »

Si ce qui précède ne suffisait pas pour prouver que Guido n'a jamais pensé au

système des hexacordes, il resterait à exeminer de qu'elle manière il concevait la constitution de la gamme du premier ton de l'église, constitution parfaitement conforme à celle de notre gamme mineure. La voici telle qu'il l'expose dans sa lettre au moine Michel:

### ton. demi t. t. B

Mais bien que Guido ne soit, ainsi qu'on le voit, pour rien dans l'invention du système des hexacordes, comme ce système tient une grande place dans l'histoire de la musique au moyen âge, je ne puis m'empêcher de citer un passage de M. Fétis qui en fait comprendre parfaitement le méca-

« Quel qu'ait été, dit-il, l'auteur du sys-tème de la division de l'échelle en hexacordes, et de la solmisation par ce système, il est certain qu'il introduisit dans l'art une des erreurs les plus singulières que l'histoire signale, et qu'à une méthode de chant simple et facile (celle de Guido), il en substitua une autre hérissée de difficultés et d'embarras (748). Si tous les chants avaient été renfermés dans l'intervalle de six notes, la nouvelle méthode n'aurait pas eu d'inconvénients; mais il n'en était pas ainsi, et souvent la mélodie descendait plus bas que la note la plus grave de l'hexacorde, ou s'élevait au-dessus de la plus haute. De là naissait la difficulté de changer souvent d'hexacorde, et de passer de l'un à l'autre plusieurs fois dans le cours d'un même chant. Ces changements d'hexacordes furent appelés muances. Voici quel en était le mécanisme.

« L'échelle des sons alors employés dans la musique s'étendait depuis le sel grave de la voix de basse jusqu'au mi supérieur des voix de femme ou d'enfant; ce qui présentait une étendue de deux octaves et une sixte. On divise cette étendue en sept hexacordes dont le premier commençait au sel grave, le second à ut, le troisième à fa, le quatrième à sol, au-dessus de ce fa, le cinquième à ut (octave supérieure), le sixième à fa (octave supérieure), le septième à sel aigu. Mais dans l'étendue de l'échelle divisee de cette manière, le septième son, que nous désignons aujourd'hui par la syllabe si, se présentait trois sois, tantôt à l'état de bémol, tantôt à celui de bécarre, suivant le nature des tons du plain-chant. Or, dans le système des hexacordes, il n'y avait point

(745) L'hexacorde était le pendant du tétracorde

des Grecs, comme nous le démontrons en son lieu. (746) Diapason est camdem litteram habere in utroque latere, ut a B in b, a C in c, a D in d, et reliqua. Sicut enim utraque vox eadem littera notatur, ita per omnia ejusdem qualitatis perfectissimæ que similitudinis utraque habetur et creditur. Nam sicut finitis septem diebus, eosdem repetimus, ut semper primum et octavum diem eumdem dicamus; ita octavas semper voces easdem figuramus et dici-mus, quia naturali eas concordia consonare sentimus. Unde verissimé poeta dixit esse septem die crimina vocum, quia etsi plures fiant, nem est adjectio, sed earumdem renovatio et repetitio... (#> crolog., cap. 5 : De diapason et cur septem tentum sunt nota.)

(747) Nous avons reproduit ce texte à la colonne

(748) C'est sur ce point que MM. Morelot et l'able David ont réfuté M. Fétis, comme on le verra a la suite.

de nom peur celle note (749), puisqu'on avait réduit les syllabes appellatives au nombre de six, c'est-à-dire ut, ré, mi, fa, sol, la. C'est l'absence de cette septième note qui causait tous les embarras de la solmisation par hexacordes; car, pour remplir l'in-tervalle qu'elle laissait dans l'étendue de l'échelle, on n'imagina pas de meilleur moyen que de changer le nom des notes, suivant les circonstances, et d'appelet ut tantôt sel, tantôt fa, tantôt wi; en sorte que le premier hexacorde, qui commençait par sol grave, au lieu d'être solfié par les syllabes sol la si ut ré mi, l'était par ut ré mi fa sol la ; le deuxième, commençant par ut, était solfié par les mêmes syllabes; enfin, le troisième qui commençait par fa, et dont les notes au-raient du être appelées fa sol la si (bémol) wire, était aussi solfié par les mêmes syllabes ut ré mi, etc.; et ainsi des autres. La conséquence inévitable d'un tel système est que chaque note avait trois noms dont il-fallait l'appeler en solfiant, suivant les circonstances; car lorsqu'une mélodie sortait des bornes de l'hexacorde, il fallait, avant que cette sertie eût lieu, changer ut en fa ou en sol, sel en ut ou en fa, fa en ut ou en sol, et nommer les autres notes d'après ces changements. La règle principale de ces muances était qu'il fallait appeler les deux notes de demi-ton qui se trouvent entre mi, fa et si,

ut, des noms de mi-fa, quand ces notes montaient, et de fa-mi, quand elles descen-daient. Plusieurs fois de pareils changements se présentaient dans le cours d'une mélodie, et de là résultait une incertitude sur le nom qu'il fallait attribuer aux notes, incertitude dont n'étaient pas toujours exemptés les chanteurs qui avaient acquis le plus d'habi-

SOI.

tude par la pratique.

« Bien que les gammes d'hexacordes commençant par sol, par ut ou par fa se nommassent toutes trois ut, ré, mi, fa, sol, la, elles n'étaient point désignées de la même manière: chacune avait son nom particulier. Ainsi, la gamme qui commençait par ut ne contenait point le septième son que nous appelons si; on lui donnait à cause de cela le nom d'hexacorde naturel; la gamme qui commençait par sa avait pour quatrième note le si bémol, et on l'appelait hexacorde mol; enfin, celle qui commençait par sol avait pour troisième note le si bécarre: on lui donneit le nom d'hexacorde dur. De là vient qu'on rencontre souvent chez les anciens auteurs cette manière de s'exprimor : chanter par nature, par bémol, par bécarre (750). »

Les tableaux suivants représenteront à l'œil le mécanisme des hexacordes et des muances. Nous les empruntons au Diction-

naire de Lichtenthal

## TABLEAU DES HEXACORDES ET DES MUANCES.

```
MEXACORDE DE BÉCARRE. soi la si mul ré
                  ut ré mi sa sol
          DUR.
                                       [a sol
         MEXACORDE DE NATURE. M!
                             ul
                                ré
                                   mi
                                       fa sol
                                              la sib ul ré
                   (MEXACORDE DE DÉHOL.
                                       ut
                                           πŧ
                                               mi fa sol la
                      MEXACORDE DE BÉCARRE. sol la si ni re mi
                                           ut re mi fa sol la
                                  ul ré mi
                                                               Ja sol la
                                             MEXACORDE DE DÉMOL. sa sol, la sibut ré
MOL. ut ré mi sa sol la
                                              HEXACORDE DE BÉCARRE. sol la si m. re mi
```

(749) Il n'y avait point de nom pour cette note, pourquoi? Parce que cet intervalle était mobile, ou si l'on veut double, en ce qu'il se présentait tantôt à l'état de bémol et tantôt à l'état de nature; c'est pour cela qu'on ne voulait pas le nommer. On en avait peur, parce qu'il était suspect de chromatisme

Et voilà pourquoi on , seignait .qu'il .n'existai: pas. C'est là ce qui plus tard a donné l'idée de désigner cette note par ze.
(750) Féris, Résumé philos. de l'hist. de la mus.
p. clxx et suiv

DEUXIÈME BEXAC.

B

A

r

22 sons DU Stytke. mi

té

ul

PREMIER MEXAG. en son entier, parce que l'auteur nous paraît avoir envisagé la solmisation par hexacordes ou par muances sous un point de vue nouveau, le seul vrai à notre avis, à savoir que ce système, malgré tous les reproches d'absurdité dont il a été l'objet, était pleinement justifié par la constitution diatonique du plain-chant auquel il était inhérent; et on ne saurait trop remarquer qu'il n'a été remplacé par un autre que lorsqu'une révolution radicale de l'art a amené une transformation de la tonalité, preuve de plus que le retour à l'ancienne tonalité est deveuu invocatible.

SOL

impossible. DE LA SOLMISATION. « La solmisation est, comme on sait, un exercice musical qui consiste à chanter une mélodie en appliquant à chacun des sons qui la composent un nom monosyllabique de convention, dont la prononciation facilite l'émission du son qu'elle rappelle à la mémoire. La solmisation n'est donc en réalité qu'un procédé mnémonique. Elle forme le premier degré de l'instruction musicale et le préliminaire obligé de l'art du chant. C'est un des exercices les plus nécessaires pour initier l'élève à la connaissance et à la pratique des faits musicaux. Ces faits, qui sont les éléments constitutifs de l'idiome musical, comme les diverses parties du discours sont les éléments du langage, sont représentés chacun par un certain ensemble de signes, par un certain vocabulaire de convention qui rappellent aux yeux et à la mémoire ce que la voix ou l'instrument doivent réaliser. Ainsi la portée avec ses différentes clefs exprime l'ordre des sons qui forment le clavier général des instruments et des voix; les modifications de la forme des notes se rapportent à l'élément du rhythme, etc. Cela posé, l'on se demandera à quoi se rapporte la solmisation; quel est le fait représenté par cette nomenclature dont le chanteur épèle les mots en même temps qu'il s'efforce d'émettre les sons que ces mots représentent? La réponse à cette question, qui paraît oiseuse, se trouvera dans la suite de ce travail. Il n'est pas besoin de longues et profondes réflexions pour s'apercevoir que la solmisation, ne consistant que dans l'usage d'une formule commémorative des sons, abstraction faite de toute idée de rhythme et de durée, ne peut se rapporter qu'à l'élément de la tonalité. Mais ce mot lui-même, dont on fait grand usage aujourd'hui, est susceptible de deux sens fort différents. En effet, la tonalité ne consiste pas seulement dans les rapports mathématiques des sons de l'échelle musicale, mais encore dans les affinités qui les unissent entre eux, et qui sont du pur domaine de l'art. Selon la première de ces deux acceptions, on dira qu'il existe une différence essentielle de tonalité entre notre musique européenne. par exemple, et celle de tel peuple de l'Orient dont la gamme, contraire à toutes nos idées d'euphonie, est constituée d'après d'autres proportions que celles qui sont admises par notre sens auditif. En sorte que nos chants sont aussi odieux aux oreilles de ce peuple que le pourraient être à notre égard, habitués que nous sommes à un système musical tout dissérent, des mélogies comme celles des Orientaux, dans lesquelles on fait souvent emploi des tiers ou des quarts de tons. Il n'en est pas ainsi de la différence qui existe entre la musique européenne antérieure à la fin du xvi siècle et celle qui lui a succédé depuis cette époque Dans toutes deux l'échelle diatonique, leur base commune, se compose des mêmes intervalles; les mêmes instruments peuvent, sans changer leur accord, exécuter les pro-ductions de ces deux arts issus l'un de l'autre, bien qu'appartenant à des tonalités diverses. Ici la tonalité n'est plus considérée comme la loi qui préside à la formation même de l'échelle, mais comme l'ensemble des rapports qui règnent entre les différents degrés de cette échelle, et qui, constitués différemment dans chacune des deux tonalités, leur impriment aussi à chacune un caractère absolument différent. La distinction de ces deux tonalités encore existantes, puisque la première s'est conservée jusqu'à nos jours dans le chant ecclésiastique, est une vérité que plusieurs personnes persis-tent encore à méconnaître. La cause de leur erreur est, à ce que nous croyons, dans cette confusion que l'on a l'habitude de faire des deux acceptions du mot tonalité: l'une qui se rapporte aux lois mathématiques des sons, telles que la spéculation les formule; l'autre qui ne voit dans les relations de ces sons entre eux que des rôles divers qui sont assignés à ceux-ci par les lois de la composition musicale.

« Cette digression n'est pas sans rapport avec le sujet de cet article, puisqu'il ne s'agit d'autre chose que de savoir lequel de ces deux ordres d'idées, que réveille en nous le mot tonalité, est représenté par la solmisation. Nous examinerons pour cela nouseulement l'usage présent, mais encore et surtout l'ancienne et célèbre méthode qui, sous le nom de muances, joue un si grand rôle dans tous les ouvrages didactiques antérieurs au xviii siècle, méthode dont la connaissance est indispensable à toute personne qui veut faire une étude même superficielle de l'histoire de la musique

« Une tradition répétée par tous les auteurs attribue à Guy d'Arezzo l'invention de la méthode des muances. Dans une dissertation spéciale (751), M. Fétis a prouvé, par l'examen des ouvrages du célèbre Bénédictin, que cette opinion ne reposait sur aucun fondement solide. Mais comme les assertions les mieux prouvées des érudits ont rarement le pouvoir de détruire les opinions fortement enracinées par le temps dans la généralité des esprits, il est probable qu'on dira et qu'on écrira

SOL

1363

longtemps encore que c'est à Guy d'Arezzo qu'on doit les noms des notes tirés de l'hymne de saint Jean et la création de la méthode des muances. Notons toutefois, après M. Fétis, que si ce religieux n'a pas lui-même imaginé cette méthode, il n'en est pas moins vrai qu'elle a suivi de très-près la publication des ouvrages dans les-quels on a cruen trouver l'origine, puisqu'on la trouve clairement indiquée dans le traité de Jean Cotton, écrit peu d'années après l'épeque présumée de cette publication. Ajoutons qu'un manuscrit du Mont-Cassin, qui paratt remonter à une époque fort voisine de Guy, et que son caractère d'écri-ture indique assez clairement avoir été rédigé en Italia, contient, au miliau de fragments recueillis sans ordre, une copie à peu près complète des écrits du moine Arétin, parmi lesquels se trouvent, sans autre explication, des exemples notes avec les syllabes mêmes dont on lui attribue l'invention. Mais s'il est constant que le xxsiècle a vu naître la méthode de solfier par les syllabes que nous venons d'indiquer et qui sont encore en usage, il n'en résulte pas que le principe même de la solmisation ne soit pas antérieur à cette époque. On voit au contraîre, par un passage d'Aristide Quintilien, que les Grecs appliquaient aussi des syllabes aux degrés de l'échelle musicale, dans le même but sans doute qu'on l'a fait depuis. L'importance de ce fait nous oblige à l'exposar avec quelque détail. siècle a vu naître la méthode de solfier par nous oblige à l'exposer avec quelque détail, et même à rappeler, pour le mettre dans

tout son jour, les principes généraux sur lesquels se fondait l'ancienne musique grecque. On sait que l'échelle de le musique grecque était composés de quatre tétracordes, ou série de quatre sons, dont les deux extrêmes forment un intervalle de quarte. Le demi-ton qui doit nécessairement se trouver dans le tétracorde, d'après sa définition même, était ordinairement considéré, dans la construction de l'échelle, comme placé entre la première et la deuxième corde. Les tétracordes étaient conjoints ou disjoints; c'est-à-dire que dans le premier cas, le tétracorde succédant à un autre commençait sur la corde même qui terminait celui-ei, ou, dans le second cas, un ton au-dessus. Le réunion de ces quatre tétracordes formait quatorze sons, auxquels on en ajoutait un quinzième placé au bas de l'échelle. Le système se trouvait ainsi composé de deux octaves, ou disdiapason, d'où il était souvent désigné par cette dermière dénomination. Bien que ces notions se trouvent exposées dans tous les ouvrages qui trailent de l'histoire de la musique. nous avons eru devoir les reproduire afin d'éviter au lecteur la peine de les chercher ailleurs. Le même motif nous porte joindre le tableau du système grec, réduit aux caractères de notre musique; les noms dont chaque note est accompagnée sont ceux qui étaient usités dans le langue des anciens théoriciens qui ont transmis cette nomenclature aux écrivains du moyen âge :



« Voici maintenant quels étaient les procédés de la solmisation: comme le tétracorde était le fait générateur du système, c'est-à-dire la série modèle dont le retour périodique servait à former l'échelle totale, on avait pensé que quatre désignations respectivement appliquées à chacun des sons congénères de chaque tétracorde suffisaient pour guider l'oreille en lui rappelant, par la répétition fréquente de la même syllabe appliquée à des sons réellement divers, cette périodicité qui présidait à la constitution même de la tonalité. Ainsi les cordes qui portaient le nom d'hypate, c'est-à-dire la première de chacun des deux premiers tétracordes, durent recevoir la même appellation, parce que leurs fonctions étaient analogues; les secondes cordes, nommées parhypate dans les tétracordes inférieurs. et trite dans les supérieurs, furent également assimilées entre elles, et ainsi du reste. Il faut seulement remarquer que la série des syllabes ne se complétait pas à chaque tétracorde lorsque le suivant recommençait sur la corde même où avait fini le précédent, ce qui était le cas de la conjonction; alors, après la troisième syllabe, on retournait tout de suite à la première, comme pour recommencer un autre tétracorde: en sorte que la quatrième syllabe n'apparaissait qu'à la mèse, c'est-à-dire à l'endroit où s'opérait la disjonction, et à son octave inférieure ou proslambanomene, qui était la première note du système, hien qu'elle ne fit partie d'aucun tétracorde.

« Cette explication fera mieux comprendre le passage d'Aristide Quintilien qui contient l'exposition de cette méthode. Cet auteur commence par dire qu'on fit choix de quatre voyelles, s, a, a, o, pour les appliquer à chacun des sons du tétracorde, et qu'en les contractant avec l'article (τὸ), on en forma les syllabes τε, τε, τε, τω, qui se en forma les syllabes τε, τα, τε, τω, qui se plaçaient dans l'ordre suivant: « Le pre-« mier son du premier système, ou tétracorde (752) est proféré en i, les autres se suivent dans l'ordre même que nous avons assigné aux voyelles, c'est-à-dire le second en a, le troisième en a, le dernier en a, se-« lon le nombre de sons qui se succèdent par degrés conjoints. Ceux qui viennent ensuite « sont repris par consonnance (de quarte), la seule voyelle 7, placée au commencement de la première et de la seconde octave, sert pour la proslambanomène et la mèse, qui a le même son qu'elle (753). » D'où il suit que les syl'abes correspondaient de la manière suivante aux cordes du système: Proslambanomène: τε; hypate hypaton: τα; parhypate hypaton: -; lichanos hypaton: τω; hypate mésôn: τκ; parhypate mésôn: та; lichanos méson: ты; mèse: тг, etc.

a Il paraît que l'exposition de ce système ne se trouve pas seulement dans l'ouvrage d'Aristide Quintilien. J.-B. Doni, dans son livre intitulé Progymnastica musica (754), assure avoir trouvé dans un manuscrit du Vatican contenant divers traités de musique, la mention de ces syllabes et de leur usage. L'ordre qu'il·leur assigne diffère peu de celui que nous venons de faire connaître et il a paru si beau à cet auteur, qu'il em-

(752) « On doit remarquer que le système tétracordal est considéré lei comme prenant son point de départ à la proslambanomène, d'où il suit que le demi-ton, au lieu d'être placé entre la promière et la seconde corde, l'est entre la seconde et la troisième.

(753) (Cæterum primi systematis, quod tetrachordum est, primus per i profertur sonus; reliqui deinceps codem quo vocalesse consequantur ordine;

ploie plusieurs pages à en démontrer la supériorité sur le système de solmisation en usage de son temps. Si Doni, moins fidèle aux habitudes des érudits d'alors, eût prisla peine de désigner d'une manière un neur plus claire la source où il a puisé ce document, s'il nous eût appris au moins dans quelle langue et à quelle époque il avait étérédigé, nous ne serions peut-être pas réduits à des conjectures sur la question de savoir jusqu'à quelle époque se conserva cette méthode de solmisation, et s'il en transpira quelque chose dans notre Occident. Il serait curieux de savoir si le moyen âge, qui a emprunté à l'antiquité grecque toute sa doctrine musicale, vulgarisée par Boèce, a possédé également quelques notions de la pratique de cet art, de la nature de celle dont il s'agit en ce moment. A défaut de documents, il est impossible de rien assirmer. Mais il semble peu probable que cette partie des traditions musicales des anciens soit demeurée absolument inconnue à des hommes dont tout le savoir en cette matière n'était qu'un écoulement de la science antique. D'un autre côté, est-il possible de supposer que l'usage de la sol-misation, dont l'expérience nous démontre la nécessité en même temps que l'histoire en prouve l'antiquité, n'ait commencé chez nous que dans la seconde motié du xi siècle? If est vrai qu'on n'en trouve aucune mention dans les traités de musique antérieurs à celui de Jean Cotton, car les formules Noneaeane, Noeagie, etc. qu'on trouve dans la plupart des ouvrages didactiques antérieurs à Guy d'Arezzo, comme Aurélien de Réomé, Huchald, Bernon, Odon de Cluny, aussi bien que dans la compilation anonyme du Mont-Cassin, avaient bien une valeur mnémonique sans qu'elles paraissent constituer pour cela un système de solmisation. Les nombreux exemples de leur emploi qui se trouvent dans les traités mentionnés plus haut indiquent assez que l'application des sons aux diverses syllabes de ces formules, qui sont indiquées comme étant d'origine grecque, n'était fondée sur aucune loi de tonalité. Avait-on davantage songé à employer comme moyen de solmisation-les sept lettres de l'alphabet latin, dont on marquait chaque degré de l'échelle? L'existence de cet usage, auquel il eût été si facile de se conformer, n'est indiquée non plus par aucun texte, et s'il est suivi au-jourd'hui en Allemagne, où il a remplacé généralement la solmisation par les anciennes syllabes, son adoption n'y remonte pas à une époque fort reculée. D'ailleurs, il serait contre toute vraisemblance, qu'après

secundus scilicet per &, tertius per ¾, ultimus per &, decore secundus sonituum multitudinem sine medio, se invicem excipientium. Et quidem qui prædictes tres sequuntur per consonantiam sumuntur; solua autem ipsius ¾ sonus, primr diapason et secundi initio, mesen eumdem sonum quem prostambanomenon habentem, proferet. → (Arist. Quintil., 1. II Exinterpret. Maisonii, t. H., p. 94.)

(754) (Opp., t. 1, p. 245.

« Nous nous trouvons obligés de revenir, à propos de la solmisation, sur l'emploi du demi-ton selon les principes de l'ancienne tonalité. Dans les deux tableaux que nous avons représentés, celui du système grec et celui du système ecclésiastique, on a remarqué cette espèce de bifurcation qui commence à la mèse ou a-la mi ré, ouvrantainsi une double voie à la modulation, selon que celle-ci procède par tétracorde conjoint ou disjoint, à partir de cette même corde, ou pour parler le langage des théoriciens du moyen age, selon que l'on suit la déduction de b mol ou celle de b quarre. On sait que, dans l'ancienne notation, les signes du pet du b, qui servaient respectivement d'enseigne à ces deux routes, demeuraient le plus souvent sousentendus; en sorte que la connaissance de la tonalité pouvait seule guider le chantre. Pour celui qui manquait d'une profonde instruction théorique, le mécanisme de la solmisation suppléait au défaut des signes. Arrivé à la mèse, qui forme la limite aiguë de l'hexacorde de nature (ainsi appelé parce qu'il ne renferme ni | ni b), le chantre qui possédait bien la main, savait qu'il devait passer à l'hexacorde de b mol ou de b quarre, selon que le chant s'élevait ou non au-dessus de C-sol, fa, ut, ou selon qu'il retombait ou non sur le F-sa, ut. Aujourd'hui que ce mécanisme n'est plus qu'un point d'érudition, les chantres, chez lesquels d'ailleurs, le sentiment de la tonalité ecclésiastique est émoussé par l'habitude qu'ils ont d'entendre et d'exécuter la musique moderne, n'ont plus d'autre guide qu'une routine aveugle qui ne leur fournit aucun secours lorsqu'ils se trouvent en présence d'une mélodie qui ne leur est pas familière. On pourrait dater la décadence du plain-chant de l'époque à laquelle on a abandonné l'étude des muances. Maintenant, si nous comparons cette méthode avec la solmisation grecque, nous trouverons entre ces systèmes de nombreux points de contact. Les syllabes τε, τα, τα, τω corres-pendent exactement aux syllabes modernes ré, mi, fa, sol, auxquelles Doni proposait de se borner pour l'exercice de la solmisation (758); en comparant entre eux nos deux tabléaux, on verra que ces syllabes se retrouvent constamment aux mêmes endroits. Il est vrai que le système grec ne présentait aucun cas de muance, c'est-à-dire de dénomination double ou triple de la même note, sinon dans les cordes qui appartenaient à la fois aux tétracordes conjoints et disjoints; mais les muances ellesmêmes furent un perfectionnement du système, en ce qu'elles faisaient très-bien apercevoir les différentes fonctions que remplit

une même note, suivant le progrès de la mélodie. Au reste, la méthode des muances ne détruisit pas la solmisation tétracordale. J.-J. Rousseau (739) assirme qu'elle s'était conservée en Angleterre. P. Maillart, dans son livre Des tons, publié en 1610, parle aussi d'une solmisation à quatre syllabes qui s'était répandue de son temps en Belgique. Nous avons parlé plus haut de la réforme proposée par Doni. Deux autres théoriciens du xvii siècle, Jumilhac (760) et J. Millet (761), exposent de semblables procédés, que leurs défenseurs s'efforçaient de faire prévaloir sur la méthode des muances, et qui n'étaient en réalité qu'un système de muances encore plus compliqué. Il est difficile de ne pas tirer de tous ces faits une présomption en faveur de l'existence de l'ancienne solmisation tétracordale dans les contrées européennes. Un fait curioux, qui prouve jusqu'à quel point on regardait les muances comme inhérentes à la tonalité elle-même, c'est que, des divers systèmes de solmisation qui furent imaginés pendant le moyen âge, on n'en trouve aucun qui s'exemptat de cette loi incommode, si toutefois on doit considérer comme une véritable diversité de système l'emploi de syllabes différentes choisies arbitrairement. Un passage de J. Cotton nous montre qu'à l'époque même où la méthode de l'hexacorde paraît avoir pris naissance, les syllabes ut, ré, mi, etc., usitées en France, en Angleterre, en Allemagne, ne l'étaient point en Italie, où d'autres tenaient leur place (762); fait que M. Fétis n'a point oublié de relever, pour décharger Guy d'Arezzo de la responsabilité du système des muances. Ces syllabes usitées en Italie étaient sans doute celles dont parle Burtius, dans un livre imprimé en 1487, et qu'il dit avoir lues à la fin d'un manuscrit de Boèce. Ce sont les suivantes : tri, pro, de, nos, fe, ad. Nous les avons retrouvées dans la compilation aponyme du Mont-Cassin, qui donne également les syllabes ordinaires, et de plus celles-ci: an, chi, tho, gen, mi, lux. Il est difficile de deviner le motif qui a fait proposer l'adoption de pareilles syllabes, beaucoup moins harmonieuses que celles que le hasard avait fait trouver dans l'hymne de saint Jean; la popularité de cette pièce était encore un motif de préférence en leur faveur. Mais le succès de l'invention fit naître la contrefaçon, ainsi qu'il arrive d'ordinaire; et pour qu'il ne manquât rien à celle-ci, les nouvelles syllabes furent enchâssées dans de prétendus vers, auxquels on s'efforça d'appliquer la mélodie de l'hymne. En voici quelques-uns, toujours d'après le manuscrit du Mont-Cassin:

(758) Loco cit.

(759) Dict. de musique.

(761) Directoire du chant grégorien, 1666.

Angli, Francigenæ, Alemanni his utuntur : ut., rt...; Itali autem alias habent, quas qui nosse desiderant stipulentur ab ipsis. » (C. 1.)

stipulentur ab ipsis. » (C. 1.) (763) « Cette strophe se lit avec son chant dans un manuscrit très-ancien de Guy d'Arezzo, conservé dans la bibliothèque de l'Oratoire à Rome. »

<sup>(760)</sup> La science et la pratique du plain-chant,

<sup>(702) (</sup> Sex sunt syllabæ quas ad opus musicæ assumimus, diversæ quidem apud diversos, verum

ı

į

Tamum et unum pao nobis miseris Daum precemur nos puris mentibus, etc. (763). Qu bien :

Ante solem et lunam Melcarsedech sacer, etc.

« Il faut arriver jusqu'au xvı· siècle pour être témoin des premières tentatives faites contre un système que protégeaient et sa longue existence et le nom de son auteur présumé. Déjà, en 1487, Nicolas Burtius (764) attaquait avec la dernière violence l'Espagnol Ramis, qui, dès 1482 (765), avait proposé de substituer aux anciennes syllabes celles que renferme la phrase suivante : Psalletur per voces islas. Plus tard, vers 1547, un musicien belge nommé Hubert Waëlrant établit à Anvers une école de musique dans laquelle on croit qu'il remplaça les six syllabes ordinaires par ces sept autres : bo, ce, di, ga, lo, ma, ni. Cette méthode, qui se répandit en Belgique où on la désignait sous le nom de bocédisation, fut reprise et défendue en 1594, par Seth Calvisius, dans son livre intitulé Compendium musicum, qui eut une seconde édition en 1602. Cette même année fut publiée la Musathena, du Flamand Henri Van Putte (766), qui avait déjà paru à Milan, quatre ans auparavant, sous le titre de Modulata Pallas. L'auteur de ce livre démontre clairement l'imperfection du système des muances, et propose l'adoption d'une nouvelle syllabe qu'il nomme bi, laquelle, jointe aux six premières, complète la série de l'échelle musicale. Il paraît se donner pour l'inventeur de cette méthode (767), qui avait déjà été mise en pratique par Waëlrant et par d'autres. Car le changement de solmisation ne consiste point dans l'adoption d'une nouvelle série de syllabes forgées par le caprice, mais bien dans la substitution du septenaire à l'hezacorde. Aussi passeronsnous légèrement sur les diverses dénominations que l'on a proposées pour la septième note. La syllabe si, qui lui est demeurée affectée, paraît avoir été employée pour la première fois per un Flamand, nommé Anselme, contemporain de Waëlrant, et qui dispute à celui-ci l'honneur d'avoir simplifié la solmisation. C'est du moins le témoignage de Zacconi, dans un ouvrage publié en 1622. Le même écrivain attribue à Anselme un nouveau perfectionnement qui n'est pas sans importance : nous voulons parler de l'introduction d'une syllabe particulière servant à désigner le septième degré lorsqu'il est affecté du b mol, tandis qu'il conservait le nom de si lorsqu'on chantait par b quarre.

(764) « Nicolai Burtii Parmensis.... opusculum incipit, cum defensione Guidonis Aretini , adversus Hyspanum quemdam veritatis prævaricatorem. Bonon., 1487. )

(765) De musica tractatus, sive musica practica. > Bonon., 1482.

(766) « Le nom de cet auteur, traduit par luimême en latin Erycius Puteanus et Dupuy par les Français, a douné lieu aux plus singulières équivoques. Le cardinal Bona, dans son livre intitulé De divina psalmedia (c. 47, § 3, n° 1), faisant l'histoire de la solmisation, et venant de parler de Guy d'Arezzo auquel il attribue l'invention des muances, arrive au réformateur de ce système dont il parle en Ce procédé se trouve déjà mentionné dans la Cartella di musica, publiée en 1614, par le P. Banchieri, Olivétain. Plus tard, en 1636, le P. Mersenne le revendique pour un musicien français, nommé J. Lemaire; celui-ci aurait donné à la note bémolisée le nom de sa, qui s'est conservé dans les écoles de plain-chant. On voit par là que l'idée de distinguer par des syllabes différentes les fonctions diverses du septième degré, selon qu'il était affecté du pou du b, est presque aussi ancienne que l'addition même d'une nouvelle syllabe à celles qui formaient l'ancien hexacorde.

SOL)

« Mais ici se présente une question : l'adoption de la nouvelle méthode appelée gamme du si mit-elle fin à l'usage des muances? Pour comprendre cette question, il ne faut pas perdre de vue le fait que nous venons d'exposer, à savoir que dans l'origine il ne vint à l'idée de personne que l'on pût, en solfiant, appliquer une seule et même syllabe au septième degré, que celui-ci fût marqué du b ou du B. Tout le mécanisme si compliqué des muances ne paraissait créé que pour prévenir cette confusion; on avait voulu obtenir le même résultat par l'adjonction des syllabes si et sa (ou za). Aussi, dans le système de ceux qui se contentaient de la première de ces deux syllabes, continuat-on à nommer fa le septième degré de l'échelle affecté du b moi, et alors toutes les autres notes changeaient également de nom, jusqu'à la réapparition du b quarre. De là vint l'usage de ces dénominations que l'on trouve encore dans les auteurs du xviii siècle : A mi, la, B fa, si, C sol, ut, etc. Jumilhac, examinant les différents systèmes de solmisation en usage de son temps, refusait le nom de gamme sans muances à cette dernière méthode, parce que l'absence d'une syllabe spéciale pour distinguer le b du 🗦 y donnait naissance à une double série de dénominations tonales, de même que l'absence de la septième syllabe avait autrefois nécessité la création du triple rang d'hexacordes. L'addition de ces deux syllabes pouvait suffire dans le plain-chant, mais non dans la musique moderne, où tous les degrés de l'échelle sont mobilisés par les dièses et les bémols dont chacun d'eux peut être affecté. On se borna donc aux sept syllabes indicatives de l'échelle distonique, et l'on convint de solfier chaque note de la gamme par sa syllabe respective, sans avoir égard aux signes d'altérations dont cette note pouvait être mar-

ces termes : « Hoc item auculo, Erycius Puteanus, vir eruditissimus, etc. » Rourseau, traduisant mal les premiers mots de cette phrase, s'est imaginé qu'elle parlait d'un auteur contemporain de Guy d'Arezzo, et différent de Van Putte auquel il avait déjà attribué l'adjonction de la septième syllabe; tandis que le cardinal n'entend parler que de son propre siècle. Ce n'est pas tout: l'abbé Poisson, dans son Traité de plain-chant, se fondant sur le même passage, laisse indécise la question de savoir si l'honneur de cette réforme appartient à Van l'utte, à Erycius Puteanus ou à M. Dupuy! »

(767) ..... Viam banc novam aperuisse, styli acumine comquasse, etc. etc. (Musathena, p. 121).

quée, non plus qu'à l'armature de la clef. Ce n'est pas qu'on n'ait proposé plusieurs fois de nouvelles syllabes, qui, s'appliquant à chaque degré de l'échelle chromatique, prévinssent cette confusion. Le premier système de solmisation chromatique paraît avoir été imaginé, en 1659, par un théori-cien allemand nommé Gibel (768). Le même projet a été reproduit plusieurs fois, mais sans succès. De nos jours plusieurs professeurs font usage de la solmisation chromatique; et l'on doit convenir que leur procédé est justifié par la nature de la musique actuelle, qui se surcharge tous les jours davantage de transitions et de modulations compliquées.

SOL

« Pour compléter l'histoire de la solmisation, il faudrait faire connaître les discussions auxquelles a donné lieu le changement opéré dans cette partie de l'enseignement par la destruction des muances. Ces discussions commencèrent en Allemagne. Seth Calvisius, que nous avons vu entrer des 1594 dans la voie nouvelle, publiait en 1611, dans son Exercitatio musica tertia, une défense péremptoire de sa méthode, qui avait été attaquée par Hübmeier (769). Néanmoins, la dispute n'était pas finie, car nous la voyons recommencer plus d'un siècle après, entre Mattheson et Buttstedt. Ce dernier, défenseur tardif des muances, publia, vers 1716, un livre intitulé : Ut, ré, mi, fa, sol, la, tota musica, auquel son adversaire répondit avec violence dans son Beschütze Orchester. Mais déjà cette discussion avait perdu son intéret; car la solmisation par les syllabes avait commencé depuis longtemps à disparaître des écoles allemandes, où elle était remplacée par la solmisation par lettres, qui est aujourd'hui la seule en usage dans ce pays. Mattheson en attribue la propagation à un théologien protestant nommé Pancrace Crüger, qui mourut en 1614, après avoir excité contre lui, par cette innovation, la haine de ses confrères. Au reste, l'origine de cette substitution, et en même temps la raison de la facilité avec laquelle elle paraît s'être effectuée, se trouve dans l'usage, particulier à l'Allemagne, de la tablature instrumentale par lettres, usage qui dura pendant la plus grande partie du xvii siècle. Comme la connaissance de cette solmisation est nécessaire pour l'intelligence des ouvrages allemands, nous pensons que le tableau suivant, où elle est figurée, ne sera pas sans intérêt.



La lettre à remplace, comme on voit, le 🗦, substitution qui s'explique naturelleaneut par la ressemblance de ce dernier signe avec l'h de l'écriture gothique, dont t'usage s'est conservé au delà du Rhin. Ce système s'est complété par l'emploi des terminaisons is et es, qui, jointes à chacune des lettres, indiquent que la note qu'elle représente est assectée du # ou du h.

« En Italie, l'usage des muances s'est couservé jusqu'à ces derniers temps, sans autre changement que celui de la syllabe ut en de. Cette solmisation est enseignée dans tous les ouvrages didactiques publiés dans cette contrée pendant le cours du xviii siècle. En 1743, un musicien de Sienne, nommé Fr. Provedi, ayant voulu lui substituer la nouvelle solmisation qu'il appelait méthode d'Anselme, eut à soutenir une polémique à ce sujet avec le P. Fausto Fritelli, maitre de chapelle de la cathédrale. Un écrivain du commencement de ce siècle, C. Gervasoni, dans la Scuola di musica, que Choron a reproduite dans son Encyclopédie de la musique (770), tout en reconnaissant les avanta-ges de l'emploi de sept syllabes dans la solmisation de la musique moderne, revendique les muances pour le plain-chant comme la seule méthode de solmisation qui la convienne. Cette opinion, qui semblers moins étrange si l'on veut bien tenir compte des observations que nous avons présentées plus haut, est soulenue avec vigueur dans une dissertation sur le chant ecc ésiastique, publice il y a deux ou trois ans, par M. l'abbé Ferrigny-Pisone, chanoine théologal de la métropole de Naplos et l'un des hommes les plus instruits en cette matière que l'on puisse citer en Italio.

« Il est temps de tirer quelq**ues conciu**sions de cette longue exposition de faits que nous aurions pu étendre encore davantage, s'il eût été dans notre intention d'écrire une histoire complète de la solmisation. Ces conclusions nous ramèneront aux principes que nous avons posés en commençant travail. En premier lieu, nous ferons remarquer à ceux qui nous ont suivis dans l'exposition de la théorie des muances combien un pareil système, s'il était encore pratiqué de nos jours, serait de nature à justifier les déclamations de ceux qui attribuent à l'im-perfection des signes et des méthodes la difficulté qu'ils trouvent à propager l'instruction musicale. Pendant toute la durée du moyen âge, cet art paraissait défendu contre les invasions de la multitude par deux barrières qui sont encore pour nous des obstacles sérioux à la connaissance de la musique de ce temps-là : les muances et la notation proportionnelle. Ces barrières ont été détruites, mais elles n'out point entraîné dans leur ruine tout le reste du système dont elles faisaient partie; l'écriture et la nomenclature musicale, qui sont le résultat du travail des siècles, se sont maintenues, tout en se simplifiant. Ceux qui voudraient aujourd'hui renverser ce système pour lui

769) c Disputationes quæstionum illustrium, léna, 1609.

<sup>(768) «</sup>Kurser jedoch grändlicher Bericht von den vocibus musicalibus; Bremen, 1659. »

<sup>(770)</sup> Dans la collection des Manuels-Roret.

en substituer un autre qui n'a point la sancion de l'expérience, combattraient non-seulement contre le bon sens pratique, mais encore contre le bon sens de l'histoire, qui nous montre tonjours les procédés extérieurs de l'art en parfaite analogie avec sa constitution intrinsèque. En second lieu, nous avons voulu montrer que l'adoption des muances, et leur conservation pendant une période aussi longue, ne fut point une pure anomalie, ainsi qu'on paraît généralement le croire. On ne nous attribuera point la pensée de vouloir ressusciter ce système, dont les inconvénients sont trop manifestes pour que nous ayons besoin de les énumérer. L'existence d'une triple nomenclature tonale, dans laquelle il fallait choisir les syllabes convenables au passage qu'on voulait soltier, formait, dès le début des études musicales. un obstacle qui rendait les progrès extrêmement lents et pénibles (771). Mais, d'un autre côté, elle était conforme à la nature même de la tonalité sous l'empire de laquelle elle avait pris naissance, et devenait, par cela même, pour les musiciens instruits, un instrument d'analyse dont ils se servaient avec avantage dans l'application souvent difficile des lois de cette tonalité. Il faut remarquer, à ce sujet, que ces lois ne se formulent ordinairement que d'une manière purement empirique dans l'esprit de ceux qui ne connaissent qu'une seule forme d'art, attendu que c'est seulement par la comparaison de plusieurs de ces formes qu'il est possible de caractériser nettement la nature de chacune d'elles. Il en est ainsi des deux tonslités ecciésiastique et moderne : leur distinction n'a été constatée qu'après coup par la science, et n'est pas même aujour-d'hui un fait vulgairement reconnu. La création de la tonalité moderne, opérée, vers la fin du xvi siècle, par l'invention de l'barmonie dissonante, en changeant les rapports des sons entre eux, a profondément modifié la constitution de l'échelle musicale, tout en respectant néanmoins les bases mathématiques sur lesquelles elle était fondée. M. Fétis a le premier constaté cette révolution; et la reconnaissance d'un fait aussi important dans l'histoire de l'art, et qui était demeuré inaperçu jusqu'alors, ne sera pas le moindre titre aux éloges dont la postérité honorera la mémoire de ce savant. A la lumière qui sort de cette découverte, les faits de l'histoire apparaissent dans leur véritable enchaînement, et s'expliquent l'un par l'autre; et c'est en nous aidant nousmême que nous avons cru trouver la raison d'une singularité qu'on avait constatée sans chercher à l'expliquer.

« En effet, il est assez remarquable que les premières tentatives pour changer un mode de solmisation consacré par la pratique de

cinq siècles aient eu lieu précisément à l'époque même où tous les efforts des artistes tendaient à transformer l'art par la tonalité; transformation d'abord vaguement pressentie par les compositeurs de musique populaire de la seconde moitié du xvi siècle, puis complétement réalisée dans les der-nières années de ce même siècle par C. Monteverde. Les combinaisons harmoniques hasardées par ce musicien donnèrent paissance à la note sensible qui auparavant n'existait pas, puisque, tous les accords étant consonnants, aucune loi de résolution n'obligeait la septième note à monter plutôt qu'à descendre; en sorte que cette septième note syant une fonction parfaitement analogue à la troisième, qui servait à former le demi-ton de la gamme, il paraissait tout à fait logique de lui donner le même nom. Les appellations syllabiques, qui formaient le système de la solmisation, étaient donc considérées comme servant à désigner la fonction particulière de chaque note, et non point son degré de hauteur relative dans l'échelle. Celui-ci était indiqué par la lettre ou clef qui était invariable; celle-là, essentiellement variable, au contraire, était exprimée par l'une des deux ou trois syllabes dont chacune de ces cless était accompagnée. Ainsi nous sommes ramenés à la distinction posée au commencement de cet article relativement aux différentes acceptions du mot tonalité. On voit que la solmisation était bien l'expression de la tonalité. si l'on entend par ce mot l'ensemble des rapports qui existent entre les divers sons du système musical, suivant des lois qui assignent à chacun de ces sons une fonction spéciale dans la conduite du chant ou de l'harmonie. Ces fonctions se trouvant absolument changées par les nouvelles découvertes, il fut nécessaire de changer aussi les noms qui leur servaient d'étiquettes. Mais la destination de la solmisation ne changea point pour cela; elle continua d'être, comme par le passé, l'expression de la tonalité, c'est-à-dire des fonctions des divers degrés de l'échelle et de leurs assinités respectives, telles que le sentiment des artistes venait de les constituer. Ainsi la note sensible recut le nom de si, sur quelque degré de l'échelle qu'elle se trouvât portée par la survenance des dièses et bémols, de même que le quatrième degré fut désigné par la syllabe fa. Cette règle, qui laisse subsister la nécessité des muances tout en la restreignant, est constatée par le témoignage de tous les auteurs du xviisiècle. Elle est formulée dans les termes suivants par Calvisius, dans l'ouvrage dont nous avons parlé plus haut : « Syllabæ sa « locus stabilis et perpetuus est in regulari quidem systemate in clave guadrato;

SOL

(771) c Some ille note sie invente usum sui apud musicum passim gregom, sed tardum, admodumque difficilem prabent..... Videas plerosque, atque indi-gneris, bonam ætatem impendisse huie arti; et exiguam tamen profecisse perfectis annis priusquam

istius modi lectione, etc. > (Enyc. Put., Musathena, p. 54.) (773) · Exercitatio musicæ tertia; Lips., 1611,

quest. quinta.

« in transposito vero, nec unquam hæc « ratio variatur, nisi badscriptum syllabam « si in fa mutet (772). » Mais il arriva bientôt que les relations tonales se compliquèrent par la multitude toujours croissante de dièses et de bémols. Si on se fût contenté de placer ces signes à la clef, pour indiquer le changement de tonique, le système de solmisation, pourvu de toutes les syllabes indicatives de l'ordre diatonique, eût pu s'appliquer à une musique ainsi faite, pourvu qu'on nommat invariablement ut la tonique, sol la dominante, etc. Rousseau proposa de se conformer à cette méthode, qui n'était, au reste, que la conséquence obligée de son nouveau système de notation, dans lequel chaque degré de la gamme était figuré par un chiffre, abstraction faite de la position de la tonique, laquelle était inscrite une fois pour toutes en tête du morceau (773). Mais pour être conséquent à ce système, il aurait fallu en venir à changer le nom et la figure de chaque note, toutes les fois qu'il y aurait eu changement de ton. Car l'usage des cless armées ne s'in-troduisit dans l'écriture musicale, que lorsque la multiplicité des modulations fut devenue elle-même une des conditions ordinaires de l'art. On s'accoutuma donc à ne plus considérer les syllabes comme exprimant des fonctions tonales, comme ne servant qu'à indiquer la situation de chaque note du grave à l'aigu; et, malgré les critiques de Rousseau, cette méthode s'est perpétuée jusqu'à l'époque actuelle. Il est certain néanmoins que ces critiques étaient fondées, et que leur auteur aurait pu appliquer l'épithète de monstrueuse à notre méthode de solmisation, plus justement qu'on ne l'a fait à celle des muances. Car, si la solmisation n'est qu'une nomenclature abrégée des sons qui entrent dans le système musical, cette nomenclature doit être complète; et elle ne saurait l'être, sans présenter une dénomination spéciale pour chacun des degrés de l'échelle, soit diatoniques, soit chromatiques, soit même enharmoniques, qui tous sont appelés à jouer un rôle dans notre musique. Or, les premiers seulement sont représentés dans le solmisation actuelle, créée à une époque où le genre diatonique était seul en usage. De nos jours, au contraire, où la musique tend à accroître sans cesse la fréquence des changements de ton, à mettre en rapport des sons appartenant à des gammes diverses, il serait logique de représenter par des syllabes toutes les notes de la gamme, soit naturelles, soit accidentelles. Nous avons vu que l'Allemagne est depuis longtemps en possession d'une semblable méthode, avantage qu'elle doit à

la tendance particulière du génie de ses compositeurs vers une harmonie fortement dissonante et modulée, qui est le principe des développements extraordinaires de la musique instrumentale dans ca pays. Les musiciens qui savent unir l'habitude des considérations théoriques à l'expérience de l'enseignement, pourront examiner si la grammaire musicale réclame chez nous un perfectionnement de cette nature, ou si la difficulté qu'il aurait pour but de prévenir dans l'esprit des élèves pourrait être levée au moyen d'un autre procédé. » (Srépres Monelor.)

SOMMIER. — « Espèce de coffre dent la table supérieure est percée de trous, dans lesquels se place l'orifice des tuyaux d'un orgue dont le registre est ouvert, et les fait sonner lorsque l'organiste ouvre soupape en pressant avec les doigts les touches qui leur correspondent. » (Fáris.)

SON. — « Le son (parlant en général) n'est autre chose, selon Boèce, qu'un battement d'air continué jusques au sens de l'oûse sans interruption aucune... Il est produit en l'air à peu près de la mesme façon qu'un cercle est formé dans l'eau par le jet d'une pierre, et qu'il y est augmenté ou estenda sans aucune discontinuation. La force du son est d'autant plus grande, qu'il est causé per un battement d'air plus prompt et plus violent; et ce battement est plus violent lorsqu'on frappe une plus grande quantité d'air en mesme temps. Ses deux principales propriétés sont d'estre grave ou aigu, c'est-à dire bas ou haut. Sa gravité est d'autant plus grande qu'il se fait par des battemens plus tardis; et, au contraire, il est d'autant plus aigu qu'il est forme par des battemens plus vistes. De sorte qu'un son qui est formé par cent battemens d'air en même temps, sera deux fois plus aigu que celuy qui n'est causé que par cinquante battemens. Les sons sont l'objet des sens de l'ouye, de mesme que les couleurs le sont de cetuy de la voue, les saveurs de celuy du goust, et les odeurs de l'odorat....

« Voilà les définitions des sons.... que les philosophes ont accoutumé de donner. Mans les musiciens en matière de chant les définissent autrement, et disent que le son est une chûte de voix propre à la mélodie par le rehaussement ou le rabaissement qu'on en peut faire; car de soy il ne signifie qu'une voix qui tient ferme sur une mesme estat, laquelle toutes fois a de l'aptitude pour estre rehaussée ou rabaissée. Le son est à l'égard du chant et de la musique, ce qu'est l'unité à l'arithmétique, le point à la geométrie, et le moment au temps. Car de mesme que l'unité

(775) « Dissertation sur la musique moderne; Paris, 1743. Voy. aussi le Dictionnaire de musique, v. Solfer. »

id autem fieret, quoníam cessantibus cunctis melle inter se res pulsum cierent. Ut igitur sit vox pulse opus est; sed ut sit pulsus, metus necesse est, messedat: ut ergo sit vox, motum esse necesse est, messeomnis motus habet in se tum velocitatem tum etism tarditatem; si igitur sit tardus in peltundo messa, gravior redditur sonus; sam et tagditus prenume

<sup>(774)</sup> L'auteur s'appuie sur les textes suivants :

« Sonus est aeris percussio indissoluta usque ad
auditum. » (Bort., lib. 1 Mus. c. 3.) --- « Si foret
rerum omnium quies, nullus auditum sonus feriret;

ne fait pas le nombre, ny le point la ligne. la superficie ou le corps, ny l'instant le temps: mais qu'ils sont seulement les principes ou du nombre, ou de la quantité, ou du temps; ainsi le son n'est point le chant, mais seulement son origine ou son plus petit commencement. » (La science et la pratique du plain-chant, par Jumilhag, part. 11, chap. 1,

SON

pp. 28 et 29 [774]).

Je veux, en finissant, faire une observation qui aura son prix auprès de certaines personnes. Jumilhac nous a dit que les deux principales propriétés du son étaient d'être grave et aigu. Mais outre le son grave et le son aigu, il y a le son moyen. Or, ces trois sons, le grave, le moyen, l'aigu, avaient, suivant des auteurs liturgiques, une signification symbolique relativement aux trois ordres de l'Eglise ; c'est Hugues de Saint-Victor qui le dit (in Speculo, lib. 1, c. 3): Voces autem graves et acutæ, et superacutæ, innuunt tribus modis prædicandum esse tribus ordinibus ecclesiæ.

Il y a quelquefois un sens plus élevé dans ces assimilations. Il suffit d'indiquer ces derniers aux personnes versées dans la lecture des lettres chrétiennes pour leur faire pénétrer la beauté de ces rapports.

SON FERIAL. — On appelait ainsi, dans l'Eglise de Rouen, une sonnerie qui annonçait une sête de trois ou de neuf leçons; elle se faisait à trois cloches. (Voyag. liturg.,

p. 381.

SONATE, SUONATA DE CHIESA.—Le mot de sonate vient de suono, suonare, parce que cette pièce est exclusivement composée pour les instruments. La sonate est le type de toutes les compositions instrumentales. Les quatuors, quintettes, septuors, symphonies, me sont que de grandes sonates écrites pour divers instruments et pour l'orchestre. Il est telles sonates de Beethoven qui, pour les proportions, l'élévation du style, les déveveloppements ne le cèdent en rien à des symphonies. Mais la sonate dont nous voulons parler, la sonate d'église (di chiesa) n'avait pas tout à fait cette forme; elle se composait d'un mouvement grave et majestueux proportionné à la gravité du lieu, à la suite duquel on exécutait une fugue d'un mouvement plus animé. (Voy. Brossard.) SONNERIE. — On appelle aiusi la collec-

tion des cloches qui appartiennent à une église. La sonnerie de Notre-Dame de Rouen était une des plus belles. Elle se composait de douze cloches très-harmonieuses et par-

stationi est; ita gravitas contigua taciturnitati. Velox vero motus acutam voculam præstat. » (Ibid., cap. 1.) — « Tale enim quiddam fieri consuevit in vocibus, quale cum paludibus vel quietis aquis, jactum eminus jacitur saxum ; primum enim in parvissimum orbem undam colligit, deinde majoribus orbibus undarum glubos spargit, atque eo usque, dum fatigatus motus ab eliciendis fluctibus conquiescat; semperque posterior et major undula pulsu debiliore diffunditur. Quod si quid sit, quod crescentes undas esit offendere, statim motus ille revertitur, et quasi ad antrum unde profectus fuerat, eisdem undulis rotundatur. Ita igitur cum aer pulsus fecerit sonum,

faitement accordées entre elles. La principale, qui était seule dans l'une des tours. s'appelait George d'Amboise, parce qu'elle avait été donnée par George d'Amboise, archevêque de Rouen. On l'entendait de huit lieues sur la rivière. Elle pesait de trentesix à quarante milliers (775). Les autres cloches se nommaient Marie, Robin de Lhuys,

SOR

les Saints Benoits, etc., etc.

Il y avait dans le chapitre de la cathédrale une grande pancarte intitulée : Déclaration de la sonnerie ordinaire de l'église de Notre-Dame de Rouen, ordonnée en chapitre genéral l'an 1476, dont il est parlé à l'article Bouttenons. Cette déclaration contensit deux ou trois articles dignes d'être observés, et qui pourront aider à éclaireir certaines choses qu'on ne connaît plus présentement. Les voici : « Es fètes triples on ne sonne l'heure de complie. En toute autre fête, soit de trois leçons ou de neuf, ou per ferias, entre cinq et six heures du soir se fait une sonnerie qui s'appelle complie et doit avoir quarante traits; en laquelle il y a deux sons : le premier son, soit férial ou fête de trois leçons ou de neuf leçons, se fait à trois cloches, Marie, Robin de Lhuys et un des Saints Benoits. Le second son sans intervalle depuis que le premier est sonné, s'il n'est double, se fait à une seule cloche qui se nomme complie; et s'il est double, avec elle sonne l'une des Saints Benoits. » (Voyag. liurg., pp. 380-381.)

SONNETTE. -- « On met ordinairement une sonnette à la soufflerie pour avertir le sonneur, et une autre qu'on sonne du chœur pour prévenir l'organiste. Il vaut mieux remplacer cette dernière par un balancier qui peut, sans bruit, avertir l'organiste qu'il est temps de terminer son morceau. » (Manuel du facteur d'orgues; Paris, Roret, 1849,

t. III.)

SONNEUR. — Qui sonne les cloches. — Campanarius, custos campanarii, qui campa-

nas pulsare solet. (Ap. Du Cange.)

SORTIE. — On appelle ainsi un morceau à esset, et assez bruyant pour l'ordinaire, que l'organiste joue à la fin de la messe, tandis que l'assemblée des fidèles défile peu à peu pour gagner les portes. La sortie est en qualque sorte l'Ite missa est de l'artiste. Il y a de fort belles sorties dans le Nouveau journal d'orgue de M. Lemmens.

SORTISATIO. — Ce fut le nom que les théoriciens donnèrent à un déchant improvisé à plusieurs voix, en opposition au mot

ellit alium proximum, et quedam modo retundum fluctum seris clet, itaque diffunditur, et omnium circumstantium lecit auditum; atque illi est obscurior vox, qui longius steterit, quoniam ad eum debilior pulsi aeris unda pervenit. » (1bid., cap. 14.)

(775) Cette cloche était placée dans la belle tour de droite, haute de 230 pieds, appelée la Tour de beurre, comme à Bourges, parce qu'elle fut bâtie des deniers donnés par les fidéles pour la permission d'user du beurre et du lait en carême. Ce que leur accorda le Pape Innocent VIII aux instances du cardinal d'Estourville, archevêque de Rouen.

17.91

contrepoint (punctum contra punctum), pour montrer probablement que ce déchant, ainsi improvisé, était en quelque sorte deviné, ce que signifiait le verbe sortisser, pro divi-nare, præsagire, dit Du Cange : Lequel subtil homme sortissoit bien tout ce qui leur en advint

SOU

SOTTE VOCE. - « Ces mots écrits dans la musique indiquent un mode d'exécution à demi-voix ou à demi-jeu, c'est-à-dire avec (FÉTIS.) peu d'intensité de son. »

SOUFFLERIE. - On lit dans la Notice sur la facture d'orgues par M. Danjou (Paris, 1844) . Un ou plusieurs réservoirs s'élevant horizontalement et alimentés par deux pompes dont le jeu est alternatif, et qui fonctionnent par le va-et-vient d'une seule bascule, tel est le système qui a remplacé l'ancien mode de souffierie, avec avantage pour la solidité de la soufflerie et pour l'égalité du vent. Plusieurs perfectionnements de détails ont été apportés dans la maison Daublaine-Callinet à ce mode de soufflerie, qui est emprunté aux orgues d'Angleterre, où il est en usage depuis assez longtemps. Ces perfectionnements consistent : 1° dans un appareil destiné à neutraliser les secousses; 2 dans un moyen d'opérer intérieurement la décharge du trop-plein du vent; 3º dans la possibilité de réunir dans un môme réservoir de l'air dont la pression est ·différente. »

« On nomme la soufflerie de l'orgue, non-seulement l'ensemble d'un cer-'tain nombre de soufflets pour fournir le vent nécessaire à l'orgue, mais encore le lieu où l'on place les soufflets. Ce lieu doit être le plus près de l'orgue qu'il est possible, et garanti des excès des températures de l'air, comme du froid excessif, des grandes chaleurs et de l'humidité. - La soufflerie se compose de plusieurs gros soufllets, depuis deux jusqu'à douze ou quatorze soufflets, selon la uualité de l'orgue, lesquels un homme et quelquesois denx sont jouer continuellement, tandis que l'organiste touche, ce qui fournit au sommier tout le vent qu'il dépense à faire parler les tuyaux. « (Man. du facteur d'orgues; Encycl. Roret, t. I", p. 96 et 136.)

Empruntons maintenant à M. J. Régnier quelques détails sur l'histoire de la soufflerie

« Dès le 17° siècle, saint Augustin, dans son commentaire sur le psaume Lvi, parle de la soufflerie adaptée à l'orgue, au grand orgue: Istud organum dicitur quod est grande est inflatur follibus... Cet ordre paeumatique semble d'après l'histoire une innovation qui vient faire concurrence à l'orgue hydraulique ou à vapeur établi dans le monde, dès le temps de Ptolémée Evergète, c'est-à-dire un siècle et demi environ avant l'ère chrétienne. On trouve des traces de l'hydraule ou orgue à eau un siècle après, sous Néron; le poëte Cornélius-Sévère en parle dans son Eina. Au 11' siècle, Tertullien le cite avec admiration dans son quatrième chapitre sur l'Ame. Claudien lui trouve une place dans les vers de son Panégyrique de Théodose, dont il était contemporain. Cependant l'orgue hydraulique soutient dans la poésie la rivalité que lui fait en prose, et que va lui faire en sculpture, l'orgue à soufflerie; car, au 1v° siècle toujours, Porphyre Optatien célèbre l'hydraule en vers allongés graduellement, ou, comme on dit, rangés en tuyaux d'orgue. Un obélisque du v. siècle, dit-on, et dont Bottée de Toulmon a publié le premier le dessin rapporté de Constantinople par M. Texier, contirme le témoignage de saint Augustin, et représente une soufflerte primitive : deux orgues, posés aux extrémtés d'une galerie sur laquelle dansent les bayadères du temps, sont animés chacun par une sorte de soufflet de forge, sur les plis duquel sont montés deux hommes qui s'apprêtent à le fouler. On voit que le Kalcast des Allemands ne date pas d'hier. Un siècle après, Cassiodore continue le témoignage de saint Augustin sur l'orgue à soufflets; landis que saint Jean Chrysostome, contemporain de saint Augustin, a fait voir dans son exposition du psaume vin, la vogue qu'obtient dans les théâtres et les cirques l'orgue au contraire sans soufflets, l'orgue hydraulique que Martianus Capella, poete du v' siècle, déclarera établi partout : Bydraulas per totum orbem inveni. Du vni° sičcle date le premier orgue posé en France dans une église par le roi Pépin, à qui l'avait expédié Constantin Copronyme; et quoique l'ou n'en sache pas la construction exacte, il est probable que cet orgue parlait au moyen d'une soufflerie, comme celui que Charlemagne reçut encore des empereurs de Constantinople en 811, et cet autre que son fils Louis le Débonnaire sit construire pour l'église d'Aix-la-Chapelle. A quelques années de là, l'empereur Théophile commandait pour sa cour des orgues à manivelle ou tout autre moteur mécanique, qui chantaient aussi par le moyen d'une soufflerie cachée; et en 880, le Pape Jean VIII demandait à l'évêque de Freysingen un orgue à souflets et un organiste capable de le gouverner. A partir de cette époque, nous ne trouvons plus d'hydraules ou d'orgues à vapeur qu'en Angleterre, dans l'église de Glastenbury, où l'on en voyait encore un au xir dont Guillaume Malmesbury donne la description et qu'il attribue à saint Dunstan. Mais de toutes ces orgues historiques, aucun n'est plus célèbre par sa soufflerie que celui de Winchester, construit également au x' siècle p lequel orgue, pour alimenter quatre cents tuyaux et obéir à quarante touche. avait vingt-six soufflets qui exigeaient le nombre incroyable de soixante-dix souffleurs. Sur ce clavier encore énigmatique, on ne jousit et l'on ne pouvait jouer que des pièces à quatre mains ou à quatre poings; car une pareille décharge de soufflets devait amener dans les tuyaux un vent capable non de les faire chanter, mais tonner; les touches devaient avoir une résistance épouvantable et commander aux deux artistes des efferts eyclopéens. Ces. créstions gigantesques

ecclésiastique, directeur du chant des ostices, qui avait le droit et le devoir d'entonner et de faire entendre sa voix le premier. comme le guide et le modèle des autres chantres. Amalaire, constatant la différence des usages de l'Eglise de Rome et de celle de Metz, dit : « La sainte Eglise romaine et notre pays ne chantent pas dans le même ordre les répons et les versets. A Rome, le précenteur (préchantre) dit le premier le répons jusqu'à la fin, puis les succenteurs (scus-chantres) répondent et font comme lui. Ensuite le précenteur chante le verset, lequel étant fini, les succenteurs recommencent le répons qu'ils reprennent dès les premiers mots et conduisent jusqu'au hout. Après cela, le précenteur chante le Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto, à la suite duquel les succenteurs reprennent le répons vers le milieu, et le disent jusqu'à la fin. Le précenteur chante alors pour la dernière fois le répons depuis le commencement jusqu'à la fin, après quoi les succenteurs le chantent une troisième fois d'un bout à l'autre: Non enim sancta Romana Ecclesia el nostra regio uno ordine canunt responsoria et versus. Apud eam præcentor in primo ordine finit responsorium; succentores vero eodem modo respondent. Deinde præcentor canit versum: finito versu, succentores secundo incipiunt responsorium a capite, et usque ad finem perducunt. Deinde præcentor canit Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto, quo finito, succentores circa mediam partem intrant in responsorium, et perducunt usque ad finem. Postremo præcentor incipit responsorium a capite, et perducit illud ad finem. Quo finito, succentores tertio repetunt responsorium a capite, et perducunt illud usque ad finem.» (Apud Gens., De cantu et musica sacra, t. I, p. 303.)

Dans la suite, le sous-chantre sevint

comme le lieutenant, le suppléant et le pendant du chantre supérieur ; c'était une sorte de doublure de ce dignitaire, qui ne trouva dans ce nouvel office aucun amoindrissement pour ses droits et ses priviléges, mais seulement un subordonné d'un rang plus élevé que les simples chantres, et qui l'aidait à soutenir le chant comme à diriger le chœur. « Le chantre (préchantre), dit un document recueilli par dom Martène, doit êtra placé vers le chœur de droite, et le souschantre vers le chœur de gauche. Chacun d'eux, dans son chœur, doit tenir éveillés les Frères et les exciter à chanter; il doit corriger les fautes dans le chant des antiennes, des psaumes, des répons et des hymnes, et même des versets dans l'un ou l'autre chœur, si l'un d'eux ne le fait pas; avoir soin de faire, à propos, tenir les Frères debout ou assis; de diriger le chœur dans les sêtes doubles, et, à toutes les heures, de commencer les hymnes et d'imposer les antiennes: Cantor debet stare in dextro

vii, chap. 12), qui vocem præmittit in cantu. Voir le pussage de Grandcolas cité au mot Précenteur.

étaient peu propres à vulgariser l'orgue dans les églises; et au lieu de s'amuser à faire parler des tuyaux gros comme des chênes, on amoindrit leur volume aux dimensions de la flûte, et la soufflerie y gagna en simplicité. Une image extraite d'un psautier d'Eadwine, moine anglo-normand au xii siècle, et publiée par le savant anglais Joseph Strutt, dans son livre des Maurs et usages des Anglo-Saxons, donne de la soufflerie des orgues de cette époque l'idée qu'on pourrait encore donner aujourd'hui des souffleries en lanternes, dont les plis au lieu d'être horizontaux formeraient une spirale; seulement aujourd'hui l'on toucherait difficilement une pièce à quatre mains sur un clavier de onze notes, et il ne faudrait plus comme sur cette image quatre souffleurs à bras pour onze tuyaux. Des le xiii siècle, l'orgue de Notre-Dame de Dijon avait quatre southets de quatre pieds sept pouces chacun, et pouvaient, dit M. Hamel, être réduits à un seul à vent continu. Jusqu'au xvi siècle. les soufflets étaient foulés directement par le poids des souffleurs, ce qui donnait force saccades et inégalités dans l'émission du veut. Ce n'est qu'en 1570, qu'un facteur de Nuremberg, nommé Jean Lobsinger, inventa les soufflets à éclisses (ou plis de bois), tels qu'on les fait encore, avec les perfectionnements que le temps a introduits et dont les premiers ont rendu célèbre au xvii° siècle le facteur Henning d'Hildesheim. Nous pouvons donc sans trop nous tromper sauter du xvii siècle au commencement du xix... En principe, la meilleure soufflerie est celle qui, par la simplicité de son mécanisme, se prête le mieux à l'égalité, à la plénitude du vent, et par conséquent du timbre. Donc, toutes celles qui procureront ces avantageux résultats avec le moins de dépenses possibles en force et en temps, sont bonnes et recevables. Trois systèmes sont en activité: 1° le soufflet cunéisorme à plis de bois dont la table supérieure s'élève diagonalement par rapport à l'inférieure; 2º le soufflet en lanterne, dont la table supérieure s'élève norizontalement ou perpendiculairement à la table inférieure; 3º enfin la soufflerie à pompes et à réservoir. » (De l'orgue, pp. 267 à 270.)

SOUFFLETS DE L'ORGUE. — « Appareil composé de planches réunies par des peaux collées, qui fournissent le vent aux sommiers de l'instrument, pour être ensuite distribué dans les tuyaux. » (FÉTIS.)

SOUFFLEUR D'ORGUE. — « Homme qui fait mouvoir les soufflets de cet instrument. » (Féris.)

SOUPIR.—« Signe de silence dont la durée est égale à celle d'une noire. » (Féris.)

SOUS-CHANTRE, succentor (776).—« C'est le nom qu'on donnait primitivement au chantre qui chantait après le préchantre ou chautre en chef. Cette dénomination s'appliquait en général à tous les inférieurs de cet

(776) Le mot succentor signifie proprement le chantre qui répète, qui chante après. Le précenteur (pracentor) est celui qui chante le premier (pracinit), et, comme dit suint Isidore de Séville (Orig., lib.

chero, el succentor in sinistro, el unusquisque in choro suo fratres ad vigilandum et cantandum excitare, negligentias de antiphonis, psalmis, responsoriis et hymnis, atque versiculis unusquisque in suo el in altero, si alter non emendaverit, corrigere; ut fraires ordinate stent vel sedeant providere, in festis duplicibus chorum custodire, et ad omnes horas hymnos incipere, et antiphonas imponere. » (Apud GERBERT., De cantu el musica sacra, t. I, p. 304.)

Lorsque plus tard, au grand détriment de l'édification des sidèles et de la prospérité du plain-chant grégorien, les membres du clergé séculier regardèrent comme au-dessous d'eux de remplir les divers offices de chantres, et désertèrent honteusement le tutrin pour céder leur place à des laïques, le titre de sous-chantre périt, et sa disparition simultanée avec celle du préchantre commença une ère de décadence dans le chant ecclésiastique. La police du chœur resta une attribution du chanoine revêtu du titre de chantre ou de grand chantre dans quelques chapitres cathédraux. Insensiblement, ce titre, par une négligence trop re-grettable, s'est transformé en une dignité canoniale à peu près purement honoritique, dans laquelle s'est évanouie l'antique et réelle importance d'un office autrefois si fécond en beaux résultats pour la majesté du culte, et arrivé aujourd'hui à l'état de ruine, que l'incurie fatalement dédaigneuse du titulaire, pour ne rien dire de plus, ne fait souvent que mettre mieux en relief, par un contraste frappant avec le zèle vénérable des siècles passés. Pourtant la gloire de la religion, la considération du clergé et l'intérêt de l'art voudraient qu'il retrouvât des imitateurs. (L'abbé A. Annaud.)

— Charte portant établissement d'un sous chantre et d'un maître ou écolâtre en l'église de Senlis pour apprendre le chant et à lire aux jeunes clercs des églises de Notre-Dame et de Saint-Ricul, par Thibaut lors évêque de Senlis et le chapitre qui assignèrent à chacun d'eux certains revenus savoir l'é-vêque quarante sols à prendre sur son droit de tonlieu, de teloneo suo, et le chapitre vingt sols, le tout publice monete, ce qu'ils entendirent ainsi, id est qua venditiones et emptiones in urbe Silvanectensi fiant. Ainsi le mot de publice doit s'entendre de la monnaie qui avait alors cours en la ville de Senlis, saus spécifier si elle y avait été francée.

Outre ce revenu, ils leur assignèrent dix sols à prendre sur chaque prébende des' chanoines mineurs de Notre-Dame et de Saint-Rieul, qui étaient en outre obligés de leur payer un certain honoraire lorsqu'ils s'en faisaient instruire, et est à remarquer qu'aucun autre ne pouvait dans la vi le apprendre à lire ou à chanter à un clerc sans la permission du sous chantre ou du maitre.

Eusta l'évêque Thibaut, dont le nom n'est marqué que par la lettre initiale T, accorde au chapitre le pouvoir de faire le sous

chantre, se réservant apparemment la nomination du maître.

Cette charte n'est point datée, mais elle est de 1151 ou environ. On n'y voit point de sceaux ni de marque qu'il y en ait jamais eu, quoiqu'elle porte qu'elle a été scellée des sceaux de l'évêque et du chapitre, ce qui me sait présumer que cet ancien par-chemin n'est qu'une copie du temps et aussi ancienne que le titre original. (Archives de l'église de Senlis, Titres généraux.

cote 40, art. 2.)
(Circa 1151. Senlis.) « Inito venerabilis Silvanectensium pontifex T Cum Capitule beate Marie Consilio Cum profectui Ecclesie et dei servitio maximam impenderet diligentiam. Succentorem et magistrum eidem Ecclesie providit necessarios quon doctrina et labore assiduo cotidiane servitutis in eadem Ecclesia vigeret obsequium. episcopus igitur alicujus beneficii erogatione illog Curam recumpensare non negligens. Ecclesie beate, marie silvanectensis pro anime sue, et predecesson suon salute. Quadraginta solidos publice monete id est qua venditiones et emptiones in urbe silvanectensi fiant concessit succentori et magistro equaliter dividendos. et de teloneo suo singulis annis accipiendos. xxti scilicet solidos in festivitate omnium sancton persolvendos! xem in natali Domini xem in pascha. Canonici vero sui Episcopi Liberali munificentie congratulantes. similiter xx<sup>11</sup> solidos ejusdem monete succentori et magistro Communiter habendos hilariter super addiderunt quon. x = in festivitate sancti remigii persolverentur. vque in natali Domini. vque in pascha Illud etiam sub silentio non est pretereundum quod idem episcopus et Totus prefate Ecclesie conventus firmaverunt, ut de redditu unius Cujusque Canonici beate marie et Sti REGVLI infra subdiaconi gradum fam presentis in urbe quam absentis succentor et magister. xem solidos Communiter accipient in festivitate sti remigii singulis annis persolvendos, instituerunt preterea quatinus Clericon docendon merces eon in quan quicumque beate marie et Sti Reguli choros frequentarent, equa lance succentori et magistro distribuerentur. de aliis vero tantum sub magistro Legere volentibus merces magistri propria haberetur. De cantantibus tantummodo merces propria esset succentoris. de Legentibus vero et cantantibus simul merces Communisutrique redderetur.ibidem etiam prohibitum est ne quis sine magistri Licentia in urbe prefata Clericum docere presumeret in Legendo. vel preter succentoris assensum erndiret in cantul silendum etiam non est quod idem episcopus Capitulo beate marie occasionem eligendi succentorem et faciendi potestatem Concessit. si quis vero posteron hec instituta et sigillon domini Episcopi T. et Capituli beate marie munimine Corroborata voluerit infringere et prenomiratos redditus ad alios usus ausus fuerit Transferre. a prefato Episcopo Anathemat's vinculo se sciat astrictum.

Actum in Capitulo beate marie Silvanectensis a domno T. Episcopo in presentia Ilberti decani, stephani precentoris. Wilardi archidiaconi I et alion ejusdem Ecclesie Canonicon. — Signum Odonis de Nova. — Signum Johannis. - Signum Raineri succentoris.—Signum Bonefacii. — Signum Guido-NIS DE CREDULIO. — Signum Petri Paris. — S. Reinoldi Camus. — S. Aslhonis. — S. Pe-TRI DE CRAMIL. -- S. NEVELONIS. -- S. GUIL-LERMI. -- S. PETRI DE PONTE. -- S. GUIDONIS DE PONTE. -- S. BALDUINI. -- S. PETRI DE Vaus. » - Collationné : Afferty.

SPE

SPE ou SPÉ. - Nom fabriqué avec l'ablatif du mot spes, espérance. On disait le spe dans la cathédrale de Paris pour désigner celui des enfants de chœur qui était en espérance de devenir petit chanoine. On l'appelait aussi doyen, parce qu'il était le plus ancien. Nous ne saurions dire s'il existait quelque analogie entre le spe et ce qu'on nommait à Vienne et ailleurs le petit évéque des enfants de chœur, lequel, à certaines fêtes, telles que celles de saint Etienne et de saint Jean l'Evangéliste, faisait tout l'ofsice, excepté à la messe. Nous ne savons non plus le rapport qui pouvait y avoir entre le spe de Notre-Dame de Paris et le grand enfant de chœur de Rouen, de Narbonne et d'autres églises. (V. Voyag. liturg., passim.)

Quoi qu'il en soit, voici, pour ce qui concerne le spe, les renseignements que les auteurs nous fournissent. Il y avait autrefois dans le chœur de Notre-Dame de Paris douze enfants qui, pendant la durée de leur service, jouissaient en commun d'une prébende canoniale attachée à leur corps, et que l'on appelait prébende morte, parce qu'elle n'était pas servie par un titulaire particulier. Mais, en dehors de ces enfants, il y avait des chanoines qui n'appartenaient pas au corps des chanoines proprement dits, qui n'étajent pas chanoines in sacris, et qui, sous beaucoup de rapports, étaient assimilés au corps des enfants de chœur dont ils remplissaient parfois les fonctions; ainsi, par exemple, ils portaient de temps en temps la croix du chœur aux fêtes cantonales et aux processions générales. Comme les enfants de chœur, les petits chanoines n'avaient place dans l'église qu'au petit banc, et ils n'avaient pas le droit de se tenir assis aux parties de l'office où les enfants devaient se tenir debout, etc., etc. (777).

Or, le dernier recu, parmi les jeunes cha-noines, précédait immédiatement le plus ancien des enfants de chœur, autrement dit le spe, à cause qu'il était, pour nous servir d'une expression triviale, chanoine en herbe, el qu'il avait l'espérance de sortir bientôt pour être mis au collége de Fortet (778) où les enfants allaient terminer leurs études, le chapitre leur accordant des bourses

(777) L'institution de ces jeunes chanoines semble se rapporter à celle des huit petits chanoines de l'Eglise de Rouen dont parle l'auteur des Voyages liturgiques (p. 278): « Il y a huit petits chanoines de quinze marcs et de quinze livres, qui n'ont point de voix au chapitre, et n'ont place qu'au second

à cette fin. On voit qu'à cet égard la constitution de l'Eglise de Paris avait retenu quelque chose de ces anciens séminaires d'enfants dont on tirait des chanoines du temps de Fortunat. Le spe portait dans l'Eglise de Paris la chape de laine noire de chanoine sous son chaperon. Quand les enfants de chœur s'inclinaient au Gloria Patri ou à la seconde élévation de la sainte hostie, le spe seul demeurait debout et, comme ies chanoines, se contentait de tourner la face vers l'autel. (Voy. le Traité hist. des écoles épiscop. et ecclésiast., de Cl. Joly; in-12, 1678, 11° part., chap. 9.)

. Au Sanctus des grandes fêtes, le sous-diacre, étant monté à l'autel, y prenait la patène, la donnait à baiser par dehors au sps revêtu d'un soc par-dessus son aube; celui-ci, debout au bas ou au milieu des marches de l'autel, tenait un grand bassin d'argent recouvert d'un voile; le sous-diacre, ayant baisé intérieurement la patène, la plaçait au milieu du voile dans ce bassin que le spe tenait ensuite élevé à une certaine distance de l'autel. Au commencement du Pater, le dernier se rapprochait des marches de l'autel, le sous-diacre reprenait la patène dans le bassin, et, de sa main droite enveloppée du voile, la tenait découverte. Kufin au panem nostrum le sous-diacre la présentait au diacre et revenait au spe pour lui remettre le voile. (Voyag. liturg., p. 245.)

Telles étaient en partie les fonctions attachées à la dignité de spe. A la cathédrale de Narbonne, le grand enfant de chœur avait le privilége de faire tous les jours à l'offertoire l'essai du pain, du vin et de l'eau, de même qu'un cardinal est chargé de cet office lorsque le Pape célèbre la messe. A Rouen, les jours de bénédictions de l'eau, c'était encore le grand enfant de chœur qui portait

le bénitier après l'officiant.

SPECTACLES RELIGIEUX. — L'esprit du temps, dit Legrand d'Aussy, dans ses Recherches sur le glossaire français, avait fait imaginer et écrire beaucoup de Vies de saints en vers. Ces ouvrages étaient faits pour,être déclamés, et on leur avait donné le beau nom de tragédies. Peu à peu l'art se perfectionnant par l'instinct, on resserra ce cadre trop vaste; on l'astreignit à un fait particulier (ordinairement c'était un miracle); on le mit en action, et comme ces nouvelles pièces lurent joudes, et qu'elles étaient laites pour l'être, on les nomma jeux, afin de les distinguer des tragédies, qui n'étaient que déclamées. »

Notre but n'est pas d'entrer dans le détail des divers genres de ces compositions dramatiques, ni de montrer les rapports, ainsi que les différences qui existent entre les uns et les autres. Ceux de nos lecteurs qui voudraient avoir des renseignements

rang des stalles avec les chapelains, chantres et

(778) « Le collège de Fortet, fondé en 1391, dans la rue des Sept-Voies. La sainte Vierge et saint Jérôme en sont dits patrons. » (LEBRUF, Hist. du diocèse de Paris, tom. I", 11º partie, p. 405)

1531

sur ce sujet penvent consulter les Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, sur les jeux antérieurs au xive siècle, les Etudes sur les mystères de M. Onésime Leroy, l'Histoire du théâtre français des frères Parfait, l'article Mystère de M. Pélissier dans le Dictionnaire de la conversation, les Remarques sur les anciens jeux et mystères de M. Berriat Saint-Prix, insérées au tome V des Mémoires de la Société des Antiquaires de France; l'Histoire de René d'Anjou, par M. de Villeneuve-Bargemont; etc., etc. Pour l'obiet que nous nous proposons dans ce Dictionnaire, il sussit de rechercher le rôle que la musique a joué dans ces représentations et de montrer que les arts dont nous nous enorqueillissons tant aujourd'hui ont tous une origine religieuse; que nous les devons au christianisme lequel n'est pas responsable assurément du mauvais usage que nous en avons fait et des abus qui s'y sont introduits; qu'en un mot, notre art dramatique. notre opéra, notre mise en scène, nos jeux et nos machines, sont, comme notre orchestre, notre musique lyrique et instrumentale, sortis de l'église.

Nos drames pieux sont bien antérieurs aux croisades, époque à laquelle plusieurs auteurs se contentent de les faire remonter. Ezéchiel le tragique avait donné, dès le m' siècle, un draine sur la Vie de Moise, et l'on cite, dans le siècle suivant, une pièce de même genre, Le Christ mourant, attribuée à saint Jean Chrysostome. Il est à croire que les chants et les instruments entrèrent pour quelque chose dans cos cérémonies.

Sous les rois de la seconde race, les fêtes de Noël et de l'Epiphanie deviennent l'occasion de solennités dramatiques dans les églises, et l'on mentionne une foule de compositions qui furent représentées dans les xi' et xii' siècles tant en France qu'en Angleterre et en Allemagne. Nous en indiquerons quelques-unes des temps postérieurs

Aux fêtes de la Pentecôte de l'année 1313, a venue du roi d'Angleterre à Paris et de la chevalerie des trois fils de Philippe le Bel donnèrent lieu à des réjouissances pendant lesquelles la corporation des tisserands et des corroyeurs se signalèrent par une représentation dans l'île de Notre-Dame. Suivant un chroniqueur, « tous les bourgeois de Paris en robes neuves, à pied et à cheval, ordonnés par métiers et confréries, avec trompes, tambourins, banières et ménestriers, et bien jouant de très-beaux jeux, entrèrent en la cité et crièrent à grande joie à la cour du palais du roi.... Lesdits bourgeois, par leurs costumes et feintises, représentaient le paradis, l'enfer et la procession du renard, où maintes gens feignoient d'exercer leurs métiers sous le déguisement de divers animaux. » Le chant n'était pour rien dans ce mystère, puisque les personnages y étaient muets; mais, comme on le voit, la musique

(779) Etudes sur le théâtre en Lorraine, et sur Pierre Gringoire, par M. Lepace, dans les Mémoires de la Société des sciences, lettres et arts de Nancy; 1848.

instrumentale y remplissait un rôle impertant.

Mais le chant était pour beaucoup dans le jeu suivant, au dire de Froissart. A l'époque de l'entrée à Paris d'Isabeau de Bavière pour son mariage avec Charles VI, l'historien nous décrit « le ciel tout estellé qui s'elevoit a la premiere porte Saint-Denis, et dans lequel jeunes enfans, appareillés et mis en ordonnance d'anges, chantoient moult melodiousement; et avec tout ce une ymaige de Nostre-Dame qui tenoit son petit enfant, lequel s'esbatoit à un petit moulinet.

Mais le drame, ainsi que plusieurs compositions qui faisaient partie du culte ecclésiastique, ne se borna pas à parler la lan-gue consacrée par l'Eglise; il adopta, comme certaines épîtres, certains cantiques, le langage vulgaire, et alors l'enceinte et le parvis du temple deviennent trop étroits pour lui. « Il fallut, dit M. H. Lepage, transporter le lieu de la scène dans les cimetières, sur les places publiques, et même sur les collines qui étaient propres à y dresser des échafauds. Le nombre des personnages était, et esset, quesquesois si considérable, qu'on ne s'est pas trompé en disant que la moitié d'une ville était, par moments, chargée d'a-muser l'autre (779). »

Les prêtres prenaient part à ces représentations. On lit dans l'Histoire de la ville de Lille, par l'abbé Montlinot, 1764, p. 168, que « les chanoines de Saint-Pierre de Lille se joignoient encore, en 1526, à des victires, et le visage couvert d'un masque, représentoient des comédies au milieu de la place publique (780). » On conçoit dès lors que tout ce qui se sentait ou se croyest capable d'y remplir un rôle, tenait à sirgulier honneur d'y figurer. « Les acteurs étaient choisis et les rôles distribués par le maire et les échevins de la ville, qui, après avoir reçu leur serment, faisaient publier à son de trompe que nul ne fil si osé ni si hardy de faire œuvre mecanique 🖪 la ville l'espace des jours en suivant ésques on devoit jouer le mystère. » Tel était le cry par lequel les représentations étaient aunoncées, et ceux qui y prenaient un rôle s'engagaient par corps et sur leurs biens à parfaire l'emprise, la pièce dut-elle durer plus d'un jour, plus d'une semaine, plus d'un mois. « Parmi ces acteurs, dit encore M. Lepage, il y en avait un auquel on donnoit le nom de meneur de jeu, et qui, semblable au chœur grec, remplissait le rôle de l'nomme de bien, officium virile, et saisail ressortir par ses commentaires les prescriptions de l'Ecriture sainte (781). »

Quand il s'agissait de peindre le purgatoire ou l'enfer, on avait soin de choisir des voix dont le diapason et le timbre pussent produire une harmonie imitalive, el cela pour faire noise et tempeste. a Noici que le timbre doit estre en la fasson d'une

(780)Monnaies des évêques des innocents 🗱 🕮 fous; Paris, Merlin, 1837, p. 14, note. (781) Etudes sur le thédire en Lorreine, les grosse tour quarrée, environnée de retz et de filetz ou d'aultre chose clere, afin que, parmi les assistans, on puisse voir les ames qui y seront; et derrière la dicte tour, en ung entretien, doit avoir plusieurs gens crians et gullans horriblement tous à une voix ensemble, et l'ung d'eulx, qui aura bonne voix et grosse, parlera pour lui et les aultres ames dampnées de sa compaignie (782). »

SPE

Suivent des détails très-étendus et fort intéressants que nous avions pris la peine d'analyser et auxquels nous sommes obligés de renoncer pour ne pas grossir démesurément ce volume. On les trouvers dans les Etudes de M. Lepage, auxquelles nous renvoyons. Ce qui précède va servir d'introduction à la lettre suivante sur les anciens spectacles d'Auxerre, que nous croyons pouvoir attribuer à l'abbé Lebeuf (783).

Remarques envoyées d'Auxerre, sur les spectacles que les ecclésiastiques ou religieux donnoient anciennement au public hors le temps de l'office. — « Le dernier volume des Mémoires de littérature et d'histoire, qui a paru, renferme différentes pièces, qui m'ont fait ressouvenir de la promesse que je vous ai faite il y a longtemps, de vous envoyer un essai des tragédies ou comédies qu'on représentoit anciennement dans les églises ou dans les monastères. La lecture que j'ai faite du chapitre que M. l'abbé d'Aubignac a ajouté à sa Pratique du théâtre, et qui est imprimé dans ce volume, depuis la page 210 jusqu'à la page 226, m'a rappelé nonseulement ce que j'ai lu dans nos registres et dans les comptoirs de la ville, mais encore ce qui se trouve dans un manuscrit singulier en ce genre.

 On jouoit ici comme en d'autres villes l'histoire de la vie et de la passion de Notre-Seigneur dans le xv siècle et dans les suivants; cela s'appeloit jouer le mystère, et de là vint que, lorsqu'on représentoit la vie d'un saint sur le théâtre, on disoit pareil-lement jouer le mystère d'un tel saint. C'étoit, par exemple, chez nous, l'usage de dire : le mystère de saint Germain sera joué un tel jour; et en effet il fut joué ici dans l'église des Cordeliers l'an 1452, aux fêtes la Pentecôte, en présence de toute la ville. A Saint-Quentin, en Picardie, jouer le mystère de ce saint, n'étoit autre chose que de représenter le martyre de ce saint, par le moyen de dissérents acteurs. Héméré en parle dans son Augusta Veromanduorum. Jouer, comme chacun voit, ne signifie là autre chose que représenter. De là vient que dans l'édition de la tragédie de la Passion, donnée au public, l'an 1539, laquelle contient les additions faites par très-éloquent et très-scientifique docteur, Mattre Jehan Michel, on lit au titre du livre, ces paroles naïves: lequel mystère fut joué à Angers

(782) 76'd.
(785) Ce morceau et d'autres encore étaient destinés à entrer au mot Dranz religieux on à Opéra strivuel. La crainte de dépasser les limites qui .moult triumphamment et dernièrement à Paris. « Cette édition, que je ne crois pas fort commune, commence par ces deux vers: Isaye a écrit ce titre en son xL' chapitre; et elle finit par une magnifique description de la précaution que les Juiss prirent de mettre des gardes au tombeau de Jésus-Christ. Je comptois de vous donner simplement un échantillon du style de l'ouvrage, sans autre façon que de le prendre à l'ouverture du livre, après vous en avoir indiqué le commencement et la fin; mais sans qu'il soit nécessaire de rétrograder, je trouve au dernier feuillet dont je viens de parler, de quoi arrêter le jugement que vous pouvez porter sur ce livre.

« Comme dans cet ouvrage il n'y a point d'acteur qui n'ait son nom particulier, les deux gardes du sépulcre ent chacun le leur: l'un s'appelle Marchantonne et l'autre Rubion. Voici en quels termes Marchantonne assure à Caïphe et aux autres Juifs qu'il aura très-grand soin que le corps du crucitié

ne soit pas dérobé.

Nous promettons sur nos honneurs,
De veiller si bien nuit et jour,
Et d'y faire si bon sejour,
Que nous vous répondons du corps,
Pourvu que nous soyons les pius forts :
Ou il y en aura de torchés.

## Rubion ajoute:

Je sois pendu ou escorché
S'il en approche chien ou chat,
Si je ne l'assomme tout plat,
Du premier coup sans marchander;
Et puis m'en vienne demander,
De ses nouvelles qui voudra.

« Si vous avez le livre où sont contenues de si belles choses, il vous sera facile d'y trouver maintes expressions aussi naïves que celles que je viens de rapporter; mais dans l'édition de 1539, rien ne distingue co qui est de la première main d'avec ce qui est de Maître Jehan Michel. Il auroit été cependant utile ou curieux de démêler d'avec le reste les productions de ce docteur.

« Ce n'est point un homme entièrement indifférent, puisqu'on remarqua en lui tant de piété et de science, qu'il fut fait évêque d'Angers. Il mourut en odeur de sainteté l'an 1447, et le chapitre d'Angers fit même quelques poursuites pour sa canonisation. Il était natif de Beauvais. Ce seroit peutêtre de sa plume que seroit sortie une comédie, qui est un dialogue entre Dieu, l'homme et le diable, qu'un manuscrit de Saint-Victor de Paris, coté 880, dit avoir été jouée, l'an 1426, à Paris, au collége de Navarre.

« Je ne connois aucun endroit où la coutume ait persévéré de représenter la Passion de Notre-Seigneur, selon ce vieux langage,

nous étaient fixées nous l'a fait supprimer. Au point où l'impression de notre livre est arrivé, nous pensons sans inconvénient pouvoir placer cette lettre fort curieuse au mot Spectacles arguerne.

et d'y mêler mille circonstances et dialogues qu'on ne trouve point dans l'Ecriture sainte ni dans la tradition. On a cessé même, communément parlant, de représenter les vies ou le martyre des saints, comme

SPF.

on le faisoit anciennement.

« De ma connoissance il n'y a plus de nos côtés que la représentation de la vie et du martyre de sainte Reine, qui se fait à la procession du 7 septembre, dans le bourg de son nom, bourg célèbre, comme vous le savez, par ses eaux minérales; mais c'est un spectacle où il y a plus d'action que de paroles, et auquel les yeux prennent plus de part que les oreilles; et peut-être même que peu à peu ces vestiges de l'ancienne représentation de la tragédie de sainte Reine disparoîtront entièrement de la cérémonie, quoique le tout ensemble serve admirablement à attirer chaque année en ce lieu des milliers de pèlerins.

on conserve dans la bibliothèque de l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire un manuscrit du xiii siècle qui contient un grand nombre de ces anciennes représentations. Je doute qu'on en trouve en France d'aussi anciennes en langage françois. Ces espèces de tragédies sont écrites en rimes latines; et ce qu'il y a de plus particulier, c'est que la rimaille est notée en plain-chant, comme les anciennes proses. Je voulois tirer au hasard une de ces anciennes productions pour vous donner une idée de cette grotesque et gothique composition; mais la remarque que j'ai lue sur la légende de saint Nicolas, dans le volume des Mémoires de littérature, ci-dessus cité, m'a fait grendre le parti de vous envoyer l'une des quatre qui sont sur la vie de ce saint

évêque.

« Molanus, docteur de Louvain, est fort embarrassé dans son Traité des Images, de dire pourquoi l'on représente auprès de saint Nicolas une cuvette d'où sortent trois jeunes gens. Il ne sait si c'est une figure des personnes injustement condamnées à la mort, que saint Nicolas délivra, selon que l'a dit Eustathius avant Métaphraste; où si c'est une représentation mal formée des trois pauvres filles qu'il dota; ou enfin si ce n'est point pour figurer les trois enfants qu'une femme avait taillés en pièces et mis daus un saloir, et qui furent ressuscités par le saint évêque. La prose ou prosule faite au sujet de ce saint, ne parle que d'un enfant qui étoit en péril sur la mer, et non pas de trois: Vos in mari mersum patri redditur, cum filio. Molanus ne sachant à quoi so déterminer sur l'origine de cette peinture, dit qu'il vaudroit mieux représenter saint Nicolas comme on fait à présent à Rome et en Italie, c'est-à-dire lui mettre simplement une crosse dans une main et dans l'autre son livre, et sur ce livre trois masses d'or ou espèces de pommes d'or, en mémoire de l'or dont il se servit pour empêcher la chute de trois pau-vres silles. Car, dit-il, plus auciennement les Italiens représentaient encore saint Nicolas dons une autre manière, c'est-à-dire qu'ils

se contentoient de le représenter sans mitre. pour le faire distinguer parmi les autres évêques. Cela était fondé, ajoute-t-il, sar une vieille tradition. On racontoit de ce saint, qu'étant au concile de Nicée, un jour qu'il sentit son zèle enslammé plus qu'il l'ordinaire, il s'approcha d'un arien et lui donna vigoureusement sur la joue; ce qui fit que le concile le priva de l'usage de la mitre et du pallium, pour avoir ainsi violé les préceptes de saint Paul, qui dit : Non percussorem. C'est de la qu'étoit venue aux peintres d'Italie l'idée de ne point donner de mitre à saint Nicolas, idée dont ils sont revenus dans ces derniers temps.

« Mais il semble que Molanus n'auroit pas dû hésiter à dire que la représentation des trois jeunes gens tout nus auprès de ce saint vient de ce que souvent on représentoit au public, réellement et sur le théâtre. l'histoire de la résurrection des trois jeunes gens, qui fut faite par le saint prélat : il éloit nuturel qu'ils figurassent ensuitele choses comme ils les avoient vu représenter sur le théâtre. Les traditions populaires avoient un peu varié là-dessus, puisqu'en certains pays on disoit que c'étoient trois enfants dont les chairs avoient été taillés

en lambeaux et salées.

« Voici comment le manuscrit de Saint-Benoît rapporte le fait. Ces jeunes gens sont des écoliers que le manuscrit appelle du nom de clercs, car autrefois l'étude et la science s'appeloient clergie, et les étudiants ou savants étoient appelés clercs, parce qu'il n'y avoit guère que le clergé et les moines qui étudiassent et qui fussent en état d'enseigner les autres. Ces trois écoliers ou clercs, qui alloient se rendre pour la première fois dans quelque université, étant surpris par la nuit, demandèrent à loger à un vieux aubergiste qui se trouva sur leur route. Ce vieillard, de mauvaise humeur, faisant de la difficulté, ils s'adressèrent à l'hôtesse, qui n'étoit pas moins âgée, l'assurant que, si elle pouvoit obtenir de son mari qu'il leur donnât le couvert, peut-être Dieu, en récompense, permettroit qu'elle mît un fis au monde. La femme, plus polie que son mari, en sit son affaire. Les trois écoliers furent retenus au logis; Ils y soupèrent et y furent couchés. C'est sur quoi le rimailleur n'entre dans aucun détail.

« Mais voici bien une autre scène, qu'il fait paroître. Les jeunes écoliers étoient dans leur premier somme, et ils n'avoient pas eu la précaution de fermer sur eux la porte de leur chambre. Le vieux aubergiste y entre, il prend leurs sacs, ou leurs besices. les vient montrer à sa femme, en lui dissat qu'il n'y auroit pas grand mal à s'approprier l'argent qui y étoit renfermé. La femme y consent, et ne trouve point d'autre expédient pour relever leur fortune que de leur faire couper le cou à tous trois par son man. C'est une action, qui s'opéroit derrière la toile du théâtre. Le prosateur ou rimailleur continue et fait paroltre ensuite à la parte de la même auberge M. saint Nicolas, qui

demande à loger, ne pouvant passer outre à cause qu'il étoit trop fatigué. L'aubergiste, ne voulant rien risquer, sans l'avis de sa femme, lui demande ce qu'il fera. Nicolas, sur son air d'honnête homme, est reçu d'un commun accord et il prend son logis dans ce lieu. Le mattre de l'auberge lui propose quantité de mets différents pour son souper; le saint dit qu'il ne lui faut rien de tout cela, mais qu'il souhaiteroit bien avoir de la chair fraiche. Le vieux rettre de cabaretier: Pour de la viande, dit-il, je vous la donnerai, telle que je l'ai, car de fratche, je n'en ai pas un morceau. — « Ah! pour le coup, dit saint Nicolas, voilà le dernier mensonge que vous m'avez fait de la journee. Car pour de la chair fraiche, je sais que vous en avez à foison; ah!... que l'ar-gent fait faire de choses! Aussitôt l'hôte et l'hôtesse se reconnoissant à ce portrait, se prosternent aux pieds du saint, avouent leur crime, et prient saint Nicolas de leur obtenir le pardon. Le saint évêque se fait apporter les trois corps, et ordonne aux meurtriers de se mettre en pénitence. Lui de son côté se met en prières et demande à Dieu de les ressusciter. Ils ressuscitent et on chante le Te Deum.

 Voilà, Monsieur, le précis de la tragédie, qui peut suffire, pour que tout le monde juge du génie de l'auteur; il faut à présent vous rapporter la pièce entière, qui n'est pas longue, afin que vous en connoissiez le style. Cette pièce est de la mesure de quelques anciennes proses, comme le Languentibus in purgatorio; elle est notés en plain-chant syllabique, et, prise totalement, elle est du premier ton, pour amener naturellement et tout de suite le cantique Te Deum, qui commence mi sol la. Ne doutez point, je vous prie, qu'on ne chan-

tat en déclamant et en gesticulant.

## PRIMUS CLERICUS.

Nos quos causa discendi litteras, Apud gentes transmisit cæteras, Dum sol adhuć extendit radium, Perquiramus nobis hospitium.

### SECUNDUS CLERICUS.

Jam sol eques tenet in littere, Quos ad pisces merget sub æquore, Nec est nota nobis bæc patria : Ergo quæri debent hospitia.

## TERTIUS CLERICUS.

Senem quemdam maturum moribus, Hic habemus coram luminibus Forsan nostris compulsus precibus, Erit hospes nobis hospitibus.

(Simul omnes ad senem dicunt.)

Hospes care, quærendo studia, Huc relicta venimus patria; Nobis ergo præstes hospitium, Dum durabit hoc noctis spatium.

### SENET.

Hospitetur vos factor omnium: Nam non daho vobis hospitium; Nam nec mea in hoc utilitas. Nec est ad hoc, nec opportunitas.

# SPE CLERKES and metadomic

Per te, cara, sil impetrabile, Quod rogamus, etsi non utile; Forsan propter hoc beneficium Votis Deus donabit puerum.

Nos his dare, conjux hospitium, Qui sic vagant quærendo studium, Sola saltem compellat charitas: Nec est dampnum, nec est utilitas.

Acquiescam tuo consilio, Et dignabor istos hospitio.

SENEX ad clericos.

Accedatis, scolares, igitur; Quod rogatis vobis conceditur.

## EXEX, clericis dormientibus.

Nonné vides quanta marsupia? Est in illis argenti copia. Hæc à nobis absque infamia, Possideri posset pecunia.

Paupertatis onus sustulimus, Mi marite, quandiu viximus; Hos si morti donare volumus, Paupertatem vitare possumus. Evagines ergo jam gladium Namque potes morte jacentium Esse dives quandiu vixeris; Atque sciet nemo quod seceris.

### MICHOLAUS.

Peregrinus fessus itinere, Ultra modo non possum tendere; Hujus ergo per noctis spatium, Mi præstes, precor, hospitium.

senex ad mulierem.

An dignabar istum hospitio, Cara conjux, tuo consilio?

Hunc persona commendat nimium. Et est dignas ut des hospitium.

Peregrine, accede propius, Vir videris nimis egregius: Si vis, dabo tibi comedere; Quidquid voles tentabo quærere.

### MICHOLAUS ad mensam.

Nihil ex his possum comedere, Carnem vellem recentem edere.

Dabo tibi carnem, quam habeo: Namque carne recente careo.

Nunc dixisti plane mendacium; Carnem habes recentem nimium; Et banc babes magna nequitia, Quam mactari fecil pecunia!

### SENEX el MULIER.

Miserere nostri, te petimus. Nam te sanctum Dei cognoscimus; Nostrum scelus abominabile, Non est tamen incondonabile.

Mortuorum afferte corpora; Et contrita sint vestra puetora: Hi resurgent, per Dei gratiam Et vos fiendo, queratis veniam.

# STA ORATIONES NICHOLAI.

Pie Deus, cujus sunt omnia. Cœlum tellus aer et maria, Ut resurgant isti præcipias. Et hos ad te clamantes audias.

(Et post, omnis chorus dicat : TE DEUM LAUDAMUS.)

« Ce 6 décembre 1728. » (Mercure de France, décembre 1729, pp. 2981-2995.)

SPONDÉASME. — « C'était, dans les plus anciennes musiques grecques, une altération dans le genre harmonique, lorsqu'une corde était accidentellement élevée de trois dièses au-dessus de son accord ordinaire; de sorte que le spondéasme était précisément le contraire de l'éclyse. »

(J.-J. ROUSSBAU.)

STABAT. — On ne connaît pas d'une manière précise l'auteur du Stabat; cette prose est attribuée à Innocent III et à un moine du commencement du xive siècle, nommé Jacopone; il est plus raisonnable, dit M. l'abbé

Pascal, de l'attribuer au premier.

On a vanté le Stabat de Pergolèse, malgré le reproche sérieux qui lui a été fait de l'avoir conçu à peu près dans le même style que la Serva padrona; de nos jours Rossini en a composé un qui est de la charmante musique mondaine. La manière toute théatrale dans laquelle ce chant de douleur a été trop souvent concu et exécuté, inspire les réflexions suivantes à l'auteur du Dictionnaire de liturgie catholique. (Encyclopédie

de M. Migne, 1846, in-4°.)

« Cette admirable séquence de la Compassion n'est pas exclusivement celle de la solennité des Sept-Douleurs de Marie. Tous les vendredis du carême, en plusieurs églises, elle est chantée au salut du soir sur ce mode hypolydien, qui y répand tant de charme et qui s'adapte parfaitement aux paroles. On l'exécute surtout le soir du jeudi saint dans la chapelle du tombeau, par anticipation sur le vendredi saint; cela serait plus opportun en ce jour, sur les trois heures de l'après-midi, au pied d'une croix. C'est là que l'Ame, se reportant au calvaire de Jérusalem, compatit à l'affliction maternelle de Marie, et réfléchirait avec fruit sur les premières causes de cette immense douleur: Magna sicut mare contritio. On pardonnera sans doute à un prêtre de signaler avec amertume l'exécution du Stabat, surtout au jeudi de la semaine sainte, et par des musiciens, chanteurs et acteurs de théatre, qui attirent une foule plus curieuse que recueillie, et font souvent dégénérer cet exercice, si édifiant par lui-même, en une impie et scandaleuse représentation. O mère de douleur! est-ce ainsi que des Chrétiens peuvent compatir à votre douleur!!! »

STABLES (Soni stantes). — On donnait ce nom, chez les Grecs, à la proslambanomène, l'ajoutée, et aux deux extrêmes de chaque tétracorde qui, sonnant la quarte, ne changeaient jamais; tandis que les cordes du mi-lieu que l'on tendait ou relachait suivant les

genres, étaient mobiles.

Dans le système de la double octave, chez les Grecs, disdiapason, il y avait huit seu stables : la si mi la, si ré mi la. (Voy. les remarques de Burette, Mém. de l'Acad. da Inscript. tom. XV, p. 386.)

Il est bon de donner ces notions, car les mots sani stantes, soni mobiles, reviennent souvent chez les théoriciens du moven age.

STRETTO. - Le stretto ou la stretta (en italien étroit, serré), est une partie de la fugue. Lorsque le musicien s'est livré à lous les développements que son thème comporte, et qu'il a tiré tout le parti possible du sujet, du contre-sujet et de leurs reprises variées, il rentre dans le ton, et c'est alors qu'il serre son motif et que les imitations du sujet et de la réponse produisent, par leur répétitions plus étroites et plus fréquentes, une espèce de cliquetis harmonique qui est comme le bouquet de cette composition pleine d'artifice. Le stretto s'opère ordinarement sous une pédale.

Dans la musique de théâtre on donne k nom de stretto au dernier mouvement scéléré des quatuors, quintettes, et surtout des finales. Nous ne voyons pas pourquoi on me nommerait pas ainsi les derniers mouvements de certains Gloria et Credo de no messes en musique, alors même que ces derniers morceaux ne sont pas fuguês.

Brossard donne une signification differente du mot stretto. Il dit que ce mot « se met fort souvent (en tête d'un morceau) pour marquer qu'il faut rendre les temps de la mesure serrez et courts, et par conséquent for vites. Ainsi c'est l'opposé et le contraire de

STYLE LIE. — On appelle ainsi une forme de style où les parties s'unissent et s'enchalnent sans interruption. Le style lié convient particulièrement à l'orgue à cause de la prolongation indéfinie de ses sons. Sur les autres instruments à clavier le son expirant, du moins diminuant sensiblement aussilit que la touche a été frappée, il a été nécessaire de répéter les notes, de disposer les parties d'une autre manière; de là un geme différent de composition. Le style lié est propre surtout à l'école d'orgue allemande. Les œuvres de Jean-Sébastien Bach nous en présentent des modèles immortels. Tous les organistes célèbres de l'Allemagne sont restés fidèles à cette tradition. Parmi les Français, nous citerons un organiste, dont ie talent égale la modestie, M. Boély, qui est à peu près le seul représentant parmi nous de cette belle et classique manière de toucher l'orgue. Le style lié suppose d'ailleurs toutes les connaissances que l'organiste doit posséder au plus haut degré, car il comporte l'emploi fréquent des retards. des prolongations, des syncopes, des imita-tions et de toutes les formes canoniques. Bien que, comme nous venons de le dire, le style lié convienne spécialement à l'orgue. neanmoins les perfectionnements dont le piano a été l'objet dans ces derniers temps ont permis à certains virtuoses d'appliquer le style lié à cet instrument. Un grand

nombre d'études de M. Thalberg sont trèsremarquables sous ce rapport. On peut, du reste, découvrir les traces de ce style jusque dans les sonates de Beethoven. Mais il faut surtout, dans les morceaux de cette nature, que l'exécution se distingue par une grande netteté, et que le virtuose possède ce que les pianistes appellent l'indépendance des doigts.

SUJET. - Thème musical qui sert de fondement à un contrepoint, à un canon, à une sugue, à tous les genres qui dérivent de l'imitation. - Quand le contre point est composé sur une phrase de plain-chant,

cette phrase est appelée sujet.

On donne aussi le nom de sujet à un texte sur lequel on écrit une composition.

« Nom ancien d'une certaine SUITE. collection de morceaux pour le clavecin, l'ergue, etc. Ces suites contenaient des fugues, des préludes, des gigues, des allemandes, etc. On a les suites de Hændel et de Bach, qui sont des modèles de beautés instrumentales. »

SYLLABES. - Les Grecs avaient fait choix de quatre voyelles e, a, n, w, pour les appliquer à chaque son du tétracorde, et en les contractant avec l'article 76, ils formèrent les syllabes the, tha, the et tho; mais si ce dernier degré du tétracorde, par la loi de conjonction, devenait le premier degré du tétracorde suivant, il s'appelait tha. Lorsque, par suite de la méthode de solmisation mise en usage après Guy d'Arezzo, les hexacordes furent substitués aux tétracordes, les syllabes ut, ré, mi, fa, sol, la, qui commencent les six premiers vers de la première strophe de saint Jean-Baptiste. désignèrent les notes exprimées par les let-tres A B C D E F G. Les dénominations par les syllabes furent adoptées par les lialiens, quoi que dise Jean Cotton (784), les Anglais, les Français et les Allemands.

SYMPHONIA (Europaria), — niot grec qui signifie sons assembles, reunion de voix. On a quelquesois donné ce nom à l'organum. Aujourd'hui il ne sert plus qu'à désigner les grandes compositions écrites pour l'orchestre, les symphonies de Haydn, de Muzart, de Beethoven, de Berlioz, de Mendel-sshon, etc., etc. Pourtant Guido se sert du mot symphonia pour exprimer un chant simple, une pure mélodie, par opposition au

mot diaphonia.

- Hætres species, symphonias, id est suaves vocum copulationes memineris esse vocatas, quia in diapason diversue voces unum sonant : diapente vero et dialessaron, diaphonæ, id est organi jura possident, et voces utcunque similes reddunt. (Gvido, c. 6,

Microl.)

Symphonie. — La symphonie, suivant lisidore de Séville, est l'accord des sons graves et aigus, soit dans les voix, soit dans les instruments: Symphonia est modulationis temperamentum ex gravi et acuto concordan-

(784) « Sex sunt syllabæ, quas ad opus musicæ 155umimus, diversæ quidem apud diversos; verum Angli, Francigenz, Alemanni utuntur ut re mi fa sol

tibus sonis sive in voce, sive in flatu, sive in pulsu. (Gerbert, Scriptores, t. 1, p. 21.) Cette définition de la symphonis est la reproduction presque textuelle de la définition donnée par Cassiodore : Symphonia est temperamentum sonitus gravis ad acutum vel acuti ad gravem, modulamen essiciens, sive in voce, sive in percussione, sive in flatu. (Ap. Gerbert, ibid., p. 16.) Les intervalles discordants ou dissonants étaient rangés sous le nom de diaphonie. Le contraire de la symphonie, ajoute saint Isidore, est la diaphonie, qui se compose de voix discordantes ou dissonantes: Cujus contraria est diaphonia, id est voces discrepantes vel dissonæ. (Ibid., p. 21.) Il ne compte que cinq symphonies ou accords : l'octave, la quarte, la quinte, l'octave et la quinte, et la double octave, tandis que Cassiodore et les autres auteurs du moyen âge, suivant en cela les théoriciens grecs, en admettent six : la quarte, la quinte, l'octave, l'octave et la quarte, l'octave et la quinte et la double octave. Saint Isidore les appelle aussi consonnances.

SYN

A la fin du 1x° siècle, Huchald appelle la symphonie, considérée comme intervalle harmonique, un accord agréable de sons dissemblables réunis entre eux: In musica quædam sicut certa intervalla, quæ symphonias possunt esficere. Est autem symphonia vocum disparium inter se junctarum dulcis concentus. (Ibid., t. I, pp. 159-160.) Hucbald nomme encore la symphonie un mélange agréable de certains sons : Dulcis quarumdam vocum commixtio. (Ibid., p. 184.) Il conserve les six symphonies admises par ses devanciers. Il les divise en symphonies simples: l'octave, la quinte et la quarte; et en symphonies composées : la double octave, l'octave unie à la quinte, et l'octave unie à la quarte : Quarum (symphoniarum), tres sunt simplices, diapason, et diapente ac diatessaron. Tres sunt compositæ, disdiapason, diapason et diapente, diapason ac diatessaron. (Ibid., p. 184.) Les deux espèces de symphonies produisaient deux espèces de diaphonies. (Voy. l'Histoire de l'hurmonie au moyen age par M. DE COESSEMAKER; Paris, Vict. Didron, 1852, in-4\*, pp. 9, 12 et 13.) SYMPHONIASTE. — Ce mot désigne un

compositeur, ou correcteur, ou arrangeur de plain-chant. C'est l'abbé Lebeuf qui l'a mis à la mode; il l'applique aux anciens liturgistes qui ont laissé des chants d'église, et il dit tenir ce terme de l'abbé Chastelain. (Voy. Traité hist. sur le ch. ecclésiastique.

p. 49.)

SYNAGOGUE (CHANT DE LA). - Du chant des Juiss en général et du caractère de leurs chants religieux en particulier. (Etat actuel de la musique en Egypte, par VILLOTBAU, pp. 467-476.) — « Depuis plus de 1700 ans, sans patrie et errants, les Juiss ont cessé d'avoir des chants nationaux. Dans tous les

la. Itali autem alias habent... > etc. (Joan. Cottonis, Tract. de music., cap. 1, apud GRABERT., Script., t. II, p. 232.)

1103

pays où l'industrie et le commerce les ont appelés, ils ont été obligés, quand ils y ont été reçus, de se soumettre aux usages qui y étaient généralement suivis, et de renoncer à plusieurs de ceux qui leur étaient propres. Un de ces usages qu'ils n'ont conservé nulle part, c'est celui de leurs chants civils : partout ils ont adopté, pour ces sortes de chants, le goût des peuples parmi lesquels ils ont habité.

« Il n'en est pas de même à l'égard de leurs chants religieux : quoiqu'ils en aient varié le style dans les divers pays, et qu'ils distinguent parmi ces chants ceux du style allemand, ceux du style italien, ceux du style espagnol, les chants du style oriental et les chants du style égyptien, ces chants leur sont toujours propres, et n'ont réellement rien de commun avec les chants ou religieux ou civils d'aucun des autres peuples, pas même avec ceux de la nation dont ils portent le nom. Ils ne les appellent ainsi que pour distinguer seulement le style de ceux qu'ils ont adoptés dans chacun des divers pays où il leur est permis d'avoir des synagogues. Quant au caractère principal, il est partout le même, et ils prétendent qu'il n'a pas changé depuis l'institution de ces chants par Moïse, David et Salomon. Le caractère du Pentateuque est doux et grave; celui des Prophètes a un ton élevé et menaçant; celui des Psaumes est majestueux. il tient de l'extase et de la contemplation; celui des Proverbes est insinuant; celui du Cantique des cantiques respire la joie et l'allégresse; ensin, celui de l'Ecclésiaste est sérieux et sévère; mais, dans chaque pays, ces chants sont différemment exécutés. parce que les accents musicaux, quoiqué portant le même nom, ne se composent pas des mêmes inflexions de voix et varient la forme de la mélodie, sans cependant en changer le caractère. »

Du style des chants religieux des Juiss d'Egypte. Conformité de ce style dans les chants religieux des deux sectes différentes qui sont en Egypte; opposition des mœurs et diversité des rites de ces deux sectes. — « L'expérience prouve qu'il n'existe aucune différence dans les chants respectifs des deux sectes de Juiss qui sont en Egypte, et montre en même temps que la diversité apparente de leurs chants ne vient point de celle

(785) « Les Juis assurent que cet écrivain, nommé Esdras, sut le graind pontise Esdras lui-mème, celui qui, 467 ans avant Jésus-Christ, recueillit les livres canoniques de la Bible, les purgea des fautes qui s'y étaient glissées par l'ignorance des copistes juis, lesquels, depuis la captivité de Babylone, avaient onblié l'usage de leur langue maternelle, et qu'il partages le texte de la Bible en 32 livres, suivant le nombre des lettres hébraïques. Au milieu de la synagogue de Ben Esra soser, on voit encore un pupitre ruiné de vétusté, et presque entièrement abattu, près duquel on rapporte qu'Esdras saisait sa prière. Au haut de ce pupitre est une armoire destinée à rensermer nue Bible en volume, c'est-à-dire roulée, et cette Bible, est, à ce qu'on croit, celle-là même qui sut écrite de la main d'Esdras. On monte à cette armoire par

de leurs rites, mais qu'elle n'est occasionnée que par la seule manière dont ils expriment, dans certains pays, leurs accents musicaux. Des deux sectes de Juis opposées l'une à l'autre, presque en tout, excepté dans leurs chants religieux, l'une est la secte des rabbanym; elle est ainsi nommée parce qu'elle suit la doctrine des rabbins; l'autre est la secte des karaym, qui sont sadducéens; celleci a rejeté au contraire l'autorité des rabbins. Il faut donc que les Juis aient un grand respect pour leurs chants religieux, puisque, malgré l'opposition de mœurs, d'u-age et de rites, qui les divisent, ils n'ont pas osé apporter le moindre changement à ces chants.

SYN

« Nous avons assisté plusieurs fois à leurs prières, dans les principales synagogues qu'ils ont en Egypte, et nous ne nous sommes pas aperçus, en effet, qu'ils chantassent autrement dans l'une que dans l'autre secte. Si l'on en croit la tradition que les Juiss conserventaujourd'hui, les rites et les chants en usage dans ce pays y ont éprouvé beaucoup moins d'altération que partout ailleurs, y ayant été transmis sans interruption depuis la plus haute antiquité. A la vérité, on voit encore, en Egypte, dans plusieurs sy-nagogues, des Bibles écrites en ancien bébreu, c'est-à-dire écrites sans points-voyelles ou diacritiques. On garde une Bible écrite ainsi, dans la synagogue du Caire, appelée Mysry; on en garde une semblable dans celle qu'on appelle Rokhaym el-Karpoucy, du nom de son fondateur. Il y en a aussi une dans la synngogue située au vieux Caire, et connue sous le nom de synagogue de Ben Exra sofer, c'est-à-dire du fils d'Es-dras l'écrivain (785), ainsi appelée, parce qu'on prétend que cette Bible à été écrite de la main même du grand pontife Esdras. On nous a dit qu'il y avait encore à Mehallet. près de Mansourah, une Bible fort ancienne, écrite comme les précédentes, mais sur du cuivre; ce qui a fait donner à cette synagogue le nom de Sefer nahas, c'est-àdire livre de cuivre. Quelles que soient l'antiquité des rites des Juiss d'Egypte et celle du style de leurs chants religieux, il est certain au moins que la mélodie en est fort différente de celle qu'ont adoptée les Juis d'Europe, et que leurs accents musicaux. quoique portant le même nom qu'on leur donne partout, sont cependant formés, en

une échelle roulante en bois, haute de neuf à dix pieds. Cette armoire est perpétuellement entourée de lampes et de bougies allumées, que chacun s'empresse d'y entretenir, par le respect qu'inspirent ca monument et le livre sacré qu'il renferme. Les malades se font porter dans cette synagogue, et conchentau pied du pupitre pendant deux ou trois jours. Ceux qui viennent de loin trouvent à se loger dans des appartements qui sont au-dessus de la synagogue, quand il n'y a pas de place au dedans; ils restent dans l'un ou l'autre de ces appartements jusqu'à ce que leur tour pour coucher près du pupitre arrive. Les chambres qu'ils occupent en attendant sont grandes et commodes; il y en a trois avec une cuisine. Quelquefois les étrangers y demeurent pendant huit jours.

Egypte, d'inflexions de voix différentes de celles dont ces mêmes accents se composent ailleurs »

De la mélodie du chant et des accents musicaux des Juiss d'Egypte. — « Nous ne donnerions qu'une idée fort imparfaite de la mélodie du chant des Juifs d'Egypte, si nous nous bornions à en offrir un seul exemple. comme on l'a fait à l'égard des Juiss d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne, etc., etc. (786); car, comme nous l'avons déjà observé, le chant propre à chaque livre de la Bible ayant un caractère particulier et très-distinct de celui des autres, si nous choisissions nos exemples parmi les chants de tel caractère, laisserions nécessairement ignorer quel est le style de la mélodie des chants d'un caractère différent; et si nous voulions donner autant d'exemples de ces chants qu'il y a de livres dans la Bible auxquels on a consacré un genre particulier de mélodie, on en trouverait sans doute le nombre trop grand; pour éviter l'un et l'autre inconvénient, nous nous sommes donc déterminé à rendre compte seulement de ce que nous avons remarqué à cet égard dans une des plus grandes solennités parmi les Juifs.

« Le 21 nivôse, an VIII de la républi-

que (787), nous fûmes conduits à la synagogue Misry, par un Juif, interprète du général Dugua, alors commandant de la ville du Caire. Dès que chacun se fut revêtu des o.nements d'usage en pareille circonstance, et cut pris sa place, on commença par un chanitre du Pentateuque, qui fut exécuté sur un ton soutenu, mais doux : les modulations, quoique sensibles, se succédaient, sans qu'il y eut d'autre cadence de repos bien marquée, que celle qui se faisait dans le premier ton, auquel on revenait à la fin de chaque phrase, au moins à en juger suivant les principes de notre musique. Ce chant se renfermait dans l'étendue d'une sixte mineure, et le mouvement en était très-modéré. On sit ensuite une prière expiatoire, pour obtenir le pardon de ne pas faire le sacrifice du mouton. Le chant de cette prière fut plus énergique que le premier : la mélodie n'en était cependant composée que de sept sons différents; mais ce qui eu rendait l'expression plus triste et plus plaintive, c'est qu'ils étaient en mode mineur, et qu'ils répondaient aux sons suivants, combinés de diverses manières :



« Ces sons, selon notre système, sersient dans le mode mineur; ils s'élèveraient à une tierce mineure au-dessus de la tonique, et descendraient d'une quinte juste au-dessous: or, de quelque manière qu'on veuille combiner ces sept sons, à moins qu'on ne le

(786) « Yoyez la Grammaire hébraique et chaldatque, etc., par Pierre Guann (Grammatica hebraica et chaldaica, etc.; Lutetiæ Parisiorum, 1726, 2 volumes in 8°), le traite sur la musique intitulé Ara

frase avec une légèreté et une précipitation affectées, il est presque impossible que le chant qui en résulte n'ait pas une expression de douleur et de plainte.

SYN

« Ensin, cette cérémonie sut terminée par le cantique de Moïse, après le passage de la mer Rouge; le mouvement et la mélodie de ce cantique surent plus viss et plus gais que ceux des autres chants, quoique la modulation en sût encore dans un ton mineur.

« Il nous est donc démontré par l'expérience que la différence du style dans le chant des Juis ne change rien au caractère particulier de la mélodie qui, de temps immémorial, a été consacrée à chacun des livres de la Bible; et nous avons la certitude que les Juis d'Egypte n'ont pas cessé, jusqu'à ce jour, de donner à chacune de leurs diverses espèces de chant une vérité d'expression qui ne permet pas de douter un seul instant qu'ils n'aient apporté les plus grands soins à leur conserver le caractère qui leur est propre. »

- Les chants actuels des Juiss de l'Europe ne sont pas anciens. Ce qui peut être considéré comme ancien, c'est la psalmodie, qui se rapproche beaucoup de la psalmodie chrétienne, et qui pourrait bien avoir la même origine dans l'ancien récitatif, ou les chants exécutés par les lévites pendant les sacrifices. Il y a aussi une autre chose ancienne, c'est le récit du Pentateuque et des Prophètes, dans les synagogues. Il y a des mélodies pour l'un et pour les autres. Mais ces mélodies ont une médiation et une terminaison. Elles peuvent remonter à une certaine antiquité, mais non pas proprement aux temps anciens, parce qu'elles ne sont pas les mêmes dans tous les pays. On peut distinguer, sous ce rapport, trois espèces de récits : 1º celui des Juis orientaux; 2 celui des Juis d'origine espagnole et portugaise; 3º celui des Juifs d'origine allemande. Chez ces derniers, ce récit touche déjà un peu à la mélodie. Il est plus simple et plus monotone chez les Juifs espagnols, et encore plus chez les orientaux. Peut-être la manière de réciter des orientaux reproduit-elle celle des anciens. Pour ce qui concerne les chants actuels de la Synagogue, ils remontent à plusieurs siècles, sans qu'on puisse préciser l'époque. Ces chants ont été en partie composés exprès pour la Synagogue, et en partie pris dans la musique des divers pays. Dans le livre de prières des Juifs espagnols, on trouve encore maintenant, en tête de certaines hymnes, les premiers mots d'un chant espagnol connu alors, et qui a fourni la mélodie. Ainsi l'on l'air de Venistes amiga, Porque dit: sur no me hablad, etc., etc. Là encore, on peut remarquer que dans les chants des synagogues allemandes il y a plus de mélodie, plus de musique, même dans ceux qui remon-tent à trois ou quatre siècles. D'où l'on pourrait conclure qu'à cette époque, la mu-

magna consoni, et dissoni, par Kinchen, et plusieurs autres ouvrages semblables.

(787) Samedi 11 janvier 1800.

1407

sique était plus avancée en Allemagne qu'en Espagne.

Quant aux Juifs établis dans la Pologne depuis le x' ou le xi' siècle environ, ils parlent encore aujourd'hui un patois allemand. Leur chant synagogal, qui est le même au fond que celui des Juiss allemands, a cependant un caractère particulier, et s'est modifié sans doute sous l'influence de la musique locale. C'est, en général, le caractère d'une mélancolie sauvage.

Les lecteurs qui voudraient avoir une idée des formules des chants de la Synagogue doivent consulter Bartolocci, Bibliotheca rabbinica, et le Thesaurus antiquitatum sacrarum d'Ugolini. Avant d'emprunter à un savant israélite, M. S. Muuk, des détails intéressants sur la musique des Hébreux, nous croyons faire plaisir au lecteur en lui donnant quelques extraits de la 41° leçon de Blair, sur la poésie de cette antique nation. Il est visible qu'il s'est aidé pour cette leçon du bel ouvrage du docteur Lowth, De sacra poesi Hebraorum. Après une très-belle dissertation sur le style prosaïque et poétique des Hébreux de la Bible, Blair s'exprime ainsi :

« Les Hébreux cultivaient la musique et la poésie depuis un temps très-reculé; on rapporte qu'à l'époque où ce peuple eut des chefs, il existait des écoles ou des colléges de prophètes, dans lesquels on s'exerçait à chanter les louanges de Dieu. Nous voyons au premier liv. de Samuel (ch. x, y. 5) que Samuel dit à Saul qu'il rencontrerait une troupe de prophètes descendant de la montagne où était probablement située cette école, et qui auraient des tambours, des siûtes et des harpes. Et cum ingressus fueris ibi urbem, obvium habebis gregem propheta-rum descendentium de excelso, et ante cos psalterium et tympanum et tibiam et cytharam. (Le traducteur anglais dit psaltery pour psalterium: la Société biblique française a traduit per lyre.) Mais sous le règne de David la musique et la poésie furent à leur plus haut degré de perfection. Ce prince attacha quatre mille lévites au service du tabernacie, les divisa en vingt-quatre légions et mit à la tête de chacune un chef uniquement occupé à chanter des hymnes, et à jouer de divers instruments pendant les cérémonies. Asaph, Heman et Jeduth étaient les principaux directeurs de la musique, et il paraît par les titres de quelques psaumes, qu'ils avaient aussi composé des hymnes et des poëmes sucrés. On trouve dans le ch. xxv des Chroniques quelques détails sur les institutions de David par rapport à la musique. »

Il parle ensuite de la construction toute particulière de la poésie hébraïque, et il dit : « C'est à cette forme particulière que nos versions, même en prose, sont redevables d'une sorte de tournure poétique; car ces versions, en nous donnant l'original mot pour mot, ont du conserver la structure et l'ordre des phrases, de sorte que cette correspondance alternative de chaque partie est restée assez sensible à l'oreille pour faire

prendre au style un ton plus cadencé que celui de la prose ordinaire.

STN

« Il faut chercher l'origine de ce mode polique dans la manière dont les Hébreux chitaient leurs hymnes sacrées. La musique xcompagnait leurs chants, et cette musique était exécutée par deux bandes de musicieus qui se répondaient alternativement. Lorsque l'un des chœurs, par exemple, commençue ainsi: Dominus regnavit, exsultet terra, l'autre continuait en chantant la seconde parue du verset : Lætentur insulæ multe, etc.. etc..... C'est ainsi que leur poésie, mise en musique, se divise naturellement en strephes et en antistrophes successives, et tele est probablement l'origine des Antiennes et des Répons en usage dans le service public de presque toutes les églises chrétiennes. Il est expressement dit dans l'Esdras que les lévites chantaient alternativement, et l'on voit assez que les psaumes de David n'ont été composés que pour être chantes de cette manière. Le psaume xxin, entre autres, que l'on présume avoir été compose pour cette importante et solennelle occasion du transport de l'arche dans le temple du Saint des saints, devait produire un bien grand effet, lorsqu'il était chanté d'après cette méthode; c'est ce qu'a démontré le docteur Lowth. On y suppose que tout le peuple assiste à la procession. Les léviles et les chanteurs, divisés par bandes et accompagnés de divers instruments de musique, ouvrent la marche. Après les deux premiers versets, qui servent d'introduction au psaume, la procession s'avance vers la montagne sacrée, et l'un des chœus fait entendre cette question: Quis ascende in montem Domini? Aut quis stabit in lece sancto ejus? aussitôt les deux chœurs reprennent ensemble avec la plus grande dignité : Innocens munibus et mundo corde. qui non accepit in vano animam suam, us juravit in dolo proximo suo. Lorsque la procession est près des portes du labernacle. les deux chœurs, soutenus par les insuuments, s'écrient à la fois : Attollite portes. principes, restras, et elevamini, porta almales; et introibit rex gloria. Ici un demichœur demande d'une voix plus basse Quis est iste rex gloriæ? Et au moment of l'arche est introduite dans le tabernacle, le chœur tout entier répond : Dominus sortu et potens: Dominus potens in prolic. Ju choisi cet exemple de préférence à tout autre, afin de montrer en même temps que, pour sentir toute la grâce et toute la richese des poésies sacrées et même de tous le poemes en général, il faudrait bien connattre les occasions particulières pour les quelles ils ont été composés; et que la plepart des beautés de l'Ecriture sainte sont perdues pour nous, parce que nous n'avons pas des connaissances assez exactes sur les mœurs et les coutumes religieuses des Hébreux.

- Extrait de l'ouvrage intitulé : Paletin. par S. Munk, employe au département des

manuscrits de la Bibliothèque impériale, dans l'Univers, Histoire et description de tous les peuples; Paris, F. Didot, 1845, p. 453 et suiv. - « Malheureusement nous manquons entièrement de données authentiques pour nous former une idée de la musique des Hébreux, et, malgré le nombre prodigieux d'ouvrages qui ont été écrits sur cette ma-tière depuis le commencement du xvii siècle (788), aucune des questions qui s'y rattachent n'a été suffisamment éclaircie et ne le sera jamais.

SYN

« Les traditions des Hébreux font remonter l'origine de la musique avant le déluge; dans la Genèse (IV, 21), l'invention des instruments à cordes est attribuée à Jubal, descendant de Caïn. Dans l'histoire de Jacob (ib., xxxi, 27), on mentionne le tambourin servant à accompagner les instruments à cordes et les chants, ce qui suppose déjà la mesure et la cadence (789). A la sortie d'Egypte, nous voyons Miriam, sœur de Moïse, et d'autres femmes, se servir du tambourin pour accompagner leurs chants et leurs danses (Exode, xv. 20 et 21); bientôt après on mentionne le schophar (Exod., xix, 16), et une autre espèce de trompettes (Nombres, x, 1). Les traditions de la Genèse prouvent, dans tous les cas, que le commencement de l'art musical chez les Hébreux était antérieur aux temps historiques; et, en effet, les monuments égyptions paraissent confirmer la haute antiquité de tous les instru-ments mentionnés dans le Pentaleuque.

[788] « Le P. Lelong, dans sa Bibliotheca sacra, publice en 1723, compte douze cent treize auteurs qui ont écrit sur les psaumes et qui ont aussi parlé de la musique des Hébreux. Dans le Thesaurus an-siquitatum sacrarum d'Ugolino. t. XXXII, on trouve quarante traités spéciaux sur la musique et les instruments des Hébreux; le plus ancien est celui du médecin juif de Mantone, Abraham ben-David de Porta-Leone, qui traita cette matière dans son ouvrage d'antiquités Schillé-Hagyiborim (le bouclier des forts), ch. 4 11. Forkel, dans son Histoire de la musique (en allemand), tom. ler, p. 174 et suiv., énu-mère un grand nombre d'autres ouvrages sur le même sujet, auquel il a consacré lui-même tout le troisième chapitre de son important ouvrage. On peut aussi consulter Pfeisser, Sur la musique des an-ciens hébrenx (en allemand), 1779; Martini, Storia della musica, t. 1; Roussier, Mémoire sur la musique des anciens. Constant de la Molette, Essai sur la poésie et la musique des Hébreux, Paris, 1781, a copié Roussier. — Les dissertations les plus récentes sont celles de Saalschütz (Berlin, 1829) et de P. J. Schneider (Bonn, 1834).

(789) La mesure, oui, dans un sens général, mais non la mesure musicale telle que nons la connaissons et qui no peut être liée qu'à un système musical qui comporte l'harmonie.

(790) « C'est du temps de Samuel que nous voyons paraltre pour la première fois les associations on confréries de Nébiein (prophètes), et c'est avec raison qu'on a considéré Samuel comme leur fondateur et eur chef. Loin du bruit des armes et de la trompette guerrière, les jeunes prophètes chautaient les louanes de Jéhova aux sons plus doux du luth, de la note et de la harpe, et, dans une paisible retraite, ils méditaient sur Dieu et sur le vrai sens de la Loi. (P 247 du même ouvrage.)

(791) « Arrivé à Gabaa et voyant la troupe de prophètes venir ac-devant de lui, Saul se sentit

(Voy. Hengstenberg, Die Bücher Moses und Ægypten, pp. 133-136.) L'art musical se développa surtout dans les confréries des prophètes qui s'inspiraient aux sons des instruments et qui cultivaient principalement la poésie religieuse et la musique (790). On cite dans l'histoire de Saul plusieurs exemples de l'effet merveilleux que produissient leurs chants. Saul, après avoir reçu l'onction par Samuel, rencontre une troupe de prophètes qui récitent des chants au son de plusieurs instruments de musique; à l'étonnement des assistants, le nouveau roi est lui-même inspiré et partage les transports des prophètes. Plus tard, dans ses fréquents accès de mélancolie, le jeune David parvient à le soulager par son jeu de harpe, et lorsque le vieux roi, animé d'une haine mortelle contre David, veut le faire saisir dans les demeures des prophètes, ses messagers, ainsi que lui-même, ne peuvent résister aux accents mélodieux des chants prophétiques qui leur font oublier la haine et les sentiments de vengeance. (Voy. I Sam. x, 5; xvi, 14-23; xix, 20-42 [791].) Sous David, la musique, considérée comme un puissant moyen d'élever vers Dieu les âmes des fidèles et devenue une des parties essentielles du culte; arriva au plus haut degré de perfection qu'elle ait jamais atteint chez les Hébreux. Un nombreux corps de musiciens, divisé en diverses sections, fut chargé de la musique sacrée (792). Chaque chœur des chanteurs et chaque orchestre avait en lête

SYN

inspiré par l'esprit de Dieu, et il récita à son tour des chants et des discours prophétiques. > (P. 250 du même ouvrage.) — « Depuis sa dernière entrevue avec Samuel, le roi était saisi souvent d'une prosique seule pouvait rasséréner son ame abattue, et ils lui conseillèrent de faire venir un habile musicien qui pôt lui procurer du soulagement dans ses accès de tristesse. Un des serviteurs du roi vanta le jeune David, fils d'Isai de Bethléem, qui, avec un grand talent musical, réunissait les avantages de la beauté, de l'esprit et du courage. Saul expédia un message à Isai, pour lui demander d'envoyer auprès de lui son fils David. Celui-ci arriva aussitôt, apportant avec lui un cadeau dont Isai l'avait chargé pour le roi. David parvint en effet par son jeu de kinnôr, à sou lager le roi dans ses accès de mélancolie. > (Pp. 257 et 258 du mênie ouvrage. — V. p. 260 sur les fu-reurs de Saul contre David.) — « La musique et la poésie étaient également cultivées par les prophètes; dans les associations fondées par Samuel, les jeunes prophètes improvisaient au son des instruments (I Sam. x, 5). Leurs paroles et leurs chants étaient d'un effet bien puissant ; quand David se fut réfugié auprès de la confrérie de Rama, tous les messagers que Saul y envoya pour se faire livrer son adversaire furent inspirés et s'associèrent aux prophètes. Saul y alla lui-même et il fut lui-même inspiré (I Sam., xix, 20-24). (P. 421 du même ouvrage.) >

(792) « Le corps des lévites se composait alors de trente-huit mille hommes agés de trente à cinquante ans. David les divisa en quatre ordres : vingt-quatre mille surent affectés au service des prêtres et chargés en même temps de présider à la construction du temple; six mille entrèrent dans les corps des juges et des schoterim; quatre mille, appelés portiers, furent chargés de la garde du temple, et quatre milie de la musique sacrée. Les ordres particulièrement destinés au culte furent subdivisés en différentes un virtuose (menasséace) qui dirigeait le chant ou la musique, et qui chantait ou jouait les solos.

SYN

« Dans la vie domestique et sociale les Hébreux faisaient de tout temps un grand usage de la musique; on a vu qu'elle ne manquait jamais dans lours festins et leurs réjouissances, et qu'elle mélait aussi les accents I ugubres aux chants de deuil (793). Dès les temps de Moïse on mentionne l'usage de la trompette guerrière. (Nomb., x. 9; xxxi, 6.)

« Les Hébreux avaient, comme on vient de le voir, des instruments à cordes, des instruments à vent et des instruments de percussion; mais nous sommes loin d'avoir des notions exactes sur la forme des instruments mentionnés dans la Bible, et nous devons nous contenter de reproduire les conjectures les plus probables qui aient été faites à cet égard, et qui souvent diffèrent

beaucoup les unes des autres.

A. Les instruments à cordes (NEGHINÔTH) étaient de différentes espèces; on en mentionne surtout deux qui étaient d'un fréquent usage: 1º le kinnon, instrument sur lequel excellait David, avait, selon Josephe (Antiq., vii, 12, 3), dix cordes qu'on touchait avec le plectrum. Cependant le texte biblique dit positivement que David jouait du kinnor avec la main (voy. I Sam., xvi, 23; xviii, 10; xix, 9). On jouait peut-être des deux manières, suivant les dimensions de l'instrument. Quant à la forme du kinnor, les opinions sont divisées; les uns y voient un instrument semblable à notre harpe (selon le livre Schilté-Haggiborim, chap. 9); le kinnor ressemblait exactement à notre harne. mais il vaudrait mieux lui donner la forme

classes, dont chacune avait son chef, et qui se relevaient chaque semaine; l'ordre des musiciens comptait vingt-quatre classes. Un soin tout partic lier fut donné à l'organisation de ce dernier ordre, formé par le roi sous les inspirations des prophètes Gad et Nathan (11 Chron., xxix, 25). David en dirigea lui-même les études et composa, en grande partie, les cantiques sacrés et la musique; nous aurons l'occasion de revenir. . . . sur les grands mérites de David pour la musique et la poésie, qui, sous son règne, prirent le plus grand essor. Ici, nous nous contenterons d'observer que David, poête et musicien. composa un grand nombre d'hymnes ou de psaumes, dont nous possedons encore une partie. A côté de lui se d stinguaient dans la poésie lyrique et la musique, les lévites Asaph, Jéduthun et Héman (ce dernier petit fils de Samuel), auxquels il confia la direction s prême de la musique sacrée. Leurs fils, au nombre de vingt-quatre, composaient avec d'autres membres de leurs familles un chœur de deux cent quatre-vingthuit individus, divisés en vingt-quatre sections qui formaient sans doute le noyau des vingt-quatre grandes classes de musiciens (I Chron., xxv). 1 (Même ouvrage, p. 282.) Voyez aussi le détail suivant où il est dit que c Asaph avec ses chœurs restait chargé de l'office musical qui fut célébré chaque jour près de l'arche sainte à Jérusalem (I Chron., xvi, 37-12). . (Ibid.)

(795) A propos des funérailles, l'auteur s'exprime ainsi : « Les parents et les amis suivaient le convoi en pleurant et en se lamentant à bautejvoix (11 Sam., 111. 32); à leurs gémissements se inclaient les chants des pleureuses (Jérém., 1x, 17) et le son lugubre des

de la harpe égyptienne. (V. Forkel, tabl. 7. fig. 50.) les autres, une espèce de guitare. V. Preiffen. p. xxxi.) Saint Jérôme lui altribue vingt-quatre cordes et la figure de la lettre delta des Grecs, c'est-à-dire la forme triangulaire. (V. saint Jénôme, Epist. ad Dordanum; FORKEL, Hist. de la mus., t. 17, p. 131. Probablement le nombre des cordes n'était pas toujours le même; il paraftrait qu'il y avail une espèce particulière de kinnor à huitcords (I Chron., xv, 21), appelé scheminith; caril n'est nullement probable que les Hébren aient employé ce mot dans le sens modeme d'octave, comme l'ont cru plusieurs auteur. Sur les monuments égyptiens on voit également des harpes à huit cordes. (Voy. Rosel-LINI, I monumenti dell'Egitto e della Nubia, II, 3, p. 13; — HENGSTENBERG, I. c., p. 136. -2º Le nébel, instrument phénicien, que les Grecs appellent nabla, avait, selon Josephe (loc. cit.), douze sons et était pincé are les d'oigts. Sur sa forme on n'est pas plus d'accord que sur celle du kinnor. Le mot nébel ayant aussi le sens d'outre ou d'onphore, on a pensé que l'instrument qui portait ce nom devait offrir quelque ressenblance de forme avec l'amphore, ou le vase qui servait à conserver le vin (selon Abr. de Porta-Leone, Schille-Haggiborim, ch. 8, 1 ressemblait au luth). Selon saint Jérôme d d'autres, il avait la forme d'un delta retversé, et on a cru le retrouver dans une espèce de lyre orientale dont Niebuhr, dans ses Voyages, a donné la description et le dessin, el dont la forme présente en ellet un delta renversé, sur un coffre rond en bois. couvert de cuir. Cet instrument, à la vérilé. n'a que cinq cordes, mais on a pu en angmenter le nombre. Ce qui est certain, c'est

flutes (1b., xLv111, 36; Matth. 1x, 2c). Selon les deteurs juifs, le plus pauvre dans larael devait faire accompagner le convoi de sa semme par une plesrense et deux flûtes. (Mischna, 111° part., trait le thouboth, ch. 4, § 4.) > — « Les chants fenères accompagnés de flûtes, qui retentissaient dans h maison mortuaire pendant les préparatifs de la se pulture, se continuaient aux funérailles et à l'esterrement. Il parastrait qu'il y avait pour cet usage es chants consacrés, qui, selon la circonstance, conmençaient par les mots : Hélas, mon frère! - fini - Hélas! Seigneur, et Hélas! sa glore! ma sœur! -Pp. 380 et 381 du même ouvrage.) — « Les grade festins étaient ordinairement accompagnés de mes que, et les convives animés par le vin mélaient les chants joyeux au son des instruments. (V. Ams. 11. 4-6; Isaie, v. 12; Ps. LXIX, 13; Ecclésiastique, XXXI. 7.) Il est probable que, dans les grands lestint, le femmes se trouvaient dans une salle paniculent, tel était du moins l'usage général en Orient (Édér.

1, 9. Voyez cependant Evang. S. Matthies, 11.

où il est parlé de la fille d'Hérodias, dansait de pleine salle, au festin de la naissance d'Heroke Les principaux plaisirs des anciens Hébrens étant les festins et la musique... etc..... (P. 381 du mes ouvrage.) - « Leurs plaisirs, dit l'abbé Fleury, ets et imples et faciles ; ils n'en avaient guère d'autres que la bonne chère et la musique. Leurs sestime curet .. des viandes simples qu'ils prenaient ches ed. et la musique leur coûtait encore moins, punque la plupart savaient chanter et jouer des instruments ! (1b., p. 385.)

qu'il y avait un nébel à dix cordes, appelé, dans les psaumes, nébel-Ason. (Ps. XXXIII, 2; CXLIV, 9 [794].) — Le kinnor et le nébel sont les seuls instruments à cordes qu'on puisse avec certitude attribuer aux anciens Hébreux. Ils servaient l'un et l'autre aussi bien pour la musique profane que pour la musique sacrée; des bayadères, qui chantaient dans les rues, s'accompagnaient du

kinnor. (Isais, xxIII, 16.)

B. Les instruments à vent que nous trouvons chez les Hébreux avant l'exil sont au nombre de quatre: 1º Ougan, dont la forme est inconnue, mais qui, selon les anciennes versions, est une espèce de flûte ou d'orgue. Les savants y ont vu, les uns une espèce de cornemuse, composée d'une peau ensiée et de deux siûtes, la sampogna des Italiens (795), les autres la slûte de Pan, composée de sept tuyaux de longueur différente et proportionnée. (V. Jahn, Archéologie, 1, 1, p. 500.) — 2º Halil ou Nehila, la flûte, faite de roseau, de bois ou de corne, et qui avait probablement différentes formes. (V. Jahn, loc. cit., p. 502.) — 3° Hagogera (Nombres, x, 2), la trompette droite, en métal, telle qu'on la trouve représentée sur l'arc de triomphe de Titus. - 4º Schophar, la trompette recourbée, faite en corne, et qui est aussi désignée par les noms de KÉREN (corne) et de Jobel (jubilation, retentissement [796]). Voyez Exode, xix, 13 et 16. Le mot jobel n'est qu'une épithète; dans le livre de Josué (chap. v. 4, 5 et suiv.), cet instrument est appelé Kchophar ha-yobel et séren ha-yobel (corne de juhilation). Il y en a qui pensent que le K éren était distinct du Schophar et plus courbé. » L'auteur renvoie a la pl. 16, sig. 22 de son livre, qui représente le Schophar, dit-il, tel qu'on le voit encore maintenant employé dans les synagogues au premier jour de l'année religieuse des Juifs. )

« C. Les instruments de percussion étaient également au nombre de quatre : 1° Тори, sans doute ce même instrument que les Arabes appellent encore maintenant Doff et les Espagnols Aduffa, c'est-à-dire le tambourin, ou le tambour de basque, dont se servaient sans doute les femmes pour battre la mesure avec la main, en dansant et en chantant (V. Exode, xv, 20; Juges, xi, 34; ISam. xviii, 6). — 2° Celcelim (II Sam. vi, 5), ou Mecilthaim (I Chron., xiii, 8); ces mots dont l'un a la forme du pluriel et l'autre celle du duel, désignent les cymbales des anciens. Il y en a chez les Orientaux deux espèces: l'une se compose de deux petits morceaux de bois ou de fer creux et ronds

(794) « Quelques auteurs prennent le nébel-asor (decacorde, de Ason, dix), appelé aussi asor tout court (Ps. xcu, 4), pour un instrument à part, auquel on attribue une forme quadrangulaire. (V. FOREL, loc. cit, p. 133.)

(795) Cette sampogna des Italiens ne serait-elle pas la fansoni des provençaux? Honnorat (Dict. provençal) cite deux vers de Labellaudière sur la sansoni. V. aussi les Instrum. de mus. au moyen age de BOTTER DE TOULNON.

(796) . Le premier jour du septième mois était un véritable jour de lête. ... Moise l'appelle jour de re-

qu'on tient entre les doigts et qui sont connus sous le nom de castagnettes; l'autre est composée de deux demi-sphères creuses en métal. Dans un passage des psaumes (cL, 5), on paraît distinguer les deux espèces et désigner les castagnettes par les mots cuckuk SCHEMA (cymbala benesonantia) et les grandes cymbales par les mots cilcélé Turrouae (cymbala jubilationis). (V. Forkel, loc. cit., t. 1., pp. 139 et 140; Jahn, loc. cit., pp. 507 et 508.) - 3" MENAANÉIM (11 Sam., vi. 5), du verbe noua, (agiter, mouvoir), probablement les sistres (sistra) très-usités chez les Egyptiens (V. Plutanque, De Is. et Osir., chap. 63); selon la description du livre Schilte-Haggiborim, chap. 5, c'est un bois carré, sur lequel descend des deux côtés une chaîne ou une corde garnie de petils anneaux de bois). — 4° Schalischim, que nous voyons entre les mains des femmes, à côté des tambourins (1 Sam. xviii, 6); ce sont très-probablement les triangles qui, selon Athénée ( IV, 23 ), sont d'origine syrienne. (V. Jahn, loc. cit., p. 509.)

 Nous ne nous arrêterons pas à quelques autres noms qu'on trouve dans les inscriptions de plusieurs psaumes, tels que Guir-THITH (Ps. VIII, LXXXI, LXXXIV), ALAMOTH (Ps. XLVI), MAHALATH (Ps. LIII, LXXXVIII), etc.; ces mots, dans lesquels on a vu aussi des noms d'instruments, désignent plus probablement certains modes du chant; quelquefois la mélodie paraît être indiquée par les premiers mots d'un chant alors généralement connu; c'est ainsi, sans doute, qu'on doit expliquer les mots al-taschheth, ne détruis pas (Ps. LVII, etc.), ayyéleth ha-schahar, la gazelle de l'aurore (Ps. XXII), yonath elem rehokim, la colombe muette au loin (Ps. LVI),

et quelques autres.

« L'usage fréquent que les Hébreux faisaient de la musique, dans le service divin comme dans le commerce de la vie, dans les circonstances joyeuses comme dans le deuil, montre avec évidence qu'ils avaient un grand amour pour cet art, et ils y étaient probablement plus avancés que les autres peuples de l'Orient. L'opinion qu'un des plus célèbres historiens de la musique a cherché à faire prévaloir (Forket., l. c., p. 146 et suiv.), et selon laquelle la musique des Hébreux n'aurait été qu'une espèce de récitatif monotone, semblable aux psalmodies des synagogues et des églises, nous parait peu vraisemblable, et est entièrement dénuée de preuves. La mélodie est une chose très-naturelle, et il serait étonnant que les Hébreux, qui employaient la musique comme l'expression des sentiments les

tentissement (Nomb., XXIX, 1) et souvenir de retentissement (Lev., 1), parce qu'on l'annonçait au son des trompettes (la Vulgate porte dans le passage des Nombres: Quia dies clangoris est et tubarum; et dans celui du Lévitique : Sabbatum memoriale clangentibus tubis). Pendant le sacrifice des jours de fêtes et des néonénies on sonnait toujours de la trompette pour un souvenir devant Dieu. (Nomb., x, 10.) La Loi veut que la septième néoménie s'annonce par des sous retentissants, plus forts et plus solennels que ceux des autres néoménies.... (P. 184 du même ouvrage.) plus variés, ne fussent pas arrivés à tirer de la voix humaine et de leurs différents instruments certaines mélodies caractéristiques. Si la poésie des Hébreux n'était pas mieux connue que leur musique, et si la Bible n'était pas là pour témoigner de sa supériorité, on serait certainement bien loin de deviner sa haute portée et de l'apprécier à sa juste valeur. Ce serait donc hardi de nier que les Hébreux aient pu porter l'art musical à un certain degré de perfection. Néanmoins, nous ne sommes pas de ceux qui exagèrent la valeur de la musique hébraïque, et qui en font des descriptions pompeuses, sans avoir pour eux l'ombre d'une preuve historique. En considérant la simplicité des instruments des Hébreux et le caractère général de la musique des anciens, on sera forcé d'avouer que les mélodies hébraïques durent être très-simples; la musique des Hébreux dut manquer, dans tous les cas, de ce que dans l'art moderne on appelle l'harmonie (797); son imperfection résulte aussi de l'absence de toute écriture musicale. dont on ne trouve aucune trace; le chant et l'accompagnement ne pouvaient être transmis que par tradition. Le seul mot sélan, qu'on ne trouve que dans les psaumes et dans la prière du prophète Habacuc (ch. 111), est évidemment un signe musical; mais on s'est vainement épuisé en conjectures pour en déterminer le sens qui n'était déjà plus connu aux anciens interprètes juis, car la version chaldaïque rend ce mot par LEALEMIN (in sæculum), et c'est dans le même sens qu'il est employé dans les antiques prières du rituel juif. Comme le mot sélah se trouve généralement à la fin des strophes, il indique probablement une pause dans le chant, et peut-être une espèce de ritournelle exécutée par les musiciens (798).

SYN

Après avoir fait justice d'une ridicule explication du mot sélah donné par Laborde (Essai sur la mus., t. 1°, p. 206), le savant Israélite termine son chapitre par quelques détails sur les danses des Hébreux.

« Nous nous trouvons, dit-il, dans la même incertitude sur la nature de la danse chez les Hébreux, bien que les danses accompagnées de musique soient fréquemment mentionnées dans la Bible. Il résulte de plusieurs passages qu'on exécutait des danses, avec une certaine pompe, dans les réjouissances publiques, et que loin d'être, comme dans l'Orient moderne, un métier

(797) Jusqu'ici nous n'avons pas cru devoir rien retrancher de cette longue et intéressante citation, alors même que l'auteur, plus savant que musicien, émet sous la forme de conjectures, des vérités tellement évidentes qu'elles n'ont pas besoin de démonstration. Il est manifeste que l'karmonie n'a pu nattre dans les tonalités étroitement liées à la parole telles que celles de l'antiquité, et, comme nous l'établissons en plusieurs endroits de cet ouvrage, elle n'a pu se former que dans cette période où l'art musical, se détachant peu à peu des divers ordres d'idées auxquels il avait été rattaché, a été livré à ses propres forces et s'est développé dans l'énergie de sa nature intime et selon les tendances combinées de ses éléments constitutifs.

vil, au service de la volupté, la danse des Hébreux avait un caractère grave et servait à rehausser l'éclat des fêtes nationales. Les femmes et les jeunes filles les plus honorables (Jérém, xxxx, 13) danssient publiquement dans les occasions solennelles, notamment à la rentrée triomphale des guerriers victorieux (I Sam., xviii, 6), ou dans les autres solennités patriotique (Exode, xv, 20); les hommes eux-même ne croyaient pas se compromettre en prenant part à ces démonstrations de la joir publique, comme nous le voyons par l'exemple de David dansant dans une procession solennelle, lorsqu'il fit transporter l'arche sainte à Jérusalem. Le nom hébreu de la danse ( MAHOL OU MEHOLA) semble indiquer un mouvement circulaire, ou des groupes formant un cercle, et dans les mots: David dansait de toutes ses forces (II Sam., vi, 14), nous croyons trouver une allusion à une pantomime très-animée. Nous avos déjà dit que les danseuses battaient la mesure avec le tambourin. »

SYNAPHE. — « Conjonction de deux tétracordes, ou, plus précisement, résonance de quarte ou diatessaron, qui se fait entre les cordes homologues de deux tétracordes conjoints. Ainsi, il y a trois synaphes dans le système des Grecs: l'une entre le tétracorde des hypates et celui des mèses l'autre, entre le tétracorde des mèses et celui des conjointes; et la troisième, entre le tétracorde des disjointes et celui des hypatholées. » (J.-J. Rousseau.)

SYNAXIS (zúmeçu). — Mot grec qui signife cours (cursus) de l'office divin; le cercle de heures canoniales: Synaxis decantatio horrum, vel illa hora, qua sol ab axe descendit. et dicitur quasi sine axe. (Glossæ mss.) El is Règle de Saint-Benoît, chap. 17: Vespertins autem synaxis quatuor psalmis cum antiphenis terminetur. El la Règle de Saint-Colomban. cap. 7: De synaxi, id est de cursu psalmerum. Synaxis matutinalis et synaxis vespertinalis. (Ap. Anduam Floriac.)

More suo surgens cantare synaxim Nocturnam, magnus licet alyor stringera sim, Devote gracilis surgit tamen ipsa Mathildis. (DOMNIZO, lib. 1 De vit. Mathildis, cap. 21. ap. CANGIUM.)

SYNCOPE. — On nomme syncope la prolongation sur le temps faible d'une note commencée sur le temps fort, et, réciprequement, la prolongation sur le temps fort

(798) Nous ne pensons pas que cette dernière se position puis-e être admissible. La ritournelle, s. per qu'elle soit en musique, suppose deux choses is phraséologie musicale indépendante de la prat, une musique instrumentale. Or, on peut abrar que rien de tout cela n'existait chex les llebress instrumentale. Les instruments ne figuraient que pour l'éclat et le rhythme. Leur musique était chaînée à la parole, et c'est ce que reconsit se bien l'auteur que nous eitons: «La poésie lyrique monte chez les Hébreux à une haute antiquie; de l'origine, elle était inséparable de la musique : d'.

d'une note commencée sur le temps faible. Voici un exemple de chacune de ces synco-

Pour le premier cas :



la mesure étant à deux temps, il est évident que le réblanche commence sur la seconde moitié du temps fort, et se prolonge sur la première moitié du temps faible.

Pour le deuxième cas :



l'ut commence sur le temps faible et se prolonge sur le temps fort. C'est une ronde qui, au lieu d'être renfermée dans une mesure entière, occupe la seconde moitié d'une mesure et la première moitié de la mesure suivante.

Le mot de syncope vient, selon Brossard, du verbe grec συνκόπτω, qui veut dire ferio ou verbero, parce qu'elle frappe et heurte, pour ainsi dire, les temps naturels de la mesure et la main de celui qui la marque.

L'emploi de la syncope remonte au xive siècle; elle fut employée d'abord dans des chansons à deux et à trois voix, et cet artifice doma lieu aux dissonances artificielles et aux retards des consonnances dont les compositeurs des xv' et xvr' siècles tirèrent

un si grand parti. SYNEMMENON (Tétracorde). — Le tétracorde synemmenon, c'est-à-dire des confointes, lut appelé ainsi parce qu'il fut ajouté pour se joindre au tétracorde des moyennes, lequel était séparé du tétracorde des séparées par la mêse, son dernier terme, et la paramèse, premier degré des séparées. Mais ce tétracorde synemménon ne fut ajouté que pour éviter le triton entre le si, premier degré du tétracorde des disjointes, et le fa, second degré du tétracorde des moyennes. Or, pour éviter ce triton, il fallait que le si subtt l'altération du bémol. D'un autre côté, comme il était de rigueur que tout tétracorde fût composé d'un demi-ton suivi de deux tons, ce si bémol ne pouvait plus être point de départ d'un tétracorde; il fallait dès lors que le tétracorde commençat au la, c'est-à-dire à la mèse, et qu'il eût le si bémol au second degré. C'est ce qui nous a fait assimiler le tétracorde synemmenon à l'hexacorde de bémol, l'un et l'autre, comme l'observe Gafori, ayant été ajoutés pour éviter la dureté du triton. Et c'est ce qui fait aussi que le même Gafori appelle l'hexacorde de bémol, l'hexacorde de synemménôn. Mais il est évident que cela ne pouvait avoir lieu que par un déplacement réciproque de

la disjonction et de la conjonction. SYNTONIQUE ou DUR. — « C'est l'épithète par laquelle Aristozène distingue celle des deux espèces du genre diatonique ordinaire, dont le tétracorde est divisé en un semi-ton

et deux tons égaux : au lieu que dans le diatonique mol, après le semi-ton, le premier intervalle est de trois quarts de ton, et

le second de cinq. » (J.-J. Rousseau.) SYNTONO-LYDIEN. — « Nom d'un des modes de l'ancienne musique. Platon dit que les modes mixolydien et syntonolydien sont propres aux larmes. »

(J.-J. ROUSSEAU.) SYSTEME. — Dans son acception generale, le mot de système s'applique à la cootdination des intervalles de la gamme et aux rapports que ces intervalles ont entre eux. par suite de la loi de leur arrangement. Envisagé de cette manière, le mot de système rentre dans la notion de tonalité, puisque lorsqu'on dit : le système des Grecs, le systeme des Orientaux, le système du plainchant, le système moderne, on dit l'équivaleut de : tonalité en usage chez les Grecs, chez les Orientaux, de tonalité ecclésias-tique ou moderne. C'est dans un sens analogue que Boèce a traduit le mot de sustème par le mot latin de constitutio, constitution. puisque système, dit Brossard, n'est rien autre chose qu'un assemblage ou un arrangement de plusieurs parties qui sont ou qui constituent un tout. De semblables notions sont bien près de la notion de tonalité. Brossard s'en rapproche encore davantage, lorsqu'il dit, dans le même article, que « système et gamme sont à peu près dans la musique ce que les alphabets sont dans la grammaire. Or, comme il y a eu différents alphabets, selon la diversité des langues, des temps, des lieux, etc., de même il y a eu plusieurs systèmes des sons. » Ceci est très-remarquable.

Chez les Grecs le système ne pouvait se composer de moins de deux diastèmes.

Le mot de système, dans un sens plus restreints, s'applique : 1º aux trois genres diatonique, chromatique, enharmoni-

2º Au système des tétracordes, au système des hexacordes, au système de notation, au système de solmisation, de basse fondamentale, etc.

Système se dit encore d'une méthode de calcul pour pouvoir déterminer et juger les rapports des sons admis dans la musique; c'est ainsi que l'on dit le système des aris-

toxéniens, des pythagoriciens. SYSTEMES D'ENSEIGNEMENT MUSICAL. Depuis quelques années, la musique vocale a fait de grands progrès dans les masses, grâce à des études dirigées avec plus ou moins d'intelligence. Les uns suivent le système manuel de Wilhem, les autres le système chiffré de MM. Gallin, Paris, Chevé; lequelle de ces méthodes est la bonne? Adhuc sub judice lie est. Nous n'aurions que des éloges à donner à toutes ces tentatives de régénération musicale si on les appliqueit en grand et avec conscience au chant d'église, qui est toujours exécuté avec la plus déplorable faiblesse par les choristes. Il est permis de se demander si l'influence de l'exemple ne serait pas la meilleure démon»

tration: nous n'en voulons pour preuve que les quelques messes chantées dans les églises par certaines sociétés chorales. Si, au lieu de faire chanter à ces sociétés cette musique bâtarde, sans caractère, n'osant être ni complétement sacrée, ni complétement profane, on les dirigeait vers la grande et solennelle musique grégorienne, il est certain qu'un avenir meilleur se dessinerait en faveur de la restauration du chant ecclésiastique, si instamment demandée et si peu (N. DAVID.) efficacement encouragée.

TAB

T, dans l'alphabet significatif des ornements du chant de Romanus, voulait dire trahere vel tenere. - Cette même lettre, dans la notation d'Hermann Contract, signifiait ton ou seconde majeure; quand elle précédait un S comme TS, elle signifiait ton ei semi-ton ou tierce mineure; quand elle était jointe à un autre T comme TT, elle signifiait ton et ton, c'est-à-dire deux tons, ou tierce ma-

TA. — « L'une des quatre syllabes avec lesquelles les Grecs solfiaient la musique. »

TABLATURE. — « Manière de noter la musique de certains instruments, tels que le luth, le clavecin, l'orgue, dans les xvi et xvii siècles, afin d'en faciliter l'impression, la complication de ce genre de musique offrant de trop grandes difficultés par les caractères ordinaires de musique, à une époque où la typographie n'était pas avancée sous ce rapport.

« TABLATURE est aussi le tableau de l'étendue des instruments à vent et à trous latéraux, et du doigté de ces instruments. »

(FÉTIS.) TABLEAU (Tabula officialis). — C'était un tableau sur lequel étaient inscrits les noms de ceux qui devaient prendre part à l'office pendant la semaine et que l'on exposait dans le chapitre ou dans la sacristie. La charge de præcentor sabularum était une fonction monastique, c'éluit celui qui tabulis afficialibus præerat. Præcentori tabularum uc ejus assignationibus in choro tam abbas et prior, quam tota cætera congregatio humiliter obediat. (Ingulphus.) — Item provideant dicti cantor et canonici de tabello (ou tabula) in choro, quo singuli canonici ca-pellani et habituati ecclesiæ sciant suum turnum in ministerio divino, tam pro missis, horis, lectionibus, gradualibus et responsoriis legendis et cantandis, ne multiplex indistinctio confusionem faciat. (Ferricus de Cluniaco, Tornac. episc., in confirmatione capituli canonicorum Mildeburg., ann. 1480, apud Mirkeum, tom. II, p. 1343, n° 17.)— C'étaient donc le préchantre ou le chantre qui avaient la charge du tableau; on les nommait tabelarii. Cantoris est scribere tabulam cantorum. Charta Everardi episcopi Ambian., ann. 1218, pro erectione præcentoriæ in eadem ecclesia.)

Il arrivait souvent que le chant de l'église etait indiqué d'avance sur le tableau, bien que cet usage ne sût pas général. On se servait aussi du tableau dans les communaulés de femmes : Cum vero legeretur tabu la, in qua pronuntiabantur nomina earum, quæ ad matutinas erant cantaturæ vel lecturæ. (S. Gentrudis lib. 14 Insinuat, divinæ pietatis cap. 2. - Ap. Du CANGE.)

TABLETTE. — Instrument de bois dont on se servait pendant les trois derniers jours de la semaine sainte au lieu de cloches, soit dans les églises pour appeler les fidèles à l'office, soit dans les couvents pour annoncer les repas, les convocations

au chapitre. (Voyages liturg., p. 399.) TABOURIN, TAMBOURIN. — Espe Tambourin. — Espèce de tambour dont la caisse est deux ou trois fois plus longue que celle du tambour ordinaire. et d'un plus petit diamètre. Le musicien qui en joue ne le bat que d'une seule haguette et d'une seule main. De l'autre, il joue de ce qu'on appelle en Provence le fleitet, flûte à trois trous, autrement dit galoubet. Suivant Marchetti, auteur des Usages et coustumes des Marseillois (Marseille, Brebion, 1683, in-12, pag. 416), le fréquent usage du tasbourin en Provence remonte, ainsi que l'attes tent les anciennes descriptions de Gruterus, au culte de Cybèle, déesse particulièrement honorée à Marseille. Le tambourin est l'instrument universel en Provence; il anime toutes sortes de fêtes, les farandoules, les jeux champêtres, les aubades, les processions, etc. On a publié pendant longtemps à Marseille un petit almanach dont la reliure en maroquin rouge portait sur les plats un tambourin ou tambourineur, avec cus mois: Siou lou boute en trin: — Je suis le boute-

> Pastous de la raso plano Al soun del tambourinet (799) Abis franchit, etc.

Din la rasa campagna Mé sieou dabor mes en camin

En jouguen de moun tambourin Et pan pan parapatapan senso creigné l'eigagas. (Noël de SABOLY.)

Si cet instrument se rapporte au taborellus. taborinus et tamborinum dont il est pare dans d'anciens auteurs, on verra que se intervention dans les fêtes populaires et religieuses date d'un temps fort reculé : Le etiam utebantur, dit Du Cange, in procosionibus ecclesiasticis, et il ajoute deux texes que nous lui emprunterons: « Comput.sm. 1391, inter Probat. tom. III Hist. Non., pag. 124, col. 1: Quæ quidem processie facte in dicta villa cum omnibus mimmis, tam cordarum grossorum instrumentorum, trospe-

(799) Diminutif de lambourin.

rum et taborellorum. — Annal. Mediolan., ad ann. 1381, apud Murator., Antiq., tom. XVI, col. 795: Conduci fecit publice quemdam fratrem ordinis minorum per civitatem Mediolanis cum lamborino præcedente.»

TACET. — « Mot latin qu'on écrit dans la musique pour indiquer le silence d'une partie pendant un morceau. » (Féris.)

TACTEE.— « C'est une note dont on n'éntend que le commencement et dont le reste est en silence, pour n'en faire sentir que le tact. Elle vaut ordinairement le quart d'une croche ou le huitième d'une noire. » (Manuel du facteur d'orgues; Paris, Roret, 1849, t. 111.)

TAÍLLE. — « Nom qu'on donnait autrefois en France à la voix de ténor. On dit encore basse-taille, qui signifie ténor grave, au lieu de dire simplement comme les Italiens, basse. » (Féris.)

TAPISSERIES (QUESTION D'ACOUSTIQUE A PROPOS DE). — Il y a onze ans, il s'est élevé, au sein d'une société littéraire de province, l'Académie de Reims, une discussion à la-quelle nos lecteurs accorderont peut-être quelque intérêt, malgré l'excentricité de la question soulevée. Il s'agissait au fond de savoir si l'on avait bien ou mal fait de supprimer, le long des murs des bas côtés de la cathédrale de Reims, des tapisseries histo-riées représentant l'Histoire du fort roy Clovis, la Passion de Jésus-Christ, et d'autres scènes religieuses. Nous allons donner le résumé de cette discussion à laquelle prirent part un archéologue-bibliographe, un musicien, un peintre, sans compter l'intervention d'un journal de la localité, qui confia aussi la question à un musicien. Nous ferons comparative nos antagonistes sur le terrain; nous les analyserons ou nous les citerons, puis nous dirons ce que nous pensons de chacun d'eux, tout en regrettant qu'il ne se soit pas trouvé là un physicien ou un architecte suffisamment expert pour apporter le poids de son expérience et de ses lumières. Nous écarterons tout ce qui sent trop l'archéologie, ce serait allonger sens nécessité un article d'une importance musicale très-secondaire; persuadé, d'ailleurs, que nous sommes, de l'inanité des dissertations archéologiques, quand il ne s'agit pas d'éclaireir quelque point historique ou architectonique.

M. Louis Paris (l'archéologue). — « Les peintures, les cadres, les tapisseries, disent certains admirateurs de la nudité de la pierre, les pétrophiles (qu'on nous passe ce méchant mot), rompent désagréablement les lignes d'un monument chrétien; je ne saurais complétement partager cet avis; les pasiliques de Rome sont dès les premiers siècles de l'Eglise surchargées d'ornements. A Reims, les rues et les églises sout, lors du baptême de Clovis, au rapport de Grégoire de Tours, ombragées par des toiles peintes, et ornées des plus riches tentures: Telis depictis adumbrantur platea, ecclesia cortinis albentibus adornantur. Flodoard nous parle des riches tapis qu'Hinemar

donna à son église, et, parmi les nombreux présents que fit à la cathédrale l'archevêque Hérivée, le chroniqueur se garde bien d'omettre les tapisseries. » Nous ne suivrons pas M. Paris dans les détails qu'il donne sur les souverains, les prélats, qui donnèrent des tapisseries à l'Eglise de Reims; nous le suivrons encore moins dans son énumération plus ou moins authentique des actes de destruction commis à diverses époques. Nous arrivons à la suppression des tentures. « On se plaignait de la détérioration de quelques-uns de ces tissus, et notamment de leur mauvaise disposition dans l'église. Fatigué de ces perpétuelles doléances, le conseil de fabrique jugea le moment venu de signaler son autorité par une démonstra-tion significative. Dans les premiers jours du printemps de 1840, les quarante-quatre tentures qui décoraient les murs des nefs collatérales furent subitement décrochées et disparurent avec la magique instantanéité d'une décoration de théâtre.... On demanda le motif de cette énorme résolution.... Les personnes religieuses réclamaient contre l'enlèvement subreptice de ces tableaux de la Vis du Christ et de la sainte Vierge, les seules images de piété qui pussent convenablement remplir le vide immense des parois latérales.... Le conseil de fabrique sentit la nécessité d'une justification. Le 28 mai, parut dans un des journaux de la localité l'article qu'on va lire: « Les murs latéraux de la cathédrale viennent d'être débarrassés des tapisseries qui les couvraient, et qui interrompaient d'une manière désagréable les lignes architecturales, sous prétexte de présenter à l'œil de fort mauvaises copies de bons tableaux de l'ancienne école italienne. C'est donc preuve de bon goût d'avoir fait disparaître ces tentures décolorées, dont le seul mérite est d'avoir été fabriquées.à Reims et à Charleville sous le cardinal de Lorraine..... Sous un autre rapport, la cathédrale a beaucoup gagné aussi : nous voulons parler des propriétés acoustiques du monument qui, parfaitement calculées par les architectes, souffraient considérablement de l'immense absorption de son cau-« sée par ces tentures. Maintenant ces sons roulent librement dans l'édifice, s'y corroborent sans se répercuter, pourvu toutefois qu'ils ne soient pas émis avec trop de précipitation et que les chants soient graves, comme il convient pour des exercices religieux faits dans un vaste local. « Il faut espérer que cette réforme, complément indispensable de la première, « s'opérera, et que le quoniam mercenarit « sunt ne percera plus dans la précipitation « avec laquelle en semble souvent vouloir « se débarrasser des chants sacrés.» M. Paris reprend : .... « Seulement, on croit à propos de flatter quelques goûts excentriques; le goût de certains architectes, qui dans une église gothique ne veulent que le nu de la pierre; le goût des amis des arts, dont les mauvaises copies de bons tableaux devaient 142

attrister les yeux; le goût ensin du maitre de chapelle et du serrent, dont les plus heureuses modulations se trouvaient absorbées par ces épais tissus de laine. Voilà bien des gens satisfaits!... Nous ne discuterons pas la question de savoir si les tentures qui tapissaient les collatéraux (sic) de la cathédrale étaient de nature à amoindrir la vibration des sons de l'orchestre ou la résonnance des chants du lutrin. Il pourrait être trop facile d'exciper contre nous de l'opinion du grand chantre ou de l'autorité du serpent, qui tous deux ne manqueraient pas de nous dire qu'ils ont comparé l'état acoustique de la cathédrale, et que depuis l'enlèvement des tapisseries, les sons de leur réciproque instrument roulent bien plus librement dans l'édifice, et s'y corroborent enfin sans la moindre répercussion..... Mais est-il jamais venu dans l'idée de quelqu'un, pour la plus grande glorification du lutrin, de renoncer à tendre de noir les églises au jour des funérailles et des commémorations? Et dans les cérémonies d'apparat, où l'église tient à honneur de déployer sa magnificence, à la messe du sacre, au mariaga du souverain, au baptême du prince héréditaire, a-t-elle jamais cessé d'exposer ses plus somptueux tapis, et s'est-on jamais arrêté devant les scrupules ou les exigences du mattre de chapelle! Nous voudrions que l'on fût moins exclusif et que la passion du contrepoint, non plus que celle des lignes directes, n'entrainat personne au delà du raisonnable.... Nous ne serions pas mieux venu à demander la suppression de la musique dans les églises, sous prétexte qu'elle distrait les esprits de la contemplation des images, que l'on ne peut l'être à solliciter l'éloignement des produits de la peinture, par la raison qu'ils nuisent à l'effet de l'acoustique ou des lignes architecturales. Le raisonnable ici, c'est de ménager tous les intérêts.»

Pour un artiste, les réflexions de M. Paris. qui demande à être préservé des physiciens, fût-ce le premier de l'époque, et celles du journal qu'il cite, sont d'une légèreté par trop évidente, et leurs facéties succes-sives sont loin de faire la lumière. Passons maintenant à l'opinion de M. Fanart, élève de Lesueur, homme expérimenté, d'un mérite musical reconnu.

M. L. Fanart. — Après avoir repris un à un les arguments français et latins de M. Louis Paris, l'orateur développe les considérations suivantes : « Un temple est un lieu destiné à adorer la Divinité, à écouter l'instruction du prêtre. Or, chez tous les peuples et dans tous les cultes, l'adoration et la prière sont formulées par le chant, l'instruction sacerdotale, le discours. Donc, favoriser l'audition par tous les moyens possibles, offrir aux ondulations sonores les lignes les plus favorables à leur propagation, tel a dû être, à toutes les époques de civilisation avancée, le but constant des architectes qui ont élevé des constructions religieuses. - Dans un édifice quelconque, destiné au chant et à la

parole, trois défauts sont particulièrement à redouter : la déperdition, l'absorption et la répercussion des ondes sonores. Quel que soit celui de ces inconvénients qui domine dans un tel édifice, il n'est plus que très-imperfaitement propre à sa destination, il manque aux conditions les plus essentielles que l'on est en droit d'exiger de lui. — Dire comment les artistes d'Athènes, de Byzance et de Rome étaient parvenus à tracer les régles acoustiques qui doivent présider à l'érection des grands monuments..., cela serait difficile... Leurs traditions, leurs secrets précieux étaient arrivés jusqu'aux artistes chrétiens. Rien n'est plus rare que de voir un édifice du moyen age ne pas être dans les conditions acoustiques les plus favorables et les mieux raisonnées. »

Après avoir parlé des auteurs qui ont traité les questions d'acoustique, Aristote, Chladni entre autres, M. Fanart accuse l'esprit d'innovation et de réforme qui pénétra jusque dans le sanctuaire et amena insensiblement ce mutisme déplorable de la soule dans le temple, mutisme du, selon lui, à l'introduction de ces taurinæ voces affectionnées par François I", qui «aimait singulièrement entendre ces grosses voix escalader péniblement l'échelle vocale, arriver au sommet, beugler à tout rompre, puis descendre dans les régions les plus caverneuses et marmotter in limo profundi un inintelligible galimatias... Le servum pecus ne put se dispenser de trouver admirable cette royale billevesée, et pour prouver combien elle était prisée, on s'empressa de doter les cathédrales de chœurs recrutés parmi les susdites voix de taureaux. De proche en proche, ce fut à qui aurait les plus beaux nugissements; les cathédiales de toutes les villes de l'est et du nord de la France retentirent des beuglements des Picards et des Allemands..... Les conséquences d'une pareille folie étaient inévitables : le chant ecclésiastique, que saint Ambroise et saint Grégoire s'étaient ingéniés à ordonner de telle sorte qu'il fût accessible à tous, chanté qu'il était désormais par des voix tout exceptionnelles, et qui sont en immense minorité dans la race humaine, fut abandouné par le peuple qui ne pouvait plus suivre le chœur.... Contre toutes les règles ecclésiastiques, le clergé et le peuple ne chantèrent plus qu'in petto les louanges du Très-Haut. et le chant populaire vint expirer devant une courtisanerie aussi grotesque que coupable.

M. Fanart espère que les tentatives de régénération qui se sont produites de nos jours en faveur de l'archéologie plastique finiront aussi par la régénération musicale. ll allègue, pour réclamer l'enlèvement definitif des tapisseries, les bonnes conditions acoustiques dans lesquelles se trouverait la cathédrale de Reims. « Cette basilique est une de celles où les lignes sonores sont les mieux entendues; elle est un peu retentissante, et, remplio, elle devient parfaite en raison de la qualité absorbante qu'exercent sur le son les vêtements. Elle vibre dans toute

son étendue comme un instrument à cordes; nulle part il n'y a déperdition de son, ni écho; les ondulations sonores ne s'y répercutent en aucun lieu, mais s'y propagent en se renforçant; les sons grêles y preunent du corps, les sons aigus s'y adoucissent, tout y acquiert un fini, un fondu qui, pour celui qui étudie avec soin cet admirable monument, en font une véritable merveille d'accoustique. »

Nous regrettons de nous trouver ici en désaccord avec ce savant observateur; mais ici le musicien exclusif a un peu trop oublié le physicien. Non, la cathédrale de Reims n'est pas plus que les autres édifices catholiques du moyen age une merveille d'acoustique; non, les sons aigus ne s'y adoucissent pas; non, les sons grêles n'y prennent pas de corps; elle a tous les inconvénients d'un vaste vaisseau coupé de ci, de là, par des colonnes, des voûtes ogivales, des fenêtres à angles sortants, des profondeurs anguleuses qui nuisent à la qualité du son, et produisent souvent des répercussions que tout le monde peut apprécier, en se plaçant à certains points du monument; aussi ne pouvous nous pas attribuer à la présence des rares tapisseries qui couvrent quelques pans de murailles l'imperfection de sonorité qui est propre à l'ensemble des lignes architecturales. Et si nous voulions consulter les architectes de l'antiquité, ils vous diraient qu'une des principales conditions de la sonorité d'un bâtiment quelconque, c'est l'absence ou au moins la sobriété des angles; ils vous diraient que les lignes cour-bes et elliptiques renvoient mieux à l'oreille humaine, également composée de lignes circulaires, l'harmonie pleine de toutes les espèces d'instruments, et de la voix humaine surtout, que toutes les lignes gracieuses, heurtées, accidentées de l'art du moyen age (799"). Nous ne voyons pas non plus, avec M. Fanart, comment les défauts acoustiques provenant des ondes sonores étaient moins intolérables et moins sensibles dans les temps anciens que de nos jours; comment, aux xiv' et xv' siècles, on supportait des inconvenients que nous ne pourrions plus aujourd'hui supporter. C'est attribuer une bien grande délicatesse de conque, de tympan et de conduit auditif à nos contemporains que d'essayer de nous faire croire à l'indifférence d'oreille de nos ancêtres, alors qu'au lieu du silence trop significatif des fidèles qui peuplent les églises d'aujour-

(799') Nous trouvons dans le Dictionnaire d'Astronomie physique et de metéorologie de M. Jéhan (Encyclop. théolog., Montrouge, 1850, in-4°), à l'appui des deux thèses, quelques lignes que nous croyons utile de reproduire : » Une sphère dont le point sonore occuperait le centre serait la surface résonnante par excellente. Les enceintes hemicylindriques dans l'axe desquelles se produit le son, offrent évidemment une disposition savorable à la résonnance; aussi est-ce la forme qu'on donne aux théâtres, aux salles des assemblées délibérantes, à celles où se donnent les cours publics. Mais il y a d'autres conditions indispensables pour l'effet qu'on se propose de produire. Il faut que l'enceinte présente une surface

d'hui, une foule attentive répétait les chants sacrés d'une commune voix, comme dit Venance Fortunat : Plebs psallit et infans! Soyons archéologues, soit, mais aussi n'apportons pas nos préjugés dans les questions où cette science un peu creuse n'a rien à faire, et surtout ne concluons pas aves M. Fanart, que rétablir les tapisseries, c'est faire disparaître immanquablement la perfee tion des lignes sonores de notre cathédrale, et que, dans l'état actuel du chant ecclésiastique, c'était moins que jamais le moment opportun de diminuer la sonorité des édifices religieux. Ce n'est pas toutefois que, comme lui, nous ne préférions les œuvres des Libergier et des Robert de Coucy aux études à l'aiguille de Daniel Pepersack, le malvenu et malmené tapissier du cardinal de Lorraine, qui s'at-tendait à dormir tranquillement dans sa tombe sans exciter de pareilles tempêtes.

Nous arrivons maintenant au dernier orateur qui ait pris la parole dans cette discussion. Ici la question se résume et change de piace.

argumentateur argumentateur et demi. M. Herbe (le peintre). - Il ne défend pas la cause des tapisseries qu'il espère voir replacer. Il défend la cause de la peinture, de la sculpture, dont les chefs-d'œuvre ont été de tout temps invoqués par l'Eglise pour orner les monuments du culte. M. Herbé, et c'est tout simple, n'est pas pétrophile; il demande des tableaux, des fresques, des tapisseries; il demanderait même encore toutes les fantasmagories de la polychromie byzantine; il justifie en partie les badigeonnages, les peinturlurages de la voûte de certaines églises. Ici nous croyons qu'il dépasse le but, et qu'un peu moins de couleur broyée ne nuirait pas à la splendeur du culte catholique. Passant à la question musicale, qu'il traite en quelques lignes, il répond à M. Louis Fanart : « Puisque la sonorité est maintenant le motif avoué de l'expulsion des tapisseries, je prendrai la liberté de relever une petite erreur qui se rapporte à la musique. On a dit que François 1" avait fait rechercher pour sa chapelle les plus fortes basses-tailles, que je ne flétrirai pas du nom de laureaux, et que cette innovation, s'étant répandue dans toutes les églises, avait fait cesser les chants du peuple : c'est une erreur, et j'en alteste toutes les petites églises de province et celles des campagnes, où il se trouve cependant des chantres à fortes voix, mais où il n'y a pas de musique. Oui, c'est la musique seule

véritablement réfléchissante, et telle ne serait pas celle dont le contour serait entrecoupé par des colonnes, comme on en voit dans certaines salles. Les draperies dont les murs sont quelquefois couverts offrent une surface défavorable à la résonnance; d'une part, cette matière mobile et dépourvue de réaction étouffe pour ainsi dire le choc de l'air qui tombe sur elle, d'autre part, surtout les plis qui rident cette surface, reçoivent l'ébranlement sur une foule d'angles différents et doivent éparpiller le mouvement réfléchi dans une foule de directions diverses et véritablement désordonnées. Il faut donc éviter autant que possible ces deux circonstances qui sont des causes d'assourdissement.

qui a fait cesser dans nos temples les chants du peuple, parce que, ne retrouvant plus ses airs simples et habituels et ne pouvant pas suivre les modulations variées de la musique, il fut bien forcé de se taire pour éviter la cacophonie. Mais un reproche aussi grave et aussi juste que l'on doit adresser à la musique, c'est d'avoir avili nos églises en les assimilant à des salles de concert; c'est d'y avoir attiré une foule de curieux qui viennent s'y promener avec impudence et scandaliser les personnes vraiment pieuses. Assurément la grande musique peut attirer des amateurs aux offices, mais elle ne fera pas de Chrétiens. Puisque c'est pour elle que l'on a retiré les tapisseries, je dirai que bien des personnes ont pu regretter qu'elles ne fussent plus là pour adoucir parfois le désaccord des instruments et des chanteurs, et si, comme on nous l'a dit, nous devons entendre longtemps encore les voix de taureaux, c'était une raison pour ne pas nous priver de leur présence bienfaisante. Sans doute leur bannissement est prononcé sans retour, puisque l'on suffit à tout maintenant par la majesté des grandes lignes... C'est une étrange maladie, que je craindrais de qualifier, que celle qui soumet quelques hommes à demander le dépouillement de nos églises, quand tout le monde, depuis le riche bourgeois qui, fût-il pétrophile, orne son appartement de tableaux, jusqu'au malheureux ouvrier qui attache des images à ses murailles, tout le monde manifeste l'a-version que leur nudité inspire. Pour moi un mur de pierre est l'image de la dureté, de la captivité et de la mort : ce n'est qu'un cercueil ou un cachot; à sa vue mon cœur se serre, mon imagination se glace, et son aspect repoussant m'attriste et m'éloigne !... Sans Atre belles, nos tapisseries représentaient la Vierge et la vie de Jésus-Christ, et chacune d'elles nous rappelait que lui aussi est mort pour la cause de l'humanité. Ah! contre de pareilles considérations, le prolongement d'un cordon de pierre on un peu plus de sonorité me paraissent de bien pauvres raisons! »

TAP

Ici s'est terminée cette discussion, perdue dans un coin obscur de la France, et qui touche cependant à des considérations artistiques d'une certaine valeur. Pour nous, parfaitement désintéressé, et peu disposé a rompre une lance de plus dans ce tournoi sans issue, nous regrettons vivement qu'on ait fait un monstrum horrendum de ce qui en réalité n'était qu'une question de convenance. Nous savons très-bien que messieurs les artistes d'imagination font bou marché des soiences positives, et le même archénlogue dont nous avons exposé les doctrines a commis quelque chose de plus grave encore dans sa vie, en laissant se dégrader, par une ignorance complète des lois de la chimie, une partie des toiles du musée de Reims; mais ce ne sera pas une raison pour nous de ne pas préférer la physique la plus élémentaire à l'archéologie la plus rassinée; chaque sois que nous rencontre-

rons des pange lingua sur la décadence de l'art, sur la nécessité d'y remédier, nous irons demander à la nature les secrets cons titutifs de ses merveilles avant de disserter agréablement sur les beautés factices et conventionnelles d'un art quelconque. Ainsi, dans la question des tapisseries, nous nous serions demandé d'abord de quelle manière le son se transmet dans l'air. Desrartes nous aurait répondu que c'est par voie d'ondulation, c'est-à-dire en imitant les orbes liquides qu'on aperçoit dans un réservoir plein d'une eau tranquille, quand on y jette successivement ou à la fois plusieurs pierres; d'autres physiciens nous auraient dit que le son se propage par voie de pression; que le son, grave ou aigu, fort ou faible, se répand persévéramment avec la même vitesse pendant tout le temps qu'il subsiste et qu'il se fait entendre ; que la vitesse du son, grave ou aigu, fort ou faible, est augmentée par un vent favorable, et diminuée par un vent faible. Or, si les sons se produisent par ondulation, en quoi la présence d'un corps flottant, comme un tisse de laine, peut-elle faire obstacle à la diffusion du son : qu'on n'objecte pas la propriété de résorption de la laine; elle était complétement nulle dans l'espèce; tous œur qui n'avaient pas de préjugé d'oreille on pu s'en assurer. Nous nous demanderons comment la sonorité d'un édifice, dont les dimensions sont aussi vastes que celles de la cathédrale de Reims, peut être rendue mauvaise parce que l'on aura appendu quelques tissus à une partie relativement trèsfaible de ses murailles. En ce cas, soyer conséquent, supprimez les nattes de paille qui garnissent aujourd'hui les ness des églises, supprimez les boiseries, les tambours des portes, les auvents, les chaises, les confessionnaux, les baldaquins et toutes ces superfétations qui meublent l'édifice, selon vos dires, aux dépens de l'harmonie.-Quoi qu'il en soit, les combats oratoires n'auront abouti qu'à diviser un petit groupe de lettrés en deux camps : car, quant à ce qui touche le fond de la question, une réponse triomphale a donné gain de cause aux admirateurs des églises meublées, au grand désespoir des pétrophiles; les tapisse ries de Daniel Pepersack ont reconquis leur place, le grand chantre et le serpent lui-même en ont pris leur parti. Toutefois même en ont pris leur parti. nous dirons que si à nos yeux la présente de ces tapisseries ne fait pas un obstacie sérieux à la transmission du son dans un vaste cathédrale, il n'en serait pas de même dans une église à modestes proportions. Un bon architecte doublé d'un musicien poq exclusif suffire dans tous les cas pour conseiller les voies les plus sûres qui puissent conduire à une bonne émission 🐃 cale ou instrumentale. Aristote, bien qu'il ait parlé de tout et d'autre chose encore. n'a certainement rien à voir en cette affaire. (N. DAVID.)

TARTEVELLES. — C'était le nom que la peuple avait donné à Rouen aux tablelles

qui remplaçaient les cloches les jeudi et vendredi saints. (Voyag. liturg., p. 300.) Ces tartevelles étaient en usage avant que les cloches fussent inventées ou du moins affectées au service divin. Dans d'autres endroits, et peut-être dans le même lieu, durant les jours saints, on convoquait les fidèles à l'office en frappant les portes de l'église avec des maillets de bois. (Ibid., p. 317.)

TEM

TASTO SOLO (à touche seule). — « Mots italiens qu'on écrivait autrefois dans la partie de l'organiste pour lui faire connaître qu'il ne devait pas accompagner la basse par les accords de la main droite. » (Féris.)

TEMPERAMENT.—« Egalisation approximative des demi-tons chromatiques de l'échelle musicale, que les accordeurs de pianos et d'orgue obtiennent en altérant un peu la justesse absolue de tous les intervalles. » (FÉTIS.)

TEMPS.—Le temps, dans la musique figurée, était un signe qu'on mettait à la clef pour marquer combien de semi-brèves étaient contenues dans une brève. Le temps était parfait ou imparfait selon que la brève valait trois semi-brèves, ou deux semi-brèves. Dans le premier cas, on le marquait par un cercle entier ou tranché, ainsi Ο Φ; dans le second cas, par un demi-cercle ou un C également entier ou tranché: C Φ; car si le cercle est le signe de la perfection, le demi-cercle est le signe de l'imperfection.

Nous avons conservé quelque chose de ce système dans notre notation actuelle. Le C ouvert et le C barré (] marquant l'un la mesure à quatre temps, l'autre la mesure à deux temps alla breve, viennent évidemment de là (800). Le mot temps aujourd'hui signifie seulement les divisions de la mesure; ainsi l'on dit la mesure à deux, à trois, à quatre temps.

TEMPS FORT, TEMPS FAIBLE.— Le plainchant devant être exécuté sur une mesure égale et binaire, on appelle temps fort, celui de l'attaque de la note, et qui est le plus sensible comme son nom l'indique, et temps faible, le second qui n'est que la prolongation de la durée de la mesure.

Dans le contrepoint de deux notes contre une, la partie qui fait deux notes marque le temps fort et le temps faible sur chaque note. Dans le contrepoint de quatre notes contre une, le temps fort et le temps faible sont divisés en deux noires. Exemples:

CONTREPOINT DE DEUX NOTES CONTRE UNE:



(800) Nous trouvous le passage suivant dans Brossard, art. Tempo. « D'autres plus modernes divisent te temps en deux seules espèces. La première est tempo maggiore, ou temps majeur, qui se marque par un C barre, et signific qu'on peut changer toutes les

CONTREPOINT DE QUATRE NOTES CONTRE UNE :





TENEDIUS. — « Sorte de nome pour les flûtes dans l'ancienne musique des Grecs. » (J.-J. ROUSSEAU.)

TENIR LE CHORUR, L'ORGUE. — Tenir le chœur, c'est avoir la direction du chant, et la haute main sur les chantres et les enfants. — On lit dans le serment du chantre de la Sainte-Chapelle de Paris (apud Louinelle, tom. III Hist. Paris., p. 151, col. 2): item, quod in festis annualibus, videlicet in utrisque vesperis.... tenebo chorum nisi debilitate corporis aut infirmitate fuero excusatus; et dans Statut. S. Capel. Bituric., ann. 1407, ex Bibliot. reg.: In festis autem novem lectionum duo vicarii tenebunt chorum.

L'expression de tenir le chœur s'applique sussi aux chanoines qui assistent à l'office. Le Nécrologue eccl. de Paris ms.: Statuit universum capitulum præfati regis (Philippi) anniversarium singulis annis solempniter celebrari, et missam ad majus altare celebrari canonicis in vesperis et in missa chorum tenentibus in capis scricis.

— Tenir l'orgue se dit de celui qui joue momentanément de l'orgue, et quelquefois de l'organiste en titre d'une église.

TENOR. — « Voix d'homme dont l'étendue est la même à peu près que le soprano, une octave plus bas. Au reste, cette étendue varie selon les individus. » (FÉTIS.)

TENOR, TENOUR, TENEUR. - Le ténor, dans le déchant, était la partie qui, comme son nom l'indique, soutenait le chant, c'està-dire une mélodie de plain-chant, déjà connue, une antienne, par exemple. C'était sur ce chant qu'une harmonie simultanée était formée par les autres parties, tantôt avec des paroles différentes pour chaque partie comme dans les motets, tantôt sur les mêmes paroles pour toutes, comme dans les rondels. Primo, dit Francon, accipitur cantus aliquis prius factus, qui tenor dicitur, eo quod discantum tenet, et ab ipso ortum habet. (FRANCOW, l. XI De discantu et ejus speciebus, ap. Genbert., Script. eccles.) — Tenor, dit Glarean (Dodec., lib. 111, cap. 13,) tenor autem veluti thematis filium et primum vocum inventum quem fere aliæ respiciant voces, ad quem omnia ordinentur, dictus videtur,
— Tenor est vocum rector, et guida tonorum. Bassus alit voces, ingrassat, fundat et auget, etc. (Mestinus poeta Mantuanus.) - On donnait encore le num de concordant

notes alla breve, c'est-à-dire en ne les faisant valoir que la moitié de leur valeur ordinaire. La seconde est tempo minore, ou temps mineur, qui se marque par un simple C et sous lequel toutes les notes valent leur valeur naturelle.

à la voix de ténor, parce qu'il était en quelque sorte le pivot de la relation entre les voix hautes et les basses (fundamentum relationis, dit Gafori); parce que tenant le milieu entre les unes et les autres, le ténor tes faisait concorder entre elles (namque et acuto cantu, et graviore baritonante circumscriptus est, medium obtinens locum, quare ipsum concarditer conspiciunt, observant st venerantur. (GAF., Mus. pract., lib. 111, cap. 15.) — Incipiet chorialis offertorium, Sanctus et Agnus et post - communionem in tono sacerdotis missam celebrantis, nisi sacerdos prædictus sit tenor, quia tunc altius poterit incipere. (Statut. capellæ Bituric., ann. 1407, ex Bibl. reg.) - « Jehan Tromellin Tenour de la chapelle de monseigneur, exx, l. par an. » (Comput., ann. 1413 et seqq.) ap. LOBINBLL., tom. II Hist. Britann., col. 962.)—« Jehan Ales, que on dist estre Corial et Teneur en l'église de Nostre-Dame de Chartres. » (Litt. remiss., ann. 1457, ex reg. 189, Chartoph. reg., ch. 176.)

TEN

-Le nom de ténor est resté à la voix qui tient le milieu aujourd'hui entre le contralto et le baryton, de même que le baryton tient le milieu entre le ténor et la basse. On voit que la dénomination de ténor n'a plus de sens aujourd'hui, puisque celui qui remplit cette partie ne soutient pas plus que les autres voix un chant ou un thème principal

qui sert de base à l'harmonie.

On disait anciennement tenor ou tenure. On lit dans l'Histoire ecclesiastique et civile de Cambray, par Dunont, p. xxi, de la part. IV, qu'environ en 1449, au départ de Philippe le Bon, « II petits des enfants d'autel cantèrent une canchonète de laquelle un des gentilshommes du duc tint le tenure. » V. Notice des collections musicales de la Biblioth. de Cambray, par M. DE COUSSEMAKER; Paris, Techener, 1843, p. 9.)

TENURE, TENEURE, est désigné comme une espèce de composition dans le Roman de la

Rose, ms. :

## t chante haut à plaine bouche Motés, gaudis et teneure.

TENUR. - Suivant Poisson, la tenue est un groupe de notes sur une même corde et sur une même syllabe qui font comme une espèce de durée dans le chant, et qu'à cause de cela on appelle tenue. On doit alors, sans couper les sons, insister avec un petit tremblement sur les notes, en évitant pourtant d'articuler à part ces notes de la même corde. Les anciens avaient beaucoup de ces notes multipliées sur la même corde et sur une même syllabe, et c'est ainsi qu'ils faisaient la tenue.

Les réviseurs du chant romain, ajoute Poisson, ont retranché presque toutes ces tenues, et ont été suivis de quelques modernes; néanmoins quand ces tenues ne sont pas fréquentes, elles donnent de la

beauté et de la majesté au chant.

TENUE. — « Rn général, c'est la partie parlante des notes dont la longueur varie guivant le genre d'expression qu'il convient

de donner à un morceau de musique. Ele est déterminée par la longueur des silences nécessaires à l'articulation de la note.

« La tenue proprement dite s'entend de la partie parlante d'une note dont la losgueur excède la valeur d'une tactée.

« La tenue simple est celle qui n'exprime qu'un son, comme sont toutes les taclées et

les notes sans agrément.

« La tenue composée est celle qui exprime plusieurs sons alternativement modulés, dont l'ensemble concourtà ne former qu'une seule note, tels que sont tous les agréments.

« La tenue finale est la partie parlante qui termine tous les agréments. » (Manuel

du fact. d'orgues; Paris, Roret, 1849, p. 594.) TERMINAISON. — « La terminaison est une modulation par laquelle on finit les versets d'un pseaume ou d'un cantique. Au sujet de quoi il y a trois choses à observer.

« Premièrement, la terminaison ne se fait pas tonjours sur la corde finale de son mode, mais souvent elle est farrêtée et suspendue sur une des cordes qui sont au-dessus de cette corde finale, et quelquesois amsi la terminaison s'étend encore que la même corde finale. De là vient que chaque mode ou ton a différentes terminaisons, et que ces terminaisons, si elles aboutissent à la corde finale, sont dites da terminatsons complètes; et si elles finissent au-dessus ou au-dessous, elles sont dites des terminaisons incomplètes, par la raison que le psaume et l'antienne ne font qu'un seul et même corps, dont le dernier membre est l'antienne par laquelle le chant reçoit son complément ou couronnement. C'est aussi nour cela que toutes les fois que l'on module les pseaumes, leur modulation est suivie d'une antienne : d'où l'expression de chanter des pseaumes est devenue identique avec celle de dire avec antienne, et au coutraire, chanter tout droit est la même chose que dire sans antienne, parce que c'est l'antienne qui désigne le mode de psalmodie, et que c'est pour cela qu'anciennement afin de le désigner d'une manière qu'on re pût pas s'y tromper, elle se chantoit en eutier avant le pseaume. Au reste, on observen que dans l'Antiphonier de Paris, comme chaque mode est marqué par le nombre ou chiffre qu'il désigne, aussi la corde sur laquelle doit cesser chaque terminaison, est désignée par une lettre propre à signifier cette même corde. Si cette corde est cellelà même sur laquelle le chant de l'antienne finit, en ce cas elle est désignée par une lettre majuscule; sinon, la lettre est minuscule. Par exemple 1. f. signifie qu'il fail chanter le pseaume sur la mélodie psalmodique du premier mode avec la terminaison incomplète qui reste sur le corde s. c'esà-dire sur la corde fa. Voilà l'emploi de la petite lettre, autrement dite lettre minuscule; et au contraire la grande lettre D se met après le chissre 1. lorsque la demière note de la terminaison de psalmodie est un ré, comme dans l'antienne c'est la dernière note du chant.

« Secondement, il faut observer que la terminaison psalmodique dépend du commencement de l'antienne qui y est liée : de sorte que dans chaque mode les terminaisons sont corrélatives à ces commencements....

« Troisièmement, il est à remarquer que les inflexions de voix qui composent la terminaison se font sur telle ou telle syllabe, plutôt ou plûtard, suivant la différence des mots qui finissent le verset : sur quoi

il y a certaines rècles que voici :

« Si le dernier mot a plus de deux syllabes, ct que l'avant-dernière syllabe soit brève, on ne peut en ce cas faire sur cette avantlernière syllabe aucune des inflexions de roix qui diver: ifient la terminaison : mais on la chante sur la même corde que la syllabe suivante, pourvû que cette syllabe suivante n'ait qu'une note, et encore une note qui ne soit pas plus élevée que la précédente, ou que ladite syllabe suivante se trouve sur une corde qui puisse supporter une syllabe brève; au défaut de quoi on la chante sur la corde de la syllabe précédente. Ce-pendant si la syllabe précédente avoit plusieurs notes, cette même avant-dernière syllabe seroit chantée brève sur la première des notes de la dernière syllabe....

« C'est la même chose, lorsque le verset du pseaume finit par un monosyllabe : car alors la dernière syllabe du mot précédent est toujours censée brève, et l'avant-der-nière est toujours réputée longue, comme dans frumenti satiat te. Mais si le verset finissoit par deux monosyllabes comme filiis tuis in te, on module le chant de la même manière que si le verset finissoit par un mot de deux syllabes. Si le dernier mot est composé de deux syllabes, et que le mot précédent soit plus long, et ait sa pénultième brève, on fera la terminaison comme elle est marquée à Spiritui sancto dans chaque terminaison (c'est-à-dire sur la

corde finale). « Dans la terminaison incomplète du 5° mode et dans toute terminaison du 7°, l'élévation qui se fait d'un degré au-dessus de la dominante en commençant cette terminaison, un doit point se faire sur la dernière syllabe d'un mot; mais on l'avance sur la pénultième comme dans filiorum latantem, ou bien frumenti satiat te. L'elévation ne se

fait point en ces cas sur rum, ni sur li, mais sur les syllabes précédentes....

« Et même quelquesois, c'est-à-dire, lorsque la pénultième est brève, on avance cette élévation jusques sur l'antépénultième, comme dans ces mots, ante luciferum genui te, où l'élévation ne se fait point sur rum, ni sur se; mais elle s'anticipe sur ci... » (LE-prur, Traité sur le chant ecclésiastique, p. 183 à 187.)

TETARTUS. — Les modes ecclésiastiques étant au nombre de huit, quelques auteurs les ont rangés deux par deux, chaque authentique avec son plagal, chaque impair avec son pair, puisque l'un et l'autre ont la même finale. Ainsi, ils ont ap-

pelé protus, les deux premiers qui ont pour finale ré, ce qui veut dire du premier rang; deuterus, le troisième et le quatrième qui ont pour finale mi, ce qui veut dire du second rang; tritus les 5 et 6 qui ont pour finale fa, ce qui veut dire du troisième rang; et enfin *tetartus*, les deux derniers qui ont pour finale sol, ce qui veut dire du quatrième rang. Ces mots sont forgés du grec πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Les Grecs modernes, selon Brossard, conservent ces dénominations.

TETRACORDE. — Le mot de létracorde vient de τέτρα, quatre, χορδά, cordes, ce qui forme, seion Ptolémée, une disposition de quatre sons dont les extrêmes se trouvent distants l'un de l'autre en sexqui tierce proportion, c'est-à-dire de quarte ou de dia-

tessaron.

Comme le système des tétracordes grecs a une grande affinité avec celui des hexacordes qui devint, après Guido d'Arezzo, le fondement de la solmisation par les muances, comme d'ailleurs il explique le mécanisme de la transposition des modes du plain-chant, et d'autres questions im-portantes, telles que celles de l'origine du triton et du demi-ton accidentel, nous devons l'exposer ici dans ce qu'il a de plus essentiel.

Bien que les Grecs connussent parfaitement l'octave, puisqu'ils avaient nommé antiphonie la consonnance des sons reproduits à l'octave ou à la double octave par opposition à l'homophonie, qui était le chant à l'unisson, il est pourtant vrai de dire que la base de leur échelle n'était pas, comme chez nous, l'octave se reproduisant sans cesse, toujours semblable à elle-même; mais cette base était l'emploi répété du tétracorde, et l'octave elle-même subissait toujours la division tétracordale. Le système entier se composait de quatre tétracordes consécutifs, plus une corde surnuméraire, ou ajoutée, le tout faisant quinze cordes; quinze, remarquez bien, et non pas dix-sept, à cause des tétracordes conjoints.

On appelle tétracorde conjoint celui dont la dernière note est à l'unisson de la première du tétracorde suivant, comme:

Conjonction. (I TETRAC.) si ut ré mi — mi fa sol la (II TETRAC.) et tétracorde disjoint, celui dont la dernière note est immédiatement au-dessus de celle qui sert de point de départ au second tétracorde, comme:

Disjonction.

(I. TETRAC.) mi fa sol la — si ul re mi (II. TETRAC.)

D'après ce que nous venons de dire du nombre des cordes du système, on com-prend qu'il était composé de deux octaves ou disdiapason, espace suffisant pour les différentes voix.

Voici le tableau des tétracordes grecs. Il est superflu de faire observer que les noms des notes ne sont pas de ce système, puisqu'ils ont été inventés après Guido d'A-

rezzo,

SYSTÈME DIATONIQUE DES GRECS.

wt.

si.

Ton

Demi-ton

Nétè hyperboléon, la dernière des aigues. IJ Tétracordon Paranétè hyperboléon, la pénultième des aigues 11 hyperboléón. Tétracorde Tritè hyperboléòn, la troisième des aigués. 13. des aigues. mi-low. Nétè diézeugménon, la dernière des séparées. wi. 12 Ton Paranétè diézeugménôn, la pénultième des séparées. 11. ré. Tétracordon. conjoint Demi-ton diézengménôn. Tritè diézeugménôn, la troisième des séparées. mt. **l'étracorde** Ton des séparées. Paramèse, proche la moyenne. Ton 롱 Mèse, la moyenne. la. Ton. Tétracordon Lycanos méson, celle des moyennes qui se touche du premier doigt. 7. mé on. Ton Tétracorde Parhypate méson, proche la principale des moyennes. ſa. des moyennes. 5. Hypate méson, la principale des moyennes. mi. Ton Lycanos hypatôn, celle des principales qui se touche du premier doigt. n ré. Ton

Parhypate hypatôn, proche de la première des principales.

Hypate hypatôn, la principale des principales.

Tétracordon hypaton. Tétracorde des principales.

Aristide Quintilien nous dit qu'on fit choix de quatre voyelles ε, α, ν, ω, et qu'en les contractant avec l'article, on avait formé les quatre voyelles thé, tha, the, tho qui s'appliquaient aux sons du tétracorde, pour les besoins de la solmisation.

TET

Le tableau ci-dessus nous présente d'abord une série de quatre tétracordes, conjoints deux par deux. Le plus grave, l'hypate ou des principales, conjoint avec le meson ou des moyennes par la corde de conjonction mi; le tétracorde diézeugmenon ou des séparées, conjoint avec l'hyperboléon ou des aigues par la corde de conjonction mi.

Au milieu de ces quatre tétracordes, c'està-dire entre le second et le troisième s'opérait la séparation ou disjonction. L'ordre essentiel à observer dans les tétracordes, pour l'ordre diatonique, était qu'ils devaient être divisés par un demi-ton suivi d'un ton majeur et d'un ton mineur, comme on peut le voir dans ce tableau :

> MI ton mineur. ton majeur. UT demi-ton.

(801) Nous croyons devoir donner ici un passage important de Boèce, passage dont l'existence parait, suivant M. Fétis, avoir été ignorée de la plupart des auteurs qui se sont occupés de la musique grecque. On y voit, dit le savant auteur du Résumé philosoph. de l'hist. de la musique, p. cvi, c que le nom de hypate a été donné à la note la plus grave de l'échelle, comme on donnait celui d'hypatos aux consuls, qui étaient les premiers magistrats de la république, et à Saturne qui était la plus considérable des planètes. Toutes les autres notes sont également expliquées dans ce passage dont voici le texte : « In quibus (chordis) his quam gravissima quidem erat, vocata est hypate, quasi major atque h norabilior : unde lovem eliam hypaton vocant. Consulem codem quoque nun-

Proslambonaménos, l'ajoutée ou surnuméraire (801). lo. t. Le demi-ton était partagé en deux quarts de ton par une corde enharmonique; le ton majour était partagé en deux semi-tous, dont le plus bas, le majeur, était également partagé en deux quarts de ton; le plus haut, le mineur, n'était point partagé, non plus que le ton mineur, leur minorité les rendant tous deux incapables, suivant la doctrine des anciens, de recevoir aucune corde, ni chromatique, ni enharmonique. (Voy. Brossard, au mot Tetracorde.)

> Cela posé, on appelait cordes permanentes ou immobiles (soni stantes) les deux extremes de chaque tétracorde, si mi, mi la Ces deux cordes restaient toujours les mêmes. Les cordes mobiles ou variables (soni mobiles) étaient celles comprises entre les extremes invariables. Elles étaient douées de la propriété de mobilité pour faciliter le passage de l'ordre diatonique dans le gente chromatique ou enharmonique.

> Pourtant (et c'est ici que nous allors remarquer la singulière propriété de cette corde si, qui, bien que formant dans les quatre tétracordes ci-dessus une corde inmobile, devait néanmoins être altérée, parce qu'il arrivait que, dans telle disposition du chant, elle se trouvait en relation de trois cupant nomine propter excellentiam dignitatis, es que Saturno est attributa propter tarditatem motes, et gravitatem soni. Parhypate vero secunda, quasi juita hypaten posita et collocata. Lichanos tertia idente. quoniam Lychanos digitus dicitur quem une indom vocamus. Gracus a lingendo lichanon appelisi. Quarta dicitur mese, quoniam inter septem semper est media. Quinta est paramese, quasi juxta median collocata. Septima autem dicitur nete, quasi neak. id est inferior. Inter quam neten, et parameten es sexta, quæ vocalur paranete, quasi juxta neten tocata. Paramese vero quoniam tertia est a nete, esdem quoque vocabulo trite, id est tertia nuncue tur. ) (Boet., Mus., lib. 1, cap. 20, p. 1387, cal. Glarcani.)

tons ou de triton avec le fa, ce qui était contraire aux lois de toute harmonie et prohibé par le sentiment de l'oreille); pourtant, disons-nous, cet ordre tétracordal n'était pas tellement rigoureux qu'il ne pût être interverti, soit par le déplacement de la conjonction, soit par la transposition d'un tetracorde. C'est ce qui avait lieu lorsque le si, se rencontrant tout à coup en relation de trois tons consécutifs avec le fa inférieur, cessait d'être le premier degré du tétracorde diézeugménon, devenait le second degré d'un nouveau tétracorde dont la base ou le point de départ était la corde la ou la mese, avec laquelle il n'était plus distant que d'un demi-on, puisqu'il était bémolisé, et donnait lieu à un nouveau tétracorde conjoint avec le second tétracorde méson ou des moyennes, et séparé du tétracorde hyperboléon ou des siguës, nouveau tétracorde, qui, pour cela, était appelé synemmenon, et qui était figuré ainsi : la, si b, ut, ré.

C'est ce que Jumilhac expose avec beaucoup de clarté. « Il faut, toutefois, remarquer, dit ce profond théoricien, que comme le second tetrachorde appellé meson, c'est-àdire des moyennes, pour estre joint avec le troisième, qui est immédiatement au-dessus par la chorde de mese, il en peut pareillement estre séparé par la chorde de paramese, c'est-à-dire la plus proche au-dessus de la mese. Quand donc le troisième tetrachorde est joint avec le second, il est avec les trois chordes qui sont immédiatement au-dessus de la mese, appellé tetrachorde de sinemenon, c'est-à-dire des conjointes; bien que, d'autre part, il soit séparé d'avec le tetrachorde hyperboleon, c'est-à-dire des excellentes (qui est le dernier et le plus haut système) par la chorde nete diezeugmenon, c'est-à-dire la dernière des disjointes, qui, en ce cas-là, conserve le nom de son tetrachorde, à cause qu'elle seule de son tetrachorde demeure lors disjointe des autres trois chordes de son tetrachorde, qui demeurant unies au tetrachorde sinemenon, en preunent aussi le nom; et qu'en outre, elle sépare lors le quatrieme et dernier tetrachorde hyperboseon d'avec le tetrachorde sinemenon, qui est lors le troisième. Mais quand le troisième tetrachorde est disjoint du second de la plus basse octave, nommé meson, il change le nom de sinemenon en celui de diezeugmenon, et a la chorde de paramese entre la mese et les trois chordes qui portent son mesme nom diezeugmenon, quoyqu'alors il soit, d'autre part, conjoint par sa plus haute chorde, qui est nete diezeugmenon avec le tetrachorde hyperboleon, de sorte que quand la conjonction se fait entre le second tetrachorde meson et le troisième qui est lors appellé sinemenon, il se fait disjonction entre le troisième et le quatrième hyperboleon; et au contraire, lorsque la disjonction se fait entre le second tetrachorde et le troisième, qui est alors nommé diezeugmenon, il se fait conjonction entre ce troisième tetrachorde et le quatrième hyperboleon. C'est

ce qui a pu donner occasion à Bacchius et à

quelques autres anciens de dire qu'il y a deux disjonctions, quoyqu'Euclide et les autres n'en content qu'une, laquelle, toutefois, se peut rencontrer aux deux endroits

qui viennent d'estre marquez. »

Remarquons bien ce qui suit pour le rapport des tétracordes avec les hexacordes. Les deux tétrachordes du milieu de ce système peuvent donc estre conjoints ou disjoints, selon que la mélodie ou l'harmonie le demandent, soit pour éviter le triton ou la mauvaise suite des voix, soit pour empêcher la dissonance des parties, soit afin de pouvoir commodement transposer les modes du chant, sans outrepasser les extrêmes du système. Quant aux autres tetrachordes, ils sont régulièrement conjoints; de sorte que lorsqu'on y fait quelques autres conjonctions ou disjonctions qui ne sont pas dans la suite régulière de leurs chordes, c'est par une espèce de licence, et par des chordes feintes ou ajoutées, que maintenant l'on appelle notes feintes. » (Science et pratique du plain-chant, part. 11, ch. 10, pp. 75 et 76.)

On voit, par ce qui précède, 1º que pour éviter la relation de triton, soit dans les tétracordes, soit dans les hexacordes, le tétracorde sinemenon a été ajouté au système des premiers, adjunctum tetrachordum sinemenon, comme dit Gasori, et cela ad demulcendam tritoni duritiem (liv. v, theor., cap. 1 et 3), et que l'hexacorde de bémol a été introduit dans les seconds pour adoucir cette même dureté du triton : Exachordum b molle dictum, quod et conjunctum dici POTEST, superductum est ut et tritoni asperitas fiat in modulatione suavior, dit le même Gafori (Music. pract., lib. 1, cap. 2); 2 que, conséquemment, le tétracorde hypaton ou des principales, savoir, si ut ré mi, peut être considéré dans un sens trèsréel comme le tétracorde de bécarre, par comparaison à l'hexacorde sol la si ut ré mi; que le tétracorde mésn ou des moyennes, savoir, mi fa sol la, peut être considéré comme le tétracorde de nature, par comparaison à l'hexacorde ut ré mi fa sol la; et qu'ensin le tétracorde synemmenon ou des conjointes, savoir, la si b ut ré, peut-être considéré comme le tétracorde de bémol, et assimilé à l'hexacorde fa sol la si b ut ré; effectivement, ces trois tétracordes ne sont pour ainsi dire que des hexacordes abrégés ou réduits d'un tiers; 3° que les phénomenes de conjonction que présentent ces trois tétracordes sont analogues à ceux que l'on remarque dans les divers hexacordes qui, s'emboitant perpétuellement les uns dans les autres, suivant l'expression de Villoteau, et se superposant les uns aux autres à divers degrés intermédiaires, forment une série non interrrompue d'hexacordes conjoints; 4° ensin, que le système des muan-ces s'appliquait également aux tétracordes comme aux hoxacordes, puisque dans les premiers les syllabes thé, tha, the, tho, désignaient les quatre degrés de chaque 14tracorde indifféremment.

TETRAPHONIE. -- On appelait ainsi l'organum à quatre voix par redoublement d'une ou deux parties à l'octave basse ou haute. C'est ainsi que Guido l'avait pratiqué.

TÉTRATONON. -- « C'est le nom grec d'un intervalle de quatre tons, qu'on appelle aujourd'hui quinte superflue. »

(J.-J. ROUSSEAU.)

TEXTE. - « C'est le poëme, ou ce sont les paroles qu'on met en musique. »

(J.-J. ROUSSEAU.) THE. — « L'une des quatre syllabes dont

les Grecs se servaient pour solfier. »

(J.-J. Rousseau.) THECA. — C'était une sorte de cassette où l'on déposait l'Antiphonaire authentique, de manière à ce qu'il fût toujours présent aux yeux et qu'il pût être consulté à chaque instant. On l'appelait aussi cantarium. «Erat Romæ ministerium quoddam et theca ad Antiphonarii authentici publicam omnibus adventantibus inspectionem repositorii, quod a cantu nominabant Cantarium. » (EKKRARDUS Junior, ap. Goldast, Rerum alamannicarum script., t. I, p. 60.)

THEME. - C'est la phrase qui sert de sujet et de motif à une composition et que l'organiste développe. On dit encore : Les airs des chansons vulgaires et profanes ont servi de thême à une foule de messes des compositeurs des xve et xvie siècles.

THEORBE. — « C'est un ancien jeu d'anche de quatre pieds et peut-être aussi de huit pieds, qui était placé au clavier à la main, et qui, d'après les auteurs, aurait dû imiter le son de l'ancien instrument appelé théorbe ou basslaute, qui avait quatorze ou quinze cordes. » (Manuel du facteur d'orgues; Paris, Roret, 1849, t. III, p. 595.)

THESIS. — « Abaissement ou position. C'est ainsi qu'on appelait autrefois le temps fort ou frappé de la mesure. »

J.-J. ROUSSEAU. THO. — « L'une des quatre syllabes dont les Grecs se servaient pour solfier. »

THUBAL. — « Nom que les Allemands donnaient à un jeu d'orgue que l'on présume être la même chose que le jubal. » (Manuel du facteur d'orgues; Paris, Roret,

1849, t. III, p. 595. )
TIERCE. — Intervalle composé de deux degrés ou de trois tons diatoniques.

On distingue la tierce majeure, autrement appelée diton, (deux tons) comme ut mi, fa la; et la tierce mineure, ou hemiditon, et dont le nom grec devrait être proprement triémitonion. La tierce mineure se divise en fierce mineure droite et tierce mineure inverse. La première, ainsi appelée, parce que le demiton ne se trouve qu'après le ton en montant tout droit à la troisième note, comme dans ré mi fa; la seconde, parce que le demi-ton est au bas de la tierce en la renversant, comme dans sol fa mi.

Mais ces définitions et distinctions sont récentes; elles sont le fait de symphoniastes dominés par les habitudes de la tonalité moderne, et qui ne se sont pas aperçus qu'à

leur insu la musique, à l'aide de ces théories, empiétait dans le système des modes ecclésiastiques. On ne saurait trop répéter qu'il n'y a ni ton majeur ni ton mineur dans le plain-chant.

La tierce majeure et mineure est une

consonnance imparfaite.

TIERCE. — Jeu d'orgue et de mutation, qui, comme son nom l'indique, soume le

tierce au-dessus du prestant.

TIERCE DE PICARDIB OU PICARDB. —M. F& tis nous paraissant avoir trouvé la véritable origine de ce qu'on nomme la tierce de Picardie, nous lui emprunterons ses paroles. Après avoir expusé que les perfectionne-ments de l'harmonie vers la fin du xiv siècle, dus principalement à Guillaume Dufay et à Binchois, avaient eu pour résultat de substituer, dans les terminaisons finales ou cadences des premier, deuxième, septième et huitième modes, la note sensible, c'est-àdire l'ut et le sa dièses à l'ut et au sa naturels, de telle sorte que la terminaison des deux premiers modes ne fût plus ut-ré, mais ut # re, et celle des septième et huitième modes ne fût plus fa-sol, mais fa#sol, M. Fétis poursuit ainsi :

« Mais, le dièse ainsi placé, formant un accord parfait majeur dont le son fondamental est la cinquième note au-dessus de la finale des premier et deuxième tons, il en résulte une fausse relation harmonique de quarte diminuée ou de quinte augmentée entre ut #, par exemple, et fa #, comme on peut le voir ici :



« Or, cette fausse relation ne paraissant pas moins vicieuse aux anciens compositeurs de musique d'église sur le plain-chant et aux organistes du nième temps que la fausse relation de triton, on u'imagina pas de meilleur moyen de l'éviter qu'en faisant majeure la tierce de l'accord parfait de la tinale, parce que la note qui fait cette tierce majeure est en relation de quarte ou de quinte juste avec l'avant-dernière note diézée, ainsi qu'on le voit dans cet exemple :



« Telle est l'origine de la tierce majoure, appelée autrefois en France, tierce de Picar-die, par laquelle se terminent toutes les compositions de musique d'église et toutes les pièces d'orgue du premier et du deuxième

141

ton, depuis le xiv' siècle jusque vers le milieu du xvn. Nous ne nous rappelons pas avoir vu cette origine indiquée par aucun auteur, quoiqu'elle soit incontestable. (Du demiton dans le plain-chant, deuxième article. »

(Revue de la mus. relig., mars 1845, p. 108.) Quant à l'épithète de picarde donnée à cette tierce finale majeure, il est à croire qu'elle tire son origine du pays des premiers compositeurs qui l'ont employée. (Voir Dufay et Binchois dans la Biograph. univ. des music.)

Maintenant, tout en constatant la grande probabilité de cette origine, ne pouvonsnous nous demander si l'harmonie, ainsi appliquée au plain-chant, n'en a pas parcela même altéré la nature? N'est-il pas vrai que ces terminaisons majestueuses qui s'opèrent par la chute de l'intervalle d'un ton sur la note finale, sont absolument détruites par la substitution de la note sensible? Cela est de la dernière évidence. N'est-il pas également vrai que cette substitution anéantit le sentiment de la tonalité des modes ecclésiastiques et le remplace par le sentiment de nos modes majeur et mineur? En d'autres termes, l'harmonie, bien que maintenue dans l'ordre des accords consonnants, n'est-elle pas incompatible avec le plain-chant? Celuici étant essentiellement mélodique, sa mélodie n'est-elle pas forcément dénaturée en se soumettant aux exigences de l'harmonie? Telle est la question qui, à nos yeux, ne fait nas l'ombre d'un doute, mais que nous soumettons à l'appréciation des savants, en les priant de s'abstraire autant qu'il leur est possible de toute idée systématique d'association entre le chant d'église et l'harmonie, et de ne pas se laisser dominer par les préjugés de l'oreille.

TIERÇOYER. — Vieux mot qui signifiait faire la tierce dans le déchant, comme quinsoyer signifiait faire la quinte. Voir dans l'article que nous avons emprunté à Bottée de Toulmon sur les Puys de palinods, la citation: de l'art de dictier et fère chançons,

pp. 1288 et 1289.

TIMBALE ou CYMBALE, OU TIMBRE -Petite cloche sonnée à l'élévation de l'hostie et du calice (Voy. liturg., p. 117). Elle servait aussi à appeler les religieux au réfectoire. Dans ce dernier cas le timbre était plus particulièrement appelé tympanum. (Ibid., 396). — Tymbres au plurief, signifie les

cloches d'une église : campanistria. TINTEMENT (Tabustellus). — Manière de sonner la cloche en frappant de petits coups réguliers sur un de ses côtés. On lit dans les Statuts mes, de l'église de Lyon : Clerici de terra ad matutinas sive ad omnes alias horas dici conveniant simul in unum locum eisdem præparatum, scilicet in capella B. Photini dum tabustellus sonat, vel retornus cujuscunque horæ, vel classus in festivis diebus

LES MUIT TONS ORDINAIRES DE L'ORGUE POUR LES VOLX BASSES.

le 1" en D la ré sot (ré mineur). le 2" et le 3" en G ré sol ut par b (sol mineur). le 4° en E mi la (mi mineur).

Voy. DU CANGE, Tabustellus ). De ce mot labustellus est venu probablement tabuster: Celui qui ainsi tabustoit laditte cloche, etc.,

lit-on dans Du Cange : tabussare.

TIRASSE, — « On nomme ainsi un clavier de pédale qui tire ou fait baisser seulement les basses des touches du clavier à la main. On fait ordinairement une tirasse dans un petit orgue où il n'y a point de pédales séparées. » (Manuel du facteur d'orgues; Paris, Roret, 1849, t. III, p. 596.)

TIRA-TUTTO. — « Registre qui ouvre tous les jeux de l'orgue à la fois et qui épergne à l'organiste la peine de les ouvrir successivement. » (Féris.)

TOCCATE. — • Pièce composée pour le clavecin ou le piano. Ce mot vient de toccare (toucher). La toccate dissère de la sonate en ce qu'elle n'est souvent composée que d'un (FÉTIS.) seul morceau. »

TON. - On appelle ton l'intervalle d'une note à une note entre lesquelles on peut faire deux demi-tons, comme de ut à ré, de ré à mi, mais les anciens distinguaient le son majeur du son mineur. Les tétracordes grecs étaient composés d'un demi-ton suivi d'un ton majeur et d'un ton mineur. Ainsi dans le tétracorde si ut ré mi, ils comptaient un demi-ton de si à ut, un ton majeur de ut à ré, et un ton mineur. de ré à mi. Le ton majeur était celui qui pouvait être partagé en deux semi-tons, l'un majeur et l'autre mineur; le ton mineur ne pouvait être partagé, parce que, selon la doctrine des anciens, la minorite s'opposait à ce qu'il pût, ainsi que le demi-ton mineur, recevoir une corde en harmonique.

De là la nécessité de tempérament pour les

instruments à touches fixes.

TON D'ORGUE, Tons DE L'ORGUE. -Grace aux perfectionnements, sinon aux progrès de la facture d'orgues, ce que l'on appelait anciennement le ton d'orgue a disparu, les facteurs modernes ayant assimilé le diapason de cet instrument à celui de l'orchestre.

Lorsque l'orgue était accordé d'après les proportions canoniques des longueurs de 32, ou 16, ou 8 pieds pour l'ut grave, cet accord constituait le ton d'orgue, et le distinguait du ton de l'orchestre, plus haut d'un demi-ton environ en 1796, et anjourd'hui, élevé de plus d'un ton.

Ce système en avait remplacé un plus ancien, selon lequel, en Italie, en Espagne et en Portugal, l'orgue était accordé une tierce mineure au-dessous du ton du dia-

pason moyen.

Jumilhac (La science et pr. duplain-chant, part. IV, chap. 9,) reproduit une table qui avait été dressée de son temps pour rapporter les huit tons du plain-chant au ton de l'orgue, suivant les différentes espèces de voix. Voici cette table:

## LES TORS ORDINAIRES POUR VOIX MAUTES.

le 1 ° en G ré sol ut par b (sol mineur). le 2 ° et 3 ° en A mi la ré (la mineur). le 4 ° on C sol ut fa par b à la dominante (ut maneur finissant sur sol.)

```
le 5 en C sol ut fa (ut majeur).
le 6 en F ut fa (fa majeur).
le 7 en D la ré sol diésé (ré majeur).
 le 8. en F ut sa (sa majeur).
      TONS EXTRAORDINAIRES POUR LES VOIX BASSES.
 du 1er en C sol ut sa (ut mineur).
du 1er on du 2e en E mi la (mi mineur).
du 5. en A mi la ré (la mineur)
du 5. en D la ré sol (ré majeur).
du 6. en G ré sol ut (sol majeur).
 du 8. en G ut sol ut (sol majeur).
```

Mais en général les tons de l'orgue appliqués au plain-chant, dont l'usage a prévalu, sont les suivants:

Premier ton. ré mineur. Deuxième ton. sol mineur. Troisième ton. la mineur. la mineur finissant sur la Quatrième ton. dominante ou tou de

quart. ut majeur. Cinquième ton. Sixième ton. . fa majeur ré majeur. Septième ton. .

sol majeur, et faisant Huitième ton. . sentir le ton d'ut.

Nous allons voir maintenant que cette réduction des tons du plain-chant au ton de l'orque ne pouvait manquer d'altérer à la longue le caractère du chant ecclésiastique. Le fait était trop évident pour qu'il pût échapper à M. Fétis. Il le constate en plusieurs endroits.

Dans sa discussion sur l'emploi du demiton dans le plain-chant et dans la Méthode élémentaire du plain-chant, n° 179, 80, 81, 82, 83, le savant auteur montre d'une manière fort remarquable que, depuis la création de l'harmonie moderne, les développements de la science, les progrès de l'instrumentation, les perfectionnements mécaniques apportés à la facture d'orgue, tout a conspiré pour favoriser cet envahissement de la tonalité moderne dans le chant d'église.

< 79. Dans les anciens temps, dit l'écrivain, l'organiste, se conformant à la tonalité du plain-chant, accompagnait ce chant par une harmonie non modulante, semblable à celle dont faisaient usage les compositeurs de messes et de motets, en l'ornant seulement de fioritures. Les oreilles, accoutumées d'ailleurs à cette tonalité, et à l'harmonie qui en était la conséquence, ne trouvaient ni trop monotone une musique qui ne modulait pas, ni trop dure certaines cadences, dont nos habitudes de la tonalité moderne rendent aujourd'hui la préparation nécessaire.

80. Les conséquences de cette différence dans l'accompagnement du plain-chant par l'organiste étaient que certains tons n'étant jamais employés autrefois, les facteurs d'orgues ne faisaient point usage du tempéra-ment dans l'accord de leurs instruments, rejetant toutes les imperfections de l'accord sur les notes des tons dont on ne se servait pas, et accordant d'une justesse absolue celles qui appartenaient aux tons du plainchant. De là vient que les tons où il y avait beaucoup de bémols ou de dièzes n'étaient pas capables sur les anciennes orgues, et que la modulation y était en quelque sorte interdite.

le 5° en F ut sa (sa majeur). le 6° en G ré sol ut par 2 (sol majeur). le 7° en F ut sa (sa majeur). le 8º en G ré sol ut (sol majeur).

TONS EXTRAORDINAIRES POUR LES VOIX HAUTES. du 1er en D la ré sol (ré mineur). du 1er en F. mi la (mi mineur). du 1° en F. m. la (mi mineur).
du 2° en G ré sol ut (la mineur).
du 4° en E mi la (mi mineur).
du 5° en C sol ut fa (ut majeur).
du 5° en D la ré sol (ré majeur).
du 6° en A mi la ré (la majeur).

« Insensiblement on a essayé d'appliquer la tonalité moderne à l'accompagnement de plain-chant sur l'orgue, et cet usage s'est étendu de jour en jour; par suite de cet usage, l'accord tempéré de l'orgue a été adopté; en sorte que les règles prescrites autrefois pour l'accompagnement du chant par l'organiste ne peuvent plus être conservées, et que de nouvelles indications doivent être données pour opérer dans l'accompagnement et dans la modulation la fusion des deux tonalités, sans altérer toutefois la qualité du chant par de trop fréquentes transi-

tions accidentelles.

« 81. Et d'abord, il est nécessaire de dire que les usages particuliers des églises et les genres de voix qu'on y trouve servent de règle pour la transposition des tons du plainchant dans les tons de l'orgue. Ainsi, pour la commodité du chœur, on transpose souvent un ton plus haut, ou un ton plus bas, le ton réel du chant... Par exemple, à Paris, on transpose en général les pièces du premier ton en ut mineur, ou même en si mineur, au lieu de ré mineur, qui devrait être le ton de l'orgue. De même le cinquième ton transposé, qui devrait répondre à ut majeur, se transpose en si bémol. Les usages à cet égard varient à l'infini....

« 82. Sauf les considérations particulières des localités, cette analogie s'établit de la

manière suivante:

1er ton du plain-chant, ton de de l'orgue, ré mineur. . id. ré mineur ou sol mineur. . id. la mineur avec finale sur mi et le sol sans dièse. id. mi mineur appuyant sur la. . id. fa majeur ou ut majeur. . id. fa majeur. . id. sol majeur appuyant sur . id. sol majeur avec finale en sol.

« 83. A l'égard de la modulation, l'application de l'harmonie moderne au plain-chant oblige à préparer des cadences correspondantes à notre tonalité actuelle pour tous les repos marqués par des traits verticaux sur la portée, ou des modulations incidentes par les intervalles qui ne répondent pas à la tonalité actuelle. L'exemple suivant indiquera comment se succèdent les modulations :

RÉPONS DES MATINES DE LA FÊTE-DIEU. (1er 1011.)



cadence préparés ré min. en fa . . . . . . do A mul-ti-tu li - 0 - rum.

TON

Et sur cette dernière cadence, M. Fétis renvoie à une note ainsi conçue : « L'introduction de la tonalité moderne dans l'harmonie qui accompagne le plain-chant, a fait passer dans celui-ci la note sensible pour les cadences immédiates. Dans les premier, second, troisième et quatrième tons, on emploie donc cette note sensible aux cadences finales, lorsque le signe de cette note sen-sible ne donne point lieu à de fausses relations de triton, ou de quarte diminuée, avec ce qui précède ou ce qui suit. »

Nous le demandons maintenant, cette harmonie ne fait-elle pas disparattre le plainchant? Mais ce résultat est forcé, dit-on. Sans doute, et c'est ce qui prouve que l'harmonie est incompatible avec le plain-chant qui, de sa nature est essentiellement mélodique, et c'est ce que nous démontrons ailleurs. Il n'est plus question des premier ton, second ton, mais des tons de re mineur, fa majeur, la mineur, etc., etc. Dira-t-on encore que la tonalité du plain-chant est dans nos oreilles? autant vaudrait dire que nous parlons indifféremment la langue des xive et xve siècles et la nôtre, et que nous faisons une fusion de l'une et de l'autre; langue bâtarde qui ne serait que la corruption des deux.

TON DU QUART. — « C'est ainsi que les organistes et musicions d'église ont appelé le plagal du mode mineur qui s'arrête et finit sur la dominante aulieu de tomber sur la tonique. Ce nom de ton du quart, lui vient de ce que telle est spécialement la modulation du quatrième ton dans le plain-chant.» (J.-J. ROUSSEAU.)

TON RELATIF. — Par opposition au ton simple, on appelle ton relatif celui qui exprime « le rapport, la comparaison, ou une certaine distance (par la voix seule sensible) qu'il y a d'un ton à un autre ton prochain: de sorte qu'il ne faut qu'un son pour faire un ton simple, mais il faut deux tons simples pour faire un ton relatif. Cela supposé, vous observerez que de l'ut au ré, il y a un ton relatif; de même du ré au mi, du fa au sol, du sol au la, et du la au si: mais du mi au fa, et du si à l'ut, il n'y a qu'un demi-ton relatif, tant en montant qu'en descendant:.. mais en montant du mi au fa, ou du sià l'ut, il faut un peu feindre, parce qu'il n'y a qu'une petite distance, laquelle est de même en descendant de l'ut au si et du fa au mi.» (Methode pour apprendre le chant d'église; Belised, 1719.)

Le ton relatif est ce que Poisson appelle

ie ton disparat.

TON SIMPLE. — On nomme ton simple, par opposition au ton relatif, « celui que l'on appelle tout court ton; et c'est un seul

(802) Nous serons obligé, dans le cours du présent travail, de rappeler de temps en temps des

son que la voix pousse, comme quand on dit, prendre le ton, ou prenez mon ton, c'està-dire chantez et commencez le même son que moi, ou à l'unisson; aussi les compositeurs n'appellent ce ton que simplement son. » (Méthode pour apprendre le chant d'église; Ballard, 1719.)

Le ton simple est ce que Poisson appelle

le ton uniforme.

TONS ECCLESIASTIQUES. - On a donné le nom de tons ecclésiastiques ou tons de l'église aux modes du plain-chant pour les rapprocher et à la fois pour les distinguer de nos tons modernes. Les tons de l'église sont donc les modes grégoriens appliqués à la pratique du chant et à l'usage de l'orgue.

On peut s'en rapporter à la formule que nous avons donnée aux articles Chant cré-

GORIEN, MODES et TON D'ORGUE.

TONALITÉ. – - 1. Que faut-il entendre

par tonalité (802)?

Suivons cè mot à travers les âges, en faisant connaître, autant que possible, ses diverses significations. Puis, nous rechercherons quels sont les mots sous lesquels, suivant l'état des connaissances musicales aux différentes époques, on a exprimé une notion analogue à celle que le mot de tonalité comprend aujourd'hui.

Dès le xiii siècle, le mot tonaliter se trouve employé trois fois adverbialement dans des chartes citées par Du Cauge : Missa Tonaliten decantetur. (In Charta ann. 1283, apud Gaden, Cod. diplom., tom. II, p. 339.) — Missa pro defunctis in choro tonaliter celebretur. (Confederatio ann. 1300, in Chronico Mellicensi, p. 187. col. 1.) — Si tonaliter finis versuum deponitur, oportet ut sæpius accentus infringatur. (Instituta Patrum, apud THOMASIUM in Appendice ad Antiphon. Roman., pag. 444.

Mais par cette expression tonaliter, il y a apparence qu'on n'entendait autre chose que chanter avec note, avec modulation, cum modulatione et notis, ou avec haute note, comme on disait autrefois, c'est-à-dire en suivant une certaine série d'intonations. par opposition à ce que l'on entendait par chanter à voix basse, psalmodier sur un seul ton, submissa voce.

On comprendra bientôt pourquoi le mot de basse latinité tonaliter ne pouvait avoir une autre signification à une époque où le système du plain-chant existant sans rival. la notion actuelle, et la plus générale, de tonalité ne pouvait naître de la comparaison de deux ou plusieurs systèmes musicaux

entre eux.

Il faut arriver jusqu'au temps où la musique moderne a déjà fait invasion dans le monde et a soumis l'oreille et l'organisation des peuples à des conditions tonales autres que celles qui étaient propres au plain-chant, pour trouver un premier indice du sentiment juste de la tonalité.

II. Ce premier indice se rencontre dans un petit article du Mercure de France du notions déjà exposées dans notre article Philosophia

DE LA MUSIQUE.

mois de février 1728 (pp. 233-237), sur la coutume d'employer les sept lettres de l'alphabet pour désigner les sons. L'auteur y parle de la science du tonal ecclésiastique, que dans sa pensée il oppose évidemment à ce qu'on pourrait appeler la science du tonal mondain (803).

TON

Le mot tonal, pris ici substantivement et accompagné de l'épithète ecclésiastique, dénote bien clairement un système de musique particulier, une tonalité en rapport avec le sens liturgique des choses et des usages du culte, qui n'a, sinon rien de commun, du moins ni but, ni destination analogues avec le système de musique moderne.

De plus, ce substantif tonal, qui est déjà au fond le mot de tonalité, implique l'idée d'un certain ordre, et d'un certain arrangement de sons dont l'oreille est affectée.

III. De substantif, le mot tonal est devenu adjectif, et, restreignant sa signification, il a été appliqué à la prédominance d'un accord dans l'harmonie. C'est ainsi que l'on dit en parlant d'une modulation : le sentiment tonal, ou la force tonale qui résulte de tel accord exige que l'on passe dans tel ton.

De là il est aisé de comprendre que le mot de tonalité a été pris successivement dans plusieurs acceptions. Et il est non moins aisé de comprendre que ces diverses acceptions sont en rapport avec quelques-

unes de celles du mot ton.

Effectivement, outre que le mot ton signifie l'intervalle d'un ton à un autre dans l'ordre diatonique, comme de ut à ré, de ré à mi, de sol à la; outre qu'il signifie le degré d'élévation que prennent les voix suivant qu'elles chantent au ton de l'orgue ou au ton de l'orchestre; etc., significations dont nous n'avons pas à nous occuper ici, le mot ton se prend aussi pour une règle de modulation relative à une note principale appelée tonique; et encore pour le mode général majeur ou mineur dans lequel est écrit un morceau de musique. Dans les deux cas, il faut admettre la prédominance d'un accord ou d'un ton sur d'autres accords ou sur d'autres tons.

Donc, entendu dans son sens le plus restreint, le mot tonalité exprime la prépondérance de tel accord ou de tel ton qui détermine telle modulation, telle résolution dans l'accord suivant. Dans ce sens, le mot tonalité ne se rapporte qu'à la sensation momentanée que fait naître tel accord envisagé dans sa relation immédiate avec le membre de phrase ou la période qui suit.

IV. Pris dans un sens plus étendu, le mot tonalité s'applique à la prédominance d'un ton pendant la durée d'un morceau de musique. C'est ainsi que l'on dit le ton

(803) Voici le passage : « Mais ce que ne savent pas ceux qui ne sont versés que superficiellement dans la science du tonal ecclésiastique, ou qui croient que tout y est ad libitum, c'est que l'on n'arrête jamais un chiffre à une lettre dans un bréviaire en qualité de caractères distinctifs de la psalmodie, que le chant de l'antienne ne soit fait auparavant, parce

d'ut, de fa mineur, de la, de mi bémol, etc. Tout morceau de musique, depuis la romance jusqu'à la symphonie, est généralement soumis à cette loi de prépondérance d'un ton fondamental en vertu de laquelle l'œuvre, quelle qu'elle soit, doit commencer et finir dans ce même ton. Le compositeur dispose son sujet dans un ton donné, et le sujet se nuance selon le caractère du ton, car chaque ton a sa physionomie particulière, non-seulement en rapport avec son degré d'élévation dans l'échelle générale, mais encore en rapport avec les divers timbres des voix et des instruments qui varient pour chaque ton. Une fois la tonslité du morceau bien établie, le compositeur développe son discours musicel en passant successivement dans d'autres tons, c'est-àdire en modulant. Mais le sentiment de la tonalité principale reste, et, quelle que soit la longueur du morceau, des divertissements et des épisodes qu'il comporte, l'oreille n'est satisfaite que lorsqu'elle sent reparaître le ton ou plutôt la tonalité primitive à laquelle le compositeur doit revenir souvent comme à son point de départ, et sur laquelle il doit surtout insister en finissant.

V. Nous allons progressivement d'une notion à une autre, de la plus restreinte à la plus large. Nous voici arrivés à cette dernière, et, par le mot tonalité nous n'entendons plus la prédominance d'un accord sur un autre accord, ni d'un ton sur les autres tons, mais la prédominance de tel ou tel système de musique sur tout autre système dans l'oreille et l'organisation humaines.

Il y a divers systèmes de musique, c'estdire diverses manières de concevoir l'échelle des sous; et cette diversité des échelles de sons implique aussi pour notre oreille et notre organisation diverses manières d'en être affectées.

Revenons à cette vaste échelle générale des sons dont il a été déjà parlé, laquelle comprend tous les sons naturels perceptibles à notre ouïe, depuis le plus grave jusqu'au plus aigu, et qui est, avons-nous dit, comme l'alphabet universel de la langue des sons à notre usage, de la musique vocale et instrumentale.

Supposons, dans cet immense clavier, une corde attachée d'un côté à un chevalet fixe, de l'autre à une clef mobile. Mettous cette corde en vibration, et par le moyen d'une tension à la fois insensible et progressive de la corde, faisons pour ainsi dire glisser le son sur cette multitude de petits intervalles compris entre le premier son donné, le son primitif, et la reproduction du même son à l'aigu que nous ne nonmerons pas octave

que c'est l'antienne qui régit la psalmodie. 3 Il est évident que l'auteur fait ici allusion aux musiciens qui, préoccupés des deux uniques modes de la musique moderne, ne tiennent aucun compte des modes du plain-chant, lesquels modes constituent précisément, dans les deux systèmes, les différences des deux tonalités.

ici, parce que ce mot n'aurait aucun sens, puisque nous considérons la série des sons abstraction faite de toute idée de division préconçue. Or, entre ce son primitif et le son qui est sa reproduction à l'aigu, qui consonne, ou, pour mieux dire, qui equisonne avec le premier, il n'est aucun point intermédiaire qui ne puisse être considéré comme la place d'un intervalle; car, à l'exception des aliquotes qui sont le produit du phénomène simple de la résonnance, lesquels se rencontrent dans presque tous les systèmes musicaux, il n'est aucun des autres intervalles qui soit essentiel en soi. On peut donc concevoir des systèmes de sons composés d'intervalles indéfinis et placés à des degrés indéterminés. Jetons un coup d'œil sur la division des échelles particulières de quelques systèmes que l'analyse scientifique a fait connaître.

TON

VI. Faisons observer, en premier lieu, que, chez les Grecs, ce que nous appelons l'intervalle d'un ton était divisé en quatre parties, puisque, dans leur échelle enharmonique, chaque degré était à la distance

d'un quart de ton. L'échelle musicale des Hindous est divisée en vingt-deux parties, correspondant à peu près à des quarts de ton de notre gamme. Ces vingt-deux parties sont ainsi disposées:

La gamme des Chinois est divisée, comme celle de notre musique moderne, en sept sons, tons et demi-tons; mais elle diffère essentiellement de la nôtre en ce que le premier tétracorde, au lieu d'être composé de deux tons et d'un demi-ton, comme dans notre mode majeur, se compose de trois tons consécutifs, et se rapporte à une gamme de fa dont le si serait bécarre, ou à une gamme d'ut dont le fa serait dièse. C'est là une circonstance vraiment extraordinaire qui rend cette gamme presque aussi éloignée des habitudes de notre oreille que si elle était composée d'intervalles plus petits. De plus, l'échelle des Chinois se divise en douze demi-tons égaux, ce qui exclut toute analogie entre ce système et le nôtre, dont les demi-tons sont classés en majeurs et mineurs (805)

Pour avoir une idée du système de la musique arabe, il faut laisser parler Villoteau : « Il paraît, dit-il, que le système de musique des Arabes n'a pas conservé une forme constante, et que les auteurs n'ont pas toujours été d'accord sur la manière de la composer; les uns divisent l'octave par tons, demi-tons et quarts de ton, et comptent par conséquent vingt-quatre tons différents dans l'échelle musicale; d'autres la

(804) Voy. le Résumé philosoph. de l'hist. de la mus., par M. Fétis, p. 11111. (805) Ibid., p. 14-1411. (806) De l'état actuel de l'art musical en Egypte,

DICTIONNAIRE DE PLAIN-CHANT.

divisent par tons et tiers de ton, et font l'échelle musicale de dix-huit sons; d'autres y admettent des demi-quarts de ton, ce qui produit quarante-huit sons; quelques-uns enfin prétendent que le diagramme général des sons comprend quarante sons; mais, la division la plus généralement reçue étant celle des tiers de ton, il s'ensuivrait que ces quarante sons comprendraient deux octaves et un tiers pour toute l'étendue de ce système; ce qui est, en effet, d'accord avec le diagramme général des sons que nous avons trouvés notés en arabe (806). »

TON

Nous pourrions pousser beaucoup plus loin cette énumération des divers systèmes musicaux; nous nous bornerons à ajouter que l'échelle musicale des Ethiopiens « se compose de diverses espèces d'intervalles, les uns plus grands, les autres plus petits, et qu'elle comprend vingt et quelques do ces intervalles (807). »

Et remarquons que nous n'avons parlé ici ni des espèces d'octaves, ni des modes innombrables de ces divers systèmes.

VII. Il est donc évident qu'à l'exception de certains intervalles tels que ceux que nous nommons l'octave, la quinte, la quarte, lesquels se rencontrept dans la plupart des systèmes de musique et qui sont les intervalles fondamentaux de toute gamme, tous les autres intervalles qui entrent dans la composition des divers systèmes n'ont rien d'absolu ni d'essentiel en soi, c'est-à-dire ne sont né-cessités par aucune loi qui contraigne l'oreille à les choisir de préférence à tous autres. Or, d'où vient cette différence entre les systèmes? Des diversités d'organisation. de sensibilité, d'éducation, d'habitudes chez les individus et chez les peuples. Voilà ce que répondent tous les auteurs qui se sont occupés de la question des divers systèmes de musique; mais cette explication est insuffisante et vague. Il en est une heaucoup plus vraie, plus profonde, plus logique, plus en rapport avec la philosophie de l'art, avec la connaissance de son origine, de sa nature, de son but, qu'on ne doit point séparer de la philosophie de l'homme. La musique est un langage comme la parole. Co langage, comme la parole, est commun à tous les hommes. Mais si les hommes ont un langage, ils ne parlent pas la même langue. Les peuples ont une langue, un idiome, un dialecte, plus ou moins dérivé d'une langue de première formation, et en harmonie avec leur civilisation, les conditions du climat, leurs mœurs agricoles, pastorales, commerçantes, conquérantes, etc. Les divers systèmes de musique sont comme les idiomes et les dialectes du langage musical; et les diverses gammes et échelles de ces systèmes de musique, avec la division d'intervalles qui leur est propre, avec les fonctions, les propriétés, les affinités et répulsions de ces mêmes intervalles entre eux,

dans la Description de l'Egypte, t. XIV, édit. in-8. p. 13 et 14

(807) Ibid., p. 283.

sont comme les alphabets de ces divers dia-

lectes, idiomes ou langues.

Comme cette théorie nous paraît, sinon nouvelle, puisque elle a été entrevue par d'excellents esprits dont nous allons bientot invoquer le témoignage, mais non encore développée d'une manière correspondante à l'état actuel de la science, ne craignons pas d'entrer plus avant dans la démonstration des principes posés.

VIII. Supposons tel peuple, telle tribu dont nous lisons l'histoire. Cette agglomération d'hommes, cette peuplade a un système de musique, basé sur une gamme ou une échelle, laquelle est constituée d'une certaine manière. C'est là sa musi-

que, son chant maternel.

Le même peuple parle une langue, un idiome, un dialecte. Cette langue a un certain accent, triste, guttural, fier, Apre, doux, suivant que ce peuple est commercant, trafiquant, guerrier, agricole, pasteur, religieux; suivant qu'il habite la plaine, la montagne, le bord d'un fleuve, le rivage de la mer ; suivant qu'il est issu de telle race, qu'il est mêlé à telle autre, qu'il a été conquis ou conquérant, ou bien qu'il se perpétue dans son unité originaire; suivant que la zone sous laquelle il habite est chaude, froide, tempérée; suivant que le climat est sec, pluvieux, en un mot acci-denté de telle ou telle façon, etc.

Maintenant, concevez-vous que la musique maternelle de ce peuple, son chant naturel, n'ait aucun rapport, aucune affinité avec la langue ou le dialecte qu'il parle? Concevez-vous que l'accent, ce cri de l'âme, ce principe vital de la parole comme de la musique, ne se manifeste pas dans l'une et dans l'autre? que les mêmes habitudes, des mœurs constantes, des occupations semblables, les circonstances de climat et mille autres choses qu'il est impossible de spécifier, n'engendrent pas des caractères analogues et dans le langage de ce peuple et dans son

chant?

Allons plus loin : Concevez-vous que la musique de ce peuple se soit formée d'une autre manière que sa langue? Entendonsnous: Si ce peuple a reçu une partie de sa langue ou de son idiome d'une colonie conquérante qui est venue s'établir chez lui et se mêler à lui, concevez-vous qu'il n'en ait pas reçu également une partie de sa musique, ou que son système musical n'ait pas été modifié par suite de cette inva-

Cela posé, il est bien certain que si vous allez chez ce peuple, si vous assistez à ses cérémonies, si vous entendez ses chants, ses concerts, cette musique vous déchirera les oreilles et vous parattra barbare. Quant à sa langue, vous n'y comprendrez rien, et vous n'en pourrez juger que par les accents, les inflexions, les articulations qui proba-blement vous paraîtront fort désagréables.

(808) Ce n'est pas cela. La musique égyptienne, saus être aussi perfectionnée que la nôtre, sans Il est très-vraisemblable que, sous le rapport de l'art, en tant qu'expression du vrai et da beau, la musique de ce peuple est sort inférieure à celle que nous cultivons. Mais prenez garde; ne vous hâtez pas de la dé-clarer absolument fausse, insupportable, car les naturels du pays, n'ayant pas davantage les oreilles façonnées à la vôtre, se serviront des mêmes épithètes pour qualifier le système que vous leur opposez.

TON

IX. Il est curieux d'entendre Villoteau raconter l'effet que produisit sur ses oreilles la musique des Orientaux, qu'il eut la mission d'aller étudier sur les lieux, lors de l'expédition d'Egypte. « Accoutumé au plaisir d'entendre et de goûter, dès la plus tendre enfance, les chefs-d'œuvre de nos grands maîtres en musique, il nous fallut, avec les musiciens égyptiens, supporter tous les jours, du matin jusqu'au soir, l'effet révoltant d'une musique qui nous déchirait les oreilles, de modulations forcées, dures et baroques, d'ornements d'un goût extravagant et barbare, et tout cela exécuté par des voix ingrates, nasales et mal assurées, accompagnées par des instruments dont les sons étaient maigres et sourds, ou aigres et percants.

« Telles furent les premières impressions que fit sur nous la musique des Egyptiens; et si l'habitude nous les rendit par la suite tolérables, elle ne put jamais néanmoins nous les faire trouver agréables, pendant tout le temps que nous demeurames en

Egypte.

« Mais, de même que certaines boissons, dont le goût nous répugne les premières fois que nous en buvons, devienment cependant moins désagréables plus nous en faisons usage, et finissent même quelquesois per nous parattre délicieuses quand nous y sommes tout à fait habitués; de même aussi une plus longue habitude d'entendre la musique arabe eut pu diminuer ou dissiper entièrement la répugnance que nous faisait éprou ver la mélodie de cette musique. Nous n'oserions assurer qu'un jour nous n'aurions pas trouvé des charmes précisément dans ce qui d'abord nous a le plus rebuté; car combien de sensations, que nous regardons comme très-naturelles, ne sont cependant rien moins que cela! Les Egyptiens n'aimaient point notre musique, et trouvaient leur délicieuse; nous, nous aimons la nôtre, et trouvons la musique des Egyptiens détestable : chacun de son côté croit avoir raison et est surpris de voir qu'on soit affecté d'une manière toute différente de ce qu'il a senti; peut-être n'est-on pas mieux fondé d'une part que de l'autre. Pour neus, nous pensons que la musique la plus agrésblement expressive doit plaire le plus généralsment, et que celle qui n'a que des beautés foctices et de convention, qui n'expriment aucun sentiment, ne peut plaire que dans le pays et l'on est accoutume à l'entendre (808). Nous

doute, est expressive relativement; elle a ses beautés factices comme elle a ses beautés réclies.

avons connu en Egypte des Européens remplis de goût et d'esprit, qui, après nous avoir avoué que, dans les premières années de leur séjour en ce pays, la musique arabe leur avait causé un extrême déplaisir, nous persuadèrent néanmoins que, depuis dixhuit à vingt ans qu'ils y résidaient, ils s'y étaient accoutumés, au point d'en être flattés, et d'y découvrir des beautés qu'ils auraient été fort éloignés d'y soupçonner auparavant ; elle n'est donc pas aussi baroque et aussi barbare qu'elle le paraît d'abord (809). »

TON

Le passage qu'on vient de lire est d'autant plus instructif, que le savant qui l'a écrit, tout en se rendant parfaitement compte de la constitution des divers systèmes de musique qu'il examine, ne se doute en aucune manière, comme il est aisé de le voir par ses paroles, de leur base et de leur origine. Uniquement préoccupé de l'ancien système grec, qu'il regarde comme le seul vrai, et dont on ne s'est écarté, selon lui, que pour se jeter dans l'arbitraire et le conventionnel, il n'admet aucun système, pas même le nôtre, comme naturel et vrai, et il ne paratt pas se préoccuper du phénomène le plus important, qui est le fait même de l'existence de systèmes si différents.

X. Cependant, il est certain que, sans prétendre comparer les divers systèmes entre eux, et les regarder comme également bons et admissibles, il y a, pour chacun de ces systèmes, une raison d'être relative, une force des choses déterminante, qui, abstraction faite de toute idée de convention et de délibération, les ont fait adopter avec leurs irrégularités, conformément et parallèlement aux langues, aux idiomes qui se sont formés, toujours en dehors d'un calcul et d'un choix humain, et qui se perpétuent avec les imperfections et les anomalies de leur syntaxe. Nous en trouverons tout à l'heure la preuve dans la raison fondamentale qui fait que l'élément de l'harmonie est tantôt compatible et tantôt incompatible avec les divers systèmes musicaux.

Mais, en attendant, montrons que cette idée de l'identité originaire de la formation des langues et des systèmes de musique n'a pas échappé à de graves théoriciens.

(809) Etal actuel de l'art musical en Egypte, p. 114-116.

(810) Nous ne pensons pas que le mot inventé deive être pris ici dans le sens de création a priori, par vole de convention et de délibération. Les peuples sont bien pour quelque chose dans la formation de leurs langues et de leurs systèmes de musique, puisque ce sont eux qui les parient et qui les chantent. Ils les font comme ils font leur mœurs, leur histoire, leur génie. Mais une armée de philosophes et de linguistes, et une armée de philosophes et de musiciens, nu dislecte on un système musical et surtout de l'imposer à la masse des individus.

(811) La science et la pratique du plain-chant, in-1073, part. 11, ch. 9, p. 68.

(812) On comprend ici la nécessité de distinguer la gamme de l'échelle, deux choses que les théoriciens ont trop souvent confondues. Nous avons du nous conformer jusqu'à présent à l'usage général et

« Le mot de Gamme ou de Système, dit dom Jumilhac, ne signifie autre chose qu'un amas ou assemblage, et une suite ou composition de plusieurs dictions, ou syllabes, ou lettres, qui signifient et donnent à connoistre les sons graves et les aigus, leur différence et leurs intervalles, leur harmonie et leur melodie, leur bonne suite et leurs consonnances; de sorte que les systemes ou les gammes sont à l'égard du chant ce que les alphabets sont au regard de la grammaire, c'est-à-dire les premiers élemens des sons, de leurs intervalles, et de tout le reste qui concerne le chant, comme les alphabets le sont des syllabes, des dictions, des discours, des livres, de leur lecture ou prononciation, et de tout le reste qui appartient à la grammairo... Mais comme il y a eu divers alphabets, selon la difference ou des langues, ou des temps, ou des lieux (quoyqu'ils n'ayent tous esté dressez que pour signifier les mesmes voyelles et les mesmes consonnes:) de mesme les philosophes et les musiciens, par succession de temps, ont pareillement inventé (810) diverses façons de systemes, composez de différentes dictions, ou characteres, ou lettres, ou syllabes, selon qu'il leur a semblé le plus commode pour mieux exprimer ou representer les mesmes sons et leurs intervalles (811). »

Et, en effet, dom Jumilhac expose immédiatement les systèmes de la gamme des Grecs, de celle de Guido d'Arezzo, qui est celle du plain-chant, de la gamme commune, c'est-à-dire de la gamme commune au plain-chant comme à la musique, alors que pour l'un et l'autre on admettait la solmisation par les muances, et enfin le système de la gamme sans muances, qui est la nôtre (812).

On ne saurait se méprendre sur le sens de ce passage. Brossard, pour être plus concis, n'est ni moins précis, ni moins formel. « Système et Gamme, dit-il, sont à peu près dans la musique ce que les alphabets sont dans la grammaire. Or, comme il y a eu différents alphabets, suivant la diversité des langues, des temps, des lieux, etc., de même il y a plusieurs systèmes des sons (813).»

Eh bien! ces systèmes, ces gammes, qui

employer indifféremment l'une et l'autre expressions, pour éviter de jeter de la confusion dans les esprits par une observation dont l'application eût été prématurée. Mais on conçoit parfaitement que notre gamme, par exemple, qui exprime la série des sons dans l'ordre diatonique, et l'échelle des sons, qui comprend en outre les demi-tons propres au genre chromatique, sont deux choses tout à fait différentes. La première, majeure ou mineure, renferme une aérie de cinq tons et de deux demi-tons diatoniques; la seconde une série de douze demi-tons dont deux diatoniques et les dix autres chromatiques.

distaniques et les dix autres chromatiques.

(813) Dictionnaire de musique, par Séb. De Baosand, au mot Système: — M. l'abbé David, dans ses articles de la Revue de musique religieuse de M. Danjou, a rencontré la même idée. M. Fétis, qui u'admet pas cette identité d'origine des laugues et des tonalités, qui a même protesté contre la théorie que nous axposons daus une lettre qu'il nous a fait l'honneur de nous adresser. M. Fétis a dit pourtant dans la Rieuse

sont un amas ou assemblage, une suite ou composition de sons graves et aigus, qui donnent à connoistre leur difference et leurs intervalles, leur harmonie, leur mélodie, leur bonne suite et leurs consonnances, et qui diffèrent entre eux, comme les alphabets, suivant la diversité des langues, des temps, des lieux, etc.; ces gammes et ces systèmes sont ce que nous appelons les tonalités.

XI. Ici, le mot tonalité prend son vrai sens. Il exprime les conditions tonales propres à chaque système musical, en raison des intervalles dont il se compose, de leurs propriétés, de leurs fonctions, et les modifications dont ce système affecte l'oreille.

Ainsi, lorsqu'on dit: la tonalité du plainchant, la tonalité moderne, on comprend que le plain-chant et notre musique reposent, de part et d'autre, sur une échelle de constitution absolument différente.

Il y a plus. La notion de tonalité implique le concours de certaines circonstances physiologiques qui, agissant d'une certaine façon sur l'organisation des individus, les disposent à concevoir l'échelle des sons dans un certain ordre et un certain enchaînement plutôt que dans un enchaînement et un ordre différents. Elle suppose un accent particulier, une harmonie caractéristique, en un mot, une force euphonique en rapport avec l'accent, l'harmonie, l'euphonie de la langue avec laquelle ce système musical coexiste.

Cette notion de la tonalité s'est dégagée pau à peu de l'enalyse comparée des éléments du plain-chant et de la musique moderne, comme aussi des divers systèmes propres aux peuples orientaux, analyse qu'on ne devra plus désormais séparer de la science de l'homme, c'est-à-dire de la connaissance de ses instincts moraux et de ses facultés physiologiques, suivant les temps, les lieux, les races, non plus que de l'étude des langues.

XII. Nous avons vu que Villoteau avait beaucoup contribué à l'éclaircissement de cette notion, par son exposition des diverses constitutions de l'échelle musicale chez les peuples de l'Orient, bien qu'il ait considéré ces échelles comme des faits arbitraires en soi, sans en tirer la moindre conséquence relativement à la question philosophique qui

nous occupe.

M. Fétis est alle peaucoup plus loin. S'emparant des documents mis en lumière par Villoteau, pour ce qui concerne les Arabes et les peuples de même souche, et des recherches des savants anglais, sir William Jones, Ouseley. Paterson, ainsi que du P. Amyot, pour la musique de l'Inde et de la Chine (814), ce savant a porté dans son

musicale, année 1832, p. 82 : « Mais qu'est-ce que des sons isolés, si l'on ne connaît les lois métaphysiques qui en règlent les affinités et les répulsions suivant l'organisation, les besoins et l'éducation du peuple dont on veut étudier la musique? » Ou ces paroles n'ont aucun sens, on bien ces lois métaphysiques des affinités et des répulsions des sons suivant l'orgunisation, les besoins et l'éducation des peuples, sont

analyse un véritable esprit de critique, et, bien que sa théorie soit loin d'être complète, faute par lui d'avoir rattaché la question des tonalités à celle de la formation des langues et de l'origine des races humaines, il n'en est pas moins vrai qu'il a jeté une vive lumière sur les bases de la constitution des deux tonalités en usage parmi nous, je veux dire celles du plain-chant et de la musique moderne.

XIII. Cependant la question véritable, entrevue d'abord, comme nous l'avons montré, par dom Jumilhac et Brossard, n'avait pas été abandonnée. Un écrivain du commencement de ce siècle lui avait fait faire un nouveau pas.

L'auteur des Notions sur l'ouie (815), Fabre d'Olivet, avait développé cette proposition, savoir, que, tantôt par suite de sa conformation, l'oreille de quelques individus, accesible à de certains sons, se refuse à en admettre certains autres, et tantôt reste absolument étrangère à de certaines inflexions vocales. Appliquant cette remarque à des populations enlières, l'auteur que nous citons y voit la raison des différences des échelles musicales des divers peuples : « Cette observation très-importante, dit-il, rend raison des différences notables que les différents perples apportent dans seur échelle musicale. et dans le nombre ou la nuance de leurs articulations. On sait, par exemple, que les peuples orientaux, qui suivent le système musical des Arabes, et qui prennent le ton ré pour ton fondamental au lieu du ton w que nous prenons, donnent au son fa bécarre, qui est la tierce naturelle de ce même ré, un quart de ton de plus que nous; en sorte que leur ton naturel re n'est exactement ni mejeur ni mineur, selon notre manière de parier. Le son fa demi-dièse, ainsi constitué, qui platt à leurs oreilles, est insupportable aux nôtres : ce qui indique une différence d'organisation, et dépend certainement de la cause toute simple que j'indique. On sait aussi que ces mêmes Arabes, et tous les peuples qui tiennent à la même souche, ne peuvent point articuler la consonne P, ce qu'ils feraient assurément si leur oreille n'y était point étrangère de sa nature, car cette consonne labiale n'a rien de difficile. Le peuple chinois, qui comprend plus de deux cent millions d'individus, est resté étranger aux consonnes B, R et Z, et l'on a trouvé. parmi les peuplades américaines, des hor-des assez considérables chez lesquelles manquaient plus de la moitié de nos articulations vocales ou consonnantes. >

Est-il nécessaire de dire que, si nous admettons, pour quelques individus, le phéno-

les lois mêmes en vertu desquelles les langues, les idiomes, les dialectes, ont un certain accest, sa-certaine harmonie, en un mot une tonelisé caracteristique.

(814) Voy. les deux premiers chapitres du Résume philosophique de l'histoire de la musique.

(815) Montpellier, 1819, in 8°, p. 127, note 26, 2-édition.

٠.

٠.

... ۲. ۱

31.

L

.

Ģ

.

١. 

: · · .

٠, ٠

٠

**:** :

. .

. .

.

٠.

mène qui sert de point d'appui à cette argumentation, nous ne l'admettons pas pour une race d'hommes tout entière; que, selon notre conviction, fondée sur des lois physiologiques constantes, la conformation de l'oreille chez l'Arabe n'est pas d'une nature différente que chez l'Européen? Mais qu'importe si les effets sont les mêmes, quelle qu'en soit la cause, si les habitudes, l'éducation, les accentuations propres à la langue et d'autres circonstances extérieures modifient le sens auditif d'une manière telle qu'il en résulte chez les individus une corrélation intime entre la tonalité et l'idiome qui lui cor-

respond.

XIV. Avant d'aller plus loin, il est nécessaire de donner une explication. Nous parlons ici des tonalités dans leurs rapports d'origine avec les langues. On ne peut douter, en elfet, que chaque langue, du moins chaque langue de première formation, n'ait engendré une toualité analogue, car l'oreille des peuples est une. Est-ce à dire qu'il y a autant de tonalités que de langues? Il faut s'entendre. Pour les tonalités, comme pour les langues, il en est qui sont plus ou moins universelles; il en est d'autres qui sont circonscrites dans des limites étroites; il est enfin des tonalités mortes, c'est-à-dire qui ont été absorbées dans la tonalité régnante. Nous voyons que la tonslité de notre musique moderne est universelle en ce sens qu'elle est commune à toutes les régions de l'Europe, et qu'elle pénètre peu à peu dans les diverses parties du globe. Mais dira-t-on pour cela que chaque région, chaque contrée n'ait pas ou n'ait pas eu une tonalité à elle, sa tonalité autochtone? Voyez les parties de l'Europe où la musique est aujourd'hui le plus en honneur, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, la France, etc.; à coup sur, une même tonalité régit l'oreille chez ces différentes nations, qui parlent néanmoins des langues différentes. Mais les grands caractères, les traits saillants qui distinguent la musique italienne, la musique allemande et la musique française, et qui ont donné lieu à la classification des écoles, peuton les considérer isolément des éléments euphoniques propres aux langues française, italienne et allemande? Et les éléments euphoniques musicaux de ces trois langues, débris peut-être d'une tonalité primitive, ne les trouverait-on pas disséminés, éparpillés, dans les chants et les dialectes populaires que l'on recueille si avidement aujourd'hui, parce qu'on sent instinctivement que, pour saisir la physionomie d'un peuple,

(816) • Une origine orientale semble exister dans une partie de la langue et de la musique de l'Irlande; les rapports sont surtout sensibles avec les dialectes de l'Inde..... Le mélange des peuples dont parait s'é-tre formée l'ancienne population de l'Irlande a exercé son influence sur les tonalités de musique. Je dis les tonslités, car il en existe plusieurs dans la musique irlandaise... » Et quelques lignes plus loin, M. Fétis établit les rapports des mélodies et de certains modes de l'Inde avec quelques mélodies irlandaises. Voy. le Résumé déjà cité, pp. cxl. à cxl.111.) lei, au

il faut l'étudier dans les monuments de sa langue, de sa musique, de sa poésie, de ses chants; car tout cela c'est tout un, puisque tout cela forme son langage? L'Angleterre, l'Irlande, l'Ecosse, la Suède, le Danemark, la Russie, la Pologne, l'Algérie, chantent aujourd'hui notre musique. Hé bien ! l'Angleterre conserve ses chants populaires, ses airs gallois, ses chants des druides et des bardes, que l'on retrouve dans l'Armorique ou Bretagne française; l'Ecosse, ses vieux airs montagnards ou des highlanders; la Suède, les chants des Goths; les Danois, ceux des Scandinaves; les Russes, les Cosaques, les Tatars, les tristes et monotones mélodies des Scythes; les Polonais, les ac-cents des Vandales. Autant de tonalités que de peuples. M. Fétis a constaté même plusieurs tonalités en Irlande, et deux gammes distinctes en Ecosse (816). Ces divers peuples ont des instruments spéciaux, le goudok, la gously, la harpe, le crwth, etc., qui, tous, par la manière dont ils sont accordés, se rapportent à des gammes particulières. Ces tonalités varient entre elles ou par l'arrangement des intervalles dans l'échelle, ou parce que les unes comportent l'harmonie que d'autres repoussent, ou parce qu'elles donnent lieu à certaines bizarreries de rhythme. Et quant aux provinces de l'Algérie, qui recoivent actuellement, avec les biensaits de notre civilisation, notre langue et notre musique, pense-t-on que, par suite de cette lente et salutaire assimilation, elles perdront toutes traces de leurs chants, de leurs concerts orientaux, de cet art natif fondé sur de petits intervalles? Non, ces traces subsisteront aussi longtemps que les souvenirs de leurs traditions, de leurs usages, de leur religion, de leur langue.

XV. Renfermons-nous dans notre France. Comparez les airs populaires, les cantiques, les légendes chantées, les chants d'amour et de guerre, les danses, etc., du midi de la France à ceux de la Bretagne, de l'Auvergne, à ceux du nord; vous vous convaincrez que ces chants offrent des dissemblances, des singularités bien remarquables; non qu'à proprement parler ils reposent, pour la plupart, sur une constitution particulière de la gamme; mais ils affectionnent certains intervalles de préférence à d'autres, et ces intervalles y revêtent des propriétés distinctives qui ne se rencontrent pas ailleurs. N'oublions pas de mentionner ici les combinaisons de rhythme propres aux divers pays (817). Or, que sont ces chants popu-laires, à l'égard de notre art musical pro-

moins, M. Fétis a constaté l'identité d'origine de la

langue et de la tonalité. (817) En Auvergne, par exemple, les chants des pays de plaine sont à deux temps, ceux des pays de montagnes à trois temps. On connaît même des danses de certaines provinces espagnoles qui sont dans la mesure à cinq temps. Pour la facilité de la notation et de la lecture ou partage chaque mesure en deux, dont la première est à trois temps et la seconde à deux, alternativement.

prement dit, si ce ne sont des espèces de dialectes musicaux, tels que le provençal, le languedocien, la langue moundino, le bourguignon, le patois messin, le bas-breton, qui, sous l'empire de la langue dominante, commune à toutes les provinces de la France, se maintiennent encore, quoiqu'ils soient de jour en jour resserrés dans les régions qui furent leur berceau, et qui, rapprochés des chants populaires, se groupent en diverses familles de dialectes et de tonalités, et découvrent ainsi les couches successives, latine, celte, gauloise, germaine, dont s'est formé peu à peu le sol de la patrie.

TON

Dans notre opinion, la théorie générale des langues et de leurs ramifications ne pourra être complétée que par une théorie générale des tonalités et de leurs dérivés, non que les tonalités doivent différer les unes à l'égard des autres au point où les langues diffèrent entre elles; car il ne faut pas perdre de vue que l'élément vocal étant la base de la parole et de la musique, les sons vocaux sont les mêmes dans toutes les langues et dans tous les alphabets; qu'ainsi les langues ne peuvent influer sur les tonalités que par l'élément de la consonne ou de l'articulation par lequel elles se diversifient entre elles. Il faut également se rappeler que dans tous les systèmes musicaux qui ne sont pas liés étroitement à l'institution de la parole, mais qui existent comme art indépendant, le son, dans la nécessité où il est de former un sens, un sens purement musical, bien entendu, est contraint de se créer en quelque sorte une limite à lui-même dans des intervalles en affinité les uns avec les autres, mais distincts les uns des autres, fixes, précis, de manière à être parfaitement perceptibles à l'oreille. Or, ces intervalles ainsi arrêtés forment comme autant d'articulations sonores, et c'est par ce côté que les tonalités se rapportent au caractère propre des langues, caractère qu'elles reçoivent, nous le répétons, de l'élément de la consonne et de l'articulation, qui est, pour ainsi parler, la partie instrumentale des idiomes.

XVI. Pour ce qui est du plain-chant ou chant grégorien, presque aussi universel que notre musique, il importe de considérer qu'il fut, ainsi que cette seconde appellation l'indique, une institution liturgique autant qu'un système musical, qu'il a dû se maintenir aussi longtemps qu'il ne s'est pas trouvé en présence d'une tonalité rivale, et qu'à raison de son universalité même, sa paisible domination n'a pu être troublée par des tonalités restreintes à certains pays.

XVII. Constituées ainsi que nous venons de le dire, les tonalités s'installent, pour ainsi parler, dans l'oreille des peuples; elles s'assouplissent à leur organisation et se confondent avec leur langage. Les éléments euphoniques de la tonalité ne sont pas d'une autre nature que ceux de la parole elle-même, et, de même que l'enfant parle sa langue sans l'avoir apprise grammaticalement, il chante aussi sa musique,

c'est-à-dire sa tonalité maternelle, sans en connaître la théorie. La gamme, l'échelle des sons s'établit peu à peu dans sa lête; les relations des sons se révèlent à son instinct; son oreille s'y forme, ses organes s'y prêtent; il ne sait rien encore, mais il sent tout; c'est une langue dont il a la clef. Et comment ce phénomène s'opère-t-ii? La mère, la nourrice, sont les grandes institutrices. Connaissez-vous ces simples et naifs fredons, ces douces cantilènes que la mère chante ou improvise au berceau de son enfant? Vous pensez, et elle le pense aussi, que ces refrains incessants ne servent qu'a calmer, consoler, bereer ou endormir l'en-fant. En bien, elle fait plus! Elle lui apprend ainsi Gluck et Beethoven dont elle n'a sans doute jamais entendu parler; comme en lui faisant épeler les mots, en lui déliant les organes par son caquet perpétuel, elle l'ini-tie, sans qu'elle s'en doute non plus, à la langue de Bossuet et de Pascal. Cet enfant a la voix juste, ce qui veut dire qu'il évite naturellement les intonations irrégulières, ou qu'il les rectifie peu à peu de laimême, en se conformant instinctivement su type de l'échelle musicale commune. Sans rien savoir, il connaît mieux cette tonziité maternelle que le théoricien le plus habile ne connaît un système musical étranger qu'il voudrait se rendre familier. Il y a donc une éducation primordiale précédant l'éducation qui fait le musicien de profession, ainsi que, pour le langage proprement dit, il y a une éducation primordiale précédant celle qui fait le grammairien ou le lettré. C'est d'ailleurs à cette éducation primordiale que se bornent, pour la langue comme pour la musique, les neuf dixièmes des individus. Pour les autres, la société vient ensuite avec et c'est par le moyen de lectures ou d'auditions frequentes qu'ils parviennent à perfectionner cette première éducation, et à se rendre aptes à juger, jusqu'à un certain point, du mérite d'une composition musicale ou d'une œuvre littéraire. Enfin, la tonalité sous l'empire de laquelle nous vivons pénètre en nous par tous les sons qui arrivent à notre oreille, par les chants de l'ouvrier, les refrains de l'orgue de Barbarie, les sons de la cloche même, et les éléments de cette tonalité se mêlent si naturellement aux éléments de la langue que nous parlons, que lorsque nous voulons apprendre une langue étrangère, nous sommes obligés de plier nos organes à des accentuations et à des intonations nouvelles. Mais ce qu'il ya de plus remarquable, c'est qu'en s'insinuant ainsi par toutes sortes de voies secrètes dans notre organisation, elle ferme les issues de notre être à la perception des éléments caractéristiques des autres; en sorte que notre oreille est une fois pour toutes pliée, façonnée, modifiée dans le sens des éléments que la tonalité maternelle comporte. Et c'est ainsi que nous chantons notre tonalité de la même manière que nous parlons notre langue. Il faut bien nous y résigner; nous faisons de la musique

•

:

٠.

٠.

٠.

٠;

١.

٠.

٠,

:.

•

:

TON comme M. Jourdain faisait de la prose, sons le savoir.

XVIII. Une autre raison de l'identité d'origine et de l'étroite corrélation des langues et des tonalités se tire de ce que la plupart de ces dernières sont inharmoniques. Nous disons la plupart, quoique de toutes les tonalités que l'histoire de la musique nous fait connaître, il n'en est réellement qu'une seule, la nôtre, dont l'harmonie soit un élément essertici (818).

Examinons donc quelles sont les tonalités incompatibles avec l'harmonie, quelle est leur nature, quelle est leur destination.

Citons d'abord M. Fétis, car il nous importe d'asseoir nos raisonnements sur des faits que la science a rendus incontestables.

« Mais quey a-til de commun entre la musique des Grecs, celle des Hindous, des Chinois, des Arabes, la psalmodie harmonique du moyen age, le contrepoint des maîtres du xvi siècle, et l'art de Beethoven, de Weber et de Rossini? Chez tous ces peuples, à toutes ces époques, l'art semble n'avoir ni le même principe, ni la même destination. L'échelle des sons même, ce qu'en un mot nous appeions la gamme (819), a été tour à tour considérée de vingt manières diverses; l'effet de chacune de ces gammes a été de donner à la musique une puissance particulière, et de lui faire produire des impressions qui n'auraient pu être le résultat d'aucune autre gamme. Avec l'une l'harmonie est non-seulement possible, elle est une nécessité; avec l'autre, il ne peut y avoir que de la mélodie, et cette mélodie ne peut être que d'une sertaine espèce. L'une engendre nécessairement la musique calme et religieuse; l'autre donne naissance aux mélodies expressives et passionnées. L'une place les sons à des distances égales, d'une facile perception par leur étendue; dans l'autre, ces distances sont irrationnelles et excessivement rapprochées. Entin, l'une est essentiellement monotone, c'est-à-dire d'un seul ton; dans l'autre, le passage d'un ton à un autre s'établit facilement, et la modulation y est inhérente. Chez de certains peuples, le rhythme musical est le pro-duit de la langue; chez d'autres, il est le fruit même de la constitution de la musique (820). »

Ces tonalités inharmoniques, ces gammes, ces échelles, avec leaguelles il ne peut y avoir que de la mélodie, sont précisément celles où les distances des intervalles sont irrationnelles et excessivement rapprochées.

Nous avons vu que l'échelle musicale des

(818) Nous montrons ailleurs que le plain-chant comporte l'harmonie, puisque l'on cite de ma-gnifiques œuvres composées sur des thèmes de plainchant et qui se distinguent par toutes les richesses de l'harmonie et du contrepoint; ii n'en est pas moins vrai que le plain-chant à l'usage du cuhe, le chant liturgique, est incompatible avec l'harmonie, et que celle-ci en détruit radicalement le caractère. « N'oublions pas, dit parfaitement M. Fétis, que l'harmonie ne saurait entrer dans la musique comme accessorre; il faut qu'elle en soit un des principes consHindous se divise en vingt-deux parties

TON

équivalant à peu près à des quarts de ton. « Faut-il que je dise, s'écrie M. Fétis (821), que des gammes semblables à celles de la musique des Hindons sont absolument inharmoniques? Non, sans doute; mes lecteurs l'ont déjà deviné. Quels accords pourraient résulter des intervalles bizarres qu'on y rencontre? Quels enchaînements d'harmonie pourraient se faire dans ces gammes, privées souvent d'une partie de leurs notes naturelles et altérées dans d'autres? On conçoit que rien de tout cela n'est possible avec de semblables éléments. Ne nous étonnons point de voir Jones, Ouseley et les autres écrivains, qui ont traité de la musique des Hindous, déclarer qu'ils n'ont rien entendu dans l'Inde qui ressemblat à de l'harmonie.....»

Nous avons vu que les Arabes divisent leur échelle musicale en dix-huit intervalles selon les uns, vingt-quatre selon les autres, quarante et quarante-huit selon d'autres encore. Admettons la division des dix-huit intervalles, la plus généralement adoptée. « Il était absolument impossible, dit toujours M. Fétis (822), qu'une musique basée sur de telles gammes ne fût pas in-harmonique; aussi l'harmonie est-elle inconnue aux Arabes. »

A propos d'une mélodie irlandaise à laquelle le même auteur attribue une origine orientale, et qu'il rapporte au mode bhai rava des Hindous, il observe que l'harmonie ne saurait s'appliquer aux mélodies de cette nature, tandis que toutes les mélodies irlandaises d'origine septentrionale s'accompagnent sans peine d'accords réguliers (823).

Nous avons vu que, dans le système enharmonique des Grecs, ce que nous appelons le ton était divisé en quatre parties, ce qui donnait environ vingt-deux intervalles ou quarte de ton pour l'échelle comprise dans l'étendue de l'octave. Que l'harmonie ait été inconnue aux Grecs, ainsi qu'aux anciens Egyptiens, c'est ce que M. Fétis reconnaît encore fermellement. Du moins, si l'on découvre chez les Grecs quelques essais d'harmonie, ce ne peut être que dans le genre diatonique, comme le prouve la musique à sons simultanés de la première pythique de Pindare, donnée par M. Vincent dans son volume des Notices. Nous avons la déclaration formelle de ce savant que cette pythique est dans le genre diatonique et du mode dorien.

Pour ce qui est des mélodies enharmoniques, voici ce qu'on lit dans l'analyse d'uno

titutifs, ou qu'elle n'y entre point. 3 (Résuné, p. cxvi.) Nous prétendons que l'harmonie est absolument étrangère au plain-chant. Le contrepoint des maîtres du xvi siècle constitue un genre à part.

(819) Yoy. ci-dessus notre distinction de l'echelle

et de la gamme.
(820) Résumé déjà cité, pp. xxxviii et xxxix.
(821) Ibid., p. l.
(822) Ibid., p. Lxxx.
(825) Ibid., pp. cxli-cxliii.

lecon professée par le même M. Fétis à Bruxelles (824) : « Les mélodies enharmoniques d'Olympe, qui vivait deux cents ans avant la guerre de Troie, et qui sont citées par Aristote comme étant encore connues de son temps, ne sont autre chose que cette musique par quarts ou par tiers de ton. » Or, M. Fétis vient de nous dire que des gammes semblables étaient absolument inharmo-

TON

niques (825).

Ainsi, constatons bien ce fait : toutes les conslités constituées sur de petits intervalles de tiers et de quarts de ton sont, sans exception, incompatibles avec l'élément de l'harmonie, c'est-à-dire que, dans aucun cas, elles ne peuvent la comporter. Car, ajoute encore M. Fétis : « N'oublions pas que l'harmonie ne saurait entrer dans la musique comme accessoire: il faut qu'elle en soit un des principes constitutifs, ou qu'elle

n y entre point (826). »

Ajoutons un fait extremement curieux que, suivant M. Vincent (Notices, p. 111), Photius a extrait de Damascius. «Ce dernier auteur raconte que le philosophe Asclépiodote, quoique très-heureusement né pour la musique, ne fut cependant pas ca-pable de sauver le genre enharmonique, alors perdu. Il eut beau subdiviser et rapetisser les intervalles du chromatique et du diatonique, il ne put parvenir à trouver le genre enharmonique, quoiqu'il eût déplacé et changé au moins 220 chevalets, La cause de son manque de succès fut la petitesse excessive de l'intervalle enharmonique appelé diésis. C'est cet intervalle qui, perdu pour notre oreille, dit-il, a entraîné la perte du genre enharmonique lui-même. » Or, pourquei le genre enharmonique s'était-il perdu, si ce n'est à cause de la séparation de la musique d'avec la parole, ainsi que l'a fort bien observé Rousseau?

XIX. Mais pourquoi les tonalités fondées sur les petits intervalles sont-elles antipathiques à l'élément de l'harmonie? Si nous nous rappelons ce qui a été dit précédemment sur la distinction fondamentale de la parole et du chant, lesquels ont pour base commune le son vocal, savoir que, dans le simple acte de la parole, le son parcourt des intervalles très-rapprochés, très-voisins les uns des autres, et se confondant pour ainsi dire entre eux, de telle sorte qu'ils se dérobent à l'appréciation de l'oreille, ainsi qu'à une classification quelconque, tandis que, dans le chant musical, le son, contraint de puiser en lui-même les éléments d'un sens (musical), procède par intervalles distincts, appréciables et saisissables; on se convaincra que les tonalités constituées par tiers et quaris de ton ont été formées exclusive-

824) Gazetțe musicale du 14 avril 1850

(825) Dans son Résumé (p. cvm, note 1), M. Fétis avance qu'il ne saurait y avoir d'enharmonie pure-ment mélodique, et que l'harmonie doit faire nécessairement partie de ce qu'on appelle de ce nom. M. Félis a sans doute en vue l'enharmonie telle qu'elle existe dans notre système moderne. Du reste, ce passage d'a R sumé est en opposition manifeste avec les

ment au point de vue de la parole, et qu'ainsi ces petits intervalles ne sont autre chose que les éléments mêmes de ces mille accents, de ces inflexions variées, de ces nuances multiples, au moyen desquels la parole se colore; on se convaincra également que ces tonalités, trouvant dans la parole leur harmonie essentielle et comme leur raison d'être, ne sauraient admettre d'autre mode de manifestation que le mode successif, propre à la parole, sans le concours, à quelque degré que ce soit. de l'élément des sons simultanés, élément purement musical et dont l'effet serait d'anéantir et d'absorber la parole quand il ne serait pas absorbé ou anéanti par elle. On ne peut douter que Rousseau, fort étranger du reste à la connaissance des tonalités, n'ait eu l'instinct de cette vérité quand it a dit: « Il n'y eut point d'abord d'autre musique que la mélodie, ni d'autre mélodie que le son varié de la parole; les accents formaient le chant, les quantités formaient la mesure. et l'on parlait autant par les sons et par le rhythme que par les articulations de la

voix (827). »

Nous nous permettrons donc de regarder comme infiniment probable, et, si nous osons le dire, comme définitivement acquise à la science, cette assertion, que les tonalités constituées sur de petits intervalles, sur des intervalles inappréciables à notre oreille. ont uniquement leur raison d'existence dans l'ancienne alliance de la musique et de la parole, et en sont comme les vestiges encore vivants, et ce qui le prouve, c'est que la musique, une fois dégagée de la parole, et suivant, livrée à elle-même, une marche indépendante, a désormais cherché, dans l'élément de l'harmonie et dans de grands intervalles plus propres à faire nattre celle-ciun complément à ce sens, dont elle s'était trouvée, depuis son divorce avec la parole, complétement dépourvue. C'est ce que Rousseau justifie encore par cette observation pleine de justesse : « A mesure que la langue se perfectionnait, la mélodie, en s'imposant de nouvelles règles, perdait insensiblement de son ancienne énergie, et le calcul des intervalles fut substitué à la finesse des inflexions. C'est ainsi, par exemple, que la pratique du genre enharmonique s'abolit peu à peu. » Et dans le même chapitre: « Ainsi la mélodie, commençant à n'être plus si adhérente au discours, prit insensiblement une existence à part, et la musique devint plus indépendante des paroles. Alors cessèrent peu à peu ces prodiges qu'elle avoit produits lorsqu'elle n'était que l'accent et l'harmonie de la poésie (remarquez birn : l'harmonie de la poésie!), et qu'elle lui don-

lignes que nous avons citées de la Gazette muner du 14 avril 1850. Dans le Résumé, l'auteur s l'existence du genre enharmonique chez les Grees. Mieux renseigné, il l'affirme dans la Gasette mass-

(826) Résumé, p. cxvi. (827) Essai sur l'origine des langues . chap.

nait sur les passions cet empire que la parole n'exerça plus dans la suite que sur la

raison (828). »

Les principes précédents étant exposés, passons à une question très-importante, celle de la lutte, ou, pour mieux dire, de l'incompatibilité des deux systèmes du plainchant et de la musique moderne. Mais, auparavant, une brève exposition de cc dernier.

Il y a deux gammes comme deux modes : la gamme de mode majeur :

ut ré mi sol la si ut. la gamme de mode mineur : la si ut ré mi sa sol la.

La gamme du mode majeur se divise en deux tétracordes parfaitement identiques; c'est-à-dire que tous les deux se composent de deux tons suivis d'un demi-ton. La note pénultième du second tétracorde constitue la sensible, parce qu'elle fait sentir le ton, parce qu'elle se porte sur la note du ton. La note pénultième du premier tétracorde, mi, peut aussi être considérée comme une espèce de sensible qui fait sentir accidentellement le ton de se

Dans la gamme du mode mineur, les tétracordes sont différents l'un de l'autre. En effet, dans le premier, on compte un ton, un demi-ton, un ton; et, dans le second, un demi-ton suivi de deux tons. Ou bien, si l'on veut conserver la note sensible du ton, on disposera ce second tétracorde ainsi: mifa # -sol # -la; ce qui assimilera ce tétracorde

aux deux du mode majeur.

Dans l'une et l'autre gamme, il y a cinq tons et deux demi-tons, disposés, comme on le voit, de différentes manières qui constituent le mode. Mais comme l'une des propriétés essentielles de la tonalité moderne est de transformer à l'instant n'importe quelle note de la gamme en note sensible, en mettant cette note en rapport avec un degré formant une quarte excédante av

grave, ou en un intervalle de trois tons consécutifs, il en résultera la présence de certains intervalles que la gamme majeure ni la gamme mineure n'ont pu nous donner. Par exemple, si nous prenons la note ut, et que nous la métamorphosions tout d'un coup en sensible; de plus, si nous la mettons en rapport avec sa quarte excédante au grave, savoir sol bémol, cette note ut nous indiquera ré bémol comme tonique, et en même temps que cet ut montera sur ré bémol, sol bémol descendra sur fa, ainsi:



il en sera de même de ré, de fa, de sol, de la, pris pour notes sensibles, c'est-à-dire que chacune de ces notes fera apparaître une note située à un demi-ton au-dessus,

prise comme tonique nouvelle.

De là la formation de l'échelle que nous avons soigneusement distinguée de la gamme, parce que l'échelle comprend l'alphabet de tous les sons au service de la modulation, par le moyen de la note sensible, c'est-à-dire des tons et des demi-tons de la gamme, plus des deint-tons compris entre les cinq tons entiers de la même gamme; tandis que la gamme réalise tour à tour le mode majeur ou le mode mineur sur chaque degré de l'échelle, à l'aide de cette même modulation par la note sensible.

même modulation par la note sensible.

En sorte que l'échelle de notre tonalité

sera celle-ci :

l't, demi-ton intermédiaire, ré, demi-t. inter., mi, fa, demi-ton interm., sol, demi t. interm., la, demi-ton interm., si;

à savoir douze intervalles différents. Mais ces demi-tons compris entre les tons entiers de la gamme pouvant être pris comme sensibles, soit ascendantes, soit descendantes, suivant que le demi-ton se porte sur la note supérieure ou la note inférieure, le tableau exact de l'échelle sera le suivant:



(828) Ibid., chap. 49. — Cherubini disait avec plus de mauvaise humeur que de vérité d'un de nos plus célèbres compositeurs : Il n'aime pas la sugue, parce que la sugue ne l'aime pas. On peut dire en toute assurance de J.-J. Rousscau qu'il n'aimait pas. Cette rancune que Rousscau a toujours nourris contre l'harmonie, parce que l'harmonie ne l'aimait pas. Cette rancune que Rousscau a toujours nourris contre l'harmonie, et pour cause, a ossugué son jugement dans le passage suivant qui n'est ni complétement vrai, ni complétement faux : c La mélodie étant oubliée et l'attention du musicien s'étant tournée entièrement vers l'harmonie, tout se dirigea peu à peu vers ce nouvel objet; les genres, les modes, la gamme, tout reçut des saces nouvelles : ce surent les sacessions harmoniques qui réglèrent la marche des parties. Cette marche ayant usurpé le nom de mélodie, ou ne put reconnaître, en esset, dans cette nouvelle mélodie les traits de sa mère; et notre système musical étant devenu par degrés purcuent

harmonique, il n'est pas étonnant que l'accent oral en ait souffert, et que la musique ait perdu pour nous toute son énergie. Voilà comment le chant devint par degrés entièrement séparé de la parole, dont il tire son origine; comment les harmoniques des sons firent oublier les inflexions de la voix, et comment enfin, bornée à l'effet purement physique du concours des vibrations, la musique se trouva privée des effets moraux qu'elle avait produits quand elle etait doublement la voix de la nature (Ibid.). 3 Rousseau, qui vient de dire que la mélodie était primitivement l'harmonie de la poésie, ne voit pas que depuis son divorce avec la parole, elle avait besoin précisément de l'élément de l'harmonie pour terminer son sens; et de plus, il ne voit pas que cet élément de l'harmonie, loin de borner la puissance de la mélodie, lui prête une nouvelle force et multiplie indéfiniment ses accents et son expression.

En y rogardant bien, ce tableau présente les trois genres diatonique, chromatique et enharmonique; le premier, si l'on ne tient compte que des rondes qui forment la gamme ordinaire; le second, si l'on ne tient compte, après chaque ronde, que de la noire qui la suit en montant, et de même en descendant; le troisième, si l'on ne tient compte de la double position du demi-ton, soit dièse, soit bémol. Voilà notre système, notre tonalité. Or, ce système, par sa propriété de la modulation au moyen de la note sensible mise en rapport avec la quarte excédante ou triton, a donné à l'oreille humaine des habitudes, une éducation qu'elle n'avait pas il y a trois cents ans. Et, puisqu'il faut enfin lâcher le mot qui jusqu'à ce moment expire sur nos lèvres, LA TORALITÉ MODERNE A TUÉ LA

TON

TONALITÉ DU PLAIN-CHANT. XXI. Oui, c'est une chose triste à penser, triste à dire, qui nous a poursuivi pendant tout le cours de notre long pèlerinage à travers les traces à domi effacées des usages et des chants liturgiques, et qui, néanmoins, n'a pas laissé de jeter un charme mélancolique sur notre travail, ce charme qui s'attache à l'exploration de ce qui peut être exhumé pour un temps, mais qui ne doit plus revivre, et qui, à mesure qu'on avance vers les régions obscures de l'avenir, semble perdre à chaque pas de sa raison d'être. Oui, ce chant grégorien, cette forme du culte, objet d'un vrai culte pour nous; ce chant qui se lie aux plus purs souvenirs de notre enfance, à la grâce virginale de notre fugitive innocence, aux inessables mystères de notre âme, aux premiers tressaillements d'une jeune intelligence, s'ouvrant, se dilatant d'elle-même aux effluences de l'esprit divin; ce chant grégorien doit bientôt disparaître : la lettre subsistera, mais l'esprit n'y sera plus. La lettre subsistera! oui, peut-être; il est possible qu'on la retrouve, mais on aura beau faire, ce ne sera plus qu'une lettre morte. Le vase est brisé, et les parfums en sont évaporés. Demandez au haut clergé, demandez aux simples prêtres, et parmi eux, aux jeunes prêtres suriout, qui, la plupart, secondent si amoureusement l'envahissement de la musique profane; demandez aux chantres qui, par suite de la situation qu'on leur fait, surtout à Paris, se trouvent obligés de contracter un double engagement avec le théâtre et avec l'Eglise; demandez aux organistes, aux maîtres de chapelle, qui chaque jour font retentir le sanctuaire des refrains qu'ils rapportent des représentations lyriques, des concerts et des bals en plein vent; demandez enfin aux fidèles, demandez à cette foule empressée qui se précipite dans nos temples les jours où l'on annonce une messe à grand orchestre de la composition de M. un tel, habitué aux triomphes de la scène, surtout si les solos sont chantés par M. un tel, l'acteur en vogue, qu'on a applaudi la veille et à qui, le lendemain, on ira jeter des couronnes; à cette foule qui laissera vides ces mêmes temples les jours où l'office sera réduit à l'auguste simplicité.

à la majesté touchante des cérémonies et des chants de notre sainte liturgie. Oui, cela est douloureux à penser, douloureux à dire; mais l'illusion sur ce point arrêtera t-elle le mal? La réticence, en le palliant, ne l'aggravera-t-elle pas ?

TON

XXII. Qui n'a été frappé des unanimes réclamations auxquelles a donné lier, de nos jours, l'état de décadence du chant religieux, et surtout du plain-chant, dans les cérémonies de l'Eglise? Il semblait, en effet, que dans un temps où les arts du moyen age refleurissaient parmi nous et présen-taient le spectacle d'une splendide renaissance; où les cathédrales gothiques se paraient, grace à d'intelligentes restaurations, de leurs formes symboliques adroitement renouvelées; où les œuvres immortelles de Palestrina, de Vittoria, de Moralès, d'Ani-muccia, etc., étonnaient les esprits par je ne sais quoi d'auguste et d'inusité; il semblait, disons-nous, que les chants liturgiques devaient suivre le même mouvement, et que les mélodies grégoriennes, peu à peu dégagées des lourds contrepoints de nos chantres et de faux bourdons barbares, devaient nous être rendues dans leur pureté primitive. Il n'en fut pas ainsi. Et pourtant on avait vu surgir de toutes parts des hommes éminents, capables de se dévouer à cette magnifique restauration: Choron d'abord, puis le prince de la Moskowa; puis des prélat«. S. E. Mgr de Bonald, Mgr Parisis, etc.; puis le R. P. dom Guéranger, le R. P. Lambillotte. MM. Fétis, A. de La Fage, Th. Nisard, de Coussemaker, Leclerq, Danjou, Morelot, etc.

Un jeune savant plein d'initiative, M. F. Danjou, déplorant l'incurie avec taquelle le clergé abandonnait le plain-chant aux capri ces des chantres, aux mutilations des arrangeurs et fabricateurs de contrepoints, entreprit de réunir dans un centre commun toutes les plumes dévouées à la cause des traditions grégoriennes et liturgiques; il fonda la Revue de la musique religieuse, populaire et classique, et en partagea la collaboration avec M. Fétis, M. S. Morelot et quelques ecclésiastiques distingués. Nous sommes d'autant plus à l'aise pour parler des services que ce recueil rendit au chant religieux, que nous ne primes aucune part à sa rédaction. Dans le court espace de trois années, depuis 1845 jusqu'en 1848, ce journal, dont la suspension a été un véritable malheur pour l'art contemporain, opéra tout le bien qu'on en pouvait espérer; il sut concilier les égards dus au sacerdoce avec l'énergie des réclamations et la sévérité des enseignements qu'il lui adressait; il suscita les plus honorables sympathies dans l'épiscopat comme dans le clergé du second ordre; il éclaircit une foule de questions relatives à l'art du moyen âge et à l'application de cet art à l'époque setuelle. Mais parmi ces questions, celle qu'il mit le mieux en lumière fut la question même de l'impossibilité du rétablissement de la tonalité ecclésiastique. Chose singulière! ce journal fut fonde dans la pensée de ce rétablissement, et la seule chose qu'il

constata d'une manière claire et péremptoire fut que ce rétablissement n'était qu'une belle i lusion! Nous l'avons déjà donné à entendre : la pire des choses dans tous les ordres d'idées et de faits, n'est pas qu'une institution ait disparu, mais bien de se persuader qu'elle peut être rajeunse lorsqu'elle est décrépite; qu'elle vit lorsqu'elle est morte; sans compter que cette idée fausse en pro-voque également une autre non moins fausse en sens contraire, à savoir qu'une institution, alors qu'elle n'est plus en harmonie avec un état actuel donné, ne laisse aucun germe dans le fonds social qui compose la vie des peuples; que conséquemment les institutions destinées à succéder aux premières peuvent n'avoir avec celles-ci aucun lien d'origine et s'implanter sans transition, après avoir fait table rase. Mais ces généralités nous mèneraient trop loin. Il nous suffit pour le moment de bien préciser ce point-ci : que le journal de M. Danjou, malgré sa brève apparition, aurait certainementamené pour résultat la restauration du plain-chant, si cette restauration eut été possible.

## Trojaque nunc stares, Priamique arx alta maneres!

XXIII. Envisageons donc courageusement le mai dans toute son étendue; considéronsen, de sang-froid, sans timidité comme sans amertume, les causes, causes générales, profondes, invétérées, mais en même temps immédiates et palpables. Nous disons sans amertume, car nous n'avons à faire ici le procès à personne: Là où tous sont complices, là où il y a lieu d'accuser tout le monde, chacun est justifié individuellement. Ce qu'il faut accuser, ou plutôt constater, c'est l'existence d'un grand fait, d'un fait aujourd'hui universel, qui absorbe et annule toutes les causes secondaires. Ce fait, fait que nous subissons tous, clergé, fidèles, maîtres de chapelle, chantres, organistes, c'est celui de la domination exclusive de la tonalité moderne, qui, comme l'atmosphère, nous enserre et nous enveloppe de toutes parts.

Effectivement, la tonalité moderne s'est tellement emparée de notre organisation, elle s'est tellement imposée à nos organes en les modifiant dans le sens des éléments qu'elle comporte, qu'elle nous a en quelque sorte rendus sourds à l'égard de la tonalité ecclésiastique, comme à l'égard des autres tonalités, lesquelles peuvent être considérées, par rapport à la tonalité régnante actuelle-ment dans l'Europe entière, comme autant d'idiomes étrangers ou éteints en présence d'une langue vivante et de plus en plus en-

vahissante. XXIV. Mais pourquoi et comment la tonalité actuelle a-t-elle été substituée à l'ancienne, à celle du plain-chant?

Nous l'avons fait pressentir plus haut : par des causes à la fois indépendantes de la volonté des hommes et supérieures à cette

volonté. Autant vaudrait demander comment et pourquoi la langue que parle un peuple conquérant se substitue, en l'absorbant toutefois jusqu'à un certain degré, à la langue du peuple conquis.

TON

Ou mieux, comment et pourquoi deux idiomes, se modifiant profondément l'un par l'autre et se pénétrant pour ainsi dire l'un l'au-

tre, parviennent à former une seule langue. C'est encore comme si l'on demandait pourquoi et comment, depuis le xv1° siècle, le génie catholique s'est retiré peu à peu en présence du génie séculier.

Ou bien, pourquoi et comment l'élément humain, individuel, a remplacé l'élément tra-ditionnel et collectif depuis la même époque.

La question musicale, la question de la formation de la tonalité moderne, comme celle de l'abandon de l'ancienne, rentre donc dans les questions ci-dessus énoncées; c'est-à-dire qu'elle implique non-seulement une révolution radicale dans l'art, mais encore un certain état des esprits, une certaine tendance sociale à une époque donnée, saus lesquels cette révolution musicale ne saurait s'expliquer.

Ainsi, sans cesser d'être une et distincte en elle-même, cette question se rattache à la grande unité des causes supérieures.

Où chercher les conditions du problème. si ce n'est dans l'histoire? C'est ce que nous allons faire en montrant, par l'étude des faits et par des témoignages irrécusables, que le retour à l'ancienne tonalité est non-seulement un rêve, mais encore que toute tentative, faite dans le but de la conservation du chant grégorien proprement dit, est et doit être radicalement frappée d'impuissance.

XXV. Il y a dans les écrits de M. de Maistre une phrase devenue célèbre :

« Il me semble que tout vrai philosophe doit opter entre ces deux hypothèses : ou qu'il va se former une nouvelle religion, ou que le christianisme sera rajeuni de quelque manière extraordinaire; c'est entre ces deux suppositions qu'il faut choisir, suivant le parti qu'on a pris sur la vérité du christianisme (829). »

A notre tour nous dirons:

Tout musicien qui réfléchit doit opter entre ces deux hypothèses : ou qu'il va se former une nouvelle musique religieuse autre que le chant grégorien, ou que la musique religieuse (toujours le chant grégorien) sera rajeunie de quelque manière extraordinaire : c'est entre ces deux suppositions qu'il faut choisir, suivant le parti qu'on a pris sur l'existence de la tonalité ecclésiastique.

Remarquez bien le point en quoi notre proposition diffère de celle de l'illustre auleur des Considérations sur la France. M. de Maistre pense que le christianisme subsiste et subsistera toujours, et il conclut à un simple rajeunissement, c'est-à-dire à une nouvelle phase chrétienne plus brillante et plus complète que celles dont l'histoire fait

Pour nous, - qu'on nous pardenne de mettre ainsi notre personnalité à côté d'un aussi grand nom, — pour nous, qui ne croyons plus, sinon à l'existence, du moins à la vie de la tonalité ecclésiastique, nous concluons à une nouvelle forme de la musi-

TON

que religieuse.

Qu'on ne se récrie pas. Dieu sait ce que nous donnerions pour être dans l'erreur! Mais l'erreur véritable est de s'imaginer que tonalité du plain-chant vit toujours, qu'elle subsiste dans le présent et qu'elle subsistera dans l'avenir comme elle a subsisté dans le passé. Voilà l'erreur; et si nous la combattons, on peut croire que c'est à contre-cœur, comme un homme qui l'a partagée longtemps, et qui va jusqu'à l'aimer dans ses adversaires, dans ceux qui se figurent pouvoir ressusciter cette tonalité, y faconner de nouveau nos organes, et y plier les habitudes de notre oreille. Mais il faut prouver, l'histoire en main, que cette tonalité est bien réellement, ou, si l'on veut, bien malheureusement disparue, ainsi qu'une langue éteinte, et combien vaines et stériles (du moins quant au but qu'on se propose) sont toutes ces tentatives de résurrection par lesquelles d'excellents esprits, et, nous ajouterons, des cœurs fervents, se laissent abuser.

XXVI. Ouvrons celui de nos historiens de la musique qui a incontestablement remué le plus d'idées et de faits; nous l'avons déjà beaucoup cité. On ne se plaindra pas de la longueur des passages que nous aurons encore à lui emprunter, car nul mieux que lui n'a fait ressortir par une lumineuse et curieuse analyse toutes les faces de la question, et nous ne savons pas de moyen plus propre à rendre inattaquable notre proposi-tion, formulée sur celle de M. de Maistre, que de lui donner le commentaire qu'on va

lire,

« Il me reste à parler, dit M. Fétis, d'une andacieuse innovation qui opéra tout à coup, vers la même époque (la tin du xvi siècle), une transformation complète de la tonalité, je veux dire de l'art tout entier. Les règles de l'harmonie, depuis le xive siècle jusqu'à la fin du xvi, avaient proscrit toute relation de mi contre fa, c'est-à-dire de la note supérieure du premier demi-ton avec l'inférieure du second (fa si); car, selon la méthode de solmisation par les tétracordes (830), on appelait toujours mi fa les deux notes qui étaient naturellement à la distance d'un demi-ton l'une de l'autre. Ainsi la note que nous nommons si ne pouvait jamais se rencontrer avec, celle que nous nommons fa, soit par une succession de deux tierces majeures, soit par un repos de la tierce majeure sol si, sur la quinte fa ut, soit enfin par l'harmonisation de fa avec si qu'on appelait

(820) Nous renvoyons, pour l'intelligence de ce passage, aux mots Muances et Hexacorde. comme il est très-important que cette citation soit comprise de prime-abord, disons tout simplement que, dans la tonalité du plain-chant, le rapport du quatrième degré de la gamme avec le septième était non-seulement proscrit et réprouvé par l'oreille,

mi. Or, le résultat de la prohibition des rapports de la note supérieure du premier demi-ton (fa) avec la note inférieure du se-cond (si), était qu'il ne pouvait y avoir de note sensible réelle dans la musique, conséquemment que la tonalité de la musique ac- : tuelle ne pouvait exister. Car remarquez qu'il n'y a de note sensible que parce qu'il y a répulsion harmonique entre la quatrième note et la septième; répulsion qui conduit l'une à descendre, l'autre à monter, en sorte que la noté sensible n'aurait pu naître de la

soule mélodie (831). »

Nous interrompons cette citation pour faire observer que M. Fétis ne parle ici que du système de l'harmonie. Mais ce n'était pas seulement à partir du xive siècle que le rapport de fa et de si, c'est-à-dire que la dissonance, que le triton était condamné: il l'était longtemps auparavant par tous les musiciens qui n'avaient en vue que l'enseignement théorique et pratique du chant. M. Fétis va nous dire que les siècles l'avaient proscrit. Guido, parlant du bémol (le si), s'exprime ainsi : Et ideo additum est, quia cum quarta a se piritono differente, nequibat habere concordiam (832); et Fr. Gasori, qui vécut beaucoup plus tard, mais qui parle des temps antérieurs, dit que le tétracorde sy-nemmenon fut ajouté ad demulcendam tritonis duritiem, cujus dissonum, asperumque modulamen ars abjicit, et perhorrescit natura (833). Ainsi, le rapport de sa à si, autrement dit sa dissonance naturelle, le triton, en un mot, n'était pas seulement une chose proscrite de tout temps, c'était une chose que l'art re-poussait, qui faisait horreur à la nature (perhorrescit natura), qui faisait violence à l'organisation humaine; et comme l'organisation humaine était déterminée à cette répulsion par l'influence seule de la tonalité suivant les conditions de laquelle elle s'était modifiée, il s'ensuivait que le triton était le renversement et l'anéantissement de la tonalité elle-même. C'était là le monstre, l'épouvantail, contre lequel la doctrine avait lancé l'anathème, contre lequel l'oreille protestait : c'était enfin, ainsi qu'on l'avait nommé, le díable dans la musique, diabolus in musica : l'abomination de la désolation.

Or, qu'advint-il? Ici nous prévenons M Félis, qui ne nous contredira pas, il advint que ce diabolus in musica, que cette chose qui, nous le répétons à dessein, faisait horreur à la nature, faisait violence à l'organisation, et que l'art rejetait hors de sa sphère; il advint que cet élément subversif, destructif de la tonalité ancienne, fut la base, le fondement, la clef de voûte de la tonalité moderne, l'élément par lequel l'oreille est inévitablement sollicitée, vers lequel elle est entraînée invinciblement, et en vertu

mais qu'il constituait un fait destructif de la tonalité mème

(831) Résumé philosophique de l'hist. de la musique, p. ccxx-ccxxiii-

(832) Microl., cap. 5. (833) Lib. v Theor. cap. 1 et 3.

1473

duquel se développe ce que nous appellerons son accoutumance pour les diverses propriétés du système tout entier. D'où il suit que, l'absence de l'élément du triton étant la condition nécessaire et essentielle de la tonalité ancienne, et la présence de ce même triton étant la condition nécessaire et essentielle de la tonalité moderne, il y a entre ces deux tonalités incompatibilité radicale, et que si, pour juger de l'une comme de l'autre, on invoque le sentiment de l'oreille, le moyen le plus sûr de ne pas se tromper est de conclure plutôt en sens inverse de ce même sentiment, c'est-à-dire qu'au lieu de se prononcer sur des convenances ou des perceptions sympathiques, on doit décider d'après des répulsions. L'absurde l voilà donc le dernier critérium.

XXVII. Mais ce n'est pas assez de montrer qu'il ne peut y avoir compatibilité entre les deux tonalités; il faut montrer encore qu'il ne peut y avoir entre elles cet accord passif qui consiste à vivre chacun de son côté, à coexister ensemble. Si la tonalité actuelle, ainsi que le dit M. Fétis, ne pouvait exister avec l'ancienne, comment concevrait-on que celle-ci put exister avec la nioderne, de sa nature bien plus envahissante? avec la tonalité conquérante, victorieuse, celle dont toutes les oreilles sont complices? celle qui a pour elle, nous ne dirons pas la vogue et la mode, car ce dont il s'agit est bien plus profond que la mode et la vogue, mais la vie, le mouvement, le progrès, et finalement le monde, qui lui a donné son épithète la plus caractéristique? Cette seule considération suffit.

Cela posé, cédons la parole à M. Fétis:

 Eh bien! ce que la doctrine avait condamné, ce que les siècles (les siècles!) avaient proscrit, un homme osa le faire un jour. Guidé par son instinct, il eut plus de confiance dans ce qu'il lui conseillait que dans les règles, et malgré les cris d'épouvante de tout un peuple de musiciens, il osa mettre en rapport la quatrième note de la gamme, la cinquième et la septième (le triton). Par ce seul fait, il créa les dissonances naturelles de l'harmonie, une tonalité nouvelle, le genre de musique qu'on appelle chromatique, et conséquemment la

(834) Ouvrage cité. Voir aussi la deuxième Lettre de M. Pétis, adressée à M. Halévy (Gazette musicale, du 29 décembre 1850), dans laquelle on lit les passages suivants : 4 Je suis arrivé... au moment où les artistes, ayant épuisé les ressources de la musique diatonique, étaient en quelque sorte acculés dans une impasse. Alors un de ces hasards providentiels qui ne manquent presque jamais aux nécessités se fit en faveur de l'art et le transforma par un miracle... Vous savez comment Monteverde... osa, dans les dernières années du xvi° siècle, introduire dans la musique, par la seule autorité de son instinct, les harmonies dissonantes sans préparation. Par cette prodigieuse invention, il changes tout à comp la tonslité et crés celle de notre musique; car il ne peut y avoir, par exemple, d'accord de septième de la dominante que la où les deux notes de demi-ton sont mises en rapport, de manière que la septième note monte à la tonique, et que la quatrième descende à la troisième. Les conditions étant égales pour tous les tons, il en

modulation. Que de choses produites par une seule agrégation harmonique! L'auteur de cette merveilleuse découverte est... Monteverde.... Lui-même s'attribue l'invention du genre modulé, animé, expressif dans la préface de l'un de ses ouvrages. C'est qu'en effet l'accent passionné n'existe et ne peut exister que dans la note sensible, et que celle-ci ne peut naître que de son rapport avec le quatrième et le cinquième degré de la gamme; c'est que toute note mise en rapport harmonique de quarte majeure avec une autre détermine la sensation d'un ton nouveau, sans qu'il soit nécessaire de faire entendre une tonique ou de faire un acte de cadence, et que par cette faculté de la quarte majeure de créer immédiatement une note sensible, la modulation, c'est-à-dire la succession nécessaire des tons dissérents, devient facile. Admirable coïncidence de deux idées fécondes! Le drame musical prend naissance; mais le drame vit d'émoîions, et la tonalité du plain-chant, grave, sévère et calme, ne saurait lui fournir d'accents passionnés, car l'harmonie de cette tonalité ne renferme pas les éléments de la transition. Alors le besoin inspire le génie, et tout ce qui peut donner la vie à la musique du drame est créé d'un seul coup. Grandes et rapides furent les conséquences de cette belle découverle, car, dans la première moitié du xvii siècle, l'expression dramatique de la musique était déjà parvenue à des effets d'une puissance remarqua-

TON

ble (834)..... »
N'est-il pas évident qu'un nouvel ordre d'idées, un élément social nouveau, un nouvel esprit s'introduisait dans la musique par le seul fait de la création de la tonalité, et que la dissonance, la modulation, la transition, la note sensible, l'accent passionné (remarquez ces mols), n'étaient que l'enveloppe matérielle, le moyen, l'expression extérieure, grâce auxquels le principe nouveau, savoir le moi humain, qui avait déjà pénétré, pour ainsi dire, les couches supérieures de la pensée, se faisait une issue dans l'art musical? Car, de même que l'ancienne tonalité, par le fait de sa constitution, comportait le sentiment du repos (835), c'est-à-dire faisait naître l'idée de perma-

résulte nécessairement que toutes les gammes doivent être faites sur le nième modèle, etc., etc. > Et plus loin : « Il est démontré que la découverte des accords dissonants naturels par Monteverde a changé à la fois le principe de la musique et la tonalité; que e changement de principe a été la substitution l'échelle chromatique, source unique de l'identité des formes de toutes les gamines de chaque mode, à la gamme diatonique, qui ne peut engendrer que les gammes multiformes de la tonalité du plain-chant. » Voyez encore le n° du 7 juillet de la même année 1850.

(835) « On comprend qu'un système de tonalité qui repoussait l'attraction des deux demi-tons de la gamme ne pouvait avoir pour base de l'harmonie que des accords consonnants; car, en l'absence d'attraction de ces notes de la gamme, il n'y a que repos dans la musique. > (F£718, Guzette musicale du 7 juillet 1850.) nence, d'immutabilité, d'infini, qui convient à l'expression des choses divines; de même aussi le trouble, l'agitation, l'expression fébrile et tumultueuse des passions, qui sont de l'essence des choses terrestres, sont inhérents à la tonalité moderne, et cela en vertu de sa constitution qui repose sur la dissonance et la transition.

XXVIII. Mais laissons conclure M. Fétis. « Monteverde, qui avait fort bien aperçu les résultats de son heureuse témérité, sous le rapport de l'expression dramatique, n'en vit pas les conséquences à l'égard de la toualité. Attaqué avec violence par quelques zélés partisans de l'ancienne doctrine, particulièrement par Artusi, il ne comprit pas plus que ses adversaires qu'il venait d'anéantir l'existence des tons du chant ecclésiastique dans la musique mondaine. On peut se convaincre, par la lecture de quelques-unes des préfaces de ses ouvrages, qu'il n'avait pas porté ses vues sur cet important objet. Il n'est pas moins certain, cependant, qu'après que l'harmonie des dissonances de septième, de neuviènie, et celles qui en dérivent, se fut introduite dans la musique de chambre et de théâtre, il n'y eut plus de premier, de second, de troisième ton, d'authentique ni de plagal dans la musique: il y eut un mode majeur et un mineur; en un mot, la tonalité ancienne disparut et la moderne sut

créée (836). »

La première observation qui se présente après la lecture de ce passage remarquable, c'est que les révolutions qui s'opèrent dans les arts, comme celles qui s'opèrent dans les empires, se font malgré ceux qui les font. Rarement l'action de l'homme est en harmonie avec sa volonté. L'homme n'a l'idée que d'un progrès, d'une amélioration, d'une reforme; mais un instinct dont il n'a pas conscience le pousse à une révolution. Cette révolution est bien le fait de tels ou tels hommes en particulier, puisqu'ils en ont été les instruments; mais, moralement, elle est l'œuvre de la civilisation entière; elle est le produit, la résultante des éléments amoncelés de longue main dans la société, éléments divers, les uns sympathiques, les autres hétérogènes aux apparences, qui finissent pourtant par se combiner, et, comme l'électricité, par faire explosion sur un seul point. M. Fétis s'écrie : « Admirable coincidence de deux idées fécondes ! Le drame musical preud naissance.... Alors le besoin inspire le génie, et tout ce qui peut donner la vie à la musique mondaine est créé d'un seul coup. » Mais la création du drame musical et celle de la tonalité mondaine ne sont que deux faits, deux conséquences, deux accidents bien minimes dans cette transformation plus complète, plus générale, qui déjà avait envahi les profon-deurs comme les points culminants de l'ordre social, et qui, de proche en proche, devait s'étendre à toutes les conceptions. Il

n'y avait pas deux idées fécondes se rencontrant fortuitement. Il n'y en avait qu'une seule, et ces révolutions partielles dont l'histoire du drame musical et celle de la tonalité offrent le tableau, si radicales qu'elles fussent, n'étaient autre chose que le contre-coup de ce que le principe d'émancipation intellectuelle, l'expansion de l'in-dividualité humaine, la théorie du libre examen, proclamés par la science du xvi siècle et la réforme, avaient produit da is les zônes supérieures de la pensée. Le besoin inspire le génie! voilà le vrai mo. Bonne ou mauvaise, une fois déterminée la tendance d'une époque, tout se développe harmoniquement dans le même sens, car la première loi de l'esprit humain, c'est l'unité.

XXIX. Voilà donc la révolution consommée l Voilà, par le fait de la création de l'harmonie dissonante naturelle, voilà anéantie la tonalité ecclésiastique, et anéantie dès le xvi siècle ! M. Fétis nous l'a dit. La voilè disparue sans retour en présence d'une tonalité nouvelle, incompatible avec la première l Celle-ci s'établit, se propage, gagne du terrain, et force sa rivale vaincue à se réfugier dans les temples, où elle ne tarde pas à venir lui disputer ce dernier asile. Cette tonalité ecclésiastique, qui jadis pretait ses formes à la musique mondaine, revêt peu à peu les sormes moins austères de la fonalité nouvelle. Ce n'est qu'à la comdition de se dégulser ainsi qu'il lui est permis de vivre. En d'autres termes, la musique religieuse, qui absorbait autrefois la musique profane, est à son tour absorbée par elle. Et cela n'est pas le produit d'une lente élaboration; M. Fétis nous l'a dit encore : « Grandes et rapides furent les conséquences de cette belle déconverte; car, dès la première moitié du xvu siècle, l'expression dramatique de la musique était déjà, parvenue à des effets d'une puissance remarquable. »

Mais il faut voir les conséquences que ce fait entraîna dès le principe dans la pratique du chant grégorien. Il faut aussi se donner le spectacle curieux que présente toute révolution, le spectacle de cette classe d'hommes qui, surpris par un événement qu'ils n'avaient pu prévoir, bien qu'ils aient contribué à l'amener eux-mêmes, se cramponnent épouvantés aux déhris du passé; puis, se sentant, malgré qu'ils en aient, dominés par une force irrésistible, envahis par ies idées nouvelles, sont conduits, sans en avoir conscience, à rêver je ne sais quel amalgame de principes contradictoires, d'élements qui s'excluent, et à se contenter con d'une sorte de compromis tel quel entre le passé et le présent, voire le futur ; car il y a un peu de tout cela dans les faits que

nous nous proposons d'exposer.

XXX. Parlons maintenant des correcties des Graduels et des Antiphonaires, qui se sont si souvent renouvelées depuis le xvir siècle jusqu'à nosjours, et grâce auxquelles, presque

partout en France, notre plain-chant a été si complétement défiguré et mutilé, qu'il arrive fort souvent qu'une personne habituée aux chants d'église de tel diocèse ne les reconnaît plus si elle vient à passer dans un diocèse voisin. Cette divergence litur-gique existait dès longtemps avant Le-beuf; lui-même le constate au moment où il écrivait (837), et l'on peut penser que depuis lors le mal n'a pas été en s'affaiblis-

sant (838).

1477

Le désir d'innover, la manie de se distinver, de se singulariser même, qui, pour le dire en passant, furent toujours un caractère de l'esprit gallican, ont été pour beaucoup sans doute dans cette guerre déclarée avec tant d'acharnement, dans les deux derniers siècles, contre les graduels et les antiphonaires romains. Mais cette guerre avait une autre cause, plus profonde, plus persistante, c'était la lutte que la tonalité moderne, déjà établie et tendant de plus en plus à la domination, livrait à la tona-lité ancienne; et cela, remarquez-le bien, dans l'esprit même des réformateurs, dans leur organisation, dans leur oreille, dont cette toualité moderne s'était emparée. L'on peut dire que les perceptions qu'ils recevaient à l'église des chants de l'office étaient à l'instant même, et à leur insu, transformées, rectifiées, corrigées par leur oreille d'après un type différent; et ce type, qu'était-il autre chose que la musique mondaine avec ses propriétés de dissonance, de modulation, de transition, de mouvement, d'expression colorée, sensible et passionnée? Nous avons sur ce point l'aveu de Lebeuf, et nous devons prêter une attention d'autant plus grande à ses paroles qu'il se rend moins compte lui-même de leur portée :

« ... Ce serait une injustice, dit-il, de ne pas recounaitre que le goût supérieur de la musique d'aujourd'hui a fait naître dans l'esprit de ceux qui enfantent du plain-chant, de certains progrès de voix, et de certaines mélodies qui ont leur douceur particulière; qu'il y a des tours gracieux qui ne peuvent être suggérés que par des organes qui ont été souvent rebattus de sons agréables et affectueux; et on ne peut douter que les personnes dont l'idée est pleine de belles pensées de chant, pour me servir de ce terme, et de morceaux de mélodie douce et aisée, ne solent plus en état de juger, de quel côté ce gracieux et ce naturel se rencontrent dans la composition, que non pas ceux qui ne chantent ordinairement que du commun et

trivial (838\*). »

Quelques pages plus loin, le même auteur parle des « avantages qui sont revenus au chant grégorien par le canal des compositeurs accoutumés au beau chant, et par le

(837) Traité hist. sur le ch. ecclés. in-12, 1741,

moyen des voix excellentes qui ont paru dans les derniers temps, et qui exécutent avec grâce ce qu'il y a de doux et de mélodieux dans l'arrangement des sons (839). »

TON

A coup sûr, Lebeuf, non plus que les théoriciens ecclésiastiques ou autres de son époque, n'avait ni ne pouvait avoir l'idée de ce que nous appelons aujourd'hui tonalité, de cette notion féconde, qu'entre les mains de M. Fétis surtout, la science et la philosophie out dégagée des mystères de l'art, de l'analyse des éléments des divers systèmes comparés, ainsi que des obscurités de l'histoire. Ce n'est pas que ces théoriciens ne fissent la distinction de la musique et du plain-chant, des chantres et des musiciens. Et quant à Lebeuf, il avait publié, en 1729 un mémoire qui ne manquait pas de piquant sur l'autorité (prétendue) des musiciens en matière de chant ecclésiastique. Mais, observons-le bien, faute d'une connaissance suffisante de ce grand principe de la tonalité, cette distinction entre la musique et le plain-chant ne tendait à rien moins qu'à séparer le plain-chant de la musique, les chantres des musiciens, comme si les premiers n'étaient pas dignes d'être appelés des musiciens, comme si le plain-chant était en dehors et au-dessous du domaine de la musique. Que s'ensuivait-il? Il s'ensuivait que la musique seule était un art, et que le plain-chant n'était autre chose qu'une sorte de routine, consacrée par un certain usage, ayant une certaine destination, et qui pouvait indifféremment se plier à telles ou telles règles, suivant que cet usage et cette destination les avaient sanctionnées. Mais quant à tirer de cette distinction de la musique et du plain-chant la moindre conséquence relativement à la constitution de l'une et de l'autre, à l'ordre d'idées et d'expression qui devait découler de chacune en particulier, à la manière dont l'organisation humaine pouvait en être affectée, aux modifications qui devaient en résulter dans nos facultés de perception et de sensibilité, c'est à quoi Lebeuf ni les autres théoriciens n'avaient nullement songé.

Nous aurions bien des expressions curieuses à relever dans les deux citations que nous a fournies l'abbé Lebeuf. Tenons-nousen à ce gout supérieur de la musique d'aujourd'hui, qui fait nattre dans l'esprit de ceux qui enfantent du plain-chant de certains progrès de voix, de certaines mélodies, etc., etc. Ce gout supérieur, n'est-ce pas cette puissance invincible d'une tonalité triomphante, supérieure à sa rivale, qui s'est emparée délinilivement de notre oreille, qui l'a domptée, qui lui dicte ses lois? Et cette expression: ceux qui enfantent du plain-chant ! Que peut être en effet désormais la composition du plain-chant, si ce n'est un enfantement labo-

diocèses, où les hymnes sacrées se chantent avec une parfaite conformité. » (De l'unité dans les chants liturgiques, in-fol. 1851.)
(838') LEBEUF, ibid., p. 102.

chap. 6, p. 95.
(838) Témois le P. Lambillotte qui a dit tout récemment : « Et voyez quelle déplorable diversité dans le chant ecclésiastique! à peine si l'on pourrait trouver, je ne dis pas deux royaumes, mais deux

<sup>(839)</sup> LEBEUF, ibid., p. 106.

TON

rieux, un travail fait à froid, sans inspiration, entrepris obstinément en dépit de soimême, de sa propre organisation, des exigences de l'ouie, et poursuivi par esprit de système, tel en définitive qu'ont été toutes ces corrections de bréviaires et de livres de chant, lesquelles participaient avant tout de la petitesse et de la taquinerie des rivalités locales, des amours-propres de clocher?

Mais revenons à Lebeuf, et concluons avec M. Danjou que « Lebeuf était vaincu par la musique et lui rendait les armes; qu'il avait subi l'influence de la mélodie et de l'harmonie modernes, et qu'il porta dans son travail (son Antiphonaire), des marques certaines de celte influence. La mâle énergie, la gravité majestueuse du plain-chant, ne valaient pas pour lui les tours gracieux, les sons agréables et affectueux de la tonalité nouvelle. Tout le clergé de notre temps, ajoute M. Danjou, partage cette erreur (840).

Il nous semble qu'il y a ici plus qu'une erreur; il y a un fait, une nécessité que M. Danjou a reconnus et signalés avec sa sagacité ordinaire, quand il a établi, une page plus haut, qu'à l'époque de Lebeuf « le clergé n'apprenait plus la théorie du plain-chant, comme les enfants dans les col-léges n'entendaient que de la musique suivant la mode du temps (841). » Seulement M. Danjou aurait du nous dire ce qui empêchait les évêques et les directeurs des séminaires, maîtres de l'enseignement ecclésiastique, de maintenir dans leurs maisons une classe de plain-chant, et ce qui faisait que les enfants n'entendaient plus de musique que suivant la mode du temps. Il faut le reconnaître : saint Paul a dit que la foi vient de l'ouïe: fides ex auditu. La tonalité, qui est aussi, en un sens, une foi pour nous, comme la langue, comme toutes les choses que nous acceptons d'instinct et sans raisonner, la tonalité nous vient de l'ouïe, ex auditu.

XXXI. Ce que Lebeuf nous a appris sur cette suggestion des organes rebattus des sons agréables et affectueux de la musique de son temps; sur ces personnes dont l'idée est pleine de belles pensées de chant et de morceaux de mélodie douce et aisée, en comparaison de ceux qui ne chantent ordinairement que du commun et du trivial (du plain-chant sans doute); tout cela n'était pas le premier symptôme de cette révolution qui avait changé non-seulement toute l'économie de l'art, mais encore qui devait agir si profondément sur les conditions physiologiques de l'organisation musicale de l'homme. Déjà, en 1553, un organiste de Metz, nommé Claude Sébastien, avait célébré en style burlesque la querelle entre deux royautés désormais ennemies, la royauté de la musique plane, et celle de la musique mesurée, ainsi que le triomphe de cello-ci, bien que cette grande guerre se termine, dans le livre, par une entente cor-

(840) Revue de la musique religieuse, mai 1846, p. 150.

diale (842). Cette plaisanterie avait bien son côté sérieux; mais ce qui fut sérieux de tout point, et ce qui mérite de fixer l'attention, ce fut la transformation que le chan d'église subit par le fait d'un homme qui, pour maintenir intact l'usage du chaut grégorien, ou ce qu'il pensait être tel, dans la chapelle royale de Versailles, d'où l'on voulait l'exclure pour le remplacer par la musique, ne craignit pas de se mesurer de toute sa hauteur d'artiste et de chrétien avec ce personnage, « qui faisait voyager de Gênes l Versailles le chef d'une puissante république, et l'obligeait de venir s'agenouiller devant lui. » Ce personnage s'appelait Louis XIV. Cet homme qui osa tenir tête au mo-narque s'appelait Henri Dumont, l'auteur de cette messe célèbre dite Messe royale, qui contient ce Credo fameux devenu si populaire, counu sous le nom de Credo de Dumont. Nous sommes loin de méconnaître la beauté mélodique, l'ampleur, le tour naturel et noble de cette composition; mais nons dirons que, par l'emploi fréquent de la note sensible, par la modulation qui revient sur les principales périodes, par la cadence qui termine cette modulation, ce Crede appartient à la tonalité moderne. Et, bien qu'un ingénieux critique, mais chez qui l'enthousiasme n'est pas toujours tempéré par la réflexion, ait imprime un beau matin que le Credo de Dumont était une des plus belles inspirations du xm' siècle, nous ajon-terons que ce Credo n'est pas dans le premier mode du plain-chant, mais dans le ton du re mineur, et, nous en appelons sur ce point à tout homme compétent, à M. S. Morelot, par exemple, un des plus habiles et des plus judicieux défenseurs de la cause du chant grégorien, qui s'exprime ainsi au sujet de la Messe royale.

« L'influence de la tonalité moderne qui s'y fait sentir, sans doute à l'insu de l'auteur, nous paraît être pour quelque chose dans l'admiration dont elle est l'objet. Damont n'a pu secouer entièrement le joug de ses habitudes de musicien, en sorte que son inspiration s'est trouvée jetée comme par force dans un moule qu'il n'avait pas choisí. Il en est résulté que se public, babitué à la tonalité moderne, mais pénétré encore d'une sorte de respect traditionnel pour la majestueuse gravité du chant d'église, a reporté avec empressement son admiration sur une œuvre qui conciliait assez bien ses goûts nouveaux et ses habitudes anciennes. » Ajoutous à cela que le public a été trompé; et par qui? — Eh! mon Dieu l par cet auteur qui se trompait luimême, qui pensait faire du plain-chant, tendis qu'il ne faisait autre chose que de la musique, et qui faisait graver sa messe en caractères carrés et sur quatre lignes comme les livres du lutrin. Cela suffisait pour faire illusion à tout le monde, à lui tout le pre-

cantus reges, de principatu musicæ provincies obvenendo contendente; Argentorati, 1553, in-4°; autres éditions de 1563 et 1568, in-4°. Lire l'article sur Cl. Sépastien, dans Féris, Biograph, univ. des music.

<sup>(841)</sup> Revue de la musique religieuse, ibid., p. 149.

<sup>(842)</sup> Bellum musicale inter plani et mensurabilis

1481

mier. Le spirituel auteur du Voyage autour de ma chambre parle de certains individus qui, pour se voir une épée au côté et sur le dos un unisorme brode, croient sermement être des généraux; et l'armée, qui le croit aussi, leur donne ce titre sans rire, 'jusqu'à ce que la présence de l'ennemi les détrompe tous. L'armée, c'est le public; le général, c'est Dumont.

A propos des autres messes de Dumont, le même critique dit encore : « Ce mélange des tonalités différentes est bien plus sensible encore dans les autres messes écrites par Dumont. Les formes mélodiques empruntées à la musique moderne, les altérations arbitraires de la tonalité par les dièses et les bémols, les cadences étrangères au mode, toutes les licences enfin qui sont la conséquence d'un pareil système, y appa-raissent bien plus fréquemment et y sont aussi moins rachetées par l'élévation de la pensée. » Et voilà l'homme, voilà le mattre de chapelle qui osa opposer sa volonté à celle de Louis XIV, qui osa citer au roi le décret du concile de Trente qui proscrit la musique profane des temples, qui força le monarque à consulter M. de Harlay, et qui, sur la décision peu scrupuleuse du prélat courtisan, prit la détermination de demander sa retraite; ce qu'il fit un peu plus tard

XXXII. Que Dumont ait su ce qu'il faisait en introduisant la tonalité moderne dans l'office ecclésiastique, c'est ce qu'il est superflu d'examiner. Comment l'aurait-il su, puisque Lebeuf, qui vint longtemps après lui, n'eut jamais l'idée de la tonalité, à plus forte raison celle d'un changement de tonalité? Dumont était dominé par certains faits de la science moderne qu'il avait admis, sans soupçonner que ces mêmes faits avaient amené dans l'art un bouleversement complet. Ce n'est qu'à distance qu'on peut se rendre compte de la portée et des effets d'une pareille révolution, et, comme le dit M. Morelot, « l'un des premiers résultats du réveil de l'esprit religieux dans l'art a été de nous ouvrir les yeux sur l'immense dé-

sastre qu'elle a causé (843).

Ehbien! M. Fétis n'avait-il pas raison de nous dire tout à l'heure que grandes et rapides avaient été les conséquences de la belle découverte de l'harmonie dissonante? Mais, malheureusement, nous n'en avons pas fini sur ce sujet : il faut montrer que ce mélange de tonalités différentes, c'est l'expression de M. Morelot, si tant est qu'il ait jamais existé, ne pouvait avoir qu'un temps; que le plainchant devait s'effacer de plus en plus devant les empiétements incessants de l'art musical, et qu'à partir de Dumont jusqu'à nos jours, les plus intrépides partisans d'un système mixte, d'un juste-milieu tonal, placés d'un côté entre les exigences de la toualité, et de l'autre, leur respect pour les traditions grégoriennes et liturgiques, ont été condamnés, soit à une lutte impossible avec l'une, soit

(843) Rev. de la mus. rel., janvier 1848, pp. 20, 21, 24, 25.

à l'abandon complet des autres, et qu'alors même qu'ils ont affirmé le plain-chant en théorie, ils l'ont nié dans la pratique, et que tout en proclamant son existence en paroles, ils l'ont détruit de fait.

XXXIII. Mais, dira-t-on, on peut donc faire de belles choses en plain-chant avec un mélange de musique moderne? Nous allons nous expliquer tout à l'heure sur ce mot de mélange; mais, en attendant, nous répondrons hardiment : Non. En premier lieu, la messe de Dumont n'est pas du plainchant; c'est de la musique moderne fort habilement ou plutôt fort heureusement revêtue de la formule grégorienne. En second lieu, cette messe ne nous paraît si belle aujourd'hui que parce que la plupart d'entre nous ont perdu le sens des véritables beautés du plain-chant. Voyez à ce sujet le jugement qu'en a porté Poisson. En troisième lieu, si l'on admet que le plainchant peut s'allier à la musique, une fois engage dans cette voie, l'on ignore où l'on s'arrêtera, la question d'une limite reconnue et acceptée par tous devant se reproduire éternellement. Supposez aujourd'hui une tentative analogue à celle de Dumont, et, remarquons le, tentative faite sciemment; eu égard à la différence des temps, que serait-elle si ce n'est l'invasion du chant italien le plus expressif dans nos temples, avec je ne sais quel assaisonnement hâtard et monstrueux de psalmodie hétéroclite?

Il y a eu certainement un moment où l'on aurait pu croire, ou, pour parler plus juste, où nous pourrions croire à la coexistence de deux tonalités simultanées; où l'oreille se trouvait à la fois sollicitée par les habitudes traditionnelles des modes ecclésiastiques, et par le charme de certaines formules d'autant plus séduisantes qu'elles étaient plus nouvelles. C'est là le moment de Dumont et de Lulli, qui, lui aussi, composa une messe devenue célèbre et que l'on désigne dans le Midi sous le prénom de ce musicien, la Baptiste. Cette messe est loin de l'allure noble et grandiose de celle de Dumont, mais elle se distingue par un certain tour mélodique et gracieux. Nous ne dirons pas qu'elle est du sixième mode, nous dirons qu'elle est en fa. On peut la placer, commo la Messe royale, « sur les contins des deux époques de l'histoire de l'art (844).» Mais, encore une fois, ces confins sont bien déplacés aujourd'hui. Il serait certes aussi curieux qu'instructif de pouvoir suivre pied à pied leflut toujours croissant de la musique profane, depuis le xvi siècle jusqu'au xix; mais lorsqu'un continent a disparu sous les eaux de la mer, comment pouvoir dire: En telle année le rivage était là? Les monuments subsistent il est vrai:

Apparent... nantes in gurgite rasto.

Mais nous sommes trop submergés pour les apprécier.

(844) Ibid., p. 27. (M. S. MORELOT.)

1483

Comment nous rendre compte, à l'heure qu'il est, de ce qui n'était que le résultat d'une incertitude du jugement entre deux ordres d'idées opposés, de l'indécision de l'oreille entre deux tonalités incompatibles? Comment juger sainement d'une chose qui ne nous paraît avoir quelque valeur que par son rapport avec l'ancien style ecclésiastique, tandis qu'au moment où elle s'est pro-duite, elle n'était rien moins qu'une audacieuse excursion dans le domaine de la musique moderne? Ce qui est tel pour nous était tout autre pour nos pères. Ils ne pouvaient apprécier ce qui leur était actuel et présent avec la même mesure que nous apportons à l'appréciation des choses passées. Les conditions et les données ne sont plus les mêmes.

Ce qu'il y a de certain, c'est que le mélange de deux tonalités dans le même œuvre, préconçu, fait à froid, ne peut être une bonne chose. Ce mélange ne peut être heureux qu'autant qu'il a eu lieu naturellement, comme dans certaines chansons populaires, qui participent à la fois de la musique vulgaire et du chant ecclésiastique, et qu'autant que ces chansons ont été composées par des gens étrangers à toute théorie, à tout sys-

tème, et qui ne suivaient que leur instinct. XXXIV. Tout ce que l'on peut dire, c'est que le style des messes de Dumont et de Lulli a été, en France, le point de départ de cette monstruosité qu'on a appelée plainchant musical, « ces plains-chants, dit J.-J. Rousseau, accommodés à la moderne, pretintaillés des ornements de notre musique, » dont Nivers, et plus tard Laseillée, ont été les ardents propagateurs, et qui comptent encore tant de partisans parmi les ecclésias-tiques d'un âge avancé. Quant aux jeunes, ils se sont prononcés pour la musique italienne et les fredons de l'opéra-comique; nous ne leur en faisons pas un reproche, c'est un cas de force majeure; mais nous ne leur en faisons pas non plus notre compli-ment. Cela prouve seulement qu'une fois embarqué sur le char des révolutions, on va vite et on va loin, surtout quand on ne sait pas où l'on va. En Italie, ce plain-chant musical a obtenu des succès plus scandaleux encore qu'en France. Il a été appelé canto fratto, par opposition au canto fermo. Les ordres religieux eux-mêmes adoptèrent ce nouveau chant et le transcrivirent sur les livres séculaires que leurs prédécesseurs avaient consacrés aux auciens chants de l'Eglise. Cela ne doit pas surprendre: l'Italie était alors le foyer principal des mouvements de l'art moderne, et toute innovation devait frapper vivement la curiosité d'un peuple naturellement disposé à toutes les sensualités de l'oreille. Et, quant aux religieux et aux ecclésiastiques, tant italiens que français, on peut affirmer qu'ils ne comprenaient rien aux conséquences d'une révolution tonale dans l'art, pas plus que Monteverde, pas plus que Dumont et Lulli,

ct l'on peut ajouter, pas plus que la plupart des ecclésiastiques et même des musiciens de nos jours. S'ils eussent compris cela, s'ils eussent pu entrevoir d'avance le désastre sur lequel le réveil de l'esprit religieux nous a enfin ouvert les yeux, les correcteurs du chant grégorien, qui au fond n'avaient pas l'intention de porter une main profane sur l'arche sainte, qui n'avaient pas du moins la conscience de ce qu'ils faisaient, n'eussent pas fait, pour le maintenir en honneur et le perpétuer, précisément tout ce qu'il fallait faire pour le détruire. M. de Maistre, que nous avons cité plus haut, a dit encore un beau mot : « Si les hommes comprenaient la révolution aujourd'hui, elle tinirait demain. Mais les pompes arrivent souvent après l'incendie (845).

D'ailleurs, les correcteurs ne firent que précipiter la ruine du chant ecclésiastique. Le coup mortel était porté. Il l'avait été par l'harmonie dissonante naturelle qui s'était fait jour par C. Monteverde, et si C. Monteverde n'avait pas existé, l'harmonie dissonante se serait fait jour par tout autre, et peut-être dans le même temps; car elle était dans le cercle limité de l'art musical la manifestation nécessaire de cet irrésistible besoin d'expansion individuelle qui tourmentait le génie humain. Elle était donc, non un fait individuel, mais une nécessité de l'époque, par conséquent un fait général, le fait d'une conspiration, sinon intentionnelle, du moins universelle, qui avait pour but de détrôner la pensée sociale absorbant la pensée individuelle, par la pensée individuelle qui exprimait en cela la pensée col-

lective et sociale.

XXXV. Qu'on ne nous oppose pas les anciens réformateurs du chant ecclésiastique, qui faisaient ce qui leur plaisait. Eutre eux et les modernes il y a tout un monde d'idées dissérent. Jadis, les grands propagateurs du chant liturgigue, les Boèce, les saint Augustin, les saint Isidere, les Guido, les Odon de Cluny, les saint Bernard, et plus tard les Marchetto, les Jean de Muris, les Glaréan, les Zarlin, les Guidetti, etc., étaient fort à l'aise pour discuter sur la musique grecque et sur le plain-chant, sur les modes anciens et sur les modes ecclésiastiques, car ils n'avaient étudié la musique grecque que d'une manière spéculative, tandis que le plain-chant avait été pour eux l'objet d'une pratique journalière. Chacun d'eux avait bien, sinon son système particulier, du moins ses idées particuliàres, sur la meilleure manière d'interpréter tel texte de Ptolémée ou d'Aristoxène, sur les méthodes d'enseignement, sur les muances, sur la notation, sur le principe de la transposition ou réduction des modes; mais dans la pratique il fallait toujours en venir aux règles précises, aux faits rigoureux de la fonalité. Là, tous étaient d'accord, et l'on peut dire que si, sur certains points, ils tenaient un langage différent, ils parlaient

néanmoins une langue commune, entendue de tous. Mais en pouvait-il être ainsi pour des gens comme Nivers, comme Lebeuf, comme Chastelain, comme De Moz, comme Lafeillée, etc., qui avaient reçu une éducation primordiale toute différente, dont l'oreille s'était pliée à l'euphonie, à la syntaxe d'une langue jeune, nouvelle, pleine de seve et de vie, de mouvement, d'accent, de rhythme, vis-à-vis de laquelle le plainchant n'était déjà plus qu'une langue morte? Car, à supposer même que les véritables traditions grégoriennes fussent conservées intactes par quelques vieux chantres, isolés dans leur maltrises, ce que nous sommes loin d'accorder, il n'en est pas moins vrai que ce plaint-chant, si vénérable qu'il fût, n'était déjà plus qu'une relique, mais une véritable relique, c'est-à-dire un corps privé d'animation et d'où le sousse et l'esprit s'étaient retirés.

TON

Cette lutte, ce consiit des deux tonalités, auxquels a donné lieu dans les deux derniers siècles l'invasion soudaine de la musique profane, et dont on peut dire que le cerveau des compositeurs a été le théatre, se perpétuent encore aujourd'hui chez les esprits distingués qui sentent ce qu'il y avait d'expression auguste, grave, pure de tout alliage terrestre, dans les mélodies sacrées. On ne saurait trop hautement rendre hommage au zèle dont quelques savants font preuve, dans le but de régénérer le chant grégorien, et de le réhabiliter dans le culte. Pour notre compte, nous désirons vivement qu'ils réussissent, et nous ne croyons pas impossible qu'ils y parviennent avec le temps, à certaines conditions toutefois que nous indiquerons plus tard; mais s'ils espèrent qu'après avoir rétabli ces textes dans leur pureté primitive, qu'après les avoir purgés des éléments parasites et barbares, dont des réformes ignorantes et maladroites les avaient surchargés, le chant liturgique sera par cela même ramené à son institution primordiale et reprendra son empire sur les esprits; s'ils s'imaginent que le clergé et les fidèles, surpris d'admiration et d'enthousiasme, ne voudront plus entendre d'autres accents dans les églises; s'ils se flattent que le domaine des deux arts sera parfaitement défini et circonscrit; que le chant grégorien régnera sans partage dans le sanctuaire sans qu'au-cun schisme y vienne méler le deute et la con-fusion (846); que la musique profane se coutentera de ses théâtres, ses concerts, ses festivals; qu'il n'y aura plus d'empiétements réciproques, plus de profanations; qu'il y aura distinction parfaite entre le spirituel et le temporel; si les hommes dont nous parlons croient tout cela, nous leur déclarons que c'est un vrai rêve. MM. Fétis, Lambillotte, Th. Nisard, et autres, ont entrepris d'immenses travaux pour épurer les

(846) Expression dont s'est servi le prince de la Moskowa dans la France musicale; nous ne saurions indiquer le numéro. Consulté sur un projet de réforme harmonique appliqué au plain-chant, le

chants de l'Eglise, pour les retremper à la source grégorienne, dans le but de les faire accepter par toutes les églises. Quant à M. Fétis, nous nous tromperions fort si son idée n'était pas une idée fort belle, fort louable, mais après tout, une idée d'archéologue. Si la pensée de cet écrivain n'était pas celle que nous supposons, nous dirions alors qu'il est en contradiction avec luimême, car c'est lui qui a magnifiquement démontré que la tonalité ecclésiastique avait été anéantie par le fait même de la création de la tonalité moderne. Or, on n'accuse pas légèrement de contradiction un homme

comme M. Fétis.

XXXVI. Mais tous les partisans du plainchant ne voient pas aussi loin que lui. M. l'abbé Janssen, auteur d'un livre intitulé: Les vrais principes du chant grégorien, et en qui l'on ne saurait méconnaître un homme de savoir et de sagacité, a l'air de ne tenir aucun compte de l'existence de la tonalité moderne. Il semble insinuer que tout le mal vient de « la dégénération des formes primitives du chant et de la manie de plier la tonalité primitive et sévère du plain-chant aux exigences prétendues de l'harmonie moderne. » La tonslité moderne ne l'embarresse nuilement. Ecoutons-le : « Eh bien! s'écrie-t-il, qu'est-ce qui nous empêcherait d'habituer encore aujourd'hui nos oreilles à cette belle tonalité primitive?»-C'est comme si l'on disait : Qu'est-ce qui empécherait le peuple français de parler la langue du xvi siècle comme il parle la langue du xix'? « Qu'on y réfléchisse; il s'agit ici d'un dépôt sacré que l'antiquité chrétienne nous a légué avec une pieuse sollicitude; il s'agit d'une tonalité dont les effets contrastent heureusement et nécessairement avec les chants profanes écrits dans la tonalité moderne. » Etourdi l vous répondez vousmême à votre question: Qu'est-ce qui empécherait, car si les effets de la tonalité ecclésiastique contrastent nécessairement avec les chants de l'autre tonalité, vous donnez vousmême la raison de cet empéchement. « Devonsnous plier nos mélodies sacrées aux caprices d'un usage récent qui ferait bien mieux de se plier lui-même à la majesté divine des chants séculaires? » Non, vous ne le devez pas, mais il n'est pas moins vrai que c'est à quoi ont élé réduits et ceux qui ont voulu déligurer sciemment le plain-chant (et nous soutenons qu'ils étaient en petit nombre), et ceux qui, comme vous, veulent le retremper à son origine. Quant à l'usage récent qui serait bien mieux de se plier lui-même à la majesté des chants séculaires, nous avouons qu'il nous paraît impayable et que cet usage récent en vaudrait cinquante anciens, si vous pouviez nous dire en quoi consisterait cette faculté de la tonalité moderne, laquelle est née de l'inspiration individuelle au profit de la musique dramatique, passion-

même écrivain répondit avec autant de sens que d'esprit : « En fait de musique religieuse, ne me parlez pas des libertés de l'Église gallicane : je suis tout à fait ultramontain. »

née, colorée, pittoresque, en quoi consisterait, dis-je, cette faculté de la tonalité moderne de se plier à la majesté des chants séculaires? « Que si l'on veut absolument donner quelque chose à l'harmonie moderne, pourquoi défendrait-on de se servir d'un accompagnement moins monotone que les accompagnements d'autrefois, tout en conservant au plain-chant sa belle simplicité, et en respectant sa tonalité primitive? » Pour le coup, nous ne dirons pas ici: Habemus confitentem reum, car il ne s'agit pas d'un coupable; je dirai plutôt que c'est un innocent qui s'accuse, c'est-à-dire un athlète consciencieux qui, ne se sentant pas à l'aise sur son terrain, veut bien faire à son ennemi la concession de quelques pouces, sans se douter qu'il livre la place tout entière. Voyez plutôt : Si l'on veut absolument donner quelque chose à l'harmonie moderne. D'abord, qui est-ce qui veut absolument? C'est tout le monde, car on, c'est tout le monde. Donner quelque chose à l'harmonie moderne; quelque chose est bien vague, c'est peu ou beaucoup. Mais comme l'harmonie inoderne repose sur la dissonance, et comme d'autre part l'harmonie consonnante ne peut appartenir qu'au plain-chant, il faut bien admettre qu'une seule concession, la concession d'une seule dissonance, emporte la concession de l'harmonie moderne tout entière. Et quant à l'accompagnement moins monotone que les accompagnements d'autrefois, comme l'accompagnement ne peut cesser d'être monotone, c'est-à-dire d'être basé sur le système de l'unité du ton (unitonique) et ne peut devenir varié qu'à la condition d'emprunter quelque chose à la tonalité actuelle, il s'ensuit que la phrase en question n'a aucun sens ou qu'elle a celui-ci: mais attendu que l'organisation humaine est tellement modifiée aujourd'hui par la tonalité moderne, qu'il est d'une nécessité absolue pour elle de se plier aux exigences de cette même tonalité, pourquoi l'accompagnement du plain-chant ne s'enrichirait-il pas des ressources variées que celle-ci présente, de manière cependant à sauvegarder autant que possible la belle simplicité et la tonalité primitive du chant grégorien!!!

TON

Et alors la tonalité des anciens modes et la tonalité moderne marcheraient de front; et cependant elles s'excluent : l'une représente l'ordre ancien et l'autre le nouveau; l'une est née de l'inspiration chrétienne, et l'autre est le fruit de l'inspiration mondaine. L'une est une langue vivante, la langue universelle, qui fait chaque jour de nouvelles conquêtes, qui se développe sans cesse dans l'énergie de ses éléments intimes, qui s'empare de toutes les découvertes de l'acoustique, de tous les progrès de l'instrumentation, qui reproduit toutes les voix, tous les timbres, tous les bruits de la nature; l'autre est une langue morte dont à peine quelques vieillards balbutient quelques mots dont ils ont retenu la routine, mais dont ils ont perdu la signification.

Nous sayons bien que M. l'abbé Janssen

poussera les hauts cris en lisant cette traduction un peu libre de sa pensée; mais œ n'est pas nous qui parlons ainsi, c'est lui; ce que nous lui faisons dire là, il ne le pense pas, il ne croit pas le penser; il ne croit pas le dire, mais il le dit. Nous le dénos de s'en tirer autrement. Ce n'est pas tant sa faute à lui que la faute du point de vue où il s'est placé. C'est la force des choses, la force de la vérité qui le contraint à dire œ qu'il ne veut pas.

Et ces passages qu'on vient de lire sont tirés d'une discussion fort intéressante entre M. Fétis et M. Janssen au sujet de l'emploi du demi-ton dans le plain-chant, et habilement soutenue de part et d'autre; mais cette discussion où le demi-ton était envisagé non-seulement comme accidentel, c'est-à-dire comme moyen d'éluder la dissonance do triton, ou de la relation de si contre fa, mais encore comme note sensible, et dans ses rapports avec les habitudes d'accompagnement des organistes, en d'autres termes, avec l'harmonie moderne; cette discussion n'est-elle pas un indice de plus de celle lutte, de ce consiit que les deux tonalités continuent à se livrer dans le cerveau, dans l'oreille et par suite dans l'esprit des théoriciens d'aujourd'hui, dès l'instant qu'ils essayent d'aborder de pareils sujets? Nousle demandons à tous les musiciens qui ont voulu se faire une idée de la théorie des modes ecclésiatiques; à ceux surtout qui, peu familiarisés dans leur jeunesse avec les chants d'église, ont voulu plus tard, pour satisfaire une curiosité intellectuelle, se rendre compte du caractère des divers modes du plain-chant, de la façon dont la phrase mélodique est modifiée, suivant que le mole est authentique ou plagal, suivant que la finale est la note la plus grave, ou suivant qu'elle a une quarte au bas; du tour propre la mélodie, selon que le chant est ce qu'on appelait mineur droit, mineur inverse, ou majeur; selon que la dominante est à la quinte, à la sixte, ou au septième degré. etc, etc. Nous leur demandons si, dans l'examen de tous ces détails, ils ont pe s'abstraire complétement des habitudes tonales de leur éducation; si à chaque instant leur oreille n'a pas été suspendue entre deux perceptions absolument contradictoires, et si les notions, les impressions de la musique moderne ne sont pas venues constamment s'interposer entre cettetonalité. objet de leurs études, et leur propre espril.

XXXVII. Après la citation de M. l'abb Janssen, nous produirons un texte de M. Danjou qui a bien son mérite aussi. Dans le préambule de l'article Accompagne MENT, que nous avons emprunté à ce se vant, il s'exprime ainsi : « Il s'agit sculement de retrouver et de rétablir, dans toule sa pureté primitive, un art qui avait sa beauté propre, sa grandeur originale, el qui, absorbé peu à peu par la musique moderne, a été défiguré par elle au point de la company de la c

devenir méconnaissable (847). »

Pesons bien ces paroles. Cet art dont parle M. Danjou, quel est-il? C'est l'art musical fondé sur la tonalité grégorienne. Cet art avait sa beauté propre, sa grandeur originale, mais il a été tellement absorbé par la musique moderne, tellement défiguré par elle, qu'il en est devenu méconnaissable. De quoi s'agit-il pourtant? Oh! de moins que rien. Il s'agit seulement de le retrouver. Nous avons parlé plus haut de l'illusion complète où étaient M. Danjou et les collaborateurs de sa Revue (M. S. Morelot excepté peut-être), relativement à la possibilité d'une restauration du chant grégorien. Voilà notre assertion pleinement justifiée.

Nous produirons d'autres textes où M. Danjou, aux prises avec la tonalité moderne, se sent comme écrasé sous la domination de celle-ci, et par l'idée de son incompatibilité avec la tonalité ancienne. Il y a contradiction évidente, il faut bien l'avouer. Mais hâtous-nous de le dire, rien n'est plus honorable qu'une telle contradiction. Il arrive à M. Danjou de juger, qu'il nous permette de le lui dire, tantôt avec son esprit et tantôt avec son cœur. Quand il juge avec son esprit, la lumière, la sagacité, ne lui font pas défaut. Il voit bien que la tonalité moderne a tout envahi et que rien ne saurait résister à cette marée montante; il voit bien que le chant grégorien est réduit à la routine, c'est-à-dire à son cadavre. Quand il juge avec son cœur, et que, se plaçant au sein du sanctuaire, il évoque dans son âme d'artiste et de catholique les traditions grégoriennes, c'est alors qu'il se prend à désirer vivement le retour de ces magnificences liturgiques, et que, transformant ses désirs en réalités, il se dit qu'après tout, il ne s'agit que de retrouver et de rétablir le plain-chant dans sa pureté primitive.

Qu'est-ce à dire pourtant? M. Danjou voudrait-il se borner à une simple affaire d'archéologie? Penserait-il que tout serait dit,

(848) En supposant que la chose fût possible, disons nous, car, en admettant qu'entre les différentes versions des divers manuscrits on pût trouver la bonne, ce que nous ne nions pas, il faudrait encore retrouver les lois de la prosodie; il faudraitencore découvrir le secret de certains ornements de chaut; il faudrait enfin suppléer à une foule de signes que les anciens chantres n'écrivaient pas, notamment ceux qui se rapportent au demi-ton, à la note feinte, etc. Et pourquoi ne les écrivait-on pas? Parce que ces signes étaient sous-entendus, tant l'oreille exercée aux exigences de cette tonalité était sure de ne pas se tromper. Mais comme notre oreille est aujourd'hui formée à d'autres habitudes tonales; comme elle admet, comme réguliers, disons mieux, comme elle sollicite ardemment certains intervalles que nos pères repoussaient avec horreur, il s'ensuit que, dans la plupart des cas, il faudrait, ainsi qu'il a été dit, non juger d'après les convenances de l'oreille, mais d'après ses répulsions. Quelles incertitudes! quel chaos!

Nous sommes heureux de trouver l'occasion de faire connaître l'opinion du R. P. Lambillotte : « Une seconde tentative (pour la restauration des chants grégoriens) s'appuie sur les règles, dit il. Mais ces règles sont celles de la tonalité grégorienne ou celles de la tenalité moderne. Dans le

lorsqu'on aurait reconstruit le texte pur de saint Grégoire, en supposant que la chose fût possible (848)? N'y a-t-il pas une autre question auprès de laquelle la première disparaît, la question de réapprendre aux populations une langue dont elles s'éloignent toujours davantage, de plier l'oreilte humaine aux conditions, à la syntaxe, à l'euphonie de cette langue qu'elle a oubliée?

TON

XXXVIII. Faisons une comparaison. L'ancienne langue romane avait sa beauté propre, son caractère original; elle a été absorbée par trois langues arrivées à la plénitude de leur développement, par l'espagnol, l'italien et le français; de telle sorte que ces trois langues ne présentent plus que des vestiges défigurés de la langue mère; il s'agit pourtant de la retrouver et de la rétablir dans sa pureté primitive. Des savants, tels que Raynouard, Fauriel, Honnorat, et autres consacrent à cette tâche la plus grande partie de leur vie. Ensin, ils la reconstruisent; nous l'admettons sans difficulté. Ils publient des grammaires, des glossaires, des monuments inédits de cette langue éteinte. C'est fort bien. Les amateurs, les poëtes, les linguistes, les philologues, savoureront avec délices ces fruits d'un autre age; mais de la à faire parler cette langue par le peuple, à lui en remettre, pour ainsi dire, les mots dans la bouche et les sons dans l'orcelle, on conviendra qu'il y a loin.

Et cependant il est bien plus aisé d'apprendre une langue morte que de plier notre organisation aux conditions d'un système musical qui n'est pas le nôtre. Apprendre une langue morte est une affaire de mémoire d'abord, et ensuite de réflexion. La syntaxe repose sur un ensemble de lois à la portée de toute intelligence; tandis que dans un système musical, rien ne s'adresse à l'esprit. La division des intervalles propre à ce système n'ayant rien d'essentiei en soi, ni aucune raison d'être en elle-même, elle ne

premier cas, nous concevons qu'au moyen de cesrègles on puisse corriger les vices de certaines versions corrompues, et dire: Ceci n'est pas de saint Grégoire. Mais reconstruire une phrase grégorienne, découvrir si saint Grégoire a mis telle note ou telle autre, jamais. Ce sont là des faits que les manuscrits seuls peuvent nous apprendre. Que dirait-on de quelqu'un qui, à l'aide des règles de la versification latine, voudrait retrouver un vers de Virgile? Virgile, sans transgresser ces règles, a pu faire son vers d'une infinité de manières. De même saint Grégoire a pu moduler sa phrase de mille façons, toutes d'accord avec les règles de sa musique. De quel secours donc peuvent être les règles toutes seules pour dire quelle est la modulation qu'il a choisie? — Quant à ceux qui prétendent appliquer les règles de la tonalite moderne aux mélodies grégoriennes, leur erreur est encore plus palpable. D'un tel système il ne peut résulter qu'un mélange monstrueux de deux éléments hétérogènes et incompatibles. » (De l'unité dans les chants liturgiques.) De son côté M. Vitet s'exprime ainsi dans ses beaux articles du Journal des savants sur les études de M. T. Nisard : « Ce qu'il y a de plus rare et de plus difficile en archéologie music le, ce n'est pas de retablir le texte exact et pur d'une ancienne mélodie, c'est d'en retrouver l'ancien mode d'exécution. »

saurait affecter que nos organes. Mais nos organes ayant été antérieurement modifiés par la tonalité universelle, ils perdent toute aptitude à être de nouveau modifiés par une tonalité toute différente. L'analogie même de certains éléments de la nouvelle tonalité avec la tonalité maternelle devient une difficulté de plus; car nous n'apercevons pas plus la raison decette analogie que la raison de la dissemblance et de l'incompatibilité des deux systèmes.

TON

ce et de l'incompatibilité des deux systèmes. XXXIX. Mais on sera curieux de connat-tre ce que M. Danjou nous a appris de Rome, cette terre classique de la musique, et qui devait être aussi la terre classique des traditions grégoriennes. Dans une lettre adressée à M. Simon, grand doyen de Saintlacques, à Turcoing, et publiée dans la Revue de musique religieuse de mai 1847, M. Danjou célèbre ainsi qu'il suit les obsèques du plain-chant : « Vous voyez... que l'étudo du chant ecclésiastique est complétement abandonnée à Rome. Comment en serait-il autrement? La musique moderne a envahi le lieu saint, le plain-chant n'existe plus, le peuple ne prend aucune part, non-seulement l'exécution du chant religieux, mais encore à la liturgie des saints offices. C'est à Rome un art entièrement éteint, que celui qui a pour objet le chant des louanges de Dieu. Vous jugerez mieux de l'exactitude de mes assertions par l'exactitude des détails que je vais vous donner. » Suivent ces détails que l'on serait tenté de croire exagérés, tant ils sont lamentables. « Le plain-chant, continue l'écrivain, est presque entièrement banni des églises principales de Rome; il faut aller dans quelque couvent de Capucins ou de Chartreux pour entendre exécuter', Dieu sait comment, le chant ecclésiastique. » Puis, après avoir parlé des orgues enrichis de grosses caisses, cymbales, chapeaux chinois, desquels les organistes font un usage immodéré, M. Danjou poursuit : « Vous avez auprès de vous, en Belgique, un genre de chant qui peut vous donner une idée de celui qu'on exécute ici a Rome). Imaginez, si cela vous est possible, quelque chose de plus mauvais que.... le plain-chant harmonisé suivant la méthode de M. T....; persuadez-vous qu'il peut exister des organistes pires que ceux qu'on entend dans les villages belges; cherchez à vous représenter la parodie du chœur de Sainte-Gudule, et vous comprendrez la musique des églises de Rome comme si vous l'aviez entendue. » Remarquez ici comme, tout en passant, M. T...., le chœur de Sainte-Gudule, toute la Belgique enfin reçoivent leur coup de patte. Mais revenons à Rome. Imaginez enfin que « les éditions italiennes (de plain-chant), depuis le xvi siècle, ont été systématiquement altérées, et que le plain-chant y a été altéré et corrompu d'après le goût des compositeurs modernes. Quant aux Antiphonaires notés, qui sont conservés à la bibliothèque Vaticane, j'ai acquis la certi-tude que j'étais depuis bien longtemps la

seule personne qui cût eu la curiosité de les regarder.... Encore une fois, il est impossible qu'on porte à Rome le moindre intérêt au chant ecclésiastique, puisqu'il a entièrement disparu de l'office. » M. Danjou conclut ainsi ; « C'est la France qui doit imposer à l'Italie le progrès, la lumière et le génie de l'art chrétien.... C'est la France qui doit rendre aujqurd'hui à Rome les Antiphonaires que le Pape Adrien a prêtés à Charlemagne; c'est la France qui doit donner l'exemple d'une réaction impitoyable contre l'esprit païen, qui a corrompu le monde depuis trois siècles. »

FIAT! FIAT!

En musique, cet esprit paien qui a corrompu le monde depuis trois siècles, c'est la tonalité moderne. C'est du moins la pensée de M. Danjou.

Mais, par quel miracle cet esprit paica n'aurait-il pas corrompu les oreilles francaises? N'est-ce pas le clergé français que M. Danjou dénonce dans son numéro de mai 1846, lorsque, à propos de l'influence que la tonalité nourelle avait exercée sur l'esprit de l'abbé Lebeuf, il s'écrie : « Tout le clergé de notre époque partage cette erreur. »

Ne sont-ce pas les chantres français que M. S. Morelot a en vue, lorsque, dans le même recueil, il nous dépeint ces « chantres chez lesquels d'ailleurs le sentiment de la tonalité ecclésiastique est émoussé par l'habitude qu'ils ont d'entendre et d'exécuter de la musique moderne, et n'ont plus d'antre guide qu'une routine aveugle qui ne leur fournit aucun secours, lorsqu'ils se trouvent en présence d'une mélodie qui ne leur est pas familière (849)?

Enfin ce sont probablement encore les chantres français que M. Vilet veut désigner, quand, dans ses articles du Journal des savants sur les Etudes de notation de M. T. Nisard, il s'exprime de cette sorte: « Si saint Grégoire revenait au monde; s'il entendait comment on psalmodie à nos lutrins; comment tantôt par des mugissements inhumains, tantôt par des fredons profanes, on défigure ses saintes mélodies, il serait tenté de croire que les Goths, les Allobroges ou les Lombards nous ont fait, à nous aussi, quelque récente visite. »

Que M. Danjou veuille bien relire maintenant sa fameuse phrase: il s'agit seulement; et qu'il nous dise seulement ce qu'il pense de ce mot seulement.

XL. Il ne faudrait pas s'imaginer, comme M. l'abbé Janssen, que l'isolement du monde, l'habitude du sanctuaire, sont des préservatifs absolus contre la tonalité dominante. C'est peut être le contraire. Nous avons déjà dit que la tonalité est une langue que les enfants apprennent sans le savoir, sans le vouloir, comme ils apprennent à parler leur langue maternelle.

Il y a des idées, dit-on, qui sont dans l'air qu'on respire. Il en est de même de la tonalité. Confinez un enfant de chœur au fond

de sa maîtrise, ne lui enseignez que le plain-chant, établissez autour de lui un cordon sanitaire pour le préserver du contact de l'art moderne, la tonalité pénétrera jusqu'à lui par les souvenirs de la chanson de sa nourrice, par le refrain des orgues de Barbarie, par la musique du régiment, les chanteurs ambulants, les sons de l'orgue, et même par le carillon de son église. A la longue tous ces sons se seront classés dans sa tête, tous les intervalles se seront rangés selon le mode majeur ou le mode mineur. Il ne s'en rendra pas compte, mais qu'importe? Un instinct infaillible le guidera. Et puis, quand après cela vous le mettrez au lutrin, il chantera par métier, par routine, sans gout, sans plaisir; il parlera une lanque morte comme il estropie son latin auquel il n'entend rien. Il a un autre type dans la tête. Et c'est ce qui explique la prédilection marquée des jeunes séminaristes pour la musique italienne et les airs d'opéracomique, prédilection excitée en eux et rendue irrésistible par le régime de privation et d'abstinence auquel ils ont été soumis quant à la musique. L'Eglise leur défend d'aller au théâtre ; ils se dédommagent en transportant le théâtre à l'église. Voilà pourquoi les exercices, en général, dirigés par de jeunes ecclésiastiques, les mois de Marie, les confréries, les catéchismes de persévérance, retentissent d'airs mondains, que ces mêmes ecclésiastiques trouvent bien plus expressifs, bien plus religieux, bien plus pieux, que le plain-chant; et cette illusion est d'autant plus honorable pour eux que, le plain-chant n'ayant rien qui les attire, ils ont naturellement identifié les sentiments de piété qui les animent avec les accents mêmes qui, sur la scène, servent à exprimer des sentiments tout opposés.

XLI. Nous voulons rapporter ici un jugement sur le Miserere de l'abbé Baini, jugement que nous avons lu il y a bien des années, et qui nous a toujours frappé. Il est d'un musicien distingué, J. Mainzer, Allemand de nation, israélite de religion, musicien de profession, mort à la peine à Londres, croyons-nous, où il avait fondé

une école de musique.

«Je n'ai pas seulement entendu exécuter le Miserere de Baini, écrit J. Mainzer; je l'ai lu très-attentivement et je l'ai étudié avec Baini lui-même, qui a bien voulu m'éclairer de ses observations orales. Je pourrais soutenir hardiment qu'il a épuisé dans cette composition tout ce que l'art connaît de plus difficile, et que son œuvre doit le faire regarder comme un maître et un artiste du premier ordre..... Et pourtant, malgré ma profonde estime pour Baini, malgré l'attachement que je lui porte, comme nomme, comme savant et comme artiste, je n'hésite pas à assirmer que le jour où un décret pontifical a autorisé la réception de son Miserere, la chapelle Sixtine a fait son premier pas vers la décadence. Si, en effet,

nous trouvons dans cette œuvre une profusion de science telle que, sous ce rapport, les ouvrages de Bei, d'Allegri et de Leo ne sont plus que des jeux d'enfant, nous re-grettons aussi de n'y pas rencontrer cette simplicité, ainsi que ce cachet d'innocence et de piété, qui, pendant tant de siècles, avaient attiré l'admiration de l'Europe... On voit par là que Baini, qui ne connaît, pour ainsi dire, que les œuvres d'Animuccia, de Palestrina, de Moralès, et de leurs contemporains; Baini, à qui Hændel, Graun, Gluck. Haydn et Mozart ne sont presque connus que de nom, a pourtant subi l'influence du siècle où il écrivait. En effet, cet homme, dont la vie tout entière a été divi-sée en deux parts, dont l'une consacrée à l'étude de la théologie, voire même de la casuistique, qui lui est nécessaire comme confesseur, et l'autre à celle de la musique, qu'il a travaillée en savant et en historien; cet homme qui n'a jamais vu un opéra quelconque, qui se croirait perdu si jamais il éprouvait la tentation d'en voir un seul, cet homme a pourtant traité ses compositions avec un style dramatique, en reproduisant sans cesse le sens des paroles et des sentiments, comme aurait pu le faire un compositeur d'opéras, si ce n'est que celui-ci aurait employé des couleurs plus brillantes et plus mondaines (850).

Et notez bien qu'il n'est pas question ici d'une autre tonalité que de la mo-

derne.

Eh quoi l nous avons perdu, absolument perdu les traditions de Grétry, de Gluck, de Spontini, qui sont d'hier, à tel point que ni le Sylvain, ni Alceste, ni la Vestale, ne sauraient être représentés aujourd'hui sur la scène; demain, oui demain, c'est-à-dire avant dix ans, nous aurons perdu les traditions de Rossini, et vous vous figurez retrouver, non-seulement la lettre du chant grégorien, mais encore ses traditions, son esprit l Nous ne pouvons retrouver l'accent de nos pères dans des partitions qui datent de cinquante ans et que nous déchiffrons à merveille, et vous rétablirez les chants du moyen âge notés en hiéroglyphes l

XLII. A ceux qui disent que l'oreille peut se prêter aux éléments des deux tonalités, nous leur répéterons qu'ils se font des illusions étranges. A force d'étude, de patience, de méditations; à force de s'isoler des habitudes de l'art moderne, nous concevons qu'on peut, jusqu'à un certain point, se familiariser avec les formules des modes ecclésiastiques. Nous l'admettrons, toujours jusqu'à un certain point, pour vous, M. Fétis, pour vous, M. Nisard, pour vous, M. Bétis, pour vous, M. Janssen, M. Danjou, M. Lambillotte, M. l'abbé David, qui savez analyser vos sensations. Mais il ne s'agit pas d'un, de deux, de trois individus pris à part: il s'agit de la masse, qui n'a le temps ni d'étudier, ni de réfléchir, ni de comparer, et à qui vous ne ferez pas apprendre une

DICTIONNAIRE

118

langue morte. Priez donc M. Fétis, M. l'abbé Janssen, M. l'abbé David, de discuter devant vous sur certains caractères des modes, sur la position des demi-tons, sur l'emploi des feintes dans le plain-chant; c'est alors que vous verrez maître Taudon en désaccord avec mattre Albinus, et mattre Albinus et maître Trudon démentis par maître Salomon. Si bien que, de guerre lasse, vous quitterez la partie en disant avec Rousseau: « Le plain-chant platt aujourd'hui à quelques-uns d'entre nous par le contraste qu'il présente avec la musique moderne, par son caractère calme et religieux; mais, si nous sommes sincères, nous avouerons que nous n'entendons rien aux modes ni à leurs variélés mélodiques. » Ou bien vous vous écrierez avec un autre écrivain : « Les modes sont l'écueil de tous les MUSICIENS. Ils n'y entendent rien, Tous TANT Qu'ils sont; et, en effet, si la science de quelques-uns ne va pas jusqu'à connostre seulement le détail du système grégorien, COMMENT POURROIENT-ILS PÉNÉTRER DANS LES SYSTÈMES DE CHANT QUI SONT PLUS ANCIENS ET RECONNOÎTRE DANS NOS OFFICES CE QUI EN кат имани?» Et qui est ce qui parle ainsi? Eh, mon Dieu l c'est eet excellent abbé Lebeuf, qui tour à tour séduit par les tours gracieux, les belles pensées du chant de l'art moderne, et par le caractère calme et religieux du plainchant, a dit le pour et le contre avec une aisance qui fait le plus bel éloge de sa sincérité (851). On peut apprendre une langue morte, nous l'avons déjà dit, parce que les mots sont une affaire de mémoire, et la syntaxe une affaire de raison et d'analogie. La parler, c'est plus disticile. Penser dans cette langue, c'est encore plus fort. Mais enfin on peut l'admettre, il n'y a nulle incompatibilité entre la langue d'Homère, la langue de Virgile et la langue française. Mais il y a incompatibilité entre la tonalité ancienne et notre tonalité. Encore une fois, pourquoi? Parce que l'une repose sur ce qui est réprouvé par l'autre; parce que l'accord de sensible, la transition, la dissonance, le triton, en un mot ce diable en musique, diabolus in musica, ce dont la nature a horreur, perhorrescit natura, ce que les musiciens doivent éviter comme les nautonniers évitent les écueils (852), tout cela est l'âme, la vie de la musique actuelle. Grétry s'écriait, en entendant l'opéra d'Uthal, de Méhul, où les violons avaient cédé la place aux altos : « Je donnerais un louis pour entendre une

(851) Lettre (extrêmement curicuse) écrite à l'abbé Fenel, touchant l'origine du proverbe, Li cuan-TEOR DE SENS. (Mercure de France, sévrier 1734, pp. 210-218.) — Mais c'est dans le Mémoire sur l'autorité des musiciens que l'abbé Lebeuf nous sait des aveux plus curieux encore. Il ne celle point qu'avant son poyage à Auxerre, il étoit dans le préjugé commun, mais qu'il en est entièrement revenu; il reconnoit aujourd'hui que le goût de la musique et le goût du plain-chant sont deux goûts bien différents; que pour être habile dans la composition de l'une on ne l'est pas pour cela duns la composition de l'autre; qu'il y a certains enchainements, certaines manières de traiter,

chanterelle. » S'il nous était possible d'ertendre cinquante mesures d'accords persis de suite nous nous écrierions : « Un louis pour une dissonance! » Et observons bien que ce diabolus in musica subsiste toujous pour nous. De ce qu'il fait la base de notre tonalité, il n'a pas pour cela changé de nature. On peut même dire qu'à certains égards il était admis avant Monteverde; du moins ce diabolus montrait-il le bout de l'oreille dans la dissonance artificielle. Il se dévoile à nu dans la dissonance sans préparation. M. Fétis a fort bien dit ci-dessus qu'il est fondé sur la répulsion harmonique entre le quatrième et le septième degré de la gamme, et que c'est pour cela qu'il nécessite une résolution sur l'accord parfait, expression du repos. Or, c'est aussi pour cela qu'il produit ce douloureux chatouillement (qu'on nous passe ces expressions, mais elles sont exactes), ne frémissement nerveux, état de malaise et de souffrance, mais rendu on ne peut plus sensnel et voluptueux par l'attente et le pressentiment irrésistible de la consonnance qui va suivre. Qu'après cela on dise que notre musique est bien réellement endiablée, nous n'y contredirons pas; - ni M. Danjou non plus, pensons-nous.

XLIII. La tonalité du plain-chant est-elle

donc perdue sans retour?

A Dieu ne plaise que nous osions prononcer un arrêt terrible ! Nous essaierons toutefois de répondre à cette question, mais après avoir reposé notre vue sur un ordre de faits plus rassurant. Nous avons parlédu clergé vieux et jeune, des chantres, des maîtres de chapelle, des organistes, des correcteurs, des théoriciens, qui se vouent à la restauration du chant liturgique, des fidèles de nos grandes paroisses, tous gens fort civilisés, fort au niveau de leur siècle; nous avons montré ce qu'il y avait à altendre de ces ordres divers suivant leurs diverses tendances. Mais n'oublions pas un personnage, un que Lou dont malheureusement on ne tient pas assez de comple dans les questions du genre de celle qui nous occupe. Ce quelqu'un, c'est le peuple. le peuple qui nous entoure, dont l'oreille est bien plus près que la nôtre de la tous-lité ecclesiastique, parce qu'il est plus étranger à notre luxe, à nos arts, à nos jouissances, à nos raffinements; le peuple de Paris et le peuple de nos provinces en qui se conservent nos anciens dialectes.

certaines tournures, en un mot une mechanique ticulière dans l'art du plain-chant, laquelle mechannique n'est pas fort aisée à attraper; que le plus chant composé dans ces derniers temps par des misiciens n'est pas du plain-chant, etc. (Mercure u France, 1729.)
(852) e Quem profecto tritonum, musici non mie:

abhorrent (sic) in cantilena, quam nautz in min syries, quoniam sonora ac concordi voce proken non potest. » (Recanetum de musica eures, lib. », cap. 33, d'Etienne Vanneo, 1533; Bibl. Imp., w fol., V 612.)

Mais ce mot de provinces nous suggère à l'instant une courte observation qui ne sera peut-être pas dépourvue d'intérêt.

TON

XLIV. Assurément il ne viendra à l'esprit de personne de dire que les méridionaux, les Provençaux, les Languedociens, les Gascons, sont dépourvus du génie poétique; qu'ils n'ont pas cette grace, cette naïveté, cette fratcheur d'inspiration, cette richesse de coloris, cette vivacité d'images, ce sentiment de la nature, cet élan, cette soudaineté, cette énergie qui font les grands poëtes. Et pourtant parmi les grands noms dont s'honore la poésie française, il n'en est aucun qui appartienne à cette partie de la France que le soleil échauffe de ses rayons et qui a vu naître ces troubadours à qui il n'a manqué qu'une chose, à savoir une langue assez parfaite pour perfectionner leurs chants, assez fixe pour les perpétuer dans la mémoire des hommes. Tous nos poëtes appartiennent aux régions du centre et du nord. On en peut dire autant des grands écrivains. Montaigne excepté, qui justifie sous certains rapports ce que je vais dire. Quelle est donc la raison de cette inégalité? Et pourquoi la moitié des habitants d'un vaste territoire se trouve-t-elle ainsi déshéritée en ce qui touche aux nobles créations de l'intelligence? Ne cherchons pas cette raison ailleurs que dans les dialectes que l'on parle dans cette partie de la France; dialectes qui présentent des analogies remarquables avec la langue dominante, qui ont contribué à sa formation, mais qui cependant n'ont pas assez d'affinité avec elle pour qu'elle puisse être considérée autrement que la langue de la conquête, la langue imposée, et par conséquent la langue artificielle.

La langue française n'est pas pour les méridionaux la langue maternelle; c'est la langue apprise, la langue superposée, la langue du bon ton, la langue de la politique, la langue savante, la langue officielle; ce n'est pas la langue du foyer. Et l'étranger qui, dans les transactions, dans les affaires, parle le français, est appelé, par le pouple, qui se mélie toujours, un Franciot.

Or, ces trois dialectes, le provençal, le languedocien, le gascon, qui sortent tous de la langue romane, leur souche commune, et qui n'en diffèrent qu'à la surface, ont aussi leur tonalité qui n'est pas celle de la langue française; ils ont leur accent, leur couleur, leur sonorité, accent incorrigible, invétéré, qui peut, à la longue, être modifiable dans un grand empire sillonné de chemins de fer, mais qui ne l'a pas été jusqu'ici. Comment veut-on que des gens parlent, écrivent en français, tandis qu'ils pensent dans une autre langue? Pour obvier à cet inconvénient de l'accent, la plupart des parents riches ont pris le parti d'envoyer de bonne heure leurs enfants à Paris. Qu'arrive-t-il souvent? Soumis à une action trop vive, à un développement trop liâté, ces natures si riches s'épuisent tout à coup, comme des plan-

tes transplantées en serre chaude perdent toute séve, tout parfum natal, et ce qu'elles acquièrent en élégance, en dehors séduisants. est loin de compenser ce qu'on leur enlève de jet, de spontanéité, d'originalité. Ainsi, soit qu'on les sépare trop tôt des germes nourriciers propres au sol natal, soit qu'on les retienne trop longtemps dans la région saine. mais étroite et bornée du foyer domestique. les méridionaux sont restés jusqu'ici, en fait de poésie et de littérature, sauf certaines exceptions, inférieurs aux autres habitants de la France. Mais, si nous ne mettons plus en ligne de compte que ceux d'entre nos méridionaux qui s'obstinent à naître, à vivre et à mourir au sein de leurs habitudes casanières, sous l'empire de leurs dialectes, nous dirons que ces dialectes ont établir entre eux et le reste de la France un mur de séparation, et que sous le rapport des arts du langage, ils sont en quelque sorte rayés de la grande famille française.

TON

Quant à Montaigne, c'est un pur Gascon, resté Gascon, et qui a eu l'art de se traduire admirablement pour toutes les contrées de la France.

- Revenons au peuple. D'abord, XI.V. admettons comme indubitable que le plainchant ne se scrait pas maintenu, perpétué durant tant de siècles, qu'il n'aurait pas, durant tant de siècles, réglé pour ainsi dire l'oreille des populations, s'il n'eût pas présenté un caractère éminemment populaire, et s'il n'eût pas été l'élément, le moyen d'action le plus puissant des deux choses également les plus populaires, à savoir, le culte et la liturgie. Aujourd'hui même, malgré sa décadence, malgré le dédain dont il est l'objet, malgré le rôle subalterne auquel le condamnent les envahissements de la musique profane, il est encore, dans le temple, le seul lien au moyen duquel le riche et le pauvre, l'homme de science et l'homme de travail, le maître et le serviteur, fraternisent saintement : Loquentes et commonentes vos in hymnis et canticis spiritualibus. (Saint PAUL.)

Un de nos théoriciens ecclésiastiques les plus recommandables, Poisson, qui a eu le tort de prêter les mains à la correction de l'Antiphonaire, mais qui semble avoir reculé devant les conséquences de l'œuvre à laquelle il avait concouru, puisque dans le livre même où il a consigné les changements dont le chant a été l'objet, il s'élève avec force contre certains systèmes qui ne tendaient à rien moins qu'à tout ramener à la musique moderne, c'est-à-dire à substituer la tonalité. moderne à l'ancienne; Poisson n'a pas manqué de signaler ce caractère du plain-chant, et, sans se rendre compte, plus que les autres réformateurs, de ce que nous entendons aujourd'hui par ce mot de tonalité, il a bien entrevu le danger qui résulterait, pour la chant grégorien, d'une révolution qui aurait pour objet de changer les habitudes tonales du peuple. « Le peuple, dit-il, n'est pas ici de petite considération. C'est pour lui prin-

cipalement que s'est formé l'extérieur du culte divin, et le chant des offices, qui en fait une partie si considérable, ne lui est pas indifférent. On sait au contraire quel est son attrait pour quantité de pièces qu'il affectionne, chacun suivant son goût et son caractère. Qu'à la place de ces chants populaires on en substitue de plus parfaits, si l'on veut, et même plus harmonieux, mais plus difficiles : jusqu'à ce que le peuple soit accoutumé à un pareil changement, combien faut-il qu'il s'écoule de temps? N'y auroit-il pas aussi lieu de craindre qu'il ne passat du mécontentement au dégoût même des offices publics, si le chant étoit si peu à sa portée qu'il fût obligé d'y renoncer?... Peut-on se flatter que le peuple et même le elergé adoptent volontiers un chant si diffieile, et d'ailleurs si différent du grégorien (853)? » Deux choses ressortent de ce passage. En premier lieu, il est visible que Poisson redoute le moment où la musique détrônera le plain-chant et prendra sa place dans l'église, ou, si l'on veut, le moment où le plain-chant abandonnera ses règles, sa tonalité, pour se plier à la tonalité et aux règles de la musique, moment qui est arrivé plus tôt que Poisson ne l'avait prévu et qu'il a hâté pour sa part. En deuxième lieu, il est non moins évident qu'au moment où Poisson écrivait, c'est-à-dire vers le milieu du xvm. siècle, les deux classes les moins en contact avec l'art officiel, l'art du luxe, l'art profane, le peuple et le clergé, étaient les meilleures gardiennes des traditions liturgiques et grégoriennes. Quant aux musiciens de profession, il est de fait qu'ils étaient partisans du système moderne. Poisson les représente comme « des maîtres habiles d'ailleurs, que le goût de leur science ou l'usage de leurs églises a rendus dédaigneux du plainchant, ou qui n'en ont composé qu'en vue du contrepoint. » On a vu ce que l'abbé Lebeuf nous a dit à ce sujet dans son mémoire sur l'incompétence des musiciens en fait de chant ecclésiastique et dans sa Lettre à l'abbé Fenel (854).

TON

Dans un autre endroit, luttant toujours contre les musiciens, il s'écrie : « Nous ne pensons pas que le plain-chant ait besoin de plus de musique qu'il n'en a par lui-même (855). » Ainsi, il y a juste un siècle que l'usage de certaines églises était de remplacer le plain-chant par le contre-point, ou le chant sur le livre, bizarre mélange de

(853) Poisson, Traité du chant. grég., pp. 14 et 15.

(854) « Si votre chapitre fut des premiers à admettre l'organisation du chant grégorien, c'est-àdire qu'on îst des accords sur ce chant, il sut aussi des premiers à rejeter cet usage; non pas que ces accords blessassent l'oreille, mais parce qu'on sentit pent-être quelques inconvénients de la part de ceux qui l'exécutoient. Je crois que votre église a très-prudemment fait de prévenir le temps des raffinements où nous sommes à présent, temps auquel la musique voudroit supplanter le plain-chant. Les musiciens en général et ceux qui leur sont pour ainsi dire affliés, ou qui leur touchent par quelque endroit, somme, par exemple, seroit un chanoine qui sait un

musique et de plain-chant, dit encore notre auteur, qu'on peut justement appeler cocophonie (856). Quant au peuple et au clergé. ils n'entendaient goutte à ces rassinements ils étaient pour le plain-chant.

TON

XLVI. Il est bon de noter en passant, sinon l'état de l'art, du moins l'état des esprits relativement à l'art à certaines époques. Aujourd'hui, après un siècle, o'l en sommesnous tous, clergé, musiciens et peuple? Entrons dans une de nos grandes paroisses. Pas une grande fête, et même pas un dimanche ordinaire, sans une messe en musique. ou tout au moins en plain-chant harmonisé. Il faut qu'une paroisse soit bien pauvre pour qu'elle se contente du plain-chant. et quel plain-chant! comment maltraité! comment défiguré!

Nous nous trompons : aujourd'hui, en 1853, cette pauvre tonalité du plain-chant, traquée dans le sanctuaire, a trouvé un dernier asile dans certains rangs du peuple et dans certains recoins de la France où le peuple, le peuple des campagnes et des dialectes, par cela même moins en contact avec les choses bonnes ou mauvaises de la civilisation moderne, est devenu le dépositaire des anciennes coutumes et traditions nationales.

Mais nous voulons parler d'abord du peu-ple de Paris, qui n'est pas toujours aussi révolutionnaire qu'on le dit, et qui se montre parfois plus conservateur qu'il ne pense. Nous allons entrer dans des détails qui sembleront peut-être familiers et puérils, mais il faut toujours en venir là quand il s'agit d'expliquer l'origine de certaines choses et de chercher la raison d'être de certains usages. Eh bien I ce peuple de Paris conserve la tonalité ancienne beaucoup plus fidèlement que ne le font les ecclésiastiques et les chantres. La rue est meilleure gardienne que l'église: je prends à témoin ces cris de Paris, ces phrases plus ou moiss mélodiques, mais toutes significatives, que les marchands ambulants font retentir dans nos carrefours et au moyen desquelles ils annoncent l'objet de leur industrie. Ces cris qui se succèdent suivant l'ordre des saisons. et que chaque saison ramène avec les divers produits de la terre; ces cris qui se transmettent invariablement de père en fils sur le même mode, la même intonation, le même accent, la même cadence tonsie,

peu toucher du clavecin, ou chanter sa partie de musique, sont des raisonnements si pitogables en sei de plain-chant, et traitent si mal cette science, qui tont est à craindre pour les églises où ils sont écoules. (Même Lettre à l'abbé Fenel.)

(855) Poisson, Tr. du. ch. grég., p. 6 et p. 12 -Rousseau dit de son côlé : (Loin qu'on doive porte notre musique dans le plain-chant, je suis persuati qu'on gagnerait à transporter le plain-chant dans more musique; mais il faudrait avoir pour cela beauco de goût, encore plus de savoir, et surtout être exempt de préjugés. » Passons sur les préjugés. C'est ce qu'a fait M. Meyerbeer dans les Hugacon et le Prophète; on sait avec quel savoir et quel goit. (856) Ibid., p. 75.

sont évidemment dérivés des modes du

plain-chant (857). Et remarquez que c'est le mode, le jet mélodique, la note prolongée, ou saccadée avec un accent rauque, et non pas la parole qui pénètre au fond du logis et qui va frapper l'oreille de la ménagère. L'oreille ue celle-ci est tellement saçonnée à cette gamme, à cette tonalité, qu'elle discerne tout de suite quel est le marchand, quelle est la denrée qui attendent le consommateur à la porte. Chaque fruit, chaque légume, chaque engin a sa note pittoresque, son cri guttural ou mélodieux, strident ou velouté, par lequel il se nomme de lui-même, comme pour l'oiseleur, chaque oiseau a, indépendamment de son chant propre, un cri qui le distingue, et au moyen duquel il appelle les oiseaux de son espèce. Grâce à cet argot musical, le peuple s'entretient chaque matin de ses affaires, de son commerce, de son industrie, des objets nécessaires à son existence pendant la journée. Et cet argot musical, qu'est-il autre chose aux yeux de l'archéologue, si ce n'est une partie de cet ensemble de notions dont le peuple a fait, sans s'en douter, et livré à ses pro-pres instincts, un art véritable que l'on pourrait appeler la musique civile par opposition à la musique religieuse, c'est-à-dire au chant grégorien, dont cette musique civile est dérivée, de la même manière que l'architecture civile dans le moyen age a pour type l'architecture religieuse? Mais ce qu'il y a de remarquable, c'est que, tandis que l'architecture civile du moyen âge a disparu, la musique civile se maintient, et tandis que l'architecture religieuse du moyen age est devenue aujourd'hui l'objet d'un culte tel que l'histoire n'en offre pas d'exemples, la musique religieuse (le plain-chant) s'éteint peu à peu dans les temples; et l'on peut dire que, là où il en subsiste encore quelques traces, c'est grâce, non aux mattres de chapelle et aux chantres, mais à l'oreille populaire, qui, malgré les maîtres de chapelle et les chantres, n'est pas entièrement

(857) Pour ne parler que des plus connus, citons le crides marchandes de plaisirs et le cri des marchands d'asperges, si caractéristiques et qui appartiement évidemment à la tonalité du plain-chant. On sait que Clément Jannequin avait réuni tous ces cris dans un morceau charmant, intitulé Cris de Paris, exéculé jadis avec beaucoup de succès chez Choron. Ce compositeur, qui vivait sous François le, avait aussi mis en musique la bataille de Marignan et le caquet des femmes.

(858) Lettre adressée à M. le président de la sous-commission musicale des chants religieux et historiques,

du 29 juin 1845, p. 2. Une autre lettre pleine d'intérêt de M. Danjou, et eni a été écrite pendant le cours des explorations de ce savant en Italie, contient quelques passages que je me fais un plaisir de mettre en regard de la citation de Bottée de Toulmon dont ils développent la pensée.

Du xiii- au xvi siècle cla musique française comprenait deux parties bien distinctes, l'une popollaire, facile, variée, pleine d'inspiration, de fan-taisie, de charme, de naïveté; c'était la mélodie. L'autre aristocratique, compliquée, pleine de redésaccoutumée de l'ancienne tonalité des modes ecclésiastiques. En sorte qu'en fait de langage comme en fait de musique, c'est toujours le peuple qui conserve, parce qu'il est plus près de la source, parce qu'il est la source même; et c'est aussi pourquoi, toujours en fait de musique et de langage, c'est encorc le peuple qui invente. Viennent ensuite les savants, les grammairiens, les théoriciens, qui mettent en œuvre, mais qui n'inventent pas. Ceux-ci font bien ou mal, suivant qu'ils ont ou n'ont pas de génie. Mais ceux qui ont du génie ne sont pas ceux qui mettent de leur crû, qui tirent d'eux-mêmes; ce sont ceux, au contraire, qui puisent dans le fonds commun, dans le vaste réservoir populaire, ceux dont l'instinct devine la fibre sympathique et la font vibrer. Un homme qui avait particulièrement approfondi les systèmes de musique propres aux diverses écoles du moyen age, Bottée de Toulmon a dit : « Il faut bien se garder de croire que la musique fut partout la même. Non, celle que je viens de définir était celle des savants en musique, de ceux que l'on appelait musiciens. Il existait encore une autre musique, assez méprisée, du reste, et qui vivait parallèlement à celle des musiciens; celle-là, c'était celle du peuple, et malheureusement pour les prétentions de nos ancêtres connaisseurs, il faut le dire, c'était la vraie; c'est celle qui a produit l'art moderne (858). » On le voit, tandis que le peuple se constituait et se constitue encore, à son insu, le dépositaire des traditions grégoriennes, il créait une musique en harmonie avec les accidents journaliers de son existence à lui; car le peuple, tout en vivant, à certaines heures, de la vie du temple, vivait aussi de la vie de la cité. Il avait ses travaux, ses joies et ses douleurs privées, ses joies et ses douleurs publiques; il avait ses plaisirs, ses réunions; et puis il fallait bien accorder quelque chose au côté sceptique, frondeur et railleur de la nature gauloise. Les mélodies grégoriennes ne disaient donc pas tout pour lui. Elles ne correspondaient pas à un

TON

cherches et de difficultés, premiers et laborieux es-sais d'un art qui venait de naître, c'était l'harmonie ou déchant, organum, diaphonie, contrepoint, qui saisait l'admiration des savants. Les mystères qu'on représentait dans les églises, les proses, tropes, sequences, conductus que le peuple y chantait, les rondeaux, lais, virelais, pastourelles, ballades, plaincts, chansons de Notre-Dame, etc., formaient la musique populaire, celle qui retentissait dans les cours les plus brillantes , comme dans les ma-noirs les plus modestes, celle que le roi saint Louis chantait à la Sainte Chapelle, et que le peuple chantait à Notre-Dame de Paris... On ne connaît pas à beaucoup près tous les noms de ces compositeurs de musique populaire et de mélodies que le peuple a chantées pendant trois ou quatre cents ans, et dont le souvenir n'est pas entièrement effacé de sa mémoire. On sait seulement que les plus cé-lèbres étaient du nord de la France, à la fois contemporains et compatriotes des artistes qui bâtissaient les cathédrales de Chartres, d'Amiens, de Reims, de Laon, de Saint-Omer, etc.... Non-seulement la musique populaire n'avait pas voulu subir le jong de la science, mais pendant que cette dernière s'efforgait

certain côté de l'élément humain, et un sentiment délicat lui interdisait peut-être de leur faire transgresser le seuil du temple; il avait donc inventé une musique; il s'était fait une tonalité mixte, où les éléments de la tonalité ecclésiastique entraient pour une moitié, et les éléments de la tonalité future pour une autre moitié; et l'on peut dire qu'à partir de Monteverde, tous les grands compositeurs qui ont laissé des traces profondes dans les souvenirs des populations et dans l'histoire de l'art, les Carissini, les Jomelli, les Bach, les Hændel, les Mozart, les Beethoven, les Gluck, les Cimarosa, les Rossini, ont été, dans des ordres divers, les traducteurs des instincts populaires.

XLVII. Il faut bien que cette tonalité du plain-chant ait encore de secrètes affinités avec l'oreille du peuple, puisque, non content d'avoir maintenu les terminaisons par un ton entier, là où les musiciens avaient depuis longtemps substitué la note sensible, le peuple exclut cette note sensible des mélodies qui la comportent essentiellement. Je n'en veux d'autre preuve que la manière dont le mendiant et l'aveugle du coin des rues jouent sur le violon ou la clarinette les airs les plus connus et particulièrement les airs écrits en mode mineur, tels que : Que je ne suis-je sur la fougere, et autres Sans doute, ces artistes am-bulants se permettent une foule d'irrégularités qui ne témoignent pas trop en faveur de la délicatesse do leurs organes; mais on peut remarquer chez eux une tendance prononcée à transformer toutes les mélodies du mode mineur en chants du premier et du second modes.

XLVIII. Quant au peuple des campagnes, à celui que les habitudes pastorales ou agriroles, que les difficultés de la localité, que
l'idiome qu'il parle, constituent dans un
état d'ilotisme relativement au reste de la
nation, il faut avoir vécu avec lui, partagé
ses travaux, s'être identifié avec lui par les
mœurs et le langage, pour se faire une idée
de ses dispositions musicales. D'abord,
quant à la musique actuelle, elle ne lui dit
absolument rien. Les sons de l'orgue (quand
l'orgue n'accompagne pas le plain-chant),
les sons du piano (qu'il appelle un orgue,
à cause de la ressemblance du clavier), sont
tout à fait inintelligibles pour lui. Ce peuple qui juge un prédicateur d'après la force

de créer une nouvelle tonalité, ou plutôt de retrouver les genres enharmoniques et chromatiques des anciens, les compositeurs populaires devançaient toutes les réformes et réalisaient par indépendance ou par instinct ce que les efforts des savants n'avaient pu produire. Longtemps avant que Monteverde eût écrit les ouvrages dans lesquels apparaît la tonalité nouvelle, on la trouve clairement in fiquée dans plusieurs chœurs composés pour l'oratoire de Saint-Philippe par Nanini, Rinaldo del Mel, l'abhate Romano et d'autres auteurs. Assurément les faits de ce genre qu'on pourrait citer ne diminuent en rien la gloire de Monteverde, qui n'en a sans donte jamais eu connaissance, mais i's pronvent que le sentiment de la tonalité nouvelle et le besoin d'une transformation de l'art étaient dans tous les

des poumons dont celui-ci fait preuve. juge un chantre, un chanteur, d'après l'éclat de sa voix. La musique militaire même n'a aucune prise sur lui, si ce n'est par le rhythme et par le timbre strident des instruments de cuivre. Et pourtant, ce peuple chante; il a ses chansons, ses complaintes, ses airs de danse, ses airs de galoubet. S'il n'entend rien à la musique actuelle, il a une tonalité qu'il chante purement, de même que s'il ne comprend rien ou pas grand chose à notre français, il a un dialecte qu'il parle purement, dialecte nuancé, musical, souple, imitatif, énergique, rapide, concis; bien différent en cela du peuple de Paris qui n'a pas de dialecte et qui estropie le français. Où s'est formée l'oreille de ce peuple? Elle s'est formée d'abord à l'église dont il a retenu les hymnes, les psaumes, certains chants de la messe, les Kyrie, les Gloria, les Credo; elle s'est formée aux processions, aux cérémonies de la première communion dont il a retenu les litanies, les cantiques; elle s'est formée à ces sêtes, qui sont pour ce peuple des fêtes de famille qui marquent les époques de l'année, la Noël, la semaine sainte, les Paques, les Rogations, la Fête-Dieu, la Saint-Jean. etc., etc., et qui amènent avec elles chants, des cantiques, des noëls, des litanies, des complaintes, que l'on chante le soir au foyer et souvent dans les travaux de la campagne. Elle s'est formée ensuite. le dirons-nous? elle s'est formée dans la tonalité de la nature, c'est-à-dire dans les bruits extérieurs, cette gamme sonore propre aux sites, suivant que ceux-ci sont en plaine, ou sont sillonnés par un fleuve. ou se composent de rochers escarpés, de ravins abruptes où se précipitent les cataractes, de forets sombres où mugissent les vents; tonalité douce ou véhémente, harmonieuse ou abrupte, dont l'accent du langage reproduit l'écho, et qui fait de ce langage le signo distinctif de la race.

TON

De là ces singularités si variées que l'on remarque dans les chants populaires des diverses contrées, singularités du rhythme tantôt binaire, tantôt ternaire, ici mineurs, là majeurs, le plus souvent mélangés des deux modes, comme aussi coupés de diverses mesures et se terminant parfois par un intervalle irrationnel dont l'oreille cherche en vain à se rendre compte, et qui

esprits. » (Revus et Gazette musicale du 9 janvier 1848.) Nous avons souligné la phrase dans laquelle M. Danjou parle des efforts de la science dans le but de créer une nouvelle tonalité, etc., parce que notre conviction est que dans des choses semblables en n'agit pas de parti pris. Les musiciens pouvaient bien avoir le sentiment de l'impuissance de la musique, alors constituée sur les modes du plaiu-chant, a interpréter les affections humaines; ils pouvaient vouloir l'enrichir des genres chromatiques et enharmoniques à l'imitation des Grees; mais quant à changer la tonalité, nous croyons pouvoir affirmer que personne n'y songeait. Une tonalité pas plus qu'une langue ne se fait de propos délibéré.

pourtant ne manque pas de charme à cause même de son étrangeté et de son indépendance de toute loi tonale.

Que l'on pénètre dans les campagnes du comtat Venaissin, aux saisons de l'année où les travaux exigent le concours des femmes, tels que la cueillette des olives (leis oulivados), la double cueillette de la feuille des muriers, au printemps pour les vers à soie, à l'automne pour les troupeaux, le décoconage, etc., etc.; c'est alors que, pour conjurer l'ennui d'un labeur long et monotone, nos paysannes passent en revue tout leur répertoire de cantiques, de noëls, de lamheaux de litanies, qu'elles chantent aux processions, et chez elles à la veillée; puis viennent des chansons, des complaintes, des espèces de ballades interminables, qui défilent sur une cinquantaine de couplets et qui le plus souvent traitent d'amour, de guerre, de catastrophes, d'apparitions, etc. Quel est l'auteur de cette poésie et de cette musique? Elles ne le savent pas ellesmêmes. Plusieurs parmi elles improvisent des vers et en composent probablement la musique; quoi qu'il en soit, la tonalité ecclésiastique est le fond de ces chants, comme on peut en juger par l'admirable cantique : Plein d'un respect melé de confiance, attribué au P. Bridaine, et qui, sauf une seule rencontre de la note sensible, appartient au deuxième mode. Mais cette tonalité se surcharge ici d'une foule de petits ornements, de grupetti, qui prouvent bien que cette terre a été rendue à moitié italienne pendant près d'un siècle par le séjour des Papes, et qu'elle est au surplus la terre des troubadours, qui rapportèrent des croisades le goût de ces agréments, de ces roulades, qui sont un des caractères de la musique orientale, plus rapprochée que la nôtre de l'institution de la parole.

Ce que nous venons de dire de l'existence de la tonalité ancienne dans nos contrées méridionales se trouve justifié dans un passage de la Lettre ci-dessus citée, où M. F. Danjou reud compte de ses explorations archéologico-musicales, dans un petit coin de la haute Italie, situé entre Venise et l'Autriche. Ce qu'il y a de remarquable surtout, c'est qu'une colonie provençale vint s'établir en ce pays vers le milieu du xm' siècle. Mais ce passage est beaucoup trop étendu pour être reproduit ici, et nous sommes obligé de laisser aux lecteurs le plaisir de le lire dans la Gazette

musicale.

XLIX. Il nous est arrivé à nous-même, il y a quelques années, de parcourir pendant l'automne les campagnes avoisinant la montagne du Léberon, pour y faire la chasse, non au gibier, mais aux mélodies ancien-

(859) Monseigneur Parisis, qui cite ce texte dans son Instruction pastorale sur le chant d'église (Paris, 1846, in-8-), le fait suivre des paroles suivantes : «Nous n'avons pas précisément vu ces beaux jours de foi, mais il nous semble en avoir encore aperçu, dans les années de notre enfance, comme le dernier crépuscule. Nous nous rappelons que les premières

nes. Quand nous entendions une chanson. un cantique, une complainte, ou bien un air de fifre qui nous plaisait par sa singularité et son tour naïf, nous allions interroger le paysan, la paysanne ou le berger, qui, l'exécutaient, et si nous ne pouvions le transcrire au moment même, nous annoncions notre visite le soir à la veillée dans la grange. Réunis autour d'une table, les femmes cousant et filant, les hommes lisant. chantant ou fumant, ces braves gens nous répétaient la mélodie du matin, et quand nous en avions bien saisi les intonations et le rhythme, ce qui (pour le rhythme prin-cipalement) n'était pas toujours facile; quand nous avions tenu compte des diverses variantes que plusieurs d'entre eux proposaient, nous écrivions le chant sous la dictée d'un seul, au grand étonnement de l'assemblée qui ne pouvait concevoir comment, au moyen de certains signes, on pût fixer les sons. Mais ils étaient bien obligés de se rendre quand nous leur chantions à notre tour la mélodie et les paroles sans faire une faute. D'ordinaire ces bons paysans nous disaient : Tel cantique a deux airs, l'ancien et le nouveau. Lequel voulez-vous? Nous les leur faisions chanter tous les deux, mais nous donnions presque toujours la piélérence à l'air ancien. Effectivement, disaientils, l'ancien est beaucoup plus beau, et il est fort remarquable qu'ils traduisaient le plus souvent l'air moderne dans leur vieille ionalité favorite, en supprimant presque partout la note sensible. Nous avons ainsi recueilli plusieurs airs fort jolis, dont quel ques-uns même sont très-curieux.

Mais nous parlons ici d'un recoin privilégié, éloigné de tout centre académique. littéraire, musical; d'un recoin où l'on parle le patois dans sa pureté, la langue, comme disait Nodier, du père, du pays, de la patrie, et non encore traversé par un chemin de fer. « Quelque part que vous tourniez vos pas, écrivait saint Jérôme à sainte Marcelle, vous entendez des voix qui bénissent le Seigneur; le laboureur en conduisant sa charrue chante de joyeux alleluia; le moissonneur, en recueillant ses gerbes sous les feux du soleil, se soutient par le chant des psaumes; et celui qui cultive la vigne, en émondant et en redressant les tiges d'un arbuste insensible, redit au loin les phrases sublimes du Roi-Prophète: Quocunque te vertis, arator stivam tenens alleluia decantat, sudans messor psalmis se evocat et curra attollens vitem falce vinator aliquid Davidicum canit. Hæc sunt in provincia nostra carmina: hæc, ut vulgo dicitur, amatoriæ cantationes, hic pastorum sibilus, hæc arma culturæ (859). » Hæc sunt in provincia nostra carmina. Heureuses les contrées qui

mélodies dont nos oreilles furent frappées en entrant dans la vie étaient celles des chants liturgiques.... et nous bénissons Dieu avec effusion de cœur en nous souvenant de ces soirées des jours de fête, où l'ou donnait pour récompense à notre jeune âge la faveur de chanter en famille les touchants mystères du divin fils de Marie, tantôt dans la langue même de peuvent parler de la sorte! Mais combien y en a-t-il?

1507

L. Abordons enfin la grande question : La tonalité du plain-chant est-elle perdue sans

Nous n'avons qu'un mot à dire. Si le clergé. si les hommes qui se sont consacrés à l'œuvre de la restauration grégorienne se préoccupent moins d'efforts individuels que d'efforts communs, le mal peut être conjuré. Nous leur dirons à tous: Descendez dans le peuple, mêlez-vous au peuple, faites-vous peuple. Emparez-vous de l'instinct musical du peuple; attirez-le surtout dans les temples; redonnez-lui-en l'habitude. Il y a une certaine fibre dans le peuple, il s'agit de la toucher; or, cette sibre, c'est le clergé qui en a le secrét, et ce secret, le clergé croit l'avoir perdu : voilà le grand malheur. Ouvrez, dans tous les diocèses, dans toutes les cités, dans tous les villages, des écoles gratuites, où, sous la surveillance d'hommes compétents, chargés de donner l'impulsion aux études, tous les enfants du peuple se-ront appelés à apprendre le plain-chant, bien entendu en dehors de toute éducation musicale; mais le plain-chant mélodique, non musical, non harmonisé; où les mattres se formeront, non d'après les méthodes nouvelles, mais d'après les anciennes, fondées sur les systèmes des muances et des hexacordes; bannissez des églises toute harmonie, toute musique, tout orgue d'accompagnement, et le plain-chant pourra être sauvé. Pourquoi, dans toutes les écoles communales, dans toutes les écoles des Frères, dans les grands et petits séminaires, n'y aurait-il pas une classe de plain-chant? Certes, les hommes de zèle ne manqueraient pas à une œuvre de dévouement.

C'est au clergé à prendre l'initiative de colle œuvre de restauration au nom de la religion, au gouvernement à le seconder au nom de l'art. Mais si cela ne se fait pas; si, faute d'entente et d'accord, ce projet n'est pas réalisé sur un plan quelconque, soyez bien sûr qu'il faudra bientôt mettre au rang des stériles témoignages de la vanité scientifique les recherches auxquelles se livrent tant d'érudits recommandables, dans le but de débrouiller la netation du moyen âge. In vanum laboraverunt qui ædificant eam

TONIQUE. — Note fondamentale du ton dans la musique; mais, pour le plain-chant, on devrait éviter cette expression, et se servir du mot fondamentale ou finale. Il n'y a pas de tons dans le plain-chant, il n'y a que des modes. On les a nommés tons à cause de leurs relations avec l'orgue dans l'accompagnement.

l'Eglise, tantôt dans le langage naif de nos religieux ancetres. Hélas! N. T. C. F., que sont devenues dans le monde ces douces et saintes habitudes? Si dans quelques rares contrées il en reste encore quelques traces, n'est-il pas malheureusement vrai qu'elles s'y effacent chaque jour? Où sont les familles dans lesquelles on cherche à charmer, par les chants de la liturgie catholique, les loisirs quelquesois dangereux des soirées d'hiver? Où sont les ateliers

TORSELLUM. - « Nom que l'en donnail anciennement aux orgues composés de deux, trois ou quatre jeux accordés à la quinte ou à l'octave. » (Manuel du facteur d'orgues; Paris, Roret, 1849, t. III, p. 596.)

- « Les touches du clavier du TOUCHE. piano ou de l'orgue sont les leviers sur lesquels les doigts agissent pour faire parler les notes. » Féris.)

TRAINÉE ou TIRADE. -On donne le nom de trainée de notes à une série de notes figurées en rhomboides, et qui descendent sur une même syllabe. Elles ont la même valeur que la note commune. La plupart des modernes ont abandonné cette figure et l'ont remplacée par des notes carrées ou communes, liées les unes aux autres, ce qui produit le même effet.

TRAIT. - Petite pièce de plain-chant qui, selon Honorius d'Autun, Hugues de Saint-Victor et quelques autres, tire son nom de ce qu'elle doit être chantée d'une voix trainante. C'est à cause de leur tristesse que les traits sont fort longs en carême. Tracima trahendo dicitur, quia trahendo, id est tractim (860) canitur (Honorius Auguston., lib. 1, cap. 96). Tractus autem quia gemitum et cantum lackrymabilem exprimit, lacrymas sanctorum.... repræsentat. Unde tractus dicitur, quia sancti suspirantes ab imo pectoris gemitum trahunt. (Hugo A S. Victore, in Specul. Eccl., lib. 1, cap. 7.)

L'Ordinaire romain dit, dans le même sens que ces deux textes fort remarquables:

Tractus, id est luctus.

Pour marquer la différence du trait et durépons, Amalaire ajoute: Hoc differt interraponsorium, cui chorus respondet, et tractum cui nemo. (AMAL., lib. Iv De divin. offic., cap. 12.)

Le trait se chante après l'Alleluia, quand il y en a. C'est ce qu'explique l'Ordinaire romain: Si fuerit tempus, ut dicatur alleluis, bene; sin autem, tractus. Et ailleurs: Quepropter alleluia illo tempore non cantatut apud nos, sed tractus, id est luctus.

Saint Ambroise, le Pape Gélase et saint Grégoire ont institué l'usage des trais: Gradualia, tractus et alleluia Ambrosius, Ge lasius et Gregorius ad missam cantari instituerunt. (RICOBALDUS FERR., ap. MURATOL, tom. IX, col. 114.) Le sens du mot trait, c'est-à-dire soupir tiré du fond de la peitrine, a passé dans le vieux mot traitif:

Moult se doulouse, moult se plaint, Mains souspirs fait lonc et traitif. (Mirac. mss. B. M. V., lib. 1.)

- « Dans les répons, dit Gafori, le chant est véhément, et semble réveiller par de

d'où l'on entende sortir quelques accents emprunts aux souvenirs de nos divins offices? Où sont me les campagnes qui soient é lifiées et réjouies par de pieux accents comme ceux que redisaient partout, au temps de saint Jérôme, les vignes et les champs?

(860) Tractim vero canere, lenta et moros modulatione. ) (Ap. Du Cange, vo Tractim el

tient un certain milieu. x

 « Depuis la Septuagésime TRAIT. jusqu'à Pâques, dit Poisson, à l'ossice des Morts, et encore en quelque occasion particulière, au lieu du chant joyeux de l'Alleluia et des proses, on dit un psaume ou quelques versets de psaume, qu'on appelle trait; parce que c'est comme une psalmodie trainée ou chargée de plusieurs notes et

d'un air lugubre.

« Ce chant a des médiations toujours ou presque toujours semblables, et des terminaisons de versets presque toutes les mêmes, ou peu variées. Le dernier verset finit ordinairement par une espèce de neume qui est presque la même dans tous les traits du même mode. Les anciens chants des traits sont extrêmement chargés, on auroit pu et même dû les décharger plus qu'on n'a fait à Paris, surtout quand le trait est long, comme le premier dimanche de carême, le dimanche des Rameaux, le vendredi et le samedi saints.

« Si on veut réussir dans le chant des traits, il faut, comme les anciens, s'en tenir au second et au huitième mode, pour ces sortes de pièces. L'expérience a prouvé que les autres modes n'y sont pas propres.

« Comme le chaut des traits est une psalmodie chargée, il faut faire attention à en bien placer la médiation suivant l'exigence du texte, comme on fait dans la psalmodie ordinaire; et faire la terminaison de chaque verset sur la note finale du mode. On peut la varier un peu dans la préparation. » (Poisson, Traité du chant grégorien, p. 142.)

TRAIT. - On appelle trait dans la notation du plain-chant cette petite barre verti-cale qui coupe les lignes et qui sert à marquer la séparation des mots et des périodes.

On appelait encore du nom de trait chaque coup de cloche d'une sonnerie; ainsi telle sonnerie devait avoir quarante traits,

telle autre six vingts.

TRANSITORIUM. — Dans le rite ambrosien, dit Gerbert, on appelle transitorium l'antienne chantée après la communion. In ambrosiano appellatur transitorium antiphona post communionem cantanda. (De cantu et

mus. sacr., t. I", p. 461.)
TRANSLATION.— « C'est, dans nos vieilles musiques, le transport de la signification d'un point à une note séparée par 'd'autres

notes de ce même point. » (J.-J. ROUSSEAU.)
TRANSPOSITEUR (L'ORGANISTA). — [Brevet d'invention s. g. d. g., par le R. P. Lambillotte, S. J.] — L'organista est un instrument de musique composé de quatre petits claviers transpositeurs, de vingt-cinq touches chacun, destinées à mettre en mouvement le clavier d'un orgue quelconque, et par là

produire des accords et des mélodies à une. ou deux ou trois parties, à la volonté de l'exécutant; de manière que sans avoir appris à toucher l'orgue, on peut à l'instant même accompagner tous les chants d'église avec autant de perfection qu'un organiste qui aurait appris cet instrument pendant plusieurs années. Il n'est besoin pour cela que de connaître les sept notes de la gamme ou les chiffres ordinaires. Le R. P. Louis Lambillotte, auteur de cette invention, l'a réalisée dans le but d'être utile au clergé des villes et des campagnes, aux missions lointaines où il est très-difficile pour ne pas dire impossible de trouver un organiste.

TRA

Avec l'organista et un orque quelconque le missionnaire dans les Indes, le cure dans son village, peut chanter les saints offices avec l'harmonie religieuse de l'orgue; ce qui faisait dire à Montaigne: «Il n'est âme si revêche qui ne soit sensible aux sons dévo-

tieux de l'orgue dans nos églises. »
En effet, l'harmonie de l'orgue a toujours été considérée comme propre à exciter les fidèles à assister avec empressement aux cérémonies de l'Eglise et à produire en eux les fruits d'une douce et suave piété.

Mais avant de faire connaître cet instrument nous devons répondre à une objection que l'on fait souvent sans bien la comprendre; on dira: C'est encore un mécanisme, or, les mécanismes tuent l'art et les artistes; nous répondons: oui, c'est un mécanisme, mais le piano est aussi un mécanisme destiné à mettre en mouvement des touches pour faire vibrer les cordes; l'orgue lui-même est un mécanisme destiné aussi à mettre en mouvement les touches qui font parler des tuyaux. L'organista est donc aussi un mécanisme, mais ce n'est point un mécanisme comme celui par exemple d'une serinette, d'un orgue de Barbarie, qui ne demande qu'une machine pour tourner la manivelle, comme le piano mécanique.

Ici, une intelligence, une faible connaissance de la musique est requise, mais si faible et si légère qu'on peut la trouver même dans le moindre village, partout, et c'est là un des plus précieux avantages de cette invention; si à cette faible connaissance on joint une bonne organisation, c'est-à-dire une oreille sensible à l'harmonie, aux charmes d'une mélodie régulière, on aura un plaisir singulier à l'exercer sur l'organista; les moments que l'on y passera seront de douces et utiles récréations; un clerc, un vicaire, un curé, un missionnaire, y trouveront des moments de délassements après l'étude ou les fatigues du saint ministère; en s'amusant ils se familiariseront avec l'harmonie des accords et la beauté des mélodies anciennes et modernes; de là l'usage de l'orgue se propageant partout dans nos campagnes, les peuples eux-mêmes deviendront plus sensibles aux harmonies sacrées, et bientôt le goût de la musique deviendra général comme en Allemagne : tous les artistes, en effet, s'accordent à dire que c'est l'habitude d'enten4507

les :

be

peuvent parter de la sorte! Mais combien y en a-t-il?

TON

L. Abordons enfin la grande question : La tonalité du plain-chant est-elle perdue sans

relour? Nous n'avons qu'un mot à dire. Si le clergé, si les hommes qui se sont consacrés à l'œuvre de la restauration grégorienne se préoccupent moins d'efforts individuels que d'efforts communs, le mal peut être conjuré. Nous leur dirons à tous: Descendez dans le peuple, mêlez-vous au peuple, faites-vor peuple. Emparez-vous de l'instinct mus du peuple ; attirez-le surtout dans le ples; redonnez-lui-en l'habitude. Il certaine fibre dans le peuple, il 🔊 ∵e de toucher; or, cette fibre, c'est le a'on en stistes, et en a le secret; et ce secret, ! sein de nos l'avoir perdu : voilà le gran vrez, dans tous les dioces la proposition de ne pas la propositione, prositione de la propositione de la proposition cités, dans tous les vill tuites, où, sous la 🐔 compétents, charge aux études, tous ront appelés he an heaucoup à désirer; bien enlende " defférences que tout le musicale; Ja calent. non musi La pout n'est pas composé de deux reserved thest pas composé de deux postents en forme de pistons, reserved administrate l'organista possède condicione de vingt-cinq touches chacemant and do ne en tout cent touches care de la corde se form veller

on the die et accords. Les quatre claviers de l'organista répong ies quatre grands modes des anciens, ded aux quant, deuterus, tritus et tetrardus, appelés en huit par saint Grégoire le Grand, divisió forme nos huit modes du chief de la contraction de la con divises forme nos huit modes du plain-chant; répondent aussi aux deux modes des jis sonnes, appelés, maious et minus et l'années des modernes, appelés majeur et mineur; ces quatre claviers servent à accompagner tous des chants ecclésiastiques el autres, et mame si l'on veut avec toutes les richesses de l'hermonie moderne, ce que l'on ne pouvait pas dire de l'harmoniphone.

L'organista, par une pression plus ou moins forte du doigt sur la touche, fait parler ou la mélodie seule ou la mélodie avec un accord complet, à la volonté de l'exécutant, autre avantage qui n'existait pas dans l'harmoniphone.

4 De là la facilité: 1 de faire des ornements, tels que petites notes d'agréments, trilles, gruppetti, floritures, roulades; St d'exécuter des mélodies en solo, en duo, en trio, en quatuor, etc.; de donner au chantre l'intonation de la note principale avant l'accord, et par là l'obliger comme malgré lui à chanter juste et lui former l'oreille à la bonne intonation; 4° de sauver toutes les fausses relations et mauvaises successions d'accords; 5º de produire avec trois doigts seulement des effets qu'un organiste très-habile ne pourrait produire avec dix; comme par exemple, de moduler avec une promptitude étonnante, avec des accords complets, par le moyen d'un seul doigt,

TORSELLUM. ~ es doigts on exécute. anciennement avy trois ou quatre d'alages que ne possédeit one et qui sont propres à à l'octave. Paris, Ror TOUC'

ata est aussi transpositent, non piano ceux dont on parle tant en ce que' qui exigent encore des années pour exécuter de bons accompagne-, el autres morceaux de musique, mais spositeur avec lequel on peut à l'instant ie chant ecclésiastique (chose même trèsdifficile aux bons organistes) et exécuter avec la même promptitude des airs à plusieurs parties.

6° Après avoir fait connaître les avantages précieux de l'organista et donné une idée des services qu'il est destiné à rendre au culte religieux, neus devons faire connaître succinclement la manière de s'en servir, et expliquer pourquoi il est composé de quatre claviers.

7º Dans la musique, il y a des lois qu'il n'est jamais permis de transgresser sans raison; ces lois ont deux objets principaux, la mélodie et l'harmonie; la mélodie c'est le chant considéré indépendamment des ac-cords; elle est l'âme de la musique, parce qu'elle est l'impression de ses sentiments; l'harmonie est le résultat de plusieurs sons sonnant simultanément et donnant un accord ; c'est l'accompagnement de la mélodie.

8º Toute mélodie doit être dans un mode quelconque et y demeurer; elle peut s'éle. gner pour un moment du mode principal, mais elle doit y revenir et finir dans le mode au ton où elle a commencé; c'est la loi de la tonalité, reçue généralement chez les anciens comme chez les modernes. L'harmonie destinée à accompagner la mélodie, à la revêtir de ses charmes est soumise aux mêmes lois de la tonalité; ainsi, si la mé-lodie est dans un mode, l'harmonie doit l'accompagner dans ce mode ; mais de plus l'harmonie, pour être bonne et régulière. doit éviter les mauvaises successions qui feraient entendre deux modes à la fois, ce qui arrive lorsque se succèdent de suite plusieurs quintes et plusieurs octaves, à un ton ou à un demi-ton de distance, comme par exemple l'accord /o. la, do, fa, suivi de sol, si. ré, sol; ces sortes de successions sont condamnées.

Ceci étant posé, l'organista, suit pour éviter ces mauvaises successions, soit pour donner la facilité d'accompagner la mélodie dans tous ces modes, possède quatre claviers superposés comprenant toute l'étendus de la voix humaine, et dont les touches se correspondent en ligne directe, afin que l'exécutant ait sous la main la fne hié de changer de touches et partant d'accords, et par la sauver toutes mauvaises successions.

Les deux claviers inférieurs sont destinés à accompagner les modes mineurs modernes et les modes anciens tels que le premier el le deuxième, et les phrases mélodiques des

claviers supérieurs sont destinés r les modes majeurs modernes re, quatrième, cinquième, r, buitième modes grégophrases mélodiques des e modes qui transitoiau mode majeur. Ce ant par la note qui nhrases qu'on appar exemple: si egorien on trouve une s sur fa, on prendra le ou si l'on rencontre des nt leur repos sur le do, on troisième ou le quatrième cla-.c. Du reste, une petite méthode exuera clairement tout le système de cet instrument, et un livre écrit en chiffres et en notes lèvera toutes les difficultés.

Tel est l'instrument que le R. P. Lambillotte vient de mettre au jour; on peut le voir dès à présent fonctionner dans les sa-lons de M. l'abbé Clergeau, rue des Tour-

nelles, nº 28, à Paris.

L'organista est à l'ancienne manière d'apprendre à toucher l'orgue ce que la vapeur est aux anciens moyens de transport, ce qu'est le télégraphe électrique aux anciens télégraphes : même promptitude, mêmes résultats étonnants. Chacun peut en faire

Cependant il faut le dire en finissant, l'organista n'est point fait pour nos grands organistes de la capitale ni de nos grandes villes, ils n'en ont que faire; mais combien ils sont rares ces bons organistes, même dans nos villes de province l'Combien après avoir étudié l'orgue pendant six ou sept ans savent à peine accompagner le chant liturgique d'une manière supportable! de là on peut juger quels services l'organista est destiné à rendre dans les petites villes, dans nos campagnes et surtout dans nos missions lointaines!!!

TRANSPOSITEURS. — Il existe des claviers transpositeurs, des pianos, des harmo-niums et des orgues qui transposent, c'està-dire qui haussent ou baissent plus ou moins le son de toutes les notes représen-

tées par chaque touche.

L'idée première de cette invention appartient à l'abbé George-Joseph Vogler, savant musicien et organiste allemand, mort le 6 mai 1814.

Depuis lors, quelques facteurs français ont appliqué au piano le mécanisme de Vogler, entre autres M. Roller et M. Montal. Ce dernier surtout a introduit des améliorations notables dans la construction de ses

instruments transpositeurs.

C'est vers le commencement de l'année 1845 seulement, que M. l'abbé Clergeau, curé de Villeblevin, dans le département de l'Yonne, voulut enrichir nos orgues d'église d'un mécanisme que, à l'exception de Vogler, on avait toujours regardé comme l'appendice exclusif du piano.

DICTIONN. DE PIAIN-CHANT.

L'appareil transpositeur de M. Clergeau consistait: en une tablette mince couvrant entièrement le clavier sur lequel elle s'adaptait. Au-dessus et au milieu de cette tablette était fixée une tringle horizontale. Les deux pièces étaient traversées par des pilotes destinées à jouer perpendiculairement, et distancées de manière à descendre sur les touches blanches et sur les touches noires; ces pilotes étaient conséquemment inégales en longueur, mais présentant un niveau parfait au-dessus de la tringle, qu'elles dépassaient d'un centimètre

TRA

Sur la partie de l'appareil que je viens de décrire, M. Clergeau plaçait un autre clavier qui possédait douze touches de plus que celui de l'instrument. Ce clavier glissait dans une coulisse vers la gauche ou vers la droite.

Un indicateur contenant une portée musicale sur laquelle était écrite une gamme chromatique de douze demi-tons, montrait à l'wil le résultat de transposition obtenu ou d obtenir.

Plusieurs inconvénients graves se faisaient remarquer dans ce clavier transpositeur. 1° En faisant rouler le clavier de dessus pour transposer, il arrivait fort souvent, malgré toutes les précautions, que la tête des pilotes se brisait en s'accrochant au clavier mobile. 2º Par cela même, la transposition, prompte en apparence, devenait une opération délicate et lente, d'autant plus lente même, que rien d'extérieur n'arrêtait le clavier mobile à son arrivée au but. 3° La tablette mince qui couvrait tout le clavier fixe de l'instrument avec une tringle horizontale, n'était pas quelque chose de bien solide ni de bien durable, et le châssis du clavier mobile ne se trouvait pas dans de meilleures conditions. 4° La transposition, appliquée à l'orgue ou à l'harmonium, accusait hautement un but tout à fait musical, et laissait de côté la question du plain-chant ramené à une dominante unissonique.

Il ne faut donc pas s'étonner si le clavier transpositeur de M. l'abbé Clergeau ne resta pas longtemps à l'état d'appareil extérieurement applicable à un instrument préexistant. L'accueil enthousiaste dont on salua son introduction dans le monde religieux, ne l'empêcha point de tomber rapidement dans le plus profond oubli; en sorte que l'on peut dire qu'un véritable appareil transpositeur, qui s'adapte à un clavier conçu dans d'autres conditions, est encore une chose qui man-

M. l'abbé Clergeau ne se découragea point. Homme actif et aussi intelligent qu'on peut l'être, en pareil cas, lorsque l'on est étranger à la science musicale, il méprisa avec esprit les clameurs des uns et les injures des autres. Il poursuivit avec énergie une tache qu'il regardait comme une mission sainte, et se remit à l'œuvre avec une nouvelle ardeur.

Et pourtant son nouveau mécanisme, adhérent aux orgues ou aux harmoniums

qu'il fait fabriquer et dont il couvre la France, en est encore à son état primitif.

dre l'orgue dans les églises qui a donné ce goût si répandu chez les peuples allemands; de là par conséquent naîtront une foule d'artistes nouveaux. Nous disons plus, l'amateur qui voudra s'occuper agréablement dans ses salons, sans savoir beaucoup de musique, trouvera dans l'organista une des plus agréables jouissances qu'il puisse rencontrer, un plaisir bien plus varié, bien plus digne, bien plus noble que celui qu'il se procurait naguère à grands frais en achetant un accordéon ou un piano à mécanique.

Ainsi, pour conclure, l'organista n'est point une machine qui tue l'art et les artistes, mais c'est un instrument qui, mis en mouvement par une intelligence douée de quelques connaissances, telle qu'on en trouve partout, produira des artistes, et propagera la musique jusqu'au sein de nos campagnes.

Toutefois nous prions le public de ne pas confondre l'organista avec l'harmoniphone, dont l'invention est due aussi au R. P. Lambillotte, mais l'harmoniphone n'était qu'une première ébauche, une idée incomplète et par conséquent laissant beaucoup à désirer; du reste voici les différences que tout le

monde saisira facilement.

1º L'organista n'est pas composé de deux rangées de boutons en forme de pistons, comme l'harmoniphone; l'organista possède quatre claviers de vingt-cinq touches chacun, ce qui donne en tout cent touches, portant mélodie et accords.

2º Les quatre claviers de l'organista répondent aux quatre grands modes des anciens, appelés protus, deuterus, tritus et tetrardus, divisés en huit par saint Grégoire le Grand, ce qui forme nos huit modes du plain-chant; ils répondent aussi aux deux modes des modernes, appelés majeur et mineur; ces quatre claviers servent à accompagner tous les chants ecclésiastiques et autres, et même si l'on veut avec toutes les richesses de l'harmonie moderne, ce que l'on ne pouvait pas dire de l'harmoniphone.

3º L'organista, par une pression plus ou moins forte du doigt sur la touche, fait parler ou la mélodie seule ou la mélodie avec un accord complet, à la volonté de l'exécutant, autre avantage qui n'existait

pas dans l'harmoniphone.

4° De là la facilité: 1° de faire des ornements, tels que petites notes d'agréments, trilles, gruppetti, fioritures, roulades; 2° d'exécuter des mélodies en solo, en duo, en trio, en quatuor, etc.; de donner au chantre l'intonation de la note principale avant l'accord, et par là l'obliger comme malgré lui à chanter juste et lui former l'oreille à la bonne intonation; 4° de sauver toutes les fausses relations et mauvaises successions d'accords; 5° de produire avec trois doigts seulement des effets qu'un organiste très-habile ne pourrait produire avec dix; comme par exemple, de moduler avec une promptitude étonnante, avec des accords complets, par le moyen d'un seul doigt,

tandis qu'avec deux autres doigts on exécute diverses mélodies.

TRA

Tels sont les avantages que ne possédait point l'harmoniphone et qui sont propres à l'organista.

- 5° L'organista est aussi transpositeur, non pas comme ceux dont on parle tant en ce moment, qui exigent encore des années d'étude pour exécuter de bons accompagnements et autres morceaux de musique, mais transpositeur avec lequel on peut à l'instant même accompagner dans tous les tons tout le chant ecclésiastique (chose même trèsdifficile aux bons organistes) et exécuter avec la même promptitude des airs à plusieurs parties.
- 6° Après avoir fait connaître les avantages précieux de l'organista et donné une idée des services qu'il est destiné à rendre au culte religieux, nous devons faire connaître succinctement la manière de s'en servir, et expliquer pourquoi il est composé de quatre claviers.
- 7º Dans la musique, il y a des lois qu'il n'est jamais permis de transgresser sans raison; ces lois ont deux objets principaux, la mélodie et l'harmonie; la mélodie c'est le chant considéré indépendamment des accords; elle est l'âme de la musique, parce qu'elle est l'impression de ses sentiments; l'harmonie est le résultat de plusieurs sons sonnant simultanément et donnant un accord; c'est l'accompagnement de la mélodie.
- 8° Toute mélodie doit être dans un mode quelconque et y demeurer; elle peut s'élogner pour un moment du mode principal, mais elle doit y revenir et finir dans le mode au ton où elle a commencé; c'est la loi de la tonalité, reçue généralement chez les anciens comme chez les modernes. L'harmonie destinée à accompagner la mélodie, à la revêtir de ses charmes est soumise aux mêmes lois de la tonalité; ainsi, si la mélodie est dans un mode, l'harmonie doit l'accompagner dans ce mode; mais de plus l'harmonie, pour être bonne et régulière, doit éviter les mauvaises successions qui feraient entendre deux modes à la fois, ce qui arrive lorsque se succèdent de suite plusieurs quintes et plusieurs octaves, à un ion ou à un demi-ton de distance, comme par exemple l'accord [a, la, de, fa, suivi de sol, si. ré, sol; ces sortes de successions sont condamnées.

Ceci étant posé, l'organista, soit pour éviter ces mauvaises successions, soit pour donner la facilité d'accompagner la mélodie dans tous ces modes, possède quatre claviers superposés comprenant toute l'étendue de la voix humaine, et dont les touches se correspondent en ligne directe, afin que l'exécutant ait sous la main la fac lité de changer de touches et partant d'accords, et par là sauver toutes mauvaises successions.

Les deux claviers inférieurs sont destinés à accompagner les modes mineurs modernes et les modes anciens tels que le premier et le deuxième, et les phrases mélodiques des 1513

autres modes qui transitoirement se rencontrent dans la mélodie.

Les deux claviers supérieurs sont destinés à accompagner les modes majeurs modernes et les troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, builième modes grégoriens, ainsi que les phrases mélodiques des premier et deuxième modes qui transitoirement appartiennent au mode majeur. Ce qui se reconnatt aisément par la note qui commence et termine les phrases qu'on appelle note de repos; ainsi par exemple: si dans le premier mode grégorien on trouve une phrase qui a un repos sur fa, on prendra le troisième clavier, ou si l'on rencontre des phrases qui ont leur repos sur le do, on prendra le troisième ou le quatrième clavier, etc. Du reste, une petite méthode expliquera clairement tout le système de cet instrument, et un livre écrit en chiffres et en notes lèvera toutes les difficultés.

Tel est l'instrument que le R. P. Lambillotte vient de mettre au jour; on peut le voir dès à présent fonctionner dans les salons de M. l'abbé Clergeau, rue des Tour-

nelles, nº 28, à Paris.

L'organista est à l'ancienne manière d'apprendre à toucher l'orgue ce que la vapeur est aux anciens moyens de transport, ce qu'est le télégraphe électrique aux anciens télégraphes : même promptitude, mêmes résultats étonnants. Chacun peut en faire

Cependant il faut le dire en finissant, l'organista n'est point fait pour nos grands organistes de la capitale ni de nos grandes villes, ils n'en ont que faire; mais combien ils sont rares ces bons organistes, même dans nos villes de province l'Combien après avoir étudié l'orgue pendant six ou sept ans savent à peine accompagner le chant liturgique d'une manière supportable! de là on peut juger quels services l'organista est destiné à rendre dans les petites villes, dans nos campagnes et surtout dans nos missions lointaines III

TRANSPOSITEURS. — Il existe des claviers transpositeurs, des pianos, des harmoniums et des orgues qui transposent, c'està-dire qui haussent on baissent plus ou moins le son de toutes les notes représentées par chaque touche.

L'idée première de cette invention appar-tient à l'abbé George-Joseph Vogler, savant musicien et organiste allemand, mort le 6

mai 1814.

Depuis lors, quelques facteurs français ont appliqué au piano le mécanisme de Vogler, entre autres M. Roller et M. Montai. Ce dernier surtout a introduit des améliorations notables dans la construction de ses instruments transpositeurs.

C'est vers le commencement de l'année 1845 seulement, que M. l'abbé Clergeau, curé de Villeblevin, dans le département de l'Yonne, voulut enrichir nos orgues d'église d'un mécanisme que, à l'exception de Vogler, on avait toujours regardé comme l'appendice exclusif du piano.

DICTIONN. DE PLAIN-CHANT.

L'appareil transpositeur de M. Clergeau consistait: en une tablette mince couvrant entièrement le clavier sur lequel elle s'adaptait. Au-dessus et au milieu de cette tablette était fixée une tringle horizontale. Les deux pièces étaient traversées par des pilotes destinées à jouer perpendiculairement, et distancées de manière à descendre sur les touches blanches et sur les touches noires; ces pilotes étaient conséquemment inégales en longueur, mais présentant un niveau parfait au-dessus de la tringle, qu'elles dépassaient d'un centimètre.

TRA

Sur la partie de l'appareil que je viens de décrire, M. Clergeau plaçait un autre clavier qui possédait douze touches de plus que celui de l'instrument. Ce clavier glissait dans une coulisse vers la gauche ou vers la droite.

Un indicateur contenant une portée musicale sur laquelle était écrite une gamme chromatique de douze demi-tons, montrait à l'wil le résultat de transposition obtenu ou d obtenir.

Plusieurs inconvénients graves se faisaient remarquer dans ce clavier transpositeur. 1º En faisant rouler le clavier de dessus pour transposer, il arrivait fort souvent, malgré toutes les précautions, que la tête des pilotes se brisait en s'accrochant au clavier mobile. 2º Par cela même, la transposition, prompte en apparence, devenait une opération délicate et lente, d'autant plus lente même, que rien d'extérieur n'arrêtait le clavier mobile à son arrivée au but. 3º La tablette mince qui couvrait tout le clavier fixe de l'instrument avec une tringle horizontale, n'était pas quelque chose de bien solide ni de bien durable, et le châssis du clavier mobile ne se trouvait pas dans de meilleures conditions. 4° La transposition, appliquée à l'orgue ou à l'harmonium, accusait hautement un but tout à fait musical, et laissait de côté la question du plain-chant ramené à une dominante unissonique.

Il ne faut donc pas s'étonner si le clavier transpositeur de M. l'abbé Clergeau ne resta pas longtemps à l'état d'appareil extérieurement applicable à un instrument préexistant. L'accueil enthousiaste dont on salua son introduction dans le monde religieux, ne l'empêcha point de tomber rapidement dans le plus profond oubli; en sorte que l'on peut dire qu'un véritable appareil transpositeur, qui s'adapte à un clavier conçu dans d'autres conditions, est encore une chose qui man-

M. l'abbé Clergeau ne se découragea point. Homme actif et aussi intelligent qu'on peut l'être, en pareil cas, lorsque l'on est étranger à la science musicale, il méprisa avec esprit les clameurs des uns et les injures des autres. Il poursuivit avec énergie une tache qu'il regardait comme une mission sainte, et se remit à l'œuvre avec une nouvelle ardeur.

Et pourtant son nouveau mécanisme, adhérent aux orgues ou nux harmoniums qu'il fait fabriquer et dont il couvre la France, en est encore à son état primitif. A part la question de solidité, l'idée première de l'auteur subsiste toujours: c'est la même imperfection, la même persévérance à confondre la musique avec le plain-chant, la même prétention de faire exécuter toutes les cautilènes liturgiques en ut naturel!

Sans doute on peut transposer le plainchant avec un clavier mobile qui hausse l'échelle générale des sons de douze demitons; mais il faut pour cela que l'organiste prépare d'avance l'intonation de tous les morceaux de plain-chant qu'il doit jouer, et qu'il en écrive au moins la première note, de telle sorte que toutes les dominantes soient à l'unisson. Cette préparation, sans être bien difficile, suffit cependant pour rebuter les organistes ordinaires, et fera sourire les hommes de mérite.

Ajoutons à cet inconvénient celui de l'imprévu, et l'on restera convaincu de l'insuffisance du Transpositeur-Clergeau.

En effet, combien de fois ne peut-il pas arriver, qu'au milieu même d'une cérémonie religieuse, on vienne dire à un organiste: « Les voix du lutrin sont fatiguées; on vous prie de faire chanter les antiennes, les psaumes, l'hymne, le à bref, etc., des Complies, à la dominante unissonique de fa dièse,



difficulté qui équivaut à ceci : « Combien y a-t-il d'organistes capables d'exécuter, sans hésitation et sans préparation, tous les morceaux de plain-chant d'après une dominante unissonique indiquée au hasard, depuis mi bémol au dessous de la clé de fa, jusqu'au ré naturel au-dessus de la clé de sol? Pour mon compte, je regarde la chose comme vraiment effrayante, et il n'y a peut-être pas un homme en Europe qui soit capable de résoudre instantanément ce problème. Cette solution n'est possible qu'avec un vaste répertoire contenant la manière d'entonner la note finale ou tonique de tous les modes sur le transpositeur, d'après vingt-trois DOMINANTES POSSIBLES. Or, quand un instrument exige l'auxiliaire d'un pareil répertoire, on peut dire, sans crainte de se tromper, qu'il ne vaut rien, parce qu'il n'atteint pas son but franchement et carrément.

Ce qui vient d'être dit du Transpositeur-Clergeau, peut s'appliquer sans restriction au Symphonium-Transpositeur, à l'Harmoniphone-Transpositeur et à tous les autres instruments analogues.

Le système transpositeur inventé en 1852 par M. l'abbé Perrard, vicaire à Digoin (Saone-et-Loire), mérite une mention spéciale. C'est toujours la musique actuelle, et

non le plain-chant, que ce système transpose; mais il procède d'une manière neuve et digne d'être signalée.

Le mouvement opéré par le clavier de M. Perrard n'a pas lieu dans le sens de la longueur : il se réalise, au contraire, dans le sens de la largeur du clavier mobile. Des

séries de petites pointes établies sur le clavier réel de l'instrument, permettent à une ligne de saillies placées au-dessous du clavier mobile et en dépendant, d'obtenir les résultats voulus par l'auteur, selon qu'on pose les saillies sur telle ou telle série de pointes. Or, ce placement s'opère au moyen d'un indicateur. En posant l'aiguille de l'indicateur sur le ton de mi bémol, par exemple, il en résulte que l'appareil permet à l'exécutant de jouer un morceau en mibémol exclusivement sur les touches blanches. Les touches noires ne figurent que pour mémoire dans l'appareil de M. Perrard; en fait, elles deviennent inutiles et sont même un embarras pour l'élève.

Or, il suffit de connaître le but du transpositeur, si ingénieux d'ailleurs, du vicaire de Digoin, pour douter de son succès. Peu de pianistes et d'organistes pourront se servir de cet instrument. Et, quant aux élèves, il ne leur procurera aucun avantage solide; bien au contraire, en établissant une lutte permanente entre l'ail et l'oreille, le Transpositeur-Perrard sera toujours un obstacle à toute éducation musi-

cale.

A la vue de l'inanité des tentatives faites pour réaliser, sur le piano et sur les différentes espèces d'orgues, la transposition du plain-chant, faut-il perdre l'espérance d'obtenir un jour la solution de cet intéressant problème? Faut-il aussi, avec certains critiques, s'opposer à un résultat mécanique dont la réussite tournerait évidemment au profit de la bonne exécution et de l'enseignement du chant religieux?

Ni l'un ni l'autre.

Un bon clavier transpositeur épargnera toujours à l'artiste, si distingué qu'il soit, des difficultés matérielles dont l'aplanissement ne saurait être pour lui qu'un bienfait. Ou bien, il faudrait condamner les améliorations que d'habiles fabricants font subir à d'autres instruments. Et, en effet, pourquoi, par exemple, des slûtes armées d'une phalange de cless? sinon, parce que les résultats obtenus sans clefs, s'obtiennent bien plus facilement et en plus grand nombre avec elles? Pourquoi cette tendance lousble de l'industrie à venir en aide à tel ou tel obstacle qui s'offre à l'exécution sur certains instruments? sinon encore et toujours pour laisser briller le génie de l'artiste sans entrave et dans toute sa plénitude?

La musique, qu'on le sache bien, n'est pas et ne doit pas être l'art de vaincre des difficultés matérielles : c'est une source d'émotions palpitantes pour le monde et graves pour l'église. Si ces émotions ressemblent à celles qui distinguent, dans leurs jeus, l'athlète ou le prestidigitateur, la musique n'existe plus : loin d'être quelque chose de noble, ce n'est plus qu'un vil métier où l'histrion le dispute au saltimbanque.

C'est d'ailleurs ce que pensent des écrivains et des artistes dont les travaux sérieux donnent à leur sentiment une grande aulorité en matière de musique, et surtout de

musique grégorienne. Ces personnes affirment que la transposition du plain-chant sur l'orgue offre des difficultés aussi épineuses qu'inutiles, et qu'il serait désirable que des efforts fussent tentés pour résoudre completement cette grande et utile question. Le plain-chant se populariserait; les connaissances élémentaires qui en supposent et en assurent la parfaite exécution, finiraient par prendre racine dans les habitudes musicales des séminaires, des écoles et des églises. On y aurait du moins un guide infaillible, une sorte de règle qui maintiendrait rigoureusement, toujours et sans efforts, le chant de chaque morceau dans le médium des voix du lutrin; et, libre de toute préoccupation plus ou moins pénible, l'organiste se livrerait tout entier aux ressources de son inspiration et de son art. La musique religieuse y gagnerait à coup sûr, et la science n'y perdrait rien, puisqu'elle doit négliger tout ce qui est inutile ou superflu.

TRA

C'est sous l'empire de ces idées que notre collaborateur, M. Théodore Nisard, vient de prendre un brevet de quinze ans pour un appareil transpositeur qu'il appelle Clavier grégorien. Ce nom significatif indique assez que le but de l'inventeur est la transposition du plain-chant; mais comme on peut également obtenir, avec le nouveau clavier, la transposition de la musique proprement dite, M. Nisard aurait pu donner à sa machine le titre de Transpositeur-universel. S'il ne l'a pas fait, c'est sans doute pour opposer une réaction plus énergique aux appareils analogues que l'on introduit de toutes parts dans nos églises, et qui n'y sont que d'une utilité fort peu réelle.

Le clavier grégorien transpose donc la

musique.

Il transpose aussi et surtout le plainchant d'une manière logique, précise et instantante. Quelle que soit la dominante choisie, quel que soit même le nombre des dominantes que l'on veuille admettre ou que les circonstances puissent exiger, on peut, en moins d'une seconde, donner le ton de n'importe quel morceau de plainchant sans aucune étude préalable, et tout exécuter sans rien changer à la notation des livres de chœur.

Deux tableaux font obtenir ce résultat.

L'un est immobile comme le clavier inférieur et fixe qu'il représente. Sous le titre d'Indication de la dominante, il contient une série chromatique de seize demi-tons depuis

cette série peut être encore augmentée. Quoi qu'il en soit, chaque demi-ton occupe la place d'une touche du clavier, et présente un trou dans lequel on peut fixer une petite tige en fer ou en cuivre, ornée à l'extrémité extérieure d'une sorte d'étoile. Cette étoile se pose là où l'on veut établir la dominante du chœur, opération qui dépend absolument des voix qu'il faut accompagner.

Au-dessous de ce premier tableau, il v en a un second qui, mobile, suit tous les mouvements du clavier transpositeur. Il contient trois choses : 1º Une échelle générale des sons employés dans le plain-chant en notation carrée et avec les clefs en usage dans les différents modes. Cette échelle ne laisse aucun doute sur l'emplacement que les modes viennent occuper à chaque transposition. L'emploi de différentes couleurs dans l'écriture ou l'impression des notes qui dépendent des diverses cless adoptées par les éditeurs du chant liturgique, achève de dissiper toute incertitude, s'il pouvait en exister. 2º Au-dessus de cette échelle générale, on voit l'énumération et la place des quatorze modes dans le diagramme musical de saint Grégoire. Les organistes qui ont à suivre des éditions où il n'y a que huit tons ou modes, doivent se servir du tableau des quatorze tons, mais s'arrêter au huitième exclusivement. 3° Les pièces de plain-chant qui portent des désignations particulières, comme 2 avec clef de fa, — 2 en D, — 5 en C, — 2 en A, — 2 avec clef d'ut, — 1 en A, — 4 en A, etc., sont enfin soigneusement indiquées entre le diagramme et la liste des quatorze modes.

Disons tout de suite que le chiffre qui marque un ton est toujours posé sur la dominante de ce même ton: en sorte qu'amener un chiffre du tableau mobile sous l'étoile du tableau immobile, c'est transposer un morceau de plain-chant, c'est l'élever ou l'abaisser à la dominante convenue.

Disons encore que les deux tableaux sont d'une telle clarté, qu'il suffit de les examiner pendant quelques minutes pour les bien comprendre. Quant à l'application, on sait que les éditions indiquent toutes un chiffre avant ou après chaque morceau de plain-chant. Ce chiffre est la désignation du mode, et se rapporte toujours à quelqu'une des marques du tableau mobile. Sous ce rapport, il n'y a donc pas même l'ombre d'une difficulté pour l'organiste.

Disons enfin qu'une petite tige en métal que l'on peut fixer d'avance dans une rainure du tableau mobile et qui va butter contre celle de l'étoile du tableau immobile, achève de donner toutes les garanties de précision et de promptitude qu'exige souvent la succession non interrompue de certaines cantilènes liturgiques.

Abordons maintenant, mais d'une manière sommaire, les détails relatifs à la construction du Clavier grégorien. Ce clavier peut très-facilement s'adapter

Ce clavier peut très-facilement s'adapter à toute espèce d'orgue et de piano, et s'en distraire sans le moindre dommage pour l'instrument auquel on l'applique. C'est un meuble fort élégant qui se transporte avec la plus grande facilité, et que l'on peut même démonter pièce par pièce. On le place dans un étui, lorsque l'on ne veut pas s'en servir.

Il peut aussi ne faire qu'un avec l'instrument lui-même, et, dans ce cas, la fabrication en est beaucoup plus simple.

On nous assure que M. Th. Nisard est, en ce moment, sur le point d'ouvrir à Batignolles où il habite, rue des Dames, 112, des ateliers pour la construction d'orgues et de claviers d'après son nouveau système. Son désir n'est pas de renouveler en France les instruments que les églises y possèdent : ce serait chose impossible; mais il ose espérer que le clergé, appréciant le mérite du nouveau mécanisme, s'empressera d'en appliquer un à l'orgue majestueux de nos plus riches basiliques comme au modeste instrument du plus pauvre hameau.

TRA

L'addition extérieure du Clavier grégorien à un instrument existant et établi en dehors de toute idée de transposition, peut se réaliser au moyen de quelques renseignements envoyés à l'inventeur. Celui-ci précisera lui-même, sans aucun doute, quels sont les détails nécessaires à la construction de son Clarier pour tel ou tel orgue auquel on voudrait l'appliquer. Qu'il nous suffise de dire ici que l'appareil est remarquable sous les

rapports suivants:

1º Le Clavier grégorien a trente-trois touches de plus que celui sur lequel on le pose : ·dix-neuf à droite et quatorze à gauche.

2º Le châssis qui le supporte est doublé presque entièrement en cuivre, immédiatement au-dessous des touches, et avec des trous qui permettent aux pilotes, dont nous parlerons plus bas, leur communica-

dionavec les deux claviers.

3º Les touches qui excèdent, soit à gauche, soit à droite, sont réunies entre elles par des charnières placées au-dessous du châssis, et descendent de chaque côté de l'instrument réel sur un petit tambour qui n'a que quelques centimètres de largeur. Ainsi les trente-quatre touches supplémentaires oc-

cupent très-peu de place.

• Le Clavier supérieur ou grégorien est établi sur une botte solide qui occupe toute la largeur du clavier réel et toute la longueur qui se trouve comprise entre les deux bras de l'entablement du piano ou de l'orgue. Cette botte est un peu plus haute que l'entablement lui-même, afin de permettre au chassis mobile toute la liberté du roulement

qui lui est nécessaire.

5° A sa surface supérieure, la botte présente deux rainures profondes qui servent à loger les deux harres transversales et sail-

lantes du chassis du Clavier grégorien. 6° La botte contient une série de pilotes, comme dans le transpositeur de M. Clergeau,

et absolument dans le même but.

7º Quand on veut faire rouler le Clavier grégorien, on fait faire un quart de cercle à un levier placé en avant et au milieu de la boîte. Aussitôt le châssis mobile se soulève par devant et pivote par derrière sur lui-même, sans y quitter son point d'appui. Une garde en acier vient s'interposer, d'une manière inébranlable, entre la tête de toutes les pilotes et la doublure du châssis mobile, au moyen du seul mouvement du levier. On peut alors prendre un bouton placé en avant du chassis qui porte

le clavier grégorien, et faire manœuvrer colui-ci avec une rapidité surprenante, et cependant avec une solidité à toute épreuve.

8º On ramène le levier à son point de départ; à l'instant, la garde qui protégeait les pilotes s'abaisse, — le clavier mobile rentre dans ses rainures. - la communication se rétablit entre les deux claviers, - et la transposition est faite. On peut jouer.

Telle est, en substance, la description du nouveau transpositeur dont M. Nisard vient d'enrichir la musique d'église. A ceux qui connaissent l'érudition, le dévouement et la patience de cet infatigable musiciste, comme écrivain sur l'archéologie du chant religieux, il est inutile, ce nous semble, de leur prouver que son Clavier grégorien est une œuvre sérieuse et digne de la réputation de son inventeur.

TRANSPOSITION. — La transposition en général est une opération par laquelle on met dans un ton grave un chant qui est

dans un ton haut, et vice versa.

Mais, dans le plain-chant, la transposition est basée sur un autre principe qui est la ressemblance ou l'affinité que les quaire derniers des douze modes, formés par les douze espèces d'octaves, ont avec les huit premiers, soit en leurs quintes et leurs quartes, leurs dominantes et leurs finales. Or, remarquons que ces quatre derniers modes se rapportent, le neuvième au premier, le dixième au deuxième, le onzième au sixième et le douzième au septième. Voilà pourquoi ils ont été nommés affinaux.

Cette théorie se trouvant exposée, avec tous les développements qu'else comporte. dans notre article Mode, nous nous dispen-

serons d'y revenir ici.

TRECANUM. — On lit dans l'histoire de saint Germain, évêque de Paris, au t. III de l'Histoire littéraire de la France des Bénédictins, p. 315, au sujet de la liturgie de la messe avant le vi siècle, que, pendant la distribution de la communion, « le chœut chantait le trecanum pour exprimer la foi sur la Trinité. Il y a beaucoup d'apparence que ce trecanum n'était autre chose que le Symbole des apôtres, auquel on substitua depuis celui de Constantinople. » M. S. Morelot (Revue de M. Danjou, mars 1847) a tâché d'éclaircir ce point.

« Le trecanum, dit-il, d'après les paroles de saint Germain, devait se chanter au moment de la communion. Mais le saint évêque, tout préoccupé de pieuses allégories, s'est peu attaché à nous faire connaître la nature et la composition de ce chant. Voici ses paroles: Trecanum vero quod psalletur signum est catholica fidei de Trinitatis credulitate procedere. Sic enim prima in secunda, secunda in tertia, et rursum tertia in #cund i, et secunda rotatur in prima; sic Pater in Filio, etc. En s'appuyant sur ce texte fort obscur, et sur les rapports incontestables de la liturgie gallicane avec celle de l'aicienne Eglise gothique-espagnole, autrement dite mozarabe, le P. Lebrun a cru

pouvoir conclure que le trecanum du prepersonæ divinæ. 4. Doxologiæ isti subjunmier de ces rites n'était autre chose que le répous qui, d'après le second, se chafte au lu, t. II, p.·126.) moment de la communion. Ce répons, formé d'une antienne principale, suivie de trois versets, dont le dernier est la doxologie ordinaire, et qui sont terminés chacun par une reprise, a paru au docte liturgiste se

rapporter assez exactement à la définition de saint Germain (861). Dans le Missel mozarabe, donné par le cardinal Ximenès, en 1500, et réimprimé au dernier siècle (862). ce répons, qui varie suivant les temps et les fêtes, est ordinairement précédé de la rubrique Ad accedendum. Mais on ne voit pas comment la définition du trecanum, donnée par saint Germain, pourrait s'appliquer à nos fragments. Peul-être faudrait-il supposer que nous ne les possédons plus dans leur état primitif, ou que, les rites de l'Eglise gallicane n'étant point soumis à une règle complétement uniforme dans toutes les parties de cette grande Eglise, comme cela résulte assez de la diversité des monuments que nous en possédons, les paroles de saint Germain, applicables senlement à

l'Eglise de Paris, ne doivent pas être prises dans le sens d'une règle générale. » Nous terminerons par le texte de Gerbert,

dont nous donnerons la traduction :

« Cantus antiphonus præscribitur in liturgia S. Germani..... Tempore communionis præscribitur trecanum; quod quid sit, difficile est divinare. « Erit forte (inquit Marte-« nius) qui trecanum interpretetur Symbo-« lum apostolorum, sanctæ Trinitatis fidem explicans (Anecdot., t. V, p. 90), quod in « Missali quidem mozarabum post consecra-« tionem ante communionem dicendum præ-« scribitur : in gallicana vero liturgia post « communionem recitaretur. » Videturque huic opinioni favere, quod ibi de hoc tre-cano dicitur (p. 90): Trecanum vero quod psalletur, signum est catholicæ fidei de Trinisatis credulitate procedere. Sed adversantur que sequentur, indicantque potius repetitionem stropharum, aut versiculorum. Sic enim prima in secunda, secunda in tertia, et rursum tertia in secunda, et secunda rotatur in prima. Ita Pater in Filio mysterium Trinitatis complectit. Res illustrari queat ex liturgia mozarabica, in multis conveniente cum hac S. Germani ac veteri gallicana, ut inter illos Brunus (Exposition de la messe, t. II, p. 330; t. VI, p. 99-105) in opere liturgico, el Pinius in actis SS. Julii declarant, etiam quoad hoc, quod trecanum cantaretur eodem plane loco in missa S. Germani, quo canitur Gustate, et videte in missali mozarabico, quod responsum ad accedentes dicitur, atque in eo ubique occurrit ternarius numerus. 1. Constat tribus versibus, nimirum Gustate, Benedicam, et Redimet. 2. Ter dicitur alleluia post versus islos singulos. 3. Subditur illis doxologia Gloria, et honor, in qua nominatim exprimuntur tres

gitur ter Alleluia. » (Apud GERBERT., De can-Le chant des antiennes est prescrit dans

TRI

la liturgie de S. Germain..... Le trecanum est prescrit pour le temps de la communion; dire ce que c'est, est chose difficile: « Peutêtre quelqu'un, dit D. Martène, verra dans le trecanum une interprétation du Symbole des apôtres, expliquant la foi au mystère de la S<sup>1</sup> Trinité, car dans le Missel mozarabe, on ordonne de le dire entre la consécration et la communion. Mais, dans la liturgie gallicane, il devait être chanté après la communion. » Ce qui semble s'accorder avec ce sentiment, c'est ce qui est dit en ce lieu du trecanum : Le trecanum que l'on chante est un signe de la foi catholique tou-chant la Trinité, mais les paroles qui suivent ne s'accordent pas avec cette opinion et marquent plutôt une répétition des strophes ou des versets. En effet, la première strophe roule ainsi dans la seconde, la seconde dans la troisième, et à son tour la troisième dans la seconde, et la seconde dans la première. De même que de l'union du Père avec le Fils résulte le mystère de la sainte Irinité. Cela peut s'expliquer par la liturgie mozarabe qui, en beaucoup de points, est conforme à celle de saint Germain et à l'ancienne liturgie gallicane, comme le décla-rent, entre autres, le P. Lebrun, dans son ouvrage liturgique, et Pin, dans les Actes des saints du mois de juillet, jusque-là que le trecanum, dans la messe de saint Germain, était chanté absolument au même endroit où, dans le Missel mozarabe, l'on chante Gustate, et videte, que l'on appelle Responsum ad accedentes, et où se rencontre partout le nombre ternaire. 1º Il se compose de trois versels, savoir Gustate, Benedicam et Redimet. 2º Après chacun de ces versets on chante alleluia. 3º On y ajoute la doxologie Gloria et honor, où sont nominativement exprimées les trois personnes divines. 4. A cette doxologie on ajoute trois fois alleluia. TREMBLEMENT (Trepidatio, Tremula).-Sorte d'ornement qu'on faisait autrefois dans le plain-chant.

TREMOLO. -- « C'est un tremblant à vent perdu, mais dont les oscillations faibles et rapides imitent assez bien la vibration d'une voix expressive. On le nomme aussi tremblant anglais. » (Manuel du facteur d'orgues,

Paris, Roret, 1849, t. III, p. 597.)

TREMULA. — « Vocem tremulam explicat B. Engelbertus lib. 11, c. 29 sum Musica: Unisonum, quia non habel arsim et thesim, nec per consequens intervallum, vel distanciam, sed est vox tremula : sicut est sonus flatus tuba vel cornu, et designatur per neumam, qua vocatur quilisma. » (Apud. GERB., t. 11,

TRICINIUM. - Chant à trois parties triplex cantus. Du Cange ajoule: tricinium semivolucrum puellarum d'après Symmach.,

<sup>(861)</sup> Explication de la messe, L. 11, p.330. (862) Missale mixtum secundum regulam beate

lib. 1, epist. 41, c'est-à-dire les sirènes.
TRIHEMITON. — « C'est le nom que donnaient les Grecs à l'intervalle que nous appelons tierce mineure; ils l'appelaient aussi quelquesois hémiditon. » (J.-J. Rous-

4523

TRÍMÈLES. — « Sorte de nome pour les sates dans l'ancienne musique des Grecs. »

(J.-J. Roussbau.) TRIMERES. — « Nome qui s'exécutait en trois modes consécutifs; savoir, le phrygien, le dorien et le lydien. Les uns attri-buent l'invention de ce nome composé à Sacadas Argien, et d'autres à Clonas Thé-(J.-J. ROUSSEAU.) géate. »

TRIODION. — Nom que, dans l'Eglise grecque, on donne au livre de chant qui contient le cammun des saints.

TRIOMPHER, TRIOMPHE. — Antiennes triomphées, cantiques ou psaumes triomphés. Ces expressions se rapportaient au Magnificat, ou au Benedictus, ou au Cali enarrant, etc., que l'on chantait en les entremê-lant de l'antienne, de telle sorte qu'entre chaque verset en répétait une partie de l'antienne ou l'antienne tout entière. Cet usage était particulièrement en honneur à Rouen et à Lyon. Dans cette dernière ville, il était consacré par l'ancien Ordinaire de l'église de Saint-Paul. A la cathédrale de Saint-Jean on triomphait le Magnificat le 17 décembre et les six jours suivants. C'est ainsi que l'on se préparait huit jours d'avance à la solennité de Noël. Les grandes antiennes O, divisées en trois parties, étaient répétées alternativement par l'un des deux chœurs entre chaque verset. On allait ainsi jusqu'au Deposuit potentes, après lequel on entremelait verset par verset l'antienne tout entière. Il faut observer que le cantique Magnificat était entonné et chanté submissa voce, c'est-à-dire moins haut qu'à l'ordinaire, et cela sans doute pour faire dominer le Sicul loculus est ad patres nostros, Abraham et semini ejus in sæcula, qu'on chantait plus haut pour se conformer à un bréviaire de Lyon où il était dit (part. d'hiv. 17 décembre): « In charo submissa voce intonat canticum MAGNIFICAT, et sic canitur usque ad versum: Sicut locutus est exclusive. » Et plus bas : « Hic vox elevatur ; Sicut locutus est, netc. Le samedi avant la Septuagésime on triomphait encore le Magnificat; le lendemain de la Septuagésime, on triomphait le psaume Cæli enarrant au troisième nocturne jusqu'au verset Et erunt ut complaceant exclusivement; le dernier psaume des Laudes, Laudate Dominum de colis et le cantique Benedictus, après lequel on chantait l'antienne tout en-

tière. (Voy. liturg., pp. 425 et 426 et passim.)
A Clermont en Auvergne, à la messe de minuit, le psaume Dominus regnavit était triomphé; on l'entremélait à chaque verset du Pastores dicite, etc. (Ibid., p. 76.)

On lit dans l'Ordinaire de Saint-Martial de Limoges (Ex Cod. Reg. 1138, fol. 31, v ubi de sabbato sancto) : Inchoat cantor MAGNI-FICAT, quo completo, et antiphona triumphata, dicitur oratio. - Et Capitul, gen. S. Victor.

Massil., ann. 1312, porte ; Statuimus quoi diebus Dominicis et festis, in quibus misse Introitus triumphatur, ipse introitus non reiteretur post versum, sed alta voce incipiatur GLORIA PATRI. (Ap. CANGIUM.)

On voit que cet usage de iriompher, sauf les cas où il ne consistait qu'en une répétition simple ou double, se rapportait à ce

qu'on appelle farcis.

*TRIPHONIA.* — On appelait **ains**i l**'org** num à trois voix. La troisième voix ne faisait que doubler le chant à l'octave haute ou basse, suivant ce que Guido avait pratiqué lui-même.

TRIPLE (CHANTER EN). — Bien que le plain-chant ne soit pas mesuré, il y a pourtant des hymnes et des proses qui sont sur la mesure ternaire. L'emploi de cette mesure s'appelle chanter en triple.

TRIPLE anciennement TRIPLAT. — Expression de la division ternaire dans la

musique figurée du moyen âge.

TRIPLUM (Organum). — C'était la troisième voix dans le déchant appelé à triplum, sous-entendu organum. Le triplum, suivant Perne, tenait le superius ou soprano, tandis que l'abbé Lebeuf dit qu'il tenait le haute-contre. Il fallait que cette voix ect égard au ténor (le chant) et au déchant (voix qui accompagne), de manière que, si elle venait à discorder avec le ténor, elle pût concorder avec le déchant, et rice versa. Mais comme le déchant procédait per concordances, il fallait que le triplum montat tantôt avec le ténor, et tantôt descendit avec le déchant, car il n'était pas astreint à la marche de l'une ou de l'autre de ces parties. Qui autem triplum operari voluerit, respicere debet tenorem et discantum, ita quod si discerdet cum tenore, non discordet cum discentu; et a converso et procedat ulterius per concer-dantias, modo ascendendo cum tenore, ed descendendo cum discantu, ita quod non sen per cum altero tantum. (FRANCON., XII De discantu et ejus speciebus, ap. Genbert., Script. eccles.)

TRITE DIEZEUGMENON. — C'était, dans le système des tétracordes grecs, la corde appelée la troisième des séparées dans le tétracorde des séparées. Elle était corde mobile et mésopycne.

TRITE HÝPERBOLÉON. — C'était, dans le système des tétracordes grecs, la troisième des excellentes ou des aiguës. Elle était corde mobile et mésopyone.

TRITE SYNEMMÉNON. — C'était, dans le système des tétracordes grecs, la troisième des conjointes, ou du tétracorde synemménon. Elle était mobile et mésopyene.

TRITON, -On donnait, dans l'anciense tonalité, et l'on donne encore dans la tonslité moderne, le nom de triton à la relation de la seconde note du premier demi-ton de la gamme avec la première note du second demi-ton, par exemple: fa-si. Cette relation est appelée tritos parce qu'elle embrasse un intervalle de trois tons entiers : le premier de fa à sol, le second de sel à le, la troisième de la à si. Essayons d'expliquer 1525

d'où découle la théorie concernant le triton. La musique grecque étant fondée sur les tétracordes, le triton ne pouvait exister dans ce système; cependant, il se présentait de fait dans la suite des tétracordes, mais il taut montrer que les degrés extrêmes de cet intervalle de triton n'étaient jamais mis en rapport entre eux.

Il faut se rappeler d'abord que les tétracordes se surajoutaient entre eux de deux manières, ou par conjonction ou par disjonction: il y avait conjonction, lorsque la dernière note du premier tétracorde était le

point de départ du second, comme :

Conjonction.

I TETRAC.) sol la si ul — ul ré mi sa (II TETRAC.) ou bien:

Conjonction.

,1 statac.) si ul ré mi — mi fa sol la (11 tétrac.)

Il y avait disjonction, lorsque la première note du second tétracorde était placée immédiatement au-dessus de la dernière note du premier, comme :

Disjonction.

(I TETRAC.) ut ré mi fa — sol la si ut (II TETRAC.) ou bien:

Disjonction.

(i TETRAC.) mi fa sol la — si ut ré mi (lle TETRAC.)

Les Grecs se servaient effectivement des tétracordes disjoints, mais en passant de l'un à l'autre, ils changeaient de système, et le triton, ou l'intervalle composé de trois tons consécutifs, ou la fausse quarte, ne pouvait se faire entendre dans la même déduction. Aussi avaient-ils nommé diéteufic, eparation, l'intervalle existant entre les

tétracordes disjoints.

Pourtant, qu'arrivait-il dans ce système? Il arrivait que tous les degrés diatoniques de l'échelle du diagramme des Grecs pouvaient être pris indifféremment pour point de départ d'un tétracorde, à l'exception de fa, qui amenait la fausse quarte si. Pour obvier à cet inconvenient, les Grecs imaginèrent d'altérer une des deux notes de l'un des deux tétracordes disjoints pour les rendre conjoints, et c'est ainsi que fut trouvé le létracorde synemmenon, pour faire disparattre la dureté du triton : additum est synemmenon ad demulcendam tritoni duritiem: de cette manière:

Conjonction. (1" TÉTRAC.) mi fa sol la — la si b ut ré (ll. TÉTRAC.)

Voilà donc le si bémol trouvé. Et remarquez que ce lc, ou la mèse, où se faisait la séparation des tétracordes disjoints, et qui devenait ainsi la base du tétracorde synemmenon ajouté, était, dans le système de la solmisation du plain-chant par les hexacor-des, la limite aiguë de l'hexacorde de nature, ut re mi fa sol la (je dis de nature, parce que cet hexacorde ne renfermait ni ni b), et que l'hexacorde, qui suivait immédiatement celui-là et qui partait du fa, formait l'hexacorde de bémol.

L'intervalle de triton n'étant donné ni par

la division arithmétique, ni par la division harmonique de la gamme, et pouvant être considéré comme un intervalle incommensurable, c'est-à-dire en dehors de toute progression harmonique et mélodique, a été pendant longtemps un objet d'horreur rour les musiciens. Les théoriciens, en le désignant sous le nom de diabolus in musica, indiquaient suffisamment qu'à leurs yeux l'emploi de cette relation était l'anéantissement de l'art musical. C'était le désordre, le bouleversement de toute l'économie de la musique. Guido recommande expressément de ne pas faire entendre le rapport de faàsi dans la même neume : utrumque autem bet l in eadem neuma ne jungus, et cela, dit-il, quia...b rotundum.... cum quarta a se \ tritono differente nequibat habere concordiam (Microlog, cap. 8). Franchinus Gaforio repousse encore plus énergiquement, s'il est possible, l'usage du triton cujus dissonum asperumque modulamen ars abjicit, et perhorrescit natura. (Theor., l. v. c. 1 et 3.) Cependant, cette relation du triton dont l'adoption avait été, durant des siècles, regardée avec raison comme la ruine du système musical alors en honneur, a été le fondement même du système moderne et la source des brillants développements de la tonalité actuelle, laquelle, comme les anciens théoriciens l'avaient instinctivement pressenti, n'a pu s'établir qu'à la condition de la disparition totale de sa devancière. En effet, lorsque, dans divers recueils de madrigaux à cinq voix, qui parurent de 1598 à 1604, un musicien de Crémone, C. Monteverde, alors au service du duc de Mantoue, ne tenant aucun compte des traditions et des prohibitions de l'école, mit tout à coup en rapport les deux notes si et fa, et attaqua cette dissonance de front et sans préparation ; ce ne fut pas, comme l'auteur le pensait, une simple innovation qu'il introduisait dans l'art; ce fut plus qu'un nouvel ordre d'idées qui pénétrait dans le domaine de la musique; ce fut une des révolutions les plus radicales dont les annales des arts offrent l'exemple, L'ancienne tonalité étant constituée sur l'unité de ton, il s'ensuivait que chaque degré de la gamme portait avec lui le sentiment de repos, et que lorsque l'harmonie se surajoutait aux mélodies du plain-chant, cette idée de repos ne pouvait être rendue que par l'accord consonnant, manifestation naturelle de l'idée de durée, de permanence, d'infini, qui est le véritable caractère d'une tonalité conçue au point de vue de l'expul-sion des rapports de l'homme avec Dieu. Mais, entre les mains de Monteverde, les deux notes essentielles de l'accord fa et si prenaient une destination nouvelle. Au lieu d'être des éléments de repos, elles devenaient un élément de mouvement, en s'appropriant une certaine tendance, une certaine affinité, une certaine puissance appellative ou d'attraction qui les portaient, l'une, le [a, à se résoudre sur le mi, l'autre, le si, à se résoudre sur l'ut. D'où il résulta qu'à l'élément du repos propre à la musique.

TRI

religieuse, fut substitué l'élément de la transition, de la modulation de la dissonance propres à la musique mondaine, et qui sont l'expression la plus vraie de cette agitation, de ce trouble, de cette instabilité qui caractérisent les rapports de l'homme à l'homme, la vie des sens, le culte des passions et de tous les sentiments qui ne s'élèvent pas audessus des choses terrestres.

Et c'est ce que M. Fétis, qui, le premier, a fort éclairci ce point important de l'histoire de la musique, par son analyse lumineuse des éléments constitutifs des deux tonalités, ancienne et moderne, c'est ce que M. Fétis, disons-nous, a parlaitement exposé dans ces paroles : « On comprend qu'un système de tonalité, qui repoussait l'attraction des deux demi-tons de la gamme, ne pouvait avoir pour base de l'harmonie que des ac-cords consonnants; car en l'absence d'attraction de ces notes de la gamme, il n'y a que repos dans la musique. » (Gazette musicale du 7 juillet 1850. ) Dans le même article, M. Fétis précise les résultats dus à l'emploi du triton. Ce sont: 1º l'accent expressif par la résolution de l'attraction; 2º l'acte de cadence qui n'existant pas dans l'ancienne musique, par cela même que cet acte ne s'accomplit que par une résolution nécessaire; 3° enfin, un mode de succession (et non le rhythme périodique qui subsistait certainement dans l'ancienne tonalité), un mode de succession tel que chaque phrase, au lieu de se lier à la suivante par un enjambement perpétuel, porte avec elle un sens complet, et fait nattre invinciblement l'idée de la conclusion. Or, encore une fois, toutes ces choses sont autant d'éléments de la musique dramatique et passionnée.

Tout cela, au premier aspect, semble bien éloigné du triton; mais il n'en est pas moins vrai que l'anéantissement de l'ordre unitonique propre à la tonalité ecclésiastique, et la succession des trois autres, savoir : les ordres transitonique, pluritonique et omnitonique, propres à la tonalité actuelle et à ses dévaloppements futurs, sont dus à ce simple élément, à l'emploi de la relation de

fu contre si.

TRITUS, — mot forgé du grec reiros, comme protus, deuterus, tetartus. Ce mot tritus signifie du troisième rang, tertiarius. Il désigne les cinquième et sixième modes du plain-chant qui, ayant la même finale fu, sont considérés comme compairs et doubles. Suivant Brossard, les Grecs modernes s'en servent également.

TROMPETTE. --- « Jeu d'orgue de la classe des jeux d'anches. Les tuyaux de ce jeu sont en étain et d'une forme conique; le son qu'ils rendent a de la force et du

mordant. » (Féris.)

TROPAIRE (Troparia). — On nomme troparia, dans l'Eglise grecque, un livre continant des mélanges d'hymnes, de répons et d'antiennes.

M. Fétis prétend que le chant des hymnes grecques est plus simple et mieux rhythmé que celui des hymnes de la liturgie

latine, et qu'il en est fort différent. (Nous voyons, au mot Hymne, que le savant auteur est contredit sur ce point par un écrivain qui s'est fait remarquer par de profondes

recherches.)

« Il n'en est pas de même, continue l'auteur des Origines du plain-chant (Revue de M. Danjou, décembre 1845, pp. 488, 489). il n'en est pas de même des répons dont plusieurs, particulièrement ceux de Noël, de la semaine sainte et de la Pentecôte, qui se trouvent dans les troparia, ont été transportés dans le chant romain, et remontent par conséquent à une plus haute antiquité que les autres pièces du chant de l'Eglise grecque, usitées dans les offices du matin et du soir. C'est en effet quelque chose de trèsdigne d'attention que la différence de caractère qui existe entre les répons et les autres pièces de notre chant ecclésiastique: les nombreux passages où l'on trouve des suites de notes vocalisées sur une seule syllable, dans ces répons, indiquent, au premier aspect, une autre source que les antiennes; et leur comparaison avec les répons des troparia démontre l'identité de leur origine. queique les uns et les autres aient subi de notables altérations. Après un examen altentif de cette partie de notre Antiphonaire, il ne peut rester de doute que son origine me soit orientale, tandis que le caracière quasi syllabique des antiennes ne permet pas de douter qu'elles sont le produit du génie et du goût occidental. Un fait d'ailleurs, qui se rapporte à ce sujet et qui n'est pas sans intérêt, vient à l'appui de l'observation précédente : c'est que les répons des sêtes particulières de saints qui appartiennent spécialement à la communion romaine, et dont le chant a été composé dans les vint ix' et x' siècles, sont tous d'un caractère absolument différent de celui des répons dont je viens de parler, et se rapprochent du genre des antiennes. Peut-être objectera-t-on que les répons de la fête du Saint-Sacrement ont aussi le chant orné et vocalisé', entre autres ceux des Matines, dont le premier est d'une tonalité mixte et irrégulière, quoique l'office de cette fête n'ait été composé que dans le xur siècle, par saint Thomas d'Aquin; mais ainsi que l'a très-bien remarqué Poisson (Traité théorique et pratique du chant grégorien, pp. 25-26, 321, etc.), l'ossice du saint Sacrement a été arrangé sur d'anciens chants, et l'application des mélodies aux paroles a été faite avec si peu d'intelligence par le chantre à qui saint Thomas avait confié cette tache, qu'en plusieurs endroits les unes et les autres offrent des contre-sens évidents L'objection qu'on pourrait faire à ce sujet contre l'origine orientale des grands répons des fêtes de Noël, de la semaine sainte, de la Pentecôte et d'autres, ne serait donc en réalité d'aucun poids, mis en balance avec l'identité évidente de ces chants et de ceux des troparia.»

TROPE. — « Tropus est quidam versiculus, qui præcipuis festivitatibus cantalus immediate ante Introitum, quasi quoddam

1529

præambulum et continuatio ipsius Introitus. ut verbi gratia, in festo Nativitatis, ante Introitum illum Puer natus est, etc. præcedit tropus iste : Ecce adest, de quo prophetæ cecinerunt, dicentes: Puer natus est, etc. Continet autem tria tropus, videlicet Antiphonam, Versum et Gloriam. Ita Durandus lib. 1v Ration., cap. 5, n. 6, qui hæc subdit lib. vi, cap. 114, n. 3: Hi autem versus tropi vocantur, quasi laudes ad antiphonas convertibiles: τρόπος, enim græce, conversio dicitur la-tine. Concilium Lemovicense ann. 1031, sess. 1: Inter laudes autem quæ τρόποι græco nomine dicuntur, a conversione vulgaris modulationis, dum versus sanctæ Trinitatis a cantoribus exclamaretur, etc., infra: Angelico interea hymno cum tropis, id est festivis laudibus, ornatissime expleto, etc. (Ademan, Hist., lib. III, cap. 56: Canonici S. Stephani cum monachis S. Martialis alternatim tropos ac laudes cecinerunt.) Jam vero an Ecclesiæ græcanicæ τροπάρια aliquid commune habeant cum tropis Latinorum, vide quæ de tis commentati sunt Leo Allatius in dissertat. 1 De libris Eccles. gr., pag. 62, 63, 64; Goarus ad Euchologium, pag. 32, 434, 435, el Meursius in Glossar. (Adde Glossar. mediæ græcit., col. 1617 a 72 c. 507, a. 606, a. 601.) - Regula SS. Pauli et Stephani abbatum cap. 14: Ne, quæ cantanda sunt in modum prosæ, ea quasi in lectionem mutemus; aut quæ ita scripta sunt in ordine lectionum utamur, in tropis et cantilenæ arte nostra præsumptione vertamus. - Eckehardus Minimus De vita B. Notkeri Balbuli, cap. 16 : Et non solum ea, quæ beatus vir Notkerus dictaverat, verum etiam ea, quæ socii et fratres ejus in eodem monasterio S. Galli composuerant, omnia canonizavit, videlicet hymnos, sequentias, tropos, litanias, etc. (Adde Joh. Abring., De offic. eccl. pag. 70, 139 et 145, edit. 1679. Chr. Trudon., tom. VII Spicil. ACHER., pag. 446, etc.)

« Tropi lugubres, apud Rupertum, lib. v De divin. offic., cap. 27: Qui extinctis luminaribus in ipsis tenebris, præcinentibus cantatoribus, et choro respondente, flebili modulatione decantantur, incipientibus a Kyris

eleison. » (Ap. Cangium.)

- Les tropes, dit Martin Gerbert, sont, dans la liturgie, des versets placés avant, entre ou après les autres chants ecclésiastiques : Tropus in re liturgica est versiculus quidam, aut etiam plures ante, inter, vel post alios ecclesiasticos cantus appositi. » (De cantu et musica sacra, t. I, p. 340). Dans le principe les tropes n'étaient, à proprement parler, que des modulations, auxquelles ce nom resta quand on leur eut substitué des paroles, comme aux séquences. Le même écrivain observe que les tropes, les proses et les séquences ont la même origine, qui ne remonte pas, dit Dominique Georges (De liturgia Romani pontificis, t. II), au delà du x1° siècle. Cette institution, due aux moines, passa des monastères dans les éclises du clergé séculier avant l'année 1031, car le concile de Limoges de cette année-là fait mention des tropes que l'on doit chanter

dans l'église. Les tropes étaient intercalés surtout dans l'Introit, les Kyrie et le Gloria in excelsis, qui devenaient ainsi de vrais farcis. Nous voyons encore une trace de cet ancien usage dans les Kyrie eleison; Christe eleison; Domine, miserere nobis, etc., qui se chantent à la suite des Laudes dans l'office des Ténèbres de la semaine sainte, et où, après les chantres, le chœur répond sur un ton mélancolique, pour rappeler les lamentations des saintes femmes dont il est parlé dans l'Evangile, lesquelles, assises auprès du sépulcre, pleuraient le Seigneur : Plerisque moris est, ut exstinctis luminaribus, in ipsis tenebris lugubres tropi, præcinentibus cantoribus et choro respondente, sebili modulatione decantentur incipientibus a Kyrie eleison. Significant autem lamenta sanctarum mulierum, quæ, ut in Evangelio legimus, lamentabantur Dominum, sedentes contra sepulcrum. (RUPERTUS TUITIENSIS, De divinis officiis, apud Mart. Genbertum, t. I, p. 341.) Voir au mot Séquence le passage cité d'après l'abbé Lebeuf.

TRO

« Le trope, dit M. A. de La Fage, se composait de parties intercalées dans une pièce de plain-chant, dont chaque période se trouvait ainsi coupée par une composition différente. L'habileté des tropistes consistait, pour les paroles, comme pour la musique, à faire en sorte que la pensée s'enclavat sans effort dans le texte sacré en le développant ou l'expliquant. Voici les paroles d'un trope pour l'Introit de la Nativité : « Hodie Salvator mundi per virginem nasci dignatus est, gaudeamus omnes de Christo Domino. qui natus est nobis; eia et eia: Puer natus est nobis et filius datus est nobis: quem Virgo Maria genuit, cujus imperium super humerum ejus. Nomen ejus Hemmanuel vocabitur. Et vocabitur nomen ejus magni consilii angelus, eia; istius, vocabitur nomen Hemmanuel; psallite Domino, jubilate dicentes: Magni consilii angelus. » (Manuscrit du mont Cassin.) - Plus tard on mélangea quelquefois des paroles en langue vulgaire aux paroles latines de l'Eglise; en France cela se nommait des pièces farcies. » (De la reproduction des livres de plain-chant romain, par Adrien de La Fage, in 8°, Paris, Blanchet, 1853, p. 14.)

Les tropes étaient donc des strophes ou de simples paroles entremêlées entre Kyric et eleison, comme Kyrie orbis factor, ou Fons bonitatis, ou Pater ingenite, ou Cunctipotens genitor Deus, ou Clemens rector, etc., on les chantait à Lyon, à Sens, à Soissons, à Saint-Lô de Rouen, et ailleurs. On en a retranché les paroles tandis qu'on en a conservé les notes, c'est ce qui a donné lieu à cette grande trainée de notes sur une seule syllabe du Kyrie. (Voy. litur., p. 167 et p. 323.) Dans certaines églises comme celle de Notre-Dame de Rouen, les tropes, dans certaines fêtes solennelles, étaient accompagnés de louanges ou acclamations; c'est pour cela qu'on disait qu'on rélébrait ces fêtes cum

tropis et laudibus. (Ibid.)

A Saint-Aguan d'Orléans, on chantait

Kyrie eleison à la fin de laudes des trois derniers jours de la semaine sainte sans autres tropes que Domine, miserere nostri, comme à Angers. On ajoutait seulement à la fiu le Christus factus est obediens usque ad mor-

UNI

tem, mortem autem crucis. (Ibid., p. 206.)
TUTTI (Tous). — Mot itslien par lequel
on distingue dans la musique ce qui doit être exécuté par tous les instrumentistes ou tous les chanteurs de ce qui est réservé

comme solo. » (FÉTIS.)
TUYAUX D'ORGUE. — « Ce sont les
tuyaux, soit à bouche, soit à anche, qui produisent les sons de l'orgue. On fait les uns en étain, les autres en étoffe, d'autres en bois, selon la qualité des jeux. On y emploie bien rarement d'autres matières. Le zinc sert cependant quelquefois pour les grands tuyaux de bombarde. » (Facteur d'or-gues, Encycl. Roret, t. III, p. 598.)

« Si la colonne d'air, dirigée dans un tuyau, y rencontre un obstacle fixe qu'on nomme levre, il en résulte un son doux semblable à celui de la siûte: dans ce cas.

les tuyaux ainsi disposés forment les jeux à bouche.

« Si la colonne d'air rencontre, au contraire, et met en vibration un obstacle mobile, qu'on nomme languette, et qui est placé sur une petite botte nommée anche, la série des tuyaux de cette espèce s'appelle jeux à

« Les tuyaux à bouche se divisent encore en tuyaux bouchés et ouverts; les uns etles autres sont de grosse ou de menue taille; les jeux à anches se divisent en jeux à anches battantes et à anches libres, et aussi de grosse et de menue taille. » (M. Danjou, Rev. de la musiq. relig., octobre 1846.)

Les tuyaux de l'orgue ont donné l'idée des télescopes. Ce fut le fameux Galilée qui les inventa. Pour observer les planètes, il se servit d'un tuyau d'orgue dans lequel il posa des verres. Galilée était fils de Vincent Galilée, auteur du Dialogue sur la musique ancienne et moderne. Il était lui-même musicien aussi habile que grand mathéma-

ومعسيم والم

**U. — Cette lettre marque le cinquième de**gré du système des cinq voyelles, au moyen duquel, suivant M. Fétis, Guido désigne l'échelle générale des sons.

UNDA-MARIS. — a Nom de registre d'or-gue de huit pieds, accordé un peu plus haut que les autres jeux, et formant, à cause de cela, une sorte de battement avec eux, qui a quelque analogie avec le mouvement des flots. » (FÉTIS.)

UNISSON. — Union de deux ou plusieurs sons, qui sont au même degré. Ces sons peuvent être de nature dissérente, comme par exemple, la voix humaine mêlée à celle d'un instrument, de même que deux sons de même nature peuvent n'être qu'à l'octave; on ce cas, les deux voix sont équisonantes; dans le premier cas, elles sont unisonantes. Unisona voces sunt quarum unus sonus est vel in gravi vel in acuto (Bobt., lib. v Mus., c. 4), vel quæ sigillatim pulsæ unum atque sumdem reddunt sonum. Æquisonæ vero, quæ simul pulsæ unum ex duobus, atque simplicem quodam modo efficient sonum. Consonæ, quæ compositum permixtumque, suavem tamen efficiunt sonum. (Ibid., cap. 10.)

L'octave, disent les auteurs, est la plus parfaite des consonnances, parce qu'elle approche le plus de l'unisson. D'où vient, selon Jumilhac, que toutes les consonnances le regardent comme leur origine, leur fondement et leur fin, et n'ont de douceur et de perfection qu'à proportion de la ressem-biance qu'elles ont avec lui. —« Ce n'est donc pas seulement dans la musique a plusieurs parties, qu'aucun ne doit recommencer après les pauses ou silences jusques a ce que le maistre de psallette ou autre qui doit conduire ou poursuivre le chant, le recom-

mence, soit par la voix, soit par le battement de la mesure. Le plain-chant, et les autres chants a l'unisson n'en ont pas moins de besoin que la musique; au contraire, cette pratique paroist y estre beaucoup plus necessaire qu'elle n'est dans la musiquemesme, parce que les parties de celle-cy ne chantent ordinairement que des sons differens, qui deman-dent seulement d'estre consones pour estre d'accord ensemble; mais au plain-chant, les diverses voix ne peuvent, en quoy que ce soit, avoir des sons differens, non plus au temps qu'en la distance, qu'ausi-tost elles ne tombent dans la dissonance et dans le discord. C'est pourquoy elles ont besoin, pour s'entretenir dans l'accord, non-seulement d'estre consones ou bien equisones, c'est-a-dire d'avoir quasi un mesme son, mais aussi d'estre unisones et de n'avoir toutes ensemble qu'un mesme son, parce que la nature de l'unisson demande cette sorte d'unité dans les voix, et une union bien plus estroitte que n'est pas celle des consonances. D'ou vient que toutes les consonances le regardent comme leur origine, leur fondement et leur fin, ne tendent naturellement qu'a l'unisson, et n'ont ni de doc-ceur ni de perfection qu'à proportion de la ressemblance plus grande ou plus petite qu'elles ont avec le mesme unisson. De sorte que le plain-chant et tous les autres qui se font à l'unisson, comme le metrique, le rythmique ou psalmodique, et mesme le chant droit, devant avoir leurs voix bien plus etroitement unies que les chants à plusieurs parties, n'ont les leurs dans les consonances, il est evident qu'il est autant ou plus necessaire d'attendre et de suivre la conduite de celuy qui doit recommencer

dans le plain-chant pour y entretenir l'accord de plusieurs voix, que non pas dans la musique a plusieurs parties. » (JUMILHAC, La science et la prat. du pl.-ch., part. vi, c. 6, p. 202.)

L'unisson était consonnance parfaite du temps de Francon; peu à peu il a été re-tranché avec raison du nombre des conson-

UPPATURA. - C'était apparemment un chant très-profane, et nous ne le mentionnons ici que pour dire qu'il fut défendu par les constitutions mss. de l'ordre des Carmélites (part. 1, rubr. 3): Neque motetos, neque UPPATURAM, vel aliquem cantum magis ad lasciviam, quam devolionem provocantem, aliquis decantare habeat, sub pæna gravioris

culpæ. (Ap. Cangium.)
USAGE (Usus). — Sorte de chant qui ne s'apprenait pas par les règles, mais par l'usege, la tradition; une sorte de routine peutêtre, au moyen de notes de musique, ou de signes superposés à chaque syllabe des livres ecclésiastiques, et sans employer les lignes ni les clefs. Menardus, dans ses notes sur le Sacramentaire de saint Grégoire, donne la description de cette espèce de chant. Voici le passage, tel que nous le trouvons dans Du Cange: « Anonymus interpres Hugonis Reutlingensis: Post incarnationem Christi plures doctores S. Ecclesiæ, et specialiter SS. Gregorius et Ambrosius, cantum musicalem, quo tam Latini, quam Alemanni, cum cateris linguarum diversarum nationibus, utuntur in divino officio, in duo volumina librorum, videlicet in Antiphonarium et Graduale collegit, dictavit, et neumavit, seu notavit.

« Processulamen temporis quidam Alemanni, præcipue canonici ordinis S. Benedicti, qui cantum musicalem non solum ex arte, verum etiam ex usu et consuetudine perfecte et cordetenus didicerant, ipsum, omissis clavibus et lineis, quæ in neuma et nota et musicali re-

quiruntur, simpliciter in libris eorum notare caperunt, et sic decantaverunt; deinde juniores, et suos discipulos sine arte, ex frequenti usu el ex magna consuetudine cantum informare, qui cantus sic per consuetudinem dictus ad diversa pervenerit loca. Unde jam non musica, sed Usus est denominatus. In quo tamen cantu discipuli deinde a doctoribus et doctores a discipulis multiformiter discrepare caperunt, ex qua discrepantia et artis ignorantia Usus dictus est confusus. Quo usu confuso spreto, nunc fere omnes Alemanni hactenus miserabiliter per cantum seducti ad veram artem musica revertuntur. Huc spectat Chronicon Trudonense, lib. viii, apud Achea., t. VII Spicil., 441: Sed cum nesciret secundum usum claustri cantare (usus enim cantandi, nescimus unde hoc acciderit, nulli comprovincialium nostrorum convenit) erubesceret vehementissime, quasi stipem inutilem inter con-tandum in choro stare,... graduale unum pro-pria manu formavit, musiceque notavit syllabatim, ut ila dicam, totum usum prius a senioribus secundum antiquo eorum gradualia discutiens. Sed cum usus corum per quamplurima loca propter vitiosam abusionem et corruptionem cantus, nullo modo ad certam regulam posset trahere, et secundum artem non posset notare, nisi quod regulari et veri sona constaret ratione. Ipse autem ab usv Ecclesia non facile vellet dissonare, miro, ut dixi, indicibilique labore in hoe tantum se frustra afflixit, quod ex toto usum menda-cem regula vera tenere non potuit; sed in hoc profecit quod quidquid alicubi inmonochordo cantari potuit de usu Ecclesiæ non prætermisit se præterire. » (Ap. Cangium.)

VAR

UT. - « Première note de la gamme de ce nom, et l'une des syllabes qui servent à la solmisation. On la remplace souvent par do, qui est plus doux à prononcer en chan-

tant. » (FÉTIS.)



. - Cette lettre, dans l'alphabet significetif des ornements du chant de Romanus, est interprétée ainsi par Notker: Licet amissa in sua, veluti valde VAU græca, vel hebræs

velificat.
VALEUR. — On entend par valeur la mesure d'une certaine figure de note par rapport à une autre figure de note plus grande ou plus petite. Ainsi, nous disons aujourd'hui : la ronde vaut deux blanches; une blanche vaut la moitié d'une ronde.

Autrefois, la valeur des notes n'était pas réglée sur la notion de la mesure, c'est-àdire sur une division mathématique du temps. Elle se rapportait à la quantité des syllahes, à la prosodie, au rhythme poétique; et selon que le rhythme qui en résultait était ternaire ou binaire, les valeurs étaient également ternaires ou binaires, parfaites dans

le premier cas, imparfaites dans le second

Cette combinaison de ternaire et de binaire, de perfection et d'imperfection, entra plus tard dans le système de musique mesurée, sous les noms de proportions, de prolations, de modes majeurs ou mineurs, parfaits ou imparfaits.

Dans le mode majeur parfait, la maxime valait trois longues; elle n'en valait que deux dans le mode majeur imparfait.

Dans le mode mineur parfait, la longue valait trois brèves, et deux seulement dans

le mode mineur imparfait.

VARIANTE (Corde). — Dans le système des tétracordes grecs, dans le système des hexacordes de la solmisation du plain-chant, dans les modes de l'Eglise, la note siest appelée corde variante ou mobile, parce que c'était la seule qui fit, pour ainsi dire, exception à l'ordre diatonique et qui pât être altérée par le bémol, c'est-à-dire par le b (si) mol, adouci par le demi-ton. Elle se présentait donc tantôt à l'état de nature, tantôt à l'état de bémol, tantôt à l'état de bécarre, qui

la restituait à l'état de nature.

Le si avait cette propriété d'être variante, parce qu'elle était la seule note qui, mise en rapport avec son quatrième degré inférieur, ne pût pas donner un intervalle de quarte juste; comme aussi, mise en rapport avec son cinquième degré supérieur, elle ne pouvait donner sa quinte juste : dans le premier cas elle formait un intervalle de quarte excédante, fa, si, et, dans le second, elle formait un intervalle de quinte incomplète, si, fa. D'où il résultait que, pour donner une bonne suite au chant, il faliait bémoliser le si pour rendre juste la quarte ou la quinte. Or, on ne pouvait donner une bonne suite au chant sans troubler l'ordre diatonique par l'introduction d'une altération sur le si, c'est-à-dire sans substituer la propriété de bémol à celle de nature, et ce fut pour feindre que cette altération n'existait pas, en d'autres termes pour dissimuler, pour cacher cette infraction à l'ordre distonique, que fut inventé le système des muances, système irrationnel, absurde si on l'examine superficiellement, mais pourtant profondément combiné par respect pour l'ordre diatonique, la seule sauvegarde de la tonalité du plain-chant. VERSELLER. — Vieux mot qui signifie

VERSELLER. — Vieux mot qui signifie chanter les psaumes alternativement et par

versels.

Maiut clerc, maint moine, maint provoire, Car au marchié ou à la foire Samblent bien que fuir s'en doient, Quant ils versellent ou saumoient. (Miracul. mss. B. M. V., lib. 1.)

En latin versilare: Vicarii nolunt recipere capam ad mandatum decani, nec cantare responsoria: injunximus hoc emendari. Nimis cito versilant: injunximus hoc emendari. (Reg. Visit. Odon., archiep. Rothomag., ex Cod. reg., 1245, fol. 80, r°. — Apud Cangium.)

VERSET. — Le verset, ou fait partie d'un psaume, ou il en est détaché, et alors on le désigne ainsi ?. Il fait partie d'un trope, d'un répons, etc. On distingue les versets en versets d'ouverture, versus apertionis, comme Domine, labia mea aperies; et en versets de conclusion, versus clusor, comme Benedicamus Domino. (AMAL., lib. III De eccl. off., cap. 9 et 37, ap. Cangium.)

VESPERAL. — Nom d'un livre de chant qui ne contient que le chant des vêpres, avec les intonations et les formules des psaumes classés suivant les fêtes, les divers chants du *Magnificat*, etc., etc. Ce livre est une des divisions de l'Antiphonaire, c'estaddire en partie séparée de l'office de

ceiui-ci.

VICARIER. — « Mot familier par lequel les musiciens d'église expriment ce que font

ceux d'entre eux qui courent de ville en ville, et de cathédrale en cathédrale, pour attraper quelque rétribution, et vivre aux dépens des maîtres de musique qui sont sur leur route. » (J.-J. ROUSSEAU.)

VIGILES. — On entend par vigiles l'office qui se chantait anciennement la nuit. Honorius d'Autun dit qu'on célébrait autresois ces offices nocturnes aux principales fêtes, l'un au commencement, l'autre au milien de la nuit, et le peuple, qui se pressait en foule dans le temple, passait la nuit dans la prière et les louanges. Mais cette coutume ayant amené des abus fort graves dans l'Eglise, ces offices furent supprimés, et les jours de jeunes retinrent le nom de vigiles. More antiquo duo nocturnalia officia in pracipui festivitatibus agebantur; unum in initio nociis a pontifice cum suis capellanis absque Venite: aliud in media nocte in clero, sicut adhue, solemniter celebrabatur; et populus, qui ed festum confluxerat, tota nocte in laudibus vigilare solebat. Postquam vero illusores benum in malum permutaverunt, et turpibut cantilenis ac saltationibus, potationibus et fornicationibus operam dederunt, sigilia interdicta, et dies jejunii dedicati sunt, et vigiliarum nomen retinuerunt. (Lib. 111),

cap. 6.)

Les lextes suivants achèveront de faire connaître cette institution : In tempore estivali, dit Durandus, (Ration., lib. v, cap. 3, n. 6.) celebrat ecclesia nocturnum officium in tempore primæ nocturnæ, licet quandoque tempestivius (quod quidem vigilias sub antiquo nomine vocat), et specialiter in festivitelibus bersorum Joannis Baptistæ, Petri e Pauli. Et plus loin: Romani etiam adhuc is præcipuis festivitatibus totius anni, in sero dicunt 3 psalmos, et 3 lectiones, ques vigilias vocant, et in nocturnis idem repetunt. In nocte autemnativitatis Domini (lit-on dans Epist. Gualonis presbyteri Paris., ap. Balos., 1. V Miscell., p. 361) sine, Domine, labia mea aperies, et sine Deus in adjutorium meum intende, et sine invitatorio ab antiphona et psalmo incipiente, novem lectiones faciunt, quas vigiliam vocant. - Grégoire de Tours (De vitis PP., cap. 8): Ad vigilias Dominici natalis advenit, monuique presbyterum, dicens : Vigilemus unanimiter ad Ecclesiam Dei. - Joan. de Janos: Vigilia dicitur dies profestus, scilicet dies primus ante festum, quia tunc in sero vigilis vacamus. Mais l'office de vigiles fut interdit, comme nous l'a appris Honorius d'Autun. Théodose, dans sa Vetus formula post penil, p. 350, dit que quiconque serait condamné, si in solemnitatibus abstinuerit se ab uxore sua,.... si ivil ad choreas, et maxime in eclesia.... sicut quidam qui faciunt vigilies in festis in quibusdam partibus, et faciunt ludos inhonestos. Les vigiles de la fête de saint Martin surtout avaient donné lieu à beaucoup de profanations et de sortiléges, et le concile d'Auxerre, canon 5, avait disposé ul in vigiliis circa corpora mortuorus vetantur choreæ, et cantilenæ, sæculares lud, et alii turpes et fatui.

On appelait encore du nom de vigiles l'of-

YOC

fice qui se chante pour les morts.

VIRGULE. — « Le mot de virgule a été donné aux signes neumatiques, à ces petits points posés tantôt d'une manière horizontale, tantôt perpendiculairement, tantôt obliquement, au-dessus du texte liturgique, sans cless et sans lignes. Ces petits points, ces virgules, représentaient des sons isolés, et leur position plus ou moins élevée indiquait seule aux chanteurs la place des sons dans l'échelle mélodique. » (Th. NISARD, Monde catholique, Etud. sur la mus. relig.,

VIVACE, VIVEMENT. — « Ce mot, placé au "" — "" de musique, commencement d'un morceau de musique, indique un mouvement rapide. » (Fátis.)

VOCALISE. — Dans un article, remarquable à plus d'un titre, que M. Fétis a consacré à Guido ou Guy d'Arezzo, l'artiste éminent du commencement du xi siècle, on lit ces - « Ce qui paratt lui appartenir paroles : · incontestablement, c'est la représentation de l'échelle générale des sons de son temps par les cinq voyelles a, e, i, o, u, appliquées aux syllabes des deux chants de l'Eglise : Sancte Joannes meritorum tuorum...., et Linguam refrenans temperet.... Il dit positivement, au commencement du dix-septième chapitre du Micrologue, que cela était inconnu avant lui : His breviler intimatis, aliud tibi planissimum dabimus hic argumentum, utilissimum usui, licet hactenus inauditum. Il conseille dans ce chapitre d'écrire ces cinq voyelles sur le monocorde, au-dessous des lettres représentatives des sons, en recommençant la série des cinq voyelles autant de fois qu'il est nécessaire jusqu'au son le plus aigu. L'usage auquel il destine ces voyelles semble être une sorte de récapitulation des sons, et c'est aussi une espèce de neume dont l'utilité n'est pas aussi évidente que Guido semble le croire. Il ne serait pas impossible que la triple série de voyelles, dont chacune représente des notes différentes, eût donné l'idée du système des muances qui s'établit ensuite dans toutes les écoles de musique (863). »

Or. M. Fétis me paraît avoir commis plusieurs erreurs dans les lignes que je viens de lui emprunter: 1º L'application des six voyelles au chant des hymnes Sancte Joannes et Linguam refrenans, n'est qu'un exemple servant à mettre en relief une méthode d'enseignement musical, inventée par Guy

d'Arezzo.

🕿 Cette méthode n'est pas une sorte de récapitulation des sons, ni une espèce de

3º Elle n'a point donné l'idée du système des muances, par la raison bien simple que, dans la méthode du savant religieux, on n'employait que cinq voyelles, et que le

système des muances réduisait toute la sol-

misation aux six notes ut, ré, mi, fa, sol, la.
4º Non-seulement l'utilité de l'invention de Guy d'Arezzo est évidente, mais elle est encore digne d'admiration. L'art moderne s'en sert encore, et la regarde comme un procédé classique d'une très-grande impor-

La preuve de ces différentes assertions se trouve dans le texte même du dix-septième

chapitre que M. Fétis invoque.

Guy d'Arezzo y pose en principe que, si l'on peut écrire tout ce qui se dit ou se prononce, on peut aussi chanter tout ce qui se dit: Sicut scribitur omne quod dicitur, ita ad cantum redigitur omne quod scribitur. Canitur igitur omne guod dicitur.

Mais, poursuit-il, l'écriture est représentée par des lettres, et surtout par les cinq voyelles dont l'emploi est si nécessaire, que sans elles il est impossible de pronon-

cer une seule syllabe.

Or, puisqu'il en est ainsi, voici ce que Guy d'Arezzo propose aux élèves qui, sachant solfier, veulent aborder l'étude de l'application d'un texte littéraire à une mélodie. On sait combien cette étude est dissicile aux commençants. Ceux-ci connaissent les intonations des diverses notes d'un morceau de musique, mais c'est à la condition qu'ils chanteront en nommant chaque note; en sorte que leur interdire cette dernière ressource, ce serait pour eux un exercice, sinon impossible, du moins d'une réalisation fort problématique. Guy d'Arezzo prévoit les obstacles qui se trouvent tout naturellement au début de l'art de chanter des paroles. Suivant lui, il faut d'abord ne prononcer que les voyelles qui entrent dans la composition des syllabes de chaque mot, sans s'inquiéter des consonnes qui accompagnent presque toujours ces voyelles. Les voyelles offrent une prononciation son re et musicale; leur petit nombre en rend l'usage facile, et habitue peu à peu l'élève, et comme à son insu, à chanter sans nommer la note. En peu de temps, on arrive à dire sans hésitation et simultanément le texte et la mélodie de toute espèce de morceau de musi-

Guy d'Arezzo donne ensuite un exemple de son procédé. L'habile praticien est d'une sagacité rare dans le choix de cet exemple. Quand il voulait démontrer comment, avec un seul morceau de musique, on peut ajprendre toutes les intonations musicales, il indiquait le chant de l'hymne Ut queant laxis, mélodie dans laquelle les divers intervalles de la gamme sont si heureusement groupés et mis en œuvre; ici, l'exemple qu'il fournit à l'élève n'est pas moins remarquable, comme on va s'en convaincre

Guy d'Arezzo propose l'exemple suivant:



L'élève chante d'abord la note en la nommant, de cette manière :



Puis, il aborde la même mélodie, mais notée, par le texte lui-même, sur une portée dont les interlignes ne comptent pas. En tête de chaque ligne, il y a une lettre appellative de la note correspendante, en manière de clef, avec une des cinq voyelles a, e, i, o, u. L'élève voit la clef, et se rappelle ainsi le nom même de l'intervalle mélodique que porte chaque ligne; les syllabes

VOI

du texte qui remplacent les signes sémiologiques, ne se disent pas encore entièrement : on n'en prononce que la voyelle en chantant le plus juste possible. Cette opération est d'autant plus facile, qu'à la seule inspection d'une syllabe, on est sûr qu'elle contient la voyelle placée près de chaque cles. Exemple :



Ce qui revient à dire que l'élève doit chanter ce morceau de la manière suivante :



Or, quand il parvient à ce point d'exécution musicale, c'est un jeu pour lui de remplacer les voyelles par les syllabes qu'elles représentent, et c'est l'heureux terme que Guy d'Arezzo lui montre comme une conquête facile et une douce récompense.

Le moine de Pompose fait observer qu'il n'est pas toujours possible de renfermer un chant avec paroles dans le cercle étroit des cinq voyelles, parce que la mélodie parcourt bien souvent plus de cinq notes de l'échelle diatonique, et qu'il est excessivement rare enfin de rencontrer la parfaite correspondance qui existe dans le Sancte Joannes, entre la position des voyelles placées à la clef et des voyelles qui font partie du texte chanté. Il indique, en conséquence, une autre manière de placer les voyelles en tête de chaque ligne de mélodie avec paroles; grâce à ce placement, qui est d'une application générale, on peut tout vocaliser.

Guy d'Arezzo est donc l'inventeur trop longtemps méconnu de l'art de chanter sans nommer les notes, et sans y adapter encore les paroles. C'est à lui que la musique est redevable des exercices intermédiaires entre la solmisation et le chant, exercices auxquels les artistes modernes, même les plus habiles, se livrent avec tant de persévérance pour parvenir à la plénitude de leur talent qui fait notre admiration.

Je ne crains point de le dire en terminan: Ces quelques mots sur l'origine des vocalises, sur l'art de vocaliser ou de voyelliser, ne déplairont pas à M. Fétis que je réfute, parce que je rends justice à Guy d'Arezzo qu'il vénère et qu'il aime. (Th. NISARD.)

VOIX. — Vox in homine magnam vultus habet partem. Agnoscimus eam priusquam cernamus, non aliter quam oculis: totidemque sunt ea quot in rerum natura mortales; et sua

cuique, sicut facies. Hinc illa gentium totque linguarum toto orbe diversitas; hinc tot cantus el moduli flexionesque: sed ante omnia explanatio animi, quæ nos distinxit a feris, inter ipsos quoque homines discrimen alterum aque grande quam a belluis. (Plin., Nat. hist., lib. xi, cap. 51, De vocibus, cité par Villoteau, Analogie de la mus., p. 1, t. 1".)

- Ce qui fait la dignité de la musique, ce qui la place à part parmi les arts qui sont autant de formes de la pensée humaine, c'est que la musique a pour organe la voix, qui est aussi l'organe de la parole. Elle n'est pas seulement l'organe de l'une et de l'autre, elle est encore leur élément. La soule différence qui existe entre la voix chantante (t la voix parlante, c'est que l'une parcourt des intonations appréciables, des intervalles qui se rapportent à une échelle de sons fixe et déterminée, qui composent, avec les relations et les affinités qu'ils out entre eux, ce qu'on appelle la tonalité; tandis que l'autre, n'étant pas restreinte à une certaine division de sons, parcourt des intonations inappréciables, prompte à rendre les mille nuances, les modifications variées de l'idée ou du sentiment qu'elle veut exprimer. La première, s'épandant, pour ainsi dire, dans le chant vocal, n'y est pas gênée ui entravée par l'élément consonant du langage, la consonne, l'articulation, qui délimite le son de la seconde, l'arrête et fait jaillir la pensée. Mais la voix chantante trouve cette limitation dans les intonations fixes, invariables de l'échelle qu'elle monte et descend, suivant mille combinaisons dont la musique a le secret et qui lui font produire un sens, un sens relatif qui ne peut être traduit par des mots, mais que l'âme entend. La voix parlante est la musique de l'âme intellectuelle; la voix cheutante est la parole de l'âme sensible. Toutes les deux d'ailleurs trouvent l'accent, ce cri intérieur, spontané, vibrant, qui est la corde intermédiaire, la loi de tempérament, le diapason mystérieux qui unit la tonalité de la musique à la tonalité de la parole. Toutes les deux obéissent au même mouvement et sont animées et soutenues par le même rhythme, qui n'est pas ici la règle d'une mesure uniforme et mathématique, mais le souffle, la respiration, l'haleine sous laquelle la voix parlée ou chantée s'enfle, fléchit et se relève en ondulations cadencées, magnas elationes.

La musique instrumentale n'est quelque chose qu'autant qu'elle reproduit les accents et les inflexions de la voix humaine. En dehors de cette imitation, elle n'est qu'un écho matériel des bruits de la nature. Mais lorsque le compositeur par une puissante assimilation, prête en quelque sorte sa voix aux instruments, lorsqu'il les substitue à lui-même, alors c'est la voix de l'homme se mêlant aux concerts de la création, qui les domine et, pour ainsi parler, les transpose sur un mode supérieur et conforme à l'empire qu'il exerce sur elle.

Rien n'est plus doux et pénétrant qu'une voix de femme; rien n'est plus suave, touchant et virginal qu'une voix d'enfant; rien n'est plus mâle et plus noble qu'une voix d'homme; et rien aussi n'est plus harmonieux, plus plein, plus ravissant qu'un chœur composé de voix d'enfants, de voix de femmes et de voix d'hommes.

Le christianisme avait bien compris cette puissance, car il en fit un moyen de prosélytisme, un élément de civilisation. Saint Grégoire et les grands liturgistes ont voulu que tout le peuple priât, et pour cela ils ont voulu que tout le peuple chantat. Cette institution, quelles que soient ses applications diverses, quelle que soit la manière dont elle a été détournée, perce à travers toutes les grandes choses; c'est elle, c'est cette pensée qui a fait les grands airs nationaux, le God save the king comme la Marseillaise; c'est cette poésie qui fait les orphéonistes et les chœurs iles huit mille enfants de Saint-Paul de Londres. Ne laissez aux hommes que la parole, ils se disputent, se séparent, se brouillent; donnez-leur le chant, ils s'unissent et ils s'aiment.

— Quelquesois vox se prenait aussi pour note, comme dans cette phrase de J. de Muris: Dico autem incerta propter « organum duplum » quod ubique non est acta temporis mensura, mensuratum ut in storaturis, in perultimis, ubi supra vocem unam tenoris in discantu multæ sonantur voces. Des auteurs plus récents, Jumilhac par exemple, avaient adopté cette signification.

adopté cette signification.

VOIX ANGELIQUE, VOIX HUMAINE.—

« Nous voici donc arrivé à ce fameux registre qui n'a jamais valu tout le bien ni tout le mal qu'on en dit. Rien au monde ne saurait rendre la vraie voix humaine..... Tout ce qu'on a fait pour l'imiter par l'art mécanique et musical sent l'automate, et fait reconnaître non plus la voix, mais l'œuvre pu-

rement humaine, fabriquée, manquant d'âme, de vie, de sens.

« La voix humaine, telle qu'elle est, consiste en de petits tuyaux d'un demi-pied au plus, en partie bouchés pour donner du lointain et du moelleux. Chaque facteur donne à sa voix humaine la forme qui lui platt; mais aucun jusqu'ici ne lui a donné la solidité: si les jeux d'anches se désaccordent facilement, celui-ci demande un nouvel accordage presqu'à chaque fois qu'on s'en sert. Sa place la plus convenable est au clavier de récit, pourvu que le récit soit complet; son sommier, étant placé dans les hauteurs de l'orgue, donne au registre le lointain nécessaire pour pallier ses défauts. Au positif, elle est trop près de l'auditoire; elle y serail encore néanmoins plus convenablement qu'au grand orgue, où l'on ne peut plus guère l'accompagner comme il faut, et où elle prend la place d'autres registres plus importants. Les plus populaires voix humaines que j'ai entendues étaient placées, comme à Fribourg en Suisse, sur un sommier d'écho, avec un léger tremblant, dans leur porte-vent. C'est le seul cas où le tremblant se rende utile : il contribue, dans l'éloignement surtout, à rendre les oscillations de la voix chantant isolément ou en chœur. D'autres registres de voix humaines sont postés, comme celui de l'orgue de Sérassi à Bergame, sur une pièce gravée, fort loin du buffet d'orgue, quelquesois même à l'opposé, quelle que soit la distance. Effets innocents : l'orgue doit chanter à sa place et non viser à surprendre sou monde par des changements de décors.

La voix humaine est un de ces jeux qui ne doiveut entrer que dans un orgue considérable; sinon l'organiste éprouvera la continuelle tentation de s'en servir, au grand ennui de l'auditoire. On parle d'anciennes voix humaines en pédale; mais le chœur doit en être dur; il se détache mieux en trio ou quatuor, avec pédale de fûte ou de violoncelle.

En somme, c'est là un de ces jeux qui passionnent les gens ignorants en facture et leur font oublier souvent les plus grands défauts d'un orgue; aussi les mauvais facteurs proposent-ils facilement une voix humaine en place de registres utiles et plus dispendieux de façon. Les hommes sérieux savent très-bien qu'il n'y a au monde, comme nous l'avons déjà laissé entendre, qu'un seul facteur capable de faire la voix humaine, c'est Dieu.

« L'Angelica (Vox) est la première manière de voix humaine; elle avait sur la nouvelle l'avantage d'avoir été construite d'après une pensée sinon angélique, du moins religieuse et non purement humaine.» (De l'orgue, par M. I. Récusse, p. 157-159.)

M. J. RÉGNIER, p. 157-159.)

VOIX BLANCHE. — On donne ce nom
à certaines voix, telles que celle des enfants
avant la mue et des femmes soprani; « u
l'applique de même aux sons de certains
instruments dont l'éclat est brillant, tels
que la flûte et le violon. Nous avons remarqué, chez les enfants surtout, que cet éclat

était quelquefois obscurci par une justesse douteuse: l'enfant marche imperturbablement à son but sans s'apercevoir que sa voix limpide fait subir à l'harmonie une fâcheuse dépression. A ce propos nous croyons que voix fausse dépendait de la fausseté de l'oreille; on voit journellement des individus ne pouvoir exécuter avec justesse la gamme la plus simple, signaler avec intelligence les aberrations de tonalité, et prendre un grand plaisir à l'audition d'une œuvre musicale bien faite. La production de la voix humaine n'étant que le résultat du rapprochement des cartilages aryténoïdes, qui fait vibrer l'air expulsé des poumons, il est évident qu'une conformation imparfaite des organes vocaux ne dépend pas des organes auditifs. Depuis qu'on s'est avisé de faire articuler les sourds-muets, ce qui est, seion nous, un déplorable système, on a pu, chez plusieurs de ces infortunés mieux doués que d'autres, entendre des émissions de voix de la plus parfaite justesse.

VIIX

l n'y a certes pas plaisir à entendre chanter ou jouer faux; mais il en est de cela comme de l'hypocrisie, qu'on regarde comme un hommage que le vice rend à la vertu; quand nous entendons les masses essayer de reproduire une phrase musicale, et la reproduire mal, nous ne pouvons nous défendre d'une sorte de satisfaction relative. Le sentiment musical est chose si rare, qu'on est heureux de constater son existence, même aux dépens de la théorie de l'art.

(N. DAVID.) **VOX TAURINA.** — C'est le nom que Théodulfe, évêque d'Orléans au 1x' siècle, avait donné à un chantre de son église. Sous le règne de François I", les grosses voix de basse furent en honneur, à cause de la prédilection que ce prince avait pour elles. Suivant l'abbé Lebeuf, elles « corrompirent, dans les chœurs de plusieurs églises, la douceur des psalmodies grégoriennes. » Ces voix rudes et difficiles à manier, éprouvant de la difficulté à descendre l'intervalle d'une tierce par degrés conjoints, ainsi qu'à faire sentir les demi-tons, changèrent les progrès de secondes en tierces, et dénaturèrent les terminaisons de presque tous les modes, principalement des premier, deuxième, troisième, sixième et septième. C'est ce qui rendit le plain-chant de Paris dur et cahoteux, comme parle Lebeuf. Ces habitudes se propagèrent de proche en proche; les églises de Bourges et de Sens en furent infectées, et, par suite, les plus beaux chants, jusqu'au chant de la Passion, qui est un des plus touchants et des plus nobles, en furent défigurés. Cette complaisance pour les grosses voix s'est perpétuée jusqu'à nos jours, malgré les efforts que l'on a tentés pour substituer, dans les églises, les voix de taille aux voix de basses. De cette manière, le but des fondateurs du chant grégorien serait rempli; car ils ont voulu que le chant divin fût un chant populaire, et que tout le

monde y participat; plebs psallit et infans, comme dit Fortunat. Mais, le plain-chant n'ayant plus désormais pour interprètes que quelques chantres, au diapason desquels les voix communes ne peuvent atteindre, l'oreille de la multitude se désaccoutume de la tonalité ecclésiastique, et c'est là aujourd'hui la plus grande cause de la décadence de cette partie de la liturgie.

On rapporte que le roi François I", dit M. Danjou dans sa Revue, avait une prédilection particulière pour les voix de basse. et que ce fut à sa recommandation que l'usage de faire exécuter le plain-chant par co genre de voix s'établit dans les principales églises de France. Nous croyons que le mo-tif le plus certain de l'introduction de ces voix dans nos chœurs est la diminution du nombre des exécutants, et par suite, la nécessité de faire porter le fardeau de nos longs offices à des voix robustes et infatigables. En effet, dès qu'on eut cessé dans les séminaires, dans les mattrises, dans les écoles épiscopales, de s'appliquer à l'étude du plain-chant, on fut réduit à confier le chant de l'office aux seules voix gagées. Ces voix avaient besoin d'une solidité à toute épreuve, et les basses-contre offraient cet avantage.

« Il est encore possible d'admettre, comme une des causes de l'adoption de ce genre de voix, l'existence d'excellentes écoles de chant et maîtrises, en Picardie et dans la Flandre, au xvi siècle. Ce pays, par une exception singulière, fournit un grand nombre de voix graves, et, à l'époque que nous indiquons, le chant ecclésiastique y était plus cultivé qu'ailleurs. Quoi qu'il en soit, le fait existe partout aujourd'hui, et c'est, suivant nous, le plus grand obstacle à toute

restauration du plain-chant.

« Nous assistions, il y a quelques semaines, à un salut à Saint-Sulpice. Pendant tout l'office, l'Alma Redemptoris Mater. la prose et les autres morceaux furent exécutés par les seuls chantres, et c'était la musique le plus lugubre, la plus accablante, qui se puisse imaginer. Tous les élèves du séminaire Saint-Sulpice assistaient à cet office, et ils étaient muets. Si quelques-uns essayaient de chanter, ils étaient bientôt obligés de s'arrêter, le ton dans lequel on chantait, ne correspondant pas à leur voix. Bientôt un enfant entonne l'Adoremus in ælernum en le majeur; tout le peuple, le clergé, le séminaire, répond avec ensemble, d'une voix pleine et puissante; c'était le ton de la voix commune, et chacun pouvait s'y associer. Eh bien! le croirait-on? cet effet majestueux, celle musique unanime el grandiose, coutrastant immédiatement avec l'assommante monotonie du chœur des chantres, ne donne à personne l'idée de changer les usages et la routine. Le lendemain, les chantres ont re-pris leur ton sépulcral, et les séminaristes sont redevenus muets, les enfants de chœur ont recommencé à criailler leur affreux chant sur le livre, et, chaque dimanche, cela se passera de la même façon. On conviendra

cependant que voilà une église où rien n'empécherait de rétablir le chant ecclésiastique dans toute sa splendeur. Qu'on fasse taire les chantres et qu'on essaie de faire chanter l'office dans le ton qui est propre à ces cent jeunes clercs, et on verra si bientôt l'affluence des fidèles, les suffrages des hommes religieux, ne viendront pas prouver que c'est là une mesure d'intérêt général. »

VOX VINOLATA, VINOLENTA. — « Sous le nom de vox vinolenta, ou voix avinée, M. Seydel annonce un huit-pieds ouvert en étoffe, qui, dans le cas où il se trouve employé ici, ne saurait s'appliquer convenablement à rien de ce qui compose la musi-

que de nos églises.

« Je pense que les facteurs qui ont eu

l'idée d'un registre aussi inconvenant, ne sachant pas le latin, ont été égarés par une désignation qui a un certain rapport d'orthographe avec la leur, mais elle est autrement respectable par le sens et l'origine.

ment respectable par le sens et l'origine.

« Elle vient d'un commentaire de saint Isidore d'Espagne : Vinnola (ou vinnolata) est vox lenis (ou levis), vox mollis atque ftebilis, et vinnola dicta a vinno, id est concinno molliter flexo; ce qui justifie l'expression avinée, ce sont ces paroles de Facciolati (Totius latinitatis Lexicum) : « Sunt qui legunt vinulus unico n, et vocem derivant de vinum, accipiunt qui pro blando, venusto, illecebroso, et ad sensus permovente. » (De l'orgue, par M. J. Régnier, p. 151.)

 ${f X}$ 

X. — Cette lettre, dans l'alphabet significatif des ornements du chant, de Romanus, est interprétée ainsi par Notker Balbulus:

Quamvis latina verba per se non inchoet, lamen exspectare expetit.

Y

Y. — Cette lettre, dans l'alphabet significatif des ornements du chant, de Romanus,

est interprétée ainsi dans la lettre de Notker Balbulus : Apud Latinos nihil hymnizat.

7

Z. — Cette lettre, dans l'alphabet significatif des ornements du chant, de Romanus, est interprétée ainsi dans la lettre de Notker Balbulus: Z vero, licet et ipsa mere græca, et ob id haud necessaria Romanis, propter prædictam tamen Z litteræ occupationem ad alia remirere in sua lingua zuusa require.

ZA. — Nom que les symphoniastes modernes ont donné à la note si, seule corde du système ancien qui soit mobile. C'est à raison de cette propriété qu'on l'appelle si ou sa, suivant qu'elle se présente à l'état de nature ou à l'état de bémol. Poisson dit, à ce sujet (Traité du chant grég., p. 52): « Depuis l'invention du nom sa au lieu de si lorsqu'il

est précédé d'un bémol, la gamme est devenue encore plus facile, et il suffit de dire: ut, ré, mi, fa, sol, la, si ou za, suivant que cette dernière corde varie par bécarre ou par bémol

par bémol.

« Cette dernière méthode est celle qui répond le plus parfaitement à la simplicité du système des Grecs, dans lequel il ne se trouve qu'une corde variante, les autres demeurant fixes et invariables. Suivant cette dernière méthode, qui enfin a pris le dessus, on n'a plus besoin de mettre de différence entre chanter par bécarre ou par bémol; il suffit de faire attention à la corde variante pour chanter si ou sa. »

## APPENDIGE.

## CANTIQUE ATTRIBUÉ AU P. BRIDAINE.

(XVIII\* SIÈCLE.)









FIN DE L'APPENDICE

## **TABLE**

## DES MATIÈRES CONTENUES DANS CE VOLUME.

| Préfece.                                          | *        | Anonner.<br>Antécédent.                                                                                                 | 130<br>130 | Bonne soite.<br>Bonche des taynez d'ergue.              | 170<br>570               |
|---------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| A.                                                | 9        | Anticipation,                                                                                                           | 130        | Bouché (Jeu),                                           | 171                      |
| Abrégé.                                           | 10       | Anticiper.<br>Antienne.                                                                                                 | 151<br>151 | Bourdon (Orgue).<br>Bourdon (Bassa).                    | 17L<br>17L               |
| Abab.                                             | 10<br>10 | Antiphonaire, ou Antiphonier.                                                                                           | 157        | Rourdon (Bâton de chantre).                             | 171                      |
| Académies de musique.                             | 11       | Antiphoner.                                                                                                             | 141        | Bournobiles.                                            | 171                      |
| A capella. Accent.                                | ii       | Antiphonie.                                                                                                             | 141        | Boutte-hors.                                            | 173                      |
| Accent musical                                    | 14       | A poco a poco (pen à pen).                                                                                              | 141        | Brailler                                                | 272                      |
| Accents.                                          | 15       | Apodipne ou Apodelpus.                                                                                                  | 141        | Brante (Grand).                                         | 173                      |
| Accents d'église.                                 | 15       | Apollonicum.                                                                                                            | 144        | Brève.<br>Buffet d'orgues.                              | 173<br>165               |
| Accidentel (Demi-ton).                            | 15       | Apotome.                                                                                                                | 142        | C C                                                     | 163                      |
| Accismation.                                      | 18       | Apostopesis, on Pause générale.                                                                                         |            | C.                                                      | 163                      |
| Accompagnateur.<br>Accompagnament du plein-chant. | 22       | Apassionato.                                                                                                            | 143        | Cacophonie,                                             | 186                      |
| Accord.                                           | 95       | Appel, Appellation                                                                                                      | 142        | Cadence.                                                | 186                      |
| Accorder.                                         | 93       | Appograture.                                                                                                            | 143        | Cáltudia.                                               | 187                      |
| ¥cconbjemént∙                                     | 95       | A privat (Faire l'office).                                                                                              | 143        | Campana                                                 | 187                      |
| Acte de cadecco.                                  | 93<br>95 | Apyeno. Archichantre.                                                                                                   | 144        | Canon.                                                  | 180                      |
| Action.<br>Acuté.                                 | 95       | Archiparaphoniste.                                                                                                      | 144        | Cantabile,<br>Cantar, Canta, Cantal.                    | 196                      |
| Acute claves Acute 20045.                         | 94       | Archives des Bach.                                                                                                      | 144        | Cardar hore.                                            | 196                      |
| Adagio.                                           | 94       | Arla di chiesa.                                                                                                         | 145        | Cantata.                                                | 197                      |
| A dorie ad phrygipus.                             | 94       | Armerius; Armor la clef. Arranger. Arais et Thesis. Articuler. Articuler. Accedant, Accedante. Accid. Ann. Am. on Hame. | 145        | Captate,                                                | 197                      |
| Ad libitum.                                       | 94       | Armer II Clei.                                                                                                          | 146        | Cantatrice.                                             | 198                      |
| Ad videndum.                                      | 51       | Artis et Thesis.                                                                                                        | 145        | Cartique.                                               | 199                      |
| Ario.                                             | 95<br>95 | Articuler.                                                                                                              | 147        | Cantique (Histoire du).<br>Cantores et Baudes.          | 321                      |
| A fir its re.<br>Affections.                      | 95       | Artificiels (Tops).                                                                                                     | 147        | Cantus antiphenus.                                      | 23                       |
| Afficanz.                                         | 95       | Ascendant, Ascendante.                                                                                                  | 147        | Cantus directus.                                        | 251                      |
| Afficité des tous ou des sons.                    | 95       | many and many and an extension .                                                                                        |            | Course Lashonnoving*                                    | 254<br>254<br>255        |
| Agada.                                            | 95       | Aspiration,<br>Aspirer.                                                                                                 | 147        | Cantus firmus.                                          | 235                      |
| Agali Keman.                                      | 95<br>96 | Antai.                                                                                                                  | 147        | Captacol.                                               | 275                      |
| Agent.                                            | 96       | Andatim, ou Asiatim, ou Asciatim                                                                                        | . 148      | Capitule.                                               | 270                      |
| Aggraver la fuguo.<br>Agilato.                    | 96       | Assonance.                                                                                                              | 145        | Carillon.                                               | 256<br>257               |
| Agnas Dei.                                        | 96       | Athens.                                                                                                                 | 148        | Carrée.                                                 | 446                      |
| Agogé.                                            | 96       | Allacate.                                                                                                               | 148        | Cartabello.                                             | 346                      |
| Agous musicanz.                                   | 97       | Attaca subito.<br>Attacco.                                                                                              | 143        | Cartelles,                                              | 946<br>946<br>947<br>947 |
| Agrements.                                        | 97       | Attaquer.                                                                                                               | 149        | Casesveou, on Casesvet.                                 | 247                      |
| Algie.                                            | 97<br>97 | Attraction.                                                                                                             | 149        | Castral. Cathemerinon.                                  | 367<br>255               |
| Algu.<br>Air.                                     | 98       | Aubade, aubades de Calène.                                                                                              | 150        | Cécle (Sante).                                          | 254                      |
| Ajoutée.                                          | 99       | Augmenté, éc.                                                                                                           | 181        | Centon (Antiphonnire).                                  | 377                      |
| A la mi ré.                                       | 99       | Authentique (Authenticum).                                                                                              | 159        | Centoniser.                                             | 278                      |
| Aliquotes.                                        | 99       | Authentiques ou Authontes.  Aviciolari.                                                                                 | 152        | Chant.                                                  | 279                      |
| Alla breve.                                       | 99       | В                                                                                                                       | 104        | Chant litergique.                                       | 295                      |
| Alla capella.<br>Alla francese.                   | 99       | В.                                                                                                                      | 151        | Chant majeur.  Chant mineur drok et Chant. m            | 322                      |
| Alla mente.                                       | 100      | Beguelte.                                                                                                               | 153        | inverse.                                                | 322                      |
| Alla militare.                                    | 103      | Baha.                                                                                                                   | 155        | Chant see le livre.                                     | \$34                     |
| Alla Palestrina.                                  | 105      | Baler, Baller.                                                                                                          | 155        | Chants religioux ( des Armémie                          | mais ).                  |
| Allagy etts.                                      | 105      | Bande.                                                                                                                  | 156        |                                                         | 222<br>224               |
| Allegro,                                          | 105      | Baptême ( Bénéracion ) des clo                                                                                          | CDes.      | Chapter a notes, on sum cande.                          | 222                      |
| Allegro stiegro. Alleinia.                        | 105      | 1816                                                                                                                    | 160        | Chanter per rotules. Chanter noce submines, cum sidenti | 222                      |
| All'ouava.                                        | 110      | Вагурусве.                                                                                                              | 161        | Chapteur de miane.                                      | 234<br>234               |
| Alphabet.                                         | ilò      | Baryton.                                                                                                                | 161        | Chantre.                                                | 33                       |
| Aliération.                                       | 111      | Ras-Chosur.                                                                                                             | 161        | Chantre dans les églises protects                       |                          |
| Alternatif (Chant).                               | (18      | Basse (Voix).                                                                                                           | 161        | 81                                                      | 349                      |
| Alterner.                                         | 114      | Basse chiffrée.<br>Basse continue.                                                                                      | 162        | Chantrerie.                                             | 343                      |
| Altista, ou Altiste.                              | 114      |                                                                                                                         | 165        | Chapelle de munique.<br>Chapelle pontificale.           | 241                      |
| Alto.                                             | ili      | Basson.                                                                                                                 | 164        | Chapter.                                                | ははないの                    |
| Ambitus.                                          | \$14     | Bâtoe du chantre.                                                                                                       | 164        | Chevrotter.                                             | 348                      |
| Amboo.                                            | 113      |                                                                                                                         | 166        | Chiffrer.                                               | 340                      |
| Ambrosion (Chamt).                                | 115      |                                                                                                                         | 167        | Chorer,                                                 | 365                      |
| Amer.                                             | 126      | Bécarre.                                                                                                                | 167        | Chose (Instrument gree).                                | 375<br>375               |
| Anche.<br>Andemento.                              | 127      |                                                                                                                         | 167<br>168 | Choral.<br>Chorévêque ( <i>Charepiacogus</i> ).         | 375                      |
| Andanie.                                          | 128      |                                                                                                                         | 168        | Chorial, Corial, Coriauix, Curtaux                      | 344                      |
| Androtico.                                        | 129      | Bémoliser                                                                                                               | 168        | Chorion.                                                | 341                      |
| Angélique (Vox angelita).                         | 128      | BI.                                                                                                                     | 168        | Choriste.                                               | 24                       |
| Anglican (Chant).                                 | 128      | Bicinium.                                                                                                               | 168        | Choro ripieno.                                          | 384                      |
| Animato.                                          | 129      | Riscoutte.                                                                                                              | 168        | Chorus.                                                 | 374                      |
| Ansoncer                                          | 120      | Bobisation, on Bocodisation.                                                                                            | 168<br>169 | Circues, on Chresis-<br>Cicada,                         | .94<br>386               |
| Anguel.                                           | 130      | Bombarde.                                                                                                               | 109        |                                                         | -                        |

| 557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TABLE DES MATIEI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RES.                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1558                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| recurvolation. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ). 496                                                                                                                                                                                                                                                                | Façade d'orgue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 601                                                                                                                                                                         |
| : <i>Lurella.</i> 58 Las (Glas, sonaerie pour les morts)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 497<br>497                                                                                                                                                                                                                                                            | Facteur d'orgues.<br>Facture d'orgues.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 601<br>601                                                                                                                                                                  |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Diéser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 497                                                                                                                                                                                                                                                                   | Parce, ou Parse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 601<br>402                                                                                                                                                                  |
| lef. 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | B Diézengménôn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 497<br>498                                                                                                                                                                                                                                                            | Faucet.<br>Pausset.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 602                                                                                                                                                                         |
| Nergeon. 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B Diminué (Intervalle).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 498<br>498                                                                                                                                                                                                                                                            | Faux.<br>Faux-Bourdon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 602                                                                                                                                                                         |
| Lioctie, Clocur, Campana, Noia, 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Diminué (Mode). Diminution.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 498                                                                                                                                                                                                                                                                   | Peinte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 <b>3</b> 1                                                                                                                                                                |
| grune.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dioxie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Permata.<br>Pestival.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 621<br>621                                                                                                                                                                  |
| Clocher. 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Discordance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pête, Festum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 626                                                                                                                                                                         |
| Cloqueman. 40<br>Co'lectaire. 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Piscorder. Disdiapason.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50 t                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 637<br>637                                                                                                                                                                  |
| Collecte. 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 Disjonction.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 501                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pêtes de l'Ane, des Fous.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 627                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 Dissonance.<br>5 Dissonance naturelle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 501<br>50 <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | Figmentarius (Cantor), Figmenta. Figure de notes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 637<br>637                                                                                                                                                                  |
| Commune.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 Distinction.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 503                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pigurer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 659                                                                                                                                                                         |
| Communion. 40 Compair (Mode on Ton). 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Distropha, Tristropha. Dithyrambe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 504<br>504                                                                                                                                                                                                                                                            | Pinale, on fondamentale (Corde). Finaux (Modes).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 639<br>639                                                                                                                                                                  |
| Compositeurs de plain-chant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B Diton.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 201                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ploritures.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 610                                                                                                                                                                         |
| Concert spirituel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | smerique.<br>SO4                                                                                                                                                                                                                                                      | Flagellants.<br>Flageolet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 640<br>640                                                                                                                                                                  |
| Concerts pieux (en Egypte). 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 505                                                                                                                                                                                                                                                                   | Flatté.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 640                                                                                                                                                                         |
| Concerto d'église. 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 Doigter.<br>6 Domestique, <i>Domesticus</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 505<br>505                                                                                                                                                                                                                                                            | Flevretis, on Fleurtis, on Fleur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 640                                                                                                                                                                         |
| Concordant, ou Basse-Taille, ou Bary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Dominaule.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 506                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 640                                                                                                                                                                         |
| Concours d'orgue. 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B <i>Domus organorum.</i><br>9 Dorien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 506<br>506                                                                                                                                                                                                                                                            | Fleuris.<br>Flexe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 640<br>641                                                                                                                                                                  |
| Conduis, Conduit, Conductus, Cond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Double.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 508                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plotta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 641                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Double-Triple. Doublette.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 508<br>508                                                                                                                                                                                                                                                            | Flottole<br>Flûte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 641<br>641                                                                                                                                                                  |
| Confinal ( Voix on Cordes confinales )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . Drame liturgique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 508                                                                                                                                                                                                                                                                   | Foods d'orgue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 641                                                                                                                                                                         |
| Conjo <b>nction.</b> 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Formule.<br>Fort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 641<br>643                                                                                                                                                                  |
| Connexe. 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Duplication.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 514                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pourniture.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 612                                                                                                                                                                         |
| Conséquent. 45<br>Consennance. 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 514                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fredon.<br>Fredonner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 64 <b>3</b><br>64 <b>3</b>                                                                                                                                                  |
| Conconnant. 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | j B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ***                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fugara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 642                                                                                                                                                                         |
| Constitution. 43<br>Contra. 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 51 <b>5</b><br>514                                                                                                                                                                                                                                                    | Fugue.<br>Fugue authentique, plagale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 612<br>616                                                                                                                                                                  |
| Contralto. 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B Echelle, on Diagramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 514                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fugue grave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 646                                                                                                                                                                         |
| Contratenor. 43<br>Contrabase. 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 516<br>516                                                                                                                                                                                                                                                            | Fusa.<br>Fût d'orgue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 <b>1</b> 6                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |
| Contrephonie. 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 516                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                        |
| Contrepoint. 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B Ecolatre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 516<br>516                                                                                                                                                                                                                                                            | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
| Contrepoint. 45 Contre-sens. 44 Corde. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | B Ecolàtre.<br>6 Ecole romaine des chantres.<br>7 — Antiquité de cette école.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 516<br>516<br>519<br>525                                                                                                                                                                                                                                              | G<br>G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 645                                                                                                                                                                         |
| Contrepoint. 45<br>Contre-sens. 44<br>Corde. 44<br>Cornement. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | B Reclàtre. B Ecole romaine des chantres. C — Antiquité de cette école. B Ecole de Troyes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 516<br>516<br>519                                                                                                                                                                                                                                                     | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
| Contrepoint. 43 Coutre-sens. 44 Corde. 44 Cornement. 44 Cornect. 44 Correction. 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B Ecolàtre. Ecole romaine des chantres. — Antiquité de cette école. Ecole de Troyes. B Ecoles. Ecoles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 516<br>516<br>519<br>535<br>528<br>529<br>530                                                                                                                                                                                                                         | G. G. sol, rd, st. Gallican (Chant). Galoubet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 645<br>647<br>647<br>648                                                                                                                                                    |
| Contrepoint. 43 Course-sens. 44 Corde, 44 Cornement. 44 Cornect. 44 Correction, 45 Corrighneula. 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ecolàtre.     Code romaine des chantres.     — Antiquité de cette école.     Ecole de Troyes.     Ecoles.     Egal.     Elégie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 516<br>519<br>519<br>525<br>528<br>539<br>530<br>530                                                                                                                                                                                                                  | G. G., sol, rd, st. Galtican (Chant). Galoubet. Gamme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 645<br>647<br>647                                                                                                                                                           |
| Contrepoint. 45 Contre-sens. 44 Corde. 44 Cornesent. 44 Cornection. 45 Correction. 45 Correction. 45 Couleurs liturgiques. 45 Coup (Petit. — Grand). 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | B Ecolàtre. Ecole romaine des chantres. — Antiquité de cette école. Ecole de Troyes. Ecoles. Ecoles. Egal. Elégie. Emboucher un tuyau d'orgu Embouchure des tuyaux d'orgu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 516<br>519<br>519<br>525<br>528<br>539<br>530<br>6.<br>530<br>e. 530                                                                                                                                                                                                  | G. G. sol, rd, st. Galican (Chant). Galoubet. Gamme. Glas, ou Clas, ou Glais. Glisser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 645<br>647<br>647<br>648<br>648<br>654<br>656                                                                                                                               |
| Contrepoint. 43 Contresens. 44 Cornesent. 44 Cornect. 44 Correction. 45 Corriginacula. 45 Couleurs liturgiques. 45 Couleurs liturgiques. 46 Couteau. 46 Couteau. 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B Ecolàtre. Ecole romaine des chantres. — Antiquité de cette école. Ecoles. Ecoles. Ecoles. Egli. Elégie. Emboucher un tuyau d'orgu. Embouchure des tuyaux d'orgu. Emmèle. Emmèle. Emmèle. Emmèle. Endants de chour.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 516<br>516<br>519<br>535<br>529<br>530<br>530<br>630<br>730<br>730<br>730<br>730<br>730<br>730<br>730<br>730<br>730<br>7                                                                                                                                              | G. G., sol, rd, st. Galitican (Chant). Galoubet. Gamme. Glas, ou Clas, ou Glais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 645<br>647<br>647<br>648<br>648<br>654                                                                                                                                      |
| Contrepoint. 43 Contre-sens. 44 Corde. 44 Cornent. 44 Cornet. 44 Cornet. 45 Correction. 45 Corriginacula. 45 Couleurs liturgiques. 45 Coup (Petit. — Grand). 46 Coutess. 46 Couvre-fen. 46 Crécelle, ou Cresselle, ou Crécerell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B Ecolàtre. Ecole romaine des chantres. — Antiquité de cette école. Ecoles. Ecoles. Ecoles. Ecoles. Egli. Elégie. Emboucher un tuyeu d'orgu. Embouchure des tuyaux d'orgu. Edants de chœur. Enfants sans souci, ou Enfant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 516<br>519<br>528<br>528<br>539<br>530<br>530<br>e. 530<br>e. 530<br>830<br>850                                                                                                                                                                                       | G. G. sol, rd, st. Galtican (Chant). (Galoubet. Gamme. Glas, ou Clas, ou Glais. Glisser. Glockenspiel (Carillon). Gloria. Graduel (Répons).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 645<br>647<br>647<br>648<br>648<br>654<br>656<br>656<br>657<br>457                                                                                                          |
| Contrepoint. Contrepoint. Corness. 44 Corde. 44 Corness. 44 Cornect. 44 Correction. 45 Corriginacula. 45 Couleurs liturgiques. 46 Couteau. 46 Croche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | B Ecolàtre. Ecole romaine des chantres. — Antiquité de cette école. Ecoles. Ecoles. Ecoles. Egal. Elégie. Emboucher un tuyau d'orgu. Emboucher des tuyaux d'orgu. Enfants de chœur. Enfants sans souci, ou Enfast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 516<br>516<br>519<br>535<br>529<br>530<br>530<br>630<br>730<br>730<br>730<br>730<br>730<br>730<br>730<br>730<br>730<br>7                                                                                                                                              | G. G. sol, rd, stl. Gallican (Chant). (jaloubet. Gamme. Glas, ou Clas, ou Glais. Glisser. Glockenspiel (Carillon). Gloria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 646<br>647<br>648<br>648<br>654<br>636<br>636<br>637<br>457<br>638<br>660                                                                                                   |
| Contrepoint. Contrepens. Corde. Corde. Cornement. Cornet. Cornet. Correction. Gorriginacula. Couleurs liturgiques. Coupe (Petit. — Grand). Coutess. Courre-fen. Courre-fen. Crocke. Crocke. Crocke. Crouse-sole. ou Crouse-sol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B Ecolatre. Coole romaine des chantres. Coole de Troyes. Coole de Troyes. Coole. Coole | 516<br>519<br>526<br>529<br>530<br>530<br>630<br>630<br>830<br>830<br>833<br>833<br>833<br>834                                                                                                                                                                        | G. G. sol, rd, stl. Gallican (Chant). Gallican (Chant). Gamme. Glas, ou Clas, ou Glais. Glisser. Glockenspiel (Carillon). Gloria. Graduel (Répons). Graduel (Livre). Grancrenelle. Grand jeu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 645<br>647<br>648<br>648<br>654<br>656<br>657<br>457<br>658<br>660<br>660                                                                                                   |
| Contrepoint. Contrepoint. Corness. 44 Corde. Corness. 44 Cornet. 44 Correction. 45 Corriginacula. 45 Couleurs liturgiques. 46 Coutean. 46 Couvre-fea. 46 Couvre-fea. 46 Creche. 46 Croche. 46 Croque-note, ou Croque-sol. 46 Cymbalum, ou Simbalum. 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | B Ecolatre. Ecole romaine des chantres. — Antiquité de cette école. Ecole de Troyes. Ecoles. Ecoles. Ecoles. Emboucher un tuyau d'orgu. Emboucher un tuyau d'orgu. Emboucher des tuyaux d'oi. Enfants de chœur. Enfants sans souci, ou Enfast Enharmonique. Entonner. Entonner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 516<br>519<br>519<br>526<br>529<br>530<br>530<br>530<br>530<br>530<br>330<br>330<br>344. 533                                                                                                                                                                          | G. G. sol, rd, stl. Gallican (Chant). Gallican (Chant). Galoubet. Gamme. Glas, ou Clas, ou Glais. Glisser. Glockenspiel (Carillon). Gloria. Graduel (Répons). Graduel (Livre). Grandjeu. Grave, ou Gravement. Gravité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 646<br>647<br>648<br>648<br>654<br>656<br>657<br>457<br>660<br>660<br>660                                                                                                   |
| Contrepoint. Contrepoint. Corness. 44 Corde. 44 Cornet. 44 Correction. 45 Corriginacula. 45 Couletrs liturgiques. 46 Coutesu. 46 Couve-fea. 46 Couve-fea. 46 Crécelle, ou Cresselle, ou Crécerelle Croche. 46 Croque-note, ou Croque-sol. 46 Cymbalium, ou Simbalium. 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | B Ecolatre. Coole romaine des chantres. Antiquité de cette école. Coole de Troyes. Ecoles. Coole de Troyes. Ecoles. Ecoles. Ecoles. Enboucher un tayau d'orgue. Emboucher des tayaux d'orgue. Enfants de chœur. Enfants sans souci, ou Enfant Enharmonique. Ensemble. Entrée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 516<br>519<br>525<br>526<br>529<br>530<br>530<br>530<br>530<br>530<br>530<br>533<br>533<br>534<br>536<br>536<br>530<br>530<br>530<br>530<br>530<br>536                                                                                                                | G. G. sol, rd, stl. Gallican (Chant). Gallican (Chant). Gallican (Clas, ou Glais. Glas, ou Clas, ou Glais. Glisser. Glockenspiel (Carillon). Gloria. Graduel (Répons). Graduel (Livro). Grancrenelle. Grand jeu. Grave, ou Gravement. Gravité. Gravare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 646<br>647<br>647<br>648<br>648<br>656<br>656<br>657<br>658<br>660<br>660<br>660<br>660                                                                                     |
| Contrepoint. Contrepoint. Corness. 44 Corde. Corness. 44 Cornet. Correction. 45 Corriginacula. Coup (Petit. — Grand). Coutess. Coutess. Couve-fee. Covere-fee. Crécelle, ou Cresselle, ou Crécerelle Croche. Croque-note, ou Croque-sol. Cymbainn, ou Simbaham. 46 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B Ecolatre. Ecole romaine des chantres. — Antiquité de cette école. Ecoles. Ecoles. Ecoles. Ecoles. Ecoles. Emboucher un tuyau d'orgu. Emboucher un tuyau d'orgu. Emboucher des tuyaux d'orgu. Emmèle. Enfants sans souci, ou Enfast Enharmonique. Entonner. Entrée. Entrée. Entrée. Epilène.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 516<br>519<br>519<br>529<br>530<br>530<br>630<br>64<br>530<br>530<br>530<br>530<br>530<br>533<br>535<br>535<br>536<br>536<br>538<br>538<br>538<br>538<br>538<br>538<br>538<br>538<br>538<br>538                                                                       | G. G. sol, rd, st. Galican (Chant). Galoubet. Gamme. Glas, ou Clas, ou Glais. Glisser. Glockenspiel (Carillon). Cloria. Graduel (Répons). Graduel (Livre). Grancrenelle. Grand jeu. Grave., ou Gravement. Gravité. Gravare. Gravare. Grégorien (Chant). Gros-Fa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 645<br>647<br>648<br>648<br>654<br>656<br>657<br>457<br>658<br>660<br>600<br>600<br>600<br>61<br>661                                                                        |
| Contrepoint. Contrepens. Corde. Corde. Cornement. Cornet. Cornet. Correction. Corriginacula. Couleurs liturgiques. Coup (Petit. — Grand). Coutesu. Couvre-fen. Couvre-fen. Crécelle, ou Cresselle, ou Crécerell Croche. Croque-note, ou Croque-sol. Cymbalum, ou Simbalum.  D La, sol, ré. 44 Coutesu. 46 Croche. Croque-note, ou Croque-sol. 46 Croque-note, ou Croque-sol. 47 Croque-note, ou Croque-sol. 48 Croque-note, ou Croque-sol. 49 Croque-note, ou Croque-sol. 40 Croque-note, ou Croque-sol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B Ecolatre. Ecole romaine des chantres. — Antiquité de cette école. Ecoles. Ecoles. Ecoles. Ecoles. Ecoles. Emboucher un tuyau d'orgu. Emboucher un tuyau d'orgu. Emboucher des tuyaux d'orgu. Emmèle. Enfants sans souci, ou Enfast Enharmonique. Entonner. Entrée. Entrée. Entrée. Episode. Episode. Episode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 516<br>519<br>519<br>526<br>529<br>530<br>530<br>530<br>530<br>530<br>330<br>330<br>344.<br>535<br>536<br>560<br>563<br>564                                                                                                                                           | G. G. sol, rd, stl. Galtican (Chant). Galtican (Chant). Galtican (Chant). Glas, ou Clas, ou Glais. Glisser. Glockenspiel (Carillon). Gloria. Graduel (Répons). Graduel (Livre). Grand jou. Gravenelle. Grand jou. Gravenent. Gravité. Gravene. Gravene. Gravene. Gravene. Gravene. Grosse voix.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 646<br>647<br>648<br>648<br>656<br>656<br>657<br>457<br>858<br>660<br>600<br>600<br>600<br>661<br>C69<br>669                                                                |
| Contrepoint. Contrepoint. Contrepoint. Corde. Corde. Cornet. Correction. Correction. Corriginacula. Couleurs liturgiques. Coutesu. Coutesu | B Ecolatre. Coole romaine des chantres. Coole romaine des chantres. Ecole romaine des chantres. Ecoles. Ecoles. Ecoles. Ecoles. Elégie. Emboucher un tuyau d'orgu Embouchure des tuyaux d'orgu Embouchure des orgue. Enfants sans souci, ou Enfant Enharmonique. Enharmonique. Enharmonique. Enharmonique. Entrée. Entrée. Entrée. Entrée. Entrée. Epilène. Epilène. Epilène. Epitre fersée ou farcie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 516<br>519<br>519<br>526<br>529<br>530<br>530<br>6.<br>530<br>530<br>530<br>530<br>530<br>533<br>534<br>535<br>536<br>536<br>536<br>536<br>536<br>536<br>536<br>536                                                                                                   | G. G. sol, rd, st. Galican (Chant). Galoubet. Gamme. Glas, ou Clas, ou Glais. Glisser. Glockenspiel (Carillon). Gloria. Graduel (Répons). Graduel (Livre). Grancrenelle. Grand jeu. Grave, ou Gravement. Gravité. Gravure. Gregorien (Chant). Grosse voix. Grosse voix. Groupe. Guide.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 646<br>647<br>648<br>648<br>656<br>656<br>657<br>658<br>660<br>600<br>600<br>600<br>600<br>670<br>670                                                                       |
| Contrepoint. Contrepens. Corde. Corde. Cornement. Cornet. Cornet. Correction. Gorriginacula. Couleurs liturgiques. Coup (Petit. — Grand). Coutesu. Couvre-fen. Crécelle, ou Cresselle, ou Crécerell. Croche. Croque-note, ou Croque-sol. Cymbalum, ou Simbalum.  D  D. D. D. D. D. D. D. D. Decipique. Déchant. D  Meteric de l'election. Depré. 44  Coutesu. 45  Croche. 46  Croche. 46  Croque-note, ou Croque-sol. 46  Cymbalum, ou Simbalum. 46  D  D  Addiction. 46  Depré. 47  48  48  48  48  48  48  48  48  48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ecolatre. Ecole romaine des chantres. — Antiquité de cette école. Ecoles. Ecoles. Ecoles. Ecoles. Ecoles. Ecoles. Ecoles. Emboucher un tuyeu d'orgu. Emboucher un tuyeu d'orgu. Emboucher des tuyeux d'orgu. Endants sens souci, ou Enfast. Enharmonique.  | 516<br>519<br>519<br>526<br>530<br>530<br>6. 530<br>780<br>530<br>530<br>535<br>535<br>535<br>536<br>564<br>564<br>564<br>564<br>564<br>564                                                                                                                           | G. G. sol, rd, st. G. sol, rd, st. Galican (Chant). Galoubet. Gamme. Glas, ou Clas, ou Glais. Glisser. Glockenspiel (Carillon). Gloria. Graduel (Répons). Graduel (Livre). Grancrenelle. Grand jeu. Grave, ou Gravement. Gravité. Gravere. Grégorien (Chant). Grose voix. Groupe. Guide. Guide. Guidon.                                                                                                                                                                                                                                                         | 646<br>647<br>648<br>648<br>656<br>656<br>657<br>958<br>660<br>660<br>660<br>660<br>660<br>670<br>670<br>670                                                                |
| Contrepoint. Contrepoint. Corness. 44 Corde. Corness. 44 Cornet. 44 Correction. 45 Corriginacula. Couleurs liturgiques. Couleurs liturgiques. 46 Coutean. 46 Coutean. 46 Coutean. 46 Croche. 46 Croche. 46 Croque-note, ou Croque-sol. 46 Cymbalum, ou Simbalum. 46 D D 1 D. 4, sol, ré. Dectylique. Décinat. 46 Décinat. 47 Décinat. 48 Décinat. 48 Décrés conjoints.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ecolatre. Coole romaine des chantres. Antiquité de cette école. Coole de Troyes. Ecoles. Enboucher un tayau d'orgu. Emboucher des tayaux d'orgu. Emboucher des tayaux d'orgu. Enfants de chœur. Enfants de chœur. Enfants sans souci, ou Enfant Enharmonique. Ensemble. Entaren. Entrée. Entrée. Entrée. Epiten (Mode). Epite. Epitelème. Epitrite, Epitrito, ou Sesques. Epitrite, Epitrito, ou Sesques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 516<br>516<br>519<br>525<br>526<br>530<br>530<br>6. 530<br>830<br>830<br>830<br>833<br>834<br>535<br>864<br>564<br>564<br>564<br>564<br>564<br>564<br>564<br>564                                                                                                      | G. G. aol, ré, st. Galican (Chant). Galoubet. Gamme. Glas, ou Clas, ou Glais. Glisser. Glockenspiel (Carillon). Cloria. Graduel (Répons). Graduel (Livre). Grancrenelle. Grand jeu. Gravet. Gravet. Gravet. Gravet. Gravet. Gravet. Gravet. Grosse voix. Groupe. Guide. Guidon. Gymnopédie.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 646<br>647<br>648<br>648<br>656<br>656<br>657<br>658<br>660<br>600<br>600<br>600<br>600<br>670<br>670                                                                       |
| Contrepoint. Contrepoint. Contrepoint. Corde. Corde. Cornessent. Cornet. Correction. Corriginacula. Coup (Petit. — Grand). Coutess. Coutes | Ecolatre. Ecole romaine des chantres. Antiquité de cette école. Cole de Troyes. Ecoles. Ecoles. Elégie. Emboucher un tuyau d'orgu Embouchure des tuyaux d'orgu Em | 516<br>519<br>519<br>529<br>530<br>530<br>630<br>64<br>530<br>530<br>530<br>530<br>533<br>534<br>535<br>535<br>534<br>536<br>536<br>530<br>530<br>531<br>531<br>532<br>533<br>534<br>536<br>536<br>530<br>530<br>530<br>530<br>530<br>530<br>530<br>530<br>530<br>530 | G. G. sol, rd, st. Galican (Chant). Galoubet. Gamme. Glas, ou Clas, ou Glais. Glisser. Gloria. Graduel (Répons). Graduel (Livre). Grancrenelle. Grand jeu. Grave, ou Gravement. Gravité. Gravure. Grégorien (Chant). Grosse voix. Groupe. Guide. Guidon. Gymnopédie.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 646<br>647<br>648<br>648<br>656<br>656<br>657<br>658<br>660<br>660<br>660<br>660<br>670<br>670<br>670<br>672                                                                |
| Contrepoint. Contrepoint. Corness.  Corde. Corness.  Corness.  Cornect.  Correction.  Corriginacula.  Couletrs liturgiques.  Couletrs liturgiques.  Coutesu.  Couver-fee.  Couver-fee.  Crècelle, ou Cresselle, ou Crécerelle  Croche.  Croque-note, ou Croque-sol.  Cymbalism, ou Simbalism.  D  D. D. D. D. D. D. Detylique. Décissi. Degré. Degrés conjoints. Degrés disjoints. Demi-souper.  44  Contress.  45  Contresse. 46  Couve-sol. 46  Croche. 47  Croche. 47  Croche. 47  Croche. 48  Croche. 49  Croche. 40  Croc | Ecolatre. Ecola romaine des chantres. Cole romaine des chantres. Ecole de Troyes. Ecoles. Ecoles. Elégie. Elégie. Emboucher un tuyau d'orgu Emboucher des tuyaux d'orgu Embele. Enfants de chœur. Enfants sans souci, ou Enfas Enharmonique. Enharmonique. Enharmonique. Entrée. Entrée. Entrée. Entréten des orgues. Eolien (Mode). Epi. Epilème. Epilème. Epitrite, Epitrito, ou Sesques. Epitrite, Epitrito, ou Sesques. Espèces.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 516<br>519<br>519<br>526<br>529<br>530<br>530<br>6. 530<br>530<br>530<br>330<br>344<br>535<br>535<br>564<br>564<br>564<br>564<br>564<br>564<br>564<br>564<br>564<br>56                                                                                                | G. G. aol, ré, st. Galican (Chant). Galoubet. Gamme. Glas, ou Clas, ou Glais. Glisser. Glockenspiel (Carillon). Cloria. Graduel (Répons). Graduel (Livre). Grancrenelle. Grand jeu. Gravet. Gravet. Gravet. Gravet. Gravet. Gravet. Gravet. Grosse voix. Groupe. Guide. Guidon. Gymnopédie.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 646<br>647<br>648<br>648<br>656<br>656<br>657<br>457<br>658<br>660<br>600<br>600<br>670<br>670<br>672                                                                       |
| Contrepoint. Contrepoint. Contrepoint. Corde. Corde. Cornet. Cornet. Correction. Corriginacula. Coujeurs liturgiques. Coujeurs liturgiques. Couteur. Accorderelle, ou Crecuelle, ou Crécerelle Croche. Croque-nole, ou Croque-nol. Cymbalam, ou Simbalam.  D  D  D  D  D  D  La, sel, ré. Dectylique. Déduction. Degré. Déduction. Degré. Degrés conjoints. Degrés disjoiats. Demi-noupir. Demi-noupir. Demi-ton. Desolain (La).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ecolatre. Ecola romaine des chantres. Cole romaine des chantres. Antiquité de cette école. Cole de Troyes. Ecoles. Ecoles. Elégie. Emboucher un tnyau d'orgu Emboucher des tuyanx d'orgu Embeuchure des cheur. Enfants sans souci, ou Enfas Enharmonique. Enharmonique | 516<br>519<br>519<br>529<br>530<br>530<br>6. 550<br>850<br>850<br>853<br>853<br>854<br>562<br>564<br>564<br>568<br>864<br>568<br>864<br>568<br>864<br>568<br>864<br>568                                                                                               | G. G. sol, rd, at. Galican (Chant). Galoubet. Gamme. Glas, ou Clas, ou Glais. Glisser. Glockenspiel (Carillon). Gloria. Graduel (Répons). Graduel (Livre). Grancrenelle. Grand jou. Grave, ou Gravement. Gravité. Gravité. Gravité. Gravité. Gravene. Gregorien (Chant). Grosse voix. Grosse voix. Grosse voix. Grosse. Guide. Guido. Gymnopédie.  H H. Harmatias. Barmonics.                                                                                                                                                                                   | 646<br>647<br>648<br>656<br>656<br>657<br>658<br>660<br>660<br>660<br>660<br>660<br>670<br>670<br>670<br>670<br>671<br>671                                                  |
| Contrepoint. Contrepoint. Contrepoint. Corde. Corde. Cornet. Cornet. Correction. Corriginacula. Coup (Petit. — Grand). Coutess. Accorde. Coutess. Accorde. Croche. Croche. Croche. Croche. Croche. Croche. Croche. Croche. Accordesselle, ou Crécerell. Accordessel | Ecolatre. Ecola romaine des chantres. Cole romaine des chantres. Ecole of Troyes. Ecoles. Ecoles. Ecoles. Elégie. Emboucher un tuyau d'orgu Emboucher des tuyaux d'orgu Em | 516<br>516<br>519<br>525<br>526<br>530<br>530<br>530<br>530<br>530<br>530<br>531<br>535<br>534<br>535<br>536<br>530<br>531<br>531<br>531<br>531<br>531<br>531<br>531<br>531<br>531<br>531                                                                             | G. G. sol, rd, st. G. sol, rd, st. Gallican (Chant). Gallican (Chant). Gallican (Chant). Glas, ou Clas, ou Glais. Glisser. Glockenspiel (Carillon). Gloria. Graduel (Répons). Graduel (Livre). Grand jeu. Grand jeu. Grave, ou Gravement. Gravité. Gravere. Gravere. Grégorien (Chant). Grosse voix. Groupe. Guide. Guide. Guide. Guide. Gymnopédie.  H H. Harmatics.                                                                                                                                                                                           | 646<br>647<br>648<br>648<br>656<br>656<br>657<br>457<br>458<br>660<br>660<br>660<br>670<br>670<br>670<br>672<br>671<br>671<br>671<br>671<br>671                             |
| Contrepoint. Contrepoint. Contrepoint. Corde. Corde. Cornet. Cornet. Correction. Corriginacula. Coup (Petit. — Grand). Coutess. Coutess. Couver-fea. Coutess. Couver-fea. Coutess. Couver-fea. Coutess. Accoutess.  | Ecolatre. Ecola romaine des chantres. Cole romaine des chantres. Ecole of Troyes. Ecoles. Ecoles. Ecoles. Elégio. Emboucher un tuyau d'orgu Emboucher des tuyaux d'orgu Em | 516<br>516<br>519<br>525<br>526<br>530<br>530<br>6. 530<br>830<br>830<br>833<br>834<br>536<br>860<br>863<br>864<br>564<br>564<br>564<br>564<br>564<br>564<br>564<br>564<br>564<br>5                                                                                   | G. G. aol, rd, at. Galican (Chant). Galoubet. Gamme. Glas, ou Clas, ou Glais. Glisser. Glockenspiel (Carillon). Goria. Graduel (Répons). Graduel (Livre). Grancrenelle. Grand jou. Grave, ou Gravement. Gravité. Gravité. Gravité. Gravite. Gregorien (Chant). Grosse voix. Grosse voix. Grosse voix. Groupe. Guide. Guidon. Gymnopédie.  H. H. H. Harmetias. Harmonie. Harmonie (Genre de musique) Harmonie (Urgue).                                                                                                                                           | 646<br>647<br>648<br>648<br>656<br>656<br>657<br>658<br>660<br>600<br>600<br>600<br>670<br>670<br>670<br>671<br>671<br>671<br>671<br>671                                    |
| Contrepoint. Contrepoint. Contrepoint. Corde. Corde. Cornect. Correction. Correction. Corriginacula. Couleurs liturgiques. Couleurs liturgiques. Coutesu. Accuratesu. Ac | Ecolatre. Ecola romaine des chantres. Cole romaine des chantres. Ecole of Troyes. Ecoles. Emboucher un tuyau d'orgu Emboucher des tuyaux d'orgu Enabarmonique. Enhants sans souci, ou Enfast Enharmonique. Enharmo | 516<br>516<br>519<br>525<br>530<br>530<br>530<br>530<br>530<br>530<br>531<br>535<br>534<br>536<br>536<br>530<br>534<br>536<br>536<br>531<br>531<br>531<br>531<br>531<br>531<br>531<br>531<br>531<br>531                                                               | G. G. sol, ré, st. Galican (Chant). Galoubet. Gamme. Glas, ou Clas, ou Glais. Glisser. Glockenspiel (Carillon). Gloria. Graduel (Répons). Graduel (Livre). Grancrenelle. Grand jeu. Grave., ou Gravement. Gravité. Gravare. Gravere. Grégorien (Chant). Gros-Fa. Grosse voix. Groupe. Guide. Guide. Guidon. Gymnopédie.  H. H. H. Harmonic. Harmonie. Harmonie. Harmonie (Grare de musique) Harmonie(Urgue). Harmonique.                                                                                                                                        | 646<br>647<br>648<br>648<br>656<br>656<br>657<br>658<br>660<br>660<br>660<br>660<br>670<br>670<br>671<br>671<br>671<br>671<br>671<br>677<br>677                             |
| Contrepoint. Contrepoint. Contrepoint. Corde. Corde. Cornect. Correction. Correction. Corriginacula. Couleurs liturgiques. Coutean. Coutea | Ecolatre. Ecola romaine des chantres. Cole romaine des chantres. Ecole romaine des chantres. Cole de Troyes. Ecoles. Ecoles. Ecoles. Ecoles. Ecoles. Ecoles. Ecoles. Ecoles. Ecoles. Enboucher un tuyau d'orgu Emboucher des tuyaux d'orgu Enfants sans souci, ou Enfant Enharmonique. Espèces.  | 516<br>516<br>519<br>526<br>529<br>530<br>530<br>530<br>530<br>330<br>344<br>535<br>353<br>354<br>534<br>535<br>364<br>564<br>564<br>564<br>564<br>564<br>564<br>564<br>564<br>564<br>5                                                                               | G. G. sol, rd, st. Gallican (Chant). Gallican (Chant). Galoubet. Gamme. Glas, ou Clas, ou Glais. Glisser. Glockenspiel (Carillon). Gioria. Graduel (Répons). Graduel (Livre). Grandjeu. Grandjeu. Gravenelle. Grandjeu. Gravenelle. Gravité. Gravene. Grégorien (Chant). Gros-Fa. Grose voix. Groupe. Guide. Guide. Guide. Guide. Guide. Harmonies. Harmonie (Geare de musique) Harmonie (Urgue). Harmonieux. Harmonieux. Harmonieux. Harmonieux. Harmonieux. Harmonieux.                                                                                       | 646<br>647<br>648<br>648<br>656<br>656<br>657<br>658<br>660<br>660<br>660<br>660<br>670<br>670<br>671<br>671<br>671<br>671<br>671<br>671<br>671<br>671<br>671               |
| Contrepoint. Contrepoint. Contrepoint. Corde. Corde. Cornet. Cornet. Correction. Corriginacula. Couleurs liturgiques. Coutesu. Accoutesule, ou Crécerelle Accoutesu. Accoutesule, ou Creque-col. Croche. Croche. Croche. Croque-nole, ou Croque-col. Cymbalum, ou Sámbalum.  D  D  D  D  D  Accoutesulesulesulesulesulesulesulesulesulesul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ecolatre. Ecole romaine des chantres. Cole romaine des chantres. Antiquité de cette école. Ecoles. Ecoles. Ecoles. Elégie. Emboucher un tuyau d'orgu Emboucher des tuyaux d'orgu Enfants sans souci, ou Enfas Enlarte de chœur. Enfants sans souci, ou Enfas Enharmonique. Enharmonique. Enharmonique. Enharmonique. Enharmonique. Enharmonique. Entrée. Entrée. Entrée. Entrée. Epilème. Epitrite, Epitrito, ou Sesq Espèces. Espèces. Espèces. Espèces. Espèces. Espèces. Espèces. Espèces. Etude. Etude. Etude. Etude. Eu o u a e. Euphone (Jen d'orgue). Evigitans stultum. Expositiou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 516<br>519<br>519<br>520<br>530<br>530<br>6.<br>530<br>530<br>530<br>530<br>530<br>531<br>535<br>535<br>534<br>536<br>536<br>536<br>536<br>536<br>536<br>536<br>536<br>536<br>536                                                                                     | G. G. sol, ré, st. Galican (Chant). Galoubet. Gamme. Glas, ou Clas, ou Glais. Glisser. Glockenspiel (Carillon). Gloria. Graduel (Répons). Graduel (Livre). Grancrenelle. Grand jeu. Grave., ou Gravement. Gravité. Gravare. Gravere. Grégorien (Chant). Gros-Fa. Grosse voix. Groupe. Guide. Guide. Guidon. Gymnopédie.  H. H. H. Harmonic. Harmonie. Harmonie. Harmonie (Grare de musique) Harmonie(Urgue). Harmonique.                                                                                                                                        | 646<br>647<br>648<br>648<br>656<br>656<br>657<br>657<br>658<br>660<br>660<br>660<br>670<br>670<br>670<br>671<br>671<br>671<br>671<br>677<br>678<br>678<br>678               |
| Contrepoint. Contrepoint. Contrepoint. Corde. Cornes. 44 Cornet. Correction. Correction. Corriginacula. Couleurs liturgiques. Coutean. Cou | Ecolatre. Ecola romaine des chantres. Cole romaine des chantres. Ecole romaine des chantres. Cole de Troyes. Ecoles. Ecoles. Ecoles. Ecoles. Ecoles. Ecoles. Ecoles. Ecoles. Emboucher un tuyau d'orgu. Emboucher des tuyaux d'orgu. Emboucher des tuyaux d'orgu. Emboucher des tuyaux d'orgu. Emboucher des tuyaux d'orgu. Enfants sens souci, ou Enfast Enharmonique. Espliche. Enharmonique. Espliche. Enharmonique. Espliche. Enharmonique. Espliche. Enharmonique. Espliche. Espliche. Espliche. Espliche. Espliche. Etole. Etole. Evangile (Chant de l'). Exposition. Expression (appliquée à l'orgue).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 516<br>519<br>519<br>520<br>530<br>530<br>6.<br>530<br>530<br>530<br>530<br>530<br>531<br>535<br>535<br>534<br>536<br>536<br>536<br>536<br>536<br>536<br>536<br>536<br>536<br>536                                                                                     | G. G. sol, rd, st. Galtican (Chant). Galtican (Chant). Galoubet. Gamme. Glas, ou Clas, ou Glais. Glisser. Glockenspiel (Carillon). Gioria. Graduel (Répons). Graduel (Livre). Grancrenelle. Grand jeu. Grave, ou Gravement. Gravité. Gravere. Grégorien (Chant). Gros-Fa. Grosse voix. Groupe. Guide. Guide. Guide. Guide. Guide. Harmonies. Harmonie (Genre de musique) Harmonie (Urgue). Harmonie (Urgue). Harmonique. Harmonique. Harmonique. Harmonique. Harmonique. Harmonique. Harmonique. Harmonique. Harmonique.                                        | 646<br>647<br>648<br>648<br>656<br>656<br>657<br>658<br>660<br>660<br>660<br>660<br>670<br>670<br>671<br>671<br>671<br>671<br>671<br>671<br>671<br>671<br>671<br>671        |
| Contrepoint. Contrepoint. Contrepoint. Cornes.  Corde. Cornes. Cornes.  Correction. Correction. Corriginacula. Coup (Petit. — Grand). Coup (Petit. — Grand). Coutesu. Couyre-fee. Crécelle, ou Cresselle, ou Crécerelle Croche. Croque-note, ou Croque-sol. Cymbalam, ou Simbalam.  D  D. D. D. D. Dat, sel, ré. Dectylique. Décinei. Degrés conjoints. Degrés déjoints. Demi-pouse. Demi-soupir. Demi-ton. Desolaia (Ls). Desous. Décine. Décine. Décine. Décine. Décine. Desolaia (Ls). Desous. Décine. Déci | Ecolatre. Ecole romaine des chantres. Antiquité de cette école. Ecole de Troyes. Ecoles. Ecoles un tuyau d'orgue Emboucher un tuyau d'orgue Ecoles ecoles. Enhants sens souci, ou Enfast Enhants ecoles. Entrée. Entrée. Epitrite, des orgues. Epitrite, Epitrito, ou Sesques. Espèces. Espèces. Espèces. Espèces. Espèces. Etiquelles. Etiquelles. Etiquelles. Etiquelles. Etiquelles. Etiquelles. Euphone (Jen d'orgue). Expositiou. Expression (appliquée à l'or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 516<br>519<br>519<br>520<br>530<br>530<br>6.<br>530<br>530<br>530<br>530<br>530<br>531<br>535<br>535<br>534<br>536<br>536<br>536<br>536<br>536<br>536<br>536<br>536<br>536<br>536                                                                                     | G. G. sol, rd, st. Galican (Chant). Galoubet. Gamme. Glas, ou Clas, ou Glais. Glisser. Glockenspiel (Carillon). Gloria. Graduel (Répons). Graduel (Livre). Grancrenelle. Grand jeu. Grave, ou Gravement. Gravité. Gravure. Grégorien (Chant). Gros-Fa. Grosse voix. Groupe. Guide. Guide. Guidon. Gymnopédie.  H. H. H. Harmeties. Harmonies. Harmonies. Harmonie (Genre de musique) Harmonieux. Harmonieux. Harmonieux. Harmonieux. Harmonieux. Harmonieux. Hartolies. Haut-desus. Haut-desus. Haut-desus. Haute-contre, Altus ou Contra. Haute-Taille, Ténor. | 646<br>647<br>648<br>648<br>656<br>656<br>656<br>656<br>650<br>660<br>660<br>660<br>670<br>670<br>670<br>671<br>671<br>671<br>671<br>671<br>671<br>671<br>671<br>671<br>671 |
| Contrepoint. Contrepoint. Contrepoint. Corde. Corde. Cornet. Correction. Correction. Corriginacula. Couleurs liturgiques. Couteur. Couteur | Ecolatre. Ecole romaine des chantres. Antiquité de cette école. Ecole de Troyes. Ecoles. Ecoles un tuyau d'orgue Emboucher un tuyau d'orgue Emboucher un tuyau d'orgue Emboucher un tuyau d'orgue Emboucher un tuyau d'orgue Ecolemièle. Enharmonique. Ecoles orgues. Espices. Epitrite, Epitrito, ou Sesques. Espices. Espices. Espices. Exposites. Etude. Evangile (Chant de l'). Evangile (Chant de l'). Evangile (Chant de l'). Evangile (Chant de l'). Exposition. Exposition. Expression (appliquée à l'orgue). F ff, ut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 516<br>516<br>519<br>525<br>530<br>530<br>530<br>530<br>530<br>530<br>531<br>535<br>534<br>536<br>560<br>560<br>563<br>564<br>564<br>564<br>564<br>564<br>564<br>564<br>564<br>564<br>564                                                                             | G. G. sol, rd, st. Galican (Chant). Galoubet. Gamme. Glas, ou Clas, ou Glais. Glisser. Glockenspiel (Carillon). Gloria. Graduel (Répons). Graduel (Livre). Grancrenelle. Grand jeu. Grave, ou Gravement. Gravité. Gravare. Grégorien (Chant). Gros-Fa. Grosse voix. Groupe. Guide. Guide. Guidon. Gymnopédie.  H. H. Harmatias. Harmonie. Harmonie (Grare de musique) Harmonie (Urgue). Harmonieux. Harmonieux. Harmonieux. Harmonieux. Harmonieux. Harmonieu. Harmonieux. Harbolies.                                                                           | 646<br>647<br>648<br>656<br>656<br>656<br>657<br>658<br>660<br>660<br>660<br>660<br>660<br>670<br>670<br>671<br>671<br>671<br>671<br>671<br>671<br>671<br>671<br>671<br>671 |

|                                                                                            | 1560                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <i>M</i> i.<br>Minime.                                                                     | 825<br>825                 |
| Missa ad galli cantun.<br>Missel.                                                          | 825<br>826                 |
| Mixis.<br>Mixolydien.                                                                      | 817<br>817                 |
| Mixtes (Modes).<br>Mixture.                                                                | 827<br>828                 |
| Mobiles (Soni stantes).  Modales (Notes ou Cordes).                                        | 838<br>828<br>830          |
| Mode, Temps, Prolation<br>Mode (Manière d'être d'un ton)                                   | . 833<br>833               |
| Modes.<br>Modes régaliers, irréguliers.<br>Moderato.                                       | 868<br>869                 |
| Modéré.<br>Modulation.                                                                     | 969<br>869                 |
| Modules.<br>Mois de Marie.                                                                 | 870<br>870                 |
| Mol.<br>Monaule.                                                                           | 874<br>874                 |
| Monocorde.; ·<br>Monodie.                                                                  | 874<br>875                 |
| Monter les tuyaux d'un orgue.<br>Monter un instrument, un orgu                             |                            |
| Montre. Mordent.                                                                           | 875<br>875<br>875          |
| Morendo.<br>Mosso, Più mosso.<br>Motet, <i>Motetus</i> , Motulus.                          | 875<br>875                 |
| Motof. Moto (Con).                                                                         | 877<br>878                 |
| Mouvement. Mouvements.                                                                     | 878<br>878                 |
| Mozsrabe (Office) Muances.                                                                 | 77-878<br>885              |
| Mue de la voix.<br>Musette.                                                                | 887<br>887                 |
| Musicien.<br>Musico.                                                                       | 888<br>891                 |
| Musique.<br>Musique mesurée, figurée.                                                      | 899<br>168                 |
| Musique mesurée, figurée.  Musique religieuse, Musique d' Musique sacrée.  Musique sacrée. | 901<br>906                 |
| Myxolydien (Mode).<br>N                                                                    | •••                        |
| N.<br>Nasard.                                                                              | 967<br>967                 |
| Naturels (Tons).<br>Nétè diézeugménôu.                                                     | 908<br>909                 |
| Nétè hyperboléôn.<br>Nétè synemménôn                                                       | 90 <b>9</b><br>909         |
| Nétoide.<br>Neumation.                                                                     | 909<br>909                 |
| Neume.<br>Niglarien.                                                                       | 9 <b>6</b> 9<br>919        |
| Noči.                                                                                      | 919<br>919<br>9 <b>6</b> 7 |
| Noël (Chanter).<br>Noire.                                                                  | 967<br>967                 |
| Nome.<br>Nomique.<br>Non troppo.                                                           | 968.<br>968                |
| Notation.<br>Notation blanche.                                                             | 968<br>1057                |
| Notation figurée, mesurée, prop<br>nelle.                                                  | 80.35                      |
| Notation noire.<br>Note.                                                                   | 1043                       |
| Note changée.<br>Note feinte.                                                              | 1045<br>1045               |
| Note française.<br>Noteur.                                                                 | 1045<br>1047<br>1047       |
| Nuances.<br>Nuonie.                                                                        | 1050                       |
| 0.                                                                                         | .v.9<br>1051               |
| Octacorde. Octave). Octave.                                                                | 1051                       |
| Octaviante (Flûte).<br>Octoèque (Occaiges).                                                | 1 <b>05</b> 3              |
| Oderoder (oriestal).                                                                       | 1055                       |

TABLE DES MATIERES.

757

757 758

741 743

744 744 746

746 747

759 759

759

759

760

Lei-

760

761

764

763

765 767

767

769 M

769

763

783

783 783

783

783 783 783

795 795

793

794 798

799

799 799

799 799

799

822

824

825

825

RES

() fertoire.

Oratorio.

Orchestre.

Opéra spirituel.

1055

677 · Large.

Lecon.

Lecteur.

Legato.

Lemme.

Lepsis.

Lettres.

Levé.

Liaison.

Lichanos.

Licitum\_

Ligatura.

Ligature. Ligne.

Limma.

Litanie.

Longue. Lozange.

cum.

Luth.

Lyra. Lyrique.

Lytierse.

Manuscrit.

Manuscrit.
Marches.
Marches.
Marcher.
Marcherlement.
Matutinal.
Maxime.
Mécanisme Barker.

Médaim. Meeting. Mélange. Mélisma, Mélismatique. Mélodieux.

Ménestrels, ou Ménétriers. Ménologion.

Méson (Tétracorde). Mésopyone.

Méditation. Médaim.

Mélopée. Mélos.

Merula.

Mèse.

Mésoide.

Mésoides.

Mésoides.

Messe. Mesure. Méthode.

Métrique.

Métronome.

Mezza, Mezzo

Livre d'orgues.

Livre ouvert (A).

Lychanos hypatôn. Lychanos mésôn. Lydien (Mode).

M.
Machicotago.
Machicota ou Mecicots,
Madrigal.
Maestoso.
Maestro.
Magadisation.
Macadisation.

Luthier. 760 Lutrin, Lectrin, Létri, Letrun, Let-trin, Lectrum, Lectricium Lectrin

M

Magadisation. 769
Magadiser. 770
Magas. 770
Main harmonique, ou Guidonienne.
Matre de chapelle. 771
Mattres Chanteurs. 771
Mattrise. 771
Mancanterie. 781
Mancanterie. 781

Linos.

Livre.

Légèrement.

Lentement.

680

681

683

223

683

683

683

683

685

685

685

686

109

691

691

692 692

692

203

692

892

693

693

694

696

698 699 700

703 704

704

703 703

703

705

706

709

710 710

711 711

716 717

717 719

790

723 724

724

794 724

725 725 725

723

726

738 731

751

754

736

737

Largo. Larigot. Laudi spirituali.

| Hypodorien.                     |
|---------------------------------|
| Hypo-éolien.                    |
| Hypo-ionien.                    |
| Hypolydien.                     |
| Hypomizolydien (Mode).          |
| Hypophrygien.                   |
| Hypoproelambanomenos.           |
| Hyporchema.                     |
| Hyposynaphe.                    |
| milhoel mehre.                  |
| · <b>I</b>                      |
| I.                              |
|                                 |
| liuso.                          |
| lalème.                         |
| imitation.                      |
| Immobiles et mobiles (Sons)-    |
| Impairs (Modes).                |
| Imparfait.                      |
| Imposer l'antienne.             |
| Improvisation.                  |
| Inharmonique.                   |
| lustant.                        |
| Instrumental.                   |
| Instrumentation.                |
| Instruments.                    |
| luctuments de cos de bissur     |
| lustruments de sos, de hiraux.  |
| latense.                        |
| Intercid <b>ence.</b>           |
| laterlude.                      |
| utervalle.                      |
| intervalles simples.            |
| Intervalles composés.           |
| Intonation.                     |
| introit.                        |
| Invitatoire.                    |
| lonien.                         |
| louien, ou lonique.             |
| irrégulier.                     |
| Irrégulier (Ton).               |
| irogunut (198).                 |
| Ison (Chant en), on Chant égal. |
| •                               |
| J.                              |
|                                 |

1559

Hémiolien.

Henres. Hexacorde.

Heptacorde.

Hexarmonien. Hiraux ou Hiriaus.

Homophonie.

Hoquet. Horologion.

Hymée. Hyménée.

Hymnaire.

Hymne. Hymnographe. Hymnologion.

Homologues (Sons).

Hypate. hypate.hypaton. Hypate-meson. Hypaton (Tétracorde). Hypaton (Tétracorde).

Hyperboléon.

Hyperlocrien.

Jalousies.

Jérémies.

Jeux d'anches. Jeux (qu registres) de fonds. Jeux de mutation. Jouer des instruments.

Jubai, Jubai flôte. 731
Jubé, Pulpitre, Ambon, Tribune. 732
Jubé, Reumes de juhilation. 732

K

Kinnor, Cinnor, Cinare ou Cynira. 733 Kyrie. 734

Jeu. leu d'orgue.

Jule. Juste.

Kyricia, Kirielle.

Languette.

Hypodiazeuxis.

|                                                                                                                | 4763                                               |                      |                                                                  |              |                                                 |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                | 4561                                               | _                    | TABLE DES MATIERES.                                              |              |                                                 | 1562                           |
| 7.8%                                                                                                           | Madera distantana abasemet.com                     | 1066                 |                                                                  | 1358         | Ricercare, Ricercara.                           | 1329                           |
|                                                                                                                | barmonique.                                        | 1064                 |                                                                  | 1259<br>1259 | Rinforzando.<br>Rinfeno.                        | 13 <b>4</b> 9<br>13 <b>2</b> ) |
|                                                                                                                |                                                    | 1063                 | Primicier.                                                       | 1259         | Risoluto.                                       | 1330                           |
| 11                                                                                                             |                                                    | 1066<br>1066         |                                                                  | 136t         | Ritardando.                                     | 1310                           |
|                                                                                                                | Organisto.                                         | 1006                 | Principal, prestant, Regula prime<br>Dorff, Foods d'orgue.       | 1961         | Rogations.                                      | 1330<br>1331                   |
|                                                                                                                | Organistes de l'Alleinia.                          | 1081                 | Procession.                                                      | 1261         | Roudel.                                         | 1333                           |
|                                                                                                                |                                                    | 1086<br>1086         | Processionnel. Prolation. 1263-                                  | 1261         | 8                                               |                                |
| 1 5<br>1 - 10                                                                                                  | Orgue.                                             | 1099                 |                                                                  | 1265         | Salicional, Salicet, Salcional, Sic             | 1331<br>Hen                    |
| 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                        |                                                    | 114 <u>9</u><br>1144 |                                                                  | 1263         | ne.                                             | 4331                           |
| 9 2                                                                                                            | Ornements, agréments du chant.                     |                      |                                                                  | 1267<br>1208 | Salut.                                          | 1331                           |
| 1 mg                                                                                                           |                                                    | 1118<br>1113         | Prose.                                                           | 1268         | Salve Regina.<br>Sanctus.                       | 1536<br>1537                   |
| 1 4                                                                                                            |                                                    | 1150                 | Proslambanomenos, ou Proslamb<br>menos.                          | 1974         | radinoto:                                       | 1338                           |
| 1.4                                                                                                            | P                                                  |                      | Prosodiaque.                                                     | 1274         | Saut.<br>Sauver is dissonance                   | 1558<br>15 <b>5</b> 8          |
| n in earlie                                                                                                    | P.                                                 | 1149                 |                                                                  | 1274         | Scolastique.                                    | 1338                           |
| * 24.5                                                                                                         | <u>-</u> -                                         | 1149                 | Prosule, Proselius, Prosuluia.<br>Protopiastes, ou Protopialtes. | 1274         | Seconde.                                        | 1338                           |
| 1 22                                                                                                           | Papadike.                                          | 1130                 | Protes.                                                          | 1971;        | Secundicerius.                                  | 1339<br>1339                   |
| k y<br>Conditi                                                                                                 |                                                    | 1150<br>1150         |                                                                  | 1275<br>1275 | secrète.                                        | 1228                           |
| \$ * CE #2                                                                                                     | Paranète.                                          | 1131                 | Psalmodie (Quelques observations                                 |              | Segno (Al).<br>Segue.                           | 1339<br>1339                   |
| 1 %                                                                                                            |                                                    | 1151<br>  151        | la).                                                             | 1175         | Same on Sepme.                                  | 1339                           |
| 176L                                                                                                           |                                                    | iist                 | Paslinodier, anciennement Pasimis                                | ster<br>1283 | Semi.                                           | 1210                           |
| A                                                                                                              | Paraphonie.                                        | 1151                 | Psalterium, on Psalterion.                                       | 1982         | Semi-Brète.<br>Semi-Fosa.                       | 1340<br>1360                   |
|                                                                                                                |                                                    | 1151<br>1161         |                                                                  | 1283<br>1285 | Semonce                                         | 1340                           |
| 100                                                                                                            | Parypate mésôn.                                    | 1151                 |                                                                  | 1288         | Semondent, Semonneut.<br>Sens (Li chanteor Je). | 1340<br>1310                   |
| in cream.                                                                                                      |                                                    | 1151<br>1152         |                                                                  | 1286         | Samible (Note).                                 | 1343                           |
| ) raged                                                                                                        |                                                    | 1152                 |                                                                  | 1286<br>1286 | Séparation.                                     | 1314                           |
| First Dr.                                                                                                      |                                                    | 1137                 | Pny de palinod, Psy de musique.                                  | 1287         | Septième.<br>Séquence.                          | 1365<br>1365                   |
| 14.616                                                                                                         |                                                    | 1157<br>1157         |                                                                  | 1296         | Séquentiaire, Séquential, Séque                 | ation-                         |
| الدرما<br>الثاري                                                                                               | Pouse,                                             | 1157                 | Q.                                                               | 1295         | Bernent.                                        | 1349<br>1349                   |
| 12.E                                                                                                           |                                                    | 1159<br>1159         |                                                                  | 1296         | Sement (len d'ergue).                           | 1380                           |
| 2524                                                                                                           | Pentacorde.                                        | 1161                 |                                                                  | 1295         | Sesquialter, Sesquiastera, Zynk.                | 1350                           |
| 1889 h. 1889 h |                                                    | 116L                 |                                                                  | 1296<br>1296 | Si.<br>Signe,                                   | 1350<br>1351                   |
| F-1919**                                                                                                       |                                                    | 1161<br>1167         | Ouarte.                                                          | 1297         | Sigmen.                                         | 1351                           |
| 1,54 (6                                                                                                        | Philélie.                                          | 1167                 |                                                                  | 1298<br>1298 | Silances.<br>Sirvandois ou Sirvantois, ou Se    | 1351                           |
| 1                                                                                                              |                                                    | 11730<br>1220        | Quilisme (Quiliama).                                             | 1 296        | teys.                                           | 1351                           |
|                                                                                                                | Phrygien (Mode).                                   | 122[                 |                                                                  | 1300<br>1301 | Sixte.<br>Soffa,                                | 1351<br>1332                   |
| gti.                                                                                                           |                                                    | 1223<br>1223         | Quantes cachées,                                                 | 1301         | Sol.                                            | 1552                           |
| distant.                                                                                                       | Pilota.                                            | 1222                 |                                                                  | 1302<br>1302 | Solennel majeur et mineur.                      | 1352<br>1352                   |
| ec lige                                                                                                        |                                                    | 1238<br>1228         |                                                                  | 1302         | Sollier.                                        | 1352                           |
| or of the second                                                                                               |                                                    | 1228                 | R                                                                |              | Solmisation.                                    | 1353                           |
| Maant<br>N                                                                                                     | Plagal.                                            | 1229                 |                                                                  | 1501         | Sommler.<br>Son.                                | 1380<br>1380                   |
| <b>9</b> 2-                                                                                                    | Plagale (Cadence). Plain, plaine, et quelquefois P | 1229<br>ane.         |                                                                  | 1301<br>1301 | Son férial.                                     | 1381                           |
| NAT.                                                                                                           |                                                    | 1229                 | Rallentando.                                                     | .301         | Sonate, Suonala di chiesa-                      | 1381<br>1381                   |
| -                                                                                                              |                                                    | 1231<br>1238         |                                                                  | 1302<br>1302 | Sonuerie.                                       | 1381                           |
| Carrier .                                                                                                      | Plain Chant musical.                               | 1238                 | Récit.                                                           | 1502         | Sonneur.                                        | 1362                           |
| £<br>5                                                                                                         | Plain-Chant roulant,                               | 1214                 |                                                                  | 1303         | Sortie.                                         | 1382<br>1382                   |
| <b>16</b>                                                                                                      |                                                    | 1245                 |                                                                  | 1303         | Souto voce.                                     | 13N3                           |
| 10 <sup>-5g</sup>                                                                                              | Plique (Ptica).                                    | 1245                 | Régale.                                                          | 1303         | Souffleria.<br>Soufflets de l'orgue.            | 1383<br>1383                   |
| MI SALE                                                                                                        | Poletas<br>Point                                   | 1219<br>1219         |                                                                  | 1303<br>1304 | Sonffer d'orgue.                                | 1385                           |
| AL PARTY                                                                                                       | Point d'orgue.                                     | 1251                 | Relation.                                                        | 1504         | Soupir.                                         | 1385                           |
| it.<br>at late                                                                                                 | Polycéphale                                        | 1251<br>1251         |                                                                  | 1304<br>1304 | Sous-Chantre, Successor.<br>Spe. ou Spe.        | 1383<br>1389                   |
|                                                                                                                | Polyphonie.                                        | 1251<br>125[         | Renversement.                                                    | 1304         | Spectacles religions.                           | 1390                           |
| 382                                                                                                            | Pompe.                                             | 1231                 | Réplique.                                                        | 1305         | Spondéasme.<br>Stebat.                          | 1589<br>1589                   |
| 72.8<br>19.8                                                                                                   |                                                    | 1数[<br>1数[           | Répons , Responsorium , Respon                                   | 1305         | Stables (Soni stantes).                         | 1390                           |
|                                                                                                                | Portée.                                            | 1951                 | Réponse,                                                         | 1310         | Streito.                                        | 1400                           |
| \$                                                                                                             | Porter l'intenstion, Porter l'antier               | 100.<br>1253         |                                                                  | 1310<br>1312 | Style li <b>ë.</b><br>Sajet.                    | 1401                           |
|                                                                                                                | Porte-vent.                                        | 254                  | Requiem.                                                         | 131 t        | Salin.                                          | 1601                           |
|                                                                                                                | Possene,                                           | 252                  |                                                                  | 1321         | Syllabes. Symphoniae (Spendo).                  | 6401<br>1505                   |
| y<br>C'                                                                                                        |                                                    | 1251<br>1253         |                                                                  | †324<br>†322 | Symphoniasie.                                   | 1402                           |
| <i>(a)</i>                                                                                                     | Postlude.                                          | 1253                 | Responsaire.                                                     | 1312         | Synagogue (Chant de la).                        | 1402                           |
|                                                                                                                |                                                    | 253<br>1253          |                                                                  | 1323<br>1322 | Synaphe.<br>Synaxin (zimic.).                   | 1416                           |
| s *                                                                                                            | Préface.                                           | 1256                 | Rhomboide.                                                       | 1323         | Syncope.                                        | 1416                           |
| •                                                                                                              | Prélade.<br>Prélader                               | 1207                 | Rhythme.<br>Rhythmique.                                          | 1323<br>1320 | Synemmésőn (Tétracorde).<br>Syntomique ou Dur.  | 9617<br>1417                   |
| •                                                                                                              |                                                    |                      | na-it emmedants                                                  |              |                                                 |                                |

| 4                                      |        | •                             |        | •                            |        |
|----------------------------------------|--------|-------------------------------|--------|------------------------------|--------|
| 1506                                   | ٠      | TABLE DES HATIERS             |        |                              | 1564   |
| Systems-Lydien.                        | 1618   | Tiercoyet.                    | 1461   | Ericon.                      | 1504   |
| hvelame.                               | 4418   | Planete, on Cymbrie, on Timbr | 2.144  | Trains.                      | 1327   |
| Systemas d'enseignam, ameical          | . 4446 | Tistoment (Tabuntaline).      | 3441   | Trompetic.                   | 137    |
| 7                                      |        | Tirame.                       | 1442   | Trepoke (Trepuris.)          | 1527   |
| •                                      | 1419   | Tirs-tette.                   | 1448   | Trope.                       | 1518   |
| Ťá.                                    | 1419   | Tecrate.                      | 1452   | Totti (Tom).                 | 122(   |
| na.<br>Politores                       | 1419   | Ton.                          | 1443   | Turner d'orgon.              | 1511   |
| Protoon (Tabula officialis).           | 1419   | Ton d'orgue, Tous de l'orgue. | 1462   | - <b>U</b>                   |        |
| Toblette.                              | 1420   | Ton de euset.                 | 1445   | U.                           | 453L   |
| Faho <b>uria</b> , T <b>ombouria</b> . | 1420   | Ton relatif.                  | 1445   | Unda-Haris.                  | 1.551  |
| Tatel.                                 | 1421   | Ton simple.                   | 1145   | Uninten.                     | 1538   |
| Tenée.                                 | 1421   | Tons ecclésiantiques.         | 1446   | Uppakers.                    | 1533   |
| Tetile.                                | 1421   | Toesiké.                      | 1116   | Usage (Usan).                | 1535   |
| Topicsaries (Question d'acousti        |        | Tonique.                      | 1507   | Ut.                          | 1351   |
| prepos de i.                           | 1491   | Torselium.                    | 1506   | V                            |        |
| Tartevelles.                           | 1426   | Touche.                       | 1508   | ▼.                           | 1222   |
| Tana solo (à touche seule).            | 1420   | Trainée en Tirade.            | 1588   | Valour.                      | 1227   |
| Tompérament.                           | 1429   | Trait.                        | 1508   | Variante (Carde).            | 1551   |
| Zempe,                                 | 1429   | Transitorium.                 | 1600   | Yerseller.                   | 1535   |
| Tanodius.                              | 1450   | Translation.                  | 1509   | Yerael.                      | 1335   |
| Touir le cheur, l'orgue.               | 1430   | Transpositeur (L'Urganista).  | 1509   | Yespéral.                    | 155    |
| Tánor.                                 | 1480   | Transpositeurs.               | 1513   | Vicarier.                    | 1533   |
| Tépor, Temour, Temeur.                 | 1450   | Transposition.                | 1590   | Vigiles.                     | 1336   |
| Tenure, Teneure.                       | 1481   | Trecarum.                     | 1520   | Virgule.                     | 1537   |
| Tenue.                                 | 1451   | Tremblement (Trepidatie, Tre  | mula). | Vivace, virement.            | 1537   |
| Terminalson.                           | 1432   | •                             | 1022   | Vocalise.                    | 1223   |
| Telerine.                              | 1435   | Tremelo.                      | 1523   | Voin.                        | 1550   |
| Tétracorde.                            | 1151   | Tremula.                      | 1923   | Voix angélique, Voix humaine | _ 15tt |
| Táirechanle.                           | 1459   | Tricinium                     | 1523   | Voix blanche.                | 1341   |
| Télesionen.                            | 1459   | Trihemiton.                   | 1533   | Yoz lauring.                 | 1543   |
| Teste.                                 | 1489   | Trimèles.                     | 1515   | Vos vinciale, vinciente.     | 1545   |
| That.                                  | 1459   | Trimères.                     | 1535   |                              |        |
| Thees.                                 | 1459   | Triodion.                     | 1325   | ж                            |        |
| Thoma.                                 | 1459   | Triompher, Triomphe.          | 1323   | X.                           | 1513   |
| Théorbe.                               | 1489   | Triphonia.                    | 1524   | Y                            |        |
| Theele.                                | 1489   | Triple (Chanter en).          | 1524   | T.                           | ,1545  |
| Tho,                                   | 1489   | Triple, anciennement Triplat. | 4521   | '· <b>Z</b>                  |        |
| Thubel.                                | 1459   | Tripium (Organism).           | 1524   | _                            | 4545   |
| l'ierce.                               | 1430   | Trite diézeugménôit.          | 1524   | <b>Z</b> .                   | 1545   |
| Tieres (strue).                        | 1440   | Trite hyperboleou.            | 1524   | Za,                          | 6547   |
| Tierra de Piesrdie, en Picardo.        | 1440   | Trito synammerou.             | 1524   | APPENDICE.                   |        |

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.

L

TX

pt, fr:

, risali I

1



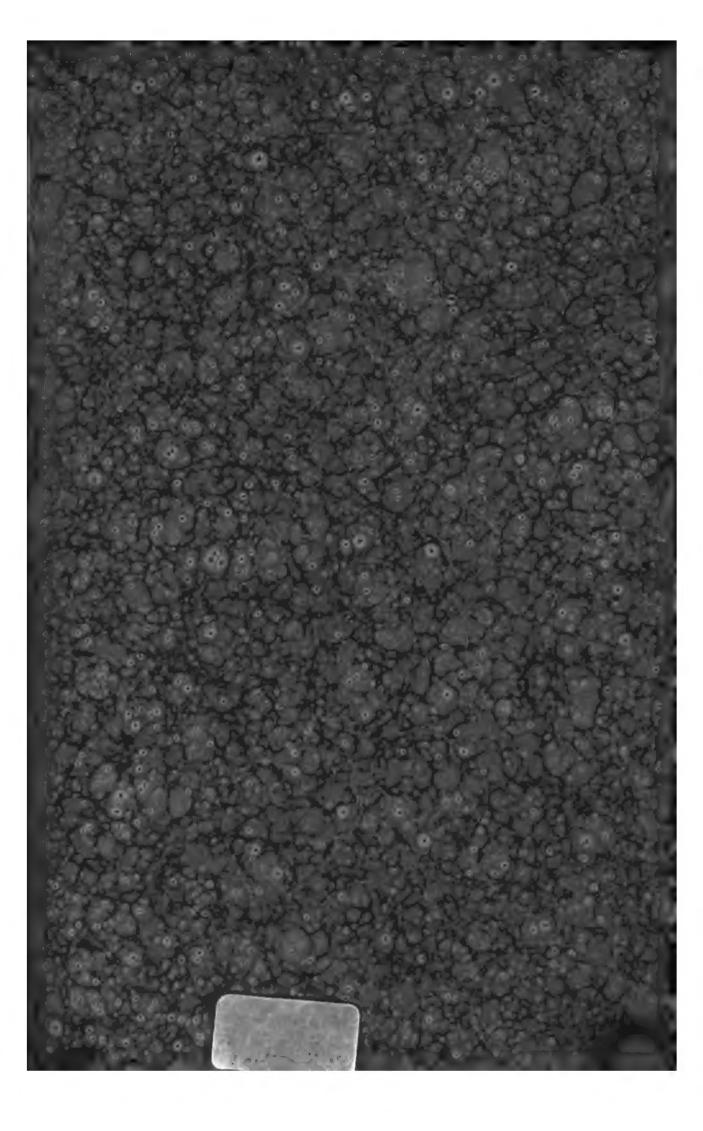

